

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com







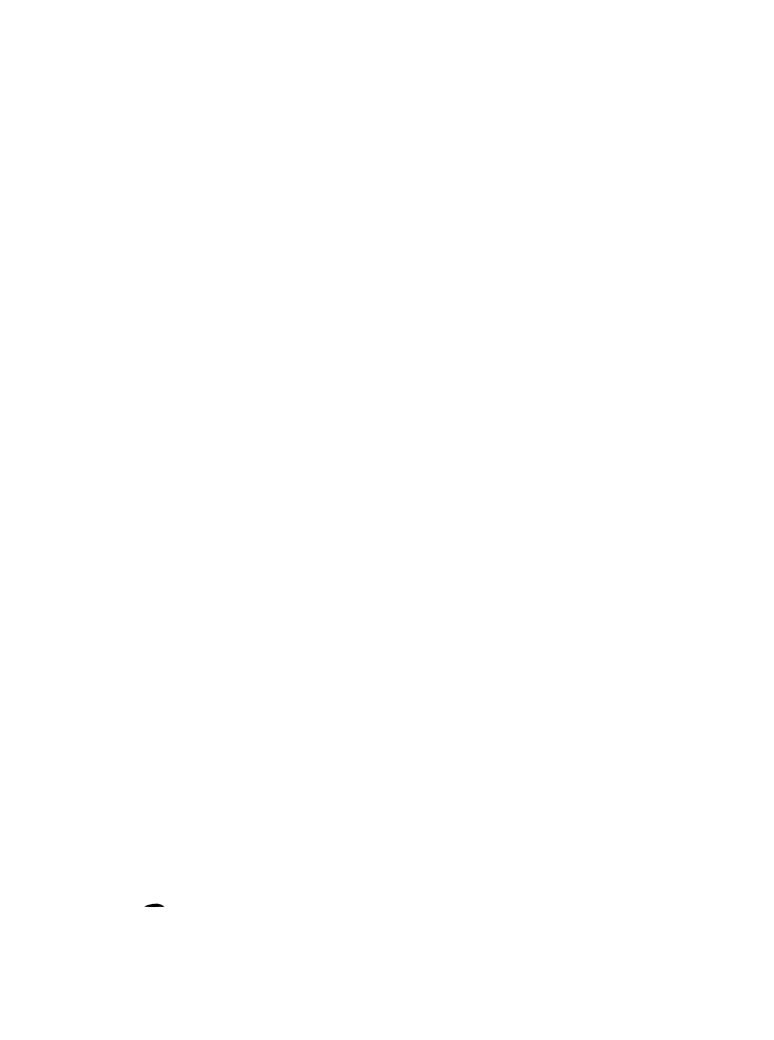

## DICTIONNAIRE INTERNATIONAL

DES

ÉCRIVAINS DU JOUR



.

·

## A. DE GUBERNATIS

## CTIONNAIRE INTERNATIONAL

DES

## ÉCRIVAINS DU JOUR

DEUXIEME SECTION



FLORENCE

LOUIS NICCOLAI, ÉDITEUR-IMPRIMEUR Via Faenza, 68

1890



# LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY. Q.29791

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

Z 1011

## ADDITIONS ET CORRECTIONS AU SECOND VOLUME

```
rl (Michel) — Page 50 — Mort à Florence le 16 juillet 1889.
li (l'abbé Louis) — Page 62 — Mort à Milan le 19 janvier 1890.
gruber (Louis) - Page 70 - Mort à Vienne.
da (François-Xavier) — Page 72 — Nous avons omis de citer un de ses ouvrages plus re-
  marquables « Tommaso Campanella. Scene ».
leda (Jules) — Page 75 — Mort assassiné sur les montagnes des Berruccos le 13 novem-
  bre 1862.
ward (Olympe) — Page 100 — Mort a Nice en janvier 1890.
er (Emile) — Page 101 — Mort à Paris le 25 octobre 1889.
narius (R.) — Ajoutez sa dernière importante publication: « Kritik der reinen Erfahrung », dont
  le premier volume a paru à Leipzig en 1888, et le deuxième va paraître prochainement.
i (Victor) — Page 116 — Il vient de publier: « Ricordo del risorgimento italiano dal 1848
  al 1889 ».
ey d'Aurévilly - Page 154 - Mort en avril 1889.
er (B. H.) — Page 224 — Né en 1832, non en 1332.
er (Charles) — Page 224 — Né en 1823, non en 1526.
ırdi (Louis) — Page 235 — Mort à Turin le 17 septembre 1889.
ghi (Émile) — Page 312 — Mort à Florence le 19 avril 1889.
gnese (Dominique) — Page 349 — Mort.
parte (Prince Louis-Lucien) — Page 354 — Il faut ajouter à ses ouvrages l'un des plus
  importants, à savoir « Carte des sept Provinces Basques », Londres, 1863.
o (Stefano-Vincenzo) — Page 395 — Mort.
abilla (Joseph) — Page 400 — Mort le 27 mars 1889.
ht (John) — Page 409 — Mort le 27 mars 1889.
vning (Robert) — Page 422 — Mort le 12 décembre 1889 à Venise, au moment où l'on pu-
  bliait son dernier ouvrage « Asolando ».
ellati (l'abbé Antoine) — Page 435 — Mort à Milan le 7 février 1890.
bouroglo (Démètre) — Mentioné à la page 482 n'est pas le frère de Jean Cambouroglo. Il
  publie, à Athènes, par livraisons illustrées, une excellente histoire de la ville d'Athènes.
dejas (Francisco) — Page 489 — Mort.
mico (Tancredi) — Page 497 — L'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-
  Arts de Belgique l'a élu Membre associé en 1888.
Lano (Louis) — Ajoutez le titre de son dernier vol. « Fumando », recueil de nouvelles.
evaris (Prosper) — Page 518 — Mort à Vicoforte en février 1890.
eret (Antoine) - Page 530 - Mort le 28 janvier 1889.
ato (Louis) — Page 571 — « La tecnica del lirismo Pindarico » a été publiée à Gênes,
  Sordo-Muti, 1888.
(Domenico-Agostino) — Page 572 — Mort.
sia (Emmanuel) — Page 565 — Mort à Gênes le 29 nov. 1889.
on — (R. H. Gh.) — Page 581 — Mort le 23 février 1889.
ton (Édouard) — Page 598 — Mort à Paris le 28 février 1890.
ıdé (l'abbé Aquilas) — Page 601 — Mort.
idordy (comte De) — Page 601-602 — Vient de publier une nouvelle édition de ses écrits:
  La France à l'intérieur, la France à l'extérieur avec de nombreuses additions sous le titre:
  La France en 1889.
reul (Michel-Eugène) — Page 614 — Mort le 8 avril 1889.
ppelli (Alexandre) — Est né en 1857; son père était un médecin éminent.
stri (Laurent) — Page 620 — Mort on 1885.
stophe (Jules) — Ajoutez à ses écrits, en dehors d'un poème paru en 1878 chez Lemerre:
   « La Nuit d'Ermenoville », collaboration à des nombreuses revues littéraires, entr'autres:
  Diogène (1863), la Jeunesse, l'Esprit moderne, la Vie littéraire, la Revue des Conférences et
  des Arts, la Fédération artistique (d'Anvers), la Jeune France, le Réveil, le Journal des
  Artistes, la Revue Indipendante, la Cravache, Art et critique.
riu (Timothée) — Page 631 — Mort.
se (Antoine) — Page 646 — Mort le 9 mars 1889.
```

Colonna-Ceccaldi (D.) - Page 668 - Il vient de publier dans la Nouvelle Revue de Paris et 15 mai 1889 - « En Corse il y a trente ans ».

Comparetti (Dominiquo) — Page 674 — Le pharmacien n'était pas son père mais son ond père voulait faire de M. D. C. un homme d'épée comme il l'était lui-même.

Conforti (Louis) — Pago 678 — Nous avons oublié de noter son élégant ouvrage « Por qui a été traduit en anglais et en allemand. Esperia (recueil de sonnets et de piè poésio lyrique) paraîtra prochainement.

Conta (Basile) - Page 681 - Mort le 21 avril 1882 à Bucarest.

Copello (Jean) — Page 688 — Mort.

Cornet (Franc. Léop.) — Page 696 — Mort.

Cornette (Honri-Arthur Marie) - Page 697 - Il est membre du Conseil Provincial d'A Corrodi (Guillaume-Auguste) — Page 703 — Mort à Zurich le 10 août 1885.

Courtmans (Mme Vouvo) — Page 720 — Lisez gantois et non gaulois, Furnes et non Tu Crapols (Vincent) - Page 727 - De 1867 à 1874 a été médecin au Bagne de Gênes et Savono. Il est actuellement médecin Directeur de l'Établissement Royal de la Grotta à Monsummano.

Crisafulli (Vincent) — Pago 735 -- L'auteur des « Studi sull'apostolica sicula Legazia soumis aux décisions de l'Index.

Cucinfello (Michel) -- Page 742 - Mort & Naples an mois do septembre 1889.

Culoz (Ida) - Page 743 -- Elle est morte à Vénise.

Cumont (Goorges) — Pago 744 — M. G. C. est un des Directeurs de la Revue Belge de Numisu Cunith (Auguste-Edouard) -- Page 745 -- Mort il y a deux ans.

Cusa-Amari (Salvatore) — Page 749 — En 1860 il avait les fonctions de Syndic de Pale non pas de Pretore.

Czerny - Depuis 1888 il dirigo les Reitraege für Klinische Chirurgie de Tubingue.

Czoernig (baron Charles von) - Page 752 -- Mort en 1889.

P'Aste (Ippolite-Tite) - Page 771 - Il faut ejouter deux pièces de cette année: « Erede médie en trois actes: « Frida », comédie en trois actes.

Dazzi (Pierre) - - Par une inadverteuce dans la correction et dans la mise en page, cet se trouve, à la page 878, un peu effacé, sous le nom apparent de Duzzi.

De Bary (Henri-Antoine) — Page 776 — Mort.

De Cavelier Ce Cuverville - 3º ligne de la notice - lire: Allineuc - 4º et 5º lire: aux c — 23 et 24, lire: York-town — dernière ligne, lire: Biafra.

De Cesare (Raphäel) - Page 780 - Ajoutez le titre de sa dernière publication: « Una fa di patriotti, ricordi di due rivoluzioni in Calabria », Rome, 1889.

De Ceulencer (Adolpho) - Pago 780 - Cette notice fait double emploi avec la notice Cet (Adolphe DE) publice à la page 574 et où les tirés à part de l'autour ont été déte Decroes (Pierre) - Page 781 - Mort.

De Ferraris (Charles) — Mort en cette année.

De Geyler (Jules) -- Page 785 -- Lire: De Geyter. Quelques fautes typographiques se sor sees dans les titres des publications de cet auteur.

De Goeje - L'édition de Tabari est à sa 18º livraison; l'envrage complet en aura 24. Goeje a été nommé membre honoraire des Societés Orientales de Leipzig et de Lo membro correspondant des Académies de Geettingue, Budapost, Saint-Pétersbourg l'Institut de France. Nous donnerons au Suppliment la liste de ses dernières p tions.

De Gubernaris (Angelo) — Ajoutez, que son drame Saritri vient d'être traduit en vers, et mand, par Siegfried Trobitsch, Vienne, Gerold: il a pris part commo délegué de l au Congrès des Orientalistes de Stockolm et Christiania.

De Koninck (Laurent-Guillaume) - Mort.

Del Balzo (Charles) — Ajoutez à ses publications: « Le Sorelle Damala », 1887, et « Eredit gittimo », Milan, Galli.

De le Court (Jules-Victor) -- Pago 796 -- Des confusions de titres produites à l'impri ont rendu cette notice absolument inéxacte. Nous la rétablirons dans le Supplément

De Limbourg Styram (conte Thierry) - Page 800 - Lire: De Limbourg-Stiram. Le . diplomaticus » paraît à Bruges et non à Broger.

De Linge (Edouard-Guillaume) — Page 800 — Mort en 1888.

Demarteau (Joseph-Ernest) - Ajoutez à la notice qu'il vient de publier « Aux Armes é vière », roman national avec anciens dessins, Liège, 1889; « La Violette », histoire Maison de la Cité à Liège, 1889.

- mer (Adolphe-Louis-Joseph) Page 809 Au lieu de: « Code politique de la religion », lire: « Code politique de la Belgique ».
- (Hector) Page 812 Il faut citer encore de lui de remarquables études relatives à l'impôt sur le revenu, aux Bourses du travail, etc., et surtout un « Atlas économique de la Belgique » auquel il travaille depuis longtemps. A la fin de cetto notice, au lieu de le Conseil fédéral Suisse, il faut lire: Une conférence internationale convoquée par le Gouvernement Suisse.
- Petter (Agothon-Louis) Page 816 A la 5º ligne, au lieu de conclaves, lire: conciles.
- Peydt (Paul-Émile) Page 817 A l'avant-dernière ligne de la page, au lieu de: « Golide ou l'amateur.... », lire « Guide de l'amateur.... ».
- | Roberto (F.) Page 820 Ajoutez cos dernièrs romans: « Documenti umani » et « Ermanno Reali », Milan, Galli, 1889.
- res (madame) Page 820 Morte en juin 1889.
- sgain (Victor-François-Joseph) Page 825 Il faut lire: M. D., qui est le secrétaire de la Société de médecine d'Anrers, le vice-président de la Société royale helge de médecine publique, et qui fait partie... Et plus loin: professeur C. Bock (et non Brock).
- Spoelberch de Lovengoul (vicomto) Page 828 lire: De Lovenjoul. Une 3º éd. de l'« Histoire des œuvres de H. de Balzac » a paru à Paris en 1888.
- mi-Magnetti (Vincent) Il vient de publicr à Livourne chez l'éd. Giusti « Ragioni principali dell'eccessiva gravezza della imposte ».
- Theux de Montjardin (chevalier Xavier) Page 830 Il est né à Saint-Trond et non Saint-Broud.
- Wilers (Léopold) Page 832 lire: Devillers.
- Wille (baron) Page 833 lire: De Witte.
- Giovanni (Vincent) Page 839 Nous completerons la notice de cet écrivain italien, dans le Supplément.
- dlinger Page 846 Mort à Munic l'11 janvier 1890.
- martin (Léon-Jean-Antoine) Page 847 Dans cette notice, d'ailleurs bien sommaire et qui n'émane point de notre correspondant belge ordinaire, on a omis de citer le meilleur livre du l'auteur, les « Notes d'un vagabond », Bruxelles, 1887, où il a fait une large place à l'Italie, et les excellents chapitres qu'il à donné au grand ouvrage collectif « La Belgique illustrée ».
- chster (Gustave) Page 858 Il est conseiller intime et deputé au parlement, membre étranger de l'Académie d'agriculture suédoise et membre honoraire de plusieurs autres Sociétés savantes.
- 76, archiprêtre Page 865 Lire Doutchitch, archimandrite. Dans la révolution herzegovienne de 1861, M. D. commanda les volontaires et pas un bruillon. Il est actuellement président de la societé littéraire de Belgrade, commendeur de l'ordre de Takove, de l'ordre de l'Aigle Blanc et de St. Sava de Serbie, de l'ordre Montenegrin de l'indépendance et de l'ordre Russe de Ste Anne.
- th (Beda-Franz) Page 866 Mort à Brunn le 26 janvier 1890.
- ring (Eugène-Charles) Page 868 Mort.
- (Georges) Ajoutez qu'il a publié en 1889 à Leipzig: « Papyrus Ebers: Die Maasse und das Kapitel über die augenkrankheiten » et qu'en cette même année, à cause de santé, a quitté sa chaire pour se retirer à Manich.
- mheim (Alfred) Page 882 Mort.
- (Frédéric-Charles) -- Page 890 Mort.
- nescu (Michel) Page 891 Mort.
- relat (Ferdinand-Jules) Page 892 Mort.
- sura (Patricio de la) -- Page 903 -- Mort.
- (Philippe) Page 910 Mort.
- herbe (L. L. C.) Page 916 Mort au mois de septembre 1889 à Paris.
- me (Tebaldo) Page 917 Mort en cette année à Ancone.
- pan (Ernest) Il présenta pour son doctorat ès-lettres une thèse en latin: « De Marlowienis fabulis » et comme thèse fançaise, un intéressant volume d'histoire littéraire, qui a paru chez Hachette: « L'Histoire de la Légende de Faust ».
- (Alphonse) Page 928 Il n'est pas le président de la Conféderation Suisse, mais de la Société des sciences naturelles Elvetia.
- r (sir Joseph) Page 930 Nous donnerous à la dernière livraison une nouvelle notice de ce médecin anglais.
- (Joseph) Est actuellement proviseur des études à Reggio-Emilia.
- let (Octave) Page 946 On vient de jouer au Théatre du parc à Bruxelles sa dernière pièce: « Le divorce de Juliette ».

AIII

Fischer (Alexandre) — Page 957 — Mort en 1889.

Fischer von Rislerstamur (Edouard) — Page 959 — Corrigez: Fischer von Roslerstamm.

Fontana (Louis) — Page 969 — Mort.

Francolini (Ermenégilde) — Page 986, ligne 34. — Après les mots « Pietro Cipriani »; « Miriano Mucciarelli » ajoutez: Nécrologies.

Galanti — (Antoine) — Page 1013 — Il a été professeur à l'Université de Pérouse pendant à ans, et il a contribué à l'amélioration des conditions agricoles de l'Ombrie tant aussi bi que des Marches.

Gallette (Marcel) — Page 1017 — Dans sa notice, au lieu de Saint-Ligny, lisez: Saint-Signy. Garbasso (Georges) — Page 1023 — Mort.

Gass (Guillaume) - Page 1028 - Mort.

Gatschet (Albort-Samuel) — La bibliographie complète de cet écrivain américain nous est ar vée en retard et sera utilisée avec tant d'autres dans notre dernière livraison.

Gauthlez (Pierre) — Page 1032 — Ajoutez à ses ouvrages: « Themna », drame lyrique en ve on un acte; « Un Bandit », drame on trois actes; « Femme et Maîtresse », drame en q tre actes en vers; « Les Grands maîtres du XVI<sup>n</sup> siècle en France, études littéraires « L'Arétin et les artistes au XVI<sup>n</sup> siècle ».

Geiger (Wilhelm) — Ajoutez à ses ouvrages une monographie géographique importante intitul « Die Pamir-Gebiete », Vienne, 1887.

Gentile (Iginio) — Au lieu de professeur à l'Université de Paris, lisoz: professeur à l'Univer de Pavie

Gerold (Charles von) - Page 1046 - Mort le 14 janvier 1890.

Gerstenberg (Charles von) - Page 1047 - Mort.

Glesebrecht (Fr. Guill. von) - Page 1153 - Mort à Munich en décembre 1889.

Glordano (Vincent) — Page 1059 — Mort.

Glöcker (Jean-Philippe) — Page 1067 — Mort.

Goedeke (Charles) - Page 1074 - Mort.

Goldschmidt (Meir) - Page 1076 - Mort.

Grasserie (Raoul De La) — Page 1094 — Ajoutez deux recueils de vers de cet écrivain: « Rhytmes » et « Jeanne d'Arc ».

Hägeli (Albert) — Page 1133 — Mort.

Hagen (F. G.) - Page 1133 - Mort.

Hausner (Othon) - Page 1152 - Mort à Vienne en février 1890.

Henszlmann (Eméric) — Page 1168 — Mort.

Herman (Alfred) - Page 1171 - Mort à Bruxelles le 13 mars 1890.

Heussler, professeur à Bâle, né le 16, non pas le 10 septembre 1855.

Hock (Jacob) - Page 1193 - Mort.

Hofdyk (Guillaume-Jacques) -- Page 1195 -- Mort.

Hoff (Gustave-Adolphe) — Page 1196 — À la 15mº ligne au lieu de Combe lisez Comba.

Horavitz (Adalbert) — Page 1204 — Mort.

Humbert (Édouard) — Page 1213 — Mort en décembre 1889.

Huyssen (Gotthelf) — Page 1216 — Mort.

Ida (Comtesse Grecca Del Carretto-Fusco) — Grecca est son premier nom de baptême. Son mier mari était le comte de Thanemberg. Parmi les ouvrages de son second mari, l'ille pédagogiste prof. Edouard Fusco, dont elle a soigné l'édition, il faut surtout signaler chef d'œuvre: « La scienza educativa », en deux vol., Naples, 1887-89.

Krakowski — Page 1285 — Dans le Supplément nous completerons la notice de cet écrivair lonais, qui a publié plusieurs ouvrages après la publication de la douzième livraison contient sa notice.

Kremer (Baron Alfred) — Page 1288 — Mort à Vienne.

Landtmanson (Charles-Jean-Gustave) — Au lieu de frère du précédent, lisez: frère du suive Landoy (Eugène) — Page 1312 — Mort à Saint-Josse-ten-Noode, près de Bruxelles, le 16-1890.



me et le lycée de sa ville natale, il vint à Flonce pour y suivre le cours de l'Institut des rudes supérieures, et y fut habilité à l'enseilement secondaire classique. Nommé profesaur dans les lycées de l'Etat, il fut dans cette ralité d'abord à Bénevent, ensuite à Milan. aintenant, il est professeur de littérature lane et grecque au lycée Ennio Quirino Visconti > Rome. On lui doit: « Studio intorno a C. alerio Catullo »; « Versione in latino e in aliano del Caronte, o gli Osservatori di Luano »; « Studi di Sintassi greca in relazione la sintassi latina e italiana ».

Comes (Orazio), botaniste italien, véritable sdecin du monde végétal, né, à Monopoli rov. de Bari), le 11 novembre 1848; il fit ses udes à l'Université de Naples, où il fut reçu suite docteur ès-sciences naturelles, et il les mpléta ensuite par des voyages d'instruction L Italie et à l'étranger. D'abord professeur I lycée Genovesi et à l'Institut technique de aples, il fut, en 1877, nommé professeur de stanique à l'école supérieure d'agriculture de ortici, fonctions qu'il occupe encore. M. Coes a publié les travaux dont suit la note, ti font preuve de son activité et de son nour pour la science à laquelle il s'est adon-5: « Studii sulla impollinazione in alcune pian-, >, 1884; « Continuazione degli studii sulla apollinazione », 1875; « Ulteriori studii e conderazioni sulla impollinazione », 1879; « Funhi del napolitano », 1878; « Observations on >me species of Neapolitan fungi >, 1879; « Sul-. malattia dei cavoli apparsa negli orti di Nabli >, 1878; « Catalogo delle piante raccolte al prof. Costa in Egitto ed in Palestina », 1881; Illustrazione delle piante rappresentate nei ipinti Pompeiani >, 1879; « Enumerazione elle piante rappresentate nei dipinti Pompeni », 1881; « Azione della temperatura, della midità relativa e della luce sulla traspirazione elle piante », 1878; « Ricerche sperimentali ttorno all'azione della luce sulla traspirazione elle piante », 1879; « La luce e la traspiraione nelle piante », 1880; « Influence de la mière sur la transpiration des plantes >, 1880;

Notizie intorno ad alcune crittogame parasite delle piante agrarie ed ai mezzi per comatterle », 1881; « Osservazioni su di alcune pecie di funghi del Napolitano, e descrizione li due nueve specie », 1881; « Considerazioni mila produzione del tabacco in Italia, e sulla convenienza di estenderne la coltivazione », 1881; sull'Antracnosi o vaiuolo della vite », 1881; Il mal nero della vite », 1882; « L'Aubertage dans l'Yonne et le mal nero en Italie, la pommose de la vigne », 1892; « Primi risultati degli esperimenti fatti per la cura della commosi o mal nero della vite », 1885; « Sul preteso tannino solido scoperto nelle viti affette la mal nero », 1882; « Sulla Rhizomorpha ne-

catrix, e sulla dominante malattia degli alberi », 1883; « Commemorazione del prof. Vincenzo Cesati », 1883; « La filosserinosi ed il mal nero della vite », 1883; « Cereali, farine e paste alia Esposizione di Milano », 1881; « Notizie preliminari sopra alcuni fenomeni di fermentazione del sorgo saccarino vivente », 1883; « Le crittogame parassite delle piante agrarie », 1882; « Relique micologique Notarisiane », 1883; « Cenno necrologico del prof. Nicola Pedicino », 1883; « Sulla gommosi dei fichi », 1884; « Intorno ad una malattia del carrubo », 1884; « Il marciume delle radici e la gommosi della vite », 1884; « La malattia della pellagra nel Pomodoro », 1884; « La gangrena umida dei cavolifiori », 1885; « Provvedimenti per combattere la peronospora della vite », 1885; « Istruzioni sulla mosca olearia », 1885; « Come provvedere al marciume delle radici nelle piante fruttifere, e specialmente nella vite », 1885; « Sulla melata o manna e sul modo di combatterla >, 1885; Delle principali malattie delle piante coltivate in Sicilia », 1885; « Sulla malsania del nocciolo e di qualsiasi altra pianta cagionata dalle basse temperature », 1885; « Istruzioni pratiche per riconoscere e per combattere la peronospora delle vite, ed altri malanni della vite, degli agrumi, dell'olivo », 1885; « La peronospora e le altre malattie delle piante coltivate nella provincia di Napoli: istruzioni per conoscerle, per prevenirle e per combatterle », 1886; « Le lave, il terreno vesuviano e la loro vegetazione », 1887; « Sulla malsania manifestatasi nel 1884 nelle viti ed in altre piante del Napolitano, e sul modo di provvedervi », 1886; « Sulla grillotalpa (Gryllotalpa vulgaris) e sul modo di combatterla », 1887; « Botanica generale ed agraria », 1885-88.

Comettant (Oscar), homme de lettres et compositeur de musique français, né, à Bordeaux, en 1820. Il a collaboré à beaucoup de journaux, écrit sur des sujets nouveaux et très variés, fait, dans l'ancien et le nouveau monde, des voyages qui lui ont fourni les matériaux de beaucoup d'articles, de causeries et de la plupart de ses publications. Ses compositions musicales, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, comprennent des romances et surtout des morceaux de piano, souvent exécutés par M. Comettant lui-même dans les concerts. Nous citerons de ce fécond écrivain: « Trois ans aux États-Unis. Étude de mœurs et coutumes américaines », Paris, Pagnerre, 1857; « La propriété intellectuelle au point de vue de la morale et du progrès », id., Guillaumin, 1857, 3me éd., id., id., 1882; « Almanach illustré des deux Mondes », 3 années, id., Pagnerre, 1859-61; « Histoire d'un inventeur au XIII siècle. Adolphe Sax, ses ouvrages et ses luttes », id., id., 1860; « Le Nouveau Monde, scènes de la vie américaine, précédé d'une préface par M. Louis Jourdan »,

id., id., 1861; « Musique et musiciens », id., id., 1862; « Les Civilisations inconnues », id., id., 1863; « La Gamme des amours. Variations sur un thème connu », id., Dentu, 1863; « L'Amérique telle qu'elle est, voyage anecdotique de Marcel Bonneau dans le nord et le sud des États-Unis, excursion au Canada », id., Faure, 1864; « En vacances », id., id., id.; « Un petit rien tout neuf », id., id., 1865; « Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des États-Unis d'Amérique », id., Laplace, id.; « Le Danemark tel qu'il est », id., Faure. 1865; « Le Naufrage de l'Evening-Star et la colère céleste en Amérique. Lettre au révérend Charles B. Smith de l'Église presbytérienne d'Amérique », id., id., 1866; « Gustave Lambert au pôle nord. Ce qu'il y va faire », Dentu, 1868; « De haut en bas, impressions pyrénéennes », id., Cadot, 1868; « De Paris à.....quelque part », id.. id., 1869; « La Musique, les musiciens et les instruments de musique chez les différents peuples du monde », id., Lévy frères, 1869; « Francis Planté, portrait musical à la plume », id., au bureau du Ménestrel, 1874; Comédies en quatre lignes », id., Pont, 1875; « Les Compositeurs illustres de notre siècle: Rossini, Meyerbeer, Mondelsshon, Halévy, Gounod, Félicion David », id., Dolagrave, 1883; « Histoires de bonne humeur », id., Rouff, et Cie, 1883; « Un nid d'autographes. Lettres inédites de Haydn, Cherubini, Mehul, Boieldieu, F. Ries, Steibelt, Garat, Hector Berlioz, Rouget de l'Isle, Chopin, Georges Sand, Beethoven, Ignace, etc. », id., Dentu, 1885. Mentionnons encore un journal mensuel: Le Nouveau-né, conseiller intime de la mère dans les soins à donner aux enfants de la naissance à un an. Cette publication a paru du 1er janvier 1881 au 31 décembre 1886. En 1871, M. Oscar Comettant fonda, avec le concours de sa femme, professeur de chant distingué, une école de musique, sous le nom de Institut Musical.

Comin (Jacopo), journaliste et homme politique italien, né, dans la Vénétie, vers 1830. Émigré après la guerre de 1859, il vint en Lombardie, publia quelques esquisses biographiques des hommes politiques les plus en vue, et entra à faire part de la rédaction du Pungolo de Milan, dirigé par M. Leone Fortis. Quand celuici fonda, après l'annexion, un journal du même titre à Naples, M. Comin y alla, en qualité de rédacteur, et ne tarda pas à en devenir directeur et propriétaire. Élu député, en 1865, par le collège de Caserte, il a depuis lors fait presque toujours partie de la Chambre. Il appartient à la gauche.

Commer (Ernest), théologien allemand, né en 1847. M. C., qui est professeur extraordinaire de théologie à l'Académie de Münster, a publié: « Die Katholicität nach dem hl. Augustinus. Augustinische Studie », Breslau, 1873; « Die philosophische Wissenschaft », Berin 1882; « System der Philosophie », 4 vol., Min ster, 1883-1886. Il a fondé et il dirige, depui 1886, les Jahrbücher für Philosophie und spen lative Theologie qui paraît à Paderborn.

Commissaire (Sébastien), homme politique français, né, à Dôle (Jura), le 10 septembr 1822. Nommé représentant du peuple dans l département du Rhône et du Bas-Rhin, le 1 mai 1849, M. Commissaire fut condamné à l peine de la déportation à la suite des affaire de juin. Pendant six ans, il subit une du captivité dans les prisons d'État de Doullen de Belle-Isle et de Corte (Corse). Grâce à l'i tervention de M. Emile de Girardin et du pri ce Napoléon, il fut grâcié, sous condition, e 1859. Il retourna à Lyon, où il se maria entreprit un commerce de mercerie. Élu, en 185 conseiller d'arrondissement à Lyon, il échot l'année suivante au conseil général, et prit, e 1869, une part des plus actives à l'élection i Bancel comme député. Il vint à Paris au septembre 1870 et fut nommé gouverneur de châteaux de Saint-Cloud, Meudon et la Me maison. C'est lui qui fit évacuer sur Pari avant l'investissement, les objects précieux les œuvres d'art que renfermaient ces résidence impériales et qu'on peut évaluer à une soixs taine de millions. Lors de la prise de Sain Cloud, il fut fait prisonnier et conduit à Ve sailles. M. C. parvint à s'échapper et se rend près de Gambetta, qui le nomma, en janvi 1871, socrétaire général du département de l'O ne, dont son ami Antonin Dubost était prése Il quitta ses fonctions le 25 mars suivant, r vint à Paris, où il assista aux évènements ( la Commune, sans y prendre part et fut arrêt puis relâché par les fédérés. Il retourna ensui à Lyon, où il fut nommé entreposeur de t bacs, en 1878. On doit à M. Commissaire, de « Mémoires et Souvenirs », 2 vol., 1888, qui re ferment des détails intéressants sur les évèn ments auxquels il a été mêlé.

Communay (Arnaud), historien français, n à Pau, en 1845. M. C., qui est vice-préside de la Société des Archives historiques de la Gronde, a publié: « Le Comte de Toulouse et Bataille de Vélez-Malaga », Angers, 1885; « Le Huguenots dans le Béarn et la Navarre, documents inédits », Paris, Champion, 1885; « I Parlement de Bordeaux. Notes biographique sur ses principaux officiers », id., id., 1886.

Comparetti (Domenico), éminent philologiet helléniste italien, né, à Rome, en 1835. fit ses études dans sa ville natale, où il fut rçu docteur ès-sciences naturelles et mathém tiques, en 1855; ses études finies, son père étal pharmacien, il s'adonna à l'exercice de la prfession de pharmacien, mais un penchant in sistible l'appelait vers les lettres et il employs ses loisirs à l'étude du grec, de l'allemand, d

mglais, et ses économies à l'achat des livres les m indispensables. S'adonnant surtout à l'étude la littérature grecque, il insérait, en 1858, dans Rheinisches Museum, deux notices sur l'anaste Licinianus et sur le discours d'Hypéride mrla guerre lamiaque, et il préparait en même mps des articles critiques pour le Spettatore brentino et pour l'Archivio Storico Italiano de ieusseux. En 1859, il dut renoncer à écrire us le Spettatore, ce qui n'aurait pas été sans nger pour un romain. Le 15 novembre 1859, r la proposition de feu le duc de Sermoneta, sut nommé professeur de langue et littératugrecque à l'Université de Pise, où il ensein pendant plusieurs années, et d'où il passa l'Institut des études supérieures de Florence, et en restant professeur émérite de l'Univerbide Pise. M. C., qui est uajourd'hui professeur littérature grecque retraité et chargé du cours miquités grecques à l'Université de Rome, mbre du conseil supérieur de l'instruction puque, de l'Académie royale des Lincei, corresadant des Instituts de Milan et de Venise, des Académies des sciences de Naples et de rin, Membre de la Société royale pour les mes de langue, correspondant de l'Académie • sciences de Munich, de l'Académie des ins-Ptions et belles-lettres de Paris et de l'Acamie de la Crusca de Florence a publié: « Inno all'opera sulla Composizione del mondo Ristoro di Arezzo », Rome, 1859; « Intorno ta in cui visse l'annalista Liciniano » dans, rchicio Storico Italiano, Florence, 1859; « Ipee, l'Euxenippea, con testo greco e fac-simi-Pise, 1861; « Notizie e osservazioni in posito degli studii critici del professore Ascoli coloni greci e slavi dell'Italia Meridionale mlle ricerche Albanesi », Pise, 1863; « Il torso di Iperide pei morti nella guerra laca con testo greco e fac-simili », Pise, 1864; momo al libro dei sette savii, Osservazioni », ₩, 1865; « Virgilio nella tradizione letterasino a Dante », dans la Nuova Antologia, b; « Saggio dei dialetti greci dell' Italia Meionale », Pise, Nistri, 1866; « Edipo e la blogia comparata. Saggio critico », id., id., 7; « Ricerche intorno al libro di Sindibad », an, Bernardoni, 1869; « Virgilio nel Medio-•, 2 vol., Livourne, 1872, ouvrage considéras Novelline popolari italiane illustrate », in, Loescher, 1875; « Papiro ercolanese, ine-", pubblicato », id., id., id.; « Le antiche ri-Volgari secondo la lezione del Codice vati-**5.793** », publiées en collaboration avec le 4 A. D'Ancona, 1er vol., Bologne, Romagnoli, 5 2 vol., id., id., 1881; « Canti e racconti popolo italiano », publiés en collaboration le même, 7 vol., Turin, Loescher, 1875 et La villa dei Pisoni in Ercolano e la sua Maples, Giannini, 1879; « La comene omerica di Pisistrato e il ciclo epico »,

Turin, Loescher, 1881; « Inscrizioni greche di Olimpia e di Ithaka », dans les Atti della R. Accademia dei Lincei, 3me série, 6me vol., Rome, Salvioni, 1881; l'introduction et les notes à la traduction en vers italiens, par M. Auguste Franchetti, des « Nuvole » d'Aristophane, Florence, Sansoni, 1882; « Due opigrafi greche alcaiche illustrate », Turin, Loescher, 1882; « La villa ercolanese dei Pisoni, i suoi monumenti e la sua biblioteca. Recenti notizie », en collaboration avec G. De Petra, Turin, Loescher, 1883; « Sopra un'iscrizione cretese scoperta lo scorso anno a Venezia », dans les Atti dell'Accademia dei Lincei, 3me série, 11me vol., 1884. On doit aussi à M. Comparetti deux monographies fort louées sur Pindare et sur Sapho. Il a dirigé, pendant longtemps, avec MM. Giuseppe Müller et Giovanni Flecchia la Rivista di Filologia e d'istruzione classica publiée à Turin chez Loescher, et depuis 1884 il dirige le Museo italiano d'antichità classica, Florence, chez le môme éditeur. Ses connaissances sur les littératures anciennes et modernes sont très-vastes; il entreprend chaque année un voyage d'instruction à l'étranger; et il parle beaucoup de langues, entr'autres, le russe; mais sa compétence dans le grec est vraiment supérieure.

Compayré (Gabriel), professeur, écrivainmoraliste, philosophe, traducteur et homme politique français, né, à Albi, le 2 janvier 1843. Son père, employé à la préfecture du Tarn, avait publié des Études historiques sur l'Albigeois. M. Gabriel Compayré termina, à Paris, au Lycée Louis-le-Grand, des études commencées au Collège de Castres. En 1862, il entra à l'École Normale, devint, en 1865, agrégé de philosophie, professa aux Lycées de Pau, Poitiers et Toulouse. En 1868, l'Académie française lui décorna une mention pour son « Éloge de Jean-Jacques Rousseau ». M. C. a collaboré à la Revue philosophique, au Dictionnaire de Pédagogie, à l'Indépendant des Basses-Pyrénées, à la Liberté de Toulouse, au Progrès et à la Gironde de Bordeaux, à la République Française, etc. Il a publié: « De Ramundo Sebundo ac de theologiæ naturalis libro », thèse, Paris, Thorin, 1872; « La philosophie de David Hume », thèse, id., id., 1873, ouvrage couronné par l'Académie française; « Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le XVIe siècle », 2 vol., Paris, Hachette, 1879, 2mc éd., id., id., 1880, ouvrage qui obtint le prix Bordin; « Éléments d'éducation civique et morale », id., Gariet et Nisius, 1880, ouvrage qui donna lieu à de longues polémiques et qui fut aussi vivement attaqué par les conservateurs que porté aux nues par les républicains; « Lectures civiques », en collaboration avec M. Delpan, 1882; « L'Instruction civique. Cours complet rédigé conformément au programme des écoles normales primaires », id., Delaplane, 1883; « Histoire de

CON

la pédagogie », id., id., 1884; « Cours de pédagogie théorique et pratique », id., id., 1885; « Notions élémentaires de psychologie », id., id., 1887; « Cours de morale théorique et pratique », id., id., id. — M. G. Compayre a publié, avec introduction et commentaire, une nouvelle édition du « Rapport sur l'organisation de l'Instruction publique de Condorcet, et il a traduit de l'anglais « La Logique déductive et inductive », d'Alexandre Bain, 2 vol., Paris, Germer-Baillière, 1875; « Hume, sa vio et sa philosophie », de T. H. Huxley, id., id., 1880; « Quelques pensées sur l'éducation » de John Locke, id., Hachette, 1882. Conseiller général du Canton de Lavaur et député, M. G. C. fait partie du groupe de l'Union républicaine, dont il a été secrétaire.

Comte (Jules) écrivain et administrateur français, né, à Paris, le 17 octobre 1846. Après s'être fait recevoir licencié ès-lettres, il entra dans l'administration des Beaux-Arts, où il rendit d'éminents services et où, jeune encore, il devint inspecteur général des écoles des beauxarts et de dessins d'abord et ensuite, en juillet 1886, directeur des bâtiments civils et palais nationaux. Pendant les loisirs que lui laissaient ses occupations officielles, M. C. a collaboré à nombre de journaux et de revues, notamment au National, où il avait succédé comme salonnier à Théophile Gautier, et dont il est resté jusqu'en ces dernier temps, le critique d'art attitré. Il a publié un ouvrage fort savant sur « La Tapisserie de Bayeux », Paris, Rothschild, 1879, et une traduction de « L'Art en France. Musées et écoles des beaux-arts des départements », de J. Comyns Carr, Paris, Rouam, 1887. Il a surtout attaché son nom à la Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts, publiée par l'éditeur Quantin et qu'il dirige.

Comy (Jacques), agriculteur français, né, à Garons (Gard), le 22 octobre 1825. M. Comy qui a été, pendant dix ans, maire de sa commune natale, qui est membre de la société d'agriculture du Gard et qui a obtenu plusieurs récompenses pour ses travaux agronomiques, a publié: « Notice-Rapport sur la préparation des plants croisette », dans le Bulletin de la Société d'Agriculture du Gard du 1er décembre 1871; « Notice-Rapport sur l'emploi du sulfure de Carbone appliqué à la destruction du Philloxera », Journal du Midi, 7 septembre 1873; « Lettres sur le phyloxera », id., 18 et 19 décembre 1878; « Plantation à la Charrue », Gazette de Nîmes, 20 novembre 1878; « Sur la greffe herbaire », Journal du Midi, 1er janvier 1879; « Culture des cépages américains dits portegreffes, suivie d'un nouveau procédé de plantation à la charrue », Nîmes, Clavel Ballevet, 1879.

Conand (Thomas-Jefferson), théologien américain, né, à Brandon (Vormont), le 13 décembre 1802. Après avoir pris ses grades au l burg College, en 1823, il fut, pendant di professeur de langues dans le collège de du Maine. En 1833, il demissionna et alla s à Boston; mais, en 1835, il devint prof de littérature biblique et de critique au naire de Théologie des Baptistes à Ha (New-York); il passa ensuite deux ans a versités de Halle et de Berlin pour y e les langues et les littératures orientales, blia une traduction de la grammaire hél de Gesenius, avec les additions de R qui est devenue livre de texte classique gleterre et en Amérique. En 1850, il acc chaire de littérature et critique biblique minaire théologique de Rochester (Newmais en 1858, il se retira pour se fixer à lyn et s'adonner entièrement à la publ d'une traduction revisée des Saintes Éci Il a publié, avec des notes fort importan versions revisées de: « The Book of 1857; « The Gospel of Matthew », 1860: Book of Genesis >, 1868; « The Book of Pa id.; « The Book of Proverbs », 1872 »; « Ba its Meaning and Use, philosophically and rically investigated », id.; « The Books shua, Judges, Ruth, Samuel, and Kings: Il est membre du Comité américain qui avec la Convocation de Canterbury en terre pour la revision de la version a autorisée de la Bible, et il est reconnu un des premiers hébraïsants vivants. E boration avec sa fille Blandina, il a pu 1878: « A general and Analytical Inde: American Cyclopaedia ..

Conard (Julius), littérateur allemand aussi sous les pseudonymes de Th. Buri FR. HELM, né, le 8 septembre 1823, à Kön en Prusse; il fréquenta le gymnase et l sité de sa ville natale en qualité d'étud médecine. Mais ayant peu d'inclinatio cette science, il s'adonna aux sciences giques et historiques. Après avoir fre pendant quelques semestres, l'Université lin, il devint précepteur dans une famil en s'adonant à des travaux littéraires. L' succès de ses premiers essais le persui consacrer exclusivement aux lettres, et i véra dans cette carrière jusqu'en 1869, c le malheur de devenir presqu'entièremer gle. Nous citerons de lui : « Robert Me 1859; « Evangelien der That », poésies « Der entsprungene Galeerensklave » « Der stumme Bettler von Pest », id. Glöckner von Stockholm », 1862; « De der Geblendeten », id., id.; « Der G markte », 1864; « Von Rom nach B 1864; « Die Apostel der Finsternis » « Die Opfer von Amalfi », id.; « Die S von Louisiana », 1866; « Die Vermächt Präsidenten », 1867; « Verlorene Kr

58; « Brot oder Tot », 1869; « Der Höllensf », id.; « Die Dame im Schleier », 1870; Lorbeer und Cypresse », poésies, 1871.

Conçeição (Alexandre DA), ingénieur portuis, né, à Ilhavo (district d'Aveira), le 16 ocbre 1842. De 1860 à 1867, il fréquenta l'Acamie polytechnique de Porto. La même année, entra au service du Ministère des travaux blics, et après avoir couvert plusieurs places ns la même administration, il fut nommé, en 86, directeur des travaux publics du district la Guarda, fonctions qu'il occupe encore. En 66, pendant qu'il fréquentait l'École polytechnie, il publia un volume de vers, intitulé: « Alradas », 2me éd., 1875; en 1867, il fit paraî-3 un petit poème: « Abençoada esmala ». En 76, il publia un livre ou journal littéraire: A Evolução », dans lequel l'auteur se révècritique de premier ordre. Cette publication rque une période brillante dans l'histoire de littérature portugaise. En 1877, il publia un arnal politique A Justiça. En 1880, à l'occaon du centenaire de l'auteur des Lusiades, il blia un petit poème: « A Camões ». En 1881, publia un livre intitulé: « Notas e ensayos de itica e de litteratura », parmi lesquels partilièrement notable un chapitre: « Realistas e manticos ». — Il a été, pendant quelque nps, rédacteur du journal politique républiin « O Seculo » et d'une revue et d'un jourl qui paraissaient sous le même titre : « Era )∀a >.

Concha (Victor), publiciste hongrois, né, à ırczalteö (comitat de Veszprem), en 1846. M. , qui est docteur en droit et professeur des ences politiques à l'université royale de Kosvar, a publié, en hongrois, les ouvrages suints: « Le régime municipal en Europe », dans Revue Budapesti Szemle, 1869, ouvrage couané par l'université de Budapest; « Les idées réforme dans la litérature politique de la ingrie, en 1790 », dans la même Revue, 1882; La justice administrative dans son rapport ec le constitutionalisme et le droit individuel », idapest, 1877; « L'organisation de la justice ministrative », avis donné à la requête des isconsultes hongrois, et publié dans les Anles de cette corporation, 1882; « Constituns modernes > 1er vol., Budapest, 1884, œus systématique qui contient dans ce volume constitutions de la Belgique et des Étatsuis de l'Amérique du Nord.

Conchard (Paul-Prosper VERMEIL DE), offir et écrivain militaire français, né, le 28 dénbre 1847, à Fontenay-le-Comte (Vendée) ne famille originaire du Bas-Limousin, qui npte dans sa parenté le comte Cabanis et le réchal Brune. Entré à l'École militaire de int-Cyr en 1867, il en sortit comme sous-lieument dans l'infanterie en 1869. Il a fait la apagne de 1870 à l'armée de Metz. Capitaine

en 1875, après avoir obtenu le brévet d'Étatmajor, il fut envoyé, en 1881, à l'Ecole militaire d'infanterie pour y créer les cours d'Histoire et de Géographie militaires qu'il a professés, pendant quatre ans, dans cette École; chef de bataillon en 1887. M. Vermeil de Conchard fut un des fondateurs, après la guerre, de cette Réunion des officiers qui a mis le travail en honneur dans l'armée; il a écrit de nombreux articles dans le Bulletin de la Réunion des officiers, la Revue du Cercle militaire, le Journal des sciences militaires. M. V. de Conchard a traduit de l'allemand: « Mode d'attaque de l'infanterie prussienne dans la campagne de 1870-71, par le duc Guillaume de Wurtemberg », dans la première série des Mélanges militaires, Paris, Tanera, 1871; il a publié en outre: « Le Maréchal Blücher d'après sa correspondance », Paris, Dumaine, 1877; « Précis d'histoire militaire », Limoges, Lavauzelle, 1885; « Précis de géographie militaire », id., id., 1886; « Étude sur la tactique de l'infanterie », Paris, Baudoin, 1886; « Recrutement des officiers et réorganisation des Écoles militaires en France », id., id., 1887; « L'Assassinat du Maréchal Brune. Épisode de la terreur blanche », id., Perrin, 1887.

Condamin (James), ecclésiastique français, né, à Saint-Chamond (Loire), en 1844. Il fit ses premières études chez les Pères Maristes du collège de son pays natal, puis devint professeur dans un séminaire. Il est docteur en théologie et docteur ès-lettres, chanoine honoraire de Bordeaux et professeur de littérature étrangère à la faculté catholique des lettres de Lyon. On lui doit: « Étude historique sur Saint-Ennemond, archevêque de Lyon », thèse pour le doctorat en théologie, Lyon, Brun, 1876; « De Q. S. F. Tertulliano, vexatæ religionis patrono et præcipuo, apud Latinos, christianæ linguæ artifice », thèse, id., id., 1887; « Essai sur les Pensées de J. Joubert », thèse, Paris, Didier, 1877; « Cours de thèmes allemands pour l'épreuve écrite du baccalauréat ès-lettres », id., Belin, 1882; « Croquis artistiques et littéraires, études et souvenirs », Paris, Leroux, 1883; « Fortune, infortune; étude sur les Pensées d'une reine, id., id., id. (Les Pensées d'une reine dont il s'agit sont l'ouvrage de S. M. la Reine Elisabeth de Roumanie) « Cours de thèmes anglais pour l'épreuve écrite du baccalauréat ès-lettres », id., id., id.; « La composition française du baccalauréat », Lyon, Vitte et Perrussel, 1884; « Sainte-Thérèse d'après sa correspondance >, id., id., 1885; « La Vie de la révérende Mère Marie de Jésus, fondatrice des religiouses de Marie-Thérèse », id., id., id.; « La Vie et les œuvres de Victor de Laprade », id., id., id.; « Histoire de Saint-Bonnet-le-Château », en collaboration avec M. l'abbé François. Citons encore de lui: « Histoire de la littérature française »; « Du nord au midi de

•

l'Espagne »; « Histoire de la ville de Saint-Chamond ». Il a traduit aussi de l'allemand avec Jos. Aymeria: « L'Histoire générale de la littérature du moyen-âge en Occident », par. Ad. Ebert, 2 vol., Paris, Leroux, 1883-84.

Condis (Pierre), ecclésiastique français, né, à Perville (canton de Valence d'Agen) le 31 mai 1835. Après ses études au petit et au grand Séminaires d'Agen, professeur au Collège Saint-Caprais d'Agen, puis vicaire à Miramont, et succossivement curé de Masquières, de Saint-Médard et de Saint-Sulpice de Caillac (on Beauregard, diocèse d'Agen). Il a traduit les « Institutions canoniques données dans les Ecoles du séminaire pontifical romain et du collège urbain », par le professeur De Camillis, 3 vol., Agen, Roche, 1882; et il a publié: « Traité des censures, en français, d'après le droit nouveau établi par la Bulle Apostolicæ Sedis de Pie IX », Saint-Médurd, 1885; « Dictionnaire de droit canonique de Mgr. André entièrement revu, corrigé, augmenté et actualisé ».

Condos (Constantin), écrivain grec, depuis 1868 professeur à l'Université d'Athènes, né, à Amfissa, le 12 mars 1834. Il fit ses premières études dans sa ville natale, et il les poursuivit à l'Université d'Athènes. Après avoir entrepris un premier voyage scientifique, il revint en Grèce enseigner le grec à Chies et à Samos; de là, avec le fruit de ses économies, il se rendit en Hollande, où il s'approfondit dans la connaissance du grec classique, sous la direction du professeur Cobet. Il a collaboré à différentes revues grecques, telles que l'Athénée, le Platon, le Parnasse, le Journal des Philomates, le Bulletin de la Correspondance Hellénique, le Journal des philologues et son propre recueil: Λόγιος Έρμης paru, en 1866-67, dont il publia une seconde livraison, en 1876. Dernièrement, il a publié des remarques importantes sur la langue grecque moderne.

Conforti (Louis), littérateur italien, fils de M. Raphaël Conforti, l'éminent jurisconsulte, patriote et ancien Ministre, mort sénateur du Royaume, en 1880. M. Louis Conforti, est né à Turin, où son père était emigré, le 29 octobre 1854. Il fit de fort brillantes études, d'abord sous la direction de son père et ensuite au collège de Moncalieri. Venu ensuite à Florence, où son père était procureur général à la Cour de Cassation, il fréquenta l'Institut des études supérieures, mais pour obéir aux désirs de son père, il renonça bientôt aux études littéraires pour suivre la profession d'avocat et il se fit recevoir docteur en droit à l'Université de Sienne, et se fit inscrire au barreau de Rome, où il exerça la profession jusqu'à la mort de son père. S'étant ensuite retiré à Naples, il entra, pendant quelque temps, dans la magistrature, puis fut secrétaire du Conseil du Crédit foncier auprès du Banco de Naples, et enfin,

fut nommé Secrétaire du Musée National, tions qu'il occupe encore. Fort lié avec P Cossa, il s'initia avec lui à l'étude de l'ant té. Il lut, à Certaldo, en 1871, un discours le style du Boccace qui fut fort loué par G Carducci. A Florence, à Rome et à Napl fut directeur et collaborateur de plusieurs naux littéraires et aujourd'hui encore il dans les journaux et les revues les plus r dus de l'Italie. En 1878, il publia une « 0 à l'occasion de l'inauguration du monumen la ville de Caserte érigea à Vanvitelli. En il publia une étude sur Tullia d'Aragons 1883, il recueillit dans un volume les Souv et les Plaidoyers de son père qui furent pi avec une préface de Francesco Carrara; en il écrivit: « Celidonie », sonnets à l'occasion la mort d'Alfredo Contini Romani. En « I Napclitani a Lepanto », avec préfac Bartolomeo Capasso; en 1888, il a publié: « pei. Scene della vita antica », poème po trique divisé en scènes, dont chacune re à une heure de la journée. Il a sous presse dant que nous écrivons: « Sibari », petit me et la 2me éd., de « Lepanto ».

Congreve (Richard), philosophe anglai le 4 septembre 1818. Il fit ses études so direction du regretté Mathieu Arnold et ses grades à Oxford, en 1840. En 1855, blia un petit volume sur l'histoire de l'El romain d'Occident, et une édition annotée « Aristotle's Politic », 2<sup>me</sup> éd., 1874; avoir fait une étude approfondie du sys d'Auguste Comte, il l'embrassa comme qui, à son avis, pouvait conduire à la mei solution des problèmes de notre temps. Il blié encore: « Gibraltar », brochure sur la tion indienne, dans laquelle il conseille le vernement anglais à abandonner ses posses indiennes qu'il ne pourrait pas défendre l échéant: « Italy and the Western Powe « Elizabeth of England »; « The Catechi Positive Religion >, 1850; « Essays: Pol-Social, and Religious », et plusieurs sern

Conink (Mme W. de, née Courant), femt lettres française, née, à Paris, en 1824. ( doit: « Le cœur et l'esprit des bêtes », I Bonhoure, 1874; « Emilie et Anna, ou ' ques conseils aux nouvelles mariées », id. 1874; « Enfants et animaux », id., id., 1 « Frantz le poltron », id., id., id., 2me éd. Picard-Bernheim, 1885; « La Jolie Ida » Bonhoure, id.; « La Conquête d'un grand pa id., id., 1877, 2me éd., id., Picard-Bern' 1885; « Les Ruines d'Eulenburg ». id., nerat, 1883; « Claude et sa tante », id. card-Bernheim, 1885; « La Fille du ch nier », id., id., 1885; « Un précieux ami, de: le Méchant Pierre », id., id., 1885; « moneur et Boule de Neige », roman imit l'anglais, id., id., id.

Cenrad (Joannes), économiste allemand, né, is la Prusse Occidentale, le 28 février 1839. .Conrad, qui est professeur ordinaire de scionpolitiques à l'université de Halle, a publié g'autres: 

✓ Liebig's Ansicht von der Bodeeschöpfung und ihre geschichtliche, statistie, und nationalökonomische Begründung », as. 1864; « Beitrag zur Untersuchung des sflusses von Lebensstellung und Beruf auf die rtalitätsverhältnisse auf Grund des statist. terials zu Halle von 1855-1874 », Jena, 1877; Jeber das Steigen der Lebensansprüche und ne wirthschaftliche Bedeutung », dans la nml. gem. wiss. Vorträge de Virchow et Holtdorff, 1877; • Das Universitätsstudium in atschland während der letzten 50 Jahre », in, 1884, une traduction anglaise de cet ouge a paru à Glasgow en 1885. Parmi une le d'articles dans les journaux et revues spées, nous citerons seulement: « Die Gefahr es gebildeten Proletariats », dans la Münch. gem. Zeitung, 1887. M. C., qui a public aussi 2me et le 14me vol. du Handbuch der polihen Oekonomie de Gustav Schönberg, Tubin-, 1886, est depuis 1872 co-rédacteur des rbücher für National Oekonomie de Hildend; il a dirigé aussi la publication de la umlung nationalök. und statist. Abhandlungen Staatswiss. Seminars zu Halle, 1877.

Conrad (M. G.), littérateur allemand, né, le vril 1846, à Gnodstadt (Franconie). Voué vord à l'enseignement, il étudia, de 1864 à 8, les langues modernes, l'histoire de l'art à pédagogie. Ayant pris ses grades, en 1868, 'employa en qualité de précepteur à Genè-Après trois ans de cette profession, il s'ana aux lettres et entreprit des voyages en nce, en Espagne, en Angleterre et en Belgi-

M. Conrad, qui est un des représentants plus autorisés de la nouvelle école réaliste Allemagne, est depuis\_1885 directeur de la ellschaft, le principal organe de cette école. s citerons de lui: « Erziehung des Volkes Freiheit », 1870; « Zur Volksbildungsfrage Deutsch. Reiche », 1871; « Pestalozzi », 1872; on Reissbrett », 1874; « Humanitas », 1875; lie Loge im Kulturkampf », 1876; « Mehr ht », 1877; « Span. und Römisches », 1877; tie religiöse Krisis », 1878; « Die klerikale ilderhebung », 1878; « Die letzten Päpste », B: « Flammen für freie Geister », 1879; lossini und Wagner », 1879; « Die Musik eutigm Italien », 1879; « Parisiana », 1880; 'aris. Kirchenlicht », id.; « Französische racterköpfe », 1882; « Madame Lutetia », 3; « Lutetia's Töchter », id.; « Totentanz Liebe », 1884; « Die Fraumauer », 1885; Vas d. Isar rauscht », 1887; « Die Emanerten », avec L. Wilfried, 1887; « Firma dberg », avec le même, id., etc. etc.

Conrady (Emil von), officier général et écri-

vain militaire allemand, né, le 21 mars 1827, à Glogau, en Silésie. Son père, officier lui-même, le fit élever à l'école des cadets. Devenu officier, il parcourut toute le carrière et pris sa retraite, en 1885, avec le grade de général, et se fixa à Francfort. Il consacra ses loisirs à des publications d'une haute portée militaire. Nous citerons de lui: « Einquartierung und Flurentschädigung », 1866, et « Die Ausbildung der Infanterie auf dem Exerziersplatz », 1886.

Constans (Léopold-Eugène), érudit français, né, à Millau (Aveyron), le 5 septembre 1845; il commença ses études au collège de Millau et les termina au lycée de Montpellier, où il fut roçu bachelier-ès-lettres, en août 1862. Il passa ensuite 4 ans à Marseille dans une maison de banque, puis poussé par une vocation réfléchie, il reprit ses études pour se préparer à l'école normale supérieure, à laquelle il renonça à se presenter se trouvant trop agé. Reçu licencié ès-lettres à Paris, agrégé de grammaire, en 1875, il était reçu docteur ès-lettres, en 1880. Nommé, en 1872, professeur de rhétorique et philosophie au collège de Chatillon-sur-Seine, puis à Meaux et à Compiègne, supérieur des classes de grammaire aux lycées de Sens, Nîmes, Montpellier et Vannes, il devint, en 1882, suppléant de 2me au lycée Louis-le-Grand, à Paris. De 1882 à 1883, suppléant pour la littérature latine et les institutions romaines de M. Lallier, à la Faculté de lettres de Toulouse, il fut plus tard chargé du cours, et puis titulaire pour la même chaire à Aix, où il est encore. Il est en outre chargé d'un cours complémentaire d'histoire de la langue et littérature provençales à Aix et à Marseille. Parmi ses principaux ouvrages concernant la littérature latine, nous citerons: « De sermone Sallustiano », thèse, Paris, Vieweg, 1880; « Salluste, traduction française avec texte, introduction et index de noms propres », id., id., 1888; « César. Guerre de Gaule, édition classique avec une étude sur la grammaire et la langue de César », id., Delagrave, 1884; parmi ses publications concernant les langues romanes, il nous faut rappeler: « Marie de Compiègne et l'Évangile aux femmes », poème satirique du 13me siècle, Paris, Vieweg, 1876 (Cfr. l'édition critique du texte, donnée par M. Constans dans le t. VIII. de la Zeitschrift für romanische Philologie); « Essai sur l'histoire du sous-dialecte du Rouergue », id., Maisonneuve, 1880, qui a obtenu le grand prix de philologie aux fêtes latines données, en 1878, par la Société pour l'étude des langues romancs de Montpellier; « La légende d'Œdipo étudiée dans l'antiquité, au moyen âge et dans les temps modernes, en particulier dans le Roman de Thèbes, texte français du XIIIº Siècle », id., id., id.; sous presse pour paraître, en 1889, dans les Publications de la Société des anciens textes français: « Le Roman de Thèbes. Édition cri-

demeure classique en la matière. Conse l'Union centrale des arts décoratifs, de l ciété des graveurs au burin et de la Socia artistes français, M. C. a publié récemm premier volume d'un « Code général des d'auteur sur les œuvres littéraires et a ques », id., id., 1888, pour la compilation c sa compétence spéciale était toute indiqu

sa compétence spéciale était toute indique Constant, s'est essayé aussi en d'autre res par la publication des « Mémoires « colas Goulas, gentilhomme ordinaire de la bre de Gaston d'Orléans », 3 vol., Paris

nouard, 1879-1882, publiées pour la Soci l'histoire de France, d'une notice sur « N à Fontainebleau (1661-1664) », Meaux,

1874; et d'une « Histoire d'un club jaco province. Fontainebleau pendant la Révolu

Paris, Champion, 1875. M. C. C. fut par jurisconsultes éminents qui ont été invit

la Commission royale belge, à prendre pa Congrès d'Anvers (1886) et de Bruxelles (

qui ont eu pour objet la recherche de cation des législations en matière de lett change et de droit maritime. Ajoutons i

M. Constant passe en France pour un auto partisan d'une restauration impériale pa

de plébiscite. Voici la liste de quelque de ses publications juridiques plus import

« Code des établissements industriels d' à l'usage des fabricants et directeurs d' dangereuses, insalubres ou incommodes

ris, Pedone-Lauriel, 1881, 2<sup>me</sup> éd., id., id., « L'Hypothèque maritime, commentaire que de la loi du 10 juillet 1885 », id., (
1885; « Quelques notes juridiques sur le

vets d'invention, à l'usage des industrie bricants et commerçants », id., id., 1884; l'exécution des jugements étrangers da

divers pays; étude de droit internation vé », id., Pedone-Lauriel, 1883.

Constantin (Nicolaevitch), grand-duc et amiral de Russie, né le 21 (9. v. s.) sep 1827, est le second fils de l'empereur N Il épousa, en 1848, la princesse Alexandi du duc Joseph de Saxe Altenbourg, s' surtout d'études concernant la marine, à l'époque de la guerre d'Orient mis à de la flotte de la Baltique. Après l'avéi de son frère Alexandre II, il recut la di supérieure du ministère de la marine, pas la France (1857) et une partie de l'Eure s'attachant surtout à visiter les ports arsenaux, et, de retour en Russie, il doni ses soins à la transformation et à l'acc ment des forces navales de l'Empire. Er il fut nommé lieutenant général du czar logne, et, en 1865, président de Conseil d pire. A l'avènement de son neuveu, l'en actuel, au trône de Russie, le grand-du stantin tombé en disgrâce, fut remplacé amiral en chef de la flotte par le grand-d

tique », 2 vol.; « Le livre de l'Épervier. Cartulaire de Millau (Aveyron) provençal et bas latin », Paris, Maisonneuve, 1882; « Les manuscrits provençaux de Chaltenham (Angleterre). Notices et textes inédits », id., id., id.; « Chrestomathie de l'ancien français du IXe au XVe Siècle », Paris, Vieweg, 1884; « Supplément, notes et traduction partielle », id., id., 1886, ouvrage couronné par l'Académie française. M. Constans a publié, en outre, de nombreux articles et comptes rendus de littérature romane dans la Revue des langues romanes, la Zeitschrift für romanische Philologie et la Romania et un article fort important sur: « Les Sociétés populaires de Millau et de Rodez après le 9 thermidor », dans La Révolution, mars 1887. Nous ne croyons pas enfin pouvoir nous dispenser de reproduire les lignes suivantes que nous adressait naguère M. Constans: « La double « direction apparente imprimée à mes études « ne doit pas faire illusion. Je suis et reste « un grammairien, qui ai profité de sa connais-« sance du latin et des patois du midi pour « creuser son sillon dans le domaine des lan-« gues romanes. J'espère après avoir achevé « l'œuvre délicate et laborieuse de l'édition cri-• tique du Roman de Thèbes (imité de Stace), mener à bien l'autre, encore plus laborieuse, « d'une édition critique du Roman de Troie de « Bénoît de St.-More, d'après les vingt et quel-« ques manuscrits connus ».

Constant (Charles-Felix), jurisconsulte francais, né, à Fontainebleau (Seine et Marne), le 2 mars 1846. M. C. est avocat à la Cour d'appel de Paris, directeur de la France judiciaire et de la Revue de droit commercial, industriel et maritime. Elève du lycée Louis-le-Grand jusqu'en 1866, puis longtemps clerc d'avoué dans une étude de province, il s'est fait inscrire au barreau de Paris, en juillet 1870. Mais bientôt appelé comme officier de mobiles à faire la campagne do France, il n'a réellement exercé sa profession d'avocat qu'à la fin de l'année 1870, où nous le voyous de suite figurer dans les grands procès criminels de la Commune de Paris, devant les conseils de guerre de Versailles. Mais peu-à-peu il s'est adonnée surtout aux affaires civiles et commerciales, se révélant non seulement à la barre, mais aussi dans des ouvrages divers, dont nous donnons la nomenclature. C'est à lui notamment que nous devons une seconde édition en 3 volumes des « Discours et Plaidoyers de Chaix d'Est-Ange ». Longtemps collaborateur de cet éminent jurisconsulte, M. C. a conquis dans la fréquentation de ce maître le goût des questions juridiques relatives à la propriété artistique et littéraire et son « Code des théâtres, à l'usage des auteurs et artistes dramatiques ainsi que des entrepreneurs de spectacles », Paris, Pedone-Lauriel, 1876, 2 ne éd., id., id., 1882, est un ouvrage qui et comme président du Conseil d'État par le mad-duc Michel. Les rapports entre l'oncle et me devinrent même si tendus que le grandad du quitter la Russie et n'obtint l'autorisame d'y rentrer qu'en avril 1883. Il a publié, us le voile de l'anonyme: « Histoire et designe de la ville de Pawlosk ».

Constantin (Aimé), écrivain français, vicedeident de la Société florimontane d'Annecy. à lui doit: « La Statistique aux prises avec è grammairiens, ou Essai sur les moyens de mplifier l'étude du genre des substantifs et lle de la conjugaison », Paris, Vieweg, 1876; Études sur le patois savoyard. La muse saisienne, ou Recueil de chansons anciennes et idernes, etc. », id., id., 1877; « La muse saisienne au XVII° siècle », id., id., 1884.

Constantinidés (Anesti), écrivain grec, le preer libraire-éditeur de la Grèce, né, dans l'île Chypre, en 1845. Il a publié l'Iliade et l'Ossée en grec moderne, des Commentaires sur corate, une Chrestomathie grecque en trois lumes. Il est décoré de l'Ordre de Dauilo Ier Serbie.

Conta (Basile), philosophe roumain, né, le novembre 1845, à Ghindauani, près de la le de Neamtza, en Roumanie. M. C., qui est chelier ès-lettres et ès-sciences de l'Univerde Jassy, docteur en droit de l'Université Bruxelles, avocat près la Cour d'Appel de ssy et, depuis 1873, professeur de droit cià l'Université de la même ville, est issu me famille fort pauvre. Il fit ses premières ides en luttant avec la misère, puis il obtint pouvoir se rendre en Italie (Pise), et en lgique pour achever son instruction. Passionpour la philosophie, il s'y adonna d'abord simple amateur et étant encore à l'Univeré il développa, devant ses condisciples, ses ies philosophiques qui renfermaient en germe système philosophique qu'il professe mainteat. Malgré sa pauvreté et une grave maladie poitrine, il publia à Bruxelles, en 1877, chez Mayolez: « Théorie du fatalisme. Essai de ilosophie matérialiste », qui fut bientôt suivi Philosophie materialiste. I. Introduction la métaphysique », qui est une partie d'un and ouvrage dans lequel l'auteur se propose donner des solutions scientifiques nouvelles plusieurs questions discutées par les philosoes; les deux premières parties de ce travail, ux essais sur la métaphysique et sur la biorie, ont déjà paru dans la Revue roumaine Conrbiri Literaire. On attend encore, croyonsus, les essais sur la Sociologie, sur la Psychopie, sur l'Esthétique, etc. C'est l'ouvrage prinml de l'auteur dans lequel il expose un systècomplet, original, s'appuvant sur les faits et r des hypothèses en grande partie scientifiss. L'auteur ne peut se dire ni matérialiste, positiviste dans le sens absolu du mot. Son matérialisme spéculatif se rapproche de celui de Démocrite, et il tient compte des résultats des sciences positives, sur lesquels il appuie ses inductions et ses hypothèses.

Contades (le comte Gérard DE), érudit français, né, à Angers, en 1846. M. de C., qui est vice-président de la Société historique et archéologique de l'Orne, a publié: « Les Communes du canton de la Ferté-Macé. Notices sur les communes de la Sauvagère, de Saint-Maurice du Désert, de Lonlay-le-Tesson >, 3 séries, Paris, Champion, 1879-81; « Rasne, histoire d'un château normand », Le Mans, Monnoyer, 1884; « Auguste Poulet-Malassis; bibliographie descriptive et anecdotique des ouvrages écrits, ou publiés par lui », Paris, Rouquet te, 1884; Collection Poulet-Malassis (1853-62) >, id., id., 1885; « Louis-Georges-Erasme, marquis de Contades, maréchal de France. Notes et souvenirs », Mamers, Fleury, 1885; · Portraits et fantaisies », Paris, Quantin, 1887. — En outre, M. de C. a publié en collaboration avec M. Camille Apert: « Canton de le Ferté-Macé, Bagnoles-les-Bains, canton de Juvigny-sous-Andaine, essai de bibliographie cantonale », Paris, Champion, 1882; avec M. Gustave Levasseur et l'abbé Gautier: « Canton de Briouze: essai de bibliographie cantonale », id., id., 1884; et avoc M. Levasseur un autre essai du même genre sur le « Canton d'Écauché », id., id., 1885.

Contamin (Félix-Maurice), écrivain français, né, à Vienne (Isère), en 1833. Après avoir fait ses études au Lycée Louis-le-Grand à Paris, il entra à l'École militaire de Saint-Cyr (1852), et il en sortit sous-lieutenant au 5me Régiment de dragons (1854), d'où il passa ensuite au 2me cuirassiers de la Garde impériale, régiment avec lequel il fit la campagne d'Italie. Trois ans après, il donnait sa démission pour se consacrer à l'industrie. Actuellement filateur de laines, il dirige une des plus importantes usines de la ville de Vienne. Membre de la Société française pour l'avancement des sciences depuis l'année 1880, il fait partie de la section d'économie politique. On lui doit: « Mémoire sur le divorce », brochure, 1879; « Maximes et Pensées sur la Femme, suivies de: Étude sur l'Amour, au point de vue philosophique et historique », Vienne, Savigné, 1880; « Histoire des Progrès de l'Astronomie depuis l'antiquité jusqu'à nos jours », dans le feuilleton du Journal de Vienne, 1880; « Compte-rendu du Congrès scientifique, tenu à la Rochelle », id., 1882; « Etude sur le Moyen-âge », dans la Revue du Dauphiné, 1881; « Etude sur la découverte du Nouveau Monde », id., id.; « Histoire de la civilisation romaine », Vienne, Savigné, 1888; « Histoire de l'Economie politique depuis l'antiquité jusqu'à nos jours », 2 vol., id., id., id. L'auteur a choisi pour épigraphe: « Multa paucis ». Son principal objectif est l'exactitude, la concision et la clarté.

Contejean (Charles-Louis), savant français, né, à Montbéliard (Doubs), le 15 septembre 1824. Il fit ses études au collège communal de sa ville natale. De 1842 à 1845, il fut préceptour en Russie dans des maisons particulières. De retour en France, il prit ses grades universitaires, et en 1860 fut nommé préparateur de géologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris; en 1862, il fut chargé du cours de physique ot d'histoire naturelle au lycée d'Angers, puis à celui de Toulouse; en 1864, il fut nommé suppléant de M. Lecoq à la faculté des sciences de Clermont, et, en 1866, finalement, professeur de géologie et de minéralogie à la Faculté des sciences de Poitiers, où il enseigne encore maintenant. M. C. est l'auteur de nombreuses publications, principalement en géologie, botanique et géographie botanique; biographies, articles divers; en dernier lieu, récits de voyage dans l'Italie méridionale et la Sicile, en Tunisie, en Algérie, en Espagne et en Portugal. Nous nous bornerons à citer: « Enumération des plantes vasculaires des environs de Montbéliard », Besançon, Outhenim-Chalandre, 1856; « Monographie de l'étage kimméridien du Jura, de la France et de l'Angleterre. De l'espèce en général et de quelques espèces nouvelles ou peu connues de l'étage kimméridien », thèse, Montbéliard, Barbier, 1859; « Esquisse d'une description physique et géologique de l'arrondissement de Montbéliard », Paris, Rothschild, 1862; « Le lune rousse au pays de Montbéliard », Paris, Baillière, 1868; « Éléments de géologie et de paléontologie », id., id., 1874: « Glossaire du patois de Montbéliard », Montbéliard, Barbier, 1876; « Géographie botanique; influence du terrain sur la végétation », id., Baillière et fils, 1881.

Contencin (Auguste), jurisconsulte français, né, à Marseille, en 1834; il fit ses études au Petit Séminaire d'Aix (1839-1874), et y resta comme professeur de sciences, ce qui lui permit d'y faire son droit. Inscrit au barreau d'Aix, il y a été deux fois élu bâtonnier de l'Ordre. M. C., qui est docteur en droit, a publié; « De la lésion rescindante », thèse de doctorat; « Code de la Garde nationale », 1870, et de nombreux articles traitant surtout de matières économiques et juridiques dans divers journaux, notament le Messager de Provence et le Petit Marseillais. Il dirigo le Bulletin judiciaire d'Aix, recueil officiel des arrêts de la Cour.

Conti (Aristide), écrivain italien, né, à Camerino (prov. de Macerata), le 26 avril 1836. Il fit ses études dans sa ville natale et à Pérouse, s'adonnant en même temps au droit, à la littérature et aux beaux-arts. Après avoir exercé, pendant quelque temps, la profession d'avocat, il se consacra à l'enseignement, et il est, depuis

longtemps, professeur d'histoire et de ; phie à l'école normale pour les jeunes fi sa ville natale, où il a dirigé aussi, p quelque temps, un journal: L'Appennino. citerons de lui: « Del riordinamento de grammi didattici per l'insegnamento dell ria e della geografia nei ginnasî e licei lia », Gênes, 1866; « Il forestiere », c en 2 actes, Milan, Barbini, 1870; « I I rurali », comédie, id., id., 1871; « Came i suoi dintorni, descritti ed illustrati », rino, Borgarelli, 1872; « Intorno alla f: Cristoforo Colombo e al nome del nuovo do », id., id., id.; « Cronologia dei ponte mani », Florence, 1875, 2me éd., Turin, P 1883; « Cronologia dogli imperatori ron Turin, Paravia, 1875; « Geografia matema 2<sup>me</sup> éd., entièrement remaniée, Camerino, ni, 1878; « L'esposizione artistica mace nel 1879 », Urbin, 1880; « Geografia soc Camerino, Savini, 1881; « Il Principe d colò Macchiavelli », discours, id., id., « La nazionalità italiana », discours, i 1883; « Il numero fatale », id., id., Cenni biografici dell'on. avv. Filippo Mar id., id., 1887, etc. etc.

Conti (Auguste), illustre philosophe et me politique italien, né, d'une famille orig de Livourne, à Villa di San-Piero alle près de San-Miniato al Tedesco (prov. d rence), le 4 décembre 1822. Il fréquenta d les écoles royales de San-Miniato et il ét core sur les bancs de cette école quand i posa une tragédie: « Catone in Utica 1 ainsi qu'une autre: « Giovanna d'Arco », on 1849, n'ont jamais été publiées. En 18 publia une tragédie: « Buondelmonte », qu on manquant d'effet à la scène révélait u marquable entente du dialogue. M. C. se plus tard de cette qualité pour écrire sous forme familière quelques-uns de ses ouv philosophiques (Cfr. « Il viaggetto di uni brigata », en cinq journées, qui a paru en et dans lequel l'auteur alterne de poétiqu brillantes descriptions avec des dialogue des arguments civils et philosophiques, a premier des dialogues intitulé: « Un sogi Des écoles royales de San-Miniato, M. passa au Séminaire de la même ville, où le cours lycéal. Plus tard, il fit son droit niversité de Sienne et, pendant ce temps, pirant à la lecture de Tocqueville, il cor un petit poème sur la régénération de la ( La lecture de Dupuis et la fréquentatic personnes qui professaient des doctrines a ligieuses le poussèrent vers le scepticisme des études philosophiques plus sérieuses n dèrent pas à le refaire, ce qu'il devait toujours depuis, un croyant. Après avoi quenté l'Université de Sienne, il se rendit à de Pise, mais un jour, à la suite d'une ince de jeunesse (il avait battu un professeur), il en fut chassé et dut aller finir ses études dans ane petite Université qui existait alors à Lucmes. Recu docteur en droit, il revint à Florence et y fit, pendant trois ans, son stage. En 1848, il fit la campagne de l'indépendance dans e deuxième bataillon des volontaires, prit part la bataille de Montanara, gagna ses épauletes, et fut parmi les derniers à déposer les irmes. Il se refugia ensuite en Piémont et après voir été longtemps malade à Gênes, il rentra m Toscane. Pendant qu'il était sous les drapeaux on lui avait offert une chaire de rhétoique à San-Miniato; il préféra celle de philoophie tout en déclarant qu'il ne se serait renlu à son enseignement qu'une fois la campagne ichevée. Il y resta, pendant sept ans, tout en exercant en même temps la profession d'avocat. Les cinq discours qu'il prononça à San-Miniato, l'occasion des distributions annuelles des prix, iont devenus la base de son beau livre intitulé: Evidenza, Amore e Fede o i criterii della Filosofia ». Nommé plus tard professeur de phiosophie rationnelle et morale au Lycée de Lucjues, il y resta quatre ans, renonçant au bareau pour s'adonner tout entier aux études phiosophiques. En 1859, M. Lambruschini qui éait devenu Inspecteur général des études appelait M. Conti auprès de lui en qualité d'inspecteur spécial pour la philosophie et la littéature dans les gymnasos et dans les lycées. Avec MM. Lambruschini, Buonazia et Gotti, ses collègues, il publia alors, à Florence, le ournal La Scuola e la Famiglia, mais l'année suivante il demanda à rentrer dans l'enseignement et fut nommé professeur d'histoire de la philosophie à l'Institut des Études Supérieures le Florence; deux ans après, il passait, dans a même qualité, à l'Université de Pise, où il resta jusqu'en 1867, année dans laquelle il fut nommé professeur de philosophie théorétique et norale à l'Institut des Études Supérieures de le Florence. Dès l'année précédente il était entré lans le Conseil supérieur de l'Instruction publique, où il resta quelques années. Les élecseurs de San-Miniato l'élurent deputé au Parement de 1866 à 1870; il s'efforça en vain de sonstituer dans la Chambre un parti de conservateurs libéraux catholiques, quoiqu'il ent formé dans ce but, à Florence, une societé de conservateurs libéraux dont il était le Présilent. Lorsque Rome devint la capitale de l'Itaie, M. Conti donna se démission de député. Jomme membre de l'Académie de la Crusca, mi l'a nommé et le garda pendant des ansées, son Arciconsolo, M. Conti a pris une part rès active à la cinquième édition du dictionnaito de cette Académie. Ajoutons enfin que M. Donti est le président de l'Associazione naziopale di soccorso ai missionarii cattolici italiani rai se propose le but patriotique d'entretenir en

Orient l'influence italienne par le moyen d'une instruction en même temps patriotique et religieuse. Parmi les nombreuses publications de M. Conti, qui se distinguent par une rare éloquence et par une élégance exquise, nous citerons: « Evidenza, Amore e Fede, o i criterii della Filosofia », 2 vol., 3 éd.; « Storia della Filosofia », 2 vol., 4 éd.; « Filosofia elementare », 5 éd.; « Prose scelte di Galileo, ad uso delle scuole »; « Il vero nell'ordine (Ontologia e Logica) », 2 vol.; « L'Armonia delle cose (Antropologia, Cosmologia, Teologia razionale) », 2 vol., 2 éd.; « Il bello nel vero (Estetica) >, 2 vol., 2 éd.; « Il buono nel vero (Morale e Diritto Naturale) », 2 vol., 2 éd.; « Cose di Storia e d'Arte »; « I doveri del soldato »; · Poesie scelte di Pietro Bagnoli con un discorso e con note »; « I discorsi del Tempo », épuisé et dont une nouvelle édition remaniée va paraître sous le titre: « Famiglia, Patria e Dio »; « Sculture e mosaici sulla facciata del Duomo »; « Filosofia Epicurca. Conti e Bossi »; introduction intitulée « Il romanticismo », pour les Fiori Biblici, traduits par Giulio Carcano; « Illustrazioni delle sculture e dei mosaici della facciata del Duomo di Firenze ». On doit aussi à M. Conti la traduction italienne de plusieurs ouvrages de Naville: « Il Padre Celeste »; « La vita Eterna »; « Il Dovere »; « Il Cristo », et de « La Teodicea », de M. de Margerie. — Collaborateur assidu de la Rassegna Nazionale de Florence, M. Conti y a inséré plusieurs articles de philosophie, d'histoire, de littérature et de critique.

Conti (Pitagora), pédagogiste italien, né, à Camerino (province de Macerata), en 1850. A 19 ans, il était, en même temps, étudiant à l'université et professeur de littérature, d'histoire et de géographie à l'institut technique de sa ville natale. A 20 ans, il publia une brochure intitulée: « La scienza insegnata con la ginnastica », qui fut romarquée. A 22 ans, il publia une « Appendice alla scienza, insegnata con la ginnastica », qui n'eut pas un accueil moins favorable. Le 22 mai 1872, il inaugura à Florence un Istituto elementare di esercizî intellettuali e corporei et le discours, qu'il publia en cette occasion, fut bien accueilli. Un égal succès eut un volume, qu'il publia peu après sur sa méthode, méthode qui, grâce à l'initiative privée, fut essayée avec succès dans plusieurs endroits de l'Italie. En 1874, il fut appelé à essayer sa méthode dans les écoles de la ville de Bologne, mais découragé par les luttes qu'il avait à soutenir, il passa à Ariano di Puglia en qualité de professeur de dessin à l'école technique; de là, il envoyait des articles à plusieurs journaux pédagogiques, et en même temps, il écrivait sa « Scienza dell'educazione », ouvrage en 8 vol., dont le 1er seulement est publié. Nommé ensuite professeur de pédagogie, et plus tard directeur de l'école normale pour les instituteurs de Caserte, il y resta neuf ans; dans cette ville il s'occupa non seulement d'améliorer l'institut dont la direction lui était confiée et le Musée pédagogique, qui y était annéxé, mais il institua un gymnase pour les jeunes filles, fondant, en même temps, un journal intitulė: Il Cronista, qu'il dirigea pendant quatre ans. Nommé, en 1884, professeur et directeur à l'école normale pour les institutrices de Mantoue, il releva le sort de cet institut, où il introduisit, entr'autres, l'étude de la floriculture. Dans cette ville, il écrivit pour la Nuova Antologia: « Presepi di Londra », réédités plus tard par l'éditeur Mondovi à Mantoue. Nommé ensuite professeur de pédagogie et directeur de l'école normale pour les instituteurs de Palerme, il y publia un travail critique intitulé: « Recensioni pedagogiche ». Tous les écrits de M. Conti sont inspirés par le même principe : obtenir le développement intellectuel et moral au moyen de l'éducation physique.

Conti-Carotti (Paolina), femme de lettres italienne, née, à Florence, le 25 juin 1847. Elle fit ses études à l'École normale pour les jeunes filles. Après avoir obtenu le brevet pour l'enseignement supérieur, elle s'adonna à l'ensoignement particulier. Elle s'y signala de la sorte que, en 1872, elle fut appelée à la direction des écoles normales Leopoldine, et chargée, en même temps, de l'enseignement pour la classe des adultes. Nous citerons d'elle: « Esercizî graduali per dettatura e per copia, ad uso dello classi elementari superiori e per le scuole delle adulte », Florence, Paggi, 1875; « Le Quattro stagioni. Libro di lettura per le classi elementari inferiori », id. id., 1878; « Libro di lettura per le scuole rurali e per le famiglie », Milan, Trevisini, 1882; « Raccontini secondo il metodo oggettivo, scritti per le classi elementari >, id., id., 1883; « Breve storia sacra, illustrata ad uso degli asili infantili e dello scuole elementari », id., id., id.; « Libretto per esercizio di copia ad uso delle scuole del pepolo », Florence, Paggi, 1885; « Ricordi di un maestro », id., id., 1886; « Vivendo s'impara », Milan, Trevisini, 1887.

Contini (Efisio), écrivain italien, né, à Cagliari, le 14 décembre 1820. Il étudia la philosophie, les sciences naturelles et les lettres à l'Université de sa ville natale; il s'adonna ensuite à l'enseignement classique au collège de Saint-Joseph, et il écrivit alors: « Norme sullo scrivere lettere » et « Vocabolarii primitivi della lingua latina », à l'usage de sos élèves. Il prit part au mouvement national de 1847 et 1848, écrivit l'hymne national sarde, mis en musique par le maëstro Porcile et chanté au Théâtre Civique. Jusqu'à l'époque de la bataille de Novara, il dirigea le journal l'Indipendenza, ensuite, avec M. Nino, Il Cittadino italiano, et

plus tard, La Gazzetta popolare, pendant! mière année de l'existence de ce journe 1851, il fonda une importante institution p lière d'instruction secondaire qu'il dirige dant huit ans. Lors de l'institution des l nationaux dans le Royaume d'Italie, M. ( fut nommé professeur d'histoire, d'abord tanisetta, et ensuite dans plusieurs auti droits, et enfin, dans sa ville natale, où il gna pendant quelques années; en dernie il était président de lycée; il vit mainten traité à Florence. En 1868, il publia: « l velli e il suo centenario », Florence, i qui contribua à préparer la célébration de dide centenaire du Secrétaire florentin. I tini, secrétaire de la Commission qui o la solemnité, en rendit compte dans i port intitulé: « Quarto centenario di Machiavelli », avec un discours de Att nucci, Florence, Le Monnier, 1869. Les ges de M. Contini peuvent se partager classes, selon qu'il s'y occupe d'éduce d'instruction ou d'histoire et de géos Sous le titre d'Éducation populaire, on 1 comprendre: « L'allevamento de' bam « Gli asili e le scuole rurali »; « Gli beti »; « I convitti infantili »; « I pei poveri »; sous le titre: Instruction, prendrait: « La legge nella scuola »; « mozioni »; « Sulla istruzione », quatre adressées à M. Joseph Bertoldi; « Ten sérés dans la Scuola, dirigée par M. « Questioni comunali »; « Finanze e la Les publications suivantes appartiennen maine de l'histoire et de la géographie mi principî di storia »; « La legge ne ria »; « Studî storici sul Macchiavelli, ratori, sul Petrarca »; « La Battaglia di no e di Sanluri »; « Storia del popolo : « Sul Commercio antico in Sardegna » troduzione alla geografia dell'Europa e lia »; « Geografia e statistica della Sare M. Contini s'est essayé aussi sur le te la critique littéraire, et il a publié: « nuovo studio della Divina Commedia » Loescher, 1868; il garde dans son por plusieurs ouvrages inédits.

Contini (Pasquale), littérateur italier Varese (prov. de Come), en mai 1829. M est maintenant professeur titulaire de gue italienne à l'école technique de Mil l'honneur d'être fort lié dans sa jeunes plusieurs hommes éminents tels que I Manzoni, Dandolo, etc., qui ont encour débuts. Il a publié: « Saggio di canti Scuole infantili », Come, Ostinelli, 1854 bum del cuore », Milan, Colombo, 1857 ma e dopo il Riscatto », Come, France « Nuova Raccolta di Poesie morali e c uso delle scuole e delle famiglie italiar

Agnelli, 1866, ouvrage couronné par la Soé de Pédagogie de Milan. Il a publié, en ouplusieurs poésies éparses, la plupart des sies d'occasion, dont un recueil paraîtra bienen volume sous le titre attrayant: « La poedella vita », chez l'éditeur Agnelli de Milan. Contogoni (Costantin), écrivain grec, né, en 2, à Trieste, de parents grecs. Il étudia le s et l'italien à l'école grecque de Trieste (où ut surtout comme professeur le thessalien azio Scalior, qui se trouvait à Trieste entre 1 et 1831) apprenant, en même temps, le n, l'hébreu, l'allemand et le français. De O à 1835, il se rendit en Allemagne pour y dier la théologie, et fréquenta dans ce but Universités de Munich et de Leipzig. En 16, après un séjour de huit mois à Vienne, se rendit à Athènes, où l'année suivante il : nommé professeur de théologie à l'Université. ms citerons de lui : « Manuel d'archéologie braïque », 1844; « Épitome de mythologie eque », dont la 4me éd. a paru en 1852; les ax premiers volumes d'une « Histoire philophique et critique des Pères des premiers siècles de l'Église », 1851-53; trois vomes d'une « Histoire ecclésiastique », fort préciée et plusieurs autres écrits de moindre portance. Il a dirigé aussi une Revue théopque mensuelle l'Héraut évangélique dont la mière livraison a paru en janvier 1857.

Conty (Henry A. DE), littérateur et éditeur nçais, né, à Beauvais, en 1828 et connu surst pour ses Guides qui ont eu une énorme fusion. Nous citerons: « Londres en poche ses environs, guide pratique illustré », Pa-, Faure, 1862; « Paris en poche », id., id., 3; « Les bords du Rhin en poche », id., 1864; « Quinze jours en Belgique, Hollanet Prusse rhénane », id., id., id.; « Quinze rs sur les Bords du Rhin », id., id., id.; Types du règne animal », id., De Vresse, 4; « Quinze jours dans la Prusse du Nord le grand-duché de Bade », id., Faure, 1865; luinze jours dans la Suisse centrale, Oberd bernois », id., id., id.; « Bruxelles en po-, id., id., id.; « La Belgique et ses envis >, id., id., id.; « Suisse française. Oberd bernois », id., id., 1866; « Alsace et Vos-, id., id., id.; « Paris populaire. A. B. C. tout le monde, guide pratique des petites rses >, id. chez l'auteur, 1867; « La lune miel à Trouville et ses environs », id., id., 2; « Les côtes de Normandie », 2me éd., id., id.; « Guide pratique des postes et des témphes. La France en 1874 », 4me éd., id., id., it; « La Belgique circulaire », id., id., id.; id.; id. Spa, ou les effets du inn » id., id., id.; « Les Côtes de Breta-», id., id., 1875; « L'Exposition en po-, id., id., 1878; « Les Vosges en poche », id., id.

Contzen (Heinrich), publiciste allemand, né, le 23 mai 1855, à Stormbruch (Waldeck). Il fit son droit à Marbourg, à Iena et à Wurzbourg et après avoir été reçu docteur il se consacra aussi à l'étude de la théologie. Il se fixa d'abord à Leipzig, où il s'adonna aux lettres. Après avoir professé, pendant quelque temps, le droit public en différents instituts supérieurs, il se retira de nouveau dans la vie privée. M. C., qui appartient au parti conservateur, dirige maintenant le Bromberger Tagenblatt; parmi ses ouvrages dont plusieurs ont été traduits en italien, nous citerons: « Die Volkswirtschafslehre als Unterrichtsgegenstand auf höheren und niederen Schulen >, 1868; « Einleitung in das staats- und volkswirtschaftliche Studium, ein Beitrag zur Theorie und Geschichte der Nationalökonomie », 1870; « Geschichte der volkswirthschaftlichen Literatur im Mittelalter >, 1872; « Forstliche Zeitfragen », 1872; « Die Nationalökonomie, eine politische Bedürfniss unserer Zeit », 1872-73; « Die soziale Frage, ihre Geschichte, Literatur und Bewegung in der Gegenwart >, 1872; « Die Aufgabe der Volkswirthschaftslehre gegenüber der sozialen Frage », 1875; « Ueber die soziale Bedeutung der Gegenwart, Hand und Lehrbuch der Nationalökonomie », 1886–87.

Conybeare (Henry), ingénieur et architecte anglais, né, le 22 février 1823, à Brislington. Il fit ses études d'ingénieur et d'architecte à Londres, au King's College. Après avoir pris part à l'organisation de l'Écoles des mines d'Angleterre et avoir dirigé une grande usine à Newcastle, il partit pour l'Inde en qualité d'ingénieur d'une compagnie de chemins de fer. De 1849 à 1852, il exécuta d'importants travaux pour fournir à Bombay l'eau qui lui était nécessaire. Aussi connu comme architecte que comme ingénieur, il éleva à Colaba (faubourg de Bombay) la chapelle commémorative des Anglais morts pendant la campagne d'Afghanistan, et l'église de-Saint-Jean à Patara, une des plus belles constructions modernes de l'Inde anglaise. Pendant les six dernières années qu'il passa dans ce pays, M. C- fut le correspondant du Times. Depuis son retour en Angleterre, il a construit plusieurs lignes de chemin de fer importants. Il est membre de l'Institut des ingénieurs civils d'Angleterre, et il a été à plusieurs reprises président de cette société. En 1878, il fut appelé à Caracas, capitale du Venezuela, où il a exécuté des travaux d'art très remarquables. Depuis 1869, M. C. est attaché en qualité de professeur à l'Etablissement royal des ingénieurs militaires de Chatham. Plusieurs mémoires de lui sont épars dans des recueils techniques.

Conze (Alexandre-Christian-Léopold), archéologue allemand, né, à Hanovre le 10 décembre 1831. Il fit ses études à Goettingue et à Berlin, et fut successivement professeur à Halle

(1863), à Vienne (1869) et à Berlin (1877). Cet illustre savant a fait plusieurs voyages scientifiques en Orient, et il en a consigné les résultats dans des ouvrages estimés: « Eine Reise auf den Inseln des Thrazischen Meeres », Hanovre, 1860; « Reise auf der Insel Lesbos », id., 1865; « Archäologische Untersuchungen auf Samothrake , avec MM. Hauser et Niemann, 2 vol., Vienne, 1875-80. En outre, il a publié: « Melische Thongefässe », id., 1862; « Die Athenestatue des Phidias im Parthenou », Berlin, 1865; « Die Familie des Augustus, ein Relief in San Vitale zu Ravenna », Halle, 1867; « Die Bedeutung der klassischen Archäologie », Vienne, 1869; « Beiträge zur Geschichte der griechischen Plastik », 2me éd., Halle, 1869; « Vorlogeblätter für archäologische Uebungen », Vienne, 1870; « Römische Bildwerke einheimischer Fundorte in Oesterreich », 3 livraisons, Vienne, 1872-78; « Heroen und Göttergestalten der griechischen Künste », id., 1874; « Theseus und Minotaurus », Berlin, 1878; dans sa qualité de directeur du Musée d'archéologie de Berlin, il a pris une part très active à la continuation dos expéditions à Pergame pour entrer en possession de la grande frise d'autel, et il a collaboré aux rapports publiés à co sujet : Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon. Vorläufiger Bericht, Berlin, 1880-82.

Cook (Eliza), femme poète anglaise, née, en 1818, à Southwark (quartier de Londres, sur la rive droite de la Tamise); elle s'adonna de bonne heure aux lettres. Sans tenir compte de nombreuses contributions à plusieurs journaux et revues telles que le New Monthly, Metropolitan, Literary Gazette, etc., nous citerons d'elle: « Lays of a Wild Harp », 1835; « Melaya and other poems », 1838; « Poems », 4 vol., 1846-53; « Jottings from my Journal », 1860; « New Echoes », 1864; « Diamond Dust », collection d'aphorismes, 1865, etc. De 1849 à 1854, elle a publié un journal qui portait son nom. Ses travaux littéraires lui ont valu, en 1864, l'honneur d'une pension annuelle de 100 livres sterlines sur la liste civile.

Cook (le rév. Joseph), conférencier américain, né, le 26 janvier 1838, à Ticonderoga (New-York E.-U). Il fut élevé à Yale et à Harvard, où il prit ses grades, en 1865. Ensuite il étudia au séminaire d'Andover et en Allemagne. Après son retour en Amérique, il demeura surtout à Boston, où il fit une série de lectures connues sous le titre de « Boston Monday Lectures », et auxquelles il doit sa notoriété en Angleterre et en Amérique. Il a répété ensuite ces lectures en plusieurs autres villes des États-Unis et de l'Angleterre, et il les a publiées plus tard (1877-1884) en 9 volumes, sous les titres: « Biology »; « Conscience »; « Heredity »; « Labor »; « Mariage »; « Orthodoxy »; « Socialism »; « Transcendentalism »; « Occident ». M. C. a tenu aussi en Angleterre sermons et conférences.

Cooke (John-Eston), écrivain, et américain, né, à Winchester (Virginie) vembre 1830. Il étudia le droit à Ric so fit inscrire au barreau en 1851. P guerro civile, il servit dans l'armée du fut attaché à l'état-major des générau rés Jackson, surnommé, d'après un de Stonewall, et Lee. Après la guerre, il pendant quelque temps, à New-York. surtout de journalisme; ensuite, il s'in: nitivement dans sa petite ferme, près d ster, en Virginie. Indépendamment d nombre d'articles de journaux et d'un de de petites nouvelles parues dans di vues américaines, il a publié: « The Jefferson », 1855; « Henry Saint-Joh « Life of Stonewall Jackson », 1866; « of the Grey », 1867; « Mohun, or the I of Lee and his Paladins », 1868; « Hi Days and Nights in the Shenandoah « Life of Robert E. Lee », 1871; « the Old Dominion », 1879; « Virgin mians », 1880; « Virginia, a Histor People >, 1883; « Maurice Mystery « My Lady Pokahontas : a True Relati ginia », 1885.

Cooley (Thomas Mac Intyre), jur américain, né, à Attica (New-York 6 janvier 1824. En 1843, il se trans le Michigan et deux ans après, il se f crire au barreau. En 1857, il fut cha compilation et de la publication des le tat et, l'année suivante, il fut nomin teur des décisions de la Cour suprên publia 8 volumes suivis d'un digeste les lois de l'État. En 1859, il fut no fosseur de l'Université de Michigan, et président de la Cour suprême de l' publié: « The Constitutional Limitatic rest upon the Legislative Power of t of the American Union >, 1868 et : édition des « Commentaries », de Bl 1870 et une autre des « Commentarie Constitution of the United States, v tional Chapters on the New Amendme Story, 1873; « Law of Taxation », 187 of Torts », 1879; « General Principle stitutional Law in the United-States et « A History of Governments », 1 donné en outre presque tous les ar ridiques à l'American Cyclopædia d' 1873-76.

Coolidge (Susan), femme de lettre caine, née, à Cleveland (Ohio), et r Newport (Rhode Island). Nous citero « The Diary and Letters of Mary (Mrs. Delany », 1870; « The New Y zar », 1871; « What Katy did », 1872 Katy did at School », 1873; « Mischiefs!

ng », 1874; « Nine Little Goslings », 1875; For Summer Afternoons >, 1877; « Eyeight >, 1878; « A Guernsey Lily >, 1880; Poems >, 1880; « The Diary and Letters of rances Burney, Mme D'Arblay », id.; « Cross atch », 1881; «A Little Country Girl », 1885. Coomans (Jean-Baptiste-Nicolas), publiciste homme politique belge, né, à Bruxelles, le décembre 1813. Dans un Dictionnaire des éivains belges, il faudrait citer, outre notre auur, son père Josse-Joseph, son frère Josephlivier, ses fils Anatole-Léon et Casimir-Chars-Denis, son neveu Oscar; mais dans un Diconnaire international, nous devous nous borner consacrer une notice au publiciste dont s'hoore surtout la famille Coomans. Depuis longimps membre de la Chambre des Représenants, où il appartient à la majorité catholique, : directeur d'un journal hebdomadaire La Paix, ans lequel il fait preuve, comme au Parlement, une indépendance d'allures fort remarquable, L. Coomans a énormément écrit. Voici la liste ses œuvres principales, dont la plupart ont 1 plusieurs éditions: « Histoire de la Belgi-10 >, Gand, 1836 (traduit en flamand); « Ritilde, épisodes de l'histoire de la Flandre au Iº Siècle », id., 1839 (traduit en hollandais et ı flamand); « Baudouin Bras-de-fer, ou les Norands en Flandre », Bruxelles, 1841; « Vonck, man politique », Anvers, 1846 (reimprime à ruxelles, en 1867, sous le titre: « Épisodes la révolution brabançonne »); « Les Comunes belges », Bruxelles, 1847; « Etude sur s questions d'intérêt matériel à l'ordre du ar », id., 1848; « Jean le Victorieux, comée historique en 3 actes », id., 1854 (anonyme); Jeanne Goetghebuer, chronique brabançonne 1 XIVº Siècle », id., 1854; « La bourse et le apeau de Fortunatus », id., 1858; « Une Acamie de fous », id., 1re série, 1861, 2e série, 64, 3º série, 1887. Les articles écrits dans Paix par M. Coomans depuis la fondation ce journal (24 août 1862) lui ont fourni la stière d'une série de volumes intitulée: « Porfeuille d'un flâneur », Bruxelles, 1863 et anes suivantes; le Journal des Flandres, La elgique, le Journal de Bruxelles, le Courrier Anvers, L'Emancipation, la Revue de Bruxelles, Messager des sciences historiques, Les Belges lustres, renferment également de lui de nomreax articles; et il serait facile d'allonger enre sa bibliographie de quelques brochures, gnées ou anonymes.

Cooper (Basile-Henry), écrivain anglais, né, 29 juin 1819, à Maidenhead (comté de Berks). Prit ses degrés, en 1842, à l'Université de adres; l'année suivante il fut ordonné pasteur. 1844, il publia: « An Essay towards a New anslation of the Epistle of S.-Paul to the imans », et, en 1846, il édita, pour la Wicliff lety: « Select Works of the Reverend and

Learned David Clarkson B. D., and some time Fellow of Clarc Hall, Cambridge ». En 1852, il fit paraître: « Free Church of Ancient Christendom ». Il se dédia ensuite presque entièrement à la littérature et notamment à l'Égyptologie et à la Chronologie des Pharaons. En 1860 il publia: « Count Cavour; his Life and Carreer », et, en 1861; « Hieroglyphical Date of the Exodus in the Annals of Thothmos the Great ». Il a publié aussi un grand nombre d'articles dans plusieurs journaux et publications périodiques.

Cooper (Thomas), littérateur anglais, né, à Leicester, le 28 mars 1805; il fut d'abord cordonnier à Gainsborough (Lincolnshire), et tout en travaillant de son humble métier, il apprit tout seul, le latin, le grec, l'hébreu et le français et devint à vingt-trois ans maître d'école. En 1841, il se mit à la tête des Chartistes de Leicester, il fit des lectures pendants les Riots (émeutes) d'août 1842, fut arrêté, emmené à Stafford et condamné à deux ans de prison comme conspirateur et émeutier. Pendant cette période, il écrivit son poème épique: « The Purgatory of Suicides >, et « Wise Saws and Modern Instances », série d'histoires publiée seulement en 1845. Son petit poème: « Baron's Yule Feast », parut en janvier 1846. Pendant la dernière moitié de la même année, il inséra dans le Douglas Jerrold's Newpaper une série d'articles: « Condition of the People », pour écrire lesquels il avait voyagé dans le nord de l'Angleterre en quête de renseignements. En 1847, il fit paraître: « Triumphs of Perseverance », et « Triumphs of Entreprise ». En 1848, il fit à Londres plusieurs lectures politiques et historiques, et, en 1849, il entreprit la publication du Plain Speaker, journal radical hebdomadaire à un sou; en 1850, il prit la direction du Cooper's Journal, publication hebdomadaire à un sou, inspirée aux principes du scepticisme. En 1851 et en 1852, il parcourut l'Angleterre donnant partout des conférences d'arguments historique, poétique et littéraire. Deux romans de lui: « Alderman Ralph », et « The Family Feud », parurent en 1853 et en 1854. A la fin de 1855, ses opinions religieuses subirent un revirement complet, et étant revenu à Londres il y commença une série de conférences dominicales et de discussions religiouses avec ses anciens coreligionnaires. Depuis cette époque, il a continuellement voyagé l'Angleterre et l'Écosse donnant des conférences et prêchant des sermons sur l'évidence du Christianismo. Il a publié son autobiographie, en 1872, et ses « Poetical Works », en 1878.

Coopman (Théophile), poète flamand, né, à Gand, le 24 novembre 1852. M. C., qui est membre de l'Académie royale flamande de Belgique, a publié: « De Nacht », Termonde, 1873; « Lenteliederen », id., 1876; « Gedichten en

á

Gezangen », Anvers, 1879; et, avec M. De la Montagne, un recueil de morceaux choisis des poètes flamands: « Onze dichters », Anvers, 1880 et éditions postérieures. M. Coopman, qui a fondé à Anvers le Nederlandsche dicht — en kunsthalle, collabore en outre à un bon nombre de journaux flamands.

Cope (Edward-Drinker), savant américain, né, à Philadelphie, le 28 juillet 1840; il fit ses études à l'Université de Pensylvanie, et vint en Europe pour se perfectionner dans l'anatomie. De 1864 à 1867, il professa les sciences naturelles au Collège d'Haverford dans sa ville natale. De 1871 à 1873, il fit des explorations géologiques dans le Kansas, dans le territoire de Wyoming et dans le Colorado; de 1873 à 1878, il fit pour le compte du gouvernement des États-Unis et avec le lieutenant Wheeler de nouvelles explorations scientifiques dans le Nouveau Mexique, dans la partie septentrionale du Montana, dans l'Oregon, dans le Texas et dans les régions occidentales. A la suite de ces voyages, il réunit une collection de plus de 600 espèces de vertébrés disparues, dont 400 au moins ont été fait connaître par M. Cope, qui en a donné la description dans plusieurs articles et dans plusieurs lectures faites devant les Sociétés Savantes de Philadelphie et publiées depuis. M. C. a publié, en outre, des essais sur les poissons, les batraciens et les reptiles de plusieurs pays du monde, et il a fait sur l'anatomie de tous ces animaux des observations d'une haute portée scientifique. Il a publié, en outre, depuis 1869, plusieurs articles sur la théorie darwinienne de l'évolution qui furent insérés dans les Actes des Sociétés savantes de Philadelphie et dans le Penn Monthly Magazine. M. C. dirige, avec le professeur A. S. Packard, l'American Naturalist. Il est l'auteur reconnu de plusieurs théories scientifiques nouvelles et d'une, entr'autres, sur l'origine de la volonté.

Copello (Jean), médecin et écrivain italien, né, à Chiavari (prov. de Gênes), le 21 novembre 1811. Recu, en 1834, docteur en médecine à l'Université de Gênes, il exerça, pendant quelque temps, sa profession dans sa ville natale, et, en 1845, il alla se fixer à Lima, au Pérou, où il exerça la médecine avec le plus grand succès. Le premier ouvrage qu'il publia dans cette ville fut: « Nuova Zoonomia, ovvero dottrina dei rapporti organici », qui lui valut une certaine renommée en Amérique et en Italie. Le premier volume de cet ouvrage fut l'objet, en 1857, d'un rapport très flatteur de la part de l'Académie Royale de Médecine et de Chirurgie de Turin. Il publia ensuite d'autres travaux qui lui donnèrent une place fort éminente parmi les médecins et lui valurent l'honneur d'être appelé à occuper le premier la chaire, nouvellement instituée en 1877, de philosophie médicale et d'histoire critique de la médecine à l'Univ de Saint-Marc à Lima. Nous citerons d « Discorso letto alla Società Economica di vari, in occasione dell'annua Esposizione solenne distribuzione dei premf >, Ch 1838; « Nuova Zoonomia, ovvero dottri rapporti organici », 1er vol., Lima, 1854; « patologica, ovvero filosofia della vita morl 2<sup>me</sup> vol., id., 1862; « Memoria sobre la laxis de la tisi pulmonar tubercolosa 1867; « Considerazioni critiche sul pi studii medici che risulta dal regolamento Facoltà medico-chirurgica, approvato coi decreto 23 ottobre 1865 », Milan, 1869 nuova Zoonomia o dottrina dei rapporti nici è forse una dottrina di astrazione o tica utilità. — Lettera al dottor Giovanni l medico aggregato presso l'Ospedale Ma di Milano », Milan, 1870, « Nuevos es sobre la fievra amarilla », Lima, 1870; « dios sobre la independencia del Perù 1876, en collaboration avec M. Luigi Pet « Nueva catedra de Filosofia medica y Historia critica de la Medicina. Sinopsis lecciones de Filosofia medica y de la B critica de la Medicina, relativas al primi del curso, precedido par el Dicurso de i racion de 20 agosto 1877, y el Discurso gural de la Medicina », id., 1877; « De sofia vista en relacion con las ciencias artes », discours, 1880.

Copin (Alfred), homme de lettres fr né, à Corbeil (Seine et Oise), en 1852. pin, qui est courtier de bourse de son publié les ouvrages suivants: « Patrie! et récits de la guerre de 1870. Première La Permission, Te Deum alsacien », en boration avec L. Rissier, Paris, Sausset « Le même. 2<sup>me</sup> série: Jacques Kepp Maître d'école de Lembach », id., id., « Au son du clairon », id., Marpon et rion, 1885; « Histoire des comédiens troupe de Frinzine », id., id., id.; « dramatiques. Talma et la Révolution », 1886; « Talma et l'Empire », id., id., 1

Coppée (François-Édouard-Joachim di cis), illustre poète français, né, à Paris janvier 1842, selon les uns, le 26 janvie selons les autres. Il se fit, très jeun réputation de poète par la publication d ques pièces, où, à travers d'heureuses imi du romantisme, on sentait se dégager l'e lité. Lorsque l'éclosion définitive de soi prit place au grand jour, notre poète se employé au ministère de la guerre et v Montmartre, avec sa mère et sa sœur. la mort de la première, celle-ci ne quit son frère et vit encore avec lui. Quelqu mes d'une saveur vraiment nouvelle et forme étonnante pour un débutant furei rés au premier Parnasse contemporain,

ers nouveaux publié, chez Lemerre, en 1866, apprirent le nom du jeune homme à quels lettrés. Il donna la même année et chez nême éditeur, un premier recueil personnel; e Reliquaire », qui fut peu remarqué. Deux plus tard, il publiait, toujours chez Lemerqui est d'ailleur l'éditeur de toutes ses œus, un autre volume de poésies : « Intimités ». 1869, sous le titre collectif de « Poèmes dernes », il faisait paraître: « Angelus »; # Banc >; « Enfants trouvés »; « L'Attente »; e Père »; « Le Défilé »; « La Bénédiction »; te dernière et « La Grève des Forgerons », rent de grands succès de lecture publique. us le premier grand succès de M. Coppée ; une comédie en un acte en vers donné à déon en 1869: « Le Passant », auquel il fit ivre: « Deux douleurs », drame en un acte vers donné aux Français en 1870, et dont succès fut médiocre. Pendant la guerre et la mmune, pendant lesquelles il avait fait réci-'des à propos patriotiques : « Plus de sang »; Lettre d'un mobile breton », entr'autres, M. ppée quitta son ministère et entra à la Bisthèque du Luxembourg, qu'il devait égalent quitter pour devenir bibliothécaire du Théâ-Français; il donna sa démission peu après ir été nommé, le 21 février 1884, membre l'Académie française, en remplacement de tor de Laprade. Outre les ouvrages déjà ು, M. Coppée, qui a rédigé aussi, pendant lque temps, le feuilleton dramatique de la rie, a publié en librairie: « Les Humbles », 2; « Le Cahier Rouge », 1874; « Olivier », me, 1875; « Une Idylle pendant le siège », an, id.; « Les Mois », courtes poésies qui rent de texte à de ravissantes compositions M. Giacomelli; « Récits et élégies », reil de poèmes, 1878; « Contes en vers et sies diverses », 1881; « Contes en prose », 2; « Vingt contes nouveaux », 1883; « Poèet récits », 1885; « Arrière-saison », 1887. Au théâtre, il a donné: « L'Abandonnée », ne en deux actes (Gymnase, 1871); « Fais que dois », épisode dramatique en un acte éon, 1871), dont les intentions patriotiques, luites en beaux vers, furent très applaudans toute la France; « Les Bijoux de lélivrance », scène en vers, 1872, due à la ne inspiration; « Le Luthier de Crémone », me en un acte (Théâtre Français, 1877), t le succès rappela celui du Passant; « Le it Marquis >, drame en quatre actes et en se, en collaboration avec M. d'Artois joué à léon et non imprimé; « La Guerre de cent >, drame en cinq actes et en vers, en colpration avec M. Armand d'Artois, 1878; « Le isor >, comédie en un acte et en vers (Odéon, 9), cette petite pièce a été depuis transforen opéra-comique, musique de M. Léfebvre 85); « Madame de Maintenon », drame en

1.,

cinq actes, avec prologue, en vers (Odéon, 1881); « La Korrigane », ballet fantastique en deux actes, musique de M. Widor, 1881; « Severo Torelli », drame en cinq actes et en vers (Odéon, 1883); « L'Homme et la Fortune », comédie en trois actes, jouée au Cercle des arts intimes, en mai 1884, et non imprimée; « Les Jacobites », drame en 5 actes et en vers (Odéon, 1885). — Les œuvres complètes de M. C. ont été réunies en six volumes par Lemerre, 1883-1885.

Coppi (Ettore), écrivain et avocat italien, né, à Poppi (prov. d'Arezzo), le 2 juillet 1852 et résidant à Florence. Nous citerons de lui : « Giosuè Carducci e i suoi studi letterari », Sienne, Mucci, 1874; « Le Università italiane nel medio evo », 2me éd., Florence, 1880; « Prima conferenza agli artisti ed operai associati per la visita alla Esposizione di Parigi del 1889 », Florence, Le Monnier, 1886. M. Coppi a fondé, en 1888, à Florence la Gazzetta degli Assicurati sulla vita, contro i casi fortuiti e contro gli infortunî sul lavoro.

Coppino (Michel), homme politique italien, né, à Alba (province de Côni), le 1er avril 1832. Issu d'une famille d'artisans (son père était cordonnier et sa mère couturière), il fit néanmoins de brillantes études, qu'il acheva à la Faculté des lettres de Turin, après avoir obtenu une bourse au concours. Successivement professeur de rhétorique à Demonte, Pallanza, Voghera et Novare, il se fit recevoir docteur ès-lettres en 1850, et obtint, après la mort de Paravia, qui avait été l'un de ses maîtres, la suppléance de la chaire de littérature italienne à l'Université de Turin. Ses leçons sur Dante sont encore dans la mémoire de la plupart de ses auditeurs. En 1861, il fut nommé titulaire de cette chaire et conserva ses fonctions tant que le siège du gouvernement resta fixé à Turin, puis à Florence. Il les considéra comme désormais incompatibles avec le mandat de député que, dès 1860, lui avaient conféré ses concitovens d'Alba lorsque le gouvernement se transporta à Rome, et il fit liquider sa pension de retraite. Ministre de l'instruction publique dans le cabinet Rattazzi (1867), il le fut de nouveau dans les deux cabinets Depretis (1876-1879), et présenta dans le mois de juillet 1876, un projet de loi relatif à l'instruction primaire obligatoire qui fut votée par la Chambre. Tombé en 1878, il fut élu, en 1880, président de la Chambre des députés par 174 suffrages contre 144 donnés à son concurrent M. Zanardelli; il le fut de nouveau, en 1884 (19 mars), par 228 voix. Il rentra aux affaires, en 1885, avec le ministère Depretis, et reprit le portefeuille de l'instruction publique, qu'il conserva dans le cabinet Crispi (7 août 1887), et qu'il garda jusqu'au 16 février 1888. M. F. Bosio, dans son recueil des Poesie di illustri italiani contemporanei, Milan, 1885, a publié de nombreuses pièces de vers de M. Michel Coppino, et plusieurs articles de lui ent été insérés dans la Rivista Contemporanea de Turin. Sans tenir compte de ses rapports et discours parlementaires, qui formeraient une collection des plus remarquables, nous nous bornerons à citer de lui. « Parole al popolo italiano », Pignerol, 1848. Pendant son dernier ministère, il fit voter au Parlement National deux lois importantes, l'une pour l'édition nationale des œuvres de Galilée, l'autre pour l'institution d'une chaire nationale à l'université de Rome, consacrée au culte du Dante.

Coquelin (Benoît-Constant), acteur français, né, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), le 23 janvier 1841. Fils d'un boulanger, il était destiné à suivre la profession de son père lorsqu'il fut entraîné vers le théâtre par sa vocation. Il fut admis au Conservatoire, en 1859, et débutait, en 1860, au Théâtre français. Il n'avait pas encore vingt-trois ans lorsque il prit rang parmi les sociétaires de la première scène française. Nous n'avons pas à enregister ici ses nombreux succès scéniques. En 1886, M. Coquelin donna, à la suite d'incidents qui occupérent tout Paris, sa démission, et comme sa situation de sociétaire retraité de la Comédie française lui interdit de jouer sur une scène française sans autorisation préalable, il a entrepris une tournée artistique à l'étranger. M. Coquelin aîné n'est pas seulement un acteur de premier ordre, il est aussi un écrivain, un critique et un conférencier de mérite. En 1879, il a fait, ou plutôt lu, à la Salle du boulevard des Capucines, de très belles conférences sur les comédiens dans la Société contemporaine. Il a publié: « L'Art et le Comédien », Paris, Ollendorff, 1881; « Molière et le Misanthrope », id., id., id., où il donne son appréciation personnelle du rôle, la façon dont il le comprond et dont il le jouerait; « Un poète du foyer: Eugène Manuel », id., id. id.; « Un poète philosophe: Sully-Prudhomme », id., id., 1882; « Les Comédiens par un Comédien », réponse passionnée à un article, aussi violent que sensé, publié par Octave Mirbeau dans le Figaro, id., id., 1882; « L'Arnolphe de Molière », id., id., id.; où il établit la facon dont Molière lui même interprétait ce personnage; « L'art de dire le monologue », id., id., 1884, en collaboration avec son frère (Voyez l'article suivant); « Tartuffe », id., id., id.

Coquelin (Ernest-Alexandre-Honoré dit Coquelin cadet), acteur français, frère du précédent, né, à Boulogne-sur-Mer, le 16 mai 1848; il fut aussi destiné d'abord par son père à embrasser sa profession, puis il entra comme employé au chemin de for du Nord. Également entraîné par une vocation irrésistible pour le théâtre, il vint, en 1864, à Paris, et fut admis au Consorvatoire. Après d'heureux débuts à l'Odéon il entra à la Comédie française; en janvier 1879, il était nommé sociétaire. M. Coquelin cadet a publié, seit sous son nom, soit sous pseudonyme de Pirouette, un certain nom de volumes, écrits avec une verve comique ég à celle qu'il déploie sur la scène: « Le Lit des convalescents », Paris, Tresse, 1880, 2 éd., id., id., 1885; « Le Monologue moderne id., id., 1881; « Fariboles », id., id., 1882; « I Cheval », monologue, id., id., 1883; « La V humoristique », id., id., id.; « L'Art de de monologue », id., id., id.; « L'Art de de monologue », id., id., id.; « Le Rire id., id., id. — Un troisième frère, Gustave ( s'occupe d'affaires, et écrit des articles et de bulletins de bourse sous le pseudonyme de l' CARNET.

Coquerel (Jean-Étienne), théologien suis né, à Amsterdam, le 9 novembre 1829. Fils frère cadet des deux célèbres pasteurs défenses du libéralisme religieux Athanase Coquerel pà (1795-?) et fils (1820-1875), M. J.-E. C. fit ■ études théologiques à Genève et à Strasbou (1845-1852), et prit sa licence en théologie da cotte dernière ville en 1856; pasteur suffrage à Montauban (1853-1855), aumônier à Paris lycée Napoléon, aujourd'hui Henri IV (185 1-85), collaborateur d'abord, puis à partir ( 1865, rédacteur en chef du journal religie protestant Le Lien, fondé par sa famille et su cossivement dirigé par son oncle Charles (179 1851), l'auteur de l'Histoire des Églises du l sert chez les Protestants de France et par si père Athanase, directeur de la Renaissance (187) 1885), et aujourd'hui du Protestant, polèmis des plus spirituels et des plus incisifs, très bit renseigné pour tout ce qui concerne l'histoi contemporaine et le droit ecclésiastique, the logien de l'extrême gauche, il a publié: « l Dogme du Péché, d'après les Évangiles syno tiques », thòse, Paris, Soye, 1886; « Libéral et orthodoxes », id., Dentu, 1864; « M. Gi zot et l'orthodoxie protestante », id., id., id « De la suppression du suffrage universel da l'Église réformée de France », id., Cherbulie 1866; « La crise du protestantisme », id., l'Agence de l'Union protestante libérale, 186 « Les aventures d'un réfugié », 1871 : « Soi la Commune. Récits et souvenirs d'un parisien 1873. M. C. est collaborateur de la Rerue Strasbourg, de la Theological Review, de l'At demy et de plusieurs revues unitaires anglais et américaines.

Coquilhat (Camille-Aimé), voyageur et éc vain belge, né le 15 octobre 1853. M. C., a jourd'hui capitaine adjoint à l'état-major de première circonscription militaire belge, do Anvers est le chef-lieu, est un des officiers q ont coopéré, sous les ordres de Stanley, à l'œ vre de l'Association internationale africaine fo dée par le roi Léopold II. Ses voyages à l'i quateur, dans le pays des Ba-Ngala et au Stanley-Falls, lui ont fourni d'abord le sujet é férences, publiées à la Société royale belge géographie, à la Société de géographie d'Ans, à la Société des ingénieurs et des indusils, d'articles dans la Revue de Belgique, etc.; s il en a donné une relation complète dans volume fort étendu et superbement illustré: lur le Haut-Congo », Bruxelles, Lebègue, 8 (Cfr. la Rivista Contemporanea de Florenliv. du 1er mai et du 1er août 1888 en « Chroue littéraire belge »). — Au mois d'octobre 8, M. C. est entré à l'administration de l'Élibre du Congo pour s'y occuper spécialeat des affaires indigènes, recrutement des upes de l'État, service des transports, etc-Cora (Guido), géographe italien, né, à Tu-, le 20 décembre 1851. Il s'adonna de bonne ire aux études géographiques et son premier vrage sur le canal de Suez, paru en 1869, ; fort bien accueilli par les plus hautes autités en matière de géographie, Petermann, vien de Saint-Martin, Markham, entr'autres. 1 1870, il se rendit en Allemagne et séjour-, pendant huit mois, à Leipzig, pour se perctionner dans ses études. En automne de la 3me année, il commença un travail historique archéologique sur la situation géographique Accaris et revint ensuite à Turin. En automne 1872, il se rendit à Gotha pour faire part Petermann de son projet de fonder en Italie e grande revue géographique. L'illustre aur des Mittheilungen non seulement en apmva l'idée, mais voulut écrire lui-même une face qui parut, en janvier 1873, dans la préire livraison de cette revue qui paraît ene et dont le titre est: « Cosmos. Comunicani sui progressi più recenti e naturali della grafia e delle scienze affini ». Cette revue accueillie avec la plus grande faveur et M. a lui doit l'honneur d'avoir été nommé memcorrespondant honoraire de la Société de graphie de Londres. M. Cora a entrepris si quelques voyages en Orient et il en a lié la description; il a fait partie de plurs congrès internationaux. M. Cora, qui est ibre des Sociétés de géographie de Mexique le Stockolm, correspondant des Sociétés anpologiques de Paris et de Florence, de la età ligure di storia patria, du comité polaire rnational, est depuis quelques années prosur extraordinaire de géographie à l'Uniité de sa ville natale. Nous citerons de « Da Brindisi a Bombay. Sguardo fisico, ico, etnografico, storico, economico sulla i di navigazione da Brindisi a Bombay aterso il canale di Suez », Casale, Bertero, ; « Ricerche storiche ed archeologiche sul d'Accaris e sulla Topografia della parte entrionale dell'antico istmo di Suez », dans 3ollettino della Società geografica italiana, ); « Spedizione italiana alla Nuova Guinea », ue, 1872; « Cenni generali intorno ad un

viaggio nella Bassa Albania (Epiro), ed a Tripoli di Barberia, compiuto dal settembre 1874 al gennaio 1875 », Turin, Bona, 1875; « Note cartografiche sulla reggenza di Tunisi: supplemento alla Carta speciale della reggenza di Tunisi, costrutta e disegnata alla scala di 1'' 500,000 dallo stesso autore », Turin, 1881; « Il Sahara. Appunti e considerazioni di geografia », Rome, Civelli, 1882; « Cenni sulla baja d'Assab ed adiacenze, supplemento alla Carta speciale della Baja », Turin, 1883.

Cora (Léon), critique dramatique français, né, à Paris, en 1853. Il a fait ses études à Paris et à Frankenthal dans la Bavière rhénane. N'étant âgé que de 17 ans, il a fait dans la légion des Amis de la France toute la campagne de 1870 durant le siège de Paris. Il a publié: « La France populaire ».

Coran (Charles), poète français, né, à Paris, en 1814. Riche, il a consacré ses loisirs à la poésie, et bien qu'il soit à peu près ignoré du grand public, il n'occupe pas moins une place distinguée parmi les poètes de son pays; plusieurs de ses pièces ont même mérité de figurer dans les anthologies modernes. Nous citerons de lui: « Onyx. Poésies », Paris, Masgana, 1840; « Rimes galantes », id., Amyot, 1847; « Dernières élégances. Poésies », id., Lemerre, 1868. Ses œuvres complètes ont été réunies, en 1887, en trois volumes.

Corazzini (François), littérateur italien, né, à Pieve San Stefano (prov. de Lucques), le 2 août 1832. Il fit ses premières études chez les frères, et ne pouvant pas à cause du peu de fortune de sa famille fréquenter l'Université, il s'efforça de s'instruire tout seul. En 1859, il prit part comme volontaire à la campagne de l'indépendance italienne, ensuite il fut nommé professeur dans les lycées de l'État. Aujourd'hui il est professeur de littérature italienne à Livourne et membre de la Commission rovale pour les textes de langue. Nous citerons de lui: « Miscellanea di cose inedite e rare », Florence, 1853; « Egidio Romano. Del reggimento de' Principi. Volgarizzamento del 1282 », id., 1854; « Affetti e pensieri adombrati », Pistoia, Carducci, 1868; « Saggio di restaurazione degli antichi poeti siciliani », Sienne, 1871; « L'uomo e la chiesa. Pensieri », Vérone, Civelli, 1872; « I tempi preistorici e le antichissime tradizioni confrontate coi risultati della scienza moderna », id., Tedeschi, 1875; « Appunti storici e filologici su la valle Tiberina Superiore », Sansepolcro, Becamorti, 1875; « Relazione ai soci promotori della Società dialettologica italiana », Benevento, De Gennaro, 1876; « Le lettere edite ed inedite di Giovanni Boccaccio tradotte e commentate con nuovi documenti », Florence, Sansoni, id.; « Documenti inediti su la Battaglia di Lepanto e la resa di Candia », Florence, 1877; « I componimenti minori della . letteratura popolare italiana ne' principali dialetti », Benevento, 1878; « Storia della marina militare italiana antica », Livourne, Giusti, 1882; « Sulla tattica navale, scritto di anonimo groco antico per la prima volta tradotto e pubblicato », id., Vannini, 1883, tiré d'un manuscrit en velin de la Bibliothèque Ambrosiana de Milan; « Atlante della Marina Militare italiana », Livourne, Meucci, 1885; « Il nuovo Carena. La città e lo Stato, la casa e la famiglia. Dizionario metodico, con indice generale alfabetico, compilato anche su fonti sin qui inesplorate », Turin, Loescher, 1885; « L'unità nazionale, o l'Italia e Casa Savoja », Livourne, Vannini, 1885.

Corazzini (Joseph-Édouard), avocat et écrivain italien, né, à Florence, où il réside, le 16 mars 1836. M. C., qui est membre de la Société Colombaria de Florence et de la R. Deputazione per gli studii di Storia patria per le provincie della Toscana e dell'Umbria, a publié: « Memorie storiche della famiglia Fransoni », Florence, Giulia, 1873; « Commentario della Guerra di Luca di Giovanni Guicciardini. Frammento », id., Mariani, 1882; « L'Assedio di Pisa (1405-1406). Scritti e documenti inediti », id., Diligenti, 1885; « Cenni sulla procedura penale in Firenze nel secolo XIV », id., Arte della Stampa, 1886; « I Ciompi. Cronache e documenti, con notizie intorno alla vita di Michele di Lando », id., Sansoni, 1887. M. C. fait maintenant à la Scuola del Popolo de Florence un cours populaire d'histoire florentine.

Corazzini di Bulciano (Napoléon), journaliste italien, né, en Toscane, vers 1840. M. Corazzini a collaboré aux plus importants journaux italiens, il a pris surtout une part fort active à la malheureuse entreprise tentée il y a quelques années par M. Cerboni de faire paraître, sous des titres divers, dans tous les chefslieux de province un journal dont trois pages se tiraient à Rome et une quatrième seulement était resérvée à la rédaction locale. M. Corazzini a beaucoup voyagé en qualité de reporter; maintenant il se trouve, en cette qualité, en Afrique. Nous citerons de lui: « Gelosie », plaisanterie comique en un acte; « Gli estremi si toccano », dialogue-proverbe en un acte, Milan, Barbini, 1872; « L'Io », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Tutti padroni meno il padrone », comédie en 2 actes, id., id.; « Il duello », comédie-parodie en deux actes, id., id.; « Il figlio prediletto », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Il giudice », drame, « La Comune in Italia », parodie en un acte, id., id., id.; ◆ Di alcuni grandi italiani dimenticati e di Giordano Bruno. Cenni storici », Florence, typ. de la Gazzetta d'Italia, 1873; « Un buon cittadino », comédie-parodie en 3 actes, Florence, 1873; « Il Cassino », nouvelle, Florence, Civelli, 1874; « Le due figlie di Maria », nouvelle, id., id., id.; « Pirro, il cane di Alberto », nouvelle, id., I

id., id.; « In Serbia. Impressioni descrit Sienne, Mucci, 1876; « Singhiozzi, nov avec préface de Felice Cavallotti, Milan, retti, 1880; « Farfalla ellenica, impressi viaggio », Milan, Galli, 1883; « Armand val, seguito al romanzo La Signora dalle lie », Milan, Ottino, 1883; « Dente per d Rome, Sommaruga, 1885; « Grecia ed A Appunti e rivelazioni », Milan, Galli, 18

Corbelli (Paul), médecin italien, né, gio-Emilia, en 1812. Il fit ses première des dans le collège de Marolla et dans des Pères Jésuites à Reggio-Emilia. L vernement ducal ne lui ayant pas per cause de ses opinions politiques, de s'ins l'Université de Modène, il passa à Parm là aussi il ne put rester que pendant u née et en qualité d'auditeur et non d'éti il passa alors à Pise, où, en 1838, il fi docteur en médecine. Il se fixa depuis à ce, où il resta, jusqu'en 1850, époque à l il en fut expulsé toujours pour des raise litiques. Maintenant, il demeure à Mod a publié: « Dizionario di floricoltura », Reggio-Emilia; « Il giardiniere medico lan, chez Guigoni; « I canti del Romito gio-Emilia, 1887.

Corbellini (Piero), écrivain italien, né, piumazzo (province de Pavie), le 30 juil Il fut reçu docteur en droit à l'Univers Pavie. En 1860, il prit part à la campa l'indépendance dans l'armée garibaldienne tenant, il est professeur de littérature it à l'Institut technique de Pavie, où il a pendant quatorze années, et jusqu'en 1 journal Il Patriota, et où il dirige mais Il Corrière Ticinese. Il débuta par un vol vers: « Cuore e Patria », 1860. Sui « Dolori e speranze », 1861; « Maria velle, 1862; « La Donna e la Civiltà » « La Poesia », étude d'esthétique, 1863; me e gli amori nel secolo XV », cont rique qui eut un véritable succès; « 1 scolo », notices, 1866; « La Pia de' To tragédie publiée en 1866 et jouéee a éclatant succès trois ans plus tard; « I Donati », tragédie, 1839; « Pier delle ' tragédie, 1870; « Adello », légende e 1871; « Ghisola », drame en vers, 1872; di letteratura italiana », 2 vol., 1872 stille. Versi », 1876; sous presse: « Ga Eroe del secolo VII », roman historiqu

Corbon (Claude-Anthime), homme I français, sénateur inamovible, né, à A sous-Varennes (Haute-Marne), le 23 d 1808. Venu de bonne houre à Paris, il quelque temps la profession de comp typographe qu'il quitta pour celle de s ornemaniste. En 1840, avec le concours marades studieux, il fonda le journal L organe républicain-socialiste, particuli

cré à la propagation de la théorie de l'astion ouvrière de production. L'influence gerçait l'Atelier sur les ouvriers de Paris ommer M. Corbon secrétaire du gouvernet provisoire. Elu à la Constituante, par le artement de la Seine, M. Corbon fut choisi · le parti modéré comme l'un des vice-présints de l'Assemblée. Le 23 juin, M. Corbon im de ceux qui tentèrent de s'opposer à la ppression immédiate des ateliers nationaux, posée par M. de Falloux. Non réélu à la Lésture, il reprit son métier de sculpteur sur is et fut de ceux qui tentèrent de résister : coup d'État. En 1862, M. C. devint un des laborateurs du Siècle, auquel il a donné noment des articles philosophiques sur la mole indépendante et des études sur les « Homm de 1848 ». Après la révolution du 4 septemm. M. C. fut nommé maire du XVº arrondissemt de Paris, et fut confirmé dans ces fonctions 🗷 le vote du 5 novembre suivant. Il donna sa mission à l'armistice, et fit partie, pendant Commune, de la Ligue des droits de Paris. inté sur la plupart des listes républicaines, L.C. fut élu député de la Seine, le 2 juillet 71. Il alla siéger à l'extrême gauche et fut m des fondateurs de l'Union républicaine. Il stie elu sénateur inamovible, le 15 décembre 375. Il est actuellement questeur du Sénat. On i doit deux ouvrages de philosophie politique d'économie sociale : « De l'enseignement probesionnel », Paris, Pagnerre, 1859; « Le setot du peuple de Paris », id., id., 1863, 2me éd., **1**, id., 1865.

Cerdeiro (Luciano), écrivain portugais, né, 21 juin 1844, à Mirandella (province de Tras--Montes). Après avoir servi, pendant quel-Rerolução de Septembro, dans laquello, outre questions politiques et sociales, il traita ssi de la littérature contemporaine. Il fut rai les fondateurs de la Société de géograie de Lisbonne, dont il fut le premier secréire, et. en cette qualité, il publia deux écrits. en 1875, sur la part prise par les Portudans la découverte de l'Amérique, l'autre, 🖿 1878, sur l'hydrographie africaine. On lui aussi: « Primeiro livro do critica »; « Semado livro de critica »; « Dos Bancos Portuvol.; « A sciencia Pequeninos ».

Cordelia. Pseudonyme de Mme Virginia Tre-

Cordier (Augustin), professeur et publiciste ançais, né, à Villette, en Savoie, le 23 juillet 848. Élève du Lycée de Chambéry, de 1857 à 367. Membre de l'université et professeur de filosophie dans les Lycées de Cahors et de Roche-sur-Yon jusqu'en 1868. Directeur du Chambéry et du Nouvel-

liste de Bordeaux, fondé par lui-même, en 1882. Directeur également du journal politique Le Bordeaux, fondé en 1887. Ces deux journaux politiques quotidiens sout monarchistes. M. C. est également l'auteur de brochures et d'articles de Revue non signés.

Cordier (Henri), orientaliste français, professeur à l'École nationale des langues orientales vivantes et à l'École des sciences politiques de Paris. Né le 8 août 1849 à la Nouvelle-Orléans, il fit ses études à Paris et en Angleterre. Parti pour la Chine en 1869, d'où il no revint qu'en 1876, secrétaire de la mission chinoise, dirigée par Li Fong-pao et P. Giquel; il fut, en 1881, chargé à l'École des langues orientales de Paris du cours de géographie, d'histoire et de législation des États de l'extrême Orient, créé pour G. Pauthier en 1873. Il a été nommé professeur titulaire en 1888. Depuis 1886, M. C. professa également à l'École des sciences politiques l'histoire des relations politiques et commerciales de l'extrême Orient avec l'Occident. Mandarin chinois de 3º classe, il a publié: « Catalogue of the Library of the North China Branch of the Royal Asiatic Society », Shanghaï, 1872; « Narrative of the recents Events in Tong-King >, 1875; « Bibliotheca Sinica. Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'Empire chinois », Paris, 1878-1885, 2 vol., ouvrage couronné par l'Institut; « La France en Chine au XVIIIe siècle », id., 1883; « Essai d'une bibliographie des ouvrages publiés en Chine par les Européens au XVIIe et au XVIIIe siècle », id., 1883; « Le Consulat de France à Hué sous la Restauration », id., 1884; « Bibliographie des œuvres de Beaumarchais », id., 1883; « Notes pour servir à l'histoire des études chinoises en Europe jusqu'à l'époque de Fourmont l'aîné », id., 1886; « Le Conflit entre la France et la Chine. Étude d'histoire coloniale et de droit international », id., 1882; « Notes sur Stendhal », id., 1888. M. C. a collaboré au North China Herold, au Shangaï Evening Courier, Colestial Empire, Journal des Débats, Le Temps, Revue critique, Revue d'ethnographie, Revue historique, Journal R. Asiatic Soc., etc. Il publia, avec M. Ch. Schefer, un rocueil de voyages et de documents pour servir à l'histoire de la géographie depuis le XIIIe jusqu'à la fin du XIVe siècle. M. C. dirige la Revue de l'Extrême Orient, qu'il a fondée en 1882. Il a sous presse le Voyage d'Odoric de Pordedone et une Bibliotheca Indo-Sinica.

Cordula. Pseudonyme de Mine la comtesso Irene Della Rocca (Voyez Della Rocca).

Corio (Lodovico), écrivain italien, né, en Lombardie, vors 1840. M. Corio, qui est maintenant professeur titulaire d'histoire et de géographie au lycée Alessandro Manzoni de Milan, et professeur de littérature poétique et dramatique au Conservatoire musical de la même vil-

le, a fait beaucoup parler de lui en écrivant la Piographie du Père Stanislas Ceresa, qui avait été condamné pour des crimes honteux. Parmi les nombreuses publications qu'il a fait paraître depuis, nous citerons: « Vincenzo Monti studiato nell'archivio di Stato milanese », Florence, typ., de l'Associazione, 1873; « Rivelazioni storiche intorno ad Ugo Foscolo. Lettere e documenti tratti dal R. Archivio di Stato in Milano », Milan, Carrara, 1873; « Cenni storici riguardanti l'arte tipografica. Biografie », Rome, typ. elzévirienne, 1876; « La tassa sulle opinioni. Bozzetto storico », Milan, Civelli, 1877; « Cesare Correnti e il primo Ricreatorio in Milauo », id., id., 1879; « Pietro Metastasio, studio critico », id., id., 1882; « Processo e condanna degli Schiaffinati nel 1381 », Milan, Bortolotti, 1881; « Il Monastero di Cairate », id., id., 1882; « Libro della vita », id., Civelli, 1883; « Relazione intorno all'opera del prof. Giglioni Il luogo natio >, id., Agnelli, 1883; « Il feudo di Cariato », dans l'Archivio Storico Lombardo, Xme année, 3me livr.; « Gli asili notturni di Milano », conférence, Milan, 1884; « Milano in ombra. Abissi plebei », Milan, Civelli, 1885; « Commemorazione del dott. Carlo Spreafico », Florence, Arte della Stampa, 1886; « Di Alessandro Manzoni. Fonti e censori », Milan, Rechiedoi, 1887. M. C. a été un des rédactours de Milano e i suoi dintorni (La vita nuova), Milan, Civelli, 1881; du Nipote del Vesta Verde, almanach pour l'année 1884, Milan, Vallardi, 1883. On lui doit aussi une édition du « Ricciardetto », de Niccolò Forteguerri, avec des notes biographiques et critiques, Milan, Sonzogno, 1885; une édition de « Le trasformazioni di P. Ovidio Nasone, recato in versi italiani dal prof. Giuseppe Brambilla », id., id., et une édition de « Commedie scelte di M. Accio Plauto recate in versi italiani da Niccolò Eugenio Angelio », id., id., 1888.

Corleo (Simon), homme politique et philosophe encyclopédiste italien, né, à Salemi (prov. de Trapani), le 2 septembre 1823. Il fit ses études classiques au Séminaire de Mazzara et fut recu docteur en médecine à l'Université de Palerme, en 1848. En 1846, il avait été nommé professeur do philosophie et de droit naturel d'abord, de mathématiques ensuite au dit Séminaire de Mazzara. De 1852 à 1854, il donnait les mêmes cours dans plusieurs instituts particuliers de Palerme, tout en exercant en même temps la médecine. De 1861 à 1864, il fut député au Parlement; en 1864, il fut nommé professeur de philosophie morale à l'Université de Palerme, dont il a été recteur de 1883 à 1888. Nous citerons de lui: « Progetto per un'adeguata costituzione siciliana », Palerme, 1848; « Ricerche su la vera natura dei creduti fluidi imponderabili », Palerme, 1852; « Discorso per l'apertura degli studii dello stabilimento stesi-

coro », id., id.; « Ricerche sulla natura è innervazione con applicazioni filosofiche, pe logiche e terapeutiche », id., 1857; « Files universale », 1860-63; « Storia delle Enfite dei terreni ecclesiastici di Sicilia », id., 181 « I principii direttivi delle Tasse italiane », 1874; « Cousiderazioni sull'ordinamento d Pubblica Istruzione in Italia », dans la Mina de Milan, 1865-66 et dans les Archivi di dagogia de Palerme, de 1878; « Elogio Fu bre del Re Vittorio Emanuele >, 1878; « sistema della filosofia universale, ovvero la losofia della identità », Rome, 1879-80; « I lazione sul tema II per l'XI congresso per gogico italiano à Roma », dans l'Archirio Pedagogia, Palerme, 1880; « Discorso sull'ist zione superiore alla Camera dei Deputati Rome, 1883; « Sul riordinamento della impo fondiaria », dans la Rassegna di Scienze Sodi de Florence, 1883; « La magistratura giudi ria in Italia », id., 1884; « L'insegnamento: lementare in Italia. Mali e rimedî », id., i « Le comuni origini delle dottrine filosofiche Miceli, di Malebranche e di Spinoza, con co fronti etc. >, dans les Atti della R. Accadent delle Scienze di Palermo, 1884; « Il parlame tarismo presente ed il futuro », dans la Ri segna di scienze sociali de Florence, 1885; « L'a tuale disegno di legge sul riordinamento del tassa fondiaria », id., id.; « Garibaldi e i su mille a Salemi », dans la Nuora Antologia, L me, 1886; «. Collegio uninominale o plurinomi nale », dans la Rassegna déjà citée, id.; « Mi dificazione alla legge elettorale », id., id.; « I politica ecclesiastica conveniente all'Italia : id., 1887; « Le diverse origini del socialism cristiano e del socialismo dottrinario odierno: id., id.; « Differenza tra la filosofia della Ide lità e l'odierno positivismo », dans la Rassegn di Filosofia scientifica de Turin, 1887.

Corlieu (Augustin), médecin français, né, Charly-sur-Marne (Aisne), en 1825. M. C., qu est bibliothécaire-adjoint de la Faculté de m decine de Paris, est un érudit qui s'est surto occupé d'histoire médicale. Nous citerons d lui : « Études sur les causes de la mélancolie : Paris, Baillière et fils, 1861; « Nouvelle méd cine des familles à la ville et à la campagne id., id., 1865, 3me éd., id., id., 1874, ouvrag publié sous le pseudonyme du docteur A. C. d Saint-Vincent; « Aide-mémoire de médecin de chirurgie et d'accouchements, vade mecum d praticien », id., id., 1869, 4<sup>mo</sup> éd., id., id., 1880 « La Fistule de Louis XIV », id., Germes Baillière, 1874; « La mort des Rois de Fra ce, depuis François 1er jusqu'à la Révolutio française. Études médicales et historiques », it id., id.; « Géographie historique de la Brie g leuse ou Galvèze », id., Champion, 1875; « I mort de Louis XVII », id., id., 1877; « L'a cienne Faculté de médecine de Paris », id., D

aye, id.; « La Faculté de médecine de Paris rès juillet 1830 », id., id., 1878; « L'Hôpides cliniques de la Faculté de médecine de ris », id., id., 1878; « L'Assassinat du duc Berry. Considérations cliniques sur sa blosre, son autopsie », id., id., 1879; « Les Chai-3 de médecine légale et d'histoire de la mécine à la Faculté de Paris », id., id., id.; Le Concours pour la chaire de clinique chirgicale de Dupuytren », id., id., id.; « Le oi François I est-il mort de la syphilis? », id., ., 1880; « Histoire de Charly sur Marne », id., nampion, 1881; « Les Médecins grecs depuis mort de Galien jusqu'à la chute de l'Empire Orient (210-1453 », id., Barrière et fils, 1885; La Prostitution à Paris », id., id., 1887. -» Dr Corlieu à traduit du latin: « De la menlagre ou mal français », de Joseph Grünbeck, uris, G. Masson, 1884.

Cornelis (Alfred-Charles-Louis), né, à Teronde, dans la province belge de la Flandre ientale, le 22 mai 1849. M. Cornelis, qui a ousé une des filles de M. Alphonse Lebègue, i français auquel la Belgique doit sa princi-I maison d'édition actuelle, auquel les amis is lettres doivent des œuvres charmantes, oc-.pait, depuis longtemps, une haute position dans itablissement bruxellois et venait d'ouvrir, en n nom personnel, une librairie à Paris, quand rvint, en 1885, la mort de son beau-père. ne nouvelle société se constitua, sous la rain: « J. Lebègue et Cie », pour continuer exploitation de la librairie, de l'imprimerie, du urnal et du service d'annonces réunis sous la inomination commune d'Office de publicité, et ois directeurs furent nommés, dont chacun consacra plus spécialement à une partie dérminée de l'entreprise : M. J. Lebègue choit la publicité; un autre fils du défunt, M. dolphe Lebègue (voir ce nom), l'imprimerie et journal; M. Cornelis, la librairie de Bruxels et celle de Paris, devenue la propriété de Société. M. Alfred Cornelis-Lebègue a exersur le mouvement littéraire de la Belgique action très réelle, mais à peine soupçonnée du ablic, qu'exercent dans chaque pays les grands liteurs, pourvu qu'ils aient, avec un goût sûr, saucoup de tact, de l'initiative et même de la trdiesse, et les qualités personnelles propres grouper et à retenir autour d'eux les écriun de valeur. En outre, il a contribué, il y a telques années, à créer le Cercle de la libraie belge, qui a pris rapidement une très grande aportance et dont il fut, dès l'origine, nommé ésorier. Ajoutons que M. Cornelis, qui fait ertie de la Société royale belge de géograhie, est l'auteur d'un travail publié par la main Lebègue, en 1880, et qui a vulgarisé, aunt parmi les gens du monde que parmi la jeuesse des écoles, la connaissance, jusqu'alors et vague, de l'hypsométrie de la Bolgique: nous voulons parler de sa « Carte du relief de la Belgique, à l'échelle de 1 à 500,000 pour les longueurs et de 1 à 33,000 pour les hauteurs avec une carte indiquant les altitudes des chefslieux d'arrondissement, à l'échelle de 1 à 1,625,000 ». Il a composé en outre un « Nouvel Atlas de Belgique, à l'usage des écoles et des familles, d'après les travaux de l'Institut cartographique militaire », qui a déjà en deux éditions et qu'un arrêté de M. Devolder, ministre de l'intérieur et de l'instruction publique, a, en 1888, recommandé aux administrations communales et aux instituteurs pour l'enseignement dans les écoles primaires, les bibliothèques scolaires et les distributions de prix.

Cornelius (Augusta), femme de lettres allemande, née, à Darmstadt, en 1841. D'abord pensionnée par le Roi de Prusse pour étudier le chant, elle dut, à la suite d'une maladie, renoncer à la carrière musicale et alla se fixer à Charlottenbourg, où elle s'adonna entièrement aux lettres. Nous citerons d'elle: « Platen in Venedig », comédie, 1866; « Die blinde Frau », id., 1866; « Dramatische Studien », id., 1867; « Er will auf die Bühne », id., 1867; « Die erkannten Götter », id., 1867; « König und Dichter », drame, 1868; « Nur ein Held », 1877; « Das Kind wie es weint und lacht », 1885; « Glückliche Kinderzeit », 1886; « Goldmäuschen der Kobold, das Riesenkind >. 1887: « Der Struwwelpeter », 1887; on lui doit aussi plusieurs traductions de l'anglais et du fran-

Cornelius (Carl-Adolf), historien allemand, né, le 12 mars 1819, à Wurzbourg. Il étudia la philologie et l'histoire à Berlin et à Bonn, et après avoir enseigné dans quelques gymnases, fut nommé successivement professeur d'histoire aux Universités de Bonn et de Munich, où il enseigne encore. Nous citerons de lui: « Die Münsterische Humanisten und ihr Verhältniss zur Reformation », Munster, 1851; « Der Antheil Ostfrieslands an der Reformation bis zum Jahre 1535 », id., 1852; « Geschichte des Münsterischen Aufruhrs », 2 vol., Leipzig, 1855-60; « Die deutsche Einheitsbestrebungen im 16 Jahrhundert », discours académique, 1862; « Studien zur Geschichte des Bauernkrieges », dans les Abhandlungen d. Münch. Akademie, 1861; « Zur Geschichte der Gründung der deutschen Liga », dans le Münch. histor. Jahrbuch, 1865; « Der grosse Plan Heinrich IV von Frankreich », id., 1866; « Zur Erläuterung der Politik des Churfürsten Moritz von Sachsen », id., 1866; « Churfürst Moritz gegenüber der Fürstenverschwörung der Jahre 1550-51 », dans les Abhandlungen der Münchener Academie, 1867; « Die niederländische Wiedertäufer während der Belagerung Münsters, 1534-1535 », id., 1869; « Die Eroberung der Stadt Münster im Jahre 1535 », dans l'Hist. Taschenbuch, 1872;

ré au Physikal. Lexicon de Osvald M

2me éd., Leipzig, 1853-59.

Cornély (Jean-Joseph), brillant jour

« Die Verbannung Calwins aus Genf im Jahre 1559 », dans les Abhandlungen der Münchener Akademie, 1886. M. C. a collaboré à l'Allgemeine deutsche Biographie et aux Geschichtsquellen des Bisthums Münsters.

Cornelius (Carl-Alfred), théologien et historien de la religion suédois, né, le 10 février 1828, professeur de théologie à l'Université de Lund. Nous citerons de lui: « Dentyska medeltidsmystikens förnämsta läropunkter », 1859; « Lärobok y kyrkohistorien », 1860, 10<sup>me</sup> éd., 1882; « Ofversigt af religionens historia », 1861, 3<sup>me</sup> éd., 1873; « Om prestbristen octe dess afhielpande », 1862; « Handbok i svenska kyrkans historia », 1867, 2<sup>me</sup> éd., 1875; « Handbok i kirkohistorien », 1872, 2<sup>me</sup> éd., 1870; « Theologiska prænotioner », s. d.

Cornelius (Carl-Sebastian), physicien allemand, né, le 14 novembre 1819, dans la Hesse inférieure. Il étudia les mathématiques et les sciences naturelles, à Goettingue et à Marbourg et devint, en 1851, privat-Docent à l'Université de Halle, où il enseigna la physique, la mécanique, la géographie physique et la météorologie. Nous citerons de lui: « Grundriss der physikalischen Geographie », en collaboration avec A. Wiegand, 2 parties, Halle, 1856, 6me éd., 1886; • Versuch einer theoretischen Ableitung der magnetischen und elektrischen Erscheinungen », Leipzig, 1855; « Ueber die Bildung der Materie aus ihren einfachen Elementen », id., 1856; « Die Theorie des Sehens und räumlichen Vorstellens vom physik., physiol., und psycologischen Standpunkte », Halle, 1861; « Meteorologie », id., 1863; « Zur Theorie des Sehens mit Rücksicht auf die neuesten Arbeiten in diesem Gebiete », id., 1864; « Grundzüge einer Molekularphysik », Halle, 1866; « Ueber die Bedeutung des Causalprincips in der Naturwissenschaft », id., 1867; « Ueber die Entstehung der Welt », Halle, 1870; « Ueber die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele >, id., 1871, 2me éd., 1875; « Zur Theorie der Wechselwirkung zwischen Leib und Seele >, Halle, 1880; Einiges über die Gleichgewichts- und Bewegungsverhältnisse der Theilchen fester Körper », dans la Centralzeitung für Optik und Mechan. Leipzig, 1882; « Ueber das Problem der Materie mit Rücksicht auf die neuere betroffende Litteratur », dans la Zeitschrift für exacte Philosophie, 1883; « Ueber Hypnotismus », id., 1883; « Einiges über die Wechselbeziehungen zwischen Leib und Seele, mit Rücksicht auf das Princip von der Erhaltung der Energie », id., 1883; « Das Gedächtniss als eine Eigenschaft der Materie », id., 1884; « Ueber die Hauptpunkte der realistischen Metaphysik », id., 1884. M. Cornelius a publié la 3me éd. du « Lehrbuch der Psychologie vom Standpunkte des Realismus und nach genestischer Methode », de Volkmann, Cöthen, 1884-85 et il a collabo-

Cornély (Jean-Joseph), brillant jour et écrivain politique français, né, à Nogna le 15 janvier 1845, élevé à Lyon, où il très brillantes études au petit sémina Saint-Jean. Il s'adonna d'abord à la me mais en 1868, venu à Paris pour y ache études, des revers de fortune l'obligères trer comme professeur dans une maisor cation. En 1869, il débuta dans la pres sienne, en apportant des faits-divers a naux. L'année suivante, il allait à Me Marsan, fonder l'Avenir des Landes. Per guerre, il s'engagea au 58e de ligne. A Commune, il revint à Paris, où il fit d respondances pour les feuilles de provi-24 mai, il entrait, comme secrétaire de daction au Journal officiel. Trois ans plu M. de Villemessant l'attachait à l'Es qu'il venait de fonder, et ensuite au Fig il resta jusqu'à la mort de Villemessan il entra au Gaulois. Le 6 mars 1881, le manditaires de ce journal voulant chai ligne politique, en expulsèrent brusque rédaction. M. Cornély réalisa alors un te force incroyable; en moins de vingt-quat res, il organisait et faisait paraître t veau journal Le Clairon, qui pendant t nées soutint énergiquement la politiqu liste: en même temps, M. Cornély qui le directeur et le rédacteur en chef, se guait comme orateur dans les banquets conférences légitimistes. Il assista au s l'empereur de Russie Alexandre III, e dernier français que reçut le comte de bord avant la maladie qui devait l'enle mort de ce prince porta un coup terr Clairon, qui dut fusionner avec le Gau devenu journal monarchiste, et où M. entra comme rédacteur politique. Depui il donne aussi au Matin, journal ouvert les opinions, une brillante chronique p hebdomadaire. Bien que l'œuvre de M. consiste surtout dans les nombreux articl a publié dans les journaux où il a co nous citerons de lui: « L'Œil du d: roman d'aventures, Paris, Dentu, 1878 Czar et le roi. Souvenirs et impression yage », livre rélatant le sacre d'Alexar et la mort du comte de Chambord, id. dorff, 1884; « La France et son armé id., 1887; « Rome et le Jubilé de Léo Notes d'un pélerin », id., Palmé, 1888.

Cornet (François-Léopold), ingénieu membre de la classe des sciences de mie royale de Belgique, né, à Givry, le vrier 1834. Il a été le collaborateur de Briart pour la « Description minéralogiléontologique et géologique du terrain du Hainaut », Mons, 1866, couronnée

Sciences, des arts et des lettres du M. Ch. de la Vallée-Poussin pour relatifs à un certain nombre de de la carte géologique de la Belgipublié le chapitre « Mines et caris la Patria Belgica, Bruxelles, 1873; jue minérale », en tête du Cataloposition minérale belge à Paris, Liè-10 notice sur « Le bassin houiller uxelles, 1885, lors de l'Exposition d'Anvers. M. Cornet s'est beaud'études préhistoriques, surtout au le Congrès international d'anthrod'archéologie préhistoriques allait xelles sa sixième session. Enfin, il mportants travaux aux publications nie royale de Belgique, de la Société s, des arts et des lettres du Hai-Société des ingénieurs sortis de mines de Mons, de la Société mabelge, de la Société géologique de la Société géologique du Nord, de les sciences, de l'agriculture et des le, etc.

(Henri-Arthur-Marie), écrivain belruges, le 27 mars 1852. Professeur normales d'Anvers et membre du la province dont cette ville est le I. Arthur Cornette a défendu par ıx articles de journaux et de revues, ences, des brochures, etc., en se ser-1-tour de la langue française et de lamande, les principes de la franc-, de la libre-pensée et du socialisme. pales publications auxquelles il a colju'ici sont: le Jaarboek et les Volksm de la grande société belge d'ent populaire le Willems-Fonds, le Nee Museum, le Volksbelang, le Toekomst enten Almanak de Gand, le Koophaneine Gazet, le Vlaamsche Kuntsbode alen der Merten-Vereeniging d'Anvers, en de Bruge, l'Avenir de Bruxelles, me progressif de Lugano, la Revue de Lyon. Nous ne pouvons énumérer nbreux tirés à part qui ont été faits s de M. Cornette; bornons-nous à : de ses brochures: « Les bases de la Verviers, 1877; « De Vrijmetselarij sschavende rol in de XIX eeuw », An-(traduit en allemand). Il faut signaiscules qu'il a donnés à la Pædagogithek dirigée à Groningue, en Hollande, Versluys, et dans lesquels il a étudié pedagogiques de « Marnix van Saint-», 1881; « Rabelais », 1881, etc. ii (comte Robert), brillant écrivain , à Milan, le 8 mars 1846, d'une noble Brescia, et petit-neveu de l'auteur della letteratura italiana. Reçu docroit à l'Université de Pise, en 1866, il prit part à la guerre de 1866 comme volontaire dans le 2me régiment des grenadiers, et à l'expédition contre Rome (1867), dans les corps garibaldiens. Lors de la fondation de la Provincia di Vicenza, journal libéral modéré, le comte Corniani fut appelé à en prendre la direction qu'il garda pendant plus d'une année; il eut à cette occasion à soutenir un duel qui fit quelque bruit. Collaborateur de la Rassegna Nazionale, de l'Economista et de plusieurs autres journaux politiques, le comte Corniani a publié à part; « Il principio d'autorità in Italia e il partito conservatore », Turin, Unione Tipografico Editrice, 1878; « Le classi dirigenti », Brescia, Malaguzzi, 1880; « Novelle e reminiscenze », id., id., id.; « Amori nordici » nouvelle de mœurs de la Russie, 1888. Il a entrepris récemment dans la Rassegna Nazionale de Florence une excursion en Espagne, et il a décrite.

Cornil (Victor-André), écrivain médical, médecin et homme politique français, né, à Cusset (Allier), le 17 juin 1837; interne des hôpitaux de Paris, docteur en 1864. Plusieurs fois lauréat de l'Institut et de l'Académie de médicine, il fut nommé chef de clinique, en 1866, professeur agrégé de médecine, en 1869, médecin des hôpitaux de Paris, en 1870. Un instant préfet du département de l'Allier, il donna sa démission le 23 septembre 1870. M. Cornil est actuellement président du Conseil général de l'Allier et sénateur, depuis le 25 janvier 1885. Il a publié: « Observations pour servir à l'histoire de l'érysipèle du pharynx », Paris, Asselin, 1862; « Mémoire sur les lésions anatomiques du rein », id., Germer-Baillière, 1865; « Anatomie pathologique des diverses espèces de pneumonie aiguë ou chronique », id., Claye, 1865; « De la Phthisie pulmonaire, étude anatomo-pathologique et clinique », avec le docteur H. Hérard, id., Germer-Baillière, 1866, 2me éd., 1882; « Contributions à l'histoire du développement histologique des tumeurs épithéliales (squirre encéphaloïde) », id., id., 1866; « Du cancer et de ses caractères anatomiques », id., id., 1867; « Des différentes espèces de néphrites », thèse, id., id., 1869; « Manuel d'histologie pathologique », avec le docteur L. Ranvier, 3 vol., id., id., 1869-76, 2me éd., 2 vol., id., id., 1881-84; « Leçons élémentaires d'hygiène à l'usage des établissements d'enseignement secondaire », id., id., 1872; « Leçons sur la siphilis faites à l'hôpital de Lourcine », id., id., 1879; « Blessure et maladie de M. Gambetta. Relation de l'autopsie », id., Masson, 1883; « Étude sur la pathologie du rein », avec le docteur Brault, id., Alcan, 1884; « Les Bactéries et leur rôle dans l'anatomie et l'histologie pathologiques des maladies infectieuses », avec V. Babès, id., id., 1885, 2me éd., 1886. Le docteur Cornil a collaboré au Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Il a dirigé le Journal des connaissances médicales. Professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de médecine de Paris, depuis 1882, membre de l'Académie de médecine, en 1884, président de la Société anatomique, depuis 1883, M. Cornil dirige le laboratoire attaché à sa chaire à l'école pratique de la Faculté.

Cornill (Carl-Heinrich), orientaliste allemand, né en 1854. M. C., qui est professeur extraordinaire d'exégèse de l'Ancien Testament et des langues sémitiques à l'Université de Königsberg, a publié: « Mashafa Falàsfà Tabíbân. Nach dem Æthiop. untersucht », Leipzig, 1875; « Jeremia und seine Zeit », dans la Sammlung von Vorträgen, Heidelberg, 1880; « Der Prophet Ezechiel geschildert », id., 1882; « Das Buch des Propheten Ezechiel », Leipzig, 1886.

Cornoldi (le rev. Père Giovanni-Maria), ecclésiastique et philosophe italien, né, à Venise, on 1822, d'une famille noble. Entré dans la Compagnie de Jésus à l'âge de 18 ans, il fit sa philosophie au Collège Romain. A cause des troubles politiques de 1848, il alla en France, et y étudia la théologie. Il enseigna ensuite lui-même la philosophie, et il travaille avec une grande efficacité à la réforme de cette science. C'est à lui que revient la part principale dans la fondation de l'Académie philosophique-médicale. Le pape Léon XIII l'appela à Rome pour en faire le secrétaire et le professeur des jeunes élèves de l'Académie de Saint-Thomas d'Aquin. Le P. Cornoldi est auteur de nombreuses publications qui, presque toutes, ont pour but d'assurer le triomphe de la philosophie du docteur Angélique. Parmi les plus importantes, il convient de nommer: « Alcune orazioni panegiriche e discorsi »; « Della pluralità delle forme secondo S. Tommaso d'Aquino. Commentario >; « Il Panteismo ontologico e le nozioni d'ontologia del M. R. G. Buroni P. d. M. >; « Il Sette Marzo, ossia: I Filosofi ai piedi di Leone III ristoratore della filosofia »; « Institutiones Philosophiæ Speculativæ ad mentem Sancti Thomæ Aquinatis Auctore J. M. Cornoldi S. J. in latinum versæ ab Ecc.mo et Rev.mo Dominico Agostini Venetiarum Patriarcha et ab Auctore recognitæ et auctæ »; « La Conciliazione della fede cattolica con la vera scienza, ossia: Accademia filosofico-medica di S. Tommaso d'Aquino », 2me éd.; « La Riforma della filosofia promossa dall'Enciclica Æterni patris di S. S. Leone Papa XIII »; « La Sintesi chimica secondo S. Tommaso d'Aquino. Commentario »; « La Storia del Conflitto fra la Religione e la Scienza di Guglielmo Draper, discussa »; « Nozione elementare dell'Ontologismo »; « Prolegomeni sulla Filosofia italiana e Trattato della Esistenza di Dio »; « Sententia S. Th. Aq. de Immunitate B. V. Dei Parentis a peccati originalis labe >, 4me éd., Parme; « Suaresii Francisci, Doctoris Eximii, De Corporum Natura Tractatus: cum notis »; « La Filosofia scolastica speculativa di S. Tommaso d'Aquino », 3º Bologne, Mareggiani, 1881; « Il Rosminia Sintesi dell'Ontologismo e del Panteismo tre », Rome, A. Befani, 1881; « Dei profisico-razionali secondo S. Tommaso d'Aqua Le père Cornoldi est en outre l'un de éclairés interprètes du Dante, et il viem prouver par son dernier livre: « La Commedia di Dante Alighieri, col com Rome, Befani, 1888. — Il a fondé dif journaux dans plusieurs villes, et il est et rédacteur de la Civiltà Cattolica.

Cornu (Julius), professeur de philolo mane à l'Université de Prague, né, en 1 a publié: « Chants et contes populaires Gruyère », dans la Romania, 1875; « l bes patois du canton de Fribourg et si ment de la Gruyère recueillis par J. C et suivis de comparaisons et rapprochem id., 1877; « Phonologie du Bagnard », id. « Glanures phonologiques », id., 1878; des de phonologie espagnole et portug id., 1880; « Études sur le poème du Cid 1881; « Études de grammaire portugais: 1882; « Anciens textes portugais pub id., 1882; « Phonologie syntactique du ( neiro geral », id., 1883; « Mélanges espag id., 1884. Il collabore pour la philologie gaise au Grundriss der romanischen Ph publié par Gröber à Strasbourg.

Cornu (Marie-Alfred), savant français 6 mars 1841. Admis à l'École polytechni 1860, il entra ensuite à l'Ecole des mines nommé ingénieur, en 1866. L'année suiv devenait professeur de physique à l'Écol technique. Depuis lors, il a été nommé n de l'Académie des sciences en rempla de Becquard, le 3 juin 1878, président Société française de physique et de l'A tion française pour l'avancement des sc il s'est surtout occupé d'études sur la li et, en 1878, il obtenait le prix Lacaze p publication aujourd'hui complète, de son travail sur la vitesse de la lumière, ir « Détermination de la vitesse de la l d'après des expériences exécutées, en 18 tre l'Observatoire et Monthéry », travail mé dans les Annales de l'Observatoire. N nous occuperons pas ici des perfectionne notables que M. Cornu a dû introduire d appareils dont il s'est servi pour ses ex cos et nous nous bornerons seulement à ler les recherches intéressantes sur l'acoi auxquelles il s'est livré en collaboration M. Mercadier, et dont les résultats ont bliés dans les Comptes-Rendus de l'Acadéi Sciences, des 8 et 22 février 1869. En 18 Cornu obtint la grande médaille Rumfo la Société Royale de Londres. Parmi se breux mémoires, citons: « Recherches su flexion cristalline », thèse pour son do

-

Un nouveau polimètre », 1870; « Du renverment des raies spectrales des vapeurs métalues », 1871; « Sur le spectre de l'aurore bode du 4 février 1872 », 1872; « Extension s résultats au mode mineur », 1873; « Sur spectre normal du soleil partie ultraviolette », ris, Gauthier Villars, 1881.

Cornu (Maxime), naturaliste français, frère précédent, s'est adonné aux sciences natulles. Docteur ès-sciences, aide-naturaliste au inséum, il a remplacé, le 29 février 1884, M. eraisne comme professeur de culture à cet ablissement. M. Cornu s'est particulièrement supé de la maladie de la vigne. Il a publié: Des Préparations microscopiques tirées du gne végétal et des différents procédés à emeyer pour en assurer la conservation », Pa-, F. Savy, 1872, en collaboration avec MM. mannes Grönland et Gabriel Rivet; « Etudes ur le phylloxera vastatrix », id., Gauthier-Vil-28, 1878, outre plusieurs mémoires sur le phylzera vastatrix et sur les peronosporées, insée dans les Mémoires relatifs à la nouvelle madie de la Vigne, Paris, Gauthier-Villars, 1874 suivants.

Coroleu (Joseph), écrivain espagnol, né, à arcelonne, le 16 août 1839. En 1864, il se fixa Paris, où il donna à la maison Hachette plueurs traductions de l'espagnol, et d'où il enyait des correspondances politiques et littéires aux journaux espagnols. Revenu à Bardonne en septembre 1868, il écrivit dans les urnaux révolutionnaires de cette ville, envomt, en même temps, des correspondances au unps de Paris et à la Kölnische Zeitung. Après wènement d'Alphonse XII, il a publié: « Las rtes Catalanas: estudio juridico y compara-70 de su organizacion y reseña analitica de das sus legislaturas episodios notables, oratoy personajes ilustras, con muchos documens inéditos del Archivo de la Corona de Araa y el del Municipio de Barcelona », Barceane, 1876 (en collaboration avec M. Joseph ılla); « Los Fueros de Cataluña: descripción mentada de la constitución histórica del Prinpado; sus instituciónes políticas y administraras y sus libertades tradicionales, con la reción de muchas revoluciones, escenas y anécstas curiosas, palabras y hechos notables de talanes ilustres y el estudio comparativo de ta constitución paragonada con las de todas s naciones, inclusas las forales de Navarra y Provincias Vascongadas », id., 1878, avec même; « El feudalismo y la servidumbre de gleba en Cataluña, ensayo histórico-jurídico astrado con muchos datos inéditos del Archide la corona de Aragon y los comentarios los mas famosos jurisconsultos catalanes », trona, Dorca, 1878, ouvrage couronné par Association littéraire de Gerona; « Las suesticiones de la humanidad, ensayo histórico

y comparativo trazado con la ayuda de las mitologias, las producciones literarias y las doctrinas filosóficas de los pueblos más famosos, comprendiendo los oráculos, las sibilas, la agoreri, el aruspicio, los sueños proféticos, los sacrificios humanos, la astrología, la magía, la nigromancia, la cábala, la demonología y demas ciencias llamadas ocultas y un sin numero de leyendas y anécdotas referentes á todas épocas y lugares », Barcelonne, Jaime Seix, 1880, 2 vol.; « Historia de Villanueva y Geltru, con un prólogo del Excelentisimo señor Don Victor Balaguer », Villanueva y Geltru, A. Milá, 1878; « Claris y son temps: cuadros de costums políticas del sigle XVII, contenent molts documents inédits del Aciu de la corona d'Aragó y de la Biblioteca Provincial de Barcelona », Barcelonne, 1880; « Prim, bosquejo biográfico leido al colocar el Excelentíssimo Ayuntamiento constitucional de Barcelona et retrato de este personaye en su galeria de catalanes ilustres el dia 19 de diciembre de 1884 », Barcelonne, Ronnirez y Ca, 1885; « Barcelona y sus alrededores, Guia histórica, descriptiva y estadística del forastero », id., Jaime Seix, 1887, et plusieurs essais historiques. — M. Coroleu est membre de l'Académie royale d'histoire de Barcelonne et de l'Académie de Buenas Letras de la même ville.

Coromilas (Démétrius), auteur dramatique et publiciste grec, fondateur de la première feuille quotidienne en Grèce, L'Ephéméris, fondée, en 1873, en collaboration avec Jean Cambouroglou; ce journal est le Figaro d'Athènes. Outre les nombreux articles insérés dans ce journal, M. C. a écrit avec une verve inépuisable des drames, des comédies et d'autres pièces dramatiques. Depuis 1872, il a publié plus de quarante de ces pièces, dont les principales sont: « Une mission », farce, 1872; « Monsieur Coucakis et son fils », comédie en 3 actes, 1874; « Le fils de l'épicier », en 3 actes, 1875; « Les premières larmes; Un sacrifice d'amour », drame en 3 actes, 1875; « Le Coq », comédie, 1875; « L'Eau du Léthé », 1877; « Pancaste », drame en vers en 3 actes; « Les Infortunes d'un avocat », comédie, 1878; « Un rayon dans les ténèbres, drame en 3 actes, 1879; « Causerio sur Nathan le Sage », 1879; « Anacréon », pièce en vers, en 3 actes, « Le fil d'Ariane », comédie, 1883; « La mort de Périclès », comédie, 1884; « Camma », tragédie en 3 actes i · Le jugement de Baccharis », comédie en vers en 3 actes, 1885; « Madame Bérauti », 1886; « Clytie », drame en vers, 1886; « La Chute du Ministère », comédie, 1887; « Au bord da l'abîme »; dialogue, id.; « L'Amoureux de Thérèse », id.; « Entre la coupe et les lèvres », id.; « Les funérailles du ministre », id.; « En pleine mer », nouvelle, 1888; « La Bacchante », comédie en 3 actes et en vers, id. Depuis deux ans D. Coromilas ne fait plus partie de la rédaction du journal qu'il a fondé, mais il continue à y insérer de temps en temps de ses ouvrages.

Corona (Joseph), écrivain, voyageur et alpiniste italien, né en Piémont. M. Corona, qui a entrepris de longs voyages et qui est un passioné d'alpinisme, a publié une foule d'articles de géographie dans les principaux journaux italiens. Parmi ses publications en librairie, nous citerons: « Le feste del traforo 1871. XVII-XXII settembre. Bozzetti e Reminiscenze », Biella, Amosso, 1872; « F. D. Guerrazzi. Cenni biografici », id., id., 1873; « Alla punta Sella ed alla festa alpina d'Ivrea », Milan, 1875; « Picchi e Burroni, escursioni nelle Alpi », Rome, Bocca, 1876; « Excelsior! Ricordo del convegno internazionale di alpinisti in Vallo d'Aosta, promosso da un gruppo di sezioni del Club alpino italiano », id., typ. elzévirienne, 1877; « L'inno degli alpinisti, con la traduzione in tedesco del prof. J. Schanz », id., id., id.; « Bozzetti alpini. Il Contrabbandiere », Côni, Galimberti, 1878; « La valle d'Aosta e la sua ferrovia. Lettere a S. E. il comm. G. Zanardelli », Biella, Amosso, 1878; « La ceramica. Biografie e note storiche », Milan, Hoepli, 1879; « La Ceramica all' Esposizione Universale del 1878 in Parigi », dans les Relazioni dei giurati italiani, Rome, Botta, 1880; « Il Castello di Sarre. Memorie storiche », Biella, Amosso, 1881; « Aria dei monti in Valtournanche », Milan, Dumolard, 1882; « Sommario delle conferenze alpine », id., Lombardi. id.; « Manuel du touriste dans la Vallée d'Aosta », id., id., id.; « Italia Ceramica », rapport du jury de l'Exposition nationale de Milan en 1881, Milan, Hoepli, 1885. Il a commencé à publier, en 1885, chez l'éditeur Quadrio de Milan, un recueil Alpi e Appennini. Ascensioni, Escursioni e Descrizioni popolari illustrate.

Coronado (Caroline), femme de lettres espagnole, née, en 1823, à Almendralejo (prov. de Badajoz), se fit connaître, dès l'âge de quinze ans, par une « Ode au palmier », à laquelle la société littéraire, connue sous le nom de Lycée de Madrid, accorda les plus grands éloges. Lorsqu'elle vint à Madrid, en 1838, le Lycée lui fit l'accueil le plus flatteur. Vers cette époque, elle épousa Justus Horace Perry, secrétaire de l'ambassade américaine à la Cour d'Espagne. On a d'elle un « Recueil de poésies », 1843, plusieurs pièces dramatiques, entr'autres; « Le Tableau de l'Espérance », comédie représentée au Lycée en honneur de la Reine d'Espagne, et « Alphonse IV, roi d'Aragon », drame historique, ainsi que les nouvelles suivantes: « Paquita »; « le Phare du Tage »; « Adoration », qui parurent ensemble en 1851; « Jarilla Sigea », 2 vol., Madrid, 1851; « Du Tage au Rhin », impressions de voyage; « La Rueda de desgra- l à Venise. De Venise, il passa, en qua

cia », Madrid, 1874; des nouvelles et de sies lyriques qui parurent dans le Sigl toresco, l'Almanach littéraire et autres : de Madrid.

Coronedi-Berti (Caroline), femme de italienne, née, à Bologne, en 1821; la seule qui ait l'honneur de faire partie de la Commissione per i testi di lingua, resi Bologne. Elle fit ses études dans sa vi tale, s'adonnant surtout aux langues its latine, française, allemande et à la m Elle a publié: « Alcuni usi popolari bolog: « Appunti di medicina popolaro bologn « Raccolta di novelline popolari Bologi « Grammatica del dialetto bolognese » q d'introduction à son ouvrage le plus imp « Vocabolario bolognese e italiano », 2 v logne, Monti, 1873-74, ouvrage d'une portée et d'autant plus remarquable, q le premier travail de ce genre qui ait été entrepris sur le dialecte de Bologne. encore d'elle: « Usi nuziali del contad lognese », Florence, typ. de l'Association « Appunti di botanica bolognese. Let dott. Giuseppe Pitré », id., id., 1875 et remarquables contributions au folklore bol Madame Coronedi-Berti est la mère de me Federici, la femme de l'illustre pro de médecine à l'Institut des études supé de Florence.

Coronini-Cronberg (comte Charles), é et homme politique autrichien, issu d'un et ancienne famille de Bergame fixée à depuis la première moitié du XVI siè élevée, depuis plus de deux siècles, à la de comte de l'Empire, est né, le 29 avri à Paris, où son père était attaché à l sade d'Autriche. Il fut d'abord élevé mère, née comtesse Fagan, qui était cou Mme de Genlis, et à dix-huit ans il se à l'Université d'Olmütz pour s'y adonne tude du droit. En 1841, il fut attaché : verneur de Trieste, le comte de Stadion quand, en 1849, cet homme d'État quit gouvernement, M. Coronini se retira de rière administrative et, pour obéir à un penchant, il s'adonna à l'étude de la mé fréquentant dans ce but les Universités d ne, de Heidelberg, de Paris et se faisar voir docteur en médecine à l'Universit langen. Il reprit, en 1851, la carrière a trative et fut nommé secrétaire présidia lieutenance de Zara. Dans cette qualité rondit en Albanie, comme président d'u mission sanitaire qui devait enquérir ai d'une pestilence qu'on disait s'être mai dans co pays. De là, il passa capitaine ( re à Trente, en 1855, et peu après, sur sir de l'archiduc Maximilien, alors gouve général du Lombardo-Vénition, délégué (

eseiller aulique à Milan, et, en 1859, à Triesensuite sous-gouverneur à Innsbruck et, Min, gouverneur à Salzbourg où il resta jusz'en 1869. Il a été aussi membre de la Chamre des députés à Vienne. Inutile d'ajouter que Le comte Cornini est décoré de plusieurs orres autrichiens et étrangers; il est aussi memre de plusieurs sociétés savantes et littéraires; sus rappellerons seulement qu'il est membre pnoraire de la Société Schillerienne, distincon fort rare qui lui fut décernée lors de l'inssution d'une filiale de la Société à Salzbourg, scasion à laquelle il écrivit le livret d'un opéra: Paquita », qui fut mis en musique par le aron Tschiderer et joué avec le plus grand accès au théâtre de Salzbourg. Il a publié assi un volume de poésies en allemand, sous • titre: « Schau'um dich her », un poème lyque: « Die Schwestern », 1883, et une noualle: « Alceo und Angiolina », id. — M. le mte Coronini vit maintenant procul negotiis Goritz dont il a été pendant quelque temps Destà (maire).

Coronini-Cronberg (comte François), écrivain bomme politique autrichien, né, à Goritz, le 3 novembre 1853. Son père, le comte Jean, Saéral d'artillerie au service autrichien et ban ■ la Croatie, ayant été attaché à la personne b l'Empereur actuel d'Autriche, avant son avésment au trône, le jeune comte François passa premières années de sa jeunesse à Vienne ms l'intimité de la Cour impériale. Après asir fait la première année de droit, il entra ms l'armée, où il fit une brillante carrière. En 367, il quitta le service avec le grade de comel et se retira dans ses terres, où la conance de ses concitoyens l'appela aux plus haum fonctions électives. Député à Vienne, il fut, 1879 et en 1880, président de la Délégaen autrichienne et, de 1879 jusqu'en 1881, résident de la Chambre des Députés. Sans ter compte de ses nombreux discours parlemenires, dont plusieurs, celui entr'autres du 30 ars 1874, avec lequel il réclamait, avec autant Moquence que de talent, en faveur de la nabnalité italienne des populations du Litoral, te eu un véritable retentissement, nous citens de lui: « Œsterreich und das Nationali-Asprincip >, dans le tome VI de la Ester-Schische Revue, Vienne, 1866; une nécrologie ▶Joseph-Dominique della Bona, dans la Œster-Schische Wochenschrift, 1864; « Ueber Baden Mebrationen in Görz », Prague, 1869, tirage à part **Kronens** Landswirthschaftliches Jahrbuch, 189; une nécrologie du colonel-comte Alphonvon Wimpfen, dans la Militärische Zeitschrift, 66, outre plusieurs articles italiens dans les Es Memorie della Società Agraria Goriziana, enfin, un gros volume: « Aquileia's Patriarngräber », Vienne, 1867. — Ajoutons que le comte Coronini a été nommé, en 1886,

président du Musée oriental de Vienne, devenu depuis le Musée commercial autrichien.

Corpancho (Emanue!-Nicolas), poète péruvien, parmi les meilleurs de son pays. En 1854, très jeune encore, il publia un volume d'« Ensajos poéticos », précédés d'une introduction biographique écrite par Joseph Casimir Ulloa.

Corra (Émile), journaliste et publiciste français, né, à Châteaudun (Eure-et-Loir), le 11 juin 1848. La ruine de sa famille l'empêcha de poursuivre ses études de médecine; il fut successivement employé d'administration, et comptable dans deux maisons de commerce. Il a publié: « Jours de Colère (Dies Iræ) », poésies, Paris, Lemerre, 1872; « Histoire de la Défense nationale >, avec Louis Noir, id. Claverie, 1873; « Le Progrès au village ». Il entra, en 1874, comme chroniqueur judiciaire à l'Évènement, dont il devint le gérant. En même temps, il était le rédacteur en chef de la Gazette de Neuilly. Il a publié, en 1887, chez Ollendorff: « La Bataille de Sédan, par le général Wimpffen; les véritables coupables. Histoire complète politique et militaire d'après des matériaux inédits, élaborés et coordonnés par E. C. ». M. Émile Corra a fondé, à Neuilly, un Cercle de gymnastique rationnelle pour la formation d'un meilleur personnel enseignant.

Corradi (Alphonse), illustre médecin italien, né, à Bologne, le 6 mars 1833. En 1856, il fut reçu docteur à l'Université de sa ville natale. D'abord assistant à l'Hôpital della Vita, il fut, en 1859, à la suite d'un concours nommé professeur de pathologie générale à l'Université de Modène. En 1863, toujours à la suite d'un concours, il passa à occuper la même chaire à l'Université de Palerme et, en 1867, il fut nommé professeur de thérapeutique générale, matière médicale et pharmacologie expérimentale à l'Université de Pavie, où il enseigne encore. Doyen de la Faculté de médecine et Recteur de l'Université pendant de longues années, M. Corradi a révélé de telles qualités d'administrateur que le gouvernement l'a nommé Président du Conseil d'administration du Collège Ghisiglieri. -Fondateur et président de la Société Royale italienne d'hygiène, M. Corradi s'est beaucoup occupé des questions qui se rapportent à cette science; délégué du gouvernement aux deux congrès internationaux d'hygiène qui eurent lieu à Genève, en 1882, et à la Haye, en 1884, il fut un des quatre orateurs qui prirent le parole dans les deux séances générales du congrès du même genre qui eut lieu à Vienne, en 1887, et il s'y occupa de la longévité en rapport avec l'histoire, l'anthropologie et l'hygiène. Président de l'Institut royal lombard des lettres, des sciences et des arts, ancien membre élu du Conseil supérieur de l'instruction publique, il est maintenant membre du Conseil supérieur de santé et de la commission pour la compilation

de la Pharmacopée italienne. Écrivain brillant, il a contribué, par des essais fort intéressants, au progrès de l'histoire de la médecine; parmi les nombreux ouvrages de ce savant illustre, nous citerons: « Note sur l'étiologie et l'histoire de la pellagre », dans l'Union médicale de Paris, 1865; « Gli Annali delle epidemie in Italia dalle prime memorie sino al 1850 », 4 vol., Bologne, 1865-67; « La chirurgia in Italia, dagli ultimi anni del secolo fino al presente. Commentario », id., 1871; « L'ostetricia in Italia, dalla metà del secolo fino al presente. Saggio storico-critico », 3 vol., id., 1872; Memorie per la storia della Università di Pavia e degli uomini più illustri che vi insegnarono, 3 vol., Pavie, 1874-78, l'ouvrage a été publié sous la direction de M. Corradi qui en a écrit lui-même l'introduction, les notices biographiques et bibliographiques sur les professeurs de la faculté de médecine et les notes à l'Épistolaire qui est à la fin de l'ouvrage; « Lettere del Lancisi al Morgagni e parecchie altre dello stesso Morgagni ora per la prima volta pubblicate », avec introduction et notes, Pavie, 1876; « Escursioni di un medico nel Decamerone », dans les Atti del R. Istituto Lombardo, 1878; « Le infermità di Torquato Tasso », 1re partie, dans les Memorie del R. Istituto Lombardo, 1880; « Relazione sul tema Beneficenza ospitaliera e sanitaria detta al Congresso internazionale di beneficenza », Milan, 1880; « Lettere inedite di Francesco Redi », dans les Annali universali di medicina, Milan, 1880; « Della necessità delle ispezioni igieniche nelle scuole. Lettera al Ministro della Pubblica Istruzione », dans le Giornale della R. Società Italiana di Igiene, Milan, 1880; « Giacomo Tommasini fisiologo », dans les Annali universali di medicina, Milan, 1881; « Intorno al progetto di legge per il bonificamento delle regioni di malaria lungo le ferrovie romane », dans le Giornale della Società Italiana d'Igiene, Milan, 1881; « Del contagio della tisi polmonare, rispetto alla storia ed all'igiene pubblica. Relazione al Congresso internazionale d'Igiene in Ginevra », dans les Annali universali di Medicina, 1882; « Una lettera fisiologica dello Scarpa », id., id.; « Tre lettere d'illustri anatomici del Cinquecento », id., 1885; « Quesito per lo studio delle cause e della prolifassi della tisi polmonare », dans le Giornale della R. Società Italiana d' Igiene, Milan, 1884; « Risultato dell'inchiesta intorno alle cause ed alla profilassi della tisi polmonare », dans les Annali universali di Medicina, 1884; « Nuovi documenti per la storia delle malattie veneree in Italia dalla fine del quattroceuto alla metà del cinquecento >, id., id.; « L'acqua del legno e le cure depurative nel cinquecento », id., id., traduit en français par A. Dubouchet, dans la Gazette hebdomadaire des sciences médicales, 1886; « Biblioteca di un medico marchigiano del Secolo XIV »,

dans les Annali Universali di Medicina, 1885; • Bouilland ed il polso nell'itter id., 1885; « Su i documenti storici sp alla medicina, chirurgia, farmaceutica, c vati nell'Archivio di Stato in Modena, particolare su la malattia di Lucrezia Bo la Farmacia nel Secolo XV >, id., id.; libro raro di sifilografia e una edizione del Benivieni », id., id.; « Degli esper tossicologici in anima nobili nel cinquece dans les Memorie del R. Istituto Lombardo « Della cecità in Italia e dei modi di nirla. Relazione alla 2ª Riunione d'igieni liani in Perugia », dans le Giornale de Società Italiana d'Igiene, Milan, 1866; antichi Statuti degli Speziali. Brano di della farmacia >, dans les Annali univer Medicina, Milan, 1886; « Alcuni ricordi i ai mercuriali riguardati come antidropici id., 1887; « De la longévité dans ses ra avec l'histoire, l'anthropologie et l'hygièn cours prononcé au VI Congrès d'hygiène mographie à Vienne », 1887; « Le prir macopee italiane ed in particolare dei ri fiorentini », dans les Annali universali c dicina, Milan, 1887; « Della minutio sangu dei salassi periodici », dans les Memorie Istituto Lombardo, 1888; « Alcune lette Morgagni », dans les Annali universali dicina, Milan, 1888. Nous avons été obli; laisser de côté dans cette énumeration un d'écrits de moindre importance, il nous f pendant citer les discours suivants propar M. Corradi, dans sa qualité de pré de la Société d'hygiène de Milan; « De cietà italiana d'igiene e dei suoi intendim 1879; « Il primo anno di vita della Socie liana d'igiene. Suoi atti, sue speranze », « Spirito e cuore dell'igiene », 1881; « ! ne rimpetto alle scoperte e alle nuove qu della patologia », 1882; « Filantropia ed ne », 1883; « L'Igiene e le male disposiz 1884; « Il lavoro consociato », 1886; « l'8º anno della R. Società italiana d'igi 1887. — Nous espérons pouvoir donner le Supplément la notice concernant M. STO CORRADI, docteur ès-lettres, fils de minent médecin, et actuellement professer les lycées de l'Etat.

Corradi (Joseph), illustre médecin itali à Bevagna (province de Pérouse), le 28 o 1830. Après avoir fait ses premières étu vint faire sa médecine en Toscane, et f stage dans le grand Hôpital de Santa Nuova de Florence, sous la direction de l'i Carlo Burci, dont il fut d'abord l'élève et puis l'assistant. M. Corradi ne tarda se faire romarquer par l'invention de qu'instruments de chirurgie, invention qu'il loppa dans un mémoire qui fut fort au non seulement en Itale, mais aussi à l'éti

F. .

près l'annexion de Rome, M. C. fut nommé ofesseur de clinique chirurgicale dans cette ziversité, mais en 1872 il revint à Florenpour y occuper définitivement la chaire de inique chirurgicale et Médecine opératoire à astitut des Etudes supérieures. Il est aussi, puis quelques années, membro du Conseil surieur de l'instruction publique. Il a publié: Études cliniques sur les rétrécissements de rèthre, sur la taille et sur les fistules vagiles », Florence, 1870, mémoire qui obtint le ix D'Argenteuil à Paris et le grand prix beri à Turin et qui est pour ainsi dire le int de départ de la grande réputation scienque de M. Corradi; suivirent: « Le contratre e le lussazioni coxofemorali », Florence, velli, 1873; « Compendio di terapeutica chirgica », Imola, Galeati, 1874; « Trattato delle dattie degli organi orinarii », Florence, 1874, tre plusieurs articles et mémoires de moindre portance.

Corradino (Corrado), littérateur et brillant aférencier italien, né, à Turin, en 1852. Il fit s études au Collège national de sa ville nae et, en 1870, il se fit inscrire à l'Université qualité d'étudiant de médecine. Après trois s de cette étude, il passa à la Faculté de phiwophie et des lettres et s'y fit recevoir docir en 1876; en 1881, à la suite d'un examen concours, il fut nommé docteur agrégé. La me année, il alla à Zurich en qualité de proseur de littérature italienne au Polytechnim, mais après six mois d'enseignement, à la ite de quelques correspondances adressées de rich à la Gazzetta Piemontese, il donna ses missions et rentra en Italie. Nommé profesur de littérature italienne dans les lycées de tat, il fut successivement professeur à Plaiice, à Brescia et au Lycée Gioberti de Tu-, où il enseigne maintenant ainsi qu'à l'Acanie des Beaux-Arts. Outre plusieurs conféices qui lui ont créé de grandes sympathies, ductions, poésies séparées, etc., il a publié: Primi versi », Turin, Casanova, 1879; « Poeti temporanei », id., id., 1850; « Il Secentismo 'Adone del cav. Marino », id., id., 1881; storia d'Italia nel Medio-Evo e tempi moni », id., id., 1885. L'éditeur Casanova prépaune nouvelle édition augmentée de ses vers. Corre (le docteur Armand), médecin frans, né en 1841. M. C., qui est médecin de la rine et professeur agrégé à l'École de méine navale de Brest, a publié: « La Pratide la chirurgie d'urgence », Paris, Baillière als, 1872; « De l'étiologie et de la prophyie de la fièvre jaune », id., Doin, 1882; « La re et l'enfant dans les races humaines », id., 1882; « Traité des fièvres bilieuses et tyrues des pays chauds », id., id., 1883; « Mad'accouchement et de pathologie puerpé-, id., id., 1885; « Traité clinique des maladies des pays chauds », id., id., 1887; « Résumé de la matière médicale et toxicologique coloniale », id., id., id.

Corréard (François), littérateur français, né, à Vincennes près Paris, en 1853. M. C., qui est professeur d'histoire au collège Rollin à Paris, a publié: « Choix de textes pour servir à l'étude des institutions de la France », Paris, Delalain, 1882; « Vercingétorix, ou la Chute de l'indépendance gauloise », id., Hachette, 1884; « Michelet », id., Lecène et Oudin, 1886; « Histoire nationale et notions sommaires d'histoire générale depuis l'époque gauloise jusqu'au milieu du XVe siècle », id., G. Masson, 1884; « Le même depuis le milieu de XVe siècle jusqu'à la mort de Louis XIV », id., id., 1885.

Correra (François-Xavier), illustre avocat italien, né, à Caserte, le 9 février 1812. Il fit ses premières études, jusqu'à l'âge de 15 ans, dans le Séminaire de sa ville natale et y prit le goût de la littérature classique qu'il a toujours cultivée depuis. A l'âge de dix-sept ans, il alla à Naples faire son droit et à l'âge de 22 ans il l'enseignait déjà particulièrement. Élu deux fois député, en 1848, il se vit interdire l'enseignement par le gouvernement bourbonien. En 1860, il fit partie de la Consulte d'État créée par M. Farini, alors lieutenant-général du Roi d'Italie dans les provinces napolitaines. M. Correra, qui a une étude des plus achalandées a toujours refusé les chaires qu'on lui a offertes à l'Université de Naples. Depuis 1861, il est membre du Conseil de l'Ordre; il a été plusieurs fois membre du Conseil Municipal de Naples.

Correus (Heinrich-Hermann-Emil), naturaliste allemand, né, le 10 janvier 1848, à Nowawes (arr. de Potsdam), actuellement professeur au gymnase de Berlin. Sans tenir compte de nombreux articles sur les sciences naturelles insérés dans les journaux et revues, nous citorons de lui: « Der Mensch. Lehrbuch der Anthropologie », qui, publié en 1878, en était, en 1887, à sa troisième édition, et « Leitfaden der Anthropologie », 1885.

Corrodi (Guillaume-Auguste), poète suisse, né, à Zurich, le 27 février 1826; il passa son enfance au village de Töss, près de Winterthur, où son père exerçait les fonctions pastorales et se fit inscrire, pendant quelques semestres, sur le désir exprès de ce dernier, comme étudiant en théologie aux Universités de Zurich et de Bâle, mais aussitôt qu'il en eut la liberté (1848), il se rendit à Munich, afin d'y suivre, pendant quatre ans, les cours de l'Académie de peinture. Plus encore que la société de ses condisciples immédiats, il rechercha la société des nombreux poètes alors établis sur les bords de l'Isar et sa plume se montra dès cette époque tout aussi active que son pinceau. Lorsqu'il fut revenu en Suisse (1851), il poursuivit cette double carrière, mais en faisant la part toujours plus large à l'écrivain. Après avoir professé, pendant de longues années (1862-1881), le dessin à l'école municipale supérieure de Winterthur, il vit aujourd'hui à Zurich tout occupé de ses travaux littéraires et ne se sert plus de son crayon que pour illustrer de charmants croquis ceux de ses ouvrages destinés à la jeunesse. Poète lyrique des plus abondants, humoriste des plus bienveillants dans sa causticité et doué d'un optimisme imperturbable, disciple de Jean-Paul et d'Ecchendorff et affecté lors de ses débuts de quelques uns des défauts de l'école romantique, M. Corrodi s'est essayé avec succès dans des genres divers, comme le témoigne, la liste étendue de ses productions: « Premiers chants », 1853; « Mode majeur et mode mineur », contes fantastiques en vers empruntés aux domaines de la nature et de la vie, 1855; « Un livre sans titre. Pour les enfants de sept fois sept ans », 1855; « La vie de la forêt », 1856; « Existence fleurie », 1870, romans lyriques; « Monsieur le professeur », 1857; « Monsieur le vicaire », 1858; « Monsieur le Docteur », 1860, idylles en dialecte zurichois aussi remarquables par leur exactitude psychologique que par leur saveur poétique; « Lettres de voyage (Suisse et Milan) », très riches en vives et fraîches descriptions; « Dessins sérieux, ou livre du printemps » (deux nouvelles fantaisistes, 1860; « Rimes et énigmes germaniques », 1861; « Shakespeare. La sagesse de la vie extraite de ses œuvres », 1863; « Le docteur », 1872; « Le Peintre », 1875; « Une élection paroissiale », 1877; « Bonnet et pantousie. Une houre d'entretien. Avant le bal », 1885, drames ou essais dramatiques; « Le palefrenier », 1873; « Le voyage à Bade », 1879; Agissoz tels que vous êtes →, 1884; « L'Hote », 1885, comédics en dialecte zurichois; « Toujours vert », récits et poèmes, 1873; « Le chant de la douleur », 1881; « Nouvelles », 2 vol., 1881-82; « Images littérales pour des mots imagés », 1883. — M. Corrodi a traduit en allemand zurichois, les « Poésies de Robert Burns », et composé une « Chrestomathie », en dialecte suisse, 1885. Parmi ces livres destinés à la jeunesse et qui furent assez favorablement accueillis par le public pour trouver des éditeurs à Stuttgart et à Leipzig, nous mentionnerons: « Vacances au Château de l'oncle >, 1853; « Flours des Champs »; « Fleurs d'été pour l'hiver », 1854; « Histoire de village pour la jeunesse. Soleil et nuages >, 1855; « Pour mon petit peuple », 1856; « Des jours de la jeunesse », 1857; « Des champs et de la forêt », 1858; « Le château de Wildegg et ses habitants >, 1860.

Corroyer (Édouard-Jules), architecte français, né, à Amiens (Somme), le 12 septembre 1837. Il est élève de Viollet-le-Duc. Nommé membre de la Commission des monuments l toriques en 1872, architecte du gouvernement 1874 et inspecteur général des édifices die sains en 1885, il a restauré un grand nomb de vieux monuments: l'abbave du Mont-Sait Michel, la cathédrale de Soissons, les églis de Ham, Nesles et Athies, etc. Il a publi ◆ Description de l'abbaye du Mont-Saint-I chel et de ses abords, précédée d'une noti historique », Paris, Dumoulin, 1877; « Sain Michel et le Mont-Saint-Michel », avec Mgr. A. Germain, et l'abbé P.-M. Brin, id., Did 1879, 2<sup>me</sup> éd., id., id., 1883; **←** Guide descrip du Mont-Saint-Michel », id., Ducher, 188 « L'architecture romane ». id. Quantin, 188 « L'architecture gothique », id., id., id.

Corsi (Charles), officier général et écrive militaire italien, né, à Florence, le 21 octob 1826, d'une famille originaire de la Corse. I 1834 au 1842, il fit ses premières études collège Cicognini de Prato, de 1842 à 1844 étudia le droit à l'Université de Sienne. En 186 contre la volonté de son tuteur, il voulut e brasser la carrière militaire, mais ne voul pas entrer dans l'armée toscane, il passa Piémont. Là, ne pouvant pas entrer au collè militaire à cause de son âge trop avancé, s'engagea volontaire dans le 2º régiment des s peurs du génie. Soldat, il continua à étudier l'a et l'histoire militaire. En 1848, il obtenait s congé. La guerre ayant été déclarée, il fit campagne de Lombardie d'abord comme lieu nant et capitaine dans les volontaires toscas et ensuite comme sous-lieutenant du génie de l'armée piémontaise jusqu'à la fin de la camp gne. A la fin de l'année 1848, il entrait défin nitivement au service toscan, où il eut p sieurs missions fort honorables, celle, entr'autre de l'instruction et de l'éducation militaire l'archiduc Charles-Salvator de Toscane. Et Toscane, comme plus tard en Italie, il fut pl sieurs fois chargé de professer des cours collèges et aux écoles militaires. La révoluti do 1859 le trouva capitaine d'état-major; il pe part à toutes les campagnes, remplit plusies missions aussi honorables que difficiles, entre tres, celle de commandant l'école de guerre, en 1887, fut promu lieutenant-général. Plusies fois pressé à poser sa candidature au parlement il ne se laissa jamais fléchir. Il commença à p blier en 1848, et il donna toujours preuve d'u grande activité littéraire. Sans tenir compte ses publications relatives aux réglements d'in truction militaire, aux exercices tactiques, et nous citerons de lui : « Della educazione s rale e disciplinare del soldato », 1856-57, no velle éd. remaniée, 1872, traduit en espagn en russe, et en français par N. Couat, sous titre: « De l'éducation morale du soldat », P ris, Dumaine, 1880; « Divagamenti d'una pen oziosa », 1857-58; « Ricordi del 1860-61

j

🛍 ; « Italia ed Austria », 1862 ; « I Bersari », 1863–64, traduit en français; « Ultimi igressi della tattica della fanteria in Austria in Prussia », 1863-64; « Del carattere della lizia italiana », 1864; « Ricordi del 1848 », ; « Ricordi del 1859, id.; « Conferenze d'arte litare », 1 vol., 1865-66, ouvrage resté inaevé; « Delle vicende del 1º corpo d'armata 🕯 1º periodo della campagna del 1866 », 1866; Relazione officiale della guerra d'Italia del 166 per conto del Corpo di Stato Maggiore », 168-69, l'ouvrage est achevé, mais jusqu'à preint le 1er volume seulement en a été publié; Venticinque anni in Italia (1844-1869) » 2 il., 1869; « Sommario di Storia militare », 4 il., 1871-72, nouvelle éd. en 3 vol., 1884-85; aduction de l'allemand de la « Guerra francormanica, 1870-71 » de l'état-major allemand, vol., 1872-81; « Tattica », 1873; « Di alcuni atti della guerra del 1870-71 nei varî rami Ma milizia >, 1874; « La Guerra d'Oriente », 78; « Guerra di Montagna. Gli Austriaci illa Bosnia ed Erzegovina », 1880; « Educaone ed istruzione comune e militare », 1881; Del servizio d'Intendenza in guerra », 1882; Dello spirito militare in Italia >, 1885; « Cailleria e artiglieria a cavallo », 1886. Outre asieurs poésies dont un certain nombre, les tes d'argument militaire, les autres d'arguent social, ont été réunies en un volume en 176 et une foule d'écrits de moindre impornce et d'articles insérés dans la Rivista Mili-🕶 Italiana, l'Italia Militare, la Perseveranza i la Nazione. Ajoutons, enfin, que le général rsi garde dans ses portefeuilles une quantité crits inédits, dont on ne pourrait trop ardement souhaiter la publication.

Corson (Hiram), littérateur américain, né, à hiladelphie, le 6 novembre 1828. De 1850 à 56, il fut attaché à la bibliothèque de la mithsonian Institution à Washington, où il se gnala par ses travaux de bibliographie et de bliothéconomie. Il aida le professeur Jewett us la compilation de ses « Notices of Public ibraries in the United States >, qui furent, imimées par ordre du Congrès en 1851. Pendant six ou sept ans que M. C. passa à la mithsonian Institution, il s'y adonna à l'étude m littératures anglaise, française et allemande, i quand, en 1859, il retourna à Philadelphie, y fit des cours de littérature anglaise. Il fut msi un des membres les plus actifs de la bakespeare Society of Philadelphia. Au mois de 1863, il fut nommé professeur de science prale, d'histoire et de rhétorique au Gerard pllege à Philadelphie, et devint ex officio vicesident de ce collège. Au mois d'août 1864, devint professeur de rhétorique et de littére anglaise au Saint-John's College à Annais. Nommé, en 1870, professeur à la Cornell decreity, il y enseigne la rhéthorique et la littérature anglaise. Sans tenir compte d'une foule d'articles iusérés dans différents journaux, nous citerons de lui: « Chaucer's Legende of Goode Women, with an introduction, and notes glossarial and critical », 1863; « An Elocutionary Manual: with an introductory essay on the study of literature, and on vocal culture as indispensable to an æsthetic appreciation of poetry », 1864; « Address on the occasion of his induction as Professor of Moral Science, History, and Rhetoric, in Gerard College, March 29 », 1865; une édition révisée du : « Jaudon's English Orthographical Expositor », 1866; « Essay on the study of literature, and on vocal culture, etc. », 1867. Une traduction en prose des « Satires de Juvénal », 1868; « Handbook of Anglo-Saxon and early English », 1871; « Syllabus of a course of lectures on the English language and literature », 1873, 2º éd., 1876; « Jottings on the texte of Hamlet (First Folio versus, Cambridge edition », 1874; « The University of the Future: an address delivered before the alumni of St. John's College, July 7th, 1875 »; « The Claims of literary Culture: an address before the Hahnemann Medical College of Philadelphia, Sept. 27 1875 »; « The Idea of Personality and of Art as an agency of Personality, as embodied in Browning's poetry >, 1882; « The Two Voices and a Dream of Fair Women. By Alfred Tennyson. With a biographical and general introduction, and explanatory and critical notes », id.; « Response to the toast, The True Scholar, made at the Sixth Annual Dinner of the New-York Alumni Association of Cornell University, March 31. 1886 »; « An introduction to the Study of Robert Browning's Poetry >, 1886, etc. etc.

Corte (Clemente), général, homme politique et administrateur italien, né, à Vigone (prov. de Turin), où il réside. Élève de l'Académie militaire de Turin, il devint officier d'artillerie. Démissionaire, il passa à l'étranger et séjourna longtemps en Angleterre. Revenu en Italie, en 1859, il fit toutes les campagnes de l'indépendance et y arriva, dans l'armée de Garibaldi, au grade de général avec lequel il figure encore dans les cadres de la réserve. Député pendant plusieurs législatures, il fut nommé, en 1880, sénateur du royaume. Après l'évènement de la gauche au pouvoir, il fut successivement préfet de Palerme et de Florence. Dopuis quelques années, il est rentré dans la vie privée, et il collabore au Corriere della Sera de Milan. On a de lui, outre un grand nombre d'articles brillants publiés dans différents journaux, mais surtout dans le Diritto: « Conquiste inglesi nelle Indie », 2 vol., Turin, Roux et Favale, 1886.

Cortese (Jacques), humaniste italien, né, à Savone, le 20 novembre 1859. Après avoir fait ses études dans sa ville natale, il se rendit à Florence, où il fréquenta l'Institut des Études Supérieures, et où il fut reçu docteur èslettres et en histoire en 1883. De 1883 à 1884, il fit à Turin son service militaire en qualité de volontaire d'un an tout en fréquentant en même temps les cours de la Faculté des lettres de cette université. En 1885, à la suite d'un concours, il fut nommé professeur de lettres aux Universités de Catane et de Palerme; il choisit cette dernière, où il enseigne encore, en qualité de professeur extraordinaire. On lui doit: « De M. Porcii Catonis, vita operibus, lingua >: « Un nuovo frammento di Cornelio Nepote »; « Le vite di Cornelio Nepote, commentate »; « Le orazioni pro Archia, commentate »; « Cornelii Nepotis Vitæ quæ extant », édition critico-exégétique avec Lexicon; « Thesaurus comicæ latinitatis »; « Latini sermonis vetustioris reliquiæ selectæ »; « Storia della commedia romana »; Oratorum romanorum fragmenta editio critica »; « Appunti di fonologia latina »; « Sabazia, scritti inediti o rari concernenti la storia di Savona e adiacenze ».

Corthey (Adolphe), homme de lettres francais, ne, à Lausanne (Suisse), en 1834. M. C., ancien avocat, a publié: « La Philantrophie de M. Tallandaz », 2<sup>me</sup> éd., Paris, Librairie Internationale, 1869; « Madeleine », comédie en 4 actes, id., Tresse, 1878; « Une femme dans mon armoire », vaudeville en un acte, id., id., 1879; « La Comédie contemporaine, Les Vieillards de Paris », id., id., 1883; « Le Fleuret et l'Épée. Étude sur l'escrime contemporaine », id., Giraud et Cie, 1885.

Corti (Ernesto), écrivain italien, né, à Pavie, en 1838. En 1859, il quitta l'Université de sa ville natale, où il faisait son droit pour prendre part à la campagne de l'indépendance italienne et se signala particulièrement à la bataille de Palestro où, quoique blessé, il fit deux prisonniers. Il prit part aussi à la campagne de 1866. Après avoir exercé, pendant quelque temps, la profession d'avocat, il la quitta pour s'adonner à l'enseignement d'abord dans les principales institutions particulières de Milan et ensuite dans les écoles publiques. Il est aujourd'hui professeur titulaire de littérature italienne à l'école technique de Stradella. M. C. a publié: ■ Viaggio avventuroso da Concordia sulla Secchia a Noto di Sicilia »; « Concorso comunale », comédie en 3 actes; « Elegie scelte di A. Tibullo tradotte in versi »; « Prolusione alle lezioni sui diritti e doveri del cittadino », Revere, Bertazza, 1868; « Il celibato ecclesiastico », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Roma, ritornata capitale d'Italia. Canto >, Noto, Morello, 1871; « La lettura in rapporto colla aducazione morale », id., Zummitt, 1873; « Bozzetti », Pavie, Bizzoni, 1874; « Da Catania alla cima dell'Etna, notizio ed impressioni », Milan, Briola et Bocconi, 1875; « Una scommessa. Episodio comico della vita di collegio », Lodi, Dell' Avo, 1878;

« Strenna per gli alpinisti ed amatori d gi, ricordi di un viaggio pedestre da Saint-Moriz in Engadina », id., id., 187 lotto, racconto popolare », Milan, tipogre trice lombarda, 1879; « Racconti popole bro di lettura e di premio », Milan, ( 1880; « Dal vero, lettere educative », Bizzoni, 1881; « In sandolino da Pavia nezia », Milan, tipografia degli operai, « Su Paolo Gorini e sul monumento a ribaldi », Pavie, Bizzoni, 1883; « Ermi ripezie di una maestra », Stradella, Salvin

Cosack (Conrad), jurisconsulte allem en 1855. M. C., qui est professeur extrare de droit civil allemand, a l'Univers Berlin, a publié: « Der Besitz des En Weimar, 1877; « Das Anfechtungsrec Gläubiger eines zahlungunfähigen Schule Stuttgard, 1884; « Die Eidhelfer des ten », id., 1885; « Ist eine Beschränku Haftung der Mitglieder eingetragener senschaften zu empfehlen? » dans les Ved. 18 deutsch. Juristentages, 1886.

Cosci (Antoine), écrivain italien, né, rence, le 8 juillet 1843; il fit ses études titut des études supérieures de sa ville M. C., ancien professeur d'histoire au L; Bologne, a publié entr'autres: « L'Ita rante le preponderanze straniere. Nar storica dal 1530 al 1789 », Milan, Vallard vista della Storia della città di Roma ne evo dal Secolo V al XVI di Ferdinando rovius », Florence, Lemonnier, 1868; « Domenico Romagnosi », discours, Milan, ' 1869; « Girolamo Savonarola e i nuovi menti intorno al medesimo », Florence, 1879. Plusieurs articles de lui se trouver la Nuova Antologia, dans le Politecnico la Rivista Europea.

Cosentino (Joseph), écrivain italien, seur de paléographie et de diplomatiq Archives de Palerme, né, en cette ville, février 1852. On lui doit ces écrits: « La di S. Giorgio dei Genovesi in Palermo »; sione del Regno di Sicilia alla casa d'Aı fatta dal re Federigo III »; « Un doci in volgare siciliano del 1320 »; « Un r dell'archivio di S. Giorgio dei Genov « Nuovi documenti 'sull' inquisizione di Si-« Uso delle tavolette cerate in Sicilia 1 colo XIV »; « Le infanti Margherita « trice, sorella e figliuola di re Pietro II > diploma relativo al Vespro Siciliano »; « diplomatico di Federigo III d'Aragona, Sicilia »; « I Notari in Sicilia », etc.

Cosenz (Henri), général et homme poitalien, né, à Gaëte (prov. de Caserte), et Ancien élève du fameux collège militaire Nunziatella, il devint officier dans l'arm politaine, prit part à l'expédition de l'Ital tentrionale, en 1848, et à la défense de V

ita quelque temps Tunis, entra, en 1859, se le corps d'armée de Garibaldi, combattit, c éclat, à Milazzo et fut nommé par Garidi ministre de la guerre à Naples. Chargé commandement d'une division de l'armée, en 1, il devint chef du premier corps d'armée turin, en 1879, et chef de l'état—major généren 1881. Membre de la Chambre des députes de 1860 à 1872, il fut nommé, le 9 novem 1872, sénateur du Royaume. Nous connaiste de lui un ouvrage, publié sous le voile de nonyme: « Guida dell'ufficiale particolare in mpagna, compilato principalmente sull'opera l'Cessac », Gênes, Moretti, 1852.

Cosnac (A. DE), magistrat français, né, à in (Corrèze), le 15 novembre 1839. M. C., i est président du tribunal civil de prodre instance à Arbois (Jura), à fait des étus spéciales sur le régime hypothécaire tant France qu'à l'étranger, et il a publié de abreuses études de doctrine et de jurisprunce dans la Revue hypothécaire et dans la rue du notariat et de l'enregistrement, outre sieurs notes de jurisprudence dans le Jourdes avoués.

Cosnac (Gabriel-Jules, comte DE), officier de Couronne de Chêne des Pays-Bas, lauréat la prîme d'honneur, ancien conseiller généde la Corrèze, agronome et publiciste frans, est né, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dô-), en 1819. M. de Cosnac est auteur des vrages suivants: « Souvenirs du règne de mis XIV », 8 vol., 1866 à 1864 (les quatriès premiers volumes ont paru chez Looner, les vants chez Rénouard), ouvrage qui a pour se des documents inédits, et un ouvrage inressant : « Les Richesses du palais Mazarin », , Rénouard, 1883. Cet ouvrage ne se borne à fournir un inventaire des collections du Abre Cardinal; il nous fait assister à leur fortion. Il abonde en renseignements curieux et cis sur ces collections, sur leur propriétaire sur les agents qui l'ont aidé à en réunir les ments. Entre autres choses, il faut citer la rrespondance échangée de 1653 à 1655 entre cardinal Mazarin et M. de Bordeaux, ambas-deur près de Cromwell, qui révèle de curieux tails au sujet des tableaux, statues et tapisries faisant partie de la succession du malreux Charles Ier, et vendus après sa mort. Cardinal fit rechercher ces dépouilles royaet, vu les malheurs du temps, put en acquér une partie à bas prix. C'est de là que proennent l'Antiope du Corrège et le Jupiter et stiope du Titien, qui sont actuellement au avre. M. de Cosnac a donné aussi l'état inédes tableaux et tapisseries de Charles Ier, mis vente au palais de Somerset, en 1650. M. de ienac a publié, en outre, les « Mémoires de iel de Cosnac, évêque et comte de Valence

et de Die, archevêque d'Aix, premier aumônier du duc d'Orléans », 2 vol., Paris, Rénouard, 1852, et il publie actuellement les « Mémoires du marquis de Sourches, grand prévôt de France », 8 vol., id., Hachette, 1882 à 1888. Citons encore de lui: « De la décentralisation administrative », Paris, Dentu, 1814; « Questions du jour. République, socialisme et pouvoir », id., Lecou, 1849; « Question romaine, croisade », id., Douniol, 1860; « Discours à la Commission de décentralisation. Législation comparée des divers États de l'Europe, relativement aux Institutions municipales et à la nomination des maires », id., Dentu, 1870; « Midas! le roi Midas a des oreilles d'âne », id., id., 1873.

Cossa (Alphonse), chimiste italien, né, à Milan, le 5 novembre 1833. M. Cossa, qui est président du conseil d'administration et de perfectionnement, directeur et professeur de chimie docimastique à l'école supérieure d'application pour les ingénieurs de Turin, chargé du cour de chimie appliquée aux produits minéralogiques au Musée industriel de la même ville, correspondant de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, membre du Comité du royaume de la Société italienne des sciences dites des XL, de l'Académie royale des sciences et de l'Académie royale d'agriculture de Turin, membre correspondant de l'Académie royale des Lincei de Rome, et de l'Institut royal de Venise, a publié entr'autres: « Sulla determinazione di alcune proprietà fisiche e chimiche delle terre coltivabili », Pavie, 1866. En collaboration avec M. Giovanni Clodig: « Sulla tromba che devastò il terreno di Palazzolo nel giorno 28 luglio 1867 »; en collaboration avec M. Torquato Taramelli: « Sui combustibili fossili del Friuli »; « Intorno ad alcune proprietà del magnesio », ces trois articles dans les Annali scientifici del R. Istituto tecnico di Udine, Udine, Seitz, 1867; « Ricerche di chimica mineralogica », et « Sulla determinazione delle formole mineralogiche di alcuni carbonati romboedrici misti », dans les Atti della R. Accademia di Scienze de Turin, 4me vol., 1869; « Sulla analisi dei concimi », dans les Atti del reale Istituto Veneto, Venise, 1869; « Sull'amalgama di alluminio », id., id., 1870; « Notizie sulle stazioni agrarie sperimentali della Germania, compilate per incarico di S. E. il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio >, Udine, Seitz, 1870; « Sulle relazioni caratteristiche della veratrina », dans les Atti dell'Accademia di Udine (années 1867-68), id., id., id.; « Sul modo di comportarsi dell'alluminio in contatto di alcune soluzioni metalliche », dans les Annali scientifici del R. Istituto tecnico di Udine, id., id., id.; « Sull'idrozemite di Auronzo », dans les Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, 6me vol.; « Note di chimica analitica », Venise, 1871; « Le stazioni e le Società Agrarie della Sassonia. Re-

lazione », Gênes, Sordo-Muti, 1872; « Le stazioni sperimentali agrarie italiane », Turin, Loescher, 1873, et suiv.; « Intorno alla Lhorzolite di Locana nel Piemonte », Turin, Paravia, 1874; « Sulla scomposizione della Clorofilla prodotta dalla luce del magnesio », Turin, 1874; « Sopra alcuni mezzi proposti per distruggere la filossera della vite », Udine, Seitz, 1875; « Sulla diorite quarzifera porfiroide di Cossato », Rome, 1876; « Sulla Predazzite periclosifera del Monto Somma », id., id.; « Sulle determinazioni alcoometriche eseguite coll'ebolliscopio di Molligand », id., id.; « Sulla composizione della sienite del Biellese; osservazioni », Turin, Paravia, 1877; « Il prof. Giovanni Codazza. Commemorazione », Turin, impr. royale, 1877; « Ricerche chimiche sui minerali e rocce dell'isola di Vulcano: l'allume potassico contenente allumio di tallio, rubinio e cassio >, Rome, 1878; « Sul serpentino di Vervayel in valle d'Aosta », id., id.; « Sulla diffusione del Cerio, del Lantano e del Didunio », dans le 3me vol., 3me sério des Atti della R. Accademia dei Lincei, 1878-79; « Sui cristalli microscopici di rutilo contonuti in una eglogite di Val Tournanche », Turin, Paravia, 1880; « Sulla eufolide dell'isola dell'Elba »; « Sul tungstato neutro di cerio », deux mémoires dans le 5me vol., 3me série des Atti della R. Accademia dei Lincei, la dernière en collaboration avec M. Zecchini; « Il Vino », dans le recueil de onze conférences sur cet argument publié, chez Loescher, en 1881; « Nota su alcune roccie serpentinose del Gottardo »; « Note sopra alcune roccie serpentinose dell'Appennino Biellese »; « Sopra alcune roccie del periodo silurico nel territorio d'Iglesias », avec la collaboration de M. Mattirolo; « Sulla massa serpentinosa di Monteferrato (Prato) », quatre mémoires, dans le 16me vol. des Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino; « Ricerche chimiche e microscopiche su roccie e minerali d'Italia (1875-1880) », Turin, Bona, 1881; « Sopra la composizione di alcune roccie della Valtellina », dans les Atti della R. Accademia dei Lincei, 3me série, 10me vol.; Notizie sulla vita e sulle opere di Raffaele Piria », Turin, Loescher, 1883; « Comunicazione intorno ad un idocrasio della Valle di Susa », dans le 19me volume des Atti della R. Accademia di Torino; « Composizione della colombite di Craveggio in Val Vigezzo », Domodossola, Porta, 1887; « Proprietà di alcuni composti del platino », Turin, Loescher, id. En outre, M. Cossa a traduit en collaboration avec M. Carlo Morbelli: « Nuovo trattato di chimica industriale », de Robert Wagner, Turin, Loescher, 1876; 2me éd., id., id., 1883.

Cossa (Louis), illustre économiste italien, né, le 27 mai 1831, à Milan, où son père, paléographe distingué, était bibliothécaire à Brera. Il fit ses études à Milan et se rendit ensuite à Pavie pour y faire son droit. En 1853, il faisait recevoir docteur en droit. En 1856 1857, il fréquenta les Universités de Viens de Leipzig, où il suivit surtout les cours illustres professeurs Stein et Roescher. Exvembre 1858, il était nommé professeur extra dinaire d'économie politique à l'Université Pavie et deux ans après, il recevait l'ordi riat. En 1882, et, en 1884, il était élu ment du Conseil supérieur de l'Instruction public Dans les années 1886 et 1887, il a été pr dent de l'Institut royal lombard de sciences lettres, et il est membre de l'Académie reg des Lincei de Rome. On lui doit: « Pr Elementi di Economia Politica », (le pres volume « Economia sociale », Milan, 1875, i éd., entièrement refaite, id., 1888; le 3m « Scienza delle finanze », id., 1876, 4me éd, 1887; 2me vol. « Politica Economica », id., 188 « Guida allo studio della Economia Politica Milan, 1876, 3me éd., entièrement remaniée, presse; « Saggi di Economia politica », Mi 1878. Les principaux ouvrages de M. Cossa été traduits en allemand, en suédois, en re en polonais, en espagnol et en portugais.

Cossavella (Jean), savant italien, profes titulaire de physique au Lycée Pellico et à l' titut technique Andrea Bonelli de Côni, né, 1835, à Bellengo (prov. de Turin). Il fitétudes à l'Université de Turin. On a de La Filosofia naturale ed il materialisme Côni, 1864; « Della trasformazione delle form Ivrée, id.; « Commemorazione di F. A. Bonell Côni, 1865; « Macedonio Melloni », id., 18 « Relazione sulla prima Esposizione agre industriale, artistica della provincia di Cune id., 1870; « Per la solenne inaugurazione di lapidi ai Cuneesi illustri ed ai morti per la tria », Côni, 1873; « Cenni necrologici di Baruffi », id., 1875; « L'evoluzione della i trina degli atomi », id., id.; « Franco And Bonelli », discours, Gênes, Marro, 1885, etc.

Cosseron de Villenoisy (L. P. J. M.), offic général et écrivain militaire français, né, à I kerque, en 1821. M. de Cosseron, qui est gi ral de brigade dans le génie, a publié: « Es historique sur la fortification », Paris, Duma 1869; « La fortification actuelle et les d gements à y introduire », id., id., 1872; « N sur la poussée des terres et la construction murs de revêtement », id., id., id.; « Ét critique sur le traité de fortification à fos secs du colonel Brialmont », id., id., 18 « Quelques réflexions sur les méthodes à vre pour l'attaque et la défense des pla fortes », id., id., 1882; « Le déplacement l'enceinte de Paris », id., id., 1884; « Comm Paris peut-il être attaqué? Comment doit-il i défendu? », id., Baudoin, 1884; « L'artillerie places fortes », Paris, 1886.

Cosson (le docteur Ernest SAINT-CHARLI

decin et botaniste français, né, à Paris, en 19. M. Cosson, qui est membre de l'Institut Ladémie des sciences), a publié: « Observales sur quelques plantes critiques des envimas de Paris », avec E. Germain de Saint-Harre, Paris, Bouchard-Huzard, 1840; « Ineduction à une Flore analytique et descriptides environs de Paris; suivi d'un catalogue sonné des plantes vasculaires de cette réon », avec E. Germain de Saint-Pierre et A. Veddel, Paris, Fortin-Masson, 1842; « Supplément au Catalogue raisonné des plantes vascuires des environs de Paris », id., id., 1844, rec E. Germain de Saint-Pierre; « Synopsis alytique de la Flore des environs de Paris, Description abrégée des familles et des gen**bs** », avec le même, id., id., 1845, 3<sup>me</sup> éd., id., . Masson, 1876; « Atlas de la Flore des enrons de Paris, ou Illustrations de toutes les pèces des genres difficiles et de la plupart s plantes litigieuses de cette région », avec même, id., id., 1845, 2me éd., id., G. Masson, 82; « Flore descriptive et analytique des virons de Paris », avec le même, id., id., id., • éd., id., V. Masson 1861; « Note sur quelses plantes critiques rares ou nouvelles », , V. Masson, 1852; « Flore de l'Algérie, 2° artie. Phanérogames, groupe des Glumacées », ec M. Durieu de Maisonneuve dans l'Explo**tion s**cientifique de l'Algérie, 1854 à 1867; Rapport sur un voyage botanique en Algérie, Philippeville à Biskra, et dans les monts mrés, entrepris en 1853 », Paris, V. Masson, 56; « Considérations générales sur le Sahara gérien et ses cultures », id., Masson, 1859; Compendium floræ Atlantiæ, seu Expositio ethodica plantarum omuium in Algeria, necnon regno Tunetano et imperio Maroccano, husque notarum », id., id., 1881; « Répertoire phabétique des principales localités mentionles dans le Compendium et le Conspectus flo-Atlanticse >, id., id., 1882; « Illustrationes ræ Atlanticæ, seu Icones plantarum novarum, riorum vel minus cognitarum in Algeria, neca in regno Tunetano et imperio Maroccano acentium », 2 livraisons, id., id., 1883-84; Le Projet de création en Afrique et en Tusie d'une mer dite intérieure », id., Challamel, 85. — M. Cosson a fait insérer de nombreux ticles de Botanique descriptive et de géograie botanique dans le Bulletin de la Société sanique de France, dans les Annales des sciennuturelles et dans le Bulletin de la Société périale d'acclimatation.

Cossu (Gavino), écrivain italien, inspecteur écoles pour l'arrondissement d'Iglesias, né, 1844, à Cossoine (prov. de Sassari). Nous trons de lui: « Il Colle del diavolo. Romanstorico del secolo XIII », Cagliari, typ. du miere di Sardegua, 1870; « La Pazza della dalena », roman intime; « La Bella Zule-

ma e gli stagni d'Oristano », id., 1882; « Gli Anchita e i Brundanu. Racconto sardo del secolo XVII, con note e documenti », 2 vol., id., 1883; « Tigellio, secondo le fonti latine »; « La Sardegna nel Medio Evo », étude critique, ces deux derniers travaux qui ont paru dans la Stella di Sardegna de Sassari, vont maintenant être réunis dans un seul volume.

Cossu (Marcello), écrivain italien, cousin du précédent, né, le 4 mars 1845, à Semestene (arr. d'Alghero, prov. de Sassari); élève de l'école normale de Sassari, il y obtint, en 1862, le brevet d'instituteur. Il s'adonna dès lors à l'enseignement et est aujourd'hui instituteur à l'école normale inférieure de Lanusei. Nous citerons de lui; « Elodia, o la Repubblica sassarese », conte historique du XIII siècle », 1875; Violetta del Goceano →, roman contemporain, id.; « Selvaggio », scènes de la vie en Sardaigne, 1877; « La Sardegna. Ristretto storico-geografico », 1879, 2me éd., 1888; « A quindici anni », nouvelle, 1882; « Carmela. Bozzetto calabrese », 1883; « Riteddu di Maricace. Bozzetto ogliastrino », Lanusei, typ. Sociale, 1885.

Costa (Achille), naturaliste italien, né, à Lecce, le 10 août 1823. En 1827, sa famille l'emmena à Naples, où depuis lors il a toujours demeuré. De 1831 à 1837, il fit ses premières études, et, de 1838 à 1847, il étudia la médecine, et se faisait recevoir docteur. Tout en faisant ses études, il s'adonnait, suivant l'exemple paternel et son propre penchant, aux recherches zoologiques, de sorte qu'en 1838, n'étant encore agé que de quinze ans, il donnait son premier mémoire: « Cimium Regni Neapolitani Centuria », à l'Institut Royal d'Encouragement dans les actes duquel il était publié. En 1841, il demeura quatre mois avec son père à Paris, où il eut l'occasion de connaître les professeurs les plus illustres et de visiter les Musées et où il donna aussi un Mémoire à la Société d'Entomologie qui l'inséra dans ses Annales et accueillit M. Costa parmi ses membros. En 1844, il fit son véritable début dans le monde scientifique en prenant part au quatrième congrès des Savants italiens, qui eut lieu à Milan, et où il fut le Secrétaire de la section de zoologie et d'anatomie comparée. Au mois de mars 1848, il fut nommé assistant-démonstrateur à la chaire de zoologie à l'Université de Naples, mais il n'en garda pas longtemps les fonctions, parce que la réaction bourbonienne étant survenue, il fut, ainsi que son père, destitué pour cause politique. Il pensa alors à tirer profit de ses études et il s'adonna à l'exercice de l'art salutaire tout en ne délaissant pas les recherches zoologiques. C'est même dans cette période de sa vie, qui dura jusqu'à 1860, qu'il publia deux écrits importants: le premier relatif aux crustacées amsipodes du golfe de Naples, publié dans les Memorie della R. Accademia delle Scien-

ze, 1853; le second en réponse à un concours ouvert par la même société sur les insectes nuisibles à l'olivier, et aux autres arbres, aux légumes et au blé, mémoire qui obtint le prix, et dont la première édition ayant été bientôt épuisée, fut rééditée avec des augmentations, en 1872. En 1860, lors de la réorganisation de l'Université de Naples, il y fut nommé professeur ordinaire de zoologie et directeur du Musée Zoologique, fonctions qu'il occupe encore. - M. Costa a beaucoup voyagé. Plusieurs de ses voyages ont eu pour but de faire des recherches zoologiques. Il faut rappeler entr'autres le voyage qu'il a fait en Egypte, poussant jusqu'à la première cataracte du Nil, en Palestine, dans la Turquie Asiatique et en Grèce; de ce voyage il a rapporté une riche collection zoologique dans laquelle se trouvent plusieurs espèces qu'il a fait connaître le premier et dont il a donné la description dans la Relation de son voyage. Parmi ses nombreuses publications, nous citerons encore: « Annuario del Museo Zoologico della R. Università di Napoli », 6 vol.; « Memorie sei sulla geo-fauna sarda »; « Lezioni di zoologia », qui sont déjà à la 6<sup>me</sup> éd., et une grande partie de la Fauna del Regno di Napoli. M. Costa fait partie du Conseil pour l'instruction agricole et du comité qui en est l'émanation; de la Commission consultive pour la pêche, de la commission pour le phylloxera et de son comité exécutif. Il est membre ordinaire de la Società Reale de Naples, section des sciences physiques et mathématiques, de l'Institut royal d'Encouragement, de l'Accademia Pontaniana de la même ville et correspondant de plusieurs sociétés savantes étran-

COS

Costa (Antonio DE Sousa DE MACEDO DA), écrivain et homme politique portugais, né, à Lisbonne, le 24 novembre 1824. M. da Costa, qui est ministre et secrétaire d'État honoraire, correspondant de l'Académie des sciences de Lisbonne, de l'Institut de Coïmbre, de l'Institut historique et géographique de Rio de Janeiro et membre de plusieurs autres sociétés scientifiques et littéraires, a publié, en 1851: « Molière », drame historique original portugais en 5 actes. Suivirent: « Statistica do districto de Leiria »; « O casamento civil. Resposta ao sr. Alexandre Herculano »; « O casamento civil, perante a Curta constitucional. Segunda resposta ao sr. Alexandre Herculano »: « O casamento civil, perante os principios. Terceira resposta ao sr. A. H. >; « Necessidade de um ministeiro de instrucção publica »: « O Christianismo e o progresso »; « A Instrucção popular em Portugal »; « Josè de Castilho »; Tres Mundos »; « No Minho »; « Instituição de ouro »; « Historia do Marechal Saldanha »; « Auroras da Instrucção pela iniciativa particular », 1884, 2me éd., 1885. — M. da

Costa a traduit et publié: « As creanças animaes », de Mme Suzanne Cornaz, dire de l'École et du jardin d'enfance de Chan let (Genève), Coïmbre, 1886; en outre, il dé et dirigé, pendant quelque temps, un j local O Loirense.

Costa (Emilio), jeune littérateur italien Parme, en 1866. Il fréquenta d'abord les de Bozzolo et de Plaisance, et ensuite le de Parme; il suit maintenant les cours t sitaires dans la même ville. On lui doit: lettere inedite o rare di Pietro Giordani: me, Battei, 1884; « Primule », id., id., vers dont la plus grande partie a été ti en tchèque; « Satire inedite di Jacopo Sa le », id., id., id.; « Dall'animo », id., id. une partie de ces vers a aussi été tradu tchèque; « Lettere scelte inedite o rare tro Giordani », avec une préface d'Amedée id., id., id.; « Note Leopardiane », id., i « Francesco Scaramuzza. Ricordi aneddo id., id., id.; • Discorso commemorativ conte Jacopo Sanvitale », id., id., id.; « tere di Paolina Leopardi ad Anna e Ma Brighenti », Parme, Battei, 1887; « Pao messeri. Poeta pontremolese del Secolo I Turin, Loescher, 1887; « Veglie e sogni lan, Quadrio, 1887; « Spigolature stor letterarie », Parme, Battei, 1887; « Ant della lirica latina in Italia nei Secoli XVI », Città di Castello, Lapi, 1888. sta a collaboré, en outre au Giornale storic letteratura italiana, au Fanfulla della Dor aux Conversazioni della Domenica, etc., e

Costa (Henri), écrivain italien, né, à S (Sardaigne), où il dirige un journal lit-La Stella di Sardegna, fondé à la fin de Nous citerons de lui: « David Rizio », lyrique en 3 actes. Milan, typ. des the 1873; « Ultimi giorni di Vincenzo Bel élégie, Sassari, Azuni, 1873; « Paolina man, id., id., 1874; « Bozzetti », Milan, « Da Sassari a Cagliari », conte, Sassari ni, 1884; « In villa », conte, id., id., id.; lina. Racconto sardo », Milan, Brigola, « Il muto di Gallura. Racconto storico si id., id., 1885; « Sassari », Sassari, Azuni, « Ombre nella luce » conte, id., id., 1886; il mausoleo di Enedina Giordano », vei id., id.

Costantinesco (Balbo), écrivain roumai teur en philosophie, licencié en théologie fesseur d'histoire et de géographie au Sén central de Bukarest, directeur de l'école no membre de la Société d'Anthropologie de et de la Société de Géographie de Bukare en 1838, à Ploësti (district de Prahova) ses premières études dans sa ville natal Bukarest; il étudia ensuite la philosophi théologie à Leipzig, revint en Roumanie er et s'adonna à l'enseignement en s'appliqua

it, d'après le conseil du célèbre Miklesich, Tétude des dialectes des tziganes. S'étant lesi particulièrement occupé de pédagogie, il ofessa, pendant quelques années, un cours lie de cette science à la Faculté des lettres de plarest. Il assista au Congrès pédagogique de inne, en 1870, et au quatrième Congrès des entalistes de Florence, en 1878, où son méire sur les tziganes de la Roumanie mérita plus grands éloges. Il combattit avec beauup d'energie et autant de succès l'institution s moines en Roumanie. Un procès pour crid'hérésie, qui lui fut intenté par les moines dont il sortit victorieux, fit quelque bruit. a écrit: « La Confessione ortodossa della liesa orientale » de Pierre Movila, traduite grec en roumain, avec une longue introducm, 1872; plusieurs articles d'histoire et de lémique en différents journaux et revues rouaines, des essais sur la langue et la littérare des tziganes en Roumanie et plusieurs ntributions au folk-lore de ce peuple.

Costanzo (Joseph-Aurèle), poète italien, prosseur ordinaire de langue et littérature itanne au R. Istituto Superiore di Magistero mminile de Rome, né, à Melilli (prov. de Sicuse), le 6 mars 1843. A onze ans, il fut enyé à Syracuse, on il eut parmi ses professeurs poète Emanuele Giaracà; tout jeune encore, écrivit des vers en dialecte, dont plusieurs ne rdèrent pas à devenir populaires. Il prit une at active, en 1860, au mouvement national de racuse; ensuite, il se rendit à Naples pour y ire son droit, mais un irrésistible penchant ttirait vers la poésie. Ses premiers essais tiques furent bien accueillis par la presse, lui valurent l'estime de Dall'Ongaro, de Gazletti et de Vannucci. A vingt ans, frappé par conscription, il obtint d'entrer comme élève armacien à l'hôpital militaire de Catanzaro. lest pendant ce temps qu'il écrivit ses plus aux vers, parmi lesquels les Sonnets à sa re qui firent concevoir les plus hautes espéinces et qui soulevèrent l'enthousiasme de Louis ttembrini. M. Costanzo resta soldat de 1864 1868. Il a publié: « Versi », Naples, typ. del glio, 1869; « Per la nascita del principe di poli », vers, Cosenza, 1871; « Nuovi versi », aples, Morano, 1873, dont on a tiré, en 1874, poème: « Un'anima », imprimé avec deux ttres de Ruggero Bonghi et d'Alexandre Manni; « I Ribelli », comédie en prose, Naples, 74, qui n'eut pas de succès; « Berengario II », me, Naples, Perotti, 1876; « Gli eroi della fitta », vers, Rome, Manzoni, 1880, 2me éd., me, Verdesi, 1883; « Versi », Rome, Somruga, 1882; « Nuovi versi », id., id., id.; Marzo. VI Centenario del Vespro Siciliano. ato », Rome-Palerme, Perelli, 1882; préface \* « Saggi d'arte », de V. Giordano Zocchi, es, Pierro, 1883; « Funeralia », Rome, Perino, 1884. En 1881, M. C. a commencée la publication hebdomadaire de la *Fiammetta*, recueil de littérature légère, avec dessins et musique.

Coste (Adolphe), économiste français, né, à Paris, en 1842, membre des Sociétés d'Économie politique, de Statistique et d'Économie populaire de Paris. Il a fondé, en 1871, et dirigé jusqu'en 1879, Le Globe, journal des intérêts économiques. Il a publié: « Les conditions sociales du bonheur et de la force », Paris, 1877, 3me éd., id., F. Alcan, 1885; « Dieu et l'âme; essai d'idéalisme expérimental », id., Reinwald, 1880; « Hygiène sociale contre le paupérisme. (Le Paupérisme, l'Épargne, l'Association, le Crédit, l'Organisation du travail, l'Impôt, l'Enseignement) », Paris, Baillière, 1882, ouvrage qui a obtenu un prix de 5000 fr. au concours Péreire; « Une lacune dans l'organisation du crédit industriel à long terme », id., Guillaumin, 1884; « Les questions sociales contemporaines, comptes-rendus du concours Péreire et études nouvelles sur le paupérisme, la prévoyance, l'impôt, le crédit, les monopoles, l'enseignement », avec la collaboration, pour la partie relative à l'enseignement d'Aug. Burdeau et Lucien Arréat, id., id., 1885; en outre, de nombreux articles d'économie politique, de philosophie sociale et de psychiatrie dans Le Globe, Le Soir, Le Télégraphe, le Journal des Économistes, la Revue philosophique, etc.

Coste (Ulysse), savant français, né à Cournonterral, près Montpellier, en 1834. M. Coste, qui est bibliothécaire-adjoint de la Faculté de médecine de Montpellier, directeur de la Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Montpollier, a publié: « Étude clinique sur le cancer de l'œil », Paris, Delahaye, 1865; « Statistique et topographie médicales des campagnes », id., id., 1869; • Phytotomie pathologique. Etude anatomique de la lésion, produite par le philloxéra sur les racines de la vigne. Détermination du degré de résistance au philloxéra des divers cepages », Montpellier, 1877; « F. Chicoyneau et la peste de 1720 », id., 1880; Viticulture. Caractères distinctifs des altérations des tissus de la vigne se rapportant au phylloxéra, à l'anthracnose, au mildew, à l'oïdium, à la gelée, au folletage ed à la nature du sol », id., 1885.

Costetti (Joseph), administrateur et anteur dramatique italien, né, à Bologne, le 13 septembre 1834. En 1859, quand il était déjà favorablement connu dans le monde des lettres, il entra en qualité de secrétaire au Ministère de l'Instructiou publique, il y est aujourd'hui directeur chef de la Division des Beaux-Arts. Nous citerons de lui: « La Malibran »; « Leonardo da Vinci »; « I Bentivoglio »; « La fossa dei leoni », comédie en cinq actes en vers; ces premières pièces quoique généralement,

bien accueillies par le public, sont aujourd'hui presque désavouées par l'auteur. Suivirent: « Capitolo VIII dei Promessi Sposi », en un acte, 1862; « Le Mummie », comédie en 3 actes, 1863; « Il figlio di famiglia », en 5 actes, 1864, qui obtint un prix décerné par le gouvernement; « Gli intolleranti », en 3 actes, 1865; « Il Dovere », en 5 actes, 1866; « La lesina », en 3 actes, 1867; « Un'ora di sconforto », en un acte, id.; « Nubi d'estate », en un acte, 1868; « I dissoluti gelosi », en 5 actes, 1870, qui obtinrent un prix décerné par le gouvernement; « Ospitalità di Firenze », allégorie écrite en collaboration avec Valentino Carrera quand la capitale se transféra de Florence à Rome, 1871; Le compensazioni », 5 actes, 1874; « Solita storia », 3 actes, 1875, qui a été traduite en allemand et jouée au Burgtheater de Vienne, sous le titre: « Alltägliche Geschichte »; « Plebe dorata », 5 actes, 1876; « Un terribile quarto d'ora », farce, 1879; « Libertas », comédie historique, couronnée au concours ouvert par la ville do Turin, 1882; « Essere o parere », 4 actes, 1884; « Un dramma alla finestra », 1885; « La moglie di Caino », 1887. Le docteur Costetti est connu dans le monde littéraire pour son esprit gai et mordant. Outre les pièces que nous avons rappelées, il a publié les ouvrages suivants: « Confessioni di un autore drammatico », avec préface de Giosuè Carducci; « Figurine della scena di prosa », où il a recueilli les brillants articles qu'il avait donnés au Bersagliere et au Fanfulla; « Dodici racconti »; « Il libro delle confessioni », Rome, 1888. — M. Costetti est président de la Société des auteurs dramatiques italiens.

Costetti-Biagi (Émilie), femme de lettres italienne, née, à Bologne, le 15 septembre 1813. En 1835, elle s'adonna à l'enseignement, fonda, en 1851, une maison d'éducation qu'elle dirigea jusqu'en 1869, époque à laquelle elle fut nommée inspectrice des Écoles communales de Florence, fonctions qu'elle occupe encore. Elle publia: « Il Tesoro dell'Infanzia e dell'adolescenza », 1860-62; elle a perfectionné l'appareil mobile de M. Leprotti pour apprendre à lire, et l'a fait adopter dans les écoles communales. On lui doit aussi un nouveau système de lecture adopté aussi dans les écoles, sous le titre: « Nuovo sillabario », qui en est maintenant à son onzième édition. Mme Costetti a épousé le peintre Luigi Biagi; son fils est M. Guido BIAGI (Voyez ce nom).

Coston (Adolphe baron DE), écrivain français, né, à Valence, en 1816. Fixé depuis longtemps à Montélimar, il a publié, outre diverses brochures historiques et nobiliaires, les volumes suivantes: « Les Crouy-Chanel et leurs adulateurs », Montélimar, Chabert, 1884; « Origine, étymologie et signification des noms propres et des armoiries », Paris, Aubry, 1866; « Ety-

mologie des noms de lieux du départem la Drôme », 1872; « André de Lafaïsse benas, sa famille et sa correspondance 1681) », 1886, ouvrage contenant des ou des extraits des lettres que lui ont les sommités du parti protestant du V de 1640 à 1680; « Histoire de Montél des principales familles qui ont habit ville », 4 vol., 1878-1889: cet ouvra ferme beaucoup de documents inédits, « tés aux archives municipales, départem et aux anciens actes des notaires de Mon

Cotteau (Edmond), voyageur et pu français, né, à Châtel-Censoir (Yonne), vembre 1833. Il fit ses études au Collèg xerre. Poussé par un désir de voyager, vint bientôt sa passion dominante, M. commença par visiter, à plusieurs reprise l'Europe et le bassin de la Méditerran 1876, à l'occasion de l'Exposition de P phie, il fit son premier voyage d'outrevisita l'Amérique du Nord, le Canadà, des Mormons et la Californie. L'année su il parcourut l'Amérique du Sud, dont i tour entier par le Brésil, Montevideo, le de Magellan, le Chili, le Pérou, la I que de l'Équateur et l'isthme de Panai 1878-1879, il entreprit un voyage aux anglaises et à Ceylan. Deux ans après, teau, chargé d'une mission scientifique ministre de l'instruction publique, traver pire russe dans toute son étendue, et, tro après avoir quitté Paris, arriva au Jap la Sibérie. Après avoir parcouru le « p Soleil levant », il se rendit à Pékin, rem Yang-tse-Kiang jusqu'à Han-Kean, v. Tonkin, la Cochinchine, vit en passant nes d'Augkor, et rentra en France par nal de Suez (1881-1882). En mars 1884, teau, chargé d'une seconde mission, repar fois pour faire le tour entier du globe. sita successivement Singapore, Bornéo, bace et le détroit de la Sonde, Java, l'. lie, la Tasmanie, la Nouvelle-Calédon Nouvelles-Hébrides, par Tahiti, d'où i la côte américaine à S. Francisco, pou tuer son retour par le Mexique et les A Ce dernier voyage a duré une année, to te. De juillet à octobre 1887, M. Co fait un voyage au Caucase et dans la caspienne. Indépendamment de nombre ticles et récits de voyage, publiés dans letin de la Société des sciences historique turelles de l'Yonne, la Revue politique raire, la Revue scientifique, la Gazette géo que, l'Annuaire du club alpin français, le ethnographique, le Tour de Monde, le Le Temps, etc., on doit à M. Cotteau vrages suivants: « Promenade dans l'] à Ceylan », Paris, Plon, 1880; « Pron dans les deux Amériques », id., Char 30; « De Paris au Japon à travers le Sibé, id., Hachette, 1883; « Un touriste dans atrême Orient (Japon, Chine, Indo-Chine, nkin) », id., Hachette, 1884; « En Océanie, rage autour du monde en 365 jours », id., thette, 1888; « Caucase et Transcaspienne », id., id., qui a valu à son auteur le prix Duix de la Société de géographie commerciale de ris; outres diverses brochures sur Bornéo, les uvelles-Hébrides, les Volcans de Java, la rvège, l'Amérique du Sud. — En octobre 1888, C. vient de faire un voyage aux Canaries. rès avoir fait l'ascension du pic de Ténérif, il a visité les autres îles de l'archipel et la te marocaine de Mogador à Tauger.

Cotteau (Gustave), naturaliste et ancien matrat français, frère du précédent, né, à Aurre (Yonne), en 1818. M. Cotteau est, depuis 33, président de la Société des sciences de **l'onne**; il a été deux fois président de la Soité géologique de France, en 1874 et 1886; 1887, il a été élu vice-président de la Soké zoologique. En 1885, l'Académie des scienlui a décerné le premier prix Vaillant pour travaux sur les échinides, et, le 18 juillet 87, elle l'a élu un de ses membres corresponnts. Nous citerons de lui: « Échinides noumx ou peu connus », 16 livraisons, formant 1re série, Paris, Baillière et fils, 1858-81; les premières livraisons de la 2me série ont paen 1883; « Échinides du département de Sarthe », avec T. Triger, 9 livraisons, id., 58-1869; « Études sur les Échinides fossidu département de l'Yonne », id., id., 1859-; « Rapports sur les progrès de la géologie de la paléontologie en France, pendant les mées 1858-69 », id., id., 1859-71; « Échinis fossiles des Pyrénées », id., Savy, 1863; Catalogue raisonné des échinides fossiles du partement de l'Aube », id., Rothschild, 1865; Monographie paléontologique et géologique de kage portlandien du département de l'Yon-», avec M. Perceval de Loriol, id. Savy, 368; « Congrès international d'anthropologie d'archéologie préhistoriques, session de Brualles », id., Baillière et fils, 1872; « Congrès tternational d'anthropologie et d'archéologie réhistoriques, session de Stockolm », id., id., 375; « Catalogue des échinides jurassiques de formandie », id., id., 1877; « Description des hinides tertiaires des îles Saint-Barthélemy Anguilla », id., Savy, 1877; « Description échinides tertiaires de la Belgique », id., , 1880; « Congrès international d'anthropogie et d'archéologie préhistoriques (session Lisbonne) >, id., id., 1881; « Description des chinides fossiles de l'île de Cuba »; « Échiides fossiles de l'Algérie. Terrain jurassique. escription des espèces déjà recueillies dans ce re et considérations sur leur position stratiphique », en collaboration avec MM. Péron et Gauthier, 1<sup>re</sup> série, 2 vol., id., Masson, 1882; «Échinides jurassiques de la Lorraine», id., Baillière. 1886. M. Cottineau a continué en outre, après la mort de M. Alcide d'Orbigny, La Paléontologic française, fondée par ce dernier, en 1840. On lui doit en outre, un grand nombre d'articles scientifiques insérés dans le Bulletin des Sciences de l'Yonne; dans les Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences et dans la Revue Scientifique.

Cottinet (Clair-Edmond), auteur dramatique et poète français, né, à Paris, le 18 février 1824. Il débuta au théâtre par « L'Avoué par amour », comédie en un acte et en vers, représentée à la Comédie française (1850). En 1858, il donna au Gymnase, en collaboration avec Emile Augier, « Le Brigadier Feuerstein », drame en quatre actes. En 1862 et 1863, il rédigeait la critique au Courrier du Dimanche. En 1866, il fut l'un des fondateurs de l'Association, bulletin des Sociétés coopératives. Deux ans plus tard, le Palays-Royal jouait une pièce écrite par lui, en collaboration avec Labiche, « Le Roi d'Amatibu », comédie en quatre actes (1868). L'Odéon, en 1873, donnait de Cottinet: « Le Docteur Bourguibus », comédie en un acte et en vers, et la même année paraissait à la Librairie des Bibliophiles, un volume de poésies qui furent très appréciées: « Les Intermèdes ». En 1875, le « Baron de Valjoli », comédie en quatre actes, obtint au Gymnase un fort joli succès. Quatre ans après, M. Cottinet publiait, chez C. Lévy, un second recueil de poésies, les « « Tragi-comiques », qui trouvèrent auprès du public la même faveur que leurs aînées. A cette date, Mme Edmond Adam fondait la Nouvelle Revue, où elle appelait M. Cottinet qui, depuis, a toujours collaboré à cette intéressante publication. Il y a fait valoir deux écrivains italiens: l'abbé Galiani et De Amicis. Il faut encore citer à son actif la fondation des « Colonies scolaires de vacances » au profit des enfants pauvres et débiles du IXe arrondissement de Paris. L'organisateur de cette institution excellente qui s'est étendue à tout Paris, a rendu compte des trois premières campagnes faites (1883-1884-1885), dans des rapports que la presse a signalés, et, dans le fascicule 72 de la Revue pédagogique, il a exposé toute la campagne de l'année 1887. Les derniers ouvrages de M. Cottinet sont: « Vercingétorix », drame en cinq actes et en prose. Paris, C. Lévy, 1880; « Vin de la Messe », poèmo, id., id., 1885; « Instruction pour la formation et le fonctionnement des colonies de vacances », 1887.

Cottrau (Félix), littérateur et compositeur italien, né, à Naples, le 15 octobre 1829, plus connu sous son pseudonyme-anagramme de Ettore Falcini. Il n'avait que dix-sept ans quand il fut reçu docteur ès-lettres à l'Université de Naples, ce qui lui valut l'exemption du tirage

714

au sort. De 1849 à 1870, il demeura à Paris et à Londres; venu ensuite à Florence, il écrivit, dans l'Italie, une chronique hebdomadaire, sous le titre: « Théâtres et concerts ». Il alla plus tard se fixer à Naples, où, après avoir écrit pendant deux ans (1872-73) les « Riviste musicali » du Piccolo, il fonda lui-même un journal musical et dramatique qui eut une certaine vogue: I lunedt di un dilettante.

Cottrau (Paul), frère du précédent, amiral italien, de famille originaire de France, né, à Naples, vers 1835. Il fut un des officiers de la marino des Bourbons de Naples qui demandèrent leur démission et allèrent en Sicile offrir leur épée à Garibaldi. Il s'occupa ensuite principalement de balistique et de l'artillerie à grande puissance et ses articles dans la Nuova Antologia et dans la Rivista Marittima, de 1877 à 1883, eurent un remarquable succès. On peut considéror l'amiral Cottrau, l'amiral Albini et le commandant Bettolo comme les officiers auxquels la Marine italienne doit ses succès en fait d'artillerie moderne.

Counilhac (Victor), homme de lettres, journaliste et auteur dramatique français, né, à Ancey (Côte d'Or), en 1814. M. Victor Couailhac, qui a été aussi acteur sous le nom d'Eugène Fradella, a signé plusieurs pièces de théâtre, en collaboration avec son frère Louis. Il a publié: « La Vio de Théâtre. Grandes et petites aventures de Mile Montansier. Esquisses. Anecdotes. Le Théâtre à Bade », Bruxelles, Vve Paront, 1863; « Jeanne Maillotte », Paris, C. Lévy, 1883; « Les Drames de l'espionnage », id., id., 1884.

Couanier de Launay (Étienne-Louis), ecclésiastique français, né, à Laval (Mayenne), le 29 janvier 1821. Il fit ses études dans l'institution de M. Poiloup, à Vaugirard. Marié de très bonne heure, il fut membre des administrations municipales, et en 1848, obtint 23,000 suffrages pour la députation. Il fit diverses publications dans les feuilles locales, puis, en 1849, fonda un journal, l'Union de la Mayenne, qui ne vécut qu'un an. Devenu vouf à quarante-quatre ans, il entra dans les ordres qu'il reçut à Rome, en 1867. Successivement missionaire libre, curé de Saint-Remy de Châteangentier, supérieur des Missionaires de Notre-Dame du Chêne, il fut nommé, en 1883, par Mgr. le Hardy du Maraix, vicaire-général honoraire, et bientôt il fut agréé par le gouvernement comme vicaire-général titulaire. Il avait pris une part active à l'érection du Siège épiscopal de Laval et ses écrits sont presque tous relatifs à son diocèse. Nous citerons de lui: « De l'érection d'un Siège épiscopal à Laval », 1855; « Histoire de Laval », 1856; « Notice sur un élève des frères »; « Eléments du chant Grégorien »; « Rectification au sujet de Notre-Dame d'Avénières »; « Petite géographie du département de la Mayenne »; « Monographie de l'Églis de Saint-Romy de Châteaugentier »; « Péler nages de la Sainte-Vierge dans le diocèse d Laval », 1879; « Explication des vitraux d la chapelle du Carmel », 1880; « Vio de Saint Siviard, abbé d'Anille », 1884; « Mois de Ma rie du diocèse de Laval », 1880; « Histoire de religieuses hôpitalières de Saint-Joseph en Fras ce et au Canada », 2 vol., 1887; « Vie de Mg Wicart, premier évêque de Laval et histoire d l'érection de ce Siège », 1888.

Couat (Auguste), littérateur et professeu français, nó, à Toulouse, en 1846. Après d brillantes études, M. C. entra à l'École normal supérieure, d'où il sortit avec le titre d'agrég des lettres. En 1875, il se fit recevoir docteu ès-lettres, et fut nommé, en 1878, professeu de langue et de littérature grecques à la F: culté des lettres de Bordeaux, dont il est de venu doyen. Il est, depuis 1887, recteur d l'académie de Douai. On doit à M. Couat le ouvrages suivants: « Études sur Catulle, the se présentée pour le doctorat à la Faculté de lettres de Paris », Paris, Thorin, 1874; « La Poé sie alexandrine sous les trois Ptolémées », id. Hachette, 1882; « Homère: l'Iliade, l'Odyssée » id., id., 1886.

Coubertin (Pierre DE), écrivain français, né à Paris, le 1er janvier 1863; il fit ses étude dans sa ville natale à l'externat de la rue d Madrid. M. C., qui est membre de la Sociét d'Economie sociale, fondateur et secrétaire ge néral du Comité, présidé par Jules Simon, pou la propagation des exercices physiques dans l'é ducation, a publié: « L'Éducation en Angleter re. Collèges et Universités », Paris, Hachette 1888; « Paysages Irlandais », Bruxelles, 1888 En préparation: « L'Éducation anglaise en Fran ce », outre plusieurs conférences et des articles parus dans le Correspondant, dans le Fran cais, etc.

Condreau (Henri-Anatole), explorateur frau çais, né, à Lounac (Charente-Inférieure), le mai 1859. Il fit ses études au collège de Sain tes, où il montra un goût prononcé pour la gét graphie. A sa sortie du collège, en 1879, il fut pendant deux ans, clerc de notaire, puis entre en 1877, à l'Ecole Normale spéciale de Cluny Nommé, en 1880, professeur d'histoire et d géographie à l'école professionnelle de Reims il demanda alors à être adjoint à l'expédition Flatters, qui s'organisait; mais comme il n'a vait que vingt et un ans, il fut trouvé tre joune. Professeur au lycée de Clermond-**Ferran**d en 1880 et en 1881, il sollicita et obtint enfi une chaire au collège de Cayenne, où il con mença ses explorations. En 1881, il séjourn chez les Galibis de l'Iracoubo; un an plus tar il étudia sur place, au Kourou, le malheureu essai de colonisation tenté par Choiseul, e 1763. En 1882, il rédigea sur les richesses d

la Guyane française un mémoire qui reçut une médaille de bronze à l'Exposition d'Amsterdam. De 1883 à 1885, il explora la partie méridionale de la Guyane, au cours d'une mission qui lui avait été confiée par M. Chesse, alors gouverneur de la colonie, et M. de Mahy, ministre de la Marine. Il reconnut le Counani, le Mapa, les plaines marécageuses du cap du Nord, régions du territoire contesté franco-brésilien, jusqu'alors inexplorées; puis remontant le Rio-Negro et le Rio-Blanco, il releva à la boussole un grand nombre de cours d'eau du haut bassin du Rio-Blanco et de ceux de l'Essequibo, du Trombette, du Mopouerre. Il est le premier qui ait franchi le Tumac Hamac. Il a donc augmenté le champ des découvertes géographiques en Guyane, révélé l'importance des camvos pour la colonisation blanche, et donné le premier des notions précises sur la grande nation occapichiane, l'une des plus intéressantes de la famille caraïbe. En mars 1886, la Société de géographie commerciale de Paris lui décerna sa grande médaille d'or et, en janvier 1877, la Société des études coloniales et maritimes lui accordait son prix triennal. En février 1887, il B reçu une nouvelle mission du ministre de l'instruction publique. On lui doit: « Le Pays de Wargla et les peuples de l'Afrique et Hartmann. Annexe: Les Français dans le Sahara >, Paris, Vyat, 1882; « Les Richesses de la Guyane fraçaise », Cayenne, imprimerie du gouvernement, 1883; ▼ Voyage au Rio-Blanco, aux montagnes de la Lune », 1886; « Le Territoire contesté entre la France et le Brésil », id.; « La France équinoxiale. Études sur la Guyane et l'Amazone, voyages à travers les Guyanes et l'Amazone », 2 vol., Paris, Challamel, 1887; « Les Français en Amazonie », id., Picard et Kaan, 1887, etc.

Coues (Elliott), naturaliste et médecin américain, né, le 9 septembre 1842, à Portsmouth (New-Hampshire E. U.), il fit ses études à l'Université Columbia à Washington, où il prit ses degrés. De 1862 à 1881, il servit en qualité de médecin dans l'armée américaine. De 1877 à 1883, il enseigna l'anatomie dans le collège national de médecine à Washington et depuis 1883 il enseigne la biologie dans le collège d'agronomie de la Virginie. Nous citerons de lui: « Key to North-American Birds », 1872, nouvelle édition augmentée, 1884; « Field Ornithology », 1874; « Birds of the Nordwest »; id.; « Fur-Bearing Animals », 1877; « Birds of the Colorado Valley », 1877; « Ornithological Bibliography », 1878-80; « New-England Bird-Life >, 1881; « Chick List of North-American Birds », 1882; « Biogen », 1882; « New England Bird-Life », 2 vol.- 1881-83, en collaboration avec W. A. Stearns.

Congnard (Jean-Marc dit John), théologien suisse, né, le 18 septembre 1821, au village de Vernier près Genève, dans une famille d'agri-

culteurs. Il fit ses études classiques au collège et à l'Académie de Genève, et fut consacré, en 1845, au Saint-Ministère, après la publication d'une thèse sur « Les Mystères de la Religion Chrétienne ». Dans sa jeunesse, il se voua à l'enseignement privé, mais il ne tarda pas à se révéler en chaire orateur de premier ordre par la hardiesse de ses idées dogmatiques, la vigueur de son argumentation, la magnificence de ses images, une pureté ed une sobriété de forme toutes classiques. Pasteur de la ville de Genève, en 1871, professeur d'éloquence et de morale chrétiennes à la Faculté de théologie, 1865, membre à diverses reprises du Consistoire, où il a toujours défendue les principes libéraux, M. C. a publié: • Quatre conférences sur le christianisme », Genève, Cherbuliez, 1855; « Conférences sur le principe de la foi réformée prêchées à Genève en 1853 et en 1854 >, 2 vol., id., Gruaz, 1855; « Conférences sur l'Eglise, suivies de trois sermons », id., id., 1861; « Considérations sur l'apologétique », id., id., id,; « La Science et l'Église. Discours », id., 1865, outre divers sermons prêchés à Genève, Paris, Nîmes, la Chaux de Fonds, d'abord publiés séparemment et aujourd'hui réunies en un volume qui a paru en 1886. M. C. est collaboratour de l'Alliance Libérale et des Étrennes Chrétiennes.

Cougny (Edme), littérateur français, né, à Nevers, en 1848. M. C., qui est professeur de rhétorique au Lycée Saint-Louis à Paris, a publié: « Guillaume Du Vair; étude d'histoire littéraire, avec des documents nouveaux », Paris, Durand, 1857; « De Prodico Ceio, Socratis magistro et antecessore », id., id., id.; « Premiers exercices oratoires. Quatre modèles tirés d'un manuscrit de la bibliothèque de Bourges, et publiés pour la première fois, avec une traduction française et des notes », id., id., 1863; « Un procès en matière de droits régaliens au XVIº siècle », id., id., 1864; « La Jeunesse de Virgile », id., id., 1865; « De la philosophie chez les jurisconsultes du XVIº siècle, et en particulier chez Simior Marion », id., id., id.; « Le Parti républicain sous Henri III d'après des documents nouveaux », id., id., 1867; « Pibrac; sa vie et ses écrits. Fragments d'une étude historique et littéraire », id., id., 1869; « Les Audiences d'apparat au parlement de Paris », id., id., 1870; « Théories politiques. François Hotoman. La France-Gaule >, id., Thorin, 1874; « Études historiques et littéraires. Jeanne d'Arc, épopée latine du XVI siècle », id., id., 1875; « Extraits des auteurs grecs concernant la géographie et l'histoire des Gaules, texte et traduction nouvelle publiés pour la Société de l'histoire de France », 4 vol., id., Renouard, 1878-1883; « Études sur le XVI<sup>e</sup> siècle. Théories politiques. Béroald de Verville. L'Idée de la République. Le moyen de parvenir », id., Thorin, 1880. — M. C., qui a été rédacteur du Journal général de l'instruction publique, a publié une édition classique d'extraits des tragédies d'Euripide, Paris, Belin, 1872, une nouvelle édition de la « Poétique d'Aristote », id., id., id.; et des « Extraits d'Euripide », traduits en français, id., id., 1876.

Coulet (Paul), jurisconsulte français, né, à Paris, en 1854. M. Coulet, qui est avocat à la cour d'appel de la Seine, a publié: « Étude sur la recherche de la paternité », en collaboration avec Albert Vannois, et avec une préface de Léon Rénault, Paris, A. Maresq ainé, 1880; « Contre-projet sur la proposition de loi, présentée par M. Adolphe Pieyre, député, dans le but d'accorder une indemnité aux personnes victimes d'une erreur judiciaire », id., A. Rousseau, 1883; « Supplément au Projet de réforme du Code d'instruction criminelle. Amendement dans le but d'accorder des réparations civiles et morales en cas d'ordonnance de nonlieu et d'acquittement », id., Chevalier-Maresq, 1883; « Commentaire et explication pratique de la loi des 27-28 février 1880, relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs, et à la conversion de ces valeurs en titre aux porteurs », 2me éd., id., id., 1884; « Guide pratique des syndicats professionnels », en collaboration avec G. Lèbre, id., id., 1885.

Coulin (Frank), théologien suisse, né, à Genève, le 17 novembre 1828, d'une ancienne famille autochtone, fils du chapelain à l'hôpital, Étienne C., l'un des prédicateurs les plus distingués de la Suisse française, petit-neveu du célèbre jurisconsulte François Bellot, fit toutes ses études dans sa ville natale et fut consacré, en 1851, au Saint-Ministère, après la publication d'une thèse intitulée: « Recherches critiques sur l'Épître aux Éphésiens ». De 1852 à 1853, il séjourna en Écosse, où il noua d'utiles et précieuses relations avec plusieurs notabilités religieuses, et où il reçut, en 1862, le diplôme de docteur en théologie de l'Université de Saint-Andrew. De retour dans sa patrie, il fut nommé, en 1853, pasteur du riche village de Genthod sur les bords du Leman, membre du Consistoire (1849-1871). Orateur remarquable par l'abondance, la majesté, l'ampleur, la poésie, l'un des chefs les plus autorisés et les plus sympathiques de l'orthodoxie contemporaine, il a représenté la Genève religieuse au Synode de Paris (1872) et aux conférences évangéliques de New-York. Il a publié: « Formulaire d'instruction chrétienne à l'usage des Catéchumènes », en collaboration avec ses amis MM. Viguet et Tournier, 1856, 7me éd.; « Les œuvres chrétiennes », Paris, Cherbuliez, 1863, 2me éd.; « Le fils de l'homme », Genève, Cherbuliez, 1866; « La Vocation du chrétien », 1870; « Homélies », 2° séries, id., 1872-74, la plupart traduitos en allemand, en anglais, en hollandais, en suédois, en russe; plusieurs sermons détairent l'autres: « Calvin », 1864; « Enseigner de Jésus-Christ », 1868; « Que ferons-noud 1874; « La mission de l'Église contemporaine 1875: « Discours d'ouverture pour l'inaugition du congrès dominical », 1876; et es plusieurs conférences sur des questions de l'dre ecclésiastique, parmi lesquelles nous et rons: « L'Église de Genève. Le présent et venir »; « La séparation de l'Église et de l'Église

Coulon (Henri), jurisconsulte français, à Paris, en 1855. M. C., qui est avocat à Cour d'appel de la Seine, a publié: « En pratique sur l'application du jury en mati correctionnelle, suivie d'un projet de loi », s M. Albert Faure, Paris, Cotillon, 1881; Co. mentaire de la loi sur los marchés à terme, mulguée le 8 avril 1885 », id., Ollendorff, 18 « Manuel formulaire du divorce, contenant loi du 19-27 juillet 1884 et tous les artic du Code civil relatifs au divorce », avec l nest Jacob et Albert Faure, id., Marchal Bellard, 1884, 3me éd., id., id., 1885; « Ju prudence du divorce; recueil par ordre chre logique, contenant le texte des décisions principe rendues en cause de divorce, dep 1792 à 1885, par les tribunaux français ou éta gers », avec Albert Faure, id., id-, 1885.

Coupey (Augusta), romancière, poète et sicienne française, née, à Guingamp (Côtes-de Nord), en 1838. Elle a publié: « L'orphelle du 41° », Paris, Dillet. 1872, 2<sup>me</sup> éd., id., Desta 1881; « Marielle », 2<sup>me</sup> éd., id., Sandoz et Fist bacher, 1874; « Muse des enfants. Poésies as santes et morales », Neuchâtel, Sandoz, 1874 « Le Serf de la princesse Latone, drame l'émancipation russe », Paris, Didier, 1874 « Fables originales », id., Dentu, 1883.

Courajod (Louis), archéologue et littérate français, né, à Paris, en 1841. — D'abord at ché au cabinet des estampes de la Bibliothèq nationale, ensuite à la conservation de la scul ture au Musée du Louvre, il est devenu & servateur-adjoint au même département et # fesseur d'histoire de la sculpture au moyenet à l'époque de la Renaissance à l'école Louvre. On doit à M. Courajod qui collab activement à la Gazette des Beaux-Arts, à l'A etc., de nombreux travaux sur différents poi de l'histoire de l'art. Nous citerons: « Le l nasticon Gallicanum », Paris, Liepmannschr Dufour, 1869; « Livre-journal de Lazare vaux, précédé d'une étude sur le goût et su commerce des objets d'art au miliéu du XVI Siècle », 2 vol., id., Aubry, 1873; « Hista de l'enseignement des arts du dessin au XVI Siècle. L'école royale des élèves protégés, 1 cédée d'une étude sur le caractère de l'en gnement de l'art français aux différentes é ques de son histoire, et suivie de docume sur l'école royale gratuite de dessin, fondée par Bachelier », id., Dumoulin, 1874, 2me éd., d., Rouam, 1886; « Les Estampes attribuées Bramante au point de vue iconographique et rchitectonique >, en collaboration avec M. Heny de Geymieller, id., Rapilly, 1874; « Un basrelief de Mino da Fiesole », id., Leroux, 1876; Etudes sur les collections du moyen âge, de a Renaissance et des temps modernes au Musée du Louvre », id., Champion, 1878; « Alexanire Lenoir, son journal et le Musée des monuments français », 3 vol., id., id., 1878-87; « Léonard de Vinci et la statue de Francesco Sforza », id., id., 1880; « Observations sur deux dessins attribués à Raphaël et conservés à l'Académie des Beaux-Arts de Venise », id., id., id.; « Une œuvre inédite de Jean Bullant ou de son école », id., id., id.; « Jean Warin, ses œuvres de sculpture et le buste de Louis XIII du Musée du Louvre », id., id., 1881; « Deux fragments des constructions de Pie II à Saint-Pierre de Rome, aujourd'hui au Musée du Louvre >, id., id., 1882; « Un Fragment du tombeau de l'amiral Chabot, égaré à l'école des Beaux-Arts », id., id., id.; « Quelques sculptures de la collection du cardinal de Richelieu, aujourd'hui au musée du Louvre », id., id., 1882; « Quelques sculptures vicentines, à propos du bas-relief donné au Musée du Louvre, par M. Ch. Timbal », id., id., id.; « La Statue de Robert Malatesta, autrefois à Saint-Pierre de Rome, aujourd'hui au Musée du Louvre ». id., id., 1883; « Une édition avec variantes des bas-reliefs de bronze de l'armoire de Saint-Pierre-aux-Liens, au Musée du Louvre et au South-Kensington Museum >, id., id., id.; « Le baron Charles Davillier et la collection léguée par lui au Musée du Louvre », id., Plon, 1884; « Une collection de médaillons de cire du Musée des antiquités silésiennes à Breslau », id., Champion, 1884; • Donation du baron Charles Davillier; Catalogue des objets exposés au Musée du Louvre », en collaboration avec M. Émile Molinier, id., Fetscherin et Chuit, 1885; « La Part de l'art italien dans quelques monuments de sculpture de la première Renaissance française », id., Champion, id.; « Documents sur l'histoire des arts et des artistes à Crémone au XVo et au XVIo Siècle », id., id., 1886; ▲ La Diane de Bronze du château de Fontainobleau », id., 1886.

Courcelle-Seneuil (Jean-Gustave), illustre publiciste et économiste français, actuellement conseilleur d'État, est né, à Seneuil (Dordogne), le 22 décembre 1813. D'abord journaliste, il collabora à la Revue républicaine, au Bon Sens, au Droit, au Dictionnaire politique de Pagnerre. Il sortit du journalisme pour entrer dans l'industrie vers 1842, fut chargé, après la révolution de 1848, d'une mission en Angleterre, puis, pour quelques jours seulement, de la direction des

Domaines. Rentré dans le journalisme, il écrivit dans la Réforme, dans le National et dans la République. Après le 2 décembre 1851, il se livra plus spécialement aux études économiques, fut chargé, en 1855, de la chaire d'économie politique à l'Institut de Santiago du Chili, et revint en France, en 1863. Il collabora au Temps et à la République française. Il a été nommé conseiller d'État en 1879 et membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 1882. On a de lui: « Lettres à Édouard sur les révolutions », 1833; « Le Crédit et la Banque. Études sur les réformes à introduire dans l'organisation de la Banque de France et des banques départementales », Paris, Pagnerre, 1840; « Traité théorique et pratique des opérations de banque », 1853, 4me éd., revue et augmentée, Paris, Guillaumin, 1864; « Traité théorique et pratique des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles ou manuel des affaires », 1855, 4me éd., revue et augmentée, id., id., 1883; « Traité théorique et pratique d'économie politique », 2 vol., id., id., 1858-59, 2<sup>me</sup> éd., id., Amyot, en 1867, cet ouvrage est traduit en espagnol par J. Bello, 2 vol., Guillaumin, 1860; « Études sur la science sociale », id., id., 1862; « Traité sommaire d'économie politique », id., id., 1865; « Agression de l'Espagne contre le Chili », id., Dentu, 1866; « La Banque libre, exposé des fonctions du commerce de banque et de son application à l'agriculture; suivi de divers écrits de controverse sur la liberté des banques », id., Guillaumin, 1867; « Cours de comptabilité », 4 vol., id., Hachette, id.; « Intérêt et usure », dans la 4me série du Cours d'Économie industrielle d'Évariste Thévenin, id., id., id.; « Liberté et socialisme, ou Discussion des principes de l'organisation du travail industriel », id., Guillaumin, 1868; « Traité élémentaire de comptabilité », id., Hachette, 1869; « l'Héritage de la Révolution. Questions constitutionnelles », id., Guillaumin, 1871; « Précis de morale rationnelle », id., id., 1875; « Protection et libre échange », id., aux bureaux de la Réforme, 1879; « Préparation à l'étude du droit. Étude des principes », id., Guillaumin, 1887. M. Courcelle-Seneuil a publié la 2<sup>me</sup> édition de « Le Crédit et les Banques » de Coquelin, et il a traduit de l'anglais avec M. H. Dussart: « Les Principes de l'Économie politique », de John Stuart Mill; on lui doit aussi la traduction de l'anglais de: « L'Ancien droit considéré dans ses rapports avec l'histoire de la Société primitive et avec les idées modernes », de Henry Sumner Maine, Paris, Guillaumin, 1873; « Des devoirs respectifs des classes de la société », de William Graham Summer, id., id., 1884. Il a donné, en outre, plusieurs articles au Dictionnaire de l'Économie politique et au Journal des Économistes.

Courcy (Alfred de), littérateur et économiste

français, né, à Brest, en 1816. M. de C., qui est administrateur de la Compagnie d'assurances générales, a publié entr'autres: « Esquisses », Paris, Douniol, 1854; « Des assurances agricoles », id., id., 1857; « L'Honneur », id., 1858; « Un nom », id., id., 1860; « Question de droit maritime. L'abandon et le délaissement », id., Dupont, 1861; « Les Assurances sur la vie en Angleterre et en France », id., id., id.; « Essai sur les lois du hasard, suivi d'études sur les assurances », id., Guillaumin, 1862; « D'une réforme internationale du droit maritime », id., id., 1863; « Les sociétés anonymes. Examen de la loi du 24 juillet 1867 , id., Anger, 1869; « Précis de l'assurance sur la vie », id., id., 1870; « Les Caisses de prévoyance des employés et des ouvriers et les pensions de l'État », id., id., 1872; « La Querelle du capital et du travail », id., id., id.; « La protection de la vie des navigateurs », id., id., 1874; « L'assurance sur la vie et les droits de mutation », id., id., 1875; « L'impôt et les assurances sur la vie », id., id., id.; « L'institution des caisses de prévoyance des fonctionnaires, employés et ouvriers », id., id., 1876; « Proverbes de salon », id., C. Lévy, id.; « Questions de droit maritime », 3 vol., id., Pichon, 1877-1885; « Le Roman caché », id., F. Didot, 1881; « Château à vendre », id., id., 1882; « Trop tard », id., id., id.; « Les sociétés étrangères d'assurances sur la vie. Autorisation et surveillance », id., Cotillon, 1883; « Le Bois de la Boulaye », id., F. Didot, 1883; « La Philosophie de l'assurance », id., id., 1884; « Assurés et Actionnaires », 1885; « Le droit et les ouvriers », 1886; « Les Assurances », 1886; « Congrès de droit international tenu à Anvers, en 1885 », 1886.

Courcy (Charles DE), auteur dramatique français, fils du fécond vaudevilliste de ce nom, né, à Passy (Seine), le 22 août 1836. Après avoir terminé ses études, il débuta, n'ayant pas encore vingt ans, par une comédie en trois actes en prose: « Le Chemin le plus long », Paris, Lévy frères, 1856, qui réussit au Vaudeville. Il donna ensuite à l'Odéon: « Daniel Lambert », drame en cinq actes, id., id., 1860, qui eut un véritable succès; « Diane de Valneuil », comédie en cinq actes en prose, id., id., 1862, fut également bien accueillie. Depuis lors, il a fait représenter au Gymnase: « La Marieuse », comédie en deux actes, avec Lambert Thiboust; « Les Vieilles filles », id., id., 1872, comédie en cinq actes, dont on attribue une part de paternité à M. Sardou; « Andrette », comédie en un acte, id., C. Lévy, 1877; « Mademoiselle Didier >, pièce en 4 actes, id., id., id.; « Madame de Navarret », pièce en 3 actes, id., id., 1881, les deux en collaboration avec Eugène Nus; « Toujours », comédie en un acte, id., id., 1883. On lui doit aussi plusieurs pièces sous le pseudonyme de Max Gerard. On a de lui aussi plusieurs nouvelles très remarqual tamment: « La Voisine », dans l'Illu et, « Les Dix-sept chapitres », dans l'illustré. Il a publié aussi: « Les Histe Café de Paris », Paris, C. Lévy, 1871. gné le premier: « Les Coulisses », au et a été avec Jules Noriac et Aurélien un des trois rédacteurs en chef de la Si

Courcy (Marie-René Roussel, marq diplomate et écrivain français; chef a la famille à laquelle appartenait le généra sel comte de Courcy, né en 1827. Il a les fonctions de secrétaire d'ambassade chargé d'affaires en Chine, en Grèce et Grand-duché de Bade. Au retour de sa en Chine, pendant laquelle il avait fait à Canton, malgré l'opposition des consul gers, les couleurs françaises et préparé négociations habiles l'expédition de 185 nommé officier de la Légion d'honneur à M. de Courcy s'est fixé, en 1866, dans rot où il est membre du Conseil génér tre plusieurs articles sur la politique éti publiés dans la Rerue des deux mondes, doit un ouvrage important sur la Chine: pire du milieu, description géographique cis historique, institutions sociales, relipolitiques, notions sur les sciences, le l'industrie et le commerce », Paris, 1866; « La coalition de 1701 contre la F. 2 vol., id., Plon, 1886.

Courcy (Pol Potier DE), historien f né, à Landerneau (Finistère), en 1815. M qui est correspondant du ministère de l' tion publique pour les travaux histori publié: « Notice historique sur la ville. derneau », Landerneau, Desmoulins, 1849 biliaire et armorial de Bretagne », Nant rest et Grimaud, 1846, 2me éd., 3 vol., 1862; « Dictionnaire héraldique de Bret Saint-Brieuc, Prudhomme, 1855; « Le des trente Bretons contre trente Angl: près les documents originaux des XIVe siècles, suivi de la biographie et des arı combattants », id., id., 1857; « De la N et de l'application de la loi contre les tions nobiliaires », Nantes, Forest, 18: éd., Paris, Aubry, 1859; « Notice sur Dame de Folgoët », Saint-Brieuc, Prud 1860; « Armorial et Nobiliaire de l'évê Saint-Pol de Léon, en Bretagne, en Paris, Aubry, 1863; « De Nantes à Lo Saint-Nazaire et à Rennes. Itinéraire de et historique », id., Hachette, 1863; « 1 nes à Brest et à Saint-Malò; itinérai criptif et historique », id., id., 1864; « I tes à Brest, à Saint-Nazaire, à Renne Napoléonville. Itinéraire descriptif et que », id., id., 1885, ces trois derniers ges font partie de la collection des Joanne. — M. de Courcy publie, en out:

Didot: « L'Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France, des pairs, grands officiers de la couronne et de la maison du Roi par les P. P. Anselme, Ange et Semplicien », le 9<sup>me</sup> volume a paru en 1881.

Courdaveaux (Pierre-Charles-Victor), philosophe et professeur français, né, à Paris, le 12 avril 1821. Orphelin de très bonne heure, il a fait ses études à Paris, dans la dernière pension Janséniste, l'institution Savouré, qui suivait es cours du Lycée Louis-le-Grand. Il est enré à l'école Normale Supérieure, en 1840, a été quelques années professeur de philosophie, puis a quitté cet enseignement pour celui de la litcerature, mais est toujours resté un philosophe bien plus qu'un humaniste. Reçu docteur, en 1858, M. Courdaveaux est entré, en 1862, dans l'enseignement des Facultés, comme professeur de littérature étrangère, à Besançon, puis de littérature ancienne, à Douai, en 1864. On lui doit: « De l'immortalité de l'âme dans le Stoïcisme », thèse; « Etude sur le De regimine principum de Gilles de Rome », thèse; « La Philosophie grecque, mise à la portée de tous et éclaircie par le christianisme », Paris, Douniol, 1855; « Du beau dans la nature et dans l'art », id., Didier, 1860; « Étude sur Simart à propos du livre de M. Eyriès », id., id., id.; « Traduction des Entretiens d'Épitecte », id., id., id.; « Caractères et talents, études sur la littérature ancienne et moderne », id., id., id.; ✓ Eschyle, Xénophon et Virgile. Études philosophiques et littéraires », id., id., 1872; « Études sur le comique. Le Rire dans la vie et dans l'art », id., id., 1875. A partir de 1875, M. Victor Courdaveau a consacré tous ses loisirs de professeur à l'étude du christianisme. Il a publié sur co sujet d'assez nombreux travaux. Citons: « Les Évangiles et l'Histoire », Paris, Charpentier, 1879, publié sous ses seuls prénoms de Pierre-Victor; « Sur quoi reposent les prétentions politiques de l'Église >, id., Bayle, 1885; « Saint-Paul d'après la libre critique en France », id., Fischbacher, 1886. M. Courdaveaux a publié une douzaine d'articles sur des points spéciaux de l'histoire de l'Eglise, dans la Nouvelle Revue, dans la Revue philosophique, dans la Révolution Française. La plupart de ces articles ont fait l'objet de conférences dans des Loges maconniques, en séances à peu près publiques. — Rappelons, enfin, la lutte qu'il a soutenu l'an dernier pour essayer de maintenir les Facultés à Douai, dont il était conseiller municipal.

Courlet (Alexandre-Albin), écrivain français, receveur des Postes à Pontarlier, né le 21 novembre 1831; il a publié: « L'histoire du Juif-Errant », Épinal, 1857; « La Physiologie du Personnel des Postes », sous le pseudonyme de Telruoc, 1871; et nombre d'articles épars dans l'Indépendant de Brioude, dans la France edministrative, etc.

. Courmeaux (Eugène), publiciste et homme politique français, né, à Reims, le 15 février 1817. Il fit ses études classiques à Reims et son droit à Paris. En 1843, il devint bibliothécaire-adjoint de la ville de Reims, et, trois ans plus tard, fut nommé conservateur en titre de la bibliothèque et des archives municipales. -Il protesta contre l'expédition de Rome et subit pour ce motif six mois et demi de détention préventive avant d'être acquitté par le jury de la Seine-et-Marne. Il fut, de plus, destitué par le Gouvernement. Un article dans lequel il dénonçait le projet du Coup d'État l'amena de nouveau devant la Cour d'assises et lui valut, à Laon, en 1851, une condamnation à un an de prison et deux mille francs d'amende. M. Courmeaux se réfugia en Belgique, passa plusieurs années à Bruxelles où il devint l'ami des plus illustres proscrits; il rentra en France à la suite de la première amnistie, mais de nouvelles et incessantes persécutions l'obligèrent à quitter son pays; alors il entreprit, dans un but commercial, au service d'une puissante maison, une série de voyages en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Italie, etc. Il ne put se fixer en France qu'en 1860, et devint alors l'agent, à Paris, de la célèbre maison C. H. Mumm. Pendant la guerre de 1870, il fut chargé de deux missions auprès de la délégation de Tours. L'année suivante, il fut nommé Conseiller général de la Marne et Conseiller municipal de Reims, Président de la Ligue de l'Enseignement de Reims, et fut appelé comme tel à faire une série de conférences littéraires et historiques, qui furent toujours très suivies et se poursuivent encore, mais qui n'ont pas été imprimées. Il a tenu aussi de nombreuses réunions politiques qui ont servi à la propagation des idées républicaines dans le département de la Marne. Collaborateur assidu de l' Industriel de la Champagne, de l'Indépendant Rémois et du Progrès de la Marne, il fonda au lendemain même du 16 mai 1877, pour le combattre, le Franc Parleur rémois, journal dont il fut à la fois le directeur et le rédacteur, et dont les allures décidées justifiaient entièrement le titre. Cette campagne lui valut quatre condamnations, six mois de prison et plus de douze mille francs d'amende. En 1880, M. Courmeaux a contribué à fonder Le Radical de l'Est; il donne actuellement un Concours actif à l'Avcnir de l'Est. A la Chambro des Députés, M. Courmeaux aborda maintes fois la tribune, fut deux fois président du groupe de l'extrême gauche et fut chargé de rapports ayant trait à des questions intéressantes. Depuis le 1er janvier 1887, il est rentré à Reims avec le titre de conservateur de la Bibliothèque, des Archives et des Musées de la ville. Indépendamment d'autres travaux insérés dans divers recueils, il a publié, entr'autres: « Notice sur le Congrès archéologique de Reims », 1845; le tome deuxième: « Sciences et arts », du Catalogue de la bibliothèque de Reims, en collaboration, 1845; « Notice sur la bibliothèque de Reims >, 1845; « L'agitation catholique à Reims », 1846, en collaboration; « La poésie au XIXe Siècle », 1847; « République ou Royauté », 1871; « Ne touchez pas à la République », 1872; « Les concours scolaires. Rapport au Conseil général de la Marne », 1873; « Le Roi Soleil ou ce que valait le plus grand des Rois de France », 1873; « Louis Blanc », 1884; « Ledru-Rollin », 1885: « Victor Hugo », 1886; « Excursion en Crimée pendant la guerre », 1866; « Alexandre Dumas >, 1886; « Souvenirs de la Chambre des Députés, 1881 à 1885. Esquisses de quelques orateurs », 1888. De plus, M. Courmeaux a donné son contingent à la Collection des Séances et travaux de l'Académie de Reims.

Courrière (Céleste), littérateur français, né, à Bréménil (Meurthe), en 1843. Un long séjour en Russie, où il possède des propriétés, a familiarisé M. C. avec les langues et les questions slaves; on lui doit « Russie et Pologue », Paris, Dentu, 1874; « Histoire de la littérature contemporaine en Russie », id., Charpentier, 1875; « Histoire de la littérature contemporaine chez les Slaves », id., id., 1879, etc. M. C. a aussi traduit du russe un drame du comte Alexis Tolstoi: « La mort d'Ivan le Terrible », Paris, Leroux, 1880,

Courteline (Georges MOINAUX, dit), fils de Jules Moinaux, l'auteur bien connu des Deux sourds, des Deux aveugles, d'un Conseil judiciaire, des Tribunaux comiques, etc., né, à Tours, dans le courant de l'année 1861. Fit ses études au collège de Meaux, puis s'essaya dans la poésie, créant, en 1881, de concert avec ses amis Jacques Madeleine et Georges Mittet, une revue littéraire fondue dans le moule de l'ancionne Républiques des lettres que dirigeait jadis M. Catulle Mendès (Paris-Moderne, 1881 à 1882, Léon Vanier éditeur). Entra, en 1883, en qualité de chroniqueur parisien au journal aujourd'hui disparu, les Pétites nouvelles. Outre une grande quantité d'articles qu'il y écrivit et réunit en volume, il publia dans ce journal, sous le titre de « Gaîtés de l'Escadron », une série do souvenirs militaires d'un réalisme de bonne humeur, qui, illustrés par M. Louis Bombled, parurent en 1886, chez Marpon et Flammarion. Ce même ouvrage, quelque peu remanié par son auteur, prit place plus tard sous le nouveau titre: « 51 me Chasseurs », dans la Bibliothèque des auteurs célèbres des mêmes éditeurs, qui obtinrent avec cette réédition un grand succès de vente. On a également de M. Courteline les: « Femmes d'amis », Paris, Marpon et Flammarion, 1888; « Ombres et silhouettes », recueils de nouvelles parisiennes, id., id., id.; « Le Train de 8h. 47 », etc., etc.

Courtidés (Aristote), écrivain grec, né, Thrace, on 1857; il a écrit des nouvelles, et s'occupé principalement de livres pour l'enfau Il a aussi publié une feuille hebdomadaire piles enfans.

Courtmans (Jeanne-Désirée Berchmans, vi ve), l'un des écrivains flamands les plus ren quables et les plus sympathiques de la Bel que. M<sup>lle</sup> Berchmans est née, le 6 septem 1811, à Audeghem, commune dont son pl était bourgmestre. « A l'âge de neuf ans », l'éminent professeur de l'Université de Gu M. Paul Fredericq, « elle fut envoyée en pensi « dans le Hainaut, puis elle commença son d « cation dans un pensionnat tenu par des n « gieuses en pleine Flandre; mais là, com « dans le pays Wallon, cette éducation fut exc « sivement française selon l'étrange (!) mei « du jour. En 1836, elle épousa un institute « gaulois, Jean-Baptiste Courtmans, lié a « plusieurs fondateurs du mouvement flamas « les poètes Van Duyse et Rens et le save « docteur Snollaert. Dans ce milieu, où l'on « xaltait pour la vieille langue nationale alors « méprisée, Mme Courtmans sentit bientôt ma « et se développer sa vocation littéraire. Pi « dant quelques années, Elle vécut ensuits « Lierre, où son mari (qui lui-même écrivit bet « coup), avait été attaché comme professeu « l'école Normale. Devenue veuve prémate « ment, en 1856, la courageuse femme alla i « fixer avec ses jeunes enfants dans le villa « de Maldeghem, tout au nord de la Fland « orientale, près de la frontière hollandaise, « elle fonda un établissement d'instruction « éleva noblement sa famille ». Elle ne trou point de bien grandes ressources dans cette son d'éducation, mais la plume féconde qu'el avait prise dès 1841, et qui lui avait valu an plus tard déjà les palmes de la Chambre rhétorique de Turnes, lui vint puissamment aido. Depuis trente ans surtout, les poésies les comédies, les romans et les nouvelles Mme veuve Courtmans se sont succédé presqu sans interruption, dépeignant d'une façon sissante les mœurs des campagnes septenti nales de la Belgique, combattant les préjugi préparant l'émancipation intellectuelle des Fi dres. En 1865, le jury officiel, chargé de cerner le prix quinquennal de littérature mande pour la période 1860-1864, attribusit prix à Mme Courtmans: « dont les ouvrages i « recommandent, disait-il, par le choix du sui « par les tendances sociales et morales les pl « louables, et par de remarquables qualités « langue et de style ». En 1883, les littérates les plus illustres de la Belgique et de la H lande, se rendaient à Maldeghem pour parti per à une grande manifestation en l'honneur Mme Courtmans, et le roi des Belges envoy à la vénérable septuagénaire fêtée ainsi ] tous la croix de chevalier de l'ordre de Léopold. — L'œuvre de Mme veuve Courtmans, qui a collaboré aux principaux périodiques de lanque néerlandaise, est considérable: une édition léfinitive de ses ouvrages paraît en ce moment shez M. De Seyn-Verhougstraete, libraire à Roulers. Nous devons nous contenter de monionner les nouvelles les plus importantes, celes précisément dont il existe une traduction rançaise; ce sont: « De gemeente- onderwyzer », Fand, 1862 (L'instituteur communal; trad. par Ed. Barlet); « Het geschenk van den jager », d., 1864, ouvrage spécialement récompensé par e prix quinquennal de littérature flamande (Le cadeau du chasseur; trad. par L. Hymans); ■ De bloem van Cteyt », Thiel, 1864 (La fleur de Cleyt; trad. par MM. Elseni et Gueury dans an volume de la Bibliothèque Gilon qui renferme en outre la traduction de deux autres nouvelles de Mme Courtmans: « Tante Sidonie », et « Dedans ou dehors »); « De hut van Tante Clara », Gand, 1865 (trad. par le fils de l'auteur, M. Émile Courtmans, sous le titre: « La dentellière des Flandres »); « Rozeken-Pot », Dordrecht 1879 (trad. par MM. Elseni et Gueury sous le titre: « La perle du hameau) ».

Courtney (Léonard-Henry), homme politique et publiciste anglais, né, le 6 juillet 1832, à Penzance (Cornouailles). Il prit ses grades, en 1855, à l'Université de Cambridge, et, en 1858, il se fit inscrire au barreau de Lincoln's Inn à Londres. En 1872, il devint titulaire de la chaire d'économie politique à l'University College de Londres et, en 1876, examinateur d'histoire constitutionnelle. Vers la fin de cette même année, il fut élu membre de la Chambre des communes; nommé sous-secrétaire d'État des colonies, en 1881, il succéda, en mai 1882, à lord Cavendish, dans le poste de secrétaire financier de la Trésorerie. M. C. appartient à la fraction avancée du parti liberal; au Parlement, il s'est fait l'ardent défenseur de l'extension du droit de suffrage et de la réforme agraire. Il est rédacteur au Times, depuis 1862. On a de lui plusieurs ouvrages d'économie politique fort estimés, tels que: « Direct Taxation >, 1865; « Money », 1878; « Banking », 1882. Citons encore de lui une remarquable monographie: « Finances of the United States, 1861-67 >, insérée dans le Journal of the Statistical Society. Il a donné, en outre, plusieurs articles à la Fortnightly Review, à la Nineteenth Century et à l'International Review.

Courtois (Alphonse-Charles), économiste français, né, à Paris, le 28 mars 1825. Passionné pour les sciences morales et politiques et particulièrement pour l'économie politique à laquelle il s'adonna dès 1847, il fut reçu, en 1851, membre de la Société d'économie politique, dont il devint questeur trésorier, en 1865, et secrétaire perpétuel, en 1881. Appelé à Lyon, en

1865, pour s'attacher à une grande institution de crédit, Le Crédit Lyonnais, dont il n'a pas cessé depuis de faire partie, il a fondé dans cette ville, en 1866, la Société d'économie politique de Lyon. Il a collaboré notamment au Journal des économistes, à l'Économiste Belge et à l'Économiste Français, où il a rédigé, pendant plusieurs années, la partie financière sous le pseudonyme d'Oscan Brigg, ainsi qu'à presque tous les recueils collectifs de la maison Guillaumin, telles que le Dictionnaire de l'économie politique, le Dictionnaire du commerce et de la navigation. En économie politique, M. Courtois appartient à l'école libérale et il a pris part aux divers congrès de la paix. Il a professé l'économie politique soit à Lyon, soit à Paris. Parmi ses ouvrages d'économie politique et de finance, nous signalerons: « Manuel des fonds publics et des sociétés par actions », cet ouvrage, publié chez Garnier frères, en 1855, a été plusieurs fois réédité sous des titres légèrement modifiés; la 8me éd. est de 1883; « Tableaux des cours des principales valeurs, négociées et cotées aux bourses des effets publics de Paris, Lyon et Marseille, du 17 janvier 1797 (28 nivôse, an V), à nos jours », Paris, Garnier frères, 1862, 2me éd., id., Guillaumin, 1873; « Défense de l'agiotage », id., Garnier frères, 1864; « Traité élémentaire des opérations de bourse et de change », id., Garnier frères, 1866, 7me éd., id., id., 1879; « L'Économie politique en une leçon, suivie de l'éloge de J.-B. Say », Paris, 1867; « Les Finances de la France de 1814 à 1870 », id., 1871; « Histoire de la Banque de France et des principales institutions françaises de crédit, depuis 1876 », id., Guillaumin, 1875, 2me éd., id., id., 1881; « Anarchisme théorique et collectivisme pratique », id., id., 1885; « Le Centenaire de Dunoyer », id., id., id.; « Le Centenaire de Rossi », id., id., 1887; « Notices sur la vie et sur les œuvres de Frédéric Bastiat », id., id., 1888. — M. C. a publié et mise au courant la 4me édition du: « Traité des finances », de Joseph Garnier, Paris, Guillaumin, 1882.

Cousin (Jules), littérateur français, né, à Paris, le 4 mars 1830, y fit ses études et entra, en 1856, à la bibliothèque de l'Arsenal; devenu conservateur, il se retira, en 1870, et fut nommé conservateur honoraire. Chargé de reconstituer la bibliothèque de la ville de Paris, incendiée pendant la Commune, M. J. Cousin offrit sa propre collection, formée de 6000 volumes et plus de 8000 estampes, concernant spécialement l'histoire de Paris, et s'occupa aussitôt d'installer la nouvelle bibliothèque municipale, augmentée de dons, sollicités de toutes parts, dans l'hôtel Carnavalet, ancienne résidence de Mme de Sévigné. Il en a été nommé conservateur. En 1880, il constitua, comme complément de la Bibliothèque, le Musée historique, spécialement consacré à l'histoire de Paris et de la Révolution Française, connu sous le nom de Musée Carnavalet. M. Jules Cousin est l'un des fondateurs de la Société de l'Histoire de Paris. On lui doit: « La Cour du Dragon. Notice historique par un flâneur parisien », Bruxelles, Mertens, 1865; « L'Hôtel de Beauvais (rue Saint-Antoine). Esquisses historiques », id., id., id.; « Le Tomboau de Watteau à Nogent-sur-Marne », Nogent, Evecque, 1865; « Le Comte de Clermont, sa cour et ses maîtresses; lettres familières, recherches et documents inédits », 2 vol., Paris, Académie des Bibliophiles, 1867.

Cousin (Jules), bibliographe français, né, dans le département du Nord, en 1835. Il ne faut pas le confondre avec le précédent. M. C., qui est bibliothécaire de la Faculté de Douai, a publié: « De l'organisation et de l'administration des bibliothèques publiques et privées, manuel théorique et pratique du bibliothécaire », id., Pedone-Lauriel, 1882; « Bibliographie et bibliothéconomie. De la classification des bibliothèques », id., id., 1884.

Cousset (Camille), publiciste et homme politique français, né, à Cambon (Creuse), en 1833. En 1870, il a fondé, avec le docteur Carret, la Savoie Républicaine. Il a aussi écrit un nombre considérable de brochures politiques, notamment en matière électorale. Il a plaidé, à Chambéry, sous le 16 mai, plusieurs procès de presse. M. Camille Cousset est actuellement député de la Creuse et il a pris place à l'extrême gauche.

Coussot (Marcel), romancier français, commis principal à la direction des Postes de Paris, né, le 19 octobre 1830, à Gençay (Vienne); il a signé Спісот au Figaro littéraire (1861), GAU-DRIOLO au Hanneton (1868), et collaboré à une foule d'autres journaux, entr'autres, à la Rerue de l'Ouest, à la Buche parisienne, à l'Alliance des lettres, à l'Europe littéraire, à l'Illustration militaire, au Journal du dimanche, au Pays, au Monde Illustré, à l'Armée française illustrée, au Bulletin des Gens de lettres, en Magasin du Foyer, au Fermier, au Bon Sens, etc. Dans ces revues et dans ces journaux ont paru tous ces romans: « La Fontaine du Diable », 1855; « La Motte Tuffauls », 1855; « La Ruine au Serpent », 1858; « L'Écho de Gravelines », 1860; « Les Démons d'aujourd'hui », 1862; « Le Lutin du Rocholet », 1862; « Le Pensionnaire du Curé », 1862; « Une inspiration », 1862; « Le Lutin de Fonrose », 1863; « Récits de la Chambrée », contes militaires, 1864-70; « Le sentiment de la Victoire », 1864-70; « El Bisojo », 1864-70; « Les Mémoires d'un Porte-plume », 1866; « Le Marinier de Notre-Dame », 1866; « Le Capitaine Badajoz », 1869; « La Mare aux Prussiens », 1870; « Le Manteau de Joseph », nouvelle, 1871; « Le Matelot d'Enfer », 1872; « L'Amoureux de Fedora », 1873; « Le Violon Fantôme », 1873; « Le Dernier Magister »; « Des Remèdes de la Vil 1875; « Dégourdy Pacha », 1876; « Le tiquaires de Calatayud », nouvelle, 1847; « bre de Science », roman, 1879; « Master I 1879-82; « La Caluranda », 1882.

Contance (Amédée-Guillaume-Auguste turaliste français, ancien professeur d'h naturelle à l'école de médecine navale de actuellement en retraite, est né le 8 août Il a publié: « Énumération des Glumacé coltées aux Antilles françaises », en coll tion avec M. Tranquille Husnot, Caen, Le ] Hardel, 1871; « Histoire du chêne dans tiquité et dans la nature. Ses applicati l'industrie, aux constructions navales, aux ces, aux arts », Paris, Baillière, 1873; « vier; histoire, botanique, région, culture duits, usages, commerce, industrie >, id., schild, 1877; « De l'énergie et de la str musculaire chez les mollusques acéphales Baillière et fils, 1878: « Diamants et p précieuses; cristallographie, description ploi, évaluation, commerce, bijoux, joyaux vreries au point de vue de leur histoire leur travail », en collaboration avec MM. Éd Jannettaz, E. Fontenay, Em. Vanderheim 1880; « Silhouettes végétales. Le Bouleau Berger-Lévrault, 1881; « La lutte pour tence », id., Reinwald, 1882; « La Fonta la philosophie naturelle », id., id., id.; Théories de la vie jugées dans l'œuf >, ic 1886; « Empoisonneurs et empoisonnés nins et poisons », id., id., 1888.

Coutouly (Charles DE), publiciste et consulaire français, actuellement consul de ce au Cap. En sortant de l'École des cl et de l'École des Hautes études, il est d le correspondant du Temps à Berlin d'a puis en Russie et sur le Danube, au mo de la guerre turco-russe, et il a publié plus intéressantes séries d'études, dont quelques ont des qualités littéraires d'un ordre Jusqu'à présent – comme son frère aujour ministre de France en Roumanie – il n'e fait paraître, sous forme de livre, à l'exce pout-être, d'une excellente traduction d'u vrage russe.

Couture (Léonce), littérateur français, Cazaubon (Gers), en 1832; après avoir fa études au Séminaire d'Auch, il fut nomme fesseur de belles-lettres et de philosoph Collège de Letour d'abord, et au petit Sém d'Auch ensuite; il passa en Italie les a 1859 et 1860, et devint, en 1879, professe langues et littératures romanes à la Facu bre des lottres de Toulouse, dont il est a d'hui le doyen. M. C. a été aussi archivis département du Gers. Il est mainteneur d cadémie des jeux floraux, félibre majoral, sident de la société historique de Gascog membre de plusieurs compagnies savante

vingt-cinq ans, M. l'abbé Couture dirige la se de Gascogne, recueil mensuel d'érudition estimé et il est depuis vingt ans rédacteur partie philosophique du Polybiblion. Nous ons de lui: « Le Général Cassaignolles, esse biographique », Paris, Dumaine, 1866; ois poètes condomois du XVI Siècle. Étubiographiques et littéraires sur Jean du nin, Jean-Paul de Labeyrie, Gérard-Marie art », Paris, Claudin, 1877; « Pétrarque et ues Colonna, évêque de Lombez », Toulou-Privat, 1880, etc.

wino (Andrée), géographe italien, profesde géographie à l'Institut technique Gerp Sommeiller de Turin, a publié: « Nuovo io di geografia secondo i programmi goverri colle più recenti indicazioni », 6me éd., n, Paravia, 1870, plusieurs fois réédité; Istmo di Suez, ossia il passaggio dalle Ina traverso l'Egitto », id., id., id.; « Guide unnel du Mont-Cenis. De Turin à Cham-, ou les vallées de la Dora Riparia et de et le tunnel des Alpes Cotionnes », Tu-Boeuf, 1871, 2me éd., en même temps en en et en français, plusieurs fois réédité; lementi di geografia », id., Vaccarino, 1872; orino. Descrizione illustrata », id., Boeuf, 🕽, publié en même temps eu français; « Quels heures à Turin », id., Favale, 1873; « Fatti icipali della Storia nazionale, ossia compenbreve e popolare della Storia d'Italia dalla dazione di Roma ai nostri giorni », id., Vacino, 1874; « Il Panorama delle Alpi e i conmi di Torino », Turin, Boeuf, 1874; « La à e provincia di Torino, descritte », Turin, nvia, 1876; « Storia greca, con alcune somrie notizie storiche degli antichi popoli d'Onte », 3:ne éd., id., Grato Scioldo, 1876; « Un ggio alle Indie », Turin, Casanova, 1878; Btoria romana », 3<sup>me</sup> éd., Turin, Bocca, 1879; Della nazionalità », dans les Annali del Re-Istituto industriale e professionale, 9º année, in, 1880.

Cowell (Edward-Byles), orientaliste anglais, A Ipswich, en 1826. Il prit ses grades à Diversité d'Oxford en 1854, et il alla, en 🎮 professer l'histoire à Calcutta. De retour Angleterre, en 1864, il fut élu, en 1867, proeur de sanscrit à l'Université de Cambridge, m 1874, membre du sénat de l'Université. Principaux ouvrages sont: « The Prakrit mar of Vararuci », 1854; « Kanshitaki michad », Calcutta, 1861; « Kusumanjali, or In Proof of the Existence of a Supreme g », id., 1864; « Maytrayaniya Upanichad », 1870; tous les ouvrages que nous venons de sont en sanscrit et en anglais. Citons en-: The Taittiriya or Black Yayur Veda », anscrit, avec la collaboration du docteur 2 vol., Calcutta, 1860-1867. Parmi ses ges en anglais, nous citerons: « Elphintone's History of India, edited with notes », Londres, 1873; « The Aphorisms of Sandilya, translated from the Sanskrit », Calcutta, 1873; « The Nyaya-Mala-Vistara », Londres, 1878, commentaire de la Purwa Mimamsà; « The Sarwa Darsana-Samgraha, or Review of the different Schools of Philosophy », Londres, 1882, ouvrage traduit du sanscrit en collaboration avec le professeur Coryto; « The Divyàvadàna », Cambridge, 1886, recueil de légendes bouddhistes en sanscrit, publié en collaboration avec le professeur R. A. Nal.

Cox (le rév. Sir George-Guillaume), ecclésiastique et érudit mythologue anglais, né en 1827, fit ses études à Rugby et au collège de la Trinité d'Oxford prit ses grades dans cette ville, en 1849, et entra dans les ordres l'année suivante. Après avoir occupé diverses fonctions de son ministère, il fut nommé recteur de Serayingham (York). Il est l'auteur de: « Poems, Legendary and Historical », 1850; « Life of St. Boniface », 1853; « Tales from Greek Mithology », 1861; « The Great Persian War », id.; « Tales of the Gods and Heroes », 1862; « Tales of Thebes and Argos >, 1863; « A Manual of Mythology in the form of Question and Answer », 1867; « Tales of Ancient Greece », 1868; « Latin and Teutonic Christendom », 1870; « The Mythology of the Arian Nations », 2 vol., 1870; Crusades », 1874; « The Greeks and the Persians >, 1876; « The Athenian Empire >, 1876; « A general History of Greece, from the earliest period to the death of Alexander the Great, with a sketch of the subsequent History to the present time >, 1876; « School History of Greece », 1877; « Tales of Ancient Greece », id.; History of British Rule in India >, 1881; « Introduction to the Science of Comparative Mythology and Folklore », 1881; « Alexander the Great >, et plusieurs autres articles dans la nouvelle édition de l'Encyclopædia Britannica; « Lives of Greek Statesmen », 2 vol., 1886. Depuis 1857, il collabore à l'Edinburg Review. Il a publié, en collaboration avec feu M. W. T. Brande, le « Dictionary of Science, Literature and Art >, 3 vol., 1865-67, nouvello éd., 3 vol., 1875, et a collaboré au « Glossary of Terms and Phrases >, du rév. H. Percy Smith, 1883.

Cox (Jean-Edmond), écrivain anglais, né, en 1812, à Norwich. Il étudia la théologie à Oxford et devint, en 1844, curé à Londres. On a de lui: « Principes of the Reformation », 1844; « Protestantism contrasted with Romanism », 1852; il a donné, en outre, des éditions du « Bellum Papale », et des « Works of Crammer ». Il a été chapelain de la Grande Loge des Francs-Maçons et il a publié: « The old constitutions of the Order », 1871. Il est aussi chapelain de la Royal Society of Musicians of Great Britain, et il a publié des notices inté-

ressantes sur l'histoire moderne de la musique en Augleterre, dans les Musical recollections of the last half Century publiées par cette Société.

Cox (Samuel-Sullivan), homme politique et littératour américain, nó, à Zanesville (Ohio E.-U.), le 30 septembre 1824. Après avoir fait son droit, il exerça la profession d'avocat, devint propriétaire et directeur du Columbus Statesman, voyagea en Europe et, en 1855, fut nommé secrétaire de légation au Péron. De 1856 à 1862, il fut élu quatre fois membre du Congrès de l'Etat de l'Ohio et, pendant la guerre civile, il prit une part active dans l'opposition à la politique et aux mesures du gouvernement. En 1865, il se fixa à New-York, où il fut élu membre du Congrès. En 1885, le président Cleveland le nomma ministre à Constantinople. On a de lui: « Buckeye Abroad », 1852; « Eight Years in Congress », 1865; « Search for Winter Sunbeams », esquisses de voyage en Italie, en Corse, en Algérie et en Espagne, 1870; « Why we Laugh >, 1876; « Free Land and Free Trade », 1880; « Arctic Sunbeams », 1882 et « Orient Sunbeams >, id.

Coxe (le très rév. Arthur-Cleveland), ecclésiastique protestant américain, né, le 10 mai 1818, à Mendham (New-Yersey, É.-U.). M. Coxe qui est évêque de Western New-York a publié entr'autres: « Advent, a Mistery », 1837; « Athwold », 1838; « Christian Ballads », 1840; « Althanasion and other Poems », 1842; « Hallove'en », 1844; « Saul, a Mistery », 1845; « Sermons on Doctrine and Duty », 1854; « Impressions of England », 1856; « Criterion », 1866; « Moral Reforms », 1869; « The Bible Rhyme », 1873; « Covenant Prayers », 1875; « Ladye Chace », 1878; « The Penitential », 1882, etc., etc.

Coxwell (Henry-Tracey), aéronaute anglais, né le 2 mars 1819. Après avoir servi dans l'armée pendant six ans environ, il alla s'établir comme chirurgien-dentiste à Londres. En 1845, il fonda la revue mensuelle, Aerostatic Magazine, qui est restée depuis le plus important organe d'aérostatique en Angleterre. Il s'occupa dès lors d'aérostation et il exécuta onviron 780 ascensions. On a de lui de nombreux articles sur les ballons dont plusieurs fort bien écrits et très remarquables. On les trouve presque tous dans l'Aerostatic Magazine.

Crafty (Victor GÉRUZEZ, connu sous le pseudonyme de), dessinateur et littérateur français, né, à Paris, en 1840. Il est fils du célèbre professeur Eugène Géruzez. Ayant un goût très vif pour les arts, il étudia la peinture dans l'atelier de Gleyre, et il exposa des aquarelles aux Salons de 1877, 1878 et 1880, sous le pseudonyme de Victor Crafty. Il est, avant tout, un humoriste, soit que, d'un fin crayon, il dessine des scènes d'une fantaisie charmante pour la Vie Parisienne, dont il est le dessinateur at-

titré, soit qu'il écrive des livres dont il fair même les illustrations: « Paris à cheval », a une préface par Gustave Droz, Paris, P 1892; « La Province à cheval », id., id., 18 On doit encore à Crafty de spirituels albu dont il a écrit le texte et composé les dessi « L'Equitation puérile et honnête. Petit tri à la plume et au pinceau », Paris, Plon, 18 « Chasse à tir. Notes et croquis », id., id., 18 Il a illustré aussi Les Chasseurs par Gyp, I ris, C: Lévy, 1887.

Crahay (Louis), jurisconsulte belge, cons ler à la Cour d'appel de Liège, né, à Maestri (Hollande), le 2 octobre 1834. On a de lui « Traité des contraventions de police ». Il xelles, 1874, devenu immédiatement classiq et arrivé à sa douxième édition, et des étal dans La Belgique judiciaire, etc. Pour la Ci mission chargée de publier les anciennes lois la Belgique, il a préparé les « Coutumes i Conté de Looz, de la seigneurie de Saint-Tre et du Comté impérial de Reckheim », Bru les, 1871-1872, les « Coutumes de la ville Maestricht », Bruxelles, 1876, et il s'est occe avec MM. Polain et Bormans, du « Recueil e ordonnances de la principauté de Liège». Vi la fin de l'année 1888, M. Crahay est passé la Cour d'appel de Liège à la Cour de cas tion, siegeant à Bruxelles, en qualité de d seiller à cette Cour suprême. En janvier 18 le Roi l'a appelé à faire partie de la Comm sion chargée de préparer la révision du Ca civil belge.

Craig (Isa), pseudonyme de Mme Knox, fa me de lettres anglaise, née, à Édimbourg, 17 octobre 1831. Toute jeune encore, elle co mença à écrire sous le voile de l'anonyme de différents journaux jusqu'au jour où ses post publiées dans le Scotsman, sous la signati Isa, attirérent l'attention sur elle et la fin entrer, en qualité de rédactrice attitrée, dans partie littéraire de ce journal. En 1856, t publia un recueil de ses poésies; en 1857, e alla à Londres, où elle remplit les fonctions secrétaire de l'Association nationale pour vancement de la science sociale jusqu'au je de son mariage avec son cousin M. John Ka En 1859, elle gagna le premier prix, sur six ot vingt concurrents pour l'ode en l'occasion centenaire du grand poète écossais Robert Bu et, en 1865, elle publia: « Duchess Agnes avec d'autres poèmes.

Craik (miss Georgiana-Marion), femme lettres anglaise, née, à Londres, en avril 18 Ses nombreux romans lui ont fait une grai réputation; ils forment pour ainsi dire, la c tre-partie des romans à sensation de miss Br don. Tandis que ceux-ci émeuvent le lecteur piquent sa curiosité par les complications l'intrigue, ceux de miss Craik l'attachent la peinture des passions de l'âme. Elle a ée

ussi pour la jeunesse plusieurs ouvrages qui nt eu un grand et légitime succès. Elle commena à écrire dès l'âge de dix-neuf ans et ses preuiers écrits parurent dans les Household Words t dans The People Journal. Son premier roau : « Riverston » fut publié en 1857; depuis arurent: « Lost and Won », 1859; « My first ournal >, 1860; « Winnifred's Wooing >, 1862; Play-room Stories >, 1863; « Faith Unwin's rdeal >, 1865; « Leslie Tyrrel >, 1867, qui est onsidéré comme son meilleur ouvrage; « Melred >, 1868, traduit en français par M. E. Roert, Paris, Hachette, 1883; « Cousin Trix », 868; • Esther Hill's Secret », 1870; Hero 'revelyan >, 1871; « The Cousin from India »; 1.; « Without Kith or Kin », 1872; « Only a Sutterfly >, 1873; « Miss Moore >, 1873; « Sylia's Choice », 1874; « Theresa », 1875; « Anne Varwick », 1877; « Janet Mason's Troubles », 1.; « Two Tales of Married Life », id.; « Doas >, 1879; « Two Women >, 1880; « Hilary's Love Story », id.; « Mark Dennison's Charge », 881; « Sydney », 1881; « Fortune's Marriage », 882; « Mrs. Hollyer », 1885; Twelve Old !riends >, id.

Craik (Mme George-Lilie, romancière anglaie, plus connue sous son nom de jeune fille de DINAH MARIA MULOK), née, en 1826, à Stocke u dessus de Trent (comté de Stafford). Elle déouta fort heureusement dans la carrière littéaire par une nouvelle: « The Ogilvies », 1849; mivirent: « Olive », 1850; « Alice Learmont ». .852; « Agatha's husband », 1852, et son chefl'œuvre: « John Halifax », 1857, une histoire le la vie de famille anglaise qui eut un succès xtraordinaire; en 1864, Mme Craik obtint à tire de récompense honorifique pour ses ouvraes une pension de soixante livres anglaises sur a liste civile; en 1865, elle épousa M. G. L. Jraik, marchand. Parmi ses derniers ouvrages. ious citerons: « A woman's thoughts about vomen », 1858, ouvrage des plus remarquables; : A life for a life », 1859; « Christian's mista-:e >, 1865; « Two marriages >, 1866; « A nosle life », 1867; « A brave lady », 1870; « Lauel Bush », 1876; « Miss Tommy, a Mediaeval Romance >, 1884; « About Money and other Things: a Gift Book >, 1886; « King Arthur, iot a Love Story », id.; « Little Larne Prince and his travelling Cloak », id. Elle a aussi puslié, en 1873, cinq volumes de petites nouveles et plusieurs recueils. Citons encore d'elle: Thirty years poems, old and new >, 1880.

Cramer (Charles-Édouard), botaniste suisse, zé, à Zurich, le 4 mars 1831. Il devint privat Docent de botanique à l'École supérioure de sa ville natale, en 1855; puis fut appelé à remplater son maître Nägeli dans l'enseignement de la botanique générale au Polytechnicon fédéral. C'est à lui qu'est due l'installation de l'Institut de physiologie botanique annexé à cet établissement. Depuis 1882, ce savant naturaliste est directeur du jardin botanique de Zurich. Il a publié: « Pflanzenphysiolog. Untersuchungen », en collaboration avec Nägeli, Zurich, 1855–58; « Ueber Pflanzenarchitektonik », id., 1860; « Bildungsabweichungen bei einigen wichtigeren Pflanzenfamilien und die morphologische Bedeutung des Pflanzenreichs », id., 1864; « Ueber die insectenfressenden Pflanzen », Zurich, 1877, etc., ainsi qu'une foule de dissertations et d'articles scientifiques, publiés dans plusieurs journaux spéciaux.

Cramér (Jean-Nicolas), philologue et philosophe suédois, né le 18 février 1812. Il fit ses études à Upsala. M. C., qui est directeur des écoles à Visby, a publié: « Svensk etymology och syntax », 1839, 2me éd., 1843; « Svensk rättstafningslära », 1840, 3me éd., 1859; « Afskedet fraan kyrkan eller en fritänkares strödda anteckningar och betraktelser under läsning af bibeln », 1859; « En troberkännelse », 1862; Samvetsfraagor, behandlade i bref >, 1864-69; « Lektor Waldenströms uppträdande », 1878; « Hedning eller kristen », 1882, et plu-. sieurs autres écrits d'argument religieux, pédagogique et politique. M. C., partisan déclaré des doctrines de Strauss et de Renan, a soulevé un certain bruit par ses travaux critiques sur la Religion et sur la Bible qui lui ont assuré uno place distinguée parmi les écrivains suédois.

Cramer (Johann-Jacob-Wilhelm-Hermann), écrivain allemand, né, le 23 octobre 1817, aux environs de Magdebourg. Tout jeune encore, il perdit son père et sa mère ayant épousé un fonctionnaire supérieur des mines, il eut toute opportunité d'apprendre à connaître cette vie toute spéciale des mines. Après avoir reçu la première instruction dans la maison paternelle, il fréquenta le gymnase annexé au couvent Unserer lieben Frau de Magdebourg. En 1835, il entra dans l'administration prussienne des mines, où il se fit bientôt remarquer. En 1838, il fréquenta l'Université de Halle, et en 1839 celle de Berlin. M. C., qui est, depuis 1874, conseiller intime des mines, à publié: « Darstellung der Hauptmoment in der Rechts-und Verwaltungsgeschichte des Steinkohlenbergbaues im Saalkreise », 1856; « Beiträge zur Geschichte des Bergbaues der Provinz Brandeburg », 1878-1887; « Geschichte der Königlichen Eisengiesserei zu Berlin », 1885.

Cramm-Burgdorf (Christian-Friedrich-Adolphe-Burghard baron DE), écrivain et administrateur allemand, né, le 25 janvier 1837, à Lesse dans le duché de Brunswich. Après avoir achevé ses études, il entra, en 1864, dans l'administration et après avoir rempli plusieurs fonctions, parmi lesquelles nous citerons celle de chambellan et d'intendant du théâtre royal de Gera, il fut enfin nommé ministre résidant de Brunswich.

à Berlin, où il siège maintenant, en cette qualité, dans le Bundesrath. Il débuta dans les lettres, en 1862, par la traduction d'un petit traité édifiant de Newmann Hall. Suivirent; « Märchen », 1862; « Erinnerungen an Langensalza », 1866; « Erinnerungen eines Delegierten vor Metz », 1871; « Das Hausgesetz », nouvelle, 1871; « Die Ahnenprobe », comédie, 1872; Schlittenrecht », id., id.;
 Der Herr Assessor », id., 1873; « Aus drei Lebenskreisen », recueil de nouvelles, 1874. Citons encore un volume de poésies publié à Celle et plusieurs nouvelles et esquisses historiques, publiées sous différents noms. Dans ces derniers temps, M. C. n'a plus rien publié, sans cependant avoir cessé de consacrer aux lettres tous les loisirs que lui laissent ses fonctions officielles.

Crampon (Louis-Ernest), publiciste et diplomate français, actuellement Consul-général à la Havane, est né, à Laon (Aisne), en 1829. Son père, Louis-Antoine-Paul-Émile, après avoir servi sous l'Empire, entra, en 1815, dans l'administration civile et fut chef de division à la préfecture de l'Aisne. M. Ernest Crampon a fait ses études au lycée de Reims; en 1848, il commenca son droit à Paris et s'y fit recevoir en même temps à l'Ecole des Chartes et à l'école d'administration fondée par le Gouvernement provisoire. Le succès d'une brochure intitulée: « De la Neutralité de l'Autriche dans la guerre d'Orient par un Européen », Paris, Amyot, 1854, le fit entrer dans la diplomatie. L'année suivante, il publia: « La Politique médiatrice de l'Allemagne », id., id., 1855. Ces brillants débuts lui ouvrirent la porte du ministère des affaires étrangères. Le 5 juin 1855, il fut nommé par le comte Walewski attaché libre à la direction politique. La même année, il publia deux opuscules: « Des ouvrages de l'esprit dans une démocratie », Lyon, Perrin, id.; « De la manière d'écrire l'histoire contemporaine », qui fut inséré dans la Revue Contemporaine du 15 août 1855. Peu avant la réunion du Congrès de Paris, en 1856, il fut chargé d'écrire dans la Revue Contemporaine, organe officieux du Gouvernement, un travail sur « Les Quatre points de garantie », qui allaient servir de base aux négociations. Toutes les questions diplomatiques de notre temps l'ont, depuis lors, successivement occupé. Les recherches qu'il a faites, les notes et mémoires qu'il a rédigés: « Sur le droit d'asile et les libertés anglaises », inséré au Moniteur du 16 février 1858, après l'attentat du 14 janvier; « Sur la navigation du Danube »; « Sur l'organisation et la réunion des principautés moldo-valaques »; « Sur la jurisdiction consulaire dans les provinces danubiennes »; « Sur la question des duchés danois »; « Sur le Zollverein et l'union douanière allemande »; « Sur le projet d'établissement d'une confédération italienne, en 1858 et 1859 »; !

« Sur les rapports de l'Autriche avec la l dans la Péninsule »; « Sur le droit d'int tion »; « Sur les origines de la souve temporelle du Saint-Siège et sur le p invoqué à Rome de l'inviolabilité du d de Saint-Pierre »; « Sur la neutralité Prusse pendant la guerre de 1859 et France et l'Autriche »; « Sur les intérê tégiques de la Suisse et de la France : ment de l'annexion de la Savoie et du de Nice, en 1860 »; « Sur le Liban »; la Turquie », etc., etc. formeraient, s'ils publiés, la matière de nombreux et curi lumes. En 1860, M. Crampon fut envoy M. Thouvenel, avec M. Béclard, en Sy. crétaire de la Commission internations pacifia et réorganisa le Liban après le sacres, il en rédigea tous les protocoles les actes. Le 3 avril 1863, l'empereur, proposition de M. Drouyn de Lhuys, le consul à Janina, poste que le savant I ville avait illustré. Se trouvant à Paris, éclata la guerre de 1870, il y resta p toute la durée du siège et, bien que di par son âge de tout service militaire, i gagea dans le 1er bataillon de la Garde nale. Entre autres traveux de cette épo publia un « Mémoire sur la réunion à la ce de l'Alsace et de la Lorraine », pou: ter les assertions de la presse et de la matie allemande; il y établit qu'il y a Alsace des groupes de population de rac langue purement françaises, et réfute la ethnographique des Allemands. Le 11 1871, M. Thiers le nomma Consul de 1re à Jérusalem. Il y maintint contre tout que les droits de la France. Il propose blissement, à Sainte-Anne, d'une école tes études historiques et littéraires qui pour la connaissance approfondie des l orientales et des antiquités bibliques, l'école d'Athènes a été pour l'étude des grecques. Attaché, depuis 1874, au ser l'administration centrale du Ministère d faires étrangères, M. Crampon a été sec: en 1875, d'une importante conférence d tique, dite du mètre, dans laquelle vingt du globe étaient représentés. En 1876, M pon a été le secrétaire de la Conférence taire internationale entre la France, la Be la Grèce, l'Italie et la Suisse. Après l'a 16 mai, il se présenta aux élections légis dans les Ardennes et obtint, dans l'ar sement de Réthel 6500 voix sur 14000 v En 1878, il a rempli les fonctions de sec de la Conférence internationale monétaire à Paris sur la proposition du Gouver des Etats-Unis de l'Amérique du Nord. E il fut nommé Consul-général et chargé d'a de France, à Bogota (États-Unis de Cole L'immixtion de M. Crampon dans les le la politique intérieure et sa candidature oficielle, après le 16 mai, aux élections du 14 sctobre, n'ont pas été de nature à l'avancer ulérieurement dans sa carrière. En 1880, il a été sommé Consul à Manille (îles Philippines) poste u'il a occupé jusqu'en 1884, étant ainsi resté lonsul de 1re classe pendant plus de treize ans. I a fait, en 1884, un rapport remarqué sur Le commerce de la France aux îles Philipines »; après avoir été publié dans le Bulletin lonsulaire, ce rapport a été l'objet d'une publiation spéciale (Imprimerie nationale, 1884). Il été nommé Consul-général à la Havane (Cua), le 31 décembre 1884, poste qu'il occupe ncore aujourd'hui.

Crane (Thomas-Frédéric), éminent écrivain méricain, né, à New-York, le 12 juillet 1844; il ut élevé à l'école publique et à l'Académie d'Ihaca (New-York) et entra au collège de Newfersey (Princeton), en 1860, où il prit ses grales, en 1864 et en 1867. En 1874, le Collège ui décerna le titre honoraire de docteur en phiosophie. Après avoir pris ses grades, il étudia e droit à l'école de droit du Collège de Columsia, et fut admis au barreau de New-York, en 1866. L'exercice de la profession ne l'empêcha ependant pas de s'adonner en même temps ux études littéraires. Après l'ouverture de la Cornell University, en 1868, M. Crane fut nommé assistant professeur d'allemand, fonctions m'il ne garda cependant que quelques mois, stant parti pour l'Europe pour étudier la philoogie romane à Berlin, à Florence, à Madrid et Paris. Après son retour à Ithaca, en 1870, M. Crane fut nommé assistant professeur des angues du midi de l'Europe, en 1872, professeur d'espagnol et d'italien et, en 1881, proesseur de langues et littérature romanes, situaion qu'il occupe encore. - M. Crane a donné m grand nombre d'articles sur la littérature talienne, française et espagnole aux journaux mivants: Nation, North American Review, Harver's Magazine, Lippincott's Magazine, Internatiosal Review, Germania, London Academy, etc. M. 3. s'est surtout occupé de la littérature popuaire du midi de l'Europe pendant le moyenige. Les résultats de ses études sont consignés lans: « Medioeval Sermon-Books and Stores », publié par l'American Philosophical Society, mars 1883, et dans un livre remarquable: « Italian Popular Tales », Boston et Londres, 1885. Il let aussi l'un des principaux rédacteurs de l'exbellent Journal du Folk-lore américain. Il a publié aussi deux livres à l'usage de ceux qui pprennent le français: « Tableaux de la Révoation française », New-Jork, 1884, et « Le comantisme français », id., 1887. Il est memre de l'American Philosophical Society de Phidelphie, de l'Académie royale des sciences et es arts de Palerme, et de la Société des écrius portugais de Lisbonne.

Cranz (Charles), mathématicien allemand, né, en 1858; privat Docent de sciences mathématique et de mécanique pure au Polytechnicum de Stuttgart, a publié: « Theoretische Untersuchungen über die regelmässigen Abweichungen der Geschosse und die vortheilhafteste Gestalt der Züge bei gezogenen Geschützen », dans l'Archiv für die Artillerie- und Ingenieur Officiere des deutschen Reiches, 1853; « Zur Bewegung der Geschosse », dans le Civil-Ingenieur, 1885; « Synthetische Theorie der Krümmung von Flächen », dans la Zeitschrift für Mathematik de Schlömilch, 1886; « Synthetisch-geometrische Theorie der Krümmung von Curven und Flächen 2. Ordnung », Stuttgart, 1886; « Theoretische Studien zur Ballistik der gezogenen Gewehre. Eine Methode zur Bestimmung der vortheilhaftesten Combination von Caliber, Drallwinkel, Geschosslänge, Geschossgewicht etc. », Hanôvre, 1887, etc. etc.

Crapols (Vincent), médecin italien, né, à Livourne (Toscane), le 5 mars 1837. Il fit ses premières études chez les Pères Scolopii de Florence, et ensuite les études médicales à l'Université de Pise et à l'Institut des Études Supérieures de Florence. Il prit part à la campagne de 1859 en qualité d'aide-chirurgien dans l'armée toscane, et à la bataille de Lissa (1866) comme médecin de corvette de 1re classe à bord du cuirassé Maria Pia. En 1865, le ministère de la marine l'envoya à Ancône à l'occasion du choléra qui sévissait dans cette ville, et il s'y distingua de la sorte que la Municipalité lui décerna une médaille en argent. De 1862 à 1867, médecin de la marine, de 1867 à 1864 médecin du bagne de Savonne, de 1874 à 1886 médecin de l'hôpital civil de la même ville, membre effectif de l'Académie médico-physique de Florence. On lui doit de nombreux articles d'argument médical insérés dans l'Imparziale, dans les Annali d'Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, dans le Sperimentale et dans plusieurs autres journaux de médecine; une monographie sur la « Para lisi spinale infantile », Savonne, 1860. Il a traduit de l'allemand et publié avec des notes, chez l'éditeur Jovene de Naples, un ouvrage en 10 vol. de Pathologie et Thérapie de Ziemmsen, et 3 vol. sur les maladies des eufants de Gerhardt. Enfin, il a collaboré, sous le pseudonyme de Fausto, au journal le Fanfulla, où ses articles étaient particulièrement goûtés par les lec-

Craven (Mme Augustus, née Pauline DE LA FERRONAYS), femme de lettres française, fille de l'ancien ministre et ambassadeur de Charles X, née en 1820; elle a publié: « Récit d'une sœur », 2 vol.; « Anne Sévérin »; « Fleurange », 2 vol.; « Le mot de l'enigme », 2 vol.; « Eliane », 2 vol.; « La sœur Nathalie Narischkine, fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul »; « Le travail d'une âme »; « Adélaïde

Capece Minutolo »; « Réminiscences. Souvenirs d'Angleterre et d'Italie »; « La jeunesse de Fanny Kemble »; « Une année de méditations »; « Le Valbriaut »; « Lady Georgiana Fullerton, sa vio et ses œuvres »; et plusieurs brochures, parmi lesquelles nous citerons: « Le Comte de Montalembert »; « Deux incidents de la question religiouse en Angleterre »; « La marquise de Mun »; « Robert de Mun ». Ses livres ont ou un grand succès auprès des familles religiouses et se distinguent sur tout par la beauté et l'élévation des sentiments qu'ils mettent en relief.

. Crawford (Francis-Marion), romancier nordaméricain, né, aux Bains de Lucques (Italie), le 2 août 1854, fils de M. Thomas Crawford, le sculpteur américain lien connu. Il fut élevé à l'école de Saint-Paul aux États-Unis et au Trinity-College de Cambridge en Angleterre, et fréquenta, pendant quelque temps, le Polytechnicum de Karlsruhe et l'Université de Rome. On lui doit: « Mr. Isaac », 1882; « Dr. Claudius, 1883; « A Roman Singer » (publié en 1884); ◆ To Leeward », 1883; « An American Politician », 1884; « Zoroaster », 1885; « A tale of a Lonely Parish >, 1885; « Saracinesca », 1887; « Marzio's Crucifix », 1887; « Paul Patoff », id.; • With the Immortals », 1888. M. M. Crawford a dirigé le Indian Herald, journal quotidien qui a paru à Allahabad (1879-1880). Italien de naissance et de sympathies, M. C. réside presque toujours à Sant'Agnello de Sorrento, Villa

Creanga (Jean), écrivain roumain, né, le 1er mars 1837, au village de Humulesti (district de Niamtzo). M. C., qui est instituteur élémentaire à Jassy, a débuté dans les lettres avec plusieurs livres à l'usage des écoles; plus tard, il a publié dans le Convorbiri Literare, une série de contes populaires, dont nous donnons ici les titres: « Soaira in trei nurori »; « Danila Prepeleac »; « Capra uc trei izi »; « Povestea poruclui »; « Mos Nechifor Cotrariul »; « Stan patitul »; « Harap alb »; « Ivan Turbinca ».

Credé (Karl-Siogmund-Franz), médecin allemand, né, le 23 décembre 1818, à Berlin; de 1838 à 1842, il étudia la médocine à Berlin et à Heidelberg, où il prit ses grades; il parcourut ensuite l'Autriche, l'Italie, la France, la Belgique, la Suisse, pour so perfectionner dans ses études; devint, en 1843, médecin assistant à la clinique d'obstétrique de Berlin; en 1850, il fut reçu privat Docent pour la même science à l'Université de Berlin; en 1852, il fut nommé directeur de l'École des sages-femmes et médecin de la section des accouchées à l'hôpital de la Charité. En 1856, il fut appelé à Leipzig en qualité de professeur d'obstétrique, directour de l'Ecole des sages-femmes et de l'Institut de la Maternité. En 1870, il a été titré conseiller intime pour la médecine. Il a publié: « Klinische Vorträge über Geburtshilfe », 1853-54; « Lehrbuch der Hebammenkunst », 4<sup>me</sup> éd. 1886, outre plusieurs mémoires dans les jour naux spéciaux et surtout dans les Archiv fus Gynäkologie qu'il rédige avec Spiegelberg.

Credner (Hermann), géologue allemand, né à Gotha, le 1er décembre 1841. M. C., qui 💩 professeur honoraire à l'Université de Leipzige directeur des travaux géologiques du Royaum de Saxe, a publié: « Ueber die Gliederung de oberen Juraformation und der Wealden-Bil dung in nordwest. Deutschland », Prague, 1863 « Die Pteroceras Schichten der Umgebung von Hannover », Berlin, 1864; « Geognostisch Beschreibung der Bergwerksdistricts Andreas berg », id., 1865; « Geognostiche Karte de Umgegend von Hannover », Hanovre, 1865: « Das Leben in der todten Natur », Leipzig 1871; « Elemente der Geologie », id., 1872 5me éd., 1883, une traduction française, sur la 3me éd. allemande en a été donnée par M. R Monier, sous le titre : « Traité de géologie et de paléontologie », Paris, Savy, 1879; « Geo. log. Führer durch das sächsische Granulitgebin ge », Leipzig, 1880; « Geologische Profile durch den Boden der Stadt Leipzig und deren näch ster Umgebung », id., 1883; « Geologischi Uebersichtskarte des sächsischen Granulitsge birges und seiner Umgebungen », id., 1884 outre plusieurs articles et mémoires inséré dans les journaux spéciaux. — En 1863 et 1868 M. C. a fait des voyages scientifiques dans l'Amérique du Nord.

Créhange (Gaston), historien français, né, à Besançon (Doubs), en 1851. M. C., qui est agrégé de l'Université, professeur d'histoire de géographie à l'École alsacienne à Paris de au Collège Sévigné, a publié: « Histoire de la Russie depuis la mort de Paul 1er jusqu'à noi jours », Paris, G. Baillière, 1882.

Creighton (Charles), médecin anglais, fu élevé à l'Université d'Aberdeen. Après avoi été perfectionner ses études à Vienne et à Beilin, il fut pendant quelque temps démonstrateu d'anatomie à Cambridge. On lui doit: « Contributions to the Physiology and Pathology of the Breast and the Lymphatic Glands », 1878; « Be vino Tuberculosis in Man », 1881; « On the Autonomous Life of the Specific Infections 1883; les articles: « Medecine » et « Pathology » de la 9me éd. de l'Encyclopoedia Britanica; il a traduit la « Geographical and Historical Pathology », de Hirsch, 1883-85, et a donné plusieurs articles au Journal of Anatom and Physiology.

Creighton (le révérend Mandell), théologie anglais, né, à Carlisle (comté de Cumberland le 5 juillet 1843. Il fit ses études à l'école d la cathédrale de Durham et au collège de Me ton à l'Université de Oxford, dont, en 1866, fut élu fellow. De 1867 à 1875, il ensei

histoire à Oxford, et il quitta cette ville pour Ere desservant de l'église d'Embleton dans le momté de Northumberland. En 1884, il fut élu . la chaire, récemment fondée, de professeur de histoire ecclésiastique à l'université de Camridge, et l'année suivante il fut nommé, par la souronne, chanoine de la cathédrale de Worester. En 1886, il fondait l'English Historical Zeview. On a de lui: « Primer of Roman Histoy >, Londres, Macmillan, 1875; « The Age of lizabeth >, 1876; « The Life of Simon de fontfort >, 1877; « The Tudors and the Reormation »; « Primer of English History », 877; « A Shilling History of England »; : History of the Papacy during the period of he Reformation »; « Life of Cardinal Woley », etc. Outre les titres et les grades reçus le plusieurs universités anglaises et américaiies, M. C. est membre de la Società romana di turia patria et membre correspondant de la soiété historique du Massachussetts.

Creizenach (Wilhelm-Michael-Anton), littéateur allemand, né, le 4 juin 1851, à Francort s-le-M., et fils du celèbre historien de la ittérature Theodor C. Après avoir fréquenté B gymnase de son pays natal, il se rendit aux Iniversités de Gœttingue et de Leipzig, où il se fit recevoir, en 1879, privat Docent d'histoire **littéraire**; en 1883, il passa en qualité de proesseur à Cracovie. M. C. a publié: « Legend and Sagen von Pilatus », dans les Beitrage zur Zeschichte der deutsche Sprache und Literatur, -874; « Judas Ischariot in Legende und Sage Les Mittelalters », dissertation, id., 1876; « Veruch einer Geschichte des Volksschauspiels von Doctor Faust », Halle, 1878; « Zur Entstehungsgeschichte des neueren deutschen Lustspiels », d., 1879; « Die Bühnengeschichte des Goethitchen Faust >, Francfort, 1881. M. C. a publié ussi la 2me éd., du « Briefwechsel zwischen Boethe und Marianne von Willemer », Stuttgard, 1878; en outre, il a collaboré à l'Allgemeine leuische Biographie et donné plusieurs articles t dissertations à l'Archiv für Litteraturgeschchte, a l'Anglia et au Litterarische Centralblatt.

Crémazy (Laurent), magistrat colonial franmis, conseiller à la Cour d'appel de l'île de la Réunion. On lui doit: « L'Île de la Réunion et Madagascar », Paris, Poulet-Malassis, 1861; La question de Madagascar », id., Dentu, 1863; « Notes sur Madagascar », 1<sup>re</sup> partie, id., Berger-Lévrault, 1883, 2<sup>me</sup> partie, id., id., 1884; partie, id., id., 1885.

Cremer (August-Hermann), théologien allepand, né, à Unna (Westphalie), le 18 novemtre 1834. M. C., qui est professeur ordinaire de dogmatique à l'Université de Greifswald, a sublié: « Die eschatologische Rede Jesu Christi. Latthai 24, 25 », Stuttgard, 1860: « Ueber den lischen Begriff der Erbauung », Barmen, 18; « Ueber die Wunder im Zusammenhange der göttlichen Offenbarung », id., 1865; « Jenseits des Grabes », leçon d'ouverture, Güterslok, 1868; « Biblisch theolog. Wörterbuch der neutestament. Gräcitat », Gotha, 1868, 4 ne éd., 1884-1886; « Ueber Luther's Stellung zur Judenmission », Barmen, 1870; « Die kirchliche Trauung, hist. ethisch und liturgisch >, Berlin, 1875; Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis », Berlin, 1887; « Die Befähigung zum geistlichen Amte >, id., 1878; Die Bibel im Pfarrhause und in der Gemeinde », id., id.; « Unterweisung im Christenthum nach der Ordnung des kleinen Katechismus », Güterslok, 1883; « Ueber den Zustand nach dem Tode », id., id.; « Reformation und Wissenschaft », discours académique, Gotha, 1883.

Cremer (Cristophe-Joseph), homme politique et journaliste allemand, né, à Bonn, le 15 juillet 1840. Lorsqu'il eut terminé ses études à l'Université de sa ville natale, il fut, pendant deux années, attaché à la rédaction de la Kölnische Zeitung, puis de la Kölnische Handelszeitung. En 1866, il retourna à l'Université de Bonne pour étudier la médecine, et se rendit, en 1868, à Paris, où il s'occupa de sciences et d'histoire; en même temps, il était correspondant de plusieurs feuilles allomandes. De retour en Allemagne, en 1870, il prit la direction du Westfülische Merkur, puis fut, à partir de 1871, rédacteur de la Germania. En 1875, après le soulèvement carliste, il fit un voyage en Espagne, et visita le camp de Don Carlos. La même année, il fut élu député au Landtag par le deuxième arrondissement de Cologne, et siégea sur les bancs du centre, ce qui ne l'empêcha pas de se séparer souvent de ce groupe. Après un court séjour à Wurzbourg, où il dirigea, en 1877, la Bavaria, il vint se fixer à Berlin, fit une guerre acharnée au parti progressiste, très puissant dans cette ville, et se présenta aux élections de 1882 comme candidat des conservateurs, qui l'élurent dans l'arrondissement de Teltow-Charlottenbourg. Parmi ses écrits, nous citerons: « Aus dem Karlistenlager », 1874; « Die politische und soziale Bedeutung der vatikanischen Definition vom unfehlbaren Lehramte des rëmischen Papstes >, 1876: « Europa, Russland und die orientalische Frage », 1876.

Crémieux (Hector-Jonathan), auteur dramatique français, né, à Paris, le 18 novembre 1828, de la même famille que le célèbre homme politique du même nom. Ses études terminées au lycée Bourbon, il suivit les cours de l'école de Droit, fut à la révolution de Février lieutenant dans la garde mobile, puis entra, en 1852, au ministère d'État. C'est vers cette époque qu'il débuta dans la littérature avec son frère Emile en faisant imprimer à leurs frais une tragédie de « Fiesque », en cinq actes et huit tableaux, d'après Schiller. Il donna ensuite aux Bouffes-Parisiens: « Élodie ou le

Forfait nocturne », mélodrame en un acte, avec Léon Battu. Dès lors il ne cessa de travailler pour le théâtre. Il a fait représenter successivement, à l'Odéon: « Qui perd gagno », comédie-proverbe en un acte, 1856; aux Bouffes-Parisiens: « Le Savetier et le Financier », un acte, musique d'Offenbach; « La Demoiselle en loterie », un acte, musique d'Offenbach, avec Jaime fils, 1875; « Orphée aux Enfers », opérette-bouffe, en quatre tableaux, musique d'Offenbach, 1858; à la Gaîté: « Germaine », drame en cinq actos, tiré du roman d'Edmond About avec Dennery; « Le Savetier de la Rue Quincampoix », drame en cinq actes, avec Dennery, 1859; à la Porte Saint-Martin: « La Voie Sacrée, ou les Étapes de la gloire », drame en cinq actes et quatorze tableaux, avec Woestyne et Bourget; « Le Pied de Mouton », féerie en cinq actes et vingt tableaux, imitée de Martainville, avec Cogniard frères, 1860; au Théâtre Lyrique: « Ma tante dort », opéra-comique en un acte, musique de Caspers; aux Bousses-Parisiens: « Le Roman comique », . opéra-bouffe en un acte, musique d'Offenbach, avec L. Halévy, 1860; « Les Eaux d'Ems », opérette en un acte, musique de Leo Délibes, avec Ludovic Halévy; « La Chanson de Fortunio », opérette en un acte, musique d'Offenbach, avec L. Halévy; « Le Pont des Soupirs », opéra-bouffe en quatre actes, musique d'Offenbach, avec L. Halévy; « Une fin de bail », opérette en un acte, musique de A. Varney, avec L. Halevy, 1862; « La Baronne de San Francisco », opérette en deux actes, musique de Caspers, avec L. Halévy; au Châtelet: « Aladin ou la lampe merveilleuse, féerie en vingt tableaux, avec Dennery, 1863; aux Bouffes-Parisiens: « Les Bergers », opéra-comique en trois actes, musique d'Offenbach, avec Philippe Gille, 1865; « La Bonne aux camélias », vaudeville en un acte, avec Jaime, 1867; à l'Opéra-Comique: « Robiuson Crusoë », opéra-comique en trois actes et cinq tableaux, musique d'Offenbach, avec Cormon; aux Menus-Plaisirs: « Geneviève de Brabant », opéra-bouffe en cinq actes et neuf tableaux, avec Trefeu, musique d'Offenbach; au Palais-Royal: « A qui le singe », vaudeville en un acte, avec Jaime, 1868; aux Folies-Dramatiques: « Le Petit Faust », opéra-bouffe en trois actes et quatre tableaux, musique d'Hervé, avec Jaime, 1869; « Les Turcs », opéra bouffe en trois actes, musique d'Hervé, avec Jaime; aux Variétés: « Le Trône d'Ésope », opérette-bouffe en trois actes, musique d'Hervé, avec Jaime, 1871; « Le Tour du Cadran », vaudeville en cinq actes et six tableaux, avec Henri Bocage, 1872; « La Veuve du Malabar », opérette en 3 actes, musique d'Hervé, avec Delacour, 1873; à la Renaissance: « La Jolie Parfumeuse », opéra-comique en trois actes, musiue d'Offenbach, avec Ernest Blum; « Le Salon cerise », vaudeville en un acte, avec Be « La Famille Trouillat », opéra-bouffe en tri actes, musique de Vasseur, avec Ilum, 18 « Bagatelle », opéra-comique en un acte, » sique d'Offenbach, avec Blum; à la Gaîté: « phée aux Enfers », opéra-féerie en quatre tes et douze tableaux; aux Folies - Dramatique « La Belle Poule », opéra-bouffe en trois tes, musique d'Hervé, avec Saint-Albin; «1 Foire Saint-Laurent », opéra-bouffe en tre actes, musique d'Offenbach, avec Blum et Sain Albin, 1877. — Les dernières œuvres de cel cond écrivain sont: « La Carte forcée », com die en deux actes, 1882; « Autour du mad ge », comédie en cinq actes, tirée du charma volume de Gyp, 1833; « L'Abbé Constantin en collaboration avec M. P. Decourcelle, con die en quatre actes, d'après le roman de Halévy, 1887, etc.

Cremona (Louis), illustre mathématicien il lien, né, à Pavie, le 7 décembre 1830. M. C mona est maintenant chevalier et membre i conseil de l'ordre du Mérite de Savoie, se teur du Royaume depuis le 16 mars 1879, me bre de la Société italienne des sciences di des quarante, de l'Académie royale des Line de l'Institut lombard, de l'Académie de Bol gne, des Sociétés royales de Londres, d'Édi bourg, de Gœttingue, de Prague, de Liège! de Copenhague, des Sociétés de mathématiq de Londres, de Prague et de Paris, des M démies royales de Naples, d'Amsterdam et Munich, membre honoraire de la Société phil sophique de Cambridge, de l'Association b tannique pour le progrès des sciences, memb du conseil supérieur de l'instruction publique professeur de mathématique supérieure à l'Un versité de Rome et directeur de l'école d'a plication pour les ingénieurs de Rome. - & pero était originaire de Novare, et issu d'a famillo qui, d'abord fort aisée, essuya des ! vers de fortune. En avril 1848, M. Creme quitta la maison paternelle, pour combattre premières campagnes de l'indépendance da les rangs des volontaires italiens et penda dix-huit mois il pris part à la guerre sur le bords de la Piave et dans la ville de Venis où il resta jusqu'au jour de la capitulation. B venu dans ses foyers, il fit ses études unive sitaires à Pavie, où il fut un des meilleurs lèves de M. Brioschi, l'éminent mathématicie Il entra ensuite dans la carrière de l'enseign ment; il fut d'abord professeur de mathéma ques élémentaires au gymnase et au lycée Crémône et ensuite au lycée de Saint-Alexa dre à Milan. En 1860, il fut nommé professe de géométrie supérieure à l'Université de Bol gne; en 1866, il passa à Milan comme profi seur de géométrie supérieure et de statique phique à l'Institut technique supérieur et en en 1873, il fut appelé à réorganiser l'école d'a

plication pour les ingénieurs de Rome. Il consacra toute sa vie à l'étude de la haute géométrie et à la réforme de l'enseignement des mathématiques dans les écoles moyennes et supérieures de l'Italie. On lui doit surtout l'intro-Juction de la géométrie projective et de la statique graphique dans l'enseignement public de notre pays. M. Cremona a obtenu deux prix décernés par l'Académie de Berlin. Le premier, an 1866, avec le professeur Sturm, pour avoir concouru au prix Steiner avec une « Memoria sulle superficie di terzo ordine ». En 1868, il obtint le même prix sans avoir concouru. La netteté et l'élégance scientifique unies à toutes les hardiesses de la pensée scientifique moderne sont les caractères principaux de cet éminent mathématicien. Dans son aspiration constante au contrôle des procès analytiques par les géométriques et à la substitution, ou au moins à la prééminence de ces derniers, il devint un interprête heureux du goût scientifique des italiens et un grand continuateur des traditions scientifiques qu'il avait trouvé interrompues. L'accueil fait aux travaux scientifiques de M. Cremona a été aussi heureux en Angleterre qu'en Allemagne et, ainsi que nous l'avons déjà dit, il a eu l'honneur, fort rare pour un étranger, d'être nommé membre de la Socitété royale de Londres. Parmi ses nombreux écrits publiés en librairie, nous citerons: « Introduzione ad una seoria geometrica delle curve piane », Bologne, 1862, dont M. Curtze donna, en 1865, une traduction allemande à Greifswald et qui fut plus tard réimprimée par M. Calvary à Berlin et traduite en tchèque, par M. Weyr, Prague, 1873; superficie >, 2 parties, Milan et Bologne, 1867; traduit en allemand par M. Curtze (Berlin, Calvary, 1870), qui y ajouta une traduction du • Mémoire de géométrie pure sur les surfaces du troisième ordre », que M. Cremona avait inséré dans le 68me vol. du Journal für die reine und angewandte Mathematik publié à Berlin par A. L. Crelle; « Rappresentazione della superficie di Steiner e delle superficie gobbe di terzo grado sopra un piano », Milan, Brigola, 1867; ■ Sugli integrali e differenziali algebrici », Bologne, Gamberini et Parmeggiani, 1870; « Le figure reciproche nella statica grafica », Milan, Bernardoni, 1872, publié à l'occasion du mariage de la fille de M. Brioschi et dont M. Migotti a publié à Vienne une traduction allemande; « Elementi di geometria projettiva ad uso degli istituti tecnici del Regno d'Italia », Turin, Paravia, 1873, traduits en français par M. Dewulf, Paris, Gauthier Villars, 1875; « Elementi di calcolo grafico ad uso degli istituti ecnici del Regno d'Italia », id., id., 1874; dont L. Curtze a publié, en 1875, à Borlin, une traenction allemande; « Le figure reciproche nolla atica grafica », 3me éd., Milan, Hocpli, 1879;

« Collectanea mathematica nunc primum edita », en collaboration avec E. Beltrami, id., id., 1881; « Modificazioni alla legge sull'istruzione suporiore », discours, Rome, Forzani, 1887. Sans prétendre donner une bibliographie complète des travaux de cet illustre mathématicien, nous présentons ici la liste de plusieurs mémoires qu'il a publié dans différents journaux et recueils scientifiques: dans les Annali di scienze matematiche-fisiche publiés à Rome par Barnaba Tortolini; « Sulle tangenti sfero-conjugate », 6me vol., 1855; « Intorno ad un teorema di Abel >, 7100 vol., 1856; « Sulle linee del terz'ordine a doppia curvatura », 2me série, 1er et 2me vol., 1858-59; « Intorno alla superficie della seconda classe inscritta in una stessa superficie sviluppabile della quarta classe », 2me vol., 1859; « Intorno alle coniche inscritte in una stessa superficie sviluppabile del quart'ordine (e terza classe), id., id.; « Sopra un problema generale di geometria », 3me vol., 1860; « Intorno ad una proprietà delle superficie curve, che comprende in sè come caso particolare il teorema di Dupin sulle tangenti conjugate », id., id.; « Sulle coniche e sulle superficie di second'ordine congiunte », id., id.; « Intorno alla curva gobba del quart'ordine per la quale passa una sola superficie di secondo grado x, 4 ne vol., 1861; « Sopra alcune questioni nella teoria delle curve piane >, 6me vol., 1864; dans la deuxième série des mêmes Annali dirigée par M. Brioschi et par M. Cremona lui-même: « Rappresentazione di una classe di superficie gobbe sopra un piano, e determinazione delle loro curve assintetiche », 1er vol., 1867-68; dans les Nouvelles Annales de Mathématiques par MM. Terquem et Gerono: « Sur les coniques sphériques », 19me vol., 1860; « Propriété de la cubique gauche », id., id.; « Mémoire de Géométrie pure sur les cubiques gauches », 2me série, 1 vol., 1862; « Démonstration géométrique de deux théorèmes relatifs à la surface d'égale pente circonscrite à une conique », 4mc vol., 1865; dans les Atti del R. Instituto Lombardo di scienze, lettere ed arti de Milan: « Sulle superficie gobbe del terz'ordine », 3me vol., 1860; dans les Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; « Introduzione ad una teoria geometrica delle curve piane », 12me vol., 1861; « Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane », 2me série, 2me vol., 1862; « Nuove ricerche di geometria pura sulle cubiche gobbe ed in ispecie sulla parabola gobba », 3me vol., 1863; « Preliminari di una tooria geometrica delle superficie », 6me vol., 1866; « Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane », 2º sér., 5me vol., 1866; « Sulle superficie gobbe di quarto grado », id., 8me vol., 1868; « Sugli integrali a differenziale algebrica » 10me vol., 1870; « Sulle linee di curvatura delle superficie e di secondo grado », "sim ser.,

1er vol., 1871; « Sulla trasformazione razionale di 2º grado nello spazio, la cui inversa è di 4º grado », id., id., id.; « Rappresentazione piana di alcune figure algebriche dotate di curve cuspidali », id., 2me vol., 1872; dans le Rendiconto delle sessioni dell'Accademia delle Scienze dell' Istituto di Bologna: « Intorno alla trasformazione geometrica di una figura piana in un'altra pur piana, sotto la condizione che ad una retta qualunque di ciascuna delle due figure corrisponda nell'altra una sola retta », 1861-62; « Sur les transformations géométriques des figures planes >, 1873; dans le Journal für die reine und angewandte Mathematik, publié à Berlin, par A. L. Crelle: « Sur quelques propriétés des lignes gauches de troisième ordre et classe », 58me vol., 1861; « Note sur les cubiques gauches », 60me vol., 1862; « Sur les surfaces gauches du 3me dégré », id., id.; « Sur les hyperboloïdes de rotation qui passent par une cubique gauche donnée », 63 ne vol., 1864; « Sur la surface du quatrième ordre qui a la propriété d'être coupée suivant deux coniques par chacun de ses plans tangents », id., id.; « Sur l'hypocycloïde à trois rebroussements », id., id.; « Mémoire de géométrie pure sur les surfaces du troisième ordre », 68me vol., 1868; dans les Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences de Paris: « Courbes gauches décrites sur la surface d'un hyperboloïde à une nappe >, 52me vol., 1861; « Sur les surfaces développables du cinquième ordre >, 54me vol., 1862; « Sur les nombres des coniques qui satisfont à des conditions doubles », 59me vol., 1864; dans le Giornale di Matematiche ad uso degli studenti delle Università italiane, publié à Naples par MM. Battaglini, Janni et Trudi: « Sulla teoria delle coniche », 1er vol., 1863; « Un teorema sulle cubiche gobbe », id., id.; « Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane », id., id.; « Area di un segmento di sezione conica », id., id.; « Sulla projezione iperboloïdica di una cubica gobba », 2me vol., 1864; « Sulla teoria delle coniche », id., id.; « Considerazioni sulle curve piane del terz'ordine », id., id.; « Sulle trasformazioni geometriche delle figure piane », 3me vol., 1865; dans les Reports of the British Association for the Advancement of Science: « On the geometrical transformation of plane curves >, 34me vol., 1884; dans The Oxford, Cambridge and Dublin Messenger of Mathematics: « On the fourteen-points conic », 3me vol., 1866; « On normal to conics, a new treatment of the subject », id., id.; dans les Mathematische Annalen, publiés à Leipzig par MM. A. Clobsch et C. Neumann: « Ueber die Abbildung algebraischer Flächen >, 4me vol., 1871; « Observations géométriques à propos de la note de M. Brioschi: Sur les tangentes doubles d'une courbe du 40 ordre arec un point double », id., id.; dans les Rendiconti del Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere: « Rappresentazione della su perficie di Steiner e delle superficie gobbe di terzo grado sopra un piano », 4me vol., 1867 « Un teorema intorno alle forme quadratiche non omogenee fra due variabili », id., id.; « So pra una certa famiglia di superficie gobbe » « Sopra una certa curva gobba di quarto ordi ne »; « Sull'opera del prof. Casorati: Teoria delle funzioni di variabili compresse >, 2me sé rie, 1er vol., 1868; « Sulla trasformazione delle curve iperelittiche », 2me vol., 1869; « Intorne al numero dei moduli delle equazioni o delle curve algebriche di un dato genere », en colla boration avec M. F. Casorati, id., id.; « Sulle ventisette rette di una superficie del terzo or dine », 3me vol., 1870; « Sulla superficie d quart'ordine, dotata di una conica doppia > 4me vol., 1871; « Sulle trasformazioni razional nello spazio », id., id.; ce dernier mémoire fu reproduit par Weyr dans le Ziva de Prague e par Dewulf dans le Bulletin de Sciences mathé matiques et astronomiques, dirigé par M. Dar boux à Paris; dans les Memorie di matematica e di fisica della Società italiana delle Scienze: « Annali della Società italiana delle scienze da 16 aprile 1875 al 15 ottobre 1877 », 3me série 3me vol., 1879; en outre, il a traduit de l'alle mand: « Elementi di matematica del Dr Rie cardo Baltzer », Gênes, typ. dei Sordo-Muti 1867-68.

Crépet (Eugène), homme de lettres français né, à Dieppe (Seine inférieure), le 5 mars 1827, d'une famille de magistrats. Il a dirigé, avec la collaboration de de Banville, Baudelaire, Ed Fournier, Th. Gautier, Louis Moland, Sainte-Beuve etc., la publication, faite à ses frais, de livre intitulé: Les Poètes français, recueil de chefs-d'œuvre de la poésie lyrique en France de puis les origines jusqu'à nos jours, 4 vol., Pa ris, Gide et Hachette, 1861-1863. Il a publi le « Trésor épistolaire de France », 2 vol., Pa ris, Hachette, 1865; il a donné, de 1866 à 1861 nombre d'articles à la Revue moderne et à l Revue nationale notamment à la première un étude sur Madame Roland, des lettres inédite de Fauriel sur la situation politique en France pendant les premières années de l'empire, et un étude sur les pamphlets du Cardinal de Rets Il a fait paraître dans la seconde des extrait d'une correspondance inédite de Benjamin Cons tant avec Rosalie Constant sa cousine; dei lettres inédites du Président de Brosses au c lèbre physicien Bonnet; il a donné un Bulk tin de la Société de l'Histoire de France, de lettres inédites du duc d'Enghien au cardina Mazarin pendant la campagne de Rocroy; il. publié les « Œuvres posthumes et Correspos dances inédites de Charles Baudelaire >, pri cédées d'une étude biographique, Paris, Qual tin, 1887.

---

Crépin (François), botaniste belge, né, à Rochefort, le 30 octobre 1830. Ancien professeur de botanique à l'École d'horticulture de l'État à Gand, ancien conservateur au musée royal d'histoire naturelle de Belgique, M. Crépin est maintenant directeur du jardin botanique de l'Etat à Bruxelles et membre de la classe des sciences de l'Académie royale de Belgique. Il a publié quelques brochures; un « Manuel de la flore de Belgique », Bruxelles, 1860, qui a eu de nombreuses éditions; « un « Guide du touriste à Rochefort et ses environs », Rochefort, 1870, signé du pseudonyme F. C. DE LA FAMENNE; le chapitre de la Patria Belgica, intitulé: « Géographie botanique de la Belgique »; des notices dans l'Annuaire et la Biographie nationale, publié par l'Académie de Belgique; des « Notions élémentaires de botanique à l'usage des écoles », Bruxelles, 1876, écrites avec M. J. Poncin, réimprimées en 1882 et traduites en flamand en 1888; et un « Guide du botaniste en Belgique », Bruxelles, 1878. Mais ses travaux scientifiques les plus importants sont épars dans les Mémoires et le Bulletin de l'Académie, dans le Bulletin de la Société royale belge de botanique (auquel il a donné d'admirables Primitiæ monographiæ Rosarum »), dans les Bulletins de la Fédération des Sociétés d'horticulture de Belgique, du Cercle d'arboriculture de Belgique, de la Société botanique de France, dans les Annales de la Société phytologique et micrographique d'Anvers, dans la Belgique horticole, la Revue populaire des sciences, le Naturalist de Londres, la Revue de l'horticulture belge et étrangère, la Flore des serres et des jardins de l'Europe, le Prodromus flora hispanica de Willkomm et Lang, l'Athenœum belge, le Bulletin du Club alpin belge, dont il est le sécrétaire, etc.

Crépon (Théophile), jurisconsulte et magistrat français, conseiller à la Cour de Cassation, né, à Beaupréau (Maine et Loire), le 25 septembre 1825. Il a publié: « De l'usurpation de la noblesse avant 1789 >, Paris, Durand, 1860; Code annoté de l'expropriation pour cause d'utilité publique, France, Algérie et colonies, ploi du 3 mai 1841, lois diverses, ordonnances Fat decrets », id., Chevalier Maresque, 1885; De la négociation des effets publics et autres, Mroits, obligations, responsabilités des agents de change, coulissiers, banquiers, donneurs d'ordres et de la chambre syndicale des agents de change, dans les marchés au comptant et à terme et les transferts », id., Picon, 1886; « Traité de l'appel en matière civile », 2 vol., id., Laroze et Forcel, 1888.

Crescini (Vincent), romaniste italien, né, à Padoue, le 10 août 1857. Il fit toutes ses étu-🛤 dans sa ville natale où il fut reçu docteur lettres, le 4 juillet 1879. Après avoir fait le

se rendit à Milan pour se perfectionner dans l'étude des littératures romanes sous les professeurs Ascoli et Reina. L'année suivante, il fut chargé de l'enseignement de l'histoire comparée des langues classiques et néo-latines à l'Université de Gênes et quelques mois plus tard il y était nommé professeur extraordinaire, A la mort du regretté professeur Canello, il passa à l'Université de Padoue en qualité de professeur extraordinaire des langues et des littérature neo-latines, fonctions qu'il occupe encore. Pendant trois ans il suppléa le professeur Guerzoni dans l'enseignement de la littérature italienne à la même Université. Il a publié une étude sur « Orlando nella Chanson de Roland e ne' poemi del Bajardo e dello Ariosto »; « Contributo agli studî sul Boccaccio », Turin, Locscher, 1887; « Lettere di Jacopo Corbinelli, contributo alla storia degli studî romanzi »; dans le Giornale storico della Letteratura italiana, II vol., 6 livr., deux essais de ses études qui seront bientôt recueillis en un volume, sur une légende très-fameuse au moyen-age et fort répandue dans les littératures néo-latines et allemande, celle de Fiorio et Biancafiore: « Due studii riguardanti opere minori del Boccaccio >, Padoue, 1882, et des articles dans le Giornale storico della Letteratura italiana, 18 vol., liv. 10 et 11. Il a publié, en outre, des articles, des recensions, des notes en plusieurs journaux, dans la Zeitschrift für romanische Philologie, dans le Giornale Storico della letteratura italiana, et dans la Rivista critica della Letteratura italiana etc. On lui doit aussi une biographie du prof. Canello dans la Miscellanea di Filologia e Linguistica in memoria dei prof. Caix e Canello et la commémoration de Giuseppe Guerzoni lue à l'Université de Padoue.

Crespi (Vincent), archéologue italien, né à Cagliari. M. Crespi, qui est professeur de dessin dans l'institut technique Pietro Martini de sa ville natale, sous-secrétaire du Musée royal d'archéologie, membre correspondant de l'Institut impérial allemand d'archéologie, de l'Académie fisio-medico-statistique de Milan, de la Société économique de Chiavari, membre honoraire de l'Académie d'histoire nationale de Palerme, commissaire pour les Musées et les fouilles de la province de Cagliari, a le mérite d'avoir illustré la collection d'antiquités de la Sardaigne de M. R. Chessa, aujourd'hui appartenant au Musée de Sassari. Nous counaissons de lui: « Postilla alla lapide terminale di Liseddu », Cagliari, Timon, 1869; « Studii e conghietture sopra una lapide del R. Museo », id., id., 1871; « Il Museo di antichità di Cagliari, descritto ed illustrato », id., id., 1872, ouvrage qui malhoureusement se borne aux monuments de l'age de la pierre et du cuivre.

Crié (Louis), naturaliste français, né, à Comie (Sarthe), le 1 r ayril 1850. Fils d'un phar

rvice militaire comme volontaire d'un an, il

macien, il fut, de bonne heure, initié à la botanique, et c'est à cette science qu'il est resté plus particulièrement attaché. Interne des hôpitaux de Paris, en 1872, préparateur à la Faculté des sciences de Caen, en 1874, il prit le grade de docteur, en 1877, et aussitôt fut appelé à la chaire de botanique de la Faculté de Rennes. M. Crié est, en même temps, professeur à l'École de médecine et de pharmacie établie dans cette ville. En raison de sa compétence, de bonne heure affirmée, M. Crié a été chargé d'études originales concernant les flores fossiles, par diverses académies et Sociétés savantes françaises et étrangères. C'est ainsi qu'il étudia la flore fossile des îles de la Sonde, de la Malaisie et de la Mélanésie (Pays-Bas), celle dos îles Philippines (Espagne), celle des colonies portugaises d'Afrique, celle de la Nouvelle-Zélande et de la Polynésie, celle de l'Australie, de la Tasmanie (Angleterre), celle du sud de l'Afrique, celle de l'Asie Boréale, celle de l'archipel de Kerguelen et celle des colonies francaises. Ces travaux, ainsi que beaucoup d'autres relatifs à la paléontologie végétale de l'Ouest de la France, ont été publiés sans interruption depuis 1875 dans les Comptes-rendus de l'Académie des sciences. Quelques uns ont paru en brochures, entre autres: « Recherches sur la végétation de l'Ouest de la France à l'époque tertiaire >, Paris, 1878; « Recherches sur la flore pliocène de Java », Leyde, 1888; « Recherches sur les végétaux fossiles de la Malaisie », Paris, id.; « Premières recherches sur la flore fossile de la Nouvelle-Calédonie », Berlin, id.; « Recherches sur la flore fossile des Philippines », Madrid, id. En anatomie et physiologie végétales, on doit à M. Crié de nombreux travaux sur les pyrénomes cités, principalement ceux du groupe des Dépazéées; il faut encore citer: « La Phosphorescence dans le règne végétal », Paris, 1882. La flore actuelle et la géographie botanique ont fait pour le savant botaniste l'objet de nombreuses brochures publiés à Caen, à Bordeaux, à Paris, au Mans et de notes, publiées à l'Académie des sciences. A l'étranger, dit le savant autrichien F. Staube, on connaît surtout ses belles études relatives aux migrations des plantes pendant les diverses époques géologiques et ses recherches sur les affinités des flores secondaires et tertiaires de l'Angleterre, de la province de Saxe, du Portugal, de la Dalmatie, de l'Italie et de l'Amérique du Nord. Avec M. de Saporta, le professeur Louis Crié est, en France, le représentant le plus autorisé de la paléontologie végétale. Ajoutons que M. Crié a écrit pour l'enseignement de la botanique à divers degrés, des ouvrages excellents à la fois par la méthode et par l'intérêt du texte. Citons: « Anatomie et physiologie végetales », Paris, Doin, 1832; « Cours de botanique: Organographie »,

id., id., 1883; « Nouveaux éléments de botan que pour les candidats au baccalauréat ès-scier ces et les élèves en médecine et en pharms cie », id., id., id.; « Les origines de la vie essai sur la flore primordiale. Organisation, de veloppement, affinité. Distribution géologiqu et géographique », id., id.; « Première notions de botanique ». id., id., 1884. Enfi M. Crié a fait œuvre d'historien scientifique e rappelant au monde savant la grande figure d savant naturaliste Pierre Belon, dont il a mi en lumière le génie et fait apprécier les tra vaux trop oubliés. C'est grâce à l'initiative ( au zèle persévérant de M. Crié qu'une statue d P. Belon a été élevée au Mans, le 9 octobr 1887, par souscription internationale.

Crisafulli (Henri), auteur dramatique fran çais, né, à Naples, en 1827; fit ses études Paris au collège Charlemagne, comme élève d l'institution Masson. Il débuta au théâtre pa une série de drames en cinq actes, en collabi ration avec M. Edouard Devicque, mort en 1863 « César Borgia », joué en 1855 à l'Ambigu « Marie Stuart en Écosse », jouée, en 1856, l'Ancien Cirque; « Les deux faubouriens 1 1857; « Giroflé Giroflà », 1858. Il produisi aussi, avec le même, une première comédie qu jouée au Vaudeville, en 1861, eut peu de su ces: « Ernest Ramel ». M. Crisafulli a donn depuis, seul ou avec divers collaborateurs, u assez grand nombre de comédies ou de drames « Le Démon du jeu », Gymnase, 1863; « Mr e Mme Fernel », tiré du roman de M. Ulback Vaudeville, 1864; « Le Passé de M. Jouanne : Gymnase, 1865; « Le Fou d'en face », comé die en un acte, 1866; « La Chouanne », tir du roman de M. Paul Féval, Ambigu, 1867 « Les Loups et les Agneaux », comédie en l actes, 1868; « Autour du lac », comédie en w acte, 1869; « Les Postillons de Fougerolles » drame en 5 actes, 1873; « La Falaise de Per marck », drame en 5 actes, 1873; « L'Idole » drame en 4 actes, 1875; « L'Affaire Coverley » drame en cinq actes, 1876; « Lord Harrington » comédie en cinq actes; « Les Petites Lionnes » comédie en trois actes, avec M. Paul Sipière 1879; « Le Petit Ludovic », comédie en troi actes, 1879; « Le Bonnet de coton », comédia en cinq actes, 1881; « Les Noces d'argent » en trois actes, 1881; ces trois pièces en colla boration avec M. Victor Bernard; « Une perle » pièce en trois actes, 1887; « Le Vertigo », opé ra-bouffe avec H. Bocage, 1883. M. Crisafull a publié, en outre, en collaboration avec I Gustave Armand, la série de romans intitulés « Les Invisibles de Paris », 5 vol., 1866-67 il a donné seul « Le Roi Marthe », 1872, 🧖 traduit du hollandais: « Max Avelaar », 2 vol

Crisafulli (Salvatore), magistrat italien, m à Girgenti, en 1828. Il fit ses études au Sém naire de sa ville natale et à Palerme. En 18

1

L.Y

La suite d'un examen de concours, il fut admis dans la magistrature et il est aujourd'hui sonseiller à la cour d'appel de Palerme. M. Crisafulli est membre de l'Académie des scienes, des lettres et des arts de Palerme, de l'Aadémie Péloritaine de Messine et de la Sociéé d'acclimatation de Palerme. M. Crisafulli, qui l'est occupé surtout des questions politico-juidiques et sociales, a pris une part active aux éformes législatives. Il a publié: « Osservanoni sul 1º libro del progetto di Codice civile l'Italia del Ministro Pisanelli », dans la Gazetta dei Tribunali, Naples, 1864; « Il diritto li punizione nei Governi costituzionali », Monæleone, 1872; « Sulla riforma del giudizio pei Biurati », dans le Circolo Giuridico de Palerne, 1873; « Il giudizio penale dell'Italia, critishe ed emendamenti », Pedone Lauriel, 1884; La campagna filosserica del 1888 », dans le ournal la Sicilia vinicola de Riposto, n. 2 et aniv. - Son fils M. CALOGERO CRISAFULLI, a-Focat, né, à Palerme, en 1854, a publié une monographie « Sui diritti dei figli naturali ».

Crisafulli (Vincent), canoniste italien, frère du précédent, né, à Girgenti, en décembre 1822. Après avoir fait ses études dans le Séminaire de sa ville natale, il s'adonna à l'étude du droit canon dans le célèbre collège des Saints-Augustin et Thomas, et il devint bientôt tellement werse dans cette science difficile que, n'ayant Encore que vingt ans, il publia un ouvrage qui lui procura une renommée dans le monde littéraire: « Studî sull'apostolica sicula Legazia », Palerme, 1852, dans lequel il illustra le privilège alors annexé à la Couronne de Sicile et n vertu duquel les Rois de Sicile pouvaient exercer toutes les jurisdictions ecclésiastiques propres du Légat à latere. L'ouvrage devait être en plusieurs volumes, mais on n'en a publié que premier qui, aussitôt paru, fut mis à l'Index. Le gouvernement d'alors le nomma professeur substitut à la Chaire de droit canon à l'Univerpité de Palerme et, plus tard, l'appela à Naples, our prendre dans le Ministère des Affaires de Dicile la direction du culte qui alors avait une Frande importance à cause des questions qui se Bébattaient entre la Cour de Naples et le Saint-Biège. Après 1860, revenu à Palerme, il y reprit s leçons de droit canon à l'Université, mais 🔁 ne tarda pas à être rappelé à Turin pour y rêter service au ministère des cultes. Ensuite fut nommé Économe général des bénéfices cants dans l'île de Sicile, service qu'il instilui-même et qu'il dirigea pendant treize as, après lesquels il demanda sa retraite pour avoir se consacrer entièrement à ses chères ades. Il a publié aussi un important travail: I R. Patronato sui Vescovadi di Sicilia, e i \*covi non ancora civilmente riconosciuti », derme, 1877, dans lequel il fait preuve de ; son savoir dans les matières juridiques et

surtout dans le droit canon. M. Crisafulli, qui est considéré comme le plus fort canoniste do l'Italie contemporaine, a publié aussi: « Sui privilegi ecclesiastici di Sicilia in rapporto alla annessione dell'Isola al Regno Italiano », Palerme, 1860; « Sul patronato dei beni ecclesiastici di Sicilia, memoria al Consiglio di Stato », Turin, 1864; « Sulla natura del Vescovado di Patti »; « La Pubblica moralità in Italia », discours académique, Palerme, 1881; « La dottrina Cattolica in rapporto alla Scienza sperimentale », Palerme, 1887. — Maintenant il est professeur honoraire de l'Université de Palerme, secrétaire-général de cette Académie des sciences, lettres et beaux arts, membre de plusieurs académies.

Crisenoy (Jules-Etienne GIGAULT de), écrivain et administrateur français, né, à Crisenoy (Seine et Marne), en 1831. Entré à l'école navale, en 1846, démissionnaire en 1859; lieutenant-colonel d'un régiment de marche de la garde nationale, pendant le siège de Paris. M. Jules de Crisenoy est entré dans l'administration sous M. Thiers, en 1871. Il a été successivement préfet de l'Indre, de l'Aisne et de Seine et Oise. Mis en disponibilité à la suite du 16 mai, il a été nommé, le 18 décembre 1877, directeur de l'administration départementale et communale, au ministère de l'Intérieur, en remplacement de M. Durangel. Trois jours après, un décret le faisait Conseiller d'État en service extraordinaire. Au mois de janvier 1880, il fut à son tour remplacé par M. Camescasse. Le 16 du même mois, il était délégué pour assister le ministre de l'intérieur dans la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit de 80 millions, pour subvention aux chemins vicinaux; il était promu et nommé, quelques jours après, receveur des Finances à Paris. On doit à M. Jules de Crisenoy les ouvrages suivants: « Étude sur la situation économique des Antilles françaises », Paris, Guillaumin, 1860; « Étude sur l'organisation du crédit agricole en France », id., Librairie agricole, 1861; « La Société de Saint-Vincent de Paul, dévoilée », id., Douniol, id.; « Les ordonnances de Colbert et l'inscription maritime », id., Guillaumin, 1862; « Les écoles navales et les officiers de vaisseau depuis Richelieu jusqu'à nos jours », id., Challamel, 1864; « Le personnel de la marine militaire et les classes maritimes sous Colhert et Seignelay, d'après des documents inédits », id., id., id.; « La Marine française au Corps législatif, en 1864 »; « La Campagne maritime de 1592 », id., Dupont, 1865; « Études sur le sauvetage des naufragés à l'Exposition de 1867 », id., Lacroix, 1867; « La liberté de l'Industrie maritime et la puissance navale de la France », id., Arthus Bertaud, 1867; « Les naufrageurs sur les côtes d'Angleterre », 1867; « Mémoire sur l'inscription maritime adressé à la Commission

d'enquête sur la marine marchande », id., Arthus Bertaud, 1870; « La Situation financière des Communes, en 1878 et, en 1879 », 2 vol., id., Berger Levrault, 1878, 1879; « L'Enseignement agricole dans les écoles primaires », id., id., 1879; « Les Réformes de la législation vicinale », id., id., 1880; « La Loi concernant les aliénés », id., id., 1882; « Les Aliénés en Angleterre », id., id., 1883; « Scènes de la vie maritime: de Rochefort à Cayenne », illustré par Pierre de Crisenoy, id., id., 1883; « Les Petites Communes en France et en Italie », 1886; « Les Résultats de l'application de la loi du 20 août 1881 sur les chemins ruraux », 1886; « Statistique des biens communaux et des sections de Commune », 1887; « Des projets de réforme de la législation agricole », 1886, « Les établissements hospitaliers dans les campagnes», 1888; « Les asiles d'incurables et les dépôts de mendicité », 1888; « Revue des travaux des Conseils généraux, en 1887 », 2 vol., id.; cette revue paraîtra désormais chaque année.

Crispi (François), homme d'État italien, né, à Ribera (prov. de Girgonti, arrondissement de Bivona), le 4 octobre 1819. — Un Dictionnaire des Écrivains ne peut pas, ne doit pas apprécier le rôle politique d'un homme d'État aussi en vue que le Président du Conseil des Ministres du Royaume d'Italie. Sa biographie est d'ailleurs trop connue pour que nous la résumions ici, d'autant plus que M. Crispi a été si étroitement mêlé aux différentes phases de la renaissance politique d'Italie qu'on ne saurait écrire dignement de sa vie sans sortir des bornes qui s'imposent à une publication telle que la nôtre. Nous nous bornerons donc strictement à énumerer les titres, grâce auxquels ce personnage politique italien doit trouver sa place dans un Dictionnaire des Écrivains. Pendant la révolution de Sicile de 1848, il fonda et dirigea à Palerme un journal: L'Apostolato, dans lequel il soutenait avec ardeur les idées de Mazzini. Émigré à Turin, il collabora dans la Concordia de Valerio, et dans l'Archivio Storico italiano que Carlo Cattaneo publiait dans une petite ville du Tessin, à Capolago. Après l'expédition de Garibaldi en Sicile et la délivrance de Palerme, qui en fut la conséquence, M. Crispi fonda dans cette ville un journal intitulé: Il Precursore; plus tard, élu député au parlement italien, il fonda et inspira à Florence un journal intitulé: L'Avanguardia, qui se transforma plus tard dans La Riforma, ayant pour devise le mot de Bacon: Instauratio ab imis fundamentis, et qui est encore aujourd'hui l'organe attitré du président du conseil. En librairie, M. Crispi n'a publié que quelques rares brochures politiques et quelques mémoires juridiques. Rappelons, entr'autres, une brochure intitulée: « Repubblica e Monarchia », publiée en 1865, dans laquelle M. sépara bruyamment du parti républicain, affirmant que la république nous sépare tandis que la monarchie nous unit. Citons encore: « La politica del governo del Re. Discorsi », Rome, 1880; « Ragioni contro la domanda di estradizione di S. L. Neuburger », id., id., 1881; « La questione d'Oriente », dans IX Gennaio. Pubblicazione commemorativa per cura del Circolo universitario Vittorio Emanuele II, Bologne, Monti, 1882; « La buona no vella. Discorso pronunziato al Politeama di Palermo il 18 novembre 1883 », id., id., 1884, etc.

Crivellucci (Amédée), écrivain italien, né, à Acquaviva Picena (prov. de Ascoli), le 21 avril 1850. Il fréquenta d'abord le gymnase et le lycée de Bologne, et ensuite l'école normale de l'Université de Pise, où il fut reçu docteur èslettres, en 1873. Ayant obtenu à la suite d'un concours une bourse du gouvernement pour aller perfectionner ses études à l'étranger, il se rendit en Allemagne où, pendant deux ans, il fréquenta les cours d'histoire des principales Universités et notamment de celle de Berlin. Revenu en Italie, il fut d'abord professeur d'histoire dans les lycées de l'État et, en 1885, à la suite d'un concours, il fut nommé professeur extraordinaire d'histoire moderne à l'Université de Pise. Nous citerons de lui: « La controver sia della lingua nel Cinquecento. Saggio storico letterario », Sassari, Dessi, 1880; « I primi saggi della Storiografia fiorentina », Rome, 1881 « Versione latina di sei odi barbare di Giosti Carducci », Città di Castello, Lapi, 1885; « Sto ria delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa 2 vol., Bologne, Zanichelli, 1885-86, les deux volumes jusqu'ici publiés de cet ouvrage n'an rivent que jusqu'au temps de Grégoire le Grand mais on a le droit d'espérer que l'auteur ache vera cet important travail.

Croce (Benedetto), jeune écrivain napolitain Après avoir fait de fortes études à Naples, i s'est adonné principalement aux recherches his toriques. Nous connaissons de lui les travau suivants: « Lucrezia d'Alagno, notizie storiche: Trani, 1886, biographie d'une fameuse maîtres d'Alphonse d'Aragon; « Dialoghi di Erasmo Rotterdam », Trani, 1886, traduction; « Elecnora de Fonseca Pimentel », Rome, typ. No tionale, 1887; « Figurine Gothiane. La Prind pessa \*\*\*, Miss Harte; la Duchessa Giovano note sul viaggio in Italia di Volfango Gethe! Trani, V. Vecchi, 1887; « Luisa Sanfelice e congiura dei Baccher. Narrazione storica of giunta di varii documenti », id., id., 1889. No savons que M. Croce travaille en ce moment à u monographie sur les « Théâtres de Naples »

Croce (Henri), publiciste italien. Après avidirigé, pendant quelque temps, le journal Lombardia de Milan, il fut appelé à diriger Voce d'Italia, journal italien qui se publiait Bukarest. Nous connaissons de lui: « Itina rio di Dante Alighieri », Livourne; « Co

lia illustrativa dalla Divina Commedia di æ Alighieri: con indice di tutti i luoghi in carta contenuti », Gênes, Pellas, 1876; ccolo vocabolario etimologico dei termini usitati e più necessari all'uso comune », n, Pirola, 1877; « Tito Sinibaldi », id., rafia lombarda, id.; « La Romania davanti uropa », Florence, Barbèra, 1878; « Alfadigitulare ideato e proposto all'infanzia, typ. de la Gazzetta d'Italia, id. Citons ende lui un article inséré dans la Rivista pea, sous le titre: « Dante Speziale ». rocq (Jean-Joseph), médecin belge, né, à telles, le 23 janvier 1824. M. Crocq est proeur à l'Université de sa ville natale, et il a longtemps partie du Sénat, dont l'ont éliminé lections législatives du mois de juin 1888, qui donné au parti catholique une énorme majolans les deux Chambres. C'est un des savants la réputation est la plus grande en Belgiet à l'étranger; il a représenté son pays les principaux Congrès des sciences méles tenus en Europe, et il est membre corondant de la Société italienne d'hygiène, a son siège à Milan. M. Crocq a fait pae deux importants ouvrages: 1er « Du traient des fractures des membres », Bruxelles, , mémoire couronné deux ans auparavant, nanuscrit, par l'Académie de Médecine de ique et dont il existe une traduction allede par M. le Dr Burger (deux éd., Frei-; 1855 et 1857); 2<sup>me</sup> « Traité des tumeurs ches des articulations >, Bruxelles, 1853. autres travaux scientifiques sont fort disés: on trouvera les principaux dans les etins et les Mémoires de l'Académie de Méne et de l'Académie des sciences de Brus, dans le Journal de Médecine et dans la se médicale belge, de la même ville, etc. roiset (Maurice), écrivain français, né, à s, le 20 novembre 1846. De 1857 à 1865, t ses études à Paris au Collège Saint-Louis rand; de 1865 à 1868, il fréquenta l'école nale supérieure. En 1868, il fut reçu agrégé lettres et docteur ès-lettres, en 1874. De 3 à 1872, professeur de rhétorique au lycée Moulins, de 1872 à 1876, professeur de sede et de rhétorique successivement au lycée Montpellier, il fut, en 1876, chargé du cours bientôt nommé professeur de langue et de érature grecques à la Faculté des lettres de atpellier. Nous connaissons de lui: « De pume eloquentia principiis apud Gracos », thése doctorat, Paris, 1873; « Des idées morales l'éloquence politique de Démosthène », se de doctorat, Paris, 1873, couronné par cadémie française; « Essai sur Lucien », tis, 1882, couronné par l'Académie française par l'association pour l'encouragement des des grecques; « Histoire de la littérature que », tome I, Paris, 1887. En outre, divers mémoires dans la Collection de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, dans l'Annuaire de l'association des études grecques, etc.

CRO

Crollalanza (Jean-Baptiste DE), historien italien, né, à Fermo (prov. d'Ascoli), le 19 mars 1819, il fit ses études dans son pays natal et se dédia ensuite à l'enseignement. En 1868, il fonda, à Carpi, le collège Prince Humbert qu'il dirigea; il passa ensuite à la direction du collège d'Imola et, en 1872, il se retira de l'enseignement. En 1876, il fonda à The l'Académie royale héraldique dont il fut d'abord président effectif et dont il est maintenant président honoraire. Depuis 1873, il dirige le Giornale araldico genealogico diplomatico, qui paraît à Pise. Nous citerons de lui: « Il Goudar dilucidato », Fermo, 1841; « Canti popolari », Venise, 1846; • Dei Normanni e Danesi, de'loro costumi di mare e navi da guerra », Trieste, 1857; « Origine e gesta di Giovanna d'Arco », Narni, 1859; « Storia militare di Francia dell'antico e medio evo >, 3 vol., Florence, 1861; « Storia del contado di Chiavenna », 1 vol., Milan, 1867 et 1870; « Memorie storiche e genealogiche della stirpe Waldsee-Mels-Colloredo >, 1 vol., Pise, 1876; « Annuario della Nobiltà italiana », 11 vol., de 1879 à 1889; « Dizionario storico blasonico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti », en cours de publication.

Crollalanza (Godefroid DE), héraldiste italien, fils du précédent, né, à Fermo (prov. d'Ascoli), le 19 février 1855. Il fit ses premières études dans un collège suisse, et les acheva au collège de Carpi. Il alla ensuite se fixor à Paris, où il publia plusieurs ouvrages en français. Maintenant il est professeur ordinaire de langue et de littérature, française à l'école royale supérieure de commerce de Bari, où il est en même temps Consul de la République Argentine. Nous citerons de lui: « Le Memorie storiche del Santuario di Galleaggio », Imola, 1872; « Il Blasone della Schiatta dei Capetingi », Pise, 1877; « Gli emblemi dei Guelfi e dei Ghibellini »; « Les animaux du blason »; « Enciclopedia araldica cavalleresca »; « Les compagnons de la chausse », roman; « Le souper rouge », nouvelle; « L'Italie. Notes souvenirs, légendes », publié sous le pseudonyme de Char-LES DE MONTRÉAL, « Almanach héraldique et drôlatique », 3 années, 1884-1886.

Crookes (William), célèbre chimiste et physicien anglais, né, à Londres, le 17 juin 1832. Entré au collège royal de chimie, en 1848, il remporta, à peine âgé de 17 ans, le grand prix Ashburton; à dix-neuf ans, il était préparateur du chimiste Hofmann et à vingt ans professeur suppléant au collège Royal. En 1854, il fut nommé inspecteur au département météorologique de l'observatoire Radcliffe à Oxford, puis professeur de chimie au collège scientifique de Chester (1855). En 1859, il fonda la revue scien-

tifique Chimical News. En 1864, il prit la direction du Quarterly Journal of Sciences. Dès 1851, il faisait de remarquables expériences sur les sélénoïdes. En 1871, à l'aide du spectroscope et de l'analyse chimique, il découvrit un nouveau métal: le thallium. Il étudia aussi et signala les précieuses propriétés chimiques et physiques qui rendent la nouvelle substance propre à la construction de prismes fortement réfrigérans. A la suite de ses travaux, en 1863, il fut élu membre de la Société royale. En 1865, il inventa une nouvelle méthode pour séparer l'or et l'argent de leur minerai au moyen du sodium. En 1866, il fut chargé par le gouvernement de faire un rapport sur l'emploi des désinfectants, en vuo d'enrayer les progrès de la peste bovino qui sévissait alors. Ses études relatives à l'analyse spectrale, et plus particulièrement à l'étude du spectre solaire, le firent désigner comme membre de la commission anglaise chargée d'observer, à Oran, l'éclipse solaire de décembre 1871. L'année suivante, il fit des recherches sur les phénomènes de répulsion produits par les rayons de lumière, répulsion que Fresnel avait déjà constatée sans néanmoins en reconnaître toute la portée. A la suite de ces études, M. Crookes inventa le radiomètre, merveilleux petit appareil qu'il perfectionna et transforma ensuite en le nommant othéoscope. Il résuma toutes ces précieuses et délicates recherches dans un travail d'ensemble, communiqué, le 11 décembre 1863, à la Société royale, travail intitulé: « Experiments on Repulsion resulting from radiation », et qui lui valut la grande médaille royale. M. C. s'est occupé aussi des phénomènes du spiritisme, et il fit de persévérants efforts pour décider la Société royale à étudier officiellement et sérieusement ces phénomènes, et il communiqua à cotte société le résultat de ses propres recherches dans un travail intitulé: « Researches on the phenomena of spiritualism », 1874. Ne trouvant pas le concours désiré au sein de la Société royale, il soumit la question à la Société britannique pour l'avancement des sciences, à l'ouverture de la session de 1876, et proposa que le spiritisme fût l'objet d'une délibération de la section biologique da cette Société. En 1866, il fut élu vice-président de la Société de chimie, et l'année suivante membre du conseil de la Société royale, à laquelle il communiqua, en 1878, le mémorable travail intitulé: « Molecular Physics in High Vacua », d'après ce travail, publié dans les Philosophical Transactions, il admet un quatrième état de la matière, l'état extra-gazeux, où la matière est radiante. Il répéta à Paris, en 1879, dans la grande salle de la Sorbonne ses belles expériences sur ce sujet, et, en 1880, l'Académie des sciences lui décerna une médaille d'or et un prix de 3000 fr. pour l'ensemble de ses expé-

riences sur la matière radiante. En 1881, M. C. a fait partie du jury à l'Exposition internation nale d'électricité de Paris. En cette qualité, il ne pouvait accepter ni prix, ni médaille, mais ses collégues du jury, après avoir examiné tou les systèmes de lampes à incandescence de cette exposition, déclarèrent « qu'aucun de ces sys « tèmes n'aurait donné des résultats pratique « sans l'application du vide presqu'absolu, e « M. W. Crookes est le premier et jusqu'à ce « jour le seul physicien qui nous ait montre « comment nous pouvons l'obtenir ». En 1887 il présenta à la Société chimique de Londres dont il est président, un travail fort curiem qui a fait quelque bruit, sur la génèse des élé ments et la nature des corps simples; mais les affirmations en pareille matière sortent encom du domaine purement scientifique. Il a public de nombreux ouvrages, dont la plupart font autorité. Citons: « Select methods in Chemical Analysis >, 1870, 2me éd., 1885; « Mantfacture of Beetroot Sugar in England », 1880; « Handbook of Dyeing and Calico printing » 1881; « Dyeing and Tissue-Printing », 1882; « Technological Handbook », 1883; « Solution of the Sewage Question », id.; « The profitsble disposal of Sewage », 1885. Il a traduit en anglais le « Traité de métallurgie » de Kel et l'ouvrage de Riemann, intitulé: « L'Aniline et ses dérivés », ainsi que le livre de Wagner: « Technologie chimique », et celui de Ville sur « Les Engrais artificiels ».

Cros (le docteur Antoine), médecin et littérateur français, né, à Lagrasse (Aude), en 1833, résidant à Paris; il a publié: « Études nouvelles do médecine pratique et de pathologie générale. Les décoordinations organiques », Paris, Coccoz, 1866; « Demain. Pensées politique! pour la rénovation de la France, écrites perdant le siège de Paris 1870-71 », en collaboration avec Édouard de Strada, id., Dentu, 1872; « Les fonctions supérieures du système nerveux; recherche des conditions organiques et dynamiques de la pensée », id., Baillière, 1874; « Les belles heures (1867-1882) », vers, id-Ollendorff, 1882; « Ode à Molière, à-propos et vers », id., id., id.; « L'organographie plessimétrique », id., Baillière, 1884.

Cros (Charles), ingénieur et poète français, né, à Fabrezan (Aude), en 1842. Nous connaissons de lui: « Étude sur les moyens de communication avec les planètes », Paris, Gauthier-Villars, 1869; « Solution générale du problème de la photographie des couleurs », id., id., id.; « Le coffret de santal », id., Lemerre, 1873, 2me éd., id., Tresse, 1879; « Le Fleuve », id. Librairie de l'Eau-forte, id.; « L'Homme pre pre », monologue, id., Tresse, 1883; « L'Homme qui a voyagé », monologue, id., id., id.; « Le Voyage à Trois Étoiles », id., id., id.; « Le Voyage à Trois Étoiles », id., id., id.

Crosland (Mme Camilla, née Toulmin), femme de lettres anglaise, née, à Londres, le 9 juin 1812. Un goût très vif pour la lecture et nne intelligence ouverte suppléérent chez elle à l'absence d'une instruction méthodique. Ayant perdu de bonne heure ses parents, elle dut, toute jeune encore, gagner sa vie en travaillant, et elle choisit la littérature comme moyen d'existence. Elle débuta, en 1838, par une petite nouvelle, écrivit dans des revues, et, en 1843, devint collaboratrice du Chamber's Magazine et du People's Journal. En même temps, elle dirigeait le Ladies' Companion and monthly Magazine. En 1844, elle publia: « The Little Berlin Wool-Worker; or, Cousin Caroline's Visit >; suivirent: « Lays and Legends Illustrative of English Life », 1845; « Poems », 1846; • Partners for Life: a Christmas story », 1847; « Lydia: a woman's book », 1852; « Strawy Leaves from Shady Places », 1853; « Memorable Women: the story of their lives >, 1854; « Hildred », 1855; « Is it Meekness or Vanity? >, 1858; « The Gentleman of the Family », 1858; « The neglected Child », 1858; M. Blake: a story of twenty years >, 1862; \_ The Island of the Rainbow, a fairy tale, and other fancies », 1866; « The Diamond Wedding, Doric story and other poems », 1871; « Herthert Freeth's Prosperity », 1873; « Stories of the City of London, retold for Youthful Readers >, 1880; le sujet de la plus grande partie de ces livres est, d'une part, la lutte, le la-Beur du pauvre; et d'autre part ses progrès politiques et sociaux. En 1854, elle s'adonna au spiritisme, et, en 1857, elle publia le résultat de ses investigations dans un volume intitulé: Light in the Valley, My Experiences of Spicitualism >. Mme Crosland, qui est veuve debuis 1848 de M. Newton Crosland, négociant le Londres, a composé dans ces dernières années un grand nombre de ballades et de romances qui ont été mises en musique.

Cross (sir Richard Assheton), homme politique et jurisconsulte anglais, né, à Red-Sear près de Preston), le 20 mai 1823. Ses études terminées au Trinity-College, à Cambridge, il partie, de 1849 à 1857, du barreau de Londres. Élu membre de la Chambre des communes à Preston, comme conservateur, il résigna son mandat dès 1862, sans avoir eu l'occasion le faire parler de lui. Ce n'est qu'aux élections la 1868, qu'il attira l'attention publique, en se résentant dans Southwest-Lancashire comme diversaire de M. Gladstone. M. Cross fut élu. I fut choisi par M. Disraëli, en février 1874, tour occuper le poste de ministre de l'intérieur. L. Cross se montra un des plus fermes soutins de la politique conservatrice. Il quitta le l'inistère avec le cabinet Disralëi le 20 avril 100 et devint un des membres les plus actifs l'opposition conservatrice. Après la chute

du cabinet Gladstone, il fut de nouveau nommé ministre de l'intérieur le 25 juin 1885, dans le Cabinet présidé par le marquis de Salisbury, et fut chargé du ministère des Indes le 3 août 1886. Comme jurisconsulte, M. Cross a publié plusieurs ouvrages: « The Arts relating to the Settlement and Removal of the Poor, with notices of cases, indices and forms », 1853; « The General and Quarter Sessions of the Peace: their jurisdiction and pratice in other than criminal matters », en collaboration avec H. Leeming, 1858, 2<sup>mo</sup> éd., 1867.

Crosse (Hippolyte), naturaliste français, nê, à Paris, en 1826. M. Crosse, qui est directeur du Journal de Conchyliologie, a publié: « Un Mollusque bien maltraité, ou comment M. Victor Hugo comprend l'organisation du poulpe », Paris, Savy, 1866; « Contribution à la Faune malacologique de Nossi-Bé et de Nossi-Comba », id., chez l'auteur, 1881; « Faune malacologique du lac Tanganyika », id., id., 1882. — M. Cross a rédigé avec Fischer les « Études sur les mollusques terrestres et fluviatiles », dans la Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale, Paris, Hachette, 1869 et suiv.

Crousillat (Antoine), poète provençal, né, à Salon (Bouches-du-Rhône), auteur de trois volumes de poésies: « La Bresco » (Le Rayon de miel), Avignon, 1865; un recueil de « Noëls provençaux », Avignon, 1882; un dernier volume est sous presse. M. C., qui appartient à l'ancienne école classique, est très estimé pour sa langue correcte; il a chanté les paysages et les scènes rustiques de son pays natal.

Crouslé (François-Léon), professeur, littérateur et traducteur français, né, à Paris, le 29 mai 1830, fit ses études au lycée Charlemagne, sortit de l'école Normale avec le premier rang; agrégé des lettres, en 1856; docteur ès-lettres, en 1864. Professeur de rhétorique au lycée Henri IV jusqu'au 1er janvier 1874; maître de conférences de Langue et de Littérature française à l'école Normale supérieure du 1er janvier 1874 au 31 juillet 1879; professeur suppléant d'éloquence française à la Faculté des lettres de Paris à dater du 1er novembre 1877; professeur titulaire de la même chaire à dater du 23 juin 1879; professeur de littérature française à l'association, dite de la Sorbonne, pour l'enseignement secondaire des filles, à partir de 1859; il a publié: « Lessing et le goût français en Allemagne », thèse presentée à la Faculté des lettres de Paris, Paris, Durand, 1864; « De L. Annæi Senecæ naturalibus quæstionibus », thèse, id., id.; « Grammaire de la langue française », id., Belin, 1888. - En outre, M. C. a revu et annoté la « Dramaturgie de Hambourg », de Lessing, traduite en français par C. de Suckau; il a traduit en français: « De la Nature », de Lucrèce et « La Marmite », de Plaute, et publié une nouvelle édition de la traduction de M<sup>me</sup> Dacier de « L'Iliade et l'Odyssée », d'Homère. On lui doit aussi plusieurs articles dans le Journal des Savants, la Revue de l'Instruction publique, la Revue Générale, le Moniteur, etc.

CRO

Crouzel (Jacques-Adrien), bibliothécaire et publiciste français, docteur en droit, né, en février 1852, à Paunat (Dordogne). Étudiant à la Faculté de droit de Toulouse (1873-79), muni du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire dans les bibliothèques universitaires, après avoir été bibliothécaire de l'Université de Caen (novembre 1880), de Dijon (janvier 1881), il est actuellement bibliothécaire de l'Université de Toulouse. On lui doit: « Les fruits de la dot », Lavaux, Vidal, 1879; « Etudes sur les grèves et les coalitions », ouvrage couronné par l'Académie de législation de Toulouse, Paris, Rousseau, 1887; et plusieurs articles dans la Revue générale du Droit, la France judiciaire, le Bulletin de la Société hispano-portugaise de Toulouse.

Crowe (Joseph-Archer), journaliste, critique d'art et administrateur anglais, né, à Londres, le 20 octobre 1825, fut élevé à Paris, avec ses dix frères et sœurs, par son père correspondant du Morning Chronicle et passa sa jeunesse dans la Société de plusieurs des célèbres peintres français de cette époque. Il renonça à la carrière des arts pour aller remplir à Londres les fonctions de reporter du Morning Chronicle, mais il quitta bientôt ce journal pour s'attacher avec M. Ch. Dickens au Daily News (1846), dont il fut tour à tour le reporter à Londres et le correspondant à Paris. Dès cette époque, il se prit de passion pour la peinture flamande et fit deux voyages dans le nord-ouest de l'Europe pour en étudier les œuvres. Il se lia, dans une de ces tournés, avec M. J.-B. CAVALCA-SELLE (Voyez ce nom), voué au même goût et aux mêmes recherches. Nous ne répéterons pas ici la liste des ouvrages dus à la collaboration de ces deux écrivains distingués, que nous avons déjà donnée à l'article consacré à M. Cavalcaselle. En 1853-54, M. Crowe était envoyé comme correspondant et dessinateur du London Illustrated News en Turquie, puis en Crimée à l'occasion de la guerre d'Orient, il passait ensuite aux Indes et prenait la direction d'une école des Beaux-Arts à Bombay. Ramoné en Europe pour sa santé, il suivait, en 1859, la campagne d'Italie, comme correspondant du Times; enfin, en 1860, il entrait au service du gouvernement anglais, comme consul-général à Leipzig, d'où il passa à Dusseldorf d'abord, et ensuite, à Berlin, en qualité d'attaché commercial près des ambassades anglaises de Vienne et de Berlin. Il remplissait encore ses fonctions quand il fut nommé, en 1881, commissaire royal pour la négociation d'un traité de commerce avec la Russie. Le 1er juillet 1882, il

fut nommé attaché commercial pour l'Eu avec résidence à Paris, secrétaire à la férence du Danube à Londres, en 1883, et ad de sir E. Malet à la conférence de Berlin le Congo, en 1884. Il a révisé et publié: « ckardt's Cicerone » et « Waagen's Hand of Italian Painting ».

Crozals (Joseph-Jacques-Ferdinand DE térateur français, né, à Alignan du Vent rault), le 8 juin 1848. Après avoir fait de lantes études aux lycées de Toulon et I IV à Paris, il fut reçu à l'école normale : rieure, en 1868. Agrégé d'histoire, en 187 a été reçu docteur ès-lettres, en 1878. M a été premier titulaire de la chaire de graphie de l'Afrique à l'école supérieure Lettres d'Alger, en 1880, et a séjourné, per deux ans, en Algérie dont il a rapporté s vre: « Les Peulhs », résultat de son ense ment, dédié au général Faidherbe. M. C., qu maintenant professeur d'histoire et asses du doyen à la Faculté des lettres de Gren a fondé et dirige, depuis le 1er mars 188 Revue d'éducation et d'instruction primaire lui doit: « Lanfranc, archevêque de Cantor sa vie, son enseignement, sa politique >, 1 de doctorat, Paris, Fischbacher, 1877; « Peulhs, étude d'ethnologie africaine >, id., sonneuve, 1883; « Histoire de la civilisati 2 vol., id., Delagrave, 1884; « Cours d'his pour les élèves de l'enseignement spéci-3 vol., id., id., 1887; « Plutarque », dans la lection des classiques populaires, id., Lecè: Oudin, 1887, etc., outre de nombreux ar dans la Rerue de Géographie et dans la i

Crozes (l'abbé Abraham), prêtre françai à Albi (Tarn), en 1806. Lors de la fond de la Petite-Roquette, en 1840, il sollicit préfet de police Gabriel Delessert, qui étai ami, la faveur d'être aumônier de cette p Il fut aussi, pendant de longues années, aum de la Grande-Roquette et du Cimitière du ] Lachaise. Il a conservé ces ingrates fonc jusqu'en 1883, date à laquelle il prit sa ret Il fut remplacé par l'abbé Moreau, et il se : rue Denfert-Rochereau, à l'asile Marie-The fondé par Mme de Chateaubriand. En 1871 bé Crozes, arrêté par les fédérés, devait partie des ôtages de la Commune; un d anciens détenus, devenu capitaine, le fit év L'abbé a raconté cet épisode dramatique un volume intitulé: « Histoire du capitai déré Révol, ou Arrestation, captivité et vrance de l'abbé Crozes, aumônier de la de-Roquette, ôtage de la Commune », Paris. et fils, 1872. Il a également collaboré, dan large mesure, à un ouvrage publié par so: cesseur, l'abbé Moreau: Souvenirs de la Pe de la Grande-Roquette, 2 vol., Paris, Rouff,

Cruchon (Gustave), jurisconsulte françai

Libourne, en 1851. M. C., qui est docteur en roit, ancien sous-préfet de Nyon, ancien conmiller de préfecture de la Drôme, ancien avoint à la cour de Bordeaux, a publié: « Les Banques dans l'Antiquité; étude historique, écotomique et juridique », id., Pedone-Lauriel, 1879; « Les Donations déguisées. Histoire, xégèse, idées de réforme », id., id., id.; « Le Proit de défense devant les tribunaux de comnerce », id., id., id; « Des légalisations des actes rivés, et spécialement des procurations pour plaider devant certains tribunaux de commerce », d., id., 1880; « De la responsabilité des grefiers >, id., id., id.; « De l'usurpation de la puissance législative par quelques tribunaux de sommerce >, id., id., id.

Cruls (Louis), célèbre astronome belge, né, à Diest, en Belgique, le 21 janvier 1848. M. Cruls, qui occupe aujourd'hui les importantes fonctions de directeur de l'Observatoire impérial de Riode-Janeiro, est un ancien lieutenant du génie de l'armée belge, et avant de partir pour le Brésil, il avait publié déjà quelques brochures dans son pays natal. Il a fourni d'importantes communications à la Revista do Instituto polytechni-Brazileiro, aux Comptes-rendus de l'Académie des Sciences de Paris, au Bulletin de l'Amadémie royale de Belgique, au Bulletin de la Société royale belge de géographie; et au commencement de l'année 1888, il a adressé un pressant appel aux météorologistes du monde entier pour obtenir d'eux les données nécessaires à la rédaction d'un Dictionnaire climatologique universel, dont la publication se fera par ses soins.

Crusius (O.), écrivain allemand, né en 1857. M. C., qui est professeur de philologie classique à l'Université de Tubingue, a publié: « De Babrii aetate », dissertation, Leipzig, 1870; Analecta critica ad paroemiographos Graecos », id., 1883; « Studien zu Babrios und den Aisopeia », dans les Jahrbücher für Philologie, 1883, Ein Lehrgedicht des Plutarch , dans le Reitisches Museum, 1884; « Beiträge zur griechische Mythologie und Religionsgeschichte », Leipzig, 1886; « Plutarchi proverbia alexanirina ex codicibus Laurentiano et Vindobonensi idita », dans le Programme de l'Université de Tubingue, 1887; « Ueber die griechische Paömiographen », dans les Verhandlungen der 37 Philologenversammlung in Dessau; M. C. a ollaboré aussi: à l'Allgemeine Encyklopädie de Ersch et Gruber à laquelle il a donné notamment les articles; « Kabiren »; « Kadmos »; Kaukonen »; « Kekrops »; « Kikonen »; \* à l'Ausführliche Lexicon der gr. röm. Mythoegie de Roscher, auquel il a donné les artides: « Erysichthon »; « Harpalyke »; « Kairen », etc. etc.

Csemegy (Charles), écrivain hongrois, ancien secrétaire d'État pour la Justice en Hongrie,

plus tard président du Sénat de la Cour Suprême de justice à Buda-Pest, né, à Csongrad dans la Basse Hongrie, en 1826. Il fit son droit à Pest, et après avoir été reçu docteur, il commença son stage à Nagy Becskerek. Il se dédia particulièrement à l'étude du droit pénal suivant les traces du grand jurisconsulte hongrois Ladislas Szalay. Les évènements de 1848, auxquels M. C. prit une part fort active comme chef de bataillon, lui valurent plus tard l'emprisonnement et des persécutions sans nombre. On le força à entrer simple soldat dans l'armée autrichienne, mais bientôt réformé, grâce à la faiblesse de sa constitution physique, il s'adonna de nouveau à l'étude du droit et à celui des langues modernes dont les quatre principales lui sont aujourd'hui plus que familières. M. C. a recueilli dans son cabinet d'avocat à Arad une collection précieuse des ouvrages juridiques de presque tous les auteurs modernes, et il ne tarda pas à devenir un des avocats les plus célèbres de son pays. La reprise du mouvement national qui eut lieu, en 1860, trouva encore M. C. au premier rang parmi les patriotes qui, sous la conduite de Deak, contribuèrent au rétablissement de la Constitution de la Hongrie. De cette époque date aussi l'activité littéraire de M. Csemegy. Il publia plusieurs articles pour réfuter la théorie de Schmerling qui soutenait que la Hongrio ayant été battue par l'Autriche, en 1849, avait perdu ses droits constitutionnels. Ces articles qui avaient eu un succès retentissant furent bientôt réunis en volume, sous le titre: « A Jogevesztés elmélete és az Allamjog » (Le Théorie de la perte des droits et le droit de l'État). — Un succès au moins égal obtinrent les publications suivantes: « A Curia és az Alkotmany » (La Cour de Justice et la Constitution); « A Közigazgatás és a Torvenykezés » (L'Administration et la Justice); « A Hatalom jog » (La Puissance est-elle un droit?). — Le jurisconsulte hongrois Balthazar Horwath ayant pris le portefeuille de la justice, M. C. fut appelé à de hautes fonctions dans ce Ministère, il y déploya une telle activité et y fit preuve de connaissances si étendues qu'il devint bientôt secrétaire d'Etat. Il rendit en cette qualité un grand service à son pays, en rédigeant un nouveau projet de Code pénal qui en 1878 fut voté par le Parlement hongrois et qui sera le plus beau monument que ce jurisconsulte ait élevé à soi même et à sa patrie. Ce Code, qui a été publié dans son intégrité par la Rivista penale italiana, a été apprécié et loué par tous les savants européens. Dans sa longue carrière parlementaire, M. C. s'occupa exclusivement de questions juridiques et ses discours prononcés en plusieurs occasions formeraient un recueil précieux d'études de droit. Mais la santé de M. Csemegy, ébranlée par son activité, l'obligea à se retirer du Ministère et du Parlement, et à accepter la place de Président du Sénat de la Suprême Cour de justice de la Hongrie.

Csiky (Grégoire), célèbre poète dramatique hongrois, né, le 8 décembre 1842, à Pankota (cercle de Vilagos, comité d'Arad). Il étudia la théologie catholique à Pest et à Vienne, et fut, de 1870 à 1878, professeur au séminaire de Temesvar. Depuis 1870, il se consacra entièrement aux lettres, et écrivit d'abord des contes d'histoire ecclésiastique, sous le titre: Photographies, d'après la vie » qui furent accueillis avec faveur. En 1875, il se révéla com me auteur dramatique par la comédie « Jóslat » (L'Oracle) qui eut un grand succès et qui fut couronnée dans un concours. Suivirent: « Janus », tragédie; « L'Irrésistible » et « Le Méfiant », comédies ; « Théodora », tragédie; « Los Prolétaires », et « Misère respleudissante », drames; « Mukany Kariar » et « Les Belles filles », comédies, « Le Magicien », tragédie et « Anna », comédie, pièces qui toutes obtinrent le plus grand succès. Il a traduit aussi en hongrois des pièces de Sophocle, de Plaute, de Molière et des drames anglais, ainsi que: « L'Histoire de la littérature anglaise » de Taine. Il est membre de l'Académie et de la Société Kisfaludy.

Cucca (Charles), médecin et journaliste italien, né, à Naples, vers 1862. Il fit ses études à l'Université de sa ville natale, où, tout jeune encore, il fut recu docteur en médecine et en chirurgie. M. le docteur C. a succédé à G.-B. Licata, mort à l'Harar, en qualité de collaborateur géographique du Corriere del Mattino; il s'y occupe surtout des questions concernant l'Afrique. Il collabore aussi au Bollettino della Società Africana d'Italia et au journal Il Progresso medico de Naples; il a collaboré, en outre, au journal Il Morgagni quand ce journal était sous la direction du prof. Cantani. Nous citerons de lui: « Lazzaretti », Milan, Vallardi, 1885; « La Cremazione », id., id., 1886, qui a été jugée par le journal anglais: The Lancet comme le meilleur ouvrage sur la matière; « Le Verruga », id., id., id.; « In Africa », Naples, 1887; « La Sifilide galoppante », id., Belisario, 1887.

Cucheval-Clarigny (Philippe-Athanase), publiciste et littérateur français, né, à Calais, le 1er février 1822. Il commença ses études à Rennes et vint les terminer au Collège Henri IV, puis il entra à l'École Normale Supérieure. Reçu agrégé d'Histoire, il dut renoncer à la carrière de l'enseignement pour raison de santé, suivit les cours de l'École des chartes et se fit recevoir archiviste. Il obtint alors la place de bibliothécaire à l'École normale, il devint ensuite conservateur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. M. Cucheval-Clarigny fit partie de la rédaction du Constitutionnel, de 1815 à 1856, et

fut l'un des fondateurs de la Liberté de pe Collaborateur de la Revue des Deux Mondes devint, en 1864 jusqu'en 1870, directeur de Presse. Depuis lors, il est demeuré étrange la politique. On lui doit: « Histoire de la pre en Angleterro et aux Etats-Unis », Pui Amyot, 1857; « Les Budgets de la guerre. de la marine en France et en Angleterre, i Dentu, 1860; « Considérations sur les banque d'émission », id., Plon, 1864; « Histoire de Constitution de 1852. Son développement et transformation », id., Santon, 1869; « L'Eq libre européen après la guerre de 1870 », Be xelles, Office de publicité, 1871; « Des ind tutions représentatives et des garanties de liberté », id., Boyer, 1874; « Lord Beaconsfie et son temps », id., Quantin, 1880; « L'Instru tion publique on France. Observations sur situation de l'instruction publique en Francei sur les moyens de l'améliorer », id., Hacheti 1883; « Les Finances de l'Italie (1866-1885): id., Guillaumin, 1885; « Essai sur l'amortiss ment et sur les emprunts d'États », id., 🕷 1886. On lui doit aussi la traduction de l'a glais de: « La perle de l'Ile d'Or », de 🗷 Beecher Stowe. M. Cucheval-Clarigny a été d membre de l'Académie des Sciences morales politiques, le 13 fébrier 1886.

Cuciniello (Michele), auteur dramatique il lien, né à Naples. Après s'être fait recew architecte pour obéir aux désirs de son per il fut contraint par le gouvernement des Bou bons à prendre, en 1845, la voie de l'exil, se refugia à Paris. Là ayant été témoin d'i évènement tragique, il en fit un drame sous titre: « La Maschera nera »; suivirent: « To maso Chatterton »; « L'Elnava »; « Clara San Romano »; « Enguerrando de Marigny « Un'impudente mala lingua »; « Rembran in famiglia »; « Marianna la popolana »; « l Capitano al XV secolo »; « Maria Petrowna « Ezela »; « Bianca Maria », ces douze pièt écrites pendant la jeunesse de l'auteur, ont é publiées chez l'éditeur Borroni de Milan; 1877, il publia chez l'éditeur Barbini de la n me ville les huit pièces suivantes: « Pergolesi L'Emancipazione del bel sesso »; « Margl rita Sarrocchi »; « Il Segreto di Nella »; « A nella di Massimo »; « Il Teatro »; « Sull'on del fosso »; « La lettura del Don Chisciotte et toujours à Milan chez Sanvito: « Lo Si gnoletto ». Toutes ces pièces ont été joué dans les principaux théâtres de l'Italie, et dernière a été jouée aussi en Espagne. Cite encore un drame lyrique publié à Naples so lo titre: « Regina »; un drame: « Maria G ditta Brancati », et deux pièces: « Giorgetta et « Roderigo »; cette dernière n'a jamais les feux de la rampe, tandis que « Maria Gi ditta Brancati » et « Giorgetta » ont été joué plusieurs fois et cette dernière non seuleme

n Italie, mais aussi en Espagne, en Amérique

Cudlip (Mme Annie née HALL), romancière anglaise, née, le 25 octobre 1838, à Aldborough (comté de Suffolk), où son père était de garnison. Elle passa ensuite avec sa famille à Morston dans le comté de Norfolk. En 1867, elle spousa le rév. Pender Hodge Cudlip. Son premier roman: « The Cross of Honour », parut an 1863, et fut suivi par: « Sir Victor's Choice », 1864; « Denis Donne », id.; « Barry O'Byrne », -1865; « Played Out », 1866; « Called to Account », \_1867; « A Noble Aim », 1868; « Only Herself », 1869; « False Colours », 1869; « The Dream and the Waking », 1870; « A Passion in Tatters >, 1872; « He cometh not, she said », 1873; ► No Alternative >, 1874; « A Narrow Escape », 1874; « Blotted Out », 1876; « A Laggard in Love >, 1877; « A London Season », 1879; « Stray Shee », 1879; « Fashion's Gay Mart », \_1880; « Society's Verdict », 1880; « Eyre of Blendon », 1881; « Allerton Towers », 1882, etc. Cuervo (R.), écrivain colombien, né en 1847. a publié, en collaboration avec un de ses frères, une « Grammaire latine ». Il a beaucoup 🗫 voyagé et il a recueilli une grande quantité de matériaux pour un dictionnaire de la langue Seastillane dans le genre de l'ouvrage monumenital de Littré.

Cueto (Léopold-Auguste DE, marquis de VAL-MAR), écrivain espagnol, critique et bibliographe éminent, membre de l'Académie de Madrid, est auteur de plusieurs poésies lyriques fort élégantes.

Cugler (Madame Mathilde), femme de letstres et poète roumaine, née, en 1852, à Jassy, tot elle demeure ayant épousé M. Pierre Poni, professeur dans cette Université. Ses parents staient pauvres et elle dut travailler et étudier seule pour apprendre. Dès l'âge de dix-huit ans alle commença à publier ses poésics dans le Convorbircle Litterare. Elle a écrit en plusieurs tournaux, mais elle n'a publié en librairie qu'un petit volume de poésies.

Cui (Còsar-Antonitsch), musicien russe, né, 🔁 Vilna, le 6 janvier 1835. Ingénieur distingué, a professé à l'Académie des Ingénieurs de Baint-Pétersbourg un cours de fortifications, et publié sur cette matière deux ouvrages techniques, qui ont en plusieurs éditions. Comme muicien, M. Cui, élève de Moniusko et de Balakireff est classé parmi les novateurs; c'est un cartisan convaincu de la jeune école russe, de musique à programme. De 1864 à 1868, il a **léfendu av**ec beaucoup de chaleur dans la Gaette de Saint-Pétersbourg, les idées esthétiques e Schumann, Berlioz et Liszt. En 1878-1879, i fit paraître dans la Revue et Gazette musicale Paris une série d'articles, qui ont été réuen volume, sous le titre: « De la Musique Russie », Paris, Fischbacher, 1881. Il a composé plusieurs opéras: Les Prisonniers du Caucase, Le Fils du Mandarin, William Radeliss, Angelo; deux scherzes, une tarantelle pour orchestre, divers morceaux de piane ou de violon et un assez grand nombre de Lieder.

Cullum (George-Washington), écrivain militaire nord-américain, né, à New-York, le 25 février 1812, il prit ses grades à l'Académie militaire de West-Point, en 1833, et s'occupa longtemps d'architecture militaire. Pendant la guerre de sécession, il fut chef d'état-major du général en chef, et ensuite surintendant de l'Académie militaire de West-Point. En 1866, il fut nommé membre du corps des ingénieurs chargé des fortifications, fonctions qu'il garda jusqu'en 1874, époque à laquelle il fut mis à la retraite avec le grade de général-major. Outre un grand nombre de mémoires et de rapports militaires, il a publié: « Military Bridges with India-rubber Pontoons », 1849; « Register of Officers and Graduates of the U.-S. Military Academy from 1802 to 1850 », 1850; une traduction annotée des « Elements of Military Art and History », de Duparc, 1863; « Biographical Register of the Officers and Graduates of the U.-S. Military Academy », 1868, nouvelle éd. revisée, 1879; « Campaigns of the War of 1812 criticised », 1880; il a donné en outre, de 1874 à 1877, un grand nombre d'articles à l'Universal Cyclopaedia de Johnson.

Culoz (la baronne Ida), femme de lettres et poète allemande, né, à Gratz, en Autriche. Dès l'age de huit ans, elle révéla son singulier penchant pour la poésie qu'elle cultiva avec un amour tout spécial en même temps que les beaux-arts et les langues. Mme Culoz connaît en effet, outre l'allemand, l'italien, le français, l'espagnol et l'anglais. Outre plusieurs écrits qui restent inédits, parmi lesquels un drame intitulé: « Marie d'Anjou », ou qui furent éparpillés dans les journaux et les almanachs (citons, entr'autres, les Dioskuren, de Vienne) elle a publié: « Volkmar », Leipzig, 1854; « Francescque et Edda », Couronne poétique pour le centenaire de Pétrarque, id., 1874, et un recueil de charmantes poésies lyriques; « Un mois de mai à Florence », Venise et Leipzig, 1879. Cer deux dernières publications ont paru sous le pseudonyme-anagramme de Z. von Claudio. La baronne Culoz demeure actuellement à Venise.

Cumanudi (Étienne), écrivain grec, professeur de littérature latine à l'Université d'Athènes, né, à Philippopolis, en Macédoine, critique des plus intelligents. M. Cumanudi a remanié et augmenté le « Dictionnaire grec et latin », de son prédécesseur M. Ulrichs. On lui doit aussi plusieurs mémoires fort savants sur l'Art et l'Archéologie grecques, et une foule d'articles dans le Journal Archéologique d'Athènes, dont il est un des directeurs. M. Cumanudi s'est essayé aussi avac succès dans la poèsie lyrique.

Rangabé fait les plus grands éloges des fragments d'un poème lyrique « Statis Calopicheiros », composé dans sa jeunesse.

Cumont (Georges), numismate belge, né, à Alost, le 7 avril 1852. Doctour en droit, ancien juge suppléant au tribunal de première instance de Bruxelles, maintenant avocat près la cour d'appel de cette ville, M. Cumont est secrétaire de la Société royale belge de numismatique et membre de plusieurs autres sociétés savantes. Il a publié une excellente « Bibliographie générale et raisonnée de la numismatique belge », Bruxelles, 1883, donné des articles à la Revue belge de numismatique, et fait paraître à part de romarquables études sur « Les Monnaies des États-Belgiques-Unis », Bruxelles, 1885.

Cunha (Delfina-Benigna DA), fomme poète brésilienne, née à Rio-Grande, et aveugle de naissance. En 1834, elle publia, à Porto Alegre, un volume de « Poesias » et, en 1846, à Rio-Janeiro, un recueil de poésies dédiées à l'Impératrice douairière.

Cunha (José-Gerson DA), médecin et orientaliste indien, membre du Collège royal des chirurgiens d'Angleterre, licencié en obstétrique du Collège médical d'Édimbourg, mombre du Comité de direction de la Société asiatique de Bombay, membre de la Société asiatique de Londres, et de la Société Asiatique Italienne, des Sociétes géographiques de Rome, Londres et Lisbonne, de l'Université de Bombay, de l'Académie des Sciences de Lisbonne, de l'Académie des lettres, des sciences, et des arts de Lyon, membre correspondant de la Société adriatique des sciences naturelles, de la Société zoologique et botanique de Vienne, de l'Institut Vasco de Gama, de la Société médico-physique de Bombay, chevalier de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire et de la Couronne d'Italie, né, à Goa, le 2 février 1844. M. Da Cunha descend d'une ancienne et noble famille de brahmans, qui vint sefixer à Goa dans les premiers temps de l'invasion portugaise et qui s'étant convertie au christianisme prit le nom du patricien portugais qui lui avait servi de parrain. C'est une des rares familles indiennes qui jouisse du privilège de porter un blason. Le docteur José Gerson Da Cunha est fils de François Caïetan Da Cunha qui fut commandant de la forteresse de Baga et de Mme Léopoldine-Marie-Gonsalves. Il étudia, à Goa, le portugais, le français, le latin et la philosophie et à seize ans il se rendit à Bombay, pour y étudier l'anglais, les mathématiques et les sciences naturelles. Il passa ensuite en Angleterre, où il se fit recevoir docteur en médecine. Revenu à Bombay, en 1867, il s'y adonna à l'exercice de sa profession et acquit bientôt une nombreuse clientèle, surtout parmi les Parsis. Tout le temps que l'exercice de sa profession lui laissait libre, il le dédiait à l'étude des langues et des littératures talos. Nous citerons de lui: « Introdu Estudio da Sciencia da Vida >, Bombay, Dengue, its history, symptoms, and ment », id., 1872; « Memoir on the of the Tooth Relic of Buddha >, id., Notes on the history and antiquity o and Bassein », id., 1876; « Sahyadrikh: the Skandapurana », première édition texte indien, id., 1877. — Au concours de Florence pour le quatrième congrès rientalistes, le docteur Da Cunha prése mémoire sur les vicissitudes de la civi arvenne dans les Indes, mémoire qui ot prix d'encouragement de cinq cent fra cotte somme, le riche et généreux doc ajouta une autre égale pour instituer u de mille francs qui devait être décerné cadémio des Lincei de Rome au meilleur ge italien sur les rapports entre les II l'Italie. Ayant pris part personellement : grès de Florence, M. Da Cunha y lut moire sur la littérature portugaise à ( fait partie d'un ouvrage important qui au titre: « Materials for the History of Studies among the Portuguese >. Plusi crits de médecine du docteur Da Cunh insérés dans les journaux spéciaux de I et de Bombay; un d'entr'eux intitulé: « I of Chloral in Labour », est cité comr véritable découverte dans presque tou Encyclopédies médicales modernes. Il 1 pas oublier en outre quelques mémoires logiques sur Goa et sur Angediva, et analogies entre la religion védique et c l'Avesta. Dans le Journal de la Société que de Bombay a paru un certain non ses écrits, dont on peut s'étonner si l' que toute sa vie est fièvreusement occup les charges de sa profession. Le doct Cunha parle presque toutes les langues nes de l'Inde et parmi les langues euroj l'anglais, le portugais, le français et l'ita Da Cunha a une affection toute spécial l'Italie; en sa qualité de médecin, il soig jours avec un intérêt particulier les itali tombaient malades à Bombay; venant e: au mois de septembre 1878, pour le cong Orientalistes et ayant appris que, en temps que le Congrès, il y aurait une Exp d'objets orientaux, il se fit précéder par s ses d'objets indiens, de la pluspart des fit cadeau à l'Institut des Études Supe de Florence pour aider à la fondation sée Indien qui est aujourd'hui l'un de s beaux ornements. On trouve des détails phiques sur ce médecin-auteur, ami des i dans l'India de M. Mantegazza et dans grinazioni Indiane de M. De Gubernatis

Cunisset-Carnot (Paul), magistrat fi docteur en droit, actuellement avocat-ge

Dijon, est né, le 19 mars 1849, à Pouilly-en-Montagne (Côte d'or). Il a fait d'excellentes studes au Lycée de Dijon. Lors de la guerre sontre la Prusse, il partit comme simple soldat, dans les mobiles de la Côte-d'or, et devint capitaine. Avocat à Paris, de 1872 à 1878, à Dijon, de 1878 à 1886, adjoint au maire, conseiller-général, il a épousé, en 1883, mademoiselle Claire Carnot, la fille du président de la République française. Il a été nommé avocatgénéral en 1886. Il a publié: « De la déconfiture », mémoire couronné par la Faculté de droit de Paris; « De la preuve testimoniale », Paris, Larose, 1878; « La Querelle du Président de Brosses avec Voltaire », publié d'abord dans la Revue des Deux Mondes du 15 février 1888, et ensuite, chez l'éditeur Darantière de Dijon; « Le paradoxe du lièvre », Paris, Decaux, 1488. M. Cunisset-Carnot, lauréat de la Faculté de Paris, officier d'Académie, est Grand officier du Nicham-Iftikar. Collaborateur de la Revue scientifique, il est membre de plusieurs sociétés savantes. Il est capitaine d'État-major dans Tarmée territoriale.

Cunitz (Auguste-Édouard), théologien protestant allemand, né le 29 août 1812 à Strassbourg, 🗾 y dirigea, depuis 1836, avec son maître et ami Beuss, la compagnie théologique, se fit habiliter, en 1837, au séminaire protestant, et y devint, n 1857, professeur extraordinaire, en 1874, professeur ordinaire; depuis 1872, il occupe les mêmes fonctions aussi à la faculté théologique. 🗓 a publié avec Reuss: « Die Beiträge zu den \*heologischen Wissenschaften », 1847 et suivants, et depuis 1873, un recueil des œuvres de Calvin, et depuis 1883 : « L'Histoire ecclésiastique des Églises réformées », de Beza. Parmi ses autres publications, nous rappellerons: « De Nicolai II decreto de electione pontificum », 1837; « Considérations historiques sur le déreloppement du droit ecclésiastique protestant n France >, 1840; « Historische Darstellung Ber Kirchenzucht unter den Protestanten », 1843; Ein katharisches Ritual », Jena, 1853, etc.

Cunningham (Alexandre), général anglais et iminent archéologue et indianiste, né, à Londres, le 23 janvier 1814; il fut élevé au Christ's Hospital, et au collège militaire d'Addiscombe, fut nommé, en 1831, lieutenant dans le corps les Ingénieurs et, en 1834, aide-de-camp du touverneur-général des Indes. Après s'être rentu, en 1839, en mission spéciale au Cachemir, devint, en 1840, ingénieur du Roi d'Oude; leut, en 1846, une nouvelle mission au Thibet it fut promu, en 1858, ingénieur supérieur des trovinces Nord-Ouest et nommé, en 1870, inspecteur général archéologique des Indes. Outre me série d'articles archéologiques dans le Jourtal of the Bengal Asiatic Society, et dans plusieurs tétendus sur les antiquités de l'Indostan

septentrional qui ont été réimprimées, en 1871. par ordre du Gouvernement de l'Inde, sous le titre: « Archæological survey of India », 2 vol., 1871, suivis ensuite de plusieurs autres volumes, M. Cunningham a publié encore les ouvrages suivant: « An Essay on the Arian. Order of Architecture >, 1846; « Ladak, Physical, Statistical and Historical >, 1854; « The Bhelsa Thopes, or Buddist Monuments of Central India », 1854; « Ancient geography of India > (1 vol. « The Buddist period », 1871); « Essai pour expliquer quelques monogrammes trouvés sur les monnaies grecques de l'Arienne et de l'Inde », dans le 8me vol. de la Cronaca numismatica; « Corpus inscriptionum Indicarum », 1878, etc. — Il a découvert aussi trois importantes inscriptions du roi buddhiste Asoka (13me siècle a. J. C.), qui, déchiffrées par Bühler, permirent de préciser l'année de la mort de Buddha (Cfr. Indian Antiquary, 1877). A la fin de l'année 1885, il retournait de l'Inde avec toutes ses précieuses collections, lorsqu'un naufrage sur la côte de Ceylan, le priva, ainsi que la science, de la plus grande partio de ses trésors.

Cupérus (Nicolas-Jean), auteur belge, né, à Anvers, le 20 novembre 1842. Membre du conseil communal d'Anvers et président de la Fédération belge de gymnastique, M. Cupérus s'occupe depuis de longues années de propager en Belgique l'enseignement de la gymnastique, et il faut le placer, à ce point de vue, sur la même ligne que M. Docx (Voir ce nom). Il a collaboré activement, ou collabore encore, au Gymnaste belge, au Toekomst, au Volksheil; il a publié en flamand et en français un annuaire et des statistiques annuelles de la gymnastique, des programmes d'exercices, des recueils de chants pour gymnastes, des études et des tableaux de terminologie et de technique gymnastiques: ses « Tableaux synoptiques de la technique gymnastique », Anvers, 1880, forment un magnifique volume in-plano, renfermant 700 figures environ. — Citons à part une publication de grand luxe relative aux fêtes qui eurent lieu à Anvers en 1875: « Gedenkboek der luisterrijke feesten binnen Antwerpen gevierd in den jare 1875 », Anvers, Buschmann, 1875.

Cûpr (François), savant tchèque, né, en 1821, à Chrast (Bohême). M. C., qui est docteur en philosophie et professeur émérite, a publié l'ouvrage suivant: « L'ancienne doctrine indienne, sa signification et son influence sur l'origine et sur le développement des autres Religions et particulièrement de la chrétienne ».

Curci (le très révérend père Carlo-Maria), illustre ecclésiastique italien, né, à Naples, en 1810. A quinze ans, il entra dans la Société de Jésus. Plus tard, il écrivait: « Fatti ed argomenti », par défendre son ordre vivement attaqué par Gioberti dans les Prolegoment. En

réponse, Gioberti le visa souvent dans son Gesuita Moderno, et le père Curci à son tour riposta par deux volumes publiés à Paris. Revenu en Italie, il fonda à Naples la Ciriltà Cattolica, qu'il transféra après quelque temps à Rome. Cette revue ayant pris une voie différente de celle que se proposait son fondateur, le père Curci finit par s'en séparer. Il resta cependant à Rome jusqu'en 1870, et y défendit vigoureusement le pouvoir temporel. Les sermons, qu'il a prêchés dans les villes les plus importantes de l'Italie, n'ont pas peu servi à mettre en lumière son nom. Outre les nombreux écrits publiés dans la Civiltà Cattolica, citons encore: « La Questione romana nell'Assemblea francese >, Paris, 1849; « La Demagogia italiana ed il Papa-Ro », id., id.; « La Natura o la grazia », 2 vol.; « Lezioni esegetiche e morali sopra i quattro Evangeli », 5 vol., Florence, 1874-76; « Lezioni sopra il libro di Tobia », Wel, 1877. Le père Curci a quitté, en 1877, l'habit de la Compagnie de Jésus reconnaissant pour l'Église la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions qui lui sont faites par la politique italienne et s'en tenir au seul pouvoir spirituel. Pour soutenir ces idées, il fit paraître un ouvrage important: « Il Moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia, considerato per occasione di un fatto particolare », Florenco, Bencini, 1877; dans le même ordre d'idées, il publia plus tard: « La Nuova Italia ed i vecchi zelanti », 1881. Cet ouvrage ainsi que: « Il Vaticano Regio, tarlo superstite della Chiesa cattolica », 1884; et « Lo Scandalo del Vaticano Regio, duce la Provvidenza, buono a qualche cosa », furent mis à l'index. Citons encore de lui: « Il Suicidio studiato in sè e nelle sue cagioni », Florence, 1876; « Il Nuovo testamento, volgarizzato ed esposto. Note esegetiche e morali », 3 vol., Naples, 1879-80; « Il Salterio volgarizzato dall'Ebreo ed esposto in Note esegetiche e morali », Rome, 1883; Di un Socialismo cristiano nella questione operaia e nel concerto selvaggio delle nazioni civili », Florence, 1885.

Curl (Vincent), écrivain italien, né, à Fermo (prov. d'Ascoli-Piceno), le 2 janvier 1837. Ayant perdu son père quand il était encore enfant, il fut élevé par les soins de sa mère. De 1849 à 1850, il fréquenta le gymnase de Fermo, et, ensuite, les Écoles des pères jésuites. En 1856, il se rendit à Rome pour y faire son droit, et, en 1859, il était reçu docteur; en même temps, il s'adonnait à l'étude du grec et de l'archéologie. Le 31 décembre 1860, il fut nommé professeur des classes supérieures au gymnase de sa ville natale, dont il devint plus tard directeur. M. C., qui est correspondant de la R. Deputazione di storia patria per le provincie dell'Umbria e delle Marche et de plusiours autres académies, a publié: « Federigo Cesi. Cenni

biografici », Fermo, Paccasassi, 1861; epigrammi tradotti dal greco », id., id., cune iscrizioni italiane », id., id., 1862; « letto il 1º giugno 1862 per la solenne zione de' premi agli alunni delle Scuole id., id., id.; « Vite di Lucio Tarunzio cio Gavio, illustri fermani », id., id., i gio epigrafico del cav. prof. Zefirino nigallia, Pattonico e Pieroni, 1864: « nebro del cav. prof. Zefirino Re, de chiesa di S. Ignazio in Fermo », Fe ferri, 1864 (réimprimé dans les Pros inedite o rare d'Italiani viventi. Quai vol. I, disp. 2, pag. 261), Fano, Lan-« Guida storica e artistica della città mo, con pianta in litografia », Fermo, 1864; « Elogio funebro del prof. Dom naldi, detto nella chiesa di S. Ignazi mo », id., Ciferri, 1865; « Marianna Dasti, Cenni necrologici >, id., Paccasa: « Necrologia del prof. Alessandro M id., id., id.; « Necrologia del cav. Anto Brancadoro », id., id., 1871; « Elogio dell'avv. cav. Gaetano De Minicis, de chiesa di S. Fortunato in Falerone >, id. (réimprimé dans les Prose e pues o rare d' Italiani viventi. Quinta serie, dispensa 3, pag. 113), Rome, 1875; opigrafico del prof. Alessandro Marzia mo, Paccasassi, 1871; « Necrologio stro Francesco Cellini », id., id., 1873 vita e degli scritti del conte don Ser duchi d'Altemps fermano. Breve comme Rocca S. Casciano, F. Cappelli, 1875; funebre di Carlo Mora, nobile ferma nel tempio di S. Ignazio in Fermo per dell'anniversario addi 13 luglio 1875 » Bacher, 1875; « Ad Ippolita Tiamic Traduzione in versi italiani del Carr del cav. Diego Vitrioli, col testo a Bologne, Cenerolli, 1876; « Discorso p gurazione del monumento al cav. Car vestri nel Camposanto di Fermo », Fe cher, 1877; « Necrologia del cav. Vin tali-Brancadoro », id., id., id.; « Le A di Fermo. Lettura tenuta nell'adunanza della Società storico-archeologica delle in Fermo il 4 febbraio 1876 », id., id. Camposanto di Formo », id., id., 1879 zioni italiano di vario argomento >; tale di Roma e un cittadino di Fermo l'Opinione letteraria, Rome, 27 aprile Fermo, Paccasassi, 1882; « L'Univers Studii di Fermo. Momorie storiche >.

Curr (Edward Mickletwaite), écritralien, né, à Hobart, ville capitale de nie de Tasmanie, en 1820. Il vint en en 1829, et pendant dix années poursétudes d'abord dans un collège de Jés Angleterre et ensuite dans un collège res Bénédictins en France. Rotourné et

F., ..

in, il passa quinze ans comme colon éleveur de étail et propriétaire dans trois des colonies. Insuite il voyagea beaucoup dans le midi de Europe, en Grèce, en Syrie, en Palestine, etc. le retour en Australie, il fut nommé par le ouvernement inspecteur général des troupeaux, êtes à cornes, etc., fonctions qu'il occupe enore. Il a publié: « Dure Saddle Horses »;
Recollection of Squatting in Victoria »; « The ustralian Race, its Origin, Languages, Cusoms », dans ce dernier ouvrage les coutumes, langue et les origines de la race australiene sont étudiées avec beaucoup de compétence.

Curti (Charles-Théodore), écrivain suisse, é, le 24 décembre 1848, à Rapperschwyll dans canton de Saint-Gall, d'une famille origiaire de Milan, mais fixée, depuis 1665, sur les ords du lac de Zurich. Fils d'un avocat qui emplissait en même temps les fonctions do reffier municipal, il fréquenta successivement école latine de Rapperschwyll, le gymnase et école cantonale de Saint-Gall, l'Académie de lénève, et se rendit pour y étudier d'abord la sédecine et ensuite la jurisprudence aux uniersités de Zurich et de Wurzbourg (1866-870). Correspondant de la Gazette de Francfort n Alsace, pendant la guerre franco-allemande, appartint jusqu'en 1871 à la rédaction de ce purnal, collabora après son retour en Suisse à ne feuille radicale, la Gazette de Saint-Gall, et rit, en 1872, une part active soit commo puliciste, soit comme orateur populaire, à une évision de la constitution fédérale dans le sens 'une plus grande centralisation. Les relations 'amitié qui unissent M. Curti à M. Sonnemann 'attachèrent de nouveau pendant une période le six années (1873-1879) à la Gazette de Francort. En 1875, il fut emprisonné pendant deux nois pour délit de presse. En 1877, il fit de réquents séjours en France, soit à Paris, soit m province en qualité de correspondant. En 1879, il fonda avec son ami l'humoriste Reinhold Ruegg la Zürcher Post qui est bientôt derenue l'organe le plus autorisé des radicaux socialistes de la Suisse occidentale. Député au Conseil national suisse, de 1881 jusqu'à aujour-Thui, pour le troisième arrondissement Saint-Gallois, il a joué un rôle important dans les discussions sur le régime agricole, l'instruction de la classe ouvrière, la repression de l'alcoofisme, le monopole des billets de banque, le Chat des chemins de fer par la Confédération. In lui doit: « Bouquet de fleurs », un recueil le poésies lyriques publié en 1869, lorsqu'il Nivait encore les cours de l'Université; deux Tochures contre les corps d'étudiants allemands, 869; « Jean Elmer », un roman dans loquel Ont abordées les questions religieuses vibrans pendant la période du Kulturkampf, 1876; Autonomie et intervention, un mot sur la mestion orientale », 1877; « Réaction et libé-

ralisme », une brochure provoquée par la loi du Reichstag contre le socialisme, 1878; « Carl Gutzkow », discours prononcé sur sa tombe au nom des journalistes de Francfort, 1879; « Histoire de la législation directe par le peuple en Suisse », 1882, 2<sup>me</sup> éd., 1885; « La naissance du langage par l'imitation du son », 1885; « La question sociale en Suisse », 1886, discours prononcé à Grenchen lors de la fête annuelle de la Société ouvrière du Grütli.

Curti (Pier-Ambrogio), écrivain italien, né, à Milan, le 2 août 1819. Il fit ses premières études au Collège Calchi-Taeggi de Milan et ensuite aux séminaires de Lecco, de San Pietro et de Monza. Après avoir achevé ses études philosophiques, au lieu de poursuivre dans la carrière ecclésiastique et d'entrer dans les ordres, selon le désir de sa famille, il se rendit à Pavie pour y faire son droit. A Pavie, il écrivit ces contes historiques qu'il publia plus tard en deux volumes à Milan sous le titre: « Storie italiane del secolo XIII, narrate colla scorta della Divina Commedia »; chargé ensuite par l'éditeur Ripamonti-Carpano d'écrire un sonnet sur quelque légende milanaise pour être inséré dans un livre d'étrennes, il écrivit « La Figlia dell'Armajuolo », histoire milanaise du XVI siècle qui obtint un véritable succès et qui eut l'honneur de trois éditions. M. Curti collabora alors à toutes les étrennes qu'on publiait à Milan, où ce genre de littérature était alors fort en vogue, et il fut un de ceux qui se servirent de cette littérature, en apparence légére, pour entretenir le feu sacré de la haine contre l'étranger. Reçu docteur en droit, en 1844, il entra d'abord dans la magistrature, qu'il devait bientôt quitter pour ouvrir un cabinet d'avocat. Vers cette époque, Angelo Brofferio qui avait commencé à publier un recueil de « Tradizioni italiane », chargea M. Curti de s'occuper de celles de la Lombardie, mais cette publication ayant été interrompue, M. Curti publia celles qu'il avait recueillies en quatre volumes, sous le titre: « Tradizioni e Leggende di Lombardia . - La révolution de 1848 ayant éclaté, M. Curti y prit une part active; après la restauration autrichienne, il dut émigrer en Suisse. Revenu à Milan, il fut persécuté par la police qui lui fit interdire l'exercice de sa profession. Pendant l'été de 1858, M. Curti publia « Madame de Celan », qui lui procura, grâce aux nombreuses allusions politiques, de nouveaux démêlés avec la police. Une nouvelle édition de ce roman, entièrement remaniée, a été publiée en 1875. En 1859, poursuivi de nouveau par la police autrichienne, il parvint à se sauver en Suisse, et ne revint en Lombardie qu'après la déroute des Autrichiens. Il écrivit alors la « Dottrina politica dei Campagnoli », qui publiée à 12,000 exemplaires, servit à éclairer les classes rurales sur les véritables conditions du pays et à faire cesser la réaction. On doit aussi à M. Curti une série de biographies des meilleurs architectes depuis Vanvitelli jusqu'à Paleocapa. La plupart de ces biographies ont été imprimées dans le journal l'Ingegnere-Architetto de Saldini; en 1862, il publia un mémoire qu'il avait lu à l'Académie Physio-médico-statistique de Milan sur l'île de Woodlark, illustration d'importants objets océaniens apportés à Milan par des missionaires de cette ville et qui font maintenant partie du musée civique. En 1867, M. Curti fut nommé par le Collège de Castiglione delle Stiviere, député au Parlement; mais trois ans plus tard, il dit pour toujours adieu à la politique, et se consacra de nouveau à l'exercice de la profession d'avocat, sans pourtant délaisser les lettres. En effet, il publia, de 1872 à 1874: « Pompei e le sue rovine », trois volumes, dans lesquels il prend occasion de la description des ruines de l'ancienne ville, pour traiter de la vie publique et privée des Romains. En même temps, il publiait sa traduction des « Mimiambi » de Publius Sirus, achevés et traduits pour la première fois en italien, et précédés en outre d'une introduction sur la poésie mimiambique; il publia en outre: ▶ Le Escursioni autunnali. — Il Lago di Como e il Pian di Erba »; « Veglie storiche di famiglia », 1879; « Fiori appassiti », nouvelles intimes; « Livia Augusta », roman archéologique en deux volumes; « Il Ratto di Elena », traduction métrique d'après le grec de Coluto; sans tenir compte de plusieurs mémoires donnés aux journaux et de vers insérés dans plusieurs étrennes, comme, per exemple, des traductions en différents mètres d'environ une centaine de chants populaires allemands, insérés dans le journal La Fama, et une trentaine de compositions grecques, publiées dans La Scuola e la Famiglia.

Curtis (George-Ticknor), littérateur américain, né, à Watertown (Massachussetts), le 28 novembre 1812. Il prit ses grades au Collège de Harward, en 1832, fut admis au barreau, en 1836, exerça sa profession à Boston jusqu'en 1862, époque à laquelle il alla se fixer à New-York. Pendant son séjour à Boston, il fut, pendant quelque temps, membre de la législature du Massachussetts et commissaire pour les Etats-Unis. Parmi ses ouvrages, nous citerons: « Rights and Duties of American Seamen », 1844; « The Law of Copyright », 1847; « The Law of Patents >, 1849, 4 ne éd., 1873; « Commentaries on the Jurisprudence, Practice, and Peculiar Jurisdiction of the Courts of the United States », 2 vol., 1854-58; « Equity Precedents », 1859; « Life of Daniel Webster », 2 vol., 1855-58; « History of the Origin, Formation, and Adoption of the Constitution of the United States », 2 vol., 1855-58; « Last Years of Daniel Webster », 1878; « Life of James Buchanan », 2 vol., 1883; « Implied Powers the Constitution », 1885; « Mac Clellan's Lad service to the Republic », 1886.

Curtis (George-William), littérateur américa cain, né, le 24 février 1824, à Providence (Rhe de Island E.-U.). A quinze ans il était appres dans une maison de commerce à New-York. étudia ensuite, pendant quelque temps, avec de ses frères aînés, à l'École agraire de We Roxbury (Massachusetts), où il écrivit, en me me temps, plusieurs poésies, et se mit es suite à exercer l'agriculture. En 1846, il vis en Europe, passa une année en Italie et fri quenta, pendant quelques mois, l'Université d Berlin, parcourant ensuite l'Europe du centre l'Égypte et la Syrie. Revenu, en 1850, aux États Unis, il collabora à plusieurs journaux, notas ment au New-York Courier and Enquirer à la Tribune, et publia ses fameuses descrip tions de voyage: « Nile Notes of a Howadji a New-York, 1851 et « The Howadji in Syria: id., 1852, qui fut traduit en plusieurs langue Suivirent: « Lotus Eating », id., 1852, recogn de lettres adressées à son journal de différente stations balnéaires américaines; « The Pui phar Papers >, 1852, esquisses humoristique et satiriques de la vie sociale de New-York « Prue and I », 1856 et « Trumps », conte 1862. M. Curtis, qui a toujours été collabora teur de plusieurs journaux importants, a é aussi, pendant quelques temps, professeur de langue anglaise à l'Université Cornell. C'est u critique génial, un humouriste élégant et s generis et comme son ami, feu Stuart Mill, w défenseur ardent de la cause de l'émancipation de la femme. Dans ces derniers temps, il a jou un certain rôle dans la politique de son pay soutenant avec ardeur les intérêts du parti de mocratique.

Curtius (Ernest), écrivain allemand, né, 2 septembre 1824, à Lubeck; après avoir fré quenté le Katharineum de sa ville natale, il tudia la philologie à Bonn, à Gœttingue et Berlin. Après avoir achevé ses études il fit voyage en Grèce; revenu en Allemagne, il pri ses degrès, en 1843, à l'Université de Berlin où l'année suivante il fut nommé professeu extraordinaire. Presqu'en même temps, il était nommé précepteur du prince Frédéric-Guilland me de Prusse qu'il accompagna aussi à l'Université de Bonn. En 1856, il était nommé professeur ordinaire de philologie classique et d'an chéologie à l'Université de Goettingue, où prit en même temps la direction du Séminaire philologique. En 1863, il passa à l'Université de Berlin. En 1875, il entreprit, pour commis sion du gouvernement impérial, les fouilles d'O lympia. Il est aussi directeur de l'Antiquarium et membre et secrétaire de l'Académie des Scient ces. On lui doit: « De portubus Athenarum) dissertation, Halle, 1842; « Classische Studien) nn, 1840; en collaboration avec Geibel; « Adota delphica >, Berlin, 1843; « Inscriptioatticæ duodecim », id., id.; « Die Akropovon Athen », id., 1844; « Naxos », 1846; Peloponnesos >, 2 vol., Gotha, 1851-52; « Oipia », dissertation, Berlin, 1852; « Herakles Satyr und Dreifussräuber », id., id.; « Zur schichte des Wegebaus bei den Griechen », 1855; « Die Jonier », id., id.; « Griechie Geschichte », 3 vol., id., 1857-61, 5me éd., '8-1880; « Beiträge zur geographischen Onotologie der griechischen Sprache », id., 1861; Föttinger Festreden », id., 1864; « Sieben rten zur Topographie von Athen nebst erterndem Text », Gotha, 1868; « Die knieen-1 Figuren der altgriech. Kunst », Berlin, '0; « Kunstmuseum, ihre Geschichte und e Bedeutung mit bes. Rücksicht auf das ı. Museum zu Berlin », id., id.; « Beiträge Geschichte und Topographie Kleinasiens », 1872; « Ephesos », id., 1874; « Alterthum I Gegenwart-Sammlung von Festvorträgen », vol., Berlin, 1875, 3me éd., 1882, 2me vol., rlin, 1882, 2me éd., 1886; « Die Ausgrabunı zu Olympia », avec Adler et Hirschfeld, ol., Berlin, 1877-78; « Atlas von Athen », a-: Kepert, Berlin, 1878; « Olympia und Umoung », avec Adler, Berlin, 1872; et une foule mémoires dans les journaux et recueils acaniques, entre autres dans les Abhandlungen k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Götjen et dans les Abhandlungen d. Berl. Akavie. - Son frère, l'éminent philologue Geor-C., est mort le 12 août 1885, à Warmbrunn. Curtius (Théodore), chimiste allemand, pri-Docent de chimie à l'Université d'Erlangen. lui doit: « Ueber einige neue, der Hipsäure analoge Amidosäuren », dans les Beste der deutschen chemischen Gesellschaft, 1882; Jeber das Glycocoll », id., 1883; « Ueber Einwirkung von salpetriger Säure auf salzren Glycocolläther », id., 1883; « Allgemeine action auf Amidosäuren der Fettreihe », id., 4; « Synthese von Hippursäureäthern », id., 4; « Ueber Acetursäure », id., 1884; « Ue-Diazo und Diazoamidoverbindungen der :treihe >, id., 1884-85; « Ueber die Einwirig von Diazoessigäther auf aromatische Kohwasserstoffe >, avec Brunner, id., 1885; lynthese von Ketonsäureäthern aus Aldehyund Diazoessigäther », avec le même, id., « Derivate der diazobernsteinsäure », avec ch, id., id., 1886.

Curzon (Emmanuel-Henri PARENT DE), arriste et archéologue français, né, le 6 juil-1861, au Hâvre, mais ayant toujours vécu à is (d'une ancienne famille parisienne de-ue Poitevine — fils du peintre Alfred P. de zon, ancien pensionnaire de l'école de Ro; docteur ès-lettres de l'Université de Parencien élève de l'école des Chartes; ac-

tuellement archiviste aux Archives nationales. Il a publié: « Notices archéologiques, avec planches, sur les églises d'Izeure près Moulins, de Saint-Germain des Fossés, de Champagne, de Nogent-les-Vièrges >, dans le Bulletin du Comité d'archéologie, la Revue archéologique et la Gazette Archéologique (1884-86); « La Règle du Temple », éditée, en 1886, par la Société de l'Histoire de France; « La Maison du Temple à Paris, histoire et description », Paris, Hachette, 1888; « De Gallica XIII seculo statuaria », id., id., id.; « Lettres de W. A. Mozart », traduction complète avec introduction, notes et tables, id., id., id.; « De quelques travaux récents sur l'architecture du moyen-âge », dans la Bibliothèque de l'école des Chartes, sans compter divers articles dans cette Bibliothèque, dans la Revue Critique, le Magasin Pittoresque, etc.

Cusa-Amari (Salvatore), orientaliste italien, né, à Palerme, le 20 septembre 1822, fils du baron Jerôme Cusa et de la comtesse Antoine Amari de Sant-Adriano. M. Cusa-Amari, qui est, depuis 1855, professeur de paléographie et de diplomatique et, depuis 1875, professeur de langue et littérature arabe à l'Université de Palerme, ancien Doyen de la Faculté des lettres de cette Université, vice-président, depuis 1885, de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Arts de Palerme, membre honoraire de la Société asiatique italienne, fit ses premières études au collège des Bénédictins de Monréal, et obtint, en 1844, le diplôme en droit civil et en droit canon, à l'Université de Palerme. Il prit part à la révolution de 1848, et s'engagea lui aussi dans le Bataillon de la Giovane Guardia. Lors de la prise de Palerme, le 29 mai 1860, il fut élu membre de l'administration municipale et, tint, pendant quelque temps, les fonctions de Pretore (Maire) de la ville et ensuite celle de Préfet de la province comme conseiller délégué. Parmi les nombreuses distinctions académiques obtenues par M. Cusa-Amari, nous nous bornerons à rappeler qu'il est directeur de la deuxième classe de la Società di Storia Patria Palermitana, qu'il est un des préposés à la publication de l'Archivio Storico Siciliano, qu'il eut part dans le Comité organisateur du quatrième congrès des savants italiens qui eut lieu à Palerme, et qu'il a été, avec M. Mehren, vice-président de la troisième session du quatrième congrès des Orientalistes qui eut lieu à Florence en 1878. Parmi ses savantes et nombreuses publications, nous nous bornerons à citer: « Su di un'iscrizione del Museo di Termini », 1858; « I Diplomi greci ed arabi di Sicilia. Testi originali », 1868-78; « La Palma nella Poesia, nelle scienze e nella Storia siciliana », 1873; « Su d'un codice arabo della Biblioteca Nazionale di Palermo », 1873; « Su d'un portulano del secolo XV descrivento lo Coste occidentali dell'Africa >, 1875; « Storia della città di Fez. Testo arabo e traduzione », 1878; « Roma nel Medio-Evo descritta da Abû Hâmid al Garnet e da altri Musulmani », 1878; « Cosmografia araba in latino d'Haytun l'armeno », 1878; « Codicum Orientalium qui in Regia Bibliotheca Panormi osservantur, Catalogus >, 1878; « Ex Codicibus orientalibus Regiae Bibliothecae Panormi Excerpta quadam \*, 1878; « Relazione del 3º congresso internazionale geografico », Palerme, 1882; « Sull'origine del Loch e della Fregata »; « Sulle denominazioni dei venti e dei punti cardinali ed in ispecie di Nord, Est, Sud, Ovest »; les deux mémoires qui précèdent sont insérés dans les Atti del 3º congresso internazionale geografico. Citons encore de lui deux mémoires, un « Sulla leva del circondario di Palermo », et un antre « La Solidità delle operazioni di Borsa sotto il rapporto economico, morale e giuridico », 1874, étude que l'illustre Garnier a définie dans le Journal des Economistes: « vive, savante et originale ».

Cust (Robert-Needham), orientaliste anglais, né, en 1821, à Cockayne (Hatley, comté de Bodford); il fit ses études au Collège royal de Eton et ses études orientales au Collège de Haileybury en Angleterre et à Calcutta obtenant les plus hautes distinctions scolaires pour ses connaissances du sanscrit, du persan, de l'arabe, de l'hindoustani, du Bengali, etc., il connaît aussi, outre les langues classiques, le français, l'italien, l'allemand et l'hébreu. Il a passé ving-teinq ans aux Indes prenant part aux batailles et à la repression de la révolution et en qualité d'administrateur des provinces de la Haute Inde à Lahor et Allahabad. Après avoir quitté les Indes, il a fait de longs voyages dans toute l'Europe, dans l'Asie occidentale et dans l'Afrique septentrionale. M. C. qui est docteur en droit honoraire de l'Université d'Édimbourg, secrétaire honoraire de la Société asiatique de la Grande-Bretagne, membre de la Société de Géographie, membre honoraire du Musée Indien de Florence, avocat de Lincoln-Inn, juge de paix du comté de Middlessex, ancien employé du service civil de Sa Majesté la Reine d'Angleterre dans l'Inde orientale; juge suprême du Panjas, membre du Conseil du Vice-Roi des Indes, a publié: « Modern languages of the East Indies », 1878; « Modern languages of Africa >, 1883; « Modern languages of Oceania »; « Linguistic and oriental essays », première série, 1880, seconde série, 1887; « Sketches of Anglo-Indian life », 1881; • The Shrines of Lourdes, Saragossa, Loretto, and Jerusalem », 1885; il a pris part à tous les Congrès Orientaux des Orientalistes et se distingue par l'amabilité avec laquelle il rend service à tous ses collègues orientalistes. Ses études sur les langues de l'Inde et de l'Afrique ont été traduites en français et en italien.

Cusumano (Vito), économiste italien, ne, 24 novembre 1843, à Partanna (prov. de T pani). Il fit ses premières études au sémina de Mazara, et en 1864, se rendit à l'Universit de Palerme pour y faire son droit, et en m 1868, il y était reçu doctour. Pendant qu'il éta étudiant à l'Université, il obtint deux fois premier prix de fondation Angelini pour les di des économiques. En 1869, il concourut po une bourse de perfectionnement à l'intérieur l'obtint. Il fut envoyé alors à l'Université Pavie, où, pendant deux ans, il étudia l'écon mie politique et la science des finances, sons direction de l'illustre professeur Cossa. En 187 avant à la suite d'un nouveau concours, obte une bourse de perfectionnement à l'étranger, se rendit à Berlin, où, pendant deux ans, continua ses études d'économie politique et ( science des finances, sous la direction d'Ad phe Wagner, tout en étudiant en même tem la statistique dans le bureau royal de statis que prussienne, sous la direction du professe Ernest Engel. En octobre 1872, il fut invité prendre part au premier congrès des économi tes allemands qui eut lieu à Eisenach. Reve en Italie, il fut nommé, à la suite d'un c cours, professeur titulaire d'économie politiq et de statistique à l'Institut technique de I lerme, nommé ensuite professeur d'économi politique aux Universités de Sienne et de 1 done, il refusa pour ne pas s'éloigner de Pali me, et en 1877, il entreprit un cours en qual de privat Docent dans cette Université. En od bre 1883, il fut nommé professeur extraordina de la science des finances et de droit finance à l'Université de Palerme, où il fait aussi cours libre d'économie politique; il est, en mê temps, professeur de matières juridiques à ! cole royale d'application pour les ingénieurs Palermo. Il a publié: « L'antica scuola italia in economia politica », Palerme, 1869, monog phie qui lui valut la bourse de perfection ment à l'intérieur; « Le Scuole economie della Germania in rapporto alla questione cialo », Naples, Marghieri, 1875, ouvrage de lequel il a publié plusieurs articles insérés, 1873, dans l'Archivio Giuridico de Bologne, où l'on trouve pour la première fois une histo du socialisme scientifique en Allemagne; « D l'Economia politica nel Medio Evo >, Bolog 1876, qui obtint la première mention honora à l'Académie des Lincei; « La Teoria del ce mercio di grani in Italia », Bologne, 1877, rie d'articles publiés d'abord dans l'Archi Giuridico de Pise et qui obtinrent un prix 3000 francs décerné par l'Académie des Line « La Scienza delle finanze », leçon d'ouvertu Palerme, Virzi, 1879; « Le Polizze dei b chieri nel secolo XV e XVI » id., typ. du jo nal Lo Statuto, 1886; « Saggi di economia litica », id., id., 1887; « Storia dei banchi de Sicilia », Rome, Loescher, id.; « Dollo casso d'ammortizzazione in Sicilia nella prima metà del secolo XVII. Studii », Palerme, id., Virzi, 1889; outre plusieurs articles économiques insérés dans différents journaux et revues.

Cuverville (Jules-Marie-Armand DE CAVE-LIER DE), contre-amiral français, né, au Château de la Porte d'Ohain en Allineu (Côtes du Nord), le 28 juillet 1834; il fit ses premières études au collège de Redon, de Rennes et de Paris; fut admis à l'École navale, en 1850, et en sortit aspirant de 2e en 1852. Blessé grièvement au siège de Sebastopol, il fut mis à l'ordre du jour et promu enseigne de vaisseau le 2 décembre 1854; après avoir été professeur à l'École navale, de 1861 à 1863, il fit diverses campagnes dans la Méditerranée, dans l'Atlantique, sur les côtes d'Afrique et d'Amérique, sur les côtes de France, d'Espagne, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et de la Tripolitaine, de l'Angleterre et de l'Écosse, et remplit plusieurs missions des plus honorables et des plus importantes, parmi lesquelles nous nous bornerons à citer: celle d'Attaché naval à l'ambassade de France à Londres (1877-79) et deux missions Pune en Crimée et dans le Mer d'Azoff; l'autre aux Etats-Unis à l'occasion du centenaire de Johnson. Le contre-amiral de Cuverville a publié: • Cours de tir. Etudes théoriques et pratiques sur les armes portatives », Paris, Dumaine, 1864; « Études sur la pêche côtière », 1866; Recherches sur le courant équatorial », 1867; « Résumé des expériences faites sur les armes rayées et conséquences que l'on en peut tirer », 1868; « Études sur la Marine des États-Unis », 1869; « Considérations pratiques sur l'emploi de l'artillerie rayée >, id.; « Notes diverses ecueillies pendant une campagne sur les côtes de l'Amérique du Nord », 1870; « La pêche du corail sur les côtes de l'Algérie », 1875 ; « La science de la construction du navire, considérée dans ses rapports avec les lois de la nature. De l'agitation de la mer », id.; « Les ordres de bataille et le modo d'emploi de l'artillerie lans les combats d'oscadres », id.; « Progrès talisés par l'artillerie navale de 1855 à 1880 », 1881; « Le sextant binoculaire du capitaine de régate Aved de Magnac et les observations de mit », 1884; « Détermination de la longitude thronometrique par l'observation du soleil au moment de son lever ou de son coucher », id.; Les Sanatoria de la Côte occidentale d'Afrine », 1887; « La Division navale de l'Atlanque Sud et la vérification des coordonnées bographiques des principaux points de la Côte 9. d'Afrique en 1885 et 1886 », id.; « Le raport de la Commission technique des chemins • fer du Tonkin », id.; « Les droits de la rance et les prétentions espagnoles dans le elfe de Piafra (Côte O. d'Afrique) », id.

Caza (Alexandre C.), écrivain roumain, né,

à Jassy (Moldavie), le 8 novembre 1857. Il fit ses premières études en Allemagne, son droit à Paris, et termina ses études à Bruxelles. Après avoir été reçu docteur en droit, il abandonna complètement la carrière de la jurisprudence pour se vouer à la littérature. Après avoir collaboré aux Revues littéraires: Contemporanul et Convorbiri literare, il réunit ses poésies en un volume: « Versuri », paru en 1887. M. C. est aussi l'auteur de plusieurs poésies lyriques, monologues, épigrammes, etc. Il paraît avoir surtout réussi dans l'épigramme.

Cuzzeri (Emmanuel), jurisconsulte italien, né, à Verone, en 1850. Il fit ses études au Lycée de sa ville natale, et se rendit ensuite faire son droit à l'Université de Padoue, où il fut reçu docteur on 1873. Il est maintenant inscrit au barreau de Vérone. Collaborateur assidu de l'Archivio giuridico, de la Legge, du Giornale dei Tribunali et de la Temi Veneta, il y a publié plusieurs monographies fort louées. En 1873, il publia, en outre, une traduction de l'allemand d'un travail fort important d'Émile Friedberg, professeur à l'Université de Leipzig: « Storia del Matrimonio civile ». Suivirent: « Il Nuovo progetto di Codice di commercio nella materia del fallimento », Vérone, Dal Bon, 1874; « Il Codice italiano di procedura civile, illustrato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e di appello del Regno, dai motivi della legge e della dottrina degli autori, collo svolgimento delle questioni più controverse e con richiamo agli altri codici e leggi speciali e regolamenti », avec la collaboration de M. Carlo Rosmini, avoué, pour ce qui concerne la jurisprudence, Vérone, Münster, 1882 et suiv.; « Il progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario nei giudizi civili », Venise, Fontana, 1877; « La Nuova legge 11 gennaio 1880 sulle tasse di registro e bollo, con regolamento, relaziono e istruzioni ministeriali ed annotazioni pratiche », Turin, Roux e Favale, 1880; « Annuario della procedura civile. Supplemento alla 2ª edizione del comento al Codice civile dello stesso autore, e continuazione della Gazzetta legale », Vérone, Drucker et Tedeschi, 1883; enfin, avec MM. Ascoli, Calucci, Clementini ot Minich, il a publié: « Correzione Gritti 1537, contenente le norme onde era regolato l'ufficio degli avvocati della repubblica di Venezia. Testo e commento », Vonise, 1881, publié à l'occasion du mariage Bolaffio-Soldà.

Cygnäus (Frédéric), poète finlandais, né, à Tavastekus, le 1er avril 1807, professeur de littérature moderne à l'Université de Helsingsfors, où il a fondé le théâtre suédois et une Société de beaux-arts. M. Cygnäus, qui est un grand Mécène des artistes, était considéré, avant Runeberg, comme le premier poète épique de son pays. Il appartient à l'École classique. Il a composé aussi des drames dont le meil-

leur est intitulé: « Hertig Johans ungdomsdrömmar ».

Cyon (le docteur Élie DE), médecin et publiciste franco-russe, ancien directeur du Gaulois et de la Nouvelle Rerue, attaché au ministère des finances russes, conseiller d'État actuel de S. M. l'Empereur de Russie, ancien professeur de physiologie à l'Académie de médecine de Saint-Pétersbourg. Nous connaissons de lui: « Principes d'électrothèrapie », Paris, Baillière et fils, 1873, ouvrage couronné par l'Institut, Académie des sciences; « La Guerre à Dieu, et la morale laïque; réponse à M. Paul Bert », id., 1881.

Cyré (Madame A.), femme de lettres allemande, connue aussi sous le pseudonyme-anagramme de A. Erye, née, à Worms, le 11 juin 1837; elle révéla de bonne heure un grand penchant pour les lettres, qui se manifesta plus tard par une série de nouvelles: « Anna », 1874; « Not und Erlösung », 1875; « Die Lotosblume », 1876; « In Visitenkartenformat », 1877; « Die Nachtwandlerin », 1878; « Ein Glücksloos », 1880; « Warum », 1881; « Gabriele », 1882; « Die letzte Weihnacht », 1883. Madame C., qui vit maintenant à Darmstadt, collabore aussi à plusieurs journaux.

Czedik (Emil), homme de lettres allemand, né, à Mattsee (Salzbourg, Autriche), le 13 octobre 1853. Après avoir fréquenté les Écoles de Melk et de Salzbourg, il entra dans l'administration des postes, et il réside maintenant à Vienne en cette qualité. Ses occupations officielles ne l'ont pas empêché de s'adonner aux lettres. Nous citerons de lui: « Lieder », 3 vol., 1876-1878; « Vom Trinken und Lieben », poésies, 1879; « Was mir blieb », poésies, 1880; « Marie », 1880; « Lieder », 1881.

Czernichy (Gustave), littérateur polonais, né, en 1827, à Cracovie. Auteur de plusieurs nouvelles et traducteur du poète russe Lermontoff, il est collaborateur de plusieurs journaux, et a écrit: « L'Histoire du Théâtre de Cracovie et de celui de Lemberg ».

Czerny (Vincent), célèbre chirurgien allemand, né, le 19 novembre 1842, à Trautenau (Bohème); il étudia la médecine à Vienne, et fut reçu docteur le 19 décembre 1866; il fut attaché, pendant longtemps, à la clinique du docteur Billroth en qualité d'assistant; en 1871, il fut nommé directeur de la clinique chirurgicale et professeur de chirurgie à Fribourg in Brisgau, d'où il passa, avec la même qualité, à Heidelberg. Outre plusieurs articles insérés dans les journaux et recueils savants, il a publié: « Ueber die Beziehungen der Chirurgie zu den Naturwissenschaften », Fribourg, 1875: « Beiträge zur operativen Chirurgie », Stuttgard, 1878.

Czoernig (Charles baron de CZERNHAUSEN), éminent statisticien allemand, né, à Czernhausen en Bohème, le 5 mai 1804. Après avoir achevé

son droit aux Universités de Prague et ne, il entra au service de l'État, et fut successivement à Vienne, à Trieste et où il resta pendant plus de dix ans, c en qualité de socrétaire présidentiel de neur comte de Hartig. Rappelé, en 184 socrétaire aulique à la Cour suprême des à Vienne, il y prit la direction du bi statistique. Promu au grade de consei que, à la nouvelle formation du Ministèr fin de 1848, il fut invité par le Minist de Brück à passer au Ministère du con des constructions publiques qu'on vena: tuer. On lui confia l'organisation des ministériols, et ensuite, en 1850, celle vernement central maritime et des Bu Port et de Santé maritime qui en dép Elevé au grade de chef de division, il pendant à peu près trois ans, à dirige vernement central maritime; en 185: rappelé au Ministère du Commerce pou dre la direction de la Section des cons publiques et du service des chemins d même temps, il fut chargé de créer mission centrale de la conservation de ments architectoniques et d'en prendr sidence, qu'il garda pendant plus de En 1859, lors de la suppression du re du commerce, il garda la direction reau de Statistique administrative jusqu époque à laquelle il fut chargé d'org commission centrale de statistique do: nommé président. En 1865, il prit s ment sa retraite, et alla vivre à Gorice. le cours de sa carrière administrative ron de Czoernig fut député à représ statistique autrichienne aux congrès in naux de statistique à Bruxelles, à Pari dres et à Florence, et fut élu Préside lui qui se réunit à Vienne. Dans tous grès, celui de Vienne naturellement exc de C., grâce à la connaissance qu'il a différentes langues, fut choisi par ses c pour représenter le Congrès vis-à-vis vernement de l'État, où l'on tenait la Il fut aussi chargé, en 1854, par le g ment autrichien de négocier un empru de 35 milions de florins, et dans ce l rendit à Paris, à Londres, à Amsterd Francfort. Dès sa jeunesse, M. de C adonné à l'étude de la Statistique. Il core étudiant à l'Université de Vienn il publia une monographie statistique d' industrielle de la Bohème: « Historisc tiche Beschreibung von Reichenberg dant son séjour à Trieste, il publia l' « Die Eröffnung des Freihafens von Ve Il profita de son séjour à Milan pour : de nombreux éléments qui devaient l à rédiger une statistique de la Lombar travaux préparatoires n'étaient pas enc

quand il fut appelé à Vienne pour y prenla direction du Bureau de statistique. M. L' publia cependant quelques passages de statistique, tels que: « Geschichte der bardischen Gemeindeverfassung »; « Die ıbardie, Darstellung der natürlichen Verhälte des Landes »; « Italienische Skizzen »; lusieurs articles statistiques dans les jours lombards et viennois. Dans sa qualité de cteur du Bureau de statistique, il dirigea la lication du grand et important ouvrage inlé; « Tafeln zur Statistik der oesterreichien Monarchie », ouvrage qui fut fort admiré longrès internationnal de statistique de Vienet dont la plupart des articles sont dus à de C. Se trouvant à Trieste, préposé au ivernement central maritime, il publia: « Die idels- und Schiffahrtsverhältnisse Venedigs glichen mit jenen von Triest ». Revenu au nistère du commerce, il s'occupa, pendant sieurs années, de la publication de rapports uels, fort appréciés, sur l'Administration des mins de fer de l'État. Son ouvrage le plus nu en Europe est « Die grosse etnographie Karte der österreichischen Monarchie », 9 feuilles, et accompagné de 3 volumes de te (Vienne, 1855-57). C'est le premier essai nographique reposant sur des données auntiques et d'autant plus intéressant qu'il s'ocse d'une monarchie fort étendue et qui emsse sous sa domination une foule de natioités différentes. M. de C. a présenté plusieurs vaux fort importants aux différents Congrès Statistique; pour celui de Vienne, il rédigea rapport de la Commission préparatoire, pour ni de Paris le Congrès decréta que son rapt sur les Commissions centrales de statistifût inséré intégralement au Moniteur. Quand, ès la suppression du Ministère du commeril n'eut plus à s'occuper que de la statisti-, son activité parut redoubler. Quand l'Emeur d'Autriche eut octroyé la Constitution, de C. publia un manuel statistique de l'Em-3 à l'usage des députés, sous le titre : « Staiches Handbüchlein für die öesterreichische narchie », qui eut un tel succès qu'en un seul is on en épuisa quatre éditions de mille exemires, et qui fut choisi comme modèle pour la nière statistique de l'Empire d'Autriche. Le igrès statistique ayant établi, dans l'intérêt progrès de la science, qu'on dût procéder s les différentes branches de la Statistique a compilation de statistiques internationales des bases conformes, M. de C. en donna le mier essai pour la Statistique financière avec ouvrage: « Das öesterreichische Budget für 2 in Vergleichung mit jenen der vorzüglin anderen europäischen Staaten ». Cet ouge, qui fut fort loué non seulement en Auhe mais aussi à l'étranger, fut bientôt suivi un autre de la même nature, intitulé : « Dar-

stellung der Einrichtungen über Budget, Statsrechnung in Oesterreich, Preussen, Sachsen, Bayern, Würtemberg, Baden, Frankreich und Belgien », qui est devenu livre de texte dans plusieurs Universités, même de l'étranger, pour l'enseignement de la science financière. Ces deux ouvrages du baron de C. ont été déclarés, en 1876, au Congrès statistique de Pest (dans le rapport: Die internationale Finanz-Statistik, ihre Ziele und ihre Grenzen) comme les ouvrages fondamentaux de la Statistique financière. Après s'être retiré de la vie publique, M. de C. a publié une Monographie historique, géographique et statistique du comté et de la ville de Goritz: « Görz Oesterreichs Nizza ». Plusieurs autres articles concernants la Statistique, l'Histoire, la Géographie, les Beaux-Arts, se trouvent épars en plusieurs journaux, parmi lesquels: « Die Durchstechung der Landenge von Suez », dans les Actes de l'Académie de Vienne, où l'on trouve aussi un article: « Ueber Friaul ». Dans le Bulletin de l'Institut de France, Académie des Sciences morales et politiques, M. de C. a publié: « Le Changement du système fluvial dans le comté de Görz et l'Isonzo, le fleuve le plus récent de l'Europe » et « La ville des Gaulois près Aquileja ». Citons enfin ses deux derniers ouvrages: « Die alten Völker Oberitaliens », Vienne, 1885, « Die vordere Grafschaft Görz im Pusterthal », Innsbruck, 1887, inséré aussi dans le Journal du Muséum Ferdinandeum à Innsbruck. M. de C. figure aussi parmi les rédacteurs du grand ouvrage dirigé par le regretté prince héritier d'Autriche: « Oesterreich in Wort und Bild ». L'Empereur d'Autriche ayant créé, en août 1887, une décoration spéciale pour les sciences et les beauxarts qui ne peut être donnée qu'à dix personnes en Autriche et à cinq en Hongrie, M. de C. a été un des premiers qui l'aient obtenue.

Czylharz (Carl chevalier Von), jurisconsulte allemand, né, à Lobositz (Bohême), le 17 août 1833. M. C., qui est professeur de droit romain à l'Université de Prague, a publié: « Das legatum per præceptionem », dans le Vierteljahrsschrift de Haimerl, 1859; « Die dos æstimata », dans le Zeitschrift für Civilr. und Prozess, 1862; « Ueber die l. 9, § 1, D. de jure dot. », id., 1862; « Das Veräusserungsverbot des fundus dotalis », id., 1864; « Die dictio dotis », dans la Zeitschrift für Rechtsgeschichte, 1868; « Das römische Dotalrecht », Geissen, 1870; « Zur Lehre von der Resolutiobedeutung », Prague, 1871; « Der Einfluss des Zwanges auf die Giltigkeit der Rechtsgeschäfte », dans les Jahrbücher für die Dogmatik, de Ihering, 1874; « Beiträge zur Lehre von der Correalobligationen », dans la Grünhut's Zeitschrift, 1876; « Grundriss der Institutionen », Prague, 1878; « Das Brünner Schöffenbuch und die knihy městskych práv des Brictius von Liésko 🦫 dans les Mitheilungen der deutschen Juristenrerein in Prag, 1878; « Akademische Rede zur Feier des 100-jährigen Gebursttages Friedrich Carl von Savigny's », Prague, 1879; « Die gerichtlische Deposition der Schuld », dans la Grünhut's Zeitschrift, 1879; « Zur Geschichte des bücherlichen Besitzes in böhmisch-mährischen Landrecht », id., 1883; « Zur Geschichte des ehelichen Güterrechts im böhmisch-mährischen Landrecht », Leipzig, 1883; outre plusieurs articles dans les Münchner krit. Vierteljahrsschrift, la Jena'schen Litt. Zeitung, le Grünhut Zeitschrift, etc. etc.

Czymiansky (Émile), chimiste polonais, né, le 26 février 1824, en Galice; il fit ses études à Cracovie et à l'étranger; actuellement, il est professeur de chimie inorganique et pharmaceutique à l'Université de Cracovie et membre ré-

sident de l'Académie des sciences de l ville. Il a publié: « Dictionnaire chimi lonais », Cracovie, 1853; « La chimie nique appliquée à l'industrie, à l'agricu à la médecine », 2 éd., 1867 et 1868; de chimie inorganique à l'usage des I tés », 1874; « Cours de chimie pour les techniques », 1874; « La Chimie o: appliquée à l'industrie, à l'agriculture médecine », 1877, et plusieurs mono écrites en polonais et en allemand, pa quelles nous citerons seulement: « The chemischen Verbindungen auf der ro Bewegung der Atome basirt, auf or Verbindungen angewandt >, 1865; « U nicht flüchtigen Säuren der Wurzel v riana Officialis », Leipzig, 1879.

D

Dane (Louis), historien norvégien, professeur d'histoire à l'université de Christiania et son ancien bibliothécaire, collaborateur actif de la Revue Historique de Christiania, né en 1834. On lui doit, entr'autres, une « Histoire ecclésiastique du Diocèse de Drontheim après la Réformation », 1863; « Traditions populaires norvégiennes », 1870-72; « Histoire de la ville de Christiania », 1871; « Les Saints de la Norvège dans les temps catholiques », 1879; « Le Roi Christian Ier », 1879, etc.

Dabert (Mgr. Nicolas-Joseph), prélat et écrivain français, né, à Henrichemont (Cher), le 17 septembre 1811, fut ordonné prêtre à Saint-Sulpice, et enseigna ensuite la théologie au grand séminaire de Viviers (Ardèche); il devint vicaire-général du diocèse, puis fut nommé à l'Évêché de Périgueux le 16 mai 1863, préconisé le 28 septembre suivant, sacré à Viviers le 22 novembre de la même année. Ses principales publications sont: « Vio de Mgr. Nomet, supérieur du grand séminaire de Viviers, vicaire-général du diocèse, fondateur et supérieur des Sœurs de la Présentation de Marie », Paris, Périsse frères, 1848; « Histoire de Saint-Thomas de Villeneuve, dit l'Aumônier, archevêque de Valence en Espagne, de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin, augmentée d'une notice historique sur l'Institut des filles de Saint-Thomas de Villeneuve », 1re éd., 1851, 3me éd., Paris, Palmé, 1878; « Histoire de Saint-François de Paule et de l'Ordre des Minimes », id., id., 1875. Une traduction italienne de cet ouvrage a été publiée, à Turin, en 1880, par Giovanni Gennaro fu Casimiro; « Discours pour l'inauguration de la faculté de théologie dans l'Institut catholique de Toulouse », Périgueux, 1879, et beaucoup d'autres discours; « Les Solitaires des Rochers, ou correspondance ne-Marguerite de Montmorency avec rend PèreLuc de Bray, son directeur > Périsse frères, 2<sup>me</sup> éd.; les « Lettres les », de Mgr. Dabert ont été réunies volumes.

Dabos (Jean-Hippolyte), avocat et pi français, ancien magistrat, né, à Gabarre des), le 12 août 1817. Au sortir du lvc livra d'abord à des études spéciales p trer dans l'enseignement public, puis m successivement ses premiers projets, apr consacré huit années à l'enseignement lier, dont 5 passées à Paris, qui lui pe de faire son droit, il se retira définitive Gabarret, son pays natal, où il partas temps entre le travail du cabinet et le à donner aux propriétés rurales de sa Il a rempli de 1867 à 1870, et plus t 1874 à 1880, les fonctions de juge de Gabarret. A cette dernière époque, ayan d'accepter un déplacement, avec promes vancement, il fut destitué une secono Entre 1850 et 1865, il publia quelque cles économiques dans le Journal des de Mont de Marsan et dans l'Économis çais, fondé par M. Jules Ducal. Le . des Économistes inséra, dans son nun janvier 1863, un article qui lui avait éte sé deux ans auparavant et qui porta titre: « Le crédit a-t-il pour effet de mu les capitaux? ». En 1865, il fit imprime rer à 100 exemplaires seulement une b de 106 pages, intitulée: « Des crises f res et d'un moyen propre à les préven moire adressé à MM. les membres de l mission d'enquête sur le crédit ». A ps la fin de 1871 jusqu'en 1876, M. Dabos

poré au journal la Provence de Bordeaux, il traitait des questions juridiques, économies, financières et de politique courante dans s séries d'articles qui dans l'ensemble avaient avent l'étendue d'une brochure. Depuis lors, a publié: « Théorie et plan d'un étalon inriable de la valeur, à l'occasion de la propoion de M. Joseph Garnier, sur la refonte des nnaies », Paris, Guillaumin, 1878; « La Théode la valeur. Étude économique sur la non de la valeur. Qu'est-ce que la valeur? », , id., 1879; « Étude sur le régime parlemenre; quel était le véritable esprit des deux artes, de 1814 et de 1830, en matière de pouir executif », id., id., 1881; « Le dernier mot r une controverse relative à la notion de la leur. Véritable théorie de la valeur », id., id., 86. Il ne faut pas oublier non plus quelques ticles au sujet de la valeur publiés en ces rniers temps à la section dite Correspondance r le Journal des Économistes.

D'Aboville (Vicomte), écrivain français, fils général d'Aboville, pair de France sous la sstauration (mort en 1820), né le 4 décem-• 1819; il fit ses premières études aux colges Saint-Louis et Rollin; reçu, en 1839, à cole Polytechnique, il fut nommé lieutenant artillerie en 1841; en 1844, il démissionna ur se livrer à des travaux agricoles sur sa rre de Rouville (Loiret), où il demeure aès avoir siégé comme représentant du Loit à l'assemblée nationale de 1871 à 1876, et clamé en vain le rétablissement de la monarie traditionnelle, qu'il considérait comme la adition nécessaire du relèvement de son pays. D'A. est un des secrétaires de la Société restière de France, il est président du coce agricole de Pithiviers, et il a publié des icles remarqués dans les Annales Forestières, as la Revue des Eaux et Forêts, notamment r la canalisation et les flottages de l'Yonne, r les inondations de la Loire, ainsi que difents Mémoires, dont l'un sur la ligne de min de fer de Clamecy à Cyrey, La Tour

Dabry de Thiersant (Claude-Philibert), puriste français, ancien capitaine, ancien Minisplénipotentiaire de France, né, à Beleville, hône), le 5 avril 1826. Entré à l'École spéle militaire de Saint-Cyr en 1845, il en sorsous-lieutenant d'infanterie en 1849; en 1856, était promu au grade de capitaine. M. D., qui apte à son actif comme militaire plusieurs campnes aux Colonies, en Crimée et en Chine, fut amé, en 1862, consul de France en Chine; prosuccessivement consul-général, chargé d'afres dans l'Amérique centrale (1878), Ministre nipotentiaire (1884), il fut admis l'année rante à faire valoir ses droits à la retraite. Es citerons de lui: « Guide des armées als en Chine », en français et en chinois, 1859;

✓ Doctrine de la sainte religion », ouvrage traduit du chinois, id.; « De l'organisation militaire des Chinois », id.; « La médecine chez les Chinois »; « La pisciculture et la pêche en Chine >, Paris, G. Masson, 1872; « De l'émigration chinoise », 1872; « Le massacre de Tientsin et nos intérêts dans l'Empire chinois », id.; « La matière médicale chez les Chinois », avec J. Léon Soubeiran, id., id., 1874; « Le Catholicisme en Chine au VIIIe siècle de notre ère; avec une nouvelle traduction de l'inscription de Sy-Ngan-Fou, accompagnée d'une grande planche », Paris, Leroux, 1877; « La Piété filiale en Chine », id., id., id.; « Le Mahométisme en Chine et dans le Turkestan oriental », id., id., 1878; « De la production et de la consommation du café », id., id., 1884; « De l'origine des Indiens du Nouveau Monde et de leur civilisation », id., id., id.; « La solution de la question du Tonkin au point de vue des intérêts français », Paris, Léop. Cerf, 1885; « L'armée coloniale de l'Inde Néerlandaise », 1885. — M. D. a publié en outre plusieurs articles dans le Correspondant, dans la Revue Scientifique, dans la Revue Britannique, dans la Revue Maritime et Coloniale, dans le Bulletin de la Société Asiatique, dans le Bulletin de la Société d'acclimatation, etc. etc.

Dacheux (Émile-Léon), savant catholique français, né, à Strasbourg, le 1er mars 1835, d'une famille originaire de Picardie, établie plus tard dans les environs de Toul, d'où elle passa en Alsace, il y a un siècle environ. Après avoir achevé ses études théologiques au grand séminaire de Strasbourg, il devint professeur au petit séminaire. Obligé de quitter, à cause de sa santé, la chaire de rhétorique, il devint, en 1868, curé du Neudorf, près de Strasbourg; en octobre 1881, il fut nommé supérieur au grand séminaire de Strasbourg. M. Léon Dacheux fut l'un des premiers collaborateurs de la Revue catholique de l'Alsace (publié par P. Mury, 1859-70). Il a publié: « Un Réformateur catholique à la fin du XVº siècle. Jean Geiler de Kayserberg, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg, 1478-1510. Étude sur sa vie et son temps », Paris, Delagrave, 1876; « Les plus anciens écrits de Geiler de Kayserbeg », 1882, reproduction de cinq brochures à peu près inconnues et toutes antérieures à 1500. On y remarque la biographie de deux artistes alsaciens du seizième siècle, Hans Baldung Grün, et Hans Wechtelin. En 1887, M. Léon Dacheux a commencé la publication des « Fragments des anciennes chroniques d'Alsace », dont les manuscrits ont péri, en 1870, dans l'incendie de la bibliothèque de Stras-

D'Achiardi (Ved. Achiardi).

me citerons de lui: « Guide des armées al- la Costa (Antonio), écrivain portugais, memmen Chine », en français et en chinois, 1859; la bre de l'Académie Royale des Sciences de Lis-

bonne, de l'Institut de Coimbre, de l'Institut historique et géographique du Brésil, et d'autres sociétés scientifiques et littéraires, ancien secrétaire général du département de Leiria, ancien chef de division au Ministère de l'Intérieur, ancien Ministre de l'Instruction publique, né, à Lisbonne, le 24 novembre 1824. Il fit son droit à Coimbre. On lui doit: « Molière », drame en cinq actes, 1851; « Statistica do districto de Leiria », 1855; « O Christianismo e o Progresso » (trois éditions; la troisième est de l'année 1886); « A Instrucção Nacional », 1870; « Historia da Instrucção Popular em Portugal », 1871; « José da Castilho », 1872; « Tres Mundos », deux éditions, la seconde est de 1877; « No Minho », 1874; « Cartas sobre o casamento civil >, 1869; « Historia do Marechal Saldanha >, le premier vol. a paru, en 1879; « Aurora da Instrucção pela iniciativa particular », la seconde édition a paru en 1885.

Da Costa (Patrocinio), écrivain portugais, professeur à l'école Polytechnique de Lisbonne. Né à Braga, il fit ses études dans sa ville natale et à Coimbre, où, en 1866, il fut reçu docteur dans les mathématiques et, en 1867, docteur en philosophie; en 1870, il fut nommé professeur au lycée de Vizeu, où il enseigna les mathématiques et le grec jusqu'en 1874; en 1878, il passa à l'école Polytechnique de Lisbonne. On lui doit une: « Trigonometria espherica »; les « Primeiras noções de geometria analytica »; deux volumes de poésies lyriques, publiés sous le titre de « Flores de Espinhosa », 1874; un poème en douze chants: « Viagens no systema planetario », 1876; un poème héroïque: « Romeo e Julieta », 1885.

Daffry de la Monnoye (Léon), jurisconsulte et littérateur français, né, à Paris, le 26 mars 1823. Il fit ses études au Collège Saint-Louis et à la Faculté de droit de sa ville natale. Reçu avocat à Paris, en 1844, il fut secrétaire de la conférence des avocats, de 1847 à 1848, greffier de la chambre civile de la Cour de cassation, le 4 mars 1850, juge de paix du 4me arrondissement de Paris, le 29 décembre 1871; il donna sa démission le 7 novembre 1880. Il a publié: « Théorie et pratique de l'expropriation pour cause d'utilité publique; les lois expliquées par la jurisprudence », 1859, 2me éd., 2 vol., Paris, Pedone-Lauriel, 1870; on lui doit, en outre, la traduction en vers du « Marchand de Venise », 1866, et du « Roméo et Juliette », 1886, de Shakespeare. Il écrit dans la Revue du Notariat et dans le Musée des familles.

Dagalller (François), magistrat françeis, né, à Bourg en Bresse (Ain), le 22 mai 1853. Il fit ses études au lycée de Bourg (où il obtint le prix d'honneur de philosophie), et son droit à Paris. Avocat à Bourg, de 1875 à 1880, il se mêla au mouvement politique et collabora à plusieurs journaux républicains. Secrétaire de

la Société d'Émulation de l'Ain, il publis les Annales de cette Société une étude su Coup d'Etat dans l'Ain , qui fut tiré à Bourg, Authier et Barbier, 1880. En juillet époque de l'exécution des décrets contre le grégations religieuses non autorisées, il fu mé substitut du Procureur de la Répu près le Tribunal de Saint-Étienne (Loir décembre 1883, il fut nommé en la mêm lité à Lyon, où il prononça, dans plusier faires importantes, des réquisitoires dor sieurs furent reproduits dans le Moniteur ciaire de Lyon. Nommé substitut du Pro général près la Cour d'appel de Douai, M çois Dogallier fut chargé du discours trée de 1888; il choisit pour sujet: « (de Douai) », dont il a étudié et montr tout le rôle politique pendant la Révolu

Dagorne (Marin-J.-P.), ecclésiastique çais, né, le 20 octobre 1820, à Corseul du Nord). D'abord professeur de scier petit-séminaire de Dinan, ensuite direct grand-séminaire de Saint-Brieuc, puis su du petit-seminaire de Dinan, où il ense même temps la philosophie, il fut élu, e membre de la Chambre des Députés. Sc tion ayant été invalidée, il est rentré diocèse de Saint-Brieuc, où il remplit a ment les fonctions de desservant dans roisse d'Hénon. On lui doit: « Cours d sophie, d'après le programme du baccs ès-lettres, suivi de l'Histoire de la phil en trente leçons », Dinan, Peigné, 1873, ? Paris, Haton, 1881.

Daguet (Alexandre), historien et ins suisse, est né, à Fribourg, le 12 mars d'une famille patricienne mais peu ais remonte au Ve siècle. Après avoir étud dant 9 ans chez les Jésuites de Fribou il combattit plus tard les tendances, fessa à l'école moyenne centrale de cet de 1837 à 1843; dirigea successivement normale du Jura bernois (1843-1848), e Cantonale de Fribourg, qui avait rem grand Collège des Jésuites (1848-185 cole cantonale ayant été supprimée par tion ultramontaine de 1857, Daguet pelé à diriger l'école, alors cantonale, les. — Elu à la chaire d'Histoire gén nationale à l'Académie de Lausanne puis successivement à la place de rec l'école Cantonale de Saint-Gall (1868 celles de directeur des écoles industri-Locle et de La Chaux-de-Fonds, il n aucune de ces places, mais bien celle fesseur à l'Académie de Neuchâtel, où gne l'Histoire et la Pédagogie depuis dont le septuagénaire professeur est ment le doyen d'âge. - Parmi ses ne écrits figurent: « Les Troubadours su 1840, reproduit dans le Musée des famille

raphie de l'historien suisse Guilli-13, des études sur l'histoire litté-Suisse (Revue Suisse, 1845-1847), ire de la Confédération Suisse », umes, 7me éd., 1879-1880, Genève. 1e éd. a été traduite en allemand, t en espagnol; des « Abrégés d'hispour les écoles primaires (9me éd.), es (8mº éd.) »; « Rapport sur l'Expoire de Paris », 1869; « Manuel de , 5me éd., 1885. Il a paru une traduclernier ouvrage en italien, en espaoumain. « Revue des principaux écri-Suisse française », 1857; « Notice ité d'études de Fribourg », 1854; Agrippa chez les Suisses >, 1856; 10usiasme de la Suisse pour la cause el », 1858; « Troxler le publiciste he national », 1866; « Les barons ninistres de Saxe à Dresde et à Males lettres inédites d'Alexandre de , Lausanne, 1873; « Les Suisses cé-∍ux volumes in-4°, traduit de l'allemanié, 1873-1881. Daguet a publié iographiques sur le Père Girard et il biographie complète du grand instinel il a beaucoup contribué à faire statue à Fribourg, 1860. — Ce féin a rédigé successivement les deux raires qui ont paru à Fribourg sous nulation ancienne (1841-1844) et d'Énuvelle (1851-1856). Il rédige, depuis ucateur, revue pédagogique de la çaise; il a collaboré à une foule de ournaux, à la Revue suisse de Neucelle de Berne, au Musée Neuchâ-Bibliothèque Universelle, au Dictionrselle de Larousse, au Dictionnaire ; de Buisson, etc. — Il figure parmi des traditions et légendes de la ande publiées par Victor Tissot. Il é dans la nouvelle « Waldvogel » et re humoristique: « Henri Meunier ou fribourgeois » (Émulation de 1856). lu Congrès scientifique de Strasbourg, ore de 1842, nous font connaître Alaguet comme orateur et vengeant le la mesure injuste par laquelle le le Louis-Philippe excluait les Suisasts officiels accordés aux allemands, s et aux autres nations représentées ngrès international. En 1865, le Jourbats et l'Histoire du Second Empire Delord (III, 145) le citent parmi les ni défendirent avec énergie la cause de évangélique au Congrès social de Comme homme politique, Daguet a rand Conseil de son canton, pendant il représentait la ville de Fribourg. , pendant quelque temps, l'Helvétie, le fribourgeois et a envoyé des correspon-

dances, pendant 11 ans, au Journal de Genève. -Entre les deux guerres civiles qui agitèrent le canton de Fribourg, en 1851 et 1853, Daguet fit au Grand Conseil, le 15 juin 1852, une motion de conciliation qui, mal interprétée par la garde civique, faillit lui coûter la vie, et lui valut, de la part du Conseil d'État, la réduction de la moitié du traitement qu'il recevait comme Recteur de l'école cantonale. — Daguet a été membre fondateur et président de plusieurs sociétés littéraires, historiques et philanthropiques. Les distinctions ne lui ont pas manqué. De l'Italie, pour laquelle Daguet a toujours eu une prédilection particulière, le professeur suisse a reçu successivement les titres de membre de l'Académie de Turin (1854), de l'Académie florimontane (1857), de Chevalier de Saint-Maurice et Lazare (1861), de membre de l'Assemblée historique de Palerme (1865), de la Société coopérative d'éducation de Milan, qui lui a décerné une médaille d'or (1874). — Il a été reçu membre honoraire de la Société de Paris pour l'enseignement élémentaire (1868), officier d'Académie (1879) et membre de l'Académie de Besançon (1883). Élu membre du Comité central du Congrès scolaire international de Bruxelles (1883) et l'un des vice-présidents de celui du Havre (1885), il fut empêché de s'y rendre par l'état chancelant de sa santé. — Dans son propre pays, il a recu le diplôme de docteur honoraire en philosophie de l'Université de Berne (1866), il est membre de l'Institut national gènevois (1854), membre fondateur et honoraire de la Société d'histoire de la Suisse romande (1874), et président d'honneur de la Société pour la conservation des monuments d'Aventicum, la capitale de l'Helvétie romaine (1885).

D'Aguilhon (Henriette-Alexandrine-Marie, née CAMBE), femme-auteur française, née, le 20 mai 1840, à Verfeil-sur-Seye (Tarn-et-Garonne) où son père était notaire. Orpheline de bonne heure, elle fut emmenée à Fénayrols (Tarn-et-Garonne) où vivait encore son grand père paternel, ancien commissaire administrateur du département de l'Aveyron sous le Directoire. Deux ans plus tard, Émilie Cambe allait habiter la petite ville de Saint-Antonin, où sa mère épousa en secondes noces M. Timoléon Berry, notaire et maire de la ville. La jeune femme passa néanmoins ses premières années à Fenayrols dans la liberté des champs, sous le surveillance de sa tante Mlle Caroline Cambe. La première instruction lui fut donnée par les dames de Saint-Maur qui dirigent encore le couvent de Saint-Antonin. Cette éducation, commencée à neuf ans, se poursuivit et s'acheva à Moissac par les soins d'un oncle, ancien professeur de philosophie, mort chanoine de la cathédrale de Montauban. En 1860, elle épousa M. Gustave d'Aguilhon. En 1886, elle entrait dans la Société des gens de lettres. Mue Aguilhon à toujours habité Saint-Antonin, et c'est à son initiative que le village voisin de Fénayrols doit l'exploitation et la juste renommée de ses eaux minérales. Mme d'Aguilhon, qui est membre de la Société des gens de lettres de Paris, membre correspondant de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, lauréat du Félibrige aux fêtes internationales de Montpellier en 1883, a publié en librairie: « Le vrai maudit >, 2 vol., Paris, Paulin-Lemer, 1865; « Quatre pages du cœur », nouvelles, id., Casimir Poul, 1875; « A vingt ans, la question du bonheur », id., Téqui, 1888. En outre, elle a publié en feuilleton dans divers journaux: « Catherine de la Roquette »; « Le Château de Villette »; « La Maison noire »; « Marthe »; « Une orpheline »; « Le Déroucat »; « Joseph »; « Castelmore », et plusieurs autres romans ou nouvelles, parmi lesquelles toute une série sous le titre: « Les Mères d'aujourd'hui ». Mme d'Aguilhon a collaboré aussi à diverses publications poétiques, comme l'Almanach du Sonnet, le Sonnettiste, les Muses Santones, et à plusieurs journaux politiques et littéraires, tels que: le Courrier Agénois, l'Union du Sud-Ouest, l'Union de Tarn-et-Garonne, la Restauration, l'Epoque, etc.

Daguin (Arthur), archéologue et historien français, né, à Nogent (Haute-Marne), le 31 janvier 1849. Lauréat de la ville de Chaumont en 1866, volontaire pendant la guerre dans le 53e régiment de marche, admis, le 3e, à l'École des mines, M. Daguin s'est adonné, dès sa jeunesse, à des travaux historiques, concernants surtout la province de Champagne, et spécialement le département de la Haute-Marne. Parmi les travaux, souvent médaillés par les Sociétés savantes, nous citerons: « Notes sur Nogent », 1876; « Le Canton de Nogent : le sol, l'histoire, l'habitant », 1877; « Les Prussiens à Nogent », Nogent, Mongin, 1877; « Études sur le patois de Bassigny et plus particulièrement sur celui de Nogent », id.; « Nogent et la coutellerie dans la Haute-Marne », id., Mangin, 1878; « Les Évêques de Langres, étude épigraphique, sigillographique et héraldique », Paris, Dumoulin, 1880; « Étude entomologique sur le département de la Haute-Marne », 1882; « Flore du département de la Haute-Marne »; « L'Imprimerio et la librairie dans la Haute-Marne et dans l'ancien diocèse de Langres », 1883; « Bibliographie Haute-Marnaise. Catalogue d'ouvrages concernant le département de la Haute-Marne », Paris, Champion, 1883; « Les régistres baptistaires, journal de Nicolas Parisot, curé de Dinterville ». id., id., étude montrant combien sont précieux pour l'histoire les anciens régistres de paroisses. M. Daguin collabore à la Revue de Champagne et de Brie, à la Revue historique et nobiliaire, au Bulletin de la Société historique et archéologique de Langres.

Dans l'histoire générale du département que prépare, M. Daguin consignera, avec l'histoire des mours et du langage, l'histoire généale que et héraldique des principales familles de Haute-Marne et consacrera des biographies parées aux plus illustres de ses habitants. Daguin fait partie de plusieurs sociétés sant tes, parmi lesquelles nous citerons la R. An demia araldico-genealogica italiana.

Daguin (Victor-Felix-Fernand), jurisconsul français, né, à Chatillon-sur-Seine (Côte d'œ le 4 juillet 1848; docteur en droit, avocat à Cour d'appel de Paris depuis 1868, membre résidant de l'Académie des sciences, arts ( belles-lettres de Dijon, membre corresponde de l'Institut égyption et de la Real Academia jurisprudencia y legislacion de Madrid, il 🖼 plit, depuis 1881, les fonctions de secrétaire néral de la Société de législation comparée; été, en 1885, un des secrétaires généraux i congrès international de droit commercial tens Anvers; a publié de nombreux articles dans Bulletin de la Société de législation compar dans l'Annuaire de législation étrangère et de l'Annuaire de législation française; collabore Journal de droit international privé, dirigé M. C. Clunet, où il a publié notamment un « B letin de jurisprudence allemande » (Année 18 p. 326; 1883, p. 3000; 1884, p. 300; 188 p. 310), collabore également au Recueil général des lois et arrêts de Sirey, et au Répertoire néral alphabétique du droit français, publié so la direction de M. Fuzier Herman par M. Carpentier et Frère Jouan du Saint; a rédi pour ce dernier recueil le mot « Auimaux », publié en outre les ouvrages et brochures vants: « Notice sur le règlement du Reichst allemand et sur les règlements du Reichsre autrichien >, Paris, Cotillon, 1876; « Des & ranties accordées à l'inculpé par le Code d'in truction criminelle allemand >, id., Piche 1879; « Code de procédure pénale allema (1er février 1877), traduit et annoté », id., i 1884; « Congrès international de droit co mercial d'Anvers. Rapport présenté à la Socié de législation comparée », id., id., 1886; « L du grand-duché de Luxembourg sur la chas (19 mai 1885), annotée », id., id., 1887; « El de sur la représentation proportionnelle en I pagne, id., id., id.; « Loi du grand-duché : Bade sur la chasse (29 avril 1886), traduite annotée », id., id., 1888.

Dahlgren (Frédéric-Auguste), écrivain si dois, né, le 20 septembre 1816, à Nordau dans le Warmland; il étudia, depuis 1834, Upsala, fut promu en 1839, et obtint ensui un emploi aux Archives de l'État (1841-186 ainsi qu'au département des cultes (1841-186 où il arriva peu-à-peu au grade de conseiller chancellerie. En sa qualité d'archiviste, il coll bora à la publication de la Geschichte des dre

jährigen Kriegs de Chemnitz, ainsi qu'à pluars autres publications documentaires fort imtantes, telles que: un recueil de projets de du temps de Charles IX, une chronique iric XIV, un ancien légendaire suédois, etc. travailla aussi pour le théâtre, auquel il donplusieurs traductions de Calderon, Shakeare, Moreto et Heiberg, et un opéra natiointitulé: « Varmländigarne », 1846, qui est ore maintenant au répertoire et qui a eu du cès. Il a contribué aussi à l'histoire du théâtre ional par son: « Anteckningar om Stockholms trar »; 1866. Il s'est aussi acquis une grande outation comme poète en dialecte par plusieurs :ueils: « Viser paa Värmbanske Tongmaale », bliés en 1875, 1876 et 1886; plusieurs de s chants populaires sont aujourd'hui répandus ns la Suède entière. Depuis 1871, M. D. est mbre de l'Académie suédoise; et en cette qua-5, il a publié: « Ordlista öfver Svenska Spraat », 1873, 4me éd., 1880, ouvrage fort répandu. Son fils Guillaume, né en 1848, employé à Bibliothèque royale de Stockolm, a publié elques essais littéraires dans les Revues.

Dahn (Felix), illustre écrivain allemand, né, à mbourg, le 9 février 1834. Il était encore au rceau quand il fut emmené à Munich, où il derura presque sans interruption jusqu'en 1862, où il fit ses études; de 1852 à 1853, il fréenta cependant l'Université de Berlin, où il idia l'histoire, la philosophie, le droit; en 55 il fut reçu docteur en droit; en 1857, ivat Docent à Munich; en 1862, professeur traordinaire; en 1864, professeur ordinaire de oit allemand à l'Université de Wurtzbourg. 2 septembre 1871, il fut blessé à la bataille Sédan: en 1872, il fut appelé, en qualité professeur, à l'Université de Koenigsberg, en 1888, à celle de Breslau. On a de lui Jeber die Wirkung der Klagverjährung bei ligationen », München, 1854; « Studien zur schichte der germanischen Gottesurtheile », 1858; « Die Könige der Germanen », 6 vol., ipzig, 1861-1871, 2me éd., 1885; « Prokopius 1 Caesarea », Berlin, 1865; « Das Kriegsht », Wurtzbourg, 1870, une traduction franse de cet ouvrage a paru la même année à vers; « Westgothische Studien », Wurtzrg, 1873; « Handelsrechtliche Vorträge », pzig, 1875; « Paulus Diaconus, Langobarthe Studien », Leipzig, 1876; « Deutsches htsbuch », Nördling, 1877; « Grundriss des tschen Privatrechts », Leipzig, 1878; « Die nunft im Recht », Berlin, 1879; « Bausteine. Gesammelte kleine Schriften », Berlin, 1879-4; « Urgeschichte der germanischen und anischen Völker », 4 vol., Berlin, 1881-87; entsche Geschichte », 2 vol., Gotha, 1883; Valhall. Germanische Götter und Helden Sa-, avec mad. Thérèse Dahn, sa femme, uznach, 1884, 9me ed., 1886. Parmi ses ou-

vrages poétiques et littéraires, nous citerons: « Harald und Theano », Berlin, 1856, éd. illustrée, Leipzig, 1885; « Gedichte », Leipzig, 1857, 2me recueil, Stuttgard, 1873, 3me éd., Leipzig, 1883; « Sind Götter », Stuttgard, 1874, 6me éd., Leipzig, 1887; « Zwölf Balladen », Leipzig, 1875; « Markgraf Rüdeger », drame, id., id.; « König Roderich », drame, id., id., 2me éd., 1876; « Deutsche Treue », drame, id., id.; « Ein Kampf um Rom », roman, 4 vol.. id., 1876, 12 éd., 1886; « Die Amalungen », Stuttgard. 1876; « Die Staatskunst der Frauen », comédie, Leipzig, 1877; « Balladen und Lieder », id., 1878; « Sühne », drame, id., 1879; « Odhin's Trost », roman, id., 1880, 6me éd., 1886; « Armin », opéra, 1880; « Der Fremdling », opéra, 1880; « Der Schmied von Gretna-Green », opéra, 1881; « Kleine Romane aus der Völkerwanderung », 4 vol., Leipzig, 1882-85; « Skaldenkunst », drame, id., 1882; « Der Courier nach Paris », drame, id., 1883; « Die Kreuzfahrer », roman, 2 vol., id., 4me éd., 1885; « Felicitas », roman, 10<sup>me</sup> éd., id., 1886; « Gelimer », roman, 6me éd., id., 1886; « Die schlimmen Nonnen von Poitiers », roman, 6me éd., id., 1886; « Fredegundis », 6me éd., id., 1886; « Was ist die Liebe », 1887; « Fziggas Za », 1888; « Liebe », six contes, 1888. — M. D., qui est titré conseiller intime de justice par le gouvernement royal prussien, est membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Munich, et membre honoraire de l'Académie des sciences historiques de Dallas (Texas).

Daireaux (Emile), avocat et publiciste français, docteur en droit de l'Université de Buenos-Ayres, avocat à la Cour de Paris, membre de la Société américaine de France, né, à Rio-Janeiro (Brésil), le 21 avril 1843. Il a fait ses études à Paris. Après un voyage à Buenos-Ayres en 1871, il y prit ses grades de docteur en droit et y pratiqua la profession d'avocat jusqu'en 1883. M. Émile Daireaux a publié de nombreux articles dans la Revue des Deux Mondes, la Revue Britannique, l'Économiste, etc. Il dirigea, pendant trois ans, un grand journal français quotidien à Buenos-Ayres: L'Union française. Il a publié à Paris, en 1878, chez Hachette: « Buenos-Ayres, la Pampa et la Patagonie. Étude, races, mœurs et paysages, industrie, finances et politique », avec carte et une édition en espagnol de cet ouvrage. Aussi, en 1888, un ouvrage de droit usuel pour la République Argentine, sous le titre. « El Abogade de simismo » en langue espagnole.

D'Albertis (Louis-Marie), voyageur italien, né, à Voltri (province de Gênes), le 21 nov. 1841; fit ses premières études au Collège des Missionaires de Savone; montra de bonne heure une disposition spéciale pour l'histoire naturelle que le père Armand Duval, français, y enseignait. Ayant interrompu ses cours pour servix

dans l'armée, les opinions politiques de sa famille l'empêchèrent de s'enroler; malgré eux, il suivit le général Garibaldi en Sicile (1860); après la campagne, il voyagea, pour s'instruire, dans l'Europe occidentale. En 1871, il rencontra le rev. père Duval qui revenait des missions de Chine et qui l'encouragea à entreprendre une campagne d'exploration à la Mer du Sud. M. D'A. suivit alors M. O. Beccari qui partait pour la Nouvelle-Guinée (1871). Les deux jeunes hommes y passèrent une année ensemble et la relation de leurs études fut publiée par M. D'A. dans les journaux d'Australie (1872) sous le titre: « A Month among the Savages of Mount Arfak >, et traduit dans les Bulletins des Sociétés européennes de Géographie. Le climat de la Nouvelle-Guinée avait mis la santé de M. D'A. à une rude épreuve; il dut revenir en Europe par les Îles Sandwich et par l'Amérique du Nord. Vers la fin de 1874, il repartit de Gênes pour l'Australie pour y organiser une expédition destinée au Sud de la Nouvelle Guinée. Elle réussit à souhait; cela lui permit d'en organiser une seconde, avec l'appui moral et matériel du Gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud (1876-77). Cette fois il pénétra au cœur de la grande île en remontant le fleuve Fly sur une forte chaloupe à vapeur. Après des souffrances inouïes, il revint (4 janvier 1878) en Australie, où il fut accueilli avec enthousiasme, et où la relation de son entreprise fut publiée en abregé par les journaux de Melbourne et de Sydney. M. D'A. s'y révélait non seulement comme un explorateur intrépide, mais aussi comme un naturaliste de haute valeur, doublé d'un chasseur. Revenu en Italie (1878), il publia: « New Guinea: what I did and what I saw, two volumes >, London, Sampson, Low and Co, 1880. Par les soins de la même maison, nous avons de cet ouvrage très complet une édition en italien: toutes les deux richement illustrées. Plusieurs ouvrages relatifs à la Nouvelle-Guinée dus à la plume de M. D'A ont paru par les soins de différentes sociétés savantes, à savoir (1879-1881): « Catalogo degli uccelli dell'isola Yule »; « Catalogo degli uccelli del Fly »; « Carta del fiume Fly », (Annali del Museo civico di Genova, et Bolletino della Società geografica di Roma); « On New Guinea, a memoir », (R. Geographical Society, and London and Colonial Institute); « Notes on the birds of New Guinea », (Linnean Zoological Society). — M. D'A. a gagné la grande médaille d'or décernée par la Société Géographique de Rome; il l'a mérité sous tous les égards, il est aussi chevalier de la Couronne d'Italie. Ses collections appartiennent au Museo Civico de Gênes et au Museo Antropologico de Florence. Depuis 1881, rentré dans la vie privée, il partage son séjour entre Gênes et Rome, n'ayant plus d'occupation qui le passionne, la chasse exceptée.

D'Albertis (Henri), yachtsman et natural italien, cousin-germain du précédent, né, à nes, en 1847. Élève à l'école Navale (18 aspirant de première classe (1866-67), capita marchand (1869). Jouissant d'une jolie forte M. H. D'A. sur ses deux yachts à voile la V lante et le Corsaro, a fait de magnifiques et sières dans la Méditerranée et dans l'Atla que pour le service du Museo Civico de Gim auquel il a fait cadeau de collections précieus de la faune des endroits visités: « Prima d ciera della Violante », Gênes, tip. Sordo-Ma « Seconda crociera della Violante », id., il « Crociera del Corsaro (Madera e Canarie) id., id., 1884; « Crociera del Corsaro alle l zorre », Milan, frères Treves, 1888.

Dalbono (César), écrivain italien, né, à l me, en 1814. Sa famille s'étant transférée, Naples y fut très-favorisée par les Bourba Il étudia le grec, le latin et l'italien, sous direction du célèbre Basilio Puoti, dont l'en lente école (qui devait plus tard devenir si m breuse) commonça d'abord avec cinq élèves, nombre desquels M. Dalbono est aujourd'hui seul survivant. Fort jeune encore, il entra d la rédaction du Progresso, publié par Riccis et des les premières livraisons il y inséra p sieurs articles. A dix-huit ans, il prononça i oraison funèbre en honneur de Bellini dans glise du Collège de musique. En attendant avait déjà publié plusieurs traductions du g qui furent fort louées par Tommaseo dans l' tologia de Florence. En 1838, il fut appelé cabinet particulier du roi Férdinand II, q suivit dans presque tous ses voyages. Cela l'empêcha cependant pas d'être toujours f étroitement lié avec les principaux personna qui jouèrent un rôle dans la révolution de 18 Ce fut lui, lorsque l'historien Carlo Troys vint à Naples, qui le présenta au roi et lui obt de faire imprimer saus frais son histoire. Pend la révolution de 1848, il demanda au roi la 1 mission de quitter son cabinet et de travai avec M. Troya au ministère de l'instruction blique. Pendant la réaction de 1849, il fut i titué et ne fut rappelé au service, avec grade supérieur, que par le gouvernement na nal. Nommé plus tard directeur de l'acadé royale des Beaux-Arts, il garda sa place jusqu 1878 où il fut mis à la retraite. M. Dalbon collaboré fort activement au Museo di Scien Letteratura de Stanislao Gatti. L'illustre et gretté Settembrini, qui était un de ses amis plus intimes, se fit aider par lui pour la cor tion des épreuves de son Luciano; et M. 1 bono, qui avait déjà imprimé un volume de ductions du même poète, après avoir lu celle son ami, détruisit tous les exemplaires de livre et n'en garda que deux, l'un pour lui, I tre pour M. Settembrini. M. Dalbono a pu aussi en différentes époques les traductions

ix dialogues de Platon, parmi lesquels: « Phètre », et « Le Premier Alcibiade ». On lui meit aussi une « Storia del Regno delle Due Scilie », qui, après avoir servi pendant plusieurs années comme livre de texte dans les écoles, fut défendue en 1849. Il a publié aussi, en 1851, la traduction du « Trattato delle successioni », de Mac-Culloch. En 1879, il a été élu membre de l'Académie royale d'Archéologie, de Littérature et des Beaux-Arts qui est une des trois Académies qui composent la Société Royale. Il remplit soigneusement le devoir que les statuts de cette Compagnie imposent à ses membres de lire des mémoires, mais sa modestie est telle qu'il emploie toute l'influence qu'il a sur ses collègues pour s'opposer à ce qu'ils soient insérés dans les Actes de la Société. Il nous est donc impossible d'en donner les titres et nous devons nous borner à dire que plusieurs de ces mémoires constituent une histoire complète d'Elisabeth Farnese et de son temps. M. Dalbono, qui a été lié avec tous ses concitoyens les plus éminents, a prononcé une foule d'oraisons funèbres qui mériteraient d'être publiées en recueil et pour le talent littéraire de leur auteur et pour les qualités des personnes qu'il y commémore. Ajoutons encore que M. Dalbono s'occupe de rédiger une histoire du mouvement ecientifique à Naples de 1750 à 1850 et qu'il ■ recueilli en un volume les « Lezioni di storia e di geografia », qu'il a données à l'Institut des Beaux-Arts à Naples. — Il nous faut aussi rappeler que M. Dalbono ne fait tirer, en général, ses publications qu'à 100 exemplaires, ce qui ne contribue certainement pas à lui donner la réputation à laquelle il aurait droit. — Son frère, Carlo Tito Dalbono, poète fort apprécié, est mort en 1881.

Dalichoux (Antoine), écrivain français, né, à Metz, le 9 février 1840, a publié: « Les dernières journées de Metz la Pucelle; appréciations de la presse messine sur les évènements, documents officiels, lettres particulières, précédées des premières phases d'une décadence », Paris, Cherbuliez, 1872.

Dall (William-Healy), naturaliste américain, né, à Boston, le 21 août 1845. Il fit ses études à l'Université Harvard, parcourut, en 1866-68, le territoire d'Alaska et rendit compte de son voyage dans un grand ouvrage intitulé: « Alaska and its Resources >, Boston, 1870. En 1871-73, il explora les îles Aleutines, et, en 1874 et 1880, il reprit ses recherches dans l'Alaska. Pendant l'été de 1880, il fit des observations magnétiques et astronomiques sur les côtes d'Alaska et des observations hydrographiques sur les courants et sur la température de l'eau dans le détroit de Behring. Il découvrit dans le déproit de Kotzebue une couche souterraine de clace pure qui arrive fort avant dans le Nord et très probablement jusqu'à Point Barrow. M.

D. a publié: « Tribes of the extreme Northwest », Washington, 1876, et une carte: « Alaska and adjoining territories », à l'échelle de 1: 2 900000 avec suppléments jusqu'au mois d'avril 1884 (Washington, U. S. Coast and Geodetic Survey, n. 960).

Dall'Acqua Glusti (Antoine), patriote, publiciste, homme de lettres et écrivain d'art italien, issu d'une noble famille vénitienne, professeur, depuis 1865, d'histoire de l'art à l'Académie des beaux-arts de Venise. Il débuta de bonne heure par une tragédie: « Lucrezia degli Obizzi », et par des poésies lyriques; suivit, plus tard, une seconde tragédie: « Anna Erizzo »; en 1855, un mémoire couronné par l'Istituto Veneto, sur le thème: « Paragonare gli ultimi venticinque anni della letteratura italiana coi venticinque antecedenti per trarne deduzioni utili alla letteratura medesima ». Dans les années 1858-59, il rédigea un journal indépendant, très bien écrit et soutenu par des collaborateurs distingués, dont le titre était L'Età presente. Ce journal ne manqua pas de déplaire à la police autrichienne, qui finit par le supprimer. Ayant quitté le journalisme, M. Dall'Acqua Giusti s'adonna à ses études historiques et littéraires; en 1864, il fit paraître: « La Repubblica di Venezia e la Terraferma d'Italia », en 1878; « Alcuni Studii Letterarii », où se trouve sa traduction de la tragédie De Eccelinis de Mussato, la tragédie Anna Erizzo, un fragment: « Gli Sforza », quatre lettres remarquables sur Homère, etc.; des études sur « Sebastiano Del Piombo », 1870; sur le « Dedalo », groupe de Canova, 1877; « L'Accademia e la Galleria di Venezia », deux relations insérées dans les Atti dell'Accademia de l'année 1874; « L'Atramentum di Apelle, Le Statue Galliche, L'arco acuto e i Guelfi », trois conférences publiées dans les Atti dell'Istituto Veneto, dans les années 1878 et 1885; « I Veneziani in Atene », dans l'Archivio Veneto, 1882, réédité à part, en 1883, chez Antonelli.

Dalla Vedova (Joseph), géographe italien, secrétaire de la Société Géographique Italienne, dont il soigne les publications et professeur de Géographie à l'Université de Rome, est né, à Padoue, en 1834. On lui doit, entr'autres: « Gl'idolatri ai bagni d'Abano », Padoue, 1867; « Della Vita di G. Belzoni padovano », id., 1870; « L'Educazione dei Tempi Nuovi », id., 1871; ← La Geografia ai giorni nostri » (dans la Nuova Antologia, 1873); « La Discoverta del vero Omero > (id., 1874); « Marinai dell'Adriatico nelle regioni polari » (id., 1877; « Il primato de'Greci nella cultura antica e modorna » (id., 1877); « Relazione sul R. Museo d'istruzione e di educazione », Rome, 1875; la publication en deux volumes des Atti del terzo Congresso geografico internazionale tenuto a Venezia, Rome, 1882-83, avec des comptes-rendus et des résumés; dix volumes du Bollettino della Società Geografica, avec des notices et des mémoires qui lui appartiennent; les trois volumes du grand ouvrage de Cecchi: Da Zeila alla frontiera del Caffa etc.

Dally (Frédéric-Jules-Michel-Aristide), écrivain militaire français, né, le 30 mars 1829, à Vesé (Belgique), de parents français. Entré au service au 3me régiment d'infanterie de marine, le 16 décembre 1847. Lieutenant-colonel commandant le 98mº régiment territorial d'infanterie, en 1880. On lui doit: « Notes sur l'emploi du temps des troupes prussiennes, suivies de quelques considérations générales sur l'armée française », qui forme les livraisons 75 et 76 de la première série des Mélanges militaires, Paris, Tanera, 1872; « De l'instruction militaire dans l'armée (infantorie) », livraisons de 17 à 20 de la 2me série du même recueil, id., id., 1873; « Répartition des troupes de l'armée active en corps d'armée, divisions et brigades », id., Plon, 1873; « Cours d'administration militaire pour les corps de troupes », id., id., 1874; « Manuel des candidats aux grades d'officier de l'armée territoriale, d'après le programme officiel d'examen. Cavalerie et infanterie >, 2 vol., en collaboration avec de Chalendar, Jeannel, La Villette et Martner, Paris, Didot, 1871; « Enseignement de la gymnastique dans les écoles primaires, programme des exercices d'après le Manuel de gymnastique », 1er partie, id., Berger-Levrault, 1883; « De la gymnastique. Commentaires anatomique et physiologique, destinés à compléter le Manuel de gymnastique », avec le lieutenant-colonel Féry d'Esclande, Paris, à la Société de typographie, 1884; « Les Armées étrangères en campagne, leur formation, leurs effectifs et leurs uniformes », Paris, Vieweg, 1885; « L'Art de la guerre, résumé des principes généraux de la stratégie et de la tactique », id., aux bureaux du journal L'Armée territoriale, 1885; « La France militaire illustrée », id., Larousse et Boyer, 1885; « L'art de la guerre, résumé des principes généraux de la stratégie et de la tactique; préparation à la guerre, plans de campagne, lignes d'opération, emploi des différentes armes, fort d'arrêts et places fortes »; « Les armées allemande, anglaise, autrichienne, espagnole, italienne, suédoise, norvégienne, danoise, hollandaise », (cette série sera continuée par toutes les armées du monde) « Les sapeurs pompiers »; « Les pontoniers »; « Histoire d'une compagnie d'infanterie territoriale mobilisée »; « La marine française »; « La mobilisation et la commutation, expérience de mobilisation du 17<sup>me</sup> corps d'armée ». Sans tenir compte de nombreux articles insérés dans différents journaux militaires, citons encore quelques nouvelles littéraires telles que: « Sœurs de lait »; « Le lieutenant Martial »; « Un bienfait n'est jamais perdu »; « Marier ma fille « Albert d'Alpio », etc.

D'Almeida (Gabriel), agronome portuguis, dacteur en chef du journal O Civilisador îles Açores, publié dans l'île de San Migu On lui doit, depuis l'année 1883: « A ilha ( S. Miguel, seu descobrimento e diversas no cias »; « Breve Noticia sobre a cultura da pla ta do chá »; « Rapida Memoria sobre o tob co »; « Industria agricola, typographica e l thographica na ilha de S. Miguel »; « A vinh notas viticolas e vinicolas »; « Castilho na il de S. Miguel »; « A Antracnose ». Il a coll boré à ces journaux: Jornal de Horticultul pratica, Agricultura Portugueza, Agricultura Ca temporanea, Gazeta das Aldeias, Diario de Po tugal, Açoriano Oriental. Il est membre de l Société Régionale de Viticulture de Lyon, d'autres sociétés littéraires et scientifiques.

Dal Poggetto (Raphaël), avocat et publicis italien, disciple de l'illustre criminaliste Fra cesco Carrara, qui est mort dans ses bras, n à Lucques, le 22 février 1822. Agé à peine dix-sept ans, en 1839, il publia les « Memori della vita e le opere di Lazzaro Papi ». Enti les années 1863-65, il fit paraître en quatre lumes son « Trattato del Diritto costituzional sulla scorta dei principii filosofici che lo info mano e delle disposizioni contenute nello Si tuto del Regno d'Italia ». Parmi ses pladoyet est demeuré célèbre colui qu'il fit (1849-51) faveur du médecin Angiolo Pelliccioni, accusé d socialisme et d'hérésie, à cause de son livre • Del principio moderatore della morale pal blica e della pubblica salute ». Citons encor un volume « Sull'indole e uffizio del dirit amministrativo », 1869; des poésies latines ( italiennes, des inscriptions, des mémoires ju diques, et dernièrement les « Parole dette i commemorazione del professor senatore Fra cesco Carrara dinanzi al feretro », Lucques, 188

Dalsème (Achille), homme de lettres et jou naliste français, né, à Nice, le 4 septemb 1850; il s'adonna d'abord à l'orientalisme et f reçu, en 1859, membre de la Société asiatique de Paris. En 1867, il donna à quelques jou naux littéraires des études sur les mœurs glaises. Il débuta, en 1869, dans le journalism politique parisien de l'opposition à l'empire. fit, à Marseille, au Peuple, une vigoureuse cas pagne antiplébiscitaire, et devint, en 1870, 1 des collaborateurs du Petit Journal, où il fut l'i de ceux qui signèrent Thomas Grimm. De 18' à 1878, il collabora à la France, puis, penda quelques années, au Temps. Il est aussi réds teur en chef de l'Audience, feuille judiciair Sans tenir compte d'une foule d'études et chroniques insérées dans plusieurs journaux, a publié en librairie: « Paris pendant le sièl et les soixante-cinq jours de la Commune », P ris, Dentu, 1871; « Les Mystères de l'Intern

n origine, son but, ses chefs, ses action, son rôle sous la Commune », .; « Histoire des conspirations sous ne », id., id., 1872; « L'affaire Bal., id., 1873; « Le siège de Bitche, 70-27 mars 1871 », id., id., 1874, 2me ., 1875; « A travers le Palais; homoses judiciaires », id., id., 1881; « Paes obus (19 septembre 1870-3 mais 1., Chamerot, 1882; « L'envers de vol., id., Rouff, 1882; « La folie de d., Marpon et Flammarion, 1887; « Le pied et à cheval »; « Les péchés de - On annonce comme d'imminente ı: « Rose Mignon »; « Bête à Bon

(Jules), journaliste et mathématicien ère du précédent, né, à Nice, en 1845. 'école polytechnique et de l'école d'ape Metz, il embrassa, en 1869, la carofessorat, et devint directeur du cours natique à l'école Normale de la Seine. igt ans, il appartient à la rédaction ournal où il signe aussi du psoudo-Thomas Grimm; il est aussi secrétaire à la Chambre des députés. Sans tede nombreux travaux insérés dans scientifiques, nous citerons de lui: es notions de takymétrie », Paris Vve 0; « Éléments de takymétrie », id., La Monnaie; histoire de l'or, de l'arı papier », id., Cerf, 1882; « L'Art re, simples notions >, id., Weill et 883; « Le Baillon », id., Dentu, 1883, icons élémentaires d'arithmétique, d'alle géomètrie.

(John), écrivain et médecin amérià Chelmsford (Massachussets), le 2 5; recu docteur en médecine, en 1847, en 1851, un « Essay on the Corpus couronné par la Société Médicale Aménivirent: « Treatise on Human phy-.859, plusieurs fois réimprimé; « Treaysiology >, 1868; « The experimenl of Medecine >, 1882; « Doctrines rculation >, 1884; « Topographical of the Brain >, en trois vol., 1885, rs mémoires dans l'American Cycloans la Johnson's Universal Cyclopedia. plusieurs années, il a été professeur ogie au New-York College of physi-Surgeons, dont il est, depuis 1884, le

k (Othon), jurisconsulte allemand, furt (Saxe prussienne), le 16 décemaprès avoir fait son droit, il entra inistration des postes, à laquelle il encore. Depuis 1873, il est aussi extraordinaire à l'Université, où il 3 droit pénal et le droit public. Nous s de lui: « Beiträge zur Lehre von der Criminalverjährung », Berlin, 1860; « Die preussische Nachdruckgesetzgebung, erläutert durch die Praxis des königl. litterarischen Sachverständigen-Vereines », en collaboration avec Heydermann, Berlin, 1863; « Die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes, betr. das Urheberrecht an Schriftwerken », id., 1871; Geset züber das Postwesen des deutschen Reichs », id., 1872, 4 éd., 1881; « Weder den Nachdruck. Ausprüche deutscher Gelehrter >, id., 1872; « Gutachten des königl. preuss. litterarischen Sachverständigen-Vereins über Nachdruck und Nachbildung aus den zahren 1864-1873 , Leipzig, 1874; « Das Telegraphen Strafrecht », Berlin, id., qui a eu l'honneur d'une traduction française; « Das Musterschutzgesetz vom 11 januar 1876. Commentar », Berlin, 1876; Das Patentengesetz für das deutsche Reich. Commentar », id., 1877; « Des deutsch-französische litterar. Vertrag vom 19 april 1883. Commentar », Berlin, 1883. Outre des dissertations en plusieurs journaux, M. D. a collaboré aux Handbuch des Strafrechts et Handbuch des Volkerrechts de Holtzendorff.

Damberghis (Jean), jeune littérateur grec, rédacteur en chef de la revue littéraire pour les famille Evdomas, recueil hebdomadaire qui rend, depuis 1883, de grands services à la littérature grecque, par des articles de critique écrits avec beaucoup d'impartialité et de goût. Cette revue est un champ ouvert aux jeunes littérateurs grees.

D'Ambra (Raphaël), archéologue et écrivain italien, né, en 1814, à Naples, où il enseigne. Parmi ses nombreuses publications, dont une partie insérée dans les Atti dell'Accademia Pontaniana, on doit signaler: « Novelle Napolitane »; « Guida di Napoli »; « Vocabolario Napolitano-toscano di arti e mestieri »; « Monumenti di Napoli illustrati ».

D'Ambrosio (Aniello), médecin italien et professeur d'Université (Naples), chirurgien directeur de salle à l'Hôpital des Incurabili, de l'Hospice des pauvres et des Prisons, né, à Secondigliano (prov. de Naples), en 1833. Il suivit les cours à Naples: docteur (1854); auteur de monographies importantes, dont les plus connues sont les suivantes: « Un caso di placche muccose confluentissime al volto », 1864; « Grave elefantiasi degli Arabi guarita col fuoco », 1867; « Su d'un caso gravissimo d'aneurisma diffuso della poplitea », 1868; « Rendiconto sommario della clinica chirurgica D'Ambrosio », 1869; « Nuovo processo di Blefaropastia totale inferiore », 1871; « Monografia sulla flessione forzata delle articolazioni nella cura degli aneurismi », 1878; « Monografia sul prolasso del retto », 1876; « Memoria sulla rinoplastia totale >, 1877; « Monografia sul fungo benigno del testicolo », 1877; « Memoria sul Chiloide >, 1877; « Ricordi di clinica chirurgica », 1878; « Sarcoma poliposo diffuso nell'antibraccio » 1878; « Igroma popliteo », 1878; « Contribuzione alla cura delle fistole vescicouterine », 1879; « Sull'ernia del forame ovale », 1879; citons encore ses additions à la traduction de l'ouvrage du professeur Chrétien: « Nuovi elementi di medicina operatoria », Naples, typ. Tornese, 1882-83.

Damseaux (Adolphe), savant belge, professeur à l'Institut agricole de l'Etat, à Gembloux, né, à Trois-Ponts (province de Liège), le 10 janvier 1838. En dehors d'une collaboration suivie au Bulletin de l'Institut, au Journal de la Société agricole du Brabant-Hainaut, et au Bulletin de l'Agriculture, M. Damseaux a publié d'importants travaux parmi lesquels nous citerons: « L'Azote et la Végétation », Gand, 1869, couronné par la Fédération belge des Sociétés d'horticulture; « Etude sur le bail à ferme », Bruxelles, 1875; « Culture de l'osier », Namur, 1880, deux éd.; « Culture du Houblon », Bruxelles, 1882; « Manuel d'agriculture générale », Bruxelles, 1884 et « Éléments d'agriculture générale », Namur, 1887; « Emploi en agriculture du nitrate de soude », Bruxelles, 1886 (mémoire couronné dans un concours international). On lui doit aussi des rapports d'Exposition, ainsi que la traduction de plusieurs ouvrages allemands d'agronomie, tels que : l'« Étude sur les engrais », du Dr Emile Wolff, Bruxelles, 1869; l'« Étude sur l'alimentation rationelle des animaux domestiques », du même auteur, Bruxelles, 1876, dont une nouvelle édition vient de paraître; les « Considérations sur le pâturage et l'alimentation à l'étable et sur l'utilisation des fourrages », du Dr H. Weiske, Bruxelles, 1872.

Dana (Charles-Anderson), journaliste et littérateur américain, né, à Hinsdale (New-Hampshire É. U.) le 8 août 1819. Il fit ses études à l'Université de Harward. De 1844 à 1847, il publia, avec d'autres collaborateurs, The Harbinger journal hebdomadaire voué à la réforme sociale et à la littérature générale. En 1847, il entra à la redaction de la New-York Tribune, dont il fut directeur jusqu'à l'automne de 1861. En 1855, il concut, avec Georges Ripley l'idée de l'American Cyclopædia d'Appleton en seize volumes, et en fut avec lui éditeur responsable jusqu'à son achèvement qui eut lieu en 1863, de même que de la réimpression revue qui eut lieu de 1873 à 1877: « The Household Book of Poetry » fut compilé et publié par lui, en 1858; en 1868 il publia, avec J. H. Wilson, une « Life of U. S. Grant », et, en 1872, avec F. C. Bowman: « The Household Book of Songs », et enfin, en 1882, avec R. Johnson: « Fifty Perfect Poems ». Depuis 1866, il est directeur du Chicago Republican et, depuis 1868, du New-York Sun.

D'Ancona (Alexandre), illustre littérateur et

critique italien, né, à Pise, le 20 février 1835, d'u famille originaire de Pésare. — M. Alexandre d'Ancona est le plus jeune de plusieurs frères si tous à différents titres ont marqué leur chemi dans la vie. L'aîné, M. Sansone D'Ancona, après avoir tenu le portefeuille des finances dans l gouvernement provisoire de la Toscane, prési dé par le baron Ricasoli, fut pendant de les gues années deputé au Parlement pour la vill de Pésare et aujourd'hui il siège, depuis 1893 au Sénat du Royaume; un autre frère, M. Jac ques exerce la médecine à Paris, où il est au si connu pour son savoir comme médecin qu pour la bienveillance et l'autorité infatigable avec laquelle il s'occupe de ses compatriotes nombreux dans la capitale française; un tru sième frère, mort depuis quelques années, 🗷 Vito, se distingua comme peintre, et un qui trième, M. César, est professeur de palé tologie à l'Institut des études supérieures d Florence. M. Alexandre D'Ancona fit ses pri mières études à l'institution dite des Pari de famille à Florence, sous deux maîtres à ju te titre considérés: Niccolò Giorgetti e Cess Scartabelli. A la mort du premier, son jeu élève, qui avait quinze ans à peine, écrivit de chansons classiques dont la correction et l'a gance furent très-louées. A dix huit ans il p bliait déjà son important « Discorso inten alla vita e alle dottrine politiche del Camp nella », dédié au comte Mamiani, qui est po ainsi dire la base de toutes les études post rieures sur cet écrivain religieux. Ensuite i collabora, avec MM. Celestino Bianchi et M cangeli, d'abord au Genio, ensuite au Spettate italiano. En 1855, il se rendit à Turin, où suivit le cours de droit à l'Université. Me l'étude du droit n'était que le but apparent é son séjour dans l'ancienne capitale du pe royaume de Sardaigne. M. D'Ancona était des intermédiaires les plus actifs entre les béraux toscans et le comte de Cavour; liédi ne amitié fort étroite avec M. Farini, il repr sentait la Toscane au sein de la Société nati nale. Et quand ses concitoyens, pour monta leur reconnaissance au comte de Cavour qui vait défendue l'Italie au Congrès de Paris, eurent fait sculpter le buste par Vela, M. D'A cona fut délégué à le lui offrir. Après la gue re de Crimée, il fut aussi chargé d'office nom des Toscans de présenter une épée d'hou neur au général Lamarmora. Le 27 avril 1859, près la chute du gouvernement austro-lormi M. D'Ancona rentrait à Florence, et voulant cott que coûte servir la cause de l'émancipation m tionale, il acceptait les modestes fonctions de crétaire de l'intendance du deuxième corps d'é mée de l'Italie centrale. Mais le jour même la paix de Villafranca, paraissait à Florence premier numéro du journal La Nazione, des ses amis MM. Ricasoli et Salvagnoli lui co **F**''

arent la direction. En 1861, il fut nommé ppléant à la chaire de littérature italienne à Jniversité de Pise, dont le titulaire était l'ilstre De-Sanctis qui n'en prit jamais posseson. En 1861, M. D'Ancona fut nommé titure et depuis lors il dit adieu à la politique s'adonna tout entier à l'enseignement. Son urs sur les origines de la langue, sur la ésie et la prose italienne, qui sera publié un ur, montrera sa méthode aussi large que riureusement scientifique. On voit d'ailleurs jà par le fait les résultats de cette méthode ans ses élèves, dont plusieurs, comme MM. mina, Vitelli et D'Ovidio, ont déjà acquis une sute renommée comme professeurs et comme rivains. Parmi ses œuvres, il nous faut rapder « La Beatrice » lue à Florence à une union d'hommes d'élite, publiée à l'occasion a centenaire du Dante, et reproduite plus rd avec une belle édition commentée et illusée de la Vita Nuova. Il ne faut pas oublier on plus, pour l'importance du sujet ainsi que our l'érudition dont l'auteur y fait preuve, Le Origini del Teatro in Italia », et les étu-😼 sur la « Poesia popolare italiana ». Il llabora aussi assidûment à la Nuova Antoloc et à la Rassegna Settimanale donnant un temple remarquable d'activité littéraire et rerésentant de la manière la plus sympathise le type gaiement démocratique et affable 1 professeur italien moderne. Ses publications rt nombreuses mirent au grand jour l'hisire littéraire italienne et sont des documents bonne critique. Nous en donnons ici les tres: « Opere di Tommaso Campanella, scel-, ordinate ed annotate >, 2 vol., Turin, 54. Dans la Collezione di antichi scrittori inete o rare de Nistri: « La rappresentazione Santa Uliva riprodotta sulle antiche stampe m prefazione », Pise, 1863; « Attila flagellum ei », ancien poème populaire avec préface, ise, 1864; « Il libro dei Sette Savi di Roma », xte du bon siècle, avec préface, Pise, 1864. ans la Scelta di Curiosità de Romagnoli: « La eggenda di Sant'Albino e di San Giovanni occadoro », textes anciens en prose et en ws avec préface, Bologne, 1865; « La Legında di Vergogna e quella di Giuda Iscariota », xtes anciens avec préface, Bologne, 1869; « La aggenda d'Adamo ed Eva », texte ancien, Bogne, 1870; « Novelle di Giovanni Sercambi », ologne, 1871; « La Leggenda della Reina »sana », texte ancien, Livourne, Vigo, 1871, tre plusieurs autres textes anciens publiés en usieurs occasions, notamment pour le mariage plusieurs de ses amis, ou dans des journaux téraires comme le Propugnatore de Bologne. tons parmi ses articles de revue, les suivants ns la Nuova Antologia de 1864: « Cecco Andieri poeta umorista del secolo XIII »; de 85: « Musica e Poesia dell'antico comune di

Perugia »; de 1887: « La politica nella poesi» del secolo XIII e XIV », dont la suite a paru dans le Propugnatore de 1868, sous le titre: « La poesia politica italiana ai tempi di Lodovico il Bavaro »; dans la Nuova Antologia, de 1869: « La Rappresentazione drammatica del Contado Toscano »; de 1876: « Del Secentismo nella Poesia artigiana del secolo XV »; de 1878: « Caratteri d'illustri italiani del secolo XIX »; « La famiglia di Giacomo Leopardi ». Dans la Romania, de 1873-74: « Le fonti del Novellino »; dans la Rivista Italiana de Milan, de 1874: « Il maestro di Petrarca ». Dans le Giornale Storico della letteratura italiana (fasc. 13 et 19): « Il Teatro Mantovano nel secolo XVI ». Parmi ses ouvrages séparés, citons: « Sacre Rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI raccolte ed illustrate >, 3 vol., Florence, Lemonnier, 1872; « La Vita Nuova di Dante Alighieri, riscontrata su Codici e Stampe, preceduta da uno studio su Beatrice e seguita da illustrazioni », 2me éd., 1884, Pise, Nistri; « I Precursori di Dante », Florence, Sansoni, 1874; « Le antiche Rime volgari secondo la lezione del Codice Vaticano 3193 », Bologne, Romagnoli, 1875, où l'on trouve (pages 169 à 399) un long travail critique et historique sur Ciullo D'Alcamo et son Contrasto; « Il concetto dell'Unità politica nei paesi italiani », discours d'ouverture de l'Université, Pise, Nistri, 1875; « Origini del Teatro in Italia. Studii sulle Sacre Rappresentazioni », 2 vol., Florence, Lemonnier, 1877; « La Poesia popolare italiana. Studii », Livourne, Vigo, 1878; « Studii di critica e storia letteraria », Bologne, Zanichelli, 1880; « Varietà politiche e letterarie », 2 vol., Milan, Treves, 1883-1885; « Le Odi di Giuseppe Parini illustrate », Florence, Lemonnier, 1884; « Studii sulla letteratura italiana dei primi secoli », Ancône, Morelli, 1884.

Dandizan (Jacques-Jean-Eugène), écrivain suisse, né, en 1826, à Paris d'une famille gènevoise; étudia la théologie dans sa ville d'origine (1846-50). En 1854, après son mariage avec Mile Elisa Claparède, il fut mis à la tête de la paroisse de Jussy. Démissionnaire, en 1857, il donna des leçons à l'École préparatoire de théologie soutenue à Genève par la Société Évangélique; en 1869, il fut appelé à la chaire d'histoire ecclésiastique. Depuis 1872, M. D. professe la philosophie au gymnase cantonal de Lausanne. On lui doit: « Essai sur la divinité du caractère moral de Jésus-Christ », thèse de l'année 1850; « Qu'est-ce que l'apologètique? », et des contributions différentes à l'Encyclopédie des sciences religieuses.

Dändliker (Charles), écrivain suisse, né, le 6 mai 1849, à Stäffa, riche et industrieux village situé sur les bords du lac de Zurich et dans lequel son père exerçait les fonctions pastorales. Il fit ses études historiques sux Uni-

1865. Nous avons de lui aussi quelques broc politiques de circonstance.

versités de Zurich (1867-1870) et de Munich (1870-1871) sous la direction des professeurs Budinger et Giesebrecht; nommé, en 1871, professeur d'histoire au séminaire pédagogique de Kussnacht dans le canton de Zurich, où il enseigne encore aujourd'hui. En 1871, il fut reçu docteur en philosophie; en 1875, autorisé comme privat Docent, il devint, en 1887, professeur extraordinaire pour l'histoire suisse à l'Université de Zurich, et, en 1888, professeur d'histoire pour les classes supérieures du gymnase. On lui doit: « Die drei letzten Bücher Herodians », Leipzig, 1870; « Luidprand von Cremona und seine Quellen », avec J. J. Müller, id., 1871; « Lehrbuch der Geschichte des Schweizervolkes für Secundarschulen und höhen Lehranstalten >, Zurich, 1875; « Ursachen und Vorspiel der Burgunderkriege », id., 1876; ben », Zurich, 1878; « Des Ustertag und die politische Bewegung der dreissiger Jahre im Canton Zürich >, id., 1881; « Geschichte der Schweiz >, 3 vol., id., 1883-87.

D'Andrimout (Victor-Léon), ingénieur belge, né, à Liège, le 29 mars 1836, membre de la Chambre des représentants. Il a publié: « Coup d'œil sur la situation industrielle, commerciale et financière de la province de Liège », Liège, 1865; « Des Institutions et des Associations ouvrières de la Belgique », Bruxelles, 1871; « La Philanthropie sociale à l'Exposition universelle de Vienne en 1873 », id., 1875; « La Coopération ouvrière en Belgique », id., 1876; « L'Aisance par l'épargne », id., 1877; « La Question consulaire », id., 1880.

Danelli (Jean), littérateur italien, né, à Livourne (Toscane), le 6 octobre 1844. Il fit ses études dans les écoles secondaires de sa ville natale, et se rendit à Pise, où il fut reçu docteur ès-lettres. Entré dans l'enseignement, il fut successivement professeur de littérature italienne au Lycée de Modène et à plusieurs autres lycées; maintenant, il est président du Lycée de Lucques. On a de lui: « Studii letterarii », Livourne, Vigo, 1871; « Alcune iscrizioni », Massa, Frediani, 1879; « Traduzione dell'Inno alla Grecia di lord Byron »; « L'Appendice al Lessico della corrotta italianità del Fanfani ed Arlia », Florence, Cellini, 1883; outre plusieurs articles de littérature et de critique publiés dans la Gazzetta di Teramo (1873-75), dans le Fanfani (1883), dans les Letture di Famiglia (1884).

Daneo (Félix), président de lycée à Turin, né, à S.-Damien d'Ast (Piémont), en 1825. Il collabora à plusieurs journaux politiques et littéraires et composa quelques esquisses biographiques, qu'il réunit en deux volumes sous le titre de « Piccolo Pantheon Subalpino », Turin, 1858. Citons encore: « Il deputato Domenico Berti Ministro dell'Istruzi Pubblica on», Mondovi,

Daneo (Jean), littérateur italien, né, à f Remy (province de Turin, arrondiss. d'Aos 16 mai 1824. Il fit ses études classiques les écoles publiques de la ville de Gênes; s sous les armes, il fut soldat dans un rég de grenadiers, mais tout en remplissan humbles devoirs, il trouva le moyen de fréqu les leçons de l'illustre Paravia, avec leq se lia d'amitié. Ayant obtenu son congé, manda et obtint l'humble situation de r au collège national. De là, peu à peu, il va aux plus hauts emplois dans l'administ: de l'instruction publique. Il était proviset études de la province de Gênes, quand, i quelques années, il a été mis à la retrai est maintenant professeur de pédagogie niversité de Gênes et de littérature ita à l'École Supérieure Navale de la mêm le. En outre, il y est directeur-propriétai Gineceo, institution d'éducation pour les nes filles, très fréquentée. On a de lui: leika » et « Paolo », drames, Gênes, Pe nier, 1854; « Memorie di un convalescer Turin, 1859; « Elisa di Montalpino », d 1859; « Dell'Educazione intellettuale e moi Pésare, Nobili, 1862; « Dell'insegnament gli asili infantili », id., id., id.; « Della Casati in ordine all'educazione primaria e zana », Macerata, Cellini, 1863; « Dell'i della parola nell'educazione della gioventù 1864; • Della libertà d'insegnamento : 1865; « Il Castello di Bardespina », r Gênes, 1870; « Gotama », petit poème tal, Gênes, typ. des Sourds-Muets, 1876; siderazioni sul bello », Turin, Zina, 1877; faello Sanzio », Urbin, Righi, 1880; « In di Vittorio Emanuele », 2me éd.; « Memo un galantuomo », 1881; « Della potenz linguaggio articolato », discours, Gênes, t Movimento, 1881; « Sulla drammatica », au directeur du journal Il Liceo, Florence lini, 1883; « Le conferenze pedagogiche nova >, discours, Gônes, Pagano, id.; « D: e commedie »; « (La Zia pinzochera »; U dell'altro mondo »; « Venerdi; « Il mezz ∢ I Calzoni dell'amico Gustavo »; ∢ Zeli « Vo'farmi monaca »; « Voglio un bab « La Contessa Clara »), id., id., id.; « I e diritti proposti ai giovinetti studiosi » nes, Lavagnino, 1885; « Poesie », 2 vo id. M. D. est l'un des écrivains les plus 1 et les plus élégants en prose et en poés l'Italie contemporaine (Cfr. Mozzi, Note si vanni Daneo, Gênes, typ. des Sourds-Muets,

Danilewsky (Grégoire), illustre romanusse, rédacteur-en-chef du journal officiel Le Messager du Gouvernement, membre de ciétés géographique, littéraire et scientifiq Saint-Pétersbourg et de Moscou, membre

bre de l'Académie des Beaux-Arts, né, le 14 Fil 1829, dans le gouvernement de Charkow. commencé ses études à l'Institut des noss à Moscou et les a terminées à l'Université Saint-Pétersbourg. Ses premiers essais dans littérature, qui datent de 1847, ont commenpar la traduction d'une pièce de Shakespeaet par une œuvre en vers, sous le titre: Bécits populaires de la vie dans la Petiteussie ». Après ses débuts dans la poésie, il bandonna pour s'adonner entièrement à la rière de romancier. Né dans une des plus les provinces de la Russie, Grégoire Daniraky, doué d'un esprit fécond et observateur, ttacha exclusivement à reproduire les types ginaux et les paysages pittoresques de sa atrée. Les premières et les meilleures œuvres sa plume se rattachent à la Petite-Russie, ses habitants, à leurs mœurs, à leurs idées, eurs goûts et penchants. Telles sont: « Les ugiés de la Petite-Russie », récit tout-à-fait ginal qui a été traduit en allemand; « Les iquités litéraires de l'Ukraine », ouvrage la valu à son auteur le grand prix de l'Acanie des sciences de Saint-Pétersbourg, et Les annales de famille ». A cette époque se porte aussi l'apparition d'un grand roman du me auteur, intitulé: « La neuvième vague », duit en allemand. Après un certain temps, D. essaya ses forces dans le roman historiet dota la Russie de deux œuvres éminen-: « Potemkin au Danube » et « Catherine II le Dnieper ». Son autre roman: « Le prinier impérial, ou Jean VI », commencé en b, fut interdit dès le commencement par la sure, mais enfin autorisé et publié en 1879. première édition complète de ses œuvres a u, en 1878, en quatre volumes in 8°. La derre édition, qui renferme les plus récents de ouvrages: « La Princesse Tarakanoff »; l'incendie de Moscou » et quelques récits de re, sous la rubrique: Annales de famille, ornée du portrait de l'auteur, gravé à Leipzig Brockhaus. La popularité de M. Grégoire ilewsky, comme romancier, a franchi depuis rtemps les limites de sa patrie et son nom t en France, en Allemagne et dans les pays 'es de la presqu'île du Balkan, d'une renom-1 tout aussi méritée qu'en Russie même. ites ses œuvres ont été traduites en plurs langues et ont eu plusieurs éditions. Le wager Russe du mois de janvier 1888 a inun nouveau récit historique de M. D., sous titre: « Le jour de nom de l'aïeule », se achant à la série des œuvres, faisant partie Annales de famille. Un seul chapitre d'un weau roman historique du même auteur, inid: « La première étincelle », fut publié sque simultanément dans un autre grand inal: La Pensée russe. Cette nouvelle œuvre mit à l'époque de l'émeute de Pougatcheff.

<u>.</u>

Dantès (Alfred), écrivain français, né, le 19 juillet 1830, à Passenans (dans le Jura), où il vient de remplir pendant six ans les fonctions de maire, quoiqu'habitant presque toujours Paris. Propriétaire d'une usine, il y introduisit le premier dans le Jura l'éclairage par l'électricité. Parmi ses publications, citons: « Mémoire sur les chemins du Jura », 1855; « Des vins dans les concours et expositions >, 1860; « Tables biographiques des sciences, des lettres et des arts », 1865-66; « Enquête sur le Jardin du Luxembourg », 1866; « Grandeur et décadence des travaux de Paris >, 1868; « Introduction aux connaissances humaines », 1871; · Préface du Dictionnaire des lettres, des sciences et des arts », 1872; « Tableau des connaissances humaines >, 1873; « Abréviations françaises > , 1874; « Tableau-chronologique et alphabétique des principaux événements de l'histoire du monde », 1875; « Dictionnaire biographique et bibliographique des hommes les plus remarquables chez tous les peuples, à toutes les époques > 1875-76; « Franche-Comté littéraire, scientifique, artistique », 1878 etc.

D'Antona (Antonin), médecin, professeur de pathologie chirurgicale à l'Université de Naples, né, à Riesi (prov. de Caltanisetta), le 18 déc. 1842. Il étudia à l'Université de Palerme, et se perfectionna dans les Universités allemandes. On a de lui plusieurs monographies: « Sulla infiammazione », 1870; « Nuove contribuzioni alla patologia e clinica delle contratture ed anchilosi coxo-femorali », 1875; « Sulla ovariotomia », 1876. Cet ouvrage fut publié après le premier cas de guérison obtenu par l'auteur, à Naples. « Le superficie suppuranti: piaga ed ulcera », 1877; « Nota sul tetano », 1877; « Sull'eresipela; sull'infiammazioni »; « Le febbri chirurgiche >, 1876. Les deux derniers ouvrages ont eu l'honneur insigne de prendre place dans le grand ouvrage de M. Nélaton.

D'Aquino (comte Alexandre), écrivain italien, né, à Naples, de la noble famille des princes de Caramanico. Il a été disciple d'écrivains éminents, parmi lesquels nous citerons Antonio Mirabelli et Enrico Nencioni. Il débuta dans les journaux littéraires et par un petit volume de vers intitulés: « Speranze ». Il vient de publier un recueil de nouvelles: « Vita vera », Florence, Cellini; et un roman sous le titre: « Preti e famiglie ».

D'Araujo (Oscar), homme de lettres brésilien, né, à Rio de Janeiro, a collaboré à plusieurs journaux de cette ville, à l'Évènement el au Constitutionnel de Paris, sous le pseudonyme de d'Arville; il a été, de 1886 à 1887, rédacteur en chef du journal Le Brésil, à l'époque où Tavernier, Firmin Javel et Charles Mainard y collaboraient. Il a donné plusieurs articles de critique philosophique à la Revue occidentale, est membre du Bureau de l'Association syndicale

des correspondants étrangers, correspondant parisien du Diario de Noticias de Rio de Janeiro et du Jornal de Noticias de Bahia (Brésil).

Darcel (Alfred), écrivain d'art français, né, à Rouen, le 4 juin 1818. Ingénieur civil, il dirigea d'abord, à Rouen, une manufacture de produits chimiques; il fut attaché, en 1852, au service des expositions, puis entra comme auxiliaire au musée du Louvre. Employé en 1862 à la conservation des monuments du moyen âge et de la renaissance, puis administrateur de la Manufacture des Gobelins en 1871, M. Darcel a été nommé directeur du Musée des Thermes et de l'Hôtel de Cluny, en remplacement de M. du Sommerard. Il est, en outre, membre du Comité des Travaux historiques, de la Commission des monuments historiques et de la Commission de l'inventaire des richesses d'art de la France. M. Alfred Darcel a publié: « L'Album de Villard de Honnecourt d'après les notes de Lassus », 1858; « Le Trésor de l'église de Conques », 1861; « Notices des faïences italiennes du Musée du Louvre », 1864; « Notice des émaux et de l'orfèvrerie du Musée du Louvre », 1867; « Recueil de faïences italiennes », avec H. Delange, Paris, Delange, 1869; « Collection Basilewsky. Catalogue raisonné précédé d'un essai sur les arts industriels du 1er au XVI siècle », Paris, Veuve A. Morel et Cie, 1874; « Les Tapisseries décoratives du Gardemeuble (mobilier national) choix des plus beaux motifs », id., Baudry, 1881; « L'Exposition rétrospective de Rouen », Rouen, Métérie, 1884; La Collection Basilewsky >, id., Baudry, 1885. M. Alfred Darcel a collaboré aux Annales Archéologiques, à la Gazette des Beaux-Arts, à la Chronique des Arts et de la Curiosité, à l'Illustration, au Journal de Rouen, où il a publié plusieurs récits d'excursions en Angleterre (1858), Allemagne (1862), Italie (1879), Malte (1882) et Espagne (1885) qui ont été réunies en plusieurs volumes.

Dardenne de la Gaugerie (Madame, née DU CLOISEL), femme-auteur française, née, à Saint-Loup (Allier), en 1847. Depuis la mort de son mari (août 1873), elle a donné aux journaux des chroniques signées de différents pseudonymes. Sous le nom de PHILIPPE GERFAUT, qui est le titre d'un roman de Charles de Bernard, elle a publié les « Pensées d'automne », Paris, C. Lévy, 1882; les « Pensées d'un sceptique », id., id., 1885, et un roman intitulé: « Le Passé de Claudie », id., Ollendorff, 1884.

Dardier (Charles), écrivain protestant français, né, le 26 août 1820, à Viane (départ. du Tarn), où son père était pasteur, continua, au Lycée Louis-le-Grand à Paris (1833-39), les études littéraires, commencées à celui de Mazamet, et se rendit, en 1839, à Genève pour y suivre les cours de la Faculté de théologie. La Faculté de Strasbourg lui conféra, en 1843, le baccalauréat

après la sontenance de la thèse: « Pourquei J sus-Christ exigea-t-il si souvent le secret s sujet de ses miracles? ». Consacré, en 1848, a Saint-Ministère en même temps que son amis camarade d'études Ath. Coquerel fils, M. Dardie fut nommé d'abord pasteur suffragant (1843) ensuite pasteur titulaire (1858) de l'Église Nîmes, qu'il dessert encore aujourd'hui. Nous ci rons de lui : « Réponse à la lettre de Mgr. Pla ter évêque de Nîmes aux protestants du Gard l'occasion du jubilé triséculaire du premier s node », 1859; « Ésaïe Gase, citoyen de Gener Sa politique et sa théologie. Genève, Constant Montauban, 1748-1813 », Paris, Sandoz et Fis bacher, 1876; « Pierre Mouchon et l'Émile Rousseau », brochure, 1878; « Michel Servi d'après ses plus récents biographes », 187 « Un appendice au Michel Servet du pasteur l Rollin de Magdebourg », 1879, traduit par E Picheral Dardier, appendice dans lequel il blit contre le Dr Achille Chéreau la priorité la découverte par le célèbre martyr espaga de la circulation pulmonaire; « Séjour à Nim en 1614 de Jean Diodati », brochure, 186 « La discipline de l'ancienne église réform de Nîmes », id., 1882; « Les préoccupation apocalyptiques du pasteur du désert » (à p pos d'une lettre de l'abbé Vallette au past Jacob Vernes, 1759), id., 1883; « Jean de 8 res, historiographe du roi, sa vie et ses écrits id., 1883; « Honoré Tunq, soldat pour la compagnon de chaîne de l'honnête criminel » 1863; « Une page inédite de l'histoire de mes, séjour à Nîmes du pasteur et professi gènevois Benedict Turrettini, 1620-21 », 1883; « Paul Rabaut, ses lettres à Antoi Court », avec préface et notes historiques, 2 v 1884, 2 autres sous presse: « Rabaut Sei Etienne, son enfance et sa première éducation brochure, 1886; « Un procès scandaleux à p pos d'un mariago, célébré en 1774 au Désert 1887; « Le Centenaire de l'Édit de tolérano brochure, 1887. Chercheur versé dans la naissance des archives, très-exactement rem gné et maniant aisément la plume, M. Dard a enrichi de ses intéressantes communication plusieurs recueils: la Revue Historique, l'A clopédie des Sciences Religieuses, le Bulletin la Société d'Histoire du Protestantisme franç le Journal de Genève, les Étrennes Chrétien le Lien, l'Alliance libérale, la Revue chrés ne, etc. — La Société des livres religieux Toulouse l'a chargé, en 1886, de rééditer préface, le roman : « Le Vieux Cevenol de l baut Saint-Étienne.

Dareste (Camille), naturaliste français, n Paris, en 1822. Docteur en médecine (1864), professeur de physique au lycée de Versail puis d'histoire naturelle à la Faculté des so ces de Lille (1864), il fut, en 1872, chargé; cours d'erpétologie et d'ichtyologie au Mu -

activité scientifique s'est portée particulièent sur l'étude des monstres; il a été dieur du laboratoire de tératologie à l'école des tes études, laboratoire créé pour lui. Ses lecherches sur la production artificielle des istruosités ou Essais de téralogie expériitale », Paris, Reinwald, 1877 (avec 16 plans), lui ont valu le grand prix de physioloà l'Académie des sciences. L'auteur s'y ocle des causes des monstruosités, des circonnces perturbatrices qui modifient l'évolution aurelle des germes, et de l'histoire philosoique de la question des monstres. M. Camille reste a publié, en outre, de nombreux méires.

Dareste (Rodolphe), jurisconsulte français, re du précédent, né, à Paris, le 26 décembre 24. Membre de l'Académie des sciences moles et politiques, ancien avocat au Conseil État et à la Cour de Cassation, ancien présint de l'ordre, l'un des collaborateurs du Jourdes Savants, docteur ès-lettres, archiviste léographe, membre étranger des Académies Bruxelles et de Christiania et de l'Institut droit romain à Rome. M. D. a publié: « Esi sur François Hotman », 1850; « La proiété en Algérie », 1851, 2me éd., 1863; « La stice administrative en France >, 1862; « Les udoyers civils de Démosthènes », 2 vol., 1875; Les plaidoyers politiques de Démosthènes », vol, 1879. M. D. est un des fondateurs de Revue historique de droit français, qui se blie depuis 1855, et à laquelle il n'a cessé collaborer. M. D. a publié aussi de nombreux vaux sur l'ancien droit grec.

Darimon (Alfred), publiciste et homme poque français, ancien député de Paris, est né, ille, le 17 décembre 1819. Au sortir de ses ides, il se livra à la carrière des lettres et lébuta, en 1840, par des travaux archéologiss sur la Flandre, publiés dans la Revue du rd; il a été, de 1848 à 1851, le collaborar de P.-J. Proudhon; de 1853 à 1886, l'un principaux rédacteurs de la Presse. — Dé-:é de Paris au Corps Législatif, de 1857 à 19, M. Alfred Darimon a fait partie du faux groupe des cinq. Depuis le 4 septembre 10, M. Darimon ne s'est plus mêlé à la poque active. Depuis 1883, il a publié une séd'ouvrages sur les évènements dont il fut aoin pendant sa carrière politique sous le ond Empire; on y trouve des détails intéresits et curieux sur les hommes et sur les évéments. Ses ouvrages ont pour titre: « Histoire douze ans (1857-1869). Notes et souvenirs », ris, Dentu, 1883; « A travers une révolution 147-1885) », id., id., 1884; « Histoire d'un rti. Les cinq sous l'Empire (1857-1860 », id., , 1885; « L'opposition libérale sous l'Empire 161-1863) >, id., id., 1886; « La maladie de impereur >, id., id., id.; « Histoire d'un parti: le tiers parti sous l'Empire (1863-1866) », id., id., 1887; « Notes pour servir à l'histoire de la guerre de 1870 », id., id., id.; « Histoire d'un jour, 12 juillet 1870 », id., id., 1888; « Les irréconciliables sous l'Empire (1866-1867) », id., id., id.; « Les Cent-seize et le Ministère du 2 janvier 1869-1870 », id., id., 1889.

Daris (Joseph), canoniste et historien belge, né, à Looz, le 17 septembre 1821, chanoine de la Cathédrale de Liège et professeur de droit canon et ecclésiastique au séminaire de cette ville. Les principaux ouvrages de M. Daris sont: Prælectiones Canonicæ quas in Seminario Leodiensi habuit », Liège, 1863-1874; « Histoire de la bonne ville, de l'église et des comtes de Looz », Liège, 1864-1867; « Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège », 1867 et années suivantes; « Histoire du Diocèse et de la principauté de Liège, de 1724 à 1852 », Liège, 1868-1873; « Histoire du Diocèse et de la principauté de Liège, pendant le XVIIe siècle », Liège, 1877; « L'Église et l'État », Liège, 1877; « Histoire du diocèse et de la principauté de Liège, pendant le XV siècle », Liège, 1884-1887. Mais il a publié, en outre, une foule de brochures, la plupart anonymes, traitant presque toutes des rapports entre la législation ecclésiastique et la législation civile, et il a collaboré au Mémorial belge des Conseils de fabrique, au Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, à celui de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, à celui de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, etc.

Darmesteter (Arsène), illustre littérateur français, né, le 5 janvier 1846, à Château-Salins (ancien département de la Meurthe) élève de la conférence de philologie romane à l'école des Hautes études (1869-1872), élève diplomé, puis répétiteur pour la même conférence (1873), docteur ès-lettres (1877), maître de conférences (1877), professeur adjoint (1880), puis professeur titulaire de littérature française au moyen-age et d'histoire de la langue française (1883). Sans tenir compte de nombreux mémoires d'érudition, insérés dans la Romania, la Revue des études juives, la Revue critique, etc., et de diverses dissertations, nous citerons de lui: « Traité de la formation des mots composés dans la langue française, comparée aux autres langues romanes et au latin », Paris, Vieweg, 1875, thèse d'école des hautes études, ouvrage couronné par l'Académie française; « De la formation des mots nouveaux dans la langue francaise et des lois qui les régissent », id., id., 1877, ouvrage couronné par l'Académie francaise; « De Floovante, vetustiore Gallico poemate, et de Merovingio Cyclo scripsit et adjecit e Parisiensi codice il libro di Fioravante », id., id., id.; « Le XVI siècle en France; tableau de la littérature et de la langue, suivi de morceaux en prose et en vers choisis dans les principaux écrivains de cette époque », en collaboration avec M. Adolphe Hatzfeld, id., Delagrave, 1877, ouvrage plusieurs fois réédité et couronné par l'Académie française; « La vie des mots étudiée dans leur signification », id., id., 1887. — On annonce comme d'imminente publication un: « Dictionnaire de la langue française du XVIII siècle à nos jours », dû à la collaboration de MM. Darmesteter et Hatzfeld.

Darmesteter (James), orientaliste français, frère du précédent, né, à Château-Salins (ancien dép. de la Meurthe), le 28 mars 1849, obtint le prix d'honneur de rhétorique au concours général de 1866. Licencié ès-lettres en 1868, et licencié en droit en 1870, il se consacra bientôt sous la direction de MM. Michel Bréal et Bergaigne à l'étude comparée des langues et des religions, de la Perse ancienne principalement. Docteur ès-lettres en 1877, il fut nommé la même année répétiteur du zend à l'École des hautes études. En 1885, il fut nommé professeur au Collège de France et, en 1886-87, chargé d'une mission philologique aux Indes, où il se perfectionnna dans la langue poushtu, résidant presqu'une année à Peshawer. Il a publié: « Haurvatât et Ameretât. Essai sur la mythologie de l'Avesta », qui forme le fascicule 23me de la Bibliothèque de l'École des hautes études, Paris, Franck, 1874; « Ormazd et Ahriman, leurs origines et leur histoire », fascicule 29me de la Bibliothèque susdite, id., Vieweg, 1877; « De conjugatione latini verbi Dare », id., id., id., 1878; « La Chute du Christ. Poème traduit de l'anglais », id., Charavay, 1879; « Traduction du Vendidad (Zend-Avesta) », dans le quatrième volume des Sacred Books of the East, Oxford, 1880; « Coup d'œil sur l'histoire du peuple juif », Paris, C. Lévy, 1881; « Lectures patriotiques sar l'histoire de France, à l'usage des écoles primaires », id., Delagrave, 1881, ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et belles-lettres; « Édition classique du Machbet de Shakespeare », id., id., 1882; « Edition classique sdu Childe-Harold de Lord Byron », id., id., id.; « Essais de littérature anglaise », id., id., 1883; « Traduction des Yashti », dans le 23me vol. des Sacred Books of the East, Oxford, 1887; « Études Iraniennes. Tome I. Étude sur la grammaire historique de la langue persane », Paris, Vieweg, 1883, ouvrage couronné par l'Institut, prix Volney; « Études Iraniennes. Tome II. Mélanges d'histoire et de littérature iranienne », id., id., id.; « Essais orientaux. L'orientalisme en France; le Dieu suprême des Aryens; les Cosmogonies aryennes; Prolégomènes de l'histoire des réligions; Mélanges de mythologie et de linguistique », id., Aron Lévy, 1883, ouvrage couronné par l'Académie française; « Coup d'œil sur l'histoire de la Perse, leçon d'ouverture du cours de langue et littératures de la Perse fait au Collège de France, le 16

avril 1885 », id., Leróux, 1885; « Le Mahdidepuis les origines de l'Islam, jusqu'à nos jours », id., id.; « Les origines de la poésie persene », id., id., 1887; « Mary Robinson », poésies traduites de l'anglais, avec introduction sur le talent et l'œuvre de cette jeune demoiselle poète, qu'il vient d'épouser, id., Lemerre, 1888. M. J. Darmesteter a traduit de l'anglais: « Origine et développement de la religion étudiés à la lumière des religions de l'Inde », de Max Müller et il a collaboré au Journal Asiatique, à la Revue critique, à la Revue philosophique, à la Revue des Religions, à la Contemporary Review, à Les Lettres et les Arts, au Parlement, au Journal des Débats, etc., etc.

Darwin (George-Howard), savant anglais, second fils du grand Charles Darwin; né, à Docon Kent, en 1845. Entré, en 1864, au Trinity College à Cambridge, il y prit ses grades, s en fut élu fellow en 1868. Il s'adonna d'abord à l'étude du droit, et fut inscrit, en 1872, au barreau de Lincoln's Inn, mais il ne continu pas à exercer cette profession. En 1875, il présenta à la Société de statistique deux article sur les mariages consanguins. En 1876, il don na aux Transactions of the Royal Society un article: « On the influence of geological changes on the earth's axis of rotation », qui fut suivi par plusieurs autres mémoires qui attiréres sur l'auteur l'attention du monde savant; un, es tr'autres: « On the remote history of the Earth fut particulièrement remarqué. Depuis 1875, L D. s'occupa particulièrement de recherches ma thématiques et physiques, dans le domaine de l'astronomie, surtout. Il fit aussi des recherches expérimentales sur la pression de l'arène, e avec son frère Horace sur les légers change ments de niveau dans la surface de la terre e sur les tremblements de terre. En 1882, aida sir William Thomson dans la prepare tion de la deuxième partie de la nouvelle édi tion de « Thomson and Tait's Natural Phile sophy . Depuis 1882, il s'est occupé principe lement de la théorie et de la prédiction de marées. En janvier 1883, il fut élu professeu d'astronomie et de philosophie expérimentale Cambridge, et, en 1885, il fut nommé membre du Conseil du bureau météorologique. Outre le écrits déjà rappelés, M. D. est un collaborates assidu du journal scientifique: « The Nature : et de plusiours autres du même genre. A la fig de 1887, il a publié, avec son frère. l'autobie graphie de son illustre père la faisant suiva de notes et de lettres fort importantes.

Daryl (Philippe), pseudonyme littéraire M. Paschal Grousset (Voyez ce nom).

Darzens (Rodolphe), poète français, né, à Moscou (Russie), de parents français, le 1er avril 1866 Arrivé à Paris à l'âge de 12 ans, il fut élève de Sainte-Barbe, et publia, à peine âgé de 19 ans un vol. de vers: « La Nuit. Premières poésies **F** .

Paris, Jouve, 1884, qui contenait des poésies le la 16°, 17° et 18° année, d'une forme déjà mrfaite et d'une rhétorique toute baudelairienne, nais faisant présager une originalité précoce. 1 devint alors secrétaire de la Jeune France, me publication vieille de dix années et qui est njourd'hui la Revue libre. A vingt ans, Rodolshe Darzens publia le « Psautier de l'Amie », poésies, Paris, Alcan Lévy, 1886, vers empreints l'une personnalité réelle: l'édition en est comslètement épuisée. Puis parut La Pléiade, une evue littéraire qu'il dirigea pendant sept mois. Quelque temps après, il faisait imprimer, en **3ussie**, les « Pages en prose », Moscou, 1887. A son retour en France, l'éditeur A. Lemere publia ses « Strophes artificielles », 1888, un volume de poèmes en prose, puis un acte m vers: « L'Amante du Christ », représenté ra Théâtre libre. Au mois de juin 1888, M. D. rut avec un jeune littérateur français, d'origise grecque, M. Jean Morcas, un duel retentis-

Dasent (sir George Webbe), écrivain anglais, connaisseur profond des langues septentrionales le l'Europe, né, en 1820, dans l'île de Saint-Fincent (Indes Occidentales), où son père révadait en qualité d'Attorney general. Il fit ses **dudes aux** Universités de Londres et d'Oxord, où il prit ses grades en 1852. La même mnée, il se fit inscrire au barreau de Middle Cemple, mais il n'exerça pas la profession d'arocat. Sa traduction du norvégien de « The Prose or Younger Edda », publiée en 1842, fut on début littéraire. Suivirent: « Theophilus Latychianus from the original Greek in Icelan-Low-German and other tongues >, 1845; The Norsemen in Iceland >, 1858; • Popu-Tales from the Norse with an Introductory say an the origin and diffusion of popular Pales >, 1859; « Tales from the Fjeld, from norse of Asbjörnsen », 1873. En 1861, il publié la Saga de « Burnt Nyal », et en 1866: The Story of Gisle, the Outlaw », d'après islandais, et il a publié plusieurs autres traactions de l'allemand, du norvégien et de l'is-Annals of an Event-Life >, roman, 3 vol., 1870; et « Three to ne; or, some Passages in the Life of Amicia ady Sweetapple », 3 vol., 1872. En 1874, il et parmi les collaborateurs du Icelandic-Endish Dictionnary, publié par l'imprimerie de Université de Oxford. Sir George Dasent a 🌬 aussi, pendant de longues années, un des cus-directeurs du Times. Il a été fréquemment poloyé en Angleterre comme examinateur pour langues modernes. Il est membre de la Comission Royale des manuscrits historiques.

P'Aste (Tito-Ippolito), auteur dramatique lien, né, à Gênes, le 25 septembre 1844, et de M. Ippolito D'Aste, auteur de plusieurs agédies qu'on a trop vite oubliées en Italie.

Il acheva ses études à Gênes, où il resta jusqu'en 1876; de 1874 à 1881, il demeura successivement à Naples, à Milan et à Turin. Le 1er janvier 1882, il fut nommé professeur de littérature italienne aux Instituts techniques; il enseigne maintenant dans celui d'Udine. Nous citerons de lui d'abord trois nouvelles en vers: « Rachele », Gênes, 1870; « Aurora », Padoue, 1872; « Arrigo », Milan, 1875; deux romans publiées à Milan, chez Treves: « Ermanzia », 1879; « Mercede », 1888; vingthuit drames et comédies publiées, dont les titres suivent: « Angelica », drame en 3 actes, en vers, Milan, Barbini, 1870; « La lingua non ha osso, ma fa rompere il dosso », comédieproverbe en 2 actes en vers, id., id., 1872; « Giovanni Cappadoce », drame historique en 5 actes en vers, id., id., id.; « Cuor di donna », comédie eu 4 actes et vers, id., id., id.; « Fra Scilla e Cariddi », comédie en 3 actes, id., id., 1874; « Occhi d'Argo », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Non c'è rosa senza spine », proverbe en un acte, id., id.; « Sorella e madre », comédie en 2 actes, id., id., 1875; « Regina e Ministro », drame historique en cinq actes et en vers, id., id.; « Shakespeare », drame historique en cinq actes et en vers, id., id., 1876; « La Spada di Damocle », comédie en un acte, id., id., id.; « Un Segreto in famiglia », comédie en 3 actes, id., id., 1887; « Vedovanza di cuore », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Le Colpe dei padri », comédie en 4 actes, id., id., 1878; « Luigia de la Vallière », drame historique en 5 actes et en vers, id., id., id.; « Sacrificio d'amore », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Vendetta postuma », comédie en 4 actes, id., id., id.; « La Duchessina », comédie 'en 2 actes, id., id., 1881; « La china del vizio », comédie en 3 actes, id., id., id.; « La piccola attrice », comédie en 2 actes en vers, id., id., 1883; « Madre », comédie en 3 actes, id., id., 1884; « Il Conte Ranieri », comédie en 3 actes, id., id., id.; « Raggio di sole », comédie en 4 actes, id., id., 1885; « Isabella », comédie en 3 actes, id., id., 1885; « Amor di figlia », comédie en 3 actes, id., id., 1886; « Il tallone d'Achille », comédie en 3 actes, id., id., 1887; « Cristina », comédie en 4 actes, id., id., 1888; « Falsa traccia », comédie en 3 actes, id., id., id. — M. D'Aste a, en outre, traduit en vers italiens les deux tragédies de son beaufrère, M. D. Parodi: « Ulm il parricida »; « Roma vinta », Milan; Libreria editrice, 1877. — M. D'Aste est un collaborateur assidu des journaux littéraires et d'éducation de la maison Treves de Milan.

Datin (Henri-Michel), romancier français, né, le 24 janvier 1830, à Saint-Hilaire-du-Harconet (Manche), où il est notaire; ce qu'il a écrit vient d'être publié dans ces trois dernières années; citons: « Le Pilori », Paris, Soirat, 1887;

« Un mariage d'inclination », Paris, Dentu, 1889; « Souvenirs de chasse en Algerie »; « Contes du Réveillon (cinq nouvelles), Paris, 1883; « Quatre premiers rendez-vous », dans le journal La Paix; « Anne-Marie Gourdel », comédie; « Coup double », 1 acte en vers, etc.

Daubrée (Gabriel-Auguste), géologue français, né, à Metz, le 25 juin 1814. Entré à l'École polytechnique, il en sortit, en 1834, dans le corps des mines. Il fut nommé, en 1838, ingénieur des mines du département du Bas-Rhin et professeur de géologie et de minéralogie à la faculté des sciences de Strasbourg, dont il devint doyen en 1852. Il fut nommé ingénieur en chef en 1855. Elu, le 20 mai 1861, à la presque unanimité des suffrages, membre de l'Académie des sciences en remplacement de Cardier, il succéda aussi à ce savant dans la chaire de géologie du Musée d'histoire naturelle. De plus, il devint, l'année suivante, professeur de minéralogie à l'École supérieure des mines, dont il fut nommé directeur au mois de juin 1872, après avoir été nommé inspecteur général des mines le 24 février 1867. M. Daubrée a publié sur des branches très-diverses de la géologie et de la minéralogie un très grand nombre d'ouvrages qui ont paru, pour la plupart, dans les Comptesrendus de l'Académie des sciences, les Annales des mines et le Bulletin de la Société géologique. Nous nous bornerons à citer: « Gisement et origine des amas de minerais d'étain », 1841, dans lequel il a émis une théorie nouvelle de la formation de ces dépôts; « Gites métalliphères de la Suède et de la Norvège », 1843; « Recherches sur la distribution de l'or dans le lit ot la vallée du Rhin », 1846; « Mémoire sur la Formation contemporaine des minerais de fer dans les lacs et les marais »; ce travail valut à M. Daubrée une médaille d'or de la Société des sciences de Harlem; « Observations sur les relations des sources thermales de Plombières avec les filons métallifères et sur la formation contemporaine des zoolithes »; « Présence de l'arsenic dans un grand nombre de combustibles minéraux dans les roches volcaniques et dans l'eau de la mer »; « Expériences sur la possibilité d'une infiltration capillaire de l'eau au travers de matières poreuses, malgré une contrepression de vapeur. Application aux phénomènes volcaniques 1861 »; « Études et expériences synthétiques sur le métamorphisme et sur la formation des roches cristallines », 1857-60; « Carte et description géologique du Bas-Rhin », 1852; « Rapport sur le progrès de la géologie expérimentale à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867 »; « Descartes l'un des initiateurs de la cosmologie et de la géologie ». — L'étude approfondie des météorites, dont il a fourni une collection très considérablo au Museum, l'a conduit à publier divers mémoires, entr'autres : « Expériences synthétiques

relatives aux météorites; rapprochements quels ces expériences conduisent, tant pour formation de ces corps planétaires que pour c du globe terrestre », 1866; « Classification météorites », 1867; « Recherches expérime les faites avec les gaz incandescents et for ment comprimés; application à l'histoire météorites et des bolides qui les apportent 1878. Une partie des recherches qui précèd a été coordonnée et résumée dans l'ouvrage titulé; « Études synthétiques de géologie périmentale », 1879. Postérieurement, M. De brée a publié un autre ouvrage: « Les es souterraines à l'époque actuelle et aux époque anciennes », 3 vol., 1877. M. Daubrée est gra croix et grand officier de plusieurs ordres membre d'un grand nombre d'académies et ciétés savantos nationales et étrangères.

Dauby (Jean-François-Joseph), publicit belge, né, à Bruxelles, le 21 octobre 1824, d'a famille d'artisans. Lui-même fit son appres sago d'ouvrier typographe, et c'est de là q s'est élevé à la position qu'il occupe aujourd'i un arrêté royal du 31 mars 1888 a chargé Dauby de la direction du journal officiel de Belgique, Le Moniteur Belge, journal dont était déjà l'administrateur. Couronné, en 18 pour un mémoire adressé à la Société médi chirurgicale de Bruxelles, M. Dauby a such sivement publié depuis: « Le Livre de N vrier », Bruxelles, 1857, trois éditions et t duction en espagnol; « Les Conseils de prud'hi mes en Belgique », Bruxelles, 1859; « Les di ses ouvrières en Belgique », Bruxelles, 181 deux éditions; « Les Ouvriers, épisode bru lois », Bruxelles, 1860; « De l'organisation d sociétés de secours mutuels en Belgique, xelles, 1863; « Exposé et discussion des moy d'assurer des pensions de retraite aux ouvril agés ou infirmes », Mons, 1871, couronné j la Société des sciences, des arts et des lette du Hainaut; « La Question ouvrière en Bel que », Bruxelles, 1871, traduit en italien 1 M. Manfroni, sous le titre: « Gli operai e la condizioni », Milan, 1875; « De l'élévation ( classes ouvrières en Belgique au point de 1 moral et intellectuel », Bruxelles, 1873, couro par la Société des sciences, etc., du Hains « Les entretiens du lundi sur la théorie • nomique des rapports du capital et du traval Bruxelles, 1875, couronné par l'Académie roy de Belgique: « Des Grèves ouvrières ». Bru les, 1879, deux éditions. L'ouvrage a obte en 1884, le prix quinquennal de dix-mille fra fondé par le Dr Guinard; « De l'améliors! des classes laborieuses et des classes pauv en Belgique », Bruxelles, 1885, couronné 1 l'Académie de Belgique. On pourrait citer core de M. Dauby des brochures moins imp tantes, des rapports d'expositions, d'autres " ports présentés à la Commission du travail, de

l a fait tout récemment partie, ainsi qu'une colaboration dévouée au Journal de l'Ouvrier qu'il brigea à Bruxelles, de 1860 à 1868, aux « Ouriers des deux mondes », le bel ouvrage de L. Le Play, à l'Harmonie sociale de Bruxelles, l'Éducation populaire de Charleroi, et surtout u journal Franklin de Liège.

Dandet (Alphonse), romancier de premier orlre. Né, à Nîmes, le 13 mai 1840, il alla se fiter à Paris, en 1857, et s'y fit aussitôt appréier par un volume de vers: « Les amoureu-108 », qui contient la ravissante fantaisie des Prunes, 1858. Il fut suivi par un autre: « La douale conversion », Malassis, 1861. Il quitta de sonne heure la poésie pour le roman de mœurs contemporaines; il s'y est fait une place à coté le M. Zola et de MM. de Goncourt. Puissant bservateur, styliste d'une élégance suprême, rès-habile dans la construction de ses romans, l a, dans des genres forts différens, obtenu oujours beaucoup de succès: aussi ses ouvrazes sont-ils traduits dans plusieurs langues: Le petit Chose »; « Fromont jeune et Risler iné »; « Jack »; « Le Nabab »; « Les Rois en exil »; « Numa Roumestan »; « Sapho », sont des analyses très-fines de la société contemporaine et des études précieuses sur le caractère des français du Midi, compatriotes de l'auteur qui ne manque jamais l'occasion d'exercer sa verve à leurs dépens par une satire acérée, mais non malveillante. Dans « Tartarin de Tarascon », et « Tartarin sur les Alpes », deux romans du plus haut comique, M. D. a mis en relief le type de l'homme du Midi, à la fois crédule et sceptique, gouailleur et timide, malin et bon enfant, inconséquent, passionné de phrases, se payant de mots, Don Quichotte et Sancho Panca en même temps. Le dernier roman de M. A. D. « L'Immortel », a été fort discuté par la critique française et étrangère. Les qualités du maître y brillent comme dans les autres qui l'ont précédé, mais elles y sont déparées par une ironie qui ne donne ni paix ni trêve. Récemment, M. D. a publié « Trente ans de la vie de Paris » et « Femmes d'artistes »; ce dernier ouvrage est une série d'esquisses traitées de main de maître et dont la préface est un vrai modèle du genre. M. A. D. s'est essayé au théâtre et dans le journalisme. Ses comédies « La dernière idole », et « L'œillet blanc », ainsi que les drames intitulés: « Sacrifice » et « L'Arlésienne » sont au répertoire. Ses chroniques au Figaro, à l'Illustration et au Monde Illustré, sous les noms de plume de Jean Froissart, Jehan de Lisle; celles sous le nom de Baptistet au Moniteur du soir ont été très-appréciées. Quelques uns de ces articles au Figaro, comme la série du Chaperon rouge et l'autre des Gueux de province consacrés aux souffrances des maîtres d'é-.tude ont eu un vrai retentissement. Il est à scraindre que l'Immortel n'ait fermé à tout jamais à M. A. D. les portes de l'Académie francaise.

Daudet (Madame Alphonse, née Julie Allard), femme du précédent, née, à Paris, en 1847. On lui doit: « Impressions de nature et d'art », 1879; « L'Enfance d'une parisienne », 1883; « Fragment d'un livre inédit », 1884; « Les Enfants et les Mères », 1888. Dans le Journal Officiel, elle publia des études littéraires brillantes, sous le pseudonyme de Karl Steen. Lorsque son mari, déjà en train de devenir célèbre, publia, en 1877, Le Nabab, on a pu lire, dans quelques exemplaires de choix, cette dédicace éloquente: « Au collaborateur dévoué, discret et infatigable, à ma bien-aimée Julia Daudet, j'offre, avec un grand merci de tendresse reconnaissante, ce livre qui lui doit tout ».

Daudet (Ernest), écrivain français, frère aîné du précedent, né, à Nîmes, le 31 mai 1837. Il se rendit à Paris en 1857, rejoint bientôt après par son frère cadet. Secrétaire rédacteur du corps législatif, il devint, en même temps, le collaborateur de plusieurs journaux, entr'autres: L'Union, le Spectateur, l'Assemblée Nationale, l'Univers illustré, la Nation, le Nord, l'International, la Revue Centrale. En 1865, il passa au Sénat, comme chef de cabinet du grand référendaire, et il dut quitter ses fonctions au 4 septembre 1870. Placé, en 1874, à la tête du Journal officiel, il conserva la direction de cette feuille pendant deux ans; il rédigea ensuite, pendant quelque temps, l'Estafette. Depuis, il a été un collaborateur assidu du Moniteur Universel et de la Revue des Deux Mondes. Il dirige depuis peu le Petit Moniteur et collabore au Correspondant, revue conservatrice très-estimée. Parmi ses ouvrages, on distingue: « Thérèse »; « Mon frère et moi »; « Les Duperies de l'amour »; « Les Journaux religieux et les Journalistes catholiques »; « La Trahison d'Emile Ollivier »; « Le Cardinal Consalvi »; « Le Roman d'une jeune fille »; « L'agonie de la Commune »; « La France et les Bonapartes »; « Jean le Gueux »; « Les Dames de Ribeaupin »; « Fleur de péché »; « Un Mariage tragique »; « Le Roman de Delphine »; « Les Aventures de Raymond Rocheray »; « La Petite Sœur »; « Le Ministère de M. de Martignac », couronné par l'Académie Française; « Henriette »; « L'Aventure de Jeanne »; « Le Lendemain du péché »; « Aventures de Femmes »; « La Caissière »; « Souvenirs de la Présidence du maréchal de Mac-Mahon »; « La Maison de Graville »; « Défroqué »; « Pervertis »; « La Carmélite »; « Zahramarsy »; « Daniel de Kersons »; « Mademoiselle Vestris »; « Les reins cassés »; « La Baronne Amalfi »; « Gisèle Rubens »; « L'Histoire de la Restauration »; « L'Histoire des conspirations royalistes du midi pendant la révolution », couronné par l'Académie irançaise: « Le Terreur Blanche »; « Le Procès des Ministres de Charles X »; mais son œuvre capitale est une « Histoire de l'Émigration », qui sera complète en cinq volumes, et écrite à l'aide de documents inédits puisés dans les grands dépôts des archives d'Europe; les deux premiers volumes ont déjà paru.

Dauphin Bey (Casimir), écrivain français et poète provençal, commandeur du Medjidiéh, né, à Lorgues en Provence, le 4 décembre 1820. Après avoir voyagé en Algérie, il se fixa en Égypte, en 1865, où il fonda les Écoles Libres gratuites universelles, et occupa les emplois de secrétaire au Ministère de l'Instruction publique, de Directeurs des Écoles d'Alexandrie et d'Inspecteur des écoles de la Basse-Égypte. A partir de 1840, M. C. D. publia des poésics françaises et provençales dans divers journaux et revues avec grand succès; les poésies provençales furent réunies en un volume: « Lei Bastidanos », imprimé à Draguignan, chez Latil frères. M. D. publia, en outre, un Bulletin maçonnique, 1867-68, Papi Dimanche, journal humoristique, deux études sur l'Egypte, avec le titre: « Les Questions égyptiennes », 1870-1871, dans lesquelles il s'occupe de questions agricoles et scolaires, notamment du travail manuel dans les écoles, ce qui à présent passe pour une nouveauté suédoise: en 1884, une « Étude sur le crédit par la marchandise et le travail .

Dauphin (Léopold), compositeur et écrivain français, né, à Béziers, le 1er novembre 1847; arriva à Paris, à dix-huit ans; entra au Conservatoire dans la classe de composition de François Bazin. L'auteur de Bonsoir M. Pantalon, Albert Grisar, lui apprit à faire du théâtre. Nous n'avons pas à nous occuper ici de son bagage musical assez important. Comme homme de lettres, Léopold Dauphin a publié une « Anthologie des Maîtres de la Musique », puis, « L'Éducation musicale de mon cousin Jean Garrigou », Paris, Delagrave, 1883. M. Léopold Dauphin a écrit, en outre, à l'Artiste, au Musée des familles, au Saint-Nicolas, au Progrès artistique, à l'Art musical, au Chat-Noir, et dans plusieurs journaux de province. Il a fait de la critique d'art, des nouvelles, des poésies, des sonnets. M. Léopold Dauphin a aussi employé les pseudonymes de Pimpinelli, Paolo Toddy, Paul Syshuit.

Dauriac (Lionel-Alexandre), philosophe français, fils du contre-amiral Dauriac, né, à Brest (Finistère), le 19 novembre 1847. Il entra à l'école normale en 1867, et prit successivement les grades d'agrégé de philosophie (1872), et de docteur ès-lettres (1878). Les thèses qu'il présenta et soutint à la Sorbonne pour le doctorat ès-lettres ont pour titres, la thèse latine: « De Heraclito Ephesio », Paris, Klinksick, 1878; la thèse française: « Des Notions de matière et de force dans les sciences de la nature », id., G. Baillière et C., 1879; M. Dauriac a

été nommé maître de conférences à la Fa des lettres de Lyon (1879), puis professe philosophie à la Faculté des lettres de Mont lier (1880). Il a donné d'assez nombreux e cles à diverses revues, notamment à la Ra politique et littéraire, à la Revue philosophi et à la Critique philosophique; quelques uns été ensuite publiés en brochures: « Les de Morales, la morale évolutionniste et la mora traditionnelle >, 1884; « Sens commun et » son pratique, recherches de méthode général 1887; « De la Réalité selon le sens communi 1888. Ces deux dernières études, fort rem quables, doivent faire partie d'un ouvrage aura pour titre: « Essai de philosophie gu rale ». On doit encore à M. Dauriac deux ex lents petits livres classiques: « De vita beste de Sénèque, 1881; « Ad Lucilium espite sexdecim » de Sénèque, 1886.

Daussy (François-Henry), magistrat franço né, à Amiens (Somme), le 17 novembre 18 Il a reçu les premières notions de l'instructi primaire à Albert (Somme), a fait ses éta au collège d'Amiens, puis son droit à la Face de Paris. Avocat à Amiens de 1848 à 18 membre de l'Académie d'Amiens, conseiller nicipal à Amiens en 1870, à l'époque de l vasion allemande. Conseiller à la Cour d'Amie en 1875, président de chambre en 1882, p mier président en 1887. M. Daussy a publi « La ligne de la Somme pendant la Campaj 1870-71 », Paris, Dumaine, 1875; puis, sout titre général de « Souvenirs de l'invasion divers opuscules: « L'entrée des Prussiem Amiens »; « Souvenirs d'un bottier »; « ] leur absence »; « D'Amiens à Albert »; « l Vainqueur »; « Faidherbe & Albert »; « Co ment le cheval de Faidherbe ne lui fut pas ren par les Prussiens »; « Le lieutenant Schmidt d'autres opuscules concernant Albert, sous titre général de « Récits du temps passé Jeunet, 1882-83; « Deux bancs dans le che de l'Église d'Albert »; « Messire Gille Cr sent prêtre curé de l'Eglise d'Albert »; « Je Décalogue fermier du Moulin Canal »; « I écoles d'Albert au XVIIIe siècle »; « Not sur l'emplacement de la chapelle de Notre-Da de Brobières ». Enfin, divers travaux de phi logie: « Essai sur le verbe français », Amie Jeunet, 1882; « Tableau de conjugaison du v be français »; « Méthode pour enseigner verbe »; « Méthode d'analyse logique »; « I mation des suffixes latins »; « De l'enseig ment simultané des langues et de la rechen des radicaux qui leur sont communs >, Amie Jeunet, 1885; • Des permutations de conson dans les noms de nombre »; « Le cœur et raison ».

Davidson (David), économiste suédois, 1 vat Docent de l'Université d'Upsal, né en 18 On lui doit: « Bidrag till läran om de eko in lagarna for kapital-bildningen », 1878; drag till jordränte-teoriens historia », 1880, l'Annuaire de l'Université d'Upsal.

misseau, né, à Tarbes, le 13 février 1846. collaboré à la Revue Libérale, à la Revue Ercle Militaire, et, depuis 1882, sous le pseume d'Albert de Chenclos, au Correspon; ses articles techniques sont fort apprédans le monde militaire. Parmi ses ouvrages iés séparément, on doit signaler: « 50,000 s dans l'Océan Pacifique », illustré de 10 ures, d'après les dessins de l'auteur, Pa-Plon et Nourrit, couronné par le prix tyon de l'Académie française; « Noirs et 58, paysages, cérémonies, traités », illustré 6 gravures, d'après les dessins de l'auteur, 5, Perrin et Cie, 1888.

e américain, né, le 22 janvier 1811, dans lomté de Ross, état de l'Ohio; il fut reçu eur, en 1837, à Cincinnati; il exerça la méme jusqu'en 1850 à Chillirothe, et de là il appelé au Collège de Médecine de New-k. On lui doit surtout les « Monuments of Mississipi Valley », 1848.

Davoli (François), écrivain italien, curé de paroisse des SS. Pierre et Prospère à Reg-(Emilia), né, à Pieve di Bagnolo in Piano. 1835. On lui doit, entr'autres, la « Vita n grande contessa Matilde di Canossa, scritta Persi eroici da Donizone, prete e monaco beettino, e volgarizzata per la prima volta », gio nell'Emilia, tip. degli Artigianelli, 1888. Davoud pacha, homme d'état de la Turquie, du chrétien, arménien, né en 1816. Il fit ses les à Berlin, et il onseigna, pendant quelques Mes, les langues modernes dans le Collège laire Ottoman de Constantinople. Il entra mite dans la carrière diplomatique, d'abord me attaché à Berlin, à Vienne et à Paris, tite comme chargé d'affaires à Berlin. Nous rouvons ensuite directeur-général des télébhes. et pendant la guerre des Druses et Maronites, gouverneur-général du Liban; à retour ministre des travaux publics, charge A résigna, pour cause de santé, en 1871. Il le turc, l'arménien, le grec, l'italien, l'al-mad, l'anglais et le français; il publia, en cais, une « Histoire de la guerre des Sept

bawkins (Guillaume-Boyd), géologue et oslegue anglais, né, le 26 décembre 1838, dans
legue anglais, né, le 1870, le teur de mulegue anglais de la 1870, le teur de géololegue anglais de la 1874, professeur
legue anglais de la 1875, il fit le tour de monde par
legue anglais, le 1875, il fit le tour de monde par
legue anglais, né, le 26 décembre 1838, dans
legue anglais, né, legue anglais, dans
legue anglais, né, le 26 décembre 1838, dans
legue anglais, né, le 26 décembre 1838, dans
legue anglais, né, legue anglais, né

Man in Britain and his place in the Tertiary Period »; des explorations sur les côtes de l'Angleterre et de la France, comme membre du comité scientifique pour le projet de tunnel sous la Manche (1882), dont il donna, en 1883-84, le rapport; en 1885, il explora les antiquités de l'Ile de Man, et, la même année, il fut nommé examinateur à l'Université de Londres.

De Amicis (Edmond), un des plus illustres et le plus brillant écrivain de l'Italie contemporaine, dont le nom est actuellement aussi populaire à l'étranger qu'en Italie, grâce aux nombreuses traductions de ses ouvrages dans presque toutes les langues européennes et dans plusieurs dialectes. Il est né, en 1846, à Oneille, d'une famille d'origine génoise. Il a fait ses études littéraires et scientifiques au Lycée de Coni en Piémont; ensuite il passa à l'Institut Candellero de Turin et à l'Ecole militaire de Modène, d'où il sortit sous-lieutenant en 1865. Il prend part, en 1866, à la bataille de Custoza et à la campagne qui en fut la suite; en 1867, il dirige à Florence l'Italia Militare; en 1870, il quitte définitivement le service militaire, pour se vouer entièrement à la littérature, s'étant déjà révélé comme écrivain de grand talent dans les « Bozzetti della vita militare », insérés d'abord dans l'Italia Militare et ensuite réédités plusieurs fois avec un succès colossal. Cet ouvrage a eu une portée sérieuse sur le système disciplinaire de notre jeune armée, système qui répond mieux que dans le passé aux exigences de la civilisation et du progrès social. Suivirent des nouvelles: « Novelle »; des esquisses: « Nuovi Bozzetti » et les « Ricordi di Roma ». 1870-71. Ayant bientôt reconnu que son talent était surtout descriptif, il lui fallut de nouveaux paysages; il commença donc à voyager à l'étranger, il visita l'Espagne, le Maroc, la Hollande, Loudres, Paris, Constantinople, l'Amérique du Sud. Chaque pays nouvellement visité lui fournit l'occasion d'écrire un livre brillant; la « Spagna », le « Marocco », l'« Olanda », « Costantinopoli » se signalent par la finesse des observations, le respect de l'art, la fidélité et la vivacité des peintures, l'éclat de la forme, le charme du style, par toutes les hautes qualités de coloriste hors-ligne; malheureusement M. De A. ne s'y révèle un penseur qu'à de rares intervalles, défaut dont il a tâché de se corriger et il y a réussi en partie dans ses derniers livres: « Pagine sparse »; « Le porte d'Italia », nouvelles historiques; « Gli Amici », pages sceptiques, où l'on montre que l'amitié se foudo surtout sur la communauté d'intérêts: « Cuore ». livre destiné à la première jeunesse, l'un des plus grands succès de plume et d'argent de la littérature italienne moderne. Cet ouvrage très répandu dans nos écoles exerce une influence excellente, ce dont il faut tenir compte à l'auteur; enfin le tout dernier volume: « Sull'Oceano »

776

(1889), montre un talent tout à fait mûri et dans la plénitude de ses forces. M. De A. s'est essayé à la rime par un volume de poésies, où se révèle toujours son talent d'artiste; mais nous n'hésitons pas à dire que sa prose colorée et inspirée est meilleure que ses vers.

De Angeli (Félix), écrivain italien, né, à Trieste, le 5 avril 1834. Il suivit les cours du Lycée à Milan et les cours d'Université en Allemagne. Professeur au Collège Longoni (1854) et au Lycée Calchi-Taeggi à Milan, de 1860 à 1865, institueur privé dans une pension fondée à ses frais, professeur de pédagogie et directeur de l'École normale pour jeunes filles à Trévise (1871); professeur d'histoire et de géographie à Lodi (1874); directeur des Écoles primaires pour les jeunes filles à Lodi (1876), il a publié: « Versioni dal tedesco (con note) della Storia Universale di Costantino Höfler », 3 vol., Milan, 1858-60; « Dell'origine del dominio tedesco in Italia, con documenti inediti », id., 1861, cinquième édition du même ouvrage, en 1879; « Compendio di Storia Universale antica per i ginnasi »; « Compendio della Storia d'Italia da Carlo Magno a Napoleone I >, Lodi, 1878; « Compendio di geografia per le scuole medie >, Milan, 1874; « Monografia artistica di Lodi », ouvrage en collaboration avec l'abbé Timolati, Milan, 1878; « L'Italia nelle sue principali vicende storiche. Compendio ad uso delle scuole >, deux éditions, Lodi, 1882; « Compendio di Storia Universale », 6me édition, entièrement refondue, Milan, 1883; « Storia popolare d'Italia dalle origini ai giorni nostri », illustrée par Sanesi, Carrara, Milan, 1884, plusieurs brochures et essais, ainsi que des articles d'histoire et de géographie à l'Enciclopedia Popolare de Vallardi, dont il eut pendant quelque temps la haute directiou.

Dean Howells (Guillaume). Ved. Howells. Debans (Camille), écrivain français, résidant à Neuilly près Paris, né à Canderan, près Bordeaux, en 1833. Son premier ouvrage a paru dans la Revue Internationale, dirigée par. M. C. Derade; il y publia: « Sous Clef », 1862; « Échaalé », épisode d'un voyage au Sénégal, 1864. Suivirent une comédie en un acte et deux tableaux en vers: « La Liberté des Théâtres », jouée sur le théâtre de Bordeaux; « Octave Kellner », roman, 1866; « Les drames à toute vapeur », 1869, réimprimés chez Plon, en 1880; « Le Capitaine Marche ou Crève », roman d'aventures, Paris, Dentu, 1877; « La peau du mort », id., 1880; « Le baron Jean », 2 vol., id., id., 1881; « Histoire de dix-huits prétendus », id., Plon, id.; « Histoire de tous les diables », id., Dentu, 1883; « La cabanette », id., Ollendorf, 1884; « Le malheur de Jean Bull », id., Marpon et Flammarion, 1884; « Les pudeurs de Martha », id., Dentu, 1885; « Les duels de Roland », 1886; « Au coin du bois », id.,

Quantin, 1887; des articles au Figaro, tit Moniteur, à la Revue de France, où son essai sur « Les grands éditeurs de Fr

De Banzole (Ottone), pseudonyme de fredo Oriani, romancier italien, né, à le 27 juillet 1852. Élève des RR. Père nabites de Bologne, il se signala de bonn comme coryphée des systèmes chers à réaliste. On a de lui: « Memorie inutili », Sonzogno, Milan, 1876; « Al di là », id e Omodei, 1877; « Monotonia »; « Gran vers, Zanichelli, Bologna, 1879; « No », G. Galli, Milan, 1882; « Quartetto », i 1883; « Matrimonio », Barbèra, Florenc Intelligence vigoureuse, esprit cultivé, M est un travailleur infatigable, mais peu Son style est incisif, mais un peu amp

De Bary (Henri-Antoine), botanis mand, professeur de botanique à l'Un de Strassbourg, depuis 1872; rédacteu Botan. Zeitung, depuis 1866; né, le 26 1831, à Francfort; les champignons et cromycètes forment sa spécialité. Au de ses publications, nous citerons: « zur Kenntniss der Achlya prolifera, 1872; « Untersuchungen über die Bri und die durch sie verursachten Krankhe Pflanzen >, Berlin, 1853; « Untersuc über die Familie der Conjugaten », 1858; « Die Mycetozoen », id., 2me éd. 1864; « Recherches sur le développer quelques champignons parasites », Paris « Die gegenvärtig herrschende Kartoff heit, ihre Ursache und Verhütung », 1861; « Ueber die Fruchtentwicklung komyceten », id., 1863; « Beiträge zı phologie u. Physiologie der Pilze », Fr 1864-1882; « Ueber Schimmel und Hei éd., Berlin, 1869-1874; « Mikrophotos nach botanischen Präparaten », 1878: gleichende Morphologie und Biologie de Mycetozoen u. Bakterien », Leipzig, 1884 lesungen über Bakterien », id., 1885, e

Debaure (Alphonse-Alexis), ingénie çais, né aux Mureaux près Meulan (coise), le 10 août 1845, a publié en ving sons, de 1871 à 1881, un « Manuel de l'indes ponts et chaussées », qui est une encyclopédie de l'art de l'ingénieur; dés et matériaux de constructions », 1885, avec figures et atlas, Dunod « Guide du conducteur des ponts et chau du garde-mines », 2 vol. 1880, chez l'éditeur.

De Benedetti (Salvator), homme de l orientaliste italien, professeur d'hébreu versité de Pise, né, en 1820, à Novare (P fit ses premières études à Verceil au israélite institué par M. Élie Foa. On entr'autres: « Canzoniere Sacro di Gi ta », traduit et précédé d'une introduction 1871; « Storia di Rabbi Giosuè, figlio di Levi », Florence, 1871; « La leggenda ebraica dei dieci martiri », id., 1873; « La perdonanza », id., id.; « Vita e morte di Mosè. Leggende ebraiche tradotte e comparate », Pise, 1878.

De Benedictis (Emmanuel), homme de lettres italien, né, à Syracuse, le 11 janvier 1820. Il colabora dès 1843 à plusieurs journaux littéraires le Catane, de Syracuse, de Modica et d'autres rilles de la Sicile, en y publiant des critiques l'art et de littérature fort appréciées et visant surtout à la diffusion des idées libéraies. Malgré que la réaction de 1849 eût forcé M. Chindemi, dont M. De Benedictis était le disciple fervent et qui avait été le fondateur de la presse littéraire sicilienne, à s'expatrier, M. De B. continua en tant que cela se pouvait l'œuvre de son maître dans le Papiro, organe des aspirations vers l'unité nationale et dans l'Aretusa, fondée à Syracuse en 1878. M. De B. est maintenant directeur des Archives de l'Etat pour la province de Syracuse et membre correspondant de plusieurs Académies littéraires italiennes.

De Biasi (Spiridion), écrivain greco-italien, professeur de grec, de français et d'italien, à Zante, où il dirige aussi la bibliothèque Foscolo, fondée dans la maison même où l'illustre poète a vu le jour. M. De Biasi est né, à Corfou, d'un père italien, en 1854; mais il dut quitter son île natale et se réfugier à Zante, pour avoir osé nier un miracle attribué à Saint-Spiridion dans une brochure publiée à l'occasion des noces Kefalinos-Skauros. Il débuta dans la littérature à l'âge de quinze ans, par une traduction de l'Avare de Molière. Suivirent, en italien, les « Vite de'Corciresi chiari in letteratura, belle arti, politica, dal 1453, fino a noi », 1877; « Poesie italiane e greche di Dionigi Solomos edite ed inedite, con note e prolegomeni », Zante, 1880; « Poesie di A. Cristopulo, con prolegomeni », id., 1880; « Poesie di A. Calbo >, l'ami de Foscolo, id., 1881; « Poesie di A. Martelao », id., 1881; « Poesie di S. Tricupis », id., 1881; « Poesie di C. Roma », id., 1882; « Poesie e prose di A. Matessi », id., 1882; dissertations, brochures, mémoires, articles dispersés dans les revues et les journaux ou publiés séparément, concernant l'histoire et la littérature des Îles Ioniennes. Citons entr'autres: « La Coltura Jonia »; « I Serra a Zante »; « I Padovani a Corfù »; « I Minotti a Zante »; « La Peste a Zante nel 1728 »; « Le Società bibliche nelle Isole Jonie »; « Zante sotto i Veneti »; « Dei parenti di Ugo Foscolo >; « Lettere inedite di Ugo Foscolo »; 🔻 La casa di Ugo Foscolo a Zante >. Derniègement, il a publié: « Documenti foscoliani ineliti », Zante, 1888, et il dirige une revue in-Stulée: L'Alveare. On lui doit un grand nombre le biographies; citons: « D. Guseli-Mignati, G. Tipaldo, S. Rodostamo, G. Stamatello, N. Candunis, G. Candunis, D. Arliotti, N. Cutusis, G. La Guindara, S. Zambelis, A. R. Rangabès, D. Bichela, D. Leondarachis, G. Terzetis, E. Stamatiadès, P. Sinodinò, D. Paparigopoulos, Riga, Ferrèo, Angelica Palli, S. Basiliadès, A. Lascarato, P. Mataranga, D. Bernardakis, A. Valaoritis, Fr. De-Sanctis, G. Grassetti, S. Fogacci, O. F. Mossotti , etc. Depuis longtemps il travaille à une Histoire des Italiens dans les Iles-Ioniennes, et il garde dans son portefeuille une Histoire de la littérature grecque du moyen âge jusqu'à nos jours. M. De Biasi est un excellent médiateur littéraire entre l'Italie et les Iles-Ioniennes.

Debidour (Élie-Louis-Marie-Marc-Antoine, dit Antonin), historien français, doyen de la faculté des lettres de Nancy, professeur d'histoire à la même Faculté, membre du Conseil municipal de Nancy, président de la Société de Géographie de l'Est, président du cercle nancéien de la Ligue de l'enseignement, vice-président de l'Alliance républicaine de Nancy, vice-président de l'Alliance française (section de l'Est), est né, à Nontron (Dordogne), le 31 janvier 1847; il a pris part, comme volontaire, à la guerre de 1870-71. On lui doit: « La Fronde Angevine », ouvrage couronné par l'Académie française, Paris, Thorin, 1877; « De Theodora, Justiniani Augusti uxore », thèse, id., id.; « Précis de l'histoire de l'Anjou », id., Delagrave, 1878; « Histoire de Duguesclin », id., Hachette, 1880; « Le général Bigarré », id., Berger-Lévrault, id., « L'Impératrice Théodora », id., Dentu, 1885; « Études critiques sur la Révolution, l'Empire et la période contemporaine », id., Charpentier, 1886; « Les Chroniqueurs », id., 1888, 2 vol.; plusieurs discours d'inauguration, brochures, conférences, articles, essais, etc.

De Bisogno (Édouard), médecin italien, professeur de pathologie spéciale médicale à l'Université de Naples. Né dans cette ville le 27 septembre 1838; reçu docteur (1860), il a publié trois brochures, à savoir: « La partizione dei moti del cuore »; « Su d'una nevrosi del nervo diaframmatico »; « Sopra gli studii di flessimetria cardiaca del prof. Marcello Sagliano di Napoli ».

De Bonis (Théodore), médecin calabrais, professeur à l'Université de Naples, né, en 1847; docteur en 1872. Nombreuses brochures: « Manuale di Patologia generale », 1867; « Elementi di patologia della circolazione, della respirazione e delle secrezioni », Napoli, 1869; « Ricerche sperimentali sulla proliferazione dei nuclei proprii delle pareti dei vasi, etc. etc. », Naples, 1870; « Contribuzione alla dottrina della patogenesi dei calcoli », 1875; « Instituzioni di patologia generale e sperimentale », 1878–79, etc.

De Borchgrave (Émile-Jacques-Yvon-Mazie), érudit et diplomate belge, né, à Gand, le 29

décembre 1837, ancien consul-général à Belgrade (Serbie), aujourd'hui envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Roi des Belges près de la Sublime-Porte. M. De B., dont l'Académie Royale de Belgique avait successivement couronné « L'Histoire des colonies belges qui s'établirent en Allemagne pendant le XIIo et le XIIIe siècle », Bruxelles, 1865; « L'Histoire des rapports de droit public qui existèrent entre les provinces belges et l'empire d'Allemagne depuis la dissolution de l'empire carlovingien jusqu'à la révolution française », id., 1870 et « L'Essai historique sur les colonies belges qui s'établirent en Hongrie et en Transylvanie pendant les XIe, XIIe et XIIIe siècles », id., 1871, fut appelé par la savante compagnie à faire partie de la classe des lettres. Il a donné d'intéressantes comunications au Bulletin et à l'Annuaire Académique, ainsi qu'aux Annales de philosophie chrétienne, aux Annales de la Société des beaux-arts et de littérature de Gand, au Messager des sciences historiques, à la Revue belge et étrangère, à la Revue générale, au Héraut d'armes, au Bulletin de l'Académie archéologique de Belgique, etc. Mentionnons encore parmi ses publications: « Scènes intimes », Paris, 1862; « Nouvelles historiques de l'ancienne Flandre >, Tournai, 1864, et une traduction du livre de M. O. Klopp: « Frédéric II roi de Prusse et la nation allemande », Bruxelles, 1866-68.

De Borchgrave (Jules), avocat belge, né, à Olsène, le 11 janvier 1850. M. de B., qui collabore au Journal de Bruxelles et à la Rerue générale, les deux plus importants organes du parti catholique, a fait paraître: « A travers l'Afrique », Bruxelles, 1877, et « Le manifeste de la Fédération libérale contre le projet de loi sur l'enseignement primaire », Bruxelles, 1870. Élu membre de la chambre des représentants, il a pris une part considérable à l'élaboration et à la discussion du projet de loi, destiné à garantir la propriété littéraire et artistique, et qui est devenue la loi Belge du 22 mars 1886 sur les droits d'auteur. Son rapport sur le projet a les dimensions et l'importance d'un traité complet sur la matière.

De Brandner (Émile-Charles-François Ghislain), jurisconsulte belge, né à Bruxelles le 8 août 1826, aujourd'hui conseiller à la Cour d'appel de sa ville natale. Directeur du Journal de l'enregistrement et collaborateur de la Belgique judiciaire, M. De Brandner a dressé un « Répertoire général des décisions judiciaires et administratives rendues en Belgique en matière d'enregistrement, de timbres, etc. » Bruxelles, 1861 à 1884-1887; il a continué depuis 1858 le « Bulletin usuel des lois et arrêtés » fondé par A. Delebecque, et depuis 1872, avec Demeur, la « Pasicrisie belge »; il a fait paraître un « Code pénal belge » (Bruxelles 1867) très-ésti-

mé et plusieurs fois réimprimé avec les modifications rendues nécessaires par les progrès de la législation.

Debrit (Marc), publiciste suisse, directeur du Journal de Genève, né, à Genève, le 14 février 1831; fit ses études à l'Académie de sa ville natale et publia dès 1857, en collaboration avec M. Ernest Naville, les œuvres inédites du philosophe Maine-de-Biran; inséra beaucoup d'articles à la Bibliothèque Universelle, à la Revue de théologie de Strasbourg, à la Revue Chrétienne, à la Revue Nationale de Charpentier. Après des voyages en Italie, en France et en Orient, il entra (1845) à la rédaction du Journal de Genève, dont il est, depuis quatre ans, le directeur, et auquel il fournit plusieurs articles importants de politique et de littérature. Nous lui devons les volumes suivants: « Histoire des doctrines philosophiques dans l'Italie contemporaine, 1859; « Laura ou l'Italie contemporaine », Paris, Charpentier, 1862; « La guerre de 1870, notes. du jour le jour par un neutre », Genève, Prichard, 1876; « La Suisse et la politique impériale >, id., Cherbuliez, 1860; « Croquis à la plume >, id., 1876.

Decaisne (E.), savant français, médecin à Paris, lauréat de la l'Institut, rédacteur scientifique de la France, né, à Guise (Aisne), en 1826; outre une foule de mémoires insérés dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, et dans le Bulletin de l'Académie de Médecine, depuis 1864, et dans les Actes de la Société de Médecine publique, dans le Congrès des Sociétés Savantes de l'année 1888 (où se trouve son essai sur la « Dipsomanie chez la femme »), dans le Bulletin de la Société française de Tempérance (1873-1889), et une foule d'articles dans la France, dans le Français, dans le Figaro, dans l'Univers illustré, dans le Correspondant, dans le Petit Journal, dans la Revue des cours scientifiques, il a publié séparément: « L'Hygiène des écoles de Virchow » (traduction); « La machine à coudre et la santé des ouvrières »; « Les eaux de Versailles »; « Les eaux de puits »; « La Théorie tellurique de la contagion du choléra »; « Le Bilan de l'alcoolisme »; « Dictionnaire élémentaire de médecine », deux éditions.

De Cara (Padre Cesare), écrivain italien, membre de la Compagnie de Jésus, l'un des plus doctes collaborateurs de la Civilià Cattolica, né, le 13 novembre 1835, à Reggio di Calabria. Ayant fait ses études chez les Jésuites, il entra lui-même dans l'illustre compagnie à Naples, en 1851. Destiné de bonne heure à l'enseignement, il professa tour-à-tour dans les collèges de Bari, de Lecce, de Lucera; à la suite des événements de l'année 1860, il passa en France et en Bolgique et s'y livra aux études théologiques, pendant quatre ans, tantôt à Laval sur Mayenne, tantôt à Louvain, et enfin, pendant trois ans, sur la colline de Tour-

ières, près Lyon, où il fut consacré par le carfinal de Bonald. Revenu en Italie, il enseigna a rhétorique dans le Collège de Tivoli et dans as Séminaires d'Alatri, de Naples, de Monaco rès de Nice; ce n'est qu'en 1881 qu'il passa à 'lorence comme rédacteur de la Civiltà Cattoca, qu'il n'a plus quittée, et où il a gagné sa sputation d'écrivain, par une série d'études emarquebles. Il avait débuté par deux tragéies: « San Pietro », Turin, Marietti; « Clooaldo principe di Dania. Tragedia lirica », Roie, Monaldi, et par une oraison académique; De præstantia litterarum, Oratio habita in ula Seminarii Alatrini », Naples, 1879; mais es vrais succès d'auteur ont commencé le jour ù il entra à faire partie de la Civiltà Cattolica, u'il a suivie dans sa dernière étape à Rome, t où il fait paraître (1889) sa grande monoraphie: « Degli Hyksos o Re Pastori di Egit-> . Outre une foule de petites notices biblioraphiques, le père De Cara a inséré dans la liviltà Cattolica différentes séries d'articles, réuis à part sous ces titres: « Errori mitologici el professore Angelo De Gubernatis. Saggio ritico », Prato, Giachetti, 1883 (l'auteur y xamine, à son point de vue, avec une vivacité oute méridionale, les ouvrages du mythologue talien; ce qu'il y a de trop personnel dans ses ittaques est tombé de soi-même; ce qui lui a été licté par le simple amour de la vérité a non enlement plu à son adversaire, mais lui en a ragné les sympathies et l'amitié); « Esame criico del sistema filologico e linguistico applicato lla mitologia e alla scienza delle religioni », ?rato, Giachetti, 1884; « Notizia dei lavori di gittologia e di lingue scientifiche pubblicati in talia in questi ultimi decennii », id., 1886; Del presente stato degli studii linguistici. Esame critico », id., 1887.

De Carlos (Joseph), publiciste espagnol, est e directeur et propriétaire de l'*Illustration espa*mole et américaine, fondée par son père Don Abelardo De Carlos.

De Castro (Jean), littérateur et polygraphe talien, fils du littérateur et éducateur Vincent D. C., né, à Padoue, en 1837, mais demeurant à dilan depuis sa plus tendre jeunesse. Il entra lans le journalisme humoristique avant 1859; nais le quitta, en 1860, pour la presse politique; collabora au Momento, au Pungolo, à la Fente latina, au Politecnieo de Carlo Cattaneo de 1861 à 1866). Il entra alors dans l'enseignenent secondaire aux lycées Calchi-Taeggi et à 'Académie Royale des Beaux-Arts, plus tard à Ecole Supérieure des femmes. Ecrivain d'une écondité remarquable, nous choisissons dans le combre ses meilleurs ouvrages, à savoir : « Fodie d'autunno »; « Ugo Foscolo », Turin, 1861; I Processi di Mantova, con documenti inediti », Flan, 1864; « L'Europa contemporanea », id., 865; « Storia d'un cannone », id., 1866; « Il

Brennero. Note >, id., 1867; « Ire giovanili > id., 1871; « Il libro del soldato », id., 1861, qui mérita les éloges du ministère de la guerre; « I benefattori dell'umanità », id., 1871; « La morale dell'operaio », id., 1873. Il publia aussi deux nouvelles: « Anime sorelle », id., 1866 et « Tempeste del cuore », id., 1869 sous le nom de plume d'Aldo; un de ses ouvrages de jeunesse (1861) fut publié en anglais, sous le titre: « The secret societies of all ages and countries », London, Bentley, 1875. Depuis 1873, il consacre aux études historiques son énergie exubérante: « Storia di casa nostra », Milan, 1873; « Arnaldo da Brescia e la Rivoluzione romana del XII secolo », Livourne, 1875; « Fulvio Testi e le corti italiane nella prima metà del XVII secolo, con documenti inediti », Milan, id.; « I popoli dell'antico Oriente », 2 vol., id., 1878; « La storia della poesia popolare milanese », id., id., 1879; « Milano e la Repubblica Cisalpina giusta le poesie, le caricature ed altre testimonianze dei tempi >, id., id., id.; « Milano durante la dominazione Napoleonica giusta le poesie, le caricature, etc. », id., 1880; « La caduta del Regno Italico, narrazione descritta da testimonianze contemporanee e da documenti inediti etc. », id., id.; « Storia d'Italia dal 1799 al 1814 », id., 1881; « Milano nel 1700, giusta le poesie, gli opuscoli ed altre testimonianze », id., 1888; « Giorni senza tramonto », id., id. Ce dernier ouvrage a remporté un prix. Nous ajoutons encore que M. De C. a traité la question sociale, notamment en ce qui regarde les paysans de la Lombardie, dans la Rivista Europea.

De Castro (Salvator-Angelo), homme de lettres italien né, à Oristano (Sardaigne), en 1817. Docteur en droit (1837); ordonné prêtre (1842); professeur de droit canon (1842) à l'Université de Cagliari. Il a été le rédacteur en chef (1843 à 1846) d'une feuille littéraire, La Meteora. En suite de tracasseries du gouvernement, il quitta: la chaire (1845) et devint chanoine; en 1848, les électeurs d'Oristano le nommèrent député au Parlement de Turin: il siègea jusqu'à 1857. Lorsque les chanoines furent exclus de la Chambre basse, il entra dans l'enseignement comme directeur du Collège National et ensuite du Lycée de Cagliari; de là il fut promu proviseur aux études pour la province de Sassari, et passa au cadre de retraite en 1878. On a de lui quelques pièces de vers, deux oraisons funèbres, et « Nuovi Codici d'Arborea », traduction du latin, avec préface, Oristano, Corrias; « Il professore Mommsen e le Carte d'Arborea »; « I primi abitatori della Sardegna », ouvrages où il se déclare admirateur d'Éléonore d'Arborea, la législatrice de son île natale.

Décembre-Alonnier (Joseph; Décembre est sou nom de guerre), littérateur français, né, à Metz, le 21 novembre 1836, a publié: « La Bo-

hême littéraire: un journaliste de province », Paris, 1862; « Ce qu'il y a derrière un testament », id., 1863; « Typographes et gens de lettres », id., id.; « Dictionnaire populaire illustré d'histoire, de géographie, de biographie, de technologie, etc. », id., 1865; « Buffon populaire illustré », id., 1866; « Dictionnaire de la Révolution française », id., 1866–68; « Les merveilles du nouveau Paris », id., 1867; « Histoire des Conseils de guerre de 1852 », id., 1869, deux éditions; « Grandes figures de la Révolution française », id., 1873.

De Cesare (Raphaël), publiciste, né, à Spinazzola (Pouille), en 1845: docteur en droit et ès-sciences morales et politiques à l'Université de Naples (1865); fit ses premières armes comme journaliste à la Patria, à la Nuova Patria, et à l'Unità Nazionale de M. Bonghi; collabora à Rome à l'Economista d'Italia, au Fanfulla, à la Libertà, à la Rassegna settimanale, au Giornale degli Economisti. Les Lettere Vaticane, signées Simmaco, au Fanfulla, ot Fra Pacomio, au Corriere della Sera de Milan, ont eu du retentissement. Des connaissances profondes en fait d'économie politique ont valu à M. R. de C. d'êtro nommé membre du jury aux Expositions internationales de Vienne (1873), de Paris (1879), d'Anvers (1885) et à celles nationales de Milan et de Turin (1881 et 1884), ainsi qu'à plusieurs expositions provinciales. Il doit à ces titres d'être membre du Conseil supérieur de l'agriculture et de la Commission des douanes. Parmi ses écrits, nous devons citer: « Le classi operaie in Italia », Naples, 1868; « Relazioni su gli olii d'oliva quali sono rappresentati all'Esposizione Universale di Vienna >, Rome, 1874; « Caci, burro, strutto, uova, olii all'Esposizione di Parigi del 1878 », id., 1880; « Gli olii all'Esposizione di Milano del 1881 », id., 1882; « La morale dell'Esposizione di Anversa. Lettere alla Rassegna », Rome, 1885. Mais l'ouvrage qui a mis le sceau à la célébrité d'ailleurs fort méritée de M. R. de C. est: « Il Conclave di Leone XIII », Lapi, Città di Castello, 1887, dont il fit une nouvelle édition revue et corrigée l'année suivante. En 1887, il publia dans la Revue Internationale de Rome: « L'Évolution historique de la Papauté et l'Italie ». Cet article très-brillant n'est au fonds qu'une sort de préface à « Il futuro conclave », id., id., 1888, ouvrage qui a attiré l'attention de l'Italie et de l'étranger, dont nous avons trois éditions italiennes et que l'on a traduit en allemand, en français et en anglais. Selon M. de C., une conciliation entre le Vatican et le Quirinal, sur le terrain des concessions mutuelles, qu'il faut demander au temps, est inévitable; mais l'indépendance de ses vues, taxées comme anticonstutionnelles, lui ont valu tout récemment l'honneur et les délices d'un procés provoqué par le gouvernement libéral de M. Crispi.

De Ceuleneer (Adolphe), archéologue belge, né, à Termonde, le 22 février 1849, professeur à l'Université de Gand. Son œuvre principale est un « Essai sur la vie et le règne de Septime Sévère », couronné par l'Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1880. Il a fait parâitre encore: « Etudes sur l'origine des communes belges », Anvers, 1871; « Ypres et ses monuments », Bruges, 1872; une brochure flamande sur « Le besa dans l'art », Louvain, 1874, et, en collaboration avec Ch. Dumercy, une autre brochure sur la réforme de l'enseignoment supérieur en Belgique, Louvain, 1876. Mais il faut aller chercher ses notices archéologiques et ses autres travaux dans le Bulletin de l'Académie, dans l'Athenaeum belge, dans le Journal des beaux-arts, dans la Revu des questions historiques et le Polybiblion de Pa ris, etc. Quelques unes de ces communication ont été livrées à part notamment: « Le Por tugal. Notes d'art et d'archéologie », Anvers 1882.

Decharme (Paul), brillant et savant écrivain français, entre les années 1872 et 1886 professeur de grec à la Faculté de Nancy, dont il a été le doyen entre les années 1883-86, actuellement (depuis 1887) chargé du cours de poésie grecque à la Faculté des Lettres de Paris, est né, à Beaune dans la Côte-d'or, le 15 décembre 1839. Il a collaboré activement à la Revue critique, à la Revue de l'histoire des religions, au Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, où a été remarqué sa monographie sur la déesse Cybèle. Citons encore: « Recueil d'Inscriptions inédites de la Béotie », Paris, 1868; « Notice sur les Ruines du Sanctuaire des Muses dans l'Hélicon » (dans le quatrième tome, 2me série des Archives des Missions scien tifiques); « Des Thebanis artificibus », thèse 1869; « Les Muses », thèse, 1869; « Extrait d'un lexique manuscrit latin-grec ancien et grecmoderne »; mais son chef-d'œuvre est la « My thologie de la Grèce antique », 1879, ouvrage classique, couronné par l'Académie Française par l'Association pour l'encouragement des éta des grecques en France, revu par l'auteur, cor rigé et réimprimé en 1886.

Dechastelus (Maurice), médecin et homme de lettres français, résidant tantôt à Paris, tantôt à Roanne, où, malgré son grand âge, il continue à écrire des vers et des contes, est né i Saint-Maurice sur Loire près de Roanne, le 21 septembre 1795. Ses nombreux écrits sont épart dans les journaux et dans les revues; son pre mier ouvrage avait pour titre: « Croquis de l'histoire de France, ou les oscillations de l'es prit humain ». Suivirent: « Le duel du curé qui a eu beaucoup de succès et plusieurs éditions; « Voyage dans les hautes contrées de l'Loire ». Le Bulletin mensuel de la Société des Gens de lettres contient plusieurs nouvelles de ce vénérable écrivain, toujours vert et actif.

Decken (Auguste von der), femme-auteur alemande, née, le 30 novembre 1828, à Bleckede, mais demeurant d'habitude à Hannovre; on lui loît: « Junker Ludolfs Gedenkbüchlein », 1878; Chronika eines fahrenden Schülers », 1880; Die Nicklinger », 1881; « Lüneburger Gechichten », 1883; « Der Bürgermeisterthurm », 885; « Dornröschen », 1886; « Souverän », l.; « Brüder Meienburg », 1881; « Auf der Lindu », 1884; « Heliandssänger », id.; « Um in Grafenschloss », 1887.

De Cobelli (Roger), médecin italien résidant Rovereto, né dans cette ville en 1836. Il a ublié: « Gli ortotteri genuini del Trentino », tovereto, 1886; « Elenco sistematico degli Imeo-disco-gastero-mikomiceti trovati nella valle agarina », id., 1885.

De Coppet (Louis-Auguste), historien et théogien protestant français né, à Paris, le 4 février 846; fit ses études à l'école préparatoire de Baignolles et à la Faculté de Montauban, de 1860 1863, fut nommé professeur de littérature rançaise au Collège Royal de Noorthey, où il omptait parmi ses élèves S. A. R. le Prince 'Orange. M. D., qui appartient à la fraction aodérée, de l'Évangélisme, a exercé les fonctions le pasteur à Alais, en 1864, et à Paris, en 1869. Jous avons de lui: 

≪ Histoire-Sainte >, 1869; leux vol. en collaboration avec M. Bonnefon on collègue d'Alais: « Catéchisme élémentaire lans les termes mêmes de l'Ecriture Sainte », .875; « Paris protestant (ses églises, ses paseurs, ses corps constitués, ses écoles, etc.) », .876; « Sermons », 1 vol., 1876; « Sermons our les enfants », traduits en anglais, en honrois, en danois, trois vol., 1880-81-86; « Mélitations pratiques à l'usage domestique et des glises sans pasteurs >, 2 vol. 1887; « Les randes scènes de l'Apocalypse >, poème bilique, 1884; « Les grandes voix », poème, 1885.

De Coppet (Marie), femme du précédent, ausur de romans pour la jeunesse: « Ce que dient les fleurs »; « Le petit château »; « Maruerite ». M<sup>mo</sup> D., née Puaux, est la fille du élèbre controversiste et historien populaire de » Réforme.

Decourdemanche (Jean-Adolphe), orientaliste t publiciste français, membre de la Société siatique de Paris et rédacteur financier du ournal Le Globe, né, à Paris, en 1844; il a tra-nit du turc « Le livre des femmes (Zenan-mameh) » de Fazil-Bey; « Les plaisanteries le Nasr-ed-din Hodja », avec notes, 1876; les « Mille et un proverbes turcs », 1878; le « Sotisier de Nasr-Eddin-Hodja bouffon de Tameran, suivi d'autres facéties turques », 1878, 3ruxelles, Gayet Doncéj; les « Fables Turpues », Paris, Leroux, 1882.

De Crescenzio (César), professeur de philosomie au lycée de Syracuse, né dans les Pouilles; matra dans l'ordre de Saint-Dominique, qu'il

quitta de bonne heure pour se consacrer à l'enseignement libre. Admirateur de Saint-Thomas d'Aquin, mais non jusqu'à l'idolatrie que professe pour lui l'ordre de Saint-Dominique, M. D. C. eut à souffrir quelque chicane de la part de ses anciens confrères, ce qui l'obligea à sortir de son couvent. Nous avons de lui: « De cognitione », Assisi, 1860; « De intellectu », Florence, 1863; « Istituzioni di metafisica », id., 1866; « Prolegomeni allo studio della filosofia », id., 1866; « Instituzioni di chimica », id., 1869; « Immortalità dell'anima umana e dialoghi », id., 1869; « Problemi di filosofia e sua storia », id., 1869-70; « La filosofia dei romani giureconsulti », Rome, 1872; « M. Tullii Ciceronis naturalis philosophia in usum scholarum », Catanzaro, 1877; « I fondamenti del dovere e del diritto », Syracuse, 1880; « Discussioni di filosofia », Syracuse, 1881; « Il Papato nel Diritto costituzionale », Rome, typ. romana, 1881; « I radicali e i depretini », Naples, 1886.

De Crescenzio (Nicolas), jurisconsulte, né, à Molfetta (Pouilles), le 17 mai 1832. Élève au Séminaire de sa ville natale, puis docteur en droit à l'Université de Naples (1856), il poursuivit ses études aux Universités de Leipzig et de Heidelberg à ses frais. Revenu dans son pays (1862), il fut nommé professeur libre de droit romain à Naples (1862-72); professeur extraordinaire de la même branche d'enseignement à l'Université de Rome (1873), et ensuite promu professeur ordinaire de Pandectes (1876). Transféré à Naples sur sa demande, il y occupe la chaire de droit romain (1878). M. de C. est, depuis 1887, membre ordinaire résident de l'Académie Pontaniana de Naples; il a aussi occupé des charges non rétribuées près de l'Administration municipale et provinciale. M. de C. est membre de l'Académie des sciences (Section des sciences morales et politiques). Il a publié: « Sistema del diritto civile romano », 2 éd., Napoli, 1868-73; « La liberatio », Napoli, 1876; « Della indivisibilità del canone enfiteutico », Rome, 1876; « Trattato sulle obbligazioni secondo il diritto romano e secondo il codice civile italiano », publié dans l'Enciclopedia italiana; « Dell'accessione secondo il diritto romano, il diritto intermedio e il diritto civile italiano », publié dans l'Enciclopedia giuridica; « Del riconoscimento della ratifica degli atti nulli per vizi di forma secondo gli art. 1310 e 1311 del codice civile italiano >; ← Trattato delle successioni secondo il diritto romano », sous presse dans le Digesto italiano; I Brefotrofi e la esposizione dei bambini »; « Corso di diritto romano. Diritti reali », Naples, 1883.

Decroos (Pierre), jurisconsulte franco-belge, ancien magistrat, né, à Tournechem (Pas-de-Calais), en 1838. On lui doit: « Ancien Droit belgique. Histoire du Droit criminel et pénal dans le comté de Flandre, depuis les temps

les plus reculés jusqu'à la fin du XVII siècle », Bruxelles, 1878; « Code rural. Régime du sol. Police rurale. Régime des eaux », 2 vol., Paris, Pedone Lauriel, 1881; « Code des tutelles et des conseils de famille », 2 vol., id., 1885.

Decrue de Stouts (Francis), historien français, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Poitiers, né, en 1854, à Genève. Outre ses articles dans la Revue Critique, dans la Revue Historique, dans le Journal de Genère et dans la Bibliothèque Universelle, ont paru séparément: « Anne de Montmorency », Paris, Plon, 1885, ouvrage couronné par l'Académie Française »; « De Consiliis regis Francisci I », id.; « Les Idées politiques de Mirabeau », ouvrage couronné par l'Université de Genève, 1883; « La Cour de France et la Société au XVIe siècle », Paris, Didot, 1888.

De Decker (Pierre-Jean-François), publiciste et homme d'État belge, né, le 25 janvier 1812, à Zèle (Flandre orientale); il étudia le droit à Paris et à Gand. Député en 1839, il appartient au parti catholique modéré, et en 1855 il entra comme Ministre de l'Intérieur dans le cabinet Vilain XIV. En 1871, sous l'administration du baron d'Anethan, il fut nommé gouverneur du Limbourg. Nous avons de lui plusieurs ouvrages remarquables: « Religion et amour », Bruxelles, 1835-36; « Du pétitionnement en faveur de la langue flamande », id., 1840, dans lequel il se déclara partisan convaincu du mouvement créé par Henri Conscience pour la vieille langue flamande; « De l'influence du clergé en Belgique », id., 1843; « Études historiques et critiques sur les monts-de-piété en Belgique », id., 1844; « Quinze ans (1830-1845) », id., 1845; « L'esprit de parti et l'esprit national », id., 1852; « Etude politique sur le vîcomte Charles Vilain XIV », id., 1879; « Les missions catheliques », id., id. Membre de l'Académie Royale de Belgique depuis 1846, M. De D. a inséré une quantité d'études remarquables dans l'Annuaire, le Bulletin et les Mémoires de la savante compagnie. Nous signalons dans les Mémoires, l'essai intitulé: « De l'influence du libre arbitre de l'homme sur les faits sociaux », 1868. M. De D. a collaboré aussi au Messager des Sciences de Gand et à la Revue générale de Bruxelles. Il a fondé dans sa jeunesse une Revue de Bruxelles, disparue en 1837. Son dernier ouvrage est de 1887, sous le titre : « L'église et l'ordre social chrétien ».

Dedenroth (Eugène-Hermann von), écrivain allemand, né, le 15 mars 1829, à Saarlouis, résidant actuellement à Kötzschenbroda près Dresde, après avoir servi dans l'armée jusqu'en 1873. On lui doit: « Die Schöpfung », 1855; « Glanz and Flitter », 1856; « Der grosse Kurfürst », 1857; « Des Kaisers Polizei », 1858; « Deutsche Revolution », 1850; « Gesam-

melte Novellen », id.; « Boudoir und Salas, 1863; « Männer des Volkes », 1864; « Die en Liebe Augustus des Starken », 1865; « I Grafen Hardeck », id.; « Marie Stuart », i « Friedrich der Grosse », 1868; « Louis poleon », id.; « Wilhelm Tell », 1869; « I Händler von Wachod », 1870, etc.

De Dominicis (Xavier-Faust), philosophe ilien, né, à Buonalbergo (prov. de Bénévez en 1846, professeur de pédagogie à l'Univisité de Pavie. Ancien élève de l'école Surieure normale de Pise, professeur de philor phie successivement aux lycées de Crémona, Venise et de Bari (1877). On lui doit plusiem ouvrages, dont les meilleurs sont: « La pedago e il Darwinismo », Bari, 1877, et Naples, 1874 « La dottrina dell'evoluzione », Naples, 1879-8 « I seminarii e la concorrenza clericale nell'istazione pubblica », Turin, typ. Reale, 1881. ID. D. y prône un éclectisme où les théorisystématiques de Spencer et de Littré se de nent le main.

De Donato Giannini (Pierre), poète italien, à Turi (Pouilles). Il entra, en 1867, dans l'e seignement lycéal; il est auteur d'une « Vi documentata del marchese Gualterio », de de discours: « Giusti »; « D'Azeglio », Bologa Zanichelli, 1879, et d'une « Vita di Massi D'Azeglio »; ainsi que de deux volumes de ver « Odi e Canti », Bologne, Zanichelli, 1879, q ont eu deux éditions.

De Eccher (Albert), professeur de physiq à Florence, né, à Mezzolombardo (Trentim en 1842. Il est aussi un tireur de premié force au pistolet et à la carabine. On a de la « Esperienze sopra l'elettrotomo », Pise, 186 « Nota sulla trasformazione del lavoro meo nico in elettricità e calore », Florence, 181 « Notizie d'acustica », id., id.; « Osservazione a memoria del prof. Cantoni sull'elett foro e la polarizzazione elettrostatica », id., iet Pise, 1872; « Nota sopra la risposta prof. Cantoni », Florence, 1872; « Sulla teo dell'elettrotomo nei nervi », id., 1877; « Sufluorescenza del petrolio », id., id., ecc.

De Felice (Paul), théologue français, fils professeur et prédicateur Guillaume De Feli né, en 1847, à Montauban; y fit ses études th logiques, et y prit son baccalauréat, sa licen son doctorat, et pour l'obtention de ces grad il présenta successivement trois thèses, la p mière sur: « Saint-Cyprien et l'unité de l glise », 1871; la deuxième sur l'« Octavius Minutius Felix »; la troisième sur « Lambert I neau de Beaugency sur Loire, pasteur en thét gie, 1530-1595, sa vie, ses ouvrages, ses lett inédites », 1882. Il entra dans le ministère at et remplit les fonctions pastorales d'abord à 1 dans l'Orléanais, puis à Chartres où il rési encore aujourd'hui. Nous sommes redevables ce jeune et vaillant érudit, outre sa thèse

ŗ.,

loctorat, de plusieurs travaux estimés sur l'hisbire de la Réforme française: « Denis Pafin (1879) »; « Mer (Loire et Cher), son église dformée: établissement, vie intérieure, décadenne, rétablissement », 1885; « La réforme dans e Blaisois », documents inédits, 1885. M. De l'elice a édité, en 1882, une pièce des plus raes et des plus curieuses pour la controverse urguenote: « Réponse de M. Chayssac ci-deant prêtre romain, forçat pour la foi, à un misionaire de Marseille » et traduit de l'allemand: Pierre Daniel d'Orléans, étude littéraire et hisorique », par le prof. Hagen de Berne, 1876; de langlais: « L'Église primitive jusqu'à la mort de lonstantin », par Blackhouse et Taylor, 1885.

De Felice (François), polygraphe italien, né, . Catane, en 1821. Se lia d'amitié avec Massimo l'Azeglio; en 1848, député de Catane au Parement Sicilien; à la restauration fut incarcéré our opinions politiques; mis en liberté après juelques années, travailla pour préparer une wuvelle insurrection; Garibaldi, en 1860, le nomna chef de bataillon. En 1862, il quitta l'épée œur une chaire de philosophie; il a publié « Leioni di letteratura italiana », 1866; « Discorsi edagogici », 1870; « Tesi di filosofia per gli mami di licenza liceale », 1877. Proviseur aux kudes pour la prov. de Syracuse (1881), il depanda sa retraite trois ans après, et publia ses : Conferenze pedagogiche >, Syracuse, 1883. Il maintenant terminé un ouvrage intitulé: 

« Il massato, il presente e l'avvenire della pubblica struzione in Italia », qu'il compte faire impriner à Florence. M. D. F. a été lié avec Manoni, Guerrazzi, C. Cantu, Prati, Emiliani-Giulici et Lambruschini.

De Ferraris (Charles), poète italien, né, à Aversa, en 1821; il publia, en 1840, un volume le vers; un autre, en 1855; un troisième, en 1871; un quatrième, en 1879; « Il Colle di S. Brasmo », 2º édition augmentée. Ses ouvrages in prose ont été réunis en un fort volume de 180 pages par les soins de M. Emmanuel Rocco, lons le titre de « Prose varie », 1876.

Defert (Henry), jurisconsulte français, avoat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassaion, né, à Paris, en 1851. On lui doit: « Code anoté des faillites et banqueroutes »; « Du livorce, en Droit commun. Le Concordat de 801 et les articles organiques, en Droit fransis, thèse pour le doctorat », Paris, 1878; Procédure en fait de contrefaçon ».

De Figueiredo (Antonio-Candido), écrivain portugais, né, à Lobão, le 19 septembre 1846; iscrit au barreau de Lisbonne en 1876, il fut commé conservateur du Cadastre en 1877. Memire correspondant, depuis 1874, de l'Academia le Jurisprudencia e Legislâçao de Madrid, de Société Asiatique de Paris, depuis 1878, en 1876 il fonda, avec Lucien Cordeiro et autres, le Sociedade de Geografia de Lisbonne. Il a pu-

blié: « Quadros cambiantes », premier recueil de vers, 1867; « Um anjo martir », poème lyrique », Lisbonne, 1868; « Pirilampos », proses, Coimbre, 1868; « Generalisação da historia de direito romano », Elvas, 1870; « Tasso », poème dramatique en sept chants, Lisbonne, 1870; « Parietarias », nouveau recueil de vers, Lisbonne, 1870; « A liberdade da industria », Porto, 1872; « O municipio e a descentralisação », Coimbre, 1872; « Introdução a sciencia das finanças », Coimbre, 1874; « Morte de Yag'nadatta », épisode traduit du Râmâyana, Coimbre, 1873; « Poema da miseria », id., 1874; « As escolas ruraes », Lisbonne, 1876; « Manual dos Jurados », id., 1876; « As crianças », petit poème, id., 1877; « Homens e letras, Galeria de Poetas contemporaneos », Lisbonne, 1881. Citons encore de lui les premiers chapitres de l'ouvrage: « A India antiga », 1873, traduits en français par Th. Blanc en 1876, les premiers chapitres des « Cartas de Coimbra », publiés en 1869, par Luiz de Lancastre, des traductions nombreuses du français, telles que les Duas viuvas, comédie de Mallefille, représentée en 1875 au Gymnase de Lisbonne; « Ultimo Abencerragem >, de Chateaubriand; « A Pomba », d'Alexandre Dumas; « Os dois tamanquinhos »; o « Ramo de Lilaz », de Ouida. Collaborateur des revues Panorama, Revista de Portugal e Brazil, Occidente, Jornal da Noite, Correspondencia de Portugal, en 1867, il avait fondé, avec A. A. da Mota Feliz, la Gazeta de Beira, et en 1875, O Cenaculo, revue littéraire de Lisbonne.

De Filippis Delfico (marquis Troiano), écrivain politique, né, à Teramo, en 1821. Conspirateur (1836-1848); soldat volontaire à l'armée (1848-49); forcé à s'expatrier (1849-1860) en Orient, où il donna des leçons de peinture et de musique; il reprit du service, en 1860: « Dei partiti in Italia », essai politique, Teramo, 1867; « Sulla questione sociale », considérations, Rome, 1878; « Sul progetto industriale-agricolocommerciale in Italia: studii economici », Teramo, Pomponi, 1884.

Defodon (Jacques-Charles), écrivain et pédagogiste français, rédacteur en chef, depuis 1865, du Manuel général de l'Instruction publique, ancien professeur de langue française à l'École normale des instituteurs de la Seine, bibliothécaire du Musée pédagogique depuis 1879, inspecteur primaire depuis 1885, né, à Rouen, lo 14 mai 1832. On lui doit: « Promenade à l'Exposition scolaire de 1867 >, 1868; « Les Expositions scolaires départementales de 1868-1869 »; « Cours de dictées », 1871; « Inspection des Ecoles primaires, ouvrage à l'usage des aspirants aux fonctions d'inspecteur primaire », 1881; « Manuel du certificat d'aptitude pédagogique », 1885, en collaboration, ainsi que l'ouvrage précédent, avec M. Brouard.

De Franceschi (Charles), publiciste italien, président de la Société Istrienne d'archéologie et d'histoire, né, à Moncalvo d'Istrie, en 1809. Il fit son droit à Gratz; nommé assesseur de la Cour de justice, le gouvernement le mit à la retraite en 1854 pour raisons politiques. La Diète provinciale de l'Istrie le nomma son secrétaire. Parmi ses ouvrages, on remarque: « L'Istria. Note storiche », Parenzo, Codua, 1880, gros volume de 508 pages; « Studio critico sull'istrumento della pretesa reambulazione di confini, del 5 maggio 1325, tra il Patriarca d'Aquileja Raimondo Della Torre, il conte Alberto di Gorizia e d'Istria ed i Veneziani ». Cette étude historique est insérée dans l'Archéografo Triestino de 1884.

De Francesco (Jean), journaliste italien, propriétaire de l'Avvenire di Sardegna, né, à Naples, en 1836; y fit son droit et partit pour l'exil; prit part au mouvement libéral de la Sicile (1856) sous les ordres du baron Bentivegna; servit ensuite (1860-66-67) sous le général Garibaldi; est l'auteur de quelques pamphlets politiques sur l'incident Franco-Tunisien de 1881.

De Franqueville (Comte Charles), publiciste français, ancien maître des Requêtes au Conseil d'État, ancien membre du Comité des chemins de fer au Ministère des Travaux publics, élu membre de l'Académie des Sciences morales et politiques en remplacement de M. Batbie en janvier 1888, né, à Paris, en 1840. Il a publié: « Commentaire de la loi du 16 septembre 1807 sur le Desséchement des Marais », 1860; « La Législation du commerce de la Boulangerie », 1862; « Étude sur les Sociétés de Secours mutuels en Angleterre », 1863; « Les Institutions politiques, judiciaires et administratives de l'Angleterre », Paris, Hachette, 1863; 2º éd., en 1864; « Les vois navigables de l'Angleterre; les Associations syndicales en Angleterre; l'Enseignement professionnel en Angleterre », trois rapports de missions adressés à M. le Ministre du Commerce et des Travaux publics », 1864; « Les écoles publiques en Angleterre », 1869; « Les chemins de fer en France et en Angleterre », 1873; « Du régime des travaux publics en Angleterre », 4 vol., Paris, Hachette, 1874; • De l'exploitation des chemins de fer anglais », 1875; « De la personnalité civile des diocèses >, 1875; « Local Government en France >, un vol. en anglais publié à Londres par le Cobden-Club, 1875; « L'Etat et les chemins de fer en Augleterre », 1881; « Le Gouvernement et le Parlement britanniques », 3 vol., Paris, Rothschild, 1887.

De Fuisseaux (Léon), homme politique et avocat belge, né, à Mons, le 17 décembre 1841. Docteur en Droit à l'Université de Bruxellos en 1861, il alla à Paris où, pendant deux ans, il fut secrétaire de Jules Favre. Revenu en 1863 à Bruxellos, il s'y fit inscrire au barreau.

Député de Mons à la Chambre des Représentants en 1870, il siègea à l'extrême gauche jusqu'i 1881; découragé par l'inutilité de ses efforts, il donna sa démission, après avoir réclamé la révision de la Constitution, voté un ordre de blâme au Ministère lors de l'expulsion de Victor Hugo en 1871, et soutenu, malgré sa grande fortune et son origine bourgeoise, les revendi cations ouvrières et la cause du suffrage uni versel. Il est actuellement à la tête des républi cains, ce qui a donné lieu en 1884, à des pour suites, bientôt abandonnées pour complot contri la sûreté de l'État. M. de F. est obligé, à causs de sa santé chancellante, de vivre presque cons tamment à Nice, d'où il dirige la République belge, feuille hebdomadaire. Pendant qu'il sit geait à la Chambre, il a fait paraître dans la journal La Chronique de piquants articles and nymes, intitulés: « Miasmes politiques ». Ré cemment, il a publié un fort volume, extrême ment curieux au point de vue de l'histoire com temporaine: « Les hontes du suffrage censitai re >, Bruxelles, 1884.

De Fuisseaux (Alfred), frère du précédent D'abord élève à l'école des Arts et Manufacts res, puis avocat, M. D. avait conquis une de premières places au barreau de Mons. Mais i dut quitter la robe dans des circonstances pou le détail et l'appréciation desquelles, il n'y qu'à lire son ouvrage: « Mes procès », Bruxe les, 1885; et les « Hontes du suffrage cenci taire » de son frère Léon. Il publia alors ! « Catéchisme du peuple », Bruxelles, 1886, qu fut traduit en flamand; suivi bientôt du « Gran catéchisme du peuple ». Frappé pour ces deu ouvrages de plusieurs condamnations publique M. D. préfera s'exiler plutôt que de subir l'es prisonnement; il alla demeurer en France, d'e il a continué sa collaboration à la République belge, jusqu'en 1889, année où le journal a ces de paraître, son rédacteur-en-chef M. George D. F. neveu des frères Léon et Alfred, ayant é arrêté pour complot contre le sûreté de l'Eta

De Gantelmi d'Ille (Charles-Joseph-Tanca de), écrivain provençal, officier de l'armée ter ritoriale, résidant tantôt au Château de Saint Clément par Volx (Basses-Alpes), tantôt à Ai de Provence, où il est né, le 21 avril 1847, iss de l'ancienne et noble famille Cantelma qu forma en Italie les branches des ducs de Pi poli et de Sora chantées par l'Arioste, et qui remonte aux Croisades. Il est décoré des ce dres de Roumanie, d'Espagne et du Nischan Iftikar; nommé lieutenant au début de la gue re, il a commandé un corps de mobiles qui 🙀 fendit Létif attaqué par les Arabes insurgés 1871. On lui doit: Le Boa, journal littéraire de années 1867-68-69; « La trèz-véridique et pla sante Chronicque de ce qu'il advint en la cital d'Aix, l'an MDCCCLXVIII »; « Notes histor ques sur le 1er Bataillon de la mobile des l

.

i-du-Rhône et sur l'insurrection arabe en l »; « Félibrée de Saint-Clément », 1879; enx Floraux de Provence », Gap, 1883; es Méridionaux et leurs œuvres »; « L'Abde Volx et la chapelle romaine de N. D. Baulis »; « Dumas et Arbaud »; « De Ber-Pérussis », 1882; « W. Ch. Bonaparte Wy-, Aix, 1881; « M. Montagne », 1881; « Le noine Michel », 1883; « Éloge de Joseph », 1888; des discours, des toasts, des raps divers.

De Garcia de la Vega (baron Désiré), publibelge, docteur en Droit et ancien conseilde légation, né, à Flostoy, le 19 septembre ). Il est connu surtout par le « Recueil des és et conventions concernant le Royaume de gique », collection importante dont le prevolume a paru en 1850, et qui est main-.nt complète; nous avons aussi de M. de G. « Guide pratique des agents politiques du istère des affaires étrangères », Bruxelles, ouvrage qui a eu plusieurs éditions; « Les oliques belges, le libéralisme et la Révolu->, Bruxelles, 1863; « Étude sur les pres chapitres de la Genèse », Namur, 1875: ieurs essais, brochures politiques, etc. etc. De Gasparis (Annibal), savant italien, sénadu Royaume d'Italie, astronome, né, à Bua (prov. d'Aquila), en 1819. En 1864, il fut mé directeur de l'observatoire de Naples: t à lui que la science doit la découverte de planètes, à savoir: Hygeia (1849), Parthéno-(1850), Egeria (id.), Irene (1851), Eunomia , Psyche (1852), Massalia (id.), Themis 3), Ausonia (1861). Nous nous empressons :emarquer que pour la plupart de ces planè-M. De G. est arrivé à la découverte par le al des éléments de leur éclictique et non pas des observations au télescope. Les nombreux moires de M. de G. traitent de Mécanique ste, d'Analyse et de Géodésie. Ses « Ricersal problema di Keplero » en sont l'ouge le plus saillant. M. De G. est un savant premier ordre, et occupe à l'Université de les la chaire d'Astronomie.

De Geer (Baron Louis-Gerhard), juriscone et homme d'état suédois, ancien Ministre la justice, président du Conseil d'état, actuelent retraité à Stockolm, né en 1818; on lui quelques mémoires juridiques et quelques lographies estimées sur l'histoire de la Suécitons: « Om den juridiska stilen », 1853; Nagra ord till försvar för det hvilande resentationsförslaget », 1865; « Hjertklappninpa Dalvikr », 1841; « Carl XII's page », 17; « Minnesteckningar öfver A. M. Strinma », 1863; « Hans Järta », 1874; « A. J. Höpken », 1882.

De Gerando (Antonine), pédagogiste francogroise des plus distinguées, directrice de les Supérieure des Jeunes Filles, à Koloszvar en Transylvanie, est née, à Paris, le 13 février 1845. Son père était M. Auguste De Gerando, sa mère la comtesse Emma Teleki. Élevée à Paris, ayant passé ses examens d'institutrice à l'Hôtel de Ville de Paris, elle publia une « Arithmétique à l'usage des écoles de jeunes filles »; « Histoire du Travail »; « Morale et code de conduite à l'usage des jeunes filles »; « Pédagogie pour les écoles de jeunes filles »; « Quelques mots aux parents pour élever les enfants ».

De Geyler (Jules), écrivain et poète flamand, né, à Leide, le 25 mai 1830. Couronné par l'État dès 1855, ses cantates ont continué jusqu'à ce jour à lui valoir de nombreux lauriers; parmi les plus belles, nous citerons celle qu'il composa pour les fêtes qui eurent lieu à Anvers en 1877 à l'occasion du trois-centième anniversaire de la naissance de Rubens, et une cantate d'école, « De Wereld in » dont Peter Bénoît à écrit la musique et qui, édité à Anvers en 1878, a eu d'innombrables éditions en Belgique et en Hollande. Son « Geuzenlied » (Chant des Gueux), Anvers, 1872, dont la musique est de A. Fernau, est plus populaire encore chez les Belges. Voici les principaux volumes de M. De G.: « Bloemen op een graf », Anvers, 1857; « Drie menschen », Anvers, 1861-1865; « Zuid Rederland Une halve eenw na Waterloo >, Anvers, 1865, très souvent réimprimé à Anvers et à Amsterdam; « Hendrick en Rosa », Amsterdam, 1868. Enfin il a publié une version en flamand moderne du fameux « Roman du Renard », Schiedam, 1874; il a écrit avec M. Bénoit une pièce charmante Joucfron Kateline », Anvers, 1880, et éditions posterieures; et il a collaboré aux publications suivantes: Album der Sintlukasgilde, Nederduitsch Tydschrift, De Gids, de Tydspiegel, Nederlandsch Museum.

De Giaxà (Vincent), médecin dalmate, né, à Zara, en 1848; il fit ses études à Vienne et à Prague; il s'adonna spécialement à l'étude de l'hygiène, et il fonda, le premier à Trieste, un établissement pour la cure du lait sur le modèle d'établissements pareils de l'Allemagne. Outre ses articles et essais dans le Giornale della Società italiana d'igiene et la traduction du français du traité élémentaire: « Igiene ed educazione della prima infanzia », publié par la Société d'hygiène de Paris, on lui doit deux livres remarquables: « Igiene pubblica », Milan, 1879; « Igiene della scuola », id.

De Giorgi (Côme), naturaliste italien, né, à Lizzanello, le 9 février 1842. Il fit ses études universitaires à Naples, Pise et Florence; docteur ès-sciences naturelles (1866), professeur à l'école technique et normale de Lecce (1870), puis à l'Institut Victor-Emmanuel pour jeunes filles; en 1885 à l'Institut tochnique Oronzo Costa de la même ville. En 1874, il fonda à Lecce le premier observatoire météorologique

de la province qu'il dirige actuellement; cet observatoire est, depuis 1877, le centre des 34 stations thermopluviométriques de la région. M. De G. a aussi fondé les Observatoires de Penne (Abruzzes), en 1875, et celui de Conversano (prov. de Bari) en 1882. Nous devons à cet écrivain doublé de cartographe le premier article des « Note geologiche sulla provincia di Lecce », 1876, ainsi qu'une carte géologique de la province sur des données scientifiques qui sont le résultat de 18 ans d'observations. Il n'oublia point dans ses nombreuses excursions de recueillir aussi des documents historiques; et il a réuni en deux gros volumes in 8º, illustrés par son crayon, les « Bozzetti della provincia di Lecce », Lecce, 1880-88. Il a publié à l'usage des écoles le premier volume de la « Geografia fisica, storica e descrittiva della Terra d'Otranto >; le second volume est sous presse. Journaliste à ses heures, M. De G. a fourni sa préciouse collaboration à la Rassegna Settimanale de Rome, à la Rassegna Nazionale de Florence, à la Rassegna Pugliese de Trani et aux Bulletins de plusieurs comices agraires. Son œuvre d'illustration de la province et de celles limitrophes ne saurait être assez loué; elle se compose d'une quantité de notices sur la paléontologie, la géographie et les diverses branches du savoir qui ont un mérite réel.

De Giovanni (Achille), médecin italien, professeur de clinique médicale à l'Université de Padoue, membre du Conseil Supérieur de l'instruction publique à Rome, né, à Sabbione (prov. de Mantoue), le 27 septembre 1837. Élève de MM. Concato, Tommasi, Orsi, célèbres médecins italiens, et de Traube de Berlin, M. De G. a occupé les chaires de pathologie générale et de clinique à Pavie; en 1879, il fut transferé à Padoue comme professeur de clinique médicale générale. Parmi ses ouvrages, on remarque: « Corso teorico-pratico di auscultazione e percussione >; « Patologia del grande simpatico >; Prime linee di uno studio cardiografico volto a scopi clinici »; « Sulla gotta »; « Sull'artrite secca »; « Sulla patologia della vena cava inferiore ». Plusieurs notes sur la morphologie, où sont exposés les principes de la nouvelle école de Padoue; elles seront suivies par les: « Prolegomeni di clinica medica desunti dalla morfologia del corpo umano »; « Sulla tisichezza pulmonare >. Sous presse; « Commentarii di clinica medica ».

De Goeje (Michel-Jean), illustre orientaliste hollandais, professeur de la langue arabe à l'Université de Leide, né, le 13 août 1836, à Dronryp; il reçut de son père les premières notions d'hébreu, d'arabe et de langue syriaque; mais son véritable maître fut le regretté prof. Dozy. En 1859, il continua avec le docteur P. De Jong le Catalogue des manuscrits orientaux de la Bibliothèque de Leide commencé par Dozy. Nommé

prof. en 1866, professeur à l'Université de en 1869 membre de l'Académie des Scien Amsterdam, en 1879 membre du Consei cipal de Leide. Son ouvrage impérissable dition complète des Annales de Tabari, tex duction et glossaires, qui se publie depui en collaboration avec dix autres savants le concours de plusieurs pays; citons e « Jakubi », description de l'Afrique et d pagne; « Belâdori », histoire des con-« Edrîsi », description de l'Afrique et à pagne, en collaboration avec Dozy; « menta historicorum arabicorum », dans bliotheca Geographorum Arabicorum; « L. ments de Isiakhri, Ibn Haukal et Mokad « Le Diwan », du poète Moslim Ibno'l « Les Carmathes du Bahrain »; « La Ce de la Syrie », dans les Mémoires d'His de Géographie Orientales; « Das Alt des Oxus Amu-Darya »; une contrib l'histoire des Tsiganes dans les Actes de démie Royale d'Amsterdam; des mémoir les Actes des Congrès des Orientalistes de Pétershourg et de Leide; il a été l'un de cipaux organisateur de ce dernier. - S Marianne écrit souvent dans les journa landais, et surtout dans le journal de dam, ville où elle est dans l'enseigneme connaît la littérature italienne moderne plique à la faire connaître, en donnant traits des ouvrages de Barrili, De Ami rina, De Gubernatis, etc.

De Goncourt (Voir GONCOURT).

De Gregorio (Marquis Antoine), nat italien, né, à Messine, en 1855. Sorti de versité de Palerme docteur ès-sciences : les (1879), nommé délégué d'arrondisseme l'enseignement à Palerme (1880), membre grès international de géologie de Bologne du congrès de paléontologie de Berlin directeur des Annales de géologie et de tologie qui se publiaient en français à I et qui remportèrent le prix du Ministère truction publique (1887). L'œuvre scie de ce savant se compose de 51 brochu intéressent principalement la géologie e léontologie de la Sicile. Le marquis De G est membre d'une quantité de sociétés s italiennes et étrangères, de l'Amérique d surtout. Il ne dédaigne point l'étude de l. que et nous avons de lui plusieurs compo pour chant éditées par MM. Pigna de l Hug de Bâle.

Degron (Lucien-Ernest), écrivain fi né, le 3 mai 1834, à Rots (Calvados), c meure paisiblement, après avoir fait ti yages en Suisse et un voyage en Italie, c rempli pendant six mois les fonctions de qu'il dut résigner, pour avoir refusé d' un discours du ministre Goblet. On lu « Essai historique et littéraire sur C riand », Caen, 1863; « Étude sur Alfred de Musset », id., 1869; « Le surnaturel dans l'art. Roésies », Paris et Caen, 1879; « Le grand tombat contemporain »; « L'Église et la Révolution de 1859 à 1885 », Paris, 1886; « Lasordaire et son historien M. Foisset », 1872; « La Bataille de Cocherel, récit d'après les Chroniqueurs contemporains », 1877, plusieurs articles, etc.

De Gubernatis (comte Angelo), polygraphe italien, issu d'une ancienne famille noble de la Provence, né, à Turin, le 7 avril 1840. Il fit ses études dans cette ville, où il fut reçu docteur ès-lettres en 1861. En 1862, il fut envoyé par le Gouvernement italien pour suivre ses études philologiques à Berlin; il revint, après un an, à Florence comme professeur de Sanscrit à l'Institut des études supérieures; démissionnaire pour cause politique au mois de février de l'année 1865, au mois de mai de la même année il épousait M<sup>11e</sup> Sophie de Bésobrásoff, sœur de l'illustre économiste et Sénateur de l'Empire et cousine du célèbre révolutionnaire Michel Bakounine. En 1867, il reprit son enseignement; en 1869, il entreprit son premier voyage en Rusmie; il y retourna au mois de septembre de Pannée 1876, comme délégué du Gouvernement stalien au Congrès International des Orientalistes. Il visita la France trois fois; dans le printemps de l'année 1878, par invitation de la Taylorian Institution, il donnait trois lectures sur Manzoni à l'Université d'Oxford; dans le mois de septembre de la même année, il fonctionnait comme secrétaire-général du Congrès International des Orientalistes réuni à Florence. Au printemps de l'année 1881, S. M. le Roi Humbert confirmait, pour lui et pour ma descendance, le titre de comte qui avait sté porté par les chefs de deux branches, maintenant éteintes, de sa famille. Au mois de septembre de la même année, il assistait au Conrès des Orientalistes de Berlin. Au commenment de l'année 1885, il entreprenait un vorage de deux mois en Hongrie et en Transylranie; au mois d'août de la même année, il partait our les Indes, où il passa huit mois; à son retour, I fondait à Florence un Musée Indien, dont il et le Directeur honoraire et la Société Asiatique talienne, dont il est le président effectif; ces leux nouvelles institutions ont été inaugurées . la présence de Leurs Majestés le Roi et la teine d'Italie et du Prince Royal le 14 novemre 1886. Parmi les distinctions étrangères que L. A. D. G. a reçues, on peut signaler: la croix le commandeur de l'ordre de Frédéric du Wuremberg, celle de commandeur de l'ordre de la Lose du Brésil, la médaille d'or des Benemerenti le première classe de Roumanie, les titres de Kembre étranger de la Société Royale des Inles-Néerlandaises, de Membre honoraire de la Royal Asiatic Society de Bombay, de Membre

de l'American Philosophical Society de Philadelphie, de l'Académie Nationale des Sciences de Budapest, de l'Académie des sciences de Belgrade, etc. Parmi les nombreuses publications de M. A. D. G., signalons d'abord les journaux littéraires et les revues de sa fondation: Letteratura Civile (1859); Italia Letteraria (1862); Civiltà Italiana (1865); Rivista Orientale (1867-68); Rivista Europea (1869-1876): Bollettino Italiano degli Studii Orientali (1876-80); Cordelia (1880-83); Revue Internationale (1883-1887); Giornale della Società Asiatica Italiana (1887-89); sa collaboration au Diritto, à la Monarchia Nazionale, à la Rivista Contemporanea, au Mondo Illustrato de Turin, au Museo di Famiglia, au Politecnico, à la Rivista Minima, à la Perseveranza de Milan, à la Gioventù, au Borghini et à la Nazione de Florence; à la Nuova Antologia, où il a écrit, pendant dix ans, une revue des littératures étrangères (1876-1887); au Courrier Littéraire, à la Nouvelle Revue, à la République Française de Paris; à l'Atheneum et à la Contemporary Review de Londres; à l'International Review de New-York; à la Deutsche Rundschau, aux Grenzboten, à l'Auf der Höhe, à la Deutsche Revue allemandes; au Wyestnik Eyropi de Saint-Petersbourg, etc. Pour le théâtre, il a écrit: « Sampiero », tragédie, 1858; « Werner », drame en vers, 1859; « Pier delle Vigne », tragédie représentée par Ernesto Rossi, 1860; « Crescenzio », tragédie, 1860; « Don Rodrigo ultimo Re dei Visigoti », drame en prose représenté par Ernesto Rossi, 1861; « La giovinezza di Sordello », drame en vers, 1862; « Jacopo Bonfadio », tragédie, 1862; « La morte di Catone », tragédie, 1863; « Il Cavalier Marino », drame en prose, 1864; « Il Re Nala », trilogie dramatique, 1869 (la seconde partie à été traduite en allemand par Frédéric Marx); « La morte del Re Dasarata », drame en vers représenté par Ernesto Rossi, 1871; « Mayâ », mystère, traduit en polonais par le comte Ladislas Tarnowski; « Romolo », drame en vers, 1873; « Romolo Augustolo », drame en vers, 1875; « Savitrî », idylle en deux actes, en vers, traduite en français par M. Julien Lugol, en anglais par le docteur Gerson da Cunha et représenté à Bombay en dialecte goujérate. Ajoutons un petit volume de Poésies Lyriques: « Prime note », 1864, des poésies éparses, un roman « Gabriele », dans les feuilletons de la Perseveranza (1866). Dans le domaine de l'histoire littéraire et de la biographie, citons: « Santorre Santa Rosa », 1860; « Giovanni Prati », 1861; « Ricordi Biografici », 1873; « Matériaux pour servir à l'histoire des études orientales en Italie », 1873; « Francesco Dell'Ongaro », 1874; « Alessandro Manzoni », 1878; « Il Manzoni ed il Fauriel », 1880; « Dizionario biografico degli Scrittori contemporanei », 1880; « Eustachio Degola >, 1882; « Carteggio dantesco del Dica di Sermoneta », 1883; « Annuario delle letteratura italiana », 1884; « Storia Universale della letteratura », en 18 volumes, Milan, Hoepli, 1882-1885; « Il Paradiso di Dante, dichiarato ai giovani italiani », Florenco, Niccolai, 1887; « Il Purgatorio di Dante dichiarato ai giovani italiani », id., id., 1888 (l'Inferno est en préparation); Dictionnaire international des Écrivains du jour, Florence, Niccolai, 1888-89. A la littérature du folk-lore il a fourni: « Le Novelline di Santo Stefano di Calcinaia », 1869; « Storia comparata degli Usi Nuziali », Milan, Treves, 1869, deux éditions; « Storia popolare degli Usi Funebri », 1873; « Storia comparata degli Usi Natalizii », 1878; aux études mythologiques il contribua par ces ouvrages: « La Vita ed i miracoli del Dio Indra nel Rigveda », 1866; « Le fonti vediche dell'epopea », 1867; « Zoological Mythology », en deux vol., Londres, 1872, traduit en allemand par Hartmann, en français par Régnaud; « Mythologie des plantes », en deux vol., Paris, 1878-80; « Letture sopra la Mitologia Vedica », 1874; « Manuale di mitologia comparata », 1880; aux études indiennes par les « Primi venti inni del Rigveda annotati e tradotti », 1865; « Piccola Enciclopedia Indiana », 1867; « Gli scritti di Marco della Tomba », avec introduction, 1878; « Letteratura Indiana », 1883; « Archeologia Indiana »; à la littérature des voyages par la « Storia dei viaggiatori italiani nelle Indie », 1875; « La Hongrie politique et sociale », 1885; « Peregrinazioni indiane », trois vol., Florence, Niccolai, 1886-87; nous passons sous silence une foule d'articles, essais, discours d'occasion, brochures, conférences, préfaces, etc.; on lui attribue aussi la paternité d'un petit livre politique qui contient de grandes vérités et qui a fait un certain bruit sous le titre: Sursum Corda, quaresimale civile d'un italiano, Florence, Barbèra, 1887. M. A. D. G. est un travailleur infatigable, un lutteur indomptable, un idéaliste incorrigible; l'un des grands buts de sa vie intellectuelle a été de faire mieux apprécier l'Italie à l'étranger et l'étranger à l'Italie; Daniel Stern l'appelait un excellent fil conducteur entre la France et l'Italie; et il y tient. — Sa fomme a traduit du russe le Démon, poème de Lermontof (en prose), les Eaux Printanières, nouvelle de Tourguéneff, et Madame Ridneff, nouvelle de Madame Hvostchinska.

De Gubernatis (Henri), diplomate et géographe italien, frère du précédent, né, à Reaglie près Turin, le 8 septembre 1836. S'étant appliqué de bonne heure aux études géographiques, au commencement de l'année 1858, il entra dans la carrière consulaire qu'il a parcouru brillamment; nommé d'abord attaché au consulat de Smyrne, ensuite vice-consul à Scutari en Albanie, à la Goulette et à Souze en Tunisie, où il épousa mademoiselle Virginie Mainette d'une famille génoise établie en Tunisie, consul à Janina

en Albanie, à Rustchuk en Bulgarie, pende guerre russo-turque, consul-général à Sm enfin, ministre résident à Guatemala pe: deux ans, ministre résident à Lima per quatre ans, actuellement consul-général d'It Anvers. Dans tous les pays qu'il a parcour en a étudié la langue; il possède le grec, l'a le turc, l'albanais, le bulgare, l'espagnol, poussé les connaissances géographiques et riques des pays qu'il habitait, donnant dar relations consulaires, dont une partie a été p et fort remarquée dans le Bolletino Consola gouvernement italien des idées très juste régions, qu'il a, tour-à-tour, visitées. Sa c tence politique dans les affaires de la Ti et de la Péninsule des Balkans lui a val missions délicates et importantes de la pi Gouvernement; ses connaissances profonc l'Épire, dont il publia aux frais de la Société graphique italienne la première carte scient avec des illustrations, faisaient réclamer c nécessaire sa présence au Congrès de Berli le comte De Launay, ambassadeur d'Ital Allemagne; mais, quoiqu'on fût ensuite obli revenir sur ses pas et de se conformer au proposé par le consul De Gubernatis, le fluences bureaucratiques du ministère italie affaires étrangères ont empêché le Cabin Rome de suivre les sages conseils de notr bassadeur à Berlin. Le courage civil mon-Tunisie pendant le choléra, à Rustchuk pe le siège, à Smyrne pendant le trembleme terre, lui valurent des médailles de la pa Gouvernement italien et des démonstration chantes de la part des notables des diffe pays, où il a bravement exposé sa vie au s de l'humanité. Après avoir servi son pays pe vingt-quatre ans dans les missions politiqu Orient, le consul De Gubernatis fut lance une inconséquence qui n'est point rare, c ministre résident pendant six ans en Amé avec promesse qu'à son retour sa place définitivement assurée dans la diplomatie tale, à laquelle ses connaissances spéciale talents, son zèle l'avaient brillamment pré mais à la Consulta de Rome on craint, doute, le zèle, et lorsqu'il aurait pu ren notre pays les services les plus réels plus éclatants en Orient, la bureaucratie Consulta décida que M. De Gubernatis se serait sur ses lauriers comme consul-ge d'Italie à Anvers. M. De Gubernatis a étdes fondateurs de la Société Géographiqu lienne. Il est décoré de plusieurs ordre liens et étrangers, et il a publié, outre la si importante de l'Épire, un volume de l sur la Tunisie, adressées à son ami le ma Horace Antinori, volume dont la France tirer un parti bien plus grand que l'Itali « Descrizione del Sähel », exacte et dét et une étude mythologique intéressante sur sneo e Sandonato », insérée dans la Rivista scropea. Il garde aussi dans son portefeuille matériaux abondants, fruit de ses recherses sur la langue berbère, et sur l'histoire de Albanie au moyen âge.

De Gubernatis (Thérèse, veuve Mannucci), ducatrice italienne, sœur des précédents, anzienne directrice de l'École d'enfance, fondée à Turin par l'abbé Ferrante Aporti, ancienne dipectrice de l'Istituto femminile De Gubernatis, condé à Turin par son père, ancienne directrice le la première Section des Femmes Télégrahistes, fondée, en 1872, à Florence, et depuis Mouze ans directrice de la Scuola Superiore femminile Erminia Fuà-Fusinato de Rome et de la Société pour l'instruction scientifique, littéraire 📂 morale de la femme. Cette société donne des monférences, sous la présidence honoraire de sa Majesté la Reine. Mariée, en 1858, à l'avocat Michel Mannucci, fondateur et directeur du Giorbale delle arti e industrie, et ancien gouverneur **de Civitavecchia sous la république romaine, elle** ublia en collaboration avec lui quatre journaux: Economia domestica, La Scienza pratica, La famiglia, Istruzione e Civiltà; et du vivant de on mari, décédé à Florence en 1871, un roman lusieurs fois édité: « Marinella e Rita ». Suiirent: « Quattro Novelle »; « Galateo insegnaalle fanciulle, con esempi storici e morali »; Cento Novelline per i bambini »; « Manuale ratico ad uso delle madri e delle educatrici delinfanzia »; « Il sistema igienico-economiconducativo della sora Gegia »; « I quattro caratbri », comédie, et trois autres comédies soument représentées avec succès dans différentes maisons d'éducation; « Sillabario »; « Guida er l'insegnamento della lettura », couronnée vec une médaille en argent par le jury de l'Exosition Nationale de Turin; « La Morale in ratica, o scenette famigliari ad istradamento ella recitazione ». Après une visite faite en 380 à l'École Supérieure de Rome par l'inspecsur Pécaut, le Ministre de l'Instruction publique n France, M. Jules Ferry envoya à madame Mannucci De Gubernatis les insignes d'officier Académie. — Sa sœur Caroline, directrice de l'Istituto Bellini de Novare, a publié de petits pontes pour l'enfance, sous le titre modeste de Ricordo della zia Lina ».

De Haerne (Désiré-Pierre-Antoine), publiciste belge, né, à Ypres, le 4 juillet 1804; fut un des abbés qui après la révolution de 1830 siégèrent au Congrès National belge. M. De H., qui est aujourd'hui chanoine honoraire de la Cathédrale de Bruges, n'a point cessé depuis sette époque de faire partie du Parlement de son pays et il appartient encore à la Chambre des Représentants. En 1830, il écrivait au Siècle Bruxelles, en 1857 il fonda le Spectateur belge; la collaboré aussi à la Revue générale, à la rue Catholique, à la Revue de Bruxelles, à

la Revue belge et étrangère etc., puis aux American Annals of the deaf and dumb de Washington. La question des sourds-muets dont traite cette dernière publication a beaucoup préoccupé M. De H. et elle lui a inspiré notamment un ouvrage magistral: « De l'enseignement spécial des sourds-muets », Bruxelles, 1865. Sans nous étendre ici sur les travaux parlementaires du vénérable chanoine, ni sur les nombreuses brochures d'actualité qu'il a publiées, nous citerons encore de lui: « Considérations sur l'enseignement mixte », Bruxelles, 1856; « Tableaux de la charité Chrétienne en Belgique », Louvain, 1858; « De la charité dans ses rapports avec la civilisation du peuple en Belgique », Bruxelles, 1859; « La question monétaire », Bruxelles, 1860; « De la centralisation anglaise au point de vue américain », Bruxelles, 1861; « La question Américaine », Bruxelles, 1862, traduit à Londres la même année en anglais; « Considérations sur l'enseignement obligatoire », Louvain, 1875.

Dehaisnes (Chrétien-César-Auguste), écrivain français, ancien archiviste de la ville de Douai, président de la Commission historique du département du Nord et de la Société des Sciences, Agriculture et Arts de Lille, né, à Estaios (Nord) le 25 novembre 1825; il entra dans les ordres après de brillantes études faites au grand séminaire de Cambrai. On lui doit: « De l'art Chrétien en Flandre », Douai, 1860; « Vie du R. P. Trigault, missionaire en Chine », Tournai, 1864; « Les Annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast », Paris, 1871; « Inventaire des Archives communales de Douai », Lille, 1874.

De Harlez (Charles), éminent orientaliste belge, docteur en Droit, professeur de langues orientales à l'Université de Louvain, membre de l'Académie Royale de Belgique et de plusieurs sociétés savantes étrangères qui s'occupent de langues orientales; chanoine du chapitre de la Cathédrale, est né, à Liège, le 21 août 1832. Suivit les cours à sa ville natale. Nous avons de lui: la traduction de « L'Avesta », Liège, 1875-77; il en a été faite une édition définitive à Paris, 1880: « Manuel de la langue pelhvi », id., 1880; Grammaire pratique du sanscrit >, 1877; « Les origines du Zoroastrisme », 1879; « Manuel de la langue de l'Avesta », 1879; une deuxième édition à Paris, 1880; « Védisme, Brahmanisme et Christianisme », Bruxelles, 1881; « De l'exégèse et de la correction des textes avestiques », Leipzig, 1883; « Manuel de la langue mandchoue », Louvain, 1884; « Histoire de l'empire de Kin », id., 1887; « La religion nationale des Tartares Orientaux, mandchoux et mongols, comparée à la religion des anciens Chinois », id., 1888. M. D. H., a collabore aux journaux et revues suivantes: Athaeneum belge, Journal asiatique, Revue générale, Revue critique d'histoire et de littérature, Rerue critique internationale, Le Muséon, The Academy, etc., etc.

De Hassek (Oscar), écrivain italien, issu de famille noble, originaire de la Bohème, où elle prit le parti des Hussites, circonstance qui la força à se réfugier en Italie; il est né à Udine. Il fréquenta les écoles locales, puis les Universités de Padoue et de Vienne; professeur diplomé en histoire, géographie et littérature italienne, il fut nommé à une chaire d'abord en Istrie, ensuite à Trieste, où il demeure actuellement. Nous avons de lui : « Un libro che fece rumore », essai critique sur l'Assommoir de M. Zola; « Bernardino Zendrini, un poeta del cuore » ouvrage de la même nature. En 1878, il publia une étude biographique sur Besenghi degli Ughi, poète de l'Istrie et philhellène. Cet ouvrage eut bientôt l'honneur de trois éditions, et fut, enfin, augmenté, revu et corrigé, pour faire partie intégrale de l'édition des œuvres de « Besenghi », Balestra, Triesto, 1884. M. De Hasseck a aussi publié quelques nouvelles: « Le memorie d'un calabrese »; « Un segreto del cuore »; « L'elezione del parroco »; « Il mantello rosso »; « Il romanzo d'un marito », Morterra e Cie, Trieste, 1886. Son livre récent intitulė: « Sultan Jahia dell'imperial Casa ottomana, od altrimenti Alessandro Conte del Montenegro o la sua discendenza in Italia », est celui qui a attiré sur M. De Hassek l'attention des historiens. Cet ouvrage, fruit de recherches soignées aux archives, jette beaucoup de clarté sur les relations politiques de la Porte avec les puissances occidentales au XVII siècle. Le pseudonymo de M. do Hassek est Vittorio Catualdi.

Dehio (Charles), médecin allemand, professeur de pathologie à l'Université allemande de Dorpat en Russie, né en 1851. On lui doit: « Beiträge zur patholog. Anatomie der Lepra », Dorpat, 1877; « Beiträge zur Pathologie der an des untern Donau herschenden Malarias Fieber », 1878; « Ueber die Klinische Bedeutung der acut- entzündlichen subchordalen Schwellung und die Entstehung des bellenden Hustens in der Laryngitis der Kinder », 1883; « Experimentelle Studien über das bronchiale Athmungsgeräusch und die auscultatorische Cavernensymptome », 1886; et plusieurs mémoires dans la Med. Wochenschrift de Saint-Péterbourg, 1880-87.

Dehlo (George), écrivain d'art allemand, frère du précédent, professeur de l'histoire de l'art à l'Université de Königsberg, né, le 22 novembre 1850, à Réval en Finlande; il a fait ses études à Dorpat, à Goettingue et à Bonn. Après avoir fait un premier voyage en Italie, il publia à Berlin, en 1877, en deux vol. une « Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen im Zestaiter der Mission ». Suivirent, en deux vol.: « Die Genesis der christlichen Basilika », Munich, 1882; « Die Kirchliche Bau-Kunst

des Abendlandes, trois vol., 1884-88, Stuttes « Leon Battista Alberti und die Bauproje Papst Nicolaus V », 1880; « Romanische I naissance », 1886; « Die Komposition des I phaels Spusimo di Sicilia », 1884; « Altisi nische Gemälde als Quelle zu Goethe's Faust 1886.

De Haulleville (baron Prosper-Charles-Al xandre), écrivain belge, né, à Luxembourg, 28 mai 1830. Ancien professeur à l'Universi de Gand, aujourd'hui directeur du Journal Bruvelles et de la Revue générale, organes d cotholiques gouvernementaux ou libéraux, De Haulleville a débuté par une œuvre des pl importantes, une « Histoire des communes la bardes depuis leur origine jusqu'à la fin du XII siècle », Gand et Bruxelles, 1857-58, qui a d tenu en 1861 le prix quinquennal des Science morales et politiques. On a encore de lui: « L institutions représentatives en Autriche », Be xelles, 1863; « Les catholiques et les libert constitutionnelles », id., id.; « Les alleman depuis la guerre de sept ans >, id., 184 < L'hypothèse matérialiste », id., 1879; « nationalité belge, ou Flamands et Wallons Gand, 1870; « L'enseignement primaire en B gique », Bruxelles, 1870; « Confessions de ( mille de Bourg », id., 1874; « La définition droit », id., 1875, et un livre dont le retentin ment a été considérable, qui a eu plusieurs é tions et qui a été traduit en flamand, en glais, en castillan, en magjar, en italien, allemand, en polonais et en tchèque : « L'aver des peuples catholiques ». Il faut noter ence à l'actif de M. Haulleville quelques brochure de nombreux articles dans les journaux, de la Revue catholique de Louvain, dans le Corri pondant de Paris; et enfin, un remarquable n port sur le service militaire personnel, présen récemment à la commission du travail.

De Heen (Pierre-Jacques-Frédéric), phycion belge, né à Louvain le 6 novembre 18 chargé de cours à l'Université de Liège, membre correspondant de la classe des Sciences de l'académie Royale de Belgique. M. de H. a puble deux œuvres principales, c'est à dire: un « Est de physique comparée », Anvers, 1883, courons par l'Académie et qui a paru dans les Mémres de la savante compagnie et des « Reche ches touchant la physique comparée et la thérie des liquides » Liège, 1888. Ses autres treaux sont épars dans les publications accident de Bruxelles, dans les Annales de chimie et physique, etc., etc.

Dei (Apelles), naturaliste et agronome il lien, employé à l'Université de Sienne. Il sp blié: « Catalogo degli insetti della provint senese », 1868; « Memoria riguardante la bol nica, l'agricoltura e l'economia agraria », il 1872; « Studii di fisiologia vegetale e loro

791

casione all'agricoltura », id. 1877; « Ricordi un'escursione fatta al Monte Argentario ed allola del Giglio », Sienne, 1884; « L'articolo della legge sulla caccia », Lucques, 1886.

De Inama (Vigilio), philologue italien, né, à rente, en 1835; il fit ses études dans sa ville matale, ainsi qu'à Innsbrück, Munich et Padoue; 🕱 enseigna, pendant quelques années, à Trente 🎎 🛦 Milan; il s'engagea comme bersayliere dans campagne de l'année 1866; après Custoza, il at nommé professeur de grec dans l'Accademia Scientifico-letteraria, de Milan. On a de lui: « La atracomiomachia », avec des notes, un petit dictionnaire et une introduction, Milan, 1862; Grammatica greca per le scuole », avec une Prestomazia et les « Esercizi greci », Milan, 1872; ■ Degli aoristi greci », Turin, 1873; « Intorno mll'uso dei dialetti nella letteratura greca », Tu-Fin, 1874; « Le similitudini nell'Iliade e nell'Oissea », Turin, 1877; « Prospetto della coniuazione regolare dei verbi greci », Milan, 1880; Compendio della Grammatica greca », et la iouvelle édition corrigée et augmentée de la Letratura et de la Grammatica greca, Milan, 1882. Dejob (Charles), écrivain français, profesmr titulaire de rhétorique au collège Stanislas matre de conférences délégué pour la littésture française à la Sorbonne, né, à Paris, le 9 septembre 1847. Il a publié: « Marc-Antoine furet », Paris, Thorin, 1881; « De Renato Raino », id.; « De l'influence du Concile de Trensur la littérature et les beaux-arts chez les euples catholiques »; « Essai d'introduction à Phistoire littéraire du siècle de Louis XIV », Paris, Thorin, 1884.

De Keersmaecker (J. Ph. M. Albert), médecin culiste belge, né à Malines le 13 juillet 1849, utre des articles de journaux et des brochures, ont la principale est intitulée « Le daltonisme les altérations du sens visuel en général », truxelles, 1881, nous devons citer sa collabotion au « Compte-rendu analytique du conrès international d'Ophtalmologie tenu à Milan n 1880 ». M. de Keersmaecker a traduit le Traité des maladies oculaires » du professeur méricain Angell Mons, 1877, et il a publié une surieuse « Histoire du sens des couleurs », Pais, 1880.

De Kerchove de Denterghem (Comte-Oswald-Charles-Eugène-Marie-Ghislain), publiciste belge, ancien gouverneur de la province du Hainaut, membre de la Chambre des Représentants, né à Gand le 1er avril 1844. Au moment où il terminait ses études de droit, M. De Kerchove s'est mit connaître par un mémoire couronné au conjours universitaire « De la responsabilité des ainistres dans le droit public belge », Gand, 1867. Il a collaboré à la Revue trimestrielle et la belle publication de Van Bemmel « La Beltique illustrée », mais c'est surtout comme hortistique et comme agronome qu'il a acquis une in-

contestable autorité. Ses articles, ses rapports, ses brochures et ses livres relatifs aux sciences agricoles ont été pour la plupart traduit en flamand. Parmi ces livres; il convient de citer les volumes suivants: « Étude sur la petite culture des terres sablonneuse des Flandres belges », Gand, 1878; « Cathéchisme de laiterie », Gand, 1er éd., 1886, 2me éd., 1888; « Autour du jardin », Verviers, 1888. Ce dernier livre a paru sous le pseudonyme De Duren.

De Kessel (chevalier Pierre-Napoléon-Célestin-Charles-Auguste), héraldiste belge, né, à Wellin, le 6 novembre 1844. M. de K. a donné de nombreuses notices aux périodiques, notamment aux Annales de la Société archéologique de Namur, et il a publié: « Armorial luxembourgeois », Arlon, 1868; « Le livre d'or de la noblesse luxembourgeoise », Arlon, 1869; « Histoire de l'ancien vicomté d'Anseremme », Bruxelles, 1871; « Petites corrections intéressantes à l'Annuaire de la Noblesse de Belgique, publié de 1847 à 1872 par M. Stein d'Altenstein », Bruxelles, 1873; « Histoire généulogique de la Maison de Marbais », Namur, 1874; « Histoire généalogique de la Maison de Kessel », Arlon, 1876; « La Belgique et sa noblesse officielle », Bruxelles, 1886 (en cours de publication).

De Koninck (Laurent-Guillaume), savant belge, né, à Louvain, le 3 mai 1809. Docteur en médecine et en sciences, professeur émérite de l'Université de Liège, membre de l'Académie Royale de Belgique, M. de Koninck a fait paraître: « Eléments de chimie inorganique », Liège, 1839; « Description des animaux fossiles qui se trouvent dans le terrain carbonifère de Belgique », Liège, 1842-1844, et suppléments; « Recherche sur les animaux fossiles », Liège et Bruxelles, 1847-1873; « Résumé de la théorie chimique des types », Liège, 1865; « Tableaux des principales séries de composés organiques », Liège, 1867; « Faune du calcaire carbonifère de la Belgique », Bruxelles, 1878-1885 (magnifique publication en 5 vol. in-fol., avec planches). En outre, il a collaboré au Bulletin, aux Mémoires et à l'Annuaire de l'Académie, aux Mémoires de la Société des Sciences et aux Annales du Conseil de salubrité de Liège, à la Revue universelle des mines, aux Annales de la Société géologique de Belgique, au Quarterly Journal de la Société géologique de Londres, et au Geologist de la même ville, au Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou.

De la Barre Duparcq (Édouard), écrivain militaire français, colonel en retraite, résidant à Maisons-Lafitte, ancien directeur des études à Saint-Cyr, où il était professeur depuis 1849, né, à Saint-Cloud, le 1er avril 1816 de l'art-it colonel pendant le siège de Paris. Il a colonel pendant le siège de Paris. Il a colonel de l'art de la guerre », 1864; « Les chiens de guerre », 1869; « Caractère d'Hannibal », 1870;

« Principes de guerre mis à la portée de tous »; « Les Cents de pensée », 1877; « Les Chats de guerre », 1878; « Histoire militaire de la femme »; « Définition développée de l'art militaire », 1879; « Les délicatesses de l'esprit, aperçu philosophique », 1880; « Opinion de Montaigne sur nos troubles », 1881; « Notes sur Machiavel, Montesquieu et Ferrari », id.; « Histoire de Henri III, roi de France et de Pologne », 1882; « Histoire de Henri IV roi de France », Paris, Perrin, 1887. On lui doit aussi une « Histoire militaire de la Prusse avant 1856 », qui a été traduite en italien par M. B. E. Maineri, avec une large introduction biographique.

Delaborde (comte Louis-Jules), écrivain francais, fils du général de division De L. et frère aîné du vicomte Henri De L., secrétaire perpétuel à l'Académie des Beaux-Arts. Né, à Paris, le 13 janvier 1806, il y fit son droit et devint avocat à la Cour de Cassation (1836): de 1853 à 1856, il eut la présidence de son ordre ; conseiller à la Cour Impériale (1862), il remplit ses hautes fonctions jusqu'en 1876, où il prit sa retraite. Les fortes convictions évangéliques du comte de L. l'amenèrent à plaider à plusieurs reprises en faveur de ses corréligionaires molestés dans la pratique de leur devoirs religieux. M. le comte De L. a toujours professé un inébranlable attachement au principe de la séparation de l'Église et de l'État. Ses ouvrages les plus remarquables sont: « Liberté religieuse », 1840, recueil de plaidoyers prononcés par lui devant la Cour de Cassation; « Mémoires et plaidoyers », 1854; « Question des reprises », 1858; « Procès Baeser », 1859; particulières sur marchandises », 1863. Pendant la deuxième partie de sa carrière, M. le comte De L., qui avait accepté la vice-présidence de la Société d'histoire du Protestantisme français, s'est livré à de précieuses recherches historiques; citons: « Madame l'Amiral de Coligny après la Saint-Barthélemy », 1867; « Les Protestants à la Cour de Saint-Germain après le colloque de Poissy », 1874; « Eléonore de Roye, Princesse de Condé », 1876; « Gaspard de Coligny, Amiral de France >, 3 vol., 1875-1882; « Henry de Coligny seigneur de Châtillon », 1886; « François de Châtillon comte de Coligny », 1885; « Charlotte de Bourbon Princesse d'Orange », 1887. Le comte De L. a collaboré au Bulletin de la Société d'histoire dont il est viceprésident, et à l'Encyclopédie des Sciences Religieuses.

Delaborde (vicomte Henri), peintre et écrivain d'art français, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts de Paris, conservateur honoraire des estampes à la Bibliothèque Nationale, est rocca Rennes, en mai 1811. Il est le fils de l'illustre général comte Delaborde. Élève de Paul Delaroche, qui l'accompagua en Italie et qui jusqu'à sa mort, lui témoigna la

plus vive affection, il est devenu lui-même peintre fort estimé. Mais nous n'avons ici à nou occuper que de ses écrits, où il a montré un voir et un goût, qui lui ont fait le plus gran honneur et qui lui donnent une compétence « ceptionnelle. Outre sa brillante collaboration à Revue des Deux Mondes, à la Gazette des Beaux Arts et à l'Histoire des Peintres et ses intére santes relations dans les Actes de l'Académ des Beaux-Arts, il a publié en volumes: « Ps Delaroche », 1857; « Etudes sur les Beam Arts en France et en Italie », 2 vol., 186 Lettres et Pensées d'Hippolyte Flandrin 1865; « Mélanges sur l'art contemporain », 186 Ingres, sa vie, ses travaux et sa doctrine 1870; « Le département des Estampes à la I bliothèque Nationale », 1875; « Histoire de Gravure », 1883; « La Gravure en Italie ava Marc-Antoine », 1883; « Gérard Edelinek 1886; « Marc-Antoine Raimondi », 1887; « L Maîtres florentins du XVe siècle », grande p blication sur planches, Paris, Plon, 1888.

Delabre (Charles-Jules-Auguste), écriva français, conseiller d'État honoraire et très rier général des Invalides de la marine, né, 4 octobre 1821, à Sainte-Adresse (Seine-Infriore). On lui doit: « Organisation du Conse d'État », 1872; « Le Marquis P. De Chass loup-Laubat, 1805-73 », 1874; « Le Conse d'État », 1876; « Les Colonies françaises, le organisation et leur administration », 187 « La Marine militaire de la France, son organisation et son administration », 1877; « I Liberté de commerce aux Colonies », 187 « La Légion d'honneur, histoire, organisatie administration », 1887. M. D. est memb du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur

Delabrousse (Lucien), publiciste français, com missaire général des chemins de fer, né, le août 1846, à Benfeld (Bas-Rhin); il a coll boré au Peuple, au Bien public, au Siècle, à Réforme économique, à la Réforme, à la Rev politique et littéraire et à la Grande Encycloq die. Séparément, il a publié une biographie « Jules Grévy », Paris, Quantin, 1883, et deux volumes les « Discours politiques et diciaires, rapports et messages de Jules Grévy id., id., 1888.

De Lacerda (Narcisse), poète portugais, la Porto, le 1er avril 1858; ancien employé chemins de fer; il a publié: « Canticos da la rora », Porto, 1880; « O Canticos da aurora a Critica », id., 1881; « Poesia do misterio

De Laet (Jean-Jacques), illustre écrivain mand et homme politique de la Belgique, prof seur agrégé de l'Université de Gand, mem de la chambre des représentants, né, le 13 cembre 1815, à Anvers. Il fonda à Bruxelles Vlaemsch Belgic (la Belgique Flamande); en 18 il revint à Anvers, et il fonda avec Vloeschh wor une feuille satirique: Roskam, qui dirige

taques contre l'influence française. Eu 1849, apilait le Journal d'Anvers, en 1851, l'Epation de Bruxelles; depuis il abandonna itique et le journalisme pour se jeter dans faires, en se mettant, à Anvers, à la tête grande boulangerie. Outre ses traductions ançais, publiées sous les pseudonymes de Colveniers, Felix Bogaerts et Robert van ile et ses nouvelles publiées dans les revues Istar et Taelverbond et une relation à la bre des Députés: « De Vlaamsche Zaak », rs, 1866, on doit citer ses « Poésies », An-1848, et ses deux romans: « Het Huis van nbeke », traduit trois fois en allemand, id., Hel Lot >, 1846, traduit en allemand le titre: « Der Spieler ».

lahais (Julien-Théodore-Nicolas), écrivain uis, chef de section à la Manufacture nae des tabacs à Dieppe, Directeur du serd'écurage dans cette ville, collaborateur Vigne de Dieppe et de la Gazette des est né, à Dieppe, le 12 janvier 1831. ii doit: « Souvenirs de la Société Chorale teurs de Dieppe », Dieppe, 1863; « Nosistorique et descriptive sur la Manufacture iale des tabacs de Dieppe », id., 1866; tice historique sur l'Écurage et le comdes Pêches », id., 1873; « Notice sur le 1 Concours Musical, ouvert à Dieppe le let 1876 », id., 1871; « Rapports annuels travaux de la Société Philarmonique de De, de 1864 à 1873 », plusieurs biographies stes dieppois; « Etude sur la grande et tite pêche en Bretagne et en Normandie », 87, ouvrage couronné; « Dieppe et les Dieppendant la guerre de 1870-71 », id., 1889. elair (Paul), poète français, né à Montereau e et Oise) le 24 octobre 1849. Il débuta par cueil de vers « Les nuits et les réveils », et par l'« Éloge d'Alex. Dumas », en vers, nné au concours Ballande en 1872: « La d'en-haut », à-propos dramatique en un et en vers, 1872; « L'ombre de Déjazet », gue d'ouverture pour l'inauguration du troi-: Théatre-français, « Garin », drame en actes et en vers, représenté à la Comédie paise en 1880; « Rose Laurent », drame en te, interdit par la censure: « Les noces mide », monologue que Coquelin cadet joue :ablement; « Contes d'à present », 1881; fils de Corneille », à-propos en vers pour versaire de la naissance du grand poète que, 1881; « La louve d'Alençon », roman rique, 1881; « Le fils du charpentier », ré-1 vers, 1881; « L'aîné », drame, 1881, rénté pour la première fois à Bruxelles. e la Montagne (Victor-Alexis), écrivain fla-

e la Montagne (Victor-Alexis), écrivain fla-, né, à Anvers, le 8 octobre 1854. Il a fait tre un poème intitulé: « Onze strjd », rs, 1875, ainsi qu'un vaudeville: « Fets ten », id., 1878; 2° éd., Bruxelles, 1879; il a été le collaborateur de M. Coopman pour « Onze dichters », et de M. Ed. Van Bergen pour: « Anonien »; enfin, il a donné de nombreux articles aux principaux journaux flamands: à l'Euphronia d'Utrecht, à la Deutsche Dichterhalle de Loipzig, à la Schweizerische Dichterhalle de Zurich, aux Acta comparationis litterarum universarum de Koloszvar (Hongrie), etc.

Delaporte (Louis-Marie-Joseph), voyageur et marin français, né, en 1842, auteur d'un livro important, le récit de son « Voyage au Cambodge », publié en 1880, riche de renseignements sur les ruines de Khmer. Il a fait, depuis, de nouveaux voyages dans l'Indo-Chine.

De La Ramée (Louise, voir OUIDA).

De la Rive (William), publiciste suisse, fils de l'illustre physicien genèvois, né à Genève en 1827. Après de brillantes études littéraires à Paris, il dirigea pendant plusieurs années la Bibliothèque Universelle de Genève, où il inséra de charmantes nouvelles et des essais critiques fort remarqués. Il figura de 1850 à 1870 parmi les chefs du parti conservateur dans la lutte. contre M. James Fazy. Intime du Comte de Cavour et son cousin-germain, il a suivi les évènemens politiques avec une attentive perspicacité; nous lui devons: « La question de La Savoie », deux vol., 1860: « Le droit de la Suisse », 1860, où M. de la R. revendique pour son pays certains districts garantis par les traités de 1815; « Le Comte de Cavour, récits et souvenirs », 1862, ouvrage où ont puisé tous les biographes de l'homme d'État italien. « La Marquise de Clérot, roman, 1867. L'épistolaire du Comte de Cavour publié par M. Chiala nous donne la preuve de la haute estime dont M. de la R. jouissait près de son cousin.

De la Rive (Lucien), savant suisse, frère cadet du précédent; né à Genève en 1834, il se proposa de suivre la carrière parcourue avec un si vif éclat par son père. Mais son mariage avec M.lle Louisa Schérer, fille du célèbre critique, l'engagea à se tourner vers les travaux littéraires. Son œuvre restera celle d'un esprit élevé, chercheur et indépendant; voici les titres de ses publications scientifiques « Sur le nombre des équations indépendantes dans la solution d'un système de courants linéaires », 1863, ouvrage inséré aux Archives des sciences physiques et naturelles: « Conductibilité pour l'électricité du thallium », 1863; « Exercices de géométrie analytique: la dèveloppée de l'ellipse et la projection orthogonale d'une hypocycloïde », 1881; Réflexion spéculaire sur des cylindres à petite section >, 1876: « Etudes sur la projection des angles », 1885. Ses publications littéraires consistent dans les ouvrages suivants: « Essais de traduction poétique de Longfellow, Enoch Arden et Tennyson, 1870: « Religion et libre pensée », 1886

De La Rue (Warren), savant anglais, ancien

charge >.

président de la Chemical Society (1867-69, 1879-80), président de la London Institution, nommé, en 1878, secrétaire de la Royal Institution, et en 1880 membre correspondant de l'Académie Française des Sciences, est né, à Guernsey, le 18 janvier 1815. Il a été membre actif de plusieurs sociétés scientifiques et membre du jury de plusieurs Expositions, surtout pour ce qui regarde l'astronomie et la photographie: il a fondé en 1874 un laboratoire de physique privé qui est devenu le centre de plusieurs recherches importantes. Ses mémoires se trouvent dispersés dans les Actes de nombreuses Sociétés savantes, telles que la Royal Society et l'Académie de Sciences de Paris. En 1881, il a fait à la Royal Institution une lecture fort intéressante: « On the Phenomena of the Electric Dis-

Delarva (Joseph-Michel-Vincent), écrivain français, ancien conseiller-général de la Loire, ancien chef de bureau au Ministère de l'Intérieur, né, à Périgueux (Loire), le 11 mars 1821, a publié: « Programme de la philosophie catholique dans l'Université », 1843; « Coup d'œil sur l'influence chrétienne en France au XIX siècle en matière d'économie charitable », 1847; « Vue générale du socialisme », id.; « Le Coup d'Etat », 1851; « Biographie du Comte de Persigny », 1854; « l'Esprit d'un homme d'Etat », traduit de l'italien avec préface, 1861; « Le Duc de Persigny et les destinées de l'Empire », 1865; « Galerie de portraits foréziens ». 1889; « Oraison funèbre de Florimont Robertet », avec préface, 1878; « Les Patenôtres d'un surnuméraire », 1884; « Madame Palabon », 1885; « Un roi qui s'ennuie », 1886.

Delattre (Alfred-Louis), archéologue français, aumônier de Saint-Louis de Carthage en Tunisie et directeur du Musée annexé à la Chapelle, directeur des fouilles dans l'enceinte de Carthage, né, à Déville-les-Rouan (Seine-inférieure), en 1850; il a publié: « Lampes chrétiennes », 1880; « Carthage et la Tunisie au point de vue archéologique », 1883; « Inscriptions de Carthage », 1884-85; « Marques de potiers relevées à Carthage », 1884; « Le Tombeau punique de Byrsa »; « Inscriptions chrétiennes de Carthage », 1885; « Fouilles à Damous-el-Karita », 1886.

Delattre (Eugène), avocat, homme politique et publiciste français, député, ancien préfet de la Mayenne (1870-71), né, le 3 janvier 1830, à Ramburelles (Somme). Il a publié: « Tribulations des voyageurs et des expéditeurs en chemin de fer », 1858; « Canaux et chemins de fer », 1861; « Devoirs du suffrage universel », 1863; « La justice dans les prochaines élections », 1864; « Les étrangleurs de la bourse », 1866; « Des justes élections », id.; « Le serment au LX siècle », sous le pseudonyme de Jean Paul, 1869; « Les 14 péchés capitaux selon Jean Paul », 1881;

nous avons aussi de lui quelques projets et différentes brochures.

Delaunay (Didier), écrivain français, p seur, depuis onze ans, à la Faculté des l de Rennes, né en cette ville le 13 déc 1840. Il a publié: « Étude sur Alain Char Paris, Thorin, 1876, thèse; « Sancti T De origine idearum disciplina qualis ct ipso proposita tum a Liberatore defensa id.; « Annales de Tacite, livres I et II tion classique, avec des notes et une int tion; « Exercices de traduction latine à l des candidats à l'agrégation de gramma « Sénèque, traité De vita beata », édition sique, avec des notes et une introductio ris, Hachette; « Les Institutions de l'an Rome », trois vol., en collaboration avec ] biou, Paris, Perrin.

Delaunay (Georges-Émile), romancier et français, membre du comité de la Société de de lettres, attaché à la Bibliothèque natné, à Paris, le 15 septembre 1830. Il débu un volume de vers: « Illusions et réaltet par quelques petites pièces de salon, quelques-unes furent jouées au théâtre D Il a publié: « Promenade à Pompéi », « Staouéli »; « Menaka », étude sur l « Aiguebelle »; « Guide du touriste d vallée du Loir », en collaboration avec M Morancé; « Le Banquet de la vie », 1874; « moiselle France »; « Le Trappiste »; « N les », 1885, etc.

De la Vallée-Poussin (Charles-Louis-Jo Xavier), géologue belge, né à Namur (Bel le 6 avril 1827. M. de la Vallée-Poussin, docteur ès-sciences et professeur à l'Uni de Louvain, est depuis 1885 membre de démie Royale de Belgique. En collaboratio M. l'abbé Renard, il a écrit un mémoir l'Académie couronna en 1876: « Sur les tères minéralogiques et stratigraphiques d ches dites plutoniennes de la Belgique l'Ardenne française ». Il s'est occupé aus rapports relatifs aux planchettes de la s carte géologique de la Belgique en cours cution. Enfin, on trouve de lui de nomb communications dans le Bulletin et les Mé de l'Académie, le Journal de Bruxelles, la Catholique, la Revue des questions scienti les Annales de la société géologique de Be la Revue Belge et étrangère, les Annales société scientifique de Bruxelles, etc., etc.

De Laveleye (Émile-Louis-Victor), éc et économiste belge, né, à Bruges, le t 1822; il étudia d'abord à l'Athénée de sa natale, puis au Lycée Stanislas (Paris), et droit à Gand. Dès 1848, il se voua à l'étudiaits économiques, et en 1864 il fut nom la chaire d'économie politique à l'Univers Liège, où il se montra ardent libériste. M.

un des collaborateurs les plus assidus de la nue des Deux Mondes, de la Fortnightly et revues de l'Amérique du Nord. Plusieurs de ouvrages, dont nous allons donner la liste, été traduits dans différentes langues: « Le at belge », Bruxelles, 1851; « Études sur principe et les conséquences de la liberté commerce international », id., 1857; « Nibegen », traduction, id., 1861; « Mémoires de Robert Peel », traduction, id., 1861-62; a Néérlande, étude d'économie rurale », id., i4; « L'Edda Scandinave », traduction, id., i6; « La Lombardie et la Suisse », Paris, 9; « La Belgique », 1862; « Lettres d'Ita-», Bruxelles, 1880; « Éléments d'économie itique », Paris, 1882; « Le Socialisme conporain », Bruxelles, id.; « Nouvelles let-3 d'Italio », id., 1884; « La Péninsule des khans », id., 1886; « La crise et les remè-», Verviers, 1886; « Le Luxe », id., 1887. te liste ne comprend pas une foule de brores publiées par M. De L., notamment sur question monétaire, ni les ouvrages seconres antérieurs à l'année 1851, dont voici les acipaux : « Mémoire sur la langue et la littére provençale », Bruxelles, 1844; « Histoire Rois francs », id., 1847; « L'armée et l'engnement », 1849. M. De L. s'est aussi océ de géographie politique dans les journaux dans les revues. Il est membre de l'Acadé-3 dei Lincei de Rome. Il a puissamment conbué par la diffusion et la popularité de ses vrages au triomphe des théories libre-échantes de 1848 à 1870.

Delavigne (Marie-François-Jean-Baptiste), teur dramatique français, chef d'une institun sur la place de l'Estrapade qui porte son m et qui prospère encore, né, à Metz, le 16 wbre 1816. Outre des livres scolaires, tels e « Le Manuel de l'histoire du moyen-âge », 37; « Le Manuel complet des aspirants au bacauréat ès-lettres », 2 vol., 1840, et des édins de classiques avec traduction et notes, en gt livraisons, il a abordé avec succès le théûsous le pseudonyme de Maurice Desvignes, : ces pièces: « Loin du pays », drame en q actes, joué, en 1861, à la Gaîté; « L'honir de la maison », drame en cinq actes, en laboration avec Léon Battu, joué, en 1853, a Porte Saint-Martin; « Le médecin de l'â-», drame en 5 actes, en collaboration avec Guillard, joué, en 1856, à l'Odéon.

Del Balzo (Charles), critique italien, né, à Nas, en 1853, à S. Martino près des classiques arches-Caudines. Docteur en droit (1872), se dédia d'abord au barreau qu'il quitta r cause de santé, puis au journalisme. Nous ms de lui une quantité d'articles très bien ssis sur l'Exposition de Paris (1878), au Dio, à l'Illustrazione Italiana et une collaborat suivie à la Rivista Nuova que M. Del B.

avait fondé en 1879 à Naples: « Napoli ed i Napoletani », livre brillant, éd. ill., Milan, Treves, 1884. Il prépare actuellement à Rome un recueil important de poésies de mille auteurs qui ont écrit sur Dante, avec des commentaires.

Delbœuf (Joseph), savant belge, né, à Liège, le 30 septembre 1831, passa par l'enseignement secondaire aux chaires de philosophie aux Universités de Gand et de Liège; aujourd'hui il enseigne la philologie grecque et latine à l'Université de Liège et à l'École normale des humanités. Les écrits de M. D. sont nombreux; ils ont paru dans la Revue trimestrelle de Bruxelles, dans la Belgique contemporaine, dans la Revue de l'Instruction Publique, dans les Bulletins de la Société Royale de Belgique, dans l'Athenaeum belge, dans le Journal de Liège, dans la Flandre libérale, dans le Journal de Franklin, ainsi que dans la Revue Scientifique et dans la Revue philosophique de Paris. Outre ses aperçus sur le daltonisme absolument en opposition avec les théories Joung-Helmholtz, nous devons à M. D. la loi sur la théorie du transformisme qui a pris le nom de loi de Delbœuf. Au nombre de ses ouvrages, on remarque: « Prolégomènes philosophiques de la géométrie et solutions des postulats, suivis d'une dissertation sur les principes de la géométrie par Ueberweg », 1860; « Essai de logique scientifique », 1865; « Psychologie comme science naturelle, son présent, son avenir », 1876; « Logique algorithmique », 1877; « Le sommeil et les rêves », 1879-80; « Déterminisme et liberté », 1882 (la liberté y est démontrée par la mécanique); « Nains et géants », id., id.; « De l'origine des effets curatifs de l'hypnotisme », 1877; « La matière brute et la matière vivante. Étude sur l'origine de la vie et de la mort », Alcan, Paris. 1887. M. D. a aussi donné plusieurs études très-remarquées à la Revue de l'Hypnotisme », en 1886 et 1887. Ce savant appartient à l'École psycho-physiologique. La brochure sur l'hypnotisme a été publiée à part sous le titre: « L'Hypnotisme et la liberté des représentations publiques », Liège, 1888. M. D. n'a point dédaigné des ouvrages d'apparence plus modeste, mais d'utilité générale reconnue, tels que la « Chrestomathie latine en collaboration avec M. Iserenthal, et les Éléments de grammaire française » avec M. Roerseck, Liège, 1885, auxquels le gouvernement belge a décerné un prix. Dans la question de l'hypnotisme, il est bon à savoir que M. D. s'est prononcé contre l'interdiction des séances publiques réclamée par les médecins en Belgique, comme en beaucoup d'autres pays, niant que l'hypnotisme présente de véritables dangers. M. D. est depuis le mois de décembre 1887 membre titulaire de l'Académie des Sciences de Belgique.

Del Bon (Antoine), polygraphe italien, né, à S. Vito al Tagliamento (Frioul), le 2 juillet 1832; doctour en droit (1857), agent des Sociétés

d'Assurance Générale de Trieste et de Venise (1861-85), membre correspondant de plusieurs Sociétés savantes italiennes et austro-hongroises, Président du Comité Vénitien pour l'assistance des blessés. Il a publié: « Consulto sulla questione romana », Florence. Barbèra, 1863; « L'Africa. Saggio politico-coloniale », Padoue, 1866; « Il Paradiso di Dante », poème de 33 chants; « Proprietà territoriale delle nazioni ». 1868; « Istituzioni di diritto internazionale », 1869; « Stato e Chiesa », 1867; « Fantasia politica », 1866; « Memoriale di politica positiva pegli affari degli Ottomani », 1876. Restent inédits: « Amleto », « Wolinsky », drames; « Dizionario di 18,000 parole od etimologie italiane da radicali sanscrite, con le parole corrispondenti in inglese >; « Chou-king: i libri sacri chinesi tradotti italianamente con terzine dantesche »; « Canti nazionali ».

Delbrück (Hans), historien allemand, professeur d'histoire à l'Université de Berlin, né, à Bergen, dans l'île de Rügen, en 1848; il fit ses études à Heidelberg, à Greifswald et à Bonn; il a pris part à la guerre de 1870 et gagna les épaulettes d'officier à la bataille de Gravelotte; entre les années 1874-79, il fut instituteur du prince Waldemar de Prusse; en 1881, il passa à l'Université de Berlin. On lui doit: « Ueber die Glaubswürdigkeit Lamberts von Hersfeld », Bonn, 1873; « Leben des Feldmarschalls Grafen Neitkardt v. Gneissenau », 2 vol., Berlin, 1882; « Historische und politische Aufsätze », 1886; plusieurs mémoires sur la constitution anglaise dans la Zeitschrift de Sybel, et dans les Preuss. Jahrbücher, dont il est le rédacteur depuis 1883; il est aussi rédacteur principal de la Politische Wochenschrift.

Delbrück (Berthold), philologue allemand, esprit original dans ses recherches, professeur de sanscrit et de grammaire comparée à l'Université de Jena, né le 26 juillet 1844; il a fait ses études, avec Pott, à Halle; avec Weber, à Berlin. Il a publié: « Ablatio localis instrumentalis im Altindischen, Latein, Griech. u. Deutschen », Berlin, 1867; « Syntactische Forschungen », en quatre vol., en collaboration avec le prof. Windisch, Halle, 1871-79; « Das altindische Verbum aus den Hymnen des Rigveda », Halle, 1874; « Wedische Chrestomathie mit Anmerkungen und Glossen », Halle, 1874; « Das Sprachstudium auf den Universitäten », Jena, 1875; « Einleitung in das Sprachstudium », Leipzig, 1880 (une seconde édition a paru en 1884, et une traduction anglaise en 1882); « Die neueste sprachforschung », Leipzig, 1885.

Del Bufalo della Valle (Marquise Émilie), femme de lettres allemande, fille du consul Schmidt du Wurtemberg et de la baronne Émilie-Antoinette de Dickmann-Secheran, veuve du Marquis Audré Del Bufalo della Valle de Rome, née, à Hambourg, le 11 mars 1828.

Elle possède, parle et écrit cinq langues: l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et l'as glais; pleine d'enthousiasme pour toutes les bales choses, elle en a un très grand pour l'Italie, devenue sa patrie d'adoption. Elle a publié « Ein poetisches Geschenk », recueil de poésies; « Die Deutschen und Engländer im Mond » comédie; « Der Olymp zur jetzigen Zeit »; « Wahrheit und Phantasie », recueil de poésie romantiques et humoristiques; « Amicizia e Patria », épisode des Vêpres Siciliennes, drans « The Flag of old England », poème, 1887; « Corradino di Hohenstaufen », drame.

Del Carlo (Henri), journaliste italien, né, Lucques, en 1843, a siégé pour le collège électral de Capannori au Parlement Italien. Nou avons de lui: « Non sono morti; profili biografici », 1880; « L'Album », 1880.

Del Carlo (Torello), écrivain italien, professeur d'histoire et de géographie à l'enseignement lycéal, né en 1843. Il étudia au séminair de Lucques, sa ville natale. On lui doit: « Cordi geografia fisica », 2 vol., 1870; « Storia polare di Lucca », 2 vol., 1877; « Papi, Impratori e Principi di Lucca », 1878; « Raccord storici lucchesi », id.; « Inscriptiones histoice Allogobricorum Principum gesta memorates », 1879; « Compendio della storia d'Itali dal 1494 al 1870, fatto per le scuole second rie », Lucques-Livourne, 1885.

Del Cerro (Émile), nom de plume de M. N colas Niceforo, magistrat italien, né, en 1845, Catane (Sicile); il est juge au tribunal de Teri mo. Dès sa promière jeunesse, il se distingua das la littérature par des romans et des pièces d théâtre. Il a publié: « Ventiquattr'ore a Catani al tempo dell'Impero Romano », Catane, 1864 « Un dramma a Firenze (1492-1494) », roma Lugano, 1865; « Gli amori d'una Regina », dr mo donné à Livourne pour la première fois e 1866; « Il Divorzio », drame, id. Il a public pi la suite trois ouvrages de curiosité littérair « L'Epistolario d'Ugo Foscolo e di Quirina M giotti », d'après les lettres autographes, Flore ce, Salani, 1884, suivi des « Amori d'Ugo F scolo » et de « Firenze ai tempi d'Ugo Fosc lo », id., id. Sous presse: « Un amore di Gi soppe Mazzini a Firenze ».

De le Court (Jules-Victor), bibliophile jurisconsulte belge, né à Mons le 9 octobre 184 d'une vieille famille de robe, qui a rendugrands services aux lettres. M. de le C. a publidiverses brochures, dont beaucoup tirées à padans les Annales du cercle archéologique de Mon le Revue d'histoire et d'archéologie, et le Bulles du bibliophile belge et dans la Biographie nat nale. Son remarquable travail sur les « Institions judiciaires » a paru dans la Patria B gica, Bruxelles, 1873-1876. Avec M. Charl Faider, il a rassemblé pour la commission d anciennes lois les « Coutumes du pays et com

it »; puis, seul cette fois, les « Codes et les « Lois usuelles », Bruxelles, ernier ouvrage en est déjà à sa cinquiè-. On a encore de lui « Bibliographie re du Hainaut », Mons, 1844; « Essai onnaire des ouvrages anonymes et nes publiés en Belgique au XIX s'ècle ilement depuis 1830 », Bruxelles 1863; e d'une rare valeur est signée modesi membre de la société des bibliophiles. cest en train de refondre un de ces ou-« Bibliographie belge de 1830 à 1880 », nouvelle édition est à la veille de pajanvier 1889, le Roi a appelé M. de ire partie de la commission chargée er la révision du Code Civil. Il est étaire de la Commission des anciennes iblie en ce moment le tome VIII des inces des Pays-Bas autrichiens », et se déjà des coutumes de Tournai.

rt (Pierre), journaliste et romancier né, à Ajaccio, le 13 avril 1852; il a fait, plontaire, toute la campagne 1870-71; débuts difficiles, il entra dans le jourarisien en 1875, et il collabora à l'Éau Corsaire, à la Vérité, à la Tribune, erne et à la Nation, où il écrit encore. 180, il a publié des romans: « L'agence nux »; « Ficelle »; « Le secret du juge ion »; « Feu Tricoche »; « Le der-Parthenay »; « Le Vieux Fauteuil »; riage du Sang »; « Couche-tout-nu »; ile »; « La Tour de Nesles »; « Le français ». Il a publié aussi des étuiennes: « Ce qu'on mange à Paris »; ) à Paris »; « Glossaire des aménités ce dans le journalisme parisien 1867s des ouvrages historiques, tel que: e de la conquête du Tonkin », etc. oix (Julien-Émile), jurisconsulte et indateur et directeur depuis 1884 de de la législation des mines, minières, fallurgiques, carrières et sources d'eaux né, à Lille, le 2 août 1850, inscrit u de Lille en 1874; il a publié: « Le de société en Droit Romain », 1878; théorique et pratique de la législation tés de mines, et spécialement des souillères en France et en Belgique », ntaire de la loi du 27 juillet 1880 porsion de la loi de 1810 sur les mines », Etude sur la responsabilité des actionintéressés dans les sociétés houillères ». Le contrat du travail: étude des prode lois concernant les ouvriers mi-1885.

emos, écrivain portugais, fils du vi-Real Agrado, né, au Pêso da Regua, 1819; il a fait son droit à l'Univerloimbre. Membre de l'Institut de Coim-Académie Royale des Sciences et du Conservatoire Royal de Lisbonne, il a obtenu ses premiers succès, en 1858, par un Cancioneiro en trois volumes, dont les titres sont « Flores e amores »; « Religião e Patria »; « Impressões e recordações »; suivirent les « Canções da tarde », en deux parties, et un volume en prose, sous le titre: « Serôes de Aldeia »; ensuite une brochure: « Os Arrozaes », sous le pseudonyme de Amaro Mendes Gaveta. Lorsqu'il était encore étudiant à Coimbre, il avait publié en prose et en vers, dans la Revista Universal: « O Livro de Elisa »; un premier volume séparé des vers de ce poète avait paru, en 1847, à Rio de Janeiro, sous le simple titre de Poesias. Deux ans auparavant, au théâtre académique de Coimbre, il avait fait jouer le drame: « Maria Pais Ribeira », suivi de la comédie: « Um susto feliz ». Il a rédigé à Coimbre la revue religieuse: O Christianismo et le journal politique: A Nação, et il a fondé la revue littéraire de Coimbre: O Trovador, et collaboré à un grand nombre de revues et de journaux.

De Leonardis (Joseph), poète et homme de lettres italien, professeur de langue et littérature italienne et Directeur de l'école Normale Supérieure de Pérouse, né, à Serracapriola (Capitanata), le 27 février 1829; il fit des études littéraires brillantes dans son pays natal et à Naples. Très-jeune, il fonda à Rodi sul Gargano une nouvelle école, qu'il nomma « La Scuola del Perchè », autorisée plus tard par le Gouvernement des Bourbons sous le titre modeste de « Scuola privata di rudimenti grammaticali e di catechismo »; comme écrivain, il débuta par différents articles et essais en prose et en vers, dans le Poliorama pittoresco, dirigé par le publiciste Cirelli, par deux monographies sur Serracapriola et sur le Gargano, insérées dans le grand ouvrage de Cirelli, intitulé: « Il Regno delle Due Sicilie », et par un écrit apologétique contre Lamartine qui avait offensé toute l'Italie en écrivant d'une manière irrévérencieuse sur Dante. Suivirent des vers patriotiques, réunis en un volume et publiés à Naples sous le titre: « Il risorgimento », et une brochure: « Foggia e Lucera nella competenza de'Tribunali », qui lui procura l'honneur d'être nommé citoven honoraire de la ville de Foggia. En 1862, nous le trouvons professeur de littérature italienne, histoire et géographie à l'école Normale de Bari, où il publia ses deux poèmes: « La insurrezione polacca », et « Il trionfo dell'Idea », puis à celle de Reggio-Calabria; en 1869, directeur du Collegio-convitto de Cosenza; ensuite successivement aux écoles normales de Catanzaro, de Gênes, de Milan et, enfin, à Pérouse. Ses articles sur Dante publiés dans le Giornale pel Centenario de Florence, en l'année 1865, et dans la Palestra de Bari, ont été remarqués; son discours sur Machiavel, fixa l'attention de

Fr. De-Sanctis; mais sa véritable renommée littéraire date du poème inspiré: « Nuova Sion, ovvero Satana e Cristo », publié, en 1873, à Florence. Suivirent: « Sataneide, o schizzo d'una Storia dello Concezioni Sataniche », dans l'Emporio pittoresco de Milan; « Il primo Re d'Italia e l'ultimo de'Papa-Re », odes publiés à l'occasion de la mort du Roi Victor-Emmanuel et du Pape Pie IX, Milan, Battezzați, 1879, deux éditions; « L'arte e la vita dello Spirito », ouvrage de critique plein d'élévation avec des vues originales, en deux volumes, 1880-83 (un troisième volume est en préparation); « La Critica e la Scuola del De-Sanctis », conférence, Gênes, Ciminago, 1881; « L'Anima del Manzoni o la Critica Moderna », étude, Gênes, tip. Sordo-Muti, 1886; « Nel rivedere la Patria », académie de proses et de poésies lues à Serracapriola par M. D. L., le 4 et le 6 septembre 1886, recueil public la même année, à Gênes; « Il Giusti lirico e il Giusti satirico », Gênes, Sordo-muti, 1887. L'auteur montre dans tous ses écrits, le plus souvent bien inspirés, un sentiment d'idéalité devenu de plus en plus rare dans la littérature moderne.

Delerot (Émile), écrivain français, bibliothécaire de la ville de Versailles, après avoir été attaché à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, et avoir voyagé en Italie, en Espagne et en Allemagne; né, à Versailles, le 25 juillet 1834. Il débuta par une série d'articles fort intéressants dans la Revue Germanique sur les « Entretiens de Goethe aver Eckermann », réunis, ensuite, complétés et publiées, en 1863, en deux vol., chez Charpentier, avec une introduction par Sainte-Beuve. On lui doit encore: « Vercingétorix », scènes historiques, Paris, Hachette, 1864; « Ce que les poètes ont dit de Vorsailles », Versailles, 1870; « Versailles pendant l'occupation, recueil de documents pour servir à l'histoire de l'invasion allemande », Paris, Plon, 1873.

De Lesseps (Ferdinand), membre de l'Académie Française, surnommé, à bon droit, le grand Français, le plus international des hommes de notre temps, celui qui dans le dix-neuvième siècle a appliqué la force de sa volonté devenue génie à l'œuvre la plus merveilleuse et la plus utile au commerce des hommes, l'auteur, enfin, du percement de l'isthme de Suez, le promoteur infatigable du percement de l'isthme du Panama. Issu d'une ancienne famille de Bayonne, ennoblie en 1771 par le Roi Louis XV, fils de Mathieu de Lesseps, ancien chargé d'affaires à Tunis, il est né, à Versailles, le 10 novembre 1805. Après avoir fait des études brillantes au lycée Henri IV, il entra dans les consulats; élève consul en 1828, à Tunis, il devenait en 1829, âge 24 ans, agent consulaire à Alexandrie en Egypte. Il se voue dès lors à l'Orient, et il étudie tous les

moyens de le rapprocher de sa chère Fran Pendant la peste d'Alexandrie en 1835, il che go le consulat en ambulance et il y mont son grand cour; c'est à cette occasion qu'il s coit de M. Thiers sa première décoration; ci les qui sont venues après sont innombrable Chasseur admirable, il tue des aigles. Il pass en 1842, consul-général à Barcelone, et il s que 37 ans. Espartero bombarde la ville, M.4 Lesseps fait arborer le drapeau français, et su ve du bombardement toutes les familles qui réfugient sous le pavillon de la France. Le mond l'admire. Lamartine en 1848, le destine à M drid, avec un grado élevé; ensuite le gouve nement de la République lui donne une Mi sion auprès de la République romaine; il deva promettre l'intervention de la France non p contre les Romains insurgés, mais contre le Autrichiens; le Prince-Président Napoléon-B naparte donnait à Oudinot des instructions cu traires; la position de M. de Lesseps der nait difficile; à son retour, le plénipotential joué par le Prince Napoléon adressait au Co seil d'État sa brochure: « Ma mission à Rou en 1849 ». Pour toute réponse, on le mit ( disponibilité sans solde. Il ne se décourage point; il reprit le projet du percement i l'isthme de Suez, qu'il avait étudié jadis av le célèbre Saint-Simonien Enfantin, et il pi comme un simple particulier, en 1854, po l'Egypte, après quatre aus de méditations f tes dans sa solitude du Berry, emportant to son projet dans sa forte tête; là il fait sa co au Khédivé Mahomed-Saïd, un ancien ami de jeunesse, et, après l'apparition d'un magni que arc-en-ciel qui lui semble un heureux p sage de l'union de l'Orient avec l'Occident, il pose son projet au Prince égyptien qui lui répo simplement: « J'accepte votre plan. Vous pe « vez compter sur moi ». A partir de ce n ment. M. de Lessens développa une puissance génie égalée par une activité merveilleuse; he me d'action surtout, il ne négligeait point les s vices que la plume pouvait rendre à sa cau et il expédia dans tous les coins du monde d centaines de milliers de lettres, d'articles, brochures pour faire œuvre de propagande. conspire, il se bat en duel, il lutte avec ach nement non soulement contre des hommes, m contre toute une nation jalouse, la plus pu sante des nations maritimes, l'Angleterre, e s'oppose au percement de l'isthme. On le ta te de visionnaire, de charlatan, de Monte-C sto; mais, sûr de son triomphe, il le pours avec foi et redouble ses forces à mesure qu avance. Enfin, le 17 novembre 1869, le cal est inauguré; le monde entier l'applaudit, monarques le couronnent; l'Angleterre elle-1 me fait amende honorable et consacre son nie victorieux; devenu veuf cette même ann il se remarie; il était déjà père de deux

nts; sa seconde épouse, M<sup>110</sup> Hélène Autard Bragard assure encore dix-huit autres manifiques rejetons à cette noble race des Leseps. De cet homme les races primitives auraient ait un roi; et la France n'aurait pu en choisir n plus digne, plus grand, mieux préparé à la rendre, par sa volonté, puissante et glorieuse. A peine de retour de son premier triomphe, pendant que la France est entraînée dans une guerre désastreuse qui menace de la perdre, le grand Français organise une nouvelle Société pour le percement de l'isthme de Panama; il ivent rapprocher les deux bouts du monde; cette fois il rencontre des difficultés inouïes et des oppositions de toute espèce: mais, qu'il vive encore quelques années, il aboutira une seconde Mois encore; des fous le traiteront d'escroc, malgré le grand cordon de la légion d'honneur dont al est titulaire et ils porteront plainte contre lui dans sa qualité de président de la Societé pour le canal interocenanique; M. de Lesseps qui a conjours été homme d'esprit en sourira, en s'éciant: « Malheureusement, la plainte n'aboutira pas. En ma qualité de grand cordon de la Légion d'honneur, je ne suis justiciable que du Sénat.... Ah! si le Sénat voulait! Quelle belle réclame pour Panama! ». Nous devrions mainmant ajouter un mot sur M. de Lesseps écriain; il écrit comme il agit; il va toujours droit n but; il est français jusqu'au bout des ongles, mais par son esprit international, il embrasse monde; son style est clair et délié; et n'a ocune recherche; peut être aime-t-il un certain négligé qui peut quelquefois déplaire à ses illusres confrères de l'Académie Française; mais il 'a jamais eu le temps, dans sa vie fiévreuse et conde, de devenir ce qu'on appelle un homme elettres. Parmi ses publications, citons: « Egype et Turquie », Paris, Plon, 1869; « Lettres, purnal et documents pour servir à l'histoire du anal de Suez », cinq séries, Paris, Didier, 875-1881, ouvrage couronné par l'Académie Française; « Le percement de l'isthme de Suez », onférences populaires faites à l'Asile de Vincennes, Paris, Hachette, 1868; « Discours de réeption à la Séance de l'Académie Française, du 23 avril 1885, et réponse de M. Ernest Ren », Paris, C. Lévy, 1885; plusieurs articles ans la Nouvelle Revue de Mme Adam.

De Leva (Joseph), illustre historion italien, rofesseur d'histoire moderne et chargé du cours l'histoire ancienne à l'Université de Padoue, é, en 1821, à Zara, en Dalmatie. Il fit ses étutes à Vienne et à Padoue, où il fut reçu doctur en droit et en philosophie. Professeur djoint de Philosophie et de Morale à l'Univertité de Padoue, ensuite professeur de Philosophie et d'Histoire dans le Lycée de la même file, il passa ensuite définitivement à l'Univerté, où il obtint aussi, à plusieurs reprises, présidence de la Faculté des Lettres et de

Philosophie. Au nombre de ses importantes publications, figurent: « Introduzione all'Antologia », première étude philosophique; « Delle scoperte geografiche e de'loro effetti in ordine all'incivilimento »; « Le idee filosofiche sulla storia »; « Compendio di storia moderna »; « Sommario della storia de'popoli antichi »; « Relazione sull'Archivio di Simancas in Spagna »; « Della Vita e delle opere del cardinal Gaspero Contarini »; « Sul piano di guerra d'Annibale »; « Sulla politica de Farnesi »; « Degli eretici di Cittadella »; « Appendice alla Storia del movimento religioso in Italia nel secolo XVI »; « Di Giulio Della Rovere da Milano »; « Delle Leggi del sapere storico e delle Leggi che governano la Storia dell'Umanità »; « Del movimento intellettuale in Italia nei primi secoli del medio-evo »; « I primi fatti della Guerra Smacaldica »; « Gli Estensi ricordati da Dante », 1865; « Prime sessioni del Concilio Tridentino >; « Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, con documenti >, 1881; « Elezione di Papa Giulio III », 1883; « Guerra di Papa Giulio III contro Ottavio Farnese sino al principio delle negoziazioni di pace con la Francia », 1883; « Della Vita e delle opere del prof. ab. Rinaldo Fulin », 1886; « Della Vita e delle opere del conte Giovanni Cittadella, senatore del Regno », 1887; « Paolo Paruta nella sua Legazione di Roma », 1888; les nécrologies du professeur Luzzato, de N. Tommasèo, de Joseph Valentinelli, de L. Manin, du comte F. Miniscalchi-Erizzo. Mais son chef-d'œuvre, couronné par l'Académie des Lincei, dont il fait actuellement partie, avec le grand prix de fondation royale, demeure la « Storia documentata di Carlo V in correlazione all'Italia ». en quatre vol., Venise-Padoue, 1863-1881; un cinquième volume est en préparation.

Delffs (Guillaume), illustre chimiste allemand, professeur de chimie à l'Université de Heidelberg, né en 1812; il a débuté, en 1839, à Kiel par cet essai: « Die anorganische Chemie in ihren Grandzügen dargestellt ». Suivirent de nombreuses publications, parmi lesquelles nous signalerons: « Die reine Chemie in ihren Grundz. dargest. », en deux vol., Kiel, 1841, trois éditions, la troisième est de Erlangen, 1855; « Ueber die Frechungs- Exponenten der zusammengesetzten Aetherarten », 1850, sa grande découverte; « Ueber ein neues zur Diagnose der Alkaloide besonders geeignetes Reagens », 1880.

Del Giudice (Paschal), jurisconsulte et historien italien, professeur d'histoire du Droit à l'Université de Pavie, né, à Vénose, en 1843. Volontaire à l'armée de Garibaldi (1860), docteur en Droit (1868), professeur de philosophie du Droit à l'Université de Naples (1871); l'année suivante professeur d'histoire du Droit à Pavie, il a publié: « Le coalizioni industriali dirimpetto al progetto del Codice italiano », Bologne, 1871;

« Il mundio sulle donne nella legge longobarda », Naples, 1872; « La vendetta nel diritto longobardo », Milan, 1879; « Sul diritto d'autore », 1879 (cet ouvrage est inséré dans les comptes-rendus de l'Institut lombard); « Enciclopedia giuridica ad uso delle scuole », 1 vol., Milan, Hoepli, 1880; « Lo storico dei Longobardi e la critica moderna » (dans les comptes-rendus de l'Institut lombard), 1880; « Di una raccolta e pubblicazione degli Statuti italiani » (Rapport au second Congrès d'histoire à Milan); « Gli Statuti dei Comuni italiani e il voto al Congresso storico di Milano », 1881; « Di un recente opuscolo tedesco intorno la prima costituzione comunale di Milano », 1888; « Sulle questioni della proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito », 1886; « Le tracce del Diritto Romano nelle leggi longobarde », 1885-87 (ces derniers ouvrages sont insérés dans les volumes XV, XVIII, XIX et XX des comptes-rendus de l'Institut). M. Del G. a contribué beauconp aux différentes revues italiennes de Sciences juridiques et d'histoire.

De Liberi (Ausone), nom de plume de l'avocat Silvio Caligo, poète génois. Passionné de belles-lettres, il fonda (il avait alors seize ans) un journal: La vita ligure. Ses nombreuses pièces de vers, éditées d'abord par-ci par-là, sont maintenant réunies en volume. Nous avons de lui une biographie de Garibaldi en abrégé.

Delignières (Émile), avocat et écrivain, président de la Société d'Émulation à Abbeville, est né, en cette ville, le 1er juillet 1836. On lui doit, entr'autres: « Catalogue raisonné » de l'œuvre gravée de Jean-Charles Levasseur d'Abbeville, précédé d'une notice sur sa vie et ses ouvrages », Abbeville, 1865; « Inauguration du monument à la mémoire de M. Boucher de Perthes », id., 1873; « Catalogue raisonné de l'œuvre gravée de Jean Daullé d'Abbeville, précédé d'une notice sur sa vie et ses ouvrages », Paris, Rapilly, 1873; « Notice sur la police à Abbeville avant 1789 >, Abbeville, 1875; « Souvenirs du salon de 1875 à Paris »; « L'œuvre littéraire de MM. Praroud », Amiens, Jeunet, 1876; « Edmond Lévêque, sculpteur d'Abbeville », Abbeville, 1877; « Émile Rousseau, graveur d'Abbeville », id., id.; « Notice sur la vie et les œuvres de M. l'abbé Dergrey, vicaire de Saint-Gilles, peintre abbevillois », id., 1883; Recherches sur les Graveurs d'Abbeville », Paris, Plon, 1886; « Statuette en argent de Notre-Dame du Puy d'Abbeville », id., id., 1888.

De Limbourg Styrum (Comte Thierry), érudit belge, membre du Sénat, né à Anvers le 11 avril 1827. Il avait commencé il y a vingt ans la publication d'un grand ouvrage sur « la Cour des comptes de Flandre et ses officiers héréditaires » dont la première partie, consacrée au chambellan de Flandre et aux Sires de Ghislelles a seulo paru à Gand, 1868. Plus tard, il a publié

pour le Commission des anciennes lois « La Coutumes des deux villes et pays d'Alost ; Bruxelles, 1878; « le Codex diplomaticus Plai driæ 1296-1325 », Brager, 1879; M. de L. I a collaboré au Messager des Sciences historique aux Annales de la Société d'émulation, et à la Revue numismatique belge ». En 1888, a été publie tome II du « Codex diplomaticus. »

De Linge (Édouard-Guillaume), jurisconsulta écrivain et poète belge, né, à Courtrai, le 1 janvier 1816. M. De L. a fait partie du ce cle d'étudiants et de spirituels mystificateur tous arrivés depuis à une haute notoriété, c publia autrefois l'« Annulaire agathopédique social », resté célèbre dans l'histoire de la bliographie, et il y fit paraître une dissertati étourdissante de verve; « L'adultère perpét au sommet d'un mur mitoyen est-il censé s compli dans le domicile conjugal? ». Avos près la Cour de Bruxelles, il a écrit de no breux mémoires juridiques, et des études m marquables éparses dans la Belgique judicid de Bruxelles. Il a collaboré aussi à divers jot naux politiques, à l'Argus, au Lynx, à l'Ach lité, au Guide musical, au Trésor national, à première Revue de Belgique, où il fut des p miers à faire connaître aux lecteurs français par des traductions, le grand romancier flama Henry Conscience et le grand poète allema Henry Heine, à la Revue trimestrielle, à la conde Revue de Belgique, qui eut la primeur ses principales traductions en vers. C'est su tout à ces traductions que notre auteur de sa réputation de lettré délicat; elles compre nent les « Poésies d'Horace », publiées d'aba on partie, à Paris, chez Dentu, en 1865, pe en éditions plus complètes à Bruxelles, de Lebègue, en 1872, chez Boitte en 1880, et poème de Goethe: « Hermann et Dorothée Bruxelles, Lebègue, 1872, souvent réimpri dans la collection d'ouvrages populaires ( bliothèque Gilon) éditée à Verviers par M. lon. Nous pourrions citer encor de M. De quelques brochures de circonstance, anon mes pour la plupart, mais nous nous bor rons à mentionner les « Souvenirs d'un voy en Grèce », qu'il donna en 1848-49 à la Re de Belgique, en les signant Elien Wardy, et « Guide du voyageur sur les chemins de de Mons à Manage et de Namur à Liège qu'il fit paraître sous le même pseudony Bruxelles, 1852.

Delisle (Léopold-Victor), historien frança administrateur général, depuis 1874, de la la bliothèque Nationale de Paris, né, à Valogo (Manche), le 24 octobre 1826. Il a donné à Bibliothèque de l'école des Chartes divers moires, dont « Les recherches sur les reves publiées en Normandie au douzième siècle ». « Les recherches sur les monuments paléos phiques concernant l'usage de prier pour

ts », obtinrent en 1849 une médaille en or concours des antiquités de la France. « Les ierches sur la condition de la classe agri-, en Normandie au moyen-âge », obtinrent rix du concours ouvert sur cette question la Société des lettres, sciences et arts du artement de l'Eure, en 1846; imprimées, en 1, elles reçurent la même année le prix Gobert 8000 francs décerné par l'Académie des Insptions et belles-lettres; en 1857, il était nmé membre de cette Académie. Parmi les res ouvrages de M. L. Delisle, on doit citer: Cartulaire normand de Philippe-Auguste », i2; « Catalogue des actes de Philippe-Auste », 1856; « Recueil des jugements de l'Équier de Normandie au XIIIº siècle >, 1864; Rouleaux des morts du IXº au XVº siècle », 36; « Histoire du Château et dessins de Saintiveur-le-Vicomte >, 1867; « Inventaire des nuscrits du fonds latin de la Bibliothèque tionale », 1863-71; « Le cabinet des manusts de la Bibliothèque nationale », 1868-81, is vol., avec atlas; « Inventaire général et thodique des manuscrits français », 1876 s deux premiers vol.); « Mandements et actes vers de Charles V », 1874; « Notice sur les nuscrits de Bernard Gui », 1879; « Mélanges paléographie et de bibliographie », 1880; Le premier régime de Philippe-Auguste », 83, reproduction héliotypique; « Inventaire smanuscrits du fonds de Cluny >, 1884; « Les llections de Bastard d'Estang à la Bibliothèe nationale », 1885; « Mémoire sur d'anciens cramentaires », 1886; « Catalogue des mascrits des fonds Libri et Barrois, recouvrés r la Bibliothèque nationale », 1888. M. L. slisle a publié également un grand nombre de moires dans le recueil de la Société des anpaires de Normandie et dans ceux de l'Acamie des Inscriptions, notamment dans les xices et extraits des manuscrits et dans l'Hisre littéraire de la France. Il a collaboré à l'étion des tomes XXIIe et XXIIIe du Recueil i historiens de la France.

Delitzsch (Frédéric), assyriologue allemand, s du précédent, professeur d'assyriologie et langues sémitiques comparées à l'Universide Leipzig, né le 30 septembre 1850; à son ole s'est formé le jeune assyriologue italien . Bruto Teloni. On lui doit: « Studien über indomanisch- semitische Wurzelverwandschaft >, sipzig, 1873 (une seconde éd. de cet ouvrage paru en 1884); « Assyrische Studien », id., 374; « Assyrische Lesestücke », id., 1876 (une conde éd. a paru en 1878); « Wo lag das Paidies », id., 1881; « The Hebrew language iswed in the light of Assyrian research », Lonbes, 1883; « Die Sprache der Kossäer », Leipig, 1884; « Prolegonena eines neuen hebraïschmaischen Wörterbuchs zum Alten Testaint », id., 1886; « Assyrisches Wörterbuch (en publication; la première livraison in-4° a paru).

Delitzsch (François), illustre théologue et orientaliste allemand, professeur de théologie à l'Université de Leipzig, né en 1813. Son grand ouvrage, son chef-d'œuvre est la traduction en hébreu du Nouveau Testament, dont la première édition a paru en 1877, la septième en 1886. Il debuta en 1831, à Leipzig, par: « Ein Lied von dem Einen, das noth ist ». Suivirent: « Zur Geschichte der judischen Poesie », Leipzig, 1836; « Wissenschaft, Kunst, Judenthum », Grimma, 1838; « Jesurum sive Prolegomenon in Concordantias veteris Testamenti », Grimma, 1838; « Lutherthum und Lügenthüm », Grimma, 1839; « Beiträge zur mittelalterliche Scholastik unter Juden und Moslem », Leipsig, 1841; « Philemon oder das Buch von der Freundschaft in Christo >, id., 1841; « De Habacuci Prophetæ vita atque ætate », id., 1872; « Wer sind die Mystiker », id., 1842; « Das Sacrament des wahren Liebes und Blutes Jesu Christi », Dresde, 1844 (sept éd.; la dernière est de Leipzig, 1886); « Die biblisch- prophetische Theologie », Leipzig, 1845; « Biblisch-theolog. und apolog. kritische Studien » (avec Caspari) en deux vols., Berlin, 1845-48; « Symbolæ ad psalmos illustrandos isagogicæ », 2 vols., Leipzig, 1846; « Commentar zum Jesaias », id., trois éditions, la dernière de l'année 1879; « Das hohe Lied untersucht und ausgelegt », Leipzig, 1851; ◆ Die Genesis ausgelegt →, id., 1852; < Neue</li> Untersuchungen über Enstehung und Anlage der canonischen Evangelien », 1re partie, id., 1853; « System der biblischen Psychologie », id., 1855, 2º éd., 1861; « Commentar zum Brief an die Hebräer », id., 1857; « Commentar zum Psalter », deux parties, 1859-60; « Commentar zur Genesis » (en collaboration avec Fleischer et Wetzstein), quatre éd., dont la dernière est de 1872; « Handschriftliche Funde », 2 parties, Leipzig, 1861-62; « Der Messias als Versöhner », Strassburg, 1867; « Handwerkerleben zur Zeit Jesus », Erlangen, 1868, trois éd., dont la dernière est de 1879; « Physiologie und Musik in ihrer Bedeutung für die Grammatik besonders die hebräische », Leipzig, 1868; « System der Christl. Apologetik », id., 1869; « Paulus des Apostels Brief an die Römer, aus d. griech. Urtexte übers. erläut », id., 1870; « Ein Tag in Kaparnaum », id., 1871, trois éd., la troisième de 1886; « Jesus und Hillel mit Rücksicht auf Renan und Geiger verglichen », Erlangen, trois éd., la dernière de 1879; « Judisch-arabische Poesien aus vormuhamedanischer Zeit », Leipzig, 1874; « Complutensische Varianten zum altest. Texte », id., 1878; « The Hebrew New Testament of the British and Foreign Bible Society », id., 1883; « Neueste Traumgeschichte des antisemitischen Propheten », Erlangen, 1883; Die revidirte Lutherbibel >, Leipzig, 1884; « Neue Dokumente der südrussischen Christentumsbewegung », id., 1887; « Die Bibel und der Wein », id.; « Neues Commentar über die Genesis », id., etc.

Delius (Nicolas), philologue allemand, professeur de philologie anglaise à l'Université de Bonne, retraité depuis 1879, né, à Brème, le 19 septembre 1813. On lui doit: « Radices pracriticæ », Bonne, 1839; « Macbeth », 1841; « Die Tieck'sche Shakespeare Kritik », id., 1846; « Wace's Saint-Nicolas », id., 1850; « Der Mythus von W. Shakespeare », id., 1851; « Shakespeare-Lexicon », id., 1852; « Ueber das englische Theaterwesen zu Shakespeare's Zeit », id., 1853; « Provenzalische Lieder », id., id.; « Gedichte », Brème, id.; « Sämmtliche Werke W. Shakespeare's her. >, en 7 vol., cinq éditions, 1854-82; « Der sardinische Dialect des 13 Jahrhunderts », Bonne, 1868; « Abhandlungen zu Shakespeare », Elberfeld, 1878, plusieurs mémoires épars.

Della Cella (Jean-Baptiste), écrivain italien, ancien professeur de lycée, né, à Chiavari, le 1er juin 1818, reçu théologue et prêtre à Parme, où il se voua à l'enseignement. On lui doit: « Una canzone in occasione che la città di Chiavari fu preservata dal cholera-morbus ». Chiavari, 1835; « Discorso detto nella cappella del Seminario vescovile di Parma a chiusa di un solenne triduo, diretto ad implorare pronto e felice esito alla guerra della lega italiana », Parme, 1848; « Per la solenne festività di Nostro Signore dell'Orto », Chiavari, 1851; « Del processo compositivo e risolutivo nelle scienze », Parme, 1855; « Dello studio del linguaggio considerato in relazione alle ricerche filosofiche » (dans la Stagione de Parme, 1858-59); « Parole d'elogio dette nella funebre commemorazione di Daniele Manin », Parme, 1859; « L'individualismo e l'associazione », id., 1861; « Antropologia empirica in servizio della Logica, della Metafisica e della Morale >, id., 1865; « Corso di filosofia ad uso dei Licei »; « Filosofia elementare ad uso dei Licei », Parme, Ferrari et Pellegrini, 1883-88.

Dell'Acqua (Charles), littérateur italien, né, à Pavie, le 18 mars 1834, docteur en droit (1857); bibliothécaire de l'Université (1868), fonda (1874) une société pour la conservation des monuments de l'art chrétien dans sa ville natale. C'est à M. Dell'A. que nous devons les belles restaurations des basiliques de San Michele et de San Pietro in Ciel d'oro; cette dernière n'est pas encore achevée. Nous avons de lui les ouvrages suivants: « Le auguste origini della Real Casa di Savoia e la Basilica di San Michele Maggiore di Pavia », Pavie, 1865; « Dell'insigne Basilica di San Michele Maggiore in Pavia », id., 1875, 2me édition augmentée, corrigée et illustrée de douze planches; « Il comune e la provincia di Pavia », Milan, 1869, avec illustra-

tions; « Villanterio. Cenni storici e st con documenti editi ed inediti », id. 187 palazzo ducale Visconti in Pavia e Fra Petrarca, con l'aggiunta d'una lettera del simo in lode del soggiorno di Pavia », i « Il comune dei Corpi Santi di Pavis de' Tedioli. Profili storico-descrittivi », nel territorio dal 1524 al 1528 e sull'asse Pavia del 1655 », Pavia, id. En 1883, M. ] obtint sa pension de retraite; il ne cessa fois pas ses recherches historiques; il vipublier (1889): « La vita del celebre giv sulto pavese Lanfranco arcivescovo di ( bery »; « Menaggio e la sua valle, con a alla storia di Pavia ».

Della Rocca (comtesse Irene, née cor Verasis di Castiglione en Piémont), fe auteur italienne, connue sous divers no plume; elle débuta par deux romans: « ou le roman d'une femme laide », et « nouvelle Madeleine », qui furent publié M. Lévy de Paris et qui sont signés C Henry; elle fit imprimer sous son nom de Revue contemporaine de Paris: « La corre dance de la Duchesse de Bourgogne et sœur la Reine d'Espagne avec leur grand Madame Royale Jeanne B. de Savoie-Néme Suivirent deux ravissantes petites compos pour les enfants: « Correspondance enfant et « Bibadillah », M. Lévy éditeur. En 18 Comtesse della Rocca contribua puissat par ses nombreuses relations personnelle fondation de « L'Istituto per le figlie de tari », et voulant désormais mettre sa au service de l'éducation de ses jeunes c triotes, elle se disposa à étudier à fond la l italienne. Elle ne tarda pas à en maîtris difficultés et la voilà (1870-76) auteur de velles, d'esquisses, de bluettes que MM. publièrent sous le titre de « Pagine d'un na », et qu'elle signa du nom de Cordula, l'année suivante elle publia: « Seconde pag Brigola, Milan; en 1880, l'éditeur Petri prima: « Sentire e meditare », livre remarq dont la critique fit des éloges. Depuis le de mai 1883, le comtesse Della R. est roctrice d'une revue mensuelle excellente: re per le giovinette. Elle collabore à la Co de Florence, revue du même genre, et au nale dei bambini, de Rome. M. le comte Della Rocca, son mari, est un des officie néraux les plus connus de l'armée italien: il occupe le plus haut échelon de la hiéra celui qui correspond au Maréchalat en F en Allemagne, en Autriche et en Anglete

Della Rocca (Princesse Marie, voir Empella Sala Spada (Augustin), écrivair lien, né, à Calliano (Monrema), en 1842. avoir fait son droit à Turin, il alla s'é avocat à Moncalvo et y fonda un journal

me: Lo Staffile. Nous avons de lui: « La b.», roman social, 1872; « Nel 2073, sogni mo stravagante », 1874; « Mondo antico », man historique, 1878; « Paesaggi monferri», Casale, 1885; « La Torre di Viarigi », id. Della Scala (Voir Dini).

Del Lungo (Isidore), littérateur et historien lien, membre de l'Académie de la Crusca, deis l'année 1868, l'un des quatre compilateurs la cinquième réimpression du fameux Vocaario, député, avec le prof. Favaro, à soigner lition nationale des œuvres de Galilée, ann professeur de Lycée (1862-1876, parcouit successivement les lycées de Faenza, Casal, nne, Florence), l'un des prosateurs italiens plus élégants, des critiques les plus judiux, des historiens les plus consciencieux, est , à Montevarchi (Valdarno di Sopra), le 20 sembre 1841. Il fit ses études à Cortone (où 1 père était médecin), à Castiglion Fiorentino, Bienne et à Pise, où il fut reçu docteur en isprudence (dans la belle introduction biosphique de M. D. L. placée en tête de l'œuposthume de son compagnon et ami Henri ngini, on trouve des pages intéressantes sur vie d'étudiant). Il débuta, en 1858, par des Versi », fort appréciés par J. B. Giorgini et · Giosue Carducci; suivirent des articles insé-, depuis 1861, dans l'Archivio Storico Italiano, des éditions de Classiques italiens soignées ·lui pour l'éd. Barbèra et précédées de préfaces gantes. Citons: « Prose italiane di ogni secolo la letteratura », plusieurs éditions; « Leggende secolo XIV », en deux petits vol.; « Prose gari inedite e poesie greche e latine edite inedite di Poliziano ». Sur ce poète humate, il publia, en outre, des essais remarquas dans l'Archivio Storico et dans la Nuova ologia. Engagé par un éditeur de Milan à parer une nouvelle édition de la Chronique Dino Compagni, la question de l'authenticité nt été soulevée en Allemagne, et discutée c beaucoup de vivacité en Italie, M. D. L. proposa de l'étudier à fond pour la trancher nitivement. De ses patientes et laborieuses berches, est sortie une monographie savante deux forts volumes in 8°, où, non seulement thenticité de la chronique a été prouvée à idence, mais toute l'histoire de la fin du XIIIe du commencement du XIVe siècle se trouve nirablement exposée. Cette étude de maître ivie, en 1887, d'un troisième volume conteit des index détaillés et le texte de la Chrone d'après le manuscrit Ashburnam) a fourni casion à M. D. L., de pousser ses rechers sur la vie du Dante et sur l'entourage du ad poète; le résultat de ces recherches est osé dans ses dernières publications dont voici titres: « Dell'estiro di Dante, discorso e domenti », Florence, Le Monnier, 1881; « Il my del Chiodo e le condannazioni fiorentine l

And the second

del 1302 » (dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1881); « La gente nuova in Firenze ai tempi di Dante » (dans la Rassegna Nazionale de l'année 1882); « La donna ispiratrice, parole », Florence, Ricci, 1883; « Lettere di Isabella Guicciardini al marito Luigi negli anni 1535 e 1542, per nozze Martelli-Guicciardini », Florence, Le Monnier, 1883; « Alla Biografia di ser Brunetto Latini, contributo di documenti » (dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1883); « Lamento del Conte Lando dopo la sconfitta della Gran Compagnia in Val di Lamone » (id., 1884); « Guglielmo di Durfort a Campaldino », Rome, Botta, 1885; « Una vendetta in Firenze il giorno di S. Giovanni del 1295 » (dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1886); « Trecento illustre fiorentino (dans la Rassegna Nazionale de l'année 1885); « Protestatio Dini Compagui » (dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1886); « Carlo Belviglieri » (dans le même recueil de l'année 1887); « Dante e gli Estensi » (dans la Nuova Antologia de l'année 1887); « Una famiglia di Guelfi Pisani de'tempi di Dante » (id.); « Sulla identità femminile nella letteratura fiorentina da Dante al Boccaccio » (dans la Rassegna Nazionale de l'année 1887); « Divagazioni grammaticali in proposito degli irrevocati di nell'Adelchi » (id.); « Ladonna fiorentina nei primi secoli del comune » (id.); « Dante nei tempi di Dante, ritratti e studii >, Bologne, Zanichelli, 1888; « La cronica delle cose occorrenti nei tempi suoi e la canzone morale « Del. Pregio » di Dino Compagni », Florence, Le Monnier, 1889; « Il Volgare fiorentino nel poema di Dante, discorso » (dans les Atti della Regia Accademia della Crusca), 1889.

Delmotte (Henri-Philibert Joseph), auteur dramatique belge, né à Bondour dans le Hainaut en 1822, docteur en droit et employé de l'État à Nivellos. A donné au théâtre plusieurs pièces où les mœurs des classes moyennes sont peintes à la perfection. Elles sont réunies en volume sous le titre de « Comédies ». Bruxelles 1873.

Deloche (Maxlm.), éminent archéologue et écrivain français, né, à Tulle (Corrèze), le 27 octobre 1817. Avocat au barreau de Bordeaux entre les années 1836-39, ancien directeur au Ministère de l'agriculture et du commerce, depuis 1871 membre de l'Institut, collaborateur actif de la Revue Archéologique de Paris. Il a publié: « Étienne Baluze, sa vie et ses œuvres », 1846; « Les Lemovices de l'Armorique », 1856, ouvrage couronné par l'Académie des Inscr.; « Le Cartulaire de l'Abbaye de Beaulieu », in 4º, 1859, ouvrage couronné par l'Académie des Inscr.; « Du principe des nationalités », 1860; « Des divisions territoriales du Quercy au IX. X. et XI siècles >, 1861; « Description des monnaies mérovingiennes du Limousin », 1863, ouvrage couronné par l'Académie des Inscr. et bell. lett.; « Études sur la géographie historique de la Gaule, et spécialement sur les divisions territoriales du Limousin au moyenåge »; in-4° 1864, ouvrage couronné par l'Académie des Inscr. et bell. lett.; « La Trustis et l'Antrustion royale, sous les deux premières races », 1883; « Monnaies mérovingiennes trouvées en Limousin », 1882; « Études sur les cachets et anneaux de l'époque mérovingienne », 1883-1889, toujours en cours de publication dans la Revue Archéologique; « Des monnaies mérovingiennes », 1883-89, toujours en cours de publication dans la Revue Numismatique. Citons, en outre, les principaux Mémoires qui ont paru dans les Mémoires de l'Académie des Inscr. et bell. lett.: « De l'association sur une médaille mérovingienne »; « Du nom gallo-romain et du nom plus récent d'une cité gauloise »; « Observations sur le changement de noms de villes en Gaule du IIIe au VIIo siècle »; « Renseignements archéologiques sur la transformation du C. guttural du latin en une sifflante »; ◆ Des mémoires sur le Monnayage en Gaule, au nom de l'empereur Maurice-Tibère »; « Deux mémoires sur les Monnaies d'or au nom de Théodobert Ier roi d'Austrasie »; « De la Procession dite de la Lunade et des Feux de la Saint-Jean à Tulle (Bas Limousin) »; « De la Fête du solstice d'été, du culte de la Lune, et du commencement de la période diurne chez les Gaulois ».

DEL

De Logn (Salvator), littérateur italien, né à Tissi, près de Sassari, d'une famille de cultivateurs, en 1834. Il entra dans l'enseignement primaire, mais quelques pièces de vers en dialecte du Logudore, devenues très populaires, et des articles publiés au journal de Sassari sous les pseudonymes de Gesualdo, Valtero et Arturo, ainsi qu'une belle conférence « Sulla Politica e sulla Religione di Dante », fort louée par Tommasco, Lambruschini et le baron Joseph Manno, appelèrent l'attention du Gouvernement sur lui. Il fut nommé Inspecteur d'école (1865) au Ministère; depuis lors, M. D. a occupé des places fort importantes dans les bureaux de l'Instruction publique; il était le chef du cabinet sous le ministre Coppino. « Sulla necessità dell'Istruzione Popolare in Italia », de l'année 1867, ses circulaires, ses relations pédagogiques, ainsi qu'une conférence courageuse faite à Rome sur los conditions actuelles de l'enseignement en Italio ont été fort appréciées.

De Lollis (Alcoste), écrivain italien, né, aux Abruzzes, vers le premier quart du siècle, ancien professeur de philosophie naturelle et de Mathématiques synthétiques au Collège d'Aquila, ancien chef de section au Ministère de l'Instruction publique, ancien président de lycée et proviseur provincial des études, tour-à-tour, à Aquila, Chieti, Teramo, débuta en 1842, par un essai de traduction italienne en vers blancs du livre de Job (3me chapitre). Suivirent: • Pro-

lusione al Corso di Filosofia », Aquila, 1848 « Sulla poesia popolare », Naples, 1847; « 1 Giannina Milli un fiore >, 1857; « A più d'un dei giornali di Napoli », polémique littéraire « Ai Chierici ed ai Laici d'Italia », Naples 1861; « Discorso d'inaugurazione del Liceo-Gir nasio di Chieti », 1861; « Dell'insegnament religioso nei pubblici istituti in Italia », Aquil 1863; « Discorso e Relazione sul Liceo-Ginni siale di Aquila », 1864; « Domenico Cotugue ossia un esempio ed un precetto per lo student italiano », Aquila, 1866; « Vincenzo Gioberti: discours au Lycée d'Aquila; « Scherzo poetico » « Relazione sull'anno scolastico 1874-75 ».] n'a plus rien publié depuis cette année.

Delombre (Paul), publiciste français, réda teur de la partie économique du journal I Temps, né, à Maubeuge, le 18 mars 1848. Co laborateur au Conseiller, à la Gazette des Ch mins de fer, au Journal des travaux publics, la Cloche, au Journal des chemins de fer, Messager de Paris, il a publié: « Histoire des S ciétés de crédit françaises et étrangères », 1867 « Histoire des compagnies de chemin de fi français », 1869-70; « La législation des ch mins de fer d'intérêt local », 1875; « De concurrence en matière de chemin de fer d vant le Parlement »; « L'affaire Philippart 1877; « Les chemins de fer en France et l programme du Gouvernement », 1878; « Le tres au Temps sur la grève des tisserands lyq nais », 1878; « Lettres sur les grèves du Nord! 1880; « L'organisation du crédit et la nécessi des Banques populaires en France », 1881 « L'Œuvre de la République », 1885. Citat encore dans le Temps ses « Lettres sur l'Emp sition d'Amsterdam; Lettres sur l'Exposition d'Anvers; Lettres sur l'Exposition de Turi Lettres de Lyon »; sa Causerie économique hebdomadaire dans le journal La Paix, son Bi letin mensuel de l'Association républicaine Centenaire de 1789.

Delon (Charles), écrivain et pédagogue fo çais, né, à Saint-Servan (Ille-et-Vilaine en Bi tagne), en 1839. Après avoir obtonu ses grad universitaires, il fut tenu en dehors de l'Universitaires, il fut tenu en dehors de l'Universitaires, sité par son refus de prêter serment à l'Em re. En 1867, il devint à Paris le collaborate de Mme Carpentier, et publia avec elle un « Com d'éducation », en seize volumes, entre les nées 1868-1872, et à lui seul: 🖍 Lectures pliquées », 1875; « Simples lectures », 187 « Récits d'histoire naturelle », 1878; « A ta vers nos campagnes », 1880; « Histoire d' livre », id.; « Promenades dans les nuages 1881; « Tableaux de géographie pittoresque 1882; « Le fer », 1875; « Le cuivre », 187 « Les mines »; « Le sol » 1880; « Les pt sans », 1883; « Notre capiline Paris », 188 « La leçon de choses », 1887; « La Gramma française d'après l'histoire », 1838.

DEL

De Longé (Guillaume-Philémon), jurisconsulte delge, né le 20 août 1815 à Bruxelles. Premier résident de la Cour de Cassation, M. de L. a pellaboré à la Belgique judiciaire; il a publié sous les auspices de la Commission des ancientes lois: « Coutumes du quartier d'Anvers », Bruxelles, 1874-1879; « Coutumes de la ville de Malines », Bruxelles, 1879. Depuis 1888, M. de L. n'est plus Président de la Commission des anciennes lois, où il a été remplacé par M. Ch. Faider, procureur général honoraire près la Cour de Cassation.

Delorme (René), écrivain français, romancier fet critique, né, à Paris, le 23 janvier 1848; a publié les romans suivants: « Une coquine »; « J'ai tué ma femme »; « Une vie de polichinelle »; « La mauviette »; « Madame Bourette > (couronné par l'Académie); « Le fils et l'amant »; « Le petit Nab », conte illustré; une longue série de « Contes Merveilleux », dans le supplément littéraire du Petit Journal, des contes et nouvelles dans l'Illustration, le Musée Pittoresque, la Vie Moderne, le Paris illustré, la Revue illustrée, etc., et les travaux critiques ont suivent les titres: « Le Musée de la conédie française », Paris, Ollendorff; « Gustave Doré, peintre, sculpteur, aquarelliste », Paris, Baschet; « Les faïences de Delft »; « Le saon de 1886 », Paris, Baschet, en collaboration avec Gust. Ollendorff; d'autres « salons » au Bulktin français, au Gaulois; des critiques d'art la République Française; des critiques dramatiques à la Revue et à la Gazette des Théâtres, au Journal Officiel et à la France; et le libretto du Bravo premier opéra de Salvayre, en collabo-Pation avec Emile Blavet.

Deloume (Jean-Antoine), jurisconsulte français, professeur de droit à la faculté de Toulouse, président de la Société de Géographie de cette ville, secrétaire perpétuel de l'Académie de législation et des Jeux Floraux, né, à Toulouse, le 23 juin 1836; il a publié: « Principes généraux du droit international en matière criminelle », Paris, Thorin, 1882 (épuisé); « Le droit des gens dans l'Afrique équatoriale », Toulouse, 1883; « Étude de géographie historique sur la Perse », id., 1887.

Delpino (Frédéric), naturaliste italien, né, à Chiavari, le 27 décembre 1833. Fit des études sérieuses au séminaire de sa ville natale et sous les RR. frères des écoles pies; en 1852, il accepta un emploi dans l'administration; mais un mémoire sur la botanique ayant appelé sur son auteur l'attention de M. Parlatore professeur au Musée d'histoire naturelle à Florence, M. D. P. fut, d'abord, nommé son aide, ensuite, professeur de botanique à l'Institut forestier de la Vallombrosa, à l'université de Gènes, et, en dernier lieu, à l'Université de Bologne. Citons ici ses ouvrages les plus remarquables: « Contribuzioni alla storia del regno vegetale »; « Le

Smilacee » (aux Actes de l'université de Gènes 1880); « Causa meccanica della fillotassi quinquennale », Genova, 1880; « Fondamenti di biologia vegetale », 1881; « Il materialismo nella Scienza », discours, 1881; « Le spiritualisme dans la Science », (dans la Revue internationale de Florence », 1883; « Teoria generale della fillotassi », avec 16 planches, 1883; Erwiderung etc. dans la Botanische Zeitung de Leipzig de l'année 1884; « Funzione mirmecofila nel regno vegetale. Parte I », 1886; « Fiori doppii (flores pleni) », Bologne, 1887; « Zigomorfia florale e sue cause », 1887; « Equazione chimica e fisiologica del processo della fermentazione alcoolica > (dans le Nuovo giornale botanico), 1887.

Delpit (Albert), poète et romancier français, collaborateur du Gaulois et de la Revue des Deux Mondes, né le 30 janvier 1849, à la Nouvelle-Orléans; il étudia à Paris et à Bordeaux, et après avoir passé quelques mois dans la Louisiane, dans les affaires, auprès de son père riche négociant en tabacs, il revint à Paris, poussé par son talent littéraire. Il débuta dans le Mousquetaire et le D'Artagnan, fondés par Alex. Dumas père; au concours Ballande, il remporta le prix en 1870, par son « Eloge de Lamartine »; en 1872, par un volume de poésies intitulées: « L'Invasion », il obtint le prix Montyon; l'année suivante, on couronnait son poème: « Le Repentir ou récit d'un curé de campagne ». Citons encora: « Les Dieux qu'on brise », poésies, 1881. Pour le théâtre, il a écrit: « Robert Pradel », drame en quatre actes, (Odéon, 1873); « Jean-nu-pieds », drame en quatro actes et en vers (Vaudeville, 1875); « Le Message de Scapin », comédie en un acte et en vers (Théâtre-Français, 1876); « Les Chevaliers de la Patrie » (Théâtre historique, 1876); « Le Fils de Coralie » (Gymnase, 1880); « Maucroix », comédie en trois actes (Comédie-Française, octobre 1883). Mais ses plus grands succès ont été dans le roman. Citons: « Les Compagnons du Roi », 1873; « La Vengeresse », 1874; « Jean-nu-pieds », 1874; « Le Mystère du Bas-Meudon », 1876; « Les Fils de joie », 1877; « Le dernier gentilhomme », 1877; « La Famille Cavalié », 1878, en 2 vol.; « Le Fils de Coralie », 1879; « Le mariage d'Odette », 1880; « Le Père de Martial », 1881; « La Marquise », 1882; « Les amours cruelles », 1884; recueil de nouvelles: « Solange de Croix-Saint-Luc », 1885; « Mademoiselle de Bressier », 1886; « Thérésine », 1888; « Disparu », 1888.

Delpit (Édouard), écrivain français, poète et romancier, frère du précédent, né, à la Nouvelle-Orléans, en 1844, fut naturalisé français, en 1868. Après une courte apparition dans l'administration, comme sous-préfet de Nérac (1873), il s'est entièrement voué à la littérature. Citons parmi ses ouvrages: « Les Mosaïques », poèsies, 1871;

« La Sentinelle », pièce en un acte et en vers, 1871; « Constantin », drame en cinq actes et en vers, 1877; « Les Faiseurs de coup d'État », 1878; « Les Théories de Tavernelle », 1883; « Les Représailles de la Vie », 1883; « Les souffrances d'une mère », 1885; « La Revanche de l'enfant », 1885; « Catherine Levallier », 1887; « Paule de Brussange », 1887; « La Vengeance de Pierre ».

Del Seppia (Flaminius), écrivain et éducateur italien, ancien professeur et depuis président de lycée (en dernier lieu, 1887-88, de celui d'Arezzo), né, en 1841, à Marciana près Pise, est l'auteur d'un livre remarquable et remarqué: « I primi studii », contenant des vues originales et justes sur l'enseignement, et écrit avec beaucoup de verve.

Delthil (Camille), poète et publiciste français, né le 30 juin 1834. Ses premières poésies, entre 1860 et 1870 des petits poèmes, réunis plus tard sous le titre de « Poèmes parisiens », Paris, Lemerre; « Les Rustiques », 1876, qui ont définitivement établi sa réputation de poète; « Martyrs de l'idéal », Paris, Lemerre, 1882; Lambrusques », id., 1884;
 Les Tentations ». Comme publiciste, il collabora, sous l'Empire, à l'Emancipation de Duportal, et il fonda la Feuille villageoise, qu'il rédige encore. On lui doit encore un drame en vers : « L'Hérétique », épisode de la guerre des Albigeois. Le nom de M. D. figure dans l'Anthologie des poètes du XIX siècle ».

Del Torre (Joseph-Ferdinand), pharmacien et philantrope italien, né, à Romans (Frioul Oriental), le 14 mai 1815. Jouissant d'une fortune suffisante, il s'occupa de l'éducation des populations rurales. A cet effot, il a fondé, en 1866, un journal, le Contadinello, qui a remporté des médailles d'encouragement aux Expositions régionales de Goritz et de Trieste. M. Del Torre est député provincial, membre de la Chambre de commerce de Goritz et délégué de la Junte provinciale près le Conseil I. et R. de l'instruction siègeant à Gradisca, membre correspondant de plusieurs sociétés humanitaires de l'Empire et de l'étranger.

Deltour (Félix), littérateur français, inspecteur général de l'instruction publique, ancien professeur de rhétorique aux lycées Louis-le-Grand, Bonaparte et Saint-Louis, né, à Paris, le 8 septembre 1822. On lui doit: « Choix de morceaux traduits des auteurs grecs », 1881; « Choix de morceaux traduits des auteurs latins », 1885; « Catalogue et analyse des thèses de doctorat ès-lettres » avec M. Mourier, 4° édit., 1886, avec sept fascicules de supplément pour les années 1881-87; « Les Ennemis de Racine au XVII siècle », 4° édition, Paris, Hachette, 1884 (ouvrage couronné, en 1860, par l'Académie française); « De l'enseignement secondaire classique

en Allemagne et en France », Paris, Hac 1880; « Histoire de la littérature grece 1881 (la troisième édition a paru, chez Delagen 1888); « Histoire de la littérature 1 ne », en deux parties, 1887-1888; « Prinde composition et de style », ouvrage cou par l'Académie Française, en 1875; la 9 tion, en 1883; éditions classiques de Plinceien, de Salluste, de l'Orator et du 1 de Cicéron, de la Grammaire Française de mond, corrigée et annotée (la première ée en 1850; la 28°, en 1883), de la Grammaire de Lhomond, corrigée et annotée (première n 1851; 51°, en 1888).

De Luigi (François), écrivain militair lien, auteur de romans militaires, et bi directeur du journal: L'Esercito italiano, c publie à Rome. Il est né, à Milan, le 4 bre 1842; il entra dans l'armée italien 21 mars 1859, et il y gagna ses épaulettes septembre 1860. Depuis plusieurs années partient à la réserve de l'infanterie avec l de de lieutenant.

Deluns-Montaud (Pierre), publiciste fra député à l'Assemblée nationale, né, à Alle le 5 juin 1845, a été, pendant sept anné collaborateur quotidien de La Gironde, je de Bordeaux; il a collaboré au Temps, pe trois ans; après la mort de Gambetta, partie du Comité de direction de La Reque française; et il fut un des principau dacteurs du National. Étant ministre des vaux publics, dans le cabinet Floquet, i nonça, lors de l'inauguration des statues e rabeau, de Danton, etc., des discours, oi fait preuve d'un remarquable talent d'or

Del Vecchio (Albert), jurisconsulte italie à Lugo, en 1840, fit son droit à Pise et a perfectionner aux Universités allemandes. publié: « D'Irnerio e della sua scuola », 1869; « La legislazione di Federico II », F ce, 1872; Turin, 1874; « Sulla rivendicazio: beni mobili nell'antico dritto germanico » logne, 1878; cette étude a été insérée dans chivio giuridico du prof. Serafini; « Le se nozze del coniuge superstite », Florenc Monnier, 1885. M. D. V. a publié bea d'articles et de notices dans l'Archivio s italiano; il enseigne les Institutions du m âge et l'Histoire du Droit à l'Institut des des Supérioures de Florence, où il est chargé d'un cours de langue allemande.

Del Vecchio (César), jurisconsulte it cousin du précédent, né, à Lugo, en 1847 teur en Droit à l'Université de Bologne illustré Éléonore d'Arborea dans une étutitulée: « Eleonora d'Arborea e le sue le zioni », Milan, 1872.

Del Vecchio (Mgr. Jean-Anc. ine), théc italien, chanoine de la Cathédrale de N et vicaire général du diocèse, né à Urchi

indissement de Pallanza). Il fut, pendant longimps, directeur au Séminaire, collaborateur au raité de théologie morale de Mgr. Pierre Scarini, œuvre remarquable en 4 gros volumes dont on a fait 14 éditions. Mgr. Del Vecchio est l'auteur d'un abrégé de théologie morale dont la fre édition date de 1885. L'abrégé ainsi que le traité en question sont écrits en latin.

Del Vecchio (Pierre), homme politique et publiciste, député au Parlement italien, né, à Mondovi, le 12 août 1845. Il s'enrôla dans les troupes volontaires en 1866, et suivit le général Garibaldi, dont il avait été secrétaire au Congrès de Genève; en 1867, à Mentana. Arrêté, et mis tout de suite en liberté, il courut rejoindre ses camarades. Il raconta ensuite ces évènements dans me brochure intitulée: « La colonna Frigyesy e la campagna dell'Agro Romano ». Directeur du Movimento de Gênes; député de la gauche (1876), il se signale par son assiduité et est nommé fréquemment rapporteur. Nous avons de mi plusieurs mémoires déposés au Conseil d'Ariculture, à celui des tarifs douaniers et des memins de fer; le dernier et fort important mite des: « Pacchi ferroviali e cartoline feroviali ». Citons encore: « Emanuele Filiberto snoi ordinamenti militari »; « Carlo Emanuele li Savoia », Gênes, 1886; « Cenni biografici di ino Bixio », Gênes, 1887; sous presse: « Cenni iografici di Goffredo Mameli ».

Del Vecchio (Salvator-Jules); économiste et rofesseur italien, né, à Lugo (Romagne), en 1845. Docteur en droit (1869), après avoir exercé au ureau de Turin la profession d'avocat, il entra lus l'enseignement comme professeur d'économie politique à Trapani, Asti et Bologne. L'Université de cette dernière ville lui ouvrit ses portique à l'Université de Gênes, place qu'il a gnée au concours. On lui doit: « Sul metodo insegnamento delle scienze economiche e giuliche », Milan, 1878; « Sul terzo censimento alla popolazione italiana », Bologne, 1881; Statistica e finanze », Bologne, 1883; « La miglia rispetto alla società civile e al problema ociale », Turin, 1887. Cet ouvrage a remporté prix Ravizza de l'année 1884.

Del Vitto (Jean), jurisconsulte piémontais, id, à Turin, où il est docteur agregé à l'Univisité. Nous avons de lui: « Difesa del sistema la Consigliere Sassone Einert sulla lettera di mbio », Turin, 1843; « Saggio di filosofia la storia; la natura morale della donna », id., 865; « Guida allo studio d'una teoria genelle del Diritto de'popoli antichi e moderni », 871; « Commentario del Codice civile del Repo d'Italia etc. », 1871-1881.

Delrant (Alidor), écrivain français, ancien rocat, né, à Sondé sur Escaut (Nord), le 9 lett 1847; il débuta dans les lettres, en 1872, Courrier de France par des travaux de cri-

tique d'art. En 1881, après une longue excursion en Grèce, en Turquie et en Asie-Mineure, il fut chargé avec M. Renan et le bibliophile Jacob de coordonner et de publier les œuvres posthumes de Paul de Saint-Victor. Il soigna seul cette publication à partir des « Anciens et modernes », et écrivit un livre qui a pour titre: « Paul de Saint-Victor », Paris, Calmann, Lévy, 1886; citons encore une étude sur les écrivains naturalistes français, qui a pour titre: « Les Goncourt », Paris, Charpentier, 1889: elle renferme nombre de documents inédits.

Demange (Charles-Gabriel-Edgard), avocat et orateur français, célèbre par ses plaidoyers, né, à Versailles, le 22 avril 1841. Inscrit au barreau, en 1862, il commença à se faire connaître en plaidant la cause du Prince Pierre Bonaparte, poursuivi pour le meurtre de Victor Noir en 1870; ses derniers plaidoyers sont ceux en faveur de Pranzini (1887), de Ribeaudeau (procès Wilson) et de Minault (1888).

De Marchi (Émile), écrivain italien, docteur ès-lettres, Secrétaire de l'Académie Scientificolittéraire de Milan, né le 31 juillet 1851, entra de bonne heure dans l'enseignement; depuis 1879, il occupe à l'Académie la place de Secrétaire; il a collaboré à plusieurs journaux politiques et littéraires, y faisant de la critique d'art. Nous avons de lui quelques nouvelles très-appréciées: « Sotto gli alberi »; « Storie di ogni colore »; « Il Cappello del prete ». On lui doit aussi la traduction des Fables de la Fontaine qui est le texte de l'édition de ces fables publiée par Sonzogno, 1886, avec planches et illustrations de Doré; ainsi qu'un ouvrage pédagogique: « L'età proziosa. Precetti ed esempi offerti ai giovinetti », Milan, Hoepli, 1887, 4me éd., id., id., 1888.

De Mariuis (Henri), jurisconsulte et avocat italien; il est auteur de deux essais remarqués: « Saggio critico sulla causa criminosa. Studii di storia e filosofia del diritto penale », Naples, Anfossi, 1885; « Lo Stato secondo la mente di S. Tommaso, Dante e Machiavelli », id., Detken, 1887.

Demarteau (Joseph-Ernest), érudit belge, né à Liège, le 2 avril 1838. M. D. est directeur de l'École normale des humanités à Liège. Nous avons de lui: « Étude sur les Universités allcmandes », Anvers, 1863; « M. Tullii Ciceronis Brutus de Claris oratoribus, texte revu et annoté », Mons, 1867; « L'éloquence républicaine de Rome d'après les fragments authentiques », id., 1870; « Mons capitale du Hainaut par Nicolas de Guise, notice historique, notes et traductions », id., 1871, publié sous les auspices du Cercle archéologique de Mons; « Nouvelles du pays belge >, 1re série, Bruxelles, 1879, 2me série, Liègo, 1884, 3me série, 1888. M. D. a en outre collaboré à la Revue de l'Instruction publique en Belgique, au Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, etc.; citons parmi ses contributions à ce dernier recueil la notice suivante qui a été tirée à part: « Gilles Demarteau graveur et pensionnaire du Roi à Paris, 1722-1776 et Gilles Antoine son neveu », Liège, 1877.

Demarteau (Joseph-Marie-Félix), écrivain belge, né, à Liège, le 21 novembre 1842. Son père avait fondé un des grands journaux catholiques de la Belgique, La Gazette de Liège; M. D. lui succéda, en qualité de rédacteur en chef, en 1857. Il a collaboré, en outre, aux Nouvelles du jour, de Liège, au Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liége, au Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. Enfin, dans ses livres, il s'est montré tour-à-tour historien par ces ouvrages: « Notes et vérification sur quelques chapitres de l'histoire de Liège de I. Henaux », Liège, 1873; « De la décadence des races latines », Bruxelles, 1873; « Liège il y a cent ans », Bruxelles, 1874; « Le chroniqueur Beiner », Liège, 1874; « Notre-Dame de Chevremont », Liège, 1874; « Saint-Hubert, légende et son histoire », Bruxelles, 1877, 2e éd., Liège, 1878; « Vie de Saint-Lambert, écrite par Huebald de Saint-Amand et autres documents du Xe Siècle », Liège, 1879; poète par ses: « Souvenirs », Liège, 1868; « Quatorze nouveaux crâmignons », Liège, 1873, chansons Wallonnes publiées en collaboration avec M. Léon Deliége; et auteur dramatique par « Le fils du solidaire (nom donné en Belgique aux libres penseurs), ou le zouave pontifical », 1867; « La grève de Conquadosse >, 1873; « Goffin, ou la catastrophe de la houillère de Beaujonc », 1875; « Les enfants de J.-J. Rousseau >, 1875; « Une heure de caserne », 1878; « L'école des adultes », 1879, etc.

De Marzo (Antoine-Gualbert), littérateur italien, né à Oria (Pouilles). Affilié à la Jeune Italie, il joua un rôle honorable et actif dans les agitations politiques du Midi de la Péninsule; ce qui lui valut la prison et dix ans d'exil (1849). Lors du triomphe du parti national en 1860, il eut une chaire de littérature. Mais il la quitta bientôt pour se donner entièrement à un ouvrage de commentateur, auquel il employa vingt ans de sa vie. Les trois gros volumes qu'il publia sur la Divina Commedia lui fournirent l'occasion de se lier avec deux Dantophiles passionnés, M. Gladstone et M. Barlow. Nous avons de lui l'exposition d'un système cosmogonique intitulé: « Perpetuità dell'esistente »; les « Elementi di psicologia e logica ad uso delle scuole »; « L'Ebreo », roman historique. M. De Marzo demeure à Florence, où il est occupé dans l'enseignement privé.

De Mattie (Fortuné), éminent philologue italien, professeur de langue et littérature italienne et de philologie romane à l'Université d'Innsbruck, né, à Cavalese dans le Trentin, en 1837. Il enseigna d'abord aux gymnases de Trente et de Rovereto, et dans les programmes de ces deux gymnases, il inséra deux mémoire fluenza sulla coltura morale e religiosa Oratione quæ vulgo fertur Demosthenia motheum ». Il a publié séparément : « ( tica della lingua italiana per uso dell popolari »; « Grammatica greca », tr de la grammaire de Curtius; « Esercizi et « Crestomazia Senofontica », d'après (le professeur Schenkl avait été son 1 Innsbruck, avant d'être appelé à Vienne gine, formazione ed elementi della lingu na », 1869; « Le lettere in Italia prima te, con un'appendice sui varii acciden dalle diverse forme del verbo italiano « Q. Horatii Flacci odarum libri secu men XI genuinum », Vérone, 1871; questione Galileiana >, Trente, 1872; « della lingua italiana », 1872–1882; « F italiana », 1875; « Morfologia italiana ( ciale riguardo al suo sviluppo storico d gua primitiva latina », 1876; « Le odi seppe Parini, con commenti ed un dis 1876; « Grammatica della lingua prove 1880; « Libro di lettura ad uso della prin delle scuole secondarie austro-italiane Letture graduali scelte », Innsbruc Formazione delle parole per derivazio composizione nella lingua tedesca », ic « Raccolta di poesie e prose provenza 1886; « Saggio sulla storia della letter desca », id., id.; « Teorica della prop della lingua italiana », Trento, 1887; « di storia universale. Parte prima: L'an traduit de l'allemand d'Antoine Gindely et Prague, 1889.

De Mauro (Marius), juriscon-ulte professeur d'Université, né, à Catane, Docteur en droit (1868); professeur de que à l'Université de Catane (1876-droit pénal et de procédure (1885-87) versité de Parme. On lui doit: « La c della pena di morte 63 anni avanti C « Il Codico di procedura penale e le criminali »; « Sul moderno materialisi ritto penale »; « La pena perpetua » furto »; « Esposizione sistematica de penale italiano »; « Regime peniten: « Corso elementare di diritto costituzi « Del Senato italiano e della indennit mentare ».

Dembiuska (Hélène), femme-auteur p fille du général Dembinski; on lui doit tres, un livre de « Mémoires sur la jeune fille polonaise », 1841; des « Cau dimanche au profit des domestiques et vriers », 1867; « Une vicille demoise

De Mels (Ange-Camille), philosophe decin italien, né en 1817, à Chieti (A professeur d'histoire de la mélécine versité de Bologne. Élève de Basili comme tous les jeunes napolitains de so

forma d'abord son goût littéraire; ensuite il s mit à étudier les Sciences naturelles et la idecine. En 1848, il enseignait l'anatomie, la hysiologie et l'histoire naturelle à deux cents lèves, lorsque ses concitoyens l'élurent député. Lors de l'invasion de la Chambre des députés par les troupes étrangères du Roi de Naples, M. D. M. montra du courage et de la fermeté. L'année suivante, il préféra l'exil au séjour de Naples, et se rendit à Paris (1849-53), d'où il vint s'établir à Turin (1853-60); et il ne retourna à Naples qu'au moment où la Révolution y triomphait. Depuis 1854, il avait été nommé professeur au Collegio delle Provincie de Turin; en 1860, il fut nommé à l'Université de Maples professeur d'histoire de la médecine; de là il passa, quelque temps après, à occuper cette même chaire à l'Université de Bolome, où il se trouve. M. D. M. réunit aux émimentes qualités du savant celles de l'artiste; plusieurs de ses ouvrages ont eu les honneurs de la traduction en Allemagne, en France et 🗪 Belgique; nous citerons: « Degli Elementi della Medicina », 1865; « Prime linee paalogiche storiche », id.; « I tipi vegetali », 1; « Lettere sulla chimica fisiologica », id.; Dopo la laurea >, 1866-67; « Della medecina perimentale », 1867; « Testa e Bufalini », 870; « I tipi animali », 1872; « Prenozioni », 1873; « Del concetto della Storia della medema », 1874; « Della Medicina religiosa e dei **Pammiferi** », 1874. En 1876, M. D. M. publia deuxième partie de son ouvrage: « I tipi nimali », et, en 1887, à Bologne, une brochure ous le titre de « Rialzare gli studi », avec quelle il a clos la liste de ses œuvres. M. D. M. st un philosophe de l'école de Hegel et c'est · lui que nous devons, en partie, le courant hégélianisme qui a pénétré dans nos univerités de Naples et de Bologne. M. De Meis est membre de l'Académie Pontaniana de Naples.

Demeny (Paul), poète français, directeur de Leune France, revue à laquelle la Vie Littézire a passé une partie de ses abonnés, né, à louai, le 8 février 1844. Il a publié: « Les laneuses », poésies, Paris, Lemerre, 1870; Les Visions », sonnets et poèmes, Lemerre, 873; « La Robe de soie », poème, chez Leterre; « L'Autriche-Hongrie à l'Exposition de 878 »; une nouvelle traduction du Lied de la Toche de Schiller; un acte en vers: « La flèche • Diane », représenté à la Porte Saint-Marin. En collaboration avec G. Izambard, ce nole poète a mis en vers et adapté à la scène rançaise: « La mort d'Ivan le Terrible », la ragédie bien connue du regretté comte Alexis olstoï.

Demesse (Henri), romancier et auteur draatique français, né, à Dijon, le 14 août 1854; fit ses débuts en 1876 à la Gazette; collabora auteuite au Pays, à la Liberté, à la Gazette des

B.,

Etrangers, à l'Estaffette, à la collection de biographies publiées sous le titre de Galerie Contemporaine, aux Chefs-d'œuvre d'art au Luxembourg, à l'Exposition des Beaux-arts, aux Grands peintres français et étrangers, au Musée pour tous, au Clairon, au Gaulois, au Journal illustré, au Matin; et depuis 1884, il publia toute une série de romans; citons: « Le vin, le jeu, la femme », 1879; « Les Récits du père Lalouette », 1881; « Gant-de-fer », 1883; « Un martyre », 1884; « La Petite Dufresnoy », 1885; « La Fiancée du condamné », 1886; « Le Baron Chocquart », publié d'abord sons le titre: « Le Bâtard parricide »; « Monsieur Octave », « le Stigmate rouge », 1887 »; « Les mères rivales »; « L'affaire Lebel »; « Les trois duchesses »; « Le testament du général », 1888; « Zizi », conte pour enfants, etc. Comme auteur dramatique, on a de lui : « Le veuvage de Pierrot », monologue, 1874; « Partie brouillée », vaudeville, 1883; « Le Drame des Charmettes », pièce en cinq actes et six tableaux, 1887, tirée du roman « Le Baron Chocquart », et fondée sur la suggestion hypnotique. Depuis avril 1888, M. D. est membre du Comité de la Société des gens de lettres.

Demeur (Adolphe-Louis-Joseph), jurisconsulte belge, né, à Mons, le 23 décembre 1827. Avocat près la Cour d'appel de Bruxelles et membre du Conseil provincial du Brabant, M. D. a longtemps fait partie de la Chambre des Représentants; il y défendait l'opinion démocratique, qu'il servit aussi dans les brochures dirigées contre l'augmentation du capital de la Banque nationale (Bruxelles, 1863); l'expédition belge au Mexique (id., 1864); la loi sur l'expulsion des étrangers, id., id. En 1877, il fit paraître à Bruxelles une édition refondue du « Code politique de la religion », que feu Delebecque avait publié en 1849, et l'ouvrage a été de nouveau imprimé par ses soins en 1881. On a encore de M. D.: « Les chemins de fer français en 1860, statuts des compagnies, . notices historiques, situation financière », Bruxelles, 1860; « Les Sociétés anonymes de la Belgique en 1857, collection complète des statuts en vigueur avec une introduction et des notes », id., 1859, ouvrage continué jusqu'en 1873, id., 1874; « Les sociétés commerciales de la Belgique. Actes et documents à partir de la mise en vigueur de la loi du 18 mai 1873 jusqu'au 1er janvier 1876 », id., 1877, grande publication que l'auteur tient à jour par des suppléments. Ces livres et les rapports sur les budgets présentés à la Chambre par M. Demeur lui ont donné une grande autorité dans les questions financières.

De Michelis (Pierre), littérateur italien, professeur d'histoire et de géographie au Lycée de Ravenne, né, à Alba (Piémont), en 1840; docteur ès-lettres (1861); professeur à Ravenne (id.) a composé plusieurs traités d'histoire à l'usage des écoles. On lui doit: « Lezioni di Storia Universale ad uso dei Licei e degli Istituti tecnici ». La première partie (histoire de la Grèce et de Rome) est arrivée à la 4<sup>me</sup> édition; la seconde partie (moyen-âge) à la 3<sup>me</sup>, ainsi que la troisième partie (Histoire moderne). Nous avons de lui des abrégés de ces traités, qui ont déjà paru en deux éditions successives, ainsi qu'une série de leçons sur l'histoire de l'Italie. M. De M. annonce qu'il va refondre son ouvrage: « Lezioni di Storia Universale » en l'augmentant et en le corrigeant.

Demmin (Auguste), écrivain d'art allemand, né le 1er avril 1823, à Berlin; à l'âge de 17 ans, il se rendit à Paris, où il acheva ses études universitaires. Depuis 1872, il demeure à Wiesbaden. Il a fait de longs voyages en Europe et en Asie: il est un grand collectionneur de pièces de poterie et d'armes. Collaborateur principal, pour la partie allemande, de l'Histoire des peintres de toutes les écoles de Charles Blanc (14 vol., 1849-75), il a publié l'Encyclopédie des Beaux-Arts plastiques (1872, en 5 vol. avec 6000 gravures); « Encyclopédie de céramique monogrammatique », Paris, 1873; « Encyclopédie d'armurerie avec monogrammes », 1869, ouvrage qui a été traduit en allemand; « Keramick Studien », Leipzig, 1881; « Die Kriegswaffen in ihrer historischen Entwickelung », 1869; « Handbuch der bildenden und gewerblichen Künste », 1877-79; « Das Tragikomische in der Gegenwart », 1880; « Romantrilogie », 1884.

Demogeot (Jacques-Claude), écrivain français, ancien professeur de rhétorique au lycée Saint-Louis, retraité depuis quelques années, né, à Paris, le 5 juillet 1808. On lui doit: « Étude sur Pline le jeune »; « Histoire du Collège de Lyon »; « Roméo et Juliette. Étude d'après Shakespeare », drame, 1852; « Les Lettres et l'homme de lettres au XIX siècle », 1856, couronné par la Société des gens de lettres; « Histoire de la littérature française depuis son origine jusqu'à nos jours », 1852, plusieurs éditions; « La Critique et les critiques de la France », suivi de « Paris nouveau », poème, 1852; « Tableau de la littérature française au XVIIe siècle >, 1859; « Contes et nouvelles », en vers, 1862, sous le pseudonyme de Jacques; la traduction en vers de la l'harsale de Lucain, 1866; « Textes classiques de la littérature française », en deux volumes, 1866-68; « Notes sur diverses questions de métaphysique et de littérature », 1878; « Histoire des littératures étrangères, considérées dans leurs rapports avec le développement de la littérature française », 1880, en deux vol.; « Francesca da Rimini », étude sur Dante et Silvio Pellico, 1882; « Textes classiques de la littérature française », 1883.

Demole (Eugène), savant suisse, né, le 22

décembre 1850, à Genève, dont il fréquenta le Collège et l'Académie. N'ayant point de perchant pour la carrière que M. Emile Demok. son père, célèbre prédicateur évangélique, avail embrassée, il se rendit en Allemagne pour poursuivre les études de chimie; d'abord l'Université de Kiel, puis dans le laboratoire de Bunsen à Heidelberg, il fit des recherches sur le brome, l'étyline et les hydrocarbures qui lui valurent le doctorat et qui parurent asses remarquables pour être insérées aux Annales de Chimie de Berlin (1873-79) et au Bulletin de la Société Chimique de Paris. Malgré ces succès si brillants, il ne tarda guère à se tour ner vers les études d'histoire et d'archéologie La Suisse le regarde aujourd'hui comme un de ses meilleurs numismates, comme le successem d'Arnold Morel Fatio pour ce qui regarde les Cantons romands. On lui doit: « L'atelier monétaire des Comtes de Genève à Annecy », Genève, 1883; « Lo trésor de Saint-Cergues sur Nyon, id., 1884; « Les maîtres, les graveurs et les essayeurs de la monnaie génevoise de 1535 t 1792 », id., 1885; « Histoire monétaire de Genève de 1535 à 1792 », id., 1887; « Jetons inédits de Savoie, de Genève, de l'Évêché de Genève et de Vaud », id., id.; « Arnold More Fatio », notice biographique. Plusieurs des ou vrages de M. D. ont paru d'abord dans les re vues et bulletins de sociétés de numismatique suisses et françaises.

De Molinari (Gustave, baron), illustre économiste belge, né, à Liège, le 3 mars 1819. Il vint fort jeune à Paris, et ne retourna à Bruxelles qu'en 1851, pour y enseigner l'économie politique au Musée de l'Industrie. Par la suite, il devint un des écrivains les plus assidus à l'Économiste Belge et au Journal des Débats de Paris. Trèsoriginal dans ses aperçus, franchement libéral M. D. M. est un savant aux idées précises au style limpide. Son œuvre est très-complète elle se compose des ouvrages suivants: « Des moyens d'améliorer le sort des classes labe rieuses », 1844; « Etudes économiques », 1846 « Histoire du tarif: les fers et les houilles » 1847; « Les céréales », id.; « Les soirées de la Rue Saint-Lazare », 1849; « Les révolutions et le despotisme », 1852; « Cours d'économis politique », en deux vol., 1855, ouvrage classique et fondamental; « Conversation sur le commerce des grains », 1855; « L'abbé de Saint-Pierre, sa vie, ses œuvres », 1857; « De l'enseignement obligatoire >, 1859; « Lettres sur la Russie », 1861, nouv. édit. refondue en 1877 « Napoléon III publiciste », 1861; « Question d'économie politique et de Droit public », id. « Le mouvement socialiste et les réunions publiques avant le 4 septembre 1870 », 1871; « Les clubs rouges pendant le siège de Paris », id. « La république tempérée », 1873; « Lettre sur les États-Unis et le Canada adressées

Fournal des Débats, Paris, Hachette, 1876; t L'évolution économique », Paris, 1880; « L'Irhade, le Canada, Jersey » lettres adressées au Fournal des Débats, Paris, Dentu, 1881; « L'érolution politique », id., 1885; « Les lois de 'économie politique », id., 1886; « Au Canada et ax Montagnes Rocheuses, en Russie, en Core, à l'Exposition d'Anvers », lettres adressées u Journal des Débats, Paris, Reinwald, 1885; : Panama », id., 1887; « La morale économiue », 1888. Nous avons aussi un livre écrit sar son frère et qu'on lui a attribué: « La gaerie des financiers belges ». Comme aussi il a . son budget actif deux livres parus sous le oile de l'anonyme: « Les limites de la Belgiue », Bruxelles, 1853; et « La conquête de Chine », id., 1854. M. D. M. a collaboré aussi n Journal des économistes de Paris, dont il st maintenant rédacteur-en-chef; il a fondé leux journaux qui sont disparus: L'Économiste elge et La bourse du travail. M. D. M., est aembre de l'Institut de France.

De Monge (comte DE FENAL, Léon-Charles), ittérateur belge, né, à Dinant, le 2 février 1834. f. Léon de Monge débuta, croyons-nous, dans es lettres, au journal La Belgique, par une « Noice sur Béranger », qui parut ensuite à part, sruxelles, 1858, et fut annoncée comme le prenier fascicule d'une « Galerie des courtisans et avoris du peuple », qui n'a point été continuée. I publia plus tard « Un Essai sur les deux preniers siècles de l'Université de Louvain » (uniersité où il professe aujourd'hui), Bruxelles, 864; puis vinrent une « Étude sur Sainte-Beue », Bruxelles, 1872 (5° et dernière éd.); les diférentes parties du « Sommaire du cours d'hisoire de la littérature française », donné par auteur: (XVIIIe siècle), Louvain, 1878, 2º éd., 881, 3° éd., 1888: (XVII° siècle), Louvain, 1879, • éd., 1883; et des belles « Études morales et ittéraires sur les épopées et romans chevaleresues », Bruxelles, 1887.

De Mont (Charles-Marie-Polydore, connu sous nom de PoL), écrivain belge; depuis 1886, rofesseur d'histoire générale des littératures l'Académie Royale des Beaux-Arts d'Anvers, un des fondateurs de la Société littéraire Taalerbond, né, à Wambeek-lez-Ternath, province e Brabant, le 15 avril 1857. Outre sa collaoration au Monde Poétique (Paris), à la Revue yonnaise (Lyon), à la Revue Provençale (Mareille), au Petit Toulonnais, au Semeur (Paris), la Zeitschrift für Vergleichende Litt. de Bern, à la Revue des Traditions populaires (Pais), à toutes les revues néerlandaises de la lelgique, et surtout à la Volkskunde, revue de olk-lore qu'il fonda en 1887, au Jong Vlaaneren, au Toust, à la Nederlandsche Dichthalle iont il a été le principal rédacteur, on lui doit ijà une longue série de publications en langue lamande, dont nous donnons ici les titres en

į.

français: « Branches de lierre », 1877; « Vérité et vie », Bruges, 1877; « Vie de jeune homme », 1878; « Le premier homme », 1879; Étoiles filantes », 1879; « Finneken », nouvelle enfantine, 1878; « Poésies », 1880, volume couronné. (Il se maria la même année, avec Mile Marie van der Hulst, qu'il a chantée sous le nom d'Ophélie, trois mois après avoir remporté le grand prix national de 5000 francs de littérature néerlandaise); « Chansons printanières », 1881, avec portrait; « Loreley », 1882; « Idylles », 1882; « Idylles et autres poésies », 1884; « Au Nord et au Sud », 1887; « Zanna », pièce en vers, 1887; « Hommes et livres », études de critique littéraire, 2 volumes, 1888, etc.

Denais (Joseph), écrivain français, commandeur de l'ordre du Christ, chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand, membre de l'Académie héraldique italienne, membre du Comité d'administration des journalistes parisiens, né, à Beaufort (Maine et Loire), le 21 octobre 1851. Il débuta par l'« Hôtel Dieu de Beaufort », 1871; en 1872, il remplaça Eugène de Mirecourt dans la direction de l'Écho de l'Ouest; en 1873, il était le rédacteur en chef du Stephanis, journal quotidien de Saint-Étienne; en 1876, il fut appelé par Monseigneur Dupanloup à Paris pour y fonder La Défense, qu'il dirigea jusqu'en mai 1887; il fonda alors l'Observateur français pour défendre la politique et les idées personnelles de Léon XIII et montrer que le catholicisme est l'ami de la science et de la vraie liberté; il s'en est retiré le 1er mai 1888. Il a collaboré au Journal de Rome, au New-York Herald, au Moniteur de Rome, au Figaro, au Correspondant, à la Revue de l'Anjou, au Répertoire archéologique, au Bulletin des bibliophiles, à la Revue du Maine, aux Mémoires de la Societé des Antiquaires de Normandie, aux Lettres de Monseigneur Dupanloup sur le Centenaire de Voltaire, à la retentissante brochure: « La Situation du Pape et le dernier mot sur la question romaine », qui passe pour avoir été inspirée par Léon XIII et qui fut imprimée par lui et par le comte Charles Conestabile à Paris, chez Plon, en 1881. On lui doit en outre: « La Franc-maconnerie », Paris, 1884; « Monseigneur Dupanloup », biographie et souvenirs, 1878, signé J. Hairdet; deux petits romans: « Le Baron de Koenig », 1877, signé Jacques de Fontenelle, et « Le Kourigan »; plusieurs poésies et des ouvrages historiques: « Le Pape des halles », 1872; « Les victimes de Quiberon », 1873; « L'Abbaye de Chaloché », Angers, id.; « Monographie de Nôtre-Dame de Beaufort », 1875; « Hugues Pelletier », Angers, 1874; « L'Abbesse Louise de Bourbon >, 1875; « L'Armorial général de l'Anjou », 1885, 3 vol.

Denanath Banerjea, savant et pédagogiste hindou établi à Cuttack, où, depuis 1873, il n'a cessé de travailler pour le bien public, soit dans le domaine de l'éducation, soit dans celui de l'économie nationale en ce qui se rapporte au Bengale et surtout au district de Cuttack. Il a publié, en bengali: « Tattwa-Nirnaya », (Recherche de la vérité, en deux parties); « Gurugîta »; « Utsahata Kabya »; « Nánábisayini Prabandha »; « Diputy-Bibhuti-jog »; et en anglais, une brochure personnelle sous le titre: « The success of my efforts », Cuttack, 1887.

Denayrouze (Louis), homme de lettres français, ingénieur, député à l'assemblée nationale sous le ministère de Jules Ferry (qui fut renversé en 1885), rédacteur de la revue dramatique à la République française, né, le 17 mai 1848, a publié: « La Poésie de la science », poème, 1879; « Le Socialisme de la science, essai d'économie politique positive », 1881.

Deniker (Joseph), savant français, bibliothécaire en chef au Muséum d'histoire naturelle de Paris, membre de plusieurs sociétés scientiques, né, le 6 mars 1852, à Astrakan, en Russie, de parents français. Il a fait ses premières études au lycée de sa ville natale, puis à l'Institut Technologique de Saint-Petersbourg; d'où il est sorti avec le grade d'ingénieur technologiste de première classe en 1874; fit un voyage en Crimée, en Transcaucasie et dans la Perse septentrionale pour l'étude des gisements de pétrole, puis en Dalmatie, pour ses études anthropologiques. Après avoir visité l'Europe, et appris, outre le français et le russe, huit langues vivantes (l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, le polonais, le serbe et le hollandais), il se fixa à Paris, où il se consacra spécialement à l'étude des sciences naturelles; licencié ès-sciences naturelles en 1882, docteur en 1886, il a collaboré à un grand nombre de publications scientifiques, relatives à l'anthropologie, à la zoologie, à la botanique et à la géographie; parmi ses écrits, citons: « Observations et mensurations sur les Nubiens », 1880; « Les Krivosciens », 1882; « Les Ghilians », 1883; « Les Araucaniens du Jardin d'Acclimation », 1883; « Étude sur les Kalmouks », 1883-84; « Sur les Boschimans exposés à Paris >, 1886; « La population de la Dalmatie », 1886; « Anthropologie et Ethnographie des Fuégiens » (t. VIIe de la Mission scientifique du Cap Horn), on collaboration avec le Dr Hyades, un vol. en 4°, 1889; « Sur l'Orang et Chimpansé exposés à Paris », 1883; « Sur les fœtus de Gorille et de Gibbon », 1884-85; « Recherches anatomiques et embryologiques sur les singes anthropoïdes », thèse doctorale, ouvragé auquel a été décerné le prix Broca, en 1886; «Atlas-manuel de botanique», 200 pl., Paris, 1886; il a collaboré, depuis 1883, au Dictionnaire de Géographie Universelle de Vivien de Saint-Martin-en ce qui regarde l'Asie Centrale, l'Extrême-Orient et la Malaisie.

De Nino (Antoine), polygraphe italien, p seur de littérature italienne et archéologue à Pratola Peligna (Abruzzes), en 1836, appa à la catégorie des self-made men; de famille pauvre, il doit tout à son énergie native; conduisit jusqu'à l'enseignement. Voici la des ouvrages de cet écrivain remarquable: abruzzesi », vol. I, Florence, Barbèra, vol. II, id., id., 1881; vol. III, id., id., vol. IV: Sacre leggende, id., id., 1887; ciole letterarie », deux vol., Carrabba, 188 « Saggi di canti popolari sabinesi », Trinchi, 1869, la deuxième édition est épu « Nomenclatura di geografia fisica », ] Trinchi, 1871; « Il lavoro fa l'oro e lo : gno è il primo guadagno », Turin, Pa 1872; « Errori di lingua italiana che son in uso », 3me édition, Loescher, 1886; « chi amori grammaticali e filologici », Cas dino, De Arcangelis, 1886; « Sommario b fico di artisti abruzzesi », id., id.; « Dir doveri del cittadino » à l'usage des écol condaires, 2me éd., Turin, Loescher, 1884; dio nelle tradizioni popolari di Sulmona » salbordino, De Arcangelis, 1886; cette ét été traduite en allemand par le professeur zinger dans la Gazette de Weser; « Stuc Pedagogia ed Etica »; « Un anno tra vole », livre pour l'enfance. Sous presse volume des « Usi e costumi abruzzesi », que « I miei capelli grigi », roman. M. ] est membre de l'Institut archéologique d'A gne et de celui de Moscou. Il est aussi il teur des fouilles que d'après ses plans o: tique près de Corfinium.

Denis (Ernest), historien français, profe à la Faculté de lettres de Bordeaux, ne janvier 1849, à Nîmes; il a publié: « H la guerre des Hussites », 1878; l'« Hi des littératures des Slaves du Sud », t du Russe, 1880; « L'origine de l'Union de res bohêmes », 1882; « Georges de Podièb 1886; « Chute de l'Indépendance bohême vol., 1888-89.

Denis (Hector), sociologue belge, né, à ne-le-Comte, le 29 avril 1842. Reçu avc près de brillantes études, il est actuell un des conseils de l'administration comp de Bruxelles. Nous avons de lui des publiées dans les Pandectes belges, des a au Moniteur industriel sur la responsabili patrons en cas d'accidents aux ouvriers; i surtout fait connaître par des travaux d'éco sociale qui lui ont valu d'abord une chair cours publics institués par la ville de E les, puis deux chaires à l'Université de pitale belge. Journaliste à ces heures, il part à la rédaction de la Liberté int de forme de Bruxelles et de la Philosophie p fondée par feu Littré, à Paris, laquelle co des ouvrages remarquables de M. D. Nous

blui: « L'organisation représentative du trail », Bruxelles; « L'induction statistique et
is fondements physiologiques de notre civilisaien industrielle », id., 1881; « La crise agrile, histoire des prix en Bolgique », id., 1885;
is L'alimentation et la force du travail, étude
il sociologie biologique comparée », id., 1887;
is De la constitution de la morale positive »,
id., 1887. M. D. a soutenu, devant la Commision du travail officiellement instituée en Belgique, la nécessité d'une législation internationais du travail; cette question importante sera
itudiée par le Conseil fédéral suisse à Berne,
in septembre 1889.

Denis (Jacques-François), écrivain français, rofesseur à la faculté de Caen dont il est le oyen, membre correspondant de l'Académie des ciences morales et politiques, né, à Corbigny Nièvre), le 11 février 1821. On lui doit quelques avrages vraiment remarquables: « Histoire des néories et des idées morales dans l'antiquité », 856, en deux vol.; « La Philosophie d'Oriène », 1883; « Esprit et constitution de la omédie aristophanesque », 1885; « La Coméie grecque », en deux vol., 1887, et plusieurs némoires dans les Annales de la Faculté des attres de Caen.

Denis (Théophile), écrivain français, chef de ureau au Ministère de l'Intérieur et inspecteur le l'enseignement des sourds-muets, né, le 15 wril 1829, à Douai. Il a publié des romans, le l'histoire locale, une dizaine de volumes sur es expositions des beaux-arts, des nouvelles, lont quelques-unes rappellent, par leur parfum le terroir, les jolis contes du regretté Charles Deulin. Dans une autre branche, on doit signaler es écrits sur l'enseignement aux sourds-muets, lont quelques-uns ont été traduits en plusieurs angues; citons: « Les institutions nationales le sourds-muets et le Ministère de l'Intérieur »; : L'enseignement de la parole aux sourdsauets »; « Les Conseils généraux et les instiations de sourds-muets »; « Les artistes sourdsmets aux expositions des beaux-arts », etc.

Denoy (Emmanuel Doven dit), écrivain franais, administrateur à l'octroi de Paris, né, le B janvier 1844, à Paris; collaborateur de l'anien Gaulois et de l'Indépendance Belge, il a uit paraître chez Calmann Lévy et chez Ollenorff des romans et des nouvelles qui ont proait de l'effet. Citons: « Mademoiselle Clams », 1880; « Par les femmes », 1882; « Meridès Pepin », 1683; « Le premier cheval de allienne », 1883; « Somuska »; « Madame L. L. », 1888; « Folles années », 1889.

Densusianu (Nicolas), avocat et écrivain rounain, né, à Densus dans les Siebenbürgen de Transylvete, en 1846; il fit ses études Blasendorf et à Hermannstadt, et il exerça, endant quelques années, au barreau de Krontadt (Autriche); en 1877, il s'établit à Bucarest, où il se consacra spécialement aux études historiques, entreprenant de nombreux voyages à la recherche des sources et des documents de l'Histoire Roumaine, en Transylvanie, en Croatie et en Italie, sans négliger la Sicile. En 1886, l'Académie des sciences de Bucarest lui confia l'édition des Sources Diplomatiques de l'histoire roumaine dont le premier volume, qui contient les « Documente privitore la istoria Rumanilor », jusqu'à l'année 1345, a déjà paru. Citons encore: « Les Roumains du Sud (Macédoine, Thessalie, Épire, Trace, Albanie) », Bucarest, 1877; « Cercetari istorice in Archivele si Bibliotecele Ungariei si Transilvaniei », id., 1880; « Revolutiunea lui Horia in Ungaria si Transilvania (1784-85) scrisa pe basa documenteloru oficiale », id., 1884; « Note critice a supra scrierei d-lui Xenopol Teoria lui Roesler », id., 1885; « Monumente pentru istoria Terei Fagarasului culese si adnotate », id., 1885.

Denton (Rev. Guillaume), théologue et publiciste anglais, commandeur de l'ordre du Saint-Sauveur de Takhova et Grand-Croix de l'ordre de Saint-Saba de Serbie, né, au mois de mars de l'année 1815, à Newport dans l'île de Wight; il entra dans la carrière ecclésiastique, et fut nommé, en 1850, au vicariat de Saint-Bartholomew, Crippleton, près Londres. Il a publié: « On the Displacement of the Poor by Metropolitan Railways >, 1861; « Commentary on the Gospels in Communion Office >, 3 vol., 1860-63 (trois éditions); « Commentary on the Epistles in Communion Office », en 2 vol.; « Commentary on the actes of Apostles », en 2 vol.; « Commentary on the Lord's prayer », 1864; « Servia and the Servians », 1862; « The Christians of Turkey >, 1963 (trois éd., traduit en allemand et en serbe); « Montenegro, the people and their History >, 1877; « St. Giles Without, Cripplegate, a history », 1862.

Dentu (Édouard). Sous ce nom continue l'ancienne maison éditoriale qui avait été léguée à monsieur Édouard Dentu, né, à Paris, le 21 octobre 1830, mort, à Passy, le 13 avril 1884. Dans ces dernières trente-cinq années la maison Dentu a publié plus de 5000 ouvrages nouveaux, romans surtout. Parmi les plus grands succès de vente de cette maison, on cite les Iambes et Poèmes de Barbier, la Sorcière de Michelet, le Bossu de Féval, la Réforme sociale de Le Play, la Journée de Sédan du général Ducrot, Mademoiselle Giraud ma femme de Belot, Jack et les Aventures de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, la Fille de Roland de H. De Bornier, le Voyage au pays des Milliards de Tissot, Monsieur le Ministre de Claretie, etc.

Deuza (le rev. P. François), astronome italien, directour de l'Observatoire de Moncalieri, entra dans l'ordre des frères barnabites et se vous aux scionces physiques. Nous avons de lui: « Le stelle cadenti dei periodi di novembre 1868 ed agosto 1869, osservate in Piemonte ed in altre contrade d'Italia », id., 1870; « Osservazioni delle meteore », id., 1873; « Il Commodoro Maury e la corrispondenza meteorologica delle Alpi e degli Appennini », id., 1875; « Studii sulla climatologia della Valle d'Aosta », 1877; « Le stelle cadenti del periodo di agosto 1885 », id., 1886. L'édition de l'ouvrage du rev. P. Socchi, L'unità delle forze fisiche, Milan, Treves, 1885, est précédée par une exquisse biographique du savant jésuite due au Père D. qui a collaboré à l'Annuario Scientifico de Treves (Milan) et à la Rivista Scientifico-industriale de M. Vimercati. Les études du Père D. sur les étoiles filantes sont fort appréciées à l'étranger.

Deotyma, nom de plume d'une célèbre femme poète polonaise, Mme Hedvige Luszezewska. Mme L. est née en 1835 à Varsovie; sa mère Nina était elle-même auteur remarquable, son père Venceslas L. était un économiste distingué. Elle débuta à l'âge de 16 ans par des impromptus en vers, qui obtinrent le plus grand succès. Dans les années 1854-58, ont paru en doux volumes ses premières poésies, dont quelques unes improvisées. Suivirent: « Tonuzia », 1858; « La Pologne poétique », 1859; « La guerre des géants »; des poèmes dramatiques : « Vanda »; « Boleslas le grand »; « La fiancée de l'Ogrodicniec »; des romans, entr'autres : « Les prisonnières Tatares ». Les ouvrages de M. D. se font remarquer par leur force, surtout les drames.

De Paepe (César), médecin et sociologue belge, ne à Ostende, le 12 juillet 1842. Il fait partie de plusieurs sociétés médicales et a donné d'intéressants articles à bon nombre de publications scientifiques, mais le sociologue est infiniment plus connu que le médecin. M. De P., en effet, est un des chefs du mouvement rationaliste et socialiste contemporain. Dès 1861, alors qu'il était étudiant à l'Université de Bruxelles, il collabora à La Tribune du Peuple de cette ville. En 1864, il fut, à Londres, l'un des fondateurs de l'Association internationale des travailleurs; et depuis un quart de siècle on l'a trouvé mêlé à toutes les agitations politiques et sociales de son pays. Nous renvoyons le lecteur désireux de bien connaître M. De P. au beau livre de M. Emile de Laveleye sur le Socialisme contemporain et à l'Histoire du Socialisme de M. Bénoît Malon, deux ouvrages pour la rédaction desquels le célèbre socialiste belge, qui possède une bibliothèque spéciale fort riche, a fourni aux auteurs de précieux matériaux. M. De P. avait annoncé, il y a de nombreuses années, la publication d'un grand ouvrage en quatre volumes qui devait être intitulé « Considérations et Recherches sur le problème social au XIX siècle »; il faut regretter que l'ouvrage n'ait point paru et que l'activité de l'écrivain se soit prodiguée en menus travaux et surtout dans le journalisme. Un certain nombre d'étain publices par M. De P. dans la presse été tirées à part, parfois avec quelques mod cations; nous citerous parmi les plus inter santes: « Les Malthusiens », extrait du jour L'Égalité, de Genève, 1869; « Untersuchung über die Grundprincipien der Socialækonomie extrait de la revue Die Zukunft, de Berlin, 187 Die sociale Wissenschaft nach Colins und Potter », extrait du Jahrbuch für Sociale senschaft, de Zurich, 1880; « De l'excès de tr vail et de l'insuffisance d'alimentation dans classo ouvrière », extrait de la Rerue socialis de Lyon, 1880, et traduit en néerlandais et italien. Nous ne pouvons nous arrêter aux di cours qu'il a prononcés ni aux rapports qu'il présentés dans les congrès, bien que M. Emi de Laveleye signale comme remarquables la rapports rédigés par M. De P. de 1867 1869 sur les principales questions mises à l'ord du jour des congrès de l'Internationale. Me nous connaissons encore de lui un opuscule sign du pseudonyme Isengrin: « Examen de quelqui questions sociales », Bruxelles, 1866; une be chure, écrite avec MM. Renard et Coppes fort substantielle en ses trente pages, sur l' « H stoire des facultés Universitaires en Belgique depuis la fondation de l'ancienne Université Louvain », Bruxelles 1868; une bonne étu d'hygiène professionnelle et sociale: « Over de ziektens der schoenmakers en hunne Vroegt dige deed >, Anvers, 1874; un « Essai si l'organisation des services publics dans la 8 ciété future », Bruxelles, 1874, resté malhe reusement inachevé, de même qu'un « Cou d'économie sociale », dont quelques leçons se lement ont paru en 1875-1876 dans le journ L'Économie Sociale, de Bruxelles; enfin des excellentes préfaces, écrites l'une pour la 🗷 duction du Bastiat-Schulze de Lassalle, donn en 1881 par M. lle Eugénie Dumont sous le pseud nyme d'Eugène Monti, l'autre pour Le logeme de l'ouvrier et du pauvre en Belgique qu'a fi paraître, en 1888, M. Louis Bertrand. Constato en terminant que la Bibliographie Natione (belge) fait à tort de M. De P. le co-ti ducteur de trois livres de Tchernychewski: Q faire? - Lettres sans adresse. - L'économie ; litique jugée par la science; l'écrivain belge, q d'ailleurs n'entend point le russe, s'est borné donner des notes au traducteur, Alexis Tvé tinoff. Il n'est pas non plus l'auteur d'une bi chure sur l'idée d'une législation internations du travail, publiée à Bruxelles en 1880, brochu qu'on lui a attribuée dans ledit ouvrage.

De Pasquale (Gaétan), homme de lettres magistrat italien; Conseiller à la Cour de Casation à Florence, né, à Licata (Sinde), en 185 Tour à tour romancier dans: « Piccarda », no velle, publiée en 1838; poète dans un volus de « Primi Canti »; journaliste au Giornale

inee, lettere ed arti de Palerme, de 1840 à 38, il devint un des fondateurs du Cittadino, et à dire du premier journal qui parût à Parme lors de la révolution de 1848. Député, insite exilé, il alla se réfugier en Piémont, cû collabora à l'Opinione de Turin; il traduisit en est l'Euphorion de Gregorovius, et les Conmplations de V. Hugo; il publia aussi un pet volume sous le titre: « Cronaca italiana del 369 » et « Majone », tragédie qui fut jouée, rec succès, à Turin. En 1860, il alla rejoindre aribaldi en Sicile et entra dans la Magistrature il est encore. Il a été membre du Parlement alien à deux reprises.

Depasse (Hector), publiciste français, consiller municipal de Paris, organisateur de la Commission de l'Histoire de Paris pendant Révolution », né, à Armentières (Nord), en 343. Il a collaboré au Journal de Paris, à Arenir National, au Siècle, à la République rançaise, à la Nouvelle Revue, à la Revue bleue; a publié: « Paris, son maire, sa police », 381; « Le Cléricalisme », 1877; « Carnot », 380; sept biographies dans la Collection des cé-brités contemporaines; « Léon Gambetta, De revcinet, Paul Bert, Spuller, Challemel-Lacour, lenri Martin, Ranc ».

De Pauw (Napoléon), magistrat, érudit et istorien belge, né, à Gand, le 26 septembre 335. Fils de l'avocat Napoléon-Léon-Bernard B Pauw qui fut échevin de la ville de Gand professeur à l'Université de cette ville, et stit-neveu de Liévin Bauwens, un célèbre inastriel auquel nous devons, bien plus qu'à Rihard-Lenoir, l'importation sur le continent des achines à filer le coton inventées en Angleerre à la fin du siècle dernier, M. de P. apartient à une vieille famille patricienne dont . noblesse a été officiellement reconnue par le invernement belge actuel. Ancien procureur 1 Roi à Bruges, il est aujourd'hui avocat-géiral près la Cour d'appel de Gand. M. Napoon de Pauw collabore à La Belgique judiciaire, i Nederlandsch Museum, aux Annales de la Sosté d'émulation de Bruges, à la Biographie namale publiée par l'Académie Royale des Sciens, des lettres et des beaux-arts de Belgique, la Grande Encyclopédie que dirige à Paris M. mille Dreyfus, député de la Seine, etc.; et a de lui de nombreuses études, intéressans, sur l'histoire de la littérature néerlandaise moyen-âge. Elles le désignaient, l'un des emiers, pour faire partie de l'Académie Royale mande instituée récemment en Belgique et nt il a été le président en 1888. La savanto mpagnie a reçu d'importantes communications M. de P.; nous citerons tout particulièreant le discours qu'il y a prononcé le 29 démbre 1500 et qui a été publié en brochure, ec un appendice de pièces justificatives, sous titre: • De vlaamsche Academie der Arte-

velden-eeuw », Gand, 1888. C'est une large esquisse du mouvement littéraire flamand au XIVe siècle, ce siècle des grands communiers auxquels M. de P. veut ériger un véritable monument. Depuis de longues années, en effet, continuant une œuvre de réhabilitation entreprise par le regretté professeur gantois Lenz, il fouille les dépôts d'archives de la Belgique, de la France et de l'Angleterre pour rassembler les documents relatifs à Jacques et à Philippe van Artevelde; déjà ses recherches ont bouleversé tout ce qu'on croyait savoir des deux tribuns populaires et l'ont fait nommer membre de la Commission Royale d'histoire. La notice consacrée à la femme de Jacques van Artevelde, Catherine de Coster, dont il a retrouvé le véritable nom et raconté la vie dans la Biographie nationale; les comptes contemporains de la ville de Gand, qu'il a publiés avec l'aide de M. Jules Vuylsteke, Gand, 1872 et années suivantes, et les ordonnances des échevins de Gand au XIVe siècle, Gand, 1885; son excellente étude sur « La Conspiration d'Audenarde sous Jacques van Artevelde >, Gand, 1878; les beaux-articles « Jacques et Philippe van Artevelde » données par lui à La Grande Encyclopédie de Paris; les communications qu'il a faites à la Commission Royale d'histoire ont causé une profonde sensation, ot l'on attend avec impatience l'apparition du « Cartulaire des Artevelde au XIVe siècle », que la Commission d'histoire l'a chargé de publier et qui comprendra un nombre considérable de chartes inédites, de notes et de tableaux généalogiques d'une énorme importance pour la biographie des grands démocrates flamands et pour l'histoire de la Flandre à l'époque de la guerre de Cent-ans; la Commission a autorisé en outre l'auteur à faire imprimer un curieux manuscrit, l'« Obituaire de Saint-Jean », nécrologe de la paroisse qu'habitait Jacques van Artevelde. M. de P. achève aussi en ce moment un ouvrage consacré à son grand-oncle Liévin Bauwens, ouvrage qu'il rédige presque exclusivement d'après des papiers de famille et des documents authentiques, et qui éclairera d'une lumière complète la vie, encore fort obscure en certains points, du précurseur flamand de Richard-Lenoir.

De Petra (Jules), écrivain et archéologue italien, directeur du Musée National de Naples, membre de l'Académie des Lincei, professeur à l'Université de Naples, né, à Casoli (prov. de Chieti), en 1841. Ayant été remarqué par M. Fiorelli en 1864, il quitta ses études de Droit pour se dédier à l'archéologie en l'étudiant sur place à Pompéi et au Musée. En 1864, il fut nommé directeur des fouilles pour le Midi de l'Italie et lorsqu'on fonda à Pompéi, en 1868, l'école d'archéologie, il en rédigea le journal. En 1872, il fut nommé, à la suite d'un concours, professeur d'archéologie à l'Université et di-

recteur des Musées de Naples en 1875. Nous devons à ses recherches: « Le tavolette cerate di Pompei », ouvrage inséré aux actes de l'Académie des Lincei de Rome, et une collaboration assidue au Museo d'antichità classiche italiane, édité par Loescher à Florence et dirigé par D. Comparetti. Nous lui devons aussi une série de « Cataloghi del Museo Nazionale di Napoli »; « Tesoretto di denari tornesi trovati in Napoli » (mémoire extrait des Actes de l'Académie Royale d'Archéologie, littérature et beauxarts, XII, vol. 1884-85-86) et, en collaboration avec M. Comparetti, « La villa ercolanense dei Pisoni, i suoi monumenti e la sua biblioteca », Turin, Loescher, 1883.

De Pilla (Dominique), avocat et publiciste italien, né, à San Nicandro Garganico (province de Foggia), en 1846. Il s'adonna de bonne heure à l'étude des langues anciennes et modernes. Docteur en droit (1867), très-riche et aimant les voyages avec passion, il alla perfectionner ses études en Allemagne sous les professeurs Holtzendorff et Berner; après un court séjour en Angleterre et en Belgique, il fut nommé professeur libre de droit pénal à l'Université de Naples. Il vient de publier: « Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato, vol. 1º, parte 1ª, Storia », Florence, Barbèra, 1888. Cet ouvrage a été fort apprécié par la critique allemande et par l'école italienne de jurisprudence. Le second volume de cet ouvrage remarquable paraîtra sous peu ainsi que les leçons de M. De P. sur le Faux. M. De P. ne dédaigne pas la rime et il annonce une édition prochaine de ses

De Potter (Frans), historien belge, né, à Gand, le 4 janvier 1834. Maintes fois lauréat de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, membre de l'Académie Royale flamande, M. de P a énormément produit et, presque toujours, en langue néerlandaise. Il nous serait impossible, à cette place, de seulement énumérer les titres des publications insérées dans les bulletins de sociétés savantes, des revues et journaux auxquels il a donné des études, des nouvelles, des romans historiques, des biographies de Belges célèbres, des ouvrages d'érudition et des ouvrages populaires de genre très-divers qu'il a fait paraître. Nous nous bornerons à citer parmi ses œuvres les plus remarquables; son début dans les lettres fut une courte histoire de la littérature néerlandaise: • Beknople geschiedenis der Neerlandsche letterkunde >, Anvers, 1854; la publication d'un vieux journal des troubles des Pays-Bas au XVIe siècle; « Dagbock van Cornelis en Philip van Campene >, Gand, 1870; une histoire de Jacqueline de Bavière, couronnée par l'Académie Royale de Belgique; « Geschiedenis van Jacoba van Beieren », Bruxelles, 1879; et un mémoire sur l'échevinage couronné également deux ans plus tard; ses belles monographies c crées aux villes de la Flandre Occidentale tout à Courtrai: « Geschiedenis des Stad trisk », Gand, 1873, et années suivantes; Furnes: « Geschiedenis der Stad en Kas van Veurne », en collaboration avec MM. ] et Borre, Gand, 1873 et années suivantes fin l'admirable histoire des villes et comr de la Flandre Orientale qu'il a entreprise, l'aide d'un autre écrivain flamand, M. Broeckaert, histoire qui compte déjà un no considérable de volumes: « Geschiedenii gemeenten van Oost-Vlaanderen », Gand, et années suivantes. Dans cette vaste M. F. de P. a écrit à lui seul l'histoire ville de Gand, et ses recherches sur le de la fière cité flamande lui ont fourni en le sujet de deux recueils intéressants: le tit cartulaire de Gand >, et le « Second laire de Gand ». D'autre part, MM. de Boeckaert ont été couronnés ensemble à démie Royale des Sciences, des Lettres Beaux-Arts de Belgique en 1869, pour un cription statistique d'une commune du ( des Flandres (Nazareth); en 1873, pour étude sur Antoine van Dyck et ses œuvre 1879, pour une histoire des classes rural Belgique jusqu'a la fin du XVIIIe siècle.

De Potter (Agathon-Louis), sociologue né, à Bruxelles, le 11 novembre 1827. Fils Louis de Potter, écrivain très-connu, qui f 1830, membre du Gouvernement provisoi la Belgique, historien des Conclaves, biog de Scipione de' Ricci et dont Ausonio Fra traduit en italien le « Résumé de l'histoi christianisme depuis Jésus jusqu'à nos jo Turin, 1856-1858, M. A. de P. a donné blic, outre quelques brochures, dont la curiouse est: « La peste démocratique », B les, 1884, les livres dont voici la liste: « Q ce que la guerre et la paix? examen de l' ge de M. Proudhon sur la guerre et la p Bruxelles, 1862; « De la propriété litte examen des Majorats littéraires de M. ] hon », id., 1863; « La logique », id., 1866 connaissance de la vérité », id., 1866; l'instruction obligatoire comme remède aux sociaux, mémoire soumis à l'Académie l de Belgique, avec les rapports de MM. Ec Ducpetiaux et Paul Devaux, et leur réfuta id., 1866; « Économie sociale », id., 1874 Poulin et le socialisme rationnel », id., C'est surtout à la défense des doctrines socialisme rationnel, un système assez quable d'alleurs proposé par Colins, q de P. a consacré ses efforts. Il a fondé l'étudier une revue spéciale La Philosop l'avenir (Bruxelles et Paris, 1875 et na vantes), et on lui doit la publication of breux travaux inédits de Colins. Parmi vues et les journaux auxquels il a doni

sicles, nous citerons: La Ragione (1856) et Il secolo Giornale de Naples, la Revue philosophique religieuse, la Revue trimestrelle, la Revue de sigique, la Liberté de Bruxelles, A Voz escolar villa Real (Portugal), la Tribune du peuple Bruxelles, Le Devoir de Liège. Il collabore score aujourd'hui, très-activement, à la Société ruvelle de Bruxelles.

De Pressensé (Edmond), historien français et asteur protestant, né, à Paris, en 1824. Il fit ss études théologiques à Lausanne (1842-45), ; dans les Universités de Halle et de Berlin :846-47). Consacré pasteur en 1847, il fut apalé à desservir à Paris la chapelle de Taitbout, principale des églises protestantes séparées e l'Etat. Il devint, en 1856, le rédacteur en nef de la Revue Chrétienne; en 1863, il reçut B l'Université de Breslau le titre de docteur; a 1869, il devint un des membres de la ligue de la mix; en 1870, il alla demander au Tsar Alexanre que les protestants des provinces baltiues de l'Empire ne fussent point troublés dans exercice de leur religion; pendant la Commune, protesta contre l'incarcération de l'Archevêue de Paris. Député de Paris en 1871, il se angea absolument parmi les républicains modrés. M. D. P. n'est pas seulement un controersiste de mérite, mais un orateur parlemensire éloquent et un écrivain de première force. Tous avons de lui : « Conférences sur le Christiaisme dans son application aux questions socia-58 », Paris, Fischbacher, 1849; « Histoire des rois premiers siècles de l'Église », en quatre séies et six vol., Paris, 1854-1877, son chef-d'œure (la seconde série en deux vol. sur Les Maryrs et les Apologistes a été couronnée par le rix Montyon; l'ouvrage tout entier a été tramit en anglais, Londres, Hodder et Stoughton, 861-81, et en allemand, Leipzig, Engelmann, 862-80); « L'Église et la Révolution française. Listoire des relations de l'Église et de l'Etat **b** 1789 à 1802 », 1864, 2° éd., 1867, trad. en nglais, 1869; « La liberté religieuse et la léislation actuelle », sans nom d'auteur, 1859; Jésus-Christ, son temps, sa vie, son œuvre », 866 (en 1883, en a paru la septième éd.; l'ourage a été traduit en anglais, 1866, en alleand, Halle, 1866, en hollandais, Utrecht); « Le ays de l'Évangile. Notes d'un voyage en Oient », 1865, trad. angl., en 1866; « Les Leons du 18 mars », Paris, Lévy, 1871; « Le oncile du Vatican, son histoire et ses conséuences politiques et religieuses », 1872, trauit en anglais et en allemand; « La liberté eligieuse et la législation actuelle depuis 1870 ». 'aris, 1874 (paru en grande partie dans la Rewe des Deux Mondes); « Études contemporaies > 1990 (trad. anglaise); « Variétés morass & politiques », en deux vol., 1886 (trad. nglaise); « Les Origines: Le problème de la onnaissance; Le problème cosmologique; Le problème anthropologique; L'origine de la morale et de la religion », 1882, trad. anglaise et allemande; « L'ancieu Monde et le Christianisme », 1887, trad. anglaise, 1888; « Discours parlementaires ». M. D. P. est membre étranger de la Massachussets Historical Society, et depuis 1884, docteur en théologie honoris causa de l'Université d'Édimbourg.

De Pressensé (M<sup>lle</sup> E. DEHAULT, dame), femme du précédent, née, à Yverdun, en 1827; est l'auteur de plusieurs romans religieux qui ont eu du succès: « Rosa », 1858; « La Maison blanche », 1861; « Le journal de Thérèse », 1867; « Sabine-Gertrude de Chauzane », 1872; « Poésies », 1870.

Dépret (Louis), écrivain français, né, à Lille, en 1837. On lui doit: « Amours du Nord et du Midi », romans et aventures, Paris, Lechevalier, 1866; « Le va-et-vient », notices littéraires, impressions », id.; « De Liège à Anvers passant par la Hollande, journal d'un moraliste », Paris, Hachette, 1866; « Le mot de l'énigme; Le fusillé », Paris, Lévy, 1868; « En Autriche », Hachette, 1869; « Eucharis », id., 1870; « La Fraynoise », id., 1871; « Lucie », Paris, Lévy, 1869; « Reine Planterose », Paris, Hachette, 1872; « Maurice le Grandier », Paris, Hachette, 1873; « Mémoires de n'importe qui >, Paris, Charpentier, 1875; « Rosine Passmore », Paris, Hachette, 1873; « Contes de mon pays >, id., 1874; « Silhouettes de villes >, id., 1875; « Chez les Anglais », 1879; « Mademoiselle Delyvoix », 1880; « Trois Amours », 1881; « Trop fière », 1882; « C'est la vie », 1883; « Folle jeunesse », 1883; « Le voyage de la vie, notes et impressions », 1882; « Vous et moi », 1887.

De Puydt (Paul-Émile), écrivain belge, président de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, né, à Mons, le 6 mars 1870. Avec H. F. Delmotte et H. Rousselle, il écrivit au lendemain de la révolution belge une brochure anonyme: « Le candidat à la royauté », esquisse en trois tableaux mêlés de couplets, Bruxelles, 1831, et il n'a pas cessé depuis de consacrer une partie de sa vie à la littérature pure. Les Mémoires de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, notamment, renferment des pages charmantes de lui, et dans ces derniers temps encore, sans parler d'une « Histoire orientale et point merveilleuse », Bruxelles, 1883, il a publié deux romans d'une réelle valeur: « Maudit métier », id., 1883, et « La famille Guérin », id., 1888. Mais M. De P. a surtout conquis une autorité incontestée en horticulture, par les ouvrages suivants: « Traité théorique et pratique de la culture des plantes de serre froide », id., 1860 (traduit en allemand, Hambourg, 1862): « Gelide ou l'amateur de fleurs », id., 1873, 3me éd., Mons, 1886; « Les plantes de serre », Mons, 1866, nouvelle éd., id., 1889; « Les orchidées », Paris, Rothschild, 1880 (publication de grand luxe). Il a donné à la Patria Belgica les chapitres « Horticulture » et « Pomologie », et il collabore depuis longtemps aux revues et aux journaux horticoles les plus estimés de la Belgique et de l'étranger.

De Rada (Jérôme), écrivain albanais, né, en décembre 1814, à San Demetrio Corone, en Calabre, où il demeure dans la retraite, après avoir dirigé le Collège de Corigliano Calabro (1869-74). Il a publié: « Canti di Milosao », en albanais, Naples, 1836; « I Canti di Serafino Tropia », en albanais, Naples, 1843; « Quattro Storie albanesi », Naples 1847; « Principii di estetica », id., 1863; « L'Albanese d'Italia », journal politique et littéraire, en italien, publié à Naples; « Antichità della Nazione Albanese », Naples, 1864; « Rapsodie d'un Poema albanese », Florence, 1866; « Grammatica della lingua albanese », en collaboration avec son fils Joseph; un poème en cinq petits volumes, en albanais, sur le héros national albanais Skanderbegh, Corigliano Calabro et Naples, 1872-80; « Quanto di libertà e di ottimo vivere sia ne'Governi rappresentativi », Naples, 1882; « La Bandiera », revue albanaise, fondée en 1883. M. D. R. n'est pas seulement un poète bien inspiré, mais un apôtre ardent et éloquent de la nationalité albanaise en Italie.

Deraismes (Mario), femme-auteur et conférencière française, présidente d'honneur en 1885 des groupes de la Libre pensée de Seine-et-Oise. Née, à Paris, en 1835, elle a collaboré à l'Époque, au Grand Journal, au Nain Jaune (1886), au Républicain de Seine-et-Oise, journal qu'elle fonda en 1881 et qu'elle dirigea jusqu'en 1885; elle a donné des conférences remarquables au Grand-Orient, à l'Athénée, à la Salle des Capucines; assisté à des congrès de libres penseurs; et publié: « Nos principes et nos mœurs », 1868; « L'Ancien droit et le nouveau », 1869; « Le Théâtre de M. Sardou », 1871, vive critique du Rabagas; « Éve contre Dumas »; « France et Progrès >, 1874; « Les Droits de l'enfant >, 1886; « Epidémie naturaliste », 1886.

D'Ercole (Pasquale), philosophe italien, professeur de philosophie théorétique à l'Université de Turin, ancien professeur à l'Université de Pavie, né, à Spinazzola dans les Pouilles, en 1831. Il fit ses études à Venosa, à Molfetta et à Naples, jusqu'en 1859, poussant en même temps son instruction dans la loi, la philosophie et les sciences physiques, sous des mattres renommés tels que Tulelli, Pessina, Ajello, Palmieri, Guarini et Panunzio. Bien préparé par cette large instruction scientifique et philosophique, il se rendit, en 1859, à ses frais, à Berlin, et il suivit, pendant trois ans, les cours d'Althaus, Helperich, Trendelenburg, Worder, von Henning, mais spécialement ceux de l'il-

lustre hégélien Michelet, dont il devint l'a auquel il dédia, en 1875, son livre rema ble et remarqué: « La pena di morte e ! abolizione dichiarate teoricamente e storica secondo la filosofia hegeliana ». A Berlin labora au journal Gedanken (La Pensée) o de la Société philosophique de Berlin, dont membre. C'est encore à Berlin qu'il pub 1862, son essai intitulé: « Esposizione critica della scienza del professor B. 1 rella ». Appelé, en 1863, à l'enseigneme la philosophie à l'Université de Pavie, il y sa d'une manière large et noble les pris de la philosophie hégélienne réformés pa maître Michelet et appliquée surtout au Passé ensuite à l'Université de Turin, toi fidèle à ses principes, cet éminent philo hégélien les appliqua surtout à la réfori l'enseignement et de l'éducation nationale que le prouvent ses écrits. Citons: « A proposte di riforma nell'istruzione seconda « L'educazione dell'infanzia secondo Fec Froebel, ossia il Giardino Infantile »; « gio d'un libretto figurato per l'infanzia ». et dans le domaine purement philosopl « Delle idee e propriamente della lor n classificazione, ecc. »; « La psicologia 1 va »; « Le idee cosmologiche positive »; morale de'positivisti di R. Ardigò »; « 1 smo filosofico cristiano teoricamente e si mente considerato con speciale riguardo Tommaso > (un vol. de 700 pages); « N degli scritti e del pensiero filosofico di I Ceretti », Turin, 1886 (un vol. de 597 pa Teismo, Ateismo ed Hegelianismo →, e

Derembourg (Joseph), orientaliste alle né à Mayence en 1811. Après avoir fréq l'école talmudique de sa ville natale, il les cours des Universités de Giessen et de docteur en philosophie en 1834, précept Amsterdam, correcteur à l'Imprimerie Nat de Paris en 1852 (plus spécialment por manuscrits orientaux en 1856), il remplaça sin de Perceval à l'Académie des Inscriptic bolles-lettres en 1871, et en 1877 il fut n professeur d'hébreu talmudique et rabb ainsi que directeur-adjoint à l'Écoles des l études. Parmi ses ouvrages citons: « Les de Lokman avec une introduction pour é leur origine chrétienne; les séances de Ha (avec M. Renaud) 1847-1853; 

← Essai sur toire de la Palestine d'après le Talmud et l tres écrits rabbiniques >, 1867; « Deux ve: hébraïques des traités arabes Dinah et K avec traduction française », Paris, 1882; « épigraphiques »; « Los parterres fleuris, gra re hébraïque en arabe », 1877-1886. M. D. laboré très activement au Journal Asiati Revue critique, au Journal scientifique de le logie juire, ainsi qu'à la Revue juive scient En collaboration avec son fils M. Hartw

les donné les « Monuments Sabééns et Himyales du Louvre », Paris, E. Leroux, 1886.

Derenbourg (Hartwig), orientaliste français prigine allemande, fils du précédent, né à Pas le 17 juin 1844, licencié à la Sorbonne en 163, docteur en philosophie à Gættingue en 64; employé au département des manuscrits la Bibliothèque Nationale de 1866 jusqu'à 1870, rargé du cours de grammaire arabe à l'École ss langues orientales en 1875, professeur tituire d'arabe dans le même établissement en 377, professeur à l'École des Hautes-Études en 186, professeur d'arabe au Collège de France en 185. Il a publié: « De pluralium linguæ arabicæ æthiopicæ formarum omnis generis origine et dole et Sîbawaihi capita de plurali », Gottins, 1867; « Essai sur les formes des pluriels abes >, Paris, A. Franck, 1867; « Quelques sservations sur l'antiquité de la déclinaison uns les langues sémitiques », Paris, 1868; « Le wan de Nabiga Dhobyanî », texte arabe publié pur la première fois, suivi d'une traduction ançaise et précédé d'une introduction historim. Paris, Maisonneuve, 1869; « La composition 2 Coran >, leçon d'ouverture du cours d'arabe zofessé à la salle Gerson, Paris, 1869; « Notes er la grammaire arabe », Paris, Maisonneuve, 370-1872; « Nældeke, Histoire littéraire de Ancien Testament », traduit de l'allemand (avec collaboration de M. Jules Soury), Paris, Sanm et Fischbacher, 1873; « Le livre des locuons vicieuses de Djawâlîki », publié pour la remière fois d'après le manuscrit de Paris, dans s Morgenländische Forschungen, Leipzig, Brocksus, 1875; « Opuscules et traités d'Aboû'l-7alîd Merwân Ibn Djanâh de Cordoue », texte abe publié avec une traduction française (en llaboration avec M. Joseph Derenbourg), Pas, Maisonneuve, 1880; « Les noms de persons dans l'Ancien Testament et dans les inscripons himyarites », Paris, 1880; « Le livre de bawaihi. Traité de grammaire arabe par Sînya, dit Sîbawaihi. Texte arabe publié d'après s manuscrits du Caire, de l'Escurial, d'Oxford, Paris, de Saint-Pétersbourg et de Vienne ». omes premier et second, première partie. Paris, aisonneuve, 1881-1885; « Quatre lettres misves écrites dans les années 1470-1475 par boû 'l-Hasan 'Alî, avant-dernier roi maure de renade », texte arabe publié pour la première is et traduction française dans les Mélanges ientaux. Paris, Leroux, 1883; « Les mots grecs ns le livre biblique de Daniel », dans les ilanges Graux, (traduction anglaise dans les braica d'octobre 1887, publiés à Newhaven nn), Paris, 1883; « Études sur l'épigraphie . Yémen ». Première série et deuxième série, smiar fascicule (en collaboration avec M. Joph Derenbourg), Paris, 1884; « Les manurits arabes de l'Escurial », tome premier, Pa-Leroux, 1884; « Chrestomathie élémentaire

de l'arabe littéral », avec un glossaire (en collaboration avec M. Jean Spiro), Paris, Leroux, 1885; « Les inscriptions phéniciennes du temple de Seti à Abydos », publiées et traduites (en collaboration avec M. Joseph Derenbourg), Paris, Leroux, 1866; « Ousâma Ibn Mounkidh », un émir syrien au premier siècle des croisades (1095-1188), Paris, Leroux, 1886; « Les monuments sabéens et himyarites du Louvre », traduits et expliqués (en collaboration avec M. Joseph Derenbourg), Paris, Leroux, 1886; « Ousama poète », notice inédite tirée de la Kharîdat al-kasr, par 'Imád ad-Dîn Al-Kâlib (1125-1201), dans les Nouveaux mélanges orientaux. Paris, Leroux, 1886; « La science des religions et l'islamisme », tome XLVII de la Bibliothèque orientale elzévirienne, Paris, Leroux, 1886; « Silvestre de Sacy », une esquisse biographique, Leipzig, 1886; « Note sur quelques mots de la langue des Francs au douzième siècle d'après l'autobiographie d'Ousâma Iba Mounkidh », Paris, 1887; « Préface du livre du bâton, par Ousâma », texte arabe inédit, avec une traduction française, Paris, A. Lanier, 1887; « L'inscription de Tabnit, père d'Ischimonn 'azar », Paris, Leroux, 1887; « Un passage sur les Juifs tiré de l'Autobiographie d'Ousâma, Breslau, 1887. Extrait de la Jubelschrift pour le professeur Graitz. « Yemen inscriptions; The Glaser collection in the British Museum >, London, 1888.

De Renzis (François baron de Montanaro), homme politique et littérateur italien, né, à Capoue, le 7 janvier 1836. D'abord officier du génie dans l'armée des Deux-Siciles, ensuite dans l'armée Italienne, il démissionna en 1870, après une carrière des plus honorables et des plus rapides. Fondateur, en 1870, du Fanfulla, auteur applaudi de doux charmants proverbes en vers, député (1874) et toujours réélu depuis, M. de R. est un oratour élégant et très-écouté, un raffiné de critique littéraire dans les revues et dans les journaux et un romancier goûté. Nous avons de lui: « Ananko », roman, 1878; « Il terzo peccato », id.; 2me éd., Turin, Casanuova; « La vergine di marmo », roman, Sommaruga; « Voluttà », id., id. Commo député, M. de R., appartient au parti libéral modéré; c'est un causeur de premier ordre et il est très-recherché dans les salons du monde diplomatique romain.

De Rinaldis (Barth.), médecin, jurisconsulte et publiciste italien, en dernier lieu (1887) chef de bureau à l'Economato de'benefizi vacanti, né, à Lecce, le 2 février 1825. En 1848, il rédigea le journal: Troppo tardi; en 1850, il publia une brochure: « Sulla vita e le opere del marchese Giuseppe Palmieri ». Suivirent: « Sulla natura patologica del tifo e sul metodo più razionale per curarlo », 1854; « L'Unità d'Italia », 1860; « Della istruzione pubblica e dell'educazione secondo i novelli bisogni dell'Italia libera ed unita », 1860; « Sulla giustizia e necessità

Ä

della più ampia attuazione dei decreti del 29 febbraio intorno la soppressione degli Ordini religiosi », 1861; « Il Duca Sigismondo Castromediano », id., traduit en anglais et en allemand; « La libera Chiesa in libero Stato », Turin, 1865; « Sull'emendamento dell'onorevole Peruzzi al titolo II della legge sulle relazioni della Chiesa con lo Stato », 1871; « Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e del riordinamente dell'asse ecclesiastico », 1874; « Su la vita e le opere di Pasquale Stanislao Mancini », 1876; « Del regio Patronato sui vescovadi e beneficii minori nelle provincie napolitane », 1877. Citons encore trois essais qui se rapportent à la doctrine homœopatique, à savoir : « La riforma omeopatica »; « Consigli al popolo per preservarsi e curarsi del Colèra col metodo omeopatico »; « La medicina moderna in quanto all'arte di guarire non ha nessun principio scientifico; questo lo possiede la sola omeopatia ».

Dernburg (Henri), jurisconsulte allemand, professeur de Droit Romain à l'Université de Berlin, né, à Mayence, le 3 mars 1829; depuis 1866, il fait partie de la haute Chambre prussienne. Parmi ses nombreux ouvrages, on signale: « Ueber den Werth und die Bedeutung der Schwurgerichte, Francfort », 1848; « Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischen Recht », 1852; « Das Pfanderecht nach den Grundsätzen des heutigen Röm. Rechts », 1860-64; « Lehrbuch des preuss. Privatrechts », 1871-80; « Das Vormundschaftsrecht der preuss. Monarchie », 1875; « Pandekten », Berlin, 1885, trois éditions; la troisième est de l'année 1886. En 1851, il avait fondé à Berlin la Kritische Zeitschrift für die gesammt. Rechtwissenschaften.

De Roberti Della Cerda (Eugène), publiciste et philosophe russe de l'école positive, ancien collaborateur de la Gazette russe de Saint-Pétersbourg, des revues russes La Science et la Parole, ainsi que de la Philosophie positive de M. Littré et Vyrouboff, est né, en Podolie, en 1843. Après avoir fait son lycée à Saint-Pétersbourg, il passa cinq ans en Allemagne (Jena, Heidelberg) et en France, se consacrant surtout à l'étude de l'économie politique. Son volume publié sous le titre: « Sociologie » à Paris, chez Germer-Baillière, contient les meilleurs de ses articles sociologiques parus dans la Philosophie positive. Citons en outre une polémique avec M. Wyrouboff sur la classification des sciences, une étude sur deux sociologues russes (Stronin et Lilienfeld), un « Essai sur les idées philosophiques de l'extrême Orient ».

De Roberto (Frédéric), homme de lettres italien, né, à Naples, en 1866; il demeure à Catane, où il a fait de brillantes études comme ingénieur; mais il a quitté de bonne heure la carrière pour se vouer à la littérature, où il a débuté par des articles de critique, parus dans divers journaux, et publiés ensuite en vol « Arabeschi », Catane, Giannotti, 1887; tard « La Sorte », id., id., 1888. Ce de ouvrage contient une série de nouvelles remarquables par la finesse de l'observ psychologique, par la sobriété de la forn par des hautes qualités de style. M. De l un des collaborateurs assidus du Fanfulla domenica et appartient à l'école littérair lienne dont MM. Verga et Capuana sor interprêtes les plus autorisés, et qui pren modèles en France dans les ouvrages de Daudet et De Goncourt.

Deros (Madame), de son nom de jeune Florence Gillo, née à Aix-la-Chapelle d rents belges, et connue surtout en Bel sous le pseudonyme de Violette. Elle a coll à la Chronique de Bruxelles, au Journ Liège, à la Revue de Belgique, au Journal klin de Liège, aux publications du Cercl Sciences et des Arts de Huy, et elle a fa raftre les ouvrages suivants: « Une d tale >, Liège, 1871; « Les chemins diffic id., 1872; « Rochevert », id., 1884; « 1 tor » drame historique en quatre actes vers, Verviers, 1874; « Ramus » dram torique en trois actes et en vers, id., « La furie espagnole », Liège, 1876; « l humeur », id., id.; « La famille Gerelin » viers, 1878; « Le charme », Liège, id.; siège d'Anvers. Drame en cinq actes et en v Verviers, id.; « La bonne madame de K Bruxelles, 1880; « Les aventures de Ros Verviers, id.; « Le curé Jadouille », Polycarpe >, id., 1889.

De Rosa (Ludovico) (Voir SAREDO L Derosne (Léon-Bernard), écrivain fra né, à Paris, en 1839. Inscrit au barreau ris, en 1864, il signa la consultation des cats déclarant illégales les poursuites dan faire de la souscription Baudin. Il déb Paris dans la prosse par la chronique ciaire du Paris-Journal, en 1870, sous le donyme de Monsieur Paf. Il a depuis coll sous divers pseudonymes, aux journaux sui l'Evenement, l'Opinion Nationale, la Pre Courrier de France, le Télégraphe, le Ten XIX Siècle, la Revue bleue, la République çaise, où, depuis 1879, il fait la chroniqu lementaire et littéraire, le Gil Blas, où il depuis 1884, la critique dramatique, et o séra des portraits littéraires sous le pse mo de Sam. Il a publié séparément un liv tudes morales: « Types et travers », qui en 1883, a obtenu le prix de Jouy décerl'Académie française.

De Rosny (Léon), orientaliste français fesseur de langue japonaise à l'École Si des langues orientales vivantes et dire adjoint à l'École des Hautes Études, ne avril 1837. Il fut chargé d'un cours de

penaise à la Bibliothèque Impériale; l'un de premiers élèves et qui lui fit le plus d'honar fut le savant sinologue et jamatologue ita-En, M. Severini. M. de R. a été le fondateur Congrès internationaux des orientalistes, et résident du premier qui a été réuni en France, les Congrès des Américanistes de la Société Ethnographie de Paris. On lui doit entre aures: « Archives paléographiques de l'Orient de l'Amérique », Paris, 1872; « Essai sur • déchiffrement de l'Écriture hiératique de l'Amérique centrale », id., 1876; « Mémoire sur numération dans la langue et dans l'écriture mcrée des anciens Mâyas, suivi d'un aperçu de m grammaire Mâya, d'un choix de textes orizinaux avec traduction, et d'un vocabulaire », Paris, 1875; « Observations sur les écritures sacrées de la presqu'île transgangétique », id., 1852; « Notice sur l'écriture chinoise et les principales phases de son histoire, comprenant pre suite de spécimens de caractères chinois Le diverses époques, de fragments de textes et Pinscriptions, de fac-simile, de tables etc. », id, 1854; « Les écritures figuratives et hiéro-Lyphiques des différents peuples anciens et mo-llernes », 1860; « Histoire de la Race Jaune »; De la Méthode ethnographique pour servir Fintroduction à l'étude de la Race Jaune », leçon Lonnée au Collège de France, id., 1872; « Rapport annuel à la Société d'ethnographie », id., **L863-66**; « La civilisation japonaise », id., 1861; Les peuples orientaux connus des anciens Chinois », id., 1878; « Introduction à l'étude de la langue japonaise », id., 1856; « Dictionmaire des signes idéographiques de la Chine >, id., 1867; « A grammar of the Chinese Lanmage », Londres, 1874; « De l'origine du lanrage >, Paris, 1869; « Quelques observations par la langue siamoise et sur son écriture », id., 1865; « Notice sur la langue annamique », id., 1855; « Tables des principales phonétiques chinoises », id., 1858; « Aperçu de la langue moreenne », id., 1864; « Vocabulaire chinoisboréen-aino », id., 1831; « Éléments de la grammaire japonaise », 1873; « Des affinités du Japonais avec certaines langues du contiment asiatique », id., 1861; « Traité de l'éducation des vers à soie au Japon, traduit pour ka première fois du Japonais », id., 1871; « Anchologie japonaise, avec une préface par E. Labonlaye », id., id.; « Japanese philology », Londres, 1877; « Tai-kau-ki, histoire populaire traduite pour la première fois du japonais », Paris, 1873; « Les distiques populaires du Nippon », id., 1878; « Tchon-Hou-Koa-Kin-Tsai », textes chinois anciens et modernes, traduits pour la première fois », id., 1878; « Les peuples he harchipel indien connus des anciens géographes chinois et japonais », id., 1872; « Noice sur les îles de l'Asie Orientale », id., 1871; San-tsai-tou-hoeï. Les peuples de l'Indo-Chine et les pays voisins >, id., 1874; « Extruits... du Ti-tou-tsoung-yao », 1873; « L'épouse d'outre-tombe >, conte chinois traduit, id., 1864; « Loung-tou-koung-ngan: un mari sous cloche », conte chinois traduit », id., 1874; « Ta-tsien, les billets doux », poème cantonais du VIIIº des tsaitsze modernes, fragments traduits, Paris, 1876; « Hiao-King, le livre sacré de la piété filiale, étude asiatique de géographie et d'histoire », id., 1864; « Variétés orientales », id., 1868; « L'apologue à la Chine et dans l'Inde », 1877; « Catalogue de la bibliothèque japonaise de Nordenskiold, précédé d'une introduction par le marquis d'Hervey de Saint-Denis », Paris, 1883; « La civilisation japonaise », conférence, id.; « Les documents écrits de l'antiquité américaine », in 4º avec une carte géographique aztèque et 10 planches, Paris, 1882; « Essai sur le déchiffrement de l'écriture hiératique do l'Amérique centrale », id., 1876; « Ethnographie du Siam », id., 1885; « La grande déesse Solaic Ama-terasu-ohokami et les origines du Sintouisme », id., 1884; « Guide de la conversation japonaise », 3me éd., 1883; « Introduction au cours de japonais », 1884; « Kami go no maki. Histoire des dynasties divines, publiée en japonais, traduite etc. », 1re partie, 1884; « Le livre sacré et canonique de l'antiquité japonaise », 1885; « Les peuples orientεux connus des anciens Chinois d'après les ouvrages originaux », mémoire couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1882; « Les populations danubiennes. La Patrie des Romains d'Orient », 1885; « Le positivisme spiritualise >, 1879; « Premières notions d'ethnographie générale », 1885; « Questions d'archéologie japonaise », 1882; « La religion des japonais », 1881; « Souvenirs de voyage en Espagne et en Portugal de MM. Lesouef et de Rosny », 1883; « Vocabulaire de l'écriture hiératique; Yucatèque », 1883; « Zitu-go-kyau-Dôzi-kyau, l'enseignement de la vérité », ouvrage du philosophe Kôbaudaisi, et « L'enseignement de la jeunesse », publié avec une transcription européenne du texte original et traduit pour la première fois du japonais, 1876; rapports discours, articles divers.

De Rossi (Jean-Baptiste), illustre archéologue italien, membre étranger de l'Institut de France, né, à Rome, en 1822. Son ouvrage principal est l'illustration des Catacombes de Rome et qui a pour titre: « Inscriptiones urbis Romæ septimo sæculo antiquiores », Rome, 1857-1861, (12,000 inscriptions avec commentaires), suivies de la « Roma sotterranea Cristiana », en trois vol., Rome, 1864-77, et des « Musaici Cristiani e saggi di pavimenti delle chiese di Roma anteriori al secolo XV », 1878. Ami de l'illustre historien Mommsen, il en est un des collaborateurs à la célèbre publication du « Corpus Universale Inscriptionum latinarum », de Berlin. Maintenant

il dirige l'édition des Codes latins de la Bibliothèque du Vatican confiée au soins de M. Stevonson. C'est à M. D. R. que le monde savant doit la préface à cette œuvre insigne. Quant à une foule de ses mémoires, il faut les rechercher dans le Giornale Arcadico, dans le Bollettino dell'Istituto di corrispondenza archeologica, dans le Bullettino Municipale romano, dans le Bollettino Archeologico de Naples et surtout dans le Bollettino di Archeologia Cristiana fondé par lui. M. D. R. est membre de presque toutes les sociétés savantes d'Europe et d'Amérique, ainsi que des ordres chevaleresques de l'étranger. Il est membre correspondant de l'Académie della Crusca de Florence, de la Pontaniana de Naples et de l'Académie des Sciences de Turin. Il est docteur honoris causa de l'Université de Vienne. Dernièrement s'ouvrit une souscription internationale, pous offrir à ce célèbre archéologue, dont la compétence en tout ce qui concerne les antiquités chrétiennes, est unique, une médaille d'honneur; la brochure qui contient les noms des souscripteurs est un vrai monument de gloire. C'est dommage que la fidélité de M. D. R. au Saint-Siège ait jusqu'ici conseillé au Gouvernement italien de fermer les portes du Sénat à un homme de cette intelligence et de cette célébrité.

Deroubaix (Louis-François-Joseph), médecin belge, né, à Estainpain dans le Hainaut, le 11 mars 1813. Chirurgien d'une remarquable habileté, professeur à l'Université de Bruxelles et membre de l'Académie de médecine de Belgique, M. Deroubaix a collaboré au Bulletin de l'Académie, aux Annales de l'Université, aux Archives de la médecine belge, à la Presse médicale, aux Annales de la Société d'anatomie pathologique de Bruxelles. Il avait débuté par un mémoire sur le meilleur mode du traitement dans les fractures des membres, présenté au Congrès médical de Bruxelles en 1836. Parmi les publications que nous venons de citer, il faut signaler surtout celles qui se rapportent à l'opération césarienne, au traitement des hernies, à la technique des sutures, à l'assainissement des villes, à la réforme de l'enseignement supériour. Ces leçons cliniques ont pour la plupart été recueillies par ses élèves, et il a publié lui-même un ouvrage considérable : « Traité des fistules uro-génitales de la femme », Bruxelles, 1870.

Déroulède (Paul), poète et patriote français, président de la Ligue des patriotes, neveu par sa mère de M. Émile Augier, né, à Paris, le 2 septembre 1846. Il fit ses études au collège de Vanves, au collège Louis-Le-Grand, au lycée Bonaparte; à Versailles, sous la direction du professeur Chappe, auteur d'un poème sur Vercingétorix. Il faisait son droit à Paris, lorsqu'il débuta dans la littérature, par des vers publiés dans la Revue Nationale, sous le pseu-

donyme de Jean Rebel. En 1869, il assisteit l'inauguration du canal de Suez: le 9 juin de même année, il donnait à la Comédie-Françai une pièce on un acte en vers, avec le titre « Juan Strenner ». Mais sa renommée date la guerre de 1870, où son patriotisme éclata d'u manière brillante, soutonu par son inspiration poétique. Blessé à la fin de la guerre, il fut tras porté dans une propriété de sa famille, en Angel mois. Dans sa convalescence, il acheva et rém en un volume ses magnifiques « Chants du So dat », 1872, couronnés par l'Académie Français et passés bieutôt dans la giberne des soldats fra çais. C'est à propos de ces chants que Paul d Saint-Victor s'exprimait ainsi: « Le talent e « grand, mais l'inspiration est plus haute encor « Le poète se soucie moins de ciseler ses ver « que de les tremper. Leur éclat est celui de « armes, leur cadence réglée sur celle d'une ma « che guerrière. Il n'entre que du fer dans la « cordes de cette lyre martiale, c'est de l'a « roïsme chanté ». Il resta six ans dans l'a mée; il avait été promu lieutenant, lorsqu'à l suite d'une chute de cheval, il quitta le servis et se voua entièrement à la littérature et à l politique. Suivirent les « Marches et sonneries» « L'Hetman », drame en cinq actes en ven donné en 1877, avec succès à l'Odéon; la « Mon bite », drame en cinq actes en vers, 1880; cantate: Vive la France! dont M. Gounod com posa la musique; une biographie de La Tom d'Auvergne sous le titre: « Le Premier Gre nadier de France », Paris, 1886; et un livre intitulé: « Avant la Bataille », 1886, où il traits de l'organisation de l'armée. Après la mort de Katkoff, le famoux publiciste russe, il entre prit un voyage de propagande pour la France en Russie, et dans ses dernières années toute son activité fut absorbée par cette Ligue des patriotes créée par lui en dehors de tous les partis, mais qui se déclara dernièrement enfin pour le général Boulanger, et en épousa la cause avec un enthousiasme qui demeure encore inexi pliqué.

Derrécagaix (Victor-Bernard), écrivain militaire français, colonel commandant en second de l'École supérieure militaire, professeur d'histoire militaire et directeur des études à la même école, né, à Bayonne (Basses-Pyrénées), en 1833. On lui doit: « États-majors des armées françaises et étrangères », 1869; les chroniques mensuelles sur les armées étrangères dans la Revue militaire française; « l'Insurrection de Dalmatie en 1869, conférence au Ministère de la Guerre >, 1870; « Une campagne des Russes dans l'Asie centrale »; « Études sur le service d'Étatmajor »; « Principes de tactique »; « La Guerre de 1870-1871 »; « Le Sud de la province d'Cran et l'exploration du Sahara; les deux missions du colonel Flatters », 1882; « La Guerre moderne », en deux vol., 1885.

De Ruggero (Hector), archéologue et écrivain lien, professeur d'antiquités grecques et rohines à l'Université de Rome, ainsi que d'épiaphie juridique, directeur du Musée de Terini à Rome, né, à Naples, en 1840; il y fit e études de Droit et fut choisi par le Minisre pour aller se perfectionner aux Universi-🏜 d'Allemagne. En 1868, il fut nommé à une maire d'antiquités romaines à l'Université de Maples, d'où il fut transféré à Rome en 1873; Fest à cette époque que la direction du Musée Kirchérien lui fut confiée. Nous avons de lui: La dittatura in Roma nel periodo di transisone dalla Monarchia alla Repubblica », Naples, 1867; « Il diritto di cittadinanza romana ai primi tempi dell'Impero », id., 1867; « L'antichità Massica e la coltura moderna », id., 1869; « La pers in Roma avanti la formazione del Comune », 🛋, 1872; « Sommario di lezioni d'archeologia », 1872; « Conferenze archeologiche », Rome, 1874; Studii sul Diritto pubblico romano da Nie-Juhr fino a Mommsen », id., 1874; « Il Panheon in Roma », Florence, 1878; « Catalogo 🌬 Museo Kircheriano », Roma, 1878; « Guida Museo Kircheriano », id., 1879; «Dizionario pigrafico d'antichità romane », en livraisons, édibes par Pasqualucci, Rome, 1886-1888.

De Sanctis (Justin), auteur dramatique ita-Len, directeur du Bagne de Portoferraio, né, à Chieti, en 1853. Il a écrit plusieurs pièces dont melques unes comme: « Un marito per mia Iglia », donnée pour le premier fois en 1877, st « Flirtation », sont restées au répértoire. Citons encore de lui : « L'emigrazione », comédie m 4 actes représentée avec succès à Naples en 1874; « Domenico Veneziano », drame en 4 etes, 1875; « La viola del pensiero », comédie, 1876; « La moglie amante del marito », 1877; L'inondazione di Roma >, esquisse, 1879; L'ambizione acceca », comédie en 5 actes, 1879, etc. Ses pièces sont insérées à l'Ape drammatica de Naples et à la Galleria teatrale de Milan. M. D. S. écrit dans plusieurs revues et ournaux dramatiques ou littéraires, comme, par memple, le Monitore dei Teatri, l'Ateneo Romamolo, la Rivista illustrata, etc. Il a aussi publié m discours en l'honneur du Roi Victor-Emmanuel, sous le titre « Il Re Galantuomo », Zome, 1879.

Desbeaux (Bernard-Émile), écrivain français, lepuis 1884 secrétaire général du théâtre naional de l'Odéon, auteur de nombreux ouvrages l'instruction et d'éducation, la plupart courontés par l'Académie française et par différences sociétés d'instruction et d'éducation. Citons:

Le jardin de M<sup>11</sup> Jeanne »; « Les pourquoi de M<sup>11</sup> Suzanne »; « La perruque de M<sup>11</sup> Tue »; « Les découvertes de M. Jean »; « Les idées de M<sup>11</sup> Marianne »; « Les projets le M<sup>11</sup> Marcelle »; « Les étonnements de M. Lobert »; « Les campagnes du général Toto »;

« Les trois petits mousquetaires »; « La Joie de la maison »; « Le secret de Mile Marthe »; « La maison de Mile Nicolle »; « L'aventure de Paul Solange ». M. E. Desbeaux a publié deux romans: « La petite mendiante », et « Le mystère de Westfield »; il a fait jouer plusieurs pièces de théâtre, entr'autres: « Les Dumacheff », aux Variétés, et « Le procès des Francs-Fileurs », au Château d'Eau, en collaboration avec Clairville et Hippolyte Cogniard; il a écrit de nombreux articles de critique dramatique et a été rédacteur en chef du Journal illustré, du Sifflet, de la Presse Illustrée et du Petit Moniteur illustré.

Desboutin (Marcellin-Gilbert), peintre, graveur et auteur dramatique français, né, à Berilly (Allier), en 1823. Il donna au théâtre: « Maurice de Saxe », drame en cinq actes et en vers, en collaboration avec Jules Amigues, joué avec succès à l'a Comédie-Française, où deux autres drames de lui ont été représentés: « Le Cardinal Dubois » et « Madame Roland ».

Deschanel (Émile), illustre écrivain français, ancien maître de conférences à l'École Normale Supérieure, proscrit du 2 décembre 1851, fondateur des conférences à Bruxelles, puis à Paris, ancien député de la Seine, aujourd'hui sénateur inamovible et professeur de littérature française moderne au Collège de France, né, à Paris le 14 novembre 1819. Ancien collaboratour de la Revue Indépendante, de la Revue des Deux Mondes, du National, de la Liberté de Pensée (où ses essais intitulés: « Catholicisme et Socialisme » publiés en 1850 firent beaucoup de bruit et donnèrent lieu à un procès devant le conseil supérieur de l'instruction publique), de l'Indépendance Belge, du Journal des Débats. On lui doit: « Les Courtisanes de la Grèce », 1854; « Histoire de la conversation », 1858; « La vie des comédiens », 1860; « Causeries de quinzaine », 1861; « Christophe Colomb ». 1861; « A pied et en wagon », 1862; « Physiologie des écrivains et des artistes, ou Essai de critique naturelle », 1864; « Études sur Aristophane >, 1868, ouvrage devenu classique; « A bâtons rompus », 1868; « Annuaire des conférences », 1869; « Le peuple et la Bourgeoisie », 1881; « Benjamin Franklin », 1882; « Le Romantisme des classiques », id.; « Racine », 2 vol., 1884 (un modèle do critique littéraire); « Pascal, La Rochefoucauld, Bossuet », 1885; « Le Théâtre de Voltaire », 1886; « Boileau, Charles Perrault >, 1888, etc.

Deschanel (Paul), publiciste et homme politique français, fils du précédent, licencié en droit, ancien secrétaire du ministre Jules Simon, ancien sous-préfet, député à l'Assemblée nationale, né, le 13 février 1856, à Bruxelles. A la Chambre, il a prononcé des discours fort applaudis, notamment sur les questions économiques et sur les intérêts de la France en Orient

philosophie dans les lycées italiens. Il avait buté par un écrit en langue polonaise sur l'énomiste américain Carey; en Italie, il collabé bientôt à la Filosofia delle scuole italiane et à Rivista Europea. En librairie, il a publié: « D'Vero, del Bello e del Bene », Milan; « Si l'educazione dei figli del popolo nella scuola parblica », Naples.

De Selys-Longchamps (César-Michel-Edmond illustre naturaliste belge, né à Paris le 25 m 1813. Conseiller communal de Warenne departement de la conseille de la communal de la conseille de la

(séance du 29 février 1888). A l'occasion de ce dernier discours, le Sultan a chargé Essad-Pacha, ambassadeur de Turquie, de féliciter le jeune orateur et de lui remettre le Grand Cordon du Medjidié. Il a publié divers ouvrages sur la politique coloniale: « La question du Tonkin », 1883; « La politique française en Océanie à propos du Canal de Panama », avec une préface de M. Ferdinand de Lesseps, 1884; « Les intérêts français dans l'Océan Pacifique », 1887; « Orateurs et hommes d'État (Fréderic II et M. de Bismarck, Fox et Pitt, Grey, Talleyrand, Berrier, Gladstone) », 1888, Calmann Lévy; « Portraits de femmes », 1889; « Essais de philosophie politique », 1889.

Deschwanden (Carl von), historien et publiciste suisse, né, à Stans dans le Nidwald, le 24 avril 1823; issu d'une famille patricienne qui a également donné à la Suisse les deux peintres Paul et Théodore D. ainsi que Jean-Wolfgang D. directeur du Polytechnicum de Zurich. Etudiant en Droit (1840-44) à l'Université do Zurich, avocat à Stans, puis magistrat au tribunal cantonal du Nidwald; en 1883, nommé honoris causa docteur en Droit à l'Université, il a publié: « Les vestiges du droit de guerre dans les sources de jurisprudence du Nidwald >, 1853; Le développement de la lands gemund dans le Nidwald en tant que pouvoir législatif », 1957; « Les sources du Droit dans le Nidwald », 1857; « Réimpression du plus ancien terrier du Nidwald », 1857; « Le système d'armement dans le Nidwald jusqu'à la fin du XVIIIe Siècle », 1860; « Le droit réel pour le Nidwald, essai juridico-historique », 1868; « Les communautés forestières de Buochs, Bruggen, etc. >, 1869; « Catalogue des Présidents, Magistrats et autres autorités du Nidwald », 1871-72; « Esquisse du développement historique du Nidwald pendant le XIIIe et XIVe Siècle >, 1872: « Essai historique sur le système financier du Nidwald, ses origines et ses modifications jusqu'en 1869 », 1784; « Trois volumes de décès et actes du Nidwald de 1533 à 1555 », 1878-86. M. D. se propose d'en publier la collection complète. Ses ouvrages ont paru dans diverses revues de la Suisse.

Descours-Tournoy (Joseph), philosophe et publiciste international, ancien professeur de philosophie dans les lycées italiens, né, à Radom en Pologne, en 1842, d'une famille originaire de France. Il fit ses études à Saint-Pétersbourg et à Heidelberg; il prit part avec Langiewicz à l'insurrection polonaise de l'année 1863; en 1865, fut reçu docteur à Jona. Il aurait pu rentrer en Pologne et y enseigner l'économic politique; mais il aurait fallu donner l'enseignement en langue russe; il s'y refusa et passa en Italie, où il se mit à enseigner et à écrire en langue italienne; soutenu par le philosophe Terenzio Mamiani, il fut admis à enseigner la

De Selys-Longchamps (César-Michel-Edmond illustre naturaliste belge, né à Paris le 25 m 1813. Conseiller communal de Warenne deput 1841, membre du Sénat depuis 1855, M. B S., dont nous ne pouvons songer à enumér ici tous les livres scientifiques, appartient à classe des sciences de l'Académie Royale Belgique. La liste de ses ouvrages dans le ses strict du mot n'est pas bien longue: « Est monographique sur les campagnols des environ de Liège », Liège, 1836, complété par un « Pei scriptum », id., 1862. « Catalogue des lépidopt res ou papillons de la Belgique précédé du table des libellules de ce pays », id., 1837. « Études d micromammalogie, revue des musaraignes, de rats et des campagnols suivie d'un index méthe dique des mammifères d'Europe », Paris, 185 « Monographie des libellulidées d'Europe », Par et Bruxelles, 1840. « Faune belge », 1er partie, Li ge et Bruxelles, 1842 (resté inachevé). Mais il avec M. le D. H. A. Hagen de Königsberg, publi dans les Mémoires de la Société Royale des scie ces de Liège, des monographies extrêmement is portantes; citons: « Odonates ou libellules d'E rope > 1850 < Des calopterygines > 1854, tr vail couronné en 1857 lors du jugement du co cours quinquennal des Sciences naturelles; « De gomphines > 1858; il a collaboré au « Dictionnai Géographique de la province de Liège » de P Vander Maelen, aux « Rapports décennaux s la situation du Royaume de Belgique, à la « P tria Belgica », Chapitre Mammiferes, oiseaux reptiles de la Belgique; aux « Notes sur l'île i la Réunion » de Maillard, à l' « Histoire de l' de Cuba » de Ramon de la Sagra, au « Nouve guide de l'amateur d'insectes » de Deyrolle, : « Livre de la ferme et des maisons de camp gne » de Joigneaux (chapitre Animaux vertebr nuisibles ou utiles), aux « Recherches sur la fam de Madagascar » de Schlegel et Pollen; et l'e trouve de lui une énorme quantité de communic tions dans les publications des Sociétés savante les actes des congrès scientifiques, les revu et les journaux spéciaux de la Belgique et l'étranger. C'est ainsi, par exemple, pour not borner à l'Italie, qu'il a donné aux Atti dell'I. Accademia dei Georgofili de Florence, vol. XVI 1838, la description d'une nouvelle espèce campagnol propre à l'Italie l'arvicola Savii, a Atti delle Riunioni degli scienziati Italiani et sieurs études et notamment (3me réunion, Flore ce, 1841), un travail sur les libellulidées d'Itali aux Mémoires de l'Academie Royale de Turi série E, II, 1851), un résumé géographique les libellules de l'Italie continentale et inlaire; aux Annali del Museo Civico di Storia turale de Gênes, des observations sur les enates de la nouvelle Guinée, vol. XIV, 1879, de l'Afrique centrale, vol. XVI, 1881.

Do Serpa Pimentel (Antoine), écrivain porgais, né, à Coimbre, le 20 novembre 1825; scien député et tour-à-tour Ministre des transes, conseiller d'État, grand'croix des ordres SS. Maurice et Lazare, de Carlos III d'Esgne, de l'Étoile polaire de Suède, et de la cose du Brésil, l'un des rédacteurs de la Corpondancia de Portugal, ancien rédacteur, avec atino Coelho (en 1849) du Pharol; il a publié: Poesias », 1852; « Casamento e despacho », ame, 1854; « Dalila », drame, 1854; « A sestão do Oriente », 1877; « Alexandre Herlano e o seu tempo », 1880; « Questoês da litica positiva ».

Des Essarts (Alfred), écrivain français, ann bibliothécaire, à présent conservateur honoire de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, né, à besy, le 9 août 1811. On lui doit: « Élie parle as la mer », 1841; « Le Lord bohémien », 42; « Sous les ombrages », 1845; « Les ants de la jeunesse. Poésies », 1846; « L'Unirs illustré », 1847; « La Comédie du Mon-, roman en vers, 1851; « Les Hommes de Guerre d'Orient », 1855; « Galerie des peines célèbres », 1858; « François de Médicis. tour du cadran », 1859; « La Gerbe », réts historiques, 1860; « Les deux veuves », Les célébrités françaises », id.; « Contes ompadour », 1862; « Les fêtes de nos pères », L; « Valentin », 1863; « Souffrir c'est vaine, le Champ de roses », 1864; « Marthe ». 65; « Le Marquis de Roquefeuille », 1868; Les marques d'or » ; « L'Enfant volé », 1870 ; Récits légendaires », 1872; « La femme sans 🌬 », 1875; « Le roman d'un vieux garçon », 79; « De l'Aube à la Nuit », poésies, 1882. Il mit jouer aux Français « La ligue des amants », vers, et au Vaudeville: « La noix dorée ». Des Essarts (Emmanuel), poète et critique inçais, fils du précédent, né, à Paris, le 5 féier 1839; sa mère, femme d'un rare mérite, ait elle-même un écrivain distingué. Docteur Hettres en 1871, il fut professeur à la faculté Dijon en 1872, et deux ans après, professeur la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, il enseigne encore. Il a publié: « Poésies risiennes », 1862; « Les Élévations », 1865, louées par Th. Gauthier; « Les poèmes de Révolution », très prisés par Jules Lemaîdans le Journal les Débats; « Les Voyages L'Esprit », 1869; « L'Hercule grec », 1871; traduction de « L'Éloge de la Folie d'Éras->, 1876; « Les Grands maîtres >, Paris, in, 1888.

Desguin (Victor-François-Joseph), médecin belge, né, à Marienbourg, le 30 janvier 1838. M. D., qui est le secrétaire de la Société de médecine, le vice-président de la Société Royale belge de médecine publique d'Anvers et qui fait partie de l'Académie Royale de médecine en Belgique, a traduit en français, avec l'aide de M. Camille von Straelen, un ouvrage célèbre du professeur C. Brock de Leipzig: « Le livre de l'homme sain et de l'homme malade », Bruxelles, 1866, et a composé lui-même un excellent traité qui a été couronné par l'Académie de médecine de Paris: « Du rhumatisme cérébro-spinal, étude des accidents qui pendant le cours du rhumatisme aigu peuvent survenir du côté des centres nerveux et de leurs enveloppes », Anvers, 1868; il a donné à la Patria Belgica le chapitre: « Histoire de la médecine belge », et fourni enfin d'importantes contributions aux Mémoires et au Bulletin de l'Académie de médecine de Belgique, aux Annales de la Société de médecine d'Anvers et de la Société de médecine de Gand, au Bulletin de la Société Royale belge de médecine publique, au Volksheil d'Amer, etc. La plupart de ces dernières études ont été tirées à part; nous citerons parmi les plus intéressantes: « Le rhumatisme et la diathèse rhumatismale », Bruxelles, 1869; « Etude sur la métalloscopie et la métallothérapie », Bruxelles, 1881; « Le traitement de la phthysie pulmonaire », Anvers, 1887; au Conseil communal d'Anvers, dont il est membre, M. V. D. a énergiquement défendu, en toute occasion les intérêts de l'hygiène publique.

Des Houx (Henri-Durand-Morimbau, dit Henri), publiciste français, directeur politique et rédacteur en chef, depuis 1887, du Constitutionnel, ancien professeur de rhétorique, ancien rédacteur du Correspondant et de la Défense fondée en 1876 par Monseigneur Dupanloup, de la Civilisation fondée par lui-même, et, en dernier lieu, directeur du Journal de Rome fondé sous les auspices de Sa Sainteté Léon XIII, est né, à Paris, le 14 juillet 1848. A la suite d'un article qui attaquait le gouvernement italien, il fut condamné par les Assises de Rome à un mois de prison et 500 francs d'amende le 25 janvier 1884. A sa sortie de prison, il publia une brochure: « Appel aux catholiques de France »; il quitta le Journal de Rome en juin 1885, et, de retour en France, il entreprit une campagne ultra-légitimiste contre la politique du Pape et son entourage; en 1886, il publiait ses « Souvenirs d'un journaliste français à Rome », condamnés par la congrégation de l'Index; il continua ses articles virulents dans le Matin, et en septembre 1886, il publia son livre: « Ma Prison » qui contient des pages intéressantes. M. Des Houx traite à la Nouvelle Revue la question romaine; sa connaissance intime du haut personnel du Vatican et son beau style donnent à ses articles une valeur remarquable. Il paraît qu'il n'a pas été étranger à cette erreur judiciaire dont M. le comte Des Dorides, récemment décédé, et M. Victor Vecchi ont été, pendant une année, les victimes à Rome en 1885–86. M. H. Des H. est un adversaire implacable du parti transigeant du Vatican et de Mgr Galimberti en particulier.

De Simone (Louis-Joseph-Raphaël), jurisconsulte et historien italien, né, le 8 septembre 1835, à Lecce (Terre d'Otrante). Docteur en droit (1860), puis juge aux tribunaux de Naples, Isernia, Trani, Tarante et Lecce; actuellement conseiller à la Cour d'appel de Trani. Passionné d'histoire, il s'adonna à la recherche des documents nécessaires pour reconstruire l'histoire de la Terre d'Otrante et qu'il alla fouiller dans les bibliothèques d'Italie, de Buda-Pest, de Dantzick et de Paris. Sa villa de Sant' Antonio près Arnesano, dans la Terre d'Otrante, est devenue un véritable musée. Quarante et un volumes manuscrits sont le fruit de ses labeurs; il en a publié une partie dans les journaux et les revues spéciales, et d'importants fragments détachés en librairie, qui sont des monographies complètes; citons: « Degli Angioini principi di Taranto 1292-1373 >, Tarante, 1866; • Di un Ipogeo Messapico scoperto nelle rovine di Rusce e delle origini dei popoli della Terra d'Otranto », Lecce, 1872; « Lecce e i suoi Monumenti descritti e illustrati », id., 1874; « Note Japygo-Messapiche », 1877, etc. C'est dommage qu'une telle énergie intellectuelle se répande ainsi, et il serait temps que par une bonne synthèse, M. De S. nous donnât une histoire complète de l'ancienne Japygie et de la moderne Terre d'Otrante. M. De S. est membre de l'Institut archéologique d'Allemagne, ainsi que de plusieurs Académies nationales.

De Simoni (Corneille), historien italien, né, à Gênes, où il est surintendant des archives de la Ligurie. Docteur agrégé de l'Université de Gênes, un de nos plus forts américanistes, M. D. S. a inséré une foule de mémoires du plus haut intérêt au Giornale Ligustico, aux actes de la Società ligure di Storia patria, à l'Archivio Storico Italiano et aux Archives de l'Orient latin. C'est un savant modeste et infatigable dont les recherches sont précieuses pour l'histoire de la République de Gênes et de ses colonies de la Mer Noire et de l'Archipel.

Desjardins (Albert), jurisconsulte et moraliste français, professeur de législation criminelle à la Faculté de Paris, élu membre libre de l'Académie des Sciences morales et politiques, en 1887, né, à Beauvais (Oise), en 1838; en lui doit: « Les Moralistes français au XVIe siècle », ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques, en 1869; « Les sentiments moraux au XVIe siècle », 1887; « Étude historique sur les causes d'interruption

de la prescription et spécialement sur l'e des articles 2241 à 2247 du Code civil ». « L'inamovibilité de la magistrature dan cienne France », 1880; « Traité du vol les principales législations de l'antiquité cialment dans le Droit Romain »; « Les ( des États-Généraux en 1789 et la légi criminelle », 1883; « Le Juge d'instruct le Ministère public », 1889; « Code pén se », projet, 1883; « Examen doctrinal, prudence criminelle », 2 vol., 1886-1887; de sur le projet de Code pénal japonais » divers rapports faits à l'Assemblée Nat nombre d'articles dans les revues, telles Correspondant, la France judiciaire, la critique de Droit, la Revue historique de la Revue pratique, etc.

Desjardins (Arthur), jurisconsulte et trat français, frère du précédent, né, à vais, le 8 novembre 1835; depuis le 4 : 1882, membre de l'Académie des Science rales et politiques; son grand ouvrage « Traité de droit commercial maritime six volumes, 1878-1887. Citons encore: Congrès de Paris en 1856 et la jurisprinternationale », 1884; « Les Mines et l neurs », 1885.

Desjardins (Ernest), historien françai fesseur d'épigraphie et d'antiquités romai Collège de France depuis 1856, auteur du ouvrage devenu classique et intitulé: graphie de la Gaule Romaine », en trois mes, 1876-85; il est né, à Noisy-sur-O 30 septembre 1823. On lui doit aussi les siderata du Corpus Inscriptionum latinor l'Académie de Berlin », dont la cinquie vraison a paru en 1877.

Desjardins (Gustave), écrivain françai de bureau au Ministère de l'instruction que, né, à Sarreguemines, le 25 avril 18 lui doit: « Les armoiries de la ville de Rho Rhodez, 1861; « Les Évêques de Rhod IXe, Xe et XIIe siècles », Paris, Hérold « Histoire de la cathédrale de Beauv 1865; « Le Beauvaisis, le Valois, le français, le Noyonnais en 1870 », Beauvais « Tableau de la Guerre des Allemands « département de Seine-et-Oise (1870-71) sailles, 1873; « Recherches sur les drapeau çais, oriflamme, bannière de France, m nationales, couleurs du roi, drapeaux d mée, pavillons de la marine », Paris, Morel

Deslinières (Lucien), journaliste frança à Vierzon (Cher), le 7 décembre 1857; laboré à divers journaux politiques et litte de Paris et des départements. En janvier il a fondé la Démocratie du centre, journatidien, publié à Moulins (Allier), dont il meuré depuis rédacteur en chef.

Desmasures (Alfred), publiciste et l politique français, ancien préfet intérins endant la guerre), fondateur des jourvenir et La Démocratie de l'Aisne, désocialiste, né, à Mondrepuis (Aisne), Condamné en 1855 à quatre mois de ur colportage d'écrits politiques, il grave maladie contractée en prison être transporté. On lui doit diverures de propagande démocratique, et à Hirson, en février 1876, avec M. lère imprimeur, une feuille républi-Nord de la Thiérache, dont il est enincipal rédacteur. Nous citerons parmi Histoire des Communes du canton », 1860; « Histoire de la Révolution ans le département de l'Aisne », 1870; l'un paysan, étude sur la constitution le la France >, 1872; « L'organisaa démocratie », 1873; « La fille du :oman; « Marie Saint-Hubert », rosérie d'articles sur l'époque néolitique ord-Est de la France et particulièreun vaste emplacement d'une aglomépopulation de l'âge de pierre, dans dit Le Câtelet près de Mondrepuis. e (Charles-Adrien), magistrat et écriais, conseiller à la Cour d'appel de ntenant retraité, né, à Saint-Quentin, . publié: « Les pénalités anciennes, prisons et grâces en France, d'après inédits », 1866; « Trésor judiciaire ice, curiosités des anciennes justices ırs registres », 1867; « Le Châtelet on organisation, ses privilèges, etc. », dition (la première éd. est de 1863); iers de Paris d'après les ordonnan-Atelet, avec les sceaux des artisans, oux, 1873; « La Sainte-Chapelle du Justice de Paris », Dentu, 1872; « Le de M. Q. de la Tour, peintre du Roi , sa correspondance et son œuvre », Baillage du Palais-Royal de Paris », 'Œuvre du peintre La Tour, avec 30 377; « Histoire de la médecine légale d'après les lois, régistres et arrêts , 1880; « Le Crime et la Débauche « Le Divorce », 1881; « La Picar-Quentin en Vermandois, son histoire, ion, ses rues, etc. >, 1882; « Les et leurs grâces », 1888.

dt (l'harles), jésuite belge, l'un des la critique historique moderne, né, 6 avril 1833. Outre des travaux inle Précis historique, dans le Bullecommission Royale d'histoire de Belgila Revue des questions scientifiques de dans les Études religieuses historiques s, la Bibliothèque de l'École des charlevue des questions historiques de Paune participation active aux « Acta », l'œuvre colossale des Bollandistes, P. De Smedt les ouvrages dont voici les titres: « Introductio generalis ad historiam ecclesiasticam critice tractandam », Gand, 1876; « Dissertationes selectæ in primam ætatem historiæ ecclesiasticæ », id., 1876; « Gesta pontificum Cameracensium, 1092-1138 », Paris, 1880 publié par la Société de l'histoire de France; « Principes de la critique historique », Bruxelles, 1883. Mentionnons, pour finir, une étude qui a eu quelque retentissement: « Des devoirs des écrivains catholiques dans les controverses contemporaines », id., 1886.

Des Michels (Abel), orientaliste sinologue français, professeur de langue annamite à l'École Supérieure des langues orientales vivantes de Paris, docteur en médecine et licencié en droit, né, à Paris, en 1833, a publié: « Dialogues en langue cochinchinoise », 1868; « Essai sur les affinités de la civilisation chez les Annamites et chez les Chinois », 1869; « Huit contes en langue cochinchinoise », id.; « Les six intonations chez les Annamites », id.; « Dialogues cochinchinois expliqués >, 1871; « Chréstomathie cochinchinoise », 1872; « Petit dictionnaire pratique cochinchinois », 1878; « Tam tu Kinh », 1882; « Luc Van Tien Cu Dien », poème annamite, 1883; « Kim Van Krien tan Krien », 1885, en deux vol.; « Mémoire sur les caractères de la langue annamite », 1887.

Desmolins (Edmond), historien et publiciste français, directeur de la revue La Science sociale suivant la méthode de M. F. Le Play, né, à Marseille, en 1852. On lui doit: « Le Mouvement communal et municipal au moyen âge. Essai sur l'origine, le développement et la chute des libertés populaires en France », 1875; « Les Libertés populaires au moyen âge », 1876, « Histoire de France », en 12 vol., 1877–1880; « Histoire de France depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, d'après les sources et les travaux récents », en 4 vol. 1879–80; « Le Play et son œuvre de réforme sociale », 1882.

Desmons (Frédéric), littérateur et homme politique français, ancien pasteur, député à l'Assemblée nationale président de la commission d'amnistie, président du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, né, à Brignon (Gard), le 14 octobre 1832; il a publié: « Essai historique et critique sur le mormonisme », 1856; « Réponse à la lettre de l'Évêque de Nîmes aux protestants du Gard », 1859.

Desnoiresterres (Gustave LE Brisovs), écrivain français, né, en 1817, à Bayeux. Il débuta en 1839 par un roman: « Le pensionnaire et l'artiste »; en 1841, il fonda la revue mensuelle: La Province et Paris, qu'il dirigea pendant deux ans, et il collabora au Globe, au Commerce, à la Semaine, à la Mode, à l'Ordre, à la Revue de Paris, à la Revue Française, etc. En 1861, il donna au Vaudeville une pièce: « Monsieur Prosper ». Parmi ses publications séparées, citons: « La Chambre noire », 1843;

« Jarnowich », 1844; « Entre deux amours; Mademoiselle Zacharie », 1845; « Un amour en diligence >, 1853; « Les talons rouges », 1854; « Les Originaux », 1855-58; « Les cours galantes », 1859-61; « Voltaire et la Société Française au XVIII siècle », en 6 vol., 1867-73, ouvrage couronné par l'Académie Française; Etude sur Balzac »;
 La Musique française au XVIIIe siècle »; « Glück et Piccini », 1872, 2<sup>me</sup> éd., 1875; « Grimod de la Reynière et son groupe », 1877; « Épicuriens et Lettrés, XVIIe et XVIIIe siècles », 1879; « Iconographie voltairienne », 1879 (avec 25 estampes); « La Comédie satirique au XVIIIe siècle », 1884; « Le Chevalier Dorat et les Poètes lé-

Des Perrières (Carle), romancier français, collaborateur de la Vie Parisienne, sous le pseudonyme de Karl, né, à Valence (Drôme), en 1845. Il a publié: « Un Parisien au Caire », 1873; « Les Figures de cire », 1874; « Rien ne va plus, Monaco, M. Blanc, les Décavés, etc. »; « Jean Politis. Histoire d'un bandit grec », 1878; « Paris joyeux », 1882; « Mémoires d'un sceptique », 1883; « Les Amours d'un bandit », id.; « Paris qui joue et Paris qui triche », 1885.

gers au XVIIIe siècle », 1887.

Desplands (Isaac-Gamaliel), theologien suisse, né, à Vevey, en 1818. Tour-à-tour instituteur privé, pasteur à Hyères, à Naples, à Lavey-les-Bains, à Coppet, à Bâle et à Genève, il se distingua comme prédicateur autant par la rigidité de son orthodoxie que par la finesse de ses analyses psychologiques; depuis 1884, il ne donne plus que des conférences fort appréciées du public religieux. Nous avons de lui: « Trois méditations sur la consolation >, 1863; « Le trésor dans un vase de terre », 1866; « Échos de la parole de Dieu », 1872; « La santification chrétienne », 1875; « La prière non exaucée », 1881. Il a collaboré à plusieurs journaux religieux, notamment au Chrétien Évangélique.

De Spoelberch de Lovengoul (vicomte Charles-Victor-Maximilien-Albert), écrivain belge, né, à Bruxelles, le 30 avril 1836. Nous avons de M. De Spoelberch de Lovengoul, qui signe habituellement Charles de Louvengoul, outre des articles dans le Bibliophile belge, dans la Petite Revue, l'Intermédiaire des chercheurs et curieux, les Miscellanées bibliographiques, le Livre de Paris, un volume renfermant: « Le rocher de Sisyphe, la vie, la nature, la fantaisie », Paris, 1879; 2me édition augmentée d'une préface de M. Alexandre Dumas fils, id., 1880, et deux ouvrages d'une haute importance: « Histoire des œuvres de H. de Balzac », Paris, 1879, complété l'année suivante par « Un dernier chapitre de l'histoire des œuvres de H de Balzac » et publiée en 1886 en une édition définitive; « Histoire des œuvres de Théophile Gautier », Paris, 1887. L'auteur a été couronné en 1888 par l'Académie française.

Desprès (Armand), chirurgien français présentant du quartier de l'Odéon à la m palité de Paris, né, à Paris, le 13 avril on lui doit: « Des tumeurs des muscles 1 se pour l'agrégation en chirurgie à la F de Paris, 1866; « Traité de diagnostic de ladies chirurgicales; diagnostic des tume 1868; « Du début de l'infection syphilitie 1869; « Dictionnaire de médecine et de peutique médicale », en collaboration av Dr Eug. Bouchet », 1re éd., 1867; « Estmoyen d'arrêter la propagation des ma vénériennes? Du délit impuni », 1870; « peine de mort au point de vue physiologi 1870; « Traité iconographique de l'ulcérat des ulcères du col de l'utérus >, 1870; « ' théorico-pratique de la syphilis >, 1873; chirurgie journalière, leçons de clinique c gicale professées à l'hôpital Cochin », « La prostitution en France, études mora démographiques, avec une statistique gé de la prostitution », 1882; « Les Sœurs talières », 1886.

Des Roches (Jean), nom de plume de Hélène Dufour, femme de Marc Monnier en 1839, mariée à Marc Monnier en 186 a publié en 1887, sous le titre de « Sil ter gènevoises », trois nouvelles d'une se lité discrète et d'un aimable engouement lesquelles revit l'époque de la Restauration sa piquante originalité. Le Bibliothèque I selle et Le Foyer Romand ont inséré d'elle ques légers et spirituels croquis.

Des Rousseaux (Alexandre), chansonnilodiste populaire français, membre de plu sociétés littéraires de France et de Bel né, à Lille, le 1er juin 1820, dans le quar plus pauvre de la ville; son père, ancien officier, exerçait la profession de passen et celle de violiniste dans les orchestre bals. Élève du Conservatoire de musique de Des Rousseaux exerçait lui-même cette de profession et composait déjà, dès l'âge ou 16 ans, des chansons en patois, dont ques-unes sont encore populaires. Tomb conscription, il passa sept années au 4 ligne où, tout en faisant son service comp sicien instrumentiste, il dirigeait un coi solfège. Rentré à Lille, en 1847, il pass mairie, comme simple expéditionnaire, chef de bureau et fut retraité en qualité recteur du service de l'octroi. On lui do volumes de poésies (de 300 pages envir vec un portrait de l'auteur, un vocabula patois de Lille et la musique des char publiés sous le titre de « Chansons et P les Lilloises »; un recueil intitulé: « Me se-temps »; quatre almanachs sous le « Mes Étrennes »; une étude biographiq Brûle-Maison, chansonnier populaire lill XVIIIe siècle; un ouvrage en deux vol

Lours populaires de la Flandre Française », b, L. Danel, 1889; deux recueils sur l'Expoon des Beaux-Arts de Lille; des articles le folk-lore lillois, dans la Revue des tra-Kons populaires, et dans la Tradition, et la faction en chef du journal L'Épargne du tra-A. Par ses ouvrages en patois du nord, qu'il a terprétés lui-même dans des fêtes de biensance, M. D. s'est fait dans les départements nord de la France et dans une partie de la ligique, une réputation égale à celle des Jasn, des Mistral et des Roumanille dans le midi la France. On l'a aussi justement comparé son ami Gustave Nadaud. Comme lui, il est sicien aussi bien que poète et compose luime les airs de ses chansons. La plupart de mélodies, gracieuses et bien rythmées, ont 🎎 leur tour de France, sous d'autres paroles, et rtant de Paris. M. D. a consacré tout son talent a classe ouvrière, à laquelle il appartenait par naissance; c'est un fait que ses compatriotes, i se plaisent à l'appeler tantôt le Béranger, ou Désaugiers lillois, tantôt le Jasmin ou le Mis-🎜 du Nord, le désignent plus souvent encore la qualification de poète des Petits. « Aussi est-il bien aimé et chanté lui-même par les poètes de son pays, dont il a fait la gloire et ie charme. Sa jeune muse, dit M. Géry Legrand, a des grâces d'aïeule quand le vieux semps par elle est raconté »; et un critique iute: « Son œuvre pétille d'une couleur locale que nul n'avait jamais employée jusqu'ici ».

Dessard (Pierre-Joseph, dit Aimé), magistrat littérateur français, président du tribunal la Nantua, né, à Roanne (Loire), le 15 juil-1832, a publié: « Recueil des usages locaux canton de Roanne », 1877, deux éditions; Un maître d'école au XVII siècle », Roanne, 30: « L'enseignement du Collège », discours; L'écolier et l'oiseau »; « Histoire du sauvege d'un homme et d'un porte-monnaie »; Récit d'une lutte mémorable entre un corps et un corps mouillé » etc.

Dessi-Magnetti (Vincent), publiciste italien, en 1821, à Cagliari, où il fut reçu docteur droit en 1843. On lui doit plusieurs articles bonomie politique, un livre intitulé: « Prinpii di legislazione sociale »; et la « Storia del-Jniversità di Cagliari dal 1603 fino ai nostri brai », écrite dans son ancienne qualité de setaire de l'Université.

De Stefani (Charles), naturaliste italien, proseur de géologie à l'Institut des Études Suieures de Florence, né, à Padoue, le 15 mai 2; son père était Louis De Stefani, patriote litien, mort il y a quelques années à Sienne, il était directeur du Lycée; il a fait ses étude jurisprudence et reçu son doctorat en la Pise, mais pour se vouer ensuite avec ion et exclusivement aux sciences naturelles. Il a publié, entr'autres: « Un brano di storia della geologia toscana », Rome, 1875; « Molluschi continentali sino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici ed ordinamento di questi ultimi >, Pise, 1876; « Descrizione degli strati pliocenici dei dintorni di Siena », Rome, 1877; « Sallu stio Antonio Bandini », Florence, 1877; « Lettere economiche sulla Calabria Ulteriore prima » (dans l'Economista, de l'année 1879); « Fossi!i pliocenici dei dintorni di San Miniato; Molluschi bivalvi e univalvi », Pise, 1874; « Molluschi pliocenici dei dintorni di Siena », 1880, en collaboration avec le professeur Pantanelli; « Geologia del monte Pisano », Rome, 1877; « Considerazioni stratigrafiche sopra le roccie più antiche delle Alpi Apuane e del monte Pisano », Rome, 1875; « I terreni subapennini dei dintorni di San Miniato »; « Le acque termali di Pieve Fosciana in Garfagnana >; « Sedimenti sottomarini dell'epoca postpliocenica in Italia »; « Dell'epoca geologica dei marmi dell'Italia Centrale; « Le rocce serpentinose della Garfagnana »; « Sulle serpentine e sui graniti eocenici superiori dell'alta Garfagnana >; « Sullo tracce attribuite all'uomo pliocenico nel senese »; « Sopra una nuova Daudebardia italiana » (en société avec le prof. Pantanelli), 1879; « Quadro comprensivo dei terreni che costituiscono l'Appennino settentrionale », Pise, Nistri, 1881; « Molluschi continentali sino ad ora notati in Italia nei terreni pliocenici >, id., id., 1876-81; I laghi dell'Appennino settentrionale », Turin, Candeletti, 1884; « Studio geologico sulle Calabrie meridionali », Rome, typ. de'Lincei, 1885; « La superficie della terra », Florence, Barbèra, 1886; « Studii paleozoologici sulla Creta superiore e media dell'Appennino settentrionale », Rome, typ. de'Lincei, 1885; enfin, plusieurs articles et mémoires publiés dans le Bollettino di Malacologia italiana, dans le Bollettino del R. Comitato Geologico, dans Gli Atti della Società Toscana di Scienze naturuli, dans la Rassegna Nazionale, huitième année, où a paru un es sai sur « Lo stato attuale degli Studii Geologici in Italia >, dans Gli Atti della R. Accademia dei Georgofili, dans le Bollettino del Club Alpino Italiano, dans le Giornale dei Lavori Pubblici, dans le Bulletin de la Société géologique de France de l'année 1888, où se trouvent ses « Excursions dans les Alpes Maritimes », dans les Verhandlungen der K. K. geologischen Reich, de 1880, où, en collaboration avec le docteur Stur, a paru un essai « Die Carbon-Schichten von Mallave »; dans l'Archivio per l'Antropologia e la Etnologia, de l'année 1888; « Di alcune proprietà collettive dell'Appennino ». Son dernier ouvrage vient d'être publié à Florence chez Le Monnier, sous le titre: « Le pieghe delle Alpi Apuane ».

De Steffants (Louis D.), journaliste italien, établi à Montevideo (Amérique du Sud), né, à

Crémone, le 21 novembre 1839. Ayant terminé ses cours dans son pays natal, il partit trèsjeune pour Buenos-Ayres et après qu'il se fut bien preparé par l'étude de l'espagnol et du portugais à l'enseignement et au journalisme, il fut appelé à Montevideo par M. Tavolara pour y tenir la chaire d'histoire moderne. Revenu, pour affaires de famille, à Buenos-Ayres, il commença à y écrire pour les journaux des articles de critique qui furent vivement appréciés. Sa fécondité est étonnante; car il s'occupe à la fois de critique musicale, de littérature, de politique, d'art, etc., etc. Depuis 1863, il est établi à Montevideo, comme professeur d'histoire, et il est un des plus connus entre les rédacteurs du Siglo et de la Tribunita. Il est aussi un bibliophile passionné et un excellent patriote, car c'est à lui que les victimes des inondations du Po en 1882 durent les 50,000 fr. souscrits par les soins de M. D. S. à Montevideo. Les désagréments n'ont pas manqué à M. D. S. de la part de ses adversaires politiques lorsque ces derniers obtinrent les rênes du gouvernement; mais ses compatriotes fondèrent une Société de Conférences à Montevideo pour le mettre à l'abri du besoin en attendant que justice lui fût rendue.

Destouches (Ernest von), historien et poète allemand, d'origine française, conseiller d'État à Munich, est né, dans cette ville, le 4 janvier 1843. Parmi ses ouvrages, on doit citer: « Chronik der Stadt München »; « Geschichte des Haus-Ritter-Ordens vom heil. Georg »; « Urkundliche Beiträge zur Geschichte Münchens »; « Geschichte des St. Elisabeth-Ordens »; « Geschichte der Sangespflege und Sängervereine in München »; « Münchener Bürgertreue »; « Münchens Schützenwesen und Schützenfeste »; « Sekularbilder aus Münchens Vergangenheit »; des mémoires, des essais, des articles séparés, et plusieurs poésies, dont un certain nombre mises en musique par divers compositeurs.

Destounis (Gabriel), écrivain hellène, drogman au Ministère des affaires étrangères de Russie et conseiller d'État, ancien professeur de grec moderne à la Section des langues orientales à Saint-Pétersbourg, docteur en philologie grecque, ancien professeur de grec classique à l'Université de Saint-Pétersbourg, dont il est membre honoraire, membre de plusieurs sociétés savantes russes et étrangères, né, en 1818, à Saint-Pétersbourg, où il a fait ses études. On lui doit un commentaire du second volume de Procopius sur la Guerre des Romains avec les Perses traduit par Spiridion Destounis, 1880; « Analyse du voyage en Roumélie de l'archimandrite Antoine », 1880; « Deux voyageurs grecs du XV et XVIII siècle », 1881 (analyse de l'article de Sp. Lambros sur Canan et Vatatzès); trois textes grecs édités, traduits et commentés, 1881, 1884; « Sur le catalogue des Manuscrits grecs d'Athos », 1881; « Analyse inscription grecque contestée qui figures monum. », 1881; « Topographie de Conople au moyen-âge », 1882-83; « Recurre les chants héroïques grecs du moyer traduction et commentaire, 1883; diffianalyses d'ouvrages touchant à l'histoir que du moyen-âge.

Destremx de Saint-Christol (Léonce), me, publiciste, homme politique français maire de Lablachère, maire de Saint-( ancien député de l'Ardèche à l'Asseml fionale, membre du Conseil Supérieur d culture et de la Commission supérieure contre le phylloxéra, né, à Alais (Gar décembre 1820, a publié: « Légendes niques du Languedoc », recueil des sc poétiques et populaires des Cévennes; d'économie rurale et d'agriculture prat « Agriculture méridionale. Le Gard et che ». M. L. D. est aussi l'auteur de « F écrites dans l'idiome provençal, ainsi qu traduction en vers français du drame misardo du félibre Paul Gausson, et c man historique: « Le Château de la Blanche », qui a obtenu un réel succès

Destriché (Madame), femme-auteur, 1823, à Saint-Christophe (Indre et Lo elle habite une grande partie de l'anr diant sur place tout ce qui se rattache nomie et à l'éducation rurale, branche quelle sa compétence est reconnue et ap Parmi ses publications, on doit citer: dimanches de la mère Taboureau »; « I tion agricole »; « L'instruction agricole fraternité agricole »; des nouvelles 1 des lettres publiées par le journal Le la Gazette de Village; « Les Etats-Uni rope »; le Journal du Peuple; son der vrage touchant à l'économie sociale, p titre: « De l'assistance publique dans pagnes ».

De Theux de Montjardin (chevalier 2 érudit belge, né, à Saint-Broud, le 23 bre 1838. Il a collaboré au Bibliophile B Bulletin de l'Institut archéologique liégec a fait paraître: « Recueil héraldique des mestres de Liège (1788-1794) », Liège « Bibliographie liégeoise, contenant: 1° le imprimés à Liège depuis le XVIe siècle nos jours; 2º les ouvrages publiés en E et à l'étranger, concernant l'histoire cienne principauté de Liège et de la p actuelle du même nom », Bruxelles, 18 éd., id., 1875; « Nouveaux mélanges hist et littéraires ». Liège, 1878; « Collecti documents contemporains relatifs au mei Sébastien La Ruelle, bourgmestre de I id., id.

Détré (André-Charles-Ernest), écriva çais, ancien capitaine de la garde nationa

la guerre de 1870-71, condamné à mort la Commune, principal collaborateur à la estruction de la Bastille, et directeur de loitation de cet établissement, né, à Paris, d février 1845. Il débuta, en 1871, à l' $\dot{E}v\dot{e}$ mt et au Bien public. Il a publié deux reis de nouvelles, sous le pseudonyme d'Erd'Arjis: « Au coin du feu. Contes légers », 4; « Entre intimes. Contes parisiens », 1876, sous son nom, avec le titre général: Les mages parisiens, ces romans: « Nina la Blonhistoire réaliste d'une courtisane », 1878; Secrifiée », 1882; « La Comtesse Luciane. moires intimes d'une femme du monde », 🎁; en 1879, il avait publié un voyage huristique, sous le titre : « En Suisse. Impresas de deux bourgeois de Paris >.

Détroyat (Léonce), publiciste français, ancien cier de marine, ancien sous-secrétaire d'Etat la Marine Méxicaine, sous l'Empereur Maxitien, né, à Bayonne, le 7 septembre 1829. ant demandé un congé de non-activité pour rmités temporaires, depuis 1867, il s'occupa lettres et de politique. Il collabora à la Lité sous le pseudonyme de L. de Bourgneuf; 1869, il acheta ce journal qui appartenait rs à M. Émile de Girardin, dont il avait émsé la nièce, mademoiselle Hélène Gay, le décembre 1866. En décembre 1870, avec le de de général, il organisa le camp de la Roelle, qu'il commanda en chef jusqu'à l'armise. En mars 1871, il se démit de toutes ses actions officielles et reprit sa plume d'écriin. En mai 1876, M. Détroyat quitta la Lité pour fonder le Bon Sens qui devint l'Estate; en 1882, il fonda un nouveau journal lit-taire et politique, la Réforme, de concert avec Waldeck Rousseau, puis le Jour qui ne cut que quelques mois. Enfin, en 1885, il prit direction du Constitutionnel, auquel il impriune direction nettement républicaine. On doit une comédie en un acte: « Entre l'Enume et le Marteau », jouée, en 1870, au Vauville, des librettos d'opéras et de ballets, et ss publications séparées, à savoir : « La Cour de ome et l'Empereur Maximilien », 1868; « L'inrvention française au Mexique », 1869; « Le crutement, l'organisation et l'instruction de mée française », 1870; « Le scrutin de liste le Sénat »; « La France, l'Allemagne et l'Aneterre >, 1884; « Nos possessions françaises Indo-Chine >, 1887; « Les chemins de fer Amérique », 1886.

Dens (João de), illustre poète lyrique portuis, né le 8 mars 1830, à San Bartolomeu de essines; il fit son droit à Coimbre; en 1862, se fixa à Béja, où il dirigea, pendant quelte temps, le journal fondé par lui: O Bejense; 1868, il fut nommé député et alla s'établir Lisbonne. Ses poésies sont choisies et très apiées. Citons: « Flores do Campo », Lisbonne, 1870; « Ramo de Flores », Porto, 1870; « Folhas soltas », id., 1876; il a aussi inventé une nouvelle méthode pour l'enseignement de la lecture, qu'il a expliquée dans sa « Cartilha Maternal », Porto, 1878, et dans: « A Cartilha maternal e o apostolado », Lisbonne, 1879.

Deussen (Paul), philosophe et philologue allemand, privat-Docent de philosophie à l'Université de Berlin, né en 1845; il a publié: « Commentatio de Platonis Sophistæ compositione et doctrina », Bonne, 1869; « Die Elemente der Metaphysik », Aix-la-Chapelle, 1877; « Das System des Vedânta », Leipzig, 1883; « Die sûtrás des Vedânta nebst dem Commentare des Çankara », Leipzig, 1887. Il a traduit en allemand le livre de Réville sur Théodore Parker.

Deutsch (Samuel-Martin), théologue allemand, professeur de théologie à l'Université de Berlin, né, à Varsovie, le 19 février 1837, a publié: « Der Ambrosius Lehre von der Sünde und Sündentilgung », Berlin, 1867; « Drei Actenstücke zur Geschichte des Donatismus », id., 1875; « Die Synode zu Sens 1141 und die Verurtheilung Abälards », id., 1880; « Peter Abälard, ein kritischer Theolog des zwölften Jahrhunderts », Leipzig, 1883; « Luthers dreizehnte These über die päpstliche Gewalt vom Jahre 1519 », Berlin, 1885.

De Vere Aubrey (Thomas), poète et écrivain politique irlandais, né en 1814; il fit ses études à Dublin. On lui doit: « The Valdenses », nouvelle lyrique, 1842; « The Search after Proserpine », poème, 1843; « Poems », 1853; « May Carols », 1857, reédité en 1881; « The Sisters », 1861; « The Infant Bridal », 1864; « Irish Odes and Other Poems », 1869; « The Legends of S.-Patrick », 1872; « Alexander the Great », poème dramatique, 1874; « St.-Thomas of Canterbury », poème dramatique, 1876; « Legends of the Saxon Saints >, 1879; « The Foray of Queen Meane >, 1882. En prose, il a publié: English Misrule and Irish Misdeeds >, 1848; · Picturesque Sketches of Greece and Turkey >, 2 vol., 1850; « Ireland's Church Property and the right use of it >, 1867; « Pleas for Secularization of Ireland >, 1867; « The Church Settlement of Ireland ». 1868; « Constitutional and Unconstitutional political action », 1881. En 1878, il a publié un mélange d'écrits religieux et philosophiques sous le titre: « Proteus and Amadeus ».

De Vigili (Juste), archéologue et médecin italien, né, à Mezzolombardo (Trentino). Il fut reçu docteur en médecine à l'Université de Pavie, en 1834. On a de lui: un article sur Mezzolombardo, dans la Statistica Trentina, Trente, 1852; « Lettera sulla origine di Mezzolombardo », Milan, id.; « Lettera al professor Teodoro Mommsen sulla necropoli di S. Michele », dans le Bull. Arch. de Rome, 1871; « Il Sarcofago di Lovere », dans le Trentino, Trente,

1873; « Notizie storiche sulla Bocchetta », id., 1873; « Descrizione d'una lapide mitriaca ritrovata vicino a S. Zeno nella Naunia », Berlin, 1874; « Il significato del nome Metz nei documenti medioevali », dans le Raccoglitore, Rovereto, 1880; « Cenni sulla vita di Giovanni Ferrari di Mezzolombardo », id., id.; « Il Castello di Königsberg », id., 1881; « Cenni sulla vita di Francesco Filos », id., id.; « Relazione sopra una iscrizione romana ritrovata vicino a S. Michele », id., id.; « Relazione sopra una tomba romana scoperta nel territorio di Mezzotedesco », id., id.; « La Lapide mitriaca di S. Zeno nella Naunia », dans l'Archivio Trentino, Trento, 1882; « I Sarcofaghi di Lovere e di Mezzacorona », id., 1883. Parmi ses publications médicales, on cite: « Dissertazione sulla clorosi », Pavie, 1834; « Il Verme solitario », id., 1837; « La Rafania », id., 1837; « La Leucorrea », id., 1838.

De Villers (Léopold), historien belge, né, à Mons, le 16 juillet 1830. Conservateur des archives de l'État et des archives communales à Mons, membre de la Commission Royale d'histoire, M. D. est certainement l'un des hommes qui ont le plus contribué à reconstituer le passé de sa ville natale et de son pays. A peine agé de dix-neuf ans, il débuta par une « Notice historique sur la procession de Mons », Mons, 1849, qui a eu plusieurs éditions; et toute une série d'autres publications consacrées à Mons et à la province du Hainaut, dont cette ville est le chef-lieu, succédérent à celle-là: nous devons mentionner spécialement un « Mémoire historique et descriptif sur l'église de Sainte-Waudru à Mons », Mons, 1857; les « Ordonnances et règlements de police de la ville de Mons », id., 1864; un « Mémoire sur les archives de l'abbaye d'Alne », id., 1885; la « Description analytique de chartulaires et de chartriers, accompagnée du texte de documents utiles à l'histoire du Hainaut », id., 1865-1878; l'importante « Notice sur le dépôt des archives de l'État à Mons », id., 1871; le « Cartulaire des rentes et cens dus au comte du Hainaut (1265-1286) », id., 1873-1875; les « Particularités curieuses sur Jacqueline de Bavière », id., 1879; et un excellent livre sur « Le passé artistique de la ville de Mons », id., 1880; nouvelle éd., illustrée, id., 1886. On a encore de lui: l'« Inventaire des cartes et plans conservés au dépôt des archives de l'État à Mons >, id., 1870, publié par ordre du Gouvernement et du Conseil provincial; l'« Inventaire analytique des archives des commanderies belges de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ou de Malte », id., 1876; l'« Inventaire analytique des archives de la ville de Mons », id., 1883 et années suivantes. Pour la Commission Royale d'histoire, il a édité le tom. III des « Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, du

Hainaut et de Luxembourg », Bruxelles, le « Cartulaire des comtes du Hainant 1882 et années suivantes, et il a donné s letin de cette Commission une foule de butions du plus haut intérêt. D'autres t de M. L. D. sont épars dans la Biogran tionale qui paraît sous les auspices de l' mie Royale de Belgique; dans les publide l'Académie d'archéologie de Belgique Société des Sciences, des arts et letti Hainaut, de la Société des bibliophiles de du Cercle archéologique de Mons, de la ! archéologique de Charleroi, de la Société : des Beaux-Arts et de littérature de Ga la Société archéologique de l'arrondis: d'Avesnes, dans le Messager des Sciences riques, les Analectes pour servir à l'histe clésiastique de la Belgique, Mons-charitab

Devillez (Barthélemy-Adolphe), écriva ge, professeur et directeur de l'École 1 ciale des mines du Hainaut, né, à Bouil 18 janvier 1816. Il faut surtout citer ( « Introduction à la mécanique applique arts », Mons, 1843; « Essai sur la méc des corps solides », Bruxelles, 1851; l'exploitation de la houille à la profonde moins mille mètres, mémoire en réponse question proposée par le gouvernement l'Académie royale de Belgique », Liège, 2<sup>me</sup> éd. revue et augmentée, id., 1859; « rie générale des machines à vapeur, 1 la portée des personnes qui n'ont poir dié les mathématiques supérieures », id., « Des travaux de percement du tunne les Alpes et de l'emploi des machines l'intérieur de mines », id., 1863; « Éle de mécanique considérée comme science relle », 1re partie, id., 1886, nouvelle é id., 1888; « Éléments de constructions civ Mons, 1869, nouvelle édition, id., 1886; tilation des mines. Études théoriques et ques », id., 1875; « Traité élémentaire chaleur au point de vue de son emploi force motrice >, id., 1881-82; - et, da autre ordre d'idée: « Un petit livre pou le monde », Mons, 1883, ouvrage populai conomie politique auquel l'auteur avait p dès 1872 par un discours prononcé à la s des sciences, des arts et des lettres du naut et qui a été publié sous ce titre: sidérations sur les doctrines socialistes l'Association internationale des travaille id., 1872.

De Vit (Vincent), latiniste italien, né, juillet 1811, à Mestrino (arrondissement douc), membre de l'Académie de la Crusca, dans les ordres, et fut ordonné prêtre er Docteur en théologie à l'Université de I en 1837, il enseigna, pendant sept ans, la maire latine au Séminaire; de là il passa thécaire à Rovigo; en 1849, il entra à

de la Charité fondé par le Rév. P. Rosmini se rendit à Rome. Nous avons de lui plupre ouvrages qui témoignent de son érudia: « Sententiæ M. Terentii Varronis inedi-, Patavii, 1843; « Volgarizzamento d'un'epiala di Seneca », Rovigo, 1847; « Sopra un dice sconosciuto del Secolo XIV contenente volgarizzamento della Storia di Giustino », cence, 1849; « Le antiche lapidi romane nel blesine », Venise, 1853; « Notizie di Stresa colla dei Santi e Beati principali del Lago Magpre », 1856; « Ven. Hildeberti Cænomanensis iscopi, Moralis philosophia de Honesto et le », inséré à la *Palaeologia latina*, au volume XXI, édité à Paris, 1854; « Elogio funee di Antonio Rosmini », Milan, 1858; « Vita 8. Carlo Borromeo », id., id., etc. etc. Le and ouvrage de l'abbé D. V. est assurément dition du « Lessico latino », d'Egidio Forllini, commencé en 1858, à Prato en Toscane, entièrement refondue dans un moule tout à t nouveau. Comme supplément au « Lessico » bbé a édité l'« Onomastikon totius latinita->, ouvrage absolument original. Ses « Opere rie », forment huit vol., le dernier contient: Adria e le sue antiche epigrafi », Florence, 68; l'avant-dernier a pour titre: « Discorsi ll'origine e moltiplicazione del linguaggio », enne, 1887.

**Devits** (Charles), l'un des pseudonymes du urnaliste français *Francis Magnard* (Voyez *Matard*).

Devrient (Othon), écrivain allemand, fils du Mèbre acteur Édouard D., né, le 3 octobre 38, à Berlin; acteur lui-même, il fut engagé 1876 à la direction artistique du Théâtre-Naonal de Mannheim; en 1878, à celle du théâe de la ville de Francfort, et. depuis 1884, il rige le théâtre de la Cour à Oldenbourg. On i doit: « Zehn Minuten Aufenthalt », 1866; Zwei Könige », 1867; « Shakespeare. Vor-Age >, 1869; « Ruinen von Athen nach Kotbue », 1870; « Iphigenie auf Tauris », 1870, straduction du texte italien de l'opéra de Glück; Uthal >, le texte de l'opéra de Mehul, 1870; Kaiser Rothbart >, fantaisie populaire, 1871; Tiberius Gracchus », 1871; « Was wir bieten, estspiel >, 1873; « Bühnen und Familien. Shaespeare », en collaboration avec son père, 1874-5; « Goethes Faust als Mysterium », 1877, rois éditions; « Ueber allen Zauber Liebe », 881; « Briefe v. Iffland u. Schröder an Wery », id.; « Freudenspiele a. Hofe Herzog Ernst Frommen >, 1882; « Luther, historisches Paracterbild >, 1883, quatre éd., etc.

Dewalque (G. J. Gustave), naturaliste belge, i, à Stavelot, Secrétaire général à la Société iologique de Bruxelles depuis sa fondation; il it, depuis 1859, membre titulaire de la classe des ionces à l'Académie Royale de Belgique. Trapuleur infatigable, M. D. a composé en dehors de nombreux ouvrages dont la liste est très longue, un rapport remarquable sur l'unification de la nomenclature géologique aux deux Congrès de Bologne et de Berlin (1881 et 1885). Il a aussi publié une carte géologique de son pays et des provinces voisines, Liège, 1879. Il a, en outre, inséré une foule de notes, notices, mémoires, rapports, communications concernant la géologie dans une foule de recueil, entre autres, dans les Bulletins de l'Académie Royale des Sciences de Belgique, dans les Bulletins de l'Académie de Médecine de Belgique, dans les Annales de la Société géologique de Belgique, dans la Biographie Nationale, dans le Bollettino del Reale Comitato Geologico d'Italia.

Dewar (Jacques), savant écossais, né en 1842, à Kinnardine-on-Forth; il fit ses études à l'Université d'Édimbourg et à Gand sous le professeur Auguste Kekalie, et il est actuellement professeur de philosophie naturelle expérimentale à l'Université de Cambridge, et vice-président de la Chemical Society. On lui doit: « The Oxidation products of Picoline »; « Transformation of Chinoline into Aniline »; « Physical Constants of Hydrogenium »; « Specific Heat of Carbon at High Temperatures »; « The Physiological Action of Light »; « Spetroscopic Investigations », etc.

De Wille (baron Jean-Joseph-Antoine-Marie), archéologue belge, né, à Anvers, le 24 février 1808. Membre de l'Académie royale de Belgique et de l'Institut de France, M. De W. a énormément écrit. Voici les titres de ses publications distinctes: « Description des antiquités et objets d'art qui composent le cabinet de feu M. le chevalier E. Durand », Paris, 1836; « Description d'une collection de vases peints et bronzes antiques provenant des fouilles de l'Étrurie (musée du prince de Canino) », id., 1837; « Description des vases peints et des bronzes antiques qui composent la collection de M. De H. (De Hagnoncour) , id., 1839; « Description de la collection des antiquités de M. le vicomte Beugnot », id., 1840; « Le géant Ascus », Blois, 1844; « Description des médailles et des antiquités du cabinet de M. l'abbé H. G. (Greppo) », Paris, 1856; « Le jugement de Pâris », Leipzig, 1856; « Choix de terres cuites antiques du cabinet de M. le vicomte H. De Janzé », Paris, 1857; « Notice sur les vases peints et à reliefs du musée Napoléon III », id., 1862; « Notice sur quelques vases peints de la collection de M. Alexandre Castellani >, id., 1865; « Catalogue de la collection d'antiquités de M. Alexandre Castellani », id., 1866; « Discours lu au Capitole le 26 avril 1867, à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de Rome », id., id.; « Recherches sur les empereurs qui ont régné dans les Gaules au III. siècle de l'ère chrétienne , id., 1868; • Le Satyre de bronze trouvé à Dodone dans les

fouilles de M. Constantin Carapanos », id., 1877. Avec Charles Lenormant, il a publié: « Élite des monuments céramographiques: matériaux pour l'histoire des religions et des mœurs de l'antiquité », Paris, 1837-1861. Enfin, après la mort du duc de Blancas, il a fait paraître les trois derniers volumes de la traduction que le duc avait préparé de l'« Histoire de la monnaie romane », de Th. Mommsen, Paris, 1865-1873. — Les autres travaux de M. De W. sont épars dans les publications des sociétés savantes et dans les revues spéciales, notamment dans les Mémoires de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des arts de Belgique; dans le Bulletin de cette Compagnie, où a paru dès 1843 la relation d'une mission scientifique en Italie et en Grèce dont l'auteur avait été chargé l'année précédente par le gouvernement belge; dans l'Annuaire de l'Académie, auquel il a fourni entre autres les biographies de Th. Panofka, de Charles Lenormant, d'Adrien de Longperrier et de François Lenormant. On trouvera aussi de nombreuses communications de lui dans les Bulletins de l'Académie d'archéologie et des Commissions royales d'art et d'archéologie de Belgique; dans les Comptes-rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris dans les Mémoires et les Bulletins de la Société des antiquaires de France, de l'Institut archéologique de Paris, de l'Association pour l'encouragement des études grecques en France, de la Société archéologique de l'Orléanais, de l'Institut de correspondance archéologique de Rome; dans la Revue de la numismatique belge, dans la Revue numismatique, dans la Revue archéologique, dans la Revue de philologie française, le Journal asiatique et les Mélanges d'archéologie des PP. Cahier et Martin de Paris, le Bulletin archéologique de l'Athéneum français, la Gazette des beaux-arts, la Gazette archéologique et le Bulletin de correspondance hellénique de Paris, l'Archæologische Zeitung, otc.

Dezeimeris (Reinhold), écrivain français, membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, président de l'Académie de Bordeaux, conseiller-général de la Gironde, né, à Paris, en 1885. Il a publié: Notice sur P. de Brach →, 1858; 
 Recherches sur l'auteur des épitaphes de Montaigne », 1861; « Œuvres poétiques de P. de Brach », 2 vol.; • De la renaissance des lettres à Bordeaux au XVIe siècle », 1884; « Recherche sur la récension posthume du texte des Essais de Montaigne », 1866; « Dissertation sur l'emplacement de la villa d'Ausone », 1867; « De l'Ebromagus de Saint-Paulin >, 1874; « Poésies françaises, latines et grecques de Martin Despois », 1875; « Leçons nouvelles et remarques sur le texte de divers auteurs : Mathurin Regnier, André Chénier, Ausone », 1876; « Lettres grecques de C. Julius Scaliger >, 1877; « Étude sur Pierre Trichet », 1878; « (
tions et remarques sur le texte de dive
teurs », 1880; « Recherches sur les on
de Sulpice-Sévère », id.; « Remarques :
inscriptions antiques de Bordeaux », id.;
des sur le Querolus », 1881; « Remarq
corrections sur le texte de divers aut
1883; « Remarques sur la situation de l'e
ture en France », id.; « Observations
traité De la Vigne de Roaldès », 1886.

De Zerbi (Rocco), homme politique e rateur italien, né, à Reggio (Calabre), et Il a commencé par servir à l'armée (18 d'abord dans les chemises rouges de Ga ensuite dans l'infanterie régulière; ayant le service, il se lança dans le journalisme po et fonda à Naples le Piccolo qui devint très-populaire, grâce à la verve, au style e riginalité des premiers Naples signés d par son directeur. Très-brillant écrivain, de Z. a su s'acquérir la bienveillance de s citoyens, et depuis 1874, il est député d gio. Il ajoute à son talent de littérateur, c conférencier; nous avons de lui : « Scrit tici », un vol.; « L'Ebrea »; « Il mio roma ← L'Avvelenatrice → , romans; ← Amb « Faust »; « Il linguaggio dell'uomo prim conférences qui ont été imprimées; « moderna », essai de critique. M. de Z. a parole à propos de questions militaires vales et a fourni à la Nuova Antologia de quelques articles fort commentés sur des de matériel militaire moderne.

Dhombres (G), historien français, pro au Lycée Henri IV, à Paris, né, à Nîmes en 1844, a publié: « Précis d'histoire des modernes (1453-1880) », Paris, Baillère, « Récits et biographies historiques » (e boration avec M. G. Monod), id., 1882; toire ancienne, grecque et romaine », « Histoire du moyen âge et Histoire mod « La Révolution Française », Paris, L 1883. Depuis cette année, M. Dhombre séré dans le journal L'Éducation natione sieurs articles et essais qui n'ont pas enc réunis en volume.

Dhombres (Jean-André-Ernest), the français, pasteur titulaire évangelique à depuis 1867, né, le 16 mars 1824, au Vig tite ville du département du Gard; il a i études à Genève et à Strasbourg. On lu « Sermons et Homélies », deux séries, 1878; « Foi et patrie », discours propendant le siège de Paris, 1871; « La protestante », 1880; « Pensées morales litiques du comte Pelet de la Lozère, avec biographique », 1873. Il a collaboré à la Chrétienne, à l'Espérance, au Christiani XIX siècle, à la Croix, à l'Encyclopé sciences religieuses.

Diamilla-Müller (Émile), savant italiei

me, en 1826; il étudia à Paris à l'École Poschnique et en sortit officier d'état-major. renu en Italie en 1848, il y prit du service If dans la campagne contre les Autrichiens lors de la prise de Rome en 1849, retourna Paris, où il fut admis comme employé à l'Obevatoire. Mais en 1859 il quitta encore une is la France et vint s'établir, tour-à-tour, à arin, Florence, Rome, et, en dernier lieu, de aveau définitivement à Turin. Sa fille, mathésticienne, enseigne les mathématiques à l'éle supérioure des femmes à Rome, et en est sous-directrice. Nous avons de M. D. M. s ouvrages d'histoire ainsi que des ouvrages science. Citons: « Biografie autografe ed edite di illustri italiani di questo secolo », Tua, 1853; « Trattato elementare d'astronomia », aris, V. Masson, 1856; « 11 polo artico »; Il polo antartico »; « La vita terrestre e la ta eterna »; « Le aurore polari »; « L'urto una cometa contro la terra »; « Carta manetica dell'Italia »; « Rivista scientifica per mno 1872 »; « Il terremoto »; « Metro e chigrammo internazionale »; « La fine del mon-) »; « Le leggi delle tempeste », 1re éd., Tun 1881, 2me 1887; « Astronomia, magnetismo rrestre », 1886. Nous avons de lui plusieurs ochures très-importantes sur des sujets de ographie et d'astronomie. En préparation, un ivrage en 4 vol., dans lesquels sont examinées s questions scientifiques du jour. M. D. M., eu une part très-active dans le mouvement ational italien, et il a publié en 1881, sans nom auteur, un volume intitulé: « Politica segreta aliana 1863-1873 », Turin, Roux et Favale; ivre jette beaucoup de clarté sur cette pério-3 historique et sur les relations de Mazzini et 1 Roi Victor-Emmanuel. Nous avons aussi de i un épistolaire politique intitulé: « Da Roma

Corunda (marzo-giugno 1848) », Turin, 1886.

Dian (Étienne), le véritable nom de la dameteur mentionnée dans la première livraison la Dictionnaire, sous son pseudonyme de M. rgles. Elle a aussi signé de petites nouvels et quelques volumes, avec le pseudonyme rvoisin. Elle est née, à Maquenau (Alsaco), 1856. Ses titres littéraires, sont des tractions de romans anglais dont le style a été marqué. Citons: « Portia », Paris, Hachette, 85; « Miss Tommy », Paris, Didot, 1885; Doris », Paris, Hachette, 1886; « Le Roithur », Paris, Didot, 1887; « Une seconde », Paris, Hachette, 1888; « Le silence du pyen Maitland »; « Dolores ».

Dias (Antonio-Gonçalvez), poète brésilien, cien professeur d'histoire au collège Pedro II, , le 10 août 1823, à Cachias; il fit ses études l'université de Coimbre et débuta en 1846 par recueil de vers publiés à Rio: « Primeiros antos ». Suivirent: « Léonor de Mendonça », ame, 1847; « Segundos cantos », 1848; « Ul-

timos cantos », 1850; « Cantos », 1857; « Os Tymbinus », id.; « Diccionario de lingua Tupy », 1858; différents mémoires, essais, entr'autres: « Brazil e Oceania », aux actes de l'Institut Historique de Rio de Janeiro; une édition de Barredo, avec une introduction sur les migrations des tribus indiennes, des comptesrendus de différentes missions scientifiques, etc.

Diaz de Escobar (Narcisse), poète et auteur dramatique espagnol, né, le 25 juin, à Malague, où il fit ses études de jurisprudence; ses poésies lyriques ont été fort appréciées et ses drames ont eu beaucoup de succès; entr'autres: « Un episodio morisco »; « Los jovenes del dia »; « Por un pensamiento »; « Por ella »; « El anillo de pelo »; « Dos maridos y una esposa »; « Dos para una ». En collaboration avec d'autres écrivains, il a publié des esquisses sur Malagu. Le nom de Diaz est porté encore en Espagne par d'autres écrivains distingués; citons le mathématicien Don Blas Diaz de Mendivil, et les deux critiques collaborateurs de la Revista de España, Don Nicolas Diaz de Ben Jumea, qui s'est occupé surtout de Cervantes et Don José Diaz de Molins auteur d'articles remarquables sur le sentiment d'honneur dans le théâtre de Calderon.

Diaz Terreira (J.), jurisconsulte portugais, avocat à Lisbonne, professeur à l'Université de Coïmbre, s'est signalé comme l'un des chefs du parti constitutionnel et comme directeur du Jornal de Jurisprudencia.

Di Bernardo (Dominique) jurisconsulte et avocat italien, né, en 1846, à Collesano (prov. de Salerne); après avoir fait son Droit à Naples et à Pise, il se rendit à Paris. Il suivit les cours de la Sorbonne et du Collège de France, et alla ensuite poursuivre ses études à Londres et à Berlin. Revenu à Palerme en 1871, il écrivit dans les journaux et en 1875, il publia un ouvrage: « Il divorzio considerato nella teoria e nella pratica ». L'année d'après une brochure: « Il potere esecutivo ed il potere giudiziario ». Suivent: « L'amministrazione locale in Inghilterra, Scozia ed Irlanda >; « Il darwinismo e le specie animali », Sienne, 1881; « L'amministrazione e la sociologia ». - Monseigneur Liborio D. B., frère de M. D. B., a publié: « Panegirici », Florence, 1878; « Orazione funebre di Pio IX », id., id.; et « Problemi sociali ».

Dicey (Edward), publiciste anglais, directeur du journal The Observer, collaborateur de la Fortnightly Review, du Saint Paul's et du Macmillan's Magazine, du Daily Telegraph, du Spectator, ancien directeur (pendant trois mois depuis l'année 1870), du Daily News, est né en 1832; il a publié: « A Memoir of Cavour »; « Rome, 1860 »; « The Schleswig-Holstein War », 1864; « The Battlefields of 1866 »; « A Month in Russia during the Marriage of the Czarewich », 1867; « The Morning Land », 1870; « Victor

Emanuel », dans la New Plutarch Series, 1882; il a vivement péroré la cause de l'annexion de l'Égypte à la Grande-Bretagne. — Son frère Albert, professeur de la loi anglaise à Oxford, a publié, en 1886, un livre remarquable sur la Constitution britannique.

Dickinson (Guillaume-Howship), médecin anglais, depuis 1869 secrétaire de la Pathological Society de Londres, depuis 1865 censeur du College of Physicians, né, le 9 juin 1832, à Brighton. Un grand nombre de ses écrits ont para dans les Transactions of the Medico-Chirurgical Society. Citons: « On the Action of Digitalis upon the Uterus », 1855; « On the Pathology of the Kidney >, 1859, 1860, 1861; « On the Nature of the so-called Amyloid », 1867; • On the Nature of the enlargement in the Viscera >, 1869; « On the Futility of Counter-irritation as a Method of Treatment »; « On the Changes produced in the Nervous System by the Amputation of Limbs »; « On Chronic Hydrocephalus >; « On Diabetes »; « On the Pathology of Tetanus and of Chorea »; « On the Pathological results of Alcohol »; « On Albuminaria »; « On Renal and Urinary affections » etc.

Dickson (Alexandre), botaniste écossais, professeur de botanique à l'Université d'Édimbourg; il est né, dans cette ville, le 21 février 1836. Il a collaboré aux Proceedings et aux Transactions de la Royal et de la Botanical Society d'Édimbourg, au Journal of Botany et à l'Edinburg New Philosophical Journal. Ses recherches sur la morphologie des organes reproducteurs des conifères l'ont placé au premier rang parmi les botanistes du jour; ses études récentes sur le Cephalotus et le Népenthès ont été très remarquées. Il est docteur honoraire des universités de Dublin et de Glasgow, membre de la Société Linnéenne et président de la Société Botanique d'Édimbourg.

Dide (Auguste), publiciste, orateur, conférencier, membre du Sénat de la République française, fondateur en 1881 de la première revue consacrée à la Révolution Française, et qui se publie encore sous la direction du professeur Aulard, l'un des fondateurs de la Société d'Histoire de la Révolution, vice-président de la Fédération de 1789, est né, à Nîmes, en 1840. Ancien collaborateur du Bien Public, du National de Bruxelles, du Journal Officiel, du Lien, de la Revue du protestantisme, directeur pendant six ans du Protestant Libéral, membre du synode général de 1872, siégeant à l'extrême gauche, l'un des principaux adeptes d'Athanase Coquerel, il commença à faire parler de lui par des correspondances au National, qui le firent chasser de Nice, où il s'était réfugié après l'attentat Orsini, et par sa thèse de doctorat en théologie passée à Strasbourg, et dont le titre était : « La conversion de Saint-Paul au Christianisme >. Didier (Henri), publiciste français, d 1881 senateur inamovible, né, à Fresne Woèvre (Meuse), le 12 avril 1807. Il fi droit à Paris, tout en collaborant au Bon il se fit inscrire au barreau de Sédan en et il y fonda le Nouvelliste des Ardennes. le 4 septembre 1870, il fut nommé pro de la République au Tribunal de la Sein 1879, conseiller à la Cour de Cassation, puis conseiller honoraire.

Didon (H.), célèbre prédicateur frança à Trouvet, près de Grenoble, en 1840; connu l'illustre Lacordaire, il entra da couvent de Dominicains, et en 1862, à Tou prononça ses vœux dans les mains de so tre et prédecesseur. Envoyé ensuite à R y compléta ses études dans le couvent Minerve et s'y éprit d'un grand enthou pour la philosophie de Saint-Thomas d' De retour en France, il prêcha dans l'ég Saint-Germain des Prés; puis il alla p cer à Nancy, en 1871, l'oraison funèbre chevêque Darboy. Un an après, il devint des Dominicains de la rue de Saint-Je Bauvais. Il entreprit ensuite trois séi conférences, à la chapelle des Dominicai « L'homme selon la science et la foi », à Saint-Philippe-du-Roule sur « L'indis lité du mariage et le divorce », 1879; à nité sur « L'Église devant la Société ne ». Les conférences sur le divorce av interrompues par ordre de l'archevêque ris, le père D. fut appelé à Rome pour tifier (1880), sans pouvoir obtenir auci dience du Pape; il se vit alors, pendan huit mois, condamné au silence et env couvent de Corbara, en Corse. En 1889 rendit à l'Université de Leipzig, pour y en déguisant sa qualité de moine, les c grec et d'hébreu. On lui doit: « Discou la confession », Marseille, 1872; « Disco le patriotisme », id.; « Éloge funèbre d seigneur Georges Darboy », Nancy, 1874; seignement supérieur et les universités liques », Paris, Didier, 1875; « L'homm la science et la foi », conférences, id.; « ce qu'un moine? quel est son rôle so 1868; « Les Allemands », un vol. rema publié chez Calmann Lévy; « Discours Palestine »; « Discours sur l'Hôpital Re et la Laïcisation »; près de paraître, u: qui fera, sans doute, du bruit: « La Jésus ».

Dieffenbach (George-Christian), théol poète allemand, docteur honoraire de l'sité de Greifswald, pasteur à Schlitz, o né, le 4 décembre 1822; on lui doit: « gelische Haus-Agende », 1853; « Wortkrament », 1872; « Ein Hochzeitstra 1874; « Bibelandachten », 1879-84; « I lische Hausandachten », 1883; « Kleine

stille », 1885; « Kleine-Epistel-Po-886; « Diarium pastorale », 1857-70; ieder », 1852; « Gedichte », 1857; eutschen Frühlingszeit », 1871; « Aus lerleben », 1878-83; « Fröhliche Ju-886; « Aus vier Reichen », 1886. 383, il publia une série de livres pour de différents auteurs allemands ou tralangues étrangères.

ff (Auguste-Guillaume), théologue et ecclésiastique allemand, professeur de l'église à l'Université de Rostock, ettingue, le 5 février 1823; il reçut rat à l'Université de sa ville natale en tenant cette thèse: « De Carolostadio e de servo arbitrio doctrinæ contra efensore », Goettinge, 1850; parmi reuses publications, signalons: « Die r im Mittelalter », id., 1851; « Luhre von der kirchlichen Gewalt », Ber-« Die Kirchliche Trauung », Rostock, livilehe und Kirchliche Trauung », id., fustin, Augustin, Bernhard und Luscours, Leipzig, 1882; « Die Stellung zur Kirche und ihrer Reformation in vor dem Ablassstreite », Rostock, uther's Recht gegen Rom », id.; « Luare in ihrer ersten Gestalt », 1887.

(Charles), géographe autrichien, probre de géographie à l'Université de résident du Club Alpin, né, le 11 dé-362, à Vienne, où il fut recu docteur Il entreprit deux voyages d'explora-3 la Syrie en l'année 1885, et dans ées en 1886. Outre sa collaboration tes-rendus de l'Académie des Sciences , aux Mittheilungen de la Société Géode Vienne, au Jahrbuch der K. K. ien Reichs-Anstalt, à la Zeitschrift des u. Œsterr. Alpen-Vereins, à la Zeitr Deutschen geologischen Gesellschaft, ilungen der Gesellschaft für Erdkunde , il a publié en librairie: « Libanon, en der physischen Geographie und Geo-Mittel-Syrien >, Vienne, Hölder, 1886. r (Joseph), mathématicien suisse, anesseur au Polytechnicum de Karlsruhe, ge depuis 1879 la Société d'Assurance 3, né, le 5 novembre 1818, à Hausen bourg. On lui doit: « Handbuch der nd sphärischen Trigonometrie », Stutt-7, 3mo éd.; « Die Differential und Ined.; 3me ed.; und Auflösung der höhern Gleichun-., 1866; « Theorie der elliptischen Inid Funktionen », id., 1885; « Grundriss tionrechnung », Brunswick, 1863; « Abrummer Oberflächen auf einander und ng derselben und höhere Geodesie »,

(Frédéric), écrivain et administrateur

français, préfet du Doubs (Besançon), né, le 8 décembre 1850, à Héricourt (Haute-Saône). Outre sa collaboration à la Vie Littéraire, on a remarqué un petit roman de lui, publié en 1883 chez Hetzel: « La patrie avant tout ».

Dieraner (Jean), écrivain suisse, professeur de littérature et de langue allemande à l'école cantonale de Saint-Gall, depuis 1874, directeur de la Bibliothèque municipale, né, à Berneck, dans le Rheinthal, le 20 mars 1842; il a fait ses études aux Universités de Zurich, de Bonne, et au Collège de France; on lui doit: « Contributions à une histoire critique de Trajan », 1868 (dans le premier vol. des Recherches sur l'histoire des Empereurs Romains, par Max Budinger); « Müller-Friedberg, biographie d'un homme d'État suisse, 1745-36 >, 1884; « Lettres de Jean Müller », ainsi que divers essais relatifs à l'histoire locale, dans les Communications de la Société Historique de Saint-Gall; Histoire Suisse >, plusieurs volumes, dont le premier a paru en 1887, ouvrage remarquable qui fait partie de la grande collection initiée par Giesebrecht, sous le titre d'Histoire des États Européens.

Dierx (Léon), poète français, employé au Ministère de l'Instruction publique, né, en 1838, à l'île de la Réunion; il fait partie de ce groupe dit des Parnassiens, les élus dont l'éditeur Lemerre s'est fait le patron, en publiant leurs recueils. Il a publié chez Lemerre: « Poèmes et poésies », 1864; « Les lèvres closes », 1868; « Les paroles du vaincu », 1871; « Poésies complètes », 1872; « La Rencontre », scène dramatique représentée et publiée en 1874; « Les amants », 1879.

Dieterici (Frédéric-Henry), orientaliste allemand, professeur des langues sémitiques à l'Université de Berlin, résidant à Charlottenbourg, près Berlin, né le 6 juillet 1821; il fit ses études à Halle, Leipzig et Berlin, où en 1846 il fut reçu docteur; en 1847, il entreprit un voyage en Orient (Égypte, Arabie, Palestine); on lui doit: « Mutanabbi und Seifuddaula », 1847; « Alfijjah, carmen didacticum grammaticum auctore Ibn. Matik », id., 1851 (la traduction de ce carmen a paru à Berlin en 1853, et fut suivie en 1858-59 des « Carmina Mutanabbii) »; « Reisebilder aus dem Orient », Berlin, 1853; « Chrestomathie Ottomane », id., 1854; « Thier und Mensch, arabische Märchen », traduction, id., 1858; « Die Natur-Anschauung und Naturphilosophie der Araber im 10 Jahrhundert », Posen, 1861, réimpr. à Leipzig, 1876; « Die Propädeutik der Araber », Berlin, 1865; « Die Logik und Psychologie der Araber », Leipzig, 1868; « Die Anthropologie der Araber », id., 1871; « Die Lehre von der Weltseele bei den Arabern im 10 Jahrhundert n. Christus », deux vol., Leipzig, 1876-79; « Der Darwinismus im 10. und 19. Jahrhundert », id., 1878; « Die Märchen vom Thier und Mensch her. », id., 1879, 2° éd., 1881; « Arabisch-deutsches Handwörterbuch zum Koran und Thier und Mensch », id., 1881; « Die sogenannte Theologie des Aristoteles aus arabischen Handschriften », id., 1882 (traduction en 1883); « Die Abhandlungen der Ichwan Es-Safa in Auswahl », trois livraisons, id., 1883, 1884, 1886.

Dietrich (Auguste), écrivain français, né, à Nancy, d'une famille d'origine alsacienne, le 12 avril 1846; après avoir achevé ses études littéraires, il alla en 1871 se fixer à Paris. En 1878, il entreprit dans l'Autriche-Hongrie un voyage qui dura trois ans et demi. On lui doit: « Les maîtresses de Louis XV », 1881; « Rouget de Lisle et la Marseillaise », 1882; « Les poésies de Jacques Richard », 1885, réimpr. en 1888; « Jacques Richard et la Presse », 1886; « Les Mensonges conventionnels de notre civilisation », traduits de l'allemand de Max Nordau, 1886; « L'Histoire merveilleuse de Pierre Schlémihl par Chamisso », suivie d'un choix de poésies du même auteur, en traduction, 1888, et autres traductions de l'allemand, telles que La mort de Danton, drame de G. Büchner, avec préface de Jules Claretie. Il a collaboré à la Revue du Nord, au Droit des Femmes, à la Revue alsacienne, à la Revue des idées nouvelles, à la Revue politique et littéraire, à la Vie littéraire, à la Revue Britannique, à la Gazette de Hongrie, au Messager de Vienne, à la Presse de Vienne.

Dietrichson (Laurent-Henry-Segelke), critique littéraire de l'art norvégien, docteur honoris causa de l'Université d'Upsal, professeur de l'histoire des Beaux-Arts à l'Université de Christiania depuis 1875, Directeur du Musée des Arts Industriels et des Estampes de la même ville, est né, à Bergen, le 1er janvier 1834. Il fit ses études à Christiania et à Upsal, où il demeura comme professeur agrégé entre les années 1861-1866; de 1866 à 1873, il fut Conservateur du Musée National de Stockolm; pendant les années 1868-69, il donna des leçons à la Princesse Royale Louise; entre les années 1869-75, il enseigna à l'Université tout en dirigeant la Société des Arts Industriels. Il entreprit de nombreux voyages en Allemagne, en France, en Italie, en Grèce, dans les Pays-Bas, en Russie, en Angleterre; parmi ses ouvrages on remarque un recueil de vers « Olaf Liljekrans », 1857; « Samfundsviser og Sange », 1859, sous le pseudonyme de Jörgen Latiner; Läredigtet; Nordens poetiske literatur »; « Inledning i studiet of Danmarks literatur », 1860; « Inledning i studiet af Sveriges literatur », 1862; « Johan Ludvig Runeberg », 1864; Omrids af den norske poesies historie », 1866-69; « Det skönas world », 1867-79 (esthétique populaire); « En arbetare » (un ouvrier, drame en trois actes, qui a été traduit en allemand); « Adolph Tidemand », étude biographique,

1878-79; « Michelangiolo », 1880; « Frastens Verden », 1884; et une excellente nographie sur « Antinoüs » à la suite « dernier voyage en Italie et en Grèce. En et 1876, il dirigeait la revue de Beaux-A titulée: Tidskrift für bildende Konst och k dustri.

Dietz (Hermann), pédagogiste françai fesseur au lycée Charlemagne à Paris, l' promoteurs les plus actifs de la réforn dagogique qui s'opère actuellement en ce, né, à Offenbach, en 1846; il est colteur à la Revue politique et littéraire; de lui des traductions de l'anglais (entr' la Science des Religions de Max Müller éditions de textes allemands et des étud dagogiques pour la substitution des la vivantes aux anciennes, enseignées par le mes procédés classiques. Son frère Jul en 1847, à rédigé entre les années 1878 le journal Le Parlement et collabore au Journal des Débats.

Dietz (M.), écrivain d'art allemand, pseur libre d'histoire et d'esthétique mu à l'Université de Vienne, né en 1857, a p « Geschichte des musikalischen Dramas in kreich während der Revolution bis zum torium 1787-1795 », Vienne, 1885, réimp en 1886; « Die gegenwärtigen musikalisch matischen Verhältnisse und die neueste zösiche Oper » (dans la Neue Wien. Zeit für Musik de l'année 1879).

Dietzel (Henri), économiste allemand, pseur d'économie nationale à l'Université mande de Dorpat en Russie, né en 185 tr'autres ouvrages, on lui doit trois distions: « Ueber Wesen und Bedeutung des baus in Italien » (dans la Zeitschrift f. Staatwissenschaften, des années 1884–85) monographie sur la vie et la doctrine de Rodbertus, Jena, 1886, et dans les Hildeb Jahrbücher fur Nationalökonomie de la année: « Das Problem des litterarischen lasser von Rodbertus ». Citons encore: ber das Verhältniss der Volkswirtschaft zur Socialwirthschaftslehre », Berlin, 188

Dieu (Alexis-Léon), homme de lettres çais, né le 3 décembre 1837. Il est fort cié comme romancier et feuilletoniste se pseudonyme d'Oscar Léoni, et reconnu c le plus fidèle interprète, en France, des r ciers italiens Bersezio, Caccianiga et F ses traductions de l'italien ont été louée l'Italia Militare de Rome, l'Illustrazione It de Milan et la Revue Internationale de Flo ainsi que par d'autres feuilles de moindre i tance de Venise et de Turin. M. D., emi de bonne heure la carrière militaire et battit en 1859 l'armée autrichienne à Mag il y fut décoré de la médaille française d' En 1870-71, il prit part aux combats de

rny, Saint-Privat et de l'armée de la is blessures graves à Saint-Privat lui s croix d'officier de la Légion d'honitenant M. D., est chef de bataillon ligne. Nous avons de lui plusieurs et variétés' publiées la plupart aux le France: « Le drame de la Pénisman historique; « Venise et Saintude artistique dans la Revue de Breendée, 1884. Il est en train de publier on: « Le siège de Nantes en 93 », de la Loire de Nantes, 1888. Il a trata campestre »; « Il bacio della Conna »; « Villa Ortensia »; « Il dolce »; et « Roccolo di Sant'Alipio », Caccianiga; « Gli angioli della terra »; Giovanna », de V. Bersezio; « Oro ; « Amore ha cent'occhi », de S. Faielques nouvelles de Castelnuovo, Bar-Amicis, chez les éditeurs Hachette, er et Ghio. Le commandant L. D. e de la Société des gens de lettres, respondant de l'Académie de Padoue, le la Couronne d'Italie.

y (Georges), médecin français, deprofesseur de pathologie interne à la médecine de Paris, né, à Toulouse, In lui doit: « De la mort subite dans typhoïde », thèse, Paris, Masson et « Traité de l'aspiration des liquides méthode médico-chirurgicale de diade traitement », id., 1873; « Des alisés par la physiologie expérimena connaissance des maladies du sysux , thèse d'agrégation, Paris, De-75; « Thoracentèse par aspiration eurisie aiguë », 1878; « Manuel de interne », en deux vol., 1880-83. y (Marcel-Auguste), ingénieur et arfrançais, l'auteur de l'heureuse dées palais de Darius et d'Artaxercès et des admirables fouilles qui ont re les années 1881-85 le Musée du ne série précieuse d'objets d'art se à la période la plus brillante de la persane, né, à Toulouse, le 3 août ibuta comme ingénieur des ponts-eten Algérie et dans la Haute-Garonetour de la Perse, il a publié en 4 vol. sultat de ses fouilles, dans l'ouvrage L'Art antique et la Perse ».

y (Jane-Rachel Magre dame), femcédent, née, à Toulouse, en 1851, a ari dans ses trois voyages en Perse, part active aux fouilles et au clasobjets; on lui doit deux récits de La Perse, la Susiane et la Chaldée », Suse », 1887. Son style est trèsses livres ont eu un retentissement

anni (Gaétan), homme de lettres et

historien italien, né, à Casteltermini, le 16 mai 1831; après avoir fait ses études à l'Université de Palerme, il alla s'établir notaire à Cianciana et y travailla à ses « Notizie storiche di Casteltermini e suo territorio », Girgenti, 1869-77; « Sulla strada nazionale da Bivona a Girgenti per Cianciana a Raffadali », id., 1870; « Sull'origine di Mussomeli », id., 1843; « Sulla circoscrizione territoriale del Comune di Cianciana », id., 1878; « Nuovi studii storici su Casteltermini >; « La Bibliografia Castelterminese »; « Le tradizioni popolari di Casteltermini »; « Notizie storiche di Cianciana »; « Filologia e letteratura siciliana », 1880; « La critica di alcuni periodici italiani », 1881; plusieurs notices historiques insérées à l'Archivio Storico Siciliano en 1882: « Sopra alcune porte antiche di Palermo e dell'assedio del 1325 », Palerme, 1882; « Sul porto antico e sulle mura, le piazze e i bagni di Palermo dal secolo X al XV », id., 1884; « La fonte di Ninfa in Palermo nel secolo XVI », id., 1886; « Origine di alcuni proverbii, motti e modi proverbiali Castelterminesi », id., 1885; « Horæ subsecivæ », id., 1886; « Usi, credenze e pregiudizi del Novarese >, essai, id., 1887; « Diavoli e giganti nel Canavese », id., id.; « Il Kalat Iblatanû e le sue adiacenze », id., 1888; « Alcune usanze venatorie del Canavese », id., id.; « Venticinque canti e novelline popolari siciliane », id., id. Sous presse, chez Pedone-Lauriel: « Usi, credenze e pregiudizi nel Canavese », un vol.; « Della vita e delle opere di Giannagostino De Cosmi », éducateur sicilien, id., typ. du Giornale di Sicilia, un vol. de 500 pages. M. D. G., a quitté le notariat depuis longtemps, pour se consacrer entièrement à ses recherches d'histoire locale.

Di Giovanni (Vincent), philosophe italien, professeur d'histoire de la philosophie à l'Université de Palerme, membre correspondant de l'Institut de France, de l'Académie Royale de Belgique, de l'Institut Royal lombard, chanoine honoraire de l'abbaye de Monreale, né, à Salaparuta (prov. de Trapani), en 1832. Ordonné prêtre, il ne tarda guère à se consacrer à l'enseignement d'abord au Séminaire et au Lycée. ensuite à l'Université: il fonda, en 1858, le journal L'Idea, en 1861 Religione e Patria, en 1865 La Sicilia, en 1869 le Effemeridi Siciliane, qui ont cessé depuis. Les ouvrages de M. D. G., sont fort nombreux et très-appréciés en Italie ainsi qu'à l'étranger. En voici la liste: « Principii di filosofia prima », Palerme, 1863; « Il Miceli ovvero dell'Ente uno e reale >, id., 1864; « Il Miceli ovvero l'apologia del sistema », id., 1865; « Domenico Deschamps e Vincenzo Miceli », id., id.; « Dell'essenze eterne e del reale nell'ideale », id., id.; « Della storia della filosofia a'nostri tempi », id., id.; « Dell'attinenze tra il Panteismo ed il Materialismo nella storia contemporanea della filosofia >, Naples, 1866; « La storia della filosofia in Sicilia dai tempi antichi al secolo XIX con documenti inediti », en trois vol., Palerme, 1873-1879. En dehors d'une quantité de brochures, pamphlets, opuscules et articles de journaux et de revues sur des sujets qui regardent la philosophie et la métaphysique et sur des sujets littéraires, nous avons encore de lui: « Scritti apologetici », Palerme, 1875; « Il padre Giuseppe Romano e l'ontologismo in Sicilia sulla metà del secolo XIX >, id., 1879; « Prelezioni di filosofia »; « La Religione dell'avvenire »; « Severino Boezio ed i suoi imitatori », id., 1880; « Pico della Mirandola », Florence, 1882; « Codice critico della Bibbia volgata »; « Il Monastero di S. Maria la Gadera »; « La cronaca del ribellamento di Sicilia contro Re Carlo, secondo la lezione dei Codici Palermitano, Vaticano, Modenese », Palerme, 1882; « Ciullo d'Alcamo, la Defensa, gli Agostari e le Costituzioni del Regno nel 1231 », Bologne, 1884-1885; « Saggi di critica religiosa e filosofica », Florence, 1887; « L'insegnamento pubblico in Palermo ne'secoli XIV e XV », Palerme, 1887; « L'apologetica cattolica e gli studii etnografici, storici, archeologici contemporanei », id., 1887. L'histoire de la philosophie en Sicile de l'abbé D. G. a été choisie comme sujet d'un rapport de M. Ad. Franck à l'Institut de France, et de M. Alfred Le Roy à l'Académie de Belgique. M. l'abbé D. G. est un travailleur infatigable, un écrivain très-élégant; ses ouvrages d'histoire sont autant remarqués que ses œuvres philosophiques.

Diguet (Charles), littérateur français, né, au Havre, en 1838. Il arriva à Paris avec un volume de vers précédé d'une lettre de Lamartine. Au nombre de ses publications, citons: Une chaîne de fleurs >, 1865; « Notice sur les imprimeurs du XVe et XVIe siècles >, 1865; « Les amours de la Duchesse », 1866; « Prêtemoi ton nom », vaudeville représenté au théâtre de Cluny, 1866; « Blondes et Brunes », volume de poésies appréciées par Sainte-Beuve, 1866; « Tablettes d'un chasseur », 1868; « Souvenirs de Monaco », id.; « L'Union Ibérique », id.; « Amourette et Amour », 1869; ← Les Jolies femmes de Paris, 20 eaux-fortes
 par Martial, ornements par Morin », 1870, Librairie internationale, grand succès, plusieurs éditions. La guerre de 1870 ayant éclaté, il partit comme correspondant du Gaulois et écrivit étape par étape, « L'Épopée prussienne », Paris, Lemerre, 1871, dont Jules Janin fit l'éloge. Suivirent: « Amours parisiens », 1873; « La Vierge aux cheveux d'or », id.; « Statuettes parisiennes >, 1875; « Histoire galante de Henri IV », id.; « S. M. l'Impératrice Eugénie », 1877; « Sonnets amoureux », 1878; ▼ Trois femmes martyres >, 1879; ▼ Moi et l'autre », 1880, mention honorable à l'Académie Française; « Le Bâtard du Bourreau » Le livre du chasseur », devenu classique « Béatrice Cenci », 1882; « La chasse » bion », 1883; « Mémoires d'un fusil », id.; frains des belles années », poésies, id.; Vision de Saint-Hubert », 1884; « Les Aı de la Duchesse »; id.; « Karita », 1885; « Ch de mer et de grèves », 1886; « Contes du lin Joli », id.; « Mémoires d'un lièvre », id ronné par l'Académie; « Guide du chass 1887; « Secret d'alcôve », id. Il a collab D'Artagnan d'Alexandre Dumas père, av pseudonyme d'Athos, à la Chasse Illustre Moniteur de la Chasse, au Chasseur França Cloche, à l'Événement, au Gaulois, au Na au Triboulet; depuis la fondation du je L'Autorité, il envoie chaque semaine à ce nal une causerie sur la chasse, sous le La Vie rustique. Au Congrès des profes français à Londres, en 1888, M. Diguet sentait la Société des Gens de Lettres de

Dilke (Sir Charles-Wentworth), homme et publiciste anglais, l'un des orateurs le remarquables du Parlement anglais, profe des idées républicaines, sous-secrétaire pour les affaires étrangères dans le min Gladstone de l'année 1880, négotiateur du de commerce entre l'Angleterre et la I en 1881-82, président au mois de déc de l'année 1882 du Local Government B rapporteur, en 1883, de l'Unreformed Co tion Bill; président, en 1884, de la Co sion Royale pour les maisons des ouvrier rié, en 1885, avec mistress Pattison, la du recteur du Lincoln's College à Oxfor né, à Chelsea, le 4 septembre 1843. Après achevé ses études de jurisprudence à Camb il entreprit, en 1866, un long voyage aux Unis, à la Nouvelle-Zélande, en Tasmanie e l'Australie, en revenant par l'Inde et l'É A son retour, il publia, en 1868, deux vo très intéressants, sous le titre: « Greate tain; a Record of Travel in English-sp Countries during 1866-67 », plusieurs fois primés; il devint à la mort de son père p taire de l'Athenœum; il est aussi propr des Notes and Queries et le principal actic de la Gardeners' Chronicle. En 1874, il une satire, plusieurs fois réimprimée et ti en français: « The Fall of Prince Flore: Monaco . En 1875, il publia les essais cr de son grand-père, sous le titre de « of a Critic ». Dans le même année, à la d'un second voyage autour du monde, il dans les revues sur la Chine et le Japo cemment, il a publié dans les revues d sais sur l'état actuel politique et milita l'Europe, dont la Nouvelle Revue de n Adam a donné des traductions.

Dilke (Margaret-Mary), femme-aute glaise, belle-sœur du précédent, née Sm

₹.

57, mariée en 1876, veuve en 1883. On lui is des discours, des conférences, des articles, s brochures et un livre, dans l'Imperial Parment Series, sur les droits de la femme; elle lonné preuve de grande activité comme membe de la Women's Suffrage Society, et de pluurs Clubs radicaux.

Dillmann (Christian-Frédéric-Auguste), ilitre orientaliste allemand, professeur de thécșie à l'Université de Berlin, l'un des premiès autorités pour la langue éthiopienne, prélent du Congrès International de Berlin en 31, dont il a publié les actes en 1882 (2 vol.), mbre de l'Académie des Sciences de Berlin puis 1877, né, à Illigen (Wurtemberg), le 25 ril 1823, a publié: « Liber Henock, ætiopi-», Leipzig, 1851; « Das Buch Henock, übers. erkl. >, id., 1853; « Octateuchus ætiopicus », 2 vol., id., 1853-55; « Grammatik der ätioschen Sprache >, id., 1857; « Lexicon linguæ iopicæ cum indice latino », id., 1865; « Cresmathia ætiopica », id., 1866; « Liber jubilæom ætiop. >, 1869; « Libri Regum I-IV >, sipzig, 1871; « Ascensio Isaiae », 1877; « Uer den Ursprung der Altestamentlichen Relion >, Giessen, 1865; « Ueber die Propheten a Alten Bundes nach ihrer politischen Wirkmkeit », id., 1868; « Ueber die kleinen Unirsitäten », Giessen, 1869; « Uober die Theogie als Universitätswissenschaft », Berlin, i75; « Ueber den Verfall des Islam », id., 176; « Das Buch der Jubiläen », deux disortations, 1849-51; « Das christliche Adamstch des Morgenlandes », id., 1852; « Ueber un Umfang des Bibelcanons der abessinischen irche », id., 1853; « Bericht über das ætiosche Buch Clementinischer Schriftenten », 158; « Ueber die Bildung der Sammlung heizer Schriften des Alten Testamentes », 1858; Heinrich Ewald », 1875; « Ueber die Abfasingszeit des Periplus Maris Erythræi », 1878; Ueber die Anfänge des Axumitischen Reiies », 1879; « Zur Geschichte des Axumitihen Reiches im 4 bis 6 Jahrhundert », 1880; Ueber eine neuentdeckte punische Inschrift Sulci », 1881; « Ueber Baal mit dem Weiichen Artikel », 1881; « Ueber das Kalenrwesen der Isræliten vor dem Babylonischen zil », 1881; « Ueber die Herkunft der urschichtlichen Sagen der Hebräer », 1882; Beiträge aus dem Buch der Jubiläen zur ritik des Pentateuchtextes », 1883; « Ueber e Kriegsthaten des Königs »; « Amda-Sion igen die Muslim », 1884; « Ueber die Regieng, insbesondere die Kirchenverfassung des önigs Zar'a Jacob », 1884; « Gedächtniss- rede it Carl Richard Lepsius », 1885; « Verhandngen der fünften internationalen Orientalistenongress >, 2 vol., Berlin, 1882; « Der Commenr zur Genesis », 5me éd., 1886; « Commentar \* Exodus und Leviticus >, 1880; « Commentar zu Numeri, Deuteronomium und Josua », 1886; nombreuses communications à l'Académie des Sciences de Berlin, depuis 1877, contributions à différentes revues, encyclopédies, recueils, catalogues, etc.

Di Lorenzo (Jacques), médecin italien, professeur de syphyliatrie à l'Université de Naples, né, en 1836, le 12 avril, auteur de plusieurs mémoires insérés au Giornale di medicina militare, de 1862 à 1872, ainsi que d'autres parus dans la Clinica de Naples et dans la Gazzetta di medicina pubblica. Nous avons de lui en librairie: « Le granulazioni del collo dell'utero studiate in rapporto alla sifilide ed all'igiene », Naples, 1863; « Sunto patologicoclinico delle malattie veneree e sifilitiche », Milan, 1871; « Ascesso con piaghe cleocolitosi », Bologne; « Lezioni di sifiliatria », Tarente, 1877. Plusieurs mémoires lus à l'Académie médico-chirurgicale de Naples.

Dilthey (Charles), philologue allemand, professeur de la philologie classique à l'Université de Goettingue, né en 1839. Parmi ses publications, citons: « De Callimachi Cydippa », Leipzig, 1883; « Analecta Callimachea », Bonne, 1865; « Observationes criticæ in anthologiam græcam », Goettinge, 1878; « Epigrammata græca in muris picta », id.; « Do epigrammatis græcis nonnullis disputatio », id., 1881; « Observationum in epistolas heroidum Ovidianas, pars I », id., 1884; des mémoires dans des recueils différents.

Di Marzo (Joachim), écrivain italien, bibliothécaire de la Comunale de Palerme, chanoine au chapitre de la Cathédrale, né, en 1839, à Palerme, où il fonda en 1871 la Biblioteca storica e letteraria della Sicilia. Nous avons de lui une traduction du latin en italien du Dictionnaire topographique et statistique de la Sicile, en deux volumes: « Storia delle belle arti in Sicilia », 4 vol., 1861-62; « Diarii della città di Palermo »; « I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI », vol. Ier, un volume in 4º de 826 pages; « Di Filippo Paladini, pittore fiorentino della fine del secolo XVI e de'primordii del secolo XVII », 1882; « Una cassetta d'avorio nella real cappella palatina di Palermo >, Palerme, 1887.

Dimitzas (M. Georges), écrivain hellène, né, en 1830, en Roumélie, où il fit ses premières études; en 1847 il se rendit à Athènes, où il acheva ses études universitaires. En 1859, il se rendit en Allemagne; il étudia à Berlin et à Leipzig, ed dans cette dernière ville il reçut son doctorat en philosophie. Après avoir enseigné les lettres grecques dans son pays natal pendant quelques années, et fondé un collège à Salonique, il passa de nouveau à Athènes, en 1869, à la direction du Lycée Papadopoulos, où, à l'aide d'une subvention du gouvernement italien, les enfants des italiens établis à Athènes

pouvaient apprendre le grec et l'italien. En 1871, M. D. fut nommé professeur de Géographie à l'École Supérieure des jeunes filles (L'Arsachion). On lui doit, entr'autres: « De l'épiscopat indépendant sous la première dynastie de Justinien, etc. », 1859; « Histoire ancienne de la Macédoine, traduite de l'allemand d'Abel », Leipzig, 1860; « Topographie de la Macédoine », ouvrage couronné par la Société pour l'encouragement des lettres grecques en France; « Des antiquités de Mycènes », 1880; « Voyage en Égypte », couronné par le Congrès international de Géographie de Venise, 1880; « Histoire de l'Isthme de Corinthe >, 1883; « Histoire d'Alexandrie >, 1885; « Vie d'Olympias, mère d'Alexandre », 1887; « Carte de la péninsule hellénique », 1887, et plusieurs essais insérés dans les revues périodiques d'Athènes et de Berlin, et dans la Correspondance hellénique.

Dinarte (Sylvio), pseudonyme de M. Escra-GNOLLE TAUNAY.

Di Natale (Émile-Marie), homme de lettres italien, né, à Syracuse, le 16 août 1841; après une enfance et une adolescence tourmentées, il réussit à force de fermeté à entrer dans l'enseignement, pour les langues étrangères; il dirige maintenant les écoles des jeunes filles de sa Commune. Nous avons de lui plusieurs pièces de vers, quelques traductions de l'anglais, des discours d'ouverture, etc.: « Il cuore italiano », vers, Syracuse, 1868; « Dell'influenza della letteratura dantesca sull'educazione politica della Nazione >, discours, id., 1872; « La Vergine Mohicana », roman traduit de l'anglais; « Sull'istruzione ed educazione della donna, pensieri », id., 1879; « Rime ostrogote », Milan, 1881; « Biografia del Mº G. Triritera », Malte, 1887.

Dincklage-Campe (baronne Emma), romancière allemande, née, le 3 mars 1825, dans la terre de sa famille à Campe, arr. d'Ems. Elle a beaucoup voyagé et s'est mise en rapport avec nombre de personnages et écrivains distingués; on lui doit: « Hochgeboren », 1869; « Tolle Geschichten », 1870; « Sara », 1871; « Geschichten aus dem Emslande », 1872; « Kinder des Südens », 1873; « Im Sirokko », 1877; « Schule des Herzens », 1879; « Wir », 1880; « Fürstlich Blut », 1883; « Die Amsivarier », 1883; « Lieb und Länder », 1885; « Blutjung », 1886.

Dini (François), philosophe et homme de lettres italien, membre de plusieurs académies, né, à Colle Valdelsa, le 1er août 1831. Il fit ses études de théologie et de droit à l'Université de Sienne et il embrassa l'état ecclésiastique qu'il a quitté en 1873. Il débuta, en 1860, par un livre inspiré par Vincent Salvagnoli, intitulé: « Costituzione civile del clero ». Pendant qu'il était professeur au Lycée de Fano, en 1864, il fut chargé par la municipalité de

Pesaro de faire le discours d'inauguration les fêtes en honneur de Rossini. Ayant e fixé sa demeure à Florence, il y publia en sous le pseudonyme de Francesco Della son « Discorso di filosofia », qui fit un c bruit et fut suivi par deux autres volum 1878 et en 1881. Citons encore: « Parole ignorante sulla filosofia del libero arbitric no del dottor Herzen »; « Guida dei Ba Casciana », Florence, 1875; des traduc « Vita di Walter-Scott di Lockhart », Giachetti; « Geografia antica di Bevan » rence, Barbèra; « Somma contro i Geni San Tommaso d'Aquino », deux vol., 1881-84 (la dédicace de l'ouvrage n'appa point au traducteur, mais à l'éditeur); et « Dizionario Tomistico Scolastico ad uso studenti di teologia e di filosofia », Flo 1883; et un ouvrage remarquable en quat lumes: « Della ragione delle lettere, in zione allo studio della letteratura italia Florence, 1884-87. Il a collaboré à plu journaux et revues, entr'autres, à la  $G\iota$ d'Italia, à la Rivista Contemporanea, à la sta Europea, à la Nuova Frusta letterari Gazzetta del Popolo, à la Patria et à la Firenze.

Dini (Ulysse), une des illustrations it nes en fait de sciences mathématiques, m de la Société italienne des Sciences dit XL, membre de l'Académie des Lincei de me, professeur de mathématiques à l'Univ de Pise, député au Parlement, né, à Pis 1845. Docteur ès-sciences dès 1844, il ens quelques mois après les mathématiques él taires au Lycée de Bénévent; mais il qui chaire pour poursuivre ses études à Pari retour, il fut chargé successivement de plu cours à l'Université de Pise et dirigea, de à 1876, l'École normale. Sa collaboratio Comptes-rendus de l'Académie de France Annali di matematica, au Giornale di me tica di Napoli, aux Memorie della Sociel liana delle Scienze, aux Atti dell'Accadem Lincei, commencée en 1865, a continué to avec assiduité. Nous avons de lui en libi Fondamenti per la teorica delle funzie variabili reali », Pise, 1878; « Analisi in simali », Bertini, id.; « Sopra la serie di rier ed altre rappresentazioni analitiche | funzioni di una variabile reale », 1880, inde 329 pages.

Dionisotti (Charles), historien italien, seiller à la Cour de Cassation de Turin, Verceil, en 1824. Ses œuvres peuvent se ger en deux catégories, juridique et litté à la première appartiennent les suivantes: Corti d'Appelle di Torino, Genova, Casale gliari », Biella, 1843; « La Magistratura « lare »; « La servitù dell'acque secondo il ( civile italiano », Turin, deux éditions; à

χ-

inde appartiennent des ouvrages historiques, à voir: « Vita di Carlo Botta », Turin, 1866; « La alle Sesia ed il Comune di Romagnano », id., 371; « Cenni sull'origine della Corte d'Appello i Torino », Turin, 1875; « Storia della Magitratura Piemontese », 2 vol., Turin, Roux et avale, 1881; « Le famiglie celebri medioevali bll'Italia superiore », id., id., 1887. Aux Mizellanee di Storia Patria, vol. XXIV, 1885, pus avons de lui une commémoration du prof. asimir Danna.

Dirik (Bernhard), écrivain letton, né, vers année 1820; il est conseiller de la Cour imériale de Russie, rédacteur en chef du Baltijas Festnesis, l'un des chefs du parti national letn, l'un des fondateurs de la Société Lettone de Riga où il demeure; il en a été le prelier président. On lui doit différentes publicaons qui concernent la langue lettonne.

Dippel (i.éopold), botaniste allemand, prosseur de botanique à l'École supérieure techique de Darmstadt; on lui doit, entr'autres: Beiträge zur vegetabilischen Zellenbildung, eipzig, 1858; « Das Mikroskop und seine nwendung », Brunswick, 1867, 1869, nouelle édition, 1872, 1882; « Die Blattpflanzen nd derer Cultur im Zimmer », Weimar, 1869, simp. en 1880; « Grundzüge der allgemeinen Likroskopie », Brunswick, 1885.

Discailles (Ernest), publiciste belge, né, à ournai, le 7 juillet 1837. M. D., qui a embrassé La carrière de l'enseignement public, a professé l'Athénée Royal, aux Écoles normales et aux ours supérieurs pour dames à Bruxelles. Actuelment professeur à l'Université de Gand. Oue une collaboration assez assidue à une foule e journaux politiques, à la Revue de Belgique, la Revue (belge) de l'Instruction publique, on ui doit: « La ligue de l'enseignement », Brues, 1866; « Les frontières de la Belgique », l., 1866; « Les Pays-Bas sous le règne de larie-Thérèse », Bruxelles, 1872; « Adelson astiau, sa carrière parlementaire et ses écrits », éruwelz, 1878; « Histoire des concours généux de l'enseignement primaire, moyen et suśrieur en Belgique », Bruxelles 1882-1883; Le Général Van der Meersch avant la révoition brabançonne », Gand, 1883; « Guillaume Taciturne et Marnix de Sainte-Aldegonde », ruxelles, 1884, excellent petit livre populaire ouronné par l'Académie Royale de Belgique rix de Keyn); « Hommes et choses de la réslution brabanconne: un Chanoine démocrate crétaire du général Van der Meersch », Bruxels, 1887.

D'Isengard (Louis), poète italien, né, à la pezia (prov. de Gênes), le 11 mai 1843; tour tour sous-officier aux Bersaglieri, aux volonires de Garibaldi en 1866, aux insurgés de Crête en 1867, maître de langues à Constannople, puis prêtre aux écoles des Prêtres de la

Mission, nous avons de lui un volume de vers apprécié et intitulé: « Poesie », Livourne, 1885.

Dislère (Paul), publiciste, ingénieur de constructions navales, et administrateur français, depuis 1881 membre du Conseil d'Etat, né, le 1er décembre 1840, à Douai ; il a publié : « Note sur la marine des États-Unis », 1868; « La marine cuirassée », 1873; « Les Croiseurs; la Guerre de course », 1875; « Notes sur la résistance des murailles cuirassés », 1877; « Études de statistique; les budgets maritimes de la France et de l'Angleterre », 1878; « Exposé sommaire des expériences faites à Amsterdam sur la résistance des carènes », id; « Pensions militaires en France et à l'étranger », 1881; « Législation de l'armée française et jurisprudence militaire », 1884; « Traité de la législation coloniale >, 1886; « Notes sur l'organisation des colonies », 1888.

Ditscheiner (Léandre), mathématicien et crystallographe allemand, professeur de physique, mathématique et crystallographie à l'école supérieure technique de Vienne; il a publié de nombreux mémoires insérés dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne depuis l'année 1858; citons: « Ueber die graphische Hyperbel-Methode >, 1859; « Ueber die Zonenflächen »; « Ueber die Krümmung der Spectrallinien »; « Theorie der Bewegungserscheinungen in doppelt-brechenden Medien >; « Ueber eine neue Methode zur Untersuchung des reflectirten Lichtes »; « Krystallographische Untersuchungen »; « Ueber die Farben dünner Krystallplättchen »; « Ueber die Elektricitätsbewegung in Raume und die Nobilischen Ringe », 1878; « Ueber die Guébhard'schen Ringe », 1882.

Ditte (Alfred), chimiste français, professeur à la faculté des sciences de Caen, né, à Rennes, en 1843, a publié: « Traité élémentaire d'analyse qualitative des matières minérales », Paris, 1879; « Traité de chimie fondé sur les principes de la termochimie ». Il a, en outre, fourni des monographies remarquables à l'Encyclopédie chimique de Frémy; citons: « Exposé de quelques propriétés générales des corps »; « L'uranium »; « L'étain ».

Dittenberger (Carles-Frédéric-Guillaume); philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Halle, né en 1840; on lui doit: « De Ephebis Atticis », Goettingue, 1863; « Inscriptiones Atticæ ætatis romanæ », elle forme la seconde livraison de la troisième partie du Corpus Inscriptionum Atticarum, Berlin, 1878-82; « Sylloge Inscriptionum Græcarum », Leipzig, 1883, 2 vol., et une foule de mémoires dans des programmes de gymnases, concernant la plupart les inscriptions de l'Attique. Citons encore: « Boeotische Inschriften », 1886.

Dittes (Frédéric), éducateur allemand, ancien directeur du Pädagogium de Vienne (1868)

81), actuellement retraité, né le 23 septembre 1829, à Irfersgrün, en Saxe; on lui doit: 
« Grundriss der Erziehungs- und Unterrichtslehre », 1868; « Geschichte des Unterrichts »,
1871; « Lehrbuch der Psychologie », 1873;
« Metodik der Schule », 1874.

Dittmar (Guillaume), chimiste allemand, professeur à l'Anderson's University de Glascow, né, le 14 avril 1833, à Umstadt près Darmstadt; il étudia la chimie à Heidelberg avec Bunsen; il passa ensuite à Manchester, à Edimbourg, et en 1874 à Glascow. Il a publié de nombreux mémoires sur la chimie et collaboré au Watt's Dictionary, à l'Hand- Würterbuch de Liebig, et au Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie.

Dittrich (Adolphe), ancien militaire et écrivain allemand, né, à Prague, le 4 janvier 1829, retraité à Währing, faubourg de Vienne; parmi ses écrits, on signale: « Die Verlobte des Junkers », 1882; « Bürger und Soldat », 1883.

Dittrich (F.), théologue et historien allemand, professeur de théologie au Lycée de Brunswick, né, en 1839; on lui doit, entr'autres: « Dionysieus der Grosse von Alexandrien », Fribourg 1867; « Regesten und Briefe des Cardinals Gasparo Contarini », Brunswick, 1881; « Gasparo Contarini », monographie, id., 1885; « Die Nuntiaturberichte Giovanni Morone's vom Reichstage zu Regensburg 1541 », dans les Historische Jahrbücher d. Görres-Ges. de l'année 1883; « Beiträge zur Geschichte der katholischen Reformation im ersten Drittel des 16 Jahrb. », id., 1884-85.

Dixon (Rev. Richard-Watson), poète, théologien et historien anglais, né, à Londres, en 1833, vicaire de Warkwort en 1883; en 1885 on le proposait comme professeur de poèsie à l'Université d'Oxford; mais il déclina cette offre. Avec M. Burne Jones et M. William Morris, il publia l'Oxford and Cambridge Magazine; et, en outre, « Christ's Company and Other Poems », 1861; « Historical Odes », 1863; « Maintenance of the church of England as an Established Church », ouvrage couronné, 1873; « History of the Church of England », en deux vol., 1877-1880; « Mano, a poetical History », 1883; « Odes and Eglogues », 1884.

Dobbert (Édouard), historien de l'art allemand, professeur de l'histoire de l'art et d'esthétique à l'École supérieure technique de Berlin, né en 1839. Parmi ses écrits, citons: « Ueber das Wesen und den Geschäftskreis der Missi dominici », Heidelberg, 1861; « Dramaturgische Versuche », Saint-Pétersbourg, 1865; « Ueber den Styl Niccolò Pisano's und dessen Ursprung », Munich, 1873; « Beiträge zur Geschichte der italienischen Kunst gegen Ausgang des Mittelaters », Leipzig, 1878; « Das Wiederaufleben des griechischen Kunstgeistes », Berlin, 1876; « Die Kuntsgeschichte als Wissenschaft und Lehrgegenstand », id., 1886; de nombreux es-

sais et articles dans plusieurs revues, jou (spécialement dans l'Allgemeine Zeitung cueils; citons, entr'autres: « Der Triump Todes in Campo-Santo zu Pisa », qui a dans le Repertorium für Kunstwissensch 1881.

Dobieszewska (Joséphine, née Smigie femme-auteur polonaise, née, à Varsov 1820. Ses premiers essais ont paru dans naeum, revue polonaise dirigée à Vilna célèbre Kraszewski, et portaient ce titre: tableaux dans un seul cadre ». Suivire roman de mœurs publié à Saint-Péters chez Wolf, sous le titre: « Héritage et tra en 1844, six volumes pour l'enfance, int « Amusements agréables et utiles »; en un autre recueil pour la jeunesse: « D mens intellectuels >. Citons en outre sa c ration à la Gazetta Varszawska, le plus des journaux de Varsovie, à la revue Le domestique (Hólko domowe), à un ouvrage : saints et les saintes de la Pologne, dans elle fut aidée par Mme Alexandrine Bork En 1865, Mme Joséphine Smigielska épo gismond Dobieszewski, docteur en médec quitta définitivement la Pologne du Congré se fixer en Galicie. Etablie depuis 1871 à (Lemberg), elle y a tenu à plusieurs re des conférences publiques sur l'éducation femmes dans ses rapports avec les tendan tuelles de la société. — Son mari, le doct gismund Dobieszewski, est très-connu à ce ses nombreux travaux sur la médecine, dor ques-uns écrits en français ont vu le jou les revues médicales de Paris, ainsi qu ses études sur l'organisation des hôpita

Dobronravin (Constantin), théologien plus connu sous son nom de moine et d' qui est Hermogène. Il a publié, entr'autr langue russe: « Esquisse de l'Église Cl ne », et un « Résumé de l'Histoire de l Russe ».

Dobrski (Conrad), médecin polonais, di d'une revue médicale de Varsovie La S traduit en polonais les Lettres sur la I logie de Vogt, et l'Étude sur la Patl avec la Thérapie de Niemeyer.

Dobrszanski (Stanislas), auteur dran polonais, directeur du Théâtre de Léopol berg) en Galicie, auteur lui-même de plcomédies applaudies; il est le fils du déf recteur de la Gazeta Naradowa, Jean Dobr

Dobson (Henry-Austin), poète anglais 18 janvier 1840, à Plymouth; il fut a ingénieur civil, et en 1856, au Ministère de merce, où il est encore employé. Le cier Anthony Trollope l'ayant présenté mier comme poète au public dans le St. Magazine, c'est à lui qu'en 1873, M. D. dé premier recueil de vers, sous le titre de « tes in Rhyme, and Vers de Société ». Sui

werbs in Porcelain », 1877; « Old-World ls », 1883; « At the Sign of the Lyre », i; il a aussi inséré des essais critiques et biohiques au Cornhill, au Blackwood, au Cent, au Gentleman's, au Good Words et à d'au-Magazines, aux English Poets de Ward, aux er Day Lyrics de Davenport, aux English of Letters de Macmillan, et aux English thies de Longman.

Dochnahl (Frédéric-Jacques), agronome, boste et cultivateur allemand, né, le 4 mars ), à Neustadt, inventeur d'une nouvelle méle pour fabriquer du vin artificiel. Directeur, lant seize ans, du journal d'agronomie Poa, il a publié: « Die Lebensdauer der Kuldanzen », Berlin, 1854; « Katechismus des inbaues », Leipzig, 1873; « Obstkunde », emberg, 1855-60, en quatre vol.; « Biblio-■ Hortensis », id., 1861; « Künstliche inbereitung », Francfort, 1878; « Die neue inbereitung mit und ohne Keller », id.; « Der inkeller, etc. », 1873-76, huit livraisons; dressbuch der Weinhändler in Deutschland, sterreich- Ungarn und der Schweiz », Kreuzh, 1880; « Und Die Wein-Kultur als der hste Ertrag des Bodens », Francfort, 1881. Doex (Guillaume), officier supérieur et écria spécialiste belge, né, à Bruxelles, le 27 let 1830. Comme M. Cupérus (voir ce nom), tout en s'appuyant sur des principes sout complètement opposés, M. D., s'est voué propagation de la gymnastique en Belgi-• On a de lui une foule de manuels, de brores, de tableaux synoptiques, de rapports refs à ce sujet; nous devons nous borner à r: « Traité de gymnastique militaire sans bruments », Bruxelles, 1860; « Gymnastique deux sexes, créée spécialement à l'usage des lins d'enfants », id., 1863; « Guide pour seignement de la gymnastique des garçons, forme au programme officiel », Namur, 1875 mbreuses éditions); « Guide pour l'enseigneat de la gymnastique des jeunes filles, conforan programme officiel >, id., 1875 (nombreuses tions); et l'ouvrage capital de l'auteur: « La mastique rationnelle », Namur, 1884. M. a été nommé inspecteur de l'enseignement la gymnastique dans son pays, et il dirige, mis 1878, une revue mensuelle intitulée: La mastique Scolaire.

Biery (Louis de), écrivain hongrois, né, en B, à Oldenbourg. Aussitôt achevé ses études Hongrie, il se rendit en 1864 à Vienne, où tarda pas à devenir l'un des rédacteurs du inal: Die Presse. Revenu après quelques anen Hongrie, il continua à envoyer des corresdances de Budapest aux journaux de Viende, en 1868, il passa, comme employé, au de la presse. En 1871, le comte Jules sy président du conseil et ministre des étrangères de l'empire, l'emmena avec lui

comme secrétaire de cabinet; en cette qualité, M. D. suivit aussi son chef au Congrès de Berlin. En 1878, il fut nommé conseiller auprès du Ministère des affaires étrangères. M. D. n'est pas moins connu comme autour dramatique. On lui doit, entr'autres, une brillante traduction du Faust de Goethe, drame devenu populaire: « Le Baiser », qui date de l'année 1871, tragédie: « Le dernier prophète », comédie historique: « Dernier amour », drame historique: « Marie Széchy », 1885; et, en outre, des poésies, des esquisses littéraires, etc.

Dodge (Mary-Abigail, mieux connue sous le pseudonyme de Gail Hamilton), femme-auteur américaine, née, à Hamilton (Massachusetts), vers l'année 1830. Collaboratrice féconde de l'Atlantic Monthly, elle a publié: « Country Living and Country Thinking >, 1862; « Gala Days >, 1863; « Stumbling Blocks », 1864; « A new atmosphere », 1865; « Skirmishes and Sketches », 1865; « Red-Letter Daxs in Applethorpe », 1866; « Summer Rest », 1866; « Wool Gathering >, 1867; Woman's Wrongs >, 1868; « Battle of the Books », 1879; « Little Folk Life », 1872; « Woman's Worth and Worthlessness », 1872; « Twelve Miles from a Lemon », 1874; Nursery Noonings >, 1874;
 Sermons to the Clergy », 1875; « What think ye of Christ », 1877; • First Love is Best », 1877; • Our Common School System >, 1880; « Divine Guidance, Memorial of Allen V. Dodge », 1881.

Dodge (Mary-Mapes), femme-auteur américaine, directrice, depuis 1873, du St.-Nicholas, revue mensuelle illustrée pour la jeunesse, qui paraît à New-York, où M. D. est née vers 1830. Son nom de jeune fille était Mapes; son père, mort en 1866, était un savant et un agronomo distingué, remplacé maintenant par son frèro Charles V. Mapes. Elle a publié: « Irwington Stories », 1865; « Hans Brinker or the Silver Skates », 1866 (sujet hollandais très-bien réussi, sans avoir visité la Hollande); « A few friends », 1869; « Rhymes for Children », 1874; « Theophilus and others », 1876; « Along the way, poems », 1879; « Donald and Dorothy », Londres, 1883, New-York, 1884; avant d'éditer le St.-Nicholas, elle avait publié, pendant trois ans, en collaboration avec Donald G. Mitchel et Mrs. Harriett Beecher-Stowe, le journal hebdomadaire: Hearth and Home. Tous ses livres ainsi que son journal ont eu le plus grand succès.

Dodillon (Émile), poète français, né en 1848, à Crèvecœur (Seine-et-Marne), a publié les: « Écolières », 1874; « La Chanson d'hier », 1887. Venu à la suite des Parnassiens et fin ciseleur de rimes, M. D., s'est révélé un artiste amoureux de subtilités et de quintessence. Suivirent plusieurs romans: « Le Forgeron de Montglas »; « Les vacances d'un Séminariste »; « Le Moulin Blanc »; « Hémo ». Ses œuvres complètes ont été éditées par A. Lemerre.

M

Doellinger (Ignace-Joseph-Jean Von), célèbre théologien et historien allemand, né, le 28 février 1799, à Bourbey; il a fait beaucoup parler de lui surtout depuis 1869, comme fondateur et chef du nouveau parti des vieux catholiques, qui s'est énergiquement déclaré contre le Pouvoir Temporel des Papes et contre le nouveau dogme de l'infaillibilité du Pape. Chapelain à Bamberg en 1822, professeur au Lycée de Hesse-Hombourg en 1823, professeur d'histoire ecclésiastique et de Droit canon à l'Université de Munich en 1826, cette ville est devenue son théâtre d'action. Ancien membre du Parlement bavarois, président de l'Académie des Sciences de Munich, il commença, dans ses écrits, par témoigner toute sa haine contre les Protestants, et, en dernier lieu, contre la Papauté, en devenant lui-même presqu'un antipape allemand. Citons, entr'autres: « Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten », Mayence, 1826; « Lehrbuch der Kirchengeschichte », 1843; « Die Reformation, ihre innere Entwickelung und ihre Wirkungen >, trois vol., 1846-48; « Luther », esquisse, 1851; « Hippolytus und Callistus », Ratisbonne, 1853; « Christenthum und Kirche », 1860; « Kirche und Kirche », « Papstum und Kirchenstaat », Munich, 1861; « Vergangenheit und Gegenwart der katolischen Theologie », Ratisbonne, 1863; « Die Papstfabeln des Mittelalters », Munich, 1863, où il nie la prétendue donation de Constantin; « Die Universitäten sonst und jetzt »,

Doetter (Cornelius), naturaliste, voyageur en Afrique, professeur de minéralogie et pétrographie à l'Université de Gratz, a publié: « Die Bestimmung der petrographisch wichtigeren Mineralien durch das Mikroskop », Vienne, 1876; « Die Vulkane der Capverden und ihre Producte », Gratz, 1882; « Ueber die Capverden nach dem Rio-Grande und Futah-Djallon. Reiseskizzen aus Nord- West- Afrika », Leipzig, 1884; plusieurs mémoires dans les Actes del'Académie des sciences de Vienne, publiés de 1875 à 1882.

Munich, 1867; « Urkunde zur Geschichte des

Konzils von Trient », 1876; « Aventin und

seine Zeit », Munich, 1877; « Das Haus Wit-

telsbach und seine Bedeutung in der deutschen

Geschichte », id., 1880, etc.

Dohm (Hedvige), femme-auteur allemande, née, le 20 septembre 1833, à Berlin, mariée, en 1855, avec l'écrivain humoriste Ernest Dohm, fondateur du célèbre Kladderadatsch, veuve depuis 1883, a travaillé pour l'émancipation de la femme, et publié: « Der Jesuitismus im Hausstand », 1873; « Die Frau in der Wissenschaft », 1874; « Der Frauen Natur und Rocht », 1876.

Dohrn (Rodolph), médecin allemand, professeur de gynécologie à l'Université de Koenigsberg, né en 1836; il a été l'un des fondateurs de l'Archiv für Gynäkologie; tous ses nombreux

essais et mémoires scientifiques se repp aux maladies des femmes, et ont été i dans des revues et des recueils, tels que chiv cité plus haut, la Monatschrift für Geb le Virchow's Archiv, les Verhandlungen d. 1 Versammlung zu Giessen de l'année 18 Schrift d. Marb. naturforsch. Ges., la Volk. Sammlung klin. Vorträge, dans la Statist turforsch. Versammlung zu Cassel de 1 1878, dans la Deutsch. med. Wochensch dans la Centrabl. für Gynökologie de 1 1886.

Doinel (Jules), historien et paléograph çais, archiviste du Loiret, résident à O né, le 8 décembre 1848, à Moulins (Allier) ancienne famille Normande. On lui doit de sies: « Noctium phantasmata », 1870 collier de la Reine », 1872; « Les Pas 1873; « La Mandole », sonnets, 1876; « 1880; des livres d'histoire: « Blanche d tille », 1870; « Cartulaire de Voisins », « Inventaire des Archives du Loiret », 18 2 vol. in 4°; « Documents du XVI° siècle des Archives orléanaises >, 1876; « Lis étudiants de l'Université d'Orléans en 1 1876; « La Maison de la famille de Pierre frère de la Pucelle », 1877; « Note su maison de Jeanne d'Arc », 1876; « Nou documents sur Jean du Lys, neveu de J d'Arc », 1880; « Concino Concini; sa m d'après une relation inédite, Orléans, 185 cours de publication: « Histoire populair communes du Loiret »; « Giess à trave ages ».

Doinet (Alexis), romancier et publiciste cais, né, à Rochefort (Charente-Inférieur 1816; après un long voyage dans les Gurentré à Paris, il collabora au Messager ris, au Figaro littéraire, au Nain jaune, à vue Européenne, à la Revue Contemporaine Journal de Bordeaux, dont il est encore dacteur en chef, et où il défend la pol bonapartiste du prince Napoléon. Sous le donyme de Toby Flok, il a publié des rou « Confessions d'amour »; « Le rêve de vien », 1868; « Par le trou de la serrurun volume de vers: « La première enfan Christ ». Il a aussi collaboré à la coll des classiques français de M. Chaix.

Dolent (Jean), critique littéraire, cr d'art et romancier français, né, à Paris, juin 1835; collaborateur des journaux I mocratie (1868), La Vie littéraire, Le No (1869), il a publié en librairie: « Une vo Morles », portraits littéraires, Paris, Dentu, « Le Roman de la Chair, avec cent dess épuisé; « L'Insoumis », roman, 1871; « le Déluge », variétés artistiques et littér 1871; « Petit Manuel d'art à l'usage des rants, avec six eaux-fortes », Paris, Lei 1873, épuisé; « Fend-le-vent, histoire p., publiée dans le volume Les Nouvelles à mu-forte, Paris, Lemerre; « La Parade des meurs », dans le volume: Le livre des Tètes Bois, Paris, Charpentier; « La Parade de Dette », Paris, Bellemand; « Amoureux let », avec le portrait de l'auteur par Bracsmond et une eau-forte par Eug. Carrière, ris, Lemerre, 1888. — En 1885 et 1886, il a it la critique des Salons à la Revue Contencaine; en 1882, il avait inauguré au Musée Louvre les « Conférences artistiques ».

Dolinowski, publiciste et prêtre polonais, endans les ordres en 1837, curé de Cycov, né 1814; on lui doit deux traités sur la culture abeilles, devenue sa spécialité.

**Polifus** (Charles), éminent publiciste, philophe et nouvelliste français, fondateur, avec fftzer, de l'ancienne Revue Germanique (1857), venue ensuite sous sa direction La Revue Mome, collaborateur distingé du journal Le Temps, puis sa fondation, né à Mulhouse, le 27 juillet 27; il a fait ses premières études en Suisse son Droit à Paris. On lui doit: « Lettres ilosophiques », 1851; « Le Calvaire », 1855; Essai sur la philosophie sociale », 1856; « Rélation et révélateurs », 1857; « Liberté et ntralisation », 1858; « La Confession de Maleine; le Saule; le Docteur Fabricius », noulles, 1859; « Études sur l'Allemagne », 1864; Méditations philosophiques; le Dix-neuvième cle »; une traduction avec Nefftzer de la nevelle Vie de Jésus de Strauss; « Mardoche, Revanche du hasard, la Villa >, nouvelles, 65; « De la nature humaine », 1868; « Conlérations sur l'histoire, le monde antique, la wanche de Sadowa », 1872; « Dialogue sur Montagne, Loi et Miracle », lettre au Père racinthe, 1874; « L'âme dans les phénomènes de conscience », 1876; « Le Roman de Darwin », 77; « Les Caprices de l'amour », récits et uvelles, Paris, Calmann Lévy, 1882; trois uvelles publiées au Temps, dans ces derbres années: « Le Pasteur de Saint-Blai-»; « Histoire d'un Musicien »; « L'Instirice ».

Dombréa (Roger), pseudonyme d'une femme lettres suisse, mademoiselle Velliamy, née, Échallens, en 1840. On lui doit: « Croquis lageois, nouvelles », Neuchâtel, 1883; « Nouaux croquis villageois », Lausanne, 1885; « Les staré, esquisses de la vie de petite ville », ris, Plon, 1885.

Dombrowski (Stanislas-Philippe), archéologue lonais, conservateur du Musée d'Agen (Lot Garonne en France), né en 1830, à Jasiowka. Il fit ses études à Maryampol, et ayant i s'établir en France, il y fréquenta les cours médecine, étudia aussi la peinture à Boraux, et présenta à l'Exposition annuelle de te ville des tableaux qui ont eu du suc. On lui doit de curieuses et savantes étu-

des sur les dolmens de la Bretagne et sur les cavernes sépulchrales préhistoriques. Il est membre du Musée préhistorique de Bordeaux et correspondant pour la paléontologie de plusieurs sociétés savantes de Paris. Il a aussi publié un « Essai sur les oiseaux sans ailes de la Nouvelle-Zélande »; une « Étude sur la période antéhistorique dans l'Amérique du Sud », et d'autres travaux d'histoire naturelle et d'archéologie.

Dombrowski (Raoul), écrivain polonais, né, d'une ancienne famille polonaise à Prague, le 3 juin 1833. Entré dans l'armée, il était officier à l'âge de 16 ans; pendant sa garnison à Venise il fit connaissance et devint l'ami du poète Stephan Milenkovics, et il se passionna luimême pour la littérature; la mort de son père l'obligea à quitter l'armée, à rentrer dans son pays et à s'occuper d'agriculture. S'étant fixé sur ses biens d'Ullitz et Jesna près Pilsen, il s'y maria en 1859, et depuis lors se consacra entièrement à l'agronomie et à la poésie. On a de lui: « Die Urproduktion und Industrie gegenüber den Forderungen unserer Zeit >, 1869; « Das Reh », 1876; « Aus dem Tagebuch eines Wildtödters », 1877; « Lehr- und Handbuch für Jäger », 1878; « Der Fuchs », 1883; « Splitter >, 1884; « Waldbrevier >, 1885; « Die Geweihbildung der europäischen Hirscharten », 1885; « Der Wildpark », 1886; « Allgemeine Encyklopädie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften », 1886.

Dominé (Marc-Edmond), officier français, lieutenant-colonel depuis 1881, né le 3 septembre 1848, à Vitry-le-François (Marne). Il s'est signalé par la brillante défense de Tyen-Quan au Tonquin, dont il publia en 1885, le rapport à Paris sour le titre: « Siège de Tuyen-Quan ».

Dominici (Hector), auteur dramatique italien. né, à Pérouse, en 1838. Il est le fils de l'avocat François Dominici et de la marquise Emilie Bourbon Del Monte Santa Maria. Il fit ses études dans sa ville natale; en 1859, il s'enrôla comme volontaire dans l'armée toscane, qu'il quitta cependant après quelque temps pour se livrer entièrement au théâtre. M. D. a donné à la scène: « Gli imbrogli del Nipote »; « Giovani e vecchi »; « Maria », succès de l'année 1862; « La Camorra »; « Ada o l'angelo della famiglia »; « La Dote »; « Un passo falso »; « La Moda »; « La Legge del cuore »; « I tiranni domestici »; « L'amica Valeria »; « Le due strade »; « Triste passato »; « Una Società anonima »; « Misteri d'Amore »; « Le donne virtuose », etc.

Dommartin (Léon-Jean-Antoine), écrivain belge, mieux connu sous le pseudonime de Jean d'Ardenne, avec lequel il a un peu raillé le chauvinisme flamand, est né, à Spa, le 11 septembre 1839. Il a collaboré à plusieurs journaux belges et français, et publié en librairie: « L'Ar-

denne belge, française, grand-ducale », 1881; « Les Côtes de Flandre », 1884.

Donà (Pierre), philologue italien, professeur de lycée, né le 25 avril 1824, reçu docteur en philosophie à Padoue en 1844, a publié: « Elegia latina De Amicitia », dédiée à M. Diego Vitrioli, Rovigo, 1869; « Traduzione di Grazio Falisco », Padoue, 1875; « Tre squarci del Novellino », traduit en grec, id., 1876; « Selinunte », Trévise, 1879; lettre d'érudition adressée à Monseigneur Jacopo Bernardi; « Grammatica greca con Antologia e Lessico », Padoue, Résumé de la morphologie de Curtius, avec une méthode plus simple pour la syntaxe, plusieurs éditions; « Tunisi, cenni storici », id., 1882; « Grazio Falisco: Il Cinegetico volgarizzato col testo a fronte e con note storico-filosofiche », id., tip. del Seminario, 1883.

Donaldson (James), philologue et homme de lettres écossais; depuis 1886, recteur ou doyen (senior principal) de l'Université de Saint-Andrew en Écosse, ancien professeur de grec et d'humanités à Édimbourg et à Aberdeen, né le 26 avril 1831, à Aberdeen; il fit ses études dans cette ville, au New-College de Londres et à l'Université de Berlin. On lui doit: « Modern Greek Grammar for the use of classical students », 1853; « Lyra Græca; specimens of the Greek Lyric Poets from Callinos to Soutzos », avec des notes critiques et une introduction biographique, 1854; « Critical history of Christian Literature and Doctrine from the Death of the Apostles to the Nicene Council », en trois vol., 1864-66; « The Ante-Nicene Christian Library », en collaboration avec le Rev. Alex. Roberts, en 24 vol., 1867-72; « Lectures on the history of Education in Prussia and England and on Kindred Topics », 1874; des articles sur les caractères de Plaute, sur la situation de la femme dans l'ancienne Grèce et à Rome, sur l'Église chrétienne primitive dans la Contemporary Review; sur l'éducation, dans la Chamber's Information for the people; sur le langage grec, dans la Kitto's Cyclopædia; « On the expiatory and substitutionary Sacrifices of the Greeks >, dans les Edimburgh Royal Society's Transactions; des essais et articles différents, dans l'Encyclopedia Britannica, dans l'Edimburgh Review, dans la Scottish Review; pendant plusieurs années, il a dirigé le Museum or English Journal of education.

Donati (César), nouvelliste italien, haut fonctionnaire au Ministère de l'Instruction publique, chevalier de l'Ordre du mérite civil de Savoie, né, à Lugo en Romagne, le 28 septembre 1826. En 1849, il passa avec sa famille en Toscane, et il fit son Droit à Pise, mais sans pouvoir l'achever, la mort de son père et les charges d'une nombreuse famille qui lui tombait sur les bras ayant réclamé sa présence à Florence, où il se vous à l'enseignement privé et au jour-

nalisme. Admis en 1859 au Ministère de truction publique, il atteignit sa positio tuelle de chef de division, après avoir été dant quelques années, à la tête des galer des musées de Florence. En dehors de sa co ration aux journaux, l'Eco d'Europa, lo ! tore, l'Indicatore Letterario, l'Indipendensa na, la Rivista Europea, la Nuova Antologie on lui doit: « Per un gomitolo! »; « A Natura »; « Diritto e Rovescio »; « I ra del Frate », traduit du français; « Tra l ne »; « Povera vita! »; « Foglie secche cits et nouvelles, 2me éd., Florence, Le nier, 1884; « Rivoluzione in miniatura 1 meilleur ouvrage; « Buon anno! », nouve fantaisies; « La Signora Manfredi », V Civelli, 1883; « Bozzetti Romani », Rome maruga, 1884; id., id., Rolla, 1886; « bizzarre », Florence, Barbèra, 1888.

Donati (Jérôme), orientalisto italien, c vateur du Musée Indien de Florence, secu de la Société Asiatique italienne, profess bre de sanscrit à l'Institut des Etudes rieures de Florence, conseiller de la 8 d'Anthropologie et d'Ethnologie, né, à Pé en 1857; il y fit son droit; ensuite, il p Florence, où il obtint son doctorat en p gie et philosophie. On lui doit, entr'autre canto del Latino », distingué par une m honorable au concours de Montpellier; garizzamento del terzo idillio di Teocrite alcune indagini sulla fillomanzia degli ant Pérouse, 1878; « Mangalavadah », texte lustration d'un petit traité manuscrit de sophie indienne, id., 1881; « Sopra alcun leti tibetani del Museo nazionale di Anti gia di Firenze », Florence, 1885; « La lina dei Gatti nell'Umbria », 1887; « Ca del Museo Indiano », id., id.; « Maestri lari nell'India Brahmanica », essai rem ble, id., 1888. Il est maintenant occupé description des manuscrits brahmaniques Bibliothèque Nationale de Florence.

Doneaud (Jean), historien et archivis lien, employé aux Archives de Gênes, 1 1841, à Porto-Maurizio; il fit son Droit à versité de Gênes, où il fut reçu docteur er Dans les années 1864-65, il fréquenta l'I: des Études Supérieures de Florence; il se en 1866 à Porto-Maurizio où il fut élu con municipal; de 1870 à 1875, il fut juge de pai sa ville natale et il fonda un nouveau j administratif et littéraire, fusionné après que temps avec un autre journal qui vit e L'Unione. En 1876 il fut nommé sous-arc à Gênes. On lui doit: « Annina », récit l du XVe siècle, Gênes, 1871; « Storia « tica Comunità di Porto-Maurizio », avec ciens statuts de la ville, Oneille, 1875; origini del Comune e degli antichi par Genova e nella Liguria », Gênes, 1878; «

Maurizio sotto i monaci di S. Benedetto », Por-Maurizio, 1880; « Il commercio e la navigane dei Genovesi nel medio evo », Oneglia,

Doneaud du Plan (Alfred), écrivain maritime polygraphe français, ancien professeur d'hisire de l'Université, professeur retraité de litrature à l'École navale, aujourd'hui conservarar de la Bibliothèque du Port de Brest, né, Paris, le 26 août 1824. Il a débuté comme cepteur des enfants de M. Hachette, le cébre éditeur-libraire. Parmi ses publications, asieurs ont remporté des médailles ou des ix d'académie; citons dans ce nombre: « Sur s causes de la substitution du drame à la tradie >, 1869; « Histoire élémentaire de la litrature française », 1875; « Le Roman réarte », 1878; « Les origines de la langue franise »; « Luce de Lancival », 1880; « Hisire de l'Académie de Marine », 1886; et, en tre: « La Germanie de Tacite », traduction; La Milonienne de Cicéron », avec sommaire notes; « Géographie physique et politique la France »; « Notions élémentaires et méodiques de géographie moderne »; « Les gloimaritimes de la France »; « Histoire de la mrine française »; « Histoire de la Prusse »; Notions pratiques de droit maritime interna->nal et commercial > ; « La Maison de Sa-•ie »; « Le Port de Brest »; « Notice bioaphique sur le comte de Gomes »; « La Mane française au XVIIIe siècle »; « La Marine ançaise et ses arsenaux »; « Le Borda ou Ecole Navale ».

Doniol (Jean-Henri-Antoine), historien et mme politique français, ancien préfet de Gre->ble (1871), de Nantes (1872), de Nancy (1873), ▶ Marseille (1876), de Nice (1877), de Bor-Daux (1879), depuis 1882 directeur de l'Imrimerie Nationale de France, membre corresondant de l'Institut, né, à Riom, en Auvergne, a 1818. Il suivit les cours de la Faculté de roit de Paris et exerça la profession d'avocat Riom et à Clermont-Ferrand; nommé d'abord >nseiller de préfecture du Puy-de-Dome après ▶ Révolution de 1848, il devint successivement Ous-préfet de Florac la même année, et de Filleneuve d'Agen en 1849. Révoqué par le \*rince-Président en 1850, il rentra à Clermont, 🗖 il passa toute la durée de l'Empire, se lirant à des études d'histoire et d'économie olitique fort appréciées. On a de lui: « L'an-Senne Auvergne », t. III, 1re partie, Moulins, 847; • Histoire des classes rurales en Fran-• >, trois éd., 1857, 1863, 1868; « Cartulaire Brioude », 1862; « Cartulaire de Sauxillantes », 1864; « La Révolution française et la Péodalité », 1874; « Les Patois de la Basse tuvergne », 1877. Il a, en outre, édité les « Letres du Conventionnel Soubrany ». Il travaille stuellement à un ouvrage très-important dont les trois premiers volumes ont paru: « Histoire de la participation de la France à l'Établissement des États-Unis d'Amérique », correspondance et documents; citons, en outre, de nombreux articles dans la Journal des économistes, le Journal d'agriculture pratique, le Journal de l'Agriculture et plusieurs rapports sur la prime d'honneur régionale des départements du Sud-Est (de 1862 à 1869).

Donnadieu (Marie-André-Frédéric), poète et avocat français, président de la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers, l'un des cinquante majoraux du Félibrige, Président de la Maintenance Languedocienne du Félibrige, chevalier de l'Ordre Royal de la Couronne de Roumanie, Membre de la Société pour l'étude des Langues Romanes de Montpellier, né, à Béziers (département de l'Hérault), le 9 juillet 1843; il fit son droit à Paris; il a servi comme maréchal-des-logis dans l'artillerie mobilisée du département de l'Hérault, pendant la guerre franco-allemande de 1870-71; rentré dans ses foyers et marié en 1886, il s'occupe exclusivement depuis lors de littérature, d'art et d'archéologie. Son ouvrage le plus important est un volume de 350 pages, orné de vingt-deux oaux-fortes et comprenant quatorze notices ou portraits littéraires, avec le titre: « Les Précurseurs des Félibres »; mais on doit encore signalor: « Au Quartier Latin », poème (en français), tiré à 100 exemplaires, épuisé, Paris, Jouaust, 1885; « Le Félibrige et l'idée latine à Marseille le 25 novembre 1882 », Montpellier, 1883; « Santo Mario del Soulel, pouemo on lengo d'oc », id., 1884; « William-Charles Bonaparte-Wyse », portrait littéraire, id., « Le Budget de Béziers en 1620 », Béziers, 1885; « La naissenso del Rei », Montpellier, 1888; poésies diverses en français et en langue d'oc dans divers recueils.

Donnat (Léon), ingénieur, économiste et publiciste français, depuis 1885, conseiller municipal de Paris (quartier de la Muette), né, à Balaruc-les-Bains, le 14 juillet 1832; il a été commissaire et membre du jury dans les Expositions internationales de Londres (1862), et d'Amsterdam (1869). Depuis 1875, il voyagea beaucoup, et il publia les résultats de ses observations économiques dans ces ouvrages: « L'Etat de Californie », 1878; « L'Élection des fonctionnaires publics », 1878; « Lois et mœurs républicaines », 1880; « Les Deux Chambres et la révision », 1881; « Le programme de la Démocratie », 1881; « La politique expérimentale », 1885. Il appartient au parti républicain radical libéral.

Donner (Othon), philologue et linguiste finlandais, professeur de sanscrit et de linguistique comparée à l'Université de Helsingfors, député à la diète finlandaise, né, à Gamlakarleby en Finlande, le 15 décembre 1835; il a fait ses allgem. Sprachen, 1884.

études à Helsingfors, Berlin, Tubingue, Paris et Londres. Ses ouvrages sont très-appréciés; citons: « Das Personalpronomen in den Altaischen Sprachen », Berlin, 1865; « Sîtâhara », Helsingfors, id.; « Kalevipoeg », Suomi, 1866; « Pindapitriyajna, das Manenopfer bei den Indern », Berlin, 1870; « Der Mythus von Sampo », Helsingfors, 1871; « Ofversikt af den finskugriska sprakfortkningens historia », 1872 (en suédois); « Vergleichendes Wörterbuch der finn. ugrischen Sprachen », son ouvrage capital, Helsingfors et Leipzig, en trois parties, I, 1874, II, 1876, III, 1888; « Lieder der Lappen », Helsingfors, 1876; « Die gegenseitige Verwandtschaft der finn. ugrischen Sprachen », id., 1879; « Ueber den Einfluss des Litauischen auf die finnischen Sprachen », dans la Zeitschrift f.

Dor (Henri), médecin-oculiste suisse, résident à Lyon, professeur honoraire de l'Université de Berne, né, à Vevey, en Suisse, en 1835; il a publié: « De la Cataracte chez les diathésiques et en particulier dans la phosphaturie >, Genève, 1878; « Compte-rendu statistique de la clinique ophtalmologique de l'Université de Berne, du 6 mai 1867 au 15 octobre 1877 », id., 1878; « Rupture du ligament suspenseur du cristallin », id., 1878; « Échelle pour mesurer l'acuité de la vision chromatique », id., 1878; « Étudo sur l'hygiène oculaire au Lycée de Lyon », extrait du Lyon médical, 1878; Nouvelles recherches sur la détermination quantitative de la vision chromatique >, en collaboration avec le docteur A. Favre, 1878; « Notice sur le chlorhydrate du pilocarpine », 1878; « De l'évolution historique du sens des couleurs; réfutation des théories de Gladstone et de Magnus », dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Lyon, 1879; « Rapports annuels de la clinique ophtalmologique de M. le prof. D. Dor à Lyon, 1877 >, 1877. -- Sa femme, née Hutchinson, à Leith, en Écosse, en 1845, a publié: « Souvenirs du Congrès d'Alger, Tunis et la Kabylie », Lyon, 1882.

Dorchain (Auguste), poète français, né, à Cambrai, en 1857. Il a fait ses études classiques au Lycée de Rouen et son Droit à Paris. Il débuta dans la Nouvelle Revue par les « Étoiles filantes »; suivit un volume publié en 1881, chez Lemerre, et couronné par l'Académie française: « La Jeunesse Pensive ». A propos du contenaire de l'Odéon (1882), il a fait jouer: « L'Odéon et la Jeunesse », publié chez Lemerre; lors de l'inauguration de la statue d'Alexandre Dumas sur la place Malesherbes (1883) il fit un poème: « Alexandre Dumas », a-propos en vers dit au théâtre de l'Odéon et publié chez Lemerre; il a fait représenter à l'Odéon (1885): « Conte d'Avril », comédie en vers en quatre actes et six tableaux, publiée chez Lemerre, qui lui valut de l'Académie française une

médaille en or. Il a collaboré avec Coppe livret de « Maître Ambros », tiré de Si peare, drame-lyrique en quatre actes, mi de Charles Widor joué à l'Opéra-Comique 1886; en 1887, il a fait dire à la Co française quelques vers: « A Racine ».

Dordi (Charles), écrivain italien, né, à di Valsugana (Trentino), le 11 août 1812 docteur en jurisprudence à Padoue; il fi la suite élu president du Collège des a à Trente. On lui doit des poésies, un volu ✓ Ballate », 1858, une nouvelle: < Due</li> le >, Trente, 1875, une monographie: « vita e delle opere di Giambattista Tad Trente, 1857.

Dore (François), poète italien, né, à P dans la province de Sassari, en 1833; il études littéraires à Nuoro et à Sassari, c 1861, il obtint aussi son doctorat en jur dence. Il a publié dans le dialecte du Log un poème en onze chants, avec le titre: trionfo di Eleonora d'Arborea »; et aussi maledetto, ossia un consigliere della Pro di Sassari », Cagliari, 1882; « Per la ve per la moralità dell'avv. Giuseppe Serisi sari, 1887.

Dorer (Edmond), poète et critique litt suisse-allemand (fils du poète et homme tique Édouard Dorer, mort en 1864), est 18 juin 1831, à Baden, en Argovie. Après suivi à l'Université de Leipzig ses étud philologie et de philosophie commencées la maison paternelle et dans le Gymna Munich, le mauvais état de sa santé l'o à résider, pendant quelques années, da Midi; il en profita pour se livrer sur les mêmes à une étude approfondie de la l ture et de la civilisation espagnoles (186 en 1881, son poème en l'honneur de Cal fut couronné, avec le prix réservé pour le vains allemands, par l'Académie de Madri mort de son père le ramena pour quelque en Suisse. A partir de 1870, M. D. s'est Dresde, où il continue ses travaux litté: Ses écrits peuvent se grouper en deux A) Poésie: « Sonnets », 1872, 2 vol.; « de Haller », poème jubilaire, 1877; « Véi Légende », 1878; « Feuilles bigarrées », « Le Cancionero », poésies traduites de gnol, 1879; « Fleurs de Grenade », 1880; deron », 1881; « Camoens », 1885; « Coi de carnaval », 1885; « Les deux sœurs », imité de l'espagnel, 1886; « Rodelphe de bourg », poème épique, 1886; B) Histoire l re: « Roswitha, la nonne de Gandersheim ». « La littérature sur Cervantes en Allema 1877; (2° éd., en 1881, sous le titre: « La vres de Cervantes et la critique germaniq « Goethe et Calderon », 1881; « Le con Schack », 1885; « Henri de Villena », 1886 Végétarianisme et le poète », 1886; « Li

en de Goethe avec le monde des animaux »,

Doria (marquis Jacques), naturaliste italien, 5, à la Spezia, le 1er novembre 1840, de la mille la plus illustre de Gênes; il est le fils a sénateur Georges Doria et de la marquise hérèse Doria-Durazzo. Il se passionna de bon-• heure pour les sciences naturelles, et il fit > grands progrès avec l'aide et les conseils plusieurs naturalistes, auxquels il s'attacha, As que Ferdinand Rosellini, De Notaris, Lessob, De Filippi et Negri. Dans la petite île de inetto il découvrit le Phyllodactylus europaeus, ptile qui appartient presqu'excluvement à la ardaigne. En 1861, il fonda, à ses frais, aidé er les professeurs Lessona et De Filippi l'Arzivio per la Zoologia, l'Anatomia e la Fisioloa, passé ensuite à Modène; il partit après aelques mois pour la Perse avec Lessona et e Filippi, s'associant à la mission politique conbe par l'État au ministre Cerruti; après le Spart de ses camarades, il continua pour son >mpte ses tournées et ses recherches scientiaues en Perse, parcourant des régions presa'inconnues pour les européens. Rentré en Itaa, il se lia d'amitié avec Odoardo Beccari, botaniste de génie, qu'il suivit en 1865 à orneo. Ils travaillèrent ensemble, comme deux ères, à collectionner pendant une année dans s forêts de Sarawak, Doria pour la zoologie, eccari pour la botanique; mais la santé du arquis Doria, compromise par le climat de la Calaisie, l'obligea après une année à retouren Europe; son ami resta sur place à colctionner pour lui. Revenu à Gênes, il com-Fit qu'il fallait classer ses importantes collecons, et il fonda absolument à ses frais, non uns difficulté, l'admirable Musco Civico di Storia aturale qui mériterait bien le nom de Museo 'oria; l'œuvre fut complétée par la fondation 1 1860 des Annali del Museo Civico di Storia aturale, qui renferme presque tous les méoires et les écrits de ce grand naturaliste, miment digne en tout de son nom illustre. Son nsée est devenu le vrai centre de la vie scienique italienne; là on organise des expéditions intaines, on distribue des matériaux aux saints, on encourage, on soutient, on protège, at ce qui peut servir à faire avancer les sciens naturelles. Les voyageurs italiens: Charles aggia, Horace Antinori, Louis-Marie et Henri Albertis, Arthur Issel, le capitaine Bove, Séstien Martini et tant d'autres ont toujours ouvé dans ce modeste, aimable et généreux vant, admiré de loin, adoré de près, l'appui plus sympathique et les encouragements les ns positifs. — Suivent les titres des derniers **émoires** insérés par le marquis Doria dans ses snali: en collaboration avec W. Peters: « Le ociere dell'Yacht Corsaro del capitano-armare Enrico D'Albertis: « I. Note erpetologiche e

descrizione di una nuova specie di Lacerta delle Isole Canarie >, 1881; « Enumerazione dei mammiferi raccolti da O. Beccari, L. M. D'Albertis ed A. A. Brujin nella Nuova Guinea propriamente detta », 1780-81, avec Oldfield Thomas; « Note intorno ad alcuni chirotteri appartenenti al Museo Civico di Genova e descrizione di due nuovo specie del genere phyllorhina, 1887; et, puis: « Materiali per lo studio della fauna tunisina », Gênes, Sordomuti, 1885, extrait; « I chirotteri trovati finora in Liguria », id., id., 1887, id.; « Nota intorno alla distribuzione geografica del Choropomys penicillatus Peters », id., id., id., id.; « Note erpetologiche: I. Alcuni nuovi sauri raccolti in Sumatra dal dott. O. Beccari », id., id., 1888, id. Le marquis M. J. D. mériterait depuis longtemps d'être nommé sénateur du Royaume; c'est le vœu de toute l'Italie savante qui l'y appelle: ajoutons que c'est l'ambition la plus chère à son cœur.

Dorian (Tola), femme auteur russe, née princesse Mestchersky, mariée en 1872 à M. Charles Dorian, fils de l'ancien ministre de la Défense Nationale. On lui doit des traductions de Shelley (Cenci, 1883; Hellas, 1884; Prométhée, 1885); de Swinburne (l'Ode à Victor Hugo); des nouvelles insérées dans les Revues: « Donna »; « La Vierge de l'Ukraine »; « La Lesghienne »; « Baïssa »; « Une mère »; « La mort du paysan », et un recueil de vers: « Livre de vers lyriques », Paris, Marpon et Flammarion.

Dorieux-Brodbeck (Betly-Madeleine), femmeauteur suisse, née, à Bâle, le 17 avril 1837, se fit remarquer dès sa jeunesse par une imagination exubérante; on lui doit un volume de « Poésies lyriques », et la traduction de « Mireille », de Mistral (1880), qui lui a valu son admission dans l'Académie des Félibres.

Döring (Auguste), philosophe allemand, directeur du Gymnase de Dortmund, et depuis 1885 professeur libre de philosophie à l'Université de Berlin, né, en 1834, à Elberfeld; on lui doit: « Shakespeare's Hamlet, seinem Grundgedanken und Inhalt nach erläutert », Hamm, 1865; « Johann Lambach und das Gymnasium zu Dortmund 1543-82 », Berlin, Calvary, 1875; « Die Kunstlehre des Aristoteles », Jena, 1876; « Ueber den Begriff der Philosophie », Dortmund, 1878; « Grundzüge der allgemeinen Logik »; Dortmund, 1880; « Philosophische Güterlehre », Berlin, Gärtner, 1888.

D'Ormeville (Charles), poète et journaliste italien, né, en 1842, à Rome, où il fit son Droit; mais le théâtre l'attirait et, à peine âgé de vingt ans, il écrivit une tragédie « Norma » que madame Ristori a fait apprécier, ainsi qu'un drame écrit exprès pour elle: « Il supplizio d'un cuore ». Mais il dut renoncer à cette carrière incertaine pour composer des librettos d'opéra, pour Marchetti, Ponchielli, Gomes, Pinsuti, Li-

bani, Benedict, Randegger, Flotow, Verdi et autres; en 1868, il entreprit aussi à Milan la direction de la Gazzetta dei Teatri; parmi les librettos d'opéra, citons le « Ruy-Blas », dont en 1887 a paru à Milan chez F. Lucca une traduction française; « I burgravi », drame-lyrique, prologue et trois actes, Milan, F. Lucca, 1881; « Ugo e Parisina », prologue et trois actos, id., Rechiedei, 1881; « Aida », « Sardanapalo », quatre actes, Turin, Giudici et Strada, 1887; « Arminio », quatre actes, Milan, Rechiedei, 1886; ▲ Adelia di Monferrato », trois actes, typ. della Pace, 1884; « Gabriella di Belle-Isle », trois, actes, Milan. Citons, aussi, deux rapports : « Relazione del giuri drammatico per l'anno 3º », Milan, Pirola, 1882; « Relazione del comitato pel teatro drammatico italiano », id., Golio, 1886.

Dorn (Frédéric-Ernest), physicien allemand, professeur de physique à l'Université de Halle, né le 27 juillet 1848, à Guttstadt (Prusse). On lui doit plusieurs mémoires sur l'électricité, qui ont paru dans les Annalen der Physik und Chemie de Poggendorff et Wiedemann, et dans la Elektrotechnische Zeitschrift de Berlin. Citons encore: « Die Station zur Messung von Erdtemperaturen zu Königsberg und die Berichtigung der dabei verwandten Thermometer », Königsberg, 1872; « Beobachtungen der Station zur Messung der Temperatur der Erde in Verschieden Tiefen in botan. Garten zu Königsberg », deux mémoires, id., 1880, 1882.

Dorrucci (Léopold), homme de lettres italien, né, à Sulmona, le 15 février 1815; il fit ses études dans sa ville natale et à Naples, où il embrassa l'état ecclésiastique. Il débuta dans le Giornale Abruzzese et dans le Giornale Enciclopedico napoletano (1839, 1840) et par des vers publiés à Naples. Routré, en 1865, à Sulmona, il s'y voua à l'ensoignement, en fondant une nouvelle institution qui portait son nom. A cause de la part qu'il avait eue dans le mouvement révolutionnaire, son collège fut fermé, et il s'appliqua à la prédication, tout en poursuivant ses occupations littéraires. En 1858, il publia à Naples « Un domestico ricordo », mais la grande œuvre littéraire de sa vie a été la traduction des poésies de son grand compatriote Ovide (Eroidi-Fasti-Metamorfosi), publice en deux volumes à Florence, chez Barbèra, 1879-1885. En 1860, il fut élu député au Parlement National; il y resta jusqu'à la fin de la huitième session législative, pour retourner à l'enseignement dans sa ville natale, qui doit à son initiative la création de l'École normale pour les femmes et plusieurs autres institutions. Outre son chef-d'œuvre, la traduction d'Ovide, le professeur D. a encore publié: « Relazione intorno alle Scuole tecniche e ginnasiali di Sulmona », Naples, 1866; « Discorso per le esequie del canonico Masiangioli », id., 1868; « Relazione per la solenne premiazione fatta agli alunni delle Scuole comunali di Sulmona », id., une série d'articles publié dans la Gazza Sulmona (1874-76).

Dössekel (Édouard), poète suisse, ju Tribunal d'Aarau depuis 1847, né, le 29 bre 1810, à Léon, village près de Lenz dans l'Argovie; il a fait ses études de ju dence à Berne et à Heidelberg. Les pro d'ailleurs assez rares, de sa muse se distir par l'élévation des sentiments, par une s thique pénétration de la nature, par la so plastique, et par un heureux mélange de dresse élégiaque et de bonne grâce intime. mentionnerons particulièrement: « Le Te Sorrente »; « Fra Diavolo »; « Le Bât voyageur »; « Le Triple Retour »; « La pelle du Hameau »; « Vingt poésies: un c de Noël >, 1848; « Poésies lyriques >, (2º éd. augm., an. 1872); pièces de poési sérées dans les Alpenrosen (1848-64), da Suisse (1860-66), qu'on va prochainement nir sous le titre de « Gerbe automnale »

Dossi (Charles-Pisani), écrivain italie d'une famille de Milan, en 1849, à Casteggi Voghera, en Piément. Ses premiers récit été publiés, en 1866, lorsqu'il n'avait que sept ans. Il a fait son droit, se préparan carrière diplomatique; il occupe actuell une position très-élevée au ministère des res étrangères, car il jouit de toute la cor de monsieur Crispi. Gros bonnet de la maçonnerie italienne, collaborateur de la ma, de la Tribuna, du Diritto et d'autre: naux démocratiques, il a publié séparément berto Pisani »; « Nero su Bianco » ; « Il de'Cieli »; « Ritratti umani »; « La ( Felice >; « La desinenza in A >; « L': nero su bianco », Rome, Pinelli, 1881; «! lonia felice, utopia lirica », 4me édition, Sommaruga, 1883; « Ritratti umani dal co d'un medico », Rome, 1883; « I mattoidi mo concorso pel monumento in Roma a V Emanuelo II », note, Rome, Sommaruga, « La desinenza in A. Ritratti umani », 2 Rome, 1884.

Double (Joseph-Eugène-Lucien), hi français, né, à Paris, le 4 octobre 184 thèses historiques ont paru originales, tel la revendication de l'empereur Claude, diminution de Charlemagne; au nombre ouvrages, on remarque: « Les Chronique pays de Rémollée et de Thor », 1867; née triste », recueil de nouvelles, 18 « L'empereur Claude », 1876; « L'en Titus », 1877; « Les Césars de Palr 1877; « Brunehaut », 1878; « Le Roibert », 1879; « L'empereur Charlema 1881; « Promenades à travers deux siè quatorze Salons », 1886.

Doucet (Charles-Camille), illustre pe auteur dramatique français, depuis 1876

. . .

ire perpétuel de l'Académie, né, à Paris, le mai 1812. Au sortir du Collège Saint-Louis 830), il entra d'abord chez un avoué, puis chez ı notaire; au bout de six ans, il quitta cette ace pour entrer, en 1837, dans l'administraon de la liste civile, comme secrétaire du bam Fain, au cabinet du roi Louis-Filippe. La évolution de février le rendit à la vie privée ; à ses travaux littéraires; en 1850, il devint zef de cabinet du directeur des Beaux-Arts [. De Guizard, puis successivement chef du mreau des théâtres au Ministère d'Etat et de Maison de l'Empereur en 1853; chef de diision en 1859, directeur en 1863, et enfin, lors ela suppression de la surintendance, directeurénéral de l'administration des théâtres (1866); 3 7 avril 1865, on l'a élu membre de l'Acaémie française en remplacement d'Alfred de Tigny. M. C. D. a été, pendant quinze ans, aembre du Conseil Général de l'Yonne pour le anton de Villeneuve-l'Archevêque et il a été Musieurs fois et est encore président de la Soaété des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Directeur-général des théâtres, c'était bien la Mace qui convenait à ce lettré, qui avait une rédilection toute particulière pour l'art dra-Patique. Si chères que lui fussent ces foncions, il n'hésita pas à en faire le sacrifice au Sndemain même de la Révolution du 4 septemre, manifestant ainsi son attachement pour ceux De la fortune trahissait. M. D. a écrit, en vers légants, nombre de comédies « décentes et Ouriantes ». Son premier essai, un vaudeville, Vait été représenté, au théâtre du Panthéon, deuis longtemps disparu; il était intitulé: « Le lillionaire > et ne fut jamais imprimé. En août 839, il donnait aux Variétés, avec la collaboation de Bayard, une comédie en trois actes: Léon, ou propos de jeune homme »; depuis, travailla tout seul pour le théâtre, sans reiercher les succès faciles ou bruyants. Jamais ne flatte les appétits grossiers, et de toutes s pièces si gracieusement ciselées on peut rer une leçon morale. Citons: « Un jeune mme », comédie en trois actes en vers, 1841; L'Avocat de sa cause >, satire contre l'abus t bel esprit chez les femmes, 1842; « Le ban Lafleur >, trois actes en vers, 1842, repris 1851; « La Chasse aux fripons », trois actes . vers, 1846, comédie de mœurs digne de Reard; « La Considération », quatre actes en rs, 1860; « Les Ennemis de la maison », ois actes en vers, 1850, repris en 1854; « Le nit défendu », trois actes en vers, 1857; « Le Juin 1806 », 1842; « Le Dernier Banquet de 47 », à propos-revue, deux actes en vers, 147; « Le Chant du cygne », drame en vers. uns être des pièces de théâtres, peuvent enre être mentionnées ici: « Versailles »; « Vesquez »; « La barque d'Antonio et le 16 mars 156 . Toutes les pièces de M. D. sont aujour-

d'hui imprimées en 4 volumes, sous les titres: « Comédies en vers », Paris, Lévy, 1858, 2 vol.; « Œuvres complètes », id., 1874, 2 vol. Son dernier volume, paru chez Calmann Lévy, sur « Les Concours littéraires, et les prix décernés par l'Académie Française » est un modèle de bon goût et de critique courtoise et impartiale.

Doudet (Mme), pseudonyme littéraire de l'auteur-éditeur Théodore Lefèvre, né, en 1836, à Paris. On lui doit, publiés par lui-même, des livres pour l'enfance: « Bébé saura bientôt lire. Grand alphabet-album, avec gravures coloriées », 1876; « Bébé sait lire. Contes, historiettes enfantines, avec grav. col. », 1877; « Bébé devient savant, lectures amusantes et instructives sur les premières connaissances, avec gravures col. », 1878; « La Poupée de Bébé, aventures merveilleuses d'une poupée qui parle, avec gr. col. », 1878; « La ménagerie de Bébé, nouvel alphabet des animaux, avec grav. col. >, 1878; « Les premières leçons d'une mère, petites lectures instructives », 1879; « La petite sœur de Bébé, histoire d'une petite maman de sept ans », avec grav. col., 1879; « Les Étrennes de Bébé, avec grav. col. », 1881.

Douen (Orentin), pasteur réformé et publiciste français, agent de la Société biblique protestante de Paris, né, à Templeux-le-Guérard (Somme), en 1830. Fils d'ouvrier, il fit ses premières études à Saint-Quentin, et fut quelques temps ouvrier tisserand; il poursuivit ses études à Lille et à Strasbourg, où il fut reçu docteur en théologie. Outre de nombreux articles dans une vingtaine de revues différentes, il a publié: « Essai sur l'oraison dominicale », 1853; « De la vérité chrétienne et de la liberté en matière de foi », 1857; « Essai historique sur l'Église réformée du département de l'Aisne », 1860; « Catalogue raisonné des Bibles et Nouveaux Testaments », 1868; « Histoire de la Société Biblique protestante de Paris >, 1868; « Notes sur les altérations catholiques et protestantes du Nouveau Testament », 1868; « Ce qui manque à la France », 1870 (en collaboration avec A. Coquerel fils); « La Théologie biblique », ouvrage posthume d'Eugène Haag, 1871; « Intolérance de Fénelon », d'après des documents pour la plupart inédits, 1872 (2º éd., 1875); « Clément Marot et le Psautier huguenot », 1878-79, 2 vol., ouvrage imprimé aux frais de l'État « Les Premiers Pasteurs du désert », 1879, 2 vol., ouvrage auquel l'Académie française a décerné le prix Montyon; « Étienne Dolet, ses opinions religieuses », 1882.

Douglass (Frédéric), publiciste américain, mulâtre, né esclave, à Tuckbrahoe, en Maryland, vers l'année 1817. Il demeura dans l'esclavage jusqu'en 1838, année où il s'échappa et se réfugia à New-Bedford (Massachussetts); il étudia et donna essor à un talent distingué d'orateur et de conférencier, qu'il employa pour défendre la cause abolitioniste. En 1845, il publia une sorte d'autobiographie sous le titre: « My Bondage et my Freedom », réimprimée et augmentée en 1855 et en 1881. Il visita l'Angleterre en 1859, où il eut beaucoup de succès comme orateur; il y retourna pour quelques mois en 1886; à Rochester (New-York) il fonda deux journax hebdomadaires, et, en 1870, à Washington, The New National Era. En 1872, il a été président du Comité électoral de New-York, et, en 1877-81, U. S. Marshall pour le distrit de Columbia, de 1881 à 1886 Commissionner of Deeds pour le même district.

Douglas (Robert-Kennaway), orientaliste anglais, ancien conservateur des livres chinois et japonais, au British Museum, ancien professeur de chinois au King's College de Londres, et actuellement directeur (governor) du Dulwich College, né, le 23 août 1838, à Larkbear House, près Ottery St.-Mary (Devon), fut appliqué au Ministère des Affaires Étrangères, pour le service consulaire des interprètes en Chine, puis comme interprète auprès de la Légation Britannique de Péking, et à la suite de l'étatmajor du général sir Charles Staveley, en 1862, vice-consul à Taku, revenu en Angleterre, en 1864. Il a publié: « Two Lectures on the Language and Literature of China », 1875; « The Life of Jenghiz Khan >, 1877; « Confucianism and Taouism >, 1879; « China >, 1882. Il a compilé le catalogue des livres et manuscrits chinois du British Museum, publié en 1876. Il a été secrétaire-général du Congrès des Orientalistes de Londres, en 1874, et délégué au Congrès de Saint-Petersbourg, en 1876.

Doumergue (Émile), publiciste français, professeur d'histoire ecclésiastique à la Faculté de théologie protestante de Montauban, rédacteur du journal: Le Christianisme au XIXe siècle, né, à Nîmes, le 25 novembre 1844, a publié: « Le positivisme et la morale indépendante », 1869; « Un chapitre d'apologétique chrétienne au dix-neuvième siècle », 1871; « De variis fidei christianæ viribus », 1871; « La crise de l'Église réformée de France », 1875; Du sort des minorités évangéliques », 1877; L'Eglise réformée et le protestantisme libéral »; « Notes pour un catholique », 1877; « La veille de la loi de l'an Xe », 1879; « Utilité de l'étude du seizième siècle et des origines de la réforme française »; « La réforme française d'après les historiens et d'après l'histoire », 1881; « La Création et l'évolution: l'Homme préhistorique », 1er vol. de la Petite Bibliothèque du chercheur, 1883.

Dove (Alfred), historien et publiciste allemand, fils du célèbre physicien, professeur d'histoire à l'Université de Bonne, né le 4 avril 1844; il étudia d'abord à Heidelberg et à Berlin la médecine et les sciences naturelles; en 1870,

nous le trouvons à la direction des Grens de Leipzig, et de 1872 à 1874 directeur de la velle revue: Für neuen Reich. Professeur toire d'abord à l'Université de Breslau, quelques années, il passa à celle de Bonne. (doit: « De Sardinia insula contentioni intentifices Romanos atque imperatores materia bente », dissertation de doctorat, Berlin, « Die Doppelchronik von Reggio und die len Salimbene's », Leipzig, 1873; « Deu Geschichte », 1883; « Die Forsters un Humboldts », Leipzig, 1884; « Das Zei Friedrichs d. Grossen und Joseph II », « Königsfeier am Rhein », Leipzig, 1886.

D'Ovidio (François), brillant philologu écrivain italien, professeur de langues et li tures néolatines et de grammaire grecque tine à l'Université de Naples, membre du seil Supérieur de l'Instruction publique, me résident de l'Académie des sciences mora politiques, né à Campobasso le 5 décembre il a fait ses études classiques dans sa vil tale et à Naples, ses études philologiques à niversité de Pise. Professeur d'abord de g de latin au Lycés de Bologne (1870-1874 suite au Lycée Parini de Milan (1874-76), d passa à l'Université de Naples. En dehors grand nombre de petits articles dans la Pe ranza et dans le Corriere della sera de Milan, la Rivista critica de Naples, dans la Ras Settimanale, dans la Coltura, dans le Giorn Filologia romanza, dans le Fanfulla della menica et dans la Domenica Letteraria de I citons ses premiers: « Saggi critici »; « l'origine dell'unica forma flessionale del italiano », Pise, 1872; « Delle voci italian raddoppiano una consonanto prima della v accentata », dans la Romania (1877); « voci italiane che producono un raddoppiar nella consonante iniziale della parola vegne dans le Propugnatore; « Degli studii del Canello intorno al Vocabolismo tecnico no », dans le Giornale di Filologia Roi de l'année 1878; « Dell'Alfabeto Volgare, moria del sig. Mirabelli »; « Del Libro Schröder sui composti greci e latini », da Rivista di Filologia classica de Turin; la duction du beau livre du prof. Whitney la linguistica moderna, ossia la vita e le luppo del linguaggio », Milan, 1879; la de la « Storia della letteratura latina », mencée par le prof. Tamagni pour l'éditeu lardi, de Milan; mémoire « Sulla quantit natura delle vocali in posizione », dans l scellanea Caix-Canello; mémoire, « Sui r romanzi di viginti, triginta », etc., et une sur l'Umlaut, dans la Zeitschrift für roma philologie; « Grammatica italiana », de Grundriss der Romanischen Philologie; « voci italiane che raddoppiano una conso prima della vocale accentata », et « Sul

Ciullo d'Alcamo », dans la Romania; me parole che producono il raddopdella consonante iniziale seguente », Propugnatore; « Critica glottologica »; ne osca di Nesce »; « Una iscrizione tichissima », dans la Rivista di filoloica; « Donato Provenzale », dans le Storico della Letteratura Italiana; « Alasto sul Contrasto di Ciullo d'Alcamo » libro X di Quintiliano », dans le Gioroletano; « Questioni di geografia pea »; « Ancora di Sennuccio del Bene »; idizio del De Sanctis smentito da un io », dans les Atti della Reale Accadelaples; « La lingua dei Promessi Spo-Le Metamorfosi di Ovidio annotate per », Naples, Morano; « Discussioni man-, Città di Castello, Lapi; « Grammanuola »; « Grammatica portoghese e en collaboration avec le prof. Monaci a les Chrestomathies, dans les Manuaguol et portugais; « Sulla fonetica del li Campobasso »; « Ricerche sui prosonali e possessivi neolatini »; « Spiromanze dalle pagine di un latinista », chivio Glottologico Italiano; « Sull'Inantico francese del Littré »; « Sulla va di Dante »; « Su un famoso verso detto Ciullo d'Alcamo »; « Sulla canare fresche e dolci acque »; « Su Maura »; « Sul secentismo, spagnolismo »; sso e la Lucrezia Bendidio »; « Sugli nnali universitarii »; « Sulle Commisconcorsi universitarii », etc, dans la ntologia, où il a aussi inséré des rela littérature italienne. Talent original, vec verve; polémiste habile et adroit, nerf et de feu, il introduit dans la hilologique le sentiment de la moderine éloquence qui lui appartient en

lio (Henri), mathématicien italien, pro-'algèbre et de géométrie à l'Université , dont il a aussi été le Recteur, memusieurs académies scientifiques et é-, frère aîné du précédent, né, à Camen 1843. Il étudia les mathématiques à l'école privée de son oncle et beautille Sannia, d'où il passa à l'école des -Chaussées, et ensuite dans l'enseignebord dans le Lycée Principe Umberto s, et, en dernier lieu, par concours, à ité de Turin. On a de lui, dans le di Matematiche de Battaglini: « Nuova 1e della teoria delle curve di 2º oroordinate trilineari », 1868; « Le restriche in coordinate omogenee », 1873; arve di 3º ordine circoscritte in un pro completo >, 1872; dans les Annali atica de Brioschi et Cremona: « Stugeometria proiettiva », 1873; « I complessi e le congruenze lineari nella geometria proiettiva », 1875; dans les Atti dell'Accademia dei Lincei, trois mémoires « Su'complessi e le congruenze lineari in geometria proiettiva »; « Sulle funzioni metriche fondamentali negli spazii di quante si vogliano dimensioni »; dans les Atti dell'Accademia di Torino: « Sulle proiezioni in geometria metricoproiettiva »; « Sui determinanti di determinanti »; « Su'sistemi indeterminati di equazioni lineari »; « Sulle cubiche gobbe », dans les Atti dell'Istituto Lombardo, etc. En librairie, il a publié: « Le proprietà fondamentali delle curve di 2º ordine », leçons éditées par Loescher, Turin, 1876; nouvelle édition, en 1882; « Elementi di geometria », en collaboration avec le prof. A. Sannia (la septième édition a paru à Naples en 1887, chez B. Pellerano); « Le proprietà fondamentali delle superficie di 2º ordine studiate sulla equazione generale di 2º grado in coordinate cartesiane », Turin, Loescher, 1883; « Il primo libro di Euclide esposto », Naples, Pellerano, 1887; « I libri I e II di Euclide esposti », id., 1888. Citons, en outre, comme ouvrage intéressant pour l'histoire des mathématiques « Cenni biografici sui matematici Chelini, Tortolini, Bellavitis, Plana », insérés dans les Memorie della Società italiana delle Scienze detta dei XL, de l'année 1887.

Dozon (Auguste), écrivain français, correspondant de l'Institut, ancien consul-général de France dans la péninsule des Balkhans, né, à Châlons-sur-Marne, en 1822; on lui doit plusieurs publications remarquables: « Poésies populaires serbes », traduction et introduction, 1859; « Chants populaires bulgares », 1874; « Chants populaires de la Bulgarie »; « Le Chevalier Jean », conte magjar de Pëtöfi, avec traduction de poésies lyriques du même poète, 1877; « Manuel de la langue Chkipe ou Albanaise », 1878 (comprenant contes, chansons et autres textes inédits, Grammaire, Vocabulaire); « Contes Albanais », recueillis et traduits; « L'épopée Serbe, chants populaires héroïques de la Serbie, de la Bosnie et de l'Hérzégovine, de la Croatie, de la Dalmatie et du Montenegro », Paris, Ernest Leroux, 1888.

Drack (Maurice), pseudoyme d'Auguste Poitevin, critique, romancier et auteur dramatique français, collaborateur de la Lanterne, né, à Paris, en 1834; on lui doit: « Madame Lise, histoire Parisienne », 1879; « L'Occasion », proverbe en un acte, id.; « La Pétiote », drame en cinq actes et six tableaux, 1880; « La San Felice », drame en cinq actes et sept tableaux, tiré du roman d'Alexandre Dumas père; « Les Bandits du grand monde », 1884; « La Goutte de sang », 1885; « Les Ruffians de Paris »; « La Dent du rat », id.

Dragachevitch (Jean), illustre écrivain militaire de Serbie, né en 1836, à Pazarevas. L

a fait ses études au gymnase et à l'Académie militaire de Belgrade et a dirigé pendant sept ans le premier journal militaire de la Serbie: Voin (La Guerre), et publié, entr'autres: « Ajduk Veliko », drame héroïque; des « Chansons »; une « Cosmométrie »; une « Géographie pour les écoles élémentaires »; « Principes de Géographie militaire »; « Éloquence militaire », etc.

Dragendorff (Jean-Georges-Noël), chimiste de la Russie allemande, conseiller d'état russe, professeur de pharmacie à l'Université de Dorpat (Russie), né en 1836. Son « Manuel de toxicologie », publié en 1868 en allemand, parut en 1873 en français, chez Savy, avec de nombreuses additions et augmenté d'un précis sur d'autres questions de chimie légale par E. Ritter; Jules Morel publia à Gand, en 1874, une traduction française de son essai en allemand « Sur la recherche des substances amères dans la bière », et, en 1876, l'« Analyse chimique de quelques drogues actives et de leurs préparations pharmaceutiques ».

Draghicchio (Grégoire), écrivain italien, maître et apôtre de la gymnastique à Trieste, où il dirige aussi, depuis nombre d'années, un journal de gymnastique intitulé: Mens sana in corpore sano. On a de lui: « Impressioni e note sullo stato della Ginnastica in Verona, Milano, Torino, Piacenza e Firenze », Trieste, 1874 (couronné à l'Exposition Gymno-didactique de Bologne de la même année); « L'ultimo giorno dell'anno ossia Rivoluzione e Congresso », id., 1875; « Memoriale Ginnastico ad uso dei Capisquadra », id., 1876 (couronné à l'Exposition didactico-gymnastique de Rome de la même année); « Calendario ginnastico per l'anno 1877 » (couronné à la même Exposition); « Quadro sinottico degli esercizi a corpo libero ad uso dei Maestri e delle Maestre delle Scuole popolari », id., 1877; « Calendario ginnastico per l'anno 1878 », id.; « Piano Ginno-didattico ad nso delle Scuole popolari e cittadine maschili e femminili di otto classi, ordinato in serie settimanali », id., 1879. De nouveaux remaniements des mêmes ouvrages, et réimpressions, avec des additions, ont été faites en Italie depuis 1880.

Drago (Raphaël), publiciste italien, depuis 1879 secrétaire-général de la Municipalité de Gênes et docteur agrégé de la Faculté de juris-prudence; depuis 1887, chargé d'un cours de comptabilité générale de l'État dans l'Université de Gènes. Il est né, dans cette ville, en 1836. On lui doit des rapports sur l'état météorologique de la ville de Gênes, pour les années 1853-57, en résumé, et pour les années 1857-62, en détail: « Sulla relazione dei Fenomeni Meteorologici colle variazioni del Magnetismo terrestre », exposition des théories du père Secchi, Gênes, Sordo-muti, 1870; « Intorno ad un parere legale sopra una questione di proprietà letteraria insorta tra Alessandro Man-

zoni e l'editore Le-Monnier », id., 1861; « Su pra l'alienazione dei beni immobili appartenem alle Opere Pie », 1864; « Sulla Costituzionali della querela presentata al Procuratore del R contro l'ex-Ministro comm. Ubaldino Peruzi: Gênes, typ. della Gazzetta dei Tribunali, 1864 « Sulla competenza del Senato del Regno pe giudicare di reati imputati ai suoi membri: id., 1866; « Cenni sul Regio Istituto dei Sordo Muti in Genova », Gênes, Sordo-muti, 1866 « Questioni di proprieta letteraria », id., 1866 « Questioni di Diritto Comunale », id., 1875 « Cinque questioni di Diritto amministrativo: id., 1886; « Lo scioglimento dei Consigli a munali e i Delegati straordinarii », id., 1886.

Dragomanoff (Michel), publiciste russe ( ukrainien, établi à Genève, né en 1841, à G diatch, dans la province de Poltava. Il fit se études de gymnase à Poltava, et son cours d'un versité à Kiew, où il se distingua de hom heuro par un discours politique prononcé à l'o casion d'un banquet en l'honneur du professet de médecine et curateur de l'Université, Pin goff, démissionnaire à cause de ses idées tre libérales aux yeux du gouvernement russi Ses études achevées, après avoir enseigné per dant quelque temps au Gymnase de Kiew, il fi chargé d'un cours d'histoire ancienne à l'Unive sité de Kiew et entreprit un premier voyage l'étranger; en 1874, il fut nommé professeur a dinaire; mais ses idées fédéralistes, développét dans ses discours d'ouverture de cours et dan ses publications, surtout dans les articles cont le Ministre de l'Instruction publique, insérés da le Viestnik Europy de Saint-Petersbourg, et s « Le mouvement littéraire ruthène on ukrainie dans la Russie et la Gallicie », parus dans l Vérité de Léopol et dans la Rivista Europea de l De Gubernatis, le forcèrent à quitter sa chair et à s'expatrier. Réfugié à Genève, il y fondal journal Gromada (La Commune), et il y publi plusieurs brochures politiques sur des question slaves et russes. M. D., n'est pas seulemen connu comme un polémiste robuste et courageu mais aussi comme un folk-loriste distingué. A nombre de ses écrits et ouvrages, citons: « L'es pereur Tibère »; « De la valeur historique d l'Empire Romain et de Tacite »; « Les Femme dans le premier siècle de l'Empire Romain : « Le Palatin de Rome et les nouvelles fouilles « Sur l'état actuel et les problèmes de l'Histoi ancienne »; « Sur la lutte pour la liberté de pensée dans les XVIe et XVIIe siècles »; «S la langue populaire ukraïnienne »; « Sur l'él ment local et les dialectes populaires dans écoles »; « La politique orientale de l'Allem gne et le système de russification en Pologi et dans la Russie occidentale »; « Les Pol nais et les Juifs dans la Russie Occidentale: « La question de la Littérature petite-russis ne »; « Une affaire pure exige des moye

į

£ ...

ers > (en français); « Les Turcs en Turquie t en dehors de la Turquie »; « La servitude térieure et la guerre de délivrance »; « Les rantages de la dernière guerre »; « Le panavisme fédéraliste », en français, inséré dans Alliance Latine; « Cosaques et Turcs »; « De nelle manière notre propre sol appartient à 'autres »; « Chunts historiques du peuple etit-Russien », 2 vol., 1874-75, ouvrage pulié en collaboration avec M. Antonovitch, counné par l'Académie de Saint-Pétersbourg, traait en français à Paris, par Chodzko; « Réts et traditions du peuple Petit-Russien » es légendes chrétiennes de ce recueil ont été aduites en français et publiées par la Revue es traditions populaires); « Esprit des chants olitiques modernes du peuple Ukrainien », enève, 1880; « Chants politiques du peuple krainien des XVIIIe-XIXe siècles », 2 vol., 883-85, Genève; « La Pologne historique et · démocratie moscovite », id., 1882; « La féération, essai du programme politico-social krainien », id., 1884; plusieurs articles politiues dans le journal russe Slovo (La parole), e Genève (1881-83); des contributions difféentes au folk-lore dans les revues françaises t slaves; plusieurs brochures politiques; la réface au poème de Chevtchenko « Marie », etc.

Dragomiroff (Michel), général et écrivain mitaire russe, l'un des héros de la dernière guerre urco-russe, blessé à Chipka, ancien professeur et epuis directeur de l'école militaire de l'étatajor de Saint-Pétersbourg, a publié, entr'aures, des « Leçons de tactique »; « Esquisses ur la Guerre austro-prussienne », etc.

Dragonetti (marquis Jules), écrivain italien, ls de l'illustre patriote et Sénateur feu maruis Louis Dragonetti, né à Aquila (Abruzzes), ers l'année 1820. Il fit ses études littéraires Rome, de 1835 à 37, dans l'archigymnase a Sapienza, ayant comme professeurs Emiliano arti, Barlocci et Pieri. Ayant pris une part ctive au monvement politique de 1848-49, a retour de la réaction bourbonienne il fut prcé de s'expatrier; réfugié en France, il colsbora au Courrier Franco-Italien, que publiait Paris M. Hyacinthe Carini; en 1860, il fut ommé colonel de la garde nationale d'Aquila; cette époque il collabora à la Rivista di Firenze 'Atto Vannucci et au Risorgimento, et publia es essais de traduction de l'Histoire de la Réolution française par Carlyle. En 1873, il publia: Di due lettere autografe di Torquato Tasso »; n 1886: « Il commendatore Fabio Cannella Seatore del Regno », Teramo, 1886; « Spigolaure nel carteggio letterario e politico del marhese Luigi Dragonetti », avec une notice bioraphique et des notes historiques fort intéresantes, Florence, Cellini, 1886-87; « Le Prigioni ei Tre Abruzzi nel 1831 », Teramo, 1887.

Dramard (Eugène), bibliographe et juriscon-

sulte français, ancien juge au Tribunal civil de Béthune, ancien conseiller à la Cour de Limoges, président du Tribunal d'Arbois, né, à Étampes, en 1831. On lui doit: « Bibliographie géographique et historique du Boulonnais »; « De la séparation des pouvoirs et de la jurisdiction administrative », 1873; « Questions sur l'ordre et la faillite », 1876; « Bibliographie raisonnée du droit civil », 1878; « Traité des effets de complaisance, en droit civil et commercial et en droit pénal », 1880; « Manuel des juges—commissaires aux ordres et contributions, suivi de formules », 1881; « Bibliographie géographique et historique de la Picardie », id.

Drapeyron (Ludovic), historien et géographe français, directeur de la Revue de Géographie fondée à Paris en 1877, professeur d'histoire et de géographie au Lycée Charlemagne, secrétaire général de la Société de Topographie de France, membre de la Société de Géographie et d'un grand nombre de Sociétés Géographiques de France et de l'étranger, né, à Limoges, le 26 février 1839. Il commença ses études à Barcelone, où son père avait fondé la première fabrique de porcelaine que l'Espagne ait possédée, les continua à Limoges et les compléta à Paris. Ancien élève de l'École Normale supérieure, il enseigna successivement l'histoire e la géographie à Besançon et aux lycées Napoléon et Charlemagne de Paris. Docteur de la Sorbonne en 1869, il voyagea en Suisse, en Italie, en Angleterre et en Espagne. Dans le nombre de ses publications très-appréciées, citons: « De Burgundiæ historia et ratione politica Merovingorum ætate », thèse, 1869; « L'Empereur Héraclius et l'Empire Byzantin », id.; « Organisation de l'Austrasie et création de l'Allemagne », id.; « Séparation de la France et de l'Allemagne aux IXº et Xº siècles », 1870; « L'aristocratie romaine et le Concile », 1870; « L'Europe, la France et les Bonaparte », 1871; ses articles pendant le siège de Paris, dans l'Électeur Libre; « Les Deux Folies de Paris, juillet 1870, mars 1871 », 1872; « Nouvelle Méthode d'enseignement géographique », 1875; « De la Substitution d'un épiscopat germain à l'épiscopat romain en Gaule, sur les Mérovingiens et les Carlovingiens », id.; « Essai sur le caractère de la lutte de l'Aquitaine et de l'Austrasie sous les Mérovingiens et les Carlovingiens », présenté à l'Institut. Au Congrès Géographique international de Paris, en 1875, il formula tout un plan de réforme de l'enseignement de la Géographie; tel fut le début de sa vigoureuse campagne en faveur de cette science; il la poursuivit aux Congrès Internationaux de Bruxelles (1874), de Venise (1881), où il présida la section de l'enseignement, et dans les Congrès Nationaux tenus à Paris, à Bordeaux, à Toulouse et à Nantes (1878-86). En 1876, il fonda la Société de Topographie de France; en 1877, la Revue de Géographie, qui compte aujourd'hui vingt-quatre volumes gr. in 8° avec cartes et gravures. En 1884, à la Sorbonne, d'accord avec l'ancien ministre Bardoux, il exposa l'économie d'une École Nationale de Géographie; il prétend, avec raison, que la terre appartiondra à qui la connaîtra le mieux. Citons encore de ce géographe et publiciste actif et entreprenant, qui est l'un des collaborateurs les plus distingués de la Revue bleue et de la Revue des Deux-Mondes: « Les Institutions géographiques nécessaires », conférence, 1884, précédée de « La Géographie et la politique, suivies d'applications de la géographie à l'étude de l'histoire », 1880; « M. Thiers, historien et homme d'état », 1887; « Un projet français de conquête et de partage de l'empire ottoman sous Louis XIV », 1877; **▲ La Constitution politique de Carthage d'après** Aristote et Polybe », 1882; « Les Carlovingiens en Limousin, ou de la transmission des institutions féodales à la partie ouest du massif central », 1884; « Jeanne d'Arc interprétée par la géographie », 1884-86; « Le Sens géographique du cardinal Richelieu à propos de son troisième centenaire », 1885; « Le réseau dynastique »; « Le diagnostic topographique de Napoléon », 1887; « L'Égypte, l'Islamisme et les puissances ». Parmi les documents inédits qu'il a publiés figurent: « Le voyage de Jean Navières au Canada en 1734 »; « L'éducation géographique des rois de France Louis XVI, Louis XVII et Charles X par P. Buache, premier géographe de Louis XV », 1887.

Draussin (Hippolyte), pasteur et journaliste français, depuis 1876 redacteur de l'Église Libre, né, à Alais (Gard), en 1845; il a publié dans plusieurs journaux politiques une série d'articles contre les jeux de Monaco. Il a collaboré à l'Encyclopédie des sciences religieuses, à la Revue Chrétienne, et publié en 1883 un volume de « Portraits historiques », contenant des études sur Jules Favre, Guizot, Thiers, Gambetta, Garibaldi et Victor Hugo.

Drechsel (Edmond), chimisto allemand, professeur de chimie à l'Université de Leipzig, collaborateur des Jahresberichte über d. Fortschr. d. Anat u. Physiol. de Hofmann et Schwalbe, et du Handbuch der Physiologie de Hermann, des Annales de Liebig, etc., né en 1841, a publié: « Leitfaden in das Studium der chemischen Reactionen », Leipzig, 1875; « Beobachtungen über die Glykolsäure », 1863; « Reduction der Kohlensäure zu Oxalsäure >, 1868; « Ueber carbominsäure Salze », 1878; « Ueber die Ammonplatindiammonium verbindungen », 1882; Ueber die Einwirkung von Phtalsäureanhydrid auf Amidosäuren », 1883; « Elektrolysen u. Elektrosynthesen », 1884; « Ueber einen schwefel- und phosphorhaltigen Bestandtheil der Leber », 1886; « Elektrolyse der Capronsäure mit Wechselströmen », 1886.

Drechsler (Gustave), économiste et agree me allemand, professeur d'économie agrico l'Université de Goettingue, né en 1833. O doit: « Die Statik des Landbaues », Goegue, 1869; « Die landwirtschaftliche Pach trag », ouvrage couronné, Halle, 1871; « schädigungsberechnung für expropriirte Gestücke », Goettingue, 1874; « Organisation landw. Studium am der Universität Götting id., 1875; « Das Wirtschaftsystem in Lupi Berlin, 1883; « Ueber Düngungsversuche : 1884; « Das landwirtschaftliche Studium au Universität Goettingen », programme, id., plusieurs contributions au Journ. f. Lanc schaft, depuis 1873.

Dreves (Guido-Maria), écrivain alleman le 27 octobre 1854, à Hambourg. En 186 entra dans l'ordre de RR. PP. jésuite fut consacré prêtre en 1882. Il s'est ac spécialement à l'histoire de l'hymnologie le t à la recherche des matériaux nécess pour son ouvrage principal: « Analecta nica medii ævi ». Parmi ses publications tons: « Stimmon durch den Lenz », : « Ein Wort zur Gesangbuchfrage », 1884; Christ hie merk! », 1885; « Die Hymner hanns v. Jenstein », 1886; « Kränze und chenjahr », ivi.

Drevet (M<sup>me</sup> Louise) femme-auteur fran née Chafanel, à Grenoble, en 1835. On lui « Nouvelles et légendes dauphinoises », noble, 1869-1885, en trois vol.; « La vall la Bourne », id.. 1878; « En diligence de I con à Grenoble », id., 1880; « Voyage au de la lumière, suivi d'excursions au Mon chais, près Grenoble », id., 1885 (ce de écrit a été publié sous le pseudonyme de Ferry).

Dreyfus (Camille), publiciste et homme tique français, depuis 1885, député de la ! né, à Paris, le 19 août 1851. A l'âge de 1! il se battit bravement aux avant-postes. le siège, il professa les mathématiques pe deux ans. Entré dans le journalisme, il ré L'Avenir de la Sarthe, ce qui lui valut cinq do prison pour outrages au maréchal de Mac hon; il collabora au Libéral de la Vendée e ensuite prendre place dans la presse parisi tout en continuant ses études de mathémati Après avoir collaboré activement à la Lan M. D. fonda en avril 1884 un journal ra La Nation. En dehors du journalisme, il blié: « Le Tunnel du Simplon et les in français », 1879; « Les traités de comme id.; « Les Budgets de l'Europe et des F Unis », 1882; « L'évolution des mondes « sociétés », 1888; et traduit de l'anglais: « gleterre, son gouvernement et ses instituti par A. De Fonblanque.

Dreyfus (Ferdinand), publiciste et homn litique français, député de l'arrondisseme **S** 

combouillet, rapporteur de diverses commisions, pendant la législature 1881-85, né, à Pais, le 5 mai 1849; il collabore depuis 1871 au purnal Le Siècle.

Drohojowska (Mine la Comtesse, née Symon a Latroiche), femme de lettres française, née, Saint-Chély (Lozère), en 1822. Ses publicaions sont très nombreuses. Citons: « La Jeune lle dans la famille et dans le monde », 1re séie; « Le travail et l'ordre, conseils et récits », 866; « Causeries du soir », 1867-1876; « Chaades et proverbes en action », 1867; « Maame Louise de France, fille de Louis XV », ille, 1868; « Mère et fille, ou la protection es animaux dans la famille », id.; « Récits istoriques, ou les soldats martyrs >, 1869; Où se trouve le bonheur », Lille, 1870-79; Les Vertus du peuple glorifiées par l'Académie rançaise, choix de lectures », 1870; « A travers Océanie », Lille, id.; « Le Dévouement d'un ls, histoire contemporaine », id., id.; « L'Égyps et le canal de Suez », 1870; « Angélique raggioli (XVIe siècle) », 1871; « Album des coles. Galerie des hommes utiles, 1re série », 875; « Qualités et défauts des jeunes filles », d.; « La Fée du logis », 1877; « Les Grandes adustries de la France », 3 vol. 1881-82-83; Les grands agriculteurs modernes », Tours, .881; « Les Grands inventeurs modernes », .880; « Les savants modernes et leurs œures », 7 vol., Lille, 1882, etc. La comtesse D. aussi publié quelques volumes sous le pseulonyme de C. d'Aulnoy.

Drosinis (Georges), poète et nouvelliste hellèle, né en 1859, à Missolonghi. Il a publié des ecueils de poésics, sous le titre: « Toiles d'aaignée », et « Stalactitos », des Idylles, des lettres Champêtres en prose, des Nouvelles t des Mémoires. Ses vers ont de l'élégance t de la vivacité. Excellente est la prose de es descriptions de la vie champêtre.

Dronyn (François-Joseph-Léo), archéologue, eintre et graveur français, né le 12 juillet 816 à Izon, dans la Gironde, qu'il a souvent llustrée de sa plume, de son pinceau et de on burin; nous ne citerons ici que ses succès le plume: « Choix des types les plus remarquales de l'architecture religieuse au moyen-âge lans le département de la Gironde », avec ravures à l'eau-forte, Bordeaux, 1840; « Borleaux vers 1450 », id., 1874; « Variétés gironlines, ou essai historique et archéologique sur 'ancien diocèse de Bazas », trois vol., 1878-83, .vec eaux-fortes et planches; « La Guyenne ailitaire, histoire et description des villes forifiées, forteresses et châteaux », 1885, avec 52 eaux-fortes.

Droysen (Gustave), historien allemand, fils du élèbre historien de ce nom, professeur d'hispire à l'Université de Halle, né, en 1838, à terlin; il fit ses études à Berlin, Jena et Goet-

tingue; il débuta dans l'enseignement comme professeur à l'Université de cette ville; de Goettingue il passa à Halle. On lui doit: « Albrechts I. Bemühungem um die Nachfolge im Reich », Leipzig, 1862; « Gustav Adolf », deux vol., id., 1869-71; « Schriftstücke von Gustav Adolf », Stockholm, 1877; « Herzog Bernhard von Weimar », deux vol., Leipzig, 1885; « Allgemeiner historischer Handatlas », id., id., et des monographies spéciales dans différents recueils historiques. Depuis 1880, il public lui-même à Halle les Materialien zur neueren Geschichte, et, en outre, los Halleschen Abhandlungen zur neueren Geschichte.

Droz (Antoine-Gustave), romancier et peintre français, collaborateur de la Vie Parisienne et de la Revue des Deux Mondes, né, en 1832, à Paris, l'auteur d'un livre spirituel devenu fameux et qui a eu de nombreuses éditions: « Monsieur, Madame et Bébé », 1866; on lui doit encore: « Entre nous », 1867; « Le cahier bleu de mademoiselle Cibot », 1868; « Autour d'une source », 1869; « Un paquet de lettres », 1870; « Babolein », 1872; « Les Étangs », id.; « Une femme génante », 1875; « Un paquet de lettres », 1870–80; « Tristesses et sourires », 1884; « L'Enfant », 1885. Son père était un sculpteur renommé.

Droz (Numa), publiciste et homme politique suisse, actuellement ministre des affaires étrangères de la Confédération, est né le 7 janvier 1844 à la Chaux-de-Fonds, dans une modeste famille d'horlogers; il entra lui-même, après avoir terminé son école primaire, en apprentissage chez un graveur; autodidacte admirable, en 1860, il obtint le brevet d'instituteur; en 1862, le Gymnase de Neuchâtel le compta au nombre de ses maîtres; en 1864, il se tourna vers la politique et rédigea Le National Suisse, journal radical de la Chaux-de-Fonds. Les élections de 1869 lui ouvrirent les portes du Grand Conseil, où il conquit bientôt une des premières places, grace à la facilité de son élocution et à l'ardeur de son libéralisme. Directeur du département de l'instruction publique et des cultes en 1871, il y travailla en faveur de la liberté de conscience; président du conseil des États en 1875, il dirigea successivement les départements de l'intérieur (1875), du commerce et de l'agriculture (1879-86), des affaires étrangères (1881-89), et fut porté deux fois par ses collègues au fautouil de la présidence (1881-86). Parmi les lois dues à son activité et à son zèle infatigable, on doit mentionner ici celle sur la protection de la propriété littéraire et artistique, pour laquelle il a présidé à Berne plusieurs congrès internationaux. M. D. a été, en 1882, l'un des négociateurs du traité de commerce franco-suisse. Ses vues sur la politique fédérale et les plus importantes questions économiques à l'ordre du jour sont depuis une dizaine d'années vulgarisées

4

par lui dans la Bibliothèque Universelle de Lausanne, en une série d'articles où le fond de la pensée égale la beauté du style. En librairie, il a publié: deux nouvelles historiques, parues en 1876 sous le voile de l'anonyme: « Le Canari, ou un proscrit de 1793 », et « Abraham Nicola, ou le passage des alliés en 1813 »; « L'article 27 de la Constitution féderale » (relatif à l'obligation et à la liberté scolaire), 1879; « La propriété industrielle », 1882; « Manuel d'instruction civique à l'usage des écoles primaires supérieures, secondaires et complémentaires ainsi que des jeunes citoyens », 1884, un des meilleurs livres qui aient paru dans le domaine de la pédagogie, aussi clair par la forme que substantiel par le contenu: « Cours élémentaire d'instruction civique », 1885.

Drozda (Joseph V.), médecin tchèque, professeur libre de médecine interne à l'Université de Vienne, né en 1850. Outre sa collaboration en langue tchèque au sixième volume de l'Odborná pathologie a therapie d'Eiselt, il a fourni plusieurs mémoires en allemand sur les affections internes à la Wiener med. Wochenschrift, depuis 1876 (entr'autres, en 1883, « Ueber musikalische Herzgeräusche »), à la Wiener med. Presse (citons: « Ueber temporare aphatische Zustände », de l'année 1885), depuis 1882; au Deutsch. Arch. für klin. Med., de l'année 1880, et à la Wiener Klinik de l'année 1881.

Drucker e Tedeschi, maison italienne de librairie, fondée à Vérone par feu Sigismond Drucker (remplacé en 1879 par son fils Charles et par M. Donato Tedeschi, encore aujourd'hui co-propriétaire). Cette Maison eut à endurer des poursuites de la part du Gouvernement Autrichien, à cause de l'introduction dans l'état Vénitien de livres défendus et de l'hospitalité accordée aux libéraux de la ville. Au nombre de ses publications marquantes, signalons: « Il Nuovo Codice di commercio », illustré par les avocats Cuzzeri, Supino, Bolaffio, Marghieri, Vivante, Ascoli et Calucci; le Commento al Codice di procedura civile de l'avocat Cuzzeri, avec les cinq volumes de l'Annuario qui l'ont suivi; les cinq volumes de l'Annuario di diritto commerciale, rédigé par l'avocat Bolaffio; la belle série des Classici Latini, texte et notes: les prix modérés de cette collection lui ouvrent la concurrence avec les éditions de Teubner de Leipzig. Cette série a mérité une médaille d'argent à l'Exposition de Turin de l'année 1884.

Drude (Ôscar), naturaliste allemand, professeur de botanique au Polytechnikum de Dresde, né en 1852; les palmes sont sa spécialité. Citons au nombre de ses publications: « Ueber d. Blüthengestaltung und die Verwandtschaftsverhältnisse des Genus Parnassia Linnaea », 1875; « Palmae Australasicae », id. (en collaboration avec Wendland); « Ueber die Trennung der Palmen Amerikas von denen der al-

ten Welt », dans la Botanische Zeitung de « Ueber den Bau und die systematische St der Gattung Carludovica », id., 1877; « 1 wählte Beispiele zur Erläuterung der F bildung bei den Palmen », id., id.; « Nomenclaturfragen », id., 1879; « Ueb natürliche Verwandschaft von Adoxa und sosplenium », id., id.; « Die Florenreich Erde », dans les Mittheilungen de Pete de 1884.

Druffel (Auguste), historien allemand fesseur d'histoire à l'Université de Muni en 1841; on lui doit: « Kaiser Heini Vierte u. seine Söhne », Regensbourg, « Beiträge zur Reichsgeschichte 1546-53 » vol.. Munich, 1873-80-82; « Des Vigliu Zwickem Tagebuch d. Schmakaldischen I griegs », id., 1877; « Ignatius von Loyder Römischen Curie », id., 1879; « Mont tridentina, 1re livr. », id., 1884; plusieur moires dans les Actes de l'Académie des ces de Munich, depuis l'année 1875.

Drumont (Édouard-Adolphe), littérate journaliste français, collaborateur de la . Théâtrale, du Contemporain, de la Rev Monde catholique, de la Revue de Fran Gaulois, du Journal officiel, de la Liber Petit Journal, du Monde, né, à Paris, le 1844, fit en 1886 parler de lui par deux l'un avec Charles Laurent, directeur du et l'autre avec M. Arthur Meyer, directe Gaulois, à la suite d'un livre où il pro son aversion pour les Sémites: « La juive, essai d'histoire contemporaine ». doit encore: « Je déjeune à midi », comédie en un acte, en collaboration av Edmond Dollfus, 1874; « Les Fêtes nati de Paris >, 1878; « Mon vieux Paris >, couronné par l'Académie Française; « L nier des Cremolin », roman, 1879; « I inédits du Duc do Saint-Simon; lettres pêches de l'ambassade d'Espagne », 1880 Journal des Anthoine; la Mort de Louis ? 1880, d'après un manuscrit communique Victorien Sardou; « Le Vol des diamai la Couronne au Garde-meuble », 1885, de la Revue de la Révolution.

Druon (Henri), littérateur français, proviseur du Lycée de Poitiers, meml l'Académie de Stanislas à Nancy, né, à C Cambrésis (Nord), en 1819. On a de lui: et œuvres de Synésius », 1859, thèse de rat, augmentée et republiée en 1878, che chette, sous ce titre: « Œuvres de Sy précédées d'une étude biographique et raire », ouvrage couronné par l'Académie çaise; « Le Remplaçant », nouvelle, Martin, 1881; « Étude sur le chevalier de flers », dans les Annales de l'Académie en nislas; « Les Français dans l'Inde au 17 siècles », Paris, Martin, 1886; des édition

iques de Plutarque et de Platon; des romans tessais différents qui ont paru dans le Corimpondant sans signature; dans la même revue mais sous son nom: « Le suffrage universel et le loi électorale »; « De la Providence d'après Saint-Augustin ».

Druskowitz (Hélène), publiciste et conférencière autrichienne, d'origine polonaise, résidant en Suisse, née, le 2 mai 1858, à Hietzing près de Vienne, manifesta de bonne heure de brillantes aptitudes pour les sciences comme pour les arts; en 1875, elle obtint deux diplômes au Conservatoire de Vienne, l'un pour le piano et l'harmonie, l'autre pour ses études supérieures à L'école des pianistes; en 1878, après avoir fréquenté les cours de l'Université de Zurich, elle y recut son doctorat en philosophie et philologie. Depuis cette époque, M<sup>lle</sup> D. a beaucoup voyagé, donnant des conférences littéraires applaudies dans plusieurs villes de la Suisse allemande et de l'Allemagne du Sud; aujourd'hui, elle demeure à Zurich, où tout en correspondant avec plusieurs journaux, elle consaere ses loisirs à des travaux littéraires de son goût. Parmi ses publications, citons: « Le Don Juan de Lord Byron », 1878; « Percy B. Shelley >, 1884; « Trois femmes poètes anglaises », 1885; « Les modernes tentatives pour remplacer la religion », 1886; « La responsabilité et l'imputation demeurent-elles possibles mans la liberté de la volonté? », 1887; « L'impossibilité de l'utilitarisme », id.; « Considérations sur la nouvelle doctrine », id.

Dubail (Edmond), géographe et historien militaire, ex-professeur d'art militaire à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, né le 15 avril 1851, à Belfort (Haut-Rhin), a publié: « Les Cartes-Croquis de Géographie Militaire », avec un exposé des principales campagnes depuis Louis XIV jusqu'à nos jours; « Géographie de l'Alsace-Lorraine avant et depuis 1870 »; « Atlas de l'Europe militaire »; « Précis d'histoire militaire », en deux parties, 1878, avec atlas; « Texte-atlas », nouvelle méthode pratique pour l'enseignement de la géographie, trois cours, Paris, G. Masson, 1888; « Globe terrestre », Kelmer éd.

Dubarry (Armand-Ernest), poète, romancier, historien et écrivain scientifique français, officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, ancien rédacteur en chef du journal L'Italie, à l'urin et à Florence, qu'il quitta pour se rendre Rome, comme correspondant de L'Illustration, le la Liberté et de l'Opinion Nationale; pendant a guerre de 1870-71 correspondant du Journal des Débats, puis rédacteur en chef du Pays 1871), collaborateur du Figaro (1875), directeur colitique de la Gazette (1876), rédacteur principal du Ralliement (1877), successeur, comme ulgarisateur scientifique, de Jules Verne au Vusée des familles, est né en 1836. Ses ouvrages

200

sont nombreux et brillants; plusieurs ont eu l'honneur de traductions étrangères. Citons: « Deux mois de l'histoire de Venise », 1869; « le Roman d'un baleinier », 1869; « les Drames de l'Orient », 1870; « Petite France », recueil de nouvelles, 1873; « Quatre célébrités: Saint Janvier et son miracle, Alexandre Dumas, Masaniello, Rochambeau », 1874; « L'Alsace-Lorraine en Australie, histoire d'une famille d'émigrants >, 1874; « Trois histoires de terre et de mer », id.; « le Brigandage en Italie », 1875; « la Belle-sœur d'un pape », 1878; « Histoire de la Cour de Rome; le Vatican », 1879; « Le Sac de Rome par un Bourbon », roman historique; « Voyage au Dahomey », 1879; « l'Allemagne chez elle et chez les autres >, 1880; « Splendeurs et misères de la Cour de Rome >, histoire anecdotique de la papauté depuis son origine, 1881; « les Aventures d'un dompteur, d'un éléphant blanc et de deux pifferari », 1882; « Un prêtre dans la maison », id.; « Le boire et le manger », histoire anecdotique des aliments, 1883; « les Colons du Tanganyika », id.; « Perdus sur la mer de Corail », 1884; « Aventures périlleuses de Narcisse Nicaise au Congo », 1885; « Monsieur le Grand-Turc », id.; « l'Amour au Monastère », 1886; « La Mer », id.; « La jolie Cabotine », 1887.

Duboc (Charles-Edouard, plus connu sous le pseudonyme de Robert-Waldmüller), écrivain allemand, né, à Hambourg, le 17 septembre 1822, d'une famille d'origine française du Havre; il étudia la peinture, la musique et les belles-lettres; il apprit plusieurs langues étrangères; il visita plusieurs pays (France, Angleterre, Suède, Norvège, Danemark, Pologne, Suisse, Italie, Grèce); il se maria et s'établit à Dresde, où s'est développée en grande partie sa brillante activité littéraire. De 1874 à 79, il a présidé la Schiller-Stiftung et mérité ensuite la décoration de l'Ordre du Faucon de Weimar, pour la publication des « Memoiren einer Fürstentochter >, 1883. Parmi ses nombreuses publications, citons comme excellentes: « Unterm Schindeldach », 1851; « Dichters Nachtquartiere », 1853; « Merlins Feiertage », id.; « Gedichte », 1857; « Lascia passare », id.; Dorfidyllen », 1860; « Wanderstudien », 1861; « Gehrt Hansen », 1862; « Die kleine Gipsgiesserin », 1869; « Des wohlseligen Eusebius Hussler Selbstbekenntnisse », 1871; « Die Verlobte », 1879; « Das Vermächtnis der Millionarin », 1870; « Schloss Roncanet », 1874; « Don Adone », 1883; « Maddalena », id.; « Blond oder Braun », 1884; « Um eine Perle », 1885; « Nidiace », id.; « Das Geheimnis », 1887.

Duboc (Charles-Jules), écrivain allemand, frère puiné du précédent, né, à Hambourg, le 10 octobre 1828; il étudia la philosophie à Giessen et à Berlin, et entreprit de longs voyages

jusqu'à l'Australie; après avoir dirigé pendant quolques années la National Zeitung de Berlin, il se retira comme son frère à Dresde, où il réside, et où il a publié: « Geschichte der englischen Presse », 1873; « Psychologie der Liebe », 1874 (quatre éditions depuis); « Gegen den Strom, gesammelte Aufsätze », 1877; « Das Leben ohne Gott », 1878; « Der Optimismus als Weltanschauung », 1881; « Reben und Ranken », 1877-79; « Plaudereien und Mehr », 1884; « Die Tragik vom Standpunkt des Optimismus », 1886.

Dubois (Edmond-Marcel), géographe français, maître de conférences de géographie à la Sorbonne, collaborateur de la Revue bleue, de la Revue internationale de l'Enseignement et de la Revue d'Éducation, né, à Paris, le 25 juillet 1856, a publié: « De Co insula », thèse, 1884; « Les ligues Étolienne et Achéenne », Paris, Thorin, 1884; « Notions élémentaires de Géographie générale », Paris, Hasson, 1884; « Géographie de l'Europe », id., 1886; « Géographie de la France », id., 1886; « Cours de Géographie pour l'enseignement secondaire spécial », en quatre vol., 1886-88.

Du Bois (Henri-Félix-Ernest), théologien suisse, ancien ministre évangélique à Dombresson, Verrières, Travers (1860-74), professeur de dogmatique et recteur de la Faculté de Théologie de Nouchâtel, né, le 5 janvier 1838, aux Buttes, village de Val de Travers dans le Canton de Neuchâtel. Ses écrits sont publiés dans la Rerue de théologie et de philosophie de Lausanne, dans la Revue Chrétienne de Paris et dans l'Encyclopédie des Sciences religieuses, où il inséra des articles sur l'histoire de Neuchâtel. A part, il publia: « L'Idée morale de Dieu », 1876; « La Science, ses droits et ses devoirs », id.; « Du rôle de la religion, et spécialement du Christianisme dans la vie de l'individu et dans celle de la societé », 1879; « Idéal », 1881.

Du Bois-Melly (Charles), peintre, romancier, historien et érudit suisse, chevalier de la Couronne d'Italie, décoré d'une médaille de sauvetage par le gouvernement italien en 1883, membre correspondant de la Députation Royale de Turin et d'autres sociétés littéraires, membre effectif de l'Institut genevois, né le 5 mai 1821, à Genève, où il réside. Il débuta par la peinture, suivant les traces de son illustre maître le paysagiste Calame, qu'il accompagna dans ses excursions sur les montagnes et en Hollande; puis il visita, scul, l'Italie, et à Capri, appliqua, pour la première fois son talent de peintre à la littérature. On lui doit: « Nouvelles montagnardes >, 1858, 1re éd.; 1884, 3me éd. illustrée; « Majorie ou l'invasion des Français en Valais », Lausanne, 1864; « Souvenir de Jacques Couevin », Genève, 1869; « Pierre Fatio et les troubles populaires de l'année 1707 >, Genève, 1870; « Mémoires d'un fugitif », id., 1874 « Voyage d'artiste en Italie », id.; « La Signeurie de Genève et ses relations extérie res », Genève, 1880; « Histoire du traité Turin (1754) », id.; « Le Récit de Nicolas Misserviteur de Monsieur l'Amiral », Genève, 1874 « Les Mœurs Gènevoises de 1700 à 1760 », de éd., Genève, 1875, 1882; « Éve de la Pasiépisode de la guerre de Genève (1289-90) » Genève, 1886, et une foule d'articles insérée dans les journaux et dans les revues.

Dubois-Reymond (Émile), illustre savant lemand, professeur de physiologie à l'Université de Berlin, membre de l'Académie des sciences depuis 1851, fils d'un haut fonctionnaire d'origin française, est né, à Berlin, le 7 novembre 1818 Il y fit ses études. Ses travaux scientifiques la ont fait un grand nom dans le monde savant citons: « Untersuchungen über tierische Elektri zität », 1884-85; « Gedächtnisrede auf Johan nes Müller », 1860; « Beschreibung der Vor richtungen und Versuchsweisen zu elettro-physiologischen Zwecken », 1863; « Abhandlus gen über Muskel- und Nervenphysik », 1875-77; « Untersuchungen am Zitter- aali- Gym notus electricus », Leipzig, 1881, deux volume de « Reden » (discours littéraires, philosophi ques, biographiques, historiques et scientifiques) 1885-87. Parmi ses discours ont été spéciale ment admirés celui: « Ueber die Grenzen des Naturerkennens », 1882; et un discours sur la colonie française à Berlin; citons encore: « Ueber secundär- elektromotorische Erscheinungen an Muskeln, Nerven und elektrischen Organen 1884; « Lebende Zitterochen in Berlin », 1885; « Ueber Sichtbarwerden des Hauches bei warmer Luft », 1886; et son premier écrit : « Que apud veteres de piscibus electricis extant argumenta », Berlin, 1843. Depuis 1876, il est directeur de la partie physiologique de l'Archiv für Anatomie und Physiologie.

Dubost (Antonin), publiciste et homme politique français, député de l'Isère, ancien collaboratour de la Rerue de philosophie positive de M. Littré, né, à l'Arbreslé, le 6 avril 1844, a publié: « Les suspects », étude faite en collaboration avec M. Eug. Ténot, sur l'application de la loi sur la sûreté générale; « Des conditions de gouvernement en France », Paris, Germer-Baillère; « Danton et la politique contemporaine », chez Charpentier; « Danton et les massacres de septembre », chez Degorce-Cadot; « La situation actuelle et le régime parlementaire ».

Dübr (Henri), historien suisse, professeur libre d'histoire ancienne et de philologie classique à l'Université de Berne, né en 1848, a publié: « De Catilinæ Sallustiani fontibus ac fide », thèse de doctorat, 1872; « Les ouvrages modernes relatifs à la conjuration de Catilina », 1875 (dans les Annales de pédagogie et de philo-

Annales du Club Alpin Suisse), 1879-80;
Les Campagnes des Romains dans les Als, id., 1881; « Notices de tout genre sur Alpes, extraites des écrivains de l'antité », id., 1882; « Les Routes Romaines ins les Alpes », id., 1884-86; « Un combat au jet de Rome », dans le Bund, de l'année 1887.

Dubrac (A), médecin, publiciste, poète franis, délégué du Congrès des sociétés savantes le la Sorbonne à Paris, résidant à Magnac-Leval (Haute-Vienne), est né, dans cette ville 29 mai 1843. Il a été plusieurs fois couronjé dans les concours littéraires; on lui doit: Les étoiles », poésie, 1886; « Les Larmes », 1, 1887; « A Balzac », ode, 1887; « A Alfred le Musset », 1886; « A V. Hugo », 1886; « Le Lève de Chanzy », 1888; « De la mortalité lans quelques groupes professionnels », mélitéraire lu et applaudi à la Sorbonne en 1887.

Dubrac (Ferdinand), jurisconsulte français, président du tribunal civil de Barbezieux (Charente), né à Civray (Vienne), le 28 janvier 1827; collaborateur du Journal du Ministère Public, et des Annales d'Hygiène publique et de méderine légale. Il a publié chez J.-B. Baillère et les un « Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique ».

Dubrujeaud (Albert), journaliste chroniqueur français, collaborateur tour-à-tour du Gaulois sous M. Rob. Mitchell, du Soir sous M. Andrieux, du XIX Siècle, du Voltaire, du Figaro, de l'Écho de Paris fondé en 1884 par M. Aurélien Scholl, né, à Paris, le 21 février 1852; il a souvent employé les pseudonymes de Puck et de Albert Darnelle. Après avoir collaboré, au temps où il était encore sur les bancs du lycée Charlemagne, à une petite feuille éphémère du quartier latin: La Lique des Poètes, M. A. D. devint le principal associé de l'importante maison de librairie Nadaud et Cie. Au bout de cinq années de silence, il fit paraître, seul, un pamphlet hebdomadaire intitulé: « Les Propos d'un frondeur », dont la collection est devenue rarissime.

Dubut De Laforest (Jean-Louis), romancier français, ancien chroniqueur du Figaro, sous le pseudonyme de Jean Tolbiac, écrivain puissant et plein de vie, qui a introduit dans le roman moderne un nouvel élément scientifique, ce qui it dire de lui à M. H. Fouquier, qu'il était « un cécrivain frotté de savant », est né d'une anzienne famille du Périgord, à Saint-Pardoux Dordogne), le 24 juillet 1833. Il fit ses études lassiques à Périgueux et à Limoges, son Droit Bordeaux; Conseiller de la Préfecture de 'Oise, il quitta le service pour se vouer entièement à la littérature. Il a publié en volumes: : Les Dames de Lamète »; « Tête à l'envers »; "Un Américain de Paris »; « La Crucifiée »; : Le Rêve d'un viveur »; « Belle-Maman »;

« Le Faiseur d'hommes »; « Mademoiselle Tantale »; « Contes à la Paresseuse »; « Les Dévorants de Paris »; « L'Espion Gismarck »; la « Baronne Emma »; « Le Gaga »; poursuivi en Cour d'assises; « Contes pour les Baigneuses »; la « Bonne à tout faire »; « Le Cornac »; « Documents humains »; « Mademoiselle de Marbœuf », études de pathologie sociale »; « L'Homme de joie », dans le Gil-Blas.

Du Camp (Maxime), illustre écrivain, auteur d'une sorte de poème épique infini, en prose brillante, sur la vie moderne bien réelle de Paris, et, depuis 1880, membre de l'Académie française, où il a remplacé Saint-René-Taillandier. Il est né, à Paris, le 8 février 1822; ses études terminées, il fit en 1844-45 un voyage en Orient. En 1848, il combattit l'insurrection de juin, dans les rangs de la garde nationale, fut blessé et recut la croix de la légion d'honneur. Il fut chargé, l'année suivante, par le ministre de l'instruction publique, d'une mission gratuite en Orient, et parcourut l'Égypte, la Nubie, la Palestine, l'Asie-Mineure, prenant sur son chemin des vues intéressantes. A son retour, en 1851, il rapporta une collection de clichés photographiques destinés à l'illustration du grand ouvrage qu'il publia peu après et dans lequel ce genre d'iliustration fut employé pour la première fois. En 1851, il prit part à la fondation de la Revue de Paris, à laquelle il collabora jusqu'à sa suppression en 1859. Il a également collaboré à la Revue des Deux Mondes, à la Revue de France, au Moniteur Universel et au Journal des Débats. Dans ses deux volumes de « Souvenirs littéraires » (1882-83), d'un intérêt saisissant, on trouve des détails curieux et attrayants sur une foule d'écrivains qu'il a connus et étudiés de près, entr'autres, sur Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Louis Bouilhet, Louis de Cormenin. En 1860, il prenait part à la campagne de Garibaldi en Sicile, et ses souvenirs personnels de cette campagne merveilleuse se trouvent dans son livre « Expédition des Deux Siciles », 1861; ses publications sont nombreuses, et développent de plus en plus la haute conscience de l'écrivain, dont le langage ouvert et sincère lui a fait, sans doute, beaucoup d'ennemis parmi les hommes passionnés des différents partis, mais lui a assuré l'admiration non moins sincère des esprits élevés et impartiaux. Citons: « Souvenirs et paysages d'Orient, Smyrne, Éphèse, Magnésie, Constantinople, Scio >, 1848; « Egypte, Nubie, Palestine, Syrie », 1851; « Le livre posthume, mémoires d'un suicidé », 1853; « Le Nil, lettres sur l'Egypte et la Nubie », id.; « Les chants modernes », poésies, 1855; « Les Beaux-Arts à l'Exposition Universelle de 1855 », id.; « Les six aventures », 1857; « Le Salon de 1857 », id.; « Les Convictions », poésies, 1858; « Eu Hollande, lettres à une amie », 1859; « Le Salon de 1859 », id.; « Le Salon de 1861 », id.; « L'homme au bracelet d'or », 1862; « Le chevalier du cœur saignant », id.; « Les Buveurs de cendre », 1866; « Les Beaux-Arts à l'Exposition de 1867 »; « Les forces perdues », 1867; « Orient et Italie, souvenirs de voyage et de lectures », 1868; « Paris, ses organes, sos fonctions, sa vie >, 1869-75, 6 vol. in-80; « Souvenirs de l'année 1848 », 1878; « Les ancêtres de la Commune; l'Attentat Fieschi », 1877; « Les Convulsions de Paris », 1878, ouvrage que les communards ne lui ont point pardonné; « Les Sauvetages pendant la Commune », 1879; « La Commune à l'Hôtel de la Ville », 1880; « La Charité privée à Paris »; « Le Manteau déchiré, conte de Noël », 1886; « La Vertu en France », 1887; « Paris bienfaisant », 1888; « Une Histoire d'amour », id.

Du-Casse (Baron Pierre-Emmanuel-Albert), écrivain militaire, historien et romancier français, colonel d'état-major démissionnaire, conseiller honoraire à la Cour des Comptes, ofcier des Saints Maurice et Lazare à la suite de la campagne d'Italie (1859), commandeur de plusieurs ordres, marié en 1841 à la fille du général Girard duc de Ligny, né, à Bourges (Cher), en 1813, a publié les « Mémoires du Roi Joseph », en dix vol.; les « Mémoires du Prince Eugène de Beauharnais », en dix vol.; « Influence des inventions modernes sur l'art de la guerre »; « Vie du général Vaudamme, en 2 vol.; « Vie du duc de Padoue », en 2 vol.; « Le Maréchal Marmont, duc de Raguse »; « Les Rois frères de Napoléon Ier »; Les vertus militaires »; « Les erreurs militaires de Lamartine »; « Traités de Luneville, Amiens, Morfontaine »; « Le coup d'état anecdotique »; « Monsieur Patau »; « Les Origines »; « Le Panthéon fléchois »; « L'ancien théâtre en France »; « Rambures »; « Le Marquis de Pazaval »; « Conscrit de l'an VIII »; « Quatorze de Dames; « Les Deux belles sœurs >, etc.

Du-Casse (Baron Robert), historien français, fils du précédent, commandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, attaché d'ambassade démissionnaire depuis 1880, né, à Paris, en 1849, a publié: « L'Amiral Du-Casse, étude sur la France maritime et coloniale (règne de Louis XIV) », Paris, Berger-Lévrault, 1876; « Le Volontaire de 1793, général du premier Empire, Jeau-Baptiste Girard, duc de Ligny », id., Dillet, 1880; « Le Mameluk tunisien, général français »; « L'Espagne de 1830 à 1840 ».

Du Chaillu (Paul-Belloni), explorateur franco-américain, résidant à New-York, voyageur en Afrique, où il fit la découverte du gorilla, est né, à Paris, le 31 juillet 1835; son père étant marchand, il le suivit dans un premier voyage sur la côte occidentale de l'Afrique; il y apprit

les langues du pays et fit d'importantes lections d'histoire naturelle. En 1852, il aris aux États-Unis avec une cargaison d'ébène, il y publia une série d'écrits sur le Gaber Il retourna en Afrique en 1855, et y séjourn pendant quatre ans, parcourant des régions équi toriales inconnues; ce fut dans cette expédition qu'il tua les premiers gorillas. Revenu en 1859 New-York, avec tout un musée d'histoire nate relle, qui passa ensuite, en grande partie, an collections du British Museum, l'histoire de cette expédition est racontée dans le livre intitulé Explorations and Adventures in Equatorial Africa »; il fit un troisième voyage en Afrique en 1863-65, dont les résultats sont consigni dans l'ouvrage: « A Journey to Ashago Land 1867; suiviront des conférences, des livres p pulaires, tels que: « Stories of the Gorilla Com try », 1868; « Wild Life under the Equators 1869; « Lost in the Jungle », 1869; « 1 Apingi Kingdom >, 1870; « The Country the Dwarfs >, 1871. Par amour des contrasta après avoir visité le centre de l'Afrique, il treprit un voyage dans les régions du No de l'Europe, qu'il a décrit sous le titre: « I Land of the Midnight Sun », 1881, traduit français, sous le titre: « Le Pays du Soleil minuit », Paris, Calmann Lévy, 1882, suivi « Laponia », 1883.

Duchartre (Pierre-Étienne-Simon), botani français, membre de l'Académie des Science retraité comme professeur à la Faculté des Sci ces de Paris depuis 1886, né, à Portirage (Hérault), en 1811, a publié: « Le quatrième dernier volume du Manuel Général des plants arbres et arbustes de Jacques et Hérineque 1862; « Éléments de botanique », 1867; « B port sur les progrès de la botanique physic gique », 1868; « Observations sur le genre Lis 1871; « Observations sur le lilium Thomson num », 1872; « Quelques observations sur caractères anatomiques des zostera et des cy docea », 1873; « Quelques observations sur germination et sur la formation première quelques espèces de lis >, 1874; « Une vis de deux heures au jardin de l'Isola Bella, le Lac Majeur >, 1874; « Notions sur l'or nisation des fleurs doubles », 1878; « Obsert tions sur les marroniers hâtifs », 1879; « tice sur le jardin du Hamma, près d'Algeri 1880; « Observations sur les fleurs doubles bégonias tubéreux », 1880; « Note sur le be nia Socotrana », 1885.

Duchâteau (Jean-Julien-René), orientali polyglotte, archéologue et ethnographe frança membre, président, fondateur et transformati de plusieurs sociétés et journaux, tour-à-tétudiant, ténor, comédien, musicien, ouvrier, ployé, écrivain, collecteur, orateur, homme litique, etc. Né le 11 mai 1833, collaborateur M. Oppert et de M. De Rosny, il a inséré

Le d'articles et mémoires dans le Bulletin de Rénée Oriental, dans les Mémoires de la Soit d'Ethnographie, dans les Mémoires du pre-congrès des Orientalistes, dans les Mémoide la Société Américaine, dans les Archives la Société Américaine, dans la Correspondance isienne, dans le Museon de Louvain, dans le Elettino della Società Africana de Naples, dans Fédération des peuples Greco-Latins, dans le are de la Loire, dans l'Annuaire de la Soit française de numismatique et d'archéolo, etc. etc.

Duché (Émile), médecin français, membre respondant de l'Académie de médecine, membre du conseil d'hygiène, secrétaire général de Société Médicale de l'Yonne, né en 1814, à letre, a publié: « Une question de races me le département de l'Yonne », 1860; « Reserches sur la vie moyenne dans les cantons communes du département de l'Yonne », 63; « Étude historique sur les enfants astès de l'Yonne », 1865; « De la distribution races humaines à la surface du globe », 68; « Le dépôt de mendicité », 1876; « La lestion des tours pour les enfants abandons », 1878; « Distribution géologique et géoaphique de la taille ».

Duchesne (l'abbé Louis), archéologue et anquaire français, actuellement professeur à l'Insut catholique de Paris, maître des conférenà l'école des hautes études, ancien membre l'École française de Rome, est né, à Saintrvan (Ille-et-Vilaine), le 13 septembre 1843. endant sa présence à l'École française de Roa, il fit deux voyages en Orient, l'un à Saloque, au Mont-Athos, en Thessalie, et à Patmos 874), l'autre dans le Sud de l'Asie-Mineure 876). Les résultats du premier voyage ont ké publiés en collaboration avec M. Bayer, son ompagnon, dans les Archives des Missions; sur second, il a publié, de concert avec M. Colmon, quelques articles dans le Bulletin de la brrespondance hellénique. Au nombre de ses rits, citons ses deux thèses de l'année 1877; De Macario Magneta »; « Étude sur le Liber Pontificalis >; « Vita S.ti-Polycarpi, auctore Pioio », un « Catalogue de manuscrits grecs de Fie II », et un grand nombre de mémoires et Farticles dans la Revue des questions historirues, dans la Revue Archéologique, dans le Bul-stin de correspondance hellénique, dans les Mélanges de l'École de Rome, et dans la Revue Poievine et Saintongeoise. Son principal ouvrage st l'édition du Liber Pontificalis, 2 vol. in-4e, Paris, Thorin, 1886-89.

Duc'ic' (Nicéphore), archiprêtre, patriote et crivain serbe, né, en 1833, dans l'Herzégovine; i étudia à Belgrade. Deux fois il refusa l'évê-hé qu'on lui offrait, désirant se consacrer tout atier aux intérêts de son pays. Dans le monastè-b Duji en Herzégovine, il fonda une école pour

le peuple, et près de Mostar le premier séminaire théologique de la province. Ayant préparé avec Vucalovic' l'insurrection herzégovienne de l'année 1861, il y commanda un bataillon; à la conclusion de la paix, il fut exclu, avec Vucalovic', de l'amnistie. Nominé directeur des écoles et du séminaire théologique fondé par lui au Monténégro, il reçut du Prince plusieurs missions pour l'étranger. Appelé en 1867 par le prince Michel en Serbie, il fut nommé président du comité pour les écoles serbes subventionnées disséminées en Turquie. La guerre de 1876 ayant éclaté entre la Serbie et la Turquie, il y commanda les volontaires du corps d'Ibar; fut blessé, et eut deux chevaux tués sous lui. Il combattit encore en brave pendant la guerre de 1877-78; à la paix, il fut nommé président du tribunal suprême ecclésiastique de la Serbie, et, en 1880, bibliothécaire et membre du Conseil de l'Instruction publique. En sa qualité de député au Parlement serbe, il s'y signala par la fermeté de son caractère et par son éloquence. Il est écrivain très-élégant; ses travaux historiques et géographiques lui ont valu l'admission à la Société littéraire de Belgrade et à la Société d'histoire diplomatique de Paris. M. D. est commandeur de l'ordre de Takowo et de l'Ordre de l'Aigle Blanche de la Serbie, de l'Ordre monténégrin de l'Indépendance et de l'Ordre russe de Sainte-Anne.

Duclaux (Émile), savant français, élève de Pasteur, ancien professur de physique et de météorologie à l'Institut National Agronomique, professeur de chimie biologique à la Sorbonne, né, à Aurillac (Cantal), en 1840, a publié: « Ferments et maladies », 1882, nouv. éd. en 1885, sous le titre: « Le microbe et la maladie »; « Chimie biologique » (formant le tome IX, 1re section, 1re fascicule de l'Encyclopédie chimique de M. Frémy); « Étude sur la nouvelle maladie de la vigne ».

Ducoudray (Gustave), historien français, professeur d'histoire à l'École normale des instituteurs de la Seine et à l'École normale supérioure de Saint-Cloud, ancien élève de M. Victor Duruy et, pendant son ministère, attaché à son cabinet, né, à Sens (Yonne), le 30 octobre 1838; parmi ses nombreuses publications, ont eu le plus grand succès: l'« Histoire contemporaine », traduite en espagnol; le « Cours d'histoire pour l'enseignement spécial », en six volumes; l'« Histoire sommaire de la civilisation >, une véritable encyclopédie historique (un livre compact de 1100 pages), traduit en anglais. M. D., tout en gardant sa fierté nationale, dominé dans ses écrits par un sentiment supérieur, rend un juste hommage au mérite des autres peuples; ses ouvrages ont eu de nombreuses éditions; citons encore: « Cours d'histoire pour l'enseignement primaire », 3 vol.; « Cent récits d'histoire de France »; « Cont récits d'histoire contemporaine »; « Cours d'Histoire à l'usage de l'enseignement secondaire des jeunes filles », en 5 volumes.

Ducret (Étienne), chansonnier français, né, à Dijon, le 12 mars 1829. D'abord enfant de chœur, puis élève dans un externat clérical, il fut tour-à-tour professeur, clerc d'avoué, commis marchand, puis comédien. C'est à Lyon qu'il débuta comme acteur et comme chansonnier. A Paris, la « Marseillaise de la Paix », chantée par Mme Bordat, devint populaire; « La Marseillaise des Écoles », eut aussi du succès. M. D. est membre de la Société des auteurs et compositeurs de musique et de la Lice Chansonnière. Il est, en outre, l'auteur d'un « Théâtre de Guignol », en jargon lyonnais, illustré par Ranson.

Ducrocq (Théophile-Gabriel-Auguste), jurisconsulte français, professeur de Droit administratif à la faculté de Droit de Paris, membre correspondant de l'Institut, né, à Lille, en 1829, a publié: « Des Eglises et autres édifices du culte catholique », Paris, Thorin, 1866; « Le Conseil d'État et son histoire », conférence, 1867; « La Cour des Comptes et son histoire », id.; « Cours de Droit administratif », 1862, plusieurs éditions; « Le sesterce et l'histoire de sa fabrication », 1875; « La Corvée des grands chemins et sa suppression en France et spécialement en Poitou », 1882; « Usagos funéraires dans l'ouest de la France, sous l'empire du décret du 23 prairial, an XII, sur les sepultures », 1884; « Étude sur la loi municipale du 5 avril 1884 », 1886.

Ducros (Louis), littérateur français, depuis 1885, professeur de littérature française à la Faculté des Lettres de Poitiers, ancien professeur au Gymnase de Strasbourg, ancien maître de conférences de littérature étrangère à la Faculté des Lettres de Bordeaux, né, à Nîmes, le 27 décembre 1846, a publié; « Schopenhauer: Les Origines de la Métaphysique », Paris, Germer-Baillière, 18°4; « Henri Heine et son temps », Paris, Didot, 1886; « J.-J. Rousseau », Paris, Lecène et Oudin, 1887; « Goethe et le Romantisme français » (dans le Bulletin de la Faculté des Lettres de Poitiers), 1886-87; « Études critiques sur Victor Cherbuliez et Edmond Scherer » (parues dans la Revue bleue), 1881-82.

Dudik (Beda-Franz), historien tchèque, bénédictin, ancien abbé du Couvent de Trobitsch, ancien professeur d'université, historiographe de la province de Mähren, retraité depuis quelques années, né, à Kojetem, le 29 janvier 1815. Il a fait ses études à l'Université d'Olmütz, et entrepris de nombreux voyages en Europe. Ses euvrages montent à une soixantaine; son chefd'œuvre est l'« Allgemeine Geschichte Mähren », en huit gros vol.; citons, en outre: « Geschichte der Schweden in Mähreu und Böhmen »; « Geschichte Waldenstein »; « Statuten der Olmützer Dioecäse von 1349 bis 1568 »; « Statu-

ten des Prayers Provinsial Constitut un voyage en Orient, plusieurs mé les Actes de l'Académie de Vienne.

Dufay (Charles), médecin et homme polifrançais, président de l'Association médici.
Loir et Cher, depuis 1864; député du Li
Cher, en 1871; sénateur de la République
puis 1879, né à Blois (Loir et Cher) le 34
1815. On a de lui: « De l'affection variolse « L'Épidémie de choléra de 1849 »; « L
vre typhoïde »; « L'Éthérisation »; » L'H
thérapie »; « Le Sonnambulisme provo;
distance et à l'insu du sujet (dans la i
Philosophique, mémoire reproduit par la .
Scientifique): et un ouvrage littéraire fort :
ciè: « Un érudit du XIX° siècle: Arman
schet et son œuvre », 1888.

Duff (Sir Mountstuart-Elphinstone-G1 homme d'état et publiciste anglais, ancier recteur de l'Université d'Aberdeen (186 dernièrement gouverneur de Madras (188 et actuellement retraité à Londres, né, en a étudié et obtenu son doctorat en droit: niversité de Oxford; député au Parleme 1857, sous-secrétaire d'état pour les Indes le cabinet Gladstone (1868-74), et une se fois en 1868-74, et puis de nouveau avec l me premier-ministre, sous-secrétaire d'éta les Colonies, il a publié différentes notes voyages aux Indes, soit comme touriste comme botaniste (sur la flore des Nilghiris comme gouverneur, montrant un esprit caustique et un rare talent d'observation tons, aussi: « Studies in European politi « Elgin Speeches »; « A Political Survey femme, Anna Julia Webster de Ealing er dlesex, s'est distinguée pendant le gou ment de son mari aux Indes par son d'orateur dans une série de conférences c a tenue à Madras pour l'amélioration de le dition sociale de la femme hindoue.

Dufferin (Frédéric-Temple-Blackwood, 1 illustre homme d'état anglais, actuellemen bassadeur du Royaume-Uni à Rome, iss ne famille irlandaise, est né, à Florenc 1826. Reçu docteur en droit à l'universit Oxford, depuis chambellan de la Reine, c de mission à Vienne en 1855, commissail glais en Syrie en 1860, sous-secrétaire ( pour les Indes en 1864, au département Guerre en 1866, chancelier du duché de castre en 1868, gouverneur-général du C (1872-78), docteur honoraire des Universit Dublin et d'Oxford en 1879, ambassad Saint-Pétersbourg (1879-81), à Constant (1881-82); controleur-général pour les at de l'Égypte au Caire (1885-84), enfin Vic aux Indes, pendant trois ans, dans lesquels le mérite et le bonheur d'enrichir la cou d'Angleterre d'une nouvelle possession, pa nexion de la Haute Birmanie, ce qui l

titre de Marquis d'Ava. Fin diplomate, prudent, mais énergique, il a aussi rédes qualités brillantes comme écrivain; cil: « Letters from high latitudes »; « The torable Impulsia Gushington », satire sur and monde contemporain; « Irish emigrai and the tenure of land in Ireland »; « M. l's plan for the pacification of Ireland exami»; « Contributions to and Inquiry into the of Ireland ». Pendant la famine des ans 1846-17, il avait déjà visité l'Irlande et t: « Narrative of a Journey from Oxford to bbereen during the year of the Irish fa-

Daffy (sir Charles Gavan), homme politique ubliciste irlandais, né, en 1816, à Monaghan. 'age de vingt ans, il était déjà sous-direcdu Dublin Morning Register, et peu de ps après directeur d'un journal répandu de ast; revenu en 1842 à Dublin, il y fonda Thomas Davis et John Dillon le journal Nation, qui devint l'organe de la Jeune Ire; il y inséra son essai : « The Ballad Poeof Ireland » qui, tiré à part, a eu près de ante éditions. En 1846, se séparant du i de la Jeune Irlande, il fonda avec quelques 1 1' Irish Confederation, ot ensuite la Te-League. Élu membre de la Chambre des munes, il organisa le parti indépendant irais. En 1856, il émigra en Australie; il ca, pendant quelques temps, la profession ocat à Melbourne; en 1857, il fut nommé istre des Travaux publics, en 1858 Ministre riculture, premier Ministre en 1871, en 1877 sident de l'Assemblée législative. Il est mainnt président du Comité de Direction de la Ga-Nationale de Victoria. En 1880, il a public ondres des souvenirs de jeunesse, sous le 1: Young Ireland; a fragment of Irish tory 1840-50 », et trois ans après, une suite même ouvrage, sous le titre: « Four Years [rish History 1845-49 ».

Dufour (Charles), savant suisse, professeur stronomie à l'Académie de Lausanne, résiat depuis 1852 à Morges, nó le 20 septembre 27; il a écrit: « Nouvelle méthode pour caller les éclypses du soleil et les occultations koiles »; « Sur les mirages à la surface du \*Léman >; « Sur la scintillation des étoiles > ; Sur la détermination de la température par la rche d'un thermomètre non équilibré, et nouen théorème d'algèbre à ce sujet »; « De la ndensation de la vapeur sur la glace » (en llaboration avec le prof. Forel, après des exriences faites sur le glacier du Rhône); « De Mération de la forme des images à la surface eaux ». Tous ces travaux ont été publiés ns le Bulletin de la Société Vaudoise des Scien-Naturelles.

Dufour (Marc-Adolphe), archiviste français, servateur de la Bibliothèque et des Archives

de la ville de Corbeil, membre de la Commission des Antiquités et des Arts de Seine-et-Oise, né, à Corbeil, le 14 juillet 1827; a publié: « Relation du Siège de Paris en 1590 (traduction française inédite de l'ouvrage italien: Relatione dell'Assedio di Parigi col disegno di quella città e de'luoghi circonvicini, di Filippo Pigafetta, Roma, 1591) >, Paris, 1875; « Histoire du Siège de Paris par Henri IV, d'après un manuscrit nouvellement découvert », Paris, 1881; « Relation du Siège de Corbeil en 1590 (traduite du latin du jésuite Dondini: De Rebus in Gallia gestis ab Alexandro Farnesio, Nuremberg, 1671) », avec introduction et notes, Fontainebleau, 1886; « Notes sur la ville de Corbeil rédigées pour le Dictionnaire topographique de Seine et Oise », Versailles, 1886; « Un atelier monétaire à Corbeil de 1654 à 1658 », Fontainebleau, 1884.

Dufour (Théophile), érudit et archiviste paléographe suisse, avocat (1867), ancien président de la Cour d'Appel (1876-84), élève de l'École des Chartes et de l'École des Hautes-Études de Paris (1869-73), directeur des Archives de l'État (1877), directeur de la Bibliothèque publique de la ville de Genève, président de la Société d'Histoire et d'Archéologie, né, à Genève, le 4 octobre 1844. On lui doit, entr'autres: « Notice bibliographique sur le Cavalier de Savoie, le Citadin de Genève et le Fléau de l'aristocratie genevoise >, 1877; « Notice bibliographique sur le catéchisme et la confession de foi de Calvin et sur les autres livres imprimés à Genève et à Neuchâtel dans les premiers temps de la Réforme (1533-40) », 1878; « Jean-Jacques Rousseau et Mme de Warens, notes sur leur séjour à Annecy d'après des pièces inédites », 1878; « Notes sur le convent de Sainte-Claire à Genève (1476-1535) », 1879; « William Windham et Pierre Martel, relations de leurs deux voyages aux glaciers de Chamonix (1741-42), avec une introduction et des notes », 1879; « Doux relations de l'Escalade, suivies d'une lettre de Simon Goulart >. 1886; « Clément Marot et le psautier huguenot », 1881; « Giordano Bruno à Genève (1579), documents inédits », 1884; « Quelques lettres du général G.-H. Dufour », 1884; « Un opuscule inédit de Farel », 1885; « Notice sur Jean Perrissin et Jacques Tortorel >, 1885; « Roget », 1886; « Bâle, Zurich et Genève en 1558, fragment de lettre d'un anglais », 1886, etc. — Son frère aîné Louis Dufour-Vernes, né le 1er septembre 1839, archiviste à Genève, a publié quelques opuscules, entr'autres: « Recherches sur Jean-Jacques Rousseau et sa parenté », 1878.

Dufour (l'abbé Valentin), archéologue français, ancien aumônier de la prison de Mazas, ancien sous-bibliothécaire à l'Hôtel de Ville, né, à Paris, en 1826, s'est toujours occupé on erudit de l'histoire de cette grande ville. Parmi ses publications, citons: « Les Charniers des églises de Paris, recherches historiques et critiques », trois séries in-8°, Paris, Laporte, 1866-84; « Une famille de peintres parisiens au XIV° et XV° siècle, documents et pièces originales », Paris, Willem, 1877; « Le Vieux Paris, ses derniers vestiges », Paris, Detaille, 1878, recueil de gravures avec notices, introduction par Paul Lacroix; « Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris avant 1789 », Paris, Laporte, 1882; « Collection des anciennes descriptions de Paris, avec introduction, notes et commentaires », Paris, Quantin, 1878-83, en huit volumes.

Dugast-Matifeux (Charles), écrivain français, licencié en droit, ancien secrétaire de Buchez, et, en cette qualité, collaborateur de l'Histoire parlementaire de la Révolution française, né, en 1812, à Matifeux (Vendée), résidant à Nantes, a publié: « Essai sur la vie de Grégoire », 1833; « Notice sur Goupilleau de Fontenay constituant et conventionnel », Nantes, 1844; « Notice sur Bachelier, ancien président du comité révolutionnaire de Nantes », Fontenay, 1849; « Documents relatifs aux États Généraux de 1789 en Poitou », id., 1850; « Commerce honorable et son auteur », Nantes, 1857; « État du Poitou sous Louis XIV », Fontenay, 1865; « Correspondance littéraire inédite de Louis Racine avec René Chevaye de Nantes », Paris et Nantes, 1858; « Nantes ancien et le pays nantais », Nantes, 1878, 2 vol; « Carrier à Nantes, précis de la conduito patriotique et révolutionnaire des citoyens de Nantes, en réponse aux inculpations de Carrier, Robespierre et Julien »,

Dugué (Ferdinand), poète et auteur dramatique français, né, à Paris, le 18 février 1815; on lui doit: « Les Treize », drame en 5 actes, tiré de Balzac, 1868; « Les couteaux d'or », drame en cinq actes, tiré de Paul Féval, 1869; « Cocagne », drame en collaboration avec Anicet Bourgeois; « Les éclats d'obus », poésies, 1871; « Ismène », comédie en trois actes en vers, 1863; « Satires et poèmes », 1876; « Les épaves », poésies, 1881; « Tibère », drame en cinq actes; « Le donjon des étangs », drame historique en cinq actes, 1882; « Théroigne », drame en cinq actes, 1887.

Duhn (Frédéric von), philologue et archéologue allemand, professeur d'archéologie à l'université de Heidelberg, né à Lubeck en 1851. Il fit ses études à l'université de Bonne, et entreprit de longs voyages archéologiques en Italie, en Grèce et dans l'Asie-Mineure. Il débuta, en 1873, par l'édition (Leipzig, Teubner) des Dracontii carmina, en grande partie inédits. Suivirent sa dissertation « De Menelai itinere Aegyptio Odysseae carminis IV Episodio », Bonne, 1874; lu continuation des Antike Bildwerke in Rom,

de Maitz, en trois vol., Leipzig, 1881-82; et un foule de savants mémoires dans les recueis archéologiques de Rome, d'Athènes et d'Allemagne, dans l'Archaelogische Zeitung, dans le Rheinisches Musaeum, dans la revue Vom Folgrum Meer « Der neue satyr von Pompei », et 1882; dans la Zeitschrift für Numismatik, etc.

Dühring (Eugène-Charles), économiste et philosophe allemand, ancien privat-Docent des l'Université de Berlin (1865-77), né le 12 janvier 1833, a publié: « Kapital und Arbeit », 1865; « Kritische Grundlegung der Volkswirtschaftslehre », 1866; « Geschichte der Philosophie », 1869; « Kursus der Nationaläkönemie », 1873; « Kritische Geschichte der Mechanik », 1875; « Logik und Wissenschaftscheorie », Leipzig, 1878; « Die Judenfrage als Rassen-Sitten- und Kultur-frage », Carlsruhe, 1881; « Der Werth des Lebens », 1881; « Die Ueberschätzung Lessing's und dessen Anwaltschaft für die Juden », Carlsruhe, 1881; « Seche, Leben und Feinde », id., 1882.

Dujardin (Edouard), homme de lettres francais, fondateur et directeur, pendant trois ans, de la Revue Wagnérienne, directeur depuis 1886, de la Revue Indépendante, né, à Saint-Gervais (Loir et Cher), en 1861; a publié: « Les hantises », 13 contes en prose; « A la gloire d'Antonia », poème en prose, 1887; « Les lauriers sont coupés », roman; « Litanies », mélopées pour piano et chant; « Pour la vierge du ros aident », poème en prose. Par ses œuvres littéraires personnelles, M. É. D., se rattache au mouvement appelé symbolique. La Revue Indépendante, au contraire, est dirigée par lui dans le sens le plus large du progrès et sans distinction d'écoles; il n'y publie d'ailleurs que de très-rares articles.

Dujardin-Beaumetz (George-Octave), médecia français, attaché à l'hôpital Cochin de Paris, membre de l'Académie de médecine et du Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine, né, à Barcelone (Espagne), le 27 novembre 1833, de parents français. Secrétaire de la rédaction du Bulletin de thérapeutique, il a publié: « Clinique thérapeutique », trois vol. cinq éd., la dernière en 1888; « Les nouvelles médications », trois éd., la dernière de 1887; « L'Hygiène alimentaire », deux éd., la seconde en 1888; « L'Hygiène thérapeutique », 1888; « L'Hygiène prophylactique », 1888; « Dictionnaire de thérapeutique », en quatre vol.; « Formulaire », deuxième éd., en collaboration avec Yvon, 1888; « Les Plantes médicinales françaises et étrangères », avec M. Egasso, 1888. En collaboration avec le docteur Audigé, en 1879, il avait publié: « Recherches expérimentales su les alcools >.

Duka (Théodore), écrivain hongrois, né, le 25 juin 1825, à Dukafalva, département de Sá ros (d'où il tire sen prédicat de noblesse), ad .

mis en 1846 au barreau, il participa à la révolation de 1848-49, d'abord comme secrétaire an ministère des finances, puis, en qualité de lieutenant à la suite du général Görgey. Fait prisonnier par les Russes, il se rendit à Londres après sa libération et il y fit ses études de médecine. Reçu docteur, à la fin de l'année 1853 il fut envoyé par le gouvernement anglais, en qualité de médecin militaire, au Bengale. En 1877, il fut pensionné, avec le grade de colonel, et, depuis ce temps, il vit retiré à Londres. On doit signaler deux de ses écrits, à cause de l'intérêt du sujet: « Life and works of Alexandre Csoma de Körös », Londres, 1885, Trübner; « On the Brahui Grammar », dans le Journal of the Royal Asiatic Society » de l'année 1887; inutile de dire qu'il est membre de la Société Asiatique de Londres.

Dulk (Albert), voyageur et écrivain allemand, né, le 17 juin 1819, à Königsberg; sa vie trèsagitée et très-variée compte des voyages en Italie, en Egypte, en Arabie, en Norvège; mais depuis 1877, il paraît avoir cossé d'écrire; on lui doit des drames: « Oria », 1841; « Konrad II », 1867; « Lea », 1874; « Villa », 1875; des comédies: « Das Mädchenkleeblatt »; « Die Gemsjagd »; et, en outre, • Der Tod des Bevüsstseins und die Unsterblichkeit >, 1863; « Tier oder Mensch », 1872; « Stimme der Menschheit, christliche Glaubenlehre », 1875; « Was ist von der christlichen Kirche zu halten? », 1877; « Fahrten durch Norvegen >, id.

Dumas (Alexandre), célèbre romancier et auteur dramatique français, membre de l'Académie Française depuis janvier 1874; fils naturel du son moins célèbre romancier et auteur dramatique du même nom, écrivain brillant et original, plein de surprises, poussant toutes ses thèses morales et sociales jusqu'au paradoxe, est né, à Paris, le 28 juin 1824. Enfant précoce et extraordinaire, il débuta à dix-sept ans par un petit volume de poésies, intitulé: « Péchés de jeunesse », et après avoir suivi son père dans un voyage en Espagne et dans l'Afrique septentrionale, il donna, en 1847, un roman un six volumes qui éveilla la curiosité publique, intitulé: Histoire de quatre femmes et d'un perroquet ». Suivirent quelques autres romans, dont quelques uns d'un intérêt poignant, mettant en scène le plus souvent un demi-monde idéalisé, poursuivant et démasquant nombre de préjugés et d'hypocrisies, tirant une conclusion morale inattendue d'une peinture de mœurs peu faite pour difier. Citons: « Le Roman d'une femme », 1848; « Césarine », 1848; « La dame aux Camėlias », 1848; « Le docteur Servans », 1849; Antonine >, 1849; « Trois hommes forts », 1850; « Tristan le Roux », 1850; « Diane de Lys >, 1851; « Les Revenants >, 1852; « Le Régent Mustel », 1852; « Sophie Printemps », 1853; « Contes et nouvelles », 1853; « La Dame aux perles », 1854; « La boite d'argent », 1855; « Vie à vingt-ans », 1856; « L'affaire Clémenceau », 1864. Ce qui frappait le plus dans les romans de M. D. était la puissance dramatique de certaines situations; la critique ne manqua point d'en faire la remarque et le jeune auteur fut encouragé à s'essayer au théâtre, en dramatisant d'abord ses propres romans tels que la « Dame aux Camélias », qui eut un succès colossal, et « Diane de Lys », qui datent de 1853; suivirent « Le Demi-Monde », œuvre de grand maître; « Le fils naturel », 1858; « Le père prodigue », où il met spirituellement en jeu son propre père, 1859; « L'ami des femmes >, 1864; « Le supplice d'une femme >, 1865; « Héloïse Paranquet », 1866; « Les idées de Mad. Aubray >, 1867; « Une visite de noces », 1871, pièce hasardée; « La Princesse Georges >, 1871; « La femme de Claude », 1873; « Monsieur Alphonse », 1873; « L'Etrangère », 1877; « La Comtesse Romani », comédie en trois actes, publiée sous le pseudonyme de Gustave de Jalin », 1877; « Les Danicheff »; « La princesse de Bagdad »; « Denise », 1885; « Francillon ». Chaque pièce développe une thèse plus ou moins nouvelle; l'auteur étudie la société au point de vue pathologique, et il ne s'occupe que des maladies morales les plus extraordinaires; un esprit sceptique domine toute la pièce et devient contagieux au lecteur et au spectateur, qui en gagne facilment le dégoût de la vie et de l'humanité; à ce point de vue, M. D., a fait par son œuvre beaucoup plus de mal que de bien et un peu troublé par une nouvelle moralité interlope, le jugement du public au sujet de certains principes de morale absolue auxquels on ne devait point toucher. Pour lui, le monde est une sorte d'immense hôpital, où il y a beaucoup de maladies, qu'il s'agirait de soigner; mais il est douteux que les moyens thérapeutiques adoptés par cet auteur soient les meilleurs et les plus sages; on admire son esprit, son courage et l'on voudrait aussi rendre justice à sa logique; mais son point de départ étant presque toujours une exception, on doit se désendre de la suivre à des conclusions qu'il tire très-habilement, mais qui ont toujours le défaut d'être poussées trop loin et de créer un principe général sur une monstruosité. Comme Alfieri, comme Victor Hugo, M. D., a donné des préfaces admirables à ses drames, où il se donne tout l'esprit possible pour se faire donner raison du public qui le lit même lorsqu'il s'est déclaré contre lui à la représentation de ses pièces; il écrit la prose avec une verve puissante; son style est éclatant, riche et imagé, et ses brochures ont toujours produit de l'effet; citons: « Lettres sur les choses du jour »; « L'homme-femme »; « Tuelà! »; « Les femmes qui tuent et les femmes qui votent », 1872-80; « La question du divorce », 1880; « Lettre à M. Naquet », 1882; « La recherche de la paternité; Lettre à M. Rivet député », 1883. Toute l'œuvre de M. A. D. fils a été publiée chez l'éditeur Lévy; « Les Entractes », en trois vol., 1878-79; le « Théâtre Complet », en cinq vol., 1882-85, et séparément les nouvelles pièces et tous les autres écrits d'occasion.

Duméril (Alfred), érudit français, professeur et doyen à la Faculté des Lettres de Toulouse, collaborateur de la Revue Contemporaine, des Recueils de l'Académie de Dijon, et de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-lettres de Toulouse, des Annales des Facultés des Lettres de Bordeaux et de Toulouse, de la Revue Générale du Droit, etc., né, en 1825, à Saint-Omer, a publié: « Étude sur Charles-Quint », Paris, 1856; « De senatu romano sub imp. Augusto Tiberioque », deux éditions, 1856-59.

Dümichen (Jean), égyptologue allemand, depuis 1872 professeur d'égyptologie à l'Université de Strasbourg, né, en Silésie, le 15 octobre 1833; fit ses études à Glogau, à Berlin et à Breslau; élève de Lepsius et de Brugsch, il entreprit quatre grands voyages scientifiques en Egypte, d'où il remporta des collections et des observations précieuses. On lui doit: « Geographische Inschriften altägypt. Denkmäler », Leipzig, 1865-86; « Bauerkunde der Tempelanlagen von Dendera », Leipzig, 1885; « Altägypt. Kalenderinschriften », id., 1866; « Historische Inschriften altägypt. Denkmäler », en deux vol., id., 1867-69; « Altägypt. Tempelinschriften », 2 vol., id., 1867; « Die Flotte einer ägyptischen Königin aus dem 17 Jahrh. vor unserer Zeitrechnung und altägypt. Militär im festlichen Aufzuge auf einem Monumente aus derselben Zeit abgebildet », Leipzig, 1868 (traduit en anglais par Anna Dümichen); dans la même année: « Der altägypt. Felsen-tempel von Abu Simbel und seine Bildwerke und Inschriften », Berlin, 1869; « Resultate einer auf Befehl Sr. Majestät d. Kaisers Wilhelm nach Ægypten entsendeten archäolog. Expedition », deux vol., Berlin, 1869; « Eine vor 3000 Jahren abgefasste Getreiderechnung », id., 1870; « Ueber die Tempel und Gräber im alten Ægypten und ihre Bildworke und Inschriften », Strasbourg, 1873; « Die erste bis jetzt aufgefundene sichere Angabe über die Regierungs-zeit eines Ægypt-Königs aus dem alten Reich welche uns durch den medic. Papyrus Ebers überliefert wird >, Leipzig, 1874; « Baugeschichte des Dendera-tempels und Beschreibung der einzelnen Theile des Bauwerkes nach den an seinen Mauern befindlichen Inschriften », Strasbourg, 1877; « Die Oasen der Lib. Wüste », id., 1878; Die kalendarischen Osterfest-Listen im Tempel von Medinet- Habu », id., 1881; « Erinnerung an Richard Lepsius », id., 1884; « B Grabpalast des Patua Menap in der theb Nekropolis », Leipzig, 1884-85; plusieurs « sais dans la Zeitschrift für Aegypt. Spr.

Dümmler (Ernest), historien allemand, pro fesseur d'histoire à l'université de Halle, l'université de Halle, l'université de l'universit des rédacteurs des Monumenta Germaniae, d depuis 1876, se concentre toute son activité avant cette époque, il avait publié: « De Ar nulfo Francorum rege », Berlin, 1852; « De Bohemica conditione Carolinis imperatoribus Leipzig, 1854; « Piligrim von Passau », id. id. « Das Formelbuch des Bischofs Salomo von Konstanz », id., 1857; « Geschichte des ost fränkischen Reiches », deux vol., Berlin, 1852-65 en 1887, a paru la seconde édition; « Auxiliu und Vulgarius », Leipzig, 1866; « Die Witten berger Universittäts-und Facultatis-Statuten J. 1508 », Halle, 1867; « Gesta Berengarii impe ratoris », id., 1871; « Anselm der Peripatetiker » id., 1872; « Ermenrici epistola ad Grimoaldu archicapellanum », id., 1873; « Kaiser Otto de Grosse », en collaboration avec R. Köpke, id. 1876; « Rhytmorum ecclesiasticorum Carolin specimen », Berlin 1881; et plusieurs mémor res dans les revues et dans les recueils histo riques.

Dümmler (Ferdinand), archéologue allemand professeur libre d'archéologie classique à l'université de Giessen, né, en 1859; on lui doit « Antisthenica », dissertation de doctorat, Berlin, 1882; « De Antisthenis logica », Bonne, 1881; « De figuris plasticis quibusdam Tarenti reportis », id., 1883; « De amphora Corinthia Caere reperta », id., 1885; et différents mémoires dans le Reinisches Museum et dans les Annales de l'Institut Archéologique de l'année 1887, dans le Bollettino dell'Istituto Archeologico de la même année, où il a écrit en italien: « Soprauna fibula d'ora troyata presso Palestrina ».

Dumont (Auguste), romancier et publiciste franco-belge, fondateur et rédacteur en chef de la Satire Illustrée (qui a cessé de paraître en 1886), né, à Namur (Belgique), le 5 juillet 1843, petit-fils de vétérans français de l'armée de Sambro-et-Meuse. Il a servi dans l'armée Belge, et combattu à Mentana avec Garibaldi; après la bataille de Sédan, il organisa une bande de francs-tireurs belges, avec laquelle il se jeta dans les Ardennes. Refoulé dans le nord, il entra comme lieutenant à l'armée du général Faidherbe. Blessé aux combats de Bapaume et de Saint-Quentin, il quitta l'armée française en 1872; il voyagea, en visitant successivement l'Amérique, le Sénégal et les Indes; revenu pauvre en France, sa patrie d'adoption, après deux ans de travail, il réussit comme romancier, publiant successivement: « Les Cyniques »; « Henri de la Vernière », premier volume de la série des « Infames », dont les deux derniers sont « Jacques Souliot », et « Les Eperons d'or »; « Le derier sabbat »; « Le Cadavre »; « Monsieur le résident »; « Le fils du Maître de Forges »; La Légende de l'Étoile du Sud », virulent laidoyer en deux vol., contre la peine de mort, dité chez Dentu.

Dumontell (Fulbert), écrivain français, collalorateur scientifique au journal: La France, et
l'autres journaux, où il écrit aussi des porles littéraires et des articles de politique,
les né, à Vergt (Dordogne), en 1831 et a publié:
Les députés de la Seine: Gambetta, Thiers,
l'ancel, E. Picard, etc., portraits intimes », 1866;
l'approprie portraits politiques, les Septembrisés », 1872;
l'a Jardin d'acclimatation, portraits zoologiques »,
l'alternation de Noël », 1880; « Histoire
les carillons de Noël », 1880; « Histoire
les du colonel d'Arlet », 1884; « Contes jaules », 1886.

Dunan (Charles-Stanislas), philosophe franis, depuis 1881 professeur de philosophie au Collège Stanislas, né, à Nantes, en 1849; a publié: « Zenon et Eleatici argumenta », thèse atine de doctorat; « Essai sur les formes à riori de la sensibilité », thèse française de loctorat, 1884; « Les Théories métaphysiques lu monde extérieur », dans la Revue Philosohique de 1855; « Le Concept de Cause », id., 1886; « L'Espace Visuel et l'espace tactile », id., 1888.

Dunajewski (Julien), économiste et homme d'état polonais, ancien professeur d'économie politique à l'université de Cracovie, député à la diète de Galicie, ministre des finances de l'empire autrichien, membre de l'Académie des sciences de Cracovie, frère de l'évêque de Cracovie, auquel l'empereur François—Joseph vient d'accorder le titre de prince, a publié plusieurs envrages fort estimés en langue polonaise, parmi lesquels on nous signale: « La Terre et le crédit » (Ziemid i Kredyt), et « Règles pour battre la monnaie » (Zazady bicia monety).

Dunckley (Henry), publiciste anglais, depuis 1883 doctour honoraire de l'Université de Glassow, né, le 24 décembre 1823, à Warwick, en 1855 directeur de l'Examiner and Times de Manchester; en 1850 il avait déjà publié un essai touronné: « The glory and the shame of Britain »; suivi en 1853 d'un autre ouvrage couronné: « The Charter of the Nations ». En 1877 ses lettres sur les questions du jour, publiées lans le Manchester Weekly Times, signées Verax produisirent beaucoup d'effet; cinq de ces lettres unt paru à part sous le titre: « The Crown and the Cabinet »; ce fut un grand succès de librairie; en 1878, un nouveu volume de « Letters », a paru.

Dünkelberg (Guillaume-Frédéric), économiste ingénieur allemand, professeur d'économie gricole à la Landwirtschaftliche Akademie de coppelsdorf, né en 1819; on lui doit: « Die

Landwirtschaft und das Capital >, Wiesbaden, 1860; « Der Landwirth als Techniker », Brunswick, 1865-66; « Der Wiesenbau in seinen landwirthschaftlichen und technischen Grundzügen », id., 1865, 2° éd., 1877; « Der nassauische Weinbau », Wiesbaden, 1867; « Cultur technische Skizzen über eine Bereisung Tirols im August und September 1871 », Insprück, 1872; « Die Technik der Berieselung mit städtischen Canalwasser, seine Reinigung und Verwerthung », Bonne, 1876; « Die Schiffahrts-Canäle in ihrer Bedeutung für die Landes-Melioration », id., 1877; « Die Culturtechnik in ihrer systematische Anwendung auf Vorarlberg und die Melioration seiner Rheinebene », id., 1878; Encyklopädie und Methodologie der Culturtechnik », Brunswick, 1883.

Dunraven (Windham-Thomas-Windham-Quin, lord), publiciste anglais, ancien officier, ancien correspondant du Daily Telegraph, collaborateur du Nineteenth Century, sous-secrétaire d'état pour les colonies (1885-88), né le 12 février 1841, a publié séparément: « The Great Divide »; « Notes on Irish Architecture »; « The Soudan, its history, geography and characteristics ».

Dünsberg (E.), poète et instituteur letton, vieillard de 70 ans, dont les poésies, d'un caractère généralement gai, ont beaucoup de vogue.

Düntzer (Jean-Henri), critique littéraire allemand, spécialiste pour la littérature qui concerne Goethe; depuis 1846, bibliothécaire du gymnase catholique de Cologne, né le 12 juillet 1813; le 7 février 1885 on a célébré le cinquantième anniversaire de son doctorat. On lui doit, entr'autres: « Goethe's Faust in seiner Einheit und Ganzheit », 1836; « Zu Goethe's Jubelfeier », 1849; « Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit », 1852; « Freundesbilder aus Goethe's Leben », 1853; «Goethe's Faust », 1850-57; « Neue Goethe-Studien », 1861; « Goethe und Karl August », 1861-65; « Aus Goethe's Freundeskreise », 1868; « Charlotte von Stein », 1874-76; « Goethe's Leben », 1880; « Schillers Leben >, 1881; « Lessings Leben >, 1882; « Christof Kaufmann », id.; « Abhandlungen zu Goethe's Leben und Werken », 1885; « Liebesfriefe Goethe's an Frau von Stein », 1860, etc.

Duplessis (Georges-Victor-Antoine Gr.), littérateur et iconographe français, conservateur du département des estampes à la Bibliothèque Natiouale, né, à Chartres, le 19 mars 1834, a publié: « La Gravure française au Salon de 1855 »; le « Livre des peintres et graveurs de l'abbé de Marolles », 1855; « Notice sur la vie et les travaux de Gérard Andran », 1858; « Histoire de la gravure en France », 1862; « Costumes historiques des XVI», XVII° et XVIII° siècles », 2 vol., 1864-73; les trois derniers volumes du Peintre graveur français de Robert Dumesnil, 1865; « Essai d'une bibliographie gènere de la conservation de la conservation de Robert de Robert de la conservation de Robert de Robert de la conservation de Robert de Ro

nérale des Beaux-Arts », 1867; « Les Merveilles de la Gravure; Michel de Marolles amateur d'estampes », 1869; « Le Cabinet du Roi, collection d'estampes, commandées par Louis XIV », 1873; « Un curieux au XVII° siècle »; « Les Ventes de tableaux, dessins, estampes, etc. au XVII° et XVIII° siècle, essai de bibliographie », 1874; « Histoire du portrait en France », 1875; le texte des Albums d'héliogravures d'Amand Durand, 1875; « Gavarni »; « Le livre de Bijouterie de René Boyvin d'Angers »; « Inventaire de la collection de M. Michel Hennin », 5 vol.; « Histoire de la gravure », Paris, Hachette, 1880.

Duponchel (Adolphe), ingénieur français, attaché à l'administration des Ponts-et-Chaussées, né, à Florac (Lozère), en 1821; il a publié: ■ Avant-Projet pour la création d'un sol fertile à la surface des landes de Gascogne », Montpellier, 1864; « Eaux de Nîmes, projet de dérivation >, Nîmes, 1865; « Traité d'hydraulique et de géologie agricole », Montpellier, 1868; « Le Phylloxéra, guérison probable », id., 1874; « Le chemin de fer trans-saharien, jonction coloniale entre l'Algérie et le Soudan », 1878; Les Taches solaires réglées par l'excentricité des mouvements planétaires », 1882; « Théorie des alluvions artificiels, fertilisation des landes et réservoirs d'aménagement des eaux de crue dans la région des Pyrénées », 1882.

Dupont (Édouard-François), savant belge, né, à Dinant, le 31 janvier 1841. Directour du Musée Royal d'histoire naturelle à Bruxelles et membre de l'Académie des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, M. D. a fourni d'importantes études au Bulletin, aux Mémoires et à l'Annuaire de l'Académie, de remarquables contributions au Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques tenu à Bruxelles en 1872 et au Congrès international des sciences anthropologiques tenu à Paris en 1878. Il a écrit pour l'ouvrage de Le Hon: « L'Homme fossile », une notice biographique et des notes; pour la Patria Belgica deux chapitres: « Orologie de la Belgique » et « Les Populations préhistoriques de la Belgique »; pour les Bulletins de la Société géologique de France et de la Société d'anthropologie de Paris, quelques articles. Enfin, on lui doit les ouvrages suivants: « Notices préliminaires sur les fouilles exécutées, sous les auspices du gouvernement belge, dans les cavernes de la Meuse », Bruxelles, 1867; « Les temps préhistoriques en Belgique », id., 1871, 2me éd., id., 1872. En ce moment (1889), M. D. achêve de rédiger la relation d'un voyage scientifique qu'il a fait tout récemment au Congo.

Dupré-Lasale (Honoré-Casimir-Émile), jurisconsulte et magistrat français, depuis 1874 conseiller de la Cour de Cassation de Paris, né, à Lyon, le 28 février 1817; on lui doit: « Éloge historique de Cochin », 1842; « Du dre bonheur, étude sur le socialisme », 1851; « cienne et la nouvelle magistrature », 1863; chel de l'Hospital avant son élévation au de Chancelier de France », 1875, ouvrag ronné par l'Académie Française; « Notic M. Sigismond Glandaz », 1877; « Jacques président au Parlement de Bretagne, 1577 », 1883; « Discours et Réquisitoi 1886.

Dupuy (Antoine), historien français, p seur d'histoire au Lycée de Brest, né, à sière (Loire), en 1835, a publié: « De ( Romanorum amicis aut præceptoribus a se bello punico ad Augustum », thèse de do 1879; et « Histoire de la réunion de la tagne à la France », 1881, 2 vol.

Dupuy (Charles-Ernest), écrivain francien professeur de lycée, depuis le 1 1888 chef de cabinet au Ministère de l'It tion publique, collaborateur de la Nouvelle et de la Revue de l'enseignement secondai. à Lectoure (Gers), le 29 février 1849, a 1 « Les Parques », poème philosophique, cou par l'Académie française, 1883; « Les C Maîtres de la littérature russe au XIX (Gogol, Tourguéneff, Tolstoi) », 1885; « Hugo, l'homme et le poète, ses œuvres », « Victor Hugo, son œuvre poétique », id

Dupuy (Théodore-Hyppolite), littérateu çais, professeur de littérature française à cademia Scientifico-Letteraria de Milan, arriva, en 1859, comme précepteur du général Uhrich, qu'il devait préparer à l'militaire de Saint-Cyr; est né, en Toura 10 décembre 1832. Il a publié: « Quéchos littéraires sur la poésie lyrique »; sidérations sur la littérature française 1 ne », 1885; « De la critique littéraire »; langes littéraires et historiques »; « Un liste sceptique et un poète satirique du 2 siècle »; « La poésie en prose ».

Duquet (Alfred), historien militaire, pu te et avocat français, ancien rédacteur et de la Nouvelle Revue, collaborateur de la politique et littéraire, sous-intendant mil avocat à la Cour d'appel de Paris, né, à théry (Seine et Oise) le 3 août 1842; en c d'articles remarquables, il a publié à Paris Michel Lévy: « Irlande et France », 1871 Charpentier: « La Guerre d'Italie (183 1882; « Froeschwiller, Châlons, Sédan », « Les grandes batailles de Metz », 1888; derniers jours de l'armée, du Rhin », 18 a, en préparation, toute l'histoire de la de 1870-71.

Durand (Mme Alice; voir Henry Grév Durand (Joseph-Pierre, dit Durand de plus connu peut-être sous le pseudony Philips), socialiste, philosophe, physiolog philologue français, propriétaire du de

Arsac, près Rodez (Aveyron), né, à Gros, de Rodez, le 16 juin 1826; il débuta à i-huit ans par un écrit au titre grandiose: Coup d'œil sur la théorie générale ou prinpes de l'algèbre universelle », dont il publia 🏣 tard des extraits; son père, grand agriculmr de l'Aveyron, étant Fouriériste, le fils en lopta les principes et les proclama dans une **frie** d'articles publiés dans la Démocratie pafique. Ayant cependant pris une part trop acive aux mouvements révolutionnaires de l'anie 1848, et surtout fait ouvertement de la progande socialiste, ainsi que le prouve son pascule: « Petit catéchisme politique et soal, ou la Politique et le Socialisme mis à la ortée de tout le monde », le coup d'État du 2 cembre le força à s'expatrier. A Londres, il sista à des expériences d'hypnotisme impor-les des États-Unis sous le nom d'électro-biogie, et il devint lui-même hypnotiste, faisant s conférences sur l'hypnotisme à Bruxelles, à enève, à Aiger, à Marseille, se donnant pour médecin américain du nom de Philips. Le sumé et le résultat de ses conférences se ouvent dans le livre: « Électro-dynamisme tal, ou les relations physiologiques de l'Esprit de la Matière, démontrées par des expériens nouvelles et par l'histoire raisonnée du stème nerveux », 1855. Passé en Amérique, se fit naturaliser citoyen des États-Unis, se 🖚 à Philadelphie et se fit recevoir docteur en édecine en 1857. En 1860, après l'amnistie, hilips revint à Paris, y donna de nouvelles onférences et publia son « Cours théorique et ratique de braïdisme ou hypnotisme nerveux», 860; suivirent: « Influence réciproque de la ensée, de la sensation et des mouvements vé-étatifs », 1862; « Dieu, les miracles et la cience, lettre à M. Ad. Guéroult », 1863; « Es-🌬 de physiologie philosophique », 1866; « La dilosophie physiologique et médicale à l'Acaémie de médecine », 1868; « Les Origines anitales de l'homme éclairées par la physiologie \* l'anatomie comparative >, 1871; « Ontologie psychologie physiologiques >, 1871; « Étuces de philologie et de linguistique aveyronmaises », 1879, in-8°.

Durand (Louis), théologien suisse, professeur le théologie systématique à l'Académie de Lausanne, frère du poète Henri D. dont il publia les suvres posthumes, né, à Vevey, en 1817; il fit ses études à Lausanne, à Berlin et à Erlangen; il remplit les fonctions pastorales de 1846 à 1858 en France; rentré en Suisse, il prit une part active à la réorganisation de l'église nationale vaudoise, fonda le journal Les deux pationale vaudoise, fonda le journal Les deux pations, membre de l'Assemblée constituante en 1861, de la Commission synodale jusqu'en 1881, professeur à Lausanne depuis 1869. Indépentamment de plusieurs rapports sur la marche l'Église nationale vaudoise et de diverses

brochures de circonstance, nous possédons de lui: « Jésus-Christ, Dieu-homme, ou Homme-Dieu, deux doctrines, deux morales, deux sociétés », 1850; « Petit catéchisme historique et biblique », 1853; « Le réveil religieux et l'église de multitude », 1854; « Du Péché », id.; « La prédication Chrétienne en présence des besoins du jour », 1857; « Le règne de Dieu », 1869; « L'Église nationale du canton de Vaud et le Christianisme libéral », 1865; « Histoire biblique », 1874. M. D. s'est, en outre, efforcé de développer le goût de la musique religieuse et patriotique dans la Suisse romande par trois publications successives; « L'École Musicale »; « Les Échos du Léman »; « Recueil pour chœurs d'hommes ».

Durand (Paul), écrivain militaire, chef de bataillon au 57° régiment d'infanterie, né le 10 juin 1838, à Cadirlac-sur-Garonne (Gironde), a publié dans le Journal des Sciences militaires: « Réflexions sur la Discipline dans l'armée française », Paris, 1882, Baudoin éd.; « Quelques conséquences de la réduction du service militaire », id., 1883; « Considérations sur le combat offensif d'infanterie », id., 1887.

Durand-Claye (Charles-Léon), ingénieur français, depuis 1884 professeur des cours de routes et de chimie appliquée et directeur du laboratoire à l'École des Ponts-et-Chaussées, né, à Paris, en 1830. On lui doit: « Chimie appliquée à l'art de l'ingénieur », 1885; « Routes et chemins vicinaux; routes, tracés, rédaction de projets, construction, entretien, chemins vicinaux », 1885, en collaboration avec M. Léopold Marx.

Durand de Distroff (Anatole-Bénoît), avocat et littérateur français, membre de l'Académie de Metz, né, à Metz, le 11 janvier 1835; il s'est occupé d'histoire locale et a publié: « Les bords de l'Orne », 1864; « Notice historique sur Mardigny », 1868; « Éloge historique de M. de Boucheporn », Metz, 1866.

Durandeau (Joachim), littérateur français, ancien chef d'institution à Paris, né, à Vitteaux (Côte d'or) le 23 mai 1835. Collaborateur de la Libre Conscience, de la Revue politique et littéraire, de la Vie Littéraire et de l'Instruction publique, il a publié: « Le Dante », et « Les nouvelles géorgiques », poèmes; « La Comédie à cent actes », fables, deux éditions; « Aimé Piron ou la vie littéraire à Dijon au XVIIIe siècle »; le premier volume du « Théâtre de l'infanterie Dijonnaise », Dijon, Librairie nouvelle, 1888; « les poésies d'Aimé Piron en patois bourguignon », Dijon.

Durand-Morimbeau (H.), publiciste français, mieux connu sous le pseudonyme de Henri Des Houx (voir ce nom). Il est commandeur de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique et du Nicham Iftikar et a collaboré aux doux livres signés comte Paul Vasili: « La Société de Rome », et « La Société de Paris ».

Durdik (Joseph), philosophe et poète tchèque éminent, professeur de philosophie à l'Université de Prague, né, en 1837, à Horice, près Koeniggrätz en Bohême; outre un recueil d'essais littéraires, et plusieurs articles insérés dans les revues, il a écrit: « Leibnitz et Newton »; « Sur la poésie et le caractère de Byron »; « Esquisse historique de la nouvelle philosophie »; « Psychologie pour les Écoles »; « Du caractère des femmes »; « Une nouvelle opinion sur les tempéraments »; « Sur le mérite de la doctrine de Herbert »; « Esthétique universelle »; « Critique »; « La Poétique ou l'Esthétique de la Poésie », 1881; « Histoire de la Philosophie moderne », depuis Kant jusqu'à nos jours, 1885; deux tragédies: « Stanislas et Ludmila », 1881; « La Carthaginoise », 1882.

Durdik (Pierre), philologue et pédagogiste tchèque, frère du précédent, depuis 1870 professeur au Gymnase communal de Prague, depuis 1887 professeur libre de pédagogie à l'Université de Prague, né, en 1845, à Horice; on a de lui: « Medée », d'Euripides, traduction tchèque, Prague, 1878; « Trachinienses », de Sophocle, trad. tchèque, Prague, 1883; « De l'influence de la nouvelle psychologie sur la pédagogie », Prague, 1883 (en langue tchèque); « Pédagogie pour les Écoles moyennes », Prague, 1882–88, trois vol. (en langue tchèque); « Rousseau et Pestalozzi », Prague, 1888.

Durège (Henri), mathématicien allemand, professeur des mathématiques à l'université de Prague, né, le 13 juillet 1821, à Danzick, a publié: « Bessel's Leben und Werken », Zurich, 1861; « Theorie der elliptischen Functionen », Leipzig, 1861, quatre éditions, la quatrième de 1887; « Elemente der Theorie der Functionen einer complexen veränderlichen Grösse », Leipzig, 1864, trois éd., la troisième de 1882; « Die ebenen Curven dritter Ordnung », id., 1871 et plusieurs mémoires et notes dans la Schlômilch's Zeitschrift für Mathematik (1864-69); dans les Math. Annal. (1868-72); dans le Journal de Crelle (1873); dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne (1874-81).

Duret (Théodore), écrivain francais, né, à Saintes (Charente-Inférieure), le 19 janvier 1838. On lui doit: « Lettres sur les élections », 1863; « Les peintres français en 1867 », 1867; « Voyage en Asie, le Japon, la Chine, la Mongolie, Java, Ceylan et l'Inde », 1874, magnifique relation du grand voyage entrepris en Orient, avec M. Cernuschi; « Histoire de quatre ans, 1870-73 », 1876-81, en quatre vol.; « Les peintres impressionistes », 1878; « Critique d'avantgarde », 1885. Maître d'une grande fortune, il avait fondé à Paris, en 1868, un journal anti-impérialiste: La Tribune.

Durier (Louis-Émile), journaliste, avocat et homme politique français, bâtonnier de l'Ordre

des avocats, depuis 1887 ancien secrétainéral au Ministère de la Justice (1871-7. à Paris, le 19 décembre 1828; outre de cles nombreux donnés au Siècle et à diffautres journaux ou revues, il a publié u cours « Sur l'origine et le caractère du tère public en France », 1854, ses discounoncés comme bâtonnier en 1887 et et et un grand nombre de plaidoyers inséré les journaux judiciaires.

Durier (Charles-Henri), alpiniste fr frère du précédent, vice-président du C pin de Paris et membre honoraire de Club de Londres, né, à Paris, le 15 dé 1830. Outre ses articles de critique lit insérés au Siècle, des nouvelles, le roman Molly , et de nombreux articles inséré les Annuaires du Club Alpin, il a publié e un ouvrage devenu classique « Le Mont-I couronné par l'Académie Française.

Durm (Joseph), architecte allemand, seur d'architecture à l'école technique sup de Carlsruhe, né en 1837; on lui doit Vierortbad in Carlsruhe », Berlin, 1875; geführte Bauwerke », 2 vol., Carlsruhe 18 « Polychrome und constructive Details de chischen Baukunst », Berlin, 1880; « Details de Chischen Baukunst », Darmstadt, 1881; neue Friedhof in Carlsruhe », 1880; « Details delberger Schloss und die Meisterfrage lin, 1884; « Die Baukunst der Etruske Römer », Darmstadt, 1885; des mémoire différentes revues.

Duroni (Jean), auteur dramatique itali en 1838, à Milan; lancé dans le mone M. Leone Fortis, comme petit courrier de ses journaux, il commença de bonne à se frotter avec les gens de lettres et goût lui-même pour la littérature, surtou le théâtre, auquel il donna une série de populaires en patois milanais, dont plu ont eu le plus franc succès. Nous en i suivre ici les titres: « Ona notizia falsa » actes; « I focugh artificiaj », un acte; « cobaleno in d'on cumò », un acte; « fioeu e Stevenin », un acte; « El sbali tosa », quatre actes; « La mal maridad pesg imbattuda », quatre actes; « Ona famiglia », quatre actes; « I deslipp d Bartolammee », un acte; « La caritaa pel « Stevenin a Colmegna », un acte; « El ballarin », trois actes; « On dolor de un acte; « El sciopero de madamin », actes; « La dota d'on caregh », trois « Chi sprezza ama », deux actes; « Sc doppia >, 4 actes, la meilleure, peut-être pièces; « Ona stoffa tutta lana », trois « Dopo el matrimoni », un acte; « Inc invers d'ona medaja », deux actes; « ] calzett », trois actes »; en collaboration: tin bon stomegh », cinq actes; «La ghit pdivari », un acte; « Meneghin à l'Esposide Milan », un acte; en italien: « Errori
grime », cinq actes; « Per farsi una posise », quatre actes; « Una fotografia prezio», un acte. Toutes ces productions ont été
rimées à Milan, chez l'éditeur C. Barbini.
stent inédites: « La demolizion del Lazza», un acte, en patois; « Il romanzo di Clau», deux actes, en italien. Depuis quelques
ées cependant, malgré ces beaux succès,
Duroni n'ayant point amassé de fortune,
té forcé d'accepter un modeste emploi de
sier, qu'il garde encore à l'internat Calchiggi de Milan.

Durny (Victor), illustre historien français, ien sénateur et ministre de l'instruction puue sous le second empire (1863-69), ancien fesseur de lycée et inspecteur général des es, né, à Paris, le 11 septembre 1811. Pent son ministère, il créa l'École pratique des tes études, il développa l'enseignement prire, les écoles moyennes pour les femmes, 1 publia (1868) les Rapports officiels sur progrès des Lettres et des Sciences en Fran-Parmi ses grands travaux historiques, par uels il sut mettre à la portée de tout le ide les derniers résultats des recherches des lits et de la critique, on doit signaler: « Géophie historique de la République romaine et l'Empire », 1838; « Géographie historique Moyen-âge », 1839; « Géographie historide la France , 1840; « Histoire des Roins et des peuples soumis à leur domination », chef-d'œuvre plusieurs fois remanié, et reblié dernièrement en sept volumes en-80 Lavec 3000 gravures dessinées d'après l'anme et 100 cartes ou plans, sous le titre: Histoire des Romains, depuis les temps les us reculés jusqu'à l'invasion des barbares », vrage traduit en allemand et en anglais; Atlas de Géographie historique universelle », 11; « Histoire sainte d'après la Bible », 45; « Abrégé de l'Hstoire de France », 1848; Histoire grecque », 1851; « Histoire de Fran-, 1852; « Histoire de la Grèce ancienne », 52, ouvrage couronné par l'Académie Franise, dont une nouvelle édition remaniée en mis vol. en-8º vient de paraître chez Hachette ms le titre: « Histoire des Grecs depuis les mps les plus reculés jusqu'à la réduction de la rèce en province romaine », édition enrichie d'eniron 2000 grav. dessinées d'après l'antique et • 50 cartes ou plans; « Histoire populaire mtemporaine », 1864; « Introduction générale l'histoire de la France », 1865; « Histoire gétrale », 1877; « Histoire des temps modernes », mvelle édition, 1880; « Causeries de voyage »; Les Papes, princes italiens ». Ami de l'Italie, woué à l'Empire, il s'engagea, malgré son somme volontaire dans la guerre de 1870. rès la chute de l'Empire, il se retira dans son cabinet de travail, où par ses deux histoires monumentales il a fourni le moyen à ses lecteurs de faire, sans quitter leur fautenil, une visite instructive dans tous les musées de l'Europe. Nous constatons avec plaisir que l'Italie a dans M. Duruy un ami fidèle et éclairé.

Duruy (George), romancier psychologiste des plus délicats et historien, fils du precédent, né, à Paris, le 10 mars 1853. De 1875 à 1885, il enseigna l'histoire, tour-à-tour à Alger, à Versailles et au Lycée Henri IV de Paris; depuis quelques années, c'est-à-dire depuis ses beaux succès comme romancier, il s'est retiré de l'enseignement. Comme historien, il a publié: « Histoire de Turenne »; « Histoire sommaire de la France»; « Petite histoire populaire de la France », ouvrages destinés à l'enseignement primaire; « Pour la France », livre de lectures patriotiques; « Le Cardinal Carlo Carafa, étude sur le Pontificat de Paul IV », Paris, Hachette, 1883, ouvrage couronné par l'Académie Française; « De Poetis apud Valcellas induliis », thèse de doctorat, id.; « Biographies d'hommes célèbres », 1882; comme romancier, il a fait paraître d'abord dans la Revues des Deux Mondes, depuis en volumes séparés chez Hachette, quatre romans qui révèlent un talent d'observateur très-fin; « Andrée », 1884; « Le Garde du Corps », 1885; « L'Unisson », 1887; « Victoire d'âme », 1888. – Son frère aîné Albert, né en 1844, a publié: « L'Instruction publique et la Révolution », Paris, Hachette, 1882; « Hoche et Marceau », id.,

Dusolier (François-Alexis-Alcide), littérateur, publiciste, et homme politique français, député de la Dordogne en 1881, sénateur du même département en 1885, fils de l'ancien député et préfet Thomas Dusolier, mort en 1877, est ие́, à Nontron (Dordogne) le 21 septembre 1836. Collaborateur de l'Artiste, de l'ancien Figaro littéraire, de la Revue Européenne, de la Revue Fantaisiste, de la Revue Française, de la Revue Nouvelle, de la Vie Littéraire, du Nain-Jaune, du Boulevard, du CourrierFrançais, du Temps, de la République française, etc., a publié en librairie: « Ceci n'est pas un livre », 1860; « Nos gens de lettres, leur caractère et leur œuvres », 1864, trois éditions; « Propos littéraires et pittoresques de Jean de la Martrille », (il a signé parfois avec le pseudonyme de Jean de la Martrille et de Étienne Maurice); « Politique pour tous >, 1869; « Ce que j'ai vu du 7 août 1870 au 1er février 1871 », 1874, 2e éd. 1878.

Dussieux (Louis-Étienne), géographe et historien français, ancien professeur à l'école de Saint-Cyr, né, à Lyon, le 5 avril 1815, a publié: « Géographie générale », Paris, Lecoffre, 1866; « Généalogie de la maison de Bourbon de 1256 à 1869 », 1869, seconde édition 1872; « Les volontaires de 1792 et le service militaire obligatoire », id.; « Histoire générale de

la guerre de 1870-71, 2º éd., en deux volumes, 1874; « Géographie physique, politique, agricole, industrielle, commerciale et administrative de la France et de ses colonies », 3º éd., 1873; « Abrégé de la géographie de la France et de ses colonies », 1875; « Cours de géographie rédigé d'après les programmes officiels de 1866 », 4 vol., 1869-75; « Essai historique sur les invasions des Hongrois en Europe, et spécialement en France >, 1879; « les Grands Faits de l'histoire de France, racontés par les contemporains », 1878-80, en 8 vol.; « Le château de Versailles, histoire et description », 1881, 2 vol.; « Les grands Faits de l'histoire de la géographie », 1882-84, en 5 vol.; « Le siège de Belfort », 1882; « L'armée en France », histoire, en trois vol., 1884; « Grands généraux de Louis XIII », notices historiques, 1887; « Étude biographique sur Sully », id.

Dussouchet (Jean-Jacques), grammairion français, ancien professeur à Tours (1874), puis au Lycée Henri IV (Paris), né, à La Rochefoucauld (Charente), le 7 décembre 1843, devint en 1875, le collaborateur de M. A. Brachet, qui s'efforçait de faire passer dans l'enseignement universitaire les explications historiques qu'il avait données sur la langue française dans sa Grammaire historique (1866) et dans son Dictionnaire étymologique (1872). Depuis cette époque, M. D. a publié, à la librairie Hachette, une vingtaine de volumes pour l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, embrassant à la fois la théorie et la pratique, la grammaire et les exercices. Toutes ces publications, en collaboration avec M. Brachet, forment trois cours: « Cours de grammaire française rédigé conformément aux programmes de l'enseignement secondaire des jeunes filles, de l'enseignement spécial et de l'enseignement primaire supérieur », quatre vol.; « Nouveau cours de Grammaire Française rédigé conformément au programme du 22 janvier 1885, à l'usage de l'enseignement secondaire », huit vol.; « Cours complet de grammaire française, fondé sur l'histoire de la langue: Théorie et exercices », 6 vol. (dont trois pour l'élève et trois pour le maître).

Dutailly (Gustave), botaniste et homme politique français, ancien professeur de botanique à la faculté des Sciences de Lyon, directeur du Jardin botanique et des serres de Lyon, député de la Haute-Marne, né, à Meuvy (Haute-Marne), le 2 août 1846. Outre sa thèse de doctorat èssciences naturelles: « Sur quelques phénomènes déterminés par l'apparition tardive d'éléments nouveaux dans les tiges et les racines des dycotylédones », Paris, Doin, 1880, il a publié une cinquantaine d'articles et de mémoires, sur la botanique et la physiologie végétale dans les recueils suivants: Bulletin de la Société Linnéenne de Paris, Mémoires de la Société botanique de Lyon,

Annales de l'Association française pour l'accement des sciences.

Dutasta (Henri), publiciste et administra français, maire de Touloz (1878-88), an professeur de philosophie aux Lycées de Cal et de Toulon, fondateur du journal quotie Le Petit Var (1880), créateur du Musée et la Bibliothèque de la Ville de Toulon, et l'Ecole Rouvière, collaborateur de la Presse » tifique des Deux-Mondes, de l'Égalité, de la ne République, né, à Bordeaux, le 11 oct 1843. Il a publié un « Cours de Philoso élémentaire », 1869; et « Le Capitaine V ou l'Armée sous la Restauration », Paris, can, 1884. Pendant les deux épidémies cho ques de 1883 et de 1855, M. D., fit pre comme maire, d'un dévouement et d'une vité admirables, et fut décoré de la Lé d'honneur le 17 juillet 1884, étant lui-n atteint du choléra; ce fut le ministre en pers qui lui remit la croix à son chevet.

Duval (César), publiciste et homme poli français, député de la Haute-Savoie, mair Saint-Julien, membre de l'Institut nationa nevois et de plusieurs sociétés savantes, Saint-Julien (Haute-Savoie), le 20 janvier : On lui doit: « Un curé de Collonges sou lève, il y a cent ans », Saint-Julien, 1 « Ternier et Saint-Julien », id., 1879; « Terres de Saint-Victor et Chapitre dans cion bailliage de Ternier », id., 1880; « P: de Sorciers à Viry, bailliage de Ternie 1534 à 1548 →, Genève, impr. centr., 1881; famille Paget », Annecy, 1881; « L'admini tion municipale de la Commune et du Ca de Viry de l'an Ier à l'an VIIe de la Répub française », Saint-Julien, 1883; « L'admini tion de la Commune de Saint-Julien per la Révolution française », id., 1886.

Daval (Georges), critique et romancier çais, né, à Paris, le 2 février 1847, a colle à un grand nombre de journaux parisiens tit Journal, Peuple souverain, Gaulois, Fi Liberté, etc., et particulièrement à l'Événe où il donne des chroniques depuis l'an M. D. a fait représenter de nombreuses p do théâtre, parmi lesquelles à l'Odéon: « taire chez Houdon »; à la Renaissance: « Voltigeurs de la 32° »; à Cluny: « Faub etc. On a de lui quatorze romans: « Chast « Le Petit Abraham »; « Un Amour so Révolution »; « La morte galante »; « I racle de l'abbé Dulac »; « Artistes et Cabot « Vauluisant et Boulau »; « Le premier An toire »; « Paris qui rit »; « L'Homme à l me noire »; « Une Virginité »; « Un co fusil »; un volume de poésie sous le titre: rette », plusieurs volumes de critique arti et littéraire, biographie, etc.: « Histoire Littérature révolutionnaire »; « La Galei ilais-royal »; « Terpsicore »; « L'année théâle », 3 vol.; « Frédéric Lemaître »; « Virnie Déjazet »; « Dictionnaire des Métaphores » Victor Hugo »; « Le Carnaval parisien », volumes.

Duval (Louis-François-Marin), archiviste ançais, ancien archiviste du département de Creuse, actuellement du département de rne, à Alençon, né, à la Ferté-Macé (Or-), le 27 février 1840; a publié: « Carture de l'Abbaye royale de Notre-Dame des alletiers >, Niort; « Un jurisconsulte répuicain au XVIe siècle », Limoges, 1871; Cahiers de la Marche et assemblée du déparment de Guéret », Paris, Dumoulin, 1873; Archives révolutionnaires du département de Creuse », Guéret, 1875; « Esquisses Maroises: superstitions et légendes, histoire et itique », Paris, Champion; « Les députés de Drne de 1789 à 1815 », Alençon; « Cahiers s doléances du baillage d'Alençon », id., 1887; Essai sur la topographie ancienne du déparment de l'Orne », Paris, 1882; « Documents our servir à l'histoire de la fabrication du int d'Alençon », Alençon, 1885.

Duval (Mathias M.), médecin anatomiste franis, professeur d'histologie à la faculté de mécine de Paris, professeur d'anatomie à l'École s Beaux-Arts, directeur du laboratoire d'anropologie à l'École des Hautes-Études, membre l'Académie de médecine, né, à Grasse (Var), 7 février 1844; il était prosecteur d'anatomie à la Faculté de médecine de Strasbourg 1 1870; après la cession de l'Alsace, il passa Paris. Outre plusieurs mémoires d'embryoloe insérés dans les Annales des Sciences natuelles, dans le Journal d'Anatomie et dans les rchives de Neurologie, il a publié: « Précis de chnique microscopique et historique », Paris, 378; « Précis d'anatomie à l'usage des artisis », Quantin, 1881; « Leçons sur la physioogie du système nerveux », Doin, 1883; « Cours e physiologie », Baillière et fils, 1883; « Mamel de l'anatomiste », 1882; « Dictionnaire unel des sciences médicales », 1885.

Duvauchel (Léon), poète et romancier franzis, fondateur de la réunion littéraire Les, Paisiens de Paris (1880), collaborateur, depuis 874, de plusieurs journaux (l'Artiste, la Vie littéraire, le Paris Moderne, l'Écho et le Progrès le l'Oise, la Mosaïque, la Revue générale, le Pais illustré, le Journal des Artistes), né, à Paris, n 1850, a publié, en 1875, un premier recueil e vers: « Le Médaillon », Paris, Jouaust; puis a Clé des Champs, poésies, avec eaux-fortes, l'aris, Lemerre, 1831; « Le Petit Soldat », oème, suivi de « Joseph Bara, son histoire et légende », 1881; « Rouget de Lisle à Choisy-Roi », 1882, et un roman forestier apprécié: La Moussière ».

Davaux (Jules), homme politique et philolo-

gue français, député à l'Assemblée, ancien ministre de l'Instruction publique (1883), né, à Nancy, le 2 mai 1827, a donné, chez Delagrave, une nouvelle édition de Virgile, et chez Garnier, les livres: « De Signis » et « De Suppliciis ».

Duverger (Arthur), principal pseudonyme d'un écrivain belge, M. Arthur Boghaert, lequel a donné cette forme française à son nom flamand, qu'on traduirait en latin par de Pomerio. Toutefois, dans les derniers temps, M. B. a joint son nom réel à celui de son collaborateur M. Jules Jassin sur le titre de « Le Combat contre la phtisie », Valence, 1888; il a mis l'anagramme de son nom, Robert Harthaug, à la première page de son livre: « A travers le monde: Paris >, Bruxelles et Paris, 1888; il a signé enfin des initiales A. B. V. (Arthur Boghaert-Vaché: l'auteur a épousé M<sup>lle</sup> Blanche Vaché) un volume intitulé: « L'Examen électoral », Bruxelles, 1889, ainsi que les préfaces des éditions posthumes de deux œuvres remarquables dues à deux académiciens belges: « Traité général de littérature française, par Eugène Van Bemmel », id., 1888, et « Les Gueux des bois, ou les patriotes belges de 1566, par H.-G. Moke », id., 1889. — Nous renvoyons à la notice Boghaert pour l'énumération des productions antérieures de cet écrivain.

Duveyrier (Henri), géographe et explorateur français, né, à Paris, le 8 février 1840; en 1857, il visita l'Algérie, le Sahara Algérien, en poussant jusqu'à El Golêa; de 1859 à 1861, il explora le Sahara Tunisien, terminant son voyage d'exploration par le Fezzân et Tripoli; pour cette exploration, il recut la grande médaille d'or de la société de géographie, dont il devint le secrétaire en 1865, et le président en 1884. En 1874, il avait accompagné le commandant Roudaire, dans son exploration des chotts algériens, en vue de la création d'une mer intérieure et dont il leva des cartes très-exactes. Ses voyages les plus récents ont eu le Maroc pour théâtre. En 1884, il accompagna la mission de M. Féraud à Fez et à Mekinez; deux ans plus tard, il entreprit l'exploration du Rîf par l'est; mais, ayant atteint, le premier, Melîla, par terre, en partant d'Oran, il fut obligé d'interrompre là le voyage, à cause des menaces formelles des indigènes et de l'impossibilité de trouver un guide. On doit à M. Duveyrier: « Coup d'œil sur les pays des Beni-Mezab et sur celui des Chaamba occidentaux », 1859; « Excursion dans le Djerid », 1860; « Exploration du Sahara, les Touaregs du Nord », 1864; « Histoire des explorations au sud et au sud-ouest de Géryville »; « Carl Claus von der Decken »; « Livingstone et ses explorations dans la région des lacs de l'Afrique orientale », 1873; « Voyage au Sahara par Norbert Douxneaux-Dupéré, 1874; « Rapport sur la mission des chotts du Sahara », 1875; « De Mogador au Djebel Tabagoudt »; « Itinéraire de Methili à Hassi Berghawi et d'El Golea à Methili »; « Sculptures antiques de la province marocaine de Sous »; « Traversée de la zône sud de l'Afrique équatoriale par Cameron », 1876; « Positions géographiques en Afrique », 1884; « Afrique nécrologique », 1874; « La dernière partie inconnue du litoral da la Méditerranée; le Rif », 1888; « De Tanger à Fas et Meknas », 1885; nombreux mémoires au Bulletin de la Société de Géographie, ou dans l'Année Géographique, dont il a repris la publication, avec M. C. Maunoir, secrétaire général de la Société.

Duzzi (Pierro), homme de lettres italien, né, à Florence, le 7 janvier. Élève des RR. Pères Barnabites; docteur en droit à l'Université de Pise (1859); professeur au gymnase de San Miniato (1863); au lycée Cicognini de Prato (1865); à l'École Supérieure des jeunes filles (1866); inspecteur des écoles (1871); membre résident et rédacteur du Dictionnaire de l'Académie de la Crusca (1874); directeur de l'Istituto Zei de Florence. Dès 1867, M. D. aidé par l'élite de ses concitoyens réussit à instituer des écoles pour le peuple (Scuole maschili pel popolo), où les jeunes garçons ainsi que les ouvriers adultes vont apprendre le soir les rudiments de la science. Ces écoles sont en pleine prospérité, ce qui fait beaucoup d'honneur à M. D. Passionné pour la littérature classique et l'enseignement primaire à la fois, il a publié: « Della vita di Andrea Doria di F. D. Guerrazzi », Florence, typ. Galileiana, 1862; « Alcuni principali fatti che informano le lettere italiane », Florence; « Scelte lettere inedite del secolo XVI », Florence, typ. Nazionale, 1860; « Ricordi di Almorò III Pisani », Florence, Arte della stampa, 1880; « Le orazioni politiche del secolo XVI, scelte », Florence, Barbèra, 1866; « I saltarelli del Bronzino pittore >, Bologne, Romagnoli; « Poesie scelte in ogni secolo della lettoratura italiana », Florence, Barbèra, 1864; « Le novelle di Giovanni Boccaccio scelte e commentate ad uso delle scuole », id., Barbèra, 1865; « Il primo ed il secondo libro della bambina », id., Paggi, 1867-87; « La bambina », id., id., id.; « Il secondo libro della bambina », id., id., id.; « Il fanciullo », id., id., id.; « Terzo libro di lettura per le fanciulle », 1887; « Il Bambino, primo libro di lettura », 1878-86; « Terzo libro di lettura per i fanciulli », 1887; « L'amico degli asili, libriccino di lettura per le classi infantili », Florence, Arte della stampa, 1871-75; « Società delle scuole maschili pel popolo di Firenze, relazioni », 1876; « Racconti storici raccolti ad uso della gioventù italiana », 5me édit., augmentée avec notes 1881; « Versi e prose ad uso delle scuole elementari », Turin, Paravia, 1882; « Parole dette nella distribuzione dei certificati allo signorine della Scuola Superiore Majolarini in Florence, Fioretti, 1884; les écrits de Thome et de Taverna réédités par lui. Les ouvrages didactiques de M. Dazzi, dont M. Paggi est l'éditeur presqu'exclusif, ont eu de nombreuse réimpressions et tiennent toujours la corde dans les écoles primaires. M. D. a été le collaborateur du regretté M. Fanfani à la compilation des deux Dictionnaires que nous devons à ce dernier.

Dwosky (François), historien tchèque, archiviste à Prague, et orateur de talent, né en 1839, à Sobotka, a publié: « Écrits anciens de femmes bohêmes »; « Suzanne Cerninova »; « Mémoires sur les Écoles bohêmes »; « Lettres de Léon de Rozmitál »; « Perchta z Razmberka dite la Femme blanche »; « Nos tableaux anciens »; et plusieurs essais dans les Revues. En collaboration avec Mademoiselle Krasnohorska, il a écrit le drame: « Le femme de Havant », et il est le rédacteur de la partie bohême du grand ouvrage intitulé: « Les Diètes Bohêmes », dont cinq gros volumes ont para.

Dybowski (Bénoît), naturaliste polonais, professeur de zoologie à l'Université de Léopoi (Lemberg), très connu par ses grands voyages au Kamtschatka et par ses études sur la Sibérie. Ses travaux fort consciencieux et remplis d'érudition se trouvent, en grande partie, insérés dans le Kosmos, revue scientifique qui se publie en Galicie.

Dybowski (Jean), agronome polonais, professour à l'École d'agriculture à Grignon en France. Il a publié un « Traité sur la culture potagère », Paris, 1886.

Dydynski (Théodore), jurisconsulte polonais, conseiller d'État, professeur de Droit romain à l'Université de Varsovie, né le 31 mars 1836, à Posen, a publié des ouvrages fort estimés, citons: « Instituts de Gajus », texte et traduction polonaise, avec commentaire », 1880; « Des lois agraires à Rome », en polonais, 1883; « Dictionnaire latin-polonais pour les sources du Droit romain », 1884; « Cours élémentaire du Droit romain », en langue russe, 1881.

Dyer (William-Turner-Thistleton), botaniste anglais, directeur du Kew Garden à Londres, où il remplaça son beau-frère, l'éminent et regretté botaniste Sir J. D. Hooker, né, à Westminster, le 28 juillet 1843, a publié: « Flora of Middlesex », 1869 (en collaboration avec le D. Trimen, le savant directeur du Jardin botanique de Peradeniya dans l'île de Ceylan); l'édition anglaise de How Crops Grow (en collaboration avec le professeur Church); et l'édition anglaise du Manuel de Botanique, de Sach, en collaboration avec A. W. Bennett.

Dygasinski (Adolphe), nouvelliste polonais, professeur de littérature à Varsovie, né en 1839, à Niegostavice dans le gouvernement de Kielzy, fit ses études à Varsovie. Deux volumes de ses nouvelles ont été recueillis en 1882, à Varsovie,

ittre de Zogniw zycia; plusieurs nouvelce recueil ont eu l'honneur de la traduc-1 allemand, en anglais et en russe; l'auitroduit souvent dans ses récits des aniauxquels il donne une personnalité intéte. M. D. a aussi donné des traductions onais ou des extraits des ouvrages de ll, Mill, Max Müller, Whitney, Roth, Le-Bert, Schopenhauer, et publié des livres ires d'éducation et de vulgarisation scien-Il a collaboré à plusieurs revues et joure Pologne; citons: Athenæum, Iwit, Niwa, owice, Glos, Tygodnik illustrowany, etc. eduszycka (Comtesse Anastasie, née Talo-, pédagogiste polonaise, malheureusement depuis quelques années dans une maison té à Cracovie, a publié, entre les années t 1883, des livres d'éducation en langue ise fort appréciés; citons: « Quelques s sur l'éducation des femmes >, 1871; id., 1874; « Causeries d'une nièce », 1872; « Le parti que prend une mère », 1877; « Entretiens sur l'éducation », 1875; « Le Livre d'une jeune femme », 1881; « Lettres d'une gouvernante », 1883.

Dzieduszycki (Comte Albert), homme politique et homme de lettres polonais, député à la Diète de Galicie; parmi ses nombreux écrits qui touchent à la philosophie, à la littérature, à l'esthétique et à l'histoire, on signale et on apprécie fort un bel ouvrage archéologique et esthétique sur « Athènes ».

Dzieduszycki (Comte Vladimir), économiste polonais, propriétaire de grands biens en Galicie, dans le Grand-duché de Posen et dans la Pologne dite du Congrès, député à la Diète de Léopol et au Reichsrath de Vienne, né en 1827, s'est fait connaître par ses travaux sur l'économie, l'agriculture et l'industrie. Il a fondé un musée de sciences naturelles, et il possède dans son château de Potuszyce une bibliothèque renommée.

 $\mathbf{E}$ 

tlake (Lady), femme écrivain anglaise, du peintre et écrivain d'art de ce nom, n 1865, est née, vers 1816, à Norwich; fit connaître sous son nom de famille, th Rigby, en 1841, par un livre intitulé: ers from the Shores of the Baltic », où ait accompagné sa sœur, mariée avec un esthonien. Suivirent: « Livonian Tales », « History of Our Lord »; « Life of John »; « Five great Painters »; « Dress »; ic ». Ces ouvrages ont eu du succès. collaboré à la Quarterly Review et à l'Egh Review.

ling (Adolphe), écrivain allemand, rési-Cologne, né le 24 octobre 1827, à Hamaprès avoir étudié à Heidelberg et voya-Brésil, il s'établit en France, d'où, après réuni en deux volumes ses premiers sous le titre: « Vermischten Schriften », il envoya en Allemagne plusieurs cordances parisiennes, réunies en 1867 en volumes, sous le titre: « Lebende Bildem modernen Paris », traduits en 1870, lres, sous le titre de: « Sketches of mo-'aris ». Il avait obtenu la chaire de lande littérature allemande à l'Académie de srce de Paris, lorsqu'en 1870, la guerre sclaté, il fut chassé de la France, et il ur-à-tour, sa demeure à Dusseldorf, à e et à Metz, où il publia le « Deutsche eralbum ». En 1873, il se rendit au Caire, enseigner l'allemand à l'Académie mi-Revenu en Allemagne en 1878, il pumême année, à Stuttgard, ses reminisde voyage, sous le titre: « Bildern aus , en deux vols. Citons encore: « Die Wunder der Pariser Weltanstellung von 1867, 1867; « Die Krone des Orients », poésies, 1867; « Thürine, eine bretonische Dorfgeschichte », Cologne, 1870; « Kaleïdoskop aus den Kriegsjahren, 1870-71 », id., 1871; « Der Regenbogen », poésies, 1872; une traduction fort réussie du Néron de Barbier; « Fürstin und Professor », avec des détails intéressants sur Heine, Cologne, 1880; « Das heutige Ægypten », 1885; « Memoiren der Gräfin Remusat und der Generalin Durand », 1884-87; « Napoleon III und sein Hof », 1887.

Ebeling (Frédéric-Guillaume), historien allemand, né, le 15 janvier, à Halle, a publié: « Fabius Gossler », 1850; « Zehn Jahre im Zuchthaus », 1850; « Sieben Bücher französischer Geschichte », 1855; « Beitrage zur Geschichte und Politik des 17 Jahrhunderts », 1856; « Monplaisir », 1865; « Knaw und Brühl », 1885.

Eberhardt-Bürck (Adelais), femme-auteur allemande, née, le 23 juillet 1836, à Marktflecken Schönau, près Heidelberg; son père étant pasteur à Badenweiler, elle s'y maria en 1863, avec le vicaire de son père, et le suivit ensuite à Schatthausen, à Baierthal et à Adelsheim, petite ville où, depuis 1881, son mari est pasteur et doyen. On lui doit: « Emelka », 1856; « Markgraf Ernst und Ilda », 1860; « Freud und Leid im heiligen Krieg, ein Liederkranz aus Deutschlands grossem Jahr », 1871; « Die Macht der Liebe », 1875; « Hildegarde », 1876; « Ideal und Wirklichkeit », 1878; « Nathanael Traugott », 1879; « Maria die Kleidermacherin », 1885.

Eberlein (Richard), écrivain, marchand, banquier et homme politique allemand, membre du Parlement de Meiningen depuis 1860, né le 9

mars 1821, à Pössneck, a publié: « Ueber den letzten Grund der Dinge », 1882; « Staat und Gesellschaft der Zukunft », 1885; « Zur Versöhnung des Idealen und Realen », 1886; des drames: « Die Brüder », 1879; « Der goldene Pantoffel », 1885; des nouvelles: « Der Flüchtling », 1881; « Das geheimnissvolle Haus », 1882; « Die Pfarrerfamille », 1884; « Sympathische Seelen », 1887.

Ebermayer (Ernest), savant allemand, ancien professeur de chimie et d'histoire naturelle aux Ecoles Industrielles de Noerdlingen et de Landau (dans le Palatinat du Rhin) (1853-58); de chimie et de minéralogie à l'Institut Forestier Central d'Aschaffenbourg (1858-78), et professeur actuel de chimique agricole, d'agriculture et de météorologie à l'Université de Munich, depuis 1878, est né, le 2 novembre 1829, à Rehlingen, près Pappenheim en Bavière. On lui doit: « Die physikalischen Einwirkungen des Waldes auf Luft und Boden und seine klimatolog. Bedeutung », Aschaffenbourg, 1873; « Die gesammte Lehre der Waldstreu mit Rücksicht auf die chem. Statik des Waldbaues », Berlin, 1876; • Physiologische Chemie der Pflanzen », id., 1882; « Die Beschaffenheit der Waldluft und die Bedeutung der athmospher. Kohlensauere für die Waldvegetation », Stutgard, 1885; « Untersuchungen über den Sauerstoffgehalt der Waldluft », dans le Forst-wissenschaftl. Centralblatt, 1886; « Einfluss des Waldes auf die Bodenfeuchtigkeit und auf die Sicherwassermengen >, dans les Forschungen auf d. Gebiete der Agric.- Physik, 1889.

Ebers (George-Maurice), illustre égyptologue allemand, qui a donné son nom à une série de Papyrus qu'il a découverts, est né, à Berlin, le 1er mars 1837. Après avoir étudié la jurisprudence à Goettingue, il suivit les cours d'égyptologie de Brugsch, de Lepsius et de Böck. Recu docteur en 1865, à Jena, il entreprit, en 1869-70, un long et intéressant voyage en Égypte et en Nubie; à son retour, il fut nommé professeur à l'Université de Leipzig. Dans un second voyage en 1872, il découvrit dans la nécropole de Thèbes et rapporta en Allemagne la série de papyrus qui se conserve actuellement dans la Bibliothèque de l'Université de Leipzig. Ce recueil, qui contient un traité complet de médecine, fut publié en 1875, chez l'éditeur Engelman de Leipzig. Le professeur E. n'est pas seulement un grand savant, mais aussi un écrivain de talent, ainsi que le témoignent ses nombreuses publications, entr'autres, un roman plusieurs fois réimprimé, qui sous le titre: « La fille du Roi d'Égypte », est un exposé de la vie et des mœurs de l'ancienne Egypte; « Disquisitiones de Dynastia vicesima sexta regum ægyptiorum », Berlin, 1865; une « Dissertation sur l'Égypte et les livres de Moïse », Leipzig, 1868; la « Description d'un voyage au Sinaï par Gosen », id., « Uarda », roman, Stuttgard, 1877, en tr lumes; « Homo sum », roman; l'ouvrage rablement illustré et reproduit à Milan tipografia Lombarda, sous le titre: « L' in parole e in immagini »; « Die Schwes roman, qui en était, en 1883, à sa quato édition; « Die Frau Burgmeisterin », « Ein Wort », 1883; « Serapis », 1885; Nilbraut », 1887. Citons encore: « Der Ka en deux vols., 1881; « Eine Frage, I 1881; « Richard Lepsius, ein Lebensl 1883; « Cicerone durch das alte und ne gypten », en 2 vols., 1886; « Elisen », en vers, 1887. En collaboration avec Guthe, il publie à Stuttgard, un grand o illustré sur la Palestine: « Palæstina ».

Ebert (Adolphe), écrivain allemand, seur d'histoire littéraire à l'Université de zig depuis 1862, né le 1er juin 1820 à con lui doit: « Quellenforschungen aus c'schichte Spaniens », 1849; « Handbuch lienischen National-literatur », 1854; « meine Geschichte der Literatur des X ters », 1874-87.

Ebner-Eschenbach (Baronne Marie), fauteur allemande, mariée depuis 1849 a officier de l'armée autrichienne, à Vier elle demeure, née le 13 septembre 1830, à witz (Mähren), a publié: « Die Prinzess Banalien », 1872; « Erzählungen », 1875 zena », 1876; « Aphorismen », 1880; « lungen », 1881; « Zwei Comtessen », « Neue Dorf- und Schlossgeschichten »,

Ebrard (Jean-Henri-Auguste), fécone graphe allemand, ancien professeur de gie à Zurich et à Erlangen, et depuis 18 seiller retraité du Concistoire de Spire, 18 janvier 1818 à Erlangen, a publié, tres: « Einer ist euer Meister », 1856; dolf von der Pfalz », 1860; « Hermann » « Die Grenzeiche », 1862; « Schlesw stein », 1863; « Werner », 1864; « Di von Urach », 1869; « Der Vogelstel Eschlippthal », 1871; « Ein Leben in Lie 1872; « Cheirisophos Reise durch Bö 1872; « Ein deutscher Mann », 1878; « in den Sevannes », 1880; « Ein Todter id.; « Ricordo », 1831; « Der Schlüss Herzen », comédie, Erlangen, 1886. Ses cations littéraires ont paru le plus : sous ces pseudonymes: Sigm. Sturm, Flammberg, Christian Deutsch, Doctor mann junior. Bien plus nombreuses ence ses publications scientifiques; citous: senschaftliche Kritik der evang. Geschi Francfort, 1842 (trois éditions); « Chr Dogmatik », Königsberg, 1851-32; 2me éd 63; « Wo ist Babel? Sendschreiben an Ida Hahn-Hahn », Leipzig, 1852; « Vo gen über praktische Theologie », Köni 354; « Handbuch der Christ. Kirchen-und ogmengeschichte », quatre vol., Erlangen, 1865-5; « System der musikalischen Akustik », Erngen, 1866; « Handbuch der mittelgälischen prache », Vienne, 1870; « Apologetik », deux ol., deux éditions, 1874, 1878.

Ebstein (Guillaume), médecin allemand, né, 27 novembre 1836, en Silésie; il fit ses tudes à Breslau et à Berlin; il fut nommé rofesseur de médecine en 1874 à l'Universii de Goettingue, où il dirige la Clinique et Polyclinique; il est spécialiste dans tout ce ai concerne la digestion, les maladies intestiales et la diète relative. Parmi ses nombreux avrages scientifiques, on doit signaler: « Rédive des Typhus », Breslau, 1879; « Nieren Trankheiten », Leipzig, 1875; « Die Natur und ehandlung der Gicht », Wiesbaden, 1882; Das Regimen bei der Gicht », id., 1885; Die Natur und Behandlung der Harnsteine I., id.; « Die Fettleibigkeit: Corpulenz und ire Behandlung nach physiolog. Grundsätzen », 1., 1886, ouvrage devenu classique et plusieurs ois réimprimé; « Die Zukerharnfuhr ihre, Theoie und Praxis », Wiesbaden, 1887.

Echegaray (Don Josè), illustre auteur dranatique et savant espagnol, né, en 1835, à Marid, et, depuis 1868, professeur des mathémaiques et de la physique à l'École des Ingéieurs. Ses travaux scientifiques lui ont valu honneur de faire part de l'Académie des Scienes. Parmi ces travaux, citons: « Memoria sore los trabajos de perforation del tunel de s Alpes », Madrid, 1860; « Problemas de leometria Analitica », id., 1865; « Discurso obre la historia de las matematicas puras en ispaña », id., 1866; « Teorias modernas de la sica unidad de las fuerzas materiales »; ce vre en était en 1883 à sa troisième édition. omme poète dramatique, M. E. arriva d'un rait à la célébrité par son coup d'essai en 1874; a comédie: « La Esposa del Vengador », trauite en allemand par Fastenrath fut représense avec le plus grand succès, elle est remarquale par la force des caractères, l'action dramatine, et la beauté de la langue. Suivirent: « La ltima noche », 1875; « En el puño de la esada », 1876; « O locura o santidad », 1878, caduite en portugais par Freitas; « En el piir y en la cruz », 1879; « En el seno de la nuerte »; « Mar sin orillas », 1880; « La muerte n los labios », 1881; « El gran Galeoto », 1., traduite en français par M. de Rute, en llemand par Paul Lindau; « Haraldo el Nor-1ando », 1882; « Conflicto entre dos debéres », 885; « Vida alegre y muerte trista », 1887; Dos Fanatismos », id. En 1884-85 on a pu-

lié à Madrid l'édition des « Obras dramaticas scogidas d'Echegaray ».

Echegaray (Michel), auteur dramatique espanol, frère du précédent; ses comédies sont fort gaies et des études fidèles de mœurs; citons, entr'autres, « Sin familia », et « Echar de Clave ».

Echerae (Arthur-Auguste d'), littérateur, critique d'art et sculpteur français, inspecteur général de l'assistance publique, maire de Sèvres, né, à Guéret (Creuse), le 26 février 1832. Il a toujours écrit sous le nom de G. Dargenty. Collaborateur de la Revue Française (1860), de la République Française, de la Justice, de l'Art, du Courrier de l'Art (depuis 1880), rédacteur unique du journal L'Art Ornemental, qui a paru de 1883 à 86, il a publié des Salons, des critiques d'art, des nouvelles dans plusieurs journaux, et, séparément, chez Lemerre « Le Roman d'un exilé », 1872; et à la librairie de l'Art, en 2 vol., « Eugène Delacroix », par lui-même, 1885; « Le Baron Gros », 1887.

Echeverri (Camille-Antoine), brillant écrivain et avocat de la Colombie, né, à Medellin, où il demeure, le 14 juillet 1828. A Medellin, il a publié: El Pueblo, El Indice et La Balanza et collaboré à ces journaux: El Neo Granadino, El Oasis, El Liberal, El Tiempo, La Tarde, El Correo de Colombia, La Igualdad. Il a aussi donné plusieurs articles politiques au journal d'opposition El Polvorin. Citons encore ses brochures: « El clero catolico romano y los gobiernos politicos »; « Antioquia »; « Defensa de Mauel S. Lopez »; « Defensa de Manuel Echeverri B. »; « Defensa de Luis Umaña Jimemo »; ses « Conferencias » de Medellin; une traduction en vers du drame de Victor Hugo: « Lucrèce Borgia »; un prologue en vers à la Memoria cientifica sobre et cultivo del maiz de M. Gregoire Gutierrez y Gonzales.

Eck (Ernest), jurisconsulte allemand, professeur de Droit romain à l'Université de Berlin, né en 1838; on lui doit: « De Natura pœnarum secundum jus canonicum », Berlin, 1860; « Die doppelseitigen Klagen », id., 1870; « Die Verpflichtung des Verkäufers zur Gewährung des Eigenthums », Halle, 1874; plusieurs essais et articles dans les revues et dans les recueils spéciaux, surtout dans l'Encyclopaedie et aux Zeit- und Streitfragen de Holtzendorff.

Eckardt (Jules), écrivain allemand, ancien employé, successivement, au Sénat de Hambourg, au Ministère de l'Intérieur et au Ministère des affaires étrangères à Berlin. Consul d'Allemagne à Tunis depuis 1885, est né, le 1er août 1836, à Wolmar en Livonie. Il fit ses études à Dorpat, à Saint-Pétersbourg et à Berlin, et il débuta dans la presse comme rédacteur de la Rigasche Zeitung. Il collabora ensuite aux Grenzboten de Freytag, aux Hamburgische Correspondenten et à la Boersenhalle. Parmi ses écrits, qui concernent principalement la Russie, nous citerons: « Beiträge zur Geschichte des Konvention von Tauroggen », 1865; « Die Baltischen Provinzen Russlands », 1869; « Russ-

lands leiländliche Zustände seit Aufhebung der Leibeeingenschaft », id.; « Baltische und russische Kulturstudien », 1869; « Jungrussisch und Altlivländisch », 1871, deux éditions; « Livland in 18 Jahrhundert », 1876; « Gabriel Merkel über Deutschland in der Schiller-Goethe-Zeit », id. Les écrits dont suivent les titres ont paru anonymes; « Aus der Peterburger Gesellschaft » (de 1873 à 1878, on en a publié six éditions); « Russland vor und nach dem Kriege », 1879; « Berlin und Potersbourg », 1880; « Von Nikolaus I zu Alexander III », 1881; « Russische Wandlungen », 1882.

Eckstein (Ernest), poète et publiciste allemand, né le 6 février 1845, à Giessen; il fit ses études dans cette ville, à Bonne et à Berlin; en 1868, il entreprit un voyage à Paris, où il acheva son poème humoristique « Schach der Königin », publié en 1870, à Stuttgard. Il collabora d'abord à la Neue Freie Presse, à la Deutsche Dichterhalle, au Schalkthätig. Il voyagea en Italie, en France, en Suisse, en Espagno. Parmi ses travaux les plus originaux, nous citerons: « Die Stumme von Sevilla », Stuttgard, 1871; « Venus Urania », poème commencé à Rome, et publié à Stuttgard en 1872; « Der Besuch im Karzer », 1875; « Aus Sekunda und prima >, 1876: « Initium fidelitatis », id.; « Satirische Zeitbilder », 1877; « Das hohe Lied vom deutschen Professor », id.; « Sturmnacht », 1878; « Murillo », 1879; « Exercitiu Salamandrae », 1880; « Die Claudier », 1883 (trois éditions; ce roman historique qui contient des tableaux de la vie romaine sous les empereurs a été traduit en plusieurs langues); « Prusias », 1883; « Das Vermächtnis », 1885; « Aphrodite », id.; « Violante », 1886; « Pia », roman du XIII siècle, Leipzig, 1887.

Edelmann (Guillaume), écrivain suisse, pasteur à Môrschwyl, près de Rorschach sur les bords du lac de Wallenstadt, depuis 1878, né le 30 mai 1843 à Hagenwyl; on a de lui plusieurs proses dans les Roses Nouvelles, journal pour la jeunesse suisse, et deux recueils marqués d'une forte empreinte confessionelle: « Les messagers de paix », 1875; « La légende de Sainte-Cécile », 1887.

Eder (Joseph-Marie), chimiste allemand; depuis 1882, professeur de chimie à l'École Industrielle de Vienne, né le 16 mars 1855, à Krems sur le Danube; il a publié: « Die Chemischen Wirkungen des farbigen Lichtes », 1879, traduit en anglais et en allemand; « Ueber die Reaktionen der Chromate auf Gelatine, Gummi und anderen Substanzen organ. Ursprungs », 1878, couronné avec une médaille d'or par la Société photographique de Vienne; « Die Photographie mit Chlorsilbergelatine », en société avec le capitaine Pizzighelli, 1881; « Theorie und Praxis der Photographie mit Bromsilberge-latine », troisième édition, 1886; « Die Moment-

photographie und ihre Anwendung auf Kung und Wissenschaft », 1866; «Ansführliche Hand buch der Photographie », 1882-87; en 1886 il fonda le Jahrbuch für Photographie und Reproduktions-technik.

Edersheim (Alfred), théologien israélite de l'Autriche, converti au protestantisme, lecteur « On the Septuagint », à l'Université d'Oxford né, à Vienne, le 7 mars 1825; il fit ses études en Hongrie, à Berlin et à Édimbourg; il a rempli les fonctions de pasteur et de prédicateur, et différents endroits de l'Écosse et de l'Angle terre, donné plusieurs traductions de l'allemand en anglais, et de nombreux essais aux revues. Son grand ouvrage est la « Bible-History », a sept volumes; citons encore: « The Temple, its Ministers and services as at the Time of Christ »; « Sketches of Jewish Social Life in the Days of Christ »; « The Life and Times of Messiah », en deux vol.; « The acts and Writings of the Apostles of Jesus the Messiah

Edgren (Anne-Charlotte), femme-auteur subdoise, née, le 16 octobre 1849, à Stockholm; dans ses nouvelles et dans ses drames, elle a vaillamment soutenu la cause de l'émancipation de la femme. Citons parmi les premières: « Ur lifvet precueil en quatre volumes, Stockholm, 1882; et parmi les seconds: « Skadespelerskan », 1873; « Under toffeln », 1876; « Elfvan », 1880; « Sansagvinnor », 1883; « En raddande engel », id.; « Hurman gor godt », 1884.

Edgren (Auguste-Hjalmar E), indianiste et philologue suédois, professeur libre de sanscrit à l'Université de Lund, né en 1840, a traduit du sanscrit le drame Malavikà de Kalidàsa (1877) et la légende de Nala (1880), composé une grammaire sanscrite (1884), et publié: « Ur Amerikas skönliteratur », 1878-79; « Förenta staternas folkskolor och högre lärosäten », 1879; « Nybörjarens lärobok i engelska spräket », 1883.

Edgren (Anne-Charlotte E., née Leffler), belle-sœur du précédent, femme-auteur suédoise, né en 1849, mariée en 1872, débuta en 1869 sous le pseudonyme de Carlot, par « Händelsevis ». Suivirent, sous l'anonyme, pour le thètre, « Skâdespelerskan », 1873; sous le pseudonyme de Abrun Leifson: « Under toffeln », 1876; « Pastorsadjunkten » et « Elfvan », 1880; un recueil de nouvelles « Ur lifvet », 1882, plusieurs éditions; « En räddande ängel », 1883.

Edholm (Édouard M. E.), médecin et écrivain militaire suédois, né en 1831, s'est consacré surtout à l'étude de la médecine militaire. On lui doit: « Rese- anteckingar af en militarlakare », 1864-65; « Bantings kur mot korpulens », 1867, trois éditions; « Helso- och förbandslära för underbefälsskolor », 1875, deux éditions; « Handbok i militär helsovård och sjukvård för arméns befäl », 1878; « Om swenska härens helsovård », 1880. Depuis 1872, il est

de l'Académie des sciences de Stocke 1863 à 71, il a collaboré au journal et depuis 1876 à la Tidskrift i militör d.

id (Erik-Oskar-E.), historien finnois, né; il a publié: « Helsingfors historiska, iska och statistika notiser », 1866; « M. s lefnad och resor », 1868.

id (Erik-E.), physicien et météorologiste docteur de l'Université d'Upsal depuis embre de l'Académie des Sciences de m, connu surtout à cause de ses travaux ctricité, né en 1819; il a publié: « Om de nsströmmar, som upkomma vid öppnanslutandet af en galvanisk kedja », 1848; e vid fasta kroppars volymförändring uande värmefenomener », 1861; « Unng om galvaniska induktionsströmmars veckling », 1864; « Quantitativ bestämvärmefenomer, som uppkomma vid meolymförändring », 1865; « Théorie des nes électriques », 1875, en français; « Bikannedomen om Sveriges klimat »; rologiska iakttagelser »; « Sur l'origine stricité atmosphérique, du tonnerre et pre boréale », Stockolm, Nilsson, 1885,

n (Alfred), esthéticien finlandais, dochilosophie depuis 1859, né en 1833; il a Hegels lära om konstformerna », 1856, det tragiska », 1859.

nd (Charles), auteur dramatique, romanyageur et publiciste français-polonais, Pologne, en 1821; son vrai nom est Choiecki. On lui doit: « La paix et la , 1848; « La Pologne captive », 1856; nirs d'un Dépaysé », 1857; « Voyages Mers polaires », 1859; quatre romans rin Caravan », 1880; « Hérald », 1881; cheronne », 1883; « Le trésor du Guè-1; sept pièces de théâtre: « La Florening actes à l'Odéon, 1858; « L'aïeule », es à l'Ambigu, 1862; «Le Dompteur», es à l'Ambigu, 1865; « Le Fantôme », à l'Odéon, 1872; « La Baronne », qua-3 à l'Odéon, 1872; « La Bucheronne », ctes à la Comédie-Française, 1888. nd (Jacques), écrivain hongrois, prode la langue et littérature hongroise au le Déva en Transylvanie, est né à Va-26 juillet 1854. Il fit ses études à Koet à Budapest; pendant quelque temps na à Pancsova, et depuis dix ans il à Déva. Collaborateur de plusieurs et revues il publia, en 1880, un volu-Poésies », qui fut très bien accueilli, i 1884, d'un volume en prose intitulé: y Historiak »; histoires sicules, d'un plume de « Poésies », et d'un volume elles. M. Ed. est membre de la Société

re Petöfi de Budapest.

Edwards (Alphonse-Milne), éminent naturaliste français, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine, professeur et administrateur au Muséum d'histoire naturelle, fils de l'illustre naturaliste H. Milne-Edwards, né, à Paris, le 13 octobre 1835, a publié: « De la famille des Solanacées », 1864; « Histoire des crustacés podophtalmaires fossiles », 1865; « Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France », 1866-71; « Recherches sur la faune ornithologique éteinte des îles Mascareignes et de Madagascar », 1886-74; « Précis d'histoire naturelle », 1868; « Recherches pour servir à l'histoire des mammifères », en collaboration avec son père, 1870; « Mammifères et oiseaux de Madagascar »; en collaboration avec M. Grandidier: « Les expéditions du Travailleur », 1883; « L'expédition du Talisman », 1884; la même année il a recu la grande médaille d'or de la Société Géographique de France. On doit encore citer un grand nombre de rapports, notes et mémoires communiqués à l'Académie des sciences, et aux Annales des sciences géologiques, dont il dirige la partie paléontologique, et aux Annales des sciences naturelles, dont il dirige la partie zoologique. Dans les années 1880, 81, 82, 83, M. E. a dirigé dans la Méditerranée et dans l'Atlantique des explorations des fonds sous-marins qui ont été extrêmement fructueuses pour la science, tant pour la mesure de la profondeur qu'elles ont rectifiée et les constatations thermométriques que par la découverte de nombreux spécimens inconnus d'une faune vivante à près de 3000 mètres de profondeur.

Edwards (Miss Amelia Blandford), femmeauteur et égyptologue anglaise, née vers l'année 1835; elle debuta en 1853 dans les revues et dans les journaux, et se fit de bonne heure apprécier par ses romans et par ses relations de voyages. Au nombre des premiers, citons: « My Brother's Wife », 1855; « Hand and Glove >, 1859, « Barbara's History >, 1864; Half a Million of Money >, 1865; « Debenham's Vow », 1870; « In the Days of my Youth ». 1873; « Monsieur Maurice », id.; « Lord Brackenbury >, 1880, plusieurs éditions, traduction allemande, française et russe, reproductions aux États-Unis, en Australie et à la Nouvelle-Zélande. On lui doit encore des rédactions d'ouvrages étrangers, un volume de « Ballads », 1865, deux livres de voyages : « Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys >, 1873; « A Thousand Miles up the Nile », 1877; des contributions sur l'Égypte au journal The Academy, à l'Encyclopedia Britannica; un compte-rendu des « Recent archaeological Discoveries in Egypt ». Miss E. a assisté à plusieurs Congrès Internationaux des Orientalistes, et elle est membre de la Biblical Archaeological Society, de la Society for the Promotion of Hellenic Studies, vice-president de la Bristol and West of England National Society for Women's Suffrage, secrétaire honoraire de l'Egypt Exploration Fund.

Edwards (F.), journaliste français, fondateur et directeur du journal Le Matin, né le 10 juillet 1856 à Constantinople, d'un père anglais qui fit sa fortune comme financier, établi en Orient à cause de la guerre de Crimée, et d'une mère française; il a fait ses études au lycée de Paris qui s'est appelé d'abord Bonaparte, puis Fontanes, enfin Condorcet; il n'avait que vingt ans, lorsqu'il fut engagé par M. de Villemessant à entrer au Figaro, où il introduisit le premier le grand reportage à la façon du New-York Herald, débutant par un long récit télégraphique sur le naufrage de la frégateécole Eurydice coulée en vue de l'île de Wight. A la mort de M. de Villemessant, il se retira avec M. Cornély de la rédaction du Figaro, et passa au Gaulois, comme reporter en chef. Licencié, après quelques temps, avec les principaux rédacteurs du Gaulois, il fut reçu comme secrétaire de la rédaction au nouveau journal Le Clairon, dont la rédaction en chef était confiée à M. Cornély; aprés deux ans et quelques mois de ce service laborieux, un groupe d'Américains vint lui proposer la fondation d'un nouveau journal en anglais, sous le titre: The Morning News qui est devenu dans ses mains Le Matin, dont à l'aide d'une réclame monstre et d'une rédaction distinguée, le succès fut considérable et immédiat. Une fois le succès assuré, les bailleurs de fonds américains se dirent que les rédacteurs coûtaient trop cher, et engagèrent M. Edwards à en congédier la moitié. Sur le refus net du Directeur qui avait un tiers de propriété dans le journal, ils le renvoyèrent sans compliments. Le londemain de son départ, il faisait paraître avec ses collaborateurs congédiés Le Matin Français. Attaqué devant le tribunal de commerce, il s'arrangea par la fusion des deux Matins en un seul, devenu bientôt la propriété exclusive de M. Edwards et de la Société qui l'exploite. Le journal dépense, dit-on, 25,000 francs par mois seulement pour frais de télégraphie.

Edwards (Miss Matilda-Barbara Betham), femme-auteur anglaise, née, à Westerfield (Suffolk), en 1836; elle débuta à dix-neuf ans par le récit: « The White House by the Sea », plusieurs fois réimprimé, traduit en norvégien et en d'autres langues. Elle a collaboré au Punch, au Graphic, à la Pall Mall Gazette, au Macmillan's Magazine. Parmi ses romans qui ont eu le plus de succès, citons: « John and I »; « Doctor Jacob »; « Kitty »; « The Sylvestres »; « Bridged »; « Exchange no Robbery »; « Disarmed »; « Pearls »; « Love and Marriage »; plusieurs éditions anglaises et américaines, tradutions françaises, allemandes et norvégiennes. Citons encore: « A Winter with the

Swallows in Algeria >; « A year in Western France >; un volume de poésies: « Poems », publié en 1885, et qui contient aussi des traductions du grec, de l'espagnol et de l'allemand.

Echhoud (Georges), poète et romancier belge, plein de talent mais à tendances pessimistes, ancien rédacteur du Précurseur d'Anvers, actuellement critique littéraire de l'Étoile Belge, est né, à Anvers, le 27 mai 1854. On a de lui un recueil de vers: « Myrtes et Cyprès », 1877; « Zigzags poétiques »; « Les Pittoresques », 1879; des romans: « Kees Doorik »; « Les Kermesses », 1884; « Les Milices de Saint-François », 1886; « Les Nouvelles Kermesses », 1887; « La Nouvelle Carthage », 1888, roman où la vie contemporaine de la ville d'Anvers est représentée d'une manière très-vive.

Efremofi (Pierre), bibliographe russe, né en 1830; après avoir achevé ses études dans l'Université de Moscou, il publia des éditions très soignées des écrivains classiques russes, avec des notices fort intéressantes sur leur vie et leurs œuvres; les nouveaux documents pour l'histoire de la littérature russe au siècle passé qu'il a livrés au public lui ont gagné la reconnaissance de tous les littérateurs russes. Il est collectionneur passionné de livres, manuscrits, estampes, portraits attenants à l'histoire, à la littérature, au théâtre russe depuis le XVII siècle jusqu'à nos jours.

Egelhaaf (Gottlob), écrivain allemand, né le 1er mars 1848, à Gerabronn, fit ses études littéraires à l'Université de Jena, pour devenir professeur de littérature; il a publié les « Grundzüge der deutschen Literaturgeschichte », dont la troisième édition a paru en 1884; « Der italienische Krieg », 1879; « Grundzüge der Geschichte », 1885; « Deutsche Geschichte zur Zeit der Reformation », 1885; « Analekten zur deutschen Geschichte », 1886.

Egenolff (Pierre), érudit et philologue allemand, reçu docteur à Strasbourg en 1874, professeur au Gymnase de Heidelberg depuis 1877, né, près de Wiesbaden, en 1851; a publié: « Anonymi epitoma grammaticæ », 1877; « Erotemata grammatica ex arte Dionysiana oriunda », 1880; un texte grec de Jean Philoponos, 1880; « Die orthoepischen Stücke der byzantinischen Literatur », 1887; plusieurs essais dans les revues.

Eger (Georges), jurisconsulte allemand, professeur libre de Droit à l'Université de Breslau, né en 1848; il publia pour son doctorat: « Die Begriff der Stellvertretung nach römischem und gemeinem Rechte », Breslau, 1871. Suivirent: « Commentar zum Reichshaftpflichtgesetzt », Breslau, 1876, une troisième édition en 1886; « Die Einführung eines internationalen Eisenbahnfrachtrechtes », Berlin, 1877, traduit la même année en français; « Das deutsche Fracht recht mit besonderer Berücksichtigung des Ei

enbahnfrachtrechtes », id., 1879-86; « Die lothw endigkeiteiner Revision des Preuss. Entignungsgesetzes », Breslau, 1881; « Die Kranen- und Unfallversicherungs-Gesetze, Commenar », id., 1886; « Handbuch des preussischen lisenbahnrechts », id., 1886; « Beiträge zur ehre von der Enteignung », 1886.

Eggeling (Jules), illustre indianiste allemand, epuis 1875 professeur de sanscrit à l'Univerité d'Édimbourg, est né, le 12 juillet 1842, à lecklingen dans l'Anhalt. Après avoir étudié Breslau et à Berlin, il passa en 1867 en Anleterre, où, en 1869, il fut nommé secrétaire et ibliothécaire de la Société Asiatique de Londres. 'armi ses importants travaux scientifiques. il sut citer: « Kâtantra », avec le commentaire e Durgasinha, Calcutta, 1874-78; « Vardhaana's Tanaratnamamahodadhi », Londres, 379-80; « Catapatha-Bralamana, translated acording to the text of the Madhyandina School >, ol. I, Oxford, 1882; « Catalogue of Buddhist anscrit Manuscripts in the possession of the loyal Asiatic Society », 1875, etc.

Egger (Victor), philosophe français, fils de l'ilistre helléniste mort en 1885, élève de l'École ormale supérieure de Paris (1867-70), actuelleient professeur à la Faculté des lettres de Nany, né, à Paris, le 14 février 1848, a publié pour on doctorat, en 1881, deux thèses remarquables:

De fontibus Diogenis Laertii » et « La paole intérieure, étude de psychologie descripive » et une belle série d'articles et essais lans la Revue des Deux Mondes, dans les Anules de la Faculté de lettres de Bordeaux, dans a Revue philosophique, dans la Critique philoophique, dans le Dictionnaire usuel des scienes médicales, dans le Dictionnaire encyclopédiue des sciences médicales, où il s'est révélé anayste puissant, fin observateur et écrivain aussi légant que précis.

Eggleston (Édouard), écrivain américain, ansien ministre méthodiste, ancien directeur pour a partie littéraire et puis directeur en chef de 'Independent, journal hebdomadaire religieux, mcien directeur du journal: The Hearth and Home, fondateur d'une nouvelle église indépendante à New-York. En 1879, il renonça à son ministère pour s'adonner entièrement à la littérature et à la prédication. On lui doit : « The Hoosier Schoolmaster », 1871; « The End of the World », 1872; « Mystery of Metropolisville », 1873; « The Circuit Rider », 1874; « Schoolmaster' Stories for Boys and Girls », id.; «Roxy», 1878; « The Hoosier Schoolboy », 1883; « Queer Stories for Boys and Girls », 1884. En collaboration avec d'autres écrivains, il publia de 1878 à 89 une série de monographies sur les · Famous American Indians ».

Egli (Émile), théologien et historien suisse, lepuis 1880 professeur libre d'histoire ecclésiasique à l'Université de Zurich, né, le 9 janvier 1848, à Flaach dans le Canton de Zürich; il réside depuis 1876-85 comme pasteur à Mettmenstetten; en 1871, il entreprit un voyage en Allemagne, en Suède et dans le Danemark. On lui doit: « Feldzüge in Armenien », 1868; « Die Schlacht von Cappel », 1873; « Les origines du Nouveau Testament », Genève, 1874; « Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit », Zurich, 1878; « Actensammlung zur Züricher Reformationsgeschichte », id., 1879; « Altchristliche Studien: Martyrien und Martyrologien ältester Zeit », id., 1886; « Zwingli's Lehrbüchlein », en latin et en allemand, 1884, plusieurs articles dans différentes revues suisses et dans l'Almanach de Zurich.

Egli (Jean-Jacques) géographe suisse, professeur de géographie à l'Université de Zurich, né, le 17 mars 1825, à Uhwiesen-Lausen dans le Canton de Zurich, fils d'un instituteur qui le plaça des son baptême sous le patronage de Rousseau, est membre correspondant de plusieurs sociétés géographiques en Suisse et à l'étranger. Il a publié plusieurs manuels de géographie pour les différentes écoles primaires et secondaires de la Suisse, et, en outre: « Ueber die Höhlen des Ebenalpstocks im Canton Appenzell », Saint-Gall, 1865; « Die Entdeckung der Nillquellen », Zurich, 1867; « Nomina geographica », Leipzig, 1872; « Neue Erdkunde », Saint-Gall, 1873 (septième édition en 1887); « Taschenbuch schweizer Geographie », Zurich, septième édition en 1883; « Die Schweiz », Leipzig, 1886; différents articles et essais dans les revues, dans le Conversations Lexikon de Meyer, dans le Geograph. Handbuch de Andree, etc.

Egnilaz (Léopold), avocat, littérateur et polyglotte espagnol, né, à Mazarron (dans la province de Murcie), le 29 septembre 1829, professeur, depuis 1864, de littérature universelle et espagnole à l'Université de Grenade, où il demeure tristement dans la maison princière, devenue aujourd'hui sa propriété, de los Señores de Castril; deux fois marié, deux fois veuf, sa maison de veuf est maintenant vide et sans enfants. Après avoir été reçu docteur en droit à Madrid, il y avait fondé le journal: La Alhambra, qui engagea bientôt une campagne assez vive contre l'école de Kraus, représentée en Espagne par M. Julien Sanz del Rio, professeur à l'Université de Madrid. En société avec l'orientaliste arabisant M. Franc. Xavier Simonet, en 1863, il fonda un autre journal antirévolutionnaire, malgré son titre: La Esperanza del pueblo. On lui doit: « El talisman del Diablo », légende orientale, 1853; « El Haza de la Escaramuza », légende de Grenade, 1857; « La Muerte de Jajnadatta y la Elecion de esposo de Draupadî », 1861, deux épisodes traduits du sanscrit, avec le texte à côté; « Estudio sobre Don Luis de Gongora y Argoto y las causas del culteranismo en España », 1864; « Impugnacion de la teoria estetica de Hegel sobre el desarrollo historico de la literatura y del arte », 1866; « Estudio sobre el valor de las letras autiguas en el alfabeto castellano », 1874; « Don Diego Fernandez de Cordoba y Don Alvaro de Aguilar », 1880; « Sobre el lugar que fué Fliberis, estudio archaeologico », 1881; « Las pinturas de la Alhambra », 1881; « El proceso de Diego de Almagro », 1881; « Glosario etimologico de las palabras españolos de origen oriental », 1886, œuvre d'érudition dont l'Académie Espagnole fait le plus grand cas.

Egyertyánffy (Étienne), pédagogiste hongrois, directeur de l'École normale supérieure de l'État à Budapest, membre du Conseil général de l'instruction publique, président de l'Association générale des instituteurs et institutrices des Ecoles bourgeoises, vice-président du Comité de l'Orphelinat des orphelins d'instituteurs, membre du Comité permanent du Musée pédagogique national, rédacteur du Neptanitók Lapja (journal officiel des Instituteurs), né, à Tibód, (Udvarhely), le 25 décembre 1824. Après avoir entrepris, aux frais de l'Etat, plusieurs voyages pédagogiques en Suisse et en Allemagne, appelé en 1873 à la direction de l'École normale supérieure de Budapest, il y apporta un développement successif, qui en fait à présent une institution modèle. Outre le journal, qu'il dirige avec beaucoup de tact, et que l'Etat fait distribuer gratis aux instituteurs, M. E. a publié en hongrois: « Premiers exercices pour enseigner à lire, à écrire et à dessiner »; « Livres de lectures », trois vol., en collaboration avec MM. Aar. Kiss et Guill. Radó; « Exercices de grammaire >, 2 vol.; « Collection de chœurs pour les jeunes filles et les garçons », en collaboration avec le musicien Bartalus; « Portefeuille de chansons en quartette », en collaboration avec le même; « L'esprit d'opposition dans les écoles », brochure; « Logique pratique », d'après le Dr Dittes; « La Méthodique des Écoles primaires », avec M. Kiss d'après les principes du Dr Dittes; « Le passé et le présent de l'Ecole normale supérieure de Budapest », un gros vol.; « Manuel collectif des connaissances pour les Écoles primaires », en collaboration avec MM. Kiss et Emericky; de nombreux articles.

Eheberg (Charles-Théodore), économiste allemand, professeur d'économie nationale, science de la finance et de statistique à l'Université de Erlangen, collaborateur des Elementi della Scienza delle finanze de M. Cossa, professeur à Pavie, né en 1855; il a publié: « Ueber das ältere deutsche Münzwesen und die Hausgenossenschaft », Leipzig, 1879; « Agrarische Zustande in Italien », id., 1886; « Ueber den gegenwärtigen Stand der Wucherfrage », dans la Zeitschrift für Gesetzgebung, etc., de l'année 1880; « Der

italienische Weizenbau und die Frage der zölle in Italien », dans la même revue revisione della tariffa doganale del 1879 : mania », dans le Giornale degli Econor autres essais dans différentes revues.

Ehrlich (Alfred-Henri), écrivain all critique musical et professeur au Conser de Stern, né, à Vienne, le 5 octobre 18 publié: « Abenteuer eines Emporkömml 1861; « Kunst und Handwerk », 1862; dem Musikerleben », 1882; « Lebenskur Kunstleben », 1885; « Hazardspiel der le », 1886.

Eichbaum (Charles-Frédéric), écrivilemand, professeur d'art vétérinaire à versité de Giessen, né en 1852; il a « Brusthöhle des Pferdes », Leipzig, « Grundriss der Geschichte der Thierl de », Berlin, 1885, et des mémoires not dans les revues spéciales, telles que la jahrschrift für Wissenschaftliche Veterit de, l'Archiv für Wissenschaftliche und pra Thierheilkunde, la Koch's Revue für Thunde, la Zeitschrift für vergleichende heilkunde, etc.

Eichhorn (Cristophe), historien de la ture et de l'art suédois, bibliographe, e à la bibliothèque Royale de Stockholm, 1837; il a publié: « Upptäckta svenska pymer och homonymer », 1859; « Unning om schriften: Les anecdotes de S 1863; « Prosa-dikten i Sverige under : tiden », 1865; « Svenska studier », 18 trois éditions; « Svenska byggnadskon 1871; « Bellman och hans senaste bio 1879; « Bellman på Djurgården », etc. encore sa traduction du Decamerone decace, dont la troisième édition a paru er

Eichhorst (Hermann), médecin alleman fesseur de clinique médicale à l'Univers Zurich, collaborateur de la Realencyklop. Eulenberg, né en 1849; il a publié, en del plusieurs mémoires dans les revues so ques: « Progressive perniciöse Anæmie » zig, 1878; « Tropische Beziehungen des l'Vagus zum Herzmuskel », Berlin, 1879; « buch der physikalischen Untersuchungs den innerer Krankheiten », en deux vol., wick, 1881; 2° éd. en 1886; « Handbus speciellen Pathologie und Therapie », volumes, trois éditions, Vienne, 1883, 1884

Eickhoff (Antoine), publiciste allemandricain, né le 11 septembre 1827, près Lip II fit ses études dans cette ville en vonant surtout les langues modernes. A l'19 ans, il partit pour l'Amérique; il arri Nouvelle-Orléans, puis il s'établit à Saintoù, pendant quelque temps, il donna des et dirigea un petit journal. En 1849, no trouvons à Dubuque (Jowa), directeur d'un journal; quelques mois après, à Louisville

ar du Beobachter in Ohio, en 1851 à New-York recteur de l'Abendzeitung fondée par M. Fréd. app. Depuis ce temps, toute son activité s'est veloppée à New-York, où il se fit valoir comme irnaliste et comme homme politique du parti mocratique. Il a été tour-à-tour directeur de New-Yorker Staatszeitung, feuille d'agitation mocratique du parti allemand, candidat au rlement, membre de l'Assemblée Législative, imbre du Congrès; pendant la guerre, atta-é comme écrivain et traducteur à l'état-major gouverneur Seymour le commissaire général, puis 1879 correspondant, pendant les séances

Congrès de Washington, de la New-Yorker aatszeitung, qu'il avait dirigé de 1854 à 58; puis 1885, il est auditeur du Trésor à Waington. En 1882, il publia à New-York un vrage historique: « In der neuen Heimat », ur le cinquantième jubilé de la Société alleande de New-York.

Eimer (Gustave-Henri-Théodore), naturaliste anatomiste allemand, professeur de zoologie d'anatomie comparée à l'Université de Tungue, né en 1843; il a publié: « Zoologische udien auf Capri », Leipzig, 1873-1874; « Die eduse », Tubingue, 1878, et une foule de médires importants dans l'Archiv de Virchow, ns les Würzbürger Verh., dans l'Archiv de hultze, dans l'Annuaire du Wurtemberg, dans l'rchiv fur Naturgeschichte, dans les Zoologibe Anzeigen, dans le Biolog. Centralblatt, dans Tumboldt.

Eisele (Fridolin-Frédéric-Hermann), jurisnsulte allemand, professeur de Droit romain l'Université de Fribourg, né, en 1837, à Sigringen, en Prusse; membre de la Chambre s députés prussienne; de 1867 à 1872, a blié: « Die materielle Grundlage der Exptio », Berlin, 1871; « Ueber das Rechtsverltniss der respublicæ in publico usu », Bâle, 73; « Zur Geschichte der processualen Behaning der Exceptionen », Berlin, 1875; « Die mpensation nach römischem and gemeinem cht », Berlin, 1876; « Cognitur und Procu-:ur », Fribourg, 1881; « Unverbindlicher Getzinhalt », id., 1885; « Die actio utilis des ssionars », id., 1887; des mémoires et des icles entre les années 1866-87 dans ces rees: Archiv für civil. Praxis, Ihering's Jahrbüsrn für Dogmatik, Zeitschrift für zweizerisches cut, Münchener Vierteljahrschrift, Göttingen Geirte-Anzeigen, Zeitschrift der Savigny Stiftung r Rechtgeschichte.

Eisenlohr (Auguste), égyptologue, professeur noraire d'égyptologie à l'Université de Heilberg, né en 1832; il a publié: « Analytische klärung des demotischen Theiles der Rosetna », première partie, Leipzig, 1869; « Reise ch Ægypten », 1869-70; « Prüfung der Münzformvorschläge der preussischen Regierung », sidelberg, 1871; « Der grosse Papyrus Har-

ris », Leipzig, 1872; « Ein mathematisches Handbuch der alten Ægypter », traduction et commentaire d'après un papyrus du British Museum, Leipzig, 1877, des essais dans la Zeitschrift für ægypt. Sprache.

Elsenschitz (Ignace), médecin autrichien, professeur libre pour les maladies des enfants à l'Université de Vienne, né en 1839. Il a publié depuis 1868 une série de mémoires importants dans plusieurs revues médicales; citons: « Mittheilungen aus dem St.- Josef-Kinderspital zu Vienne », 1868-1869; « Ueber Behandlungen der Diphteritis », id., 1877; « Die Vaccination mit animaler Lymphe », 1881; « Die Kinderernährung im Säuglingsalter », 1881; « Die Ernährung hereditär syphilitischer Kinder », 1882; « Die Ernährung fieberhaft erkrankter Kinder », 1883; « Ein Beitrag zu Phlebitis und Arteritis umbilicalis », 1886; « Ueber epidemische Cholera im Kindesalter », 1886.

Eisler (Maurice), philosophe allemand, directeur d'école et maître de religion au Gymnase supérieur de Nikolsbourg depuis 1853, né le 20 janvier 1823, à Protznitz (Moravie); après avoir étudié à Prague, il s'est consacré spécialement à des recherches sur la philosophie juive du moyen-âge. Son ouvrage principal est une série en trois parties de « Vorlesungen über die jüdische Philosophien des Mittelalters », 1870-1876-1883; citons encore quelques essais remarquables: « Die Quellen des Spinozistischen Systems », 1882; « Ibn Daud und sein Buch: Die erhabene Religion », 1886; « Ibn Zadik und sein Buch: Der Mikrokosmos », 1887.

Eitner (Ernest-Gustave), écrivain allemand de Posnanie, né le 9 octobre 1835, à Lissa (prov. de Posen). Ancien professeur et directeur des Gymnases de St.-Maria Magdalena et de Wohlau, docteur en philosophie de l'Université de Breslau, depuis 1881, il dirige le Gymnase de Görlitz. On lui doit, entr'autres: « Jakob Baldes Leben und Carakter », 1863; « Justini historiarum libri », 1865; « Ausgewählte Sinngedichte von Friedr. v. Logau >, 1870; « Friedrichs von Logau sämmtliche Sinngedichte », 1872; « Doctor Steinbach and die Gottschedianer », 1872; « Bilder aus dem altrömischen Leben >, 1874; « Die Künstlerschule zu Rhodus », 1880; « A. Sulpicius Maximus, ein elfjähriger Dichter », 1884; « Luther und das deutsche Haus »; « Die Realschule zu Görlitz unter Kaumann's Direkt. », 1887.

Eitner (Martha) est le nom véritable d'Erich Norden, femme-auteur, née, le 14 février 1851, à Kottvitz, près Naumbourg (Allemagne) demeurant, depuis 1884, chez son père, surintendant du diocèse de Wolhau-Winzig. Elle fit son début littéraire en 1880, sous le pseudonyme de M. V. Hanfeld, par une nouvelle qui a paru dans le Reichsboten. Suivirent, sous le pseudonyme d'Erich Norden: • Die Macht

der Verhältnisse », 1881; « Das kranke Hannchen », 1883; « Verloren und Wiedergefunden », 1884; « Mit Gott und ohne Gott », 1884; « Under Gottes starker Hand », 1885; « Treu bis ans Grab », 1885; « Nachhause », 1885; « Saat und Rente », 1886; « Heimatlos », 1886; « Die Rose von Benares », 1887; « Gib Senith », 1887; « Der Blaumüller », 1887.

Eklund (Per Gustaf-E.), théologien suédois, professeur à Lund, né en 1846; il a publié: « Grundragen af den kristiga trosläran », 1880; 2º édition en 1881; « Om eden särskildt sason obligatorisk, Kirkans allmänna historia, i öfversigt framställd », 1883; « Sammandrag af kyrkans albuänna historia ».

Ekmau (Frédéric-Laurent-E.), chimiste et hydrographe suédois, professeur à l'École supérieure technique de Stockolm depuis 1870, membre de l'Académie des Sciences de Stockolm depuis 1876, né en 1830; il a publié: « Om sammanhanget mellan glassorters olika isoleringsformaga för elektricitet och deras kemiska sammansättning », 1869; « Om hafsvattnet utmed bohuslänska kusten », 1870; « Om hydrografiska förhällanden inom Mälaredalens vattenomraden », 1876.

Elbs (Charles), chimiste allemand, professeur libre de chimie à l'Université de Friburg, né en 1858; outre de nombreux essais publiés dans cos dernières six années dans les Bericht. der deutsche chem. Ges., il a publié séparément: « Beiträge zur Kenntniss des Amarins », Fribourg, 1881; « Beiträge zur Kenntniss des Chlorpikrins », id., 1881.

Éléonore (Princesse de Reuss), femme-poète allemande, fille du comte Hermann de Stolberg-Wernigerode, mariéo en 1855 avec le prince Henri LXXIV de Reuss, veuve depuis 1886, retirée dans ses terres à Ilsenbourg (Harz), est née le 20 février 1835, à Gedern (Ilsenbourg), et a révélé son talent littéraire par une série de recueils poétiques; « Gesammelte Blätter », 1867; « Die Sieben Sendschreiben », 1872; « Gedichte, erste Sammlung » (réimprimé en 1882); « Gedichte, zweite Sammlung », 1880.

Elimar (le Duc de d'Oldenbonrg), auteur dramatique allemand qui écrit sous les pseudonymes de Joh. Maler et de A. Gunther, né le 3 janvier 1844, à Oldenbourg, résidant dans son château de Erlau, près de Vienne. Il est le fils du Grand-Duc Paul-Frédéric-Auguste d'Oldenbourg; il étudia le Droit à l'Université de Bonn; en 1865 il entra dans l'armée et y resta jusqu'en 1875, à la veille de son mariage avec la baronne Nathalie de Friesenhof. On lui doit des comédies, écrites de 1876 à 1886: « Zu glücklich »; « Herr von Lohengrin »; « In Hemdärmeln »; « Ein passionirter Raucher »; « Dornröschen »; « Edle Zeitvertreibe »; « Nicht Neues unter der Sonne »; « Hans im Glück »; ∉ Ein guter Mensch »; « Der arme Hugo ».

Eliot (Arthur), philologue américai fesseur de langues romanes à l'Univer Baltimore, né vers l'année 1845, a étu États-Unis, à Florence, à Athènes et à l on lui doit plusieurs essais attenant à l logie romane, dont nous espérons pouve ner les titres au Supplément.

Eliot (Charles-Guillaume), chimiste thématicien américain, né, à Boston, le : 1834. Ancien professeur, président de l'E May, depuis 1869 a exercé une grande in sur l'instruction aux États-Unis. Il a sécrit dans les journaux scientifiques et en collaboration avec F. H. Storer, un of Inorganic Chemistry », 1866, et un of Qualitative Chemical Analysis », 187

Eliot (Samuel), publiciste et professer ricain, ancien professeur et président inity College à Hartford, directeur de Supérioure des Demoiselles à Boston (18' surintendant des Écoles publiques de de 1878 à 80, né, à Boston, le 12 décembril a publié: « Passages from the history berty », 1847; de ce grand livre, il avait un premier essai en 1840, sous le titre: Liberty of Rome ». En 1853, suivit une de partie: « The Early Christians ». E il donnait: « A Manual of the United History between the years 1792 and 1850 velle édition remaniée en 1877; « Poe Children », 1880.

Elizabeth de Roumanie (Voir Carmen & Elisseef (Alexandre), voyageur russe Swéaborg, en Finlande, le 13 août 186 d'un pauvre officier de l'armée. Il a été c médecin militaire au Caucase, dans l'Astrale et en Finlande, où il a composé un rechants populaires. Il voyagea ensuite en len Perse et en Arabie, et il publia di journaux et dans les revues de la Rusnombreuses relations sur ses voyages.

Ellero (Pierre), éminent jurisconsulte vain italien, citoyen et patricien de la 1 que de Saint-Marin, ancien professeur de et de procédure pénale à l'Université de gne, depuis 1880 conseiller de la Cour à sation à Rome, est né, le 8 octobre 1 Pordenone; il fit son droit à l'Université doue. Nommé en 1860 professeur de 1 phie du Droit à l'Accademia Scientific raria de Milan, après un an, il passa à versité de Bologne, où il forma tou école à laquelle appartiennent Joseph Henri Ferri, Achille Loria, Charles M et plusieurs autres, et il fonda la mê née le Giornale per l'abolizione della ; morte, et en 1868, l'Archivio giuridico. admirable, dirigée ensuite par le profess rafini, à laquelle nous devons la renaissa études historiques du droit en Italie. El 67, il fut élu député au Parlement Natio

pris part aux travaux des différentes comnissions italiennes et étrangères pour la réforme u Code pénal. Comme écrivain, il débuta en 868 par une brochure: « Della pena capitale », zivie de nombreux écrits politiques et judiques réunis ensuite dans le cours de trois as, 1874, 1875, 1876, en trois volumes, sous s titres: « Opuscoli criminali »; « Scritti unori »; « Scritti politici ». Écrivain aussi evé que hardi, il aborda l'un des premiers en alie, la question sociale, qui est devenue le titre e l'un de ses livres les plus importants, et qui onnent le plus à réfléchir. Suivirent en 1878: La Tirannide borghese »; en 1879: « La Riforma vile »; et depuis: « La Sovranità popolare ». hilosophe et patriote, démocrate et gentilhome, M. E. réunit en lui les qualités de nos écriains de premier ordre; dans la lecture de ses avrages, l'intelligence trouve une forte nourrire et le sentiment s'élève. Nous renvoyons our de plus amples détails sur la portée moale et civile de l'œuvre de M. E. au livre e M. Joseph Brini, professeur de l'Université e Parme, qui a pour titre: « Le opere sociali i Pietro Ellero », Bologne, Zanichelli, 1887.

Ellicot (le très-rév. Charles-John), écrivain cclésiastique anglais, évêque de Gloucester et de Bristol, fellow de l'Université de Cambridge, né, Whitwell près de Stamford, le 25 avril 1819. I débuta en 1842 par un ouvrage deux fois ouronné: « The History and Obligation of the labbath ». Suivirent: « Treatise on Analytial Statics », 1851; « Critical and Grammatial Commentaries on the Epistles to the Galaians », etc., 1854-58; un essai: « On the Aporyphal Gospels », dans les Cambridge Essays e l'année 1856; « The Broad Way and the Varrow Way », deux sermons, 1863; « Consierations on the Revision of the English Verion of the New Testament > 1870; « Six ddresses on the Being of God », 1879; « Preent Dangers of the Church of England >, 1881;

Are we to modify Fundamental Doctrines? >, 885; « Diocesan Progress », discours annuels, 879-86; il a aussi dirigé la publication en trois ol., compilée par différents écrivains, sous le itre: « New Tostament's Commentary for Enlish readers », et aussi l'autre série pareille n quatre volumes: « Commentary on the Old l'estament », 1884.

Ellis (Robinson), éminent latiniste, ancien professeur de latin dans l'Université anglaise du lollège de Londres, professeur de littérature laine à l'Université d'Oxford, fellow du Trinity lollège, docteur honoraire de l'Université de Inblin, né le 5 septembre 1834, à Barming Kent); a publié une nouvelle édition du texte le Catulle en 1867, reimprimée en 1878: « Merical Translation of Catullus », 1871; « A commentary on Catullus », 1876; « The Ibis of lyid », 1881; « Anecdota Oxoniana », 1885;

« The Fables of Arianus », 1887; « Commonitorium of Orientius », qui forme le XVI• vol. des Scriptores Ecclesiastici Latini de Vienne, 1887; nombre d'articles dans l'Academy de Londres, dans le Journal of Philology de Cambridge, dans le Journal of Philology d'Amérique, dans les revues allemandes Rheinisches Museum, Hermes, Philologus, etc.

Ellissen (Hans), libraire et écrivain allemand, né le 1er janvier 1845 à Leipzig, où est sa maison de librairie. En dehors d'une série d'articles de bibliographie, de critique et de quelques petites nouvelles insérées dans les journaux, il a publié séparément: « Der Schönsten. Gedichte », 1869; « Kriegstimmungen eines Daheimgeblieben. Gedichte », 1870; « Talisman gegen das Unglück. In fremden und eigenen Gedanken », 1872; « Nirvana, Verse eines Gefesselten », 1876; « Die Berühmtheiten der Weltnach Stand und Beruf geordnet », 1882; « Das neue Lied von Dr Eisenbart », une troisième édition en a paru en 1886.

Elm (Hugo), critique et littérateur allemand, professeur de sciences naturelles et de la science du commerce et feuilletoniste à Dresde, né le 7 mars 1843, à Gera. On lui doit: « Spiel un'l Arbeit »; « Spritzarbeit »; « Laubsägearbeit »; « Theatermeister »; « Weihnachtsbuch »; « Knacknüsse »; et encore: « Die Elsässerin », 1865; « Der Flüchtling », 1867; « Im Jakobsthurm », 1869; « Brunnennymphe », 1870; « Das Forsthaus », 1871; « Weinachtstage », 1871; « Der lange Advokat », 1874; « Die Fürstin », 1879; « Im Bann des Nihilismus », 1880; « Das Geheimnis des rothen Buches », 1880; Satan im Frack », 1881; « Eine Braut », 1882; « Der Findling », 1882; « Seitab vom Wege >, 1882; « Im Streit », 1885; « Die Kinder des Staatsanwalts », 1896; « Edle Brüder », 1886; « Im Kampf um eine Krone », 1886; « Die Perrüche des Alten », 1886; « Die Dame ohne Herz », 1886; « Der versilberte Cicero », 1886; « Mara », 1887; « Eine Tochter des Volkes », 1887; « Schön Lika », 1887; « Das Glückskind », 1887.

Elmgren (Sven-Gabriel), historien et bibliographe finlandais, bibliothécaire et professeur à Helsingfors, né en 1817; il a publié: « Ofversigt af Finlands litteratur ifran ar 1542 till 1770 », 1861, « Id. ifran ar 1771 till 1863 », 1865; « Beskrifning öfver Pargas socken », 1848; « Finska Efamerider », 1854; « Beskrifning öfver St. Marten's socken », 1857; « Nadendals Klosterruiner », 1863. De 1850 à 1854, il rédigea le journal littéraire intitulé: Litteraturblad for alleman medborgerlig bildning.

Elpis Melena, pseudonyme littéraire de madame Espérance von Schwarz (et qui est la traduction en grec de son nom) femme-auteur allemande, fille du banquier Brandt de Hambourg, née, le 8 novembre 1821, à Southgate près de

Londres. Elle a été élevée à Genève et à Rome; deux fois mariée, elle entreprit un long voyage en Orient, avec son second mari le banquier von Schwarz de Hambourg. La Grèce et l'Italie ont gagné son cœur; Athènes, l'île de Crète et Rome, où elle a le plus souvent demeuré l'ont retenue longtemps. Parmi ses écrits, en dehors de la traduction allemande des mémoires de Garibaldi qu'elle a connu personellement: « Denkwürdigkeiten », 1861, 2 vol., on doit citer: « Memoiren eines spanischen Piasters », 1857, en deux parties: « Hundert und ein Tag auf meinem Pferd und ein Ausflug nach der Insel Maddalena », 1860; « Ein Blick auf Kalabrien und die Liparischen Inseln ins Jahr 1860 », 1861; « Garibaldi im Varignano, 1862, und auf Caprera, 1863 », 1864; • Der junge Stelzentänzer », 1865; • Die Insel Kreta unter der ottomanischen Verwaltung >, 1867; « Von Rom nach Kreta >, 1870; « Kreta-Biene oder kretische Volkslieder, Sagen, etc. >, 1874; un roman: « Gemma, oder Tugend und Laster », 1877.

Elsass (Adolphe), philosophe et physicien allemand, professeur libre de physique à l'Université de Marbourg, né en 1855, à Elberfeld (Prusso Rhénane); a publié: « Ueber erzwungene Schwingungen weicher Fäden », Elberfeld, 1881; « Untersuchungen über erzwungene Membranschwingungem », Halle, 1882; « Der Schall, eine populäre Darstellung der physik Akustik », Leipzig, 1886; « Ueber die Psychophysik », Marbourg, 1886; « Ueber die Nobili'schen Farbenringe und verwandte elektrochem. Erscheinungen », id., 1886, et mémoires nombreux dans les Annalen der Physik, dans le Philosophische Monatshefte, etc.

Elster (Louis), économiste allemand, ancien professeur libre de l'Université de Halle (1880-83), professeur au Polytechnikum d'Aix-la-Chapelle (1883); professeur d'abord à l'Université de Königsberg (1883-1888), puis professeur d'économie nationale à l'Université de Broslau, né, à Francfort, le 26 mars 1856; il a publié: « Die Lebensversicherung in Deutschland », Jena, 1880; « Die Postsparcassen », id., 1881; « Soll das Recht auf die Lebensversicherungssumme zum Nachlass des Versicherten gehören », Berlin, 1882; plusieurs essais dans les Jahrbücher fur National Œkonomie und Statistik. Il dirige les Statwissenschaftlichen Studien, dont ont paru deux vol. depuis 1886, et en collaboration, lo Handwörterbuch der Staatwissenschaften, qui paraît depuis 1889 à Jena.

Elster (Othon), publiciste allemand, officier retraité depuis 1883, rédacteur du Braunschweig Tageblatt de 1884 à 1887, actuellement directeur du Kreuznacher Tageblatt à Kreuznach, né le 11 novembre 1852, a publié: « Nunquam retrorsum, Geschichte der braunschweigischen Truppen », 1884; « Wessen Schuld », Rome, 1885; « Am Bivouakfeuer, Manöver und Garni-

songeschichten aus Elsass-Lothringen », 18 « Elfriedens Geburtstag », 1886; « Manntage », comédie, 1887; « Eine Jugendsünde drame, 1887.

Elze (Frédéric-Charles), écrivain allems né le 22 mai 1821, à Dessau. Il fit ses étu à Leipzig, à Berlin, à Londres et à Édimbo s'adonnant spécialement à la philologie angle dont il est actuellement professeur à l'Uni sité de Halle. Parmi ses ouvrages, nous rons: « Englischer Liederschatz », 1851, sieurs fois reimprimé; « Shakespeare's Hamle 1857, édition critique; « Die englische Spra und Literatur in Deutschland >, 1864; « \ ter Scott », étude biographique, 1865; « englische Hexameter », 1867; « Lord Byro étude biographique (dont la troisième éditic paru en 1886); « William Shakespeare », ét biographique, 1876; « Abhandlungen zu i kespeare », 1877; « Vermischte Blätter », 1 « Gedichte », première édition en 1878, secc édition en 1881; « Notes on Elizabethan ] matists », 1880; « Grundriss der englischen ! lologie », 1887.

Elzéar (Pierre), pseudonyme de M. Pi Elzéar Bonnier, avocat, littérateur, conféren français, né, à Paris, le 25 novembre 1849. lui doit: « Les Écoliers d'amour », comédiun acte, Paris, Michel Lévy, 1875; « La F me de Roland », Bruxelles, 1882; « Chris Bernard », 1882; « Jack Tempête », 1882; « Briou », 1883, mélodramme; « L'Oncle d'a tralio », 1886, un peu dans le genre et à le goût des petits romans de Paul de Ko « Le Nabab », drame, en collaboration avec Daudet, 1881; « Bug-Jargal », drame en : tableaux, tiré du roman de Victor Hugo; « J Tempête », tiré de son propre roman et joi l'Ambigu. Depuis, M. Elzéar a fait des co rences applaudies en Belgique et en Holla sur ce sujet: « L'Art et l'Amour ».

Emants (Marcel), écrivain hollandais, di tour, avec deux de ses amis, du journal: Drapeau (Banier), qui se publie à la Haye, le 12 août 1848, à Voorbourg près de la H où il a fait son Droit; marié en 1873, il treprit avoc sa femme un voyage de deux on Italie, en Autriche et en Suisse. En 187 perdit sa femme, et il continua à voyager écrire. On a de lui: « Julien l'apostat », me, 1874; plusieurs comédies, entr'autres: « oiseau prisonnier »; « Adolphe van Gerle », me historique, 1888, et, en outre: « Voyage Suède »; « Esquisses », plusieurs articles et 1 velles insérées dans les journaux et dans les vues, surtout dans Cecilia, Nederland, Kunstle Banier; « Lilith », poème épique en trois cha 1879, 2me éd., 1885; « Jong Holland », roi en deux vol., 1880; « Le Long du Nil », r de voyage, 1882; « Godenschemering (Créj cule des Dieux), poème épique en cinq cha

1883, 2<sup>me</sup> éd., 1885; « Gondakhers Illusie », récit d'un voyage en Espagne », 1886.

Emerson (Ben H.), naturaliste américain, professeur de minéralogie et de géologie à l'Amserst Collège (Massachussets), membre de l'United-States Geological Survey, né, en 1843, à Nashua, a fait ses études au Collège de Amberst en 1865, à Goettingue en 1870, à Berlin en 1871; il a publié: « Die Liasmulde von Markaldendorf », 1870; « The Geology of Frobisher Bay and Field Bay », 1882; « A great Dyke in New-Jersey », id; « Dykes of Micacious etc. », 1882; « The Deedfield Dyke and its Minerals », id.; « The Geology of N. Hampshire », 1887.

Émery (Marie), nom de plume d'une femmeauteur franco-hollandaise, Madame Vandenbusche, née, à Dunkerque, en 1816; on lui doit: « Princesse et esclave », 1866; « Une Chaîne brisée », id.; « Aymar », Lille, 1867; « Les Mardis de Marguerite, causeries de jeunes filles », id.; « Le pélerinage de grâce », 1868; « Une Saison à Spa », Tournai, 1868; « Une héritière », 1674; « L'Aîné de la famille », pièce en deux actes, Lille, Lefort, 1885; « Le testament », proverbe en un acte, id. — Sous le pseudonyme de Thomas Émery ont paru d'excellentes critiques littéraires de Mademoiselle Mélégari dans la Revue Internationale de Florence.

Eminescu (Michel), éminent poète lyrique roumain, né, à Botosani, le 1er janvier 1850; il fit ses études à Cernowitz, à Vienne et à Berlin. Nommé d'abord bibliothécaire de l'Université de Yassy, puis directeur du journal conservateur de Bucarest Tempul jusqu'en 1883, atteint d'une terrible maladie, il se retira pendant un an auprès du professeur Leidersdorf dans les environs de Vienne; il se trouve actuellement en convalescence à Botosani. Pendant sa maladie, M. E. a réuni en un volume ses poésies qui avaient paru dans le Convorbiri Literare; et ce volume, dont la seconde édition parut en 1885, plaça M. E. au rang des premiers poètes de son pays.

**Émion** (Jean-Baptiste-Marie-Victor), jurisconsulte et administrateur français, ancien avocat à la Cour d'appel, ancien sous-préfet, né à Paris en 1826, a publié: « De la contrainte par corps », 1867; « La Liberté et le courtage des marchandises », id.; « Manuel pratique et juridique des expropriés pour cause d'utilité publique », 1866; « La Taxe du Pain », 1867; Le Fermier et la Loi », 1874; 
 ✓ La Responsabilité des fonctionnaires et les droits des citoyens », 1875; « Les vins fuchsinés et la justice >, 1878; « Commentaire de la loi sur le vinaigre et sur l'acide acétique », id.; « Le régime des boissons », id.; « Dictionnaire de jurisprudence hypothécaire », 1880; « Législation st jurisprudence commerciales », 1883.

Emler (Joseph), historien tchèque, professeur à l'Université de Prague, directeur d'une revue historique, né le 10 janvier 1836, dirige la publication des Fontes de l'histoire de Bohême, et a publié, entr'autres, les « Décrets et règlements de la Société des frères bohêmes »; les « Reliquiæ tabularum terræ reg. Bohemiæ, citationum vetustissimæ » et les « Reliquiæ tabularum terræ reg. Bohemiæ anno 1541 combustarum ».

Emma (pseudonyme littéraire de madame Émilie Ferretti), née Viola, femme-autour italienne, née, le 27 décembre 1844, à Milan, mariée en 1866; elle s'est distinguée par sa collaboration à la Nuova Antologia, à la Nazione et à d'autres journaux, où elle fit briller dans une série d'esquisses de critique littéraire un esprit délié et sympathique, d'une finesse d'observation peu commune. Elle publia en outre des proverbes: « Chi non risica non rosica », 1871; des nouvelles et des récits brillants et agréables; « La marchesa Dora »; « Uno scontro sulle linee dell'altro mondo »; « Gabriella »; « A quarantacinque anni »; « La leggenda di Valfreda »; « Il testamento del Nonno »; « Una fra tante », etc. Mme Ferretti connaît, parle et écrit le français, l'anglais et l'allemand; elle peint le paysage avec un goût d'amateur trèsprononcé; dernièrement le Ministère des affaires étrangères lui a confié une inspection des écoles nationales de jeunes filles en Orient.

Emmert (Charles), médecin allemand, professeur de médecine légale et de toxicologie à l'Université de Berne, né en 1813, a publié, comme thèse de doctorat en 1835 à Berlin: Observationes quædam microscopicæ in partibus animalium pellucidis institutæ de inflammatione », et ensuite, à Berne: « Ueber die Endigungsweise der Nerven in den Müskeln », 1836; « Beiträge zur Pathologie und Terapie », 1842, 1846; « Lehrbuch der Chirurgie », en quatre volumes, 1847-67, réimprimé à Leipzig, en 1870; « Die Unterleibbrüche », Stuttgard, 1857; « Der Criminal-Process Demme-Trümpy von gerichtärztliche Standpunkte aus dargestellt », Vienne, 1866; « Gerichtlich-Medicinisches », Berne, 1872; « Ueber Städtereinigung und über die Canalisation der Stadt Bern », id.; « Der Gesetzentwurf betreffend die Freizügigkeit der Medicinal Personen in der Schweiz. Eidgenossenschaft besprochen », Berne, 1877; « Ueber öffentliche Gesundheitspflege als akadem. Lehrfach und als Gesundheitsamt. », id.; « Aerztliches Gutachten über einen Fall von Erfrierungstod », id., 1883. Il a été recteur de l'Université, et, en cette qualité, en 1871, il prononça un discours: « Ueber chirurgische Operationen und ihre Indicationen ».

Emmert (Émile), médecin oculiste de la Suisse allemande, professeur libre à l'Université de Bezne, né en 1844, a publié tous ses ouvrages dans sa

ville natale: « Die Organe des Sehens in den verschiedenen Thierkreisen > : « Ueber die Farben und ihre Beziehungen zum menschlichen Auge », deux discours, 1872; « Gesichtswahrnehmungen und Sinnestäuschungen », 1873; « Ueber öffentliche Gesundheitspflege », 1873; « Ueber Refractions- und Accomodations- Verhältniss des menschlichen Auges nach eigenen Untersuchungen », 1876; « Ueber functionelle Störungen des menschlichen Auges », id. (traduit en français en 1877); « Zur Therapie der Ophtulmia neonatorum >, 1877; « Das menschliche Auge in den verschiedenen Lebens-Perioden und seine Pflege », id.; « Die Augenentzündung Neugeborener », id.; « Auge und Schädel », Berlin, 1880. Il a publié en outre une sorte d'annuaire: Jahresbericht. de sa chinique privée.

Emminghaus (Hermann), médecin allemand, professeur de psychiatrie à l'Université de Fribourg, né en 1845, on lui doit: « Allgemeine Psychopathologie », Leipzig, 1878; « Werth und Bedeutung des klinischen Unterrichtes in der Psychiatrie », dans le programme de l'Université de Dorpat de l'année 1880, et plusieurs contributions à différents recueils, tels que le Handbuch der Kinderkrankheiten de Gerhardt, le Handbuch de médecine légale de Maschka, etc.

Emo (Angelo), physicien italien, professeur de physique au Lycée de Fano, issu d'une très noble famille vénitienne, né, à Venise, le 6 mars 1852, reçu docteur ès-sciences à Turin en 1881; il enseigna d'abord à Syracuse en 1882, à Palerme en 1885. Il débuta par la thèse: « Influenza della temperatura sul coefficiente d'attrito del mercurio effluente per un tubo di vetro capillare », 1881, dont l'année suivante parut à Leipzig la traduction en allemand dans les Beiblätter de Wiedemann zu den Annalen der Physik und Chemie. Suivirent: « Sull'impossibilità pratica del moto perpetuo meccanico », Trévise, 1881, une foule de mémoires, essais, notes, articles, dans les Atti della R. Accademia delle Scienze de Turin, dans la Rivista Scientifico-industriale de Florence, dans l'Archivio per l'Antropologia e l'Etnologia de Mantegazza, dans la Cultura de Bonghi et autres recueils; plusieurs de ces articles ont été traduits en allemand dans les Beiblätter de Wiedemann et en français: « Sur la résistance des fils métalliques rigides ou vibrants », Paris, 1883, etc., citons encore sa « Prolusione al corso di Lezioni sulla Fisica sperimentale », Syracuse, 1883.

Endemann (Frédéric), jurisconsulte allemand, professeur libre du Droit romain à l'Université de Berlin, né en 1857, a publié: « Beiträge zur Geschichte der Lotterie und zum heutigen Lotterie- Rechte », Bonn, 1881; « Die Lehre von der emptio rei separatæ und emptio spei », Vienne, 1885.

Endemann (Guillaume), jurisconsulte allemand, d'abord professeur de Droit et Conseiller de Cassation à Jena, puis professeur à Bonn en 1875, Conseiller intime en 1883, et né, le 24 avril 1825, à Marbourg; on lui deit, entr'autres: « Die Beweislehre des Zivilprezesses», 1861; « Das Prinzip der Rechtskraft», 1862; « Das deutsche Handelsrecht », 1863 (quatre éditions, la quatrième est de 1887); « Die Bedeutung der Wucherlehre », 1866; « Studien in der kanonist Wirtschafts- und Rechtslehre », 1874-1883; « Die Haftpflicht der Esenbahnen », 1877; « Das deutsche Zivilprezessrecht », trois vol., 1868-1878-1880; « Handbuch des Handels- See und Wechselrechts » trois vol., Leipzig, 1881-83; « Eisenbahnrecht », 1886.

Endrulat (Ferdinand-Jules), écrivain allemand, ancien militaire, professeur et publiciste en Schleswig-Holstein, Hambourg, Itzehoe & Strasbourg, ancien directeur des Blütter für deutsche Dichtung (1859), archiviste à Dusseldorf depuis 1876, né, à Berlin, le 24 août 1828, a publié: « Gedichte », 1857; « Von einem Verlorenen Posten », souvenirs du Schleswig-Holstein, id.; « Geschichten und Gestaten », récits et poésies lyriques, 1863.

Engel (Charles-Dietrich-Léonard), littérateur et musicien allemand, résidant depuis quelques années à Dresde, est né le 21 février 1824, à 01dembourg; il entreprit, comme joueur de violon, des voyages artistiques en Allemagne, en Hollande, en Russie, où il passa plusieurs années chez le prince Démétrius Narischkine, et à la Chapelle et au Théâtre Impérial de Saint-Pétersbourg. Pensionné, il se retira en Allemagne. On lui doit: « Doutsche Puppenkomödien » huit petits vol. 1874-79; « Bibliotheca Faustisna >, 1874; « Joh. Faust, allegorisches Drama », avec introduction, 1877; seconde éd., 1782; « Das Volksschauspiel Dr Faust >, 1882; « Zusammenstellung der Faustschriften vom 16 Jahrhundert bis Mitte 1884 », 1885; « Das 300 jährige erste Faustbuch >, 1887; « Die Don Juan-Sage auf der Bühne », 1887.

Engel (Edouard), littérateur allemand, employé au Reichstag de Berlin, né le 12 novembre 1851, à Stolp dans la Poméranie; il a étadié la philologie et surtout les langues romanes et le grec à l'Université de Berlin; il entreprit des voyages intéressants en Italie et en Grèce, après avoir rédigé pendant quatre ans (1879-83), le Magazin für die Literatur des In-und Auslandes. Il a publié quelques livres fort appréciés: « Lord Byron », 1876; « Geschichte der französischen Literatur », 1882; » Geschichte der englischen Literatur », 1883, deux sommaires très-judicieux; « Die Uebersetzungseuche in Deutschland », 1884; « Heines Mėmoiren », 1885; « Griechische Frühlingstage », **1887**.

Engel (Ernest), illustre économiste et statisticien allemand, né, à Dresde, le 26 mars 1821, an-



sien directeur du bureau de la Statistique à Dresde (1850-58), fondateur et ancien directeur de a nouvelle Société d'assurance hypothécaire à Dresde (1858-60), directeur du Bureau de Statistique de Berlin, depuis 1860. En 1862, il y a sussi fondé un Séminaire de Statistique, dans equel, par son enseignement, il a formé de nompreux élèves fort distingués et contribué graluellement à transformer la Statistique en une 10uvelle science La Démologie, en opposition wec l'Ethnologie. Outre le journal de statistique ju'il publie depuis 1860, l'annuaire de la stasistique officielle de la Prusse qu'il publie depuis 1863, la Correspondance statistique, et les ravaux de son bureau, des discours et des notes dans les Congrès de statistique. M. E. a publié séparément: « Die Methoden der Volkstählung », 1861; « Land und Leute Preussens », 1862; « Beiträge zur Statistik », 1870; « Die moderne Wohnungnot », 1874; « Die Zeitalter des Dampfes », 1880; « Das Rechnungsbuch der Hausfrau », 1881.

Engel (François), voyageur et naturaliste allemand, bibliothécaire et assistant au Musée de l'École Supérieure d'Agriculture de Berlin, né le 21 juillet 1834 dans le Mecklembourg, a entrepris un long voyage dans l'Amérique Méridionale et il a pris part comme volontaire à la guerre de 1870. Outre des essais dans les revues scientifiques, on lui doit: « Studien unter den Tropen Amerikas » (deux éditions, la seconde est de 1879); « Wegeblumen aus dem Ränzel eines Wanderburschen », 1883.

Engel (Frédéric), mathématicien allemand, professeur de mathématiques à l'Université de Leipzig, né, en 1861, à Lugau près Chemnitz en Saxe, a étudié à Berlin, à Leipzig et à Christiania, et publié différents mémoires dans les Berichte der Leipziger Gesellschaft (1882-89) et dans les Mathématische Annalen (1884-88); séparément: « Theorie der Transformationsgruppen unter Mitwirkung von Dr F. Engel bearbeitet von S. Lie », première partie, un vol. de 632 pages, Leipzig, Teubner, 1888.

Engel (Joseph), anatomiste allemand, né, le 29 janvier 1816, à Vienne, où, après avoir achevé ses études, il fut nommé en 1840 assistant à la chaire d'anatomie pathologique; il passa ensuite à Zurich et à Prague comme professeur, et ce ne fut qu'en 1856 qu'il obtint la chaire d'anatomie pathologique à l'Université de Vienne, qu'il a depuis tant illustré. On lui loit: « Entwurf einer patholog. anatom. Propädeutik », Vienne, 1845; « Spezielle pathol. Anatomie », id., 1856; « Lehrbuch der pathol. Anatomie », id., 1865; « Untersuchungen über Schädelformen », id., 1850; « Kompendium der topograph. Anatomie », id., 1859; « Antheilung zur Beurtheilung des Leichenbefundes », id., 1846; « Sektionsbeschreibungen », id., 1854, st plusieurs monographies spéciales sur l'anatomis microscopique, sur la physiologie, sur le développement des os, des poils, des plumes, sur les cellules, etc.

Engelhard (Maurice), administrateur et publiciste français, ancien conseiller Municipal de Paris, où il exerce la profession d'avocat, est né, à Strasbourg, en 1820. On lui doit, entr'autres: « Des banques agricoles », 1850; « La chasse dont la Vallée du Rhin », 1864; « La Réforme de la magistrature », Paris, Marpon et Flammarion, 1880; « Souvenirs d'Alsace: chasse, pêche, industries, légendes », id., Berger-Lévrault; « La contrebande politique sur la frontière du Rhin pendant le second empire », 1883; « Les chevreuils, bécasses et bécassines », Nancy, 1884.

Engelhardt (Édouard); jurisconsulte et diplomate français, ministre plénipotentiaire, délégué de la France à la conférence de Berlin de 1885, membre de l'Institut de Droit international, né, à Rothan, dans les Vosges, en 1828, a publié trois ouvrages remarqués: « Du Régime conventionnel des fleuves internationaux; études et projet de règlement général, précédés d'une introduction historique », Paris, Colillon, 1879; « Le Droit d'intervention et la Turquie, étude historique », 1880 (extrait de la Revue du Droit international); « La Turquie et le Tanzimat, ou Histoire des réformes dans l'Empire Ottoman depuis 1826 jusqu'à nos jours », en deux vol., Paris, Colillon, 1882-83.

Engelhardt (Hermann), botaniste allemand, professeur au Realgymnasium de Neustadt- Dresden, depuis l'année 1869, né le 10 mars 1839, à Oberhohndorf, près Zwickau; a publié, entr'autres: « Flora der Braunkohlenformation im Königreich Sachsen », ouvrage couronné: « Beschreibung einiger tertiärer Thierüberreste von Seifhennersdorf »; « Tertiärpflanzen aus dem Leitmeritzer Mittelgebirge »; « Kurze Geschichte der kaiserl. Leopold-Karolinischen deutschen Akademie der Naturforscher bis zum Jahre 1878 »; « Ueber die Rhön und die Rhöner »; ✓ Ueber bosnische tertiärpflanzen »; « Die Tertiärflora des Jesuitengrabens bei Kundratitz in Nordböhmen »; « Ein Blick in Nordböhmen »; « Ein Blick in Nordböhmens Kohlengebiet »; « Ein Besuch in der vulkanischen Eifel »; « Briefe über Einführung der Kinder in die Natur »; « Auf welche Weise ist der Unterricht in der Volkschule nachhaltiger zu gestalten? » mémoire couronné: « Zur Botanik, auf Seminarien »; « Die Schulluft »; « Ueber die Behandlung der Geologie auf Realschulen ».

Engelhardt (M<sup>mo</sup> Sophie, née Novosiltzoff), femme de lettres russe, née, à Moscou, en 1828; on lui doit des romans et une traduction en français des Œuvres de Pouchkine.

Engellen (Auguste-Charles-Hermann), écrivain et pédagogiste allemand, directeur des Écoles municipales de Berlin depuis 1878, né,

le 24 août 1832, à Landsberg, sur Warthe; outre plusieurs contributions à différentes revues, il a publié avec M. Fr. Henning: « Geschichte der Stadt Landsbeerg a. d. W >, 1857; « Sammlung von Musteraufsätzen für die Volkschulen und die Mittelklassen höherer Knabenund Mädchen-Schulen », six éditions, la sixième de 1885; « Leitfaden für den deutschen Sprachunterricht », 1re partie 1862; quatrevingt éditions; 2eme partie, trente-huit éditions; « Der deutsche Sprach-unterricht in der Volksschule und der Seminarlehrer Strübing », 1863; « Grammatik der neuhochdeutschen Sprache », trois éd., la troisième en 1883; « Schulgrammatik der neuhochdeutschen Sprache », cinq éditions, la dernière de 1884; « Grundriss der Geschichte der neuhochdeutschen Grammatik und der Methode der grammatischen Unterricht in der Volksschule », 1885; et, en collaboration avec Henri Fechner: « Deutsches Lesebuch », 1873; « Uebungsstoff für den Unterricht in der deutschen Rechtschreibung, methodisch geordnet », trois éditions, la troisième en 1886.

Engell-Günther (Mme Juliane), femme-auteur allemande, résidante à Hirsfelden faubourg de Zurich, est néo le 3 août 1829, à Sulze, dans le Mecklembourg. D'abord institutrice, elle partit, très-jeune encore, pour le Brésil et y fonda un pensionnat; revenue en Europe, elle se maria avec M. Engell, et elle vécut pendant quelques années avec lui à Berlin; ensuite elle s'en sépara et s'établit en Suisse, où elle demanda des ressources au travail littéraire. Son activité s'est tournée de préférence vers les questions sociales: émancipation de la femme, émigration, pédagogie, qu'elle a traitées à diverses reprises dans la presse quotidienne. De 1872 à 1876, elle rédigea la revue Le Bazar. Ses voyages, en la familiarisant avec les langues étrangères, lui permirent de donner de fréquentes traductions en allemand du français, do l'anglais, du hollandais, de l'italien, du portugais et de l'espagnol. On cite d'elle, parmi les ouvrages destinés à la jeunesse: « Weihnachts Abende in Brasilien >, avec des illustrations.

Engelmann (Emilo), poète allemand, l'un des chercheurs les plus zélés dans le domaine de la poésie légendaire, né le 26 août 1837, à Kirchheim; quoique forcé par des circonstances de famille à entrer dans le commerce, il cultiva la littérature avec passion. Son remaniement des chants des Niebilungen dans un esprit patriotique jouit d'une grande popularité et a valu à l'auteur un portrait de sa Majesté l'Empereur Guillaume. Outre un grand nombre d'essais insérés dans les revues, il a publié séparément: « Volksmärchen und Göttersagen aus germanischer Vorzeit », 1878; 2° éd., en 1881; « Id. neue Folge », 1882; « Märchenbilder aus germanischer Vorzeit », 1882; « Aus dem Schwa-

benland, acht Lieder im Volkston », 1883; «
schönsten Mären und Heldensagen der Vormit
1884; « Das Nibelungenlied für das deutsch
Haus », 1885; « Das Gudrunlied », 1885; « D
Frithiofs-Sago für das deutsche Haus », 1886
« Der Minnesänger », 1887; « Parzival », 1886

Engelmann (Jean), jurisconsulte de la Rusie allemande, professeur de Droit russe à l'Université de Dorpat, né en 1832, a publié en russe; « Le Droit de propriété d'après la loi russe », Saint-Pétersbourg, 1859; et en allemand: « Dis Verjährung nach russischem Recht », Dorpat, 1867 (complété et corrigé en langue russe, Saint-Pétersbourg, 1868); « Die Leibengenschaft in Russland », Leipzig, 1884; et plusieurs mémoires dans différents recueils russes et allemands. Il a écrit sur le Droit pénal russe pour le Handbuck des deutschen Strafrechts in Einzelbeiträgen de Holtzendorff.

Engelmann (George-J.), médecin-accoucheur allemand des États-Unis, résidant à Louisville; au nombre de ses ouvrages, nous en citerons trois qui ont eu l'honneur d'une traduction française: « Les histéro-névroses et leurs rapports avec l'histéro-névrose menstruelle de l'estomac », traduit par le docteur Raoul Fauques, Paris, Delahaye, 1880; « La Pratique des Accouchements chez les peuples primitifs. Étude d'ethnographie et d'obstétrique », éd. française remaniée et augmentée par le Dr Paul Rodet, avec 83 fig., Paris, Baillère et fils, 1885; « De l'accouchement comparé dans les races humaines », traduit par le Dr Eug. Verrier, Paris, F. Savy, avec 10 grav., 1885.

Engestrüom (Laurent S. Benzelstjerna), écrivain suédois de la Pologne, qui réside à Dresde, né en 1829, a traduit du suédois en polonais les tragédies du Roi Charles XV de Suède, et publié, entr'autres, des « Esquissos de voyage » et une étude sur le poète suédois « Isais Tegner », avec des extraits traduits de son œuvre.

Engler (Adolphe), botaniste allemand, professeur de botanique à l'Université de Breslau, né, le 25 mars 1844, à Sagau en Silésie, reçu docteur à Breslau en 1866 sur la présentation de la thèse: « Ex genere Saxifraga », puis professeur de gymnase à Breslau, conservateur du Jardin botanique de Kiel, professeur à l'Université de Breslau, a publié: « Monographie der Gattung Saxifraga L. », Breslau, 1872; « Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiar periode », deux parties, Leipzig, 1879, 1882; « Ueber das Pflanzenleben unter der Erde >, 1880; « Führer durch den k. botan. Garten d. Univ. zu Breslau, 1885; « Beiträge zur Naturgeschichte und Verbreitung des Genus Saxifraga L. >, 1867, et plusieurs autres mémoires dans différents recueils.

Englisch (Joseph), médecin et chirurgien al-

imand, professeur libre de chirurgie à l'Unirersité de Vienne, né en 1835, a publié depuis
1863 une longue série de mémoires dans les
lattes de l'Académie des Sciences de Vienne, dans
la Wiener med. Presse, dans les Wiener med.
Inhrbücher, dans les Jahrbücher für Kinderleilkunde, dans la Zeitschrift für praktische
Heilkunde, dans les Jahrbücher für Pädiatrie,
dans la Wiener Klinik, dans le Med. chir. Contralblatt, dans la Wiener med. Wochenschrift et
dans d'autres recueils. Il a collaboré à la RealEncyklopädie d'Eulenburg, et inventé de nouveaux instruments de chirurgie.

Enne (Francis), romancier, journaliste et administrateur français, ancien employé à la mairie du 6º arrondissement de Paris, né, à Nesle (Somme), en 1844. Il a collaboré à une foule de petits journaux radicaux politiques ou littéraires, tels que la Critique, la Jeunesse, la Rue de Jules Vallès, le Père Duchesne, le Jourmal du Peuple. Il fonda le Républicain du Fimistère à Brest, où il passa trois ans, la République de la Sarthe au Mans; puis il entra comme secrétaire de rédaction, tour-à-tour, la Marseillaise, au Mot d'ordre, au Réveil, au Radical, qu'il quitta en 1887 pour aller prendre, en Algérie, la rédaction en chef de l'Écho d'Oran; et il vient de fonder à Alger L'Écho de L'Algérie, organe radical. En dehors de son activité comme journaliste, il a publié: Le Panthéon Républicain », suite de biographies, en collaboration avec M. O. Monprofit, 1873-75; « D'après nature », deux séries, 1879-1881; « L'Abbé Delacallonge, mœurs cléricales », 1880; « La Vie Simple », 1882; « Brutalités », 1884; des romans en feuilleton: « Une baronne de Bohême »; « Bons cœurs »; « L'Hystérique ».

Ennecerus (Louis), jurisconsulte allemand, professeur de Droit Romain à l'Université de Marbourg, né en 1843; en dehors de plusieurs ssais dans différentes revues de jurisprudence, la publié: « Ueber Begriff und Wirkung der Suspensivbedingung und des Anfangstermin. », Joettingue, 1871; « Friedrich Carl von Sarigny und die Richtung der neueren Rechtwissenschaft, nebst einer Auswahl ungedruckter Briefe », Marbourg, 1879; « Ein Hofrecht für Hessen Beschlüsse des Communallandtages für len Reg. Bez. Cassel, nebst Begründung », Cassel, 1882.

Ennes (Antoine), auteur dramatique et journaliste portugais, né, en 1848, à Lisbonne. Ses lrames sont tout aussi populaires au Brésil qu'en Portugal. Monsieur Louis Gualtieri, le nari de l'actrice Giacinta Pezzana, a traduit pour elle en italien le drame de M. E., intitulé: Le Divorce »; Mme Marie Rattazzi-Rute l'a raduit en français. Le drame « Le Saltimbanque » a été remanié en italien par M. Valentino larrera et joué sur la scène italienne. M. E. a

traduit en portugais, sans l'autorisation de l'illustre auteur l'« Istoria Universale di Cesare Cantù », qui a protesté. Il avait debuté dans le monde littéraire en 1872 par la direction de la Gazetta do Povo, suivie en 1877 par le journal O Paiz, organes officiels du parti progressiste dit historique, et au théâtre, en 1874, par le drame politique: « Les Lazaristes », suivi d'« Eugénie Milton », pièce en quatre actes, 1874; « Les Enfants trouvés », drame en quatre actes, 1875; « L'émigration », drame en cinq actes, 1878.

Ephraïm (Armand), littérateur français, professeur de philosophie au Lycée Louis-le-Grand, puis à celui de Saint-Louis à Paris, né le 21 décembre 1852, à Haguenau (Alsace); il a collaboré au Temps, et à la Vie Littéraire, et en 1883-84 rédigé le journal Le Soir; en 1886, il a donné au théâtre, avec Adolphe Aderer: « La première du Misanthrope », en 1887 « L'Agneau sans tache ».

Ephrussi (Charles), écrivain français, dont la spécialité sont les études sur Albert Dürer. Citons: « Étude sur le triptyque d'Albert Dürer, dit le tableau d'autel de Heller », Paris, libr. des Bibliophiles, 1877; « Les Bains de femmes d'Albert Dürer », id., 1881; « Albert Dürer et ses dessins », Paris, Quantin, 1881; « Un voyage inédit d'Albert Dürer », Paris, 1881 (extrait de la Gazette des Beaux-Arts). En 1876, il avait publié: « Notes biographiques sur Jacopo de Barbarj, dit le Maître au caducée, peintre-graveur vénitien de la fin du XVe siècle ».

Epkema (E.), écrivain hollandais, directeur des Écoles de Zalt-Bommel, depuis 1865 collaborateur de plusieurs journaux néerlandais et de l'ancienne Rivista Minima de Milan, traducteur de l'italien en hollandais des romans de M. S. Farina: Il Tesoro di Donnina; Frutti Proibiti; Oro Nascosto; de Barrili: Il Ritratto del Diavolo, et de l'ouvrage de M. A. Bertolotti: Benvenuto Cellini e gli orefici che lavorarono in Roma nella prima metà del secolo XVI, est né en 1835, à Amsterdam. On lui doit encore: « Prosopographia Juvenalis », 1854; « Leeboek van de Geschiedenis der Oudheid », Groningue, 1883; « Leeboek de algemeene Geschiedenis >, en deux volumes illustrés, id., 1884; en collaboration avec le professeur Mussafia: « Italiaansche Sprakkunst in regels en voorbeelden », Arnhem, 1882.

Eppler (Christophe-Frédéric), écrivain ecclésiastique allemand, pasteur à Birsfelden en Suisse depuis 1877, est né le 10 juillet 1822, à Kirchheim sur le Neckar. On lui doit en allemand: « La harpe missionnaire », poésies, 1852; « Histoire de la création de la communauté évangelico-arménienne à Scharmachi », 1873; « La mission de Madagascar, semences dans les larmes et moisson dans la joie »,

1874; « Charles-Rodolphe Hagenbach », esquisse biographique, 1875; « Le trésorier du pays des Maures », 1877; « Fleurs et fruits de l'arbre de vie », poésies, 1886.

Epstein (Aloïs), médecin allemand, professeur et directeur de la clinique des maladies des enfants à l'Université allemande de Prague, depuis 1887 médecin en chef de l'hospice des enfants assistés à Prague, lauréat de l'Académie de médecine à Paris, membre de l'Académie Impériale allemande Leopoldo-Carolina, né, en 1849, à Kamonitz an der Linde (Bohême). On lui doit: « Beitrag zur Kenntnis des systolischen Schädelgeräusches der Kinder », Prague, 1878; « Ueber Tuberculose in Säuglingsalter », Leipzig, 1879; « Ueber septische Erkrankungen der Schleimhäute bei Kindern », Prague, 1879; « Ueber Epithelperlen im der mündhöhle neugeborener Kinder », Prague, 1886; « Ueber die Gelbsucht bei neugeborenen Kindern », Leipzig, 1880 (traduit en italien par le doct. Ant. Vizioli, Naples, 1882); « Uebor Soor bei Kindern », Prague, 1880; « Ueber acuten Brochdurchfall der Säuglinge und seine Behandlung », 1881; « Ueber Magenausspülungen bei Säuglingen », 1882; « Zur Hygiène der Mundhöle neugeborener Kinder ». Prague, 1883; « Studien zur frage der Findelanstalten », Prague, 1883; « Statistische und hygienische Erfahrungen aus der Findelanstalt in Prag >, 1885, « Beitrag zu den Bildungsfehlern des Herzens », 1886; « Ueber antiseptische Maassnahmen in der hygiene des neugeborenen Kindes », Berlin, 1888.

Eras (Wolfgang), économiste allemand, membre de plusieurs sociétés scientifiques, en 1871 syndic de la Chambre de Commerce de Broslau, né le 14 avril 1843, à Schönfeld près Grossenhain; il a publié: « Der Zwangstaat und die deutschen Sozialisten », 1868; « Zeitfragen auf dem Gebiete der Volkswirtschaft und Gesetzgebung », 1869; « Handelspolitische Aufgaben nach dem Kriege », 1871; « Das Reichseisenbahnprojekt », 1876; « Der Währungstreit », 1885; « Das Branntweinmonopol », 1886.

Erb (Guillaume), médecin allemand, professeur de pathologie spéciale, de thérapie et de clinique médicale à l'Université de Heidelberg, né en 1840; en dehors de trois monographies séparées: « Die Pikrinsäure, ihre physiolog. und therapeut. Wirkungen », Wurzbourg, 1864; « Ueber Spinale Myosis und reflectorische Pupillarstarre >, Leipzig, 1880; « Die Thomson'sche Krankeit (Myotonia congenita) », Leipzig, 1886; et une leçon d'ouverture: « Ueber die neuere Entwicklung der Nervenpathologie und ihre Bedeutung für den medicin. Unterricht », Leipzig, 1880; il a publié, depuis 1865, une foule de mémoires, notes et articles scientifiques dans différents recueils, surtout dans l'Archiv de Virchow, dans l'Archiv für klinische Med., dans

l'Archiv de Moos-Knapp, dans l'Archiv for Psych. und Nerv., dans le Centralbatt für met Wissensch., dans la Berliner Klinische Woches schrift, etc.

Erckmann-Chatrian, le nom réuni de dem écrivains français qu'on dirait des frères, deve nus célèbres par leur collaboration littéraire: l'm d'eux est Émile Erckmann, né, le 20 mai 1822 l Phalsbourg dans la Meurthe, fils d'un libraire l'autre Alexandre Chatrian, né dans le hamen de Soldatenthal près Abreschwiller (Meurthe) le 18 décembre 1826; après quelques débuts lik téraires peu encourageants, l'un d'eux se retin dans sa boutique de livres de jurisprudence, l'autre entra dans les chemins de fer de l'Est mais sans rompre leur société. En 1859, ils de tinrent ensemble quelques faveurs du public pour « L'illustre docteur Mathaeus ». Après, de ne fut qu'une suite non interrompue de succès. En y ajoutant de l'humour, ils saisirent tout et qu'il y a de plus pittoresque et de romanesque dans l'histoire française de la fin du siècle pas sé et du commencement de ce siècle, en créant entre celui de Wulter-Scott et celui d'Alexandre Dumas père, un nouveau genre de roman his torique. La note de leurs ouvrages est bien longue; citons, parmi les romans, les contes et les nouvelles: « Contes fantastiques », 1860; « Contes de la Montagne », 1860; « Maître Daniel Rock », 1861; « Contes des Bords du Rhin » 1862; « Le Fou Yégof », 1862; « Le Joueur de Clarinette », 1863; « La Taverne du jambon de Mayence », 1863; « Madame Thérèse ou les Volontaires de 1792 »; « L'Ami Fritz », 1864 « Histoire d'un conscrit de 1813 », 1864; « L'Invasion-Waterloo », 1865; « Histoire d'un Homme du Peuple », 1865; « La Maison Forestière », 1866; « La Guerre », 1866; « Le Blocus », 1867; « Histoire d'un Paysan », 1868; « Brigadier Frédéric »; « Maître Gaspard Fix »; « Historre d'un Conservateur »; « L'Isthme de Suez souvenirs d'un ancien chef de Chantier >: « Les vieux de la Vieille », 1882; « Les Rantzau » 1884; « Contes Vosgiens »; « Le Grand-père Lebigre »; « Le Banni »; « Epoques mémorables de l'histoire de France », 1884, etc. Quoique la France républicaine ait refusé à ces deux auteurs une partie de la sympathie que lui socordait la France Impériale, les nouvelles et les romans de MM. Erckmann-Chatrian ont eu un grand succès de librairie, non pas seulement en France, mais dans leurs traductions en anglais, en allemand, en italien, en russe, etc. Au théstre, ils ont donné ensemble: « L'ami Fritz », trois actes joués avec succès au Théâtre Francais en 1876; « Alsaco! », drame en cinq actes et huit tableaux, 1881; « La Taverne des trabans », opéra-comique en trois actes, musique de Maréchal, 1882; « Les Rantzau », comédie en quatre actes, 1882; « Madame Thérèse 🦦 pièce militaire en onze tableaux, 1882; « Le fou

Thapine », opéra-comique en un acte, musique le M. Sellenick, 1883; « Myrtille », opéra en luatre actes, musique de M. Lacome, 1885; « La Fuerre, Masséna et Souvarof », drame militaire n cinq actes et neuf tableaux, 1885. On leur loit, en outre, deux ouvrages philosophiques: Quelques mots sur l'esprit humain », 1880; L'Art et les Idéalistes », 1885.

Erben (Joseph), géographo et statisticien tchèque, membre de plusieurs sociétés savantes, entrautres, de l'Institut International de Statistique de Rome, chevalier de l'Ordre russe de Sainte-Anne, ancien professeur, depuis 1870 directeur du bureau municipal de statistique de la ville de Prague, est né, à Adlerkoslelet, le 29 avril 1830; il a pris part comme délégué de la ville de Prague aux Congrès Internationaux de Statistique de Saint-Pétersbourg (1872), et de Budapest (1876), au jubilé des Sociétés de Statistique de Paris et de Londres (1885), au Congrès démographique de Vienne (1887); on lui doit, en dehors de nombreux articles, rapports, discours et brochures: « Éléments de géographie », Olmütz, 1863 (en tchèque, plusieurs éditions); « Les Duchés de Carinthie et de Craïe », Prague, 1865 (traduit en slovène, 1866); « Géographie et statistique de l'Empire Russe », Prague, 1868 (en tchèque); « Théorie de la statistique de l'industrie », Prague, 1862 (en tchèque et en allemand); « Statistique de la ville de Prague », Prague, 1872 (en tchèque et en allemand); des petits annuaires de la statistique de Prague pour les années 1871-1886; des globes, des cartes, des plans, des ıtlas.

Erdmann (Benno), philosophe allemand, proiesseur de philosophie à l'Université de Breslau lepuis 1884, né le 30 mai 1851, a fait ses étules à Berlin, et enseigné, de 1878 à 1884, à 'Université de Kiel. On lui doit: « Martin Knutzen und seine Zeit », Leipzig, 1876; «Die Axiome der Geometrie », id., 1877; « Kant's Kriticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft », id., 1878; « Reflexionen Kant's zur Krit. Philosophie », premier vol., première partie; « Reflexionen zur Anthropologie », II vol.; « Reflexionen zur Kritik der reinen Vernunft », id, 1882, 1884; « Reflexionen zur Kant's handschriftliche Aufzeichnungen », id., 1886; de nouvelles éditions critiques des ouvrages de Kant, plusieurs fois réimprimées, de nombreux essais psychologiques, logiques, historiques critiques, dans plusieurs revues philosophiques et dans la Deutsche Rundschau; il a aussi collaboré au volume des Philos. Abhandlungen zu Ehren Zellers de l'année 1887.

Erdmann (David), théologien allemand, ancien prédicateur et pasteur, professeur honoraire de théologie à l'Université de Broslau, né le 28 iuillet 1828 à Güstebiese (Neumark); on lui doit: « Lieben und Lieden der ersten Christen », 1854; « De primæ epistolæ Joanneæ argumento, nexu et consilio », 1855; « Kommentaro zu den Büchern Samuelis », 1871; « Brief Jakobi », 1880; « Luther und die Hohenzollern », 1883; « Dante als Zeuge des Evangeliums », 1887; « Luthers Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau », 1887.

Erdmann (Édouard), illustre philosophe de la Russie allemande, professeur de philosophie à l'Université de Halle, né, le 13 juin 1805, à Wolmar dans la Livonie, a fait ses études à Dorpat et à Berlin, et depuis plus d'un demisiècle il est professeur à Halle. Parmi ses nombreux ouvrages, on doit citer: « Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Geschichte der neueren Philosophie », trois vol., I, Riga, 1834-36, II et III, Leipzig, 1840-53; « Vorlesungen über Glauben und Wissen », Berlin, 1837; Leib und Seele nach ihrem Begriff und ihrem Verhältniss zu einander », Halle, 1837; « Natur und Schöpfung », Leipzig, 1840; « Grundriss der Psychologie », id., 1840; une cinquième éd. en 1873; « Grundriss der Logik und Metaphysik », Halle, 1841; une quatrième éd. en 1863; « Vermischte Aufsätze », Leipzig, 1846; « Grundriss der Geschichte der Philosophie », en deux vol., Berlin; troisième éd., en 1878; « Ernste Spiele », conférences, Berlin, 1855; troisième éd., on 1875; « Ueber Schelling », Halle, 1857; « Psychologische Briefe », sixième éd., Berlin, 1882, nombreux discours, essais, articles.

Erdmann (Édouard-E.), géologue suédois, né en 1840, a publié à Stockolm: « Om bergolja », 1869; « Beskrifning öfver Skânes stenkolsförande formation », 1872; « De allmännaste af Sveriges berg-och jordarter »; « Om stenkol och stenkolsborningar i Skâne », 1873; « Populär Geologi », 1874; une seconde édition en 1876; « Om stenkolslagren i Skäne »; « Geologiska väggtaflor », deux éd., la seconde en 1875; « Om stenkolsindustriens utveckling i Sverige », 1873, paru dans la Nordisk Tidskrift.

Erdmann (Gustave-Adolphe), écrivain allemand, qui enseigne depuis 1881 dans l'Institut pour les enfants des militaires au Château d'Annaburg, né, le 16 juillet 1859, à Ahrenshagen, près Stralsunde, a publié, entr'autros: « Geschichte des königl. Militar-Knaben-Erziehungs-Instituts zu Schloss Annaburg », 1883; « Die Ratsversammlung der Asen in Walhalla, ein Traum von den alten Germanischen Göttern », 1886; « Holda, ein Elfentraum », 1886; « Geschichte der Entwickelung », 1887.

Erdmann (Oscar), philologue allemand, professeur de philologie allemande à l'Université de Breslau, rédacteur de la belle revue allemande Nord und Sud, né, en 1846, à Thorn, en Prusse. Il a publié: « De Pindari usu syntactico », Halle, 1867; « Untersuchumgen über die Syntax der Sprache Otfrid's », en deux parties,

Halle, 1874-76; « Ueber F. M. Klinger's dramatische Dichtungen », Königsberg, 1877; « Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt », première partie, Stuttgard, 1886. Dans les Abblandlungen de l'Académie de Berlin de l'année 1880, se trouve une dissertation du prof. E.: « Ueber die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid ».

Erdmannsdörfer (B.), éminent historien allemand, professeur d'histoire à l'Université de Heidelberg, né, le 24 janvier 1833, à Altenbourg; il a publié: « De Commercio quod inter Venetos et Germaniæ civitates ævo medio intercessit », 1858; « Herzog Carl Emanuel I von Savoyen und die deutsche Kaiserwahl von 1619 », Leipzig, 1862; « Urkunden und Actenstücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg », cinq vol., Berlin, 1864-84; « Graf Georg Friedrich von Waldeck >, id., 1869; « Das Zeitalter der Novelle in Hellas », id., 1870; « Ak. Gedächtnissrede auf Friedrich Christoph Schlosser », Heidelberg, 1876; « Aus den Zeiten des deutschen Fürstenbundes », discours académique, id., 1885, et plusieurs essais dans les Preuss. Jahrbücher, dans l'Historische Zeitschrift, dans les Gelzer's Protestant-Monatsheften, dans la Zeitschrift für preussische-Geschichte et dans la Zwiedineck's Zeitschrift für\_Allgemeine Geschichte.

Erede (Joseph), ingénieur italien; il a publié, entr'autres: « La celerimensura cogli strumenti comuni », Pistoia, 1875; « Elementi di Geometria pratica e topografica », Gênes, 1871-72; une seconde édition à Florence, en 1883; « Descrizione di un teodolite registratore », Rome, Civelli, 1880; « Manuale di Geometria pratica », Milan, Hoepli, 1881; « Sopra una critica del metodo poligonare », Rome, Civelli, 1886; « Su alcuni errori in fatto di rilevamento catastale », Rome-Florence, Carnesecchi, 1886; « Il rilevamento grafico-numerico », Rome, Civelli, 1887.

Erhard (Auguste), littérateur français, collaborateur du Figaro et du Voltaire, né, en 1847, à Paris, où il fit son Droit; on lui doit: « Lettre à MM. les étudiants de Paris », qui lui valut les éloges de Victor Hugo, Louis Blanc et Edgar Quinet, 1869; « Contes en vers », 1876; « La Recherche de la paternité », réponse à M. Alexandre Dumas, 1883; « La Princesse casse-cou », avec une préface de Jules Claretie, nouvelle, suivie de « Franconnette, Le Meurtrier, L'Assassin, Les Maris d'Eudoxie, Un Sage », 1884; « Contes panachés », 1885; « Perlerette », publiée d'abord dans le Voltaire (1887), très-discutée dans la presse et qui valut à l'auteur une étude remarquable d'Henry Fonquier publiée au Gil-Blas; des monologues; une petite pièce: « Les Lunatiques », au Théâtre Saint-Honoré; une autre pièce: « Cache-cache », au Vaudeville (octobre 1875).

Eriksen (André-Émile), historien norvé ancien maître et inspecteur des écoles à stiania, depuis 1877 directeur de l'école l'instruction supérieure du peuple à Tra né, le 9 janvier 1841, à Christiania, a p entr'autres, en norvégien: « Sur l'escla dans les deux Scandinavies », 1861, com avec médaille d'or par l'Université de Chi nia; « Norsk Läsebog », en collaboration P. A. Paulsen, 1868, plusieurs éditions; toire de la Norvège, de la Suède et du l mark », plusieurs éditions, la quatrièm 1880; « Choix des écrivains norvégiens « nois >, 1874-75; « Manuel d'histoire nation 1879; « Histoire de la littérature danoi norvégienne », plusieurs éditions; « His universelle >, 1880; il a aussi publié un p latin de Halvard Gunar, et le recueil en volumes des « Œuvres de Petter Das 1874-77.

Erichsen (Jean-Eric), physiologue as d'origine norvégienne, né en 1818, élevé sidant à Londres, membre de plusieurs so savantes, chirurgien extraordinaire de la d'Angleterre, il a présidé le Collège Roya Chirurgiens Anglais et la Société Royale d decine et de Chirurgie au Congrès Interna Médical de 1881. On lui doit, entr'autres: perimental Inquiry into the Nature and ment of Asphyxia », couronné en 1845 p Royal Humane Society; « Concussion of the », mais surtout « Science and Art of gery », ouvrage classique plusieurs fois primé, traduit en allemand, en espagnol, e lien et, en partie, aussi en chinois.

Erichson (Louis-Alfred), théologien p tant alsacien, ancien pasteur à Schiltighe Kaisersberg et à Hürtigheim, présenteme recteur du Collège de Saint-Guillaume et plissant les fonctions de vicaire de l'églis Saint-Thomas à Strasbourg, né, à Münster sace), en 1843. On lui doit: « Jésus e questions sociales », 1866; « Le prote tisme à Kaysersberg >, 1871; « Geschich Mittheilungen über Hürtigheim », 1872; ber die Abnahme der Theologie-Studire in Elsass-Lothringen >, 1875; « Die eve Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Z 1877; « Matthaeus Zell, der erste els sche Reformator », 1878; « Das Marb Religions Gespraech über das Abendmal Iahr 1522 nach ungedruckten Strassburge kunden », 1880; « Denkschrift der tl gischen Studentenverbindung Wilhelmitan Strassburg », 1882; « Ein feste Burg ev. Entstehung, Inhalt und Geschichte des Lr liedes >, 1883; « Zwingli; Tod und de Beurtheilung durch Zeitgenossen >, 1883; rich Zwingli und die elsässischen Refor ren », 1884; « Das Strassburger Univer fest vom Jahr 1621 », id.; « L'Église fran



Strasbourg au 16° siècle », 1886; divors arcles dans le Progrès religieux, le Kirchenbote, Protestantische Kirchen-Zeitung, l'Encyclopéle des sciences religieuses, la Zeitschrift für Trchen-Geschichte de Brieger, les Zeitstimmen us der reformirten Kirche der Schweiz, le Bultin de la Société de l'histoire du protestantisme ançais, la Theologische Literaturzeitung de Schürt, la Real-Encyclopädie für Theologie und Kirle de Herzog et Plitt.

Eriksson (Jacques-E.), botaniste suédois, né n 1848; depuis 1878, il dirige à Stockolm la renska trädgards-fürenigens Tidskrift, en soiété avec M. Axel Pihl.

Erk (Frédéric), physicien allemand, profeseur libre de météorologie à l'Université de funich, né en 1857; il a publié, entr'autres, ans les Mémoires de l'Académie de Munich e 1883: « Die Bestimmung wahrer Tagesnittel der Temperatur unter besonderer Beücksichtigung langjähriger Beobachtungen von fünchen », avec une introduction de W. Beold; « Ueber die Darstellung der stündlihen und jährlichen Vertheilung der Tempera ir durch ein einziges Diagramm und dessen 'erwendung in der Meteorologie », dans la leteorologische Zeitschrift de l'année 1885; « Der öhnsturm vom 15 und 16 october 1885 und sine Wirkungen im bayrischen Gebirge », id., 386; « Die vertikale Vertheilung und die Maxialzone des Niederschlags am Nordabhange er bayrischen Alpen im Zeitraume november 383 bis november 1885 », id., 1887; et encore ens la Revue du club alpin allemand et autrinien de l'année 1886: « Die meteorologischen eobachtungen auf dem Wendelstein ».

Erler (Joseph), poète et littérateur autriien, né d'une famille tyrolienne, à Trieste, le août 1857; depuis quelques années commisire de police à Ala. Il a publié: « Mein Land irol », 1877; « Der Geigenmacher von Tirol », 378; « Des Kaisers Ehrenkranz », 1879; « Aus ir Sommerzeit, Des Prinzen Meisterschutz », 380; « Vom Bodensee zum Arlberg », 1882; Essays », 1885-86.

Erman (Charles-Henri), jurisconsulte suisse, rofesseur de Droit Romain à l'Académie de ausanne depuis 1883, né, à Berlin, le 15 jauer 1857, d'une famille originaire de Schafuse, fut reçu docteur en Droit à l'Université Berlin en 1883, sur la présentation de cette lèse: « L'Histoire à Rome des quittances ractes de solvibilité ».

Ermisch (Hubert-Maximilien), historien almand, archiviste à Dresde, né le 23 juin 1850, Torgau; il a publié à Breslau plusieurs essis sur l'histoire de la Silésie de 1435 à 1852, publie à Dresde, avec M. Othon Tosse, la site du Codex diplomaticus Saxoniæ, commens par Gersdorf; citous encore de lui: « Das ichsische Bergrecht des Mittelalters », 1887;

« Studien zur Geschichte der sächsisch-böhmischen Beziehungen 1464-71 », 1887; « Geschichte des Benidiktiner-klosters zu Chemnitz », commencé dans le Weber's Archiv für die Sächsische Geschichte, continué dans le Neu Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde, dont il est l'éditeur depuis 1880.

Ernouf (Baron Alfred-Auguste), publiciste français, aussi fécond que consciencieux et exact dans ses utiles vulgarisations, né, à Paris, le 21 septembre 1817. Au nombre de ses publications nous signalons: « Nouvelles études sur la révolution française », 2 vol., Paris, 1852-54; Histoire de Waltrade, de Lothaire II et de leurs descendants », 1859; « Deux inventeurs célèbres: Philippe de Girard, Jacquard >, 1867; « Le général Kleber », 1867; « L'art des jardins », en deux vol., 1868; « Histoire de trois ouvriers français: Richard Lenoir, Abraham Louis Bréguet, Michel Brézin », 1867; « Les oiseaux chanteurs des bois et des plaines », anonyme, Paris, Rothschild, 1869, plusieurs éditions depuis; « Les Français en Prusse 1807-1808 », 1872; « Histoire des chemins de fer français pendant la guerre franco-prussienne », 1874; « Denis Papin, sa vie et son œuvre », id.; « Souvenirs d'un officier polonais », scènes de la vie militaire en Espagne et en Russie, 1877; Histoire de Maret, duc de Bassano », 1878; Pierre Latour du Moulin, inventeur du tonnage à vapeur », id.; « Cachemire et jetit Thibet, d'après la relation de M. F. Drew », 1877; « Les Inventeurs du gaz et de la photographie: Lebon d'Humbstein, Nicéphore Niepce, Daguerre », id.; « Du Weser au Zambèse, excursions dans l'Afrique australe », 1879; « Souvenirs militaires d'un jeune abbé, soldat de la République 1793-1801 », 1881; « Histoire de quatre inventeurs français: Sauvage, Hoilmann, Thimonnier, Giffard », 1884, ouvrage couronné par l'Académie française; « Paulin Talabot, sa vie et son œuvre », 1886; « Compositeurs célèbres: l'art musical au XIX siècle », 1888.

Ernst (Adolphe), ingénieur allemand, professeur de l'art de la construction des machines au Polytechnicum de Stuttgard, né en 1845; il a publié à Berlin un ouvrage important en deux vol., avoc atlas, sous le titre: « Die Hebezeuge, Theorie und Kritik ausgeführter Contruction », et plusieurs essais et articles sur le même sujet dans la Zeitschrift d. Verein deutsch, Ingenieure, depuis l'année 1882.

Erust (Amélie-Siona Lévy dame), actrice, conférencière, poète et femme de lettres française; né, à Mutzig (Alsace), le 14 avril 1834. Elle reçut des leçons de Provost au Conservatoire, où elle remporta un prix de tragédie qui lui valut ses débuts au Théâtre-français en 1850. Elle parut, sous le nom de Siona Lévy, dans les jounes rôles tragiques, à côté de Ra-

ERP

chel. Après avoir joué deux ans la tragédie à l'Odéon, elle quitta le théâtre, abjura le mosaïsme et épousa, en 1854, le compositeur violoniste Ernst. Devenue veuve à Nice, on 1865, Mme E. se consacra à des lectures publiques dans lesquelles elle fit goûter, tour-à-tour, les différents poètes en vogue de la France contemporaine, donnant des conférences à l'Athénée, puis à la Sorbonne (1869) et s'attribuant le titre de « Lectrice en poésie des cours de la Sorbonne ». Au mois d'avril 1878, elle prêta, en même temps que Mounet-Sully et madame Favart, son concours aux fêtes qui eurent lieu à Mâcon pour l'inauguration de la statue à Lamartine. Depuis (en 1881) elle a donné des séances à Lille, et continue, rhapsode moderne, son apostolat poétique. Elle publia: « Rimes françaises d'une alsacienne », 1873; « Rimes françaises d'une alsacienne, anciennes et nouvelles >, 1880; « Nos Bébés », 1883; « L'Œuvre dramatique de H. Berlioz », 1884; « Richard Wagner et le drame contemporain >, 1887. On annonce comme devant paraître prochainement un volume de « Souvenirs ».

 $\mathbf{E}\mathbf{R}\mathbf{O}$ 

Ernst (Jacques), écrivain de la Suisse allemande, né, le 7 juillet 1823, à Winterthur. Il fut atteint des sa quatorzième année d'une maladie de l'épine dorsale, qui le condamna pour toujours à l'emploi des béquilles; mais il se consola de ses infirmités par les lettres, la musique et la peinture. Le commerce lui procura une honnête aisance qui lui permit de se livrer en touto liberté à ses occupations favoritos. Ses nouvelles, écritos en allemand, sont très agréables et fort instructives pour les mœurs populaires de la Suisse allemande. Citons: « Verres doux à boire » (Gläser Süsstrunk), 1860; « Joseph Kraft, le menuisier », 1861; « Les Magnats de village », 1865; « Quatro nouvolles », 1866 (La promenade nuptiale, En Voyage, Les dilettantes, Cécile).

Eroli (marquis Jean), érudit et littérateur italien, né, le 17 novembre 1813, à Narni; il a étudié au collège de Senigaglia, la patrie de Pie IX, avec le marquis Joaquim Pecci, qui devait devenir Pape à son tour, et avec lequel le jeune patricien de Narni rivalisait souvent par des impromptus en vers; il passa ensuite à Rome et y étudia l'histoire ecclésiastique sous l'abbé Vizzardelli, la loi sous les professeurs Capogrossi et Villani; il continua ensuite, pour son propre compte, ses études littéraires, historiques, archéologiques et géologiques, et fréquenta la société des hommes de lettres et des savants les plus distingués, italiens et étrangers, qui se trouvaient alors à Rome. Ancien directeur de la Società Filodrammatica de Narni, membre de plusieurs sociétés littéraires et scientifiques, inspectour des Fouilles de son district, il vient d'être nommé socio benemerito de la Società Dantesca italiana à la suite du généreux cadeau qu'il vient de lui faire de tous ses livres ce nant la Divina Commedia et son auteur. 1 ste de ses ouvrages est aussi longue qui riée; nous ne donnerons ici que les plu portants: « Vite di S. Alessio, di S. Orsoli S. Silvestro I >, 1841, livre couronné; « C favole in versi », Terni, 1847; « Notiz Ponte Rotto di Augusto, fabbricato sul Nera presso Narni », Rome, 1848; « Il de'Borboni in Narni, racconto storico fatt la scorta di alcuni documenti », Terni, « Notizie de'Vescovi Eroli », id., 1852; « di monsignor Catone Arcivescovo di Avign traduite en français par M. L'Espinasse; gio della versione poetica del Sacro Libro Sapienza », 1854, la traduction en entier : plus tard à Narni (1859) avec « Alcuni sulla Divina Commedia »; « Narrazione s sopra il Santuario della Madonna del Po Narni », Rome, 1856; « Miscellanea St Namese », id., 2 vol., 1858-62; « Notiz celebre Ponte di Augusto e di altri antichi derni ponti fabbricati sulle vie consolari Narni », id., 1862; « Iscrizioni di Tarqu (dans l'Album de Rome et dans le Gi Scientifico, Agrario, Letterario de Pérouse), « Piccolo Quaresimale pe'giovanetti (da Monitore delle scuole e delle famiglie, 1862) Madonna del Libro, pittura di Raffaello » le journal Bartolommeo Borghesi, id.); « i della traduzione delle sentenze di Dionisic ne a suo figlio e delle sentenze di Publio! « Descrizione della tavola dipinta dal G daio e figurante la coronazione di Maria V in Cielo, esistente in S. Giovanni di Na Milano, 1839; « Vita dell'imperatore N (dans le Bartolommeo Borghesi, 1871): getti antichi rinvenuti nel 1874 presso di Fano, frazione di Fossombroni » (d journal Il Raffaello, 1875); « Erasmo Ga lata da Narni, suoi monumenti e sua fami Rome, 1876 (un gros vol. in 8°); « Co per la monografia di Francesco Sforza I di Milano » (dans le journal Il Buon 1876); « Favole esopiane di Fedro », 1877; « Monumento sepolerale del cai Bonaventura da Peraga, padovano > (da Buonarroti, 1878); « Prose e versi », . 1888; « Il Dio Mitra a Terni » (dans le narroti, 1880); « Monografia della Madoni periale di Narni », 1884; « Oggetti antic vati in Terni dal 1880 al 1885 », Rome, « Iconografia delle strade consolari ron (cet écrit fera partie du second volume bientôt paraître des « Prose e versi ».

Erpenbrodt (Wolrad), écrivain allemai jourd'hui directeur d'un pensionnat de jeun cons à Clarens sur les bords du lac de G né, à Coblentz, le 10 juin 1860, s'est fai tageusement connaître sous le pseudony E. Volrad par diverses productions litté



sies écrites d'Arco », 1881; « Bertrade », 1883; « L'Épine blanche et l'airain », l de vers, 1884; « Contes », 1886.

rante (Vincent), poète, patriote, homme italien, président de section au Conseil ancien membre du Tribunal Supérieur Guerre et de la Marine, Sénateur du Ro-, né, à Palerme, le 16 juillet 1813. Après étudié chez les Jésuites et à l'Université erme, il débuta comme poète par un ousur la Maison des Fous, inséré dans le 1 La Ruota. Ayant pris une part très acla révolution sicilienne de 1848-49, il cé de s'exiler, tout en continuant à exprile la manière la plus noble, en beaux ses sentiments patriotiques. Mais c'est t après la résurrection politique de l'Itale la plupart de ses écrits ont vu le jour. citerons: « Tragedie liriche », deux volu-Rome, typ. du Sénat, 1874; deux nouvelagédies: « La San Felice » et « Solimano nde », Rome, Barbèra, 1877; deux poè-« L'ideale » et « La Libertà », Rome, u Sénat, 1878; « Storia dell'Impero Osma-· Osman alla pace di Carlowitz », à la imprimerie, en deux volumes; et enfin, lume de poésies lyriques, sous le titre: Convalescenza ».

rera (Albert), brillant et fécond économiste , né, à Venise, le 14 avril 1842. Il fit son à Padoue, et, depuis 1867, il a enseigné, .-tour, avec éclat, l'économie politique dans stituts techniques de Venise, de Milan et iples, où il fait aussi des cours d'éconoommerciale et coloniale, ainsi que de state à l'Université. On lui doit entr'autres: ia e statistica delle Industrie Venete », o, 1870, un beau vol. in 80 de 798 pages, ze couronné par l'Istituto Veneto; « Tabeltistiche e documenti », suite du même vol. les Atti del R. Istituto Veneto); « Storia conomia politica nei secoli XVII e XVIII Stati della Repubblica Veneta », Venise, (ouvrage couronné par l'Istituto Veneto); alia Industriale, con particolare riguardo riatico superiore », Turin, Loescher, 1873, l. de 337 pages; « Le nuove istituzioni niche nel secolo XIX », Milan, Treves, 1. de 367 pages; « Le Finanze dei grandi ii >, Florence, Pellas, 1882, un vol. de 283 ; « Elementi di Economia politica », tran italienne de l'ouvrage de M. de Lavevec 25 monographies additionnelles et des du traducteur », Milan, Vallardi, 1887; tuzioni industriali popolari », Turin, Para-888, un vol. de 280 pages; « Manuale piccole industrie », Milan, Hoepli, id.; operazioni di credito agrario e le cartelle e », Vérone, Tedeschi, 1889; « Il Nuovo e di Commercio del Regno d'Italia », posé et commenté, un vol. de 580 pages, Florence, Pellas, 1883; « I Magazzini generali, le note di pegno e le fedi di deposito nella storia, nelle consuetudini e nella legislazione », Venise, Ongania; « La Riforma del Credito Fondiario », Turin, Loescher, 1886; « Daniele Manin e Venezia », Florence, Le Monnier, 1875; « Elementi di Etica e Diritto », Naples, Morano, en deux vol.; nombreux articles et essais dans les revues italiennes les plus accréditées.

Erskine (Clara), femme-auteur américaine, écrivain d'art fort distinguée, née le 28 août 1839, à Saint-Louis (Missouri, United-States), où elle a été élevée et où elle a habité long-temps; elle demeure d'habitude à Boston. On lui doit quelques ouvrages d'art fort intéressants: « Handbook of Legendary and Mythological Art », 1870; « Painters, Sculptors, Architects and Engravers », 1873; « Artists of the XIX<sup>th</sup> Century », 1879; « Painting »; « Sculpture »; « Architecture for Students and Beginners », trois vol. 1883-86; « Christian Symbols and Stories of the Saints », dédié à l'archevêque de Boston, 1886; un roman: « Eleonor Maitland », 1881; des essais, des esquisses, etc.

Eça de Queiros (José-Maria), illustre romancier portugais de l'École réaliste, consul du Portugal à Bristol (en Angleterre), membre de l'Académie des Sciences de Lisbonne, né, le 25 novembre 1845, à Povoa de Varzim. Il fit ses études à l'Université de Coimbre; il rédigea, pendant une année, un journal politique à Evora; il entreprit ensuite des voyages en Espagne, en Égypte, en Syrie, en Palestine; à son retour, il fut nommé consul pendant une année à la Havane, puis à Newcastle, à la suite d'un rapport remarquable sur l'émigration portugaise, enfin à Bristol. Parmi ses romans de mœurs les plus appréciés, il faut citer: « O crime do Padre Amaro », 1874, revu et réimprimé en 1880; « O Primo Basilio »; « A Reliquia »; « O Mandarim . En collaboration avec Ramalho-Ortigao, il a écrit: « O mysterio da estrada de Cintra »; il collabora aussi à la publication critico-satirique: As Tarpas.

Esbach (G.), médecin français, d'origine allemande, chef du laboratoire de chimie médicale à l'hôpital Necker à Paris; on lui doit: « Modifications de la phalangette dans la sueur, le rachitisme et l'hippocratisme », Paris, Delahaye, 1876; « Les Calculs urinaires et biliaires, physiologie, analyses thérapeutiques », Paris, Masson, 1885; « Le Diabète sucré, ou Névrose assimilatrice du foie; exposé théorique, traitement alimentaire, physique et moral », id.

Escalante (Amos), romancier espagnol; il a publié sous le pseudonyme de Juan Garcia, des romans fort bien écrits, et des descriptions brillantes de voyage.

Escalona (Roch), médecin, philosophe et publiciste italien, directeur et professeur au gymnase de Bosa en Sardaigne, depuis 1886, né, le 21

septembre 1837, à Ispani (Salerne), a pris part à toutes les campagnes italiennes de Garibaldi; il a été tour-à-tour médecin, journaliste, professeur de gymnase, collaborateur des journaux L'Epoca, Il Nomade e le Roma de Naples, directeur du journal La Libertà de Campobasso; on lui doit: « Protosofia », Naples, 1863; « Antroposofia », id., 1864; « Filosofia della storia della Filosofia », 1889; « Il Papato: Primato e Temporale >, Naples, 1860; « Su di un nuovo diritto fra lo Stato e la Chiesa », id., 1861; « Sulla fallibilità del Papa e sulla questione del Temporale », id., id.; « Garibaldi, Rivoluzione delle Due Sicilie », id., id.; « Storia di un parto laborioso », id., 1875; « Studii di cliuica », Campobasso, id.; « Origini e nesso delle lingue e letterature greca, latina, francese ed italiana », Naples, 1882; « Programma di Don Cirillo, candidato al Parlamento >, vers, 1879; il a édité le dythirambe La Svinatura di Barbigi Mezzabarba, Campobasso, 1878.

Escande (Joseph-Antoine-Georges-Front), homme politique et publiciste français, collaborateur de la République Française, du Voltaire, de l'Express, de la Gironde, de la Revue Libérale, docteur en médecine, ancien maire de Saint-Cyprien, conseiller-général et à présent député de la Dordogne, né, à Saint-Vincent-de-Cosse (Dordogne), le 13 avril 1847. En 1888, il a publié, chez Alcan, un volume: « Hoche en Irlande , et il prépare une « Histoire du Directoire ».

Eschenauer (Auguste), écrivain français, ancien pasteur à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, vice-président du bureau de bienfaisance du 6º arrondissement de Paris, né, à Cette, en 1827, a publié: « L'observation du jour de repos, son principe et ses fruits », Strasbourg, 1866; « Échos, poésies », Paris, Sandoz et Fischbacher, 1873, 2me éd., 1879; « La Morale Universelle », id., 1874, 2<sup>mo</sup> éd., 1883, ouvrage couronné par l'Académie Française; « Le Repos du dimanche au point de vue hygiénique ». id., 1876; « L'Espagne, impressions et souvenirs, 1880-81 », Paris, Ollendorff, 1882, 2me éd., Sandoz et Fischbacher, 1884; « La Moralité dans l'art >, 1889. M. E. est membre de plusieurs sociétés littéraires et de bienfaisance, président de la Société d'études philosophiques et sociales et rédacteur-gérant de son Bulletin mensuel, et président de la Société française contre la Vivisection et rédacteur de son Bulletin. Il collabore aussi au Courrier de la Gironde, sous le pseudonyme de la Fresnaye.

Eschenich (Théodore), médecin allemand, professeur libre de Pédiatrie à l'Université de Munich, assistant à la clinique des enfants malades, né, à Rorsbach (Bavière), en 1857; on lui doit: « Die Darmbakterien des Säuglings und ihre Beziehung zur Physiologie der Verdauung », Stuttgard, 1886; et depuis l'année

1883, une foule d'essais, mémoires, article différentes maladies de l'enfance, dans les bücher fur Kinderheilkunde, dans la De med. Wochenschrift, dans l'Aertzliche Intelliq latt, dans la Berliner klinische Wochense dans l'Archiv für klinische Med., dans les Fod. Med., dans les Mittheilungen de la cli de Wurzbourg, dans la Münchener med. W schrift, 1886; plusieurs de ses écrits se tro réunis dans ses « Beiträge zur antisepti Behandlung der Magendarmkrankhei ter Saeuglings », Hambourg, 1888.

Escher (Hermann), historien, érudit et ciste suisse, bibliothécaire de la ville de rich, est né, le 17 août 1857, à Reutte pr Fussen, dans los Alpes-Bavaroises, d'un mille patricienne de la Suisse qui, à part XVII<sup>e</sup> siècle, a donné à Zurich une série terrompue de savants, d'hommes d'état philanthropes; il a passé son enfance à F et à Coire, étudié à Zurich et à Strasbou publié: « Les partis religieux dans la fédération et leurs rapports avec l'étra 1527-1531 >, thèse de doctorat, 1881; • campagnes des Suisses dans l'Italie supér 1500-1516 », 1re partie, 1886; et édité le VI tome des Sources de l'Histoire S « Fratris Felicis Fabri descriptio Sueviæ Récits du voyage du chroniqueur Jean S en 1544 ».

Escherich (Gustave von), mathématicie lemand, professeur des mathématiques à versité de Vienne, né en 1849. En deht nombreux mémoires dans les actes et mén de l'Académie des sciences de Vienne e 1884, il a publié séparément à Leipzig. En « Einleitung in die analytische Geometri Raumes ».

Escobar (Alfred), publiciste espaguol, d aux Cortes, rédacteur en chef de l'Epoca do père Ignace nommé, par le Roi Alphonse marquis de Valdeiglesias, et indiqué plu fois comme ministre dans les combinaison servatrices, est le directeur. On sait que Le ca est le journal politique le plus ancien plus important de Madrid, et qu'il se dist surtout par la modération des idées qu'i tient. M. Escobar a modernisé le vieux jo en lui donnant l'aspect des grands jou étrangers; plus avancé que son père, il s'e d'adoucir la haine des journaux démocra contre La Epoca; écrivain aimable d'ailles chroniqueur de salon, il est un agréable me doublé d'un journaliste de valeur.

Escobar (Eusebio), jeune poète et journ colombien, né, en 1855, à Tunja; en 1882, i nait à Santa Fè de Bogota de brillantes messes.

Escoffier (M. A. Henri), romancier fra fils d'un notaire; depuis 1873, rédacteur et du *Petit Journal* de Paris, où il signe T.



Frimm ses chroniques quotidiennes, et insère haque année une revue du Salon très-apprébiée, est né le 18 mars 1837, à Sérignan près 
d'Orange (Vaucluse); quelques uns de ses romans, à cause de certaines hardiesses dans l'étude physiologique, ont été fort-discutés; mais 
en n'a pas manqué de les remarquer et de les 
lire avec curiosité. En voioi les titres: « La 
Grève des patrons et des bourgeois », 1874; 
« Le Mannequin », 1875; « Les Femmes fatales », 1876; « La Vierge de Mabille », 1876; 
« Chloris, la goule », 1878; « Le Mercier de 
Lyon », 1878; « Le Collier maudit », 1879; 
« Blonde aux yeux noirs », 1884; « Madame 
Ripert », 1888.

Escosura (Patricio de la), historien, juriscon-· sulte, homme politique, diplomate, poète, romancier et critique littéraire espagnol, né, à Madrid, Le 5 novembre 1807, a été l'un des rédacteurs las plus renommés de la Revista de España; simalons dans cette revue ses études sur « Enrique VIII de Inglaterra juzgado pour un aventurero español à su servicio », 1876; « Roger de Flor o los Españoles en Oriente », tragédie historique **en trois actes en vers, représentée en 1846 et pu**bliée en 1877; « Introducion a la critica teatral: sonsideraciones generales sobre et teatro y su historia », et en outre, publiés séparément, des poèmes: « El Bulto vestido de Negro Capuz », et « Herman Cortes in Cholula »; des drames: quistador »; « La Aurora del Colon »; « El Higuamota », représenté en 1838; « Las Mocedades de Hernan Cortès », représenté en 1844; des romans historiques: « El Conde de Candespina », publié en 1832; « Ni Rey ni Roque », 1835; « El Patriarca del Valle », 1846. On lui doit, en outre, une « Historia Constitucional de Inglaterra », 1859. Dans sa jeunesse il avait étudié les mathématiques à Paris, sous Lacroix, et passé quelques mois à Londres. A son retour en Espagne en 1826, il était entré dans l'artillerie, où il servit avec le grade d'officier; exilé deux fois comme Carliste, il rentra en Espagne en 1846; nous le trouvons ensuite sous-secrétaire d'État en 1847, envoyé extraordinaire au Portugal en 1855, ministre de l'intérieur, ambassadeur en Allemagne 1872-74.

Escott (Thomas-Hay-Sweet), philologue et publiciste anglais, ancien professeur, de 1882 à 86 directeur de la Fortnighty Review de Londres, né à Tounton, le 26 avril 1844; il a publié une traduction de Juvénal et de Perse, en 1866, une traduction de Plaute en 1867, et un ouvrage remarquable qui a été traduit en plusieurs langues étrangères: « England, its people, politics and pursuits », 1879.

Escovar (Emilio-Macias), écrivain de Colombie, docteur en Droit, né, le 10 mai 1833, à Carthagène, est auteur de deux pièces de théâtre: « El Virey Solis » et « Apotéosis del Libertador »; d'un recueil de contes en vers: « Cantos del bardo » et d'une série d'articles politiques dans les journaux du parti conservateur auquel il appartient, et dans La Illustracion, où il faisait la chronique de l'étranger. On parle de plusieurs écrits inédits de cet auteur: « Lecciones de Economia politica »; d'un recueil de vers: « Amor y Libertad »; des drames et des comédies: « El Hidalgo y el Oidor »; « El Casamiento por venganza »; « Una leccion a la coqueta »; « Caprichos de las mujeres ».

Escragnolle (Ved. TAUNAY).

Esguerra (Joaquim), écrivain de Colombie, a inséré une série d'articles sur l'Astronomia elemental, dans La Escuela Normal et publié à part un « Diccionario geografico de los Estados Unidos de Colombia », Bogota, 1879.

Esguerra (Nicolas), avocat, publiciste et orateur parlementaire colombien, membre de l'Assemblée de Santander, a rédigé, pendant quelque temps, El Diario de Cundinamarca, et de 1878 à 81 publié la Revista Mercantil.

Esmarch (Frédéric), illustre médecin et chirurgien allemand, professeur de chirurgie à l'Université de Kiel, né, le 9 janvier 1823, à Tönning, d'un père qui exerçait la médecine. En dehors d'une série nombreuse d'essais, mémoires, articles insérés dans différentes revues spéciales depuis l'année 1849, il a publié, séparément, toute une série d'ouvrages importants, lesquels lui ont valu une haute renommée non seulement en Allemagne, mais à l'etranger; citons: « Symbolæ ad histologiam ranarum pathologicam », Kiel, 1848; « Ueber Resectionen nach Schusswunden », id., 1851; « Beiträge zur prakt. Chirurgie », deux parties, id., 1859, 1860; « Rathschläge die Anschaffung und Verarbeitung von Hilfsmitteln für die Kriegslazarethe betreffend », id., 1864; « Ueber chronische Gelenksentzündungen », id., 1865, 2me éd., 1867; « Rathschläge für die Eltern scrophulöser Kinder », id., 1865; « Vorlesungen für angehende Militararze und freiwillige Krankenpfleger », Berlin, 1867, 2me éd., 1871; « Ueber d. Kampf der Humanität gegen die Schrecken des Kriegs », Kiel, 1869; « Der erste Verband auf dem Schlachtfelde », id., id., 2me éd., 1870 (traduit en anglais par Guy, en français par Verneuil, en russe par Hahnhardt, etc.); « Ueber Vorbereitung von Reserve-Lazarethen », Berlin, 1870; « Ueber Gelenkneurosen », Kiel, 1872; ▼ Die erste Hilfe bei Verletzungen », conférence populaire, Hannovre, 1875; « Handbuch der kriegschirurgische Technik », ouvrage couronné, Hannovre, 1877, 3me éd., Kiel, 1885 (traduit en anglais par Clutton, en francais par Rouge, en japonais par Isiguro); « Die erste Hilfe bei plötzlichen Unglücksfallen », cinq conférences, Leipzig, 1882 (traduit en presque toutes les langues vivantes de l'Europe); « Katechismus zur ersten Hilfsleistung in Unglücksfällen », Kiel, 1882; « Mittheilungen aus der chirurg. Klinik zu Kiel », id., 1883; « Ueber Samarither- Schantulen », conférence, id., 1884; « Principiis obsta! », trois conférences, id., id.; « Samariterbriefe », id., 1886. Après la mort de sa première femme, qui était fille de M. Strohmeyer, il se remaria on 1872 avec la princesse Henriette de Schleswig-Holstein.

Esmein (Joan-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar), jurisconsulte français, ancien professeur de droit industriel, et depuis 1881, professeur de l'histoire générale du Droit Français à la Faculté de Droit de Paris, et, en outre, maître de conférences à l'École pratique des Hautes-Études, depuis 1886, pour le Droit canonique, est né, à Tourvérac (Charente), le 1er février 1848; on lui doit: « Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours », ouvrage couronné par l'Institut, Paris, Larose, 1881; « Etudos sur les contrats dans le très-ancien Droit Français », id., 1883; « Sur l'histoire de l'usucapion », id., 1885; « Mélanges d'histoire de Droit et de critique ». En 1878, pour son doctorat, il avait publié chez le même éditeur: « Le délit d'adultère à Rome et la loi Julia (De adulteriis coercendis), étude de Droit pénal Romain ».

Esperson (Ignace), jurisconsulte italien, né, en 1822, à Sassari, retraité en 1877 avec le titre honoraire de Président de Section de la Cour d'appel; en dehors de quelques mémoires juridiques, en lui doit un livre publié en 1878, à Milan, sous le titre: « Note e giudizi sull'ultimo periodo storico della Sardegna ».

Esperson (Pierre), jurisconsulte italien, professeur de Droit international à l'Université de Pavie, membre de l'Institut de Droit International depuis sa fondation, est né, le 2 mars 1833, à Sassari, où il fit son Droit et fut reçu docteur en 1854 et professeur agrégé en 1857; il enseigna la philosophie du Droit et le Droit civil à l'Université de Sassari de l'année 1860 jusqu'à 1865; à la fin de l'année 1865 il passa à l'Université de Pavie, comme professeur du Droit international, à la suite d'un concours; il fut aussi, pendant plusieurs années, chargé du cours de Droit administratif. Parmi ses écrits, nous citerons: « I rapporti giuridici tra i belligeranti e i neutrali », Turin, 1865; « Il principio di nazionalità applicato alle relazioni civili »; « La questione anglo-americana dell'Alabama discussa secondo i principii del Diritto internazionalo », Florence, 1869; « 1/iritto cambiario internazionale », id., 1870; « Le Gouvernement de la défense nationale a-t-il le droit de conclure la paix avec la Prusse au nom de la France? », id., 1870; « La Russia e il Trattato di Parigi del 1856 », id., 1871; « Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima », en deux vol., I: « Delle legacioni » Rome-Turin-Florence, 1872; II, première par tie: « Dei Consolati », Milan, 1874, secondi partie: « Giurisdizione internazionale maritti ma », Milan, 1877; « L'Angleterre et les capitulations dans l'île de Chypre, au point de vus du Droit international », Gand, 1879; « Il secondo Congresso giuridico italiano e il Diritte privato internazionale », Rome, 1880; « Le Droit international privé dans la législation italienne », Paris, 1880-85; « Certezza del Di ritto Internazionale, sua influenza nella legislazione », Pavie, 1882; « Intelligenza dell'articolo 58 del nuovo Codice di Commercio », Reme, 1886; « La legge sulla naturalizzazione in Italia », Rome, 1886; « Condizione giuridica dello straniero in Italia e dell'italiano all'estere, giusta la legislazione e la giurisprudenza italiana, le legislazioni e le giurisprudenze straniere, e i trattati in vigore tra l'Italia e le Potenze estere », ouvrage d'une importance ca-

Espinas (Alfred-Victor), éminent philosophe français, depuis 1881 professeur et actuellement doyen de la Faculté des lettres de Bordeaux, né, le 23 mai 1844, à Saint-Florentin (Yonne). Collaborateur de la Revue Philosophique, des Annales de la Faculté de Bordeaux, de la Revue Internationale de l'Enseignement, l'un des représentants les plus renommés de la philosophie évolutionniste de M. Herbert Spencer, dont il a traduit, en collaboration avec M. Ribot, les « Principes de Psychologie », 2 vol. in-8°, 1874 On lui doit deux thèses remarquables de doctorat; « De civitate apud Platonem quæ fiat una », 1877; « Les sociétes animales, étude de psychologie comparée », 1877; un beau livre sur la philosophie contemporaine positiviste italienne: « La philosophie expérimentale en Italie », Paris, Germer-Baillière, 1880; « Idée de la pédagogie », leçons d'ouverture à un cours de pédagogie à la Faculté de Bordeaux, l'édition classique du VIII livre de la République de Platon, 1881, et du VI, précédé d'une introduction sur l'origine et les principes de la politique platenicienne, Paris, 1886.

Espino (Romualdo-Alvarez), écrivain espagnol, né, en 1839, à Séville; ayant achevé ses études de philosophie et de jurisprudence, il fut nommé professeur à l'Institut provincial de Cadix. Ses ouvrages littéraires, critiques et philosophiques ont eu en Espagne le plus grand succès. Nous signalons tout particulièrement, son « Ensayo historico-critico del teatro español ».

Espinosa (Alphonse-Morono), écrivain espagnol, né, en 1840, à Cebreros, dans la province d'Avila. En 1874, il fut nommé professeur à Salamanque, et ensuite à l'Institut provincial de Cadix. Comme philosophe, il suit les traces de la philosophie allemande, et surtout le système du professeur Krause; mais il n'est pas



coins connu comme historien, géographe et oète. Ses poésies, dont il a publié différents scueils, sont très-estimées en Espagno.

Espora (Jean-M.), écrivain de la République regentine; en 1887 il a publié un volume d'Epiodios Nacionales qui a été fort bien reçu par la resse argentine et adopté comme livre de texte lans les écoles de la République.

Espriella (Manuel Z. de la), publiciste coombien, né à Carthagène, où il fit ses premièes études et se fit recevoir docteur en Droit;
Panama il a rédigé: En Centinela en 1863,
La Brisa en 1866, L'Aurora en 1868, El Buen
sentido en 1873, El Impulso en 1879, La Liertad en 1881; il a traduit du français: « Las
lolegiales de Saint-Cyr » de Dumas père (drane représenté au théâtre de Carthagène); El
eñor Alfonso de Dumas fils, inséré dans le
ournal de Carthagène El Porvenir; Los Pudres
i los hijos, conférences de Legouvé; Los Fourhambault d'Émile Augier.

Esselborn (Charles), auteur dramatique allenand, employé dans les chemins-de-fer du Wursemberg, né le 31 mai 1852, à Alzey (Hesse); m lui doit deux drames: « Eudoxia » et « Haslrubal Weib »; une petite pièce: « Ein Heiratsgeuch »; un poème: « Des Pfalzgrafen Tochter », rois éditions; « Bleifederskizzen ».

Essipoff (Grégoire), érudit russe, archiviste u Palais impérial de Moscou, a publié: « Jean Pososckoff »; « Le schisme russe au XVIII<sup>e</sup> niècle »; « Recueil de documents sur l'affaire lu Tsarewitch Alexis, fils de Pierre I ».

Estèvez (Raphaël), ingénieur et publiciste colombien, né, à Bogota, en 1838, a collaboré unx journaux El Monitor Industrial, El Cronista, El Bogotano, La Illustracion, signant du pseudo-1910 de Abdalasis. En 1866, il rédigea le journal La Independencia. Il a aussi composé un frame intitulé: El Corazon y el honor.

Estlander (Charles-Gustave), illustre écrivain finlandais, historien littéraire, critique, aprécié comme promoteur de la culture natioiale dans son pays, professeur d'esthétique et le littérature moderne à l'Université de Helsingfors, membre du Conseil Supérieur de l'Eneignement secondaire en Finlande, président le la Société de littérature Suédoise et de la société des Beaux-Arts en Finlande, membre de a Commission archéologique, est né, le 31 janvier 1834, à Lappfiard, dans la province d'Osrobothnie; il étudia au Gymnaso de Wasa, shef-lieu de cotte province, et à Helsingfors; eçu docteur, il entreprit des voyages scientiiques en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie; il étudia à Berlin sous Waagen et E. Guhl, à Paris sous Paulin Mever. Il fit, pendant co long voyage, un séjour de deux nois en Provence, où il se lia avec les félibres Mistral et Aubanel. En 1873-74, il entreprit un second grand voyage en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse et dans la Belgique pour étudier l'organisation des différentes écoles artistiques et professionnelles, et à son retour à Helsingfors, il s'y prépara à la création de l'Athenæum dont le Palais vient d'être inauguré; en 1883-84, il fit un troisiéme voyage en Autriche, en Italie et en Sicile. Depuis l'année 1876, il dirige la Revue Finlandaise (Finsk Tidskrift), qui paraît une fois par mois en livraisons de 84 pages; parmi ses ouvrages, tous écrits en suédois, dont nous donnons ici les titres en français, signalons: Richard Cœur-de-lion dans l'histoire et dans la poésie », thèse de doctorat, Helsingfors, 1858; « Chants populaires de Robin Hood », thèse pour devenir maître de conférences, id., 1859; « Le Cid », traduit en suédois, avec introduction historique et critique; « Histoire des Beaux-Arts depuis la fin du dernier siècle », Stockholm, 1867; « Exposé de l'histoire de la littérature provençale », Helsingfors, 1868; « Pièces inédites du roman de Tristan, précédées de recherches sur son origine et son développement », en français, id., 1866; « Les Beaux-Arts et les Arts Industriels en Finlande », id., 1871; « Notes de voyage sur les écoles artistiques et industrielles en Allemagne, en Autriche, en Suisse et en Belgique », id., 1875; « Les Excavations d'Olympia », id., 1878; « Santa Maria dell'Ammiraglio in Palermo », id., 1884 (traduit en italien par M. Mattia Di Martino, Palerme, 1885); « Les opinions esthétiques de Runeberg », id., 1887.

Estlander (Jacques-Auguste E.), médecin et chirurgien finlandais, frère aîné du précédent, né en 1831, professeur à l'Université de Helsingfors, a publié en français: « Méthode d'autoplastie de la joue ou d'une lèvre par un lambeau empruntó à l'autre lèvro », et en suedois: « Om det relativa värdet af de olika behandlings methoderna för organiska strikturer i urinröret », 1859; « Om le mal perforant du pied », 1870; « Om brand i de nedre extremiterna efter tyfus »; « Nagra iakttagelser angående sarkomernas temperatur », 1877; « Den Antiseptiska behandlingens inverkan på dödligheten vid sårskador på hufvudet », 1879; « Resektion af refben vid kroniskt empyem »; « Kliniska bidrag till kännedemen om osteosarkomet, i öfverkäken »; en 1876-77 il avait publié dans la Finsk Tidskrift des « Amerikaniska bref »; en 1877, l'université d'Upsal le nomma docteur honoris causa.

Estrada (Joseph-Emmanuel), écrivain et orateur de la République Argentine, directeur du Collège national de Buenos-Ayres, né en 1843; il a publié, entr'autres: « El Catolicismo y la Democracia »; « Ensayo sobre los Comuneros »; « Leciones sobre la Historia Argentina »; « La Politica liberal bajo la Tirania de Rosas ». Par un compte-rendu de l'annèe

1887 de l'Asociacion Catolica de Buenos-Ayres nous apprenons qu'il en était à cette époque le président.

Estreicher (Casimir), bibliographe et historien littéraire polonais, ancien bibliothécaire de l'Université de Varsovie, directeur de la bibliothèque des Jagellons à Cracovie, et membre de l'Académie des Sciences de cette ville, né, le 27 novembre 1827, à Cracovie, s'est fait surtout connaître par des ouvrages intéressants sur la littérature, le théâtre et la civilisation de la Pologne. On lui doit, entr'autres, des monographies sur Mickiewicz (Vienne, 1869), sur Janozki (Cracovie, 1869), sur Kraszewski (id., 1879), sur Pol (Leipzig, 1881), une Description de la Bibliothèque des Jagellons (Cracovio, 1882). Il vient de publier le dixième volume in 8º de sa grande Bibliographie polonaise, Cracovie, 1889, comprenant le résumé chronologique de la littérature polonaise depuis le XVe jusqu'au XVIII• siècle; il y manque encore la nomenclature des principaux ouvrages polonais publiés au XIXº siècle, catalogue qui formera à lui seul plusieurs volumes. M. E. appartiont au parti cracovien des stanczyki (ainsi appolé de Stanczyk, le fou célèbre de Sigismond-Auguste, roi de Pologne, dont un des écrivains de ce parti publia le prétendu Portefeuille), qui rejette l'idée de l'indépendance nationale, et dont les coryphées sont M. Estreicher, M. Stanislas Korzmian et le comte Stanislas Tarnowski.

Estremera (Joseph), auteur dramatique espagnol, dont les pièces de genre sont très goûtées à cause de la peinture exacte des mœurs de la bourgeoisie espagnole.

Estrey des Frâmes (Comte G.-H.-J. Meyners d'), médecin et écrivain français, ancien médecin d'ambassade et chargé par le Gouvernement français de missions scientifiques, membre de plusieurs sociétés savantes, né, en 1829, à La Haye. Il dirige à Paris les Annales de l'Ectrème Orient et la Revue Internationale des Sciences médicales. En dehors de sa collaboration aux journaux, il a publié deux ouvrages remarquables: « La Papouasie », Paris, Challamel aîné, 1881; et « L'Art médical en Chine ». id., 1883, et une brochure « Disette probable dans l'Inde en 1880 », id., 1880.

Etenaud (Jean-Alfred), écrivain français, directeur des Postes et des Télégraphes du département de Lot-et-Garonne, né le 30 novembre 1830, à Saint-Martin (Charonte inférieure); à vingt ans, il publiait une notice historique importante « Sur la ville de Marans ». De 1860 à 1878, il a fait paraître cinq ouvrages importants sur la télégraphie; deux surtout ont été fort appréciés: « Méthodo de transmission de la lecture des signaux Morse », et « La Télégraphie électrique en France et en Algérie », en deux vol., précédée d'une notice « Sur la télégraphie aérienne ».

Eternod (Auguste-Charles-François), savant Suisse, professeur ordinaire d'histologie normale et d'embryologie à l'Université de Genève, né, à Mexico, le 1er juin 1854, a fait ses premières études dans un collège franco-espagnol de Mexico, puis à une école secondaire de Baulmes (Canton de Vaud) et à l'école industrielle de Vévey, ses études supérieures à Lausanne, à Leipzig, à Bâle, à Genève, où il a été nommé professeur en 1880; on lui doit: « Recherches sur les affections chroniques des ganglions trachéo-bronchiques et sur les suites de ces affections », Genève 1879; « Structure et génèse cellulaires », dans la Revue Médicale de la Suisse Romande, id., 1881; « Guide technique du Laboratoire d'histologie normale », autographie, plusieurs éditions depuis 1882, imprimé en 1886; « Sur un cas de régénération de la rate à la suite de l'extirpation totale chez le renard > (Extrait de la Revue Médicale de la Suisse Romande), id., 1885; « Des illusions d'optique dans les observations au microscope », id.; « Des lois mathématiques et mécaniques régissant la distribution des prismes de l'émail , dans la Revue et Arch. Suisses d'odontologie, pathologie et thérapeutique des maladies de la bouche et des dents, décembre 1877; et plusieurs autres mémoires et articles dans la Revue médicale de la Suisse Romande, dans la Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikro skopische Technik, dans le Tageblatt der 58 Versummling deutscher Naturforscher und Aerst Strasbourg, 1885, etc.

Étienne (Eugène), littérateur français, professeur au Lycée et chargé d'un cours de français à la Faculté des lettres de Nancy, né, à Saint-Mard-sur-le-Mont (Marne), en 1843; il a publié en 1883 ses deux thèses de doctorat: « De Diminutivis, intensivis, collectivis et in malam partem abeuntibus, in franco-gallico sermone, nominibus », et « La Vie de Saint-Thomas le martyr, poème historique du XII e siècle, composé par Garnier de Pont-Sainte. Maxence, étude historique, littéraire et philologique », 1883.

Étincelle, psoudonyme littéraire de Mue la Vicomtesse DE PERRONY, née Heuriette-Marie Biard d'Aunot, en 1850; elle a publié dans le Figaro une série d'articles brillants qui ont été réunis en 1882 en deux vol., chez Rouveyre, sous le titre de: « Carnet d'un mondain, gazette parisienne, anecdotique et curieuse », avec cent illustrations en noir et cinq planches en couleur, par A. Ferdinandus.

Etner (Sigismond), physiologiste autrichien, professeur de physiologie à l'Université de Vienne depuis 1875, membre correspondant de l'Académie impériale des Sciences à Vienne et de plusieurs sociétés scientifiques autrichiennes et étrangères, né, à Vienne, en 1846; il a publié un grand nombre de mémoires, essais, notes, arti-



es sur des sujets de microscopie, de physiogie et de physique, qui ont paru dans les nuales de l'Académie Impériale de Vienne, et ans l'Archire de Physiologie de Pflüger.

Ettar Carit, pseudonyme littéraire du poète romancier danois CHARLES BROSBÜLL, né, en 320, à Fridericia. Il débuta à dix-huit ans par Organisten i Jelling > et « De to Studenter ». nivirent en 1839: « Slägtskabet » (traduit en lemand sous le titre: Die Verwandschaft); Smaae Fortällinger » (Petits récits); et après: Smuggelerens Sön » (traduit en 1848 en almand, sous le titre: Schmugglers Sohn), roan qui révéla son grand talent; le drame: Ejaghs Sönner », représenté sous l'anonyme, : « Sakuntala », couronné par une médaille 'or universitaire; « Dikkgrevens »; « Hedeanden » (traduit sous le titre: Der Heidemann n allemand, en 1846); « Foldinghro » (de l'anée 1840); « Madsalune » (1841); « Livets ionflicter » (traduit en 1845 en allemand sous titre: Lebens Conflikte) 1844; « Smaae Bilsder », petits tableaux et un recueil de poèies: « Skyggebilleder » (Tableaux sombres); t toute une série de romans, de nouvelles t de drames où dominent l'imagination et le aleut inventif avec le sentiment patriotique; clusiours ont été traduits en allemand. Le drane « Nordenskjold », 1879, a eu le plus de rerésentations. La publication des œuvres comslètes d'Etlar Karit a commencé en 1859, et mbrasse une quarantaine de volumes; dans le mbre, il faut comprendre les descriptions de les voyages dans l'Afrique septentrionale: « Aabere og Kabyler », 1868, et en Hongrie; « Unrarn og Siebenbürgen », 1817.

Ettel (Conrad), écrivain autrichien, employé lans les chemins-de-fer autrichiens du Nord Nord-Bahn), né le 17 janvier 1847, à Neuhof, rès Sternberg en Moravie; il a publié: « Eisenahn-und Telegraphen Lieder », 1881; « Wieser Weis'und Frauenpreis », 1884; « Ideale und dole », 1885; « Grundzüge der natürlichen Weltanschaung », trois éditions, la troisième n 1887.

Ettig (Jean-François), poète allemand, maîre supérieur à Grimma, né le 20 décembre 850, à Borna, en Saxe; on lui doit: « Stunden ler Weihe », 1877; « Der Weg des Lebens », 879; « Familienleben und Familienerziehung n poetischen Bildern », 1881; « Harfenklänge », 1886.

Etrivières (Jean Des), pseudonyme de la élèbre conférencière M<sup>me</sup> Astyć de Valsayre lont les duels et les algarades ont eu un cerain retentissement; en 1886, elle provoqua la raréchale Booth de l'Armée du Salut pour l'oliger à se mesurer avec elle sur le terrain.

Eucken (Rodolphe-Christophe), philosophe alemand, né, à Aurich dans la Frisie-Orientale, s 5 janvier 1846; après avoir achové ses cours

de philosophie à l'Université de Goettingue, il fut nommé professeur de gymnase à Berlin, et puis professeur de philosophie à Bâle (1871) et à Jena (1874). Il débuta par un essai intitulé: « Die Methode der Aristotelischen Forschung », Berlin, 1872. Suivirent: « Ueber Bilder und Gleichnisse in der Philosophie ». Leipzig, 1880; « Beiträge zur Geschichte der neuern Philosophie, vornehmlich der Deutschen », Heidelberg, 1886; « Die Philosophie des Thomas von Aquino und die Kultur der Neuzeit », Halle, 1886. Mais on signale surtout, pour l'importance des vues philosophiques, ses grands ouvrages: « Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart », 1878, traduit en anglais par le professeur Phelps; « Geschichte der Philosophische Terminologie >, 1879; « Prolegomena zu Forschungen über die Einheit des Geisteslebens », Leipzig, 1885, où il essaye de concilier l'idéalisme avec le positivisme; l'ouvrage en entier a paru en 1888 à Leipzig, Veit, und Ce, sous le titre: « Die Einheit des Geisteslebens in Bewustsein und That der Menschheit ». A la fin de cette année paraîtra chez le même éditeur un ouvrage qui sera, sans doute, également remarqué, sous le titre: « Die Lebensanschaungen der grossen Denker. Versuch einer Entwickelungsgeschichte des Lebenproblems ».

Eudel (Paul), journaliste et critique d'art français, ancien rédacteur du Courrier de Nautes et du Phare de la Loire, né, à Crotoy (Sonime), le 23 octobre 1837. Les chroniques sur la curiosité, parues dans le Figaro, la Vie Moderne, l'Illustration, l'Indépendant et dans de nombreuses revues d'Art, furent fort remarquées et lui créèrent une spécialité dans le monde littéraire. Après la nomination de M. Jules Claretie à l'administration de la Comédie-Français, M. E. le remplaça au journal Le Temps pour la chronique hebdomadaire. En librairie, il publia: « Le Quartier Saint-Pierre à l'île de la Réunion »; « La Vente Hamilton », Charpentier; « Le Baron Charles Davillier »; « Aimé Desmottes »; « Soixante planches d'orfévrerie », Quantin; « Le bruquage ou les contrefaçons dévoilés », Dentu; Pornic et Gommelon », Schwob; « Collections et collectionneurs », Charpentier; « Constantinople, Smyrne et Athènes », Dentu; « Les Coulisses nantaises », Grimaud; « Les ombres chinoises de mon père », Rouveyre. Chaque année, M. E. publie, chez Charpentier, un vol. in-12° contenant une revue des ventes et des événements principaux dans le monde des collectionneurs, intitulé: L'Hôtel Drouot et la Curiosité; cet ouvrage est précédé d'une préface écrite par un écrivain en renom; cette revue commencée en 1882, compte déja huit volumes.

Eudes-Deslongchamps (Eugène), naturaliste français, professeur de zoologie à la Faculté des Sciences de Caën, né, dans cette ville, en 1830; il a publié: « Le Jura normand, étudos

paléontologiques des divers niveaux jurassiques de la Normandie, comprenant la description et l'iconographie de tous les fossiles vertébrés et invertébrés qu'ils renferment », 1877-78, 1<sup>re</sup> et 2º livraisons; « Catalogue descriptif des trochilides ou oisoaux-mouches aujourd'hui connus, revu d'après les exemplaires du musée de Caën », 1<sup>re</sup> fascicule, 1881.

Eulenburg (Albert), illustre médecin allemand, ancien professeur à l'Université de Greifswald, actuellement professeur à l'Université de Berlin et directeur de la Clinique des maladies nerveuses, né, à Berlin, le 10 août 1840; il a publié: « Die hypodermatische Injection der Arzneimittel », Berlin, 1865 (troisième édition en 1875, traduction italienne du prof. Ria); « Lehrbuch der Nerven-Krankheiten », Berlin, 1871 (2º éd. en 1878, traduction italienne); « Die Pathologie des Sympathicus, en collaboration avec le Dr P. Guttmann », Berlin, 1873 (traduction italienne); « Die hydro-elektrischen Bæder », Vienne, 1883; un grand nombre d'essais, notes, rapports pharmacologiques, névropathologiques, électrothérapeutiques dans différentes revues et recueils. Il a édité en 15 vol. à Vienne la Real-Encyclopædie der gesammten Heilkunde, 1880-1883; la seconde édition paraît depuis 1885 et sera achevée en 17 volumes, en 1890.

Europaeus (David-Emmanuel-Daniel), linguiste finlandais, né en 1820; il a publié avec M. A. Varelius, à Helsingfors, un « Svenskt-finskt handlexicon », 1853.

Euschio (Frédéric), latiniste italien, professeur de littérature latine à l'Université de Génes, a fait ses études et fut reçu decteur en philologie à l'Université de Turin, où il a publié, chez Bona: « Immortalità, carme », 1879; « De vocabulo Numen ex duobus Lucretianis locis injuria a Lachmano expuncto », 1881; « Sententiæ veterum: De mundi origine », 1882.

Eustathiade (Sava), g.ammairien grec, professeur de grec moderne au Lycée et à l'École supérioure de commerce de Marseille, ancien professeur au Collègo national de Constantinople, né, en 1840, à Athènes; il a publié une « Nouvelle grammaire élémentaire du grec moderne », Marseille, 1874: une troisième édition revue, corrigée et augmentée a paru en 1879.

Enting (Jules), éminent orientaliste et épigraphiste allemand, professeur honoraire de la Faculté philosophique de Strasbourg, ancien bibliothécaire à Tubingue, et premier bibliothécaire de la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg depuis 1886, est né le 11 juillet 1839 à Stuttgard. Il a étudié les langues sémitiques en Allemagne, à Paris, à Londres, à Oxford, a entrepris des voyages scientifiques très importants en Orient, à trois reprises, en 1867-70 sur les bords de la Méditerranée d'où il rapporta de nombreux calques d'inscriptions qu'il a dounés à la Bibliothèque de Strasbourg: en 1883-84,

et non sans danger, dans l'intérieur de l'Arabia où il a découvert une foule d'inscriptions nebatéennes et proto-arabiques, et l'ancienne stèle araméenne de Thoima du 4me siècle avant J.-C., ainsi qu'une vieille inscription hébraique de la synagogue de Palmyre du 3e siècle de l'ère chrétienne; et dans cette même annés dans la Haute-Égypte, dans la péniusule du Sinaï et dans la vallée du Jourdan. Parmi ses publications, citons: « Qolasta, oder Lehren und Gesänge von der Taufe und dem Ausgang der Seele », Stuttgard, 1867; « Punische Steine », Saint-Pétersbourg, 1871; « Erläuterung einer zweiten Opferverordnung aus Carthago », Strasbourg, 1874; « Sechs phönikische Inschriften aus Idalion », id., 1875; « Catalog der Kais. Universitäts- und Landes-Bibliotek; Arabische Litteratur », id., 1877; « Beschreibung der Stadt Strassburg und des Münsters », id., 1881; une quatrième éd. en 1887 (traduite en anglais 1884, 3e éd. en 1887, en français 1886); « Tabula scripturæ hebraicæ », id., 1882; « Sammlung der carthagischen Inschriften », I vol., id., 1883; « Nabatäische Inschriften aus Arabien», Berlin, 1885; « Inschriftliche Mittheilungen », dans la Zeitschrift d. Deutsch. Morgenländ. Gr. 1875-76; « Epigraphische Miscellen ». dans les Actes de l'Académie des Sciences de Berlin, 1885, etc. M. E. a été nommé président du Club des Vosges, dont il avait écrit l'histoire en 1881: « Der Vogesenclub und seine Geschichte »; en 1888, il illustra les anciennes pierres hébraïques de l'Alsace (Festschrift des protest. Gymnasium Strassburg).

Evangelisti (Joseph), écrivain italien, né, à Vérone, le 30 juin 1848, employé à la Bibliothèque communale de sa ville natale, a publié: « Canzoneine morali per il popolo ». Vérone, 1872; « Racconti sociali » (extraits du Giornale di Padora de l'année 1874); « Guglielmo I in Italia, Canto », id., 1875; « Novelle e Bozzetti », id., 1877; « Pel monumento in Verona a G. Aleardo Aleardi, Canto », id., 1878; « Legnano. Sette secoli dope, Canto », id., 1876: « Nella inaugurazione del monumento a Gioseppe Garibaldi in Verona, Poesio », id., 1887; « Verona-Almanacco », id., 1888; « Nella inaugurazione del monumento a Paolo Caliari, Poesio », id., 1889.

Evaus (Arthur-John), voyageur, ethnologue, archéologue et publiciste anglais, né, en 1851, à Wash-Milles, a fait ses études à Oxford et à Goettingue; il visita d'abord les côtes de la Baltique à la recherche des rites payens des Finnois et des Lapons; ensuite la Dalmatie et la Péninsulo Balcanique, envoyant des correspondances au Manchester Guardian, réunies ensuite sous le titre d'« Illyrian Letters », daus lesquelles il soutenait la cause des insurgés contre la domination turque, et, malgré le danger, poursuivant ses recherches othnologiques et ar-

iéologiques, dont les résultats se trouvent dans se Antiquarian Researches in Illyricum », sérées dans l'Archæologia et dans la Numisatic Chronicle. Chassé de Bosnie et de Dalatie par le gouvernement autrichien irrité de liberté de langage, il retourna en Angleterre s'établit depuis 1883 à Oxford, où il donna ne série de conférences: « On the Slavonic onquest of Illyricum »; en 1884, il obtint la rection de l'Ashmolean Museum. Il est memre de plusieurs sociétés savantes anglaises, de Académie de Belgrade, et décoré de l'ordre pro de Takova.

Evans (Edouard-Payson), écrivain remarquale américain, résidant depuis nombre d'années Munich, collaborateur assidu de l'Allgemeine keitung, est né, en 1833, à New-York. Il fit es études à l'Université de Michigan (États-Inis) et en Allemagne à l'Université de Goetingue; de 1861 jusqu'à 1870, il onseigna la angue et la littérature allemande à l'Univerité de Michigan; puis il revint encore une fois tudier en Europe, en suivant à l'Université de funich les cours de vieux allemand, de sanscrit, e zend, de pehlwi et de persan. Il a collaboré ux revues américaines: The North American Review, The Nation, Hours at Home, Western **Monthly, Unitarian Review;** outre ses nombreux ssais dans les revues, il a traduit en anglais Nie de Lessing de Stahr, le Livre de Cowerel: « Des premières Transformations histoiques du Christianisme »; et il a publié un ésumé de l'Histoire de la littérature allemande, in « German Reader »; « A Book of Beasts sychologically, mythically, symbolically and uridically considered », un volume d'essais en illemand sur des sujets américains, tirés en grande partie de l'Allgemeine Zeitung et complétes; ses essais sur « Hafiz of Schîraz »; « Linguistic Paleontology »; « The Arian Homestead » et « Crude Science in Aryan Cults », ont paru dans l'Atlantic Monthly de Boston.

Evans (Élisabeth E.), femme du précédent, née Gibson, romancière et artiste-peintre américaine, née en 1883; on lui doit des poésies, des essais dans les revues: North American Review, Harper's Monthly, Lippincott's Magazine, New Quarterly Magazine, un traité: « The Abuse of Maternity », des romans et des nouvelles qui ont eu le meilleur accueil; citons: « Laura: an American Girl »; « Pension Irgendwo »; « Confession »; « Afterglow »; « Mother Frida »; « A Spoiled Career ».

Erans (John), archéologue anglais, président le la Société Numismatique de Londres depuis 1875, de la Société des antiquaires de Londres lepuis 1885, l'un des membres du Comité du British Museum, né en 1823, a publié: « The Joins of the ancient Britons »; « The Ancient Hone Implements, Weapons and Ornaments of Ireat Britain », 1872, traduit en français par

W. Battier, sous le titre: « Los ages de la pierre. Instruments, armes et ornements de la Grande-Bretagne », Paris, G. Baillière, 1878; « The ancient Bronze Implements, Weapons, and Ornaments of Great-Britain and Ireland », 1881, traduit en français par W. Battier, sous le titre: « L'âge du bronze. Instruments, armes et ornements de la Grande-Bretagne et de l'Irlande », 1882; « Petit Album de l'âge du bronze de la Grande-Bretagne », Londres, 1876, plusieurs articles et essais dans l'Archeologia et dans la Numismatic Chronicle.

Evans (Sébastien), poète et publiciste anglais, ancien directeur de la Birmingham Daily Gazette, et directeur du journal conservateur hebdomadaire The People depuis 1881, né lo 2 mars 1830. Outre plusieurs essais, lectures, poésies, etc. il a publié: « Brother Fabian's Ms. and other Poems », 1865; « In the Studio, a decade of Poems ».

Evellin (François-Jean-Marie-Auguste), littérateur français, ancien professeur de lycée, chef de bureau au Ministère de l'Instruction Publique depuis 1882 et inspecteur d'académie en résidence à Paris depuis 1883, délégué inspecteur général pour les études de philosophie, né, à Nantes, le 15 décembre 1836. Il a publié ses deux thèses de doctorat en 1880-81: « Quid de rebus corporeis vel incorporeis senserit Boscowich »; « Infini et quantité, étude sur le concept de l'infini en philosophie et dans les sciences ».

Everett (Joseph-David), savant anglais, professeur de philosophie naturelle au Queen's College de Belfast depuis 1867, né, à Rushmere, près Ipswich, le 11 septembre 1831; on lui doit des articles remarquables: « On Mirage », dans le Philosophical Magazine de 1873, une traduction et un remaniement du Traité de Physique de Deschanel 1870-72, un volume intitulé: « Illustrations », 1875; un Traité élémentaire de physique, 1877; « On vibratory Motion and Sound », 1882; « Outlines of Natural Philosophy for Schools », 1885.

Evers (Edouard), auteur dramatique suèdois, né en 1853; a fait représenter, à Stockholm et publié deux drames historiques: « Kristian II », et « Gustaf Banér », 1882.

Evers (Ernest-Édouard), nouvelliste allemand, pasteur à Tetenhüll dans le Schleswig et rédacteur de l'Immergrün depuis 1885, né le 15 août 1844, a étudié à Berlin; il débuta en 1875 par son premier récit; tous les autres suivirent de près. Citons parmi ses écrits: « Martjen Flors Gosundheit »; « Vom Berge der Seligkeit »; « Rogate »; « Steinsmühlen »; « Klein und Gross »; « Der Herr am Bord »; « Der Wilderer »; « Ehestand-Wehestand »; « In die neue Welt »; « Im Walde »; « Aus der grossen Zeit »; « Das Leben im Licht »; « Glockenklänge »; « Gnadenquellen »; « Au Throne Gottes ».

Eversbusch (Oscar), méderin oculiste allemand, ancien professeur à Munich, actuellement professeur pour les maladies des youx et directeur de la clinique relative à l'Université d'Erlanguen, né, le 26 mai 1853, à Haspe en Westphalie, a étudié à Soest (Westphalie) la théologie, la philologie à Tubingue, et la médecine à Bonne, à Berlin et à Strasbourg; on lui doit: « Einleitung zu den Untersuchungsmethoden des Auges », Munich, 1882; « Mittheilungen aus der Universitäts-Augenklinik in München », en collaboration avec Rothmund, un vol., id.; « Deutsche Augenheilkunde an der Wende des 18 und 19 Jahrhunderts » (extrait de la Münchener med. Wochenschrift de l'anné 1887). Fondateur et directeur, avec le Dr Borlin, de la Zeitschrift für vergleichende Augenheilkunde, collaborateur de l'Annuaire de Nagel sur les progrès de l'Oculistique, le professeur E. a publié plusieurs mémoires dans le Centralblott für Prakt. Augenheilkunde, dans les Monatsblütter für Augenheilkunde, dans la Münchener med. Wochenschrift, et ailleurs.

Evola (Philippe), bibliographe et érudit sicilien, directeur de la Bibliothèque Nationale de Palerme, né, à Balestrate, dans la province de Palerme, le 27 avril 1815. Il a étudié la philosophie et la théologie au Séminaire de Mazara del Vallo, la médecine et la philosophie à l'Université de Palerme, où, en 1837, il fut reçu docteur; d'abord curé à Balestrate, examinateur synodal des diocèses de Monreale et Mazara, il fut appelé en 1848 à faire part du Sénat sicilien et placé à la direction de la Bibliothèque Nationale; la réaction bourbonienne le força de s'expatrier; revenu à Palerme en 1860, il rendit depuis lors les plus grands services à la Bibliothèque dont il a repris la direction. Au nombre de ses écrits citons: « Lu Robellamentu di Sicilia », d'après un manuscrit inédit de la Bibliothèque Nationale, Palerme, 1882, avec des notes; « Ricordo del primo centenario della Biblioteca Nazionale di Palermo », id., 1882; « Sopra un documento che rischiara l'edizione delle poesie di Sebastiano Bagolino pubblicata in Palermo nei primi anni del secolo XVII », id., 1883; « Sulla stampa siciliana fuori di Palermo e di Messina nei secoli XVI e XVII, ricordi bibliografico-letterarii », id., 1885; « Balestrate, il suo passato ed il suo presento », id., 1887.

Évrard (W), pseudonyme de l'auteur d'un ouvrage fort intéressant paru en 1883 à Bruxelles, chez Van Trigt, sous ce titre: « Lucas de Leyde et Albert Dürer. La Vie et l'œuvre de Lucas de Leyde, son école, ses gravures, ses peintures, ses dessins, catalogues et prix de cinq cents de ses ouvrages, 1470-1530 ».

Ewald (Albert-Louis), historien allemand, professour d'histoire moderne et de science politique à l'Université de Halle, né en 1838; en dehors de ses articles dans la Historische

Zeitschrift de Sybel, et dans l'Altpreussische Monatschrift, il a publié en quatre volumes: «Die Eroberung Preussens durch die Deutschen», Halle, 1872-86.

Ewald (Charles-Antoine), éminent médecia allemand, professeur à l'Université de Berlin, né le 30 octobre 1845; il a publié: « Beiträge zur Histologie und Physiologie der Speicheldrüsen des Hundes », dissertation inaugurale, Berlin; « Die Lehre von der Verdaung, Einleitung in die Klinik der Verdaungkrankheiten », douze leçons, Berlin, 1879; « Die Arzneiverordnungslehre », Berlin, 1883, réimprimé en 1886 sous le titre: « Klinik der Verdaungskrankheiten», Berlin, 1886; et une foule de mémoires, essais, articles importants, dans l'Archiv de Virchow, dans l'Archiv de Du Bois, dans l'Archiv de Pfin ger, dans l'Archiv für Anatomie und Physiologie, dans la Berliner Klin. Wochenschrift, qu'il rédige lui-même, depuis 1882, dans la Realencyclopädie d'Eulenbourg, etc.

Ewald (Hermann-Frédéric), romancier danois, né, le 13 décembre 1821, à Copenhague. Il débuta en 1860 par l'« Histoire de la Jeunesse de Wladimir Krone », peinture fidèle du High-Life danois, traduit en allemand par Reinhardt, qui obtint immédiatement le plus grand succès, ainsi que les romans de mœun dont nous allons donner les titres. « Familes Nordby », 1862, plusieurs éditions, traduction allemande; « Frantz Böckmann », 1863; « Johannes Falk », 1865; « Svenskerne paa Kronborg », 1867; Knud Rydbjorges Uugdomseventyr 1868; « Hyvad Ellen vilde », 1869; « Den Skotske Kvinde paa Xjele », 1871; « Agathe », 1873; « Blanca », 1873; « Mindre Fortallinger », 1873; « Knud Gyldenstjerne », 1875; « Niels Brahe >, 1877; « Neyere Fortällinger », 1878; « Smaac Fortällinger », 1880; « Anna Hardenberg », 1880. Plusieurs de ses romans ont été traduits en allemand, et obtinrent en Allemagne presque le même accueil qu'en Danemarck. Il est réaliste dans le meilleur sens du mot et avec un but élevé et moral.

Ewald (Paul), paléographe allemand, professeur libre de Diplomatie à l'Université de Berlin, né en 1851: on lui doit; « Walram von Naumburg »; « Zur Geschichte der publicist-Litteratur des 11 Jahr. », Bonne, 1874; « Exempla scripturæ visigoticæ XL tabulis expressa», en collaboration avec M. G. Loewe, Heidelberg, 1883.

Ewerbock (François), architecto allemand, professeur d'architecture à l'École Technique supérieure d'Aix-La-Chapelle, né en 1839; en dehors de ses mémoires dans la Zeitschrift tür bildende Kunst, et dans d'autres recueils, il a publié: « Dio Renaissance in Belgien und Holland », Leipzig, 1876, première et seconde partie.

Exner (Adolphe), jurisconsulte autrichien,

professeur de Droit Romain à l'Université de Vienne, né en 1841; on lui doit, entr'autres; Die Lehre vom Rechtserwerb durch Tradiion », Vienne, 1867; « Das Institut der Pfandechts pranctation », Vienne, 1868; « Die Aufabe der romanistischen Wissenschaft in Staann mit codificirten Privatrecht », Zurich, 1869; Das Publicität Princip », Vienne, 1870; « Kriik des Pfandrechtsbegriffes », Leipzig, 1873; Das österreichische Hypothekenrocht », id., 876; « Der Begriff der höheren Gewalt (vis vajor) », Vienne, 1883.

Exner (François), physicien autrichien, proesseur de physique à l'Université de Vienne, ié en 1849; il a publié: « Ueber die Abhängigceit der Elasticität des Kautschuks von der l'emperatur », dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne, 1874; depuis lors, ont paru lans le même recueil plus d'une vingtaine de némoires se rapportant à l'électricité.

Exner (Guillaume-François), technologiste aurichien, professeur de technologie mécanique et forestière à l'École supérieure d'agriculture de Vienne, né en 1840; il a publié, entr'autres: Das k. k. polytechnische Institut in Wien, seine Gründung, seine Entwicklung und sein jetziger Zustand », Vienno, 1861; « Die Tapeten und Buntpapier-Industrie », avec préface de M. Ch. Karmarsch, Woimar, 1869; « Beiträge zur Geschichte der Gewerbe und Erfindungen (Esterreichs », 2 vol., Vienne, 1873; · Die mechanischen Hilfsmittel des Steinbildhauers >, Vienne, 1877; « Die Werkzeuge und Maschinen zur Holzbearbeitung », trois vol., Weimar, 1878-82; « Les produits des exploitations et les industries forestières » (dans les Rapports du Jury International de l'Exposition Universelle internationale de 1878). Il a fondé le Musée Technologique industriel de Vienne et il en redige les Mittheilungen.

Exner (Sigismond), physiologiste autrichien, professeur de physiologie à l'Université de Vienne, né en 1846; on lui doit en dehors de plusieurs essais et mémoires sur l'optique physiologique, sur la physiologie des nerfs et sur la microscopie des différents organes, insérés dans les recueils spéciaux, « Leitfaden bei der mikroskopischen Untersuchung thierischer Gewebe », Leipzig, 1873, seconde éd. en 1878; « Untersuchungen über die Localisation der Functionen in der Grosshirnrinde des Menschen », Vienne, 1881; « Ueber die Physiologie des Fliegens und Schwebens in den bildenden Künsten », Vienne, 1882. Il publie avoc le docteur Gad le Centralblatt fur l'hysiologie depuis le nois d'avril de l'année 1887.

Eye (Johann-Ludwig-August), écrivain allenand, né, le 24 mai 1828, à Fürstenau; après avoir présidé la section des collections artisiques et archéologiques du Germanische Muleum, après avoir fondé en 1875 un Musée d'art Industriel à Dresde, il se rendit au Brésil, où les beautés et le charme de la nature tropicale l'ont retenu; parmi ses ouvrages, citons: «Kunst uud Leben der Vorzeit », 1854; « Deutschland vor 300 Jahren in Leben und Kunst », 1857; « Eine Menschenseele », 1863; « Wesen und Wert des Daseins », 1870, seconde édition en 1886; « Das Reich des Schönen », 1878; « Die Deutschen in Brasilien », 1885.

Eynaux (Albert-Laurent-Léopold), diplomate et écrivain français, Consul-général en Orient, en disponibilité depuis 1878, né le 7 janvier 1843; on lui doit: « Scènes de la Vie Orientale »; trois curieuses nouvelles, sous les titres: « La montagne Kurde »; « La Chanson de Farizadés »; « La Maison du Bey »; « Exposé pratique de la procédure civile française dans les Échelles du Levant », 1875.

Eyquem (Franz), historien ed administrateur français, ancien sous-préfet des Sables d'Olonne (1880-83), depuis sous-préfet de Figeac (Lot), né, à Bordeaux, en 1856, a publié une « Étude sur Gonsalve de Cordoue, dit le Grand Capitaine », suivie de documents et d'une lettre autographe inédite de ce chef de guerre espagnol.

Eyrand (Achille), autour dramatique et journaliste français, rédacteur au ministère de la justice, né, au Puy, en 1821; on lui doit, entr'autres: « Un Cousin retourné de l'Inde », opérette-bouffe en un acte, musique de Jules Bovery, en collaboration avec V. Roussy, Paris, 1870; « République ou Monarchie? », id., Dentu, 1872; « Brin d'Amour », opérette en un acte, musique de Louis Heffer, 1876; « Conférence-Monologue »; « L'éternelle comédie », un acte, 1877; « Mademoiselle Pivert », comédie en deux actes, 1878; « Le Rat de ville et le rat des champs », opérette en un acte, musique de Germain Laurens, 1881; « Comédios et opérettes, avec une préface de M. Saint-Germain », 1883.

Eyre (le très-rév. Charles), explorateur et homme d'État irlandais, ancien prélat catholique-romain, gouverneur de la Jamaïque, né en 1817, à Askam Bruyan Hall (York), a publié en 1845 un livre important, intitulé: « Discoveries in Central Australia ».

Eyries (Gustave), artiste-peintre et journaliste parisien, né, à Paris, en 1817, est le directeur politique de l'Agence Libre qui fait concurrence à l'Agence Havas. Ancien collaborateur du Progrès de Lyon (1866), de la Liberté sous M. de Girardin, de la Presse, du Moniteur Universel, de l'Écho, rédacteur en chef du Salon Parisien et du Globe, c'est lui qui a fourni les eaux-fortes et le texte aux « Châteaux Historiques de France », 1ere série, 2 vol., Poitiers, 1880.

Eyssette (Alexandre), jurisconsulte, administratour et écrivain français, ancien membre du Conseil-Général du Gard, conseiller à la Cour d'appel de Pondichéry (Indo-Française), à pu-

blié, entr'autres, « Histoire de Beaucaire depuis le XIII° siècle jusqu'à la Révolution de 1789, ouvrage composé sur documents inédits », Paris, (fauguet, 1867; « Jurisprudence et doctrine de la Cour d'appel de Pondichéry en matière de Droit hindou et de Droit musulman », en deux volumes, Pondichéry, 1879, imprimerie du Gouvernement; le premier volume contient le Droit hindou, le second le Droit musulman.

Eyth (Maximilien), ingénieur, voyageur et écrivain allemand, né le 6 mai 1836; après avoir achevé ses études à Carlsruhe et à Stuttgard, il se rendit, en 1861, à Leeds en Angleterre comme ingénieur de la Fabrique de Machines Agricoles de Fowler; et en cette qualité il visita, depuis 1863, l'Égypte, l'Amérique du Nord, les Indes Occidentales, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la Roumanie; en Égypte il resta longtemps comme ingénieur du Prince

Halim-Pacha. De retour de ses longs. ges, il commença la publication de cinq mes de descriptions, qui ont été publiés le titre de « Wanderbuch eines Ingénier 1871-79. On lui doit encore un poème « mar », plusieurs éditions, la 3<sup>me</sup> en 1876; « teufel », 1878; « Mönch und Landskner 1881.

Ezam, pseudonyme-anagramme de l'a professeur d'histoire, aujourd'hui sénateur polyte Maze, né en 1839, gendre du ca économiste Blanqui, et fondateur de la . des institutions de prévoyance.

Ezcurra y Pardo, nouvelliste et prêtre République Argentine, a publié à Buenos—trois séries de nouvelles, sous le titre de queñas novelas del pais » qui ont été remar et reproduites por le journal local: La V la Iglesia en 1887.

 $\mathbf{F}$ 

Faù di Bruno (l'abbé François), savant mathématicien et physicien italien, docteur èssciences de l'Université de Paris, professeur d'analyse et de géométrie supérieure à l'Univorsité de Turin, issu d'une noble et ancienne famille du Monferrat, est l'auteur de plusieurs appareils scientifiques pour l'observation de la lune, pour apprendre aux aveugles à écrire, pour appliquer à chaque horloge une sonnerio électrique, etc.; en librairie, il a publié: « Mémoire sur les colonnes Dorses », Paris, 1850; « Théorie générale de l'élimination », id., 1856; « Théorie des formes binaires », cet ouvrage important a été traduit par le Dr Walter et publié, en allemand, à Leipzig, chez Teubner; « Calcolo degli errori », Turin, 1867, ouvrage republié, en français, à Paris, sous le titro: « Calcul des Erreurs », chez Gauthier-Villars. Citons encore du même auteur: « Memorie sopra lo stabilimento d'un Osservatorio Magnetico e Meteorologico in Torino », Turin, 1853; « Biografia del barone Agostino Cauchy », id., 1857; « Sui vantaggi delle scionze », discours; « Sull'importanza degli studii matematici », discours; « Sunti di Fisica, Meteorogia e Chimica ad uso dei Licoi », Turin, 1871; « Id. per le scuole magistrali maschili e femminili », id., 1870; « Sunti di Morale per le scuole magistrali maschili e femminili con sentenze morali di autori greci e latini », deux éditions; il a aussi publié quelques ouvrages ascétiques, entr'autres: « Piccolo omaggio della scienza alla Divina Eucaristia »; « Il Divoto dei Morti »; « L'ora d'adorazione »; « Manuale dell'Operaio Cristiano »; « Saggio di catechismo ragionato »; « Lira cattolica », et il a traduit de l'allemand l'ouvrago do Veith sur l'Eucharistie; il a aussi mis en musique plusieurs hymnes et chants à se. Il ne faut pas le confondre avec l Joseph Faà di Bruno, recteur-général de la Società delle Missioni auquel on doit aussi ques ouvrages ascétiques.

Fablé (Antoine-Marie), littérateur pol phe espagnol, l'un des collaborateurs les distingués de la Revista de España; il y digé, pendant deux ans, la revue de la que étrangère (1868-69), inséré les biogra de Joaquim Domingo Becquer (1880), de ryer (1881), de l'archevêque de Mexico de Zumarraga (1882); une série d'article les bronzes de Lascuta, Bonanza et Alj (1887); un essai sur la terre et les être la peuplent (1868); une série d'articles sur gine des langues d'après les écrivains gnols (1868-69).

Fabić (François), poète et auteur dra que français, fils d'un ouvrier, né, en 18 Durenque (Aveyron); ancien professeur à lon, il enseigne actuellement au Lycée C magne de Paris. Il a fait jouer au Théâtr lande: « Le moulin de Roupeyrac », pièc tique en quatre actes, en vers, 1879; « M et Montespan », un acte en vers, 1879; déon: « Placet au roi », un acte en vers, et à la Comédie-Française: « A propo Corneille », 1835; « A propos sur Rac 1886; et publié chez Lemerre: « La Poés Bêtes \*, 1886, ouvrage couronné par l'Aca Française; « La nouvelle poésie des Bê 1881; « Le Clocher », 1887; « Amende rable à la Terre », plaquette, 1888.

Fabra (Nilo-Maria), écrivain espagno teur de quelques ouvrages agréables de l ture légère, est député aux Cortès, et dir n Espagne d'une Agence qui porte son nom t qui est une espèce de succursale espagnole e l'agence Havas.

Fabre (Amant-Joseph), publiciste, profesour et homme politique français, ancien déuté de l'Aveyron, actuellement maître de con-Frences à l'Ecole normale supérieure de Sères, est né, à Rodez, le 10 décembre 1843. Il attaché son nom à une tentative ayant pour bjet l'institution d'une fête nationale en l'honeur de Jeanne d'Arc (1884). Il a écrit dans lusieurs journaux et fait, pendant un an (1879-O), le feuilleton dramatique au Télégraphe, sous e pseudonyme de Philinte. Il a publié: « Cours e philosophie >, suivi de « Notions d'histoire te philosophie », 1870; « Notions de philososhie », 1874; « Histoire de la philosophie », n deux vol., 1877-1888. Il a entrepris une séie de livres d'éducation populaire, sous le tire d'« École de l'homme et du citoyen », 1881 it années suivantes. Dans cette série figurent: · Les Libérateurs antiques »; « Washington e libérateur de l'Amérique », 1882; « Jeanne l'Arc libératrice de la France », 1883, nouv. id. en 1884; « Procès de condamnation de Feanne d'Arc traduit du latin d'après les textes unthentiques des procès verbaux officiels », 1884; r Procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc, 'aconté et traduit d'après les textes latins oficiels », 2 vol., sous co titre: « Jeanne d'Arc it le peuple de France », 1888.

Fabre (l'abbé Antonin), littérateur français, ancien professeur, curé de Champigny, né, à Nîmes, le 16 octobre 1837; a publié: « De latinis Flecherii carminibus », thèse de doctorat, Paris, Didier, 1872; « Fléchier orateur, 1672–1690, étude critique », Paris, Perrin éditeur, 1886; « La jeunesse de Fléchier », 2 vol., id., Didier, 1882; « Correspondance de Fléchier avec Mine Des Houbières et sa fille », id., 1872; « Les ennemis de Chapelain », id., Thorin, 1888; « La Satire des Satires par l'abbé Cotin, avec noces et commentaires », id., 1888.

Fabre (Ferdinand), illustre romancier franzais, écrivain élégant et délicat, conservateur la Bibliothèque Mozarine, né, dernier de dix mfants, à Bédarieux, en 1830. Son éducation se fit successivement, au Collège de Bédarieux, nuis, chez un oncle, l'abbé Ful. Fabre, curé de Jamplong, ensuite au potit Séminaire de Saint-Paris, et enfin au Grand Séminaire de Montpelier, où il ne resta que neuf mois et ne recut point les ordres. Il arriva à Paris en 1849, st fut, pendant une dizaine d'années, tantôt serétaire, tantôt précepteur dans quelques granles familles, où on le traitait avec des égards particuliers. Il employait ses loisirs à étudior à ond sa langue, à suivre des cours et à « se rorger avec passion > de tout ce qu'il pouvait apprendre, comme il le raconte dans le Marquis te Pierrerue. Ce n'est qu'après un long travail

de préparation, qu'en 1882 a paru son promier roman: « Les Courbezon » qui fut un succès (sept éditions), et lui procura l'honneur de remplacer Jules Sandeau à la Mazarine. Suivit une série de jolis romans, aussi bien écrits qu'intéressants: « Le roman d'un peintre »; « Julien Savignac »; « Le Marquis de Pierrerue »; « Mlle de Malavielle »; « Le Chevrier »; « L'Hospitalière »; « Mon oncle Célestin »; « Le Roi Ramire »; « Lucifer »; « Barnabé »; « Monsieur Jean »; « Madame Fuster »; « L'Abbé Tigrane »: « Toussaint Galabru »; « Ma vocation ». Nous ignorons si M. Fabre s'est déjà porté sur les rangs de l'Académie Française; mais, aux hommes de goût, il doit paraître parfaitement désigné et bien préparé pour cet honneur.

Fabre d'Envieu (Jules), écrivain ecclésiastique français, ancien profosseur de théologie à la Faculté de Paris, chanoine de Saint-Denis, né, à Castres (Tarn), en 1821; il a publié, entr'autres: « Cours de philosophie, ou Nouvelle Exposition des principes de cette science », 2 vol., Paris, Durand, 1863-67; « Le Dictionnaire allemand enseigné par l'analyse étymologique des noms propres », 3 vol., 1881-85, Toulouse, Privat; une traduction du livre du prophète « Daniel », 1888, et une nouvelle édition de l'ouvrage de Juvenal Annaniensis: « Solis intelligentiæ lumen indeficiens », 1878.

Fabretti (Ariodante), illustre archéologue italien, ancien député à l'Assemblée Constituante de Rome et au Parlement italien, sénateur, chevalier du Mérite civil de Savoie, professeur d'archéologie à l'Université de Turin, membre et président de l'Académie des Sciences de Turin, membre des Lincei, de l'Institut de France, directeur du Musée des Antiquités à Turin, directeur des fouilles dans la province de Turin, Directeur des Atti della Società di Archeologia e di Belle Arti, etc. etc., est né, à Pérouse, le 1er octobre 1816. Il étudia, dans sa ville natale, les langues classiques avec Mezzanotte, l'archéologie avec Vermiglioli, les sciences naturelles avec Purgotti et Bruschi, et à Bologne, de 1837 à 39, avec Alessandrini, Angelelli, Medici, Ranzani. Il débuta par des études sur l'histoire de l'Ombrie au moyen âge; et de 1842 à 1845, il publia en cinq volumes à Montepulciano, les « Biografie dei Capitani venturieri dell'Umbria »; de 1850 à 1851, à Florence, en collaboration avec F. Bonaini et F. L. Polidori, les « Cronache e Storie inedite della città di Perugia dal 1150 al 1563 ». Ayant pris une part active au mouvement insurrectionnel de 1848-49, il dut se réfugier en Piémont, où il se voua prosqu'entièrement aux études archéologiques et prépara son ouvrage monumental qui est le « Corpus inscriptionum italicarum antiquioris ævi », Turin, 1867, suivi de plusieurs suppléments, et de notes et mèmoires sur différentes inscriptions anciennes. La liste de ses publications est bien longue. Citons: « D'alcune iscrizioni etrusche scoperte in Perugia sul finire del 1852 », 1853; « Sopra due iscrizioni etrusche che si conservano negli Stati Sardi, l'una in Genova, l'altra in Torino », Turin, 1855; « Di una iscrizione etrusca scoperta nel territorio di Volterra », Florence, 1856; « Analogia delle antiche lingue italiche con la greca, la latina e coi dialetti viventi », id., 1866; « Sopra un'antica iscrizione scoperta nel Novarese », Turin, 1864; « Osservazioni sopra una Iscrizione Umbra scoperta a Fossato di Vico », id., 1872; « Sunto di grammatica osco-sannitica », dans la Nuova Enciclopedia Popolare de Turin; « Nota sopra sei laminette di bronzo letterate antiche della Lucania », Bologne, dans les Memorie della Società di Storia Patria dell'Emilia; « Dei nomi personali presso i popoli dell'Italia antica », Turin, 1872; « Lettere d'argomento archeologico », dans le Bullettino dell'Istituto archeologico; « Il Museo di antichità di Torino, notizie », Turin, 1878; « Raccolta numismatica del R. Museo di antichità di Torino; Monete consolari », id., 1876; « Mosaico di Acqui », id., 1878; « Elogio funebre del conte Conestabile », Pérouse, 1878; « Bodingomago e i suoi monumenti », id., id., 1881; « Gli scavi di Carrù », id., 1879; « Degli studi archeologici in Piemonte », id., 1881; « Relazione sopra un lavoro del signor Corrado Lange, dal titolo: Der Cupide des Michelangelo in Turin », id., 1883; « Discorso per la commemorazione del primo centenario della R. Accademia delle scienze di Torino », id., 1884; « La prostituzione in Perugia nei secoli XIVe e XVe, documenti inediti », id., 1885; « Necropoli della Cascinetta nella provincia di Novara », id., id.; « Atti della Società di Archeologia e Belle Arti per la provincia di Torino », 1883-86, id., 1887; «Iscrizioni Pedemontane », id., 1885; « Il giuramento del Podestà secondo lo statuto perugino del 1279 », id., 1886; « Regio Museo di Torino, ordinato e descritto da A. Fabretti, F. Rossi e R. V. Lanzone », id., 1888; « Statuti e ordinamenti suntuarii intorno al vestire degli uomini e delle donne in Perugia dall'anno 1266 al 1366 », id., id.; « Notizie degli scavi di antichità dal gennaio all'ottobre », dans les Atti della R. Accademia dei Lincei, vol. XI, ser. 3ª; « Documenti di Storia perugina », 1er vol., Turin, 1887; « Cronache della città di Perugia », en deux vol., Turin, 1887-88.

Fabricatore (Brutus), littérateur italien, professeur de littérature italienne au R. Educatorio Principessa Clotilde de Naples, né, à Sarno, en 1824; il fit ses études de mathématiques à Naples suivant les cours des professeurs Tucci, De Angelis et Battaglini, ses études littéraires sous la direction du chancine Lucignano, du professeur Const. Eutimiades, du Marquis Basili Puoti et de François De Sanctis. Il aida d'aborl le marquis Puoti dans la compilation du Diziona rio domestico: bientôt Puoti lui confia dans son propre Institut l'enseignement de la langue et de la littérature italienne, et l'employa comme aide dans plusieurs travaux littéraires, éditions et traductions d'ouvrages classiques. Après la mort de Puoti en 1847, M. F. entreprit la diroction de son Institut, qui continua jusqu'en 1859 à donner un enseignement libéral à la jeunesse napolitaine, malgré les contraintes et les persécutions du gouvernement bourbonien. Il dirigeait en même temps la Stamperia del Vaglio et la revue Antologia Contemporanea. La 1859, le Gouvernement supprima la revue et ferma l'imprimerie; ce ne fut qu'en 1860, après l'entrée de Garibaldi à Naples, que M. F. eu la possibilité de reprendre d'une manière active son enseignement et ses publications littéraires. En 1861 il fut nommé député d'Angri et il resta au Parlement jusqu'en 1866. En 1867, il reprit son enseignement privé, et en 1867 il accepta, sans renoncer à l'enseignement privé, la chaire de littérature italienne à l'Educatorio Principessa Clutilde. On lui doit la traduction de l'Histoire de Sicile de Hugon Falcandus et de la Chronique de Saba Malaspina; une Grammaire de la Langue italienne et une Grammaire de la Langue latine; deux textes italiens inédits mentionnés dans le Catalogue des Testi di Lingua de Zambrini; plusieurs essais et articles dans les journaux, revues et étrennes de Naples, des traductions, des préfaces, des discours; dans le livre de M. Antona-Traversi, intitulė: Nuovi Studii letterarii, Milan, 1889, se trouve son « Breve discorso detto nelle esequie di Giuseppina Guacci-Nobile ».

Fabricius (Ernest), archéologue allemand, professeur libre d'archéologie classique et d'histoire ancienne à l'Université de Berlin, né en 1857; il a voyagé en Italie, en Grèce, dans l'Asie Mineure (1882-86) et publié: « De Architecturs Græca commentationes epigraphicæ », Berlin, 1881; « Der Baucontract an Delos » (dans l'Hermes, 1882; « Die Skenothek des Philon », id., 1882; « Memoria sui rostri del fôro Romano , dans les Annali dell'Istituto, 1883; « Inschriften aus Lesbos », dans les Mittheilungen de l'Institut Archéologique d'Athènes, 1884; « Alterthümer auf Kreta », 1884-86, cinq parties (dans cette île, avec Fréd. Halbherr, il a fait la découverte de la loi de Gortynium); « Die Sculpturen von Saunion », id., 1884; « Alterthümer auf Samos », id., 1884; « Ein bemaltes Grab auf Tanagra », id., 1885; « Der Tempel des Apollon Chresterios bei Aigai , id., 1885: « Eine pergermenische Landstadt », id., 1886; « Das Platäische Weihgeschenk in Delphi », dans les Annales de l'Institut archéologique allemand, 1886.

Fabricius (Savina), éducatrice italienne, fille un capitaine hongrois; elle enseigne depuis entôt trente ans l'histoire dans les écoles norales italiennes; actuellement directrice d'un stitut à Rome. En dehors des articles insés dans les journaux et surtout dans l'Educare Italiano, on lui doit: « Storia d'Italia dai imi tempi fino ai nostri giorni, narrata al poolo », Milan, Vallardi, 1863, ouvrage couronné 1 Congrès pédagogique de Milan de la même mée et distingué à l'Exposition des travaux 38 femmes à Florence en 1871; « Biografie 1 uso delle scuole magistrali e normali », Flonce, Paggi, 1873; 2º éd., 1877; « Lezioni di oria moderna ad uso delle Scuole normali », .., 1878.

Faccioli (Charles), poète et traducteur itaen, né, le 4 août 1840, à Vérone; il fit son roit à Padoue; en 1869, il entra dans l'enseinement littéraire et il y resta pendant dix ans. urant cette période, il publia son petit ouvrage idagogique couronné: « Il Vademecum del laestro », qui a eu l'honneur de trois éditions; un autre livre de pédagogie: « La sapienza ella Vita dedotta dai libri », ainsi que la trauction en italien de quatre écrits de Jean Macé: Il genio e la piccola città; Il Gigante del-Alsazia; L'anniversario di Waterloo; Storia di n grano di frumento ». Mais M. F. s'est fait artout connaître et apprécier comme traducteur égant et fidèle de poètes anglais et américains, ar ses versions: « Pellegrinaggio d'Aroldo », e Byron, Florence, Barbera, 1873; « Idilli, iriche, Miti e Leggende, Enoc Arden », de ennyson, Vérone, Kayser; nouvelle édition à lorence, chez Le Monnier, avec l'addition des Quadri drammatici »; « Evangelina », de ongfellow (l'auteur lui-même en fut ravi), et atres poésies du même poète. Citons encore, a dehors de ses propres poésies lyriques, un iscours prononcé en 1883 pour l'inauguration u monument élevé à Aleardo Aleardi, à Véone.

Fage (Émile), littérateur et publiciste franais, né, à Tulle, le 22 décembre 1822, vicerésident du conseil de préfecture de la Corrèze. Il faisait partie du petit cénacle de jeunes gens, qui se réunissait en 1845 et 1846 à Passy chez Béranger. Collaborateur depuis 1848 de plusieurs feuilles de la région limousine, il fonda en 1860 la Revue du Limousin, qui a duré 3 ans; il a aussi collaboré à la Vie littéraire de Paris, et il collabore depuis 1881 au Feu-Follet, revue mensuelle qui paraît à Tulle. Président de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, il a publié différentes notices sur es Chanac, la famille Fouquet, Cabanis, Micheet, Charles Lachaud: « Un voyage de Turenne · Uzesche »; « La prise de Tulle en 1585 »; : Eustorge de Beaulieu > ; « Pierre de Monenaur »; « Pierre de Besse »; « Les Baluze ».

Fage (René), historien français, fils du précédent, né, à Tulle, le 3 juin 1848; il est avocat à la Cour de Limoges, ancien bâtonnier, membre correspondant du Ministère pour les Travaux Publics; il a publié, soit à Limoges, soit à Tulle, une longue série d'ouvrages, essais, articles qui se rapportent essentiellement à l'histoire locale. Signalons surtout: « Excursions Limonsines », 1871-83; « Quelques procès limousins devant le Parlement de Bordeaux >, 1877; La Maison de Ségur, son origine, ses vicomtes », 1878; « Les œuvres de Baluze, cataloguées et décrites », 1882-1884; « Molière et les Limousins », 1883; « Un atelier de dentelles à Tulle au XVII siècle », 1887; « Le vieux Tulle, avec dessins >, Tulle, Crauffon, 1885-88.

Faguet (Émile), littérateur français, professeur de rhétorique au Lycée Janson de Sailly à Paris, rédacteur du feuilleton dramatique au journal Le Soleil, collaborateur de la Revue des Deux Mondes, no, à la Roche-sur-Yon, en 1847. Il a publié: « La Tragédie française au XVI<sup>a</sup> siècle », Paris, Hachette, 1886; « La Fontaine », id., Lecène et Oudin, 1885; « Corneille », id.; « Les grands maîtres du XVIIe siècle », id., 1886; « Études sur le XIXº siècle », id., 1882, ouvrage couronné par l'Académie Française, et qui se distingue par des jugements hardis et par des vues nouvelles. On annonce en préparation des « Études sur le XVIIIe siècle », et des « Nouvelles études sur le XIXe siècle » (Les Moralistes).

Fäh (Adolphe-Jacob), écrivain suisse, pasteur à Speicher dans le canton d'Appenzell, docteur en philosophie, né, à Ragatz dans le Rheinthal, le 28 mars 1858; il s'est fait connaître de bonne heure par d'intéressants travaux esthétiques et archéologiques, entr'autres: « L'idéal de la Madone dans les anciennes écoles allemandes », 1884; « La Chapelle de Fuserswyl près de Luttisbourg », 1886; « Esquisse d'une histoire des arts plastiques », 1887.

Faider (Charles-Jean-Baptiste-Florian), illustre jurisconsulte belge, ancien ministre de la Justice (1852), ancien procureur-général à la Cour de Cassation (1871), ancien président de l'Académie de Bruxelles et directeur de la classe des lettres (en 1866 et en 1876), résidant à Bruxelles, est né, à Trieste, le 6 septembre 1811. On lui doit: « Études historiques sur les institutions provinciales et communales en Belgique », Bruxelles, 1834; « Études sur les constitutions nationales », id., 1842; « Essai sur la statistique de la Belgique », 1865; « Rapport sur le jury spécial de l'Exposition Universelle de Paris », 1867; « Histoire des institutions politiques de la Belgique »; une foule de conclusions d'audience insérées dans la l'asicrisie depuis 1851, des discours pronoucés sux audiences solennelles de la Cour de Cassation depuis 1871, des brochures, dissertations, essais et articles de revue depuis 1834, des discours, rapports et mémoires aux actes de l'Académie de Bruxelles depuis 1848. Signalons, entr'autres, trois communications de l'année 1851: « Sur la langue latine dans ses rapports avec l'étude du droit », et les trois discours « Léopold Ier et la royauté belge », 1866; « Les discours politiques du Roi Léopold Ier », 1876; « A l'Inauguration de la statue de Quételet », 1880; et une « Étude sur l'application des lois inconstitutionnelles », 1880.

Faidherbe (Louis-Léon-César), général de division du génie et écrivain français, Grand Chancelier de la Légion d'honneur, membre de l'Instut, ancien Gouverneur du Sénégal, ancien Commandant de Bône (Algérie), né, à Lille, en 1818, a pris une part importante à la guerre de 1870-71. On lui doit une double série de publications, la première comprenant des ouvrages de géographie, d'ethnographie et de linguistique; la seconde des écrits militaires. Citons: « Étude ethnographique sur le Sénégal », 1839; ◆ Vocabulairo Volof, Poular, Soninki », 1860; « Étude sur la langue Serère », 1862 (ces deux ouvrages ont été réunis en un seul volume et réédités en 1886 à Paris, chez Leroux); « Avonir du Sahara et du Soudan », 1863; « Voyage des cinq Nasamons », 1867, étude historique d'après Hérodote; « Mémoire sur les éléphants des armées carthaginoises », id.; « Sur le voyage de M. Mage à Sajou », id.; « Recherches anthropologiques sur les dolmens de Rokmia », 1869; • Collection complète des inscriptions numidiques avec des aperçus ethnographiques sur les Numides », 1870; « Les dolmens d'Afrique », 1873; « Instruction sur l'anthropologie de l'Algérie >, 1871: « Le Zenaga des tribus Sénégalaises », 1877; « Quelques considérations sur les inscriptions numidiques »; « Sur des inscriptions lybiques trouvées aux îles Canaries, sur la population de ces îles et sur les Tamalion do la Lybie »; « Nouvelle inscription punique de Carthage », divers articles dans le Moniteur du Sénégal de 1856 à 1864, dans le Bulletin de la Société de Géographie de Lille, etc.; Annales Sénégalaises », 1885; divers articles dans la Revue Scientifique sur « Tombouctou et les grandes voies commerciales de l'Afrique », 1884; « La langue française dans nos colonies », id., et « La question du Niger », au Temps; « Un vapeur français à Tombouctou »; « Sur les Dolmens du Nord de l'Afrique > ; et parmi los écrits militaires: « La Campagne de l'armée du Nord », Paris, Dentu, 1871; « Réponse à la relation du général von Goeben pour faire suite à la campagne de l'armée du Nord », Paris, Denta, 1873; « Note supplémentaire adressée à la commission d'enquête sur les actes du gouvernement de la Défense nationale »; « Bases d'un projet de réorganisation d'une armée nationalo », 1871; des articles parus dans le Temps, sur la « Bataille de Saint-Quentin » et sur la « Bataille de Pont-Noyelles ».

Faifofer (Aurélien), mathématicien italien, professeur au Lycée Marco Foscarini de Venise, né, à Borgo di Valsugana, en 1843. On a de lui: « Gli elementi di Trigonometria », Venise, 1880; « Elementi di aritmetica », id., 1881; traduction italienne des Leçons sur la théorie des nombres de P. G. Lejeune Dirichelet, id., 1881; « Elementi di Algebra », id., 1882; « Elementi di geometria », id., id.; « Trattato di Geometria intuitiva », id., id. Tous ces traités, adoptés dans les écoles, ont été réimprimés plusieurs fois.

Faithfull (Émilie), femme-auteur anglaise, née, en 1835, à Headley, s'est beaucoup occupée de la condition de la femme. En 1860 elle fonda pour les femmes une imprimerie, en 1863 la revue mensuelle The Victoria Magazine. Pour faire de la propagande en faveur des femmes, elle a tenu en Angleterre et en Amérique des conférences qui ont eu du succès. On lui doit aussi un roman: « Chango upon change », qui a eu l'honneur de plusieurs éditions.

Faivre (Eugène), homme de lettres français, né, à Paris, le 6 novembre 1856; il a publié: « Amants étranges; L'Enfant aux trois hommes noirs; Une Comédienne », Paris, Dentu, 1878; « Les Dessous du cœur », id., 1882; « Deux guenons », mœurs parisionnes, id., 1880; « Mariés; Un cas d'amour », Paris, Frinzine, 1886; « Vorsailles », épopée en vors, Paris, Fischbacher, 1888.

Fajaruez (Antonio Hernandez), philosophe et écrivain scientifique espagnel, est né à Saragosse, où il enseigne la Métaphysique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages remarquables; nous en signalons deux qui ont eu l'houneur d'une traduction en français: « La Psychologie cellulaire » et l'« Ontologie ».

Falb (Rodolphe), savant allemand, résidant à Leipzig depuis 1887, né, le 13 avril 1838, à Obdach en Styrie; il étudia la théologie à Gratz, les mathématiques, la physique et l'astronomie à Prague, la géologie à Vienne. En 1868, il avait déjà fondé le journal d'astronomie populaire Syrius; en 1870, il publia ses: « Grundzüge zu einer Theorie der Erdbeben und Vulkanausbrüche ». En 1877, il entreprit un voyage scientitique, qui dura trois ans, dans les deux Ameriques. On lui doit encore: « Sterne und Menschen », Vienne, 1882; « Das Land der Inka in seiner Bedeutung für die Urgeschichte der Sprache und Schrift », Leipzig, 1883; « Wetterbriefe », Vienne, 1883; « Das Wetter und der Mond », id., 1887; « Von der Umwälzungen im Weltall », id., 1887. Sa prédiction sur le tremblement de terre du 23 février 1887 en Ligurie, que les événements ont malheureusement confirmée, ont attiré sur ce savant solitaire et ir ses ouvrages l'attention publique. M. F. mse que l'attraction que le soleil et la lune cercent sur les masses d'eau extérieures de noe planète, s'exerce aussi sur le fluide intérieur globe, d'où proviendraient, d'après sa théoe, les tremblements de terre et les éruptions planiques.

Falchi (François), médecin-oculiste italien, ofesseur d'ophtalmologie à l'Université de avie, né, le 28 février 1848, à Chiaramonti ıns l'île de Sardaigne; il fut reçu docteur à Jniversité de Turin; professeur libre en 1882, fut nommé professeur extraordinaire à Caiari en 1888, professeur ordinaire en 1889; pici la liste de ses écrits où l'on trouve des oservations nouvelles qui ont déjà contribué l'avancement de la science ophtalmologique: Studii clinici di temperatura retro-auricolare », 379; « Contributo clinico e anatomico alla tuercolosi primitiva dell'iride », 1880; « Tuberolosi dell'occhio con glaucoma consecutivo o, 381; « Tubercolosi dell'occhio per inoculazio-3 », 1882; « La produzione dell'epitelio della ristalloide anteriore negli animali adulti allo :ato sano e patologico », 1883; « Fibroma ella cornia », 1885; « Contribuzione alla paologia della retina », id.; « Sull'istogenesi ella retina e del nervo ottico », 1837; « Sulidroftalmo non congenito », 1888.

Falck (Ferdinand-Auguste), pharmacologue llemand, professour de pharmacologie à l'Uniersité de Kiel, né en 1848; en dehors d'une pule de mémoires, essais, articles, insérés dans se recueils spéciaux; on lui doit: « Uebersicht er speciellen Drogenkunde », Kiel, 1877; sepude éd., Berlin, 1883; « Lehrbuch der praksechen Toxicologie », Stuttgard, 1880.

Falckenberg (Richard), philosophe allemand, rofesseur de philosophie à l'Université d'Erangen, né, en 1851, à Magdebourg, a étudié à Jessau, à Jena, à Leipzig, à Halle, à Erlangen t à Gættingue; il dirige la Zeitschrift für Phiosophie und philosophische Kritik qui se publie i Halle et a publié trois livres fort appréciés: « Ueber den intelligiblen Charakter », pour servir à la critique de la doctrine de la liberté de Kant; « Grundzüge der Philosophie des Nicolaus Cusanus », Breslau, 1880; « Geschichte der neuren Philosophie », Leipzig, 1886.

Falckenheiner (Guillaume), écrivain, pédagogiste allemand, ancien maître d'école et prédicateur, conseiller d'état à Cassel, né, à Hofgeismar, le 3 novembre 1837. On lui doit, entr'autres: « Ich weiss an wen ich glaube », 1863; « Der evangelische Geistliche und das öffentliche Leben », 1884; « Zur Verständigung und zur Versöhaung, ein Wort an den Arbeitesstand », 1869; « Ueber die Grenzen des konfess. Elementes », 1872; « Hessische Jugendluft », 1876; « In ler Ferienkolonie », 1883; « Aus der bösen Iden Zeit, ein hess. Volksbüchlein », 1884;  Jungdentschland am Fusse unserer nationalen Ehrendenkmäler », 1886.

Falco (François), philosophe italien, professeur de philosophie dans différents lycées de l'État, en dernier lieu au Lycée de Lucques, né, vers l'année 1835, à Savigliano, en Piémont, reçu docteur à l'Université de Turin; on lui doit: « Giordano Bruno », discours, Turin, 1863; « Etica »; id., 1866; « Melchiorre Gioja », discours, 1867; « Arte Logica », id., 1866; « Torquato Tasso filosofo », id., 1868; « L'Uomo », essai anthropologique en deux parties, Plaisance, 1870-71; « Nozioni di estotica », Alexandrie, 1873; « L'ordine ed i fatti morali », id., 1874; « I fatti psichici della vita animale », Lucques, 1880; « Dell'arte bella », id., 1888.

Falcone (Thibaut), médecin italien, né en 1864, à Chieti; son père François était un poète distingué, sa mère Émilie Masci comptait au nombre de ses ancêtres un pape, Nicolas IV. Il débuta par un essai « Sul valore delle ipotesi nelle scienze fisiche »; suivit toute une série de publications scientifiques, qui lui valut l'honneur d'être agrégé à plusieurs académies, et une place à part dans la presse médicale napolitaine. Parmi ses écrits, on signale: « L'uso dell'acqua calda contro le emorragie », Naples; « Lo storace liquido nella cura dell'Eczema », Milan; « Ueber spont. Abfallen der Nägel bei einer Histerischen », Berlin; « Contribuzioni di patologia e di clinica dermo-sifilitica », Milan; « Recordações do cholera de Napoles de 1881 », Naples; « A propos de deux cas d'anévrisme de l'artère occipitale », Lyon; « Edema acuto angionevrotico ereditario », Venezia. Il se distingua lors de l'épidemie de Naples de l'année 1884, ot sa méthode de bactério-théraphie a été prise en considération dans le recueil classique de Baumgarten de l'année 1886: « Baumgarten's Jahresbericht über die Fortschritte der Lehre von der Pathogenesis Mikrorganismen ».

Faldella (Jean), brillant écrivain, avocat et homme politique italien, membre de la députation provinciale de Novare, député de Crescentino au Parlement National en 1881, deputé de Verceil depuis 1866, ancien journaliste, né, à Saluggia, le 26 septembre 1846, reçu docteur en Droit à l'Université de Turin en 1868; il débuta à dix-huit ans dans le journalisme par une esquisse à propos du centenaire imminent de la naissance du Dante, insérée dans le Novelliere della Domenica; en 1869, il entreprit avec trois amis la publication d'une petite revue intitulée: Il Velocipede, et fut reçu dans la Société littéraire Dante Alighieri, dans laquelle figuraient Joseph Giacosa, J. C. Molineri et Jean Camerana. Après un an d'apprentissage comme procureur et comme littérateur, il se retira à Saluggia, où était déjà arrivé le bruit de ses premiers succès littéraires, et où on lui tit, à son retour, des ovations. Après une visite à l'Exposition Internationale de Vienne, il publia un récit plein de verve humoristique sous le titre: « A Vienna, gita con il lapis »; suivi en 1875 des « Figurine », qui donnèrent la mesure de son talent fin et espiègle, traduites en allemand par Mlle Mary Kolte de Brême. En dehors de sa collaboration à la Gazzetta Piemontese, aux Serate de Molineri et au Fanfulla, où il signa pendant quelques années des noms de Geronimo et Pofere Maurizie, on lui doit encore: « Narrazioni », Milan, 1876; « Rovine », id., 1879; « Un viaggio a Roma senza vedere il Papa », Turin, Casanova, 1880; « Un serpe », en trois parties, Turin, Roux et Favale, 1881-82; « Il Palazzo dei Lincei », discours au Parlement; « Lo scrutinio di lista »; id., Rome, 1881; « Salita a Montecitorio », en cinq parties, Turin, Roux et Favale, 1882-84, « Roma borghese », Rome, Sommaruga, 1852; 2º éd., id., Porino, 1885; « Ammaestramenti dei moderni », Turin, Roux et Favale, 1885; « Una serenata ai Morti », avec préface de M. Charles Rolfi, Rome, Perino, 1884; « Ai nostri monti », Rome, Perino, 1886; « Clericali », Turin, Roux et Favale, 1886; « Il tempio del risorgimento italiano », Florence, Barbèra, 1886; « A Parigi, viaggio di Geromino e comp. », Turin, Triverio, 1887; « Tota Nerina », Turin, L. Roux et comp., 1887; « Per la revisione degli errori giudiziarii », Rome, 1887 (traduit en espagnol par M. Patricio Perez Cuevas, Santander, 1887); « Madonna di fuoco e di neve ». nouvelle, Milan, Treves; « Un Pellegrino di commercio e amore », id.; préface au « Carteggio di Massimo d'Azeglio e Diomede Pantaleoni », Turin, J. Roux et comp.; « I nuovi Gracchi > (dans la Piccola Biblioteca del Popolo Italiano), Florence, Barbèra, 1888.

Falenski (Félicien), poète polonais, né, en 1825, à Varsovie. Ses poésies sont robustes et pittoresques; citons, entr'autres: « Fleurs et épines »; « Sur les tombeaux »; « Échos des montagnes »; on lui doit aussi des romans, entr'autres: « De près et de loin »; « Seule »; une tragédie: « Le fils de l'étoile »; un drame: « Althée »; une étude sur « T. Kochanowski »; des traductions d'Horace, du Dante, de Pétrarque, de V. Hugo, de Béranger, etc.

Faligan (Ernest), médecin et homme de lettres français, membre de plusieurs sociétés scientifiques et littéraires, directeur, depuis 1882, de l'Union Économique, journal d'économie populaire qui se publie à Paris, président du Conseil d'administration du Crédit mutuel et populaire de Paris, est né, à Saint-Georges-sur-Loire, le 24 novembre 1832. Collaborateur d'une foule de revues et de journaux, il y a publié des romans, des nouvelles, des essais littéraires et scientifiques et des ouvrages de science; pour son doctorat ès-lettres, il présenta une thèse en latin: « De Marlovianis

fabulis » (sur les drames de Marlowe); signalons encore dans le domaine de l'histoire littéraire un volume intéressant qui a paru chez Hachette: « Histoire de la légende de Faust». Parmi les romans publiés séparément, citons: « Une Nièce du Balafré », Paris, Didier; « Le Mendiant de la Coudraie », id., libr. Blériot; « Susanne de Pierrepont », id. Comme thèse de son doctorat en médecine, il publia un mémoire: « Des affections syphilitiques du foie ».

Falk (Frédéric), médecin allemand, professeur de l'histoire de la médecine, de la médecine légale et de la police médicale à l'Université de Berlin, né en 1840, a publié entr'autres: « Die sanitätspolizeiliche Ueberwachung der niederen und höheren Schulen und ihre Aufgaben », Leipzig, 1868, 2<sup>mo</sup> éd., 1871; « Galen's Lehre von Gesunden und Kranken Nervensystem », Leipzig, 1871; « Die Verbrennungen von gerichtsärztlichen Standpunkt », Stutgard, 1879; « Die pathologische Anatomie und Physiologie des Joh. Bapt. Morgagni », Berlin, 1887.

Falk (Maximilien), illustre publiciste hongrois, d'origine israélite, directeur du famenx Pester Lloyd, organe de la politique autrichienne en Hongrie, l'un des soutiens les plus puissants de M. Tisza, homme d'esprit et de talent, politique rusé, polémiste formidable, écrivain de premier ordre, député au parlement national hongrois, né, à Pest, le 7 octobre 1828; il avait débuté dans sa jeunesse par des traductions d'ouvrages hongrois en allemand; mais ce n'est que dans ses premiers-Pest du Pester Lloyd qu'il gagna son influence et la célébrité.

Falke (Jacques), esthéticien allemand, directeur du musée artistique et industriel de Liechtenstein depuis 1885, ancien conservateur du Musée Allemand de Nuremberg, né le 21 juin 1825 à Ratzebeurg; il a publié: « Die deutsche Trachten und Modenwelt », 1858; « Kunst und Leben der Vorzeit », 1850; « Geschichte des modernen Geschmacks », 1881; « Geschichte des Hauses Liechtenstein », 1882; « Die Kunst im Hause », id., einq éditions; « Hellas und Rom », id.; « Aesthetik des Kunstgewerbes », 1884; « Die Wienerporzellanfabrik », 1886.

Falkenheim (Hugo), médecin allemand, professeur libre de maladies internes à l'Université de Königsberg depuis 1885, né en 1856 à Eylau, a publié: « Zur Lehro von der Nervennaht und der prima intentio nervorum », Königsberg, 1881, reproduit en 1882 par la Deutsche Zeischrift für Chirurgie, 1882; « Zur Wirkung des Antipyrins », 1884; « Ueber regelmässig intermittirende Albuminurie », id.; « Ueber Ersatzmittel der Digitalis », id.; « Ueber Sarciæ », 1885; « Ueber Hirndruck », 1887; « Ueber Lahmungen », dissertations, 1888.

Falkenstein (Jules), voyageur et médecin allomand, fondateur de la Société Allemande de

erlin: « zur Erhaltung des Deutschtums im uslande », premier médecin de l'Haupt-Katten-Anstalt Er-Lichterfelde, né, à Berlin, le r juillet 1842; son père était médecin. Après mir pris part comme médecin aux guerres de 366, 1870-71, il suivit l'expédition allemande à oango dans les années 1873-76. En dehors de s articles et mémoires attenant à l'art médical, a publié: « Afrikanische Album. Die Loangoiste nebst Tet >, 1875; « Zweite Abtheilung s Werkes der Loango-expedition », 1884; Arztlicher Ratgeber für Kolonisten, Seeleute nd Reisende in südliche Gegenden », 1882; West-Afrika von Kap Nun bis zum Damaraand », 1884; « Zwei ungelöste afrikanische ragen », id.; « Die Zukunft der Kongo und uinea-Gebiete », 1885.

Falkowska (Césarine), femme-auteur poloaise; on lui doit plusieurs livres pour la jeucsse, entr'autres: « Récits pour les enfants », 354; « Nouveaux récits », 1857; « Étrennes our les enfants », 1857; « Les deux habits », 359; « Récits d'un veillard », 1861, etc.

Falorsi (Guido), écrivain italien, publiciste o premier ordre, professeur d'Histoire à l'Instiit Technique de Florence, ancien lecteur de 'ommaseo, ancien professeur de gymnase, né, n 1847, à Florence, reçu docteur à l'Institut es Études Supérioures. Collaborateur de la lazione, de la Rivista Universale devenue deuis quelques années Rassegna Nazionale, de a Ragione et de l'Archivio Storico Italiano, il a té forcé par les circonstances de sa vie à épariller ses forces dans une foule d'articles, esais, préfaces, petits livres pour les écoles, au ieu de consacrer son brillant talent d'écrivain un seul ouvrage de longue haleine; en lirairie, il a publié: « Glorie patrie »; « Guarare e pensare »; « Grammatica della lingua taliana »; « La Gerusalemmo Liberata annoata ad uso dello scuole, con prefazione », Floence, Le Monnier, 1882; signalons encore les rincipaux articles qui ont été tirés à part de a Rassegna Nazionale depuis 1882: « Da una ezione sulla Vita di Benvenuto Cellini »; « Nel ettimo centenario della nascita di S. Francesco l'Assisi »; « Raffaello, nel quarto centenario ella sua nascita »; « Le lettere dei signori lendu e Bonghi »; « Dopo riletta la Vita di 'ittorio Alfieri », et une nouvelle: « L'Ucraia », 1887.

Falkson (Ferdinand), médecin et littérateur lemand, membre du Conseil Municipal de Koeigsberg, né, en cotte ville, le 20 août 1820; il étudié aux Universités de Halle et de Berlin; çu docteur en 1842, il exerce la médecine dans ville natale depuis 1843; il y a présidé la ociété Ouvrière pour la vulgarisation des consissances scientifiques, de 1859 à 1867; on lui sit, entr'autres: « Giordano Bruno », Hamurg, 1846; « Drei Wochen in Brusterort, eine

Strand-idylle », Koenigsberg, 1874; « Lucrezia Borgia und ihre Zeit im Lichte der neuesten Forschung », id., 1875; « Zwei Schweizer-Fahrten », id., 1883; « Goethe und Charlotte Kestner », id., et Prague, 1869; « Die liberale Bewegung in Königsberg », 1840-48, Breslau, 1888.

Faller (Jules-Emile), poète allemand, résidant dans la Suisse romande, professeur à l'École latine de Zofingue depuis 1882, né le 21 décembre 1836, à Todnau, petite ville badoise; il a fait ses études à Fribourg en Brisgovie, à Berlin et à Heidelberg. En dehors de ce qu'il a inséré dans le recueil intitulé: « Der Gescheidtlinger Dichteralbum, poetischer Blumonstrauss », il a publié des poèmes épiques, lyriques, dramatiques, épars dans différents recueils.

Fallettl-Fossati (Pie-Charles), historien italien, ancien professeur de lycée, actuellement professeur d'histoire à l'Université de Palerme, élève distingué du prof P. Villari, né, en 1848, à Turin; il fit ses études universitaires à Turin; et à Florence; on lui doit: « La Fuga di Michelangelo », Sassari, 1876; « Costumi Sanesi nella seconda metà del secolo XIV », Sienne, 1882; « Il Tumulto dei Ciompi », sa thèse de doctorat élargie et rééditée avec l'addition de documents nouveaux, Sienne, 1882; « Principali cause della caduta della Repubblica Senese », Sienne, 1883; « Saggi (Silvio Pellico e la Marchesa di Barolo — La lotta per le Alpi e Carlo Emanuele I - L'ultima Marchesa D'Azeglio) », Palerme, 1885; « Assedio di Firenze, contributo », en deux parties, Palerme, 1885.

Fallström (Daniel), jeune littérateur suédois, résidant à Stockholm, rédacteur du journal théâtral Puck, né en 1858, a publié: « Novelletter », 1880 et « Fragment, studier och dikter », 1883.

Falsan (Albert), géologue français, membre de l'Académie de Lyon, né, en cette ville, en 1833; on lui doit, entr'autres: « Monographie géologique du Mont-d'Or lyonnais et de ses dépendances », Lyon, 1867, en collaboration avec Arnould Locard; « Note sur les terrains subordonnés aux gisements de poissons et de végétaux fossiles du Bas-Bugey », id., 1874, en collaboration avec E. Dumortier; « Des progrès de la minéralogie et de la géologie à Lyon et de l'influence de Joseph Fournet sur l'avancement de ces sciences », id., id.; « Recherches sur les végétaux fossiles de Meximieux (Ain) », id.; « Monographie géologique des anciens glaciers et des terrains erratiques de la partie moyenne du bassin du Rhône », Lyon, 1879-80, en 2 vol. avec atlas, en collaboration avec M. Chantre; « Premier inventaire des blocs erratiques à conserver », id., 1881, avec le mêmo; « Esquisse géologique des terrains erratiques de la régiou centrale du bassiu du Rhône », Lyon, 1883.

Fambri (Paul), puissant écrivain et polygraphe italien, athlète par ses formes physiques, plein de ressources d'esprit, de talent et d'érudition scientifique et littéraire, conférencier brillant, ingénieur distingué, ancien capitaine du génie, député au parlement, tirour à l'épée de première force, journaliste, polémiste admirable, artiste dans l'âme, croyant et sceptique à la fois, ce qui lui a valu de Giosuè Carducci le sobriquet de Voltaire des lagunes, actuellement directeur à Venise du journal La Venezia, est né le 10 novembre 1827 dans la Ville des Doges. Poussé au service militaire sous l'Autriche, à l'approche de la révolution de 1848, il le quitta; il était à la tête des jeunes gens qui délivrèrent Manin et Tommaseo, 1848, et il fit présent à ce dernier d'un des barreaux en fer de sa prison qu'il descella de ses mains. Il débuta comme savant par des mémoires « Intorno alle teorie del Wronschi » et « Intorno alla teoria generale delle equazioni ». Reçu docteur ès-sciences à l'Université de Padoue, ne pouvant obtenir une chaire de mathématiques ainsi qu'il le désirait, il so tourna vers la littérature, en travaillant avec le regretté Vittorio Salmini pour le théatre, auquel il donna d'abord: « Il Galantuomo »; « Riabilitazione »; « Torquato Tasso »; « Agrippa Postumo »; « I Letterati »; « La Teocrazia ». Suivirent plus tard: « Il Caporale di settimana », comédio qui eut un grand succès, et qui est resté au répertoire, et un drame en vers: « Pietro Aretino ». Pendant la domination autrichienne, il fonda deux journaux: La Rivista Veneta et L'età presente, où il fit preuve d'un grand courage moral: arrêté, il fut admiré par son sang-froid et son humorisme implacable qui ne se démentirent pas lors du procès qu'il out à subir. En 1859, il s'enrôla comme simple soldat au 20° régiment de l'infanterie piémontaise; promu bientôt officier, et transféré au génie militaire, il y fit briller ses connaissances comme ingénieur, et fut nommé la même année au grade de capitaine. Pendant qu'il servait dans le génie, il publia un mémoire fort estimé « Intorno al sistema di difesa delle Coste meridionali del Regno ». Démissionnaire en 1864, il revint au journalisme et à la politique; il dirigea avec Bonghi La Stampa pendant les journées de septembre 1864: devenu impopulaire à Turin, à cause de ses articles où son excès de franchise déplut énormément, il ne parvint pas même à calmor les esprits excités contre lui par un exploit généreux qui faillit lui coûter la vie: une dame de Turin était emportée par deux chevaux qui avaient pris le mors au dent; la dame aurait été perdue, si M. F., confiant dans sa force hereuléenne, ne se fût jeté au travers des chevaux ot d'une seule main, par un effort extraordinaire, ne les eut arrêtés; la dame fut sauvée, et M. F. on fut quitte pour une entorse à la main dont il se ressent encore. Sa compétence come écrivia en matière chevaleresque et en matière militaire est très grande. Parmi ses publications sur la duel, citons: « Intorno alla giurisprudenza dal duello »; « Intorno ai varii scopi tecnici el educativi della ginnastica », Venise, 1881; une série d'articles sur l'épée dans la Revue Internationale de Florence; « Le Corti d'onore », dans la Nuova Antologia de 1888; « Novelle Cavalleresche », Turin, Loescher, id.; parmi ses écrits militaires, signalons; « Volontarii e regolari »; « Sulla questione militare »; ses discours à la Chambre des députés; sa « Commemorazione del generale La Marmora »; « L'Istria e il nostro confine orientale », dans la Nuova Antologia; « All'onorevole Brin, lettera intorno al nostro massimo problema lagunare e ai deveri del governo italiano verso Venezia », Venise, 1881; parmi ses écrits scientifiques, ditons: « Intorno alle formule dei signori Humphrey ed Abbot per le velocità subacquee »; « Intorno alle nuove condizioni fatte al Danubio dopo la soppressione del ramo Soroksar, en collaboration avec C. Scolari; « Per l'applicazione della legge sui lavori pubblici alle opere d'Arno dentro Pisa », Pise; « Sulle funzioni continue, le quali, in un date intervalle, non ammottono derivate », Venise, 1884-85, en cellaboration avec le prof. Cassani; « Su alcuni nuovi orizzonti per le scienze geometriche e sulla natura e sull'indirizzo della geometria siperiore », id., 1886, et « Intorno alle leggi dell'iduzione scientifica », 1885-86; parmi ses écrits littéraires: « Intorno ai nessi dell'idealità colla moralità »; « Pazzi mezzi e serio fine », roman : « Critiche parallele : L'Amore di tre barbari: Otello, Orosmano, Maometto II »; des discours nécrologiques sur le prof. Serafino Minich, Pietro Siciliani, Angelo Zanon-Breda, M. me Rosa De Toth (sa première femme), Leone Fortis, Pasquale Gabelli, Pietro Magrini; « I Letterati e la legge », dans la Nuora Antologia de 1888; « Lo Satire », Vonise, 1884, en collaboration avec le prof. P. Cassani; « Sulla vita e sugli studii di G. Manin », Venise, 1883; citons encore: « Udienzo aretino », dans la Nuova Am tologia de 1886; « La Camorra a Venezia » dans la Rassegna Nazionale de 1887; « Associazione nazionale per soccorrere i missionari cattolici, italiani; Sulle missioni, discorso », dans la Rassegna Nazionale de 1886; « Dal principio alla fine, discorso >, Bassano, 1881; « Bloody Mary -- Marie Tudor -- Queen Mary >, avec une préface et des notes, Padoue, Salmin, 1884: « Maria Tudor sotto la penna dell'Hugo e del Tennyson », dans la Nuova Antologia de 1882: « La conquista di tre medaglie d'oro », Bassano, 1881; « Le acque di Serino una volta e oggi », dans la Rassegna Nazionale de 1886, etc.

Famintzen (André), illustro botanisto russa, prefesseur de la physiologie des plantes à l'U- niversité de Saint-Pétersbourg, né en 1835; il a entrepris de longs voyages scientifiques à l'étranger; en 1888, il travaillait à la Station Zoologique de Naples. Il a spécialement étudié les effets de la lumière sur les plantes et inventé un appareil pour les observer. Parmi ses nombreuses publications, nous signalons ici les plus importantes: « Beitrag zur Kenntniss der Valonia utricularis », dans la Botanische Zeitung de l'année 1880; « Die Wirkung des Lichtes auf das Wachsthum der keimendon Kresse », dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, 1863; en russe et en allemand: « Populäre Vorträge über die Ernährung der Pflanzen », 1865; « Die Wirkung des Lichts auf Algen und einige andere ilinen verwandte Organismen », 1867; plusieurs autres mémoires qui se rapportent à des observations analogues sur les effets de la lumière; en collaboration avec Baranetzky: « Zur Entwickelungsgeschichte der Gonidien und Zoosporenbildung des Flechten », dans les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg, 1867; en collaboration aver le prof. Borodin: « Ueber transitorische Stäckelbildung bei der Birke >, id.; on collaboration avec M. Woronin: Ueber zwei neue Formen von Schleimpilzen »; · Beitrag zur Keimblattlehre im Pflanzenreiche », dans les Mémoires de l'Académie, 1879; en russe: « La matière et la différente croissance des plantes », 1883; en allemand: « Studien über Kristalle und Krystallite », 1884; ■ Ueber Knospenbildung boi Phanerogamen », dans les Mélanges biologiques de Saint-Pétersbourg de 1886; en russe, le « Manuel de la physiologie des plantes », id., 1887. On nous signale en outre de ce savant distingué un es sai remarquable en russe: « Sur la signification dos sciences naturelles dans l'éducation ».

Fan-Dim, nom de plume d'une femme auteur russe, Mme ELIZABETH DE KOLOGRIVOFF, qui s'est fait connaître et apprécier en 1873 par sa traduction en russe de l'Enfer du Dante. Elle a publié, en outre, des romans: « Alexandrine »; « Les deux Fantômes », et « Une voix en défense de la patrie ». Madame Kologrivoff, s'étant établie depuis longtemps à Paris, rendit en 1870 des services remarquables aux blessés et aux malades au temps du siège et de la Commune.

Fani (l'abbé Henri), écrivain et professeur italien, né, à Florence, en 1840; reçu doctour en philologie à l'Institut des Études Supérieures, où il a aussi fréquenté avec profit les cours de sanscrit, il enseigne au Gymnase Galilée de Florence. On lui doit: « Il Duca d'Atene signore di Firenze, studio storico », sa thèse de doctorat; « Saggio di Commento sulla prima Ode Pitica di Pindaro »; « San Pietro principe degli Apostoli », discours; « L'oducazione del giovane Clero nei Seminarii e i nuovi tempi »,

livre libéral écrit dans l'esprit élevé de Rosmini et de monseigneur Audisio, et qui eut un grand retentissement, mais, vivement attaqué par la Civiltà Cattolica et poursuivi par les autorités ecclésiastiques, fut, on ne sait comment, retiré de la circulation.

Fantasio: M. Ferdinand Martini a signé de ce pseudonyme plusieurs de ses articles élégants et spirituels insérés au Fanfulla; en France, il avait été adopté par le poète et acteur Albert Glatigny, mort en 1875, âgé de 46 ans.

Fanti (Jean), pédagogiste italien, chef du bureau de l'instruction publique à la municipalité de Modène; ses écrits et les conférences pédagogiques qu'il a souvent présidées lui ont valu le titre de membre honoraire de plusieurs sociétés pédagogiques et le diplôme de professeur de pédagogie et de morale. Écrivain délicat et élégant, il débuta par un volume de poésies, par deux petits romans et par quelques brochures (1868-73); suivirent (1873-88) des monographies pédagogiques, entr'autres: « Il metodo intuitive nelle scuole italiane », deux autres petits volumes de poésies qui ont été remarqués et appréciés: « Alla finestra » et « Sull'Appennino ».

Fantoni (comto Auguste), homme de lettres et publiciste italien, ancien marin et diplomate, descendant de la famille toscane, qui donna le jour au poète Jean Fantoni dit Labindo, surnommé par ses contemporains l'Horace toscan, né on 1845, a donné au théâtre deux pièces, et publié à Paris, chez Calmann Lévy, un roman fort bien écrit « Jean de Courteil » qui a été goûté; il dirige brillamment à Rome, avec Mlle Dora Melegari, la Revue Internationale, fondée à Florence par M. De Gubernatis, après en avoir été le rédacteur en chef; il est décoré de la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il est aussi le propriétaire du Bulletin Financier, journal qu'il a fondé et qui se public à Rome et qui est censé représenter les intérets du Ministère des Finances en Italie.

Fantoni (Gabriel), notaire et écrivain italien, conservateur de l'Archive des notaires à Venise, descendant, comme le précédent, de la mêmo famille florentine, illustrée par Labindo, né, à Vicence, le 16 février 1833; il a pris part aux campagnes de la Vénétic et de Rome en 1848-49; il est membre de plusieurs académies, décoré de plusieurs ordres chevaleresques et auteur des publications suivantes: « L'assalto di Venezia, roman historique de 1848 », deux volumes, quatre éditions, la quatrième de Vicence, 1883; « Discorsi sulla educazione dei giovani e degli uomini », Chioggia, 1862, 2me éd., Venise, 1865; « Principii anagogici », id., id.; « Rakis re dei Longobardi, ovvero origine del potero temporale dei Pontefici, azione storica sconeggiata », Milan, 1866; « Garibaldi nel 1866 », Venise, id; « Sul significato ignoto delle ceramiche nei sepolcri », Vicenco, 1868 Salmin.

« Lettere artistico-sociali », Trieste, id.; « Monografie artistico-sociali », Venise, 1869, un vol. in-8°; « Discorso sulla educazione di sè medesimo », id., 1868; « I fasti della Guardia Nazionale del Veneto nel 1848-49 », id., 1869; « Biografie d'illustri e dimenticati del 1848-49 », id., 1870-85, 2 vol.; « Storia Universale del canto », 2 vol., Milan, 1873; « Sulla originalità delle rime petrarchesche e versi pel V Centenario », Venise, 1874; « Il padre educatore », id., 1876; « Sulla caparbieria », id., 1879; « Scoperta e ricupero d'antiche musiche autografe ed inedite o illustrazioni alle vite di celebri macstri veneziani del secolo XVIII », Milan, 1877; grini in Venezia e sulla Abbazia di S. Gallo », id., 1882; « Relazioni della musica antica fra Chinesi ed Elleni », id., id.; « Storia dell'Archivio provinciale notarile di Venezia », id., 1884; « Nuovo Diario italiano, ossia compendio di Storia d'Italia ne'suoi martiri di sette se-

Fapanni (François-Scipion), écrivain italien, né, à Martellago, près Mestre, le 16 février 1810; on lui doit une « Bibliografia », de la province de Trévise, un « Dizionario del dialetto rustico »; des « Novelle »; un roman: « L'ultimo de'patrizii veneziani », 1870; « Sulla Musica, il Dramma ed il Teatro in Venezia e nelle città dell'Alta Italia », dans le journal La Scena de Venise; « Alcuni bozzetti veneziani antichi e moderni », Venise, 1881; « Delle costumanze e delle arti oggidi perdute in Venezia », Venise, Filippi, 1881; « Due novelle », Livourne, Meucci, 1882; « I poeti male ricomponsati, Novella », id.; « L'erudizione color di rosa a Venezia, occhiate e confronti >, Venise, Cecchini, 1884, etc.

coli », cinq éditions, la 5me de 1885, Padoue,

Farey (Eugène), inventeur, publiciste et homme politique français, député de la Seine depuis 1876, né, en 1830, à Passy (Seine), est un ancien marin, capitaine de frégate. En 1871, il publia chez Le Chevalier: « Réorganisation de l'armée en armée nationale composée de 4,000,000 d'hommes ». De toutes ses nombreuses inventions comme marin celle qui lui fit le plus d'honneur est la fameuse Cannonière Farey construite en avril 1869, qui, en 1885, fut envoyée au Tonkin sous le nom de Mitrailleuse et contribua à la prise de Tuyen-Quan.

Farges (Pierre-Marie-Louis), archivisto et historien français, sous-chef du Bureau historique au Ministère des Affaires Étrangères de France, né, à Aurillac (Cantal), le 12 octobro 1858; on lui doit: « Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche », Paris, Degorge-Cadot, 1883; « Correspondance politique de MM. de Castillon et de Marsillac, ambassadeurs de France en Angleterre de 1537 à 1542 », en collaboration avec Jean Kauler et G. Lefèvre-Pon-

talis, Paris, Alcan, 1885; « La Question il y a cent ans », Paris, E. Charavay, « Recueil des Instructions données aux l'sadeurs de France en Pologne de 1648 à 1 Paris, Alcan, 1888; et nombre d'articles la Nouvelle Revue, dans la Revue Hist dans la Revue Critique, dans la Grande clopédie, etc.

Fargue (Maurice, comte DE LA), jour français, membre du Comité de la Pres narchique et catholique départementale. avoir écrit dans plusieurs journaux pa M. de la F. créa le Ralliement, puis de rédacteur en chef du Moniteur de la poste qu'il occupe actuellement et depisieurs années. M. de la F. est chevalier dre de Saint-Grégoire-le-Grand depuis Camérier honoraire de S. S. depuis 188

Farina (Salvatore), illustre nouvelliste mancier italien, devenu aussi très popu l'étranger par le grand nombre de trad qui ont couronné le succès de tous ses ges délicats et spirituels. M. F. n'a que il est né le 10 janvier 1846, à Sorso, province de Sassari (Sardaigne). Il a f lycée à Casal du Monferrat, ou un écriv tingué, le regretté Fordinando Bosio lui le goût des lettres, son droit à Pavie et à où en 1868 il fut reçu docteur. S'étant mai la même année, il alla s'établir à Milan, et il ne quitta plus qu'à de rares intervalle ville d'adoption, où il a vécu parfaiteme reux, avec ses enfants, entouré d'un petit d'amis de choix, travaillant conscientier à perfectionner son art. M. F. est un v artiste, et il aime son œuvre; il la médite lence, il la prépare, il la couve dans s lorsqu'il est prêt, il se met à écrire, e il soigne, il caresse son ouvrage, comm gnerait, comme il carossorait un enfan ses premiers ouvrages, il semblait pencl un art conventionnel, et se livrer, en é an seul jeu de l'imagination; mais, peti tit, il commença à observer tout ce mo l'entourait; et il se trouva bientôt un cier psychologiste agréable de premier l'humour qu'il mélait dans ses nouveau à ses tableaux do la vie de famille, fit ter le nom d'un Dickens italien; le n romanciers Erckmann-Chatrian a aussi noncé par des critiques, à propos des roi M. Farina. Il concentrait ses efforts à son nid; là il était un vrai pacha si lorsqu'il recevait ses amis; lorsqu'il ét: il travaillait sans cesse, écrivant des ce faisant des châteaux en Espagne. En perdit sa vaillante compagne; la sol plongea dans le désespoir; il demanda vail des consolations; mais l'excès de l tion fut cause d'une maladie étrange qui pendant quelque temps de l'usage de la de la mémoire des mots tout en possédant pore les autres dons de l'intelligence; ce fut supplice de nouveau genre, qu'il étudia pour faire le soi-disant document humain de sa ure nouvelle: « L'ultima battaglia di Prete ostino ». Depuis lors, sa resurrection a renmencé; ses succès ont été de plus en plus llants; il a vu le cercle de ses lecteurs en lie et à l'étranger s'élargir d'une manière raordinaire, et lorsqu'en 1888 il fit une tourà Berlin, à Francfort et à Bruxelles, comconférencier, engagé, comme Dickens, à lire nouvelles, il trouva partout devant lui l'acil le plus sympathique. Au nombre de ses vres, citons: « Due amori »; « Un segreto »; l'iamma vagabonda »; « Romanzo di un veo »; « Il Tesoro di Donnina »; « Fante di che »; « Amore bendato »; « Un tiranno bagni di mare »; « Separazione di letto e mensa »; « Dalla spuma del mare »; « Mio io », 1881; une véritable épopée humoristide la vie d'une famille bourgeoise italienne, a donné la mesure du talent de cet aimaécrivain: « Il signor Io »; « Fra le corde un contrabbasso », nouvelle dédiée à la méire de sa femme, 1882; « Amore ha cent'oc-», 1883; « Caporal Silvestro », 1884; « L'ultibattaglia di Prete Agostino », 1885; « Pe'belsechi della gloria », 1888; et il écrit un nouu roman sous le titre: « Due desiderii »; une nouvelle: « Non si muore », comme clusion des nouvelles du temps de sa malaqu'il avait réunies en un seul cycle, sous titre: « Si muore ». L'éditeur Hachette a lié l'Amour Aveugle et le Trésor de Donnina duits par M. S. Blandy, Paris, 1880-1883; liteur Plon: Les cent yeux de l'amour, trat par Léon Dieu, Paris, 1883; l'éditeur Gi-: Chereux blonds, traduit par Amélie van ist de Borkenfeldt, Verviers, 1885; et Mon , traduit par Ferd. Gravrand, Verviers, 1883-14; l'éditeur Charpontier le même ouvrage; Temps, la Revue Britannique, la Revue de lgique, des nouvelles en entier traduites en nçais, ou des fragments; il existe aussi de mbreuses traductions anglaises, allemandes, llandaises, suédoises, danoises, tchèques, russ, espagnoles des ouvrages exquis de cet auır, qui, tout seul, sans avoir été prôné par un éditeur en renom, sans réclame, sans l'api d'aucune camaraderie, a su se frayer un chea et arriver à la gloire, en attendant la forie. Sa collaboration est très recherchée par premières revues italiennes; il a dirigé luime, pendant plusieurs années, à Milan, une me sympatique intitulée: Rivista Minima, réje la partie littéraire de la Gazzetta Musie de Milan et édité des traductions italiens d'un choix de bons romans étrangers.

Farley (James-Lewis), publiciste irlandais, sien banquier en Oriont, ancien correspondant

du Daily-News, membre de la Commission de statistique à Londres, membre correspondant de l'Institut Égyptien, consul de Turquie à Bristol depuis 1870, né, à Dublin, le 9 septembre 1823. On lui doit: « Two years in Syria », 1858; « The Druses and Maronites », 1861; « Banking in Turkey », 1863; « Turkey », 1866.

Farner (Ulrich), fécond écrivain suisse, ancien militaire, résidant depuis 1885 à Zongue en Argovie, né, le 28 juillet 1835, à Oberstammheim, dans le canton de Zurich. Son père était un ferblantier et le destinait au pastorat; mais il préféra d'abord le commerce et fut attiré par la littérature. Une place de commis qu'il obtint dans une maison de soierie milanaise, lui fournit l'occasion de s'initier à la langue et à la littérature italienne; mais bientôt il dût se persuader que le commerce n'était point l'affaire d'un homme lettré; il se tourna vers la milice, il obtint le grade de lieutenant et devint écrivain militaire. Il avait déjà envoyé plusieurs feuilletons, essais, correspondances aux journaux, et il avait publié en 1875 les œuvres posthumes du poète appenzellois Rodolphe Kilchsperger; en 1878, il créa le journal Le Milicien, qu'il rédigea pendant dix mois; en 1879, il publia, à l'usage des sous-officiers, un mémoire sur « Les écoles militaires », couronné en 1882, réimprimé en 1885; en 1883, il se fixa à Saint-Gall pour y prendre la direction de la Schweizerische Freie Volkszeitung, et y faire paraître avec M. Huller les Fcuilles suisses pour les soldats; passé en 1885, à la suite de son mariage, à Zongue, il y rédigea tour-à-tour l'Allgemeine Schweizerische Volkszeitung, la Schweizerische Verkehrszeitung, les Feuilles Littéraires de l'Helvétie, la gazette satirique Hiddrgerger, etc. L'activité déployée par M. F., comme journaliste, ne l'empêcha point d'aborder le théâtre. A la suite d'un voyage entrepris en 1882 dans le but d'en acquérir la pratique à Munich et en d'autres grandes villes d'Allemagne, il fit représenter avec succès sur des scènes populaires plusieurs comédies écrites en dialecte zuricois, entr'autres: « Le dernier M. Meyer », 1883 (4me édition en 1884); « Un secret du village du bas et de la rue des échevins », 1883; « Le cousin de Batavia », 1884; « Le cousin bon-vivant », 1885; « Beltel-Urschel », 1886. On lui doit, en outre, des poèmes satiriques: « La croix de marbre », 1873; « Félix et Eulalie », 1876; uno anthologie: « Boutons et fleurs cueillis dans le champ de la partie allemande », 1886; plusieurs romans et nouvelles humoristiques: « Vengeauco »; « Le Masque du diable »; « La Romaine »; « Usenhau », etc., 1884 (quatrième éd. en 1886); « La rose do Zofingue », 1884; « La fiancée du Sonderbund », 1884; « La demoiselle du chateau d'Aarberg », 1885; « Vengeance pour le Grauholz >, 1887.

Farnèse (Maurice) — M. Hennet-Durigneux (Louis-Jean-Maurice), ancien employé du ministère des finances, né en 1815, a signé sous ce nom plusieurs romans; il a aussi signé: Marquis de Jersey, île où son frère, exilé en 1851, s'était retiré.

Farrar (le venér. Frédéric-Guillaume), éminent écrivain, prédicateur et conférencier anglais, archidiacre de Westminster, chapelain ordinaire de la Reine, depuis 1883 chapelain honoraire du second bataillon des Volontaires Royal Fusiliers, né, le 7 août 1831, à Bombay, où son père était pasteur. Il étudia à Londres et à Cambridge, où il remporta plusieurs prix, et où il devint fellow du Trinity-College. Ses ouvrages sont très répandus et plusieurs ont eu l'honneur de différentes éditions. Citons parmi ses œuvres d'imagination: « Eric, or Little by Little >, 1858; « Julian Home >, 1859 », 1859; « St.-Winifred's or the World of School », 1863; parmi ses écrits philologiques, on doit citer: « The Origin of Language », 1860; « Chapters on Language », 1865; « Greek Grammar Rules >, 1865, nombreuses éditions; « Greek Syntax », troisième éd., en 1867; « Families of Speech >, 1870; « Language and Languages », 1878; parmi ses livres de théologie, figurent: « Seekers after God », 1869; « The Witness of History to Christ >, 1871; « In the Days of thy Youth », 1877; « The Life of Christ », en deux vol., 1874 (douze éditions dès la promière année); « Life of St.-Paul », 1879; « The Early Days of Christianity », en deux vol., 1882; des sermons, des lectures, des brochures; des « Essays on a Liberal Education >, 1868; un cours de lectures fait en 1885 à Oxford: « The History of Interpretation ». La même année il fit une tournée aux Etats-Unis, où il recut un accueil très sympathique de la part des hommes de toutes les classes et de toutes les confessions.

Fastenrath (Jean), éminent poète et littérateur allemand, écrivain international par excellonce, qui écrit couramment en espagnol et en français, résidant à Cologno, est né, à Remscheid, dans la Prusse Rhénane, le 3 mai 1839. Fils d'un riche négociant, il fit son Droit à Bonne, à Heidelberg, à Munich, à Paris, à Berlin, où il fut reçu docteur. Auditeur pendant quelque temps au Tribunal de Cologne, il quitta bientôt la magistrature pour se livrer entièrement à la littérature. En 1862 il visita l'Italie, en 1864 l'Espagne, qu'il étudia à fond dans ses mœurs et dans sa production littéraire. En rivalisant avec le Roi Louis I de Bavière, en 1865, il donnait une traduction allemande de « La Recette contre les Belles-mères », de Don Manuel Juan Diana. Suivirent: Spanischer Romanzenstrauss », Leipzig, 1866, deux éditions; « Klinge aus Andalusien », id., id., 1867, deux édit.; des réminiscences de Sé-

ville (1867); « Hesperische Blüten », 1869; Immortellen aus Toledo ». Après avoir rendu un si brillant hommage poétique à l'Espagna à son retour dans ce pays, il y fut grandement fêté, et los écrivains les plus illustres du pays, tels que Hartzenbusch, Zorrilla, Gutierrez, Valera, Campoamor, Nuñez de Arce devinrent ses amis, ce qui suffit pour lui inspirer, à son retour à Cologne, un nouveau livre en deux volumes publié en 1878 à Leipzig, sous le titre: « Das Buch meiner spanischen Freunde ». Nommé membre de toutes le Académies d'Espagne, membre honoraire de la Société des écrivains et des artistes de Madrid, fils d'adoption de la ville de Séville, en 1872 il débutait lui-mê me comme écrivain en langue espagnole, par un ouvrage intitulé: « Passiflores d'un Allemand-Espagnol », Madrid, 1872, suivi de l'ouvrage brillant en six volumes: « La Walhalla y las glorias de Alemania », 1872-87; de « Calderon de la Barca », 1882; des « Granadische Elegien », 1885; du livre « Die Zwölf Alfonsen von Kastillen », 1886 (après la mort du Roi Alphonso); de nombreuses traductions de l'Espagnol en Allemand, telles que la « Vision du Frère Martin de Nuñez de Arce », Leipzig, 1881; les « Voix de Noël de Ventura Ruiz Aguilera », id.; la délicieuse « Pepita Ximenes » de Jean Valera, id., 1882; les deux drames de José Echegaray: « Au sein de la mort », id., et « La femme du Verger », id., 1883, etc. Aux héros de son propre pays il a dédié en 1871 son livre: « Den deutschen Helden », en 1880 il celébra en vers allemand l'inauguration de la façade de la Cathédrale de Cologne. Il a rendu hommage à la langue française par des articles insérés dans la Revue Internationale de Florence, mais surtout par un livre publié en 1887 à Paris, en français, sous le titre de: « Figures de l'Allemagne contemporaine »; à la langue espagnole dans une série d'articles brillants insérés dans la Revista de España. Grâce à cet écrivain cosmopolito l'illustre poète néerlandais Ioost Van den Vondel est aussi mieux connu maintenant.

Fastenrath (Rodolpho), écrivain et médecin allemand établi en Suisse,-à-Herisau dans le canton d'Appenzell, est né le 12 mars 1856, dans la petite ville de Kreuzweg en Westphalie. Il fonda et dirigea tour-à-tour les anthologies: Le Salon des poètes Suisses (Schweizerische Dichterhalle) en 1875; Le Nouveau Salon en 1877; l'Olympe en 1881. M. F. a recueilli lui-même et publié à part ses pièces les plus remarquables sous le titre: « Dans le Bois des Muses », 1878; des morceaux humoristiques et satiriques sortis de sa plume ont paru dans divers journaux sous le pseudonyme d'Alfred Morsen.

Fattiboni (Zollido), femme-autour italienne, née le 18 décembre 1811, à Césène. Elle n'a vélé son talent d'écrivain que dans sa vieilsse, après la mort de son père, ancien Carmaro et prisonnier du Pape, par un livre intéssant en trois parties publié à Césène (1885i), sous le titre: « Memorie storico-biografile al padre suo dedicate ». On peut consulter ir ce livre un article de M. Ernesto Masi séré dans le Fanfulla della Domenica et reoduit dans le volume: « Fra libri e ricordi illa rivoluzione italiana ».

FAU

Fath (Georges), sculpteur et homme de letes français, né le 22 janvier 1818, à Paris, 1 il réside. Après s'être longtemps adonné à . sculpture, il a quitté depuis nombre d'années bauchoir pour la plume. Quant aux dessins à aquarelle sur bois et à la plume signés G. 'ath, qu'on rencontre dans ses livres et qu'on ii a souvent attribués, ils sont l'œuvre excluive de sa femme, Madame Georges Fath. Ses ublications sont nombreuses; en voici les tices: « La Prison de Schlusselbourg »; « Les rûleurs de ville »; « La Grande Pastoure », rois romans historiques, qui ent paru dans la 'atrie; des nouvelles et des esquisses: « L'aricle 75 »; « Cinthie »; « La Reine Jacobée »; Un dîner en famille »; « Un mari en vacanes »; « Les amours de passage »; « La part u tigro »; « Le papillon noir »; « Marguerite 'aber »; « Le tableau mystérieux »; « La poste endant le siège »; « Philippe de Girard »; Histoire de la chaussure »; « A mon retour e la Lune »; « Le roman de ma fille »; « La uit du 24 août 1572 »; « Le plus laid des hevaliers »; « Un mariage à la baïonnette »; Les lendemains de la guerre »; « Monsieur t Madame avant bébé »; « Les méfaits de ma elle-mère », dans la Presse, le Constitutionnel, 3 Journal pour tous, le Musée des familles, Illustrateur des dames, le Bulletin de la Soiété des gens de lettres; des livres d'éducation: La sagesse des enfants »; « Le Paris des nfants »; « Bernard, la gloire de son village »; Un drôle de voyage »; « Pierrot à l'école »; Les méfaits de Polichinelle »; « Jocrisso et a sour »; « Gribouille »; « La famille Grin-;alet »; « Une folle soirée chez Paillasse »; Le docteur Bilboquet »; « Prisonnier dans vs glaces »; « Les cataractes de l'Obi »; · L'éducation d'Aline »; • De province à travers Paris »; « Les contes du vieux docteur »; · Perdus au milieu do Paris »; « Les études de petit Pierre »; « Les nains célèbres » (en collaboration avec d'Albanès), illustrés par Ed. de Beaumont; des pièces de théâtre: « La mort de Chatterton », drame en vers; « De Charybde en Scylla », vaudeville en un acte; « La femme de l'émigré », drame en deux actes, avec A. Guénée; « Partie à trois », avec MM. Nus et Follet; « Le dernier jour d'une monarchie », wec M. D'Auriol.

Fauchery, pseudonyme de Louis de Gramont,

critique théâtral à l'Intransigeant, ancien socrétaire de la rédaction de la revue Le Spectateur.

Faucou (Lucien), homme de lettres français, directeur de l'Intermédiaire des chercheurs et curieux, sous-conservateur de la Bibliothèque et du Musée de la Ville de Paris, né le 25 août 1861; en dehors de ce qu'il a inséré dans son journal, on lui doit: « Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution », 4 vol. in 8°. Il a, en outre, édité: « Mémoire sur les voxations qu'exercent les libraires et les imprimeurs de Paris de l'abbé Laurent Blondel », 1879; « L'Histoire de Madame de Pompadour par Mile de Fauques », 1880; « Le Vuidangeur sensible par Marchand », id.

Faucon (Maurice), poète, historien et érudit français, neveu de M. Amédée Roux, travailleur consciencieux et passionné, talent délicat, observateur profond, psychologue des plus fins, amoureux de l'art et de l'Italie, écoutant et rendant avec une âme émue les grandes voix de la nature, destiné, sans doute, à un brillant avenir, si la santé soutient ses forces souvent ébranlées par l'excès du travail, est né, à Arlane (Puy de Dôme), le 12 mai 1858; il fit à Paris ses études de Droit et de Lettres et sortit de l'École des Chartes (janvier 1879), avec une thèse sur « Clément VI et la guerre de cent ans », dont un fragment seulement a été publié dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, sous ce titre: « Prêts faits par Clément VI et son frère le comte de Beaufort aux rois de France Philippe VI et Jean II ». Chargé de missions scientifiques en Italie (1879-80) par le Ministère de l'Instruction publique, membre de l'École de Rome (1880), il en est revenu en 1882 avec une santé très-compromise qui a interrompu sa carrière, et mis, pendant quelque temps, un obstacle à ses travaux littéraires. Outre divers articles de critique, ses principales publications sont: « Lettres inédites de Louise de France fille de Louis XV >, 1878; « Le mariage de Louis d'Orléans et de Valentine Visconti, la domination française dans le milanais de 1389 à 1450 »; « Rapport sur deux missions en Italie », 1882; des études dans l'art sur les peintres italiens: « Benozzo Gozzoli à San Gimignano » et « Fra Angelico à Rome »; « Les arts à la Cour des papes d'Avignon sous Clément VI et Jean XXII », 1884; « La librairie des papes d'Avignon », deux volumes in-8°, 1886; « Les Régistres de Boniface VIII », en collaboration avec MM. Thomas et Digard, vaste publication dont trois fascicules seulement ont paru; « Histoire de la Renaissance artistique en Italie >, 2 vol. in-8°, 1889, en collaboration avec Ch. Blanc de l'Académie Française; un charmant volume publié cette même année chez Lemerre, sous le titre qui suit: « Italie, strophes et poèmes; La Route étroite 1880-87. Préface de François Coppée, de l'Académie Française ». Le volume, rempli d'enthousiasme pour l'Italie, est dédié à M. Coppée; la préface du maître, et deux magnifiques articles de M. Massarani dans la Nuova Antologia et de M. Amédée Roux dans la Revue Internationale ont rendu le plus ample hommage à ce talent de poète, aussi robuste que touchant et gracieux, enivré de la beauté éternelle. — M. F. est chevalier de la Couronne d'Italie depuis 1885.

Faulmann (Charles), écrivain et sténographe allemand, professeur de sténographie à Vienne, né, à Halle, le 24 juillet 1835; il a publié: Stenographische Unterrichtsbriefe », 1877; « Buch der Schrift », 1878; « Illustrierte Geschichte der Schrift », 1880; « Geschichte der Buchdruckerkunst >, 1882; « Einleitung zur phonetischen Stenographie », 1883; « Historische Grammatik der Stenographie », 1887.

Fauque de Jonquières (Jean-Philippe-Ernest de), marin et savant français, né le 3 juillet 1820, vice-amiral, membre de l'Institut, depuis 1883 ancien directeur du matériel de la flotte au Ministère de la Marine, et du Dépôt des cartes et plans; retraité depuis 1885. On lui doit une élegante traduction en vers des Epîtres d'Horace.

Faure (Emile-Valentin-César), publiciste et érudit français, secrétaire de la librairie Dentu à Paris, ancien avocat, ancien journaliste, né, à Orpierre (Hautes-Alpes), le 5 avril 1826, a publié, soit à lui seul, soit en collaboration: « Histoire anecdotique de la Révolution de 1848 », 1868; « Le Confessionnel », id.; « Le peuple et la place publique », 1869; « Les Potentats de la démocratie », une série de petits volumes sur « L'amour »; « La Table » etc.; et deux ouvrages pleins de révélations curieuses sur le siècle passé: « Les Grandes Viveuses », 1886; « Grands Seigneurs et Comédiennes », 1887.

Faure (Félix), publiciste et homme politique français, ancien armateur au Hàvre, ancien consul de Grèce, ancien juge au Tribunal de commerce, commandant d'un bataillon de mobiles pendant la guerre, sous-secrétaire d'État au commerce et aux Colonies (1880-81), au département de la Marine et des Colonies (1883-85), et puis de nouveau en 1888, député du Hàvre, né, à Paris, le 30 janvier 1841; en dehors de ses discours au Parlement, on lui doit: « Le Hàvro, son passé, son présent, son avenir », Hàvre, 1868; « Le Commerce français dans le Levant », id., 1869; « Les Postes Maritimes et les Routes fluviales », id., 1873; « Le Hâvre en 1878 \*, 1878; « Les Budgets contemporains \*, Paris, 1837.

Faure (Fernand), avocat et homme politique français, député de la Gironde, rapporteur du budget de 1889, né, à Bergerac (Dordogne), en mars 1853; on lui doit un ouvrage intitulé: « Essai historique sur le préteur romain », 1878.

Faure (Maurice), publiciste et homme tique français, député de la Drôme à l'As blée nationale depuis 1885, l'un des rapport de la commission du budget en 1888, n Saillans (Drôme), le 19 janvier 1850, créa l'Empire plusieurs feuilles républicaines da Gard; il collabora à l'Événement, à l'Ind dant du Midi, au Petit Méridional, au Jor de Valence; il est un des fondateurs de la ciété des Félibres et de La Cigale; et il : laboré au Dictionnaire de l'administration; çaise de Maurice Block.

Fausböll (M. Viggo), illustre orientalist nois, attaché à la Bibliothèque de l'Unive de Copenhague depuis 1861, né, à Hone Lemwig, en 1821. Il étudia d'abord la th gie, puis, après la lecture des livres de I il se livra aux études orientales; à l'aide sanscrit, il apprit le pâli, la langue sacrée Bouddhistes, et en 1855, il publia le texte et traduction latine du Dhammapada, le code ral le plus autorisé des Bouddhistes. E 1858 et 1860, il copia des manuscrits pâl Londres, il publia la série si importante Jātakās, dont il avait donné, depuis 1861, sieurs spécimens qui ont contribué à répa en Europe la connaissance du vrai bouddh et de la langue pâli.

Fauth (Adolphe), écrivain allemand, pas et médecin à Gersweiler près Saarbrücken à Schauren, le 15 février 1836. Parmi ses velles, on distingue: « Aus dem Dien: tenleben »; « Gretchen »; « Der verlo Sohn »; « Der Kostgänger »; « Die 2 linge »; « Um Geld und Gut »; « Elisabet « Fritz Trangott »; « Giftige Früchte »; « Vereinler »; « Die Schule von Schwurzbac « Der Agitator »; parmi ses brochures por res: « Hüte dich vor der Mischehe »; « Fre licher Ratgeber für junge Eheleute »; parm écrits de médecine populaire: « Der klein möopatische Hausfreund », quatre éd.; « Ratholfer oder wie man bei plötzlichen glücksfällen Hilfe bringt »; « Drei Feinde sorer Kinderwelt », etc.

Fauvel (Henri-Léon-Louis), poète, tra tour et médecin français, chirurgien des l taux du Havre depuis 1886, né, à Caën, août 1860; élève de Jules Lemaître, admira et ami de Gustave Flaubert, il a publié: « paralysies traumatiques d'origine périphériq Paris, 1885, thèse de doctorat; « L'Eu ne de Dion Chrysostome >, traduction velle, id., 1887; « Agricola », de Tacite, duction, 1888; « Hérodote, morceaux chois traduction, 1888; « L'Art et la Vie, recue récits et de sonnets », 1888, Paris, Lomer

Fauvel (Pierre-Charles-Henri), médecin çais, professeur libre de laryngologie et de nologie à Paris, fils de père médecin, né, à Am le 7 juin 1830; on lui doit: « La Vraie v nur le Docteur Noir », où il démasque un imposteur médecin hindou, 1860; « Utilité du layngoscope », « Traité pratique des maladies du
arynx », ouvrage capital publié en 1876, qui
ni fit une grande réputation; « Histoire d'une
salle retrouvée dans le larynx dix ans après
on entrée dans la tête; guérison », 1882 (exrait de la Revue mensuelle de Laryngologie).

FAV

Fava (Honoré), écrivain et professeur italien, ie, le 7 juillet 1859, à Collobiano en Piément, lepuis vingt ans résidant à Naples. Il débuta, ly a dix ans, dans le journalisme, collaborant u Musée Oriental de Paris, dont il fut, ponlant deux ans, le correspondant, au Corriere del Mattino de Naples, à la Gazzetta Letteraria de Curin, à l'Illustrazione Italiana, à la Rivista Minima, à la Domenica Letteraria, au Fanfulla tella Domenica. En librairie, cet écrivain symathique a publié une série de petits volumes, ontes, nouvelles, romans, esquisses, poésies ui ont été remarqués et appréciés. Citons: : Prime follie », Milan, 1881; « Vita nostra », Zésène, 1885; « Tesoruccio », Milan, id.; « Gratellin di pepe », id., Treves, 1886; « Vita Navoletana », Catane, 1887, deux éditions; « Stoielle di Francine », Naples, id.; « Morti, Capo anno, versi »; « Ometti e donnine », Milan, Treves, 1888; « Rinascimento », roman, id. id.; Contro i più », roman, 1888.

Favaro (Antoine), illustre savant italien, mabématicien et historien des mathématiques, proseseur à l'Université de Padoue depuis 1872, sembre de l'Académie des Lincei, est né à Paoue le 21 mai 1847. Il fit ses études dans sa ille natale et les acheva à Turin. Il a fondé le remier en 1878 un cours d'histoire des mathélatiques; ingénieur, physicien et sismographe minent, il consacra la plus grande partie de son et son talent hors ligne à illustrer la vie t l'œuvre de Galilée. Promoteur d'une édition ationale et monumentale des œuvres de Galilée nçue d'après un plan très vaste, il a été chargé ar le gouvernement italien de la diriger et de préparer, et il en a déjà publié un spécimen a 1888, chez l'éditeur Barbèra de Florence. es écrits dépassent le nombre de 150; nous ne ignalerons ici que les essentiels: « Beiträge ar Geschichte der Planimeter », Vienne, 1873; Notizie storiche sullo frazioni continue », Ro-1e, 1875; « Lo studio di Padova », Venise, 878; « Notizie storico-critiche sulla costruione delle equazioni », Modène, 1878; « Intorno alla vita ed alle opere di Prosdocimo di Beldomandi », Rome, 1879; « La statica granell'insegnamento », Venise, 1873; « Leioni di statica grafica », Padoue, 1877, tramit en français par Paul Tourrier, et publié à Paris choz l'éditeur Gauthier-Villars, en deux, parties, sous les titres: Leçons de statistique raphique, 1879, et Calcul Graphique, 1885; \* Studio intorno ai mezzi usati dagli antichi

per attenuare le conseguenze dei terremoti », Venise, 1874-75; « Cenni sulla Biblioteca matematica italiana del prof. P. Riccardi », id., 1881; « Galileo Galilei ed il dialogo di Cecco di Ronchitti da Bruzene in proposito della stella nuova, studii e ricerche », id.; « Documenti inediti sulla primogenita di Galileo », Padoue, 1881; « La proposta della longitudine fatta alle confederate province belgiche », Venise, id.; « Sulla invenzione dei canocchiali binoculari », Turin, id.; « Galileo Galilei e lo studio di Bologna », Venise, id.; « Intorno ad una nuova edizione delle opere di Galileo », id., 1881-82; L'acustica applicata alla costruzione delle sale per spettacoli e pubbliche adunanze », Turin, 1882; « Della vita e degli scritti di Carlo Culmann », Venise, 1881-82; « Galileo Galilei e lo studio di Padova », Florence, Le Monnier, 1882, en deux vol.; « Sul carteggio inedito fra Lagrange e D'Alembert, cenni », Venise, 1882; « La difesa di Galileo », Modène, 1883; « Della vita e degli scritti di Serafino Raffaele Minich », Venise, 1883; « Norme di costruzione per aumentaro la resistenza degli edifizi contro il terremoto », id., 1883-84; « Le' matematiche nello studio di Padova dal principio del secolo XIV alla fine del secolo XVI », Padoue, 1884; « Della biblioteca matematica di G. Eueström », Venise, 1883-84; « Notizie storico-critiche sulla divisione delle aree », id., 1884; « Fra Paolo Sarpi, fisico e matematico », id., 1883-84; « Le aggiunte autografe di Galileo al Dialogo sopra i due massimi sistemi nell'esemplare posseduto dalla Biblioteca del Seminario di Padova », dans les Actes de l'Académie de Modène; « Intorno ad un episodio non ancora chiarito del processo di Galileo », Venise, 1881-82; « Ragguaglio dei manoscritti Galileiani nella collezione Ashburnham presso la Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze », Rome, 1885; « Intorno ad un giudizio di Rénan sul processo di Galileo », Padoue, id.; « Gli scritti inediti di Leonardo da Vinci secondo gli ultimi studii », Venise, id.; « Di alcune relazioni tra Galileo Galilei e Federico Cesi, illustrate con documenti inediti », Rome, 1884; « Sulla morte di Marco Velsero e sopra alcuni particolari della vita di Galileo », id., 1884; « La libreria di Galileo », id., 1877: « Miscellanea Galileiana inedita, studii e ricerche », Venise, id.; « Ricerche intorno a B. Severo », Rome, id.; « Scampoli Galileiani », Padoue, 1886-87-88; « Appendice agli studii su P. De'Beldomandi », Rome, 1886; Conchiusioni intorno all'accademico incognito oppositore al discorso di Galileo intorno alle cose che stanno in su l'acqua », id., id.; « Documenti per la storia dei manoscritti Galiloiani », id., id.; « Documenti Galileiani scoperti nella Biblioteca Nazionale di Firenze », id., id.; « Intorno ad alcuni nuovi studii su Galileo Galilei », Venise, id.; « Le fonti Copernicane secondo L. Prowe », Rome, id.; « Le matematiche nell'arte militare », id., id.; « Appendice prima alla libreria di Galileo Galilei, descritta od illustrata », id., 1887; « Per la edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei », esposizione e disegno, Florence, Barbèra, 1888; « Bonaventura Cavalieri nello studio di Bologna », Bologne, id.; « Di Giovanni Tarde e di una sua visita a Galileo dal 12 al 15 novembre 1614 », « Documenti per la storia dell'Accademia dei Lincei nei manoscritti Galileiani della Biblioteca Nazionale di Firenze, studii e ricerche », Rome, 1888; « Lo studio di Padova e la Repubblica Veneta, discorso », Venise, id.; « Carteggio inedito di Ticone Brahe, Gio. Kepler etc. con Giovanni Antonio Magini », Bologne, 1886; « Di alcuni nuovi materiali per lo studio del carteggio di Ticone Brahe e delle sue relazioni con Galileo », Venise, 1889; « Intorno alle opere complete di Cristiano Huggins, pubblicate dalla società olandese delle scienze », id., 1889. Citons encore: « Galileo astrologo », dans le recueil Mente e Cuore de Trieste, 1881; « Relazione sugli scritti inviati al concorso scientifico della fondazione Tomasoni intorno alla storia del metodo sperimentale in Italia », Venise, niso, 1884-85; « Contribuzioni alla storia della microsismologia », id., 1883-84; « Miscellanea Galileiana », id., 1885-86; « Spigolature Galileiane », Milan, 1882; « Postille Galileiane autografe all'opera: De revolutionibus Orbium Calestium di Copernico », Modène, 1887; « Otto anni d'insegnamento di storia delle Matematiche nella R. Università di Padova », Stockholm, id.; « Befanata inedita di Galileo Galilei », Padoue, 1884; « A proposito di Galileo igienista », Milan, Treves, 1885, etc.

Favé (Ildéphouse), général retraité et écrivain militaire français, né, à Dreux, le 28 février 1812; on lui doit: « Cours d'art militaire, professé à l'École Polytechnique », 1877; « L'Ancienne Rome, sa grandeur et sa décadence, expliquée par les transformations de ses institutions », 1880.

Favey (Georges-Henri), écrivain suisse, ancien socrétaire de légation à Paris, ancien procureur de la République, professeur de Droit pénal, président de la Société d'histoire de la Suisse romande depuis 1884, né, le 24 septembre 1874, à Pompables dans le canton du Vaud, s'est fait avantageusement connaître dans le monde scientifique par son supplément au Dictionnaire historique du Canton du Vaud, dont le deuxième fascicule a paru en 1887 et qui renforme nombre d'articles nouveaux importants, rédigés avec tact et précision, dont plusieurs par leur étendue et leur érudition épuisent le sujet. Nous citerons encore de lui une étude Sur l'organisation judiciaire en Suisse insérée au Bulletin de la Société de Législation comparée, une autre sur la Valeur de l'Institution du jury en Suisse publiée dans les Annales de jurisprudence Suisse, et des articles divers.

Favier (Justin), érudit et bibliothécaire français, conservateur de la Bibliothèque de la ville de Nancy, né, à Landremont (Meurthe), le 22 mars 1846; il a publié: « La Bibliothèque d'un maître échevin de Metz au commencement du XVIe siècle », Nancy, 1885; « Catalogue des incunables de la Bibliothèque de Nancy », id, 1883; « Le Collège Saint-Benin de la cité d'Aoste dirigé par des professeurs lorrains, 1643-1748 », id., 1880; « Coup d'œil sur les bibliothèques des couvents du district de Nancy pendant la Révolution », id., 1883; « Mœurs & usages des étudiants de l'Université de Poutà-Mousson, 1572-1768 », id., 1878; « Notice sur Nicolas Dureval historien et géographe de la Lorraine », id., 1880; « Nouvelle étude sur l'Université de Pont-à-Mousson », id., 1881; « Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque publique de Nancy », Paris, 1886; différentes notes historiques dans le Journal de la Société d'Archéologie lorraine, dans les Mémoires de la même société, dans la Revue historique, dans la Revue retrospective.

Favrat (Daniel-Louis), écrivain suisse, ancien professeur de littérature française dans les Écoles moyennes, professeur de botanique à l'Académie de Lausanne et conservateur joint du Musée, né, à Lausanne, le 23 juillet 1827; il a publié en patois: « Histoire de Guillaume Tell, racontée par un paysan », en prose; « Le Corbeau et le Renard »; « L'Accords zion » (les Fiançailles); « Le Ranz des Vaches de Gruyère »; « La Reisse et le Molin » (La Scio et lo Moulin), en vers; et en français: « La Chanson du Chasseur de Chamois >; « L'année de la Misère »; « Los Zigzags d'un Botsniste ». On lui doit aussi la réimpression da Glossaire des patois de la Suisse romande par le doyen Bridel, avec des spécimens des différents patois romands, des notes philologiques, des traductions, celle, entr'autres, de la parabole de l'Enfant prodigue dans toutes les variétés idiomatiques de Porrentruy à Genève et du Jura aux Alpes.

Favre (Alphonse), géologue suisse, ancien professeur à l'Académie de Genève, Président de la Conféderation, à la suite de la mort de M. B. Studert, membre correspondant de l'Institut de France depuis 1879, décoré en 1881 de la Légion d'honnour, né, à Genève, en 1815. Il a publié: « Recherches géologiques dans les parties de la Savoie, du Piément et de la Suisse, voisines du Mont-Blanc », trois volumes, Pris, Masson et fils; « Description géologique du Cantou de Genève », Genève, Cherbulies, 1880; « Quatre Cartes des phénomènes erratiques et des anciens glaciers, faites aux frais de la Confédération », 1884. Dans les Archives des Sciences physiques et naturelles, il s

nséré: « Sur l'ancien lac de Soleure », 1883; Afflevrement de granit dans la montagne de Loi », 1884; « Carte des phénomènes erratiques et des anciens glaciers du versant nord les Alpes suisses et de la chaîne du Mont-Blanc », 1884; « Défense de Mammouth trouvée à Bellevue », id.

Favre (Édouard), historien suisse, fils du récédent, né le 6 juillet 1855, reçu docteur en 878 à Leipzig, a écrit pour son doctorat : « La lonfédération des Huit Cantons, étude historique sur la Suisse au XVI siècle », et il collapore d'une manière assidue depuis 1884 à la Revue critique d'histoire et de littérature et à la Revue historique.

Favre (Camille), écrivain suisse, petit-fils le l'érudit Guillaume Favre, l'ami de Mme de Stäel, fils du colonel Edmond Favre auteur de lifférents ouvrages militaires estimés, né, à Benève, le 19 novembre 1846; il fit ses études l'Académie de sa ville natale, à la Sorbonne à à l'École des Chartes de Paris. On lui doit: Un voyage en Cilicie », inséré on 1878 au Bulletin de la Société de Géographie de Paris; Les Passages Italo-Suisses du Haut Valais », lans l'Annuaire de la Société d'histoire Suisse; e « Jourencel de Jean de Bueil », un roman du XVe siècle, édité en collab. avec M. Lecesne lans les publications de la Société d'Histoire de France, 1887-1888 (le tome IIe est sous presse).

Favre (François), publiciste français, ancien collaborateur ou rédacteur des journaux: « Le Peuple, La Voix du Peuple, Le Peuple de 1850, La Nation, la Revue de Paris, La Morale Indépendante, La Nation Souveraine, Le Bien Public, La Presse pour la partie politique, et la Gazette des architectes et l'Encyclopédie d'arthitecture pour les arts décoratifs, né, à Lyon, e 9 octobre 1819, est bibliothécaire du Conservatoire des arts et métiers depuis 1881. On lui loit: « Hautes œuvres de Louis Bonaparte », Bruxelles, 1852; « Bonnes paroles d'un proscrit rançais à ses concitoyens >, 1853; « La poliique nouvelle », 1871. M. F. a fondé avec M. Louis Ulbach: Le Monde Maconnique », dont il ast resté le directeur jusqu'à la guerre de 1870; il a aussi donné un recueil intitulé: « Documents maconniques », 1866.

Favre (Julie Velten dame), femme-auteur française, directrice de l'École normale d'enseignement secondaire pour les jeunes filles à Sèvres, veuve du célèbre Jules Favre, qui l'avait épousée en 1874, est née, à Wissembourg (Alsace) en 1833. On lui doit une traduction de l'Histoire du peuple de Därdliker, Paris, 1879, de la Fraternité humaine de F. Vigano, 1880, de l'Éducation de Jean-Paul Richter, et, en outre: « Montaigne moraliste et pédagogue », 1887; « Morale des Stoïcions », id.; « Morale de Socrate », 1888; « La vérité sur les désastres de l'armée de l'Est et sur le désarmement

de la Garde nationale », 1883. Elle a édité les Discours parlamentaires de Jules Favre, en quatre vol., 1881, et ses Plaidoyers politiques et littéraires, en deux vol., Plon, 1882.

Favre (Louis), publiciste français, ancien secrétaire du Chancelier Pasquier, ancien chef du cabinet de M. le Duc d'Audiffret, Pasquier président de l'Assemblée Nationale, archiviste du Sénat, né, à Lyon, le 2 mars 1824; on lui doit: « Étienne Denis Pasquier, 1767-1862, souvenirs de son dernier secrétaire », 1870; « Le Luxembourg », récits et souvenirs, 1882, ouvrage couronné par l'Académie Française.

Favre (Louis-Abraham), écrivain suisse, ancien vice-président de la municipalité et directeur du Gymnase cantonal de Neuchâtel, président de la Société cantonale d'histoire, né, le 17 mars 1822, à Bondry sur le lac de Neuchâtel. Il a contribué essentiellement à la création de la revue littéraire et historique: Le Musée Neuchâtelois, où il a inséré des nouvelles, des biographies, des comptes-rendus artistiques et littéraires; il collabore, en outre, depuis une vingtaine d'années à la Bibliothèque Universelle de Genève. M. F. s'est fait, en outre, connaître très-avantageusement par une série de descriptions, de romans et d'écrits sur les paysages, les mœurs et les traditions de Neuchâtel. Citons: « Nouvelles Jurassiennes », 1869; « André le Graveur ou l'art dans l'industrie ». 1873; « Le Robinson de la Terre », 1875; « Le Pinson des Colombettes », 1875; « Vieux portraits », 1880; « A vingt ans », 1881; « Récits Neuchâtelois », 1886. On lui doit, en outre, un volume de vulgarisation scientifique sur « Les Champignons », espèces comestibles et espèces vénéncuses, avec planches en chromolithographie, 1861.

Fawcet (Edgard), écrivain américain, né, à New-York, le 26 mai 1847; il a publié: « Short Poems for Short People », 1871; « Purple and Fine Linen », 1874; « Ellen Story », 1876; « Fantasy and Passion », poèmes, 1877; « A Hopeless Case », 1880; « A Gentleman of Leisure », 1881; « An ambitions Woman », 1883; « Tinkling Cymbals », 1884; « Adventures of a Vidow », 1884; « Song and Story », 1884; « Eutherford », 1884; « Romance and Revery ».

Fawcett (Millicent-Garrett), femme-auteur anglaise, né, à Aldeburgh, dans le Suffolk, le 11 juin 1847, mariée en 1867 au professeur Fawcett, dont elle est devenue veuve; elle s'est beaucoup occupée de l'éducation des jeunes filles, et agitée pour obtenir le droit de la femme au vote. En 1870, elle publia: « Political Economy for Beginners ». Suivirent: « Tales in political Economy », 1874; « Janet Doncaster », nouvelle, 1875; l'article sur le Comunisme dans l'Encyclopædia Britannica, et en collaboration avec son mari: « Essays and Lectures », 1872.

Faye (Hervé), astronome français, ancien professeur de géologie, membre de l'Institut, inspecteur de l'enseignement supérieur, ancien Ministre de l'Instruction publique (1877), directeur de l'Observatoire de Paris (1878), né, à Saint-Bénoît-du-Sault (Indre), le 3 octobre 1814; en 1853, il a découvert une nouvelle comète qui porte son nom. Parmi ses publications scientifiques, on doit signaler: « La Parallaxe d'une étoile anonyme de la Grande Ourse »; « Sur un nouveau Collimateur Zenithal et sur une Limite Zenithale Nouvelle »; « Sur l'anneau de Saturne », 1848; « Sur les déclinaisons absolues », 1850; « Leçons de Cosmographie », 1852; « Cours d'Astronomie Nautique », 1880; « Cours d'Astronomie de l'Ecole Polytechnique », en deux parties, 1881-83; « Sur l'origine du monde; théories cosmogoniques des anciens et des modernes », 1884; 2e éd., 1885.

Fayrer (Sir Joseph), médecin anglais, ancien professeur de chirurgie et président de la Faculté de Médecine de Calcutta, docteur honoris causa de l'Université d'Édimbourg, actuellement médecin du Duc d'Édimbourg, qu'il accompagna dans son voyage aux Indes, né le 6 décembre 1824; il a publié une foule d'ouvrages intéressants; citons: « Clinical Surgery in India »; « On the poisonous snakes of India », 1872; « Clinical and pathological observations in India >; « Letsomian Lectures on Dysentery »; « Croonian Lectures on climate and fevers of India », et une foule d'essais remarquables sur les maladies et sur le climat de l'Inde, dans les revues des Indes et d'Angleterre. Il est décoré de l'ordre de la Conception du Portugal, de l'ordre du Sauveur de Grèce et de l'ordre égyptien du Medjidié.

Fazio (Eugène), médecin italien, professeur libre d'hygiène à l'Université de Naple, directeur des Thermes d'Ischia, conseiller pour l'hygiène de la municipalité de Naples, vice-président de la section de climatologie et démographie au Congrès médical international de Washington en 1887, est né, à Carpinone (Molise), en 1849. Il fit ses études à Naples, en profitant surtout de l'enseignement des professeurs Panceri et Tommasi. Pour son livre de l'année 1875 intitulé: « L'ubbriachezza e sue forme », il a reçu un prix de l'Istituto Lombardo, une médaille on argent du Gouvernement italien, et en 1876 une médaille au mérite avec diplôme à l'Exposition Internationale de Philadelphie. Il so distingua lors du désastre de Casamicciola etpendant l'épidémie du choléra à Naples; il on recut des distinctions honorifiques et fut nommé en conséquence l'un des commissaires pour le règlement sanitaire de la ville. En 1887, il fut nominé adjoint au Cabinet d'Hygiène à l'Université de Naples. En dehors de l'ouvrage spécial déjà cité, nous signalons encore de lui: « Miliaris alba », 1875; « Importanza d'una statistica medica nel Regno »; « Il in rapporto alla imputabilità »; « I regola: di sorveglianza sulla prostituzione », « Relazione sulle Terme di Casamicciola », « L'Igiene in rapporto alla Medicina ed a tropologia », 1877-78; « La così detta f napolitana », 1879; « Sulla tollerabilità oppiati », 1880; « Le Terme d'Ischia. Le 1 acque e le straniere », 1881-82; « Un ca Ovaro-Isterismo », 1882; « Il diboscame la meteorologia », 1882; « L'idrosudotera 1883; « Coloramento artificiale dei vini », « Il tremuoto del 28 luglio 1883 » (cette anthropologique a été traduite en frança anglais et en espagnol): « Il tifo ittere Torre Annunziata », 1884; « La epidem lerica in Napoli », 1884; « La fognatura », « La decozione di limone nella infezione stre >, 1884; « Orizzonti e fini dell'Igie 1887; « Le abitazioni in Napoli »; « I vedimenti sanitari per il cholera e l'acqt tabile »; « I microrganismi delle acque rali »; « Influences climatériques et sani et dangers du déboisement », Washington, « Trattato d'Igiene », un vol. in-8° de pages; 2e éd. en 1887; « L'ambiente ser psichico >, 1888; « La riforma sanitaria condizioni sanitarie del Regno », 1888.

Fazy (Henri), historien suisse, né le 3 vier 1842, à Berne, où son père Philipp seignait la littérature française. Il début 1859 par deux notices relatives aux ar tés gallo-romaines découvertes sur le pl des Tranchées, insérées dans les Méi de la Société d'Histoire et d'Archéologie. sa spécialité est l'histoire de Genève, rési habituelle do sa famille, où il prit une active à la vie politique et intellectuelle di ton comme député au Grand Conseil, c conseiller d'État, come secrétaire génér l'Institut National Génevois, et depuis comme directeur des Archives. En dehors ne excellente monographie sur son illustr rent, l'ancien chef du parti radical: « l Fazy, sa vie et son œuvre », publiée en on lui doit: « Genève sous la domination maine », 1868; « Précis de l'histoire de de Crète » (en collaboration avec M. G. Be chi); « La Saint-Barthélemy et Genève », « Genève, le parti huguenot et le traité à leuro », 1883; « Procédures et documen XVI<sup>e</sup> siècle », 1886.

Fea (Pierre), écrivain italien, sous-bibl caire de la Chambre des Députés (fils d Léonard Fea, littérateur éminent, décèd 1870), né, à Turin, le 26 novembre 184 suivit sa famille à Florence, où il fréqu pendant quelque temps, les cours de l'In des Études Supérieures, et puis à Rome, fut admis à la Bibliothèque de la Chambr Députés. Il débuta à dix-neuf ans par

· Cenni storici sui Bersaglieri », qu'il augmenta st compléta en 1879 par la « Storia dei Bersazlieri, con alcune idee del generale Alessandro Lamarmora sul loro impiego in guerra ». Suivient: « Alfonso Lamarmora, studio biografico », Florence, 1878; « Lettere inedite di uomini ilustri a Massimo d'Azeglio, con profazione e 10te », id., 1884; « Alessandro Farnese duca li Parma, narrazione storica e militare scritta solla scorta di documenti inediti », Rome, 1886; me suite d'articles sur les généraux Govone, Jugia, sur le procès Bazaine, sur les vertus nilitaires de la France en 1870, et autres dans a Rivista Universale, dans la Rassegna Naziosale, dans la Nuova Antologia et dans d'autres recueils. M. Fea est sans contrédit l'historien militaire le plus fort que vante l'Italie contemporaine.

Fechtner (Édouard), philosophe allemand, attaché à la Bibliothèque polytechnique de Vienne, né en 1856, à Stahlau (Bohême), vient de publier à Vienne une « Praktische Philosophie ».

Fechner (Hermann-Adolphe), écrivain allemand, professeur au Johannes Gymnasium de Breslau, né, le 6 août 1834, à Görlitz; après sa thèse de doctorat présentée en 1855: « Ueber den Gerechtigkeitsbegriff des Aristoteles », il a publié: « Jakob Böhmés Leben und Schriften », 1857; « Otto von Reitenbuch und Udalrich von Aquileia >, 1859; « Leben des Erzbischofs Wichmann von Magdebourg >, 1865; · Geschichte des deutsch-französischen Kriezes, 1870-71 », trois éd.; « Gelehrsamkeit-Bildung, Beitrag zur Lösung der Gymnasiumsınd Realschulfrage », 1879; « Die handelspoitischen Beziehungen Preussens zu Osterreich 1741-1806 », 1886; plusieurs essais historiques lans les Revues.

Fechner (Louis-Guillaume-Henri), pédagoziste allemand, professeur au Seminar für Stadtschullchrer de Berlin depuis 1871, né, le 17 nai 1845, à Unruhstadt; il a pris part en 1870 i la guerre contre la France; de 1871 à 1876 l a donné des leçons à la Princesse Louise-Marguerite fille du Prince Frédéric-Charles. On ui doit: « Deutsche Fibel nach der analytischsynthetischen Lesemethode », plusieurs éditions, 1873-87; « Neue Hand-Fibel », 1887; « Erstes Lesebuch », arrivé en 1887 à sa 36me édition; 1 Der erste Leseunterricht », 1887, quatrième id.; « Die analytisch-synthetische Lesemethole », 1879; « Die Methoden des ersten Leseunerrichts », 1882; « Vier seltene Schriften des sechzehnten Jahrhunderts », 1882; « Grundriss der Geschichte des wichtigsten Leselchrarten », 1884: « Doutsches Lesebuch », plusieurs éditions, 1873-87, en collaboration avec A. Engelien, articles, poésies, livres de texte, etc.

Fechtrup (Bernard), théologien allemand, professeur de théologie à l'Université de Bonne lepuis 1886, né, le 23 mars 1841, à Munster, où

il a étudié, et où il erseigne, a publié en dehors de plusieurs mémoires, essais et articles dans le Kirchenlexikon de Wetzer et Welte, dans le Liter. Handweiser, dans la Tübinger Quartalschrift et dans la Litterarische Kundschau, à Munster en 1888: « Der heilige Cyprian. Sein Leben und seine Lehre. I. Cyprians Leben ».

Feddersen (Frédéric-Auguste), poète allemand, plein de sentiment, pasteur à Niebull dans la Frise, né le 26 mai 1838; on lui doit: « Meerumschlungen »; « Niebelungenkranz », 1876; « Von heiligen Buch », 1877; « Odysseuslied », 1877; « Deutsche Kaiserlieder », 1878; « Kornblumen », 1880; « Lutherlieder », 1883; « Rüm Hart », 1887.

Fede (François), médecin italien, ancien professeur libre de pathologie, propédeutique et clinique médicale à l'Université de Naples, chargé du cours de la clinique des maladies de l'enfance, l'un des directeurs de l'hôpital des Incurables, membre de plusieurs académios, deux fois décoré d'une médaille en argent pour les services rendus à la santé publique, né, en 1832, à Petrella Tifernina près Campobasso. Il a pris part en 1860 comme officier contre les bandes bourboniennes. A l'Hôpital des Incurables de Naples, il fonda un Institut anatomique-pathologique, et ensuite bactériologique. En 1884, il entreprit un voyage scientifique en Allemagne, visitant les hôpitaux et les instituts scientifiques, et étudiant la bactériologie dans les instituts hygiéniques de Pettenkofer à Munich et de Koch à Berlin. Nous faisons suivre la liste de ses publications: « Ricerche microscopiche intorno alla struttura delle arterie »; « Contribuzione alla fisiologia della digestione e della nutrizione »; « Della eccitabilità dei nervi di cense separati dai loro centri di nutrizione sperimentalmente dimostrata »; « Sulla trasfusione del sangue, massime adoperata a sostituire l'alimentazione, o della durata della vita nella inanizione »; « Della parte attiva del pus vaccinico e sifilitico nelle inoculazioni », en collaboration avec le prof. Virnicchi; « Della moltiplicazione cellulare e della infiammazione delle cartilagini »; « Di un corso di anemia perniciosa progressiva con singolare alterazione e nuova patogenesi fisio-patologica »; « Relazione sul museo anatomo-patologico dell'ospedale degl'Incurabili >; « Contribuzione allo studio della malattia del Bright, con nuovo segno diagnostico della glomorulo-negrito, della ricerca microscopica delle urine »; « Rivista d'importanti casi clinici », « Del tumore sottoclavicolare, caso clinico »; « Contribuzione allo studio delle localizzazioni cerebrali e della epilessia Jacksoniana »; « Azione fisiologica del solfato di nickel, ricerche sperimentali fatte col Dr G. Jappelli »; « Contribuzione allo studio del commabacillo »; « Toni palpati dell'arteria pulmonare »; « Osservazioni cliniche e studii intorno a malattie di bambini, con lavoro batteriologico sui microbi del vaiuolo e del vaccino »; « Lezione inaugurale
della clinica pediatrica nella It. Università di
Napoli ».

Fedi (Joseph), homme de lettres italien, professeur de littérature aux écoles techniques de Livourne, ancien directeur du journal politique l'Italia degli Italiani, et du journal didactique L'Educatore Livornese, est né, à Livourne, en 1831; il a pris part en 1848 comme volontaire à la bataille de Montanara contre les Autrichiens; en 1849, après les événements de Livourne, exilé d'abord, puis condamné à mort par le tribunal autrichien, mais par adoucissement de peine gardé seulement en prison pendant six ans; il profita de ses loisirs de prisonnier pour continuer ses études classiques. A sa sortie de prison, il poursuivit sa propagande révolutionnaire, attendant l'année 1859, pour aller prendre à Pise ses degrés académiques. Il a publié: « Ladislao Teleki », drame joué avec succès; « Un giorno di caccia », pièce en vers; « I traviati », roman social; « Rilievi intorno all'istruzione primaria »; « La lingua nazionale e la scuola »; « Un processo politico sotto l'austriaco Crenneville »; des vers sur les Vûpres Siciliennes, sur Dante, sur Garibaldi, sur Lépante, plusieurs articles politiques et littéraires dans les journaux.

Fedorenco (Jean), astronome russe, professeur à l'Université de Charkow; parmi ses ouvrages écrits en français et en allemand, on signale: « Ueber die Doppolsterne »; « Positions moyennes pour l'époque de 1790 des étoiles circumpolaires »; « Ueber die mittlere eigene Bewegung der Sterne ».

Feer (Léon), éminent orientaliste français, chef du département des manuscrits à la Bibliothèque Nationale, collaborateur assidu du Journal Asiatique, ancien chargé du cours de thibétain et de mongol à l'École des langues orientales vivantes, né, à Rouen, en 1830; on lui doit, entr'autres: « Tableau de la grammaire mongole », 1866; « L'essence de la science transcendante en trois langues : thibétain, sanscrit, mongol », 1866; « Introduction du bouddhisme dans le Kashmir >; « Textes tirés du Kandjour, exercices de langue thibétaine », 1866-71; « La Puissance et la civilisation mongoles au XIIIe siècle », 1867; « Le Sûtra en quarante-deux articles, textes chinois, thibétain et mongole autographies », 1868; « République et royauté », 1871; « Études bouddhiques », 1871-75, deux séries; € Contes indiens, Les Tronto-deux récits du trône, traduit du bengali », 1883; « Le Livre des cent légendes d'après les textes sanscrits et thibétains », 1881-85; « John Wycliffe », 1885; « Le Mariage par achat dans l'Inde aryenne », id.; « Le Thibet, pays, peuple et religion », 1886.

Fehling (Hermann), médecin allemand, prefesseur de gynécologie à l'Université de Bilo depuis 1831, né en 1847, à Stuttgard; il a fair ses débuts à la clinique d'accouchement de Lair zig (1876), et dirigé la Maternité de Stuttgard de 1877 à 1881; en dehors de plusieurs essais insérés dans l'Archiv für Gynecologie, il a publière. Les opérations obstétricales dans le Handbuch der Geburtshilfe de P. Müller, Stuttgard, et un « Traité d'accouchement pour les sagurfemmes », en allemand, Tubingue.

Fehr (Joseph), historien allemand, professor d'histoire à l'Université de Tubingue depuis 1865, né le 20 mars 1822, à Reichenhofen dans le Wurtemberg; il étudia à Tubingue, à Vienne et à Berlin; on lui doit: « Allgemeine Geschichte der Mönchsorden », d'après les matériaux augmentés et remis en ordre du Baron Honrion, Tubingue, 1845; « Geschichte der enropäischen Revolutionen seit der Reformation ? 2 vol. (le premier vol. comprend la révolution anglaise, le second la française), id., 1850-52; « Ueber die Entwicklung und den Einfluss der politischen Theorie », Insbrück, 1855; « Der Aberglaube und die Katolische Kirche des Mittelaltors », Stuttgard, 1857; « Handbuch der christlichen Universalgeschichte », le premier vol. seulement a paru et il comprend la première moitié du moyen âge, Stuttgard, 1858; Der Gottesfriede und die Katolische Kirche des Mittelalters », Augsbourg, 1861; « Staat und Kirche im fränkischen Reiche bis auf Carl den Grossen », Vienne, 1869; « Allgemeine Geschichte des 19 Jahrhunderts », quatre vol. en continuation de l'Histoire Universelle de Cesare Cantu, qu'il avait lui-même édité en onze volumes. Plusieurs articles dans les revues et dans le Freiburger Kirchen Lexikon.

Fehrmann (Alexandro-Guillaume), théologien de Livonie, né, le 28 février 1835, à Niggast, conseiller de l'Evangelisch-luthorischen General-Konsistorium à Saint-Pétersbourg. En 1888, il a publié un livre en russe sur Martin Luther.

Feierabend (Auguste-Maurus), écrivain suisse, docteur en médecine, depuis 1859 établi à Lucerne, né, le 6 août 1812, à Stauz dans le Nidwald; a étudié à Munich, à Wurzbourg et à Zurich. Publiciste radical, il entreprit une longue et vive campagne contre los Pères Jésuites. En 1851, à Kappel dans le Toggenbourg où il exerçait alors la médecine homéopatique, il fonda le Calendrier populaire de la Confédération, un des organes radicaux les plus goûtés de la Suisse orientale. Parmi ses écrits littéraires, dans lesquels perce presque toujours l'esprit de propagande politique, on signale: « L'Enlèvement », comédie, 1860; « Il y a cent ans », nouvelle, 1870; « Arnald de Winkelried », 1864: « Le combat de Gislikon », 1864: « La nuit mourtrière de Lucerne », 1864; « Le jugement de Dieu », 1875; « Les trois batailles ontre les Bourguignons », trilogie, 1876; Christian Schybi (un héros de la guerre des aysans) », 1877.

Fekete de Solyous (François), jurisconsulte t archéologue hongrois, président du tribunal e Déva en Transylvanie, né le 1er octobre 839, à Almazsegh (Hongrie). Pendant ses étues de jurisprudence à l'Université de Budaest, il remporta deux prix pour deux mémoies restés inédits: « Dignitas Palatini et Juicis Curiæ » et « Historica evolutio juris crininalis hungarici ». Pendant deux ans, il a diigé le journal politique d'opposition Bihar; il ublia séparément: « Etude sur les Pandeces », Buda-Pest, 1864; « Principes de Droit cclésiastique commun et hongrois privé », id., 865, 2me éd., augmentée en 1873. Par son iniiative, en 1880 a été fondée à Déva la Société ustorique et archéologique, dont il est le vicerésident. Dans les séances de cette Société, l a donné lecture de plusieurs essais sur l'imnigration des Valaques en Transylvanie et sur 'incolatus des Valaques. Dans la Revue Pazalok, il a inséré un rapport sur les Archives du Jomitat de Hunyad.

Feldmanowski (Jérome), écrivain polonais, né à Posen. Collaborateur de différentes revues; la publié séparément un recueil de « Fragnents poétiques », des « Chants Illyriens », les « Chants Croates » et « Venise en 1866 ».

Felici (Richard), éminent physicien italien, 16, à Parme, le 11 juin 1820, ancien aide du zélèbre Matteucci (1846), professeur de physique à l'Université de Pise depuis 1859, a publié: . Sulla propagazione della corrente in ma sfera », Rome, 1854; « Sulla teoria del-'induzione elettro-dinamica », Pise; « Sopra 'induzione elettro-dinamica » (dans les Annales te Chimie et de Physique), 1852; • Nota sopra fenomeni d'induzione delle bottiglie di Leida », id.), 1853; « Sopra le correnti indotte dalla motazione di un conduttore attorno ad una casmita > (id.), 1855; « Esperienze sopra un caso d'induzione ove è nulla l'azione elettro-dinamica > (id.), 1857; « Esperienze sulle forze elettro-motrici indotte da un selenoide chiuso > (dans le Nuovo Cimento, seconde série, tom. IX); Esperienze sulla velocità della scarica e sulla durata della scintilla » (id., 1862-63); « Sullo azioni elettriche dei corpi non conduttori, soggetti all'influenza di un corpo elettrizzato », 1871-72; « Esperienze sul tempo impiegato da an coibente per ritornare allo stato naturale, cessata che sia l'azione inducente estensione > (Nuovo Cimento, seconde série, t. XII); « Esperienze per determinare la legge di oscillazione di un corpo elastico », 1867; « Sopra un nuovo interruttore e sul suo uso in alcune esperienze d'induzione » (Nuovo Cimento, secondo série, t. XII); « Sopra una modificazione dell'interrattore galvanico > (id.). 1874: « Notizie sulla

vita e sugli scritti di Carlo Matteucci » (dans les Memorie della Società Italiana dei XL), 1876; « Una esperienza da lezione » (Nuovo Cimento, 3º série, t. XVI); « Appunti per lozioni di fisica sperimentale. Principii della meccanica, proprietà generali dei fluidi e capillarità », Pise, Pieraccini, 1884; « Sul potenziale di un conduttore in movimento sotto la influenza di un magnete » (dans le Nuovo Cimento de l'année 1888).

Felinski (Sigismond), dignitaire de l'église polonaise et écrivain, né en 1824. Archevêque de Varsovie, pendant l'insurrection de 1863, il fut rélégué à Jaroslaw; on lui doit des « Souvenirs de la vie et de la mort de Holovinsky, archevêque de Saint-Pétersbourg ».

Félix (Jacques), illustre hygiéniste roumain, membre de l'Académie Roumaine, membre du Conseil sanitaire supérieur de Roumanie, professeur à l'Université de Bucarest, représentant de la Roumanie aux différents Congrès Iuternationaux d'Hygiène et de Démographie (Paris 1878, Turin 1880, Genève 1882, La Haye 1884, Vienne 1887), organisateur et président du premier Congrès National des Médecins, pharmaciens et vétérinaires roumains en 1884, né, en 1832, à Horschitz (Autriche), a étudié à Prague et à Vienne. Reçu docteur en 1858, il passa en Roumanie. Collaborateur de plusieurs revues roumaines et étrangères (citons: Monitorul medical, Gazetta Medico-chirurgicalea spitatelor, Romania medicala, Annalele statistice si economice, Revista sciintifica d'hygiène, Deutsche Vierteljahrschrift für öffentliche Gesundheitspflege, etc.), a écrit en roumain: « Sur la nourriture des paysans »; « Observations sur la pellagre », 1861-62; les Rapports annuels « Sur le service sanitaire de la ville de Bucarest; ← Traité d'hygiène publique et de police sanitaire », 1870; « Le mouvement de la population de la Roumanie », 1880; « Éducation hygiénique des enfants, instruction populaire pour les mères », 1882; « Comptes-rendus sur le IVe Congrès international de Genève en 1882 », 1883; « Compte-rendu sur l'Exposition d'hygiène de Berlin de 1883 », 1884; « Rapport sur l'Exposition d'hygiène de Londres », 1884; « La désinfection », id.; « Manuel élémentairo d'hygiène pour les écoles rurales », 1885; ← Compte-rendu sur le VI<sup>e</sup> Congrès international d'hygiène et de démographie de Vienne 1887 », 1888; en français: « Sur la prophylaxie de la pellagre », 1882; « Sur la nécessité de l'installation des hôpitaux d'isolement »; Vienne, 1887; en allemand: « Die sanitären Zustaende Romanien », Berlin, 1883.

Felix (Jean), géologue allemand, professour libre de géologie et de paléontologie à l'Université de Leipzig, né en 1859; on lui doit : « Studien über fossile Hölzer »; « Die versteinerten Hölzer von Frankenberg in Sachsen ».

1882, « Beiträge zur Kenntniss Fossilen, Coniferen-Hölzer », id.; « Die fossilen Hölzer West-Indien »; « Untersuchungen über fossile-Hölzer », deux mémoires, 1883-86; « Ueber die nordischen Silurgeschiebe der Gegend von Leipzig »; « Korallen aus ägyptischen Tortiärbildungen », 1884; « Die Holzopale Ungarns », id.; « Kritische Studien über die tertiäre Korallenfauna des Vicentin », dans la Zeitschrift der deutsch. geol. Gesellschaft, 1885; « Structurzeigende Pflanzenwelt », id.; « Untersuchungen üb. d. inneren Bau westphälischer Carbenpflanzen », 1886.

Féllx (rév. Père), illustre prédicateur français appartenant à la Compagnie de Jésus, né, à Nouville-sur-l'Escaut, en 1810. Après avoir prêché dix-huit ans à Notre-Dame de Paris, il a été Supérieur à Nancy pendant seize ans, puis à Lille quatre ans. Il a publié: « Le Progrès par le Christianisme », conférences »; « La Paternité pontificale devant l'ordre sociale », conférences; « Le Socialisme devant la Société », conférences, 1878; « La guerre aux Jésuites », 1878; « Qu'est-ce que la Révolution? suivi d'un discours sur le Centenaire de Voltaire », 1879; « Le patriotisme », 1881; « L'article 7 devant la raison et le bon sens, ou les contradictions de M. Jules Ferry », brochure qui fit grand effet en 1880; « Le Charlatanisme social », 1884; « Notre-Dame du Cénacle », 1886; « La Dostinée », 1887 et « L'Éternité », doux volumes de sermons, 1888, Paris, Librairie

Fell (Winand) théologien allemand, professour d'exégèse biblique à l'Académie de Münster, né en 1837; on lui doit: « Canones Apostolorum æthiopice », Leipzig, 1872; « Indices ad Beidhavii commentarium in Coranum », id., 1878; « Ueber den Ursprung und die Entwickelung des höheren Unterrichtswesens bei den Muhammedanern », 1882–83; « Die neuesten Forschungen auf dem Gebiete der altägyptischen Geschichte und Chronologie. Chilianeum », 1868; « Die Christenverfolgung in Südarabien und die himjarisch- äthiopischen Kriege nach abessinischer Ueberlieferung », 1881.

Fellberg (Henning-Frédéric), pasteur et folkloriste danois, président de la Société du Folklore danois, ministre de l'Évangile à Darum,
près de la Station de chemin de for Bramminge, né, le 6 août 1831, à Hillerfd dans le Danemark. Il fit ses études littéraires à Copenhague; pendant la guerre de 1864 contre les
Prussiens, il perdit à la fois sa patrie, sa maison,
et sa place; depuis 1869 redevenu pasteur dans
la province du Jutland, où il demeure et où,
dans les loisirs de sa profession, il pousse activoment les recherches des traditions populaires.
On lui doit: « Fra Heden », 1863 (traditions,
usages etc. du Schleswig central); « Fra Westerjutland » (traditions, usages du Jutland occi-

dental); « Plan til en Ordbog over yusk formaal » (Projet d'un Vocabulaire des dial du Jutland », 1882; « Bidrag til en en Orover juske amûesmal », 1886 (ce diction des dialectes du Danemark occidental arr la lettre F contient beaucoup de matériaux le folk-lore danois.

Fellenberg-Zeigler (Ferdinand-Albert), nome et hygiéniste allemand, issu d'une fa patricienne, né en 1819; il étudia le droit ci la chimie à l'Université de Berne (1843administra successivement les domaines d henheim et de la Wegmühle. Tous ses tra out eu pour but l'amélioration du sort des sans. Après la chute du régime conserva il fonda plusieurs publications périodique allemand, pour répandre dans les camp bernoises les plus saines théories d'écor et d'hygiène; citons: Les Feuilles bernoises l'agriculture (1848); Le Médecin populaire, le Dr Roediger; Le Calendrier auxiliaire nomique (1862-84); en 1862, il inventa le voau modèle rationnel de charrue qui port nom. La Société économique de Berne le sit en 1848 pour bibliothécaire et l'appel puis 1874 plusieurs fois à la présidence librairie, il a publié: « Importance du fu d'écurio », 1862; « L'Esprit dans la Ma ou le Desséchement des Marais », 1864; « ! rie de l'irrigation », 1864; « Ressources tre la disette des fourrages », 1865; « Al d'Homéopathie », 1875; 5me édition en 1 « Qu'est-ce que l'Homéopathie? », 1872; « de pour le compte », 1875; « Plans et des tions de grandes écuries d'après le systèm docteur Hoff », 1887.

Feller (Joseph), écrivain et libraire allen libraire à Chemnitz depuis 1874, né à Wör a publié: « Der Liebe Leid und Freud », ! « Im ersten Jahrzehnt des neuen Reich 1881; « Viel Gefühl », 1886.

Felméri (Louis), philosophe et pédago hongrois, professeur de pédagogie et de ph phie à l'Université de Kolozsvar, né en, 18 Saint-Udvarhély. Il fit ses études à l'Unive de Budapest; reçu doctour, il entreprit en un voyage en Angleterre, en Ecosse, en magne, et il s'arrêta, pendant trois sémes à Jena, à Hoidelberg et à Tubingue, pe suivre ses études philosophiques. Appel 1868 à l'Académie protestante de Sárosp il y enseigna jusqu'en 1872. En 1870, il fu voyé par le Collège académique en Italie y étudier les musées et les galeries. A retour, il fonda à Sarospatak un musée ( tique, le premier dans ce genre qui ait éte dé dans la province et à présent dan état florissant. Appelé en 1872 comme fesseur à Kolozsvar, où il enseigne, en il reçut du ministère de l'Instruction Pul une mission en Angleterre pour y étudi



condition des écoles. Il a publié: « Le Déisme en Angleterre », essai couronné, 1865; « Lettres de voyage sur l'Écosse », Sárospatak, 1870; Le discours inaugural de Stuart Mill à l'Université de Saint-Andrews, traduit de l'anglais en hongrois ., Budapest, 1868; « L'homme et l'animal », étude psychologique, Budapest, 1875; « L'illusion », essai esthétique, 1875; « Utilitarisme dans l'éducation », étude didactique, Budapest, 1879; « L'état actuel de l'instruction publique en Angleterre », 2 vol., Budapest, 1881, ouvrage couronné en 1884 par le grand prix de l'Académie Hongroise. Il a collaboré et il collabore à différents recueils et revues de l'étranger; citons: Dictionnaire de pédagogie de Buisson, Revue internationale de l'enseignement de Dreifus-Brisac, Journal of education de Londres, The Educational News d'Édimbourg, Yearbook of the National Education de Salem (Ohio), Year-book of Education de New-York, etc.

Felsing (Othon), autour dramatique et journaliste allemand, né, le 12 janvier 1853, à Berlin; après avoir rédigé la Saalezeitung à Halle, et le Braunschweiger Tageblatt, il dirige depuis 1885 à Berlin la Berliner Presse. On lui doit: « Die Tochter des Präsidenten », comédie, 1882; « Marietta », comédie.

Felten (Pierre-Joseph), théologien allemand, professeur d'exegése biblique à l'Université de Bonne, né, le 9 février 1851, à Dueren (dans les Provinces Rhénanes); il a fait ses études universitaires à Bonne, Münster, Louvain, Wurzbong, où il fut reçu doctour en 1876; il enseigna d'abord la théologie à l'Ushaw-College de Durham en Angleterre (1877-86); de 1886 à 1888, il fut chapelain à Süchteln près Cologne, et depuis un an il enseigne à Bonne. On lui doit: « Papst Gregor IX », Fribourg, 1886; « Robert Grosseteste Bischof von Lincoln », Fribourg, 1887.

Fénéon (Félix), publiciste français, né, à Turin, le 29 juin 1863. Après avoir collaboré à divers journaux politiques: La politique d'action, le Rappel, l'Émancipation sociale, il fonda en '1884 un périodique d'avant-garde la Revue Indépendante, où il a eu pour collaborateurs MM. Boborykine, de Goncourt, Henry, Huysmans, G. Kahn, Mallarmé, V. Pica, Vorlaine, etc.; en société avec M. Paul Adam, Moréas et Méténier, il a écrit le Petit Bottin des Lettres et des Arts, qui parut en 1886 sans nom d'auteur. Dans la Libre Revue, la Vogue, les Hommes d'ajourd'hui, Le Carcan, La Cravache, le Symboliste, l'Art Moderne de Bruxelles, M. F. F., a pris part au mouvement littéraire dit Symboliste; il a été le premier qui défendit dans la presse la peinture des néo-impressionistes. En 1887, il publia « Les Impressionistes en 1886 ».

Fentli (François-Paul), homme de lettres italien, né, à Palerme en 1833; entré en 1864

au Ministère de l'instruction publique, il fut nommé en 1868 proviseur des études d'abord à Catanzaro, et depuis à Coni, à Catane, à Vérone, à Padoue, à Trévise, à Pavie, à Palerme et, en dernier lieu, pour la seconde fois, do nouveau à Vérone, où il se trouve à present. Il a collaboré à différents journaux politiques: La Perseveranza (de 1858 à 1861), Il Corrière Mercantile (de 1862 à 1863), La Monarchia Na. zionale (1863); La Gazzetta di Venezia (de 1866 à 1868). Il a donné au théâtre: « Un colpo di Stato », comédie jouée en 1863 par Ernesto Rossi; écrit des romans et des nouvelles: « Irene », 1864; « L'orfana torinese », id.; « Pellogrinaggio in Sicilia », 1870; « Il mal sentiero », 1873; traduit de l'anglais: « Saggi sopra la vita, la letteratura e i costumi, di E. Bulwer Litton », en deux vol., Naples, 1864; « Il Governo rappresentativo di J. Stuart Mill »; « La Turchia nel 1864 di B. G. Colas »; « I semprevivi », 1865; « Medico e marito », 1866; « Dopo la bufera », 1874; « Le conseguenze di un bacio », id.; « Il Diario di un giovano alla moda », 1872; « In Cappella », id.; « Il Crimine di Santa Gertrude », 1873.

Fensch (Albert-Édouard-Louis), écrivain, pasteur à Forst i. L. (Prusse Orientale) depuis 1879, né, le 14 mars 1838, à Stettin. Le poète et historien Giesebrecht a été son premier maître; il étudia ensuite la philosophie et la théologie à Halle et à Berlin. Ses poésies ont été réunies sous le titre: « Leben und Weben »; il a collaboré de bonne heure aux Blütenstrausse christlicher Dichtungen de Jules Sturm, ensuite à la Deutschen Warte de Bruno Meyer; comme prédicateur, il s'est fait valoir dans le recueil du Dr Wendel: « Predigt der Gegenwart »; à Wollin, il fonda lui-même et dirigea une revue hebdomadaire intitulée: Die Union. A Soldin, il composa sa brochure: Dogmatische Zeitfragen; à Forst l'« Hülfsbuch zum Unterricht im kleinen Katochismus Luthers >, quatre éditions; adepte franc-maçon, il a publié en 1886 contre le professeur Nielsen de Copenhague: « Freimaurertum und Christentum ».

Fenzi (Sebastien), écrivain italien, gentilhomme achevé, touriste spirituel, athlète puissant, apôtre ardent de l'éducation physique nationale, fils de banquier, banquier lui-même à ses heures, causeur aimable, est né le 22 octobre 1822. Il a étudié à Vienne, en Angleterre, et à Paris; par cette éducation cosmopolite, son esprit s'est ouvert; mieux que personne il personnifie le Credo du poète Giusti:

Prima padron di casa in casa mia, Poi cittadino nella mia città, Italiano in Italia e, così via Dicendo, uomo nell'umanità; Di questo passo, do vita per vita, Abbraccio tutti e son cosmopolita.

En 1846, il étudia los sciences naturelles à l'Uni-

versité de Pise; pendant son séjour à Pise, il eut maille à repartir avec un auglais et avec un français, et, se souvenant des exploits glorieux des italiens au défi de Barletta, il donna à ses deux adversaires une preuve éclatante de sa force physique. En 1858, il fonda à Florence le Club Ginnastico; en 1873, il fut nominé président de la Federazione Ginnastica italiana. En 1876, il fit un voyage autour le monde, qu'il a brillamment décrit dans un livre intitulé: « Gita intorno alla terra », Florence, 1876. En 1849, il avait fondé à Florence une Rivista Britannica qui donnait des extraits des revues anglaises, en 1861, le journal populaire L'Italiano. Il écrit en prose et en vers, en italien et en anglais; parmi ses écrits, citons encore: « English and italian fugitive verses and translations », Florence, 1870; « La Ginnastica », id., 1879; « Il moderno Spiritismo », 1880; « Relazioni dei deputati italiani al Congresso ginnastico di Francoforto », 1880; onze Appendices à son premier recueil de vers; « Ginnastica igienica in camera », 1882; « Progressi dell'Igiene in Inghilterra », 1883; « Translations into english verse >, 1883; « Lettera diretta a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione », 1884; « Canti Ginnastici », 1884; « Monologo », 1885; « Discorso sulla Fisica Educazione », 1887; « Fugitive verses and translations, english and italian », nouvelle série, 1887.

Féraud-Giraud (Louis-Joseph-Delphin), magistrat français, conseiller à la Cour de Cassation, né, à Marseille, en 1819. On lui doit des ouvrages importants: « Des voies publiques ou privées, détruites ou créées par suite de l'exécution des chemins de fer », Paris, 1878; « Code des transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer », en trois vol., 1883; « Les justices mixtes », 1884; « Traité des voies rurales, publiques et privées », en deux vols., 1886; « Code des mines et des mineurs », en trois vol., 1887.

Ferbeyre (Jules-Léon), publiciste français, journaliste vigoureux et passionné, depuis quatre ans directeur du journal républicain Le Petit Niçois, né, à Montauban (Tarn-et-Garonne), le 26 juin 1850: il a fait ses études à Toulouse et s'est immédiatement lancé dans le journalisme. En 1870, il quitta spontanément Buenos-Ayres où il se trouvait chez des amis de famille, pour s'engager comme volontaire et prendre part à la guerre contre l'Allemagne. Pendant la période du 16 mai, M. L. F. a fait une campagne active contre M. Buffet dans la Républicain de Tarn-et-Garoane; après cette campagne il fut appelé à Toulouse où il dirigea le journal quotidien Le Réveil, organe républicain avancé, et il collabora à l'Émancipation (1881), ainsi qu'à plusieurs journaux littéraires. De Toulouse il passa à Montpellier, où il fonda le journal quotidien Le Petit Éclaireur qui, en quelques mois, arrivait à un tirage dépassant 25,000 exemplaires, puis à Pamiers pour fonder et diriger le Petit Ariégeois; enfin il fut appelé à diriger le Petit Niçois, qui depuis a acquis m nouvel essor. M. F. est secrétaire-général du syndicat des journalistes des Alpes Maritimes.

Féré (Charles), écrivain français, médecia de Bicêtro, né, à Auffray (Seine inférieure), le 13 juin 1852. Sans compter des Mémoires sur différents sujets d'anatomie comparée, d'anthropologie, de physiologie expérimentale, de pathologie nerveuse et mentale insérés dans les revues spéciales, il a publié: « Dn cancer do la veine », 1881; « Des troubles fonctionnels de la vision par lésions cérébrales >, 1832; « Traité élémentaire d'inatomie médicale du système norveux », 1886; « Le magnétisme animal » (dans la Bibliothèque scientifique internationale en collaboration avec M. Binet; « Sensation et mouvement », 1887; « Dégénérescence et criminalité », 1888.

Féret (l'abbé Pierre), écrivain ecclésiastique français, né, à Mesnil-Verclives (Eure), en 1830: il a publié: « Le Christ devant la critique au second siècle », Paris, 1865; « La divinité de Jésus attaquée par Celso et défendue par Origène », thèse de doctorat, id.; « Dieu et l'esprit humain ou l'existence de Dieu devant le bon sens, la philosophie et les sciences, conférences de Sainte-Geneviève », 1870; « Le Droit divin et la Théologie », 1874; « Henri IV d l'Église », 1875 (l'abbé F. était aumônier aux lycées Saint-Louis et Henri IV); « Le Cardinal du Perron, orateur, controversiste, ecrivain », 1887; « Un curé de Charenton au XVIII siècle ». 1881 : « L'Abbaye de Sainte-Genèviève et la Congrégation de France », 1883: « Le pouvoir civil devant l'enseignement Catholique », 1888.

Fergola (Emmanuel), illustre mathématicien et astronome italien, professeur à l'Université de Naples, second astronome à l'Observatoire de Capodimonte, membre de nombreuses académies scientifiques, entr'autres, des Lincei et de la Società italiana dei quaranta, né, à Naples, eu 1830; il a fait ses études à l'école privée du mathématicien frudi. On lui doit une trentaine de mémoires insérés dans différents recueils scientifiques, tels que les Memorie della Società ilaliana dei quaranta, les Atti della R. Accademia delle Scienze di Napoli, les Annali di matemotica pura ed applicata, le Memorie della R. Accademia delle Scienze do Naples, le Rendiconto de la même Académie, etc. Citons: « Ricercho relativo alle curve inviluppi », 1850; « Sopra alcune proprietà delle superficio di secondo grado », 1851; « Sopra due formule di calcolo differenziale », 1858; « Sopra la condizione per la possibilità dello sviluppo di qualunque funzione >, 1857; « Sulla risoluzione per serie delle equazioni trinomie di grado qualunme », 1862; « Elementi della Cometa V del .863 », 1863; « Sopra una proposta elementare li calcolo integrale », 1864; « Determinazione legli errori costanti dell'equatoriale di Merz mistente nella R. Specola di Napoli », 1865; : Osservazioni del pianeta Psiche e della Coneta scoperta il 5 luglio 1864 dal sig. Tempel . Marsiglia », 1864; « Osservazioni ed elementi lell'orbita del pianeta Clio », 1865; « Ricerca lei più probabili elementi del pianeta Clio », 865; « Sulla differenza di longitudine fra Navoli e Roma » (en collaboration avec le Père lecchi), 1871-1887; « Determinazione novella lella latitudine del R. Osservatorio di Capodinonte », 1872-1884; « Sopra taluni valori della atitudine di Roma », 1873; « Sulla posizione lell'asse di rotazione della terra rispetto all'asse li figura », 1874-1876; « Osservazioni di Mare », 1879-80; « Osservazioni della Cometa b », 881; « Di alcune equazioni relative alla teoria lelle funzioni ellittiche », 1882; « Proposta Ila conferenza geodetica tenuta a Roma nel .883 per verificare l'invariabilità delle latitudini i dimostrare con le osservazioni le variazioni lell'asse di rotazione della terra » (dans les l'omptes-rendus de la 7<sup>me</sup> conférence géodétique nternationale).

Fermé (Albert), littérateur français, a collaporé, étant encore étudiant, à plusieurs journaux littéraires du quartier latin: Le Travail, La Jeunesse, Le Mouvement. La Voix Nouvelle, vec MM. Isambert, A. Dusolier, Millot, etc.; 1 a, depuis, publié quelques nouvelles sous le pseudonyme d'Arthur Arc et d'Albert Marie.

Fernandes Costa (Joseph), publiciste portuçais, capitaine d'artillerie, né, à Lisbonne, le juillet 1848. Il a collaboré aux journaux suirants: Gazeta do Povo, Novidades, Noticiario Portuguez, Noticias, Revolução de Setembre, Jorval da Noite, Diario da Manhâ, Correio da Manha, Diario ilustrado (dont il a été, pendant ieuf ans, un des principaux rédacteurs), Correio la Europa, O Brazil, O Atlantico, Revista de Portugal e Brazil, Commercio de Lisbôa, Jornal lo Commercio, Occidente, Galeria militar contemvoranea, etc.; et au Diccionario Popular ilustrado u'il a dirigé pendant quelques années. Il a traluit en vers portugais l'Ahasverus de Quinet, B Macbeth de Shakespeare, l'Histoire universelle le Lévi Alvarés. Il dirige la Bibliotheca Uniersal, pour vulgariser les connaissances utiles u Portugal et au Brésil. En 1880, il publia le : Programma para os exercicios da escola praica de artilleria »; et l'on annonce comme imsinentes quelques autres publications militaires u même écrivain. Tout dernièrement, il a publié n volume de poésies intitulé: « O Livro das oledades », où la critique a relevé un profond entiment uni à une grande simplicité de forme; auteur s'y est surtout inspiré à la poésie poulaire de l'Andalousie.

Fernandez-Flores (Isidore), publiciste espagnol, journaliste populaire, le premier chroniqueur de la presse espagnole, né en 1833, est plus connu sous son nom abrégé, devenu un pseudonyme, de Fernanflor. Il appartient au parti démocratique, ce qui ne l'empêche pas de fréquenter, en même temps, le monde élégant. Il débuta dans la presse en 1868 en collaborant au journal El Imparcial, et devint en 1880 un des principaux rédacteurs et des plus forts actionnaires du journal El Liberal. Pendant la période révolutionnaire et sous le règne constitutionnel de D. Amédée, il a été gouverneur de différentes provinces et Directeur au Ministère d'Ultramur (des Colonies). Il fut le créateur, dans la presse espagnole, des suppléments littéraires aux journaux poli-

Fernandez y Gonzalez (François), polygraphe espagnol, professeur d'esthétique à l'Université de Madrid, l'un des collaborateurs les plus distingués de la Revista de España, où il a inséré des essais de philosophie: « Las doctrinas del Doctor iluminado Raimondo Lulio », 1870-72; d'histoire: « Establecimiento de los Españoles y Portuguezes en las comarcas occidentales de Africa », 1885; « De los Moriscos que permanecieron en España despues de la expulsion decretada por Felipe III », 1871; « El Mesianismo israelita en la Peninsula Iberica durante la primera mitad del siglo XVI >, 1885; d'esthétique: « De la Escultura y Pintura entre los pueblos de raza semitica y señaladamente entre los judios y arabes », 1872. Les études arabiques lui sont familières. Il est l'auteur d'un essai remarquable sur l'État politique et social des Mudejars espagnols.

Fernandez y Gonzales (Modesto), économiste et publiciste espagnol du parti conservateur. Il a occupé de hautes places au Ministère des Finances. Écrivain distingué, il est l'auteur de plusieurs livres appréciés d'économie politique et de littérature. Citons, entr'autres: « La Hacienda de nuestros abuelos », 1872; « Retratos y semblanzas », 1872.

Fernandez-Guerra y Orbe (Aurelien), illustre polygraphe espagnol, membre et bibliothécaire de l'Académie espagnole, ancien professeur à l'Université de Grenade, né, en cette ville, le 16 juin 1816. Après avoir pendant nombre d'années servi au Ministère de l'Instruction Publique, il passa à l'Université de Madrid comme professeur des littératures étrangères. Au théatre, il a donné: « Le supplice des Amoureux », 1839; « Alphonse Cano ou la Tour de l'or », 1842, et un drame écrit en 1853 en collaboration avec Manuel Tamayo y Baus; en fait de poésies lyriques, on lui doit, entr'autres: « Odes et romances », 1842-68; parmi ses publications historiques, on doit citer: « Le Livre de Sentofia >, 1872; « Don Rodrigue et la Cava >, 1877; « L'ordre de Calatrava », 1864; « Le Roi Don Pedro de Castille », 1868; « La Conjuration de Venise en 1618 », 1856; à la géographie historique, il a contribué par l'« Itinéraire de l'Espagne romaine », 1862; « La Munda de Pompée », 1866; « La Tetende et les religions orientales dans l'Ibérie », 1875; « Les Cantabres », 1878; « Ocitania », 1879; en fait d'archéologie et d'épigraphie on doit citer: « Monuments chrétiens espagnols du premier au dixièmo siècle », ouvrage inédit dont il a seulement publié quelques chapitres; mais il s'est surtout distingué commo critique littéraire par une foule d'articles et d'essais, et surtout par l'édition et illustration des ouvrages et de la vie de Quevedo et de Cervantes.

Fernandez-Guerra y Orbe (Louis), auteur dramatique et littérateur espagnol, frère puîné du précédent, membre de l'Académie Espagnole, ancien employé au Ministère des Colonies (Ultramar), né, à Grenade, le 11 avril 1818. Depuis 1848, il a donné au théâtre: « Merecer para alcanzar »; « El Castillo de Balsavi »; « El Niño perdido ». Mais son nom est surtout devenu illustre par un ouvrage couronné avec une médaille en or par l'Académie Espagnole, intitulé: « Don Juan Ruiz de Alarcon y Mendoza », tableau fidèle et achevé de la civilisation espagnole et américaine aux XVI° et XVII° siècles.

Fernandez-Grillo (Antoine), poète d'Andalousie, né à Cordoue; parmi ses poésies, on distingue, surtout par l'élévation des idées, trois poèmes: « A l'aigle; Au XIX<sup>e</sup> siècle; La Campagne ».

Fernet (Jacques-Émile), physicien français, ancien élève de l'École Normalo Supérieure (1855), ancien professeur de physique au Lycée de Bordeaux (1854), au Lycée Saint-Louis (1854-74), répétiteur de physique à l'École Polytochnique (1860), né, le 19 décembre 1829, à Paris; il est actuellement inspecteur général de l'instruction publique. On lui doit: « Sur les éléments du sang et les gaz de la respiration », 1858, thèse; des communications à l'Académie des Sciences sur diverses questions d'électricité et sur l'induction; « Traité de physique élémentaire », en collabor, avec M. Ch. Driou; et divers autres ouvrages d'enseignement.

Féron (Émile), avocat et homme politique belgo, né, à Bruxelles, le 11 juillet 1841. Ancien membre de la Chambre des représentants, où il siégeait à l'extrème gauche, aujourd'hui président de l'Association libérale de Bruxelles; il a donné de nombreuses conférences, parmi lesquelles nous en citerons une sur « La réparation des erreurs judiciaires », faite au jeune barreau et publiée à Bruxelles en 1867. Il est depuis quelques années le directour politique du journal La Réforme.

Ferrai (Eugène), homme de lettres et la léniste italien, ancien professeur de grec au La cée de Florence (1858-59), à l'Université de Sienne (1859-66) et professeur depuis 1866 à l'Université de Padoue, où il a aussi prisidé la faculté des lettres, est né, à Arezza, le 22 février 1833, et il a fait ses études à Montepulciano et à Pise. On lui doit des traductions de l'allemand: « Grammatica greca », de Dübner, 1856; « Storia della letteratura greca », de O. Müller, en collaboration avec Joseph Müller, Florence, 1858; des livres de texte pour les écoles: « Corso di temi greci »; « Commenti socratici » de Xénophon; « Filottete » de Sophocle; « Platone, dialoghi scelti, teste rivisto con note; vol. I. L'Apologia di Socrate »; « Lisia, orazioni scelte e commentate: vol. I. Le accuse di Eratostene e di Agorato, Turin, 1886; la traduction des Dialogues de Platon dont quatre volumes ont paru (1873-1882); « Per l'inaugurazione della sala della Scuola di magistero in lettere e filosofia », Padoue, 1881; « Delle relazioni che vogliono stabilirsi tra il Busiride d'Isocrate e il dialogo platonico dello Stato », Venise, 1884; « Del luogo del Teeteto preso come canone all'ordinamento dei dialoghi di Platone », Padoue, 1886; « I frammenti della politica di Aristotile nel Papiro CLXIII del Museo egizio di Berlino », Padoue, 1888.

Ferrán (Ignace-Marie), publiciste espagnol; il a publié, entr'autres, un livre intitulé: « La cuestion social », 1873.

Ferraud (A.), médecin français, président de la Société Médicale de Saint-Luc, Saint-Côme et Saint-Damien et de la Société Médicale du septième arrondissement de Paris, médecin de l'hôpital Lacnuse, chevalier des ordres pontificaux de Pie IX et de Saint-Grégoire, né, à Montfort l'Amaury (Seine-et-Oise), en 1835; on lui doit: « Traité de Thérapeutique médicale »; « Formulaire de Thérapeutique »; « Leçons sur les bronchites et sur la phthisie pulmonaire »; « Études de psychologie physiologique ».

Ferrand (Joseph), administratour français, ancien préfet, né, à Limogos, en 1827. On lui doit, entr'autres: « Les Institutions administratives en France et à l'étranger », Paris, 1879; « La réforme municipale en France et en Italie », 1881; « Les pays libres, leur organisation et leur éducation, d'après la législation comparée », 1884, ouvrage couronné par l'Institut; « L'organisation municipale de Paris », 1877.

Ferrara (Vincent-Aimé), publiciste italien, résidant tantôt à Milan, tantôt à Naples, est né, à Capoue, le 19 juin 1864. Il débuta, presqu'entant, dans le journalisme napolitain en 1880. Il collabora aux journaux: Roma, Giornale di Napoli, Gazzetta di Napoli, La Posica. La Discussione, Il Pungolo. Plus tard, il diră-



gea à Rome l'Araldo, et à Naples la Cronaca Azzurra e Il Becchino, tout étant correspondant le plusieurs journaux italiens, anglais, français et américains. On lui doit des revues d'expositions, des articles d'art, des conférences philosophiques qu'il a tenues à Genève et à Naples, melques pièces de théâtre, deux volumes de souvelles, Naples, Tornese, 1882-83; une étude ur « Paris et les Parisiens », parue en franais à Bruxelles, chez Lebègue, 1869; et un uvrage sur la Belgique, Milan, Rozza, 1889. In lui doit aussi des traductions nombreuses le l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, du rançais publiées par les éditeurs Treves et sonzogno de Milan, Cioffi de Naples, etc.

Ferrari (Charlotte), femme-poète et musiienne italienne, née, à Lodi, vers l'année 1840, ésidant à Broccaindosso près Bologne. Son œure littéraire a été réunie en quatre volumes, récédés d'une lettre magnifique de feu le sénaeur Siotto-Pintor; elle comprend des vers, des sorceaux en prose, des drames, qui ont remorté des éloges très-flatteurs de la part de pluieurs écrivains italiens de premier ordre, tels ue Tommaseo, Prati, Dall'Ongaro, Vannucci, Ianno, Cibrario, Augusto Conti, Bersezio. Comne musicienne, elle a composé deux opéras: : Ugo > et « Eleonora d'Arborea », et une Messe ui ont obtenu le plus brillant succès. Depuis a publication de ses quatre volumes, elle a puilié: « San Filippo Benizi, ottave », Bologne, 885; la troisième édition de son poème en dix hants: « Dante Alighieri », Bologne, 1888; : Nuove Liriche », id., id.

Ferrari (Émile), poète lyrique espagnol, une les personnalités les plus marquantes de la jeutesse littéraire de l'Espagne. Il est l'auteur d'un come qui a eu beaucoup de succès, intitulé: Pedro Abelardo ».

Ferrari (Joseph), écrivain italien, docteur n Droit, professeur de littérature italienne et le Droit à l'Institut technique de Reggio (Emiie), où il est né le 19 mars 1845. Membre de a Députation de l'Histoire Nationale et de la lommission pour la conservation des monuaents, il a publié: « Della vita e degli scritti i Guido Panciroli giureconsulto »; « Un graule alienato »; « Relazione sulle rovine di Caiossa e proposte di scavi », en collaboration wec E. Spagni; « La Rotta di Muhlberg », résit, Reggio; « Estasi », nouvelle, Bologne; « Poésie », Modène; « Di alcune costumanze nuziali del secolo XIII »; « La Canzone XI del Petrarca »; « Una pagina di storia patria con ragguagli nuovi del Bojardo »; « Il Gerione Dantesco »; « Il Canzoniere di M. M. Bojardo », Reggio; « Tempi liberi », drame; « Rime »; plusieurs articles dans l'Illustrazione Italiana de Milan, dans la Gazzetta italiana illustrata de Rome, dans la Rivista Emiliana, dans l'Italia Centrale della Domenica qu'il dirige.

Ferrari (Severino), poète et homme de lettres italien, professeur de Lycée à Faenza, né, en 1856, à Alberino près de Bologne; il fit ses études philologiques à l'Institut des Études supérieures de Florence; âgé de vingt ans, il publiat à Modène un petit volume de vers, sous le titre: Sibi suis; et il collaborat avec ses camarades, à la revue I Goliardi; en 1884, il publiat une vision en vers intitulée: « Il Mago »; le magicien est son ami Hugo Brilli; en 1882 il avait commencé la Biblioteca di letteratura popolare et l'édition critique des vers de Pistoia. Suivirent en 1885 un nouveau recueil de vers: « Bordatini », publié à Ancone, et un « Secondo libro dei Bordatini », publié en 1886 à Florence. Poète original, critique érudit, esprit indépendant, il a eu la chance d'être publiquement loue par Giosue Carducci, ce qui en Italie est un grand titre de gloire.

Ferrario (Ercole), médecin italien, membre correspondant de l'Institut Lombard et d'autres sociétés scientifiques, inspecteur des fouilles et des monuments dans l'arrondissement de Gallarate, professeur de sciences naturelles à l'Écolo Technique de Gallarate etc., est né, à Samarate (province de Milan), le 23 mars 1816; il a fait ses études à l'Université de Pavie; attaché d'abord à l'hôpital militaire de Saint-Ambroise à Milan, puis chef du service sanitaire militaire au Stelvio (Valtelline); après la guerre, médecin à Busto Arsizio, enfin à Gallarate. En dehors de nombreux articles scientifiques et biographiques de médecins et naturalistes (tels que Redi, Cocchi, Vallisnieri, Settala, Trevisio, Tadino, Malpighi, Strambio) insérés dans différents journaux et recueils, il a publié: « Qual'è la mortalità dei contadini, e come possa migliorarsi », Milan, 1875, ouvrage couronné par l'Institut Lombard »; « Le condizioni dell'agricoltura e della classe agricola nel Circondario di Gallarate », onvrage couronné par la Commission de l'Enquête Agraire, Rome, 1882; « Osservazioni e considerazioni agronomiche intorno alle brughiere dell'alto Milanese », Milan, 1881.

Ferraris (Charles-François), économiste, jurisconsulte et homme politique italien, député au Parlement National, né, le 15 août 1850, à Moncalvo (province d'Alexandrie). Reçu docteur en Droit à l'Université de Turin, en 1870, sa thèse de doctorat fut couronnée par le Conseil Supérieur de l'Instruction Publique; il alla se perfectionner à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre et en France; de retour, il fut appelé par M. Bodio à la Direction générale de la Statistique, et puis, par Quintino Sella, à la rédaction du journal de Turin, Il Risorgimento, où il resta jusqu'au mois d'octobre 1877; en 1878, il fut appelé à la chaire de Science de l'Administration à l'Université de Pavie, puis nommé Directeurchef de Division au Ministère d'Agriculture, Industric et Commerce, et, occupant cette place, il rédigea le projet de loi « Sull'Ordinamento degli Istituti d'emissione », présenté à le Chambre en 1883. En 1885, il fut nommé professeur de Statistique à l'Université de Padoue, où il remplaça l'illustre économiste Morpurgo, et il inaugura son cours par une leçon d'ouverture qui a eu un succès brillant, sous le titre : « La statistica nelle Università e la statistica delle Università ». Membre du Conseil Supérieur de statistique et de plusieurs Sociétés scientifiques, conseiller municipal de Moncalvo, député d'Alexandrie au Parlement National depuis 1886, collaborateur de la Nuova Antologia, de l'Archivio giuridico, du Giornale degli Economisti, de la Rasseyna Settimanale, de l'Archivio di Statistica, il a publié: « La Rappresentanza delle Minoranze in Parlamento », Turin, 1870; « Nuovi studii sulla Rappresentanza delle Minoranze »; « La Costituzione dell'Impero Germanico »; « L'ordinamento dei Circoli in Prussia secondo la legge del 1872 »; « La questione agraria in Inghilterra », 1874; « L'indennità di guerra della Francia alla Germania »; « La circolazione cartacea », 1874; « La Statistica e la Scienza dell'Amministrazione nelle Facoltà giuridiche », Padoue, 1878; « Moneta e Corso forzoso », Milan, 1879; « Saggi di Scienza dell'Amministrazione e di Economia politica », Turin, 1879; « I contadini nella Russia Centrale », 1881; « Le ultime fasi della questione monetaria », id.; « Annuario delle Scienze giuridiche, sociali e politiche », Milan, Hoepli; « L'Insegnamento delle Scienze politiche nelle Università italiane », Milan, 1882; « L'abolizione del corso forzoso », 1883; « L'imposta militare », id.; « Les projets de législation sociale en Italie par rapport spécialement à la prévoyance », Rome, id.; « La Statistica nelle Università e la Statistica delle Università », Padoue, 1886; « Norme alle quali debbono uniformarsi le Società di Mutuo soccorso per ottenere la personalità giuridica in attesa di legge speciale », Rome, id.; « Proroga del Corso legale dei biglietti degli Istituti d'Emissione >, id., 1886; « Examen des difficultés particulières que rencontre la statistique du mouvement des métaux précieux dans le commerce international », id., 1887; « Un nuovo trattato di Economia sociale », 1887; « Gli insegnamenti della facoltà giuridica in Austria e in Italia », Bologne, 1888; « Le Istituzioni di beneficenza davanti al Parlamento », Rome, 1889; « Le nuove riforme amministrative », id., id. Les études très-sérieuses de M. F. n'empêchent pas qu'à ses houres perdues il ne cultive la Muse, car c'est un savant doublé de poète.

Ferraris (Galilée), physicion italien, directeur de l'Institut électrotechnique, du Musée industriel à Turin, né, le 3 octobre 1847, à Livourno (Piémont), reçu ingénieur à Turin en 1869, docteur agrégé ès-sciences physiques et

mathématiques en 1872, membre de l'Acadé des sciences de Turin en 1880 et de plusieur antres académies, professeur de physique Musée Industriel, à l'École des Ingénieurs, l'École Supérieure de la guerre, a publié: « Sulle teoria matematica della propagazione dell'elet tricità nei solidi omogenei », Turin, 1872; « Le proprietà cardinali degli strumenti diottrici, esposizione elementare della teoria di Gauss e delle sue applicazioni », Turin, 1877 (traduit en allemand par le prof. Lippich de l'Université de Prague et imprimé à Leipzig en 1879); « Sul Telefono di Graham Bell », Turin, 1878; « Di una dimostrazione del principio Helmholtz sulla tempera dei suoni ricavata da alcuni esperimenti fatti col telefono », id., id.; « Sull'intensità delle correnti elettriche e delle estracorrenti nel telefono », id., id.; « Sulla illuminazione elettrica », cinq conférences, id., 1879; « Teoremi sulla distribuzione delle correnti elettriche costauti », Rome, id.; « Sui canocchiali con obbiettivo composto di pari lenti, a distanza le une dalle altre », Turin, 1880; « Sopra un metodo per la misura dell'acqua, trascinata meccanicamente dal vapore », id., 1881; « Relazione sulle applicazioni industriali della corrente elettrica alla Mostra internazionale d'elettricità in Parigi nel 1881 », Rome, 1882; « Sui lavori della prima sessione della conferenza internazionale di elettricità in Parigi nel 1882 », id., 1883; « Ricerche teoriche e sperimentali sul generatore secondario Gaulard e Gibbs », Turin, 1885; « Résultats de quelques experiences sur le transformateur Zipernowsky, Déri et Bláthy (lumière électrique) », Paris, id.; « Sulle differenze di fase delle correnti, sul ritardo dell'induzione e sulla dissipazione di energia nei trasformatori », Turin, 1887; « Rotazioni elettrodinamiche prodotte per mezzo di correnti alternate, nota >, id., 1888; « Sulle differenze di fase delle correnti, sul ritardo dell'induzione e sulla dissipazione di energia nei trasformatori, ricerche sperimentali e teoriche », id., Loescher, id.

Ferraro (Joseph), écrivain italien, ancien professeur de Lycée, actuellement président du Lycée de Parme, de différentes députations pour l'Histoire nationale, travailleur ardent qui a bien mérité surtout de la littérature du folklore italien, est né, en 1846, à Carpeneto d'Acqui. Il fit ses études universitaires à Pise, et y fut reçu docteur ès-lettres en 1870. On lui doit: « Canti popolari monferrini », Turin, 1870: « Statuti di Carpeneto », Mondovi, 1814; « Nuovi canti popolari », Florence, 1874; « Poesie religiose popolari del Trecento », 1875; « La Navigazione di Colombo », 1875; « I Vini d'Italia giudicati da Paolo III nel 1536 », 1876; « L'arto della lana in Ferrara nel secolo XVI ». 1877; « Canti popolari ferraresi », 1877; « Viaggio di frato Alessandro Ariosto in Egitto, Si-



ria e Palestina », 1878; « Gli Eudemoni, commedia di Cinzio Giraldi », 1878; « Poesie del isscolo XV », 1879; « Canti popolari del Basso Monferrato », 1879; « Sugli Usi Natalizii del Monferrato >, 1879; « Il Libro delle medicine -dei falconi del secolo XIV », 1879; « Glossario Monferrino », Turin, Loescher, 1881; 2º éd., 1888; deux « Relazioni di Ambasciatori Vene-Esiani », l'une de la Hollande de l'années 1638, Pautre de France de l'année 1629 », Venise, 1884; « La Botanica popolare di Carpeneto d'Acqui », Palerme, 1885; « Poesie popolari ferraresi tratte da un manoscritto del secolo XVIII », id., 1885; « Ferrara nella storia del risorgimento italiano dal 1814 al 1860 », en collaboration avec M. P. Antolini, Ferrare, 1885; Diario del Viaggio fatto in Inghilterra nel 1639 dal Nunzio Pontificio Rossetti », Bologne, 1885; « Curiosità, superstizioni e proverbi monferrini », Palerme, 1886; « Rotta facta per il Duca di Ferrara alla Bastia, poemetto inedito del secolo XVI », Bologne, 1886; « Relazione del Cardinale Rossetti della sua Nunziatura, id., 1886; « Tradizioni ed usi popolari ferraresi; Appunti di medicina popolare », Palerme, 1878; « Viaggio fatto dal Cardinal Rossetti nel 1644 da Colonia a Ferrara », Bologne, 1888; « Canti popolari del Basso Monferrato », Palerme, 1888.

Ferraz (Marin), philosophe français, professeur émérite de philosophie à la Faculté des Lettres de Lyon, ancien membre du Conseil Supérieur de l'Instruction publique, où, sur désignation de M. Paul Janet, il représentait en 1880 ses collègues des Facultés des Lettres, né, à Ceyzérieux (Ain), le 25 mars 1820; il a publié: « De la psychologie de Saint-Augustin », 1862, ouvrage couronné par l'Académie Francaise; « Philosophie du devoir », 1868, ouvrage couronné par l'Académie Française; « Étude sur la Philosophie en France au XIXe siècle; le Socialisme, le Naturalisme et le Positivisme », 1877, ouvrage couronné par l'Académie Française; « Nos devoirs et nos droits: Morale Pratique », 1881; « Histoire de la Philosophie en France au XIXe siècle: Traditionnalisme et ultramontanisme », 1880; « Histoire de la Philosophie en France au XIX siècle: Spiritualisme et libéralisme », 1887, ouvrage récompensé par l'Académie des sciences morales et politiques.

Ferreras (José), journaliste politique espagnol, député aux Cortes; il dirige le journal libéral El Correo, organe officieux du gouvernement de M. Sagasta. Il a redigé, pendant une suite d'années, les chroniques de la politique intérieure (1871-74), et de la politique étrangère (1874-79), à la Revista de España.

Ferreri (Angelo-Livio), poète et jurisconsulte italien, éditeur du Recueil des sentences de la Cour de Cassation de Rome, où son père était Conseiller; il est petit-fils par sa mère de l'illustre et regretté savant et patriote Sylvestre Gherardi de Lugo. Il est né, à Coni, le 10 avril 1858; il débuta par des poésies lyriques dans le goût de Leopardi et par un drame romain « Silio », publié en 1885 à Rome, chez Sommaruga.

FER

Ferrers (Norman-Macleod), mathématicien anglais, ancien professeur et Master du Gonville and Caius College à Cambridge, Vice-chancelier de l'Université en 1884-85, nommé Governor de la Saint-Paul's School en 1876, de l'Eton College en 1885, membre de la Royal Society depuis 1877, est né, le 11 août 1829, à Prinknash Park dans le Glocestershire, et il a fait ses études à Eton et à Cambridge. Il a publié: « Elementary Treatise on Trilinear Coordinates », 1861; « Elementary Treatise on Spherical Harmonies », 1877; et rédigé avec le professeur Sylvester depuis 1855, le Quarterly Journal of Mathematics.

Ferretti (Angelo), écrivain italien, professeur de la langue française à l'Institut technique de Reggio dans l'Émilie, membre de la Députation d'Histoire Nationale pour les provinces de l'Émilie, né, à Reggio, le 25 avril 1845, reçu docteur en 1868 à Bologne, ancien professeur d'histoire, de géographie et de littérature italienne aux écoles moyennes, a publié: « Canossa, studii e ricerche », 1876; 2<sup>me</sup> éd., Turin, 1884; « De l'enseignement des langues étrangères », Reggio, 1876, deux éditions; « Castelnuovo né'Monti », id., 1877; « I Morti viventi, versi », id., 1879; « Manfredo, leggenda del IV secolo dell'era volgare », id., 1880; « Di un'opera storica, inedita, sulla contessa Matilde dell'abate P. Valestri », id., 1981; « Gilberto, racconto storico del secolo XIII », id., id.; « Arduino delle Parade, memoria storica », id. 1882; « Branciana, dissertazione sopra un verso del poema Vita Mathildis di Donizone », id., 1884; « Andrea Chénier », id., 1887. Signalous encore un mémoire sur le « Volapük », inséré en 1887 dans la Rivista Emiliana, traduit par la Neue Freie Presse de Vienne et par l'Echo de Berlin.

Ferretti (Vedi EMMA).

Ferri (Henri), jurisconsulte italien, ancien professeur de Droit pénal à l'Université de Sienne, professeur libre à l'Université de Rome, député de Mantoue au Parlement National depuis 1886, promoteur, en 1885, avec le Dr Lombroso du premier Congrès international d'Anthropologie criminelle, dont le second a lieu cette année à Paris, est né, le 25 février 1856, à S. Benedetto-Po (prov. de Mantoue). M. Ardigò a été son maître au lycée de Mantoue, M. Ellero à l'Université de Bologne, M. Carrara à l'Université de Pise. De pareils maîtres, il ne pouvait sortir qu'un élève très-libéral. En 1879, il alla so perfectionnes po

dant un an à la Faculté de Paris, et il profita de son séjour dans la grande ville pour y étudier les 52 volumes de la statistique criminelle (qui vont de 1826 à 1878); en 1880, il fit un cours libre de Droit pénal à l'Université de Turin; chargé en 1881 de remplacer son ancien maître Ellero dans le cours de droit et de procédure pénale, son cours d'ouverture u eu le plus grand retentissement; en 1883, il passa à l'Université de Sienne, et il y resta jusqu'en 1886, année dans laquelle il renonça à la chaire pour entrer comme député au Parlement National. On lui doit: « Teorica dell'imputabilità e negazione del libero arbitrio », Florence, 1878, deux éditions; « Studii sulla criminalità in Francia dal 1826 al 1878 », Romo, 1880; « I sostitutivi penali », id.; « I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale », Bologne, 1881, deux éd., traduit en espagnol en 1887; « Socialismo e criminalità », Turin, 1883; « L'omicidio-suicidio », id., 1884, deux ed.; « La scuola criminale positiva ». conférences, Sienne, 1884, Naples, 1885; « Polumica in difesa della scuola criminale positiva », Bologne, 1886; « Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jahrlichen Temperaturwechsel », 1882; « Variations thermométriques et criminalité », Lyon, 1887; « Uno spiritista del diritto penale », Turin, 1887; « L'omicidio nella sociologia criminale, nella legislazione e nella giurisprudenza », deux vols., avec « Atlante antropologico-statistico », Bologne, Zanichelli, 1888-89. Il a fondé à Sienne, et dirigé, pendant trois ans, les « Studii Senesi nel circolo giuridico della R. Università »; et il a fondé et il dirige avec le prof. Lombroso: « L'Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale », qui paraît à Turin depuis 1880.

Ferri (Louis), illustre philosophe italien, professeur à l'Université de Rome, membre correspondant de l'Institut de France, membre de l'Académie des Lincei et du Conseil Supérieur do l'Instruction publique, chevalier de l'Ordre du Mérite Civil de Savoie, est né, à Bologne, le 15 juin 1826. Son père était peintre et architecte en décors renommé. Il fit ses premières études dans sa ville natale. Son père ayant été appelé à Paris pour y décorer le Théâtre Italien, il le suivit et fréquenta à Paris le Lycée Bourbon, où il remporta le premier prix par sa thèso de philosophie en langue latine. Bachelier ès-lettres en 1845, licencié és-lettres de l'École Normale Supérioure en 1850, il enseigna successivement dans les Collèges de Châlons, Évreux, Dieppe, Blois et Toulon; son père ayant été appelé en Piémont comme peintre de la Cour, le professeur Ferri vint, en 1855, ensoigner la philosophie, d'abord à Annocy, ensuite au Collège de Casal Monferrat. En 1858, il fut nommé inspecteur des écoles moyennes pour la philosophie;

chef du cabinet particulier du ministre de truction publique Mamiani en 1860, il for Turin et rédigea avec Biagio Miraglia l'A ride della pubblica istruzione, organe des du Ministre. En 1463, il fut appelé à la d'histoire de la philosophie à l'Institut des des Supérieures, d'où, en 1871, il fut tra à l'Université de Rome comme professe philosophie théorétique. Ses enseignements que ses écrits se distinguent par une g clarté d'exposition; M. F. est doué d'un fin, délicat et mesuré. L'élève de Cousin, l' Mamiani, est aussi eccléctique que ces deux sophes, apprécié en France ainsi qu'en Ital nombre de ses écrits, signalons: « Della Fi del Diritto presso Aristotile », dans le C de Turin, 1855; « Le Confessioni di un Met di Terenzio Mamiani », dans la Rivista temporanea, Turin, 1857-59; « Sulle att della Filosofia e sua storia colla libertà l'incivilimento », Florence, 1863; « Il Ge Aristotile », id., 1866; « Il senso comuni filosofia e sua storia », Rome, 1872; « vicende della Filosofia in Roma », Rome, « Il Materialismo e la scienza moderna » la Nuova Antologia de 1870; « L'Acce Romana di S. Tommaso d'Aquino; l'Istr filosofica del cloro », id., 1880; « La que della schiavità nella storia delle idee 1885; « Studii su Leonardo da Vinci », l'Arte in Italia, Turin, 1871 et dans la Antologia, Turin, 1873-83; « Studii sul scienza », dans la Filosofia delle Scuole ne, 1875-76-77; « Osservazioni sopra un bina », id., 1879-81; « Il fenomeno nell relazioni con la sensazione, la percezione getto », id., 1883; « Studii sull'amore ii tone e in Marsilio Ficino », id. 1874-84; malattie della memoria e la sostanziali l'anima », id., 1884; « Sulla dottrina p gica dell'Associazione », dans les Memor l'Accademia dei Lincei, 1878; « La Psic di Pietro Pomponazzi, secondo un mano della Biblioteca Angelica di Roma >, id « Analisi del concetto di Sostanza e sue zioni coi concetti di Essenza, di Causa Forza », id., 1885; « Della idea del Vere relazione colla idea dell'Essere », id., « Il fenomeno sensibile e la percezione riore, ossia i fondamenti del Realismo ne losofia greca », id.; « Commomorazione renzio Mamiani », id., 1886; « Insegna pedagogico superiore in Germania, in F nel Belgio ed in Italia >, Florence, S. 1875. En langue française, il a publié de vrages remarquables: « Essai sur l'Histo la philosophie en Italie au XIXe siècle », Paris, Durand, 1869; « Morceaux chois classiques italiens, publiés avec une int tion, des notices biographiques et des ne français », Paris, 1868; « La psycholog Association depuis Hobbes jusqu'à nos jours », aris, Germer-Baillière, 1883, ouvrage couronné l'Institut sur le rapport de M. F. Bouiller.

Ferrier (Paul), auteur dramatique français, Ls d'un avoué, né, à Montpellier, le 29 mars 1843; fit son Droit à Toulouse et y plaida pendant bux ans; en 1866, poussé par sa passion pour , théâtre, il se rendit à Paris. En 1868, le Théâtre rançais jouait sa « Revanche d'Iris ». Depuis, a fait jouer au même théâtre, au Palais-Royal, ux Menus-Plaisirs, une cinquantaine de pièces, armi lesquelles on signale: « Chez l'Avocat »; Tabarin »; « La Femme de chambre »; « La loctoresse »; « Les Incendies de Massoulard »; La partie d'échecs »; « Les députés en robe e chambre »; « La vie facile »; « Les Mousuetaires au Couvent »; « Joséphine vendue ar ses sœurs »; « Babolin »; « Le Parisien »; Les Mille et une nuits »; « Dix jours aux ?yrénées »; « La Flamboyante »; « La petite Mousquetaire »; « La Riguedondaine », 1886; Cléopâtre », 1887; « Paris saus paris », 1887. Il a aussi, pendant trois ans, fourni au Gaulois une collaboration spirituelle et rimée.

Ferrière (Émile), philosophe français, ancien professeur de philosophie, né, à Paris, en 1830. On lui doit: « Littérature et philosophie », 1865; « Le Darwinisme », 1878 « Les Apôtres, essai d'histoire religieuse d'après la méthode des sciences naturelles », 1879; « L'âme et la fonction du cerveau », 2 vol.; 1883; « Le paganisme des Hébreux jusqu'à la captivité de Babylone », 1884; « La Matière et l'Énergie », 1887; « La Vie et l'âme », 1888. l'outes ces publications ont paru à la librairie Fermer-Baillière.

Ferrieri (Pio), homme de lettres italien, proesseur d'italien au Lycée de Pavie, profeseur libre à l'Université, et chargé de cours . l'Institut Supérieur technique de Milan, né, . Ripe di Senigallia, le 2 avril 1853. Il fit ses tudes universitaires à Pise, où il fut reçu locteur ès-lettres en 1876. Depuis lors, il eneigna tour-à-tour aux Lycées de Camerino, yracuse, Messine, Palerme et Pavie. Parmi ses crits, on signale: « Ricordo di Tommaso Giori », Pise, 1876; « Il romanzo a tosi », Parme, 877; « Il dramma filosofico sociale e la Donna lo scettico di Paolo Ferrari », Parme, 1877; L'istruzione e l'educazione, considerate in sè in rapporto alla famiglia, alla scuola, alla soietà », Camerino, 1877; « Arte e critica », Syscuse, 1878; « La Critica moderna e il Rinacimento », Syracuse, 1878; « La scuola e la ita civile », Syracuse, 1879; « Ricordo della ontessa Rachele Bruschetti », Bologne, 1879; La riforma romantica nella tragedia manzoiaua >, Syracuse, 1879; « Elvira Santerini », 381; « Gli Acarnesi di Aristofane », monoraphie, thèse de doctorat, Palerme, 1881; « Delodierno rinnovamento nella storiografia della letteratura italiana », introduction à un cours libre à l'Université de Palerme, Palerme, 1882; « Guida allo studio critico della letteratura », Rome, Paravia, 1882; « Francesco De Sanctis e la critica letteraria », Milan, Hoepli, 1888; « Dalla via del Monte di Pietà allo Spielberg », conférence, Milan, 1889.

Ferrigni (Pierre-François-Léopold-Coccoluto), avocat et homme de lettres italien, le plus brillant des feuilletonistes, le plus spirituel et le plus érudit des critiques contemporains d'Italie, pétri d'esprit, d'une mémoire prodigieuse, maniant la langue toscane avec une aisance incomparable, est né, à Livourne, le 15 novembre 1836. Il est populaire en Italie, surtout en Toscane, sous le nom de plume de Yorick, emprunté à Shakespeare. Sa famille est napolitaine d'origine et a donné des jurisconsultes distingués; Yorick lui-même s'est montré dans plusieurs pladoyers avocat habile en matière civile. Il étudia à Livourne et à Pise; au Collège de Santa Caterina de Pise, il donna souvent des preuves éclatantes de sa mémoire prodigieuse. Il n'avait que quinze ans lorsqu'il passa à l'Université pour y faire son Droit, et il fut reçu docteur à Sienne, en 1857. A l'âge de seize ans, il avait fait ses débuts littéraires dans le Scaramuccia de Charles Lorenzini et L'Arte do M. Jacques Servadio, journaux littéraires; en 1856, il commença à écrire pour le journal La Lente, fondé par César Tellini, qui devint plus tard La Gazzetta del Popolo di Firenze, et, en dernier lieu, La Vedetta, où l'article signé Yorick a, pendant plusieurs années, servi de réclame. C'est à La Lente, et à l'âge de 20 ans, qu'il signa, pour la première fois, de co nom de Yorick auquel il est resté fidèle, et, avec raison, puisque son esprit n'a jamais été en faute ou en défaut : le public l'a toujours fêté, et les éditeurs de journaux tiennent à ce qu'il garde ce nom d'art qui donne de la vogue à tout ce qu'il écrit. En 1857, c'est-à-dire après son doctorat, il était aussi devenu collaborateur assidu au Spettatore de Celestino Bianchi, la meilleuro revue littéraire du temps avec le Crepuscolo do Milan. Avec Bianchi et les autres libéraux toscans, il travailla à préparer la révolution du 27 avril 1859 qui obligea le Grand-Duc à quitter la Toscano; après la révolution, il suivit M. Pierre Puccioni nommé Commissaire à Sienne; puis, il entra comme sous-lieutenant d'infanterie dans le cinquième corps d'armée qui devait opéror en Lombardie sous le commandement du général Ulloa; mais la paix de Villafranca arrêta tout ce mouvement; le général Ulloa avait choisi M. F. comme son secrétaire; remplacé par Garibaldi, le grand général le garda à son service particulier, et, lors même de ses démissions, lui confia une mission confidentielle auprès du Roi Victor Emmanuel. Il suivit Garibaldi en Sicile, fut blessé à Milazzo et porté, pour sa bravoure, à l'ordre du jour, promu capitaine et décoré de la médaille à la valeur militaire. Après la prise de Gaëte, il quitta le service, et, revenu à Florence, il y reprit la plume. Depuis lors, il n'a fait qu'écrire et plaider : la Domenica Fiorentina rédigée, en grande partie, par lui seul prouve que son esprit est inépuisable. Il a contribué à la création du Fanfulla; il a collaboré par plusieurs centaines d'articles, à la Nazione, à la Vedetta, à l'Illustrazione, à la Nuova Antologia, au Giornale Napoletano, à l'Indépendance Italienne, à la Neue Freie Presse (il écrit en français et en allemand), à l'Italia de Charles Hillebrand, et à une foule d'autres journaux, revues, recueils, qui aiment à se parer du nom d'un écrivain aussi populaire, et qui a la causerie toujours spirituelle et agréable. Sans tenir compte des articles disseminés dans les journaux et qui n'ont j mais été réunis, nous citerons ici ses écrits, qui ont paru séparément ou dont on a fait des tirages à part. Commençons par ses mémoires scientifiques: « La tassa sul macinato »; « La Pesca del Corallo »; « La Pesca del pesce nel Regno d'Italia »; « Sui Docks e Magazzini generali della città di Livorno »; « Teatro e Governo », Florence, 1888; suit la liste de son œuvre littéraire: « un Viaggio attraverso l'Esposizione italiana del 1861 », Florence, 1861; « Cronache dei bagni di mare » (que le Morning Post a traduites en grand partie); « Fra quadri e statue », Milan, 1872; « La Festa dei Fiori », Florence, 1874, plusieurs éditions; « Vedi Napoli e poi.... », Naples, 1877, traduit en grande partie par la Koelnische Zeitung; « Il Re è morto », 1878, merveilleux morceau en prose sur la mort du Roi Victor-Emmanuel (cent mille exemplaires épuisés en quelques semaines); « Su e giù per Firenze », Florence, 1877, plusieurs éditions; Passeggiate », id., 1879;
 Lungo l'Arno », Milan, 1882; « Il pubblico », conférence, Livourne, id.; « I bottoni », id., Florence, id.; Appigionasi la villa >, nouvelle, id., 1888; « Giostre e tornei », Rome, 1883; « Dove si vi? Domande e risposte », id., 1886; « Tribunali umoristici », id., id.; « Teatro spicciolo », traductions de pièces étrangères, Florence, Barbėra, 1884; « Almanacco umoristico per l'anno 1884 », Rome, id.; « Storia dei burattini », Florence, id.; « La morte di una musa » (histoire de la tragédie contemporaine); « Il Gran Re al Pantheon », Rome, id.; « Lettera al cav. avv. Ugo Chiellini », Livourne, 1883; « La Lepanto », ricordi, notizio, ghiribizzi, Florence, id.

Ferri-Mancini (Philippe), écrivain italien, prélat domestique du Pape, ancien professour d'italien et de grec au Lycée Campana à Osimo, membre de plusieurs académies et de la Société Géologique Italienne, président du Lycée-Gymnase pontifical Angelo Mai à Rome depuis 1879, né, en 1842, à Recanati; il fit ses études dans sa ville natale soutenu par son

oncle Silvano Aureli, un lettré passionné i le Dante, et à Rome où il apprit le Drais les langues anciennes. On lui doit: « Diales varii di argomento filosofico », Osimo, 187 « Manuale di Genealogia », trois éditions, 18 1878, 1883; « Di alcune dottrine filosofiche Dante », Rome, 1881; « Il nodo di Buom giunta », id., 1883; « Pietro Metastasio s suo Teatro », id., 1886; « Alessandro Mass ni », id., 1885; «I pessimisti », id., 1882; «I centenario di Angelo Mai », id., 1882; « Cent storico-critici sulle tendenze presenti delle ka tere e delle scienze », id., 1880; « L'Islamisa nella storia della civiltà », id., 1884; « L'ad romana medievale in Roma >, id., 1887; de nécrologies, des articles sur l'art dans plusieur journaux.

Ferron (Théophile-Adrien), général et échvain militare français, ancien ministre de la guerre, commandant depuis 1888 de la 34 di vision d'infantorie au 17° corp, né, le 13 septenbre 1830, à Pré-Saint-Evroult (Eure-et-Loire), a publié: « Considérations sur le système de fensif de la France », 1873; « Considérations, sur le système défensif de Paris »; id.; « Intruction sommaire sur le combat », 1883.

Ferroullat (Jean-Baptiste), homme politique, avocat, sénateur français, ministre de la Justice et des Cultes, né, le 4 mai 1820, à Lyon, issu d'une famille d'industriels; il se distingua per des discours, des rapports, des projets de loi qui ont exercé une influence sensible sur une partie de la législation actuelle de la France; mais rien de lui n'a été publié en librairie.

Ferry (Gabriel), auteur dramatique et remancier français, fils de l'auteur du Coureur des bois, ancien attaché aux bureaux du Crédit Foncier de Paris, né, à Paris, le 30 mai 1846, a donné au théâtre: « L'Éclipse de Lune », un acte, 1868; « Les Menus de Georgette », 1873; « Réginah », drame en trois actes, 1874; « Les Sauvages du Vésinet », opérette en un acte, 1874; « Le Garçon malgré lui », 1877; « La Couronne nuptiale », 1881, etc. Ancien collaborateur du Figaro, en 1876 il fonda la Gazette, où il inséra plusieurs séries d'articles: « Lettres d'un vieux monsieur de province qui ne lit pas les journaux »; « Les ricochets parisiens », etc. De 1876 à 1880, il publia au Journal Illustré: « Les Souvenirs de Jadis »; et il contribua en 1882 au monument à Alexandre Dumas, par son livre: « Les Dernières années d'Alexandre Dumas ». Il est aussi l'auteur des « Souvenirs sur Théodore Barrière », 1884; de « Balzac et sos amies », 1885-86; « Souvenirs sur la Mère d'un auteur dramatique » (la mère d'Alexandre Dumas fils), et d'un roman historique: « Les patriotes de 1816 », 1883.

Ferry (Jules), homme politique et publiciste français. Travailleur opiniâtre, parlementaire in trépide, grand orateur, habile ministre, né, le 5 ril 1832, à Saint-Dié (Vosges), reçu docteur Droit à Paris. Nous n'avons pas à suivre ici carrière politique que tout le monde d'ailleurs anaît; nous nous bornons donc à prendre te de son œuvre littéraire. De 1855 à 1859, collabore à la Gazette des Tribunaux; sons pseudonyme de Jules Robert, il devient de 58 à 1859 le courriériste judiciaire de l'Ilstration; en 1854, il avait prononcé à la conrence des avocats son premier discours puic: « De l'influence des idées philosophies sur le barreau du dix-huitième siècle », et avait inséré des pensées inédites de Voltaire; collabore ensuite à la Presse d'Émile de Girdin, au Courrier de Paris de Clément Durnois, d'où a été tiré et publié à part son sai intitulé: « Marcel Roulleaux, sa vie et ses ivres »; depuis 1862, à la Rerue de philosoie positive de Littré et Wyroubow; en 1862, publia avec Hérold, Dréo, Hérisson, Clamaran et Floquet, un « Manuel Électoral »; en 63, il publie sa fameuse brochure: « La lutte etorale en 1863 » dédiée « aux cinq députés mocrates et libéraux qui ont reconstitué en ance l'opposition légale ». En 1865, il insère ns la Presse deux séries d'articles importants, ne sur « La Révolution d'Edgar Quinet », utre « Sur la crise cotonnière ». Lorsqu'Émile Girardin commença à pencher vers l'Empire, F. quitta la Presse et passa à la rédaction Temps; en 1868, il collabora à l'Électeur Lidirigé par Ern. Picard, et à la Tribune de lletan; il fut condamné à 10,000 francs d'ande pour un délit de presse relevé dans son icle: Grandes manœuvres électorales, inséré as l'Électeur Libre. Ses articles spirituels sur Iministration du Préfet de la Seine, insédans le Temps, furent réunis en volume en 38 sous le titre de: « Comptes fantastiques Haussmann ». Il a aussi collaboré à la Revue bérale de l'éditeur Charpentier et il s'y fit narquer par des articles: « Sur les conséences de la guerre de 1866 >. Son discours vant la Commission d'enquête sur les événeints qui ont suivi la révolution du 4 septemet la Commune fut publié chez Germerillière. Elu député de Paris en 1869, il remt les fonctions de secrétaire dans le gouverment de la Défense Nationale. Nommé Préfet la Seine après la Commune, dix jours après Léon Say l'y remplaça et il partit pour hènes comme Ministre de France. Il revint en 73; en 1879, il devint Ministre de l'Instruction iblique, sous le Présidence de M. Grévy, puis of du Ministère. Signalons encore ses discours 'Assemblée sur le Tonkin, sur la Tunisie, sur istruction laïque. Sous le titre: Les Affaires Tunisie, ont été publiés, à la Librairie Hetzel, deux grands discours prononcés par J. F. ns les séances du 5 et du 9 novembre 1881; t peut assi consulter: « L'Affaire du Tonkin.

Histoire diplomatique de l'établissement de notre protectorat dans l'Annam et de notre conflit avec la Chine, 1882-85, par un diplomate », Paris, Hetzel éditeur.

Fersi (Hedvige), nom de plume d'une dame suédoise, M<sup>me</sup> la comtesse Hedvige Tommassucci, née de Klinkowström, qui demeure depuis sa première jeunesse à Florence; sa mère étant une demoiselle De Fersen, elle ne fit qu'italianiser le nom de sa mère. Douée d'une imagination digne d'une fille du nord, d'un talent délicat et original, passionnée pour l'art, elle a publié à Florence trois romans qui ont révélé un talent primesautier: « Il Milionario »; « La Vocazione »; « Vita d'Artista », 1889. Ce dernier ouvrage se recommande par un style vigoureux, une force de conception et une finesse d'observation très-remarquables.

Fertiault (François), poète et homme de lettres français, fils de militaire, né, à Verdun sur Doubs (Saône-et-Loire), le 25 juin 1814. A seize ans, il écrivit son premier poème: « La nuit du génie » (publié en 1835); en 1836, il entra chez un banquier de Paris; le jour, à la banque, il chiffrait; le soir, chez lui, il composait des vers. Outre les deux livres publiés en collaboration avec sa femme, et le poème; « Le XIXº Siècle », publié en collaboration avec Eugène Nus, il a donné en fait de vers: « Le Carillon du Collier », 1867; « Les Amoureux du livre », 1877; « Les Sonnets du Salon », depuis 1870, dans le Journal des Arts de Paris; « Le vin de Cambyse », poème, 1884; « Sonnets Verdunois », 1885; « Les Légendes du livre », Paris, Lemerre, 1886; et en prose, un grand nombre de « Nouvelles » pour le Bulletin de la Société des Gens de Lettres et pour la Revue de la Mode; « La Chambro aux histoires », choix de nouvelles; « Les petits drames rustiques », scènes et croquis d'après nature; « La récompense de Pierre »; « Le Garçon à Sylvain », roman; « Les Féeries du travail », conférences familières sur les travaux des dames, 1873; « De la Levée du Doubs à la Pointe du Prè », promenade Verdunoise, 1884; « Les Noëls Bourguignons de B. de la Monnaye », traduction, 1842, 2me éd., 1858; « Histoire pittoresque et anecdotique de la danse chez tous les peuples », 1854; « Les rimes de Dante », traduction littérale, 1848-54; « Histoire d'un chant populaire de Bourgogne », 1883; « Les deux vignerons », en patois bourguignon, 1884; « Le Berger du Béage », 1880 (un berger devenu sculpteur); « Les Causeries d'un flaneur au Salon »; « Dictionnaire du Patois de Saône-et-Loire »; « Les Madrigaux italiens », 1885, etc.

Fertiault (Marie-Julie Rodde, dame), femmeauteur française, fille de J.-F. Victor Rodde, fondateur et rédacteur en chef du journal Le Bon sens (1832-35), femme du précèdent, est nèe à Aubenas (Ardèche). En collaboration avec son mari, elle publia: « Le Poème des Larmes », après la mort de son fils unique, 1858-60; et « Voix amies », 1864; depuis un certain nombre d'années, elle s'est fait, par ses causeries philosophiques et toutes maternelles, un nom dans les journaux de dames; après avoir collaboré pendant dix ans au Conseiller des Dames, à la Joie du foyer et au Journal des jeunes filles, elle a fait paraître successivement à la librairie académique de Didier et Cie quatre volumes qui contiennent un cours complet d'éducation morale de la femme; « L'éducation du cœur >, pour les jeunes filles; « Le Bonheur au foyer », pour les jeunes femmes; « Entre deux jeunes mères > et « La science de la jeune mère », comme leurs titres le disent, pour les jeunes mères. A ce bagage littéraire, ajoutons de nombreuses nouvelles dans le Bulletin de la Société des Gens de Lettres (dont elle fait partie comme son mari) et dans la Revue de la Mode.

Fesca (Maximilien), agronome allemand, professeur d'agronomie à l'Université de Goettingue, a publié: « Landwirtschaftliche Studien in England und Schottland », Goettingue, 1876; « Die agronomische Bodenuntersuchung und Kartirung auf naturwissenschaftlichen Grundlage », 1879; « Beiträge zur agronomischen Bodenuntersuchung und Kartirung ».

Feth (Athanase), poète russe, né, en 1821, à Novosselki dans le district de Mzensk, province d'Orel, fils d'adoption de M. Scenscin, et beau-frère du célèbre docteur Botkine, dont il épousa la sœur. Il a servi pendant douze ans dans la cavalerie russe; depuis 1856, il s'est retiré dans sa terre de Novosselki dans le gouvernement d'Orel. A dix-neuf ans, il avait publié son premier recueil de poèmes lyriques, dont on remarqua l'élégance classique, suivi d'autres pièces lyriques réunies en 1863 et publiées en deux volumes, à Moscou. Il a donné en 1856 une traduction russe des « Odes d'Horace », du « Jules César » et de l'« Antoine et Cléopâtre » de Shakespearo ainsi que de l'Hermann und Dorothea de Goethe.

Fétis (Édouard), érudit belge, né, à Bouvignes, le 12 mai 1816. Conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgique, M. F. est membre de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts, vice-président de la Commission directrice des Musées Royaux de peinture et de sculpture, membre honoraire du corps académique de l'Académie des beauxarts d'Anvers et professeur d'esthétique à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles. Voici la liste de ses principales publications: « Légende de Saint-Hubert, précédée d'une préface et d'une introduction », Bruxelles, 1846; « Les musiciens belges », id., 1846-48; « Les splendeurs de l'art en Belgique », id., 1848 (en collaboration avec Moke et Van Hasselt); « Les artis-

tes belges à l'étranger; études biograph historiques et critiques », id., 1857-65; « logue descriptif et historique du Musée de xelles », id., 1863, plusieurs éditions; « l ges et chasses de Rubens, reproduits en graphie avec texte explicatif », id., 1857 Bible de Rubens; quarante photographies texte explicatif », id., 1858; « Allégorie crées, vierges, saints et martyrs de Ru quarante photographies avec texte explic id., 1860; « Galerie du vicomte du Bus segnies », id., 1878. Le tome XXII de moires de l'Académie Royale de Belgique renferme une longue et magistrale étude F. sur « L'art dans la Société et dans l'I Il a donné, en outre, une foule de notice autres publications de l'Académie: Bulleti nuaire, etc.; au Bulletin des Commissions les d'art et d'archéologie, aux Documents graphiques et typographiques de la Biblio royale, à l'ouvrage « Les Belges illustre la Revue Nationale, à la Revue de Paris, Gazette Musicale de Paris, etc. Enfin, 1837, il a écrit la Chronique des Beaux-A la Chronique Musicale de l'Indépendance

Feuillet (Octave), célèbre romancier teur dramatique français, membre de l'. mie Française, où il remplaça Eugène (1862), le plus délicat, peut-être, et le plus gant parmi les grands écrivains de la l contemporaine, peintre exquis et fidèle du aristocratique, faisant harmoniser avec u goût parfait, la fidélité des tableaux de réelle avec les exigences de l'art, est né août 1822, à Saint-Lô (Manche) dans u mille jouissant d'une fortune considérable. avoir achové sos études au Lycée Lor Grand, il débuta, en 1845, sous le pseud de Désiré Hazard dans le feuilleton du nal, en écrivant des romans en collabe avec A. Aubert et Paul Bocage. Il col ensuite au Diable à Paris, à la Revue No à la Revue des Deux Mondes, en faisaraître successivement: « Sous le marroni Tuileries »; « Sous les tilleuls de la pla yale »; « Polichinelle »; « Onesta », « Alix », 1848; « Rédemption », 1849; lah », 1850; « La partie des dames »: clef d'or »; « L'ermitage »; « Lo vill. 1851-52; « Le chevou blanc », 1853; « La Comtesse », 1856; « Lo roman d'un jeune h pauvre », 1858; « Histoire de Sibylie », « Monsieur de Camors », 1867; « Ju Trécœur », 1871; « Un mariage dans le de »; « Les amours de Philippe », 1878 Journal d'une femme », 1879; « Histoire parisienne », 1831; « La Veuve »; « Le geur », 1881; « La Morte », 1886. Ses : de théâtre n'ont pas été moins retentis: citons: « La Nuit terrible », 1846; « Le geois de Rome », id.; « La crisc », 1854

cour et le contre », 1854; « Péril en la deeure », 1855; « Le Village », 1856; « La \*\* \*\* id.; « La Cheveu blanc », id.; « Da**lila»**, 1857, des centaines de représentations; Le roman d'un jeune homme pauvre », 1858 (id.); « La Tentation », 1860; « La Rédempion », id.; « Montjoye », 1863; « Belle au bois edormant », 1865; « Julie », 1869; « L'acrobate », 1873; « Le Sphinx », 1874; « Les portraits de la Marquise », 1882; « La Partie de Dames », 1883; • Un roman parision », 1882; « Chamillac », 1886. M. Calman Lévy a édité toute l'œuvre littéraire de M. F. On ne doit pas oublier non plus que M. F. a collaboré au Romulus d'Alexandre Dumas, et à quelques pièces de Paul Bocage, tels que: « Echec et mat »; « Palma »; « La Vieillesse de Richelieu.»; « York ».

Feussner (Guillaume), savant allemand, professeur de physique mathématique à l'Université de Marbourg, né, en 1843, à Hanau; il a fait ses études à Heidelberg, Marbourg et Berlin; de 1872 à 1886, il a occupé une place à la Bibliothèque de Marbourg. Parmi ses publications, citons d'abord sa dissertation: « Ueber die Messung der Wärme durch die Veränderung des electrischen Widerstandes der Temperatur », Marbourg, 1867. Suivirent plusieurs mémoires dans les Actes de l'Académie des Sciences de Berlin, de la Société pour l'Histoire et le Progrès des Sciences Naturelles de Marbourg, dans les Annalen der Physik und Chemie (entr'autres: « Neuer Beweis der Unrichtigkeit der Emissionstheorie des Lichtes »); « Zwei Methoden zur Höhen Messung der Wolken »; Ueber unmittelbar integrable Differentialausdrücke »; « Ueber die Interferenz- erscheinungen dünner Blättchen »; « Bestimmung der Winkel und Breckungs-exponenten von Prismen mit Fernrohr >, etc.

Fèvre (l'abbé Louis-Pierre-Justin), historien français, curé de Louze (département de la Haute Marne), depuis trente ans prélat de l'église par motu proprio du Pape Pie IX, protonotaire apostolique, membre de l'Académie Tibérine, né, à Riancourt, en 1829. On lui doit, entr'autres, une réédition de Bellarmin et de Rohrbacher, et une Vie des saints (en tout 37 vols in-40), une « Histoire apologétique de la Papauté », en sept vol.; une « Histoire générale de l'Église dans les temps modernes », en 10 vol.; une Histoire du Cardinal Gousset »; une « Vie de Saint-Camille de Lollis »; une réédition des œuvres d'Albert le Grand; une Somme des Conciles; « N.-D. de Lourdes et l'Immaculée Conception »; « Exposition de la Règle de Saint François »; « La Madone de Saint-Luc »; « Barrabas et le Libéralismo », etc. Il travaille actuellement à une « Histoire du catholicisme liberal », et à une « Histoire contemporaine de l'Église au Canada ». Louis Vinés est son principal éditeur à Paris.

Fiala (monseigneur Frédéric), écrivain suis se, fils d'un médecin d'origine tchèque, évêqu de Bâle, né, le 21 juillet 1817, à Nidau sur le bords du lac de Bienne. Les travaux de monsei gneur F., dont plusieurs ne dépassent pas le proportions d'un article de revue, se rapporten tous à l'histoire locale et se distinguent par l sureté de la méthode critique comme par l'élé gance de l'exposition. Nous mentionnerons, en tr'autres: « Biographie du Prévôt Félix Ham merling », 1857; « Archives pour l'Histoire d la Réformation en Suisse », 2 vol., 1868-69 « Histoire de l'École à Soleure », 1875-81 « Le Collège des Jésuites et le Convict péda gogique à Soleure aux XVIIe et XVIIIe siè cle », 1876; « Documents pour l'Histoire de l'ordre des Johannites », 1879; « Conrad de Mur, prévôt du chapitre de Zurich et son livre Des sacraments », 1879; « La diète tenue prè de Waldshut », 1881; « La bataille de Sem pach », 1882; « Le bréviaire de Michel Eg gendsdorff, dernier abbe du Couvent de Tous les Saints à Schaffouse », id.; « Les noms des cha noines de Bâle », 1883. M. F. prend le plus grand intérêt à l'art et à la conservation des monuments nationaux; dans l'Indicateur ses ar ticlos sont remarqués; il collabore aussi à le Gazette Archéologique et à l'Allgemeine Deutsch Biographie.

Fibiger (Jean-Henri-Tauber), poète danois né, le 27 janvier 1821, à Nykiöbing; il a étudie la théologie pour entrer dans les ordres. Or lui doit des drames bibliques: « Jephtas Dat ter »; « Jeremia »; « Johannes den Dober » joué avec succès, et une tragédie fort applau die: « Kors og Kjaerlighed ». On lui attribue aussi un poème anonyme qui a paru en 1880 sous le titre: « Den ewige trid ».

Fichert (Louis), écrivain de la Dalmatie professeur dans les écoles techniques italiennes né à Zara (où son père, un français, s'était établi), a étudié à l'Université de Padoue, où il fut reçu docteur en droit. Par le petit poème « La Madre Slava », loué par le Crepuscolo, il avait fait un début brillant dans le monde lit téraire; mais les persécutions du gouvernement autrichien et une chance constamment adverse le firent demeurer dans l'obscurité, malgré une série de publications estimables. Citons: « La Fidanzata immortale »; « La Stella di Varsavia »; « Le notti adriatiche »; « Veneti e Schiavoni », roman; « La Contessa del Paradiso », roman, « Bielka di Bosnia »; « Emancipatele! »; « La Madre Triestina ».

Fick (Adolphe), illustre physiologue allemand, professeur de physiologie à l'Université de Würzbourg, né, lo 3 septembre 1829, à Cassel; il fut reçu docteur à l'Université de Zurich en 1852, et il y enseigna lui-même de 1856 à 1868; depuis 1868, il occupe la chaire de Wurzbourg Parmi sus nombreuses publications, on docte

gnaler: « Die medicinische Physik », Brunswick, 1857, troisième édit., en 1855; « Compendium der Physiologie des Menschen », Vienne, 1860, troisième édition, en 1882; « Untersuchungen über elektrische Nervenreizung », Brunswick, 1864: Lehrbruch der Anatomie und Physiclogie der Sinnesorgane », 1864; « Untersuchungen über Muskel-Arbeit », Båle, 1867; « Ursache und Wirkung », Cassel, 1867; 2me éd., 1882; « Die Natur-Kräfte in ihrer Wechselbeziehung », conférence populaire, Wurzbourg, 1869; « Untersuchungen aus dem physiolog. Laborator, der Zürch. », Vienne, 1869; « Die Welt als Vorstellung », dissertation académique, Wurzbourg, 1870; « Beiträge zur vergleichenden Physiologie der irritablen Substanzen », Brunswick, 1873; « Der Kreislauf des Blutes », 1873; « Ueber das Wesen der Müskelarbeit », 1877; « Das Grössengebiet der vier Rechnungsarten \*, 1880; « Mechanische Arbeit und Wärmeentwicklung bei der Müskeltätigkeit », Leipzig, 1882; « Philosophischer Versuch über die Wahrscheinlichkeiten », Wurzbourg, 1883; « Ueber die Vorbildung zum Studium der Medicin », Berlin, 1883; « Myothermische Fragen und Versuche », Wurzbourg, 1884; « Versuche über Wärmeentwicklung im Muskel bei vorschiedenen Temperaturen ». id., 1885; « Betrachtungen über den Mechanismus des Paukenfelles », id., 1886; « Die Druckeurve und die Geschwindigkeitscurve in der Arteria radialis des Monschen », id., 1886; plusieurs essais et mémoires dans les revues médicales, etc.

Fick (Auguste), illustre linguiste allemand, investigateur original, professeur de linguistique comparée à l'Université de Goettingue, né, dans la Westfalie, le 5 mai 1833; il a étudié à Goettingue, où Théodore Benfey a été son grand maître. Son ouvrage principal est le « Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen », Goettingue, 1868; la troisième éd. en quatro vol. a paru dans les années 1874-76. Suivirent: « Die griechische Personennamen nach ihrer Bildung erklärt und systematisch geordnet », id., 1874; « Die Göttinger Familiennamen », id., 1875; « Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas », id., 1875; « Die homerische Odyssee, in der ursprünglichen Sprachform wiederhergestellt >, 1883; « Die homerische Ilias nach ihrer Entstehung betrachtet und in der urspr. Sprachform wiederhergestellt », 1885-86. Il collabore à la « Sammlung der griechischen Dialektinschriften ».

Fick (Eugène), médecin allemand, professeur libre pour les maladies des yeux à l'Université de Zurich, né, en 1852, à Marbourg; il a étudié à Wurzbourg, à Zurich, à Fribourg, à Marbourg et à Berlin; de 1879 à 1886, il a exercé la profession de médecin oculiste à Richmond, Colonie du Cap. Il a publié une quinzaine de mémoires scientifiques dans les Annales de la

Nociété physiologique et médicale de Wurzbe dans l'Archiv fur Anatomie de Leipzig (It 79), dans l'Archiv de Pfluger, dans l'Archiv Augenheilkunde et ailleurs.

Fick (Honri-Alexandre-Frédéric), profes et jurisconsulte allemand, professeur au I technique de Zurich, est né, le 12 juillet 1 à Cassel dans la Hesse-électorale. Son un architecte de talent, le destinait à la logie, mais le jeune homme se tourna au d'une année du côté de la jurisprudence étudia de 1843 à 1845 aux Université Marbourg, de Vienne et de Berlin. Le s de docteur utriusque juris et l'autorisatio donner des cours en qualité de privat-I) lui furent octroyés en 1847 sur la prés tion de la thèse: « Quid intersit quoad tempore in jus exercitam inter excepti temporis actionibus perpetuis opponenda alias quas dicunt temporis præscription De 1847 à 1851, M. F. enseigna à Marl le Droit commercial, le Droit germanique Droit romain, et publia, lors des évener de 1848, deux brochures dans lesquelle: sa qualité de Hessois et de libéral, il se nonçait pour l'exclusion de l'Autriche ho la Confédération germanique et la posse héreditaire par la Prusse de la dignité riale (Mémoire à la souveraine Assemblée stituante de l'Allemagne - Quelques r ques pour la justification du 17me projet); le ministère rétrograde présidé par Hassel mit fin en 1850 non seulement à ses essa litiques, mais à sa carrière universitaire lemagne. Un nouveau champ d'activité lui f vort à Zurich dont l'Université l'appela et comme professeur extraordinaire, en 1864 e professeur ordinaire pour le Droit roma Droit de commerce et de change, d'assu: et de chemins de fer; une chaire de jui dence fut aussi occupée à partir de 187 lui au Polytechnicum. De 1855 à 1880, poursuivit parallèlement à des fonctions miques sa carrière d'avocat pratiquant, gea, de 1880 à 1881, à la Cour de cas: On lui doit, entr'autres: « Essai sur les de change », 1853; « Examen critique de gislation suisse en matière commerciale >. « Les conventions de bourse sur la pres des valeurs », 1872; « La fixation des en matière de change international », id.; efforts vers l'unification du Droit suisse le domaine des voies ferrées », 1874; « mentaire sur le Code suisse des Obligati 1882, 2me éd., 1883, en collaboration a prof. Albert Schneider, traduit de l'Allpar E. Stoecklin, 1886. L. Dr F. a envo nombreux et substantiels articles aux A pour le Droit de change germanique, re par Siebenhaar, aux Annales de Hildel pour l'Economie nationale, à la Revue de

7

midt pour le Droit commercial, à la Revue sique de jurisprudence. En dehors des traux relatifs à sa profession nous possedons lui deux brochures appartenant l'une à la érature des voyages, l'autre à la biographie: Du Jura à la Forêt-Noire », 1885; « Walter anzinger, sa vie et son œuvre », id.

Fidler (Henri), médecin et écrivain polonais, à Radom, en 1864. En dehors de nombreux vrages sur la médecine, il aussi publié des mans, tels que: « Pour les fautes d'autrui »; La vie d'un idéaliste »; « Le Temple de la sère », et des ouvrages philosophiques com-»: « Lebrun en province »; « La Foi et les iracles »; « La Perte de l'Idéal », etc.

Fiedler (Othon-Guillaume), mathématicien alnand, professeur de mathématiques au Polychnicum de Zurich, né en 1832; en dehors de mbreuses notes insérées dans les revues et i journaux de physique et de mathématiques, a publié: « Die Elemente der neueren Geostrie und der Algebra der binären Formen », ipzig, 1862; « Die darstellende Geometrie in z. Verbindung mit der Geometrie der Lage », ipzig, 1871, trois éditions, la troisième en vis vol. est de l'année 1887 (la première édition ait été traduite en italien, Florence, 1874); Cyclographie oder Construction der Aufgaben er Kreise und Kugeln und elementare Geostrie der Kreis- und Kugelsysteme », Leipzig, 82. En 1863, il avait publié sous le pseudome de V. Willer: « Mythologie und Naturschaung ».

Field (Henry-Martin), écrivain américain, né, 8 avril 1822, à Stockbridge (Massachusetts); zu docteur en théologie, en 1842 il devint steur d'une église presbytérienne à Saintuis (Missouri); il renonça à son poste en 47 pour visiter l'Europe, où il resta deux s. Retourné en 1851 en Amérique, il devint steur de West-Springfield (Massachusetts). en 1854 l'un des propriétaires et le directeur an journal religieux du New-York, dont il t actuellement propriétaire. En 1858, il ensprit un nouveau tour d'Europe, qu'il a déit dans ses « Summer Pictures from Copengen to Venice ». En 1867, il visita l'Exposin de Paris; en 1877, il acheva un voyage auir du monde. On lui doit: « The Good and Bad in the Roman Catholic Church >, 1848 The Irish Confederates, a History of the Rellion of 1798 », 1851; « History of the Atlan--Telegraph », 1866; « From the Lakes of llarney to the Golden Hern », 1876; « From gypt to Japan >, 1878; « On the Desert », 83; « Among the holy Hills », 1883; « The eek Islands and the Turkey after the War »,

Field (rév. John), écrivain anglais, recteur l'Église de West Rounton (Yorkshire), redocteur à Oxford en 1837, né, en 1812, à

Wellingford (Berkshire). Il a publié: « Prison Discipline », en deux vols., 1848; « The Life of John Howard », 1850; « University and other Sermons », 1853; « Convict Discipline », 1855; « Correspondence of John Howard », 1856; « Remarks on the Lord's Prayer », 1857; plusieurs brochures et sermons, des essais publiés par la Society for Promoting Christian Knowledge; des articles dans les Transactions of the Social Science Association.

Fiessinger (Carles-Albert), médecin français, né, à Mutzig (Basse-Alsace), le 5 avril 1857; ancien professeur d'Histoire naturelle à l'École professionnelle de Nancy, reçu docteur en médecine à la Faculté de la même ville en 1879, correspondant de plusieurs sociétés savantes, médecin à Oyonnax (Ain), a publié, soit en brochures, soit dans les journaux de médecine de nombreux travaux scientifiques, dont voici les principaux: « De l'élimination des éléments sulfurés par les mines », thèse, Nancy, 1879; « L'étiologie de la fièvre typhoïde », Épinal, 1881; « Notes cliniques », Berger-Lévrault, 1882-83; « Le bacille de la tuberculose », id., 1884; « La pleurisie diaphragmatique », id., 1885; « Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde », Och-Doin, 1887; plusieurs mémoires dans la Revue médicale de l'Est, la Gazette médicale de Paris, le Lyon médical.

Figueroa (marquis de), jeune écrivain espagnol, du parti conservateur, né vers l'année 1860, en Galicie. Il a publié quelques romans qui ont eu du succès, entr'autres: « Antonia Fuertes », et « La Vicomtesse de Armas », où la bonne société de Madrid est fidèlement reproduite. Le marquis de F. fait aussi à l'Athénée de Madrid des conférences remarquables.

Figuier (Louis), illustre savant français et brillant vulgarisateur de la science, né, à Montpellier, le 15 février 1819; son père Jean était pharmacien dans cette ville; son oncle, Pierre Figuier, professeur de chimie à l'École de pharmacie de Montpellier, découvrit les propriétés décolorantes du charbon animal et en fit la première application pratique. M. F. fut reçu docteur en médecine à la Faculté de Montpellier, le 16 janvier 1841; arrivé, après son doctorat, à Paris, il y travailla dans le laboratoire de la Sorbonne, sous M. Balard de l'Institut. Nommé, en 1846, professeur agrégé à l'École de pharmacie de Montpellier, il y resta cinq ans. En 1848, il épousa M11e Juliette Bouscaren (morte en 1879) qui s'est fait connaître par de charmantes nouvelles publiées dans la Revue des Deux Mondes et par des œuvres dramatiques représentées aux théâtres du Vaudeville et de Cluny. En 1850, M. F. prit le grade de docteur ès-sciences physiques devant la Faculté de Toulouse; il retourna à Paris en 1852, et il y obtint l'agrégation à la Faculté de Médecine. En 1855, il fut chargé par le journal La Presse

de rédiger le feuilleton scientifique que, depuis cette époque, il n'a cessé de donner tous les quinze jours. En 1856 et 1857, il attaqua les idées de Claude Bernard, relativement à la sécrétion du sucre par le foie; et cette discussion, qui fit alors un bruit considérable dans le monde scientifique, mit en relief le nom de M. Figuier. C'est vers cette époque que M. F., déjà connu par un certain nombre de travaux originaux et de découvertes en chimie, renonça complètement à l'enseignement officiel pour se livrer tout entier à la vulgarisation des sciences, qui est devenue l'œuvre de toute sa vie. On a de lui: « Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques modernes », 4 vol., six éd., Paris, 1851-62; « Les applications nouvelles de la science à l'industrie et aux arts en 1855 », 1856-57; « L'Alchimie et les alchimistes. Essai historique et critique sur la philosophie hermétique », 1854-56-60; « Histoire du merveilleux dans les temps modernes », 1869-61-73-86; « L'Année scientifique et industrielle », 1857-1888; « Les Eaux de Paris, leur passé, leur état présent, leur avenir », 1862-63; « Les grandes inventions anciennes et modernes dans les sciences, l'industrie et les arts >, 1861-76; « Le savant du fover, ou notions scientifiques sur les objets usuels de la vie », 1962-80; « La Terre avant le déluge », 1863-79; « La Terre et les Mers », 1864-74; « Histoire des Plantes », 1865; « Les Zoophytes et les Mollusques », 1866; « Les Poissons, les Reptiles et les Oiseaux », 1867; « Les Animaux articulés et les Insectes », 1868-75; « Les Mammifères > 1869-79; « L'homme primitif », 1870-76; « Les Races humaines », 1871; « Vies des Savants illustres de l'antiquité, jusqu'au dix-neuvième siècle », 1865-70; « Les Merveilles de la science, ou description populaire des inventions modernes », 1866-69; « Les Merveilles de l'industrie, ou description populaire des procédés industriels depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours », 1871-74; « Le Londemain de la mort, ou la vie future selon la science », 1871-78; « Connais-toi toi-même, notions de physiologie à l'usage de la jeunesse et des gens du monde », 1879; « Les nouvelles conquêtes de la science », 1881-85; « Théâtro scientifique: Les six parties du monde »; « Denis Papin », drame en cinq actes, joué avec succès à Paris, au théâtre de la Gaîté, en 1882; « Guttenberg », 1877-82-86; cette dernière pièce a été représentée en Alsace-Lorraine et en Hollande, sous la direction de l'auteur; « La force de Saint-Clair », drame en cinq actes, représenté à Paris au théâtre de l'Ambigu; « Les Manies de M. Lédredon », comédie en trois actes, représentée au théâtre Déjazet »; « L'éclairage électrique dans les théâtres de Paris », brochure, 1887. M. Hachette a été l'éditeur des grands envrages scientifiques de M. F.

Figurey (Ernest), publiciste français, professeur, traducteur et rédacteur & l' Havas depuis 1867, né, à Dôle (Jura), avril 1836; il a débuté à l'Album Dôlois 58) ed à la Sentinelle du Jura (1861-67 sa collaboration fréquente au Publicat Dôlo, au Républicain du Jura et à la Dén franc-comtoise, il a contribué au réveil prits dans le Doubs et dans le Jura. M s'est beaucoup occupé de l'étude des la il a fait une étude particulière de l'all En 1859-61, il a passé deux ans et de Allemagne; de 1858 à 1860, il a env Wismar, sur les bords de la Baltique, o respondances remarquées à l'Opinion na Dès son retour en France, il s'est fait l juteur dévoué de MM. Emmanuel Vau Jean Macé pour la propagation de la ligi çaise de l'enseignement et de l'œuvre de cation civique et militaire. Il a collaboré, c bore à la Semaine anti-cléricale, au Patriot zien, au Rochefortais, au Stephanois, au . de Bergerac, au Réreil de l'Isère, etc. Il a en collaboration avec Ad. Chevassus, ui nach démocratique jurassien, 1869; en co tion avec D. Corbies: « Le procès d'Ai traduction de tous les documents officie tifs à cette affaire; « La Société russe duction de l'allemand; « Quinze jours au de la mer », 1887. Il a traduit en ve partie des poésies de Henri Heine (Liec mancero, Cycle du Retour :; il s'est ess divers genres: satire politique, pièces fu traductions, imitations, adaptations; on a maintenant une traduction-adaptation des poésies d'Horace, et un volume de « !

Fileti (Michel), chimisto italien, fils Concettina Fileti-Ramondetta, femme-au cilienne, né, à Palerme, le 3 octobre 185 ve du professeur Cannizzaro, il fut reteur en chimio et physique en 1874. professeur de chimie à l'Université de il passa en 1881 à l'Université de Turi réside actuellement. Il a publié: « Sopra derivati del fenolbenzilato »: « Nuove : sul fenolbenzilato »; « Azione della lu l'acido nitrocuminico »; « Sopra i due ac documinici »; « Nuovo modo di formazifenolbenzilato »; « Esperienze per otter acido cimencarbonico » (en collab. avec-Paternò); « Sopra un glucosato di re « Sul cianuro di acetile »; « Sulla costi della cianamide » (en collaboration avec Schiff): « Sulla natura chimica delle ess lauro ceraso e di mandorle amare »; « che sulla cinconina »: « Decomposizio cloridato di foniletilamina col calore » laboration avec M. Piccinil; « Sopra un cumofenol »; « Influenza della luce sul duzione dell'emoglobina »; « Studi pato

mici sulla funzione ematopoetica » (en collab. sc Tizzoni); « Contribuzioni all'analisi dei \* \*; « Sulle due modificazioni dell'acido amicuminico e sull'acido acetilamidocuminico »; Distillazione della cinconina sullo zinco »; Peso molecolare del cloruro mercuroso »; Sintesi dello scatol in indol e preparazione ll'indol »; « Sull'etere cumilico e sulla prerazione dell'alcool cuminico »; « Sull'ortoisoopilienol »; « Azione del solfocianato potasco sugli acidi benzoico e cuminico »; « Sulcido bromotereftalico »; « Sulla trasformaone dei derivati cuminici in cimenici e reci-'ocamente »; « Clorocimene e bromocimene al timol, riduzione e ossidazione » (en collab. 'ec M. Crosa); « Sulla trasformazione dei devati cuminici in cimenici e reciprocamente, sposta a Widman »; « Tavole di analisi chiica con esercitazioni pratiche », trois éditions.

Fileti-Ramondetta (Concettina), femme-poète dienne, née, à Palerme, le 31 décembre 1830; n père était François Ramondetta di San Mar-10, sa mère Anne Tarallo des Ducs de la rla. A l'exception de quelques leçons reçues Gaetano Daita, elle se forma elle-même par lecture. A seize ans, elle composait des vers ns le goût de l'école romantique italienne et rtout de Thomas Grossi. Mariée à Domenico leti, et devenue mère de dix enfants, elle se ua entièrement aux soins de mère de famille, toute sa poésie depuis ce temps a été insée par les affections domestiques. Un preer recueil de ses vers a paru à Palerme en 32, le second à Imola en 1876, le troisième à lerme en 1887.

Filhol (Henri), naturaliste français, paléontoiste éminent, spécialement connu pour ses herches sur les phosphorites du Quercy, sur fossiles, sur les mammifères de Ronzon et · la faune des grandes profondeurs océaniss, ancien professeur de zoologie à la faculté Toulouse, sous-directeur du laboratoire de logie anatomique au Muséum d'histoire naelle de Paris depuis 1885, né, à Toulouse, en 5, a fait partie de la commission pour l'étudu passage de Vénus en 1875, exploré l'île npbell, la Nouvelle-Zélande, les îles Fidj et Nouvelle-Calédonie, et a pris part, comme nbre de la commission des dragages sousins, à l'expédition du Talisman en 1883. En 6, il a obtenu le prix Lalande-Guérinau à cadémie des sciences, et la médaille d'or au igrès scientifique de la Sorbonne; en 1879, le nd prix des sciences physiques et naturelà l'Académie des sciences; en 1883, le prix it-d'Hormoy. Sur une centaine de mémoires 1 a publiés, nous signalons: « Recherches les phosphorites du Quercy », Paris, 1877; fotes sur quelques mammifères fossiles de oque miocène », Lyon; « La Vie au fond mers », Paris, 1895; « Zoologie descriptive », id., id.; « Faune des crustacés de la Nouvelle-Zélande », id., 1885.

Fillion (Louis-Claude), théologien français, prêtre de Saint-Sulpice, professeur d'exégèse au grand Séminaire de Lyon depuis 1874, né, à Saint-Bonnet-de-Joux (Saône-et-Loire), le 25 juin 1843, a publié: « Evangile selon Saint-Mathieu, introduction critique et commentaires », 1878; « Évangile selon Saint-Marc, introduction critique et commentaires >, 1882; « Synopiis evangelica, seu quatuor Sancta Jésu Christi Evangelia, secundum vulgatam editionem ordine chronologico in harmoniam concinnata », id.; « Atlas archéologique de la Bible, d'après les meilleurs documents soit anciens soit modernes, et surtout d'après les découvertes les plus récentes faites dans la Palestine, la Syrie, la Phénicie, l'Égypte et l'Assyrie, destiné à faciliter l'intelligence des Saintes-Écritures . Lyon, 1883, deux. édit. augmentée, id., 1886, « Atlas de l'histoire naturelle de la Bible d'après les monuments anciens et les meilleures sources modernes et contemporaines, destiné à faciliter l'intelligence des Saintes-Écritures », Lyon, 1884; « Essai d'Exégèse, exposition, réfutation, critique, mœurs juives », id., id.; « Novum Testamentum juxa Vulgatæ exemplaria et correctoria romana denuo editum », Paris, 1885; « Evangile selon Saint-Jean, introduction critique et commentaires », id., 1886; « Biblia sacra juxta Vulgatæ exemplaria et correctoria romana denuo edita », Paris, 1887; « La Sainte Bible », texte latin et traduction française, commentée d'après la Vulgate et les textes originaux à l'usage des Séminaires et du Clergé (l'ouvrage complet formera 8 vol. in-80; les trois premiers ont paru en 1888); « Introduction générale aux Saints-Evangiles », Paris, id.

Filomusi-Guelfi (François), jurisconsulte italien, professeur de la philosophie du Droit à l'Université de Rome, né, à Tocco (Abruzzes), le 23 novembre 1842; il a fait ses études à Aquila et à Naples, où il a enseigné, pendant quelques temps, comme professeur libre, l'Encyclopédie juridique, l'Histoire du Droit et le Droit romain. On lui doit la traduction italienne de l'ouvrage de Keller: « Il processo civile romano e le azioni »; « Rivista cristiana sulla teoria della quota di riserva del coniuge superstite, nel codice italiano »; « Sul processo civile romano »; « La dottrina dello Stato nell'antichità greça »; « Sul concetto del diritto naturale e del diritto positivo, prolusione »; « Del matrimonio religioso e del diritto, dissertazione »; « Conditio viduitatis e matrimonio »; « Sui matrimoni di coscienza »; « Sulle condizioni che escludono o diminuiscono l'imputabilità »; « Enciclopedia giuridica », en deux parties, trois éditions, la troisième a paru en 1885; « Sopra un'iscrizione latina scoperta in Tocco-Casauria . Chieti, 1881; « Della disposizione per l'anima o a favore dell'anima nel diritto civile italiano », Rome, Loescher, 1886; « La codificazione civile e le idee moderne che ad essa si riferiscono », id., 1886-87; « Il divorzio tra stranieri in Italia » (extrait du Fôro Italiano, vol. IX).

Filon (Pierre-Mario-Augustin), écrivain français, agrégé de l'Université, ancien élève de l'École normale supérieure, ancien professeur à Nice et à Grenoble, ancien précepteur du Prince Impérial de 1867 à 1875, né, à Paris, le 23 novembre 1841. De 1873 à 1876, il collabora à la Liberté, et à la Journée Anglaise, notes de voyage en Irlande; il écrivit aussi dans le Paris Journal, et dans le Constitutionnel sous le pseudonyme de Pierre Sandrié; depuis 1885, il est attaché à la Revue des Deux Mondes. On lui doit: « Les Mariages de Londres »; « Les Emotions de Sidney »; « Lilian »; « La Belle-Sœur », Paris, Lachaud, 1875, sous le pseudonyme de Pierre Sandrié; « Histoire de la littérature anglaise depuis ses origines jusqu'à nos jours », Paris, Hachette, 1885, ouvrage couronné par l'Académie Française; « Nos grands pères », Paris », Hachette, 1887; « Amours anglaises », nouvelles, Paris, Hachette, 1888.

Filopanti (Quirico), savant et patriote démocrate italien; il est né, le 20 avril 1812, à Budrio (Romagnes). Son père, François Barilli, était un simple menuisier; le fils porta le nom de son père jusqu'en 1837, année dans laquelle il publia son discours: « Sull'incivilimento », choisissant comme nom de plume le mot Filopanti, censé, d'après lui, exprimer non pas seulement l'amour pour tous les hommes, mais aussi la vénération pour le Créateur Universel. Ce nom ·de plume lui resta, et on ne l'appela plus autrement que Filopanti. Dès l'âge de quatorze ans, il avait donné des preuves de sa capacité extraordinaire pour les mathématiques, par une nouvelle démonstration du théorème pythagoricion sur le carré de l'hypothénuse. Après ce début, il passa à l'Université de Bologne, où, en 1835, il fut reçu docteur ès-sciences. En 1846, il commença la publication par livraisons d'un « Trattato elementare e popolare di Fisica », resté inachevé. En 1848, à la suite d'un concours, il fut nommé professeur de Mécanique et d'Hydraulique à l'Université de Bologne. Mais il interrompit bientôt ses leçons, pour prendre part avec ses élèves à la guerre de l'indépendance italienne (1848-49); en 1849, il siégea comme l'un des députés de Bologne à l'Assemblée Constituante romaine; et il défendit Rome assiégée par les Français, comme soldat, en combattant à San Pancrazio, et, comme député, par une protestation énergique contre l'invasion étrangère. Exilé, il passa dix ans en Angleterre et en Amérique, en donnant des loçons d'italien et de mathématiques. A Londres, il publia un o tyrage un peu mystique, en anglais, intitulé: « Miranda ». Rentré en 1859, il obtint l

de nouveau une chaire de Mécanique versité de Bologne, qu'il résigna en 18 voulant point prêter serment avec la fo qu'on imposa alors aux professeurs. En il combattit sous Garibaldi dans le Trent y fut blessé et reçut la médaille militair 1867, il construisit les barricades mobiles, auxquelles l'occupation de Monte-Rotone les Garibaldiens devint facile. De 1868 à il fit de nombreuses conférences populair l'astronomie. En 1872-75, il publia, en tre lumes, son ouvrage principal: « L'Unive en 1877, les « Lezioni di Astronomia », fe préciées par son illustre collègue le prof Jean Schiaparelli. Suivirent: « Dio Liber Bologne, Zanichelli, 1870; « Dio esiste, enciclopedica >, Milan, Treves, 1881; « ? della Storia Universale, e specialmente Storia d'Italia », en quatre vol.; « Storia lia », un extrait de l'ouvrage précédent, « Acquedotti economici », id., 1885; « patriottico », 1886, paroles et musique; gine dell'Università di Bologna », 1888vient aussi de faire des études théoriq pratiques pour rendre plus économique chine à vapeur.

Finali (Gaspard), homme de lettres e me d'état italien, ancien représentant de semblée Constituante des Romagnes (185 cion député au Parlement National, anciseiller à la Cour des Comptes, ancien secrétaire d'état au Ministère des Financ cien ministre d'agriculture et du comme: nateur du Royaume, professeur de comp officielle à l'Université de Rome, a été dernièrement par M. Crispi à faire partie du tère. Comme écrivain et comme administ il a des qualités brillantes; doué d'une inst classique et juridique étendue, d'un est vert et élevé, aussitôt lancé dans les : publiques il sut gagner l'estime et la co des premiers hommes politiques de l'Ital que Cavour, Farini, Ricasoli, Sella et Mit Il est né, à Césène (Romagnes), le 20 ma et il a fait ses études dans sa ville na Ancone, à Rome, à Bologne, où, en 1850 recu docteur en Droit. Il donnait ses lo la littérature, mais son but essentiel és se rendre utile à son pays, et il no n aucune occasion de faire servir son intel à la cause du bien-être et du progrès nal. Dès l'année 1855, il avait déjà pu mémoire remarquable: « Sul commercio e bilità tosco-romagnola ». Mais, ayant pi part active au mouvement libéral des gnes avec son frère Amilcar, les deux Finali, condamnés à mort en contumace Gouvernement pontifical, se réfugièrent mont, où Amilear Finali entra dans l'ari Gaspard Finali fut admis d'abord dans nistration de l'Intérieur, et depuis dan

ices, faisant, grâce à la sympathie qu'il artout et à ses talents, des pas rapisa nouvelle carrière. Parmi ses écrits, iter deux traductions élégantes et fidèeux comédies de Plaute: Captivei et riosus; une brochure: « L'Assemblea resentanti del popolo delle Romagne », rticle sur l'Italie dans le Dictionnaire o la politique de Block; et, dans la ntologia: « Ricordi della Vita di L. », 1878; et plusieurs articles de po-; d'administration, entr'autres: « Il e l'abolizione del Corso forzoso »; nza italiana, sua storia e suoi pro-« Il Movimento commerciale dell'Itaattati di commercio »; « Lettere e dolel barone Bettino Ricasoli ». Le 14 8, il prononçait un beau discours sur Inglietti » devant l'Association constie des Romagnes; parmi ses rapports aires, on doit signaler celui « Sulla one dell'imposta fondiaria e sul rioro del Consiglio di Stato . Signalons son discours au Sénat pour l'instime chaire consacrée au Dante à Rome; lassé, grâce à un amendement proposé

is (Charles-Auguste), grammairien finasteur à Abo, nó en 1814; il a publié: språklära för lägre elementarskolar », Försök till lärubok i geografien for are », 1848; « Försök till lärobok i historia », 1850.

· (Ernest), médecin allemand, profesde dermatologie et de syphilographie à ité de Vienne depuis 1883, membre de sociétés scientifiques, né, à Prague, il a fait ses études dans sa ville na-Vienne. On lui doit, en dehors d'une mémoires insérés dans différentes repécialement dans la Wiener Med. Wot: • Die Syphilis und die Venerischen ten. Ein kurzgefasstes Lehrbuch zum für Studirende und praktische Ærzte», .886; seconde éd., 1888 (traduit en r V. Tommasoli, Milan, Vallardi, 1887; par V. Schadek, Kiew, 1888); « Die e der Sesualorgane und ihre Compli-», Vienne, 1888. Il a inventé de noupareils pour le traitement de l'urethrite

· (Joseph), physicien allemand, probre de mécanique analytique à l'Unie Vienne, professeur de mécanique à l'École Supérieure technique de la le, né en 1841, a publié en dehors de inséré depuis 1867 dans les Program-Écoles moyennes, et depuis 1873 aux l'Académie des Sciences de Vienne: Deduction der algebraischen Operas dem Grössen- und Zahlenbegriffe », Luibach, 1873; « Elemente der reinen Mechanik », 1886.

Finkel (Louis), historien polonais, docteur ès-lettres, agrégé de l'Université de Léopol (Lemberg), né, en 1858, à Bursztyn (Galicie). Il a fait ses études à Tarnopol et à Lemberg, ensuite à Berlin et à Paris. Il a publié, en polonais: « Les légations de Jean Dantiscus (Dantyszck) », 1879; « Nicolas Szarzynski, poète polonais du XVIe siècle », 1880; « Martin Kromer et son histoire polonaise », publié en 1883 par l'Académie de Cracovie »; « L'élection du roi Stanislas Leszczynski », 1884; « La relation de Louis de Gonzague sur la Pologne >, 1887; « Essai sur Sigismond-Auguste », 1888, et quelques autres ouvrages dans les revues polonaises; et, en allemand, dans les Mittheilungen für österreische Geschichte; « Les nouvelles publications sur l'histoire polonaise ».

Finkelnburg (Charles-Marie), hygiéniste allemand, fondateur et directeur depuis 1882 du Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege, professeur d'hygiène à l'Université de Bonn, né en 1832; il a publié, entr'autres: « Ueber Willensstörungen ohne Intelligenzstörung », mémoire couronné, Bonn, 1862; « Ueber den Einfluss des Nachahmungstriebes auf die Entstehung des Irrsinns », id., 1863; « Erfahrungen über Kaltbadecuren bei Seelengestören », id., 1864; « Ueber den Einfluss der Volkserziehung auf die Volksgesundheit », id., 1873; « Zur Naturgeschichte der städtischen Brunnenwässer im Rheinthale >, id., 1873; « Die öffentliche Gesundheitspflege Englands >, id., 1874; « Ueber den Einfluss der heutigen Unterrichtsgrundsätze auf die Gesundheit des heranwachsenden Geschlechts », id., 1878; « Ueber die Aufgabe des Staates zur Bekämpfung der Trunksucht », Magdebourg, 1881; « Ueber Ziele und Wege dor internat-Gesundheitspflege », 1881; « Das Gesetz, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen vom 14 mai 1879 her » (en collaboration avec Fr. Meyer), Berlin, 1880; seconde éd., 1885.

Finsler (Georges), historien et théologien suisse, docteur honoris causa de l'Université de Bâle, antistes, c'est-à-dire, président du synode et du conseil ecclésiastique de son canton, né, à Zurich, le 24 décembre 1819. Le parti du centre le regarde comme un de ses chefs les plus capables et les plus autorisés. Il a publié: « Statistique ecclésiastique de la Suisse réformée », 1854-56; « Notice biographique sur J. J. Fuessli ancien antistes », 1860; « Biographie de l'antistes Gessner (son aïeul maternel), 1862; « Trois conférences sur Ulrich Zwingli », 1873; « Histoire du développement théologique et ecclésiastique dans la Suisse allemande, réformée depuis 1830 », 1882; « Ulrich Zwingli » à l'occasion du 400° anniversaire de la naissance de ce Réformateur, écrit populaire divulgué à 63,000 exemplaires, 1883; « Zurich dans la deuxième moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle », 1884. M. F. a été de 1845 à 1867 l'un des plus assidus collaborateurs du *Kirchenblatt*, rédigé par le professeur Hagenbach de Bâle.

Finsler (Georges), écrivain suisse, fils du précédent, ancien professeur, rectour du Gymnase de Berne depuis 1886, né au village de Berg près de Hinweil, le 22 février 1852; il a fait ses études à Zurich et à Berlin, et publié: « Histoire de la Société archéologique de Zurich », 1882; « Histoire du Gymnase de Zurich », 1883; « Raverne sous les Empereurs romains », 1885; « Du portefeuille d'un touriste, esquisses d'un voyage en Italie et en Grèce », 1885.

Finot (Jules), archiviste français, directeur des Archives du Nord, chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne, né, le 27 avril 1842, dans le Jura. Ancien élève de l'École des Chartes, licencié en Droit, ancien archiviste des départements du Jura et de la Haute-Saône; il a publié: « Origines de la Gabelle », 1866; « Recherches sur les incursions des Grands Compagnons dans les deux Bourgognes », distingué par une mention honorable de l'Institut en 1872; « Le Géographe Junior et sa description du monde romain », 1875; « Les procès de sorcellerie juges en baillage d'Amont », 1875; « Etude de géographie historique sur la Saône », 1878; « La Mainmorte dans le baillage d'Amont », 1881; « Une mission militaire en Suisse au dernier siècle », 1882; « Les Seigneurs de Faucoyney vicomtes de Vésoul », 1886; « Un complice de Ravaillac arrêté à Bruxelles », 1886; « Inventaires des archives du Jura, de la Haute-Saône, du Nord >, 1870-84-85-88; nombreux articles, etc.

Finsch (Othon), illustre naturaliste et voyageur allemand, né, le 8 août 1839, en Silésie; il entreprit de bonne heure des voyages en Hongrie et dans les Balkhans. Après avoir été assistant an Musée d'histoire naturelle de Leyde, il passa à la direction du Musée d'histoire naturelle et ethnologique de Brême, qu'il a dirigé jusqu'en 1878. Il reprit ensuite ses voyages en Allemagne, Angleterre, Italie, France, Scandinavie, Amérique septentrionale; en 1876, avec le célèbre docteur Brehm, il visita une partie du Turkestan, le Nord-Ouest de la Chine, l'Altaï septentrional, et, en parcourant le fleuve Ob, il descendit jusqu'à la Mer de Kara. En 1879, chargé par l'Académie des Sciences de Berlin, il parcourut les Mers du Sud, visitant les îles Havaï, une partie de la Micronésie, de la Mélanésie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande; revenu en 1885, il commença à mettre en ordre ses vastes collections zoologiques, ethnologiques et anthropologiques. Parmi ses publications, on doit signaler: « Neuguinee und seine Bewohner », Brême, 1865; « Die Papugaien monographisch bearbeitet », Leide, 1867-69, on deux vol.; «Beitrag zur Fauna Centralpolynesiens », 1867; « Die Vögel Ostafrikas », Leipzig, « Wirbelthiere Westsibiriens », Vienne, « Reise nach Westsirien », Borlin, 186 deux vol. Sur l'invitation de la Commission mande de la Nouvelle-Guinée, M. F. expl 1884 la côte Nord-Est de cette grande tomba depuis sous le protectorat de l'agne, avec le nom de Kaiser Wilhelmsla Dr F. a publié en outre: « Anthropole Ergebnisse einer Reise in der Sudsee un Malaïschen Archipel in den Jahren 1878 1883; « Ueber Bekleidung, Scharuck utowierung der Papuas der Sud-Ostküs Neu-Guinea », Vienne, 1886.

Finzi (Joseph), littérateur italien, pro de littérature italienne au Lycée Cavour rin, né, le 12 novembre 1852, à Bussetc blié, entr'autres: « L'Asino nella Leggnella Letteratura », Turin, 1883; « La p letteratura in Italia », Paris, 1885, Citti stello, 1886; « Lezioni di Storia della I tura », en quatre vol., Turin, 1888; mento allo Odi di G. Parini, alle Rime di trarca ed ai Canti e l'oemi di V. Monti rin, Paravia; « Canti di Quaresima, v Turin, 1886, deux éditions; « Principii listica italiana », Turin, 1888, deux éc « Tavole storico-bibliografiche della I tura italiana », id., id.; « Sommario della della Letteratura italiana », id., id., dei

Fioraui (Jean), médecin italien, pro libre de médecine opérative et de Pat chirurgique à l'Université de Pavie, 1 correspondant de l'Institut Lombard et è sociétés scientifiques, ancien chirurgion de l'hôpital de Lodi (1868), de l'hôpita de Venise (1885), et actuellement, depui du grand hôpital de Milan, a publié: sfintere vescicale nell'uomo », Lodi, 1868 siderazioni sopra alcune forme morbose parato uro-genitale »; « Dell'acido fenic applicazione sulle mucose »; « Rendico nico della sezione chirurgica dello Speda giore di Lodi »; « Contribuzione alla cui sifilide con le iniezioni ipodermiche di lano »; « Sulla legatura elastica in chiri « Lussazione iliaca del femore, riduzi metodo razionale »; « Incertezza dei di tomatici nella diagnosi differenziale de lattie dell'anca »; « Diagnosi differenzia malattie dell'anca \*; « Diagnosi differ basata su una speciale sintomatologia »; vi legamenti del cotile », Milan, 1872 Meccanica delle lussazioni recenti del fe della loro riduzione, basata su nuove r anatomiche », Lodi, 1872; « Sulle lus della spalla », Milano, 1874-75; « Sulle zioni posteriori del cubito », 1876; « L cie e la risipola degli spedali », 1877; «

anieri in vescica di donna », 1879; « Le lattie della vescica e della prostata », 1877; Z'enteroclismo e gli strozzamenti erniari », 19; « Sulla dieresi mediante il laccio elasti->, 1880; « Cateterismo difficile; false vie; id faciendum », 1881; « L'esportazione del zzo mediante il laccio elastico », 1881; « Souna forma speciale di zoppicamento », 1881; Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro 1 anchilosi angolare, resezione, guarigione », 31; « Nuovo processo per l'amputazione toe della lingua >, 1882; « Sullo stiramento nervi », 1882; « Gozzo parenchimatoso, portazione mediante il laccio elastico, guarine >, 1882; « Sciatica ribelle guarita collo camento incruento, osservazioni e studii speientali », 1883; « Resezione totale del gichio sinistro per tubercolosi delle ossa, guaione, proposta di una nuova stecca », 1883; Osteo-sinovite fungosa del ginocchio destro i anchilosi angolare complicata da vasto acso periarticolare, resezione totale del ginoco, guarigione », 1883; « Sull'importanza di uni sintomi nelle malattie dell'anca », Mi-, 1884; « Un caso assai raro di vizio connito della vescica urinaria », id., 1885; « La dicatura chiusa », 1886; « Sopra alcune formorbose dell'apparato vescicale », id., 1887. Florelli (Joseph), illustre archéologue itaı, sénateur du Royaume, membre de l'Acaaie des Lincei, directeur général des Musées des Fouilles du Royaume ainsi que de la ision des Beaux-Arts au Ministère de l'Insction publique, chevalier et conseiller de l'Ordu mérite civil, est né, à Naples, le 8 juin 3. A l'âge de vingt-trois ans, sa réputation rudit et de savant était déjà faite, puisque savants réunis au Congrès de Gênes en 1846, proclamaient leur vice-président. Nommé pord inspecteur des fouilles à Pompéi, il garda e charge jusqu'en 1849, et il la reprit en 1860. 'âge de vingt ans, il avait publié des « Osserioni sopra alcune monete rare di città gre->, Naples, 1844; suivies des « Monete inee dell'Italia antica ». De 1846 à 51, il rédigea Annali di Numismatica; en 1853, il illusles « Antichità del Gabinetto del Conte di acusa », 1853; en 1854, le « Iscrizioni Osche Pompei », et après les « Vasi fittili dipinti renuti a Cuma ». Dans sa qualité de surindant des Fouilles, il entreprit la publication Giornale degli Scavi di Pompei; commo diteur du Musée National de Naples, il en ipila le Catalogue; ces deux charges, ainsi que chaire de professeur d'archéologie à l'Univers, sont maintenant confides à son éminent élè-M. Jules De Petra. En 1876, il entreprit la olication des « Notizie degli Scavi di Antichi-», communiquées de mois en mois à l'Acamie des Lincei; elle compte maintenant treize lumes (1876-1888). En 1880, a paru à Rome, par les soins de M. F. le quatrième volume des Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d'Italia. Citons encore de lui: « Istituzioni di antichità romane ad uso delle scuole ginnasiali e liceali », 2<sup>me</sup> éd., Turin, 1883; « Ordinamento del Museo archeologico, relazione », Rome, 1886; « Guide de Pompéi », nouvelle traduction revue et corrigée, Naples, 1888.

Fiore (Paschal), éminent jurisconsulte italien, professeur de Droit international à l'Université de Naples, membre de l'Institut de Droit International, est né, à Terlizzi (province de Bari), le 8 avril 1837; il fit son Droit à l'Université de Naples. Il débuta comme professeur de philosophie, en 1861, au Lycée de Crémone; il passa en 1863 à la chaire de Droit constitutionnel et de droit international à l'Université d'Urbin; à la suite d'un concours, il obtint en 1865 la chaire de Droit international à l'Université de Pise, où il enseigna pendant dix ans; en 1875, il passa à la chaire de Turin et de là à celle de Naples. Toute la vie de ce jurisconsulte distingué est dans son enseignement et dans son œuvre. Nous faisons suivre la liste de ses écrits: « Elementi di Diritto costituzionale », 1862; « Diritto internazionale privato », traduit et commenté en 1875 en français par M. Pradier-Fodéré, qui s'exprimait ainsi à l'égard de son confrère italien: M. F. est une intelligence élevée, un travailleur modeste et désintéressé, qui cultive la science pour elle-même, un infatigable pionnier du progrès. Son nom, répanda aujourd'hui dans le monde savant, honore l'Université de Pise; ses travaux éclairés par les rayons d'une saine philosophie et réchauffés par l'ardeur du plus pur patriotisme, peuvent être révendiqués avec fierté par l'Italie. « Del fallimento nei rapporti del Diritto internazionale »; « Effetti internazionali delle sentenze penali », Turin, 1876; « Sul problema internazionale », id., 1878; « Esame critico del principio di nazionalità », 1879; « Trattato di Diritto internazionale pubblico », 1879, traduit en français et en espagnol; « Trattato di Diritto internazionale penale », traduit en français, Paris, 1880, et en espagnol par M. Garcia Moreno, avec préface de Crist. Martos, et édité par la maison Gongora de Madrid; « Trattato di Diritto internazionale », troisième édition augmentée, en deux vol. 1887-88 (cet ouvrage a aussi eu l'honneur d'une traduction française et d'une traduction espagnole); « Diritto internazionale privato », 3me édition, 2 vol., 1888. M. Calvo, l'auteur du Droit international théorique et pratique, en quatre volumes, après avoir examiné les différents ouvrages des juristes contemporains italiens, consacre ces lignes flatteuses à M. F.: « A M. Pasquale Fiore, il était réservé de faire pour l'Italie ce que Wheaton a fait pour l'Amérique, sir Robert Phillimore et sir Travers Twiss pour l'Augleterre ». On doit à M. F. sur Le nouveau Droit international public suivant les besoins de la civilisation moderne, un livre plein de sages aperçus de sentiments humanitaires, dans lequel l'auteur a appliqué le précepte recommandé par un autre publiciste, son compatriote, M. Ercole Vidari, professeur de Droit commercial à l'Université de Pavie, savoir: « Le concours de la science et de la pratique ». M. F. a publié, en outre, une foule d'articles, essais, recueils, mémoires dans différents journaux et revues de l'Italie et de l'étranger. Citons, entr'autres, le Digesto Italiano, La Legge, le Filangieri, Journal de Droit International privé, France Judiciaire, Revue de Droit International, Annuaire de l'Institut de Droit International, Revista General de Legislacion y Jurisprudencia de Madrid, Revista de Derecho Internacional.

Fiorentini (Lucio), avocat, patriote et administrateur italien, ancien préfet de la province de Bergame, membre de plusieurs Académies, né, le 25 octobre 1829, à Vestone dans la province de Brescia. Il fit ses études aux Universités de Turin, de Pavie et de Padoue. Il fut un des principaux auteurs de la glorieuse insurrection de Brescia en 1849, pendant laquelle il a pris part à plusieurs combats. Poursuivi et mis en prison par l'Autriche en 1851 comme conspirateur, il émigra en 1859, et en 1860 il entra dans les préfectures. On lui doit, entr'autres: « Prolusiono ad un corso di lezioni sul Diritto costituzionale », Brescia, 1860; « Guida alla politica pel popolo italiano », Milan, id., 2me éd., Naples, 1867; « La Religione e il potere temporale dei Papi », 1860; « Lo Statuto spiegato al popolo », neuf éditions depuis 1861, la dernière est de Bergame, 1887; ← Gli ultimi venti anni in Italia », Naples, 1887; « Il terremoto del 29 giugno nella provincia di Treviso >, 1873; « Monografia della Provincia di Bergamo >, 1888.

Fiorentino (Vincent), écrivain et compositeur italien, né, le 22 août 1846, à Cagliari, et résidant tantôt à Naples, tantôt à Rome. Il écrit lui-même les paroles de sa musique; en dehors de ses compositions musicales, il a publié: « Prose e Poesie Italiane della Raccolta Arborense », 1870, où l'on essaye d'attribuer à la Sardaigne l'origine de la langue italienne; « Prefazione su le Carte d'Arborea », 1874, destinée à une seconde édition du volume précédent qui n'a point paru; « Cavallo e Popolo >, 1878-79 (monographic historique sur le cheval); « Lettere aperte », contre le Duel, sur l'Asinara, sur Posilipe, etc.; « La Foresta, lettera aperta al Ministro d'Agricoltura e Commercio »; « Wagner », 1883; enfin un gros volume rempii d'érudition « La Musica: Lavoro storico-filosofico-sociale -- La Natura: Istoria, Scienza ed Arte - Teatro e Società, con frontispizio figurato e quattro tavole per la genesi della notazione », 1886; « L'Italia e la s provincia di Sardegna », Rome, 1889.

Florini (Antoine), jurisconsulte et poète itslien, procureur auprès du tribunal civil et correctionnel de Livourne, né, en cette ville, le s juin 1846; on lui doit la traduction du latin en italien du traité d'Albéric Gentile sur le droit de guerre, avec un remarquable discours d'introduction, Livourne, 1877, et d' « Alcune iscezie di Poggio Bracciolini », id., 1882; suivirent: « Ai signori Consiglieri del Municipio di Livorno », id., 1883; « Ancora sulla questione doll'acqua », id., 1884; « A un'alunna dell'Accademia di Belle Arti », id., 1886; « Versi », id., 1887; « Al giornale Il Popolano e al suo perito ragioniere anonimo », id., 1888; « Del resoconto della Giunta municipale livornese per l'auno 1887, note », id., 1888; « Santa Giulia, versi », id., id.

Fiorini (Mathieu), ingénieur et géodète italien, professeur à l'Université de Bologne, né, à Felizzano (province d'Alexandrie), au mois d'août 1827. Il acheva ses études de mathématiques à Turin en 1848; en 1855, il fut reçu docteur agrégé de l'Université de Turin, à la suite d'un concours. Il enseigna, pendant quelques années, comme professeur privé les mathematiques, et pendant 1858-59, ayant fait partie de l'administration du Cadastre, il présenta à la direction de ce Bureau plusieurs mémoires de Trigonométrie. En 1860, le ministro Mamiani l'appela à la chaire de Géodésie à l'Université de Bologne, où, depuis œ temps, il a toujours enseigné. On lui doit, entr'autres : « Delle alluvioni secondo il Diritte Romano », Bologne, 1887; « Le alluvioni, trattato della natura, acquisizione e divisione degli incrementi fluviali », Bologne, 1878, ouvrage d'importance capitale pour la matière; « Note sulle svolte stradali », Alexandrie, 1879; « Le proiezioni delle carte geografiche », avec atlas, Belogne, 1881; « Note sopra la projezione cartografica isogonica », id., 1883; « Note ipsometriche sopra la Regione bolognese e sulla Montagna pistoiese », id.; « L'Avulsione », Florence, 1884; « Misure lineari, superficiali ed angolari offerte dalle carte geografiche », id-1887; « Le proiezioni quantitativo ed equivalenti della cartografia », Rome, id. — Son fils André, avocat, reçu docteur en Droit à l'Université de Bologne en 1878, a publié différeates brochures, entr'autres: « L'imposta considerata sotto l'aspetto amministrativo ed econmico »; « La questione di Firenze »; des descriptions d'excursions sur les montagnes, etc.

Fisch (Charles), botaniste allemand, professeur libre de botanique à l'Université d'Erlangen, nó en 1859; il a publié, entr'autres: « Flora von Rostock und Umgegend », en collaboration avec E. H. L. Krause, Rostock, 1879; « Aufzählung und Kritik der verschiedenen Au-



chten über das pflanzliche Individuum », id., 180; « Beiträge zur Kenntniss der Chytridiamen », Erlangen, 1884, et plusieurs essais dans s recueils et les revues, telles que l'Archiv s Verein d. Freunde der Naturgeschichte in lecklembourg, les Actes de la Société physicoédicale de Erlangen, la Botanische Zeitung, s Actes de la Société botanique allemande, le biologische Centralblatt, la Zeitschrift für wismsch. Zoologie.

Fischbach (Frédéric), écrivain d'art allemand, irecteur de l'École des Arts appliqués à l'Inustrie de la ville de Saint-Gall depuis 1883, st né, le 10 février, à Aix-la-Chapelle; il fit es études à Cologne, à Berlin, à Vienne; en 870, il fut nommé professeur à la Real-Schule e Hanau. On lui doit: « Album de broderies », 867; « L'ornementation chez les Slaves du ud », 1872; « La dentelle », 1873; « Les tais », 1873; « L'ornementation domestique en longrie », 1878; « Histoire des tissus à toutes is époques et chez tous les peuples », 1881; Histoire de l'industrie textile », 1882; « La écoration artistique d'une demeure bourgeoi-3 », 1883; « Raphaël ot Cornelius », 1884; Comment élever en Suisse le niveau de l'inastrie artistique? », 1884; « Introduction en uisse de nouvelles industries existantes », 384; « Dentelles anciennes et nouvelles », 1885.

Fischbach (Gustave), publiciste et homme potique alsacien, adjoint du maire de Strasbourg, embre du Conseil Général de la Basse-Alsace de la Délégation d'Alsace-Lorraine, directeur 1 Journal d'Alsace, né, à Strasbourg, le 5 fétier 1847, a publié: « Le Siège et le Bombarment de Strasbourg », 1871; « Révolution ançaise. La Fuite de Louis XVI d'après les rchives municipales de Strasbourg », 1879; De Strasbourg à Bayreuth. Notes de voyage notes de musique », Strasbourg, 1882; « Au asard de la plume, chroniques et causeries », 866.

Fischbacher (Voir LIBRAIRIE FISCHBACHER). Fischer (Albert-Frédéric-Guillaume), écriin et théologien allomand, fils d'un diacre, docur honoris causa de l'Université de Jena, steur à Ziesar, où il est né le 18 avril 1829, depuis à Gross-Ottersleben près de Magdeourg. Il s'est surtout consacré à l'étude de lymnologie; depuis 1883, il rédige, en collabotion avec le docteur Linke, à Altenbourg, les Blätter für Hymnologie »; on lui doit le Kirchenlieder Lexicon », qui contient des nseignements sur 4500 chants d'église et qui paru en deux volumes en 1878-79; et il a reanié en 1881 l'« Allgemeine evangelische Geing und Gebetbuch von E. K. J. von Bunin >. Citons, en outre, de lui: « Un choix des ieder d'Anna Karbe », avec préface; 2me éd., 386; « Die sonn- und festtägliche Liturgie »,

Fischer (Alexandre), littérateur allemand-hongrois, qui s'est spécialement voué à la tâcho de faciliter aux Allemands la connaissance de la littérature hongroise, est né, à Budapest, en 1855; il est administrateur de la Caisse d'Épargne de sa ville natale. Il débuta par des feuilletons dans les journaux hongrois et allemands de la capitale hongroise; et il a fait des conférences appréciées sur le développement du théâtre allemand et sur la poésie au moyen-âge. En 1886, il a donné une traduction allemande de la «Tragédie humaine », du poète Emerich Madach; en 1887, il publia une large monographie sur Alexandre Pétöfi, et une étude littéraire sur Madach.

Fischer (Frédéric-Guillaume-Hermann), technologue allemand, professeur de Technologie mécanique à l'École Supérieure Technique de Hanovre, né en 1840; en dehors d'une foule d'articles et d'essais insérés dans les revues spéciales, telles que la Zeitschrift de la Société des Architectes et Ingénieurs du Hanovre, les Mittheilungen de la Société Industrielle du Hanovre, le Journal Polytechnique de Dingler, la Zeitschrift de la Société des Ingénieurs allemands, la Wochenschrift de la même Société, etc., il a publié: « Die Holzsäge, ihre Form, Leistung und Behandlung », Berlin, 1879; et en collaboration avec Karmarsch: « Mechanische Technologie », six éditions, la sixième est de Leipzig, 1887.

Fischer (Guillaume), poète et nouvelliste allemand, ancien maître d'école, ancien directeur d'école communale, ancien inspecteur d'écoles, retraité depuis 1884 à Buckeburg, né, le 28 février 1833, à Wermelskirchen, a publié, entr'autres; « Gedichte », 1862; « Graf Edmund », 1863; « Holländische Geschichten », 1870; « Du sollst nicht stehlen », deux éditions; cinq nouvelles pour la jeunesse: « Pascha und Posttyrann; Glückauf! Parathina, Badeleben auf Borkum, Luft und Lehre ».

Fischer (Jean-Georges), poète allemand, ancien professeur à la Realschule supérieure de Stuttgard, retraité depuis 1887, est né, le 25 octobre 1816, à Gross-Süssen. Il a fait ses études (d'histoire naturelle, de littérature et d'histoire) à Tubingue. En dehors des poésies éparses dans les journaux, dont on a souvent apprécié l'élegance de la forme et la profondeur du sentiment, il a publié: « Gedichte », 1854; « Saul », 1864; « Friedrich II », 1863; « Neue Gedichte », 1865; « Florian Geyer », 1866; « Kaiser Maximilian von Mexico », 1868; « Den deutschen Frauen », 1869; Aus frischer Luft », 1872; « Neue Lieder », 1876; « Merlin », 1877; « Der glückliche Knecht », 1881.

Fischl (Joseph), médecin austro-tchèque, professeur libre pour les maladies internes à l'Université de Prague, né en 1829; il a publié: « Beitrüge zur Pathologie des Morbus Bright », Prague, 1874, et une foule d'articles et essais dans l'Allgemeine Wiener Med. Zeitung (1859-66), dans le Jahresbericht des Vereins d. Ærzte in Prag (1869-72), dans la Prager Vierteljahrsschrift, dans le Prager Correspondenzblatt, dans la Prager Med. Wochenschrift für Heilkunde (1882-84).

Fischer (Hermann), philologue et historien littéraire allemand, ancien bibliothécaire de Stutgard, professeur de philologie allemande à l'Université de Tubingue depuis 1888, né, à Stutgard, le 12 octobre 1851; il a étudié à Tubingue et à Leipzig, et publié une série d'ouvrages intéressants: « Die Forschungen über das Nibelungenlied seit Karl Lachmann », 1874; « Briefwechsel zwischen Jacob Grimm und Fr. D. Gräter aus den Jahren 1810-13 », 1877; « Zur Kritik der Nibelungen », 1879; « Eduard Mörike », 1881; « Ludwig Uhland », 1887; « Zur Geschichte des Mittelhochdeutschen », 1889.

Fischer (Hermann), chirurgien allemand, professeur de chirurgie à l'Université de Breslau, né en 1831; il a publié: « Lehrbuch der allgemeinen Kriegs-Chirurgie », Erlangen, 1868; 2º éd., Stutgard, 1882; « Die septische Nephritis », Breslau, 1868; « Ueber den heutigen Stand der Forschungen in der Pyämielehre », Erlangen, 1872; « Ueber die Gefahren des Lufteintritts », 1877; « Handbuch der Kriegs-Chirurgie », 2º éd., Stutgard, 1880; « Ueber paranephritische Abscesse », 1885; « Zur Theorie des Wundfiebers », Berlin, 1886; « Ueber den Einfluss der Rückenmarksläsionem auf die Körperwärme », 1869; « Trophische Störungen und Nervenverletzungen », 1871.

Fischer (Kuno), illustre philosophe allemand, ancien professeur de philosophie d'abord à l'Université de Heidelberg, puis de 1853 à 1872 à celle de Jena, et depuis 1872 de nouveau à celle de Heidelberg, où il enseigne encore, est né, le 23 juillet 1824, à Sandevalde. Il a étudié la philologie, la philosophie et la théologie à Leipzig et à Halle. Privat-Docent à Heidelberg de 1849 à 1853, il y brillait par son talent et par l'éclat de son exposition claire et sympathique. Mais ses idées avancées, inspirées à son commerce littéraire avec Strauss, Gervinus, etc., déplurent au gouvernement, qui lui défendit de continuer son enseignement. Appelé à Jena, sa demeure de presque vingt ans dans cette ville, fut pour lui un triomphe presque continuel; le Grand-Duc de Saxe-Weimar le nomma son conseiller intime, et à l'époque du voyage en Italie du prince héritier, le philosophe Kuno Fischer fut prié de l'accompagner. Parmi ses ouvrages importants, on doit surtout relever: « Diotima, die Ideo des Schönen », 1849; « Logik und Metaphysik », 1852; « Geschichte der neueren Philosophie », 1852; « F. Bacon und sein Nachfolger », 1856; « Kritik der Kantischen Philosophie », 1883, et une série de monographies sur Spinoza, Leibnitz, Kant, Fichte, Schelling, etc.

Fischer (Louis), botaniste suisse, prof de botanique à l'Université de Berne, 1828; en dehors de plusieurs essais da revues botaniques, il a publié la « Flo Bern », quatre éditions, la quatrième en et « Verzeichniss der Gefässpflanzen des : Oberlandes », Bern, 1875.

Fischer (Othon), jurisconsulte alleman fesseur de Droit à l'Université de Gre depuis 1881, né, le 30 mars 1853, à Luden il a étudié à Leipzig, Bonn, Heidelberg e bourg, et publié: « Anwendbarkeit der Pauliana auf den Fall der Zahlung, H an Zahlungstalt und Pfaudlestellung . Paderborn; « Termin und Ladung im det Civilproces », Berlin, 1882; « Das preu Gesetz, betreffend die Zwangsvollstreck das unbewegliche Vermögen vom 13 Jul Commentar mit grösserer Einleitung », 1884-86, en collaboration avec J. Krech; buch des preussischen Privatrechts >, 1887; « Soll Kauf Miethe brechen? », id. « Recht und Rochtsschutz », id., 1889; pl ossais dans les revues juridiques.

Fischer (Paul-Honri), naturaliste fr directeur, depuis 1856, du Journal du liologie, on collaboration avec M. J. Crosse naturaliste de la chaire de paléontologie séum, membre de la Commission des dr sous-marins, plusieurs fois couronné po travaux d'exploration sur la faune aqu sur les mollusques et sur les fossiles, n juillet 1835, à Paris. On lui doit entr's « Paléontologio de l'Asie-Mineure », er boration avec MM. d'Archiac et De Ve « Mollusques du Mexique et de l'Amériq trale », trois vol., 1869-88, en collab avec M. Crosse; « Iconographie des co vivantes », 2 vol., 1871-80; « Animaux du mont Léberon », en collaboration av dry et Tournouer, 1873; « Paléontole l'île de Rhodes », 1877; « Cétacés du suc de la Franco », 1881; « Manuel de Cor logie et de paléontologie conchyliolog 1880-87.

Fischer (Robert), économiste, poly; homme d'État allemand, ministre à Ge le 19 juillet 1829. Il a fait ses études risprudence à Leipzig de 1849 à 1852, blié: « Kaufmännische Rechtskunde » éditions, la secondo de 1881; « Das A recht », deux éditions, la seconde de 1881; waltungsgesetze des Norddeutschen Bun 1872; « Die Gewerbeordnung des Fürst Rouss jung Linie », 1863; « Katechism Handelsrechts », trois éd., la troisième en « Bildung », conférence, 1874; « Arbeit « Kapital », id., 1875; « Geld », id.; « und Lohn », id.; « Kredit », 1865; « L verbrennung », id., 1877; « Journal für graphie >, 1852; « Die Stenographisch

ae von Gabelsberger und Stolze », 1852; enographisches Schiller und Goethe-Album », tre éd., la quatrième en 1880; « Stenograsche Unterrichtsbriefe >, 1861; « Theoretipraktischer Lehrgang der Gabelsbergerschen nographie », 28 éd., la dernière en 1886; heoretisch- praktischer Lehrgang der Satzzung des Gabelsbergerschen Systems », 1881; orlegeblätter zum Unterricht in der Gabelszerschen Stenographie », 1880; « Stenograiches Wörterbuch », sept éd., la dernière 1887; « Handbuch der Gabelsbergerschen 10graphie », 1884; « Der Unterricht in der elsbergerschen Stenographie », 1886; « Briefhsel zwischen Gabelsberger und Wigand », κ éd., la 2e en 1887; « In Freud und Leid, ichte von R. Fischer in stenographischer cift >, 1884; « Stimmen des Lebens, Gedivon R. Fischer in stenographischer Schrift », 3; « Katechismus der Freimaurer », en quaparties, plusieurs éditions; « Akazienzwei-Grabreden >, 1871; « Maurerweicke, liturhe Beiträge », deux éd., la seconde en 1878. Fischer (Théobald), géographe allemand, proeur de géographie à l'Université de Marg, chevalier de la couronne d'Italie, membre nombreuses sociétés géographiques, né, à :hstüz en Thuringe, le 31 janvier 1846; il a ié à Heidelberg, Halle et Bonn. Il a visité, différents voyages, toute l'Europe, l'Asieeure, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le ra Tunisien; chaque année, il entreprend ses élèves de l'Université un voyage d'é-, et il prépare, depuis des années, un grand age sur les pays riverains de la Méditerra-On lui doit: « Beiträge zur physischen Geohie des Mittelmeerländer, besonders Sici-3 », Leipzig, 1878; « Studien über das Klima Mittelmeerländer », Gotha, 1879; « Drei :elpalme », Gotha, 1881; « Raccolta di Mapondi e carte nautiche di origine italiana », ise, 1881; « Beiträge zur Geschichte der cunde und der Kartographie in Italien im elalter », id., Ongania, 1886; « Norvegen », lelberg, 1883; une foule d'articles dans les naux anglais, italiens et dans les Petern's Mitheilungen.

'ischer von Rislerstamur (Édouard), publiallemand, né, le 4 juin 1848, à Vienne, s avoir rédigé des journaux à Berlin, Hamg, Stettin, il s'est établi en 1881 à Gratz, l demeure. En 1871, il avait publié à Leipchez Wigand, une étude historique et pone, sous le titre: « Das Deutschthum in erreich ». Mais sa spécialité est l'authograil s'en est occupé en amateur et en sa, à un point de vue nullement subjectif, aucune arrière-pensée personnelle. Tout ce
peut servir à la connaissance des authogral'intéresse et l'occupe, et sa revue spéciaMittheilungen für Autographensammler rend

des services précieux aux collectionneurs. Il a aussi publié un livre très-utile, malgré son titre modeste: « Adressbuch der Autographenund Porträtsammler », Gratz, 1887, et traduit en allemand le livre de M. Etienne Charavay: « Autographe und Autographen-Sammlungen ».

Fischhof (Adolphe), publiciste, médecin et homme politique austro-hongrois, depuis plusieurs années retiré dans une maison de campague près de Klagenfurt, né, à Bude, le 8 décembre 1816. Il a fait ses études à Pesth et à Vienne, où il fut reçu docteur en médecine. Le 13 mars 1848, il se révéla pour la première fois comme orateur populaire; sa première allocution fut l'étincelle qui souleva la révolution de Vienne; le 15 mars l'Autriche devenait un pays constitutionnel. Elu député, il obtint bientôt le grade de conseiller au Ministère de l'Intérieur; emprisonné par la réaction le 7 mars 1849, il demeura pendant neuf mois en prison; à sa sortie de prison, il reprit avec un immense succès sa pratique comme médecin dans la ville de Vienne. En 1861, il publia avec le futur ministre Unger: « Zur Lösung der ungarischen Frage », et il inséra une série d'articles importants dans le Pester Lloyd, et dans la Neue Freie Presse, et, en outre: « Ein Blick auf Œsterreichs Lage »; « Zur Erweiterung der Munizipal-Autonomie », et son ouvrage principal: « Esterreich und die Bürgschaften seines Bestandes ». Citons encore: « Die Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalität » et une série d'articles sur la réduction de l'armée continentale qui a eu l'honneur d'une traduction anglaise.

Fischler (Per-Edward-Magnus), auteur suédois, né en 1852; il a écrit pour les écoles une nouvelle: « Biblisk Historia», 1879, réimprimée en 1881 et remanié l'ouvrage de K. J. L. Almqvist: « Svensk rättstafningslära », 1881.

Fiske (John), philosophe américain, né, lo 30 mars 1842, à Hartford dans le Connecticut. Il recut de bonne heure une excellente instruction classique; à quinze ans, il lisait couramment les auteurs grecs et latins, il apprenait avant sa dix-septième année l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol et le portugais, à dixsept ans l'hébreu, à dix-huit le sanscrit. Reçu docteur en loi pour se faire une position, il trouva cependant dans son talent d'écrivain ses meilleures ressources. En 1869, il ouvrit un cours de lectures sur la philosophie positive à l'Harvard University; en 1871, il donna trente-cinq lectures sur la doctrine de l'évolution qu'il a ensuite remaniées et développées dans ses Outlines of Cosmic Philosophy. Nommé assistant à la Bibliothèque, il garda cette place pendant sept ans. Il a contribué par ses conférences brillantes à rendre populaires en Amérique les théories de Spencer et de Darwin; on cite en outre deux essais remarquables do lui: « The Destiny of Man » et « The Ideas of God ». Il habite la ville de New-Cambridge (Massachussetts).

Fiske (Willard), éminent bibliographe et bibliophile américain, résidant, depuis quelques années, à Florence, avec ses deux riches et incomparables collections de livres qui se rapportent à Pétrarque et à la littérature, la géographie et l'histoire de l'Islande, est né, le 11 novembre 1832, à Ellisburgh dans l'État de New-York. Arrivé, en 1850, en Europe, il étudia à Copenhague et à Upsal les langues scandinaves; de 1853 à 1859, il occupa à New-York les fonctions de bibliothécaire adjoint de la bibliothèque Astor; de 1859 à 1861, celles de secrétaire général de la société géographique américaine. Lors de la fondation de la nouvelle université Cornell à Ithaca, en 1868, il fut nommé professeur des langues du nord de l'Europe et bibliothécaire. Sous sa direction, la bibliothèque de la Cornell University atteignit le chiffre de 70,000 volumes. Il a dirigé, pendant quelque temps, l'Hartford Courant, l'un des journaux les plus anciens de l'Amérique, et collaboré à la Nation de Boston, à la Tribune et au Times de New-York. Il a publié séparément une Histoire des Échecs en Amérique (History of Chess in America), entrepris le « Bulletin of the Cornell University Library », et publié un « Catalogue of Petrarch Books », avec notes, 1882; et quatre séries de « Bibliographical Notices ».

Fiter y Engles (Joseph), publiciste espagnol, professeur à l'Académie de Commerce et Directeur du Musée de Barcelone, membre de plusieurs sociétés littéraires, secrétaire de l'Athénée de Barcelone, secrétaire général du Fomento de la Producion Espagnole, est né, à Barcelone, le 25 novembre 1855. Il a publié, entr'autres: « La Virgen de los Reyes de Sevilla »; « Espulsion de los Yudios de Barcelona »; « La Cordanya », etc.

Fittger (Arthur), poète et pointre allemand, né le 4 octobre 1849, à Delmenhorst; ayant montré de bonne heure du talent pour la pointure, il fut envoyé à l'Académie de Munich, et de là il entreprit un voyage artistique en Italie, et compléta ses études à Rome. Ses tableaux historiques ont eu un grand succès dans plusieurs expositions de beaux-arts, et ses drames ont trouvé sur la scène allemande un accueil très-sympathique. Citons: « Roland und Rose », 1871; « Albrecht Dürer in Bologna und I. Kopfler »; « Adalbert von Bremen », 1873; « Fahrendes Volk », 1875; « Die Hexe », 1876; « Winternächte », 1881; « Von Gottes Gnaden », 1883.

Fittica (Frédéric-Bernard), chimiste hollandais-allemand, professeur de chimie à l'Université de Marbourg, membre de l'Académie des Sciences de New-York, né, à Amsterdam, en 1850; il a reçu son éducation scient en Allemagne; à l'âge de sept aus, il avait; son œil droit; il devint orphelin de bonne re; deux fois marié, il est déjà veuf pe seconde fois; la science et la littérature le un peu adouci les chagrins d'une vie so malheureuse. Parmi ses écrits littéraires, deux drames (1876–1878), une comédie (un volume de « Gedichte », 1880. Il diri, puis 1876 le Jahresbericht der Chemie fonc Liebig, où il a publié, ainsi qu'en d'autrevues, un grand nombre de ses essais se fiques.

Fittig (Rodolphe), chimiste allemand, p seur de chimie à l'Université de Strast né en 1835; il a publié: « Ueber Aceton », tingue, 1858; « Ueber die Constitution d genannten Kohlenhydrate », Tubingue, « Grundriss der Chemie », en deux pa trois éditions, 1872-77-82; « Das Wesen die Ziele der chemischen Forschung und chemischen Studiums », Leipzig, 1870; plus articles dans les revues de chimie.

Fitting (Henri-Hermann), jurisconsulte mand, conseiller intime, professeur du et de procédure civile à l'Université de I né, le 27 août 1831, à Manchenheim dans l vière Rhénane, ancien privat-Pocent à He berg, ancien professeur à Bâle, a publié en tres: « Ueber den Begriff der Rückziehn Erlangen, 1856; « Die Natur der Correalgationen », id., 1859; « Ueber das Alter Schriften römischer Turisten von Hadria Alexander », Bâlo, 1860; « Ueber die nannte Turiner Institutionen-glosse und de genannten Brachylogus », Halle, 1870; « castrense peculium », id., 1871; « Gloss den Exceptiones Legum Romanorum de trus », id., 1874; « Zur Geschichte der Re wissenschaft am Anfange des Mittelalte id., 1875; « Juristische Schriften des frül Mittelalters », id., 1876; « Dor Reichs-Civ cess », Berlin, 1878, six éditions; « Uebe Heimat und das Alter des sogenannten Bi logus », id., 1880; « Das Reichs-Concurs und Concursverfahren », id., 1881, deux « Die Anfänge der Rechtsschule zu Bolog Berlin et Leipzig, 1888; nombreux essais l'Archiv für civilistische Praxis, dans la schrift für Rechtsgeschichte und in der Zeits der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte,

Fitzgerald (Percy-Hetrington), écrivai landais, né, en 1834, à Fane Valley (Lout lando); il fit ses études de Droit au Ti College de Dublin, et il entra dans la strature; il est Procureur de la Reine dan Tribunaux de l'Irlande. Plusieurs de ses l d'imagination ont paru dans les journaux the Year Round et Once a Week; on lui « Never Forgotten »; « The Life of Ster 2 vol.; « Life of Garrick », 2 vol.; « Ch

Fownshend \*; « A Famous Forgery » (la vie In Dr Fodd); « Charles Lamb »; « Principles of Comedy »; « The Romance of the English Itage »; une édition en trois vol. de la « Life of Johnson », de Boswell; une édition en six rol. des œuvres de Charles Lamb; « Recreaions of a Literary Man », en deux vol.; « The World behind the Scenes »; « A New History of the English Stage », en deux vol., 1882; « Kings and Queens of an Hour »; « Records of Love, Romance, Oddity and Adventure », en leux vol., 1883; des petites pièces de théâtre eprésentées à Londres; en collaboration avec W. G. Wills: « Vanderdecken », représenté » ar Irving au Lyceum de Londres.

Fitzpatrick (William-John), écrivain irlanlais, magistrat et grand juge pour les comtés le Dublin et de Longford, professeur d'histoire ı la Royal Hibernian Academy (1876), High Sheriff du comté de Longford, membre de l'Acalémie Royale Irlandaise (1883), né le 31 août 1830. Il a publié: « The Life, Times, and Corespondance of Bishop Doyle >, en deux vol., leux éd.; « The Life, Times, and Contemporaries of Lord Clancarry »; « The Friends, Foes, and Adventures of Lady Morgan »; « Lady Morgan, her Career, Literary and Personal »; « Anecdotal Memoirs of Archbishop Whately », en deux vol.; « Lord Edward Fitzgerald and his Betrayers, or Notes on the Cornwallis Papers »; « The Sham Squire and the Informers of 1798 »; « Ireland before the Union », mix éditions; « Irish Wits and Worthies », et ▼ Dr Lanigan, his Life and Times »; « Charles Lever », biographie; plusieurs brochures historiques, littéraires et politiques.

Flach (Jacques), publiciste français, professeur de législation comparée au Collège de France, où il a remplacé Laboulaye, professeur à l'École des sciences politiques et à l'École d'architecture de Paris, ancien avocat à la Cour d'appel de Paris; né, à Strasbourg, en 1846, il a publié: « De la subrogation réelle », 1870; La bonorum possessio sous les empereurs romains », 1870; « Étude historique sur la durée des effets de la minorité en Droit romain et dans l'ancien Droit français », 1870; « La Table de bronze d'Aljustrel », 1879; « Cujas, les Glossateurs et les Bartolistes », 1883; « Jonathan Swift », 1885; « Les origines de l'ancienne France; le régime seigneurial aux Xe et XI siècles », 1883, premier volume d'une « Histoire du Droit français.

Flach (Jean), philologue allemand, professeur habilité en 1874 à Tübingue, né, le 1er mars 1845, à Pillau, dans la Prusse Orientale, membre honoraire du Syllogos de Constantinople; il a publié une: « Geschichte der Griechischen Lyrik », 1882-85, et, en outre, une brochure: « Die Akademische Karriere der Gegenwart », mi fit beaucoup de bruit à Tubingue, où plu-

sieurs professeurs se trouvèrent blessés; à la suite de cette brochure, il quitta la ville de Tubingue et se voua entièrement dans la ville de Rudolstadt à la carrière d'écrivain. On lui doit encore: « Altgriechische Novellen », 1886; « Sappho », nouvelle; un petit volume de « Federzeichnungen », et quelques brochures: « Der deutsche Professor der Gegenwart; Kulturbilder aus Württemberg; Klassizismus oder Materialismus; Die Einheitschule der Zukunft; Der deutsche Student der Gegenwart ».

Flach (Josephine-Adélaïs-Mathilde), femmeauteur allemande, fille d'un employé, née, à Wiesbaden, le 6 août 1826. Elle débuta seulement en 1878 par la nouvelle: « Gabriele ». Suivirent: « Lorna », 1880; « Unter der Herreneiche », 1881; « Herzenswirren », 1883; « Eine alte Jungfer », 1884; « Durch Kampf zum Ziel », 1885; « Wogen des Lebens », 1886; « Fürst und Bettler », 1886; « Die Grafen von Templeville », 1887.

Flach (Ulrich-Ferdinand), grammairien suédois, maître de langue allemande, lecteur à Skara, né en 1820; il a publié: « Tysk läsebok », 1857; troisième éd., en 1876; « Förberedande läsöfningar i tyska språket », 1860; 2° éd., 1862; « Tysk språklära », 1861; 4m° éd., 1874; « Tysk elementarbok », 1868; 3m° éd., 1874; « Extemporaliebok......... til författerens tyska språklära », 2° éd., 1871.

Flammarion (Nicolas-Camille), illustre astronome et brillant écrivain français, né, à Montigny-le-Roi, le 25 février 1842. Il montra de bonne heure de grandes aptitudes pour l'Astronomie, et se révéla enfant prodige; à l'âge de seize ans, il avait obtenu à Paris tous ses brevets. En 1858, il fut reçu élève astronome à l'Observatoire de Paris. Ses travaux lui inspirèrent le chef-d'œuvre de sa jeunesse, l'ouvrage sur « La pluralité des Mondes », accueilli avec enthousiasme, et par lequel le lendemain de la publication il se trouva célèbre. Une discussion avec Le Verrier, le Directeur de l'Observatoire, décida le jeune astronome à quitter l'Observatoire, et il entra, en 1862, au Bureau des Longitudes. L'abbé Moigno lui ayant demandé sa collaboration au journal Les Mondes, M. F. resta de longues années à ce journal, ainsi qu'au Siècle et au Magasin pittoresque, dont il est toujours un des principaux et des plus fidèles rédacteurs. Par une série d'articles remarquables insérés au Siècle, le jeune astronome entretint une polémique avec Le Verrier, dont il signalait les injustices, ce qui força Le Verrier à quitter l'Observatoire en 1870. Ce fut à cette même époque que M. C. F. fonda à l'école Turgot ses admirables Cours d'Astronomie populaires et ses magnifiques Conférences à la Salle du Boulevard des Capucines. Ses voyages en ballon, dont le premier eut lieu le 30 mai 1867. suivi de plusieurs autres ascensions, avaient aussi attiré sur lui l'attention publique. Dans ces ascensions il fit des observations météorologiques fort curieuses et fort intéressantes. L'œuvre géniale de M. F., où la science et la poésie et jusqu'à un certain point la science et la religion se trouvent d'accord est immense; nous devons nous borner ici à citer ses principaux ouvrages: « La Pluralité des Mondes habités au point de vue de l'Astronomie et de la physiologie naturelle », trente-trois éditions, la première de l'année 1843; « Les Mondes imaginaires et les Mondes réels, revue des théories humaines sur les habitants des astres », 20 éd., la première de 1865; « Dieu dans la Nature, ou le Spiritualisme et le Matérialisme devant la science moderne », 21 éd., la première de 1867; « Récits de l'Infini: Lumen. La Vie Universelle et éternelle », plusieurs éd., la première en 1872; « Les derniers jours d'un philosophe >. Entretiens sur la nature et sur les sciences de sir Humphry Davy », traduit de l'anglais et annoté, première éd., 1868; « Les voyages aériens, journal de bord de douze voyages en ballon avec plans topographiques », première éd., 1870; « Contemplations scientifiques », deux séries, 1870-1887; « Histoire du Ciel et des différents systèmes imaginés pour expliquer l'univers », première éd., 1869; « Astronomie stellaire; catalogue des étoiles multiples en mouvement >, 1878; « Études sur l'Astronomie; recherches sur diverses questions », neuf vol., 1867-80; « Los Merveilles célestes », lectures du soir, 44 éd., la première en 1866; « Petite astronomie descriptive », 1875; « Grande carte céleste », 1886; « Planisphère mobile », 1887; « Carte géographique de la lune », id.; « Globe géographique de la planète Mars », 1884; « Astronomie populaire », ouvrage couronné par l'Académie française, cent éd., la première éd. en 1879; « Les Étoiles et les curiosités du Ciel », supplément de l'« Astronomie populaire », 40 éd., la première en 1881; « Les Terres du Ciel », 45 éd., la première en 1877; « L'Atmosphère », 20 éd., la première en 1860; « Le Monde avant la création de l'homme », 50 éd., la première en 1885; « Dans le Ciel et sur la Terre », 1re éd., 1886. Les travaux purement scientifiques de M. F. sont considérables. La Bibliographie générale de l'Astronomie, publice en 1881 par M. Hauzeau directeur de l'Observatoire de Bruxelles et par M. Lancaster bibliothécaire de cot établissement, établit par la statistique officielle que de tous les astronomes qui ont illustré la science dans tous les pays, c'est M. F. qui a produit le plus grand nombre de travaux; il produit en moyenne onze mémoires originaux par an; signalons parmi ses principaux travaux astronomiques: ses études et ses observations sur les étoiles doubles et multiples; recherches sur les systèmes stellaires; ditermination théorique (1879) de la position l

de la planète trans-neptunienne d'après les lies cométaires; observations sur l'éclat tellites de Jupiter; carte et globe géogra de la planète Mars; étude sur la consi physique des comètes. Un grand nombre ciétés scientifiques ont pris pour devise de Flammarion et se sont fondées sous en France, en Belgique, en Espagne, en bie; M. F. est aussi l'une des rares illust qui ont vu de leur vivant leurs noms à des rues et à des places publiques. N disons rien du charme de sa figure et éloquence séduisante; nous ne ferons ne mention des nombreuses décorations étr: qui constellent sa poitrine. Rappelons set qu'il a fondé à Juvisy (Seine-et-Oise) servatoire important qui a été inauguré par l'Empereur du Brésil. C'est dans ce licieuse résidence que M. F. fait ses o tions astronomiques pendant les mois d' demeure à Paris est à l'Avenue de l'O toire à la hauteur des coupoles de l'O toire. Son cabinet de travail se noie s livres, les brochures, les feuillets couve notes et de chiffres. Sa bibliothèque e belle; elle se compose de plus de dix-n lumes, dont la collection astronomique des plus complètes qui existent. La gl M. C. F. est d'avoir révélé la philoso, l'Astronomie et de l'avoir vulgarisée sou: sos formes avec une supériorité d'inte et un dévouement sans limite.

Flammarion (Ernest), éditeur françai Montigny-le-Roi (Haute-Marne), le 26 m Ancien voyageur de la Librairie Acac Didier, il devint l'associé de M. Ch. en 1873. A partir de cette époque la 1 Société fonda des succursales dans F acheta plusieurs fonds d'éditeurs, not colui de la Librairie internationale A. ot Cie. Frère de l'illustre et sympathique nome, il publia uno édition populaire i des œuvres de Camille Flammarion. La rie Marpon et Flammarion a conquis ment une des premières places parmi teurs français. L'élégance et le bon ma ses livres, et le choix des auteurs et de lui ont donné une grande vogue.

Flammermont (Jules), historien franç: fesseur d'histoire à la Faculté des Let Lille, est né, à Chaumont-en-Vesin (C 5 février 1852. Il a publié: « Le Ch Maupeou et les Parlements », 1884; « L sion de l'Allemagne », 1885; « Négo secrètes de Louis XVI et du baron de avec la Cour de Berlin (décembre 179 1792), lettres et documents authentiques « Etudes critiques sur les sources de l'au XVIII° siècle », 1886; « Remontrai Parlement de Paris au XVIII° siècle », in-4°, 1888. Il prépare l'édition de la



spondance secrète du comte de Mercy-Argenavec Joseph II<sup>e</sup> et le prince de Kaunitz », collaboration avec le chevalier d'Arneth, disteur général des Archives d'Autriche.

Flandin (Jean-Marie-Etienne), magistrat et térateur francais, né, à Paris, le 1er avril 153, depuis 1887 substitut du procureur génél près la Cour d'appel de Paris. Il a publié: Vauban, sa vie, ses œuvres », Avallon, Odobé, 173; « Des assemblées provinciales dans l'Emre romain et l'ancienne France », Paris, 1878; Un des fondateurs de l'unité italienne: le rquis Giorgio Pallavicino-Trivulzio », dans Nouvelle Revue de l'année 1880; « La Rélation française et l'enseignement supérieur », scours, Alger, 1881; « De la récidive et des oyens de la prévenir », id., Pau, 1883; « L'asmblée constituante et le pouvoir judiciaire », , 1885; « Alexis de Tocqueville », id., id., 187.

Flathe (Henri-Théodore), historien allemand, ofesseur à Meissen en Saxe, depuis 1868, né, 1er juin 1827, à Tonneberg, a publié: « Sanct fra: Geschichte der Königl. Sachs. Fürstenhule zu Meissen », Leipzig, 1879; « Kateismus der allgemeinen Weltgeschichte », id., 176; « Geschichte der Restauration und Relution 1815-51 », Berlin, 1883; une nouvelle ition remaniée de deux ouvrages historiques: « Geschichte des Kurstaates und Königreich chsen », de Böttiger, en 3 vol., Gotha, 1867-, et la « Vaterlandkunde des Königreich chsen », de Engelhardt, Leipzig, 1877; pluurs monographies dans l'Archiv für süchsische schichte de Weber, etc.

Flechia (Jean), illustre philologue italien, ofesseur des langues comparées classiques et olatines à l'Université de Turin, ancien proseur de sanscrit, membre de l'Académie des ences de Turin, chevalier de l'ordre du mée civil de Savoie, né, à Piverone en Piéint, vers l'année 1812. Reçu docteur ès-lettres l'Université de Turin, il fit son début littére par une excellente traduction de quelques ésies de Moore. Autodidacte pour l'anglais pour l'allemand, il le fut de même pour le ascrit, dans un temps où cette langue n'était s encore enseignée en Italie; le premier, M. publia en Italie une « Grammatica sanscri-», 1856, et ouvrit à l'Université de Turin cours de sanscrit. Dès 1848, il avait donné l'Antologia Italiana de Turin la traduction deux épisodes du Râmâyana et du Mahâ-Arata: « La morte di Giatayu » et « L'Epilio di Vaka ». Suivirent, dans le Cimento de rin, la traduction de « l'épisode de Sampati et numant », tiré du Râmâyana, et de la fable Pantchatantra: « L'Uccellatore e la Colom-», et dans l'Album delle famiglie de Turin traduction de la légende: « La Colomba e le arviere », tiré du Mahâbhârata; une traduction

qu'il a toute prête depuis longtemps du Meghadûta est restée inédite; à l'occasion du Congrès International des Orientalistes de Florence, il fut élu vice-président de la section indienne; il assista, comme délégué du Gouvernement italien, au Congrès International des Orientalistes de Berlin et il présenta à cette occasion une traduction du chant de Francesca da Rimini du Dante en vers sanscrits, un vrai tour de force. Mais toute son activité scientifique s'est surtout, dans ces derniers trente ans, dépensée dans des recherches linguistiques sur les dialectes italiens; les matériaux qu'il a amassés pour une future grammaire historique de la langue italienne sont immenses; les échantillons qu'il en a donnés au public font désirer qu'il ne tarde pas à livrer tout son trésor; citons: « Postille etimologiche »; « Di un'iscrizione celtica scoperta nel Novarese », Turin, 1864; « Di alcune forme di nomi locali dell'Italia Superiore », id., 1871; Dell'origine della voce sarda Nuraghi >, 1872; Confessione latino-volgare, edita ed illustrata » (dans l'Archivio Glottologico), 1883; « Annotazioni sistematiche alle antiche rime genovesi e alle prose genovesi, parte 1ª, Lessico », (id.), 1882-85; « Etimologie Sarde » (dans la Miscellanea filologica e linguistica in memoria di N. Caix e U. A. Canella), Florence, 1886; « Nel 25º anniversario cattedratico di G. I. Ascoli, Studii filologici », Turin, 1887.

Flechsig (Paul), médecin allemand, professeur de psychiatrie à l'Université de Leipzig, né en 1847; il a publié: « Die Leitungsbahnen im Gehirn und Rückenmark des Menschen », Leipzig, 1876; « Die Körperlichen Grundlagen der Geistesstörungen », i6., 1882; « Plan des menschlichen Gehirns », id., 1883.

Fleischl V. Marxow (Ernest), physiologue allemand, professeur de physiologie à l'Université de Vienne, né en 1846; on lui doit: « Eine Lücke in Kant's Philosophie und Ed. v. Hartmann », Vienne, 1872; « Pro domo, Streitschrift », id., 1882; « Ueber den Bau der sogenanten Schilddröse des Frosches », dans les Actes de l'Académie de Vienne de 1868; « Untersuchung über die Gesetze der Nervenerregung », sept mémoires, Vienne, 1875-83; « Physiologisch- optische Notizen », trois communications à l'Académie des Sciences de Vienne, 1881-83, et autres essais intéressants dans les Actes de la même Académie de 1868 à 1886. Il a traduit de l'auglais en allemand l'ouvrage de Maxwell: « Matter and Motion ».

Fleischmann (Guillaume), agronome allemand, professeur d'agronomie à l'Université de Königsberg, né en 1837, a publié, entr'autres: « Das Swartz'sche Aufrahmungsverfahren und dessen Bedeutung für die Mayersennerei », Brème, 1874, 2e éd., 1878 (cet ouvrage a été traduit en hollandais); « Das Molkereiwesen, ein Buch für Praxis und Wissenschaft », Bruns-

wick, 1876 (ouvrage traduit en français et en russe); « Die Contrifugentrieb in der Milchwirthschaft », Brème, 1885.

Flemming (Walther), médecin allemand, professeur d'anatomie et directeur de l'institut anatomique auprès de l'Université de Kiel (Prusse), né, en 1843, à Schwerin dans le Mecklembourg; il a collaboré au Jahresbericht für Anatomie und Physiologie (1872-76), à l'Archiv für mikroskopische Anatomie, à l'Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte, à la Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, à la Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie; et publié séparément: « Studien in der Entwicklungsgeschichte der Najaden », Vienne, 1875; « Beiträge zur Kenntniss der Zelle und ihrer Lebens », 1878-80; « Zellsubstanz: Kern and Zellsheilung », Leipzig, 1882; « Studien ëber Regeneration des Gewebes », Bonne, 1885.

Flensburg (Guillaume), théologue suédois, évêque de Lund, né en 1819; il a publié, entr'autres, des mémoires: « Om den naturliga viljans formaga i andligt hänseende », 1868; « Om den närvarunde religiösa rorelsen inom den svenska kyrkan », 1876.

Fleres (Hugo), poète italien, né, à Messine, au mois de décembre 1857. Il débuta avant sa vingtième année par une foule de drames et de tragédies; il y a dans le nombre un « Giordano Bruno »; mais ils n'ont jamais été ni publiés, ni représentés; une comédie en trois actes seulement intitulée: « Eredità vincolata » et un drame satirique: « Le vittime », en trois actes, en collaboration avec L. A. Vassallo ont été acceptées à la scène. Son vrai début d'auteur a été dans le Capitan Fracassa de Rome, par des feuilletons sur « La Musica dell'occhio ». En 1881, il publia son premier recueil de « Versi », Rome, Sommaruga; il fut remarqué, mais l'auteur a fait depuis de grands progrès. M. G. Mazzoni nous annonce deux poèmes de lui qui resteront: « La giovinezza del Cid > et « Don Juan ». On lui doit, en outre, les « Profane Istorie », 1886. Deux romans: « Extollat »; « Vortice » et un volume de Nouvelles, publiées en 1888 à Parme, chez Battei.

Fleury (Jean), littérateur français, professeur de littérature française à l'Université de Saint-Pétersbourg, membre d'un grand nombre de Sociétés savantes en France, en Angleterre et en Russie, décoré de plusieurs ordres, né le 14 février 1816, à Vasteville, arrondissement de Cherbourg, ancien professeur à Cherbourg. à Paris (1841-1856), établi en Russie. Il est le père de l'illustre romancière qui signe Henry Gréville. Depuis 1837, il a publié une quantité considérable d'articles politiques, littéraires, artistiques, pédagogiques, linguistiques, dramatiques, etc., dans un grand nombre de journaux et publications, entr'autres, dans la Démocratie pacifique (1844-51), où l'on trouve des articles

très-sympathiques pour la cause italienne, l'A cyclopédie du XIX siècle, le Journal des Mère et des Enfants, et dans ces dernières années au Journal de Saint-Pétersbourg, auquel M. I. a fourni un grand nombre de critiques littéraires intéressantes et judicieuses qui, réunies, formeraient maintenant plusieurs volumes. Il a donné une série d'ouvrages pour les écoles, et pour les familles, seul ou en collaboration, entr'autres, avec Mine Pape-Carpentier; des ouvrages pour l'enseignement des beaux-arts, de la pédagogie, de la langue française aux Russes; un roman, des nouvelles, des poésies, etc. Parmi ses livres, citons ici les principaux: « La Grammaire en action », pour les Français, trois vol.; « Id. », pour les Russes, en deux vol. avec un recueil d'Exercices composés d'historiettes; « Récits et descriptions », en russe et en français avec vocabulaires; « Cherbourg et ses environs », 1840; « Vie de Bernardin de Saint-Pierre >, 1843; « Krylow et ses fables », Paris, Hachette, 1869; « Rabelais et ses Covres », 2 vol., Paris, Didier, 1876; « Marivaux et le Marivaudage », Paris, Plon, 1881; « Littérature populaire de la Basse Normandie , charmant vol., contribution intéressante au folklore français, Paris, Maisonneuve, 1886; « Essai sur le patois normand de la Hogue », id.; « Histoire élémentaire de la littérature francaise depuis les origines jusqu'à 1887 », 2 vol. plusieurs éditions, la dernière de Paris, Plon 1887. Parmi ses brochures, on doit signaler: « Du caractère spécial de la langue et de la littératute française », Saint-Pétersbourg, 1873; « Les Ignorances de Don Basile », pamphlet, 1876; « Un peuple retrouvé par la Grammaire », notions élémentaires de linguistique, Paris, 1879. Citons encore un volume de poésies: « Mes délassements », Saint-Pétersbourg, 1887.

Flor (Charles, dit Flor O'Squarr), publiciste belge, né, à Bruxelles, le 22 mars 1830. Correspondant bruxollois du Figuro, où il signe du pseudonyme Perkéo, M. F. est surtout connu comme journaliste; il a collaboré à une foule de journaux, parmi lesquels nous nous bornerons à citer, en Belgique: l'Étoile belge, l'Écho de Bruxelles, l'Europe, la Chronique; en France: le Soir, la Liberté, l'Évenement, le Voltaire. On a encore de lui des vers, des brochures de circonstance, de nombreuses traductions d'ouvrages anglais, américains et suédois, un romat intitulé: « Katinka », Bruxelles, 1857, des revues de fin d'année jouées avec grand succès sur les théâtres bruxellois, des comédies-vaudevilles écrites d'ordinaire en collaboration, etc. -Son fils, fixé à Paris, est également un écrivain de valeur.

Flores (Adolphe), éminent publiciste et homme politique de la Colombie, résidant à Bogota. Il a été secrétaire général de l'État souverain du Canca, député aux Assemblées de Canca

dinamarca et Boyacà, et membre du Congrès ional pendant les années 1880, 1881, 1882,

Florinsky (Basile), médecin russe, professeur ▶couchage à l'Académie médico-chirurgique de at-Pétersbourg; en dehors de plusieurs méres, il a publié un traité qui est fort apprécié. Flourens (Louis-Emile), homme politique et sconsulte français, fils du physiologiste, frère communard, gendre de l'économiste Michel valier, beau-frère de l'économiste P. Leroy--ulieu, ancien professeur à l'École des Scienpolitiques, conseiller d'état, directeur des es, député des Hautes-Alpes, ministre des ires étrangères (1886-88), né, à Paris, en O, a publié un ouvrage couronné par l'Instiet intitulé: « Organisation judiciaire et adistrative de la France et de la Belgique, 4-1875 ». — Son frère ABEL, maître des retes au Conseil d'État a publis: « Origine et eloppement en France de la législation sur droits d'auteur ».

Flower (William-Henry), zoologue anglais, scteur de la branche de l'Histoire Naturelle Britisch Museum de Londres et président la Zoological Society de Londres, né, en 1831, stratford sur l'Avon (Angleterre); il fit ses des à l'University College de Londres; chigien à l'armée pendant le guerre de Cri-3 (1854-55), conservateur du Musée (1861et professeur d'anatomie comparée et de rsiologie au Royal College of Surgeons, a pu-5: « Osteology of the Mammalia », 3<sup>me</sup> éd., 35; l'article « Mammalia », dans l'Encyclodia Britannica, 1882; le « Catalogue of Osteofical Specimens in Museum of the Royal Colje of Surgeons »; plusieurs mémoires, essais, tes sur l'Anatomie, la Zoologie et l'Anthrologie dans les Actes de différentes sociétés vantes.

Flückiger (Frédéric-Auguste), chimiste alnand, professeur de chimie pharmaceutique l'Université de Strasbourg, né en 1828; il a blié: « Beiträge zur älteren Geschichte der narmacie in Bern », Schaffouse, 1862; « Lehrch der Pharmakogenie des Pflanzenreiches », ırlin, 1867, seconde édition, en 1882; « Grundge der pharmaceutischen Waarenkunde'», Ber-, 1873; « Die Frankfurter Liste. Ein Beitrag r mittelalterliche Geschichte der Pharmacie », ille, 1873; « Grundlagen der pharmacognosie 1 collab. avec Tschirsch), Berlin, 2e éd., 1885; Pharmacographia » (en collab. avec Hanbu-), Londres, 1875, traduit en français, Paris, 78; « Dokumente zur Geschichte der Pharicie >, Halle, 1876; « Pharmaceutische Chee », deux parties, Berlin, 1878; « Die Chiriden », Berlin, 1883 (traduit en anglais en 84); « Grundriss der Pharmacognosie », Ber-, 1884, etc.

Flygare (cfr. Émilie Carlén).

Foà (Pio), médecin italien, professeur d'anatomie pathologique à l'université de Turin, né, le 26 janvier 1848, dans province de Mantoue; il a fait ses études classiques à Milan, les scientifiques à l'université de Pavie, se perfectionnant à Turin, chez le professeur Bizzozero, puis de nouveau, en 1874, à Pavie, enfin à Strasbourg, en 1875, chez le professeur Recklinghausen. Nommé d'abord professeur à l'Université de Modène, il a obtenu ensuite la chaire de Turin. En 1868, il avait pris part, comme volontaire à la campagne de Garibaldi dans le Trentino. On lui doit ces mémoires: « Sull'anatomia patologica del midollo delle ossa », 1872; « Sulla Leucemia », 1873; « Sull'anatomia patologica del gran simpatico », 1874; « Osservazioni anatomiche fatte nel manicomio di Pavia », 1874; « Sulle cavità plasmatiche del connettivo », 1875; « L'anatomia patologica e le altre scienze mediche », 1876; « Sulla dottrina della tubercolosi », 1876; « Sulla legatura del dotto coledoxo », 1877; « Sullo stringimento della vena porta », 1878; « Sull'origine dei globuli rossi », 1879; « Sullo sdoppiamento del midollo spinale », Reggio, 1880; « Sull'organizzazione del trombo », 1880; « Un caso di morte di Addison », id.; « Un caso di anchilostomia », 1881; « Micosi del pancreas e delle sierose », 1882; « Sulla fisipatologia del sangue », 1881; « Sulla morte per bruciature », 1882; « Sull'ematopoesi », id.; « Sull'azione del ferro nel sangue », id.; « Sul fermento fibrinogeno », 1883; « Sulla tubercolosi del laringe »; « Sulla fisiopatologia della milza », 1883; « Micosi fibromatosa cutanea », 1884; «Sul pneumococco», 1885; «Sull'eziologia della meningite cerebro-spinale >, 1887; « Sur les maladies causées par les Protens », Turin, 1887; discours: « Sulle conquiste della scienza moderna », Modène, 1883; « La scuola d'anatomia patologica di Torino », Turin, 1884.

Fochi (Clelia), femme-auteur italienne, née, à Parme, le 25 septembre 1842. Après avoir enseigné pendant quatre ans à Capone, de 1866 a 1870, elle passa à Rome, où d'abord elle dirigea une des écoles élémentaires de la ville; depuis plus qu'une dizaine d'années elle enseigne l'histoire et la géographie à l'École Supérieure Fuà-Fusinato de Rome. En dehors des écrits insérés dans le Corriere Campano, dans les Prime Letture de Milan, dans les Letture per le Famiglie de Florence, dans le Diritto, etc., elle a publié: « Appunti per cinquanta lezioni di Storia Romana », Rome, Paravia, 1883; « Avviamento allo studio della Geografia », seconde éd., Rome, Loescher, 1888.

Fochier (Victor), magistrat français, avocat et fils d'avocat, procureur général à Dijon, depuis 1881, né, à Bourgoin (Isère), le 15 septembre 1843, a publié un livre posthume intéressant de son père Louis, intitulé: « Souvenirs histo-

riques sur Bourgoin, titres et documents divers relatifs à cette ville », Paris, Thorin, 1880, et en outre: «Administration et justice », discours, Lyon, 1867: « Séduction et recherche de la paternité », discours, Lyon, 1880; « Discours d'installation commme procureur genéral à Dijon », Dijon, 1881; « Allocution comme président à la distribution des prix du lycée de Dijon », id., 1882; « Discours à l'occasion de l'installation de M. Marignan, comme premier président de la cour de Dijon », id., 1883; « La Chambre dorée du Parlement de Dijon », discours prononcé à l'audience de rentrée de la cour de Dijon, id., 1888.

Focillon (Adolphe-Jean), naturaliste français, directeur de l'École Supérieure Colbert à Paris depuis 1868, ancien préparateur de sciences naturelles au Collège de France (1845-55), ancien professour de physique et de chimie au Lycée Louis-le-Grand (1845-68), né, à Paris, le 11 octobre 1823, a donné, avec M. Privat-Deschanel, le « Dictionnaire général des sciences théoriques et appliquées », en deux grands vol., 1864-69; a traduit de l'allemand l'ouvrage de A. Vogt: « Des Aliments », et publié, entr'autres: « Promiers enseignements de Chimie », Tours, Mame, 1881; « Leçons primaires de sciences physiques et naturelles », Paris, Lecène et Oudin, 1885; « Les Grandes Inventions des temps modernes », Tours, Mame, id.; « Expériences et instruments de Physique », id., 1884; « Exquisses des animaux mammifères les plus remarquables », etc.

Fock (baron Alfred-Henri-Édouard), physicien suédois, ancien professeur, né, en 1818, membre de l'Académie des Sciences de Stockolm, a publié: « Geometriska konstruktioner och beräkningar », 1858, troisième édition en 1864; « Föreläsningar i fysik »; « Til lämpae värmelära », 1851, 2° éd. en 1864; « Lärobok i fysiken », 1853-55, troisième éd.

Foëx (Gustave), agronome français, professeur à l'école nationale d'agriculture de Montpellier; avec le D. Cazalis il a traduit de l'italien l'Essai d'une ampélographie universelle du comte de Roasenda, et publié avec Pierre Viola: « Ampélographie américaine, description des variétés les plus intéressantes des vignes américaines, avec une introduction », 2° éd., Montpellier, 1885; « Le Mildion ou peronespora de la vigne », id., 1884, et tout seul: « Pour la reconstitution des vignobles méridionaux, vignes américaines, submersions, plantation dans les sabies », id., 1881.

Fogazzaro (Antoino), charmant poète et romancier italien, né, en 1842, à Vicence, où il demeure. Disciple en littérature de l'abbé Zanella, reçu docteur en Droit à l'Université de Turin en 1861, toutes ses publications en vers et en prose ont été remarquées par la puissance du sentiment de la nature et de la vie et par

l'élégance et l'originalité de la forme. Cite « Miranda », nouvelle en vers, Florence, L Monnier, 1874, 2me éd., Turin, Casanova, 1886; « Valsolda », Milan, Brigola, 1876; « Valsal da. Poesie disperse », Turin, Casanova, 1886; « Profumo, poesie », Milan, 1881; « Franmenti di canti nuziali finnici, versione libera id., id.; « Malombra », roman, Milan, Brigola 1882, trois éditions; « Un pensiero di Ermes Torranza », id., id., 1882; « Daniele Cortis », roman, Turin, Casanova, 1885, deux éditions; « Il fiasco del maestro Chieco », Rome, 1885; Fedele, altri racconti », Milan, Galli, 1887 deux éditions; « Una opinione di Alessandro Manzoni », conférence, Florence, 1887; « Il Mistero del poeta », roman, Milan, Galli, 1888.

Fogelmarck (Frédéric-Émile-Théodore), mathématicien suédois, professeur et bibliothécaire de l'École supérieure technique de Stockholm, né en 1833, a publié: « Lärobock i analytisk geometri », 1859, 2° éd., 1862; « Bihang till algebran », 18ö6; « Lärokurs i differentialråkning », 1873-77.

Foglar (Louis), poète autrichien distingue, né, le 24 décembre 1820, à Vienne, où il occupe une place dans l'administration de la Compagnie des Bateaux à Vapeur du Danube. On lui doit: « Cypressen », 1842; « Strahlen und Schalten », 1845; « Ein Stück Leben », 1847; « Freiheits-Brevier », 1848; « Geschichten und Sagen », 1848; « Erzählungen », 1858; « Neue Gedichte », 1859; « Still und bewegt », 1859; « Donausagen », 1860; « Minnehof », 1864; « Freudvoll und leidvoll », 1867; « Geschichten und Gedenkoblätter », 1883; « Gedichte », 1833.

Fogliani (Tancrède), écrivain militaire italien, chef de bataillon dans l'armée italienne, attaché au Ministère de la Guerre, ancien professeur à l'École Militaire de Modène, Directeur de la Rivista Militare Italiana, et auteur d'un excellent traité de « Geografia fisica e politica », plusiens fois réimprimé, est né, près de Crémone, le 22 février 1829, et entré au service militaire en 1848.

Foglietti (Raphaël), historien et jurisconsulte italien, né, le 6 novembre 1846, à Falerone (province de Formo), établi depuis 1853 à Macerata, où il fit son Droit. En dehors de ce qu'il a inséré pendant trois ans dans son Bollettino legale di Maccrata (1874-77), il a public: « Del cattolicismo in Ginevra », 1867; « Della libertà della stampa », 1873; « Sugli art. 18 e 27 della legge sui Giurati », 1878; « Sulla presenza dei testimoni alla consegna del testamento segreto », id.; « Cenni storici sulla Università di Macerata », id.; « Cenni storici su S. Giuliano I ospitatore », 1879; « Documenti dei secoli XI e XII per la Storia di Macerata, con prefazione ed annotazioni », id.; « Ci son leggi in Italia? », 1880; « Lo leggi in Italia », 1881; « Il catasto di Macerata dell'anno 1268 », Macerata, id.; « Le Constitutiones Marchiæ Au\*\*monitance \*\*, id.; \*\* La pretofobia stolta \*\*; \*\* Conferenza sulla storia antica dell'attuale territorio naceratese \*\*, 1884; \*\* Storia per uso del posolo di S. Giuliano l'ospitatore, patrono princiale di Macerata \*\*, 1885; \*\* Alcune osservazioni ulla storia del diritto italiano, con appendito \*\*, 1886; \*\* Opuscoli di storia del diritto \*\*, d.; \*\* Garibaldi in Macerata negli anni 1848-9 \*\*, 1888.

Fol (Hermann), médecin et naturaliste suisse, rofesseur à l'Université de Genève, où il est é, en 1845, a publié, entr'autres: « Zoologie énérale, leçons données à l'université de Geève », 1re livr. Genève, 1884; « Recueil zooloique suisse », trois vol., id., 1883-86; « Sur 3 Sticholonche Zanclea et un nouvel ordre de thizopodes », id., 1883; « Recherches sur la écondation et le commencement de l'hénogénie hez divers animaux », 1879; « Recherches sur a nombre des germes vivants que renferment uelques eaux de Genève et des environs », en ollaboration avec P. L. Dunant, id., 1884; : Les Microbes », résumé de deux conférences, d., 1885. - Son frère Walther, ingénieur et rchéologue, a illustré par un catalogue détaillé e musée qui porte son nom et publié, en quare volumes, des « Études d'art et d'archéologie sur l'antiquité et la renaissance ».

Folaierski (Ladislas), mathématicien polonais, 16, en 1840, à Varsovie, résidant à Paris, où l'est secrétaire de la Société polonaise des sciences. On lui doit de nombreux mémoires de nathématiques.

Folchetto, pseudonyme de Jacques Capon, rénitien, le spirituel correspondant de Paris, in Fanfulla de Rome, à la Perseveranza, à l'Ilustrazione italiana de Milan et à la Tribuna de Rome.

Folie (François-Jacques-Philippe), mathémaicien belge, ancien professeur à l'Université, dministrateur et inspecteur de l'Université de iège, membre de l'Académie Royale de Belique, directeur, depuis quelques années, de Observatoire de Bruxelles, né, à Venloo (Belgiue), le 11 décembre 1883; en dehors de nombreues contributions aux publications de l'Acadéie et de l'Observatoire, aux Annales du génie iril, aux Mémoires de la Société Royale des ciences de Liège, aux Annales de l'Enseigneient public, à la Belgique Contemporaine, au ournal des Mathématiques de Liouville, aux comptes Rendus de l'Académie des Sciences de aris, il a publié un « Précis de Géometrie éléentaire », Liège, 1876; une « Petito climatogie à l'usage de l'amateur et de l'agriculteur elges », Bruxelles, 1887; « Recherches de géoétrie supérieure », id., 1878; « Éléments d'u- théorie des faisceaux >, id., 1879; « Douze bles pour le calcul des réductions stellaires », ., 1884. Il a aussi publié, d'après les manusits des auteurs, le « Cours de mécanique appliquée », du prof. Brasseur, et le « Cours de calcul des probabilités », du prof. Meyer. Il a traduit, de 1868 à 1887, les travaux de R. Clausius sur la théorie mécanique de la chaleur.

Folleville (Caniel de), jurisconsulte français, avocat à la Cour d'appel, doyen de la Faculté de Droit de Douai, transférée depuis 1887 à Lille, professeur de Droit civil et international à la même faculté, vice-président de l'Association Internationale pour la réforme et la codification du Droit des gens, né, à Paris, le 5 janvier 1841, couronné par la première médaille d'or au concours de doctorat de 1863, reçu agrégé des Facultés de Droit à Paris, lo 19 mai 1863; on lui doit: « Étude sur les associations commerciales en participation »; Traité de la possession des meubles et des titres au porteur »; « Traité de la naturalisation et des effets généraux des Lois »; « Recueil des réglements des facultés de Droit »; de nombreux articles dans les Revues françaises et étrangères.

Folliet (Eugène), publiciste et homme politique français, inscrit comme avocat au barreau de Paris, député de la Haute-Savoie, et souvent rapporteur, est né, à Saint-Jean de Maurienne (Savoie), le 18 mars 1838; il fit ses études à Turin et y fut reçu docteur en Droit en 1861. Devenu français par l'annexion de la Savoie, il a collaboré à la Nouvelle Revue de Paris, à la Revue libérale, à la Revue moderne, à l'Investigateur, au Dictionnaire universel du dix-neuvième siècle de Larousse, au Peuple souverain de Pascal Duprat, et publié séparement: « Études historiques sur la Révolution et l'Empire en Savoie »; « La Presse italienne et sa législation »; « Histoire des Maréchaux de Savoie »; « Les Députés savoisiens aux Assemblées de la Révolution »; « Les Volontaires de la Savoie (1792-99) >, Paris, Librairie militaire Baudoin, 1887.

Foncin (Pierre), historien et géographe français, ancien professeur à Bordeaux et à Douai, inspecteur général de l'enseignement secondaire depuis 1882, secrétaire général de l'Alliance pour la propagation de la langue française, né, à Limoges, le 2 mai 1841, a publié: « Textes et récits de l'Histoire de France », 1872; « Essai sur le Ministère Turgot », 1876, couronné par l'Académie Française; un cours de « Géographie », en trois volumes in 4°, 1874-85; une « Géographie générale », 1887 et un « Atlas historique », 1888.

Fonseca Benavides (François DE), historien et physicien portugais, professeur de physique à l'Institut industriel et d'artillerie à l'École navale de Lisbonne, né, en cette ville, le 28 janvier 1835; son père était médecin de la Reine; sa mère Geltrude Arbini, d'origine italienne. Il était déjà capitaine de vaisseau, lorsqu'il fut nommé professeur. Quelques appareils

de son invention ont remporté des prix aux expositions de Vienne et de Paris (1878); et à presque toutes les expositions internationales il a figuré comme délégué et commissaire de son gouvernement. Il a la direction du Musée technologique de Lisbonne, auquel il a donné un développement considérable; nommé en 1884 inspecteur des Ecoles industrielles, il entreprit un voyage en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, dans le but d'améliorer la condition des écoles portugaises. Membre des Académies de Lisbonne et de Madrid, il a publié un grand nombre d'ouvrages estimés, parmi lesquels nous signalons: « Éléments de balistique », 1872, seconde édition en 1882; « Physique moderne », en deux vol., 1880, deux éditions: « Rapports sur l'Exposition de Turin de 1884 »; « Las Rainhas de Portugal », 1878-79, deux gr. vol. dédiés à la reine Marie Pie; « Le Théâtre Royal de Saint-Charles à Lisbonne », 1883 (c'est une histoire de l'opéra portugais).

Fontaine-Borgel (Claude), historien suisse, employé à la Chancellerie de la ville de Genève, né, en cette ville, en 1838, a publié: « Recherches historiques sur Carouge », 1857; « Recherches historiques sur Versoix », 1863; ■ De l'instruction publique à Versoix, antérieurement et depuis la réunion à la république gèuevoise », 1868; « Notice sur les châteaux de Versoix, forts de Saint-Maurice et de Saint-Loup », 1872; « Relation historique sur l'établissement des premières loges maçonniques à Genève et leur dissolution (1736-1796) », 1875; « Louis-Auguste Brun, peintre attaché à la Cour de Louis XVIº et Louis Simond, littérateur, anciens maires de Versoix », 1878; « Histoire de Lancy depuis les anciens temps jusqu'à nos jours », 1883; « J.-P. Béranger, historien, publiciste et ancien syndic de Genève (1737-1807) », 1885. M. F.-B. travaille actuellement à une histoire d'ensemble des communes genevoises, sous la forme d'un journal historique.

Fontaine de Resbecq (comte Eugène-Hyppolite-Marie-Théodore de), pédagogiste français, ancien sous-directeur de l'enseignement primaire, né, à Paris, en 1837. On lui doit, entr'autres: « Histoire de l'enseignement primaire avant 1789, dans les communes du nord », Lille, 1878; « Les projets de loi sur l'enseignement primaire avant 1789 dans les communes du Nord », Lille, 1878; « Les projets de loi sur l'enseignement primaire », 1881; « Les lois scolaires », 1886; « L'administration de la marine et des colonies », 1886.

Fontaine (Hyppolite), ingénieur français, directeur de la Revue Industrielle, né, à Dijon, en 1832; il a publié, entr'autres: « L'Industrie aux États-Unis, renseignements pratiques sur la métallurgie, les ponts métalliques, les machines-outils, les moteurs, les chemins de fer et les

appareils hydrauliques », Paris, Baudry, 1 « Éclairage à l'électricité », id., 2° éd., 1 « Transmissions électriques, renseignement tiques », id., 1885; « Électrolyse, rensements pratiques sur le nickelage, le cui la dorure, l'argenture, l'affinage des métale traitement des minerais au moyen de tricité », id., 1881.

Fontana (Barth.), philosophe et historie lien, ancien professeur de lycée, professe tuel, depuis 1871, à l'Institut Technique teur ès-lettres et docteur en philosoph l'Université de Turin, né, le premier n bre 1835, à Alassio sur la rivière de Gêi traite l'histoire à un point de vue phile que suivant les principes de Vico, de l gnosi, de Joseph Ferrari et des autres g maîtres de la philosophie de l'histoire. C doit: « La Filosofia della Storia nei peu italiani », 1873; « Sulla Dottrina dell'in mento », 1879; « Sulle casse di rispar: sulla cassa nazionale di pensioni per l chiaia, lettora a S. E. il Ministro Berti me, 1882; « Del Principe nelle dottrine che del nostro tempo », Imola, 1883; « menti dell'Archivio vaticano e dell'estense il soggiorno di Calvino a Ferrara », 1885; « Documenti dell'Archivio vaticano l'estense sull'imprigionamento di Renata di cia, duchessa di Ferrara », 1886; « Doci vaticani di Vittoria Colonna, marchesa scara, per la difesa dei Cappuccini », id « Documenti vaticani e camerinesi sulla sulla pietà di Vittoria Colonna, march Pescara », id., 1887; « Documenti vatic un plebiscito in Ferrara sul principio d colo XVI », 1887. Toutes ces études pi toires sur la même époque font partie du ouvrage tout récent de M. Fontana qui p titro: « Renata di Francia, duchessa d rara, sui documenti dell'Archivio esten mediceo, del Gonzaga e dell'archivio a vaticano ».

Fontana (Charles), écrivain italien, Castello Valsolda, le 2 juillet 1826; en de quelques écrits d'occasion, il a publ. Escursioni nella Valsolda », et la traditalienne de l'important ouvrage allema Dr Jean Scherr: Allgemeine Geschichte di teratur.

Fontana (Ferdinand), poète et jour italien, esprit frondeur et original, né, à le 30 janvier 1850. Il commença à faire de par sa poésis: « Il Rebecchino », insé journal Il Pungolo de 1875; et publiée à avec d'autres dans un premier recueil de suivi d'un autre petit volume de contes e. Ses pièces en patois milanais: « El bi de Buffalora » et « La Statua del sor Incont ou à Milan un succès éclatant. Il s boré à différents journaux italiens: P.

strazione, Lombardia, Corriere della Sera,

F. .

one, Movimento, Gazzetta Piemontese. Il a acoup voyagé en France, en Allemagne, aux ts-Unis; sa vie est pleine d'aventures; il a ne servi à bord d'un navire comme homme vut faire. Son œuvre littéraire se ressent de e vie accidentée. Ses poèmes: « Il canto 'odio »; « Il Convento »; « Il Socialismo », s montreut une nature forte et indépendante, peu trop sauvage peut-être, mais toujours erte et hardie. Il a aussi composé des littos d'opéras; citons entr'autres l'« Asraël » r le baron Franchetti, Reggio (Emilia), 1887; vallet « Hannibal », pour le coréographe Po-, avec musique de R. Marenco; « Marchionn Gambavert >, opéra-bouffe en trois actes, sique de E. Bernardi; « Le Villi », opéraet en deux actes, Milan, 1884; « Leggenda un Rosario », musique de Bertini, Milan, 3; « Anna e Gualberto, melodramma in un ) e due parti », id., id.; « Flora Mirabilis », ende avec musique de Spiro Samara; « Coiba », scènes côrses, en trois actes, musique V. Radeglia, Milan, 1887. Citons, en outre: 'arigi — Nuove poesie — Ellenia moderna », logne, Zanichelli, 1881; « Alla Contessa riana Marcello, dama di Corte di S. M. la gina d'Italia », Milan, 1881; « Versi », id., wrdi, 1885; « Un briciolo di mezzaluna, note una gita in Algeria », id., Galli, 1883; « In lescheria, quadri di un viaggio in Germa-», id.; « Pennelli e Scalpelli, esposizione rnazionale di Belle Arti, Roma, 1883 », id.; lalendario poetico pel 1884 », Turin, Roux e 'ale, 1883; « In Teatro », Rome, Sommaa; en collaboration avec L. Illica: « Herick ad Tékeli », drame, id., Barbini, 1889. Fontana (Hyacinthe), philosophe et littéra-

· italien, professeur de philosophie au Lycée gilio de Mantoue, professeur libre de philohie à l'Université de Padoue, né, à Mantoue, 1836; il fit ses études littéraires et théologis dans sa ville natale, où il fut ordonné prêtre 1859, et son Droit à l'Université de Padoue, I fut licencié en 1864. Il débuta dans la Ria Contemporanea de Turin, par ces écrits: ntorno all'Epopea dei Nibelunghi »; « Sullo lio delle Leggende >; « Sulle antiche popooni d'Italia »; « Sulla Storia generale delle ie », suivis d'une série d'ouvrages aussi imtants que bien écrits. Citons: « Sull'immortà dell'anima di Pietro Pomponazzi », Sienne, 9; « Di Baldassarre Castiglioni », Mantoue, 1; « Idea per una filosofia della storia », rence, Cellini, 1876; « L'Epopea e la Filoa della storia », Mantoue, 1878; « La Filoa e la Coltura Italiana nel moderno evo >, an, Dumolard, 1882; « L'Arte in Virgilio », s l'Album Virgiliano, Mantone, 1883; « Gei della filosofia morale contemporanea », Mi-, Dumolard, 1885; « La Morale e il Diritto ». Il a aussi collaboré à la Filosofia delle scuole italiane de Rome.

Fontana (Louis), écrivain italien, né, en 1839, à Trente; il combattit comme simple artilleur dans les campagnes italiennes de 1859 et 1866, et dans la guerre de sécession américaine dans les rangs des fédéraux; il se retira avec le grade de capitaine. Il collabora à la Gazzetta di Milano et au Gazzettino Rosa; on a de lui: une comédio en quatre actes: « Massimo d'Azeglio a Roma », Milan, 1872; « Vita di Giuseppe Mazzini », id., id.; « Il Riscatto », drame en vers représenté avec succès, id., 1873; « La Ragion di Stato », d.ame en un acte, id., 1874; « Sulla filosofia della storia di Giuseppe Ferrari », Rome, 1875; « L'Insurrezione Slava », Milan, 1876; « L'Ideale antico e moderno », Rome, 1878. On lui doit aussi une traduction italienne de l'Hamlet et du Coriolan de Shakespeare.

Fontane (Marius), littérateur français, de l'École de Michelet, ancien secrétaire de M. de Lesseps, d'abord à la Compagnie du Canal de Suez, ensuite à celle de l'Isthme du Panama, né, le 4 septembre 1838, à Marseille; parti à l'âge de dix-sept ans pour l'Orient comme agent d'une maison de commerce, il rencontra M. de Lesseps, et cette rencontre fixa son avenir. Tout en vaquant à ses fonctions laborieuses, M. F. a cultivé les lettres avec passion et produit une œuvre littéraire considérable et considérée. Citons: « Les Marchands de femmes », 1883; « Confidences de la vingtième années », id.; « La tribu des Chacals », 1864; « Sélim l'égorgeur », épisode des massacres de Syrie, 1865; « Zaïra la rebelle », 1866; « La guerre d'Amérique », récit d'un soldat, en deux vol., 1866; « De la marine marchande, à propos du percement de l'Isthme de Sucz >, 1868; « Le Canal maritime de Suez, histoire du Canal », 1866; « Essais de poésie védique », 1876; les cinq premiers volumes d'une Histoire universelle poétique et populaire, qui contiennent: « L'Inde Védique — Les Iraniens — Les Égyptes — Les Asiatiques — La Grèce ». Vulgarisateur de l'histoire, il anime le récit par le drame, et il ressuscite les peuples dont il raconte les destinées.

Fontane (Théodore), éminent critique, poète et publiciste allemand, rédacteur d'articles sur l'Angleterre, où il a passé quatre ans, pour la Neue Preussische Zeitung, et critique des théâtres à la Vossische Zeitung de Berlin, où il demeure depuis 1859, est né, en 1819, à Neu-Ruppin. Il a publié: « Gedichte », 1851; « Aus England », 1860; « Balladen », 1861; « Wanderungen durch Brandeburg », 1862; « Jenseits des Tweed », 1862; « Der schleswig-holsteinische Krieg », 1870; « Der deutsch-französische Krieg », 1876; « Vor dem Sturm », 1878;

« Crete Minde », 1880; « Ellernklipp », 1881; « Schach von Wuthenow », 1883; « Graf Petöfi », 1885; « Unterm Birnbaum », 1886; « Cécile », 1887.

Fontanelli (Charles), économiste italien, professeur d'économie politique à l'École de Commerce de Florence, reçu docteur en Droit à l'Université de Sienne, écrivain brillant, né, à Florence, en 1843; on lui doit des conférences et des essais sur Ippolito Nievo, Emma Fuà-Fusinato, Sallustio Bandini, Massimiliano Giarrè, Giuseppe Bellucci, Gli Uomini Oscuri, Vittorio Emmanuele, etc., et, en outre: « Del Governo rappresentativo, discorsi di un Maestro di scuola », Florence, 1864; « Manuale popolare di Economia Sociale », id., 1870; « Le nostre istituzioni », Milan, 1874; « Il lavoro a Firenze », 1874; « Gli scioperi », ouvrage couronné, Naples, 1874; « Manuale popolare di oconomia sociale », Florence, Paggi, 1881; « L'inseguamento delle scienze sociali e la scuola di scienze sociali in Firenze », id., 1883; « Intorno al riordinamento degli Istituti di emissione » Florence-Rome, Bencini, 1886; « Il potere regio e la dinastia di Savoia », 1884.

Fontanès (Ernest), prédicateur réformé français, pasteur titulaire et président du Consistoire au Havre, né, à Nîmes, le 31 janvier 1828; il à fait ses études à Nîmes, à Genève, à Strasbourg, et visité les universités allemandes en 1850-51; il a collaboré au Disciple de Jésus-Christ et au Lien, feuilles protestantes, à la Revue Germanique, à la Revue Bleue et à la Revue des Deux Mondes, et publié séparément une « Étude sur Lessing », considéré comme représentant du christianisme moderne, Paris, Germer-Baillière; un volume de sermons, sous le titre: « Christianisme libéral »; plusieurs conférences faites au Havre et à Rouen sur « La libération du territoire », sur « Cavour », 1875, sur « Gambetta », au lendemain de sa mort; « Les protestants libéraux et la Réforme ». Citons en outre sa thèse de doctorat en théologie, soutenue avec éclat devant la Faculté de Strasbourg en 1850, sous le titre: « Les Fondements de l'Église.

Fontannes (Francisque), géologue et zoologue français, attaché au service de la Carte Géologique de France, né, en 1839, à Lyon; il a publié, entr'autres: « Études stratigraphiques et paléontologiques pour servir à l'histoire de la période tertiaire dans le bassin du Rhône », sept vol., Lyon, Georg, 1877-83; « Les Invertibrés du bassin tertiaire du sud-est de la France », 2 vol., id., 1880-82; « Description des ammonites de la zone à ammonites Tenuilobatus du Crussol (Ardêche) »; « Description des ammonites des calcaires du château de Crussol », id., 1880; « Description sommaire de la faune malacologique des formations saumâtres et d'eau douce du groupe d'Aix (bartonien-aqui-

tanien), dans le Bas-Languedoc, la Pre et le Dauphiné », id., 1884; « Étude » alluvions pliocènes et quaternaires du plate la Bresse dans les environs de Lyon, d'une note sur quelques mammifères des vions préglaciaires de Sathonay, par le de Ch. Depéret », id., 1884.

Fonvielle (Wilfrid DE), publiciste franca à Paris, en 1826; après avoir fait ses é au Collège Sainte-Barbe, il renonça vite carrière de l'enseignement; il collabora Presse, à la Liberté, à l'Histoire, au Peti niteur, au Monde Illustré, au Musée Uni à la Nature, au Journal des Voyages, etc été rédacteur en chef d'une revue scienti l'Electricité (1881-82). S'intéressant aux p de la science aérostatique, il a accomp grand nombre d'ascensions intéressantes e quelques unes n'ont pas été sans danger dant le siège de Paris, il a franchi les prussiennes en ballon. Il est parti en plei malgré le Gouvernement, qui lui a refu dépêches, alléguant qu'il serait pris; son sion a été très heureuse tandis que les sagers partis de nuit se sont égarés c été pris. M. W. de F., qui avait déjà pr à la révolution de février, dans la c d'étudiants qui envahirent la Chambre d putés, fut transporté en Algérie après le d'État. Pendant la Commune, il a été c né à mort par les insurgés dont il n'a cessé de combattre les doctrines avec e et qu'il considère « commo les pires mis du régime républicain ». M. W. d ville, qui a été lauréat de l'Académie er pour la mesure du mètre, a publié: « L'I fossile », 1865; « Les Merveilles du mo visible », id.; « Éclairs et Tonnerres », « L'Astronomie moderne », 1868; « Les ges aériens », 1870; « Les Ballons pend siège de Paris », 1871; « Physique des cles », 1872; « La Conquête de l'air », « Aventures aériennes », 1876; « Comm font les miracles en dehors de l'Eglise » « L'Espion aérien », 1884; « Les Affan pôle nord », 1885; « Les Voyages d'un en 1886; dans le Journal des Voyages: « d'un condamné à mort par la Commune M. W. de F. est, par sa grand'mère mate petit-neveu de Barras, ancien président rectoire.

Foras (comte Amédée de), savant he te français, né, à Thonon en Savoie, et résidant à Chambéry, a publié des livre, siques, œuvres de patience, d'érudition, esens et de bon goût; citons: « L'Armo nobiliaire de Savoie », in-fol., 1864 et suivantes; « Liste et blasons des chevali collier de l'Annonciade du duché de Sa 1873; « Le Blason, dictionnaire et remarc 1885.

(Archibald), éminent journaliste écosen 1838; après avoir étudié à l'uni-Aberdeen, il entra dans un régiment s; ses connaissances militaires en ont lmirable correspondant de guerre. Ses lances aux Daily News, pendant la inco-allemande, pendant la Commune, a famine de 1874 dans l'Inde, penguerros des carlistes, des républicains, honsistes en Espagne, pendant le tour de Galles dans l'Inde, pendant la co-russe et pendant la première ocle Chypre par les Anglais sont un ı genre. On se rappelle ses émouvanptions du passage de Chipka et de de Plewna. Il a fait des conférences sur ses impressions de voyage en e, aux États-Unis, et en Australie. Il séparément : « Drawn from Life », militaire; « My Experiences of the en France and Germany »; « Soldie-Germany »; « Soldiering and scriberies of sketches ».

(Henri), voyageur et botaniste écos30 janvier 1851; il a fait ses études en
e 1878 à 1883, il a visité les archipèles
Orientale et la Nouvelle-Guinée. Il a
résultats de ses voyages dans ces
Naturalist's Wandering in the Eahipelago », Londres, 1885, traduit en
par Teuscher, Jena, 1886; et « New
Londres, 1886, et les articles insérés
de la Société Géographique de Lonle titre de: « Progress of an expeNew Guinea », 1886.

Roberston (John), écrivain d'art, jourconférencier écossais, né, à Aberdeen, vier 1822. En 1844, il arriva à Lon-1845, il visita la Franco et les Étatsde temps après, il s'occupa du comde la pêche, et de la multiplication des poissons. Tout en s'occupant d'afécrivait dans les journaux; il a dirigé, quelques années, l'Art Pictorial and , le Pictorial World, et autres jourtiques; il a fourni des articles sur Irt Journal, aux Illustrated London Magazine of Art; en 1877, il a publié volume in-4 intitulé: « The Great of Christendom ». Il a aussi donné aphie du peintre écossais Georges Jado l'artiste N. May Phelps.

ammer (Pierre-Guillaume), docte et archéologue allemand, né le 23 octoncien professeur d'archéologie à l'Uni-Kiel, nommé en 1837, a publié, en-« Hellenika », 1837; « Sokrates und er », id.; « Topographie von Athen », Die Cyklopischen Manern », 1847; ibung der Ebene von Troya », 1850; », 1853; « Das Schöne ist schwer », 1863; « Die Erfindung Roms », 1868; « Argonauten », 1880; « Zur Reform des höheren Unterrichtswesens », 1882; « Erklärung der Ilias mit Karte », 1884; « Kunstbestrebungen », 1886.

— De 1832 à 1835 il a habité la Grèce, et en 1838 visité la Grèce, l'Asie Mi neure et l'Égypte.

Forel (Auguste-Henri), médecin et naturaliste suisse, professeur de psychiatrie à l'Université et Directeur de l'Asile Cantonal des Aliénés à Zurich depuis 1879, né, le 1er septembre, à Morges (Vaud); il a fait ses études à Munich et publié: « Observations sur les mœurs du Solenopsis fugax », 1869; « Beiträge zur Kenntniss des thalamus opticus und der ihm ungebenden Gebilde bei den Säugethiere », Vienne, 1872; « Les Fourmis de la Suisse, Systématique, Mœurs, Anatomie et Philologie », ouvrage couronné par l'Institut de France, 1874; Das Gedächtniss und seine Abnormitäten », Zurich, 1885; « Untersuchungen über die Haubenregion und ihre oberen Verknüpfun gen im Gehirn des Menschen und d. Säugethiere », dans l'Archiv für Psychiatrie de 1877; « Der Hypnotismus, seine Bedeitung und seine Handhabung >, 1889.

Forel (François-Alphonse), naturaliste suisse, professeur à l'Académie de Lausanne, résidant à Morges, où il est né le 2 février 1841. Il a publié près de cent-cinquante mémoires sur l'histoire naturelle du lac Léman, sur la limnologie générale, sur les glaciers, sur l'archéologie préhistorique. Citons parmi ses ouvrages principaux: « Les causes des Seiches », 1878; « Les Seiches », id.; « Contributions à l'étude de la limnimétrie du lac Léman », 1878-81, 5 séries; « Températures lacustres », 1880; « Les Variations périodiques des glaciers des Alpes », 1881; « la Faune profonde des lacs suisses », 1885.

Forestié (Édouard), écrivain et imprimeur à Montauban, secrétaire de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, archiviste de l'Académie des Belles-lettres de Montauban, né, en cette ville, en 1847; il est le fils de l'ancien imprimeur Eiméran Forestié, conservateur honoraire des archives de la ville, né en 1816, auteur des « Notes Historiques ou Ephémérides montalbanaises et du Tarn-et-Garonne », publiées en 1882. A M. Éd. F. on doit: « Les anciennes faïenceries de Montauban, Ardus, Négropelisse, Auvillar, Bressois, Beaumont », Montauban, 1876; et « Jean-Marie-Joseph Ingres père, peintre et sculpteur. Notice biographique lue à la Sorbonne en 1885 », id., 1885.

Forestier (Claudius), sourd-muet, directeur de l'institut des Sourds-Muets de Lyon, né, à Aix-les-Bains, en 1810; on lui doit: « Parallèle entre l'instruction des sourds-muets par le langage des signes et leur enseignement par l'articulation artificielle, suivi de quelques observations sur la méthode du célèbre Pèreire et

sur les résolutions qu'a votées contre l'enseignement par le langage des signes le Congrès International tenu à Milan (cfr. Fornari) du 6 au 12 septembre 1880, pour l'amélioration des sourd-muets », Lyon, 1883.

Forgemol de Bostquénard (Edmond), poète français, né, à Tournon (Seine et Marne) le 20 novembre 1851, descendant d'une vieille famille d'épée, originaire du Limousin, fils d'un docteur qui a bien mérité de la santé publique et dont le buste a été élevé sur la place publique de Tournon, licencié en droit à la Faculté de Paris, rédacteur principal au Ministère de la guerre, membre du conseil d'arrondissement de Melun, décoré de plusieurs ordres étrangers, est auteur d'un livre de poésies « Ghazels », publié chez Calmann-Lévy. On annonce un second volume intitulé « Nouveaux Ghazels ». M. E. Forgemol de B. a collaboré à divers journaux de province et de Paris, et à diverses revues; citons entr'autres, le Monde poétique et la Revue contemporaine.

Forman (Harry-Buxton), critique littéraire anglais, collaborateur des revues: Fortnightly Athenœum, Contemporary Macmillan's Magazine, Gentleman's Magazine, Manhattan, London Quarterly Review, directeur du service de l'étranger et des colonies à l'administration des postes, est né à Londres le 11 juillet 1842. On lui doit: « Our Living Poets, an essay in criticism », 1871; « The Shelley library, an essay on bibliography », 1886; des nouvelles éditions critiques des ouvrages de Shelley, de John Keats, de Lord Byron, avec des introductions, des notes, des suppléments, etc.

Formentin (Charles), avocat et littérateur français, licencié ès-lettres et en Droit, ancien professeur, né, en 1853, à Aix en Provence. On lui doit: « Essai sur les fabricants français du XII et XIII siècle », Saint-Étienne, 1877; « Quomodo præcipua vectigalia seu reipublicas seu imperii temporis Romæ ordinata fuerint », id., 187; « Essai sur les origines du drame moderne en Franco », Paris, Pedone-Lauriel, 1880.

Fornaciari (Raplaël), littératour italien, écrivain élégant, membre de l'Académie de la Crusca, membre du Comité de la Società Dantesca, professeur libre d'Université, professeur titulaire de littérature italienne au Lycée Dante de Florence, fils de l'illustre littérateur et avocat toscan Louis Fornaciari, né, à Lucques, le 24 février 1837. Il a fait ses études dans sa ville natale, à Florence et à l'Université de Pise, où il fut reçu docteur en 1859. En 1860, il enseignait le latin et le grec au lycée Forteguerri de Pistoia; en 1870, il passa, comme professeur de littérature italienne, au lycée de Lucques, et de là, en 1874, à l'École Normale des jeunes filles et bientôt après au Lycée Dante de Florenco; il euseigne aussi la philosophie au Collège militaire de Florence. Tout en g les bonnes traditions de l'École classic lienne, M. F. non seulement n'a point dé les progrès de la philologie moderne, n s'est mis au courant de sa littérature, e contribué lui-même à la vulgariser par c ductions et des réductions de livres étr estimés. Parmi ses nombreuses public citons: « Grammatica della lingua itali tirée et résumée de la Grammaire de gues romanes de Fr. Diez; « Le Nar d'Erodoto », un choix avec commentaire Orazioni di Demosteno », id.; « Le scelte del Boccaccio », id., avec introd Milan, 1870; « Disegno storico della lett italiana, dalle origini fino ai nostri giorni éditions, la 5 ne de Florence, Sansoni, 188 un supplément de « Dichiarazioni ed es réimprimé et augmenté en 1883; « Gran italiana dell'uso moderno », Florence, S 1879; « Sintassi italiana dell'uso mod id., 1881; « Grammatica italiana dell'u derno, compendiata ad uso delle scuole 1884, en deux petits volumes (le meille que l'on puisse aussi recommander aux gers qui désirent apprendre la langue italienne); « Studî su Dante, editi e in-Milan, Trevisini, 1883; « La letterati liana nei primi quattro secoli », Florenc avec des biographies assez étendues; prosa e la poesia italiana del secolo ? Florence, Paggi, 1877, en deux volumes. en outre: « Primo passo al bello seri prosa », Milan, Trevisini, 1884; « Leard I tempi della pronunzia italiana, saggio p pubblicato por cura di M. R. F. . F Succ. Le Monnier, 1884; « Stoll E. Gug Manuale della religione e mitologia dei Romani », traduit de l'allemand, 3me éc rence, Paggi, 1882; « Ulisse ne'la Divir media, lezione », dans les Atti della I demia della Crusca, 1881; « Leopardi G Prose scelte ed annotate », Florence, I 1882; « Sintassi italiana dell'uso mod id., Sansoni, 1881; « Elementi di filos condo i nuovi programmi ministeriali 1 legi militari del regno: parte I, Logica id., 1888, \* parte II, Psicologia », id. « Il passaggio dell'Acheronte e il sc Dante a proposito di una recente interp ne », dans la Nuora Antologia de l'année « Metafore di meda », dans la Nuora A de l'année 1888.

Fornari (Pierre), philologue, pédago; écrivain italien, né, à Borgomanero (p Novare), en 1837. Il s'est voué de bom à l'enseignement, à l'éducation, à la lit pédagogique. La liste de ses livres pour les publiés chez les éditeurs Paravia, li, Carrara, Gnocchi, Hoepli, formerait seule tout un catalogue. Depuis bientôt

F.

i ans il est professeur dans l'Institut des urds-Muets de Milan, où il apporta des rémes qu'il a développées dans sa brochure: Je Sourd-Muet qui parle ». Nommé secrée géneral du Congrès International de Mipour les Sourds-Muets, il en rédigea les es en italien et en français, et il siégeait ame commissaire italien au douzième Cons International réuni à Bruxelles en 1883. retour d'un voyage en Suisse et en Holde, où il visita les différents établissements Sourds-Muets, il publia son ouvrage estible intitulé: Surdus bene loquens. Il a trat en italien les Lese-Uebungen de Hiller et · écrit lui-même et publié: « La chiave per parlare i sordo-muti italiani », et un jourà l'usage des sourd-muets: L'Amico dei do-Muti. Il signe Minimus les articles indés: « Petits mots d'un petit instituteur ir l'éducation des Sourds-Muets », à la Re-Internationale de Paris.

Fornari (Abbé Vito), illustre philosophe et ivain italien, préfet de la Bibliothèque Natioe de Naples, chevalier de l'Ordre du Mérite il de Savoie, né, le 10 mars 1821, à Molta (prov. de Bari); il fréquenta l'École du rquis Basile Puoti à Naples, philologue et tout grammairien célèbre; il s'appliqua de ane heure à l'interprétation des papyrus d'Heranum. A la mort de Puoti en 1847, l'abbé rnari en fit l'éloge public; nommé corresponnt de la Crusca en 1879, il a écrit pour l'ocsion un second discours sur Puoti. En 1850, publiait son beau livre philosophique fort m écrit, et intitulé: « Ragionamenti dell'Armia Universale », réédité à Florence, chez rbėra, en 1862, et une troisième fois à Nas, en 1878. De 1857 à 1868, il publia en quavolumes un livre d'esthétique littéraire de au classique: « L'arte del dire ». Son dernier und ouvrage est la « Vita di Gesù Cristo », nt deux parties en quatre volumes ont paru puis 1874; une troisième partie est en prération. Citons, en outre: « Considerazioni inno alle parole di Marco Giunio Bruto in sul rire », Naples, 1880; « Rime e prose consoorie », Imola, 1881; « L'Età dell'oro. Lettera Darlo Troya intorno alla natura del linguag-\* \* ; « Notizia della Biblioteca di Napoli \* ; Sul Convito di Dante, in occasione del cenario del poeta, celebrato nel 1865 ».

Fornelles (Albert), pseudonyme de M<sup>116</sup> Four-Er, née Amélie Bauche, femme de lettres franse, née, à Paris, en 1844; on lui doit: « L'aiture de M. de Troenic », 1877; « Souvenirs la piraterie barbaresque; La Campagne de vincible », 1882; « Le Cantique des Cantis », traduction en vers, 1885.

Fornelli (Nicolas), écrivain et pédagogiste lien, ancien professeur d'histoire au Lycée Foggia et au Lycée Visconti de Rome,

professeur libre d'histoire du moyen âge à l'Université de Padoue, actuellement professeur de pédagogie à l'Université de Bologne, l'un des rédacteurs de la revue qui se publie à Bologne sous le titre: L'Università, est né, à Bitonto (prov. de Bari), le 23 mai 1843. Il doit tout ce qu'il est à sa volonté, à son talent, au désir ardont de se rendre utile à son pays. Il y a dans tous ses écrits l'éloquence d'une profonde conviction. On lui doit: « Sull'istruzione obbligatoria e sul modo di applicarla in Italia »; « Saggio Storico-critico sulle vere cause delle Crociate »; « Sul libro del Padre Curci e i partiti politici in Italia », 1878; « Storia del Medio-Evo, specialmente in Italia », 1878; « Sull'insegnamento pubblico ne'tempi nostri », Rome, 1881; « La crítica storica odierna >, en réponse au livre du prof. Morosi sur Eudoxie et Genséric, 1882; « Educazione moderna », Turin, 1884; « Vita pubblica, conferenza popolare », Chieti, 1885; « Il nostro ideale nell'Educazione »; « La pedagogia secondo Herbert e la sua scuola »; « Il fondamento morale della pedagogia secondo Herbert e la sua scuola »; « Delle lauree filosofiche », Bologne, 1888; « Una proprietà dei classici latini », Rome, 1889.

Forrer (R.), archéologue, antiquaire et collectionneur suisse, rédacteur de la feuille archéologique qui se publie en Suisse sous le titre: Antiqua, membre de la Société des Antiquaires de Zurich depuis 1883, né le 7 février 1866, a publié une foule d'articles, essais, notes dans les journaux et les revues spéciales.

Forsman (Georges-Zacharie), historien et homme politique finlandais mieux connu sous son pseudonyme de Koskinen.

Forssell (Jean-Louis), historien et homme d'état suédois, né, le 14 janvier 1843 à Gefle; il a fait ses études à l'Université d'Upsal, où il fut reçu docteur en philosophie, en 1866; en 1875 il a été ministre des finances. En 1869, il rédigeait la Svensk literatur-tidskrift, de 1870 à 1875, la Svensk tidskrift. Ses ouvrages historiques sont très estimées, et lui ont ouvert, en 1881, les portes de l'Académie Suédoise. Citons: « Sveriges inre historia från Gustafden förste, med särskild afseende på fôrvaltning och ekonomi.», 1869-75; « Sverige 1571 », en deux vol., 1872, 1884; « Studier och kritiker », 1875; « Anteckningar om sveriges jordbruksnåring i 16 seklet >, 1884; « Anders Fryxell » et « Hans Järta », 1882-84.

Forstenheim (Anne), pseudonyme de Madame Anne Hirschler, poète et romancière autrichionne, née, à Agram, le 21 septembre 1846. En 1867, elle fixa sa résidence à Vienne, après son mariage avec le banquier Hirschler. On lui doit le drame: « Caterina Cornare », Vienne, 1875; le roman: « Le Prince Tantale », Berlin, 1882; un volume de poèsies: « La Belle

Mélusine », Stuttgard, 1882; et le poème: « Manoli », Vienne, 1883.

Förster (Guillaume), astronome allemand, professeur d'astronomie à l'Université de Berlin, né en 1832. On lui doit, entr'autres: « Joh. Keppler und die Harmonie der Sphären », Berlin, 1862; « Wahrheit und Wahrscheinlichkeit », id., 1875; « Sammlung wissenschafts. Vorträge », id., 1876; « Sammlung populärer astronomischer Mittheilungen », 1878, 2me éd., 1884; « Alexander von Humboldt, Gedächtnissrede », Berlin, 1883; « Ortzeit und Weltzeit », id., 1884; « Sammlung von Vorträgen und Abhandlungen », 2 vol., Berlin, 1886–87.

Förster (Richard), philologue et archéologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Kiel, né en 1843; en dehors des articles et essais dans les journaux et dans les revues, il a publié une série d'ouvrages intéressants: « De attractionis in græca lingua usu: De attractionis usu Æschileo », Breslau, 1866; · Die Hochzeit des Zeus und der Hera », id., 1867; « Questiones de attractione », Berlin, 1868; • Der Raub und die Rückkehr der Persephone in ihrer Bedeutung für die Mythologie », Stuttgard, 1874; « De antiquitatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis », Rostock, 1877; « De Libanii libris manuscriptis Upaliensibus et Lincopiensibus », id., 1877; France:co Zambeccari und die Briefe des Libanios », Stuttgard, 1878; « Farnesina- Studien », Rostock, 1880; « Ueber die ältesten Herabilder », Breslau, 1868; « De Aristotelis quæ feruntur physiognomicis », Kiel, 1882; « Das Porträt in der griechischen Plastik », id., id.; « De translatione latino physiognomicorum quæ feruntur Aristotelis », id., 1884; « De Polemonis Physiognomicis », id., 1886; « Die elassische Philologie der Gegenwart », discours prononcé comme recteur, id., 1886.

Förster (Richard), médecin oculiste allemand, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Breslau, le premier qui ait introduit le photomètre et le périmètre dans l'ophtalmologie, né en 1826; en dehors des mémoires et articles insérés dans un grand nombre de revues, il a publié: « Ueber Hemeralopie und die Anwendung eines Photometers im Gebiete der Ophtalmologie », Breslau, 1857; « Ophtalmologische Beiträge », id., 1862; « Ueber die Verbreitung der Cholera durch Brunnen », id., 1873; « Beziehungen der Allgemeinleiden und Organerkränkungen zu Veränderungen und Krankheiten des Schorgans », 1877.

Förster (Wendelin), philologue allemand, professeur de langues et littératures romanes à l'université de Bonn, né, à Windschütz, près Trautenau (Autriche), en 1844, a publié: « Aiol et Mirabel et Élie de Saint-Gille », 2 vol., 1876–1883, Heitbrunn; « Les chevaliers à deux espécs », Halle, 1877; « Li dialoge Gregoire le

pape », le texte traduit en français de siècle, Halle, 1875; « Saint Bernart li sen Erlangen, 1885; « Altfranzösichen Uebung zum Gebrauch bei Vorlesungen und Se übungen », en collaboration avec M. Kose doux parties, 1884-86; « Œuvres de Chr de Troyes, d'après tous les manuscrits (I 1888. II, Yvain, 1887. III, Erec, 1889 », é critique et complète des célèbres; « Glos Reichenau », dans le Altfranz-Uebungsbuch, en outre, des textes provençaux: « Gir. Rossillon », 1880; « L'Évangile selon St de la Bible de Lyon », 1878; un texte ca « En Buc », 1877; des textes italiens: mons gallo-italiens du XIIº siècle >, 1879 une ample introduction dialectale; « Auti rifrasi di S. Girolamo », 1880, en dialecte bard. En outre, on lui doit des éditions ques de Bob. Garnier: « Tragédies », « 1882-87; de L. Meigret: « Grammaire », « Las Nocedados del Cid », de Guille Castro, 1878. Non seulement dans les con taires très-développés de la plupart de s tions, mais aussi dans plusieurs compte-re « Durnart », 1877; « Rolant de Mûller », « Isidori Synonyma », 1879 etc., il a de larges contributions pour la grammaire dictionnaire de l'ancien français. Pour l'h littéraire, voir ses travaux sur Durnart, le Gliglois de Turin, 1878; l'âge de la t tion do St-Bernard, 1879; sur les origin récits celtiques de Chrestien de Troyes. et son important travail sur les Vaudois question Vaudoise, 1888. Il a fait de non disciples, parmi lesquels il suffit de ne F. Apfelstedt, E. Goerlich, E. Seelmann.

Forsyth (Guillaume), jurisconsulte, 1 politique et écrivain anglais, ancien dép Parlement, né, à Greenock, en 1812; en des articles insérés à la Quarterly Rei l'Edinburgh Review et au Blackwood's Ma il a publié: « On the Law of composition creditors », 1841; « Hortensius, or the and office of an advocate », 1849; « C Law relating to the custody of infants > « The History of Trial by Jury », 1855; poleon at St. Helena and Sir Hudson Le 1853; « The Life of Cicero », 1864; • and opinions in constitutional Law », « The novels and Novelists of the Eigh Century, an illustration of the Manners ar rals of the age w, 1871; « Hannibal in an historical drama >, 1872; « Essays ( and narrative », 1874; « The Slavonic 1 ces south of the Danube », 1876.

Fort (Aristide-Joseph-Auguste), m français, né, à Mirande (Gers), en 1836, depuis 1881, à Rio de Janeiro (Brésil), où i d'une grande vogue. Il a publié à Paris: « I sur les centres nerveux », 1878; « Coi médecine opératoire », 1879; « Manuel nterne , en collaboration avec le dochet, 1879; « Manuel de physiologie , 1880; « Anatomie descriptive et , en trois vol., 1887.

Angelo), mathématicien italien, promathématiques et de mécanique au Pise, né, à Pesaro, en 1818; il fit ses is sa ville natale et à Pise. Elève de et de Mossotti, il les a aidé dans erches, et a continué à appliquer et per leurs doctrines. On lui doit, en-« Di un obbiettivo acromatico a tre .orence, 1853; « Di un oculare acroluo lenti », id., 1854; « Tavolo dei delle funzioni circolari ed iperboliche dalla storia e teoria di esse funzio-, 1863, ouvrage réédité et augmenté furin et Milan, Paravia; « Determiun apparecchio fotografico acromate le distanze dell'oggetto », Pise, ezioni elementari di meccanica », Mi-« Monografia degli spettri luminosi », ; « Sulla Geometria immaginaria o liana », id., 1867; « Cenni intorno di origine delle comete e delle stelle id., 1868; « Intorno alla vita e alle uigi Lagrange », id., 1868; « Intorno di Wolfgang e Giovanni Boulay di tematici ungheresi », Rome, 1868; dementare dell'attrazione delle sfere li geometrici che da esse derivano », « Intorno all'attrazione di un piano za minima sopra un punto esterno, azione alla sfera e al moto dei pia-1875; « Saggio di nuove tavole di perboliche, aventi per argomento il o settore, preceduto dalla loro storia, ca e da applicazioni », Pise, 1881; alle maechie solari », Rome, 1886; allo stelle meteoriche », Pise, 1887; ad una nota del sig. Gius. Bertrand que analytique del Lagrango, ed alcuni Géométrie de position del Carnot », , 2º éd. Son fils Auguste, ingénieur, , en 1857, reçu docteur ès-mathémairin en 1879, chef de Section pour le chemin de for entre Modène et Lucblié une brochure sur les tunnels. (Léon), critique, auteur dramatique te italien des plus brillants, né, à 5 octobre 1824; son père David teggio-Emilia, était médecin à Triesre Hélène Wollemborg, était une lettres de Padoue. Forti était son le famille, mais dans les écoles on à l'appeler Fortis et ce nom lui : ses études à Padoue et il débuta oésies lyriques, et par une nouvel-: « Luigia », 1847; c'était naturel; de sa mère était alors fréquentée ètes Prati, Aleardi, Dall'Ongaro, Ca-

bianca, etc.; et il collabora au journal Caff? Pedrocchi de Padoue. Dans la même année, il donnait au théâtre de Padoue un drame à sensation écrit en collaboration avec le médecin Alfred Romano, intitulé: « La Duchessa di Praslin », avec des allusions patriotiques qui firent alors grand bruit. A cause de ce délit politique il fut relégué à Trieste. Il prit une part active à la révolution de la Lombardie et de la Vénétie, soit comme soldat, soit comme journaliste; à Milan, il rédigea un journal pour le peuple: Il Vero Operaio; à Florence, pendant quelques mois, le journal L'Alba. Retourné à Padoue en 1850, il y donnait son drame « Camoens », qui obtint le plus brillant succès; on le répéta avec le même succès à Milan et à Turin, où Ernesto Rossi avait fait du poète portugais une de ses plus admirables créations. Nous le trouvons quelque temps après feuilletoniste du Corrière Mercantile. Suivirent deux drames: « Cuore ed Arte », son meilleur ouvrage; et « Industria e Speculazione », après lesquels il fut appelé à la Direction des Spectaclos de la Scala à Milan, où il s'établit définitivement; en 1857, il collabora au journal humoristique de Venise: Quel che si vede e quel che non si vede, qu'il dirigea lui-même pendant quelque temps, jusqu'à sa suppression et à sa resurrection à Milan sous le titre: Il Pungolo, journal humoristique et illustré qui a fait contre l'Autriche une brillante campagne patriotique. Le Pungolo fut remplacé par le Panorama, qui fut supprimé à son tour; le Directeur F., ayant été une seconde fois relégué à Trieste, il fonda le journal La Ciarla. Le Gouvernement autrichien donna l'ordre de le saisir; il s'échappa; refugié d'abord en Piémont, il rentra à Milan après la bataille de Magenta, et il y créa le journal politique Il Pungolo qui vit encore, et auquel il donna à Naples un frère sous le même titre en 1860. Il fonda encore en 1866 à Venise il Corriere della Venezia et en 1870 à Rome La Nuova Roma. A l'Illustrazione Italiana de Milan il donna toute une série de causeries spirituelles, littéraires et artistiques, sous le pseudonyme de Doctor Veritas et sous le titre de Conversazioni, qu'il a réunies en trois volumes, dont deux publices à Milan chez Treves, le troisième à Rome chez Sommaruga. En 1888, il a publié à Milan chez Civelli ses drames précédés de préfaces historiques fort intéressantes: « Drammi, con prefazione e ritratto dell'autore ». Citons, en outre, de lui: « Comitato pel teatro drammatico italiano; Programma per la istituzione in Milano di una Compagnia drammatica permanente, relazione », Milan, 1881; « Relazione del Giuri drammatico nazionale residente in Milano al terzo Congresso drammatico », Milan, 1881; « Pareri sopra un passo delle disposizioni testamentarie del fu cav. Leone Rocca », Venise, 1881.

Fortunato (marquis Justin), économiste et littérateur italien, né, à Rionero in Vulture, en 1848, recu docteur en Droit à l'Université de Naples en 1869. Élu député de Bari à peine agé de trente ans, il y prononça deux discours remarquables sur les « Monti frumentarii », et sur le « Suffragio Universale ». Secrétaire de la Chambre, il est membre de plusieurs commissions. Rédacteur de la Rassegna Settimanale de Rome, membre de la Società di Storia Patria Napoletana, il a publié, entr'autres: « Un'ascensione sul Gran Sasso d'Italia », Naples, 1874; Sull'undecima Esposizione della Promotrice di Belle Arti », id.; « Le Società cooperative di credito », Milan, Treves, 1876; « La questione demaniale nelle provincie Meridionali », Rome, Botta, 1884; « I Napoletani del 1799 », Florence, Barbera, 1884.

Fortunio, pseudonyme de M. Paulin Niroyet, romancier et auteur dramatique français, ancien Consul de France, né en 1848, à Mâcon. Chez l'éditeur Dentu ont paru de lui, entr'autres: « Jane Hartley », pièce en cinq actes », 1877; « Le Roman d'un prince russe », 1877; « Le Nouveau Juif Errant », 1879; « Don Juan de Paris », 1880; « Le Roman d'une anglaise », 1882; « La Vierge de Bélem », 1884; et chez l'éditeur Boulanger: « L'Américaine », 1885.

Fortunio, pseudonyme de M. HENRY MON-TECORBOLI (voyez ce nom) au Capitan Fracassa de Rome et à plusieurs autres journaux italiens.

Fortunio, pseudonyme de M. Achille Bizzoni, journaliste italien à la Capitale de Rome et aux journaux de teinte radicale.

Fossi (Pierre), ingénieur, topographe, géodète italien, professeur depuis 1861 de Géométrie pratique à l'École d'application pour les Ingénieurs de Naples, né en cotte ville. Il a publié un « Trattato teorico-pratico di Topografia », Naples, 1868; « La Geometria pratica dell'Ingegnere », id., 1878; « Topografia celere », 1883; « Topometria; lezioni di celerimensura, dettate nella Regia Scuola di applicazione degli Ingegneri », Naples, 1887.

Fouard (l'abbé Constant), prêtre et écrivain occlésiastique français, docteur en théologie et chanoine honoraire de l'église métropolitaine de Rouen, professeur honoraire de la Faculté de théologie de Rouen, né, à Elbouf-sur-Seine, le 6 août 1837, a publié: « La passion de N.-S. Jésus-Christ », Rouen, 1876; « Les origines de l'église », première partie, en deux vol.; « Vie de N.-S. Jésus-Christ », 5 éditions, 1881-89, seconde partie en un vol.; « Saint-Pierre et les premières années du christianisme », Paris, Lecoffre, deux éditions, 1886 et 1889.

Foucart (Nestor), instituteur communal à Mignault en Belgique; il est l'auteur des ouvrages suivants: « Cours de langue française »,

Mons, 1879; « Les sciences naturelles à le primaire », en deux parties, id., 188 « Traité élémentaire d'hygiène à l'usagécoles primaires proprement dites, des primaires supérieures, des écoles d'adulte pensionnats et des familles », id., 1882.

Foucart (Paul), historien militaire fricapitaine au 26° bataillon des chasseurs à né en 1825; il a publié: « La Cavalerie pe la Campagne de Prusse 1806-1807 », Berger-Lovrault, 1880; « Campagne de gne; Pultusk et Golymine, 1806-1807 1882.

Foucart (Paul), archéologue français, n de l'Institut, depuis 1878, directeur de française d'Athènes, en remplacement de l mont, né, à Paris, en 1836, a publié, en la première livraison des « Mélanges d'e phie grecque ».

Foucault (Maurice vicomte DE), admiteur et publiciste français, né, à Orléa 1839, entra en 1861 dans l'Administration esta jusqu'en 1878. Il fit ses débuts de presse par des articles sur la philosop M. Littré, dans le Correspondant. Entrémiteur de Rome à la fondation de ce jou en ost resté depuis le correspondant par la Paris. M. de F. a écrit de nombreux dans le Figaro et dans l'Observateur fi

Foucaux (Édouard), éminent orientalis çais, ancien professeur de thibétain à Spéciale des Langues Orientales vivantes 52), professeur de sanscrit au Collège d ce, cù il a remplacé son maître Eugèn nouf, né, on 1811, à Angers, où il a t premières études. On lui doit: « Gra de la langue thibétaine », 1859; « Le dhisme au Thibet », 1864; « Doctrine de dhistes sur le Nirvana », 1864; « Hist Bouddha Sákya Muni, texte thibétain duction », 2 vol., 1848; « Parabole de l égaré, texte sanscrit et thibétain, av duction trançaise », 1854; « Le trésor « les paroles, choix de sentences thibétaine. et traduction », 1858; « Vikramorvaci. de Kâlidâsa traduit en français », 1861 kountalâ, drame de Kâlidâsa, traduit e çais », 1877; « Onze épisodes traduits habharata », 1862; « Traduction comp. Lalitaristara, sur le texte sanscrit de l de Calcutta » (t. I, 1884; le t. II est paration); « Examen du Cathéchisme B que de M. Olcott », dans la Revue de l' des Religions, 1883; « Examen d'un n espagnol sur le Nirvâna bouddhique Ayuso », dans la même revue de l'anne Quant aux œuvres de Mae Foucaux, né Summer, voir Summer.

Foucher de Careil (Comte Louis-Alex littérateur, philosophe, publiciste, diplon nateur français, ancien membro du Con



al du Calvados pour le canton de Dozulé, il possède de grandes propriétés (1861-70); sident de la Société Nationale d'Encourament à l'agriculture et de la Société d'Écomie politique, directeur général des ambulandes légions mobilisées de la Bretagne penat la guerre franco-allemande, ancien préfet 171-73), élu sénateur en 1876, ambassadeur Vienne (1883-86), décoré du grand cordon de -dre autrichien de Saint-Etienne, des ordres Saint-Maurice et Lazare d'Italie, de l'Étoile aire de Suède, de l'ordre espagnol d'Isabelle, : né, à Paris, le 1er mars 1826; fils d'un néral du premier empire, il a beaucoup vozé en Europe, et visité en 1869 les Étatsis. On lui doit, outre son édition des œuvres Leibnitz: « Réfutation inédite de Spinoza r Leibnitz », 1854; « Lettres et opuscules idits de Leibnitz », 1857; « Lettres de Leibz, Bossuet, Pellisson », 1859; « Mémoire sur projet d'expédition en Égypte, présenté par sibnitz à Louis XIV »; « Leibnitz, la philophie juive et la Cabale », 1861; « Descartes la Princesse Palatine », 1862; « Hegel et hopenhauer », id.; « Leibnitz, Descartes et pinoza », 1863; « Goethe et son œuvre », 1865; Leibnitz et les deux Sophies », 1876; divers études sur Goethe, Dante, etc., 1864; une démique savante soutenue contre M. Albert Broglie sur le Systema Theologicum de Leibtz; des brochures de circonstance: « La Lirté des Haras et la crise chevaline en 1864 »; Le Luxembourg à la Belgique », avec pièces stificatives, 1867; « Les habitations ouvrières les constructions civiles », 1873; un volume discours sur la décentralisation et la dépolation des campagnes; « Descartes, la Prinsse Elisabeth et la Reine Christine d'après s lettres inédites », Paris, Germer-Baillière, 79.

Foucher (Victor-Charles-Paul), publiciste franis, rédacteur en chef du National de 1835, récteur actuel du Siècle, membre du syndacat
s journalistes et des directeurs de journaux
risiens, né, à Paris, le 8 septembre 1839.
algré la modération de son esprit éloigné de
us les excès, il eut, à cause de ses polémies, à soutenir deux duels, l'un avec lo comandant Blanc, directeur du Petit Caporal, l'auavec M. Alph. Humbert, directeur du jourl l'Action, qui tous deux eurent pour M. F.
e issue favorable. On lui doit: « Petit catéisme du républicain libre penseur », 1881;
Ceux qui souffrent », roman, 1885.

Foudras (comte Théodorit du), ancien officier écrivain français, né, à Nevers, en 1826; il a blié: « Gens d'épée et gens de potence », 79; « Le Lieutenaut Trompe-la-Mort », 1871; uv. éd., 1883; « Une page d'histoire; Les ancs-Tireurs de la Sarthe, journal d'un comandant », neuf éditions, la dernière en 1885.

Fouillée (Alfred), philosophe français, ancien maître des conférences de philosophie à l'École Normale supérieure de Paris, retiré, pour cause de santé, depuis 1876, collaborateur de la Revue des Deux Mondes et de la Revue Philosophique, correspondant de l'Académie des Sciences morales, depuis 1869, né, le 18 octobre 1838, près d'Angers. Il fut reçu le premier dans un des plus brillants concours de l'agrégation de philosophie. En 1872, il soutint une thèse de doctorat sur « La liberté et le déterminisme », qui fit grand bruit et excita dans la presse de nombreuses polémiques. Il a publié: « La philosophie de Platon », en deux volumes, 1869, seconde édition, Hachette, 1888, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales; « La philosophie de Socrate », en deux vol., 1872, Alcan, ouvrage couronné par l'Académie; « La liberté et le déterminisme », 2° éd., 1873, Alcan; « Critique des systèmes de morale contemporaine », 1874, Alcan; « Histoire générale de la philosophie », 1873, quatre éd., Delagrave; « L'idée moderne du Droit en Allemagne, en Angleterre et en France », 2º éd., Hachette; « La science sociale contemporaine », id.; « La propriété sociale et la démocratie », Hachette; « L'avenir de la morale, de l'art et de la religion d'après M. Guyau », Paris, Alcan.

Foulon (Joseph-Alfred-Foulon), écrivain français, archevêque de Lyon depuis 1886, ancien professeur de rhétorique, ancien évêque de Nancy et de Toul, ancien archevêque de Besançon, né, à Paris, le 29 avril 1823; il a publié: « Œuvres pastorales », en deux vol., Nancy, 1882; « Vie de l'abbé Postel », Paris, sans date; « Histoire de la vie et des œuvres de Monseigneur Darboy, archevêque de Paris », Paris, 1889. Ces ouvrages justifient la haute renommée d'écrivain religieux que Monseigneur F. s'est acquise et la réputation qu'on lui a faite de premier prosateur de l'épiscopat français.

Foulques (Eugène-Wenceslas), écrivain international, professeur de langues modernes à Naples, travailleur consciencieux et infatigable, en possession de connaissances étendues sur les littératures étrangères contemporaines, directeur de la Casa Editrice Poliglotta, est né, à Kharkoff (en Russie), le 17 février 1852, d'un père français et d'une mère anglaise. Il vint en Italie à l'âge de 15 ans. Ayant passé à dix-huit ans un brillant examen pour avoir le diplôme d'enseignement des langues modernes, il s'est établi à Naples, où il enseigne depuis 18 ans les langues française, anglaise et allemande. En 1880, un an avant son mariage avec une demoiselle grecque, il a pris la nationalité italienne. Écrivain en français et en italien, il a publié beaucoup de livres pour l'enseignement; il a fait ses débuts littéraires dans le Corrière del Mattino de Naples, lorsque M. Martino Cafiero le dirigeait; ensuite, il collabora aussi au Voltaire de Paris, au Fanfulla della Domenica de Rome, à l'Illustrazione popolare de Milan. En librairie, il a publié: « Il tesoro della lingua francese », six éditions; « Il tesoro della lingua inglese », quatre éditions; « Le trésor de la langue anglaise », quatre éditions; « Le Parleur français et anglais », einq éditions; « The English Speaker »; « Der deutsche Sprecher », trois éditions; et des traductions de l'italien en français: « Hector Caraffa », roman de Torelli-Viollier; du russe en italien, en collaboration avec D. Ciàmpoli: « Melodie Russe », avec préface de A. De Gubernatis, Leipzig, 1884; « Il Demone » de Lermontof et « Gli Zingari » de Pouchkine, Milan, 1885.

Foulques de Villaert (Mlle Amicie), femmeauteur française, ancienne élève de la maison d'éducation de Saint-Denis, a publié chez l'éditeur Herlui d'Orléans les ouvrages suivants: « L'onseignement des lettres et des sciences dans l'Orléanais, depuis les premiers siècles du Christianisme jusqu'à la fondation de l'Université d'Orléans », 1876; « L'Instruction primaire avant 1789 à Orléans et dans les communes de l'arrondissement, d'après des documents inédits », 1882; « Recherches historiques sur l'ancien chapitre de l'église d'Orléans, de son origine jusqu'au XVe siècle, avec documents inédits et plans de l'ancien cloître », 1882; « Les antiquités de Saint-Paul d'Orléans, d'après des documents inédits >, 1884.

Fouqué (F.), minéralogiste et géologue français, professeur au collège de France et membre de l'Institut, né, à Mortain (Manche), en 1828. On lui doit: « Introduction à l'étude des roches éruptives françaises », 1879, en collaboration avec A. M. Lévy; « Santorin et ses éruptions », 1879; « Synthèse des minéraux et des roches », avec A. Lévy, 1882; « Les volcans », conférence, 1886.

Fourcand (Louis de Boussis de), écrivain d'art français, né, à Beaumarchez (Gers), le 5 novembre 1853; il fit son Droit à Toulouse et, en même temps, fréquenta le Conservatoire de Musique dirigé par Mériel. Après la guerre franco-allomando, durant laquelle il s'était engagé dans les volontaires de l'Ouest, il vovagea on Allemagne, où il fit un séjour d'études à Jena. Il débuta dans la presse parisienne en 1877 par des articles sur les arts, la littérature et les mours publiés par le Gaulois, et s'adonna tout particulièrement à la critique d'art et à la critique musicale. Il a aussi collaboré au Parlement de M. Dufauro, à la Vie Moderne, au Correspondant, à la Gazette des Beaux-Arts, à la Revue des Arts décoratifs, à la Rerue Indépendante, à la Rerue de Paris et de Saint-Pétershourg, à la Revue Illustrée, à l'Universal Review, etc. On a de lui, entr'autres, des Etudes sur le XVIIIe siècle, des Études critiques sur les maîtres modernes, tels que Th. Ribot, J. Bastien, Lepage, etc. On a encore de lui: « L'École Française au du Louvre », et « François Rude et son te donné d'abord à la Gazette des Beaux-le

Fourès (Auguste-Armand) journaliste te languedocien, rédacteur en chef depui du Petit Toulousain illustré, supplément raire de la Dépêche qui se publie à To né, à Castelnaudary, le 8 avril 1848. Il en 1869 dans le Midi-Artiste. En 1872, il à Paris, chez Vanier, « Oiselets et I tes », poésies, puis « Anthée », poème et enfin « Les Grilhs » (Les Grillons), de vers languedociens, pleins de mou et de caractère, avec traduction frança regard, 1888, à Paris, chez Maisonneuve clerc. On annonce deux autres volumes: Lanraguas », études; « Les Coureurs de chemins », vers. Membre de la Cigale l'Alliance latine, organisateur de plusie ciétés, du Son des écoles larques dans et Tarn, il a collaboré à plusieurs journ revues; citons l'Alliance des Arts et des. 1875; la Vie Littéraire, 1876; le Prog Tarn; la Revue des Langues Romanes, 79; la Lausetto, 1877-79; l'Alliance 1878; le Progrès Républicain, 1879; la du Monde Latin; la Revue Lyonnaise; vue provinciale; lo Radical de l'Aude; la Félibréenne, otc.

Fourès (Élie), publiciste et littérateu çais, ancien rédactour du Messager du Sud qui a cessé de paraître en 1869 à Bordes suite de procès politiques, né, le 3 ser 1846, à Layrac. Il a collaboré à la Revue où il a inséré deux nouvelles: « Amour et ge », 1881; « La Guérison d'Ophélie », la Revue Lyonnaise, où il a fait paraître venirs d'un mobilisé, guerre de 1870-71, Sculptour félibro » et « Amy »; au I qui a publié de lui: « La patronno de trie: Jeanne D'Arc >, 1884; au Bulletin Société de gens de lettres, où parut en 12 poème: « La Croix de la Saint-Jean en outre, publié séparément : « Ondeline velle éd., 1872: « Le premier amour d Byron », 1885; « Au Pays des Félibre: tes de voyage, 1887.

Fourgeaud-Lagrèze (Napoléon), avocat dit français, ancien conseiller de préfecti à Paris, en 1834; il a publié, entr'autres bérac, les essais historiques suivants: « primerie au Périgord », 1876; « La Be 1876; « Marc de Mailliet ou Maillet p 1876; « Savinien de Cyrano-Bergerac », « La Calprenède », 1877.

Fournel (Victor), littérateur et pa français, né, le 8 février 1829, à Chappy j Varennes; il a fait ses études à Verdun et à Il était sur le point de présenter sa thèse torat ès-lettres, quand il en fut détourné

avec son maîtro Hippolyte Rigault, qui ité le même sujet que lui : « La Queanciens et des modernes ». Il a épousé tique de Ducherne de Gisors, le meilre en miniature et en émail de la Reset du règne de Louis-Philippe. Il a voyagé en Europe et visité l'Égypte. été très laborieuse; ses publications nombreuses; ancien rédacteur du jourrançais, il a donné des chroniques au universel (1879-85), au Gaulois (1885), ıl de Bruxelles, à l'Émancipation Belge us de vingt ans. Parmi ses nombreux nalons: « Les contemporains de Moieil de comédies rares ou peu connues, 1659 à 1680, avec l'histoire de chare, des notes et notices biographiques, hiques et critiques », trois volumes, Didot, 1863-66-76; « Curiosités théâciennes et modernes, françaises et 3 », 1859, 2me éd., 1878; « Esquisses parisiens, potites chroniques du temps , Paris, Plon, 1876, réimpression des s publiées dans le Français, sous le ne de Bernadille; 2me série, 1878; es d'un journaliste. Huit jours dans les de Paris à Madrid. Simple coup d'œil es. A travers l'Allemagne et l'Autririe >, 1876; « Promenades d'un touyage on Hollande. Excursion on Sa-1 Suisse >, 1877; « Voyages hors de re. En Danemark. Une excursion en Paris à l'Exposition de Vienne. La artistique », Charpentier, 1878; « Aux Soleil. Un été en Espagne. A travers lexandrie et le Caire », id.; nouvelle « Les Rues du Vieux Paris, galerie et pittoresque », 1879, complété en « Le Vioux Paris. Fêtes, jeux et »; « L'ancêtre, légende contempo-1881; « Figures d'hier et d'aujour-1883; « De Malherbe à Bossuet », de J.-Bapt. Rousseau à André Ché-86; « Petites comédies rares et cuu XVIIe siècle, avec notes et notiix vol., 1884; « Les artistes français ains », 1885; des éditions de Bour-Corneille, de Racine, de Quinault, etc. er (Alfred), médecin français, profesiédecine, médecin de l'hôpital Saintaris, ville où il est né en 1832 et où il Des Glossites tertiaires », 1877; « La u cerveau », 1879; « Syphilis et ma-880; « De l'ataxie locomotrice d'oriilitique », 1882; « La Syphilis hérédive », 1883; « Leçons sur la période .e du tabes d'origine syphilitique », rophylaxie publique de la syphilis »,

er (Auguste), historien allemand, docnilosophie, professeur d'histoire uni-

verselle à l'Université allemande de Vienne; il a fait ses études en Hongrie et à Vienne, séjourné à Paris en 1877-78, enseigné à l'Université de Vienne en 1880, dirigé les Archives du Ministère de l'Intérieur en Autriche de 1878 à 1883, année dans laquelle il s'est transféré à Prague. Parmi ses publications, on doit signaler: « Abt Johann von Viktring und sein Liber certarum historiarum », 1875; « Gerhard van Swieten als Censor », Vienne, 1877; « Gentz und Cobenzl, Geschichte der Esterreichischen Diplomatie von 1801 bis 1805 », Vienne, 1880; « Historische Studien und Skizzen »; « Napoleon I », en trois vol., Leipzig et Prague, 1886-89; « Handel und Verkehr in Ungarn und Polen um die Mitte d. 18 Jahrbunderts », Vienne, 1887; « Eine amtliche Handlungs-reise nach Italien im J. 1754 », Vienne, 1888; plusieurs essais sur Stein, Talleyrand, etc., dans la Deutsche Rundschau (1887-88).

Fournier de Plaix (Ernest), publiciste français, né, à Bordeaux, en 1824, a publié à Paris chez Guillaumin les ouvrages suivants: « Études économiques et financières », 1883; « L'Indépendance de l'Égypte et le régime international du canal de Suez », 1884; « L'Impôt sur le pain; la réaction protectionniste et les résultats des traités de commerce », 1885; « La Réforme de l'impôt en France; tom. I: Les Théories fiscales et les Impôts en France et en Europe aux XVII° et XVIII° siècles », 1885.

Fournier (Henri), publiciste et homme politique français, du parti monarchique et conservateur, ancien sénateur, né le premier septembre 1830; avocat, ancien élève de l'École des Chartes; il a fondé la Revue du Berry; outre sa collaboration assidue à ce journal, il a publié des travaux historiques dans les Mémoires de la Société historique du Cher, dont il fait partie. De temps en temps, il fait des conférences en faveur de la rostauration monarchique; ses articles au Correspondant ont été remarqués. M. F. s'est retiré depuis 1885 dans ses terres.

Fournier (Paul), publiciste français, archiviste-paléographe, professeur à la Faculté de Droit de Grenoble, né, à Calais, en 1853; il a publié: « Les Officialités au Moyen-âge; étude sur l'organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328 », Paris, Plon, 1880; « La question agraire en Irlande », id., 1882.

Fourvières (Albert Rieux dit Père Xavier de), poète, prédicateur et religieux prémontré français, né, à Robion (Vaucluse), en 1853, est l'auteur de pastorales et de cantiques en langue provençale très répandues dans la France méridionale.

Foville (Alfred DE), éminent économiste français, ancien élève de l'École polytecnique, ancien auditeur au Conseil d'État, professeur & è-

conomie industrielle et statistique au Conservatoire des arts et métiers, professeur à l'Ecole libre des sciences politiques depuis 1882, ancien président de la Société de statistique, chef de la statistique au Ministère des finances, où il est entré en 1871, et a été l'un des collaborateurs directs de Léon Say et de Sadi-Carnot, comme chef de cabinet, est né, à Paris, le 26 décembre 1842. Il a débuté en 1872 dans la science économique par un mémoire « Sur les variations des prix au IXº siècle » que l'Académie des sciences morales et politiques a couror. né, publié en grande partie dans l'Économiste français, 1874-78. Suivirent: « La transformation des moyens de transport et ses conséquences économiques et sociales », Paris, Guillaumin, 1880, ouvrage couronné; « L'Administration de l'Agriculture au Contrôle général des finances, 1785-87 », 1882; « Le Morcellement, études économiques et statistiques sur la propriété foncière », 1885, couronné par une médaille d'or; « La France économique, statistique raisonnée et comparative, année 1887 », Paris, Armand-Colin, œuvre admirable de synthèse et de vulgarisation qui a obtenu le plus grand succès, dont il va paraître, pendant que nous écrivons, une nouvelle édition mise au jour; « Choix des œuvres de Bastiat, avec introduction ». Il préside, depuis 1877, au Bulletin mensuel de statistique et législation comparée, et il publie: « Les Atlas de statistique financière ». On trouve encore une foule d'articles de lui dans l'Économiste Français, dans le Journal des Économistes, dans la Revue d'Administration, dans le Journal de la Société de Statistique de Paris, dans le Bulletin du Conseil Supérieur de Statistique, dans le Bulletin de l'Institut international de Statistique, dans le Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques.

Fowler (rev. Thom.), éminent philosophe anglais, président du Collège Corpus Christi depuis 1881, et professeur de logique à l'Université d'Oxford depuis 1873, fellow du Lincoln College de la même ville depuis 1855, est né, à Burton on Stather (Lincolnshire), le premier soptembre 1832. Il a fait des études brillantes à Oxford (1850-54), après lesquelles il fut nommé successivement Fellow, Proctor, Examiner, Preacher, Professeur et Président de Collège. On lui doit: « The Elements of Deductive Logic >, 1869, neuf éditions, la dernière en 1887; « Inductive Logic », 1870, quatre éditions, la quatrième en 1883; une nouvelle édition critique du « Novum Organum de Bacon », 1878; une nouvelle édition critique de la Conduct of the Understanding de Locke, 1881 (2º éd. en 1882); « Principles of Morals », en deux parties, la première formant l'Introduction, en collab. avec J. M. Wilson, 1886; la seconde, qu'il a écrite et publiée tout seul en 1887, contient la partie essentielle de l'ouvrage. Tous ces ouvrages ont

paru à la Clarendon Press d'Oxford. Citen, outre, trois autres livres qui ont paru à La dres: « Progressive Morality », Macmille 1884; « Francis Bacon », Sampson and Le 1881; « Shaftesbury and Hutchison », id., 188

Franasile (Antoine), écrivain greco-italie né, en 1854, à Episcopia (Basilicata), résident d puis 1875 à Athènes, où il enseigne et il écr. Il a étudié à Salerne et à Naples, où il a au appris le sanscrit. Il écrit également en gr et en italien, excellent médiateur entre l'Ital méridionale et la Grèce. On lui doit entr'autre « Athènes et Rome », recueil d'épigrammes t duits du grec en latin; des traductions en i lien de l'Hélène de Milète d'Ampelas, du l ron et de la Messaline de Paparrigopolus, d poésies de Solomos, de Valaoritis, de Zalacos de Vlachos et autres; une monographie « Su satira nella Roma d'oggidi » qui fait par d'une série de conférences données par lui Parnasse d'Athène dont il est un des memb les plus éminents et les plus actifs; une t duction du russe en grec du roman: « Épée Croix »; une traduction du grec en italien l'ouvrage historique d'Em. Rhoïdis: « La l pesse Jeanne », 1876; et une autre de la lathée, drame en cinq actes de Spiridion B liadès; de l'élégie d'Achille Paraschos sur mort de Victor-Emmanuel, des vers, etc.

Fraccaroli (Joseph), littérateur italien, cien professour de lycée (1873-76), ancien recteur du collège provincial pour les garç à Vérone (1882-86), et, depuis 1886, pro seur de littérature grecque à l'université Palerme, né, à Vérone, le 5 mai 1849, 1 docteur en Droit et docteur ès-lettres à l' versité de Padoue, a publié: « Versi », 18 « Giuseppo Borghi », Palerme, 1875; « Un talamio di Catullo », Vérone, 1876; « La po passata e presente », Assisi, 1876; « I siani », traduction d'Eschyle, Turin, 18 « L'ode olimpica XVI di Pindaro », traduct Vérone, 1877; « Le due edi di Saffe », duction, id., 1878; « Saggio sopra la ge della metrica classica », 1881; « La Pitia 1 di Pindaro », Vérone, 1880: « Lo scultore nocenzo Fraccaroli », id., 1885; « Emendam od osservazioni al primo cantico dell' Aga: none >, 1885; « De Euripidis scribendi a cio », Turin, Loescher, 1885; « Di aleune centi pubblicazioni Eschilee », 1886; « L' Pitia I di Pindaro, dichiarata e tradotta .. rone, 1885; « L'Ode Pilia XI di Pindaro », 1886; « Gli umoristi dell' antichità », id., 18 « Critica di critica, con alcuni luoghi d Rane », 1886; « Di una teoria razionale di trica italiana », Turin, Loescher, 1887; « O Zanichelli, id.; « Lo duo odi di Pindaro Trasibulo d'Agrigento », id., id.; « Del reali nella poesia greca », discours d'ouvertui l'université de Palerme, id., id.

a (Jean), archéologue italien, ancien du Musée de Palerme, dont il a été le et le premier illustrateur (1867-73), ir interim, des fonctions de sous-direcusée de Cagliari (1879-82), au Musée de 1882), nommé sous-directeur des Mualcries du Royaumo en 1887, actuellelisponibilité à Palerme pour raisons de né, en cette ville, en 1824. On lui doit : e ed osservazioni ultimamente fatte in >, 1855; « Sopra ciò che ultimamente minciato a scoprire in Segesta », 1856; re greche iscrizioni Segestane », 1857; ifisso dell'Abbondanza », id.; « Autouna iscrizione laterizia », 1858; « Soummo Elymo-Erycino inedito », 1858; i e i suoi monumenti; parte Ia sto-359; « Lettera al dottor Bandiera », Proposta archeologica », 1861; « Preposizione di taluni monumenti Segeliti e di talune nuove ricerche archeo-1861; « Guardate a Suez », brochure id.; « Di una iscrizione scoperta in , 1865; « Antiche monete siciliane ineove del R. Museo di Palermo », id.; ue monetine nuove del R. Museo di », id.; « Antiche monete siciliane ineove del R. Museo di Palermo », 1866; ia inedita del R. Museo di Palermo », moria », 1867; « Esposizione del contivo all'adattamento dell'Olivella a Mu-; « Id., seconda relazione », 1868; ppigrafici. I. La iscrizione Erycina di id.; « Il Trittico Malvagna del R. Mulermo e la Madonna della Galleria Baondra », 1871; « Regolamenti e pianta ol R. Museo di Palermo », 1869; « Seatti riguardanti la vita letteraria e del cav. G. Fraccia », Naples, 1874; a legale », 1878; et il a collaboré aux enti inediti per servire alla Storia dei talia, pubblicati per cura del Ministero blica istruzione », Florence-Rome; Ce que M. F. a dans son portefeuille le beaucoup ce qu'il a publié; on nous 10 « Guida storica all'Archeologia siune « Geografia cronologica delle anà di Sicilia », d'une « Storia antica lia Occidentale », etc.

M' (monseigneur Guillaume, ci-devant om d'origine allemande magiarisé), ildocte historien hongrois, chanoine et général de l'Académie Nationale de né, le 17 février 1843, à Uermeny rovince de Neutra, esprit large, pénérudit, abbé élégant, causeur spirituel, adroit, malgré son humble origine, déjà posé pour l'évêché. En dehors de son rail monumental, la série illustrée des d'histoire hongroise qui se trouvent n, ouvrage pour lequel monseigneur

Fraknoi a souvent visité l'Italie et surtout Rome, on lui doit, entr'autres, ces écrits rédigés en hongrois: « Origine et développement historique de la dignité de Palatin et Grand Juge du Pays », Budapest, 1863; « Esquisse sur l'état de la civilisation des Magiars sous les Ducs >, id., 1862; « Pierre Pazman et son temps », en deux vol., 1868-69; « L'instruction nationale et étrangère au XVIº siècle », id., 1873; « Histoire de la Hongrie », id., plusieurs éditions; « Histoire de la diète hongroise », en deux vol., 1874-75; « Sur la civilisation hongroise avant la bataille de Mohacs, 1516-1526 »; et en latin: « Monumenta comitialia Regni Ungarici », six vol., Budapest, 1873-78; « Johannis Episcopi Varadiensis Orationes et Æneæ Sylvii ad eum scriptæ litteræ », id., 1878.

France (Anatole), poète, romancier, critique littéraire français, conteur agréable, spirituel et délicat, étoffe d'académicien, collaborateur de la Vie Littéraire, du Journal des Débats et du Temps, où il publie chaque semaine une brillante causerie sous le titre: La Vie Littéraire; une première série de ces causeries, réunies en volume, a paru en 1888. M. Anatole France est né, à Paris, le 16 avril 1844; il fit ses études au collège Stanislas et débuta par une étude sur « Alfred de Vigny », 1868. Il a écrit d'intéressantes notices placées en tête des éditions de bibliophiles; citons: Œuvres de Jean Racine; Contes et Lettres de Lucile de Chateaubriand; Fables de La Fontaine; Diable boiteux de Lesage; Œuvres de Molière; Œuvres de Bernard Palissy; Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Parmi ses livres, on doit signaler: « Les poèmes dorés », 1873; « Les Noces corinthiennes », poésies, 1876; « Le chat maigre », 1879; « Le crime de Sylvestre Bonnard », roman couronné par l'Académie française en 1881; « Les désirs de Jean Servien », 1882; « Abeille », conte, 1883; « Le livre de mon ami, souvenirs d'enfance », 1885; « Nos enfants, scènes de la ville et des champs », Paris, Hachette, 1887; « Les Autels de la Peur », nouvelle.

France (Hector), romancier français de l'école réaliste, professeur à l'Académie militaire de Woolwich (Angleterre) depuis 1875, est né, à Mirecourt, dans les Vosges, en 1840. Fils d'un chef d'escadron de la gendarmerie coloniale, il fit ses études au Prytanée militaire de la Flèche. Il entra, à 19 ans, au 3me Spahis, en Algérie, fut envoyé à l'école de cavalerie de Saumur et retourna en Afrique, où il guerroya dix ans et amassa des souvenirs recueillis plus tard dans « L'Homme qui tue », sorte d'autobiographie; « L'amour au Pays bleu », et « Sous le Bournous », scènes de mœurs algériennes et militaires. Il quitta l'armée à la suite d'une aventure galante, obtint un emploi dans les contributions indirectes, collaborant an Moniteur des

tirages financiers, et en 1870 il reprit l'épée; à la fin de la campagne, il était capitaine commandant au 4º chasseurs à cheval et porté, le premier de son corps, pour la Légion d'honneur. Rentré à Paris à l'armistice, il fut du nombre des officiers qui protestèrent contre la paix et prit part au mouvement insurrectionnel. Réfugié en Angletere, il écrivit au Qui vive et à l'Union démocratique, et il fonda l'Avenir. Après avoir traversé des moments; assez critiques, il parvint à donner des leçons de français à l'Université de Londres, puis au Collège de Douvres, enfin à l'Académie militaire de Douvres. Il a collaboré à l'Estafette, au Petit Parisien, au Reveil, à l'Écho de Paris, au Mot d'ordre, au Voltaire, au Gil Blas, à l'Avenir Militaire, où il a publié une série d'articles sur l'armée anglaise, au Paris illustré, où il a écrit un numéro sur Londres, et à la Revue illustrée, où il à donné des études de mœurs anglaises. Hector France est un apôtre ardent de l'éducation physique anglaise, membre du Cycling Touring Club de Londres, il a parcouru, soit à pied, soit en velocipède, une partie de l'Angleterre, et a traversé, pendant l'été de 1886, l'Espagne à pied, d'Irun à Gibraltar. En 1879, il publia à Bruxelles un roman qui fit du bruit « Le Roman du curé », où il analyse avec un réalisme impitoyable la vie du presbytère. Suivirent dans le même genre, poussé plus loin: « L'amour au pays bleu », 1880; « Les péchés de sœur Cunegondo », id.; « Marie-queue-de--Vache », 1883; « Les Va-nu-pieds de Londres », id.; « La pudique Albion », id.; « Les nuits de Londres >, 1885; « Les cent curés paillards, litanies en gras double », publiés, en 1884, à Paris, et qui lui valurent alors six jours do prisons et 500 francs d'amende. Citons encore: « L'armée de John Bull », 1887; « Sa: au dos à travers l'Espagne », 1888, une plaquette de poésies « Sur l'oreiller », et diverses brochures.

France (Isabelle), pseudonyme de M<sup>lle</sup> Marcelle Ferry, née, à Saint-Die (Vosges), en 1859; elle a publié sous ce nom: « Fleurs-des-Glaces, légende danoise », Paris, Didier, 1877; « Pélerinage national à Lourdes », 1879; « La Petite Promise », 1878.

France (Mme Jeanne), femme-auteur française, mariée avec le colonel du Génie, Garnier, née, le 23 septembre 1848, à Bruis-les-Baronnies (Drôme); elle a écrit avec succès pour la jeunesse: « Le mystère d'un vieux château »; « Don Alphonse »; « Le tombeau d'une mère »; « Les drames du château de Joure », ouvrages couronnés à de récents concours littéraires; des études de mœurs très-approfondies comme « La Baronne de Langis »; « Madame Fullert »; « Marie »; et une série de nouvelles.

Franceschi (Jean), illustre médecin et philosophe italien, professeur de thérapeutique et

de matière médicale à l'Université de B né, à Narni, en 1805. Il fit ses études à à Macerata et à Bologne, où il fit reçu de il exerça, pendant quelques années, sa pro comme médecin à Montefiore, Ripatranson ni et Ancone; depuis bientôt trente-cinq enseigne à l'Université de Bologne. Mem nombreuses Académies, on lui doit: « Trat Terapia Medica »; « Fondamenti di Tera nerale », Bologne, 1865; « Febbre e med anti-febbrile », 1866-67; « Flogosi e med anti-flogistica >, 1869; « Spasimo e med anti-spasmodica », 1870; « Delle febbri riodo », 1865; « Sull'Albuminaria », id.; posta contro il Colèra-morbus », id.; « e Materia », id.; « Il tetano e il curare » « La sensibilità », id.; « L'uomo e la su tura », 1867; « L'uomo e la sua grande 1868; « La Natura e la specie di Carle win », 1869; « Del sovrasensibile nelle: sperimentali », id.; « La scienza », id.; « B e la forza vitale », 1872; « La Sifilid Anti-sifilittici », id.; « Francesco Pucci 1873; « Della Medicina sperimentale », « Il sangue e le trasfusioni del sangue » 75; « L'Amore », 1876; « La Morte », « Dottrina dei morbi cronici e loro medica 1877; « Goffredo Franceschi », en souv son fils bien-aimé, mort en 1877; « La e la malattia », 1881; « Per gli esami rapia e materia medica », 1882; « Azione cido solforico sul sublimato corrosivo moire, Rome, 1889 (extrait du Bollettie maceutico de cette année).

Franceschini (Jacques), écrivain itali à Vittorio (prov. do Trévise), en 1860 docteur ès-lettres en philosophie à l' sité de Padoue, professeur au gymnase lanza, sur le Lac Majeur, a publié: « Umane facoltà », essai, Novare, 1885; psicologia nell'educazione », discours, id. « Amoro educativo », conférence, id., « Onori e lacrime », vers, pour les tombés à Dogali, id., 1887, et autres più vers d'occasion.

Franceschini (Pierre), libraire, bibliog écrivain d'art italien, autodidacto d'un original et pénétrant, et défendant à li les intérêts artistiques de Florence av chaleur, uno conviction et uno intelliger lui ont mérité l'estime et la sympathie ce qu'il y a de plus intelligent à Fl est né, en cette ville, le 17 juillet 1830 fait son éducation littéraire devant les ments de sa ville et au milieu des livr ciens de toute espèce qu'il achète et q vend, et en causant avec vivacité av clients; il ne partage pas souvent l'opini autres, car il a lo plus souvent une opi lui, qui se trouve être juste et qu'il défer vivacité. Il est son propre éditeur, et

= « Di alcune Iscrizioni patriottiche e di Pie-Fanfani »; « Argomenti fiorentini »; une ie pour la mort de Napoléon III sur les es rimes du Cinque Maggio di Manzoni; overi di Firenze e dell'Italia sul Tempio di a Croce >, 1881; « A Roma, impressioni wle di un fiorentino », id.; « Le facciate di Maria del Fiore >, 1883;
 Giuseppe Tasri, ricordo di famiglia agli amici », 1884; Nuovo Osservatore Fiorentino », journal a publié et écrit presque seul dans les an-1885-86, et où se trouve, entr'autre, un i rempli de vues originales sur la Basilique Saint-Laurent et ses annexes. Cet essai terait d'être tiré à part et traduit; ce qu'il st dit au sujet des statues de Laurent et ulien des Médicis est tout à fait nouveau; nta Maria del Fiore da Arnolfo a Brusco, Notizia storica », 1887; « Il condelle porte in bronzo per Santa Maria Fiore », Florence, id. M. Ferdinando Marétant sous-secrétaire d'état au Ministère de truction publique lui annonçait ainsi le 7 ier 1886, que S. M. le Roi l'avait décoré 'Ordre de la Couronne d'Italie: « J'ai défaire signaler au Gouvernement un noble iple de vie honnête, modeste, active, d'une ition acquise, sans aides officiels, par sentide dignité personnelle, par amour du bien; lésiré qu'on fit honneur, par vous, à ces homdu peuple florentins, auteurs de tant de reilles, dont vous êtes l'un des héritiers

ancesconi (Pierre-Émile), poète et critique an, ancien directeur de l'Albo de Giovani, purnal La Ronda et collaborateur des jourt L'Arena et l'Adige, no, en 1854, à Vérone, il occupe un modeste emploi. On lui doit essais: « Cesare Betteloni »; « Baretti e 10 tempo >; « Delle letture femminili »; milio Praga >; « Alfredo Tennyson »; des relles: « Larva d'amore »; « Il Dio Pazzo »; 'Allievo di Mercadante »; trois volumes de : « Poesie », avec préface de Dario Papa; glie Perugine », Pérouse, 1878; « Carmina »; Sipario Calato », monologue en vers, 2me Vérone, Civelli; « Diana », roman intime; esdemona », Vérone, Annichini, 1887-88. Franchetti (Auguste), historien et littérateur en, avocat, assesseur de la municipalité de ence, professeur d'histoire à l'École des nces Sociales, professeur libre d'Histoire erne à l'Institut Royal des Études Supérieusecrétaire de l'Académie des Georgofili, de i**oc**ietà Dantesca italiana, du Circolo Filolo-, sous-directeur des Scuole del Popolo, etc., yen actif et intelligent, homme de goût et e grande érudition, est né, à Florence, le 10 et 1840. Il a fait son lycée à Marseille, droit à Pise, où il fut reçu docteur en 1863. ique dramatique de la Nazione, et, ensuite,

de la Nuova Antologia, où il remplaça Angelo Brofferio, le goût que les comédies d'Aristophane lui avaient inspiré, le poussèrent à approfondir sa connaissance du grec, et il est aujourd'hui un hellénisto achevé, ainsi qu'il l'a prouvé par ses traductions: « Le Nuvole di Aristofane tradotte in versi italiani con introduzione e note di Domonico Comparetti », Florence, Sansoni, 1881; « Le Rane di Aristofane tradotte in versi italiani con introduzione e note di Domenico Comparetti », Città di Castello, Lapi, 1886; « Alcuni frammenti dei Cavalieri d'Aristofane », insérés dans le second volume de la Storia Universale della Letteratura d'Angelo De Gubernatis et dans la Storia antica in Oriente e in Grecia de Ruggiero Bonghi. Aux études historiques, il a contribué par un livre très-important intitulé: « Storia d'Italia dal 1789 al 1799 », et par différents essais ou articles insérés à la Rassegna settimanale et à la Nuova Antologia; citons: « Un giacobino Massese del 1796 »; « Il Principe di Metternich »; « Gioacchino Murat secondo i documenti degli archivi di Vienna »; « Carolina di Napoli »; « La carità di un Barone »; « Bonifazio VIII »; « Il comune di Firenze secondo i documenti vaticani »; parmi ses essais de critique dramatique, on doit citer celui sur « Pietro Cossa », qui a paru dans la Nuova Antologia (1881); au Cercle philologique, M. Franchetti a fait, en 1882, une conférence sur le linguiste « Napoleone Caix »; citons, en outre, deux mémoires juridiques de l'année 1867: « Sul Testamento olografo », dans la Rivista di Legislazione e Giurisprudenza, et « Sul diritto di palco nei teatri », dans l'Archivio Giuridico; trois rapports annuels à l'Accademia dei Georgofili, pour les années 1885, 1886, 1887. M. Franchetti possède une des plus belles collections sur le Dante, réunie par son père Alexandre, et qu'il a soigneusement conservée et augmentée.

Franchetti (Léopold), publiciste, économiste et homme politique italien, député au Parlement, l'un des esprits les plus remuants, actifs, et indépendants de la Chambre italienne, né, à Florence, en 1847, a fait son Droit à Pise. Possesseur d'une jolie fortune, il est à la Chambre un des députés les moins prodigues de l'argent budgétaire; sa sincérité va souvent jusqu'à la dureté. Il déteste la thétorique, la métaphysique et les compliments; il mériterait d'être homme politique en Angleterre, où ses qualités positives seraient appréciées davantage. Sa notoriété a commencé à la suite d'un voyage entrepris avec le baron Sidney Sonnino en Sicile, pour y étudier les conditions réelles de la contrée; il examina la question politique et sociale, laissant à son ami l'étude de l'agriculture; deux volumes remarquables ont été le résultat de cette enquête généreuse et patriotique et ont ouvert aux deux auteurs la vie politique parlamentaire. En 1878, les deux amis fondaient une espèce de Saturday Review ou de Revue critique italienne, sous le titre: La Rassegna settimanale. Leur but essentiel était d'abattre les idoles du jour; positivistes absolus, les deux directeurs, malgré des sacrifices considérables d'argent, n'ont reussi à gagner à leur cause qu'un public très restreint parmi les esprits d'élite; quelque temps après, ils transformèrent la revue hebdomadaire dans le journal quotidien La Rassegna, qui se publia à Rome, et, pendant quelque temps, exerça dans certaines sphères quelque influence; mais aucun journal politique ne se maintient sans popularité, et la rude franchise des rédacteurs de la Rassegna n'était pas faite pour plaire à tout le monde. M. Franchetti a continué son opposition pessimiste au Parlement et dans les nombreuses commissions où son zèle est recherché; ses rapports, ses projets, ses discours sont nombreux; le bon sens y domine ainsi que l'esprit de discipline. Comme complément de son œuvre comme journaliste et comme député, il nous faut citer ici son discours prononcé le 30 avril 1882 devant l'assemblée de l'Unione Liberale-Monarchica Umbra, et publié, en 1882, à Città di Castello.

Franchi (Ausonio), pseudonyme littéraire de l'illustre philosophe italien Christophe Bona-

Franchi (Carlo), maison italienne de librairie, fondée en 1843 à Come par Charles Franchi, né, en cette ville, en 1812 et mort le 12 août 1885, et continuée par son fils Achille. Parmi ses publications, on distingue les ouvrages d'Emilio Albani, Solone Ambrosoli, Martino Anzi, Emilio Baragiola, Vincenzo Barelli, Carlo Bazzi, Giuseppe Bernasconi, Giuseppe Brambilla, Achille Bruggi, Erasmo Buzzi, G. Camolli, Pasquale Contini, Ercole Donati, F. Fossati, Pietro Gagliardi, Benedetto Giovio, Camillo Manzoni, Pietro Pinchetti, Luigi Pomi, Francesco Regazzoni, Antonio Ramano, G. B. Scalabrini, Francosco Scalini, Giberto Scotti, Alessandro Tapani, Rocco Traversa, Giacomo Venini; le « Guide du Lac de Come », des Notices historiques sur la ville de Come, et une Notice sur les poissons du lac; plusieurs journaux et revues, tels que le Patriota (1860), la Gazzetta di Como (1867-68), la Manifattura serica (1878-79), la Rivista Archeologica, la Gazzetta Numismatica, et, depuis 1884, la Guida Commerciale di Como.

Franchi (Sixte), écrivain italien, secrétaire de la municipalité de San Giorgio di Piano (Romagne), né, le 26 août 1850, à Bologne. On lui doit: « Lotta del cuore », Milan, 1871; « Trattato teorico e pratico per gli aspiranti all'ufficio di segretario comunale », Bologne, 1877; « Considerazioni sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale », id., 1877; deux comédies: « Maddalona », et « Tempeste di cuore »; « Commemorazione di Giuseppe Garibaldi, discorso », Bologne-Modène, Zanichelli, 1882;

« La riforma della legge comunale e provi considerazioni », Bologne, 1883; « Mon delle scuole elementari nel comune di San gio di Piano », id., 1834; « Cenni sulla zione, sullo sviluppo e sullo stato attual società operaia di San Giorgio di Piano 1883; « Dell'amore patrio nelle scuole, so », id., id.

Franck (Adolphe), illustre philosoph çais, membre de l'Institut de France, prohonoraire du Collège de France, collab du Journal des Débats et du Journal vants, né, en 1809, à Liocourt dans la M Il fit ses études à Nancy et à Toulouse seigna tour-à-tour dans les lycées de Nancy, Versailles, Paris, puis à la Son onfin au Collège de France, où la chaire d naturel des gens lui fut confiée. On h entr'autres ouvrages remarquables: « E d'une histoire de la logique », 1838; « I bale ou philosophie religieuse des Héb 1843, traduite en allemand par Jellinek Communisme jugé par l'Histoire », pl éditions; « Études Orientales », 1861; formateurs et publicistes de l'Europe > « Philosophie du droit ecclésiastique « La philosophie mystique en France du XVIII. siècle », 1866; « Philosophi ligion », 1867; « Morale pour tous » « Moralistes et philosophes », 1871; « naire des sciences philosophiques >, 18 chette en 1876; « La religion et la dans le Judaïsme », Paris, Alcan, 1883 sais de critique philosophique >, id., 

Franck (Jean), philologue germanis mand, professeur de philologie germa l'université de Bonn, né, en 1854, a pu tr'autres; « Mittelniederländische Granebst Lesestücken und Glossar », Leipzi « Etymologisch Woordenbock der Nederl Taal », La Haye, 1883-86.

Francilion (Robert-Édouard), avocat vain anglais, né, à Glocester, en 1841, d du Law Magazine en 1867, ancien réda journal The Globe, où il inséra une sér sante d'articles, sous le titre: « Nation racteristics and Flora and Fauna of En dehors des bluettes et des articles aux journaux et aux revues, et de quel brettos d'opéra, en lui doit: « Grace Owegagement », 18-8, paru d'abord dans le wood Magazine; « Earl's Dene », 1870; and Emerald », 1872; « Zelda's For 1873; « Olympia », 1874; « A Dog Shadow », 1876; « Strange Waters », 18

Franciosi (Jean), littérateur italien, très-élégant, ancien professeur de litté Modène, à Florence, à Palerme et à Si il dirigé l'École Normale Supérieure p jeunes filles, né, à Ceppato près Pise, le ₹

\*\*e 1843; il fit son Droit à Pise, où, en 1863, fut reçu docteur. Il débuta dans les lettres 1866 par un écrit sur le « Paradiso terrere » de Dante, inséré dans la revue La Giomit de Florence. Suivirent: « Gli accenni di ilosofia della storia tolta dall'Evangelo di San Lovanni e dall'Epistola di San Paolo », 1869; Della vita e delle opere di Carlo Sigonio », \$70; « I primi poeti d'amore », id.; « I Leoni mbolici alle porte degli antichi templi Criiani », id.; « Dell'Eloquenza rispetto alle conzioni morali e civili dei popoli », 1871; « Le gioni supreme dell'Istoria secondo la mente

Dante », id.; « Di Francesco Bocchi come \*ecorritore al Montesquieu », 1872; « La Vees lucretiana », id.; « Il Fiore delle donne aliane », 1873; « Dell'EvidenzaDantesca stuata nelle metafore, nelle similitudini e nei sim-•li », 1874; « I fanciulli nell'arte raffaellesca », 375; « Le meraviglie del pensiero, canto », .; « L'Invisibile, carme », 1877; « Le imagini della Donna nel poema dantesco e nei ammi dello Shakespeare », Turin, 1876; Quanto v'abbia di vero nell'antico paragone a Michelangiolo e Dante >, Gênes, 1876; Pensieri e discorsi in materia di lettere », odène, 1875; « Scritti Danteschi », Florence, acc. Le Monnier, 1876; « Scritti varii », id., 378; « Il Volere, canto », 1879; douze pets recueils de vers : « Fantasie del cuore », ne éd.; « Saggio di postille su Dante », Tun, 1881; « Gli amori dell'Idea, carme », 1882; Dante e Raffaello », 1883; « Alfa ed Omega, irme »; « Nuovo saggio di postille su Dante », lodène, id.; « Il sonetto del Saluto nella Vita 'uova di Dante », id., id.; « I Fenomeni delaria nell'Iliade e nella Divina Commedia », 884; « Della sincerità dell'arte e delle scuole, iscorso >, Florence, id.; « Ludovico Casteletro; Sposizione a XXIX canti dell'Inferno antesco », Modène, 1885; « La gioventù del ensiero e dell'arte nel poema di Dante », Sien-1886; « L'aquila nel pensiero e nell'arte critiana dei tempi di mezzo », id., 1887; « L'aria el mio pensiero, canti », Parme, 1888; « Nuova accolta di scritti danteschi », id., 1889.

Franco (André), écrivain et paléographe itaen, docteur en philosophie, professeur au gymase de Côme, membre de plusieurs Académies,
é, à Venise, le 6 mai 1837; il a fréquenté d'aord le cours de paléographie à Venise (1849),
t il est allé se perfectionner à Vienne (1860);
a 1866, il achevait ses études philologiques et
hilosophiques à Padoue. Il a publié: « De
rte poetica et de poeta », Trieste, 1867; « L'inocenza », pièce en vers, Milan, Barbini, 1872;
Intorno alla vita ed alle opere di Leonardo
a Vinci, notizie storiche », 1872; « Al cigno
'argento », nouvelle, id., 1873; des poésies
'occasions, id., 1874; « Dell'Istruzione pubica in Italia », dans la revue anglaise publiée,

en 1880, à Rome: The Minerva; « In morte di Giuseppe Garibaldi », discours fait à Velletri, en 1882; « Cenni storici di Cortona », Prato, 1885; « Dell'importanza ed utilità degli studii classici in Italia », conférence au Cercle Philologique de Florence, 1886; « Sunto di lezioni intorno ai principali componimenti in prosa ed in poesia », Prato, id.; « Dei collegi convitti in Italia », Come, 1887, etc.

Franco (Dominique), médecin italien, ancien professeur libre de pathologie spéciale médicale à l'université de Naples, professeur d'hydrologie médicale, né, à Caulonia (Calabre), au mois d'avril de l'année 1842. Après des études brillantes, il fut nommé assistant à la clinique médicale du professeur Cantani, sur laquelle il publia une série d'« Osservazioni »; suivirent des essais et des notes: « Caso di eczema cronico »; « La malaria in alto mare »; « Sulla difterite », ouvrage couronné par l'Accademia medicofisica Fiorentina. Il a fondé d'abord le Giornale Internazionale delle scienze mediche, et bientôt après La scuola medica napoletana, où il a inséré une note « Su l'ossaluria », la fièvre de Naples. En 1883, il publiait à Naples, en collaboration avec le docteur F. Massei, la traduction italienne « Trattato completo delle malattie dei bambini », du professeur Gerhardt; en 1888: « L'Idroiatria nella storia della scuola medica napoletana », discours d'ouverture à son cours d'hydrologie médicale, Milan, Vallardi, id.; « L'idrologia medica nell'insegnamento universitario », Turin, Pozzo, 1889.

Franco (Père Jean-Joseph), romancier de l'Ordre de la Compagnie de Jésus, l'un des rédacteurs de la Civiltà Cattolica, où il remplaça le célèbre père Antoine Bresciani, est né, à Turin, en 1824. Entré à l'âge de quinze ans dans la Compagnie, il suivit l'exemple de son frère Secondo, auteur de livres d'ascétique et prédicateur distingué, et de son autre frère Michel, missionaire dans la République de l'Equateur. Il fit ses études scientifiques en Piémont, en France et en Belgique; revenu en 1852, il précha dans plusieurs villes de l'Italie, et de 1857 en 1868, en Corse, après avoir enseigné les lettres et les sciences, surtout l'histoire naturelle, dans les Collèges des Jésuites à Massa di Carrara, à Naples, à Reggio di Calabria. Appelé en 1863 à la rédaction de la Civiltà Cattolica, il y commença une série de romans à tendance: « Il Tigranate »; « Simon Pietro e Simon Mago »; « La Savia e la Pazza »; « I Cuori popolani »; « Le Gemelle Africane »; « La Sposa della Sila »; « Gli Spiriti delle tenebre »; « La Contessa Internazionale »; « Massone e Massona », 1888, admirablement bien écrits et méritant d'occuper une place distinguée dans la littérature contemporaine. Citons encore les « Sei Racconti », et l'amusante nouvelle: « La Capanna di Don Ciccio ». Les romans du R. père F. ont eu l'honneur de plusieurs éditions et de différentes traductions en français, en allemand, en auglais, en espagnol et même en arabe; quelques échantillons en out été donnés dans l'Antologia Italiana, publiée à Vienne et approuvée pour les écoles autrichiennes. Le P. F. a encore publié: « I Crociati di San Pietro », récit animé des guerres soutenues par la Papauté, en trois volumes, Rome, 1869-70, traduit en plusieurs langues et illustré à Madrid; « Vera idea dello spiritismo », Prato, 1885; « L'Ipnotismo tornato di moda », id., 1886; « Biografie ».

FRA

Francolini (Erménégilde), professeur de mathématiques italien, né, à S. Casciano près Florence, le 27 décembre 1820. Il étudia les rudiments au Collège Calasanziano et à l'Academie de Beaux Arts de Florence. En 1842, il fut reçu docteur ès-sciences physiques et mathématiques à l'Université de Pise; et en 1843 ingénieur lauréat. En 1846, il fut nommé R. professeur de physique et de mathématiques; il enseigna publiquement pendant vingt-deux ans dans plusieurs institutions de l'État, tout en s'occupant de sa profession d'ingénieur. Nous avons de lui en librairie: « Memorie storiche di San Casciano in Val di Pesa, con piante topografiche >, Florence-Montepulciano, 1847; « Epigrafi Francolini », Florence, 1865; « Trigonometria applicata alla geodesia ed astronomia », id., 1863; ◆ Trattato di trigonometria piana e sue applicazioni », Pistoia-Florence, 1866-82, quatre éditions; « Sulla proprietà delle Mura Castellane di San Casciano », Florence, 1881; « Pietro Cipriani », « Mariano Mucciarelli », Turin, 1888; « Nota sul Premio Francolini, da lui fondato, ed eretto in ente morale nel 1883 », Naples, id.; « Agli operai dell'Associazione di S. Casciano », Florence, 1889, M. F. donna au R. Archive d'État de Florence dés codes précieux et fort rares de 1427 et 1478; une Bulle en parquemin, du Pape Innocent XII, et un Code in fol. contenant les Mappes et des anciennes descriptions à l'égard des possessions du Couvent de S. Giuliano. M. F. a été un des collaborateurs assidûs du journal Istruzione e diletto e de la Rivista matematica; il est membre de plusieurs académies et sociétés savantes, ainsi que chevalier de plusieurs ordres.

Francolini (Félix), illustre architecto italien, président du Collège des Architectes et ingénieurs depuis 1886, président de l'Académie des Beaux-Arts de Florence depuis 1883, où il a remplacé l'architecte De Fabris, né, à Florence, le 9 juin 1809. Son père Vincent était menuisier et marchand, sa mère était Mme Madeleine Casaglia. Il fit ses études littéraires et scientifiques dans sa ville natale; en 1823, il commença à fréquenter l'École d'architecture à l'Académie des Beaux-Arts. Il y resta jusqu'en 1831, les deux dernières années comme assistant à la chaire d'architecture. Durant son professorat et même après, il exerça avec le plus

grand succès la profession d'ingénieur chitecte, il donna lecture de vingt-sept mi res à l'Académie des Georgofili, il comple correspondance de l'Académie des Beauxen qualité de secrétaire (1874-83), il présid Congrès des Architectes et des Ingénieurs liens (1875). Il débuta comme écrivain en! par un Mémoire lu aux Georgofili et insér Giornale Agrario: « Delle stime degli ima e del modo di renderne conto »; suivirent v mémoires en matière économique, vingt-si matière hydraulique, cinq nécrologies, ving ouvrages différents. Signalons: « Alessa Cialdi », « Emilio De Fabris », 1883; mais grand ouvrage est le « Dizionario tecnico l'Architetto e dell'Ingegnere civile ed agi mo », en trois volumes, Florence, Civelli, 1 88-89; citons en outre: « Sulla Perequazion tributo fondiario >, 1883; « Sull'ordinament gli studii dell'Ingegnere », 1871; « Dei lave miglioramento al R. Arcispedale di S. M. N e della igiene delle infermerie », 1883; « l opere pubbliche e private dell'architetto G. gi », 1887; « Sull'Ordinamento dei Manicon particolarmente in Firenze », 1876; « Ce Cantorie di Donatello e Luca Della Robbi 1887; « Norme proponibili per i concorsi stici accademici », 1886; « Sulla Faccia Santa Maria del Fiore », 1883; « Sul Por Livorno », 1852; « Sul Moto ondoso del: e sulle sue correnti », 1858-67; « Delle a potabili per Firenze », 1862; « Di un n Porto a Civitavecchia e sul regolamento Tibisco », 1863; « Sul prosciugamento del dule di Fucecchio », 1864 »; « Sul Regolan dell'Arno e sulla stabile sistemazione delle que di Valdichiana », 1868; « Sull'ingr mento del Porto di Genova », 1876; « Su' scingamento del Lago Trasimeno »; « Il passatempo », livre posthume de l'ingé Alexandre Manetti, avec préface et notes Atti dei Georgofili, Giornale Agrario, Atti R. Accademia delle Belle Arti di Firenze, où se trouvent plusieurs autres écrits d illustro et architecto et ingénieur plusieurs décoré, membre de nombreuses académies touré du respect de tous ses concitoyens.

Franconi (Victor), écuyer français, 1 Strasbourg, en 1811, directeur des cirque Champs-Élisées et des Filles du Calvaire, blié deux ouvrages sur la haute école: « L valier, cours d'équitation », 1855; « L'Ecuy 1860; une pautomine comique, en trois tab sous le titre: « Le Bandit », 1837.

Frank (Albert-Bernard), botaniste allei professeur de physiologie et de pathologi gétale à l'École Supérieure d'agronomi Berlin, né en 1838; on lui doit, entr'ai « Uober die Entstehung der Intercellulari der Pflanzen », Leipzig, 1887; « Beiträg Pflanzenphysiologie », id., 1868; « Pflanzenphysiologie », id., 1868; « Pflanzenphysiologie », F.

Hen zur leichten, schnellen und sicheren Beimmung der höheren Gewächse Nord- und tteldeutschlands », id., 1869, 5° éd., en 1887; Die natürliche wagerechte Richtung von Pflantheilen und ihre Abhängigkeit vom Lichte von der Gravitation », id., 1870; « Die rankheiten der Pflanzen », 1880; « Grundzüge Pflanzenphysiologie », Hanovre, 1882.

Frank (Félix), poète et érudit français, né, 1837, à Paris; après avoir publié quelques res d'érudition comme le Cymbalum Mundi B73), les Marguerites de la Reine de Naverre B74), l'Heptaméron (1879), il donna des recils en vers de sa composition: « Chants de lère », 1871, cri d'indignation contre le semid Empire; le « Poème de la Jeunesse », 176; « La Chanson d'Amour », 1885.

Frank (Gustave), théologien allemand, prosseur de théologie évangélique et conseilleur concistoire suprême, à Vienne, né, en 1832, Schleiz (principauté de Reuss), ancien étuant et ancien professeur de l'Université de ienne, a publié: « Memorabilia quaedam Flaana », Schleiz, 1856; « De Luthero rationami precursore », Leipzig, 1857; « Die Jenaïhe Theologie in ihrer geschichtliche Entwi-:elung », id., 1858; « De Flacii in libro sacros eritis », id., 1859; « Johann Major, de Witmberger Poet », Halle, 1863; « Carl Friedsh Bahrdt », 1866; « Die k.k. evang. theol. akultät in Wien », Vienne, 1871; « Geschichte or protest. Theologie of trois parties, Leipzig, 362-1865; • Das Toleranzpatent Kaiser Joph II », Vienne, 1881; « Mysticismus und ietismus und 19 Jahrhundert », 1887; « Kant 1d die Dogmatik », 1889, et des articles nomeux dans la Realencyclopadie de Herzog et ins l'Allgemeine Deutsche Biographie.

Frank (Malvina), femme auteur italienne, née, ers 1830, à Venise; fille de M. Jean De Stadler Trieste, et de la comtesse Augusta D'Adda > Venise, qui nièce du poète François Gritti, et sète elle-même, donna le goût de la poésie à petite Malvine. A peine âgé de quinze ans, le fut mariée avec un employé vénitien, M. rank, dont elle est restée veuve à vingt-quatre is; n'ayant point d'enfant, le besoin de la aternité lui fit adopter une orpheline, qu'elle eu la douleur de perdre. M.me Frank vit mainnant, depuis plusieurs années, dans une villa ès de Trévise, où elle continue à écrire, à udier et, dans ses loisirs, à sculpter en bois à exercer une large bienfaisance. Sa pensée iginale, son esprit indépendant, son style roiste qui se sont révélés dans une belle série articles et de conférences, et dans deux livres: Le Fidanzate », et « Mogli e mariti », l'on it comparer à Madame Fanny Lewald Stahr. A Ateneo Veneto, dont elle est membre, elle a fait ie conférence remarquable sur « La Dottrina Paolo Marzolo sulla origine dei segni alfabetici ». Citons en outre ses essais: « Sulla ginnastica morale », et « Sulla ignoranza delle leggi patrie », et deux discours « Sulla morale nella letteratura », et sur « Lidia Poet e l'avvocatura ».

Fränkel (Charles-Arthur-Jules), écrivain allemand, né, le 21 juillet 1852, à Dorpat (Russie), et actuellement professeur des langues classiques au Gymnase de Schaffouse (Suisse). Il a publié, en allemand: « Sur la situation et les droits des alliés d'Athènes », 1877, thèse de doctorat présentée à Leipzig; « Les sources auxquelles ont puisé les histoires d'Alexandre », 1883; « Études d'histoire romaine », 1884; « Les plus belles comédies que nous ont laissés les Grecs et les Romains », 1888; « Le voisin de l'est, tableaux de civilisation et de mœurs russes », 1888; « La situation militaire et financière de la Russie; ses rapports avec l'Allemagne », 1888.

Fränkel (Sigismond), orientaliste allemand, professeur des langues sémitiques à l'université de Breslau, né en 1855: on lui doit, entr'autres: « Beiträge zur Erklärung der mehrlautigen Bildungen im arabischen », 1878; « De vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis », 1880; « Die syrische Uebersetzung zu den Büchern der Chronik », 1879; « Die aramäischen Fremdwörter im arabischen », Leide, 1886; il est l'un des éditeurs des Annales de Tabari, pour la seconde série, Leide, 1880-82.

Frankl voir FRAKNOI.

Frankl (Louis-Auguste, chevalier DE HOCH-WART), poète et écrivain allemand, né, le 3 février 1810, à Ehrast en Bohême, citoyen honoraire de sa ville natale et de la ville de Vienne, depuis 1851 directeur de la Société Musicale de Vienne et professeur d'Esthétique, depuis 1866 conseilleur pour les écoles; il a étudié d'abord la philosophie, ensuite la médecine à Vienne, et dirigé pendant quelque temps les « Sonntags Bläter » et l'« Osterreich. Morgenblatt ». On lui doit: « Habsburglied », 1832; « Sagen aus dem Morgenlande >, 1834; « Christof Colombo », 1836; «Rachel », 1842; « Don Juan de Austria », 1846; « Ein Magyarenkönig », 1850; « Hippokrates und die Cholera », 1853; « Libanon », 1855; « Aus Ægypten », 1860; « Heiden-und Liederbuch », 1861; « Primator », 1864; « Gesammelte poetische Werke », 1880; « Biographie Grillparzers », 1883; « Andreas Hofer in Lied », 1884; « Nikolaus Lenau », 1885.

Franklin (Alfred), littérateur et bibliophile français, administrateur de la bibliothèque Mazarine, en remplacement de M. Frédéric Baudry décédé, né, à Versailles, le 16 décembre 1830, fit ses études à Paris au collège Bourbon, et débuta dans la carrière littéraire par des feuilletons et des revues dramatiques publiés dans la presse périodique de l'époque. En 1856, il publiait une brochure politique: « L'instruction à Naples et le règne de Ferdinand II.».

ché peu après à la bibliothèque Mazarine, il se tourna définitivement vers l'érudition historique. Il collabora au Bulletin du bouquiniste, au Bulletin du bibliophile, au Bibliophile illustré, à la Nouvelle biographie générale, à Paris à travers les âges, au Bulletin de la Société d'histoire du protestantisme français, dont il est depuis vingt ans le trésorier, au Protestant libéral, au Lien, au Disciple de Jésus-Christ, à l'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, qu'il a dirigé pendant quelque temps. On doit à M. Alfred Franklin: « Histoire de la Bibliothèque Mazarine, depuis sa fondation jusqu'à nos jours », 1860; « La bibliothèque Impériale, son organisation, son catalogue », 1861; « Les origines du palais de l'Institut, recherches historiques sur le palais des Quatre Nations, d'après des documents entièrement inédits », 1862; « Recherches sur la bibliothèque publique de l'église Notre-Dame, au XII siècle, d'après des documents inédits », 1863; « Recherches historiques sur la bibliothèque de la faculté de Médecine de Paris », 1864; « Histoire de la bibliothèque de l'abbaye Saint-Victor de Paris », 1867-73, ouvrage couronné par le préfet de la Seine et par l'Académie des Inscriptions; « Préface du catalogue de la bibliothèque Mazarine », rédigé, en 1851, par le P. Desmarais, bibliothécaire, traduit en français et annoté », 1867; « Étude historique et topographique sur le plan de Paris de 1540 dit plan de tapisserie », 1869; « Mémoire confidentiel adressé à Mazarin par Gabriel Naudé, après la mort de Richelieu, publié d'après le manuscrit autographe et inédit », 1870; « Estat, nom et nombre de toutes les rues de Paris, en 1386 », 1873; « Les rues et les cris de Paris au treizième siècle », 1874; « Ameline Dubourg », ouvrage couronné par l'Académie française; « Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes latins de l'histoire littéraire du moyen-âge », 1875; « Les sources de l'Histoire de France », 1877; « Les anciens plans de Paris », 1878-80; « La vie privée d'autrefois », 1887-88. En 1864, il avait donné une édition de la Vie de Calvin, de Théodore de Bèze, augmentée et précédée d'une introduction.

Franko (Jean), écrivain ruthène, né, en 1856, à Nahujowice en Galicie. Fils d'un simple paysan, il a fait ses études à Lemberg, où il collabora de bonne heure à la Rovue Druh (L'Ami), publiée par le Cercle académique petit-russien. En dehors des poésics éparses, des traductions et des critiques insérées aux journaux, il a publié: « La famille Petrij et Doboszizuk », roman, 1873-74; « Boryslaw », 1877, série d'esquisses sur la vie des ouvriers qui travaillent aux mines de pétrole à Boryslaw; citons, en outre, une série d'essais écrits tous plus ou moins dans un but socialiste: « Démonstrations patriotiques », esquisse satirique; « Boa constrictor », étude psychologique; « Ma rencontre avec

Oleksa », recit d'un proscrit »; « Lettres i tiques sur le mouvement intellectuel en Gall cie »; « Le chant du maudit Plattstirn », a tire; « Les Ruthènes »; « La science et sa situation en face des classes ouvrières ». Arrêté en 1880, dans le district de Kolomir, perdant qu'il voyageait dans un but de propagande socialiste, et mis en prison, il profita de son séjour au cachot pour composer plusieurs poésies, et pour recueillir de la bouche des prisonniers un grand nombre de chants, contes, proverbes, expressions populaires, matériaux qui ont déjà été en partie utilisés par le Dictionnaire Ruthène- Allemand du regretté professeur Zelechowski. Délivré de la prison après trois mois, et renvoyé malade à son village, il eut beaucoup à souffrir pendant ce trajet, souffrances qu'il a décrites bientôt après dans une nouvelle émouvante intitulée: Nadin, qui a paru en ruthène à Lemberg, et fut immédiatement traduite en polonais. Depuis 1879, il avait commencé à s'occuper de la traduction du Faust de Goethe en langue ruthène, dont a paru en 1882 (grâce aux soins du prof. Dragomanow) la première partie, qui lui fit grand honneur. Dans l'hiver 1880-81, il publia, avec Ivan Belci, une nouvelle revue mensuelle intitulé Swit (L'Aube), où il commença la publication de son roman: « Borislaw ». Il donna ensuite quelques nouvelles, une traduction de l'Allemagne de Heine, un roman de mœurs de la Russie Rouge au XIIIe siècle, la biographie de l'écrivain et député Fedorovicz; des articles aux deux revues, Dile et Zorja (1884); des correspondances politiques aux journaux polonais: Prawda de Varsovie, Kraj de Saint-Pétersbourg. Il rentra en 1886 à la rédaction de la revue Zorja, mais pour la quitter de nouveau après un an à cause de ses idées avancées. En 1887, il publia, avec une nouvolle, un premier recueil de ses poésies, sous le titre: « D'en haut et dans les profondeurs ». A Varsovie, on prépare une traduction de ses meilleures nouvelles; il a commencé lui même à Lemberg une Bibliothèque Scientifique en petit-russien et depuis 1888 il public dans la revue de Varsovio Glos une série d'Esquisses sur l'histoire littéraire ruthène.

Franqueville (Charles de), publiciste et administrateur français, membre de l'Institut depuis le 14 janvier 1888, né, à Paris, en 1846; il a publié, entr'autres: « Local Government in France », en anglais, 1878; « L'État et les chemins de fer en Angleterre », 1880; « La Commission des chemins de fer en Angleterre », 1881; « Le Gouvernement et le Parlement britanniques », ouvrage très-important, fruit de ses voyages fréquents et de ses profondes études sur l'Angleterre, en trois vol., 1887, qui lui a valu sa nomination à l'Académie des Sciences morales et politiques.

François (Marie-Louiso), femme-auteur alle-

Δ,

mande, née le 27 juin 1842, à Herberg; elle vit lans la retraite à Neisssenfels, occupée de ses ravaux littéraires, parmi lesquels on doit signaler « Gesammelte Novellen », 1867; « Die stzte Reckenbürgerin », 1871; « Gesammelte Erzählungen », 1871; « Stufenfahre eines Glückichen », 1877; « Der Katzenjungfer », 1879; « Der Posten der Frau ». 1881; « Judith », 1883.

Frantz (Adolphe), jurisconsulte allemand, professeur de Droit canonique et de Droit national allemand à l'Université de Kiel, né, en 1851, Ringleben (Schwarzbourg-Rudolstadt), a puolié: « Die evangelische Kirchenverfassung in len deuthschen Städten des 16 Jahrunderts », Halle, 1876, 2º édition Leipzig, 1878; « Das kathoische Directorium des Corpus evangelicorum >, Marbourgh, 1880; « Die Patronats-befügnisse n Bezug auf den Gemeinde-Kirchenrath », id., 1883; « Die Wahlberechtigung der Geistlichen vei den kirchlichen Gemeindewahlen », id., 1885; Lehrbuch des Kirchenrechts », Goettingue, 1887; des essais dans la Zeitschrift für Kirchenecht, dans l'Archiv für öffentliches Recht, dans a Theologische Literatur Zeitung.

Frantz (Erich), archéologue et esthéticien alemand, professeur à l'Académie de Munster, né en 1842, a publié: « Das heilige Abenmahl les Leonardo da Vinci », Fribourg, 1875; « Fra Bartolommeo Della Porta », Ragensbourg, 1879; « Giotto in Padua », 1880; « Sixtus und die Republik Florenz », id.; 1880; « Geschichte der shristlichen Malerei », 1er vol., Fribourg, 1887; « Die Kunstbücher des Mittelalters », id.

Franzisci (François), écrivain autrichien, né, e 26 décembre 1826, à Klagenfurt, chapelain à Frafendorf (Gailthal). On lui doit: « Kultur-stulien über Volksleben, Sitten und Gebräuche in Kärnten », 1879; « Märchen aus Kärnten », 1884; Touristische-Farbenskizzen aus Kärnten », 1885.

Franzolini (Ferdinand), médecin et écrivain talien, chirurgien en chef de l'hôpital civil prorincial d'Udine (Frioul), né, en cette ville, le 26 février 1840, reçu docteur en médecine à Padoue, en 1863. On lui doit: « Scartabellata li un volume della pneumatologia del signor di Mirville >, lettres critiques, 1866; « Sguardo ilosofico alla direzione del movimento intelletuale moderno », 1868; « Tetano traumatico n bambino guarito colla tintura di Fava del Calabar per uso ipodermico », Padoue, 1869; I Tetano traumatico curato senza successo colla Fava del Calabar e col cloralio >, 1871; « Veità e certezza », dialogue, Udine, id.; « La fiosofia positiva e la Storia naturale delle religioni », Trévise, id.; « Ferita penetrante del :orace con lesione del polmone », Padoue, 1872; k Bozzetti medico-sociali per la donna: La toiette e l'igiene », Pordenone, 1872; « Una peizia medico-chirurgica ed il Pubblico Ministero Ila corte di Assise in Udine », Trévise, id.; « Fisiologia ed igiene della nutrizione », Padoue, 1873; « La medicina nella connessione delle scienze naturali e nella società », id., 1872; « La chirurgia nei suoi rapporti con la scienza medica », 1873; « Contributo alla storia dell'applicazione dell'acido fenico in terapia chirurgica », Venise, 1875; « Il popolo e la medicina », Trévise, id.; « Tetano reumatico guarito col bagno caldo protratto e coll'ipnotismo continuo per cloralio e morfina », Venise, id.; « Vaccinazione e rivaccinazione », conférence, Udine, id.; « Aneurisma misto dell'aorta ascendente, trattato coll'elettro-puntura », Venise, 1877; « Relazione chirurgica sopra ventidue operazioni per pietra in vescica, senza mortalità », id., id.; « I giudizii sullo stato mentale alle Corti di Assise e la giuria suppletoria », id., id.; « Contributo alla causistica degli aneurismi dell'aorta toracica, trattati colla elettro-puntura », Venise, 1888; « Contributo all'ovariotomia ed alla Laparo-isterotomia in Italia », id., 1879; « L'epidemia di Istero-demonopatia in Verzegnis », Reggio-Emilia, 1879; « Contributo alla casuistica italiana dell'ovariotomia », Turin, 1880; « La prima coforectomia completa per frenosi isterica eseguita in Italia », Padoue, id.; « Della estirpazione della milza all'uomo e di un caso operato e guarito », Turin, 1882; « La nervosità, il temperamento e la moda della società nostra », Venise, 1844; « Regola per i processi antisettici quali si attuano nel riparto chirurgico dell'ospedate civile di Udine », id., 1885; en collaboration avec G. Baldissea: « Del veneficio per solfato di ferro, studii ».

Franzos (Charles-Émile), romancier et écrivain autrichien, né, le 3 octobre 1848, sur la frontière autro-russe, fils d'un médecin israélite. Il étudia le Droit à Vienne et à Gratz. Il entra de bonne heure dans le journalisme d'abord à Vienne, ensuite à Pesth; mais il doit surtout à ses romans de mœurs, à ses récits ethnographiques sa réputation d'écrivain. Citons: « Aus Halb-Asien (la demi-Asie est représentée par la Galicie, la Bookovine, la Roumanie et la Russie Méridionale), première partie d'un ouvrage en six volumes qui a paru à Leipzig de 1876 à 83, sous le titre général de Halb-Asien Land und Leute des östl. Europa; « Moschko von Parena, Geschichte eines jüd. Soldaten », Leipzig, 1889; « Ein Kampf ums Recht », Breslau, 1882, 2<sup>ine</sup> éd.; et ses nouvelles: « Die Jüden von Barnow », 1880, 3me éd.; « Junge Liebe », 1880, id.; « Stille Geschichte », 1883, id.; « Mein Franz », nouvelle en vers, Leipzig, id.; « Der President », 1884, roman qui a paru d'abord dans le Journal de Saint-Pétersbourg et dans la Neue Freie Presse: « Tragische Novellen », 1885. Il a, en outre, publié un « Deutsches Dichterbuch aus Oesterreich >, 1883. Il est un des collaborateurs assidus de la Neue Freie Presse de Vienne.

Frary (Raoul), littérateur, ancieu professeur

et journaliste français, rédacteur en chof du journal La France, né en 1810. Ancien collaborateur du Courrier de France et de l'Écho, ancien rédactour du Soir et du National, a publié quatre ouvrages empreints d'originalité et de bon sens: « Le Péril National » (sur le caractère des guerres modernes, sur la permanence des instincts belliqueux de la race germanique, sur les mœurs et l'état actuel des forces en France), 1881; « Le Manuel du démagogue », 1883 (satire mordante de la manière dont on fait les élections politiques et du suffrage universel); « La question du latin », 1885 (l'auteur s'y prononce contre l'enseignement forcé et généralisé des langues classiques); « Mes tiroirs », 1886, recueil d'études historiques, philosophiques ou littéraires d'une haute portée.

Fraser (Alexandre-Campbell), philosophe écossais, professeur de logique et métaphysique à l'Université d'Édimbourg, né, en septembre 1819, à Ardchattan, a débuté en 1842 par un essai couronné: « On Toleration »; de 1850 à 1857, il a été le Directeur de la North British Review. Il a collaboré au Macmillan's Magazine et à l'Encyclopedia Britannica. On lui doit, entr'autres: « Essays on philosophy », 1856; « Rational philosophy », 1858; « Collected edition of the Works of Bishop Berkeley, with Dissertations and Annotations >, en trois vol., 1871; · Life of Bishop Berkeley with an account of his philosophy >, Oxford, Clarendon Press, id.; « Selections from Berkeley, with a Historical Introduction », 1874; une monographie sur « Berkeley », 1881; « Reminiscences », 1886.

Frassati (Alfred), écrivain italien, né, à Pollone (Bielle), en 1868, a fait son Droit à l'université de Turin; après son doctorat, il entreprit un voyage d'études en Allemagne. En dehors des articles insérés à l'Eco dell'Industria di Biella, dont il a été pendant ces dernières années le rédacteur principal, à la Gazzetta Piemontese, à la Perseveranza, à la fouille du dimanche de la Gazzetta del Popolo, à la Gazzetta letteraria, et à la Rassegna Nazionale de Florence, où il publia un essai sur « La Ginecocrazia », on lui doit un volume publié à Turin, chez Roux, sous le titre: « Le donne elettrici in rapporto alla vita sociale e alle condizioni presenti d'Italia », 1888.

Frassi (Jacques), écrivain italien, né, à Melegnan (Lombardio), le 21 mai 1831. On lui doit: « Il governo feudale degli Abati de! monastero di Sant'Ambrogio Maggiore di Milano, nella terra di Civena », Milan, 1879; « Notizie sulla sorgente del Lambro »: « Nozioni popolari sul tempo vero, il tempo medio e il tempo di Roma », Milan, 1871; « Manuale pratico per la costruzione degli orologi solari a tempo di Roma », Milan, 1870; « Albero genealogico della famiglia Frassi »; « Cronaca del combattimento di Melegnano », dans les Atti dell'Accudemia fisio medica statistica de Milan, 1881.

Frati (Louis), archéologue et bibliographe italien, né, à Bologne, le 5 août 1815; recule teur ès-sciences mathématiques en 1839; le teur ès-lettres en 1846, membre de nombre ses Académies, directeur de la Section du m yen âge du Museo Civico et de la Bibliothèm de Bologne, a publié: « Di un Calendario n nico dell'Università di Bologna », 1841; « Di l'antico Ponte romano sul Reno lungo la vi Emilia e della precisa postura dell'Isola di Congresso triumvirale », 1868; « Di un'insigni raccolta di Maioliche dipinte possedute da 😘 remia Delsette », 1844; « Del Museo Pasolio in Faenza », 1852; « Di un Pavimento in Ma jolica nella Basilica Petroniana », 1853; « Sill Memorie storiche delle Majoliche di Faenza, pub blicate dal dottor Carlo Malagola >, 1880: « Sal libro del signor E. Molinier: Les Majolique italiennes en Italie », 1881; « Lettera al G. V. In sco intorno l'opera da lui pubblicata sulle mi nete di Carlo VIII », 1850; « L'Illustrazione delle modaglie coniate ad onore di M. Malpi ghi », 1856; « Della Zecca di Bologna, brevis simi cenni », 1857; « Delle antiche monete d'on ritrovate in Reno », id.; « Tesoro monetale bronzi primitivi scoperto in Bologna », 1877 « Delle Monete gettate al popolo nel solemi ingresso di Giulio II in Bologna per la cat ciata di Gio. II Bentivoglio »; « Catalogo delle moneto dell'Università »; « Bibliothecæ Archie pisc. Bononiens Catalogus aduotatiunculis illustratus », 1856; les biographies de l'helléniste J.-B. Bianconi et du comte Salina, avocat; « Le due spedizioni militari di Giulio II tratte dal Diario di l'aride Grassi bologuese »; « Statui di Bologna del secolo XIII », trois grands vol. in 4º, avec un Glossarium qui a servi à la nouvelle édition du fameux Glossarium de Ducange.

Frauer (Louis), philologue allemand, professeur de langue et littérature allemande au Polytechnicum de Stuttgard, a publié: « Lehrbach der althoch. deutschen Sprache und Litteratur», Oppenheim, 1860, 2° éd., en 1869; « Die Verwendung des deutschen Lesebuchs für den deutschen Unterricht in Gymnasien und Realschulen », Schaffouse, 1861; « Neuhochdeutsche Grammatik », Heidelberg, 1881.

Fréchette (Louis), poète franco-canadien, avocat, ancien député et journaliste, membre de la Société Royale du Canada, né, à Lévis, près Québec, le 16 novembre 1839; il fut admis an barreau de Québec (1864); puis il alla habiter Chicago de 1886 à 1871, où il publia le journal: L'Amérique. De retour à Québec, il fut nommé député à la Chambre fédérale en 1874. Il rédigea tour à tour le Journal de Québec, le Journal de Léris et la l'atrie de Montréal, ville où il réside maintenant. M. F. est docteur èslettres de l'Université Laval de Québec et de la Queen's University de Kingston; il est docteur en Droit de l'Université Mac-Gill de Montréal.

**T**2

m publié: « Mes loisirs », poésies, Québec, 63; « La voix d'un exilé », poème, Chicago, 67; « Pêle-mêle », fantaisies et souvenirs étiques, Montréal, 1887; « Papineau », dra- historique canadien, Montréal, 1880; « Félix mtré », drame historique en 4 actes, Montréal, 30; « Les Fleurs boréales; les oiseaux de ige », poésies canadiennes, Paris, 1881, ou- ge couronné par l'Académie Française; « La gende d'un peuple », épopée canadienne, à la brairie illustrée, Paris, 1887.

Frédéricq (Paul), éminent publiciste et histon belge, professeur à l'Université de Gand, corspondant littéraire de l'Athenœum de Londres, laborateur de la Revue Historique de Paris, né, Gand, le 12 août 1850. Il écrit dans les deux Lgues nationales de son pays, le néerlandais le français. Il est un des chefs de la fracn libérale du parti flamingant, qui, en Belque, dirige le réveil littéraire et politique des amands, lesquels forment la moitié de la pulation entière du royaume et parlent la me langue que les Hollandais. A l'époque il achevait ses études, il collaborait au Nerlandsch Tijdschrift, et à l'Almanach des étuants gantois (Gentsche Studenten Almanak) où a publié plus tard, en 1880, une étude sur crivain flamand Anton Bergmann; nous notens d'ailleurs en passant que M. F. a toujours is une part importante au « mouvement flaand ». En 1874, il signa du pseudonyme Frits ux actes intitulés: « Bertha » dans le Nederndsch Museum, où il n'a point cessé d'écrire. ırmi les autres feuilles périodiques auxquelles a collaboré ou collabore encore, il faut citer: Revue de Belgique, The Athenœum de Lones, où il fait chaque année avec M. Émile Laveleye une revue de littérature belge, De ekomst, l'Annuaire (Jurbock) de la grande Soité d'instruction populaire, le Willems-Fonds, Revue de l'instructions publique en Belgique la Revue internationale de l'enseignement de ris, auxquelles il a donné de nombreux arles sur l'enseignement de l'histoire et de la ographie dans les différents pays, la Flandre érale, la Revue historique de Paris, où il apscie depuis 1876 les œuvres historiques qui aissent en Belgique, l'Athenœum belge, la dschrift Voor Nederlandsche Taal- en Letteride de Leyde, l'Archief Voor Nederlandsche rkgeschiedenis de La Haye, la Grande Encyvédie de Paris, etc. Dans la Belgique illus-, grand ouvrage publié naguère sous la dition d'Eugène Van Bemmel, il a écrit en aboration avec M. A. Wagener le chapitre sacré à la ville de Gand. Enfin, on a pu lire Moniteur belge du 20 août 1886 le très-long très-remarquable rapport qu'il a rédigé au a du jury chargé de juger le dernier concours nquennal d'histoire nationale. - Il existe tirés à part de certains des travaux men-

tionnés en bloc dans les lignes qui précèdent; nous ne nous y arrêterons point, et nous passerons immédiatement à l'énumération des livres de M. F. L'ouvrage qui a fondé sa réputation est un savant « Essai sur le rôle politique et social des Ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas », Gand, 1876. Il a écrit dans les deux langues (français et flamand) le texte du superbe « Album du cortège historique de la Pacification de Gand », id., 1876; il a publié sous les auspices du Willem-Fonds, la Société dont nous avons parlé plus haut: « Marnix en zijne Nederlandsche geschriften » (Marnix et ses écrits néerlandais), id., 1881; et « De Nederlanden onder Keizer Karel > (Les Pays-Bas sous Charles-Quint), tom. 1er, id., 1885, ouvrage dont le prompt achèvement et la traduction en langue française sont hautement désirables; il a fait paraître les « Travaux du cours pratique d'histoire nationale de l'Université de Liège », Gand et La Haye, 1883-1884, qui renferment des dissertations de l'auteur et de ses élèves sur le XVI siècle. Mais c'est surtout l'histoire de l'Inquisition aux Pays-Bas qui préoccupe depuis longtemps M. F.; et il vient de commencer la publication d'un ouvrage considérable qui permettra enfin d'écrire cette histoire: « Corpus documentorum Inquisitionis hæreticæ pravitatis Neerlandicæ », tome 1er, Gand et La Haye, 1889. Ce premier volume renferme les documents relatifs à l'Inquisition belge pendant le moyen-age et jusqu'à la réorganisation du Saint-Office sous Charles-Quint; et en le présentant à l'Académie royale de Belgique, M. Émile de Laveleye a justement fait remarquer que M. F. a composé son recueil avec la plus grande impartialité et dans un esprit exclusivement scientifique.

Frédéricq (Léon), célèbre physiologiste belge, frère du précédent, né, à Gand, le 24 août 1851. Docteur en sciences naturelles, docteur en médecine et docteur spécial en sciences physiologiques, M. L. F. fut, de 1871 à 1879, préparateur de physiologie et d'anatomie comparée à l'Université de Gand; depuis 1879, il est professeur de physiologie à l'Université de Liège dont il a porté très-haut le renom à l'étranger. Il a été élu correspondant de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique en 1879, correspondant de l'Académie de médecine de Belgique en 1882, etc. Nous avons de lui : un mémoire couronné au concours universitaire de 1873-74 sur la « Génération et structure du tissu musculaire >, Bruxelles, 1875; une dissertation inaugurale: « Recherches sur la constitution du plasma sanguin », Gand et Leipzig, 1878; un travail couronné par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts: « Sur la régulation de la température chez les animaux à sang chaud », Bruxelles, 1882; des « Éléments de physiologie to a series of the series of t

والتصريبات يويين ماين ينزون ويونان والاران يستمسك بعيد بالماري والمان بازاماز الأمار المام المعطوران منانا والمر المراسنام و المتقادة مرمور المراد made a to taken interiorist to be total tione magnitude e tale en Leis ere convenien of mean houses were it is . 59. W with tention for environmental ten for station m 6 7 7 2 2 2 والمناز المستناف المراز المناز مسيم فيهم المراز المراز المدار والمراز والمرازي المرازي والمرافظ المرازا والمتحسر المتحري والمتاري والمراب والمعادي والمراب والمتاريخ for the contraction to the contract the CHANGE BUT HISTORY ON THE BOAR OF ME THE BANK ng lang ng gara anna statia na Bia tanangan na matificia embersyperine to be to the come of the work to المنتفظ والمناه والمناجر فوالمان والمنافئ والمنافئ والمنافظ والمنا Mary Marian . From the a rest of the that the beautiful to be theretained the 1899. I wanted the time minorar in the action of the terminal an entropy the language the Court of the Frenche State removed the form the complete of the in a chiesa construir a la gravier caste qui cult An agentical and the coner talest et getate With the transfer of the And the second of the second of the second Adding the Same Same and Same as a second brough water to the State of the state of the Bear 19 44 Compar Horas alla College State College NO A BO PAR OF DOORS A MICH. I DO PER STORED prolonger to been been as to be a sold to the se ALMA KALLAND OF STATE BORNEY OF STATE OF THE STATE As body Kinney de Walny & Som the Co Wer lugar explormentals of good on any Para France Remailifigur, Vendage the Lange Bere & for A naturate and Plage weeps Versional gargen der per. Sulagration Genetleshall by Beetin Been of as the genumble Physiologic Salace St. by.

Prederix Limond Burthelmy Principle in gland in with at promotion to you had be 100 per mer 1833, a lunge, ou son pure le général maper Vildlere, dirigen in fonderie de encone. L'a public a l'avenur du commerce extérieur de La Belgique 💌 Lacge, 1877, « La Belgique a 1 Kaposition universelle de 1878 », Bruzelles, 1878 . In Belgique industrience et commereah, a pl., 1990; a La question des chemins da fer vicinaax et industriels & vois étroite », pl., id. En 1999, il présenta nu Congrès interternational du commerce et de l'industrie réuni a Broxellea des mémoires sur les Sociétés anonymes, son les tarifs internationaux de transport, aur les impôts. Enfin, il est l'auteur de la Anachare maganto, mignos Un timerand: « La Illaturo de lin, de chanvre et de jute et le tissage, L propos do traitón de commerce », Paris, 1880.

Frédérix (Chartave Adolpho Honri), critique holge, frére du précédent, né, à Liège, le 19 re l'are à l'independence des serves, come i des serves qui en suit l'ailleur par le partie de la lanconne monte qui la lanconne monte qui la lanconne de la lanconne de l'ailleur par la lanconne de l'ailleur de d'

From File-Element, some interest of more to an entered to a provide of final tracting on administration of Research tracting the statement of the statement of

Freiro Jest-Alemanico, americios tolonas ila in oberra america Alexania un est della il Ilemanico anciente Alexania un est della Ilemanico anciente della ilemanica il ilemanica della ilemani

Freels: Prisame Dirical or 1.4 a what is the term for a rome Howel and for both the series of the Land and the Series of the Land and the Series of the Seri

Freeman Histori-Auguste Chistori giale, membre himiraire de plusieurs. U tés et le pusients societés savantes. tres les Universites l'Oxfort, Cambrilige corg. Salat-Pérersbiurg, les Arallemi Lincel de Rome, de Saint-Petersbourg. wich, de Copenhague, de Belgraie, déc , l'asieurs ordres étrangers, entrautres, dre hellénique du Sauveur, le l'ordre ado du Monténégro, de l'irdre de Tak la Serbie, est né, à Harborne. Staffor en 1823. Il a beaucoup voyagé en Europ peu aussi en Amérique dans le but spé ses recherches historiques. Il n'est pas ment un historien, mais un grand écril'école qui a donné les Gibbon et les son, les Grote et les Macaulay. Ses vu larges, sa critique est profonde, son sty lant. Dans cos dernières années, il a c son talent original et sa grande érud

doire de la Sicile, qu'il ne considère pas ement comme une partie importante de l'I-, mais comme l'île de repos de la Méditer**è, c**omme la sœur méridionale de la Grandeagne. Il a visité cette île trois fois, de-1877, en y passant plusieurs mois. La liste mon œuvre glorieuse est bien longue; citons cuvrages les plus importants: « A History zarchitecture », 1849; « Essay en window mery », 1850; « The architecture of Lanzathedral >, 1851; < The History and con-**∌st** of the Saracens », 1856; « The History **antiquities** of St.-David »; « History of teral government », dont le premier vol. a paru 1863; « History of the Norman conquest », plus important de ses ouvrages, en 5 vol., 57-76; « Old English History », 1869; « Hiy of the cathedral Church of Wells », 1870; Growth of the English constitution >, 1872; General Sketch of European History >, 1872; The Unity of History >, conférence, id.; Historical essays », en trois vol., 1872-79; Comparative politics >, 1873; « Disestablishmut und disendowment, what are they? →, 1874; Historical and architectural Sketches, chiefly Mian >, 1876; « The Ottoman Power in Eupe, its nature, its growth, and its decline >, 77; « Sketches from the subject and Neighraring Lands of Venice >; « The Historical **∞graphy** of Europe », en deux vol., 1881; Accession of Henry I >, 2 vol., Oxford, 1882; Some Impressions of the United States >. ▶83; « English Towns and Districts ». id.; Lectures to American audience », id.; « Mevods of Historical Study >, 1886; « Chief pe->ds of European History », 1887; « Four Oxrd Lectures », 1888.

Freer (Marta-Walker), femme-auteur anglai-, née, le 23 octobre 1822, à Leicester; elle a voagé en France, en Italie et en Espagne; quoi-2'en 1860 elle ait épousé le rév. Jean Robinson, le a continué à écrire sous son nom de jeune de. On lui doit une série d'ouvrages historiques ar la France: « The Life of Marguerite d'Anoulème, Queen of Navarre >, 1854, en deux vol.; Elisabeth de Valois and the Court of Phip II », 1857, en deux volumes; « Henry III ing of France and Poland, his Court and Ties », 1858, en trois volumes; « History of the eign of Henri IV », 1860, en deux volumes; Henry IV and Marie de Medici », 1861, id.; The married Life of Anna of Austria >, 1864, .; « The Regency of Anna of Austria », 1866, id.

Frelles (Manuel-Richard), écrivain argentin, recteur des archives de la République Argenne, né, en 1823, à Buenos-Ayres, où il demeure. a été pendant plusieurs années le chef de la atistique et il a fondé le Registro Estadistico. la Revista de l'Archivio general, suivie de 379 à 1882 par la Revista de la Biblioteca puica de Buenos Aires, (quatre vol. in-4). Il a

collaboré à plusieurs journaux et revues, surtout à la Revista de Buenos Ayres, et, à présent, il publie la Revista patriotica del pasado argentino.

Frémine (Aristide), poète français, né, à Bricquebec (Manche), le 7 janvier 1837; il profite de ses loisirs comme receveur des contributions indirectes, pour se livrer aux études poétiques, qu'il a déjà réunies en trois recueils: « Le Long du Chemin », 1863; « Légendes de Normandie », 1886; « Chants de l'Ouest », 1889.

Frémine (Charles-Armand-Camille), poète et journaliste français, frère du précédent, collaborateur de la Renaissance, de la Vie Littéraire, de la Jeune France, de l'Illustration, du Livre, de l'Artiste et du Journal Officiel et depuis onze ans rédacteur du journal Le Rappel, né, le 3 mai 1841, à Villedieu (Manche); arrivé en 1868 à Paris, il y fonda: Le Voyageur de commerce, avec Gaston Robert de Selles et Charles Vincent. En 1870, il publia chez Lemerre un volume de vers: « Floréal ». En 1876, en collaboration avec son frère A., il a fait paraître chez Fischbacher un livre intitulé: « Armand Lebailly ». En 1884, il publiait chez Lemerre son second recueil de vers: « Vieux airs et jeunes chansons ». En 1888, en collaboration avec son frère, il donnait le volume: « Les Français dans les fles de la Manche ». On cite encore deux de ses brochures: « Les Eerehou », et « Au pays de J. Millet ».

Frémy (Edmond), illustre chimiste français, créateur du Laboratoire de chimie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qu'il dirige et où l'enseignement est entièrement gratuit, né le 28 février 1814. On lui doit une foule de découvertes, dont plusieurs ont contribué au progrès des industries chimiques. Il publie depuis 1882 l'Encyclopédie chimique, en collaboration avec plusieurs savants. En dehors de plus qu'une centaine de mémoires insérés aux Annales de Chimie, aux Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences dont il est membre, et dans d'autres recueils, il a publié: « Le Guide du Chimiste, répertoire de documents théoriques et pratiques à l'usage des laboratoires de chimie pure et de chimie industrielle », 1885, en collaboration avec A. Terreil. Ses découvertes et recherches ont porté principalement sur l'acide ferrique, sur le réactif des sels de soude, sur l'acide osmieux, sur les plombates, sur les sulfures décomposables par l'eau, sur les sulfazotés, sur les bases ammoniaco-cobaltiques, sur les bases ammoniaco-chromiques, sur la saponification sulfurique, sur la fermentation lactique, sur la fermentation pectique, sur l'acide palmitique, sur l'acide ammonique, sur les acides métalliques, sur l'or, sur les hydrates, sur l'ozone, sur les baumes, sur la graisse cérébrale, sur l'acide méca-antimonique, sur les fluorures et le fluor, sur le platine, sur l'acide stannique, sur l'acide silicique, sur la production artificielle des pierres précieuses, sur l'oléine, sur l'acide tartarique, sur les tissus végétaux, sur la cellulose, sur la chlorophylle, sur la houille, sur la composition des os, de l'albumine, des muscles, sur l'osséine comme aliment, sur l'acide sulfurique préparé à l'aide du sulfate de chaux, sur l'acide chlorhydrique décomposé par l'air, sur les fonctions de la tour de Gay-Lussac dans la préparation de l'acide sulfurique, etc.

Frenay (Félix), poète belge, né, à Bruxelles, le 10 février 1838. M. F., sorti des rangs de la classe ouvrière, est aujourd'hui directeur de l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles. Il a collaboré à la Tribune du Peuple (1861-62), au Prolétaire (1865), à la Revue Belgique (depuis 1871), etc. Son recueil de vers le plus important est intitulé: « Aux Champs et dans l'atelier », Bruxelles, 1877; avec M. Charles Potvin, il a fait paraître en outre un « Essai de poésie populaire », Verviers, 1882. — M. F. a publié aussi quelques courts travaux scientifiques et, tout récemment, une brochure sur « Les religieuses dans les hôpitaux de Bruxelles », Bruxelles, 1889, où il combat, bien qu'appartenant à la Société La Libre Pensée, l'idée de la laïcisation des établissements hospitaliers.

Frenfanelli (comte Séraphin), écrivain et homme politique italien, ancien député au Parlement national, né, à Foligno, en 1838. Après avoir achevé ses études de physique et de mathématiques, il entreprit de longs voyages en Angleterre et aux États-Unis, où il a fait un long séjour. En dehors de sa collaboration à l'Eco d'Italia et à l'Evening Express (de 1860 à 1863), on lui doit des « Cenni storici sugli Stati Uniti d'America », Foligno, 1876; et un essai inséré, en 1868, à la Rivista Bolognese, sous le titre: « Il movimento intellettuale negli Stati Uniti d'America »; en 1872, il publia, à Florence, chez Barbèra, une excellente monographie sur: « Niccolò Alunno e la scuola Umbra », et, en 1882, à Rome, chez Forzani, une traduction de « Scritti varii », de William Briant.

Frensdorff (Ferdinand), historien et juriste allomand, professeur d'histoire du droit allemand à l'Université de Goettingue, né, en 1833, a publié, entr'autres: « Die Stadt-und Gerichtsverfassung Lübecks in 12. und 13. Jahrhundert », Lubeck, 1881; « Die Chroniken der Stadt Augsburg », en deux vol., 1865-86; « Das Lübische Recht nach seinen ültesten Formen », id., 1871; « Göttingen in Vergangenheit und Gegenwart », Goettingue, 1878; « Zur Erinnerung an Heinrich Thöl », conférence, Fribourg, 1884; « Die Stadtverfassung Hannovers in alter und neuer Zeit », 1883; « Jacob Grimm in Göttingen », 1885.

Frenzel (Charles), écrivain allemand, rédacteur de la National Zeitung de Borlin depuis 1862, romancier et nouvelliste très-apprécié, né, le 6 décembre 1827, à Berlin; il a publié: « Dichter und Frauen », 1859; « Melusine », 1860; « Vanitas », 1860; « Die drei Grazien », 1862;

« Charlotte Corday », 1864; « Papat Gangnelli », 1864; « Auf heimischer Erde », 1806 « Freier Boden », 1868; « Im goldnen Zeitater », 1870; « La Pucelle », 1872; « Lucifer 1873; « Lebenrätsel », 1875; « Renaissand und Rokokkó », 1875; « Berliner Dramaturgis 1877; « Nach der ersten Liebe », 1884; « Novellen », 1884; « Gold », 1885; « Des Lebens Ueberdruss », 1886.

Freppel (monseigneur Charles-Émile), pre lat français, évêque d'Angers, ancien professem député du Finistère, né, le 1er juin 1827, à Obes nai (Alsace). Son père était greffier de la jus tice de paix; entré au petit Séminaire il y fut très-jeune, nommé professeur. Après avoir de rigé pendant deux ans le Collège de Saint-As bogast, à Strasbourg, il fut envoyé, en disgri ce, comme humble vicaire dans une modeste paroisse; c'est de là qu'il fut nommé chapelain de Sainte-Geneviève. En 1862, il prêcha le corême à la Chapelle des Tuileries. En 1872 💰 1873, il se signala par son zèle, et fut l'un des organisateurs les plus actifs des fameux pelle rinages à Paray-le-Monial, au Puy, à Lourdes Il a prononcé les oraisons funèbres du général Lamoricière et de l'amiral Courbet. En dehors des sept volumes d'« Œuyres polémiques », pr bliées chez l'éditeur Palmé, 1881-85, on lui doit « A propos du centenaire de Luther », 1883; « De l'assistance aux Vêpres », 1878; « Le Devoirs du chrétien dans la vie civile », 1876 « Discours prononcé dans la cathédrale de Nantes en l'honneur de général Lamoricière , 1879 « Oraison funèbre de l'amiral Courbet », prononcée le premier septembre 1885 à Abbeville, 1885; « Lettre d'un prêtre du diocèse d'Angers à un de ses collègues », 1885.

Frère (Hubert-Joseph-Walter), ou Frère-ORBAN (comme il signe depuis le jour où, simple avocat encore, il épousa Mlle Orban), illustre homme d'État et publiciste belge, né, à Liège le 24 avril 1812. Chef du parti libéral belge membre de la Chambre des représentants et Ministre d'État, ancien Ministre des Travaus Publics, des Finances et des Affaires étrange res, il a exercé sur les affaires de son pays et même sur la politique générale de l'Europe une influence trop connue pour que nous ayous y insister ici, où l'écrivain seul d'ailleurs doit nous préoccuper. Encore ne pouvous-nous pas songer à énumérer tous les recueils de documents publiés par ses soins sur les grandes questions en discussion aux Chambres belges (institution de la Banque nationale, institution de la Caisse générale d'épargue et de retraite, établissement d'un impôt sur les boissons enivrantes, rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et le Saint-Siège), toutes les brochures de simple actualité qu'il a fait paraître, souvent sous le voile de l'anonyme ou du psetdonyme. Nous nous bornerons donc à citer de ini: « Trois jours ou une Coquette », comédie trois actes et en prose, Liège, 1832; « La main-morte et la charité », Bruxelles, 1857, imfortant ouvrage de 550 pages, signé du pseusonyme Jean Van Damme; « De l'abus des toissons enivrantes », Bruxelles, 1874. Dès 1830, M. F. collaborait au Citoyen, journal politique, scientifique et littéraire liégeois; il donna plus tard des articles à l'Écho du Parlement de Bruxelles; et il en envoie encore aujourd'hui su Journal de Liège.

Freschi (comte Gerhard), vénérable agronome italien, président de l'association agraire du Frioul, résidant à San Vito del Tagliamento, 16, à Udine, le 13 décembre 1804; il a fait ses itudes à Padoue, entrepris des voyages à l'éranger, visité les établissement agraires les plus mportants, pris part aux différents Congrès des savants italiens avant 1848. De 1842 à 1848, il a lirigé le journal populaire L'Amico del Contadino, qui se publiait à San Vito del Tagliamento. Exilé, en 1849, il se réfugia, pendant sept ans, en France, où il contribua avec B. Mure et avec le baron M. De Lachâtre à vulgariser les priences. Revenu dans son Frioul, il y travailactivement au développement des ressources igricoles; en 1859-60, il entreprit un voyage aux Indes et en Chine, dans le but spécial d'y étudier culture du vers à soie. Toujours très-vert malré son grand age, il a publié: « L'educazione della donna », San Vito, 1837; « Guida per alle-Pare i bachi », plusieurs éditions; « Trattenimenti d'agricoltura scientifica e pratica, di ecotomia rurale e domestica »; « Discorsi varii e onferenze agrarie »; « Teoria del lavoro e del oncime », ouvrage qui a été traduit en français; L'economia nazionale e l'agricoltura »; « Guida eorico-pratica del potatore »; « Delle cure da restarsi alle produzioni e preparazioni dei leami »; « Dell'istruzione necessaria al contalino »; « Del podere scuola »; « Dell'esperienza cientifica »; « La fertilità »; « Delle cure neessarie nel piantare, coltivare e potare i geli », 1845; « Dell'influenza delle leggi sul proresso dell'agricoltura », 1847; « Notizia staistica agraria della provincia di Udine », 1870;

Dell'adattamento della bigattiera al governo azionale dei bachi da seta », 1873; « Di che nadagni vada l'agricoltura debitrice alla chitica e all'esperienza scientifica », 1877; « Dei riterii che devono guidare nella formazione ella statistica agraria », 1878; « Della speiale potatura del gelso rispetto al metodo friumo di pascere i bachi sulle frasche », 1874; Il testamento di un vecchio bacologo », 1875; A quali condizioni possa l'agricoltura basata il letame elevarsi al grado d'industria », 1879; Nuovi studi e vedute dell'azione del terreno illa nutrizione delle piante »; « La crisi agrabe commerciale, la giustizia industriale e

commerciale, e la giustizia indiscutibile del dazio protettivo »; de longs articles dans le Bollettino dell'associazione agraria friulana; trois leçons « Sulla viticoltura friulana »; « Sull'arte di fare il buon vino da pasto e serbevole »; « Sull'industria bacologica », où il montre « Il Gelso banchiere dell'agricoltura », contribution à l'étude du livre de la Pellagre e i Forni rurali de Joseph Manzini, Udine, 1887.

Fresenius (Auguste), écrivain allemand, né, le 5 mars 1834, à Francfort; après avoir fréquenté les Universités de Heidelberg et de Munich, il passa quelques années à Paris pour approfondir ses connaissances de la langue, de la littérature et de la scène française. A son retour de France, il s'établit à Munich, où il donna au théâtre allemand plusieurs traductions de pièces françaises, qu'il remania souvent, et quelques pièces originales.

Fresenius (Charles-Rémy), illustre chimiste allemand, conseiller intime, directeur du Laboratoire qu'il a fondé, en 1848, à Wiesbaden, et qui occupe actuellement cinq docents, un président de section, seize assistants et 70 étudiants, né, le 28 décembre 1818, à Francfort sur le M. En dehors de plusieurs analyses d'eaux minérales, mémoires, articles, on lui doit: « Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse >, Bonn, 1841, nombreuses traductions en langues étrangères, quinze éditions, la quinzième en 1386; Anleitung zur quantitativen chemischen Analyse », Brunswick, 1846, nombreuses traductions à l'étranger, six éditions, la sixième en 1875; Lehrbuch der Chemie für Landwirthe, Förstmänner und Cameralisten », Brunswick, 1847; « Geschichte des chemischen Laboratoriums zu Wiesbaden », Wiesbaden, 1873; Zeitschrift für analytische Chemie, depuis 1862; « Chemische Untersuchung der wichtigsten Mineralwasser Nassau's », Wiesbaden, 1850-57; en collaboration avec M. Will: « Neue Verfahrungsweisen zur Prüfung der Pottasche und Soda, der Aschen, der Säuren und des Braunsteins », Heidelberg, 1843.

Fresenius (Henri), chimiste allemand, fils du précédent, docent et président de section du laboratoire de chimie de Wiesbaden, président de la station de chimie agricole, pour le Nassau, né, le 14 novembre 1847, à Wiesbaden. Il a fait ses études dans sa ville natale, à Leipzig et à Berlin, et publié: « Chemische Untersuchung der Schützenhofquelle zu Wiesbaden », Wiesbaden, 1886; « Berichte über die Fortschritte der analytischen Chemie », 1872–1881; et plusieurs mémoires de chimie agricole dans différentes revues.

Freudensohn (Daniel-Zglinski), écrivain polonais, feuilletoniste de plusieurs journaux de la Pologne; en dehors de plusieurs traductions du français et de l'allemand et des deux tragédies: « Richard » et « Thomas Valle », il a publié les « Réminiscences d'un acteur ».

Freudenthal (Axel Olaf), linguiste finlandais, professeur de langue suédoise à l'Université de Helsingfors, docteur honoris causa de l'Université d'Upsal, né en 1836, a publié: « Einar Skålaglams Vellekla öfversatt och förklarad »; 1865; « Om svenska ortnamn i Nyland », 1867, « Om svenska ortnamn i Egentliga Finland », 1868; « Om Alands ortnamn »; « Om svenska allmogemålet i Nyland », 1870; « Upplysningar om Rågö-och Vichterpalmålet i Estland », 1875; « Om nyländska mans-och quinnanamn under medeltiden », 1877; « Bidrag till ordbok öfver Närpemålet », 1878; « Om svenskarnes inflytningar till Finland », 1882.

Freudenthal (Jacob), philosophe allemand, disciple de Hermann Lotze, professeur à l'Université de Breslau, né, en 1839, à Badenfelde près de Goettingue, a publié: « Ueber den Begriff des Wortes pavracía bei Aristoteles », Goettingue, 1863; « Zur Kritik und Exegese von Aristoteles περί των κοινών ψυχην και σόματον έργων », 1870; « Zur Geschichte der Anschaungen über die jüdisch-hellenistische Religionsphilosophie », Broslau, 1869; « Hollenistische Studien », trois livraisons, I, II, Breslau, 1875, III, Berlin, 1879; « Ein ungedruckter Brief Kants und eine verschollene Schrift desselben wider Hamann », 1879; « Zu Phavorinas und der mittelalterlichen Florilegienlitteratur », 1880; « Zu Proklus und Olympiador », Berlin, 1881; · Die durch Averroes erhaltenen Fragmente Alexanders zu Metaphysik des Aristoteles >, Berlin, 1885; « Uober die Theologie des Xenophanes », Breslau, 1886; « Spinoza and die Scolastik », Leipzig, 1887; « Zur Lehre des Xenophanes », Berlin, 1888; « Ueber die Lebenszeit des Proklus », id.; « Zu Aristoteles de memoria », Berlin, 1889. Tous ces mémoires, à l'exception du premier ainsi que des petits essais ou articles, ont paru dans des revues ou recueils.

Freuin (Robert), historien hollandais, directeur des Nyhoff's Bydragen, collaborateur des principales revues néerlandaises, professeur d'histoire nationale à l'Université de Leyde, né, à Rotterdam, le 14 novembre 1823. Parmi ses nombreux écrits, on cite: « De Manethone librorumque ab eo, scriptorum reliquia », 1848; « La raison d'État antirévolutionnaire de G. Groen van Prinsterer »; « Des préoccupations antirévolutionnaires de G. Groen van Prinsterer contre notre État et contre notre Société »; « Dix années de la guerre de quatre-vingt ans »; « L'impartialité de l'histoire », discours académique, etc.

Freuler (Bernard), écrivain suisso, pasteur à Glaris, où il réside depuis 1866, et où il est né en 1820. Parmi sos œuvres littéraires, écrites en allemand, dans les loisirs de son ministère ecclésiastique, en doit citer: « Les Helmines », drame, 1846: « Les pélorins à Rome », poème dramatique, 1850; « Poésies », 1851; « Mazullah », poème dramatique, 1860.

Freund (Guillaume), philologue alleme sidant à Breslau depuis 1870, né à Kempe « Wörterbuch der lateinischen Sprache», 45, suivi du « Gesammtwörterbuch der schen Sprache», 1844—45, est devenu fi Citons en outre: « Virgil mit Anmerkun 1852; « Sechs Tafeln Literaturgeschie troisième éd. en 1873; Triennium philologe 2° éd. 1879—85; « Wie studiert man I gie», cinquième éd., en 1885.

FRE

Frey (Adolphe), littérateur suisse, prof libre de littérature allemande moderne niversité de Zurich, ancien professeur d nase à Aarau, né, en cette ville, le 15 1855, reçu docteur à Berne, en 1878, avoir étudié à Berne, Zurich, Leipzig et a publié entr'autres: « Albrecht von I poetische Sprache », Berne, 1878; « A von Haller und seine Bedeutung für die sche Literatur », Leipzig, 1879; « Scl Sagen », id., 1881; « Gedichte », id., « Gessners Werke mit Einleitung », Zur Die helvetische Armee und ihr Genera schef. J. G. von Salis Seervis 1799 , id « J. G. von Salis-Seervis », biographie, 1 feld, 1889, des critiques et des feuilletor le Bund, dans la Neue Züricher Zeitun la revue Vom Fels zum Meer, dans la 1 Literaturzeitung, dans la Deutsche Rund

Frey (Henry-Nicolas), écrivain mili colonel d'infanterie de marine, né le 9 1847. Il s'est distingué comme comman la sanglante et laborieuse expédition raccomplie par la France dans le Hautet dans le Haut-Niger en 1885-86, ca qu'il a décrite lui-même de la façon la partique et la plus imagée dans un livr paru en 1888 sous le titre: « Campag le haut Sénégal et dans le haut Niger

Freycinet (Charles de), ingénieur et politique français, sénateur, ancien Mini Travaux Publics, des Affaires Étrangè cien Président du Conseil, Ministre de la sous le Ministère Constans, est né, (Ariége), en 1828. Élève de l'École Pol que, il en sortit un des premiers en 184: quelque temps passé comme ingénieur tat, il dirigea, pendant cinq ans, l'exp dos Chemins de fer du Midi. En même il publia plusiours ouvrages: « Traité é nique rationnelle »; « Théorie mathéma la dépense des rampes de chemins d « De l'analyse infinitésimale, étude d physique du haut calcul », 1860; 2º éd et corrigé, chez Gauthier-Villars, en 18 tré au service de l'État, il fut charge verses missions scientifiques et industr France et à l'étranger. Il adressa alors nistère des Travaux Publics des rappor l'assainissement des industries en Augl 1851; « Sar l'assainissement industriel



France >, 1866; « Sur l'emploi des ût à Londres »; « Sur le Travail ts et des femmes dans les manufac-Angleterre », 1876-69; ce dernier été couronné par l'Institut. M. de F. résultats essentiels de ses nombreugations dans deux ouvrages publiés Traité d'assainissement industriel », ipes de l'assainissement des villes ». dura l'Empire, M. de F. se renferma ofession d'ingénieur, et s'occupa exclul'administration, d'études économiques itions sociales. La guerre déclarée, défaites, M. de F. alla droit au Goude la Défense Nationale; il expliqua etta l'idée générale qu'il se faisait de n du pays, de ses ressources et des défense qui restaient. Son intelliarquable était appuyée d'une volonté et précise; il savait organiser les omme les affaires. Il avait alors quaans. Gambetta le nomma d'abord, embre, Préfet de Tarn-et-Garonne, octobre, délégué du Ministre au déde la Guerre. Dans son livre: « La Province pendant le siège de Paris » Lévy), M. de F. a expliqué les diffiors et les résultats obtenus.

ud (Émile), philologue allemand, prophilologie romane à l'université de 5, né, en 1855, a publié: « Ueber den pim bei altfranz. Dichtern », Halle, 8 und Menestrels », id., 1883; « Précis rature française au moyen-âge », Pa-

; (Gustave), célèbre romancier, auteur et littérateur allemand, né, le 13 6, à Kreuzbourg en Silésie; il fit ses philosophie et de philologie aux Uni-Breslau et de Berlin, où il fut reçu ir la présentation de la thèse : « De seos scenicæ apud Germanos ». Nous ui: « Die Brautfahrt », drame, 1842; ehrte >, 1844; « In Breslau >, 1845; entine », 1846; « Graf Valdemar », ie Journalisten », 1853; « Soll und ha-5, treute-six éditions, la dernière en chef-d'œuvre, le tableau le plus fidèle, ippant, le plus attrayant de la vie et de la bourgeoisie marchande de l'Alle-Die Fabier », 1859; « Die Technik as », 1863, cinq éditions, la cinquième « Die Verlorene Handschrift », 1864, s, la 15<sup>me</sup> en 1885; « Die Ahnen »; l Ingraban »; « Das Rest der Zaun-« Karl Matloy »; « Die Brüder vom Hause »; « Markus König »; « Die er »; « Aus einer kleinen Stadt »; us der Vergangenheit », 31° éd. en .us einer Kleinen Stadt », quatrième 1881; « Doctor Luther, eine Schilderung ». A l'occasion de l'anniversaire de sa 70me année, un décret impérial lui décerna une statue aux frais de l'état à la Galerie Nationale de Berlin. En 1886, on a commencé à Leipzig la publication de ses œuvres complètes: « Gesammelte Werke ». De 1848 à 1870, il a rédigé avec Julian Schmidt les Grenzboten; pendant la guerre franco-prussienne, il suivit le quartier général du Prince héritier. Après la guerre, il demeura tantôt à Leipzig, tantôt dans ses terres de Siebleben près de Gotha, d'où il rédigeait la revue Im deutschen Reich; en 1879, il se transféra à Wiesbaden, où il est vénéré par tout le peuple allemand, comme le favori de ses écrivains.

Freytag (Louis), écrivain allemand, professeur au Friedrichsgymnasium de Berlin, rédacteur du Zentral-Organ für die Interessen der Realschulwesen, né, le 3 mai 1842, à Brême, a publié: « Preussens Ruhm », 1886; « Kampf und Sieg », 1860; « Tiberius und Tacitus », 1870; « Jephtah », 1871; « Byron's Manfred », 1871; « Graf Tankred », 1875; « Hervora », 1883; des traductions des Niebilungen, de la Frithiofsaga, du chant de Gudrun, etc.

Fricke (Frédéric-Guillaume), écrivain allemand, qui maintenant s'efforce à Wiesbaden de renouveler l'ortographe allemande (on assure que la Société fondée par lui dans ce but compte déjà plusieurs milliers d'adhérents); il est né le 4 décembre 1810 à Brunswick; on lui doit: « Weltgeschichte von Gedicht », 1862; « Leitfaden für den Geschichtesunterricht >, 1872; Die Orthographie nach den in der deutschen Sprache liegenden Gesetzen », 1876; « Sittenlehre >, 1882; « Erziehung und Unterrichts-Lehre », 1882; « Ueberbürgung der Schuljugend >, 1885; « Abriss der vereinfachten Volksortographie », 1885; « Kurze deutsche Sprachlehro », troisième éd., en 1885; « Prinzess Ilse », secondo édition, en 1887.

Fricke (Gustave-Adolphe), théologien allemand, conseiller secret pour les affaires de l'Église dans le royaume de Saxe, ancien professeur à Kiel, et actuellement professeur de théologie à l'Université de Leipzig, né, dans cette même ville, le 23 août 1822, a publié: « Argumenta pro dei existentia exponuntur et judicantur », Leipzig, 1847; « Woher kommt das anarchische Treiben und wie ist ihm abzuhelfen? », id., 1848; « Lehrbuch der Kirchengeschichte », id., 1850; « Die Erhebung zum Herrn im Gebete », id., id., 2me éd., 1861; des sermons; « Ueber Renan's Leben Jesu », conférence, Schleswig, 1864; « Rede an der neuen Gellertstatue im Rosenthale zu Leipzig », Leipzig, 1865; « Ueber Schleiermacher », conférence, id., 1869; « Das exegetische Problem im Briefe Pauli an die Galater », id., 1880; « De mente dogmatica loci Paulini ad Rom », id., 1880; « Metaphysik und Dogmatik unter besond. Beziehung auf die Ritschl'sche Theologie », id., 1882.

Fricken (Alexis DE), archéologue russe, résidant à Florence, ancien élève de l'Institut des Pages, ancien capitaine de cavalerie dans la Garde Impériale, né, en 1830, dans la ville de Novgorod, il habite l'Italie, d'où il a envoyé de 1860 à 65 de nombreuses correspondances sympathiques pour l'Italie aux journaux russes, et entrepris des études archéologiques intéressantes, dont les résultats se trouvent réunis dans un ouvrage très-érudit, publié en quatre volumes, en russe, à Moscou, sous le titre: « Les Catacombes de Rome et l'art chrétien primitif ». Il prépare actuellement un autre ouvrage sur l'Art Italien de la Renaissance.

Fricker (Barthélemy), écrivain suisse, professeur au Gymnase de Bade (Argovie), né, le 24 août 1844, au village de Wittnau près de Lausenbourg; il débuta, comme écrivain, en 1873, par une « Histoire Suisse », destinée aux écoles. Depuis lors, ses recherches ce sont concentrées sur le passé de la ville, dans laquelle s'exerce son activité pédagogique: « Guide illustrée de l'étranger pour Bade », 1874; « Histoire de la ville et des bains de Bade », 1880; « Anthologia ex Termis Badensibus », 1883; « Guide aux sources et aux stations thermales de la Suisse ».

Friedberg (Emile), illustre jurisconsulte allemand, conseiller secret à la Cour du Roi de Saxe, décoré de plusieurs ordres nationaux et étrangers, docteur honoris causa de l'Université de Bologne, né, le 22 décembre 1837, à Konitz dans la Prusse occidentale, a fait ses études à Berlin et à Heidelberg, et enseigné d'abord à Berlin, à Halle, à Fribourg. Depuis 1869, il est professeur à l'Université de Leipzig, où il enseigne le Droit civil, le Droit ecclésiastique, le Droit national, le Droit commercial et l'histoire du Droit. Il rédige avec Dove, depuis 1864, la Zeitschrift für Kirchenrecht, et on lui doit, entr'autres: « De finium inter ecclesiam et civitatum regundorum judicio quid medii ævi doctores et leges statuerint », Leipzig, 1861; « Ehe und Eheschliessung im deutschen Mittelalter », Berlin, 1864; « Das Rocht der Eheschliessung », Leipzig, 1865; « Die evangelische und katholische Kirche der neu einverleibten Länder », Halle, 1867; « Aus deutschen Bussbüchern », id., 1868; « Das veto der Regierungen bei Bischofswahlen in Preussen und der oberrhein. Kirchenprovinz », id., 1869; « Geschichte der Civilehe », Berlin, 1870, 2me éd., 1877; « Der Staat und die kathol. Kirche im Grossh. Baden », Leipzig, 1871, 2me éd., 1874; « Die Grenzen zwischen Staat und Kirche », Tubing, 1872; « Sammlung der Actenstücke zum ersten vatican. Concil », id., id.; « Johannes Baptista Baltzer », Leipzig, 1873; « Der Staat und die Bischofswahlen in Deutschland », id., 1874; « Actenstücke die altkathol. Bewegung betreffend >, Tubing, 1876; « Verlobung und Traung », Leipzig, 1876; « Lehrbuch des kathol. und evang.

Kirchenrechts », id., 1872, 2<sup>me</sup> éd., 1884; « Ja Grundlagen der preuss. Kirchenpolitik nate Friedrich Wilhelm IV », id., 1882; « Das od legium iuridicum », id., id.; « Die geltenda Verfassungsgesetze der evang. deutschen Ladeskirchen », Fribourg, 1885; « Die allgemein rechtliche Stellung der evangelischen Kirche um Staate », Leipzig, 1887. Il a donné des éditions critiques du Corpus juris canonici.

Friedel (Charles), illustre chimiste français né, à Strasbourg, le 12 mars 1832. Arrivé 1852 à Paris, où son grand-père maternel, J. L. Duvernoy était professeur au Muséum et a Collège de France, il suivit les cours de la Sorbonne. Licencié ès-sciences physiques mathématiques, il entra au laboratoire de chi mie de la Faculté de médecine, dirigé par Wurtz, qui le compta parmi ses premiers adep tes. En 1856, il fut nommé Conservateur des collections minéralogiques à l'École des mines en 1876, il fut appelé à la chaire de miner logie à la Faculté des Sciences de Paris, et remplacement de Delafosse; en 1884, il a remplacé Wurtz dans la chaire de chimie. Le travaux de M. F. peuvent être groupés sou cinq titres principaux: Le premier réunit les recherches relatives aux acétones et aux s déhydes et comprend notamment la découver te du premier alcool secondaire, l'alcool iso propylique et la première synthèse de la gly cérine (en collab. avec M. Silva). L'ensemble des travaux sur les acétones constitue la thèsi que M. F. soutint en Sorbonne en l'année 1869 et à la suite de laquelle il fut reçu docteur essciences physiques. Le deuxième titre a pour objet l'étude des acides organiques et en particulier les recherches faites en commun avet Wurtz, sur les anhydriques lactiques (1860). Dans le troisième titre, on peut ranger les travaux sur les combinaisons du silicium (1867-72) faits en partie avec la collaboration de MM. Crafts et Ladenburg et constituant, dans leur ensemble, la chimie organique du silicium. On peut y joindre ceux qui ont pour sujet les composés du titane (en commun avec M. Guérin). Le quatrième renferme une série d'études faites en commun avec M. Crafts sur une méthode générale de synthèse des combinaisons aromatiques, travail considérable, commencé en 1877, et dans lequel nous citerons les synthèses de l'hexamethylbenzine, de la mellite, du triphenylméthane, etc. Non seulement le procédé par le chlorure d'aluminium, dû à MM. Friedel et Crafts, leur permit de faire ces mémorables recherches; mais encore il est tellement fécond que, mis entre les mains d'une foule de savants français et étrangers, il s agrandi d'une façon extraordinaire le domaine de la chimie organique. Enfin, au dernier titre, appartiennent les recherches qui se rapportent à la minéralogie, à la cristallographie et à la

istallophysique. Nommons au hasard la déverte de nouvelles espèces minérales telles **Re la** Wurtzite, la delafossite, l'adamine, la production du quartz, de la calcite, du feldssth (en commun avec M. Sarasin) et la dé-•uverte de la pyro-électricité dans le quartz la topaze. M. F. avait présenté comme se-▶nde thèse de doctorat le travail sur la pyroectricité dans les minéraux bons conducteurs. . F., deux fois couronné en 1869 et en 1873 ar l'Académie des Sciences, est membre de Enstitut depuis 1878, des Académies de Turin, s Lincei de Rome et de Munich. La Société oyale de Londres lui a accordé en 1881 une de s plus hautes récompenses, la médaille Davy. est commandeur de l'ordre de Saint-Jacques a Portugal.

Friedländer (Louis), philologue allemand, rofesseur de philologie classique à l'université B Koenigsberg, né, en 1824, a publié, entre utres; « De operibus anaglyphis in monumens sepulcralibus Graecis », 1847; « Nicanoris ερί Ίλιαχῆς στιγμῆς reliquitiae emendationes », 350; « Beschreibung der Gypsabgüsse nach ntiken in Museum zu Königsberg », Koenigserg, id.; « Ueber den Kunstsinn der Römer A der Kaiserzeit », id., 1852; « Aristonici περί ημέιων Ίλίαδος reliquiae emendationes », Goettinue, 1853; « Die homerische Kritik von Wolf is Grote >, Berlin, 1853; « Analecta homeri-3 », Leipzig, 1859; « Zwei Homerische Wörprverzeichnisse », id., id.; « Mittheilungen aus obeck's Briefwechsel », id., 1861; « Darstelingen aus der Sittengeschichte Roms von Auust bis zum Ausgang der Antonine », en trois ol., id., 1862-71; cinquième édition, 1886; n 1881: « Martialis Epigrammata ».

Friedrich (Guillaume), éditeur allemand; il ublie à Leipzig une revue mensuelle littéraire artistique, fondée, en 1885, par le docteur l. G. Conrad, lequel, quoique résidant à Muich, en rédige toujours la partie originale, sous titre: « Die Gesellschaft », revue intéressante ont la partie critique est spécialement soignée ar Charles Bleibtreu.

Friedrichs (Hermann), poète et nouvelliste lemand, né, à S.-Goar sur le Rhin, le 14 in 1854; en vrai troubadour, il voyage de pays 1 pays avec son luth; la Belgique, la Suisse, Italie, la Grèce l'ont vu tour-à-tour; dernièreent, il habitait Messine, où un autre troubadour, ui a traduit plusieurs de ses vers, M. Cannizzao l'avait captivé. En 1885-86, il avait été à la diection du Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, qu'il abandonna, après quinze mois, ne pouvant se faire au goût de la littérature en vogue. On lui doit: « Die Rache der Bajadere », Zurich 1880 (epopée-lyrique); « Erloschene Ster-Me, Leipzig, 1884 (id.); « Margaretha Menkes », id., 1885; « Gedichte », Leipzig, 1886; « Lebensbilder », Zurich, 1887, recueil de poésies lyriques; « Liebeskämpfe », nouvelles, Zurich, 1888.

Friedrick (Thomas), historien allemand, professeur d'histoire de l'Ancien Orient à l'Université d'Innspruck, né, à Vienne, en 1855. Il a été nommé professeur sur la présentation de la première partie d'un ouvrage qu'il prépare sur l'histoire politique des Phéniciens. On lui doit: « Biographie des Barckiden Mago, ein Beitrag zur Kritik des Valerius Antias », Vienne, 1880; « Palast und Tempel Salomos, Denkmäler phoenikischer Kunst », Innspruck, 1887; « Schöpfung Paradies und Sündflut nach Keiltextlichen Berichten », conférence populaire, 1887.

Friesendorff (Ernest-Frédéric-Édouard), pédagogiste russe, né, le 11 janvier 1847, à Riga, Directeur de l'École Supérieure de Saint-Pierre à Saint-Pétersbourg; en collaboration avec M. Kurz, il a publié la « Griechische Schulgrammatik », dont en 1867 a paru la quatrième édition; et, en outre, une « Grundriss der Unterrichtlehre », 1881; et de petits essais pédagogiques.

Frieze (Henry-Simmons), philologue américain, professeur de latin à l'université de Michigan aux États-Unis, né, à Boston, le 15 septembre 1817. Il étudia, pendant quelques temps, et enseigna la musique, pendant qu'il se préparait pour ses études universitaires dans la Brown University à Providence (Rhode Island). En 1841, il était reçu docteur, après les plus brillants examens. Il commença à enseigner la grammaire des langues classiques, à l'Université où il avait étudié; ensuite il passa à celle de Michigan, où il enseigne encore, et où il a été deux fois président, de 1869 à 1871 et de 1880 à 1882. En 1861, il publia une édition de l'Énéide de Virgile avec un commentaire; en 1863, une édition complète des œuvres de Virgile, avec un commentaire et un Dictionnaire Virgilien; en 1867 son « Tenth and Twelfth Books of Quintilian »; en 1876, sa biographie de « Giovanni Duprè », tirée de la correspondance et des mémoires du célèbre sculpteur florentin. Citons en outre son essai intitulé: « Memorial Address on the life and works of Henry Phillip Tappan, first President of the University of Michigan »; ses quatres Rapports annuels comme président de l'Université, et l' « Address on the semi-centennial anniversary of the University of Michigan », 1887. Il est membre de l'Americain Philosophical Society of Philadelphia depuis 1884, et il a sa résidence à Ann Arbor Michigan.

Frigell (Anders), philologue suédois, professeur de latin à l'École Supérieure d'Upsal dapuis 1882, né en 1820; il a publié une nouvelle édition critique des Commentaires de César; une nouvelle traduction suédoise d'Horace; des études critiques sur le texte de Tite-Live et sur les Lettres de Cicéron.

Frigieri (Antoine), publiciste, prêtre, patriote et instituteur italien, ancien directeur de l'Unitario de Modène, ancien directeur des écoles, et

proviseur provincial des études en Sicile, né, à Brugneto près de Guastalla, le 6 juillet 1826; il a publié, entr'autres: « L'avvenire della istruzione elementare »; « Il Gabinetto francese e l'Italia »; « La Reazione »; « Il Papa a Gerusalemme »; « Studii sul Cholèra »; « Un nuovo avviamento allo studio della lingua italiana »; « Elogi a Vittorio Emmanuele », etc.

Friis (Jens-André), philologue norvégien, professeur de langue laponne et de langue finnoise à l'Université de Christiania depuis 1863, né en 1821 à Sogndal (Norvège). Il entreprit après l'année 1840 plusieurs voyages en Laponie et au Finmark, dans le but d'en apprendre à fond les langues. Le résultat de ses recherches se trouve dans une longue série de publications. Citons: « Lappisk Grammatik », Christiania, 1856; Lappiske Sprogprover. En Samling of lappiske Eventyr, Ordsprog og Gaarder. Med Ordbog >, id., 1856 (traduit en partie par Liebrecht en allemand dans la Germania); « Dr M. Luther ucca Katekismusas », id., 1860; « Samogiel ja Darogiel Abes, daihe vuostas lokkamgirje Samemanaidi », id., 1863; « Oanedubme Dr Erik Pontoppidet Cilgitusast », id., 1873; « Etnografisk Kart over Finmarken », id., 1861-62; « Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn », id., 1871; « Lappiske Eventyr og Folkesagn », id.; « En Sommer; Finmarken, Russisk Lappland og Nordkarelon », id., 1871; 2° éd., 1880 (traduit en suédois); « Tilfjelds i Forierne eller Jæger og Fisker-liv i Heifjeldene », id., 1876; nouvelle édition en 1887; « Fra Finmarken, Skildringer », id., 1881, traduit en suédois, en allemand et en anglais sous le titre de Laila, or Sketches from Finmarken; « Klosteret i Petschenza », id., 1884, traduit en 1886 par O. Gloiss en allemand sous le titro: « Das Kloster zu Petschenga, Schilderungen aus dem russischen Lappland nach geschichtlichen Quellen und Volkssagen », Stutgard.

Frimberger (Jean-Georges), auteur dramatique et nouvelliste autrichien, né, le 16 décembre 1851, à Gross-Inzersdorf, emploie souvent le dialecte de la Basse-Autriche dans ses conférences et dans ses articles; il est attaché au Bureau des Constructions du Chemin de fer du Nord à Vienne. Parmi ses écrits, on cite: « Rheuma », comédie, 1880; « Die Königin der Nacht », 1881; « Dorfgeschichten », 1881; « Geschichten aus Dorf und Stadt », 1882; « Gedichte und Rätsel », 1884; « Von daham. Geschichtin und Gedichtin » (en dialecte), 1884.

Frimmel (Théodore), écrivain d'art autrichien, né, le 15 décembre 1853, à Amstetten. Il a fait ses études littéraires, médicales, philosophiques et musicales à Vienne. En 1879, il était reçu doctour en médecine; mais il no pratiqua pas longtemps, pour s'adonner presqu'entièrement aux beaux-arts. Il entreprit plusieurs voya-

ges artistiques; il organisa avec succès ilsieurs expositions, dont il prépara le catalogne et en 1885 il fut nommé conservateur du Me sée Autrichien à Vienne. Il collabore à ple sieurs revues d'art, entr'autres, à la Neue Za schrift für Musik, la Zeitschrift für bilden Kunst, le Jahrbuch der königl. preussische Kunstsammlungen, le Repertorium für Kunstel senschaft, les Mittheilungen der K. K. Central comission zur Erhaltung und Erforschung Kunstdenkmäler, etc., ot, en outre, à la Press à la Neue freie Presse, à la Wiener Zeitung, la Chronique des Arts. Il a publié séparément « Beethoven und Goethe, eine Studie », Viene Gerold, 1883; « Zur Iconographie von Düren Apokalypse », id., 1884; « Die Apokalypse in den Bilderhandschriften des Mittelalters », id 1885; « Neue Beethoveniana », id., 1887; « Det Anonimo Morelliano; Marcanton Michiel's no tizia d'opere di disegno », id., 1887-1889 (deux parties, texte, traduction, commentaire).

Frischbier (Charles-Hermann), folk-loriste allemand, recteur de l'École pour les jeunes filles de Königsberg, né, le 10 janvier 1823, en cette ville; il a publié: « Preussische Sprichwörter und volkstümliche Redensarten », 1864; « Preussische Volksreime und Volkspiele », 1867; « Hexenspruch und Zauberbann », 1870; « Preussische Volkslieder in plattdeutscher Mundart », 1877; « Preussisches Wörterbuch », 1882.

Fritch (Eric-Antoine), naturaliste tchèque, professeur de zoologie à l'université de Prague, où il est né en 1832. Le catalogue de ses pr blications occupe six pages imprimées. Citons: « Ceske ptactvo » (les oiseaux de la Bohême, avec l'indication de leurs noms tchèques, allemands et latins); « Instructions pour préparer des objets zoologiques » (en tchèque) 1851; « Reise nach deus Banate », 1853; « Naturgeschichte der Vögel Europas », 1853-72 (un vol. de 506 pages in-8, avec 61 tables coloriées et 708 gravures); « Bemerkungen über die europäischen Falkenarto », 1855; « Ornithologisches aus Kroatien, Dalmatien und Montenegr », 1858; « Netopyr », 1858, (monographie sur les chauves-souris de la Bohême); « Cescke ryby », 1859 (monographie sur les poissons de la Bohême); « Cesta do Chorvatska, Dalmatie a na Cernou Horu (voyage en Croatie, Dalmatic et Monténégro », 1864; « Palaentologische Untersuchungen », 1869; « Cesta do Kodane », (voyage au Danemark), 1871; « Ueber die Fauna der Böhmarwaldseen », 1871; • Die Wirbelthiere Böhmens », 1872; « Die Krustenthiere Böhmens », id.; « Die Flussfischerei in Böhmen », id.; « Fauna der Steinkohlenformation Böhmens », id.; « Die küntstliche Fischsucht in Böhmen », 1874; « Ueber die wirbelthierfauna in der Vorzeit Bölmens », 1877; « Reptilien und Fische der böhm. Kreideformation », gros vol. in-4, 1878; « Cestado Shotska » (Voyage en Écosse), 1878; Studien im Gebiete der böhmischen Kreidebymation », id.; « Fauna der Gaskohle und
er Kalksteine Böhmens », 1879; « Die crustaben der böhmischen Kreideformation », en colb. avec Josef Kafka », gros vol. in-4, 1887;
Kurze Anleitung zur Saibling und Forellentecht », Prague, 1888.

Fritsche (Othon-Fridolin), écrivain allemand, rofesseur d'histoire ecclésiastique à l'Univerité de Zurich depuis 1837, bibliothécaire deuis 1844, citoyen honoraire de cette ville deuis 1875, né, le 23 septembre 1812, à Dobrigk, près de Francfort sur l'Oder. Parmi ses ombreux ouvrages, on doit mentionner: « De 'heodori Mopsuestini vita et scriptis », 1836;

Vita J. Jac. Zimmermanni, celeberrimi quonam theologi Turicensis », 1841; « Catalogi lirorum et manuscriptorum qui in bibliotheca sipublicæ turicensis adservantur, pars prima », 344; « Catalogue des bibliothèques des étalissements cantonaux d'instruction zurichois », 359; « Calvin », discours, 1864; « La confeson helvétique », 1866. De tous les travaux de l. F., le plus important demeure cependant » n Commentaire biblique « Kurz gefasstes exestisches Handbuch » entrepris en 1851 avec le rofesseur Willibald Grimm de Jena. On lui pit, en outre, plusieurs éditions critiques de vres ecclésiastiques, et des articles nombreux ans les revues de théologie.

Fritzner (Jean), illustre philologue norvéien, pasteur pensionné, né en 1812 à Ashö
liocèse de Bergen), créateur des études sur
ancienne langue norvégienne; il a publié, end'autres: « Observations sur la Grammaire laonique du Pasteur Stöcfluth », 1846; « Compteendu et critique de la grammaire Norvisa (anienne norvégienne) des professeurs Munch et
l'inger; plusieurs mémoires de linguistique dans
sa Actes de la Société des Lettres et Sciences
e Christiania; « Dictionnaire de l'ancienne lanue norvégienne », deux éditions, son chef-d'œure; « Paganisme et Sorcellerie des Lapons
omparés avec les superstitions des autres peules, spécialement des Norvégiens ».

Frizzo (Jacques), mathématicien italien, diecteur et professeur de l'École technique Sannicheli à Vérone, où il enseigne les sciences naurelles, est né, en 1843, à Vérone; il a fait ses tudes universitaires à Padoue. On lui doit: « Il alore e i principii fondamentali della fisica moerna », Vérone, 1867; « Trattato di aritmetica lementare per le scuole secondarie del Regno », 1., 1888, six éditions; « Trattato di geometria lementare per le scuole secondarie del Regno », 1., 1886, quatre éditions; « Nozioni di aritmetica er le scuole elementari inferiori », id., 1888, ept éditions; « Nozioni di aritmetica per le cuole elementari superiori », id., 1887, six édiions; « Le regoluzze di maestro Paolo dell'Abbao, matematico del secolo XIV >, Vérone, 1883.

Fröhlich (François), historien et philologue suisse, professeur à l'École cantonale d'Aarau, né, le 4 novembre 1849, à Brugg (Argovie). On lui doit, en allemand: « Matériaux pour la littérature de César », 1876; « Le triomphe de Germanicus », 1879; « A la mémoire de l'ancien recteur et professeur Dr Rodolphe Rauchenstein », 1880; « Les troupes de la garde sous la république romaine », 1884; « Le rôle de la deuxième guerre punique pour le développement de l'armée romaine », 1884; « La mode dans l'ancienne Rome », 1885; « Matériaux pour l'histoire de la stratégie et l'art militaire pendant la république romaine », 1886; « Observations littéraires et historiques sur le phraséologie de Tacite », 1886; « Le style et les faits chez César et ses continuateurs », 1887.

Fröhlich (Gustave), pédagogiste allemand, inspecteur des écoles à S.-Johann, dans les provinces Rhénanes, né le 1er juin 1827; on lui doit: « Die Schulorganisation nach den Forderungen des Staats-und Kirchenrechts », 1873, ouvrage couronné; « Die deutsche Mittelschule », 1874; « Die Simultanschule », 1876, ouvrage couronné; « Die Erziehungschule », 1877-78, ouvrage couronné; « Die wissenschaftliche Pädagogik Herbart-Ziller-Stoys », 1887, ouvrage couronné; « Die Grundlehren der Schulorganisation », ouvrage couronné; 2º éd., 1887; « Stoys Leben, Lehren und Werken », 1885.

Frohschammer (Jacob), illustre philosophe allemand, professeur de philosophie à l'université de Munich, né, à Iukofen sur le Danube, près de Regensbourg, en 1821. Il a fait ses études à Munich. Il commença par enseigner la théologie, et, depuis 1855, la philosophie, soutenant, cependant, des principes que la Cour de Rome a trouvé dangereux et fait condamner à plusieurs reprises par le pape Pie IX; son attitude résolue contre le Concile du Vatican a surtout déplu à la cour pontificale, mais donné en même temps une grande popularité en Allemagne au professeur Frohschammer, dont on a admiré le caractère. On lui doit, entr'autres: « Beiträge zur Kirchengeschichte », Landshut, 1850; « Ueber den Ursprung der menschlichen Seele », Munich, 1354; « Menschenseele und Physiologie », écrit polémique contre Charles Vogt, id., 1858; « Einleitung in die Philosophie und Gundriss der Metaphysik », Munich, 1858; « Ueber die Aufgabe der Naturphilosophie und ihr Verhältniss zur Naturwissenschaft », id., 1861; « Ueber die Freiheit der Wissenschaft >, id., 1861; « Die histor. polit. Blätter und die Freiheit der Wissenschaft », id., 1861; « Ucher das Recht der neueren Philosophie gegenüber der Scholastik », conférence, Munich, 1863; « Beleuchtung der päpstlichen Encyclica 1864 und der Syllabus in 80 Sätzen », Leipzig, 1865; « Das Christenthum und die moderne Naturwissenschaft », Vienne, 1868; « Das Recht der eigenen Ueberzeugung », Leipzig, 1269: « Die Unschlbarkeit des Papstes », Munich, 1871: « Das neue Wissen und der neue Glaube -, Leipzig, 1873; « Ueber die religiösen und kirchen-politischen Fragen der Gegenwart », recueil de mémoires, Elberfeld, 1875; « Die Phantasie als Grundprincipe des Weltprocesses >, Munich, 1877; « Die wahre Bedeutung des Kulturkampfes », Elberfeld, 1678; « Monaden und Weltphantasie », Munich, 1879; « Ueber die Bedeutung der Einbildungskraft in der Philosophie Kant's und Spinoza's », id., id.; Ueber die Genesis der Menschheit und deren geistige Entwicklung in Religion, Sittlichkeit und Sprache », id., 1883; « Ueber die principien der aristotel. Philosophie und die Bedeutung der Phantasie in derselben », id., 1884; « Die Philosophie als Idealwissenschaft und System », id., 1884; « Ueber die Organisation und Kultur der Gesellschaft », id., 1885; « Die Philosophio des Thomas von Aquino », Leipzig, 1889.

Frojo (Jean), pianiste, compositeur et écrivain musical italien, né, à Catanzaro (Calabre), le 1er juin 1847. Il a étudié la musique chez le professeur de violon Joseph Bassi de Gênes, au Collegio di Musica de Naples, et chez les professeurs Cesi et Pappalardo; son maître en littérature a été le Révérend Dom. Fabricius Trapasso. En 1873, il a été nommé professeur de musique à l'Educandato provincial de Catanzaro. En dehors de ses nombreuses compositions musicales, on lui doit: « Scuola del meccanismo », nouvelle méthode pour le piano; « Ragionamenti musicali, osservazioni sulla musica », Catanzaro, 1872; « Saggio storico-critico sulla musica indiana, egiziana, greca e principalmente italiana », id., 1873, « Muzio Clementi, sua vita e sue opere », Milan, Ricordi, 1878; « Girolamo Frescobaldi, sua vita e sue opere », mémoire couronné par l'Institut musical de Florence; Dizionario critico-biografico dei più notevoli pianisti-compositori italiani antichi, moderni o contemporanei »; « Origini e sviluppo dell'Arpa », Tip. Musicale, 1887.

Frollo (Jean-Louis), philologue italo-roumain, né, à Venise, en 1832, reçu docteur en Droit à Padoue, il s'expatria de bonne heure, et devint en Roumanie professeur de langues, il s'appliqua surtout, sur les traces du professeur Hasdeu, à relever la condition des études philologiques en Roumanie. On lui doit, entr'autres: « Loctiuni elementare de Gramatica italiana »; « Limba Româna zi Dialectelo italiane », Braila, 1860; « Vocabolario Italiano-Romanesco », Pest, 1869; « Limba nationala zi Limbile streine in Scolele românie », Bucarest, 1871; « O noua incorcare de solutione a problemului ortografie », 1875; « Utilitatea Studielor neo-latine in Romania », 1878, etc.

Fromm (Guillaumo-Jean-Henry), journaliste français, allemand d'origine, l'un des rédacteurs

les plus assidus et les plus appréciés à nal L'Univers, né, à Wertheim (en Fra le 21 mars 1845. A l'age de 15 ans, il voyé à Paris pour y apprendre le françai commerce, mais il montra une profonde sion pour cette carrière et se rendit à où il obtint la protection du Père Dor Sandrini, général des Somasques et Su du Collège Clementino, qui encourages : des. Ayant appris plusieurs langues, il au service de la municipalité de Metz, rendit en 1871 des services précieux été reconnus par la ville. Entré ensuite journalisme comme rédacteur politique gence Havas, il passait en 1878 à l'i tout en poursuivant ses études et en f tant les cours d'Albert Sorel, de Flour Levasseur, de Leroy-Beaulieu à l'Éco Sciences politiques. A l'Univers, il s'occur cipalement de politique étrangère; il re te souvent ce journal à l'étranger; s tres de Frohsdorf et de Goritz ont été quées; on a également apprécié ses biog d'hommes célèbres, notamment celles de bres du Sacré Collège. Il collabore, et au Volksfreund, feuille populaire de Stra au Volkblatt de Vienne, au Vaterland cerne, à l'Alte und Neue Welt, revue su à plusieurs autres feuilles catholiques tantes; il a été le correspondant parie l'Union d'Alsace, aujourd'hui supprimée. quelques année, il a publié des articles ques et historiques dans une revue cat La Croic, disparue aujourd'hui, et il a des Légendes et des Contes de l'Alsac la France illustrée.

Fromman (Charles), médecin allemand resident physician à l'hôpital allemand o dres (1858-60), ancien médecin à Weimar 69), professeur d'histologie normale et thologie à Heidelberg (1870-72) et à l' sité de Jena depuis 1873, a publié une tr d'ouvrages et mémoires, parmi lesque signalons: « Untersuchungen über die 1 und pathologische Anatomie des Rückenn deux parties, Jena 1864, 1867; Unter gen über die normale und pathologisch tologie des centralen Nervensystems 1876; « Untersuchungen über die Gew änderungen », id., 1878; « Beobachtung-Structur, Lebensorscheinungen des Proto der Pflanzen- zellen », id., 1880: « Id. un tionen thierischer und pflanzl. Zellen 1884; les autres mémoires sont inséré différentes revues scientifiques. Citons sche Klinik, Virchow's Archiv, Centrall. med. Wissenschaft, Jenaische Zeitschrift turwissenschaft, etc.

Fromme (Charles), physicien alleman fesseur de physique à l'Université de depuis 1875, né, le 11 juin 1852, à Ca

FRO 1003

rents mémoires sur le magnétisme nisme, et spécialement sur les forces 3 l'électricité dans les Annalen der ans les Nachrichten von der K. Ger Wissenschaften in Göttingen, des -1889 et dans les Wiedemann's Anm. autres: « Die Magnetisirungs-func-Kugel aus weichem Eise », 1874, nungen über den Magnetismus von »; « Magnetische Experimentalngen », 1878; « Electrische Unter-», 1883; « Ueber die durch kleine rische Kräfte erzeugte galvanische », 1886.

e (Charles), fécond écrivain espaéfet, directeur de l'Imprimerie Naadrid, membre de plusieurs sociétés incien directeur et rédacteur unique ournal satirique El Cascabel, politiaire, directeur actuel de la revue istrée La Rica, rédacteur de l'Il-Ispañola y Americana, où il publie ants: Tipos Madrileños. Il est né, 4 septembre 1834. Au théâtre espaonné: « El velo de encaje »; « El Alpujarra »; « El filantropo »; « El ina »; « Los criados »; « Los hijos э»; « Desde el cielo! »; « Por diel perro »; « Pepe Carranza »; « El Las tres Rosas », comédies; « Un rticular »; « El hijo de Don José »; Flora »; « Doña Mariquita »; « Un Los conspiradores »; « El cornehombre feliz »; « El duende del El caballo blanco »; « En las astas « Los pecados capitales »; « Cam-El elixir do amor »; « Giralda o iisterioso »; « Eran dos? Pues ya « La señora del sombrero »; « La ; « Matilde y Malek Adhel »; « El Ocana »; « De incognito »; « El zuelas ou opérettes. M. F. a ecrit, 16 série de nouvelles; « Brigida »; lla del Piso secundo »; « El hijo a », en doux vol.; « Las Madres », ns; « Doco maridos »; « La mal-1 »; « Mano de Angel », deux édirigor de las desdichas », en deux z y su mujer », deux éditions; « Lanida »; « Venturas y desventuras de Miedo al hombre »; il est, enfin, 3 série d'obras varias; citons: « Caretratos »; « Viaje comico a la Expoaris »; « Cosas de Madrid »; « Roulares »; « Historias tristes »; « El co, memorias de un empresario »; rdidas, poesias »; « Un ramo de « Los niños », en 14 vol.; « Las uatre éditions; « Cuadros infantinadros y semblanzas infantiles »; ones de Dona Pasquita »; « Galeria de matrimonios »; « Tipos madrileños ». M. F. écrit avec beaucoup de verve et son esprit semble être inépuisable.

Frossard (Charles-Louis), évrivain français, pasteur protestant auxiliaire pour les stations thermales de Bigorre; secrétaire de diverses sociétés religieuses, archiviste du synode, dont il a publié les Actes, né, à Nîmes, le 22 octobre 1827, a fait paraître: « Introduction au livre de Ruth »; « Catéchisme protestant »; « Chronique de l'église réformée de Lille »; « S-Paul, sa vie et ses écrits »; « Révision du nouvenu Testament d'Ostrewald », treize éditions (plus de 500,000 exemplaires); « Origine de la faculté de Montauban »; « Les marbres des Pyrénées »; « Les grottes préhistoriques d'Aurensan et de Lourdes »; « Une corbeille de miettes »; soixante brochures sur les affaires ecclésiastiques, l'histoire ecclésiastique, l'histoire protestante, l'archéologie, la géologie, la bibliographie, la numismatique, la minéralogie, etc. Héritier de la collection géologique de son père, Ch.-L. Frossard ne s'est pas borné à l'entretenir; il y a ajouté une importante collection archéologique; les deux réunies forment un musée de 30,000 pièces.

Frostêrus (Jean-Gustave), historien finlandais, professeur d'histoire et inspecteur des écoles élémentaires à Helsingfors, né en 1826; il a publié plusieurs essais et monographies sur l'histoire de France, dont quelques uns en francais: « Souvenirs de la Guerre des Camisards, mémoires inédits d'un gentilhomme protestant » (dans la Bibliothèque Universelle de Lausanne de 1866); « Les insurgés protestants sous Louis XIV, études et documents inédits », 1868; « Les généraux de Louis XIV en Languedoc», 1869; « Coup d'œil sur les peuplades finnoises occidentales dans l'antiquité », 1879.

Fronde (Jacques-Antoine), illustre historien anglais, né, à Dortington dans le Devonshire, le 23 avril 1848. Il a fait ses études à l'Oriel College d'Oxford; en 1842, il remporta le Chancellor's Prize pour son essai: « The influence of the Science of Political Economy on the Moral and Social Welfare of the Nation »; dans la même année, il fut nommé Fellow de l'Exeter College. Diacre de l'Eglise Anglicane en 1844, il écrivit les « Lives of the English Saints >, sous le pseudonyme de Zeta; en 1847, il publia un volume intitulé: « Shadows of the Clouds »; en 1848, parut sa « Nemesis of the Faith », livre par lequel il se détacha de l'Église Anglicane, protestant contre son culte pour la Bible qu'il qualifiait d'Hebrew Mythology. Il dut renoncer alors à son grade de fellow, et il écrivit assidûment dans le Fraser's Magazine et dans la Westminster Review. En 1856, il publia les deux premiers volumes de son histoire classique nationale intitulée: « History of England from the Fall of Wolsey to the Defeat of the FUB

Spanish Armada », qui fut achevée en 1870 en douze volumes. En 1867, il réunissait en un volume ses essais les plus importants sous le titre: « Short Studies on Great Subjects ». En 1869, il était créé Recteur de l'Université de St.-Andrew en Ecosse. Il dirigea pendant quelques temps le Fraser's Magazine, dont il résigna cependant la direction en 1871. En 1872, il fit un tour comme conférencier aux États-Unis et dans une série de lectures il examina l'histoire des relations entre l'Angleterre et les États-Unis. En 1874, il fut envoyé par Lord Carnarvon, ministre des Colonies, au Cap de Bonne-Espérance pour y faire une enquête sur l'insurrection des Cafres. Avant de partir, il avait publié en trois volumes: « The English in Ireland in the Eighteenth Century ». Revenu en 1875, il reprit ses travaux littéraires. Citons: « Caesar, a sketch », 1879; « Reminiscences of the High Church Revival >, 1881; • Reminiscences », sur Thomas Carlyle, dont il avait été nommé exécuteur testamentaire, en deux vol., 1881; « Thomas Carlyle: a History of the first forty years of his Life », 1882; « Carlyle. Reminiscences of his Irish Journey in 1840 », 1882; le volume Oceania paru en 1886 est le compte-rendu d'un récent voyage on Australie.

Fubini (Simon), médecin et physiologue italien, professeur agrégé de l'Université de Turin, né, à Casal Monferrat, en 1841; il a étudié l'électrothérapie à Paris avec M. Hiffelsheim, assisté, dans son laboratoire de Turin, le professeur Moleschott, et a fait des cours de physiologie à l'Université de Turin. Il a dirigé, pendant quelques années, la Gazzetta Medica, où il inséra toute une série de notes sur l'électrothérapie. En collaboration avec le prof. Moleschott, il a publié un mémoire « Sulla Condrina », et en outre: « Il campo del Microscopio considerato quale un laboratorio di fisica e di chimica »; « Di alcuni fenomeni che avvengono durante la compressione del midollo spinale di rana »; « Della sostanza condrogena nella cornea di varie specie di animali »; « Contributo allo studio della lente cristallina »; « Influenza dogli occhi sopra alcuni fenomeni della vita »; · Azione della luce sulla emissione di anidride carbonica nelle rane prive di polmoni »; « Influenza della luce sulla respirazione del tessuto nervoso »; « Peso del sistema nervoso centrale paragonato col peso del corpo dell'animale »; Annotazioni sopra esperienze fatte coll'ischemia artificiale sull'uomo »; « Sulla perspirazione di anidride carbonica nell'uomo »; « Annotazioni sopra la saliva parotidoa e sopra il sudore »; « Gemelli », en collaboration avec le docteur Angelo Mosso; « Rivista di fisiologia », extrait des Annali Universali di Medicina de Milan, 1880; « Uno sguardo alle principali questioni di metalloterapia », conférences réunies par le

doctour G. B. Bono », Turin, 1881; « Inf di alcuni alcaloidi dell'oppio sulla quant urea emessa colle urine, esperienze fat l'uomo e sopra animali omoiotermici », « des Annali di Universali di Medicina de de l'année 1881; « Influenza delle corrent triche d'induzione del cloruro di sodio laudano liquido del Sydenham sulla velo movimento dell'intestino tenue »; « In: della caffeina e dell'infuso caffè sulla qu di urea emessa dall'uomo nelle urine »; « rienze comparative fra il grado di vele dell'acido fenico, del timol naturale, de cimale », Turin, 1882; « Sopra alcune rienze riguardanti la fisiologia dell'intes id., 1883, en collaboration avec M. D. N zati; « Influenza degli eccitamenti tern pra i movimenti dei cuori linfatici nei ba id., id., en collaboration avec M. F. Sp « Osservazioni sopra un giustiziato con zione », Turin, Bocca, 1884.

Fucini (Ronato), brillant écrivain italiconnu sous son anagramme littéraire d Tanfucio, inspecteur des Écoles éléme dans la province de Florence, fils de n ne, à Monteretondo (prov. de Pise), le 1843; il fit ses études à Livourne, à à Vinci et à Pise, où il a été licencié e nomie et architecture rurale. Attaché au d'art à la Municipalité de Florence, il pendant douze ans; de là, il fut transfé dant quelque temps, à une école tec ensuite nommé inspecteur des écoles pr à Pistoia et enfin à Florence, où il d Lorsqu'il étudiait à Pise, il avait souv joui ses camarades par des vers comiq trêmement amusants; il reprit co passe à Florence, en 1870, en écrivant des dans le patois de Pise. Le succès fut e et le jeune poète prit aussitôt sa place au Charles Porta et de Joachim Belli qui écrit en dialecte milanais et en diale main. Edmondo De Amicis a été son biographe et son prôneur devant le gr blic. Les cent sonnets furent suivi d'u pétillant d'osprit et écrit avec une ve licieuse, intitulé: « Napoli a occhio r En 1882, on réimprimait à Pistoia ses « coll'aggiunta di 50 nuovi sonetti in vern dont, en 1888, paraissait la septième Suivirent: « Le veglie di Neri, paesi della campagna toscana »; quatre édition trois chez Barbèra, une quatrième illusti Sansoni, avec l'addition de deux contes

Fuerison (Joseph-Jean), littérateur fesseur belge, né, à Gand, le 13 de 1819. M. F. a enseigné, pendant lon l'histoire de la littérature française : versité de sa ville natale, dont il a au rectour; il a été élevé à l'éméritat e Nous avens de lui, sans parler d'intér

7

icles dans la Revue trimestrelle de Bruxelles autres périodiques: « De la théorie du draantique et moderne », Bruxelles, 1843; « Hise de la littérature française au moyen âge »,
nd, 1855; « Considérations sur l'art contemain », id., 1873; « Études littéraires; du
uvement et des tendances de la littérature
de l'art contemporains », id., 1874. — M. F.
Commandeur de l'ordre de Léopold et Comndeur de l'ordre de Charles III d'Espagne.
Fuld (Louis), jurisconsulte allemand, né, le
décembre 1859, à Mayence, où il demeure,
t l'auteur de plusieurs essais remarquables:
Einfluss der Lebensmittelpreise auf die Bewe-

ing der strafbaren Handlungen »; « Die Ent-

ickelung der Moralstatistik »; « Das jüdische

erbrechertum »; « Das rückfällige Verbrecher-

m »; « Zur Reform des deutschen Strafver-

hrens »; « Kommentar zu dem Unfallversi-

erungsgesetz vom 6 mai 1886 »; « Realismus

Strafrecht und Kommentar zu den Unfallge-

tze vom 11 juli 1887 »; « Sozialreform im

utschen Reich ». Fulda (Charles-Henri-Sigismond), littérateur jurisconsulte allemand, juge en retraite, né, 21 octobre 1820, à Cassel; il a fait des voyas en Allemagne, en France, en Belgique, en illande et en Suisse, visitant les différents iblissements pénitentiaires et rendant compte ses recherches et observations dans un grand mbre de mémoires. Parmi ses nombreux écrits téraires, signalons: « Wilhelm Shakespeare, 16 Studie », deux éditions; « Leben Charte's von Schiller »; « Adalbert von Chamisso d seine Zeit >, 1881; « Die dramatische ınst auf der deutschen Bühne; Hessische Zei-1 und Hessische Persönlichkeiten von 1751-31 »; « Friedrich Fröbel und die Kinderrten »; « Festschrift zur Säkularfeier der

Fulda (Louis), écrivain allemand, né, à Franct, le 15 juillet 1862, résidant depuis 1884 à mich, a publié, entr'autres: « Die Aufrichtin », comédie, 1883; « Satura », poème, 1884; Das Recht der Frau », comédie, 1884; « Unvier Augen », comédie, 1886; « Neue Jund », nouvelle en vers, 1887; « Ein Meteor », médie, 1887.

burt Ludwig Uhland's >, 1887.

Fulgonio (Fulvio), poète et journaliste itan, né, vers l'année 1835, à Firenzuola d'Arda; llaborateur de l'ancien Gazzettino Rosa, du ovatore et de l'Arte drammatica, il appartient la bohême littéraire de Milan, et il écrit sount sous les pseudonymes de Farfarello, Marao et Strimpellatore. On lui doit des poésies iques et satiriques, des poèmes, des drames, s mélodrames, et une foule d'articles; citons: La Meetingheide, poemetto in sesta rima »; La pace di Villafranca, poemetto lirico »; Beatrice di Tenda, tragedia »; « Zuleica, tradia ». « Il pugnale di mio padre, dramma »;

« Amore e Poesia, dramma »; « Torquato Tasso »; « I Pezzenti, melodramma in quattro atti », Milan, 1881; « Bianca di Cervia, dramma lirico in 4 atti », id., 1882; « Tito Vezio, dramma lirico in 4 atti », id., 1885; « Nestorio, dramma lirico in 4 atti », 1888.

Füllborn (Charles-George), écrivain allemand, né, le 5 décembre 1837, à Elbing, résidant à Trachau près de Dresde; en dehors de son poème épique: « Königin Schönhild », dédié en 1885 à la Reine Karola de Saxe, il a publié plusieurs romans, entr'autres: « Die schwarze Brüderschaft »; « Isabella »; « Marietta »; « Anna von Œsterreich »; « Arbeiter und Fabrikant »; « Leonore »; « Die Milde Rose von Ellernbruch ».

Fuller (Rév. Morris), écrivain anglais, recteur de l'Eglise de Ryburgh depuis 1884, fils du feu maire de Brighton, descendant du célèbre historien et philosophe anglais du XVIIe siècle Thomas Fuller. Il a fait ses études à Brighton et à Cambridge. Ordonné diacre en 1857, il a été nommé curé de Lydford et Princetown à Dartmoor, le désert, la Sibérie de l'Angleterre, où il a passé treize ans assisté par son vicaire Lach-Szyrma, homme de lettres comme lui. Il a publié: « Life, Times and Writings of Thomas Fuller », 2 vol.; « Pulpit Sparks »; « Letters on Disestablishment »; « Corporate Reunion »; « The Church of England »; « Lord's Day or Christian Sunday »; « A Voice in the Wilderness »; « Court of Final Appeal ».

Fulvia, pseudonyme littéraire de Mile Ra-CHELE SAPORITI de Milan, jeune écrivain de talent qui a fait ses débuts par des nouvelles dont on a goûté la finesse et l'esprit. Le professeur Sante Polli a été son premier maître; la lecture, l'observation et le talent ont fait le reste. Elle a donné des nouvelles et des articles au Fanfulla della Domenica, à l'Illustrazione popolare, à la Cordelia et à plusieurs autres journaux; citons: « Fuor di strada », et « Due Fanciulle », au Pungolo della Domenica de Milan (1855); « Padre e figlio », à la Letteratura de Turin (1886); « Realtà », et « Maestra di campagna », à la Gazzetta Letteraria de Turin (1886-87); « Troppo fiera? », à la Perseveranza de Milan (1887).

Fumagalii (Charles), philologue italien, l'un des plus actifs et féconds professeurs des lycées de l'Italie, né, en 1846, à Crémone, reçu docteur à Milan en 1866; en dehors de nombreuses éditions de classiques latins, avec des commentaires (tels que César, Fèdre, Virgile, Tite-Live, Cicéron, Quintus Curtius Rufus, Sallustius, Cornelius Nepos), il a publié: « Madwig, Grammatica della lingua latina », traduction italienne, Bielle et Milan, en deux vol., 1867—69; « Madwig, Compendio della Grammatica della lingua latina », id., 1870; « Esercizi sulle regole della sintassi latina secondo la Gramma-

tica del Madwig », id., id.; « Morfologia della lingua latina secondo i più recenti studi », Milan, 1876: « Senofonte, L'Impresa di Ciro, versione italiana », Vérone, 1881; « Osservazioni circa la sintassi della congiunzione cum », Rovigo, 1880; « Brevi principii di stile latino ad uso delle scuole », Vérone, Drucker et Tedeschi, 2me éd., 1883; « Esercizii sulla sintassi dei tempi e modi latini »; « Freund Guglielmo: Le principali varietà del dialetto ionico, brevemente esposte e tradotte », Padoue, 1883; « Compendio della storia della letteratura greca pei licei », Vérone, 1884; « Nozioni elementari sulle antichità private greche e romane », id., 1884; « I metri oraziani brevemente esposti ad uso dei corsi liceali », id., id.; « I principali sinonimi della lingua latina », id., id.; « Nozioni elementari sulle antichità pubbliche greche e romane ad uso dei ginnasi », id., 1885; « Cento eleganti brani di prosa, tratti da ottimi latinisti moderni e brevemente annotati », id., id.; « Esercizi di stile latino », id., 1868; « La vita domestica e pubblica dei greci e dei romani brevemente esposta », id., 1889; « Le principali etimologie della lingua latina », id., id.

Fumi (Faust-Gerhard), philologue italien, professeur de glottologie et chargé du cours de sanscrit à l'Université de Palerme, membre de plusieurs Sociétés Littéraires, né, à Montepulciano, le 17 octobre 1841, a étudié à l'Université de Pise et à l'Institut des Études Supérieures de Florence, enseigné de 1864 à 1877 dans les Lycées de l'État, et depuis 1877 à l'Université de Palerme. Parmi ses nombrouses et remarquables publications, on doit signaler: « Illustrazioni alla grammatica greca di G. Curtius », traduction et additions, Naples, 1868; « Formazione latina del preterito e futuro imperfetti », Milan, 1876; « Dell'insegnamento delle lingue classiche », Palerme, 1878; « Glottologia e Neogrammatici », Naples, 1881; « Note Glottologiche », id., 1882; « Glottologia e Preistoria », id., 1884; « Postille romanze », id., 1885; « Limen indicum, avviamento alla grammatica sanscrita », id., 1887; « Fonistoria protaria, congetture », id., 1888.

Funck Brentano (Théophile), professeur et publiciste français, né, à Luxembourg, le 23 août 1830. Après avoir achevé ses études de Droit en France, il visita successivement les principales universités d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et d'Angleterre. En 1868, il publia les Sciences humaines, dont le premier volume traite de la philosophie. Entré dans les ambulances françaises à la guerre de 1870, il obtint la grande naturalisation, la croix de la Légion d'honneur et celle de la Couronne du chône du gouvernement de son pays d'origine. Ses principales publications sont: « Les Sciences humaines »; « La philosophie »; « La pensée exacte en philosophie »; « La Civilisation et ses lois »; « Morale sociale »;

« Pièces du droit des gens », en collèber avec M. Albert Sorel; « Les principes découverte »; « Les Sophistes grecs et les phistes contemporains »; « Les sophistes mands et les nihilistes russes »; « La Compoudance diplomatique de M. de Bismarch » « Nouveau précis d'économie politique »; « La Eléments »; « La Logique de Port-Royal », ni prise et complétée au point de vue des propie de la science et de l'abus de la sophistique » derne.

Funk (François-Xavier), historien ecclésistique allemand, professeur d'histoire de l'églis, de patrologie et d'archéologie à l'Université d'Tubingue, né en 1840. En dehors d'une four d'articles et essais insérés dans les revues, il publié: « Zins und Wucher », Tubingue, 1868; « Opera patrum apostolicorum », deux vol. Tribingue, 1879, troisième éd., en 1887; « Lehbuch der Kirchengeschichte », Rottenburg, 1886; « Doctrina duodecim apostolorum », 1887.

Funke (Walter), agronome allemand, professeur d'économie agricole à l'Université de Breslau, né en 1832; il a publié, entr'autres: « Ueber den Capitalcharakter des Grundeigenthums, Breslau, 1863; « Die Entwickelung der deutschen Landwirtshchaft », Stutgard, 1865; « Ebemals und jetzt in der Landwirtschaft », id, 1867; « Betrachtungen über die Wirthschafterganisation », id., 1868; « Ueber Untergrunddüngung und einen Untergrundsdüngepflug », Breslau, 1872; « Die höhere landwirthschaftliche Unterricht in Würtemberg », Stutgard, 1873; « Das Studium des Landwirtschaft an der K. Universität zu Breslau », 1882.

Furnivall (Frédéric-Jacques), littérateur anglais, fondateur de plusieurs sociétés littéraires, comme la Early English Text Society, la Chaucer Society, la Browning Society, la Shelley Society, né, le 4 février 1825, à Egham (Surrey), a publié un grand nombre de textes anglais avec illustrations, comme le Folio Ms. of Balluds and Romances de Percy, le Book of Curtseye de Caxton, les Canterbury Tales de Charcer, d'après six textes, les éditions parallèles des Minor poems et de Troilus and Cressida de Shakespeare, le « Book of Quinte Essence »; et « Saint Graal, the history of the Holy Graal».

Furrer (Conrad), écrivain suisse, professeur d'archéologie biblique et d'histoire ecclésiastique à l'Université de Zurich, né, le 5 novembre 1838, à Fluntern dans la banlieue de Zurich. On lui doit en allemand: « Histoire de la paroisse de Fluntern », 1858; les biographies d'« Hottingerer », 1860; « Courses à travers la Palestine », 1865, traduit en français par M. Gust. Revilliod; « La Palestine », en 2 vol., 1886; « L'importance de la géographie pour l'exégèse de la Bible », 1869; « L'enseignement religieux non confessionnel », 1872; « L'Histoire de la Religion et la culture religieuse »



584; « L'État scientifique actuel de l'histoire és religions », 1885; « La langue hébraïque ans les rapports avec la Bible », 1887; des rticles nombreux dans les revues religieuses.

Fürst (Camille), médecin autrichien, professur de gynécologie à l'Université de Gratz denis 1883, né, à Wells, en 1852, reçu docteur en 378. On lui doit, entr'autres: « Klinische Mitneilungen über Geburt und Wochenbett mit -ūcksicht auf deren Behandlung », Vienne, 1883; Die Antisepsis bei Schwangeren, Gebärenden nd Wöchnerinnen », id., 1885, et une foule d'esais, notes et articles dans la Wiener med. Wochenzhrift, dans l'Archiv de Langenbeck, dans l'Arbiv fur Gynäkologie, dans l'Archiv de Virchow, ans les Mittheilungen des Vereines der Aerzte in teiermark, dans les Wiener med. Blötter, dans . Wiener Klinische Wochenschrift, dans le Cenalblatt für Gynäkologie, dans la Wiener medinische Presse, dans la Wiener medizinische Woenschrift.

Furtwängler (Adolphe), archéologue allemand, rofesseur d'archéologie classique à l'Université Berlin, né en 1853, a publié, entr'autres: Eros in der Vasenmalerei », Munich, 1874; Der Dornauszieher und der Knabe mit der ans », Berlin, 1876; « Mykenische Tongefäs-> >, en collaboration avec Loeschcke, id., 1879; Der Satyr aus Pergamon », id., 1880; « Der oldfund von Vettersfelde », id., 1883; « Die ammlung Iaburoff, Kunstdenkmäler aus Grienenland >, Berlin, 1883-87, avec Atlas; « Einitung zu Genick's Keramik », 1884; « Beshreibung der Vasensammlung im Antiquarium 1 Berlin », 2 vol., 1885; « Mykenische Van >, en collaboration avec Loeschke, 1886, rec Atlas.

Fusco (Jean), pseudonyme littéraire d'une mme-auteur belgo, M<sup>mo</sup> Bron, née Alice de ré, née, il y a une trentaine d'années, à Bruxels, mariée à Charleroi avec un riche maître forges, M. Arth. Bron. Fille du mordant umphlétaire Louis Joseph de Fré, cette feme charmante et spirituelle, débuta par un pamlet: « Isidore Pistolet », qui ne passa point aperçu. Mais elle a déployé tout son talent, grâce et sa sensibilité dans trois romans puiés chez Ollendorff à Paris: « Mademoiselle prvin »; « Chez Nous » et un troisième, dont

Revue Générale de Paris avait donné un hantillon au mois d'août de l'année passée et nt la trame se noue à Florence et se dénoue Capri; ce dernier roman a été écrit après séjour d'hiver en Italie.

Fusier (René), jurisconsulte français, docteur Droit, quatre fois lauréat des concours de Faculté de Grenoble, avocat à la Cour d'Apl de Chambéry, membre correspondant de la ciété de médecine légale de France et de Leadémie des Sciences, Belles-Lettres et Arts Savoie, né le 25 mai 1859, à Chambéry; il

a publié en 1880 ses deux thèses de doctorat: « Ad senatusconsultum Velleianum »; « De la capacité de la femme séparée de biens sous le régime de la Communauté et sous le régime dotal », et, en outre: « De la capacité juridique des Aliénés et de leur Liberté individuelle », Paris, 1886.

Fusinato (Guy), jurisconsulte italien, fils de l'illustre et regretté poète Arnaldo et de Mue Erminia Fuà, professeur de Droit à l'Université de Turin, membre associé de l'Institut de Droit International, fondateur avec le prof. Schupfer et directeur de la Rivista critica di scienze giuridiche e sociali (1883), transformée depuis 1886 en Rivista italiana per le scienze giuridiche qui se publie à Rome, est né, à Castelfranco Veneto, le 15 février 1860; il a fait des études brillantes à Rome et à Berlin, et publié: « Dei Feziali e del diritto feziale >, Rome, 1884 (inséré aux Atti dell'Accademia dei Lincei); « L'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale », Rome, 1884; « Le mutazioni territoriali, il loro fondamento giuridico e le loro conseguenze », Lanciano, 1885; « Questioni di diritto internazionale privato », Turin, 1884; « Il principio della scuola italiana del diritto internazionale », Macerata (où il a enseigné de 1884 à 87); « Introduzione a un corso di diritto internazionale pubblico e privato », id., 1885; « Gli infortunii sul lavoro », Rome,

Fustel de Coulanges (Numa-Denis), historien et écrivain français des plus éminents, membre de l'Institut, où il a remplacé, en 1875, M. Guizot, ancien directeur de l'École Normale supérieure, professeur d'histoire du moyen-âge à la Sorbonne, né, à Paris, le 18 mars 1830. On lui doit: « Quid Vestae cultus in institutis veterum privatis publicisque valuerit »; « Polybe, ou la Grèce conquise par les Romains >, 1858; « Mémoire sur l'île de Chio », 1857; « La cité antique », étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome », 1864, ouvrage couronné par l'Institut, traduit en plusieurs langues, plusieurs fois réimprimé: « L'Alsace est-elle allemande ou française? », 1870; « Étude sur la propriété à Sparte »; « Histoire des institutions publiques de l'ancienne France », ouvrage couronné par l'Académie Française », 1875; « Recherches sur quelques problèmes d'histoire », 1885; « La monarchie franque », 1888; « Recherches sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens », 1879; « Étude sur le titre: De Migrantibus de la loi Salique », 1886; « Quelques recherches sur la loi dite des Francs Chamanes ». 1887; « L'École normale », 1884.

Fuster (Charles), poète et critique francosuisse, né, le 22 avril 1866, à Yverdun (Suisse), habitant Paris, où il dirige le Semeur et la Poésie. Il a débuté à Bordeaux en 1890 par diverses pièces de vers ou articles littéraires publiés dans les journaux locaux, qui lui ont valu quelques prix académiques (entr'autres, un vase de Sèvres offert par le Ministre de l'Instruction Publique pour le meilleur poème sur La Fontaine). Écrivain exquis, on lui doit: « L'âme pensive », poésies, Ghio éditeur, 1884; « Contes sans prétention », en prose, 1885; « Critique et critiques », 1886; « Essais de critique », 1886, trois éditions; « Les Ten-

dresses », poésies, 1887; « Poèmes deux éditions; il vient de publier un délicieux intitulé: « L'Ame des choses : « Poëme du Jura », poésies. Citons, es ses brochures: « Théodore Aubanel » et patriotisme » et « La question brû et sa collaboration à la Revue Internatione, à la Revue du Monde Latin et i vue d'art dramatique.

G

Gahardi-Brocchi (comtesse Isabelle, née Rossi), femme-auteur italienne, née, à Florence, le 25 novembre 1808. Son père était le savant jurisconsulte Anton-Cino Rossi, sa mère était Elvira Giampieri, femme-poète bien connue. La jeune Isabelle avait inspiré de bonne heure une vive sympathie au jeune poète devenu depuis célèbre. Joseph Giusti, qui lui adressa des lettres très-passionnées. Avant l'année 1840, elle avait collaboré au Musco de Turin, et publié des vers d'occasion, entr'autres, un chant « In morte di Gerolamo Segato ». Elle se maria avec le poète et historien comte Olivo Gabardi-Brocchi de Carpi, résidant alors à Bologne: mais en 1843 elle se transféra avec lui à Floronce, où son mari obtint un modeste emploi à l'Académie des Beaux-Arts. A l'occasion de son mariage, on avait publié à Florence un recueil en doux volumes intitulé: « Prose e Poesie d'Isabella Rossi \*. En 1846, elle publiait un reman intéressant de mœurs contemporaines florentines, sous le titre: « Die non paga il sabato ». que l'éditeur Salani de Florence a réédité en 1888. Elle a pris une part très-active aux spanes populaires des années 1847-48, apostrophant souvent le peuple dans les réunions publiques: amie de Giusti, de Capponi, de Niccolini, de Salvagnoli, d'Azoglio, de Gioberti, de Tommasho, elle se montralt ardente patriote tout ou donnant les conseils de modération et en soutenant à cité des interêts de la patrie les prinsines in Catholisismo. En 1878, elle publiait à Milan un livre de meditation et de prières en vons, une espère de nouvelle Philotlee, sons lo Stres & L'Eco dell'Anima all'Eva Cattolica »: sievirent, des . Salmi patriettifi »: des prishis eparses, les liscours Voccasion, coros ling in tin femi-biblique et aver un sentiment tenfeurs clave. Agre de S' aus, elle cerivait enters des vers ginte la Stienia a l'entité del more de Glass gubler gur le prif Brigrande

Gabardi Brocchi comte Gabardo di ournaliste italion. Els le la produiente, nel la Florence, le 17 canvier 1845. Age il buit ansi il collabornit la l'il bom de più di lu prof. Silorata, l'oft ses cindes au C. l'ego. San Chilo on Chi pio

de' Nobili de Carpi, d'où sorti bachelier, honneur, en 1860, il laissa, selon l'us portrait à l'huile avec cette inscription bardo Gabardi-Brocchi principe in scien tere ». Il continua ses études à Pise, reçu Docteur en Droit constitutionnel nistratif. A son retour de Pise, il fut dix ans employé comme réviseur de la ( des députés. Depuis il est entré dans nalisme et il ne l'a plus quitté. Il a écrit au Fanfulla et an Fieramosca s deux anagrammes de Brigada et de ( Barga. Ses courriers du high-life et s riers de musique ont été spécialement Musicien lui-même, le comte G.-B. a p « Album musicale ». Il a collaboré, o labore, à la Gazzette d'Italia, au Corche Serv et à l'Illustrazione Italiana de la Guzzitta Musicale de Ricordi, à la Letteraria de Turin, et il a aussi env correspondances à l'Événement et au FParis. M. G. est officier d'Académie. E rie, il a publié: « Un dramma aristoci Rome, Sommaruga, 1888: « A caso » et présies. Rome. Forrani. 1883: - Fir gante . Florence, Ricci, 1888.

Gabba François : illustre juriscons Hen. de 1882 à 1888 professeur de la phie du Drint et par ( 300), du Breit tional à l'Université le Pise, lepuis 1 tesseur de la pluissiphie du Droit et civil à la même Université, et, en mêm professeur le Druit international Alites Stippes Somals à Forcure, me furth it l'Analonne les  $L^{\prime}$  . Let  ${\bf R}_{\rm D}$ nula Lobien 1848. Printssint beil m nathique of e roralm d'oppout de s'exer Factories comesse incluone one of livering brendals som ling onst gottment et por ses dor nous fusius sourches titule - Philos Don't his wises in a more grounding is. 1888. • Della e niterena giamiè timme melle legislazioni austriaca, fr

3 >, Milan, 1861; « Studii di legislazione 3 comparata in servizio della nuova codifine italiana », id., 1862; « Il pro e il coniella questione della pena di morte », Pise, ; « I due matrimoni civile e religioso, odierno Diritto italiano », lettre à l'avocat nio Mosca, Pise, 1866; « Teoria della retività delle leggi », id., 1868-74, en quatre seconde éd., Turin, 1883-1886; « Della attività in materia penale », Pise, 1869; second mariage de la Princesse de Beaufout et le Droit international », Paris, 1877; torno ad alcuni più generali problemi delle ıze sociali », conférences à l'École des ices sociales de Florence, 1er vol., Turin, ; 2e, Florence, 1881; 3e, Bologne, 1887; colusione ad un corso di legislazione civile parata », Pise, 1874; « Della condizione idica della donna, studii e confronti », 2º partie historique, Turin, 1880; « Questioni iritto civile », Turin, 1882; 2e éd., Turin, i; « La propaganda del divorzio in Italia », I'Annuario delle Scienze giuridiche, Milan, 1-81; « Le donne avvocate; considerazioni », , 1884; « Il nuovo disegno di leggo intorno struzione superiore in Italia, considerazio-, Pise, 1883; « Il divorzio nella legislae italiana », id., 1885; 2º éd., 1887; « Ino ad una quistione di Diritto civile in mai di credito agrario », lettre au Sénateur Vincenzi, id., 1886; « Studii sul diritto enitico », Turin, 1888; « Prolusione al corso Diritto civile nella R. Università di Pisa », igne, 1888; et un grand nombre d'essais et eles dans les revues italiennes et étran-

sabelentz (Hans-George-Conon von der), ilre orientaliste allemand, fils du célèbre linte Hans-Conon der Gabelentz, professeur hinois et de japonais à l'Université de Leipné à Poschwitz dans le Duché de Saxo-Aljourg lo 16 mars 1840; il étudia à Altong et le Droit à Jéna et à Leipzig; en 1863 itroprit un voyage en Transylvanio; en 1864 atra dans la carrière judiciaire; en 1871-72 ppartenait à l'administration provisoire de sace. Reçu docteur en philosophie en 1876 Université de Leipzig, il entra en 1878 3 l'enseignement. La même année, il assisau Congrès des Orientalistes à Florence, I était nommé vice-président de la section langues de l'extrême Orient. On lui doit tracé de système développé de conjugaison angue Daïaque (1859), des Idées pour une taxe comparée (1869-74); des Mélanges lintiques (1874), et en outro: « Hai-Kih-thû, Tscheu-Tsi Tafel des Urprincip's », Dresde, 5: « Chinesische Grammatik mit Ausschluss niederen Stiles und der heutigen Umgangsche », Leipzig, 1881; « Anfangsgründe der esischen Grammatik mit Uebungsstücken », id., 1883; en collaboration avec A. B. Meyer: « Beiträge zur Kenntniss der Melanesischen, Mikronesischen und Papuanischen Sprachen » (dans les Mémoires de l'Académie des sciences de la Saxe), id., id.; « Beiträge zur chinesischen Grammatik. Die Sprache der Chuang-tsi » (dans le même recueil, id., 1888); il a aussi collaboré à l'Allgemeine Encyclopiidie de Hirsch et Gruber.

Gabelli (Aristide), illustre publiciste, pédagogiste et jurisconsulte italien, ancien proviseur des études à Rome, député au Parlement, résidant actuellement à Padoue, né, le 22 mars 1830, à Belluno. Ancien collaborateur de l'Eco dei Tribunali, du Monitore dei Tribunali, qu'il fonda à Milan avec l'avocat Porro, de la Perseveranza et du Politecnico, il a donné des essais remarquables à la Nuova Antologia. Pédagogiste éminent, il a fait servir l'éducation à la politique, et mis les autres sciences à contribution de la science politique. Écrivain sincère et bien inspiré, il est toujours sympatique et éloquent. Parmi ses écrits les plus remarquables, citons: « I Giurati nel nuovo Regno italiano », Milan, 1861; « Sulla valutazione preventiva delle circostanze attenuanti »; « Il nuovo Codice di procedura penale »; « La legislazione della stampa »; « La Statistica penale »; « Schlosser, Gervinus e Ranke »; « La quostione religiosa in Italia >; « La Libertà della chiesa »; « La Conciliazione col Papa »; « L'ordinamento dei convitti »; « Sul metodo d'insegnamento »; « L'Istruzione elementare all'Esposizione di Vienna »; « Il Principio d'Autorità nella scienza e nella vita »; « La Istruzione della donna in Italia »; « Gli Scettici della Statistica », plusieurs éditions et traduction française; « L'Uomo e le scienze morali », monographie admirable, Milan, 1869, réimprimée en 1871 à Florence, chez Le Monnier; « Sul metodo d'insegnare nelle scuole », six éditions, la première on 1880, la dernière, Rome, Paravia, 1884; « Roma e i Romani », quatre éditions, la dernière, Rome, tip. Elzeviriana; « Pensieri », Milan, id; « Il Mio e il Tuo », id., Treves, 1885, deux éditions, traduit en français par le professeur Villiquet en 1888 et publié à Mons; « La Nuova Scuola di diritto penale in Italia »; « La politica ecclesiastica del Governo italiano »: « La Conciliazione col Papa »; « Vent'anni dopo »; « La Scuola educativa », etc. (dans la Nuora Antologia).

Gaberel (Léon), pasteur, prédicateur, conférencier et historieu suisse, né, au village de Jussy près de Genève, le 31 mars 1810; il fit ses études à Genève, où il fut consacré au Saint Ministère en 1838. De 1841 à 1849, il fonctionna comme pasteur de l'église protestante à Gênes. Rentré à Genève, il inaugura une série de conférences publiques et gratuites sur l'histoire religieuse et nationale qui eurent un grand succès. En 1856, il fit une conférence sur

l'Escalade, suivie de plusieurs autres, dans lesquelles, par des documents nouveaux, il démontra l'importance européenne de ce coup de main du Duc de Savoie. Le Casino, devenu trop étroit, fut abandonné pour le Cirque qui, à son tour, devint insuffisant pour l'auditoire nombreux qui remplissait pendant de longues années la vaste salle de la Réformation. En 1859, pour le jubilé des Églises Réformées de France, il fut chargé du discours anniversaire à Genève; en 1863, il fut appelé par la Société de la Mission inférieure du Languedoc à faire une tournée de conférences sur divers sujets de l'Histoire de la Réformation. Pendant un séjour qu'il fit à Hyères dans l'hiver 1871-72, M. G. fut appelé à Toulon pour y donner deux conférences sur l'hospitalité suisse envers l'armée de Bourbaky. Ces discours furent suivis de six études sur les bienfaits de l'instruction populaire universelle. Pendant l'hiver 1873-74, il se chargea de la prédication en langue française à Rome. De 1865 à 1871 et de 1883 à 1886, il a été chapelain des prisons de Genève. Plusieurs de ses conférences (près de 230) faites en Suisse, en France, en Italie et en Allemagne, depuis 1850 jusqu'en 1884, ont été réunies en volumes. Il a, en outre, publié: « Calvin à Genève », thèse de doctorat, 1835; « Les artistes suisses », 1843; « L'Escalade, son origine et ses conséquences », 1852; « L'Escalade et Saint-François de Sales », 1853; « Histoire de la mission de Saint-François de Sales »; « Histoire de la Réformation à Genève », 1858; « Rousseau et les Genevois », 1858; « Voltaire et les Genevois », 1858; « Histoire de l'Église de Genève depuis le commoncement de la Réformation jusqu'en 1815 », 3 vol., 1858-62; « Martyre et Refuge », 1859; « La Suisse romande et les réfugiés de Nantes », 1860; « Souvenirs religieux », 1862; « Jacques Saurin, sa vie et sa correspondance », 1864; « Au Nord et au Midi, études historiques, littéraires et religieuses », 1865; « Le Château de Chillon et Bonivard », 1869; « Patria ou les Beautés de l'Histoire de Genève », 1870; « Le monument de Pierre Viret à Orbe », 187; »; « Alma Mater, Rome et la civilisation chrétienne », 1877; « Calvin et Rousseau, étude littéraire, sociale et religieuse pour le centenaire de Rousseau », 1878; « Les hommes d'hier », recueil d'articles biographiques, 1878; « Les guerres de Genève aux XV et XVII siècles et l'Escalade », 1880.

Gabotto (Ferdinand), jeune littérateur et journaliste italien, directeur de l'intéressant journal La Letteratura, fondée par lui avec quelques amis en 1885 et qui continue avec courage et vaillance ses publications depuis quatre ans, est né, à Turin, le 7 juin 1866; on lui doit: « Re Giannino, saggio storico », Turin, 1883; « Ulrico Zwingli », id., id.; « Una Jacquerie in Piemonte sotto Carlo III », id., 1884; « Una nuova ipotesi sulle origini di casa Savoia », d Giornale Araldico », 1886; « Appunti Storia della Leggenda di Catilina nel Evo », Turin, 1887; « Dodici poesie ins Carlo Emanuele I duca di Savoia » (en boration avec Angelo Badini-Confalonieri rin, 1877; « Giason del Maino e gli sc universitari nel Quattrocento », 1888; Storia Genovese nelle poesie del Pistoia nes, id.; « Le Isole immaginarie dell'( Atlantico », Turin, id.; « Nuovi docum notizie su Giasone Del Maino », id., id.; « critici di Storia letteraria », Venise, Mer « La Poesia Macaronica e la storia in Pie sulla fine del secolo XV > (en collaboratio M. Domenico Barelli); « Francesco D'An le sue commedie »; « La Giovinezza di Emanuele I nelle poesie e negli altri doc letterari del tempo »; « Francesismi francesismi in due poeti del quattrocente

Gabrieli (André), poète et littérateur i professeur de littérature italienne à l'I technique de Bari, né, à Noci, le 9 juin il a fait ses études à Conversano et à N où il a eu le bonheur de suivre les con Vito Fornari, Francesco De Sanctis et Settembrini. Au nombro de ses écrits, œuv bon goût et de bon sens, en dehors des p éparses, telles que: « La Polonia »; « A bertà »; « Al Re, alla Regina e al Pi Ereditario »; « Il mio vecchio ideale »; « lodola, Mors, L'Alcione, A Lei > (dans cueil pour les victimes de Casamicciola, à Bari en 1883), on lui doit: « Ludovic studio della vita »; « Letture di morale cazione »; « Sul concetto filosofico del vina Commedia »: « Marito per forza » velle; « Saggi critici »; « L'educazione rattere », signalée par une mention hon au concours Ravizza de Milan; « Il co nella storia della civiltà »; « Rancidumi tere a Domenico », où s'engage une disc intéressante sur le vérisme et l'idéalisme, Battezzati, 1880; • Discorso sulla IV Ec. Virgilio > (dans l'Album Virgiliano, Ma 1882; « Curiosità Manzoniane », Naple: rano, 1888, contenant des détails intére sur le grand écrivain milanais.

Gabriely (Adolpho), ingénieur autri professeur à l'École Supérieure techniq Gratz, né en 1829, a publié, entr'autre « Grundzüge des Hochbaues », Brunn, 18t éd., 1887; « Constructions-Details für sc eiserne Brücken », Gratz, 1879.

Gabussi (Charles), ingénieur et math cien italien, né, à Bologne, le 9 octobre Il s'est beaucoup occupé des chemins italiens, et aussi des mêmes constructic Russie et du Canal de Suez. Parmi ses dont le premier qui parut fut une bre Sulla potenza idraulica in Italia , on c

problema della navigazione aerea >, Innali delle scienze fisico-metematiche ni; « Sul calcolo delle macchine a vamoire publié à Milan; dans les Atti esso degli Ingegneri di Firenze, une ifique avec de nouvelles formules sur es ponts métalliques; un traité avec a résistance des matériaux et spéciar la construction des ponts en fer; essais et articles dans les journaux es de Milan, dans le recueil des dis-3 la Société Adam Smith sur les cher, dans les Actes de l'Accademia dei dans les Atti del Collegio degli Ingerenze, où il a publié plusieurs mémoisionnels et, en 1886, une dissertation ec dessins ayant pour titre « Roma are », but qu'il se propose d'atteindre aux éclusées du Tevere. Ce mémoire ar un article publié dans la Rassegna sur même argument. Il a encore collalaboro dans le journal l'Economista. ean), physiologiste allemand, profesvsiologie à l'Université de Berlin et d'une section de l'Institut physiolola même ville, ancien assistant du Du Bois-Reymond à Berlin, du proek à Wurzbourg, né, à Posen, le 30 Il dirige le Centralblatt für Physioa inventé l'Acroplethysmographe. Tous res et essais scientifiques ont été pus 1875 dans les Verhandlungen de la siologique de Berlin et de Wurzbourg, ir für Anatomie und Physiologie, dans res de Hirsch et Virchow; il a aussi i l'Eulenburg's Realencyklopädie (les bordination, Gehirn, Hirnstamm sont

iens (Rodolphe), historien de l'art alrofesseur honoraire de l'histoire de
niversité de Jena, né en 1834, a puè thèse de doctorat en 1859 à GoetGlaukos, der Meergott »; « Der marmelsglobus des fürst. Waldeckischen
pinets zu Arolsen », Goettingue, 1862;
eis », id., 1863; « Die Antiken des
Waldeckischen Museum zu Arolsen »,
863; « Unedirte antike Bildwerke »,
i; plusieurs mémoires dans différen-

. (Arnold), historien allemand, pronistoire au Polytechnieum de Dresde, 4, a publié: « Das Tagebuch des Gra-Bon. von Harrach während seines es am Spanischen Hofe 1697-98 », 372; « Die Politik Oesterreichs in chen Erbfolgefrage », avec les docurol., Leipzig. 1877; « Maria Stuart », 5, 1879; « Wallenstein's Verhandlunen Schweden und Sachsen 1631-1634; und Urkunden aus dem kgl. sächs. Hauptstaatsarchiv zu Dresden », Francfort, 1885; « Die Mission des Grafen Aloys Louis von Harrash an dem Spanischen Hof und seine Finalrelation an Kaiser Leopold I, 1696-97 », dans l'Historische Zeitschrift de Sybel, de l'année 1873.

Gaederz (Charles-Théodore), écrivain allemand, assistant à la Bibliothèque Royale de Berlin, né, lo 5 janvier 1855, à Lubeck, a étudié la philologie à Leipzig et à Berlin. Il a débuté par des poésies et une comédie en dialecte plati-dentsch qui ont eu du succès. Il a réuni des matériaux précieux pour l'histoire de la comédie en bas-allemand, pour lesquelles le Sénat de Hambourg lui décerna un prix d'honneur. Citons encore de lui: « Gabriel Rollenhagen », 1881; « Fritz Reuter-Reliquien », 1885; « Emmanuel Goibel », biographie, 1886; des traductions de Corneille, de Racine, d'Horace, etc.

Gaederz (Théodore), écrivain d'art allemand, père du précédent, avocat, administrateur, ancien socrétaire, ancien directeur de la Société Artistique de Lubeck, où il est né le 6 décembre 1815; on lui doit: « Adrian van Ostade, sein Lobon und seine Kunst », 1869; « Hans Holbein der Jüngere und seine Madonna des Bürgermeisters Mayer », 1872; « Rubens und die Rubensfeier in Antwerpen », 1878; « Erinnerungen aus Wisbys Vorzeit », 1883; « Rathsherr Thomas Friedenhagen und der von ihm gestiftete Hochaltar in der Marienkirche zu Lübeck », 1885; « Der vormalige Altarschrein in der Siechenhauskapelle in Schwartau », 1886.

Gaenge (Christian), chimiste allemand, professeur libre de chimie à l'Université de Jena, né en 1832; en dehors de sa thèse de doctorat: « Optische Untersuchungen über die Metalloide und ihre Verbindungen », Halle, 1878, on lui doit: « Lehrbuch der angewandten Optik in der Chemie », Brunswick, 1886.

Gaertner (Auguste), hygiéniste allemand, professeur d'hygiène et de médecine légale à l'Université de Jena, né en 1848; il a fourni le chapitre Heilkunde à l'ouvrage de Neumayer: Anleitung zu wissenschaftlichen Untersuchungen auf Reisen, et publié séparément: « Anleitung zur Untersuchung von Wasser ».

Gaetani-Tamburini (Emmanuel), écrivain et pédagogiste italien, maître d'école à Pesaro, né, à Ascoli, en 1858. Il a été éditeur de plusieurs journaux: Il Manzoni; Scienza e Virtie; L'Albo delle fanciulle; Il Bibliografo marchigiano; La nuova vita della scuola e degli insegnanti primarii, revue pédagogique et didactique (Pesaro, 1881), et publié plusieurs biographies; citons celles de Giulia Centurelli, Candido-Augusto Vecchj, Niccola Gaetani-Tamburini (son oncle), G. B. Carducci, Angelo De Carli, Luigi Salina (Bologne, 1888, typ. Assognidi).

Gaffarel (Paul-Louis-Jacques), historiem et géographo français, professour et doyen de la

Paculté des Lettres de Dijon, membre de nombreuses sociétés scientifiques nationales et étrangeres, vice-président du Club Alpin Français (section de la Côte-d'Or et du Morvan), fondateur et secrétaire-général de la Société de Géographie de Dijon, est né, à Moulins (Allier), le 2 octobre 1873. Il a publié toute une série d'ouvrages intéressants: « Les Campagnes de la première République », Paris, Hachette, cinq éditions; « Les Campagnes du Consulat et de l'Empire », id.; « La défense nationale en 1792 », Paris, Alcan; « Résumé de l'histoire ancienne des peuples de l'Ouest », id., Lemerre, quatre éd.; « Les Phéniciens en Amérique », 1875; ◆ De Franciæ Commercio regnantibus Karolinis », id., Thorin; « Lectures d'histoire contemporaine », id., Garnier, deux éd.; « Une édition classique du Siècle de Louis XIV de Voltaire », id., trois éditions; « Rapport de l'Amérique et de l'ancien continent avant Colomb », id., Thorin; « La Mer des Sargasses »; « Histoire de la Floride Française », id., Didot; Histoire du Brésil Français au XVI. Siècle », id., Maisonneuve; « L'Algérie, conquête et colonisation », id., Didot; « Les Colonies Françaises », id., Alcan, quatre éditions; « Les Explorations françaises de 1870 à 1880 », id., Degorce-Cadot, trois éditions: « Le Sol de la France, montagnes et plaines », 1887.

Gagliardi (Élie), jurisconsulte et magistrat italien, nó, à Messine, le 3 juin 1831; il a fait ses études à Reggio de Calabre et à Naples, et publié entr'autres: « Della denuncia », quatre éditions; « Delle conoscenze eccezionali spettanti in materia civile ai Pretori di mandamento »; « Profili di procedura penale »; « Commento sul Decreto e Regolamento che concerne la Consulta araldica » (l'auteur appartient à uno vieille et noble famille napolitaine); des notes héraldiques (citons celles sur les écussons d'Ariano et de Benevento), des nécrologies (signalons celle sur le jurisconsulte Jean-François Lanzilli), des vers, des discours, etc.

Gagneur (Mne Louise, née MIGNERON, femme du député Wladimir Gagneur), romancier français, née, dans le Jura, en 1839; elle a publié des romans, où elle s'est engagée dans une lutte ardente contre le cléricalisme; citons: « Les Vierge russes », 1879; « Un chevalier de sacristie », 1880; « Le Roman d'un prêtre », 1882; « Le crime de l'abbé Maufrac », 1882; « La Vengeance du beau vicaire », 1883; « La Fournaise », 1885; « Le supplice de l'amant », 1888.

Gagnon (Ernest), musicien canadien, organiste à la basilique de Québec (Canada); en dehors d'un volume de « Lettres de voyage », publié en 1876 à Québec, il a imprimé dans la même ville un recueil intéressant de « Chansons populaires du Canada », avec annotations, dont la seconde édition a paru en 1880.

Galdoz (Henri), archéologue et phil français, professeur de langue et de litté celtiques à l'École des sciences politique recteur à l'École pratique des Hauten-E fondateur de la revue de folk-lore intitulé: sine, 1878, et de la Revue celtique, collaba de la Revue d'archéologie et de la Res l'histoire des religions, né à Paris, en 184 lui doit une série d'ouvrages érudits for ressants: « La Religion gauloise », 187 « Les Religions de la Grande-Bretagne », La Mythologie gauloise (le Dieu du Sch 1886; « Le Blason populaire de la Fra 1884; « L'Art de l'empire gaulois », « La Rage et Saint-Hubert », 1889, p volume d'une nouvelle Biblioteca mythia dirige. Il a réimprimé la Welsh Grams Griffith Roberts, 1883, et traduit de l'angle ▲ Abords de le région inconnue >, de Mau

Gaillard (Jules), publiciste, avocat et le politique français, député de Vaucluse, né, (Provence), le 10 avril 1847. Il a fait se des à Avignon et son Droit à Paris. Il ministrateur de la Société des Amis de la avec MM. F. Passy et Franck, ainsi que la Lique internationale de la Paix et de berté. Il hait la guerre et croit à la possité d'établir l'arbitrage entre les nations. P ses heures, membre de plusieurs société raires parisiennes et provençales, M. J. sède à un degré étonnant le talent d'in sateur.

Gaillard (Père), cordonnier français, 1 de la Commune de Paris en 1871. Nous à titre de curiosité, son livre, paru en Genève, chez Georg, sous le titre: « L la chrussure ou Moyen pratique de chapied humain d'après les règles de l'hyg de l'anatomie ».

Gaillet (Eugène), publiciste français de deux livres qui ont fait quelque l même du scandale: « Nana, Judith, Cie », Paris, 1884; « La Vie de Marie nier, par un de ses \*\*\*, préface de J. pin », id. Cet ouvrage est une répon Mémoires de Sarah Barnum par Marie bier. Quoiqu'anonyme, les noms des (Gaillet et Liebold) ont été révélés de Cour d'assises, qui les a condamnés à tr de prison chacun.

Gainet (Jean-Claude), écrivain franç de Travers (Haute-Saône), né en 180 fait ses études à Besançon; tout le res longue vie s'est passée dans son presby il a réuni une riche bibliothèque de liv ciens, rares et curieux. Il a publié, enta « Pascal et les Provinciales », quat « Histoire de Saint-Vincent de Paule » vol.; « Vie de Voltaire », deux vol.; « ciété Vierge »; « Crétineau-Joly »; « gneur Dupanloup et Lagrange ».

4

(Jean-André-Marie-Simon), écrivain, et avocat français, professeur à la bre de Droit de Lyon, collaborateur le des Institutions et du Droit, de la e et du Contemporain, né, à Lyon, a publié des brochures intéressantes, uelles on doit signaler: « La Question i79 »; « Les Procès et les Plaideurs » s études sur le Droit international, des travaux de critique littéraire.

(Josè), littérateur colombien, ancien fondateur, en 1869, du Diario de a, devenu, depuis 1877, le journal la Colombie, né, en 1827, à Bogota, but par un article très-remarqué sur le souverain ».

(Louis), écrivain et chanoine italien, fesseur de lycée, né, le 5 novembre prino près de Vérone. Il fit ses étuone, où il recut les ordres en 1838, versité de Padoue. En dehors de plucles insérés aux Atti dell'Accademia tura, Arti e Commercio de Vérone, à dia Italiana, à l'Enciclopedia Ecclela Rivista Universale, il a publié: ioniera del Lago di Garda », nouvelle 'érone, 1834; « Poesie », trois livrai-1843; « Poesie sacre », id., 1853; i di letteratura italiana », id., 1856, ingua tecnica in Italia », id., 1863; Dante Alighieri », id., 1865; « Il diaerona nel secolo di Dante », Bologne, nomi delle vie di Verona », Vérone, ria del Sangue di Cristo venerato a , Mantoue, 1876; « Illustrazione del-Scaligera sul Ponte delle navi a Velogne, 1877; « Elogio dell'abate B. Loérone, 1876; « Scritti critici », id., l tesoro di Brunetto Latini, risconla prima volta sul testo originale francamente emendato con più manoscritti to », Bologne, 1879-82, en trois vo-L'immortalità dell'anima », élégie, 1; « La storia e l'uomo, prolusione », 34; « Sulla Crisi letteraria del profesosservazioni critiche », id., Canonica 39; et toute une série d'articles et étus au Propugnatore de Bologne; citons: oposta di una correzione al Canto V storio di Dante », 1881; « Dante in », 1881; « Vocaboli dei dialetti sieronese, riscontrati nella Divina Com-Dante », id.; « Postille al commento na Commedia »; « Lettera al Prof. A. sulla questione: De Aqua et de Terra, Vorona dall'Alighieri », 1883; « Anari », 1884; « Se la Bibbia volgare i Libro di pagine morte », 1886; « Mal o amor perverso? >, osservazioni soariante nuovamente proposta nel can-'Inferno », 1887.

Gal (Louis), publiciste français, ancien officier de marine, né, à Marseille, en 1826; il dirige, depuis 1876, le journal La Liberté.

Galanti (Antoine), agronome et écrivain italien, né, à la Pieve à Presciano en Toscane (Valdarno Superiore), le 12 janvier 1824; il fit son éducation dans l'Institut Agraire de Meleto, fondé en 1836 par le marquis Côme Ridolfi; en 1842, il suivit son maître et chef Ridolfi au Congrès des Savants Italiens qui avait lieu à Turin; de Meleto, il passa à l'Université de Pise, où enseignaient alors Ridolfi, Matteucci, Piria, les deux Savi, Pilla, Tonelli, Centofanti et Montanelli, et dont il fréquenta les cours, ajoutant à son instruction scientifique et pratique une éducation littéraire distinguée. En 1845, il fut engagé à la direction d'une nouvelle institution agraire dans l'île de Corfou, et y épousa en 1847 la fille de l'illustre Orioli, alors émigré dans les Iles Ioniennes. Il rentra en Italie avec son beau-père en 1848, et fixa sa demeure à Rome, mais pour passer bientôt après d'abord à Jesi comme professeur de science agronomique, puis à Fermo et à Pérouse, où successivement il fit valoir ses connaissances et son activité, qui ont contribué d'une manière considérable à l'amélioration des conditions agricoles des Marches. Après la création de l'Institut technique de Santa Marta à Milan, M. G. y fut appelé comme professeur d'agronomie, et depuis 28 ans il y enseigne avec le plus grand succès. Ses publications sont nombreuses, mais ses écrits inédits sont encore plus volumineux. On a compté qu'il a publié 1987 pages, et qu'il en reste 3614 à publier; ce sont des articles, des relations, des monographies qui concernent la science agraire et ses leçons; on nous promet maintenant son « Corso d'economia rurale », le résumé de ses 28 années d'enseignement à Milan.

Galanti (Arthur), écrivain italien, fils du précédent, professeur d'histoire et de géographie au Lycée Terenzio Mamiani de Rome, et à l'École Supérieure pour les jeunes filles E. Fuà-Fusinato, né le 29 mars 1854, à Rome; il a fait ses études à Pérouse et à Pise, où il tut reçu docteur en 1874. On lui doit un ouvrage historique remarquable, intitulé: « I Tedeschi sul versante meridionale delle Alpi », couronné en 1882 par l'Académie des Lincei de Rome et publié par la même Académie en 1885. On lui doit, en outre, un essai inséré en 1888 à la Rassegna Nazionale de Florence, sous le titre: « Il problema della popolazione e l'avvenire dell'Italia ».

Galanti (Carmine), littérateur italien, ancien professeur, chanoine et théologien de la cathédrale de Ripatransone, né, à Cossignano, le 16 juillet 1821. En dehors de ses discours publics à l'église de Ripatransone sur le Livre de Job et sur la divinité du Christianiame, et d'un

grand nombre d'épigrammes et de poésies d'occasion, on lui doit deux séries de lettres sur le Dante; la première série comprend trente-six lettres, la seconde vingt-neuf lettres, qui ont été fort appréciées par les Dantophiles, et surtout par M. Scartazzini; citons, en outre, de lui: « Elogio funebre del can. Gian Bernardino Mascaretti »; « Elogio funebre del comm. Giuseppe Fracassetti ».

Galanti (Ferdinand), écrivain élégant, poète délicat italien, président du lycée de Padoue depuis 1887, professeur libre de littérature moderne à l'Université depuis 1888, né, en 1840, à Venise; il fit son Droit à Padoue, où étant étudiant, en 1859, il publia un poème intitulé: « Il Dolore » qui fut immédiatement défendu par l'Autriche. Il se réfugia en Piémont, où il entra dans le journalisme et se consacra entièrement à la littérature. En 1864, il publia son hymne très-apprécié: « La libertà universale ». Suivirent quelques scènes et un chœur élégiaque qui font partie d'un drame resté inédit sur Cola di Rienzo. Rentré en 1866 dans la Vénétie, il y fonda et rédigea la Gazzetta di Treviso. Nommé d'abord professeur au lycée de Trévise, puis au Lycée Foscarini de Venise, il y forma deux jeunes littérateurs maintenant bien connus: Pompeo Molmenti et Raffaello Barbiera. A Venise, avec D. Pascolato et Enrico Castelnuovo, il fonda le journal: La Stampa. En 1871, le ministre de l'Instruction publique Correnti l'appela à Rome comme chef de son cabinet. Lorsque ce ministre eut donné ses démissions, M. G. reprit son enseignement à Venise, et il le garda jusqu'en 1877, année dans laquelle il fut appelé à la présidence du lycée à Padoue. Ses écrits ne sont point nombreux, mais exquis; citons ses deux discours sur « Alessandro Manzoni », 1872, et sur le « Tintoretto », 1877; un recueil de ses vers choisis, avec préface des poètes Fusinato et Maffei, un bijou; et une excellente monographie sur Charles Goldoni et son

Galassini (Jérôme), écrivain italien, professeur de philosophie du Droit à l'Université de Modène et de philosophie au Collège de Saint-Charles, dans la même ville, notaire et conseiller provincial, est né, le 15 juillet 1824, à Pievepelago. Il a fait ses études à Modène et à Bologne. On lui doit, en dehors d'un certain nombre de vers et d'articles épars: « Il Lavoro, carme »; « Intorno a Ippolito Pindemonte », discours; « Sull'insegnamento obbligatorio », discours; « Sui Giornali », discours couronné, Modène, 1862; « Sulla Mendicità », id., 1865; « Sulla libertà politica », mémoire distingué par une mention honorable; « Sui pubblici tributi »; « Sulla proprietà letteraria »; « Sul Matrimonio civile e religioso », mémoires publiés par l'Academie des Sciences de Modène. Il a aussi édité un ouvrage inédit de

Muratori intitulé: « La Morale nel Prin « Ristretto di Economia politica », id., Galassini (Adolphe), littérateur itali du professeur Jérôme, professeur de litt italienne au Lycée de Reggio-Emilia, né vepelago, le 29 mai 1848, a fait ses & Modène et à Florence, où il fut reçu i ès-lettres en 1877. En dehors de quelqu sies d'occasion, on lui doit: « Sul libr Polemica dello Stecchetti », Modène, « Sulla fisiologia de'dipinti del 300 », Fl 1879; « Nuove osservazioni sullo stess mento », id., 1882; « Le Vite dell'Alfie Cellini », id., 1880; « Letteratura e Belle Florence, 1881; « Giovanni Dupré ne'suoi minori », id., 1883; « Giovanni Gersei disprezzo del mondo nel medio-evo », 1885. On lui doit aussi la publication hvre posthume d'Ercole Ricotti sur la ] tion française, avec une préface et des 1888.

Galassini (Alfred), technologiste italie: du précédent, professeur de Technologie nique et de construction des machines titut technique de Turin, né, à Modène, avril 1857; il a publié, entr'autres: « Il calcolatore di Mannheim »; « La filatur lana », Turin, 1887; « L'Esposizione lin Torino », Florence, 1884; « Sul tac trino e sul regolo Soldati »; « Descrizi Self-acting di Platt », Turin, 1887; « I chine da cucire », 1888.

Galasso (Antoine), philosophe italien, l bibliothécaires de la Bibliothèque Nation Naples, né, en 1833, à Avelliuo, où il premières études continuées depuis 185; ples. Après avoir achevé son Droit, il s' presqu'entièrement aux études littéraires losophiques. Pendant plusieurs années, 1856, il fit des cours privés de philosop de 1856 à 1860, il inséra plusieurs es articles aux revues de Naples Lo Spette L'Antologia; est à signaler, entr'autres sur le développement philosophique et que de la poésie ionienne. Suivirent: « stema Hegeliano e sue pratiche consegu couronné en 1865 à Milan par le prix F imprimé à Naples, Fibreno, en 1867; « que orazioni inedite di G. B. Vico >, Morano, 1887, avec une Introduction sur le ria intima della Scienza Nuova »; « Del rio della verità nella scienza e nella stc condo G. B. Vico », Milan, Hoepli, 18 présentant cet ouvrage à l'Institut de M. Ad. Franck s'exprimait ainsi au su cette publication: « En faisant la part qu'il y a d'exagéré et d'exclusif dans l'a tion de M. G. pour son illustre compati faut reconnaître que son livre est une approfondie et une analyse savante de trine de Vico; c'est aussi un exposé or t, une critique souvent judicieuse ches modernes de l'Italie, de l'Allea France et de l'Angleterre. Le lineux qu'on ne peut lire sans apprenp et sans épreuver pour l'auteur à estime ». En dernier lieu, citons : iciliazione dell'egoisme cell'altruiturs. Naples, 1883; « Saggio di file: I. Del bene », id., Morano, 1885; elle scuole filosofiche prima di Pla-1887.

Antoine), poète et nouvelliste ital avocat à Turin, puis consulteur ociété des Chemins de fer de la Hau-Milan, reçu docteur en Droit à l'Unilaples, né, le 6 janvier 1850, à Paouta à quinze ans par un « Carme et à dix-sept par des discours pugelo Broiferio et Alessandro Boreli leçons pour les ouvriers. Collaboclocipede et des Serate Italiane. Par-.es, on a distingué l'ode: « Il Nove our la mort du Roi Victor-Emmases drames: « Tonio » et « Pia »; uvelles: « Amante e Poeta »; « Le e della signora Evangelina »; « Miss mi ses romans: « Stella-Carmen ». ominique), écrivain, poète, orateur olitique italien, né, à Palerme, le 3. A l'âge de 18 ans, il était avoit que dix-neuf ans lorsqu'il plaida Assises pour une pauvre jeune femeria accusée d'avoir tué son amant nitter. Mais une autre scène l'attiet il écrivit pour Mme Ristori sa tefania », 1866; en 1869, une autre . « Joanna », pour la célèbre artiste ne Modrzejewska qui la fit applau-, à Varsovie, à Saint-Pétersbourg . Suivit une troisième pièce: « Paoint également un beau succès. Après ur à Paris, pendant lequel il se lia ambetta, Jules Simon, Dumas fils, sa à Rome, où, avec M. Crispi, il illo, journal démocratique; et enes La Riforma Sociale, où dès le éro, à titre de programme, fut putre admirable de M. Jules Simon; : lettres de Louis Blanc et de Juni ont fait beaucoup de bruit et le ieurs journaux européens. En 1885, nda un autre journal: Il Lampo. nt, il possède aussi le secret d'agies par l'éloquence, ainsi qu'il le deux meetings célèbres, à Naples omme poète, il occupe un rang disla littérature contemporaine itae polémiste, il éreinte ses adverrairie, il a publié: « Dopo Sedan », 4; « Gli uomini del mio tempo », ichelli, 1879; « La Vita Italiana »,

Naples, 1881; « Le Visioni », un vol. de vers, Bologne. Zanichelli, 1888; citons, en outre: « La Signora rossa », roman publié par le journal Il Friuli.

Galdo (Manuol-Maria-José DE), savant espagnol, a souvent représenté le gouvernement espagnol dans les congrès scientifiques internationaux; il est professeur d'histoire naturelle à l'Université de Berlin; nous espérons fournir au supplément de plus amples renseignements sur cet écrivain.

Galeati (Paul), imprimeur italien, propriétaire de l'Imprimerie Ignazio Galeati e figlio à Imola; Ignace Galeati, né en 1783, mort en 1856, avait commencé à imprimer sous son nom en 1825. Son fils unique Paul, né en 1830, le remplaça en 1856. Il avait été envoyé par son père à Florence, auprès de M. Félix Le Monnier, pour y apprendre l'art de l'imprimerie et auprès de Pietro Thouar, pour y achever son éducation littéraire. Dans les années 1851-52, il entreprit un voyage en Piémont, en Lombardie, dans la Vénétie, en Autriche, en Allemagne et en Hongrie, pour se perfectionner dans son art. Revenu à Imola, il monta l'ancienne imprimerie de son père sur un nouveau pied; et malgré l'opposition et les persécutions du Gouvernement pontifical, il parvint à en faire un établissement de premier ordre. En 1858, pour avoir applaudi au théâtre un vers du Nabuchodonosor de Verdi: - Che dia morte allo straniero! — il fut saisi par la police et gardé pendant un an dans la même prison où était enfermé le fameux brigand Gasparone. Délivré en 1859, il out pendant quelques années de la peine à réparer les pertes causées par son emprisonnement, et ce ne fut qu'en 1867 que l'établissement Galeati reprit de la vogue. L'élégance de ses éditions lui procura de nombreuses commissions; parmi les auteurs qui en ont profité, signalons le cardinal Balussi, Clemente Giovanardi, Scarabelli, Zambrini, Ferrucci, Ant. Manzoni, Bissolati, P. A. Castagnola qui a spécialement contribué au succès de la maison Galeati, Achille Monti, Cannonero, Fontana Bart., Gnoli, Cagnoni, Caselli, Ciampi, Pitrè, Corradi, Novelli, Finali, Lozzi, Pasolini, Nannarelli, Chiarini, Alvisi, Cerquetti, Raggi, Guerrieri Gonzaga, Carducci, Monaci, etc.

Galerita, pseudonyme de M<sup>me</sup> Hubert Castex, femme du général Castex, née Hermine-Adélaïde-Sophie Matenas, qui a publié, chez Lemerre, en 1885, « Un Trousseau de clefs, Croquis de Tiret-Bognet ». Elle est née, à Rouen, en 1833.

thalesloot (Louis), archiviste belge, chef de section aux archives du royaume de Belgique, né, en 1821, à Bruxelles, a publié, entr'autres: « Le Duc de Wellington à Bruxelles. Souvenirs divers », Bruxelles, 1884; « Inventaire des archives de la cour féodale de Brabant », 2 vol., id. Dans le Bulletin de la commission royale.

d'histoire, de l'année 1887, il avait publié les « Mémoires secrets d'Adrien Foppens sur le gouvernement et les affaires des Pays-Bas pendant les années 1680-82 ».

Galezowski (Joseph), écrivain militaire polonais, a publié, entr'autres, une étude sur « Les canons rayés et sur le fusil à aiguille », adoptés par la Russie.

Galezowski (Xavier), médecin-oculiste polonais, résidant à Paris, où il est professeur libre d'ophtalmologie, est né, à Lipowice (Pologne), en 1832; il a fait ses études à Saint-Pétersbourg et à Paris, et a publié en français: « Des Amblyopies et des amauroses toxiques », Paris, Asselin, 1879; « Échelles portatives des caractères et des couleurs pour mesurer l'acuité visuelle », id., Baillière et fils, 1880; • Diagnostic et traitement des affections oculaires », id., 1883, en collaboration avec le docteur V. Daguenet: « Échelles optométriques et chromatiques pour mesurer l'acuité de la vision, les limites du champ visuel et la faculté chromatique, accompagnées de tables synoptiques pour le choix des lunettes »; « Traité iconographique d'ophtalmoscopie, comprenant la description des différents ophtalmoscopes, l'exploration des membranes internes de l'œil et le diagnostic des affections cérébrales et constitutionnelles », 2º éd., id., 1885; la 1re éd. était de l'année 1876; « Des Cataractes et de leur traitement », Paris, Alcan, 1885.

calife (John-Barthélemy-Gaïfre), historien et héraldiste suisse, né, à Genève, le 31 juillet 1818, fils de Jacques-Augustin Galiffe, historien et généalogiste distingué. Il a publié de grands ouvrages sur l'histoire de Genève, entr'autres: « Genève historique et archéologique », 2 vol in-4°, 1869-72; « Armorial genovois », 1859, deux éditions. Il a continué les « Notices généalogiques sur les familles genevoises », ouvrage commencé par son père et qui compte déjà six volumes. Signalons encore un volume sur « Le Refuge italien à Genève aux XVI° et XVII° siècle », 1881.

Galipaux (Félix), artiste et auteur dramatique français, acteur au théâtre de la Renaissance à Paris, né vers l'année 1862; il a écrit, en collaboration avec Crotoy, Lheureux, Boucher, Samson, Chérié, Guérin, Passerieu, les pièces suivantes: « La Confession, duo mimique »; « Divorce et dynamite », comédie; « Monologues et récits »; « Un Monsieur qui a un tic », monologue en prose, 1883; « Le Petit dernier des Mohicans », 1884; « La Poire en deux », saynète; « Quel concert! », id.; « Spécialité de la maison », monologue; « Le Strapontin », monologue; « Sur les mains », monologue.

Galland (Georges), historien de l'art allemand, professeur de l'histoire de l'art moderne à l'École technique supérieure de Hanovre, né en 1857, a publié: « Renaissance in Holberlin, 1882; « Classiker der Baukmelien. Renaissance), I. Leipzig, 1884; « Mephie der St. Nicolai-Kirche zu Berlin » les Christs. Kunstbl., 1879; « Renaissant dien in Hannover », dans l'Allgemeine E 1886-87; « Der Franz Hals der holländ. tektur », dans la Leipziger Kunstchronik

Gallard (Théophile), médecin françai decin en chef de l'Hôtel-Dieu à Paris, Guéret, en 1828, a publié, entr'autres: « que médicale de la Pitié », 1877; « De tement au point de vue médico-légal », « Le Cuivre et les conserves de légu 1883; « Pathologie des ovaires », 18 « Le Traitement du cancer utérin », 1884 Gynécologie à l'Hôtel-Dieu de Paris », « Leçons cliniques sur les maladies de mes », deux éd., Paris, Baillière et fils, 1873, 2° éd., 1879.

Gallavresi (Louis), jurisconsulte italie docteur en Droit à l'Université de Pise, Milan, le 3 avril 1852; il a débuté dans nitore dei Tribunali de Milan par une se tudes critiques sur les ouvrages de S. I. Assuero Tartufari et Baldassarre Paoli une monographie: « Intorno alla condizi solutiva sottiutesa nei contratti bilatei 1877, trois éditions; « Intorno ai diritti niuge superstite nella successione del c defunto », mémoire lu à l'Institut Lo dont il est membre depuis 1878. Sui « Giurisprudenza e critica. Sunto », Milan « Un'osservazione intorno all'art. 339 de vo Codice di commercio italiano », id. « Caso fortuito », id., 1882; « I diritt moglie indotata verso l'eredità del mai rante l'anno del lutto », id.; « La camb nuovo codice di commercio italiano, no strative », Milan, Treves, 1882; « L'asseg cario (check), studio teorico-pratico », id La dichiarazione di fallimento ad ista creditori nel nuovo Codice di commercio

Galle (Jean-Gottfried), astronome al conseiller intime, professeur d'astronomie versité et directeur de l'Observatoire d versité de Breslau, né en 1812; il a dé trois nouvelles comètes, et on lui doit, hors des mémoires insérés dans les reles recueils scientifiques: « Register Zach's monatlicher Correspondenz zur 1 rung der Erd-und Himmelskunde », Goth « Grundzüge der schlesischen Klimato Breslau, 1857; « Ueber die Bahn des Jän. 1868 beobachteten und bei Pult Konigreich Polen als Steinregen niede nen Meteors durch die Atmosphäre », ic « Ueber eine Bestimmung der Sonnenp ans correspondirenden Beobachtungen neten Flora auf mehreren Sternwarten d lichen und südlichen Halbkugel im oct. 1 3 >, id., 1875; « Mittheilungen der Breslauer mwarte », 1879.

Callenga (Antoine), illustre publiciste et mme politique italien, né, en 1810, à Parme, son père, originaire de Castellamonte en Piént, était employé, residant depuis des années, tôt à Londres, où il s'est marié deux fois, itôt à Pérouse, où il a une partie de sa fa-Ile. Il a eu une jeunesse orageuse; étudiant, sonnut à vingt ans la prison et l'exil; consateur avec Mazzini, il avait reçu du célèbre itateur la mission de poignarder le roi Char--Albert; à la dernière heure, le courage lui manqua et il quitta le Piémont, sous le nom Luigi Mariotti, séjournant à Malte, aux Etatsus et en Angleterre, tour-à-tour maître, proiseur, journaliste. Sa « Grammatica pratica Ua lingua italiana ad uso degli Inglesi in lina inglese », a eu, depuis 1851, une douzaid'éditions. Revenu en Piémont en 1848, il y atint la politique libérale constitutionnelle. rès la bataille de Novare, il regagna Londres, t il revint cependant, en 1854, engagé à se er en Piémont par le comte de Cavour qui fit nommer député de Castellamonte. Son History of Piedmont », parue à Londres, en 55, en trois volumes (traduite en italien, Tu-1, 1856), où sa version de l'attentat, donna a à de très-vives récriminations et dénégams de la part des Mazziniens. Il dut se retirer Parlement et rentrer dans la vie privée, andant quelques années. Nous le retrouvons puté en 1858, et, en attendant et successiveent, brillant correspondant du Times en Italie, Amérique, en Danemark, en Espagne. Il renit souvent dans le Times des services remarmables à l'Italie, malgré la rude franchise de traines appréciations, qui lui ont fait bien des nnemis. Parmi ses écrits, en dehors de l'histoidu Piémont et d'une foule d'articles insérés In Times, à la Quarterly Review et autres revues aglaises, américaines et italiennes (telles que s Cimento et la Rivista Contemporanea de Tuin), on doit citer: « Oltremonte ed oltremare, anti d'un Pellegrino », Boston-London, 1844; The Bakgown's Papers », en deux vol., Lonres, 1846; « Italy past and present, by L. Maiotti », Londres, 1846, nouv. éd., en 1848; A che ne siamo? Pensieri d'un italiano d'olremonte », 1849; « Scenes from italian life, by Mariotti », Londres, 1850; « Italy in 1848, y L. Mariotti », id., 1851; « A historical meioir of Fra Dolcino and his times », id., 1853; Castellamonte, an autobiographical sketch », L., 1856; « Country Life in Piedmont », id., rossime elezioni », Sienne, 1861; « La Perla elle Antille », Milan, Treves, 1874; « Un iaggio estivo in Russia », Parme, Battei, 1883; La democrazia di là dello stretto », id., Adorni, L; « L'Italia presente e futura », Florence, Barbèra, 1886; « Vini italiani (Esposizione italiana di Londra), Londres, 1888.

Gallenga (Hyacinthe), écrivain et ingénieur piémontais, né, en 1830, à Turin, reçu docteur en 1854. Collaborateur au Fischietto sous les pseudonymes de Fritz et de Graff; au Conte Cavour, sous le pseudonyme de Scevola, au Corriere Italiano, au Diavolo, à la Gazzetta dei Tribunali, à l'Evening Star, en dehors d'un volume de poésies, il a publié un volume couronné avec le prix Baruffi, sous le titre: « Codice delle persone oneste e civili, ossia Galateo Morale », Turin, 1871; 2° éd., 1883 (un vol. de 623 pages).

Gallet (Louis), littérateur et auteur dramatique français, directeur de l'Hôpital Lariboisière à Paris, né, à Valence (Drôme), en 1835; il fait la critique musicale à la Nouvelle Revue depuis 1880; en dehors de ses travaux d'économie hospitalière, de ses deux romans: « Le Capitaine Satan » et « Sarah Blondel » et de son « Patria. Memento de l'année 1870-71 », il a donné des librettos appréciés au théâtre: « Marie-Magdeleine », drame lyrique en trois actes, 1887; « Le Kobold », opéra-comique en un acte; « La Coupe du Roi de Thulé », opéra en trois actes; « Djamileh », opéra-comique en un acte; « Eve », poème lyrique en trois actes; « Cinq-Mars », drame lyrique en quatre actes, en collaboration avec M. Poirson, 1877; « Le déluge », poème lyrique en trois parties; « Le Roi de Lahore », opéra en cinq actes; « La Clé d'or », comédie lyrique en trois actes, en collaboration avec M. Octave Feuillet, 1878; « Endymion », poème lyrique en trois actes; « Étienne Marcel », opéra en quatre actes, 1879; « Crispin battu », comédie en un acte et en vers, 1887; « Le Cid », opéra en quatre actes, en collaboration avec D'Ennery et Blau, 1885; « Le Chevalier Jean », opéra en quatre actes, avec M. Ed. Blau, id.; « Patrie », opéra en cinq actes; « Proserpine », drame lyrique en quatre actes, id.; « Marie-Magdeleine », drame sacré, 1887.

Gallet (Marcel), écrivain français qui signe du pseudouyme de Saint-Ligny. Voir ce nom.

Galli (Amynthor), compositeur et écrivain musical italien, né, en 1845, à Rimini. Ancien élève du Conservatoire de Milan, ancien directeur de l'École musicale de Modène, il fut appelé à Milan à la direction de l'établissement musical Sonzogno, où il a rédigé la partie musicale du journal Il Secolo et la Musica per tutti. On lui doit: « Espiazione », poème lyrique exécuté au Conservatoire de Milan; « L'Arte fonetica »; « La Musica militare in Europa »; « Ortofonia: l'armonia e la melodia rese all'intelligenza di tutti », Milan, Sonzogno, 1884; « Otello, dramma lirico di A. Boito, cenni analitici », id., 1887; « Manuale dei capo-musica; trattato di strumentazione per banda, contenente

e nozioni storiche sulla musica militare in Euopa, le regole d'armonia necessarie a conoscersi lai capo-musica », Milan, Ricordi e Lucca, 1889.

Gallina (Hyacinthe), auteur dramatique itaien, très-populaire à cause de ses comédies in dialecte vénitien dans le style de Goldoni et ui sont de véritables tableaux de genre, est ié, à Venise, en 1852. Il avait débuté par des pièces en italien, qu'il renie: « Ipocrisia », 1870, it « L'Ambizione di un operaio », 1871. Ses nuccès datent de 1872, par « Le Barufe in fameçia », et par la « Famegia in rovina », qui lui lonnèrent immédiatement la célébrité. Suivirent: Le serve al pozzo », 1873; « El Moroso de a Nona »; « La Chitara del Papà »; « Zente efada »; « Tuti in campagna », 1875; « Telèri reci » et « Il primo passo », cette dernière en talien, 1876; « Mia fia », 1877; « Oci del cor », .878; « Gnente de novo », un acte : « Amor in paruca », un acte, Milan, Barbini, 1882; « Cosi ra il mondo, bimba mia », deux actes, Milan, l'reves, 1882. L'éditeur Sacchetto de Padoue a publié en 1886 une traduction italienne de queljues unes des pièces vénitiennes de M. Galina; citons: « Le baruffe in famiglia »; « Gli occhi del cuore »; « La mamma non muore ».

Galle (Joseph), savant piémontais, docteur grégé de l'université de Turin, né, à Taranasca (en Piémont), en 1816. On lui doit, en-r'autres: « Trattati di Farmacia e di Terapeutica », en deux vol., 1847; « Théorie d'attraction et de rotation contenant toutes les sciences de l'Univers », 1854; « Introduction à la Mécanique et à la philosophie de la nature », 1355-60; « Principii fondamentali di filosofia della storia », 1860; « Teoria meccanica del calore »; « Trattato elementare d'ontologia universale », 1871-73; « Catechismo di morale religiosa », 1875; « Catechismo di Cosmologia ».

Gallo (Nicolas), écrivain, avocat et homme politique italien, député au Parlement depuis 1882, professeur libre d'esthétique à l'Université de Rome, né, à Girgenti, en 1849. Il débuta par des poésies insérées à l'Eco degli Studenti Italiani, par deux tragédies: « Cola di Rienzo », Palerme, 1870; « Fiore », id., 1871, et par des essais: « La Genesi dell'Idea del Diritto », Palerme, 1870; « La Pena di Morte », id. Suivirent: « L'Idealismo e la Letteratura, introduzione alla storia razionale della letteratura e della sua storia », Rome, 1880; « La scienza dell'arte », Turin, Roux, 1887; « Antonio Tari », étude critique, Rome, 1884; « Francesco De Sanctis », conférence à l'Université de Palerme, 1882.

Gallois (Étienne), écrivain français, ancien professeur au Collège de Sainte-Barbe-Rollin, bibliothécaire en chef du Palais du Luxembourg, actuellement retraité, chevalier des ordres de Danebrog et de Wasa, vice-président de la Société agricole de Mantes, etc., né, à Vitry-leFrançois, en 1809; il a publié: « Le Théti Grecs », à l'usage des collèges, composé traits avec notices de toutes les pièces res de l'ancien théâtre grec, 1840; « Les di Champagne », 1843; « Lettres inédites d quières », tirées des papiers de famille d la Duchesse Decazes et des Archives d nistère des Affaires-Étrangères, correspoi se rapportant au XVIIº Siècle, 1845-18 cinq volumes; « L'Expédition de Siam Louis XIV », 1853; « L'Ambassade de sous Louis XIV », 1862; « Catalogue Bibliothèque du Sénat », 1868, portant menclature d'environ 50,000 volumes de compose aujourd'hui la Bibliothèque du L bourg, accrue du double sous la direct M. E. G. De 1872 à 1880, il a publié s titre de « Passim », à la Librairie Didi ensemble de Variétés formant des public distinctes: « Lettres d'un Champenois, teur Eug. Valentini »; « La langue et la ture du royaume de Siam »; « M. le Duc la Duchesse Decazes. »; « Michelet »; Royaume de Siam à l'Exposition Univers Champ de Mars en 1878, et à la Cour c sailles en 1886 »; « Le Collège Sainte-Rollin ». De 1880 jusqu'à ce jour, il a boré activement au Bulletin de la Sociét cole de l'arrondissement de Mantes. Lau l'Institut, l'un des plus anciens membre Société de l'Histoire de France, M. E. aussi membre de la plupart des socié vantes de la Champagne.

Gallet (Mme Élisabeth-Sophie), femme tres française, veuve du baron Paul G née, au Château de Condé (Charente-Infé en 1826. On lui doit: « Péricla, tableaux riques », Paris, Meyrneis, 1858; « La F Cèdres », id.; « Isabelle de Mélindre », ta historiques en trois vol., id., id.; « Rom vallées vaudoises », id., Grassart, 1885.

Galtier (Victor), vétérinaire français, seur de police sanitaire à l'École nation térinaire de Lyon, né, à Langogue (Lozi 1847. On lui doit: « Traité des maladie tagieuses et de la police sanitaire des a domestiques », Lyon, 1880; « Traité de prudence commerciale et de médecine lég térinaire, suivi d'un aperçu sur les dev les droits des vétérinaires », Paris, A 1883; « Manuel de police sanitaire », 1884; « Manuel de l'inspecteur des anin des viandes de boucherie ».

Galton (François), voyageur et sava glais, cousin de Charles Darwin, présid l'Institut anthropologique de Londres, 1822. Après avoir étudié la médecine en il voyagea en Afrique, parcourant les du Nil Blanc, de Damara et d'Ovampo, temps-là presqu'inconnues. Il a décrit ce dans un livre paru en 1853 sous le tie F,i

Narrative of an Explorer in Tropical South rica », couronné avec une médaille d'or par Société Géographique de Londres. Suivirent: The Art of Travel or Shift and Contrivanin Wild Countries », 1855, plusieurs fois mprimé; « Meteorographica », premier essai constitution de la Météorologie sur des bas scientifiques (ce qui lui a valu l'honneur de n placer, après sa mort, l'admiral Fitzroy dans bureau Météorologique soutenu par le Gou-\*nement); « Hereditary Genius, its Laws and n sequences >, 1869; « English Men of Science, ir Nature and Nurture >, 1874; « Inquiries o human Faculty and its Development >, 33; plusieurs mémoires dispersés dans les rues et dans les recueils scientifiques.

Galvagni (Hercule), médecin italien, profesar de clinique médicale à l'Université de Siendepuis 1879, et à Modène depuis 1886, dicteur de la Rivista clinica de Bologne, en llaboration avec le docteur Auguste Murri, t né, à Bologne, le 5 septembre 1836; on lui it une série de mémoires appréciés et qui ont é insérés en grande partie, à la Rivista clinica: Storia ragionata di un polipo al cuore >, 1863; Endonitide ateromatosa, con insufficienza delle lvole aortiche », 1864; « Un caso di edema lmonare in puerpera, con albuminaria ed anarca »; « Cenni sulle malattie della Sinfisi del cino nella gravidanza, nel parto e nel puerrio », 1868; « Dei fatti che infirmano il vae diagnostico del rientramento sistolico », 69; « Sulla peritonite ed essudato sieroso e ero fibrinoso e, id.; « La pigmentazione cunea nella Tubercolosi miliare », 1870; « Sto-. di una lussazione metacarpo-falangéa postere completa del mignolo della mano destra »; Proposta di un nuovo ago per l'innesto del ccino animale », 1872; « Un caso di tromsi primaria della vena epigastrica destra », ; « Sopra un accesso freddo prevertebrale lla regione lombare », id.; « Studio clinico lla Sinfisi cardiaca e sul rientramento sistoo », id;; « Ueber Scapularkrachen », dans les zdizinische Jahrbücher de l'année 1873 (et en lien: « Sullo scrozio scapolare », id.); « Uer Auscultation der Mundhöhle », dans la même rue de 1875 (traduction en italien sous le tide: « Sull'ascoltazione della bocca e più preamente sul rantolo orale »); « Nota clinica gli infasti polmonari non emboloci », 1877; Sulla Miosite infeziosa », 1878; « Sulla Ganena polmonare diffusa consecutiva a pleurite rulenta », id.; « La corrente indotta nei vermenti pleuritici », 1884; « Sopra un caso di essenterite in un saturnino », id.; « Un caso rissimo di ascite essenziale acuta », id.; « Stu-> statistico sul vajuolo >, id.; « Contributo nico alla localizzazione del centro olfattivo », 85; « Su di un caso di albuminaria durante a prurigine », id.; « Alcune osservazioni su speciali forme di bagni », id.; « Un caso di raddoppiamento del secondo tono nelle arterie del collo », id.; « Contributo alla diagnosi della peritonite tubercolare », 1886; « Su di una forma insolita di emicoria idiopatica in un uomo attempato », id.; « Su due casi di umore musicale cardiaco senza le solite lesioni che sogliono produrlo »; « Le iniezioni sottocutanee di olio come mezzo ausiliario nella cura dell'ulcere gastrica », id.; « L'avvenire della medicina », discours d'ouverture aux cours de l'Université de Modène, 1886-87.

Gamba (Albert), illustre médecin italien, professeur et président de l'Académie de Médecine de Turin, médecin de S. A. le Duc d'Aoste et de S. A. R. le Duc de Gênes, médecin et chirurgien en chef de l'Hôpital Siphyl. pour les femmes, né, à Turin, le 22 novembre 1822, et reçu docteur en 1843. On lui doit une série bien longue et importante de publications. Citons: « Lezioni di Anatomia estetica ad uso degli allievi della R. Accademia Albertina », un vol. de 500 pages, avec illustrations, ouvrage couronné au Congrès Pédagogique italien, nouvelle éd. augmentée en 1878; « Lezioni d'Anatomia e d'Igiene applicata alla Ginnastica ad uso degli allievi del Corso Magistrale », ouvrage couronné; « Trattatello d'Igiene Infantile », deux éditions; « Acclimatazione e deportazione », 1860; « Saggio sulla classificazione delle Razze umane ad uso del Museo Craniologico della R. Accademia di Medicina di Torino », 1861; « Cenni storici sulla Società Smithsoniana di Washington », 1871; « Sunto di lezioni intorno all'Igiene del viaggiatore pedestre », 1871; « Considerazioni teorico-pratiche circa le varie teorie sulla sifilide », 1870; « Dell'unicismo e del dualismo del virus sifilitico »; « Considerazioni intorno alla zimosi nei morbi settici », 1877; « Sunto delle Lezioni di Anatomia fisiologica e d'Igiene applicata alla Ginnastica per gli allievi dei Corsi Normali superiori », 1877; « Cenni popolari sul rachitismo e sull'educazione fisica dell'infanzia », 1877; « Sulla resezione del ginocchio, del gomito, del carpo, dell'osso mascellare e della mandibola », 1869; « Cura delle ferite delle arterie, dell'elefantiasi degli Arabi, estirpazione del globo oculare, amputazione tibio-tarsiana col metodo Syme e Pirogoff », 1869; « Amputazione del ginocchio, cura della frattura del femore, cura della frattura della tibia in vicinanza dell'articolazione tibio-tarsiana, di alcune rare affezioni delle ossa e delle articolazioni », 1869: « Del labbro leporino, della litotomia nel bambino e nel fanciullo, dissezioni di briglie cicatriziali, estirpazione di tumori cancerosi, cura radicale dell'idrocele, cura del tetano traumatico, operazione di aneurisma dell'arteria succlavia >, 1869; « Rapporto intorno alla Memoria del conte Gozzadini di Bologna, intitolata: Sui cranii rinve-

di nella Necropoli di Marzabotto nel Bologne-», 1869; « Antropologia dell' Etruria », 1873; Antropologia del Lazio », 1873; « Antropogia della Sicilia », 1873; « Sulla Sifilide da attamento e forme iniziali della Sifilide », 65; « Sulla Ginnastica medica, sulla Ginnaica svedese e sull'utilità della Ginnastica per cura del rachitismo », 1866; « Questioni di ftalmologia », 1872; « Dell'amministrazione Ile Istituzioni ospedaliere in Italia », 1872; Rapporto intorno ad un nuovo metodo di cura ll'entropio e dell'ettropio proposto dal dottor elice Sperino », 1873; « Questioni di Sifilorafia », 1869; « Questioni di Ginnastica », 373; la traduction italienne de l'ouvrage alleand du docteur Voltolin de Breslau: « La dvano-caustica nelle malattie della laringe, el naso e dell'orecchio », 1875; « Le scuole si rachitici », 1882; « La cura della sifilide relazione coi dati della scienza moderna », 383; « Sunto delle lezioni orali di anatomia, siologia ed igiene applicate alla Ginnastica er gli allievi-maestri del Corso Normale di innastica raccolte dal dott. Carlo Gozzano », édition, Florence, Arte della Stampa, 1882; Igiene infantile; consigli alle madri di familia », Turin, 1882; « Le scuole-asilo per raazze e ragazzi rachitici », 1884; « Conferenze innastiche di Torino »; 1883; « Dermatite geeralizzata », 1886; « Rapporto sulle endenie di cretinismo e gozzo costituzionale nelle valli della provincia di Torino », 1883; « Il bastone Jäger, esercizii cogli attrezzi e lezioni di anatomia », 1882; « La ginnastica medica », 1882; l'introduction à la traduction italienne de l'ouvrage de Klencke: Igiene popolare, 1884; « Nota relativa ad alcuni preziosi oggetti archeologici tratti dagli scavi dell'Isola di Cipro dal signor conte A. Palma di Cesnola e dal medesimo donati al Museo Craniologico di Torino », 1881; « Presentazione della maschera della faccia e del cranio di Vincenzo Bellini per la raccolta frenologica del Museo Craniologico di Torino »; « Relazione dello stato del R. Museo Craniologico di Torino al dicembre 1886 »; « Ragioni anatomiche e fisiologiche degli esercizi », complément du Manuale di Ginnastica educativa ad uso dei maestri elementari de Filippo Tommasini, 1883.

Gamberini (Pierre), illustre médecin italien, professeur de dermatologie et de syphilographie à l'Université de Bologne, membre de plusieurs sociétés savantes, né, à Bologne, le 28 juin 1815; parmi ses nombreuses publications, signalons: « Idrologia minerale e medica dello Stato romano », Bologne, 1848; « Manuale eclettico delle malattie rare indigene e straniere »; « Della sifilizzazione »; « Manuale delle malattie degli organi sessuali della donna », Bologne, 1869; « Anatomia patologica della Sifilide », Milan, 1869; « La Sifilide e la Vaccinazione », id., 1870;

« Manuale delle malattie della pelle », liv venu classique, id., 1871; « Trattato teorie tico delle malattie veneree », id., 1873; pendio di anatomia patologica della derma id., id.; « Compendiata monografia patol clinica delle Glandule sebacee », id., 187 vaccino patologicamente studiato », Bo 1876-77; « Il Raschiamento applicato all di talune malattie cutanee », id., 1877; ciotto rapporti politici, amministrativi, della prostituzione in Bologna »; « Un dei di clinica delle malattie cutanee nella dello Spedale di Sant'Orsola », Bologne, « Due casi di Blenorragia uretrodinia, s colle iniezioni ipodermiche d'idroclorato d fina », id., id.; « Storia di un cancro t atrofico, osservato e curato nella clinica tica di Bologna », id., id.; « Un decem clinica sifilografica all'Ospedale di Sant'On id., id.; « Il Sistema nervoso in rapport malattie cutanee », id., 1877; « Storia d morfa dermopatia », id., id.; « Prolusio Corso tecnico di Sifilografia e Dermatolo id., 1877-78; « La Sifilide cerebrale », id. « Il nuovo Regolamento di Bruxelles sorveglianza della prostituzione »; « Cas zema alle gambe e agli avambracci, guar l'uso dell'elettricità », 1878, en collab avec le Dr. Sébastien Giovannini; « Le tie dei peli e delle unghie », Bologne, « Sulla pretesa incurabilità della Sifilide lan, 1881; « La dottrina dei microbi, aj alla dermopatologia e sifilografia », B 1883; « Il lupus è una tubercolosi? », id. Le pigmentazioni cutanee », id., 1884; dii teorico-clinici sulla Sifilide ereditari lan, 1888; « Una particolare neurosi pe della pelle », id., id.; « L'idrosadenia, il rosso, ecc. », Bologne, 1887; « Il fenimercurio », Plaisance, 1886; « Il proce tirabico del Pasteur nella cura della Sil Milan, id.; « Storia di idrosadenite ne ca », Bologne, id.; « Malattie della lingt tato », id., 1883; « Appendice al mio delle malattie della lingua », 1883; « dice seconda », 1885; « La dermatologia lia, prolusione al corso dell'anno 1882 « La Blenorragia in rapporto medico for Rapporto (19-26) politico-clinico-amm tivo sulla prostituzione in Bologna », 18 « Contribuzioni allo studio teorico-clin Lichene », 1883; « I Sifilografi e Dern bolognesi », Milan, 1884; « Storia di un polimorfo essudativo d'origine nerveo-c e bromica », id.; « La dermite in attine varie malattie cutanee », id.; « L'urina porto colla dermopatia », Milan, id.; « ! mite esfogliativa universale », Naples, id. lazione statistica e terapeutica della clin mo-sifilitica di Bologna per l'anno 1883 , « Rapporto delle dermopatie col sisten

P .-

>, Milan, 1883; « Biografia scientifica di olamo Fracastoro, prolusione al corso dermo-Lopatico 1884-85 », Milan, 1885; « Contribune allo studio della cura dell'Eczema », Na-B, id.; « Compendio dell'opera del Luisini: Zografi italiani », Milan, 1884; « Le trasforzioni delle Dermatosi e della Sifilide », Mi-, 1886; « Contribuzione teorico-clinica allo dio Zoster », Naples, id.; « Relazione isto-• e terapeutica delle malattie veneree, sifilitne e cutanee, accolte e curate nella clinica mo-sifilopatica di Bologna nell'anno 1886 », ples, 1887; « L'idrosadenia, il lichene rosso l'eczema », Bologne, id.; « Le malattie trai ssibili dai bruti all'uomo e da questi a quelli », lan, id.; « Caso di micosi fungoide »; « Studi rico-clinici relativi alla sifilide ereditaria, >cialmente tardiva >, id., id.; « Relazione saaria per l'anno 1882 dell'Opera pia degli Ospi-Marini pei fanciulli scrofolosi poveri della tà e provincia di Bologna », Bologne, 1883. Gampe (Théodore-Henri), écrivain allemand, zien négociant, résidant à Dresde depuis 1878, , le 3 novembre 1845, à Chemnitz; on lui it: « Peter und Alexei », drame; « Lied d Leben », drame; « Kunst und Arbeit », ame: « Kambyses in Ægypten », drame; Wandersprüche »; « Dresden », einq édions; « Die Albrechtsburg », trois éditions; Die Stiefbrüder », nouvelle.

ndateur des Musées étrusques de Florence et Fiesole, né, en 1835, à Arezzo, où il a traillé longtemps pour l'agrandissement de la bliothèque et du Musée de la ville, et où il rigea pendant plusieurs années l'Institut de enfaisance intitulé Fraternità dei Laici, dont réforma les statuts qui remontaient à l'année 62; maintenant il vit retiré dans sa terre de onte San Savino, près d'Arezzo. M. G. a aussi ntribué par des dons précieux et par ses conils à l'agrandissement des Musées étrusques Chiusi et d'Orvieto. Parmi ses publications, doit citer: « Sugli antichi vasi aretini », Ro-3, 1859; « Sulle monete d'oro dell'Etruria », orence, 1874; « Appendice al Corpus Inscripnum Italicarum di Ariodante Fabretti »; « Di Codice perduto delle Orazioni di Plinio il ovane e di una di Svetonio » (extrait des udii e documenti di storia e di Diritto), 1883; Volsinii etrusca in Orvieto »; « Di alcuni onzi trovati a Chianciano »; « Di due antiissimi vasi di Etruria (dans les vol. 53, 54, des Annali dell'Instituto di Corrispondenza cheologica); « I Misteri e gli Inni di Sant'Iio vescovo di Poitiers e una peregrinazione Luoghi Santi nel IVº secolo scoperti in un tico Codice », Rome, 1884; « Di qual tempo sse la dottrina dei Dodici Apostoli », Floace, 1887; · Prolusione », Arezzo, 1887; Degli antichi vasi aretini », id.; « Di un

Camurrini (François), archéologue italien,

frammento di lapide romana », id.; « Dissertazioni archeologiche », Arezzo, 1888; « Sopra un'antica tazza di Lucio Canuleio, note » (dans les Atti della R. Accademia dei Lincei), Rome, 1888; « Le antiche cronache di Orvieto » (dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1889).

Ganderax (Louis), poète, auteur dramatique et critique à la Revue des deux Mondes, collaborateur du Parlement, de la Vie Parisienne, du Figaro, du Gaulois, de la Revue illustrée, de la Revue des Lettres et des Arts, de l'Univers illustré, où il a fait le Salon de l'année 1878, de la République Française, où il a fait le Salon de l'année 1886, est né, à Paris, le 25 février 1855. On lui doit: « Miss Fanfare », comédie en 3 actes, écrite en collaboration avec Émile Krantz, son camarade pendant le temps qu'ils étaient encore à l'École Normale supérieure, et une autre comédie en collaboration avec M. Henri Meilhac, en 1888; deux conférences faites en Belgique, la première en 1885 sur « Les Parisiennes », la seconde en 1886 sur « Le Théatre de Victor Hugo ».

Gandino (Jean-Baptiste), latiniste italien, professeur de littérature latine à l'Université de Bologne, docteur agrégé de l'Université de Turin, où il a fait ses études, est né, en 1827, à Bra (Piémont). Il a pris part aux campagnes de l'indépendance italienne en 1848-49. Il écrit et il parle le latin avec aisance et élégance; on lui doit, entr'autres: « De Phædri fabulis Æsopiis »; « De symphonia Græcorum organica »; « De Lingua rustica Romanorum »; « Intorno al Falencio endecasillabo Catulliano », 1864; Vite di Cornelio Nepote », avec introduction biographique et critique et avec des notes en latin; « Osservazioni critiche sull'argomento acrostico del Miles Gloriosus di Plauto »; « Studii di latino antico », Turin; « Anthologia latina in quinque libros digesta in usum gymnasiorum concinn. », plusieurs éd., la dernière en 1882; « La sintassi latina », Turin, 1883; « Esercizii latini con regole ed osservazioni, ecc. », trois vol., Turin, 1884; « Osservazioni sopra un verso del poema provenzale su Boezio », 1886; « Lettere scelte di Cicerone per uso delle scuole », Turin, 1888; « Elegie scelte d'Ovidio e di Tibullo », id., Paravia, 1888; « Lettere latine per uso delle scuole », id.

Gandoger (Michel), botaniste français, membre de la Société botanique de France, né, à Arnas près Villefranche (Rhône), en 1850. Il publia en vingt-cinq volumes gr. in 8°, chez l'éditeur Savy de Paris, la « Flora Europæ terrarumque adjacentium, novo fundamento instauranda ». On lui doit, en outre: « Rosæ novæ Galliam austro-orientalem colentes », 1877-78; « Decades plantarum novarum præsertim ad floram Europæ spectantes », 1877-80, etc.

Ganea (Nicolas), poète, nouvelliste et homme d'État roumain, ancien préset, ancien président

le la Cour d'appel, ancien maire de la ville de lassy, ancien ministre des domaines, de l'agrisulture et de l'industrie en Roumanie sous le convernement de M. Jean Bratiano, actuellenent Sénateur élu par l'opposition libérale dans e district de Soutzelrva et résidant à Jassy. l est né, à Foltischeny, chef-lieu du district le Soutzeava, le 1er février 1838; il débuta par les poésies lyriques, et par des nouvelles insérées u Convorbire litteraire. Ses nouvelles surtout ont u le plus grand succès et ont été plusieurs fois éimprimées; deux d'entre elles: « Santa », et Andrei Florea », ont été traduites en allemand, me autre « Piatza lui Osman », en français. les ouvrages principaux de cet écrivain (en rande partie traduits en français) ont été réunis in quatre volumes. Les trois premiers volumes onbliés à Bucarest, par l'éditeur Soccek, coniennent 27 nouvelles, dont voici les titres en oumain: « Domnitza Ruxandra »; « Fluerul ai Stefan »; « Piatra lui Osman »; « Comoara le pe Rarėu, Pivighitoarea socolei »; « Vênâoarea »; « Aliutâ »; « Hatmanul Baltag Sana »; « Astronomul si Doftorul »; « Doué Neunii Duduca Balasa, Petru Rares »; « Andrei-Florea-Curcanul »; « Ochii mamei »; « Canele Balan »; « In Vacante »; « Sfantul-Andrei »; Stejarul din Borzesti »; « Sgarcitul »; « Joan Jrdilâ »; « Ura-din copilarie »; « Petrea Dascaul »; « Friguri de autor »; « Agatocle Leustean »; « Doue-zile la Slânic »; « Duc a vrea Dumnezeu »; le quatrième volume a paru à Jassy à la librairie Sarga et contient 26 poésies originales et la traduction, d'après le texte italien, de sept chants de l'Enfer du Dante.

Ganeval (Athanase), écrivain français, professeur de géographie économique à l'École supérieure de commerce de Lyon, né, en cette ville, en 1840, est l'auteur de deux ouvrages anonymes, intitulé: « L'Égypte, notes d'un résident français », 1882; « Égypte. Notes et itnéraires », id. Son père Louis Ganeval, né, en 1815, à Véziat (Ain), était professeur en Égypte, et a publié en 1874-1879 à Genève, chez Vérésoff, un ouvrage interdit en France qui porte ce titre: « Jésus devant l'histoire n'a jamais vécu ».

Ganghofer (Louis-Albert), écrivain allemand, nouvelliste et auteur dramatique à succès, résidant depuis 1881 à Vienne, est né le 7 juillet 1855, à Kaufbeuren; il a fait ses études à Augsbourg, Regensbourg et Berlin, et publié: « Vom Stamme Afra », poésies; « Der Aufang vom Ende », comédie; « Johann Fischhart und seine Verdeutschung des Rabelais »; « Der zweite Schatz », drame; « Der Herrgottschnitzer von Ammergau », drame, cinq éditions; « Der Prozesshansel », trois éditions; « Bergluft », nouvelle; « Der Geigenmacher », drame; « Heimat und Fremde », nouvelle; « Die Sünden der Väter », roman.

Ganneau (Charles, Clermont-), orient français, secrétaire-interprète du gouverne directeur-adjoint à l'École des Hautes-E membre de l'Institut depuis 1883, né, ris, en 1846; il a publié, entr'autres: « I lestine inconnue », 1876; « L'authentici Saint-Sépulcre et le tombeau de Joseph mathée », 1877; « Le Dieu Satrape et les niciens dans le Péloponèse », 1877; « I d'archéologie orientale: la Coupe phénide Palestrina », 1880; « Origine perse des ments araméens d'Egypte »; « Mission d en Palestine et en Phénicie », 1883; « f et cachets israélites, phéniciens et syri 1883; « Les fraudes archéologiques en P ne », 1885; « Recueil d'archéologie orien 1885; « La Stèle de Mésa », 1887; « d'épigraphie et d'histoire arabes », 1887.

Gauneron (Émile), écrivain français, taire rédacteur du Sénat depuis 1876, Pontoise, le 3 février 1810, a publié: « l ral Courbet », ouvrage couronné par l' mie Française; et « Histoire d'Irlande, les temps les plus reculés jusqu'en 1886

Ganser (Antoine), philosophe alleman cien négociant retiré des affaires et re à Gratz, est né, en 1835, à Vienne. En d'un recueil de vers publié en 18-5 sout tre: « Aus drei Dezennien », on lui doit; sollen und können wir glauben? », 1878, philosophisches Problem », 1880; « Das an sich », 1881; « Pantheismus und Ent lungstheorie », 1882; « Materie aus Nic 1883; « Unser Wissen », 1885; « Die hung der Bewegung », 1887; « Das Enc Bewegung », 1888.

Gantrelle (Joseph), philologue belge, Echternach (Grand-Duché de Luxembou 18 janvier 1809. Docteur en philosophie tres, M. G. s'est voué à l'enseignement il est actuellement professeur émérite de versité de Gand. Outre des communicati sérées dans le Bulletin de l'Académie ? de Belgique, dont il est membre, et de cles publiés dans le Moniteur Belge, la de l'instruction publique en Belgique, les velles archives historiques de Gand, le Me de l'Enseignement, la Revue critique d'his de littérature de Paris, les Neue Jahrbüch Philologie de Leipzig, etc., on a de lui: nuel de l'histoire générale du monde », I les, 1833, plusieurs éd.; « Mémoire (cou sur la part que les Flamands et d'autre ges ont prise à la conquête de l'Angleter les Normands, à l'établissement des vain dans le pays et aux guerres dont il de théâtre sous les rois Étienne et Henri Gand, 1839; « Nouvelle grammaire latine 1840, nombreuses éditions, abrégés, etc.; « maire et style de Tacite », Paris, 1874; id., 1882; « Contributions à la critique lication de Tacite », Gand et Paris, 1875,

in d'excellentes éditions critiques de l'A
la (Paris, 1875), des Mœurs des Germains

1877), et des Histoires (id., 1881) de Ta
Plusieurs des premiers ouvrages de

l. sont signés Gantrel.

arbasso (Georges), agronome italien, memde plusieurs sociétés agraires, président de ommission Ampélographique pour la prode Verceil, collaborateur du Bullettino sile del Comizio agrario del Circondario di zelli, né, à Olcenengo (arrondissement de ceil), en 1819; il est l'auteur d'un « Manuale Viticoltore », 1867.

Carbe (Richard), indianiste allemand, profesr de sanscrit à l'Université de Königsberg, à Bredow près de Stettin, le 9 mars 1857; étudié à Tubingue avec le professeur Roth 73-77) et entrepris, à la charge du Gouvertent prussien, un voyage aux Indes (1885-; il a surtout approfondi ses recherches dans lomaine de la grammaire indienne. On lui :: « Vaitâna Sûtra », le texte, Londres, B; « Vaitāna Sûtra », la traduction alleman-Strasbourg, 1878; « The Srauta Sûtra of stamba with the commentary of Rudradatta, ed », vol. I, Calcutta, 1882; vol. II, id., 5; « Die indischen Mineralien », Leipzig, 1; « Szywid's Punkty Kazan vom Jahre ), mit einer grammatischen Einleitung hegegeben », Goettingue, 1884; « Aniruddha's mentary and the original parts of Vedan-Mahâdeva's commentary to the Sâmkhya as edited », Calcutta, 1888; « Indische seskizzen », Berlin, 1889.

larcia-Ramón (Léopold), romancier et critiespagnol, établi depuis vingt ans à Paris, né, en 1849, à Séville. Fils de militaire, il a ses études, en suivant les garnisons de son , tour-à-tour à Séville, Barcelone, Lérida, agone et de nouveau à Séville. A la mort de père en 1866, il quitta ses études; peu après, e rendit en France; pendant la guerre de )-71, il servit dans la Cie Humanitaire itane pour aller recueillir les blessés sur le ap de bataille. Il a débuté par des traducs en espagnol: « Contes d'Andersen »; ontes de Boccaccio » (avec une suite des mtes de Lafontaine »), en vers; « Histoire relle de Buffon » (en extrait); « L'Acousti-»; il a donné des éditions du Théâtre de ieron, du Théâtre d'Alarcon, des Œuvres de atana, avec des études sur les auteurs. Pendix-huit ans, il a fourni près de 300 ars de critique littéraire au Correo de Ultra-, à la Revista de España, à la Revista Convoránea, à la Revista Puertorriqueña et à rents journaux politiques. On lui doit, en \*: « El arte de fumar », plaquette; « Sehumanos », nouvelles, 1884; « Dos Amo-», roman, 1886; « La Nena », roman, 1889.

Garcin (Madame Eugène, née Euphémie Vau-THIER), femme de l'ancien sous-préfet et publiciste Eugène Garcin, auteur des « Soldats-Citoyens », est née, en 1833, à Montignac en Dordogne; elle enseigne l'histoire à l'École Supérieure des jeunes filles de la ville de Paris. On lui doit, entr'autres: « L'Honneur des femmes. Hélène », 1879; « Madame Roland », 1880; « Le Calvaire d'une enfant », 1881; « Une Expiation », id.; « Jacques Cœur », id.; « Étienne Marcel », 1882; « Nora », id.

Garçon (Georges-Augustin), publiciste français, ancien officier de l'armée territoriale, actuellement professeur à l'Association Polytechnique, est né, à Paris, le 28 septembre 1845; il a publié, en dehors de plusieurs articles insérés au Rapide, au Territorial, à la France Militaire, au Bulletin de la réunion des Officiers, au Courrier de Cannes, à l'Exploration, les ouvrages suivant: « Guerre du Soudan (le Mahdi) », 1884, Lavauzelle; « Histoire de Panama », avec carte du canal, Challamel; « L'Armée Anglaise », 1885, Lavauzelle; « La Marine Anglaise », id.; « L'Éducation militaire à l'École », 1886, id.; « Les batailles imaginaires », 1885-86, id.; « Histoire du canal de Panama », un vol., avec préface de M. De Lesseps, 1886, Challamel; « L'Armée Portugaise », 1887, Lavauzelle; « Armées étrangères contemporaines », 2 vol., 1888, Lavauzelle.

Gardin (Alexandre), archéologue et historien français, né, le 10 août 1832, à Bernay (Eure), où il a fait ses études; il a découvert le cimetière gallo-romain de Menneval, et, en 1857, il y fit opérer des fouilles en collaboration avec M. Lemaitayer Masselin; les résultats en furent constatés dans trois rapports imprimés à Bernay. Presque tous ses ouvrages ont paru à Bernay, où il demeure. Citons: « Notice historique sur la ville de Concher », Évreux, 1865; « Histoire de la garde nationale de Bernay », Brionne, 1872; « L'ancienne élection de Bernay >, Bernay, 1874; « Les Porches et les Étaux de l'ancien Bernay », id., 1875; « Histoire de Fontaine-l'Abbé », id., id.; « Etude historique sur l'arrondissement de Bernay >, Orbec, 1876; « Les anciennes divisions du vieux Bernay », Bernay, id.; « Les anciens droits de coutume », id., id.; « Les Erreurs couronnées », Laigle, id.; « Les J. F. funèbres », Bernay, 1883; « Les anciens seigneurs de Menneval », id., et une foule d'essais, entr'autres: « Les Juifs de Bernay et la Sainte-Inquisition au XIIIº Siècle »; « Les anciens Dictons de l'arrondissement de Bernay », etc.

Gardthausen (Victor), historien allemand, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Leipzig, né en 1843, a publié: « Conjectanea Ammianea, codice adhibito Vaticano », Kiel, 1869; « Ammiani Marcellini que supersunt ». 2 vol., Leipzig, 1874-75; « Griechische Palito-

graphie », Leipzig, 1879; « Mastarna oder Servius Tullius, mit einer Erklärung über die Ausdehnung des Etruskerreiches », id., 1882; et des mémoires sur Ammianus Marcellinus dans les Jahrbücher für classische Philologie et dans l'Hermes, et des « Beiträge zur griechischen Paläographie », dans les Sitzungsberichte d. k. sächs. Gesellschaft d. Wissensch., de l'année 1877.

Gareis (Charles), jurisconsulte allemand, professeur de Droit commercial à l'Université de Giessen, né en 1844, a publié: « Die Creationstheorie », Wirzbourg, 1868; « Das Stellen zur Disposition nach modernem deutschen Handelsrecht », id., 1870; « Die Verträge zu Gunsten Dritter », id., 1873; « Staat und Kirche in der Schweiz », 2 vol., Zurich, 1877-78; « Ueber die Bestrebungen der Socialdemokratie », Giessen, 1877; « Grundriss zu Vorlesungen über das deutsche bürgerliche Recht », id., id.; ◆ Das deutsche Patentgesetz vom 25 Mai 1877 »; Berlin, id.; « Joh. Mich. Franz Birnbaum », Giessen, 1878; « Ueber das Erfinderrecht von Beamten, Angestellten und Arbeitern », Berlin, 1879; « Patentgesetzgebung », trois vol., Berlin, 1879-80; « Der heutige Völkerrecht und der Menschenhandel >, id., 1879; « Das deutsche Handelsrecht », id., 1880, 2° éd., 1884; « Die patentamtlichen und gerichtlichen Entscheidungen in Patentsachen », 5 vol., id., 1881-86; « Die Klagbarkeit der Differenzgeschäfte », id., 1882; « Der Sclavenhandel, das Völkerrecht und das deutsche Recht », 1884; « Das allgemeine deutsche Handelsgesetzbuch », 1886.

Garelli (Alexandre), économiste italien, professeur d'économie politique à l'École supérieure de guerre et professeur libre de la science de la finance à l'Université de Turin, né, le 21 février 1845, à Villanova, près de Mondovi (Piémont). On lui doit, entr'autres: « Le Banche d'emissione », Turin, 1869; « Le Banche », Turin, 1872, ouvrage couronné à l'Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli; « Le Banche agrarie », Turin, 1869; « La pace nell'Europa moderna o il principio di nazionalità e l'equilibrio politico »; « Il discentramento secondo il Diritto romano »; « La cooperazione nell'agricoltura »; ∢ I salarii e la classe operaia in Italia »; « Sulla teoria della ricchezza ».

Garelli (l'abbé Antoine), littérateur et poète italien, chanoine honoraire de Saint-Pétrone, à Bologne, né, à Oliveto (prov. de Bologne), le 4 mars 1819. Reçu docteur en théologie à l'Université de Bologne en 1839, il suivit en 1849 comme aumônier militaire la légion de Bologne à la guerre de l'indépendance italienne, ce qui lui procura des persécutions de la part de la police autrichienne et pontificale. Parmi ses écrits, citons: « Rime », Bologne, deux éditions; « L'Eden riacquistato », poème, deux éditions, la seconde en 1882; « Iscrizioni italiane in ono-

re degli illustri Bolognesi dal primo savanti Cristo fino ai giorni nostri », 180 « L'anima di Clelia Vespignani », Imola 1881, « Terzine in memoria di Clelia Vespignani id.; « Gabriele Paleotti primo arcivescono di Bologna », Bologne, 1887; « Elogio funebrali Monsignor Giuseppe Bedetti », 1889.

Garelli (Felix), physicien, agronome et les nomiste italien, frère aîné du professeur Alexa dre, et professeur lui-même, né, en 1831, i Mondovi; on lui doit, entr'autres: « La Seis ne dell'Istmo di Suez e la perforazione della Alpi italiane », 1864; « Sul progetto di mi linea di navigazione interna tra il Meditera neo e l'Adriatico », 1865; « Saggio storico salla dottrine elettriche nel Secolo XVIII »; « III zioni popolari di Economia rurale »; « Sul mi glior modo di fare i vini comuni »; « La o tivazione della vite in Italia »; « Il buon Co tivatore »; « Manuale di viticoltura e di vin ficazione per gli Agricoltori » (nombreuses el de la plupart de ces ouvrages); « La bonifi cazione dell'agro romano », Rome, 1881; « La produzione e le classi lavoratrici nel circondario di Mondovi », mémoire couronné, Mondovi, 1882

Garelli (Just-Emmanuel, Della Morra) jurisconsulte italien, ancien député, ancien d recteur de la Rivista Contemporanea, professe de Droit administratif à l'Université de Turi depuis 1859, né, à Turin, en 1821. Il a public « Lezioni di diritto amministrativo », Turin 1859-79; « Diritto costituzionale italiano ». deux éditions; « Principii d'Economia politica » 1872; 2º éd. en 1881; « Relazione sui progressi del Diritto amministrativo in Italia », 1867; « Del principio d'autorità », discours d'ouverture aux cours de l'Université de Turin, 1876; « Michelangelo Tonello », 1881; « Del principio di nazionalità », 1882; « Il quarto state, studio sulla questione sociale », 1881; « Il Diritto amministrativo italiano », 1885; « Italia e Grecia », 1886; « Premesse ed accenni sulla questione sociale », 1886; « Carlo Corsi di Bonasco », 1886; « Saggio sulla scienza dell'amministrazione », deux éd., 1886; « Annuario di Giurisprudenza amministrativa e finanziaria » 1883-86-87; « Scienza delle finanze con annotazioni sul Diritto finanziario italiano >, 1888.

Gargiuio (François-Xavier), jurisconsulte italien, professeur libre de procédure civile à l'Université de Naples, né le 2 décembre 1840; on lui doit, entr'autres, des « Studii di diritto penale » et un « Commento al Codice di procedura penale italiano ».

Garibaldi (Pierre-Marie), médecin et mathé maticien italien, professeur de physique à l'Université de Gênes, directeur du Cabinet de physique et de l'Observatoire météorologique, né à Chiavari, au mois de novembre 1823. On lu doit: « Prolusione al corso di fisica sperimentale nella R. Università di Genova », Gênes

163; « Per la solenne riapertura degli insemamenti tecnici serali in Genova », 1865; « Le diazioni nei loro rapporti col vapore d'acqua altri corpi gassosi e distribuzione delle relaoni oscure e luminose nello spettro del plano incandescente », mémoire qui a été fort précié par les savants, Gênes, 1868; « Relaone intorno alle osservazioni fatte sulle stelle A enti nel periodo di novembre dell'anno 1869 »; Relazione sulle osservazioni magnetiche e meorologiche fatte in occasione dell'eclissi totale sole del 22 dicembre 1870 e di quello parale di luna del 6 gennaio 1871 », 1871; « Stato 🏵 teorologico della città di Genova per l'anno 371 », 1871; « Stelle cadenti, gran flusso delle ◆Conine in novembre 1872 >; « Meteorologia studii comparativi delle pioggie cadute nel Novembre 1872, in confronto degli anni 1833 al 1872 inclusive »; « Prospetto delle pioggie ca-Jute in Genova dal 1º gennaio 1833 al 31 di-Sembre 1872 »; « Stato meteorologico della trittà di Genova per l'anno 1872 », 1873; « Osservazioni magnetiche fatte in occasione dell'eclisse anulare di sole del 28 e 29 settembre 1875 »; « Studii per un nuovo ammazzatoio e nercato nell'ex-lazzeretto alla Foce »; « Stato neteorologico della città di Genova per gli anni .873-74 »; « Estratto dei processi verbali a stampa della Commissione permanente incariata dal Consiglio di Genova di studiare quale na il progetto da preferirsi per i lavori di amliamento e sistemazione del Porto »; « Studii pratici intorno ai movimenti ed agli effetti del rento e del mare, specialmente presso il Porto li Genova », Gênes, 1876; « Le stelle cadenti li novembre, flusso delle Leonidi », 1877; « Resoconto stenografico della conferenza sul Teleono, tenuta alla Società di Letture e Conversazioni scientifiche », 1878; « Estremo vale alla nemoria del Senatore Domenico Elena », Gênes, 1879: « Stato meteorologico e magnetico di Ge-10va per gli anni 1880-86 », id., 1881-87; « Clinatologia di Genova desunta dai decennii meeorologici 1833-42 e 1871-80 », id., 1884; s Sulla relazione fra le macchie solari e il mametismo terrestre », dans les Memorie degli Spettroscopisti italiani, 1884; « Variazioni ordinarie e straordinarie del magnete di declinazione diurna, osservato in Genova nel periodo 1872-84 », Gênes, 1885; « Sulla relazione fra massimi e i minimi delle variazioni declinonetriche diurne osservate in Genova », dans es Atti dell'Accademia dei Lincei, 1885; « Il nunero mensile dei gruppi di macchie solari, paagonato colle variazioni mensili del magnete li declinazione diurna », id., 1885; « Le promberanze solari nei loro rapporti colle variazioni del magnete di declinazione diurna », id.,

Gariel (Charles-Marie), savant français, inrénieur des Ponts-et-chaussées, ancien professeur de physique (1876), et de chimie (1879), à l'École des Ponts-et-chaussées, professeur de physique médicale à la Faculté de Médecine de Paris depuis 1887, Président de la Société de Médecine publique et d'hygiène professionnelle pour l'année 1886, est né, à Paris, en 1841. En dehors de nombreux articles, essais, mémoires scientifiques, principalement sur l'électricité et l'optique, il est l'auteur d'un « Traité pratique d'électricité », en deux vol., 1882-86, et il a publié le Recueil des travaux scientifiques de Léon Foucault, 1878.

Garizio (Eusèbe), écrivain piémontais, professeur de latin et de grec au Lycée Cavour de Turin et professeur à l'Université d'abord de géographie et d'etnographie, enfin de littérature latine, né, le 1er mai 1839, à Busnengo en Piémont. Il fit ses études à Masserano, à Novare et à Turin, où il fut reçu docteur èslettres en 1861, agrégé à la faculté des lettres en 1865, reçu docteur en Droit en 1870. Parmi ses écrits, en italien, nous signalons: « Considerazioni storico-politiche sulla lotta fra il patriziato e la plebe in Roma »; « La Romanità »; « Iscrizioni ed elogio funebre di Giambattista Cassinis »; « La logica delle imposte di Matteo Pescatore, lettere critiche »; « Idea di un savio ordinamento finanziario »; « Giuseppe Baretti e i suoi tempi »; « La donna e la civiltà »; « Saggio di storia della creazione naturale dell'Universo, e specialmente della Terra »; « Inaugurazione del busto al prof. E. Liveriero »; « Studio critico sul prof. T. Vallauri e sulla sua Historia critica »; « Il poema della natura di Lucrezio », Turin, 1887; « Studii critici di letteratura », dans les Annali dell'Università di Torino, 1885-86; parmi ses écrits latins, où il montre surtout sa grande familiarité avec le style de Cicéron, nous citons: « De Carolo Boncherone »; « De Romanorum ingenio disputatio »; « De exceptionibus apud Romanos »; ◆ De natura et moribus Romanorum »; 
◆ De Tito Lucrezio Caro »; « De Horatii Flacci poesi amatoria ». Cette année, en dehors d'un écrit polémique et apologétique, où il se défend avec vigueur contre les attaques du professeur Vallauri, son ancien maître, il a donné à Turin une nouvelle édition des Commentaires de César: « De Bello Gallico », avec notes.

Garnier (Charles), illustre architecte français, membre de l'Institut, né, à Paris, le 6 novembre 1825, a publié: « A travers les arts »; « Le 'Ihéâtre »; « Le Nouvel Opéra »; « Patembois », saynète en un acte et en vers; « Temple de Jupiter Pausellemen à Égine », in-folio, avec planches et texte; « Salon de 1874 », dans le Moniteur Universel; « Le Baron de Grochaminet », opérette, avec Nuitter; des discours académiques, des articles dans différents journaux et revues.

Garnier (Édouard), critique d'art français,

ncien typographe, ancien attaché à la conseration du Musée de Sèvres, commissaire des xpositions des Beaux-Arts, collaborateur de a Gazette des Beaux-Arts, de l'Art et du Magan Pittoresque, peintre-dessinateur de ses lires et de ses articles, né, à Orléans, en 1840, publié: « Histoire de la Céramique », Tours, 381, 2º éd. augmentée en 1882; « Musée naonal Adrien Dubouché à Limoges », 1881; Histoire de la Verrerie et de l'Émaillerie », ours, Mame, 1885; « Catalogue raisonné de la illection Gasnault »; « French Pottery », ourage écrit pour le South Kensington Museum; Les Nains et les Géants », 1884; « La manfacture de Sèvres en l'an VIII », etc.

Garnier (Jean-Joseph), chimiste et polygrane franco-italien, directeur, depuis 39 ans, d'une
prissante École spéciale de Commerce à Tun, professeur de littérature française à l'École
apérieure de guerre à Turin, frère du sénaur et économiste Joseph, mort à Paris en
381, né, à Beuil (Alpes-Maritimes), en 1816.
près avoir enseigné à Castres et à Nice, il
nt en 1855 s'établir à Turin, qu'il n'a plus
itté depuis. On lui doit: « Des falsifications
as substances alimentaires et des moyens chiniques pour les reconnaître », Paris, J.-B.
taillère; « Manuel du cours de chimie organie appliquée aux arts, professé par M. Payen

.. Conservatoire des arts et métiers de Paris, recueilli et annoté par M. J.-J. Garnier et Rossignon », 2 gr. vol., Paris, Bechet; « Éléments de chimie, à l'usage des Écoles », Paris, Mathias; « Visite à la voirie de Monfaucon », Paris, chez Méquignon-Marvis; « Nomenclature chimique française, suédoise, allemande et synonymie », id.; « Éléments de la tenue des livres », deux édit., Paris, René; « Traité des changes et des opérations de Banque », id.; « Leçon d'inauguration du Cours public de Chimie industrielle fait par M. Garnier aux ouvriers de Castres (Tarn) », Castres, chez la veuve Challiol; « Ignorances et curiosités littéraires historiques », Turin, Roux et Favale; Trattato di contabilità o computisteria ad uso delle Scuole Tecniche, delle Scuole Normali e degli Istituti di Commercio », quatre éd., Turin, Florence et Milan, Paravia; « Registri per la tenuta dei conti in partita semplice e doppia », Turin, Delgrosso; « De l'enseignement industriel et commercial en Italie », 2 éd., Turin, Florence et Milan, Paravia; « Considerazioni sull'educazione della donna », dans la Rivista Contemporanra de l'année 1865; « L'insegnamento commerciale », Lecture, Milan, 1872; · Doveri del Negoziante », Turin, 1876; « Lecons de laugue française », deux éd., id., 1877; « Modèles d'analyse et de critique littéraire », Turin, Florence et Milan, Paravia, 1880; « Pensées morales des poètes classiques français du XVI, XVII et XVIII siècle », id., 1881; « Éloquence et lectures militaires, extraites des cons de littérature française, données à l'Émè d'application du Corps Royal d'État-Major a l'École de Guerre », id., 1883. Le Ministère à la guerre en France a fait admettre ce limit dans les bibliothèques des garnisons.

Garnier (Pierre), chasseur et écrivain synsgétique français, ancien commandant de l'ardlerie à Auxonne, ancien conseiller général di département de la Côte d'Or, est né, à Auxonne, en 1811. On lui doit: « Traité complet de la chasse aux alouettes », 1864; 2º éd. 1866; « Les Tueurs de lions et de panthères », 1868; « La Chasse au chevreuil en France »; « La Chasse du sanglier, du renard, du blareau et du lapin », 1876; « La Vénerie au XIX siècle », 1880; « La Chasse de la plume au chien d'arrêt en France », 1882; « Les Chasses du globe: Oiseaux », 1885–87, en trois parties; « La Petite Chasse aux chiens courants », 1887.

Garnier (Pierre), médecin français, attaché à l'Asile du Bon-Secours et à l'Infirmerie spécial du dépôt de la Préfecture de Police, né en 1819, à Bagneux (Marne), est l'auteur du «Dictionnaire annuel des progrès des sciences et institutions médicales », Paris, Alcan, 1875-88. On lui doit, en outre: « La Génération universelle. Lois, secrets et mystères chez l'homme et chez la femme », Paris, Garnier frères, 1880; « Impuissance physique et morale ches l'homme et la femme », id., 1882; « La stérilité humaine et l'Hermafrodisme », id., 1882; « L'Onanisme seul et à deux, sous toutes ses formes et leur conséquences », 1884.

Garollo (Gothard), écrivain italien, professeur au Lycée de Ravenne, né, en 1859, à Levico (Trentino); on a de lui: « Gli Ostrogoti prima della loro venuta in Italia », Padous, 1872; « Teodorico Re de'Goti e degli Italiani », Florence, 1879.

Garrison (Wendell-Phillips), écrivain américain, résidant à Orange (New-Jersey), né, le 4 juin 1840, à Cambridgeport, dans le Massachussets. Reçu docteur à l'Harward College en 1861, il a été le directeur de la Nation (le meilleur journal littéraire des États-Unis), depuis sa fondation, au mois de juillet de l'année 1865. Il a écrit pour la jeunesse: « The Mother's Register », New-York, 1872, traduit du Livret Maternel de J.-B. Fonsagrives; « What M. Darwin saw », New-York, 1879, adaptation tirée du Journal of the Voyage of the Beagle de ce naturaliste; « Bedside Poetry », Boston, 1886; il a aussi publié un ouvrage généalogique: « The Benson Family of Newport », New-York, 1872; et la vie de son père: « William Lloyd Garrison », 2 vol., New-York, 1885.

Garrisson (Gaston), poète, littérateur et avocat français, pendant le Ministère Ferry, de 1883 à 1885, secrétaire de la Présidence du Conseil des Ministres, né, à Montauban, le 8 ht 1856; il a publié: « Le Pays des Chêss, poésies, Paris, Lemerre, 1882; « Le suise dans l'antiquité et les temps modernes », ris, A. Rousseau, 1885; « Les Œuvres Poéses de François de Magnard », avec une noet des notes, en trois vol., Paris, Lemerre, 35–88.

Garrisson (Gustave-Bernard), écrivain et mme politique français, ancien maire et proétaire à Montauban, membre du Conseil cen1 des Églises Réformées de France, Séna1 de Tarn-et-Garonne, né, à Montauban, le février 1820; il a publié un volume de poé10 : « Les voix du matin », Montauban, 1848; De la politique du Calvinisme en France, Du ssis-Mornay », (dans la Revue des Deux Monde l'année 1848); « Joseph II et son temps »,
17; « Michel-Ange et son temps », dans la une de Toulouse.

Garrone (Angelo), journaliste et avocat itan, né à Castellazzo-Bormida, reçu docteur en cit à l'Université de Turin, où il exerce sa fession d'avocat; en dehors de sa collaboran à la Nuova Torino, où il écrivait sous le ∋udonyme de Zosimo, et d'un petit volume de ≦sies, il a fondé deux journaux littéraires: Gentildonna et La Piccola Antologia.

Garsault (Théodore), pédagogiste français, pecteur de l'instruction primaire au Havre, à Méry-ès-Bois (Cher), en 1832; on lui it un « Petit livre de morale pour nos éco-: >, 1881; « Les Causeries d'un grand-père », 84; « Pédagogie pratique, simples conseils \* maîtres \*, 1882; « Programme d'un cours listoire de France, à l'usage des écoles priires élémentaires », Paris, Delagrave, 1884. Garsonnet (Jean-Baptiste-Eugène), jurisconlte français, professeur à la faculté de Droit Paris, né, le 18 novembre 1841, à Caen; on doit: « De l'influence de l'abolition de la ntrainte par corps sur la législation commerde », Paris, 1868; « Histoire des locations rpétuelles et des baux à longue durée », id., 75, ouvrage couronné par l'Académie des Sciens morales et politiques; « Traité théorique pratique de procédure civile », trois vol. deis 1882, un quatrième vol. est en préparation; Précis de procédure civile », id., 1885; et difents articles dans la Revue pratique du Droit ınçais et dans la Jurisprudence générale de M. Dalloz et Vergé.

Gärtner (Auguste), médecin allemand, proseur d'hygiène à l'Université de Jena, ancien decin en chef de la marine prussienne, né, Ochtrup en Westphalie, le 18 avril 1848, a blié: « Anleitung zur Untersuchung von Wastra, Brunswick », 1887; le chapitre: « Heilnde », de la Neumayer's Anleitung zur wissentaftlichen Untersuchungen auf Risen; « Ueber » Fleischvergiftung in Krankenhäusern und n Erreger derselben », 1888; « Die chemi-

sche und mikroscopisch- bacteriologische Untersuchungen des Wassers », 1889, etc.

Gartner (Théodore), philologue romaniste autrichien, ancien professeur de gymnase, professeur à l'Université de Czernowitz (Autriche) depuis 1885, né, en 1843, à Vienue; on lui doit: « Die Gredner Mundart », Linz, 1879; « Materialien zum Studium des Rumänischen in Istrien », publiés par Miklosich dans les Denkschriften de l'Académie impériale de Vienne, 1881; « Die judicarische Mundart », dans les Comptes-rendus de l'Académie Impériale à Vienne, 1882; « Viaggi latini, con un saggio statistico e una carta geografica », Linz, id.; « Sulzberger Wörter », Leipzig, 1883; « Raetoromanische Grammatik », Heilbronn, 1883; des articles dans les Romanische Studien, dans le Literaturblatt für germanische und romanische Philosophie, dans le Grundriss der romanischen Philologie de Gröber.

Garzarolli von Turulackhh (Charles), chimiste autrichien, professeur libre de Chimie à l'Université de Prague, a publié dans les Annales de Liebig: « Zur Kenntniss der Trichlorbuttersäure », 1876; « Ueber einige Salze der Glycerinsäure », 1876; « Ueber einige Salze der chlorigen Säure », 1881; « Ueber das vermeintliche Chlortrioxyd », 1881, dans les Berich. der deutschen chem. Gesellschaft; « Ueber die Einwirkung von Zinkäthyl und Zinkmethyl auf gechlorte Aldehyde », 1882–84; « Ueber die Einwirkung von Zinkpropyl und Zinkisobutyl auf Butylchloral », 1884, en collab. avec Popper; « Ueber das Chlormonoxyd », 1885, en collab. avec Schacher, 1885.

Gaspar (Enrique) auteur dramatique espagnol de grand talent, né, à Valence, en 1842. Éloigné malheureusement, depuis quelques années, de la scène madrilène, à cause des fonctions consulaires qu'il exerce en Chine, il envoie de temps en temps aux éditeurs de Madrid et de Barcelone de très-jolis romans de mœurs et des études de voyage. Ses pièces les plus renommées sont: « Las Circumstancias »; « La Sevita »; « La nodriza »; « Pobres mujeres », etc.

Gasparin (comtesse Agénor DE), née Valérie Boissier, le 15 septembre 1813, à Genève, dans une riche famille patricienne, venue d'Anduze à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes. Douée d'une intelligence aussi vive que brillante, elle reçut une éducation très-soignée; sa mère lui donna la première instruction; elle suivit depuis les leçons du futur pasteur L. Vallette, alors instituteur de son frère Edmond, qui devait, à son tour, devenir un savant célèbre. Dès l'âge de vingt ans, elle fit paraître, sous le pseudonyme d'Antoine Gorce, une série de trois nouvelles, et, deux ou trois ans plus tard, à la suite d'une tournée dans le Midi de la France et en Italie, des impressions de voyage qui révélèrent au public un grand talent litté-

ire. En mars 1837, Mlle Valérie Boissier époule comte Agénor de Gasparin, l'illustre écriain, agronome et philanthrope, et le suivit à aris, où elle vécut pendant dix ans; après l'anse 1848, elle voyagea avec son mari en Grèce, en gypte, au Mont-Sinaï, en Palestine, en Syrie; ifin, les deux illustres voyageurs fixèrent leur emeure définitive dans la Suisse romande, en ver à la belle villa du Rivage près Genève, pendant l'été dans la solitude romantique de alleyres près Orbe au pied du Jura. Restée auve, dans la plus profonde désolation, le 14 ai 1871, elle ne quitta plus le Rivage, et s'y oua entièrement à des œuvres de piété et de narité, à publier les ouvrages de son mari, et écrire d'excellents livres pour la jeunesse. Ses crits sont nombreux; ses œuvres personnelles ortent souvent la signature: l'Auteur des Horiens prochains, c'est-à-dire de l'ouvrage de sa rédilection; ses traductions sont signées par le raducteur de la grande armée des misérables. 'armi ses écrits originaux, citons: « Trois nouelles », 1831, deux éd., la seconde en 1845, ous le pseudonyme de Gorce; « Allons faire ortune à Paris », 1844; « Il y a des pauvres Paris... et ailleurs », 1846, plusieurs éditions; Les Horizons prochains », nombreuses éditions; . Les Horizons célestes », 1859, nombreuses éditions; « Vesper », 1861, cinq éditions; « Les tristesses humaines », 1863, cinq éditions; « Camilla », 1866, trois éditions; « Dans les près et sous les bois », 1887; « Le Mariage au point de vue Chrétien », 3 vol., 1842, trois éditions, abrégé et popularisé en 1845 en un Livre pour les femmes mariées; « La lèpre sociale », 1871 (contre la prostitution légale); « Sept hommes ». id.; « Contre l'ivrognerie »; « Jésus, quelques scènes de sa vie terrestre », 1885; « Quelques défauts des Chrétiens d'aujourd'hui », 1853, 2 éd.; « Des corporations monastiques au sein du protestantisme » (contre l'institution des diaconesses protestantes), 2 vol., 1845; « Lisez et jugez : Armée soi-disant du salut », 1883; « Simple requête à M. Berth », 1884; « Voyage d'une ignorante dans le Midi de la France et en Italie », 2 vol., 1835; « Journal d'un voyage dans le Levant », 3 vol., 1848, 4 éd.; « La Bande du Jura », 4 vol., 1865-66; « Au bord de la mer », 1866; « A Constantinople », 1867; « A travers les Espagnes », 1868; « Andalousie et Portugal », 1886; « La Chanson des Vautours: Le fait accompli », 1870, poèmes satiriques. Parmi ses traductions, réductions, adaptations et reconstructions de l'anglais: « La grande armée des misérables », 1878; « Les hauts-faits d'une année bissextile », 1879; « Les Américains chez eux », 1880; « Quatre ans de prison », id.; « Cinq fleurs transportées dans le ciel », 1881; « Le masque arraché », id; « Si distingué », 1883; « Un homme de cœur », · Pures amours », id. Sa collaboration à l'Il-

lustration de Paris a été fort appréciée; des dans une lettre à l'Illustration que la conten de G. a signalé aux Français le génie moi de Wagner. Cfr. sur le comte et la coutess de Gasparin une conférence de M. A. De Gubernatis au Circolo Filologico de Florence, intrée à la Rivista Europea, qu'il dirigea de 1861 à 1876.

Gaspary (Adolphe), philologue allemand, professeur de philologie romane à l'Université de Breslau depuis 1880, né, le 23 mai 1849, à Berlin, a publié: « Die Sicilianische Dichterschuldes 13 Jahrhunderts », Berlin, 1878, traduit a italien par S. Friedmann, Livourne, Vigo, 1822, « Geschichte der Italienischen Literatur », 1e vol., Berlin, 1885, traduction italienne de N. Ziegarelli, Turin, Loescher, 1887; 2e vol., Berlin, 1888.

Gasperini (Richard), naturaliste dalmate, professeur à l'École technique supérieure de Splato, né, en cette ville, le 18 janvier 1854, a publié: « Chiave analitica per la determiname delle piante fanerogame di Spalato e de'smi dintorni », Spalato, 1882; « Contributo alla conoscenza geologica del Diluviale dalmata », Zara, 1885; « Notizie sulla fauna imenotterologa dalmata I. » (Apidae et Diploptera), id., 1886; « Secondo contributo alla conoscenza geologica del diluviale dalmato », Spalato, 1887; « Notizie sulla fauna imenotterologa dalmata II. (Fornicidae; Mutillidae; Scoliadae; Sapygidae; Christididae) », Zara, 1887; « Id., III. (Supplemento agli Hmenoptera aculenta) », id.

Gasquet (Amédée), historien français, professeur à la faculté des lettres de Clermont-Ferrand, où il est né en 1852. On lui doit, est tr'autres: « De l'autorité impériale en matièn religieuse à Byzance », 1879; « Précis des institutions politiques et sociales de l'ancienna France », 1885, en deux vol.; « Cours de géographie générale », 1885; « Jean VIII et la fin de l'empire carlovingien », 1886; « L'Empire grec et les Barbares », 1877; « Henri IV », 1884; « Colbert », 1885.

Gass (Guillaume), théologien et historien de l'église allemand, professeur de théologie à l'U niversité de Heidelberg, né en 1813; on la doit: « Gennadius und Pletho, Aristotelismu und Platonismus in der griechischen Kirche Breslau, 1844; « Georg Calixt und der Synkre tismus », id., 1846; « Die Mystik des Nike laus Kabasilas », le texte grec avec introdution, Greifswald, 1849; « Geschichte der pr testantischen Dogmatik », quatre vol., Berlin 1854-67; « Zur Geschichte der Athosklöster Giessen, 1865; « Die Lehre vom Gewissen Berlin, 1869; « Symbolik der griechischen Ki che », Berlin, 1872; « Optimismus und Pess mismus », Berlin, 1876; « Geschichte der chris lichen Ethik », trois vol., Berlin, 1876; « G schichte der christlichen Welt und Lebensa

Lt », Berlin, 1876; « Geschichte der christlim Ethik », trois vol., 1881-87; des essais la Zeitschrift für Kirchengeschichte de Brindans la Real-Encyclopädie fur protest. Teol. Kirche, etc. Il a aussi édité la corresponde de Schleiermacher avec J. Chr. Gass, Ber1852.

Gasselin (Édouard), Consul-Général à Sinore, né en 1849. On lui est redevable d'un and Dictionnaire français-arabe, dont monar Ernest Leroux a commencé la publication Paris en 1880.

Gassier (Alfred), auteur dramatique et jouriste, rédacteur littéraire et critique d'art au zional, né, à Marseille, en 1849; on lui doit: a'Aventure de Perdita », et un drame histome contemporain en cinq actes, intitulé: « Juaou la guerre du Mexique », publié en 1880, is dont la Censure française a seulement auisé la représentation en 1886.

Gasté (Armand-Edouard), littérateur frans, professeur à la Faculté des Lettres de en depuis 1878, secrétaire de l'Académie des ences, Arts et Belles-lettres de Caen, né, à re (Calvados), le 13 janvier 1838, a publié: Noëls Virois de Jean Le Hiboux », Caen, 32; « Chansons normandes du XVº Siècle », , 1866; « Étude sur Olivier Basselin et les mpagnons du Vau-de-Vire, leur rôle pendant guerres anglaises », Caen, 1866; « De scos, sive de carminibus convivalibus apud Gre-3 >, Paris, Thorin, 1874; « Jean Le Hiboux le Vau-de-Vire à la fin du XVI Siècle », ris, Thorin, 1874; « Les Vau de Vire de an Le Hiboux publiés pour le première fois près le manuscrit autographe de la Biblioeque de Caen »; « Noëls et Vau-de-Vires du nuscrit de Jehan Parée » (l'Académie des scriptions et Belles-Lettres décernait à M. sté pour l'ensemble de ses travaux sur la estions des origines du Vau-de-Vire, la preère mention honorable). En 1887, M. Gasté a sumé tous ses travaux sur le Vau-de-Vire, ns un élégant volume publié chez A. Lemerre, 18 le titre: « Olivier Basselin et le Vau-dere », couronné en 1886 par le Ministère. On doit, en outre, une foule d'essais d'histoire ale publiés depuis 1876 à Caen, des éditions classiques (Denis d'Halicarnasse, Cicéron, .cine, Corneille, Molière, Fénelon, Bossuet): Les Serments de Strasbourg », Tours, 1884; éd., Paris, Belin, 1888; « La Correspondance idite de Pierre-Daniel Ibuet évêque d'Avranes avec le Saint-Martin Cordelier », dans Annales de la Faculté des Lettres de Caen, 38; « Les drames liturgiques de la Cathéile de Rouen », id.

Gastineau (Benjamin), littérateur et journate français, ancien typographe, né, à Monuil-Bellay (Maine-et-Loire), en 1823; on lui t, entr'autres: « Les secrets du mariage, roman parisien », 1880; « Les femmes et les prêtres », id.; « Les Crimes des Prêtres et de l'Église », 1880. Pour le centenaire de Voltaire, en 1878, il avait publié à Bruxelles, chez Muquardt, un livre intitulé: « Voltaire en exil. Sa vie et son œuvre en France et à l'étranger, avec des lettres inédites de Voltaire et de M<sup>me</sup> Du Châtelet ».

Gastinieau (Eugène), capitaine au 94° régiment d'infanterie, né en 1841; en 1880, il a publié, chez Dumaine à Paris, deux traités militaires: « Manuel d'instruction pratique du soldat d'infanterie »; « Manuel de théorie dans les chambrées sur l'éducation du soldat d'infanterie ».

Gastyne (Jules Bénoit, dit Jules DE), journaliste et romancier français, né, à Sanxay (Vienne), en 1847 (non pas en 1848, ainsi qu'il se trouve imprimé dans Larousse). Il a fait ses débuts au Courrier de Vienne et au Journal de la Vienne à Poitiers. Arrivé à Paris en 1869, il a été secrétaire de la rédaction du Paris-Journal, administrateur délégué du Triboulet, rédacteur en chef du Nain Jaune, collaborateur de la Constitution et du Gaulois. Mais depuis plusieurs années il s'est presqu'entièrement voué au théâtre et au roman. Ses romans surtout, écrits d'une plume facile et intéressants ont eu un beau succès. Parmi ses ouvrages principaux, on doit citer: « Mémoires secrets du comité central de la Commune », 1871; « Les Tripoteurs », 1873; « L'Écuyère masquée », 1878; « La Femme nue », 1883; « L'Amour et l'Argent », 1884; « Le Roi des braves », 1884; « La Farandole », 1884; « L'Abandonnée », 1885; « Blondinette », 1885; « La Grotte du milliard », 1885; « Rayon d'or », 1885; « Le Séquestré », 1886; « Le Nom fatal », 1887; « En flagrant délit », 1887; « Les Femmes de Monseigneur >, 1888; « Le Drame des Charrons », 1888; « Divorcés », 1888; « Le secret de Daniel »; « Le Bâtard légitime ». Au théâtre, il a donné: « Le Roi de Malitou », vaudeville en trois actes, 1885, en collaboration avec M. Delacour; « La première visite », vaudeville en un acte, 1885; « Les petites voisines », vaudeville en trois actes; « La vie commune », vaudeville en trois actes, avec M. H. Fugère, 1887.

Gasztowit (Wenceslas), écrivain polonais, né en France à la Guerche (Cher), où son père vivait comme émigré, le 20 octobre 1844. Professeur au Collège Chaptal de Paris, il a souvent porté la parole pour ses frères de Pologne en France. Parmi ses écrits, en dehors de nombreux articles et de vers pour la cause de sa patrie, il a publié en polonais un discours pour le quinzième anniversaire de l'insurrection de 1863; un essai sur la Manière dont les philosophes français du XVIII siècle envisagèrent la cause polonaise; et en français la traduction.

vec préface des œuvres complètes de Jules lovacki; « Le centième anniversaire de l'Indéendance américaine célébré par les Polonais, otice historique sur la part prise par Poulawski t Kosciousko à la guerre de l'Indépendance », uvrage qui a été traduit en anglais; « Quelques éflexions sur la Question d'Orient », Paris, 877; « Le poète polonais Jules Slovacki », tude biographique et littéraire, Paris, Çalman vévy, 1881.

Gatta (Louis), savant italien, capitaine de armée italienne, né, en 1833, à Ivrée. Il a fait es campagnes de l'indépendance italienne et crit des ouvrages fort estimés; citons: « M. '. Maury, la sua vita e le sue opere » (il a raduit lui-même de l'anglais la Géographie phyique et la Météorologie de la mer de cet aueur); « La Guerra e la Meteorologia », trois ditions; « Considerazioni sullo sparo dell'artilieria e della fucileria sull'atmosfera »; « La ismologia ed il Magnetismo terrestre secondo più recenti osservazioni fatte in Italia »; L'Italia, sua formazione, suoi vulcani e terreioti, con 32 incisioni », Milan, Hoepli, 1882, on ouvrage essentiel; « Le oscillazioni lente el suolo », Rome, 1884; « Le masse armate », l.; « Sismologia », Milan, Hoepli, 1884; « Vulanismo », Milan, Hoepli, 1885; « I terremoti i Ispagna »; « Massaua e le regioni circostanti »; « Da Cheren a Chartum »; « L'associazione italiana della Croce Rossa » (ces cinq derniers articles ont paru dans la Nuova Antologia des années 1885-87); « L'arcipelago delle Filippine secondo Jordana y Morena », Rome, Civelli, 1886; « Da Massaua a Chartum per Keren e Cassala », conférence, Rome, Civelli, 1885; « A proposito del terremoto ligure del 1887 », Rome, Civelli, 1889.

Gattermann (Louis), chimiste allemand, professeur libre de Chimie à l'Université de Goettingue; presque tous ses mémoires, essais et articles ont été publiés depuis 1883 dans les Berich. der deutschen Chem. Gesellschaft; citons: « Ueber die Salzbildung des s. Tribromanilins »; « Ueber die Einwirkung von Methylenbromid auf Nitronilin und Nitrotoluidin », 1884; « Ueber eine Modification des Schiff'schen Apparates zur volumetrischen Stickstoffbestimmung » dans la Zeitschrift für anal. Chemie de l'année 1884; « Ueber einige Derivate des m- Nitro-p-Toluidins », 1885; « Ueber p. Chlor- m- Nitrotoluol und dessen Reductionsproduct », 1885; « Zur Constitutionsfrage der von meta-substituirten Aminen sich ableitenden Chinolindederivate », 1885; « Untersuchungen über die Structurformel des Tiopheus », 1885; « Ueber a und B-Thienon. », 1885; « Ueber p-und m Phenylencyanat », 1885; « Ueber die Einwirkung von halogensubstituirten Aminen auf Phenylencyanat », 1886; « Ueber die Einwirkung von Acetylchlorid auf halogensubstituirte Tiophene », 1886; « Darstellung von Harnstoffschknig und Isocyansäureäthern », 1887; « Ueber & Einwirkung von Phosgen auf Salmiak. Em Synthese aromatischer Carbonsäuren », 1887.

Gatti (Ludovic), médecin et poète italian a en 1834, à Fossano, en Piémont, où il exems a profession, collaborateur de la Gazetta de l'Associazione Medica de 1854 à 1870, traduteur du traité latin sur la miliaire du docte Allioni. En debors de ses poésies en dialect et en italien, M. G. a publié des mémoires appriciés sur les fièvres intermittentes de la campgne de Fossano; sur la petite vérole et sur la vaccine; sur le tetanum; sur les fièvres miliares; sur le ver-à-soie; sur le péronospéra; su le commerce; sur les routes du territoire à Fossano. Il y a vingt ans, il a contribué à la fondation du journal: Il Fossanese, auquel il a collaboré d'une manière assidue.

Gatti de Gamond (M<sup>1lo</sup> I.), pédagogiste belga directrice des cours d'histoire d'éducation pour les jeunes filles, institués par la ville de Braxelles; on lui doit, entr'autres, une « Histoire de la Belgique », 1876; « Cours d'éducation et d'instruction pour les jeunes filles », trois valumes, 1879-81.

Gattola-Mondelli (Nicolas), jurisconsulte in lien, né, à Trani, en 1839; il fit ses études la Bari et à Trani sous le professeur Vinceal Vischi, avec Niccolò Lo Savio et Giovanni Bevio, et à l'Université de Naples, où il fut repudocteur en 1861. On lui doit: « Commento file sofico-storico-esegetico al Codice Penale », Naples, 1863, vol. I; « Nozioni di Procedura Penale per uso dei giovani », id., 1886.

Gattuso di Brancaccio (Jean-Baptiste), publiciste italien, ancien officier de l'armée, na à Palerme, le 6 novembre 1844; il avait commencé à s'occuper de peinture, mais à l'approche de la révolution italienne, il quitta la palette pour le fusil; après avoir fait son de voir comme soldat, rentré dans la vie privée, il se livra à l'éducation du peuple. On lui doit: « Il Primo Amore », roman historique; « Essere o non essere »; « Il vero Dio e la sua legge morale »; « Ragion d'essere del Papato »; « Un giorno di riposo », Milan. Il a collaboré à l'Arvenire del Lazio, à la Lega della Democrazia, à la Lince, au Martello, à la Milizia, à la Riserco, au Messaggero, et, pendant quelques années, dirigé à Arezzo le Venti Settembre.

Gancheron (Florentin-Joachim), chimiste et agronome français, pharmacien et professeurde chimie agricole à Orléans, né, à Saint-Pérayla-Colombe (Loiret), en 1820; on lui doit, en tr'autres: « Mes veillées au village, ou Entretiens d'un Beauceron sur l'agriculture », Orléans, 1884

Gaudry (Albert), savant français, professeur de paléontologie au Museum d'histoire naturelle, membre de l'Institut, né, à Saint-Germainre, en 1827; on lui doit, entr'autres: « Maaux pour l'histoire des temps quaternaires
la Mayenne », Paris, Savy, 1876; « De
cistence des Saigas en France à l'époque
ternaire », id., 1880; « Les Enchaînements
monde animal dans les temps géologiques.
mifères tertiaires », id., 1877; « Les Enînements du monde animal dans les temps
logiques. Fossiles primaires », id., 1883. Son
e aîné Jules, ingénieur civil, né, à Paris, en
s, est l'auteur d'un « Guide pratique pour
sai des matières industrielles d'un emploi
rant dans les usines, les chemins de fer, les
iments, la marine, à l'usage des ingénieurs,
ufacturiers, architectes, officiers de marine »,

Gaufrès (Mathieu-Jules), écrivain français, seiller municipal de Paris, né, en 1827, à gèze (Gand), étudia la théologie à Montauet traita dans sa thèse de baccalauréat: Des Rapports de l'Ébionitisme avec l'Égliprimitive », 1850; ancien professeur, il det en 1857 directeur de l'institution Duples--Mornay à Batignolles (banlieue de Paris). dehors de sa collaboration distinguée au ciple de Jésus-Christ, on lui doit des « Let-3 au Synode », 1872; « Philippe Mornay de aves », 1862; « Claude Baduel et la Réfordes Études au XVIe Siècle >, Hachette, 11; • Discours aux jeunes gens et autres uscules de l'Américain Horace Mann », 1385; Horace Mann, son œuvre, ses écrits >, Derave, 1888.

Gaulier (Alfred-Nicolas), journaliste et hompolitique français, ancien officier, l'un des rutés de Paris, où il est né le 10 novembre 9. Il a collaboré d'une manière active à l'Écur, au Temps, au Rappel, à la République raçaise, et fondé, pendant la Commune, le rnal La Politique, organe de la Ligue des its de Paris, qui fut successivement suppripar la Commune et par le Gouvernement Versailles, dont il condamnait les excès.

Gaullieur (Ernest), historien français, archite de la ville de Bordeaux, où il est né en 7. On lui doit, entr'autres, une « Histoire la Réformation à Bordeaux et dans le ressort parlement de Guyenne. Tome I: Les origiet la première guerre de religion jusqu'à la k d'Amboise (1523 à 1563) », Bordeaux, 1884. Gaulot (Paul), ancien avocat et romancier içais, né, à Lyon, le 6 octobre 1852, a pu-:: « Mademoiselle de Poncin »; « Le Mace de Jules Lavernat »; « L'illustre Casau-»; « Miss Nelly »; « La chute d'un ange »; 'albran »; « Les débuts de Joseph Larvé-», 1887; « Livia Ginelli », id.; « Les déces de Marthe », id.; « Monsieur de Le Soi-»; « La fin d'une race ». On lui doit en :e: « Le Chemin », saynète en vers, dite Mlle Reichenberg; et un volume, chez Ollendorff, 1888: « Un complot sous la terreur », qui contient le récit d'une tentative d'évasion de Marie-Antoinette, et où sont reproduits des fac-similés de billets inédits écrits par elle au chevalier de Jarjayes, un des conspirateurs.

Gaupp (Louis), jurisconsulte allemand, professeur suppléant de procédure civile et de Droit national Wurtembergeois à l'Université de Tubingue, né en 1832, a publié: « Die deutsche Civilprocessordnung. Commentar », trois vol., Tubingue, 1880-81; « Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg », dans le Handbuch de Marquardsen, Fribourg, 1884; des essais et articles dans le Württemb. Gerichtsblatt, dans la Zeitschrift für freiwill. Gerichtsbarkeit, dans l'Archiv für civil Praxis, dans les Göttinger Gelehrte Anzeigen, dans le Centralblatt für Rechtswissenschaft.

Gaurishankar Udaya Shankar Oza, illustre homme d'État et savant hindou; nous sommes redevables à M. J. N. Unwalla, fellow de l'Université de Bombay, professeur de l'École Supérieure et Sous-directeur du Samaldos College de Bhaunagar des renseignements qui vont suivre sur ce grand homme du Kathiawar. Quoique M. Gaurishankar se soit surtout distingué dans son pays comme un homme d'État de premier ordre et comme premier ministre de de l'État de Bhaunagar qui lui doit essentiellement sa prospérité actuelle, son ouvrage « Svarûpânusamdhâna », le place aux yeux du monde lettré au rang des premiers penseurs de notre temps, comme connaisseur de tous les secrets de la philosophie trascendentale de l'école védântine. Sur la valeur de ce livre on peut consulter ce qu'a écrit le professeur Georges Bühler, ancien professeur à l'Elphinstone College de Bombay et professeur actuel à l'Université de Vienne dans l'Osterreichische Monatschrift für den Orient. Gaurishankar est né, le 11 août 1805, à Gogo, à dix milles de Bhaunagar, de parents très pauvres. Entré à seize ans au service de l'État, il y déploya une intelligence et un zèle si remarquables, qu'en 1847 il était déjà premier ministre. Sa renommée fut bientôt si grande et ses nombreux bienfaits lui créèrent une telle popularité, que les Anglais, aussi bien que les indigènes, le saluèrent par le nom de père du Kathiawar. Depuis 1879, il s'est retiré de la vie active, pour faire place à son fils Vajeshankar, illustre savant à son tour, approfondi dans la connaissance des Védas, numismate éminent, fondateur d'une école védique à Bhaunayar, éditeur des anciennes inscriptions du Kathiawar, ministre respecté et homme aimable, et à son petit-fils qui marche sur ses traces glorieuses. Il est décoré depuis 1877 de ordre du Star of India. Il a surtout étudié à fond les *Upanishads*; son ouvrage de philosophie védântine est écrit en langue goujérate, mêlée de nombreuses citations sanscrites puisées lans les différents traités sur la philosophie rédânta. On vient de publier d'après ses notes et avis sur les relations entre les États du Kathiawar et le gouvernement anglais, les Ménoires de sa vie et sa correspondance.

Gaussen (Paul), littérateur français, bibliohécaire de la ville d'Alais, né, dans cette ville, vers 1840, y a publié en 1885: « Li Miragi, pouesio prouvençalo », avec traduction française

n regard.

Gaussin (Pierre-Louis-Jean-Baptiste), ingénieur hydrographe en chef de la marine, né, à a Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en 1821; depuis 838, il a publié chaque année un « Annuaire des narées des côtes de France ». Il a aussi édité in 1876 la « Définition du calcul quotientiel l'Henri Gonnelle ».

Gauthlez (Pierre), écrivain français, agrégé les lettres à l'Université de France, bibliothé-aire à l'Arsenal à Paris depuis 1885, né, à l'ontenay-aux-Roses, près Paris, le 28 mars 862; en dehors des articles insérés dans la re-ue L'Art (sur le paysage en montagne, sur P. Prud'hon); dans la Revue Philosophique, sur schopenhauer et sur Giordano Bruno; dans l'Ariste, sur Titien et sur Delacroix; il a publié: Les Voix Errantes », poésies, 1 vol., Lenerre, 1886; « Racine et la Champmeslé », pièce en un acte, en vers; « Tout simplement », un acte, en prose; « La Danaé », roman.

Gauthiot (Charles), publiciste français, professeur d'allemand aux Lycées Saint-Louis et Henri IV, membre du Conseil Supérieur de statistique, de la Commission de réforme consulaire, de la Commission des missions scientifiques et littéraires et d'un grand nombre de sociétés françaises et étrangères, secrétaire-général fondateur de la Société de géographie commerciale de Paris, décoré de plusieurs ordres étrangers, entr'autres, de celui des Saints-Maurice et Lazare d'Italie, est né en 1834. Il a été l'un des rédacteurs assidus du Journal des Débats de 1871 à 1887. Son Droit terminé, il avait fait un voyage en Allemagne et en Angleterre, enseignant et écrivant dans les journaux et revues, publiant des travaux de linguistique et des traductions, y traitant aussi des questions de politique étrangère.

Gautier (Adolphe), ingénieur et héraldiste suisse, né, à Genève, le 5 juin 1825, d'une famille patricienne, a publié chez Georg: « Le souterrain du tunnel de Blaisy », 1848; « Des chemins de fer à travers la chaîne des Alpes », 1856; « Les armoiries et les couleurs de la Confédération et des cantons suisses », 1864, réédité, avec additions, en 1876; « Histoire de la République de Gersau », et une adaptation de l'ouvrage de De Amicis Alle Porte d'Italia, sous le nouveau titre de: « Les Thermopyles Vaudoises ».

Gautier (Alfred), jurisconsulte français, professeur de Droit administratif à la Faculté de Droit d'Aix, où il est né en 1844, a publié: « Traité pratique du marché de travaux publics », 1881, avec E. Jouve; « Cours de Droit administratif », en deux vol., 1879-80; « Précis de l'histoire du Droit français », 1882; « Étude sur le crime d'incendie », 1884.

Gautier (E.-J. Armand), médecin et chimiste français, professeur de chimie organique et médicale à la Faculté de médecine de Paris, né, à Narbonne, en 1837; il a publié: « Les Alcaloïdes dérivés de la destruction bactérienne ou physiologique des tissus animaux », 1882; « De la coloration artificielle des vins », 1876; « La Sophistication des vins », 1877; « Le Cuivrs et le plomb dans l'alimentation et l'industrie », 1883.

Gautler (Hippolyte), journaliste, écrivain et avocat français, né, en 1835, à Lyon; il a fait ses premières études à Turin, à Montpellier, à Lyon et Moulins, son Droit à Paris. On lui doit: « Pendant le seize mai », 1881; « Les Français au Tonkin », plusieurs éditions, la cinquème en 1887; « L'an 1789 », grand in-4°, 1838.

Gautier (Joseph), poète et avocat français, résidant à Marseille, est né, le 19 février 1858, à Tarascon (Bouches-du-Rhônes), a fait son Droit à Aix et fut inscrit au barreau de Marseille; collaborateur de la Revue Félibréenne et de l'Armana prevençau, il a rédigé de 1884 à 1885 un journal littéraire: L'Écho de Provence, et publié en 1885 à Aix, avec préface de Jean Aicard, un recueil de poésies françaises, sous le titre de « Bribes poétiques »; en 1887, avec une préface de Mme Joseph Gautier sa femme, un autre recueil de poésies françaises intitulé: « Au bord du nid ».

Gautier (Mme Joseph, dite Brumoundo de Tarascoun), femme-poète français très distinguée, résidant à Marseille, née à Tarascon (Bouches-du-Rhône), en 1859, auteur de beaucoup de poésies exquises. Mme Joseph Gautier, née la même année et dans la même ville que son mari, est poète comme lui; seulement elle écrit de préférence en provençal; en 1884, elle obtint le grand prix de poésie provençale, qui est décerné tout les sept ans. On a d'elle deux volumes de poésies provençales: « Li blavet de Mountmajour », 1884; « Velo Blanco », 1887, avec préface de son mari; ce volume a eu un grand succès.

Gautier (Judith), femme de lettres française, fille du célèbre Théophile Gautier, héritière légitime de plusieurs qualités brillantes et séduisantes de son père, femme séparée du poète Catulle Mendès, est née, à Paris, en 1850. Elle apprit fort jeune la langue chinoise d'un mandarin réfugié, commensal de son père, et débuta dans la carrière littéraire, à dix-sept ans, par une collection de pièces diverses, en vers

\*en prose, traduites du chinois sous ce titre: « Le Livre de Jade >, 1867, signé Judith Walther. Depuis lors, c'est à l'extrême Orient, à la Chine, an Japon, qu'elle puise ses inspirations d'écrivain: « Elle réussit, a écrit M. Francisque Sarcey, à faire sentir dans son style la précio-✓ sité de cette littérature vieille et raffinée. « où éclatent les couleurs de l'Orient; elle en « a surpris le secret au foyer de famille, en cécoutant causer son illustre père et aussi en « récits empruntés aux romanciers et aux poè- ← tes de la Chine. Sa langue, qui est parfois
 « un peu molle, est singulièrement rythmique. **◄ La phrase se déroule presque toujours avec** « une harmonie charmante; c'est de la prose « merveilleusement cadencée ». C'est du Livre de Jade de M<sup>lle</sup> G. que s'est inspiré l'illustre écrivain italien M. Tullo Massarani pour son charmant volume intitulé: Il Libro di Giada. Suivirent: « Le Dragon impérial », roman chinois, 1869, signé Judith Mendès; « L'Usurpateur », roman japonais en deux vol., couronné par l'Académie Française en 1875, republié en 1887, en un seul volume, sous le titre: « La Sœur du Soleil »; « Lucienne », 1877; « Les Peuples étranges », recueil d'articles publiés dans le Journal Officiel sous le nom de F. Chaulnes; « Les Cruautés de l'amour », 1878; « Richard Wagner et son œuvre poétique », 1879; «. Isoline », 1881; 
« Les poèmes de la·libellule », traduction en vers de petits poèmes japonais, 1884; « La Fomme de Putiphar », 1884; « Iseult », 1885; « Iskender », histoire persane, 1886; « La Conquête du Paradis », 1887; « La Marchande de Sourires », drame en cinq actes, traduit du japonais, 1888; « Les Noces de Fingal », poème lyrique couronné au con-cours Rossini, 1888. Elle a aussi fait plusieurs Salons an Rappel.

Gautier (Jules), médecin français, résidant à Marçon, dans la Sarthe; on lui doit, entr'autres: « De la fécondation artificielle et de son emploi contre la stérilité chez la femme », Paris, Baillière et fils, 1869, troisième éd., en 1881; « Du Massage, ou manipulation, appliqué à la thérapeutique et à l'hygiène », id., 1881; « La Chirognomie et la Phrénologie », id., 1883; « Chiromancie et Chirognomie », 1885.

Gautier (Léon), archiviste et paléographe français, professeur de paléographie à l'École des Chartes, membre de l'Institut, secrétaire des Archives nationales, né, au Hâvre, le 8 août 1832. Ses ouvrages se classent en deux groupes bien distincts: 1°, écrits, de polémique religiouse: « Lettres d'un catholique », deux séries; « Vingt nouveaux portraits », 1878; 2°, écrits très-remarquables d'érudition et de critique littéraire; « Les Épopées françaises », deux éditions, en trois vol., 1865-68 et 1875-81; « La

Chanson de Roland », dix-sept éditions; « La Chevalerie », 1883, tableau d'histoire qui lui a valu le grand prix Gobert de l'Académie Frauçaise; « Histoire de la poésie liturgique au moyen-âge », 1887.

Gautier (Théophile, fils). écrivain français, fils du célèbre Théophile, frère de M<sup>me</sup> Judith Gautier-Mendès, ancien sous-préfet, né, à Paris, en 1836; on lui doit, entr'autres: « La Baronne Véra », 1885; « Entre Biarritz et Saint-Sébastien. Toros et Espadas. Notes de touriste », 1885.

Gautier (Victor), médecin suisse, résidant à Genève, où il est né en 1824; on lui doit, entr'autres: « La Desquamation épithéliale », Genève, Georg, 1885; « De la Menstruation et de la maturité précoce des hémorragies génitales des petites filles », 1885.

Gavardie (Henri-Edmond-Pierre, Dufour DE), magistrat, publiciste, avocat et homme politique français, ancien député, ancien sénateur des Landes, né, le 2 décembre 1823, à Rennes, a publié un volume remarqué: « Études sur les vraies doctrines sociales et politiques », 1862.

Gavoy (Emile), anatomiste français, médecin principal des hôpitaux militaires, né, à Salelles (Ande), en 1836, a publié: « Morphologie du cerveau pour l'étude des localisations des centres excito-moteurs des hémisphères et de l'opération du trépan, avec planches », Paris, Doin, 1879; « Etudes cliniques sur le traitement des boubons vénériens; compression combinée à diverses méthodes thérapeutiques », id., 1882; « Atlas d'anatomie topographique du cerveau et des localisations cérébrales », id., 1882, avec 18 planches chromolithographiees, 1882; « L'Encéphale, structure et description iconographique du cervoau, du cervelet et du bulbe », in-4°, avec atlas de 50 planches en glyptographie, id., Baillière et fils, 1886.

Gawalowski (Charles-Guillaume), écrivain autrichien d'origine polonaise, né, le 30 juin 1861, à Zubrschi, près de Koznau; il a fait ses études philologiques à Prague, à Leipzig et à Gratz, où il fut reçu docteur en 1882, et il est actuellement employé à la Bibliothèque du Joanneum. On lui doit: « Lieder », 1881; « Egerberg », poème, 1884; « Ramphold Gorenz », poème, 1885; « Steiermärkisches Dichterbuch », « Anthologie », 1887; depuis 1886, il publie avec succès le « Deutsch-national Kalender ».

Gawronski (François), romancier polonais, plus connu sous son pseudonyme de Rawita, né, en 1846, en Ukraine. En dehors de nombreux articles d'économie agricole, on lui doit des nouvelles et dos romans: « A la frontière »; « Le hetman Mazeppa »; « Les Phalènes »; « Les femmes dans la poésie ruthène de Taras Szewczenko »; « Les droits des femmes », « ».».

Gay (Mme Elisa), femme-autour française, née

en 1848, à Toulouse; en 1876, elle a publiétrois nouvelles: « Les Fiancés de Saint-Cyprien »; « Le Marquis de Savone »; « Le Roman d'une jeune fille pauvre ».

Gay (Jean), bibliographe, bibliophile et libraire français, né, en 1837, à Paris, résidant tantôt à Nice, à Turin, à Paris, et enfin à Bruxelles, souvent poursuivi à cause des livres jugés scandaleux qu'il publiait. En dehors de sa « Bibliographie de l'Amour », il a publié une « Bibliographie des ouvrages relatifs aux pélerinages, aux miracles, au spiritisme et à la prestidigitation publiés en France et en Italie, l'an du jubilé 1875 », Turin, 1876; « Les Abyssiniennes et les femmes du Soudan Oriental, suivi d'une postface ethnologique », 1876; « Anecdotes piquantes de Bachaumont, Mairobert, etc., pour servir à l'histoire de la Société française, à la fin du règne de Lous XV », Bruxelles, 1881.

Gay (Monseigneur Louis-Charles), prélat et écrivain français, évêque titulaire d'Anthédon depuis 1877, ancien vicaire capitulaire de Poitiers, né, le 18 octobre 1815, à Paris. Ordonné prêtre en 1857, appelé à Rome comme consulteur dans les commissions préparatoires du Concile du Vatican en 1868, il a été reconnu comme théologien pontifical du Concile. On lui doit: • De la vie et des vertus chrétiennes considérées au point de vue de l'état religieux », en deux vol., Paris, Oudin, 1874, douze éditions, la dernière en 1888; « Conférences aux mères chrétiennes », en deux vol., id., 1876, quatro éditions; « Élévations sur la vie et la doctrine de Notre Seigneur Jésus-Christ », en deux vol., id., 1878, trois éditions; « Entretien sur les mystères du Saint-Rosaire », deux vol., id., 1886, deux éditions; « Oraison funèbre du Cardinal Pie, évêque de Poitiers », 1880; « Troisième centenaire de Sainte-Thérèse », trois discours, 1883; « Lettre sur l'extension à toutes les Missions catholiques de l'adoration perpétuelle », 1883; « Vio de la Rév. Marie-Thérèso de Jésus (Xavérino do Maistre), prieure des Carmélites de Poitiers, commencée par M. l'abbé Houssaye, terminée et publiée par Monseigneur l'Évêque d'Anthédon », 1883; « Fleurs de doctrine et de piété, extraites des premières œuvres de Monseigneur l'Évêque d'Anthédon », Paris, 1886-88.

Gay (Victor), archéologue français, ancien architecte du gouvernement, est l'auteur du « Glossaire archéologique du moyen-âge et de la Renaissance », dont la publication a commencé en 1882 à la Librairie de la Société bibliographique.

Gayer (Jean-Charles), écrivain forestier allemand, professeur à l'Université de Munich, né en 1822, a publié, entr'autres: « Die Forstbenützung », Berlin, 1863, plusieurs éditions, la sixième en 1883; « Der Waldbau », id., 1880;

deuxième éd. en 1882; « Der gomischte William, 1886.

Gayette-Georgens (Jeanne-Marie, von), for me de lettres allemande, né, à Colberg, le 11 octobre 1817. Elle débuta en 1844 par le ne man: « Elisenhof », publié avec succès sous le simple pseudonyme de Jeanne-Marie. Après s'être beaucoup occupée d'éducation, et avoir de rigé en Autriche une institution fondée par son mari M. Georgens, et en avoir fondé une pareille à Berlin, restée veuve en 1886, elle se retira à Doberan, où elle s'occupe exclusivement de travaux littéraires et de la publication de la revue: « Im Hause ». En dehors du Frauenalbum, publié en collaboration avec Horm. Klette, on lui doit: « Gedichte »; « Der Geist der Schönen » (Esthétique pratique pour les femmes); « Vom Baume der freien Erkenntniss »; « Maximus Casus »; « Die Frauen im Beruf und Erwerb »; « Brevier der Konversation »; « Hermione »; « Unsere junge Mädchenwelt »; « Claudia »; « Vornehm und Edol »; « Abhängig und Frei »; « Edith »; « Lehr und Wanderjahre »; « Die Schule der Handarbeit »; « Plaudereinon am Thoetisch »; « Das Spiel der Jugend »; « Spielbuch für Mädchen »; « Das Kind des Meeres »; « Künsters Licben ».

Gazeau de Vantibault (Th. P.), géographe et publiciste français, président de la Commission du Trans-Saharien; on lui doit, entr'autres: « Le Trans-Saharien », Paris, Challamel, 1879; « Le Trans-Saharien et le Trans-Continental africain », Paris, Bergier, 1881; « Les Bourbons d'Anjou et d'Orléans, exposé de leurs droits avec tous les documents à l'appui », id.,

Gazier (Louis), littérateur français, docteur ès-lettres depuis 1875, maître de conférences à la Sorbonno depuis 1880, membre du Comité des travaux historiques, où il est secrétaire de la section d'histoire, né, à Paris, le 29 août 1844. En dohors de nombreux articles insérés à la Revue Critique, à la Revue Historique, à la Revue Politique et Littéraire, aux Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, à la Revue Internationale de l'Enseignement Supérieur, au Bulletin du Comité des Travaux historiques et scientifiques, etc., il a publié: « Les dernières années du cardinal de Retz », thèse, 1875; « De Santolii Victorini sacris hymnis », thèse, id.; « Traité d'explication française »; « Choix de Sermons de Bossuet », couronné par l'Académie française; l'édition des « Maximos de la Comédie », de Bossuet; des éditions classiques de La Fontaine et de Boileau; « Nouveau dictionnaire français illustré » (six éd. en huit mois); « Etudes sur l'histoire religiouse de la Révolutien française »; « Port-Royal des Champs », notice historique à l'usage des visiteurs.

Gazzurelli (Philippe), écrivain militaire italien, colonel de l'état-major, ancien professeur à l'école militaire de Modène, né le 11 août 1886, à Salò, près de Brescia, est l'auteur d'un imité en trois volumes intitulé: « Tattica », mi a paru en 1868.

Gebauer (Jean), illustre philologue tchèque, te, le 8 octobre 1838, à Ubislavice, en Bohême; la fait ses études à Prague, où depuis 1874 I enseigne la philologie slave à l'Université et rédige la partie slave de la revue: Listy filo-Logicke (Feuilles Philologiques). Ses travaux sont nombreux. Il a traduit des anthologies de chants populaires épiques russes et bulgares, des épisodes sanscrits du Mahâbhârata et du Râmâyava; il a écrit des mémoires nombreux d'histoire ittéraire et de poésie populaire; il a soigné les éditions critiques de textes tchèques du quaprzième siècle; il a fait des recherches imporantes sur la langue tchèque, surtout sur la angue ancienne. Signalons parmi ses publicaions: « Contributions à l'histoire du vocalisme chèque » (en tchèque), 1870; « Contribution l'histoire de l'écriture tchèque » (en tchèque), 1870; « Phonologie de la langue tchèque » (en chèque), 1877; « Ueber die e Silben in Altböhnischen  $\rightarrow$ , 1878; « Ueber die a, o und u Silen im Altböhmischen », 1879; « Nominale Fornen des altböhmischen Comparativs », 1880; La déclination pronominale dans le vieux tchène > (en tchèque), 1885; « La déclination noninale dans le vieux tchèque > (en tchèque), 886. En 1885, il fit paraître dans l'Encyklopælie von Hisch und Gruber son grand article sur le manuscrit si contesté dit de Kralove-Deor, et cet article fait époque dans l'histoire le la philologie slave. « Le premier, écrit M. Gason Paris dans la Revue Critique de 1887, qui it attaqué la question d'une manière vraiment cientifique est Antoine Vachek, qui, né en silésie, était moins imbu des préjugés tchèques que les savants nés en Bohême. Voici quelle ut son argumentation: Étudions les monuments nthentiques de l'ancien tchèque sans tenir auun compte des manuscrits en litige; étudions nsuite ceux-ci et comparons les résultats. Le ruit de cette étude, méthodiquement irréprohable, fut la condamnation des manuscrits épijues. Toutes les réfutations opposées à l'ouvrase de Vachek furent impuissantes à en entamer 'inéluctable conclusion; vingt ans après la mort le Vachek, M. G. fit paraîtro (février 1886) m article où il rendit compte de ses recherhes sur la langue des manuscrits. On avait bjecté à Vachek le petit nombre des monuaents dont il s'était servi. M. G. a étudié de rès, pendant des années, la langue de tous les nanuscrits connus et accessibles. En outre, il montré que dans des centaines de cas, les antes qui se trouvent dans les manuscrits se rouvent également et dans la grammaire de [anka, écrite avant leur découverte, et dans is falsifications notoires dont la plupart ont our auteur Hanka lui-même (mort en 1861).

Si dans l'histoire des débats sur l'authenticité de ces manuscrits célèbres, la priorité de la bonne méthode appartient à Vachek, c'est à M. G. qu'on en doit l'application rigoureuse ».

Gébelin (Jacques), géographe et historien français, ancien professeur de Lycée, docteur ès-lettres, chargé du cours de géographie à la Faculté des Lettres de Bordeaux, né, le 5 novembre 1848, à Nîmes, a publié: « Étude sur le recrutement des armées pendant les périodes mérovingienne et carlovingienne », La Flèche, 1879; « Quid rei militaris doctrina, renascentibus litteris, antiquati debuerit >, Bordeaux, 1881; « Histoire des milices provinciales (1688-1791). Le tirage au sort sous l'ancien régime », Paris, Hachette, 1882; « Les milices provinciales de Nîmes d'après les archives nîmoises. Le tirage au sort à Nîmes au XVIIIe Siècle », Nîmes, 1886; « Eléments de géographie de la France à l'usage des écoles normales primaires », Bordeaux, Féret, 1887; « Éléments de géographie; Europe », 1888. M. G. dirige depuis 1982 le Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Bordeaux. Sans compter les articles de critique historique dans le supplément littéraire de la Gironde, il collabore à la Revue de l'Instruction des jeunes filles de Bordeaux, où il publie un « Précis d'histoire générale ».

Gebhardt (Henri-Ernest), écrivain et pasteur allemand, né, le 12 juillet 1832, à Ludwigsbourg (dans le Wurtemberg), où son père remplissait successivement les fonctions d'instituteur et d'économe de la maison de force, reçut sa première éducation dans l'établissement, alors célèbre, des frères Paulus, et étudia la pharmacie, lorsqu'il se sentit attiré vers les contrées lointaines; il émigra avec un de ses frères au Chili et y exploita, pendant quatre ans, un domaine dans les environs de Valdivia. Les impressions piétistes de sa jeunesse, fortifiées par l'éloignement, le poussèrent à embrasser le ministère de l'église, auquel il se prépara par un séjour de deux ans à Brême, dans la faculté de théologie méthodiste. Consacré prédicateur, M. G. s'est voué à l'évangélisation des pays de langue allemande et a successivement résidé à Ludwigsbourg, Heilbronn, Pforzhein, Strasbourg, Zurich, sans parler d'un voyage de deux ans (1881-83) entrepris pour recueillir des subsides, à travers l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il est fixé à Bienne. Son œuvre littéraire se compose de mélodies puisées aux sources les plus diverses pour être adaptées à des textes sacrés: « Chants de l'Evangile », 1881; « Le chantour du Subili », id. (Chants négres, traduits en allemand, six éditions); « Le joyeux message », 1883 (vingt-deux éditions); « Les Psaumes » (mis en vers), 1882; « Le Subili de Noël », 1883.

Gebhart (Émile), éminent littérateur français, ancien professeur de littérature française,

ancien professeur de littérature étrangère à la Faculté de Nancy, actuellement professeur de littérature méridionale à la Faculté des Lettres de Paris, né, à Nancy, en 1839; ancien élève de l'École Normale Supérieure, ancien membre de l'École Française d'Athènes, en dehors de ses deux thèses: « De varia Ulyssis apud veteres poetas persona », 1660; « Histoire du sentiment poétique de la nature dans l'antiquité grecque et romaine », id., il a publié les ouvrages remarquables suivants: « Praxitèle, essai sur l'histoire de l'art et du génie grec », 1864; « Essai sur la peinture de genre dans l'antiquité », 1869: « De l'Italie, essais de critique et d'histoire », 1876; « Rabelais, la Renaissance et la Réforme », 1877, livre couronné par l'Académie Française; « Les Origines de la Renaissance en Italie », 1879, volume couronné par l'Institut; « La Renaissance italienne et la Philosophie de l'histoire », 1887.

Geete (Knut-Robert G.), philologue suédois, né, en 1849, attaché à la Bibliothèque de Stockholm, a publié: « Um styrilsi Kununga ok höfdinsa », 1878; « Studier rörande Sveriges romantiska medeltidsdiktning: I. Eufemia-Visorna », 1875; « Om den nynorska språkrörelsen betraktad ur svensk synpunkt », 1881; « Svensk geografisk onomatologi », 1884.

Geffcken (F. Henri), illustre jurisconsulte allemand, ancien Ministre-Résident des Villes Anséatiques à Berlin (1869) et à Londres (1866), ancien syndie du Sénat de Hambourg (1869), professeur de Droit public à l'Université de Strasbourg (1872), retraité depuis 1882, s'était retiré d'abord à Hambourg, comme conseiller privé de justice, et habite actuellement Munich, où il est entièrement absorbé par ses travaux de Droit international. M. G. est né, à Hambourg, le 9 décembre 1830, et en dehors de plusieurs articles insérés à la Rerue du Droit International, il a publié: « Dor Staatstreich vom 2 Dec. und seine Rückwirkung auf Europa », Leipzig, 1870; « Staat und Kirche in ihrem Verhältniss geschichtlich entwickelt », Berlin, 1875, traduit en anglais par I. Taylor. 2 vol., Londres, 1877; « Zur Geschichte des Orientalischen Krieges 1854-56 », Berlin, 1881; « Droit international Martens-Cussy, Guide diplomatique », entièrement refondu, cinquième édition, en deux vol., 1886; « Die Alabamafrago », Stuttgard, 1872; « Martens et Cussy Roc. des Traités », deuxième série, en trois vol., 1882-88; « Der Völkerrechtliche Stellung des Papstes >, Berlin, 1855, ouvrage traduit en italien, Pise, 1886; « Das Recht der Intervention », Hambourg, 1887; « Politische Feder-Zeichnungen », Berlin, 1887. Au Manuel du Droit International de Holtzendorff, il a fourni l'article: « Garantie ». On lui doit, en outre, une série de conférences; citons sur les alliances, sur le Droit des ambassadeurs, sur le

Droit de la guerre maritime, sur la mississur la question du Danube, etc. On lui delli core la fameuse et retentissante brochure par que parue en 1888 à la Deutsche Rundschen amena l'arrestation de l'auteur, son procès vant la Cour de l'Empire de Leipsig et a son élargissement prononcé par arrêt de la me Cour de justice. A la suite de ces évi ments, M. G. s'est retiré en Suisse.

Geffroy (Auguste), écrivain français, re sentant de deux des plus illustres familles Champagne, les de Thannois et les de L'Ai par lesquelles il se trouve petit-fils de D de Poitiers et du poète Brécaire de la Dir rie, est né en 1850, à Saint-Dizier (Ha Marne). Il fit des études brillantes à Vaugir il était écolier, lorsqu'il reçut un prix de l' démie des Jeux Floraux. Licencié en Droi crétaire particulier des Préfets du Gers. Basses-Alpes et du Rhône, et depuis consde préfecture, conférencier à Paris et à l'é ger, chargé de missions scientifiques dans que toute l'Europe et en Afrique, rédacte directeur de journaux en province et à l on lui doit: « Études d'après Fromentin : langes; « Poésies de jeunesse »; « Fille lande », roman; « Les Nomades Saharie « Les Misères de Londres »; « La Sert les Serbes »; « L'Algérie actuelle »; « 1 et martyre »; « Voyages au Maroc, en Ir. en Indo-Chine, en Hollande »; « Feuil rose », roman patriotique; « Marquise », 1 parisien.

Geffroy (Mathieu-Auguste), illustre his français, ancien professeur de lycée, ancier tre de conférences à l'École Normale, a directeur de l'École française à Rome, p seur d'histoire ancienne à la Faculté de l membre de l'Institut depuis 1874, né, à le 21 avril 1820. En dehors de sa collabor à la Revue des Deux Mondes depuis 185 Journal des Savants et à la Revue d'hi diplomatique, etc., il a publié toute une série vrages remarquables; citons: « Etude su pamphlets politiques et religieux de Milt 1848; « Histoire générale des États Scar ves », 1851; « Lettres inédites du Roi les XII, texte suédois et traduction », « Notices et Extraits des manuscrits ce nant la France conservés en Danemark, S Norvège », 1855, volume publié à la suite mission de recherches dans les biblioth de ces Etats. Il fut décoré, pour cette cation, non pas seulement de la légion c neur, mais des croix de Norvège, de Danet de l'Étoile polaire. Suivirent: « Lettre dites de la princesse des Ursins », 1859; l'institution et des mours du paganisme dinave. L'Islande avant le Christianisme d' les Gragas et les Sagas », 1864; « Gustav et la Cour de France, avec une étude st

4

pocryphes de Louis XVI et de Mariette >, 2 vol., 1867, deux éditions; « Rome larbares, étude sur la Germania de Taleux éditions, la 2º en 1874; « Marie-:te. Correspondance secrète avec Ma-'èse, accompagnée des rapports secrets par le comte de Mercy-Argenteau à trice », trois vol., 1874, 2º édition, 1 collaboration avec M. d'Arneth, dides Archives impériales de Vienne; laüs, Pélops et Hippodamie, vase peint 1881; « Les dessèchements du lac Fu-877; « L'Archéologie du lac Fucin », L'École française de Rome; ses origiobjet, ses premiers travaux », 1876; le française de Rome. Ses premiers trantiquité classique. Moyen-âge », 1884; tes inédites de la Biccherna et de la Ga-Sienne », 1882; « L'Épigraphie doliaire Romains », 1886; « Madame de Mainl'après sa correspondance authentique, e ses lettres et entretiens », Paris, Ha-887; « Recueil des Instructions données bassadeurs et Ministres de France, de-Traités de Westphalie jusqu'à la Révocançaise: Suède », un vol. de 515 pages, lcan, 1867.

nbaur (Charles), illustre médecin allerofesseur d'anatomie à l'Université de
erg, né en 1826. En dehors d'essais
es dans les recueils scientifiques, M. G.
: « Beiträge zur näheren Kenntniss
wimmpolypen (Siphonophoren) », Leip4; « Zur Lehre von Generationswechder Fortpflanzung bei Medusen und PoWurzhourg, 1854: « Untersuchungen

der Fortpflanzung bei Medusen und Po-Wurzbourg, 1854; « Untersuchungen eropoden und Heteropoden », Leipzig, Grundzüge einer vergleichenden Anatod., 1859, 2° éd. en 1870, traduction an-Jeffray Bellen, 1878; « Untersuchungen gleichenden Anatomie der Wirbelsäule hibien und Reptilien », Leipzig, 1862; suchungen zur vergleichenden Anatomie belthiere », id., 1867–1865–1872, trois is; « Grundriss der vergleichenden Anaid., 1874, 2° éd. en 1878; « Lehrbuch tomie des Menschen », id., 1883, 2° éd. ; « Zur Kenntniss der Mammaorgane iotremen », id., 1886.

r (Guillaume), orientaliste allemand, ur libre de sanscrit à l'Université de on lui doit: « Die Pehleviversion des els des Vendidad », Erlangen, 1877; 1adaêcâ, ein Parsentractat in Pâzend, und Sanskrit herausgegeben, übersetzt lärt », id., 1876; « Handbuch der Avese », id., 1879; « Ostiranische Cultur thum », id., 1882.

r (Louis), illustre écrivain allemand, élèbre orientaliste Abraham G., mort né le 5 juin 1848, a fait ses études à Heidelberg, à Bonn et à Goettingue, où il fut recu docteur; professeur libre depuis 1873, il a reçu en 1880 une chaire à l'Université de Berlin. Ses écrits sont d'une grande importance pour l'histoire de la civilisation; citons entr'autres: « Joh. Reuchlin, sein Leben und seine Werke >, 1871; « Geschichte der Juden in Berlin », id.; « Petrarka », 1874 (avec l'ouvrage de M. Mezières, l'un des meilleurs livres qui aient été écrits sur le grand poète italien); • Deutsche Satiriker des 16 Jahrhunderts >, 1878; « Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland », 1882; il rédige depuis 1880 le Goethe-Jahrbuch et depuis 1887 la Zeitschrift für Kultur und Literatur der Renaissance, fusionnée avec la Zeitschrift de Max Hoch.

Geijerstam (Gustave DE), nouvelliste suédois, résidant à Stockholm, né en 1858, a publié trois recueils: « Grâkallt », 1882; « Strömoln », 1883, et « Fattigt folk », 1884, et un volume d'études littéraires sur la Suède et le Danemarck, sous le titre: Ur Santiden.

Geikie (Archibald), illustre géologue écossais, né, en 1835, à Édimbourg. Comme membre de la Commission Géologique de la Grande-Bretagne, il travailla en 1855 avec Sir R. Murchison à la nouvelle carte géologique de l'Écosse. Nommé en 1870 professeur de géologie et de minéralogie à l'Université d'Édimbourg, il passa en 1881 à la direction du Musée géologique de Londres. On lui doit, entr'autres écrits: « The story of a Boulder », 1858; « The Phenomena of the glacial drifts of Scotland viewed in Connexion with its physical geography >, 1864; « A Student's Manual of Geology >, 1871; « Geological Map of Scotland >, 1875; « Outlines of field Geology », 1879; « Geological Sketches at home and abroad », 1882, etc.

Geikie (James), éminent géologue écossais, depuis 1882 professeur de géologie et de minéralogie à l'Université d'Édimbourg, membre de plusieurs sociétés scientifiques de la Grande-Bretagne, membre honoraire des Sociétés Géologiques de Stockholm, de la Belgique, de l'American Philosophical Society, de l'Academy of Natural Sciences of Philadelphia, né, en 1839, à Édimbourg. Couronné, en 1884, de la Macdougall-Brisbane Medal, en 1889 de la Murchison Medal, il a publié: « The Great Ice Age and its relation to the Antiquity of Man », Londres, 1874; deux éd.; « Prehistoric Europe », id., 1881; « Songs and lyrics », traduits de Heine et autres poètes allemands, Édimbourg, 1887; « Outlines of Geology », Londres, 1886, deux éd., la deuxième en 1888; plusieurs essais et articles dans les recueils scientifiques.

Geinitz (Eugène), naturaliste allemand, professeur de minéralogie et de géologie à l'Université de Rostock, né, en 1854; on lui doit, entr'autres: « Uebersicht über die Geologie Mecklenburgs », Gustrow, 1884; « Der Boden Mecklenburgs », Stuttgard, 1885; « Die Mecklenburg. Höhenrücken und ihre Beziehungen zur Eiszeit », id., 1886; « Die Seen, Moore und Hussläufe Mecklenburgs », Gustrow, 1886, etc.

Geinitz (Hans-Bruno), naturaliste allemand, professeur de minéralogie et de géologie au Polytechnicum de Dresde, né en 1814; on lui doit: « Beitrag zur Kenntniss des Thüringer Muschelkalkgebirges >, Jena, 1837; « Charakteristik der Schichten und Petrefacten des sächsisch-böhmischen Kreidegirbes », Dresde, 1839-40; • Die Versteinerungen von Kiesslingswalde >, id., 1843; « Gaea von Sachsen », id., 1843; « Grundriss der Versteinerungskunde », id., 1846; • Die Versteinerungen des deutschen Zechsteingebirges », id., 1848-49; « Das Quadersandsteingebirge oder das Kreidegebirge in Deutschland », Freiberg, 1849-50; « Das Quadergebirge oder die Kreideformation in Sachsen », Leipzig, 1850; « Die Versteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen und den angrenzenden Länder-Abtheilungen », id., 1852-53; « Darstellung der Flora des Hainichen-Ebersdorfer und des Flöhær Kohlenbassins », id., 1854; « Die Versteinerungen der Steinkohlenformation in Sachsen », id., 1855; « Geognostische Darstellung der Steinkohlenformation in Sachsen, mit besonderer Berücksichtigung des Rothliegenden », id., 1856; « Das Königlich-Mineralogische Museum in Dresden », Dresde, 1858; « Dyas oder die Zechsteinformation und das Rothliegende », Leizig, 1861-62-80-82; « Geologie der Steinkohlen Deutschlands und anderer Länder Europas », Munich, 1865; « Ueber ein Æquivalent der tektonischen Schiefor Nord-Amerikas in Deutschland », Dresde, 1866; « Carbuniformation und Dyas in Nebraska », id., 1866; « Die fossilen Fischschuppen aus dem Plänerkalke in Strehlen », id., 1868; « Uobersicht der im Königreiche Sachsen zur Chausseeunterhaltung vorwendeten Steinarton », id., 1869; « Das Elbthalgebirge in Sachsen; zwei Theile », Cassel, 1871-75; « Zur Geologie von Sumatra », Cassel, 1875; « Ueber fossile Pflanzen- und Thierreste in den argentinischen Provinzen San Juan und Mendoza », Cassel, 1876; • Die Braunkohlen Sachsens », programme, 1840; « Die Enitpflanzen des Rothliegenden und des Zechtsteingebirges », programme, 1858; « Die sogenannten Koprolithenlager von Helmstedt, Büddenstedt und Schleweks bei Harzburg », Dresde, 1883; « Ueber die Grenzen der Zechsteinformation und der Dyas überhaupt », 1884; « Paläontolog. Beiträge », Dresde, 1885; « Zur Dyas in Hessen », Cassel, 1886. De 1863 à 1879, il a rédigé avec Leonard lo Neue Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie.

Gelser (Charles-Frédéric), mathématicien suisse, professeur au Polytechnicum de Zurich, né en 1842. En dehors de nombreux entires moires et articles insérés dans le Journal Crelle, et dans d'autres recueils scientifique (dans le nombre, citons les Annali di Manatica de 1867, 1869, 1878, et les Resdica dell'Istituto Lombardo de 1868), M. G. a publié: « Beiträge zur synthetischen Geometrie Zurich, 1866; « Einleitung in die synthetische Geometrie », Leipzig, 1869. Il a aussi publié at trois éditions à Leipzig, 1867–88, les Vorlengen über synthetische Geometrie de Jacob Steiner.

Geitler (Léopold), linguiste tchèque, professeur de philologie slave à l'Université d'Agranné, à Prague, en 1847. Il a étudié à Prague à Vienne, et voyagé en Lithuanie, en Russié et dans la Macédoine. On lui doit entr'autres « Littanische Studien », Prague, 1875; « Phanologie de la langue bulgare ancienne », id., 1873 (en tchèque); « Des racines slaves en « », id., 1877 (en tchèque); « Les Traditions poètiques des Thraces et des Bulgares », id., 1878 (en tchèque); « L'étymologie du nom Hrvat », Agram, 1876 (en croate); « L'apostille lithuenienne de Jean Bretkun, de l'année 1591 », id., 1877; « Sur les sifflantes parassites après les gutturales, dans la langue slave », id., 1877-78;

Gelcich (Eugène), écrivain et savant dalmata né, à Cattaro, en Dalmatie, en 1854. Il a fait ses études à l'Académie Navale de Fiume; et 1873, après un voyage de deux ans dans les Mers des Indes, de Chine et dans l'Océan Pr cifique, il était nommé enseigne de vaisseau, et en 1878 professeur de mathématiques et de science navale et directeur de l'École Navale de Cattaro. Actuellement, il est le Directeur de l'Istituto Nautico de Lussin Piccolo. En dehors des mémoires insérés dans les Mittheilungen aut dem Gebiete des Seewesens, organe du Ministère autrichien de la Marine, dont une partie a été traduite en français, on lui doit: « Die Theorie des Schiffsmagnetismus und ihre Anwendung auf die Praxis, nach englischen Quellen », Vienne, Gerold, 1877; une nouvelle édition remaniée de la Nautische Astronomie de Schaub, Vienne, 1878; « Chronometer- Studien und Anwendung der Wahrscheinlichkeits- Theorie auf die Chronometrie »; « Studien zur Geschichte der Schiffahrt, mit besonderer Berücksichtigung der Nautik », Laibach, 1880; « Grundzüge der physischen Geographie des Meeres », Vienne, 1881; « Geschichte der Uhrmacherkunst », Weimar, 1887; « Eine Studie über die Eutdeckung der analytischen Geometrie, mit Berücksichtigung eines Werkes des Marius Ghetaldi », Leipzig. Citons, en outre, ses nombroux articles dans les revues suivantes: Zeitschrift der Berliner Gesellschaft der Erdkunde; Zeitschrift für Wissenschaftliche Geegraphie (Weimar); Zeitschrift für Instrumenten-Kunde (Berlin); Zeitschrift für Optik und Mechanik (Leipzig); Zeitschrift für Mathematik und Physik von Cantor und Schlir **.** 

ilch (id.); Rivista della Marina mercantile (Triob); Deutsche Rundschau für Geographie und atistik (Vienne); Deutsche Uhrmacher-Zeitung. est à lui qu'on doit los articles los plus éloents pour la révendication de la renommée ientifique de Christophe Colomb, indignement taquée par un parti qui veut attribuer à un r hasard la découverte de l'Amérique.

Geldner (Charles-Frédéric), orientaliste alleand, professeur libre à l'Université de Halle, , en 1853, à Saalfeld en Thuringe; il a étu-🕹 à Leipzig avec Brockhaus et Curtis, à Tungue avec Roth. On lui doit des ouvrages rearquables; citons en collaboration avec Kagi: 70 Lieder des Rigveda », Tubingue, 1875; Metrik des jung. Avesta », id., 1877; « Stuen zum Avesta », Strasbourg, 1882; « Drei sht aus dem Zend-Avesta », Stuttgard, 1887; dition critique de l'Avesta, traduit en alleand et en anglais, aux frais de l'Académie de enne et du Gouvernement des Indes, depuis 85; « Vedische Studien », en collaboration ec R. Pischel, Stuttgard, 1883; nombreux esis critiques dans les recueils scientifiques.

Gellerstedt (Albert-Théodore), poète et aritecte suédois, né, le 6 octobre 1836, à Särbo dans le Westmanland. Professeur d'aritecture à l'École Supérieure technique de ockholm en 1877, secrétaire de l'Académie des paux-Arts, depuis 1881, il a publié deux resils de poésies: « Dikter », en 1871 et en 181, et de 1865 à 1877 sept volumes de « Artektoniska fragmenter ».

Gelletich (Nicolas), publiciste dalmate, collarateur de plusieurs journaux politiques, juriques et littéraires, polyglotte écrivant cinq ngues, notaire à Fiume, où il est né en 1840. Imme représentant de sa ville natale, il a pris rt, en 1883, aux travaux de la Commission yale de Florence réunie à Budapest.

Gelli (Jacopo), professeur ès-lettres, publiite italien, esprit remuant et ontreprenant, est , à Orbetello, le 13 septembre 1858. Il a fait s études à Montalcino, à Pise, à Turin et à icole militaire de Modène, d'où il sortit sousutenant en 1879; il était lieutenant en 1881; missionnaire en 1883. Il est actuellement caaine surnuméraire, et décoré depuis 1887 de rdre du Libertador de Venezuela. C'est à sa illante initiative qu'on est redevable de l'Espoione Rossiniana faite à Florence en 1887 et l'institution d'une Cour d'honneur permanen-(1888); il a pris part en qualité de Commisre aux travaux de la Commission Gouvernentale pour le réglement de la Gymnastique as les Écoles italiennes. On lui doit: « Il ello nella storia della Giurisprudenza e nella stica italiana », Florence, Loescher, 1886; Pro Charitate >, id., id., 1887; « Responsabipenale dei duellanti », id., id., id.; « Nuovo dice cavalleresco. La Tecnica del duello », id.,

Stianti, 1888; « Resurrectio, Critica alle osservazioni del generale Angelini », id., Niccolai, id.; « Corte d'Onore permanente, Note e regolamento », id., De Angelis, id.; « La Scherma collettiva quale mezzo di educazione fisica », id., Niccolai, 1889; « Poche parole in sostegno del giuoco collettivo di sciabola », id., id., id.; « Brevi Note sulla scherma di sciabola per la cavalleria », id., id., id.; « Bibliografia generale della scherma — Bibliographie générale de l'escrime » (textes italien et français), id., id., id., id.

Gelmetti (Louis), littérateur italien, écrivain de talent, polémiste vigoureux, professeur à l'École technique Paolo Frisi de Milan, né, à Dolco (province de Vérone), le 18 mai 1829. Il a fait ses études littéraires et théologiques au séminaire de Vérone, où il fut ordonné prêtre. non sans difficulté, à cause de son goût pour la philosophie et pour les idées libérales de Rosmini. Émigré en 1859 en Lombardie, après la publication de son livre « Roma e l'avvenire della lingua italiana », Milan, Sonzogno, 1864, qui fut remarqué, il put entrer, en 1866, dans l'enseignement public. Depuis ce début, il a publié une série d'ouvrages importants sur la question de la langue, se posant hardiment comme adversaire de la théorie de Manzoni qui accepte la langue parlée à Florence comme type unique de la langue italienne. Le caractère polémique de ses ouvrages a quelque peu nui à leur succès, et empêché de prendre en consideration, commo il le méritait, ce qu'il y a de raisonnable dans ses livres, écrits d'ailleurs avec verve et contenant des pages éloquentes. Parmi ses ouvrages, en dehors du premier déjà nommé, nous citerons ici les plus importants: « La lingua parlata di Firenze e la lingua letteraria d'Italia », deux vol., Milan, Saladini. 1874; « Le Scuole tecniche in Italia sotto il rispetto educativo e letterario », id., 1878; « Dottrina Manzoniana sull'Unità della lingua nei suoi difensori L. Morandi e Francesco D'Ovidio », id., 1881; « Riforma ortografica con due nuovi segni alfabetici messi in opera per la prima volta », id., 1886.

Gelmi (Henri), botaniste italien, né, à Trente, vers 1850, a publié en 1886, un ouvrage intitulé: « Le Rose del Trentino ».

Gelzer (Henri), philologue allemand, professeur de philologie classique et d'histoire ancienne à l'Université de Iena, né, en 1847, a publié: « De Branchidis », Leipzig, 1868; « Eine Wanderung nach Troja », conférence faite en Suisse, 1871; « Kleinasiatische Inschriften », dans le Rheinisches Museum, 1872; « Lykurg und die delphische Priesterschaft », id., 1873; « Das Zeitalter des Gyges », id., 1875–80; « Die Wanderzüge der lacedämen. Dorier », id., 1877; « Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie », deux parties, Leipzig, 1880–85.

Gemma (Adolphe), poète italien, né à Vérone, a fait ses études de jurisprudence à Padoue. En dehors de ses poésies lyriques et d'un poème remarqué intitulé: « I Mari », on lui doit un volume de traductions du grec moderne, avec des notices sur les auteurs.

Gemmellaro (George J.), éminent naturaliste italien, professeur de géologie et de minéralogie à l'Université de Palerme, né, en 1832, à Catane. On lui doit, entr'autres: « Descrizione di alcune specie di minerali dei vulcani estinti di Patagonia », Catano, 1854-56; « Pesci fossili della Sicilia », 1858; « Studii paleontologici sulla fauna del calcare: Terebratula janitor », trois parties, 1869-73.

Génard (Pierre), érudit belge, né, à Anvers, le 27 avril 1830; il est archiviste de sa ville natale et membre de l'Académie flamande. Il nous serait absolument impossible, non seulement d'énumérer toutes les publications périodiques en langue française et en langue flamande, auxquelles a collaboré ou collabore encore M. G., mais même de reproduire seulement la liste complète de ses ouvrages. Sa vie tout entière a été consacrée à éclairer les points obscurs de l'histoire d'Anvers et des Anversois célèbres, à dresser les catalogues des musées, des bibliothèques et des collections particulières de la ville, à publier les documents enfouis dans les archives, et force nous est de nous borner à la mention rapide de trois livres de la plus haute importance: « La Furie espagnole », Anvers, 1876; « P.-P. Rubens », id., 1877 (en flamand); « Anvers à travers les âges », id., 1886 et années suivantes. Ce dernier ouvrage, en cours de publication, est vraiment admirable, tant au point de vue de l'exécution matérielle qu'au point de vue du fond. Citons encore une publication de grand luxe: « Armorial des institutions communales d'Anvers depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours », Anvers, 1888. Ce recueil, publié sous les auspices de l'administration communale d'Anvers, renferme 30 planches en couleurs et 200 pages environ de texte; on on a une édition française et une flamande.

Gener (Pompée), écrivain espagnol, né, en 1846, à Barcelone. Il est l'auteur d'un livre remarquable publié en français à Paris, sous le titre: « La Mort et le Diable », dont le prologue a été fait par Littré, avec un grand éloge de l'auteur. Dernièrement, M. G. a publié, sous le titre d'« Herejias » un nouveau livre, où il combat tous les préjugés qui ont cours dans la plus grande partie de l'Espagne. Esprit trèslibéral et hardi, M. G. est un libre-penseur, dont les œuvres sont toujours suivies de polémiques. Il habite généralement Paris, où il travaille à différentes Revues scientifiques.

Generali (Jean), médecin-vétérinaire italien, dirocteur ot professeur de l'École vétérinaire

de Modène, né, dans cette ville, en 1834. On lui doit, entr'autres: « Sui muscoli »; « Sull'igieno del sistema nervoso , « Sulla came suina, considerata come alimento e più specialmente come causa di Trichinosi nell'uomo »; « Sul numero delle scuole veterinarie in Italia 💦 « Sull'istruzione elementare in Campogalliano » (commune où M. G. passe ses vacances et où il a été nommé délégué pour les écoles); « Avvelenamento col Nerium Oleander »; « Sopra un cuore anormale di gallo » (en collaboration avec le prof. Canestrini); « Contribuzione alla patologia delle viti dentarie » (en collaboration avec Lanzillotti); « Note di anatomia patologica »; « Trombosi della milza in un cavallo »; « Di un pseudo-ermafrodismo in una capra »; « Le così dette viti dentarie e fistole congenite del collo nel cavallo » (en collaboration avec Lanzillotti); « Ipertrofia della milza in un majale »; « Sull'atrofia acuta del fegato nel cavallo »; « Endocardite ulcerosa della valvola mitrale in un cane »; « Note elmintologiche »; « La rabbia canina »; « Micosi delle vie aree nei colombi »; « Nota intorno alle alterazioni del fegato nel balordone addominale del cavallo », etc.

Gengel (Florian), homme politique et journaliste suisse, né, à Coire, le 27 juin 1834; il fit ses études philosophiques et juridiques à Munich, à Tubingue, à Zurich et à Paris. Après avoir exercé, pendant quelque temps, sa profession d'avocat et de juge de paix dans sa ville natale, il devint rédacteur du Liberale Alpenbote, le principal organe des radicaux parmi les Grisons; en 1868, il passa à Berne, où il collabora an Bund et à la Suisse Alpenrosen. Maintenant, il est nouveau établi à Coire, où il est le directeur et le propriétaire du Freie Rhaetier. Membre du Conseil des États Suisses depuis 1878, président en 1879, il a publié séparément: Aphorismes sur les droits politiques dans les démocraties », 1863; « L'extension des droits du peuple », 1868; « J.-G. de Salis Seewis », notice biographique, 1862; « Was nun? ». Il s rédigé les chapitres relatifs à la politique dans la « Suisse » de Berlepsch.

Gengler (Henri-Gottfried), jurisconsulte allemand, professeur de Droit Allemand à l'Université de Erlangen, né, en 1817, a publié une série d'ouvrages aussi importants qu'intéressants; citons: « Die strafrechtliche Lehre vom Verbrechen der Vergiftung », deux livraisons, Bamberg, 1842-43; • De morgengaba secundum leges antiquissimas Germanorum », id., 1843; « Das deutsche Privatrecht in seinen Grundzügen », Erlangen, 1846, 3me éd. en 1876; « Deutsche Rechtsgeschichte im Grundrisse », deux livraisons, id., 1849-50; « Schwabenspiegel's Landrechtsbuch », id., 1851, 2e éd. en 1875; « Deutsche Stadrechte des Mittelalters », id., 1852, 2º éd. en 1866; « Ueber den Einfluss des Christenthum auf das altgerm. Rechtsle-



Privatrechts », deux vol., id., 1852-55; « De codice sæc. XV Erlangensi inedito, cui promptuasium juris inest », id., 1854; « Das Hofrecht
des Bischofs Burchard von Worms », id., 1859;
« Ueber Æneas Sylvius in seiner Bedeutung
für die deutsche Rechtgeschichte », id., 1860;
« Codex juris municipalis Germaniæ medii-ævii.
Regesten und Urkunden zur Verfassungs-und
Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter », 1863-67; « Germanische Rechtsdenkmäler, Leges, Capitularia, Formulæ », id., 1875;
« Ein Blick auf das Rechtsleben Bayerns unter Herzog Otto I von Wittelsbach », id., 1880;
« Deutsche Stadrechts- Alterthümer », id., 1882.

Gennarelli (Achille), archéologue et homme politique italien, professeur d'archéologie à l'Insititut des Etudes Supérieures à Florence, né, en 1819, à Naples, où son père, Grégoire, était officier dans l'armée; sa mère était de Fermo; et c'est à Fermo que le père, exilé du Royaume des Deux-Siciles, se refugia avec son enfant. M. A. G. a fait ses études de grec à Fermo avec Fracassetti; ensuite il étudia le Droit à Rome, où il fut reçu avocat en 1846. En attendant, il continuait à étudier le grec sous M. Sarti, et se passionnait pour les études archéologiques. Il avait à peine 22 ans, lorsqu'il publia son livre « Sulla moneta primitiva d'Italia » qui lui valut une médaille d'or de l'Accademia Archeologica Romana, la croix de Saint-Grégoire du Pape et la croix du Mérite du Roi de Prusse. Avant 1848, il s'occupait aussi, par ordre du Pape, de l'illustration du Musée Etrusque, il réimprimait des ouvrages archéologiques devenus rares, il collaborait aux journaux: Il Tiberino, Il Saggiatore, L'Unione, Il Contemporanco, L'Album, Il Giornale Arcadico et aux Atti dell'Accademia Romana; il dirigea, en outre, le nouveau journal de l'Institut Agraire. Il siègeait, en 1848, comme député de la ville d'Ascoli à l'Assemblée constitutionnelle de Rome; le République proclamée, il cessa d'en faire partie, et il continua sa campagne politique dans les journaux La Speranza et L'Epoca. A la restauration de Pie IX, il fut exilé; il se refugia en Toscane, où nous le trouvons occupé à la publication du fameux Diario de Burcardo, dont une partie a paru en 1853, et ensuite à la rédaction du journal Lo Spettatore. En 1859, il fut nommé professeur de paléographie et de diplomatie à l'Université de Bologne, et en 1861 à l'Institut des Études Supérieures, où il enseigne toujours. Parmi ses nombreuses publications, nous signalons: « Marmi ottovirali », Rome, 1839; « Di alcuni specchi graffiti », 1840; ▼ Intorno ad un aureo di Flavio Valerio Severo e ad una sextula d'oro », 1841; « La Moneta primitiva e i Monumenti dell'Italia antica », 1843 (un vol. in-folio); « Le iscrizioni bilingui etrusche e latine », 1344; « Museum Gregorianum ex monumentis Etruscis », 1843 (2 vol. in folio); « Opere complete di Em. Duni », cinq vol. 1845-49; « Diario del Burcardo », Florence, 1853; des biographies, des mémoires, des articles séparés en matière archéologique, et une série de livres ou brochures politiques: « Processo a carico del P. Francesco Pisani e dei suoi confratelli della Compagnia di Gesti », Florence, 1854; « I Lutti dello Stato Romano e l'avvenire della Corte di Roma », id., 1860; « Il Governo Pontificio e lo Stato Romano », deux vol., Prato, id.; « Il Governo Pontificio surrogato nel decennio da quello Imperiale d'Austria nelle Romagne », Florence, id.; « Processo di morte Locatelli », id., 1862; « La Politica della Santa Sede e gli Atti dei Buonaparte », id., id.; « Le dottrine civili e religiose della Corte di Roma in ordine al dominio temporale »; « Le sventure italiane durante il pontificato di Pio IX »; « Epistolario politico toscano », 1883; « Atti e documenti diversi »; « La Roma degli Italiani e la Roma dei Cattolici »; « I Pericoli dell'Italia Centrale »; « Il diritto pubblico e la libertà religiosa », etc.

Gennari (Achille), jurisconsulte italien, professeur à l'École Supérieure de Commerce de Trieste, né, à Pavie, d'une famille de Trente, en 1837. On a de lui: « Appunti alla storia del Diritto giudiziario », Milan, 1872; « La Gens Longobardorum e loro origine », id., 1873; « Lo Stato e la Chiesa nella filosofia del Diritto », Pavie, 1873; « La Legislazione statutaria milanese », ouvrage couronné par l'Institut Lombard, Milan, 1874; « La Dote nella legislazione romana », id., 1874; « Il Diritto politico della Prussia », par Herm. Schulze, traduit de l'allemand, id., 1875; « Il Warrant », Trieste, 1880; « Manuale educativo per l'operaio italiano », ouvrage couronné par l'Institut Lombard, Trieste, 1882; « Lezioni di economia politica >, etc.

Genouillac (Nicolas-Jules-Henri, Gourdon DE), littérateur français, né, à Paris, le 28 septembre 1826. Elève de l'Institut Polymathique, il débuta de bonne heure dans la carrière littéraire, en donnant quelques vaudevilles aux scènes secondaires: « Le droit au travail », 1849; « L'Écran du Roi »; « Une pluie de bouquets »; « Le Bonheur à Paris »; puis il fournit des nouvelles et des romans-feuilletons à divers journaux. Il s'occupa ensuite de recherches héraldiques, et dans cet ordre d'ouvrages on a de lui: « Grammaire héraldique », 1853; « Dictionnaire héraldique des ordres de chevalerie », 1854; « Recueil d'armoiries des maisons nobles de France », 1860; « Dictionnaire des fiefs, seigneuries, châtellenies de l'ancienne France », 1862; « Nobiliaire des Bouches-du-Rhône », avec M. le Marquis de Piolenc, 1863; « Les Mystères du blason, de la noblesse et de la féodalité », 1868; « Les Or

res religieux, histoire, constitution, etc. Hispire de l'Abbaye de Fécamp et de ses abbés », 878; « Histoire des Capitouls et du Capitouit ». Parmi ses romans-feuilletons réunis en olumes, nous citerons: « La Misère en habit oir »; « La Chevalerie d'Armenson »; « Les 'ilets de Versailles »; « Les Convulsionnaies de Paris »; « Les Amours à coups d'épée », 864; Comment on tue les femmes >, 1865; Un noyé », 1866; « Les Damnés de l'Auriche », 1867; « Une Luronne », 1870; « Le rime de 1804 », 1872; « Les chasseurs de uit », 1873; « Les voleurs de femmes », 1874; L'avocat Bayadère », 1876; « Le capitaine Sernard », 1884; « Le roi rouge », 1885; « Au ays des neiges »; « La magicienne de Paris »; L'Homme à deux femmes »; « A tous les ents »; « Le secret du feu »; « Les folies e Paris »; « Le roman d'un bourgeoise »; Lisa Patardi »; « L'homme au veston bleu »; Une vie d'enfer »; « Les quatre manières de as aimer »; « Comment elles agissent », etc. lous citerons à part: « Paris à travers les iècles », 1879-82, cinq vol., Paris, Roy. M. G. e G. a collaboré, en outre, au Grand Dictionaire du XIXº Siècle de Larousse, et à un grand ombre de journaux politiques et littéraires. Il été rédacteur en chef de l'Indicateur, du Merure galant, du Passe-temps, du Journal des Imployés, du Journal des médailles de l'Empire, n Journal de Fécamp, et a fondé en 1862 le Monde artiste et le Journal héraldique. Il fait partie du Comité de la Société des gens de lettres depuis vingt ans et il en a été plusieurs fois élu vice-président.

Gensichen (Othon-François), poète dramatique et publiciste allemand, né, le 4 février 1847, à Driesen en Prusse, fit ses études à Berlin, où il fut recu docteur en 1869. Il travailla, pendant quatre ans, de 1874 à 1878, pour le Wallner Theater de Berlin; ayant obtenu par ses pièces un succès brillant, il regagna bien vite son indépendance, et, depuis 1878, il écrit à loisir. Parmi ses productions littéraires, citons : Spielmannsweisen »;
 Cajus Grachus »; « Jesus von Nazareth »; « Judas Iscariot »; « Danton »; « York »; « Minne-Werden »; Der Blitzableiter;
 Ajas »;
 Erloschene Geschlechter »; « Aus sonningen Fluren »; Euphrosine »; « Phryne »; « Wiedergefunden »; « Die Märchentante »; « Felicia »; Frau Aspasia »; « Lydia »; « Frauenlob »; « Der Mönch von St. Bernhard »; « Frauenschönheit »; « Robespierre »; « Tamina »; « Immortellen », et, en outre, « Studien-blätter »; et « Vier Erzählungen ».

Gent (Alphonse), publiciste, homme politique et administrateur français, ancien maire d'Avignon, ancien avocat au Chili, ancien préfet des Bouches-du-Rhône, ancien gouverneur civil de la Martinique, ancien député, aujourd'hui sénateur, né, en 1813, à Roquemaure (Gard). Il a été, pendant quelques années, depuis 1861, le correspondant remarqué du Siècle et du Temps.

Gentile (Iginio), éminent historien italien, professeur ordinaire d'Histoire ancienne à l'Université de Paris, né, à Dongo (province de Come), le 12 mai 1843. Il fit ses premières études à Roveredo (Tyrol), suivit plus tard le cours de Licée à Come, qu'il quitta en 1860 pour s'enrôler avec Garibaldi dans la brigade du général Sacchi. Après la campagne, il reprit ses études qu'il finit à l'Accademia Scientifico-letteraria de Milan, où il obtint en 1865 son diplôme; en 1866, il reprit service dans les volontaires de Garibaldi, et à la fin de l'année fut nommé professeur de littérature grecque et latine au Lycée de Camerino, dont il eut la direction jusqu'à 1871. Nommé Professeur au Gymnase Parini de Milan, il quitta Camerino pour sa nouvelle residence, où il obtint aussi la place de secrétaire de la Regia Accademia Scientifico-Letteraria; en 1879, M. G. obtint la chaire de Professeur extraordinaire d'histoire ancienne près de l'Université de Pavie, et en 1883 il reçut sa promotion à Professeur ordinaire. Dans l'entretemps, il avait été nommé Membre correspondent de l'Institut Lombard. Écrivain de talent incontestable, nourri aux bonnes sources grecques et latines, M. G. a été fort apprécié à l'étranger et M. Gaston Boissy, à la Revue des Deux Mondes, a pris pour sujet d'une de ses études magistrales l'ouvrage du professeur G., intitulé: « Le elezioni ed il broglio nella Repubblica Romana », Milan, Hoepli, 1878. Nous avons de lui en librairie: « Clodio e Cicerone, studio di storia romana », id. id., 1876; « Le Elezioni ed il broglio nella Repubblica Romana », id., id., 1878; « Elementi d'archeologia dell'arte -I. Arte greca », id., id., 1883; « II. Arte Romana », id., id., 1884; « Compendio di Storia Romana », id., L. Vallardi, 1885; « La Congiura di Tito Vezio » (dans la Rivista di filologia classica, 1877); « Le Beneficenze di Cajo Plinio ai Comensi », Milan, Bernardoni, 1881; « Un rappresentante del realismo nell'arte antica », id., id., 1883; « P. Ventidio Basso, ascolano », Turin, Bocca, 1884; « Il Conflitto di Giulio Cesare col Senato, id., id., 1885; « Tiberio Imperatore, secondo la moderna critica storica », Milan, Hoepli, 1887; « L'Energia morale nella storia », Discours d'inauguration de l'année académique, 1888-89; « Commemorazione di Giuseppe Garibaldi », discours, Pavie, Bizzoni, 1882; « Idealità », oraison funèbre du général Sacchi, Pavie, Tipografia popolare, 1886. M. G. a été l'un des rédacteurs en ce qui regarde l'histoire ancienne de l'antiquité aux Revues suivantes: Rassegna Settimanale (1879-81); Serate Torinesi (1881-83); Rivista Storica Italiana (1884-89); Lettere ed Arti de Bologne, 1889; Biblioteca delle Scuole italiane de Turin, id.

Gentilli (Albert), auteur dramatique, avocat publiciste italien, attaché à une Maison de commerce à Trieste, est né, dans cette ville, le 19 décembre 1852. On lui doit ces pièces de théâtre: « Epulo re di Tergeste », tragédie, 1876; « Una notte a Venezia », drame, 1878; « Quello che Diogene cercava », comédie, 1879; « Fior di serra e fior di campo », 1880; « Pietoso inganno », drame, 1881; « Adriana ritorna », comédie, 1882; « Sei anni dopo », comédie, 1883; « Intelligenza e cuore », un acte; « Retaggi paterni », drame, 1887.

George (G. Conrad, Prince de Prusse), poète dramatique allemand, fils du Prince Frédéric de Prusse, né, le 12 février 1826, à Berlin. Il a fait ses études à Dusseldorf, et il appartient à l'armée prussienne, avec le grade de général. Parmi ses drames on signale: « Elektra »; « Der Alexanderzug »; « Don Sylvio »; « Yolante »; « Lurley »; « Christine von Schweden »; « Umsonst »; « Der Talisman »; « Arion »; « Wo liegt das Glück? »; « Medea »; « Adonia »; « Ferrara »; « Bianca Capello » (traduit en italien par Andrea Maffei); « Katharina von Medici »; « Konradin ».

George (Henri), écrivain socialiste américain, né, le 2 septembre 1839, à Philadelphie; il débuta comme imprimeur, partit ensuite pour la Californie, à la recherche de l'or, et fonda en 1871, le journal San Francisco-Port. Il fut ensuite nommé inspecteur des gazomètres de la Californie, et directeur de la Bibliothèque publique de San-Francisco; après un voyage dans la Grande-Bretagne, il s'établit à New-York et y fonda un journal pour les ouvriers. On lui doit: « Our Land and Land Policy », 1871; The Irish Land Question », 1880;
 Social Problems >, 1883 (traduits en allemand); « Progress and Poverty », 1879 (traduction allemande; l'auteur propose comme remède contre la misère publique l'abolition de la propriété individuelle); « The Land Question », 1884; « Protection of free Trade », 1886. M. H. G. a été maire de New-York avec un conseil communal franchement socialiste. Sa collaboration aux Revues anglaises des dames libérales est trés appréciée.

Georgevitch (Vladan), illustre écrivain serbe, ancien colonel, ancien chef de la section sanitaire au Ministère de l'Intérieur, médecin privé du Roi Milan, ancien maire de Belgrade, dernièrement (1887-88) Ministre de l'Instruction Publique et des Cultes, chevalier de l'ordre de la Couronne d'Italie, membre de la Société Scientifique et de l'Académie Serbe, est né, le 21 novembre 1844, à Belgrade, où il a fait ses études classiques. Il fut reçu docteur en médecine à l'Université de Vienne, où il avait été envoyé aux frais de l'État. Retourné à Belgrade, il y exerça avec succès la médecine et la chirurgie, tout en poursuivant ses occupations littéraires

de prédilection. Il débuta par un roman historique: « Kotchina Krajina » (La guerre de Kotcha), plusieurs fois réimprimé; suivirent plusieurs volumes de « Nouvelles », trois volumes de « Récits de voyage », une « Histoire des sciences naturelles », d'après Wewel; « La Croix Rouge »; « L'Etat du service sanitaire en Serbie »; « Ueber Lymphorhœ und Lymphangiome > (en allemand et en serbe); « Ueber Cauterisation der Wunden und der blossgelegten Venen » (id. id.); « L'hygiène militaire »; « L'instruction pour le service des Troupes Sanitaires dans l'armée serbe »; « Lettres d'un médecin militaire »; « La médecine populaire des Serbes »; un drame politique: « Le Peuple et les Seigneurs »; un journal pclitique: Otadzbina (La Patrie); la traduction serbe de l'Avare de Molière, et de la tragédie de Lindner: Brutus et Collatinus; « La santé du peuple en 1879 »; « Les lois et les ordonnances du service militaire en Serbie de 1835 à 1879 », en quatre volumes (une partie de cette collection, contenant les quatre lois qui contiennent la réforme du service introduite par M. G. pendant son passage au Ministère de l'Intérieur, a été publiée en français et en allemand sous le titres: « Les lois sanitaires en Serbie »; « Die Sanitätsgesetze Serbiens »); La santé publique, journal hebdomadaire publié par M. G. de 1881 à 84; « Les Congrès internationaux d'hygiène de Turin et de Genève »; « Die Entwickelung der öffentlichen Gesundheitspflege im Königreiche Serbien seit dem XIII Jahrhundert bis zum Jahre 1883 », Berlin; « Les travaux de la commune de Belgrade », quatre volumes, résultat de ses études pendant qu'il était maire de la ville du 1er août 1884 au 1er août 1885; « Histoire du service sanitaire de l'armée serbe », quatrième vol.; « Le service de campagne pendant la guerre serbo-bulgare > (pendant la guerre de 1885-86, M. G. commandait les troupes sanitaires et les hôpitaux de campagne); « Slivnitza, histoire de nos fautes politiques, stratégiques et tactiques pendant la guerre serbo-bulgaire », soixante-quinze feuilles d'impression qui ont paru dans la revue mensuelle La Patrie qu'il continue à diriger avec des vues supérieures et un vaste programme; c'est aussi dans cette importante revue que M. G. a publié un essai sur « Les affaires étrangères de la Serbie depuis 1804 ».

Gérard (Jules), écrivain français, docteur èslettres, ancien élève de l'École Normale Supérieure, ancien professeur de lycée et des facultés de Besançon, de Clermont et de Nancy, recteur de l'Académie de Grenoble, depuis 1882, né, à Wissembourg (Bas-Rhin), le 14 avril 1839, est l'auteur d'un ouvrage couronné par l'Académie française: « La Philosophie de Maine de Biran », 1876.

Gerbel (Nikita), poète russe, né en 1827, a

it ses études au Lycée du prince Bezborodko; n 1849, il embrassa la carrière militaire, qu'il bandonna cependant pour se livrer entièrement ses goûts littéraires. Il débuta par des poéies lyriques dispersées dans différentes revues, nais il rendit surtout de grands services à la ttérature russe par d'excellentes traductions e Shakespeare, de Schiller, de Goethe et de lyron et d'autres grands écrivains étrangers, t en éditant les traductions faites par d'autres crivains russes, de manière qu'il a réussi à endre familière au public russe la partie la lus noble et la plus attrayante de la littéraure moderne. En même temps, il a fourni une mple anthologie des poètes russes, avec des otices sur les différents poètes, écrites avec mpartialité.

Gerbel-Embach (Charles-Nicolas), poète russe le Livonie, résidant à Dresde, né, dans la Rusie Centrale, le 21 mai 1837, de parents nobles nais pas riches de Riga, où il a fait ses prenières études; il fit son droit à Dorpat, mais l s'occupa surtout de poésie, d'histoire, d'esthéique, de critique littéraire et de philosophie. Depuis longtemps il réside à Dresde, devenue a seconde patrie. En dehors d'un grand nombre d'articles insérés dans les journaux rusies contre les panslavistes et les nichilistes, l a publié plusieurs poésies érotiques et religieuses.

Gerber (Charles-Frédéric-Guillaume), jurisconsulte et homme d'état allemand, ancien professeur de droit à Iena, Erlangen, Tubingue, Leipzig, ancien président du synode et ancien ministre de l'Instruction publique à Dresde, né, le 11 avril 1823, à Eheleben, a publié des ouvrages remarquables: « System des deutschen Privatrechts », quinze éditions, la dernière en 1886; « Gesammelte juristische Abhandlungen », 1872; « Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts », trois éditions, la troisième en 1880.

Gerber (Gustave), écrivain allemand, l'un des rédacteurs de la National Zeitung de Berlin, né, le 13 janvier 1820, à Berlin, où il a fait ses études de philosophie. Il fut reçu docteur en 1842. Après avoir, pendant plusieurs années, dirigé le gymnase de Bromberg, il se retira en 1886 à Charlottenbourg près Berlin. Pendant la treizième période législative, il a été député au Parlement Prussien. En dehors de ses nombreux articles, on lui doit: « Die Sprache als Kunst », 1871-74, la deuxième éd. en 1885; « Die Sprache und das Erkennen », 1884; « Vom Wesen des Ich ».

et ancien professeur, né, à Guchan (Hautes-Pyrénées), le 13 septembre 1828. Secrétaire de la rédaction du journal Les Tribunaux (1866-72), collaborateur du journal L'Arc-en-Ciel (1867-71), M. G. a fondé à Paris en 1869 deux

journaux espagnols: A Rio revuelto, et El nil. Il a été secrétaire de la rédaction à l' Universel (de 1868 à 1871); depuis 1860, il correspondant de l'Écho des Vallées, journe Bagnères de Bigorre. M. G. a publié: « N logie de Niedermeyer », 1861; « Nécrolog l'architecte Brunet de Baines », 1861; « gine de Bagnères de Bigorre », 1863; « des historiques sur les vicissitudes de la pauté en vue principalement de ses rela avec la France », 1863; « Les Eaux de Nin 1863; « Le Baron Larrey », 1864; « Lett faveur de la souscription pour la statue de rey »; « La Statue de Larrey », 1864; Comice agraire d'Arreau », 1864; « Pa vol d'oiseau », 1864; « De l'éducation », « Les Eaux thermales de Cadéac », L'Espagne sous les Bourbons », 1866; phelinat d'Ancizan », 1866; « Étude sur ployé », 1867; « Le comfortable dans les mins de fer », 1867; « Aperçu historique s Hautes-Pyrénées », 1867; « La Répu d'Andorre », 1867; « Un mot sur la pho phie », 1868; « Le 16 mars 1856 », 1868; Théâtres de Paris », 1869; « La Société démique des Hautes-Pyrénées et son : teur », 1869; « La République de Sain rin », 1870; « Un mot sur la Principat Monaco », 1870; « Le plébiscite du ? 1870 », 1870; « Les chemins de fer franç 1871; « Le général Trochu devant l'histe traduit de l'espagnol de M. Borrego, « L'Abbaye de Fécamp », 1872; « Le m: de Pombal », 1872; « Garcia devant l'opin 1873; « Nécrologie d'Achille Jubinal », « Nécrologie de Louis Paiva », 1878; « S nyme Loudier », 1879.

Gerès (Albert), littérateur français, réd en chef de l'Indépendant Littéraire fon 1886, est né, à Paris, en 1860. En dehe la collaboration à sa revue littéraire qui tenu un beau succès, il a fait représentement petits actes en collaboration: « Le Rêve « Pierrot Pani »; cette dernière pièce « chez l'éditeur Tresse.

Gerhardt (Dagobert von Amyntor), pub et romancier allemand, plus connu sous l d'Amyntor, né, le 12 juillet 1831, à Liegn sident dans ses terres près de Potsdam, avoir, pendant plusieurs années, servi dar mée. Dans toute son œuvre littéraire, il battue vaillamment pour l'idéalisme dans dans la littérature, dans la vie. Parmi ses ron doit citer: «Im Hörselberg»; « Das bis « Vom Buchstaben zum Geiste»; « Frauer « Gerke Suteminne »; parmi ses poési signale les: « Lieder eines deutschen wächters » et le « Neue Romanzero »; on retrouve encore et surtout son esprit liste dans les « Hypocondrischen Plauder dans les « Randglossen zum Buch des Les dans les « Randglossen zum Buch des Les

٧.

ns l'« Auf der Bresche » et dans le livre : Aus der Mappe eines Idealisten ».

Gering (Hugo), philologue allemand, profesur de philologie scandinave à l'Université de iel, né, le 21 septembre, à Lipienica (district Thorn, Prusse), a fait ses études à Leipzig, Bonn et à Halle. Il publie depuis 1887 la sitschrift für deutsche Philologie, et il a publié parément: « Finnboha Saga hins ramma », alle, 1879; « Olkofra páttr », id., 1880; « Isadsk Aventyri », id., 1882-83, en deux vol.; Kvæpabrot Braga ens gamla », id., 1886; Glossarzu den Liedern der Edda », Paderrn, 1887.

Gerlach (Hermann-Martin-Théodore), écriin allemand, depuis 1882 pasteur protestant, ec titre d'archidiacre, à Forst (Lusace), né, 9 novembre 1841, à Sommerfeld (Neumark), publié, entr'autres: « Renan's Leben Jesu », 64; « Die römischen Statthalter in Syrien », 65; « Die Dotations-Ansprüche der evang. Indeskirche », deux éd., la 2° en 1875); « Allmeine kirchliche Chronik », 1881.

Gerlach (Joseph), médecin allemand, émint professeur d'anatomie à l'Université d'Erngen, né en 1820, a publié: « Handbuch rallgemeinen und speciellen Gewebelehre », syence, 1848; « Das Osteoid und der Zotnkrebs », id., 1852; « Mikroskopische Stuan », Erlangen, 1858; « Die Photographie Hilfsmittel der mikroskopischen Untersuung », Leipzig, 1863; « Ueber das Verhältniss r Nerven zu den quergestreiften Muskelfarn », id., 1874; « Beiträge zur normalen Anamie des menschlichen Auges », id., 1881, et nombreux essais dans différents recueils ientifiques.

Gerland (Georges), philologue, ethnologue et thropologue allemand des plus éminents, prosseur de géographie et d'ethnologie à l'Univerté de Strasbourg, depuis 1875, né, le 29 janer 1833, à Cassel. On lui doit, entr'autres: Ueber das Aussterben der Naturvölker », 168; « Die Völker der Südsee », 1870-72; Anthropologische Beiträge », 1874; « Atlas r Ethnographie », 1876; « Atlas der Völkerunde », 1887. Il avait débuté par des ouvrass linguistiques: « Ueber d. altgriech. Dativ », arbourg, 1859; « Versuch einer Methodik der inguistik », Magdebourg, 1863; « Intensiva ad Iterativa », Leipzig, 1869.

Gerlfus (Georges-Alexandre-Frédéric-Francis, quatre prénoms qui lui furent donnés à naissance en souvenirs des quatre monaries alliés vainqueurs de Napoléon), écrivain lemand, docteur honoris causa de l'Université Zurich, né, le 24 janvier 1815, à Lamperthim Iesse-Darmstadt); il fit ses études scientifiques Worms, Darmstadt, Giessen, Strasbourg; en 366, il se transféra en Suisse, d'abord dans le nton de Bâle, ensuite dans celui de Zurich,

professeur à Turbenthal, de 1837 à 1848, et de 1848 à 1881, à Winterthur; bourgeois honoraire de cette ville, où il rendit de très-grands services aux écoles: après avoir débuté par les sciences physiques et mathématiques, il consacra toute son activité à l'histoire de la Suisse. Son ouvrage principal, écrit en allemand, comme tout ce qu'il a publié, porte le titre: « Helvetia ou Histoire et Légende », trois vol., 1859-69, quatre éditions. Parmi ses travaux de moindre étendue, nous mentionnerons: « Influence du climat et du sol sur la civilisation >, 1856; « La Charte municipale octroyée en 1264 par Rodolphe de Habsbourg à ceux de Winterthur », 1864; « Vadian envisagé comme géographe », 1865; « Remarques sur le texte explicatif et l'atlas historique de la Suisse, publié par le colonel de Maudrot >, 1865 (sans nom d'auteur); « Feuilles détachées de l'histoire de Winterthur », 1867-1872, cinq livraisons; « Origines de la Confédération », 1872; « L'Histoire et la vie sociale de Winterthur au XVIII siècle », 1881; « Notes sur l'année 1830 et le commencement de notre siècle », 1884; « Vie du géographe Dr S. M. Ziegler », id.; « Une prédication au XVII siècle », 1887; « Ulrich Hegner en robe de chambre », 1888. M. G. a, en outre, édité le « Récit de la bataille de Sempach », rédigé par Bullinger, 1865, et les « Lettres sur l'Histoire de la Littérature », par W. D. Sulzer, 1866.

Germa (Maurice), littérateur et critique d'art musical français, né, en 1827, à Narbonne. Il fit deux années de Droit à la Faculté de Toulouse; puis il vint à Paris, où il publia une série de nouvelles, intitulée: « La légende d'amour ». Il donna ensuite à la Revue et à la Gazette Musicale des études spéciales, dont les principales, publiées en 1874, portent ce titre: « L'art scandinave »; « La Musique dans le Danemark, en Irlande, en Norvège et en Suède ». M. G. a publié diverses études d'horticulture, et collaboré aux Débats, au Temps et à l'Opinion Nationale sous le pseudonyme de Maurice Cristal.

Germain (Abel-Anasthase), prélat et écrivain français, évêque de Coutances et d'Avranches, depuis 1875, né, à Saint-Sylvain (Calvados), en 1883. Outre ses Mandements et Lettres Pastorales, M. G. a publié: « Saint-Michel et le Mont Saint-Michel », en collab. avec MM. l'abbé P. M. Brin et Ed. Corroyer, ouvrage illustré, gr. in-8°, Paris, Didot, 1879. Une 2° édition, augmentée d'un guide à l'usage des touristes, a paru en 1883.

Germain (Antoine-Henri-Marie), économiste et homme politique français, ancien député, membre de Institut depuis 1886, né, à Lyon, le 19 février 1824, a publié: « Discours parlementaires sur les finances », 1886, 2 vol.; « La situation financière », id.; « L'Etat politique de la France en 1886 », id.; « Notice sur Victor Bonnet », 1887.

Germain (Léon), historien français, inspeceur de la Société française d'Archéologie, biliothécaire-archiviste de la Société d'Archéogie lorraine, membre de plusieurs sociétés avantes et littéraires de France, d'Italie et e Belgique, fixé à Nancy depuis 1877, né, à arrebourg, le 17 août 1853. Depuis dix ans, il fait paraître plus de soixante brochures se apportant aux sujets les plus variés de l'hispire de la Lorraine; il vient d'en faire un choix ans ses « Mélanges historiques sur la Loraine »; en 1885, en collaboration avec M. H. epage, archiviste de Meurthe-et-Moselle, il vait publié un ouvrage intitulé: « Complément u Nobiliaire de Lorraine de Dom Pelletier ». lous faisons suivre ici la liste des principales rochures de M. L. G.: « Jean de Bourgogne t Pierre de Genève comtes de Vaudémont », 879; « Ferry I de Lorraine comte de Vaudéiont », 1881; « Jean I de Termes, sire de ons », 1880; « Le titulaire de l'église de ons-la-Grandville et le patron de la paroiss », 1882; « Monnaie inédite de Jean l'Aveule », 1882; « Chartes des Archives communas de Marville », 1881; « Notes historiques ur la Maison de Lorraine », 1882; « Les tomeaux de l'église de Lenoncourt », 1882; « Étue historique sur la croix d'affranchissement de rouard », 1882; « La porte Saint-Georges à Nancy », 1883; « Le camée antique de la Bibliothèque de Nancy », 1883; « Sceau du Cardinal de Bar », 1883; « Recherches généalogiques sur la famille de Pillart de Naives », 1883; « L'enseigne de la compagnie d'ordonnance de Claude de Lorraine, duc de Guise », 1884; « Monuments funéraires de l'église Saint-Étienne à Saint-Mihiel », 1884; « Ancel, sire de Joinville », 1884; « L'étole de saint Charles Borromée à Nancy », 1884; « De la prétendue noblesse des gentilshommes verriers en Lorraine », 1885; « La famille des Richier, d'après les travaux les plus récents », 1885; « Récicourt », 1885; « Le chardon lorrain sous les ducs René II et Antoine », 1885; « Le lit d'Antoine duc de Lorraine », 1885; « Origine de la croix de Lorraine », 1885; « Anciennes cloches lorraines », 1885; « Notice sur la tombe d'Isabelle de Musset, à Marville », 1886; « Monuments funéraires de l'église Saint-Michel à Saint-Mihiel », 1886; « L'Église de Nubécourt », 1886; « Paul Bernard comte de Fontaine », 1886, en collab. avec M. Ch. Guyot »; « Les épitaphes de l'église d'Étain », 1887; « Les fondeurs de cloches lorrains », 1887; « Dun-sur-Meuse », 1887; « René II, duc de Lorraine et le comté de Guise », 1887; « Baslieux », 1887; « Plaque de foyer aux armes de Ch. de Bassompierre », 1888; « Mont-devant-Sassey », 1888; « Pont-Saint-Vincent », 1888; « L'église de Maxévil-

Germer-Durand (Alexandre - Joseph - Fran-

cois), architecte et archéologue français, co pondant du Ministère de l'Instruction pub pour les travaux historiques, membre de l démie de Nîmes depuis 1876, membre de sieurs sociétés scientifiques et littéraires, cien élève de l'École des Beaux-Arts, archi libre à Nîmes de 1869 à 1877, et depuis architecte du département, résidant à Me est né, le 6 mai 1843, à Montpellier. Or doit: « Enceintes successives de la vill Nîmes, depuis les Romains jusqu'à nos j avec plan », Nîmes, 1877; « Poids et me d'Uzès au quatorzième siècle », dans les moires de l'Académie de Nîmes ; « Sarcopl chrétiens de Nîmes », id.; « Note sur le 1 ment de Lanuéjols (tombeaux romains) », M 1881; « Communications diverses » au J tin épigraphique de Paris, de 1881 à 188 la Revue Épigraphique du Midi, publiée à ne (Isère) par M. Allmer; au Bulletin Société des Antiquaires de France. au R épigraphique de la nouvelle édition de l'Hi du Languedoc (Toulouse, Privat), pour . Inscriptions romaines de Nîmes et de l Nemansensis », travail laissé inachevé pa M. Eugène Germer-Durand, son père, l thécaire et conservateur des Antiques à N décédé en 1880.

Germond de Lavigne (Léopold-Alfre briel), littérateur français, né, à Paris, le tobre 1812, a publié, entr'autres: « La lé tion des eaux minérales en France », 1872; Pamphlets de la fin de l'Empire, des Cent et de la Restauration », 1879; « Une excr au Cap Saint-Vincent et au Cap Sagres »,

Germonik (Louis), littérateur autrichies cien archiviste à Laybach, fondateur à V du Greillparzerer-Verein, qu'il a souvent dé, collaborateur du Wanderer, de l'Ost-des Post, de la Klagenfurter Zeitung, fondateu deux journaux de Vienne Inland et Patrie le 29 novembre 1823, à Fiume, a fait ses é à l'Université de Gratz. On lui doit, en tres: « Kornblumen », recueil de poésies; Weiber von Veldes »; « Veronika »; « N von Mantua »; « Novellen »; « Alpenblum recueil de poésies (dix éditions); « Zu schichte der Kärtner-Lieder ».

Gerok (Charles von), poète et prédic allemand, ennobli par le roi de Wurten prélat de Stuttgard, né, en 1815, à Vaihi Ses livres ont eu l'honneur de plusieur tions; citons: « Palmblätter », la 57e é en 1886; « Pfingstrosen », la 8e édition en « Blumen und Sterne », la 10e édition en « Deutsche Ostern », la 6e édition en « Jugenderinnerungen », la 3e édition en « Von Jerusalem nach Rom », la 2e éditio 1881; « Der letzte Strauss », la 5e éditio 1887; « Unter dem Abendstern », la 5e é en 1887.

Gerold (Charles-Théodore), écrivain et théozien allemand, né, en 1837, à Mulhouse; il 🗧 ses études à Strasbourg, où il présenta ces bses: « Duplessy-Mornay et son influence poaque sur l'Eglise réformée de France », 1861; Luther, considéré comme exégète >, 1866; De justificatione per fidem quid Lutherus senrit >, 1867. Pasteur dans la ville de Strasbourg, est, depuis 1877, membre du chapitre de Sainthomas. Parmi ses écrits tous en allemand, en hors de sa collaboration au Progrès Religieux, >nt il est, depuis 1872, le rédacteur en chef, ■ doit citer: « Jean-Frédéric Bruch », 1874; La doctrine du Saint-Esprit », 1873; « Le ivorce et la nouvelle union des époux sépa-₩ >, 1874; « La Bible », 1875; « La polémi-Le au sujet de la divinité du Christ », 1882; Luther raconté à la jeunesse protestante », 373; « Le Principe de la Réformation et le incipe du libéralisme », 1883.

Gerstaeckher (Adolphe), naturaliste allemand, rofesseur de zoologie à l'Université de Greifsald, né en 1828, a publié: « Rhipiphoridum oleopterorum familiæ dispositio systematica », erlin, 1885; « Entomographien. Abhandlunon im Bereich der Gliederthiere o, Leipzig, 358; • Ueber die Gattung Oxybelus Latr. und e bei Berlin vorkommenden Arten derselben ». alle, 1867; « Zur Morphologie der Orthoptera nphibiotica >, Berlin, 1873; « Die Wandersuschrecke (Œdipoda migratoria Lin.) », id., 376; « Der Coloradokäfer (Doryphora decemneata), und sein Auftreten in Deutschland >, assel, 1877; « Die Arten der Gattung Nysn Latr. », Halle, 1867; il a collaboré au «Handach der Zoologie » de Carus, et au « Baron d. Decken's Reise in Ostafrika, et édité de 385 à 1873, avec Brauer, le Bericht über die 'issenschaftliche Leistungen im Gebiete der Enmologie.

Gerstenberg (Charles von), écrivain alleand, poète, romancier et peintre, né, le 15 illet 1846, à Weimar. Il a voyagé en Italie, 1 Russie, dans l'Asie Mineure; rédigé, pendant ielque temps, l'Allgemeine Zeitung d'Augsbourg; nné des conférences sur l'art et sur la littéture dans les provinces baltiques; fondé en 383 l'Allgemeine Rundschau auf dem Gebiete der ünste, dont il continue à être le rédacteur en 1ef. Il débuta par un volume de « Gedichte », 362; suivirent: « Schwert und Rose », poéies: « Wandervorträge über deutsche Literair », 1870; « Literaturgeschichte », 2º édition 1 1876; « Die Kirche und das Christenthum er Zukunft », 1871; « Johann Huss », tragéie; « Walhalla der Heiligen », 2º édition en 373; « Zwanglose Spaziergänge », 1878; « Falshe Perlen », 1879; « Die Rose von Himri », .; « Aus dem Staube der Hauptstadt », 1884; Vom Glück vergessen », id.; « Die Verwornen », 1885; « Ein königlicher Märtyrer »,

1886; « O, diese Töchter! », comédie, id.; « Unser Schwiegersohn », comédie, id.; « Das Ungeheur », comédie, id.; « Ein dunkler Ehrenmann », pièce populaire, 1887.

Gerster (François-Charles), médecin et écrivain allemand, résidant à Munich, né, le 25 août 1853, à Regensbourg; il s'est, comme littérateur, surtout distingué par ses écrits satiriques. En dehors de ses feuilletons humoristiques, il a publié en librairie: « Die Plänerbildungen um Ortenburg bei Passau »; « Der Charakter König Ludwigs von Bayern ».

Gerstmann (Adolphe), critique, auteur dramatique et nouvelliste allemand, rédacteur de la National Zeitung de Berlin, né, le 31 juillet 1855, à Ostrowo, reçu docteur en philosophie en 1879, après avoir achevé ses études à Berlin et à Heidelberg. On lui doit: « Alphonse Daudet, sein Leben und seine Werke »; « Die Leute von Hohen-Selchow », et « Der Kernpunkt », deux pièces de théâtre; « Aus dem Leben »; « Visionen »; « Assunta Schatz », nouvelles. Il publie aussi depuis quelques années un Annuaire historique du théâtre.

Gertler (Joseph), écrivain allemand, maître d'école, depuis 1874, à Warnsdorf, né, le 10 janvier 1852, à Tünscht, près de Leitmeritz, a publié: « Bunte Bilder aus der Schul-und Lehrerwelt »; « Klatschrosen und Pechnelken »; « Haus und Schule », recueil de poésies qui se prêtent à être déclamées; « Turnerlust », recueil de conférences humoristiques, chants, poésies, en collaboration avec E. G. Fröhlich.

Gesky (Théodore), écrivain allemand, professeur au Gymnase de Geisenheim depuis 1872, né, le 27 août 1837, à Mersebourg, a donné à la scène des pièces qui ont eu du succès, et publié des essais, des articles, des brochures et des poésies patriotiques remarquées. Citons: « Der Rhein soll deutsch bleiben », 1870; « Arndt », 1870; « Der gute Kamerad », 1871; « Eine hübsche Uberraschung », 1875; « Eine Frau, die schnupft », 1875; « Germanicus » poème, 1876; « Ein Attentat auf dem alten Fritz », 1877; « Ein Wechsel in Sicht », 1882; « Spielhagen unter den Nihilisten », 1883.

Gessler (Frédéric), littérateur allemand, devenu marchand, tout en restant poète, a vu le jour le 14 novembre 1844, à Lahr, dans le Brisgau. Il a fait comme volontaire la campagne de 1870, et entrepris un voyage en Grèce, à la suite duquel il composa sa tragédie Cassandra. Il demeure dans ses terres, où il a bâti un nid sur la montagne au dessus de sa ville natale, où il se livre entièrement à ses occupations littéraires. Ses « Sonette eines Feldsoldaten »; ses poèmes romantiques « Dieter und Wahleide », et « Hohen-Geroldseck », ainsi que son poème de la Schouabe « Der Röhrle von Häfner-Neuhausen », ont été remarqués.

Geul (Albert), architecte allemand, profes-

eur de constructions à l'École Technique Supéleure de Munich, a publié: « Die Anlage der Vohngebäude mit besonderer Rücksicht auf das tädtische Wohn-und Miethhaus », Stuttgard, 869, 2° éd. à Leipzig, 1884-85; « Das Æusere der Wohngebäude mit besonderer Rückicht auf des städtische Wohn- und Miethhaus », tutgard, 1875; « Das Miethhaus », 1881.

Geuther (Antoine), chimiste allemand, proesseur de chimie à l'Université d'Iena, né en 833; on lui doit: « Ueber die Natur und Detillations producte des Torbanehill- Minerals », foettingue, 1857; « Kurzer Gang in der chem. Analyse », Iena, 4<sup>me</sup> éd. en 1881; « Erste Ueung in der chem. Analyse », id., 3<sup>me</sup> éd. en 881; « Lehrbuch der Chemie gegründet auf lie Werthigkeit der Elemente », id., 1869; et le nombreux essais dans le Berich. d. di chem. Hesellschaft, et dans les Annales de Liebig.

Gevaert (François-Auguste), compositeur bele, né, à Huysse, le 31 juillet 1828. M. G. est lirecteur du Conservatoire Royal de Bruxelles, naître de Chapelle du Roi des Belges et memre de l'Académie Royale de Belgique. Sans ious arrêter ici à ses œuvres musicales (dont es plus importantes sont les opéras-comiques: Quentin Durward » et « Le Capitaine Heniot » et la cantate : « Van Artevelde »), ni à es méthodes, ni à sa contribution au Bulletin de l'Académie, nous citerons de lui: « Traité général d'instrumentation », Gand, 1863; « Histoire et théorie de la musique de l'Antiquité », id., 1875-81 (ouvrage couronné en Belgique par un jury officiel); « Nouveau traité d'instrumentation », Paris, 1886.

Gherardi (Alexandre), historien et archiviste italien, attaché aux Archives de Florence, né, dans cette ville, le 8 juillet 1844. Il débuta par une dissertation intitulée: « La guerra dei Fiorentini con Papa Gregorio XI », et insérée dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1868. Suivirent: « Di alcune Memorie istoriche, risguardanti l'inondazione avvenuta in Firenze l'anno 1873 » (Archivio Storico Italiano, 1873); Diario d'Anonimo fiorentino, dall'anno 1358 al 1389 »; « Nuovi documenti e studii intorno a Girolamo Savonarola », Florence, 1878-1887; « Statuto dell'Università e Studio Fiorentino, con un discorso del prof. C. Morelli », Florence, Cellini, 1881; « Diario fiorentino di Luca Landucci », 1883; « Le Consulte della Repubblica Fiorentina », 1887-88; « Come si accogliesse in Corte di Francia la nuova dell'elezione del Gonfaloniere Soderini », 1888; « Il R. Arcispedale di S. Maria Nuova, i suoi Benefattori, sue antiche Memorie », 1888.

Ghetti (Dominique), publiciste et avocat italien, né, le 1er mars 1843, à Faenza, reçu docteur en Droit à Bologne en 1865, a publié, entr'autres: « Storia d'un decennio delle Finanze italiane dal 1860 al 1870 », Florence, 1871; « Amministrazione finanziaria compara l'Italia e dei principali Stati d'Europa « Antichi e Moderni », id.; « Le Finanliane negli anni 1876-79 », 1879; « Stoi l'Indipendenza Italiana dalla caduta dell'I Napoleonico nel 1814 fino al compimento italici destini in Roma nel 1870 », 1879,

Ghil (René), poète français, mais d'e espagnole, né, le 26 septembre 1862, à Tou dans le département du Nord. Il débuta e par un volume de vers intitulé: « Lé, d'ames et de sangs », qu'il renia ensu vise à une grande originalité, revendiquat soi le titre de Maître de l'Instrumenta de la Philosophie évolutive. C'est surtou son Traité du Verbe qu'il s'est révélé; mière édition en a paru à Paris en 1886 Giraud, la deuxième à Paris en 1887 Alexandre Lévy, la troisième refondue e nitive à Bruxelles, chez Demand, en 188 annonçait pour cette année le livre I de ture: Le meilleur devenir », et le livre I et définitif: « Le geste ingénu ».

Ghirlanda (Romualdo), poète italien, teur d'un établissement industriel, né, rare, le 30 janvier 1844; on lui doit plu recueils de vers: « Album poetico »; « l bre »; « Versi »; « Salti di grillo »;

puscoli e penombre », etc.

Ghislanzoni (Antoine), brillant écriva lien, né, en 1824, à Lecco, où il réside plusieurs années. Son père était médecin vait envoyé à Pavie pour y étudier la mée mais en 1846, ayant une belle voix de b il se passionna pour la scène lyrique et gea comme baryton au théâtre de Lodi. E il passa à Milan, où il rédigea deux jo radicaux. Le Gouvernement Provisoire Lombardie jugea bon de le faire saisir et mer dans les prisons de Sainte-Marguer retour des Autrichiens, M. G. se réfugia e se. En 1849, il parcourut le Piémont, scane, la Campagne Romaine; à Montedo, il donna une académie de chant et d visation; il prit part à la défense de Ron prisonnier par les Français, il passa ( temps dans les prisons de Corse, d'où gagea baryton au théâtre de Bastia, et e au théâtre des Italiens à Paris, où le 2 décembre il chanta le rôle de Charles l'Ernani de Verdi. Après trois ans, ayan la voix, il rentra à Milan et se jeta, à perdu, dans le journalisme. Ses premie cles dans le Cosmorama Pittorico, écriun style vif, enjoué, presque polisson, l rèrent de grandes sympathies; il publison premier roman: « Gli Artisti da T qui n'est qu'une espèce d'autobiograph virent: « I rapporti di parentela »; « 1 gini di Nyon », et différentes nouvel 1857, il contribua à la fondation du jou

ristique: L'Uomo di Pietra, où, en dehors plusieurs articles pleins de verve, il inséra a roman Memorie di un Gatto; en attendant écrivait des revues d'art pour l'Italia Musik. En 1859, il écrivait à Paris le programme ballet: « La Contessa d'Egmont », pour sta, lorsque la Guerre de l'Indépendance Itanne ayant éclaté, il revint à Milan, où il débya bientôt une activité littéraire fièvreuse; publia les romans: « Le donne brutte »; Un suicidio a fior d'acqua »; « I Volontarii l 1866 »; « Angioli nelle tenebre », des noulles, des contes, des esquisses, des revues, une foule de librettos; il fonda un grand mbre de journaux, entr'autres, cette Rivista inima, qu'il passa ensuite aux mains de son ii Salvatore Farina. A Lecco, où il s'est retiré ns une maisonnette à lui, il cultive les fleurs, collectionne les estampes et les autographes; a l'air de fuir les hommes, mais il reçoit avec meilleure grâce du monde ses amis; il contie à écrire et c'est de là qu'il a lancé son Giorle-Capriccio et ses cinq petits volumes: « Lio proibito; Libro allegro; Libro serio; Libro zarro; Libro segreto ». Parmi ses librettos péra, citons: « I Lituani »; « Aida »; « Saltor Rosa »; « Caligola »; « I due Orsi »; « Il ica di Tapigliano »; « Papa Martin »; « Franica da Rimini »; « Fosca »; « I Promessi osi »; « Edmea »; « Carmosina »; « Edoardo iart »; « I Doria ». Au nombre de ses derres publications, signalons les deux éditions ses « Melodie per canto », Milan, 1881-82; Tuovi racconti da ridere », id., Brigola, 1882; Racconti », id., Sonzogno, 1884; « La moda l'arte », comédie en un acte, Milan, 1881; ∵arte di far debiti di Roboamo Puffista », Mi-, 1881; « In chiave di baritono », id., Brigola, 32; « Abrakadabra, storia dell'avvenire », id., 14; « Capricci letterarii », six vol., Bergame, 36-89; « Un viaggio d'istruzione. Le acque 1erali di S. R., racconti », Milan, Sonzo-), 1888.

Giachi (Valentino), écrivain italien des plus gants, auteur d'une série d'essais intéressants · l'ancienno société romaine étudiée d'après auteurs classiques, né, à Livourne, le 8 il 1830; il est chef de division au Ministère s Finances, à Rome. Le plus grand nombre ses écrits ont été publiés par la Nuova Angia et réunis dernièrement en volume sous titre: « Amori e costumi latini », Città di stello, Lapi, première édition en 1885, seconen 1887; plusieurs d'entr'eux ont formé le et de conférences spirituelles et attrayantes a Palombella de Rome. Citons parmi ses ess: « Le donne nella poesia d'Orazio »; « I merini al tempo d'Orazio »; « Storia degli ori d'Orazio »; « Le matrone romane »; L'amore nelle commedie di Plauto »; « Comi e affetti privati di Cicerone », 1883; «Le nozze romane; La figlia di famiglia; I riti nuziali; Dopo le nozze »; 1884; « Viaggio di Scauro cavaliere romano al golfo di Baia », 1884; « Il Cristianesimo nella società romana, secondo Eusebio da Cesarea », 1885; « La pietà presso gli antichi romani, studio sugli Annali di Tacito », 1886; « Servilia », 1887; « La superstizione nell'antica Roma ». On lui doit aussi des vers d'occasion inspirés et fort bien tournés; citons ses chansons pour le mariage de sa fille, pour la mort de Victor-Emmanuel, pour la noce de S. A. R. le Prince Thomas de Savoie avec la Princesse Isabelle de Bavière.

Giacomelli (Pierre), écrivain italien, né, vers l'année 1836, dans le Trentino, a publié en 1883 à Rovereto, une « Guida della Valle di Ledro ».

Giacomini (Charles), anatomiste italien, professeur d'anatomie à l'Université de Turin et Directeur du Musée anatomique, né, à Sale, près de Tortone, le 25 novembre 1870, reçu docteur à Turin en 1864, prit part comme médecin militaire à la Campagne italienne de 1866, et à la guerre franco-prussienne de 1870-71; il rédige depuis 1867 le journal médical: L'Osservatore, Gazzetta delle Cliniche, où il a inséré un grand nombre de ses mémoires scientifiques, dont quelques uns ont eu l'honneur d'une traduction française; entr'autres: « Sopra di un'ampia comunicazione tra la vena aorta e le vene iliache destre », Turin, 1873, et « Esportazione di gran parte delle ossa del cranio e della faccia », id., 1876; il a écrit en français pour le Congrès de Paris de l'année 1878: « Contribution à l'Anatomie du Nègre ». Trois autres mémoires sur le même sujet ont paru en 1882, en 1884 et en 1887: « Varietà delle Circonvoluzioni cerebrali dell'uomo », Turin, Loescher, 1882; « Benderella dell'Uncus dell'Hippocampo nel cervello umano e di alcuni animali », 1882; « Sezioni microscopiche di un intero cervello umano adulto », 1882; « Sulla questione dei cervelli dei delinquenti », 1882; « Nuovo microscopio per esaminare le sezioni dell'intiero encefalo umano adulto »; « Nuovo processo per la conservazione dello sezioni di cadaveri congelati; vertebre cardiache », 1883; « Fascia dentata del grande Hippocampo nel cervello umano », 1883; « Della prematura divisione dell'arteria del braccio; varietà mediana », 1884; « Guida allo studio delle circonvoluzioni cerebrali dell'uomo », 2º éd., 1884; « Contributo allo studio della Microcefalia », 1884; « Nuovo processo per la conservazione delle sezioni microscopiche », 1885; « Sulla tepografia del cuore », 1885; « Dell'esistenza dell'os odontoideum nell'uomo », 1886; « Sulla ossificazione della troclea del muscolo grande obliquo dell'occhio »; « Su alcune anomalie di sviluppo dell'embrione umano », deux mémoires, 1887, 1889; « Sal canalo neureaterico e sul canale anale nella vecicale blastodermide di coniglio », 1888; « Sulla ratogenia sperimentale nei mammiferi », 1889; Sul cervello di un Chimpanze », 1889; « Stuio anatomico della Microcefalia », sous presse.

Giacosa (Joseph), illustre poète dramatique avocat italien, fils d'un avocat, orateur et oète, né, le 21 octobre 1847, à Colleretto Pa-Ila, près d'Ivrée, en Piémont. Antoine Peetti, l'aimable poète de Modène, forma son goût ttéraire au Collège d'Ivrée; ensuite M. G. fit on droit à Turin. Il débuta par des pièces qui vaient eu un simple succès de lecture, car M. . lit admirablement bien ses pièces; mais ses rands succès datent de la « Partita a Scacni », suivie de « Trionfo d'amore », de « Fraillo d'Armi » et de « Conte Rosso », drames ou lylles en vers, qui ont ramené un souffle de oésie délicate sur la scène italienne. Citons enpre de lui: « A can che lecca cenere non gli dar farina », 1872; « Storia vecchia », 1872; Affari di banca », 1873; « I figli del Mariese »; « Arturo »; « Tristi dubbii »; « Tere-»; « Acquazzoni in Montagna »; « Il Mato amante della Moglie »; « Il filo, scena fisofica-morale per marionette », Turin, 1883; Novelle e paesi valdostani », 1886; « Fiori frutta », 1882; « I Castelli della Valle d'Aoa », conférence; « Castello d'Issogne in Val Aosta, notizie storiche intorno la famiglia di hallant », 1884. Le plus grand nombre des ouvrages de M. G. a été publié avec le plus grand soin, à Turin, par l'éditeur M. Casanova.

Giambelli (Charles), philologue italien, aucien professeur aux Gymnases et aux Lycées de Voghera, Pignerol, Massa-Carrara et Vérone, lepuis quelques années professeur de grec et le latin au Lycée Dante de Florence, né, à Mortare, le 5 mai 1841; il a fait ses études à Université de Turin; élève de Vallauri, il écrit le latin avec aisance et avec élégance. Parmi ses écrits, citons: « De Marco Tullio Cicerone ». et un essai sur Machiavel fort loués par l'historien Vannucci; « De Rhetoricorum ad Herennium auctore », où il prouve que l'auteur ne peut être Cornificius, et qu'il devait avoir lu le livre de Cicéron « De Invention» »; « Adnotatiunculæ criticæ », où se trouvent une note à Gellius et une note à Cicéron qui ont été approuvées et adoptées par l'illustre philologue néerlandais Boot; plusieurs articles daus la Rivista di Filologia Classica de Turin; « De fontibus orationis Q. Fufii Caleni apud Dionem Cassium », Turin, 1881; « Flosculi e latinis scriptoribus collecti », id., 1882; « Sulle falsificazioni Anniane, breve saggio critico », Turin et Pignerol, 1882; « De Bucolicis Vergilianis disputationum historicarum Liber I », id. id., 1883;

Gli scrittori della Storia Augusta studiati incipalmente nelle loro fonti », dans les Atti la R. Accademia dei Lincei, 1880-81; « Di ncenzo Bellovacense, nota », Rome, typ. dell'Accademia dei Lincei, 1887; « De Finibule norum et malorum », édition critique, avertes et préface italiennes, première partie, Tria Loescher, 1889.

Gianandrea (Antoine), écrivain italien, pre fesseur d'histoire au Lycée de Jesi, né, à 06 mo, le 26 novembre 1842; M. Fr. Mestica a de l'un de ses maîtres. Il débuta par des pièces de vers et de prose d'occasion et par un « Nuovo Diario storico italiano », présenté en manuscri à la Società Pedagogica de Milan en 1870, s couronné, mais resté inédit; suivirent: « Cari popolari marchigiani », Turin, 1873; « Gaspara Spontini », Lucques, 1876; « Il palazzo del Co mune di Jesi », Iesi, 1877; « Di una immign zione di Lombardi nella città e nel contado d Jesi intorno all'ultimo quarto del secolo XV. Milan, 1878; « Saggio di giuochi e canti faciulleschi delle Marche », Rome, 1878; « Festa di San Floriano martire in Jesi e tiro a segu colla balestra nel Medio-Evo », Ancone, 1879 « Storie di Jesi di Pietro Golzi scrittore de secolo XVI; Regesto degli Atti e Diplomi del l'Archivio segreto di Jesi, dal secolo XIII alla metà del XVI »; « Serie cronologica dei P» testà e Capitani del popolo della magnifica re pubblica di Jesi »; « Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memo rie e i documenti dell'Archivio Jesino », Mi lan, 1881; « Carte diplomatiche Jesine », 1884; « Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'Archivio Settempedano », Milan, 1885; « Le pergamene del Comune di Staffolo », Foligno, 1886; « Pergolesiana », Jesi, 1885; « Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca secondo le memorie e i documenti dell'Archivio Fabrianese », dans l'Archivio Storico Italiano de l'année 1889.

Giani (Jules), écrivain italien, professeur de Lycée, né, le 26 décembre 1841, à Pise, où l a fait ses études. Ses nombreux écrits sont rarement de longue haleine, mais éloquents et sympathiques. Citons: « Tributo di dolore e d'amore », Oneille, 1863; trois études biographiques, dont l'une concerne le dantophile veronais Alexandre Torri; « La pena di morte », id., id.; « La peine de mort, lettre à Victor Hugo et réponse de Victor Hugo à l'auteur » id., id.; « Iscrizioni », 1868; « Il Collegio-Convitto di Porto-Maurizio », Oneille, 1864; « Padre e figlia o due innocenti in una prigione di Stato », id., 1865; « Doveri e diritti dei cittadini », id., 1863, un vol. de 355 pag., avec un commentaire du Statut; « Dell'importanza degli studii della Lingua e Storia nazionale, della Geografia e dei doveri e diritti dei cittadini », id., 1868; « La marchesa Marianna Florenzi Waddington », Pérouse, 1870; « A. L. Boué de Villiers, préface à la traducti-- la l'ouvrage Le Dimanche du même auteur

1871; « I Martiri della libertà a Perugia . 20 giugno 1859 e 14 settembre 1860 », Bone, 1875; « Francesco Petrarca precursore niziatore del Rinascimento », Pérouse, 1874; Il concetto dell'Unità politica nei poeti itani secondo Alessandro d'Ancona », id., 1876; I canto di Atli nell' Edda », 1876; « Del sabolo perugino Savia », id., 1878; « Pimmelli, Giovanni Soldato e Prete Olivo nella ggenda popolare », id., 1878; « Raffaello », nographie, id., 1876-78, ouvrage couronné se une médaille d'argent par l'Académie des aux-Arts de Pérouse; « Epigrafi in greco, ino e italiano nel funebre solenne a Vittorio nanuele II »; « Eugenio Pelletan, studio bioafico », dans la Favilla de Pérouse, de 1886. ins la revue le Marche e l'Umbria, et dans Favilla on trouve de nombreux articles de Giani.

Giannini (Crescentino), littérateur italien, cien professeur de lycée, résidant à Bologne, , à Santagata (Feltria), le 7 octobre 1818. fit ses études à Ravenne et à Rome, et il it place de bonne heure parmi les meilleurs vateurs italiens de l'école classique. On lui sit une vingtaine de Biographies d'illustres diens; une « Grammatica italiana »; une Grammatica latina »; un « Vocabolario latinodiano »; une traduction de la Vie d'Aurelius ctor; de nouvelles éditions de la chronique Ricordano Malespini, du Commentaire de ti à la Divina Commedia, des Trionfi de Pérque, de l'Orlando Furioso d'après l'édition 1516, du poème de la Table Ronde Lanlotto, des Canzoni de Guido Guinicelli, de cquavino de G. M. Cecchi; un volume de Brevi precetti di lingua italiana », Ferrare, 36; un « Saggio di Storia letteraria itana », Rimini, 1887; plusieurs essais et artis littéraires dans les revues et dans les

Gianzana (Sébastien), jurisconsulte italien, ocat et professeur de procédure civile et de clement judiciaire à l'Université de Gênes, puis 1880, et à la suite de concours), né, le mars 1849, à Casale (Monferat), a fait son sit à Turin et à Naples, où il fut reçu docir en 1878. En dehors des nombreux écrits, érés aux revues, il a publié une série d'ouiges fort appréciés, dont voici les titres: « Il juestro giudiziario e conservativo », 1º édit. 1876, 3° éd. en 1884; « Le acque nel diritto ile italiano », quatre vol., 1879; « I concorsi rrigazione, bonifica e difesa >, 1880; « L'ene a futura memoria », 1º éd., Mortara, 1878, éd., Turin, 1881; « Le leggi sulla sanità pubsa », id.; « Le leggi sul dazio di consumo », ol., 1881, 2º éd. 1885; « Nuovo codice di comrcio italiano, commentato da Stefano Castaila e Sebastiano Gianzana », 1882-1888; « La rica delle acque private », 1881-84; « Lo stra-

niero nel diritto civile italiano », 1886; « Codice civile coi precedenti legislativi e confronti », six vol., 1887; « Codice di procedura civile coi precedenti legislativi e confronti », 3 vol., 1888. Tous ces ouvrages ont vu le jour à Turin, par les soins de l'Unione-Tipografica-Editrice. Collaborateur de la Legge, du Foro, du Monitore dei Tribunali, de la Raccolta della Giurisprudenza italiana, etc., parmi ses essais les plus remarquables insérés aux revues et journaux, ou publiés séparément, nous signalons: « Se si debba abbuono ai fittabili per la impedita cultura risaia », Milan, 1881; « Una questione transitoria in materia d'ipoteca », Milan, 1883; Interpretazione dell'art. 234 del codice di procedura civile sulla notificanza della lista dei testimoni », id.; « La giustizia amministrativa in Italia », id.; « Le bocche di presa convenute rimpetto all'idraulica ed al diritto », 1888; « Del sequestro giudiziario e conservativo », Turin, 1884; « Il diritto commerciale e marittimo internazionale privato », discours d'ouverture aux cours de l'université de Gênes », Gênes, 1885; « La via di fatto è elemento indispensabile per l'azione di spoglio violento? », id., id.; « La via di fatto nell'azione di spoglio violento », id., 1886; « Voto sul regolamento del consorzio di bonifica di Ferrara », Turin, id.; « L'Enfiteusi nel passato e nel presente », id., 1887; « Parere sulla proprietà e piena disponibilità delle acque destinate al serbatoio della valle Usseglia », Gênes, 1889.

Glard (Alfred), naturaliste français, ancien député (1882), ancien professeur de zoologie à la Faculté des Sciences de Lille, professeur de zoologie à l'École normale supérieure de Paris depuis 1887, membre de plusieurs sociétés savantes, fondateur en 1874 de la Station de Zoologie maritime de Vimereux, né, à Valenciennes (Nord), le 8 août 1846. Élève de l'École Normale Supérieure de 1867 à 1870, il se fit recevoir docteur ès-sciences en 1872, par la thèse: « Recherches sur les arcidies composées », et suppléa M. Dareste dans sa chaire d'histoire naturelle à la Faculté des sciences de Lille; il fut depuis chargé du même cours à la Faculté des Sciences et à celle de Médecine de Lille. M. G. s'est spécialement consacré à l'étude des animaux inférieurs; il a inséré aux Comptes-rendus de l'Académie des Sciences plusieurs mémoires sur les zoophytes, les échinodermes et les crustacés, comme, par exemple: « Sur une nouvelle fonction des glandes génitales de l'Oursin », 1877; « Sur les modifications que subit l'œuf des Méduses phanérocarpes avant la fécondation >, 1877; « Sur les premiers phénomènes du développement de l'Oursin », 1877; « Sur les isopodes parasites du genre pertoniscus », 1878. D'autres mémoires et études ont été publiés dans le Bulletin scientifique du Nord dont M. G. a été le directour, comme: « Classification du règne animal », 1878; « Mémoire sur les Entomophtorées », 1879; « Contribution à l'étude des Bopyriens », travail considérable accompagné de dix planches; « Traduction des Éléments d'Anatomie comparée des animaux invertébrés de Ch. Huxley », avec 156 fig. dans le texte, 1877; « Recherches sur le Castroctère parasitaire ». M. G., qui a le plus fait en France pour y vulgariser les doctrines de Darwin, a été désigné par la Faculté des Sciences de Paris pour occuper la chaire d'Évolution des être organisés (Philosophie biologique), récemment créée à la Sorbonne par le Conseil Municipal.

Giarelli (François), publiciste italien, né, à Plaisance, en 1846. Fils d'un avocat, il fut reçu docteur en Droit à l'Université de Parme. En 1869, il entra dans le journalisme, faisant d'abord partie de la rédaction de la Gazzetta di Milano où pontifiait alors Joseph Rovani. Il travailla bientôt après à la collection d'ouvrages de jurisprudence populaire pour l'éditeur Pagnoni, à l'Enciclopedia de l'éditeur Politti, collaborant successivement comme chroniqueur ou cemme correspondant à la Voce del Popolo, à la Ragione, à la Riforma, au Rappel de Paris. à différents journaux américains, à la Farfalla sous le pseudonyme de Psiche, à l'Illustrazione Italiana. Citons encore parmi les journaux où sa plume brillante a passé le Lombardo, le Guzzettino Rosa, la Gazzetta Musicale, la Scena Illustrata, la Rivista Minima, l'Epoca, le Caffaro, le Movimento, le Corrière del Mattian, etc. Au thélitre, il a donné: « L'avvocato in famiglia >: « Il consigliere di sè stesso »; « I camisardi »: « Agnese Visconti »; « La tagliata a pezzi >: « Il cronista del Toson d'Oro >: « L'Espasizione di Milano 1881 ». Il s'est retiré depuis 1888 dans sa ville natale, où il prépare une nouvelle et volumineuse: « Storia di Piacenza »: il est aussi en train d'écrire une « Storia della stampa in Italia », pour l'éditeur Agnelli de Milan.

Gibert Eugène : rientaliste français, secrétaire général de la Striété Académique Indo-Chindise de France depuis le 28 octobre 1880, membre de nombreuses sociétés littéraires et scientifiques nationales et étrangères, commandeur d'Isabelle-la-Cathelique d'Espagne, officier du Medidiel, de Turquie, chevalier des ordres du Christ et de la Conception de Portugal, a publié, entre un grand nombre de travaux dans les aublications de la Société Académique Indo-Chincise: « L'Inde Française en 1880 », 1881; . Le Mouvement économique en Portugal et le Vicemte de San Januario », 1881; « Decouverte et description des fles Garbanges », 1882; « Les Igorrotes de Lugon → 1882; « L'Espagne et la question de Borneo et de Jolo », 1882; ← La Famille Royale de Siam v. 1884.

Gibler (Paul), medecin français, attaché à

l'enseignement au Muséum d'Histoire Natrole de Paris, né, le 9 octobre 1851, à Savigny (Cler on lui doit: « Études expérimentales sur le charbon, la rage, le cholèra, la fièvre jaux, aux Comptes-rendus de l'Académie des Sances, il a inséré des « Études expérimentales sur le spiritisme », Paris, 1886.

Gibrac (Camille), romancier et journaliste français de naissance, mais fixé depuis lon temps en Belgique. Il est né, à Saint-Giron dans le département de l'Ariége, en 1849, ses pseudonymes Saint-Girons et G. du Gail rappellent cette origine. Nous lui connaissons au surplus, d'autres noms de plume: Retz, [ de Viriès, etc. Écrivain de race et d'une dis tinction rare, M. G. a été le collaborateur di M. A.-N. Lebègue pour plusieurs romans: « Cornélie »; « Roueries d'une ingénue »; « Le des nier des Valois »: « Une famille cléricale si XIXº siècle ». Ses œuvres exclusivement per sonnelles sont: « Le mystère du Château de Treilhat », Bruxelles, 1877; « Laure de Villat dry », id., 1878; « Entre avocats », id., 1879; « Une cantatrice », Paris, 1883; « Lorraine! id., 1885; « Jules Vigneux, juge d'instruction » id., 1888. M. G. est un des prinpaux rédacteus du journal bruxellois L'Office de Publicité.

Gide (Charles), économiste français, frère de regretté jurisconsulte et professeur de Droi romain Jean-Paul-Guillaume Gide mort à Paule en 1880, est professeur d'économie politique la Faculté de Droit de Montpellier et rédacteur de la Revue d'économie politique. On lui doit, et outre : « Du Droit d'association en matière religieuse », 1872 : « Principes d'économie politique », 1884 ; « Étude sur l'Act Torrens », 1886.

Gidel Charles-Antoine, littérateur français, successivement professeur au Lycée Bonaparte, au Lycée Henri IV et au Lycée Louis-le-Grand de Paris, décoré de plusieurs ordres étrangers, chevalier de l'ordre du Sauveur de Grèce et de l'ordre de la Rose du Brésil, commandeur de l'Étoile de Roumanie et de l'ordre de Saint-Sava Serbie', a été plusieurs fois couronné par l'Institut et par l'Académie française. Parmi ses essais couronnes, signalons un « Mémoire sur les imitations faites en grec, depuis le XII. siècle, de nos anciens poèmes de chevalerie, une « Étude sur Saint-Evremond », et un « Discours sur Jean-Jacques Rousseau ». En dehors de sa collaboration à la Revue de l'Instruction publique, à la Revue de l'Anjou, à la Revue ar che l'ogique, à la Revue contemporaine, à la Rerue des Cours Litter vires, à l'Annuaire de l'Assoclation pour l'encouragement des études greques, à la Grande Encyclopédie, à la Revue de Monde latin, aux Proces lings de la Société Philologique de Londres, il a publié séparement: « Les Trouba lours et Pétrarque », thèse, 1857; « Nouveau requeil de morceaux choisis d'anteurs français >. 1865: \* Étude sur la littert

are grecque moderne », 1866-78, en deux vol.; ne édition annotée des Conciones; une édition ses Œuvres de Boileau, précédées d'une subsintielle et très-intéressante Étude sur Boileau # l'histoire littéraire du XVII siècle, 1869; 1 Les Français au XVII siècle », 1873; une dition des Discours de Démosthène sur la Couvonne; une édition de l'Œdipe à Colone; « Hispire de la littérature française depuis les orirines jusqu'à nos jours >, 1875-88; une édition les Œuvres choisies de Saint-Evremond; « L'art l'écrire enseigné par les grands maîtres », rhéorique nouvelle extraite des meilleurs critiques; Deux-cents lettres de Madame de Sévigné »; les extraits de Voltaire; des extraits de Rous-Heau, etc.

Giehrl (Emmy), femme-auteur allemande, ille de l'ancien Ministre des Finances bavaois Joseph von Aschenbrenner, née, le 1er norembre 1837, à Regensbourg, mariée à Munich vec l'assesseur Rodolphe Giehrl, devenue veuve n 1876, se fit connaître par ses œuvres littémires seulement après la mort de son mari. Elle a collaboré à plusieurs journaux catholiques Lous le pseudonyme de Tante Emmy et publié léparément des contes et des nouvelles pour l'enance qui ont obtenu un succès brillant; citons: ▼ Von der Wiege ins frühe Grab »; « Das ilustrirte Märchenbuch für grosse und kleine Kinder », 1880; « Kinderbüchlein der Tante Emmy », 1880; « Meister Fridolin, Maria Hilf », 1881; « Bilderbuch für brave, kleine Kinder », 1882; « Das Buch von den braven Geschwistern », 1884; « Märchen, neue Folge », 1883, èd. en 1887. Depuis 1884, elle dirige l'Il-'ustrirte Kinderkalender qui est déjà devenu res populaire.

Gierke (Othon-Frédéric), jurisconsulte allemand, professeur d'histoire du Droit à l'Université de Berlin, fondateur et directeur depuis 1878 des « Untersuchungen z. deutsch. Staatsmd Rechtsgeschichte », né en 1841. En dehors les articles insérés dans la Zeitschrift, il a publié: « Das deutsche Genossenschaftrecht », trois vol., Berlin, 1868, 1873, 1881; « Der Humor im leutschen Recht », Berlin, 1871; « Das alte und das neue deutsche Reich », 1873; « Joh. Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien », Breslau, 1880; « Naturecht und deutsches Recht », Francfort, 1883.

Giesebrecht (Frédéric-Guillaume-Ben. von), élèbre historien allemand, élève de Ranke, anien professeur à l'Université de Königsberg, rofesseur à l'Université de Munich, où il a remlacé Sybel, directeur du Séminaire historique, nembre de l'Académie des Sciences, conseiller ntime, ennobli en 1865 par le Roi de Bavière, est né, à Berlin, le 5 mars 1814, et il y a fait ses tudes. Il avait débuté par la publication dans les Innales de Ranke de l'« Histoire d'Othon II »; sais ce livre a perdu une partie de sa valeur

depuis qu'on a reconnu que les documents de la Cava della Santa Trinità de'Tirreni sur lesquels il avait principalement bâti son édifice étaient apocryphes. Suivirent la publication des Annales Altahensis et après un long séjour en Italie, la dissertation « De Litterarum studio apud Italos Medii Aevi >, plusieurs essais sur l'authenticité de certaines biographies des papes attribuées au moyen âge; la traduction allemande de l'Histoire de l'Évêque Grégoire de Tours (1851, 2<sup>me</sup> éd., 1878); **«** De Gregorii VII registro emendando », 1858; « Deutsche Reden », 1872; « Arnold von Brescia », 1873; « Zur mailändischen Geschichtsschreibung im 12 und 13 Jahrhundert >, dans les 21° vol. des Forschungen zur deutschen Geschichte; la « Gedächtnissrede auf Leopold von Ranke », Munich, 1887. Mais son grand ouvrage monumental, classique à la fois et populaire, est la « Geschichte der deutschen Kaiserzeit », en cinq volumes (la seconde partie du cinquième volume arrive jusqu'à l'année 1181); le premier, le deuxième et troisième volume ont déjà eu cinq éditions; le style en est élégant, le sentiment èlevé et la critique profonde. Collaborateur des Monumenta Germaniae et de l'Allgemeine Deutsche Biographie, rédacteur principal et directeur, depuis 1874, de la Geschichte der Europäischen Staaten de Heeren et Uekert, on lui doit encore: « Ueber den Einfluss der deutschen Hochschulen auf die nationale Entwickelung », 1870; « Römische Mittheilungen zur Geschichte des Wendenlandes », 1344; « Neure Erscheinungen der historischen Literatur in Italien », 1845; « Die Weissagung von Lehuia und Christoph Heinrich Oelvea », 1846; « Die Quellen der früheren Papstgeschichte », 1852; « Die Vaganten und ihre Lieder >, 1853; « Eine bisher unbekannte Lebenbeschreibung des heiligen Adalbert », 1860; « Die Gesetzgebung der römischen Kirche zur Zeit Gregor VII », 1860; « Cäsar und Kleopatra », 1864; « Die fränkischen Königs- Anna Manegold von Lautenbach und sein Schrift gegen den Scholasticus Wenrich », 1868; « Beiträge zur Genealogie der bayrischen Adels >, 1870; « Erinnerungen an Rud. Köpke », 1872; « Ein neues Fragment karolingischer Annalen », 1873; « Sopra il poema recentemente scoperto intorno all'imperatore Federico I », Rome, 1879; « Neue Gedichte auf Kaiser Friedrich I », Munich, 1879; Kritische Bemerkungen zur Ursperger Chronik », 1881; « Unsere Gymnasien, Pädagogische Briefe », 1883.

Gieseler (Eberhard), technologiste allemand, professeur de physique, mécanique et de machines agricoles à l'Académie agraire de Poppelsdorf, né en 1839; en dehors de plusieurs articles et essais dans les Revues et Encyclopédies, il a publié: « Lehrbuch des Erdbaues », Bonn, 1880; « Berichte über die Leistungen

\_

von Tricurs und Milchcentrifugen », Berlin,

Giffrard (Pierre-Louis), romancier et journaliste français, rédacteur du Figaro, directeur depuis 1887 du service des informations et de la télégraphie au Petit Journal, né, à Fontainele-Dun, près de Dieppe, le 1er juillet 1853. Après la guerre de 1870-71, pendant laquelle il a servi comme lieutenant d'une compagnie de mobilisés, il a collaboré au Gaulois et surtout au Figaro; il a aussi rendu de grands services comme vulgarisateur scientifique; parmi ses ouvrages, citons: « Le Téléphone », 1878; « Le Phonographe expliqué », 1878; « La Téléphonie domestique », 1879; « La Lumière électrique », 1879; « Le Sieur de Va-partout », 1880; « Les Français en Egypte >, 1883; « La Vie en chemin de fer », 1887; « La Tournée du père Thomas », roman qui a pour sujet la vie des comédiens nomades modernes, 1887; « Ermance ou les trois Étapes », 1877; « Figaro-ci, Figaro-là », 1888, série de chroniques; « La Vie au Théatre », 1888. Au théatre, il donné: « Les Procès de Racine », à-propos en un acte et en vers (Odéon, 1877); « Jonathan », comédie en trois actes, en prose avec MM. Gondinet et Oswald (Gymnase, 1879); « La Morse », comédie en un acte (Théâtre Déjazet, 1880); 4 Le Mannequin », comédie en trois actes (id., id., id.); « Le Volcan » (Palais Royal, 1882); « Le Manuscrit »; « Les Erreurs de la Guerre »; ◀ Le Téléphone chez soi », etc.

Gigli (Joseph), écrivain italien, actuellement professeur dans les écoles moyennes, né, à Manduria, Terra d'Otranto, le 14 avril 1862. On lui doit un volume de poésies: « Fiammelle », Trani, 1886; « Antiquus fons », petit poème, où il expose les origines historiques de Manduria; « Usi, credenze, superstizioni e fiabe popolari in Puglie », traduit en anglais par Mistress Janet Ross; « Gli scrittori Manduriani », des poésies des contributions au folk-lore, et des essais séparés. Il est décoré d'une médaille d'argent pour avoir assisté volentairement les malades pendant la dernière épidemie cholèrique.

Giglioli (Henri), zoologiste et voyageur italien, fils d'un naturaliste, né, à Londres, le 13
juin 1845, issu d'une famille originaire de Ferrare. Elève de De Negri et Lessona, à Gênes,
de Pameri et Crivelli à Pavie, de De Filippi à
Milan, il fut envoyé en 1861 à la Royal School
of Mines de Londres, où Tyndall, Hoffmann,
Smyth, Ramsay, Inkes, Huxley, Faraday et autres savants illustres furent ses maîtres. Revenu
en Italie en 1864, il fut reçu docteur ès-sciences à l'Université de Pise, où il rencontra
Odoardo Beccari qui devint son ami intime.
Nommé professeur d'histoire naturelle au Lycée de Casal, il y enseigna pendant un an;
l'année après il fonctionnait comme secrétai-

re au Congrès des Naturalistes de la Speni dont le professeur De Filippi était le pres dent. Il suivait bientôt après cet illustre mater dans le grand voyage de la Magenta autour de monde; il revint après trois ans; De Filippi étant mort pendant l'expédition scientifique, il recut tout l'héritage de cette mission impa tante, dont il dut préparer le rapport, et mes tre en ordre les matériaux, pendant qu'il con pait une place modeste de dissecteur anatomiq au Musée Naturel de Florence. Chargé en 1866 du cours de Zoologie et d'Anatomie compare des Vertébrés, en 1871 fut nommé professeur extraordinaire, et en 1874 professeur ordinaire Depuis lors, son activité scientifique est deven merveilleuse; il a pris part à de nombreuse expéditions, amassé des collections précieuse catalogué et illustré des matériaux immenses et surtout enrichi d'une manière prodigiens la Faune italienne au Musée d'Histoire Natarelle de Florence. Ses écrits sont nombreux. tons: « Note intorno alla Fauna vertebrata del l'Oceano », 1870; « I Tasmaniani, Etnologia storia d'un popolo estinto », Florence, 1871; Studii craniologici sui Cimpanzé e altre Son mie », Gênes, 1872; « I Viaggi di Odoardo Bee cari », Florence, id.; « Zoologia della Magenta: I Cetacei », Naples, 1874; « Ricerche interno alla distribuzione geografica dei Vertebrati Rome, 1873-75; « Relazione del viaggio intorio al globo della pirocorvetta Magenta », un vol de 1070 pages avec gravures, Milan, 1876; « Iconografia dell'Avifauna italica, ossia Descrizione di tutte le specie di uccelli che tre vansi in Italia », grand ouvrage in folio; « Zoo logy of the Fishery Exhibition, notes on the vertebrata » (dans le journal The Nature de l'année 1883); « Alcuni cenni intorno ai Dajak di Borneo », 1883; « Cenno intorno alla distribuzione geografica dell'Emittero Pelagico Halobates », Londres, id.; « Manuale di Zoologia » en collaboration avec le Dr Cavanna, Milan, 1884 (M. G. a écrit la partie des vertébrés); « Notizie sui Danakil e più specialmente su quelli di Assab », en collaboration avec le Dr Scaramucci, Florence, id.; « Annotazioni su di un teschio di bue Apis trovato da O. Antinori I Sakarah », id.; « Statuetta d'argento a tipo ariano, scoperta a Tiahuanuco nel Perù »; « L'isola Pasqua »; « Un bisogno urgente dell'Antropologia »; « Morte di uno degli Akka del Misni »; « Sulla ragazza Krao, singolare caso di ipertricosi »; « Notizie sulle Huaca, sepolereti antichi del Perù »; « Siamesi e Khmer »; « Sui Danakil di Assab », Milan, 1884; « Le Ricerche zoologiche fatte a borbo della R. nave Vettor Pisani », 1834; « Relazione sul primo Congresso ornitologico internazionale tenuto a Vierna », Rome, id.; « Proposte generali per la esplorazione biologica completa del Mediterraneo e dei mari adiacenti », id., 1885; « Ricerintorno alla corologia dei Vertebrati: Reni Indo-Malaica e Australo-Polinesica », id., ; « Notizie sui Kalang di Giava », Florence, ; « Ornamento litico degli Uuapès Tariános Rio Negro », id., id.; « Notizie sugli indii delle isole Nicobur, e specialmente sui m dell'interno della Grande Nicobar », id., ; « Studii etnologici in Siberia »; « Note heo-etnologiche della Malesia e dell'Indo-18 »; « Contribuzione alla etnologia delle le Filippine »; « Comunicazioni sui Dana-», 1886; « Nota sulla relativa lunghezza del e 2º dito del piede umano », id.; « Notizia . crani umbri », id., « Commemorazione di Nachtigal », id.; « Nota sui Kurilsky, polo quasi spento », id.; « A Singular case » ote sur un Mallus barbatus trouvé dans un rosoma atlanticum), Londres, id.; « Esposime coloniale ed indiana, tenuta in Londra ll'anno 1837 »; Rome, 1887; « On lepidosin paradoxa », Londres, id.; « Doctor Modiiani's Exploration of Nias », id., id.; « Nota torno ad una supposta nuova specie di Cercotero del Kaffa, Africa Centrale », dans le Zoopischer Anzeiger de Leipzig, 1887; « Nota sulle bù dell'alto Nilo », Florence, id.; « Cilindri ssati nel lobo delle orecchie dai Shom Pen e altri indigeni delle isole Nicobar », id., id.; Note etnologiche della Papuasia, della Microsia e della Polinesia », id., id.; « Di alcuni eciali strumenti degli indigeni dell'Australia sidentale », id., id.; « Avifauna italica », id., monnier, 1886; « Primi resultati dell'inchieornitologica in Italia; parte 1ª Avifauna itaa, elenco sistematico della specie di uccelli zionarii e di passaggio in Italia », id., id., 39, un vol. de 706 pages; « Pelagos, Saggi la vita e sui prodotti del mare », Gênes, 1884, collaboration avec le prof. Issel; « La scota di una fauna abissale nel Mediterraneo >, me, 1881; « Note intorno ai vertebrati racti ad Assab e nello Scioa », Gênes, 1888; Note intorno agli animali vertebrati raccolti . conte Augusto Boutourline e dal dott. Leodo Traversi ad Assab e nello Scioa negli ni 1884-87 », Gênes, 1888; « Brief notes on fauna of Corea and the adjoining coast of .ndchuria >, Londres, 1887 (en collaboration sc M. T. Salvadori); « Uccelli raccolti duite il viaggio della Corvetta Vettor Pisani neanni 1879-80-81 » (en collaboration avec le me); « Due nuove specie di uccelli della Cocina, raccolte durante il viaggio della r. Piregata Magenta > (avec le même); « Due ove specie di picchi raccolti durante il viagintorno al mondo della Pirofregata Magen-> (avec le même); « Intorno a due nuovi sci del golfo di Napoli », dans le Zoologischer zeiger de Leipzig de l'année 1883; « Fishery Italy >, Londres, 1883. M. Giglioli est memhonoraire de plusieurs sociétés savantes et décoré de plusieurs ordres étrangers; sa femme, madame Constance Giglioli, née Casella, a publié des livres et des articles excellents pour l'enfance, et tenu des conférences applaudics.

Giglioli (Italo), chimiste italien, frère du précédent, professeur de chimie agraire à l'École Supérieure de Portici depuis 1876 et, en même temps, depuis 1881, professeur libre de chimie à l'Université de Naples, est né, à Gênes, le 1er mai 1852, fils de Joseph Giglioli de Brescello, ancien professeur d'anthropologie aux Universités de Pavie et de Pise, a fait ses études à Florence et eu Angleterre. Il est life-member des Sociétés agraires de l'Angleterre, de l'Highland et de l'Écosse. Il a publié: « Osservazioni sulla trasformazione della Mannite in Glicosio », 1877; « Prolusione al Corso di Chimica Agraria >, 1877; « Ricerche sulla resistenza dei semi all'azione prolungata di agenti chimici gasosi e liquidi », 1879; « Dell'idrogeno sviluppato dalle Muffe », 1880; « Chimica agraria, campestre e silvana »; « Frumenti a microbi, saggio d'igiene antimicrobica », Naples, 1884 (de cet ouvrage il a paru une édition en anglais); Il Frumento, sue varietà e concimi », Portici, 1888; « Relazione sulla educazione agraria Britannica » (dans les Annali di Agricoltura). Il a traduit de l'anglais pour l'éditeur Treves de Milan l'ouvrage de Johnson: « Come crescano i Raccolti », 1877; et celui de Remsen: « Chimica Organica », Naples, 1888.

Gigot (Edme-Albert), ancien préfet de police, retraité depuis 1879, né, à Châteauroux, le 1er janvier 1835, a publié un ouvrage intitulé: « La Démocratie autoritaire aux Etats-Unis », 1883.

Gilardin (Isidore), magistrat français, né, à Lyon, en 1832, fils du premier président de la Cour d'appel de Paris, du même nom, a publié, après la mort de son père, un manuscrit laissé inachevé par celui-ci: « Considérations sur les divers systèmes de psychologie », un vol., 1883. Il est aujourd'hui conseiller doyen de la Cour de Lyon. On lui doit aussi: « Pendant le Siège, réflexions politiques et morales », 1883; c'est un récit des impressions de son père pendant le siège de Paris en 1870.

Gilbert-Mortin (Charles), journaliste et caricaturiste français, éditeur et directeur du Don Quichotte qu'il publia, pendant treize ans, à Bordeaux, et que depuis 1887 il a transféré à Paris; généralement il y accompagne ses dessins-caricatures d'un commentaire en vers. M. G.-M. est né, à Pleine-Selve, dans la Gironde, en 1839, et a publié en librairie: « Le Grand Ministère », petit poème satirique paru lors de l'avénement de Gambetta au pouvoir, 1882; « Son vieux père »; « Le 57° »; « Le Fils de la Veuve », d'autres poèmes, et des nouvelles en prose réunies en un volume sous le titre: Les originaux, 1887. Sous le pseudonyme de Guil-

laumet il a inséré des « Propos familiers », à la Victoire et au Petit Bordelais.

Gildemeister (Jean), illustre orientaliste allemand, professeur de langues sémitiques à l'Université de Bonn, né en 1812, a publié: « De rebus indicis scriptorum arabum », Bonn, 1838; ◆ Die falsche Sanskritphilologie →, id., 1840; « Kalidasae Meghaduta et Çringaratilaka », Trier und die 20 anderen heiligen ungenähten Röcke » (en collaboration avec Sybel), deux parties, Dusseldorf, 1841, 3me ed., 1845; « Blendwerk des vulgaren Rationalismus », Brême, 1841; « Bibliothecæ sanscritæ specimen », Bonn, 1847; • De evangeliis in arabicum ex simplici syriaca translatis », id., 1865; « Ueber die an der univ. Bonn entdeckten neuen Fragmente des Makarius », Leipzig, 1866; « Acta Sanctæ Pelagize, syriace ed. », Bonu, 1879; « Der Schulchanaruch und was daran hängt. Gutachten », id., 1884.

Giles (Ernest), illustre voyageur anglais, résidant à Melbourne en Australie. Il a fait de grandes explorations en Australie, endurant des fatigues remarquables et surmontant d'énormes difficultés. Il a publié en 1874 à Melbourne une description intéressante de ses voyages. Son frère, consul de la Grande-Bretagne à Thamsui, est un sinologue et folk-loriste apprecié, et l'un des membres les plus actifs de la North-China Branch of the Royal Asiatic Society.

Gilkinet (Charles-Alfred), savant belge, né, à Ensival, le 21 mai 1845; professeur à l'Université de Liège et membre de l'Académie Royale de Belgique, on a de lui, outre de nombreux travaux insérés dans le Bulletin de cette Académie, un mémoire couronné par elle, sur « Le polymorphisme des champignons », Bruxelles, 1874, et un grand « Traité de chimie pharmaceutique », Liège, 1885. M. G. a en outre écrit « L'Histoire des sciences naturelles en Belgique » depuis 1830 pour l'ouvrage collectif « Cinquante ans de liberté », publié à Bruxelles en 1880.

Gille (Philippe-Émile-François), auteur dramatique, journaliste et littérateur français, né, à Paris, le 18 décembre 1831. Il étudia d'abord la statuaire tout en faisant son Droit et a exposé plusieurs morceaux aux Salons de 1851, 1852, etc. Il a été employé à l'Hôtel de Ville, comme H. Rochefort, Guillemot, et débuté dans la littérature par des pièces de théâtre; comme journaliste, il a collaboré au Soleil de Millaud, au Petit Journal, à l'Histoire, à l'International, où il écrivait des articles de critique; plus tard, en 1859, il entra au Figaro, où, outre le Masque de fer, dont il a la direction, il a rédigé, d'une manière supérieure, la Revue Bibliographique. On lui attribue les six volumes des « Mémoires d'un journaliste » de Villemessant; la vérité est qu'il s'est contenté de mettre en ordre les souvenirs du fondateur du Figuro, we sa direction, en élaguant tout ce qui pour être entaché de passion. C'est surtout com auteur dramatique que nous parlerons de L P. G. Sa première pièce : « Vent du soir », du de 1857; il avait pour collaborateur music Jacques Offembach. Son bagage est consider ble; dans la liste de ses ouvrages, nous signa lerons: « Les Charbonniers » (1877), un au qui a fait le tour de l'Europe et qu'on jone en core aujourd'hui partout; « Les Trente millim du Gladiateur » (1875); « Cent mille france ma fille », une pièce qui obtint 200 represe tation au théâtre Déjazet; « Monsieur de Bon Étoile », avec Delibes; « Le Serpent à plumes » avec Cham; « Les Bergers », avec Offenbach « les Horreurs de la guerre », où se trouvait le fa meux refrain:

> Nous avons des fusils Se shargeant par la culasse;

« L'Écossais de Chatou »; « La Cour du n Pétaud »; « Les Près Saint-Germain », and V. Sardou; « Le Docteur Ox », avec J. Verne le dernier arrangement de « Robert Macsire! et de « L'Auberge des Adrets »; à l'Opéra Yedda > et la « Farandole », deux ballets grand succès; à l'Opéra-Comique: « Jean Nivelle »; « Lakmé », avec musique de la Delisles; « Manon », avec Massenet; « Rip la légende américaine, avec Meilhac; au Palais-Royal: « Le Mari à Babette »; « Ma Came rade »; au Gymnase: « La Ronde du commis saire », avec Meilhac également, etc., etc. A l'occasion du centenaire d'Auber, en 1882, M F. G. fut choisi pour écrire la cantate de l' péra. Il rappela en quelques vers d'une rare quence, le patriotisme de l'auteur de la « Muette» qui le fit rester, malgré son âge, au milieu des Parisiens assiégés. L'effet du duo de la Muette « Amour sacré de la patrie », chanté par tous les chœurs et tous les artistes de l'Opéra, fut électrique. Comme membre de la Commission des auteurs dramatiques, il s'est trouvé à même de rendre de grands services à ses confrères; malgré les opinions du journal le Figaro, se quel il appartient comme rédacteur, il est fréquemment consulté par l'administration qui l'a prié de faire partie de plusieurs Commissions artistiques; il a eu l'initiative des souscriptions pour les monuments à élever aux peintres Eugène Delacroix et P. Millet. Grand amateur de curiosités, il possède les vêtements de Louis XVII au Temple, des meubles rares, une superbe collection de livres à gravures du XVIII siècle. Un recueil de vers de lui et qui a obtent un très-légitime succès a para en 1887, sous le titre de « L'Herbier », chez l'éditeur Le merre. Ajoutons que M. F. G. a épousé la filk de Victor Massé, l'illustre professeur français Outre ses articles qui forment un bagage con sidérable et ses pièces de théatre, M. G. a écri

1057

nombre de chœurs d'orphéon et publié es recueils des pièces de vers très apans le monde du Parnasse; parmi elles, la Figurine »; « L'Envolée », etc., etc. (Agathon), écrivain polonais, né, en patowek, a fait ses études à l'Univerarsovie. Exilé en Sibérie, il trouva le n évader, et se réfugia à l'étranger blié différents ouvrages; citons: « Un 1 Sibérie », 1886; « Description du elà du Baïkal », 1867; Histoire de la 1 polonaise »; « La Pologne à l'Exe Vienne », etc.

ts-Van Severen (Louis), historien belge, ges, en 1827. Docteur en Droit, archia ville de Bruges, membre de la Comoyale d'histoire et de la Commission iblication des anciennes lois, il a fait « Du régime parlementaire », Liège, 16: Un paysan de la Herbayc); « Etuhistoire de Belgique, considérée dans ts avec l'histoire de la société au mo-, 1re partie, id., 1853 (resté malheureuachevé); « Inventaire des archives de Bruges >, 1871 et années suivantes l'œuvre); « Coutume de la ville de Bruxelles, 1874-75; « Coutume du Bruges », id., 1879-80; « Coutume vôté de Bruges », id., 1887-88; « Hisa magistrature brugeoise >, Bruges, pages seulement). On a en outre de ticles dans la Belgique judiciaire, la diciaire, dans la Flandre, etc., etc.

(François-Philibert), publiciste, homque et administrateur, ancien avocat ancien député (1881), ancien préfet 38-Alpes (1886), et depuis 1888 préfet che, né, le 20 juin 1822, à Bligny-surôte-d'Or), a fait une campagne vigoutre le Gouvernement de M. Thiers et nal Mac-Mahon dans le journal fondé Autun sous le titre: Le Morvan, qui mné et supprimé en 1873.

(Ernest), éditeur, publiciste et philanlge, né, à Verviers, le 28 février 1846. diteur, il a conquis une des premières ns son pays, et il a créé la Bibliothè-, excellente collection d'ouvrages posoixante centimes dont plus de deuximes ont paru. Comme publiciste, il a à l'Économiste belge, à l'Ami du foyer, te de Bruxelles, à l'Indépendance belge, 's de Verviers, aux Bulletins et à l'Allu Cercle des Soirées populaires de au Jacquard d'Elbœuf, etc., et il a tre les ouvrages suivants, dont beau-; arrivés rapidement à leur 2º édition: de Verviers et de l'arrondissement », 1874: « Une institution à créer parl., 1876; « Le barrage de la Gileppe, touriste », id., 1878; « Souvenir du barrage de la Gileppe », id., id.; « Album des vues de la Gileppe », id., 1879; « Nos dents », id., id.; « Les Communes de l'arrondissement de Verviers >, id., 1879; < Chez les sauvages >, id., 1880; « Le pétrole », id., id.; « Jacques Henrion, biographie », id., 1879; « Eugène Mélen, biographie », id., 1880; « Anvers et l'Exposition », id., 1885 (signé de l'anagramme Nolig); « Un dernier effort, comedie en un acte », id., id.; « Misères sociales. La lutte pour le bien-être », Verviers et Paris, 1888, ouvrage qui a obtenu en Belgique le prix quinquennal de 10,000 francs, fondé par feu le docteur Guinard pour l'encouragement des travaux utiles aux classes laborieuses, et dont deux éditions ont été enlevées en quelques mois (Cfr. Rivista Contemporanea de Florence, soût 1888, p. 280 à 282); « Channing », Verviers, 1889. Nommé rapporteur officiel du groupe de l'Économie sociale à l'Exposition universelle de 1889 à Paris, il a écrit un travail important sur les Sociétés ouvrieres. Les littérateurs belges lui ont offert son buste en marbre, signé Ch. Wiener, et les œuvres d'enseignement lui ont décerné une médaille d'or et un groupe monumental personnifiant les institutions de charité qu'il a créées. Nous renvoyons le lecteur au livre de M. Paul Combes: « Ernest Gilon », et au rapport du jury qui a décerné au vaillant publiciste le prix Guinard.

Gindely (Anton), écrivain tchèque, professeur d'histoire autrichienne à l'Université de Prague, né en 1829. En dehors de nombreux articles et essais insérés dans les journaux et revues, il a publié en langue allemande des ouvrages historiques fort appréciés; citons: « Geschichte der Böhmisch. Brüder », en deux vol., Prague, 1856-57; « Böhmen und Mähren im Zeitalter der Reformation », premier vol., Prague 1857; « Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von 1609 », Prague, 1858; « Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Realschulen », deux vol., id., 1860-65; « Quellen zur Geschichte der böhmischen Brüder; Fontes Austriacarum », Vienne, 1861; « Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die oberen Classen der Gymnas. Real. und Handelschulen », trois vol., Prague, 1861-64, plusieurs éditions; une traduction italienne, Prague, 1883; « Rudolff II und seine Zeit 1600-1612 », deux vol., Prague, 1862-65; « Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die unteren Classen der Mittelschulen », trois parties, Prague, 1866-67, (plusieurs éditions, traduction italienne de Vielmetti, Prague, 1881-83); « Geschichte des 80jährigen Krieges », en quatre vol., Prague, 1869-80; « Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die oberen Classen der Real- und Handelschulen », trois vol., Prague, 1871-76, plusieurs éditions; « Erzählungen aus der allgemeinen Geschichte », Prague, 1874; « Illustrinte Geschichte des 80-jähr. Krieges », trois vol., Prague, 1884; « Waldstein während seines ersten Generalates », deux vol., Leipzig, 1886. Il a collaboré en 1882, avec deux volumes: « Der 30-jährige Krieg », à la Collection des histoires de la Monarchie Autrichienne.

Gindraux (Paul), pasteur et écrive in suisse, résidant depuis 1877, à cause de sa santé, à Commugny, près Coppet, est nè, le 21 novembre 1845, à la Chaux-du-Milieu. Il a fait ses études théologiques à Neuchâtel et à Berlin. On lui doit: « La position sociale de l'ecclésiastique à notre époque », 1874; « Harmonies de l'âme avec l'Évangile », 1876; la traduction d'un ouvrage de M. Funcke; « Saint-Paul sur terre et sur mer », 1879; « Promesses spirituelles », Lausanne, 1884; « Promesses temporelles », id., 1886. M. G. a collaboré à divers journaux réligieux, notamment à la Lecture de Genéve, et au Chrétien évangélique.

Giner de los Rios (François), philosophe espagnol, ancien professeur de la philosophie du Droit à l'Université de Madrid, destitué en 1875 sous le Ministère Canovas del Castillo, à cause de ses doctrines et de ses enseignements jugés dangereux. En dehors de nombreuses traductions d'ouvrages philosophiques allemands, il a publié des Études de littérature et d'art et des Traités de Psychologie et de Droit Naturel fort appréciés.

Ginisty (Paul), romancier et critique français, critique dramatique au Petit Parisien, chroniqueur à la Vie Populaire pour le XIXe siàcle, critique littéraire au Gil Blas, directeur de la Vie Militaire, ancien collaborateur de la Vie Littéraire, né, à Paris, le 4 avril 1855. Il débuta de bonne heure au journalisme dans le Musée des Deux Mondes; il collabora ensuite au Télégraphe, à l'Audience, au Gil Blas. Comme correspondant de ce journal, il suivit l'expédition militaire en Tunisie et assista au couronnement du nouveau Tsar à Moscou. Il a aussi écrit le feuilleton dramatique du Constitutionnel. Tous ces travaux de journalisme n'empêchent point M. G. d'êtro, à ses heures, un lettré délicat; il sait, par exemple, peindre, avec une recherche qui va jusqu'à la préciosité: « Dans un boudoir tendu de satin crême »; « La Parisienne en peignoir de foulard, les pieds nus dans des petites mules cramoisies et fumant \*; « Le dos au sofas »; « Des cigarettes de tabac fauve ». On lui doit, entr'autres: « Idylles parisiennes », recueil de poésies, 1878; « Le Manuel du parfait réserviste », ouvrage humoristique, 1882; « La Fange », 1882; « Les Rastaquouères », 1883; « Paris à la loupe », 1883; « La seconde nuit >, roman, 1884; « Les Belles et les Bêtes »; « L'amour à trois », 1884; « Quand l'amour va, tout va », recueil de nouvelles, 1885; « Le Dieu bibelot », série d'articles. Quatre volumes ont para de son Année Littéraire;

ce sont ses articles du Gil Blas classes un méthode et clarté. En collaboration avec M. Hugues le Roux, il a fait jouer en 1888 sue succès: « Crime et Châtiment », drame en cul actes et sept tableaux, tiré du terrible roum de feu Dostoïewski: Nastouplenie i Nakanna (Crime et Expiation).

Gioda (Charles), littérateur italien fort mintant, ancien professeur et président de lyce, proviseur des études à Turin, pendant quelque temps attaché au Ministère de l'Instruction Publique Rome, né, en 1836, à Ceresole d'Alba (Piément) a fait ses études à Carmagnola et à Turin, où les philosophes Rayneri, Bertini et Berti ont compa parmi ses maîtres. Reçu docteur en philosophie très-jeune, il enseigna tour à tour à Vintimille Moncalvo, Bergame, Macerata; puis il passa il présidence des Lycées de Macerata, Ferrata, Catane et Milan; enfin il administra, comme proviseur provincial, l'instruction élémentaire moyenne des provinces de Milan, Padoue Turin. Écrivain sympathique et délié, doué d'une instruction variée, il débuta par des feuilletons littéraires dans la Voce della libertà de Brotterio, et dans le Diritto; suivirent: « Due Vits», roman; « Considerazioni sulla Quistione italiana », 1859; « Studii sulla Istruzione seconda ria »; « Saggio di Istruzione morale »; « Le scuole private di Napoli »; « Le scuole secondarie in Italia »; d'excellents livres historques, tels que le « Saggio di uno studio su la vita di Castruccio Castracani da Lucca »; « Ma chiavelli e le sue opere »; « Guicciardini e le sue Opere inedite »; « Girolamo Morone e i suoi tempi, studio storico », Turin, Paravia, 1887, qui ont eu l'accueil le plus sympathique de la part du public et de la critique.

Giordan (Claude), physicien italien, professeur de lycée, né, à Nice, le 6 juin 1826, requ docteur ès-sciences à Turin, en 1858. En dehors de plusieurs contributions scientifiques à différents journaux, tels que l'Italie, la Perseveranza, Il Corrière Cremonese, La Provincia Cremonese, etc., il a publié, entr'autres: « La force vitale dans ses rapports avec les forces physiques » (dans la Bibliothèque Homéopathique de l'année 1872); « Studii intorno alle comuni macchine elettriche » (dans les Atti del Regio Istituto Lombardo de l'année 1869); « Nuove esperienze sul modo di elettrizzarsi dei corpi detti coibenti e sulla origine della elettricità dell'atmosfera : (Id., 1872); « Le dottrine fisiche di Ambrogio Fusinieri », Casal, 1871; « Delle presenti comdizioni degli studii classici », id., 1875; « Delle origini e del progresso delle scienze fisiche », id., 1879.

Glordano (Scipion), écrivain et médecin italien, professeur honoraire et docteur agrégé de l'Université de Turin, a publié en 1848 comme thèse d'aggrégation un essai: « De placenta » Suivirent: « Osservazioni di un caso di gastro rotomia e cenni di tre altri praticati sulla na viva >, 1854; « Dell'Ostetricia in Pieite », leçon d'ouverture, 1857; « Rendiconto a Clinica ostetrica », id., 1859; « Della re puerperale, dell'eclampsia e dell'edema io delle puerpere », 1860; « Alcune idee sullinamento degli studii universitarii del Re-», 1860 (écrivain éloquent et doué d'un id bon sens, il a repris le même sujet une ızaine d'années plus tard dans la Rivista opea de Florence); « Lezione di commiato », ); « Madre o figlio? », leçon d'ouverture, 1; « De'vizii pelvici, dell'Ostetricia, del Ma-10nio nei loro mutui rapporti », 1862; « Cee Agrippi », leçon d'ouverture, 1863; « Des sissements incoërcibles pendant la grosses-, Paris, 1866; « Urgentiora et frequentiora s », petit bréviaire à l'usage des Médecins, c; « Zolfo e cholera », 1867; « Della per-. involontaria d'orina per fistola genito-oriia »; « Nuove lezioni di clinica medica fatte spedale di Lariboisière », traduction italienin collaboration avec A. Scambelluri, Naples, ghieri, 2º édition, 1882.

Glordano (Vincent), médecin italien, ancien aborateur du Libero Pensatore de Milan, de Rivista Partenopea, du Bersagliere, du Gior-: internazionale di Scienze mediche, est né, le mai 1846, à Salerne, où il exerce la méde-. On lui doit, entr'autres: « Biografia di nenico Pietri », Naples, 1868; « Pensieri e siderazioni », Salerne, 1870; « L'igiene e onomia pubblica in Salerno », id., 1870; «Il lera in rapporto all'igiene e alla medicina », 1873; « Impressioni sulla IX Esposizione a Promotrice di Napoli », id., 1873; « Gli 10lanti alcoolici », Naples, 1878; « L'Acquaa della stazione geologica di Napoli », Sae, 1878; « La vita e i discorsi parlamendi G. Nicotera », id., id.; « La malattia del considerazioni medico-critiche », Naples, 3; « La Ginnastica educativa nelle scuole », erne, 1878, etc.

Giorgini (Jean), chimiste italien, ancien proeur de lycée, puis professeur de chimie
rmaceutique à Parme, né, en 1821, à Carpi,
it ses études à Modène et publié, entr'au:: « Nuovi mezzi di ridurre i metalli nobili
li un liquido atto ad inargentare anche senza
plicazione della elettricità »; « Metodo per
ruggere le impronte argentifere della bianria »; « Analisi di un'acqua minerale-sula esistente in Gesso »; « Sui vini fatti
z'uva »; « Prove esperimentali sulla torba
'intendimento di cavarne utili prodotti induali », une traduction italienne des « Eléments
Chimie », de Ferd. Hoefer, etc.

Horgini (Jean-Baptiste), illustre homme pone et écrivain italien, sénateur du Royauancien professeur de droit à l'Université Pise (1840), ancien député d'abord au Parlement toscan et depuis au Parlement italien, gendre d'Alexandre Manzoni, dont il épousa la fille Victoria, fils du mathématicien Gaétan Giorgini, est né, à Lucques, en 1818. Il débuta comme homme de lettres en 1837 par un volume de poésies sentimentales: « Preludii poetici ». Esprit brillant devenu, petit à petit, sceptique, orateur élégant et jurisconsulte érudit, il a joué un grand rôle dans les mouvements politiques de 1847-49 et de 1859-60. Ami de D'Azeglio, de Capponi et de Giusti, après avoir fondé et rédigé avec Montanelli le journal L'Italia, il prit part, avec le grade de capitaine, à la guerre de Lombardie. Il écrit aussi bien en prose qu'en vers, en latin qu'en italien. Homme et écrivain de goût, il a écrit une introduction admirable au Novo Vocabolario della Lingua Italiana publié sous les auspices de Manzoni et du Ministre Broglio. Ses discours politiques et ses rapports sont des morceaux de fine prose; et il est seulement à regretter qu'un écrivain aussi merveilleusement doué n'ait concentré ses forces sur aucun ouvrage de longue haleine. On attend avec impatience la publication de sa correspondance avec Manzoni et Giusti, qui jettera la plus vive lumière sur l'histoire politique et littéraire italienne de la première moitié de ce siècle.

Giotti (Napoleone), nom de plume du poète, auteur dramatique et romancier italien CHAR-LES JOUHAUD, fils d'un libraire français établi d'abord à Milan, puis à Florence. M. G. est né, en 1823, à Milan, mais ayant passé presque toute sa vie à Florence, dans la librairie de son père, il est devenu florentin. Il se fit remarquer de bonne heure: comme poète, par son « Canto del Vecchio », comme critique, par deux études sur Schiller et sur Adam Mickiewicz et par ses articles, dans le journal L'Alba, rédigé par La Farina, et comme auteur dramatique, par le drame: « Aroldo il Sassone », qui eut un succès éclatant au théâtre du Cocomero de Florence. Atto Vannucci, Gustave Modena, Marmocchi, Celestino Bianchi, et autres illustres écrivains étaient de ses amis; Niccolini l'aimait comme un fils. En 1849, il siégea comme député à la Costituente Toscana. Dans ses drames, où un sentiment patriotique ardent trouvait souvent un langage éloquent qui allait au cœur du peuple, dans ses poèmes lyriques, dans ses romans historiques, l'inspiration est constante. Ecrivain facile et abondant, il a été considéré comme le disciple et le continuateur le plus fidèle du génie littéraire de l'auteur de l'Arnaldo. Ses drames sont nombreux; citons: « La Lega Lombarda »; « Gli Ugonotti »; « Guglielmo il Malo »; « Raffaella »; « Brunechilde »; « La Diavolina »; « L'ultimo Duca d'Urbino »; « Renata »; « Pietro il Grande »; mais son vrai, son grand succès de théâtre a été le drame: « Monaldesca », écrit en 1855 pour Mase

...

Ristori, et qui continue à être populaire en Italie; parmi ses librettos d'opéra on signale: « Arduino d'Ivrea », et « La Gitana »; parmi ses romans: « I Ciompi »; « Gioconda Benucci »; « Imperia »; « Fanfulla »; « Il Sacco di Roma »; parmi ses poèmes celui intitulé: « I cadaveri medicei » est devenu classique. On lui doit aussi une traduction libre du Conrad Wallerrod de Mickiewicz. M. G. a aussi terminé un autre ouvrage qui sera, dit—il, son dernier roman historique, et qui a pour titre: « Gli Orti Oricellari ». A présent il s'occupe d'un roman de mœurs contemporaines.

Giovagnoli (Raphaël), brillant écrivain ita-lien, membre du Conseil Municipal de Rome, ancien professeur de lycée, professeur d'histoire à l'École Supérieure pour les jeunes filles de Rome, l'un des fondateurs et rédacteurs du Capitan Fracassa, né, à Rome, le 15 mai 1838, a publié une série intéressante de romans historiques, tirés de la vie romaine antique: « Opinia », traduit en polonais; « Plautilla »; « Spartaco », traduit en allemand par Jules Schanz; Saturnino »; « La guerra sociale. Aquilonia »; « Faustina », Milan, 1881; « Messalina », Rome, 1855; « Leggende Romane », Rome, 1888; et encore: « La Marchesa di Mirasole », roman social; « Natalina », roman contemporain; « Passeggiate Romane »; le drame: « Marozia »; les comédies: « La vedova di Putifar »; et « Un Angelo a casa del Diavolo »; « Caino ed Abele — ai Fratelli d'Oltralpe », Milan, 1881; « Peccata Juveutntis meæ », Rome, 3º éd., 1883; « Versi », id., 1888; « Frustula et Nugæ », id., id.. M. G. avait débuté à vingt ans par des articles insérés au Spettatore de Florence, et au Giornale delle Strade Ferrate, publié à Rome sous la direction de J. Checchetelli. Il prit part comme volontaire à la campagne de 1859 contre les Autrichiens, et il y gagna ses épaulettes; en 1860, au siège de Gaëte, il fut distingué par une mention honorable. Après la guerre, il collabora au Fischietto et au Spirito Folletto, et ses articles pleins de verve et d'esprit furent remarqués. Il prit part comme lieutenant à la bataille de Custoza en 1866; en 1867 il quitta son régiment pour suivre Garibaldi à Mentana, avec le grade de capitaine d'état-major. De 1868 à 1878, il collabora à la Gazzetta di Firenze, où il inséra son roman: « Evelina », et il donna au théâtre: « Vecchio e nuovo »; « Le strade e la meta »; « Audacia e timidezza », comédie couronnée au Concours de Brescia. Après l'annexion de Rome, il publia en feuilleton dans le journal Il Tempo un roman contemporain: « Fior di Virth ». Mais ses vrais, ses grands succès sont dus à ses romans et à ses drames de sujet romain. M. G. y a fait au point de vue idéaliste ce que Cossa avait entrepris au point de vue réaliste. Giovannozzi (le Père Dino-Giovanni), savant italien, de l'ordre des Scuole Pie, docteur en dimie, directeur de l'Observatoire Ximénien de Florence depuis 1887, né, à Florence, le 19 avril 1860, a publié: « La teoria anatomica espesta agli studenti di Liceo », 1883; « Della Vita degli scritti di Alessandro Serpieri », 1887; « Appendice agli elementi di Chimica di F. Cecchi », 1888; « Scritti di Sismologia di Alessandro Serpieri nuovamente raccolti e pubblicati, con prefazione ».

Giozza (Pierre-Hyacinthe), littérateur itslien, professeur de lycée, né, à Turin, le 24 avril 1846. Reçu docteur en philologie à l'Unversité de sa ville natale, il a enseigné la littéra ture italienne tour-à-tour à Pallanza, Bénévest Crémone, Palerme, Novare, Alexandrie (Piemont). Ecrivain élégant, on lui doit : « Le Pergamene Arboresi », Turin, 1869; « Grido del l'anima », Carmagnole, 1871; « Un'eco del cuere », Pallanza, 1873; « Come dettava amore», Bénévent, 1876; « Le Metamorfosi del pensie ro poetico di G. Leopardi e carattere del suo scetticismo », id., 1875; « Eleonora da Toledo», drame historique en quatre actes et en vers, id., 1876; « Il ventiquattro febbraio », tragedia de Werner, réduction de l'allemand et en vers blancs italiens, id., id. ; « Notizie sulla vita sugli scritti di Angelo Costanzo e di Galeazzo di Tarsia », id., id.; « Fantasie-Scintille », Crémone, 1878; « Excelsior », id.; « Iddio nel Paradiso Dantesco », avec une introduction à la Divina Commedia, Milan, 1878; « Il Sorriso di Bea trice », Crémone, 1879, ouvrage dédié à la Reine Marguerite; « Fantasie in prosa e in versi 🔻 Palerme, 1884; « Iddio e Satana nel poema di Dante » ; « Il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Palermo dalle origini sino ai nostri tempi, notizie storiche », id., id.; « Saggio di metodo per l'insegnamento liceale di lettere italiane », Novare, 1888.

Girard (Jules-Augustin), littérateur français, membre de l'Institut depuis 1874, professeu de poésie grecque à la Faculté des lettres de Paris depuis 1874, né à Paris en 1825. Anciet élève de l'École d'Athènes, il a passé plusieurs années en Grèce. A son retour, il enseigna suc cessivement à Lille, à Montpellier, à Paris. On lui doit, entr'autres : « Mémoire sur l'île d'Es bée »; « De Megarensium ingenio »; « Des caractères de l'Atticisme dans l'éloquence de Lysias »; « Essai sur Thucydide », ouvrage couronné en 1860 par l'Académie française, 200 éd., en 1884, Hachette; « Hypéride »; « Un procès de corruption chez les Athéniens »; « Le sentiment religieux en Grèce », ouvrage couronné en 1868 par l'Académie française, éd., en 1879, Hachette; « Études sur l'éloquence attique: Lysias, Hypéride, Démosthène 1874; « Études sur la poésie grecque: Epicharme, Pindare, Sophocle, Théocrite, Apollonius Paris, Hachette, 1884.

Gtrard (Marius), poète provençal, né, à Saint-Emy de Provence, en 1838, où il est directeur Es postes et Télégraphes. Il a publié deux vomes de poésies diverses: « Lis Aupillo (Les Ipilles) », Avignon, 1878; « La Crau ». M. G. Est chevalier de l'Ordre de Charles III d'Es-Esque.

Girard de Bialle (Julien), éminent érudit, athropologue, administrateur et diplomate franmis, chargé de missions scientifiques en Syrie L865-66) et en Allemagne (1870), préfet des Basses-Alpes (1871-73), membre de la Com-Lission d'Anthropologie à l'Exposition Univerelle de 1878, sous-directeur des Archives au Linistère des Affaires étrangères (1880), membre La Conseil de perfectionnement de l'École des Lugues orientales vivantes (1880), commissaire our le Ministère des Affaires étrangères à l'Exosition et au Congrès Géographique de Venise L881), chef de la Division des Archives au Mi-Estère des Affaires étrangères (1882), premier Lénipotentiaire français aux conférences de démitation sur la côte occidentale d'Afrique enre la France et le Portugal (1885) et entre ▶ France et l'Espagne (1886), Ministre pléniotentiaire (id.), chargé de la Direction de la Division des Archives au Ministère des affaires trangères, est né, à Paris, le 27 septembre 841. Élève du linguiste H. Chavée, il s'occupa sbord de littérature dramatique et de critique l'art, tout en étudiant les langues orientales, raincipalement le sanscrit et le zend. En 1861, Lentreprit un voyage dans la péninsule des Salhkans. Il collabora au journal le Nord, fondé ▶ Bruxelles et publié plus tard à Paris, ce qui amena à étudier les questions de politique trangère. De 1868 à 1870, il fit un cours libre La Salle Gerson (avenue de la Sorbonne) sur es Védas, l'Avesta et la Mythologie comparée. Pondateur de la Revue de Linguistique et de Philologie Comparée en 1867, il en a pris la di-'ection depuis 1874, et il continue à la diriger: **édacteur** politique-littéraire de la République Française de 1873 à 1880, et de la Revue Scienfique, secrétaire de la Société d'Anthropologie le Paris de 1875 à 1877, et secrétaire général djoint de la même Société de 1882 à 1886, président de la Société des Traditions Populaies en 1887 et 1888, membre de la Commission les Monuments mégalithiques (1889), ce savant zistingué, en dehors de plusieurs articles et >rochures politiques, et des articles de linguisique et d'anthropologie insérés dans la Revue Linguistique, dans le Bulletin de la Société ZAnthropologie, dans la Revue d'Anthropologie, lans la Nature, dans l'Homme et dans la Re-Pue Scientifique, a publié: « Mémoire sur l'Asie entrale, son histoire et ses populations », Pais, Leroux, 1875; « La Mythologie Comparée », ler vol., Paris, 1878 (le second vol. se fait enore désirer); « Les peuples de l'Afrique et de

l'Amérique et les peuples de l'Océanie, de l'Asie et de l'Europe », 2 vol., Paris, Germer-Baillière, 1880-81; « Nos ancêtres, étude de vulgarisation sur la vie préhistorique », 1883. Citons encore de lui: « Projet d'enquête sur les patois français », 1868; « Agni, petit-fils des eaux », 1869; « Les Diex du vent, Vâyu et Vata », 1873; « De l'Anthropologie », 1875.

Girardin (Marie-Alfred-Jules), littérateur français, attaché au lycée de Versailles, né, le 4 janvier 1832, à Loches, a collaboré à la Revue Européenne, à la Mosaïque, au Magasin pittoresque, à la Revue des Deux Mondes, à la Semaine des Familles, au Paris illustré, au Petit Moniteur, à la Mode illustrée, à Mon Journal, au Journal des Demoiselles, auquel il donne principalement des nouvelles d'un style aimable et gracieux. On cite de cet écrivain: « Les braves gens », couronné par l'Académie, 1874; « Nous autres », 1875; « La toute petite »; « Fausse route », 1876; « L'Oncle Placide »; « Le neveu de l'oncle Placide », 1878-79; « Petits contes alsaciens »; « Les gens de bonne volonté »; « La disparition du grand Krause »; « Un peu partout »; « Chacun son idée »; « Le locataire des demoiselles Kocher »; « Les épreuves d'Étienne »; « Les remèdes du docteur Ernster »; « La nièce du capitaine »; « Tout chemin mène-t-il à Rome? »; « Récits de la vie réelle »; « Bonnes bêtes et bonnes gens »; « La vie de ce monde »; « Fillettes et garçons »; « Contes sans malice »; « Récits et menus propos »; « Têtes sages et têtes folles »; « Grand-père », couronné par l'Académie française, 1880; « Maman », 1881; « Le roman du cœur »; « Les missions de la tante Zizi », 1883; « La famille Gaudry », 1884; « Histoire d'un berrichon », 1885; « Le capitaine Bassinoire », 1886; « Second violon », 1887; « Le fils Valaugé », 1888; « Quand j'étais petit garçon »; « Dans notre classe »; « Contes à Pierrot »; « Contes à Jeannot »; « La théorie du docteur Würtz »; « Miss sans cœur »; « Aventures de M. Colin Tampon ». Il a traduit de l'anglais: La chasse au Léviathan de Mayne-Reid; Le Petit Courte, Pascharel, La Princesse Zourof et Musa de Ouida; Tom Brown et la Terre de Servitude de Stanley; Mycenes et l'Heritière de Court Netherlugh de Miss Wood; Endymion de Beaconsfield, des ouvrages de W. Scott, de Washington-Irwing, de Fénimore Cooper. Plusieurs livres de M. G. ont été traduit en anglais, en suédois, en italien et en espagnol.

Girgensohn (J), historien russo-allemand, professeur libre d'histoire livonienne à l'École Politechnique de Riga, né en 1848, on lui doit: « Kritische Bemerkungen über das VII Buch der Historia Polonien des Dlugosch », Goettingue, 1872; « Prudentius und die Bertinianischen Annalen », Riga, 1875.

Giradt (Othon), auteur dramatique et orientaliste allemand, né, à Landsberg sur la Warthe. le 6 février 1835; il a fait ses études littéraires et philosophiques à Berlin et à Heidelberg, après quoi il commença à collaborer à plusieurs journaux. Ses drames et ses comédies ont fait le tour des différentes scènes allemandes; plusieurs de ses pièces sont restées au répertoire. Citons: « Cäsar Borgia », tragédie; « Paroli », comédie; « Meine Mutter hat's gewollt », drame; « Charlotte Corday », drame (faisant partie d'un recueil publié en 1869 à Hambourg en deux volumes qui contiennent plusieurs petites comédies du même auteur); autres volumes de nouvelles: « Novellen » et « Dramatische Gestalten »; « Lustige Geschichte »; « Gemütliche Gesellschaft », et, en outre: « Die Gouvernante »; « Strafrecht »; « Ein heimliches Verhältnis »; « Orientalische Wirren »; « Die Galoschen des Glücks »; « Romanhaft »; Vereinsdamen »; « Die Rettung des Königs »; « Dunkelmann »; « Erich Brahe ».

Giron (Aimé), journaliste, poète et romancier français, rédacteur du Figaro et du Gaulois, né au Puyé-en-Vélais en 1840. Élève du père Lacordaire, il resta vingt ans en province, d'où il envoya, pendant deux ans, le Premier Paris à Paris. Il y vint enfin, et tout en collaborant à différents journaux, il publia plusieurs ouvrages séparés pour les enfants: « Le sabot de Noël »; « Les cinq sous du juif errant »; « Les trois rois Mages », et en outre, deux recueils de poésies et sept romans.

Giron (Alfred), jurisconsulte belge, né, à Ixelles-lez-Bruxelles, le 25 octobre 1832. Conseiller, d'abord à la Cour d'appel de Bruxelles, puis à la Cour de Cassation et professeur à l'Université de la même ville, il a publié des mémoires juridiques, collaboré à divers recueils notamment au grand ouvrage collectif: « Patria Belgica », où il a écrit le chapitre: « Organisation administrative de la Belgique > — et fait paraître des ouvrages dont l'autorité est considérable: Du contentieux administratif en Belgique >, Bruxelles, 1857; « Essai sur le Droit commercial de la Belgique », id., 1862; « Le Droit administratif de la Belgique », 1881; « Le Droit public de la Belgique », id., 1884. Ces deux derniers traités sont déjà arrivés à leur 2º édition.

Gisi (Guillaume), historien suisse, né, à Olten, le 19 août 1843; il fit ses études à Soleure, à Genève, à Paris, à Leipzig et à Tubingue, où il fut reçu docteur en 1865. Après avoir enseigné l'histoire à Saint-Gall et à Berne (dans cette dernière ville, il a été tour-à-tour sous-archiviste, premier secrétaire et vice-chancelier, il s'est retiré à Soleure à cause d'une cécité précoce, et il y poursuit cependant ses travaux littéraires. On lui doit: « La participation des Confédérés à la politique européenne pendant

les années 1512-1516 », Soleure, 1868 (étate continuées jusqu'à l'année 1522 das les Archie pour l'histoire suisse, vol. XV et XVI); « La population de la Suisse et de ses différents cutons, essai statistique », Aarau, 1868; « Recueil de sources pour l'histoire suisse », Berne, 1869; « Les origines de la neutralité de la Sevoie ». M. G. a rédigé, de 1871 à 1874, la Rem de Statistique suisse et fourni de nombreux articles à l'Indicateur pour l'histoire (1882-88) et l'Indicateur pour les Antiquités suisses, 1883-84

Gisi (Martin), écrivain suisse, frère du pre cédent, né, le 19 février 1847, à Olten, destine par sa famille au sacerdoce, subit en 1871 l'em men d'état; mais un séjour de plusieurs arnées à l'étranger lui avait ôté le gout du mi nistère ecclésiastique auquel il renonça. Precepteur tour-à-tour à Genève, à Lausanne, Naples, dans le Midi de la France, il reprit et 1872 à Berlin ses études philologiques et s'ou cupa de préférence des langues romanes, sous la direction du professeur Tobler. Le gouvernement de Soleure l'appela en 1874 à la chaire de langue et de littérature française, devenue vacante à l'école cantonale, et en 1883, aux fonc tions de bibliothécaire. On lui doit : « Le troubadour Guillaume Anelier de Toulouse », qui tre poèmes provençaux, publiés avec notes plicatives, 1877; « Sedaine, sa vie et ses un vres », essai suivi d'une nouvelle édition du « Philosophe sans le savoir », 1883; « L'ensei gnement du français au gymnase », 1884; « Catalogue des manuscrits possédés par la biblio thèque cantonale de Soleure », deux volumes, 1886-87.

Gitlbauer (Michel), philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Vienne, né en 1847, a publié: « De codica Liviano vetustissimo Vindobonensi », Vienne, 1876; « Philologische Streifzüge », Fribourg, 1884-86; « Die Ueberreste griechischer Tachygraphie im Codex Vaticanus graecus, 1809 », deux dissertations dans les Mémoires de l'Academie des Sciences de Vienne, 1878-84; « Ein Wort über Madvig's Emendationes Livianæ », dans la Zeitschrift für die österr. Gymnas. da l'année 1878.

Gittée (Auguste), écrivain belge, né, le i janvier 1838, à Gand. Professeur à l'Athénée Royal de Charleroi depuis 1887, il débuta en 1875 par des comptes-rendus et par de petits essais; bientôt il initia sur le folk-lore de la Belgique des travaux de vulgarisation, qui ont eu beaucoup de succès. Grâce à son initiative, en 1887, on parvint à fonder une société d'amateurs du folk-lore, sous le titre: Het Taalverbond. On lui doit une série d'essais: « Les études folk-loristes en France »; « La Théorie anthropologique en mythologie »; « Le folk-lore et son utilité générale »; « Le Langage des Oisseaux »; « Le Folk-lore en Flandre »; « La

me d'Enfant »; « Vraagbuek tot het ramelen vlaamsche Folk-lore », Gand, 1888; « Haan, en en Ei en de Volksverbeelding »; « Usassen funèbres »; « La Chevelure dans l'Ethnomaphie et dans le Folk-lore ». La plupart de serits ont paru dans la Revue de Belgique; puis 1888, M. G. dirige à Gand, en collaboraton avec M. Pol de Mons, la revue du Folk-tre flamand: Volkskunde.

Giudice (Jean-Antoine), médecin italien, an-En professeur de Pathologie générale à l'Uniersité de Turin, né, en 1840, à Pozzomaggiore Sardaigne), a fait ses études à Sassari et à Turin, où il publia en 1862 son premier ourage: « Sulle varie teorie intorno alla forma-Lone del callo nelle fratture delle ossa ». Deant prêter son service militaire, il entra comme médecin dans l'artillerie et il prit part à **ampagne de 1866.** On lui doit, entr'autres: : Del tifo e della febbre tifoidea », mémoire ■uronné par le prix Riberi en 1865; « Mamttia e medicamento », Turin, 1868; « Consirazioni sulle malattie endemiche, epidemiche, ntagiose, ecc. >, Turin, 1868; « Studii sul morpallo », ouvrage couronné en 1868 par le prix Rieri; « Istituzioni di Patologia generale umana », Eurin, 1872; « Ragione d'essere della Terapeu-Les », id.; « Relazione sul servizio vaccinico I dla città di Torino e dell'Ospizio dell'Infanzia bandonata », Turin, 1878; des contributions combreuses au Dizionario delle Scienze mediche, la Gazzetta Medica Italiana et au Giornale Lella R. Accademia di medicina.

Giuffrida (Sante), écrivain et éducateur ita-Len, inspecteur des écoles communales et proesseur à l'École Normale de Catane, né, dans tte ville, en 1842; il débuta en 1869 par Scritti civili e morali ». De 1872 à 1873, L rédigea le journal fondé par lui: L'Educatore Ficiliano, en 1874 il publia un livre excellent: Memorie e documenti di un Educatore »; Puivirent: « Sull'insegnamento della Storia, oservazioni e precetti », 1877; « Discorsi per ▶olenni premiazioni scolastiche », 1876–78; « Sagcio di un Dizionario pedagogico o Metodica spe-Tale >, Catane, 1882; « La questione sociale e \*educazione >, id., 1884; « Circolari scolastihe >, id., 1884; « Scritti morali », id., 1886; E Surmenage, o del preteso abuso dell'intelli-Cenza nel tirocinio educativo », id., 1889.

Giuliani (Charles), historien du Trentin, né, m 1832, à Nano, l'un des fondateurs et rédacturs de l'Archivio Trentino. On a de lui: « Il Jastello del Buon Consiglio di Trento », Rovereto, 1880; « Lettere di G. B. Spinelli e di C. Colonna a Bernardo Clesio Vescovo di Trento, 1515-1516 », Trente, 1882; « Trento al Empo del Concilio », id., 1883.

Giuliani (Joseph), écrivain italien, professeur le philosophie au Lycée de Trani, né, dans ette ville, en 1835; il a fait ses études à

Molfetta, à Trani et à Naples. On lui doit: « Il Secolo XIX, la Scienza Nuova e la Filosofia Italiana >, 1858; « Enciclopedia del Diritto di A. Roussel >, traduction avec notes, introduction et supplément du traducteur, 1859; « Il Papato e la Civiltà », 1860; « Enrico Ahrens », 1861; « Il Diritto Costituzionale spiegato al popolo », 1862; « Schizzo di un sistema di filosofia >, 1863; « Discorso intorno al principio ed al fine della Filosofia Civile », 1866; « Sulle elezioni politiche del 1865, pensieri e speranze »; « L'Ideale dell'Umanità », traduit du texte allemand de Krause, 1866; « Corso di filosofia ad uso delle scuole », 1867; « Sulla riforma elettorale politica », 1877; « Della Ipocrisia politica », 1878; « Il Diritto costituzionale », 1881; « Le Dottrine positiviste », 1882. M. G. a rédigé quatre journaux: La Libera Ragione, de 1860 à 1864; Il Popolo, de 1870 à 1878; Il Diritto, de 1877 à 1880; Il Liceo Davanzati, de 1880 à 1882. Presque toutes ces publications ont paru dans une imprimerie de Trani, qui a été, pendant longtemps, la propriété de M. Giu-

Giuliari (comte J.-B. Charles), érudit italien, directeur de la Biblioteca capitolare et chanoine de la Cathédrale de Vérone, né, dans cette ville, le 22 avril 1810. Il a fait ses études à Vérone et à Rome. En 1836, il fonda dans sa ville natale les premières écoles pour l'enfance sur le modèle des écoles de Vienne. Toute sa vie s'est passée ensuite au milieu des livres; en 1867, il devenait membre de l'Académie de Berlin. Parmi ses nombreuses publications, on doit citer: « Tablinii Jo. Bapt. Opera omnia », Vérone, 1827; « Sopra una statua d'Innocenzo Fraccaroli », id., 1832; « Di alcuni autografi inediti di Feo Belcari », id., id.; « Stato della Beneficenza e della Istruzione in Verona », id., 1833; « La missione della Donna », id., 1841; « Il Sacerdote vero amico », id., 1846; « Autobiografia del canonico Ignazio Pellegrini », id., id.; « I Canonici di Verona e la loro Biblioteca », id., 1856; « La Biblioteca Veronese », id., 1858; « I principii dell'89 del Godard », traduction du français, Milan, 1864; « Memoria biografica Dantesca », id., 1865; « Sopra un Codice di Rime stimate inedite dell'Alighieri », Florence, 1865; « Cinque discorsi dell'Alighieri dalla sua statua in Verona >, Vérone, 1865-68; « Nuova serie di Aneddoti », id., 1865-80; Lettera al prof. Mazzucato >, Milan, 1866; « Degli studii di Filologia comparata », Vérone, 1866; « L'Italia francata a libertà e nazione », discours, Vérone, 1866; « Cristianesimo e libertà, Sacerdozio e civiltà », id., 1867; « Dei Veronesi cultori delle lingue orientali », dans la Rivista Orientale de Florence, 1867; « Colpo d'occhio sulle Biblioteche d'Italia », Vérone, 1867; « Il Medagliere del Museo civico di Verona », id., id.; « Pensieri inediti in argomento di religione di Scipione Maffei », id., 1868; « I Nuovi Apostoli in Verona e la libertà di coscienza », Gênes, 1868; « Manuale di dottrine in ispecialità religiose al bisogno de'nostri tempi », Vérone, 1868; « Discorso inaugurale per la Biblioteca capitolare », Gênes, 1868; « Di Pietro Pomponacio », Vérone, 1869; « La Biblioteca Giuliari », Gênes, 1869; « Trattato dei Ritmi Volgari di Gidino da Sommacampagna », Bologne, 1870; « Il Libro di Theodolo », id., id.; « Delle emigrazioni letterarie italiane », Gônes, 1871; « Della Tipografia Veronese », Vérone, 1871; « Orazione funebre in onore di G. Garzotti », id., id.; « Album paleografico della Capitolazione », Venise, 1871; « Verona e la sua Provincia », id., id.; « Bibliografia del Dialetto Veronese e proposta per una generale d'Italia », Bologne, 1872; « Una lettera inedita di Torquato Tasso e l'Epistolario dei Conti di Serego in Verena », Florence 1873; « Storia della Musica Sacra in Verona », Florence, 1874-79; « Sopra assai Codici della Libreria Saibante in Verona che esularono d'Italia », Venise, 1874; « Prose del giovane Buonaccorso da Moutemagne », Bologne, 1874; « Il Codice Pistoiese dei Sermoni di S. Zeno », Milan, 1874; · Sul restaure dell'antico pavimento della Cattedrale di Verona », Vérone, 1875; « Vita Sancti Zenois », Turin, 1875; « Biografia del conte Francesco Miniscalchi-Erizzo », Vérone, 1876; « Della letteratura veronese e delle sue opere a stampa al cadere del secolo XV >, Balagne, 1876; « Francesco Petrarca e la sua scoperta dell'Epistole di M. T. Cicerone in Verona », Florence, 1876; « Spicilegium Capit. Bibl. Veren. », id., 1877; « La Vita di S. Zeno e il Catechismo suo », Vérone, 1877; « Le Constitutiones di Sperandio Vescovo », Florence, 1877; « Diplomi Imperiali recentemente scoperti \*, Venise, 1879; « Discorso nella seduta generale della Società Veneta di Storia Patria », id.; « Monumenti per la Storia Veronese, ovvero le Fonti prime della storia nostra », Vérone, 1880; « Bolla inedita di Anastasio IV », Florence, 1880; « Storia monumentale letteraria paleografica della Biblioteca Capitolare », dans l'Archivio Veneto; « Sermoni di S. L'eno », etc.

Ctarlati (Dominique), brillant écrivain et juriscensulte italien, né, en 1829, à Venise; il a pris part à la défense de Venise en 1849; exilé par l'Autriche, il fréquenta les cours de PUmiversité de Turin, et en 1853 il y publia un livre plusieurs fois réimprimé: « Commento al Codice di procedura penale degli Stati Sardi s. En 1854, il entreprit la publication de la Gametta dei Giuristi, qui obtiut, pendant limit ans, en Primont, le plus grand succès, et il sollabera à la nouvelle Meciclopalis Populare de Pomba par des articles en matière de jurisperudance at Maislation. De 1865 à 1874, il ru-

blia la Collection des Sentences dite Be fournit plusieurs articles à la Rivista poranea, à la Rivista Europea; en 1878 blia à Turin: « L'Arte Forense »; on l volume intéressant aussi bien pour les que pour les jurisconsultes, intitulé: « Vecchi », et une relation fort appréciée réorganisation de la Statistique civile et Suivirent: « Le inondazioni », prologue Venise, 1882; « Giuseppe Garibaldi : les Actes de l'Ateneo Veneto, 1882; « morazione dei fratelli Attilio ed Emil diera e di Dom. Moro », Venise, 1883; gramma », conférence, id., 1884; « Co dalla presidenza dell'Ateneo Veneto >, 1886; « Memorie di un vecchio avvocat lan, Treves, 1888, livre attrayant de so personnels, qui a un intérêt spécial po toire contemporaine de la législation e

jurisprudence italienne.

Giussani (Charles), philologue italien, seur de littérature latine à l'Académie fique et Littéraire de Milan, né, dar ville, en 1840; il a fait ses études t taires à Turin, Milan, Pise, Berlin, To Erlangen; il débuta comme orientalis une excellente « Grammatica Sanscrit bliée en 1868 à Turin chez Loescher complément de la Piccola Enciclopedia de M. de Gubernatis, par l'édition et duction d'un texte philosophique sanscri vakragita et par des articles sur le zen langues iraniennes insérés dans la Ri rientale (1867-68). Depuis cette époque professeur de latin, d'abord au Lycée C ensuite à l'Académie de Milan, il quitta des orientales, pour se livrer entière l'enseignement du latin. Il a traduit d mand en italien le livre de Guhl: « la vita degli antichi Greci e Romani publié: « De Horatii epistola ad Pi dissertation, Milan, Rebeschini, 1885; di letteratura romana >, Milan, Hoepl et des « Quæstiones Lucilianæ », Mila schini, 1886.

Glusti (Raphael), libraire-éditeur its venu, petit-à-petit, chef et propriétail librairie et d'une imprimerie considéral vourne; il est né, à Lucques, en 1845 buta comme éditeur, en 1874, par l'. della Prosa Ballona de M. Targioni-Toen est maintenant à sa quatrième éd soin qu'il a mis dans l'impression des l cut paru deguis 1881 à son imprimeri crée une clientèle distinguée.

Glayeki (Georges de), philosophe d'ot lonaise, professeur de philosophie à l'U de Berlin, né en 1851, a publié: « Pl sche Consequencen der Lamarck-Dar Entwicklungstheorie », Leipzig, 1876 Philosophia Shattesbury's . id., id.

llung », Breslau, 1878; « Grundzüge der Mo-», Leipzig, 1883; et plusieurs articles et ess dans les revues.

Gladrinski (Stanislas), nouvelliste, poète, pusiste et prêtre polonais, directeur de la Seine Illustrée Universelle de Varsovie, né, en 22 à Wodrianka (Ukraine). On lui doit, entutres, un poème fantastique: « L'idéaliste »; Rêves et Chants »; « Accords brisés »; « Autre et au litre », nouvelle; « Une femme 18 peur ».

Gladstone (Guillaume-Ewart), célèbre homd'Etat, orateur et écrivain anglais, chef du ti libéral démocratique, fils d'un riche marand de Liverpool, né le 29 décembre 1809. rge et puissante intelligence, il a reçu une truction classique très-soignée à l'Université Dxford. En 1834, il était déjà député au Parlent et il votait alors avec les conservateurs. b. Peel le remarqua et il fut nommé sousrétaire d'État pour les Colonies. Après la reite de Peel, il entra dans les rangs de l'Opsition qu'il n'a plus quittée depuis. Sur les tras de Pusey, il écrivit deux ouvrages remarqués : les Relations de l'État avec l'Église (en 38) et sur les Principes de l'Église considérés ns leurs résultat (en 1848). En 1845, après oir publié ses « Observations sur la nouvelle fislation commerciale », il entra, pour la seade fois, comme secrétaire des Colonies dans second Ministère présidé par Peel. En 1846, la chute de Peel, il se retira; en 1847, l'Unirsité d'Oxford le nomma son représentant à Chambre des Communes. En 1851, voyageant Italie, il étudia de près à Naples le Gournement napolitain, et il le dénonca com-» la négation de Dieu dans une lettre à Lord perdeen, qui divulguée par Lord Palmeron aux différentes Cours de l'Europe a été point de départ de la resurrection politique l'Italie. On est aussi redevable à son séjour Italie de la traduction anglaise de la « Stodello Stato Romano di L. C. Farini , Lones, 1851-52, en trois vol. Au mois de démbre 1852, il fut nommé Chancelier de l'Échiier dans le Ministère de coalition Aberdeen; ni de la paix, il fit une opposition très-vive ntre la guerre de Crimée, et il dut se retirer 29 janvier 1855. Dans ses houres de lóisirs, il rivit alors ses Études sur Homère, publiées à rford en 1858, en trois volumes. Après la mort Lord Palmerston en 1865, il devint l'âme du uveau ministère Russel; ce ministère ayant é remplacé en 1866 par le ministère tory reésenté par Derby et Disraeli, M. G. fut rennu comme le chef de l'opposition libérale. renversa le ministère tory, forma lui-même 1 nouveau ministère libéral, où il dirigea adirablement, à la fois, le ministère des finances la présidence du Conseil des Ministres. Il se ritira en 1874 devant une Chambre où l'élément tory, se trouvant en majorité, se déclara pour un nouveau ministère Disraeli. En attendant il avait écrit: « Ecce Homo », 1868; « Juventus mundi >, 1869; des brochures et des articles contre la Vatican, réunis en 1875 en un seul volume sous le titre: « Rome ». Suivirent une brochure contre les Horreurs de la Bulgarie (1876), une préface à l'ouvrage de Schliemann sur Troie (1877), où il essaye envain de prouver qu'Homère a réellement existé et composé l'Iliade au XIV siècle avant notre ère. En 1879, il publia dans la British Quarterly Review un essai sur: « Evangelical movements, its Parentage, Progress and Issue », et un recueil de ses écrits. sous le titre de: « Gleanings of Past Years ». En 1880, après un voyage triomphal en Écosse. il renversa le ministère Disraeli et il fut appelé de nouveau à la tête du Gouvernement, s'associant Lord Hartington et Lord Granville. Pendant son ministère, il s'occupa surtout de la question d'Irlande: Alexandrie fut bombardée et Gordon assassiné, ce qui jetta un peu d'ombre sur sa carrière politique. En 1885, il fut renversé par Lord Salisbury; mais peu de mois après M. G. reprenait le pouvoir et présentait une loi favorable pour le Home Rule pour l'Irlande. Son bill au mois de juin de l'année 1866 était rejeté et le força à rentrer dans la vie privée, où tout en poursuivant ses travaux littéraires, il continue à préparer la solution de la question irlandaise. Depuis plusieurs années, il est le principal inspirateur et rédacteur de la Contemporary Review; on lui a attribué tout dernièrement l'article paru dans cette revue sur « la triple alliance », sous le nom d'Outidanos, et qui a fait si grand bruit.

Glan (Paul), savant allemand, professeur libre de physique à l'Université de Berlin, né, dans cette ville, le 26 février 1846; il y étudia d'abord la médecine, ensuite la physique et les mathématiques. On lui doit, en dehors de sa dissertation de doctorat, publiée en 1870 à Berlin: « Ueber die absoluten Phasenveränderungen durch Reflexion », une série d'essais insérés de 1870 à 1880 dans les Annales de Poggendorff; citons: « Ueber die Phasenveränderung des Parallel zur Einfallsebene polarisirten Lichts durch Reflexion »; « Ueber ein neues Photometer », 1877; « Ueber den Einflus der Dichtigkeit eines Körpers auf die Menge des von ihm absorbirten Lichts »; « Ueber den Polarisationswinkel des Fuchsins »; « Zur Dichtigkeit des Lichtäthers >, 1879; « Ueber die Phasenanderung des Lichts durch Reflexion >, 1879; « Ueber ein Spectroteleskop », 1880; dans les Actes de l'Académie de Vienne de 1886; « Ein Grundgesetz der Complementärfarben »; « Ueber die Wirkung von Gasen und Dämpfen auf die optischen Eigenschaften refl. Fl. >, Leipzig, 1880; « Ueber Apparate var Untersuchung der Farbenempfindungen », Bonn, 1881

Glardon (Auguste), publiciste suisse; né, à Genève, en 1839, il a fait ses études classiques dans sa ville natale, où il prit les diplômes de maître-ès-arts et de licencié en théologie. Après un voyage en Écosse, il partit en 1861 pour Adjmir dans le Radjputana (Inde Centrale) comme missionnaire au service de l'Église presbytérienne d'Écosse. Contraint par sa santé à quitter les Indes en 1866, il alla se fixer à La Tour de Peilz, près de Vevey (Suisse), où il composa la plupart de ses ouvrages. Collaborateur de la Bibliothèque Universelle et du Chrétien Évangélique, M. A. G. a publié séparement: « Missions dans l'Inde, Le Radjputana », 1864; ■ Quelques mots sur l'activité missionnaire de l'Eglise », 1865; « Mon voyage aux Indes-Orientales », 1869; « Behåri Lål, Histoire d'un brahmane », 1870; « William Burns, sa vie et ses travaux en Europe, en Amérique et en Chine », « Mary Lyon, histoire d'une maîtresse d'école » 1873; « Les travaux de Fidelia Fisko en Perse ». 1874; « D. Moody, sa vie, ses travaux, sa prédication et sa dogmatique », 1877; « Charles Finney, histoire de sa vie et de ses ouvrages », 1878, 2me éd., 1882; « Jésus Sauveur des enfants, lettres sur les écoles du dimanche », 1879; « Aux parents en deuil », quelques paroles de consolation », 1879; « Nouvelles hindoues: Madar »; « Noël des anges », 1884; « Le monde invisible », suivi de deux épisodes de la Guerre des Cipayes, 1885; « Les Vanderbilt et leur fortune », chez Firmin Didot, 1888. M. G., dont plusieurs écrits ont été traduit en anglais, en allemand, en italien, en espaguel, collabore aussi à la Gazette de Lausanne, à la Petite Bibliothèque du Chercheur, au Chrétien Évangélique, à la Famille et à l'Ami de la Jeu-

Glasenapp (Maximilien DE), technologiste russe-allemand, rédacteur en chef de l'Industrie-Zeitung de Riga depuis 1882, professeur de Technologie chimique et de Mercéologie à l'Ecole Polytechnique de Riga, né en 1845. En dehors de plusieurs mémoires insérés dans les revues technologieues, il a publié: « Chemisch-analytische und mikroskopische Untersuchung des Bodens, des Grundwassers und einiger Brunnenund ohener Gewässer der Stadt Riga », Riga, 1886; « Berichte über Culturfähigkeit der Zuckerrübe in den russischen Ostsee- Provinzen », dans la Baltische Wochenschrift des années 1884-87. — C'est à un écrivain du même nom et de la même ville qu'on doit la meilleur biographie en allemand de Richard Wagner.

Glasenapp (Serge DE), astronome russo-allemand, professeur et directeur de l'Observatoire de l'Université Impériale de Saint-Petersbourg, doyen de la faculté des sciences, né, le 25 septembre 1848, à Vishni-Wolotschok, dans le Gou-

vernement de Twer; après avoir achevé se études à Twer et à Saint-Petersbourg, il in nommé astronome à l'observatoire de Poulkovs où il resta de 1870 à 1877; il a pris part l l'expedition pour observer le passage de Vénus en Sibérie, et à l'expédition de Petrowsk pour observer l'éclipse totale du soleil. On lui doit « Comparaison des observations des éclipses des satellites de Jupiter », 1873; « Pente de réfringence », 1880; « On a graphical method for determining the orbit of a binary star (Monthly Not., vol. 49); « Observation des sa tellites de Jupiter », 1871-72; « Observation of passage de Mercure », 1878; « Observations d l'étoile variable », 1880; « Comètes et étoile filantes », 1882; « Influence de la pente de re fringence sur la réfraction astronomique », 1890 « Occultation de Vénus », 1882; « Observation de l'éclipse totale à Petrowsk le 18 août 1887 « Orbite of the binary star » (Monthly No. vol. 48); « Catalogus alphabeticus librorum qu in bibliotheca speculæ imperialis Literarum Uni versitatis Petropolitanæ asservantur >, 1888; « Orbites des étoiles doubles du catalogue de Poulkova », 1889, et plusieurs autres essais dans les journaux et revues de la Russie et de l'Etranger.

Glaser (Adolphe), romancier et journaliste allemand, aucien marchand, directeur à deux reprises de la Illustrirte deutsche Monatshefte Westermann qui se publie à Brunswick, né, le 15 décembre 1829, à Wiesbaden, a fait ses étdes littéraires, philosophiques et historiques l'Université de Berlin. Il débuta par des dre mes: « Krimhildens Rache », tragédie, Hambourg, 1853; « Penelope », drame, id., 1854, publié sous le pseudonyme de R. Reimar; suivirent sous son propre nom, des romans qui ont eu du succès : citons : « Familie Schaller » Prague, 1857, en deux vol.; « Erzählungen und Novellen »; « Was ist Wahrheit? »; « Less abendo »; « Schlitzwang » (quatre éditions); « Weibliche Dämonen »; « Zerbrochene Krenen »; « Wulfhilde » ; « Moderne Gegensätze » « Aus hohen Regionen »; « Savonarola »; « Kordula »; « Das Fräulein von Villecour \* « Eine Magdalena ohne Glorienschein »; « Das entschwundene Dokument »; on lui doit aussi de nombreuses traductions de romans étrangers, surtout hollandais. Il a habité tour-à-tour Brunswick, Darmstadt, Rome, et Berlin. Il a anssi publié une « Geschichte des Braunschweiger Theaters ».

Glaser (Louis), naturaliste allemand, ancien directeur de la Realschule de Bingen, pensional depuis 1879, né, le 9 février 1818 à Grünberg dans la Hesse, a étudié à Giessen et à Darmstadt On lui doit: « Naturkunde zur Bildung rationeller Haus- und Feldwirke, sowie naturkundiger Hausfrauen », 1856; « Kurzer Leitfaden der Naturkunde », 1858; « Der neue Borkhausen der Naturkunde », 1858; «

\*, 1863; « Landwirthschaftliches Ungezie, 1867; « Leben der mittleren und niedeTierwelt », 1870 (avec L. Klotz); « Naturdien », 1871; « Die schädlichen Obst- und
instockinsekten », id.; « Die kleine Tiert », 1875; « Etymologisches Taschenwörbuch für Botaniker », 1885; « Die Kleinarwelt in ihrem Nutzen und Schaden für die
sis-Land- und Fostwirtschaft », 1886; « Cajogus etymologicus Coleopterorum et Lepipterorum », 1877.

Glasson (Ernest-Désiré), jurisconsulte franis, membre de l'Institut, professeur de pro-Inre civile à la Faculté de droit de Paris, né, Noyon, le 6 octobre 1839. Après de brillanbétudes à la Faculté de Droit de Strasbourg, a docteur à vingt-deux ans, par une thèse ■ « Le Droit d'accroissement entre co-héries et entre co-légataires en Droit romain » et ■ « Le Droit de retention sous l'empire du de Napoléon », il a publié: « Leçons de produre civile », quinze éditions; « Du consenment des époux au mariage d'après le Droit main, le Droit canonique, etc. », 1866; « Etusur Gaines », 1867, 2mc éd. en 1885; « Etude les donations à cause de mort », 1870; Eléments de droit français, considéré dans rapports avec le Droit naturel et l'économie itique », 1875, deux vol., 2me éd., 1884, ouge couronné par l'Institut, traduit en grec; Le mariage civil et le divorce dans les prinpaux pays de l'Europe », 1879, 2me éd., 1880; Les sources de la procédure civile française », B2; « La clameur de haro », 1883; « Hisre du Droit et des institutions politiques, ci-Les et judiciaires de l'Angleterre, comparées Droit et aux institutions de la France deis leur origine jusqu'à nos jours », en six vomes; « Les origines du costume de la magisnture », 1882; « Le droit de succession dans lois barbares », 1885; « Le Code civil et question ouvrière », 1886; « La réforme de procédure civile en France », Bucharest, id.; Origines des institutions de la France », 1887. Glatron (Georges), romancier français, né, à mis, le 26 juin 1847. Il a débuté, en 1877, ir « Philippe Faucart », roman publié en feuilton par la République Française, puis édité bez Ollendorff; vinrent ensuite: « Un damné »; La Nièce du curé »; « Les disciples de l'abbé rançois »; « Speranza »; « La Pénitente »; La Grande Amie »; « Zo »; « Antonia Seilrd >; « Le Rayon »; « Le Petit Lazare »; Le Passé »; « L'Oublié ».

Glehn (Ernst von), écrivain russo-allemand à Réval en Finlande en 1848, a étudié le roit à Dorpat, à Saint-Pétersbourg et à Leipig; établi en Allemagne, à Weinsberg, pour caude santé, depuis 1878, il travaille depuis 1881 traduire en allemand des nouvelles et des roins d'auteurs russes; citons: « Moritz von

.. "...

Sachsen », de Kukolnik, roman; « Dio Pest », roman du comte Saliás; « Sergei Gorbatoff », roman de Vsewolod Solovieff; « Eine Million », roman du comte Saliás; « Die letzte Seite », nouvelle de Chrustschow-Sokolnikoff; « Das Ende », dernière nouvelle de Tourguéneff; « Russische Bauern », du comte Léon Tolstoï.

Gleich von Giltersberg (Ferdinand), romancier, auteur dramatique et critique littéraire allemand, ancien rédacteur de la Geraer Zeitung, né, le 16 décémbre 1816, à Erfurt, est le principal rédacteur du Dresdner Anzeiger, à Dresde. On lui doit, entr'autres: « Die beiden Komtessen », roman; « Paul Eisenschmidt », roman; « Des Fürsten einzige Liebe », roman; « Aus der Bühnenwelt »; « Herzog Alba »; « 'S Lenerl vom Schliersee », comédie.

Glemocki (Théodore), écrivain polonais, né, en 1810, à Cracovie, où il a fait ses études; entré dans l'armée, il s'appliqua surtout à l'histoire militaire. On lui doit entr'autres: « Esquisses de l'Histoire militaire »; « L'Invasion de Charles-Gustave, roi de Suède, en Pologue »; « La Grande Guerre et la Guerre des partisans »; « Histoire des Écoles militaires en Pologne »; « L'Autriche et la France au sens politique »; « La guerre de 1870 ».

Glöckler (Jean-Philippe), écrivain allemand, professeur à Stuttgard, né, le 12 janvier 1819, à Thuningue (Wurtemberg), a publié, entr'autres: « Heimatklänge », deux éditions; « Schwäbische Frauen »; « Im Leide »; « Joh. Kepler »; « Für stille Studien »; « J. J. Moser »: « Land und Leute Württembergs »; « Deutsches Sprach- und Uebungsbuch »; « Rechtschreibeübungen »; « Auffassübungen »; « J. V. Andreä ».

Glogau (Gustave), philosophe allemand, professeur de philosophie à l'Université de Kiel, né en 1844, a publié: « De Aristotelis ethicon Nicomacheorum notionibus quae sunt μετότης et δρθός λόγος », Halle, 1869; « Steinthals psychologische Formeln zusammenhängend entwickelt », Berlin, 1876; « Ueber die Grundprobleme der Psychologie », Halle, 1877; « Abriss der philosophischen Grundwissenschaften », Breslau, 1880, première partie; « Ziel und Wesen der humanistischen Bildung », Zurich, 1881; « Die Phantasie », Halle, 1884; « Grundriss der Psychologie », Breslau, id.; « Ueber politische Freiheit », Kiel, 1885; « Die Entdeckung des Thukydides über die ältere Geschichte Griechenlands », Neumark, 1876.

Gloger (Sigismond), écrivain polonais, né, en 1845, à Kannonka, a fait ses études à Varsovie et à Cracovie. En dehors de plusieurs articles historiques et archéologiques insérés aux journaux, et d'un grand ouvrage ethnographique sur la Pologne, on lui doit: « Usages populaires aux environs de Tikoçin », 1868; « Cérémonies religieuses dans les mariages de la Pologne »;

« Chants populaires cracoviens », 1877; « Anciens chants populaires », id.

Gloria (André), historien italien, professour de paléographie à l'Université de Padoue, directeur du Musée et de la Bibliothèque Civique de la ville, docteur en droit et en philosophie, né, en 1821, à Padoue. On lui doit, entr'autres: ← La strage degli Alticlini e de'Ronchi », 1850;
 « Annua festività dei Padovani per la vittoria avuta nel 1386 sulle armi di Antonio della Scala », 1850; « Leggi sul Pensionatico, emanato per le provincie venete dal 1200 ai di nostri », 1851; « La Pietra del vitupero nel Salone di Padova », id.; « La Pace del 1823 tra i Padovani intrinseci ed estrinseci », 1853; « Lucrezia degli Albizzi e il suo secolo », id.; « Dell'Archivio Civico antico di Padova », id.; « Dell'agricolura nel Padovano », 2 vol., 1855; « Dei Podestà di Padova >, 1859-60-61; « Intorno ai diplomi dei Principi di Carrara », 1859; « Intorno alla donazione di Opiliono al Monanastero di Santa Giustina di Padova », id.; « La Bolla della canonizzazione di Sant'Antonio di Padova », id.; « Il Territorio Padovano illustrato », quatre vol., id.; « Pensieri intorno a un migliore regolamento degli Archivi delle veneto provincie », 1863; « Di Padova dopo la Lega stretta in Cambrai dal maggio all'ottobre 1500 », id.; « Sulla dimora di Dante in Padova », 1865; « Ponte di Brenta e la Villa Breda », 1866; « Intorno al Comune di Campagna della provincia di Venezia », 1869; « Intorno alla Basilica di Sant'Antonio e altri edifizi eretti dal Comune di Padova », id.; « Disquisizioni intorno alla Terzina sedicesima del canto XI del Paradiso », 1871; « Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285 », 1873; ◀ Intorno alla pubblica Amministrazione dei Padovani nel secolo XIII », 1874; « Il giuramento de'più antichi podestà di Padova », 1875; « Diploma del solenne Dottorato di Francesco Brazolo », id., « Proposta di un Glossario latino-barbaro e volgare del Medio Evo d'Italia >, 1877; « Studio intorno al corso de'fiumi nel territorio padovano, dal secolo I a tutto il secolo XI », 1878; « Codice diplomatico padovano dal secolo VI a tutto l'XI », 1878; « Documenti inediti intorno al Petrarca, e cenni storici della casa di lui in Arquà, e della Reggia dei Da Carrara in Padova », id.; « Intorno al Salone di Padova », 1879; « Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza »; « Lettera con documento inedito: La pace del 25 agosto 1157 tra i Monseliciani e i Peruceniani », Padoue, 1880; « Quot annos et in quibus Italiæ urbibus Albertus Magnus moratus sit », Venise, 1880; « Documenti inediti intorno a Fr. Petrarca ed Albertino Mussato >, id., 1879-80; « Speronella e la riscossa dei Padovani contro il Barbarossa », Padoue, 1880; « Cenni storici sul museo civico di Padova », id., 1881; « L'agro patavino dai tempi alla pace di Costanza », Venise, 1881; documenti intorno ad Albertino Mussat 1882-83; « Poche parole interno al pit copo da Monselice », Padoue, 1883-84 torno agli storici dell'Università di Pi a un nuovo lavoro che la riguarda », 1883; « Volgare illustre nel 1100 e | volgari del 1200 », id., 1885; « Un erro Divina Commedia », Padoue, id.; « anni di Albertino Mussato », Turin, 188 torno alla biografia di A. Mussato scrit Cappelletti »; « L'orologio di J. Don piazza dei signori di Padova »; « I 1 onorari degli antichi professori di Pa Padoue, 1887; « Sulle pubbliche biblie il civico musoo di Padova », id., id.; menti storici dell'Università di Padova nise, id.; « Monumenti dell'Università dova », Padoue, 1888; « Autografo d'I origine dell'Università di Bologna », « I monumenti dell'Università di Pado contro il P. Deniste », id., id.; « Antich del collegio padovano dei dottori giuris nise, 1889; « Alcuni brevi cenni biogr conte Girolamo Polcastro », Padoue, ic

Glouvet (Jules DE), jurisconsulte et de lettres français, plus connu sous le Quesnay de Beaurepaire, nom qui a eu t retentissement au mois d'août passé monde entier à cause du réquisitoire c général Boulanger. Avocat général près d'appel de Paris, de la famille de fam nomiste Quesnav, M. J. de G. est né mur, le 2 juillet 1839. Quittant le siège cureur impérial à Mainers, il s'engages volontaire pour la campagne de 1870 capitaine au cours de la guerre, il prit 1 active à la défense de Paris. En 1871, au Conseil général de la Sarthe; nomn septembre 1881 procureur général de l blique près la Cour de Rennes, il revii ris on 1883 en qualité d'avocat généra G. à débuté dans les lettres par un vo Chroniques et Nouvelles Historiques siècle, publié sous le titre de « Hist Vieux temps », qui a été réédité plusie il a donné ensuite les trois volumes: « restier, Le Marinier et Le Berger », dans laquelle il a étudié à fond la cam les mœurs des paysaus; puis un vol Nouvelle, sous le titre: « Croquis de fe des romans du genre sentimental, te « L'Idéal » et « Le Père »; des romai des sociales: « La Famille Bourgeois : tude Chandoux »; « La Fille adopt s'est aussi essayé au théâtre par une quatre actes présentée au théâtre du V le, qui n'a pas eu de succès. En sa qu magistrat, M. Quesnay de Beaurepair de Glouvet) a fait un curieux travail li iscours prononcé en audience solen-Paris. S'inspirant de ses goût et de il a fait l'histoire de tous les magisnt été en même temps écrivains, deëtie jusqu'à Montesquieu, depuis prénault jusqu'au conseiller Brillat-Savaa démontré que les deux états de et de lettré se doublent presque néint, et se complètent l'un par l'autre. :s, qui a fait événement, a été édité 'e, et porte pour titre': « De l'amour 3 ». M. G. de B. a aussi acquis une toriété par ses réquisitoires d'Avocat ans compter le dernier contre le gélanger, il a été devant les chambres pourfendeur le plus énergique des inanciers, de ces faiseurs qui réalisent Dumas: « Les affaires, c'est l'argent : >. Aux tribunaux, il a soutenu l'accus beaucoup d'affaires retentissantés: Monastério, l'assassinat du Palaispande de Neuilly, Louise Michel, Camin anonyme qui a emporté sur l'échacret de son nom, ont donné à M. de toriété européenne.

ci (Alexandre), écrivain polonais qui ent sous le pseudonyme de Prus, né i fait ses études à Varsovie. L'un des et feuilletonistes du Courrier de Varpublié plusieurs récits et nouvelles, : « Les âmes esclaves »; « La desorphelin »; « La boite de la grande La location du grenier »; « Le Grand Le costume de bal »; « La Nuit ter-Le Palais et la Cabane »; « Le Mois »; « La Veille de Noël »; « Le rêve »; « Les disputes d'une Grand'Mèonheur damné », etc.

(Elisabeth), illustre femme-poète aumieux connue sous le nom de Betty , le 30 décembre 1815, à Vienne. La de Schwarzenberg l'ayant prise de re en affection, distingua et encouraalent poétique, qui depuis a été unint reconnu. Parmi ses œuvres, se si-: Gedichte », 1841; « Nach dem Ge-1843; « Novellen und Erzählungen », risches und Episches », 1856; « Neue , 1869; « Grillparzer's Werke », 1875. (Thémistocle), médecin et chirurgien professeur de Chirurgie à l'Univerorlin, né en 1853; on lui doit une ie d'essais inséré dans l'Archiv de dans l'Archiv für Chir., et ailleurs: Experimentelles zur Frage der Nernd Nervenregeneration >, 1878; « Ueplastik auf dem Wege der Transplan-1880; « Ueber Muskel und Sehnen-1880; « Ueber Transplantation, Reund entzündliche Neubildung », 1880; eoma spongios, medullosum genu nach tumor albus'chronicus », 1880; « Beitrag zur Casuistik der gelappten Fibrome », 1880; « Ueber offene antiseptische Wundelbehandlung in Glasapparaten und über Glasschienen », 1882; « Die prophylaktische Resection der Trachea », 1882; « Ueber Extirpation der Harnblase und Prostata », 1882; « Zur Frage der Nachbehandlung der Ureten nach Extirpation der Harnblase », 1882; « Ueber die Bedeutung physiol. chirurg. Experimente an der Leber », 1888; « Ueber zwei Fälle von Aorten-aneurysmen nebst Bemerkungen über die Naht der Blütgefässe », 1883; « Experimenteller Beitrag zur Frage der Resection und Exstirpation der Lunge >, 1883; « Nochmals die Lungenresection », 1883; « Ueber ein neues Hilfsmittel für Diagnose einseitiger Nierenerkrankungen », 1883; « Ueber Meisselresection der Felsenbeinpyramide und Ligatur der carotis interna in ihrem Canale », 1883; « Ueber congenitale Blutcysten », 1885; « Kriegschirurgische Mittheilungen aus Bulgarien >, 1885; « Ueber Transplantation und chirurgische Plastik », 1886. Il a aussi collabore au l'Handwörterbuch der praktisch Medicin, et à la Deutsche Encyklopädie.

Gluge (Théophile), savant physiologiste belge, né, à Brakel (Westphalie), le 18 juin 1812; il est professeur émérite de l'Université de Bruxelles, et membre de l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts ainsi que de l'Académie de médecine de Belgique. Les Mémoires et les Bulletins de ces deux Académies renferment de lui un grand nombre de communications; il en a adressé également à différents périodiques belges et étrangers. Parmi ses ouvrages, nous citerons surtout: « Die Influenza oder Grippe nach den Quellen historisch-pathologisch dargestelt », Minden, 1887 (couronné par la Faculté de médecine de Berlin); « Anatomisch-Mikroscopischen Untersuchungen », Minden-Jéna, 1839-1842; « Atlas der pathologischen Anatomie », Jéna, 1848-1850, traduction anglaise, Philadelphie, 1853 (la fin de cet ouvrage, publiée à part sous le titre: « Patologische Histologie », a été couronné par l'Académie des Sciences de Paris), et un traité populaire de « Physiologie », Bruxelles, 1851, qui a eu deux ans plus tard les honneurs de la reimpression.

Glümer (Claire von), femme-auteur allemande, résidant à Dresde, née, le 18 octobre 1825, à Blankenbourg. En dehors de ses écrits politiques et de ses traductions de l'anglais et du français, on lui doit: « Fata Morgana », roman; « Aus den Pyrenden », 1854; « Berühmte Frauen », 1855; « Erinnerungen an die Schröder-Devrient », 1862; « Aus der Bretagne », 1867; « Erlöst », 1867; « Die Augen der Valois », 1871; « Alteneichen », 1878; « Dönninghausen », 1881; « Vom Webstuhl der Zeit », 1882; « Lutin und Lutine », 1885.

Gmeiner (Christiane), femme-auteur allemane, née, le 8 février 1841, à Lohr, près de Vurzbourg, fonda à Rome en 1871 un institut 'éducation, qu'elle quitta en 1884 pour suivre n Serbie une de ses élèves de prédilection. Ille revint à Rome plus tard, pour y donner es cours de littérature allemande. Parmi ses ouvelles, on signale: « Höhenluft »; « St.-Per in Sicht »; « Märchen »; « Legenden und ledichte ».

Gnad (Ernest), publiciste allemand, ancien rofesseur à Venise et à Padoue, inspecteur es écoles à Trieste, né, le 19 avril 1837, à ilsen, en Bohême, a écrit de 1870 à 1888, en alien et en allemand, des poésies, des nouveles, des feuilletons, des conférences sur les poèses et la poésie, qui ont eu un accueil très-symathique.

Gnéditch (Pierre), romancier et auteur dramaque russe, rédacteur du journal illustré russe ititulé: Le Nord, neveu du célèbre traducteur e l'Iliade, Nicolas Gnéditch, fils d'un ingénieur, é, à Saint-Pétersbourg, d'une famille d'ancienne oblesse, le 18 octobre 1855. Entré en 1875 à l'Aadémie Impériale des Beaux-Arts, après trois as il méritait une médaille en argent pour sa omposition: La mort de Jean le Terrible. Come résultat de son séjour à l'Académie et de ses tudes sur l'art, il a publié, en 1885 un fort vome illustré intitulé: « L'Histoire des Beauxarts depuis l'antiquité ». Il débuta comme écrivain en 1877 dans le journal populaire illustré Niwa; il écrivit ensuite dans le Ruskii Wiestnik de M. Katkoff. Les Théâtres Impériaux de Moscou et de St.-Pétersbourg ont monté une série de ses comédies, dont: « A la campagne »; « Un vieux conte », et « Lettres brûlées », ont eu le plus de succès. Depuis 1882, il fait le cours d'Histoire du Théâtre à l'École Scénique de la Société littéraire-dramatique de Saint-Pétersbourg. Feuilletoniste du Moniteur de Saint-Pétersbourg, il a publié: « Nouvelles et récits », St.-Pétersbourg, 1885; « Six comédies », id., 1887. Les nouvelles avaient d'abord vu le jour dans des journaux, tels que le Ruskii Wiestnik, le Moniteur de Saint-Pétersbourg, le Journal des Beaux-Arts, l'Horizon, Niwa; parmi ses nouvelles, ont été specialement goûtées: « La cousine Bety »; « Le crâne »; « Au printemps »; « Dans les cités méridionales »; « Pour affaires de famille ». Plusieurs ouvrages de M. G. ont été traduits en allemand et en français.

Gneist (Rodolphe), célèbre jurisconsulte allemand, professeur de Droit romain et de Droit civil à l'Université de Berlin, depuis 31 ans, membre de la Chambre des Députés en Prusse, depuis 21 ans, membre du Reichstag, rapporteur au Parlement, dans le conflit entre la Chambre des Seigneurs et la Chambre des députés en Prusse, dans le conflit entre le Gouvernement

et le Parlement, au sujet de l'organisation mil taire, du budget, de la conclusion des Trabé d'Etat, pour les lois concernant l'Église, pour le loi contre les Jésuites, etc., conseiller intime le l'Empire dans plusieurs questions politiques et sociales déférées à son jugement, est né, le 18 août 1816, à Berlin. Il a étudié au Gymnase d'Eisleben et à l'Université de Berlin. Il a conmencé sa carrière comme juge; après un voyage en Italie, en France et en Angleterre, il fat en 1844 nommé professeur de Droit romain à l'U niversité de sa ville natale, où il fit aussi des cours de Droit et de procédure criminelle. Pari ses publications, on doit signaler: « Die formellen Verträge der Neueren röm. obligationen rechts », Berlin, 1845; « Ueber die Bildung der Geschwornengerichte », id., 1849; « Adel und Ritterschaft in England », id., 1853; « Englisches Verwaltungsrecht », son chef-d'œuvre, deux vol. Berlin, 1857-63, troisième éd. en 1883; « Syntagma Institutionum », Leipzig, 1858, 2º éd., 1880; « Freie Advocatur », Berlin, 1867; « Die confessionnelle Schule », id., 1869; « Verwaltung, Justiz, Rechtsweg », Berlin, 1869; « Die Selbstverwaltung der Volksschule », id., 1869; « Die Preussische Kreisordnung », id., 1870; « Englisches Selfgovernment », id., 1871; « Der Rechtstaat », id., 1872, 2e éd., 1879; « Vier Fragen zur Deutschen Strafprocessordnung », id., 1875; « Gesetz unt Budget », id., 1879; « Zur Vervaltungsreform in Preussen », Leipzig, 1880; · Die preussische Finanzreform », Berlin, 1881; « Englische Verfassungsgeschichte », id., 1882; Das Engl. Parlament in 100 jährigen Wandhungen », id., 1885. En 1873, il avait, comme recteur de l'Université, prononcé un discours, qui a été publié sous le titre: « Die Eigenart des Preus. Staats ». Collaborateur du Rechtslexikon de Holtzendorff, du Conversation's Lexikon de Brockhaus, du Staatslexikon de Bluntschli, de la Gegenwart, du Nord und Süd, de la Deutsche Revue, de la Romänische Revue, de la Contemporary Review, rédacteur de l'Arbeiterfreund, il a contribué à la compilation de plusieurs lois, et pris part à de nombreuses réformes, surtout en ce qui concerne l'administration de la justice. En 1850, il s'était cependant définitivement retiré du tribunal pour se vouer entièrement à l'enseignement universitaire, à la science et à la politique. Son influence au Parlement a été toujours très-grande, et son avis tout spécialement recherché et désiré par le Gouvernement. En 1883, il entreprit un voyage dans l'Amérique du Nord, où il a été accueilli avec les plus grandes honneurs.

Gnesotto (Ferdinand), professeur de lycée à Padoue, né, en 1835, à Campese près de Bassano. On lui doit une série d'écrits fort appréciés; citons: « Perchè le commedie latine mancassero del coro », Trévise, 1863; « Canzone sopra l'indipendenza italiana », Padoue, 18

Cesarotti, Tito Livio, Cicero >, biographies, doue, 1873 (la dernière en latin); « L'eloenza in Atene e Roma al tempo delle libere ituzioni >, 1877; « Animadversiones in aliquot idii Metamorphoseon locos », Padoue, 1881; Le Metamorfosi espurgate e corredate di note liane », 2º éd., id., 1882; « Del contegno di razio verso Augusto », id., 1884; « Della difoltà di poter giudicare del merito di Cicerone me scrittore di filosofia », id., 1884-85; « Le asculane di M. T. Cicerone, con introduzione commento », 1886; « Del contegno di Orazio erso gli amici », Padoue, 1886; « Alla sposa, rsi », id., 1887; « Orazio come uomo », id., 388; « Qua de causa Horatius Canidiam insecstus sit », id., 1889.

Gnocchi-Viani (Osvalde), publiciste italien, e l'école rationaliste, républicaine et socialiste, ncien rédacteur du Diritto, de l'Unità Italiana, u Dovere, du Movimento, du Tipografo, de la Nebe, du Focolare, de la Gazzetta del Villaggio, our-à-tour conspirateur et révolutionnaire arent, volontaire dans la campagne garibaldienne es Vosges, est né, à Ostiglia, dans la province e Mantoue, en 1837. Émigré en 1858, à la suite s sa participation aux mouvements patriotiues de la jeunesse de Padoue, il passa à l'Uniersité de Pavie pour y continuer son Droit, t il fut immédiatement nommé secrétaire du lercle démocratique des étudiants. Reçu docmr en 1864, il entra à la rédaction du Diritto, t depuis lors il n'a plus quitté la plume. Ses Tradizioni storiche »; sa brochure: « Il Troatello »; ses livres: « Le Tre Internazionali », 875; « La Comune di Parigi e l'Internazioale »; « La Rivoluzione dei Partiti », 1885, s traduction du livre de Bauvier: « Venere d Imene al tribunale della penitenza », et une mle de brochures et pamphlets (entr'autres: Il proletario e noi », Milan, 1881; « Il soialismo », id., 1882; « Il nostro ideale », id., 882; « Il Socialismo moderno », avec portrait e l'auteur et préface biographique », 1886; « I artiti politici e il partito operaio », Alexanrie, 1888), lui ont fait une grande notorieté ans le monde démocratique italien.

Gnoli (Cte Dominique), poète et littérateur alien, écrivain élégant, collaborateur assidu e la Nuova Antologia, préfet de la bibliothèae Vittorio Emanuele de Rome, ancien prosseur de littérature italienne, né, à Rome, en 336, est un des meilleurs représentants de la ttérature romaine contemporaine. Il a publié es vers, sous le pseudonyme de Dario Gaddi ; sous son propre nom, un petit volume d'« Odi iberine », suivi en 1885 des « Nuove Odi Tirine », différents essais critiques et un roan: « Vittoria Accoramboni », insérés à la uova Antologia, une traduction des « Elegie omane », de Goethe, et, en outre; « Relazione S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione >, Rome, 1882; « È morto il Re! », id., id.; « Canto dei pellegrini alla tomba del gran Re », « Studii letterarii », Bologne, Zanichelli, 1883. Il a fondé et dirige depuis 1888 l'Archivio Storico dell'Arte, où il a inséré lui même quelques articles, tels que: « Le opere di Donatello in Roma »; « I Sepolcri di Maria Bibiena e di Baldassarre Peruzzi »; « Il Banco d'Agostino Chigi »; « Disegni del Bernini per l'obelisco della Minerva in Roma ..

Goblet d'Alviella (Comte Eugène), illustre publiciste, voyageur et homme politique belge, né, à Bruxelles, le 10 août 1846. Il descend d'une famille dont les chefs avaient, depuis trois générations, représenté leurs concitoyens dans les assemblées électives. Après avoir commencé ses études à l'Athénée de Bruxelles, il les continua à Paris, au Collège Sainte-Barbe et au Lycée Louis-le-Grand, où il obtint une distinction au concours général de rhétorique en 1864. Il étudia ensuite la philosophie et le droit à l'Université de Bruxelles, où il se fit recevoir docteur ès-sciences politiques et administratives. Après avoir commencé son stage au barreau de Bruxelles, il voyagea. En 1865, il avait déjà, durant les intervalles de ses études et de ses examens, parcouru l'Irlande: il visita la Suisse et l'Italie (1867), la péninsule Scandinave, qu'il traversa du golfe de Bothnie au cap Nord par la Laponie (1868), puis l'Écosse (1870), la Sicile, la Corse, la Sardaigne (1871); le Sahara septentrional (1872), les îles Canaries et les côtes du Maroc (1873). Les descriptions et récits de ces voyages ont paru, soit dans les périodiques belges: la Revue de Belgique, la Discussion, etc., soit en volumes, parmi lesquels nous citerons: « Sahara et Laponie: I. Un mois au sud de l'Atlas; II. Un voyage au cap Nord >. Paris, 1873, 2<sup>me</sup> éd., 1880. Citons encore: « Au pays des Dolomites », en un volume illustré, Bruxelles, 1878-80; puis: « Comment je n'allai pas en Espagne », souvenir d'un voyage dans l'Atlantique, publié dans la collection Gilon, l'éditeur populaire de Verviers. Le premier de ces ouvrages a eu les honneurs de la traduction en anglais par la romancière bien connue, Mme Cashel Hoey; il a été aussi traduit en polonais à Varsovie. En même temps, M. G. d'A. s'occupait d'études historiques et faisait son apprentissage de polémiste dans un journal libéral progressiste, la Discussion, en collaboration avec cinq ou six jeunes gens, devenus ensuite des notabilités politiques: MM. Graux, Olin, Buls, etc., qui furent respectivement ministre des Finances, ministre des Travaux publics, et bourgmestre de Bruxelles. Dès l'âge de dix-neuf ans, en 1865, M. G. d'A. avait écrit l'avant-propos du second volume des mémoires publiés par son grand-père, le général-comte Goblet d'Alviella, sous le titre: « Dix-huit mois de politique et de négociations », et relatifs à

a fondation du royaume de Belgique. Quatre nnées plus tard, il écrivait, en utilisant les papiers de son grand-père: « Établissement des Cobourg en Portugal », étude sur les débuts l'une monarchie constitutionnelle, Bruxelles, vol., 1869. En 1872, il publia, chez Guillaunin, un essai sur les relations internationales, lont le titre indique la pensée: « Désarmer ou Déchoir ». L'auteur expose un plan d'organisaion judiciaire internationale chargé de régler es conflits en Europe, où l'écrasante charge des rmées permanentes absorbe un sixième du gain les travailleurs. Ayant, en 1875, accompagnée e prince de Galles dans son voyage, il en puolia le récit, chez Plon, en 1877: « Inde et Himalaya », 2me éd., 1880. Collaborateur à la Revue de Belgique depuis 1871, M. G. d'A. en prit la direction en 1873. Il a publié dans la Revue des Deux Mondes un intéressant travail sur le « Développement du rationalisme religieux aux États-Unis. Dans la même période. I adressa au Temps de Paris, une série de corespondances sous le titre : « Lettres de Belgique ». L'arrondissement de Bruxelles l'envova siéger à la Chambre des Représentants en 1878, où il fit une campagne parlementaire pour a séparation complète des Églises et de l'État. Réélu une première fois en 1880, il échoua, en 1884, avec toute la liste libérale. En 1884, il oublia: « L'Évolution religieuse contemporaine chez les Anglais, les Américains et les Hindous ». premier travail d'ensemble qui ait encore été fait sur ce grand mouvement. La philosophie générale qui se dégage de cet écrit est que toutes les religions sont bienfaisantes en tant qu'elles symbolisent et encouragent la tendance vers la perfection. Cet ouvrage a été traduit en anglais par le rév. J. Moden. Peu de temps après. l'Université de Bruxelles, qui l'avait déjà nommé docteur honoris causa, créa pour l'auteur une chaire d'histoire des religions, la première qui ait été établie en Belgique, inaugurant ainsi un enseignement moderne, très-important. Dans son enseignement, le nouveau professeur s'est inspiré du principe que toutes les religions sont des faits naturels, et que, dès lors, elles sont soumises, comme toutes les autres manifestations de l'activité humaine, à la loi du progrès. Les premières sectes religieuses ont été en rapport avec un état de civilisation extrêmement rudimentaire. Ainsi s'expliquent les éléments absurdes qui se rencontrent dans toutes les mythologies, mais par suite du progrès mental, les religions progressives arrivent à renfermer des sentiments plus nobles et contribuent ainsi au progrès de la moralité humaine. Tels sont les points de vue développés dans la « Lecon d'ouverture », ainsi que dans l'« Introduction à l'histoire générale des religions », 1 vol, Bruxelles, 1887, et enfin dans la Revue de l'histoire des religions, à laquelle M. G. d'A.

collabore depuis 1884, et où il a nota soutenu les théories d'Herbert Spencer but social des religions. En 1887, M. G. été nommé membre correspondant de la des lettres de l'Académie Royale de Bé

Godard (Charles-Anatole), écrivain fr professeur à Montbéliard, né, à Gray, le tobre 1860, a publié: « Histoire de l'ancilège de Gray », Gray, 1888; « Notice nouveau collège sur le Gray », id., 1887; sai sur le gymnase de Montbéliard », M liard, 1889; et inséré plusieurs écrits ! nuaire de l'arrondissement de Gray, au li cain littéraire de la Haute-Saône, aux : francco-mtoises et aux Mémoires de la d'émulation de Montbéliard.

Gödecke (Pierre-Auguste), écrivain qui écrit souvent sous le pseudonyme de docteur en philosophie, ancien rédact l'Aftonbladet (1876), depuis 1880, récteur minaire pédagogique de Växiö, né, en on lui doit: «Albion», 1865; «Berättels utkast», 1867; «Turistbref från en Norge sommaren 1875», 1876; «Sag Ragnar Lodbrok och hans söner», 188 nouvelle traduction de l'Edda, 1877, 2 1881, et un recueil intitulé: «I folkhôgs tjenst», 1883.

Godefroy (Frédéric-Eugène), éminent ; gue et littérateur français, né, à Paris, le cembre 1826. Son premier maître a été l'ab panloup au Petit Séminaire de Paris ; mai sa vingtième année, il recommença son tion littéraire, dans le but de se prépare grands travaux philologiques; dans ce b appris, en dehors des langues classiqu langues modernes et le sanscrit. Une co tion qu'il eut vers 1856 avec M. de Labo recteur général des Archives, lui inspire d'achever et d'étendre, en vue du pub travail depuis longtemps commencé po même, et qui paraît sous ce titre: « I naire de l'ancienne langue française et ses dialectes du IXº au XVº siècle >, Vieweg, 10 vol. in 4º. A cet ouvrage le tre Waddington accorda, en 1875, un de 150,000 francs, et l'Institut le secon Gobert en 1882 et le premier prix Gol dix-mille francs en 1883. On lui doit, et une « Histoire de la littérature française le XVIe siècle jusqu'à nos jours », publi l'éditeur Gaume, en dix volumes ; une toire de la littérature au moyen-âge presse; un abrégé de l'« Histoire de la ture française », en trois vol., 1877-80; sateurs français des XVIIe et XVIIIe si 1868; « Poètes français des XVIIe, XI XIXº siècles », 1869; « Prosateurs frai XIXe siècle », 1868; « Morceaux choi prosateur et poètes français des XVIIe, et XIXº siècles », 5 vol., 1872-75; « M

isis des poètes et prosateurs français du To siècle », 1875; « Morceaux choisis des eurs français du IXº au XVIº siècle », 1884; Petite grammaire française élémentaire >, 15; « Grammaire française », 2° cours, id.; Frammaire française », cours supérieur, 1883; Les Caractères de La Bruyère >, 1874; « Fas choisies de la Fontaine », id.; « Théâtre ssique », 1880; « Lettres choisies de Volre »; « Manuel du baccalauréat spécial »; Boileau, œuvres poétiques et Choix des œus en prose »; « Lexique de la langue de rneille », ouvrage couronné par l'Académie inçaise, 2 vol., Didier, 1862; « Œuvres chois de Massillon », 2 vol., 1868; « Études · les principaux collèges chrétiens »; « Le apelet de virginité », texte du XVº siècle », se préface et lexique, 1864; « La Mission de nne D'Arc », 1878, couronné en 1879, avec le x Montyon par l'Académie Française; « Lets Choisies de Mine de Sévigné », trois vol.; Euvres choisies de P. Corneille », deux vol., 7. En 1870, M. Godefroy avait été chargé · le gouvernement français d'une mission phiogique en Italie et a rapporté de ce voyage précieux matériaux recueillis dans les biblioques et archives de Rome, Florence, Milan Naples. Il entreprit ultérieurement de fécons explorations dans les principales villes de ance, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse et Belgique; au mois de novembre de l'année 38, il faisait de nouvelles recherches dans les liothèques de Modène et de Venise. La mai-1 Hachette a sous presse son « Répertoire iversel de la langue française, écrite et par-, depuis ses origines jusqu'à nos jours ». Godet (Alfred), écrivain suisse, neveu du

Godet (Alfred), écrivain suisse, neveu du sologien Frédéric Godet, professeur au collège in de Neuchâtel, né, dans cette ville, en 1846, publié: « Chansons de nos grand'mères », se musique, 1879, et « Échos du Bon Vieux mps ».

Godet (Frédéric), théologien protestant, pasır, professeur et publiciste suisse, né, le 25 obre 1812, à Neuchâtel; il fit ses études à cadémie de la même ville, puis à Berlin et à nn. Consacré en 1836, vicaire du pasteur de langin en 1837, il fut, de 1838 à 1844, présteur du prince héritier de Prusse. Depuis 50, il est professeur d'exégèse à la Faculté théologie de Neuchâtel, où il a été aussi steur de 1851 à 1866. Il a reçu le diplôme de steur en théologie de l'Université de Bâle 368). M. F. G. a publié: « Histoire de la Rémation et du Refuge dans le pays de Neuttel >, 1859; « Commentaire sur l'Évangile Jean >, 1863-65, 3me éd., 1885; « Commenre sur l'Évangile de Lucas », 1871, 3me éd., 35: « Examen des principales questions critiss. soulevées par le sujet du quatrième évangi->, 1865; « Conférences apologétiques >, 1869; « Études bibliques », 1873-74, 3<sup>me</sup> éd., 1876; « Commentaire sur l'Épître aux Romains », 1879-81; « Commentaire sur la première Épître aux Corinthiens », 1886-87, deux vol.

Godet (Georges-Édouard), écrivain ecclésiastique suisse, fils de Frédéric Godet, né, le 18 septembre 1846, à Neuchâtel; il a fait ses études dans sa ville natale, à Goettingue, à Tubingue et à Berlin et est depuis 1887 professeur d'éxégèse du Nouveau Testament à la Faculté libre de Neuchâtel, où il a remplacé son père; il a publié: « Les Origines de l'Histoire-Sainte d'après la Genèse, traduit de l'allemand, d'après H. W. Thiersch, avec notes historiques et archéologiques », 1882; et il a collaboré à la Revue Chrétienne, à la Revue de Théologie de Montauban et au Chrétien Évangélique.

Godet (Philippe-Ernest), écrivain suisse, troisième des fils du pasteur Frédéric Godet qui se sont voués à la littérature, professeur de belles-lettres à l'École supérieure des jeunes filles à Neuchâtel depuis 1887, collaborateur de la Bibliothèque Universelle depuis 1883, de la Gazette de Lausanne, de la Revue Chrétienne, du Journal des Débats, où il a eu l'honneur de remplacer en 1885 Marc Monnier, est né, à Neuchâtel, le 23 avril 1850. Il a fait ses études de droit, de 1868 à 1873, à Bâle, Berlin, Neuchâtel et Paris. Ancien avocat (1874-1880), ancien rédacteur de la Suisse libérale de Neuchâtel (1880-84), il a publié: « Premières poésies », 1873; « Récidives », 1878; « Évasions », 1881; « Le Cœur et les Yeux », 1882; « Les Réalités », 1887; « Scripta manent », causeries sur la magnifique collection d'autographes de M. Alfred Bovet, 1888. Il a aussi édité, en les faisant précéder d'une notice biographique, les « Poésies » d'Alice de Chambrier, 1884, et d'Étienne Eggis, 1886.

Godet (Robert), écrivain suisse-français, né, à Neuchâtel (Suisse), le 2 novembre 1866, a fait ses études au Gymnase de Neuchâtel, au Collège Lerber de Berne et à l'École alsacienne de Paris. Il a publié des nouvelles et des articles ou chroniques dans divers journaux étrangers et revues françaises: la Gazette de Lausanne, le Passant, la Vogue, la Revue Wagnérienne, etc. Il a fait paraître, chez Thesse et Stock, éditeurs à Paris, un volume intitulé: « Le M'imer, états d'âme »; un volume d'« Idylles », et des publications musicales.

Godin (Eugène), publiciste, conférencier français, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, né, à Paris, le 12 avril 1856. Il a débuté vers 1877 par une « Lettre à Victor Hugo »; vint ensuite « La Cité noire », 1880, volume de vers où sont agités les plus douloureux problèmes de l'esprit humain; « Le petit Vintignac », nouvelle; « Gulliver »; « Chants du Belluaire », recueil de poésies enflammées, d'où s'exhale le cri éloquent d'une ame juste, à ja ...

nais froissée par la brutalité des temps (Ghio d.); « La populace », poésies, Lévy (ces vers ignés du pseudonyme de *Un républicain* ont ausé par leur virulence une grande émotion); n 1888, « La Lyre de Cahors », à propos en ers (Lemerre éd.); « La Populace », nouvelle érie, publié par l'Anthologie des écrivains franais et belges. M. Del Rosso a traduit une nouvelle de M. E. G., intitulée: « Le Manuscrit », ans la *Farfalla* de Milan, en 1879.

Godin-Linz (Amélie), femme-auteur allemane, née, le 22 mai 1824, à Bamberg; mariée vec un officier, elle le suivit dans ses garnions de Koblenz, Mayence, Stettin, Stralsunde; estée veuve en 1870, elle se retira à Munich, ù elle continue à écrire des nouvelles charnantes. On lui doit: « Märchen », 1860; « Märhen aus Feld und Wiese », 1861; « Eine Kaastrophe und ihre Folgen », roman, 1863; Der Magdborn », poème, 1865; « Neue Märhen », 1867; « Wally », roman, 1870; « Frauenliebe und Leben », 1874; « Neues Märchenuch », id.; « Schicksale », nouvelle, 1881; Mutter und Sohn », roman, 1882; « Gräfin Leora », roman, id.; « Polnische Volksmärchen », 883; « Märchen aus aller Herren Ländern », 1. Son cousin, le baron Godin, notaire à Ailing (Bavière), poète à ses heures, dirige un ournal pour les notaires, où il a publié pluieurs essais qui se rapporte au notariat.

Godlewski (Émile), écrivain polonais, né, en 1847, à Krosleni, docteur en philosophie, professeur de botanique à Dublang, a publié: « La propriété d'absorbement de la terre »; « La respiration des plantes »; « L'influence de la lumière sur la croissance des plantes ».

Godlewski (Joseph), écrivain français, connu sous le pseudonyme littéraire de Serge-Nossoff, né, au Puy (Haute-Loire), le 25 janvier 1852, d'un père polonais-russe et d'une mère francaise. Il a fait ses études au collège de Sarlat (Dordogne), et à Paris, à l'École polonaise. Reçu bachelier en 1870, il commença des études de médecine et prit douze inscriptions; des affaires de famille, l'ayant appelé en Russie, l'empêchèrent de pousser jusqu'au doctorat. M. G. profita de son séjour en Russie pour étudier à fond la langue du pays qu'il parle et écrit avec la plus grande facilité. - Il se proposa de n'écrire que sur la Russie et de passer en revue les mœurs du peuple russe qu'il a étudié avec le plus grand soin. Revenu en France en 1884, après avoir envoyé de Russie des correspondances à plusieurs grands journaux parisiens, notamment au Globe, il entra au Télégraphe. Il a publié plusieurs nouvelles dans le Figaro littéraire. En 1885, il a fait paraître, chez l'éditeur Broncart à Bruxelles: « Une Courtisane russe », roman. En 1886, il a publié en feuileton, dans le Voltaire, la traduction d'un roman usse: « Une étrange histoire »; en 1887, chez

Westhausser, à Paris: « Les amours d'un ténor », roman; « Pourriture », vol. de nouvelles; « Nos petits Bismarcks, satires », chez Dentu; « Ténèbres », roman, chez Perrin, librairie académique; « Dans l'attente de la guerre », étude sur la diplomatie allemande; « Le nouvel hypnotisme », en collaboration avec M. Moutin, en 1888, chez Dentu: « La Russie galante », nouvelles; et en 1889: « La Russie comique », nouvelles; on annonce en préparation: « Pétersbourg s'amuse », roman.

Godlewski (Wratislas), jurisconsulte polonais frère du précédent, auteur de plusieurs ouvrages juridiques, né en 1845, a étudié à Varsovie, à Paris, à Berlin et à Heidelberg. Revenu à Var sovie, il y entreprit une Bibliothèque des scien ces juridiques, et il y dirige la revue Niwa.

Godwin (Parke), polygraphe américain, ne, Paterson dans le New-Jersey, le 25 février 1816; il étudia la loi, mais pour se vouer en suite à la littérature et au journalisme, après avoir épousé la fille du célèbre poète Bryant Il fonda le journal littéraire: The Path-finder et il rédigea, pendant longtemps, la revue Putnam's Magazine. Une partie des essais pu bliés dans cette revue ont paru a part en 1870, sous le titre: « Out of the Past ». En de hors de ses occupations de journaliste, il a pu blié l'Autobiography de Goethe, les Tales de Zschokke, l'Undine, le Sintram and his Compa nions, il compila un Handbook of Universal Biography, republié en 1878 sous le titre de Cy clopædia of Biography. Au nombre de ses ouvrages originaux, on doit citer: « Popular view of the doctrines of Fourier », 1844; « Constructive Democracy »; « Vala, a mythological Tale », 1851. Il a collaboré à une History of France, et, en 1883, il a publié une biographic en deux volumes de son beau-père W. Culler Bryant, et soigné une nouvelle édition de set poésies.

Goedeke (Charles), illustre critique littéraire allemand, professeur de littérature allemande l'Université de Goettingue depuis 1873, né, le avril 1814, à Zelle. Fils d'un marchand, il a fai ses études littéraires à Goettingue, et de 1840 à 1855 il fut à la tête de la librairie Hahn de Hanovre. Il se retira ensuite à Zelle pour J préparer son grand ouvrage, devenu classique · Grundriss zur Geschichte deutscher Dichtung aus den Quellen », qui lui valut l'honneur d'être nommé d'abord docteur, et enfin professeur de l'Université de Goettingue. Collaborateur des deux recueils : Deutsche Dichter des 16 Jahrh., 18 vol., Leipzig, 1867-83, et Deutsche Dichter des 17 Jahrh., 15 vol., Leipzigi 1885, il a publié: « Novellen », Zelle, 1840, 2me éd., en 1862; « Adolph Freiherr Knigge », Hanovre, 1844; « Eilf Bücher deutscher Dichtung », Leipzig, 1849; « Das Mittelalter », Hanovre, 1854-71, 2me éd., 1859; « Grundriss zur

Geschichte der deutschen Dichtung aus den Paellen », Dresde, 1857-77, 1880-81; 2<sup>me</sup> éd., 1866; « Uebersicht der Geschichte der deutschen Dichtung », id., 1862; « Every-man; Homulus und Hecastus », Hanovre, 1865; « Emanuel Geibel », vol. I, Stuttgard, 1869; « Deutsches Lesebuch aus den Quellen », en collaboration avec Colshorn, trois parties, Hanovre, 4<sup>me</sup> éd., 1872; « Adolf Ellissen », conférence, Goettingue, id.; « Gottfried August Bürger in Göttingen und Gellinghausen », Hanovre, 1873; « Goethes Leben und Schriften », Stuttgard, 1880.

Goenner (Alfred), médecin suisse, agrégé à la Faculté de médecine de Bâle, né, en 1854, à Milan, a étudié à Bâle, Leipzig, Vienne et Paris; il a publié: « Beiträge zur Resection des Handglenks »; « Zur Statik der engen Becken »; « Zur Casuistik des Carcinom der Vulva »; « Flussmessungen bei neugeborenen Kindern »; « Ein Beitrag zur chem. Diagnose der Ovarialflüssigkeiten »; « Zur Therapie der durch Carcinom des Uterus complicirt. Schwangerschaft und Geburt »; « Ueber Mikroorganismen im Secret der weibl. Genitalien »; « Die puerperale Eklampsie », 1884, etc.

Goepp (Édouard), écrivain et administrateur français, chef de bureau au Ministère de l'Instruction publique, l'un des fondateurs de la Revue Anecdotique, né, à Paris, le 1er janvier 1830, est auteur d'un roman: « Un aventurier littéraire », 1860; de dix volumes d'excellentes biographies sous le titre: « Grands Hommes de la France », 1872-85; de « La France biographique illustrée: Marins », deux vol., 1877; et du livre: « Le patriotisme en France », 1878.

Goethe (Hermann), agronome et horticulteur allemand, professeur libre, depuis 1885, à la Wiener Hochschule für Bodenkultur, né, le 16 mars 1837, à Naumburg, descendant de la branche thuringienne de la famille du grand Goethe. Il a fondé la Rheinische Gartenschrift, dirigé et fondé plusieurs écoles et sociétés agraires, et publié: « Der Obstbaum », deux éditions; « Der Weingarten, Handbuch der Ampelographie », deux éditions; « Die Reblaus »; « Atlas der wertvollsten Traubensorten »; « Die Rebenveredlung »; « Die Phylloxera », Vienne, 1887; « Amerik. Reben », Gratz, 1884.

Goette (Alexandre), savant allemand, professeur de zoologie et d'anthropologie comparée à l'Université de Strasbourg, né en 1840, a publié; « Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Darmcanals im Hühnchen », Tubingue, 1867; « Die Entwicklungsgeschichte der Unke (Bombinator igneus) als Grundlage einer vergleichenden Morphologie der Wirbelthiere », Leipzig, 1875; «Ueber Entwicklung und Regeneration des Gliedmassenskeletts der Molche », Hambourg, 1879; « Abhandlungen zur Entwicklungsgeschichte der Thiere », id., 1882-86; « Ueber den Ursprung des Todes », id., 1883.

Goetz (Ferdinand), médecin, homme politique et publiciste allemand, membre du Reichstag, directeur de la Deutsche Turnzeitung, né, le 24 mai 1826, à Leipzig. Comme député, il appartient à la fraction dite nationale et libérale. Parmi ses écrits, on cite: « Das dritte statistische Jahrbuch der deutschen Turnerschaft », 1871; « Das erste, zweite und dritte Handbuch der deutschen Turnerschaft », 1879-84-87; « Bahn frei », 2me éd., en 1878; « Feurewehrlieder », huit éd., la huitième en 1883; en 1883, pour la 25° année de sa direction de la Deutsche Turnerschaft, M. Rod. Lion a publié un recueil d'Essais et Poésies de G., avec une introduction biographique.

GOG

Goetz (Guillaume), écrivain et géographe allemand, professeur libre de géographie à l'École technique supérieure de Munich, inventeur d'un ekliptiche (pour la démonstration du mouvement de la terre) et d'un nouvel instrument pour mesurer les distances, né en 1844, a publié: « Stylistische Compositionslehre », Leipzig, 1877; « Das Donaugebiet mit Rücksicht auf seine Wasserstrassen », Stuttgard, 1882; « Deutsche Geschichte in Fragen und Antworten », Nuremberg, 1886. Il a, en outre, publié, dans l'Annuaire de la Société Géographique de Munich de l'année 1886: « Die Reichspoststrasse der persischen Grosskönige ».

Goffinet (Hippolyte-Jean-François), jésuite belge, et l'un des meilleurs historiens de la Belgique, né, à Saint-Vincent, le 7 août 1816. Il a publié: « Cartulaire de Clairefontaine, ou recueil de documents, presque tous inédits, concernant cette ancienne abbaye », Arlon, 1877; « Cartulaire de l'abbaye d'Orval », Bruxelles, 1879 (fait partie de la collection de chroniques belges inédites publiées par ordre du Gouvernement); « Les Comtes de Chimay », Arlon, 1880; et d'autres travaux importants dans les Annales de l'Institut archéologique de Luxembourg, les Publications historiques du Grandduché de Luxembourg, le Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, etc. Il ne faut point confondre cet auteur avec son frère Adrien-Anicet, également jésuite et historien (1821-1877).

Gogozki (Sylvestre), philosophe russe, né en 1813. Il étudia d'abord au Séminaire de la province de Kamenez-Podolsk, ensuite à l'Académie ecclésiastique de Kiew, où, sur la présentation de la thèse: « La doctrine de l'Eglise Romaine sur le Chef Visible de l'Église Chrétienne », il fut proclamé maître en théologie; il passa de là à l'Université de Vienne, où il recut le grade de docteur en philosophie et en philologie; quelques temps après, il fut nommé professeur de l'Université de Vienne, et il fonda à Vienne des cours supérieurs pour les femmes. On lui doit, entr'autres ouvrages: « Sur le caractère de la philosophie au Moyen-Age »; « Développement historique de l'éducation dans

monde ancien », Vienne, 1853; « Dictionaire philosophique », en quatre vol., id., 1858–873; « Karamzin comme moraliste et comme istorien », id., 1866; « Sur la différence entre e développement de l'éducation ancienne et ceui de la moderne », id., 1874; « Dictionnaire hilosophique », id., 1876; « Revue critique de ouvrage: La Psychologie allemande contempoaine », id., 1877; « La Philosophie des sièles XVII et XXIII comparée avec l'éducaion », id., 1878, etc.

Golorani (Ciro), écrivain italien, proviseur rovincial des études, né, à Pescia, le 21 janier 1834; il fit ses études littéraires à Pistoia t son Droit à l'Université de Turin, où il colabora aux journaux Goffredo Mameli, Libertà, Vazionale, Italia e Roma. Ses opinions républiaines l'ayant forcé à quitter le Piémont, il se éfugia d'abord à Bellinzone, ensuite à Genève, à il fonda la Société de secours mutuel entre es émigrés. Recommandé par Auguste de la Live au Comte de Cavour, il put enfin rentrer n Piémont, et y occuper la chaire d'histoire t de géographie au Lycée d'Ivrée. Il fit ensuite e tour de plusieurs lycées et de plusieurs proinces de l'État, d'abord comme professeur, enuite comme président de lycée, enfin comme proviseur des études. Écrivain passionné, poète t prosateur souvent inspiré et éloquent, il aait débuté à l'âge de treize ans par des soniets, à l'âge de quatorze ans par un « Indidirizzo politico ai Livornesi »; à l'âge de quinze ans par une tragédie: « Catilina »; citons les « Versi di un esule toscano », qui lui coûtèrent l'exil du Piémont; « Il grido d'angoscia », daté de Londres, 1856, mais effectivement publié à Genève; « L'Apoteosi del Lavoro », Bellinzone, 1855; « L'Angleterre est-elle perdue? », publié en collab. avec Medoro Savini, sous le pseudonyme du Baron Ryléieff; « Il Cigno morente », San Remo, 1862; « I Quietisti della politica », ode à la façon de Giusti, Turin, 1862; « Il Clero e il popolo romano », décasyllabes, Pistoia 1862; « Martirio e speranza », vers blanes, 1863; « A Maria Salvoni bresciana », Faenza, 1863; « Canzone a Dante », avec trois sonnets, Pistoia, 1865 (l'auteur devenu tout-àcoup royaliste envoya ces vers au Roi Victor-Emmanuel, qui lui envoya en échange un bijou avec ses initiales); « La Chiesa di tutti », sorte d'hymne maçonique, Florence, 1865; « Il Deputato ventricolo », Cagliari, 1866, publié sous le pseudonyme d'Arrigo Jonio. En fait de prose, en dehors de notes, préfaces, commentaires à ses propres vers, discours académiques, etc., etc. M. G. a publié: « La Letteratura educatrice », 1864; et une « Relazione sulle condizioni dell'Istruzione primaria della provincia di Messina », 1869. Son dernier écrit est un discours lu à l'inauguration du buste de Nicolas Fabrizi à Castelnuovo di Garfagnana, Pise, Mariotti, 1888.

Gol (Iaroslas), écrivain tchèque, docteur au philosophie, professeur à l'Académie de Commerce de Prague, né, à Chlumec, en Bohême, a publié: « Basni », fables, en langue tchèque; « Études historiques »; et un livre intitulé: « Matériaux pour une Histoire des Frères de Bohême ».

Goldbacher (Aloïs), philologue autrichien, professeur de philologie à l'Université de Grata, né en 1839, a publié: « Apulei Madaurensis opuscula quae sunt de philosophia », Vienne, 1876; « Lateinische Grammatik für Schulen », id., 1883, 2me éd., 1886; « Auffindung einiger Blätter einer alten Handschrift des Garellie des », 1863 (dans la Germania); « Zur Kritik und Erklärung von L. Apuleius de dogmats Platonis », dans les Actes de l'Académie de Vienne, 1870; « Ueber Lucios von Patrae; der dem Lucian zugeschriebene Λούχος ή όνος und des Apuleius Metamorphosen », dans la Zel schrift fur die öst. Gymn., 1872; « Zur Kritil von Apuleius: De mundo und über das Verhältniss dieser Schrift zur pseudo-aristotel. κόσμον », id., 1873; « Ein Fragment des Hertclit », 1876; « Liber περί έρμηνείας », dans les Wiener Studien, 1885.

Goldhann (François), alpiniste autrichien, fils d'un capitaine de l'armée, né, le 10 janvier 1854, à Palmanova, résidant à Gratz. En dehors de ses nombreux articles et essais insérés dans les journaux, il a publié séparément: « Streifzuge in den Alpen ».

Goldhann (Louis), auteur dramatique autrichien, oncle du précédent, né, le 8 décembre 1823, à Vienne. Il débuta par des « Dichturgen » et par la tragédie : « Arsinoe ». En 1852, il fit une tournée en Italie, qu'il a décrite dans ses Aesthetische Wanderungen in Sicilien, 1855. En 1857, il donna au théâtre sa tragédie: « Der Landrichter von Urbau ». Suivirent: « Der Günstling eines Kaisers », tragédie; « Am Rande des Abgrunds », drame; « Ein Königshaus », drame; « Der Solofängen », comédie; « Ein Danz mit der Königin », comédie; « Im alten Raubschloss, Dichtungen und Skirzen aus Mähren »; « Tief im Gebirg », trage die; « Ein verkauftes Herz », drame; « Eine schlimme Kritik », comédie; « Maria und Martha », drame; « Auf Rigi-Culm », drame; « St. Hubertustag ».

Goldschmidt (Meir), journaliste, nouvelliste et mythologue danois, né, en 1819, à Vordingbourg, a fait ses études à l'Université de Copenhague. Il débuta en 1848 par un journal d'opposition, qu'il dirigea pendant six ans avec succès. Suivirent: « Un Juif », roman, 1844; « Le Nord et le Sud », journal politique littéraire hebdomadaire, rédigé, en grande partie, par lui, de 1848 à 1860; « Récits de la maison de mon oncle », 1848; « L'Héritier », roman, 1864; « Le Corbeau », 1867; « Nouvelles amo

\*\*, 1868; « Simon Levi »; des petits cons, des drames, des comédies, telles qu'« Une stite faute », et « Dans l'autre monde »; « Les nglais dans l'Inde », études critiques; « Sousnirs et Résultats de ma vie », 1877, autoiographie; « Nemesis », ouvrage original qui saye de retracer l'origine de toutes les reliions. Une partie des ouvrages de M. G. a été aduite en anglais.

Goldschmidt (Levin), jurisconsulte allemand, e 1861 à 1875 professeur de Droit commerial à l'Université de Heidelberg, depuis 1875 rofesseur à l'Université de Berlin, né, le 30 1829, à Dantzick. Il a étudié dans sa ville atale et à Berlin, Bonn, Heidelberg et Halle. l a fondé et il dirige depuis 1858 la Zeitschrift ür das gesammte Handelsrecht; il a rédigé pour Institut de Droit international de Gand les « Relements für internat. Schiedsgerichte », 1874-5; l'un des juges avec Grimm et Kiepert dans la uestion entre l'Angleterre et l'Amérique sur la ossession de San Juan, etc., il a publié, entr'aures: « Kritik des Entwurfs eines Handelsgeetzbuchs für die preussischen Staaten », 1857; : Der Lucca-Pistoia Actienstreit », Francfort, 850, supplément, 1861; « Gutachten über der en Entwurf eines deutschen Handelsgesetzuchs nach den Beschlussen zweiter Lesung ». Erlangen, 1860; « Encyklopädie der Rechtswisenschaft im Grundriss >, Heidelberg, 1862; : Handbuch des Handelsrechts », premier vol., lrlangen, 1864, 2me éd., 1874-83; « Das dreiihrige Studium der Rechts- und Staatswissenchaften », Berlin, 1878; « Erwerbs- und Wirthchaftsgenossenschaften, Studien und Vorschläe », Stuttgard, 1882; « Rechtsstudium und 'rüfungsordnung », id., 1887.

Goldschmidt (Louis), jurisconsulte allemand, ssesseur de tribunal, professeur libre à l'Uniersité de Goettingue, né, le 2 novembre 1856, Breslau, a publié: « Querela non numeratæ ecuniæ und die Reichsprozessgesetzgebung », ena, 1886; « Civilrechtsfälle ohne Entscheiungen », 1888, Jena; « Kritische Erörterungen un Entw. l. burger. Gesetzbuches », première vraison; « Die formulen Mangel des Entwurss », Leipzig, 1889.

Goldszmidt (Joseph), écrivain polonais, d'oriine juive, né en 1846, à Hrubicszow, près Lulin, est auteur de plusieurs ouvrages remarnables en polonais; citons, entr'autres: « L'instution du Divorce suivant les lois de Moïse t le Talmud », 1870; « Portraits des Juifs élèbres du XIX° Siècle: sir Moses Montefiore ».

Goldziher (Ignace), illustre orientaliste honrois, professeur de langues sémitiques à l'Uniersité de Budapest, membre de l'Académie des ciences, écrivain sympathique et arabiste de mom, né, à Alba Regia, en 1850. Le célèbre ambéry a été son premier maître; envoyé isuite en Allemagne pour y poursuivre pendant quatre ans ses études de langues sémitiques, il fréquenta les Universités de Berlin, de Leipzig et de Leyde. En 1873-74, aux frais du ministère, il visita la Syrie et l'Égypte et se fit inscrire comme élève de la Mosquée d'El-Azhar au Caire. En dehors de nombreux articles insérés depuis 1865 aux journaux hongrois, M. G., l'un des premiers orientalistes du jour et auquel l'Université de Budapest aurait déjà dû, pour se faire honneur à elle-même, assurer une position bien plus brillante et solide que l'actuelle, a publié des « Beiträge », à l'histoire de la « Science linguistique chez les Arabes », Vienne, 1871-73; et à l'« Histoire littéraire de la Polémique Sémitique », id., 1874; un ouvrage original sur la mythologie des Hébreux, écrit en allemand et traduit en anglais; des articles et des essais nombreux dans le journal de la Deutsche morgenländ. Gesellschaft, dans les actes de l'Académie de Budapest, dans l'Ægypten in Bild und Wort, d'Ebers; « Études sur l'histoire de la religion musulmane », en hongrois, Budapest, 1881; « Die Zähiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte », Leizig, 1884; « Le Culte des Saints chez les Musulmans », dans la Revue de l'Histoire des Religions », t. II; « Le culte des Ancêtres et le culte des Morts chez les Arabes », t. X; plusieurs essais dans la Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft; une série d'essais sur la science des religions dans la Budapesti Szemle et dans d'autres revues; « Muhammedanische Studien », ouvrage couronné par une médaille en or de mille couronnes au huitième Congrès international des Orientalistes à Stockolm, et qui touche à des questions d'histoire de l'Islamisme. Son édition critique du Kitâb al-alfaz d'Ibn al-Sikkît, a paru au frais de la Deutsche morgenländische Gesell-

Golgi (Camille), médecin lombard, professeur d'istologie à l'Université de Pavie, disciple de Mantegazza et de Bizzozero, né, le 7 juillet 1843, à Corteno. On lui doit: « Sull'Eziologia delle malattie mentali »; « Sulla struttura e sullo sviluppo degli Psaunnoni », 1869; « Sulle alterazioni dei vasi linfatici del cervello », id.; « Contribuzione alla fina Anatomia degli organi centrali del sistema nervoso », 1870-71; « Sulle alterazioni dei muscoli in seguito a taglio dei nervi >, en collab. avec le prof. Bizzozero, 1872; « Sulle alterazioni del midollo delle ossa nel vaiuolo », 1872; « Sulla struttura della sostanza grigia del cervello », 1873; « Sulla fina anatomia del cervelletto », 1874; « Sulla struttura dei bulbi olfattori », 1875; « Un caso di Corea gesticolatoria associata ad alienazione mentale >, 1875; « Sulla degenerazione calcarea delle cellule nervose centrali », 1876; « Sulla terminazione dei nervi nei tendini e di un nuovo apparato nervoso terminale muscolo-tendineo >, 1878; « Di una nuova reazione nera delle cel-

lule nervose centrali », 1879; « Sulla trasfusione del sangue nel Peritoneo e della sua influenza sulla ricchezza globulare del sangue circolante », en collab. avec le prof. Bizzozero, 1879; « Alterazioni delle fibre muscolari in un caso di atassia locomotrice », Milan, 1881; « Contribuzione alla patologia dei muscoli volontari », 1881; « Origine del tractus olfactorius e struttura dei Lobi olfattori dell'uomo e di altri mammiferi », 1882; « Sulla ipertrofia compensatoria dei reni », 1882; « Osservazioni alla nota del M. C. Giac. Sangallo: Bacterii del carbonchio nel feto di giovenca morta per questa malattia », 1882; « Lo sperimentalismo nella medicina », discours, 1884; « Studii istologici sul midollo spinale », Milan, 1881; « Neoformazione dell'epitelio dei Canalicoli oriniferi nella malattia di Bright », 1884; « Intorno ad una questione climatologica », 1884; « La cellula nervosa motrice », Milan, 1884; « Studii sulla fina Anatomia degli organi centrali del sistema nervoso », Reggio-Emilia, 1884; « Sulla storia naturale e sul significato clinico-patologico delle così dette anguillule intestinali e stercolari », 1885; «Sull'infezione malarica », 1885; «Ancora sull'infezione malarica », 1886; « Contribuzione allo studio delle alterazioni istologiche del sistema nervoso centrale nella Rabbia sperimentale, annotazioni intorno all'istologia dei reni », 1888; « A qual punto del ciclo evolutivo dei parassiti malarici, la somministrazione della chinina arrestandone lo sviluppo, valga ad impedire il più vicino accesso febbrile », 1888; « Il fugocitismo nell'infezione malarica », 1888; « Intorno all'istogenesi dei canalicoli oriniferi dell'uomo e di altri mammiferi », 1888; « Discorso di apertura del XII Congresso medico >, 1888; « Intorno al preteso Bacillus Malariæ di Klebs, Tommasi-Crudeli e Schiavuzzi », Pavie, 1888; les notes à la traduction italienne faites par le docteur A. Monti des « Elementi d'istologia normale dell'uomo per medici e studenti ».

Golowin (Prince Ivan), écrivain russe, descendant d'une famille de boyars, né en 1816, a fait ses études à Dorpat, Berlin et Heidelberg; entré au Ministère des affaires étrangères, il fut exilé temporairement en 1843 à cause de ses idées libérales, et à perpétuité depuis son ouvrage à sensation, paru en 1845 sous le titre: « La Russie sous Nicolas Ier », qui avait été précédé par l'« Esprit de l'économie politique », 1843; « Science de la politique », 1844; « Réfutation du livre de M. le Marquis de Custine: La Russie en 1839 », id. Il a résidé tour-àtour en Allemagne, en Angleterre, en Piémont, en Amérique, en France. A Turin, dans les années 1851-52, il publia le Journal de Turin. Citons encore de lui : « Les Économistes et les Socialistes », 1845; « Types et caractères russes », 1847; « Mémoires d'un prêtre russe », 1849; « Stars and stripes, or American impressions », 1855; « Histoire d'Alexandre I », 1859; « Histoire de Pierre I », 1861; « La Russie depuis Alexandre le Bien-intentionné », 1859; « La Constitution », 1862; « Études et essais », 1864; « L'Europe impérialiste », 1866; en russe, une « Histoire de la révolution française », 1860; « L'Allemagne et les Allemands », id.; et, en allemand, son dernier ouvrage, paru chez Reinboth à Leipzig, sous la titre: « Die geschichtliche Entwickelung des Russischen Volkes ».

Golther (Wolfgang), philologue allemand, professeur libre à l'Université de Munich, né, le 25 mai 1863, à Stuttgard, a publié: « Das Rolandslied des Pfaffen Konrad », Munich, 1887; « Die Sage von Tristan und Isolde », Munich, 1887; « Tristan und Isolde von Gottfried von Strassburg und Flore und Blanscheflur von Konrad Fleck », Berlin et Stuttgard, 1889, en deux vol.; « Studien zur germanischen Sagengeschichte », dans les Mémoires de l'Académie de Munich, 1888; « Der hürnen Seyfrid », Halle, 1889; et des essais dans la Germania.

Goltz (Adam), économiste polonais, né, en 1827, à Sienawa, a fait ses études à Cracovia à Berlin, et à Paris. Parmi ses nombreux on vrages économiques et pédagogiques, citons: « Les écoles du village », 1860; « La situation des propriétaires en Pologne », 1862; « Réformes dans l'éducation de la femme », etc.

Goltz (Frédéric-Léopold), illustre physiole giste allemand, depuis 1872 professeur de physiologie à l'Université de Strasbourg, neveu du célèbre écrivain Bogumil Goltz, né, le 14 août 1834, à Posen, reçu docteur en médecine à Kornigsberg, s'est fait surtout connaître par ses recherches sur les fonctions du cœur, sur le mouvement du sang, sur le toucher. En dehors de ses nombreux mémoires dans les Archives de Virchow et de Pflüger et de ses articles dans Deutsche Rundschau, il a publié: « Beiträge zur Lehre von den Funktionen der Nervencentren des Froschen », Berlin, 1869; « Ueber die Verrichtung des Grosshirns », Bonn, 1881; « Wider die Humanaster », Strasbourg, 1883, où il se prononce contre la vivisection.

Goltz (baron Hermann von der), théologien allemand, professeur de théologie à l'Université de Berlin, l'un des éditeurs des Synodalfragen, 1874-75, a publié: « Die reformirte Kirche Genfs im 19 Jahrhundert », Genève, 1861; « Gottes Offenbarung durch die heilige Geschichte », Bâle, 1868; « Ueber die sittliche Wertschätzung polit. Charaktere », Gotha, 1872; « Die christliche Grundwahreiten », I volume, Gotha, 1873; « Die Grenzen der Lehrfreiheit », Bonn, 1873; « Tempelbilder aus Leben d. Herm Josu », 2° éd., 1879.

Goltz (baron Théodore von der), économista et agronome allemand, professeur d'agronomie agraire à l'Université de Jena, né en 1836, a mblié: « Ländliche Arbeiterwohnungen », ourage couronné, Königsberg, 1865; « Die landirtschaftliche Buchführung », Berlin, 1865, ixième éd., en 1886; « Die ländliche Arbeiterage und ihre Lösung », Danzick, 1872; « Die age der ländlichen Arbeiter im Deutschen eich », Berlin, 1875; « Landwirtschaftliche Taationslehre », 1882; « Handbuch der landwirtschaftlichen Betriebslehre », Berlin, 1886.

Golubest (Étienne), théologien russe, fils de ope, lecteur à l'Académie ecclésiastique de Liew, né, dans la province de Penza, en 1849; l commença ses études à l'Académie de Penza t les acheva à l'Académie de Kiew. Au nomire de ses œuvres théologiques, citons: « Pierre Toghella et son temps »; et « Matériaux pour ervir à l'Histoire de l'Église Russe orthodoxe lans les provinces occidentales de l'Empire usse ».

Gomel (Charles), publiciste français, ancien naître des requêtes au Conseil d'État, né, à ris, le 16 janvier 1843; en 1879, il fut chargé les fonctions de Commissaire du Gouvernement rès le Conseil d'État au Contentieux et près tribunal des conflits. Il conserva ces fonctions usqu'en 1886, époque à laquelle il donna sa dénission. Depuis qu'il a quitté l'administration, C. G. s'est adonné à des travaux économiques et financiers. Il a collaboré au Journal les Débats, au Journal des Économistes, à l'Écomiste français. Il a publié des études sur les ravaux publics, sur les chemins de fer, sur les questions budgétaires, etc. En 1873, il avait déjà rublié un « Essai historique sur les chambres autes ».

tiomer (Valentin), journaliste et auteur dranatique. Il est né, à Calatayud (Aragon), en 844. Affilié au parti carliste, il a fait la derière campagne au quartier général de Don larlos; il fut un des principaux rédacteurs du ameux journal El Cuartel Real (le Quartier Roal) qui, rédigé en campagne, était lancé clanestinement dans tout le pays. La guerre finie, [. G. s'adonna au théâtre, où il fit représenter lusieurs drames historiques avec succès.

Gomes de Amorim (Francisco). Nous signams une petite erreur échappée dans la notice e cet illustre littérateur portugais. Il n'a point crit un abrégé de l'Histoire du Portugal; c'est ans ses « Mémoires biographiques de Garett » qu'il a développé cette émouvante histois, depuis 1799, année de la naissance du grand oète, jusqu'à 1854, date de sa mort. C'est aussi ces Mémoires inspirés que l'Académie des ciences de Lisbonne décerna le prix Don Ferando. Nous profitons de la circonstance que relques dictionnaires ne portent par le nom l'écrivain, à la lettre A, mais à la lettre G, pur faire cette importante rectification.

Gomes Leal (Antonio-Duarte), poète révolunnaire portugais, né en 1848. On lui doit:

« A Canalha », 1873; « Tributo de sangue », id.; « Claridades do Lul », 1875; « A morte de Herculano >, 1877; « A Fome de Camoens >, 1880; « A Traição (Carta do Rei) », 1881; « O Hereje (Carta á rainka) », id.; « O Renegado (Carta a Rodriguez Sampaio) », id.; « A Coça da Hydra », 1882; « A morte do Athleta », 1883; « Historia de Jesus », id.; « A Revolucão de Espanha e os Fusilamentos », id.; « O Anti-christo », 1884, son ouvrage principal auquel il a donné une suite dans les recueils: « O Processo de Jesus »; « Poesia da sciencia » et « Poesia do Extraordinario »; L'Anti-christo a rendu le nom de G. L. très populaire en Portugal; et la critique des journaux démocratiques n'a point manqué d'en signaler l'importance, au point de vue révolutionnaire.

Gomot (Hippolyte), magistrat et homme politique français, publiciste, député du Puy de Dôme, conseiller à la Cour de Riom, ancien ministre de l'agriculture, né, à Riom, le 12 octobre 1837. Nommé ministre de l'agriculture le 10 novembre 1885 en remplacement de M. Pierre Legrand, M. H. G. a donné sa démission avec tous les membres du cabinet Brisson le 28 décembre suivant. M. H. G. a publié: « Histoire de l'abbaye royale de Mozat », Paris, 1872; « La peste noire », Riom, 1874; « Histoire du château féodal de Tournoil (en Auvergne) », Clermont-Ferrand, 1881, intéressante monographie de l'ancienne aire féodale; « Marilhat et son œuvre », Clermont-Ferrand, 1884, bonne et complète étude sur l'œuvre entière du paysagiste orientaliste; « Biographie de Francisque Mandat », Paris, 1887. M. G. a été l'organisateur du musée de Riom avec Francisque Mandat, dont il a écrit la biographie, conseiller à la Cour, homme d'un savoir et d'un esprit rares, éminent lettré, comme beaucoup d'anciens magistrats. Le Musée de Riom est une société littéraire, qui donne des conférences et se réunit, comme le nom l'indique, dans le musée local, riche en jolis tableaux, très-favorisé par les dons de l'Etat.

Gomperz (Théodore), éminent philologue autrichien, professeur de philologie classique à l'Université de Vienne, né en 1831. En dehors d'une foule d'articles et d'essais, insérés aux Grenzboten, à la Zeitschrift für öster. Gymn., au Philologus, aux Jahrbücher für classische Philologie, à l'Academy, à l'Hermes, à la Revue de philologie, au Rheinisches Museum, aux Wiener-Studien, & l'Archiv epig. Mittheil. a. Oesterr., à la Berliner Philologische Wochenschrift et à différents recueils spéciaux, tels que les Commentationes Mommsenianae et les Mélanges Graux, il a publié: « Philodemi de ira liber », Leipzig, 1864; « Demosthenes der Staatsmann », Vienne, 1864; « Herkulanische Studien », id., 1865, 1866; « Traumdeutung und Zauberei », Vienne, 1866; « Beiträge zur Kritik und Erklärung riechischer Schriftsteller », id., 1875, 1876; Die Bruchstücke der griechischen Tragischer nd Cobet's neueste kritische Manier », id., 878; « Herodoteische Studien », id., 1883; Ueber ein bisher unbekanntes griechisches chriftssystem aus der Mitte des vierten vorhristlichen Jahrhunderts », id., 1884; « Zu Philodems Büchern von der Musik », id., 1885; Zu Heraklits Lehre und Ueberresten seines Werkes », id., 1886; « Ueber den Abschluss er herodoteischen Geschichtswerkes », id., id.

GON

Gomulicki (Victor), poète et romancier poonais, né, à Ostrolenka, en 1851. Outre une oule de pièces fugitives publiées dans les re-ues et les journaux de Varsovie, il a publié: Kolorowe Obrazki » (Images coloriées); Zotchtani » (Du fond de l'abîme); « Lira olska » (La Lyre polonaise); « Obrazki prawdiwe > (Tableaux vrais) ; « Przy storicu i przy gazie » (Au soleil et au gaz); « Róze i osty »

Roses et Ronces).

Goncourt (Edmond-Louis-Antoine et Jules-(Ifred-Huot DE), illustres littérateurs français, és, le premier à Nancy le 26 mai 1822, et le econd à Paris le 17 décembre 1830. Bien que e dernier soit mort depuis dix-huit ans, il nous erait à peine possible de séparer son nom de elui de son frère, tant ces deux noms se trouent intimement liés dans l'œuvre commune. ils d'un ancien officier de cavalerie et petitsils d'un député à l'Assemblée nationale de 1789, ils se vouèrent de bonne heure à la carrière des lettres, s'occupant de critique d'art, d'études historiques et morales, roman, théâtre, etc., fondant des journaux littéraires, tels que l'Éclair, Paris etc. La mort seule a eu le pouvoir de rompre cette collaboration fraternelle constante et d'ailleurs heureuse. Nous citerons parmi les œuvres de M. de G.: « En 18..... », 1851; « Le Salon de 1852 »; « Les mystères des théâtres »; « La lorette », 1853; « Histoire de la Société française pendant la Révolution », 1854; « La Révolution », 1854: « La Révolution dans les mœurs »; « La Société française pendant le directoire »; « La peinture à l'Exposition universelle de 1855 »; « Les Actrices »; « Une Voiture de masques », 1855; « Sophie Arnould d'après sa correspondance et les mémoires inédits »; « Portraits intimes du XVIIIº siècle », 1857-58, 2 vol.; « Histoire de Marie-Antoniette », 1858; « Les Saint-Aubin », 1859; « Les maîtresses de Louis XV », 1860, 2 vol.; « L'Art au XVIIIe siècle », 1862; « Renée Mauperin », 1864; « Germinie Lacerteux », 1865; « Idées et sensations », 1866; « Manette Salomon », 2 vol., 1867; « Madame Gervasais », 1868; « Gavarni, l'homme et l'œuvre »; « La Patrie en danger », drame non représenté, 1873; « Charles Demailly », nouvelle édition des « Hommes de lettres », 1876, etc. Ajoutons à cette liste un drame en trois actes, en prose: « Henriette Maréchal », admis m Théâtre-Français, grâce à une haute interver tion et joué en décembre 1865 au milieu d'un tapage infernal. Ce drame si bruyamment sille a cause des hardiesses qu'il renferme, fut publis en volume et précédé d'un « Exposé historique» et d'un « Prologue » en vers de Théophile Gaotier. Il a été repris à l'Odéon avec succès en 1885. M. J.-A. de G. est mort en 1870. M. L. de G. a publié seul un « Catalogue raisons de l'œuvre de Prudhon », 1876; « L'Œuvre de Watteau »; « La fille Élisa », 1877; « La frères Zemganno », 1879, etc. Le Figaro « commencé au mois d'août 1886 la publication du « Journal des de Goncourt », qui a para en 1888, en trois vol. Tant que les de G. étaient deut on pouvait ne pas s'étonner de les voir exclus de l'Académie française; mais depuis que M E. G. travaille seul, on serait tenté de se de mander comment un écrivain aussi élégant a dont le talent éclate à chaque page n'a pas as core eu l'honneur d'être admis au Cénacle des Immortels, si les hardiesses de langage dans certains ouvrages malséants, ne l'avaient expesé à des attaques violentes qui l'ont fait met tre hors la loi par les Académiciens. Citous encore de lui : « La Maison d'un artiste », description en deux volumes de l'appartement renpli de collections qu'il a longuement habité avec son frère; « La Faustin », 1882; « La Saint-Huberty, d'après sa correspondance et ses pa piers de famille »; « Chérie », roman, 1884; « La Saint-Huberty, d'après ses mémoires « sa correspondance », 1885, remaniement avec aldition du premier ouvrage du même titre; « Psges retrouvées » ; « Préfaces et manifestes d'Edmond et Jules de Goncourt », 1888. En 1887, il a eu le tort de donner à l'Odéon le drame ignoble « Germinie Lacerteux », tiré de son propre roman et qui échoua d'une manière honteuse.

Gönczy (Paul), publiciste, pédagogiste et administrateur hongrois, membre de l'Académie des sciences de Budapest, conseiller ministériel, secrétaire d'État au Ministère de l'Instruction publique, né, à Hajdâc-Szoboszló, le 26 décembre 1817. Après avoir fait ses études primaires et secondaires dans sa ville natale, il fréquenta la cours de philosophie à l'École supérieure calviniste de Debreczin. Ancien maître d'école et instituteur privé, il fut appelé à la direction d'une école d'économie, organisée d'après le système de Pestalozzi et de Fellenberg. En 1844, il entreprit un voyage en Suisse, et il eut occasion de fréquenter la société de Fellemberg et de Wehrli. Il visita, au retour, les établissements scolaires du Grand-Duché de Bade, du Wurtemberg, de la Bavière et de l'Autrche. Les évènements de l'année 1848 l'ayant forcé de fermer son école, il ouvrit une maison d'éducation en 1849 dans sa propriété

in 1850, il se transféra à Budapest comme sofesseur, et il y fonda un gymnase supéseur calviniste. Le baron Eötvös, ministre de Instruction publique, le remarqua, le nomma unseiller pour l'instruction primaire; et il déloya depuis lors une activité merveilleuse pour à réforme de l'enseignement primaire et seundaire en Hongrie. Il a publié: « Guide pour enseignement et l'étude de la botanique »;

L'enseignement de la culture des arbres fruiiers, et spécialement du mûrier », ouvrage ouronné; « Abécédaire »; « La Flore du Coaitat de Pest »; « Lectures élémentaires pour ▶ première classe de l'École primaire »; « Reneignements pour l'usage des globes »; « L'hyiène intellectuelle et physique des écoliers », es atlas, des cartes pour les écoles, des plans e construction d'édifices scolaires. Président e la Section de l'Instruction publique à l'Exosition Nationale de Budapest en 1885, il a élébré en 1888 l'anniversaire de la cinquantiène année de gon activité scolaire. A cette ocasion les instituteurs de la Hongrie lui ont résenté une thèse, et une commission pour les Stes organisées à cette occasion a réuni en n volume ses « Essais et mémoires sur les nestions les plus intéressantes de l'instruction ublique », ouvrage publié au bénéfice des orhelins des instituteurs hongrois.

Gonet (Gabriel-Edouard de), éditeur et chanonnier français, né, à Romans (Drôme), le 26 anvier 1818. Fils de J.-B. de Gonet, ancien migré et chevalier de Saint-Louis, il fut élevé , l'institution Poiloup (devenue le Collège des suites de Vaugirard) dans les idées catholiues et légitimistes. La révolution de juillet fit erdre à son père son emploi de percepteur. trâce à un frère abbé, M. G. de G. put acquéir un fond de librairie et devint éditeur. Comle tel, il a édité les Fleurs animées de Grandille, les Perles et Parures de Méry, illustrées ar Gavarni, les Mémoires d'un bourgeois de Paris par le docteur Véron, auquel il fournit de ombreux matériaux; en 1846, les Juifs Rois 'e l'Époque de Toussenel dont il vient de pulier en 1886 une nouvelle édition précédée 'une Notice sur la vie de l'auteur et d'annotaions curieuses. Il a publié ses œuvres dans un plendide volume in-4° intitulé: « Le Musée es Chansons ». Il a fait paraître à part une laquette d'une centaine de pages intitulée: Chansons rêvées ou vécues. En 1856, M. G. de

Chansons rêvées ou vécues. En 1856, M. G. de la avait (avant Le Petit Journal), créé: Paris soir journal quotidien à cinq centimes. C'est ui qui, comme éditeur de publications illustrées, it débuter André Gill, Émile Bayard, Veyassat, le caricaturiste Tob, etc.

Gonetta (Joseph), publiciste italien, plus connu sous le pseudonyme de *Lucifer*, docteur en Droit, né, à Lerici (Spezia), le 11 mai 1853. Lu nombre de ses publications, on doit citer: « G. Boccaccio, studio biografico illustrativo », Pavie, 1870 (l'auteur n'avait alors que dix-sept ans et faisait son droit à Pavie); « Arnaldo da Brescia, Giordano Bruno e Pietro Sarpi (Fra Paolo), studio storico-comparativo », id., 1871; « Svaghi e spensieratezze, versi giovanili », Milan, 1873; « Relazione delle feste celebrate in Oristano per la solenne inaugurazione del monumento ad Eleonora d'Arborea », Naples, 1881; « Cenni storici sulla Società Operaia di Mede-Lomellina », id., 1883; « La donna e l'emancipazione », Livourne, 1885; « Istruzione ed educazione, Consigli e precetti agli Operai, preceduti da una lettera di G. Garibaldi », Pise, 1866; « Il XXV anniversario del risorgimento italiano »; « Cronologia universale e particolarmente d'Italia dalla creazione del mondo sino a tutto il 1870 »; « Le Società di Mutuo Soccorso e cooperative in Europa e specialmente in Italia », 1887. Il a été secrétaire du premier Congrès des Sociétés Militaires du Royaume réuni à Turin (juin 1889); le 1er juillet 1889, il a fondé à Turin le journal politique et littéraire La Voce Italiana, et il dirige le journal Il Risveglio, organe du comité libéral piémontais pour les prochaines élections.

Gonse (Louis), critique d'art, rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts et de la Chronique des Arts, né, à Paris, en 1846, a dirigé: « L'Art ancien à l'Exposition de 1878 », 1879; « L'Art Moderne à l'Exposition de 1878 », 1879; « Les Beaux-Arts et les Arts décoratifs à l'Exposition de 1878 », 1879, en deux vol., et publié: « L'Œuvre de Jules Jacquemart », 1876; « La Galerie Schneider », 1876; « Le Musée de Lille », 1877; « Le Musée Vicar »; « Eugène Fromentin, peintre et écrivain », 1880; « L'Art Japonais », 1883-1886.

Gonsiorowski (Albert), écrivain polonais, qui écrit sous le nom de *Goronski*. On lui doit, entr'autres: « Le Raskolnik »; « Le Siège de Vienne »; « La Pupille »; « Adam Mickiewicz ».

Contcharoff (Jean), célèbre romancier russe, résidant à Saint-Pétersbourg, né, à Simbirsk, en 1812. Ayant perdu son père, riche marchand, à l'âge de trois ans, sa mère se chargea de sa première éducation, assistée d'un officier de marine, parrain de l'enfant. Il lui donna, par ses récits, le goût de la mer, qui devait le tenter plus tard. Le jeune G. fréquenta aussi l'école d'un prêtre de campagne, homme d'un savoir exceptionnel dans son état, sa femme qui était française lui apprit les éléments de sa langue, et sa petite bibliothèque très-variée lui fournit pendant longtemps des lectures intéressantes. A l'age de 12 ans, on l'envoya au Gymnase de Mo cou, où il se perfectionna dans le français et où il apprit aussi l'allemand et l'anglais. En 1831, il entra à l'Université de Moscou et il y suivit les cours de philologie. Ses études achevées, il passa à Saint-Pétersbourg au Mi-

nistère des Finances, et en même temps il fréquenta la société du peintre Maïkoff Chez lui il rencontra Pouchkine, avec lequel il compila un journal manuscrit, où parurent ses premiers essais littéraires, deux récits humoristiques; les Revues, en attendant, recevaient ses traductions de romans étrangers, dans lesquelles son style acquérait une aisance, qui n'a pas été le moindre de ses mérites. Mais ce ne fut qu'en 1847, dans le Contemporain, revue libérale de Saint-Pétersbourg que son véritable talent se révéla, par le roman intitulé: « Une histoire ordinaire », où l'on admira la puissance de l'auteur dans la création des caractères, la richesse de la fantaisie, la fraîcheur originale de la langue et surtout un humorisme inépuisable; il y expose les aventures d'un idéaliste plein de sentiment qui arrive à Saint-Pétersbourg et se heurte à chaque pas à la froide réalité de la vie bureaucratique russe, et qui finit par devenir lui-même le type le plus accompli du fonctionnaire formalitate. Le plus franc succès couronna cette œuvre de jeunesse, suivie bientôt par un récit comique des aventures d'« Ivan Savitc Poddjabrin », un pauvre diable d'employé russe amoureux de toutes les femmes qu'il rencontre. En 1852, le Gouvernement russe donna M. G. comme secrétaire et historiographe à l'amiral Putiatin, qui entreprenait un voyage autour du monde, et qui était chargé de conclure un traité de commerce avec le Japon. Le voyage dura trois ans, et s'acheva par la traversée assez rude des steppes et des montagnes de la Sibérie; il en résulta un livre admirable de descriptions intitulé: « La Frégate Pallas », 1856-57, souvent réédité. En 1857, aux bains de Marienbad, M. G. écrivit un fameux roman: « Oblomosf », longuement médité, mais écrit en six semaines, avec une fougue vertigineuse. Ce roman a paru en 1858-59 dans la revue Les Annales de la Patrie et fut un véritable événement pour la littérature russe; l'héroïne Olga, type de femme russe, y est appelée à un rôle rédempteur, l'homme russe y est représenté bien doué, mais faible, mobile et mollasse. Suivit un autre grand roman: Abriv (le Précipice), où il présente le contraste entre la vie axphyssiante des salons corrompus pétersbourgeois et la vie saine et fraîche de la campagne. Depuis 1879, M. G. a imprimé, dans le Wiestnik Evropi des Souvenirs de ses années universitaires. En 1888, il les a continués, dans la même revue, sous le titre: « Au lieu de ma naissance ». A la Niwa, il a donné trois études intitulés: « Les Serviteurs ». Tous ces derniers écrits ont eu un succès éclatant. La critique et le public se sont trouvés d'accord dans le même enthousiasme.

Gonzales (Darius), pédagogiste américain, ancien Ministre de l'Instruction publique dans la République du San Salvador; en dehors de plu-

sieurs livres élémentaires pour les écoles, on la doit un « Traité de Géographie de l'Amérique Centrale ».

Gouzales (Fr. Zefirino, Cardinal de St.-Maria supra Minervam), philosophe espagnol, archeeque de Séville, de l'Ordre des Prédicateurs, membre de l'Académie Romaine de Saint-The mas, et de l'Académie des Sciences Morales et Politiques de Madrid, membre du Conseil de Sa Majesté la Reine d'Espagne, Sénateur a Cortès, né, à Vitoria, dans les Asturies, 1831. Très-jeune, peu de temps après son trée dans l'Ordre, il passa aux Iles Philippine et enseigna longtemps la théologie et la phili sophie à l'Université de Manille ; c'est là qu' écrivit et publia en 1864 son ouvrage remande quable: « Estudios sobre la filosofia de St.-The mas ». Revenu en Espagne en 1867, il publia Madrid sa « Philosophia elementaria », qui in bientôt adoptée dans tous les Séminaires l'Espagne et dans plusieurs universités natu nales et étrangères, suivie en 1884 de la « Il losofia elemental », en deux vol. Élevé en 1875 à la dignité d'évêque de Cordoue, après trois ans, il publiait à Madrid en trois vol. son « Historia de la Filosofia », rééditée en 1885 et aug mentée d'un volume. En 1873, il avait public en deux vol. à Madrid, ses « Estudios Religiesos, Filosoficos, Científicos y Sociales ». En 1888 il fut élevé à la chaire archiépiscopale de Se ville; et l'année suivante Sa Sainteté Léon XIII couronnait ses vertus et ses mérites en l'agregeant au Collège des Cardinaux. En 1885, il fut préconisé pour le siège de Tolède, comme Primat d'Espagne, et Patriarche des Indes, Vicaire général de l'Armée de terre et de mer, Auninier Mayor de la Jurisdiction du Palais, Commissaire général apostolique de la Sainte-Croisade; mais, après un an, il demanda la grâce de tre rappelé, pour cause de santé, à son diocese de Séville, où il vit, médite et travaille à faire du bien, entouré du respect général.

Goovaerts (Alphonse-Jean-Marie-André), 6 rudit belge, actuellement chef de section aux Archives du Royaume, né, à Anvers, le 25 mai 1847. Son œuvre capitale, couronnée par l'Acdémie Royale de Belgique, est une « Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans le Pays-Bas >, Anvers, 1880. En seconde ligne vient son étude bio-biographique sur « Abraham Verhæven, d'Anvers, le premier gazetier de l'Europe », Anvers, 1880 (traduit en flamand par M. E. Van Bergen, id., 1881). On a encore de lui un livre, dont il a paru une édition française et une édition flamande, sur « La Musique d'église; état actuel et histoire abrégé de toutes les écoles d'Europe », Anvers, 1876, des travaux en collaboration, de nombreuses plaquettes biographiques, généalogiques, etc., une foule d'articles publiés dans le Bibliophile belge, le Journal des Beaux-Arts et de la iir

Lature, la Fédération artistique, le Bulletin de Académie Royale de Belgique, la Revue artistice, la Biographie nationale, le Journal d'Anvers, Escaut, l'Opinion, le Jeudi, De Vlaamsche Chool, De Vlaamsche Kunstbode, De Belgische Lustratie, De Eendracht, Nederlandsche Dichrhalle, IIel Handelsblad, etc. M. G. s'est sount servi de pseudonymes: Pierre Phalèse, Per Phalesius, Jan Beelaert, Baes Jan, G. Veries, A. Deséchos, Musicus, Een kuntsvriend, Un ruxellois.

Gordon-Cumming (Constance-Frédérique), il-Listre voyageuse et femme-auteur écossaise, sue d'une noble et ancienne famille; engagée par une sœur mariée dans les montagnes de l'Hi-Lalaya à la rejoindre, elle profita de son séjour douze ans dans ces régions pour les parburir, poussant ses explorations jusqu'à la Tarlirie Chinoise. On lui doit: « From the Hebrilist to the Hymalayas »; « Wanderings in Cornlall and in Egypt »; « At Home in Fiji »; A Lady's Cruise in a French Man-of-War »; Fire Fountains of Hawai »; « Granite Crags P California »; « Wanderings in China ».

Gordon (Jacob), patriote et auteur polonais, publié: « Pamietniki », Leipzig, 1864; « Solat », id., 1865; « Kaukas », id. (au Caucase il vait été soldat); « Przechadski do Ameryce », erlin, 1866 (en Amérique il acheta le Droit de té); « Podróz do Nowego Orleans », Leipzig, 567; « Reforma », 1869; « Szkice i ramotki », emberg, 1870; « Maly kantouista », 1672; Gdy sie bylo mlodym », Leipzig, 1871; « Tusta », Lemberg, 1873; « Meine Kerker in inssland », Leipzig, 1863; « Sechs Jahre in renbourg », Dresde, 1864; « Mes prisons, ou exil en Sibérie, Mémoires », Genève, 1862.

Gorecka (Marie), femme-auteur polonaise, le du célèbre Adam Mickiewicz, née en 1835, publié des « Mémoires », curieux sur son ère, 1875, et traduit en français plusieurs rotans polonais, tels que les « Mémoires d'un laître d'école de Posen », d'Henri Sienkiewicz, » « Télégramme inachevé » de Tacharjasiewicz, t autres.

Goretti (Louis), écrivain italien, inspecteur es écoles, né, à Livourne, en 1850. Habilité à enseignement de la langue italienne en 1875, il ut envoyé par le ministre Bonghi à la direcion de l'École italienne de Beyrouth en Syrie h il apprit l'arabe et le turc; il est professeur ibre de langue arabe. Rappelé en Italie par le ninistre Coppino, à la suite de la suppression le l'emploi, il fut nommé inspecteur provincial les écoles tour-à-tour en différentes provinces le l'Italie; en 1888, il était à Reggio de Calare; mais il recut encore d'autres missions en rient, entr'autres, en 1885, celle de fonder l'éole italienne de Constantinople; et au temps e Rustem Pacha, il fut chargé de la réorganiation des écoles du Liban. On lui doit: « Il Maestro di lingua francese », Turin; « Drusi e Musulmani », Modène, 1878; « La Battaglia di Altopascio », 2me éd., id.; « Rivelazione dei Misteri religiosi dei Nagariat »; « Biografia di Vittorio Emanuele II », écrite en arabe à l'usage des Arabes; « Del rinnovamento educativo », conférence, 2me éd., Turin, 1881; « Sull'educazione popolare, pensieri vecchi sempre nuovi rimescolati », id., 1882; « La Scuola, frammento », 5<sup>me</sup> éd., Turin, 1883; « Sull'amministrazione provinciale scolastica », id., 1883; « Riordinamento educativo: La scuola », conférences, trois parties, 7me éd., Come, 1886. Cet ouvrage a été traduit en français, en anglais et en arabe; « Sulle antiche scuole d'Oriente », conférence; « Le scuole italiane in Soria, appunti », Turin, 1881; « Venti mesi in Soria, appunti », id., 1882, cinq éditions, ouvrage souvent cité; « La maestrina comunale », Brescia, 1889; « Nadra », comédie en cinq actes, avec prologue, id., id., publié sous le pseudonyme de Scander.

Gori (Fabius), archéologue italien, professeur de lycée, fondateur et directeur, depuis 1875, de l'Archivio Storico, Artistico, Archeologico e Letterario della città di Roma, né, à Subiaco, dans la province de Rome, le 28 janvier 1833. Il fit son Droit à l'Université et débuta en 1855 par le « Viaggio pittorico-antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco sino alla famosa Grotta di Collepardo ». Suivirent: « Scorsa a Veio, una delle capitali d'Etruria », 1857; « La Via Flaminia sino a Capena ed al Fano di Feronia »; « Studii storico-topografico-antiquarii dal Ponte Salario di Roma a Fidene, Crustumerio ed Ereto, con descrizione e notizie di Monte Rotondo », 1864; « Analisi dei primi due libri della Storia di Giulio Cesare, scritti dall'imperatore Napoleone III »; « Trattato delle vere sorgenti dell'Acqua Marcia e delle altre acque allacciate dai Romani presso le vie Valeria e Sublacense »; « Sugli Edifizi Palatini colla relazione degli Scavi eseguiti nel Palazzo de'Cesari », couronné avec une médaille d'or en 1867, sous la domination du Pape, par le Ministère des Beaux-Arts, du Commerce et des Travaux publics; « Sullo splendido avvenire di Roma e sul modo di migliorare l'interno della città e l'aria delle campagne »; « Il Santuario del persiano Dio Mitra, scoperto a S. Clemente in Roma », 1871; « Letture date nell'Aula Massima dell'Università Romana sulle ultime scoperte avvenute in Roma, 1872; « Ichonographia Fori Romani, Lupercalia, Circi Maximi et Palatii Caesarum juxta recentiores effossiones », id.; « I Giuochi e gli Scavi dell'Anfiteatro Flavio, ed i pretesi Martiri Cristiani del Colosseo », 1874; l'illustration d'un Mithreum découvert par lui près de Spolette; « Sulla somma importanza storica e monumentale della provincia dell'Umbria »; « Ultimi scavi di Roma: Gli Orti Sallustiani >, 1883.

critta per i giovanetti », Florence, Cellini, id.; Commemorazione del prof. Giovanni Taddei », l., Lemonnier, 1886; « Donna Eleonora Corini, Commemorazione », id., id., 1886; « La lorona di Casa Savoia, con illustrazioni », id., larbèra, 1887; « Del Trionfo di S. Tommaso, ipinto nel Cappellone degli Spagnuoli nella hiesa di S. Maria Novella », Florence, 1887; Santa Maria del Fiore e suoi architetti, narazione », id., Barbèra, id.; « Le Feste di Santiovanni in Firenze », Ciardi, id.; « Chiarina Iorelli-Malatesta », id., Barbèra, 1888. Il préare une Histoire de Florence des derniers cinnante ans.

Gottschall (Rodolphe von), illustre poète, auour dramatique, romancier, critique et publicisallemand, fils d'un officier d'artillerie, diecteur de l'Unsere Zeit de Leipzig, revue éditée ar Brockhaus, né, le 30 septembre 1823, à reslau, ennobli depuis 1877, a fait son Droit Königsberg; il débuta en 1842, étant encore tudiant, par les « Lieder der Gegenwart ». 'ayant pu obtenir, à cause de ses idées avanses et de la vivacité juvénile de son langage, venia docendi, il se voua au théâtre, donnant la scène en 1846 : « Der Blinde von Alcala » t, en 1848, « Lord Byron in Italien ». Nous trouvons ensuite à Hambourg, à Breslau, à osen, en 1863 en Italie, en 1865 à la tête de rédaction des Blätter für Litterarische Unteraltung, et bientôt après aussi de l'Unsere Zeit de Leipzig; c'est là qu'il se fixa. Travailleur puissant, il n'a fait rien de médiocre, et dans chaque branche littéraire qu'il a cultivée il a pris un rang élevé. Ses œuvres forment actuellement toute une bibliothèque. Parmi ses ouvrages dramatiques, on doit signaler les tragédies et les drames: « Katharina Howard »; « Mazeppa »; « Der Nabab »; « König Karl XII »; « Bernhard von Weimar »; « Amy Robsart \*; « Arabella Stuart \*; « Ferdinand von Schill »; « Lambertine von Méricourt »; ✓ Ulrich von Hutte »; les comédies: « Pitt und Fox »; « Die Diplomaten »; « Die Welt des Schwindels ». Parmi les récits en vers, signalons: « Die Göttin »; « Carlo Zeno »; « Sebastopol »; « Maya » et le poème comique: « König Dharao ». Il a donné plusieurs recueils lyriques: « Gedichte »; « Neue Gedichte »; « Kriegslieder »; « Janus, Kriegsund Friedegedichte »; « Dichtungen »; des romans: « Im Bann des Schwarzen Adlers », 1876; « Welke Blätter », 1878; « Das goldene Kalb », 1880; « Das Fräulein von St. Amaranthe », id.; « Die Erbschaft des Blutes », 1882; « Die Papierprinzessin », 1884; « Schulröschen », 1884; « Verschollene Grössen », 1886; des livres de voyage, entr'autres, les Reisebilder aus Italien », 1864; plusieurs volumes de biographies d'hommes contemporains; plusieurs volumes de critique littéraire, entr'autres; « Die Deutsche Nationalliteratur in dur ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts », plusieurs éditions depuis 1855; « Deutsche Poetik », plusieurs éditions; « Portraits und Studien », plusieurs éditions; « Das Theater und Drama dur Chinesen », 1887. Talent inépuisable et vané, il a non seulement par son activité littéraire produit d'une manière étonnante, mais par ses entreprises littéraires, par sa revue, par ses éditions, par son influence, il a contribué d'une manière remarquable au mouvement de la littérature allemande contemporaine.

Gottschick (Jean), théologien allemand, professeur de théologie pratique à l'Université de Giessen, collaborateur de la Realencyklopādie für protest. Theologie; en dehors d'essais insérés dans les revues et dans des recueils speciaux, il a publié: « Luther als Katechet », Giessen, 1883; « Der Religions- Unterricht in den oberen Classen der höheren Schulen », id., 1884.

Götz (Guillaume), écrivain suisse, né, le 29 décembre 1848, à Binningen près de Bâle, et actuellement professeur au gymnase de Waldenbourg, dans le même canton, s'est fait connêtre par une série d'estimables travaux littéraires et philologiques. Il a publié en allemand: « Le procès des Hermokopides », thèse de doctorat; « Esquisse de l'histoire de la langue allemande », 1876; « La poésie germanique dans ses manifestations les plus éclatantes », 1878; « Histoire abrégée de la poésie dans la Suisse allemande », 1885; « La légende scandinave de Nils », id.

Goudeau (Emile), poète français, né, à Pèrigueux, en 1850. Son père, sculpteur de talent, était obligé de fabriquer des monuments fandbres pour vivre, de sorte que l'enfant fut éleve au milieu des tombeaux. Sans lui rien eulever de la gaieté gasconne, cette vue constante d'objets qui auraient dû le porter à la mélancolie lui a communiqué une sorte de philosophie épicurienne. Après avoir publié ses pobsies dans plusieurs journaux, M. E. G. les a réunies en trois volumes : « Fleurs de bitume, 1er édition chez Lemerre, 1878, deuxième chez Ollendorff, 1884; « Poèmes chroniques », 1883; et « La Revanche des Bêtes »; « Le Bouquet de Paris », 1889. Ses vers se distinguent par une saveur originale et une grande fraicheur d'impression, ils ont été éditée par P. Ollendorff et par A. Lemerre. M. G. a fondé la Société littéraire des Hydropathes, et le journal: Le Chat Noir, organe du cabaret du même nom Il a aussi publié deux romans: « La Vache Enragée », Ollendorff, 1885; « Le Froc », id-1888; une fantaisie: « Voyages d'A'Kempis , 1886; un volume de nouvelles: « Les Billets bleus », 1887; un volume de souvenirs: « Dix ans de bohême littéraire », 1889.

Gould (Ben. Apti), astronome américain, né, le 27 septembre 1824, à Boston, a Ę.

s sons la direction de Gauss à Goettingue à Altona, où il a été, pendant longtemps, ide de Schumacher et de Petersen. A son cour aux États-Unis, il fut d'abord employé la mesuration des côtes, et à la déterminan des longitudes. De 1856 à 1859, il dirigea bservatoire Dudley à Albany. En 1868, il ida l'Observatoire National de la République gentine à Cordoba, assisté par quatre astromes américains; les résultats de leurs traux ont été publiés dans l'« Uranometria Arntina », Buenos-Ayres, 1879. Pendant son our dans l'Amérique du Sud, il publia une rte astronomique des Étoiles visibles de l'Ésphère Austral. On lui doit: « Report on the scovery of the planet Neptune », Washington, 50; « Investigations of the Orbit of the cot V », 1847; « Discussion of Observations de by the U.S. Astronomical Expedition to ili to determine the Solar Parallax >, Waington, 1856; « On the Transatlantic Longile », 1869; « Military and anthropological stistics of American Soldiers >, 1869; « Ancey of Zacheus Gould >, 1872. De 1849 à 1861, ı rédigé à Cambridge, Massachussetts, l'Astromical Journal.

Gould (Robert-Freeke), jurisconsulte et puciste anglais, ancien avocat attaché à l'Inner mple, né, en 1836, à Ilfracombe dans le Deashire; il a pris part de 1860 à 1862, comme atenant, aux campagnes militaires dans la ine septentrionale, et en différentes expédins contre les Tae-pings révoltés; il a publié: The Atholl Lodges; their authentic history; Four Old Lodges founders of Modern Freesonry and their descendants », 1879; « The story of Freemasonry », en six volumes, 32-87; « Commentary on the Regias Ms. », 39.

Gould (Rev. Sabine Baring), écrivain anis, juge de paix à Lew Trenchard, sa terre gneuriale, dans le Devonshire, né, en 1834, Exeter. L'héritière du manoir de Lew Trencrd avait épousé l'arrière grand-père de M. ring-Gould, M. Charles Baring, frère de Sir ancis Baring, aïeul du Comte de Northbrook des Lords Ashburton et Revelstoke. Nous ns déjà mentionné cet écrivain sous le nom ring-Gould. Ajoutons ici la liste de ses derrs ouvrages: « Cour Royale », 1886; « Les vroches », 1887; « Richard Cabel », 1888; Eve », id.; « Les Pennycornequicks », 1889; Arminell », id.

lounouilhou (Élie-Gustave), imprimeur et puiste français, propriétaire depuis 1854 du rnal la Gironde, le journal le plus important le plus influent des départements, fondateur, 1872, de la Petite Gironde, journal à un sou, tire plus de 100,000 exemplaires par jour, né le 8 août 1821. Depuis l'année 1885, tous employés, à quelque titre que ce soit, de la maison Gounouilhou, journaux ou imprimerio, sont admis, après un certain temps de séjour, à participer aux bénéfices de la maison dans une mesure proportionnelle à leurs émoluments.

Gouraud (Charles-Mathurin-Claude), écrivain français, docteur ès-lettres, ancien collaborateur du Siècle et de l'Ordre, né en 1830, a publié: « Histoire du calcul des probabilités depuis ses origines jusqu'à nos jours et de la légitimité des principes et des applications de cette analyse »; « Essai sur la liberté du commerce des nations »; « Histoire de la politique commerciale de la France »; « Histoire des Causes de la décadence de l'Angleterre »; « Lysis, histoire contemporaine », roman philosophique; « Cornélie », roman; « Ludovic », comédie en prose en cinq actes; « Les destinées de l'égalité entre les hommes »; « La Société francaise et la Démocratie »; « L'Ecole de la République »; « Le Prétendant ».

Gouraud (Mile Julie), pseudonime de Mile LOUISE D'AULNAY, femme de lettres française, née vers l'année 1830, auteur de plusieurs romans pour la jeunesse fort goûtés et dont la plupart sont entrés dans la Bibliothèque Rose illustrée de la Librairie Hachette; citons: « L'Éducation d'Yvonne », Tours, Mame, 1848; « Les Vacances d'Yvonne », id., id., 1852; « Les Filles du professeur », Bibliothèque Rose illustrée, 1876; « La famille Harel », id., 1877; « Cousine Marie », id., 1878; « Aller et retour », id., 1879; « Les petits voisins », id., 1880; « Chez grand-mère », id., 1881; « Une nouvelle connaissance », id., 1881; « Le petit bonhomme », id., 1882; « Le vieux château », 1883; « Pierrot », id., 1884.

Gourcuff (Olivier-Pierre-Charles de), écrivain français, né, à Paris, d'une très-ancienne famille de croisés de la Bretagne, le 26 octobre 1853. Collaborateur de la Revue de Bretagne et de Vendée, du Livre, de la Jeune France, de la Revue Littéraire ed Artistique, du Semeur, de la Revue Historique de l'Ouest, de la Revue Littéraire du Maine, de la Revue Littéraire de Nantes, qu'il a fondée, du Réveil-Matin de Nantes, etc.; secrétaire de la Société des Bibliophiles Bretons, vice-président de la Société Littéraire Le Grillon, il a écrit, annoté, traduit de nombreux ouvrages, presque tous publiés à Nantes de 1882 à 1888, et intéressants surtout pour l'histoire littéraire de la Bretagne; il a en outre donné en 1884 une « Anthologie des poètes Bretons du XVIIe siècle »; en 1887, publié une brochure sous le titre: « Madagascar il y a cent ans », sous le pseudonyme Pierre de Kerlon; on a de lui un recueil de nouvelles. Il est aussi l'auteur d'un roman: « Les Noces sanglantes », avec préface de Paul Eudel, et d'un drame en vers: « La mort de Léonard ».

Gourdault (Jules), écrivain français, né, à Évreux, en 1838, a publié une belle série d'ou-

rages intéressants, la plupart en éditions de uxe pour la maison Hachette. Citons: « Voyage au pôle Nord de la Hansa et de la Germa-ia », 1875; « L'Italie », 1877; « La Suisse », 978-80, en deux vol.; « A travers Venise », 1882; « La Femme dans tous les pays », 1882; « A travers le Tyrol », 1882; « Du Nord au Midi », 1883; « Colbert », 1870; « Sully et son emps », 1873; « La Jeunesse de Condé », 1874; et il a traduit de l'allemand: « Voyage en Afrique », de Nachtigal; « L'Expédition du l'egethof », de Payern; « Quatre ans au pays les Boërs », de Weber.

Gonx (Pierre-Paul), prélat français, actuelement évêque de Versailles, né, à Toulouse, en 1827. Élève de l'École des Carmes, il se fit ecevoir docteur ès-lettres à la Faculté de Paris, en 1856, et deux ans plus tard docteur en théologie. Directeur du petit Séminaire de Tououse, vicaire à la Cathédrale (1859), et aumônier du Lycée (1868), M. G. fut nommé à la sure importante de Saint-Sernier à Toulouse en 1871, et à l'évêché de Versailles en 1877. Il a fait paraître: « Lérins au cinquième sièele »; « De Sancti Thomæ Aquinates sermonibus », 1856; « Du développement des dogmes lans la doctrine catholique » 1858. En 1866, M. G. a été reçu membre de l'Académie des eux Floraux, en récompense de divers artieles de critique historique insérés dans la Reoue de l'année.

Gouzien (Armand), critique dramatique et musical français, inspecteur des Beaux-Arts, Commissaire du Gouvernement près des théâtres subventionnés, né, à Brest, en 1839. Après avoir commencé des études de médecine, il fit de la critique dramatique et musicale à la Revue nouvelle, au Rappel, à l'Événement, au Gaulois; en collaboration avec Arnold Mortier, il rédigea les soirées théâtrales du Figaro, signées: Un Monsieur de l'orchestre. Pendant la guerre (70-71), il fut secrétaire général de l'ambulance de la Presse. Soldat au 229° de marche, il fut décoré de la médaille militaire. Sans compter les articles de journaux, chroniques et critiques, il a fait de nombreuses publications musicales.

Govean (Félix), publiciste italien, fondateur, avec J.-B. Bottero, de la Gazzetta del Popolo de Turin, le journal populaire qui a joué un si grand rôle dans le réveil politique du Piémont, est né, en 1819, à Raconis. Il fit ses études à Turin; tour-à-tour employé dans une Société d'Assurance contre les incendies, auteur dramatique, acteur, ouvrier-compositeur, pamphlétaire, il lance en 1848, comme des boulets, des drames et des biographies patriotiques qui font fureur, et, enfin, avec Bottero, l'Italiano, Gazzetta del Popolo qui fera sa fortune. Au théâtre, il donna: « L'assedio di Torino »; « L'assedio di Alessandria »; « Il Guttemberg »; « I Valdesi; « Un ballo di Modiste »; « Pinto Ri-

beiro »; « Gesù Cristo »; « Maometto » ces d'éclat, à grands traits, s'adressant a public, et surtout au public des dimanche cite encore de lui: « La Camera Anoni et « La Morte ». Retiré depuis plusieu nées du journalisme et de la scène pol il se repose sur ses lauriers et relit vans sa villa d'Alpignano, près Turin.

Gowers (William R.), médecin anglais ché à l'hôpital de l'University College et i pital National de Londres pour les par et pour les épileptiques, né, en 1845, à Lo il a étudié à l'University College, et a ét docteur en médecine à l'Université de Le en 1870. Il a débuté par des ouvrages: Diseases of the Walls of the Heart »; Leukomia »; « On Hodgkins Disease in nolds's System of Medecine . Suivirent: un nual and Atlas of Medical Ophtalmosco plusieurs ouvrages sur les maladies du sy nerveux, un traité sur l'épilepsie, des livr les diagnostics des maladies du cerveau l'épine dorsale, traduits en plusieurs la européennes; dernièrement, il a publié un nual of Diseases of the nervous system deux vol.

Göwil (Maurice), médecin allemand, 1887 professeur de pathologie à l'Univers Innsbruck, membre correspondant de l' mie médicale de Pérouse, né, en 1851, gue, a publié toute une série de mémoire siologiques et pathologiques dans plusie vues médicales de l'Allemagne et de l'Au

Gozzoli (Jean), publiciste italien, er aux Archives de Rome, né, le 9 novembr à Brescia. En 1859, il s'engagea comme taire dans les Grenadiers de Sardaign prit part aux batailles de Palestro et d Martino; il reprit service en 1866 com lontaire dans le dixième régiment de Ga qu'il suivit dans le Trentino. Après la sion de la paix, il entra dans la rédact téraire du Diritto, et il y resta jusqu'er Il prépara depuis son roman historique: sedio di Gerusalemme », qui a en l'honr cinq éditions; et un dictionnaire biogra sous le titre: « Gli Artisti viventi », qu malheureusement inachevé. On lui doit, tre, une illustration de la « Vittoria » veille de l'art grec qui se trouve au Mr Brescia. Il a été, pendant quelques anni recteur à Gênes et à Pérouse d'un hôpit les maladies syphilitiques; dans ses loi a écrit un nouveau roman: « I Giacol Roma », et une étude sociale: « La p zione in Italia ».

Grabe (François), compositeur et ma allemand, né, le 12 mars 1843, à Alter résidant à Ludingworth (Hadelnland), le plus souvent en platt-deutsch. On lu « Dit und dat in Hadler Platt », 1877. 80; « Von de Eiwkant ut Handelnland », 80; « Fritz Reuter », 1882; « Die beiden ster », 1882; « Das Müller-Klärchen », 1882; Ut ole un nee Tieden », 1886.

Graber (Vitus), naturaliste autrichien, prosseur de zoologie à l'Université de Czernowitz, en 1844, a publié, entr'autres: « Fortgetzte Untersuchungen über die nachembryona-Entwicklung und die cuticula der Geradflüsr», Graz, 1871; « Beitrag zur Histologier Stachelhäuter», id., 1872; « Die Insekten», unich, 1878; « Grundlinien zur Erforschungs Helligkeits- und Farbensinnes der Thiere», ague, 1884; « Die ausseren mechanischen erkzeuge der Thiere», deux vol., Pague, 1885.

Grabinski (Louis), écrivain polonais, résidant. Allemagne, maître d'école à Ouschin, né, an père polonais, à Gross-Lagiewnick, en Sisie, le 13 août 1857; en dehors de poésies et uvelles polonaises éparses, il a publié: « Die gen, der Aberglaube und Aberglaub. Sitten Schlesien ».

Grabow (Henri), auteur dramatique, nouvelte et feuilletoniste allemand, rédacteur de Annaberger Wochenblatt depuis 1880, né, le 29 nvier 1853, à Eppendorf; on lui doit: « Elias egenwurm », deux éditions; « Rauchenborn ad Sohn », drame; « Ein verfehmter Name »; Beiden drei Heiligen », récit humoristique; Der Kampf ums Recht », drame; « Krauses eug », récit.

Grabowski (Bronislas), écrivain dramatique philologue polonais, né en 1841. Parmi ses vrages, on doit citer: « La Bosnie et l'Herigovine »; « Usages slaves au point de vue la mythologie comparée »; « Le Pélerinage la Maison dorée », souvenirs de voyage; les agédies et drames: « Msciwoj et Swanhild »; Le Fils du Margrave », et « Le Prince Marw; les comédies: « Le bonheur d'autrui », « La Maison près du cimetière ».

Grad (Marie-Antoine-Charles), economiste et mme politique alsacien, député de Colmar au eichstag, est né, à Turckheim (Alsace), le 8 scembre 1842. Après avoir fait ses premières udes au Collège de Colmar, il fut placé dans stablissement Herzog à Logelbach. Les évèneents qui suivirent l'annexion de l'Alsace à l'Almagne l'amenèrent à s'occuper des affaires publiies; il fut élu successivement au Conseil général ) la Haute-Alsace, au Parlement de l'Empire almand et à la Délégation de l'Alsace-Lorraine. a publié: « Considérations sur les finances l'administration de l'Alsace-Lorraine sous le gime allemand », pour montrer, par des chifes, le moyen de prévenir les emprunts par iconomie et la réduction des superflus; « Les ssurances ouvrières en Allemagne ». Au Reistag, M. G., ne s'est pas contenté d'apporr un concours actif à l'élaboration des lois ur l'amélioration des classes ouvrières et pour la protection plus efficace du travail national. Son nom se trouve attaché à toutes les propositions relatives à l'organisation politique de l'Alsace-Lorraine, aux motions présentées pour l'abrogation de la dictature, pour le rétablissement des maires de Strabourg, de Metz et de Colmar, pour la tolérance de la langue française au Landesausschuss, pour le règlement de la question des optants. Élu député de la protestation, il a signé la déclaration des représentants de l'Alsace-Lorraine contre l'annexion. Ajoutons au nombre de ses publications : « Essais sur le climat de l'Alsace et des Vosges >, 1870; « Description des formations glacières de la chaîne des Vosges >, 1872; « Études historiques sur les naturalisés de l'Alsace: Joseph Koechlin, Schlumberger >, 1874; « Orographie des Basses-Vosges: Étude sur le régime des cours d'eau de l'Alsace », 1876; « Heimatskunde, Schilderungen aus dem Elsass », 1877; « Études statistiques sur l'industrie de l'Alsace », Colmar, 1879; « La Météorologie forestière dans l'Alsace-Lorraine », 1887; « Des améliorations agricoles et le pain à bon marché », 1887; « Des Forêts pétrifiées de l'Égypte >, 1887; « Le Peuple Allemand, ses forces, ses ressources », 1888; « L'Alsace », 1889, avec illustrations.

Graebe (Charles), chimiste allemand, professeur de chimie à l'Université de Genève, depuis 1878, ancien élève de l'école polytechnique de Carlsruhe, docteur en philosophie de l'Université de Heidelberg, ancien privat Docent à Leipzig, ancien professeur de l'Université de Königsberg (1870-78), né, le 24 février 1848, à Francfort, a publié depuis 1865 une série d'ouvrages sur la chimie organique dans les Annales de Liebig et dans les Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft.

Graeber (Ernest), médecin allemand, privat Docent à l'Université de Munich, est né, le 24 avril 1856, à Mewe (Prusse-Occidentale). Il fréquenta d'abord le gymnase de Marienwerder, puis les Universités de Berlin, Heidelberg, Königsberg, Halle et Munich. M. G. a été, pendant trois ans, assistant de M. le conseiller intime von Ziemssen, et dirige actuellement une Polyclinique, où il enseigne aussi. Nous donnons la liste de ses principaux ouvrages: « Historisches zur Entwickelung der öffentlichen Gesundheitspflege auf den Gebiete der Fleischnahrung », Leipzig, 1884; « Der electrophysiologische Leitungswiderstand des menschlichen Körpers und seine Bedeutung für die Electrodiagnostik » (en collaboration avec le docteur Sticking), id., 1886; « Histologischer Befund bei der partiellen Entartungsreaction und bei Herabsetzung der electrischen Erregbarkeit > (dans les Sitzungsberichte der Gesellschaft f. Morphol. und Physiologie), Munich, 1887; « Zur klinischen Diagnostik der Chlorose » (dans la Therapeut. Monatshefte de l'année 1887); « Zur klinischen Diagnostik der Blutkrankhoiten », Leipzig, 1888.

Graefe (Alfred), oculiste allemand, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Halle, inventeur du Localisations-Ophtalmoscop, l'un des rédacteurs du Handbuch der Gesammten Augenheilkunde (Leipzig, 6 vol., 1874-80), a débuté à Berlin en 1858 par la « Klinische Analyse der Motilitätstörungen des Auges ». Tous ses autres écrits ont été insérés dans les recueils suivants: « Volkmann's Sammlung klin. Vortr., Archiv. für Augenheilkunde et Zehender's klin. Monats'blätter de 1859 à 1887.

Graefe (Frédéric), mathématicien allomand, professeur de mathématiques à l'école supérioure technique a publié des mémoires et des notes insérés aux Revues, ainsi que: « Erweiterungen des Pascal'schen Sechsecks. », Wiesbaden, 1880; « Vorlesungen über die Theorie der Quaternionen », Leipzig, 1883; « Aufgaben und Lehrsätze aus der analytischen Geometrie des Punktes », Leipzig, 1885. En 1887, il a soigné à Darmstadt la 12º édition des Lauteschlüger's Beispielen und Aufgaben zur Algebra.

Graetz (Henri), illustre historien allemand, professeur honoraire d'histoire et de littérature judaïque à l'Université de Breslau, né, le 31 octobre 1817, à Xions, dans la province de Posen, a fait ses études à l'Université de Breslau, où il est devenu professeur en 1870. On lui doit: « Gnostizismus und Judenthum », Breslau, 1846; « Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart », onze vol., Leipzig, 1853-82; troisième édition en 1879 et années suivantes; « Die Westgothische Gesetzgebung im Betreff der Juden », Breslau, 1858; « Blumenlese neu-hebraïscher Dichtungen », id., 1862; « Frank und die Frankisten. Eine Sectengeschichte aus der letzten Hälfte des vorigen Jahrh. », id., 1868; « Kohélet oder der Salomonische Prediger », traduction avec commontaire critique, Leipzig, 1871; « Schir-ha-Schirim oder das Salomonische Hohelied », traduction avec commentaire critique, Vienne, 1871; « Shylok in der Sage, im Drama und in der Geschichte », Krotoschin, 1880; « Kritischer Commentar zu den Psalmen », texte et traduction, deux vol., Breslau, 1882-83. Depuis 1869, il a été l'un des rédacteurs en chef de la Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums.

Graf (Arthur), poète, philologue et critique italien, professeur de littérature italienne à l'Université de Turin depuis 1882, ancien professeur de langues et littératures romanes à la même Université, né, en 1848, à Athènes; il a passé ses premières années et fait ses premières études en Roumanie, et son droit à l'Université de Naples. Il cultiva pour son compte les sciences naturelles et la poésie. Retourné en

Roumanie, il y sejourna pendant quelque nées jusqu'en 1874, année dans laquelle il reçu privat-Docent à l'Université de Rome. Di puis lors il s'est entièrement voué à la litte ture et à l'enseignement. Esprit original et al rieux, il sait allier la sévérité de la méthodi dans la recherche scientifique avec les ani ments de la poésie. On lui doit : « Braila » 1874; « Poesie e Novelle », Rome, id.; « Complementi della Chanson d'Huon de Bordeaux Halle, 1878; « Studii drammatici », Turin, id « La loggenda del Paradiso terrestre », il « Medusa », recueil de vers, id., 1879, 2me de 1881; « Prometeo nella poesia », 1880, 2 nd dd 1888; « Roma nella memoria e nelle immagina zioni del Medio Evo », id., 1882-83; « Attr verso il Cinquecento », études sur la littératu et les mœurs du XVIe siècle, id., 1888; des con férences: « La leggenda dell'amore », Turis 1881; « Cavalieri ed animali », Florence, Bar bèra, 1884; « La Superstizione dell'amore : Turin, 1883; « La Superstizione », id., 1866 une longue série d'articles dans la Domenio del Fracassa, dans les Letture per le Giovinda dans la Nuova Antologia, dans le Giornale 🗯 rico della letteratura italiana, qu'il dirige son le prof. R. Renier, dans les Atti della R. Le cademia delle Scienze de Turin, dont il est mes bre depuis 1888, et où il a publié: « Question di critica » et « Un monte di Pilato in Italia 1889; citons encore: « L'insegnamento classic nelle scuole secondarie », Milan, 1887 (dans la Rivista di filosofia scientifica) et « La Crisi et teraria », discours d'inauguration aux études de l'Université de Turin pour l'année 1888-89, Tr rin, Loescher; « La Storia del Diavolo », Milan, Treves, 2me éd. illustrée, 1889.

C. C.

Graf (Hugo), esthéticien allemand, professeur libre d'histoire de l'art et d'archéologie artistique à l'École Supérieure Technique de Manich, né en 1844; on lui doit: « Opus francigenum, Studien zur Frage nach dem Ursprunge der Gothik », Stuttgard, 1878; « Studien zur Frage nach dem Ursprung der Gothik », 1879; « Nekrolog Viollet-le-Duc's », 1881; « Sessetris oder Memnon? Versuch über das Felserrelief von Karabel bei Nymphi in Kleinasien», 1884.

Graf (Jean), mathématicien suisse, professeur libre des mathématiques à l'Université de Berne, né en 1852, rédacteur des Mittheilunges der Naturforsch. Gesellschaft de Berne, collaborateur de la Deutsche Encyclopädie, a publié: « Vertauschung von Parameterweg und Argmentweg bei einem Normalintegral 3. Art algebraischer Functionen », Berne, 1877; « Beiträge zur Theorie der Riemann'schen Fläche, Zurich, 1878; « Zur Bestimmung der spectwärme bei constantem Volumen », Berne, 1880; « Die kartographischen Bestrebungen J. R. Meyer's v. Aarau und andere zeitgenössische

rsuche einer Vermessung der Schweiz », Ber1883; « Beiträge zur Auswerthung bestimmIntegrale », id., 1884; « Beitrag zur Kenntder ältesten Schweizer Karte », id., 1885;
Der Mathematiker Johann Georg Trelles »,
1886; « Die Naturforschende Gesellschaft
Bern », à l'occasion du centenaire de la So; id., 1886.

Graf-Bartholomew (Marie), femme-auteur allende, née, le 31 mars 1832, à Weinheim (Bal), mariée depuis 1857 avec Georges Graf, ployé à la Banque de Francfort, s'est fait maître par son talent de poète et de nouliste, mais surtout par sa propagande littére en faveur de l'enseignement théorétique l'art de la cuisine dans les écoles bourgeoides jeunes filles, et par ses recettes culires en vers.

Grafe (Édouard), théologien allemand, ancien vat Docent de l'Université de Berlin (1884), ien professeur de théologie à l'Université de lle (1886), actuellement, depuis 1888, profesrà l'Université de Kiel, né, en 1855, à Elfeld, a étudié à Tubingue et à Berlin, et blié: « Ueber Veranlassung und Zweck des merbriefes », Fribourg, 1881; « Die Pauliche Lehre vom Gesetz nach den 4 Hauptefen », id., 1884.

Graff (Ludwig), naturaliste allemand, proseur de zoologie et d'anatomie comparée à niversité de Gratz, éditeur des Arbeiten aus Zool. Institute zu Graz, collaborateur du Ca-¿ Zool. Jahresbericht des années 1879, 1880, 31, du Report on the scientifical results of the yage of H. M. S. « Challenger », de la Zeitsift für wissensch. Zoologie, du Zoolog. Anzer, de la Zeitschrift für Thiermed. und Verich. Pathologie, du Zool. Garten, du Morphol. arb., du Bulletin du Musée de Zoologie Come de Cambridge, des Transactions of the en. Society de Londres, des Palæontographica, , né en 1851, a publié séparement: « Zur atomie der Rhabdocœlen », Strasbourg, 1873; Jas Genus Myzostoma », Leipzig, 1877; « Mographie der Turbellarien », id., 1882.

Graffagni (Louis), publiciste italien, directeur rédacteur de la Rivista Marittima, ancien lieuant de vaisseau dans la marine italienne, né, 15 mars 1844, à Gênes, où il a fait ses étus. On lui doit un volume attrayant intitulé: Cre anni a Bordo alla Vettor Pisani », récit voyage autour du monde fait pendant les 1668 1874-75-76.

Graglia (l'abbé Désiré), écrivain et pédagote italien des plus distingués, ancien inspecr, puis proviseur provincial des études, né 29 août 1823, à la Croix près de Nice, reçu teur en théologie et en philosophie à l'Unisité de Turin, a beaucoup voyagé dans le d'étudier les meilleures méthodes d'enseisment et parcouru, dans un temps où l'on ne voyageait guère, l'Italie, la France, l'Angleterre, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, l'Espagne et le Portugal. On lui doit entr'autres: « I fatti principali della storia sacra », dialogues en italien et en français; « La istituzione economica degli Asili d'Infanzia »; « Il riordinamento degli Asili Italiani »; « Norme generali per l'ispezione delle scuole primarie e magistrali »; « Le premier livre de lectures graduées », plusieurs discours et rapports.

Gragnon-Lacoste (Thomas-Prosper), écrivain français, docteur en Droit, Consul-Général d'Haïti à Bordeaux, né, au château de Saint-Emilion (Gironde), en 1822. Il débuta en 1846 par un « Commentaire sur le titre des successions », suivi par un « Traité du Droit d'alluvion », par un « Manuel de généalogie ou Manière de calculer les degrés de parenté dans les partages de succession », 1849, et par un « Précis historique de la législation consulaire ou introduction au Droit commercial », 1860. Lié avec Isaac Louverture, fils du célèbre général nègre, il écrivit avec son aide l'« Histoire politique de Saint-Domingue », et « Toussaint Louverture », 1877, d'après des documents inédits restés en possession de sa famille. On lui doit aussi une « Notice historique », et des « Notes explicatives », au poème épique en huit chants L'Haïtiade de M. Desquiron de Saint-Agnan et d'Isaac Louverture.

Grainert (Joseph), écrivain polonais, directeur d'un journal populaire au service des écoles rurales, intitulé: Zorya, né, en 1831, à Kovale. On lui doit des nouvelles, des poésies, des traductions, et une tragédie: « Wanda ».

Gramantieri (Demetrio), jurisconsulte et littérateur italien, professeur de philosophie de l'histoire et de droit à l'Université d'Urbin, né, le 7 avril 1838, à Alfonsine. On lui doit plusieurs discours académiques écrits avec élégance et pleins d'idées élevées; le dernier a été prononcé pour l'inauguration des études: « Sull'indirizzo degli studii in Italia », Urbin, 1883.

Gramont (Louis de), publiciste et littérateur français, né, en 1855, aux environs de Paris, où il est venu tout enfant et qu'il a toujours habité. M. L. de G. est le fils du comte Ferdinand de Gramont, auteur des Chants du Passé, des Sextines, des Gentilshommes pauvres, grand ami de Balzac, pour qui il a composé les blasons de la Comédie humaine. - Après avoir étudié le Droit, M. L. de G., a débuté dans le journalisme quelques années après la guerre. Il a collaboré d'abord à diverses petites feuilles littéraires; puis il est entré à La Lune Rousse et à la Petite Lune avec André Gill. Il a fait une partie des vers composant le petit recueil fantaisiste intitulé: La Muse à Bibi. Les autres pièces du volume sont de Gill. (La première édition parue sans nom d'auteurs est fort rare). L. de G. écrivit ensuite au Mot d'Ordre auquel collaboraient alors Rochefort et Henry Maret. Actuellement il est rédacteur à l'Intransigeant, où il fait aussi des chroniques et la critique dramatique et musicale. Il a publié en librairie un recueil de nouvelles intitulé: « Documents humains », et deux romans: « L'Idée fixe », et « Loulou ». Au théâtre, M. L. de G., a fait jouer une traduction en vers de l'Othello de Shakespeare (Odéon, 1883).

Grand (Jules-Camille-Aimé), publiciste et littérateur français, actuellement chef de Cabinet du résident français au Tonkin, est né, à Brignoles (Var), le 19 août 1854. En 1872, il s publié dans le Progrès du Var, en collaboration avec Victor Piétra, un roman historique: « Le Siège de Toulon ». A la même époque, il a collaboré aux divers journaux littéraires du département du Var: Le Tambourin Provençal, Le Troubadour, etc. Venu dans l'Aude, après avoir abandonné ses études de médecine, il a été de 1880 à 1886 collaborateur, puis rédacteur en chef du journal républicain Le Bon Sens. De 1886 à 1888, il a été rédacteur en chef du journal républicain quotidien : Le Rappel de l'Aude. Entre temps, il a publié des fantaisies et des poésies françaises ou provençales dans les journaux ou recueils suivants: Le Petit Toulousain; Le Tron de l'Er, de Marseille; Lou Provençau, d'Aix; La Lauseto, de Toulouse; L'Armana Provençau, d'Avignon; Le Cité, de Carcassonne; La Revue, de l'Aude, etc. Il est félibre mainteneur de La Maintenance de Pro-

Grand-Carteret (John), écrivain français, né, à Paris, en 1850, a collaboré à la France, à l'Événement, à l'Indépendant, à la Réforme, à l'Art, au Journal des Arts, au Passant; il a organisé en 1883 l'Exposition de J.-J. Rousseau, la première exposition iconographique qu'on ait vue à Paris, et il a donné des cours libres sur les arts à l'Université de Genève. On lui doit: « Les Mœurs et la Caricature en Allemagne »; Les Mœurs et la Caricature en France →; « Raphaël et Gambrinus: L'Art dans la Brasserie »; « La France en Allemagne »; « La France jugée par l'Allemagne »; « La Révolution: Les Hommes: Les Choses: Les Mœurs >, iconographie complète de la Révolution, du Directoire et du Consulat; « Pensées d'un Gamin de Paris >, anonyme; les préfaces du Freudenberg et de la Nouvelle Héloïse éditée par Jouhaust. Depuis 1870, M. G.-C. s'est consacré à l'étude de l'Allemagne dans tous les domaines: l'art, les mœurs, le sentiment national, rien ne lui est étranger. Les études sont faites de visu par quelqu'un qui connaît bien la civilisation allemande et qui juge sans parti pris.

Grandea (Grégoire-Haralamb), éminent poète, romancier et médecin roumain, dont les débuts littéraires ont été des plus brillants: ancien professeur de physiologie comparée à l'École de

Médecine de Bucharest, de littérature à macedo-roumaine, de littérature françai Lycee de Craïova, ancien journaliste pol secrétaire de la Commission documentair pecteur des écoles de Mehedinti et Gori le 26 octobre 1843, à Tiandarei, en Rou il a fait ses études au Lycée Saint-Sev l'Ecole de Médecine de Bucharest, et à culté de Philosophie et Lettres de Li Belgique. Ses deux premiers recueils de « Les Préludes », et « Le Myosotis », en 1861 et en 1864, à cause de la préce talent ont eu en Roumanie l'accueil le pl teur. Suivirent « Fulza », ou « Idéal et : 1869, roman qui a eu l'honneur de ne tions; « La Nostalgie », nouveau rect vers, 1885; « Vlasia », roman historiqu aussi rédigé l'Albina Pindului revue lit et scientifique, et des journaux politique

Grandeau (Louis), docteur ès-science médecine, agronome et publiciste françai fesseur de chimie agricole à la Faculté de ces de Nancy, doven de cette Faculté. tear de la Section agronomique de l'Est bre du Conseil supérieur de l'Agricultu né, à Pont-à-Mousson (Meurthe), le 18 m M. L. G, a publié: « Annales de la scienc nomique françaises et étrangères », anné rues: 1884-85-86-87-88; « Traité d'analy matières agricoles » (2° éd.); « Annale station agronomique de l'Est. Chimie e siologie appliquées à la sylviculture » (1 de 1868 à 1878); « Chimie et Physiolo, pliquées à l'agriculture et à la sylviculture d'agriculture de l'École forestière de Ni « Comptes-rendus des travaux du cons ternational des directeurs des stations miques »; « La Production agricole en son présent et son avenir »; « Etudes miques (1re série) >, 1885-86; « Étude nomiques > (2º série), 1886-87; « Étude nomiques » (3º série), 1887-88,; « L la Santé publique et le Budget », Paris ★ Études expérimentales sur l'Aliments cheval de trait » (1er et 2º mémoires). 3º mémoires, 1887; « Le Commerce d et la concurrence de l'Inde orientale, Dr Julius Wolf, professeur à l'Univer Zurich », traduit de l'allemand; « L'agr au Japon, son état actuel et son avenir le Dr Shinkizi Nagal, traduit de l'allem

Grandi (Horace), poète et romancier ne, à Montecatini (Valdinievole), en 18 d'un avocat, il a fait ses études à Floi débuta très-jeune comme écrivain. En publia son premier recueil de vers. S des nouvelles: « Margherita, o Sulle I Trasimeno »; « La storia di un pas « L'oggi e domani »; « La Zingara »; gelo del focolare »; « Cinquant'anni : le roman: « L'Abbandono » qui a fixé on d'écrivain élégant. Ce roman a été remaet réédité en 1884, et publié avec préface Perenzio Mamiani. Suivirent: « Battiti d'ale », .veau recueil de vers, Rome, Forzani, 1880; I delitto d'un galantuomo », Turin, Roux et rale, 1882; « Macchiette e novelle », Milan, ves, 1884, volume très-apprécié par le profesr Trezza, et par la Montags-Revue de Viencomme un essai d'études profondes sur le ar humain; l'une des Macchiette, traduite en mand par Thérèse Salomon: « La Nina della 3a Bianca » a paru dans le Fremdenblatt de :lin. Les dernières publications de M. G. ont : « Cugino Riccardo », roman, Cesena, 1886 et a presenza del Nume », nouvelle dédiée à fille, Milan, Galli, 1887, et ont eu toutes les ex l'accueil le plus sympathique de la part de presse et du public. M. G. habite Rome des plusieurs années.

Grandidier (Alfred), éminent géographe et uraliste français, membre de l'Institut (Acanie des Sciences), président honoraire de la iété de Géographie de Paris, né, à Paris, le décembre 1886. Il a visité, de 1857 à 1858, deux Amériques, en 1862 et 1863 l'Inde, en i4 l'Afrique orientale. De 1865 à 1870, il a loré l'île de Madagascar qu'il a traversée is fois dans toute sa largeur, fait de nomuses excursions dans l'intérieur et dont il uivi la plus grande partie des côtes. Il a blié son « Voyage dans l'Inde » (Tour du nde), et fait « L'Histoire physique, natule et politique de Madagascar », dont 10 vo-10s in-4° ont déjà paru. Il a en outre dressé première carte ore-hydrographique exacte de te île et fait le plan topographique de l'Imea ou province des Hova. De nombreuses nogéographiques, anthropologiques, géologis, zoologiques ont, en outre, paru dans divers ueils scientifiques.

Grandmaison (Pierre-Charles-Armand-Loyu de), paléographe français, né, à Poitiers, 29 mai 1824; on lui doit, entr'autres: « Donents sur les états généraux du XV siècle »; Chronique de l'abbaye de Beaumont-lesurs », 1878; « Tours archéologiques: histoiet monuments », 1879; « Notice sur l'hôtel est née, à Tours, mademoiselle de La Vale », 1882; « Chartes françaises de Tourai-», 1885.

Grandmougin (Charles-Jean), poète et conncier français, employé au Ministère de la
erre, né, à Vesoul (Haute-Saône), le 17 jan1850. On lui doit: « Les Siestes », 1873,
1eil de vers paru sous les auspices de M.
ly-Prudhomme; « Étude sur Richard War », 1873; « Prométhée », drame en quatre
lies, 1878; « Nouvelles poésies », 1880;
ouvenirs d'Anvers », 1881; « Orphée », draantique en quatre actes, 1882; « Poèmes
nour », 1884; « La Vouivre », poème franc-

comtois, id.; « Les Sirènes », 1885; « Rimes de combat >, 1886; « Contes d'aujourd'hui >, recueil de nouvelles très-originales, 1887; « Le Tasse », musique de M. Ben. Godard, poème dramatique, couronné en 1878 au concours de la ville de Paris; « La Vierge », légende sacrée en quatre scènes, musique de Massenet, 1880; « Yvonne », opéra-comique en quatre actes, musique de Lefèvre, 1885; « La Vigne », scenario de ballet, musique d'Ant. Rubinstein, 1888. M. G. est un lecteur sympathique et applaudi de ses propres poèmes. Nous avons dit que M. G. est employé au Ministère, M. Coppée, employé au bureau des hôpitaux, venait d'en sortir, et au même ministère avaient été employés Paul de Musset et Parny. Il a aussi publié à la Vie Littéraire, dirigée par M. Collignon, nombre d'articles sur les théâtres, les lettres et sur ses confrères Aicard, Theuriet, Sully-Prudhomme, D'Hervilly. Nous retrouvons aussi de sa prose dans divers journaux disparus aujourd'hui, tels que le Coup d'œil, l'Esprit moderne, la Revue Nationale, la Revue Réaliste, le XXº Siècle, dirigé par le sculpteur Stanislas Lami, la Revue Générale, etc. Dans le Charivari il publia ses « Rimes de combat ». Comme plusieurs autres poètes, il fit des « Salons », même à l'étranger, dans un journal suisse, dirigé par Robert Caze, à Délémont, et, en province, dans Le Propagateur de l'Aube. Plus tard, nous le trouvons à la Nouvelle Revue, où ont paru beaucoup de ses poèmes, à la Revue Franc-Comtoise, au Supplément du Petit Journal, qui a publié de ses nouvelles, et à la Revue Alsacienne. Critique musical, il est de l'école moderne et admirateur passionné de Wagner. En 1887, il a fait joué son « Orphée », à la salle Duprez, lui-même tenant un rôle, celui d'Ermon, a côté de Davrigny de la Comédie française. Membre honoraire de la Société des femmes de France, il a épousé la fille d'Édouard Ourlise. C'est en 1881, à l'occasion d'une Mission du Ministère de l'Instruction publique qu'il a fait des conférences et lu ses vers à Reims, à Marseille, à Béziers, à Besançon, à Vesoul, à Epinal, à Grenoble, à Genève, à Lausanne, à Berne, à Vevey, à Alger, et partout avec un grand succès.

Grandvolnnet (Jules-Alexandre), écrivain agricole français, professeur de génie rural à l'Institut national agronomique, membre titulaire de la Société nationale d'agriculture de France, né, à Pontarlier (Doubs), le 12 avril 1324. De 1853 à 1858, M. J.-A. G. a dirigé le Journal l'agriculteur praticien. En 1857, il a fondé le Journal de Génie rural, en 1858 l'Agriculture progressive. Il a publié de nombreux articles, sur les machines agricoles, dans le Journal d'agriculture pratique. Il vient de fonder le Journal de l'Outillage agricole, fusionné avec le Génie rural. Il a publié nombre d'articles scientifiques sur les

génie rural, la mérinerie, etc., dans les Annales lu Génie civil, le Génie civil, l'Encyclopédie de 'Agriculture de Firmin Didot, le Dictionnaire le l'Industrie de O. Lamé, les Annales agrononiques de M. P.-P. Deherain. En librairie, il a 'ait paraître: « La pratique agricole des Flandres », 1858, épuisé; « Mécanique agricole », l' vol., 1854-58, épuisé; « Drainage » (L'art le tracer les drains), 1 vol., épuisé; « Porcheies » (Goin éditeur), 1 vol.; « Bergeries » librairie de la Maison Rustique), 1 vol.; « Consructions rurales », 2 vol., Lacroix éditeur, Génie rural » (Études sur l'Exposition de 1867), 867, sans compter des brochures diverses sur a meunerie, les machines agricoles, etc.

Grangeneuve (Jean-Jacques-Émile Morand lu Puch, plus connu sous le pseudonyme de), inteur dramatique, né, en 1842, à Givet (Arlennes). En dehors de deux recueils de poésies; Les Triolets à Nini », 1876 et le « Rondeau le Jeanne », 1879, il a publié: « Le Dindon le la farce », comédie en un acte et en vers, 1880, et fait jouer, en 1882, à l'Odéon « Amhra », lrame en cinq actes et en vers, publié en 1883.

Granier de Cassagnac (Paul), voir Cassagnac. Granlund (Victor-Gottfried), historien suélois, né, en 1831, docteur en philosophie et arhiviste d'état, collaborateur du Lexicon histoique, géographique et statistique de la Suède, publié de 1858 à 1865, a publié une description historique et géographique de la: « Palaestina », 1860, 2º éd., 1863; « Handlingar rörande Sveriges historia », 1861; « Alfabetiskt och kronologiskt registe öfver Handlingar rörande Skandinaviens historia », 1865; « Andra kammarens män under riksdagarne », 1867-69, trois éd.; « En skogslag för Sverige! », 1876; « Johan III's byggnads-och befästningsföretag », 1875-76; · En svensk koloni i Africa eller svenska afrikanska kompaniets historia », 1879.

Grant (Jacques), romancier écossais, né, le 1er août 1822, fils d'un officier de marine, auteur de plusieurs romans dont le sujet est le plus souvent tiré de l'histoire de l'Écosse et de de l'Angleterre, entr'autres, « The yellow frigate », d'ouvrages historiques et en outre d'un livre en trois volumes sur la presse journalistique, son origine, son développement et ses conditions actuelles, publié de 1871 à 1873.

Grant (Jacques-Auguste), célèbre voyageur écossais, qui a découvert avec Speke les sources du Nil, né, en 1827, à Nairn, où il est juge de paix et député; il entra en 1846 dans l'armée anglaise des Indes; il prit part aux deux sièges de Multan et à la bataille de Guzerat, et il fut blessé près de Luknow, lorsqu'il commandait, comme lieutenant-colonel, l'arrière-garde. Dans les années 1860-63, il explora avec le capitaine Speke (mort depuis en conséquence d'un accident de chasse) les sources du Nil, qu'il tronya au grand lac Victoria. En 1868, il accom-

pagna Lord Napier à Magdala en Abyssin pour les services rendus dans cette expé il fut décoré du Star of India. On lui doit Walk across Africa », 1863; « Summe the Speke and Grant expedition », 1872; tany of the Speke and Grant expedition La Société Géographique de Londres lui cerné une médaille d'or, et le Pape Pie le Roi Victor-Emmanuel l'ont décoré.

Gras (Félix), poète provençal de prem dre, juge de paix à Avignon, auteur de magnifiques poèmes: « Les Carbounie » pée rustique en douze chants, Avignon, la « Toloza », Paris, 1881, remarquables to deux par des descriptions de maître, e en 1844, à Malemort (Vaucluse); il a d dans l'Armana provençau de son beau-fr poète Roumanille et on lui doit aussi « mancero provençal », Avignon, 1887. M. chevalier de plusieurs ordres espagnols e mains.

Grasberger (Karl Birkenbühl, plus conn le nom de Hans), écrivain autrichien, né, mai 1836, à Obdach; on lui doit: « Sing Sagen », 1869; « Sonette », 1873; « Au Karneval der Liebe », 1873; « Zau Mitn (en dialecte de la Styrie), 1880; « A W büchachl », 1884; « Nix für unguat », 1

Grasberger (Laurent), philologue et p giste allemand, docteur en philosophie, seur de philologie classique, de la sciet l'éducation et de l'enseignement supér l'Université de Wurzbourg, membre de l mission provinciale pour les écoles pri de la Franconie inférieure, né, le 9 août à Hartpenning (Haute-Bavière), a fait se des à Munich. On lui doit: « De Lucret carmine », Munich, 1856; « De usu Plin Wurzbourg, 1860; « Erziehung und Unt im classischen Alterthum », trois vol., id., 1866, 1875, 1881; « Zu Dionysios von H nass », Wurzbourg, 1868; « Noctes Indic quæstiones in Nalum Mahâbharateum id.; « Ueber die griech. Stichnamen », id. 2º éd., 1883; « Commentar zu 3 grossen beninschriften », dans les Verhandlung Würzb. Phil. Gesellschaft, 1862; « Krit zu Dionis von Halikarnass », dans le I gus de l'année 1869, et différents essais ticles dans plusieurs autres revues.

Grashof (François), physicien alleman fesseur de Mécanique appliquée et de la ce théorique des machines à l'École Sup de Carlsruhe, né en 1826, ancien rédact la Zeitschrift d. Verein deutscher Ing (1857-61), a publié: « Theorie der Elaund Festigkeit mit Bezug auf ihre Anw gen in der Technik », 2° éd., Berlin, « Theoretische Maschinenlehre », en tr lumes, Leipzig, 1875, 1883, 1887.

Grasserie (Raoul DE LA), éminent phi

jurisconsulte français, né, à Rennes, le 13 1839. Docteur en Droit, juge au tribunal Bennes, membre de la Société de Linguistide Paris, il a publié des séries de travaux différents genres. Parmi ses travaux linguis-.es, citons: « Esquisse d'une grammaire du ucua, langue de la Floride »; « Vocabulaire ucua »; « Textes analysés Timucua »; « Mal de la langue Cafre »; « Manuel de la lan-Ossète »; « De la catégorie du nombre »; lu verbe être considéré comme instrument straction et de ses diverses fonctions »; le la catégorie du Temps »; « De la conjuon objective »; « De la véritable nature du nom >; « Des divisions de la linguistique »; e la psychologie du langage »; « De la sification des langues »; « De la catégorie cas »; « De la catégorie des modes »; ssai de phonétique générale »; « De la poslité et des conditions d'une langue internaale ». Ces études, après avoir paru dans rses revues, ont été éditées à Paris, chez sonneuve. Parmi ses travaux de législation parée, on signale: « De la réorganisation Justices de paix »; « De la réforme de truction publique en France, principalement l'instruction secondaire »; « De la réforme .a procédure d'Exécution »; « Du rachat offices ministériels »; « De la représentades minorités »; « Des vices de nos Coen particulier du Code civil »; « De la licité des Droits et de la réforme hypothée »; « De l'interprétation judiciaire et léative des lois »; « De la classification des nces »; « De la classification scientifique Droit ». Il a aussi cultivé la poésie, et on doit: « Hommes et singes »; « Bretonnes rançaises »; « La Comédie politique ». Grasset (Comte Emmanuel DE), paléographe cais, ancien archiviste et conservateur de la liothèque administrative aux Archives du déement des Bouches-du-Rhône, né en 1829, oopéré au classement et à l'inventaire des rtes de la Tour du Trésor d'Aix et à celles fonds des Ordres de Malte, du Temple et Saint-Antoine de Vienne du grand prieuré Saint-Gilles. Décoré de plusieurs Ordres ingers, il a publié, en 1866, une notice sur ies Chartes du Royaume d'Arles »; en 1867, ies preuves de noblesse des dames du Motère de Beaulieu en Guercy »; en 1869, un ssai sur le Grand Prieuré de Saint-Gilles », ri du « Catalogue des Chevaliers de la langue Provence et des Possessions de l'Ordre, dédantes du dit Prieuré »; et un ouvrage sur biens de l'abbaye de Saint-Victor de Marle on Castille et en Aragon aux XIe et XIIe les. Le C. de G. est membre de la Société

Frasset (Joseph), médecin français, profesde clinique interne à la Faculté de méde-

Statistique de Marseille.

cine de Montpellier, correspondant de l'Académie de médecine, fils d'un président de la Cour d'appel de la même ville et auteur d'un livre intéressant : « Madame de Choiseul et son temps » (1874), est né à Montpellier en 1849. On lui doit: « Étude clinique sur les affections chroniques des voies respiratoires d'origine paludéenne », 1873; « De la médication vomitive », thèse d'agrégation, 1875; « Des locations dans les maladies cérébrales >, 1876; « De la déviation conjuguée de la tête et des yeux », 1879: « L'Art de prescrire », étude de thérapeutique générale, 1881; « Traité pratique des maladies du système nerveux », 1881, ouvrage couronné par l'Institut, 3me éd., 1886; « Contribution physique à l'étude des aphasies », 1884; « Des rapports de l'histérie avec les diathèses scrofuleuse et tuberculeuse », id.: « Fonssagrives, sa vie et son œuvre », 1885; « Leçons cliniques sur les pyréxies pneumoniques >, 1888. Dans la même année, il a fourni les articles: « Diathèse » et « Histérie », ou Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales.

Grassi (Angela), femme-auteur italo-espagnole, née à Crema (Lombardie), transférée dans son enfance à Barcelone, débuta à quinze ans par un drame en cinq actes, intitulé: « Crimen y Espiacion ». En 1865, elle quitta Barcelone pour se rendre avec sa famille à Madrid, où elle a obtenu par ses livres les plus beaux succès. Son journal Correo de la Moda qu'elle dirige depuis 1868, ses nouvelles: « Riquezas del alma » et « La goda de agua », couronnées par l'Académie Espagnole, son recueil: « Palmas y Laureles », couronné à Caracas; ses ouvrages devenus populaires: « El hijo »; « Los que no siembran no cojen »; « El copo de nieve »; « El capital de la virtud »; « El balsamo de las penas »; « El primer año de matrimonio »; « Marina », lui ont fait une brillante réputation d'écrivain d'une moralité sûre et d'un talent sympathique et agréable.

Grassi (Guido), savant italien, professeur de physique à l'École Supérieure des Ingénieurs à Naples, né, le 25 mai 1851, à Milan, a fait ses études à l'Université de Pavie, où il fut reçu docteur ès-sciences en 1872, et pendant cinq années aide au laboratoire de physique; de là il passa, en 1878, au bureau central de météorologie à Rome, qu'il quitta pour occuper sa chaire actuelle. Ses nombreux mémoires scientifiques (une trentaine) sont répandus depuis 1873 dans les recueils suivants: Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Nuovo Cimento, Supplementi, Notizie e Memorie della Meteorologia italiana, Rendiconti della R. Accademia di scienze fisiche e morali di Napoli et Atti dell'Istituto d'incoraggiamento di Napoli. Séparément, il a publié: « Sulle misure delle altezze mediante il barometro », Milan, Hoepli, 1876; « Istruzioni scientifiche pei viaggiatori, osservazioni meteorolociche », Rome, Botta, 1880; « Corso di fisica applicata », Naples, Pellerano, 1883; « Esperimenti con un nuovo compensatore a stantuffo, applicato al cassetto di distribuzione delle machine a vapore », Como, Ostinelli, 1885; « Ternodinamica », introduction au cours de physique appliquée, Naples, Pellerano, 1886.

Grassmann (Robert), mathématicien et philosophe allemand, né, le 8 mars 1815, à Stettin, a d'abord été précepteur; depuis, il est devenu édacteur en chef de la Gazette de Stettin et le la Pommerschen Zeitung. Parmi ses ouvrages, on doit citer: « Die Weltwissenschaft oder Physik », Stettin, 1862-73, deux vol.; « Die Formenlehre oder Mathematik », 1872; « Die Lebenslehre oder die Biologie », id.; « Die Wissenschaftslehre oder Philosophie », quatre vol., 1875-78; « Das Weltleben oder die Metaphisik », 1881; « Das Gebäude des Wissens », 1882-83.

Grattarola (Joseph), naturaliste italien, professeur de minéralogie à l'Institut des Études Supérieures à Florence, et directeur du Musée le Minéralogie, a publié: « Studii chimici sulla Heulondite e sulla Stilbite di S. Piero (Elba), e studii chimici ed ottico-cristallografici su una varietà di zircone (Beccarite) e su varii prodotti artificiali », 1880; « Contribuzioni mineralogiche: prizite e pseudonatrolite, due nuove specie del sottordine delle zooliti »; « Sopra una nuova varietà (Rosterite) del Berillo albano »; « Impiego di alcune varietà di tormalina elbana come lamine del Polariscopio detto Pinzette a tormaline >, 1882; « Sulla composizione chimica di un altro berillo dell'Elba », id. ; « Sulla composizione chimica di un berillo dell'Elba », id.; « Analisi del cosidetto Caolino dell'Elba », id.; « Analisi chimica e petrografica di alcune roccie di Sardegna »; « Bibliografia mineralogica italiana per l'anno 1883 », et années suivantes 1883-84-85; « Su un possibile errore nelle misurazioni micropetrografiche », 1883; la traduction de l'allemand en italien du Lehrbruch der Mineralogie de G. Tschermak, Florence, Succ. Le Monnier, 1883-1885, deux parties; « Del posto della mineralogia fra le scienze naturali », discours d'inauguration des cours à l'Institut des Études Supérieures de Florence, 1883-84; « Commemorazione di Quintino Sella », Florence, 1884; « I campioni di minerali e roccie raccolti nei suoi viaggi in Africa dal capitano Antonio Cecchi », 1885-86; « Forma cristallina e caratteri ottici della asparagina dolce di Piutti », 1886; « Cerussite di Val Fontana, media Valtellina »; « Sulla determinazione della Cerussite di Val Fontana », 1888; « Studio cristallografico della B-Asparagina Etilica », Sassari, Azuni, 1888; citons en outre: « Dell'unità cristallonomica in mineralogia », 1877; « Note mineralogiche », 1872; « Annuario scientifico ed industriale », 1877 et 1879 (la partie qui concerne la minéralogie, géologie et litolété rédigée par le professeur G.); « G pianta del Museo e laboratorio di mine nel R. Istituto di Studii Superiori in Fir 1881; « Mineralogia generale secondo G. na »; 1868. « Quadro sinottico di tutte cie minerali conosciute fino a tutto set 1881 », 1881.

Grau (Rodolphe), théologien allemans fesseur de théologie à l'Université de I berg, collaborateur du Zöckler's Handh Theol. Wissenschaft in encyklopädischer lung (Nördl. 1883), né en 1835,a publié: miten und Indogermanen in ihrer Beziel Religion und Wissenschaft », Stuttgard 2º éd., 1867 (apologie du Christianisme a de vue de la Völkerpsychologie); « Ueb Glauben als die höchste Vernunft », Gü 1865; « Ursprünge und Ziele unserer entwickelung », id., 1875; « Bibelwerk Gemeinde », deux vol., Bielefed, 1877-80 Glaube die wahre Lebensphilosophie », loh, 1881; « Die Judefrage und ihr ( niss », id., 1881; « Das Selbstbewussts su », Nördl., 1887; « Ueber Martin Glauben », discours académique, Güterslol

Grauert (Hermann), historien alleman fesseur d'histoire à l'Université de Mun puis 1885, né de famille westphalienne walk en Brandebourg, le 7 septembre 1 fait ses études à Wiltstock, à Münste Strasbourg, et a publié: « Die Herzog in Westphalen seit dem Sturze Heinrich Löwen », première partie, Paderborn, « Drei bayrische Traditionsbücher de Jahrhunderts », en collaboration avec le teur Pez et Mayerhofer, Munich, 1880; ber eine Tempelherrenurkunde von 1167; « Das Decret Nicolaus II von 1059 » « Die Constantinische Schenkung », 18 « Georg Waitz », 1887; « Die Kaisers Ludwigs des Bayern und Kaiserstunden bildungen », 1888; plusieurs articles da stor. Jahrbuch des années 1882-83; il ré dirige lui même cette revue depuis 1885

Graux (Georges-Edouard), publiciste me politique français, ancien député di de-Calais, est né, à Saint-Pol, le 15 1843. Avocat au barreau de Paris, collab de la République Française, et du Temp secrétaire d'Ernest Picard, de 1867 attaché à la légation française de Belgi 1872 et devint, en janvier 1877, chef d net de M. Martel, ministre de la justic épousé la veuve d'Ernest Duvergier d ranne, qui se signala à la fin de 1880 accusations portées contre le général de et son entourage. M. Émile de Girardi la question à la tribune et M. G. eut : avec M. d'Infreville. Conseiller général ton de Saint-Pol depuis le 7 mars 187 7

1 député en 1881, prit une part active aux scussions économiques et fut rapporteur de loi sur les céréales. Porté sur la liste répucaine du département du Pas-de-Calais aux sctions du 4 octobre 1885, il a échoué avec ite la liste. M. G.-E. G. représente depuis 75 le Canton de Saint-Pol au Conseil Génél du Pas-de-Calais, dont il est le vice-prélent. Il a publié: « Les Congrégations relisuses devant la loi », 1880; « Les Convenns avec les Grandes Compagnies », chez illaumin, 1884.

Graux (M<sup>me</sup> Georges, née de la Rue), a pué sous le nom de M<sup>me</sup> Duvergier de Hauranne, e « Histoire populaire de la Révolution franise », et sous le pseudonyme de Sylvanecte: La Cour impériale à Compiègne », chez Charntier, 1883; « Profils vendéens », chez Plon, 86, et un certain nombre d'articles dans le pplément littéraire du Figaro.

Gravière (Jean-Pierre-Edmond Jurien DE ), amiral et écrivain français, né, à Brest, le novembre 1812, est fils d'un vice-amiral, ir de France sous la monarchie de Juillet. tre à l'École navale en 1828, il devenait asant la même année, puis successivement enigne en 1832, lieutenant de vaisseau en 1837, pitaine de corvette en 1841 et capitaine de isseau en 1850. Après avoir navigué comme pirant et comme enseigne sur les côtes du négal, du Brésil et du Levant, il faisait, en 11, comme commandant de la corvette la Bannaise une campagne dans les mers de Chine. ndant la guerre d'Orient, il fut chef d'étatjor de l'escadre de la Mer Noire commandée r l'amiral Bruat, et assista à la prise de Kinrn. Le 1er décembre 1855, M. J. de la G. était omu contre-amiral et appelé à la présidence de commission de réorganisation des équipages la flotte. Nommé en 1858 au commandement la division de l'Adriatique, il eut pour misn de bloquer, pendant la campagne de 1859, port de Venise. Il s'y signala par des qualimaîtresses. En 1861, il fut nommé com-.ndant de la division du golfe du Mexique; mois de décembre suivant, il fut placé à la e de l'espédition française contre la Répuque Mexicaine, avec des pouvoirs politiques ssi bien que militaires. Il signa, en conséence, au nom de la France, la fameuse conation de la Soledad, avec les représentants l'Espagne et de l'Angleterre; cette convenn mettait fin à l'expédition; mais on sait que gouvernement français désavous son représenit, résolu qu'il était à faire seul la guerre à ses ques et périls. Au moment de l'ouverture des stilités, l'amiral J. de la G. remettait le comindement des troupes de terre au général de rençez, conservant seulement celui de la flot-Promu vice-amiral le 15 janvier 1862, M. J. la G. entrait au conseil d'amirauté le 29 juin

1863 et était nommé aide-de-camp de l'Empereur le 25 janvier 1864. Appelé au commandement de l'escadre d'évolution de la Méditerranée en 1868, il était chargé de sa réorganisation en décembre 1870, en prévision de complications possibles amenées en Orient par la révision du traité de 1856, que la Russie réclamait avec insistance. Cette escadre toutefois ne quitta pas le golfe Juan, ou plutôt les côtes méditerranéennes françaises qu'elle surveilla quelque temps. Atteint par la limite d'âge, le vice-amiral J. de la G. a été maintenu dans le cadre d'activité, comme ayant commandé en chef devant l'ennemi. Grand-croix de la légion d'honneur depuis le 4 janvier 1876, il a été décoré de la médaile militaire en 1870 et élu membre de d'Académie des sciences (section de géographie et navigation) en 1866. Il fait partie de l'Académie française depuis le mois de janvier 1868. Il est avec le comte Victor d'Estrées, maréchal de France sous Louis XIV, le seul homme de mer qui ait été Académicien. Directeur du dépôt des cartes et plans au Ministère de la marine, il a été nommé membre de la commission scientifique de l'Observatoire le 25 janvier 1877. Il a publié, depuis l'année 1841, date de son premier ouvrage, « La Sardaigne en 1841 » qui parut d'abord dans la Revue des deux Mondes, les ouvrages suivants: « La marine d'autrefois », 1 vol., Hachette, Paris; « La marine d'aujourd'hui », id., id.; « Les guerres maritimes de la révolution et de l'empire », 2 vol.; « Les marins du XV et du XVI siècle », 1 vol.; « Voyage de la Corvette Bayonnaise dans les mers de Chine », trois éditions; « La station de Levant »; « Souvenir d'un amiral » deux vol., deux éditions. Enfin la série magnifique: « La marine des anciens et les campagnes d'Alexandre », en 10 volumes, où l'auteur se montre un historien militaire de premier ordre.

Grawein (Alexandre), jurisconsulte autrichien, professeur de droit à l'Université de Czernowitz, député au Parlement, chevalier de l'Ordre russe de Sainte-Anne, né, le 2 juillet 1850, à Villach, a fait ses études à Klagenfurth, à Trieste et à Gratz. Il a publié: « Bücher: Die perfection des Acceptes », 1876; « Verjährung und gesetzliche Befressung », 1880; « Die russische Wechselordnung », 1883.

Gray (Asa), célèbre botaniste américain, né, le 18 novrembre 1810, dans l'état de New-York; il étudia d'abord la médecine, mais pour se livrer ensuite exclusivement à la botanique. En 1842, il fut nommé professeur à l'Harward-College de New-Cambridge (Massachussets). Il entreprit de longs voyages en Europe dans les années 1838-39 et 1850-51. On lui doit, entr'autres: « Elements of Botany », New-York, 1836; plusieurs fois réédités à Boston et à Cambridge, sous le titre de « Manual of the Botany for the Northern United States »; « Genera Florase

Americanae boreali-orientalis illustrata », Boston, on deux vol., 1848-49; « Botany of the United States Pacific exploring expedition under Cap. Wilkes », Piladelphie, 1854; « How Plants grow »; « Lessons in Botany »; « The School and Field Book of Botany »; « Structural and Systematic Botany »; « Flora of the Southern United States »; « Free examination of Darwin's Treatise >, 1861; « Darwiniana; Essays and Reviews pertaining to Darwinism », New-York, 1876; « New Flora of North America >, 1878; « Natural Science and Religion >, 1880; « Synoptical Flora of North America », New-York, 1878. Le prof. G. est membre directeur de l'Institut Smithsonien et membre cor-. respondant de l'Académie des Sciences de Paris.

Grasie (Marie-Eugénie DELLE), jeune poète italo-autrichienne, née d'une famille d'origine italienne à Weisskirchen en Hongrie, le 14 août 1864, a fait ses études à Vienne. A l'âge de seize ans elle publia un volume de « Gedichte » fort bien accueilli par la critique; suivit un poème; « Hermann », 1883, 2<sup>me</sup> éd., 1884; une tragédie: « Saul », 1884; « Die Zigeunerinn », id.; « Andersen als Märchendichter ».

Grazzi (Victor), médecin italien, professeur libre d'otologie à l'Institut des Études Supérieures de Florence, directeur du Bollettino delle malattie dell'orecchio, a publié: « A proposito dell'insegnamento e del dispensario otoiatrico di Roma », 1884; « Sulle perforazioni della membrana del timpano; studii clinici e proposte », id.; « Storia della penetrazione nella laringe di una moneta di due centesimi, estratta dopo 43 giorni per le vie naturali », id.; « Della condotta che deve tenere il chirurgo nei casi di penetrazione di corpi estranei nelle vie respiratorie », id.; « Rassegna generale delle pubblicazioni di otologia e di laringologia dell'anno 1883 , Annuario delle Scienze mediche, Milano, F. Vallardi, 1883-89; « L'orecchio, le sue malattie e la loro cura », Enciclopedia medica italiana, Milan, F. Vallardi, 1885; « Apparecchio per la dosificazione dei medicamenti che s'introducano nella cassa del timpano per il Dr Verdol », trad. de l'espagnol; « Febbre del fieno, o catarro nasale estivo, per il prof. Morell Mackenzie », trad. de l'anglais, 1885; « Perchè l'otologia deve considerarsi come uno dei più importanti insegnamenti speciali? >, 1885; « Gomme del timpano per il Dr J. Braratoux », trad., 1884; « Possibili disastri ferroviarii riferibili a malattie degli orecchi degli impiegati », 1886, mémoire qui a été traduit en espagnol par le Dr L. Siné y Molist; « L'otologia, sue cause e cura », Forli, 1885; « Otoscopia e laringoscopia. Modificazione e proposta d'istrumenti », id.; **▲ Le malattie del laberinto ». 1885**; Bollettino delle malattie dell'orecchio, della gola e del naso, fondé e dirigé par le docteur V. Grazzi, 1ere année, n. 1, janvier 1882 et années suivantes;

« Manuale completo d'otologia ad uso dei medicichirurghi e degli studenti », Florence, 1886; «Indirizzo alla diagnosi ed alla cura dei casi di penetrazione di corpi estranei nelle vie respira torie », 1886; « Parosmia, sue cause e cun», 1887; « Tosse ed altri fenomeni morbosi dazione auricolare », id.; « Chirurgia endolariagea: resoconto sommario di alcune operazioni praticate nell'interno della laringe », Florence, 1888; « Tre casi rarissimi di tumori sottoglotici estirpati per la via laringoscopica ». Forli, 1888; mori endolaringei », 1888. Citons encore: « la medicina e la chirurgia alla Esposizione universale del 1878 », Florence, 1878; « Rapport della sordità con l'alienazione mentale: nota, Milan, id.; « Difterite pel prof. Morell Macket zie », traduit de l'anglais, Rome, Civelli, 1878 Confronti ed analogie fra l'organo della visio ne e quello dell'udito », Florence, 1879 ; « L'» dizione colorata », id., 1883; « Ancora due pe role sull'udizione colorata », 1883; « Igiene del mare: istruzioni ai bagnanti », Florence, @ velli, 1887; « Le istituzioni e gli oggetti salvataggio e di soccorso agli asfissiati alla Mostra internazionale di Parigi , Florence 1879 : L'otorrea: caosa, effetti e terapis Milan, Vallardi, 1880; « Della fossite parendi matosa acutissima », Florence, 1883; « L'alcon rettificato e il cloralio nella cura delle grantis zioni polipifere dell'orecchio », id., 1883.

Gréard (Valery-Clément-Octave), illustre crivain français, membre de l'Académie Français se, né, à Vire (Calvados), le 18 août 1828. lève de l'École normale supérieure, il se fit re cevoir agrégé en 1855 et docteur ès-lettres a 1866. Il professa la rhétorique à Metz, à Ver sailles, puis à Paris, aux Lycées Napoléon, Saint-Louis et Bonaparte. Nommé inspecteur de l'A cadémie de Paris et directeur de l'enseignement primaire de la Seine, il devint, en 1873, inspec teur général et directeur de l'enseignement pr maire au Ministère de l'Instruction publique Relevé de ses fonctions par M. Batbie en 1873 il reprit la direction de l'enseignement primaire de la Seine. En 1874, M. G. recut le prix Ha phen, comme ayaut le plus contribué au déve loppement de l'instruction primaire. En 1877 M. Waddington, ministre de l'Instruction Publi que, lui proposa les fonctions de secrétaire ge néral du Ministère qu'il déclina pour achevel l'œuvre de création qu'il avait entreprise à Pr ris dans l'enseignement primaire. En février 1879, M. G. fut nommé vice-recteur de l'Au démie de Paris et inspecteur général honoraire En 1884, la direction de l'enseignement sup rieur au Ministère lui fut offerte, et en 1887, la mort du Directeur de l'enseignement secon daire, le ministre M. Spuller lui demanda prendre la direction de l'enseignement secon daire et de l'enseignement supérieur réunis.

exprima le désir d'être maintenu dans le storat de Paris. M. G. a été nommé membre l'Académie des Sciences Morales et Politiques 15 mai 1875, en remplacement de M. Husson, de l'Académie française le 19 novembre 1886, remplacement de M. de Falloux. Il est mem-3 du Conseil de l'Ordre de la Légion d'honar. On lui doit: « De la morale de Plutare », 1866, 4me ed. 1885; une traduction des Lettres d'Héloïse et d'Abélard », 1870; 2me . 1875; « La Législation de l'instruction prisire », 1874. 3 vol., épuisé; « Précis de litature \*, 1875; 4me éd. 1886; « Extrait des tres de Madame de Maintenon sur l'éducan », 1883; 1er éd. 1886; « L'Éducation des ames par les femmes, études et portraits >, 36; 2me éd. 1887; « Éducation et Instrucn », 4 vol., 1887; 2me éd. 1888, et d'imporits mémoires sur l'enseignement.

Grechi (Charles), physicien et naturaliste lien, ancien professeur au lycée de Sienne, uellement proviseur des études à Grosseto, venteur d'un instrument nommé: avvisatore l'incendii, couronné à l'une des Expositions Londres, né, à Sienne, en 1826. En dehors in grand « Manuale di fisica », en deux voaes, resté inédit, il a publié: « Corso elemenissimo di storia naturale, catechismo di coografia », Florence, Niccolai, 1860; « Istrune per bene praticare la solfatura delle viti », nne, 1865.

Greco (Jean-Marie), jeune écrivain italien, à Cosenza (Calabre), d'une famille distinse par le culte des lettres, par la bienfaiice et par le patriotisme, a publié en 1885 Rome, chez l'éditeur Verdesi, un recueil de ivelles intitulées: « Dal vero », des nouveléparses, des mémoires et des essais sur l'hisre locale, et une étude sur « Sibari », insédans la Vita Napoletana de l'année 1887. est délégué des écoles à Cosenza.

Greco (Pierre-Marie), écrivain italien, frère é du précédent, né, en 1844, à Cosenza. Il ut sa première instruction de son père Vinit, jurisconsulte et écrivain distingué, et de 1 oncle Louis, très-versé dans les littératuclassiques et dans l'histoire. Il fit son Droit Vaples, mais pour se livrer ensuite entièrent à ses occupations littéraires de prédilecn. Eu 1868, il fonda avec une élite de jeucalabrais la revue littéraire: Il Gravina, vie par l'Era Nuova, qu'il rédigea presqu'à seul; en même temps, il soignait l'édition Annali di Calabria Citeriore, de 1806 à 1811, rage posthume de son oncle Louis, qu'il tinue. En 1872, il fut mis à la tête de la Biothèque Municipale qu'il organisa. En 1874, lirigea un journal devenu populaire intitulé: Fanfullino, et depuis aussi: Il Gazzettino uzio. Secrétaire de l'Accademia Cosentina, seiller des écoles, membre de la Commission dirigeante de l'École Normale et de la Commission provinciale pour la conservation des monuments, en dehors de ce qu'il a inséré dans les journaux, il a publié séparément: « Discorsi accademici »; « Lena » (poème en vers blancs sur l'émigration des Calabrais en Amérique); « Le Due Aquile », allégorie de la guerre franco-prussienne, id., 1872; « Colombo », ode; « Libertas », chant; « Raccolta di versi »; « Il fiore della palude », petit poème; « I Brefotrofi »; « Cenni storici sull'Accademia Cosentina »; « All'onorevole Consiglio Municipale di Cosenza », rapport, Cosenza, 1885; « Breve nota storica sul tentativo dei Carbonari della Citeriore Calabria », Cosenza, 1885; « A Mariano Campagna », ode, id., 1886, etc.

Greeff (Richard), naturaliste allemand, professeur de zoologie à l'Université de Marbourg, né en 1829, a publié: « Reise nach den Canarischen Inseln », Bonn, 1868; «Untersuchungen über einige merkwürdige Thiergruppen des Arthropoden- und Wurmtypus », Berlin, 1869; « Ueber das Auge der Alciopiden », Marbourg, 1876; « Die Echiuren (Gephyrea armata) », dans les Nova Acta der Leopoldin. Akademia d. Naturforsch., 1879.

Greffrath (Henri), voyageur et écrivain allemand, bien connu pour ses voyages en Australie et en Polynésie, où il passa quatorze ans, né, le 3 février 1818, près de Teterow, actuellement retiré à Dessau; il collabore activement au Globus, à l'Ausland, et à la Rundschau für Geographie und Statistik.

Grego (Nicolas-Paschal), écrivain italien, professeur au Gymnase de Crème (Lombardie), nė, en 1836, à Castelmuschio (Istrie), a fait ses études en Dalmatie, en Istrie et à Vienne: ancien professeur de Gymnase à Fiume et à Capodistria, il émigra en 1862 et il fut nommé professeur à Crème. On lui doit: « I Turchi a Cittanova », Milan, 1865; « La notte di San Sebastiano e Gasparo Calavani », Turin, 1866; « La disfida di Santo Gavardo », Lodi, 1875; « I Sergi e i Jonatasi »; « A Vittorio Emmanuele, canzone », Crème, 1881; « Il potere temporale », conférence, 1888.

Grégoire (Louis), écrivain français, docteur ès-lettres, professeur d'histoire au Lycée Condorcet et au Collège Chaptal, né, à Paris, en 1819, a fait ses études au Lycée Saint-Louis et à l'École Normale Supérieure; on lui doit: « La Ligue en Bretagne », ouvrage couronné par l'Institut; « Sur les Immunités accordées par les Rois Mérovingiens et Carlovingiens »; « Cours complet d'histoire pour l'Enseignement secondaire >, sept volumes, nombreuses éditions; « Cours complet de géographie pour l'enseignement classique », huit volumes, nombreuses éditions; « Géographie générale illustrée », ouvrage traduit en espagnol; « Histoire de France contemporaine de 1830 à 1875 », quatre vol.; « Dictionnaire encyclopédique d'histoire, de géographie, etc. »; « Dictionnaire des Lettres, des Arts et des Sciences »; « Atlas général de Géographie », des éditions d'auteurs classiques, des articles, etc.

Gregor (Walter), folk-loriste écossais, docteur en Droit, curé de Pitsligo (Aberdeenshire), membre de la Philological Society et de la Folk-lore Society de Londres, fondateur et secrétaire de la Scottish Text Society, né, en 1825, à Forgieside, dans la paroisse de Keith (Écosse), a publié: « Glossary of the Dialect of Banffshire », inséré dans les Actes de la Société philologique de Londres de 1866; « Echo of the Olden Time », 1874; « Folk-lore of the North-East of Scotland » (dans les Actes de la Folk-lore Society de 1881), dans le Journal de cette Société il aussi inséré plusieurs articles.

Gregorovius (Ferdinand), célèbre historien allemand, partageant depuis 1884 son séjour entre Munich et l'Italie, citoyen honoraire de la ville de Rome, né, le 19 janvier 1821, à Neidenbourg, dans la Prusse orientale, a fait ses études théologiques et philosophiques à l'Université de Heidelberg, mais pour se livrer ensuite entièrement aux études littéraires et historiques. Il débuta par des essais intéressants sur « Werdomar und Vladislas », 1845; sur le « Wilhelm Meister », de Goethe, 1849; sur le Polonisme, 1848, et sur les chants polonais et madjars, 1849; et par une tragédie: « La mort de Tibère », Hambourg, 1851. Suivit en 1851 une monographie remarquable: « Kaiser Hadrian », après laquelle, il décida de se vouer à l'Histoire de l'Italie, qu'à partir de l'année 1852, il a visitée en tous sens, presque toujours habitée et illustrée par une série d'impressions de voyage, sur la Corse, Naples, la Sicile, les Pouilles, Ravenne, la Campagne Romaine, Capri, et surtout par ses « Wanderjahre en Italien », qui résument la plus grande partie de ses écrits détachés. Citons encore ses ouvrages: « Die Grabdenkmäler der Päpste », Leipzig, 1857; « Lucrezia Borgia », Stuttgard, 1874, en deux vol. (traduit en italien); « Athenais », Leipzig, 1882 (traduit en italien et en grec), 1872; « Euphorion »; « Kleine Schriften zur Geschichte und Kultur »; une traduction allemande des poésies siciliennes de Giovanni Meli, Leipzig, 1856, mais surtout son ouvrage monumental qui a fait sa gloire: « Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter », puisée aux sources, œuvre de patience, d'érudition et d'art, en huit volumes, commencée en 1859, terminée en 1873, et republiée ensuite. En 1883, l'Académie des Lincei publiait à ses frais un plan de la ville de Rome retrouvé par lui: « Una pianta di Roma delineata da Leonardo Besozzo milanese ». A l'histoire de Rome se rapporte aussi sa monographie: « Urban VIII im Widerspruch zu Spanien und dem Kaiser, eine Episode des Dreissigjährigen Kriegs », Stuttgal. 1879 (traduite par Jui-même en italien), Rome 1879. Comme résultat de sa demeure en Grez il publia: « Athen in den dunkeln Jahrhundsten » (ouvrage traduit en grec). C'est encore i lui qu'on doit la publication des « Briefe Alexaders von Humboldt an seinen Bruder Wilhelm », Stuttgard, 1880.

Gregorowicz (Jean), écrivain polonais trèspopulaire, né, à Varsovie, en 1818. Ses « Obrazi wejskii » (Tableaux champêtres), en quatre volumes, et ses « Zapysy wiejskie » (Croquis champêtres), en deux volumes ont obtenu le plus grand succès; et de ses « Causeries du curé sous les tilleuls » on a épuisé des éditions de quarante mille exemplaires.

Gregorutti (Charles), écrivain italien, avost et directeur de l'Archivio Diplomatico de Treste, où il est né, vers l'année 1825. En 1876, il publia: « Le antiche lapidi di Aquileia », adeptées en grande partie par Mommsen dans su Corpus Inscriptionum latinarum; autres inscriptions découvertes plus tard et qu'il a insérées à l'Archeografo Triestino, où il a aussi décrit us fullonia découverte en 1875 près de Pola, s' une décoration militaire romaine de la catégorie des phalères (1877).

Gregory (Gaspar-René), théologien américan professeur à l'Université de Leipzig, est ne le 6 novembre 1846, à Philadelphie (Pennsylva États-Unis d'Amérique). De 1864 à 1867, il ses études à l'Université de Pennsylvanie, puis de 1867 à 1873, au Princeton Theological Se minary. Venu en Europe, il fréquenta l'Univer sité de Leipzig, où il fut reçu docteur en Plu lologie en 1876, licencié en Théologie en 1884 privat-Docent la même année, et enfin, Profes sor extraordinarius en 1889. Il a été, de 1876 1884, sous-directeur de la Theologische Literatur zeitung de Leipzig. Outre plusieurs articles dans la Bibliotheca Sacra, Andover, Massachusetts dans la Theologische Literaturzeitung, et dans l'Allgemeine Er,-Luth. Kirchenzeitung, on doit M. G. la traduction de deux ouvrages de C.L. Luthardt: « St. John the Author of the fourth Gospel », Edimbourg, 1875, et « St John's Gos pel described and explained », 3 vol., id., 1876 77; plus les deux ouvrages originaux: « Les cahiers des Manuscrits grecs », Paris, 1889 « Prolegomena in Novum Testamentum Tischen dorfianum » (ed. VIII crit. mai.), Leipzig, 1884 1889.

Greif (Martin), pseudonyme du poète et all teur dramatique allemand Hermann Frey, ple 18 juin 1839, à Spire; fils d'un employé, près avoir achevé son gymnase à Munich, lembrassa la carrière militaire, qu'il quitta et 1867 comme lieutenant, pour se livrer entière ment à ses goûts littéraires. Il demeure le bituellement à Munich. Parmi ses ouvrages nous signalons: « Gedichte », quatre édition

première est de l'année 1868, Stuttgard); Corfiz Ulfeldt », tragédie, deux éditions (la sonde est de 1876); « Nero », id., 1876; Deutsche Gedenkblätter », 1875; « Marino Fari », id.; « Prinz Eugen »; drame; « Heinh der Löwe », drame; « Die Pfalz am Rhein », ; des poésies éparses dans des revues dirses.

Grenacher (Hermann), naturaliste allemand, ofesseur de zoologie à l'Université de Halle, , en 1843, a publié: « Beiträge zur Anatoe und Systematik der Rhizostomeen » (en lab. avec Noll), Francfort, 1876; « Untersuang über das Sehorgan der Arthropoden, inss. der Spinnen, Insekten, und Crustaceen », vettingue, 1879; « Abhandlungen zur vergleienden Anatomie des Auges », Halle, 1884-85. Grenet-Dancourt (Ernest), homme de lettres auteur dramatique français, né, à Paris, le février 1859. Ses études faites au Lycée int-Louis, M. G.-D. fut quelque temps prosseur dans un pensionnat parisien, puis il quitl'enseignement pour la finance et la finance ur l'étude de la déclamation sous Léon Ricier. Il s'essaya d'abord au théâtre de la Cour Auvergne, puis au théâtre des Nations, enfin l'Odéon où il créa le rôle de Pierre Puget ns Mme de Maintenon de François Coppée. ttre temps, il écrivit quelques monologues ur la Société des Hydropathes dont il fut le 30-président. Comme auteur dramatique il déta à l'Odéon par: « Rival pour rire », qui t du succès. Il a fait représenter depuis: Les noces de Mile Loriquet », comédie en 3 tes (Cluny); « Divorçons-nous », un acte luny); « La Femme », un acte (Palais-Royal); Oscar Bourdoche », un acte (Cluny); « Les ariés de Montgiron », et « Trois femmes pour mari », comédie-bouffe en trois actes, Oladorff (1884). Parmi ses monologues, on cite: La Vie »; « Adam et Eve »; « Les joies trimoniales \*; « Coco \*; « Une distraction \*; L'Aurore »; « Le Claqué »; « La nuit terri-3 »; qui ont été édité par Ollendorff, Paris,

Grenier (Édouard), poète français des plus licats, né, à Baume-les-Dames (Doubs), en 19. Il débuta par un charmant volume de Petits Poèmes », publié au retour de son preer mémorable voyage en Italie, rempli de sounirs sympathiques et couronné en 1860 par cadémie française. Entré dans la carrière dimatique, il était secrétaire d'ambassade en ient, lorsqu'il composa son magnifique poème Elkovan » dont un chant a été traduit par Angelo De Gubernatis, et publié dans la cova Antologia. Suivirent: « Poèmes dramaques », 1861 (dont font partie: « Stephen »; In Excelsis »; « Le premier jour de l'Eden »; Prométhée délivré », tragédie philosophique); e traduction du Reineke Fuchs de Goethe; des traductions de Heine dans la Revue des Deux Mondes, qui ont été attribuées à tort à Heine lui-même; « Amicis », recueil de vers, où se trouve: « La Mort du président Lincoln », poème couronné en 1867 par l'Académie française; « Marcel », 1874; « Jacqueline Bonhomme », tragédie de la révolution française, 1879. Après un second intéressant voyage en Italie, il publia quelques autres poésies, et le délicieux poème « Francine », 1884, après lequel il entreprit un voyage en Algérie. Ses Œuvres complètes ont été publiées chez l'éditeur Lemerre en 1882, moins: « Francine », 1884; « Penseroso », 1885; « Rigolante », 1887 et « Rayons d'hiver » qui ont suivi, enveloppés d'une douce mélancolie.

Gretener (Xavier), jurisconsulte suisse, professeur de droit pénal à l'Université de Berne, traducteur du projet du Code pénal russe (deux parties, Saint-Pétersbourg, 1882, Berlin 1885), né en 1852, a publié: « Begünstigung und Hehlerei in historisch-dogmatischer Darstellung », Munich, 1879; « Zum Entwurfe eines Militärstrafgesetzbuches für die schweizerische Eidgenossenschaft », Berne, 1886; « Ueber die italienische positive Seit des Strafrechts » (dans la Zeitschrift d. Bern. Juristenverein de l'année 1884, et séparément); « Ueber die russische Litteratur des Strafrechts und das russische Gefängnisswesen », dans la Zeitschrift fur d. gesch. Strafrechtswissenschaft de 1884-1885.

Gretillat (Augustin), écrivain suisse, ancien pasteur, professeur de théologie systématique à Neuchâtel, né, le 15 mars 1837, a Fontainemelon dans le Val de Ruz (canton de Neuchâtel). Son principal ouvrage est un « Exposé de Théologie Systématique » qui comprendra trois volumes, dont le premier a paru en 1885 sous le titre de propédeutique », un travail nouveau et personnel, fortement pensé, également remarquable par l'abondance de l'érudition et par la vigueur de la méthode. On a encore de lui: « Conférence contre le projet de loi ecclésiastique », 1873; « Le Socialisme et l'Évangile », 1879; « Critique de l'analyse métaphysique par M. Alaux », 1870; « Les citations de l'Ancien Testament dans les deux premiers chapitres de Saint-Mathieu », 1878; « J.-J. Rousseau », id.; « La cérémonie du baptême telle qu'elle est pratiquée dans nos églises », 1879; « Place de la théologie dans l'ensemble des sciences », 1880; « De l'autorité en matière religieuse, ses critères et ses droits », 1881; « Pascal et les Jésuites », 1882; « La théorie du sacrifice lévitique d'après Baehr et Ochler », 1881.

Gréville (Madame Alice Durand, née Fleury, plus connue sous le pseudonyme littéraire d'Henry), illustre romancière française, fille de l'éminent professeur Jean Fleury (voir ce nom), née, à Paris, le 12 octobre 1842. Son père fut son premier maître et elle le suivit en 1857 &

Saint-Pétersbourg, où après quelques années, elle se maria avec M. P.-E. Durand, professeur de langue française à l'école de Droit de Saint-Pétersbourg. En 1872, elle revint avec son mari à Paris. Elle avait débuté dans la même année au Journal de Saint-Pétersbourg, par une nouvelle: « A travers champs ». Mais à Paris elle eut de la peine à se faire connaître: après quatre ans d'attente, en 1876, dans la même semaine, on vit paraître deux de ses romans dans le Journal des Debats et dans la Revue des Deux Mondes: « Dosia » et l'« Expiation de Savèli ». Depuis, sa collaboration a été fort recherchée et tous ses romans ont été lus avec intérêt; seulement le public a montré une préfêrence marquée pour tous ses ouvrages dont la scène se passe en Russie; ses romans russes ont donné au public français un avant-goût de ces peintures de la société russe, qu'on admire maintenant, jusqu'à la folie, dans les chefsd'œuvre du comte Léon Tolstoï. Après les deux premiers romans cités, ont paru: « Les Koumiassine »; « La Princesse Oghérof »; « Sonia »; < Stephane Makarief >; < Autour d'un phare >; « Suzanne Normis »; « Nouvelles russes »; « Les Epreuves de Raïssa »; « La Niania »; « La Maison de Maurèze »; « Marier sa fille »; « Ariadne »; « Bonna-Marie »; « Les Mariages de Philomène »; « Un violon russe »; « Croquis »; « Cité Ménard »; « Lucie Rodey »; « L'Héritage de Xénie »; « Le Moulin Frappier »; « Les Degrés de l'échelle »; « Madame de Dreux »; « Perdue »; « Le Fiancé de Sylvie »; « Rose Rozier »; « Le Voeu de Nadia »; « Une Trahison »; « Louis Breuil »; « L'Ingénue »; « L'Amie »; « Folle Avoine »; « Angèle »; Le Mors aux dents »; « Les Ormes »; « Un Crime »; « Clairefontaine »; « Idylles »; « Cléopatre »; « Le Comte Xavier »; « La Fille de Dosia »; « Frankley »; « Nikanor »; « Comédies de Paravent »; « La Seconde Mère »; « Chant de Noces », 1889. Elle a écrit pour les écoles un Manuel d'« Instruction civique et morale des jeunes filles », 1882, et tiré de l'un de ses premiers et meilleurs romans: « L'Expiation de Saveli » un drame en cinq actes représenté en 1888 au théâtre de Lille.

Greyerz (M<sup>11</sup>e Lina DE), femme-auteur suisse, née, à Berne d'une famille patricienne, le 6 mai 1840, a pubblié sous le pseudonyme de Carle Grey un roman destiné à la jeunesse:

« Sur les hauteurs de Gurniget », 1883.

Greyson (Émile), littérateur belge, aujourd'hui directeur général de l'enseignement moyen et de l'enseignement supérieur, né, à Bruxelles, le 17 août 1823. Il a collaboré à la Revue trimestrelle, l'Étoile belge, la Revue de Belgiques, l'Actualité, l'Echo du Parlement, le Nord, l'Observateur d'Anvers, la Revue de l'instruction publique en Belgique, le Journal des Beaux-Arts, le Bulletin des Muses Santones, etc.; et, en outre, fourni des chapitres à trois grands ges collectifs : « Patria Belgica » ; « Cinc ans de liberté » : « La Belgique illustrée fin, il a fait paraître en librairie : « Fi Colonna », Bruxelles, 1857; « Les Récits Flamand », id., 1859; « Le Passeur de gnon », id., 1860; « Jacques le Charron 1862; « L'Oncle Célestin », id., 1863; Hollande: Juffer Daadje et Juffer Doortje, de Faas Schonck >, id., 1873; « La m Oudewaeter et Huysman; le commandant son », id., 1876; « Aventures en Fland Verviers, 1872: « Bons ou mauvais auch id., id.; « Entre bourgeois », id., 1883; aberrations de Maxime sur l'éducation 1888, « Teintes grises, teintes claires et tes sombres », Mons, id. Les ouvrages i G. ont souvent eu les honneurs de la pression et de la traduction; nous nous rons à citer une traduction italienne de « Schonck », publiée par M. Francesco Ma dans La Provincia de Cuneo, nº du 14 j 1875 et suivants. — L'auteur est officier démie de France, et certainement l'un des vains belges les plus décorés.

Gribaudi (Vincent), écrivain italien, paseur de littérature italienne au Lycée de né, en 1834, à Cambiano (province de Il a publié: « Le amene lettere e le produzioni d'Italia », Coni, 1870; « La Vile opere del conte Gian Francesco Galea pione », id., 1872.

Grieben (Hermann), littérateur et pub allemand, rédacteur de la Kölnische Zeit Cologne, depuis 1859, ancien rédacteur Ostsee Zeitung, de la Lübekische Zeitung la Pommersche Zeitung, né, le 8 février 1 Koslin, a fait ses études à Breslau, où reçu docteur en philosophie et en philolo 1848. Il a publié: « Lieder eines Student une traduction du Prometheus d'Eschile; fraue », Stettin, 1858; « Norddeutsche Frül terzinen », id., 1859; « Das Kutschke vo Untersuchungsrichter »; « Das Kutschkel « Zeitstimmen »; « Dante Alighieri », Co 1864; « Rheinische Wanderlieder », id., Durch Wald und Wasser »; « Gott die Kunst! »; « Gesammelte Gedichte »,

Griesebach (Édouard), écrivain allemant cien auditeur, ancien secrétaire d'ambre à Rome, à Constantinople et à Saint-I bourg, actuellement consul-général d'Aller à Port-au-Prince, né, le 9 octobre 1845, à tingue, reçu docteur en droit à Leipzig, blié plusieurs ouvrages qui ont eu un brillant. Citons: « Deutsche Literatur voi bis 1871 »; le poème « Der neue Tannhä (quatorzième édition en 1887); « Tannlin Rom »; « Kim-Ku-Ki-Kusn », nou « Chinesische Novellen »; « Die Wand

r Novelle »; « Die treulose Wittwe ». Il a ssi soigné une nouvelle édition des ouvrages Heinrich von Kleist.

Griffiths (Arthur-Bower), jeune savant an-Lis, chimiste et biologue distingué, docteur en ilosophie, membre de la Royal Society of ndon, de la Société chimique de Paris, de la ciété Physico-chimique russe, et de la Micropical Society of London, etc. ancien directeur 3 laboratoires chimiques et de l'école technique Manchester, ancien professeur des sciences turelles au Collège City of London, actuelle-:nt professeur de chimie et de biologie à l'Ée scientifique de Lincoln (Angleterre), est né, 1859, à Manchester. Il a étudié à l'Owen's Ilege de sa ville natale et à l'École Royale des mes de Londres. En 1885, il a épousé made-· iselle Frances E. Wright, auteur de différents its sur la botanique; en 1887, il a fait la déaverte d'un nouveau bacterium (bacterium al-; en 1888, il a découvert l'Ustilago cucumis. Llui doit: « A Treatise on Manures »; « The teases of Crops >; « Manures and their es >; « Inorganic and organic analyses »; Researches on Microbes », (mémoire présenté, 1887, par M. Agar consul-général en Écosse Gouvernement de la République Argentine); Researches on the Physiology of the Inver->rata >; « Researches on Iron Sulphate as a unure », 1882-48, mémoire couronné avec un x de mille francs par le Conseil de la Checal Society de Londres, (ces recherches ont confirmées par d'autres savants, entr'autres intz, Porion, Deherain, De la Charlonnes); On fungoid Disease in the roots of the Cumber »; « Carbides of Platinum formed at v temperatures »; « On certain Eocene for-.tions of Western Servia >, 1886, etc.

Grifoni (Ulisse), publiciste italien, ancien icier d'infanterie, ancien directeur du jourle démocratique de Florence La Toscana, colvorateur du Capitan Fracassa et de la Trina, né, à Monticello, dans la province de Grosso, en 1858, a débuté par des vers, des esisses et des courriers du high-life florentin; is il s'est fait surtout connaître par un roman entifique à la Jules Verne, dont la seconde tion artistiquement illustrée a paru à Floce, chez Niccolai, sous le titre: « Dalla terra e stelle ». Il a aussi donné quelques pièces théâtre, et il prépare un nouveau roman torique intitulé: « Aspasia », scènes de la vie seque.

Grigorowitch (Dmitri-Wassilyévitch), écrin russe des plus lus, auteur de: « Antoine malheureux »; des « Pêcheurs »; des « Émiis »; des « Deux généraux »; de « La loterie icale », etc. Né en 1820, il commença son ication à l'école du génie à St-Pétersbourg. syant aucune disposition pour les mathémanes, Grigorowitch quitta l'école avant de prendre son grade, fréquenta l'Académie des beaux-arts et hanta la scène. En 1846, parut sa nouvelle « Le village », qui lui donna immédiatement une réputation littéraire, et depuis lors il se livra entièrement à la littérature.

Grill (Jules), théologien et indianiste allemand, professeur de théologie à Tubingue, ancien professeur et directeur du Séminaire de Maulbronn, né, le 10 juillet 1840, à Gaildorf (Wurtemberg), a fait ses études à Tubingue et à Heidelberg. On lui doit une édition critique avec introduction et notes du drame sanscrit Venisamhâra, Leipzig, 1871; l'interprétation d'un psaume, Tubingue, 1883; et la traduction de cent hymnes de l'Athrvaveda, Stuttgard, 1888.

Grill (Klas-Lorens), cartographe et staticien suédois de l'état major de l'armée, né en 1817, a publié, en dehors d'un certain nombre de brochures; « Karta öfver svenska arméens indelniag och förläggning på fredsfot », 1848-50; « Statistickt sammandrag of svenska indelninverket, eller tabellariska förteckningar öfver, arméens bostallen samt öfver samtliga rusthåll och rotehåll i riket », 1855-56.

Grilo (Antonio-Fernandez), poète espagnol, né à Cordoue, le plus connu des lyriques modernes de l'Espagne. Il réside à Madrid, et on le recherche dans tous les salons. Il lit admirablement et ses vers, déclamés par lui, valent le double. Il était l'ami intime du roi Alphonse XII qui lui fit une pension sur sa cassette particulière, et obtint de plus pour lui un emploi au Ministère de Fomento. La Reine-Mère, Isabelle II, fait les frais de la magnifique édition de ses œuvres qu'on est en train d'imprimer à Paris, et qui sera illustrée par les meilleurs artistes. Grilo a actuellement quarante-six ans. Ses poésies les plus célèbres sont: « Las Ermitas de Cordoba »; « la Noche-buena »; « La oda al mar », etc.

Grimblot (Édouard), journaliste français, ancien officier de l'armée, membre du comité de la Société des gens de lettres et président élu de l'Association de la presse royaliste et catholique des Départements. Après avoir dirigé en province plusieurs journaux royalistes, M. G. est devenu rédacteur en chef de la Correspondance Nationale, organe autorisé de M. le Comte de Paris. M. G. est l'auteur de plusieurs romans qui ont eu un véritable succès.

Grimm (Hermann), illustre critique d'art allemand, fils du célèbre philologue Guillaume Grimm, professeur de l'histoire de l'art à l'Université de Berlin depuis 1872, conseiller intime, fondateur de la revue Ueber Kunstleben und Kunstwerke, né le 16 janvier 1828, a fait ses études à Bonn et séjourné à Rome de 1850 à 1853. Parmi ses ouvrages, aussi bien écrits que bien conçus, on doit citer surtout: « Armin », 1851; « Demetrius », 1854; « Goethe in Italien », 1850; « Essays », 1850-75; « Uniboer-

windliche Mächte », 1859; « Das Leben Michel-Angelo's >, 1870; « Das Leben Rafaels », 1872; « Fünfzehn Essays », quatre éditions, etc.

Grimm (Joseph), theologien allemand, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Université de Wurzbourg depuis 1874, et recteur de l'Université en 1888-89, né, le 23 janvier 1827, à Frisingue (Freisig), a fait ses études à l'Université de Munich, et publié: « Geschichte der Samariter », Regensbourg, 1854; « Die Einheit des Lucas- Evangeliums >, id., 1863; **▼ Die Einheit** der vier Evangelien », id., 1868; « Das Leben Jesu », six volumes, 1876-89.

Grimm (Richard), philologue allemand de la Russie, né, le 9 janvier 1847, à Saint-Pétersbourg, depuis l'année 1855, bibliothécaire privé et conservateur de l'Arsenal de S. M. l'Empereur de Russie. Dans le programme de l'École Supérieure de Saint-Pierre, en 1876, il a inséré un mémoire: « Der Hercules Oeteus des Seneca in seinen Beziehungen zu Sophokles' Trachinierinnen ».

Grin (François), publiciste suisse, né, le 2 mars 1847, à Gressy près Yverdun, dans le canton de Vaud, commença à l'Académie de Lausanne des études littéraires et théologiques poursuivies aux universités de Berlin, d'Heidelberg et d'Edimbourg. L'amour des voyages le poussa d'abord à parcourir la plus grande partie de l'Europe, puis à entreprendre, en 1876, le tour du monde. Une visite à l'Exposition de Philadelphie lui fournit l'occasion d'un rapport sur l'éducation et les beaux-arts; le désir d'étudier de visu les besoins des classes laborieuses l'amena à un séjour de quelques mois en Australie et dans la Nouvelle-Zélande. Avec les matériaux considérables recueillis au cours de ses incessantes pérégrinations, M. Grin a rédigé les ouvrages suivants en anglais: « A serie of questions », publié sur la demande de la Société Royale Australienne, 1877; « On the conditions of a new Colonial State », 1877; « Here and there », (souvenirs de voyages) 1878. La carrière théologique qu'il avait embrassée dans sa jeunesse ne fut point oubliée au cours de ses pérégrinations; et lorsqu'en 1878 il revint dans le canton de Vaud, il fut nommé pasteur à Suchy près Yverdun. En 1886. il partit encore une fois pour le Chili et la république Argentine afin d'étudier sur place les avantages que ces pays peuvent offrir à l'émigration européenne; à son retour il a publié sur cette question un livre intéressant: « Nos compatriotes au Chili », 1887. Nous possédons encore de lui « Blumhardt », (le pasteur philanthrope) notice biographique, 1882; « Charles Gordon, un héros de notre temps », 1885, trois éditions; « Souvenirs de l'île de Robinson Crusoé, chez les Indiens Mapoutches »; « Conspiration », roman destiné à l'exposition des idées sociales et réformatrices de l'auteur.

Grisar-Hartmann (Constantin-Germain), to vain allemand, père de la Compagnie de Jess professeur d'histoire de l'Église à l'Universit d'Innsbruck, né, à Coblenz, le 22 septembre 1845. On lui doit, entr'autres : « Galilei ste dien, Untersuchungen über die römische Kon gregationsdekrete »; « Reformatorenbilder 1883, sous le pseudonyme de Constantinus Go manus; les « Disputationes Tridentinae » Général des Jésuites Lainez, théologien Concile avec introduction et notes. Il a entre pris plusieurs voyages en Italie et il a fait d recherches à Rome sur les documents histor ques du moyen-age. On trouve des essais no breux de ce savant jésuite, dans la Zeitschr für kathol. Theologie, qu'il a rédigée pendu quelque temps.

Grisier (Georges), publiciste et auteur in matique français, né, à Paris, en 1853. Il s fils du célèbre maître d'armes. Dès son enfa ce, il eut le goût précoce du journalisme du théâtre. Au collège il faisait déjà des jour naux. A vingt ans, il débuta au Paris-Journ puis au Figaro, enfin il entra comme rédactes à la Patrie, dont il est aujourd'hui rédacteuadministrateur. M. Georges Grisier a rempor de nombreux succès au théâtre. Outre plusieur pièces en un acte, il a fait jouer en collabora tion: « Allons voir ça! »; « Clair de lune « Pèle-Mèle Gazette »; « Paris en général » et dans un genre plus sérieux « Roger-le-Honte », tiré du roman de Jules Mary. drame, représenté à l'Ambigu tout récemme est un des plus beaux succès de ce théâtre

depuis les Deux Orphelines.

Grison (Georges-Edouard-Alexandre-Stan slas), romancier français, rédacteur ordinaire Figaro, où il signe le plus souvent Jean Paris, ne, à Saintes (Charente-Inférieure) le mars 1841. Fils d'un percepteur des contribetions directes, ancien employé lui-même des nances, et, depuis, des chemins de fer, il a pri part comme volontaire à la campagne contre l'Al lemagne. A son retour, il se voua entièremen à la littérature. Il avait débuté par des articles dans le Petit Moniteur et dans la Petite Press et publié en 1868 « La fièvre de l'or ». Suivrent: « Les Départements martyrs, histoire anecdotique de l'occupation allemande >, 1872 « Les accidents de chemin de fer », 1882; « Les panier de la rue des Moulins », 1884; « Paris horrible et Paris original », 1884; « 13, rue des Chantres », roman parisien, 1885; « Souvenis de la place de la Roquette », 1885; « Le comb Pierrot »; « L'ami du commissaire »; « Val tre rouge »; « Le Monde où l'on triche », 1886 « L'Héritier de Rocambole », 1886; « Pigeons et Vautours », 1887; « La Police », 1887 « Le Monde où l'on vole », 1887; « Le Monde où l'on flibuste »; « Le dossier du général Bor

langer ». Il a aussi collaboré à des pièces

Atre; on cite entr'autres: « Place aux jeu-: », revue jouée en 1886 aux Folies-Bergères. Grobben (Charles), naturaliste autrichien, fesseur de zoologie à l'Université de Vienné en 1854. En dehors des mémoires insérés ouis 1875 dans les Actes de l'Académie des ences de Vienne, il a publié séparément: « Die tennendrüse der Crustacen », Vienne, 1880. Grober (Maximilien-Gustave), éminent philome romaniste allemand, professeur de philoie romane d'abord à Breslau, et depuis 1880 Université de Strasbourg, né, le 4 mai 1844, Leipzig, reçu docteur en 1869, après la pré-.tation d'une thèse sur l'ancien poème frans « Fierabras »; en 1876, il fonda la Zeitrift für romanische Philologie; et, depuis 16, en collaboration avec plusieurs autres lologues, il publie un « Grundriss der Romachen Philologie ».

Groll (Théodore), nouvelliste allemand, né, B décembre 1831, à Dusseldorf, a commencé lement en 1885 à se faire connaître par un ume de poésies en dialecte du Bas-Rhin, inllé: « Gerschtiaden, Humoresken aus dem Den Pastor Gerst's ». Suivirent des nouvel-: « Charakter- und Zeitbilder, und Schicktwege »; « Aus sturmbewegter Zeit »; un man: « Die Freunde », 1886 et les récits: Der Pfarrer im Gebirge »; « Das verlorene kument », 1887.

Groller (Baudoin), nouvelliste autrichien, réteur en chef de la Neue Illustrirte Zeitung Vienne, ancien rédacteur de l'Allgemeine nstzeitung, né, le 5 septembre 1848, à Arad, ublié séparément: « Junges Blut »; « Welte Dinge »; « Prinz Klotz ».

Gromier (Marc-Amédée), homme, politique et liciste français, directeur de l'Alliance Arno-Gréco-Latine pour une Union Douanière diterranée, petit-fils de Gromier de Coligny, amandant du 1er bataillon des volontaires de République en 1793, né, à Bourg-en-Bresse n), le 7 octobre 1841. Homme de cœur, esprit mant, avec les plus nobles aspirations ens la fraternité, la liberté, la paix des homs, il a passé sa vie à faire des projets humaaires; et il en a souvent souffert. L'Italie se vient qu'il a pris part en 1866 à la campagne Trentin, pendant laquelle il commença sa pagande en faveur d'une alliance gréco-latine r Franzoia, Bastos, Mauro Macchi et autres, il continua à Ambérieu, où il s'était retiré, la apagne terminée. A Paris, il publia le programd'une Union libérale que l'Empire n'approupoint, forçant même son auteur à s'expatrier. mnistie de 1869 le ramena en France, mais le tarda pas à compromettre sa tranquillité des cris de révolte, et il fut condamné à un is de prison, puis à 5 ans par la Haute-Cour Blois. Nommé commandant du 74e bataillon de Garde nationale de la Seine, il fut révoqué par

le général Trochu. Il redevint journaliste pendant la Commune; on l'accusa d'excitation à la révolte, et on le condamna à six mois de prison; une seconde condamnation pour le même titre vint aggraver son sort. Il subit la prison successivement au dépôt de la Préfecture de police, à la Conciergerie, à Sainte-Pélagie, à la Santé, à Nevers, à Montargis, à Beauvais, à Rouen et, comme dernière étape, à la maison cellulaire de Tours. Ses « Heures de prison » (1870-76) qui restent inédites sont l'histoire fidèle de ses souffrances. Il n'a point eu le temps de composer et d'écrire des livres; mais il a publié une masse de lettres, articles, programmes, pamphlets; citons: « Lettres sur la musique », Paris, Hachette, 1862; « La Fanfare Bressane >, Bourg, 1863; « Souvenirs d'un bressan », id., 1864; « La Colonie », Londres, 1865; « Une élection réussie » (dans le Progrès de Lyon, 1867-68); « L'Union libérale », Paris, 1868; « The Glowworm », Londres, 1869; « L'Égypte dévoilée », id., id.; « Le centenaire anti-napoléonien », id., id.; « Le salut de Paris », Paris, 1871; « La patrie en deuil », id.; « La solidarité », id., 1872; « Lettres d'un bon rouge », 1873; « Paris Municipal », id., « Hommes et choses de 1866 à 1872 », id.; « La paix sociale », id.; « Prophéties pour 1878 », Josellin, Genève, 1877; « Credo d'un libre-penseur », id.; « La loi sociale de l'avenir », id.; « Justice et nécessité d'une amnistie », id.; « Les Frondeurs Gènevois », id., 1878; « Lettre aux Gènevois », Florence, id., « Florence la Cité des milliards », Périgueux, id.; « Garibaldi et sa campagne de France », Bordeaux, 1879; « Ai proletari », Florence, 1879; « Ai Borghesi », id.; « Mauro Macchi, in memoriam », Milan, 1881; « Mauro Macchi e la lega latina », Florence, 1882; « I latinofobi francesi ed il senatore Amante », id.; « Histoire de la musique, avec une préface de Marie Escudier >, Paris, Degorce-Cadot, 1882; La Fédération des peuples gréco-latins »; « Un dernier mot aux latins », Florence, 1883; « Le Zollverein Méditerranéen, douze lettres à la presse gréco-latine », id., 1884; « La vraie revanche », id., id.; « An English-Greek-Latin Intelligence », id., 1885; « Alliance latine et Zollverein Méditerranéen », id., id.; « Union Douanière Méditerranée », id., 1886; « Frédéric List, le père du Zollverein Germanique », Lyon, 1888.

Grondal (Bénoît), poète, naturaliste, humoriste islandais, a traduit en langue islandaise l'Odyssée d'Homère.

Gross (Charles), jurisconsulte autrichien, professeur de droit canonique à l'Université de Gratz, né en 1837, a publié, entr'autres: « Die Beweistheorie im canonischen Proces », Vienne, 1867, deux parties, Innsbruck, 1880; « Inscrit auctoris ordo judiciarius, para summaele.

gum et tractatus de prescriptione », id., 1870; « Zur Begriffsbestimmung und Würdigung des Kirchenrechts », Gratz, 1872; « Die verschiedenen Arten des canonischen Processes », 1866; « Ueber Urkundenbenediction im Civilprocesse », 1872; « Ueber die Execution's Fähigkeit von Urkunden », 1873.

Gross (Ferdinand), littérateur autrichien, ancien rédacteur de la Frankfurter Zeitung et rédacteur actuel du feuilleton de la Wiener Allgemeine Zeitung, l'un des plus brillants feuilletonistes du jour, né à Vienne, le 8 avril 1849, a publié entr'autres: « Geheimnisse »; « Kleine Münze »; « Mit dem Bleistift »; « Der erste Brief »; « Aus der Bucherei »; « Passionsbriefe »; « Die neuen Journalisten »; « Blätter im Winde ».

Gross (Gustave), économiste allemand, professeur libre d'économie politique à l'Université de Vienne, collaborateur de l'Allgemeine deutsche Biographie, né en 1856, a publié: « Staatssubventionen für Privatbahnen », Vienne, 1882; « Die Lehre vom Unternehmungsgewinn », Leipzig, 1884; « Karl Marx », id., 1885.

Gross (Henri), écrivain allemand, professeur à Trieste, où il s'est marié, né, le 20 juillet 1849, à Niederstadnitz, a consacré tous ses soins à l'illustration de l'histoire littéraire des femmes; on lui doit: « Briefe über das deutsche Frauenschriftum »; « Schriftstellerinnen », 1882; « Deutsche Dichterinnen und Schriftellerinnen in Wort und Bild », 1885.

Gross (Victor), médecin et archéologue suisse, né, le 1er juin 1845, à Neuveville sur les bords du lac de Bienne, où il exerce, depuis 1869, tout en poursuivant avec ardeur ses études archéologiques de prédilection. Ses premières découvertes furent insérées, au fur et à mesure qu'elles se produisaient, dans l'Indicateur des Antiquités Suisses. En 1878, fut rédigé par M. Gross la septième rapport de la Société des antiquaires de Zurich sous ce titre: « Résultats des recherches exécutées dans les lacs de la Suisse occidentale depuis l'annnée 1866. En 1883 parut le bel ouvrage: « Des Protohelvètes ou des premiers colons sur les bords des lacs de Bienne et de Neuchâtel », avec une préface de Virchow et 33 planches phototypiques. En 1885 fut publié comme une appendice aux Protohelvètes, ouvrage classique spécialement consacré à l'âge du fer, le livre sur « la Tène, un oppidum helvète >. Les travaux scientifiques de M. Gross lui ont valu d'être nommé membre correspondant des Sociétés Anthropologiques de Vienne, de Paris et de Berlin. Citons encore de lui: « Los habitations lacustres du lac de Bienne », 1872; « Dernières trouvailles », 1875; « Les tombes lacustres d'Auvernier », 1876; « La station de Saint-Blaise », 1878; « Marigen et Auvernier », 1878; « La station de Corcelette », 1882,

Gross von Trockhau (Augusto-Jeansme-auteur allemande, fille du baron I Gross von Trockhau, née, le 3 juin Wurzbourg, où elle demeure. On lui doit, tres: « Drei Tage aus dem Leben einer « Liebe und Leidenschaft »; « Aus d gen »; « Tante Lisbeth »; « Des Sohnes & « Gesühnt »; « Ein Nürnberger Kind »; tesse Ilka »; « Poesie und Prosa »; « Mi und Minnelust », poésies; « Ich heirath Tochter », comédie.

Grosse (Julius), illustre poète, aute matique et romancier allemand, fils d'un p né, le 25 avril 1828, à Erfurt, étudia, pr même temps l'art, l'architecture et la ji dence; mais après un premier succès s tre, il se vous entièrement à la littérati cien rédacteur des Münchener Propylan depuis 1870 secrétaire-général de la i stiftung de Munich. Écrivain élégant en en prose, il a publié, entr'autres: « Deut vorwärts », poésies; « Novellen », tro « Untreu aus Mitleid », roman; « Ei Liebe », nouvelle; « Widor Frankreich sies; « Gegen den Strom », roman; « D Abalard », roman; « Der Revolutionar », « Maria Mancini », roman; « Der Stadt roman; « Gesammelte erzählende Dichtu six vol.; « Der Wasunger Rath, Abul Seelenwanderung, Abenteuer des Kalew poèmes; « Gesammelte lyrische Gedic « Natürliche Magie », roman; « Offene den », récit; « Neue Erzählungen »; « Monnier »; « Zweierlei Mass », roman; bürgelicher Demetrius », roman; « Sher roman; « Der getreue Eckhardt », roman mosen », nouvelles de théâtre; « Das l weib von Weimar », roman, et les d « Die Ynglinger »; « Die Schwaben », drich von der Pfalz »; « Der letzte Grie « Judith »; « Gudrun »; « Dürers Eri len »; « Tiberius »; « Die Herzogin vo rara »; « Unter den Linden »; « Pros

Grosso (l'abbé Étienne), illustre phil italien, l'un des écrivains les plus éléga italien, en latin et en grec, ancien prof de lycée, actuellement retraité, résidar tôt à Pise, tantôt à Albisola Marina, où né le 22 mars 1824. On a raison de s'é qu'un littérateur de ce mérite, un hus aussi érudit n'ait pas occupé en Italie ur re universitaire. Il a fait ses études à ? et, en 1842, il entra à Gênes dans l'ordi gieux des Pères Somasques. Il enseigna à-tour la rhétorique à Valence sur le Novi Ligure et à Rapallo; de 1860 à 1 grec et le latin au lycée de Novare, de 1888, au lycée Parini de Milan. Thoms lauri, le célèbre latiniste piémontais, pr l'abbé Grosso sollertissimus latinarum ele rum arbiter; Emile Egger, professeur à

94

me, en plusieurs occasions, rendit justice à fameux humaniste contemporain; Théodore mmsen le fit nommer membre correspondant l'Institut archéologique germanique; le proseur Canna, dans une brochure intitulée: Degli scritti latini di Stefano Grosso », en 6, détailla tous les mérites littéraires de bé Grosso; mais l'habit qu'il porte, la franse de son langage, le grand tort qu'il a d'ée les langues classiques comme un antique, s un temps, où les philologues dédaignent te virtuosité littéraire, par une obstination ne fait pas honneur aux Conseillers de l'insstion publique, les portes de l'Université itaine lui furent fermées. Ses écrits sont nomux. Citons dans le nombre: « Ragionamento rno alle opere di Guido Ferrari latinista e heologo novarese »; « Ragionamento intorno opere di Gaspare Garatoni, filologo raven-3 »; « Ragionamento sugli studii di Fran-20 Ambrosoli nelle lettere greche e latine », c des notes érudites qui sont devenues de itables dissertations, et qui faisaient désipar Cesare Correnti, toute une Histoire l'Humanisme en Italie, écrite par l'abbé sso; « Lettera filologica sulla grecità di ıni epigrammi latiui di Ludovico Ariosto », essée à Giosuè Carducci; « Lettera filolo-:: Daute e i poeti greci », adressée à Pie-Fanfani; « Lettera critica intorno al supnento di A. Urceo Codro alla Pentolinaria Plauto », adressée à Carlo Malagola; « Due ere critiche a Pietro Fanfani », au sujet de Ihronique de Dino Compagni, dont on crie la langue et le style; « Le poesie latine Francesco Berni », nouvelle édition critique; 'ersi greci »; « Poesie latine di Alessandro ızoni, di Amadio Ronchini e di altri illustri iani recate in versi greci »; deux lettres le mot grec πρόβατον; « Lezioni elementari spigrafia latina »; « Epistole latine di Pietro ollonio Collazio novarese a Pio II per la ciata contro i Turchi >, en collaboration c l'avocat Charles Negroni; « Discorso proele agli scritti editi e inediti di Francesco brosoli »; « Ragionamento storico e critico rno a Giuseppe Biamonti », Bologne, 1880, le même littérateur il a encore écrit dans leboro de Gênes, des années 1882 et 1883; legli studii di Giuseppe Jacopo Ferrazzi su quato Tasso e delle postille di Torquato so alla Commedia di Dante, lettere due », ogne, 1881; « Sul merito del volgarizzamento e tragedie di Euripide di Giuseppe De Spu-; », lettre adressée à M. Carlo Malagola, 3; « Stephani Grossi, Inscriptiones, Carmina, imentationes », Milan, Hoepli, 1886; « Sulle sie latine di Leone XIII », Milan, 1883; ettere di Niccolò Tommaseo, Paolo Perez, enio Camerini, Giacomo Zanella, Salvatore ii, Cesare Correnti, indirizzate a Stefano

Grosso », Pise, 1889, (en occasion de la noce Gervasio-Schiappapietra); « Fallo ed ammenda: Sulle postille del Tasso alla Divina Commedia », dissertation, Vérone, 1889 (dans la revue L'Alighieri).

Grot (Jacques), illustre écrivain russe, membre de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg depuis 1855, membre de la Société d'histoire russe et de la Société d'histoire et d'antiquités russes de Moscou, né le 27 décembre de l'année 1812. En 1882 fut célébré son jubilé; à cette occasion, il a reçu un rescrit gracieux et très-flatteur de S. M. l'Empereur, son ancien élève; plusieurs sociétés savantes et presque toutes les universités russes lui ont conféré le titre de membre honoraire. M. G. a fait ses études au Lycée Tsarskoje-Sélo; ses études à peine achevées, il entra dans la Chancellerie du Comité des Ministres et ensuite dans celle du Conseil de l'Empire. Mais les devoirs de son emploi ne l'ont point empêché de consacrer ses loisirs à la littérature et à l'histoire. Il se consacra particulièrement à l'étude des langues et des littératures modernes. Il débuta en 1838 dans le Contemporain, revue fondée par Pouchkine, où il inséra des essais importants sur la littérature scandinave et finlandaise, et des traductions du Mazeppa de Byron et de la Frithiof-Saga de Tegner. Comme membre et secrétaire du Comité du monument à Pouchkine, il a pris une grande part tant aux travaux qui l'ont préparé (de 1870 à 1880) qu'à l'inauguration de ce monument qui a eu lieu à Moscou au mois de juin 1880. Le compte-rendu du Comité a été rédigé par M. G. et lu par lui dans une séance solemnelle à l'hôtel de ville de Moscou. Cette inauguration a donné lieu à des fêtes littéraires qui ont réuni tout ce qu'il y avait de plus distingué en fait de gens de lettres russes; elles ont été signalées, entre autres, par des discours sur Pouchkine, prononcés par plusieurs écrivains éminents comme Aksakoff. Dostoïewski, Katkoff, Kloutchewski et autres; le discours tenu à cette occasion par M. G. avait pour objet un coup d'œil sur le grand poète comme caractère moral. Le 29 janvier 1887 était le 50me anniversaire de la mort tragique de Pouchkine. A cette occasion, beaucoup d'institutions, dans une quantité de villes russes, ont consacré des séances littéraires à la mémoire du grand poète. M. G. a prononcé aussi un discours au Lycée Alexandre, et analysé en cette occasion les pièces composées par le grand poète lorsqu'il était encore élève du Lycée de Tsarskóje-Sélo; plus tard, il a fait entrer ce discours dans un recueil de ses articles, publié en 1888, sous le titre: « Pouchkine, ses camarades et ses instituteurs ». En 1840, M. G., avait déjà quitté la carrière administrative pour se livrer tout entier à la littérature, et il fut nommé professeur d'histoire et de littérature russe à l'Université de Helsingfors, où il enseigna pendant douze ans. En 1853, il fut chargé de l'instruction du feu Tsarewitch Nicolas ainsi que de l'Empereur régnant Alexandre III, et nommé professeur au même Lycée où il avait fait ses études. Dans les vacances, il faisait souvent des voyages en Finlande, en Suède, en Allemagne, qu'il décrivait ensuite dans les revues russes. L'une de ses descriptions de voyage a été publiée en 1847 séparément sous le titre: « Excursions en Finlande et au lac Ladoga, jusqu'à Tornea . Parmi ses autres publications, citons encore: « Almanach en souvenir du second centenaire de l'Université Alexandre »; l'édition en neuf volumes des œuvres du poète Derjavine. (Le huitième volume qui a paru en 1880 et qui contient plus de mille pages avec portraits, facsimilés et autres illustrations, renferme la biographie de cet écrivain célèbre et embrasse l'histoire de toute son époque; le 9° volume est supplémentaire pour toute l'édition); l'édition critique des lettres de l'historien Karamzine à Dimitrieff, en collaboration avec feu l'académicien Pekarsky; l'édition critique des œuvres du fabuliste Chemnitzer; trois volumes de papiers de l'Impératrice Catherine II, et, en outre, séparément, deux volumes, dont l'un contient les lettres de Catherine II (écrites en français), à Grimm, le célèbre encyclopédiste, et l'autre celles de Grimm à l'Impératrice (ces deux derniers volumes lui ont fourni le sujet d'une monographie en russe intitulée: « Catherine II dans sa correspondance avec Grimm »); une série d'articles sur Catherine II: ( L'éducation de Catherine II; Catherine II et Gustave III; Les soins donnés par Catherine II à l'instruction primaire; Matériaux pour l'histoire de la révolte de Pougatchev »); une longue série de discours prononcés dans des séances académiques, en l'honneur de Lomonosoff, de Karamzin, de Kriloff, de Derjavine, de Pierre-le-Grand, de Joukovski (1883) et de Batouchkov (1887); « Dictionnaire suédois-russe », imprimé en 1846 en Finlande, aux frais du Gouvernement russe; « Recherches philologiques », deux vol., nouv. édition en 1883; « Manuel de l'orthographe russe », 1884, livre classique pour les écoles russes, six éditions. Actuellement, cet éminent travailleur et sympathique écrivain prépare une édition entièrement refondue du Grand Dictionnaire russe de l'Académie de Saint-Pétersbourg.

Grote (Louis), poète et théologien allemand, né, le 27 février 1825, dans la petite ville hanovrienne de Husum sur les bords du Weser, où son père exerçait le ministère évangelique; il fit ses études théologiques à Goettingne et à Halle; précepteur pendant longtemps, il n'entra dans la carrière ecclésiastique qu'en 1859. Pasteur de 1859 à 1865, il fut exilé, en 1878, du Hanovre, à la suite du refus de prêter serment an roi Guillaume, en 1866, et de ses efforts de douze ans pour ramener sur son troi roi Georges V. Il se réfugia d'abord à (de 1878 à 1886), et depuis 1886 à Balde lui piusieurs recueils de poésies pub puis 1848; « Margareta », roman chrétien et différents essais biographiques, entr'i « Wolfgang Musculus », 1855; « Bar strow », 1860; « Leibnitz », 1864; « Luc nach », 1883; des brochures théologique

Groth (Klaus), illustre poète, nouvell critique allemand, né, le 24 avril 1819, à (Holstein), professeur de langue et litt allemande à l'Université de Kiel; il pass le meilleur poète en platt-deutsch. Il doi que tout ce qu'il sait à ses lectures et nombreux voyages d'instruction, qui l'on fait connaître et apprécier à l'étranger. deux de ses derniers voyages en Anglet en Hollande (1872-73), il a donné des co ces en allemand sur la littérature de so à la Taylorian Institution d'Oxford et à versité de Leyde. En 1856, l'Université d lui conférait le titre de doctor honoris Son chef d'œuvre en platt-deutsch: « born », en deux volumes, le plaça ima ment au rang des premiers poètes de magne; la première édition de 1852, à e vie de quatorze autres éditions; la quinzie de 1865 (Berchem l'a traduit en hochen 1866). Suivirent avec un magnifique « Hundert Blätter », Kiel, 1854; « Ver récits en platt-deutsch, en deux vol. (pl éditions, traduction en hoch-deutsch d'I 1856); « Briefe über Hochdeutsch und deutsch », Kiel 1858; « Voer de Goern, reime », Leipzig, 1858; « Rothgeter Lamp un sin Dochder, Gedicht >, Hai 1862 (traduction hollandaise): « En Get vun min Vetter vær min Herzog >, Kie « Lieder aus und für Schleswig-Hol: Hambourg, 1864; « Ueber Mundarten u dartliche Dichtung », Berlin, 1873; « Jungsparadies. Dree Vertelln. », Berlir « Drei plattdeutsche Erzählungen », Berli des poésies éparses en plusieurs revues; il a publié l'Almanach du Schleswig-l En 1861, il avait édité à Kiel les pos platt-deutsch de Ferdinand Weber. Qu et Bör de Görn ont été illustrés par tistes célèbres tels que Otto Speckter et Richter.

Groth (Paul-Henri), naturaliste allemi fesseur de minéralogie à l'Université de fondateur et rédacteur principal de la Ze fur Krystallographie und Mineralogie, 1877, collaborateur des Jahrbücher für logie und Geologie, des Annales de Pogi des Bericht. der deutsch. chem. Gesellsch né en 1843, a publié séparément: « T sche Zusammenstellung der Mineralien ren chemisch-krystallogr. Beziehungen

'4, 2° éd., 1882; « Ueber das Stu-Mineralogie auf den deutschen Hoch-Strasbourg, 1875; « Physikalische raphie », Leipzig, 1876, 2° édition, e Mineraliensammlung der Universität ; », Strasbourg, 1879; « Grundriss der unde », Leipzig, 1887.

(Wilhelm; pseudonymes Carl Grey et Ritterberg), écrivain allemand, ancien zien libraire, auteur dramatique, feuilromancier, résidant depuis 1878 à hagen, fils d'un directeur d'école, né, e 1830, à Berlin, a écrit: « Correggio >, et « Wolfram von Eschenbach >, Hiarne », libretto pour le composichner; « Jaczko », tragédie; « Sch-Kapuze oder König Wangeslaw und . >, 1861; « Die Kinder des Papstes », duit en anglais, en danois, en italien que; « Aus dem Reich der Lampen chminke », nouvelles tirées de la vie s; « Inez de Castro », drame; « Schild-Teufelsee », poème; « Epikureische »; « Kriminalnovellen »; « Richeıme; « Zambo », drame; « Berliner « Der Bauernkönig und sein Lieb-Die Kinder des Glückes »; « Das seine Launen », roman, et une quae nouvelles, entr'autres: « Unter dem ı Löwen »; « Belladonna »; « Rusbellen »; « Im Sturm der Leiden-« Die Filibustier »; « Der Wilderer ». iss (baronne Elisabeth de), femmes provinces allemandes de la Russie, en, en Courlande; son père était co-;énie dans l'armée russe; elle fut élent-Pétersbourg; et elle eut le malheur la vue. Elle en était au désespoir; a des consolations dans la religion qu'elle embrassa étant protestante, ablit à Vienne. Depuis 1867, elle dicte lles et des romans qui ont eu du sucs: « Novellen », 1867; « Die Geiner Grossmutter », 1868, 2º éd. en Die Famille Runenthal », 1870; « Die schwister », 1871; « Die Männer der 872; « Die gemischten Ehen », 1874; ebensbilder », 1876; « Novellen », lin Bilderbuch ohne Bilder », 1878; den Fettern », 1880; « Lucie », 1881; beignen >, 1882; « Die Rache Anna ia's », 1884; « Hélène Grandsae », Vilhelm Hort », 1886; « Ginevra Con-

(Auguste), prédicateur réformé franna 1825, à Cognac, d'un père wurtemnaturalisé, et d'une mère française. ses études classiques au lycée de Bores études théologiques à la Faculté de g. Ordonné en 1850, il est resté huit ur-adjoint et professeur du collège à Sainte-Foy-la-Grande. Venu à Nîmes en 1858 comme suffragant de M. Fontaines, il y a été nommé pasteur titulaire quelques années après, et n'a pas, depuis lors, quitté cette église. Il y a fondé, en 1860, un établissement pour les orphelins de un à six ans, les crèches protestantes, ainsi qu'un asile pour les petits enfants malades. Cet asile est situé a Violas (Lozère). Il est président de la Mission intérieure du Gard qui, entre autres œuvres, a, pendant longtemps, recherché et fait instruire, à ses frais, des jeunes gens désireux de se consacrer au pastorat. Il a été député au synode de 1872, et a collaboré à un grand nom bre de publications religieuses: La seule chose nécessaire, publiée en Hollande; Le disciple de Jésus-Christ; la Revue de Théologie de Strasbourg; le Lien; il fut un des correspondants de l'Helvétie et du Journal de Lyon. M. Grotz a surtout exercé son activité comme pasteur et comme prédicateur. Il a publié un certain nombre de sermons dont deux, sur l'instruction, ont été traduits en allemand. La sociéte des Essays and Reviews a fait traduire un travail de M. Grotz sur la révélation pour son volume · Progress of religious thought in the protestant church of France ». M. Grotz a publié en outre des conférences faites à Strasbourg sur le « Sentiment religieux », traduites, plus tard, en anglais; « J.-J. Rousseau et l'éducation »; « le Pessimisme », dans la Critique religieuse; « les Grands hommes », inséré dans les Étrennes chrétiennes; une « Étude sur Frédéric Amiel et son Journal intime »; sur « l'Irréligion de l'avenir », par Guyau; « Libéralisme et orthodoxie », etc. Il a été longtemps membre du Bureau de bienfaisance de Nîmes et du Conseil départemental de l'instruction publique. Il fait partie de la Commission de surveillance des prisons. Il est membre de la Délégation des Eglises libérales, de l'Académie de Nîmes, et il a contribué à fonder deux publications: La Vie chrétienne, revue mensuelle dont il préside le comité de rédaction, et le Foyer protestant, journal populaire bi-mensuel, dont il est le rédacteur-gérant.

Grouchy (vicomte Emmanuel-Henri de), publiciste et diplomate français, ancien secrétaire d'ambassade, ministre plénipotentiaire honoraire, né, à Paris, le 30 août 1839. Après avoir fait ses études au lycée Bonaparte et à Sainte-Barbe, il fut attaché de légation, successivement à Lisbonne, à Madrid et à Turin; après, 3° secrétaire d'ambassade à Saint-Pétersbourg, à Florence et à Berne; second secrétaire à Stockolm, à Rome, et à Bruxelles; premier secrétaire à Bruxelles; ministre plénipotentiaire, en 1882. Il a publié: « Le sire de Monterolier », dans la Revue du Samedi, 1882; « Une maison royale », id.; « Histoire des châteaux de Meudon et de Bellevue », 1883; « Un intendant du

duc de Saint-Simon », 1885; « Voyage d'un quidam de Paris à Fontainebleau », 1888, dans la Revue de l'Histoire de Paris et de l'Ile de France; « Nicolas de Grouchy » (1510-1572), en collaboration avec Émile Travers, Caen, 1872; Thomas de Grouchy, sieur de Robertot » (1610-1670), en collaboration avec le comte de Marsy, Gand, 1886; « Correspondance de M. de Maltzen et annexion de Dunkerque à la France », 1880-82 (Revue générale de Belgique); « Acquisition du duché de Mayenne par Masarin >.

Groult (Edmond), publiciste français, avocat à Lisieux (Calvados), fondateur des Musées Cantonaux de France, né à Oreilly-le-Vicomte, reçu docteur en Droit à la Faculté de Caen. Pendant la guerre de 1870, il organisa une compagnie de Francs-Tireurs qui s'illustra dans plusieurs combats, notamment à la barricade de Firfol près Lisieux, où l'invasion prussienne s'arrêta. Depuis 1876, il consacre sa fortune et sa vie à la propagation de l'institution nouvelle en France des Musées Cantonaux et des autres œuvres patriotiques cantonales d'initiative privée. Tous les ans, il publie l'« Annuaire des Musées Cantonaux »; l'exposition collective des Musées Cantonaux figure à la Section d'économie sociale de l'Exposition Universelle de Paris en 1889.

Grousset (Paschal), publiciste français, plus connu sous le pseudonyme littéraire de Philippe Daryl, qu'il a adopté pendant son exil en Angleterre, car il ne ne pouvait pas aux termes de la loi signer en France ses productions littéraires. Il signa de ce nom diverses études et nouvelles dans le Temps, le Voltaire, la Nouvelle Revue, etc. A sa rentrée en France, après l'amnistie générale de 1880, il continua à se servir du pseudonyme sous lequel il a publié successivement: « La vie publique en Angleterre ». Paris, 1882, Hetzel; « Wassili Samarin », étude, id, 1883; « Signe Meltroi », mœurs berlinoises, id., 1884; « Lettres de Gordon à sa sœur, écrites du Soudan », avec une étude historique et biographique, id,. 1884; « En Yacht », mœurs britanniques, id., 1885; « Le monde chinois », id., 1886; « La Petite Lamblin », scènes de la vie parisienne, id., 1887; « A Londres », notes d'un correspondant français, id., 1887; « Les Anglais en Irlande >, notes et impressions, id., 1888; ces ouvrages ont paru sous le titre général de ← La Vie partout », et doivent être suivis d'autres études et romans sur les diverses races du globe. Ils ont, pour la plupart, été traduits en anglais par l'auteur lui-même, et ont également paru à Londres. On a aussi de Philippe Daryl, mais en anglais seulement: « A dictionary of painters >, Londres, 1877; « How the Paris commune made the French Republic », Londres, 1878; « Leaves from the pocket-book of a state prisoner », Londres, 1879. M. P. G. appartient depuis 1869 à la Société des Gens de Letter Démissionaire, en 1874, à la suite de la radia tion de Jules Vallès, et à titre de protestation contre cet ostracisme littéraire, il est rema dans la Société, après qu'elle eut réintégré Jels Vallès dans ses droits.

Gruber (Auguste), naturaliste allemand, prefesseur de zoologie à l'Université de Fribour, redacteur des Bericht. der naturf. Gesellschaft de Fribourg, collaborateur de la Zeitschrift for wissenschafsliche Zoologie, du Jahresbericht la Station Zoologique de Naples (1879-85), de Bericht über die Verhält, der naturf. Gesellschaft de la Jenaer Zeitschrift für Naturwissenschaft des Nova Acta Leop. Carol., né, en 1853, apr bié séparément: « Ueber zwei Süsswassercals niden », Leipzig, 1878.

Gruber (Joseph), médecin autrichien, professeur d'otojatrie à l'Université de Vienne, te dacteur et directeur de la Monaschrift für @ renheilkunde, né en 1827, en dehors d'une foile de mémoires et notes insérés dans des revus spéciales, a publié: « Anatom. physiol. Studies über das Trommelfell und die Gehörknöch chen », Vienne, 1867; « Lehrbuch der Ohm heilkunde », Vienne, 1870, 2º éd., 1887.

Gruber (Venceslas), illustre anatomiste tele que, résidant en Russie, professeur et dire teur de l'Institut Anatomique de Saint-Péters bourg fondé par Pirogoff, né en 1814, a int ses études à Prague, et assisté pendant hall ans son maître Hyrtl au laboratoire de Pragua Recu docteur en 1842, il s'est transféré en 1846 à Saint-Pétersbourg. Depuis 1858, c'est-à-dire depuis son entrée à l'Institut Anatomique il publié des comptes-rendus annuels des travaux de son laboratoire, où en 1880 il avait déjà disséqué plus de 12,000 cadavres. Ses notes de mémoires se comptent par centaines.

Grucker (Émile), écrivain français, professeur de Littérature étrangère à la Faculté des Lettres de Nancy, membre de l'Académie Stanislas, né, à Strasbourg, le 30 avril 1828. a étudié à Strasbourg et à Paris; en 1852, il était secrétaire de Victor Cousin. On lui deil deux thèses remarquables de doctorat: « Francois Hemsterhuis », et « Esthétique de Plotin » et une « Histoire des doctrines littéraires d

esthétiques en Allemagne ».

Grueber (Erwin), jurisconsulte allemand, prefesseur libre de l'Université de Munich, Master of Arts et Lecteur de Droit romain à l'Université d'Oxford, puis fellow du Balliol College, membre correspondant de la Société Juridique de Berlin, né, le 5 août 1846, à Arnsberg @ Westphalie; il a fait ses études à Prague où son père Bernard était professeur d'architecture à l'Académie des Beaux-Arts, à Berlin, Greifswall et Munich. On lui doit: « Versuch einer Erklirung der l. 9 S I. D. de jure dotium », Municil

1874; < Ueber den Einfluss der Eigenthumskle

die Ersitzung nach römischen Recht », Muh, 1875; « Lex Aquilia. The Roman law of nage to property being a commentary of the e of the Digest ad legem Aquiliam », Oxford, 36; « Das römische Recht als Theil des chtsunterrichtes an den englischen Universien zugleich ein Beitrag zur Reform unserer istischen Studien und Prüfungen », Hamirg, 1889, essai traduit en anglais. Il a soibla septième et la huitième édition de la rist. Encyclopädie und Methodologie de Arndt, Stuttgard, en 1880 et en 1887, et publié des icles nombreux dans les revues.

Grnenhagen (Alfred-Guillaume), savant allend, docteur en médecine, professeur de phyue médicale à l'Université de Königsberg, le 28 février 1842, à Königsberg, a publié: Electromotorische Wirkungen lebender Gewe-», Berlin, 1872-73; « Lehrbuch der Physioie », en deux vol., Leipzig, 1878-80, nouv. tion, Leipzig-Hambourg, en trois vol., 1884-; un grand nombre de mémoires sur des estions électrophysiologiques, etc., dans la itschrift für rationelle Medicin, dans l'Archiv Pflüger, dans l'Archiv für mikroskopische atomie, dans le Jahresbericht für Leistungen · gesch. Medicin, publié par Virchow et Hirsch ouis 1886. Il a inventé deux instruments apés Manometer et Thermotonometer.

Gruenhagen (R. Colmer), historien allemand, lacteur de la Zeitschrift d. Verein für Geichte and Alterth. Schles. depuis 1863, collaateur du Codex Diplomaticus Silesiae de 1866 .885, professeur d'histoire à l'Université de eslau, né en 1828, a publié: « Erzbischof Adalt von Hambourg », Leipzig, 1855; « Bresunter den Piasten als deutsches Gemeinwe-. Breslau, 1864; « Friedrich d. Gr. und Breslauer in den Jahren 1740 und 1741 », id.; « Aus dem Sagenkreise Friedrich d. ossen », id., id.; « Regesta episcopatus Vraaviensis » (en collaboration avec Korn), prere partie, id., id.; « Ueber Städtechroniken . deren zweckmüssige Förderung durch die nmunalbehörden », id., 1865; « Die Correndenz der Stadt Breslau mit Karl IV in 1 Jahren 1347-1355 >, Vienne, 1866; « Bre-1 nach der preussischen Besitzergreifung », lin, 1867; « Die Hussitenkämpfe der Schle-. , Breslau, 1872; « Lehns-und Besitzuriden Schlesiens und seiner einzelnen Für-1thumer im Mittelalter > (en collaboration 2 Markgraf), première partie, 1880; « Geichte des ersten schlesischen Krieges, nach nival Quellen dargestellt », deux vol., Gotha. 4-86, et des mémoires spéciaux dans difféis recueils.

Gruenhut (Charles-Samuel), jurisconsulte auhien, professeur de Droit commercial à l'Unisité de Vienne dopuis 1874, né, en Hongrie, 3 août 1844, a publié: « Die Lehre von der Wechselbegebung nach Verfall », Vienne, 1871; « Das Enteignungsrecht », id., 1873; « Das Recht des Commissionshandels », id., 1879; des articles nombreux dans les Revues, et surtont dans la sienne qu'il dirige et rédige depuis 1874, et dont ont paru jusqu'à présent à Vienne 17 volumes: Grünhut's Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart. En 1885 il a collaboré au Handbuch des deutsch. Handels- See- und Wechselrecht d'Endermann.

Grun (Charles), publiciste, critique et littérateur allemand, né, le 30 septembre 1817, à Lüdenscheid en Westphalie, étudia la philosophie à Bonn et à Berlin. En 1842, il rédigeait à Mannheim la Mannheimer Abendzeitung, journal radical qui le fit expulser du duché de Baden et de la Bavière. Il se retira à Bologne, où il fit des conférences, et publia son livre : « Friedrich Schiller als Mensch, Geschichtschreiber, Denker und Dichter », 1844. Dans la même année, il visitait la France et la Belgique, et il préparait son livre: « Die soziale Bewegung in Frankreich und Belgien », Darmstadt, 1845. Revenu en 1848 en Allemagne, il était élu membre de l'Assemblée Nationale Prussienne, et au retour de la réaction saisi, condamné et retenu en prison pendant huit mois. Aussitôt libéré, il passa en Belgique, et de là il envoyait des essais statistiques à l'Unsere Zeit. Nous le trouvons en 1861-62 en Italie, en 1862 à l'École commerciale et à l'École industrielle de Francfort, et depuis 1868 à Vienne. Parmi ses publications, on doit signaler: « Louis-Napoleon Bonaparte, die Sphinx auf dem französischen Kaiserthron »; 3me éd., en 1866; « Frankreich vor dem Richterstuhl Europas », 1860; « Italien im Frühjahr 1861 », 1861; « Fragmente aus Italien; Natur und Kunst », 1862; « Kulturgeschichte des 16 Jahrhunderts «, 1872; « Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass », 1874; « Die Philosophie in der Gegenwart », 1876; « Kulturgeschichte des 17 Jahrhunderts », 1880, deux vol., etc.

Grün (Karl), écrivain belge, né, à Mayence (Allemagne), le 16 février 1843. Fils du célèbre publiciste du même nom (1817-1887) — bien connu en Italie par les travaux qu'il a consacrés à la péninsule, — M. G. habite depuis longtemps Verviers. Il a publié: « Essai sur les armées permanentes et leur remplacement par des milices nationales », Liège, 1867 (en collaboration avec M. Ancion); « Les Champs et les bois, poésies », id., 1875; « Je le trouve salé! » comédie en un acte, Verviers, 1875 (couronnée par la Société des Soirées populaires de Verviers); « Contes bleus », Liège, 1877; « La civilisation de l'Afrique Centrale », Verviers, id. (en collaboration avec deux autres auteurs); « Chansons, avec airs notés », id., 1879; « Le pince-nez », id., id.; « Jenny Butler », Liège, 1880; « Seize jours en Suisse », di., 1887. On a encore de lui des rapports, des brochures de circonstance et de nombreuses contributions au Devoir de Liège, au Deutsche Museum de Leipzig, à la Gazette de Hollande de Bruxelles, à l'Annuaire du Caveau de Liège et à l'Annuaire du Caveau verviétois, au Perron liégeois, aux Bulletins de l'Académie Royale de Belgique et de la Société linnéenne de Bruxelles, à divers journaux verviétois: Le Progrès, Journal des fous, Bulletin et Journal de la Société des Soirées populaires, La Feuille du Dimanche, Bulletin de la Société industrielle de Verviers, etc. - Son frère, M. A. Grün, professeur d'allemand à Bruxelles, a toujours pris une part importante au mouvement en faveur de l'enseignement du peuple.

Granau (Abbé Joseph), poète allemand, né, le 11 décembre 1864, à Cologne, résidant à Strasbourg, a voyagé en France, en Belgique et en Angleterre. En 1886, il fonda, comme organe de la poésie catholique: Die neue Sionsharfe qu'il publie depuis 1887 en collaboration avec Leo van Heemstede, sous le nouveau titre de: « Dichterstimmen der Gegenwart ». Au mois de mars 1887, il fonda, dans le même but de propager le goût de la poésie catholique, la Katolische Dichterschule.

Grundorf (Charles), auteur dramatique autrichien, né, le 1er mai 1830, à Riegersbourg en Styrie; il débuta comme auteur, et il fut ensuite secrétaire, directeur de théâtre, employé et bibliothécaire de la Kaiserin Elisabeth-Westbahn, etc.; parmi ses pièces, on distingue: « Das Tischrücken », 1853; « Ira Aldridge », 1853; « Trau-schau-wem? », 1856; « Ein Guldenzettel », 1857; « Eine Schlange », id.; « Ein Wunderdoktor >, 1858; « Ein Freund, wie er sein soll »; « Opfer der Consuln »; « Noblesse oblige »; « Zu dreien »; « Eine moderne Feuerprobe »; « Ein Nihilist »; « Don Quixote »; « In der Einöd' »; « Modelle »; « Wasserkuren »; « Hoch hinauf, tief hinab »; « Uberall Protektion »; « Der Sterngucker », 1887. Il est actuellement rédacteur en chef d'un journal de théâtre à Vienne: Neues Wiener Theaterblatt.

Grundschöttel (Marie), femme de lettres allemande, ancienne institutrice en Italie et en Angleterre, née, le 20 juin 1832, à Coblentz, enseigne le dessein à l'École supérieure des jeunes filles à Cologne. En dehors de plusieurs traductions de langues étrangères, éparses dans les journaux, elle a publié en 1874 un volume intitulé: « Diesseits und jenseits der Alpen ».

Grandtwig (Svend), philosophe, critique et philosogue danois, professeur de philosophie à l'Université de Copenhague, ancien capitaine à l'armée danoise, fils du poète, historien, mythologue, théologien et évêque protestant Nicolas Frédéric, né, le 9 septembre 1824, à Copenhague, s'est occupé surtout de folk-lore et d'ancienne littérature danoise. On lui doit, entr'au-

tres: « Anciennes Chansons populaires dasses »; « Anciennes traditions danoises », troi vol.; « Chants populaires islandais », troi vol.; « L'Edda Saemundar », édition critique; « La poésie héroïque dans l'Antiquité du Nord »; « L'ancienne littérature du Nord »; « Manad danois »; « Contes populaires danois », en deu volumes, etc.

Grünert (Maximilien), orientaliste autrichen professeur de langues sémitiques à l'Université de Prague, né, en 1849, à Brüx en Bohtme, a fait ses études à Vienne et à Leipzig, a publié: « Die Imâla, der Umlaut im Arabischen, Vienne, 1876; « Neupersische Chrestomathie, en deux parties, Prague, 1881; « Ueber die arbische Exceptions-Exponenten « baida », Vienne, 1885; « Die Begriffs-Praeponderanz im Altarabischen », id., 1886; « Die Alliteration in Altarabischen », id., 1888.

Grünwald (Maurice), écrivain autrichien, bin provincial et directeur de l'école primaire à Jungbunzlen en Bohême, rédacteur de la Jadische Centralbatt, collaborateur du Körschner Literaturkalender et du grand Dictionnaire de la Conversation qui se publie en langue tcheque, né, à Ungarisch Ostra, en Moravie, le 29 mars 1853, a publié, entr'autres : « Ueber den judisch deutschen Jargon », 1re édition, 1876, 2º Ba dapest et Prague, 1888; « Splitter aus Werkstälte eines Sprachforschers », 1877; «Re form der österreichischen Mittelschulen », Progue, 1877; « Die Volksschule und das Leben Wittemberg, 1879; traduction allemande de l'An de la Lecture de Ernest Legouvé, 1880; « Du Unterrichtswesen zur Zeit Karls des Grossen Wittenberg, 1880; « Zur Geschichte der Ch turgemeinde », Breslau, 1881; « Die Ethik der Talmud », 1882; traduction allemande de l'Avtobiografia di Samuel David Luzzatto, 1882; « Zur romanischen Dialektologie », 1882; « Ge schichte der Culturgemeinde », 1882-1885; « Pre digten », 1884; « Einfluss der Bibel auf die Bildung von Redensarten in den Europäischen Sprachen », 1884; « Geschichte der Juden in Böhmen », 1886.

Grünwald-Zerkowitz (Sidonie), femme-poète autrichienne, fille d'un médecin issu d'une famille d'ancienne noblesse, née, en 1859, à Tobitschau mariée en premières noces avec M. Kolokotroni qu'elle suivit à Athènes, divorcée après quelques mois, et remariée avec M. Léopold Grünwald directeur d'une fabrique à Vienne, où elle vit est l'auteur d'un livre qui a paru sous le voile de l'anonyme en 1887, dans la forme d'un ancien papyrus, et qui a eu un grand succès et trois éditions, sous le titre de : « Lieder der Mormonin ».

Grunzel (Joseph), orientaliste allemand, né, à Alt-Paka en Bohême, le 23 octobre 1366, a étar dié les langues orientales à Vienne et à Paris contribué en 1886 à l'organisation du Congrès des Orientalistes à Vienne, et publié, entr'an

m, une: « Geschichte der osmanischen Lite-

Gruss (Christian), poète et pédagogiste allend, directeur d'une école municipale à Ber-. né, le 13 août 1830, à Drachenhausen; parses écrits, ont eu surtout du succès: « Der ine Kindergarten », 1864; et « Mutterliebe », 1, recueil de poésies qui a eu trois éditions. Gruyer (François-Anatole), critique d'art mçais, ancien répétiteur de chimie à l'Insat agronomique de Versailles, collaborateur la Gazette des Beaux-Arts depuis sa fondaa (1859), inspecteur des Beaux-Arts depuis 72, membre de l'Académie des Beaux-Arts >uis 1875; membre du jury de l'Exposition iverselle de 1878, membre du Conseil Supéar des Beaux-Arts depuis 1879, conservar des peintures au Musée du Louvre des 1881, inspecteur des Musées de Province >uis 1886, né, à Paris, le 15 octobre 1823, ti en 1848 de l'École centrale des arts et manufactures comme ingénieur civil. On lui t: « Essai sur les fresques de Raphäel », ▶8-59 en deux vol.; « Des conditions de la mture en France », 1862; « Raphäel et l'anmité », 1864, en deux vol.; « Les Vierges Raphaël et l'iconographie de la Vierge, \$9, en trois vol.; « Rapport sur les applicans de l'Art à l'Industrie », 1871; « Les Œus de l'art de la Renaissance italienne au aps du Baptistère de Florence >, 1875; « Hisre et description de l'Eglise Sainte-Mariedeleine >, 1884.

Grylls-Adams (William), illustre savant anis, fellow du St. John's College à Cambridge, •fesseur de sciences naturelles et d'astronomie King's College de Londres, président de la tion de physique et mathématique de la Bri-Association, ancien président de la Physical siety et de la Society of Telegraph Engineers 2 Electricians, membre honoraire de la Royal rnwall Polytechnic Society, né, en 1836, en rnouaille, a fait ses études à Cambridge. . lui doit, entr'autres: « On the application Screw blades as floats for paddle wheels >, 35; « On the application of the Principle of Screws to the floats of paddle wheels >, ; « To determine the degree of polarization a ray of common light rejected by a bundle parallel plates >, 1871; « The Physic of the ctic Regions », 1875; « On a new Polarisco->, id.; « On Forms of Equipotential Curves 1 Surfaces and on Lines of Flow of Electric rrents », id.; « The Action of Light on Seium », 1876; « Measuring Polariscopes », 79; « Some optical properties of Crystal », 30; • On the Scientific Principles involved Electric Lightning >; « Cantor Lectures >, 31; « Comparison of Curves of magnetophs at various Observatories », 1880; « Ass to the Walk and physical Section of the British Association », id.; « Magnetic disturbance, Aurorae and Earth Currents », id.; « Inaugural Address as President of Society of Telegraph Engineers », 1884; « The alternate Current magneto-machine as a motor », id.

Grzymala-Bosniaski (Sigismond), géologue et paléontologue polonais, membre de la Société des Sciences naturelles toscane et de la Société de Géologie italienne, né, en 1837, à Zavale, en Pologne. Il a fait ses études à Vienne et à Cracovie. Depuis 1875, il s'est établi en Italie. et depuis neuf ans il s'est construit une villa sur une des hauteurs du Monte Pisano. Ce nid d'aigle est bien connu des géologues italiens et étrangers qui y viennent profiter d'une collection géologique précieuse et de la plus cordiale hospitalité. En dehors d'articles dispersés dans les journaux polonais et allemands, et de comptes-rendus annuels imprimés de 1867 à 1874 à Cracovie, il a publié en italien: « Ricerche e studii sui fossili degli schisti miocenici del Gabbro >; « Sul carattere dell'Ittiofauna e della stratigrafia dei piani a congerie, e del tripoli del Gabbro e suoi dintorni », 1879; « Cenni sopra l'ordinamento cronologico e la natura degli strati terziarii superiori nei monti livornesi », 1879; « Nuove scoperte paleontologiche », 1879; « La formazione gessoso-solfifera e il secondo piano Mediterraneo in Italia », Pise, 1880; « L'età geologica dei monti della Tolfa », id., 1881; « Pesci fossili delle marne di Cutro », id., 1882; « Marne da stoviglie nel Camerinese >, id., 1883.

Gscheiden (Richard), physiologue allemand, directeur de la Breslauer ärztl. Zeitschrift, depuis 1879, professeur de physiologie à l'Université de Breslau, né en 1842, a publié: « Studien über den Ursprung des Harnstoffs im Thierkörper », Leipzig, 1871; « Physiologische Methodik, Ein Handbuch der praktischen Physiologie », quatre livraisons, Brunswick, 1876-79; « Analyse der Quelle zu Königsdorff-Jastrzemb », Breslau, 1877.

Guadet (Julien), architecte et écrivain d'art français, ancien élève de l'École de Rome, auteur de l'Hôtel des Postes de Paris, professeur à l'École des Beaux-Arts et Architecture, né, à Paris, le 25 décembre 1834, a publié: « Étude sur la construction et la disposition du Colisée », 1879; « L'Enseignement de l'architecture », 1882; « Conférence sur le nouvel Hôtel des postes », 1886; « A propos du nouvel Hôtel des postes », 1887.

Guala (Louis), économiste et publiciste italien, fils de médecin, avocat, conseiller provincial, député au parlement, né, à Verceil, le 14 décembre 1834, a fait son Droit à Turin. Ancien élève du père barnabite Louis Bruzza, son maître de rhétorique et savant archéologue, il prit du goût pour la littérature, et étant encore étudiant, il rédiges à Turin, avec M. Thomas Villa.

M. César Faccio un journal littéraire et potique presque révolutionnaire intitulé: Goffredo lameli, et avec M. Medoro Savini le journal our l'émancipation de la femme Eva Redenta, afin avec M. Piola, la Sfinge. Revenu à Versil, il fut nommé professeur d'Économie et Histoire des Industries aux Écoles Techniques t il y fit école. En 1871, il publiait son « Mauale dei giurati », suivi des « Elementi di Ecoomia politica », ouvrage couronné par le troième Congrès pédagogique Italien, les « Congli di Economia domestica », couronnés par quatrième Congrès pédagogique; « Lezioni ılla famiglia », couronnées au cinquième Conrès pédagogique; un nouveau programme de Storia economica ed industriale »; les « Cononti di ragione fra il Codice Albertino e quello aliano »; le « Rapport sur les Caisses postales », la suite d'une mission en Angleterre, les Elementi di Statistica Italiana », Bielle, 1867, ivrage fort loué par la presse et couronné en 368, à Gènes, par la Société pédagogique itaenne; « Scuola e democrazia, a proposito di dinamenti scolastici elementari », Turin, 1882; Un problema a proposito di perequazione fonaria », Verceil, 1888.

Gualdo (Louis), poète et romancier italien, é, à Milan, en 1847. Il est auteur de deux roans en langue française qui ont été appréciés: Un mariage excentrique », et « Une ressemblance », et de deux nouvelles en italien: « La Gran Rivale », et « Costanza Gerardi ». En 1882, attendu et désiré de longue date, l'éditeur Casanova publiait un recueil de ses vers sous le titre « Le Nostalgie ». Il a traduit en vers italiens le drame en un acte de Coppée: « Deux Douleurs ».

Gualtieri (Louis), journaliste, romancier et auteur dramatique italien, né, à Bologne, vers l'année 1825; de 1848 à 1859, il fit partie de cette sympathique Bohême littéraire que Cletto Arrighi a décrite en partie dans son roman « La scapigliatura », et dont le chef le plus autorisé, si jamais elle eut une tête, fut Cesare Rovani. Son premier roman était en douze volumes « I Misteri d'Italia », publié à Milan, en 1849, par Battezzati. Suivirent: « L'Innominato », deux vol., 1857, dernière éd., en six vol., 1882; « Amore e fede »; « Il capo delle Cento Tribù », 1858; « La Biscia dei Visconti », 1861; « Memorie di Ugo Bassi »; « Dio e l'Uomo », deux vol., 1864, suite de l'Innominato, dernière éd., 1882; « I Piombi di Venezia », 1864, en quatre vol., sixième éd., en 1883; « L'ultimo Papa », deux vol., 1865; « Il Nazareno », deux vol., 1868; « L'Amazzone », deux vol.; « La Campagna », 1869; « La vita romana », 1870, etc. Au théâtre, il a donné: « L'amore di un'ora »; « Silvio Pellico ovvero i carbonari »; « Daniele Manin »; « Le fasi del matrimonio »; « Gulnara »; « I Parenti »; « L'abnegazione »; « La

forza della coscienza » ; « Lo spiantato »; « Hi studenti di Eidelberga »; « Il Duello »; « Pa droni e servi ». Il a épousé la célèbre utre Giacinta Pezzana qu'il accompagna dans m triomphes; il y a quelques années on appritme devenu spiritiste, il s'inspira à ses nouvelle croyances pour écrire son dernier roman: « Le Anime », et on pouvait craindre que sa vie li téraire se terminât par cette évolution spirits te; mais sa fécondité littéraire ne s'est point arrêtée là; nous devons en conséquence signalm ces autres romans : « La figlioccia di Cavour ) 1881; « Malebranche », Milan, 1883, deux vol. « Pape Satan », id., 1884; « Madama Adelas, 1885; « La città del sole », suite de l'Inne minato et de Dio e l'Uomo, 1885; « I bevitati di sangue », 1886; « La gabbia di ferro 1887, et les drames: « La contessa di Cellant » « La signora di Monza », et « I misteri de l'Inquisizione », 1882-85, écrits en collaboration avec Ant. Scalvini.

Guanciali (comte Quintino), poète en lata des Abruzzes, chef de la Bibliothèque Natio nale de Naples, né, d'une ancienne famille orginaire de Pise, à Loreto Aprutino, le 23 11 vembre 1814. A l'age de dix-huit ans, il tomis malade; guéri par l'homéopathie, il se proposi d'écrire un poème en latin sur le système Hahnemann, et il étudia la médecine pour se rendre compte. A l'age de vingt-six ans, il p bliait à Naples son poème « Hahnemannus! qui fit la joie du vieux Hahnemann, recut le compliments de Walcknaer, secrétaire perpe tuel de l'Institut de France et fut traduit et italien par Raffaele D'Ortensio; le ministre de l'Intérieur Santangelo lui offrit une place duis la bibliothèque de son ministère, où le jeune latiniste composa un autre poème: « Epitome Odysseae C. A. Vecchi », en six chants, où il raconte les aventures de son ami Candido Atgusto Vecchi et ses amours avec une jeune fille israélite. Suivit à l'occasion du Congrès des savants italiens un poème en quatre chants; « De septimo italico Congressu », publié au frais du Ministère et offert à tous les membres du Congrès. La renommée que le comte Guarciali avait acquise par ses poèmes latins la procura l'honneur d'une invitation de M. Salvandy, ministre del l'instruction publique France, pour occuper une chaire au Collège de France; retenu par le ministre Santangelo, le comte G. dut décliner cette haute distinction. I préparait un nouveau poème « De Theatro ma ximo Parthenopaeo », lorsqu'en 1860, la Révo lution éclata; alors il lut à l'Académie Pontanienne son carmen « De Regno Italico ». Les derniers vers du comte G., d'une élegance exquise et d'un sentiment toujours élevé, ont été rennis dans un choix publié à Naples, en 1875, sous le titre : « Carmina Quintini Guanciali ex editis, atque ineditis excerpta, accedunt qu

italica scripta »; en dehors de la publicade ce volume, nous devons encore signaler
oisième édition rétouchée de son Hahnentus, des vers latins très applaudis au centede la destruction de Pompei « In Nuptias
c. Savini et Annae ex Baronibus Angeloni »,
es, 1880; « In commemoratione obitus CleVespignani, elegia », 1880; « Elegia », Imo381; « Ad strenuos arcticos exploratores »,
Naples, 1881; « Beatissimi Benedicti Cassium Patris XIV saeculo a nativitate rente », ode, id.; « Il colera e il campo
di Napoli », poésie du comte G., traduit
V. Tiraboschi, Naples, 1883.

aardia (Joseph-Michel), écrivain et médeanco-espagnol, professeur à l'École Monge, Alavor dans l'île de Minorque, le 23 jan-1830. En collaboration avec M. Vierzeyski, 376, il avait publié une « Grammaire de la e latine, d'après la méthode analytique et rique ». Suivirent : « L'Éducation dans l'É-Libre », 1883: « Histoire de la médecine, pocrate à Broussais et ses successeurs », En 1869 et en 1870, il avait publié deux ges posthumes de Civiale: « Collection de s urinaires », et « Lithotritie et la Taille ». uardione (François), avocat et littérateur n, né à Messine, résidant à Palerme. En s d'articles de critique littéraire éparpillés les journaux, et de l'édition qu'il a soigné choix d'essais du regretté Charles Gemelli, ane introduction, il est l'auteur d'une nou-« Storia della Letteratura Italiana », Pa-, 1888.

sareschi (Icilio), chimiste italien, ancien sseur de chimie à l'Institut Technique de rne (1873-76), et à l'Université de Sienne i-79), depuis 1879 professeur à l'Uniié de Turin, né, le 25 décembre 1847, à Secondo Parmense, a fait ses études à e, Bologne et Florence. Élève de Fran-Selmi et de Hugo Schiff, il a pris part, e volontaire, à la campagne de 1866, et une cinquantaine de mémoires et artilans différents recueils. Il collabora actint, depuis, 1871, à l'Enciclopedia Chimica Ilmi, et chaque année il publie à Turin, and volume intitulé: « Supplemento anall'Enciclopedia di Chimica ». Il a fondé Albertoni, et il dirige et rédige avec lui nnali di Chimica e di Farmacologia qui se ent à Milan. Parmi ses mémoires citons: orno ad una resina fossile di Val d'Arno iore », dans le Bollettino del Regio Comitato gico de l'année 1871; « Azione delle amidi noli » (Annalen der Chemie, 1873); « Traazione della benzamide in aldeide ed alenzoico » (Jahersbericht für Chemie, 1874); one dell'urea sull'asparagina » (Gazzetta ta, 1875); « Nota preliminare sull'acido anico », id.; « Nuovo ricerche sull'aspa-

ragina e sull'acido aspartico » (Memoria della R. Accademia dei Lincei, 1876); « Sui derivati della naftalina > (Atti del R. Istituto Veneto, 1877); « Sulle densità anmale dei vapori » (Memoria della R. Accademia delle Scienze di Bologna, 1877); « Sulla carbotialdina ed altre materie solforate » (Atti della R. Accademia dei Lincei, 1878); « Acido etilidendisolforico » id., 1879; « Ricerche sulla podosillina », Sienne, 1879; « Osservazioni tossicologiche sull'acido cianidrico e cianuri », id.; « Dell'arsenico in tossicologia » (Giornale Internazionale delle Scienze Mediche, 2º année); « Ricerche sui derivati dalla Naftalina > (R. Accademia delle Scienze di Torino, 1881, 1883, 1885); « Les Ptomaïnes, recherches chimiques, physiologiques et médico-légales » (Archiv. ital. de Biologie, 1883, et Journal für prakt. Chemie); « Ricerche fatte nel laboratorio di chimica del professore Guareschi nel 1884 »; « Trasformazione dei derivati della naftalina in ftalidi sostituite » (Atti dell'Istituto Lombardo 1886); « Sulla legge dei numeri pari » (Atti dell' Accademia delle Scienze di Torino, 1887); « Sulle clorobromonaftaline », 1887. Dans le laboratoire chimique du prof. Guareschi, ont été publiés plusieurs travaux de ses élèves les plus distingués, tels que Crespi, Florio, Grosso, Del Zanna, Monari, Taccorno, Moine, Marenco, Biginelli, Garzino, Soave, Negri, etc.

Guarin (José-David), écrivain colombien, bachelier en jurisprudence, sargento mayor des armées de la République, sous-directeur des Mines d'Emeraudes de Muzo, deux fois secrétaire de la Chambre des Représentants, Gouverneur et Préfet dans plusieurs départements de Candinamarca, procureur-général de trois états, deux fois député à l'Assemblée de Cundinamarca, sous-secrétaire d'état au Ministère des affaires étrangères, Consul à San Francisco de Californie, professeur de langue castillane à l'Université Nationale, directeur et fondateur du Colegio de Soto, secrétaire-général des Etats de Santander et Boyacá, fiscal de la province d'occident dans l'État de Boyacá, membre de l'Ateneo de Bogota, membre honoraire de la San Francisco Art Association et de la Semper paratus Academy, né, le 28 novembre 1830, à Qaetame, dans l'État de Cundinamarca (République de Colombie). Il a fait ses études à Nuestra Señora del Rosario et à Bogota. Il s'est distingué d'abord comme militaire, ensuite comme homme politique et administrateur; mais nous ne pouvons tenir compte ici que de ses mérites comme écrivain. On doit donc signaler sa nouvelle de mœurs: « Tres semanas »; « Las Aventuras de un Santo »; son « Juicio critico de las obras literarias del Dr Medardo Rivas »; sa collaboration aux journaux littéraires: El Mosaico, El Iris, El Museo Literario, La Biblioteca de Señoritas, La Tarde, La pluma; ix journaux politiques: El Eco, La Discussion, a Nueva Era; une série de lettres sur le perment de l'Isthme de Panama, au Courrier des tats-Unis; et trois pièces pour le théâtre: Lo que fuere sonava »; « Cuando dos se nieren bien....», et « Un duelo terrible », zaruela en vers.

Guarnerio (Pier-Enea), poète et dialectolone italien, ancien élève du célèbre professeur scoli, actuellement professeur de littérature alienne au Lycée Andrea Doria de Gênes, né, Milan, en 1854, reçu docteur en 1876 à l'Aadémie Scientifique et littéraire de Milan. Il rofita de son long séjour en Sardaigne, comme rofesseur, pour en étudier et en illustrer les ialectes. Son essai intitulé: « Il Dialetto caalano di Alghero » a été couronné par l'Acaémie des Lincei. Il avait débuté par des vers, 'un réalisme qui effaroncha quelque peu la criique, mais qui annonçaient un talent réel; eureusement l'amour de la science l'emporta, t, suivant l'exemple de Stecchetti, il devint un hercheur, un fouilleur utile. Ses deux premiers ecueils de vers s'intitulaient: « Auxilium, soetti con coda, in prosa », Bologne, Zanichelli, 878, et « Rime », Turin, Candeletti, 1880. Suiirent: « Primo saggio di novelle popolari sare, con postille comparative e filologiche », dans Archivio de Pitré, 1883; « Una novellina nel ialetto di Gallura », à l'occasion de la noce Vivante-Ascoli, Milan, 1884; « Spigolature nella lirica contemporanea », conférence, Come, 1885.

Guastella-Amabile (baron Séraphin), écrivain italien, né à Chiaramonte (Sicile). On lui doit, entr'autres: « Canti popolari del Circondario di Modica », Modica; « L'Antico Carnevale nella contea di Modica », id.; « Leggenda siciliana sulla Beata Vergine della Catena », id.; « La Chiesetta del Crocifisso », fantaisie, id.; « Di Tommaso Campanella e dei suoi tempi », Raguse,

Guay (Louis-Gilbert LE), écrivain politique français, ancien conseiller d'État, député du Puy de Dôme, est né, à Clermont-Ferrand, le 12 mai 1839. Il est commandeur de la couronne d'Italie et du Nicham, etc., etc., et il a publié: « La situation financière des communes pour 1882, 1883, 1884 », trois vol., petit. in-4°.

Guayda (Joseph), poète et publiciste français, né, à Carcassonne, le 18 juin 1858, a écrit successivement dans divers journaux dont les principaux sont: le Gil Blas, l'Artiste, l'Évènement, le Figaro (où il est le collaborateur d'Émile Blavet pour les articles signés Parisis), la France sous le pseudonyme de René-Viney. M. J. G. a publié: « L'Éternel Feminin », poésies, Lemerre, 1881; « Ce brigand d'amour », nouvelles, Ed. Monnier, 1885; « Kallisto », comédie héroïque en 1 acte, en vers, G. Richard, 1886; « Pierrot volage », pantomime-ballet aux Folies-Bergères, P. Ollendorff, id.; et « La Lithographie et les lithographes français » brairie de l'Art, 1886.

Gubernatis (V. De Gubernatis).

Guda (Athanase), médecin et écrivain ancien rédacteur d'un journal de médecin se publiait à Athènes, traducteur d'un o nombre d'ouvrages de médecine, a fait se des à Athènes et à Paris, et a publié u rie de Vies Parallèles des Grecs contemp sur l'exemple de celles de Plutarque.

Guelpa (Jean), écrivain italien, profess lycée, né, à Bielle, en 1831, reçu doctet lettres à Turin en 1854, a publié: « Stotica, orientale, greca e romana », Bielle, e vol., quatre éditions, la 4<sup>me</sup> en 1882; « Nazionale dall'origine dei Comuni alla zione del Regno d'Italia », id.; « Corso ria del Medio Evo, dalla caduta dell'Imp mano d'Occidente alla traslazione della pontificia in Avignone », id.; « Corso di Nazionale da Augusto a Vittorio Emanuel

Guerber (abbé Joseph), publiciste et l politique alsacien, député au Reichstag périeur des Sœurs de charité, est né, à W bourg, en 1824. D'abord curé de Mutzig d'Hagueneau, M. l'abbé G., après avoir ét que temps professeur au Petit Sémina Zillisheim, est aujourd'hui supérieur de grégation des Sœurs de Saint-Vincent de Il a publié, en langue allemande, une br sur l'usure des juifs en Alsace; puis et çais: « Les récits alsaciens »; une « Bioj de Monseigneur Ross »; une « Mono; de la famille Bildstein »; enfin, la « vie de M. Liebermann ». Elu, en 1874, de la circonscription de Guebviller, M. comme ses deux collègues du clergé, l monis et Winterer, ses électeurs lui ren cinq fois son mandat.

Guérin (Victor), voyageur et écriva çais, docteur ès-lettres, chevalier de l du Brésil, officier de l'ordre du Nicham nis, commandeur de l'ordre de Saint-Cle Grand, ancien professeur de rhétoricien élève de l'École française d'Athènes de nombreuses missions scientifiques en et en Orient, a publié: « Patmos et S. « L'Ile de Rhêdes »; « Description de lestine », sept volumes; « La Régence nis »; « La Terre-Sainte », deux vol France catholique en Tunisie, en Tripol à Malte »; « La France catholique en É

Guerra Junqueiro, poète portugais, 1850, est l'auteur de deux poèmes « l de Don Juan », et « La Mort de Je qui se signalent également par le taler l'impiété.

Guerri (Louis), médecin et chimiste professeur de chimie pharmaceutique à l des Études Supérieures de Florence, a en dehors d'un discours d'inauguration « L'Institut: « Relazione chimica dell'acqua rale di Pillo », Florence, 1861; « Sul modo scontrare l'adulterazione della gomma ara», 1884; et en collaboration avec M. G. B. li: « Il colera ed i disinfettanti ».

uerrier (Wladimir), éminent historien russe, sseur d'histoire universelle à l'Université loscou, né en 1839, a fait ses études à Moset voyagé pendant trois ans en France, en nagne et en Italie. En 1872 il a fondé à ou des cours supérieurs pour les femmes, ublié: « La lutte de l'année 1732 pour le 3 de Pologne », d'après les documents des ives de Moscou, avec l'Index des documents ais et allemands qui se rapportent à cet ement; « Essai sur le développement des ices historiques »; « Leibnitz, son siècle et rapports avec la Russie »; « Officium et cula sancti Willagis », manuscrit latin du siècle qui fait partie de la Bibliothèque imile de Moscou, avec une introduction histo-3 sur l'archevêque Willigise », (en russe n allemand); « La princesse Sophie-Charépouse du Tsarevitch Alexis >, d'après les ments des archives de Wolfenbuttel (oue traduit en allemand); « Le dilettantisme e dans la question de la propriété commu-», en collaboration avec M. Cicerin, livre iné à réfuter l'ouvrage du Wassiltchikoff la propriété communale en Russie; « Sur cojet de Réforme des Universités Russes »; r la Révolution française, à propos de l'oue de Taine »; « Sur l'instruction des fem-»; « Charles XII ou le dernier des Waes en Russie »; « Le traité de Kalisch », clu en 1813 entre la Russie et la Prusse), arus dans ces dernières années: « L'idée 1 Souveraineté nationale dans les Cahiers 789; > « L'abbé De Mably moraliste et po-10 », (en français, Paris, Wieweg); « L'Emur Auguste et la fondation de l'Empire ro-. »; « J.-J. Rousseau et ses idées politi->, deux essais sur les historiens russes Kouvzef et Solovief (ce dernier a été publié i en allemand dans la Historische Zeitschrift ybel).

uerrier de Haupt (Marie), femme-auteur ;aise, lauréat de l'Académie française, memde l'Athénée des Arts, de la Société d'Enagement au Bien, de la Société de Protection Apprentis Orphelins, née, à Paris, en 1845. ocation littéraire s'est révoilée presque dès ance à l'occasion du baptême d'une jeune, dont elle était la marraine et à qui elle adressé des vers. Elle a passé, en Serplusieurs années à la tête d'un établissed'enseignement pour les jeunes filles, à par elle, alors que l'instruction des femétait encore peu développée dans ce pays. a publié sous son nom un grand nombre rages d'éducation, et collaboré sous divers

pseudonymes à beaucoup de journaux littéraires et politiques, sur des questions politiques ou sociales; en tout environ 80 volumes et plusieurs centaines d'articles.

Guerrini (Olindo), poète et érudit italien devenu très populaire sous le pseudonyme de Lorenzo Stecchetti, fils d'un pharmacien de Sant'Alberto, bourgade près de Ravenne, né le 4 octobre 1845; il a fait ses études classiques à Ravenne et à Turin, son droit à Bologne, où il fut reçu docteur en 1868, et où il réside et travaille en qualité de Bibliothécaire de l'Université. Comme poète, il a révélé un talent original et un style naturel et dégagé, dans les trois recueils: « Posthuma », seizième édition, Bologne, 1889; « Polemica »; « Nova Polemica », 8° éd., en 1888, qui ont ouvert la carrière à une foule de poètes réalistes, encouragés par ses magnifiques succès; le poème satirique: « Giobbe », publié sous le pseudonyme de Marco Balossardi et écrit en collaboration avec un poète resté anonyme (on a prononcé cependant, et avec insistance, le nom de M. Corrado Ricci, collègue de M. Guerrini à la Bibliothèque) est une caricature amusante et spirituelle des différentes écoles poétiques de l'Italie contemporaine. Sa monographie sur « Giulio Croce », et sur « Francesco Patrizio »; son édition des « Versi di Guido Peppi », ses articles, ses préfaces aux éditions des classiques italiens de Sonzogno, les curiosités littéraires qu'il édite révèlent un fouilleur patient, un érudit intelligent, un critique de bon sens et de goût. Parmi ses dernières publications: citons: « Bibliografia per ridere », Rome, Sommaruga, 1884; « Brandelli », id.; « Come fummo dal papa », discours, Bologne, 1883; « La tavola e la cucina nei secoli XIV e XV », conférence, Florence, Barbèra, 1884; « Novissime liriche di amore, edite a cura di una donna e di Arrigo da Sant'Alberto », Bologne, Monti, id.; « Il primo passo, note autobiografiche », Florence, Carnesecchi, 1885; la traduction italienne des lettres de Mérimée à Panizzi, Bologne, Zanichelli, 1881; « I primi passi di Maurizio Bufalini » (dans la Nuova Antologia, de 1881); « Fuga di Giuseppe Pignata dalle carceri dell'Inquisizione », Città di Castello, 1887; « Frammento di un libro di cucina del secolo XIV », Bologna, Zanichelli, 1887.

Guerrois (Charles des), poète et critique français, licencié en droit, né, à Troyes, en 1817. On lui doit: « Sous le buisson », premiers chants, 1854; « Marie-Nicolas des Guerrois, sa vie et ses ouvrages », 1854; « Paysage de Champagne », id.; « De la causerie et des causeurs Littéraires aux XVIII° et XIX° siècles », lettre à Sainte-Beuve, 1855; « Le Président Bouhier, sa vie et ses ouvrages », 1855; « Études littéraires et biographiques », 1856; « Jean Passerat, poète et savant », id.; « Essais sux

e XIX° siècle », id.; « Pro Patria »; « Iambes et élégies », 1883; « Nos grandes pages », poènes de la vie nationale, 1884; « Étude sur mistress E. Browning », suivi d'un choix de ses poèmes, 1885; « La France héroïque », recueil le vers, 1886; « Paroles de poésie », 1887. Il traduit le Timon d'Athènes de Shakespeare, 1887, et modernisé l'ancienne comédie française Patelin, 1885.

Guesde (Mathieu-Basile-Jules), journaliste et publiciste socialiste français, rédacteur touratour de la Liberté de l'Hérault, des Droits de l'Homme de Montpellier, des Droits de l'Homne de Paris, du Radical, du Citoyen, de l'Égalité, du Cri du peuple (1887), plusieurs fois condamné, expulsé, en 1871, d'Italie pour propagande socialiste, allié de Louise Michel, conférencier bruyant, né, à Paris, en 1845, a publié ces brochures: « Essai de catéchisme socialiste », 1878; « Collectivisme et Révolution », 1879; « La Loi des salaires et ses conséquences », id.; « Services publics et socialisme », 1885; « Le Collectivisme au collège de France », 1886.

Guetta (Charles), juruisconsulte italien, avocat à Venise, où il est né, en 1852, a fait ses studes à Pise, et publié une série de monograbhies importantes, entr'autres: « Coalizioni inlustriali e commerciali; Sulla questione della responsabilità dei Direttori di Ferrovie; Sulla prostituzione; Sul diritto di far ricorso alle sezioni riunite di Cassazione », etc.

Guetton (Jonnès), publiciste français, ancien rédacteur en chef de la Gazette d'Auvergne à Clermont-Ferrand, depuis 1873, né, en 1848, à Lyon, entré dans le journalisme à l'âge de 17 ans; d'abord rédacteur aux Missions catholiques de Lyon, puis à la Décentralisation de Lyon, et enfin devenu rédacteur en chef de la Gazette d'Auvergne. Il a publié séparément: « Six mois de drapeau rouge à Lyon », brochure tirée, en 1871, à 25,000 exemplaires et épuisée; « Blanc ou rouge », brochure politique; une « Histoire de curé racontée par un journaliste »; diverses nouvelles.

Gueullette (Marie-Charles), littérateur francais, actuellement sous-chef agent comptable au ministère des finances, membre du Comité de la Société des gens de lettres, chevalier de Charles III d'Espagne, né, le 12 octobre 1834, à Paris, a fait ses études au Lycée de Versailles; il a publié: « Etude historique sur la dynastie des Bourbons d'Espagne »; « Les Peintres espagnols »; « Les Peintres de genre au Salon de 1863 »; « Les Ateliers de peinture en 1868 »; Quelques paroles inutiles sur le Salon de 1864 »; « Une heure dans le bleu », nouvelles et fantaisies; « Crèpes noirs et Crèpes roses », id., id.; « Récits espagnols »; « Collection de M. H. de Greffulhe » (extraits de la Gazette des Beaux-Arts); « Mile Constance Mazer et Prud'hon »; « Prud'hon et sa famille » (extraits de la Gazette de Beaux-Arts); « Avteurs et actrices du temps passé »; édition avec préfaces des « Fausse envies » et d'« Artequin-Pluton », pièces inédites de Thomas Guellette; édition avec préface des « Parades inédites », de Thomas Guellette; « Réperture de la Comédie Française », quatre volumes prus de 1880 à 1887 (se continue). M. C. G. a collaboré ou collabore aux journaux suivants: L'Union Libérale de Seine-et-Oise, La Patra Le Mémorial diplomatique, Le Moniteur du le bliophile, Le Tablette de Pierrot, Le Figar, L'Événement, Le Gaulois, La Gazette des Beaux-Arts et L'Europe artiste.

Guffroy (Maxime), littérateur français, ancie militaire, qui a pris part au siège de Sébastpol, né, à Paris, en 1826; il est le petit-ile du conventionnel Armand G., sur lequel, m 1882, il publia une brochure dans le but à rectifier certaines biographies de son arrière

grand-père.

Guglielmotti (le révérend père Albert), illus tre historien italien, né, le 4 février 1812, à 0 vitavecchia, entré à quinze ans dans l'Ordre à Saint-Dominique à Rome, où il demeure. Aprè avoir terminé ses études, il se voua à l'ense gnement comme professeur acclamé de por sique et de mathématiques au Collège de Sain Thomas à la Minerve, où il fonda un Cabine de Sciences physiques et naturelles. Professeu agrégé de l'Université de Rome, membre d l'Académie d'archéologie, il fut nommé priess du couvent, et en hommage à sa science, après une série de cours sur le texte de Saint-The mas, provincial de l'Ordre, definitore du Chap tre, bibliothécaire de la Casanateuse. Pendant les vacances, il voyageait. Il parcourut la France l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la Grèce l'Orient, visitant partout les Archives, les Br bliothèques, les Musées et surtout les Arse naux, car le R. P. A. G. est surtout un histe rien d'art naval et militaire. Ses ouvrages, dont nous donnons la liste, sont le meilleur doct ment technique sur la marine méditerannéeme depuis le IXme siècle jusqu'à 1789. Comme his torien, sa liberté d'opinion est très recommandable; elle est toujours puisée dans le fait s dans les documents qui la prouvent. Ses pa blications sont aussi importantes que nombret ses, et il y en a, entr'autres, qui sont devenues classiques; citons: « Le scienze applicate alla storia della marina »; « La fede alla lotta per la civiltà del Vangelo contro la barbarie del l'islamismo »; « Marcantonio Colonna alla battaglia di Lepanto », Florence, Lemonnier, 1861 2me éd., Rome, 1887; « La storia della manua pontificia nel Medio Evo », deux vol., 1871, tro sième éd., Rome, 1886, son principal chef-d'an vre; « Memorie delle missioni nel Tonchino » Rome, Salviucci, 1844; « il Catalogo dei 1

ii. dei cattedratici e dei teologi casanatensi, notizie della stessa fondazione », id., Lueli, 1859; « La Rôcca d'Ostia e le condidell'architettura militare in Italia, prima calata di Carlo VIII », id., tip. Camer., ; « I Bastioni di Civitavecchia e i disegni Intonio da Sangallo », id., tip. Belle Arti, ; « Le due Navi romane scolpite a rilievo narmo portuense del principe Torlonia », 1865, nouv. éd., 1866, 1874; « Elogio del inale Angelo Mai » (dans les Atti dell'Acmia della Crusca, dont le père G. est mem-Florence, 1876, Rome, 1877; « La guerra Pirati », deux vol., Rome, 1869, 2me éd., .e, tip. Vaticana, 1877; « Le fortificazioni spiaggia Romana , id., Monaldi, 1880, éd., tip. Vaticana, 1887; « La squadra perente », id., Voghera, 1882; « La squadra liaria a Candia e alla Morea », id., 1883; li ultimi fatti della squadra romana, da Corll'Egitto », id., 1884; « Vocabolario marino ilitare », un grand volume de mille pages, 1889.

tuiard (Émile), auteur dramatique français, othécaire—adjoint au musée du Louvre, né, ris, en 1852, a donné au théâtre: « Volte—», un acte en vers (aux Français); « La che », monologue en vers; « Mon fils », actes en vers (à l'Odéon); « Feu de pail-, un acte en vers (id.).

suibal (G,), historien français, docteur èses, professeur d'histoire à la faculté des es d'Aix, ancien professeur à la faculté de sbourg, né, à Castres (Tarn), le 6 septem-1837, a publié: « Le poëme de la Croisade re les Albigeois », thèse française, 1864; e Joannis Boyssonade et la renaissance à louse », 1865; les monographies de Rigens le Stephenson, 1865; « Le siège et le bomlement de Strasbourg », 1870; « Histoire sentiment national en France pendant la rre des 100 ans », 1875; « Les Bulgares », is la Revue de Géographie), 1877; « Mirabeau a Provence, en 1789 », Grenoble, 1887.

Guibert (Louis), publiciste et historiografrançais, succesivement chef du cabinet de orses préfectures, secrétaire-général de la rie de Limoges, journaliste, vice-président a Société Archéologique et Historique de oges, né, en cette ville, le 30 décembre ), a publié: « Le château de Châlucet », oges, 1863, 2º éd., 1871; « Crucifixa », Pa-1863; « Rimes franches », id., 1864; « Doia », id., 1865; «Légendes du Limousin », is et Tournai, id.; « Limoges et le Limou-, id.; • Quelques notes sur la surveillance le , Paris, 1870; « Les Employés de Préure », id.; « L'Assemblée du 8 février et Loi électorale », Lyon, 1871; « Un journa-Girondin », Limoges, id.; « De la Grève, Travail et du Capital », id.; « Questions

électorales », Paris, id.; « Notes de voyage », id., 1872; « La Crise des subsistances et les emprunts de la période révolutionnaire à Limoges », Limoges, 1873; « Monuments historiques de la Haute-Vienne », id., 1874; « Assurances sur la vie », id., 1876; « Une page de l'histoire du Clergé français au XVIIIe siècle. Destruction de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont », Paris, 1877; « Rimes couleur du temps », id.; « Sceaux et armes de l'Hôtel de Ville de Limoges », Limoges, 1878; « Le Parti Girondin dans le département de la Haute-Vienne », Paris, id., (Revue Historique); « Les Confréries des Pénitents en France et notamment dans le diocèse de Limoges », Limoges, 1879; « Coutumes singulières de quelques confréries et de quelques églises du diocèse de Limoges », id.; Anciens registres des paroisses de Limoges », id., 1881; « France! chants, poèmes et paysages », Paris, Ollendorff, id,; « Les Hôtels-de-Ville de Limoges », Limoges, 1882; '« La famille limousine d'autrefois », id., 1883; « Les corporations de métiers en Limousin », Paris, id.; « La Ligue à Limoges », Limoges, 1884; « Registres consulaires de la ville de Limoges, second registre 1592-1662 », id.; « L'Orfèvrerie et les Orfèvres de Limoges », id., 1885; « La corporation Limousine », id.; « Limoges d'autrefois », id., 1886; « Châlucet », id., 1887; « L'Exposition de Tulle », id.; « L'orfèvrerie et les émaux d'orfèvre à l'Exposition de Limoges », id., 1888; « Peintures murales de l'église de Saint-Victurnien », id.; « L'École Monastique d'orfèvrerie de Grandmont », id., etc.

GUI

Guibout (Eugène), médecin français, attaché au service médical de l'hôpital Saint-Louis à Paris, né, en 1820, à Viélaines (Aube), a publié: « Leçons cliniques sur les maladies de la peau », 1876; « Nouvelles Leçons », 1879; « Principes généraux de dermatologie, nosographie et thérapeutique des maladies », 1883; « Traité pratique des maladies de la peau », 1885; « Les Vacances d'un médecin », récits de voyage, en sept vol., 1880-87, chaque volume décrit un nouveau voyage; ainsi les Alpes, les Pyrénées, l'Italie, la Suisse, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Russie, la Pologne, la Scandinavie, la Laponie, etc., ont été visitées et décrites.

Guidi (Ignace), éminent orientaliste italien, professeur d'hébreu et de langues sémitiques à l'Université de Rome, membre de l'Académie des Lincei, l'un des trois délégués du Gouvernement italien au dernier Congrès International des Orientalistes à Stockholm et à Christiania, décoré de l'Étoile polaire de Suède, maître de plusieurs langues orientales, est né, à Rome, le 31 juillet 1844. Il a étudié l'arabe sous la direction du père Zingerle et de l'arabe Sciauhân, le syriaque sous la direction de l'abbé Scappaticci, l'hébreu et la langue rabbinique sous la

lirection de l'abbé Vincenzi. Mais il a appris peaucoup par soi-même, aidé par une volonté de er, une intelligence profonde et une souplesse l'esprit admirable; toutes ses qualités sont accompagnées d'une rare modestie et d'une complaisance sans borne envers les orientalistes itaiens et étrangers qui réclament son aide dans es recherches sur les manuscrits orientaux. En lehors de notices insérées dans les revues, signalons parmi ses publications: « Studii sul teto arabo di Calila e Dimna », Rome, d'après 'édition du « Commentaire arabe d'Ibn Hislam », publié à Leipzig; « Catalogo ragionato dei Colici Orientali della Biblioteca Vittorio Emanuele li Roma »; « La fondazione di Roma », Rone, Salviucci, 1881; « La lettera di Filosseno i monaci di Tell'addá » (dans les Atti dell'Academia dei Lincei, 1884); « Testi orientali ineliti sopra i Sette Dormienti di Efeso » (id., 1883; « La lettera di Simeone vescovo di Bêtti-Orsâm sopra i martiri emeriti » (id., 1880-81); Il Salmo 104 » (id., 1884); « Le traduzioni legli Evangelii in arabo e in etiopico » (id., (888); « Di una versione persiana del Pentaeuco » (Rendiconti della R. Accademia dei Linei, 1885); « Mosè di Aghel e Simeone Abbae » (id., 1886); « Storia di Abdel Malik Walid Suleiman » (id., 1880); « Sui poeti citati nel-'opera Khizanat-al-adab » (id., 1888); « Framnenti copti » (id., 1888); « Il testo siriaco della descrizione di Roma, nella Storia attribuita a Zaccaria rettore », Rome, 1885; « La prima stampa del Nuovo Testamento in etiopico fatta in Roma nel 1548-49 », Rome, 1886; « Alcune osservazioni di lessicografia araba », Vienne, 1887; « Gli atti apocrifi degli Apostoli nei testi copti, arabici ed etiopici » (Giornale della Società Asiatica Italiana, 1888); « Il terzo viaggio di Prszewalski, relazione » (Bollettino della Società Geografica Italiana, 1884); « Il battesimo di Costantino, secondo un nuovo documento » (Nuova Antologia, 1883); « Le lingue e i popoli di Abissinia » (id., 1887); « Annales auctore Abu Djafar al-Tabari » (dans les Actes du Congrès de Leide, 1886); « Beiträge zur Kenntniss des neuern Fellihf-Dialektes », Leipzig, 1885 (dans la Zeitschrift d. deutschen morgenl. Gesellschaft); « Die Kirchengeschichte des Qatholikos Sabh riso I » (id., 1888).

GUI

Guido (Joseph-Thomas), écrivain de l'Amérique Espagnole, né, vers 1818, à Santiago du Chili. Ancien colonel d'artillerie, ancien député de la Convention qui a donné à la République Argentine sa constitution actuelle, il a rédigé les journaux: Pensamiento Argentino et Estandarte Catolico, publié un grand nombre d'essais politiques et littéraires, et les biographies, entr'autres, de l'amiral Brown et du gouverneur Dor-

Guido y Spano (Charles), poète de l'Amérique Espagnole, frère puîné du précédent, né, en 1827, à Buenos-Aires, où il dirige les Ai Nationales. Il a voyagé en France et gleterre; il a assisté à la révolution fr de 1848 et harangué en français le per Paris. Ses poésies, appréciées par Victor ont été recueillies en 1880, en trois v sous le titre: « Hojas al viento ».

Guiffrey (Jules-Marie-Joseph), érudit graphe et historien d'art français, licer Droit, attaché aux Archives Nationales 1866, membre de la Société des Anti de France, rédacteur des Nouvelles & de l'art français depuis 1870, né, à P 29 novembre 1840, a publié: « Histoire réunion du Dauphiné à la France », c couronné par l'Institut, 1866; « Les Cal 1877; « Histoire générale de la tapisseri collaboration avec Müntz et Pinchart, 18 « Antoine Van Dyck, sa vie et son œi 1881; « La Tapisserie depuis le moy jusqu'à nos jours », 1885; « Comptes de timents du Roi sous le règne de Louis I « Inventaire du mobilier de la couronne Louis XIV »; « Livrets des anciennes tions »; des articles dans le Bulletin du d'Archéologie du Ministère de l'Instructi blique, dans la Gazette Archéologique, d Gazette des Beaux-Arts, et dans l'Art.

Guigon (Juste-Louis-Henry), jurisco français, docteur en Droit, avocat, anci taire, syndic de la Compagnie des notai Marseille, fondateur, professeur et doyen Faculté Libre de Droit de Marseille, c populaire, conférencier et professeur app rédacteur et collaborateur de la Revue de titutions et du Droit, petit-neveu et fill Juste-Marie Raynouard, le secrétaire per de l'Académie Française, est né, à Bri (Var), le 16 juin 1832.

Guijarro (Miguel), éditeur espagnol, c la modeste position de libraire en vieu arrivé à faire une grande fortune en pt les œuvres de Fernandez y Gonzalez, Escrich et quelques autres romanciers, 1856 jusqu'à aujourd'hui. Il appartient a conservateur, et bien que propriétaire d sieurs immeubles à Madrid et en provi a conservé sa librairie. Il a été Conseille nicipal de Madrid.

Guilbert (Aimé-Victor-François), écris prélat français, ancien évêque de Gap ( d'Amiens (1879), archevêque de Bordeau puis 1883, né, à Cérisy-la-Forêt (Manc 15 novembre 1812, a publié: « La Divin thèse ou l'exposé au double point de vu logétique et pratique de la religion révi Valognes et Paris, 1864, 2e édit.; « Le un sénateur », sur l'accord de la politiqu la religion (dans le Français, 1879); « pastorale de Mons. l'évêque de Gap au de son diocèse », 1876; « La Crise reli la Pacification », 1880; « La Démocratie, a avenir social et religieux », 1886.

Guillaume (Edmond), illustre architecte et rivain français, rédacteur de la Revue de l'Artecture et des Travaux publies, architecte des lais du Louvre et des Tuileries, professeur l'École Nationale des Beaux-Arts, né, à Vacciennes (Nord), le 24 juin 1826; en 1856, il obtenu le grand prix de Rome; en 1856 et 1861, accompli une mission importante dans sie-Mineure, qu'il a décrite en deux volumes is le titre: « Mission archéologique en Gala-(Bithynie) », en collaboration avec MM. G. rrot et J. Delbet. Son principal ouvrage denu classique est « L'Histoire de l'art et de rnement ».

Guillaume (Léon-François), philosophe franis, né, à Gray (Haute-Saône), le 25 novembre 53. Il a voyagé, pour s'instruire, en Anglere, Allemagne, etc., puis dans les deux Améques, visitant successivement les États-Unis, Mexique, la Colombie, l'Équateur, le Pérou le Chili. C'est durant ces voyages qu'il fut tiré vers les doctrines de Darwin, frappé par grand nombre de phénomènes biologiques 'expliquait la théorie de l'évolution et du ansformisme. Il en vint à fixer l'évolution s mondes et des êtres organisés comme la ricte expression de lois purement mécaniques. est ainsi que naquit l'ouvrage intitulé: « L'Unirs a-t-il été créé? ou que sommes-nous? », aris, Dentu, 1888.

Guillaume (l'abbé Paul), historien et archiste français, archiviste des Hautes-Alpes, chaine honoraire de Gap, secrétaire de la Société Etudes de ce département, correspondant du nistère de l'Instruction publique et du Coté des Sociétés des Beaux-Arts des déparnents, né, à Vars (Hautes-Alpes), le 22 août 12. Après ses premières études à Guillestre à Bordeaux, où il fut reçu bachelier ès-lettres, 1864, il alla les compléter à Rome, devint )fesseur aux Collèges du Monte-Cassino (1868) de l'abbaye de Cava (1879), sous la direc\_ n du Cardinal Sanfelice, présentement arche. lue de Naples; il suivit, comme auditeur libre. cours de l'École des Chartes; fut nommé arviste des Hautes-Alpes en 1879; secrétaire de Société d'études depuis son origine (10 juil-1881); a essayé d'organiser un musée détemental à l'Hôtel de la Préfecture à Gaplui doit toute cette série de publications éressantes: « Descrizione storica e artistica Monte-Cassino », 1re édition, Monte-Cassino '4; 2e édition, id., 1880 (quelques exemplai' seulement); « Vita di Sant'Alferio, fondae e primo abate del Cenobio della Santa Tri-A di Cava », Naples, 1875; « Un Monaco ed Principe del secolo XI », id., 1876; « L'ore Cluniacense in Italia », id., 1876; « Le ri Cavensi nel Mediterraneo durante il medio-

evo >, id., 1876; « Essai historique sur l'Abbaye de Cava, d'après des documents inédits ». Cava dei Tirreni, 1877; « La Station préhistorique de Panacelle et les peuples anciens du bassin de Guillestre », Bordeaux, 1878; 2º éd., Gap., 1878; « Les premières fortifications de Briançon, d'après des documents inédits », id., 1879; « Une excursion à Pompei », id., 1880; « L'abbaye du Mont-Cassin et le quatorzième centenaire de Saint-Benoît », id., 1880; « Spécimen du langage de Savines (Hautes-Alpes), en 1442 », Forcalquier, 1880; « Revue bibliographique: Visite au Musée épigraphique de Gap, par M. Florian Vallentin », 1880; « Recherches historiques sur les Hautes-Alpes, 1re partie: « Les maisons religieuses », id., 1881 (tiré à 100 exemplaires); « Relations de Louis XI et Charles VIII, avec Gap et Embrun », Paris, 1881; « Origine des Chevaliers de Malte et rôle des donations de la Commanderie de Gap », Paris, 1881; « Recherches historiques sur les Hautes-Alpes, 2º partie: Les Sarrasins et les Hongrois », Gap, 1881 (tiré à 100 exemplaires); « Fragment d'un roman de chevalerie » (en langue vulgaire du XIIIº siècle), Gap., 1882 (tiré à 100 exemplaires); « Notice sur les sources historiques des Hautes-Alpes », 1880 (tiré à 100 exemplaires); « Le Mystère de Saint-Eustache » (en langue vulgaire du XVI siècle) (joué en 1504), Gap, 1883; « Le Mystère de Anthoni de Viennes », publié d'après une copie de 1503, id., 1884; « Le Mystère de Saint-Pierre et Saint-Paul », publié d'après um ms. du XVº siècle, id., 1887; « Le Mystère de Saint-Pons », publié d'après un ms. du XVe siècle, Montpellier et Gap, 1888. (Ces 4 mystères sont en provençal, langage des Alpes Briançonnaises); « Inventaire-sommaire des Archives départementales des Haute-Alpes », Gap; « Chartes de N.-D. de Bertaud, second monastère de femmes de l'ordre des Chartreux, 1188-1449, au diocèse de Gap », 1888; « Inventaire sommaire des Archives des Hautes-Alpes ». Sous presse: « Histoire générale des Alpes Maritimes et Cottiennes », par le P. Marcellin Fournier, etc. (1642), 2 forts volumes grands in-8°; « Chartes de Durbon ». Articles divers publiés dans le Bulletin d'histoire et d'archéologie de Valence, la Nouvelle revue de Droit Français, la Revue de la langue romane, les Bulletins du Comité des travaux historiques, les Réunions des Sociétés des Beaux-Arts des départements, le Bulletin de la Société d'Études des Hautes-Alpes. Un certain nombre de ces articles ont été tirés à part et forment une collection de « Plaquettes Alpines », allant de 1 à 30 (1880-86), etc.

Guillemaud (Jacques), littérateur français, né, à Lyon, en 1835, fit ses études à l'institution Verdot. Il entra dans le journalisme en 1867, et fut rédacteur en chef de plusieurs journaux de province de 1872 à 1880. En 1870, il prit part

comme volontaire à la guerre contre l'Allemagne. M. G. est l'auteur de plusieurs brochures politiques; comme auteur dramatique, il a donné en 1858, sur le théâtre de Vienne, « Les Maugiron », drame en 5 actes, repris sept fois depuis (2 éd., la première Vienne, Turion, 1858; la deuxième, id., Puzin, 1887); au Théâtre français de Rouen: « La femme de Varsin », opéra comique en 1 acte; « Les droits de la femme », comédie en un acte; au théâtre La Fayette de Rouen: « Les Malandrins », drame en 5 actes avec prologue (inédit); au théâtre Beaumarchais (en société avec MM. Alfred Aubert et Tallien): « Vendredi treize », drame en cinq actes. Comme auteur de romans, de nouvelles, M. G. a publié: « Le moine de Sénanque 📦; par.... »; « Cousin Pierre », roman; « Poisson d'avril »; « La maison de campagne de Corneille à Grand-Couronne », etc. Il a également fait paraître deux volumes de poésie: l'un « Les Epaves du matin », Lyon, tiré à 100 ex., n'a pas été mis dans le commerce, l'autre : « Le Cycle poétique viennois », Paris, Lévy, Vienne, impr. Lévigné, 1869, lui a valu un jugement flatteur de Jules Janin, qui le nomme à tort: « Compatriote de Ponsard ». Ce volume a été vendu au profit de la souscription du monument de Ponsard à Vienne. Enfin, M. G. s'est occupé de travaux historiques et archéologiques, et a donné: « Ventia et Solonion, étude sur la campagne du prêteur Sonptimius dans le pays des Allobroges », librairie académique de Didier et Cie, 1869; dans la Revue Archéologique: « Les Inscriptions Gauloises, nouvel essai d'interprétation ».

Guillemin (Amédée), écrivain scientifique et publiciste français, né, à Pierre (Saône-et-Loire), le 5 juillet 1826, commença ses études au collège de Beaume et les termina à Paris, où, pendant quelque temps, il professa les mathématiques, tout en écrivant dans les feuilles libérales opposées à l'empire. On doit à M. A. G. toute une encyclopédie solide, agréable et savante des sciences et de leurs applications; « La Lune », 6° éd.; « Le Soleil », id.; « La Lumière et les couleurs », 3º éd.; « Le Son », id.; « Les Étoiles, notions d'astronomie sidérale », id.; « Les Nébuleuses »; « Le Feu souterrain. - Volcans et tremblements de terre », illustré de 55 vignettes; « La Télégraphie et le Téléphone », illustré de 101 vignettes; « Le Beau et le Mauvais temps », illustré de 77 vignettes; « L'Électricité »; « Les Machines à vapeur »; ← Les Météores électriques et optiques »; ← Le
 Ciel, notions élémentaires d'astronomie physique », 5° éd.; « Le Monde Physique », 5 vol., illustré de 31 planches en couleur, de 80 planches en noir et de 2012 vignettes (Les cinq volumes contiennent: « La Pesanteur et la gravitation universelle — Le Son — La Lumière —

Le Magnétisme et l'électricité — La Chaleur-La Météorologie — La Physique moléculare; « Les Comètes », 1. vol.; « Les Chemns de fer », 2 vol.; « La Vapeur »; « Éléments de Cosmographie » (tous ces volumes ont paru à la librairie Hachette); chez Michel Lévy, 1861-65: « Les Mondes », 5e éd.; chez Lechevalier, 1871; « L'Instruction républicaine ». M. A. G. a collaboré à un très grand nombre de journaux et revues littéraires et politiques, notamment à la République Française. C'est lui qui a rédigé la partie astronomique de la 2me éd de Dictionnaire d'Histoire naturelle de Dorbigny.

Guillemin (Charles-Laurent-Edouard), publi ciste français, ancien employé dans l'Adminis tration des postes, retraité depuis 1873, ne. Verdun-sur-Saône, le 27 septembre 1845, a publié: « Les Titres de la Dynastie Impériale) « Pourquoi je ne suis pas républicain »; « Les Héros de la décadence Nationale » (son ouvrage essentiel, trois éd., la troisième en 1879); «La Vérité sur le 16 Mai »; « Questions religieuses (par un laïque) »; « Espoir et salut »; « Aus Mères chrétiennes »; « Nos bonnes Sœurs » M. G. a été rédacteur en chef de l'Abeille Franccomtoise, du Ralliement de la Franche-Comté, foudateur de l'Almanach Hebdomadaire et ensuite de la publication: Mensuelle Revue; anjourd'hui il est le directeur des Echos du bien.

Guillemot (Jules), auteur dramatique et cutique français, chef de Cabinet à la Préfecture de la Seine, docteur en droit et avocat, né, à Paris, le 16 avril 1835, a donné au théâtre du Gymnase: « Le Mariage à l'Enchère », un acte; « La Victoire d'Hannibal », un acte; « La Sainte-Lucie »; « Une heure en gare »; « Le Million de M. Pommard », trois actes avec Hippolyte Raymond; et des articles de critique littéraire, dramatique, musicale et artistique à la Revue Contemporaine, à la Revue de France, au Français, au Journal de Paris, au Soleil, au Messager de Paris et à la Revue Bleue.

Guillery (Hippolyte), savant belge, né, i Charleroi, le 9 mai 1812, d'une famille qui s rendu d'éminents services à la science et à la littérature. Docteur ès-sciences et en médecine il est professeur à l'Université et au Musée de l'industrie de Bruxelles; il a été naguère mem bre du Conseil communal de cette ville, et il fait paraître en collaboration, avec MM. Besme et Janssen, un remarquable: « Projet d'assainis sement de la vallée de la Senne », Bruxelles 1864. Il a publié en outre : « Dissertation su la pelvimétrie et les différents modes de délivrance dans les cas d'étroitesse extrême du bassin », id., 1855; « Souvenir chirurgical de 1870 », id., 1871; « Compte-rendu raisonné de l'assainissement du champ de bataille de Sédan et de la partie de la Meuse qui le traverse », id., id.

Guillery (Jules-Louis), cousin du précédent jurisconsulte et homme politique belge, né, à Ţ. .

elles, le 14 mars 1824. M. G., dont les opiis sont très libérales, est membre de la mbre des représentants et l'un de ses ans présidents, mais nous n'avons point à s occuper ici de son rôle politique. Bornonss donc à citer ses travaux sur la législa-. concernant les sociétés, travaux qui font prité dans son pays: « Des sociétés comciales en Belgique, ou commentaire de la loi 18 mai 1873 », 3 vol., Bruxelles, 1874-76, éd., 1882-83; « Commentaire législatif de oi du 18 mai 1873 sur les sociétés commeres en Belgique: discussions parlementaires, osés des motifs, rapports présentés aux mbres, mis en rapport avec le texte de la », 1 vol., id., 1878, 2<sup>mo</sup> éd. entièrement relue, id., 1886.

Guillot (Alexandre-Henri), écrivain suisse, teur à Coligny près Genève, né, à Plainpaprès Genève, le 11 janvier 1849, d'une fale française d'origine, émigrée au XVIIIe sièet qui a fourni à sa patrie d'adoption pluurs générations d'habiles horlogers, fit de lantes études littéraires au Collège et à l'Aémie, entra en 1869 à la Faculté de théoloet obtint en 1873 le diplôme de bachelier ès la soutenance d'une thèse historique des 3 intéressantes: « François de Sales et les testants ». La paroisse de Coligny dans le ton de Genève le choisit en 1874 pour son ducteur spirituel. M. G., qui s'occupe beaup d'œuvres de philantropie pratique, a fondé première salle de tempérance sur le terire gènevois, dirigé pendant plusieurs ans la Société des salles du dimanche et il side encore aujourd'hui le Comité des Publions religiouses. On lui doit: « Lectures biues à l'usage de la jeunesse et des familles », collaboration avec MM. François Bordier llie Le Coultre), 1877; « Sermons et Méditas évangéliques », 1878 (2me éd., augmentée, 5); « L'Oraison dominicale », sermons, 1881; Jes Béatitudes », sermons, 1882; « Deux ettes », conte de Noël, id.; « Les débuts la Réformation à Genève », un petit livre stoire populaire composé pour le 350e annisaire de ce mémorable évènement, et tiré à O exemplaires, 1885; « Une aventure », conte Noël, 1887 (six éditions); « Un poète de la sse romande au XVIIIe siècle »; « Étiennemon Reybaz, 1739-1804 », d'après des doents inédits, 1881; « Sermons pratiques », 3; « Noël sur le Rhin », id. M. G. a collaà l'Encyclopédie des Sciences religieuses, et Étrennes religieuses de Genève. Il vient de lier à Genève un charmant volume de « Noues Romandes », 1889.

Guillouard (Louis-Vincent), jurisconsulte içais, avocat, bâtonnier de l'Ordre des avoprès de la Cour d'appel de Caen, profesr de Code civil à la Faculté de droit, ancien président de la Société des Antiquaires de Normandie, membre correspondant de l'Académie de Législation de Toulouse, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, né, à Briouze (Orne), le 2 juin 1845, a pris part comme volontaire à la guerre de 1870-71 dans l'armée de la Loire. On lui doit: « Etude sur l'action Paulienne », 1869; « De l'origine de la clameur de Haro », 1872; « De la vente de la chose d'autrui », 1875; « Étude sur la condition des Lépreux au Moyen-âge, notamment d'après la coutume de Normandie », id.; « Recherche sur le célibat », 1878 (ouvrage couronné par l'Institut); « Traité du contrat de Louage », 2 vol., deux éditions, la seconde, Paris, Pedone-Lauriel, 1887; « Traité du contrat de mariage », quatre volumes, id., 1885-88.

Guimera (Angel), auteur dramatique espagnol, s'est signalé parmi les auteurs contemporains catalans par quatre drames, dont la critique littéraire a fait le plus grand cas: « Gala Placidia »; « Judith de Welp »; « Lo Fill del Bey » et « Mar y Cel ».

Guimet (Étienne-Émile), voyageur et archéologue français, fils du célèbre inventeur du bleu d'outre-mer, né, à Lyon, le 2 juin 1836. Il continue à diriger le grand établissement industriel fondé par son père, tout en s'occupant de recherches ethnographiques et suit avec intérêt tout ce qui s'accomplit pour l'amélioration du sort des classes ouvrières, en sa qualité de viceprésident de la Société pour l'instruction primaire, d'administrateur de l'Ecole de la Martinière, etc. Son goût passionné pour les arts l'amena à construire le théâtre Bellecour destiné dans sa pensée à l'audition des chefs-d'œuvre de la littérature et de la musique, sur lequel il fit représenter un ballet en deux actes: « L'œuf blanc et l'œuf rouge ». Une autre de ses productions est l'oratorio composé sur des paroles de Victor Hugo et intitulé: « Le Feu du ciel »; il a été donné avec succès soit à à Paris, soit à Londres. Nous possédons également de lui: « Dix scènes et mélodies », avec lithographies de Gustave Doré; trente « Chansons d'amour », avec lithographies de Félix Regamey; des « Trios et Quatuors »; des « Duos variés; des « Airs de violon », etc. Voyageur infatigable, M. G. a parcouru l'Europe scandinave, l'Europe méditerranée, l'Amérique, le Japon, la Chine, les Indes. Les abondantes et précieuses collections de curiosités et d'objects d'art, formées par lui au cours de ses explorations, après avoir figuré à l'Exposition universelle de 1878, ont été déposées à Lyon, dans un Musée créé et entretenu à ses frais, spécialement consacré à l'histoire des religions et qui a récemment été transporté à Paris dans le palais du Trocadero. De nouvelles salles ont été ouvertes en 1888. Sa ville natale est également redevable à sa générosité d'une bibliothèque

t d'une école pour l'étude des langues oriendes. M. G. a publié à diverses reprises des agments de ses notes et souvenirs de voyaes. On lui doit: « A travers l'Espagne », 1862; Cinq jours à Dresde, souvenirs de la grande te des chanteurs », 1863; « Croquis égypens », 1867; « L'Orient de l'Europe au fuain », 1869; « Esquisses scandinaves », 1875; Aquarelles africains >, études et corresponances, 1878; « Promenades japonaises Tokioikko », en 4º illustré par F. Régamey, 1878-80. I. G. a prix l'initiative de deux publications onsidérables: Annales du Musée Gaimet, I-VIII, scueil de recherches originales et de traducons de textes sacrés, auquel collaborent des avants de premier ordre; Revue de l'Histoire es religions, fondé en 1880 et dirigée d'abord ar M. Maurice Vernes; depuis 1884 par M. ean Réville. En 1887, il a publié a Lyon une légante et intéressante brochure intitulée : La écurité dans les Théâtres ».

Guimps (Roger DE), pédagogiste suisse, né, n 1802, à Yverdun dans le canton de Vaud, y at élevé dans la célèbre institution fondée par 'estalozzi, dont il devait devenir plus tard le ympathique biographe (1808-1817); il entra en 822 à l'École Polytechnique et accompagna en 824 Biot dans un voyage entrepris en Italie our des observations sur la pendule; depuis son etour en 1825, il s'est fixé à Yverdun et n'est orti pendant ces dernières années de sa retraite que pour organiser une souscription destinée à un monument en honneur de son maître vénéré. Nous citerons parmi ses écrits: « Histoire de Pestalozzi, de sa pensée et de son œuvre », 1874, 2me éd., 1887; « Urgance d'une réforme scolaire », 1878; « La philosophie et la pratique de l'éducation », 1880, « Nouveau livre des mères », 1882.

Gümbel (Charles-Guillaume DE), savant allemand, professeur de géologie à l'Université de Munich, né, le 11 février 1823, à Dannenfels (Palatinat du Rhin); en dehors d'une foule d'articles, notes, mémoires insérés, de 1846 à 1883, dans différents journaux et recueils, et dans les Actes et Mémoires de l'Académie de Munich, il a publié: « Der Grünten, eine geognostische Skizze », Munich, 1856; « Geognostische Uebersichtskarte von Bayern >, trois vol., Gotha, 1861-68-79; \* Die paläolith Eruptivgesteine des Fichtelgebirges », id., 1874; « Grundzüge für die Erforschung der geologischen Verhältnisse des Bedens und des Untergrundes von München », 1875-77; « Abriss der geogn. Verhältnisse der Tertiärschichten bei Miesbach und des Alpengebietes zwischen Tegernsee und Wendelstein », Munich, 1876; « Die geognostische Durchforschung Bayerns », discours académique, 1876; il a inventé des instruments de précision pour les recherches d'optique cristallographique.

Gumplewicz (Louis), publiciste polonais, as, à Cracovie, le 23 mars 1838, a fait ses élute à Vienne; de retour dans sa ville natale, il et devenu le directeur du journal Kraj, et ensute professeur de science de l'état à l'Université de Gratz depuis 1876; parmi ses écrits, on distingue: « La législation polonaise, par rapport au Juifs »; « La Confédération de Bar »; « Phile sophisches Staatsrecht », 1877; « Das Recht der Nationalitäten in Osterreich-Ungarn », 1879; « Rechtstaat und Socialismus », 1880; « Verwaltungslehre mit Rücksicht auf österr. Verwaltungsrecht », 1881; « Der Kassenkampf » 1882; « Grundriss der Soziologie », 1885. Sat fils Ladislas, né, en 1869, à Cracovie, igi de dix-huit ans à peine et pendant qu'il éte diait à l'Université de Gratz, a traduit en alle mand des poésies polonaises d'Adam Asnyk 1887.

Gamprecht (Othon), critique musical de la National Zeitung de Berlin depuis 1848, né, à Erfurt, en 1823, a publié, entr'autres, un mémoire sur le Ring des Niebelungen de Wagner (1873), et deux recueils d'essais, sous le titre: « Musikalische-Charakterbilder », 1876.

Gundermann (Gotthold), philologue allemand, professeur libre à l'Université de Jena, né, en 1859, à Altenbourg, a publié: « De Juli Frontini stratagematon libro qui fertur quarto », Leipzig, 1881; « Quæstiones de Julii Frontini strategematon, libri quatuor », id.; « Corpus glossariorum latinorum », en collaboration avec G. Goetz, vol. II, Leipzig, id.

Günther (Albert-Charles, L. Gotthilf), zoolo gue allemand, conservateur de la section zoologique du British Museum de Londres, fondateur du Record of Zoological Literature (1864-70), né, le 3 octobre 1830, à Esslingen (Wurtemberg), a fait ses études à Tubingue, Berlin et Bonn, et publié: « Die Fische des Neckars », Stuttgard, 1853; « Medicinische Zoologie », id., 1858; « Catalogue of Colubrine Snakes in the collection of the British Museum », Londres, id.; « Catalogue of the Batrachia Salienta in the Collection of the British Museum >, 1859; The Reptiles of British India », 1864; « Catalogue of Fishes », huit vol., 1859-70; « The Fishes of the South-Sea », Hambourg, 1873-78; . The Gigantic Land Tortoises, Living and Extinct », Londres, 1877; « An Introduction to the study of Fishes », Edimbourg, 1880. Il est un des directeurs des Annals and Magazine of Natural History.

Gunther (Georges), auteur dramatique allemand, né, à Altenbourg, le 17 décembre 1845 (fils du poète Frédéric Gunther, mort en 1883). Il a fait ses études philologiques à Altenbourg. Iena, Bonn et Leipzig, où il fut reçu docteur en 1868; il a enseigné pendant trois ans d'une manière privée à Dresde; en 1871, il fut nommé professeur à Bautzen, et l'année suivante

suen, où il est resté jusqu'en 1886. On lui it, entr'autres: « Otho der Dritte », tragédie, 74; « Beiträge zur Geschichte und Aestetik rantiken Tragödie », 1880; « Alexi Orlow », gédie, 1884; « König und Giftmischer », id., duit en italien, par le Dr Alfredo Mazza à me; « Grundzüge der tragischen Kunst », 35; « Rose und Akazia », recueil de discours, 87; « Zeugnisse und Proteste, vermischte ifsätze über tragische Kunst », 1887.

Günthert (Julius-Ernest von), écrivain alleind, colonel de l'armée, retiré à Stuttgart, , le 26 janvier 1820, à Ludwigsbourg. En ders de poésies, nouvelles, traductions et artis dans les revues littéraires et militaires (ses ants en l'honneur du général autrichien Ratzky lui ont procuré la médaille d'honneur eris et artibus) a publié: « Môrike und Rotr »; « Die Erinnerungen eines Schwaben und urbablanca »; « Agnes »; « Gedichte »; « Dornkronen ».

Gurlt (Ernest), médecin allemand, chirurgien litaire pendant les guerres de 1866 et 1870, ofesseur à l'Université de Berlin, rédacteur la revue Kriegerheil, organe de la Croix Rou-, directeur du Biograph. Lexikon der hervorranden Aerzte aller Zeiten und Völker, collaboraar de l'Archiv für Klinische Chirurgie, depuis 85, geheimer Medizinalrat, né, le 13 septembre 25. On lui doit, entr'autres: « Beiträge zur rgleichenden patologischen Anatomie der Geıkkrankheiten », 1853; « Ueber die Cystenschwülste des Halses », 1855; « Ueber den ansport Schwerverwundeter und Kranker im riege », 1859; « Handbuch der Lehre von n Knochenbrüchen », 1860-65; « Leitfaden r Operationsübungen am Kadaver », 1862, siime éd., 1885; « Abbildungen zur Krankenege im Felde », 1868; « Zur Geschichte der ernationalen und freiwilligen Krankenpflege Kriege », 1873; « Die Kriegschirurgie der zten 150 Jahre in Preussen », 1875; « Die lenk-Resektionen nach Schussverletzungen »,

turney (Archer-Thompson), poète anglais, steur anglican, tour-à-tour, à Paris, à Lonss, à Brighton, né, en 1820, a publié, entr'aus: « Charles I », poème dramatique et pluurs recueils de vers; « Spring »; « Songs of » present », etc.

Gussenbauer (Charles), chirurgien allemand, ofesseur de chirurgie à l'Université de Prae, l'un des directeurs depuis 1880 de la Zeitrift für Heilkunde, né, en 1842; en dehors mémoires et articles insérés dans les rees et dans les Actes de l'Académie des iences de Vienne, il a publié avec Plucker en nçais: « Rapport de la clinique chirurgicale l'université de Liège ».

Gustafsson (Fridolf), écrivain finlandais, diteur de la Finsk Tidskrift à Helsingfors, depuis 1887, professeur de philologie romane à l'Université de Helsingfors depuis 1885, est né en 1853, a étudié à Leipzig et à Berlin, et visité l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Il a pris une part active aux dernières réformes pédagogiques de la Finlande et publié, entr'autres, des essais sur F. Ritschl, 1877, sur les Études classiques en Allemagne, 1878, sur la Réforme pédagogique de Rohl, 1886.

Gustafsson (Richard G.), voyageur, publiciste et auteur dramatique suédois, ancien rédacteur du Kasper, éditeur du recueil Sagor (de 1874-82), né en 1840, a publié: « Amerihanshan », 1863; « Luckan stâr den djerfwombi », 1866; « Frân nord till söder », 1868; « Berättelser », 1875; « Svenska taflor », 1876; « Bikedom », 1878; « Frân Spanien och Portugal »; « Hufrudstadsfigures », 1879. Depuis 1876, il a aussi publié toute une série de « Illustrerade Folkböcker ».

Gustawicz (Boleslas), naturaliste et écrivain polonais très connu, né, en 1832, à Cracovie. Il a publié une foule d'ouvrages sur l'ornithologie et la zoologie en général, sur la botanique, sur la physique et sur la géographie.

Gutbier (Louise-Jeannette-Christine), actrice et auteur dramatique allemande, née le 29 mai 1836 à Seidingstadt, restée veuve, peu de temps après son mariage avec un marchand, elle a donné au théâtre: « Napoléon »; « Mara »; « Im Banne der Schuld »; « Eleazar »; « Moderne Kuren »; « Menschen von Adel »; « Tante Eva's Erben ».

Güterbock (Charles-Ed.), jurisconsulte allemand, professeur de droit civil allemand, né, en 1830, à Konigsberg, a publié: « Die engl. Actiengesellschaftsgesetze von 1856 und 1857 », Berlin, 1858; « Ueber einige in der Praxis hervorgetretene Mängel des preuss. Concursverfahrens nach der Concursordnung vom 8 mai 1855 », id., 1860; « Henricus de Bracton und sein Verhöltniss zum römischen Rechte », id., 1862; « De jure maritimo quod in Prussia saec. XVI ortum in usu fuit », Königsberg, 1866; « Die Enstehungsgeschichte der Carolina auf Grund archival. Forschungen dargest. », Würzbourg, 1876.

Güterbock (Paul), médecin allemand, professeur libre à l'Université de Berlin, né en 1844, a publié: « Die Verletzungen des Halses im forensischer Beziehung », Berlin, 1874; « Die neuren Methoden der Wundbehandlung », id., 1876; « Die englischen Krankenhäuser », id., 1881; « Die öffentliche Reconvalescentenpflege », Leipzig, 1883, des essais nombreux dans différentes revues.

Guthe (Hermann), théologien allemand, professeur de théologie à l'Université de Leipzig, rédacteur de la Zeitschrift d. Deutsch. Palästinaverein de Leipzig, de 1878 à 1886, né en 1849; on lui doit: « De foederis notione Jeremiene. », Leipzig, 1877; « Ausgrabungen bei Jerusalem », id., 1888; « Palästina in Bild und Wort », deux vol., en collab. avec Ebers, Stuttgard, 1883-84; « Das Zukunftsbild des Jesaia », id., 1885.

Güthling (Charles-Édouard), philologue allemand, ancien professeur de gymnase, directeur du Gymnase de Liegnitz, né, le 23 février 1824, à Lengerich, en Westphalie, a publié: « Kurfürst Moritz von Sachsen », 1858; « L. Ann. Seneca, apokolokyntosis », 1861; « De latinitate false suspecta », 1863; « Grammatik », 1865; « Beiträge zur Kenntniss der klass. Latinität », 1866; « De Titi Livii oratione », 1867-72; « Die ersten westphälischen Humanisten », 1867; « De Taciti Agricola », 1878; « Die Lehre des Aristoteles von den Seelentheilen », 1882.

Güthling (Othon-Auguste-Heinrich), philologue allemand, fils du précédent, depuis 1884 professeur au Gymnase de Liegnitz, né, en 1853, à Minden, a étudié la théologie et la philologie à Goettingue et publié de nouvelles éditions d'Ovide et de Virgile, et des traductions de Lycurgue, Isocrate, Tite-Live, Thucydide, Térence, Xénophon, Virgile, Plutarque, etc.

Güthner (Rina), femme-auteur allemande, née, le 25 août 1835, à Bimbach, en Bavière, dans le bien de son père le chevalier Franz Lothar Fuchs von Bimbach, mariée avec un chef de bataillon bavarois, avec lequel elle vit retirée et continue à écrire à Neu-Ulm. On lui doit, entr'autres: « Die Wahl », drame; « Balladen »; « Des Henkers Töchterlein von Ulm », roman; « Die Schwanenjungfrau », nouvelle.

Guthrie (Jacques-Cargill), poète écossais, né le 27 août 1814, a étudié la théologie à Édimbourg, et après une vie aventureuse a été nommé bibliothécaire à Dundee. Ses ouvrages poétiques ont été très-appréciés, entr'autres: « Village scenes; The first false Step; Wedded Love; Summer Flowers; Rowena; Woodland Echoes ». Comme prosateur, il a donné en 1875: « The vale of Strathmore ».

Guthrie (Thomas-Anstey), romancier anglais, plus connu sous le nom de Anstey, né, en 1859, à Kensington, reçu docteur en Droit; il a débuté en 1878 par des nouvelles dans les revues. Mais son premier roman: « Vice Versa », date de 1882 et a eu un succès éclatant et fut immédiatement admis dans la Collection of British Authors de Tauchnitz, et adapté pour la scène, où ses succès ont continué. Suivirent: « The Giant's Robe », 1883; « The Black Poodle », 1884; « The Tinted Venus », 1885; « The Fallen Idol », 1886.

Gutierrez de la Vega (José), homme politique et écrivain espagnol, directeur de La Illustracion Venatoria, journal de sport. M. G. de la V. a été, pendant le règne d'Isabelle, préfet de Madrid, et plusieurs fois député.

Gutierrez (Joseph-Marie), poète de l'Amètique espagnole, ancien secrétaire militaire de général Mitre, ancien ministre de la justice, des cultes et de l'instruction publique, fondateur de journal: La Nacion Argentina, auteur du poème: « Matilde », est né en 1838.

Guttenberg (Adolphe DE), écrivain forestier autrichien, professeur de science forestière à l'École Supérieure d'Agriculture de Vienne, rédacteur de la Œsterreich. Vierteljahrschrift für Forstwesen, depuis 1884, né en 1839; en dehos de nombreux articles insérés dans les revues, il a écrit un livre important intitulé: « Die Wachsthumsgesetze des Waldes », Vienne, 1885.

Guttmann (Hermann), ancien medecin militaire allemand, directeur depuis 1884 de la Hygienische Rundschau de Berlin, né, le 17 aou 1848, à Ramslau, a publié, entr'autres: « Die Diphtheritis in ihrer Bedeutung für die Familie »; « Ueber den Wert der Impfung »; « Ist das Tabackrauchen schädlich? »; « Wie ha man sich während einen Cholera-Epidemie in verhalten? »; « Sind Ehen unter Blutsverwandten schädlich? »; « Ueber die Beerdigung Scheintödter »; « Ueber Hautpflege », etc.

Guttmann (Paul), médecin allemand, professeur libre de médecine interne à l'Université de Berlin, rédacteur des Jahrbücher für praktiche Aerzte, en dehors de nombreux essais inserés aux revues, a publié: « Lehrbuch der Klinischen Untersuchungsmethoden für die Brustund Unterleibsorgane », Berlin, 1872, sixièma édition en 1886 (ouvrage traduit en plusieurs langues étrangères); « Pathologie des Sympathicus », en collaboration avec Eulenbourg, Berlin, 1873.

Guttstadt (Albert), médecin allemand, professeur de statistique médicale et de médecine légale à l'Université de Berlin, rédacteur du journal de la 59° réunion des naturalistes allemands (Berlin, 1886), né en 1840. En dehors d'une foule de notes, mémoires, rapports insérés dans les recueil statistiques, il a publié: « Das Reichs-Impfgesetz vom 8 april 1874 nebst Ausführungsbestimmungen des Bundesraths und der Einzelstaaten », Berlin, 1876; « Flecktyphus und Rückfallfieber in Preussen, Erginzungsheft 11 z. Zeitschrift der k. preuss. statist. Bureaux », Berlin, 1882; « Krankenhaus Lexicon für das Königreich Preussen. Die Anstalten für Kranke und Gebrechliche und das Krankenhaus-Irren-Blinden- und Taubstummenwesen im Jahre 1885 >, deux parties, Berlin, 1885-86.

Guttzeit (Jean), écrivain allemand, ancien officier, devenu végétarien, né, en 1853, à Kônigsberg, a publié, entr'autres: « Von der Kirche zur Natur »; « Unsinn und Unmoral in biblischen Geschichten »; « Worin besteht unsert Unsterblichkeit? »; « Sprüche zur Seelenvertdlung »; « Der konsequente Humanismus ».

Guyou (Eugène-Jacques), publiciste français

Lirecteur politique du journal La Patrie, commandeur de l'ordre royal de Charles III d'Espane, et chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire-B-Grand, est né, à Poitiers, le 14 avril 1828. Il ermina ses études avec succès dans un Collège ommunal dépendant de l'Académie de Caen; vais il fut admis comme employé à la Préfecure de la Vienne, où il resta sept ans. En 856, il vint à Paris et fut nommé, dans le serrice extraordinarie du Ministère d'État, inspeceur des travaux du Louvre. Au moment de 'inauguration du Louvre, il publia, dans Le Pays, une étude sur ce monument. Corresponlant de journaux de province, rédacteur de l'anienne Chronique de M. de Rovigo, M. G. entra eu à peu dans la carrière littéraire. De 1863 à .870, il publia, sous divers pseudonymes, de sombreux articles spéciaux. Il rédigea la chronique politique et financière du Journal des Instituteurs, et le bulletin politique du Journal rénéral de l'Instruction publique. Conservateur fougueux, M. G. fut appelé en juillet 1871, à liriger le journal La Patrie où il fit une campagne très-vive contre son ancien condisciple st ami Arthur Ranc. Il a publié: « Étude sur le socialisme », brochure; « Les Soirées de la Baronne » (ouvrage qui obtint une mention honorable de l'Académie française); « La donna b mobile >, grand roman parisien.

Guyon (Félix), chirurgien français, professeur de pathologie interne à la Faculté de médecine de Paris, membre de l'Académie de mélecine, chirurgien de l'hôpital Necker, est né, L'île Bourbon, en 1831. Il a publié: 

Atlas des maladies des voies urinaires », Doin, 1881-1885 (l'ouvrage sera publié en 10 livraisons contenant chacune 10 planches. Les 5 premières livraisons formant le premier volume ont paru); « Lecons cliniques sur les maladies des voies urinaires », 2me éd. revue et augmentée, Baillière et fils, 1885 (la première édition est de 1881); « Leçons cliniques sur les maladies de la vessie et de la prostate », id., 1888; « Éléments de chirurgie clinique », id., 1872; « Rapport sur les progrès de la chirurgie en France », Hachette, 1868; divers mémoires d'anatomie, de physiologie et de chirurgie.

Guyot (Antoine), professeur et publiciste français, ancien professeur de théologie, actuellement curé de Gérardmer (Vosges). M. A. G. est né, au Roulier (Vosges), le 29 janvier 1822. Après avoir fait avec distinction des études littéraires au Séminaire de Châtel, il acheva ses études au Collège Romain, où il fut reçu docteur en théologie. Il professa avec succès pendant quatorze ans la théologie dogmatique au Séminaire de Saint-Dié. Il est curé-doyen de Gérardmer depuis 1866. En dehors de divers articles dans les journaux du pays, il a publié: « La Raison conduisant l'homme à la foi », 1878; et « Cours de religion ».

Guyot (Charles), jurisconsulte et archéologue français, professeur de Droit à l'École Nationale forestière de Nancy, vice-président de la Société d'Archéologie lorraine, membre de l'Académie de Stanislas, né, à Mirecourt dans les Vosges, le 5 novembre 1845. Il a publié: « Des droits d'Emphytéuse et de superficie », Nancy, 1876; « Les pensions civiles », 1878; « Des lois internationales pour la police des forêts de frontière », id.; « La législation forestière en Alsace-Lorraine », 1879; « Contrainte par corps en matière criminelle et forestière », 1880; « L'Église de Domjulien (Vosges) et la pierre tombale d'Antoine de Ville », 1881; « Les Villes neuves en Lorraine », 1883; « Quelques contrats d'apprentissage au XVI siècle >, 1884; Les Forêts lorraines jusqu'en 1789 », 1886; La Chasse en Alsace-Lorraine >, id.; < Paul</li> Bernard, comte de Fontaine, mort à Rocroi en 1643 », id.; « M. Edouard Mesume, sa vie et ses œuvres », discours de réception à l'Académie de Stanislas, id.; « Histoire d'un domaine rural en Lorraine », Nancy, 1887; « Des Assemblées de communautés d'habitants en Lorraine avant 1789 », id.; « Les derniers temps de la mainmorte en Lorraine », 1888; « Le Métayage en Lorraine avant 1789 », id.; « Essai sur l'aisance relative du paysan lorrain, à partir du XVº siècle », id.

Guyot (Yves), publiciste et homme politique français, né, à Dinan, le 6 septembre 1843, fit ses études à Rennes et vint à Paris en 1864. Il commença par s'occuper de navigation aérienne, puis collabora à la Pensée Nouvelle et au Courrier Français. Vers la fin de 1868, il alla fonder à Nîmes l'Indépendant du Midi; l'année suivante, les actionnaires de ce journal s'étant ralliés à l'empire libéral, il contribua à fonder les Droits de l'homme à Montpellier. Revenu à Paris, il fut secrétaire du Comité de la rue de la Sourdière pendant la campagne antiplébiscitaire, puis entra au Rappel. Au début de la Commune, il fit partie de la ligue de l'Union républicaine des droits de Paris. Il quitta peu après le Rappel pour le Radical, d'où il passa au Bien Public, dont il eut la rédaction en chef. Il a fondé depuis les Droits de l'Homme à Paris et devint ensuite rédacteur de la Lanterne, où il fit sa fameuse campagne contre la préfecture de police, sous le nom de Vieux petit employé. Elu conseiller municipal de Paris en 1874. Élu député, ayant pris place à l'extrême Gauche, il est devenu rapporteur général du budget pour 1888, et a proposé avec un grand retentissement la Réforme de l'impôt des boissons et de l'Impôt sur les successions. Il a proposé aussi un « Système de séparation des Églises et de l'État par les Communes ». On a de M. Y. G.: « L'In venteur >, 1866; « Les Biens Communs >; « Les Préjugés politiques »; « Etude sur les doctrines sociales du christianisme >; « L'Histoire des Prolétaires », avec Sigismond Lacroix, 1873; « Etude sur la prostitution »; « La Vérité sur l'Empire »; « La Famille Pichot »; « Scènes de l'enfer social »; « Un fou », 1884; « Un drôle »; « La Morale », qu'il considère comme une action réflèxe; « Lettre sur la politique coloniale », 1885; « Paris ouvert », brochure exposant les avantages qui résulteraient de la démolition des fortifications de Paris, 1886. Son livre principal est: 

La Science économique », 2me éd., 1887. M. Y. G. est secrétaire général de la Ligue pour la défense des contribuables et des consommateurs, fondée en 1878 par M. Menier et président de l'Association pour la défense des droits individuels qu'il a fondée avec M. Léon Donnat, membre honoraire du Cobden-Club, depuis 1879. Il a fait connaître en France le système de constitution et de transmission de la propriété connue en Australie sous le nom d'Act Toven, et il l'a fait adopter en Tunisie. Parmi ses nombreuses brochures, il faut citer un « Dialogue entre John Bull et Georges Dandin », où les arguments en faveur du libre échange sont condensés en quelques pages. Il a quitté la rédaction politique de la Lanterne lors de la récente campagne boulangiste de ce journal. Il n'y collabore plus que pour les questions économiques. Il a pris la plus grande part à l'organisation du centenaire de Voltaire et du centenaire de Diderot.

Guyot-Dessaigne (Edmond), homme politique français, né, à Brioude, le 26 décembre 1833. Il fit son Droit à Paris; licencié en 1856, docteur trois ans après avec deux thèses remarquées: « Du mode de l'extinction des obligation »; « Du mandat (Droit roman) et de la commission (Droit français) ». M. G.-D. se fit inscrire comme avocat à la Cour d'appel de Paris, puis au tribunal de Clermont-Ferrand. Il entra ensuite dans la magistrature et devint successivement substitut à Clermont, chef du parquet d'Issoire, avocat-général près la Cour d'appel de Riom et enfin juge au tribunal de la Seine. Il quitta volontairement ce poste le 11 décembre 1879, pour se retirer à Cunlhat (Puyde-Dôme), avec le titre de juge honoraire. La même année, il fut nommé Conseiller général du Canton de Cunlhat et, au mois de mars 1881, maire de cette Commune. Porté sur la liste républicaine du Puy-de-Dôme aux élections d'octobre 1885, M. G.-D. fut élu au scrutin du 18. Sa vie parlementaire a été très-active. M. G.-D. a présidé la Commission sur le trafic des décorations et des influences. Elle a adopté à l'unanimité un texte rédigé par lui et modifiant l'article 177 du Code pénal. Il a aussi présidé la Commission de révision du Code de procédure civile.

Guzzi (Palamede), ingénieur italien, ancien professeur de la science de construction des

machines et de géométrie descriptive à l'Institut Supérieur technique et à la Société d'encourge ment de Milan, né, en 1845, à Milan; parmi se nombreuses publications qui ont paru, à partr de l'année 1868, on signale: « Paratoia automobile applicabile ai tubi di condotta »; « Sul ma tore a gaz del sistema Babacci »; « Sul pesatore automatico del grano, sistema Graffigna »; « Sul modo di misurare la forza trasmessa dalle fui metalliche »; « Ricerca di una formola per la calcolazione del lavoro trasmesso da una cinghia »; « Sull'influenza dell'obliquità della bielli sulla regolarità del movimento nelle macchine a vapore »; « Su di un nuovo forno pei gene ratori di vapore »; « Alcuni mezzi per accescere la potenza dei generatori di vapore especialmente delle caldaie tubolari »; « Intorno si alcuni perfezionamenti nell'impianto delle filande da seta a vapore »; « Sulla formazione della nebbia in alcuni opificii e segnatamente nelle filande da seta a vapore »; « Sull'impiego de tubi in ferro come alberi di trasmissione di movimento »; « Intorno ad una questione rela tiva alla teoria delle pompe idrauliche ed agii apparecchi riscaldatori dell'acqua d'alimentazione dei generatori di vapore »; « Sulla forma delle sbarre da griglie dei focolari in relazione alla loro durata »; « Di un modo per la misura dell'acqua trascinata meccanicamente dal vapor re »; « Intorno ad alcuni apparecchi fumivoti e regolatori della combustione »; « Sulla temperatura media del fumo nei camini e sulla form d'aspirazione che da essa ha origine »; « In torno agli apparecchi per la misura delle pie cole differenze di pressione nei gas ed alcum loro applicazioni »; « Alcune osservazioni sulle Memorie di M. M. Lévy relative all'equazione dell'equilibrio molecolare dei corpi », et autres mémoires en collaboration avec les ingénieurs V. Ravizza, C. Saldini, E. Bernasconi, L. Brentano, etc.

Gyarfas (Étienne de Sepsi Szent Gyorgy), historien hongrois, né à Dömsöd en Transylvanie, a fait ses études à Debreczin; entré dans la magistrature, il est devenu juge de la Cow Suprême de Budapest. En dehors de nombreux essais, il a publié l'« Histoire des Kuns-Jazigs», en t.ois volumes. Membre correspondant de l'Académie de Budapest, il a inséré dans ses detes une dissertation intitulée: « La vie de Dobé à Agira ».

Gyldén (Jean-Auguste-Hugo), illustre astronome finlandais, né en 1841, a étudié à l'Université de Helsingfors; astronome à Pulkova en 1866, depuis 1871 à Stockholm, avec le titre de professeur, il a publié: « Untersuchungen über die Constitution der Atmosphäre und die Strahlenbrechung in derselben », 1866-1868; « Studien auf dem Gebiete der Störungstheorie », 1871; « Framställning af astronomien i dess historiska utveckling och på dess nuvarande

tandpunkt », 1874; « Recueil de tables des évellements numériques à employer dans le licul des perturbations des comètes », 1877; Ueber die Bahn eines materiellen Punktes », 879; « Versuch einer mathematischen Theorie ur Erklärung des Lichtwechsels der veränderlihen Sterne »; « Undersökningar af theorien 5r himlakropparnes rörelser », 1881; membre e l'Académie des Sciences de Stockholm, il ublie les « Astronomiska iakltagelser anstälda & Stockholms observatorium ».

Györy (Guillaume), littérateur hongrois, nouelliste et traducteur, membre de l'Académie l'ationale de Budapest, pasteur à Oroshaze, né, in 1838, à Raab; en dehors de ses nouvelles t de ses écrits pour la jeunesse, il a donné des raductions de la Frithiofsaga de Tegner, du lrame La Vida es Sueño de Calderon, de Deslen con el Desden de Moretos, et du Don Quijote le Cervantes.

Gyp (Sybille-Gabrielle-Marie-Antoinette DE LIQUETTI DE MIRABEAU, comtesse DE MARTEL DE JANVILLE, connue dans les lettres sous le seudonyme de), écrivain humoriste français, iée au château de Koëtsal (Morbihan), en 1850. **I**me de Martel est arrière-petité-fille de Mirameau-Tonneau et arrière-petite-nièce du grand Mirabeau. Nous empruntons au supplément de Larousse l'intéressante notice qui va suivre sur ette femme-auteur, l'un des écrivains français ontemporains les plus spirituels, les plus déicats, malgré ses hardiesses, et les plus en rogue. Son père s'était engagé dans les zouares pontificaux et mourut en Italie quelques ours avant la bataille de Mentana; elle a pousé le comte de Martel de Janville en déembre 1869. Gyp débuta dans les lettres par les études mondaines, insérées dans la Vie Paisienne de Marcelin, dont l'esprit, la gaieté, la verve maliciouse, se firent bien vite remarquer. Zéunies en volumes, ces esquisses légères n'ont ien perdu de leur vivacité et ont immédiatenent classé leur auteur, dans lequel on devinait aisément une femme du monde, parmi les scrivains de nos jours qui savent le mieux peindre les mœurs élégantes, cette haute vie ju'on ferait peut-être mieux d'appeler la vie pisive et ennuyée, la vie d'hôtel, de château, de pains de mer, qui se passe en promenades, à heval, en chasses, en rallye-paper, aux courses, su tir aux pigeons, le tout entremêlé de flirtage, l'intrigues amoureuses, de roueries fémminines, st dont Gyp, mieux que tout autre, nous fait oucher le vide absolu: c'est en cela qu'il est in moraliste à sa manière. L'audace toute pariculière avec laquelle une femme abordait les situations les plus risquées, les plus scabreuses, et en sauvait délicatement la brutalité, goutait encore quelques chose de piquant à ces attrayantes études. Gyp a publié: « Le Petit Bob », 1882, physionomie de gamin précoce,

sorte de gavroche de la haute société, que l'auteur met en scène avec une raillerie ironique et spirituelle; « La Vertu de la baronne », suite de tableaux d'une touche légère, 1882; « Autour du mariage », 1883, chef-d'œuvre où apparaît le délicieux type de Paulette, si aimable et si excentrique, perverse seulement d'imagination et dans laquelle l'auteur a voulu incarner la Parisienne émancipée; « Ce que femme veut », 1883; « Un homme délicat », 1884; « Plume et Poil », id.; « Elles et Lui », 1885; le roman de « l'Homme à femmes », de celui qui les a toutes; « Le Druide », id.; «Le plus heureux de tous », id.; « Sans voiles », id., suite de quinze fantaisies très légèrement gazées, sans voiles par conséquent, dont les plus réussies sont « Promesses de bonheur », et « Le plus beau jour de l'année »; « Sac à papier », 1886; « Autour du divorce », id.; nouvelle série d'esquisses où reparaît la Paulette d' « Autour du mariage »; Dans le train >, id.; « Les chasseurs », 1887; « Joies conjugales », id., croquis d'époux de toutes sortes, supris dans l'intimité du foyer; « Pour ne pas l'être », 1887; « Bob au Salon », 1888; « Mademoiselle Loulou », le pendant féminin du « Petit Bob », id.; « Les Séducteurs », id.; « Le Petit Bleu », 1889. Une comédie, tirée par M. Hector Crémieux, d' « Autour du mariage » et jouée au théâtre du Gymnase, en 1883, n'a pas obtenu le succès qui avait précédemment accueilli le volume.

Gysi (Arnold), écrivain suisse, né, à Aarau, le 24 février 1337, a écrit: « Essais humoristiques », dans le dialecte de Ruederthal, 1878, cinq éditions: « Voyage de Muller Ruedi à Paris pour l'Exposition universelle », 1881.

Gyulai (Paul), illustre poète et critique hongrois, directeur de la revue Budapesti Szemle, membre de l'Académie Nationale de Budapest depuis 1858, secrétaire de la Section de Linguistique et Belles-Lettres depuis 1870, vice-président de la Société Kisfaludy depuis 1873, poète original, critique plein de finesse et de pénétration, né, en 1826, à Clausenbourg, où il a fait ses études et enseigné pendant quelque temps au gymnase, après avoir suivi comme précepteur en Allemagne et en France son jeune élève le comte Teomas Nadardy qui allait, en 1855, faire ses études à l'université de Berlin; il revint après la mort de son élève à Munich. Il quitta bientôt l'enseignement gymnasial de Clausenbourg pour se rendre à Budapest, où il se voua entièrement à ses occupations littéraires. On lui doit, en dehors de nombreux essais critiques littéraires insérés aux journaux, une: « Biographie de Vörösmarty »; des « Esquisses et figures », (une partie de ces écrits a été traduite dans l'Universabibliothek de Reclam); « G. Költemenyei, poésies »; « Le dernier maître d'un ancien château », traduit en anglais dans le Cornhill's Magazine de l'année 1872; depuis des années il travsille à un grand poème contemporain et satyrique, « Romanhyi », dont le premier chant, paru comme essai, a éveillé la plus grande attente.

Gyurkovics (Georges DE), écrivain et homme politique croate, ancien officier d'état-major, envoyé en mission scientifique en Orient et en Allemagne de 1868 à 1876, rédacteur de la Presse de Vienne, député de la diète croate et hongroise (depuis 1882), député du Congresserbe ecclésiastique, né, en 1845, à Klasnitzk (Croatie), a publié diverses études de mathématique (1860-65), une étude sur le Laokoon de Lessing; « Les Drames du divorce », 1877; un essai sur « L'école dramatique », 1876, m livre sur « La Bosnie », et un livre sur « L'àlbanie », 1880.

H

Haab (Othon), oculiste suisse, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Zurich, collaborateur des Beitrage sur Ophtalmologie, né en 1850, a publié: « Experimentelle Studien über das normale und patholog. Wachsthum der Knochen », 1875; « Skizzenbuch zur Einzeichnung ophtalmoscopischer Beobachtungen des Augen-Hintergrundes », en anglais et en allemand.

Haag (Paul), poète français, né, à Paris, le 10 janvier 1843, a publié, en 1879, sans nom d'auteur, un recueil de vers intitulé: « Le livre d'un Inconnu » (Lemerre éditeur); « C'est, a dit Théodore de Banville, un volume de vers très remarquable par la sincérité des impressions, par la subtile exquisité de la forme, par la justesse des mots et par une sorte de très mystérieuse et délicate pudeur qui fait que le poète se refuse à tous les effets connus et certains ».

Haage (Richard), naturaliste allemand, professeur d'histoire naturelle à l'École supérieure de Saint-Pierre à Saint-Pétersbourg, né, à Dresde, le 23 novembre 1838, a publié dans le programme de l'École de Saint-Pierre, en 1878:

« Die Atomtheorie der neueren Chemiker ».

Haardt von Hartenthur (Vincent), géographe et cartographe autrichien, directeur du l'Établissement Géographique d'Édouard Hölzel à Vienne depuis 1877, ancien capitaine daus l'armée autrichienne, né le 13 août 1843, a publié beauconp de cartes et d'atlas pour les écoles. On signale spécialement sa carte des Alpes publiée en 1882 et sa magnifique et toute récente: « Uebersichtskarte der ethnographischen Verhältnisse von Asien », résultat de plusieurs années de travail assidu. On lui doit en outre plusieurs essais sur la géographie insérés dans les revues et dans les journaux. De 1884 à 1885, il dirigeait les Mittheilungen de la Société Géographique de Vienne.

Haass (Maria-Catharina), femme-auteur et musicienne, directrice en 1886-87 de la Musikal Jugendpost, née, le 29 février 1844, à Ottweiler dans la Prusse Rhénane, maîtresse de musique d'abord à Mayence et depuis à Paderborn, a publié, entr'autres: « Lustige und ernste Musikantengeschichten »; « Sarastrow-Schneidlein »; « Der Sängerkrieg in Burgsteinbach »; « Das Komödianterle »; « Der Venefikarius ».

Haast (Sir Julius von), géologue, paléoutlogue et explorateur anglo-allemand, fondateur et directeur du Musée de Canterbury (Nouvelle-Zélande), membre du Sénat de l'Université, ne le 1er mai 1824, à Bonn. Après avoir fait se études en Allemagne, il voyagea en France et a Belgique; en 1858, il s'embarqua pour la Nonvelle-Zélande et il prit part à la mission scie tifique du professeur Hochstetter à bord de la frégate autrichienne la Novara. En 1859, il 🕏 sita, pendant neuf mois, une partie de l'île en core inexplorée, et donna un récit intéressant de son voyage et de ses résultats. Nommé en 1861 géologue de la province de Canterbury, explora, pendant dix ans, l'intérieur de cette province, en découvrant les Alpes Méridionales de la Nouvelle-Zélande. Pour ses recherches et pour ses livres qui en rendaient compte la 80 ciété Géographique de Londres lui décerna la grande médaille d'or. Son principal ouvrage est intitulé: « Geology of the Provinces of Canterbury and Wutland », Auckland, 1879.

Habberton (John), écrivain américain, ne. Brooklyn (New-York), en 1842; de 1859 à 1862 il servit à l'armée; ensuite, il entra dans la maison éditoriale Harper Brothers de New-York De 1873 à 1876, il a dirigé la revue Christian Union, et depuis collaboré au New-York Herald. Il débuta par une série d'esquisses sur la vie en Occident, suivie par des : « Selections from the Spectator », 1878; et par Helen's Babies, dont on a vendu près de 250,000 exemplaires aux Etats-Unis et épuisées plusieurs éditions en Angleterre, en France et en Allemagne. On lui doit encore: « The Burton Experiment », 1879; « The Jericho Road », 1877; « Other Perple's Children », id., « The Scripture Club of Valley Rest », id.; « Some Folks », id.; « The Crew of the Sam Weller >, 1878; « Little Guzzy >, 1878; < The Worst Boy in Town >, 1879; « Just our Day », 1880; « Who w Paul Grayson? », id.; « Bowsham Puzzle », 1884; « George Washington », 1884.

Habenicht (Hermann), cartographe allemand, né, le 3 mars 1844, à Gotha. Entré, sur la recommandation de son maître Petermann, dans l'Institut Géographique de Justus Perthes, il collabora aux Mittheilungen et au Handatlas de Stieler jusqu'à la mort de son maître (1878)

Depuis ce temps, il rédige une troisième partie fu Handatlas, et il a donné le « Justus Perhes'Elementar-Atlas »; l'«Atlas zur Heimats-runde des deutschen Reichs »; le « Justus Perthes'Taschen-Atlas »; une carte spéciale de 'Afrique; une nouvelle édition augmentée du : Schulwandatlas » de Sydow, des contributons à différents recueils spéciaux.

Habieht (Louis), romancier allemand, né, le is juillet 1830, à Sprottau, résidant à Berlin; la débuté par des essais dans les journaux, mais, depuis la publication de son premier roman, il se fit une position indépendante. Parmi es romans et nouvelles, signalons: « Krimitalnovellen », 1864; « Der Stadtschreiber von leignitz », 1864, deux éd., 1881; « Irrwege », 1866; « Zwei Höfe », 1868; « Schein und Sein », 1876; « Harte Kämpfe », 1876; « Auf der Frenze », 1878; « Der rechte Erbe », 1879; Ein Mann, ein Wort », 1879; « Wille und Welt », 1884; « Im Sonnenschein », 1884; « Zum Rhein », 1886.

Hachette (Jean-Georges), éditeur français, le hef de la célèbre maison éditoriale du Boulerard Saint-Germain, né, à Paris, le 28 février .838. Il est le second fils de Louis Hachette, e fondateur de la Librairie, mort en 1864. Assodé d'abord avec ses beaux-frères, ensuite aussi Vec ses neveux, il a su donner par les séries lifférentes de ses publications à sa librairie le aractère et l'importance d'une véritable instiution civile nationale et internationale. Les voumes publiés par la maison Hachette se compent par milliers, et dans ces milliers, il n'y en peut-être pas un seul à écarter comme maurais livre, et on compte des centaines de voames qui ont fait le plus grand bien; la Biliothèque Rose, le Journal de la Jeunesse, le Four du Monde, les traductions des meilleurs omans étrangers, les Dictionnaires de Vapeeau et de Vivien de Saint-Martin, le Dictionaire de Littré, le Dictionnaire de Botanique le Baillon, les livres classiques pour les écoles, es grandes éditions critiques des classiques rançais, les livres de voyage, les magnifiques trennes, le grand livre de M. Du Camp sur 'aris, la Géographie de Réclus, l'Histoire Rosaine de Duruy, le Dictionnaire des Antiquités e Saillo, les livres de vulgarisation de Figuier, our citer au hazard et par seul souvenir; œures de science; œuvres d'érudition; œuvres de schnologie, romans, toute une bibliothèque en omme, monumentale, qui fait grand honneur en iême temps à la France et à la maison qui a u contribuer d'une manière si puissante à la ulture de son temps.

Häckel (Ernst), illustre savant et brillant onférencier allemand, professeur de zoologie t d'anatomie comparée à l'Université de Jena, é, le 16 février 1834, à Potsdam, a étudié la aédecine et les sciences naturelles à Berlin et

à Wurzbourg; il a entrepris de grands voyages d'exploration aux îles Canaries, dans la Mer Rouge, en Syrie, dans l'Inde, etc., et introduit en Allemagne, en les développant pour en tirer de nouvelles conséquences scientifiques surtout pour la biologie, les théories de Darwin. Reçu docteur à Berlin en 1857, il publia, comme thèse: « De telis quibusdam Astaci fluviatilis . Suivirent: « Die Radiolarien (Rhizopoda Radiaria) », Berlin, 1862; « Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechtes >, deux conférences, id., 1865, quatrième éd., en 1881; « Beiträge zur Naturgeschichte der Hydromedusen », Leipzig, 1865; « Generelle Morphologie der Organismen », deux vol., Berlin, 1866; « Natürliche Schöpfungsgeschichte », Berlin, 1868, septième éd., en 1879; Zur Entwicklungsgeschichte », ouvrage couronné, Utrecht, 1869; « Ueber Arbeitstheilung im Natur-und Menschenleben », conférence, Berlin, 1869; « Entwicklungsgang und Aufgabe der Zoologie », id., Jena, 1869; « Biologische Studien >, deux vol., Leipzig, 1870-77; « Das Leben in den grössten Meerestiefen », conférence, Berlin, 1870; « Die Kalkschwämme », trois vol., id., 1872; « Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen », Leipzig, 1874, troisième éd., 1877; « Ziele und Wege der heutigen Entwicklungsgeschichte », Jena, 1875; « Arabische Korallen », Berlin, 1876; « Ueber die Urkunden der Stammesgeschichte », conférence, id.; « Die Perigenesis des Plastidule », id.; « Studien zur Gasträa-Theorie », Leipzig, 1877; « Die heutige Entwicklungslehre im Verhältnisse zur Gesammtwissenschaft >, conférence, Stuttgard, 1877, 3 éd., la dern. en 1878; • Das Protistenreich », Leipzig, 1878; « Gesammelte populäre Vorträge aus dem Gebiete der Entwicklungslehre », première livraison 1, 2, Bonn, 1878, 1879; « Freie Wissenschaft und freie Lehre », réponse à un discours tenu par Virchow à Munich sur la Liberté de la science dans les États Modernes, Bonn, 1878; « Das System der Medusen », deux vol., Jena, 1879-1881; « Metagenesis und Hypogenesis von Aurelia Aurita >, Jena, 1881; « Die Naturanschaung von Darwin, Goethe und Lamark >, conférence, Jena, 1882; « Monographia Festucarum Europæarum », Cassel, 1882; « Indische Reisebriefe », Berlin, 1883, seconde éd., 1884; « Ursprung und Entwicklung der thier. Gewebe », Jena, 1884; « Gramina nova vel minus nota », dans les Actes de l'Académie de Vienne, 1884.

Hacker (Franz von Seeburg), écrivain allemand, chancine et chapelain de la Cour à Munich, né, le 20 janvier 1836, à Nymphenbourg; il a publié des sermons, des nouvelles et des romans qui ont eu du succès; citons: « Ægyptischer Joseph », six éditions; « Marienkind », quatre éd.; « Die Hexe von Lohr »; « Durch:

4

Nacht sum Licht », deux éd.; « Die Nachtigall », deux éd.; « Die Hexenrichter von Würzburg », trois éd.; « Jakob Steiner »; « Die Fugger und ihre Zeit »; « Ehre Vater und Mutter »; « Führe uns nicht in Verführung »; « Dein Reich komme zu uns », etc.

Hacker (Victor VON), médecin et chirurgien allemand, professeur de chirurgie à l'Université de Vienne, directeur de la section chirurgicale de l'Hôpital de la Grande-Duchesse Sophie, né, en 1858, à Vienne, où il a fait ses études. En dehors des essais scientifiques qui ont paru depuis 1883, dans le Langenbeck's Archiv, dans la Wiener med. Wochenschrift, dans le Centralblatt für Chirurgie, dans la Zeitschrift fur Heilkunde, etc., il a publié en 1883 à Vienne: «Anleitung zur antisept. Wundbehandlung », 2° éd., en 1884.

Hackse'll (Amalia-Élisabeth), femme-auteur suédoise qui a souvent écrit sous les pseudonymes de *Emma H.* et de *Elis Emil*, née en 1812, a publié: « Poetiska försök », 1839; « Vår-och höst-sänger af J. E. M. », 1844; « Sjökaptenens hustru », 1866.

Haeghen (Ferdinand VAN DER), érudit et écrivain belge, bibliothécaire de l'Université de Gand, né, à Gand, en 1830. On lui doit: « Bibliographie Gantoise », 1858; « Livres et brochures à Gand, sans nom d'imprimeur », Gand, 1866, nouv. édit. en trois vol., 1867; Notice sur la Bibliothèque plantinienne », 1875; « Dictionnaire des devises des hommes de lettres, imprimeurs, libraires, etc. >, 1876; « Bibliotheca Belgica, Bibliographie générale des Pays-Bas », en cours de publication depuis une dizaine d'années (près de cent livraisons, de 100 pages chacune); « Van die beroerlicke tyden in die Nederlanden »; « Les actes et dernier supplice de Nicolas le Borgne », Bruxelles, 1879, publié par la Société des Bibliophiles de Belgique; « Nederlandsche spellijnghe », Gand, 1882. De la « Bibliographie générale », ouvrage monumental, ont été publiés séparément, avec quelques modifications: « Bibliographie lipsienne: œuvres de Juste Lipse », trois vol., 1886; « Bibliographie des œuvres de Jean Palfyn », 1888; « Les Martyrologes protestants néerlandais >, doux vol., id.

Haelschner (Hugo), jurisconsulte allemand, professeur de droit criminel à l'Université de Bonn, né en 1887, a publié, entr'autres: « Die preussische Verfassungsfrage », Bonn, 1846; « Die Staatserbfolge der Herzogthümer Schleswig-Holstein », id., 1846; « Geschichte des brandenburgisch-preussichen Strafrechts », id., 1855; « System des preussischen Strafrechts », deux vol., 1858-68; « Das gemeine deutsche Strafrecht », trois vol., 1881-84-87.

Haering (Théodore), théologien allemand, successeur de Biedermann à la chaire de dogmatique à l'Université de Zurich depuis 1886, né, le 22 avril 1848, à Stuttgard, étudia la thèle gie à Tubingue et à Berlin ; après avoir emma le ministère évangélique dans sa ville natale il fut appelé à remplacer Biedermann au Conseil Zuricois. En dehors des sermons publis dans le recueil de Gerock et des nombreu se ticles insérés à la Revue wurtembergeoise: 84dien und Kritiken, dont il est l'un des dire teurs, on lui doit: « L'élément durable dans le Christianisme », 1880; « Une nouvelle methods apologétique », 1881 ; « La dogmatique de Shi berlein », 1882; « La théologie justifiée du le proche de duplicité », 1886, discours d'inaugh ration ; « La doctrine de la rédemption d'apris Albert Ritschl », 1888, rapport présenté à la 80 ciété pastorale suisse.

Haerne (Voir DE HAERNE).

Haffner (Albert), jurisconsulte français avecat-général à Riom, né, à Colmar, le 13 julie 1846, a fait son droit à Strasbourg, servi comme volontaire pendant la guerre de 1871-71, pluie à Constantine (1872); de là il passa comme procureur général à Guéret près Grenoble (1889) et enfin à Riom. Il a publié: « Du Prêt », 1889; « Des Établissements insolubles », id.; « Des Institutions Communales, leurs origines, leurs progrès », 1888; « Étude comparée sur la cité, la commune et la municipalité ».

Haffner (Mgr. Paul-Léopold), philosophe e publiciste allemand, évêque de Mayence, depuis 1886, né, le 21 janvier 1829, à Horb (Wurtemberg) a fait ses études à Tubingue. En debus de nombreux écrits d'occasion, écrits comme membre de l'Ecclesia Militans pendant le Kulturkampf et différents essais philosophiques a apologétiques, on lui doit deux vol. de: « Grundlinien der Philosophie », 1881-83 et la publication des « Frankfurter zeitgemässen Broschi

ren », qu'il dirige, et, en grande partie, rédige Hagberg (Jacob-Théodore-H.), écrivain sub dois, docteur en philosophie, (1848), professer libre de français à l'Université d'Upsal (1861), de français et d'italien (1860), professeur de langues et littératures modernes de l'Europe depuis 1868, a publié une grammaire italienne: « Italiensk språklära », 1863, 2me éd., 1882, det traductions de l'espagnol et de l'italien; « Tre ne dramer af don Pedro Calderon de la Barca 🤊 1870; « Petrarcas Sonetter till Laura », 1874; des pièces de théâtre: « Karl den tolfte » 1864, et « Karl den elfte », représenté en 186 au Théâtre Royal, et, en outre: « Om arten s Molières lustspel », 1851; « Hvarför är 🕬 tid icke poetisk? », 1852; « Om Rabelais, et litteratur historiskt utkast », 1862; « Det his toriska skådespelet », 1866; « Frithiofs sagt såsom svensk nationaldikt »; « Den prove calska vitterhetens återuppståndelse i 19 🎍 århundradet », 1873; « Literaturhistoriska gen gångare, I. Rolardssagan tillsin historiska kir och poetiska omklädnad », 1884.

Hägele (Joseph-Mathias), publiciste allemand, ien professur, ancien attaché de la librairie oriale Herder à Fribourg (Allemagne), en aite depuis 1885, né, en 1823, à Zizenhau-, près du Lac de Constance. En dehors d'un eversation's Lexikon et d'un Kirchenlexikon, l'occupèrent pendant plusieurs années, on doit: « Zuchthausgeschichten », 1854; « Errungen in einsamer und gemeinsamer Haft », 5d., 1862; trois années du calendrier; « Für t und Ewigkeit »; « Andreas Hofers letzter ährte », 2° éd., en 1867; « Der Rückfällige », 8; • Der moderne Fortschritt und die ar-:enden Klassen »; « Die katholischen Feiere und das goldene Kalb mit seinen Horten », 2° éd., 1869; « Das erste Brandopfer Offenburgerei », deux éd.; « Eine Leucht-;el in die soziale Dämmerung », 1870; une graphie de l'écrivain populaire Alban Stolz,

HAG

Hägeli (Albert), auteur dramatique et préateur alsacien, pasteur à Norheim (Alsace brieure), né, le 2 février 1840, à Hilsenheim ). On lui doit: « Garcia Morenos Tod », '6, drame qui a été traduit en espagnol, en ien et en flamand; « Der königliche Prätor 1 Strasburg », drame historique 1883; « Die rovingerpfalz zu Kircheim: König Dagobert », drame historique, 1886; « Predigten bei er achttägigen Mission », 1886; « Triduum », to un panégyrique de Saint-Martin, 1887.

Hagen (Ernest-Richard), médecin allemand, fesseur à l'Université de Leipzig depuis 1877. cialiste pour les maladies des oreilles et du i, et pour les maladies des enfants, né, le octobre 1823, à Saalfeld, dans le Grand-Dude Meiningen, a fait ses études à Meininı, Berlin, Leipzig et Vienne. On lui doit la duction en allemand de l'ouvrage anglais de rgess sur le Climat de l'Italie, avec des adions, Leipzig, Teubner, 1852; la traduction allemand de l'ouvrage français de Bathez et liet, Manuel des maladies des enfants, avec additions, deux éd., Leipzig, 1855-1856; Die seit 1830 in die Theraphie eingeführte zneistoffe », id., 1861-62; « Die Pflege des res in gesundem und krankem Zustande », 1867; « Therapeutisches Taschenbuch der iderkrankheiten », trois éd., id., 1874; « Das r und seine Pflege im gesundem und kranken stande », id., 1871, 2º éd., 1883; « Praktie Beiträge zur Ohrenheilkunde », id., 1866- Anleitung zur Klinischen Untersuchung l Diagnose », id., cinq éditions, la première de 1872, la dernière de 1887.

Hagen (Frédéric-Guillaume), médecin allend, professeur de psychiatrie à l'Université rlangen, collaborateur du Wagner's Handwörnuch der Physiologie pour lequel il a préparé troisième volume: « Psychologie der Psyatrie », et de l'Allgemeine Zeitschrift für

Psychiatrie de 1849 à 1881, né en 1814, a publié: « Die Sinnestäuschungen in Bezug auf Psychologie, Heilkunde und Rechtspflege », Leipzig, 1837; « Beiträge zur Anthropologie », Erlangen, 1841; « Psychologische Untersuchungen », Brunswick, 1847; « Der goldene Schnitt in seiner Anwendung auf Kopf- und Pathologie », Leipzig, 1837; « Studien auf dem Gebiete der ärtzlichen Seelenkunde », recueil de conférences, Erlangen, 1870; « Chorinsky: Eine gerichtlich psychologische Untersuchung », id., 1872; « Statistische Untersuchungen über Geisteskrankheiten », id., 1876.

Hagen (Hermann), érudit et philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Berne depuis 1871, né, le 3 mai 1844, à Heidelberg, a fait ses études dans cette ville et à l'Université de Bonn. Parmi les nombreux et remarquables ouvrages sortis de sa plume féconde, nous indiquerons: « De Xenophonteo qui fertur Agesilao », 1865; « Le roman dans l'antiquité », 1886; « Scholia Bernensia ad Virgilii Bucolica atque Georgica », 1867; « La poésie des énigmes dans l'antiquité et au moyen-age >, 1869, 2me éd., 1877; « Anecdota Helvetica quæ ad grammaticam Latinam spectant ex bibliothecis Turicensi, Einsidlensi, Bernensi collecta », 1870: « Le jurisconsulte et philologue Pierre-Daniel d'Orléans », 1873; Jacobus Bongarsius », 1874;
 L'opinion de l'Anonymus Bernensis sur les procédés de reliure et la coloration des initiales », 1874; « De Orobasii versione latina Bernensi », 1875; Catalogus codicum Bernensium >, id.; < De</li> Dosithei Magistri quæ feruntur glossis quæstiones criticæ », 1897; « Carmina medii ævi maxima parte inedita », id.; « De aliquot Anthologiæ Latinæ carminibus et de tractatu aliquo Bernensi de Philanthia disputatio >, 1878; « Le roman du roi Apollonius de Tyr dans ses divers remaniements », id.; « Prodromus novæ inscriptionum latinorum Helveticarum sylloges, titulos Aventicenses et vicinos continens », id.; « Servii grammatici quæ feruntur in Vergilii carmina commentarii », trois vol., id.; « De Placidi glossis in libro glossarum codice Bernensi obviis > 1879; « De codicis Bernensis, n. 109 Tironianis disputatio », 1880; « Essais sur l'histoire de la philologie et de la littérature romaine », 1879; « La lutte soutenue par Fréd. Fröbel pour les jardins d'enfance (correspondance entre Fröbel et Karl Hagen, le père du professeur actuel, avec la biographie de son père), 1882; « Theodulphi episcopi Aurelianensis de judicibus versus », id.; « Flores semisæculares Bernenses », souvenirs du 50me anniversaire de l'Université de Berne, 1884; « Les évènements fondamentaux dans l'antiquité », 1885; « Ad anthologiam latinam », id.; « Lettres de professeurs et d'étudiants d'Heidelberg, écrites trois siècles supersvent > (pour le jubilé de l'Université de Heidelberg) 1886; plusieurs essais dans les revues.

Hagenbach (Frédéric), philologue suisse, professeur de philologie classique à l'Université de Bâle, où il est né le 3 février 1840; il a fait ses études dans sa ville natale, à Bonn, à Berlin et à Goettingue; de 1865 à 1866, il visita l'Italie. En dehors de sa thèse de doctorat, présentée en 1863, « De Rheso tragedia », il a fait des conférences sur la littérature latine, reproduites pour la plupart dans la presse bâloise.

Hagenbach-Bischoff (Édouard), physicien suisse, docteur ès-sciences depuis 1855, professeur de physique à l'Université de Bâle depuis 1863, né, le 20 février 1833, a publié plusieurs mémoires et essais dans les Annalen de Poggendorff et de Wiedemann, dans les Verhandlungen de la Société des Sciences naturelles de Bâle, et dans les Archives de Genève.

Hager (Hans-Hermann-Julius), pharmacien allemand, né, le 3 janvier 1816, à Berlin, résidant à Francfort-sur-l'Oder depuis 1881, reçu docteur à Jena en 1859, membre honoraire de la Société russe médicale de Wilna, de la Société des Apothicaires autrichiens, et de la Société des médecins suédois, a publié: « Handbuch der pharm. Rezeptierkunst »; « Kommentar zu den Pharmakopöen Nord-Deutschlands »; Anleitung zur Fabrikation Künst. Mineralwässer »; « Pharmacopöea homoeopatica »; « Manuale pharm. », quatre éd.; « Handbuch der Untersuchungen »; « Erster Unterricht d. Pharmazeuten », quatre éd.; « Botanischer Unterr. », trois éd.; « Das Mikroskop », sept. éd.; « Kommentare zur 1 und 2 Ausgabe der Pharmacopea Germanica »; « Handbuch der pharm. Praxis », et vingt années de la Pharmazeutische Zentralhalle.

Hager (Nelly), femme de lettres française, née, à Périgueux (Dordogne), en 1841. Par suite de revers de fortune, Mme N. H. étant jeune fille se voua à la carrière de l'instruction, et, après avoir passé des examens, elle a fondé un cours important qui obtient un légitime succès. Mme N. H. a publié des nouvelles patriotiques: « Un réveillon de Uhlans » (Moniteur de l'Armée, sous le pseudonyme de H. Officier); « Une bonne répouse »; « Le capitaine Francœur » (Moniteur de l'Armée); « Arcolha » (Bulletin de la Société des gens de lettre, janvier, 1886); « Les mirages de la vie » (Bulletin de la Société des gens de lettre, janvier, 1887); « La branche de verveine »; « Le drapeau de Valmy »; « La fiancée »; « Une rencontre »; « Soulouque »; « Récit d'un chasseur » (nouvelle); « Excursion en Lorraine dans la Cloche »; « Une visite à Saint-Cyr » (Bulletin de la Société de gens de lettres, août, 1888). Mme N. H. est officier d'académie depuis 1869 et membre de la Société des gens de lettres.

Haggard (Henry-Rider), romancier anglais,

des plus en vogue, né le 22 juin 1856; en 186 il accompagna comme secrétaire Sir Henry Bdwer nommé gouverneur de Natal en Afrique Il fit ensuite partie de l'état-major de Sir The phile Shepstone commissaire special dans le Transwaal et avec le colonel Brooke arbon le 24 mai 1877 le drapeau anglais sur le territoire du Transwaal. Revenu en 1879 en Angletone, il s'y maria et depuis 1880, il commença à emre. Il débuta par un livre de souvenirs de l'Ainque méridionale sous le titre: « Cetywayo and its white neighbours or Remarks on recents Events in South Africa >. Suivirent les romans: « Dawn », 1884; « The Witch's Head », 1889 « King Salomon's Mines », qui eut un grand succès en 1886 (31,000 exemplaires en ont eta vendus dans la première année); « She »; « Allan Quatermain »; « Jess »; « A Tale of Three Lions »; « Colonel Quaritch »; « A Tale of Country Life », 1888.

Hahn (François-Louis), écrivain médial français, né, à Strasbourg (Bas-Rhin), le 16 décembre 1844. Licencié ès-sciences physiques, il fut d'abord professeur de mathématiques an Collège de Bouxviller. Après la guerre, le 1 janvier 1872, il fut nommé délégué à la bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris Reçu docteur en médecine en juillet 1874, il fut nommé le 1er janvier 1877, bibliothécare adjoint de la Faculté de médecine, et le 24 fe vrier 1885, à la mort du docteur Chéseau, bibliothécaire. Le Dr H. a publié: « Des complications qui peuvent se présenter du côté de système nerveux dans la phtisie pulmonsire chronique », thèse, 1874; il a traduit de l'anglais: « L'urine et les altérations pathologiques », de G. Harley, Paris, A. Delahaye, 1875; il a traduit de l'allemand le traité de P. Guttmann: « Le diagnostic des maladies des m ganes thoraciques et abdominaux », Delahaya, 1877; il a publié la sixième et la septième édition du « Traité élémentaire d'hygiène privée et publique », de A. Becquerel, Attolin, 1877-1883. En 1875, il devint le secrétaire du Dictionnaire encyclopédique des Sciences Médicales dirigé par le docteur Dechambre. Il a également pris ma très large part à la rédaction du Dictionnaire usuel des Sciences médicales publié en 1883-84, chez G. Masson, sous la direction des docteurs Dechambre, Mathia Duval et Lercboullet; il a rédigé, pour cette publication, le plupart des articles de physique et de chimie et une partis de ceux d'histoire naturelle et de pathologie. Enfin, il fait partie du Comité de direction de la Grande Encyclopédie, éditée par Lamirauk Sa dernière publication est un « Vocabulaire médical allemand-français », Paris, G. Steirheil, 1887.

Hahn (Frédéric), géographe allemand, professeur de Géographie à l'Université de Kénigsberg, collaborateur de l'Unser Wissen

1

Erde (pour la France, l'Angleterre et les es du Nord), né en 1852, a publié: « Ueber Es Beziehung der Sonnefleckenperiode zu mesorologischen Erscheinungen », Leipzig, 1877;

Untersuchungen über das Aufsteigen und inken der Küsten », id., 1879; « Inselstudien », L., 1883; « Die Städte der norddeutschen Tiefbene », Stuttgard, 1885; « Ueber thiergeoraph. Karten » (dans les Mittheilungen des Vesin für Erdkunde), Leipzig, 1879; « Geschichder Grenze zwischen Europa und Asien » id., 1881); « Ueber einige Aufg. der Verehrsgeographie und Staatenkunde » (dans la zeitschrift für Wissensch. Geogr. de 1885).

Hahn (Werner), écrivain allemand, né, le 13 ai 1816, à Marienbourg, résidant depuis pluteurs années à Sakrow, près Potsdam. En deters de son principal ouvrage: « Geschichte er poetischen Literatur der Deutschen », qui en dix éditions, il a publié: « Edda, Lieder lerm. Göttersagen », 1872; « Deutsche Poetx », 1879; « Poetische Mustersammlung », 1882; « Odin und sein Reich », 1886.

Hally (Gaston D'), littérateur français, réacteur en chef de la Revue des livres nouveaux,
, à Paris, en 1837; on lui doit: « Les Étaes Féminines: Claudia Vernon », Marpon et
lammarion, 1884, en collab. avec Paul Tenisey, id.; « Fleurs de Pommier », id.; « L'Heraphrodite », id, 1885; « Monsieur Gendre »,
aivi de: « Sœur Louise », id., id.

Hajnal (Antoine), ingénieur hongrois directur du bureau technique pour les travaux du ort de Fiume, qu'il a agrandi, né, à Maké, ans le comitat de Csanád, le 1er septembre 838, a publié une série de dissertations techniques qui se rapportent aux travaux du port du iume, dont il a, dans une brochure présentée la dernière Exposition Nationale de Budapest, ésumé toute l'histoire.

Halada (Anna-Hélène), femme-auteur poloaise, née en 1856, a voyagé en Europe, en sie et en Afrique, et décrit ses voyages par des squisses ethnographiques publiées en allemand, n polonais et en russe. Elle vit avec son mari Kaslau en Bohême, et elle s'occupe en ce moment de la traduction en allemand des nomreux romans de Kraszewski.

Haldeman (S. Stedman), naturaliste et philogue américain, né, près de Columbia, en 1811, rofesseur d'histoire naturelle à l'Université de ennsylvania, a découvert le scolithus linearis, t publié: « Monograph of the Fresh-Water nivalve Molluscs », Philadelphia, 1840-45; De genere leptoxis », dans les Illustrations mchologiques de Paris, 1847; « On some oints in Linguistic Ethnology », 1849; « Zoogy of the Invertebrate Animals », New-York, 850; « On the relations of English and Chiese Languages », 1856; « Analytic Orthograby », 1858, ouvrage couronné en Angleterre.

Halder (Arnold), poète suisse, né, à Saint-Gall, le 30 novembre 1812; il embrassa à l'exemple de son père le commerce, et après deux années de séjour à New-York, il fut appelé en 1854 à Interlaken comme directeur d'un établissement industriel. Le mauvais état de sa santé et plus tard une cécité complète l'obligèrent en 1883 à se retirer des affaires et à passer les dernières années de sa vie dans une modeste retraite, d'abord à Saint-Gall et aujourd'hui dans une bourgade des environs de Saint-Fiden. M. H. a débuté fort jeune comme poète et s'est fait apprécier par l'originalité de ses vers en dialecte appenzellois comme par la naïveté et la fraîcheur de son inspiration. Son drame: « Le voyage de Sentis », a été souvent représenté avec succès dans les fêtes locales pour la commémoration d'un anniversaire patriotique. Nous possédons de lui: « Petits essais poétiques », 1836; « Ne m'oubliez pas », 1838; « Rimes en dialecte Appenzellois et Saint-Gallois », 1854; « L'air de la montagne ou les excursions du dimanche », 1870; « Les petites bottes ou tout ce qui peut se rencontrer à Interlaken », 1883; « Poésies », 1888.

Hale (Édouard-Everett), écrivain américain. né, à Boston, le 8 avril 1822; il étudia la théologie au Collège Harvard, et il est pasteur d'une église de sa ville natale. Il a collaboré à plusieurs journaux religieux et littéraires, entr'autres, au Christian Examiner, et à la Sunday School Gazette; en 1869 il fonda: Old and New, revue critique et littéraire meusuelle, consacrée spécialement aux réformes sociales. On lui doit, en outre: « The Rosary », 1848; « Margaret Percival in America >, 1850; « Sketches of Christian history », 1850; « Letters on Irish emigration >, 1852; « Kansas and Nebraska >, 1854; « America », 1856; « The Man without a Country », 1868; « Ups and Downs », 1870; « Working men's Homes », 1874; « In his Name », 1874; « Our new Crusade », 1875; « One hundred Years >, 1875; « The Bible and its Revision >, 1879; « Crusoe in New-York >, 1880; « Our Christmas in a Palace », 1882; « Seven Spanish Cities », 1883; « Boyes'Heroes », 1885; What is the American People? >, 1885; « Stories », 1880-85. Actuellement il dirige le journal: Lend a Hand.

Hale (Horace), linguiste et ethnologue américain, né, le 3 mai 1817, à Newport (New-Hampshire); il descend d'une famille de puritains anglais émigrée en 1635. Sa mère Sara, morte à l'âge de 90 ans, était une femme de lettres très distinguée. Il s'établit comme avocat à Clinton, mais en même temps il cultiva les études linguistiques, dans lesquelles il s'était fait remarquer dès le temps de son séjour au Collège Harvard. En 1849, il suivit comme linguiste et ethnologue l'expédition du capitaine Wilkes; les résultats scientifiques de ses études

pendant cette expédition se trouvent dans son ivre: « United States exploring Expedition; Ethnography. and Philology », Philadelphia, 846. En 1883 il publia: « The Iroquois Book of Rites »; et, dans ces dernières années, des essais insérés aux revues sur différentes tribus ndiennes de l'Amérique du Nord.

Halévy (Joseph), éminent orientaliste franais, professeur d'éthiopien à l'École des Haues-Etudes, collaborateur du Journal Asiatique, nembre de l'Institut, couronné, à la suite de ses découvertes épigraphiques et géographiques aites de 1869 à 1871 pendant un voyage péilleux dans le Yemen entrepris sur la recomnandation de l'Académie des Inscriptions, chevalier de l'Étoile Polaire de Suède pour sa participation au Congrès de Stockholm (1889), est né, en 1827, à Andrinople, en Turquie, mais naturalisé français. On lui doit, entr'aures: « Rapport sur une mission archéologique lans le Yemen », 1872; « Essai sur la langue ayaou, le dialecte des Falachas » (juifs de l'Abyssinie), 1873; « Mélanges d'épigraphie et l'archéologie sémitiques », 1874; « Études sabéennes », 1875; « Études berbères, épigraphie lybique », 1875; « La prétendue langue l'Accad est-elle touranienne? », 1875; « La Nouvelle Evolution de l'Acadisme », 1876-78, en deux parties; « Recherches Critiques sur l'origine de la civilisation babylonienne », 1876; Prières des Falachas, texte éthiopien », 1877; « Documents religieux de l'Assyrie et de la Babylonie », texte, traduction et commentaire, 1882; « Essai sur les inscriptions de Safa », 1882; « Mélanges de critique et d'histoire relatifs aux peuples sémitiques », 1883; « Aperçu grammatical sur l'allographie assyro-babylonienne », 1885; « Essai sur l'origine des écritures indiennes », 1886; « Recherches bibliques », 1886-87; « L'étoile nommé Kakkab Mesri en assyrien », 1887.

Halévy (Ludovic), illustre écrivain français, fils d'un littérateur distingué et neveu du célèbre compositeur Ludovic Halévy, est né, à Paris, en 1834. Après avoir fait ses études au Lycée Louis-le-Grand, où il se lia d'une étroite amitié avec Prévost-Paradol, il entra dans l'administration et fut de 1842 à 1858 attaché comme rédacteur au secrétariat général du Ministère d'État; puis chef de bureau au Ministère de l'Algérie et des colonies et en 1861 rédacteur au Corp Législatif. M. H. L. a été pendant sa longue collaboration avec Henri Meilbac, le fournisseur ordinaire d'Offenbach; il a collaboré aux librettos de l'« Orphée aux Enfers »; « Barbe-Bleue »; « La Vie Parisienne », « La Grande-duchesse de Gérolstein »; « La Belle-Hélène »; « La Périchole »; « Les Brigands ». En dehors de ces pièces, il a produit : « Frou-Frou »; « Fanny Lear »; « Carmen »; « La Chanson de Fortunio »; « Les brebis de Panurge »; « La Clé de Metella »; « Le nettes »; « Madame attend monsieur »; chez Tata »; « Le Roi Candaule »; « tite Marquise »; « Le Petit Duc »; « Le le »; « L'Été de la Saint-Martin »; « Le Chose »; « La Mi-Carême »; « Le Pr « La Petite Mère »; « Bataclan »; « M Choufleury »; « Le Réveillon »; « Le des Lougvis »; « Tricoche et Cacolet » Boule »; « Lolotte »; « Loulou »; « I silien », etc., etc. Les principaux livres par M. H. et où se révélèrent peut-être le ses qualités d'écrivain délicat, essentie parisien: « L'Invasion »; « Madame et M Cardinal »; « Un mariage d'amour »; « Constantin », charmant roman duquel a le drame du même titre joué avec un si succès en France et en Italie; « Les Cardinal »; « Un grand mariage »; « L coups de foudre »; « Princesse »; « N souvenirs », etc. M. H. est membre de l mie française.

Hall (Jacques), géologue et paléon américain, membre étranger et couronne Société Géographique de Londres, direc Musée d'Albany (État de New-York), 1866, né, à Hingham (Massachusetts), septembre 1811. On lui doit: « Palæo of New-York », quatre vol. in-4°, 1847 1859 et 1867; « Geological Reports of 1858-60; une description des graptoli groupe, Quebec, 1885; « Descriptions ( Species of Fossils from the Niagara For at Waldron, Indiana », 1879; plusieurs res et essais dans différents recueils e les revues, une description des fossiles lis par les explorateurs gouvernementat la collection du Pacific Railroad Survey

Hall (Samuel-Carter), écrivain d'art te anglais, né, en 1801, à Topsham (De re); avec sa femme Anna Mary Hall, m 1881, il a publié en trois vol. (1841 livre: « Ireland, its scenery and chara Il avait fondé en 1839 l'Art-Journal encore, mais dont il quitta en 1880 la tion; en dehors du « Book of Gems « Book of British Ballads »; des « 1 Halls », et d'environ 340 volumes po publiés en collaboration avec sa femi donné en 1883 son autobiographie en d lumes sous le titre: « The Retrospe long Life ». En 1880, une pension ann 150 livres sterlings lui fut décernée en pense des grands services rendus à la et à la littérature par ses travaux de sation.

Hallbäck (Hans-Henry-H.), écrivain ancien rédacteur du Fosterlandet de St (1872-75), professeur libre d'esthétiqu taché à la Bibliothèque de l'École Su de Lund, né en 1838, a publié: « Hu af franska vitterheténs historia från ressancen till revolutionen », 1872; « Striden lan det nationella och främmande i Danks vitterhet efter Holberg »; « Olaf Tyste », 4; « Minnen från södern, vers och prosa », 2.

Hallberg (Eugène), homme de lettres alleid, professeur de littératures étrangères à la sulté des Lettres de Dijon, né, à Sickingen and-Duché de Bade), en 1839, a publié, enutres, une « Histoire des littératures étranes », chez l'éditeur Lemerre de Paris.

Haller (Gustave), pseudonyme d'une femmeeur de talent, ancienne actrice au Théâtreinçais sous le nom de Mile Valérie, sculpteur tinguée dont une statue a été remarquée au on, où olle expose chaque année, née Wilmine-Joséphine Simonin, à Paris, en 1836, riée avec M. Gustave Fould, dont elle est tée veuve. G. Haller a débuté par un livre rmant, intitulé: « Le Bluet ». Ont suivi: 7ertu »; « Le Clou au Couvent »; « Aimezus »; « Le Sphynx aux perles ». Tous ces es, plusieurs fois réédités, ont paru à la liirie Calman Lévy. Au Théâtre du Gymnase, stave Haller a donné une pièce en cinq actes: Le duel de Pierrot », inspirée par le tableau Gérôme, et jouée cent fois, et une interpréon de la pièce anglaise: « Les Élections ». Hallier (Ernest), botaniste allemand, né, le novembre 1831, à Hambourg; il fit ses étui à Berlin, Goettingue et à Jena, où, depuis 14, il est professeur. On lui doit: « Nordseedien »; « Die Weltanschaung des Naturforers »; « Ausflüge in die Natur »; « Die anze und der Mensch »; « Flora von Deutland », en 32 vol., nouvelle édition remaniée; Excursions buch >; « Schule der systematiien Botanik »; « Die Plastiden der niederen anzo ».

Halliwell-Phillips (James-Orchard), écrivain glais, né, à Chelsea, en 1820; il s'est fait maître spécialement par ses travaux biograques sur Shakespeare. Ses principaux ouges sont: « Life of Shakespeare », 1848; è édition de luxe des œuvres de Shakespeare, œ une nouvelle biographie du poète, seize ", in-folio, 1853-65; « Calendar of the Red of Stratford-on-Avon », 1863; « History New Place », 1864; « Outlines of the Life Shakespeare », cinquième éd., en 1885.

Hallwich (Hermann), historien allemand, proseur d'histoire du commerce et de géograe et secrétaire de l'Institut Supérieur de mmerce à Reichenberg, né, le 9 mai 1838, à plitz en Bohême, a fait ses études à Prague ec Ludwig Schlesinger, Julius Lippert et res il a fondé, en 1871, la Société pour l'Hisre des Allemands en Bohême dans le but ientiel de corriger les exagérations contenues ns quelques historiens tchèques de la Bohême.

On lui doit: « Die erste Fabrik in Reichenberg », 1869; « Zur Flachsgarnkrisis », 1870; « Zur Geschichte der Görlitz-Reichenberger Strasse ». id.; « Gewerbe und gewerbliche Fachschulen im nördlichen Böhmen », 1873; « Nordböhmen auf der Weltausstellung in Wien », id.; « Zur Reorganisation des gewerblichen Unterrichts in Oesterreich », 1881; en outre: « Die Herrschaft Türmitz >, 1863; « Die Jesuitenresidenz Mariascheune », 1867; « Geschichte der Bergstadt Graupen », 1868; « Zur Geschichte der Stadt Böhmisch-Leipa », 1870; « Reichenberg und Umgebung », 1871-74; « Gründung der Bergstadt Hohenelbe », 1882; « Töplitz, eine deutschböhmische Stadtgeschichte », 1886; et une série d'ouvrages sur Wallenstein: « Wallenstein's Ende, Ungedruckte Brief und Akten >, 1879; Heinrich Matthias Thurn als Zeuge im Prozess Wallenstein >, 1883; « Gestalten aus Wallenstein's Loger: Johann Merode, Johann Aldringen », 1885; « Gindely's Waldstein und Wallenstein und Waldstein >, 1887.

Halt (Robert) pseudonyme de Charles Vieu, littérateur français, né, à Montpellier, en 1837; on lui doit, entr'autres: « Le Roman de Béatrix », 1875; « Le Cœur de M. Valentin », 1877; « Le Dieu Octave », 1880; « Une cure du docteur Pontalais », première éd., en 1865, 2°, 1880; « Brave Garçon », 1881; « La Fantaisie de Camille », 1882; « Marianne », 1884; « Le Tribunal du commerce, à propos d'un procès contre un gros personnage, pétition aux deux Chambres », 1879.

Halt (Marie-Robert), pseudonyme de Mme Vieu femme du précédent, née Marie Malézieux, à Saint-Quentin, en 1849, femme de lettres française. On lui doit quelques récits délicats et bien écrits destinés à la jeunesse; entr'autres: « Histoire d'un petit homme », Paris, Marpon et Flammarion, 1883, ouvrage couronné par l'Académie française, nouv. éd. illustr. en 1886: « La petite Lazare », nouv. éd. illustr., 1885; « Ladies et gentlemen; Battu par des demoiselles; Les suites d'un Cook's tour », 1885, en collab. avec son mari.

Hamann (Othon), naturaliste allemand, professeur libre de Zoologie à l'Université de Goettingue, né en 1857, a publié à Jena de 1882 à 1887: « Der Organismus der Hydroidopolypen », 1882; « Beiträge zur Histologie der Echinodermen », trois parties, 1°: « Die Holothurien », 2°: « Die Asteriden », 3°: « Die Echiniden ».

Hamard (l'abbé Pierre-Julien), archéologue français, prêtre de l'oratoire de Rennes, né dans les environs de Vitré (Ille-et-Vilaine) en 1848, a publié entr'autre « Le Gisement préhistorique du Mont-Dol », 1877; « Études critiques d'archéologie préhistorique », 1880; » L'âge de la pierre et l'homme primitif », 1863; « Une course aux capitales: Allemagne, Autriche, Roumanie, Russie, Suède, Norvège, Danemark », 1884.

Hamberg (Nils-Peter), médecin, chimiste et professeur suédois, membre de l'Académie des Sciences de Stockholm depuis 1878, né en 1875, a publié: « Exposé af medicinsk pharmaceutisk droguesamling », 1848-47 »; « Svensk pharmaceutik bibliographi », 1862.

Hamel (Louis-Ernest), historien français, ancien directeur de l'Homme Libre (1877), ancien membre du Conseil Municipal de Paris, collaborateur de la Réforme, de l'Opinion Nationale, du Siècle, né, à Paris, le 2 juillet 1826, a débuté par un recueil de poésies: « Les derniers chants », 1851. Suivirent: « Les Principes de 1789 et les titres de noblesse », 1858; « Histoire de Saint-Just », 1859, ouvrage saisi et mis au pilon; « Lhomond et sa statue », 1860; « Marie la Sanglante », 1861, deux vol.; « La statue de Jean-Jacques Rousseau >, 1867; « Histoire de Robespierre », trois vol., 1865-67; « Histoire de la République française sous le Directoire et le Consulat », 1872; « Histoire illustrée du second Empire », 1873, trois vol.; Histoire des deux conspirations du général Malet >, 1873; « Souvenirs de l'Homme Libre », 1878; « Histoire du premier Empire », 1882; « Histoire de France depuis la Restauration jusqu'à la chute du second Empire », 1885; ← Histoire de la Restauration », 1887; 
 ← Histoire du Règne de Louis-Philippe », 1889.

Hamilton (comte Gustave-Axel-Knut), économiste suédois, professeur de droit administratif et d'économie politique à l'Université de Lund, ancien recteur de la même Université (1873-74), né en 1831 à Vestragothie, étudia à Upsal, et comme membre de la diète, a pris part à la rédaction définitive du Code Pénal suédois et à la loi des lettres de change. Parmi ses nombreux écrits et essais, nous signalons: « Le développement de l'économie politique », 1858; « De la monnaie et du crédit », 1861; « De la classe ouvrière et des associations », 1866; « De l'éducation nationale et de la conscription », 1871; « Les diverses espèces des revenus publics », 1873; « Le progrès de l'action de l'état et la représentation ».

Hamilton (comte Henning-Louis-Hugo), écrivain militaire suédois, docteur honoris causa de l'Université de Lund et de l'École Supérieure de Copenhague, ancien ministre des cultes en Suède (1859), ancien ministre plénipotentiaire à Copenhague (1861), retraité, depuis 1879, né en 1814; on lui doit: « Tankar rörande militärundervisningen », 1852; « Afhandling om krigsmaktens och krigskonstens tillstånd i Sverige under Konung Gustaf II Adolfs regering », 1846; « Kriget i Tyskland år 1866 », 1869; « Några betraktelser i anledning af kriget mellan Frankrike och Tyskland 1870 », 1871; « Frankrike och Tyskland ären 1866-74 », 1877.

Hamm (Alfred), publiciste et romancier français, né le 10 soût 1857, est le directeur et le propriétaire de tous ces journaux qui se publish ensemble à Paris dans la rue du Faubong Montmartre: Le Constitutionnel, politique que tidien, Le Libéral, id., La Civilisation, id., L'On dre, id., Le Journal de France, id., L'Opinion française, id., La Défense nationale politique, la Correspondance départementale, Le Conseiller Go zette des Chemins de fer, hebdomadaire, Le Bul letin du Canal des Deux mers, id., le Journal d'économie industrielle et commerciale, id., la Revue des affaires, id., Le Génie de l'Industri, id. Il a aussi fondé le Journal du théâtre, illes tré, dirigé la Revue Populaire et le Carilles et envoyé des correspondances à environ 20 journaux des départements. On lui doit plusieur romans, entr'autres « M. le Baron »; « III grand banquier »; « Michel Cazal »; « I'll stitutrice », et plusieurs volumes de contes.

Hammarsten (Olof), chimiste et physiologis suédois, professeur de chimie physiologique l'École Supérieure d'Upsal, depuis 1883, nº 1841, a publié: « Om födoämnena », 1873, a éd., 1875; « Om matsmältningen », 1875; « L'obok i fysiologisk kemi och fisiologisk-kemistanalys », 1883.

Hammarstrand (Sven-Fromhold), histories suédois, professeur d'histoire à l'Université d'Ipsal, né en 1821, a publié: « Underhandlingur och rådslag rörande Sveriges deltagande i metioäriga kriget », 1854; « Historisk öfversig af forhändlingarna mellan konung Gustaf II Adolf af Sverige och kurfursten Fredrik V af Pfalz ären 1618-20 », 1855; « Försök till ät historisk framställning af förhandligarna om Sverigess deltagande i trettioäriga kriget », 1855-58; « Bidrag till historien om konung Gustaf II Adolfs deltagande i trettioäriunder krung »; « Medeltidens historia »; « Romerska rikets författninghistoria från Augustus till ve stromerska rikets fall », 1882.

Hammond (Guillaume-Alexandre), médecia américain, ancien médecin militaire, ancien professeur d'anatomie et physiologie à l'Université du Maryland, professeur des maladies mentales et nerveuses à l'École Médicale de New-Yers depuis 1882, et médecin en chef des hôpitans de l'État de New-York depuis 1864, né le 2 août 1828, à Annapolis, dans le Maryland, fait ses études à l'Université de New-York, il y dirige le Journal of Psychological Medicine On lui doit: « Military Hygien », 1863; « Ptysiological Memoirs >, id.; « Venereal Diseses », 1864; « Wakefulness », 1865; « Insanity in its Medico-legal relations », 1866; « Sleep and its nervous derangements >, 1869; « The Physics and Physiology of Spiritualism », 1874 « A Treatise on Diseases of the nervous System », 1871; « Insanity in its relations ! Crime >, 1873; « Spinal Irritation >, 1877; « Over mental work and emotional disturbant ces », 1872; « Cerebral Hyperaemia », id•

Certain Forms of Nervous Derangement >, 381; « Insanity in its medical relations >, 1883; Sexual impotence in the Male >, 1886, etc. In a de lui aussi quelques romans: « Lal >, 884; « Doctor Grattan >, id.; « Mr Oldmixon >, 885; « A strong minded woman >, id.

Hamen (Théodore), prêtre et publiciste fransis, ancien vicaire—général de Carthagène (Combie), né, à Redan (Ille—et—Vilaine), en 1826, publié: « La Souveraineté nationale ou l'Esrit moderne en face de la tradition », Lecofre, 1881.

Hampel (Joseph), archéologue hongrois, genre du célèbre archéologue et homme politique rançois Pulszky, dont il épousa la fille Polyine, est Directeur du Musée National de Buspest, qu'il illustre. En dehors de nombreux sais, il a publié, en français, un ouvrage rearquable en deux vol. intitulé: « Antiquités éhistoriques de la Hongrie », 1877.

Hamy (Ernest-Théodore-Jules), ethnographe géographe français, conservateur du Musée Ethnographie depuis 1880, suppléant au Muum d'Histoire Naturelle depuis 1881, présient de la Commission Centrale de la Société · Géographie de Paris, né, à Boulogne sur Mer, 18-de-Calais, le 22 juin 1842, reçu docteur en édecine en 1862, préparateur à l'École des autes-Études en 1869, aide au Muséum d'Anropologie en 1872; dans ses cours au Musée Histoire naturelle il a traité successivement s matières suivantes: « Les races nègres », 81; « Ethnogénie de l'Europe occidentale », 383; « Géographie et anthropologie des races maines de l'Afrique », 1885; « Géographie et thropologie des races humaines du Nouveau londe ». Adjoint à la Commission égyptienne 8 l'Exposition universelle de 1867, M. Hamy organisé, à ce titre, l'exposition ethnologi-10, dont Mariette avait réuni les matériaux. hoisi par M. A. de Longpérier comme secréire de plusieurs groupes de l'exposition réospective de 1878, il a très-activement collaré avec M. Alex. Bertrand à l'installation de première section (antiquités primitives, gauises, romaines et franques) et organisé avec . G. Schlumberger la neuvième (art oriental, inographie). En 1867, M. H. avait dressé le emier catalogue des collections de la Société anthropologie. C'est lui, qui, après le siège de iris, a reconstitué et classé les galeries anropologiques du Muséum d'histoire naturelle. puis 1877, M. H. a pris une part active aux vaux de la Commision de topographie des sules et de la Commisssion de géographie de ncienne France. Nommé membre du Comité s travaux historiques et scientifiques (1877), est secrétaire de la section de géographie storique et descriptive depuis la constitution cette section (1886), et en rédige le Bulle-L. M. H. a aussi collaboré assidûment aux

travaux de la Commission des missions scientifiques et littéraires dont il est membre depuis 1881. M. H. a été chargé lui-même de plusieurs missions scientifiques; sur la proposition de M. Ed. Lartet, professeur au Muséum, il est allé fouiller les cavernes de la vallée de la Dheune, à Santenay (1870). Sur la proposition de M. de Quatrefages, il a été recueillir, pour le Muséum, les matériaux d'étude trouvés dans les fouilles de Lérp (Eure), de Montloët (Eure-et-Loir) etc. En 1874, il a été envoyé en Danemark et en Suède par l'administration du Muséum, pour y étudier les riches collections spéciales que possèdent ces deux pays. Il a été délégué du ministère de l'instruction publique au congrès de Moscou (1879) et chargé en même temps d'étudier, dans l'intérêt du Musée d'ethnographie qu'on allait fonder à Paris, les grandes collections de même nature (Berlin, Dresde, Moscou, Copenhague, Leyde, etc.), qui existent à l'étranger. En 1881, il a fait partie de la délégation du ministère de l'instruction publique à l'Exposition et au Congrès de Vienne. En 1887, enfin, il a été chargé d'une mission en Tunisie, pour y étudier spécialement l'archéologie et l'ethnographie berbères. Il nous est impossible d'énumérer les publications archéologiques, géographiques, ethnographiques, anatomiques, etc. de M. H. qui a, en outre, publié un grand nombre d'articles dans l'Union médicale, la Gazette de médecine et de chirurgie, la Gazette médicale de Paris, le journal La Nature, la Revue d'Anthropologie, le Bulletin de la Société de géographie, les Archives des Missions scientifiques, etc. Après sa thèse de doctorat en médecine intitulée: « L'os intermaxillaire de l'homme à l'état normal et pathologique », 1868, il a publié un: « Précis de paléontologie humaine », Baillière, 1870, et en collaboration avec M. de Quatrefages: « Crania ethnica », 2 vol., Baillière, 1882. Dans la même année, il fondait la Revue d'Ethnographie dont il a été un des principaux rédacteurs. En 1885, la commission scientifique du Mexique publiait sous sa direction ses recherches historiques et archéologiques.

Hanau (Arthur-Nathaniel), médecin allemand, professeur libre d'anatomie pathologique à l'Université de Zurich, premier assistant du laboratoire d'anatomie pathologique de la même Université depuis 1885, né, le 11 mai 1858, à Francfort, a fait ses études dans sa ville natale, à Marbourg, à Bonn, où il fut reçu docteur, et à Leipzig, dont il fréquenta le laboratoire d'anatomie pathologique; il travailla ensuite dans les laboratoires de Breslau et de Heidelberg. En dehors de nombreux essais insérés dans les Tageblätter der Strassburger Naturforscherversammlung, dans l'Archiv de Virchow, dans la Zeitschrift für Biologie, dans la Zeitschrift für klin. Medicin, dans les Fortschr. d. Medicin, et dans les Zieglers Beitrage zur path. Anatomie, il a publié à Bonn comme thèse de doctorat en 1881: « Beitrage sur histologie der Haut des Vogelfusses ».

Hanauer (Charles-Auguste), savant historien, né, le 20 mai 1828, à Habsheim (Haut-Rhin). Attaché au collège libre de Colmar, il y enseigna la rhétorique pendant 29 ans. Le 1er octobre 1883, il fut nommé bibliothécaire de la ville de Haguenau. Il a publié, en 1861, dans la Revue catholique d'Alsace; « Les Annales et la Chronique des Dominicains de Colmar > ; « Les historiens de l'établissement de la Réforme à Colmar »; « Les Paysans de l'Alsace au moyenage. >, 1865; « Les Constitutions des Campagnes de l'Alsace au moyen-âge », 1865; l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres couronna les deux volumes au concours de 1865. En 1876 et en 1878 parurent, avec le concours de la Société Industrielle de Mulhouse, les moderne », 2 vol. On doit encore à M. H. divers articles de revues, notamment une étude bibliographique sur « L'Ancienne Alsace à table », de M. Gérard, une autre sur l'histoire d'Obernac de M. l'abbé Gyss, enfin une esquisse économique sur « Les Comptes de l'hôpital de Colmar en 1479 >, 1882.

Hanausek (Gustave), jurisconsulte autrichien, professeur du Droit romain à l'Université de Vienne, né en 1855, a publié: « Die Lehre vom uneigentlichen Niessbrauch », Erlangen, 1879; « Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Waare », trois vol., Berlin, 1883, 1884, 1887.

Handl (Aloïs), physicien autrichien, ancien professeur à l'université de Lemberg (1862-72), ancien professeur à l'Académie Militaire de Vienne (1872-76), professeur de physique à l'Université de Czernowitz depuis 1876, né, le 22 juillet 1837, à Feldkirch dans le Vorarlberg. En dehors de nombreux mémoires insérés dans les Actes de l'Académie de Vienne, depuis 1861, et dans différentes revues, il a publié: « Kristallographische Untersuchungen », Vienne, 1858; « Untersuchungen über d. Zusammenhang in d. Aenderungen der Dichten und Brechnungsexponenten in Gemengen von Flüssigkeiten und Verbindungen von Gasen », id.; « Ueber die Kristallformen einiger chemischen Verbindungen », id., 1859; « Lehrbuch der Physik für Obergymasium und Oberrealschulen », id., 1877, quatre éditions; « Lehrbuch der Physik für Pharmaceuten », id., 1885.

Handtmann (Frédéric-Auguste-Edouard), écrivain allemand, pasteur à Seedorf, près de Lenzen sur l'Elbe, né, le 28 mai 1842, à Potsdam, a publié: « Slavismus im Lichte der Ethik », 1878; « Neue Sagen aus der Mark Brandenburg », 1883; « Rothe Immortelle, Brandenburgisches Märchen », 1886.

Hünel (Albort), jurisconsulto allomand, pro-

fesseur de Droit privé allemand, et de l'histoire du Droit allemand à l'Université de Kiel ne en 1833, a publié: « Speculum Saxonicum a Suevicum quatenus in jure probandi inter a discrepent sive congruant », deux thèses de de torat, Leipzig, 1857-58; « Das Beweissysten des Sachsenspiegels », id., 1858; « Decisions consulum Goslariensium », 1862; « Die Game tie der Grossmmachte für Schleswig », Leipzig 1864 (traduction française, Paris, 1864); De Recht der Erstgeburt in Schleswig-Holstein Kiel, id.; « Zur Frage der stehenden Gefällen Schleswig-Holstein », 1871-73; « Die Gesetze bung des deutschen Reiches über Consularwesz und Seeschiffahrt », en collaboration avec Less Berlin, 1875; « Studien zum deutschen Stattrechte », deux parties, Leipzig, 1873-80.

Hanel (J. J.), jurisconsulte tchèque, ancie professeur de l'Histoire du Droit à l'Université d'Agram, ancien directeur du journal juridique d'Agram Mjesec'nik depuis 1881, professeur l'histoire du Droit germanique et autrichies l'Université de Prague, vice-président de la Commission des Examens politiques d'État, in en 1847, à Trebitsch en Moravie, a fait se études à Prague. En dehors de nombreux arie cles insérés dans plusieurs journaux et revues notamment dans le Pravnick, il a publié: In fluence du Droit Germanique en Bohême et 🖾 Moravie », 1874; « Statuta et Leges civitats et insulae Curzolae », 1877; « Statuta et lege civitatis Spalati », 1878; « Le Jus provincia du XVIe siècle en Moravie et en Silésie « Les répondants dans l'ancien Droit bohême » « Prospectus critique des travaux sur le Droit slave », 1875; « Esquisse de l'Histoire littéraire du Droit bohême », 1879; « Esquisse de l'Histoire du Droit autrichien », 1881; « Histoire de l'Empire et du Droit Germanique », trois livraisons, 1886, 1887, 1888.

Hankiewicz (Clément DE), philosophe et philosogue polonais, secrétaire et professeur libri de langue ruthène à la nouvelle Université de Czernowitz depuis sa fondation (1875), né, è Nastasow en Galicie, le 2 septembre 1842; ului doit: «Grundzüge der slavischen Philosophie », 1869, 2° éd. 1873; «Psychologie », poules écoles moyennes, 1874; « Ueber das Accentuationssystem in der Sanskrit, griechische und ruthenischen Sprache ». Il collabore soti vement à l'Archiv für slavische Philologie.

Hanslick (Édouard), écrivain tchèque, doctes en droit et en philosophie, professeur de l'his toire et de la philosophie de la musique à l'Uni sité de Vienne, né, le 11 septembre 1825, à Prague, a fait ses études à Prague et à Vienne Membre du jury aux expositions universelles de Vienne en 1873, de Paris en 1867 et en 1878 il a publié: « Von Musicalisch-Schönes », Lei zig, 1854, sept éditions, la dernière en 1834 à Vienne avec une suite qui a paru en 1834 à Vienne

ن. .

e Moderne Oper », Berlin, 1874, huit édi, la dernière en 1885; « Musikaliscke Stan », Berlin, 1880; « Aus dem Opernleben Regenwart », 1884; « Musikalisches Skizuch », Berlin, 1888; « Concerte, Componiund Virtuosen », Berlin, 1886; « Geschiches Wiener Concertwesens », Vienne, 1869; is dem Concertsaal », id., 1870.

laun (Jules), physicien autrichien, profesde physique à l'Université de Vienne, né 839, a publié, en collaboration avec Hochstet Pokorny: « Allgemeine Erdkunde », ue, 4° éd., en 1886; « Bemerkungen und chläge zu den gegenwärtigen Grundlagen Wetterprognose », Vienne, 1879; « Ueber Beobachtungen auf hohen Bergen und im ballon », id., 1879; « Handbuch der Klimatie », Stuttgard, 1883; plusieurs mémoiaux Actes de l'Académie des Sciences de ne depuis 1868, des articles dans la Zeitfür Meteorologie depuis 1865, des contrins aux Wissensch. Beobachtungen auf Aleisen, etc.

lannak (Emmanuel-François-Adam), histoautrichien, ancien professeur de gymnase, steur de l'École Normale pour les institude Vienne, né, le 30 mai 1841, à Teschen, la Silésie autrichienne, a publié: « Ueber abius Pictor und die römische Gründungs-»; « Appianus und seine Quellen », 1869; e österreischische Vaterlandskunde », 1872, éditions; « Lehrbuch der österr. Geschichler Verfassung und der Staatseinrichtungen österr. ungar. Monarchie », 2° éd., en 1885; ollaboration avec Dittes il travaille, depuis , au romanienent de la Geschichte der Pägik du Dr. Schmidt.

lanne (Jeanne-Guillaume), théologien alle-1, ancien pasteur et professeur à Greifswald, tité à Hambourg-Eppendorf, né, le 29 déore 1813, à Garber (Hannover), a fait ses es à Gættingue, Halle et Berlin, et publié, 'autres: « Rationalismus und spekulative ologie », 1838; « Schleiermacher als relier Genius Deutschlands », 1839; « Sokraals religiöser Genius Griechenlands », 1840; er moderne Nibilismus und Griechenland », 1; « Der moderne Nihilismus und die Straus-Glaubenslehre », 1842; « Der ideale Prointismus », 1845; « Antiorthodox, Gegen atismus und Pfaffenthum », 1846; « Der · Glaube », 1847; « Vorhöfe zum Glauben », ⊢51; « Zeitspiegelungen », 1852; « Bekents, drei Bücher von Glauben s, 1853; « Die der absoluten Persönlichkeit », 1859.

Iannover (Adolphe), illustre physiologue et ecin danois, né, à Copenhague, le 24 novem-1814, correspondant de l'Institut de France is 1885, professeur d'anatomie microscopi-à l'Université de Copenhague, où il a fait études, et où il reçut en 1837 un prix pour

ce thème: « Exponatur structura gangliorum systematis nervosi, adjuncta epicrisi de variis, quae de usu corum propositæ sunt, sententiis »; il a été couronné, en 1856, à l'Institut de France pour ses recherches anatomiques et physiologiques, et, en 1878, pour le mémoire: « La rétine de l'homme et des vertébrés », et nommé docteur honoris causa de l'Université de Groningue en 1856. Il est membre de plusieurs sociétés savantes nationales et étrangères et auteur d'une foule d'ouvrages, dont nous signalerons les principaux: « Die Chromsäure », 1840; « Tableau micrométrique », Copenhague et Paris, 1842; « Om Mikroskopets Bygning og dets Brug », Copenhague, 1847; « De cartilaginibus, musculis, nervis auris externæ atque de nexu nervi vagi et nervi facialis », dissertation pour le grade de licencié en médecine, id., 1839; « Mikroskopische Undersogelser af Nervesystemet », 1843, traduit en français sous le titre: « Recherches microscopiques sur le système nerveux >, 1844; « Ueber die Entwicklung und den Bau des Säugethierzahns », Bonne et Breslau, 1856; « Sur la structure et le développement des écailles et des épines chez les poissons cartilagineux, 1867, « Le cartilage primordial et son ossification dans le crâne humain avant la naissance », 1881, édition danoise et anglaise du même ouvrage: « Primordialbrüsken og dens Forbening i Truncus og Ephremiteter hos Menneszet för Födzelen », 1887; « De quantitate relativa et absoluta acidi carbonici ab homine sano et aegroto exhalati », Copenhague, 1845; « Ueber die Netzhaut und ihre Gehirnsubstanz bei Wirbelthieren mit Ausnahme des Menschen », 1841; « Ueber die Netzhaut der Shildkröte », 1844; « Entdeckung des Baues des Glaskörpers », 1845; « Ueber den foetalen Zustand des Auges bei der Form des Coloboma », 1837; « Das Auge, Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie dieses Organs », 1852; « Zur Anatomie und Physiologie der Retina », 1853; « Funiculus scleroticæ », 1876; « On a spongy formation between the sclerotica and chorioid coat in newborn children », 1886; « Das Epithelioma, eine eigenthümliche Geschwulst, die man im Allgemeinen bisher als Krebs angesehen hat », 1852; « Sur la structure du crâne humain dans l'Anencéphalie, la Cyclopie et la Synotie et sur les rapports de ces monstruosités avec le cartilage primordial du crâne », 1886; « Quelques remarques sur la Cysticerens cellulosa dans le cerveau de l'homme », id.; « Ueber die Menstruction in physiologischer und pathologischer Beziehung », 1852; « Les rapports de la menstruation en Danemark et l'époque, en général, de la première menstruation chez les différents peuples » (dans les Bulletins de l'Académie royale de Belgique, 1869); « Die Krankeiten der Handwerker, ein Beitrag zur Kenntniss zunächst der Verhältnisse in Coponhagen », 1861; « Statistik der Brustentsundungen » (dans le Beilage sur deutschen Klinik, etc. 1863); « Die Pensionirung und Versorgung von Militairpersonen und ihren Hinterbliebenen in Deutschland nach dem Gesetze von 1871 » 1872; « Die dänische Invaliden aus dem Kriege 1864 im ärtzlicher Beziegung », 1870, etc.

Haneteaux (Gabriel), historien français, ancien ministre plénipotentiaire à Constantinople, (1885), député de l'Aisne (1886), né, à Beaurevoir (Aisne), le 19 novembre 1868, a fait ses études à l'École des Chartes. Entré au ministère des affaires étrangères en 1878, il entra dans les ambassades, et il profita de ses loisirs pour continuer ses études historiques. Il débuta, en 1880, par un essai sur le cardinal Richelieu. Suivirent: « Les Villes retrouvées », 1881; « Essai sur l'origine de l'Institution des Intendants », 1884; ← Henri Martin, sa vie, ses mœurs, son temps », 1885; « Etudes historiques sur le XVIme et XVII<sup>me</sup> siècles », 1886; « Instructions données par les Rois de France à leurs ambassadeurs à Rome >, 1888.

Hanschen (Gotthard von), historien esthonien (provinces allemandes de la Russie), ancien professeur, archiviste à Reval, décoré de plusieurs ordres russes, né, à Reval, le 22 août 1821, a publié entr'autres: « Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals », 1855, trois édit. 1885; des essais nombreux sur les antiquités esthoniennes, des lettres de Gustave Wasa et d'Eric XIV; « Revals Belagerungen durch die Russen 1570-71, und 1577 »; « Meine Vaterstadt Reval vor 50 Jahren in humoristischer Darstellung , (sous le pseudonyme de G. Sprengfeld) 1877; « Die Geschichte Revals in seinem Führer durch Reval und Umgebungen >, 1878; « Geschichte des Revalschen Gouv.-Gymnasiums zu dessen 250 jährigen Jubilaum », 1881.

Hanschmann (Alexandre-Bruno), pédagogiste allemand, directeur des Bürger und Fortbildungschulen à Waldenbourg (Saxe), membre honoraire de la Freie Deutsche Hochstift depuis 1874, né le 4 janvier 1841, est auteur d'une Biographie étendue de Frédéric Fröbel traduite en plusieurs langues. Il a encore publié: « Das System des Kindergartens », 1874; « Chronik der Stadt Waldenburg », 1880; « Die Handarbeit in der Knabenschule », 2° éd., 1881; « Aus Lenz und Sommer », 1883; des essais sur Bernard de Palissy, artiste et naturaliste.

Hansen (Johann-Holm), romanciér et auteur dramatique danois, né, en 1861, a Ribe dans le Jütland; il débuta en 1868 comme acteur dans une pièce de Shakespeare, et comme poète en 1875 par: « En Katholsk Familie »; suivirent des esquisses sur la Suisse, le drame historique: « Kejserfesten pas Kreml », 1876, grand succès; « En fri Mand », nouvelle, 1877; « Wilkingeblod », 1878, ancienne saga islandaise qui lui a été inspirée par un séjour de deux ans

en Islande; « Fra Dannewirke till Resenwaget », 1880, souvenirs de la guerre de 1864, l laquelle M. H. avait pris part comme volontaire.

Hansen (Pierre), critique et historien de la littérature danoise, président de la Société de la Presse, depuis 1881, président du syndacat de la Presse, pendant l'Exposition scandinave de l'année 1888, né à Copenhague le 27 avril 1840. De 1868 à 1872, il a collaboré au journi Dagbladet, pour lequel il écrivait le feuilleton rédacteur en chef, de 1872 à 1880, du journal littéraire Naer og Fjern (De près et de lois) attaché, de 1880 à 1887, à la rédaction de III lustreret Tidende (Illustration Danoise). Auteu de l' « Histoire illustrée de la Littérature De noise », en deux gr. vol. illustrés, 1886, il s traduit en danois le Misanthrope et l'École des femmes de Molière, les Chansons de Mirza Shafi de Bodenstedt et le Faust de Goëthe, 1881-88

Hanssen (Frédéric), philologue allemand, recodeteur à Strasbourg, en 1881, sur la présentation de la thèse: « De arte metrica Commodiani », professeur libre de philologie classique à l'Université de Leipzig, né en 1857, a publié: « Anacreonticorum Anthologia Palatina », Leipzig, 1884; « Ein musikalisches Accentgesett in der quantitirenden Poesie der Griechen », dans le Rheinisches Museum de 1883: « Accentus grammatici in metris Anacreontico et lemiambico quæ sit vis et ratio explicatur », dans le Philologus de 1885.

Hanssen (Georges), économiste allemand, collaborateur de l'Archiv der polit. Œkonomie und Polizeiwissenschaft, du Falk's Neu. staatsbürger. Magazine, de la Zeitschrift für die gesch. Staats wissenschaft, et du Journal für Landwirtschaft professeur d'économie nationale à l'Université de Goettingue, né en 1809, a publié: « Hist statist. Darstellung der Insel Fehmarn », Altona, 1832; « Statistische Forschungen über das Herzogthum-Schleswig », id., 1832, 1833; « Ue ber die Anlage von Korndampfmühlen in Schle swig-Holstein », Kiel, 1838; « Das Amt Borde sholm im Herz. Holstein », id., 1842; « Ueber öffentliche Arbeitsnachweisungs-Anstalten Heidelberg, 1846; « Ein Beitrag zu den De batten über die Oldenburgische Zollanschluss-Frage », Oldenbourg, 1852; « Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den Herzogthümern Schleswig und Holstein 🛊 ouvrage couronné, en 1861, à Saint-Pétersbourg · Gutachten über die Grundsteuer-Regulirung im sog. Bremer Geltungsgebiete », Goettingus 1876; « Agrarhistorische Abhandlungen », deux vol., Leipzig, 1880-84.

Hans-Werner (Nous empruntons au Dictionnaires des Pseudonymes de Georges D'Heylli, Paris, Dentu, 1887, l'intéressante notice qui sa suivre). C'est sous ce nom que débuta à la Revue des Deux Mondes, en 1837, le fils de Car

1143

kil-Blaze, Henry Blaze, plus connu sous le nom de Blaze de Bury. Le dernier nom était le nom de famille de sa mère. Sa sœur aînée, Mile Chrisline Blaze, a épousé le directeur-fondateur de la Revue des Deux-Mondes, M. François Buloz. B. de B. a donné, sous le voile de l'anonyme, chez Lévy, trois volumes de portraits d'hommes politiques contemporains: « Les Bonhommes de sire »; « Les Hommes du jour », 1861; « Les Salons de Vienne et de Berlin », 1863. Il est né en 1813. Sa femme, née miss Marie-Pauline-Rose Stewart, a signé plusieurs nouvelles du pseudonyme Arthur Dudley. Elle a collaboré, en outre, sous le nom de Laurice Flossan, à divers journaux de musique et donné aussi des artieles sous son vrai nom. Enfin leur fille a égakement écrit, sous le pseudonyme de Jane Brown, des essais critiques remarquables sur quelques drames de Shakespeare.

HAR

Haraucourt (Edmond), poète et romancier français, né, à Bourmont (Haute-Marne), le 18 petobre 1857, a publié: « L'Ame nue », poésies, chez Charpentier, en 1885; « Amis », roman, id, 1887; « La Légende des Sexes », sous **Le pseudonyme** d'Édmond de Chambley 1884; me en cinq actes. Il a fait jouer, à Budapest, un opéra en 5 actes : « Merlin », et a collaboré 📤 la Nouvelle Revue, à la Revue Bleue, à la Jeune France, à la Revue des Lettres et des Arts, à la Revue illustrée. Il fait la critique à l'Indépendance Belge.

Harburger (Heinrich), jurisconsulte allemand, second procureur du Roi et professeur libre de furisprudence à l'Université de Munich, membre de la société de législation comparée à Paris, associé de l'Institut de Droit International depuis 1883, né, en 1851, à Bayreuth, a fait ses études à Munich; en dehors de plusieurs écrits de droit criminel, de droit public et de droit international insérés dans divers revues scientifiques, signalons « Die Bestrafung des Concubinates in Deutschland >, 1883; « Die remuneratorische Schenkung », Nördlingen, 1875: «Der strafrechtliche Begriff Inland und seine Beziehungen zum Völkerrecht und Staatsrecht », 1882; ▼ Die Theilnahme an dem Verbrechen durch Anstiftung oder Beihülfe », Munich, 1887.

Harden-Hickey (baron James-Louis), écrivain franco-américain, journaliste et romancier, né, à San Francisco, en 1854 d'une ancienne famille irlandaise. Il acheva ses études en Franse, fréquentant, en 1874, les cours de Saint-Cyr. En 1878, il fonda le journal satirique Le Triboulct, qui subit de nombreuses condamnations à cause de ses attaques contre la République et lui procura plusieurs duels. Il signait Saint-Patrice. En 1880, il fut expulsé de la France. Il a publié: « Mémoires d'un gommeux », 1877; « Un amour dans le monde », id.; « Près du gouffre », id.; « Sampiero »; « Un amour

Vendéen », 1878; « Lettres d'un Yankee », 1879; « Aventures merveilleuses de Nabuchodonosor Nasebredaker », 1880; « Les Métamorphoses de Fierpépin », 1882; « Les Facéties de Trogueville », 1883.

Hardy (Edmond), théologien et critique allemand, professeur libre de théologie propédeutique à l'Université de Fribourg, né en 1852, a publié: « Friedrich Ozanam », Mayence, 1878; « Hamlet, ein Tragisches Charakterbild », Francfort, 1881; « Schliemann und seine Entdeckungen auf der Baustelle des alten Troia », id., 1882; « Der Begriff des Physis in der griech. Philosophie >, première partie, Berlin, 1884; « Ueber den heutigen Stand der Platonischen Frage », 1880; « Max Müller und die Vergleichende Religionswissenschaft », quatre essais, 1882; « Die Beichte bei den Buddhisten, nach Ceylones. Quellen », trois mémoires, 1886.

Hardy (Édouard), écrivain militaire français. chef de bataillon d'infanterie, né en 1843; en dehors de son grand ouvrage: « Histoire de la tactique », il a publié: « La Bataille de Fleurus », 1876; « La Mort de Marceau », 1877; « Le Siège de Maestricht », 1878; « Travaux de campagne de l'infanterie, d'après le programme ministériel du 23 mars 1878 », id.; « Origines de la tactique française », 1879-81; « Les Valois d'Angoulême de 1515 à 1589 », 1881; « Les Guerres de religion de 1563 à 1594 », etc.

Hardy (Paul), vélocipédiste français, collaborateur du Veloce-Sport, y a raconté son excursion en bicycle de Londres à Paris, et publié dans l'Encyclopédie contemporaine, de 1888: « Quelques pensées sur la vélocipédie », l'article se terminant par cette sentence; « avec la tempérance et un vélocipède, un homme doit vivre un siècle ». M. H. est né, à Paris, le 23 janvier 1844. Engagé pendant la guerre francoprussienne dans les francs-tireurs de la Meuse. il adressa, pendant la guerre, plusieurs lettres à ses amis de Londres, lesquelles ont été publiées par le Standard.

Hardy (Thomas), romancier anglais, né, le 2 juin 1840, dans un village du Dorsetshire; il débuta en 1863, par un essai: « On coloured bricks and terra cotta »; ensuite il devint romancier et ses romans furent divulgués en même temps en Angleterre, en Amérique, en Australie et aux Indes; quelques romans de M. H. ont été traduits en français. Citons parmi ceux qui sont le plus en vogue : « Desperate Remedies », 1871; « Under the Greenwood Tree », 1872; « A pair of blue eyes », 1873; « The land of Ethelberta », 1876; « The return of the native », 1878; « The Trumpet major », 1880; « Two in a Tower », 1882; « The Major of Carterbridge », 1886, etc.

Hardy-Polday (Henry), poète français, né, en 1850, à Paris; sous le pseudonyme de Henri Polday il a débuté, en 1872, par une poésie in1.

titulée: « La Loi d'Amour », qui a paru à la Librairie des Bibliophiles. En 1874, il a dirigé à Paris la Renaissance littéraire et artistique, où il avait pour collaborateurs Alphonse Daudet, François Coppée, Catulle Mendès, Jean Richepin, Philippe Burty, Camille Pelletan, Ernest d'Hervilly, Émile Blémont, Saint-Saëns et Villiers de l'Isle-Adam; puis il se rendit à Nice, où il fonda, en 1880, le Rabelais, qui depuis lors n'a cessé de prospérer. Parmi ses fantaisies satiriques les plus remarqués, citons: « Ombres chinoises en plein soleil >, 1882; « Chapitres inédits du Candide », 1883; « Le jeu de Nice-Oie », 1884; « Un concours de Beauté »; « Le siècle de Bookmakerotage »; « Les routines du Classicisme »; « Une révolution dans la généalogie >, 1886; « Le grand matrimonial »; « Une hérésie à démolir Thélème », 1886. Comme critique d'art, il a donné le « Salon humoristique de 1877 »; « Les exposants de 1881 »; « La découverte d'un Pérugin », 1883; comme critique littéraire : « La Trouée des Jeunes » ; « Figaro-Statue »; « L'Évolution des Véristes »; en poésie, il a àussi publié: « Le Plateau de Villiers, épisode de la guerre de 1870 »; « L'amour mondain »; « La Veillée d'artiste », et en politique: « Le jardin des Élus »; « L'atelier de Pénélope »; « Le grimpage des écureuils »; « Le régime de l'assiette au Beurre »; Vérité sur la Séparatisme »;
 Les fausses étiquettes »; « Les méfiances de Rominagrobis »; « Les décorations sur la serviette »; « Le commandité récalcitrant », et tout dernièrement: « Le testament politique de Bismarck ».

Hare (Augustus-John), écrivain anglais, né, le 13 mars 1834, à Rome, résidant à Holmhurst près de Hastings. On lui doit: « Walks in Rome », 1870; « Wanderings in Spain », 1872; « Memorials of a quiet life », id.; « Days near Rome »; 1874; « Cities of Northern and Central Italy », 1875; « Walks in London », 1877.

Harel (Paul), poète français, né, à Echauffour (Orne), en 1854. Petits-fils d'un aubergiste, il n'a pas cédé à la tentation de se rendre à Paris pour essayer de vivre de ses talents littéraires et a tout simplement continué à tenir l'auberge de son grand-père, A la Croix de Saint-André. Les pièces de vers qu'il écrivait dans ses loisirs ont obtenu, à diverses reprises, des amaranthes aux Jeux floraux de Toulouse; il les a ensuite réunies en volumes, et l'un d'eux, « Aux Champs », a été couronné en 1887 par l'Académie française, sur la recommandation expresse de M. Sully-Prudhomme. M. P. H. a publié: « Sous les pommiers », poésies, 1879; « Gousses d'ail et fleurs de serpolet », 1881; « Les Vingt-huit jours du caporal Ballandard », 1882; « Rimes de bouche et d'épée », 1883; « Aux Champs », 1887. Les titres de deux de ses recueils de vers: « Gousses d'ail et fleurs de serpolet »; « Rimes de bouche et d'épée », indiquent assez que le loin de faire fi de sa profession, s'en ho y trouve une veine originale d'inspiration

Harkavy (Albert, en russe Ahraham levitch), orientaliste russe, docteur en 1 phie, bibliothécaire de la Bibliothèque riale Publique à Saint-Pétersbourg, ou d'État, membre correspondant de l'At Royale d'Histoire à Madrid, membre he du Syllogos Hellénique à Constantinople la Société d'Histoire à Bucarest, etc., e né, en 1839, à Novogrodnok (en Lith Ayant terminé ses études au Séminaire lite de Vilna et à l'Université de Saintbourg, il alla à l'étranger, envoyé par l vernement russe, pour se préparer à l'en ment de l'histoire des peuples sémitique son retour, en 1870, après ses loçons d ture à la dite Université, M. H. a été é fesseur. Mais après deux ans, M. H de ter l'Université et il passa à la Biblio Impériale. — Parmi ses ouvrages, notor « La langue des juifs en Russie », « Notices historiques et géographiques, des sources russes et hébraïques », 18 « Relations des auteurs arabes sur les : et les Slaves », 1870-71; « Essai sur le égyptiens de la Bible », 1870; « Essai mots assyriens de la Sainte-Ecriture « Sur le nom du pays Thule chez les ! phes arabes >, 1871; « Sur l'origine des Sem, Cham et Japhet », 1872; « Relation les Khazars >, 1874; « The collection maritan Mss. at. St.-Petersburg », 1875 talog der samaritanischen Handschriften Petersburg », id.; « Altjüdische Denkmi der Krim », 1876; « Ueber den Urspru ger geographischen Ortsnamen », 1877; theilungen über die Chazaren », id.; « I de Macoudi sur les anciens slaves » « Studien und Mittheilungen aus Hands in St. Petersburg », 1879-1888; « Sur the de Zervan, Titan et Iapethoste che méniens », 1880; « Literarische Corres jüdischer Gelehrten »; « Sur l'ouvrage que de David Leckno », 1882; « Biogra C. Kossovicz », 1883; « Notice sur P. 1884; « Notices biographiques sur Jeh levi, Samuel Ibn- Nagdilah et Saadiah 1881-87; • Neuaufgefundene Bibelha ten », 1884; « Additions à l'histoire de de M. Graetz (1883-86) et plusieurs dans les journaux scientifiques russes, al et hébreux.

Harlez (Voir DE HARLEZ).

Harnack (Adolphe), historien allen l'église, professeur d'histoire ecclésias l'Université de Marbourg, né en 1851 teur de la Theologische Litteraturzeitung 1881, collaborateur de la Realencyklopi protest. Theol. u. Kirche et de l'Encyc ritannica, de la Zeitschrift für die hist. Theogie, de la Zeitschrift für die luther. Theologie, > la Zeitschrift für Wissenschaft. Theologie, de . Zeitschrift für Kirchengeschichte, de la Printown Review, de la Contemporary Review, de Expositor, etc., né en 1851, a publié séparéent: « Zur Quellenkritik der Geschichte des nosticismus », Leipzig, 1873; « De Apellis nosi monarchica », id., 1874; « Patrum Apostocorum Opera », trois vol., id., 1875-78, en col-.boration avec Gebhardt et Zahn; « Die Zeit s Ignatius und die Chronologie der antiocheischen Bischöfe », id., 1878; « Codex Rossaensis en collaboration avec Gebhart, id., 380; « Das Mönchthum, seine Ideale und seine eschichte », Giessen, 1881, troisième éd., 1886; Die Ueberlieferung der griechischen Apologe-

n des 2. Jahrh. in der alten Kirche und im littelalter », Leipzig, 1882; « Die Altercatio irmonis Judæi et Theophili Christiani nebst ntersuchungen über die antijüdische Polemik der alten Kirche; die Acta Archelai und das iatessaron Tatians >, id., 1883; « Der angeiche Evangeliencommentar des Theophilus von ntiochien », id., id.; « Die Lehre der zwölf Postel, nebst Untersuchungen zur ältesten Gehichte des Kirchenrechts und der Kirchenrfassung », id., 1884; « Luther in seiner Besutung für die Geschichte der Wissenschaft ad der Bildung », Giessen, 2me ed., 1886; « Die wellen der sogenn. apostolischen Kirchenordung », id., id.; « Die Apostellehre und die tdischen beiden Wege », id., id.

Harnack (Erich), médecin russe-allemand, rofesseur de pharmacologie, de toxicologie et e chimie physiologique à l'Université de Halle epuis 1880, né, en 1852, à Dorpat, où il a fait es études, ancien assistant à l'Institut pharacologique de Strasbourg. En dehors de nombreux écrits scientifiques insérés aux revues nédicales allemandes, il a publié: « Lehrbuch ler Arzneimittellehre und Arzneiverordnungsehre », Hambourg et Leipzig, 1883, couronné Dorpat en 1886; « Die Hauptthatsachen der Chemie », id., 1887, traduit en russe et en italien.

Harnack (Othon), écrivain allemand, des proinces allemandes de la Russie (Livonie), né, e 23 novembre novembre 1857, à Erlangen, où on père était professeur de théologie, appelé nsuite à Dorpat; il a fait ses études dans cette ille, et de 1870 à 1881, voyagé en Allemagne t en Italie; ancien maître supérieur à Birenruh près de Wenden en Livonie (1882-86), il irige maintenant une école technique privée , Wenden. On lui doit: « Die politischen Beiehungen zwischen dem Karolingischen und 3yzantinischen Reich », 1880; « Napoleon, dranatisches Gedicht in Vorspiel und fünf Akten », .881; « Das Kurfürstenkollegium bis zur Mitte les vierzehnten Jahrunderts », 1883; «Goethe n der Epoche seiner Vollendung », 1887.

Harou (Alfred-Victor-Gaëtan), officier et écrivain belge, de famille noble originaire de Bourgogne, capitaine au régiment des Grenadiers à Bruxelles, adjoint d'État-Major, capitaine adjoint-major de bataillon, né, à Faijt lez-Seneffe (Hainaut), le 24 janvier 1847. Il descend par sa grand'mère paternelle de l'illustre maison des Comtes de Wavrin. Ayant achevé ses études élémentaires et moyennes sous la direction de M. Delmer, actuellement rédacteur en chef du Courrier de Bruxelles et au Collège des jésuites à Namur, il entra à l'École Militaire. M. H. a collaboré au journal L'Éducation populaire de Charleroi, aux Bulletins de l'Académie d'Archéologie de Belgique, et il collabore actuellement aux Bulletins de la Société Royale belge de Géographie de Bruxelles, aux Traditions populaires de Paris, à la publication flamande de Folk-lore, intitulé: Volkskunde, aux Bulletins de la Société Paléontologique de Charleroi.

Marpf (Joseph-Adolphe), poète et critique autrichien, né, le 18 mars 1857, à Graz, où il réside, a publié: « Sagen und Singen », 1883; « Aus der deutschen Ostmark », id.; « Rufe aus dem deutschen Osten », 1884; « Wehr und Waffen », (en collaboration avec Fels, 1885); « Goethe's Erkenntnisprinzip », 1883; « Schopenhauer und Goethe », 1885; « Die Ethik des Protagoras »; 1885. Il a adopté quelquefois le pseudonyme de Adolf Hagen.

Harrisse (Henry), érudit français, d'origine américaine, avocat à la Cour Suprême de New-York, mais résidant à Paris, né, à Paris, vers 1830, a publié: « Bibliotheca americana vetustissima >, en anglais, 1866; « Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents >, anonyme, 1872; « Fernand Colomb, sa vie et ses œuvres », id.; « Les Colombo de France et d'Italie », 1874; « Histoire de Cristophe Colomb, attribuée à son fils Fernand », 1875; « Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, bibliographie et histoire du livre », id. et 1877; « Cristophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa famille », 1884-85, deux vol.; « Jean et Sébastien Cabot, leurs origine et leurs voyages au nouveau monde », 1883; « La Colombie et Clément Marot », 1886; « Excerpta colombiana », 1887.

Harry-Alis (Jules-Hippolyte Percher, mieux connu sous son pseudonyme littéraire de), romancier naturaliste et journaliste français, collaborateur du Journal des Débats, né, à Lurcy-Lévy (Allier), le 7 octobre 1857. Il a fondé depuis 1878 plusieurs journaux littéraires: La Voix des Écoles, la Revue moderne et Panurge, et publié des romans, écrits d'une plume alerte, et qui lui ont fait une brillante réputation, surtout après le bruit soulevé dans le monde littéraire par son promier roman: « Hara-Kiri »,

HAR

1880, qui le fit refuser de la Société des gens de lettres, sur un rapport défavorable de M. F. du Boisgobey. M. H.-A. a réuni dans un volume intitulé: « Miettes », 1885, les documents de ce curieux procès littéraire qu'il a fini par gagner. Suivirent les romans: « Les Pas-de-chance », 1881; « Reine Soleil », 1884; « Petite Ville », 1886.

Hart (Henry), écrivain allemand résidant à Berlin, né le 30 décembre 1856 à Wesel; on lui doit: « Weltpfingsten »; « Das Buch der Liebe », (anthologie avec son frère); « Italie nische Novellen », (id.); « Kritische Waffengänge »; « Sédan », tragédie; « Deutsches Herz und deutscher Geist », anthologie; « Das Lied der Menschheit », poème.

Hart (Jules), écrivain allemand, frère du précédent, avec lequel il a collaboré quelquefois, né, le 9 avril 1859, à Münster, a fait son droit à Berlin. On lui doit: « Sansara », poème; « Die Schauspielerin », drame; « Der Rächer », tragédie; « Blütenlese aus spanischen Dichtern »; « Poesie der Slaven »; « Das sechste Gebot », roman; « Maria von Barzailles », tragédie.

Harte (Francis-Bret), célèbre poète et nouvelliste américain, né, en 1838, à Albany, dans l'État de New-York; il débuta à l'âge de quinze ans en Californie comme maître d'école, et ensuite comme rédacteur du journal The Californian. En 1864, nous le trouvons comme secrétaire d'un établissement à San-Francisco. En 1868, il entreprit la publication de l'Overland Monthly, revue qui obtint un grand succès et où ont paru ses premières intéressantes nouvelles: « The luck of Roaring Camp », 1868; « The outcasts of Poker Flat », 1869; « Miggles »; « Tennessee's partner ». Suivirent: « Poems », 1870; « East and West poems », 1871; « Plain language from truthful James », 1871. Il quitta des lors la rédaction des a revue, et une chaire qu'il occupait à l'Ecole Supérieure de San-Francisco pour se rendre à New-York et s'y livrer entièrement à ses occupations littéraires. En 1878, il fut nommé consul américain en Angleterre tout en continuant à écrire des vers et des nouvelles. Il possède surtout le talent de description des scènes locales. Citons encore de lui: « Episode of Fiddletown »; « The rose of Toulumne »; « Idyls of the foot hills », 1874; «Gabriel Conroy », roman, 1876; « Drift from two shores »; « An heiress of Red Dog »; « Thankful Blossom »; « The Iliad of Sandy Bar », dramatisé par l'auteur lui-même; « The twins of Table mountains ». A Londres, on a entrepris en 1880 l'édition de ses « Complete works >, dont plusieurs ont eu l'honneur de traductions en français, en allemand, en italien et en espagnol. Parmi ses écrits qui ont paru après cette édition, citons: « In the Carquinez Woods >, 1883; « On the Frontier >, 1884; \* By Shore and Sedge », 1885; \* Snow-Bound

at Eagles », 1886; « History of a mine », et posieures autres nouvelles ravissantes insérées au revues américaines et anglaises. M. B. H. 281 un des chefs de l'école littéraire contemporaire en Amérique.

Hartel (Wilhelm von), philologue autrichien, professeur de Philologie classique à l'Université de Vienne, l'un des fondateurs des Wieser Studien en 1879, l'un des rédacteurs de la Zeitschrift für österr. Gymnasen depuis 1874: en dehors des essais dans les revues et des éditions de Cyprien, d'Eutrope, d'Ennodius, de Paulus Diaconus, qu'il a soignées, des Lucijen Calaritani opuscula, de la Bibliotheca patrum latinorum Hispaniensis (Vienne, 1887), il a poblié: « Homerische Studien », Vienne, 1871 2º éd., 1873; « Demosthenische Studien », trois parties, Vienne, 1874-77; « Demosthenische Apträge in Commentationes in honorem Mommsen Berlin, 1876; « Studien über attisches Staatsrecht und Urkundenwesen », trois livraisons, Vienne, 1879; « Ein Griechischer Papyrus aus dem J. 487 n. Chr. », id., 1883; « Ueber die griech. Papyri Erzherzog Rainer », Vienne, 1886.

Hartelius (Truls-Johan), médecin-gymnaste et écrivain suédois, professeur à l'Institut central de gymnastique de Stockholm, directeur de puis 1874 de la *Tidskrift i gymnastik*, né. en 1818, a publié: « Fysiologiska föreläsningar, 1859; « Lärobok i menniskokroppens anatomi, 1867, 2me éd., 1874; « Helsolära », id., 2me éd., 1883; « De fysiska lifssyttringarne hos menniskan », 1868; « Lärobok i Sjukgymnastik », 1850, 2me éd., 1883; « Gymnastiken historiskt framstäld », 1872; « Hemgymnastik », deux éd., 1879.

Hartfelder (Charles), philologue allemand, professeur au Gymnase de Heidelberg, né, la 25 avril 1848, à Carlsruhe, a fait ses études Heidelberg et à Berlin, et publié: « De Cicerone Epicureæ doctrinæ interprete », thèse de doctorat; « Die Quellen von Cicero's zwei Bichern de divinatione », 1878; « Die alten Zunftordnungen der Stadt Freibourg », 1879; « Werner von Themar, ein heidelberger Humanist », 1880; « Fünf Bücher Epigramme von Konrad Celtes », 1881; « Konrad Celtes und der Heidelberger Humanistenkreis », 1881; « Zur Geschichte des Bauernkriegs in Südwest-Deutschland », 1884; « Deutsche Uebersetzungen klassischer Schrifsteller aus dem Heidelberger Humanistenkreis », 1884, en collab. avec Adalbert Horawitz; « Das Briefwechsel des Beatus Rhenanus », 1886.

Hartig (Robert), botaniste allemand, professeur de botanique à l'Université de Munich de puis 1878, né, en 1839, à Brunswick. Il a fait ses études dans sa ville natale et à l'Université de Berlin; on lui doit: « Vergleichende Untersuchungen über Wachsthumsgang und Ertrag der Rothbuche im östl. Wesergebirge, de

Kiefer in Pommern und der Weisstanne im -Bchwarzwald >, Stuttgard, 1865; « Die Rentabi-Lität der Fichtennutzholz- und Buchenbrennholtzwirthschaft im Hargen u. Wesergebirge », id., 1868; « Wichtige Kranhheiten der Waldbäume », id., 1875, 2<sup>me</sup> éd., 1876; « Die Zersetzungserscheinungen des Holzes der Nadelholzbaume und der Eiche », id., 1878; « Die Unterscheidungsmerkmale der wichtigeren in Deutschland wachsenden Hölzer », Munich, 1878, 2me éd., 1885; « Untersuchungen aus dem forstbotanischen Institute zu München », trois vol., Berlin, 1880, 1882, 1883; « Lehrbuch der Baumkrankeiten », id., 1882; « Die Gasdrucktheo-- rie », id., 1883; « Der Wurzelpilz des Weinstockes Dematophora necatrix >, id., 1884; Der echte Hausschwamm >, 1885; « Das holz der deutschen Nadelwaldbäume », id., 1885; ◆ Das Holz der Roth. », id., 1888.

Hartmann (Édouard von), célèbre philosophe Fallemand, depuis 1885 retiré à Grosslichterfelde près Berlin, né, le 23 février 1842, à Berlin; il sest le fils du général Robert Hartmann, mort en 1876. Entré en 1858 dans l'artillerie de la Garde, il se préparait à une brillante carrière militaire, lorsqu'à la suite d'une artrite au gerou, en 1865, ayant le grade de lieutenant, il fut contraint de quitter le service et de rentrer dans 💆 la vie privée à Berlin. Il avait déjà montré dans l'armée un grand penchant pour la littérature set la poésie, et en 1864 avait déjà commencé son ouvrage si original: « Die Philosophie des Unbewussten » qui devait en 1869 lui faire une Frenommée mondiale. En 1867, il avait obtenu 🖥 le titre de docteur en philosophie à l'Université de Berlin. Sa nouvelle théorie qui harmonise les doctrines du Schopenhauer avec celles de Hegel et de Schelling a soulevé de grandes discussions, qui se trouvent résumées dans le livre de Plumacher: « Der Kampf ums Unbewusste ». En dehors de son chef-d'œuvre, qui compte de nombreuses éditions, on doit signaler: « Ueber die dialektische Methode », 1868; Schellings positive Philosophie als Einheit von Hegel und Schopenhauer », 1869; « Gesammelte philosophische Abhandlungen », 1872; Erläuterungen zur Metaphysik des Unbewussten », 1874; « Neukantianismus und Hegelianismus », id.; « Die Selbstzersetzung des Christenthums und die Religion der Zukunft », id.; Kritische Grundlegung des trascendentalen Realismus », 1877; « Wahrheit und Irrthum im Darwinismus », 1875; « Gesammelte Studien und Aufsätze », 1876; « Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins », 1878; « Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus », 1880; ◆ Die Krisis des Christenthum's in der modernen Theologie », 1880; « Das religiöse Bewusstsein der Menscheit im Stufengang seiner Entwickelung », 1882; « Die Religion des Geistes >, id.; « Das Judenthum in Gegenwart und Zukunft », Leipzig, 1885; « Philosophische Fragen der Gegenwart », id.; « Der Spiritismus », 1886; « Moderne Probleme », id., 2me éd., 1888; « Kritische Grundlegung des trascendentalen Realismus », Berlin, 1886, 3me éd.; « Die Deutsche Aesthetik seit Kant », id., 1886; « Philosophie des Schönen », id., 1887. Il a aussi donné des essais littéraires; citons: « Ueber Shakespeares Romeo und Julia », 1874; « Aphorismen über das Drama », 1870, et sous le pseudonyme de Karl Robert: « Dramatische Dichtungen », 1871. Sa femme Agnès, née Taubert, a publié en 1873: « Der Pessimismus und seine Gegner », 1873. On trouve une autobiographie de M. E. von H. dans la Gegenwart de 1875.

Hartmann (Gottlieb-Friedrich-Hermann), poète et folk-loriste allemand, médecin à Lintorf (entre Osnabrück et Minden), né, à Ankum, le 22 mars 1826, a étudié à Heidelberg, Goettingue et Wurzbourg, et publié: « Gedichte », 1862; « Die Schlacht am Schlagvorderberge », 2º éd., 1867; « Wittekind », 1868; « Bilder aus Westfalien, Sagen, Volks- und Familienfeste, Gebräuche, Volksaberglaube », 1871 (une nouvelle série avec illustrations en 1884); « Wanderungen durch das Wittekinds-oder Wiehengebirge », 1876; « Das Buch von Sachsen-herzog. Wittekind, Sagen und Dichtung nebst hist. Einleitung » (en collab. avec le Dr Otto Weddigen, avec des illustrations), 1883; « Der Sagenschatz Westfalens von O. Weddigen und H. Hartmann >, 1884; « Schatzkästlein westf. Dichtkunst in hoch- und plattdeutscher Sprache, 1885; « Mythe und Sage », poésies.

Hartmann (Gustave), jurisconsulte allemand, l'un des rédacteurs de l'Archiv für civilist. Praxis depuis 1886, professeur de Droit romain à l'Université de Tubingue, né en 1835; on lui doit:

« Lehre von den Erbverträgen und von den gemeinschaftlichen Testamenten », Brunswick, 1860; « Ueber den rechtlichen Begriff des Geldes und den Inhalt vou Geldschulden », id., 1868; « Begriff und Natur der Vermachtnisse im römischen Recht », id., 1872; « Die Obligation », Erlangen, 1875; « Internationale Geldschulden », Fribourg, 1882.

Hartmann (Martin), orientaliste allemand, professeur de langue arabe au Séminaire des Langues Orientales de Berlin, né, le 9 décembre 1851, à Breslau; de 1876 à 1887, il a été chancelier-drogman du consulat général allemand de Beirout en Syrie; en dehors de plusieurs essais insérés aux revues, on lui doit: « Die Pluriliteralbildungen in den semitischen Sprachen », 1<sup>re</sup> partie, Halle, 1875, thèse de doctorat; « Arabischer Sprachführer », Leipzig, 1881.

Hartmann (Othon), écrivain suisse-allemand, professeur libre d'histoire moderne à l'Université de Zurich depuis 1887, né, à Mulhouse, le 14 novembre 1858, d'une famille qui se fixe

en Suisse après la première guerre francoallemande, a fait ses études à Saint-Gall, à Lausanne, à Berlin et à Zurich; il a passé une année à Londres et une autre année en Italie. Il a publié: « La bataille de Sempach », étude historico-critique, 1886; « Encore la question de Sempach », 1887.

Hartmann (Robert), illustre physiologue, ethnologue et voyageur allemand, l'un des directeurs de la Zeitschrift für Ethnologie depuis 1869, professeur de physiologie à l'Université de Berlin, né en 1832, a fait de grands voyages en Egypte, en Nubie, et dans le Soudan Oriental (1860-1861), et publié: « Reise des Freiherrn Adalbert von Barnim durch Nord-Afrika in den Jahren 1859 und 1860 », Berlin, 1863; « Naturgeschichtlich-medicin. Skizze der Nillander », deux parties, id., 1865-1866; « Die Nigritier », première partie, id., 1876; « Die Völker Afrikas », Leipzig, 1879 (traduit en français); « Der Gorilla », id., 1881; « Handbuch der Anatomie des Menschen für Studirende und Aerzte », Strasbourg, 1881 (traduction espagnole); « Die systematische und topographische Anatomie des menschlichen Kopfes für Zahnärzte und Zahnkünstler », Strasbourg, 1882; « Die menschenähnlichen Affen und ihre Organisation im Vergleiche zur menschlichen » (trad. italienne), Leipzig, 1883.

Harweck-Waldstedt (Gottfried-Max), poète et publiciste allemand, né, le 3 août 1849, à Zörbig (Saxe), résidant à Oker bei Goslar (Harz), a publié: « Herzensklänge », poésies, 1870; « Dos Teufels Minister », 1871; « Frühlingsblüten », 1872; « Heldenklingen »; « Ein gebrochenes Herz », nouvelle, 1872; « Eduard Lasker », biogr., 1874; « Aus den Fremdenbüchern des Harzes », 1876; « Briefe aus Rumänien », 1877; « Elfrinde », nouvelle, 1880; « Dem Kaiser Heil », 1881; « Adelinde oder ein Sieg des Christenthums », drame, 1881; « Friedrich Friesen », biographie, 1885; « Aus dem Brocken-Fremdenbuch », 1887.

Hasak (Vincent), théologien et pédagogiste allemand, pasteur à Weiskirchlitz depuis 1854, né, en 1812, à Neustadt, près Friedland, en Bohême; on a célébré en 1886 son jubilé comme pasteur. On lui doit: « Der christliche Glaube des deutschen Volkes beim Schlusse des Mittelalters >, 1868; « Doctor M. Luther und die religiöse Literatur seiner Zeit bis zum Jahre 1520 », 1881; « Die Himmelstrasse oder die Evangelien des Jahres in Erklärungen für das christliche Volk nach deutschen Plenarien aus der Zeit 1500 », 1883; « Die letzte Rose oder Erklärung des Vater Unser nach Markus von Ulm, 1470 », 1884; « Ein Vergissmeinnicht oder von der heiligen Messe, nach Predigten des Michæl, Bischof von Sidonien suffraganeum in Mainz, 1548 », 1885; « Herbstblumen oder alte ernsto Wahrheiten >, 1887; « Passionsblumon oder Betrachtungen über das Leiden und Steben Jesu Christi und Ein Epheukranz oder Er klärung der X Gebote Gottes nach Markus un Weida, aus dem Jahre 1516 ».

Hasdeu (Bogdan-Petriceïco), illustre philelogue et historien roumain, professeur de pli lologie comparée à la Faculté de Philosophie de Lettres à l'Université de Bucarest, vicprésident du Conseil Permanent auprès du Mi nistère de l'Instruction Publique et des Culter, membre de l'Académie Roumaine, Directeur ge néral des Archives de l'État, descendant de prince Moldave Étienne Petriceïco (1772-76) né, en Bessarabie, le 16 février 1838. Il a fin ses études en Russie, à l'Université de Karchow; après il a servi comme officier, dans les Hussards russes du comte Radetzky; en 1856, il arriva en Roumanie; juge d'abord à Cabal ensuite professeur d'histoire à Yassy et menbre de l'Assemblée Législative. Il connaît, écrit et parle plusieurs langues, et il a un talent particulier de comparaison. Il a fait plusieur voyages en Europe. Dans les voyages entreprises Serbie, en Galicie, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, il a fait des recher ches et des découvertes importantes pour l'his toire et la philologie roumaine. Il a pris par au quatrième Congrès International des Ories talistes à Florence (1878), et au septième Congrès des Orientalistes à Vienne (1886); à Vistne il présenta une note importante « Sur la éléments turcs entrés dans la langue roumaine, en réponse à un mémoire de M.-Hunfalvy. Com me homme politique, il professe des idées lib rales et démocratiques; en 1863, il a éponsi une roumaine de la Transylvanie, Mile Julie In liciu de Verespatak. Parmi ses écrits, on doi signaler: « Biographie de Luca Stroici », 1861 Dos écrivains étrangers sur la Roumanie 1864; « Histoire du Voïvode Jean le Terrible» 1865; « Histoire de la Tolérance religieuse a Roumanie », 1865; « Histoire critique des Rou mains », 1873; « Archives historiques de la Roumanie », trois vol., 1865-67; « Principes de Philologie Comparée », 1876; « Baudoin de Courtenay et le dialecte de Resia », 1876; « Les Origines de la ville de Craïova », 1878; • La Colonne Trajane », revue de linguistique, histoire et psychologie depuis 1865; « Études sur la langue roumaine », 1878; « Études paléographiques et linguistiques sur la langue roumaine parlée entre 1550 et 1600, avec une introduction de Hugues Schuchardt », 1878-79, en dens vol.; « Razvanet Vidna », drame historique a cinq actes et en vers, 1869; « La Princesse Roxandre », drame en prose, 1868; « Les Trois Mages », comédie satirique en deux actes; u Recueil de poésies, 1873; « Mikutza », nouvelle satirique; « Lo Satire », journal humoristique illustré; « Étude sur le Talmud »; « L'Indus trie nationale et le Principe du Libre Echan5

>, 1866; plusieurs essais et articles dans journaux et dans les revues, etc. En 1878, ommença sous le titre: Cuvente den batrani: jorum verba, la publication d'une série de raux linguistiques et philologiques d'une très nde importance pour les études roumaines. premier vol. contient une riche collection textes roumains des plus anciens (1550-1600) ompagnés de notices historiques et linguisses et d'une étude linguistique sur les mêmes tes due à la plume de M. H. Schuchardt; second vol. contient une étude approfondie

les « Livres populaires des Roumains au 'I° siècle dans leur rapport avec la littéare populaire orale »; cette étude est suivie ne série de textes annotés et commentés. deux volumes, et le second surtout, ont ert des horizons tout à fait nouveaux, et iné une grande impulsion et une bonne dition aux études roumaines. Du troisième vo-Le destiné à contenir toute « L'Histoire la langue roumaine », le premier fascicule la paru contenant les « Principes de linstique, pour servir d'introduction à l'Hise de la langue roumaine ». Depuis 1884, il sacre la plus grande partie de son activité Caliser le désir éclairé et patriotique d'un mologicum Magnum Romaniæ exprimé par Roi Charles. Do cet immense travail, orsil national des Roumains, et dont le pro-.mme est contenu dans son titre de « Dicanaire de la langue historique et populaire : Roumains », ont paru jusqu'à présent les q premiers cahiers, contenant, en 1400 comes, les mots A-Apuc. M. Hasdeu a eu aussi mérite de fonder avec la collaboration de ite de la jeunesse littéraire roumaine, la Reta Nova, la meilleure revue littéraire de la umanie. Depuis un an, M. H. est occupé à ueillir toute l'œuvre posthume merveilleuse ne jeune fille roumaine d'un génie précoce, rte à Bucharest en 1888; c'était sa fille Julie; 💵 volumes en ont paru déjà à Paris, chez chette: « Bourgeons d'avril », et « Chevale-», avec notices et préfaces de son père, et MM. Angelo De Gubernatis, Emile Boutroux Louis Leger.

Haskarl (Justus-Karl), botaniste allemand, idant à Kleve, docteur honoris causa de l'Unisité de Greifswald, né, le 6 décembre 1811, Jassel; a fait ses études à l'Université de mn; parti en 1836 pour l'île de Java, il y sa quelques années pour en étudier la flore. y retourna en 1854 pour la seconde fois, nme employé du Ministère hollandais des Coies, chargé de surveiller la plantation et la ture des arbres qui produissent le Quinquina. lui doit: « Over het nut der planten Java's », 14; « Plantæ Javanicæ », 1874; « Australien 1 seine Kolonien », 1849; « Allgemeines Nanund Sachregister der Flora von 1818-62 »,

1851; « Das Kap und die Kaffern », 1852; il a aussi soigné l'édition allemand du « Java », de Junghuhn.

Hasler (Paul), joune auteur dramatique français, né, en 1866, à Paris, où il demeure, a publié: « Les aventures d'un amoureux », monologue dit par Coquelin de la Comédie Française, 1883, Michaud éd.; « Aventure sur la colonne de Juillet », id., dit par Galipaux du Palais Royal, 1883, Meuriot éd.; « Un Anglais à Paris. Un heureux Fiancé », deux monologues dits par Galipaux, 1884, Le Bailly ed.; « Un mariage manqué », monologue dit par Matrat de l'Odéon, 1884, Rotier éd.; « Duo de Gifles », comédie en un acte, 1884, en collab. avec Émile Boucher, Le Bailly éd.; « La Demoiselle d'honneur. Les Confitures. La Poupée. Le Cigare. Le Cheval de Bois. Un rêve », récits en vers pour enfants, 1888, id.

Hasper (Louis-Guillaume), philologue allemand, professeur au Gymnase de Mulhouse depuis 1854, né, le 13 août 1825, à Gönnern, a publié deux manuscrits inédits d'Hyginus (De imaginibus cæli), 1861, et de Léonard Arétin: « Περὶ τῆς πολιτείας τῶν φλορεντίνῶν », 1861; « Beiträge zur Topographie der homerischen Ilias », Brandebourg, 1867; « Das alte Troja und das Schlachtfeld der homerischen Helden », 1870; une traduction latine du « Laookoon », de Lessing; un choix des chansons de Béranger, 1882; « M. Tullii Ciceronis disputationes Tusculanæ », 1885.

Hasse (C.), médecin allemand, professeur d'anatomie à l'Université de Breslau, né en 1841; en dehors de nombreux mémoires, essais et articles dans les revues, il a publié: « Anatomische Studien », I vol. avec supplément, Leipzig, 1873; « Anatomische und Paläontologische Ergebnisse », Leipzig, 1874; « Das natürliche System der Elasmobranchier », Jena, 1884, avcc Supplément, 1886; « Venus von Milo », id., 1384; « Beiträge zur allgemeinen Stammesgeschichte der Wirbelthiere », id., 1886.

Hasse (Ernest), statisticien allemand, fondateur et président de la Société de Leipzig pour la Géographie commerciale et pour les Intérêts de l'Allemagne à l'Étranger et de la Société allemande de la Colonisation de l'Amérique du Sud, collaborateur du recueil de conférences et mémoires publié par le Verein für Socialpolitik de Leipzig (pour lequel il a écrit: « Die Wohnungsverhältnisse der ärmeren Volksclassen in Leipzig »), professeur de Statistique à l'Université de Leipzig, né en 1846. En dehors des essais publiés dans la Zeitschrift des bureaux de statistique prussien et saxon, et dans les Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, on lui doit: « Die Stadt Leipzig und ihre Umgebung geogr. und statistich beschrieben », Leipzig, 1878; « Geschichte der Leipziger Messe », ouvrage couronné, id., 1885.

Hasse (Paul), historien allemand, professeur 'histoire à l'Université de Kiel, né en 1845, n dehors des mémoires insérés dans les Reues, a publié: « Die Reimechronik des Eberard von Gandersheim », Goettingue, 1876; Kieler Stadtbuch aus den J. 1264-1289 », Kiel, 1876; « Fragment einer Lübecker Chroik », id., 1879; « Das Schleswiger Stadtrecht », d., 1880; « Die Quellen des Ripener Stadtechts », Hambourg, 1883; « Dänenrecht und Fremdenrecht in Dänemark zur Zeit Waldenar II », id., 1884; « Schleswig-Holstein-Laienburgische Regesten und Urkunden », les leux premiers vol., Hambourg, 1885-86.

Hassek (Oscar DE), écrivain italien, d'origine dave, professeur à Trieste, né, en 1847, à Udiie; sa mère était née comtesse de Belgrade; il fait ses études à Udine, à Padoue, à Vienne. Ses nombreux articles et essais insérés dans les evues (entr'autres, Giornale per tutti, Rivista Triestina, Nuova Antologia), lui ont fait une réoutation de brillant écrivain. Parmi ses écrits on signale: « Fra Diavolo »; « L'ultima Canelia »; « Una simpatia »; « Il Mantello Rosso »; « Le confessioni di un pazzo », et des itudes critiques, entr'autres: « Dell'età, della ingua e della paternità del Contrasto d'Amore ttribuito a Ciullo d'Alcamo »; « Della vita e lelle opere di Cesare Caporali »; « Delle evouzioni storiche della Lingua italiana »; « Della irica italiana nel secolo XIII »; « Della Poesia italiana nel secolo XIX »; « Della Vita e degli scritti del poeta istriano Besenghi degli Ughi », etc.

Hassell (William von), historien allemand, ancien officier d'état-major, né, à Verden (Hannover), le 16 décembre 1933, résidant dans ses terres de Glüversborstell près de Brême, depuis 1887, a publié, entr'autres : « Die hannoversche Kavallerie und ihr Ende », 1875; « Der Aufstand des jungen Prätendenten Carl Eduard Stuart », 1877; « Die schlesischen Kriege und das Kurfürstenthum Hannover, insbesondere die Katastrophe vom Kloster Jeven 1757 », 1879.

Hasster (Élie), médecin et écrivain suisse, président de la Société Suisse de Chirurgie à Fraueufeld, et rédacteur de la Correspondance Médicale, né, le 13 février 1851, à Weinfelden dans le canton de Turgovie, a fréquenté les Universités de Zurich, Heidelberg, Prague, Bâle, Leipzig, Vienne et Berlin. En 1874, après un long séjour à l'étranger, il passa son examen d'état; une affection contagieuse contractée, en 1876, dans l'exercice de son état, mit, pendant plus de deux ans, sa vie en danger, et l'obligea à passer l'hiver de 1878-79 en Italie, en Corse, en Algérie et à Tunis. De 1879 à 1882, il se consacra à la pratique médicale, mais une piqure anatomique reçue en 1882 mit de nouveau en danger la vie du Dr H. et l'obligea à entreprendre un long voyage aux Indes, à Java, \ der Echiuridæ >, Vienne, 1880; « Uebe

en Chine, au Japon (1883-84). Nous la mes redevables, en dehors de ses trava fessionnels, des publications suivantes: nis et Alger, causeries d'un voyageur » « Le latin de Jaeger », brochure de pol scolaire, Zurich, 1879; « Lettres d'un vo écrites de l'Extrême Orient », 1885, tr

Hatin (Louis-Eugène), historien et graphe français, né, avec le siècle, à A arrivé à Paris, tout en remplissant les for de correcteur d'épreuves typographiques bliait des travaux anonymes en librair lui doit : « Histoire pittoresque de l'Alg 1840; « La Loire et ses bords », 1843; toire pittoresque des voyages dans les ci ties du Monde », cinq vol., 1843-47; « H du journal en France », 1846, nouv. éd. 1853; « Histoire politique et littéraire presse en France », 8 vol., 1853-61; « Gazettes de Hollande et la presse clane aux XVIIe et XVIIIe siècles », 1865; « graphie historique et critique de la pres riodique française », 1866; la « Presse dique dans les deux mondes, essai hist sur les origines du journal », id.; « l théorique et pratique de la liberté de la se », 1868, 2 vol.; « A propos de Théor Renaudot. L'Histoire, la fantaisie et la lité », 1884; « Le Journal », G. Baillière « La Maison du Grand-Coq et le Burea dresse, berceau de notre premier Jour. Gazette du Mont-de-piété, le dispensaire tres innocentes inventions de Théophras naudot, conseiller, médecin ordinaire et hi graphe de Louis XIII », 1885; « Théor Renaudot et ses innocentes inventions »

Hatle (Edouard), minéralogiste autrich le 23 mars 1851, à Altenmarkt près F feld en Styrie, reçu docteur en 1880 à l'I sité de Gratz, à la suite d'une thèse: Kenntnis der petrographischen Beschaf der südsteiermärkischen Eruptivgesteit « Die Minerale des Herzogthums Steien 1885; « Mineralogische Miscellaneen at naturhistorischen Museum am Johanne 1886; « Der Steirische Mineralog », 18

Haton de la Goupillière (Julien-Nap ingénieur français, directeur de l'École nale supérieure des mines depuis 1887, bre de l'Académie des Sciences depuis 18 à Bourges, en 1833, a publié: « Rapi nom de la commission d'études des moye pres à prévenir les explosions du grisot ris, 1881; « Cours d'exploitation des m 1884-85; « Cours de machines », 1886.

Hatschek (Berthold), naturaliste tchèqu fesseur de zoologie à l'Université de l en dehors des mémoires insérés dans vues, a publié : « Uober Entwicklungsges von Echiurus und die systematische f sklungsgeschicte von Teredo >, id., 1880; Protodrilus Leuckartii >, id., 1880.

Hattler (Franz-Ser.) écrivain et théologien richien, professeur au gymnase supérieur de .lksbourg près de Vienne, ancien rédacteur chef de la Revue: Sendbote des Herzens Jesu Innsbruck (1882-86), maintenant retraité, est le 11 septembre 1829, au village d'Anras yrol). On lui doit: « Stillleben im Herzen su »; « Garten des Herzens Jesu »; « Haus B Herzens Jesu »; « Monat des Herzens Je-»; la continuation du « Kalender für Zeit d Ewigkeit >, d'Alban Stolz; la biographie jésuite Jacob Rem; « Katholischer Kinderrten oder Legende für Kinder », abrégé en autre recueil intitulé: « Blumen aus dem tholischen Kindergarten », nombreuses édims et nombreuses truductions; « Wanderch für die Reise in die Ewigkeit ».

Hatzfeld (Adolphe), écrivain français, ancien ve de l'École normale supérieure, docteur èstres, ancien professeur de littérature étranre, actuellement professeur de rhétorique au cée Louis-le-Grand, est né, à Paris, le 17 démbre 1824. Il a publié: « De Parmenide Planis », thèse, 1850; « De la Politique dans ses Ports avec la morale, essai sur la République Platon », 1850; « Les Commencements de P. rneille », 1887; « L'Imitation de J.-C., traducn anonyme du XVII siècle, publié avec des lexions de Bourdaloue », 1869; « Tableau la littérature française au XVI siècle », en laboration avec A. Darmesteter, 1876; des tions classiques: « Extraits d'Aristophane de Platon »; « Virgile »; « Discours sur la thode de Descartes »; « Discours sur le Style Buffon »; « Sermon sur l'Épiphanie de Féné->; « Sermons choisis de Bourdaloue », etc. puis quinze ans, M. Ad. Hatzfeld travaillait, ec le regretté Arsène Darmesteter, à un tasau de la littérature et de la langue française. Hauck (Albert), théologien allemand, ancien Steur à Frankenheim (1874), ancien profesar de théologie à l'Université d'Erlangen 378-88), professeur à l'Université de Leipzig 389), docteur honoris causa de l'Université Dorpat, rédacteur de la Real-Encyklopaedie r protest. theol. und Kirche (1881-87), né, le décembre 1845, à Wassertrüdingen (Francos), a publié: « Tertullians Leben und Schrif-1 », Erlangen, 1877; « Die Entstehung des ristustypus in der abendländischen Kunst », idelberg, 1880; « Vittoria Colonna », id., 32; « Die Bischofswahlen unter den Merowinm », Erlangen, 1883; « Kirchengeschichte utschlands », 1887.

Hauff (Charles-Georges-Frédéric-Gustave), ste et critique allemand, né, le 23 avril 1821, Auenstein, pasteur à Steinbach près Gerann, depuis 1880, a publié en 1861 un « Liestrauss », des poésies latines et des essais littéraires sur la Jungfrau von Orleans, sur la Marie Stuart, sur les Räuber de Schiller; « Schubarts Gedichte » et « Schubart in seinem Leben und seinen Werken ».

Hauck (Guido), mathématicien allemand, professeur de géometrie descriptive à l'école technique supérieure de Berlin, né en 1845, a publié, entr'autres: « Die subjective und die horizontalen Curvaturen des dorischen Styls », Stuttgard, 1879; « Die Stellung der Mathematik zur Kunst und Kunstwissenschaft », Berlin, 1880; « Die malerische Perspective, ihre Praxis, Begründung und ästhetische Wirkung », id., 1882; « Arnold Böcklin's Gefilde der Seligen und Göthe's Faust », Berlin, 1884; « Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik und die Gesetze des Reliefs », id., 1885.

Haug (Marie), femme-auteur allemande, fille de pasteur, née, le 5 mars 1850, à Widdern (Wurtemberg), a publié une série d'ouvragos qui ont eu du succès: « Vereint zum Lob des Meisters »; « Von Sieg zu Sieg »; « In Seilen der Liebe »; « Ein Glückskind »; « Jugendgabe »; « Zwei Waisenkinder »; « Traubchen »; « Ein patriotisches Schwabenkind »; « Hinter Schloss und Riegel ».

Haulleville (Voir DE HAULLEVILLE).

Haupt (Albrecht), architecte allemand, professeur libre d'histoire de l'architecture à l'école supérieure technique de Hanovre, né, en-1852. A la suite d'un voyage en Portugal, entrepris en 1886, il a composé une « Geschichte der portugiesischen Baukunst von 1480-1650 ».

Haupt (Hermann), philologue et historien allemand, bibliothécaire en chef de l'Université de Giessen depuis 1887, ancien professeur de gymnase et employé de la bibliothèque de Wurzbourg, né, à Markt-Bibart (Bavière), le 29 juin 1854, a étudié l'histoire et la philosophie à l'Université de Wurzbourg de 1871 à 1874, et publié, en dehors de nombreux articles insérés dans les revues, « De auctoris De viris illustribus libro qæstiones historicæ », Francfort, 1876; « Die religiösen Sekten in Franken vor der Reformation >, Würzbourg, 1882; « Der römische Grenzwall in Deutschland », id., 1885; « Die deutsche Bibelübersetzung der mittelalterlichen Waldenser », id., id.; « Der Waldensische Ursprung des Codex Teplensis », id.; 1886; « Waldenserthum und Inquisition im südöstlichen Deutschland », Fribourg, 1889.

Haupt (Paul), illustre orientaliste allemand, ancien professeur d'Assyriologie à l'Université de Goettingue et maintenant professeur de langues sémitiques à l'Université de Baltimore, aux États-Unis, a découvert en 1880 le texte des inscriptions cunéiformes non sémitiques dans le dialecte babylonien dit la langue des femmes et, en 1882, deux nouveaux fragments de la légende assyrienne du déluge et introduit dans l'étude des langues sémitiques les princ-

ipes des néogrammairiens; au mois de septemore 1889, il a pris une part distinguée au Conrès des Orientalistes de Stockholm. M. H. est de en 1858, et a publié, entr'autres: « Die sumnerischen Familiengesetze », Leipzig, 1879; Der keilinschriftliche Sündfluthbericht », id., 880; « Accadische und Summerische Keilshrifttexte », quatre parties, id., 1881-82; « Die ccadische Sprache », Berlin, 1883; « Das baylonische Nimrod-Epos », Leipzig, 1884; de nombreux essais dans les revues allemandes et uméricaines.

Haureau (Jean-Barthélemy), historien, puliciste et administrateur français, né, à Paris, e 9 novembre 1812, y fit ses études aux collèges onis-le-Grand et Bourbon, et débuta des 1832 lans la carrière de publiciste par une brochure politique intitulée la Montagne. Il entra aussiôt au journal la Tribune et fut successivement ittaché au National d'Armand Carrel, puis au Peuple, après la mort de Carrel, tout en collaporant au Droit et à la Revue du Nord. En 838, il accepta la direction du Courrier de la Sarthe, journal publié au Mans. Il devint biliothécaire de cette ville et profita de ses foncions pour poursuivre ses études favorites d'hisoire et d'érudition. Destitué de sa place de biliothécaire à la suite du discours adressé au Duc de Nemours par le maire de Mans, M. Prouvé-Chauvel, son ami, M. H. quitta cette ville et revint à Paris. Rentré au National, il fut nommé, après la révolution de février, conservateur des monuments à la Bibliothèque Nationale; quelques mois plus tard, le département de la Sarthe l'envoyait siéger à la Constituante, où il vota avec les modérés qui demeurèrent fidèles à leurs opinions politiques. Depuis la dissolution de la Constituante, M. B. H. refusa le serment prescrit après le 2 décembre 1851, et, dépossédé de ses fonctions de conservateur, rentra dans la vie privée. En 1848, M. B. H. avait obtenu le prix proposé par l'Académie des Sciences morales et politiques pour un « Examen critique de la philosophie scolastique »; les tomes XIVe, XVe et XVIe de la Gallia Christiana dont il est l'auteur, obtensient le grand prix Gobert décerné cinq fois par l'Académie des inscriptions et belles-lettres (1856-65). Nommé bibliothécaire de l'ordre des avocats à la Cour de Paris en 1861, il fut élu membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres le 5 décembre suivant. Après le 4 septembre. M. H. a été nommé par le Gouvernement de la défense nationale directeur de l'Imprimerie Nationale. Ayant occupé ce poste durant douze années, il l'a résigné tout en restant attaché à la Commission des demandes d'impression gratuite. Le bureau du Journal des Savants, dont il est membre, l'a nommé son secrétaire, c'est-à-dire, directeur du journal. On a de ce savant écrivain: « Critique des hypothèses de

Manes, Pelage, etc. >, Mans, 180; \* Histo téraire du Maine », id., 1843; « Le Man clergé, ou examen de l'ouvrage de M. Bou Angers, 1844: « Histoire de la Pologne ris, id.; « Examen critique de la phile scolastique », 1848; « Charlemagne et sa c 1852; « François 1er et sa cour », 1853; lia Christiana », 1856-70, tomes XIVe, I XVIe; ces trois derniers volumes de l commencée et poursuivie jusqu'au treiziè lume par les bénédictins de la Congre de Saint-Maur, ont été écrits en latin B. H., afin de conserver son unité à tout entière; « Hugues de Saint-Victor » nouv. édition, avec des additions considé 1886; « Singularités historiques et littéra 1861; « Catalogue chronologique des o de J.-B. Gerbier », 1863; « Histoire de losophie scolastique », 1863 et années tes, 3 vol.; « Bernard Délicieux et l'inqu albigeoise », 1877, ainsi que diverses tions, notamment celles de la Facétie mort de Claude, pour la collection des ques latins de M. Nisard.

Haushofer (Maximilien), économiste alle collaborateur de l'Andree's Handelgeog. Stuttgard, 1876, rédacteur de la Maier's schild's Handelswissenschaft et du Maier dellexikon, professeur d'économie politic statistique et de droit civil à l'École Sup Technique de Munich, né en 1840, a « Gedichte », Munich, 1864; « Der land schaftliche Credit », id., id.; « Die Zukm Arbeit », id., 1866; « Lehr-und Handb Stuttgard, 1873; « Der Industriebetrieb 1878; « Eisenbahn Geographie », 1875; « der Handelsgeschichte », 1878; « Der Staatsbürger. Jude », poème dramatique zig, 1886; « Das deutsche Kleigewerbe lin, 1885; « Der ewige Jude », poème tique, id., 1886.

Hausner (Othon), statisticien, économis torien, homme politique autrichien, dej parlement d'Autriche et à la Diète de né, le 6 avril 1827, à Brody (Galicie), a « Histoire des batailles », New-York, vol: . Vergleichende Statistik von Eu Léopol, 1865, 2 vol.; « Monographie de Ludwigbahn », Vienne, 1872; « De la re », en polonais, Léopol, 1877; « O€ chisch oder Kozakisch », troisième éd., 1878, (traductions en italien, en français lonais, en hongrois, en tchèque et en a « Der Zweikampf » (histoire et législa Duel) Vienne, 1880, 2e éd. traduite en p « Das menschliche Elend », id., 1879, traduit en français et en polonais; « I thum und deutsches Reich », id., 1880; getrede », id., 1881; « Die polnische B tik der letzten 20 Jahre », Berlin, 1882; vre de la peinture italienne », en quatr **E**, .

Hausrath (Adolphe), écrivain allemand, prosseur d'histoire ecclésiastique à l'Université Heidelberg, depuis 1867, ancien assesseur actuellement conseiller de l'Église badoise, le 3 janvier 1837, à Carlsruhe, a étudié Jena, Goettingue, Berlin et Heidelberg et blié: « Apostel Paulus », 1865; « Neutementliche Zeitgeschichte », 1867-72, quatre I., trois éditions; « David Friedrich Strauss d seine Zeit », deux vol., 1874; « Kleine hriften religionsgeschichten Inhalts », Leipzig, 83. Sous le nom de George Taylor, il a aussi blié quelques romans: « Antinous; Klytia, »tta, Elfriede », qui ont paru à Leipzig, chez rzel en plusieurs éditions.

Häussner (Joseph), philologue et écrivain emand, professeur à Carlsruhe, né, le 11 juil1850, à Bühl, près de Baden; on lui doit, dehors de plusieurs essais dans les revues:
De Horatianorum carminum libri quarti octa, 1876; « Die deutsche Kaisersage », 1882, régé pour la petite collection de Wirchow et pltzendorff, 1884; « Cruquius und die Horazitic », une nouvelle éd. critique d'Horace, en llab. avec O. Keller, 1885.

Haussonville (comte Gabriel-Paul-Othenin DE ERON D'), membre de l'Académie française, né Guscy-et-Châtel (Seine-et-Marne), en 1843, L'auteur d'une belle série de monographies Léraires sur : « Sainte-Beuve, sa vie et ses Evres », 1875; « George Sand, Prescott, Mielet, lord Brougham, Prosper Mérimée, Hugh liott >, 1879-88, trois vol.; « Le salon de me Necker, d'après des documents tirés des chives de Coppet », et de remarquables études Ciales: « L'Enfance à Paris », 1879; « A trars les États-Unis, notes et impressions », 83; « Études sociales; Misère et Remèdes », 86. A l'Académie, où il fut reçu par un disurs de M. Bertrand, le 26 janvier 1888, il a mplacé M. Caro, dont il fit l'éloge. C'est un 38 collaborateurs les plus estimés de la Revue 38 deux mondes. Comme descendant de Layette, il fit partie de la mission française aux tats-Unis pour le centenaire de l'Indépenance Américaine.

Havard (Henry), critique d'art français, né, n 1838, à Charolles (Saône-et-Loire), a publié: Les Merveilles de l'art hollandais exposées à msterdam », 1872: « Objets d'art et de curioté tirés des grandes collections hollandaises », 373; « Les Quatre derniers siècles », études tistiques, 1874; « La Hollande pittoresque », .; « Amsterdam et Venise », 1876; « La Hollande pittoresque », 2° série; « Histoire de la Ience de Delft », 1877; « La Hollande pittosque », 3° série, 1878; « L'Art et les artistes »llandais », 1879-81; « La Terre des Gueux, »yage dans la Flandre ».

Havard (Oscar), publiciste français, capitaine 179° régiment territorial d'infanterie, né, le 24

mai, 1845, à Villedieu (Manche). Il a fait ses études à l'Abbaye Blanches, près Mortain. Au sortir du collège, il fut appelé à diriger le Journal d'Avranches (1814-65); l'année suivante, Louis Veuillot l'appelait à Paris comme secrétaire de la rédaction de la Revue du Monde catholique; nous le trouvons ensuite à l'Avenir Catholique, de monseigneur Chaillot, puis rédacteur parlementaire au Français (1868); en 1870, il s'engagea comme volontaire dans la garde mobile d'Avranches, et se distingua dans plusieurs engagements du corps d'armée de Chanzy. La guerre terminée, M. H. revint à Paris, et fut attaché à la Rédaction du journal Le Monde, dont il est devenu un des leaders. En même temps, il envoyait des correspondances à plusieurs journaux de France et de l'étranger. parmi lesquels nous citerons: Le Salut Public de Lyon, le Soleil du Midi de Marseille, l'Union de l'Ouest d'Angers, le Bordeaux, le Catholic Mirror de Baltimore, le Diario de Barcelone, l'Uniao catholica de Madrid, le Tablet de Londres, l'Aurora de Rome, le Catholic de Bombay, l'Apostolo de Rio de Janeiro. Il occupe ses vacances de journaliste à recueillir les contes et les chansons populaires de la Basse-Normandie et de la Haute-Bretagne; il en a déjà publié un certain nombre dans plusieurs recueils spéciaux. On lui doit, en outre : « Le futur Concile », 1869; « Guide au Mont Saint-Michel », 1872; « Le moyen-âge et ses institutions », 1873; « Les femmes célèbres », 1886; « Les fêtes de nos pères », 1888.

Havet (Ernest-Auguste-Eugène), illustre littérateur français, né, à Paris, le 11 avril 1813, fit de brillantes études au Collège Royal de Saint-Louis. Il concourut en 1832 pour l'École normale, fut déclaré admissible à la fois pour les deux sections, littéraire et scientifique, et se fit admettre dans la première. Agrégé des classes supérieures en 1834, il fut nommé professeur de rhétorique à Dijon; rappelé à Paris au bout d'un an, il fut chargé successivement de diverses conférences à l'École normale, puis nommé maître de conférences titulaire et décoré en 1846 sur la proposition du directeur de l'Ecole, M. Dubois. Il prit, en 1843, le grade de docteur, et se présenta l'année suivante au concours pour l'agrégation des Facultés, qui naissait alors, et où il fut reçu le premier. Il fut chargé à ce titre de la suppléance de Victor Le Clerc à la Sorbonne pour le cours d'éloquence latine. En 1854, il devint professeur du même cours au Collège de France. Il a été, en outre, professeur de littérature à l'École politechnique de 1853 à 1863. Il fut élu membre de l'Académie des Sciences morales et politiques le 31 janvier 1880. Ses ouvrages sont: « De la rhétorique d'Aristote », thèse de doctorat; « De Homericorum pæmatum origine et unitate », thèse, 1843; « Pensèes de Pascal » vec un Commentaire suivi et une étude littéaire, 1 vol., 1852 (une nouvelle édition, entièement transformée sur le manuscrit a paru en eux volumes en 1866); « Le Discours d'Isorate sur lui-meme », intitulé l'Antidotés, trauit en français pour la première fois par Auuste Cavelier, revu et publié avec le texte, une stroduction, 1862; « Jésus dans l'histoire », propos de la Vie de Jésus de M. Rénan, 1863; Mémoire sur la date des écrits qui portent s noms de Bérose et de Manéthon », 1874; Le Christianisme et ses origines », en 4 vol., e 1872 à 1884, brillant ouvrage d'une grande ortée scientifique et qui ouvre des horizons ouveaux à la critique et à l'histoire des reliions. M. H. a collaboré à la Revue politique et ttéraire (Revue Bleue), à la Revue des Deux Iondes, à la Nouvelle Revue. Quoique admis à retraite en janvier 1885, il a été chargé l'an-

ore actuellement.

Havet (Louis), philologue français, fils du récédent, maître de conférences à l'École pratiue des Hautes Études, professeur de philoloie et de métrique à la Faculté des lettres de
'aris, professeur de philologie latine au Collège
e France, depuis 1885, né, à Paris, en 1849,
publié: « De Saturnio Latinorum versu »,
1880; « Querolus », comédie latine anonyme,
texte et traduction, 1880; « Éloquence et philologie », 1885; « Nonius Marcellus », avec H.
Meylan, 1886; « Mélanges latins ».

ée suivante, à l'École des Hautes Études (secon des Sciences religieuses), d'un cours d'His-

pire des origines du Christianisme qu'il fait en-

Hawthorne (Julien), romancier américan, fils du célèbre romancier Nathaniel, né, le 22 juin 1846, à Boston, a fait ses études au Collège Harvard, et ensuite, pour devenir ingénieur, à Dresde; de 1870 à 1872, il servit dans le corps des ingénieurs hydrauliques de l'État de New-York, sous les ordres du général Mac Clellan. Ayant débuté en 1871 dans les revues avec des nouvelles, il obtint un succès si brillant, qu'il décida de se vouer entièrement à la littérature. Retourné à Dresde, il écrivit deux romans: « Bressant », 1873 et « Idolatry », 1874, publiés en même temps en Angleterre et aux États-Unis. En 1874, il passa en Angleterre, fixant sa demeure à Twickenham près Londres, et en 1875 il inséra à la Contemporary Review ses Saxon Studies parus depuis séparément, et à l'Harper's Magazine de New-York son roman: « Garth », paru séparément en 1877. Il passa encore quelques années hors de son pays, tantôt en France, tantôt à Cork en Irlande; en 1882, il retourna en Amérique et se fixa à New-York. Parmi ses derniers travaux, citons: « The Laughing Mill », série de petits récits; « Archibald Malmaison »; « Ellice Quentin »; « Prince Saroni's Wife »; « Yellow-Cap »; « Sebastian Strome », 1880; « Fortune's Fool »;

« Dust ». En 1888, il publia dans le C Saturday Journal un nouveau roman ill « An American Penman ». On lui doit la publication d'un roman posthume de sor « Doctor Grimshawe's Secret ».

Haye (Alexandre DE), publiciste fra membre de la Société de législation con ancien professeur de rhétorique au Collè nislas, est né, à Paris, le 16 février 182 traduit de l'anglais et publié, avec une duction et des notes, le « Développement constitution anglaise », par Edward et Fr (format Charpentier), Guillaumin, 1877; également de l'anglais et publié avec une une introduction et des notes la Correspo de lord Beaconsfield. Librairie académique rin, 1889. Il a traduit du polonais, en col tion avec la comtesse A. L : « Fables sies polonaises », chez Milkowski à Crac Dentu à Paris, 1886; et il a, en outre, « Étude sur la démocratie anglaise », che nuyet, 1876; « La Municipalité anglais organique du 18 août 1882, notice, trad et commentaire », 1883; « La loi du bl me en Angleterre », brochure, F. Pichon

Hayem (Armand-Lazare), littérateur e me politique français, de famille israélite Paris, le 24 juillet 1845. De bonne heur goûts très-vifs pour la littérature et les ces le détournérent du commerce, où soi voulait le diriger. Il s'engagea très-jeun les luttes libérales de la fin de l'Emp dès 1871, fut élu conseiller-général du tement de Seine-et-Oise, pour le cant Montmorency qu'il représente encore. H. a publié: « Quelques conséquences d cipe des nationalités, ou Essai de critiq litique », 1867 (sous le pseudonyme de Sem); « La Démocratie représentative » « De la représentation nationale ou i juste moyen de conjurer les dangers d'une représentation », 1868-69; « Du Mar 1870-72, qui valut à l'auteur une ment l'Académie des sciences morales et poli « L'être social », F. Alcan, 1878-80; « Juanisme », 1884-85; le Don Juanisme e d'un drame: « Don Juan d'Armana », qu l'action scénique à la psychologie du ty nesque, 1886-87. Pour faire suite à ces sur l'amour, l'auteur annonce la procha blication d'un « Traité de l'amant ». Cit core: « Le Collier », roman, tiré à pet bre d'exemplaires; sans compter un certa bre de nouvelles, pensées et autres op-

Hayem (Georges), médecin français, ! précédent, professeur à la Faculté de M de Paris, directeur de la Revue des Scien dicales en France et à l'Étranger, né, à I 24 novembre 1841, a publié, entr'autres : sur les diverses formes d'encéphalite » 1868; « Les hémorragies », 1872; « Leco s manifestations de la fièvre typhoï-« Clinique médicale de la Charité », ude générale de la médication ferru-1881; « Cours de thérapeutique ex-3 »; « Leçons sur les modifications du l'influence des agents médicamentaux tiques thérapeutiques >, 1882; « Reir l'anatomie normale et pathologique 1878; « Recherches sur l'anatomie te des atrophies musculaires », 1887, rronné par le prix Portal; « Traitecholéra », 1885; « Leçons de thérales Grandes médications », 1887. (Julien), manufacturier et juriscondes précédents, né, à Paris, en 1847; ation avec Jules Périn, il a publié: on protectrice de l'enfance ouvrière », chal, Billard, 1869. Citons en outre: réformes sur les écoles primaires », hette, 1882.

Émile-Louis-Gustave De Mercière siste et homme politique français, anre de l'intérieur sous l'Empire (1878), frim, des cultes, sénateur inamovible 4, ancien directeur du journal le Soir 884), et du Moniteur des Assemblées tales et commerciales qui a cessé de llaborateur de la Nouvelle Revue, né, t (Orne), le 16 mars 1828, a publié: ique d'un provincial », 1868; « Letcteurs », 1871; « La République et vateurs », 1871; « Lettre aux élec-73; « La République et les Répu-1884; « Le Cardinal de Bonnechose é contemporaine », 1887.

Rodolphe), philosophe et critique alofesseur de philosophie à l'Univere, fondateur depuis 1856 et rédacteur e ans des Preussische Jahrbücher, né publié: « Wilhelm von Humboldt, und Charakteristik », Berlin, 1856; nd seine Zeit », id., 1867; « Die Roichüle », Berl. 1830; « Herder nach ben und seinen Werken », deux vol.,

(Louis), illustre prélat, homme pooctaniste hongrois, membre de l'Acaonale des sciences hongroises, archelalocza, ancien évêque de Karlsbourg, evêque de Carthage in partibus, memlat et président de la Délégation honsident du Congrès international de à Florence, possesseur d'un riche d'une riche bibliothèque, fondateur ises écoles dans son diocèse, est né e 3 octobre 1816 et a fait ses étuı et à Vienne. Il a bien plus encou-.é les écrits des autres qu'écrit luiis on cite quolques mémoires de lui res, une excellente monographie sur ami, le botaniste italien Filippo Parlatore. Il est homme d'esprit et homme du monde et sa compagnie est fort recherchée dans les salons de Budapest.

Hazelius (Arthur-Emmanuel-H.), ethnographe et linguiste suédois, fondateur, directeur et illustrateur de l'intéressant Musée Ethnographique du Nord à Stockholm, né le 30 novembre 1833, a fait ses études à Upsal; professeur de langue et littérature suédoise, de 1860 à 1868, il fit des efforts en partie réussis, malgré des grandes oppositions pour la réforme de l'orthographie suédoise. On lui doit, entr'autres: « Fosterländsk läsning föor barn och ungdom », 20 éd., 1869; « Om det svenska bibelöfversättningsarbetet »; « Om svensk rättstafning », en deux parties, 1870-71; « Minnen från nordiska museet », 1879 et années suivantes; « Bidrag till vår odlings häfder », depuis 1881; « Ur de nordiska folkens lif », 1882.

Hazlitt (William-C.), écrivain et bibliographe anglais, neveu du critique du même nom, né le 22 août 1834, a étudié la loi à Inner Temple de Londres, et devenu avocat en 1861. Il débuta par les « Poems of Henry Constable », 1859. Son ouvrage principal est une histoire de Venise « History of the Venetian Republic », 1860; suivirent: « Sophy Laurie », 1863, roman en 3 vol.; « Richard Lovelace », 1864; « Robert Herrick », 1869, deux vol.; « Old English Jest-Book », 1864, trois vol.; « Remains of the Early Popular Poetry », 1864-65, quatre vol.; « The Works of Charles Lamb », 1866-71, id.; « Memoirs of William Hazlitt >, 1778-1830, deux vol.; « Bibliography of Old English Literature », 1867; « English Proverbs and Proverbial phrases, with Notes >, 1869; < Popular antiquities of Great Britain », 1870, trois vol., des éditions nombreuses; « Fairy Tales, Legend and Romances illustrating Shakspeare and other forty English writers >, 1875; « Shakspeare's Library », id 6 vol.; « Fugitive Tracks », en vers, deux vol., id.; « Bibliographical collection and Notes », 1876-82; « Poetical recreations », 1877; Catalogue of the Huth Library >, 1880, cinq

Hazslinszki (Frédéric), botaniste hongrois, collaborateur de l'Oesterreischische botan. Zeitschrift de Vienne, né en 1818; en dehors d'une foule de notes dans les revues et dans les recueils de la Hongrie en langue hongroise, il a publié: « Beitrag zur Kenntniss des Karpathensandsteines », Pressbourg, 1859; « Beiträge zur Kenntniss der Karpathenflora », dix parties, 1851-85 (dans les Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesell.); « Beiträge zur Kenntniss der ungarischen Pilzflora », 1875-76; « Berichtigung der Notiz Kalckbrennens über Zoophycus gig. », 1873; « Bericht über Canex pediformis bei Sz. Olaszi », 1852; « Das Thal der Schwinka bei Rédacs im Sároser Comitate », Vienne, 1868; • Der Berg Drevenyik in der Zips •, 1852;

Die alpine Rosa der Alpe », 1868; « Die rysblasten der Eperieser Flora », Pressbourg, 859-60; « Die Laubmoose der Eperieser Floa », 1857; « Einige neue oder wenig bekannte rten der Pilzflora des südöstlichen Ungarns », 873; « Ergebnisse einer grössen im nordöstlihen Ungarn 1857 gemachten Excursion »; « Exursion in der Lohe Tatra »; « Fosilien aus 'ischschiefern bei Hanusfalva », 1869; « Novum ystema vegetabilium », 1843 (le titre est en atin, mais l'ouvrage est en hongrois); « Minealogisch-technische Notizen aus Oberungarn »; Ueber Pleospora und Puccinia des Spargels », 864; « Uebersichtliche Flora der unt. ungarishen Krone vereinigten Länder », dans l'Ungaische Revue de l'année 1868; « Eine antijoranische Species », 1880; « Hymenomycetoloisches », 1881; « Die Sphaerien der Rose », 870; « Belonia herculana nov. spec. »; « Poyactis infestans nov. spec. », 1877; « Hungaian geasters »; « Of geaster orientalis » ; « Beierkungen zu den deutschen und ungarischen leasterarten »; « Die Sphaerien des Lyciums ».

Head (Barclay-Vincent), numismate anglais, octeur des Universités de Durham et de Heielberg depuis 1887, secrétaire de la Société l'umismatique de Londres depuis 1872, memre de l'Institut Archéologique de Berlin deuis 1881, Conservateur-adjoint du cabinet des nédailles au British Museum depuis 1871, né, en 1844, à Ipswich; on lui doit: « History of the coinage of Syracuse », Londres, 1874, ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris; « The Coinage of Lydia and Persia », id., 1877, ouvrage couronné, id.; « History of the coinage of Ephesus », id., 1880, id.; « History of the Coinage of Bootia », id., 1880, ouvrage couronné, id., id.; « A guide to the Coins of the Ancients », id., 1881, id.; « The Young collector's Handbook of Greek and Roman coins », id., 1883; « Historia Numorum, a manual of Greek Numismatics », Oxford, 1887; « Catalogue of Greek coins in the British Museum: Coinage of Macedon >, 1879; « Central Greece », 1884; « Attica », 1888; « Corinth », 1889; des articles nombreux sur la Numismatique grecque dans le Numismatic Chronicle.

Hebler (Charles), né, à Berne, le 18 décembre 1821, fut élevé en Allemagne, fréquenta le gymnase de Stuttgard et les Universités de Tubingue et de Berlin, y étudia la théologie et la philosophie, et compte encore aujourd'hui parmi les adeptes les plus distingués du système de Kant. Revenu dans sa patrie, il y fut nommé à deux reprises secrétaire du Conseil de Berne pour l'éducation; l'Université de Berne l'attacha d'abord comme privat Docent (1854), puis comme professeur (1863) pour l'histoire de la philosophie. On lui doit des travaux littéraires remarquables: « Spinoza et la doctrine de

la substance », 1850; « Le marchand de nise de Shakespeare », 1884; « Essais su sing », 1861; « Essais sur Shakespeare », 2<sup>me</sup> éd., 1874; « La Philosophie, la vie différentes sciences », 1868, 2<sup>me</sup> éd., 1873; sais philosophiques », 1869; « Lessingia 1877.

Hebra (Hans von), médecin autrichien fesseur libre à l'Université de Vienne, pré de la section des maladies de la peau à lyclinique générale, né, à Vienne, le 2 1847, reçu docteur le 27 mai 1847, a p « Drei Fälle von Visceral Syphilis », « Zwei Fälle von syphilitischer Reinfect 1883; « Abortive Behandlung weicher ! ker », Vienne, 1884; « Ein geheilter Fa syphilitischer Alaxie locomotrice », 1886; krankaften Veränderungen der Haut in Anhangsgebilde mit ihren Beziehungen z Erkrankungen des Gesammtorganismus », swick et Berlin, 1884, et une foule d'artic d'essais dans la Wiener med. Presse, dans la teljahresschrift für Dermatologie und Sy dans la Wiener med. Wochenschrift, dan Wiener med. Blätter, dans les Mittheilung embryolog Institutes, dans le Philadelphia n Times, dans la Monatshefte für praktisch matologie, dans la Zeitschrift für Therapi

Hébrard (François-Marie-Adrien), jour et homme politique français, sénateur, e à Grisolle (Tarn-et-Garonne), le 1er j 1834. Il fit son Droit à Toulouse, plaids que temps à Moissac, puis vint à Pa entra au journal Le Temps, dont il devin tard le gérant, et enfin le directeur, en lorsque Nefftzer se retira. Le Temps, accrédité des opinions républicaines et rées, prit, sous sa direction, un nouve veloppement; grace à l'agrandissement mat, une part encore plus importante fu aux correspondances de l'étranger, qui s été, dès l'origine, la spécialité du journ tirage prit, à partir de 1871, des prop considérables, et l'on se plut à rapporter tion personnelle de son directeur son suc près de la bourgeoisie libérale et éclair mois de mars 1870, M. H. avait fait pa syndicat de la presse, pour la réforme de du timbre, qui fut aboli après la chute d pire. Il est devenu depuis le président syndicat. Porté sur la liste des candida quatre grands journaux républicains de aux élections générales du 8 février 187 le département de la Seine, il obtint sa élu, 47,322 voix; et n'entra dans la vie mentaire que huit ans plus tard, aux él du 5 janvier 1879, pour le renouvelleme tiel du Sénat. Candidat républicain dans te-Garonne, il fut élu le second sur tro 347 voix sur 671 votants, il se fit inscr groupes du centre gauche et de la gaublicaine. Réélu aux élections de 1388, M. H. ten même temps président du Conseil géral de la Haute-Garonne. Dans ses Petits Pars, M. Pessard raconte comment il fit la contissance de Gambetta, avec qui il se lia à la ite d'une discussion assez vive. Le 27 février 39, M. H. a été nommé membre de la Comssion supérieure des bâtiments civils et pasion supérieure des bâtiments civils et pasion de la légion d'honneur en janvier 1877 qu'il a également refusé le portefeuille de atérieur dans un cabinet Freycinet. — Son pre Jacques, sénateur de l'Indre, depuis 1882, aussi l'un des rédacteurs du Temps.

Hedberg (François-Théodore), illustre draturge suédois, membre de l'Académie de >ckholm et intendant du Théâtre Royal, né, 2 mars 1828, à Stockholm; après avoir fait 🛥 lycée, il entra dans un magasin, ensuite as la boutique d'un friseur, où il resta pennt cinq ans; en 1849, il s'engagea comme ceur dans une troupe qui parcourait les théas de la province. En 1853, il passa au Minstheater de Stockholm. Mais il ne tarda pas à persuader que sa vocation était celle de deve-- auteur bien plus qu'acteur; après un brilat début avec ses premières pièces « En herre, ran går vilse » (un monsieur qui s'égare), de 52; « Hin ondes gafva » (le cadeau du dia-); « Min van löjtnanten » (Mon ami le lieumant); « När man inte har pengar » (Lorson n'a pas d'argent), qui lui ouvrirent le chen, toute sa vie littéraire a été marquée de ands succès. Suivirent, depuis 1860: « Kung ≥rta »; « Dagen gryr »; « Bröllopet på Ul-Ba » (La noce sur la Montagne du Loup) en S5, qui a été jouée plus de cent fois à Stock-Im et plus de cinquante à Copenhague, et peu temps après traduite en allemand. Il est auar d'environ cinquante pièces originales et de xante-dix remaniements. Dans le nombre, on it citer: « Vasa-arfvet »; « Stolts Elisif »; Blommor i drifbänk »; « Så kallad ungdom »; Det skadarinte »; « Majorens döttrar »; « Glaniss »; « Fre gattkaptenen eller Salamandern »; Advokaten Knifving », etc. Nous avons aussi lui le texte de quelques opéras; des poésies. us le pseudonyme de Esbern Snare, et sous le re de: « Brudens krona »; le poème: « Vefärden », 1880; des esquisses satiriques sur vie de théâtre: « Fyra ar vid landsortstearn », 1857-58, sous le pseudonyme de Palle lock; un recueil de nouvelles: « Svart på rilt », 1876-79; des portraits d'acteurs suéis; « Svenska skådespelare », 1884.

Hedlund (Sven-Adolphe), publiciste suédois, le 24 février 1821; il a étudié à l'Université Ipsal, et appris, entr'autres langues, l'islanis et le sanscrit; en 1849, il était rédacteur l'Orebro Tidning; en 1851, de l'Aftonbladet; 1852, directeur la Göteborgs handels-och sjö-

fartstidning, qui a pris sous sa direction une importance considérable. En dehors de son rôle de publiciste qu'il continue à remplir avec distinction à Göteborg, il a écrit ou publié séparément: « Lasse stolts saga », 1851; « En nyârsmorgon i storkyrkotornet », 1852; « Om arbetareassociationer », id.; « Till bankfrågan », 1859; « Tillundervisningsfrågan », 1864-68; « Schweiz », 1866; « Sveriges försvarsväsen », 1867; « Om Schweiz' försvarsväsen », 1868.

Heer (Charles-Guillaume), écrivain suisse, né, à Lucerne, le 3 novembre 1854 et fils d'un verrier, demeure à Saint-Gall, où il est encore aujourd'hui attaché à une maison de commerce. Le pseudonyme de Karl Wilhelm, adopté par lui, est inscrit en tête d'un drame patriotique:

« Nicolas de Flué », 1884; d'une nouvelle:

« Gottfried », 1885, et de poésies insérées dans diverses revues.

Heer (Godefroy), écrivain suisse, né, le 11 avril 1843, à Wartau, un village du district Saint-Gallois de Werdenberg, où son père exerçait le ministère évangélique, reçut à partir de 1859 son éducation classique au gymnase d'Aarau et fit, de 1862 à 1865, des études théologiques aux Universités de Bâle, de Zurich et de Tubingue. La paroisse de Betschwanden dans le canton de Glaris, où il exerce encore son ministère, le choisit en 1866 pour pasteur. Les travaux de M. G. H. se rapportent presque tous à l'histoire locale: « Histoire des familles glaronnaises », 1877; « Histoire de l'école dans le canton de Glaris », 1883; « Le ministère de Zwingli à Glaris », 1884, « Le but poursuivi par la Bible des familles », id., 2me éd., 1887; « Le Dr Joachim Heer, Landammann et Président de la Confédération », 2 vol., id.; « Le Dr Prof. Oswald Heer envisagé comme homme et citoyen », troisième partie de la biographie, 1885; « Le Landammann Schindler », 1886; « Le cinq-centième anniversaire de la bataille de Nasels », 1888.

Heerdegen (Ferdinand), philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université d'Erlangen, né, le 7 décembre 1845, à Nuremberg, a fait ses études à Erlangen, Bonn, Berlin, Leipzig, Munich, a debuté comme professeur de gymnase à Nuremberg et à Erlangen, et publié: « Untersuchungen zur lat. Semasiologie », trois livr. Erlangen, 1875, 1878, 1881; « Die Idee der Philologie », id., 1879; « M. Tullii Ciceronis Orator », Leipzig, Teubner, 1884; « Lateinische Lexikographie », Nördlingen, 1885; plusieurs essais dans les revues, entr'autres: « Die Gandschriften von Lodi und Avranches », dans les Blätter des bayerischen Gymnasialschulwesen, 1886.

Heffter (Lothar), mathématicien allemand, professeur libre à l'Université de Giessen, depuis 1888, né, en 1862, à Coeslin, a étudié à Heidelberg et à Berlin, et publié: « Zur Inte-

ration der lineare homogenen Differentialgleihungen zweiter Ordnung », Berlin, 1886; « Zur Theorie der linearen homogenen Differentialglei-

changen », Leipzig, 1888.

Hefner-Altenek (Jakob-Heinrich von), archéoogue allemand, conservateur général des monuments d'art en Bavière et directeur du Musée
le Munich, né, le 20 mai 1811, à Aschaffenbourg,
a fait ses études à l'Université de Munich, et
on lui doit, entr'autres: « Tracten des christlichen Mittelalters, Kunstwerke und Gerätschaften
les Mittelalters und der Renaissance »; « Tracen, Kunstwerke und Gerätschaften des Mittealters »; « Ornamente der Holzskulptur von
1450-1850 »; « Eisenwerke oder Ornamente der
Schmiedekunst des Mittelalters und der Renaissance »; « Ornamente alter Meister ».

Hegar (Alfred), médecin allemand, professeur le la science des accouchements et de gynécoogie à l'Université de Fribourg, né en 1830. On lui doit: « Die Pathologie und Therapie der Placentaretention für Geburtshelfer und prakt. Aerzte », Berlin, 1862; « Die Sterblichkeit wähend Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett inter Privatverhältnissen », Fribourg, 1868; Die operative Gynäkologie mit Einschluss der gynäkol. Untersuchungslehre », en collab. avec Kaltenbach, trois édit., la 3me en 1886, et une oule de petits essais et de conférences. Ajouons un discours universitaire: « Specialismus and allgemeine Bildung », Fribourg, 1882, et · Die Enstehung, Diagnose und chirurg. Behandlung der Genitaltubercolose des Weibes », Stuttgard, 1886.

Hegedüs (Alexandre), économiste, publiciste et homme politique hongrois, député influent du Parlement, et membre de l'Académie des Sciences de Budapest, ancien directeur du journal Hon (La Patrie), qui a cessé de paraître, membre du Conseil Commercial et Statistique, vice-président du Congrès International pour les droits de propriété industrielle est né, le 22 avril 1847, à Koloszvar et a fait ses études à l'Université de Budapest. En dehors de son livre remarquable sur le Gouvernement libre et les Finances, de ses discours au Parlement et d'articles en matière économique, industrielle et politique communiqués au journaux, il a publié un essai « Sur l'impôt du sucre », un Rapport sur la conférence monétaire de Paris de 1881 »; une dissertation académique « Sur l'union monétaire latine ».

Hegel (Charles), éminent historien allemand, fils du célèbre philosophe, professeur d'histoire à l'Université d'Erlangen depuis 1856, né, le 7 juin 1813, à Nuremberg, a fait ses études à Berlin et à Heidelberg et débuté comme professeur à l'Université de Rostock. Ancien député au Parlement d'Erfurt, il est membre de la Commission Bavaroise pour l'histoire. Son ouvrage capital demeure toujours sa : « Ge-

schichte der Stadtverfassung von Italier deux vol., Leipzig, 1846 (traduit en ital 1861 par M. Conti de Milan). Il avait en 1842, à Rostock, par un essai: « Dant Staat und Kirche ». Suivirent, en dehe plusieurs essais dans l'Historische Zeitsch Sybel: « Geschichte der melklenburgischen stände bis 1555 », Rostock, 1856; « \ über die Einführung des Christenthum Germanen », Berlin, 1856; « Chroniken d tschen Städte », 19 vol., Leipzig, 1862-84 Ordnungen der Gereichtigkeit in der flor schen Republic », Erlangen, 1867; « Die sche Sache und die deutschen Hochschule 1870; « Die Chronik des Dino Compagn such einer Rettung », Leipzig, 1875; « sungsgeschichte der Stadt Cöln im Mittel id., 1877; « Ueber den historischen Wei Dante Commentare », id., 1878; « Verfass schichte der Stadt Mainz im Mittelalter » zig, 1882; « Briefe von und an Hegel » vol., id., 1887. Il a retrouvé à Munich le nicon Maguntinum du XIV siècle qu'il a en 1885 dans les Scriptores rerum Gers rum in usum scholarum de Hanovre.

Heiberg (Hermann), écrivain alleman du docteur Heiberg et d'une dame née co de Baudissin, né, dans le Schleswig, le vembre 1840. Après avoir achevé ses ét Kiel et à Cologne, il s'occupa de librairi devint l'agent de plusieurs journaux. Il v en Allemagne, en Hollande, en Belgique, gleterre, en France et en Suisse; depui il est à la tête d'un bureau d'affaires à et il y représente le Correspondant et senhalle d'Hambourg, et la Gartenlaube. doit: « Aus den Papieren der Herzo; Seeland »; « Act Novellen », 1882; « tobt », 2º éd., 1884; « Ernsthafte Geschi-1884; « Die Goldene Schlange », 1884 theker Heinrich », 1885; « Ein Buch » « Eine vornehme Frau », 1886; « Esther's 1886; « Ein Weib », 1887.

Heidenhain (Rodolphe), physiologue al professeur à l'Université de Breslau. 1834, a publié: « De nervis organisque libus cordis cordiumque ranae lymphatic thèse de doctorat, Berlin, 1854; « Phy sche Studien », id., 1856; « Disquisitio ticae et experiment. de quantitate sang corpore mammalium extantis », Halle « Mechanische Leistung, Warmeentwickl Stoffumsatz bei der Muskelthätigkeit », 1 1864; « Die Visisection im Dienste de kunde », id., 1879; « Der sogenannte th Magnetismus », id.. 1880; « Die Vivise id., 1884; des essais dans les revues et ticles dans le Handbuch der Physiologie, en collab. avec Lusinger, 1880. De 1861 il a publié une série de « Studien des I Instituts in Breslau ».

**Helerli** (Jacques), écrivain suisse, né, le 11 bre 1853, à Herisau (Appenzel), se vous pédagogie, fréquenta dans ce but le Sésire de Kreuzligen en Thurgovie et l'Unimité de Zurich, obtint en 1879 le diplôme atituteur secondaire, poursuivit pendant quelannées encore ses études favorites au ytechnicum et s'associa dès 1880 aux trax de la société archéologique. A partir de 2, son activité scolaire s'est exercée dans la mmune de Hottingen près de Zurich. Des vozes d'une certaine étendue, surtout dans le rd de l'Europe (1886) lui ont permis d'élarpar l'inspection des endroits le cercle de ses naissances théoriques. La plupart des rechers entreprises par M. H. se rapportent jus-L présent à l'âge préhistorique. Nous cites entr'autres: « Wollishofen, une station latre de la période du bronze », 1886; « Rap-\* sur les palafittes », en continuation des Vaux de Ferd. Geller, 1887 (Mémoires de la ziété Archéol. de Zurich, vol. XXII); « Ori-.e de la ville de Zurich, essai sur les premiers blissements des Helvets », id.; M. H. qui vaille actuellement à une Carte archéologique la Suisso, collabore fréquemment à l'Indieur pour l'Antiquité, et aux Mémoires de la ziété Anthropologique de Berlin.

Heigel (Charles), historien allemand, profesar d'histoire à l'Université de Munich, né, en 12, a découvert le journal de l'empereur Char-VII, et, en dehors des essais insérés aux rues, il a publié: « Der Uebergang des Hergthums Bayern von Heinrich dem Löwen an B Haus Wittelsbach », Munich, 1867; « Ludg I von Bayern », Leipzig, 1872; « Das terreichische Erbfolgestreit und die Kaiserhl Carls VII », Nördlingen, 1887; « Wittelscher », Munich, 1880; « Aus drei Jahrhunder-1 », Vienne, 1881; « Münchens Geschichte 58-1806 », Munich, 1884; « Vorträge und ifsatze aus der neueren Geschichte », id., 87; « Die Wittelsbacher in Schweden », disurs académique, 1881.

Heigel (Charles VON), écrivain allemand, enbli depuis 1881, né, le 25 mars 1835, à Muh; en qualité d'instituteur du fils du prince mri de Carolath-Beuthen, il l'accompagna dans 3 longs voyages. De 1865 à 1875, il rédigeait Bazar de Berlin; mais il quitta cette ville, la demande du roi Louis II de Bavière, qui ulait se faire à Munich une Cour littéraire artistique. On lui doit, en dehors des nouveli éparses dans les journaux: « Bar Cohba, r letzte Judenkönig », poème; « Walburg », uvelle; « Wo? », id.; « Novellen »; « Ein eaterteufel », id.; « Ohne Gewissen », roin; « Die Dame ohne Herz », nouvelle; « Bediktus », roman; « Der Karneval von Venez », id.; « Es regnet », nouvelle; et les dra-38: « Marfia »; « Vor hundert Jahren »; « Die

Freunde »; « Josephine Bonaparte »; « Die schöne Zarin ».

Heim (Albert), géologiste suisse, professeur de géologie à l'Université et au Polytechnique de Zurich, né en 1849, a publié: « Ueber einen Fund aus der Rennthierzeit », Zurich, 1864; « Der Mechanismus der Gebigsbildung », deux vol., Bâle, 1878; « Ueber Bergstürze », Zurich, 1882; « Handbuch der Gletscherkund », Stuttgard, 1884; « Geologische Karte der Schweiz », 1885; des essais et rapports divers.

Heim (Henri-Jacques), historien et publiciste suisse, né, le 5 novembre 1828, à Gais dans le canton d'Appenzell (Rodes-Extérieures), recut son éducation première dans l'institut fondé par Krusi, l'éminent disciple de Pestalozzi, et au Pedagogium de Bâle; ensuite, il se rendit à Zurich pour ses études de théologie. Le clergé appenzellois l'admit en 1850 au nombre de ses membres et l'appela la même année à la direction spirituelle de la paroisse d'Urnaesch; en 1853, il s'établit à Gais, où il exerce encore aujourd'hui les fonctions pastorales. Sans parler de plusieurs brochures de circonstance et de discours d'ouverture pour le Synode évangélique, la Société d'utilité publique, et le Club alpin, nous sommes redevables à M. H. d'une biographie substantielle de Timo Tobler, l'illustre explorateur de la Palestine (1875). Plusieurs volumes des Annales Appenzelloises ont vu le jour, grace à son active collaboration.

Helmburger (Charles), jurisconsulte allemand, professeur libre de droit public et international à l'Université de Heidelberg, secrétaire-adjoint de l'Institut de Droit international, membre de la Société d'Histoire diplomatique, né, à Lahr (Grand-Duché de Bade), en 1859, a fait ses études à Leipzig et à Heidelberg, et publié: « La réforme de la jurisdiction administrative et des conflits de compétence en Italie », dans la Zeitschrift für das Privat und öffentl. Recht der Gegenwart, Vienne, 1886); « L'acquisition de la souveraineté territoriale, étude de droit public et international », première partie, Carlsruhe, 1888; différents articles dans les revues spéciales.

Heims (Paul-Gerhard), écrivain allemand, né, le 4 mai 1847, à Copenhague de parents allemants, a fait ses études à Paris, à Lubeck, Altona, Flensbourg, Erlangen, Berlin et Kiel, a été d'abord pasteur de Wellsbüll près de Fiensbourg; depuis 1881, il est pasteur de la marine impériale allemande à Kiel; de 1881 à 1883, il s'est embarqué sur l'Elisabeth qui faisait le tour du monde, et de 1884 à 1885 sur la Nymphe pour son voyage en Amérique, pendant loquel il a recueilli une foule de récits, traditions, croyances superstitieuses des marins, qu'il a publiés en 1888, sous le titre: « Seespuk: See-Aberglauben, Märchen und Schnurren, in Seemannskreisen gesaumelt ». On lui doit, ex

ntre, deux vol. de descriptions de ses voyaces sur mer: « Rund um die Erde », deux éd., 886; « Kreuzerfahrten in Ost und West », 1886.

Heine (Guillaume), peintre et écrivain allenand, né, le 30 janvier 1827, à Dresde, a fait
es études à Dresde et à Paris, ensuite il voagea en Amérique, en Chine et au Japon, en
Égypte et à Tripoli; on lui doit: « Wanderilder aus Zentralamerika », 2<sup>mo</sup> éd., 1857;
Reise um die Erde nach Japan », 1856, deux
ol.; « Die Expedition in die Seen von China,
apan und Ochotsk », trois vol., 1858-59; « Jaan und seine Bewohner », 1860; « Eine Somnerreise nach Tripolis », id.; « Eine Weltreise
m die nördliche Hemisphäre », 1864, 2 vol.;
Japan, Beiträge zur Kenntniss des Landes
nd seiner Bewohner ».

Heine-Embden (Marie princesse Della Rocca)
7oir Rocca.

Heinemann (Henri), auteur dramatique et aceur allemand, attaché depuis 1872 au Wiener stadt-Theater, fondé par Henri Laube, et actuelment au théâtre Ducal de Brunswick, né, le 5 septembre 1842, à Bischofsburg (Prusse rientale). Il débuta par: « Gefährlich », conédie en un acte présentée à Laube sous le itre: « Schöne Maske, wer bist Du? ». Suivit n drame: « Die Himmelsbraut », joué avec uccès à Breslau; « Der Phönix », 1876; « Die hantasten », drame, 1880; « Der Schrifstelertag », comédie fort applaudie, 1883; « Das Echo », 1884; « Herr und Frau Hippokrates », 1886; « Auf glatter Bahn », 1888, joué avec grand succès à Berlin.

Heinrich (Gustave), écrivain autrichien, né, le 17 mars 1845, à Budapest, professeur de philologie germanique à l'Université de cette ville, membre de l'Académie des Sciences et de la Société Kisfalady, a fait ses études à l'Université de Leipzig et publié de nouvelles éditions des ballades de Goethe et de Bürger, 1878; des romances du Cid de Herder, 1879; l'Arme Heinrich de Hartmann, 1881, le Guillaume Tell de Schiller, avec des commentaires historiques et philosophiques en hongrois; « Boccaccio's Leben uud Werke >, 1882; « Etzelburg und die ungarische Hunnensage », id.; « Deutsche Verslehre », 1878. Il dirige, depuis 1877, l'Allgemeine Philologische Zeitschrift, et, depuis 1880, l'Ungarische Revue.

Heinricher (Émile), botaniste autrichien, professeur libre à l'Université et à l'École Supérieure de Gratz, né en 1866, a publié, depuis 1878, une foule d'essais et de monographies spéciales dans les Jahresberichte des ak. naturwissen. Verein zu Gratz; dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne, dans le Kosmos, dans les Comptes-Rendus de la Société botanique allemande, dans les Annales de Pringsheim pour la Botanique scientifique, dans le Bot. Centralblatt, dans la Zeitschrift für wissenschaftliche Mikros-

kopie, et dans les Mittheilungen de l'Instim tanique de Gratz, et du Naturwissensch. E für Steiermark.

Heinrici (Charles-Frédéric-Georges). vain et théologien allemand, professeur gèse du Nouveau Testament à l'Universit Marbourg depuis 1873, recteur en 1885, bre du Consistorium de Cassel, né, à Ka dans la Prusse Orientale, en 1844; en lui entr'autres : « Die Valentiniana Gnosis un heilige Schrift », Berlin, 1871; « Erklärun Korinther- Briefe », deux vol., Berlin, 188 « Ueber Wesen und Aufgabe der evangel theologischen Facultäten », discours d'insa tion à son rectorat, Marbourg, 1885. Il a f des essais remarquables à la Sammlung theolog. Vorträge de Francfort, à la Zeitst für wiss. Theologie, 1876, au recueil inti Studien und Krit., et à la Real- Encyclo für protestantische Theologie, où il a inséré ticle sur Twesten, qu'il a développé dans livre: « Doctor August Twesten nach Ta chern und Briefen », Berlin, 1889.

Heinze (Albert), écrivain allemand, preseur à Stolp (Poméranie), né, le 30 mars à Naugard, a publié, entr'autres: « Mittel deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalt 1864, 2° éd., 1875; « Dramatische Bilde Darstellung in höheren Schulen », 1874; deutsche Familien-Namen geschichtlich, gephisch, sprachlich », 1882; « Versuch einerallele zwischen dem sophokleischen Oreste dem shakespeareschen Hamlet », 1857; Familien-Namen von Stolp », 1866; « Grius auf dem Steine, der mittelalterliche pus », 1877.

Heinze (Maximilien), philosophe alle professeur de philosophie à l'Université de zig, né en 1835, a publié: « Die Lehre Logos in der griech. Philosophie », Oldeul 1872: « Sittenlehre des Descartes », Li id.; « Der Eudämonismus in der griech. sophie », 1883,

Heinze (Rodolphe), jurisconsulte alle professeur de droit pénal, de procédure et de droit canonique à l'Université de delberg, né en 1825; on lui doit: « Par zwischen der englischen Jury und dem sich- deutschen Geschwornengericht », Erl 1864, traduction polonaise, en 1874; « Ein sches Geschwornengericht », 2me éd., L 1865; « Das Recht der Untersuchungs! id.; « Staatsrechtliche und strafrechtliche terungen zu dem amtlichen Entwurf eines gesetzbuches für den norddeutschen B id., 1870; « Zum veridirten Entwurf eines gesetzbuches für den norddeutschen Bund « Das Verhältniss des Reichsstrafrechtes : Landstrafrecht , id., 1871; « Strafproce Erörterungen », Stuttgard, 1875; « Die § sigkeiten ..

sinzel (Maximilien), poète et publiciste alle, ancien rédacteur de journaux de provinls que la Bromberger Zeitung, l'Oberschler Anzeiger et le Hausfreund, retiré maint à Schweidnitz, né, le 24 octobre 1834, à
; (Silésie); en dehors de traductions du
s, de poésies en dialecte, il a publié ces
ils en vers: « Aus Herzensgrund »; « Väflieg aus »; « Maiglöckel »; « In Sturm
Welter », et un calendrier annuel publié
s 1883, sous le titre: « Der gemittliche
singer ».

einzel (Richard), écrivain allemand, profesde langue et de littérature allemande à versité de Vienne, né en 1838, a publié: sinrich von Melk », Berlin, 1867; « Gehte der niederfränkischen Geschäftspra-, Paderborn, 1874; « Ueber den Stil der rman. Poesie » (dans les Quellen und Forigen, de l'année 1874). Cfr. aussi la Zeitt für d. d. Alterth., de l'année 1869, et les stes-Rendus de l'Académie des Sciences de ne des années 1875-76-77-80-85.

einzerling (Christian), technologiste alle, professeur libre de technologie chimique
olytechnique de Zurich, né en 1851, a puentr'autres: « Die Conservirung der Nahsmittel », Halle, 1884; « Die Conservirung
Holzes », id., 1885; « Die Gefahren und
kheiten in der chemischen Industrie », id.,
vol., id.; « Kurzer Abriss der chemischen
nologie mit besonderer Berücksichtigung
Statistik », Cassel, 1887.

einzerling (Jean-Georges-Ernest-Frédéric), nieur et architecte allemand, professeur d'arcture à l'École Technique Supérieure d'Aixhapelle, né, le 15 décembre 1824, à Grossenck, près de Giessen, en dehors de plusieurs oires insérés dans des recueils spéciaux, a ié: « Die Brücken in Eisen », 1870; « Ein rag zur Begründung einer allgemeinen Theond Systemkunde der Baukonstruktionen », ; « Grundzüge zur Konstruktiven Anwenz und praktischen Berechnung der Brücken Hochbauten », 1870-74; « Die angreifenun widerstehenden Kräfte der Brücken- und bau-Konstruktionen », second éd., 1876; ie Brücken der Gegenwart », 1873-1887; er Eisenhochbau der Gegenwart », 1878-88. Ieitz (Émile), philologue allemand, profesde philologie classique à l'Université de sbourg et recteur de l'Université en 1885, n 1825, a publié: « Die verlornen Schrifdes Aristoteles », Leipzig, 1865; « Der Phiph Damascius », Fribourg, 1884; « Zur chichte der alten Strassburger Universität », sbourg, 1885.

Helbig (Frédéric), auteur dramatique alled, collaborateur assidu de la Gartenlaube, seiller de tribunal à Gera depuis 1879, né, er décembre 1832, à Jena, a débuté par une

nouvelle: « Die Geschichte eines Irren »; suivirent: un drame dont l'héroïne était la Comtesse d'Orlamünde: « Gregor VII », tragédie, jouée avec succès à Weimar et à Berlin; la tragédie: « Babel », 1873; « Die Komödie auf der Hochschule », comédie; « Nikolaus de Smit », drame historique en cinq actes; « Luther im Bären »; « Gross-Schlemm », comédie, 1880; « Nach Goethe », id.; « Das Küsschen »; « Schwank »; « Die Wacht am Ostersteine », 1883; « Die Brautfahrt », 1895; « Lorenz Friedemann », drame représenté en 1887 à Gera; des nouvelles et des essais.

Helbig (Jules), archéologue belge, né à Liège en 1821. Son œuvre capitale est une « Histoire de la peinture au pays de Liège, depuis l'introduction du christianisme jusqu'à la révolution liègeoise et la réunion de la principauté à la France », Liège, 1873. Ses autres travaux sont épars dans les Mémoires de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, les Bulletins de l'Académie d'archéologie de Belgique et de l'Institut archéologique liègeois, l'Annuaire de la Société d'émulation de Liège, la Revue de l'art chrétien, le Bulletin de la gilde de St.-Thomas et de St.-Luc, le Bulletin de la Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège, le Beffroi, la Meuse, le Journal de Liège, etc.

Helbig (Wolfgang), illustre archéologue allemand, ancien secrétaire de l'Institut Archéologique Germanique à Rome, rentré depuis 1887 dans la vie privée, commandeur de la Couronne d'Italie, membre étranger de l'Académie des Lincei, membre correspondant de l'Institut de France depuis 1887, né, en 1839, à Dresde, a fait ses études à Goettingue et à Bonn. On lui doit, en dehors d'une série de petites notes et d'articles archéologiques insérés dans le Rheinisches Museum, dans la Zeitschrift pour l'archéologie, dans les Annales de l'Institut Germanique: « Questiones scenicae », 1861; « Affreschi delle città rovinate dal Vesuvio », 1868; « Ricerche sugli affreschi », 1873; « Notizia sulla storia dell' Arte dell' Italia Antica », 1878; « Gli Italiani nella Valle del Po », id.; « Die Italiker in d. Gr. », Leipzig, 1879; « Das homerische Epos aus den Denkmälern erläutert », prem. éd., Leipzig, 1884, 2º éd., id., 1887.

Held (Joseph), jurisconsulte allemand, professeur de droit à l'Université de Wurzbourg, né en 1815; on lui doit, en dehors des essais insérés aux revues: « Ueber die Nationalität », Wurzbourg, 1851; « System des Verfassungsrechts », deux vol., id., 1856-57; « Staat und Gesellschaft », trois parties, Leipzig, 1861-63; « Frankreich an der Spitze der Civilisation », Wurzbourg, 1863; « Deutschland, der deutsche Bund und die deutschen Grossmächte », id., 1864; « Grundzüge des allgem. Staatsrechts », Leipzig, 1868; « Die Verfassung des deutschen Reiches », 1872.

Helfert (baron Alexandre), écrivain autrihien, membre de la Haute Chambre autrichiene, où il représente le parti de la fédération, é, le 3 novembre 1820, à Prague, ancien proesseur de droit à l'Université de Cracovie, ncien sous-secrétaire d'état au Ministère de Instruction publique, a publié: « Huss und lieronimus », Prague, 1853; « Geschichte Æstereich's vom Ausgange des Wiener Oktoberauftandes 1848 », id., 1869-76, quatre vol.; « Maia Luise Erzherzogin von Oesterreich, Kaiserin ler Franzosen », Vienne, 1873; « Die Wieer Journalistik im Jahr 1848 », 1877; « Bonisches », 1879; « Der Wiener Parnass », 882; « Fabrizio Ruffo », id.; « Maria Caroina Königin von Neapel und Sicilien », 1884.

Heller (Arnold), médecin allemand, profeseur d'anatomie pathologique à l'Université de Kiel, né en 1840, en dehors de plusieurs ménoires insérés aux revues, a publié: « Unteruchungen über die feineren Vorgänge bei der Entzündung », Erlangen, 1869; « Specielle Pahologie und Therapie der Krankheiten der peipheren Nerven », Vienne, 1879; « Die Schmaotzer », Munich, 1881.

Heller (Auguste), physicien allemand de la Iongrie, professeur à l'École Professionnelle le l'État à Budapest, né, dans cette ville, le 6 oût 1843; il a fait ses études à l'École Polyechnique de Budapest et à l'Université de Heidelberg, sous la direction de Kirhkoff et de Helmholtz. On lui doit: « Histoire de la Physique d'Aristote à Newton », ouvrage couronné avec le prix Bugat par la Société Royale Hongroise des Sciences Naturelles en 1881. Cet ouvrage est cependant resté manuscrit, et il a été remanié dans le nouveau livre qui a paru en 1882-84 à Stuttgard en allemand en deux vol., dont le premier comprend l'histoire de la Physique depuis Aristote jusqu'à Galilée, et le se-

Heller (Camille), naturaliste autrichien, professeur de Zoologie et d'Anatomie comparée à l'Université d'Innsbruck, né en 1823, en dehors des notes et mémoires insérés dans les Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences de Vienne, et dans les revues scientifiques, a publié: « Die Crustaceen des südlichen Europa: Crustacea podophtalmia », Vienne, 1863; « Die während der Weltumseglung der k. k. Fregate Novara gesammelten Crustaceen », Vienne, 1868; « Beitrag zur Fauna der Adria », 1856 (dans les Verhandlungen de la Société Impériale et Royale zoologique et botanique).

cond depuis Descartes jusqu'à Robert Mayer.

Heller (Ernest), écrivain suisse, né, à Berne, le 9 mai 1856, fils d'un fabricant en gros d'objets en bois sculpté, fut destiné par sa famille au commerce; il suivit à l'école cantonale les cours de la section commerciale, commença en 1872 à Genève un apprentissage d'horlogerie qu'il suivit à Saint-Croix dans le Jura Vaudois, et entra en 1876 dans la maison de commerce que son nom. Ses aptitudes poétiques ne s'en loppèrent par moins, en dépit des circ ces, comme le témoignent les recueils ly « Fleurs printanières », 1878; « Spét manquée », 1882; « Dans l'atelier », le drame: « Le dernier des Zachringen Nous sommes également redevables à se d'une anthologie parue en 1880 sous le « Chanteurs des districts de l'Helvétie éd., 1882.

Heller (Henri-Juste), philologue et é allemand, ancien professeur de gymnase lin, à la retraite depuis 1883, né, le 11 not 1812, à Neustadt, a fait ses études à Collaborateur assidu du Philologue de 1886, il a publié: « Graf Castel Melhor », 1848; « Gedichte », 1856; « De la pl'adjectif », en français, 1848; « De la st sion de l'article devant les substantifs aux verbes », 1856; des essais critique les littératures française, anglaise et alle une dissertation sur la Clemenza di Tito et tastase, sur le Naturalisme de Zola. Il a correspondance avec Napoléon III au su Commentaires de César.

Heller (Ottilie), femme-auteur alleman le 7 août 1849, a débuté, après un voy France, par un article sur le drame fran séré au Magasin für die Literatur des des, suivi de plusieurs autres articles s littératures française et anglaise; mais de connue surtout par ses romans, dont de eu un accueil très sympathique: « Steph da », 1884 et « Kathinka ».

Hellinghaus (Othon), écrivain allemai fesseur au Gymnase de Munster, né, le 1853, à Drolshagen, a étudié à Munster et Leipzig, et publié une édition des « I werke unserer Dichter »; « Deutsche von den Romantikern bis auf die Gegen « Stolberg und Voss », 1883; « Am strande », 1882; « Aus allen Erdtheilen

Hellmann (Frédéric), jurisconsulte al professeur de droit romain à l'Univer Munich, a publié: « Das gemeine Erbre Religiosen », Munich, 1874; « Die n schen Functionen der Wechselbegebung id.; « Civilprocess Ordnung für das de Reich nebst Einführungsgesetz erläuter langen, 1880; « Die Stellvertretung in geschäften », Munich, 1882; « Lehrbedeutschen Civilprocessrechtes », trois id., 1885; « Die Subastationsordnung Königr. Bayern », Erlangen, 1886.

Hellstenius (Jean-Auguste-Constanti torien, statisticien et publiciste suédois, depuis 1880 au bureau de statistique d holm, né en 1834, a fait ses études à On lui doit: « Nâgra blad ur Götebor toria », 1870; « Studier i jemförande be atistik », 1874; « Grafiska framställningar alen till andra Kammaren », 1872; « Komscollegii statistika berättelser för 1873 », ,; « Statistika meddelanden », 1876; « Lefteckning öfver E. G, Geijer, Anteckningar utländska bibliotek », 1877; « Skattekomistatistika tabelle », 1885.

Iellwald (Frédéric von), géographe et phiphe allemand, né, le 29 mars 1842, à Padoue, on père, feld-maréchal autrichien se trouen garnison; il entra lui-même dans l'armée . prit part en 1866 à la campagne contre la sse, mais il quitta bientôt son régiment, ·entrer d'abord dans la rédaction de la Revue 'aire autrichienne, tandis qu'en 1871 il prenait rection de l'Ausland, qui se publiait alors à sbourg et depuis à Stuttgard. Mais après dix il renonça aussi à cette occupation pour se r entièrement à ses travaux littéraires et itifiques. Son chef-d'œuvre est la « Kulturhichte in ihrer natürlichen Entwickelung », · éditions. Parmi ses autres ouvrages, signa-: « Die amerikanische Völkerwanderung », ; « Maximilian I, Kaiser von Mexiko », : vol., 1869; « Zentralasien, Landschaften Völker in Kaschgar, Turkistan, Kaschmir Tibet », 1875; « Hinterindische Länder und :er », id.; « Die Erde und ihre Völker », vol., 1876-77; « Die heutige Türkei », id., -80; « Im ewigen Eis, Geschichte der Nordthrten », 1879; « Naturgeschichte des Menn », 1380; « Amerika in Wort und Bild »; ankreich in Wort und Bild »; « Die weite t »; « Italien in Wort und Bild », etc. lellwald (Ferdinand vox), littérateur autri-1, frère du précédent, ancien secrétaire de re de Malte à Rome, né le 22 septembre à Vienne, s'est fait un nom surtout pour connaissances profondes dans la littérature landaise. Il a découvert et publié en deux es le Maerlants Spiegel historiael. On lui en outre: « Vlämisches Leben, Geschichte Bilder », 1868; « Geschichte des holländin Theaters », 1874, etc.

ellwig (Conrad), jurisconsulte allemand, sseur de droit romain et de procédure ci-à l'Université d'Erlangen, depuis 1838, an-professeur aux Universités de Rostock et iessen, a publié: « Die Haftung des veraüslen gutglaübigen Besitzer einer fremden e », Cassel, 1878; « Die Verpfändung und dung von Forderungen », Leipzig, 1883; vilprozess prakticum », Fribourg, 1888; diessais insérés aux revues.

elmers (Henri), écrivain allemand, ancien teur de l'Album für Unterhaltung, l'un des teurs en 1875 de la gazette des libreseurs de Brême: Bremer Volksblatt, né, le lécembre 1847, dans cette ville, où son était marchand. Il débuta à l'âge de 18 par un ouvrage souvent réimprimé depuis: « Wie und was soll man deklamieren? », suivi l'année après par un traité devenu populaire: « Das Liebhabertheater, ein Handbuch für Dilettanten der Schauspielkunst ». Citons encore: « Unfehlbar », comédie; « Hermann der Deutsche », poème d'occasion; « Am Tage von Sedan », pièce d'occasion; « Vergangene Zeiten », id.; « Sedan », quatre prologues; « Zum Geburtsfeste des Kaisers », id.; « Das Bild des Kaisers », comédie; « Die Brüder der Nacht », id.; « Das Buch der Prologe », chronique contemporaine allemande, onze éditions; le libretto de l'opérette: « Der Teufel als Ehestifter », etc., et de nombreuses petites pièces d'occasion.

Helmert (Frédéric), géomètre allemand, professeur de géodésie supérieure à l'Université de Berlin, né en 1843, a publié: « Die Uebergangscurven der Eisenbahnozeleise », Aix-la-Chapelle, 1872; « Methode der kleinsten Quadrate mit Anwendungen auf die Geodäsie und die Theorie der Messinstrumente », Leipzig, 1872; « Die Sternhaufen im Sternbilde des Sobieskischen Schildes », Hambourg, 1874; « Die mathematischen und physikalischen Theorien der höheren Geodäsie », deux vol., Leipzig, 1880-84.

Helmholtz (Hermann-Ludwig-Ferdinand von) illustre savant allemand, ennobli en 1885 par l'Empereur d'Allemagne, ancien professeur de physiologie à l'Université de Königsberg (1849-1853), d'anatomie et physiologie à l'Université de Bonn (1853-58), de physiologie à l'Université de Heidelberg (1858-71), et, depuis 1871, professeur de physique à l'Université de Berlin, où il avait fait ses études de médecine de 1838-42, pour devenir médecin militaire à Potsdam, ville dans laquelle il est né, le 31 août 1821. Inventeur de l'Augenspiegel, il appliqua ses vastes connaissances physiques à la physiologie et à la médecine, faisant des découvertes importantes dans plusieurs branches de la science, qu'il a fait avancer prodigieusement. Chacun de ses ouvrages signale quelque nouvelle découverte. Citons: « De fabrica systematis nervosi evertebratorum », Berlin, 1842, thèse de doctorat; « Ueber die Erhaltung der Kraft », id., 1847; « Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge >, id., 1851; « Ueber die Wechselwirkung der Naturkräfte », Königsberg, 1854; « Ueber das Sehen des Menschen », Leipzig, 1855; « Handbuch der physiolog. Optik », id., 1856, plusieurs éditions et traductions: « Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik », Brunswick, 1862, plusieurs éditions et traductions (la traduction française est suivie du traité sur « le son et la musique », du professeur Blaserna); « Populär wissenschaftliche Vorträge », Brunswick, 1865, plusieurs éditions; « Vorträge und Reden », deux vol., 1884; « Das Denken in der Medicin », Berlin, 1877; « Wissenschaftliche Abhandlungen », deux vol., Leipzig, 1882, plusieurs essais dans les revues, articles, discours, etc.

Heman (Charles-Frédéric), écrivain allemand, professeur libre de la philosophie de la religion à Bâle, né, le 3 août 1839, à Grunstadt près de Frankenthal dans le Palatinat Bavarois, étudia aux Université de Bâle, d'Erlangen et de Tubingue. Nous citerons parmi ses écrits: « La religion de l'avenir d'après Edouard de Hartmann et les preuves de la décomposition interne », ← L'apparition des phénomènes dans l'acte de 1875; la perception », 1881; « Les Juifs dans l'histoire et la question sémitique », id., 2me éd., 1882; « Le rôle historique du peuple juif », id.; « Les récentes tentatives pour créer des religions », une brochure destinée à justifier ses titres de privat Docent, 1884; « L'origine de la religion », 1886. M. H. a commencé en 1887 la publication d'un ouvrage philosophique considérable sur « La Liberté de la volonté humaine » dont le premier volume est consacré à la doctrine d'Aristote. Tous ses écrits sont publiés en langue allemande.

Hément (Félix), littérateur français, conférencier, ancien professeur à l'école Turgot, au Séminaire israélite et aux Associations polytechnique et philotechnique, ancien inspecteur de l'enseignement primaire de la Seine, inspecteur général honoraire de l'Instruction publique, est né, à Avignon, le 22 janvier 1827. Pendant la guerre, M. II. a fait partie du Comité de défense, sous les ordres immédiats du Capitaine de frégate Treves, et sous les ordres supérieurs de M. Dupuy de Lôme. Il fut chargé de travaux spéciaux pour la défense du fort de Vanves. Depuis 1874, M. H. s'est occupé d'améliorer le sort des sourds-muets. Par ses conférences, ses articles ou brochures, il a contribué au mouvement qui a amené une transformation dans les méthodes usitées pour l'instruction de ces déshérités de la nature. A deux réprises, M. H. a été choisie comme délégué par le ministre de l'Instruction publique, d'abord au Congrès national de Bordeaux, puis au Congrès international de Bruxelles. M. H., pendant plusieurs années, a offert ses services gratuits aux Associations libres qui s'occupent de l'instruction populaire. Les conférences qu'il a faites à Paris, en France, même à l'étranger, ne peuvent plus se compter. Comme écrivain, M. H. a eu le talent de vulgariser les recherches de la science la plus récente et de porter dans ces études fort délicates la plus vive clarté. Il a publié: « De l'instinct et de l'intelligence », Delagrave, 1880; « Les Infiniments petits », Hachette, 1881; « L'origine des êtres vivants », 1887; « Simples discours », Didier; « Menus propos sur les sciences », Delagrave; « Premières notions d'histoire naturelle », id.; « Premières notions de physique », id.; « Premières notions de cosmographie », id.; « Tableaux géographiques », avec notice, id.; « Tableaux astronomiques » id.; « Questions d'enseignement primaire », id.; sans compter de nombreuses brochures.

Hemgren (Charles), littérateur suédois, qui écrit sous le pseudonyme de Halfdan Mörk, traducteur de quelques romans de Maurice Joka, rédacteur depuis 1880 de la Landsortspresseu fölietongshialiothek, a publié un recueil en vers et en prose: « En stormsvala blott », 1880.

Hemmann (Frédéric), écrivain suisse, né, le 29 décembre 1831, à Brugg dans le canton d'Argovie, étudia la théologie aux Universités de Bale (1851) et de Tubingue (1852), et fut appelé à la direction de la paroisse protestants de Soleure. Les longues et intimes relations qu'il entretint pendant son séjour sur les bords de l'Aar avec Charles Sealsfield lui permirent de tracer de l'illustre romancier, dans la revue Nord et Sud, éditée par Paul Lindau, un fidèle et attrayant portrait. M. H. exerce depuis 1872 les fonctions pastorales à Herrliberg près de Morgen, sur les bords du lac de Zurich. Nous possédons de lui deux volumes de « Récits » 1886-1887. Il a, en outre, inséré de nombreux articles d'histoire et de littérature dans les colonnes du Bund, de la Nouvelle Gazette de Zurich, de la Suisse illustrée, de la Sontags Post, de l'Ami de la Maison. Il a également, en sa qualité de théologien de la Gauche, fourni de nombreux articles aux Reformblätter, aux Zeitstimmen, etc.

Hémon (Félix), littérateur français, actuellement professeur de rhétorique au Lycée Louisle-Grand à Paris, est né, à Quimper (Finistère), le 30 septembre 1848. Ses études, commencées au Collège de Quimper, ont été terminées au Lycée Louis-le-Grand. Reçu à l'Ecole Normale Supérieure en 1869, il a été successivement professeur à Bourges, Rennes, Brest, Henri IV (Paris), Charlemagne, Louis-le-Grand, où il professe aujourd'hui la rhétorique; il est en même temps professeur à l'École Normale Supérieure d'Institutrices de Fontenay-aux-Roses. Il a publié: « L'Éloge de Buffon » (couronné par l'Académie française), Hachette, réimprimé en tête des « Œuvres choisies de Buffon », Delagrave, 1888; « Le Théâtre choisi de Rotrou », avec l'« Éloge », récompensé par l'Académie française, et des notices, 1882; « Le Théâtre de P. Corneille », avec des études sur toutes les pièces, 4 vol., Delagrave, 1886-1887, et divers travaux classiques.

Hempel (Walther), chimiste allemand, professeur de chimie générale au Polytechnique de Dresde, a publié: « Neue Methode zur Analyse der Gase », Brunswick, 1880; « Ueber die Bestimmung des Stickoxydulgases », dans les Comptes-Rendus de la Société allemande de Chimie de l'année 1882, et plusieurs autres mémoires dans le même recueil.

Henckell (Charles), jeune écrivain allemand, né, le 17 avril 1864, à Hanovre, a fait ses étuZes à Cassel, Berlin, Heidelberg et Munich; depuis bientôt trois ans, il habite la Suisse, tansôt à Zurich, mais le plus souvent à Lenzbourg. On lui doit: « Umsonst », Berlin, 1884; « Poesisches Skizzenbuch », Minden, 1885; « Moderne Dichtercharaktere », seconde éd. sous le titre de: « Jungdeutschland », Berlin, id.; « Berliner bunte Mappe », id., id.; « Quartett », Hambourg, 1886; « Strophen », Zurich, 1887; « Amselrufe », id., 1888.

Henke (Jules-Guillaume), anatomiste allemand, professeur à l'Université de Tubingue, né en 1834, a publié: « Die Gruppe des Lackoon », Leipzig, 1862; « Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke », id., 1863; « Atlas der topograph. Anatomie des Menschen », id., 1864-67; « Die Menschen des Michelangelo », Rostock, 1872; « Beiträge zur Anatomie des Menschen mit Beziehung auf Bewegung », Leipzig, 1872; « Topographische Anatomie der Menschen », avec atlas, Berlin, 1878-84, etc.

Henne (Alexandre), historien belge, membre correspondant de l'Académie des Sciences de Bruxelles, où il demeure, secrétaire-administrateur de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, ancien sous-directeur au Département de la Guerre, président de la Société d'Histoire de la Belgique, est né, à Hesse-Cassel, le 8 janvier 1812, et a publié: « Esquisses sur quelques Belges illustres: Godefroy de Bouillon; Baudouin de Constantinople; Jean 1er dit le Victorieux »; « Siège de Gand par Louis de Maele »; « La Bataille de Roosebeke »; « Jacques de Lalaing, le bon chevalier sans peur et sans doubte »; « Histoire de la ville de Bruxelles », en collab. avec Alph. Wauters, Bruxelles, 1845, trois vol.; « Notice historique, statistique et descriptive de la ville de Bruxelles », id., 1846; « Histoire du règne de Charles-Quint en Belgique », dix vol., id., 1858; seconde éd., quatre vol. in-8°, sous le nouveau titre: « Histoire de la Belgique sous le règne de Charles-Quint », id., 1865; « Un projet de démembrement de la France au XVIe siècle »; « Félix Stappaerts, notice biographique, 1885 ». Il a édité en deux vol., avec notice et annotations, les Mémoires de Pontas Payen en 1860, et les Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas, en 1864.

Henne am Rhyn (Othon), écrivain suisse, professeur et archiviste à Saint-Gall, ancien rédacteur du Bote aus dem Riesengebirge et de la Neue Züricher Zeitung, né, le 26 août 1828, à Saint-Gall, a publié: « Geschichte des Schweizervolkes »; « Die Kulturgeschichte im Lichte des Fortschrittes »; « Kulturgeschichte der neueren Zeit »; « Allgemeine Kulturgeschichte von der Urzeit bis zur Gegenwart »; « Deutsche Volkssage »; « Gottfried Kinkel »; « Illustrierte Kulturgeschichte »; « Die Freimaurerei in 10 Fragen und Antworten ».

Henneberg (Guillaume), agronome allemand, professeur de chimie agricole à l'Université de Goettingue, directeur de la station agricole de Goettingue, né, le 10 septembre 1825, à Vasserleben près de Vernigerode, a étudié à Jena et à Giessen et publié: « Beiträge zur Begründung einer rationnellen Fütterung der Wiederkäuer», deux livr., Brunswick, 1860-75; « Neue Beiträge zur Begründung etc. », Goettingue, 1870-71; des articles nombreux dans les revues et spécialement dans le Journal für Land-Wirthschaft, qu'il a fondé et qu'il dirige depuis 1853.

Hennebert (Eugène), écrivain militaire français, né, à Beauvais, en 1826; ancien élève de l'Ecole polytecnique; lieutenant-colonel du Génie en retraite, chevalier de la Couronne d'Italie et de l'ordre de Sainte-Anne de Russie (3me classe), a publié: « Histoire d'Hannibal », actuellement en cours de publication. Deux volumes ont paru, Paris, Firmin-Didot, imprimerie Nationale. Cet ouvrage a obtenu en 1886 une mention honorable de l'Académie Française; « Les Anglais en Égypte », 1884; « L'Europe sous les armes >, 4me éd., Paris, Jouvet, 1887; L'Art militaire et la Science », 1885;
 L'artillerie de Bange », 1885; « L'artillerie Krupp », 1886; « Les armées modernes », id.; « L'Écurie horizontale >, 1887; « La France sous les armes », 1887; « Comte de Paris », 1885; « L'artillerie », 1887; « Les Torpilles », 2me éd., Paris, Hachette, 1888; « L'Autriche en 1888 », 1888; « Nos Soldats », Paris, Librairie illustrée (en cours de publication, 70 livraisons parues). Ont paru anonymes les ouvrages suivants: L'Étoile d'Amiens >, Amiens, Jeunet, 1874; « Notice sur l'organisation de la défense d'Amiens en 1870-71 >, Paris, Dumaine, 1873; « Gribeauval », Didot, 1874; « Louis-Gabriel de Gomer », id. M. H. a publié sous le pseudonyme de Major II. de Sarrepont les ouvrages suivants: « Histoire de la défense de Paris en 1870-71 », Paris, Dumaine, 1872; « Le bombardement de Paris par les Prussiens en janvier 1871 », Didot, 1872; « Les Torpilles », Dumaine, 1883; « Chants et chansons militaires de la France », Librairie illustrée, 1887. Sous le pseudonyme de Prévost-Duclos: « La ville enchantée », Tours; « Alfred Mawe », roman géographique, 1885; « Une aventure à Tombouctou », roman géographique, Paris, Didot, 1882; et un grand nombre d'articles dans la Revue Britannique, le Correspondant, La Nature, le Magasin Pittoresque, le Soleil, l'Observateur français, La Lecture, La vie militaire, La Science illustrée, la Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg, etc.

Hennequin (Maurice), auteur dramatique français, fils d'Alfred Hennequin auteur dramatique lui aussi, décédé il y a deux ans, a écrit en collaboration avec son père: «Trop de Vertu», comédie en 3 acte; et « La joyeu, se guerre », opéracomique en 3 actes, musique de Johann Strauss.

Hennig (Charles), médecin allemand, proesseur de gynécologie à l'Université de Leipng, directeur d'une clinique privée d'accouchenents, et de maladies des femmes et des enfants, ié, le 9 décembre 1825, à Dresde, a fait ses étules à Leipzig et à Vienne, et a voyagé en Frante, en Angleterre et en Écosse (1858, 1881); on lui doit : « Lehrbuch der Krankeit des Kinles », trois éd., Leipzig et Heidelberg; « Der Katarrh der inneren weiblichen Geschlechtstheile », 2me éd., Leipzig, 1862; « Studien über len Bau der mensch. Placenta und über ihr Erkranken », id., 1872; « Die Krankeiten der Eileiter und die Tuberschwangerschaft », Stuttgard, 1867; « Geschichte der Kinder Krankheiten »; « Das Rassenbecken », dans l'Archiv für Anthropologie, 1885.

Hennique (Léon), romancier naturaliste franpais, né, le 4 novembre 1852, à La Basse-Terre (Guadeloupe); il débuta en 1878 par le roman: « La dévouée ». Suivirent: « Elisabeth Couanneau », 1879; « Les Funérailles de Franpine Cloarec » et « Benjamin Rozes », deux nouvelles (dans les Soirées de Médan, 1880); « Les hauts-faits de M. Ponthau », 1880; « L'Acaident de M. Hébert », 1883; « Pœuf », 1887; « Un caractère ». Au théâtre, il a donné avec Huysmans: « Pierrot sceptique », comédie en prois actes; avec Zola: « Jacques Damour »; « Esther Brandès », joué en 1887 au Théâtre Libre »; « La Mort du Duc d'Enghien », drame en trois tableaux (Théâtre-Libre, 1888).

Henoch (Édouard-Henri), médecin allemand, professeur pour les maladies des enfants à l'Université de Berlin, né en 1820; on lui doit entr'autres: « Klinische Ergebnisse », Berlin, 1846; « Klinik der Unterleibs- Krankheiten », trois vol., Berlin, 1852-58, 3me éd. 1863; « Beiträge zur Kinderheilkunde », deux livraisons, id., 1861-68; « Vorlesungen über Kinderkrankheiten », 1881, 2me éd. 1883.

Henrard (Paul-Jean-Joseph), historien et écrivain belge, général-major, domicilié à Anvers, membre de l'Académie des Sciences de Belgique, né, le 27 septembre 1830, à Liège, a publié dans les Mémoires de l'Académie : « Appréciation du règne de Charles le Téméraire et des projets conçus par ce prince dans l'intérêt de la Maison de Bourgogne »; « Jules-César et les Éburons », 1882; dans les Bulletins: « Mathieu de Morgues et la Maison Plantin », 1880; « Étude sur la pénétration des projectiles dans les milieux résistants », 1884; « Matien de Morgues et Philippe Chifflet », 1885; dans la série des Biographies Nationales, les biographies du général Frédéricx, de Nicolas de Hames, de Daniel de Hertaing, du général Jardon et de Guillaume de Hornes seigneur de Hège. En dehors des travaux de l'Académie, on lui doit: « Relation des campagnes de 1644 et 1646, par Jean-Antoine Vincart, traduction du texte espagnol, introduction et notes », « Henri IV et la princesse de Condé », nouvelle édition, d'après des documents i 1885; « Les Indes Orientales néerlandai « La question militaire en Belgique »; tites pièces de salon; des articles nom dans l'Annuaire d'art, de-sciences et de t logie militaire et de la Revue militaire belg dirige depuis 1874, et dans les Actes de démie d'archéologie de Belgique: « Les « de Bousiques »; « Histoire de l'artiller Belgique »; « Les Campagnes de Char Téméraire contre les Liégeois »; « Une de la vie de P. P. Rubens »; « Marie d dicis dans les Pays-Bas », 1876; « Les lets de l'empereur Charles-Quint », 1880 correspondance de Philippe Chifflet et d thazar Moretus I », 1885. Citons encore ses écrits militaires : « Les Procédés tat de Jules-César », 1884.

Henrich (Albertine) femme-auteur et ne actrice allemande qui a souvent écrit s pseudonyme de Paul Stein; fille d'un Past la Sonabe, elle est née le 23 septembre 18 s'est mariée avec le médecin de théâtre H Après la mort de son mari, elle débuta écrivain par des « Erzählungen aus dem bischen Volksleben ». Après le mariage fille, elle quitta l'Allemagne et passa en gne; depuis, pendant quatre ans, elle se chez un de ses fils en Californie; de revint en Espagne, où elle continue à Parmi ses œuvres, on distingue: « Der Kurfürst von Mainz », roman historique; Christabende », roman; « Gutenberg », historique; « Novellistische Gemälde aus und Land »; « Die Braut im Kloster », : « Albrecht von Brandenburg », roman que; « Aus Andalusien », nouvelle; « Da der Hofrätin », roman; « Handwerk v dustrie », roman.

Henry (Charles), savant et érudit fr né, à Bollwiller (Alsace), le 16 mai 185 à Paris en 1875, suivit les cours scient de la Sorbonne, du Collège de France Muséum d'histoire naturelle, travailla da sieurs laboratoires, notamment chez Claue nard, fut nommé secrétaire des section Mathématiques de l'Association française l'avancement des sciences du Congrès de (1880), sous-bibliothécaire à la Sorbonne membre de la Société mathématique de (1882), fut chargé d'une mission scientifi Italie (1882-83) à l'effet de rechercher l nuscrits de Fermat pour l'édition des de ce célèbre géomètre dont le Gouvers français vient de publier le premier voli a publié un grand nombre de travaux s mathématiques, sur l'histoire des mathéma et plusieurs volumes d'histoire littéraire e toire de l'art, se préparant par ces étude

Lexes aux grands ouvrages qu'il a donnés en 888 sous les titres: « Cercle chromatique précentant tous les compléments et toutes les haraonies de couleurs avec une introduction sur théorie générale de la dynamogénie, autrement dit du contraste, du rithme et de la me-», Paris, Charles Verdin, constructeur, rand in-folio; « Rapporteur esthétique permettant l'étude et la rectification de toutes les ormes, avec une introduction sur les applicaions de cet instrument à l'art industriel, à histoire de l'art, à l'interprétation de la meconstruc-🗪 ur, petit in-folio. Ces ouvrages offrent déjà des pplications remarquables, de nouvelles foncons subjectives à la théorie de l'électricité et la chalcur. — Voici les titres des principapublications de M. C. H: « Sur l'origine de convention dite de Descartes », 1878; « Sur ne première rédaction du Traité de la connaismce de Dieu et de soi-même de Bossuet », 378; « Sur l'origine de quelques notations ma-Mématiques >, 1879; « Opusculum de multiplipematiques », 1010, « opusonimente per des va-Pappo attribuendum , id.; « Sur des vapars approchées V 2 et de V 3 », id.; « Un radit, homme du monde, homme d'église, hompe de cœur. Lettres inédites à Huet », id.; « Huyens et Roberval. Documents nouveaux >, 1880; Recherches sur les manuscrits de Fermat », 879-80; « Sur divers points de la Théorie des combres », 1880; « Mémoires inédits de Ch.-Mic. Cochin », id.; « Galilée, Torricelli, Cava-Jeri, Castelli. Documents nouveaux », id.; « Sur n procédé de division rapide », 1881; « Étude ar le Triangle harmonique », 1882; « Supplément à la bibliographie de Gergonne », id.; ■ Notice sur un manuscrit inédit de Mydorge >. id.; « Mémoires de calcul intégral de Joachim Gomes de Souza, publiés avec additions et notices », id.; « Les deux plus anciens traités - **français** d'algorithme et de géométrie, publiés pour la première fois », id.; « Correspondance inédite de Condorcet et de Turgot », 1883; Les connaissances mathématiques de Casa-- nova de Seingalt », id.; « Problèmes de géo--métrie pratique de Mydorge », 1884; « Sur les méthodes d'approximations pour les équations différentielles, mémoire inédit de Condorcet », id.; « L'encaustique et les autres procédés de peinture chez les anciens >, id. (en société avec M. Henry Cros); « Les manuscrits de Léonard de Vinci: A et B de l'Institut », 1885; « Pierre de Carcavy », id.; « Introduction à une esthétique scientifique », id.; « Loi d'évolution de la sensation musicale », 1886; « Lettres inédites de mademoiselle de Lespinasse à Condorcet, à D'Alembert, etc., publiées avec uno étude », 1887; « Œuvres et correspondances inédites de d'Alembert », id.; « Correspondance inédite de D'Alembert avec Cramer, Lesage, Clairaut, Tur-

got, Castillon, Béguelin, etc. », id.; « Voltair et le cardinal Quirini. Documents nouveaux ; id.; « Introduction à la chimie. Manuscrits ine dits de Denis Diderot », id.; « Vie d'Antoin Vatteau, d'après l'autographe de Caylus », id. « Les voyages de Balthasar de Monconys », id. « Théorie de Rameau sur la musique », id. « Wronski et l'Esthétique musicale », id.; « Lettres inédites d'Euler à D'Alembert », id.; « Lettres inédites de Lagrange », « Lettres inédite de Laplace, avec notice sur les manuscrits d Pingré », id.; « Lettre à Monsieur le Prince I Balthasar Boncompagni sur divers points d'histoire des mathématique », 1888.

Henry (Edmond), journaliste et homme po litique français, ancien député du Calvados, es né, à Caen, le 29 août 1839. Ses études faite au lycée de Caen, il passa trois ans dans l commerce des tissus chez son père. Reçu avo cat en 1866, il défendit, au barreau de Caer les idées républicaines. Dès 1861, il avait pri l'initiative de l'adresse envoyée par les étudiant de Caen à la jeunesse italienne. En 1870, dè les premières défaites des troupes françaises il organisa la compagnie des Éclaireurs du Cai vados, dans laquelle il partit comme simple sol dat et qui fut, trois fois, mise à l'ordre du jour La guerre finie, il créa, avec quelques amis, a mois de juin 1871, le Journal de Caen, d'abore hebdomadaire, puis quotidien, dans lequel il dirigé la lutte pour arriver à la reconnaissanc légale de la République en France. Il se con sacra, d'une façon toute gratuite, à la rédaction de cet organe républicain placé dans un dé partement, où la réactiou possède encore de forces considérables. Pendant les luttes arden tes du 16 mai, il adjoignit au Journal de Caei la Semaine normande. Il a publié, sur la ques tion chevaline, plusieurs ouvrages fort appré ciés par les hommes spéciaux et par l'armée Il est l'un des syndics de l'Association des jour nalistes républicains français, depuis la fonda tion de cette société, créée en 1880.

Henry (James), voir JAMES (Henry).

Henry (Théodore-Henry-Yvan), homme de lettres, journaliste, romancier et auteur drama tique français, né, le 13 août 1849, à Montpel lier, ancien élève du Lycée de Marseille, est en tré dans le journalisme à l'âge de 16 ans, et servi pendant la guerre de 1870-71; ancier rédacteur du Petit Marseillais, il rédige la chro nique parlementaire de l'Évènement. Parmi se romans les plus connus sont: « La Belle Miet te »; « Le Médecin à la corde »; La Duchess Hélène »; « Les Chauffeurs »; « Le Parricide de Saint-Barnabé »; « Les treize femmes de Gaspard de Bosse »; « La Reine Brioche » parmi ses pièces de théâtre, signalons: « Le nuits du Boulevard et la cellule n. 7 », ave Pierre Zaccone; « La nuit du 16 » avec Albii Valabrègue »; « La Belle Miette », drame «

inq actes; « Un Turc », vaudeville en un acte; Gaspard de Bosse », drame en cinq actes; Un amour dans l'antichambre ». On lui doit ussi de nombreuses études historiques et litéraires.

Henry (Victor), philologue français, né, à Colmar (Haut-Rhin), en 1850. Docteur ès-letres et docteur en droit, il est professeur de grammaire comparée à la Faculté des lettres le Lille, dont le siège était antérieurement à Douai. Ses études de linguistique le classent à in rang élevé parmi les érudits de la nouvelle génération; voici les titres de ces remarquables ravaux : « Les trois racines du verbe être dans es langues indo-européennes », 1878; « Le Quichua est-il une langue aryenne? », id.; « Esjuisse d'une grammaire de la langue innok », d.; « Esquisse d'une grammaire raisonnée de a langue aléoute », 1879; « La Distribution zéographique des langues », 1882; « Études afghanes », id.; « Esquisses morphologiques », 1882-85, 3 parties; « Étude sur l'analogie en général et sur les formations analogues de la angue grecque », 1883, ouvrage couronné par 'Institut; « De sermonis humani origine et naara M. Terentius Varro quid senserit », 1883; Contribution à l'étude des origines du décasyllabe romain », 1885; « Trente stances du Bhâmini-Vilâsa », avec traduction, id.; « Notes átymologiques », Larousse, 1885.

Henry, pseudonyme de M. Émile Carnoy, rédacteur de l'Estafette, secrétaire de la rédaction de la revue les Traditions populaires et pro-

fesseur au Lycée Louis-le-Grand.

Henschel (Gustave), écrivain forestier autrichien, professeur à l'École Supérieure d'agriculture de Vienne, né en 1835; on lui doit deux ouvrages essentiels: « Leitfaden zur Bestimmung schädl. Forst und Obstbaum-Insecten nach biologischen Momenten analytisch bearbeitet », 1861, 2me éd., 1876; « Der Forstwart », deux vol., id., 1883.

Hense (Othon), philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Fribourg, né en 1845, a publié: « Heliodoreische Untersuchungen », Leipzig, 1870; « Lectiones Stobenses », Halle, 1872; « Juba Maurisius, artis octo librorum prior reliquiæ », Leipzig, 1875; « De Jonis fabulæ Euripideæ partibus choricis comment. », id., 1876; « Der Chor des Sophokles », Berlin, 1877; « Studien zu Sophokles », Leipzig, 1880; « De Stobæi Florilegii excertis Bruxellensibus », Fribourg, 1882.

Henseler (Antonin), écrivain suisse, né, le 6 avril 1850, à Bremgarten dans le canton d'Argovie, fit des études historiques et littéraires aux collèges de Fribourg et de Schwytz et à l'École cantonale de Soleure; ses goûts le dirigèrent de bonne heure vers la numismatique et l'héraldique. Outre de nombreuses brochures, on peut citer de lui dans ce domaine deux ouvrages importants: « Antoine Bovy, sa vie principales œuvres », 1881; « Essais monnaies d'or et d'argent de Fribourg tous deux avec planches. Rédacteur gér la Revue scientifique suisse, de 1877 à 1 a publié deux nouvelles : « L'Oiseau ble « De Garde », sous le pseudonyme de M. H., après avoir longtemps habité Fr a depuis 1887 élu son domicile à Montr

Hensen (Victor), physiologiste alleman fesseur de physiologie à l'Université d en dehors des essais insérés aux Archi Virchow et dans d'autres recueils scient et de son discours de recteur prononcé à Kiel: « Die Naturwissenschaft im U tätsverband », il a publié: « Arbeiten des physiologischen Instituts », Kiel, 1868; tersuchungen über den Mechanismus de modation », Kiel, 1868.

Henszlmann (Emeric), archéologue vain hongrois, docteur en médecine, écri l'art à l'Université de Pest, né, à Kassi grie), le 13 octobre 1813, a étudié à V Londres, à Paris et à Padoue; on lui c tr'autres: « La cathédrale de Pesth »; position des Amateurs hongrois à Vie « Le Monument de Loïse » ; « Les fo la Basilique de Saint-Étienne »; « Les de l'archevêque de Kalorsa »; « L'âge d « L'art gothique ».

Henzen (Charles-Georges-Guillaume que et auteur dramatique allemand, anci du Conservatoire de Leipzig, ancien re des Dramaturgische Blätter, dramaturg tre du théâtre de la ville à Leipzig, né men, le 30 novembre 1850, a donné à l entr'autres, ces pièces à succès : « Die sden »; « Lügen des Herzens »; « D von Castagnac »; « Ossian »; « Die A der Hirten »; « Bettina von Monk » Pfalzgräfin »; « Martin Luther »; « Ul Hutten ».

Hepp (Alexandre-Émile), littérateur naliste français, né, à Saar-Union (Ba le 14 avril 1857. Venu à Paris pour : études de droit, il publia un petit vo vers: « Les Errantes », 1878; puis en le journalisme et collabora au Voltai il devint quelque temps après le réda chef. Il a donné en outre un certain d'articles au National, à l'Évènement et au Matin, dont il est un des chronique titrés depuis sa fondation. Il a publié mes : « l'Amie de Madame Alice », rome et divers recueils d'études ou de chr « Paris-Patraque », 1884; « Paris to 1885; « les Anges parisiens », 1886. U feuilleton: « l'Épuisé », dont le Ma commencé la publication, fut interromp son achèvement, l'auteur ayant refusé ( primer certains passages.

Camille-Rodolphe-Edgar), vice-présilonseil de préfecture de Seine-et-Oise, sbourg, le 9 septembre 1841. Avocat arg en 1862, decteur en droit en 1865, chef de cabinet des deux derniers ınçais du Bas-Rhin, MM. Miqueret et Pron. Nommé par décret du 18 février 3-préfet de Wissembourg, il occupait su moment de la déclaration de guerile y fut considérable. Placé à l'exntière, il sut démêler les mouvements tration des armées allemandes dans le Bavarois et le Grand-Duché de Bade à leur sujet les indications les plus Elles furent négligées malheuresement tefs de l'armée qui s'exposèrent ainsi rprise facile à éviter dont dépendit rt du commencement de la guerre. a publié qu'en 1887, au moment où 10 menaçait la France d'une guerre le récit de ces évènements dans une intitulée: « Wissembourg au début de de 1870. Récit d'un sous-préfet », ney, 1887. Secrétaire du directeur de française, du jury du VII groupe, es Présidents, M. H. prit une part 'Exposition universelle de 1878. M. H. ar du premier travail juridique qui ublié en France sur la « Correspontale et télégraphique dans ses rap-2 le droit civil, le droit commercial, le inistratif et le droit général », Paris, 864. M. H. a fait partie de la Société fondé à Strasbourg, en 1860, par M. llignon, et a présidé à Versailles la es Sciences morales, lettres et arts de Disc. Il y a fait un grand nombre de ir les questions les plus diverses qui it consignés dans les volumes de méla Société. Son discours présidentiel: ite ans aujourd'hui », a eu un vif

(Louis-Ferdinand-Eugène), jurisconiçais, juge au tribunal de la Seine 36, né, à Strasbourg, le 28 février 1838. Strasbourg en 1859. Docteur en droit secrétaire général du consistoire sula Confession d'Augsbourg en France Il quitta l'Alsaco après l'annexion et nala par les services qu'il rendit en en Algérie comme membre du comité été de protection des Alsaciens-Loreurés français. En 1880, il fut nommé cteur du service des cultes non catho-Direction Général des cultes. M. H. a La note d'Infamie en droit romain ». rand, 1861; « Promenade à travers l'exmiverselle de Paris en 1867 »; « Du tion des Alsaciens-Lorrains pour la § française », Paris, 1872; « Correspolitique adressée au Magistrat de Strasbourg par ses agents à Metz », 1882. Il a collaboré à un grand nombre des revues: Revue générale d'administration; Revue de législation comparée; Revue Alsacienne. Il faut signalor aussi trois remarquables articles parus sous le voile de l'anonyme dans la Revue des deux Mondes: « L'Alsace-Lorraine sous le régime allemand » (15 mars 1878), et « L'Alsace et la Lorraine et l'Empire germanique » (15 avril et 15 juillet 1880), qui ont fait sensation en France et à l'étranger et dont les deux derniers ont paru en volume à la librairie Calmann-Lévy, 1881.

Hérand, pseudonyme littéraire de Jules-Auguste Troubat de Montpellier, le dernier secrétaire de Sainte-Beuve, devenu bibliothécaire du château de Compiègne. (Son nom de plume est le nom de sa mère).

Herbert (Henry), écrivain autrichien, né, le 27 juillet 1838, à Hamernden près de Reps. Il a fait son gymnase et l'académie du droit à Hermannstadt, cultivant en même temps la zoologie et surtout la coléopétrologie. En 1858, il entreprit un voyage en Allemagne et dans la haute Italie. Devenu juge à Hermannstadt, il s'intéressa à l'étude de l'histoire locale de son pays (les Siebenbürgen); il est maintenant professeur au gymnase d'Hermannstadt. On lui doit: « Beiträge zur Geschichte von Schule und Kirche in Hermannstadt zur Zeit Karl VI >: « Repertorium ueber die Siebenbürgen betreffende Literatur », 1878; « Die Reformation in Hermannstadt und dem Hermannstädter Kapitel », 1883; « Der innere und äussere Rat Hermannstadts zur Zeit Karls VI »; « Die Gesundheitspflege in Hermannstadt bis zum Ende des sechzehnten Jahrunderts »; il collabore aussi à la publication des Sources de l'Histoire des Siebenbürgen.

Herchenbach (Guillaume), écrivain allemand, ancien maître d'école à Dusseldorf, né, le 13 novembre 1818, à Neunkirchen, en dehors de plus de deux cents livres pour la jeunesse, a publié: « Herzogshut und Kaiserkrone », roman; « Mathilde », id.; « Deutscher Geist und deutsches Schwert », nouvelle; « Graf Florentin von Gackhausen », id.; « Harte Köpfe und fleissige Leute », id.; « Eine Mutter mit sieben Kindern », id.; « Der Sonnenbauer », id., etc.

Hérédia (Severiano DE), homme politique et publiciste espagnol, naturalisé français depuis 1870, issu d'une grande famille espagnole, propriétaire de riches plantations de sucre à la Havane (Cuba), où il est né le 8 novembre 1838. Il est le petit-neveu du poète célèbre auquel Villemain consacre une page spéciale dans son essai sur Pindare et la poésie lyrique. Amené en France à l'âge de quatre ans, il a fait toutes ses études au lycée Louis-le-Grand où a il en pour professeur Hippolyte Rigault. Lauréat du concours général au sortir du collège, M. H.

consacré ses premiers loisirs à la poésie. Pendant deux ou trois ans, il a publié dans la Tribune de Barrilot, la Revue de Paris de Laurent Pichat, de Louis Ulbach et de Maxime du Camp, des poèmes remarquables et remarqués; il promettait un poète coloriste et penseur. Mais il a de bonne heure renoncé aux lettres pour s'occuper très-sérieusement d'histoire et d'économie politique. Il a cependant, vers 1862, au début de l'Opinion nationale, fait une campagne littéraire dans le journal de Guéroult. Il y fut, pendant une saison, chargé de la critique littéraire avant Jules Levallois, son successeur. Il a encore, à la veille de la guerre, dirigé une publication périodique, la Chronique, où débuterent Anatole France, Adolphe Ralot et d'autres littérateurs distingués. Membre du conseil municipal de Paris depuis 1873, député depuis 1881, il a été ministre des travaux publics dans le ministère Rouvier.

Herford (Charles-Hérold), écrivain anglais, né, en 1843, à Manchester, résidant à Londres. On lui doit, entr'autres: « Essay on the romantic and classical styles », 1880; « The first Quarto of Hamlet », 1880; « Sketch of the social history of the English drama », 1881, des études sur Grillparzer, etc.

Hergenröther (Son Eminence le Cardinal Joseph von), historien de l'église; directeur des Archives du Vatican, ancien professeur de droit canonique et d'histoire ecclésiastique à l'Université de Wurzbourg, où il est né le 15 septembre 1824; on lui doit, entr'autres: « Photius Patriarch von Konstantinopel », 1867-69; « Anti-Janus », 1870; « Katholische Kirche und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwickelung und ihrer Beziehung zu den Fragen der Gegenwart », 2<sup>mo</sup> éd., 1874; « Handbuch der allgem. Kirchengeschichte », trois éd., 1885.

Hergenröther (Philippe), écrivain et prélat allemand, fils du médecin et professeur Jacob H., né, le 25 mai 1835, à Marktheidenfeld; ancien professeur à Wurzbourg, il fut privé de sa chaire à cause de ses opinions vaticanistes sur l'infallibilité, et il est maintenant professeur au Lycéo épiscopal d'Eichstätt. On lui doit, entr'autres, des écrits sur le mariage civil, sur l'Eucharistie, sur l'infallibilité, sur l'enseignement de l'histoire dans les écoles, 1873; « Die Sonntagsheiligung », 1878; « Die Appellationen nach dem Dekretalenrecht », 1875; « Gehorsam gegen die weltliche Gewalt », 1877; « Lehrbuch des Kirchenrechts ».

Héricault (Charles-Joseph DE RICAULT dit CHARLES D'), écrivain français, né, à Boulognesur-Mer, le 18 décembre 1823. Il débuta cans les lettres par divers articles d'érudition, que publis la Revue des Deux Mondes, et collabora aussi au Correspondant, à la Revue européenne et à la Revue de France. Après avoir publié un intéressant « Essai sur l'origine de l'épopée

française et son histoire au moyen-Age », 184 il s'absorba pendant quelques années dans la tude des textes de la vieille littérature française et en donna des éditions estimées; « Nouvelle françaises en prose du XIIIe siècle »; « Nov velles françaises en prose du XIVe siècle « Le Livre de l'internelle consolation »; « P sies de Charles d'Orléans »; « Œnvres le Guillaume Coquillart »; « Œuvres de Piem Gringoire »; « Œuvres de Clément Marot ». Il publiait en même temps des romans et des éts des historiques: « La Fille aux bluets », 180 « Les Patriciens de Paris », 1861; « Un gentihomme catholique », 1863; « Les Extravagances du hasard », 1864; « Les Aventures d'amour d'u diplomate », 1865; « La Reine sauvage », id. « Vie de huit vénérables veuves », 1886; « la France guerrière », récits historiques d'apre les chroniques et les mémoires, 1867, 4 vol. « Les Mémoires de mon oncle », id.; « Histoire nationale des naufrages », 1870; « Thermidot, Paris en 1784 », 1e partie, 1872; 2e partie: « Marie-Thérèse et Dame rose », 1873; « Les Cousins de Normandie », 1874; « La Révolution de Thermidor », 1876; « Le Secret de Valrège », 1877; « En 1792 », 1879, 2 vol.; « Aventures de deux Parisiennes pendant la Terreur », 1882 « Les Bourgeois de 93 », id.; « La Révolution », id.; « Rose de Noël », 1883; « Documents pour servir à l'histoire de la Révolution française 1884-1885; « Histoire de la Révolution racontée aux petits enfants », 1884; « Les Noces d'un jacobin », 1885; « Histoire anecdotique de la France », 1887; « La France révolutionnaire », 1887; « La Fiancée de la Fontenelle », 1888. M. H. a fondé en 1883 la Revue de la Révolution, dont il est le directeur.

Hering (Hermann), theologien allemand, professeur de théologie à l'Université de Halle, ne en 1888, a publié une série d'ouvrages intéressants qui se rapportent, en grande partie, à Luther et à l'histoire de la Réforme. Citons: « Die Mystik Luthers », Leipzig, 1879; « Doctor Pomeranus Johannes Bugenhagen », Halle, 1887; « Liturgisches Hilfsbuch », Wittemberg, 1889; comme programmes universitaires: « Libellus fundationis academiæ Vitebergensis , Halle, 1882; « Die Liebesthätigkeit des Mittelalters nach den Kreuzzügen », Gotha, 1883; Luthers Lehre von der Nächstenliebe »; écrits d'occasion: « Sechs Predigten Joh. Bugenhagens », Halle, 1885; « Luthers erste Vorlesutgen als Lehr- und Lebenzeugniss », dans les Studien und Krit. de l'année 1877; « Die Liebesthätigkeit der deutsche Reformation », trois parties, id., 1883-84-85; « Der Streit über die Echtheit eines Lutherfundes >, id., 1885.

Hering (Ewald), physiologiste allemand, professeur à l'Université de Prague, né en 1834, a publié: « Beiträge zur Physiologie », cinq livr., Leipzig, 1861 à 1864; « Die Lehre von

Dinocularen Sehen », trois livr., id., 1868; « UeDer das Gedächtniss als eine allg. Function der Erganisirten Materie », Vienne, 1870, 2<sup>me</sup> éd., 1876; « Zur Lehre vom Lichtsinne », six Compes-rendus à l'Académie des Sciences de Vienne, Lans les Actes de laquelle il a, depuis 1872, ⊙mmuniqué un grand nombre de mémoires.

Hérisson (Maurice, comte D'IRRISON D'), oficier et publiciste français, né, à Paris, en 1840. >fficier d'ordonnance du général de Montauban ∍endant la guerre de Chine, le comte d'H. était n Amérique lorsque la guerre franco-allemande Le 1870 fut déclarée. Il rentra immédiatement n France, où il était capitaine dans la garde mobile, et se rendit au camp de Châlons; le général Schmitz l'attacha à l'état-major du 12º corps d'armée. Peu de temps après, il fut rap->elé à Paris, et le général Trochu le prit pour •fficier d'ordonnance. La parfaite connaissance u'il avait de l'anglais et de l'allemand lui valut l'être employé à maintes reprises comme parementaire; Jules Favre l'emmena à Ferrières, mis à Versailles. C'est à ces circonstances qu'il lut la connaissance de certaines particularités urieuses, ignorées du public, d'anecdotes caracéristiques ayant trait aux petits côtés de la querre et qu'il a racontées dans son: « Journal l'un officier d'ordonnance », 1885. Antérieurenent, M. H. avait publié: « Étude sur la Chine contemporaine », 1864; « L'Esprit chinois et l'esrit européen », 1868; « La Réforme des humaniés », 1872; « Description générale de l'ancien Bourbonnais », 1875; « Relation d'une mission rchéologique en Tunisie », 1881, et livré à 'impression « La Campagne de Chine, d'après la correspondance confidentielle du général comte ie Montauban », ouvrage qui au moment d'être nis en vente par la librairie Plon (octobre 1882), ut mis en séquestre sous prétexte que des docunents confidentiels, conservés dans les archives le la Guerre, ne pouvaient être portés à la connaisance du public. Le ministère se rendit acquéreur le tous les exemplaires du livre, qui, de la sorte, 10 vit pas le jour. Il fit ensuite paraître le « Jourial d'un interprète en Chine », 1885, dans lequel, ans faire usage des documents qui avaient moivé la suppression de la « Campagne de Chine », 1 put du moins donner ses impressions persontelles sur l'expédition à laquelle il avait pris part et dont il connaissait les dessous mieux jue personne; « Le Cabinet noir », 1887, étude étrospective sur le fonctionement de ce fameux abinet noir sous Napoléon Ier d'après les papiers du baron Mounier, directeur de la police sous la Restauration; « La Légende de Metz », 1888, ouvrage dans lequel l'auteur prend à tâche de faire amnistier la trahison de Bazaine, ou tout au moins de faire accorder au maréchal les circonstances atténuantes; « Autour d'une révolution >, 1888, souvenirs personnels de l'auteur sur la révolution du 4 septembre et dont

il avait déjà conté une partie dans son « Journal d'un officier d'ordonnance »; « Journal de la Campagne d'Italie », Paris, Ollendorff, 1889.

Herites (François), nouvelliste tchèque, né, en 1851, à Wodnian (Bohême), a fait ses études à l'Université de Prague. On lui doit, entr'autres: « Arabesques et Esquisses »; « La Famille de Monsieur le Controleur »; « Les traits de l'amour »; « Esquisses italiennes »; « Mon herbier »; « Le roman d'une petite ville »; « L'héritage », conte; « Le secret de l'Oncle Joseph », nouvelle; « Contes humoristiques de la Province »; « Jean Ribyl », roman; « Au bon vieux temps », contes, etc. En 1880, on a entrepris l'édition de son œuvre complète.

Herman (Alfred), poète et journaliste belge, né, à Liège, en 1842. Il a pris une part assez importante aux agitations démocratiques de son pays, donné de nombreuses conférences et collaboré à beaucoup de journaux d'opinion avancée. Voici les titres de ses recueils de vers, où l'on trouve tout à la fois du sentiment et de l'humour: « La famille », Liège, 1865; « La bohême », id., id.; « Oh! les femmes! », id. 1868; « Les blondes misses », id., 1874.

Hermann (Antoine), écrivain allemand des Siebenbürgen (Hongrie), professeur de langue et de littérature allemande à l'École Normale de l'État à Bude, né, à Braus, le 30 juillet 1851; il est le secrétaire général de la Société Ethnographique hongroise et professeur libre d'Ethnographie à l'Université de Budapest. Ancien rédacteur de la revue hongroise Nemeze à Braus, 1872-74, principal rédacteur de la Banater Post 1876-82, collaborateur du Pesti Naplo 1881, il a publié un volume de poésies en allemand. « Koloszvar », 1871; deux en hongrois sur « Martin Opitz dans les Siebenbürgen », 1876; et sur le « Nathan de Lessing en Hongrie »; des articles politiques et littéraires dans lesrevues et dans les journaux; des traductions, et un « Deutsches Lesebuch mit Sprachlehre für Bürgerschulen », trois parties, Budapest, 1888-89.

Hermann (Conrad), philosophe allemand, professeur honoraire de philosophie à l'Université de Leipzig, a publié une série d'ouvrages très importants et qui ont révélé un penseur indépendant et original: « Grundriss einer allgemeinen Æsthetik », Leipzig, 1857; « Philosophische Grammatik », id., 1858; « Das Verhältniss der Philosophie zur Religion und zu den höchsten Fragen des Wissens », id., 1862; « Zwölf Vorlesungen über Philosophie der Geschichte », id., 1863; « Der pragmatische Zusammenhang in der Geschichte der Philosophie », Dresde, 1863; « Die Theorie des Denkvermögens », id., id.; « Das Problem der Sprache und seine Entwicklung in der Geschichte », id., 1864; • Die ästhetischen Principien des Versmasses », 1865; « Geschichte der Philosophie in pragmatischer Behandlung , Leipzig, 1867; « Philosophie der Geschichte », id., 1870; « Die Æsthetik in ihrer Geschichte und als wissenschaftl. System », id., 1875; « Die Sprachwissenschaft nach ihrem Zusammenhange mit Logik, menschlicher Geistesbildung und Philosophie », id., 1875; « Æsthetische Farbenlehre », id., 1876; « Der Gegensatz des Classischen und des Romantischen in der neueren Philosophie », id., 1877; « Die deutschen Studenten », poèmes dramatiques, id., id.; « Hegel und die logische Frage der Philosophie in der Gegenwart », 1878.

Hermann (Conrad), poète et littérateur allemand, né, le 18 juillet 1817, à Hanau (Hesse); fils de peintre, il entra d'abord à l'Académie de dessein de sa ville natale; mais sa vocation étant pour la littérature, il entra après quelque temps dans une librairie, où il pouvait satisfaire sa passion pour la lecture. Il composa alors plusieurs poésies lyriques; il voyagea, pendant quelques années, tantôt comme compositeur, tantôt comme correcteur d'imprimerie, tantôt facteur, tantôt rédacteur de journaux, de 1857 à 1873. On lui doit : « Ericen », recueil lyrique, 1867; « Schlimme und hohe Tage », sonnets, 1871; « Die Invasion der Franzosen », 1873; « Der Pfifferjakob von St. Johann-Saarbrücken », roman historique », 1878; « Das Forsthaus zu Erlenbronn », nouvelle, 1878, etc.

Hermann (Emmanuel), économiste autrichien, professeur d'économie politique à l'École Supérieure technique de Vienne et professeur libre de Science de la finance à l'Université, né en 1839, a publié: « Allgemeine Wirtschaftslehre, systemat. in leichtfasslichen Studien dargestellt », premier vol., Gratz, 1868; « Die Theorie des Versicherung vom wirtschaftlichen Standpunkt », id., 1868, 2me éd., 1869; « Leitfaden der Wirtschaftslehre », id., 1869; « Deutsche Volkslieder aus Kärten », en collaboration avec Pogatschnigg, deux vol., id., 1869, 1870; « Miniaturbilder aus dem Gebiete der Wirtschaft », Halle, 1872, 2me éd., 1876; « Principien der Wirtschaft », Vienne, 1873.

Hermann (Guillaume), théologien allemand, professeur de théologie systématique à l'Université de Marbourg, né en 1846, a publié: « Grogorii Nysseni sententiæ de salute adipiscenda », Halle, 1874; « Die Metaphysik in der Theologie », id., 1876; « Die Religion im Verhaltniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit », id., 1879; « Die Bedeutung der Inspirationslehre für die evangelische Kirche », id., 1881; « Warum bedarf unser Glaube geschichtlicher Thatsachen? », id., 1883; « Der Verkehr des Christen mit Gott, im Auschluss an Luther dargestellt », Stuttgard, 1886; « Die Gewissheit der Glaubens und die Freiheit der Theologie », Fribourg, 1887.

Hermann (Louis), médecin et littérateur allemand, né, à Aschaffenbourg, le 19 mai 1807, a fait ses études à Wurzbourg, Munich, Vienne et Paris; en 1832, il était médecin militaire at un vice de l'armée française en Algérie; il se degua, en 1837, pendant l'épidémie dans l'île Pera et il fut décoré à cette occasion de l'orde à Sauveur de Grèce. En 1838, il entra au serie du Sultan Mahmoud II, en qualité de méien et il le servit pendant huit ans. En 1846, on blé d'honneurs, il retourna en Allemagne, a se fixa à Aschaffenbourg. Pendant son sejou a Turquie, de 1840 à 1843, il était correspondant de l'Augsburger Allgemeine Zeitung, et ensuite correspondant de la Leipziger Allgemeine Lis tung. Comme médecin, il a publié trois live sur l'Eau de Soda d'Aschaffenbourg (1855-5% 58). Dans différents journaux et revues, il a séra une foule de descriptions de ses voyage en Orient, qu'il a réunies en un volume en 1886.

Hermann (Ludimar), physiologiste allemand professeur de physiologie à l'Université de L nigsberg, né en 1838; on lui doit: « Grundris der Physiologie des Menschen », Berlin, 1861. huitième éd., 1885; « Kurzes Lesebuch de Physiologie », id, septième éd., 1882; « Union suchungen über den Stoffwechsel der Muskelt ausgehen vom Gaswechsel derselben », id., 186; « Untersuchungen zur Physiologie der Musken und Nerven », trois livraisons, id., 1867-88; Ein Beitrag zum Verständniss der Verdam und Ernährung », Zurich, 1869; « Lehrbu der experimentellen Toxicologie », id., 184; « Ueber schiefen Durchgang von Strahlenburdeln durch Linsen und über eine daraufbett gliche Eigenschaft der Krystallinse », Zurich 1874; « Die Vivisectionsfrage, für das grössen Publikum beleuchtet », Leipzig, 1877; « Der Einfluss der Descendenzlehre auf die Physiolegie »; « Die Vorbildung für das Universitätsst dium, insbes. das medicische », deux discours de recteur, Leipzig, 1879. Il a publié le Handbuck für Physiologie en collaboration, et a été l'un des fondateurs du Centralblatt für med. Wir senschaft, en 1863.

Hermant (Abel), romancier français, ne, l Paris, le 3 février 1862, a débuté en 1883 ches Ollendorff par un volume de vers sous ce titre: « Les Mépris », et préparé un roman intitulé: « Monsieur Rabosson ou L'Education Universitaire », qui a paru en 1884, chez Dentu. Ce roman a été brûlé solennellement dans la Cour de l'École normale, quelques jours après son apparition. En 1885, M. A. H. a publié un se cond roman: « La Mission de Cruchod (Jean-Baptiste) », étude de l'amitié passionnée et prosélytique d'un jeune calviniste suisse pour un enfant américain, son camarade de pension à Lausanne. Ce livre, écrit très-véridiquement d'après les récits de l'un des personnages # les lettres de l'autre, n'a guère fait de bruit qu'en Suisse. En 1887, M. A. H. a publié, ches Charpentier, « Le Cavalier Miserey — 21 chasseurs — mœurs militaires contemporaines .

s officiers du 12º chasseurs en garnison à nen ayant prétendu se reconnaître dans le e, le Colonel du Régiment a, dans un ordre jour sévère, prescrit de saisir tous les exemires, de les brûler « sur les fumiers » et de ranir de prison » tous les hommes qui en aient trouvés possesseurs. L'auteur a proté dans une lettre au Ministre de la guerre méral Boulanger), qui ne semble pas avoir rouvé pleinement le langage du colonel. L'aurecut ensuite une série de provocations. Il un duel. La polémique engagée par la presse luré trois semaines et le livre s'est vendu, deux mois, à dix-mille exemplaires. M. A. vient de publier une étude de mœurs parines: « Nathalie Madoré », chez Charpentier. Herment (Mile Valentine), femme-auteur fran-30, en littérature André Gérard, est née, en 3, à Chauny (Aisne), et elle a été élevée à Maison de Saint-Denis. Membre de la Société gens de lettres, elle a publié: « Christia->, conte pour l'enfance; « Vivante et morte », ; « Trop jolie », roman; « Reniée », id.; Envers et contre tout », id.; « Solange », id.; Petite-Rose et Grande-Jeanne », conte pour nfance; « L'Enfant du 26e », id.; « Stella, . jeune blanche et vieille noire »; « Histois et Souvenirs ». Ces deux livres sont les ibuts d'André Gérard; il ont paru sous un eudonyme féminin: Mine de Matigny.

Herminjard (Aimé-Louis), écrivain suisse, né, 7 novembre 1817, à Vevey, dans le canton Vaud, fit ses études à l'Académie de Launne et se sentit dès ses premières années até par les écrits des Réformateurs. Le projet recueillir leur correspondance se dessina ajours plus nettement dans son esprit. Lors-'il eut embrassé la carrière pédagogique, il pisit les différentes places de précepteur qu'il ; appelé à remplir en Allemagne, en Russie, France de manière à se trouver toujours dans voisinage des documents dont il se proposait prendre connaissance et il amassa ainsi pennt trente ans avec une laborieuse sagacité les tériaux nécessaires pour la complétion de sa ande œuvre. Lorsqu'il vint se fixer en Suisse, bord à Genève, puis à Lausanne, il y fut enaragé par plusieurs amis des recherches histoues: MM. Adert, Henri Bordier, Albert Rilliet i mirent à sa disposition les ressources de leur voir et leurs riches bibliothèques. En 1866 rut le premier volume de cette collection digne la famille benédectine, sympathiquement apściće lors de son apparition par M. Guizot et i à mesure qu'elle avance, recueille l'approban des juges compétents. En voici le titre exact: Correspondance des Réformateurs dans les ys de langue française, recueillie et publiée ec d'autres lettres relatives à la Réforme et s notes historiques et biographiques: Tomes 1512-1526; II, 1527-1531; III, 1532-1536; IV, 1536-1538; V, 1538-1539, VI, 1535-2540; VII, 1541-1542 ». Le tome VIII est actuellement sous presse. Pour faciliter les recherches, le savant éditeur a ajouté à chaque volume: 1° des notes chronologiques; 2° la liste chronologique des pièces; 3° la liste des correspondants; 4° l'index alphabétique des noms. M. H. l'emporte sur tous ses prédécesseurs pour l'abondance des documents et la précision scientifique; cependant le gouvernement vaudois ne lui a fait aucune place dans l'enseignement supérieur et il est obligé pour vivre de se contenter des produits de ses leçons.

Hernlund (Charles-Hugo), historien suédois, directeur des écoles élémentaires de Stockholm, né en 1848, a publié: « Bidrag till den svenska elementarlagstiftningens historia », I, 1880; « Bidrag till den svenska skollagstiftnigens historia under partitidehvarfvet », I, 1882; « Förslag och åtgärder till svenska skriftspråketä reglerande 1691-1739 », 1883.

Héron de Villesosse (Antoine-Marie-Albert), archéologue français, membre de l'Institut, conservateur des antiquités grecques et romaines au Musée du Louvre, directeur-adjoint à l'École pratique des Hautes-Études, est né, à Paris, le 8 décembre 1845. Ancien élève pensionnaire à l'Ecole des Chartes, il a rempli plusieurs missions épigraphiques en Algérie et en Tunisie, plusieurs missions archéologiques en Italie et en Allemagne. M. H. de V. s'occupe particuliérement d'épigraphie latine et d'antiquités romaines. Il a publié de nombreux mémoires épigraphiques et archéologiques; on lui doit: « Une caricature antique de Ganymède », 1871; « Rapport à la société française de numismatique et d'archéologie », 1872; « Lettre à M. le docteur Reboud sur une inscription de l'Oued-bou-Selah »; « Des mesures en usage en Brie aux XIII et XIVe siècles », 1874; « Verres antiques trouvés en Algérie » id.; « Rapport sur une mission archéologique en Algérie », 1875; « Lampes chrétiennes inédites », id.; « Statue colossale d'Apollon trouvée à Entrains (Nièvre) », 1876; « Inscriptions latines récemment découvertes dans la province de Constantine », 1876; « Un nouveau texte géographique », id.; « Notice sur les monuments provenant de la Palestine et conservés au Musée du Louvre (salle Judaïque) », id., 2° éd. 1879; « Inscriptions de Sétif (Algérie) », 1877; « Le tarif de Zraïa (Algérie) », 1878; « Inscriptions de Thala et de Haïdrah (Tunisie) », id.; « La Pyxès de Vaison », id; « Sur un nouveau fragment des Acta Capitolina », 1879; « Inscriptions de Saint-Remy et des Baux », id.; « Les collections de monnaies anciennes au Trocadéro », id.; « Les antiquités d'Entrains (Nièvre) », id. ; « Notes sur Titus Pomponius Proculus Vitrasius Pollio », id.; « Deux nouvelles bornes milliaires de l'empereur Posthume , id.; « Trésor de Monaco, notice sur les Bijoux », 1880; « Sur quelques briques romaines du Louvre », id.; « Mélanges archéologiques », 1° série, id.; « Note sur un bronze découvert à Landouzy-la-Ville (Aisne) >, 1881; « Les inscriptions latines de l'exposition des fouilles d'Utique », id.; « Mélanges archéologiques », 2º série, 1882; « Inscriptions latines de Cyrrhus (Khoros), Syrie », 1883; « Inscriptions de Reims, de Stenay et de Mouzon », id.; « Feuille de diptyque consulaire conservée au Musée de Louvre »; « Anse d'amphore en bronze appartenant au Musée du Louvre »; « Tête du Parthénon, appartenant au Louvre »; « Inscriptions provenant du Maroc ot de la Tunisie »; « Figurine en terre blanche trouvée à Caudebec - les Elbeuf »; « Fragments de la frise de Magnésie de Méandre, nouvellement découverts »; et en collaboration avec M. H. Thédenat, il a publié: « L'inscription de Gordien conservée au Musée de Bordeaux », 1881; « Cachets d'oculistes romains », 1882-83; « Inscriptions romaines de Fréjus »; « Les trésors de vaisselle d'argent trouvés en Gaule >, 3 fasc.

Herranz (Jean-Joseph), auteur dramatique espagnol; parmi ses pièces qui ont eu le plus de succès on signale: « Honore ton père et ta mère », et « La Vierge de Lorraine » (Jeanne d'Arc).

Herrig (Hans), critique et auteur dramatique allemand, rédacteur du Deutsches Tageblatt, où il écrit le feuilleton, né, à Brunswick, le 10 décembre 1845, reçu docteur en droit à l'Université de Berlin, où après une année de service au tribunal il s'est entièrement voué à la litérature et surtout au théâtre. Parmi ses drames, on signale: « Alexander »; « Kaiser Friedrich der Rotbart »; « Jerusalem »; « Der Kurprinz »; « Konradin »; « Nero »; « Martin Luther »; « Die Kristnacht »; « Columbus »; citons encore deux études: « Die Meininger, ihre Gastspiele und Bedeutung für das deutsche Theater »; « Luxustheater und Volksbühne ».

Hertling (Georges-Frédéric baron D'), professeur de philosophie à l'Université de Munich, né en 1843, a publié: « De Aristotelis notione unius comment », Fribourg, 1884; « Materie und Form und die Definition der Secle bei Aristoteles », Bonn, 1871; « Ueber die Grenzon der mechanischen Naturerklärung », id., 1875; « Die Hypothese Darwin's », dans les Kathol. Studien, 1876; « Zur Erinnerung zu Friedrich Overbeck », 1872; « Darwin, Haeckel und Virchow », 1877; « Der Darwinismus, eine geistige Epidemie », 1879; « Albertus Magnus », Cologne, 1880.

Hertwig (Oscar), anatomiste allemand, professour d'anatomie à l'Université de Jena, né en 1849, a publié: « Ueber das Zahnsystem der Amphibien », Bonn, 1874; « Das Nervensystem und die Sinnesorgane der Medusen »,

en collaboration avec R. Hertwig, Jens, 1875 « Studien zur Blättertheorie », id., id., 1874-83, cinq livraisons; « Der anatom. Unterrebt. Jens, 1881; « Die Symbiose oder das Genssenschaftleben im Tierreich », id., 1883; « Untersuchungen zur Morphologie und Physiologie der Zelle » (quatre livraisons en collaboration avec R. Hertwig), id., 1884-86; « Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbelthiere », Jens, 1886, etc.

Hertwig (Richard), zoologiste et anatomiste allemand, professeur à l'Université de Municané en 1850; en dehors des écrits mentionnés dessus et publiés en collaboration avec son frite Oscar, on lui doit: « Beiträge zur Kenntais der Acineten », Leipzig, 1875; « Zur Histologie der Radiolarien », id., 1876; « Der Orgnismus der Radiolarien », Jena, 1879; « Die Actinien der Challenger-Expedition », id., id.; « Der Zoologe am Meer », 1882; « Gedächt nissrede auf Carl Theodor von Siebold », Menich, 1886; « Gedächtnissrede auf Charles Durwin », Königsberg, 1883.

Hertz (Guillaume), philologue et littérateu allemand, professeur de langue allemande à l'Ém le Supérieure de Munich, né, le 24 septembre 1835, à Stuttgard, a fait ses études à Tubingue en 1860, il a entrepris un voyage scientifique en Angleterre et en France; il est membre l'Académie des Sciences de Munich, et a publié « Gedichte », Hambourg, 1859; « Lancelot und Ginevra », poème ópique, id., 1860; « Das Rolandslied », traduction, Stuttgard, 1861; « Der Worwolf >, id., 1862; « Marie de France », id.; « Hugdietrich's Brautfahrt », poème épique, 1863, 3mº éd., 1880; « Aucassin und Nicolette », Vienne, 1865; « Heinrich von Schwiben, eine deutsche Sage im Elsass », Stuttgard, 1872; • Die Nibelungen- Sage >, 1877; « Bruder Rausch, ein Klostermärchen », deut éd., 1882; « Spielmannsbuch », nouvelles @ vers, Stuttgard, 1885; « Eie Sage von Parzivi und dem Gral , dans le Nord und Süd, 1881 et Breslau, 1882; « Die Räthsel der Könign von Saba », dans la Zeitscrift für deutsch. Alter thum », 1883; « Mythologie der schwäbische Volkssage », Stuttgard, 1884; « Ueber den Na men Lorelei », 1886.

Hertz (Martin), philologue allemand, conseiler intime de Gouvernement en Prusse, professour de philologie classique à l'Université de Breslau depuis 1862, né, en 1818, à Hambourg; il a fait ses études à Berlin et à Bonn, entre pris un voyage scientifique de 1845 à 1847, enseigné à l'Université de Greifswald de 1856 à 1862. On lui doit: « De Luciis Cinciorum, fragmenta », Berlin, 1842; « Simuius Capito », id., 1844; « De P. Nigidii Figuli studiis atque operibus », id., 1845; « Die Versammlung deur scher Univer.- Lehrer zu Jena und die Univ. na Berlin », id., 1848; « Carl Lachmann », id.,

•

F. .

51; « Bericht über die 4 Säcularfeier der ziv. Greifswald », id., 1856, en collab. avec Lier, 1857; « Helius Eoban Hesse », id., 1860; Renaissance und Rococo in der römischen tteratur », id., 1865; « Analecta ad carminum rat. historiam », trois livr., Breslau, 1876—; « Ad Johan. Vahlenum epistula », id., 1881; Opuscula Gelliana », Berlin, 1886; « Vindia Gellianæ »; « De Bartholom. Sastrovio »; Vindiciæ Gellinæ alteræ »; « Zur Critik von cero's Rede für den P. Sestius », 1881; il donné des éditions d'Aulugelle, de Priscien de Tite-Live, etc.

Hertzberg (Gustave), historien allemand, prosseur d'histoire à l'Université de Halle, né en 26, traducteur de l'Histoire des Romains de aruy, a publié: « Alkibiades, der Staatsman d Feldherr », Halle, 1853; « Das Leben Ageaos II. von Sparta », id., 1856; « Geschichte iechenlands unter der Herrschaft der Rör », trois vol., id., 1866-75; « Geschichte riechenlands von Absterben des antiken Lens bis zur Gegenwart », quatre vol., 1876-79; Griechische Geschichte bis 397 nach Chrias >, Halle, 1884; il a, en outre, fourni des ntributions précieuses sur l'histoire grecque romaine, ancienne et du moyen-âge et sur istoire de la Grande-Bretagne à l'Allgemeine schichte in Einzeldarstellungen et à l'Allgemeine cyklopädie de Hersch et Gruber.

Hervé (Édouard), publiciste français, ancien laborateur du Courrier du Dimanche (1863), idateur avec Weiss du Journal de Paris (1867), du journal Le Soleil (1873), membre dé l'Acamie Française, où il prononça en 1886 l'éloge Duc de Noailles qu'il remplaçait, est né, à e Bourbon, le 28 mai 1838. Il a fait ses étus au Lycée Henri IV, à Paris; il eut, au icours général, le prix d'honneur de philosoie. Admis à l'École Normale avec le n. 1, il iféra le journalisme au professorat. En lisirie il a publié: « Une page d'histoire connporaine », 1869; « La Crise irlandaise de la fin du XVIIIe siècle », 1885.

Hervey Saint-Denys (marquis Marie-Jeanon), orientaliste français, membre de l'Instidepuis 1878, professeur de chinois au Cole de France, où il a remplacé en 1874 Stalas Julien; ancien élève de l'École des Lanэв Orientales vivantes, Commissaire-général ar l'Empire Chinois à l'Exposition Universelle 1867, il a publié: « Le Poil de la Prairie », d. de l'espagnol de Los Herreros, 1847; [nsurrection de Naples en 1647, dite de Maniello », traduite de l'espagnol du Duc de vas, 1849, en deux vol.; « Histoire du théaen Espagne », 1850; « De la rareté et du x des médailles romaines », 1850; « Recher-38 sur l'agriculture des Chinois », 1851; « Un i >, 1851; « Histoire de la Révolution dans Deux-Siciles depuis 1793 », 1856; une traduction remarquable des « Poésies de l'Époque des Thang >, avec une « Étude sur l'art poétique en Chine >, 1862; « Recueil de textes faciles et gradués en chinois moderne >, 1869; « Le Li-Saon », poème du IIIe siècle avant notre ère, traduit du chinois, 1870; « Les Rêves et les moyens de les diriger », 1869, sous l'anonyme; « Ethnographie des peuples étrangers à la Chine », ouvrage composé au XIIIe siècle de notre ère par Ma-touan-lin, traduit pour la première fois du chinois, avec un commentaire perpétuel; deux parties, dont l'une comprend les peuples orientaux, l'autre les peuples méridionaux, Genève, H. Georg, 1876-1883; « Trois nouvelles chinoises, traduites pour la première fois >, Paris, Leroux, 1885; « Mémoire sur les doctrines religieuses de Confucius et de l'École des lettres », 1886 (dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

Hervieu (Paul), chroniqueur et romancier français, né, à Neuilly-sur-Seine, le 2 septembre 1857. Lauréat du Lycée Condorcet, admis comme stagiaire au barreau de Paris en 1877, attaché au cabinet de M. de Freycinet en 1879, reçu au concours diplomatique, et nommé en 1881 secrétaire d'ambassade à Mexico, il donna ses démissions pour se consacrer à la littérature. M. H. a publié chez Charavay frères: « Diogène-le-chien », et « La Bêtise Parisienne », 1884; chez Lemerre: « L'Alpe Homicide », 1886; « Les Yeux Verts et les Yeux Bleus », 1886, parus dans le Journal des Débats; « L'Inconnu », 1887, paru dans la Revue des Deux Mondes; « Deux Plaisanteries », 1888, parus dans Les Lettres et les Arts. Il est chroniqueur au Gil Blas, au Gaulois, au Monde Illustré, au Figaro littéraire; il est collaborateur de la Revue indépendente et de la Revue illustrée. Il avait débuté sous le pseudonyme littéraire d'Eliacin.

Hervieux (Léopold), littérateur français, avocat suppléant à la justice de paix, membre du Conseil municipal de Paris pour le X° arrondissement, né le 10 mars, a publié: « Premiers essais poétiques », 1853; « De la hausse et de la baisse des céréales », 1860; « Le Forçat ou la nécessité du divorce », 1880; « Traduction en vers des Fables de Phèdre », 1881; « Les Déclassés », 1882; « Notice historique et critique sur les fables latines de Phèdre et de ses anciens imitateurs », 1884; « Les Fabulistes latins: Phèdre et ses imitateurs », 1884, deux vol.

Hervilly (Marie-Ernest D'), littérateur fantaisiste et auteur dramatique français, né, à Paris, le 26 mai 1839. Après avoir fait ses études au Lycée de Versailles, il entra comme dessinateur au chemin de fer du Nord; il devint ensuite, en 1859, piqueur des ponts et chaussées. Il collabora au Diogène, au Boulevard, à la Revue nouvelle, à l'Artiste, au Nain-Jaune et au Rappel (où il a signé: Un Passant). Il a par

olié: « La Lanterne en vers de couleur », 1868; Les Baisers », poésies, 1872; « Le Harem », d.; « Contes pour les grandes personnes », 1874; « Mesdames les Parisiennes », 1875; Histoires divertissantes », 1876; « D'Hervillycaprices », 1877; « Histoires de mariage », 1879; Les Armes de la femme », 1880; « Parisienneries », 1881; « La Dame d'Entremont », 1883; « Grand Saint-Antoine de Padoue », légende en vers, 1883; « Les Historiettes de l'histoire », 1884; « Timbale d'histoire à la Parisienne », 1883; « L'Heureux jour », 1884; « L'homme aune », 1884; « Les Parisiens bizarres », 1885; L'âge d'or de l'enfance », 1886; « La statue de chair », 1885; « Chat de Neptune », 1886; Les Bêtes à Paris », 1886, recueil de trentesix sonnets, 1886; « Aventures d'un petit garcon préhistorique », 1887. Il donna au théâtre : Le Malade réel », 1874; « Le Docteur sans Pareil », 1875; « La Belle Saïnara », 1 acte en vers, 1876, à l'Odéon; « Le Magister », au Théâtre Français; « Le bonhomme Misère », égende en 3 tableaux, avec M. A. Grévin, à 'Odéon; « Le Bibelot », un acte au Palais-Royale, 1877; « L'île aux Corbeaux » 1 acte en vers, à l'Odéon; « Mal aux cheveux », 1 acte, en vers, au Théâtre Français, 1886; des saynètes dont plusieurs insérées dans le Théâtre le campagne, publié chez l'éditeur Ollendorff; Molière en prison », à-propos en un acte en vers, à l'Odéon, 1886.

Herwerden (Henri van), philologue hollandais, professeur à l'Université d'Utrecht, membre de l'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam, membre correspondant de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, né, le 17 septembre 1831, à Beetsterzwaag, village de la Frise, a fait ses études à Leyde, entrepris des voyages scientifiques à la recherche de manuscrits latins et grecs dans les principales bibliothèques de l'Europe. De retour en Hollande, il fut nommé professeur à Utrecht, et depuis lors il a publié des éditions et corrections nombreuses de textes, des essais critiques de philologie classique, des traductions; parmi les éditions, citons les Lettres critiques de Denis d'Halicarnasse, l'Iôn d'Euripide, les Oraisons choisies de Lysias, l'Edipe Roi de Sophocle, Thucydide, Hérodote, et « Antiphontis orationis tres », 1883, parmi les essais critiques, signalons les plus récents : « Lectiones Rheno-traiectinæ », Lyon, 1882; « Commentatio critica in Herodoti Libros I et II », Utreht, 1883; « Studio critico et epicritico in Pindarum », id., 1884; « Lucubrationes Sophocleæ », id., 1887; « Symbolæ Exegeticæ et Criticæ ad Xenophontis Historiam Græcam », id., 1888; des articles nombreux et des études sur divers auteurs grecs dans la Mnémosyne néerlandaise, dans l'Hermes de Berlin, dans le Rheinisches Museum de Bonn, dans les Neue Jahrbücher für Philologie, dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences terdam, etc. Parmi ses traductions en ven landais, signalons: l'Oreste d'Eschyle, le Edipes et l'Électre de Sophocle.

Herz (Maximilien), médecin allemanifesseur libre pour les maladies des enfl'Université de Vienne, né en 1837, rédig Baginski et Monti, l'Archiv fur Kinderhei et avec Rittershain les Annales Autr Für Pädiatrie; tous ses écrits scientifiq été publiés depuis 1866 dans ces revues les et dans la Wiener med. Presse, dans schrift für german. Medicin, dans les lungen des Wiener med. Doct. Toll, dattern. Klin. Rundschau, etc.

Herzberg - Fränkel (Leo), publiciste chien, secrétaire de la Chambre de Co à Brody (Galicie), ancien rédacteur de la Theater-Zeitung, de l'Humorist, de l'Osche Post, de la Reichszeitung et de Lloyd, collaborateur des Jahrbücher de mer, né, à Brody, en 1857, a publié, tres: « Bildern aus Russland und Bessars « Einsiedlerin auf Louisiana », 1849; sche Juden », 1866, trois éd., 1887.

Herzen (Alexandre), physiologiste rus fesseur de physiologie à l'Académie sanne depuis 1881, fils du célèbre publi même nom, né, en 1839, à Wladimir. I son père en exil, et il y apprit les lar trangères, surtout l'anglais, l'allemand, cais et l'italien qu'il parle et écrit cours Il passa sept ans en Angleterre; en fut reçu docteur en médecine à l'Un de Berne, et il suivit comme médecin, raliste Charles Vogt dans son expéditio tifique dans le Nord de l'Europe (Norvè Nord, île de Jan Mayen, Islande). De 1 Londres, il publia en langue russe un peti té populaire de Zoologie et d'Anatomie Co des Animaux invertébrés ». En 1863, au laboratoire du professeur Maurice Florence, et sous la direction de ce gra siologue il prépara son excellent ouvi les centres modérateurs du cerveau; il na ensuite tout particulièrement à la physiologie, science qu'il a contribué lopper en Italie. Lorsque le professeu fut appelé à Genève, il remplaça penda ans (1876-77) son maître dans la ch physiologie. On lui doit: « Les centre rateurs de l'action réflexe », Turin, 1864 l'eccitabilità dei nervi tagliati » (Nuovo to), 1887; « Studio fisiologico sulla vo (Annali Universali di Medicina), 1868; parentela tra l'Uomo e le Scimmie », Florence, 1869; « Una gita a Jan 1 (Bollettino della Società Geografica It. 1870; « Gli animali martiri, i loro prot la Fisiologia », Florence, 1874; « Anali logica del Libero Arbitrio Umano »,

Ψ.

\*\*79; « Cos'è la Fisiologia », Florence, 1877; Lezioni sulla digestione », id., 1877; « Il moto sichico e la Coscienza », 1879; cot ouvrage co une série d'articles insérés à la Rivista di ilosofia Scientifica, à l'Archivio per l'Antropogia, à la Rassegna Settimanale forme un vol. » la Bibliothèque Scientifique de J.—B. Baillière, 387. A Lausanne, il s'est occupé depuis 1881 » ut spécialement des fonction digestives, et il réuni le fruit de ses recherches et de ses bservations dans un livre important intitulé: La Digestione stomacale ».

Herzog (Ernest), philologue allemand, proesseur de philologie à l'Université de Tübinsue, né, le 25 novembre 1834, à Eplingen (Wur-Emberg), a fait ses études à Tubingue, Munich st Berlin. Après un séjour de plusieurs années en France et en Italie, il occupa d'abord comme privat Docent (1862), ensuite comme professeur l'une des trois chaires consacrées à la philologie classique. On lui doit: « Galliæ Narconnensis Provinciw Romanæ historia; accedit sppendix epigraphica », Leipzig, 1864, ouvrage couronné en 1866 par l'Académie des Inscripions et Belles-Lettres à Paris; « Untersushungen über die Bildunggeschichte der grieshischen und lateinischen Sprache », Leipzig, 1871; « Geschichte und System der römischen 3taatsverfassung >, id., 1er vol., 1884, 2me vol., 1887; « Beschreibung des römischen-germanischen Grenzwalls in seinem Lauf durch Würhemberg », Stuttgard, 1881.

Herzog (Édouard), écrivain et théologien suisse, né, le 1er août 1841, à Schöngau dans e canton de Lucerne, fréquenta, de 1865 à 1868, es Universités de Tubingue, Fribourg en Brisgau et Bonn. Le 19 mars 1867, Mgr. Lachat, svêque de Soleure, lui conféra les ordres ecclésiastiques; l'année suivante et aussitôt après 'achèvement de ses études, le gouvernement de Lucerne le désigna pour enseigner au séminaire l'exégèse du Nouveau Testament. Le dogme de l'infaillibilité pontificale rencontra en M. H. un adversaire des plus énergiques; pour mieux le combattre, il fonda à Lucerne même, avec quelques uns de ses amis, un journal populaire: La Voix catholique des Waldstatten. Après la promulgation des décrets du Concile et plutôt que de leur donner une adhésion purement extérieure, il renonça à sa chaire, refusa de se soumettre à la jurisdiction de Mgr Lachat et accepta la direction de la paroisse vieille-catholique de Crefeld dans la Prusse Rhénane. L'organisation dans la Suisse Allemande de communautés religieuses indépendantes de Rome rencontra en lui un promoteur des plus zélés et des plus convaincus: en 1874, il fut nommé curé d'Olten, en 1874, professeur pour l'exégèse du Nouveau Testament à la Faculté nouvellement créée de Berne, en 1875 curé de la ville fédérale. Le 18 septembre 1876, Mgr Reinkens le

sacra à Rheinfelden évêque de l'Église catholique chrétienne suisse. M. H. a été nommé en 1876 docteur en théologie honoris causa et a rempli, de 1884 à 1885, les fonctions rectorales. Parmi ses ouvrages, citons: « L'Époque à laquelle furent composées les Épîtres pastorales », 1870; « Livre de pièces catholiques chrétiennes », 1879, 2me éd., 1884; « Cathéchisme catholique-chrétien », 1880; « La Communauté avec l'Église anglo-américaine », 1881; « La liberté religieuse dans la République hélvétique », 1884; « Biographie de Taddeus Muller, curé de Lucerne », 1886; « Recueil de prédidications de lettres pastorales », 1886; « Le père Klaus », 1887. M. H. fonda les Feuilles catholiques qui parurent de 1873 à 1876 à Olten, et collabore activement au journal hebdomadaire le Catholique.

Herzog (Jean-Frédéric), écrivain suisse, né, le 12 février 1858, à Aarau, étudia les littératures romanes et germaniques aux Universités de Leipzig et de Zurich. Une dissertation sur les deux cycles légendaires de « Flore et Blansche fleur », lui valut, en 1883, le doctorat (cet ouvrage a été publié en 1882 dans la Germania). Le Gouvernement Argovien a nommé M. H., archiviste cantonal en 1881, en 1885 archiviste d'État. Les facilités littéraires que lui offraient ces nouvelles fonctions ont été mises par lui à profit pour rassembler les matériaux d'une biographie du général Zougois au service de France, B. F. Zurlauben (1720-1755) annoncée pour la presente année. Plusieurs articles de lui ont paru dans l'Indicateur pour les Antiquités suisses et dans la Germania, annoncés pour la présente année.

Hesekiel (Ludovika), femme-auteur allemande, fille de l'écrivain de ce nom, mort, en 1874, à Altenbourg, a pris part comme sœur de charité à la guerre de 1870-71, et a publié: « Eine brandenburgische Hoffungfer », 1868; « Lenz Schadenwacht », 1871; « Barackenleben », 1892; « Von Brandebourg zu Bismarck »; « Deutsche Träumer », 1879; « Lottchen Lindholz », 1882; « Gott mit uns », id.; « Untermsparrenschild », 2me éd., 1883; « Des Kaisers Gast », id.; « Fromm und feudal », 1885; « Jesus meine Zuverversicht », id.

Hess (Edmond), mathématicien allemand, professeur à l'Université de Marbourg, né en 1843, en dehors des articles et des mémoires insérés aux journaux et aux recueils spéciaux, a publié: « Ueber den Ausfluss der Luft aus engen Deffaungen », Marbourg, 1866; « Ueber gleicheckige und gleichkantige Polygone », Cassel, 1874; « Ueber die zugleich gleicheckigen und gleichflächigen Polyeder », id., 1876; « Ueber vier Archimedeische Polyeder höherer Art Kassel », 1878; « Einleitung in die Lehre von der Kugeltheilung », Leipzig, 1883; « Ueber symmetrische Functionen von Simultanwurgeln », dana les Marburg. Berich. de 1869, etc.

Hess (Richard-Alexandre), écrivain foresties allemand, professeur de science forestière à l'Uziversité de Giessen, depuis 1868 directeur de l'Institut forestier académique dans la même ville, premier président et administrateur de l'Établissement forestier du Grand-Duché de Hesse, né, le 23 juin 1835, à Gotha, il est le fils cadet de S. E. le Conseiller intime Charles Hess. Il a fait ses études à Gotha, Georgenthal (Thuringe), Goettingue, et publié: « Ueber die Organisation des forstlichen Versuchswesens », Giessen, 1870; « Grundriss zu Voslesungen über Encyklopädie und Methodologie der Forstwissenschaft », id., 1873; « Die forstliche Unterrichtsfrage », Berlin, 1874; « Grundriss zu Vorlesungen über Forstbenutzung und Forsttechnologie », id., 1876; « Der Forstschütz » trois livraisons, Leipzig, 1876, 1877, 1878, 2me éd., I vol., 1877; « Ueber den Umfang und die Bedeutung der Forstwissenschaft als Universitäts-Disciplin », Giessen, 1882; « Ueber die Organisation des forstlichen Unterrichts an der Universität Giessen », avec une introduction historique, Leipzig, 1877; « Der akademische Forstgarten bei Giessen », Giessen, 1878; « Lebensbilder hervorragender Forstmänner und um das Forstwesen verdienter Mathematiker, Naturforscher und Nationalökonomen », Berlin, 1882, 1885; « Die Eigenschaften und das forstliche Verhalten der wichtigeren in Deutschland vorkommenden Holzarten », id., 1883 (traduction italienne d'Agostino Lunardoni, Rovereto, 1885); « Encycklopädie und Methodologie der Forstwissenschaft >, 1re partie; « Die Forstwissenschaft im Allgemeinen », Nördlingen, 1885.

Hesse-Wartegg (Ernest von), voyageur autrichien, né le 21 février 1851, a voyagé en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique; parmi ses ouvrages, on signale: « Unterseeische Tunnelbauten », 1874; « Prairiefahrten », 1878; « Nordamerika », 1880–84, trois éd., traduit en plusieurs langues; « Missipifahrten », 1880; « Tunis, Land und Leute », 1881, éditions allemande et anglaise, etc.; en 1887, il était de nouveau en voyage dans l'Amérique du Sud.

Hettinger (François), théologien et littérateur allemand, professeur de théologie à l'Université de Wurzbourg, né, en 1819, à Aschaffenbourg, a publié une traduction en anglais de la Divina Commedia, 1879; « Dante und Beatrix », 1883; « Dante's Geistesgang », 1888; « Lehrbuch der Fundamentaltheologie », 2<sup>me</sup> éd., id.; « Apologie des Christenthums », cinq vol., 6<sup>me</sup> éd., id. (ouvrage traduit en italien, en français, en portugais, en espagnol, en hongrois et en anglais); « Aus Welt und Kirche », deux vol., 2<sup>me</sup> éd., id. Citons, en outre: « Das Priesterthum », 1851; « Der Organismus d. Universitätswissenschaften », 1862; « Die Kunst im Christenthum », 1867

Christenthums », 1881; « De theologia specialis et mysticiæ connubio in Dantis præserin theologia », 1882.

Hettner (Hermann-Jules-Theodore), ecrivial d'art allemand, ancien professeur d'esthétique à Vienne, professeur de l'histoire de l'art l'Académie de Dresde et directeur du Musé des Antiquités. On lui doit, entr'autres: « Vorschule zur bildenden Kunst der Alten », Oldenbourg, 1848; « Die romantische Schule », Bruswick, 1850; « Das moderne Drama », 1852; « Griechische Reiseskizzen », 1853; « Litesturgeschichte des 18 Jahrhunderts », 1856; « Catalogue du Musée des Antiquités de Dresde », Dresde, 1856; « Das Königliche Museum, etc. », 1872, etc.

Hetzel (Élise), femme-auteur suisse, née, le Bâle, le 15 décembre 1835, épousa un de ses cousins qui portait le même nom qu'elle, le suivit à Kalisch (1858), et passa avec lui sept ans dans cette petite ville de Pologne. Leur retour en Suisse eut lieu en 1855. Mme É.-H. qui depuis lors n'a pas quitté Bâle, a profité de ses souvenirs et de ses expériences sur terre étragère, pour essayer avec succès la nouvelle; citons « Temps passé » (Vergangene Tage), histoire d'une famille bâloise, 1875; « Paisible », 1881.

Hetzel (Pierre-Jules), éditeur et littérateur français, né, le 15 janvier 1814, à Chartres, de cédé à Monte-Carlo le 16 mars 1886. La milson de librairie, qui continue sous son nom, date de 1862, et a donné d'importantes publications, éditées avec goût et dont plusieurs la gement illustrées, ont renouvelé, avec le concours de MM. Jean Macé et Jules Verne, la spécialité de la vulgarisation scientifique à l'usage de la jennesse. Le Magasin d'éducation et de récréation, auquel il collabora activement lui même, sous le pseudonyme de P.-G. Stahl, et la charmante collection de petits in-32, qui comprend, entr'autres, des ouvrages de G. Sand, de Victor Hugo, de Turguénieff, de P.-G. Stahl, ont eu le plus grand succès.

Heulhard (Arthur), journaliste et écrivain français, né, à Lormes (Nièvre), le 11 mai 1849; il débuta de bonne heure dans la presse parsienne, collaborant au Courrier de Paris, à la Réforme, et au Courrier Français, où il rédigeait une chronique politique quotidienne. Attiré vers la critique musicale, M. H. était en même temps collaborateur de l'art musical et de la France Chorale. Après avoir publié une étude sur « La Fourchette harmonique », histoire de cette Société gastronomique, littéraire et musicale, avec des notes sur la musicologie en France, 1874 il fonda; au mois de juillet 1873, la Chronique Musicale, recueil unique en ce genre dans le monde entier sous le rapport des conditions litéraires et artistiques (onze volumes gr. in 8 avec musique, eaux-fortes et gravures), 1873-16. Il a été rédacteur musical de l'Évènement per

,

dant environ une année (1874-75), du Voltaire et du Télégraphe (1879-80. Depuis une dizaine d'années, M. H. s'est tourné de préférence vers Les travaux littéraires de tout genre. En 1878, Il a fondé, avec M. Jules Noriac, le Moniteur du bibliophile, gazette littéraire, anecdotique et zurieuse (onze vol. gr. in-8°) dans laquelle il a publié quantité de documents intéressants pour l'histoire de la littérature française, notamment l'Anglais mangeur d'opium, traduit de l'anglais par Alfred de Musset (1 vol. in-8°) et le Jourmal de Colletet, premier petit journal parisien (1 vol. in-8°). En même temps, il écrivait des contes, des nouvelles, des chroniques ou des articles de critique dramatique à la Revue de France, au Moniteur Universel, au Voltaire, aux Nouvelles de Paris, au Beaumarchais, à l'Illustration, à la Vérité, à l'Art, à l'Art et la Mode, etc. etc.; enfin au Figaro dont il est à l'heure actuelle un des principaux rédacteurs. Il signe, depuis près de huit ans, la chronique dramatique du Courrier de l'art. Outre les ouvrages déjà cités, on a de M. H.: « La Foire Saint-Laurent », 1878; « Pierre Corneille », in-12°, 1884; « Jean Mounet, vie et aventures d'un entrepreneur de spectacle », id.; « Scènes de la wie fantaisiste », in-12°, id.; « Rabelais et son maître », id.; « Rabelais chirurgien », 1885; ■ Rabelais légiste », 1887: « Bravos et sifflets », **1886**; « Entre deux stations », 1888.

Heurtley (Charles-Abel), théologien anglais, fellow du Corpus Christi College, chanoine de la Christ-Church à Oxford, né, en janvier 1806, ■ publié: « Harmonia symbolica; a Collection of Creeds belonging to the ancient Western Church and to the Medioeval English Church, arranged in Chronological Order »; « De Fide et Symbolo, Documenta >; une traduction anglaise des documents qui précèdent; « The Union between Christ and his People », quatre discours prononcés à l'Université d'Oxford; ■ Justification >, huit discours, id.; 
 ■ An Inquiry into the Scriptural Warrant for addressing Prayer to Christ »; « On Miracles »; The Athanasian Creed »; 
 The Form of Sound Words », sept discours prononcés à l'Université d'Oxford; « Sermons on some subjects of Recent Controversy », id.; « Parochial Sermons », quatre vol.

Heusler (André), historien et jurisconsulte suisse, fils de l'ancien conseiller d'État et professeur pour le Droit suisse André Heusler, né, à Bâle, le 30 septembre 1834, cemmença en 1852 à l'Université de cette ville de brillantes études juridiques, poursuivies avec un égal succès à Goettingue et à Berlin, où il prit en 1856 son doctorat. Après son retour en Suisse, la double carrière de la magistrature et de l'enseignement, académique lui fut ouverte. Dès 1859, le tribunal civil de Bâle le compta au nombre de ses juges, en même temps qu'il débutait à

l'Université comme privat Docent; en 1863, il fut appelé à la chaire de procédure civile et de Droit germanique laissée vacante par le départ d'Arnold. M. H. a fait constamment partie depuis 1866 du grand Conseil Bâlois où il figure parmi les plus écoutés du parti conservateur libéral. Le projet du Code civil qu'il avait préparé avec exposé des motifs pour le Canton de Bâle-ville (1865-1868), fut retiré par lui devant les progrès toujours plus marqués de la legislation fédérale dans le sens de l'unitarisme. Les nombreux ouvrages de M. H. appartiennent au domaine soit de la jurisprudence, soit de l'histoire locale. Citons: « La formation du procès en matière de faillite d'après le Droit suisse ». 1858 (Revue pour le Droit suisse, vol. VIII); « L'histoire constitutionnelle de la ville de Bâle au moyen åge », 1860; « Les relations juridiques dans la Communité d'Unterwalden », 1864 (avec impression des documents originaux R p D S X); « Le commentaire contumier du pays de Vaud par P. Guisard », 1866 (R p D S XIII-XV); « Histoire de la procédure exécutive en Allemagne », 1867 (Revue pour l'histoire du Droit, VI); « Restrictions apportées à la poursuite du Droit de propriété en matière de bac avec motifs tirés du Droit germanique », 1871; « Les origines de la Constitution municipale en Allemagne », 1872; « La Caution », 1872; c'est le plus important des ouvrages de M. H. et dans lequel il soumet à une critique sévère les vues émises par son ancien maître, le professeur Albrecht de Goettingue; « Projet de loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite avec exposé des motifs >, 1874; « Institutions de Droit privé germanique », 1885.

Heussler (Hans), écrivain suisse, professeur de l'histoire de la philosophie à l'Université de Bâle, né, le 10 septembre 1855, à Bâle, y commença en 1872 des études philosophiques et historiques, poursuivies aux Universités de Jena et de Berlin, et y prit en 1877 son doctorat. Le sujet de thèse choisi par lui était: « La doctrine de la perception chez Aristote ». On lui doit: « L'idéalisme, son importance pour la pensée et la vie », 1880 (Feuilles allemandes pour l'éducation); « La doctrine de l'évolution dans le système de Schelling », 1882 (Feuilles rhénanes pour l'enseignement); « Frédéric Weber le graveur », 1883 (Annales Balloises); « Le rationalisme au XVIIe siècle et ses rapports avec la doctrine évolutionniste », 1885. M. H. prépare un grand ouvrage: « Histoire des doctrines évolutionnistes modernes du XVIIe siècle jusqu'à Darwin et Herbert Spencer », dont le premier volume consacré à François Bacon a paru, 1888.

Heuzey (Léon), archéologue français, professeur d'archéologie et d'histoire à l'École des Beaux-Arts, conservateur des antiques au Musée du Louvre depuis 1875, membre de l'Institution

depuis 1874, membre de l'Académie des aux-Arts depuis 1855, né, à Rouen, le 1er cembre 1831, ancien élève de l'École Norle et ensuite de l'Ecole d'Athènes; il y préa les matériaux de son mémoire important: Le Mont Olympe et l'Acarnanie », 1862. On doit : « Mission archéologique de Macédoi-», 1864-74; « Reconnaissance archéologique ne partie du cours de l'Érigon et des ruines Stobé », 1873; « Les Figurines antiques de re cuite au Musée du Louvre », 1878-83; les Fragments de Tarse au Musée du Lou-», 1877; « Nouvelles Recherches sur les res cuites grecques », 1877; « Catalogue des res cuites du Louvre », 1882; « Opérations itaires de Jules-César », 1886; « L'Architure Chaldéenne et les Découvertes de M. Sarzec », 1887. Il a publié les Découvertes Chaldée, par M. E. de Sarzec, consul de Franà Bagdad, 1885-87.

Hevesi (Louis), écrivain hongrois, mieux consous le pseudonyme d'Onkel Tom, né, le 20 cembre 1840, à Heves, en Hongrie, a étudié médecine et la philologie classique à Vienne. entra en 1866 à la rédaction du Pester Lloyd nme feuilletoniste. Depuis 1875, il demeure Vienne comme rédacteur du Fremdenblatt. lui doit les premiers sept volumes des cine Leute, journal humoristique; de 1871 à 74, des nouvelles dans ces trois recueils: Auf der Schneide ». Stuttgard, 1884; « Neues

Auf der Schneide », Stuttgard, 1884; « Neues Geschichtenbuch », id., 1885; « Auf der Sonnenseite », id., 1886; puis « Sie Sollen ihn nicht haben, Heiteres aus ernster Zeit », Leipzig, 1871; « Das Scheidurgesellten Andreas Jelky Abenteueri in vier Weltheilen », Pest, 1875, quatre éditions; « Almanaccando », souvenirs humoristiques de l'Italie. Il a été l'un des fondateurs du journal Borsszem Jankó, et il a écrit des esquisses sur Budapest sous le titre de « Karczképek », Pest, 1876; et une illustration de « Budapest », en allemand et en hongrois, 1874.

Heyck (Edouard), historien allemand, professeur libre d'histoire à l'Université de Fribourg (Bude), depuis 1887, né, le 30 mai 1862, dans le Mecklembourg, a étudié à Rostock, Leipzig, Jena et Heidelberg; ancien archiviste à Carlsruhe (1885-87), il est le gendre de M. Wilhelm Fensen (voir ce nom), et on lui doit: « Die altere Verfassungsgeschichte Genuas », Innsbruck, 1885; « Genua und seine Marine im Zeiltalter der Kreuszüge » (Gênes et sa Marine aux temps des Croisades; contribution à l'Histoire de la Constitution et à l'Histoire de la Guerre), Innsbruck, 1886; « Heidelberger Studentenleben zu Anfang unseres Jahrhunderts, nach Briefen und Acten », Heidelberg, 1886; « Nicolai Episcopi Botrontiniensis relatio de Heinrici VII imperatoris itinere Italico », Innsbruck, 1888 (l'année précédente, le même rapport avait paru en traduction allemande); «Urich von Richenthal », 1885; « Aus der Zeit der Rittergesellschaften », 1885; « Die italienische Reise der Markgrafen Ferd. Maximilia und Wilh. Aristoph von Baden-Baden in de jahren 1644-46 », 1886; « Neue Merian'sche Briefe », 1886; « Brandeburzich-deutsche Colonial-pläne », 1887; « Der Übergang des Imperiums an die Deutschen », Stuttgard, 1887.

Heyd (Guillaume), historien allemand, audet pasteur, docteur honoris-causa de l'Université de Tubingue depuis 1876, conservateur en chel, depuis 1873, de la Bibliothèque Royale de Stutgard avec le titre de conseiller supérieur les études (Oberstudienrath), fils du pasteur et biographe Louis Frédéric Heyd, est né, le 23 octobre 1823, dans la ville de Markgroeningen (Wurtemberg), et a fait ses études de théologie à l'Université de Tubingue. Membre correspondant de la Società Ligure di Storia Patria de Gênes, depuis 1871, membre honoraire de la Deputazione Veneta sopra gli studii di storis patria depuis 1876, membre correspondant de la classe historique de l'Académie de Munich depuis 1879, membre correspondant de la 81ciété numismatique à Vienne depuis 1880, il a publié: « Essai sur l'histoire intérieure de la République de Gênes jusqu'à l'érection du podes tat en 1200 », 1854; « Études sur les colonies de l'église romaine en Asie », 1856-58; « Es sais sur les colonies commerciales des Italiens dans le Levant et dans le Nord de l'Afrique ; 1858-65; « Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel medio-evo, Dissertazioni rifatte dall'autore e recate in italiano dal prof. Gius. Müller », Venise et Turin, 1866-68; « Geschichte des Levantehandels im Mittelalter », deux vol., Stuttgard, 1879; (le même ouvrage éd. française, augmentée par l'auteur et publiée par Furcy-Raynaud, Leipzig, 1885-86, deux vol.); des articles et essais nombreux dans l'Allgemeine deutsche Biographie, dans le Bulle tin de l'Académie de Saint-Pétersbourg, dans les Comptes-rendus de l'Académie de Munich dans l'Historische Zeitschrift de Sybel, dans la Festschrift der Stuttgarter Bibliothek, dans la Wiener numismatische Zeitschrift, dans les Würtembergische Jahrbücher, dans l'Ausland, dans les Forschungen zur deutschen Geschichte, dans la Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde de Berlin, etc.

Heydemann (Henry), archéologue allemand, professeur d'archéologie classique à l'Université de Halle, né en 1842; en dehors de petits es sais insérés aux Annali dell'Istituto di corrispondenza Archeologica depuis 1867, et à l'Arch. Zeitung de 1865 à 1873, on lui doit: « Griechische Vasenbilder », Berlin, 1870; « Vasensammlungen des Museo Nazionale zu Neapel », Berlin, 1872; « Antike Marmorbildwerke zu Athen », Berlin, 1874; « Nereiden mit den Waffe

ill », Halle, 1879; « Zeus im Gigantenpf », 1876; « Die Knöchelspielerei im Paccolonna zu Rom », 1877; « Mittheilungen den Antikensammlungen in Ober- und Mittalien », 1879; « Verhüllte Tänzerin »; conze im Museum zu Turin », 1879; « Satyr-Bakchennamen », 1880; « Gigantomachie e. Vase aus Altamura », 1881; « Terracotaus d. Museo Nazionale zu Neapel », 1882; lexander d. Gr. und Darius Codoman auf rital Vasenbildern », 1883; « Vase Caputi Theaterdarstellungen », 1884; « Diony-Jeburt und Kindheit », 1885.

leydenreich (Edouard), historien allemand, le 29 mai 1852, à Dresde, professeur libre stoire depuis 1882 à la K. Sachs. Berg-Acae, professeur depuis 1876 au Gymnasium ortinum de Freiberg (Saxe). On lui doit: uæstiones Propertianæ >, 1885; « Die Hyandschrift der Freiberger Gymnasialbiblio-. >, 1878; « Fabius Pictor und Livius », id.; ivius und die römische Plebs », 1882; « Ini auctoris de Constantino Magno eiusque ma-Helena libellus », 1879; « Zum 25 jährigen sjubiläum », pour le jubilée de son père, eur à Leubnitz, la Chronique de la Pase, 1879; « Kriegsdrangsale von Freibergs licher Umgebung », id.; « Bibliographis-Repertorium über die Geschichte der Stadt iberg und ihres Berg- und Huttenwesens », i, etc.

Heyduk (Adolphe), illustre poète tchèque, né, juin 1835, en Bohême, a fait ses études à gue, et voyagé d'abord en Italie, en Honet en Allemagne, et en 1886 dans la Rus-Méridionale, la Crimée et le Caucase. En ors des petits poèmes répandus dans les naux, de trois poèmes épiques : « Milota » ; ahomet »; « La Bataille de Kressenbrunn », 7, écrit à la façon des anciens poème héues slaves, du « Testament du grand-père », ix recueils contenant en six volumes: « Poétsziganes et Poèmes lyriques »; « Sons alie et Sonnets »; « Poèmes épiques »; leurs de la Forêt »; « La cymbale et le on », poésies lyriques; « Rêves réels », on loit encore: « Le Cornemuseur, nouvelle de mté de Domazline », 1881; « Le Bücheron », ne épique, 1882 »; « Oldrich et Kozena », le historique 1882; « Pour la liberté et la >, poème épique, 1883; « Dans la solitude », oction de poèmes lyriques tirés de la vie ne, 1884; « La Gentiane et la Parnassie », essions lyriques d'un voyage dans les mones, 1884; « Sous la roche de Vitek », poèépique, 1885; « Feuilles couvertes de nei-, élégies, 1885; « Chansons », 1886; « Sur flots », poème épique, 1886; « Petits taux », genre miniature, 1888.

Ieylli (Georges D'), pseudonyme du publi-EDMOND-ANTOINE POINSOT, chef de bureau dans une des grandes administrations de l'Etat, né, en août 1833, à Nogent-sur-Seine (Aube). Auteur du Dictionnaire des Pseudonymes, Paris, Dentu, 1887, nouv. éd., il nous fournit lui-même ces détails: « Il avait d'abord « orthographié son pseudonyme d'Heilly; mais « sur la réclamation d'une famille qui porte ce « nom, il a dû légèrement en modifier l'ortogra-◆ phe. Il a encore signé Edmond de Saint-Point, « Edmond de Freytag, nom du lieutenant-gé-« néral de Freytag, son grand-père, Edmond « de Nogent, etc. Il a épousé en 1862, la fille « de Ferdinand Bascans, l'ancien gérant du « journal La Tribune, d'orageuse mémoire. Il « a surtout donné, en ces dernières années des publications plus exclusivement relatives au « théâtre. Il a créé en 1876 la Gazette anecdo-« tique, recueil bimensuel publié à la Librairie des Bibliophiles, et dont l'imprimeur Jouaust « est le gérant ». A ses notes de l'auteur du Dictionnaire des Pseudonymes, nous ajoutons la liste de ses ouvrages: « Le Scandale au Théâtre >, 1861; « Maladie et mort de Louis XV », 1866; « Morts royales »; « Cotillon III (Madame Dubarry) », 1867; « Les Fils de leurs œuvres », 1868; « Extraction des cercueils royaux à Saint-Denis en 1793 », 1868; « Procès du maréchal Ney », 1869; « Madame Émile de Girardin (Delphine Gay) », 1869; « Entrevue de Ferrières », 1870; « Télegrammes militaires de M. Gambetta »; « Journal d'un habitant de Neuilly pendant la Commune »; « Les Manifestes du comte de Chambord »; « Le Livre rouge de la Commune »; « M. Thiers à Versailles »; « La Légion d'Honneur et la Commune »; « Victor Hugo et la Commune », 1871; Journal du siège de Paris », 1871, trois vol.; ← Le Moniteur prussien de Versailles »; ← Le Cercueil retrouvé du cardinal de Retz »; « Régnier de la Comédie Française », 1872; « Histoire de la Comédie Française », 1874; « Lettres inédites de Rabbé sur Damiens »; « L'Opéra, histoire et répertoire », 1875; « Madame Arnould Plessy >, notice biographique, 1876; « M. Bressant, de la Comédie Française », 1877; « Léon Gaillard, archiviste de la Comédie française », 1878; « Journal intime de la Comédie Française », 1879; « L'Opéra-Comique », 1886; « Rachel d'après sa correspondance »; « La Comédie Française à Londres »; des notices sur Verteuil, Brindeau, Delaunay, Mesd. Madeleine Brohan, Clémentine, Jouassain, de la Comédie Française; des éditions nombreuses ou réimpressions de pièces de théâtre, mémoires, lettres, etc.

Heyman (Élie), écrivain médical suédois, professeur à l'Institut Caroline depuis 1879 et directeur de la revue Hygica depuis 1881, né en 1829, a publié: « Renhâllningsväsendet i städer urhälsovårdens synpunkt », 1877; « Bidrag till kännedom om luftens beskaffondet i skolor »,

1880; « Om luften i våra bostader », 1881; Bibliotek for hälsovård. ».

Heyne (Maurice), philologue et littérateur illemand, professeur de langue et de littérature illemande à l'Université de Goettingue, né en 1837, a publié: « Kurze Grammatik der altgernanischen Dialecte », première partie, Paderorn, 1862, quatrième éd., 1880; « Angelsächsische Denkmäler », première parte, Beowulf, d., 1863, quatrième éd., 1879; « Ueber die Lage ind Construction der Halle Heorot im angelsächs. Beowulfliede », id., 1864; « Ferd. Ludw. Stamms Ulfilas », id., septième éd., 1878; « Altniederdeutsche Denkmäler », deux parties, 1866-1867, 2e éd. 1879; « Altniederdeutsche Eigennamen aus dem 9 bis 11 Jahrhund. », Halle, 1867; « Kleine altsächsische und altniederfräncische Grammatik », Paderborn, 1873; « Uebungsstücke zur Laut- und Flexionslehre der dtgerman. Dialecte », id., 1881; « Kunst im Hause », deux parties, Bâle, 1881-83; « Die Baseler Glasmalerei d. 16 Jahrhunderts », id., 1883. Il a collaboré à la continuation du célèbre Dictionnaire historique de la langue allemande le Grimm.

Heyse (Paul), illustre poète et nouvelliste illemand, fils et neveu des deux grands philoloques Charles et Théodore Heyse, est né, à Berlin, e 15 mars 1830. Il a fait ses études philologiques à Berlin et à Bonn; lié avec l'historien le l'art François Kugler (dont il devait plus tard épouser la fille) et avec son cercle littéraire, il se passionna de bonne heure pour la littérature; poussé par sa nature ardente, délicate et poétique, il entreprit en 1849 et en 1852 deux intéressants voyages en Italie qui ont développé ses facultés d'artiste. Il excelle surtout comme nouvelliste; mais il a cultivé aussi avec succès la poésie lyrique, la poésie dramatique et le roman et donné des traductions exquises des poètes italiens (Giusti, Leopardi, Manzoni). Le premier recueil de ses « Novellen », a paru en 1855. Suivirent, douze autres recueils, de 1855 à 1879, les « Meraner Novellen », 1864; « Gesammelte Novellen in Versen », 1863; « Syritha », 1869; « Die Madonna in Olwald », 1879; mais ses chefs-d'œuvres sont toujours ses premières nouvelles dont le sujet est emprunté à la vie du peuple italien. Ses dernières nouvelles sont: « Frau von T. und andere Novellen », 1881; « Troubadour-Novellen », 1882; « Unvergessbare Worte und andere Novellen », 1883; « Buch der Freundschaft », en deux vol. 1883-84; « Himmlische und irdische Liebe und andere Novellen », 1886; « Der Roman der Stifsdame », 1887; « Villa Falconieri und andere Novellen ». Parmi ses drames, signalons: « Francesca von Rimini », 1850; « Meleager », 1854, « Die Sabinerinnen », 1859, drame couronné; « Ludwig der Bayer », 1862; « Elisabeth Charlotte », 1865; « Maria

Moroni », 1865; « Hadrian », 1866; Lange », 1866; « Kolberg », 1868; « I Ehre », 1875; « Graf Königsmark »; « Eli 1877; « Die Weiber von Schorndorf » « Alkibiades », tragédie, 1883; « Das der Stärkeren », 1883; « Don Juans 1 1883; « Drei einaktige Trauerspiele u Lustspiel », 1884; « Die Hochzeit auf ventin », 1886; « Getrennte Welten » « Prinzessin Sascha », 1888; « Gott mich vor meinen Freunden », 1888; « Dramen », en deux vol., 1888. Parmi mans, ont eu plusieurs éditions : « Die der Welt », 1873, et « Im Paradies » On doit encore rappeler le poème: « la », le « Skizzenbuch », 1877; le conte Jungbrunnen », 1878; « Der Salamai journal en vers, 1879; « Verse aus It 1880; l'édition complète de ses ouvra treprise à Berlin par Martin Herz, comp plus d'une vingtaine de volumes. Avec il a publié le « Spanisches Liederbuch Hermann Kurz le Novellenschatz des de Volks, et le Novellen Schatz des Auslan puis 1854, il demeure avec sa famille à l où il continue à travailler, libre de tou gement avec le monde officiel et avec le après avoir pendant quelques années fre comme poète privilégié le Palais du Ro de Bavière.

Hidber (Basile), historien suisse, né, 23 novembre 1817, à Mels près de S (canton de Saint-Gall), commença à l'Uni de Jena, sous la direction du professeur des études historiques et philologiques nuées à Leipzig suprès de Wachsmuth Beckxz, se fixa à Berne et s'y fit nommer seur d'histoire naturelle d'abord à l'École nale, puis à l'Université. Le principal ouv M. H. est son « Regeste d'histoire suiss brassant la période depuis l'an 700 à 122 lui sommes, en outre, redevables de pl opuscules relatifs à l'histoire suisse, entr' « L'ancien état extérieur de la ville et que de Berne », 1858; « Adrien de Buber 1859; « Les Suisses en Italie et le ca bernois Albert de Stein », 1860; « La c du pays de Vaud par les Bernois sou pitaine Haus-Franz Nægeli », 1861; « I nois en Valteline sous le capitaine Nic Mulinez », 1862; « La première poudre et l'artillerie en Suisse », 1866; « Nég pour la reprise de la Valteline », id.; « 1 suisse pour l'école et le foyer domestiq paru en livraisons de 1878 à 1887). M. E laboré aux Annales pour l'Histoire de B à la Revue historique de Sybel.

Hiel (Emmanuel), célèbre poète flam à Saint-Gilles, près de Termonde, le 1834. La vie fut d'abord pour lui ass cile: on le vit tour-à-tour employé de

libraire, commis d'octroi; il obtint ensuite emploi dans les bureaux du Ministère de térieur; mais on peut reprocher au gouverent belge d'avoir attendu trop longtemps r lui faire enfin une situation passable en le mant prefesseur de déclamation néerlandaiau Conservatoire Royal de Bruxelles (1867) pibliothécaire du Musée royal de l'industrie 39). Quoi qu'il en soit, M. H. ne se laissa ais décourager par la mauvaise fortune, et œuvre est des plus considérable. Il avait uté par une nouvelle: « Wie 't zwaerd st, zal door 't zwaerd vergaen », Termonde, 5; il écrivit ensuite sous le pseudonyme G. udrickszone, pseudonyme dont sont notamnt signés ses « Nieuwe liedekens », Gand, il, et ses « Gedichten », id., 1863. De l'ansuivante date sa cantate couronnée: « De nd », Bruxelles, 1865; il devait plus tard luire en langue néerlandaise d'autres cantacouronnées, mais écrites en français: en 9, « La dernière nuit de Faust », de G. zye; en 1871, « Le songe de Colomb », de Michaëls; en 1887, « Les suppliantes », De Casembroot. Il a donné au théâtre: De Kwijtbrief van Dries », Gand, 1864; Iedwig >, id., id.; « Ella >, Anvers, 1865; fornarina », Termonde, 1867; « Isa », Ans, id.; « Aboul-Hassan », id., 1869; « De melingen », id., 1870; œuvres les unes oriales, les autres inspirées par des pièces angères. A son ami le grand musicien fland P. Benoit, il a fourni les poèmes de mafiques oratorios: « Lucifer », Bruxelles, 1866; De Schelde », id., 1867; « Prometheus », ermonde, 1868; et à G. Huberti, celui de: Cen laatste zonnestraal », Bruxelles, 1874. mi ses publications les plus importantes, il t citer encore: « Gedichten », Arnhem, 1868; 'salmen, zangen en oratorios >, Anvers, 1870; De Liefde in het leven », id., id.; « Het oud », id., 1872; « Dora », id., 1873 (d'après texte anglais de Tennyson); « Gedichten », pzig, 1874 (premier vol. d'une Bibliothèque rlandaise dont l'éditeur Brockhaus avait conla direction à MM. Hiel et Heremans); « Hirische koren en liederen », Anvers, 1876; 3loemeken », Utrecht, 1876; « Liederen voor ote en kleine kinderen », Anvers, 1879; 'wee lofzangen », Gand, 1887. M. H. a coloré en outre à une foule de journaux et de ues, au Nederduitsch Tijdschrift (direction), 3 Revue trimestrelle, à la Revue de Belgique, a Fédération artistique, au Magazin für die eratur des Auslandes, au Prenzlauer Zeitung l Kreisblatt, et à presque tous les périodis écrits en langue néerlandaise; il a écrit préfaces et des brochures de circonstance, iné des contributions aux Verslagen de l'Acanie Royale flamande dont il fait partie, dié avec Jean Van Beers la publication des

« Nagelaten gedichten », d'un autre poète flamand, Pr. Van Duyse, etc., etc. En 1885 la maison De Seyn-Verhougstraete, de Roulers, a commencé une édition complète des œuvres poétiques: « Volledige dichtwerken », de notre auteur; le tome. Ie porte pour titre général: « Historische gezangen en Vaderlandsche liederen ». Tout en rencontrant facilment le naturel et la simplicité poétique, l'illustre poète flamand aime le grandiose et le titanesque, les images hardies et les vers sonores. On lui a reproché quelque chose de rude et de sauvage, des licences de style inacceptables et même des tons charnels ou sensuels: « Cela est-il en rapport avec son tempérament, comme je le crois? répond très-bien M. Charles Polvin; Voilà ce qu'on a oublié de nous dire ». M. E. H., qui habite Schaerbuk, près de Bruxelles, est un des chefs les plus respectés du mouvement flamand et du libéralisme démocratique.

Higginson (Thomas-Wentworth), écrivain américain, né, à New-Cambridge, le 22 décembre 1823, a fait ses études au Collège Havard; il a pris une parte active à la campagne contre l'esclavage; quittant son habit ecclésiastique, il enrôla sous ses ordres à plusieurs reprises des compagnies de soldats; d'abord capitaine, il fut mis comme colonnel à la tête d'un régiment composé de Nègres. Blessé en 1863, il se retira à Newport dans le Rhode-Island, où il s'est consacré entièrement à la littérature. L'un des collaborateurs les plus distingués du journal The Nation, il a publié, entr'autres : « Outdoors Papers », 1863; « Harvard Memorial Biographies », 1866; « Malbone, an Oldport romance », 1869; « Army Life in a black regiment >, 1870; « Atlantic Essays >, 1871; « Oldport Days », 1873, etc.

Hilber (Vincent), géologien autrichien, professeur libre à l'Université de Gratz, né, dans cette ville, en 1853, a fait ses études à Gratz et à Strasbourg, et publié: « Die Miocanschichten von Gamlitz », Vienne, 1877; « Die Miocänsablagerungen von das Schiefergebirge zwischen Kainach und Hulm in Steimark », id., 1878; • Die Wanderblöcke der alten Koralpengletscher auf der steierischen Seite », 1879; Neue Conchylien aus den mittelsteierischen Medirranschichten », id., 1879; « Diluviale Landschnecken aus Griechenland », id., 1879; « Ueber das Miocan, insbes. das Auftreten sarmatischer Schichten bei Stein in Krain », id., 1881; « Geologische Studien in den ostgalizischen Miocängebieten », id., 1882; « Neue und wenig bekannte Conchylien aus dem ostgalizischen Miocan », 1882; « Recente und im Löss gefundene Landschnecken aus China >. id., 1882-83; « Die Randtheile der Karpathen », id., 1883; « Asymmetrische Thäler », dans les Petermann's Mittheil., 1886; « Erosionsbasis und Meeres-verschiebungen », dans la Zeitschr. für iss. Geogr., 1888; « Die Bildung der Durchngsthäler », dans les Petermann's Mittheil., 89; « Geologische Küsten-forschungen zwischen Grado und Pola », Vienne, 1889.

Hilberg (Isidore), philologue autrichien, prosseur de philologie classique à l'Université de rnowitz, né en 1852, en dehors de quelques sais insérés aux revues, a publié: « Eustathii acrembolitw Protonobilissimi de Hysmines et vsminiæ amoribus libri XI. Accedunt ejusdem ctoris ænigmata cum Maximi Holeboli Protoncelli solutionibus », Vienne, 1876; « Epiula critica ad Joann. Vahlenum de nonnullis riptorum Græcorum et Romanorum locis emenindis explcandisve », id., 1877; « Das Gesetz er trochaeischen Wortformen im dactylischen exameter und Pentameter der Griechen vom Jahrh. V. Chr. bis zum Untergang der grieischen Poesie », id., 1878; « Das Princip der lbenwägung und die daraus entspringenden esetze der Endsilben in der griechischen Poee », id., 1879.

Hilbert (David), mathématicien allemand, ofesseur libre de mathématiques aux Univertés de Königsberg, Heidelberg, Leipzig et Pas. Il a publié: « Ueber die invarianten Eienschaften specieller binärer Formen, insbendere der Kugelfunktionen », dissertation augurale, Königsberg, 1885; « Ueber irratioale Invarianten », id.; « Ueber die Darstellparkeit einer binären Form als vollständige Potenz », dans le 27e vol. des Mathem. Annal., où, à partir de ce vol., ont encore paru: « Ueber einen allgemeinen Gesichtspunkt fur invariantentheoretische Untersuchungen in binären Formengebiete »; « Ueber eine Darstellungsweise invarianter Gebilde »; « Ueber die Singularitäten der Diskriminantenfläche »; « Ueber Formeb. mit den nämlichen Funktional Determinante »; « Ueber binäre Formen mit vorgeschriebener Diskriminante »; « Ueber die Darstellung definiter Formen »; « Ueber die Endlichkeit der binären Invariantensystems »; une « Lettre adressée à M. Hermite », et insérée au Journal de Mathém. de 1888, etc.

Hild (Joseph-Antoine-Aloys), professeur et écrivain suisse-français, né, en 1845, à Soleure, d'un père alsacien et d'une mère suisse, vint en France en 1856, fit sa rhétorique et sa philosophie au collège Stanislas, et professa ensuite la classe de 3me dans un collège des frères marianites à Besançon. Il fit, comme volontaire, la campagne de 1870-71. Devenu lieutenant, il reprit, après la paix, l'enseignement de la rhétorique au Lycée de Vésoul. Agrégé des lettres en 1875, nommé l'année suivante à la chaire de seconde au Lycée de Bésançon, puis maître de conférences à la Faculté des lettres de cette ville en 1880, M. H. fut reçu docteur ès-lettres en 1881. Chargé du cours de littérature ancienne, puis de littérature latine et Institutions Romaines culté des lettres de Poitiers (1881), il signé comme titulaire de cette chaire bre 1882. M. H. a publié: « Belfort et taillons mobiles de la Haute-Saône »; « sur : Les Démons dans la Religion et rature des Grecs » (Hachette), thèse; tophanes impretafis reus » (Besançon), L'auteur a lui-même jugé la première e maniant de fond en comble dans l'article du dictionnaire des Antiquités de Da et Saglio (11me fascicule); dans la Re histoire des religions, une monographie légende d'« Énée avant Virgile » (Lerot dans la Revue des Études juives, un trav étendu sur les « Juifs à Rome devant l' et dans la littérature ». En 1887-88, ur en trois articles sur le « Pessimisme n religieux d'Homère et d'Hésiode ». En l H. fit paraître dans le Bulletin mensue Faculté des lettres de Poitiers, une criti vive des prétentions et des hypothèses a giques émises par le R. Père de la Croix, puis l'année suivante, plusieurs articles su graphie de Juvénal. Le premier de ces souleva une véritable tempête dans les j et les revues locales dévouées aux inté Jésuites. Il n'en resta pas moins démo l'honneur de cette découverte revient en partie à la Société des antiquaires de qui dès 1865 avait signalé des ruines ; maines non loin de Sanxay. L'article a brochure à Paris, Blanchier, 1883. M. laboré à la Grande Encyclopédie. En 1 fait paraître une édition avec comment plicatif du Xme livre des Institutions de Quintilien (Klinicksieck éd.). M. membre du conseil général des faculté tiers et du conseil académique, asse doyen et officier de l'Instruction publ puis 1883. C'est à son initiative (co publique sur Les décrets du 28 décemb et l'Avenir des Facultés de Poitiers) qu le vote d'une somme de 500,000 franc conseil municipal à la disposition de l'1 la restauration des établissements d' ment supérieur.

Hildebraud (Frédéric), botaniste a professeur de botanique à l'Université bourg, né en 1835, on lui doit ent « Anatomische Untersuchungen über a me der Begoniaceen », Berlin, 1859; Beobachtungen aus dem Gebiete der Anatomie », Bonn, 1861; « Die Gesa Vertheilung bei den Pflanzen », Leipz « Ueber die Geschlichtsverhältnisse Compositen », Dresde, 1869; « Die Vert mittel der Pflanzen », Leipzig, 1873; « ben der Blüten in ihrer jetzigen Varifrüheren Entwicklung », id., 1879; « beusverhältnisse der Oxalisarten », Je

Hildebrand (Hans-Olaf), illustre archéologue ethnographe suédois, antiquaire du Royaume Suède, inspecteur général des monuments, rétaire-général du Congrès anthropologique archéologique de Stockholm en 1874, déléide la Suède aux congrès archéologiques Bologne, Bruxelles, Pesth, Lisbonne, au agrès géographique de Bologne, membre inent du Comité d'Organisation du Congrès des ientalistes de Stockholm en 1889, décoré de sieurs ordres étrangers, entr'autres, de la aronne d'Italie, avec croix de Commandeur, du célèbre antiquaire A. M. H., est né, le vril 1842, à Stockholm, a fait ses études Jpsal; il a entrepris des voyages scientifi-

s nombreux en Allemagne, en Autriche, en ance, en Italie, aux Pays-Bas, et publié sieurs ouvrages remarquables, parmi lesquels as signalons: « Svenska Folket under hedna en », 2me éd., 1872, traduit en allemand sous titre: « Das heidnische Zeitalter in Schwea », 1873; « Lifvet på Island under sagotia », 2<sup>ine</sup> éd., en 1881; « Afrika i vare dager », 38; « Bidrag till spännets historia », 1872-; « Den vetenskapliga fornforskingen », 1873; Lärobok i gamla historien », id.; « Die fôrtoriska folhen i Europa », id.; « Folkens om sina döda », 1874; « Den kyrkliga konn i Sverige under medeltiden », id.; « Svees medeltid 1350-1531 », 1876-77; « Troia 1 Homeros Troia », 1878; « Sveriges medel-», I, 1879-84; II, 1884; « Fran äldre tir », 1882; « Konung Magnus Eriksson och ane »; « The industrial arts of Scandinavia the pagan time », etc. Depuis 1880, il rédige Intiquarisk tidskrift eör Sverige.

Hildebraud (Henry-Robert-Théodore-Émile), storien suédois, frère du précédent, profesur à Stockholm, né en 1848, a publié, entr'auss: « Om det vatikanska arkivet », 1876; Om äldre handskrifters återgifvande i tryck », 78; « Wallenstein och hansförbindelse med enskarne », 1883; il collabore au Svenske dimatarium, et il rédige depuis 1881 l'Histork Tidskrift. Avec N. Selander, il a publié en 83 l'« Atlas till allmänna och svenska histore.

Hildebrand (Hugo-H.), météorologiste suédois, usin des précédents, né en 1838, professeur l'Université d'Upsal, où il a fait ses études; lui doit: « Om organisationen af den meteologiska verksamheten i utlandet samt förslag l dess ordnande i Sverige », 1870; « Essai r les courants supérieurs de l'atmosphère dans ir relation aux lignes isobarométriques », 74; « Atlas des mouvements supérieurs de tmosphère », 1877; « Sur la classification des ages », 1879; « Nâgra blad ur vâr tids meorologi », 1881.

Hildebrandt-Strehlen (Charles-Théod.-Hen-), mieux connu sous le pseudonyme de Roderic Brown), écrivain allemand, né, le 18 juin 1815, dans la Prusse Orientale, a fait ses études à l'Université de Königsberg. Ancien directeur de la Höhere Bürgerschule de Strelitz (de 1858-78), il vit maintenant entièrement livré à ses occupations littéraires à Freiburg a. U. On lui doit, entr'autres: « Die Kinder des Kommunisten »; « Illustrirte Fabeln »; « Martin »; « Robin Hood »; « Was willst Du werden? »; « Der neue Sachsenspiegel »; « Humoristischer Ehestandskatechismus »; « Josephus redivivus »; « Romantische Erzälungen aus Thür ».

Hilfiker (Jacques), astronome suisse, professeur agrégé à l'Académie de Neuchâtel, né, à Kölliken (Argovie), en 1851, attaché depuis 1882 à l'observatoire de Neuchâtel, a fait ses études, de 1878 à 1881, à l'observatoire de Leipzig, et a publié: « Ueber die Bestimmung der Constante der Sonnenparallaxe », Berne, 1878; « Die astronomischen Längenbestimmungen auf Grundlage der Publicationen der Europäischen Gradmessung dargestellt », Aarau, 1881; « Première étude sur le diamètre du soleil, fait à l'observatoire de Neuchâtel », Neuchâtel, 1884; « Sur la marche de la pendule astronomique Winnert de l'observatoire de Neuchâtel », 1886; « Note sur l'équation personnelle dans les déterminations de longitude », id., 1888; et dans les Astron. Nachrichten, vol. 112, 118, 120; « Ausgleichung des Längennetzes der Europäischen Gradmessung »; « Ueber eine persönliche Gleichung bei Durchgangsbeobachtungen »; « Ueber den Einfluss des Luftdruckens auf den Gang von Chronometern ».

Hilgenfeld (Adolphe), théologien allemand, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Université de Jena, né en 1823, directeur de la Zeitschrift für Wissenschaftliche Theologie depuis 1858, a publié entr'autres: « Die clementinischen Recognitionen und Homilien », Jena, 1848; « Das Evangelium und die Briefe Johannis », Halle, 1849; « Kritische Untersuchungen über die Evangelien Justins, der clementinischen Homilien und Marcions », id., 1850; « Das Markusevangelium », Leipzig, id.; « Die Glessolalie in der alten Kirche », id., id.; « Die Göttinische Polemik gegen meine Forschungen », 1851; • Der Galaterbrief, übersetzt, untersucht und erklärt », id., 1852; « Die apostolischen Vater », id. 1853; « Die Evangelien nach ihrer Entstehung und geschitl. Bedeutung », id., 1854; Das Urchristenthum >, Jena, 1855;
 Die jüdische Apokalyptik in ihrer geschichtl. Entwicklung », id., 1857; « Der Paschastreit der alten Kirche », Leipzig, 1860; « Der Kanon und die Kritik des Neuen Testaments », id., 1863; « Die Propheten Esra und Daniel », id., id.; « Bardesanes, der letzte Gnostiker », 1864; « Novum Testamentum extra Canonem receptum », quatre liv., I, 1866; « Messias Judæorum », id., 1869; l'édition de l'Hermas Pastor,

1873; « Die Lehninische Weissagung über Mark Brandenburg », id., 1875; « Die Ketgeschichte des Urchristenthums », id., 1884; fudenthum and Judenchristenthum », id., 1886. Hilger (Albert), chimiste allemand, profesir de chimie et de pharmacie à l'Université Erlangen, fondateur de la Vierteljahresschrift er die Fortschritte auf dem Gebiete der Chee der Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, lacteur du Jahresbericht auf dem Gebiete der riculturchemie, né en 1839, en dehors des moires, essais, articles insérés aux revues, publié: « Ueber die Verbindungen des Jodes t dem Pflanzenalkaloiden », Wurzbourg, 1869; Mittheilungen aus dem chemischen Laboratom », id., 1873; « Vereinbarungen betreffs Untersuchung von Nahrungs- und Genussttel », Berlin, 1885; « Berichte über die 4te d 5to Versammlung der freien Vereinigung yrischer Vertreter der angewandten Chemie », 1885-86; « Die Untersuchungsanstalten für brungs- und Genussmittel, deren Organisan und Wirkungskreis », Brunswick.

Hill (Berkeley), médecin anglais, membre et useiller du corps des Examinateurs du Royal allege of Surgeons of London, professeur de irurgie clinique à l'University College de Lones, chirurgien de l'University College Hospital du Lock Hospital, né, en 1834, à Hampstead, ès de Londres, a fait ses études à Londres, ome, Florence, Pavie, Milan, Vienne, Berlin et Paris. On lui doit: « Essentials of Bandaging », sixième édition en 1887; « Syphilis and local contagious disorders », 2° éd., 1881; « Chemie Terethritis and Prostatitis », 1889; plusieurs articles; « On Syphilis »; « On the Stricture of the Urethra »; « On Fractures of Lower Jaw », etc., dans le Medical Journal.

Hillebrandt (Alfred), orientaliste allemand, professeur du sanscrit et de philologie comparée à l'Université de Breslau, collaborateur de la Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, du Kuhn's Litteraturblatt für orientalische Philologie, et de la Theologische Litteraturzeitung, a publié, entr'autres: « Ueber die Göttinn Aditi », Breslau, 1876; « Varuna und Mitra », id., 1877; « Das altindische Neu-und Vollmondsopfer », Jena, 1880; « Vedachrestomathie », Berlin, 1886; « Zur Lehre von den starken und schwachen Casus », 1878, 2<sup>me</sup> éd., 1884; « Spuren einer älteren Rigvedarecension », 1882: « Ueber das Mudraråksasa », 1885.

Hiller (Édouard), philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Halle, collaborateur du Jahresbericht über die Fortschritte der class. Alterthumswissenschaft, éditeur de la troisième édition du Commentaire de Fritsche aux Poésies de Théocrite, né en 1844, a publié, entr'autres: « Questiones Herodianeæ », Ronn, 1866; « Eratosthenis carminum reliquiæ », Leipzig, 1872; « Theonis Smyrnæi expositio rerum mathematicarum si leg dum Platonem utilium », id., 1878; « Tin Elegiæ », id., 1885; « De Aristophanis Ari locis quibusdam », Greifswald, 1875.

Hillern (Wilhelmine von), femme-anteur mande, née, à Munich, le 12 mars 1836; fi de la célèbre Charlotte Birch-Pfeiffer qui a ét pour le théâtre, ella monta sur les scènes Carlsuhe, Berlin, Francfort, Mannheim, et après son mariage avec Hermann von H. (ma en 1882), elle se retira à Freiburg (Brisgori et se voua entièrement à la littérature. lui doit, entr'autres : « Doppelleben », rom Berlin, 2me éd., 1880; « Der Arzt der Seele roman, 1876, trois éd., 1880; « Aus eigen Kraft », roman en trois vol., Leipzig, 187 « Die Geyer-Wally », roman, ensuite dramati quatre éd., Berlin, 1881; « Und sie kom doch », roman, trois éd., 1879; « Der Fri hofsblume ». Elle a aussi écrit une comé sous le titre : « Die Augen der Liebe ».

Hilse (Benno-Heinrich-Darko), juriscons allemand, ancien juge, depuis 1878 retiré à l lin, est né, le 25 juin 1838, à Schmiedeb a publié, entr'autres: « Das Gottesurtheil Abendmahlsprobe », 1867; « Formuläre Rechtshandlungen der freiwilligen Gerichts keit »; « Systematische Sammlung der Entst dungen des Gerichtshofes für Kompetenz-I flikte »; « Formuläre für Rechtshandlungen streitigen Gerichtsbarkeit », plusieurs éditi Depuis 1879, M. H. est devenu aveugle.

Hilse (Charles-Darko-Othon), juriscons et staticien allemand, frère du précédent, fesseur à la Gewerbeakademie, à la Techni Hochschule et à la Bauakademie de Berlin, cien secrétaire des Congrès de Statistique Saint-Pétersbourg et à Budapest, né, le 23 1838, à Schmiedeberg. Il a publié: « Que dies legatorum et fideicommissorum cedat a veniat historice exponitur », thèse de docte 1858; « Leitende Grundzüge des deutschen litär-Strafverfahrens », 1868; « Die Civil Mischehe », 1869; « Die Selbstmord- Statisti 1872; « Grundzüge der Baurechtswissense ten », 1884; « Statistik der Betriebsunfalle den deutschen Strassenbahnen », 1876; « E mentar zur Baupolizei-Ordnung », 1887.

Hilty (Charles), jurisconsulte suisse, ne 28 février 1833, à Werdenberg dans le Rl tal Saint-Gallois, fit ses études de droit Universités de Goettingue et de Heidelt passa une année à Paris et à Londres pour rendre compte de visu de l'organisation ciaire, et se fixa, en 1855, comme avocat à Coù il avait déjà passé son enfance et dont famille possédait la bourgeoisie; le gouve ment bernois l'appela en 1873 à la chaire Droit public et de Droit fédéral à l'Uni sité. M. H. représente depuis 1866 au 6 seil National la troisième circonscription

On lui doit: « Théoriciens et idéala démocratie », 1868; « Les idées de la politique suisse », 1875; « Lela politique fédérale » (résumé de son iversitaire), 1875; « L'expulsion d'aroit fédéral », 1876; « Pensées polirnoises », 1877; « Leçons publiques riode de l'Helvétique », 1878; « La ction de la peine de mort », 1875; on et réorganisation », 1882; « Les s de Bruxelles relatifs au droit de la our les états civilisés », 1887; « Le Redans le droit politique suisse », id. pour le droit public de Labaud et M. H. rédige, depuis 1866, l'Annuaire de la Confédération, ouvrage destiné à naître la politique suisse à l'étranger adre chez les électeurs les connaissaniques indispensables pour toute action trois volumes, dont le dernier a paru

(Louis-Auguste), historien et géograais, né, à Strasbourg, le 28 mars 1823, i ses études dans sa ville natale, les à Berlin et vint les terminer à Paris. à l'École des Chartes en 1846, puis, s-lettres, il fut nommé, en 1858, supla chaire de géographie de la Soren est devenu titulaire en 1863 et vée jusqu'ici tout en devenant doyen zulté des lettres (1881). M. H. est lu comité des travaux historiques et ies. Il a été élu membre de l'Acadé-Sciences Morales et Politiques le 14 en remplacement de Mignet. On a de Wala et Louis le Débonnaire » et cti Romani imperii notionis germani-3 », 1849; des thèses de doctorat: décadence carlovingienne », 1851; 3 de la formation territoriale de l'Eurale >, 1876, etc.

John-Russell), illustre astronome and'un manufacturier, né le 12 mai 1823. en 1839-40, âgé à peine de dix-sept ait ans, par une série de notes astroau Nottingham Journal et à la Dearcellany. Nommé assistant au départemétique et météorologique à l'Obseroyal en 1843, pendant trois mois il ux travaux de la mission scientifique termination de la longitude de Valenande. En 1844, il entrait à l'Observa-3. Bishop au Regent's Park et était embre de l'Astronomical Society, dont it l'année suivante le secrétaire; en ubliait son premier ouvrage: « Solar ; en 1847, il découvrait une nouvelle ; il recevait une médaille en or du Danemark pour cette découverte; en ubliait: « Return of the Great Co-64 and 1556 »; en 1850, il découvrait

successivement les planètes Victoria, Irène, Melpomène, Fortuna, Calliope, et il devenait membre correspondant de l'Institut de France. En 1852, il faisait paraître l'« Astronomical Vocabulary », et recevait la médaille en or de la Société Royale Astronomique de Londres. Suivirent ses « Replies to questions on the Comet of 1566 », et pour la troisième fois la médaille Lalande lui fut conférée par l'Académie des Sciences de Paris. En 1853, parut l' « Illustrated London Astronomy »; il découvrit la même année les nouvelles planètes Euterpe et Urania. Suivirent les « Elements of Algebra », 1855; ◆ Descriptive Treatise on Comets >, 1857; et de nombreuses contributions scientifiques aux journaux et aux revues.

Hindersin (Frédéric von, mieux connu sous le pseudonyme de F. Tiro), auteur dramatique allemand, référendaire à Strasbourg, fils du général du même nom, né le 29 octobre 1858, a publié: « Gedichte », 1878-85; « Heinrich der Vierte »; « Nero »; « Kaiser Otto der Dritte »; « Jesus von Nazareth », drames en cinq actes; des traductions de l'« Hekuba » d'Euripide, et de l'« Angelo » de Victor Hugo.

Hinrichsen (Adolphe), écrivain allemand, né, le 15 janvier 1859, à Bützow (Mecklenbourg), débuta par des écrits en platt-deutsch; « Wahre Geschichten », 1883; « Twei Leiwsgeschichten », id.; « Frömd in de Welt », 1884; « De Evers >, dont a paru une seconde édition en 1887. En 1883, il fonda une revue en plattdeutsch: Husmannskost. Suivirent en hochdeutsch: « Erin », recueil de poésies, 1884; « Er hat Glück >, id.; le Deutsches Schrifsteller- Album, publié en 1785, en collaboration avec Ernst von Wildenbruch; « Kunsterliebe und Leben », 1886, deux éd.; « Versehmt », drame, 1885. En 1885, il fonda la revue Für edle Frauen, fort louée, mais très peu soutenue par les dames auxquelles elle était destinée. Son dernier ouvrage est: « Das Literarische Deutschland », Berlin et Rostock, 1887, dans lequel nous avons souvent puisé des notices sur les auteurs allemands. M. H. demeure et travaille à Charlottenbourg près de Berlin.

Hinschius (Paul), jurisconsulte allemand, professeur de droit civil allemand et de droit canonique à l'Université de Berlin, conseiller intime pour la justice, né, à Berlin, le 25 décembre 1835, a étudié à Berlin et à Heidelberg, enseigné d'abord à Halle (1863), en 1865 à Berlin, en 1868 à Kiel, et depuis 1872 de nouveau à Berlin; de 1872 à 1878, il a été député du Reichstag. En dehors de nombreux essais et articles insérés aux revues (parmi lesquels nous signalerons ici: « Die Camorra und Camorristen in Neapel », inséré aux Preussische Jahrbücher de 1865), il a publié: « Das landesherrliche Patronalrecht gegenüber der katholischen Kirche », Berlin, 1856; « Beiträge zur Lohre

on der Eidesdelation mit bes. Rücksicht auf as canonische Recht », id., 1860; « Decretas pseudo-Isidorianæ et Capitula Angilramni », eipzig, 1863; « Die evangel. Landeskirche in reussen und die Einverleibung der neuen Proinzen », Berlin, 1867; « Das Kirchenrecht der Catholiken und Protestanten in Deutschland », I., 1869; « Die Stellung der deutsch. Staatsreierungen gegenüber den Beschlüssen des Vacanischen Concils », id., 1871; « Die päpstlihe Unfehlbarkeit und das vaticanische Concil », onférence, id., 1871; « Die preusssichen Kirhengesetze von 1873 mit Commentar », id., 873-75; « Die Orden und Congregationen der Catholischen Kirche in Preussen », id., 1874; Das preussische Gesetz über die Beurkunung des Personenstandes mit Commentar », 1., id.; « Das Reichsgesetz über die Beurkunung des Personenstandes mit Commentar », upplém., id., 1875; « Das preussische Kirchenesetz von 1880 mit Commentar », Supplém., 1., 1881; « Das preussische Kirchenrecht »; 1., 1884; « Das preussische Kirchengesetz von 886 erläutert », 1886.

Hintner (Valentin), écrivain autrichien, proesseur au Gymnase académique de Vienne, né, e 31 janvier 1843, à Saint-Veit in Defereggen Tyrol), a publié: « Urbis Romæ viri illustres », 870; « Kleines Wörterbuch der lateinischen Etymologie », 1873; « Euripides Kyklops », 1871; « Griechisches Elementarbuch », 1873; « Andeutungen über den gegenwärtigen Stand der Fragen, die das indogermanische Urvolk betreffen », 1873; « Griechische Schulgrammatik », 1882; 3° éd., 1887; « Griechisches Uebungsbuch », 1883; « Griechische Aufgaben », 1886; « Herodots Perserkriege », 2° éd., 1887; « Beiträge zur tirolischen Dialektforschung », 1873-78.

Hintze (Charles), naturaliste allemand, professeur de minéralogie à l'université de Breslau depuis 1886, né, dans cette ville, le 17 août 1851, a fait ses études, de 1868 à 1873, aux Universités de Breslau, Bonn, Berlin, Strasbourg, où il fut reçu docteur; on lui doit une série de mémoires de minéralogie et de cristallographie depuis 1871 dans les bulletins et Annuaires suivants: Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Tschermak's Mineralogische Mittheilungen, Berichte der Deutschen chemischen Gesellschaft, Groth's Zeitschrif für Krystallographie und Mineralogie, etc., et séparément: « Ueber die Bedeutung Krystallographischer Forschung für die Chemie », Bonn, 1884; « Handbuch der Mineralogie », Leipzig, 1889.

Hintzelmann (Paul), publiciste allemand, bibliothécaire de l'Université de Heidelberg depuis 1886, né, le 17 décembre 1858, à Grabow, dans le Mecklembourg, a fait ses études universitaires à Rostock, Berlin et Heidelberg; on lui doit: « Almanach der Universität Hei-

delberg für das Jubilæum-jahr 1886 », I berg, 1886; 2° éd., avec des additions, en

Hipler (François), théologien et biog allemand, professeur de théologie à Bram né en 1836, fondateur et directeur du Pa blatt für die Diöcese Ermland depuis 1 publié, entr'autres: « Jacobi Balde carm rica », Munster, 1856; « Johannes Da und seines Freundes Nic. Kopernikus Gedichte », 1857; « Dionysius der Areopa Regensbourg, 1861; « Nicolaus Kopernik Martin Luther », Leipzig, 1868; « A Warmiensia, Studien aus Geschichte des länd. Archive und Bibliotheken », Braut 1872; « Die Biographen des Nik. Kopern id., 1873; « Literaturgeschichte des B Ermland. », id., id.; « Spicilegium Copern oder Quellnoschriften zur Literaturges des Bisthums Ermland im Zeitalter d Kopernikus », id., id.; « Christliche Leh Erziehung im Ermland und im preuss. staate während des Mittelalters », Dresde « Die Grabstätten der ermländischen fe », id., 1878; « Briefe des Cardinals He en collaboration avec Zakrewski, deux vo covie, 1879-86, deux vol.; « Die Vorläu Copernicus », Thorn, 1982; « Briefe u gebücher des ermländ. Fürstbischofs Jo Hohenzollern », Braunsberg, 1883; « lium B. Dorotheæ Montaviensis auctor Marienwerder », Bruxelles, id.; « Die liche Geschichtsauffassung », Cologne, « Braunsberg in der Schwedenzeit », berg, id.; « Die deutschen Predigten u techesen der ermländ. Bischöfe Hosius u mer », Cologne, 1885; « Joh. Heinrich ling », Bsaunsberg, 1886; « De theologi rum qui sub Dionysii Areopagitœ nomin tur », 1871-85, etc.

Hippeau (Edmond-Gabriel), écrivai çais, né, à Caen, le 14 octobre 1849, ar crétaire d'Amédée Thierry, d'Henri Ma de M. Chéruel, attaché au Ministère d res étrangères de 1872 à 1879, ancien rateur du Bien Public, de l'Écho Unive l'Événement et du Télégraphe, fondateur nir diplomatique (1880) et de la Ren Musicale (1881), administrateur de la Dentu depuis 1885, a publié: « Le Con Berlin en miniature, par un diplomate « Nordenskioeld et l'expédition de la 1881; « Parsifal et l'Opéra wagnérien « Henri VIII et l'Opéra français », 1883; vre et la Mission de la vie », tradu l'ouvrage de Richard Wagner, avec con res et notes, 1883; « Berlioz intim-« Histoire diplomatique de la troisièn blique », 1888; « Berlioz et son temps Il a de plus rédigé le catalogue, avec de la collection d'autographes Dentu.

Hirchfeld (Gustave), archéologue a

sseur d'archéologie classique à l'Univerle Königsberg, depuis 1878, né, le 4 nore 1847, à Pyritz (Poméranie), a entrepris 71 un premier voyage en Grèce et dans -Mineure; de 1872 à 1873, il a été penaire de l'Institut de Correspondance Arogique à Rome; de 1847 à 1875, il a de au visité l'Asie-Mineure; de 1875 à 1877, lirigé les Fouilles d'Olympia; on lui doit: uli statuariiorum sculptorumque Græcorum Prolegomenis », Berlin, 1871; « Athena farsyas », Berlin, 1872; « Ueber Kelainaiieia Kibotos », 1875 (dans les Mémoires Icadémie des Sciences de Berlin); « Compendus des voyages dans le Levant », id., 76-79; « Paphlagonische Felsengräben », 385; « Die Felsenreliefs in Kleinasien », 887; « Tanium », id., 1883; « Die grieien Grabinschriften welche Geldstrafen 1ers, etc. », Königsberg, 1887; plusieurs rts et essais dans la Deutsche Rundschau, le Nord und Süd, etc.

irn (Gustave-Adolphe), éminent physicien ilosophe alsacien, résidant à Colmar, est a Logelbach, près Colmar, le 21 août 1815. ducation et son instruction furent achevées sa famille et il n'entra jamais dans aucun ssement ou école publique. Porté par ses ides et son caractère à l'étude des scienl se résigna pour complaire à ses parents rer comme chimiste coloriste dans la granbrique de toiles peintes, fondée par son -père Jean-Michel Haussmann. Cette fa-3 ayant, par suite de mauvaises affaires, de fonctionner en 1842, il resta, par dévoueà un établissement séculaire, à titre d'inur dans la filature et le tissage qui fai-: parties de la fabrique du Logelbach. C'est cette position qu'il commença et contipendant longtemps ses travaux théoriques atiques de Mécanique et de Physique. nt sans cesse tous ses efforts pour éclaia pratique par la théorie et pour con-· la théorie par l'expérience et la pratique, lia successivement un grand nombre d'ous dont les principaux sont: « Théorie maitique des Ventilateurs », 1844; « Mésur le jaugeage des cours d'eau », 1845; ie d'Études sur les Lois et sur les Princonstituants de l'Univers », 1850; « Les s tournantes. Réflexions peu scientifiques parence sur une question scientifique au », 1853; « Mémoire sur les Frottements. s sur les principaux phénomènes que préat les Frottements médiats, et sur diverianières de déterminer la valeur mécanique natières employées au graissage des Ma-3 >, 1847-1855; « Mémoire sur l'utitité de eloppe à vapeur de Watt », 1855; « Mésur la théorie et l'emploi de la surchauffe les machines à vapour », 1856; « Recherches sur l'équivalent mécanique de la Chaleur; Conclusions philosophiques générales; Essai de Métaphysique expérimentale », 1857; « Les transmissions télodynamiques inventées par C.-F. Hirn, en 1850, Théorie et application >, 1858; « Théorie de la machine à gaz Lenoir », 1860; « Loewel (Henri); Analyse de ses travaux sur la sursaturation des dissolutions salines >, 1861; « Œrsted (Hans-Christian); sa philosophie », 1860; « Fantaisie à propos des photographies de M. Braunn, à Dornach », 1861; « Mémoire sur la turbine Jonval; Expériences et Théorie », 1862; « Théorie mécanique de la Chaleur », 1re édition, 1862; « Notice sur l'utilité de l'Arithmomètre », 1863; « Lectures sur la Thermodynamique; Esquisse élémentaire de la Thermodynamique et de ses conséquences philosophiques », 1863; « Confirmation expérimentale et confirmation analytique de la 2º proposition de Thermodynamique », 1863; « Théorie mécanique de la Chaleur », 2º éd., 1865; « Mémoire sur la vitesse du flux nerveux dans la sensation et dans l'acte de la volition », 1867; « Pandynamomètre différentiel électrique » 1867; « Mémoire sur la Thermodynamique; Recherches expérimentales et analytiques sur la dilatation et sur la capacité calorifique de quelques liquides très-volatils à des températures élevées », 1867; « Mémoire sur la détente de la vapeur surchauffée »; « Mémoire sur la théorie analytique élémentaire du Gyroscope », 1867; « Analyse élémentaire de l'Univers », 1868; « Sur les méthodes propres à déterminer la quantité d'eau entraînée par la vapeur », 1869; « Introduction à l'étude climatérique et météorologique de l'Alsace; Application de la thermodynamique à l'explication de certains phénomènes de Météorologie », 1870; « Sur les variations de la capacité calorifique de l'eau vers le maximum de densité », 1870; « Mémoire sur les conditions d'équilibre et sur la nature probable des Anneaux de Saturne », 1872; « Le monde de Saturne; ses conditions d'existence et de durée », id.; « Note relative à l'expérience du pendule de Foucault », id.; « Mémoire sur les propriétés optiques de la flamme des corps en combustion et sur la température du Soleil », 1873; « Nouveau baromètre mégamétrique, propre à observer de très petites variations de la pression atmosphé. rique », 1874; « Théorie analytique élémentaire du Planimètre Amster », 1873; « Théorie mécanique de la Chaleur », 3º éd., 1875; « Sur les effets impulsifs maxima de la Lumière considérée comme un principe matériel », 1876; « Les pandynamomètres; pandynamomètre de torsion et pandynamomètre de flexion », 1876; « Demonstration d'un théorème relatif à la détente des vapeurs sans travail externes >, 1877; lons qui se manifestent, sous de certaines conditions spéciales, dans les liquides. Analogio

entre le mécanisme de ces tourbillons et celui des trombes », 1878; « La musique et l'acoustique. Aperçu général sur leurs rapports et sur leurs dissemblances >, 1878; « Expériences concernant la chaleur vitale chez l'homme », 1879; < Mesure des quantités d'électricité », 1879; En 1880, des circonstances dures et pénibles forcèrent M. H. à quitter son lieu de naissance et la résidence de ses pères; il alla se fixer à Colmar, où il transporta son Laboratoire de Physique et d'Etudes de Météorologie et où il continue ses travaux scientifiques. Ses principales œuvres publiées depuis lors sont : « Explication d'un paradoxe apparent d'Hydrodynamique », 1881; « Recherches expérimentales et analytiques sur la relation qui passe entre la résistance des gaz au mouvement des corps et leur température; Conséquences physiques et philosophiques qui découlent de ces expériences », 1882; « Réflexions critiques sur la théorie cinétique de l'Univers; Réfutation scientifique du Matérialisme », 1882; « La Vie future et la Science moderne », 1882; « Thermodynamique appliquée; Réfutation d'une critique de M. Q. Zeuner, concernant les Travaux des Ingénieurs alsaciens sur les machines à vapeur », 1882; « Réfutation d'une seconde critique de M. Zeuner »; 1883; « La conservation de l'énergie solaire », 1883; « Notice critique sur la nouvelle théorie du Soleil de C. W. Siemens », 1883; « Remarques relatives à une critique de M. Zeuner >, 1883; « Phénomènes dus à l'action de l'atmosphère sur les Étoiles filantes, sur les Bolides, sur les Aérolithes >, 1883; « Actinomètre totaliseur absolu », 1884; « Notice biographique sur O. Hallaner », 1884; « Exposé d'un moyen de déterminer la température des parties du Soleil inférieures à la photosphère », 1885; « Notice sur les rougeurs crépusculaires observées à la fin de 1883 », 1885; « Notice sur les lois du frottement », 1884; « Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écoulement et des chocs des gaz en fonction de la température; Conséquences physiques et philosophiques qui découlent de ces expériences >, 1886; « Nouvelle réfutation générale des théories appelées cinétiques »; « L'avenir du Dynamisme dans les Sciences physiques; Réfléxions générales au sujet d'un Rapport lu à l'Académie Royale des Sciences de Belgique, par M. Polie », 1886; « Recherches expérimentales sur la limite de la vitesse que prend un gaz quand il passe d'une pression à une autre plus faible », 1886; « La notion de Force dans la Science moderne », 1885; « Causes de la détonation des Bolides et des Aérolithes >, 1886; « Réflexions sur la constance de la vitesse de propagation du son dans le gaz », 1886; « La Cinétique moderne et le Dynamisme de l'avenir; Réponse aux diverses critiques faite par M. Clausius >, 1887; « La Thermo-

dynamique et l'étude du travail chez les les vivants >, 1887; « Notice sur la construtio et sur l'emploi du Métronome en Musique ». 1887; « Théorie et application du pendule l'ém branches », 1887; « Remarques sur un procipe d'où part M. Clausius dans sa nouvel théorie des Moteurs à vapeur », 1887; « Més nique céleste. La constitution de l'Espace st laire ». Les travaux de M. H. se distinguer par la profondeur de la pensée et par l'inte prétation de l'expérience, ainsi que par la gratie exactitude des données tirées de celles-d l sont caractérisés par l'esprit philosophique qu y domine et par l'indépendance la plus absol des opinions émises. - C'est le frère de M. G. A H., Ch. Ferdinand Hirn, qui est l'inventeur de câbles télodynamiques, servant aujourd'hui dan tous les pays industriels du monde à porter la force motrice à de grandes distances (1870 1879). — Le père des deux Hirn fut un artist éminent dont les tableaux de fleurs soutiens la comparaisou avec les meilleurs de l'Eco hollandaise (17e-18e siècle). - M. G. A. H. e commandeur de l'ordre de la Rose du Bres correspondant de l'Institut de France, Président de la Société d'Histoire Naturelle de Colm Associé des Académies des Sciences de Beg que, du Danemark, d'Espagne, de Suède, de B logne, de Rome, de Saint-Pétersbourg, docter honoraire de l'Université de Bologne (1888) Membre honoraire de nombreuses Sociétés, et

Hirn (Joseph), historien autrichien, profe seur d'histoire nationale à l'Université d'Imbruck, né, à Sterzing (Tyrol), en 1848; il a pi blié: « Kretische Geschichte des letzten Baben bergers », Salisbourg, 1871; « Kirchen un reichsrechtliche Verhältuisse des salzburg. So fraganbisthums Gurk \*, Krems, 1872; \* Radolp von Habsburg », 1872; « Eberhard II von Sali burg », 1875; « Erzherzog Ferdinand II vo Tyrol », deux vol., 1885-1888; « Leitung III Geschichte der Sagenbildung », Innsbruck, 1889 Citons, en outre: « Der Temporalienstreit de Erzherzogs Ferdinand von Tyrol mit dem Stiff Trient », dans l'Archiv für österr. Geschicht 1882; « Ein verschollener Convertit des I Jahrh. », dans les Hist. Jahrbücher, 1884; « Da Exil des Moldauer Fürsten Peter Schiopul id., 1886.

Hirsch (Auguste), médecin allemand, gehe mer Medicinalrath, professeur de Pathologie spè ciale et de Thérapie à l'Université de Berlin collaborateur de la Handbuch der Augenheil kunde auquel il a fourni une « Geschichte der Augenheilkunde », et de l'Allgemeine deutsche Biographie, et rédacteur avec Virchow, depuis 1866, du Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen in der Medecin; en dehors des essais et articles insérés aux journaux, aux revues, aux recueils spéciaux, il a publié: « Handbuch der historisch-geographischen Pathologie », deut --

Frlangen, 1869-64; 2° éd., en trois vol., tgard, 1881-86, traduction anglaise de Creinn, Londres, 1883-86; « De collectionis Hipraticæ auctorum anatomia qualis fuerit et tutum ad pathologiam eorum valuerit », Ber-1864; « Die Meningitis Cerebro-spinalis Lemica », id., 1866; « Das Auftreten und Verlauf der Cholera in den preussischen vinzen Posen und Preussen », id., 1874; 5d., 1875; « Mittheilungen über die Pest-demie im Winter, 1878-79, im russischen vernement Astrachan », en collab. avec Som-brodt, 1878-79.

Hirsch (François), écrivain allemand, rédacen chef du Scherers Familienblatt de Berdepuis 1884, ancien rédacteur du Neu-Blatt
72), du Salon (1874), du Magazin für die Litur des In-und Auslandes, pendant quelques
s de l'année 1884, né, le 2 mai 1841, à
rn, a publié: « Illustrirte Literaturgeschichdes deutschen Volkes », 1876; « Die Geichte der deutschen Literatur », 1883; « Die
r und der Literaturgeist », 1867; « Die
entalische Frage », 1877; « Annchen von
rau », 1881.

Hirsch (Gaston), écrivain français, né, à Metz, 1830; il a opté pour la nationalité française, ès la guerre de 1870-71. Il a publié: « Le jugé », comédie en un acte; « Un malheux caractère », comédie en trois actes », 1860; Les Lagunes et le Tibre », 1862; « Téhé-», 1862; « Une actrice en voyage », coméen un acte, 1884; « L'affaire de Viroflay », aédie en trois actes, en collaboration avec E. ndel, 1884; « Fanfreluche », opéra-comique trois actes, en collab. avec Burani, musique Serpette, 1884; « La Marquise des rues », ra-comique, en collab. avec Siraudin, 1885; in Grève », drame en cinq actes, 1885; « Flo-», opéra-comique en trois actes, musique Serpette; « Benvenuto », opéra en quatre es, musique de M. Eugène Diaz; « Le Ron de Deux Femmes », Paris, Dentu, 1887. Hirschberg (Jules), médecin allemand, proseur d'ophtalmologie à l'Université de Berdepuis 1878, né le 18 septembre 1843, a dié à l'Université de Berlin; reçu docteur 1866, attaché d'abord au laboratoire de Virw. ensuite au Cholera Hospital de 1866-69, istant à la Clinique pour les maladies des ix de Græfe, il a fondé en 1877 le Centralblatt · Augenheilkunde et il dirige une Clinique pour yeux, composée de quarante lits. Il a entrepris s voyages en Asie, en Afrique, en Amérique. lui doit, entr'autres: « De partu placent. er. complic. », thèse de doctorat; « Der Markwamm der Netzhaut », Berlin, 1869; « Ophmolog. Beobachtungen », Vienne, 1874; « Mam. Grundlagen der med. Statistik », Leipzig, 14; « Beiträge zur prakt. Augenheilkunde », 1876-78; « Augenärtzliches Wörterbuch », id., 1877; « Der Electromagnet in der Augenheilkunde », 1885; « Tunis », Leipzig, 1885; « Von New-York nach San Francisco », id., 1887.

Hirschfeld (Othon), historien allemand, frère du précédent, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Berlin depuis 1885, membre des Académies des Sciences de Berlin et de Vienne, membre étranger de l'Académie de Belgique, né, le 16 mars 1843, à Königsberg, reçu docteur en 1863; de 1865 à 1867, il a entrepris un voyage en Italie; ancien privat Docent à Goettingue (1869), ancien professeur d'histoire ancienne à Prague (1872), et à Vienne (1876), il a publié: « De incantamentis et divinationibus amatoriis apud Græcos Romanosque », Königsberg, 1863, thèse de doctorat; « Die Getreideverwaltung in der römischen Kaiserzeit », Goettingue, 1869; « Untersuchungen auf dem Gebiete der Römischen Verwaltungsgeschichte », vol. I, Berlin, 1877; « Zur Geschichte des Latinischen Rechts », Vienne, 1879; « Gallische Studien », Vienne, 1883-84, trois parties (dans les Actes de l'Académie des Sciences); « Corpus Inscriptionum latinarum », vol. XII (Gallia Narbonensis), Berlin, 1888; des dissertations nombreuses dans différents recueils.

Hirschwald (Jules), naturaliste allemand, inventeur du microscope-goniomètre pour mesurer les cristaux, professeur de minéralogie et de géologie à l'École Technique Supérieure de Berlin, né en 1845. On lui doit, entr'autres: « Löthrohr-Tabellen, ein Leitfaden zur chemischen Untersuchung auf trockenem Wege », Leipzig, 1875; « Geologische Wandkarte von Deutschland », id., 1879; Das mineralogische Museum der königl. technischen Hochschule Berlin. Ein Beitrag zur topographischen Mineralogie », Berlin, 1885.

Hirt (Louis), hygiéniste allemand, professeur d'hygiène à l'Université de Breslau, né en 1844, a publié, entr'autres: « Ueber die Bedeutung und das Studium der öffentl. Gesundheitspflege », Breslau, 1871; « Die Krankheiten der Arbeiter, Beiträge zur Förderung der öffentl. Gesundheitspflegen », quatre vol., Breslau, 1871–79; « Die gewerbliche Thätigkeit der Frauen », id., 1876; « System der Gesundheitspflege », id., id., 3me éd., 1885.

Hirth (Georges), polygraphe allemand, propriétaire d'imprimerie, et co-propriétaire des Neueste Nachrichten de Munich, éditeur des Annalen des deutschen Reichs depuis 1882, en collaboration avec M. Seydel, fondateurs en 1867 du Parlaments-Almanach (seizième éd., en 1886), et des Annalen des Norddeutschen Bundes en 1868, de 1870 à 1871 l'un des rédacteurs de l'Allgemeine Zeitung d'Augsbourg, né, le 13 juillet 1841, à Gräfentonna (près de Gotha), a puplié: « Statistisches Jahrbuch der Turnvereine », 1863-1865; « Das gesammte Turnwesen » 1865-

Freisinnige Ansichten der Volkswirtschaft », 3me éd., 1876; « Das Tagebuch des deutschfranzösischen Krieges », 1870-74 en collab. avec J. von Gosen »; « Der Formenschatz der Renaissance », 1877; « Das deutsche Zimmer des Gothik-Renaissance », 3e éd., 1886; « Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhunderten », 1883; « Ideen über Zeichenunterricht and künstlerische Berufsbildung », etc.

Hirzel (Henry), chimiste allemand, professeur de chimie pharmaceutique à l'Université le Leipzig, né en 1828 : « Die Nux vomica und hre Bestandtheile », Leipzig, 1851; « Das Opium und seine Bestandtheile », id., 1851; · Ueber die Einwirkung des Quecksilber- Oxydes auf das Ammoniak und die Ammoniak- verbindungen », id., 1852; « Der Führer in die morganische Chemie », id., 1852; « Der Führer in die organische Chemie », id., 1854, 5me éd., 1884; « Grundzüge der Chemie », id., 1857; Toiletten- Chemie », id., 5me éd., 1874; « Das Hauslexikon », en six vol., 1858-63; « Das Steinöl und seine Producte », id., 1864. Il est 'un des directeurs du Jahrbuch der Erfindungen auf den Gebieten der Physik und Chemie de

Leipzig depuis l'année 1865. Hirzel (Louis-Henri-Gaspard), philologue et littérateur suisse, né, à Zurich, le 23 février 1838, issu d'une noble et riche famille établie sur les bords de la Limmat depuis le XVe siècle, fils du théologien Henri Hirzel, connu dans le monde exégétique par son beau commentaire sur le livre de Job, perdit son père de bonne heure (1841), et fut élevé à Leipzig par deux de ses oncles: le consul Gaspard, et Salomon, le libraire bibliophile, l'heureux et passionné collectioneur de manuscrits de Goethe. 11 fit ses études à Leipzig, Zurich, Jena et Berlin. Nous avons de lui: une dissertation académique dédiée à son maître Schlercher: « Examen critique du dialecte éolien », Berlin, 1862. Il débuta en 1862 comme professeur de langues modernes à l'école cantonale de Frauenfeld d'où en 1866 il passa en la même qualité à celle d'Aarau. L'Université de Berne l'a appelé en 1874 à la chaire de langue et de littérature allemandes. Voici la liste de ses travaux: « Le futur dans les langues indogermaniques », 1863 (Revue de Kuhn pour la philologie comparée); « Petrus Dasypodus », 1866 (Musée Suisse); « Le voyage de Goethe en Italie », Berlin, 1871; « Les rapports de Schiller avec l'antiquité », Aarau, 1872; « Karl Rückstuhl », une contribution à la littérature sur « Goethe », Strasbourg, 1876; « Les poésies d'Albert de Haller », avec introduction, Frauenfeld, 1886; « Les journaux tenus par Alb. de Haller pendant ses voyages en Allemagne, en Angleterre, en Hollande », Leipzig, 1888; « Le catalogue de la bibliothèque relative à Goethe laissée par Salomon Hirzel », id., 1884; « Les relations de Goethe avec Zurich », Zurich, 1888. M. L. H. est un collaborates assidu des revues: Im Neuen Reich, Grente ten, Archives de Schnow pour l'histoire et la litte rature.

His (Guillaume), médecin suisse, professer d'anatomie à l'Université de Leipzig, né, à Bale le 9 juillet 1831, a fait ses études à Bâle, l Berne, à Berlin, à Vurzbourg, à Vienne et Paris; ancien professeur d'anatomie à Ball (1857), il fut appelé à Leipzig en 1877. On hi doit: « Beiträge zur Histologie der Cornea ), Bâle, 1856; différents travaux sur le système lymphatique, publiés de 1859 à 1862 dans la Zeitschrift für Wissensch. Zoologie; « Cranis Helvetica », Bâle, 1865, en collab. avec Rutmeyer; « Ueber die erste Anlage des Wirbel thierlebens », Leipzig, 1868-72; « Theorie der geschlechtlichen Zeugung », 1869-70; « Unsere Körperform und das physiolog. Problem ihrer Entstehung. Briefe », Leipzig, 1874; « Anatomie menschlicher Embryonen », trois parties avec atlas, 1880-85; des travaux sur la forms tion du système nerveux, 1886-89, dans les Mémoires de la Kön. Sächs. Gesellschaft de Wiss. L'un des fondateurs et rédacteurs de l'Archiv für Anthropologie (1866), et de la Zalschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschicht (1876); il rédige depuis 1878 la Zeitschrift filt Anatomie und Physiologie.

Hitze (François), publiciste allemand, député au Parlement prussien et au Parlement allemand, secrétaire-général de l'Arbeiterwohl et directeur du journal qui porte le même titre, à M. Gladbach, né, le 16 mars 1851, à Hanemicke (Westphalie), s'est toujours occupé du bien-être des classes ouvrières, et a publié, entr'autres: « Die soziale Frage und die Bestrebungen zu ihrer Lösung », trois conférences, 1877; « Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft », seize conférences, 1881; « Die Quintessenz der sozialen Frage », 1880; « Schuss dem Handwerk », 1883. Il appartient au parti socialiste-catholique.

Hitzig (Hermann), écrivain suisse, fils du célèbre commentateur de l'Ancien Testament et historien d'Israel, Ferdinand H., né, à Zurich, le 9 mai 1843, en fréquenta le gymnase et commenca en 1861 à Heidelberg ses études de philologie classique et orientale poursuivies jusqu'en 1866 soit à Goettingue, soit à Berlin. L'examen d'état badois lui ouvrit la carrière pédagogique; il débuta dans l'enseignement se condaire et professa les langues anciennes aux gymnases de Burgdorf dont il fut plus tard le recteur (1866-65-73-78), à Winterthur (1865-71), à Heidelberg (1871-73), à Berne, dont il prit le rectorat (1880-87). En 1878, il aborda l'enseignement supérieur comme privat Docent, et quelques mois après, comme professeur ertraordinaire pour la philologie classique à l'Université de Berne; celle de Zurich l's

1887 comme professeur ordinaire et lui confia la direction du Séminaire philologique. On lui doit:

« Matériaux pour la critique du texte de Pausanias », 1873, 2<sup>me</sup> éd. augmentée, 1876; « Hérodote et Pausanias », 1874; « La préparation pratique des futurs maîtres de gymnase », 1879; « Études sur Isée », 1883; « La Grèce, lettres de voyage », 1884, feuilleton du Bund; « La question de Pausanias », 1887. M. M. collabore à la Revue Internationale de l'Enseignement, aux Annales de Fleckeisen pour le philosophie classique, etc.

Hjaltalin (Jean Andresson), écrivain islandais, directeur de l'Institut Technique en Islande, nous le signalous ici comme l'un des meilleurs historiens et traducteurs islandais contemporains.

Hjärne (Harald-Gerhard), historien suédois, professeur à l'Université d'Upsal, né en 1848, a publié: « Om den fornsvenska nämden », 1872; « En rysk emigrant i Sverige för två hundra år Sedan », 1881; « Sigismunds Svenska resor, bidrag ur polska och italienska källor », 1884; « Till belysning af Polens nordiska politik närmast före kongressen i Stettin »; « De äldsta svensk-ryska legationsakterna », etc.

Hjelt (Othon-Edouard-Auguste), médecin finlandais, professeur d'anatomie pathologique et de médecine légale à l'Université d'Helsingfors, né en 1823, a publié: « De nervis cerebralibus parteque cephalica nervi sympathici Bufonis cinerei », 1852; « Bidrag till läran om kalla wattnet såsom läkemedel », 1855; « Om nervernas regeneration och dermed sammahängande förändringar af nervrören », 1859; « Naturhistoriens studium i Finland under sjuttonde och adertoude seklet », 1868; « Minnestal öfver Alexander von Nordmann, Om handeln med gifter >, 1870; « Ofverslgt af ett tusen licöppningar », 1872; « Bidrag till sundhetslagstiftningen i Finland », 1873-75; « Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige », 1877; « Finlands medicinalförvaltning >, 1882; « Olof of Arcel >, 1884. Ses trois fils Othon-Jonatan H., né en 1853, Edouard-Emmanuel, né en 1855 et Auguste-Jean, né en 1862, sont des hommes de lettres distingués; le premier a publié un volume de description de voyages intitulé: « Korsika och Tunis », 1882, le second des ouvrages de chimie; le troisième est historien.

Hlinka (Voj), écrivain tchèque, plus connu sous son pseudonyme de Pravda (Vérité), né, le 17 avril 1817, au village Nebrasin. Il fit ses études à Vienne et à Prague. Tour-à-tour chapelain, administrateur, précepteur à Hradek, on lui doit plusieurs nouvelles et récits pour le peuple, qui occupent déjà une bibliothèque de plus de vingt volumes.

Hocart (James), pasteur et orateur français, né, dans l'île de Guernesey, le 16 octobre 1812,

entra dans les ordres en 1834. Une maladie l'obligea, en 1844, à renoncer momentanément au ministère et à se retirer d'abord à Rouen, ensuite dans son pays natal. Revenu en France (1853), il reprit à Paris, pendant cinq ans, ses fonctions pastorales. L'honneur de présider la conférence au synode annuel des Églises méthodistes françaises lui échut quatorze fois. De 1860 à 1870, il a été directeur de la maison d'études de Lausanne, où se préparent les candidats au ministère méthodiste: Lausanne (1860-72), Anduze (1872–74), Paris (1876–88). En déhors des soins d'un ministère très actif, M. H. donne une partie de son temps à l'établissement d'orphelins et d'enfants abandonnés qu'il a fondé à Levallois près Paris. M. H. a publié: « L'amour du fidèle pour la maison de Dieu »; « Christ Crucifié »; « La Foi »; « Le Pasteur chrétien »; « Le jeune serviteur du Christ »; « L'Église et le Saint-Esprit »; « Le Passé et l'Avenir »; Le Joug du Christ »; « L'ambition Chrétienne »; « La Pureté de cœur », etc., etc.

Hochegger (Antoine), publiciste et administrateur autrichien, résidant à Trieste, où il représente le parti autrichien centralisateur, dans les vues de M. Schmerling, né, à Presbourg, le 11 février 1852, fils du conseiller de l'instruction publique et ancien professeur de philologie classique à l'Université de Pavie, François Hochegger. En dehors de ses articles politiques et de ses feuilletons qu'il publia sous le voile de l'anonyme, il a eu de la notorieté par son livre: « Res Tridentinæ », qui a paru en 1887 à Méran.

Hochegger (Rolph), psychologue autrichien, frère du précédent, professeur libre de psychologie ethnographique à l'Université et employé de la Bibliothèque d'Innsbruck, né, le 30 janvier 1862, à Vienne, où il a fait ses études, qu'il a achevées à Berlin. On lui doit: « Die geschichtliche Entwicklung der Farbensinnes », Innsbruck, 1884; « Ueber die Sprache und zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit », id., 1886; « Ueber die platonische Liebe », Berlin, 1887, et une série d'essais et d'articles dans différentes revues allemandes.

Hochheim (Adélaïde, née Eichmann), femmeauteur allemande, née, à Charlottenthal, propriété de son grand-père, près de Königsberg, mariée avec le docteur Albert H., directeur des Écoles des jeunes filles à Wittstock (Marche de Brandebourg) a publié un volume de poésies (1887), et dirige, depuis 1884, un journal hebdomadaire pour les femmes, intitulé: Frauenheim.

Hock (Jacob), médecin autrichien, professeur libre d'ophtalmologie à l'Université de Vienne, inventeur de la douche d'air pour le canal lacrymal, rédacteur des Mittheilungen des Verein d. Aerzte von Nord-Oesterr, de 1874 à 1875, éditeur des Berichten von Hock's Privatheilanstalt, depuis 1883, né en 1831, en dehors de nombreuses contributions aux Revues scientific

190

ques, a publié: « Die Brillenbestimmung für praktische Aerste », Vienne, 1876; « Propädeutik für das Studium der Augenheilkunde », Stuttgard, 1887.

Hodell (François-Oscar-Léonard), auteur dramatique suédois, né, le 13 août 1840, à Stockholm; il débuta comme apothicaire; mais à l'âge de 20 ans il monta sur la scène comme acteur et se fit connaître comme auteur; sa première pièce: « Une chambre à louer », a eu du succès. Il resta sur la scène pendant dix ans. En 1870, il acceptait la direction du journal humoristique suédois: Sondags- Nisse, dont il est le propriétaire depuis 1881. Ses comédies sont très populaires en Suède. Citons, entr'autres: « Bort med standen »; « En Stockholmsmamsell »; « En söndag i det gröna »; « Ett sommarnöje » (Plaisir d'été); « Fabriksflickan »; « Familien Trögelin »; « Min gamla hat » (Mon vieux chapeau); «Sy fröknarma »; «Visitlädan »; «Stadsbor och landsfolk »; « Guldbröllopet » (Noces d'or); « Kongens dom » (Le jugement du Roi); Stockholm nattetid » (Stockholm pendant la nuit); « Tre parskor » (Trois paires de souliers), cette pièce date de 1881; il a fait aussi des remaniements nombreux de pièces étrangères. En 1879, il a prononcé, en l'honneur de Michel Bellman, un discours qui lui a valu la grande médaille d'or.

Hodges (John-F.), illustre chimiste anglais, membre de la Society of Public Analysis, professeur de jurisprudence médicale au Queen's College de Belfast, président de la Royal Belfast Institution, né, le 5 décembre 1815, à Dowpatrick, a fait ses études à Dublin, Glasgow et dans le laboratoire de Liebig à Giessen, où il fut recu docteur en 1853. Il est docteur honoris causa de la Queen's University depuis 1868; membre étranger des académies royales de Turin et de Stockholm, membre de nombreuses sociétés scientifiques nationales et étrangères; il dirige le Journal of the Chemico-Agricultural Society of Ulster, et il a publié, entr'autres: for farmers and teachers >, quinze éditions; ≪ First Steps in Practical Chemistry »; 
« The Structure and Physiology of the Animals of the Farm »; « What Science can do for the Irish Farms »; « Ueber die Trennung der Flachsfaser Kunst und Gewerbe Blatt », Munich; « Course of Lectures on Flax Industry delivered in Dublin >; « Lecture on Agricultural Chemistry »; Lecture on the Economy of the Fla Plant ». Belfast, 1852; « Two Addresses on Industrial Progress in the North of Ireland » et des essais et articles nombreux dans les revues scientifiques.

Hoepli (Ulrich), célèbre éditeur suisse, résidant à Milan, l'un des éditeurs contemporains les plus intelligents et les plus entreprenants, ré, le 18 février 1847, à Tuttwyl, a fait ses

études à Zurich. Ce n'est qu'en 1871 qu'il est devenu le propriétaire de la librairie éditorale de Milan. La Maison avait été fondée en 1840 sous la raison sociale Tendler et Schaefer. Elle passa plus tard aux mains de Th. Laengnet, Mais sa grande notorieté et ses succès datent véritablement du jour où M. H. en a pris la direction. Simple librairie d'assortiment jusque-la s'occupant surtout de la vente de livres allemands, cette maison ne pouvait suffire à l'activité du nouveau chef. M. H. devint éditeur st mit bientôt sa maison au premier rang en Italie. Un simple coup d'œil jeté sur les productions de la maison Hoepli suffit pour montrer avec quel esprit de suite et quelle largeur de vues cet homme sérieux et entreprenant sut donner à son activité de libraire-éditeur une large base. M. U. H. a divisé son fonds en 12 groupes différents qui contiennent en tout 1000 volumes environ. Le premier groupe forme la Biblioteca tecnica et renferme les ouvrages de technologie, de mathématiques, de chimie et d'économie agricole. Le deuxième groupe est formé par les Opere d'arte, œuvres d'art et de luxe. Le troisième groupe comprend la Biblioteca scientifico-letteraria et Letteratura Dantesca, c'est-à-dire les ouvrages littéraires, philosophiques et la littérature du Dante. La dernière publication de ce groupe est l'édition du Dante avec les commentaires de Stefano Talice da Ricaldone, édition faite sur l'ordre de S. M. le Roi d'Italie. Les ouvrages historiques forment le quatrième groupe. Le cinquième se compose des publications de droit, de politique et d'économie nationale. Le sixième groupe es formé par les Manuali Hoepli; le septième par les ouvrages à l'usage de la jeunesse; le huitieme par la Collezioncina diamante Hoepli; le neuvième par les grammaires et les dictionnaires. Le dixième groupe renferme les œuvres diverses, voyages, sciences naturelles, etc. Le douzie me et dernier groupe contient les publications des sociétés savantes, telles que: - R. Istituto botanico in Roma - Ufficio Idrografico della R. Marina, Genova - R. Accademia dei Lincei, Roma - Laboratorio di Botanica critto gamica, Pavia - R. Istituto Lombardo, Mila uo, etc. - Les Manuali Hoepli de science valgarisée ont eu et ont encore un succès extraordinaire. Ces manuels comptent environ 200 nu méros dans les différentes séries: serie scientifica, serie pratica, serie artistica et serie spe ciale. Ils sont adoptés dans un grand nombre d'écoles et sont répandus à plus d'un million et demi d'exemplaires dans toute l'Italie, de sorte qu'on peut dire qu'il n'y a pas une seule famille italienne qui ne possède un ou plusieur volumes de cette collection. M. H. n'a pas non plus négligé la librairie d'assortiment; il agrandie au contraire et a fondé à cet effet une section spéciale pour la littérature italienne

et une maison d'exportation qui a des relation

ians toutes les parties du monde. Pour compléter ces installations, M. H. a encore fondé m 1881 une librairie ancienne qui, depuis le emps relativement très court de son existence, déjà distribué 61 catalogues rédigés suivant es différentes sciences et plus de 20 moniteurs onnus sous le nom de Corrière letterario. Cette ntreprise ne fait que croître et prendre de 'essor. — On ne droit pas s'étonner si cette ctivité extraordinaire et ces nobles efforts a té l'objet de hautes distinctions honorifiques. Dutre les médailles d'or et d'argent obtenues . différentes expositions et entre autres à Paris n 1878, comme promoteur des bonnes études, f. H. a reçu de S. M. le roi d'Italie la croix le chevalier et de commandeur de l'ordre de la Jouronne d'Italie, puis la grande médaille d'or les Beaux-Arts et des Sciences. Enfin, M. H. , reçu le titre de Libraire de la Cour et tout lernièrement la croix de chevalier de l'ordre es SS. Maurice et Lazare. Au printemps de ette année a paru le magnifique « Catalogo tenerale delle Edizioni Hoepli >, qui occupe 55 pages et témoigne de l'activité puissante de et éditeur qui a tant fait pour le développement es études en Italie, sa patrie d'adoption.

Hoerschelmann (Ferdinand), théologien ruso-allemand, professeur de théologie à l'Univerité de Dorpat, né en 1833, a publié entr'aures: « Introduction au nouveau Testament »
en langue esthonienne), Dorpat, 1866; « Le
ziroir de la Maison », six conférences en lanue esthonienne, Revel, troisième édit., 1880;
Mathieu Zell et ses Amis », en langue esthoienne, Dorpat, 1874; « Die evangelische Wahreit », trois sermons, Dorpat, 1884; « Festpreigt zur Feier des 25 jährigen Regierungs-Juiläums des Kaisers Alexander II », id., 1880;
Der Tod des Kaiser Alexander II, Trauerssier in der Univ. Dorpat », id., 1881.

Hoerschelmann (Guillaume), philologue rusco-allemand, professeur de philologie à l'Uniersité de Dorpat, né en 1849; on lui doit: De Dionisii Thracis interpretibus veteribus », Leipzig, 1874; « Observationes Lucretianæ », Leipzig, 1877; « Scholia Hephæstiones alterantegra », Dorpat, 1882; « Georgii Chœrobosc. Exegesis in Hephæstionis Enchiridion », Berlin, 886. — Mile H., qui a donné il y a quelques nnées une série de conférences sur l'art et sur es fêtes populaires italiennes en Autriche et n Italie, appartient aux mêmes provinces allenandes de l'Empire Russe.

Hoey (Françoise-Sarah), femme de lettre anlaise, née, le 15 février 1830, à Dublin, en ehors de quelques essais pour les Revues entre autres le Temple-Bar, la Belgravia, le hamber's Journal, et l'All the Year Round), et e quelques traductions (entr'autres, les Mémoies de Madame de Rémusat, et l'Histoire de la Mods en France), a publié une série de romans: « A House of Cards »; « Falsely True »; « A golden Sorrow »; « Out of Court »; « Griffith's Double »; « All or Nothing »; « The Blossoming of an Aloe »; « No Sign »; « The Question of Cain », 1882; « The Lover's Creed », 1884.

Hofdyk (Guillaume-Jacques), illustre écrivain hollandais, ancien professeur d'histoire et de littérature au gymnase d'Amsterdam, où il vit, retraité, depuis 1886, entièrement livré à ses occupations littéraires, est né, à Alkmaër, le 27 juin 1816. Parmi ses nombreuses publications, citons: en prose: « Les Ordres religieux en Hollande », 1862; « Un fief de 300 ans >, monographie historique, 1859; « Histoire de la littérature néerlandaise », 1853-56, plusieurs éditions, en collaboration avec M. van Lennep; « Châteaux remarquables des Pays-Bas », six vol., 1854-60; « Le Peuple néerlandais dans les périodes différentes de son développement historique », 1856, 2 ne éd., 1872; « Pays historiques », 1856, 2me éd., 1873; « Nos Ancêtres », six vol., 1856-62, 2me éd., 1875; « Esquisse de l'Histoire des Pays-Bas », 1857, plusieurs éditions; « Histoire des peuples néerlandais », 1865; « Alcmaria victrix », 1873; « La douleur et la gloire de Leïde », 1874; « Feuilles de laurier de la Couronne Néerlandaises », 1874; « Orange et son corps d'élite », 1875; « Régénération d'Amsterdam », 1878; ← Guillaume-Frédéric-Henri, prince des Pays-Bas >, 1880; « Une Couronne de lauriers sur le tombeau du Taciturne », 1884; et en poésie: « Rosamunde », poème historique, 1839; « Egmont »; « La danse nuptiale »; « Une Chanson du Trouvère de Kennemerland », 1842; « Le seigneur de Brederode », 1849; « Idylle d'une Artiste », id.; « Ballades », 1850-52, plusieurs éditions; « Gryphe », poème dramatique, 1851, 2<sup>me</sup> éd., 1856; « Theda », 1854; « Aedon », poème épique, 1852; « Hélène », poème épique, 1855; « Chants épars », 1860; « Le Couronnement de Vondel », poème lyricodramatique, 1858; « Légendes du Kennemerland >, 1865; « La femme du Corsaire, drame historique de 1853 », 1867; « Mauvais serment », drame, 1867; « La Sybille voilé », 1868; « Souvenir de Van Lennep », id.; « Le siège d'Alkmaer », drame historique, 1860; « La Fleur du Monde », drame, 1854; « Une Couronne de trois siècles », poème lirico-dramatique, 1874; « Mauves et Astres », 1880; « Au centre de Java », poème épique, 1881; « Dans les monts de Dieng », poème épique, 1884; « Dajang Soembi », légende javanaise, 1887.

Höfer (Edmond), romancier allemand, né, le 15 octobre 1819, à Greifswald, a fait ses études dans sa ville natale, à Heidelberg et à Berlin. Il débuta comme nouvelliste, dopuis 1845, dans le Morgenblatt de Stuttgard; en 1854, il fonda avec Hackländer les « Hausblätter ». Il excelle dans le conte; en 1861, avait déjà pa-

ru une série de douze volumes de ses nouvelles: « Erzählender Schriften », et plusieurs volumes de « Geschichten » et de « Erzählungen »; suivirent une foule d'autres nouvelles et les romans: « Ein Findling », 1868; « Unter fliegenden Fahnen », 1872; « Der Demagoge », 1872. On lui doit encore: « Pap Kuhn », en dialecte; « Deutsche Literaturgeschichte für Frauen und Jungfrauen », 1876; « Goethe und Charlotte von Stein », 1878; « Wie das Volk spricht », huit éditions, 1876.

Höfer (Paul), écrivain allemand, ancien professeur de gymnase, retiré depuis 1866 pour cause de santé à Wernigerode (Harz), né, le 14 mars 1845, dans le village d'Eraja, a fait ses études à Mulhouse (Thuringe) et à l'Université de Halle, et publié: « Die Bedeutung der Philosophie für das Leben nach Plato », 1870; « Armin », drame; « Die Orgel von Argenteuil », drame; « Der Feldzug des Germanicus im Jahre 16 », 1884; plusieurs essais et articles dans les revues et dans les journaux.

Hoff (Gustave-Adolphe), pasteur et historien alsacien, né, à Strasbourg, en 1829, fit ses études au gymnase protestant et à la Faculté de théologie de sa ville natale. Après un séjour dans plusieurs universités allemandes et divers vicariats, il fut nommé pasteur à l'église réformée de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) en 1856, et président du consistoire du même nom en 1880. M. H. a publié: « Du sacerdoce chrétien d'après Saint-Chrysostome », 1851; « Vie de Martin Luther », 1860, 2me éd., 1873; « Vie de Jean Calvin », 1872; « Vie &Ulrich Zwingle », 1881. M. H. a collaboré à diverses revues et journaux français et allemands et à la Rivista cristiana de M. E. Combe, spécialement par des articles bibliographiques. Il a été chargé de la rédaction de la table générale des matières de l'Encyclopédie des Sciences religieuses, publiée par M. Lichtenberger.

Hoffmann (Emmanuel), philologue allemand, ancien professeur à l'Université de Gratz (1850-56), et depuis 1856 professeur de philologie classique à l'Université de Vienne, né, à Reisse, le 11 avril 1825, a fait ses études à Breslau et à Berlin, voyagé en France et en Italie, et a publié, entr'autres : « De Plautinæ Amphitryonis exemplari et fragmentis », Breslau, 1848; « P. Virgilii Maronis Æneidos Epitome », Vienne, 1852; « Historiæ Antiquæ eisque ad obitum Cæsaris Augusti libri II », id., 1854, 2me éd., 1880; « Homeros und die Homeriden-Saga von Chios », Vienne, 1856; « Cæsaris commentarii, cum præfatione critica », id., deux vol., 1856-57; « Die Asvalbrüder », Breslau, 1858; « Spicilegium criticum » (en collaboration avec Bonitz et Linker), Vienne, 1858; « Die Construction der lateinischen Zeitpartikeln », id., 1860, 2me éd., 1873; « Das Gesetz der XII 1866; « Der Agricola des Tacitus », id., 1870; « Mythen aus der Wanderzeit der græco-imlischen Stämme », premier vol.; « Kronos und
Zeus », Leipzig, 1876; « Patricische und plebeische Curien », Vienne, 1879; « Studien und
dem Gebiete der lateinischen Syntax », id.,
1883, ouvrage qui a été spécialement apprécié
par les philologues de tous pays.

Hoffmann (Hermann), botaniste allemand, professeur de botanique à l'Université de Giessen, né en 1819; on lui doit, entr'autres; Grundlinien der physiolog. und pathol. Chemie », Heidelberg, 1845; c Schilderung der deutschen Pflanzenfamilien », Giessen, 1846, 22 éd., Mayence, 1851; « Atlas zur Flora von Hassen und den angrenzenden Ländern », Darmstadt, 1850; « Untersuchungen über den Pflanzenwanderung », Darmstadt, 1852; « Lehrbech der Betanik », id., 1858; « Icones analytica fungorum », quatre livr., Giessen, 1861-65; « Index Fungorum », Leipzig, 1863; \* Untersuchungen zur Bestimmung des Werthes von Species und Varietat », Giessen, 1869; « Mykologische Berichte », id., 1870-71-72; « Phinologisch-climatolog. Studien über den Halleder (Sambucus Nigra) », Halle, 1886.

Hoffmann (Jean-Georges-Ernest), orientaliste allemand, professeur de langues sémitiques à l'Université de Kiel, né en 1845; on lui doit « De hermeneuticis apud Syros Aristotelis », Leipzig, 1869, 2mo éd., 1873; « Verhandlungen der Kirchenversammlung zu Ephesus am 22 August 449 », Kiel, 1873; « Syrisch- arab. Glossen », premier vol., id., 1874, 2mo éd., 1886; « Iulianus der Abtrünnige. Syrische Erzählungen », Leïde, 1880; « Opuscula Nestoriana », Kiel, id.; « Auszüge aus Syr. Acten pers. Märtyrer. übers. », id.

Hoffmann (Paul), jurisconsulte hongrois, ne le 25 février 1830, a fait ses études à Budapest; il est membre de la Société de Législation comparée et collaborateur de l'Annuaire des le gislations étrangères. Sa spécialité est le Droi romain; il a traduit en hongrois les Institutions de Justinien, et publié en trois volumes les Pandectes.

Hoffmann-Donner (Henri), médecin et écrivain humoriste allemand, conseiller de la Maison des Fous à Francfort depuis 1881, né, à Francfort, le 13 juin 1809, a fait ses études à Heidelberg, Halle et Paris. Son livre humoristique: « Struwelpeter », a eu plus de 150 éditions et a été traduit en plusieurs langues. Il a publié en outre: « König Nussknacker »; « Im Himmel auf Erden »; « Der Faulpelz »; « Prinz Grünewald »; « Gedichte »; « Aufheiteren Pfaden »; « Humoristische Studien »; « Beobachtungen über Seelensstörungen und Epilepsie ».

1860, 2<sup>me</sup> éd., 1873; « Das Gesetz der XII | Hoffmeister (Hermann-Wilhelm, plus ed Tafeln von den Forcten und Sanaten », id., sous le pseudonyme de Wilhelm Meister).

7

vain allemand, fils d'un menuisier, né, le 21 octobre 1839, à Osterwieck (Harz), professeur dans les Écoles Municipales de Berlin, a publié: « Deutsche Volksbilder »; « Die Hohenzollern »; « Der Glaube unserer Väter »; « Deutschlands Kulturgeschichte in ihren Grundzügen »; « Luther und Bismarck »; « Comenius und Pestalozzi »; « Gustav Adolf »; « Der eiserne Siegfried »; « Kaiser Wilhelm der Siegreiche ».

Höfler (Constantin DE), historien allemand, ennobli par l'Empereur d'Autriche en 1872, membre de la Haute Chambre autrichienne, né, le 27 mars 1811, à Memmingen, a fait ses études à Munich et à Goettingue; il débuta de bonne heure comme rédacteur de la Münchener offisielle politische Zeitung; ancien professeur d'histoire à Munich, ancien archiviste à Mamberg, appelé en 1851 à Prague, où il a enseigné, travaillé et écrit pendant trente ans. Au nombre de ses publications, signalons: « Die deutschen Päpste »; « Kaiser Friedrich II »; « Lehrbuch der Allgemeinen Geschichte »; « Ruprecht II von der Pfalz »; « Fränkische Studien »; « Böhmische Studien »; « Die hussitischen Geschichtschreiber »; « Die Zeit der luxemburgischen Kaiser »; « Karl V und Adrian VI »; « Zur Kritik der Quellenkunde des ersten Regierungsjahrs Karl V »; « Papst Adrian VI »; « Die romanische Welt und ihr Verhältnis zu den Reformideen des Mittelalters >.

Hofmann (Auguste-Guillaume), chimiste allemand, professeur de chimie à l'Université de Berlin, collaborateur du Handbuch der Chemie de Frehling, né en 1818, a découvert la rosaniline et le Methylviolett; en dehors de nombreux essais dans les Annales de Liebig, dans les Berich. der deutschen Chem. Gesellschaft, et dans d'autres recueils spéciaux, il a publié: « Report on the chemical Section of the Exhibition of London >, 1862; « Introduction to modern Chemistry >, id., 1865; « Bericht auf die Chemische Industrie » (à propos de l'Exposition de Vienne), deux vol., Brunswick, 1875-77; « Einleitung in die moderne Chemie », sixième édition, 1877; « Krystallis. Methylviolett. Phenilmelamine. Constitution des Melamins und der Cyanursäuren », 1885; « Zur Geschichte der Cyanursäureäther », 1886.

Hofmann (Charles-Berthold), médecin et chimiste autrichien, professeur de chimie médicale à l'Université de Gratz depuis 1873, né, le 3 septembre 1842, à Zdaunek, a fait ses études à Vienne et à Tubingue. En dehors d'une série intéressante d'essais et mémoires publiés dans la Wiener med. Wochenschrift, dans les Jahrbücher der k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, dans le Centralblatt für die med. Wissenschaft, dans le Virchow's Archiv, dans le Med. Chirurgic. Rundschau, dans les Annales de Poggen-

dorf, dans les Mittheilungen des ärztl. Verein in Wien, dans l'Esterreischische Zeitschrift für prakt. Heilkunde, dans les Wiener Studien, dans la Berliner Berg- und Hüttenw. Zeitschrift, dans le Deutsch. Archiv für Geschichte der Medicin und medic. Geographie, dans la Zeitschrift für die österreich. Gymnas., dans la Wiener numismatische Zeitung, dans la Zeitschrift für ägypt. Sprache und Alterthumkunde, dans les Mittheilungen der k. k. Central Commission, etc., il a publié en collaboration avec Ultzmann: « Anleitung zur Untersuchung des Harnes », Vienne, 1871, 2º éd., 1878 (traductions en anglais, en hollandais, en russe et en hongrois); « Atlas der physiologischen und pathologischen Harnsedimente », avec le même, id., 1872; « Lehrbuch der Zoochemie », id., 1879; « Das Blei bei den Völkern des Alterthums », dans la série de conférences publiée par Virchow, 1885.

Hofmann (Conrad), philologue allemand, professeur de vieux allemand et d'anciennes langues romanes à l'Université de Munich, membre de l'Académie Bavaroise, né en 1819, en dehors de plusieurs essais, mémoires et articles insérés aux revues et aux recueils spéciaux, et de sa collaboration à l'édition d'anciens textes, a publié: « Das Hildebrandslied », en collaboration avec Wollmer, Leipzig, 1850; « Amis et Amiles und Jourdain de Blaivies », deux poèmes en vieux français, Erlangen, 1852, 2<sup>me</sup> éd., 1882; « La Chanson de Roland. Reineert de Vos. Karls d. Gross. Pilgerfahrt anglonormannisch, kimrisch und englisch », Munich, 1866; « Joufrais, altfranz. Rittergedicht », Halle, 1880; « Lutwin's Adam und Eva », avec Guillaume Meyer, Stuttgard, 1881; « Die altburgundische Uebersetzung der Predigten Gregros über Ezechiel », 1881. Citons aussi son discours académiquo: « Ueber die Gründung der Wissenschaft altdeutscher Sprache und Literatur », Munich, 1857.

Hofmann (Édouard von), médecin autrichien, professeur de médecine légale à l'Université de Vienne, collaborateur de la Realencyklopàdie der gesammten Heilkunde d'Eulemburg, né en 1837, en dehors de nombreux essais dans les revues, a publié le livre célèbre « Lehrbuch der gerichtlichen Medicin », Vienne, 1877, quatrième édition, 1887 (traduction française de Brouardel, russe de Gyorsden, italienne, espagnole).

Hofmann (François), jurisconsulte autrichien, professeur de droit privé Romain et Autrichien à l'Université de Vienne, l'un des éditeurs du Lehrbuch der Pandekten de Arndt (Stuttgard, 1879-86), né en 1845, a publié, entr'autres: « Ueber den Verlobungs- und den Trauring », Vienne, 1870; « Beiträge zur Geschichte des griechischen und römischen Rechts », id., 1879; « Ueber das Periculum beim Kaufe », id., id.; « Die Lehre vom Titulus und Modus adomirendi und von der justa causa traditionia », id.

1873; « Die Enstehungsgründe der Obligationen, insbesondere der Vertrag mit Rücksicht auf Siegel's Das Versprechen als Verpflichtungsgrund », id., 1874; « Commentar zum österr. allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche » (avec Pfaff), quatre parties, id., 1877-85; « Excurse über österr. allgemein bürg. Recht », deux vol., id., 1884: « Kritische Studien im römischen Rechte », id., 1885.

Hofmann (Frédéric), écrivain allemand, ancien rédacteur des Dictionnaires publiés par la maison Meyer à Hildburghausen, ancien rédacteur de la Gartenlaube de Leipzig, né, le 18 avril 1813, à Cobourg. Poète populaire, il a su plaire surtout aux enfants et à la jeunesse; plusieurs de ses recueils ont eu un succès admirable; le dernier est un choix de ce qu'il a écrit de mieux et porte le titre: « Nach fünfundfünzig Jahren ». Citons, en outre: « Die Schlacht bei Focksan »; « Rundgemälde von Coburg »; « Coburger Quäckbrünle »; « Die Beste Coburg »; « Kinderfeste »; « Deutschlands Erniedrigung und Erhebung »; « Die Eselsjagd »; « Die beiden Brüder »; « Drei Kämpfer »; « Dichterweiche »; « Der Kinder Wundergarten »; « Geisterpuk auf der Best Coburg »; « Die Harfe im Sturm ».

Hofmann (Rodolphe-Hugo), theologien allemand, professeur de théologie depuis 1862, et directeur du Séminaire théologique à Leipzig, chevalier de l'ordre du mérite civil de première classe en Saxe, né, le 3 janvier 1825, près de Dresde, reçu docteur honoris causa à l'Université de Leipzig, a publié: « Das Zeichen des Menschensohns », ouvrage couronné, Leipzig, 1845; « Das Leben Jesu nach den Apokryphen », id., 1851; « Der Berg Galiläa », id., 1856; « Symbolik », 1856; « Die Lehre von dem Gewissen », id., 1866; « Schulbibel », Dresde, 1872, 2e éd., 1875; « Zum System der praktischen Theologie », Leipzig, 1874; « Die praktische Vorbildung zum höheren Schulamt auf der Universität », id., 1881; « Predigten über das Vater Unser >, 1881, des essais nombreux dans les Revues.

Hofmeier (Maximilien), médecin allemand, professeur de la science des accouchements et de gynécologie à l'Université de Vurzbourg, depuis 1888, né, le 28 janvier 1854, dans l'île de Rugen, a fait ses études à Greifswald, Vurzbourg et Fribourg, a débuté comme professeur à l'Université de Giessen, et publié, en dehors d'un certain nombre d'essais dans les revues scientifiques, et de la neuvième édition de la Gynäkologie de Schræder (Leipzig, 1889): « Die Gelbsucht der Neugeborenen », Stuttgard, 1883; « Die Myomotomie », id., 1885.

Höhnel (François-Xavier-Rodolphe), savant autrichieu, professeur de botanique, de technologie et de microscopie à l'École Supérieure de Vienne, né en 1852, a fait, depuis 1876, une série d'observations intéressantes et originale sur l'organisme des plantes, et a publié, et à hors d'une foule d'essais dans les recueils seciaux, les ouvrages suivants: « Wissenschaft prakt. Untersuchungen auf dem Gebiete de Pflanzenbaues », deux vol., Vienne, 1875-77; « Ueber den negativen Druck der Gefässluft id., id.; « Untersuchungen über den Ablösungs vorgang von verholzten Zweigen », id., 1879; « Die Gerbrinden ». id., 1880; « Die Stärks und die Mahlproducte », Berlin, 1882; « Die Mikroskopie der Faserstoffe », Vienne, 1887.

HOL

Hohnhorst (Hedvige von), femme auteur allemande, veuve du baron von Hohnhorst, chambellan, mort en 1870, nee le 3 juillet 1836, a beaucoup voyagé en Italie et en Orient; en dehors de plusieurs esquisses éparses, elle a publié: « Reisebilder aus dem Libanon », et son journal de voyage au Saint Sépulchre.

Hohnstein (Othon), écrivain allemande, professeur à l'École Supérieure des femmes Brunswick, né, en cette ville, le 7 juillet 1842, collaborateur du Braunschweigischer Anzeiger, du Braunschweiger Tageblatt et de la Magdeburge Zeitung, a publié: « Die Hazbourg »; « Henrich der Löwe »; « Kulturhistorische Bilder aus alter Zeit »; « Braunschweig am Ende des Mittelalters ».

Höjer (Magnus-Maurits-H.), historien et topographe suédois, professeur à Stockholm depuis 1879, né en 1840, reçu docteur à Upsala en 1866, collaborateur de la Sveriges Historia de Linnström et de l'Illustrerad Verldhistoria de E. Wallis, a publié: « Konungariket Sverige, en topografisk-statistik beskrifning med historiska anmärkningar », ouvrage monumental qui a commencé en 1872; « Sveriga yttre politik 1676-80 », Upsala, 1875; « Historisk bilderatlas », 1878; « Gustaf Adolf, nägra minnesblad », deux éd., 1882, en collab. avec G. Björlin.

Holder (Alfred), philologue allemand; après seize ans de travail, il prépare chez l'éditeur Teubner de Leipzig l'édition d'un livre montmental, en 18 livraisons, sous le titre: « Alt-Celtischer Sprachschatz (Trésor de la langue celtique ancienne) ».

Hölder (Édouard), jurisconsulte allemand, professeur de droit civil à l'Université d'Erlargen, né en 1847, a publié: « Die Theorie der Zeitberechnung nach römischem Recht » », Gosttingue, 1873; « Die römische Ehe », Zurich, 1874; « Institutiones des römischen Rechtes », Tubingue, 1877, 2<sup>me</sup> éd., Fribourg, 1883; « Die Entwicklungsformen des römischen Privatrechtes », Erlangen, 1880; « Beiträge zur Geschichte des römischen Erbrechtes », id., 1881; « Savigny und Feuerbach, die Koryphäen der deutschem Rechtswissenschaft », 1882; « Das Wesen der Correalobligation », Fribourg, 1884; « Pandel ten », première livraison, id., 1886.

Holetchek (Joseph), publiciste folk-loriste tchèque, rédacteur du journal Národni Listy, organe du parti libéral tchèque, né, en 1853, à Stozitche en Bohême. Il a entrepris des voyages en Herzégovine, au Monténégro et en Russie, et publié en tchèque un Recueil de Chansons nationales Bulgares, 1874-75, un recueil de Chansons nationales herzégoviennes, 1876; « Pour la Liberté » (Za slobodu), tableaux des luttes herzégoviennes et monténégrines contre les Turcs, en trois vol., 1878-79-80; « Le Monténégro en temps de paix », 1883-85, deux volumes; « Contes monténégrins », 1879-80-81, trois vol.; « Épisodes héroïques du Monténégro », 1884-88, deux vol.

Holewinski (Venceslas), écrivain polonais, né, le 3 novembre 1844, à Kielce, directeur du journal varsovien Whdrowiec (Le Voyageur), collaborateur d'une foule d'autres revues. Il est auteur d'un beau et savant travail en un volume, intitulé: « La Vie de Galilée et son œuvre », et d'une conférence: « Mérites de Copernic visavis de la civilisation ».

Holinski (Alexandre-Johaquim), écrivain polonais, né, le 15 septembre 1816, en Lithuanie, a fait ses études à Saint-Pétersbourg; il entra ensuite dans la Chancellerie russe du comte de Nesselrode. Ayant une fortune indépendante, en 1840 il commença à voyager. Fixant de préférence son séjour d'abord à Paris et ensuite à New-York, il visita la France, l'Espagne, l'Égypte, la Turquie, la Grèce, l'Inde, les deux Amériques, Haïti. En dehors de sa collaboration au Journal des Débats et à la Revue Moderne, on cite de lui, entr'autres : « Coup d'œil sur les Asturies >, 1841; « De la situation de la Russie et du devoir de la France vis-à-vis de la Pologne », 1848; « Hymne à Kossuth », traduit de l'espagnol en français, Santiago du Chili, 1850; « La Californie et les routes interocéaniques », Bruxelles, 1853; « L'Équateur, scènes de la vie sud-américaine », 1861.

Holland (Guillaume-Louis), philologue allemand, professeur de philologie romane à l'Université de Tubingue, né en 1822, a publié: **▼ Zur** Geschichte Castiliens, Bruchstücke aus der Chronik des Alonso de Palencia », Tubingue, 1850; « Crestien von Troies, Eine litteraturgeschichtliche Untersuchung », id., 1854; ◆ Die Schauspiele des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig », Stuttgard, 1855; « La estoria de los siete infanta de Lara », Tubingue, 1860; « Das Buch der Beispiele der alten Weisen », id.; « Li romans dou Chevalier au lyon von Crestien von Troies >, Hannovre, 1862, troisième éd., Brunswick, 1886; « Die Legende der heiligen Margaretha, altfranz. und deutsch », Hanovre, 1863; « Uhland's Gedichte und Dranen », Stuttgard, 1863-76; « Uhland's Schrifen zur Geschichte des Dichtung und Sage > en collaboration avec Pffiffer et Keller), huit vol., id., 1865-73; « Briefe der Herzogin Elisabeth-Charlotte von Orleans », six vol., id., 1856-79; « Ueber Uhland's Gedicht: Die Mühderin », Tubingue, 1874; « Ueber Uhland's Ballade: Merlin der Wilde », Stuttgard, 1876; « Wettgesang zwischen Uhland und Rückert », Tubingue, 1876; « Goethes Faust, ein Fragment in der ursprünglichen Gestalt », Fribourg, deux éd., 1882; « Schreiben des Kurfürsten Carl Ludwig von der Pfalz und der Seinen », Stuttgard, 1884; « Zu Ludwig Uhland's Gedächtniss », Leipzig, 1886.

Holland (Thomas-Erskine), illustre jurisconsulte anglais, professeur de Droit international à l'Université d'Oxford, fellow de l'All Souls College, docteur honoris causa des Universités de Bologne et de Glasgow, professeur honoraire ou agrégé des Universités de Pérouse et de Saint-Pétersbourg, citoyen bonoraire de San Ginesio, qui a donné le jour à Alberico Gentili, officier de l'ordre de la Couronne d'Italie, membre de l'Institut de Droit International, avocat à la Cour Suprême de Londres, juge de la Cour Universitaire d'Oxford, né, le 17 juillet 1835, à Brighton, a fait ses études à Oxford. Parmi ses remarquables publications, on doit citer: « An Essay on Composition Deeds »; Law of England », 1867; « Essays upon the Form of the Law », 1870; « The Institutes of Justinian, edited as a recension of the Institutes of Gaius », 1873, 2º éd., 1881; « Albericus Gentilis, an inaugural Lecture >, 1874 (traduit en italien par M. Aurelio Saffi, Rome, 1884); The Brussels Conference of 1874 and other diplomatic attempts to mitigate the rigour of warfare », 1876; « The Treaty Relations of Russia and Turkey, 1774-1853, with an appendix of Treaties >, 1877; « Alberici Gentilis De Jure Belli, Libri tres edited », Oxford, 1877; The Elements of Jurisprudence >, quatre volume, 1880-1882-1886-1886; « Select Titles from the Digest of Justinian, edited, with C. L. Shadwell », Oxford, 1881; « The European Concert in the Eastern Question », id., 1885; « A Manual of Naval Prize Law », Londres, 1888 (remaniement du Manuel de M. Godfrey Lushington de l'année 1866); des articles nombreux dans les Revues anglaises, et dans la Revue du Droit International.

Hollande (Dieudonné), naturaliste français, directeur de l'École préparatoire à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres de Chambéry, collaborateur-adjoint à la carte géologique détaillée de la France, né, le 26 mai 1845, dans le département du Nord, a fait ses études à Cateau-Cambrésis, et à l'École Pratique des Hautes-Études de Paris. On lui doit : « Géologie de la Corse », 1878; « Étude stratigraphique du massif des Benuges en Savoie »; « Les terrains jurassiques supérieurs et les

terrains crétacés inférieurs en Savoie »; « Histoire géologique de la colline de Lémerre »; « Étude sur les dislocations des montagnes calcaires de la Savoie ».

Holländer (Louis-Henri), chirurgien dentiste allemand, professeur à l'Université de Halle, né en 1833, en dehors des essais insérés anx evues, a publié: « Die Zahnheilkunde und ihre ledeutung », Berlin, 2<sup>mo</sup> éd., 1873; « Beiträge r Zahnheilkunde », Leipzig, 1881; « Die Exaction der Zähne », id., 2<sup>mo</sup> éd., 1882; « Das illen der Zähne mit Gold und anderen Matenlien », id., 2<sup>mo</sup> éd., 1885.

Hollander (Sven-Auguste-H.), écrivain suédois, né en 1817; on lui doit: « Vitterhetsförsök », 1849, 2° éd. 1853; « Biskoper och superintendenter i Sverige och Finland efter reformationen », 1874; « Minne af Johan Olof Wallin », 1865; « Minne af Es. Tegnér », 1866; « Minne af F. M. Franzen », 1869. Son frère

André-Gustave, directeur d'école et pédagogiste à Boras, né en 1818, a publié: « Svenska un-

dervisningens historia », I, 1884.

Hollard (Roger), prédicateur protestant français, né, à Paris, le 3 mars 1838, a fait ses études classiques à Paris, et ses études théologiques à Lausanne, Heidelberg et Goettingue. En 1861 il entrait comme pasteur à Bordeaux, dans l'Union des Églises évangélique libres de France, qu'il n'a pas quittée. Il vint à Paris en 1864 comme pasteur de l'Eglise libre du Fanbourg Saint-Antoine. En 1867, il fut nommé pasteur de l'Église libre du Luxembourg (dans le quartier latin); c'est là qu'il exerce actuellement son ministère. Il a collaboré à la Revue Chrétienne, à la Revue Théologique, au Chrétien Évangélique, à l'Encyclopédie des sciences religieuses (articles principaux: Christianisme, Catholicisme, Protestantisme), etc., et publié en librairie: « Essai sur le caractère de Jésus-Christ », Paris, 1866; « Méditations évangéliques », id., 1874; « Court exposé de la religion chrétienne », id., 1884.

Holleben (Henri von), écrivain militaire allemand, ancien capitaine de corvette, professeur d'artillerie à l'Académie de Marine prussienne, né en 1848, en dehors de nombreux articles dans les revues, a publié: « Artillerie-Tabellen », 1878; « Torpedos und Seeminen », 1878; « Sieben Jahre Seekadett », 1883; « Deutsches Flottenleben », 1884; « Drei Junggesellen »,

1885.

Hellingshead (Jean), écrivain anglais, directeur du Gaiety-Theatre à Londres, où il est né le 9 septembre 1827. Ancien collaborateur du journal de Dickens: Household Words, il a publié: « Under bow bells », 1859; « Rubbing the gilt off »; « Odd journeys », 1860; « Ways of life »; « Ragged London »; « Underground London », 1861; « Rough diamonds »; « Today », 1864; « Miscellanies », 1874, trois vol.;

des critiques et des pièces pour le théâtre, untout des remaniements de pièces étrangères.

Holm (Adolphe), illustre historien allemand, ancien professeur de gymnase à Lubeck (1851), ancien professeur d'histoire ancienne à l'Université de Palerme, et, depuis 1883, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Naples, reçu docteur en 1851 à l'Université de Berlin, né, à Lubeck, en 1830, a publié : « De Ethicis politicorum Aristotelis principiis », 1851; « De compositione aliquot Iliadis carminum >, 1863; « Aux amis de l'Unité allemande », 1858; « L'ancienne Catane », 1873 : « Histoire ancienne de la Sicile », en deux vol., 1870-74; des essais sur la poésie homérique, sur l'histoire ancienne de la Sicile, sur un voyage scientifique en Sicile, 1871; « Topografia archeologica di Siracusa », Palerme, 1883; « Lange Fehde », 1884; « Das alte Syrakus », Stuttgard, id.; « Ein Tumult in Neapel », id., 1885; « Griechische Geschischte », premier vol., Berlin, 1886; « Ricerche sulla storia antica della Campania », id.; « Siracusa », dans le livre Haudbuch des Klass. Alterthums de Baumeister; « Das geistige Leben Neapels », Stuttgard, 1887; des articles nombreux dans les revues italiennes, allemandes et françaises.

Holm (Pierre-Édouard), historien danois, professeur à l'Université de Copenhague, où il est né en 1833, a publié, en langue danoise: « Sur la situation politique des Héllènes sous l'Empire romain depuis Constantin jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident », 1864; « Histoire extérieure de la Norvège et du Danemark », 1875; « Les idées politiques de Hoberg », 1879; « La politique danoise pendant la guerre des Suédois avec les Russes, de 1788 à 1790 »; le remaniement danois de l'Histoire Universelle de M. Cesare Cantù, pour lequel il a écrit de rechef toute la partie danoise. Il a été, pendant longtemps, le rédacteur principal

de l'Historisk Tidskrift.

Holmgren (Alarik-Fritiof-H.), physiologists suédois, frère du précédent, professeur de physiologie à Upsala, depuis 1864, né en 1831, publié: « Om den medfödda färgblindhetens diagnostik och teori », 1874; « Om färgblindheten i dess forbällande till järnvägstrafiken och sjövasendet », 1877; « Om de färgade skuggorna och färblindheten », 1878; « Om pupilarafståndet hos färgblinda », 1879; « Huru de färgblinda se färgerna », 1880; « Om halsbuggning betraktad från fysiologisk synpunkt », 1876; « Tankar om kroppsöfningar », 1881; « En samling tillfällighetsdikter och tal », 1882

Holmgren (Auguste-Emile), naturaliste sudois, botaniste et zoologue à Stockholm, no et 1829, a publié: « Anvisning att igenkänna Sveriges vigtigare löftrad och löfbuskar », 1861: « Försök till uppställning och beskrifning af de i Sverige funna ophionider, tryphonider

~ .

sumouider », 1862; « Schneumologia suet», I, 1864; « De för träd och buskar nyoch skadliga insekterna », 1867; « Svensk
rsionsfauna, foglarne », 1871; « Om akerns
igaste skadeinsekter », 1873; « Ur de missla djurens lif, Trådgårdens skadedjur »,
éd., 1881-82; « Ur djuverlden », 1881;
iran om jordnån och klimat med tilllämppå skogshushållningen », 1877; « Vögledi naturhistoria », 1879; en collaboration
H. Widegren: « Handbok i Zoologi »,
; « Skandinaviens foglar », 1866-70.
lolst (Jean-Pierre), poète et romancier da-

i naturhistoria », 1879; en collaboration H. Widegren: « Handbok i Zoologi », lolst (Jean-Pierre), poète et romancier dané le 22 octobre 1811, ancien professeur cadémie des Cadets, rédacteur de la Berke Tidende, ancien maître au théâtre, écriélégant, a eu surtout du succès par un 1e, publié à l'occasion de la mort de Fré-VI, et par les ouvrages suivants: « Den Hornbläser »; « Udvalgte Digte », 1873; a min Ungdom »; « Gioacchino », drame intique, 1844; « Novellen », 1834; « Siciscke Skizzer », 1852; des anthologies, etc. lolthauseu (Ferdinand), philologue allemand, ssseur libre de philologie germanique et ane à l'Université de Goettingue depuis 1888, en 1860, à Soest en Westphalie, a fait, de ) à 1885, ses études aux Universités de zig, Heidelberg, Jena et Berlin. En dehors essais et articles insérés aux revues, il a ie: « Studien zur Thidrekssaga », Halle, ; « Die Soester Mundart », Leipzig, 1886; ie Runenschrift von Ludr. F. A. Wimmer, dem Dänischen übersetzt », Berlin, 1887; ices and Virtues, Early English Text So-, >, Londres, 1888.

loltzendorff (Franz von), illustre jurisconallemand, professeur de droit criminel, et international à l'Université de Munich is 1873, penseur aux vues profondes et oriles et écrivain brillant et éloquent, né, le ctobre 1829, à Vietmannsdorf dans l'Uckerr, a fait ses études à Berlin, Heidelberg et n. De 1857 à 1873, il a été professeur de à Berlin. Il est membre étranger de l'Amie des Lincei de Rome, de l'Istituto Lomo, de l'Institut de France, de l'Académie 3ruxelles et de plusieurs autres académies ngères; dans les débats internationaux son libéral est souvent recherché. Parmi ses putions scientifiques, on doit signaler: « Fransche Rechtszustände », 1859; « Die Deporn als Strafmittel in alter und neuer Zeit >, ▼ Das Irische Gefängniss-System », id.; ie Kürzunghigkeit der Freiheitstrafen », ; « Die-Reform der Staatsanwaltschaft in schland », 1864; « Die Umgesteltung der tsanwaltschaft vom Standpunkte unabhän-Strafjustiz >, 1865; « Kritische Untersugen über die Grundsätze und Ergebnisse irischen Strafvollzuges », id.; « N. Richard

Cobden », 1866; « Ueber die Verbesserungen in der gesellschaftl. und wirthschaftl. Stellung der Frauen », 1867; « Die Principien der Politik », 1869, 2me éd., 1879; « Englands Presse », 1870; Provinzialsynoden und Kirchenregiment in Preussen », id.; « Die brit. Colonien », 1871; « Eroberungen und Eroberungsrecht », 1872; • Das deutsche Reich und die Constituirung der christl. Religionspatrien », id.; « Das Verbrechen des Mordes und die Todesstrafe >, 1875; « Vertheidigungsrede für den Grafen Harry Arnim >, id.; « Die Psychologie des Mordes », id.; « Das Priester-Cölibat », 1876; « Der Rechtsfatt der Fürstin Bibesco », id.; « John Howard und die Pestsperre gegen Ende des 18 Jahrh. >, 1879; « Wesen und Werk der öffentl. Meinung », deuxième éd., 1880; « Ein englischer Landsquire », 1877; « Die Auslieferung der Verbrecher und das Asylrecht », 1881; « Scottische Reiseskizzen », 1882; « Die Idee des ewigen Völkerfriedens », id.; « J. C. Bluntschli », id.; « Rumäniens Uferrechte an der Donau », 1883 (traduction française, Leipzig, 1884); « Zeitglossen des gesunden Menschenverstandes », Munich, 1884, etc. De 1861 à 1864, il a publié l'Allgemeine deutsche Strafrechtszeitung; depuis 1866, il publie, en collaboration avec Virchow, la Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge; depuis 1872, avec M. W. Oncken, les Deutschen Zeit- und Streitfragen; depuis 1871, le Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des Deutschen Reiches. Il a pris une part active, comme défenseur, au fameux procès du Comte H. von Arnim, fondé et présidé un grand nombre de sociétés juridiques, et exercé sur son temps, en Allemagne surtout, par sa parole élevée et libérale, une influence toujours bienfaisante et civilisatrice.

Holtzinger (Henri), historien de l'art allemand, professeur de l'histoire de l'art au moyenage et dans les temps modernes à l'Université de Tubingue, né en 1856. De 1879 à 1880 il a voyagé en Italie et en Grèce, de 1882 à 1884 en Italie et en Tunisie. On lui doit: « Ueber den Ursprung und die Bedeutung der Doppelchöre », Leipzig, 1881; « Kunsthistorische Studien », Tubingue, 1886; « Antonio di Tuccio Manetti, Filippo Brunellesco, mit Ergänzungen aus Vasari und Andern », Stuttgard, 1887; dans les revues, il a publié: « Der Elitumnustempel bei Trevi », 1881; « Die römische Privatbasilika », 1882; « Pienza », id.; « Die Sakristei von Santo Spirito in Florenz »; « Die Basilika des Paulinus zu Nola », 1885; « Kunstgeschichtliches und Archaeologisches aus den Abruzzen », 1886.

Holtzman (Adolphe), orientaliste allemand, professeur de sanscrit à l'Université de Fribourg, né en 1838, a publié séparément:

« Agni nach den Vorstellungen des Mahabha

rata », Strasbourg, 1878; « Arjuna, ein Beitrag zur Reconstruction des Mahabharata », id., 1879; « Grammatisches aus dem Mahabharata-Anhang zu Whitney's Altindischer Grammatik », Leipzig, 1883; et dans des recueils spéciaux: « Ueber das alte Indische Epos », Durlach, 1881; « Indra nach den Vorstellungen des Mahabharata », Leipzig, 1878; « Die Apsaras nach dem Mahabharata », 1872; « Agastya nach dem Erzählungen des Mahabharata », 1880; « Ueber das Mahabharata », 1881; « Brahman im Mahabharata », 1884; « Ueber Pratapo Candra Raya's Uebersetzung des Mahabharata », deux essais, 1884-85.

Helub (Émile), voyageur tchèque en Afrique, né, à Holitz, en 1847, a publié, entr'autres, un livre important intitulé: « Sept années dans l'Afrique Méridionale », Prague, 1880, deux vol.; et: « Eine Kulturskizze des Maruste-Mambundareichs in Südzentralafrika », id.

Holyoake (George-Jacob), écrivain socialiste et libre penseur anglais, né, le 13 avril 1817, à Birmingham; il a fait ses études au Mechanic Institut de la même ville. Parmi ses publications qui ont fait le plus de bruit, on cite: The spirit of Bonner in the disciples of Jesus >, 1842; « A logic of facts or plain hints on reasoning >, 1848; « A Logic of death or why should atheist fear to die? >, 82° 6d., 1874; « Secularism, the practical philosophy of the People », 1854; « Secularism distinguished from Utilitarianism », 1855; « History of Cooperation in Rochdale », 1858; « Life and last Days of Robert Owen of New-Lanark >, 1859; « Essay on the Character and services of Thomas Layne >, 1861; « The limits of Atheism >, id.; « The Child's ladder to knowledge », 1866; ← The History of Cooperation in England →, 1875-77, en deux vol. En 1846, il avait fondé le journal: The Reasoner. En 1874, il fonda à Londres: The Secular Review. En 1882, il visita pour la seconde fois le Canada et les États-Unis. Ses dernières publications sont: « Among the Americans >, 1881; < A Hundred Days abroad in New-Mexico and Canada »; « Hostile and generous Toleration >, etc.

Holzapfel (Louis), historien allemand, professeur libre d'histoire ancienne à l'Université de Leipzig, né en 1852, en dehors des essais insérés au Philologus et au Rheinisches Museum, a publié: « De transitione ad plebem, quæstio ad Romanorum jus publicum spectans », Leipzig, 1877; « Untersuchungen über die Darstellung der griechischen Geschichte von 489 bis 413 v. Chr. bei Ephoros, Theopomp und and. Autoren », id., 1879; « Römische Chronologie », id., 1885.

Hommel (Frédéric), orientaliste allemand, professeur de langues sémitiques à l'Université de Munich, né en 1854, fondateur de la Zeitschrift für Keilschriftforschung (1884), a décou-

vert la parenté de l'écriture cunéiforme de Se ze-Koss, avec celle à caractères georgiens, apliqué la méthode linguistique à la phonolers summérienne, définitivement attribué la large summérienne à la famille des langues altaiques, édité la traduction éthiopienne du Physiologue et la plus ancienne version arabe de la légende de Barlaam et Josaphat, et publié, entr'autres: « Die Namen der Säugethiere bei den Sidse mitischn Völkern », Leipzig, 1879; « Zwei Jagd inschriften Asurbanipals nebst einem Ercus über die Zischlaute im Assyrischen wie im se mitischen überhaupt », Leipzig, 1879; « Abris der babylonisch-assyrischen und isrælitischen Geschichte in Tabelienform », Leipzig, 1880; Die semitischen Völker und Sprachen als erster Versuch einer Encyclopädie der semitischen Sprach- und Alterthumswissenschaft >, 1er rol. id., 1889; « Abriss der Geschichte der vorder asiatischen Culturvölker und Ægyptens bis auf die Zeit der Perserkriege », Nordlingen, 1887.

Honegger (Jean-Jacob), écrivain, voyagen, critique et professeur suisse résidant à Zurch, né, le 13 juillet 1825, à Duranten, a public « Herbstblüthen »; « V. Hugo »; « Lamarine und die französischen Lyriker im 19 Jahrhudert »; « Literatur und Kultur »; « Grundstein einer Kulturgeschichte der neueren Zeit » « Geschichte der französischen Kultureinflüsse » « Katechismus der Kulturgeschichte »; « Die poetische Nationalliteratur der Schweiz »; « Algemeine Kulturgeschichte »; « Russische Literatur und Kultur »; « Lieder und Bilder ».

Honoré (Mathieu-Guillaume), écrivain franco-danois, ancien officier à l'armée danoise, ne le 24 mai 1836, à Fredericia dans le Jutland actuellement marchand et industriel à Leipzig a publié en 1880 un volume de « Rosenlieder », et en 1883 une traduction du danois: « Dis Flucht des Hirsches » de Christian Winther.

Honsell (Maximilien), ingénieur hydraulique allemand, professeur à l'École Supérieure Tennique de Carlsruhe, né en 1843, a publié, a tr'autres: « Die Canalfrage und die Rheiner rection », Berlin, 1878; « Der Bodensee die Tieferlegung seiner Hochwasserstände Stuttgard, 1879; « Die Hamburger Eisbreck und ihre Anwendung auf Binnenlandströme insbesondere auf dem schiffbaren Rhein Mannheim, 1880; « Die Hochwasserkatzstephen am Rhein im November und Decembe 1882 », 1883; « Die Correction des Oberrheins Carlsruhe, 1885.

Hooykaas (Isaac), théologien hollandais, de teur en théologie, pasteur de l'Église réformedes Rémontrants à Rotterdam depuis 1873, le 21 octobre 1837, à Nieuve Tonge, a puben collaboration avec le docteur Oort: 

Bybel voor jongelieden ».

Hopfen (Hans), romancier et auteur dringe allemand, né, le 3 janvier 1885, à Mai

1.7

HOP 1203

depuis 1866 domicilié à Berlin, a publié: « Gedichte »; « Peregretta », roman; « Verdorben gu Paris », roman; « Arge Sitten », roman; « Aschenbrödel in Böhmen », drame; « In der Mark >, drame; « Der graue Freund >, roman; ■ Juschu », roman; « Verfehlte Liebe », roman; « Bayrische Dorfgeschichten »; « Der alte Praktikant », nouvelle; « Die Heirat des Herrn von Waldenberg », roman; « Die Geschichten des Majors », nouvelle; « Kleine Leute », nouvelle; « Mein Onkel Don Juan », :oman; « Die Einsame », nouvelle; « Breniende Liebe >, roman; « Das Allheilmittel >, coman; « Zum Guten », roman; « Der letzte Hieb >, nouvelle; « Ein wunderlicher Heiliger >, nouvelle; « Der Gurius und sein Erbe », nourelle; « Festspiel zum 90 Geburtstag des Kaiiers »; « Robert Laichtfuss », roman.

Hopp (Ernest-Othon), écrivain allemand et voyageur en Amérique, fondateur de l'Ostdeutche Presse à Bromberg, ancien rédacteur du Ichoerers Familienblatt, et de l'Echo, depuis .885 résidant à Berlin, né, le 19 août 1841, à Lbstshagen, en Poméranie, a publié: « Trans-.tlantische Stimmen », 1876; « Transtlantiches Skizzenbuch », id.; « Unter dem Sternnanner », 1878; « Geschichte der Vereinigten itaaten von Amerika », 1882; « In der grosen Stadt », 1883.

Hoppe (Ernest-Félix-Emmanuel), chimiste t médecin allemand, professeur de chimie phyiologique à l'Université de Strasbourg depuis 872, né, le 26 décembre 1825, à Fribourg, a ait ses études à Halle, Leipzig, Berlin, Prane et Vienne, de 1846 à 1850; après avoir xercé, pendant quelques années, la médecine, il enseigné aux Universités de Berlin et de Tuingue, et publié: « Handbuch der physiologichen und pathologischen chemischen Analyse », lusieurs éditions depuis 1858; « Physiologichen und pathologischen chemischen Analyse », lusieurs éditions depuis 1858; « Physiologiche Chemie », quatre parties, Berlin, 1877-81; Medicinisch- chemische Untersuchungen », uatre livraisons, Berlin, 1866-70. Il dirige denis 1877 la Zeitschrift für Physiologische Chesie, où se trouvent plusieurs écrits de lui, ainsi ne dans l'Archiv de Virchow, dans l'Archiv de 'flüger, dans le Journal für praktische Chemie

t dans les Annales de Poggendorff. Hoppe (Jean-Ignace), médecin et philosophe llemand, professeur de thérapie générale et de harmacologie à l'Université de Bâle, né en 811, en dehors d'une foule d'essais dans des scueils spéciaux (parmi lesquels, nous signaons par sa curiosité: « Der angebliche böse Blick des Papstes Pius IX », dans les Memorailien de Retz, des années 1874 et 1881), a publié éparément: « Der Aderlass », Neisse, 1835; System der Arzneimittel », trois vol., Berlin, .837; • Das schwere Athmen », id., 1839;

« Wie härtet man die Haut ab », id., id.; « Das Princip der geistigen Erhebung in der Medicin », Bonn, 1846; « Das Feuer als Heilmittel », deux vol., id., 1847; « Das unverbrennbare Glüheisen » (sa principale découverte), id., id.; « Die fressende Flechte », id., 1849; « Die leinene und baumwollene Kleidung des Menschen », id., 1851; « Medicinische Briefe », deux vol., Fribourg, 1854-55; « Die Nervenwirkungen der Heilmittel », quatre vol., Leipzig, 1857; « Einleitung zum Experimentiren und Arzneimitteln », Giessen, id.; « Die Dauer und Forterbung der Krankheiten », Bonn, 1858; « Die Dispensirten », Leipzig, 1862; « Auch die Allopathen sollen selbst dispensiren », id., 1863; « Ist es erlaubt dass Nichtärtzte Kranke heilen? », id., 1863; « Die Dankbarkeit des Kranken », id., 1864; « Die gesammte Logik », id., 1869; « Beschreibung des Schraubendruckbruchbandes », la seconde découverte du prof. H., id., 1869-80; « Der Begriff Zéit », id., 1869; « Das Entdecken und Finden », Fribourg, 1870; « Das exacte Denken », Bâle, id.; « Die allein für den Arzt mögliche Cellular und Atomentherapie », publié avec un pseudonyme, à Leipzig, 1871; « Die Hallucinationen and Illusionen >, Bale, 1871, 2<sup>me</sup> éd., Berlin, 1884; « Hellsehen des Unbewussten », Fribourg, 1872; « Die Construction eines Ganzen aus einem Theile », Leipzig, id.; « Das Stereoscopische Segen », Bâle, 1873; « Anwandlungen zu unerlaubten Handlungen », id., id.; « Die Analogie », id., id.; « Die Zukunft, ein Zeitbild », Schaffouse, 1873; « Das Gewissen », Regensbourg, 1874; « Der Einfluss der geistigen Gefühle auf Religion, Kirche und Staat », id., id.; « Das Hinabstürzen in die Tiefe beim starren Blicke in dieselbe », id., id.; « Die Zurechnungsfähigkeit », Wurzbourg, 1876; « Was ist der menschliche Geist », id., 1877; « Die Scheinbewegungen », id., 1878; « Die persönliche Denkthätigkeit », id., 1880; « Die psycho- physiologische Optik », id., 1881; « Das Auswendiglernen », Hambourg, 1882; « Das Stroboscop », Leipzig, 1883; « Das Recht auf Arbeit », Francfort, 1884; « Der geistige Ursprung des Rechts ».

Hoppe (Reinhold), mathématicien allemand, professeur à l'Université de Berlin; membre de la Société Royale des Sciences d'Upsala, rédacteur de l'Archiv für Mathematik und Physik, né, en 1817, à Naumbourg an der Saale, a fait ses études à Kiel, Greifswald et Berlin; en dehors de quelques centaines d'articles insérés dans les journaux scientifiques, il a publié: « Theorie der Independenten », Leipzig, 1845; « Zulängligkeit des Empirismus in der Philosophie », Berlin, 1852; « Lehrbuch der Differentialrechnung und Reihentheorie mit strenger Begründung der Infinitesimalrechnung », id., 1865; « Tafel zur dreissigstelligen logarithmischen Rechnung ignig, 1878; « Lebrhoch der analytischen ) ometrie », il., 1990.

Rogge Aspler (Felix), chimists allemand, proseem do chimie médicale à l'Université de casioner, directeur de la Zeitechrift für ploptoglacie (Assair depuis 1877, né en 1825, a hilé: « Handinich der physiologisch-und palogisch-chemischen Analyse für Aerite und advande », Berlin, 1896, dimprème edition, 28; « Medicinisch-chemische Untersuchunn », quares livraisone, Berlin, 1896-71; « Phylogische Chemie », quatre parties, id., 1871-; « Ueber die Wirkung des Sauerstoffs unf thrungen », Strastourg, 1884; « Ueber die novicklung der physiol. Chemie und ihre Beutung für die Medicin », id., 1884.

Morawitz (Adalbert), historien et érulit anchien, professeur d'histories à l'Université et l'Académie des Besuz-Arts de Vienne, mems de l'Académie des Sciences de Vienne, déré de l'Ordre de la Couronne de Prusse et de médaille Saxonne pour les arts et pour les iences, né, à Lodi en Lombardie, le 23 janvier 30. On lui doit, entr'autres : « Die Klostersnburger Bruderschaften des Mittelalters », enne, 1892; « Johannes Tiegtel, ein Wiener zt des XV Jahrhunderts », id., 1803; « Aus ei Jahrhunderten », id., 1864; « Zur Entwiclungsgeschichte der deutschen Historingrae im XIX Jahrhunderte », id., 1865; « Das

postorferprotestantische Gymnasium », Berlin, 1469; « Gustav Freytag als Dichter und Historiker », Vienne, 1871; « Beatus Rhenanus, eine Biographie », id., 1872; « Zur Geschichte der Klosterwissenschaft im Mittelalter », Hanovre, id.; « Des Beatur Rhenanus' literarische Thätigkeit », Vienne, 1872-73; « Caspar Bruschius », id., 1874; « Beiträge zu den Sammlungen von Briefen Melanchtons », Leipzig, id.; « Bibliothek und Correspondent des Beatus Rhenanus zu Schettstadt », id.; « Michael Hummelberger », Berlin, 1875; « Analecten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben », Vienne, 1977; « Zur Biographie und Correspondenz des Johannes Renchlin », id., id.; « Analecten zur Geschichte der Reformation und des Humanismus in Schwaben », id., 1878; « Erasmiana », quatre livraisons, 1878-80-83-85; « Briefe des Claudius Cantiuncula und Ulrich Zasius », id., 1879; « Erasmus von Rotterdam und M. Lipsins », 1882; « Griechische Studien », I, Berliu, 1883; « Der Humanismus in Wien », id., id.; « Johannes Heigerlin », id., 1884; « Zur Geschichte des Humanismus in den Alpenländern », id., 1886; « Briefwechsel des Beatus Rhenanus », Leipzig, id.; « Ueber die Colloquia des Erasmus von Rotterdam », id., 1887; Wilhelm Scherer », Vienne, id.; « Das Josephist: Piaristen Gymnasium », id., id.

Hörnes (Rodolphe), naturaliste autrichien, professeur de géologie et de paléontologie à

Tuineratie de Grain, a publis, entre Lie Lelberantisonie End. Fain's me wissenschaff. Grundlage, kritisch erkt Vienne, 1981; « Zur Wirnigung der if schen Speculationen über die Geologie enten », Grain, 1982; « Elemente der litaligie (Paliomologie) », Leipnig, 1984.

Bernes (Churles Emile), poète-chan melodiste français, né, à Lille, le 2 févrie Entré dans les affaires commerciales, il de vingt ans par des vers dont la fraitheur fat quée. Parmi ses productions poétiques le guérées, citous : « Le portrait de ma muse Broderie »; « La pipe d'un sou »; « L'i an people »; « Le Bevenen-v »; « Tris Branette »; « Le Biscalen »; « Invitatio étadient à sa prosine »; « Saint-Sarre « Louisette », etc., des petits chefs-di dont la verve joyense, la chaleur du ser patriotique et la douce philosophie sut la charme de nombreux lecteurs; cfr. le cles qui ont été consucrés à ce poête pa Engène Imbert, Jules Lermina et Julien B

Herstmann (Anguste-F.), chimiste, prof de chimie, physique et théorétique à l'U sité de Heidelberg, né en 1842, en deb nombreux essais dans les Annales de Li en d'autres recueils scientifiques, a pul 1885 un « Lehrbuch der theoretischen ( ansschliesslich der Thermochemie », Brun 1886.

Hortis (Attilio), éminent érudit itali recteur de la Bibliothèque de Trieste, é élégant, bibliographe distingué, né, à I en 1850, fils d'un illustre jurisconsulte. ses études littéraires à Trieste et son I Padoue. Il a voyagé en Italie, en Frat Suisse, en Allemagne, en Hollande et en terre. En dehors des essais publiés dans cheografo Triestino qu'il a fondé, on lui de série de publications importantes. Sign entr'autres: « Scritti inediti di Frances trarca >, Trieste, 1874; « Catalogo dell trarchesca Rossettiana », id., id.; « Dan Petrarca », dans la Rivista Europea d rence, 1875; « G. Boccacci, ambascial Avignone, e Pileo da Prato proposto de rentini a Patriarca d'Aquileia », Trieste Alcune Lettere inedite di Pietro Metasi id., 1876; « Cenni di G. Boccacci intori Livio », id., 1877; « Le Donne famose : te da G. Boccacci », Trieste, 1877; « A alle scienze naturali nelle opere di G. B e particolarmente del libro De Montiba vis, etc. », id., 1877; « M. T. Cicerone nelle del Petrarca e del Boccaccio », id., 187 Additiones al libro De Remediis fortuito Seneca dimostrate cosa del Petrarca », id. « La Corografia di Pomponio Mela atl al Boccaccio », id., 1878; « Studii sopra le latine di Giovanni Boccaccio », 1880, et

Horvát (Arpad DE), érudit hongrois, profes- de diplomatique à l'Université de Budapest ais 1845, et ancien bibliothécaire (de 1867 377) de l'Université, membre de l'Académie Sciences, né, en 1820, à Pest, où il a fait son t. Ses œuvres principales publiées en lanmagyare sont: « Quelques mots sur l'orsation de la bibliothèque de l'Université de apest », 1876; « Introduction à la diplomae », 1884; « Chronologie diplomatique », Recueil de Facsimilés », du XI au XV le, 25 planches, 1883; « Jean Mabillon, le lateur de la diplomatique », 1885; « Rap-», présenté en 1885 au Bureau de Statise sur sa propre Bibliothèque; « Traité sur de de la diplomatique en Hongrie », 1886; écrit polémique sur le même sujet, publié ι887, etc.

Hosäus (Frédéric-Guillaume), écrivain alle-d, ancien précepteur du prince héritier d'An-, conseiller de la Cour d'Anhalt, bibliothée et président de la Société pour l'Histoire Anhalt à Dessau, né, en cette ville, le 7 embre 1827, a publié: « Spanische Volkser und Volksreime », 1862; « Amazone », édie, 1863; « Prinz Louis Ferdinand », id., « Rosalinde », poème, 1866; « Kriemhild », édie, 1871; « Absalon », tragédie, id.; quarecueils lyriques, en quatre vol., 1885-86; hasverus von Lehndorff », 2me éd., 1867; ie Alterthümer Anhalts », 1879; « F. W. t », 1882; « Euphrosine », 1871, et plurs autres essais sur l'histoire littéraire de halt.

Hostinski (Oscar), écrivain d'art tchèque, proeur d'esthétique à l'Université tchèque de gue depuis 1883, professeur d'histoire des ux-Arts à l'École des Arts Décoratifs, depuis i, ancien professeur d'histoire des Beaux-3 de 1877 à 1887, ancien professeur d'his-3 de la Musique au Conservatoire de Prade 1882 à 1886, né le 2 janvier 1848, a ses études à Prague, à Munich, en Italie Rome surtout. On lui doit, en dehors d'une raphie de Richard Wagner (1871), un livre dlemand sur le Beau-Musical (id.), des Essur certains problèmes d'esthétique et d'Hiss des Beaux-Arts (1867), un livre en alled sur la Doctrine des sons musicaux (1879): eber die Bedeutung der praktischen Ideen barts für die allgemeine Æsthetik », Pra-1883 (traduction allemande d'une confée en tchèque); le libretto de l'opéra « Nea Messinska » (La fiancée de Messine), posé par Zdenko Fibich, 1884; le libretto opéra « Popelka » (Cendrillon), composé R. Rozkosny, 1884; sept essais musicaux Glück, sur « Les Origines de la Musique, une représentation musicale à Athènes dans tiquité », sur « La Musique des anciens lènes », sur « L'État actuel et les tendances de la musique tchèque », sur « Hector Berlioz », sur « La Déclamation musicale en tchèque », sur « L'Importance des arts industriels », publié à Prague de 1884 à 1887. En 1886, il entreprit la publication d'un « Précis d'histoire de la musique », resté inachevé.

Hostrup (Jens Christian), poète et auteur dramatique danois, né, le 20 mars 1818, à Copenhague, a débuté, comme étudiant de théologie, par de petites pièces: « Den Tredie » et ◆ Den Gamle Elsker », qui ont paru sous le pseudonyme de Jens Christrup. Suivirent: « Gjenborne » (Les Voisins), comédie pour les étudiants, 1843; « Poetiske Skrifter », premier recueil en quatre vol. de ses poésies et de ses pièces choisies, 1852; « Samlede Skrifter », 1863; « Komedier », trois vol., 1876; « Eva », drame en quatre actes, 1880; parmi les pièces qui ont eu le plus de succès, citons: « En Spurv i Tranedands », 1846; « Eventyr paa Fodreisen » (Aventures d'un voyage à pied, la pièce favorite du public danois), 1847; « Tordenveir », 1851; « Moster og Lärling », 1852; « Dröm og Daad », 1854; « Intrigerne »; « Soldaterlöjer »; « En Nat imellem Fjeldene »; « Ferngästerne ». Rappelons encore son recueil de poésies: « Visers og Vers », 1872, et deux vol. de Prädiker paa alle Son- og Hellgdage », 1875.

Houssaye (Arsène Housset dit), illustre écrivain français, né, à Bruyères près de Laon, le 28 mars 1814, d'une vieille famille d'agriculteurs. Arrivé vers sa vingtième année à Paris, il débuta, en 1836, par deux romans: « La Couronne de bleuets », qui lui procura l'amitié de Hugo, Balzac, Karr et Gautier, et « La Pécheresse », premières révélations de ses goûts littéraires, qu'il a, depuis, de plus en plus accentués. L'amitié contractée avec Jules Janin, Théophile Gautier et Jules Sandeau, sa « Revue du Salon de 1844 » et sa « Galerie de portraits du dix-huitième siècle » (une première série en deux vol., 1844) lui firent une brillante réputation littéraire, que son « Histoire de la peinture flamande et hollandaise », en deux vol., parue en 1846, ne fit qu'augmenter malgré l'accusation de plagiat que lui lança M. Alfred Michels, dont il eut à se repentir, ayant provoqué de la part de M. H. une réponse spirituelle intitulée: « Un martyr littéraire, touchantes révélations ». Une partie de ses romans a été écrite en collaboration avec Jules Sandeau, Gautier, Dumas et Paul de Saint-Victor. En 1849, sur la recommandation de la célèbre Rachel, il fut nommé administrateur de la Comédie Française. En 1851, il composa la cantate: « L'Empire c'est la Paix », pour Mile Rachel; en 1856, il donna ses démissions, et il fut nommé inspecteur des musées de province. La liste de ses œuvres est bien longue; écrivain élégant, spirituel, bizarre, M. H. a une élite d'admirateurs; l'Académie n'ayant point voulu de lui, il s'on est

vengé de la manière la plus piquante par un livre qui a fait fortune sous le titre : « Histoire du quarante-et-unième fauteuil de l'Académie Française », où il nous décrit la réception de tous les grands écrivains français qui ont été refusés par l'Académie, depuis Descartes jusqu'à Béranger. Ses essais littéraires et artistiques resteront, sans doute, dans la littérature française. Citons: « Le Voyage à Venise », 1849; « Le Roi Voltaire, sa généalogie, sa jeunesse, sa cour, ses ministres, son peuple, sa dynastie », 1860; « Mademoiselle La Vaillière et Madame de Montespan », 1860; « Les Femmes comme elles sont », 1861; « Les Femmes du temps passé », 1862; « Charmettes; Jean-Jacques Russeau et Madame de Warens », 1862; « Notre Dame de Thermidor, histoire de Madame Tallien », 1867; « Histoire de Léonard de Vinci », 1869; « Galerie du XVIIIe siècle », quatre vol., 1874-76; « Histoire de Madame Dubarry », 1878; « Les Comédiennes de Molière », 1879; « La Comédie française », in-folio, avec portraits, 1880; « Molière, sa femme et sa fille », id., in-folio; « Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle », cinq vol., 1885-88; « Le dix-huitième siècle », quatre vol., Charpentier, 1889. Au théâtre, M. A. H. a donné, entr'autres : « Les Caprices de la Marquise », un acte, 1844; « La Comédie à la Fenêtre », 1852; « Mademoiselle Trente-Six Vertus », drame en cinq actes, 1875; « Les Comédiennes ». Citons, en outre, parmi ses dernières publications: « Les Charmeresses », 1878; « Les Larmes de Jeanne, histoire parisienne », id.; « Les Destinées de l'âme », 1879; « L'Éventail brisé », id., deux vol.; « Histoires romanesques », id.; « La Robe de la Mariée », id.; une nouvelle éd. de son roman de jeunesse: « La Couronne de bleuets », 1880; « Les Princesses de la ruine », 1881; « Mademoiselle Rosa », 1882; « Les Douze Nouvelles >, 1883; « Les Onze mille vierges »; Contes pour les femmes », quatre vol., 1885; « Les Comédiens sans le savoir », 1886; « La Comédie au coin du feu », id.; « Le Livre de minuit », 1887; « Cynthie », roman, 1888. Parmi ses recueils lyriques, citons: « Les Sentiers perdus >, 1846; « La Poésie dans les bois », 1845; « Poèmes antiques », 1855; « La Symphonie des Vingt ans », 1867; « Poésies complètes », 1851; « Œuvres poétiques », 1858; « Poésies: la Poésie dans les Bois, le Foin et le Blé », 1887. — Ses romans aussi ont eu un grand succès dans un certain public. Nous avons cité les premiers et les derniers. Ajoutons: « Les Aventures galantes de Margot >, 1866; « Les Onze maîtresses délaissées », 1840, 2 vol.; « La Vertu de Rosine », 1844; « Les Trois Sœurs », 1847, deux vol.; « Philosophes et Comédiennes », 1850; « La Pantoufie de Cendrillon et le voyage à ma fenêtre », 1851; « Les Filles d'Ève », 1852; « Sous

la Régence et la Terreur », id.; « Le Repent de Marion », 1854; « Le Violon de Franjoles 1856; « Les Revenants », 1839, 2 vol.; « 1 dame de Vandeuil » 1842; « Mile de Kéronare) id.; « Milla », id.; « Marie », 1843; « Mile V. riani », 1859; « Mile Cléopatre », 1864; « Ble che et Marguerite », id.; « Le Roman de l Duchesse », 1865; « Les Légendes de la De chesse », id.; « Les Grandes Dames », 1868-70, douze volumes in-8°; « Le Chien perdu el la Femme fusillée », 1872; « Tragique aventure de bal masqué », 1873; « Lucie, histoire d'une fille perdue », id.; « Les mains pleines de roses, pleines d'or et pleines de sang », 1874; « Les Amours de ce temps-là », 1875; « La Dianes et les Vénus », id.; « Les Femmes du Diable », 1876; « Histoire étrange d'une fille du monde », id.; « Alice », 1877; « Mile Phryné »; « Les Trois Duchesses », 1867, etc. — Collectionneur passionné, érudit curieux, M. H. fait de sa maison un véritable musée. Bibliophile intelligent, il a édité plusieurs livres rares, écrit des préfaces et des notices à des éditions élégantes, et publié une foule d'articles et essais curieux, soit sous son propre nom, soit sous des pseudonymes, tel que G. de Montbeyraux, Alfred Mousse, Lord Pilgrim, Comte d'O. Resi de la Ferté, Pierre Dax, etc.

Houssaye (Henry), littérateur français, file du célèbre poète et romancier Arsène Houssaye, né, à Paris, en 1848, a publié: « Apelles et la Peinture grecque », 3º éd., Didier, 1887; « Histoire d'Alcibiade et de la République athénies ne depuis la mort de Périclès jusqu'à l'avent ment des trente tyrans » (ouvrage couronne par l'Académie française en 1874, prix Thiers 5º éd., Librairie académique, Didier, 1882, vol.; « Le premier Siège de Paris, an 52 avant l'ère chrétienne », Librairie Valôn, 1876 (épuisé); « Athènes, Rome, Paris; L'Histoire et les Mœurs », 3º éd., Librairie, Calmann-Lévy, 1879; Les Hommes et les Idées », 2º éd., Calmann-Lévy, 1886; « L'Art français depuis dix ans » 2º éd., Didier, 1883; « 1814 » (histoire de la Chûte de l'Empire d'après les documents d'ar chives); « Histoire de la Conquête de la Grèce par les Romains », 4 volumes, le premier vol a paru en 1885. On doit encore à M. H. H. plusieurs mémoires intéressants ; « Mémoire sur un Vase antique du Musée du Barbakion Athènes », Paris, 1869; « Mémoire sur le nombre des citoyens d'Athènes au Ve siècle avant l'ère chrétienne » (extrait de l'Annuaire des Études grecques pour 1882), Didier; « La Lai agraire à Sparte », Didier. Depuis 1874, M. H. H. donne une collaboration régulière au Journal des Débats et à la Revue des Deux Mondes.

Houten (Samuel VAN), écrivain, économiste et député hollandais, né, le 17 février 1837, Groningue, a publié, entr'autres : « Traité sur

la valeur », 1866; « L'avenir de nos Finances

La politique de I. R. Thorbecke »; « Penies à propos de la dispute sur Dieu, la Proriété et la Famille », etc. Il a été un des indateurs de la revue: « Les Questions du l'emps ».

Houzé (Émile), médecin et anthropologiste elge, né, à Bruxelles, en 1848, médecin de Hôpital Saint-Jean et professeur d'anthropogie à l'Université de Bruxelles, a publié: Ethnologie de la Belgique », thèse de doctent, 1882; « Les Crânes francs de la province le Namur », 1883; « Le troisième Trochanter le l'homme et des animaux », 1883; « Les caactères physiques des races européennes », 883; « Les Araucaniens du Parc Léopold », 884; « Crânes australiens d'Adélaïde », 1884; Les élections communales du 19 octobre 1884 u point de vue anthropologique », 1885; « Les custraliens du Musée du Nord », 1885; « Les 'ègres du haut Congo », 1885.

Hovelacque (Abel), linguiste, anthropologiste t homme politique français, né, à Paris, le 14 ovembre 1843, y fit son Droit, mais se livra e préférence aux études de linguistique, d'anpropologie et d'ethnographie, et devint professur libre à l'École d'anthropologie fondée par roca en 1876, et directeur de la Revue de nguistique. Il a publié: « La Théorie spécieuse e Lautvers Chiebung >, 1888; « Racines et léments simples dans le système linguistique ido-européen, Grammaire de langue Zende », 869; « Instructions pour l'étude élémentaire e linguistique indo-européenne », 1872; « Mécoire sur la primordialité et la prononciation u R vocal sanskrit », 1873; « La Linguistiue », 1875; « Le Chien dans l'Avesta », 1876; Notre ancêtre, recherches d'anatomie et d'ethographie », 1877; « Études de linguistique et 'ethnographie; l'Avesta, Zoroastre et le mazéisme », 1878; « Mélanges de linguistique et 'anthropologie », 1880; « Les débuts de l'Hunanité », 1882; « Les races humaines », 1883; Morceaux choisis de Jean-Jacques Rousseau, e Voltaire et de Diderot », 1883; « Précis 'anthropologie », en collab. avec Georges Hervé, 389. Il participa à la fondation de la Bibliorèque matérialiste, de la Bibliothèque des Scienes contemporaines, du Dictionnaire des Sciences nthropologiques, de la Bibliothèque anthropoloique. Élu en 1878 et en 1881 conseiller muniipal de Paris pour le quartier de l'École miliire, M. H. fit partie de l'extrême gauche et u groupe autonomiste de cette assemblée, où a rendu de grands services, surtout dans les nestions d'enseignement. Il a échoué aux élecons de 1884, mais il a été réélu aux élections omplémentaires du 31 janvier 1886, par le uartier de la Salpétrière. Aux élections d'ocbre 1885 pour la Chambre des députés, il fiurait sur la liste du Comité Central radical ocialiste; mais cette liste n'eut qu'un chiffre de voix presque insignifiant. Depuis, M. H. a été élu trois fois Président du Conseil municipal de Paris.

Howe (Julie-Ward), femme-auteur américaine, fille d'un riche banquier de New-York, mariée en 1843 avec le médecin et philanthrope Samuel Gridley Howe, née le 27 mai 1819, a publié plusieurs recueils de ses poésies, deux drames: « The World's own » et « Hippolyte », la description d'un voyage à l'île de Cuba, la description d'un voyage fait en 1867 à l'île de Crète; mais elle s'est fait surtout admirer et bénir pour ses nombreuses conférences faites aux États-Unis, en France et en Italie sur les droits de la femme, dont elle est devenue l'apôtre éloquent.

Howells (Guillaume), illustre écrivain américain, né, le 1er mars 1837, à Martinsville (Ohio); il débuta comme compositeur d'imprimerie, son père étant imprimeur et éditeur, et il collabora de bonne heure à la Cincinnati Gazette, et à l'Ohio State Journal. De 1861 à 1865, il a été Consul des Etats-Unis à Venise; à son retour en Amérique, il se vous entièrement à la littérature. De 1871 à 1880, il a été le directeur de l'Atlantic Monthly, où il inséra des essais nombreux. Il réside à présent à Boston, où il a une part essentielle dans la rédaction du Harper's Monthly, et où il continue la série brillante de ces romans que le public et la critique ont accueilli avec une telle faveur, qu'ils ont été plusieurs fois réimprimés, et dont une partie est dans la Collection de Tauchnitz à Leipzig; une partie a été traduite en plusieurs langues. Voici la liste de ses ouvrages les plus remarquables: « Poems of Two Friends », 1860; « Venetian Life », 1866; « Italian Journey », 1867; « No Love Lost », 1868; « Suburban Sketches », 1870; « Their Wedding Journey », 1872; « A Chance Acquaintance, poems », 1873; « A Foregone Conclusion », 1874; « Counterfeit Presentement, a Comedy; A Day's Pleasure », 1876; « The Parlour Car; Out of the Question; Life of Rutherford B. Hayes >, 1877; « Choice Biography », 1877-78; « The Lady of the Arostook >, 1879; « The undiscovered Country >, roman qui a fait grande sensation, 1880; « Fearful Responsability and Other Stories »; « Dr Breen's Practice », 1881; « A Modern Instance », 1882; « A Woman's Reason >, 1883; « The Sleeping Car >, farce, 1883; « The Register », id., 1884; « The Elevator », id.; « The Rose of Lilas Laphone », id.; « The Garreters >, id., 1885; « The Trap >, id.; « Afternoon Tea >, id.; « Indian Summer >, 1886; « The Minister's Charge », roman; « April Hopes », id.; « Modern Italian Poets », essais et revues; « Tuscan Cities », voyages et études.

Hrusa (Ernest), jurisconsulte tchèque, professeur de droit romain à l'Université de Czernowicz depuis 1883, né, à Prague, le 12 mai 1856, a fait ses études à Prague et à Vienne, et publié: « Zur Lehre von der Novation nach österr. und gemeinem Rechte », Erlangen, 1881; « Der romanistische Rechtsunterricht in Osterreich », Czernowitz, 1886; « Ueber das lege agere pro tutela », Erlangen, 1887.

Huart (Clément), écrivain français, drogman de l'ambassade de France à Constantinople, né en 1854, a publié une intéressante « Bibliographie Ottomane », dans le Journal Asiatique depuis 1877, et, dans le même journal: « Mémoires sur la fin de la dynastie des Ilékaniens », 1877; « Notes prises pendant un voyage en Syrie », 1879; « Notes sur quelques expressions du dialecte arabe de Damas », 1883; « Notice sur les tribus arabes de la Mésopotamie, traduit de l'arabe », 1879; « La poésie religieuse des Nogairis », 1880; « La femme-poète Fadhl, scènes de mœurs sous les khalifes abbassides », 1881.

Hubault (Gustave), historien français, agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, professeur honoraire d'histoire au Lycée Louis-le-Grand, lauréat de l'Académie Française et de l'Académie des Sciences morales et politiques, né, le 2 janvier 1825, à Paris, a publié: « Livres d'histoire pour l'enseignement secondaire et primaire »; « Notre histoire en cent pages »; « Causeries sur notre histoire »; « Les grandes époques de la France », en collaboration avec M. Marguerin; « Atlas et tableaux pour les guerres de la Révolution et de l'Empire »; « Notions sommaires d'histoire générale avec tableaux et cartes ».

Hube (Romuald), jurisconsulte et historien polonais, né en 1803, sénateur de l'éphémère royaume de Pologne, créé par le Congrès de Vienne sous le sceptre d'Alexandre 1er. Ses ouvrages en matière de droit, en polonais, en français et en latin, sont très nombreux. Parmi les premiers, nous citerons : « Théories du droit criminel », 1828; « Remarques sur le code civil français », 1829; « Principes généraux de la science du droit criminel », 1830; « Les anciens écrivains sur le droit criminel en Pologne », 1840; « Éclaircissements sur le Statut de Wislica > (base de l'ancienne législation polonaise promulguée au XIVe siècle par le roi Casimir-le-Grand), 1853; « Le droit romain et le droit byzantin chez les peuples slaves >, 1868, ouvrage de la plus haute importance; « Histoire des lois criminelles slaves », 1870; « Le code diplomatique de Tynice », 1872; ← Les dates attribuées aux statuts de Casimir le-Grand », 1871; « Histoire du droit criminel ruthène », 1872; « Le droit polonais au XIIIº siècle », 1875; « Les Statuts de Nieszawa », id.; M. H. a aussi écrit en latin: « Antiquissimæ constitutiones synodales provinciæ Guesnensis >, 1856. Parmi ses ouvrages français, signalons: « Histoire de la formation de la loi bourguignonne », 1867; « La loi salique », il. « Le code civil italien », 1872.

Huber (Alphonse), historien autrichien, professeur d'histoire autrichienne à l'Université de Vienne, né en 1834, en dehors de nombreu essais insérés dans les recueils spéciaux, a publié: « Die Waldstätte Uri, Schwyz und Unterwalden bis zur festen Begründung der Eidgenossenschaft », Innsbruck, 1861; « Geschichte der Vereinigung Tirols mit Oesterreich und der vorbereitenden Ereignisse », id., 1864; « Geschichte des Herzogs Rudolph IV von Oesterreich. », id., 1865; « Die Politik Kaiser Joseph II beurtheilt von seinem Bruder Leopold von Toscana », id., 1877; « Geschichte der österreichischen Verwaltungsorganisation bis zum Ausgange des 18 Jahrhanderts », id., 1884.

Huber (Eugène), écrivain suisse, professeur de droit allemand à l'Université de Halle depuis 1888, né, le 13 juillet 1849, au village de Stammheim près d'Andelsinger, commença à Zurich des études juridiques poursuivies à Genève, à Vienne et à Berlin, où il prit en 1872 son doctorat, s'établit en 1873 à Berne en qualité de privat Docent pour le droit suisse et germanique, abandonna momentanément en 1876 la carrière académique pour la direction d'un cabinet d'avocat, mais il fut nommé en 1880 professeur ordinaire pour le droit suisse à l'Université de Bâle. Il a publié : « Le droit d'héritage en Suisse, étudié dans ses développements successifs à partir de l'époque où l'ancienne Confédération fut détachée de l'Empire germanique », 1872; « Les Statuts de la ville de Berne », 1874 (Revue de jurisprudence bernoise); « Études sur le droit matrimonial », id., id.; « Le droit de Cologne dans les villes fondées par les Zachringen », 1882; « La base historique de la jurisprudence pour les biens matrimoniaux d'après les cartes bernoises », 1884; « Le droit privé suisse envisagé historiquement et systématiquement », 1886 (1er volume paru, 2me 1888, 3me 1889). M. H. collabore activement à la Revue pour le droit suisse, dirigée par le professeur Heusler.

Hubert (Esprit-Eugène), publiciste français, rédacteur en chef de la Chaîne-d'Union de Paris, né, à Marseille, le 10 septembre 1818. Il débuta dans la Sentinelle des Pyrénées à Bayonne et dans l'Impartial des Pyrénées, journal politique néo-catholique-républicain, qu'il quitta quelque temps après ne se trouvant pas assez catholique et beaucoup trop républicain. Il devint correspondant de journaux de Paris, de Madrid et de Bruxelles. La révolution de 1848 l'amena à Paris. La République le nomma conseiller de Préfecture à Bourg; mais il quitta bientôt l'administration, pour entrer dans la maçonnerie, et conspira contre la politique impérialiste. Devenu bientôt secrétaire général du

Frand-Orient de Paris, il travailla activement sour la propagation des idées maconniques. La France se couvrit bientôt de Loges Maçonniques; le Gouvernement dut compter avec le Hrand-Orient de France, devenu prépondérant lans les élections. Mais M. H., ayant fait opposition à la politique napoléonienne et comsattu surtout le Grand-Maître Murat qui visait à ın coup d'État au sein même de la Maçonnerie rançaise, l'obstacle principal, M. H. fut renver-. Ne pouvant plus combattre au Grand-Orient, 4. H. reprit son opposition dans les Loges, et il n présida deux, qui continuèrent avec succès eur lutte contre l'Empire. En 1864, le 15 sepembre, fut fondée à Londres la Chaîne d'Union, ournal de la Maconnerie Universelle. M. H., l'abord premier collaborateur et participant de ette Revue, en devint, le 1er juin 1869, le diecteur et le rédacteur en chef. Nous apprenons que le 11 septembre 1879, dans une séance soennelle, tenue au Grand-Orient de France, M. H. a reçu un splendide bijou maçonnique, son portrait et un diplôme d'honneur au nom de la Franc-maçonnerie Universelle.

Hubert-Valleroux (Paul), économiste franpais, avocat à la cour d'appel de Paris, né, à Paris, en 1845, a publié deux ouvrages couronnés par l'Institut: « Les Associations coopératives en France et à l'étranger », 1884; « Les Corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels », 1885, et des essais intéressants: « Des Sociétés particulières en droit romain »; « Sociétés coopératives en France », 1870; « Étude sur la situation légale des ouvriers en Angleterre », 1876.

Hublin (Léon), archéologue français, né, au Mans, le 15 fevrier 1846; historien local, il aime la cité du Mans et ne cesse de l'étudier dans ses monuments et dans son histoire; ne pouvant énumérer toutes ses nombreuses publications, nous citerons: « Quelques mots sur les plans du Mans », Le Mans, A. Drouin, 1878; Promenades dans la vallée de Saint-Blassé (commune du Mans) », 1883; « Le Mans pittoresque. Itinéraire du promeneur à travers la ville », Le Mans, 1885; « Notice sur le théâtre et les anciennes Salles de spectacle du Mans >, 1886; « La place de la République au Mans », monographie accompagnée d'un plan panoramique, 1887; « L'Ancien Mans illustré », Le Mans, E. Lebrault, id.; « La Cathédrale du Mans », id., E. Monnoyer, 1888; « Dictionnaire-guide illustré des rues et monuments de la ville du Mans ».

Hübner (Emile), éminent philologue et épigraphiste allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Berlin, né, en 1834, à Dusseldorf, a fait ses études à Bonn et à Berlin; de 1855 à 1857, il a voyagé en Italie: dans les années 1860, 1881, 1881, 1886, il visita l'Espagne et le Portugal, dans le but de recueillir des inscriptions latines; dans les années 1866, 1867

et 1883 l'Angleterre; il a dirigé la Gazette Archéologique de Berlin de 1868 à 1873 et le Hermes de 1866 à 1881. On lui doit: « De Senatus populique Romani actis », Leipzig, 1860; « Corpus inscriptionum latinarum (Inscriptiones Hispanæ Latinæ) », Berlin, 1869 (le supplément de ce volume paraîtra en 1890); « Inscriptiones Hispanico-christianæ », id., 1871 (le supplément paraîtra en 1891); « Corpus inscriptionum Latinarum, vol. VII (Inscriptiones Britanniæ Latinæ) », id., 1873 (le supplément paraîtra en 1891); « Inscriptiones Britanniæ Christianæ », id., 1876 (le supplément paraîtra en 1892); « Grundriss zu Vorlesungen über die römische Literaturgeschichte », 1869, 3me éd., id., 1878; « Ueber lateinische Grammatik », 1886, 2<sup>me</sup> éd., 1880; « Ueber Geschichte und Encyclopedie der Klassischen Philologie », 1876, 2me ed., 1889; « Ueber griechische Syntax », 1881; « Ueber mechanische Copien von Inschriften », Berlin, 1881; « Römische Epigraphie », Nördl., 1886; « La Arqueologia de España », Barcelonne, 1888.

Hüe (Albert), poète français, est né, en 1854, à Carentan (Manche). Après avoir fait de sérieuses études scientifiques, il embrassa la carrière des lettres, et publia des critiques d'art dans plusieurs journaux de Paris. M. A. H. a fait paraître: « Zanetta », 1879; « Ninon », poème, 1880; « Lazare », poème, 1881. En 1883, il a fondé l'Académie Normande, Société des Lettres et Beaux-Arts de Normandie. Cette société littéraire a organisé deux remarquables expositions de Beaux-Arts à Trouville (1883) et Cherbourg (1884), puis la Revue Normande et Parisienne, organe littéraire de l'Académie Normande (mensuelle). M. A. H. a fait en 1886 et 1887 deux conférences à la Sorbonne sur « Les Réformes de l'impôt foncier » et « L'Établissement du crédit agricole en France ». Tout récemment, il vient d'offrir au public « Vieilles histoires », un volume de nouvelles en prose et « Calvaire d'amour », un volume de poésies légères illustré.

Hue (Jules, Ferdinand), écrivain français, né, à Caen (Calvados), le 23 août 1846, fils d'un magistrat, fit ses études au lycée de Caen. Il entra à 17 ans dans les zouaves pontificaux. Engagé au 1er régiment de Chasseurs d'Afrique à 19 ans, il fit les campagnes d'Afrique et la guerre de 1870. Rentré dans la vie privée, il occupa un emploi important dans la Banque; puis abandonna cette administration en 1880 pour s'adonner complètement à la littérature. Il s'est souvent servi pour écrire des pseudonymes: Paul Blaise et Jean Ibicks: « Nos petites colonies »; « Nos grandes colonies », 2 vol.; « Le Congo » (signé Paul Blaise); « Les Français en Amérique »; « Les Français à Madagascar »; « La France et l'Angleterre à Madagascar », 1 vol.; « Les Russes et les Anglais dans l'Afghanistan »; « Au pays du Pétrole »; « Histoire d'un bloc de houille ». Il a publié un grand nombre de romans: « Feu Mme Malgan »; « Les valeurs de locomotives »; « Guérin Sprenger et Cie »; « Aventures de deux français et d'un chien en Australie »; « Les contes de la plage »; « Les vicissitudes d'un volontaire malgré lui », 1 vol.; « Les Français en 1870 »; « Marthe Bresson », 1 vol.; « Le Torpilleur 127 » (P. Blaise); « Par ci, par là », 1 vol.; « Les préventions de Suzanne »; « La petite Mionnette ». Il a écrit une « Histoire du 1er régiment de Chasseurs d'Afrique » et fait paraître de nombreuses nouvelles et chroniques littéraires dans différents journaux.

Huemer (Jean), philologue autrichien, professeur au Gymnase de l'Etat, IX Cercle de Vienne, né, le 18 avril 1849, à Raab, a publié: ◆ De Sedulii poetæ vita et scriptis », 1878; ▼ Ueber ein Glossenwerk zum Dichter Sedulis », 1880; le 10° vol. du Corpus patr. Eccles., contenant l'œuvre de Sedulius; « Untersuchungen über den jam. Dimeter bei den christlich. lat. Hymnendichtern >; « Untersuchungen über die ältesten lat. christl. Rhytmen », 1879; l'édition de la « Cruindineli sive Fulchari ars metrica », 1883; les « Epitomae du Grammairien Virgilius Maro », 1882; les éditions d'Hugo Ambianensis, des Arnulphi Deliciæ cleri, du Synodius de Nernerius Basiliensis. Citons encore une édition des « Horatii carmina selecta », pour les écoles, 2<sup>me</sup> éd., 1886.

Hüffer (Georges), historien allemand, professeur d'histoire à l'Université de Breslau, rédacteur de l'Histor. Jahrb. der Görres-Gesellschaft depuis 1880, né en 1851, a publié, entr'autres: « Das Verhältniss des Königreichs Burgund zu Kaiser und Reich. bes. unter Friedrich I », Parderborn, 1874; « Die Stadt Lyon und die Westhälfte des Erzbisthums in ihren polit. Beziehungen zum deutschen Reiche und zur franz. Krone, von der Grundung des zweiten burgund. Konigsreiches bis zur Vereinigung mit Frankreich », 1878; « Der heil. Bernard von Clairvaux », Münster, 1884.

Hüffer (Hermann), éminent historien et jurisconsulte allemand, professeur de droit à l'Université de Bonn, né en 1830, a publié, entr'autres: « De substitutione quasi-pupillari », Breslau, 1853; « Die Verpflichtung der Civilgemeinden zum Bau und zur Ausbesserung der Pfarrhäuser, nach den in Frankreich und der preussischen Rheinprovinz am linken Ufer geltenden Gesetzen », Munster, 1859; « Das Rhein-preussische Gesetz vom 14 März 1845 und sein Verhältniss zu den Pfarrwohnungen », id., 1860; « Beiträge zur Geschichte der Quellen des Kirchenrechts und des römischen Rechtes im Mittelalter », id., 1863; « Forschungen auf dem Gebiete des französischen und rheinischen Kirchenrechts nebst geschichtlichen Nachrichten über das Bisthum Aachen and in Domcapitel zu Cöln », id., id.; « Diplomatis Verhandlungen aus der Zeit der französisch Revolution », trois vol., Bonn, 1868-79; « In Politik der deutschen Mächte im Revolution kriege bis zum Abschluss des Friedens wir Campo Formio », id., 1869; « Rheinisch- wesphälische Zustände zur Zeit der französisch Revolution », id., 1873, « Ungedruckte Brie Napoleons aus den Jahren 1796 und 1797 Vienne, 1873; « Aus dem Leben Heinrich Hene's », Berlin, 1878; « Annette von Dross Hülshoff und ihre Werke », Gotha, 1887.

Hug (Arnold), écrivain suisse, né, le 26 m 1832, à Bach dans le canton de Zurich; de teur en philologie, il s'est fait connaître dans domaine de la philologie classique par quelque dissertations estimées, entr'autres: « Aene tacticus », 1874; « Le Symposion de Platon 1876; « L'Anabasis de Xénophon », 1871 « Commentatio de Xenophontis Anabasis C dice », 1878.

Hugelmann (Charles), jurisconsulte et écon miste autrichien, fils d'un médecin militaire, i le 6 octobre 1844, à Kekskemet en Hongrancien privat Docent de l'Université de Grancien employé à la Direction de la Statistiq administrative de Vienne depuis 1886, secrétai de la Présidence du Reichsgericht à Vienne, publié, entr'autres: « Studie zum österreid schen Vereins und Versammlungsrechte », 187 « Das Recht der Nationalitäten in Esterrei und das Staatsgrundgesetz über die allgemein Rechte der Staatsbürger », 1880; « Studien zu österreichisch- Verfassungsrechte », id., 188 « Die Zentralisation der Amtsbibliotheken Wien », 1887.

Hugonin (Monseigneur Flavien-Abel-Ant ne), prélat et écrivain français, évêque de I yeux et Lisieux, assistant au Trône Pontific né, le 5 juillet 1823, à Ihodure (Isère), a ache ses études au Petit Séminaire de Saint-Nicol à Paris, sous la direction de Monseigneur I panloup; licencié ès-lettres en 1852; docte en théologie en 1855; successivement élèv maître de conférences, directeur et supérieur l'École des hautes études ecclésiastiques a Charmes, chanoine honoraire de Paris, de V lence, de Grenoble, vicaire général de Nanc agrégé à l'Académie de religion catholique Rome (depuis 1863), professeur de dogme à Faculté de théologie de la Sorbonne à Par Doyen de l'Église de Sainte-Geneviève, il a p blié: « Étude sur la vie et les travaux d'H gues de Saint-Victor », 1852; « Traité sur matière et la forme d'après Saint-Thomas », ic « Métaphysique chrétienne ou Ontologie », 185 « Lettre première sur les décrets du Conci du Vatican: Matérialisme »; « Philosophie droit social », Paris, Plon, 1885; « Du dro ancien et du droit nouveau », Palmé, 1887.

Huguenin (Oscar), écrivain suisse, né, le 18 écembre 1842, à la Sagne dans le Jura Neu-Matelois, fréquenta jusqu'à seize ans l'école de ion village, entra en 1858 comme apprenti chez n horloger, se dégoûta au bout de quatre ans **d'un travail absolument mécanique et obtint en L861** son brevet d'instituteur. L'enseignement primaire le compta au nombre de ses membres pendant dix ans, jusqu'en 1871, époque où une grave maladie contractée dans les hôpitaux, lorsau'il soignait les soldats français de l'armée de L'Est, le condamna à une retraite temporaire; anjourd'hui il professe le dessin industriel à la Sagne. Depuis 1885, M. H. s'est fait connaître comme romancier. Un réel talent de restitution archéologique et de mise en scène lui a permis de retracer avec autant de savoir que de charme, dans une série d'aimables et touchants récits, la vie neuchâteloise, soit à l'époque de La Réforme: « L'Armurier de Boudry », 1885, Boit au XVIII siècle: « Josué le Magister », 1886; « Les Aventures de Jacques Gribolet », 1887. On annonce de lui une quatrième nouvelle: « Aimé gentil », 1888, sans parler de sa collaboration au Foyer Romand et au Musée Neuchâtelois.

Hugues (Clovis), poète et homme politique français, né, à Menerbes (Vaucluse), le 3 novembre 1851. Élève au Petit Séminaire de Sainte-Garde, ayant même débuté dans la vie ecclésiastique, mais n'arrivant pas à la soumission nécessaire pour en supporter la discipline, il s'est révolté, et, comme chez tous ceux qui ont subi un joug et l'ont brisé, le sentiment de la révolte est devenu tenace chez lui. Ce qui domine dans ses poésies, c'est l'ardeur de la lutte politique et sociale. Aussi a-t-il passé par les diverses phases de la vie militante: un emprisonnement de quatre ans après la Commune pour un délit de presse, puis, à quelques années de distance, la déportation. Il représente aujourd'hui à la Chambre le département des Bouches-du-Rhône. Les trois principales œuvres poétiques de M. C. H. sont: « Les Soirs de Bataille », 1882; « Les Jours de combat », 1883; « Les Évocations », 1885. Le souffle en est vibrant, la langue sonore, le rithme mouvementé et varié. Les poésies de M. C. H. ont été éditées par Lemerre, Dentu et Charpentier.

Hugnes (Edmond), écrivain et administrateur français, ancien sous-chef au Ministère de l'Intérieur (1876), sous-préfet de Les-Andelys depuis 1877, né, à Anduze (Gard), en 1846. Après avoir fait des études brillantes au Lycée Charlemagne, il se livra à l'étude des questions historiques (principalement à l'histoire du protestantisme) et des questions littéraires. Ancien collaborateur de l'Avenir National, du Journal des Débats, du Temps et de la Revue politique et littéraire, on lui doit: « L'assassin », drame en cinq actes et en vors, 1865; « Leib

nitz et Bossuet », deux éd., 1871; « Histoire de la Restauration du protestantisme en France », 2 vol. in—8°, 1872, ouvrage couronné par l'Académie Française; « Essais de littérature et d'histoire », 1875; « Les Synodes du Désert, Actes et Règlements des Synodes nationaux et provinciaux tenus au Désert de l'an 1713 à l'an 1793, avec une introduction et des notes », trois vol., 1886.

Hugues (Gustave D'), publiciste français, né. à Bordeaux, le 21 avril 1827. Il fit ses études au Lycée de cette ville, et les acheva au Lycée Charlemagne. Il entra à l'École Normale Supérieure dans la promotion de 1846. Après avoir enseigné l'histoire et la littérature dans les Lycées de Bordeaux, Avignon, Strasbourg et Limoges, il fut successivement professeur de littérature étrangère dans les Facultés des lettres de Douai, Toulouse et Dijon. Agrégé des lettres, docteur ès-lettres, M. G. d'H. a publié: « Essai sur l'administration de Turgot dans la généralité de Limoges », Paris, Guillaumin, 1859 (thèse pour le doctorat); « Une province romaine sous la République », Paris, Didier, 1876, étude historique sur le proconsulat de Cicéron en Cilicie. M. G. d'H. a collaboré à la Revue Contemporaine, à la Revue Européenne, au Journal général de l'Instruction publique, et il collabore encore au Correspondant. De 1867 à 1870, il fut rédacteur en chef du Messager de Toulouse, où il avait inséré, dès 1865, de nombreux articles de critique littéraire. Il a publié des études sur Michelet (Revue Contemporaine, 1858); sur le prince Eugène de Beauharnais (Revue Européenne, 1859); sur la Guerre de Sécession aux États-Unis (Journal général de l'Instruction publique, 1862-63); sur le poète Alfieri (Correspondant, 1876); sur Sainte-Beuve (id., 1878); sur Mme de Sévigné (id., 1883), etc.

Hugues (Louis), fécond écrivain, ingénieur, compositeur, géographe et professeur italien, d'origine française, né, le 27 octobre 1836, à Casal-Monferrat, où il enseigne dans l'Institution Léardi. Il a fait ses études à l'Université de Turin, dont il est agrégé docteur en géographie. En dehors de ses compositions musicales pour la flûte et le piano, de sa « Scuola del Flauto » et de ses « Ventiquattro studii di perfezionamento » adoptés dans plusieurs établissements de musique, il a publié: « Sul lago d'Aral »; « Le Navigazioni polari dirette alla ricerca del Passaggio del Nord-Est », 1873-74; « Augusto Petermann », 1878; « Sulle navigazioni di Giovanni e Sebastiano Cabotto », 1879; « I possedimenti russi nell'Asia Centrale e Settentrionale » (dans le Cosmos de l'année 1880 et suiv.); « Della forma e delle dimensioni della terra », 1873; « Elementi di geografia ad uso delle scuole tecniche, ginnasiali e normali », en trois parties; « Nozioni elementari di geografia ad uso delle scuole primarie »; « Sopra un quinto viag

io di Amerigo Vespucci », 1881; « Giornale i un viaggio di un pilota genovese della spediione di Ferdinando Magellano », id.; « Noienclatura di geografia generale », Turin, id.; Elementi di geografia ad uso delle scuole seondarie, commerciali e militari; primo corso; eografia generale », 4me éd., id., Loescher, 882; « Esercizii e quesiti sull'atlante geograco universale di Kiepert-Malfatti », Hoepli, 882; « Corso di geografia fisica ad uso delle cuole », Turin, Loescher, id.; « I principii ella geografia ad uso delle scuole elementari », d., 1884; « Storia della geografia e delle scoerte geografiche », id., id.; « Alcune consideazioni sul primo viaggio di Amerigo Vespucci », 885; « Nuovo atlante geografico ad uso delle cuole normali disegnato da G. E. Fritsche », Turin, Paravia, 1886; « Manuale di geografia stronomica e fisica », id., Loescher, id.; « Sul iome America », id., id.; « Il quarto viaggio di Amerigo Vespucci », Rome, id.; « Sopra un riaggio poco noto di Cristoforo Colombo » (dans a Rassegna Nazionale); « L'Abissinia », conféence, Turin, Loescher, 1887; « Sul nome Ameica », deuxième mémoire, Rome, 1888; « Noioni elementari di geografia per le scuole secondarie », Turin, Loescher, id.; « I principii della geografia per le scuole elementari », id., d.; « Guida per l'insegnamento della geograia », id., id., première partie; « Elementi di cosmografia ad uso degli Istituti tecnici », id., id.; « Manuale di geografia antica ad uso delle scuole secondarie », premier vol., id., id., 1889; « Nuovo atlante geografico con 34 carte e relativo testo ad uso dei licei », id., id., id. M. H. est apprécié comme un des meilleurs géographes de la Péninsule.

Hugues-Hugues (Auguste), écrivain anglais, assistant au British Museum depuis 1882, né, à Londres, en 1875, a fait ses études à la Tonbridge School de 1869 à 1876, collaboré par des articles sur Rome et sur l'histoire de la musique au Dictionary of Music and Musicians de Grove, et publié: « 43 Historical Programs », Londres, 1889.

Huit (Charles), philosophe français, docteur ès-lettres en 1873, ancien professeur à l'Institut catholique de Paris; on lui doit: « De priorum pythagoreorum doctrina et scriptis disquisitio », 1873; « De l'authenticité du Parménide », 1873; « Grandeur et décadence de l'Art », 1882; « Platon et l'Académie », 1882; « Le Gorgias », commentaire grammatical et littéraire, 1884; « Études sur le Philèbe », 1886.

Huitfeld (Henri-Jörgen), historien norvégien, sous-directeur des archives à Christiania, où il est né le 22 février 1834 (issu d'une famille d'ancienne noblesse norvégienne); en dehors d'une foule d'essais et articles dans les journaux et dans les revues, il a publié, entr'autres, l'important « Diplomatarium Norvegieum », 1863-80; une monographie: « Byskop Eysteius , bog », 1873-79; une « Histoire du Théa Christiania », 1877-78, etc.

Hulewicz (Maurice), ingénieur polonai de section des études de la Compagnie de mins de fer de l'Ouest en France, ancier de l'École des Ponts et Chaussées, né, er à Chmielnik dans la Pologne russe; on la « Expressions analytiques et tables de ments d'inertie et des moments résistan sections à double T. », 1878; « Calculs sistance des poutres droites à plusieurs tra 2 vol., 1883-84.

Hülsen (Hélène von), femme-auteu mande, née comtesse Haeseler, dans un priété de sa famille à Blankenfelde pi Berlin, le 16 février 1829, veuve, depuis de l'intendant général des théâtres roya Berlin Botho von Hülsen, a eu du succes ouvrages: « Aus Herz und Leben » sies; « Novellen und Skizzen »; « Ung gefunden »; « Aus alter und neuer 2 « Ohne Flitter »; « Traum und Wahrl « Climax »; « Nemesis ».

Hultgren (Olof-Johan-H.), jurisconsul dois, né en 1827, a publié: « Pauperis: 1855; « Om testamentsklander enligt Stag », 1858; « Förklaring öfver de till c ten hörande delar af handelsbalken », 2° édition en 1879; « Den skånska fräl defrågan », 1870; « Om rättegångssätte stemål », 1873; « Sammandrag af nu gi strafflag jemte en kort framställning af gångssättet i brottmål », 1879; « Varmentspastorn Car Jonas Ludwig Almgvis dig till de brott för hvilka han anklagad 1886; « Några anmärkningar vid hers 18trindbergs Giftas », 1884.

Hultzsch (Eugène), orientaliste et phiste allemand, professeur libre de 1 orientales à l'Université de Vienne depui épigraphiste de l'Archaeological Survey e thern India, avec résidence à Bangalore. nateur pour le sanscrit à l'Université de 1 né en 1857; en 1884 et 1885, il a visité le Cachemire compris, et découvert 483 i tions indiennes, qui se trouvent en grand tie à présent à la Bodleian Library d'C en dehors de nombreux essais dans l' Antiquary, dans la Zeitscrift der Deutsche genland. Gesellschaft depuis 1883, il a « Prolegomena zu Vasantarâg'a's Çâkı Leipzig, 1879; « The Baudhayanadhari stra », id., 1884.

Humbert (Aimé), écrivain suisse, prot à Neuchâtel, président du Conseil géné la Commune de Neuchâtel, ancien con d'État et Directeur de l'Instruction pu au Canton de Neuchâtel, ancien meml l'Assemblée fédérale, ancien envoyé ext naire et ministre plénipotentiaire suisse Tenchâtel, né, à la Ohaud de Fonds, le 29 min 1819. Collaborateur de la Réformation au Manneuvième siècle de Scherer à Genève, et de la Bibliothèque universelle et Revue Suisse de Lausanne, il a publié: « Ulrich Zwingli et son spoque », traduit de Hottinger; « Le Japon llustré »; « Alexis-Marie Piaget et la République neuchâteloise de 1848 à 1858 ». Il a fondé e Bulletin continental à Genève, et le Journal lu Bien Public à Neuchâtel.

Humbert (Édouard), écrivain suisse, professeur à la Faculté des lettres et membre de l'Académie de Genève, né, à Châtelain près de Jenève, en 1823, a publié: « Charles-Auguste t les Fêtes de Weimar en 1857 », 1859; « Le Château de Wartbourg et sa restauration », 1859; « Dans la forêt de Thuringe, voyage l'études », 1862; « Les villes de Thuringe », 1868; « Le Mausolée du duc Charles de Brunswick », 1880; « Un petit-fils de Mallet du Pan, Eugène Colladon », 1881; « Un souvenir de Martin Luther », 1884.

Humbert (Gustave-Amédée), publiciste et 10mme politique français, né, à Metz, le 28 juin 1°22. Il fit ses études au Lycée de cette ville il obtint le prix d'honneur de philosophie; puis il étudia le Droit à Paris, fut reçu docteur le 16 janvier 1844 et obtint l'année suivante, au concours entre les docteurs, le premier prix pour un mémoire sur « Les conséquences des condannations pénales », publié en 1855. En 1857, il obtint de l'Institut un prix pour un mémoire sur « Les régimes nuptiaux ». En 1859, il fut nommé agrégé de Droit à Toulouse, puis en 1860, chargé de cours à Grenoble; rappelé à Toulouse en 1862, il y fut nommé enfin professeur titulaire de Droit romain en 1864. Le 8 février 1871, les électeurs de la Haute-Garonne l'envoyèrent, le 3me, à l'Assemblée. De l'école d'Armand Carrel en politique et de l'école de Bastiat en économie sociale, il fit partie, depuis sa fondation, du groupe de La Gauche républicaine, dont il fut plusieurs fois vice-président. Membre de la 2º Commission des Trente à l'Assemblée Nationale, il avait proposé successivement: 1º le renouvellement partiel; 2º le retour à Paris; 3º la dissolution; et fut rapporteur de la Commission d'initiative sur la proposition des 300 à ce sujet. Lors des élections des 75 sénateurs inamovibles, M. H., porté sur la liste des gauches, fut élu le 11e au troisième tour de scrutin par 345 voix sur 690 votants. Procureur-général près la Cour des Comptes le 29 décembre 1877, démissionnaire le 30 juillet 1882, M. H. entra comme garde des sceaux dans le cabinet formé par M. de Freycinet, en janvier 1882, après la chûte du Ministère Gambetta. M. H. est actuellement, depuis six ans, viceprésident du Sénat; il a été président de la

Commission du Code rural, de la Commission de naturalisation, etc., vice-président de la Commission de l'armée. M. H. a collaboré au Courrier de la Moselle de 1837 à 1852. Il a publié: « L'école du bel esprit, étude d'histoire littéraire », Metz, 1851; « Artistes et littérateurs messins à Paris », dans Metz littéraire, 1854; « Régime nuptial des Gaulois », dans les Mémoires de l'Académie de Metz, 1357; « Régime nuptial des Germains », 1859-60; « Organisation de la justice criminelle chez les Romains », 1860-61; « Des Origines de la comptabilité chez les Romains », 1880; « Essai sur les finances et la comptabilité des Romains », 2 vol., 1887. M. H. a collaboré à la Revue historique du Droit français et étranger, au Recueil de l'Académie de législation de Toulouse, académie dont il était secrétaire perpétuel, à la Revue de Toulouse, à la Réforme et au Progrès libéral de Toulouse, de 1871 à 1877; au Télégraphe en 1883. Il est au nombre des principaux collaborateurs du Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (publié sous la direction de Ch. Daremberg et Edm. Saglio), Hachette, 1877, et années suivantes. Il a dirigé la traduction du Manuel de Margarel et Mommsen, par une société de professeurs de Droit (2 vol. ont paru). M. H. a été deux fois présenté en 2me ligne par la section de législation, à l'Académie des sciences morales et politiques.

Hummel (Auguste), géographe et naturaliste vulgarisateur allemand, professeur au Séminaire de Delitzsch, né, le 4 août 1839, à Halle, a publié des ouvrages scientifiques: « Entdekung von Amerika nach Campe », 2me éd., 1880; « Waldläufer nach Ferry », 3me éd., 1879; « Lederstrumpferzählungen nach Cooper », 4me éd., 1886; « Sigismund Küstig nach Marryat », 2me éd., 1881; « Das Leben der Erde », 1870; Physikalische und chemische Unterhaltungen », id.; « Handbuch der Erdkunde », 1876; « Kleine vaterländische Geschichte », 29me éd., 1887; « Kleine Erdkunde », 26<sup>me</sup> éd., id.; « Grundriss der Erdkunde », 2100 éd., 1882; « Hilfsbuch zum Unterricht in der Erdkunde », 1885; « Schul-Atlas », 1887; « Kleine Naturkunde », 4me éd., id.; « Leitfaden der Naturgeschichte », 4<sup>mo</sup> éd., id.; « Grundriss der Naturgeschichte », 2<sup>me</sup> éd., 1886; « Anfangsgründe der Naturlehre », 1881; « Leitfaden der Naturlehre », 1887; « Experimentierkunde », id.

Hummel (John-James), technologiste anglais, professeur au Yorkshire College à Leeds, vice-président de la Society of Dyers and Colourists, né, à Primrose Clitheroe (Lancashire), en 1850, a fait ses études au Polytechnicum de Zurich, de 1867 à 1869; en dehors de sa collaboration à la Spon's Encyclopædia of Industrial Arts and Manufactures 1882, à l'Eger's Technological Dictionary 1882, et au Dictionary of Technological Chemistry, il a publié un ouvrage

nportant intitulé: « Dyeing of Textile Farics », Londres, 1885, qui a été traduit en llemand, en italien et en japonais.

Humnicki (Valentin), botaniste français, inénieur, conducteur des ponts et chaussées en atraite, né, à Lomza, en Pologne, en 1815. On i doit : « Catalogue des plantes vasculaires es environs de Luxeuil (Haute-Saône) », Ordans, 1876; « Catalogue des plantes et des ocalités nouvelles des environs d'Orléans », l., id.

Hunfalvy (Paul), illustre linguiste et ethnoraphe hongrois, professeur à l'Université de ada-Pest, Bibliothécaire de l'Académie des ciences de Buda-Pest, dont il est membre hooraire, délégué de la Hongrie au dernier Conrès International des Orientalistes à Stockholm septembre 1889), né, le 12 mars 1810, à Nagyzalok, a fait son droit à Kosmack et a Budaest. Il débuta par les langues classiques et par es langues sémitiques; il s'adonna ensuite à l'éide de la langue finnoise et de la langue turue dans ses rapports avec la langue hongroise. le 1856 à 1862, il publia le Magyar Nyelveszet Linguistique hongroise); depuis 1862, il dirige série des travaux philologiques de l'Acadénie des Sciences. Il est le rédacteur principal e l'Ungarische Revue. On lui doit, entr'autres, ne « Chrestomathia Finnica », 1861; une moographie sur « Le pays et le peuple Vogul », 1863; un récit vogul; un « Voyage à travers les pays de la Baltique », en hongrois, traduit en allemand, 1871; « La Langue des Kondaë-Vogul », 1872; « La langue des Ostiaques », 1875; une importante « Ethnographie hongroise », 1876, traduite en allemand; une monographie abrégée sur les Hongrois, en hongrois et en allemand, et une foule de mémoires et d'essais linguistiques et ethnographiques insérés dans les Actes de l'Académie, dans les Actes des Congrès des Orientalistes, d'Ethnographie, de Géographie, auxquels il a prit part, et dans différentes Revues.

Hungerbühler (Hugo), écrivain suisse, né, en 1849, à Saint-Gall, fils du landamman et homme politique du même nom, poursuivit à l'Académie de Genève les études historiques commencées à l'École cantonale de sa ville d'origine et obtint en 1869 le prix Disdiez pour une « Étude critique sur les traditions relatives aux origines de la Confédération Suisse ». Aujourd'hui, il remplit à Saint-Gall les fonctions de secrétaire pour le département militaire. Le Conseil fédéral le chargea en 1885 de suivre dans la Pénisule Balcanique les opérations qui aboutirent à la bataille de Sliwnitza; il en rendit compte dans l'ouvrage intitulé: « La mission suisse sur le théâtre de la guerre Serbo-Bulgare », 1886 (traduction français de G.

Hunziker (Othon), pédagogiste suisse, direc-

teur du Musée pédagogique de Zurich, réd. teur en chef depuis 1880 des Archives scolars Suisses et des Feuilles de Pestalozzi, et depui 1884 des rapports annuels sur la pédagog suisse, l'un des commissaires pour la Suisse l l'Exposition de Paris de 1889, professeur l'Université et au Polytechnicum de Zurich, ni le 13 août 1841, à Hottingen, près de Zurich Parmi ses publications les plus importantes (en langue allemande) nous mentionnerons: « La persécution des Chrétiens sous l'Empereur Dieclétien et ses successeurs », Leipzig, 1868; « Histoire de la Société de Zofingen », Zurich, 1868; « J. J. Wehrli », 1871; « Wallenstein considéré comme souverain et duc de Mecklembourg », 1875; « Pestalozzi et Fellenberg », 1879; « Histoire de l'école primaire en Suisse, trois vol., Zurich, 1881-82, avec le concours de nombreux collaborateurs; « Manuel de la législation Suisse sur l'enseignement » (il forme le troisième volume de la Statistique sur l'enseignement en Suisse, publié par Conrad Grob en 1883); « Rousseau et Pestalozzi », Bale, 1888, etc.

Huot (Anatole-Théodore-Marie), journaliste français, né, le 23 mai 1843, à Saint-Aventin (Indre-et-Loire). Après douze ans de service dans l'Université, M. H. fut révoqué, par le Ministère Fourtou (1873), pour avoir assisté à un enterrement civil. Il entra dès lors dans la presse républicaine et devint successivement rédacteur de l'Avenir Républicain de Troyes (1874), du Nouvelliste Havrais (1877), du Républicain de Fécamp, du Petit Rouennais (1878), de l'Avenir du Morbihan de Vannes (1879). A la suite d'une brillante campagne, qui eut pour résultat de faire élire, pour la première fois, un député républicain, en remplacement de M. le comte de Mun, M. H. fut attaché à l'un des services de la Préfecture de la Seine. En 1881, M. H. prit la rédaction en chef du Rouen Républicain (1881-1882), puis revint à Paris où il collabora à divers journaux politiques (1883-1886). M. H. s'est associé à la campagne antivivisectioniste de sa femme; il a publié dans La France Libre une série. d'études scientifiques auxquelles M. Pasteur fit répondre par la plume d'un de ses amis. M. H. a fondé en 1887 l'Encyclopédie Contemporaine illustrée, où sont publiées les biographies et les portraits des principaux savants des deux mondes.

Huot (Mme Marie), femme de lettres et conférencière française, née, à Tonnerre (Yonne), le 29 juin 1846, femme du précédent, fondatrice du premier refuge d'animaux abandonnés à Paris en 1881, fondatrice de la Ligue populaire contre la vivisection (1883), qui eut Victor Hugo pour président d'honneur. Les journaux parisiens ont raconté qu'à la suite d'une protestation faite à la Sorbonne en 1886 à une conférence organisée par les amis de M. Pasteurun grand nombre d'étudiants protestèrent à le contre elle, quand survint M. de Lesseps qui fit monter Mme H. dans sa voiture et la meconduisit chez elle. Mme H., sous le pseudo-time d'Édouard Mill, a collaboré au Rouen Ré-ublicain; elle collabore actuellement à l'Ency-lopédie Contemporaine. Elle a publié les biographies de Mme le duchesse de Pomar, d'Ed. Laoux de Lausanne et de son amie Mme Anna Lingsford, docteur en médecine de la Faculté le Paris. Deux de ses conférences ont été publiées in-extenso, l'une dans l'Ami du Peuple le Charleroi, l'autre dans le Journal-Barral le Paris.

Huppe (Ferdinand), médecin allemand, proesseur libre d'hygiène et de bactériologie et irecteur de section au laboratoire chimique du rofesseur Fresnius à Wiesbaden depuis 1884, é, le 24 août 1852, à Heddesdorf dans la Prusse thénane, a fait ses études à Berlin de 1872 à 876; médecin militaire de 1876 à 1884, il a ublié: « Die Bedigungen der Ovarial und Abominal Schwangerschaft », thèse de doctorat, 876; • Die Formen der Bakterien und ihre seziehungen und Gattungen », 1886; « Die Iethoden der Bakterienfastung », trois éd., 1. (traduction anglaise de Riggs en 1886, franaise d'Ermengem en 1887); « Ueber Bezieungen der Fäulniss in den Infektiens-krankeiten », 1887.

Hurter (Hugo), théologien autrichien, prosseur de dogme à l'Université d'Innsbruck, é en 1832, a publié: « Nomenclator recentiois theologiæ dogmaticæ », trois vol., Innsbruck, 871-86; « Theologiæ dogmaticæ Compendium », rois vol., id., trois éd., 1885; « Medulla theogiæ dogmaticæ », 2° éd.; « SS. Patrum opusula selecta », Innsbruck, 1868-87.

Hurwitz (Adolphe), mathématicien allemand, rofesseur à l'Université de Königsberg depuis 884, né, en 1859, à Hildesheim, a fait ses étules à Munich, à Leipzig et à Berlin de 1877 . 1882, professeur libre à l'Université de Goetingue de 1882 à 1884; quoique très-jeune, il . déjà publié plus d'une trentaine d'essais, lotes et mémoires, insérés aux Nachrichten de a Société des Sciences de Goettingue, au Mahem. Annalen, à la Zeitschrift für Mathematik end Physik, au Crelle's Journal, aux Berichte ler Kgl. Sachs. Gesellschaft de Leipzig, aux Icta Mathematica de Stockolm, dans les Compes-rendus de l'Académie des Sciences de Paris: Sur le nombre de décompositions d'un entier n cinq carrés », 1884; citons, en outre, sa issertation inaugurale: « Grundlagen einer inependenten Theorie der ellipt. Modalfunctioen und Theorie der Multiplicatorgleichungen rster Stufe », Leipzig, 1881.

Huschak (Joseph-André), poète tchèque, né, 8 juin 1834, à Krumau, en Bohême, depuis 861 attaché à la maison du Prince Schwarzenverg, a publié, entr'autres: « Dichterfrühling », recueil de poésies, 1860; « Almbleameln », poésies en dialecte de la Styrie, 2º éd., 1863; « Stadtparknixen », aphorismes, 1868; « Aus der Wandermappe des Leben », 1888.

Husemann (Théodore), médecin allemand, professeur de pharmacologie et de toxicologie à l'Université de Goettingue, né en 1833, en dehors de nombreux essais insérés dans différents recueils scientifiques, a publié: « De animalibus et vegetabilibus in corpore humano parasitantibus », Berlin, 1854; « Handbuch der Toxicologie », id., 1862, avec Supplément, 1867; « Jahresbericht für die Leistungen in der Pharmacie und Toxicologie » (avec Wigger), Goettingue, 1866–74; « Die Pflanzenstoffe in chemischer physiol. und toxicol. Hinsicht » (avec A. Husemann), Berlin, 1871, 2° éd. (avec Hilgers), id., 1882; « Handbuch der gesammten Arzneimittellehre », id., 1875, 2° éd., 1882.

Hussak (Eugène), minéralogiste allemand, professeur libre de minéralogie, pétrographie et géologie générale à l'Université de Bonn, né en 1856, en dehors de plusieurs essais insérés aux recueils spéciaux, a publié: « Anleitung zum Bestimmen der gesteinbildenden Mineralien », Leipzig, 1885 (traduction anglaise de Smith, New-York, 1886).

Husson (François), architecte et écrivain français, rédacteur en chef de l'Écho des Chambres syndicales, né, à Paris, en 1828, a publié: « Manuel élémentaire de topographie et de lecture de cartes », 1878; « Manuel de fortification passagère, de campement et de champ de bataille », Nancy, 1878; « Matériel et procédés de la construction », 1879; « Les Machines—outils à travailler le bois et les métaux », 1879; « La Serrurerie et ses objets d'art », 1879; « Nos métiers à travers les âges », Tours, 1887.

Hustin (Louis-Arthur), publiciste français, directeur du Paris-Journal illustré, du Seineet-Oise illustré, de la Vie artistique, de l'Écho de Rancy, ancien correspondant du Progrès de Nord de Lille, de la Petite France de Tours, et de la Revue Internationale de Florence, ancien rédacteur du Petit Moniteur, de la Liberté, du Bon Sens, de l'Estafette, de la Réforme, du Nouvelliste de Paris, du Petit Parisien, du Télégraphe, du Constitutionnel, de l'Art, du Moniteur des Arts, Conseiller Municipal au Raincy (Seine-et-Oise), né, le 25 août 1850, à Haspres dans le Nord, a fait ses premières classes à Valenciennes et à Douai, son Droit à Douai et à Paris. Il a écrit en collaboration avec MM. Bouchery, décédé, et Paul Hourie, directeur de la Petite France de Tours, la « Biographie des Sénateurs et des Députés », qui a paru en 1876 à Paris chez Dentu; et une volumineuse histoire d'une commune des environs de Paris, Gagny, dont le premier vol. devait paraître dans le courant de cette année.

Hutchinson (Thomas-Joseph), voyageur et

crivain anglais, né, dans le comté de Kilkenıv, le 18 janvier 1820, a fait ses études à Duolin; après son doctorat, il entreprit des voyares en Afrique comme médecin de bord. En 1855, il fut nommé Consul à la Baie de Biara et à l'île de Fernando Po. En 1861, il passa comme Consul à Rosario dans la Répuolique Argentine, et de là au Callao, d'où il se etira par cause de santé, pensionné en 1874. Délégué de l'Institut Anthropologique de Lonlres au Congrès International de Géographie à Venise (1881), membre correspondant de la Sosiété Géographique de Rome depuis 1882, et le nombreuses sociétés scientifiques anglaises et étrangères, en dehors des rapports consulaies, il a publié: « Niger-Tshadda-Binne Exploration of 1854-55 »; « Impressions of Wesern Africa », 1858; « Ten Year's Wandering, amongst the Ethiopians », 1861; « Buenos-Aires and Argentina Gleanings », 1865; « The Paana and South American Recollections from 1861 to 1868 », 1868; « Two Years in Peru », 1874, 2 vol.; « Summers Holidays in Brittaıy », 1876.

Hutter (W. Théodore), écrivain et publicisce tchèque, né, le 16 septembre 1860, à Hermslorf, près de Nordtgabel dans la Lusace tchèque, entra en 1881 dans l'Ordre des Bénédictins
Réformés à Prague, qu'il quitta quelques années après, pour devenir professeur dans une
école de jeunes filles à Friedland, près de Reichenberg. On lui doit: « Nordböhmische Sagen »; « Aus der Jugendzeit », poésies, 1885;
« Geschichte der Gegenreformation in Deutschböhmen », 1886; « Geschichte des Judenthums in Polen », 1887. Il a été pendant quelques années le rédacteur de la Deutsch-Nationale Volkschrift.

Huysmans (Joris-Karl), romancier naturaliste français, originaire de Breda en Hollande, né, le 5 février 1848, à Paris. Son père et son grand-père étaient peintres; parmi ses ancêtres figure aussi Cornelius Huysmans, dont on admire quelques tableaux au Louvre. Sa mère est une bourgeoise française, mais son grand-père maternel était sculpteur. Ses premiers livres firent du bruit. Élève de Zola, il tient à dépasser le maître dans l'audace du langage. Citons le succès de scandale, de lecture et d'indignation de « Les Sœurs Vatards », 1879; de « Marthe, histoire d'une fille », 1879, Paris, Dervaux, publié d'abord à Bruxelles, 1877; et les « Croquis parisiens », 1880; « En ménage », 1881, Charpentier; « A vau-l'eau », Bruxelles, 1882; « L'Art Moderne », Charpentier, 1883; « A rebours », id., 1884.

Huxley (Thomas-Henry), célèbre savant anglais, né, le 4 mai 1825, à Ealing, près de Londres, membre de la Société Royale et professeur à Londres, docteur honoris causa de plusieurs universités, recteur de l'Université

d'Aberdeen, membre correspondant ou he de nombreuses académies et sociétés ques, anatomiste, physiologiste, naturalist geur et brillant écrivain, dont la collab est fort recherchée par les premières anglaises; après avoir achevé ses étu médecine à Londres, il accompagna de 1850 le capitaine Owen Stanley dans so dition en Australie; il débuta en 185 Royal Institution de Londres par une sur l'individualité animale et en 1855 nommé professeur à l'Institution Fullar; e il devenait professeur d'anatomie comp de Physiologie au Collège des Chirur Londres. Parmi ses ouvrages les plus quables, signalons: « Man's place in no 1863; « Lectures on comparative ana 1864; « Lessons in elementary physic « Lay sermons », 1870; « Critics and ses », 1873; « Physiography », 1880 française en 1882); « The Crayfish »; « « Corals and coral reefs », 1871; co prof. Haeckel en Allemagne, le prof. H. gleterre est un des interprètes les p quents des doctrines Darwiniennes. P de ses livres ont eu des éditions et o ductions nombreuses. Citons encore sa graphie sur « Hume, sa vie, sa philose dont une traduction française a paru e chez Baillière.

Huyssen (Gotthelf), écrivain et paste landais, né, le 8 octobre 1822, à Nimès puis 1883 conseiller de consistoire et oberpfarrer du septième corps de l'arm sienne à Münster, a fait ses études et carrière pastorale en Allemagne. On entr'autres: « Der Bund zwischen Chri dem Christen », quatre éditions; « Dider christlichen Kirche »; « Kircheng: und Reformation in Kreuznach und Umge « Zeitstimmen », recueil de sermons « Heidnische und christliche Alterthumsl « Feldpredigten als Friedensgruss an mat », 1871; « Bilder aus dem Kriegsl nes Militärgeistlichen, ein Beitrag zur geschichte des deutsch-französischen Kr 1872; « Die Poesie in der Schule »; idealen Pädagogik »; « Fünf Kapitel z len Pädagogik »; « Die Civilehe von chen und kirchenrechtlichen Standpuni beleuchtet und verteidigt », 1874; « Bür Eheschliessung und kirchliche Traung eines oder das andere », 1882; « Christi im deutschen Volskschauspiel », 1882; « licher Reisebegleiter »; « Häusliche Fe den », 1884, suite des « Patriotische Fe ge », et de petites brochures sur le ser litaire.

Hyacinthe (le Père ou Charles L prédicateur et écrivain français, prêtre ne gallican, ancien carme déchaussé, curé d'une inorité de catholiques réformistes à Genève, 6, à Orléans, le 10 mars 1827. Ordonné prêtre n 1851, entré dans l'Ordre des Carmes en 860, il eut sous l'Empire, de 1864 à 1868, un accès bruyant comme prédicateur à l'église de lotre-Dame de Paris. Le parti ultramontain ccusa auprès du Vatican le père H. d'hérésie; se défendit d'abord; la poursuite continuant, l se révolta et quitta l'Ordre; excommunié Par Rome, il resta fidèle au catholicisme. Réugié en Amérique, il y recut un accueil enthoulaste; ayant à plusieurs reprises auparavant deroré la cause du mariage des prêtres, il donsa lui-même l'exemple, épousant une amérizine, Mme Emilie Jane Butterfield, veuve Meiman. Parmi ses publications, signalons: « Conérences prêchées à Notre-Dame de Paris sur a famille », 1866; « La Société civile dans ses apports avec le Christianisme », 1867; « De a Réforme catholique », 1872; « Lettre sur non mariage », 1872; « Catholicisme et Proestantisme », 1873; « L'ultramontanisme et la Lévolution », 1873; « Trois Conférences au Sirque d'Hiver », 1877; « Les Principes de a Réforme catholique, Conférences de 1878 au lirque d'Hiver », 1878; « La Réforme Cathoique et l'Église anglicane », 1879; « Une apoogie de l'Inquisition, réfutation », 1882; « Liurgie de l'Eglise catholique-gallicane », 1883.

Hyde-Clarke, écrivain anglais, vice-président le la Société Royale pour l'Histoire, de la Soiété Royale de la Statistique, de la Société rientale Américaine, de la Société Royale du forth South Wales, de la Société Royale de 7ictoria, décoré de la première classe du Niham, de la croix de commandeur de St.-Saba, u Takovo et du Medidié, etc. Nous placons ici e nom, qui se trouve ailleurs sous le mot Clarke Hyde), cet auteur étant plus connu sous son louble nom. M. H. Cl. est né à Londres le 14 écembre 1815. Il a commencé sa carrière preant part aux guerres d'indépendance en Espane et en Portugal. Ses efforts se sont portés ur différentes branches de l'activité humaine. Agé à peine de 21 ans, il était déjà ingénieur n chef du chemin de l'ouest de l'Écosse, il a ravaillé aux Indes pour l'établissement du téégraphe et des résidences sanitaires pour les Anglais, surtout pour les soldats garnitaires; igent à Dargeeling, puis Cotton Councillor, en mite Commissaire en Turquie, partout où il se ixa, il tacha d'étudier la langue, les mœurs, es traditions du pays. Ses connaissances linguistiques et ethnographiques sont très vases. Parmi ses nombreuses publications, citons: Theory of Railway Investment », 1846; « Engineering of Holland >, 1849; « Indian Colonization », 1857; « Comparative Philology », 1858; « English Grammar », 1853; « English Dictionary >, 1855; « Guide to Memory for Turkish », 1861; un traité de philologie comparée; un traité de physique économique; un essai sur les Varini de Tacite; un traité sur l'Origine ibérienne des Étrusques et autres peuples de la Méditerranée d'après la numismatique et la philologie (1882), une foule de mémoires différents sur les sujets les plus variés, en anglais, en français, en espagnol, en italien, etc.

Hyernaux (Léon-Joseph-Ghislain), médecin belge, né, à Couture-Saint-Germain, le 28 décembre 1825. Ancien chirurgien et professeur d'accouchements à la Maternité de Bruxelles, il est membre de l'Académie de médecine de Belgique et il a donné de nombreuses études au Bulletin de cette Compagnie. Il a collaboré aussi au Journal de la Société des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles, à la Presse médicale, et l'on trouve de savantes communications de lui dans les comptes-rendus des Congrès internationaux d'hygiène et de médecine. Ses deux principales publications sont: « Principes pratiques de l'art des accouchements », Bruxelles, 1857 (thèse présentée à la Faculté de médecine de l'Université de Bruxelles), et « Traité pratique de l'art des accouchements >, Bruxelles, 1866.

Hylten-Cavallius (Gunnar-Olof), écrivain et historien suédois, ancien directeur du Théâtre Royal de Stockholm, ancien Consul-général de Suède à Rio-Janeiro, né en 1818, a fait ses études à Upsala, et débuté comme copiste de la bibliothèque royale; on lui doit: « Svenska folksagor och äfventyr », id., 1844-49, nouvelle éd., avec E. Luudgren, 1857; « Sveriges historiska och politiska vosor », 1853; « Värend och virdarne », 1863-68, son chef-d'œuvre; « Dackefejden », 1846; « Slägtminnen från sunnanvik », 1879; « Om draken eller lindormen », 1884; en 1849 il a dirigé le Svenskt historiskt Magazin.

Hymans (Henri), célèbre érudit belge, né, à Anvers, le 8 août 1836. Frère d'un publiciste bien connu, Louis Hymans, ancien rédacteur en chef de L'office de publicité (1829-1884), il est conservateur des estampes à la Bibliothèque Royale de Belgique, professeur d'esthétique à l'Institut supérieur des beaux-arts, membre honoraire du Corps académique de l'Académie des beaux-arts d'Anvers, et il fait partie de l'Académie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il faut surtout citer de lui: « Compositions décoratives et allégoriques des grands maîtres de toutes les écoles, reproduites d'après les estampes originales par la photolithographie et accompagnées d'un texte explicatif en français et en allemand >, 1ere partie, Liège, 1869-1871; 2º éd., Paris, 1879, 2º partie, Liège, 1886; « Histoire de la gravure dans l'école de Rubens », Bruxelles, 1879 (ouvrage couronné par l'Académie royale de Belgique); et la traduction, excellemment annotée, du « Livre des peintres », publié en flamand,

n 1604, par Carel Van Mander, et qui renerme de précieuses biographies des vieux aristes flamands, hollandais et allemands; cette raduction a paru à Paris en 1884-1885; elle orme deux vol. in-4º superbement illustrés. Jais l'œuvre de M. H. est bien autrement conidérable, et l'on compterait difficilement ses rochures, ses catalogues, les études et les noices qu'il a données au Bulletin, aux Mémoires t à l'Annuaire de l'Académie, aux Documents conographiques et typographiques de la Bibliohèque royale, au Bulletin de l'Académie d'arhéologie d'Anvers, an Bulletin des Commisions royales d'art et d'archéologie, aux Annaes de l'Union des artistes, au Bulletin-Rubens, u Messager des sciences historiques, au Bibliohile belge, à la Revue de Belgique, à l'Atheœum belge, au Journal des beaux-arts et de la ittérature, à la Revue universelle des arts, à la Jazette des beaux-arts, à l'Art de Paris, au Repertorium für Kunstwissenschaft de Stuttgard, l'Allgemeines Künsterlexikon de Meyer, à l'Enyclopædia britannica, études et notices qui ont endu à l'histoire de l'art d'immenses services. I. H. a collaboré aussi à l'Écho du Parlement, u Bulletin de la Société royale protectrice des

animaux, etc.; dans la Bibliothèque de la de Paris, il a fait paraître en 1871, ave F. Passy et A. Visschers: « Le respect vie »; dans la Patria Belgica, il a écrit el l'« Histoire de la gravure en Belgique »; MM. Berggruen, Comyns-Carr, etc., il paraître un remarquable ouvrage: « P. 1 bens, sa vie et son œuvre », Paris, 1886; avec son neveu M. Paul Hymans, il a coune œuvre commencée par le père de ce d le regretté Louis Hymans: « Bruxelles vers les âges »; « Bruxelles moderne », l les, 1886 et années suivantes.

Hyrtl (Jean), anatomiste autrichien, professeur à Prague et à Vienne, retra puis 1874 à Perchtolsdorf, près de Vien le 7 décembre 1811, à Eisenstade en H a publié: « Lehrbuch der Anatomie de schen », 1846, 16° éd. en 1882, nombreus ductions en langues étrangères; « Ha der topografischen Anatomie », 1847, se éd. en 1883; « Beiträge zur Vergleichen giologie », 1850; « Handbuch der prakt Zergliederungskunst », 1870; « Cryptobr Japonicus », 1865.

I

Icres (Jean-Louis-Marie-Fernand), écrivain français, né, le 15 novembre 1856, aux Bordes-sur-Arize, non loin de la grotte du Mas-d'Azil (Ariège) qui lui inspira ses premiers vers. Il fit ses études à Cahors et à Montauban. Arrivé à Paris a l'âge de 21 ans, il passa un an à l'École des Chartes, après lequel il entra dans l'enseignement primaire du département de la Seine. On lui doit deux recueils lyriques, publié chez Lemerre: « Les Fauves », sous le pseudonyme de Fernand Crésy, 1880; et « Les Farouches », 1888; « Le Justicier, mœurs parisiennes », 1886; « Perle », 1888, Ollendorff; « Le Café de l'Antre », roman écrit en 1883, mais encore inédit.

Ida Del Carretto (Mme la comtesse), veuve en seconde noce du professeur Édouard Fusco, illustre pédagogiste, femme-poète italienne, née, à Rome, en 1834, d'une famille génoise d'ancienne noblesse. Restée veuve la première fois à dix-sept ans de M. Grecca, elle publia à Paris sous le titre de « L'Arpa dell'Esule », un petit vol. de vers patriotiques, qui fut fort admiré. L'Évènement, la Presse, la République, Le Peuple, l'Italia e Popolo et autres journaux du temps lui consacrèrent des articles fort élogieux. En 1854, elle se maria à Londres avec M. Édouard Fusco, exilé italien, dont les leçons d'italien étaient très recherchées. Après sa mort (1873), elle lui érigea un monument digne de lui par l'édition de ses ouvrages. Parmi les écrits de la comtesse I. D. C.-Fusco, signalons: « Fiori Sparsi »; « Oriente ed Occidente, e impressioni »; « Dolor, Memorie ed nuovi versi ». Elle édita: « La Turchi costumi e credenze degli Osmani »; « Del e delle Opere di Edoardo Fusco », deux

Ignatius (Charles-Émile-Ferdinand), rien et statisticien finlandais, directeur reau de statistique à Helsingfors, né en on lui doit: « Bidrag till södra Osterläldre historia », 1861; « En blick på Fiinre tillstånd under tiderna närmast fö efter Karl X Gustafs tronbestigning », « Finlands historia under Karl X Gustafring »; « Statistik handbok for Finland »

Ihering (Rudolf von), célèbre jurisce allemand, professeur à l'Université de G gue depuis 1872, conseiller secret de j né, le 22 août 1818, à Aurich (Hanovr cien professeur à Berlin (1843), à Bâle à Rostock, à Kiel, à Giessen, à Vienne, blié une longue série d'ouvrages fort es dont voici l'énumération, par ordre-chro que: « De hereditate possidente », Berlin Abhandlungen aus dem Römichen Re Leipzig, 1844; « Civitrechtsfalle ohne En dungen », Leipzig, 1847; 5° éd., Jena, (La seconde partie de ce livre, publiée : sous le titre de « Jurisprudenz des täs Lebens », eut un grand nombre d'éditie une traduction italienne par Vito Perugi le titre: « La Giurisprudenza della vita

Bologne, 1871); « Geist des römischen , Leipzig, 1878-88, 4 vol. (Le premier :é traduit en italien; on en possède e traduction française; le chef-d'œuvre sur, le plus beau monument élevé au omain depuis l'ouvrage de Savigny); Camof umis Recht >, Vienne, 1872, huil., en 1886 (ouvrage traduit en italien, ais, en grec, en hongrois, en russe, en is, etc.); « Der Zweck im Recht », deux pzig, 1877-83, nouv. édition, 1884-86; schte Schriften », Leipzig, 1879; « Ge-9 Aufsätze », trois vol., Jena, 1881-86; : und Ernst in der Jurisprudenz, eine itsgabe für das juristischen Publikum », ; « Die Gastfreundschaft im Alterthum », Deutsche Rundschau de l'année 1887; esitzsitte », 1888.

(Guillaume), historien allemand, ancien ur à Liverpool (de 1849 à 1863), prole langue et de littérature anglaise à sité de Heidelberg, né, le 2 février 1821, en Bavière, a publié entr'autres: « Ques-'erentianæ », 1843; « A Plead for the Tiberius », 1855; « Römische Geschicht vol., Leipzig, Engelmann, 1868-1889; Rome », Londres, 1875, traduit par Masi 1, avec préface de Bonghi, Bologne, Za-1883, sous le titre de: « Roma antica ». ikar (Vladimir), écrivain russe, né, le bre 1841, à Kiew, où il a fait ses étuoù il est professeur d'histoire russe ersité depuis 1868. Président de la Sostorique de Nestor à Kiew de 1874 à a publié: « Maxime le grec », Kiew, ; « L'importance de la culture byzan-3 l'histoire russe », id., 1869; « L'école dans l'historiographie russe », id., Le comte Mordvinoff », St.-Pétersbourg, La femme russe avant et après la ré-Pierre-le-Grand », Kiew, 1874; « N. ov, le franc-maçon russe », id., 1875; 1 de la littérature historique de la Rus-374 à 1875 », id., 1875-77; « Les Unirusses et l'instruction publique en Rus-.int-Pétersbourg, 1876; « Arsène Male métropolitain de Rostov, 1697-1772 », ; « La science historique russe de 1855 , id., 1880; « Le Comte Nicolas Pe-Roumianzev, protecteur des sciences es et archéologiques en Russie », id., Le temps de Catherine II >, Kiew, Ordine-Nastchokine, chancelier rus-VIIIe siècle », St.-Pétersbourg, 1883; arevitch Paul Potrovitch >, id., 1885; .ux matériaux pour l'histoire de Pierre-», Kiew, 1886; « Le Sénat au temps de 3 II », Moscou, 1888; « Le patriarche Kiew, 1888; « Historiographie russe », ., id., 1888; des essais nombreux dans et dans des recueils spéciaux.

Ilg (Albert), écrivain d'art autrichien, né, le 11 octobre 1847, à Vienne, directeur de la section historique et artistique des collections Impériales. On lui doit, entr'autres, des traductions du « Buch von der Kunst », de Cennino Cennini; de l'ouvrage d'Eraclius: « Von den Farben und Kunsten der Römer »; du livre de Biondo: « Von der hochedeln Malerei »; de la « Vie de Michelangiolo », par Condivi; de la « Schedula diversarum artium de Cheophilus », etc., et en outra: « Ueber den Kunsthistor. Wert der Hypnerolomachie Polyphili », Vienne, 1872; « Die Glasindustrie », Stuttgard, 1874; « Die Kunstgewerblichen Fachschulen des K. K. Handelsministerium », Vienne, 1876; « Geschichte und Terminologie der alten Spitzen », id., id.; « Ornamente für Architektur und Kunstindustrie », id., id.; « Wienerschmiederwerk des 18 Jahrh. », Dresde, 1878; « Zeitstimmen über Kunst und Künstler der Vergangenheit », Vienne, 1881, etc.

Hle (Édouard-Valentin), écrivain allemand, professeur à l'Académie des Beaux-Arts de Munich, né, dans cette ville, le 17 mai 1823, a publié: « Kaiser Joseph II », 1850; « Gedichte », 1855; « Herzog Friedrich von Tyrol genannt mit der leeren Tasche », 1860; « Kunst und Leben », drame, 1863, des poésies, des nouvelles et des esquisses éparses.

Ilminski (Nicolas), orientaliste et théologien russe, professeur de langue arabe à l'Académie ecclésiastique et à l'Université de Kazan, fondateur de plusieurs écoles chrétiennes pour les Tatares de Kazan, a fait ses études dans cette ville, voyagé en Orient, et publié, en dehors de l'édition en langue turque des « Mémoires de Baber », les ouvrages qui suivent en langue russe: « Notice préliminaire sur la traduction turque de l'Exposé de la foi par le patriarche Gennadios Scolarios », Kazan, 1880; « Méditation sur la qualité comparative au point de vue de la langue, des rédactions de différentes époques de la version slave du psautier et de l'Evangile », id., 1882 (seconde édition refondue et augmentée, Saint-Pétersbourg, 1886); « Essais de traduction de livres chrétiens en langue tatare et autres langues locales au commencement de ce siècle », id., 1883-85; « Pour servir à l'histoire des traductions dans les langues du pays », id., 1884; « Pièces relatives à la question sur l'application de l'alphabet russe aux langues du pays », id., 1883; « Pièces relatives à l'ordination comme prêtres des indigènes », id., 1885; « Pièces relatives aux trois écoles du gouvernement d'Oufa, pour la caractéristique des écoles missionaires des indigènes »; « École de Kazan pour les enfants des tatares baptisés », id., 1887; « Enseignement du vieux slavon dans les écoles primaires », id., 1887.

Ilnicka (Marie), femme-autour polonaise,

e en 1840, a publié des poésies, des romans, quelques pièces de théâtre: « Alchemik » 'Alchimiste); « Panny Konopanki » (Les deoiselles Konopka); « Kto winien? » (A qui la ute?), comédie; « Pan Profesor » (Monsieur le ofesseur); « Nauczycielka » (La Gouvernan-); « Ksiezniczka Beata » (La Princesse Beata); Za szczsciem » (A la recherche du Bonheur); Na starym gruncie » (Sur le vieux terrain). Huicki (Basile), écrivain petit-russien de la alice, directeur de collège et chanoine à Léool, né, le 12 avril 1823, à Podpiczary en Gase, a fait ses études théologiques et philosoniques à Vienne, fréquentant en même temps théâtre pour lequel il a toujours eu un fort enchant. En 1845, il entreprit un voyage en alie, pour y achever son éducation artistique. débuta en 1860 par une esquisse biographique historique sur « Alexandre duc de Betz »; nivirent: « Rohnida Horyctawa », conte hisrique; « Les vieux châteaux ruthènes Zwinoród, Przemyl, Trembowla », esquisse histoque; « Nastasie », drame historique; une sée de critiques et esquisses théâtrales et arstiques; des contes divers; « Histoire des Ruiènes », deux vol.; « Horbaty »; « Roman ula », conte; « L'homme géologique »; « Roan Danilowicz », conte historique; « La mer ses prodiges »; des essais divers, des traactions, etc.

Hwolf (François), docteur honoris caussa de l'École Supérieure Technique de Gratz, a publié, entr'autres: « Maria Theresia vom Aachener Frieden bis zum Schlusse des siebenjährigen Krieges », Vienne, 1865; « Gratz; Geschichte und Topographie der Stadt und ihrer Umgebung », en collaboration avec Peters, Gratz, 1875; « Das Postwesen in seiner Entwicklung », trois conférences, id., 1880; « Tauschhandel und Geldsurrogate in alter und neuer Zeit », id., 1882; « Beiträge zur Geschichte des Alpen und Donau-länder », deux programmes de l'école technique de Gratz en 1856 et en 1857; « Richard Peinlich », biographie, 1883.

Imbault-Huart (Camille), sinologue français, interprète-adjoint de la légation de France à Péking; on lui doit: « Histoire de la conquête de la Birmanie par les Chinois, sous le règne de Tçienn Long, traduite du chinois », 1878; « Les instructions familières du Dr Tchou-Pô-Lou »; « Recueil de documents sur l'Asie Centrale, d'après les écrivains chinois », 1881; « Anecdotes, historiettes et bons mots, en chinois parlé », 1882; « La Légende du premier papes des Taoistes et l'histoire de la famille pontificale des Tchang, d'après des documents chinois, traduits pour la première fois », 1885.

Imbert de Saint-Amand (Baron Arthur-Léon), littérateur, historien et biographe français, ministre plénipotentiaire attaché au Ministère des affaires étrangères, né, à Paris, en 1834. On lui doit : « Les beaux jours de Marie-Ants nette », 1872; « La Fin de l'ancien régime » 1879; « Le Château », 1880; « Marie-Antonette aux Tuileries », id.; « La Dernière » née de Marie-Antoinette », 1881; « Marie-Jo toinette et l'agonie de la royauté », 1882; « La Jeunesse de l'impératrice Joséphine », 1833; « La Citoyenne Bonaparte », id.; « La Femmdu premier consul », 1884; « Les dernières ». nées de l'impératrice Joséphine », id.; « Les beaux jours de Marie-Louise », 1885; « Marie-Louise et la décadence de l'Empire »; « Marie-Louise et l'invasion de 1814 », id.; « Marie-Louise, l'île d'Elbe et les Cent-Jours . 1886; « Marie-Louise et le Duc de Reichstadt ». id.; « La Jeunesse de la Duchesse d'Angonlême », 1887; « Portraits de grandes dames », 1886; « Souvenirs », recueil de vers, id.

Imhof (Othmar-Emile), naturaliste suisse, professeur libre à l'Université de Zurich, né en 1855, a surtout étudié et illustré la faune pelasgisque, et en particulier la faune des lacs de la Suisse. Il débuta par une thèse intitulée: « Beiträge zur Anatomie der Perla maxima Scopoli », Aarau, 1881. Depuis cette année, le Zoologische Anzeiger, les Archives des Sciences physiques et naturelles, les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne, et différents autres recueils scientifiques ont souvent inséré de ses essais et de ses mémoires.

Imhof-Blumer (Frédéric), numismate suisse, né, en 1838, à Winterthur, où il réside; on lui doit, entr'autres: « Monnaies grecques », 1880; « Choix de Monnaies grecques de la collection de F. I. B. », 2<sup>me</sup> éd., 1883.

Imre (Alexandre), illustre philologue et critique littéraire hongrois, professeur de langue et de littérature hongroise à l'Université de Kolorzvar (Transylvanie) depuis 1872, né, en 1820, dans le comitat de Bihar, membre de l'Académie Nationale hongroise et de la Société littéraire Kisfáludy, ancien professeur à Hoelmezo Vásárhely et à Debreczin. Ses ouvrages concernent, pour la plupart, la langue et la littérature hongroise, les anciens classiques et l'éducation nationale. Dans une revue linguistique publiée, de 1856 à 1862, par M. Paul Hunfalvy, il insérait, entr'autres, des études sur l'usage ancien et moderne des temps du verbe hongrois. Comme académicien, il publiait son grand ouvrage « Sur les défauts et les vrais principes de la création des mots nouveaux », 1873; « Études des contributions à l'Histoire de la langue hongroise », préoccupation essentielle de sa vie littéraire. Dans la Revue de P. Gyulai, il inséra deux essais intéressants : « La nationalité et l'éducation », 1876; « L'Influence de la littérature italienne sur la littérature hongroise », 1879. Citons, en outre, son livre classique: « Histoire de la langue et de la littérature hongroise », qui en était en 1878 à sa

-57

tion; des brochures: « Les écoles supérieures angéliques et la liberté universitaire », Deczin, 1869; « Les questions vitales des écoles périeures évangéliques », id., 1871; un essai « Le poète Arany et sa traduction d'Aristonane », dans la revue Budapesti Szemle de 1885.

Inama-Sternegg (Charles-Théodore DE), illus**c**conomiste, statisticien, publiciste allemand, mmandeur de l'ordre de Saint-Maurice et Lare, conseiller aulique, docteur ès-sciences posques, président de la Commission Impériale ▶ statistique à Vienne depuis 1884, profesr honoraire de l'Université et de l'Académie rientale de Vienne, membre du Conseil Supé-⇒ur de la Santé à Vienne, etc., né, à Augs-▶urg, le 20 janvier 1843, a fait son droit à unich. Ancien employé et privat Docent de conomie politique à Munich, ancien professeur - recteur de l'Université d'Innsbruck; en 1880, \*ofesseur à Prague; depuis 1881, directeur ▶ la Statistique administrative de l'Empire à Eenne, a publié, entr'autres: « Die Volkwirt-►haftlichen Folgen des 30 jährigen Krieges », ≥64; une série d'articles sur le territoire des ats, dans la Zeitschrift für Staatswissenschaf-🖦, de 1868 à 1871; « Verwaltungslehre », ≥70; « Studien über das Hofsystem im Mit-Lalter >, 1872; « Idealismus und Realismus in ► Nationalökonomie », 1873; « Beiträge zur eschichte der Preise », id.; « Adam Smith », 376; « Tirolische Weisthümer », trois vol., **≥75**–80; « Ausbildung der grossen Grundherr-≥haften >, 1878; < Deutsche Wirtschaftsge-≥hichte >, premier vol., 1879; « Zeitalter des redits », 1881; des essais et travaux statistises nombreux dans la Statistische Monatschift, ■ 1881 à 1889, dans les publications de l'Aca-Smie des sciences de Vienne, de 1877 à 1886, dans les Jahrbücher fur National Œkonomie.

Inamura-Warau, écrivain japonais, secrétaire la Société des études japonaises, répétiteur our le japonais à l'École spéciale des langues rientales vivantes, né, en 1849, à Taka-Oka Japon); il a publié à Paris l'Annuaire de la ociété des études japonaises.

Ingelow (Miss Jeanne), femme-poète et roancière anglaise, née, en 1830, à Ipswich, dans
comté de Suffolk; elle a publié en 1850: « A
byming chronicle of incidents and feelings ».
uivirent: « Tales of Orris », 1860; « Poems »,
B63 (23° édition en 1884); « Home thoughts
nd home scenes and stories told to a Child »,
B65; « A story of doom and other poems »,
B67; « Mopsa the fairy », 1869; « Off the Skelgs », 1872, quatre vol.; « Fated to be free »,
B75, trois vol.; « Don John », 1876, trois vol.;
Sarah de Berenger » 1881, quatre vol., etc.

Ingleby (Clement-Mansfield), écrivain anlais, né, le 29 octobre 1823, près de Birmingam, a étudié à Cambridge; en 1855, il deveait professeur de logique et de métaphysique à Birmingham, d'où il se retira, cependant, après trois ans, pour se vouer entièrement à la littérature. Parmi ses écrits, on signale: « Outlines of Logic », 1856; « An introduction to Metaphysics »; « The Revival of philosophy at Cambridge », 1870; « The Shakespeare fabrications », 1859; « A complete view of the Shakespeare controversy », 1861; « Shakespeare's Allusion-books », 1874; « Shakespeare's Hermeneutics », 1875; « The still Lion, an essay towards the restoration of Shakespeare's Test », 1875; « Shakespeare, the man and his book », 1877, etc.

Ingold (le Père Augustin-Marie-Pierre), écrivain français, prêtre de l'Oratoire à Sceaux près Paris, né, à Cernay (Alsace), en 1852. On lui doit, entr'autres: « Le Chancelier d'Aguesseau et l'Oratoire. Documents inédits », 1879; « L'Oratoire et le jansénisme au temps de Massillon », 1880; « Le prétendu jansénisme du père de Sainte-Marthe », 1882; « Essai de bibliographie oratorienne », id.; « Les Miracles du Cardinal de Bérulle », 1884; « L'Oratoire et la Révolution », 1885.

Inostrantzev (Alexandre), naturaliste russe, né, à Saint-Pétersbourg, le 12 juillet 1843, où il a fait ses études, et où il est professeur de géologie et de paléontologie depuis 1869. En 1871, il a fait un voyage d'études à l'étranger, visitant la Suisse, l'Autriche et l'Italie, et entrant en rapport avec les géologues et paléontologues les plus éminents de ces trois contrées. Parmi ses nombreux travaux, citons: « Petrografitcheskii otcherk ostrova Balamo », 1867; Izliedovanie braginskago meteorita », 1869; « Geognostitcheskoje strojenie zapadnago berega Ladozskago ozera », id.; « Geologitcheskiî obzor miestnostî mezdu Bielim Morem î Oniezskim orzerom », 1871; « Untersuchungen von Kalksteinen und Dolomiten als Beitrag zur Kenntniss des Metamorphismus », dans les Mineralogische Mittheilungen de Tchermack, 1872; « Ueber die Mikrostructur der Vesuv-Lava vom September 1871, März und April 1872 », 1872; « Istoritcheskii otcherk dieyatelnosti vezuvija s. 1857 g. do nashih dniei », 1873; « Kliutchi jacznago berega Krima », 1875; « Studien über metamorphosirte Gesteine im Gouvernement Olonez », Leipzig, 1879; « Ein neues äusserstes Glied in der Reihe der morphen Kohlenstoffe », 1880; « Geologitcheskif otcherk Evrop. Rossif », pour compléter le cinquième volume de la Géographie Universelle de Réclus, 1885; « Ueber eine Vergleichungskammer zur mikroskopischen Untersuchung und durchsichtiger Mineralien », id.; « Ueber Schungit ein äusserstes Glied in der Reihe der amor phen Kohlenstoffe », id.; « Yestché o schungit », 1886; « Dactylodus rossicus species nova », 1888; de nombreuses contributions aux revues, aux journaux et à différents recueils apéciaux.

Inonyé (Tetsusiro), philologue japonais, ancien professeur libre à l'Université de Tôkiô (de 1882 à 1884), professeur de japonais au Séminaire de langues Orientales de Berlin, né, le 25 décembre 1855, à l'île de Kiûsiû (Japon), a fait ses études à l'Université de Tôkiô, se dédiant ensuite particulièrement à des recherches historiques sur la philosophie de l'extrême Orient; arrivé en Europe en 1884, il fixait sa demeure à Berlin et il prenait une part distinguée au Congrès International des Orientalistes à Stockholm et Christiania (septembre 1889). On lui doit, en dehors de traductions de plusieurs ouvrages de philosophie: « Essai über die Ethik », Tôkiô, 1882; « English-Chinese Dictionary of philosophical Terminology >, 2me éd., id., 1883; « Lyrische Gedichte in chinesischer Sprache », deux vol., id., 1884.

Interdonato (Étienne), écrivain et avocat italien ; on lui doit une entière série de pièces pour le théâtre, publiées depuis 1870 à Milan. Citons: « Di chi è la colpa? », comédie lyrique, avec musique de J. Burgio di Villafiorita, 1870; « Nella », drame en quatre actes en vers; « Il Paria », mélodrame, avec musique de J. Burgio di Villafiorita, Milan, 1872; « Rodolphe », drame en trois actes en vers, 1873; « Carlotta Corday », drame historique en trois actes en vers, 1875; « Vanda », mélodrame historique en trois actes, avec musique de Max Wogritsch, id.; « Una notte a Firenze », drame lyrique en quatre actes, avec musique de L. Zaverthal, 1876; « Luce », drame lyrique en cinq actes, mis en musique par M. Étienne Gobatti qui eut son quart d'heure de retentissante célébrité et qui maintenant est oublié, 1877; « Jolanda », drame lyrique en quatre actes, avec musique de J. Burgio di Villafiorita, 1879; « Notti romane », drame lyrique en quatre actes, 1880, nouvelle éd. en 1888, avec musique de J. Burgio di Villafiorita; « Jella », drame lyrique en trois actes avec prologue, 1881; « I Burgravi », drame lyrique en quatre actes, id.; « Mirra », drame lyrique en quatre actes, avec musique de Ladislas Zaverthal, 1882; « Stella », drame lyrique en trois actes, avec musique de S. Auteri-Manzocchi, 1881; « Manrico », drame en quatre actes, 1883.

Intra (Jean-Baptiste), écrivain italien, président de l'Academia Virgiliana de Mantoue, membre de la Députation pour l'Histoire Nationale en Lombardie, collaborateur de la Perseveranza et de l'Archivio Storico Lombardo, né, à Calvenzano près de Bergame, en 1832. Il a fait ses études à Pavie et à Vienne. De 1856 à 1869, il a enseigné dans les écoles moyennes; depuis 1869, il vit à Mantoue entièrement livré à ses occupations littéraires. Parmi ses nombreuses publications, en dehors des essais insérés à l'Archivio Storico Lombardo, signalons:

Manuale del contadino », Milan, 1867; « Ai

bagni di mare », nouvelle, 1869; « Agnese zaga », roman historique, 1871; « Il Sao Mantova », roman historique, 1872, nouvelle 1887; « L'ultimo dei Bonaccolsi », 1874; Villa », nouvelle, 1876; « Isabella Clara stria », roman historique, 1878; « La belle dizzina », id., 1881; « La Guida di Man arte e storia », 1883; « La Cattedrale di tova, storia ed arte », 1886; « Palazzo de e bosco della fontana presso Mantova », 1 « La Camilla di Virgilio e la Clorinda di quato Tasso », id.; « Ippolito Pindemon l'Accademia Virgiliana di Mantova », 1 « Agostino Paradisi e l'Accademia Virgi di Mantova », id.; « Virgilio o Vergilio 1886; « Una pagina della giovinezza del cipe Vincenzo Gonzaga » (dans l'Archivio rico italiano de l'année 1886, avec des no inédites sur l'écossais Giacomo Tritonio). P les essais insérés dans l'Archivio Storico bardo, signalons: « Donatello e il marchese dovico Gonzaga »; « La Reggia Mantova « L'Archivio Mantovano »; « La Basilie S. Andrea »; « Il Castello di Goido » (1888)

Inverardi (Jean), médecin et chirurgier lien, professeur de la science des accouchen à l'Université de Messine depuis 1886, r Alexandrie (Piémont), le 4 février 1854, a ses études à Novi, Alexandrie, Pavie et T on lui doit : « Il Parto podalico », Turin, l · Considerazioni sulle indicazioni del riv mento », Milan, 1879; « Due casi di eclan con esito infausto », id., 1880; « Un bi cifotico », id., 1881; « L'aido timico nei cessi puerperali febbrili », id, 1883; « No viaggio », id., 1883; « Il forcipe traente l'ape », id., 1884; « Ventidue casi di am tomia », id., id.; « Studii e ricerche per vare alla diagnosi della coniugata ostetri Turin, 1885; « Il moto di rotazione int nelle presentazioni enfatiche », id., 1886; « sistica ostetrica-ginecologica », id., id.; meccanismo del parto nelle presentazioni liche e nella podalica », Milan, 1888.

Invernizio (Caroline), romancière itali née, en 1860, en Piémont, résidante à Flor a débuté à l'âge de dix-sept ans par un r en feuilleton qui a eu un certain succès. ce ne fut qu'en 1881, après la mort de son qu'elle fut obligée de demander à son t d'écrivain ses moyens d'existence. Un tr facile, une habileté réelle dans la mise en ! de ses personnages, une imagination arder des sentiments élevées lui ont permis de pu en peu d'années, une série de romans à s tion, dont la donnée était toujours différ et qui montraient une aisance de plume commune. Une partie de ses romans et de nouvelles ont paru dans le feuilleton de la zetta di Torino; les meilleurs ont été réun volume chez l'éditeur Salani de Florence **1** 

s parmi les romans: « Rina o l'Angelo delle i »; « Paradiso e inferno »; « Raffaella »; I delitto della Contessa »; « L'impiccato e Cascine »; « Il bacio di una morta »; lora »; « Le vittime dell'amore »; « L'Ora del Ghetto »; « Fausta »; « Satanella »; e figlie della duchessa »; « I drammi delulterio »; « Il fantasma del Valentino »; parles nouvelles: « Pia de' Tolomei »; « La vena di una pazza »; « La trovatella di Mila-»; « Storia di una sartina »; « Storia di un idio »; « Due madri »; « Vita domestica ». a donné, en outre, une foule d'esquisses, petits récits et d'articles aux journaux, tansous son nom de jeune fille, tantôt sous les idonymes de Marcella, La Sfinge, Cenerentola, nonne, etc. Le premier de ces noms lui a inspiré par son mari, M. Marcel Quinterno, taine au Commissariat.

ppoliti (Alexandre), littérateur italien, proeur au Lycée d'Osimo (Marches), où il est e 14 octobre 1848. Il a fait ses études uniitaires à Turin, après avoir profité de l'ennement d'un littérateur éminent, Giuseppezio Montanari, auquel il a ensuite consacré pages touchantes. Écrivain élégant en itaet en latin, on lui doit: « Impressioni di riaggio », Osimo, 1878; « Opuscula varia », « Di qua e di là dall'Alpi », id., 1879; er lo scoprimento di una lapide al profes-G. I. Montanari », id., id.; « Il teatrino Collegio Campana, reminiscenza », id., 1883; i Mario Minghetti letterato e scrittore, diso », Ancone, 1887; « Alla memoria di Ferndo Della Porta », Osimo, 1889. rdebska (Ladislava), femme-auteur polonaise,

rit un grand nombre d'ouvrages d'instruc-

et des nouvelles pour les enfants. rrgang (Georges), auteur dramatique, né, 1 mars 1860, à Kl. Naundorf, près de Dresrésidant à Dresde, a écrit, en dehors de u'il a publié dans les journaux et dans les es: « Leonora », drame; « Die Brüder », « Pelopidas », tragédie; « Der gefährli-Vetter », drame; « Das verschleierte Bild », 1e; « In Freud und Leid », nouvelle; « Die ;e der Liebe », comédie; « Junge Träume », ies; « Die Poesie des Lebens », poésies. sajan (Père Barnaba), écrivain arménien, othécaire des Mékitaristes à Venise, né, 825, à Constantinople. Revenu de ses miss en Orient, il collabora activement au jourscientifique arménien par des essais histori-. On a de lui une traduction arménienne du re Manuel d'Epictète, Venise, 1871.

825, à Constantinople. Revenu de ses missen Orient, il collabora activement au jourscientifique arménien par des essais histori. On a de lui une traduction arménienne du re Manuel d'Epictète, Venise, 1871.

sambert (François-Gustave), publiciste et ateur français, né, à Saint-Denis-les-Ponts Châteaudun, le 20 octobre 1841. Il fit ses se au Lycée de Vendôme, et s'occupa dès de journalisme. Il débuta en 1856 à l'Union ole de Chartres. Venu à Paris vers la fin

de 1860, il prit successivement une part active à la rédaction de la Jeune France, de la Jeunesse, du Mouvement et de la Voie Nouvelle, journaux d'étudiants. De 1862 à 1865, M. I. fut l'un des principaux rédacteurs du Courrier du Dimanche. Il entra alors au Temps, où il rédigea le « Bulletin du jour »; puis il alla en 1868 fonder à Reims l'Indépendant rémois. Après avoir quitté en 1870 ce journal, où son opposition à l'Empire paraissait trop accentuée aux propriétaires, il revint au Temps, dont il fut l'un des correspondants militaires au début de la guerre. En cette qualité, il fut arrêté et emprisonné à Réthel par ordre du colonel Stoffel, prévôt de l'armée de Chalons. Après le 4 septembre, M. I. entra au Ministère de l'Intérieur et fit partie de la délégation du Gouvernement de la Défense nationale à Tours et à Bordeaux, d'abord comme attaché à la direction du personnel, puis comme chef du service de la presse. Il donna sa démission lors de la retraite de Gambetta (3 février 1871). Rentré à Paris, il fut, pendant la Commune, l'un des secrétaires de la Ligue d'union républicaine des droits de Paris. Il a été en novembre 1871 l'un des fondateurs et est resté jusqu'à la fin de 1883 l'un des rédacteurs les plus actifs de la République Française, dont il avait dans les derniers temps la direction. Vers la fin de 1883, il a cessé de diriger ce journal, où il a toutefois gardé jusqu'au commencement de l'année 1888 une collaboration assez active, mais presque exclusivement littéraire. En ce moment, il fournit des articles au Temps (où il ne fait aussi que de la littérature), à l'Indépendance belge et au Lyon Républicain. — M. I. a publié: « La Loi militaire expliquée », avec Coffinhal-Laprade, 1868, ouvrage qui a eu dix-sept éditions; « L'Impôt et son emploi », 1860; « Combat et incendie de Châteaudun », 1871, et des éditions avec préface des « Lettres de Mile de Lespinasse », Lemerre, 1876, 2 vol. in-16°, et du « Neveu de Rameau », Decaux, 1876, in-32°. Il a aussi collaboré au Livre d'or des peuples, à l'Encyclopédie générale, à La Vie Littéraire, etc., et fait en 1875 une série de conférences remarquées sur le XVIIIe siècle. Il a donné en 1884 chez Quantin une nouvelle édition du Neveu de Rameau très détaillée et avec le texte rectifié d'après les manuscrits; au commencement de 1885, une édition refondue et illustrée de la « Défense de Châteaudun », chez Charavay. M. I. est depuis huit ans l'un des syndics de la presse républicaine, et depuis six ans maire de Saint-Denis-les-Ponts, son village.

Isenbeck (Jules-Henry), ou J. O. BINDER, écrivain allemand, né, le 24 mai 1847, à Münster, a voyagé en Europe et en Amérique, et dirigé une institution scolaire, où il a élevé, entr'autres, dix jeunes gens du Siam; en dehors de ses nouvelles, romans et essais, il a

donné à la scène allemande une pièce populaire qui a eu beaucoup de succès: « Der Brand von Chicago ».

Isengard (Louis D'), écrivain italien, fils du baron Théodore et de la marquise Françoise Federici, né, le 11 mai 1843, à la Spezzia, où il demeure; ancien sergent des Bersaglieri à 18 ans, depuis officier garibaldien, volontaire dans l'insurrection de Crète en 1866-67, maître de langue à Constantinople, prêtre de la Mission au Collège de Scarnafigi, poète distingué, a publié un volume de poésies remarquables, et tout dernièrement un volume intéressant intitulé: « Reminiscenze africane », souvenirs d'un voyage à Massaua, Milan, 1889, deux éditions.

Isgard (monseigneur Louis-Romain-Ernest), écrivain ecclésiastique français, ancien auditeur de Rote pour la France, évêque d'Annecy, né, en 1820, à Annecy; en dehors de ses œuvres pastorales, on lui doit une série de conférences préchées à l'Oratoire sur le Mariage, sur le Sacerdoce, etc., et différentes brochures.

Ising (Wilhelm von), écrivain allemand, résidant à Cassel, né, le 10 août 1821, à Delmenhorst (Gran-Duché d'Oldenbourg), a écrit des drames: « Montmorency »; « Karl Stuart »; « Gustav Wasa »; « Himmel und Erde »; « Robespierre »; « Michæl Kohlhaus », 1861; « Narr und Sänger »; « Johanna d'Arc », 1868; des poésies: « Gedichte », 1873; nouv. éd. 1878; le poème: « Held Gustav », 1875, et autres recueils lyriques.

Isola (Hyppolite), écrivain italien, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Communale de Gênes, né, dans cette ville, le 6 juin 1830; il y a fait son droit. Il débuta par des essais littéraires dans le journal Michelangiolo fondé par lui, avec des amis, en 1855. Ancien collaborateur de la Gioventù et du Borghini de Florence, et des Opuscoli de Modène, il a publié un vol. intitulé: « Le Lettere e le Arti Belle in Italia »; une traduction du livre des Justus Lipsius: « De Constantia », 1879, un vol.; « Il Positivismo d'Augusto Comte », 1885; les « Storie Narbonesi », deux vol., qui font partie de la grande collection Romagnoli de Bologne; « Delle Lingue e Letterature romanze », deux volumes, comme complément de la collection de la Commission des Testi di lingua. Ajoutons encore: « Narrazione dello stato della repubblica di Genova, diretta a Dionigi Portinari », Gênes, 1881; « Storia di Rinovardo del Pinello figliuolo del Re Isar di Kames, testo inedito del secolo XIV », id., 1882.

Issauchou (Louis-Henri), homme de lettres et fonctionnaire des postes françaises, est né, en 1861, à Camboulives (Aveiron), d'où il a tiré son principal pseudonyme. Il fit ses premières armes en 1879 dans un journal satirique: Le Titi, tant sous son nom que sous son nom de guerre: Quosego. Depuis il a inventé le Jeu des

renards, dont la 4º édition a paru en 1 compagné d'un Traité très complet; il s le « Livre d'or des postes », Paris, 18 sacré aux postiers illustres ou seulem marquables à différents titres; et la « des Contemporains » (in-8°, 1885-86), temps, il s'est occupé de réformes post on lui doit notamment la carte-lettre la carte-lettre réponse payée et différen jets d'améliorations postales qui ont eu d au Palais-Bourbon et dont on trouvera la re partie dans l'Almanach illustré des I Télégraphes de 1885 et 1889. Le plus im de ses travaux est « L'Abeille latine » Latin pour tous, dictionnaire de plus de citations latines traduites en français, a tes les notions propres à en donner l exact et à en propager l'usage: exemple plication tirés des meilleurs auteurs, im et équivalents en français, notices hist et mythologiques, anecdotes, etc. (gr. Paris, 1889, ouvrage unique en son genre tons que M. I. a collaboré à une foule naux qu'il serait trop long d'énumérer, dirige, depuis janvier 1887, le Panthéon rite, après avoir dirigé auparavant l'Es che. Citons, en outre, de lui: « Sixain nets », 1881; « Manuel du Jeu des Ren 1883; Anthologie biographique des s lettres », en collaboration avec Léo 1884; « Améliorations postales », dans nach illustré des Postes et des Télégraj 1885.

Issaverdenz (Père Jacques), écrivainen, procureur général des Mékitariste nise, est né, à Smyrne, en 1834. On a entr'autres ouvrages: « L'Arménie et méniens », en anglais, trois vol., 1873-76 tuel Arménien », en anglais, quatre vo ce même onvrage a été publié en frança la même année; « Voyage à Bombay, e nien moderne », 1886; « Lithurgie Arne, en notes européennes, par le pèr chini, éditée en trois langues, arméni lien et français par le père I. », 1876 ménie illustrée par la photographie », çais et en arménien, 1885.

Issel (Arthur), éminent naturaliste professeur de géologie à l'Université de né, le 11 avril 1842, à Gênes, ancien é Lycée Napoléon à Paris (1857), reçu ès-sciences naturelles à l'Université de 1863, a publié de 1864 à 1870 une v de mémoires ou de notes de malacologi paléontologie, entr'autres: « Malacolo Mar Rosso », Pise, 1869; de 1870 à 18 trentaine d'ouvrages parmi lesquels nou lons: « Viaggio nel Mar Rosso e tra i quatre éditions; « Istruzione scientifica giatori » (en collaboration avec d'autre gues); « Molluschi Borneensi », Gênes

IVA

875 à 1880 plusieurs mémoires, au nomdesquels: « L'uomo preistorico in Italia »,
n, 1875; « Nuove ricerche nelle caverne
ere della Liguria », dans les Memorie des
ei, Rome, 1878; de 1880 à 1888, une cintaine de publications concernant surtout la
ogie; signalons les volumes: « Pelagos »,
es, 1884; « Le oscillazioni lente del suolo »,
e; et les mémoires intitulés: « Nota sulla
di coincidenza », 1884, en collab. avec L.
zuoli; « Contributi alla geologia Ligustica »,
ie, 1887; « Bibliografia scientifica della Lia », Gênes, 1887; « La Carta geologica
> Riviere Liguri e delle Alpi », 1887, en
ib. avec MM. Mazzuoli et Zaccagna.

stoczy (Victor), orateur et publiciste hon-3, député au Parlement de Budapest, né, e famille noble, en 1842, à Szent-Kercszt, il ésente depuis 1872 le district de Rum. Comdéputé, il a tenu son premier discours aunitique le 7 avril 1875. Ce discours éloquent u bruit, et créa au Parlement un parti annitique considérable et donna à la question en Hongrie un caractère national. Souteu Parlement par ses amis les députés Géza dy et Iván Simonyi, et par une partie de resse hongroise, dans laquelle aussi il a suivi sa campagne antisémitique, il en a fait pécialité, dans la convinction partagé par nombreux Magyars que la prépondérance éléments juifs serait fatale au développet de la vie nationale hongroise.

lung ou Jung (Théodore), écrivain militaire çais, général d'artillorio, ancien chef du cast du Ministre de la Guerre (1886) actuelent gouverneur militaire de Dunkerque, né, aris, en 1833; on lui doit, entr'autres: «L'Asmie de guerre de Berlin. L'Enseignement taire supérieur en Europe. L'École supére de guerre de France. Réglements et pronmes des cours d'après les documents ofls », 1877, publié sous l'anonyme; « L'Aret la Révolution; Dubois-Crancé mousquee, constitutionnel, général de division, mire de la guerre », 2 vol., 1884; « Bonae et son temps, d'après des documents iné->, 2 vol., 1880-81; « Lucien Bonaparte et mémoires, d'après les papiers déposés aux tives étrangères et d'autres documents iné-, 2 vol., 1882-83; « Essai de sociologie taire ». La Revue Alsacienne (décembre 1884 lécembre 1885), a publié une étude assez plète sur le général Iung ou Jung et ses

Ivanka Draskócz-Jordanföld (Emerich), homme tique hongrois, député au Parlement de Buest, issu d'une ancienne famille de Croisés, Hunt-Pázmán, né, en 1818, à Ober-Szemered. servi dans l'armée jusqu'au grade de colonel pris part au mouvement révolutionnaire des 1veds en 1848-49. Député depuis 1861, parti-

san du président Tisa, il a collaboré à l'ancien journal Hon (La Patrie, qui a cessé de paraître) et au Nemzet qui l'a remplacé. En 1881 il a publié à Budapest a propos des Mémoires de Pulszky une réfutation pour la partie qui le concerne, sous titre: « Mon service de quatre mois dans l'armée hongroise de la fin de juin jusqu'à la fin du mois d'octobre de l'anuée 1848 ».

Iversen (Adélaïs-Marie-Catherine), femmepoète allemande, mariée avec le publiciste, poète et nouvelliste Jules Iversen, né en 1815, résidant à Rendsbourg, née, le 25 août 1829, à
Flensbourg, ayant appris l'anglais et le français, a enseigné ces langues, et donnés des
traductions en allemand du français et de l'anglais. A Paris elle a connu Hugo et Heine
qui ont exercé sur son esprit une influence
exceptionelle. Ses poésies choisies ont été recueillies en 1886, sous le titre: « Traum und
Leben, Liedesklänge aus Schleswig-Holstein,
von Adelaide Marie », et obtinrent un brillant
succès.

Iversen (Henry), poète lyrique allemand, né le 19 octobre 1848, maître supérieur et organiste à Kalleby (Nordangeln). Ses poésies sont devenues assez populaires, et mises en musique, sont chantées habituellement.

Iversen (Jules-Gottlieb), écrivain et archéologue russe des provinces allemandes de la Russie, ancien professeur de grec et de latin à l'école luthérienne de St-Pierre à St-Pétersbourg, conseiller d'État et depuis 1879 conservateur du Cabinet des monnaies et médailles à l'Ermitage Impérial, grand collectionneur de monnaies et de médailles, né, à Reval, le 5 avril 1823, a fait ses études à Dorpat, et publié: · Beitrag zur russischen Medaillenkunde », Saint-Pétersbourg, 1870; « Medaillen auf die Thaten Peter der Grossen », id., 1872 (le même ouvrage en russe); « Icones familia ducalis Radzivilianæ denuo veteribus tabulis æueis expressa », id., 1875; l'illustration en russe des médailles impériales de Russie, plusieurs vol. in-4°, depuis 1878; Das Lehrerpersonal der S. Peri Schule von ihrem ersten Beginn bis zur Gegenwart, 1710-1887 », id., 1887, etc.

Iverus (Jean-Édouard-D.), botaniste suédois, professeur à Linköping, né en 1846, a publié: « Beskrifaing öfver Västmanlands fancrogamor och thallagamor », 1877; « Sverges vespertilionidæ och soricidæ, cranilogiska studier », 1879.

Ivon (Louis), écrivain français, lieutenantcolonel de gondarmerie en retraite, ancien élève de l'École Polytechnique, né, à Paris, en 1822, a publié en 1877, à Nantes, chez Pellier, un ouvrage curieux: « Le Réveil de la musique où son étude rendue d'une facilité extrème et ses ressources augmentées à l'infini », 1877.

Ivry (Comte Édouard-Louis OGIER D'), écrivain militaire français, collaborateur du Journal

des Sciences militaires, né d'une vieille famille de l'Île-de-France, fixée plus tard dans le-Maine. Officier aux Guides de la Garde, capi-

taine au 9<sup>me</sup> Hussards, M. O. d'I. a, sp guerre, publié trois volumes de vers, sous général de « Rimes de cape et d'épès ».

J

Jablockkeff (Paul), physicien russe, le célèbre inventeur de la chandelle électrique qui porte son nom, dont on fit l'expérience pour la première fois à Londres en 1877, divulguée immédiatement après à Paris, est né, en 1847, à Saratow, et a fait ses études à l'Institut des Ingénieurs à Saint-Pétersbourg. On a de lui quelques mémoires qui se rapportent à sa belle découverte qui a été bientôt développée, perfectionnée et appliquée par Edison.

fectionnée et appliquée par Edison. Jacini (Comte Etienne), illustre economiste, écrivain et homme politique italien, ancien ministre des travaux publics (1860-61 et 1866-67), président et rélateur de l'enquête agraire (1881-86), né, à Casalbuttano (province de Crémone), en 1827, d'une famille riche, fort estimée en Lombardie depuis plusieurs générations. Il fit ses études au Collège de Howyl près de Berne, dirigé par Emmanuel de Fellemberg, à Milan et aux Universités de l'Allemagne. Ensuite il voyagea en Europe et en Orient. L'insurrection de 1848 le rappela en Lombardie. Dans la periode 1849-1859, il prépara son livre admirable: « La Proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia », ouvrage couronné par la Società d'incoraggiamento di Scienze e Lettere de Milan, et qui lui ouvrit très jeune les portes de l'Institut Lombard. Suivit le livre: « Le condizioni economiche della Valtellina nel 1858 », où, de combat, on dénonçait les graves fautes du gouvernement autrichien en Italie. Ce livre eut l'honneur d'être traduit en anglais par Gladstone. Pour le Comte de Cavour, il prépara un rapport sur la situation de l'Autriche en Lombardie et en Vénétie. Ecrivain et politique clairvoyant, il présagea la convention de septembre 1864 par sa brochure: « La Questione di Roma al principio del 1863 ». Non moins important est son ouvrage: « Due anni di politica italiana dalla Convenzione di settembre fino alla liberazione del Veneto per mezzo dell'alleanza italo-prussiana », Milan, 1868; Suivirent: « Sulle opere pubbliche in Italia nei loro rapporti collo Stato »; « Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1870 », lettre aux Electeurs de Terni, où il montre que l'Italie légale ne représente aucunement l'Italie réelle; « Discorso inaugurale dell'Esposizione regionale di Reggio Emilia, pronunziato dal sonatore Jacini in qualità di presidente della medesima, ai 3 settembre 1876 »; « Un po'di commenti sul Trattato di Berlino », 1878; « Discorso al Senato sulla politica estera », 1879; I Conservatori e l'Evoluzione naturale dei |

partiti politici in Italia », 1879. Citoas v « Progetto di legge per cencedere al Ge la facoltà di prender parte ad un consum ternazionale per promuovere l'esecusions ( ferrovia attraverso al S. Gottardo, e dece giustificativi », présenté au Parlement itali 1866. M. J. a le plus grande mérite dans cution de cette grande œuvre internation utile au commerce de trois états et à la sation; « Discorso pronunziato dal senato cini nella tornata del 23 gennaio 1871 ( il trasferimento della capitale a Roma »; « mio dell'Inchiesta Agraria del suo pres conte Stefano Jacini », 1881; « Relazio conte S. Jacini sull'inchiesta nelle Pro Lombarde », 1882; « Relazione finale sui tati dell'Inchiesta Agraria nel Regno d del suo presidente conte S. Jacini », 1884 terpellanza nella tornata del 27 aprile 18 Senato del senatore S. Jacini sugli intend del Governo circa alle conseguenze che gono dalla Inchiesta Agraria »; « La que del Papato e l'Italia, studio di S. Jaci principio della neutralità internazionale cato alla Santa Sede », 1888; et enfin s nier livre sur la dernière évolution de l tique italienne, qu'il accuse de mégaloma bon sens, la profondeur des connaissan longue expérience, la sincérité et l'élévati idées font du comte J. un des premier mes d'état italiens, qu'on est bien étor ne pas voir à la tête du gouvernement malheureusement pour l'Italie, non seuler comte J. n'ambitionne point le pouvoir,

Jack La Bolina (nom de plume d'Al Vittorio Vecchj; voir ce nom).

Jackson (Abraham-Revers), médecin cain, né, le 17 juin 1827, à Philadelphie, médecin à Strondsbourg, et depuis plannées à Chicago, où il a fondé un hôp lèbre pour les femmes. On lui doit, entr' Removal of large uretro-vesicale calc Successful removal of both ovaries »; ovarion menstruation »; « Vesico-vaginala »; « Treatment of uterine fibroids use of ergotine », etc.

Jackson (James), écrivain français, arch bibliothécaire de la Société de Géograph en 1843, à Assailly (Loire), a publié: « provisoire de bibliographies spéciales », 1881, et un curieux « Tableau de divers tesses », depuis la croissance du bambo progression maximum de la Mer de Glaprès Tyndall, jusqu'à la vitesse de la l extrique; les vitesses sont exprimées en mès par seconde.

Jacob (Alfred), érudit français, archiviste du partement de la Meuse, conservateur du Mude Bar-le-Duc, né, le 21 août 1841, à Thione (Moselle), a fait ses études à Sédan, et B part comme volontaire aux campagnes d'Alie, de 1860 à 1870, et à la guerre de 1870-71; lui doit: « Cartulaire de l'abbaye de Sainte ilde », d'après le manuscrit original de la Bi->thèque Nationale, Bar-le-Duc, 1882; « Ca->gue du Musée de Bar-le-Duc », 1881; des ices biographiques et bibliographiques sur M. uncis de Chanteau, sur l'amiral Didelot, etc. Jacob (Antoine), écrivain allemand, directeur l'École Technique de Kronach, né, le 21 août 1. à Breitenbrunn, a fait ses études à Kemn et Munich, et publié: « Lehrbuch der mamatischen Geographie für Real- und Hanschulen », 1879; « Unsere Erde », 1883; Weltkunde », 1886.

Jacob (Ernest-Hy.), médecin anglais, né, en .9, dans l'Hampshiro, élevé à Winchester-lege et à l'Université de Oxford, résidant à 3ds, membre de plusieurs sociétés savantes, sublié: « Reports on the Treatment of Rheutism by Salicin in Leeds Gen. Infirm. », 1877-; « Simple Dilatation of the Stomach and its 3atment », 1879, en collab. avec le Dr Clifd Allbutt »; « The Administration of Ether 1 Chloroform and the Mortality from Anæetics », 1879-80-86; « Electricity in diseases the Larynx », 1885; « Treatment of Laryng. tysis », 1887.

Jacob (Nathan), nouvelliste et auteur dratique de Berlin, où il est né le 25 avril 1835; a débuté comme relieur de livres; mais ses miers succès littéraires l'ont décidé à se ser entièrement à la littérature. On lui doit s esquisses, des nouvelles, des pièces de iatre. Citons parmi ses succès: « Dietrich d Brechstange », joué au théâtre Meysel de rlin; « Starker Sabak », remaniement d'ais Jacobson; « Die schöne Helena », drame; Nur ein Berlin »; « Familie Hagedorn »; Hammer und Ambos »; « Vater Zahn »; Im Dienst »; « Er sucht seine Frau »; Leo », cantique; « Drei Mark »; « Das Reich · Illusionen »; « Schatten »; « Sein eigen it »; « Zwei Jahre Zuchthaus », nouvelle; Der Kandidat »; « Aus Rache », id.; « Sein dell »; « Todfeinde », id.; « Aus bewegter it »; « Unser altes Berlin ».

Jacobi (Abraham), médecin américain, d'orie allemande, professeur au Medical College, au New-York College of Physicians and Surns, président de la State Medical Society dans tat de New-York, né, le 6 mai 1830, à Hara en Westphalie, a fait ses études à Greifsld, à Goettingue et à Bonn. Mêlé au procès le Communards, il fut prisonnier d'état à Cologne et à Berlin de 1851 à 1853. Remis en liberté, il passa en Angleterre et de là en Amérique. On lui doit entr'autres: « Contributions of obstetrics and uterine and infantile pathology in 1858 », New-York, 1859; « Dentition and its derangements »; « The raising and education of abandoned children in Europe ». Il a fourni des contributions nombreuses a l'American Journal of obstetrics und diseases of women and Children.

Jacobi (Hermann-George), orientaliste allemand, ancien professeur à Münster et à Kief. professeur de sanscrit et de grammaire comparée à l'Université de Bonn depuis cette année, né, à Cologne, le 11 février 1850, a fait ses études à Berlin et à Bonn, visité l'Angleterre et l'Inde (1873-74). En dehors d'une série d'essais importants insérés dans les Indische Studien de Berlin, dans la Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, dans la Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, dans l'Indian Antiquary de Bombay, dans la Zeitschrift für Vergleichenden Sprachforschung, dans les Goëttinger Gelehrten Anzeigen, on lui doit: « De astrologiæ indicæ Horâ appellatæ originibus, accedunt Lagu Jâtaki capita inedita », Bonn, 1872; « The Kalpasûtra of Bhadrabahu », Leipzig, 1872; « Sthavîravalicharita or Paricishtaparvan by Hemachandra >, Calcutta, quatre livr.; « Gáina Sûtras translated from the Prakrit; Parl I. Akaranga Sutra; Kalpa Sûtra », Oxford, 1884 (fait partie des Sacred Texts of the East); « Ausgewählte Erzählungen in Måhåråshtrî », Leipzig, 1886.

Jacobi (Justus), écrivain allemand, professeur d'histoire de l'église à l'Université de Halle, né en 1815. On lui doit : « Die kirckliche Lehre von der tradition und heil. Schrift », Berlin, 1848, première partie; « Lehrbuch der Kirchengeschichte », premier vol., id., 1850; Abälard und Heloise », conférence, id., id.; « Basilidis philosophi gnostici sententias ex Hippolyti libro κατά πασών αίρεσεων nuper reperto illustr. », id. 1852; « Die Lehre der Irvingiten », id., 1853, 2me éd., 1868; « Die Zeitalter der Kirche », conférence, id., 1857; « Dio Jesuiten », trois conférences, Halle, 1862; « Der päpstliche Nuntius in Berlin », 1868; « Professor Schlottmann », Halle, 1881, 2me éd.; « Erinnerungen an den baron Ernst von Kottwitz , id., 1882; « Erinnerungen an August Neander », id., id.; · Streiflichter auf Religion, Politik und Universitäten der Centrumspartei », 1883.

Jacobi (Victor-Frédéric-Léopold), professeur d'agronomie et de science camérale à l'Université de Leipzig, senior docentium, né, en 1809 à Pempelfort, faubourg de Dusseldorf, il a fait ses études dans sa ville natale, à Wiesbaden, à Jena, à Bonn et à Leipzig, a publié: « De rebus rusticis veterum Germanorum », Leipzig, 1833; « Nachrichten über das Gewerbeschul-

wesen in Preussen und Sachsen », id., 1842; « Die Nationalangelegenheit zunächst der deutschen Landwirthe: Theors Denkmal », id., 1843; · Forschungen über das Agrarwesen des altenburg. Osterlandes », id., 1845; « Land wirthschaftliche und national ökonom. Studien in der niederrhein. Heimat », id., 1854: « Die Bedeutung der böhmischen Dorfnamen für Sprachund Weltgeschichte », id., 1856; '« Slaven- und Teutschthum in cultur nord agrarhistor. Studien », Hanovre, id.; « Ortsnamen um Potsdam », Leipzig, 1889; « Freihen von Liebig als unberechtigt zu entscheidendem Urtheil über Praxis und Unterrichtswesen in der Landwirtschaft », id., 1861, 2me èd., 1863; « Das rohe Leipzig cultivirt », id., 1864.

Jacobson (Édouard), auteur dramatique allemand, né, le 10 novembre 1833, à Grosstrelitz dans la Haute-Silésie, a étudié la médecine A Berlin, où il fixa son domicile. Il débuta en 1856 avec une pièce intitulée: « Faust und Gretchen ». En 1886, on comptait déjà plus de cent pièces de lui. Moser, Kneifel, Girndt et Rosen ont souvent été ses collaborateurs. Parmi ses pièces les plus applaudies, citons: « Bei Wasser und Brot »; « Beckers Geschichte »; « Singvögelchen »; « 500,000 Teufel »; « Der Postillon von Müncheberg »; « Die Galoschen des Glückes »; « Das Mädel ohne Geld »; « Ebbe und Flut »; « Die Lachtraube »; « Der jüngste Leutnant »; « Der Mann im Monde »; « Ein gemachter Mann ».

Jacobsthal (Jean-Édouard), écrivain d'art, professeur d'ornementation à l'École Supérieure Technique de Berlin, né en 1839; on lui doit, entr'autres: « Grammatik der Ornamente », Berlin, 1874, 3mº éd., 1880; « Süditalienische Fliesen-Ornamente », id., 1885; « Araceenfermen in der Flora des Ornaments », id., 1886.

Jacobus (Dom), l'un des pseudonymes du célèbre écrivain belge Charles Potvin (voir ce nom). Il signa notamment ainsi les lettres sur « L'Église et la Morale », parues d'abord dans Le National de Bruxelles (1856-57), réunies en brochures, puis en volumes, et dont un éditeur de Milan commença une traduction (« Roma e la Famiglia »), datée de Genève, mais qui resta malheureusement inachevée. La même signature figure au titre des « Tablettes d'un libre-penseur », Bruxelles, 1880, ouvrage dans lequel M. Potvin a réuni les principaux articles qu'il avait donnés aux journaux depuis 1850.

Jacoby (Charles-Jean-Herman), théologien allemand, professeur de théologie et prédicateur à l'Université de Königsberg depuis 1868, né, le 30 décembre 1836, à Berlin, où il a fait ses études. On lui doit, en dehors de plusieurs essais épars: « Die Liturgik der Reformatoren », Gotha, 1871; « Allgemeine Paedagogik auf Grund der christlichen Ethik », id., 1893; « Luthers vorreformatorische Predigte », Königs-

sberg, id.; « Beiträge zu Christlicher E niss in Predigten », Gütersloh, 1871; « liche Tugenden », Gotha, 1883.

Jacolliet (Louis), fécond et brillant é français, dont les livres ont fait du brui que décriés et condamnés, en partie, ; savants, à cause de certaines erreurs de religion, qu'ils ont contribué à div ancien président du tribunal de Chande (Indes Orientales) et de Taïti (Océanie) Charolles (Saône-et-Loire), en 1837. doit: « La Bible dans l'Inde. Vie de Cristna », 1868; « La Devadast (bayade médie en quatre parties, traduite du tas id.; « La vérité sur Taïti, affaire de la cière », 1869; « Le fils de Dieu'», 1875; mœurs et les femmes de l'extrème Orien yage au pays des perles », 1874; « B des vièrges. Les peuples et les contines parus », id.; « Christna et le Christ. L Nara. Spiritus Sanctus. Phallus. Priape. gne de Leda. La Colombe de Marie », id Spiritisme dans le Monde. L'Initiation sciences occultes dans l'Inde et ches k peuples de l'antiquité », 1875; « Fétit Polythéisme, Monothéisme; la Génèse d manité », id.; « Voyage aux ruines de Go et à la Cité des Morts (Indoustan), id. Côte d'ébène. Le dernier des négriers ». « Le Pariah dans l'umanité », id.; « L'. mystérieuse », 1877; « La Cité des Sa' id.; « La Côte d'ivoire. L'homme des dé id.; « Rois, prêtres et castes », id.; « I ditions indo-asiatiques », 1876; « Voy: pays des éléphants », 1877; « Second au pays des éléphants », 1878; « Voy pays de la liberté. La Vie communa États-Unis », 1876; « Taïti, le crime cairn, souvenirs de voyages en Océanie « Voyage au pays des Brahmes », i « yage aux rives du Niger, au Bénin ( le Borgou », id.; « Voyage aux pays rieux: Yébou, Borgou, Niger », 1879 yage au pays des fakirs charmeurs » Les mouches de coche >; < L'Olymp</li> manique; la Mythologie de Manou », « Les pécheurs de nacre; voyage et res au centre de l'Afrique », 1883; « au pays du hatschisch », id.; « Vo pays des singes », id.; « Voyage hu que pays des kangourous », 1884; « dans le buisson australien », id.; « l naturelle et sociale de l'humanité » (le premiers volumes de cet ouvrage, qui mettait 25, ont paru en 1884); « Les A sauvages, récits d'histoire naturelle, de et de voyages », id.; « La Femme dans La Femme aux temps védiques, aux brahmaniques et dans l'Inde de la décac 1887. La plupart des livres de M. J. a bliée par la librairie Marpon et Flamma

Jacottet (Henri), publiciste français, né, à achâtel (Suisse), le 12 mars 1856; il a fait études en Suisse, en Allemagne et en Anterre; il a pris à Heidelberg le titre de docr en droit. A Paris, en 1879, il est devenu aborateur au Dictionnaire de géographie uniselle de Viviers-Saint-Martin et Rousselet; st encore le secrétaire de la rédaction de dictionnaire. En même temps, M. J. a dondes articles d'histoire, de littérature au Parent, à la Revue Scientifique, au Magasin Pitesque, an Journal de la Jeunesse, etc., a pu-5, en 1887, un volume de la Bibliothèque Merveilles, intitulé: « Les Grands Fleu-· . — En Suisse, il a collaboré au Journal Genère et à la Bibliothèque Universelle et Resuisse, où il a fait quelques articles litté-

Jacquemart (Eugène-Alfred), écrivain, profesir et homme politique français, né, à la Neu-.e-aux-Tourneurs (Ardennes), le 3 octobre 36. Professeur, puis inspecteur de l'enseignent primaire, depuis onze ans, M. J. vint à Paà la fin de 1861 après avoir étudié les scieni physiques à Strasbourg. Pendant plusieurs nées, il fit des conférences scientifiques à la le du Boulevard des Capucines, au théâtre Passy, au Grand-Orient, à la Salle Gerson, a Société d'Instruction élémentaire, à l'assotion des Élèves de l'École normale de la Seià Evreux, à Charleville, à Sédan, à Mezièet à l'Exposition de 1878, notamment sur froid artificiel. Il fit connaître le téléphone Paris dans deux conférences à huit jours d'in-·valle et une troisième au Théâtre-Français. J. a publié une brochure sur « L'Alchimie »; a fait tous les articles de chimie du grand ztionnaire de pédagogie publié par Hachette; est collaborateur de la Grande Encyclopédie derne, il a publié beaucoup de livres classies et « Le Petit Cosmos », extraits annotés commontés des plus magnifiques morceaux s grands écrivains scientifiques. C'est la desiption de l'Univers par des extraits des sants célèbres depuis d'Alembert jusqu'à Reclus, Pasteur, etc.

Jacquet (Augustin), littérateur, professeur et bliciste français, né, à Paris, en 1833, ancien eve de l'École Normale Supérieure, s'est fait abord connaître par quelques ouvrages classies qui furent adoptés par le Conseil de l'insiction publique (traductions d'auteurs grecs, atés de rhétorique, etc.). Nommé professeur rhétorique au Lycée de Metz en 1864, il prit e part active au mouvement libéral qui agit les esprits, et publia dans la presse locale grand nombre d'articles où il soutenait avec ent et conviction les principes démocraties. Au commencement de la campagne de 70, M. A. Collignon ayant créé le Journal tiques et républicains qui animaient la population, M. J. fut un des collaborateurs assidus de cette feuille qui obtint un très grand succès. Le Journal de Metz, poursuivit intrépidement sa carrière jusqu'au jour de la capitulation de la ville, et l'autorité prussienne, en le supprimant, lui rendit un hommage que justifiait sa fière altitude. Les Messins offrirent à M. J. un siège à l'Assemblée Nationale, en 1871; mais il refusa, croyant que les protestations des provinces menacées d'annexion à l'Allemagne devaient être portées à la tribune par des représentants originaires de ces provinces. Nommé professeur a Paris en 1871, il partagea son temps entre ses occupations professionnelles et des travaux littéraires. En 1887, il publia (chez Garnier) une « Étude sur la vie littéraire dans une ville de province au 17me siècle », ouvrage qui occupa la presse pendant plusieurs mois et qui valut à l'auteur le titre de docteur ès-lettres, que la Sorbonne lui accorda à l'unanimité. La Sorbonne n'accueillit pas avec moins de faveur un autre livre de M. J. sur « Jean Bodin et la critique historique au 16me siècle ». M. J. est aujourd'hui professeur au Licée Henri IV.

Jacquier (Jean-Louis), publiciste et homme politique français, actuellement député du Rhône, est né, à Belfort, le 26 octobre 1835. Collaborateur des journaux d'opposition démocratique, il fut l'un des organisateurs de la fameuse manifestation de l'Alcazar (à Lyon), du 24 février 1870. Au début de la guerre, il organisa et commanda la garde nationale de la Mulatière et fut élu maire de la commune de Saint-Foile-Lyon. M. J. a collaboré au Defenseur des droits de l'homme, à la République républicaine, à la France républicaine, au Peuple lyonnais, au Petit lyonnais, au Progrès de Lyon. En 1871, le procureur de la République Andrieux le poursuivit pour des articles relatifs à la Commune et publiés dans le Vergeur; sous le préfet Ducrot, il fut obligé de quitter Lyon, où il revint en 1876, après avoir dirigé, pendant trois ans, l'imprimerie du Républicain de la Loire, à Saint-Étionno. Dès 1865, M. L. J. avait débuté dans la politique d'opposition et avait collaboré aux feuilles littéraires qui firent à Lyon, sous une forme satirique, une guerre d'escarmouches aux hommes et aux choses de l'Émpire. Il a recueilli et publié en un volume sous le titre de « La politique de Guignol, Grafon et Ci" », un certain nombre de ses articles en prose, vers et patois lyonnais, parus dans ces divers organes, de 1865 à 1872. A cette date, le préfet Ducrot ayant, à Lyon, supprimé tous les journaux républicains dans lesquels il écrivait, M. J. fonda avec son ami Lagrange, aujourd'hui député du Rhône, une feuille hebdomadaire, la Gazzette de Guignol, dont ils furent tous deux les seuls rédactours. Élu député du Rhône au scrutin du Metz, éloquent organe des sentiments patrio- 1 18 octobre 1885, M. L. J. prit place à la gauche radicale. Il a voté l'expulsion des princes et toutes les réformes démocratiques proposées à la Chambre.

à Réthel, en 1847, conservateur-adjoint de la Bibliothèque et du Musée de Reims, secrétaire

Jadart (Charles-Henri), érudit français, né,

général de l'Académie de cette ville. Il a publié, depuis 1877, notamment dans les Travaux de l'Académie de Reims, un certain nombre d'études et de recherches sur l'histoire, l'archéologie, les beaux-arts et la statistique du pays rémois et des Ardennes. Parmi les travaux tirés à part nous citerons: « Robert de Sorbon, essai sur son origine, sa vie et ses écrits », 1877; « Dom Jean Mabillon, étude sur sa vie et ses œuvres », 1879; « Jean de Gersoy, son origine et sa famille », 1881; « Emond du Boullay, historiographe et poète du XVIº siècle »; « J.-B. Buridan, jurisconsulte et commentateur des coutumes de Vermandois », 1884; « Louis XIII et Richelieu à Reims », 1885; Jeanne d'Arc à Reims », id.;
 Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Remi de Reims >, id.; « Répertoire archéologique de l'arrondissement de Reims », 1er fascicule, 1887. Il a donné dans plusieurs congrès scientifiques des communications relatives à la question de la

population dans les arrondissements de Réthel

(Ardennes) et de Reims (Marne). On lui doit

aussi les Tables méthodiques et alphabétiques

des Travaux de l'Académie de Reims, des Al-

manachs historiques de Reims et de l'Annuaire

Matot-Braine publié en cette ville depuis trente

ans. Enfin il prépare la publication des « Por-

traits historiques du Musée de Reims >, avec

notices et documents inédits sur un grand nom-

bre de personnages rémois.

Jaeger (Émile-Frédéric-Oscar), historien allemand, né, le 26 octobre 1830, à Stuttgard, a fait ses études à Tubingue. Après avoir été successivement professeur à Freyimfelde, Stuttgard, Ulm, Wetzlar, Mörs, il est depuis 1865 directeur du gymnase Friedrich-Vilhelm de Cologne. On lui doit, entr'autres: « John Wycliffe und seine Bedeutung für die Reformation », 1854; « Geschichte der Römer », 5me éd., 1883; « Geschichte der Griechen », 5me éd., 1887; « Preussen und Schwaben »; « Die punischen Kriege », 1870; « Geschichte der neussten Zeit », 1882; « Aus der Praxis », 1883; « Weltgeschichte », en quatre vol. depuis 1887.

Jaeger (Gustave), naturaliste et hygièniste allemand, ancien professeur au Polytechnique et à l'École de Zoojatrie de Stuttgard, de 1866 à 1884, retraité depuis 1884, directeur depuis 1881 de la revue mensuelle intitulée: « Prof. Dr Jägers Monatsblatt », consacrée au développement et à l'apologie de ses doctrines, né, à Burg, dans le Wurtemberg, le 23 juin 1832, a publié, entr'autres: « Zoologische Briefe », Vienne, 1864-76; « In Sachen Darwins contra Wi-

gand »; « Die Darwinische Theorie in Beziehung zu Moral und Religion »; « aus dem Thiergarten »; « Das Leben i ser »; « Die Wunder der unsichtbaren « Deutschlands Thierwelt »; « Wande durch das Thierreich »; « Die menschlibeitskraft »; « Die Normalkleidung sundheitschutz »; « Entdeckung der S

« Lehrbuch der allgemeine Zoologis ».

Jaeger (Hermann), jardinier et éem lemand d'horticulture, jardinier de la Eisenach et inspecteur des jardins du Duché de Weimar, né le 7 octobre Munchenbersdorf, collabore, depuis 18 Gartenflora de Regel; on lui doit une straités sur le jardinage, la floriculture, l des arbres, etc. Il a voyagé en Italie, en en Belgique et en Angleterre.

Jachus (Charles-Maximilien-Guillaun torien et écrivain militaire, né, le 18 av. à Berlin. Entré au service militaire, la guerre de 1870-71, il était com de l'infanterie à l'État-Major de Na 1872 à 1885 il a été professeur d'Hist l'art militaire à l'Académie militaire de Il est docteur honoris causa de l'Unive Heidelberg, et on lui doit: « Reinhart me populaire; « Ein Jahr der Jugen cuel lyrique, 1861; « Bilder aux dem : huadert », bonnets, 1860; « Aachen »; Kaiserstadt »; « Julichsche Geschic 1861-62; « Geschichte des 2 Rhein. II ments », 1865. Il a rédigé, pendant tre le « Registrande des gr. Generalstabs: ses grands ouvrages, citons: « Ross u ter in Leben, Sprache, Glauben und Ge der Deutschen », Leipzig, 1872, der Das französische Heer von der groß volution bis zur Gegenwart >, 1873 Slacht von Königgrätz », 1876; « H einer Geschichte des Kriegswesens von zeit bis zur Renaissance », 1880; « Heer sungen und Völkerleben », 1885. Depi temps il travaille, pour le compte de mission historique de Munich, à une His nérale de la guerre en plusieurs volun

Jaennike (J.-Frédéric), écrivain d'automologiste allemand, né, le 7 janvier Francfort, attaché au service des che fer à Mayence. On lui doit, entr'autres : buch der Aquarellen Malerei », Stuttgar 1877; « Handbuch der Oelmalerei », i « Grundriss der Keramic », id., 1871 livr.); « Uebersicht der gesamten Kera Littëratur », id., 1882. Sous le pseudoi F. Montanus, il a publié: « Der Oden

Jagitch (Vatroslav), philologue au professeur de philologie slave à l'Univ Vienne, né, le 6 juillet 1838, à Varadi ses études à Vienne, enseigné de 1860 au gymnase d'Agram, où il a été, pende

s années, secrétaire de l'Académie Sud-slave, agé, en 1871, en Allemagne et en Russie, ccupé successivement les chaires de philolo-Domparée à l'Université d'Odessa (1872), de rues slaves à l'Université de Berlin, et, en aier lieu, celle de philologie slave. En dehors ses nombreux essais dans plusieurs revues es, dans l'Archin de philologie slave, qu'il ré-: avec Leskien et Nehring, dans le Knjezevnik z il est aussi le rédacteur en chef dans les 's des Académies, dont il est membre, a publié arément: « Primjeri starohervatskoga jezika » emples de l'ancienne langue croate), Agram, 1-66; « Grammatica hervatskoga jezika » ammaire de la langue croate), id., 1864; « Hiija knzizevnosti naroda hrvatskoga i srbsko-• (Histoire littéraire du peuple croate et serid., 1867, avec supplément en 1868; plusieurs .eils de « Pjesme », ou chants populaires sla-1869, 1870, 1871, 1873; « Das Leben der rzel dè in den slavischen Sprachen », Vien-1871; « Quatuor Evangeliorum codex Glaticus », Berlin, 1769; « Zakon Vinodolski », ıt-Pétersbourg, 1880; ← Specimina linguæ eoslovenicæ », id., 1882; « Obrazey jazyka :venoslavianskago », 1882; « Marijntkoje stveroje evangelije », id., 1883; « IV Evanversionis palaeoslav. cod. Marianus », Ber-1883; • Kritika paleografitcheskija statji », it-Pétersbourg, 1884; « Briefwechsel zwis-1 Dobrowsky und Kopitar », Berlin, 1885; [enaea septembris, octobris, novembris », t-Pétersbourg, 1886. Il a aussi rédigé le nier volume des Scriptores croatici. Jahn (Albert-Charles-Rodolphe-Hermann),

en professeur à l'Ecole Technique de Seesen, cteur d'un Établissement scolaire supérieur runswick, né, le 29 août 1847, à Mittenle, a fait ses études à l'Université de Berpris part à la guerre de 1870 comme offi-, et mérité la croix de fer. Après la guerre publié un recueil de chants militaires sous titre: « Trinnerungsblätter aus eiserner ; »; suivit, en 1847, un: « Liederbuch des tschen Kameraden », 2e éd. en 1885; « Weart », 1886; « Kriegserinnerungen », 1888. Jahn (Gustave-Guillaume), écrivain allemand, cteur d'un établissement de charité à Züllv, près Stettin, et directeur du Züllchower , né, le 23 février, à Sandersleben, ville, ; il fut le maire de 1852 à 1858. On lui : • Hohelied in Liedern », cinquième éd. 1873; • Der Brautstand », 2° éd., 1860; euer Frühling », id., id.; « Der Gratulant », ); « Erzählungen für das Volk », 1850; as schöne Luisle », nouvelle, 1870. -- Son Ulrich-Gustave folk-loriste, né, le 15 avril l, à Züllchow, professeur au Real-Gymna-1 Friedrich de Berlin, a publié: « Die deutm Opfergebräuche bei Ackerbau und Viehıt »; « Volkssage aus Pommern und Rü- l

gen »; « Hexenwesen und Zauberei in Pommern », 1886; « Pömmerche Kinder-und Hausmärchen », trois volumes.

Jahn (Hans-Max), philosophe et chimiste allemand, professeur libre à l'Université de Graz depuis 1884, né, le 4 juillet 1853, à Custrin en Prusse, a fait ses études à Berlin et à Heidelberg; de 1875 à 1878 il a été à la tête du laboratoire de chimie de l'Université d'Athènes. En dehors de nombreux essais dans les revues et dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne, on lui doit: « Die Grundsätze der Thermochemie und ihre Beventung für die theoretische Chemie », Vienne, 1882; « Die Elektrolyse und ihre Bedeutung für die theoretische und angewandte Chemie », Vienne, 1883.

Jahn (Hegidius-Vratislav), écrivain et chimiste tchèque, ancien directeur de l'École de Pardoubitch et professeur de chimie, député au Parlement de Vienne depuis 1885, né en cette ville le 22 janvier 1838, a fait ses études à Prague, a débuté en littérature par sa collaboration au Slovnik nautchny (Dictionnaire Scientifique), en 1855, par la direction du journal littéraire Obrazy zivota (1863), par des vers: « Poémes élegiaques », 1861; « Katerina z Pernskyna », tragédie en vers, 1861; « Poèmes lyciques », 1862; et par une esquisse biographique sur: « F. L. Rieger ». Suivirent différents livres de chimie: « Études de chimie », en collaboration avec son frère Zdenek; « Essai élémentaire de Chimie générale », 1873; « Principes de chimie moderne », 1874; « Chimie élémentaire », 1876; « Études critiques sur différents ouvrages de chimie »; plusieurs mémoires sur l'histoire de la chimie, dans les Chemicke Listy; une commémoration du célèbre géologue Jan Krejci, dans la revue Osveta de l'année 1887; des poèmes, des prologues, des préfaces, des traductions.

Jahu (Henri-Albert), historien et archéologue suisse, professeur et bibliothécaire à Berne, ancien secrétaire au Département de l'Intérieur, ne, le 9 octobre 1811, à Berne; on lui doit, en dehors des nombreux écrits insérés dans les revues et de plusieurs éditions de textes grecs (entr'autres, Glyca, S. Méthode, Aristides Quintilianus, Grégoire Palamas, Eustathius), les ouvrages suivants: « Symbolae ad emend. et illustr. Philostrat. de Vit. Soph. », Berne, 1837; «St. Basilius M. Plotinizans, supplementum editionis Plotini Creuzerianae », id., 1838; «Lesefrüchte altdeutscher Theologie und Philosophie », id., id., 1838; « Diss. Platonica, qua tum de causa et natura mythor. Platonicorum disputatur, tum mythus de Amoris ortu, sorte et indole, a Diotima in Convivio narratus, explicatur », id., 1839; • Diss. theol. qua disputatur ad quosnam pertineat promissi Spiritus S. secundum Novi Foederis doctrinam », Balo, 1841; « Animalversiones in S. Basilii M. Opp. supplementum editionis Garner », id., 1842, fasc. I; «S. Methodius Platonizanssive Platonismus ss. Patrum Ecclesiæ grecæ S. Methodii exemplo illustratus », Halle, 1845; « Hist, archaeol. Abhandlung ueber unteritalisch. kelt. Gefässe in der Vasensammlung des bern. Mus. Bern. », 1846; . Die in der Bieler Brunquell-Grotte im J. 1846 gef. röm. Kaisermünzen antiquar. hist. beleuchtet ., Berne, 1847; « Der Canton Bern, deutschen Theils, antiq. topogr. beschrieb », Berne, 1850; « Chronik oder geschichtl. ortskundl. und statistische Beschreibung des Cantons Bern alten Theils in alphab. Ordnung », id., 1857; « Die Pfahlbaualterthümer von Moosseedorf, im Canton Bern » (en collab. avec Uhlmann), id., 1857; « Die keltische Alterthüm der Schweiz, zumal des Cantons Bern in Absicht auf Kunst und ästhet. Interesse dargestellt », Berne, 1860; « Emmenthaler Alterthüm und Sagen », id., 1865; « Bonaparte, Talleyrand et Stapfer 1800-1803 », Zurich, 1869; « Die Geschichte der Burgündionen und Burgundiens bis z. Ende der I. Dynastie », deux vol., Halle, 1874; « Die kunde und Benutzung der Bongars Handschr. und Büchersammlung der Stadtbibliothek in Berne », Berne, 1878; « Erinnerung an Rudolf Jahn », id., 1883. M. J. est doct. philos. honoris causa de l'Université de Berne, membre de l'Académie des Sciences de Munich. Il a en préparation : « Aristides Quintilianus de Musica », la seconde partie, contenant un commentaire critique et exégètique; et « Oracula quae feruntur Chaldaica, olim Zoroastri falso adtributa ».

JAH

Jahn (Hermann), poète allemand, résidant depuis 1882 à Gohlis près Leipzig, né, le 13 août 1857, à Klein-Vielen (Mecklembourg), a publié: « Arbues de Epila »; « König Erich », drame; « Deutsche Lieder »; « Im Bann der Venus »; « Ich denke Dein »; « Agnes Bernauer », drame; « Slavina »; « Verwehte Blätter »; « Isuschka ».

Jahnson (Jules-Edouard), economiste et statisticien russe, professeur de démographie à l'Université de Saint-Pétersbourg, membre de l'Institut International de Statistique, chef des travaux de la statistique municipale de Saint-Pétersbourg, membre de nombreuses sociétés d'économie et de statistique, né le 17 novembre 1835, à fait ses etudes à l'Université de Kiew. Ancien professeur d'économie politique à l'École Supérieure d'agriculture à Garky, reçu docteur en droit en 1872, élu professeur d'économie politique à l'Université de Saint-Pétersbourg en 1874, il a le premier en Russie offert des cours spéciaux de démographie et ouvert un séminaire statistique à l'Université. On lui doit, en langue russe: « Cours d'économie politique », 1862; « Théorie de la rente foncière », 1864, ouvrage couronné par l'Université de Saint-Pétersbourg; « Sur la statistic rale, étude historique sur la théorie da tistique », 1871; « Études sur le mon de la population en Russie », 1872; « S que comparée de la Russie », tom. I; « toire et population », tom. II, 1878; « mie rurale », 1886; « Étude sur la si des paysans en Russie avant et après 1881; « Cours théorique et pratique de tistique », un gros vol. in-8°, 1887; « sur le commerce des céréales et l'état a au sud-ouest de la Russie. Rapport sur u quête dirigée par l'auteur en 1868-69 », 1869-70.

Jakab (Edmond), écrivain hongrois, pro aux écoles techniques, né, en 1854, à ' en Transylvanie, a publié: « Poésies »; venirs de jeunesse »; « Histoires sicilies « Scènes de la vie de Marossey »; « Le de la ruine », roman; « Török Györgyué gédie de la vie du peuple, en trois acte

Jakabfalvy de Jakabfalva (Jules), ji sulte hongrois, juge à la Cour d'appel de pest, ancien secrétaire du Congrès des J hongrois, né, à Gagy-Bátir, dans le co Abacy-Torna, en 1828. Il a pris part volution de 1848 comme honvéd, dans rie hongroise, et y fut bléssé; il a fait des à Leutschau, à Késmark, à Eperyer ros-Patak et à l'Université de Pest, où son diplôme d'avocat. Il a inséré plusie ticles et essais politiques et juridiques : journaux et dans les revues. Citons l'essai publié dans la Gazette des Tri (Törvenyszéki esarnok): « Sur notre cation »; une étude dans la Revue de J dence (Jogtudornányi szemle): « Sur la ( de la réforme de notre jurisdiction », à cles sur les juges de paix, sur la suc sur le droit criminel. Mais en doit surtout son beau livre sur « Xénophon économiste politique ». La maison de l une des plus hospitalières de Budape quentée par les hommes les plus marque la politique et de la littérature hongro

Jakovlew (Vladimir), écrivain et prusse, s'est fait spécialement connaître livre sur « L'Italie », lettres écrites de de Rome et de Naples.

Jalabert (François-Philippe-Victorle), écrivain français, l'un des représen
plus éminents du protestantisme franç
ral, né, à Nîmes, le 17 août 1823. Il
cessivement avocat à la Cour d'Aix
professeur à la Faculté de Droit d'Aix
de Grenoble (1856), de Nancy (1864),
délégué aux fonctions de doyen, et e
fesseur de Droit constitutionnel à la
de Droit de Paris (1879). Il siégea au
de l'Église sectionnaire et au conseil p
ral d'Aix (1846 à 1856), au consistoir

se de Mens (Isère) (1857 à 1864), au consis--e de l'Église de Nancy (1865 à 1877). Il délégué de l'Église de Nîmes à l'Assemblée délégués des Églises réformées de Frantenue à Paris en mai 1848, et secrétaide l'Assemblée avec le pasteur Montana; député de l'Église de Nîmes à l'Assemblée térale des députés des Églises réformées de Lnce tenue à Paris en septembre 1848; déé de la huitième circonscription au synode térale des Églises réformées de France tenu Paris en juin 1872; membre du conseil cen-L des Églises réformées de France (1879); mbre de la délégation libérale des Églises rérnées de France depuis 1873; secrétaire de s avril 1887. — M. J. a publié: « Mémoire protestation de l'Église sectionnaire d'Aix 1 représentée au consistoire de Marseille », 17; « Compte-rendu de l'assemblées des déués des Églises réformées de France, tenue Paris en mai 1848 » (en collaboration avec pasteur Montandon); « Des bases du synode zéral », exposé des motifs de la délibération consistoire de Nancy, 1868; « Des rapports la morale et de la religion », 1868; « Contation sur la légalité de la création de pluurs églises consistoriales du culte réformé à ris », 1868; « L'article 16 de la loi de germal an X », deux lettres à M. Laurens, mem-3 du consistoire de Saverdun, 1868; « Point république neutre d'Alsace », lettre à M. le nte Agénor de Gasparin, 1870; « Mémoire à nsulter sur le caractère du synode général l'Église réformée »; « Pourquoi refusonsus d'obéir au synode? » par un chrétien rémé, 1875; « Les droits et les obligations s laïques dans l'Église protestante », confénce faite à Strasbourg dans l'église Saintcolas, 1875; « Spoliation, partage équitable, ion fraternelle, il faut choisir », appel aux

rétiens réformés, 1875. Jamais (Émile), avocat, publiciste, homme litique français, député de Gard. M. É. J. est , à Acques-Vives (Gard), en 1857. Suivant s cours de Droit de la Faculté de Paris, reçu cteur en Droit en 1881, il se fit inscrire come avocat à la Cour d'appel de Paris. C'est i qui fut chargé de prononcer le discours de ntrée (1880), à la Conférence des avocats. Il it pour sujet: « L'Esprit libéral au barreau us la Restauration »; « L'Armée et l'école »; Étude sur les canaux dérivés du Rhône et r la situation économique des départements :éressés », Paris, 1883; « Des droits et des ranties de l'inculpé pendant l'instruction prératoire en Droit français et dans les législans étrangères. Étude des réformes à introire et du projet de loi soumis aux Chambres », 84. M. J. a fait à la salle du boulevard des pucines une série de Conférences sur « La plitique étrangère et la situation politique des divers pays de l'Europe ». En 1884 à l'occasion du Centenaire de Diderot, il fit paraître une brochure sur « Les idées politiques de Diderot ».

James (Henri), illustre romancier américain, né, en 1873, à New-York, a passé une partie de sa jeunesse en Angleterre, en France et en Suisse; après avoir achevé ses études à l'Harvard College, aux États-Unis, il revint en Angleterre et fixa sa demeure à Londres. On lui doit, entr'autres: « A Passionate Pilgrim and others Tales »; « Roderick Hudson »; « Transatlantic Sketches >, 1875; « The Americans >, 1877; « Watch and Ward »; « French Poets and Novelists >, 1878; « The Europeans »; « Daisy Miller »; « An International Episode >, 1879; « Hawthorne »; « A Bundle of Letters >; « Confidence >; « Diary of a man of Fifty >, 1880; « Washington Square »; The Portrait of a Lady >, 1881;
 The siege of London >, 1883; « Portraits of Places », 1884; « Tales of three Cities », 1884; « A Little tour in France >, id.; « Author of Beltraffio », 1885; « The Bostonians », 1886; « Princess Casamassima », etc. Madame Bentzon a publié dans la Revue des Deux Mondes une étude sur les romans de M. James.

James (Mme A.-G.-F. Eliot, née Vyvyan), femme-auteur anglaise, née en 1844, mariée en 1870 au lieutenant Henry Eliot James, mort en 1886, résidant à Brighton, a publié: « Indian Industries », Londres, 1880; « Indian Household », id., 1879; « Our Servants, their Duties to Us and Ours to Them », 1881; « Profitable and Economical Poultry Keepings », 1881; « Indian Outfits and Establishments », 1882; des contributions à différents journaux: The Standard, The Queen, The Lady's Pictorial, The Bazaar Exchange, The Western Daily Mercury, The Sussex Daily News, The Morning Post (India), Land and Water, National Review, Woman's World, Chamber's Journal, etc.

Jametel (Maurice-Louis), sinologue et économiste français, professeur de langue chinoise à l'école des langues orientales vivantes, lauréat de l'Institut de France, membre de la Société d'Économie politique de Paris, né, le 11 juin 1856, à Montrouge (Seine); il a fait ses études à l'école même où il enseigne, et il les a poursuivies comme interprète de la Légation de France en Chine, en 1878. Il a été ensuite chargé d'une mission en Corée, attaché au Consulat général de France à Naples, chancelier à Riga. Rédacteur de l'Économiste français et de la Revue de Géographie, collaborateur du Journal de Genève, de la Revue de Genève, et de la Revue d'histoire diplomatique, il a publié séparément: « L'épigraphie chinoise au Tibet », 1<sup>re</sup> livr., Pékin, 1880; « Le Mexique, son développement économique », Paris, 1881; « Une excursion à la Casa Grande »; « L'émigration chinoise aux États-Unis »; « Une excursion dans la Vallée le la Napa »; « Fleuve Bleu et Fleuve Jaune », 1880-84; « L'encre de chine », ouvrage couronné par l'Institut, 1882; « La politique eligieuse de l'Occident en Chine », 1883; « La coopération distributive », 1886; « Émailleurs pékinois », id.; « La Corée avant les traités », 885; « La Chine inconnue », 1886; « Étude aur les états de l'Ouest de l'Amérique du Nord », trois parties, 1880-82; « Pékin, souvenirs de l'Empire du Milieu », Paris, Plon, 881; « Le Chinois mis à la portée de tout e monde », 1888.

Jandelli (Cajétan), philosophe italien, ancien professeur et président de lycée, professeur de hilosophie morale à l'Académie scientifique et ittéraire de Milan depuis 1883, né, à Civitella Casanova (Abruzzes), a publié: « Sommario di fletafisica », 1866; « Sommario di filosofia elementare »; « Della vera dottrina d'Arnaldo da Brescia », 1871; « Teoria della percezione », 874; « L'idea dell'Etica — L'Etica e la Pedaggica — Della Coscienza Morale », 1881; « Saggio sul sentimento del bello. Critica di alcune ottrine intorno al piacere ed al dolore », id.; Della personalità e sue malattie », 1885;

Leggi della Memoria », 1887.

Janet (Paul), illustre écrivain et philosophe français, membre de l'Institut, né, à Paris, le 80 avril 1823. Ses études faites au Lycée Saint-Louis, il entra à l'École Normale Supérieure en 1841 et fut reçu agrégé de philosophie en 1844. De 1845 à 1848 il professa la philosophie au Collège de Bourges; de 1848 à 1857 il fut chargé du même cours à la Faculté de Strasbourg, puis fut nommé professeur de logique au Lycée Louis-le-Grand et, enfin, en 1864, professeur d'histoire de la philosophie à la Sorbonne. M. P. J. a publié: « Essai sur la dialectique de Platon », 1848, thèse de doctorat; La Famille », 1re éd. 1855; 13e éd., 1878 (cet ouvrage a été couronné par l'Académie francaise en 1856); « Les Confessions de Saint-Augustin », traduites en français, 1857; « Histoire de la Science politique dans ses rapports avec la morale », 1re éd., 1858, 2 vol.; 3e éd., 1886, couronnée par l'Académie des Sciences morales et politiques; « Étude sur la dialectique dans Platon et dans Hégel », 1860; « Essai sur le médiateur plastique de Cudworth », 1860; « La Philosophie du bonheur » 1re éd., 1862; 5e éd., 1880; « Le Matérialisme contemporain en Allemagne: examen du système du docteur Buchner », 1864; 4e éd., 1884; « La Crise philosophique », 1865; « Le cerveau et la pensée », 1866; « Éléments de morale ». 1869; « Les Problèmes du XIXe siècle, politique, littérature, science, philosophie, religion », 1872; 2º édition, 1873; « La Morale », 1874; « Philosophie de la Révolution française », 1re éd., 1875; 3º éd., 1887; « Les Causes finales »,

1876; « Saint-Simon et le Saint-Simonis conférence, 1878; « La Philosophie fra contemporaine », 1879; « Les Maîtres pensée moderne », Calmann-Lévy, 1883 Origines du socialisme contemporain », Ge Baillière, 1883; « Victor Cousin et son œ Calmann-Lévy, 1885; « Les passions caractères dans la littérature française a septième siècle », 1888. M. P. J. a trad publié, avec une introduction: « Dieu, l'h et la béatitude », par Spinosa, 1878. Il : ni des articles à la Liberté de penser, à vue de législation, à la Revue des Deux M au Dictionnaire des Sciences philosophiques Revue Bleue, à la Revue Philosophique, au nal Le Temps, au Journal des Savants. février 1864, M. P. J. a été élu membre de démie des Sciences morales et politiques tion de morale), en remplacement de Vill Ecrivain de premier ordre, esprit clair et ses livres sont aussi sains et bienfaisants sont d'une lecture agréable.

Janezewski (Édouard), botaniste pole professeur à Cracovie, né, le 14 décembre en Lithuanie, a fait ses études dans son natal et en France. On lui doit, entr'au « Morphologische Untersuchungen über bolus furfuraceus », 1871; « Le parasitis Nostoc Lichenoides », 1872; « Vergleid Untersuchungen über die Entwicklung de chegonium », id.; « Recherches sur les phyra », id.; « Les propagales du Spha cirrhosa », id.; « « Observations sur la : duction de quelques Nostocacées », 1874; cherches sur l'accroissement terminal des nes dans les Phanérogames », 1875; « R ches sur le développement des rédacelles les Phanérogames », 1873; « Recherches su croissement du thalle dans les Phénospor 1875; « Développement des bourgeons de Prèles », 1877; « Développement du Pyst dans les Floridées », 1877, etc.

Janitschek (Hubert), écrivain d'art all d'origine tchèque, ancien conservateur du industriel-artistique de Vienne, ancien seur à l'Université de Prague, actuelleme fesseur d'archéologie chrétienne et d'hist l'art à l'Université de Strasbourg, né, en à Troppau en Silèsie, a beaucoup voys Italie, et s'est occupé spécialement de l'h de l'art et de la culture en Italie. On lu en dehors de la traduction allemande d tits essais de Leon Battista Alberti (V 1877), des études sur Andrea Del Sarti vanni Bellini, Jacopo Robusti, Paolo Cal l'École de peinture de Bologne, inséres d Kunst und Künstler des Mittelalters w Neuzeit, et des essais qu'il publie depuis dans le Repertorium für Kunstwissenschaft il est le rédacteur en chef, une Geschich deutschen Malerei, Berlin, 1885 et annee

1235

Die Gesellschaft der Renaissance in 1 die Kunst », Stuttgard, 1879, une icles intéressants dans l'Unsere Zeit, f der Höhe, dans la Zeitschrift für Tunst. Dans le Courrier de l'Art de 83, il a publié en français: « Deux inédits sur le célèbre tombeau de découvert à Rome en 1485 ».

(Charles), jurisconsulte tchèque, prodroit pénal et de procédure pénale à é de Prague. On lui doit, entr'autres: afrechtliche Nothstand >, Erlangen, natliches Klangmonopol oder subsidiälagrecht >, id., 1879; « Das oester-Strafrecht », Prague, 1884; « Die n der Strafsschuld », Vienne, 1885. (Guillaume von), écrivain militaire fils d'un officier d'artillerie de l'étatrichien, né, le 5 décembre 1835, à ı servi lui-même dans l'armée juse de capitaine; il se retira du serpour se livrer à des recherches hisins les archives de Vienne; il est reuis 1884 pour cause de santé. En sa collaboration aux recueils spéciaux, t: « Laudon, der Soldatenvater in ben und Wirken als Soldat, Feldherr sh », 1863, ouvrage couronné; « Oein statistischer Beziehung », 1865; tein, ein Charakterbild im Sinne der historischen Forschungen », 1867; Leben >, 1869; « Schwendy >, 1870; lacht am Marchfelde », 1878; « Faeschichte, sowie Laudon in Gedicht seiner Zeitgenossen », 1880. Pour x littéraires, il a obtenu de l'Emperich la médaille d'or literis et artibus. ski (Ceslas), écrivain polonais, né, en plany, propriété de sa famille, dans la le Vilna (Lithuanie), a publié trois e poésies et un recueil de nouvelles, re: « Arabeski », Varsovie, 1884. (Victor-Émile), avocat belge, né, à en 1885. Il est connu surtout par juridique dont l'importance semble e considérable, si l'on en juge par s déjà publiés: « De la protection es de la pensée », Bruxelles, 1887, suivantes. M. J. avait déjà esquissé ujet dans une conférence qui ent un entissement dans le public et dans la i traité comprendra probablement huit

h (Paul), chimiste allemand, profesimie à l'Université de Goettingue, né, rlitz, en Silésie, le 2 octobre 1841, a ides à Leipzig, Greifswald, Breslau et , en dehors de nombreux essais dans de revues, depuis 1867, il a publié en pettingue le premier volume de ses elte Chemische Forschungen ».

Jannet (Claudio), publiciste et professeur français, docteur ès-lettres de l'Université, docteur ès-sciences politiques de Louvain, actuellement professeur d'économie politique à l'Université catholique de Paris, né à Paris le 26 mars 1844; il a publié: « Étude sur la loi Voconia, fragment pour servir à l'histoire des institutions juridiques au VIme siècle de Rome », Paris, 1867; « Les Résultats du partage forcé des successions en Provence », 1871; « Les Sociétés secrètes », 1876; « Les États-Unis contemporains; les mœurs, les institutions et les idées depuis la guerre de la sécession », 4me édit., 2 vol., in-12, Plon, 1888; « Les Institutions sociales et le droit civil de Sparte », 2º édit., 1880; « Le Crédit populaire et les banques en Italie, du XVme au XVme siècle », 1885; « L'Indifférentisme politique », 1883; « Les Sociétés secrètes et la Société », par N. Deschamps et Claudio Jannet, 3 vol., 6e éd., Seguin et Oudin, id.; « Le Socialisme d'État et la Réforme sociale », Plon et Nourrit, 1888.

Janussen (Pierre-Julos-César), illustre physicion et astronome français, directeur de l'Observatoire de Meudon depuis 1875, a fait des observations importantes sur le soleil, et pour mieux l'observer voyagé en Italie, en Grèce, aux îles Açores, aux Indes, au Siam, au Japon, en Algérie, etc.; il est né, à Paris, le 22 février 1824, et a déposé le résultat de ses profondes études dans les Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, aux Archives des Missions Scientifiques et aux Annales de chimie et de physique.

Jannuzzi (Étienne), jurisconsulte italien, avocat à la Cour de Cassation de Naples, ancien professeur de l'Université de Ferrare, professour libre de Droit et de procédure civile à l'Université de Naples depuis 1867; professeur de droit civil et commercial à l'Institut Technique de Naples, membre de l'Académie Pontanienne, etc., né, à Andria au mois de février de l'année 1840; il a publié entr'autres: « Discorso sul Codice Civile confrontato a grandi tratti con varii codici di Europa », Florence, 1866; « Trattato sulle assicurazioni terrestri a premio », Naples, 1869; « Studii di diritto e di Procedura Civile >, un vol. de 400 pages, 2º éd., id., 1876; « Elementi di Diritto Civile »; « Nozioni elementari sulle disposizioni generali che precedono il Codico Civile nella cittadinanza », id., 1877; • Se il possessore di mala fede obbligato alla restituzione dei frutti potrà esser rivalso delle spese fatte negli anni nei quali è mancato il ricolto. — Se nelle somme non ancora liquidate corrono gli interessi », 1877; « Discorso su Nicola Rocco, con brevi cenni sull'esplicamento del Diritto privato internazionale », id.; A che valgano gli effetti delle sentenze che la legge dichiara non estinti dalla perenzione », 1878; « Studio sul pegno », 1879; « Limiti dell'articolo 1640 del Codice Civile nell'appulto & ezzo fisso », id.; « Affrancamento », dans Enciclopedia giuridica italiana de Vallardi; Francesco Paolo Ruggiero », discours (lu à Academia Pontaniana) 1882; « Delle attribuoni testamentarie fatte senza il legato e senza divisione inter liberos », 1888.

Jansen (Albert), écrivain allemand, profeseur à Berlin, né, le 29 avril 1833, à Hesseassel, a fait ses études universitaires à Tuingue et à Borlin; après avoir dirigé les études e son Altesse Impériale la Grande-Duchesse lga Constantinovna, actuellement Reine de rèce, et après un long séjour en Russie, en rèce, en France et en Italie, il fut nommé rofesseur à l'Académie militaire de Berlin. 'ombé malade en 1887, il se retira de l'eneignement public et se livra exclusivement à es travaux littéraires, surtout à des recherhes sur la vie et les œuvres de Jean-Jacques tousseau. On lui doit: « Jutius Pflug »; « Die dee des Fortschrittes in der Universal Geschiche »; « Nationalität und Freiheit »; « Ueber en Ursprung und die Voraussetzungen des lljudischen Königthumes »; « Giovanni Antonio Bazzi genannt il Soddoma »; « Baccio Bandielli »; « Jean-Jacques Rousseau, fragments nédits »; « Jean-Jacques Rousseau als Musiker »; « Jean-Jacques-Rousseau als Botaniker »; « Documents sur Jean-Jacques Rousseau », des essais nombreux épars.

Jansen (Cristophe), écrivain et conférencier norvégien, né, le 5 mai 1841, à Bergen, ancien directeur d'une école pour les paysans, a quitté son pays natal pour devenir ministre de l'Évangile aux États-Unis, en 1881. Il réside à Minneapolis. Voici le titre de ses publications: Fraa Dansketidi », roman historique, 1875; · Amerikanske Fantasier », comédie en trois actes, 1876; « Den Berg tekne », nouvelle tirée de la vie des paysans, 1876; « Fraa Italia », esquisses de voyage, 1878; « Austanfyre Sol og vestanfyre Maane », poème dramatique, 1879; « Smaastykke », petites nouvelles, 1879; « Amerikanske Forhold », six conférences, 1881; « Vore Bedstforældre », roman historique, 1882; « Præriens Saga », cinq nouvelles américaines, 1885; « Har Orthodoskien Ret », traités théologiques, 1886; « Normand i Amerika », deux nouvelles, 1888; « Bag Gardinet », roman de Minneapolis, 1889; « Amerikanske Smaahistorier », petites nouvelles américaines, 1889. Il écrit dans la langue populaire norvégienne, essayant de la mettre à la portée de tout le monde et en honneur à préférence de la langue danoise.

Janson (Paul), illustre avocat et homme politique belge, né, à Herstal, près de Liège, le 11 avril 1840. Il commença ses études supérieures à l'Université de Bruxelles et les acheva seul; dès 1862, il fut reçu docteur en Droit avec la plus grande distinction. Les ressources de sa famille étaient modestes; M. J. dor répétitions de grec, de latin et de mati ques, préladant ainsi à sa vie de travail bientôt son immense talent le fit sortir foule et la politique s'empara de lui. Vé tribun populaire, il a obtenu d'éclatants dans les réunions publiques; en cour d'assi il a plaidé de grands procès criminels et ques; au conseil communal de Bruxelles a été membre; et à la Chambre des représes où il entra en 1877, qu'il dût abandonne mentanément après les élections général 1884, mais où une élection partielle lui a sa place, en 1889. Nous devons malheureus nous borner ici à considérer M. J. comm bliciste, c'est-à-dire à marquer: d'abor brochure qu'il fit paraître, en 1862, a collaboration de M. Léon De Fuissess dans laquelle il concluait à l'innocence ralement admise à présent) de deux malhe ouvriers guillotinés à Charleroi; puis, laboration à plusieurs journaux du libér démocratique: La Liberté, La Tribune de ple, Le Libre Examen, La Réforme (un lent journal bruxellois auquel, aujourd'h core, il écrit parfois); enfin, les confé dont il a autorisé la reproduction en bro et dont la plus célèbre est celle sur : « de la solidarité », publiée à Bruxelles et Membre de la Société La Libre Pensée d xelles, M. J. a fait partie du comité il tional sous le patronage duquel a été él Rome, en 1889, la statue de Giordano I

Janssen (Jean), historien allemand, député au Parlement (1875), né, le 10 1829, à Xanten en Prusse, a fait ses à Munster, à Bonn et à Berlin, directe gymnase de la ville à Francfort, où meure; en 1880, il a été nommé prélat tonotaire apostolique. On lui doit, entr'i « Geschichtsquellen des Bistums Mün 1856; « Frankfurter Reichskorrespond 1863; « Frankreichs Rheingelüste », id.; stav Adolf in Deutschland », 1865; « K Grosse », 1867; « Böhmers's Leben und ten », 1868; « Geschichte des deutschen seit dem Mittelalter », treize éditions; ler als Historiker », 2me éd., 1879; « Z Lebensbilder », 13me éd., id.; « An meil tiker », 6me éd., 1884; « Fraf Friedric pold von Stolberg's Leben », trois éd.; zweites Wort an meine Kritiker », 4 1884; « Geschichte des deutschen V. premier vol., quatorze éd. (traduit en 1 français, chez Plon); cinq volumes: « A deutschen Universitätsleben der 16 J. derts », traduit en français à Bruxe

Janssens (Eugène-Dorothée), célèbre niste belge, né, à Bruxelles, en 1831. I de l'Académie de médecine de Belgique sieurs autres sociétés savantes, parmi leslles nous nous bornerons à citer la Société ale italienne d'hygiène dont il est un des respondants; décoré de nombreux ordres ges et étrangers - il est chevalier de l'ordes St. Maurice et Lazare - M. le Dr J. fait paraître des mémoires et des études la plus haute valeur dans les grandes pusations scientifiques, dans les comptes-rendes congrès auxquels il a pris part, soit son nom personnel, soit comme délégué du avernement belge, et les statistiques démophiques et médicales qu'il publie périodiment ont une réputation universelle. Il est si l'organisateur du Bureau d'hygiène de sa e natale, à la tête duquel il est resté placé, ellente institution municipale qui a servi modèle aux institutions similaires de l'étran-Le 25 novembre 1889, en séance du con-I comunal, M. le bourgmestre de Bruxelles citait publiquement M. le Dr J. à qui un and prix avait été décerné par le jury interional de l'Exposition universelle de Paris, ir les progrès réalisés sous sa direction dans divers services sanitaires de la villé.

Januszkiewicz (Hans von), écrivain et puciste allemand, né, le 17 janvier 1855, à Stet, directeur depuis 1887 de la Stettiner Mons-Zeitung et de la Kinderpost. On lui doit pièces de théâtre: « Blumenduft oder Dus idige Fräulein », comédie; « Kombinatio-1 »; « Marotten »; « In eigener Schlinge »; Im Negligé », pièces en un acte; citons ene une satire de l'année 1880 sous le titre: Dramatisches Allerlei ».

Janvier (Louis-Joseph), éminent et sympaque médecin, anthropologiste, et publiciste itien, ancien délégué plénipotentiaire d'Haïti à Conférence diplomatique de Berne (1884-1885-36-1887), pour la protection des œuvres littéres et artistiques, ancien président de la Comssion des finances qui a annulé en août 1887 93,000 titres non émis de l'emprunt concté à Paris en 1875 par le Gouvernement itien, noble apôtre de la race noire dont il est magnifique représentant, né, le 7 mai 1855, à rt-au-Prince (Haïti), fit ses études à l'École esleienne, au Lycée National et à l'Écolo de Mésine de Port-au-Prince, reçu docteur en médee à Paris en 1881, il fréquenta ensuite l'École s Sciences politiques de Paris et en reçut tous diplômes; il a fait des conférence à Paris, Jenève, à Lausanne, à Neufchâtel, à Bruxelet à Anvers sur des questions politiques, litaires, commerciales, scientifiques haïtiennes; a collaboré à la Gazette Parisienne, au Constionnel, à la Jeune France, à la Revue Interlionale littéraire de Paris, à l'Annuaire de lélation comparée de Paris, et publié à Paris: Phtisie pulmonairo », thèse, 1881; « La Réolique d'Haïti et ses visiteurs », 1882; « Les détracteurs de la Race noire et de la République d'Haïti », 1882; « L'Égalité des Races », 1884; « Le vieux Piquet », 1884; « Les Antinationaux », 1884; « Haïti aux Haïtiens », 1884; « Les Affaires d'Haïti », 1885; « Les Constitutions d'Haïti », 1886; « Une chercheuse », roman parisien, 1888. Il demeure à Paris.

Japy (George), romancier français, né, à Geloncourt a publié: « La Dame qui rit »; « Mademoiselle Baukanart »; « Amoroso »; « L'éducation d'un mari », Calmann Lévy éditeur.

Jaré (Joseph), écrivain italien, rabbin en chef de la communauté israélitique de Ferrare depuis 1880, né, en décembre 1840, à Mantoue, où il a fait ses études, poursuivies à l'Institut Rabbinique de Padoue et à l'Université de la même ville. En dehors de plusieurs articles insérés dans les journaux, on lui doit: « Cenni sulla vita e gli scritti del grammatico e poeta Samuele Archivolti », 1864; « Sul medico Abramo Pantaleone Seniore », 1867; « I due Isaia »; « La pena di morte secondo il Diritto talmudico », 1877, reproduit par le Jewish World; « La Conservazione d'Israele », 1879; « La Crisi religiosa ed il Giudaismo », id.; dans les revues israélitiques italiennes: « Abramo Colorni, ingegnere mantovano del secolo XVI », avec des documents inédits; « Sulla immutabilità della legge Mosaica », Livourne, 1876; « Cenni sull'educazione spartana », Mantoue, 1878; « Sull'educazione del cuore », id., 1879; « Cenni sul Codico Illeiano », dans le Mosè de Corfou, de l'année 1885; un discours en honneur de M. Montefiore, etc. Il a collaboré à l'Italia Illustrata du prof. Pietro Mongé, à la « Carta », éditée par Wenk, aux études de Stoinschneider sur la littérature italienne et les Israélites; et il a pris part au Congrès International des Orientalistes à Florence en 1878.

Jarke (Mme Franziska-Julie), femme-auteur allemande, née, le 3 décembre 1815, à Königsberg, veuve en 1878, a commencé à écrire en 1874. Ses nouvelles: « Durch Leid zum Licht »; « Deutsches Leben »; son roman? « Die Tochter des Nabab », ont eu un excellent accueil. Citons encore: « Stunden der Weihe, eine Sammlung von Aussprüchen Schleiermachers »; « Stunder der Erhobung »; « Aussprüche von Kl. J. Ritzsch »; « Onkel Born »; « Verloren! »; « Schlichte Grösse »; « Unterwegs » et « Am Ziel ».

Jarochowski (Casimir), écrivain polonais, ancien juge au Tribunal de Posen, où il demeure, membre de l'Académie des Lettres et Sciences de Cracovie depuis 1878, né, le 12 septembre 1823 à Sokolniki (Posnanie), a fait ses études à Posen et à Berlin. En dehors de nombreux essais insérés dans les revues, il a publié, entr'autres, des « Documents pour servir à l'Histoire d'Auguste II Roi de Pologne », en six vol., 1856-62. En 1884, il était président, élu à l'unanimité,

du Congrès littéraire de Cracovie, pour célébrer le troisième centenaire du décès de Jean Kochanowski, le grand poète polonais du XVIme slècle. Il est depuis 1882 membre de la Société historique et archéologique de Saxe, et depuis 1887, membre de la Société des travaux historiques et études diplomatiques en France, et membre de la Diète de Prusse. Parmi ses derniers ouvrages historiques en langue polonaise, citons: « Affaire de Kalkotrine », Varsovie, 1880 ; « Esquisse historique de la littérature de Posen, depuis le commencement jusqu'à la moitié du siècle actuel », Posen, id.; « Nou veaux écrits et nouvelles études historiques », Varsovie, 1882; « Études et écrits historiques », Posen, 1884; « De l'époque saxonne de l'histoire polonaise », id., 1886; « Études, récits et comptes-rendus historiques », id., 1888.

Jasinski (Roman), l'un des médecins polonais les plus en vogue, né en 1853, a publié un grand nombre d'ouvrages sur la médecine, publiés presque tous à Varsovie.

Jastreboff (Mitrophane), théologien russe, professeur à l'Académie ecclésiastique de Kiew, né à Tambow; on lui doit, entr'autres, deux ouvrages remarquables: « La Doctrine de la Confession d'Augsbourg et de son apologie du péché originaire »; « L'idée de la suprématie hiérarchique des Papes prouvée par des citations tirées des livres lithurgiques de l'Église orthodoxe ».

Jastrow (Ignace), historien allemand, professeur libre d'histoire à l'Université de Berlin, directeur des Jahresberichte der Geschichtswissenschaft et des Historische Untersuchungen de Berlin, né, le 13 septembre 1856, à Nakel (Bromberg), a étudié à Breslau, à Berlin et à Goettingue. En dehors de plusieurs essais insérés aux revues et dans les recueils spéciaux, on lui doit: « Zur strafrechtlichen Stellung der Sclaven bei Deutschen und Adgelsachsen », Breslau, 1878; « Pufendorfs Lehre von der Monstrosität der Reichverfassung, Ein Beitrag zur Geschichte der deutsche Einheit », Berlin, 1882; « Geschichte deutschen Einheitstraumes und seiner Erfüllung », mémoire couronné; « Die Volkszahl deutscher Städte zu Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit », Berlin, 1886; « Ueber Welthandelsstrassen in der Geschichte des Abendlandes », Berlin, 1887; « Das Interesse der Gewerb. an dem Zuküftigen Gesetzbuch », 1889; « Kleines Urkundenbuch zur neuren Verfassungsgeschichte », id.

Jaurès (Jean), publiciste et homme politique français, collaborateur au journal La Dépêche de Toulouse, député du Tarn, né, à Castres, le 3 septembre 1859, est le neveu de l'amiral Jaurès, sénateur. Il fit ses études au Lycée Louis-le-Grand, entra, en 1878, à l'École normale supérieure, en sortit en 1881 et fut reçu agrègé

de philosophie. Professeur de philosolycée d'Alby, il fut chargé du même et ment à la Faculté des lettres de Toule fit un cours de psychologie au lycée des filles de cette ville. Inscrit sur la list blicaine du Tarn aux élections du 4 1885, il fut élu le premier sur six, par voix sur 93932 votants.

Javal (Louis-Émile), homme politique cais, médecin oculiste, député de l'Yor à Paris, en 1839. Ancien élève de l'Émines, il fut reçu docteur en médecin mars 1868. Il se consacra spécialement ladies des yeux et fut nommé directeux boratoire d'ophtalmologie à la Sorbo membre de l'Académie de médecine. Il dans les Annales d'oculistique un gran bre de mémoires scientifiques. Il est de la Société de biologie, et collaborat la Revue scientifique. M. Javal est surtou par ses travaux sur l'artigmatisme et strabisme.

Jeandet (Jean-Pierre-Abel), érudit, et historien français, né, à Verdun-sur-le (Saône-et-Loire), le 17 septembre 1816. I nut pas la vie du collège et n'eut d'auti tres que ses parents. Il fit ses études m à Dijon et à Paris, où il prit le grade de en 1851. De 1848 jusqu'au Coup d'État, il de politique et des questions sociales qui naient son époque; puis il revint dans s natal, où il consacra tous ses instants pratique de la médecine, soit aux diver tions gratuites, charitables et administra médecin des indigents, de vice-présider Société de Secours Mutuels, de Conseil nicipal, d'adjoint au Maire, enfin de Mai ville de Verdun (1871). Il présenta au municipal, en 1861, un mémoire relatif dation, dans cette petite ville, d'une bibli populaire et d'un musée d'histoire locale, de l'offre gratuite de sa propre biblioth de ses précieuses collections bourguig fruits de vingt ans de recherches et d Il est parlé avec éloges de cette proposi néreuse et démocratique dans les Ann bibliophile de Louis Lacour (1862), e le Journal des connaissances médicales teur Caffe (1862). Sa conduite pendant mie cholérique de 1854 lui valut un vôte seil Municipal, à « titre de récompense nale et de témoignage public de la grati l'administration au nom des habitans ».] la terrible guerre de 1870-71, il transfe maison en ambulance et y soigua grate les blessés et les malades des armées fra de la Loire et des Vosges. Une maladie graves, suite des fatigues de sa profes contraignit à la quitter. Il obtint en réce de son dévouement à la chose publique e services, la place de Bibliothécaire-archi

Fille de Mâcon, puis celle de conservateur des hives historiques de la Ville de Lyon, postes portants, auxquels ses travaux historiques et titres académiques lui donnaient des droits. Dr A. J. est lauréat de l'Académie des Ins->tions et Belles Lettres et de celle de Mâcon >daille d'or), membre de l'Académie de Dijon, associé-correspondant de toutes les Sociétés rantes et littéraires des départements de l'anmne Bourgogne. Il a collaboré aux Annuaires, ■ Almanachs historiques et à l'Album de Saô--et-Loire, de 1841 à 1854, au Dictionnaire géo-Ephique des communes de France de Giraud Saint-Fargeau (1846), à l'Histoire des villes France (1846), à La Bourgogne, revue provin-.le (1868-1870). De plus, il a fourni beaucoup articles concernant l'histoire, la biographie, la ▶liographie et la littérature de sa province, Lsi que la politique et la médecine, à plusieurs rues et journaux, tels que le Feuilleton de Pa-, le Journal des connaissances médicales et armaceutiques, la Mouche de Saône-et-Loire et PAin, le Patriote et le Démocrate de Saone--Loire, la Revue Bourguignonne, la Revue d'Au-2, le Courrier de Saône-et-Loire, la Revue des ovinces, le Progrès de Saône-et-Loire, etc. Il est Bsi l'un des collaborateurs de la Nouvelle Bioaphie générale de Didot, du recueil Les Poëtes znçais, etc. Les travaux publiés par cet estible écrivain sont très-nombreux et très-vas. Voici ceux qui ont été plus particulièreant remarqués: « Discours sur le courage ci-», 1848; « Essai sur la topographie médile du département de Saône-et-Loire », 1851; Galerie historique de la Bourgogne », XVIº scle; « Guerriers: Héliodore de Thiard de ssy et Marguerite de Busseul, sa femme >, 54, 2º éd., 1858; « Une page de l'histoire inéte de Verdun en Bourgogne »; « Lettre sur s armoiries de cette ville », 1856; « Lettres sur longévité humaine », 1857; « Bibliographie ourguignonne: les Noëls bourguignons de Berırd de la Monnoye », suivis des « Noëls mâconis », avec traduction en regard du patois, par . F. Fertiault; « Esquisse littéraire et criti-18 », 1858; « Lettre sur les richesses histoques de la Bourgogne », 3º éd., 1859; « Étude r le XVI e siècle: France et Bourgogne; Pons de Tyard, seigneur de Bissy, depuis évêie de Châlon », 1860, ouvrage couronné par Académie de Mâcon et qui a valu à son auar une mention honorable de l'Institut de ance en 1861; « Tabourot, seigneur des Acrds », 1861; « Quelques réflexions à propos secret médical dans la question du maria-», 1863; « P. A. Cap, pharmacien-chimiste littérateur », 1866; « Le général Thiard, dété de Saône-et-Loire », 1869; « Recherches >-bibliographiques pour l'histoire des sciences turelles en Bourgogne au XVIe siècle >, 1881; Un Peintre Maconnais inconnu », 1882; « Châlons-sur-Saône, par J. Chevrier, Post-face », 1883; « Mâcon au XVI° siècle, aperçu historique et littéraire », 1884; « Leschenault De La Tour, naturaliste-voyageur », 1884; « Mélanges scientifiques, historiques et biographiques »; « Extraits du journal d'un vieux médecin de campagne », 1887; « Annales de la ville de Verdun, en Bourgogne, pages inédites, 1590-1842 », 1865-1888, etc.

Jeantet (Félix), poète et littérateur français, né, à Saint-Claude-sur-Bienne (Jura), en 1855. Il a fait paraître en 1887, chez l'éditeur Charpentier, un remarquable volume de vers: « Les Plastigues ». Il a publié des vers et des articles de critique littéraire dans diverses revues: Nouvelle Revue, Revue Illustrée, Indépendance Musicale et Dramatique, L'Artiste, Les Annales politiques et littéraires, Le Monde poétique, etc.

Jeanvrot (Victor), jurisconsulte et historien français, né, à Montreuil-sur-mer, le 1er février 1846. Conseiller à la Cour d'appel d'Angers; on lui doit des travaux juridiques: « La législation de l'Algérie », 1876; « La législation de la Suède », 1877; « La législation spéciale de la Corse », id.; « De l'application des décrets du 29 mars », 1880; « De l'origine et des principes des lois, d'après Thomas Hobbes », id.; « Ordre et instruction judiciaire de Pierre Ayrault », édition précédée d'une étude sur « Les progrès de l'instruction criminelle », 1881; « La Question du Serment », 1882; « La Magistrature: I. L'inamovibilité; II. La justice du pays par le pays », 2 vol. in-18°, 1882; « Mémento du Président d'Assises », in-folio, 1885; « Manuel de la police des Cultes », in-16°, 1888; des travaux historiques: « Les juges de paix élus sous la Révolution », in-16°, 1884; « Le clergé national sous la Révolution: Pierre Suzor, évêque de Tour », 1887; des œuvres d'enseignement: « La Patrie française », recueil de morceaux choisis, 1886; « Le 14 juillet » (histoire de la fête nationale), 1887; « Allons, enfants de la Patrie! » (histoire de la Marseillaise), 1888; de nombreux articles dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, La Loi, le Bulletin de la Société de législation comparée, la Révolution française, etc. M. J. a fondé en 1885 la Revue de la Réforme judiciaire, qui publie d'importants travaux de doctrine et de critique et une bibliographie juridique intéressante; puis, la Société de la Réforme judiciaire, qui se réunit chaque année au Congrès à Paris, pour étudier les questions juridiques d'actualité sous forme de projets législatifs. --Dans ces Congrès il a fait les communications suivantes: « Organisation des justices de paix », 1886; « Organisation du Barreau », 1887; « Organisation des Assises Correctionnelles », 1888.

Jebb (Richard-Claverhouse), philosophe, littérateur et helléniste anglais, né, le 27 août 1841, à Dundoe, a fait ses études à Dublin, à

Londres et à Cambridge; ancien secrétaire de la Société Philologique, examinateur de littérature classique à l'Université de Londres (1875), professeur de littérature grecque à l'Université de Glascow, docteur honoris causa de l'Université Harvard en Amérique (1884), décoré de la croix d'or de l'ordre du Sauveur de Grèce, a publié: « The Attic Orators », 2 vol.; « Selections from the Attic Orators »; « Characters of Theophrastus », avec des notes et une nouvelle traduction; « Modern Greece »; « A Primer of Greek Literature »; « A Life of Richard Bentley »; des traductions, entr'autres, de l'« Electre » et de l'« Ajax » de Sophocle; des articles dans la Britannic Encyclopedia. Avec le Prince de Galles, il a contribué essentiellement à fonder à Athènes une école pour les études classiques et archéologiques, ouverte en 1886, sous la direction de l'architecte Penrose.

Jederholm (JADERHOLM, Axel-Olof-Gustave), médecin et écrivain suédois, professeur au Karolinska Institut, et directeur de l'Institut gymnastique orthopédique de Stockholm; né en 1887, a publié: « Studier öfver grådegeneration i ryggmergen », 1869; « Om den rättsmedicinska diagnosen af kobxidförgiftning », 1874; « Undersökning öfver blodfärgämnet och dess sönderdelningsprodukter », 1876; « Om mikrospektroskop », 1878, « Om methemogloàin », \*1879; « Rättsläkarens uppgift i fråga om tillräknelighet », 1883.

Jederin (JADERIN Axel-Wilhelm), publiciste suédois, ancien rédacteur du Stockholms Dagblad (1884), directeur du Svenska Dagbladet, né en 1850. Il a publié séparément: « Diktförsök », 1870, sous le pseudonyme Run, et « Nils Dacke », sous l'anonyme.

Jelinski (Jean), écrivain et publiciste polonais, l'un des chefs de la dernière réaction contre les Juifs, né en 1845, a publié, entr'autres: « Notre monde financier »; « Les Allemands, les Juif et nous »; « Les besoins les plus urgents du pays »; « Moyens d'utiliser les Juifs au profit de l'agriculture »; « Le secours mutuel dans les classes indigentes.

Jellet (Rev. Jean-Hewett), mathématicien anglais, professeur au Trinity College de Dublin, président de l'Académie Irlandaise, né, à Cashel, le 25 décembre 1817; en dehors de ses essais dans les revues et dans les Actes de l'Académie Irlandaise, il a publié, entr'autres: « Treatise on the Calculus of Variations », Dublin, 1850; « Treatise on the theory of Friction », Dublin et Londres, 1872; « Essay on some of the Moral Difficulties of the Old Testament », Dublin, 1867.

Jellinek (Adolphe), écrivain autrichien, prédicateur des israélites à Vienne, né, le 20 juin 1821, en Moravie, a fait ses études orientales, talmudiques et philosophiques à Prague et à Leipzig; en dehors de ses sermons, il a publié:

« Sefat cachamin », interprétation d persans et arabes que l'on rencontre Talmud, Leipzig, 1846; l'introduction bot-ha-Lebabot » de Bachja, id.; la pu des poésies religieuses de Salomon Ib rol, id.; du Vocabulaire Maarich de Lasano, 1853; la traduction allemande toire de la Cabale de Franck, 1851-Choix de mystique cabalistique, 1862, etc ses dernières publications, citons: « l hause Lord Beakonsfield », Leipzig, 188. jüdische Stamm in nichtjüdischen Sp tern >, trois parties, 1881-82-85; «. Zeit Tagesfragen und Tagesbegebenk première partie, Budapest, 1884, secon tie, id., 1886; « Konteros », série de 1 graphies en plusieurs livraisons sur l graphie judaïque, Vienne et Berlin, 1 « Sefer ha- ôt, Apokalipse du pseudo-Abraham Abulafia », Breslau, 1887; 1 oraisons funèbres et discours; tous les signés J. dans le Journal Die Neuseit 1881.

Jellinek (Georges), jurisconsulte a d'origine slave, docteur en droit et en phie, professeur de droit public à l'Ude Vienne, né, à Leipzig, le 16 juin publié: « Die Weltanschaungen Leit Schopenhauers », 1872; « Die Bez Goethes zu Spinoza », 1878; « Die soc sche Bedeutung von Recht, Unrecht und id., « Die rechtliche Natur der Staat ge », 1880; « Die Lehre von den Steindungen », 1882; « Oesterreich-Ung Rumänien in der Donaufrage », 1884 Verfassungsgericht für Oesterreich « Gesetz und Verordnung », 1887.

Jelski (Alexandre), publiciste polor en 1834, en Lithuanie; en dehors d'u d'articles historiques et économiques d' dans les journaux dos trois parties de la il a recueilli plus de 300 légendes et c pulaires de la Ruthénie.

Jenike (Louis), publiciste polonais 1818, à Varsovio, collaborateur des de des encyclopédies polonaises d'Orgel d'Unger, a traduit plusieurs ouvrages d en polonais et publie un traité intéres les qualités rythmiques de la langue;

Jenkins (Édouard), écrivain et hon tique anglais, né, en 1838, à Bangal l'Inde, a fait ses études aux États-Un mé, en 1874, agent général au Canada année, il fut nommé membre du Parl glais. En 1881, il se présenta de nou me candidat de l'Université d'Édimbo il n'eut pas de chance. On lui doit, en « Ginx's Baby »; « Lord Bantam »; « lie »; « Little Hodge »; « The Devil's « Lutchmee and Dilloo »; « The Cap bin »; « Fatal Days », 1874; « A I

nce »; « Contemporary Manners », 1882; son's Enemies », 1883, etc.

mnings (Louis-Jean), écrivain anglais, memdu Parlement depuis 1885, collaborateur aire de la Quarterly Review, né, à Londres, 337, ancien correspondant spécial du Times Indes et aux États-Unis (de 1863 à 1868). n retour en Angleterre, il publia: « Field s >, 1877; « Rambles among the Hills », ; « Republican Government in the Uni-States >, 1868; le roman: « The Millionai-1883, et les « Croker Papers », 1884. msen (Guillaume), éminent romancier allel, né, le 15 février 1837, à Heiligenhafen le Holstein, a étudié la médecine et la phihie à Vurzbourg, Breslau et Kiel, entreun voyage en Égypte, dirigé à Stuttgard hwäbische Volkszeitung, 1868, à Flensbourg rddeutsche Zeitung, pour se retirer en 1872 el, et ensuite à Fribourg en Brisgovie. roduction littéraire est immense; citons, utres: « Roman aus dem Dreissigjähri-Krieg >, 1871; « Sonne und Schatten », ; « Dio Namenlosen », id.; « Nach Hun-Jahren >, id.; « Flut und Ebbe >, 1887; wana », id.; « Fragmente », 1878; « Um Kaiserstuhl », id.; « Nach Sonnenunter-», 1879; « Novellen », 1868; « Neue No-1 >, 1869; « Das Nordlicht », 1872; « Drei sn », 1873; « Aus dem 16 Jahrhundert », ; « Nymphäa »; « Holzwegtraum », 1879; dichte », 1869; « Aus meines Lebens , », 1879; « Stimmen des Lebens », 1881. dons en outre parmi ses dernières publias: « Aus den Tagen der Hansa », trois Fribourg, 1885; « Aus stiller Zeit », trois Berlin, 1881-84; « Frühlingstürme, neue llen », id., 1880; « Der Kampf für's Reich », idie en cinq actes, Fribourg, 1884; « Merphosen », roman, Breslau, 1885; « Nach enuntergang », roman en deux livres, Ber-1879; « Der Pfeifer von Dusenbach », récit ien, Leipzig, 1884; « Ein Skizzenbuch, », Stimmen des Lebens >, Dresde, 1881; s Tagebuch aus Grönland », roman, Ber-1885; « Der Teufel in Schiltach », roman, 1883; Ueber Vivisektion, ihre Gegner Herrn Richard Wagner », Stuttgard, 5me 1881; « Ueber die Wolken », roman, Leip-1884; « Versunkene Wolken », roman hisue en deux vol., Breslau, 1882; « Vom Stamm », roman en trois vol., Berlin, ; « Vor Sonnenwende », Breslau, 1881; der Fremde », roman en deux livres, Leip-

re des Trente ans, id. entssch (Alfred), géologiste allemand, prozur libre et directeur du Musée Géologique Université de Königsberg, membre du Co-

1886; « Die Ausgang des Reiches », id.;

or Asylnacht », 1888; « Aus schwerer Ver-

enheit », cinq nouvelles du temps de la

mité géologique du royaume de Prusse depuis 1881, né le 29 mars 1850, a fait ses études à Dresde et à Leipzig. En dehors de nombreuses cartes et traités sur la géologie dynamique générale et sur la géologie spéciale de l'Allemagne du Nord, il a publié une foule d'essais et de notes dans les recueils suivants: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Zeitscrift der deutschen Geologischen Gesellschaft, Schriften der physikalisch- ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg, Abhandlungen der König preuss. geolog. Landesanstalt zu Berlin, Schriften der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, dans les Actes de l'Académie de Vienne, dans les Mitteilungen de Petermann, etc. Parmi ses publications séparées, signalons: « Die geologisch-mineralogische Literatur Sachsen », Leipzig, 1874; « Bericht über die geol. Durchforschung der Provinz Preussen », Königsberg, 1877-78, deux vol.; « Die Zusammensetzung des altpreuss. Bodens », 1879; « Berichte über die geolog. Durchforschung der norddeutschen Flachlandes >, 1881.

Jérábek (François), auteur dramatique tchèque, né, le 26 janvier 1836, à Sobotka, a fait ses études à Leitmeritz et à Prague, voyagé en 1869 et 1873 en Italie, en 1872 en Russie, en 1877 en Allemagne. Écrivain élégant, il a débuté par la poésie lyrique, en consacrant ensuite son talent à la scène. On lui doit, entr'autres: « Der Diener seines Herrn », 1871; « Wege der öffentlichen Meinung », comédie; « Das Lutspiel », autre comédie: « Des Menschen Sohn », tragédie historique, 1878.

Jerrold (William-Blanchard), écrivain anglais, résidant tantôt à Londres, tantôt à Paris, né, à Londres, en 1826. Il a été élevé en France, et envoyé les premières correspondances de Paris aux Daily News. Ses publications sont nombreuses. Citons: « As cool as a cucumber », 1851; « Swedish Sketches », 1852; « Imperial Sketches », 1855; « Life and remains of Douglas Jerrold », 1858; « The chronicles of a crutch »; « The French under arms », 1860; « The children of Lutetia », id.; « At home in Paris and a trip through the vineyards to Spain », 1864; « On the boulevards », 1866; « At peace and at war », 1870; « The Gavroche party », id.; « The Life of Napoleon III », quatre vol.; « Up and down in the world ». En 1857, il a fondé le Lloyd's Weekly News-Paper, qui s'est tiré jusqu'à 600,000 exemplaires, et en 1867, sous le pseudonyme de Fin-Bec, « The Epicure's Year-book >.

Jewett-Orne (Sarah), femme-auteur américaine, né, le 3 septembre 1849, à South-Berwick (Maine), aux États-Unis, où elle a fait ses études, et où elle demeure. En dehors de ce qu'elle a publié dans l'Atlantic, le Harper's et le Scribner's Magazine, elle a publié séparément des romans et des nouvelles, qui ont eu un brillant succès. Citons: « Deephaven », 1877; « Plas

Days », 1878; « Old Friends and new », 1880; « Country byways », 1881; « The Mate and the Daylight », 1883; « A Country Doctor », 1884; « A Marsh Island », 1885; « The Story of the Normans and a white Heron », 1886, etc.

Jeske-Choïnski (Théodore), publiciste et romancier polonais, l'un des chefs du récent mouvement anti-sémitique en Pologne. Parmi ses romans, il faut citer: « Quatre fantaisies »; Le premier amour »; « Nouvelles serbes »; « Le fils du Syndic »; « Le condamné à mort »; ▼ Pour les fautes des pères »; « Les chevaliers de Blanik »; « Le prolétaire »; « Par amour »; ← Le survivant à la défaite »; ← Étincelles comprimées ». Parmi ses études littéraires et ses travaux anti-sémitiques, il faut signaler : « L'épopée guerrière chez les Allemands >; « Le drame allemand au XIXº siècle »; « Henri Heine, portrait littéraire »; « Les Juifs en exil » (où il examine à fond les doctrines anti-humanitaires du Talmud); « L'Idéal du positivisme ».

Jez (Sigismond MILKOWSKI, mieux connu sons le pseudonyme de), illustre romancier polonais, né, en 1824, en Podolie, auteur d'une foule de romans, parmi lesquels nous signalons: « Hréhor l'homme de cœur »; « Andzia Zahornicka », 1858; « Histoire d'un arrière-grandpère et d'un ancien-petit-neveu », 1860; « Sandor Koswacz », 1859; « Les Uscoques », traduit en français, en anglais et en russe. M. Milkowska a aussi publié une « Histoire de Serbie »: il a habité longtemps ce pays; il habite aujourd'hui Genève.

Jezierski (Félix), peète et philosophe polonais, traducteur de Shelley, de Longfellow et de Goethe en polonais, auteur de « Biala Góra » (La Montagne blanche), poème, 1856, et de plusieurs ouvrages de philosophie.

Jezierski (Michel DE), écrivain polonais, né, en 1811, au gouvernement de Kieff, dans une terre seigneuriale de sa famille, au château de Hayvoron. Il a fait ses études à Winnitza et à Varsovie. Partisan de l'école romantique, et convaincu de la nécessité que le bien et l'utile aillent de compagnie avec le beau, il a publié, en vers: « Poésies »; « Le Châtelain »; « La patronesse de notre pays »; « La réussite d'une vieille fille », comédie; « Caprice et sottise », id.; « Les victimes des principes », drame; « La vengeance de la châtelaine », id.; en prose, des contes et romans: « Marie et Julie »; « Les prétendants »; « Intrigue de vagabonds »; « La tabatière d'or »; « L'intendante »; « Une fille de la mer »; « L'oncle d'Amérique »; « Le bonheur possible »; « Alice »; des romans historiques: « La femme du chancelier »; « Clément Janicki »; « Le dernier amour du dernier Roi »; des ouvrages divers: « Études sur l'histoire de la Pologne »; « Quelques pensées sur les fausses tendances du siècle ».

Jirasek (Aloyse), romancier tchèque, profes-

seur d'histoire, de géographie et de bohême à l'École Supérieure de Liter Bohême, né, en 1851, à Hronov près de fit ses études à Broumow, Králové H Prague. Il débuta par des poésies et velles dans les journaux; en 1874, il une histoire du village Vsousedstvi, récits historiques. Suivirent: « Viktora « Skalaci », id.; « Nadvore vévodském: 81; « Z bourliwych dob », 1879; « ! vidky », 1878–80; « Ráj svéta », 1861 nec a poc'atek », 1882; « Ze zlateka Cechách », 1883; « Obetovany », 1886 klavei », 1884; « Maryla », 1885; « a novelly », deux parties, 1885-87; ka », 1886; « Veiziek sluzbach », id. sedé », 1884; « Poklad », 1885: « Me dy », 1887; « Skály », 1888. La pluj nouvelles et des romans de M. J. trait sujets patriotiques et font voir ce que l bohême a eu à souffrir de la dominati mande.

Jiretchek (Joseph), ancien ministre, tchèque. Né, le 9 octobre 1825, à Nysol (Hohenmauth), en Bohême; il étudis à Prague, passa les années 1848 et 1849 journaliste dans cette ville et les année 1871 comme fonctionnaire (dernièrement ler) au Ministère de l'instruction put Vienne. En 1871, il prit part au minis comte Hohenwart, comme ministre de l' tion publique. Retourné à Prague, il est 1875 président de la Société Royale Boh sciences. En 1879-1887, il prit part à la lementaire, comme député au Parlement ne, où il était un des membres les plus é de la droite et du club tchèque, et con puté à la Diète de Bohême. Ces œuvr nombreuses, en tchèque et en allema cernent pour la plupart l'histoire de la et littérature tchèque et l'histoire in de la Bohême, la mythologie, les mœurs titutions, le mouvement religieux au 18 siècles, les poètes latins du pays au 16 l'histoire des écoles, des faits biographic bliographiques, généalogiques, héraldiqu La plus grande partie se trouve dans l sopis ceského musea » (journal du m Bohême), et dans les actes de la Sociét le, dans la « Œsterreichische Revue », e liste complète jusqu'à 1878 se trouve Jahresbericht der Kgl. böhm. Gesellsch Wissenschaften de cette année). Signalcarte ethnographique de la Bohême ave (1850), une grammaire du vieux tchèque « Nákres mluwice staroceské », un dic re biographique et bibliographique pot toire littéraire tchèque jusqu'à 1880 (I k dějinám literatury ceské, 1874-5, 2 une chrestomathie historique de la lit tchèque (1860, 3 vol., plusieurs édition

cation officielle concerne les droits et pries de l'église serbe en Autriche (en allem., . En collaboration avec son frère Hermede, il publia en allemand une étude sur oésies du manuscrit de Kralové Dvor, en dant leur authenticité (Die Echtheit der ginhofer Handschrift, 1862); les deux frères sublié ensemble aussi en 1860 un volume des de l'histoire, philologie et littérature ue (Rôzprary), et en 1865 une histoire de riche de 500 à 1000 après J. Chr. (Œst. hichte für das Volk, vol. II). M. J. J. édité eurs manuscrits: la chronique dite de Dali-Fontes rerum Bohemicarum III), la « Gramta ceská », composée en 1571 par Blahosavec Hradil, 1857), le droit des villes par in de 1581 (1876), les traductions métrides psaumes du 16e et 17e siècle (1861), éâtre tchèque de la même époque (1878), émoires du comte Guillaume Slavata (1866vol.), etc. Outre cela il rédigea la publi-1 des œuvres complètes de son beau-père, orien et philologue Paul Safarik.

retchek (Hermenégilde), frère du précédent, e tchèque. Né, le 13 avril 1827, à Vysoké , il étudia le Droit à Prague et entra en au Ministère de l'Instruction Publique, lequel il occupe à présent la place de diur général des dépôts gouvernementaux livres d'enseignement, publiés par l'état K. Schulbücherverlag). En 1882, il reçut le de chevalier avec l'attribut « De Samo-». Ayant publié une série de contes et nous en tchèque (1853-89, un recueil en 2 vol. ), il se tourna vers l'étude de l'histoire du national tchèque. Son principal ouvrage ine « Histoire du Droit en Bohême et Mojusqu'au 14e siècle » (en tchèque, 1863-, 3 vol.; en allemand, 1865, sq. 2 vol.). ntinue à publier depuis 1867 une collection nonuments juridiques de la Bohême: « Co juris bohemici », jusqu'à présent 9 vol. De e il publia en 1880 une collection des moents juridiques de tous les peuples slaves: od zákonův slovanskych », 1 fort vol. Il y lui aussi une série des biographies, des es sur la topographie historique de la Bo-

Iretchek (Joseph-Constantin), fils de Joseph, esseur de l'histoire à l'Université tchèque rague. Né, le 24 juillet 1854, à Vienne, il la à Vienne et Prague, et fut agregé en comme docent à l'Université de Prague. Issa six ans (de 1879 à 1885) au service le Principauté de Bulgarie, d'abord comme staire général au Ministère de l'instruction que, en 1881-82 comme ministre, plus tard ne président du conseil d'instruction puie. En février 1884, il fut nommé à la place occupe à présent. A côté des nombreux les sur différentes questions de l'histoire

et la géographie historique de la presqu'île des Balkans, et d'études de voyages, publiés en tchèque, en allemand, en bulgare et en serbe, il y a de lui une: « Bibliographie de la littérature bulgare moderne 1806-1870 >, 1872; une « Histoire des Bulgares » (parue en 1876 en tchèque et en allemand et en deux traductions russes, dont celle d'Odessa, 1878, a été augmentée par l'autour; une nouvelle édition est en préparation); « La route militaire de Belgrade à Constantinople et les défilés du Balkan » (Heerstrasse vol Belgrad nach Constantinople und die Balkanpasse, 1876); « Les routes commerciales et les mines de la Serbie et de la Bosnie pendant le moyen âge », étude basée sur des recherches dans les archives de Raguse (Die Handelstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien während des Mittelalters. 1879); des études sur la géographie romaine de la Bulgarie avec collections des inscriptions (dans les Monatsberichte de l'Académie de Berlin, 1881); « Archæologische Fragmente aus Bulgarien »; « Arhæologisch-epigtaphische Mittheilungen X », 1886; « Voyages en Bulgarie », 1888, en tchèque, 1 vol. de 700 pag., etc.

Joachim (Joseph), écrivain suisse, né, en 1835, d'une famille de paysans, à Kestenholz (canton de Soleure), est demeuré fidèle à son village malgré ses succès littéraires et cultive encore aujourd'hui la proprieté de ses ancêtres. La lecture assidue et intelligente des auteurs classiques lui permit de compléter et d'élargir les connaissances solides, mais un peu sommaires, acquises par lui dans une école de campagne et pendant un séjour d'une année dans la Suisse française. Ses goûts comme ses aptitudes le conduisirent peu à peu vers la littérature populaire et la rédaction d'une feuille locale. Ses nouvelles quoiqu'écrites en dialecte Soleurois rencontrèrent auprès du grand public un accueil de plus en plus favorable et sont aujourd'hui insérées dans les journaux les plus répandus de la Suisse allemande: Bund, Nouvelle Gazette de Zurich, Basler Nachrichten. L'uno d'elles « Lonny l'Heimatholose », vient même d'être traduite en français et a paru à Neuchâtel chez Attinger. Parmi les ouvrages de M. J. publiés à part nous mentionnerons: « Récits de la montagne et de la vallée » (Aus Berg und Thal), 3 vol., 1881-1883-1885; « Glym sur la colline », 1887; « Adam Zeltner » (Un épisode de la guerre des paysans, 1888); « Les histoires de notre cousine, les maîtresses d'école, tableaux des mœurs suisses à la fin du XVIIIº siècle >, 1888.

Johard (Louis-Charles), homme politique français, sénateur depuis 1873, né, à Gray, le 11 décembre 1821. Il fait partie du Centre gauche et de la Gauche républicaine. S'occupant boaucoup de questions agricoles, il a pris part à la création du Journal de l'agriculture.

Jodin (Joseph-Marie-Alexandre), professeur et littérateur français, né, à Paris, le 1er mars 1842, actuellement professeur au Lycée Louisle-Grand à Paris. Élève du Lycée Henri IV (1853-1862), il est entré à l'École normale supérieure en 1864. Avant d'arriver à Paris, il a professé aux lycées d'Alger, de Sens et de Rouen; enfin, aux Lycées Saint-Louis et Charlemagne. Il a publié: « Poétique d'Aristote », traduction juxta-linéaire, 1879; « Cornelius Nepos », édition classique in-12°, avec préface, notes, vocabulaire historique et géographique, Paul Dupont; 2º éd., 1887; « Lucien. Dialogue des morts >, édition classique annotée avec vocabulaire historique, Paul Dupont; 2º éd., 1885. M. A. J. collabore à la Revue de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire et à la Revue de Géographie.

Jodl (Frédéric), philosophe allemand, professeur de philosophie à l'Université allemande de Prague depuis 1885, né, à Munich, le 28 août 1849, a fait ses études dans sa ville natale, visité l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, et publié: « Leben und Philosophie David Hume's », ouvrage couronné, Halle, 1872; « Die Culturgeschichtschreibung, ihre Entwicklung und ihr. Problem », id., 1878; « Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie », Stuttgard, 1882-89; « Volkswirthschaftslehre und Ethik », dans les Holtzendorff's Zeits-Streitfragen ».

Joest (Guillaume), voyageur allemand, d'origine hollandaise, docteur en philosophie, né, à Cologne, en 1852, a voyagé en Nubie (1874), dans l'Amérique centrale et méridionale (1876-78), en Birmanie, à Bornéo, à Sumatra, aux Molucques, dans la Nouvelle Guinée, à l'île de Formose, en Chine, au Japon, dans la Mandchourie, la Mongolie et la Sibérie (1878-81). dans l'Afrique orientale (1883-84). On lui doit: « Aus Japan nach Deutschland durch Sibirien », Cologne, 1881; « Das Holontalo »; « Beitrag zur Kenntniss der Sprachen von Celebes », Berlin, 1882; « Ein Besuch beim Könige von Birma », Cologne, 1883; « Beiträge zur Kenntniss der Eingeborenen von Formosa und Ceram », Be: lin, 1882; « Ueber die Ainos auf der Insel Jesso », id., 1882; « Tatowiren, Narbenzeichnen und Körperbemalen », id., 1887; « Die Minakassa », Amsterdam, 1884.

Jogand (Maurice), journaliste et romancier français, né, à Marseille, le 21 mai 1850. A peine ses études terminées, et bien que destiné au commerce, il entra dans le journalisme et fut rédacteur d'un journal politique hebdomadaire Le Plébéien, puis il en fonda un satirique La Marotte avec son frère Gabriel Jogand dit Léo Taxil. La guerre étant survenue, M. J. s'engagea au 3me Zouaves. Après la guerre, il fonda à Marseille un pamphlet hebdomadaire Le Vengeur qui lui valut trois condamnations, 4 mois de prison en tout, et 2500 fr. d'amende.

Il entra au journal le Petit Morseillei il fut rédacteur jusqu'en septembre 187 commença à cette époque à faire du Depuis 1880, il n'appartient plus à la il a seulement collaboré un an au Volt 1884 où il a donné quotidiennement des phies. M. J. prit le pseudonyme de Mari depuis la conversion de son frère voulant entre eux toute confusion au point de vue que. Ses principaux romans sont: « L'or d'Endoume », 1876, édité à Marseille; «I geunce du bâtard. L'enfant de la folle » vraisons illustrées. Cette publication (18 un très-grand succès (il s'en vendit 88,000 plaires); « Les amours de Dumollard » « La Margot », 1881; « Les forçats de l'a 1888; « Le secret au cachet rouge », 1884 testament du pendu », 1885; « Le br 1886; « L'amant de la Juive »; « La bel sienne »; « La baronne Louisa », 1887; la parisienne »; « Vidocq »; « Les dra l'inquisition », 1888. Ces deux derniers or en collaboration avec Louis Launay. De romans de M. M. J.: « L'enfant de la (Il figlio della pazza); et « La belle A ne » (La bella Natalia), ont été traduits lien par M. Ernesto Serra et publiés de mico del Popolo de Palerme.

Johanet (Edmond), écrivain français borateur du Figaro, du Gaulois, du journa où il a publié une biographie de Bertri drieu, graveur en médailles, son aïeul Orléans, le 16 septembre 1843, a publié nées 1886 et 1887 du Courrier de Vijournal de philologie et de grammaire (Français dans la Floride », notes de 1889.

Johansson (Jean-J.), historien et stat suédois, né en 1840, a publié: « Något dorlaget för tackjernstionden », 1872; « till historisk beskrifsning öfver Stadra nä bruk »; « Om Noraskog, äldre och anteckningar », deux éditions, 1875 « Historik om grund skatterna », 1880 delningsverket, ett bidrag till statistike skatternas fördolning i Orebro län », 1880 dre bref och resolutioner rörande städe lag ».

John (Vincent), statisticien autrichien seur à l'Université d'Innsbruck depu membre de l'Institut International de que, né, en 1838, à Schneeberg en Bc fait ses études à Prague, Leipzig, Halle lin; de 1883 à 1885, il a enseigné à de 1885 à 1898, à Czernowitz. On lui do Vorschuss- und Credit-Vereine Volksba Böhmen; Deutscher Geschichts-Verein nächste Volkszählung », trois conférengue, 1880; « Die internat. Gebäude-St. Vienne, 1880; « Malthus Bevölkerungs-(1881; « Geschichte der Statistik »,

), Stuttgard, 1884; « Die jüngste Entwickder Bevölkerungs- Theorie », Vienne, 1888. Igneaux (Pierre), député de la Côte-d'Or, cisto et homme politique français, né, à mes (Côte-d'Or), en 1815. Il fut d'abord à l'École Centrale des arts et manufactupuis il collabora activement aux journaux opposition sous Louis-Philippe: Journal euple, Corsaire. En 1846, il devint rédacen chef du Courrier de la Côte-d'Or. En directeur d'une ferme près de Châtillon Ture (Côte-d'Or), et fut nommé sous-comtire du Gouvernement provisoire, puis élu Constituante où il siégea à la Montagne. lsé après le Coup d'Etat, M. J. continua elgique ses travaux agronomiques. Très dans les questions agricoles, il publia rance des écrits très-variés qui ont pa-1 articles dans les journaux: L'Estafette, loniteur de l'Agriculture, L'Écho agricole, emps, Le Siècle, etc., ou en volumes. Voici i les ouvrages de M. P. J. ceux qui ont e plus souvent réimprimés: « Le livre de rme et des maisons de campagne », 2 forts grand in-8°, 1861-64; nouvelle éd., 1886; ctionnaire d'agriculture pratique », en colation avec M. Ch. Moreau, 2 vol. grand ' (épuisé), 1855; « Les veillées de la ferme 'ourne-Bride »; « Les champs et les prés », ; « Conseils aux jeunes fermiers » (épuisé); .useries sur l'agriculture et l'horticulture » isé), 1864; « Petite école d'agriculture », ; « Petits entretiens sur la vie des ips »; « Engrais et amendements » (épui-1848; « La chimie du cultivateur » (épui-1862; « L'agriculture dans la Campine », ollaboration avec M. Delobel (épuisé), 1859; ) jardin potager », 1867; « Traité des graide la grande et de la petite culture », ; « Les arbres fruitiers » (épuisé), 1857; onférences sur le jardinage et les arbres iers », 1858; « Le jardin de l'instituteur », d., 1882; « Les choux » (épuisé), 1867; es cultures maraîchères pendant le siège de s, 1870-1871 », brochure; « Consoil à la e fermière », 1861; « Pisciculture et culture eaux » (épuisé), 1864. Il a en outre rédigé ournaux suivants: Revue agricole et indusle de la Côte-d'Or, 1847; La Feuille du viljournal politique hebdomadaire, de 1849 u'au 2 décembre 1851; Bulletin des conférenlans le Luxembourg belge, 1858; La Feuille ultivateur, journal hebdomadaire, 1855 et .; Le journal de la ferme et des maisons de pagne, 1865-1866; Les Chroniques de l'agriere et de l'horticulture, 1867 à 1869, 3 vol.; Gazette du village (rédaction agriculture), mbre, 1878, et années suivantes; Les Éphédes Joigneaux, 1878, et années suivantes. ns encore de lui: « Les lettres aux pay->, 2 séries (épuisé), 1850-1871; « Histoire

des paysans sous la royauté » (épuisé), 1850-51; « Les prisons de Paris par un ancien détenu » (épuisé), 1841; « Les chroniques de Bourgogne », 1844-45.

Jokaï (Maurice), célèbre et fécond romancier hongrois, né, le 19 février 1825, à Komorn. Il a fait ses études à Presbourg, à Papa, à Kecskemet, où le grand poète Petöfy était son camarade. Devenu avocat en 1844 à Pest, il entra en 1846 à la rédaction du Wochenblatt. La même année, il publiait son premier roman: « Hetköznapok » (Jours de travail). En 1848, il prit une part active à la révolution hongroise, et il épousa l'actrice Rosa Laborfalvi. En 1849, il passa avec le gouvernement national à Debreczin, et il rédigea l'Esti Lapok (feuille du soir); il était présent à la capitulation de Vilagos. Fait prisonnier par les Russes, il fut délivré par sa femme, qui le ramena à Budapest, où il vit et travaille, entouré du respect d'un peuple entier qui l'admire. Il est membre de l'Académie Hongroise et député au Parlement. En 1863, il fonda le journal Hon (La Patrie), et ensuite une feuille humoristique Ustokos (La Comète) et un journal populaire Igazmondo (Le Véridique). Ses romans, ses nouvelles et ses drames se comptent par centaines. Parmi ses romans les plus populaires, qui ont été traduits en allemand, citons: « La Rose Blanche »; « Le monde turc en Hongrie »; « Un Nabab hongrois »; « Diamants »; « Les fous par amour »; « L'homme d'or » (traduction italienne par E. Brelich, Fiume, 1882); « Le roman du siècle futur »; « Eppur si muove »; « Rab Ráby », etc. M. J. a été le collaborateur pour le partie hongroise du grand ouvrage de feu l'Archiduc Rodolphe d'Autriche sur l'Empire des Habsbourg.

Jolibois (Claude-Émile), archéologue français, né, à Chaumont-en-Bassigny, le 5 mai 1813, fit ses études au collège de sa ville natale et se consacra à l'enseignement. Professeur d'histoire au lycée de Colmar, de 1845 à 1849, il fut mis en disponibilité à cette dernière date pour cause politique, et prit la direction du Républicain du Rhin. Au coup d'état du 2 décembre 1851, le Républicain fut supprimé et son directeur arrêté. Redevenu libre en 1853, M. J. vint à Paris et s'y livra à l'enseignement libre. Il fut nommé archiviste du département du Tarn, en 1859. Correspondant de l'Académie des Sciences et belles-lettres de Toulouse ainsi que de plusieurs autres corps savants, le congrès archéologique lui décerna une médaille de vermeil en 1863 et la ville d'Albi une médaille d'or en 1866, en récompense de ses travaux d'histoire et d'archéologie sur cette ville. M. J. a publié: « La diablerie de Chaumont », 1838; « Les chroniques de l'évêché de Langues », de J. Jacques Vignier, traduites et annotées, 1843; « L'histoire de la ville de Réthel », 1847; « Histoire de la ville de Chaumont », 1856; « La Roue de fortune », chronique du XVIme siècle, traduite et commentée », 1857; « La Haute-Marne ancienne et moderne », avec cartes et de nombreuses gravures dans le texte, grand in-8, à 2 col.; « Le livre des consuls de la ville d'Albi », 1865; « Inventaire sommaire des archives communales de la ville d'Albi , 1865; « Notices sur les bibliothèques publiques du Tarn >, 1870; « Albi au moyen-âge >, 1871; ◆ Dévastation de l'Albigeois par les compagnies de Montluc », 1872; « Inventaire sommaire des archives de la ville de Gaillat », 1873; « Inventaire sommaire des archives départementales du Tarn >, 1875, 2 vol., in-4. Outre divers mémoires sur les Archives de la Haute-Marne, sur quelques monnaies de Champagne et des notices biographiques sur Bouchardon, Guyard et P. A. Laloy, M J. a été chargé, en 1860, de la rédaction historique de l'Annuaire du Tarn, dont la publication continue, et il a fondé en 1876 la Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn (ancien pays d'Albigeois). M. J., officier de l'instruction publique, est correspondant du ministère pour les travaux historiques et membre non résidant du comité des Beaux-Arts des départements.

Jollet (Charles), très-fécond littérateur français, ancien employé au ministère des finances, né à Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs (Jura), en 1832. Il a collaboré, depuis 1854, à la plupart des journaux de Paris, dans lesquels il a publié plus de dix mille articles. Parmi les principaux ouvrages de M. Charles Joliet, citons des romans (dont plusieurs ont eu l'honneur de nombreuses éditions, la plupart chez Dentu et Calmann Lévy): « Le Roman de Deux jeunes mariés »; « Une Reine de Petite Ville »; « Les Romans patriotiques »; « L'Occupation »; « Les Fils d'amour »; « Les Romans révolutionnaires: 1º Martyr — 2º Frédérique »; « La Novice de Trianon »; « Trois Hulans »; « Fanfinette »; « La Foire aux Chagrins »; « Bérengère »; « La Vicomtesse de Jussey »; « Les Filles d'Enfer »; « Diane »: « Carmagnole »; « Jeune Ménage »; « Roche d'or »; « La Balle de cuivre »; « Vipère »; « Aurore »; « La Fontaine d'amour »; « Pénelope et Phryné »; « Le Crime du Pont de Chatou »; « La Reine Mathilde »; « Les mains blanches »; « Le capitaine Harold »; « Mademoiselle Volland ». Usant du privilège des conteurs, M. J. a essayé de faire revivre l'amie de Diderot, il a ravivé les traits, les costumes, les manières, le style de l'héroïne, en évoquant autour d'elle les principaux personnages de cette époque unique qui a fait diro: « Celui qui n'a pas vecu au dixhuitième siècle ne connaît pas la douceur de vivre ». « Roman incohérent »; des nouvelles: « Romans microscopiques »; « Mademoiselle

Chérubin »; « Le train des Maris », reper 1887, sous le titre de « Papiers de famille. Ces romans microscopiques sont de jolies li toriettes finement racontées. Chacune se com pose de deux ou trois scènes fort simples dont les détails choisis et rendus avec délicatesse. produisent un intérêt saisissant. « Une lettre anonyme »; « Antoinette »; « Singulier suicide »; « Les Vicissitudes d'une pièce fausse »; « L'enlèvement des Sabines »; « Un roman dans les annonces du Times »; « Le bureau de tabac »; « Un mariage platonique »; « Le cadavre »; « Le Démon du vol »; « Le Roman d'un officier »; « Une tête de Greuze »; « Pervenche »; « Une lettre volée »; « Le Paradis terrestre »; « Un lys »; « Le Mariage à la roulette »; « Les Fées des Neiges »; « La République de Platon »; « La Revanche d'une Provinciale »; « L'Ane de Buridan »; « La table tournante » ; « Numéro gagnant »; « L'Ecole des Amoureux »; « La nuit des larmes »; « Béatrix » ; « Les grandes amoureuses: La Fornarine »; « La grande poupée », (Bulletin de la Société des gens de Lettres, octobre 1882); des poésies: « Les Athéniennes », Alphonse Lemerre, 1866; « Aux poètes morts ». Ces stances figurent dans le volume de poésies intitulé: Le Tombeau de Théophile Gautier, A. Lemerre, 1873; « Aimée Desclée », stances lues à l'inauguration du tombeau d'Aimée Desclée au cimitière du Père-Lachaise, le 9 mars 1875; « Nouvelles Athéniennes », 1889; des pièces de théâtre: « La Bougie rose », comédie en un acte, en prose, 1865; « Don Carlos , fragments, interprétation libre du drame de Schiller; « La pluie », comédie en un acte, en prose; « La Grand'Mère », comédie en un acte en prose; « Le Mariage d'Alceste », comédie en un acte, en vers ; « L'Ane de Buridan », comédie en un acte en prose; « La Loge de Molière », drame inédit en un acte en vers, lu à la Comédie française le 12 décembre 1878; « Molière », stances dites à l'occasion du 257° anniversaire de la naissance de Molière par Mme Sarah Bernhardt (la comédie légère) et Mme Lloyd (la grande comédie), P. Ollendorff, 1878; « Les Pays imaginaires », écrit inédit en collaboration avec H. Cogniard, 1877; « Le Bou fermier de Franconville », libretto en un acte, inédit, d'un opéra comique posthume de Félicien David, juillet 1881; « Le Médecin des dames »; « Théatre », comédies, 1 vol., 1889; des ouvrages divers: « La Vie Parisienne »; « Mille nouvelles à la main », Marpon et Flammarion, 1884; « Curiosités des lettres, des arts, et des sciences », A. Firmin Didot, id.; « Mille jeux d'Esprit », Hachette, 1882; « Les pseudonymes du jour », 1º éd. 1867, dernière éd. E. Dentu, 1883. Ce travail est le premier eu date, après celui de Quésord. Depuis 1860, M. J. a collectionné les pseudonymes contemporains.

Cet ouvrage anecdotique n'a rien de la sécheresse d'une aride nomenclature. Il renferme des lettres et des documents communiqués directement par les masques et les dominos dévoilés de la littérature, des arts, des sciences, de la politique, qui se rencontrent dans cette galerie. Le livre est aussi attrayant pour les gens lu monde que pour les lettrés : « Les nouveaux pseudonymes du jour », publiés dans l'Illustrasion, une série encore inédite, et les « Pseudo-1ymes étrangers », seront fondus dans une édiion nouvelle en préparation; « L'Esprit de Dilerot », collection Hetzel et Michel Lévy frères, 1860, épuisé; des mémoires: « Les Mémoires de Charles Joliet », qui sont tous prêts et qui formeront sept séries; des brochures: « Le livre noir >, 1868; « Le livre rouge >, id.; « La Société des gens de lettres », Alphonse Lemerre, id. (abrégé de l'Histoire de la Société des Gens de Lettres, de ses transformations, de son fonctionnement et de son avenir); « Les Budgets parisiens », 1877; « Le Congrès de Lonires >, 1880; des ouvrages collectifs: « Les Emaux de Petitot »; « Christine de Suède. Gaston d'Orléans »; « L'album des bêtes à l'usage des gens d'esprit », Hetzel, 1863; « Paris-Guide », 1867; dans le 2º volume intitulé: La Vie, Le Châpitre, Les Ressources d'un bahelier de province à Paris; « Guide de l'étranger à Paris »; « L'hôtel du Louvre » (dans es Guide-Joanne) et « L'Exposition univerelle de 1878 » (dans les volumes du Comité le la Société des Gens des Lettres); « Robinon > (dans En Petit Comité), 1880; « Mémoies d'un chinois > (dans Chacun la sienne) .881; « L'enfance abandonnée » (dans Entre mis), 1885; « Eureka », poème (dans Comme hez Nicolet), 1885; « Une Promenade dans le lahara », notice sur la vie et les ouvrages de Charles Lagarde; « Almanach comique », Pamerre, 1874-1880, Varietés; « Almanach prophéique », Plon, 1879-1880, chez A. Lacroix, 1874-.875; M. J. a publié: Les femmes de la Biole, Rébecca, Ruth, La femme de Putiphar, L'Oympe, Les Decius, Les Muses, Athènes, Les faîtresses d'Alcibiade, Phryné, Rome, Sabine, Les femmes des Douze Césars, Les amoureuses le Tibulle, Lesbie, Cynthie; — Allemagne: Les moureuses de Goëthe, La Princesse Palatine; - Angleterre: Les femmes de Henri VIII; -Danemark: La Reine Mathilde; — Espagne: litana; — Italie: La Joconde, Flaminia; — Portugal: Maria Alcaforada, la Religieuse porugaise; — Russie: Catherine, Nadèze, Liska; suède: Christine de Suède; - Suisse: L'amie le Lavater; - Turquie: Mademoiselle Aissé; - Asie: Nébuleuse; - Afrique: Émeraude, La fille du Soleil; — Amérique: La Périchole; — )céanie: La Vénus cuivrée; - France: Odette, Loyse Labé, la belle Cordière, La belle Feronière, Les Favorites de Henri IV, La Reine

Margot, Madame de Motteville, La Grande Mademoiselle, Les Nièces de Mazarin, Les Filles de Louis XV, Mademoiselle Contat, Sophie Arnould, Madame de Warens, Madame d'Houdetot, Madame d'Epinay, Thérèse Lavasseur (J.-J. Rousseau), Mademoiselle Voland, Madame de Puisieux, Annette Champion (Diderot), Mademoiselle Lenormand, Aimée Desclèe (chaque étude forme une livraison).

Jolin (Jean-Christophe, connu aussi sous les pseudonymes Jo. Jo. et Nicke Nubb), auteur dramatique et nouvelliste suédois, né, le 28 décembre 1818, à Stockholm, a étudié à Upsal. Il débuta comme acteur et comme poète; ses deux poèmes: « Borgruinen », 1844 et « Fjellbruden », 1845, out été couronnés. La même année, il débutait au théâtre comme auteur et comme acteur dans sa pièce: « En komedi », plusieurs fois représentée depuis. Il resta au théâtre jusqu'en 1857, année dans laquelle il obtint la direction de l'École dramatique. Parmi ses quarante pièces de théâtre, citons : « Mâster Smith >, 1849, traduit en allemand; « Barnhusbarnen », 1849; « Strid och Seger », 1850; « Veteranen », 1857; « Ung Hanses Dotter », 1860; « Smådeskrifvaren », 1863; « Mammas gosse », id.; « Mjolnarifröken », 1865; « Ett minnesblad ». Plusieurs de ces pièces ont été remaniées en danois, en norvégien et en anglais. Parmi ses nouvelles, citons: « Affällingarna »; « Rosen bland kamellior »; « Eremiten »; « Vinglaren »; « Konstnär eller handverkare »; « Små berättelser ». Depuis 1882, il publie à Stockholm l'édition de ses nombreux écrits. Il est secrétaire de la Société patriotique.

Jollivet (Gaston), journaliste et littérateur français, né, à Paris, le 18 octobre 1842. Il est fils de M. Adolphe J., député d'Ille-et-Vilaine, délégué de la Martinique, qui fut tué le 24 février 1848, sur la place de la Concorde à Paris, lors de l'insurrection. M. G. J. a fait ses études aux Lycées Louis-le-Grand et Napoléon; il a fait son droit et prêté serment d'avocat. Nommé en janvier 1870 chef de bureau au ministère des Beaux-Arts, il a donné sa démission au 4 septembre. Il a été blessé d'une balle au bras le 23 mars 1871, en luttant contre la Commune. Comme journaliste-chroniqueur, M. G. J. a appartenu à la rédaction du Gaulois et du Clairon; il est actuellement chroniqueur au Figaro, au Matin, au Paris Illustré. Il a publié: « Nos petits grands hommes », in-12, Dentu, 1884.

Jolly (Jules), éminent orientaliste allemand, professeur de sanscrit et de grammaire comparée à l'Université d'Erlangen, membre de l'Académie des Sciences de Munich, né, le 28 décembre 1849, à Heidelberg, a fait ses études à Munich, Berlin et Leipzig; ancien professeur à Wurzbourg et à Calcutta, il a fait un long séjour à Londres pour étudier les manuscrits sanscrits, et à Calcutta. Sa spécialité est la juris-

prudence indienne. On lui doit: « Ein Kapitel vergleichender Syntax », Munich, 1872; « Geschichte des Infinitivs im Indogermanischen », id., 1874; « Die Sprachwissenschaft. Whitney Vorlesungen bearbeitet und erweitert », id., 1874; « Ueber die weltliche Stellung der Frauen bei den alten Inden », id., 1876; « The Institutes of Nårada, translated from the unpublished Sanskrit original », London, 1876; « The Institutes of Vishnu », ils forment le septième vol. des Sacred Books of the East, Oxford, 1880; « Vishnusmriti », Calcutta 1881; « Outlines of an History of the Hindu Law », Calcutta, 1885; « The Institutes of Narada >, id., 1885; « Manava Dharmasastra », Londres, 1887; « Manutikasangraho ». Calcutta, 1885 et années suivantes.

Jely (Henri), professeur, publiciste et philosophe français, né le 10 décembre 1839. Ancien élève de l'École normale supérieure, professeur de philosophie à la Faculté des lettres de Dijon en 1871, doyen de ladite Faculté en 1878, nommé doyen honoraire en 1885. Suppléant de M. Caro à la Sorbonne en 1881-82 et 1882-83; chargé du cours complémentaire et maître de conférences à la Sorbonne, de 1883 à 1886 chargé, en 1886, d'une conférence de psychologie appliquée à l'éducation près l'École Normale des jeunes filles, M. H. J. est actuellement, depuis 1886, suppléant de M. Ad. Franck an Collège de France. M. J. a collaboré à plusieurs revues philosophiques et littéraires. Parmi ses principaux articles, nous citerons: « Un prédécesseur de Darwin », Revue littéraire (1869); « La Physique sociale », Revue Scientifique (1872); « Les Problèmes de morale sociale », Revue littéraire (1877); « M. Pasteur, les microbes et la clinique >, essai de philosophie médicale; « Les récentes discussions de l'Académie de Médecine » (deux articles de la Nouvelle Revue, 1er août 1884 et 15 août 1886); « Le Mouvement philosophique » (même Revue, 15 mars 1887); « La Sensibilité et le Mouvement » (deux articles de la Revue Philosophique d'août et septembre 1886). M. H. J. a publié séparément : « L'Instinct, ses rapports avec la Vie et avec l'Intelligence », essai de psychologie comparée; ouvrage couronné par l'Académie française, 1re éd., Paris, Thorin, 1870; 2<sup>ine</sup> éd., 1873; « L'Imagination », étude psychologique, 1 vol., id., Hachette, 1re éd., 1877; 2<sup>me</sup> éd., 1883; « Psychologie comparée: L'Homme et l'Animal », ouvrage couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques, id., id., 1re éd., 1877; 2me éd., 1886; « Psychologie des Grands Hommes », précédée d'une lecon sur la méthode et les principes de la psychologie comparée », id., id., 1re éd., 1883; 2me éd., 1889; « Cours de philosophie », id., Delalain, 8º éd.; « Éléments de morale et Éléments de Philosophie scientifique », id., id.; « Notions de Pédagogie », id., id.

Joly (Louis-Éléonore), publiciste in rédacteur en chef du Moniteur Universel Jouarre (Seine-et-Marne), le 9 mars 18 est fils d'un officier du premier Empire. I blié, en 1863, chez Garnier frères, un li titulé: « Du principe des nationalités 1866, à la même librairie : « Du Roma politique »; les deux ouvrages sont cons combattre la politique des nationalités. N a publié encore, à la même librairie: «. dération, seule forme de la décentralisation les démocraties », 1866. M. L. J. a début la presse au Journal de Paris en 1870; il tinué d'y écrire jusqu'en 1886. Il est et Moniteur Universel en 1877. Il a conste défendu la cause de la monarchie const nelle, traditionnelle dans son principe m

Jones (Thomas-Wharton), physiologic glais, membre étranger des Sociétés Mé de Vienne et de Copenhague et de la de Biologie de Paris, né en 1808, a fait i des à Edimbourg. Ancien professeur d mologie et de chirurgie à l'Université d dres, il s'est retiré depuis longtemps i nor. On lui doit, en dehors de ses no essais (celui, entr'autres, sur l'inflammat gagna le prix Ashley-Cooper): « The Phy of Body, Sense and Mind >; « Failure ( from Railway and others Injuries of th and Head, its nature and treatment », a fait plusieurs découvertes, entr'autre sur le mécanisme des vases extrêmes et circulation du sang dans ces vases, en dé les phénomènes des procédés inflammat

Jonnesco-Gion (Georges-Jean), écrive main, rédacteur du Romanul à Bucares teur-ès-lettres, publiciste et professeur. 26 octobre 1857, à Pitesci, capitale du de l'Argesch, fit ses premières études : rest, au vieux lycée de Saint-Sabas. B ès-lettres et ès-sciences de l'Université carest, il termina ses études à la fac lettres de Paris et en Belgique. Après t séjour en Allemagne, dont il visita le universitaires, il rentra en Roumanie i daction du Romanul. On lui doit, entr' « Louis XIV et Constantin Brancovan carest, 1884, essai sur les relations di ques de la France avec l'Orient europée près les documents des Archives du M des affaires étrangères de Paris; « Dr resque dans les chroniques roumaines 1885; « De l'Enthousiasme dans la gér passée », id., 1887; « Études histori 1888, d'après les anciens chroniqueurs re et les documents les plus récents. M. traduit de l'allemand en 1887 Astra, ro Dito et Idem (S. M. la Reine Elisabeth a manie et Mme Kremnitz), et les Nouve titulées: Handzeichnungen de Carmen S M. la Reine de Roumanie).

Joran (Julien), littérateur et professeur franis, actuellement professeur d'histoire au Colge Stanislas à Paris, né, à Colmar (Alsace), le l octobre 1846. Il a fait ses premières études a Lycée de Colmar, a été franc-tireur pendant guerre de 1870-71. Il a publié: « Programme sveloppé d'histoire des temps modernes et histoire littéraire, à l'usage des candidats à Ecole militaire de Saint-Cyr », Hachette, 1881; un « Recueil de compositions françaises avec es sujets tirés de l'histoire moderne », 1888.

Jordan (Guillaume), écrivain allemand, ancien rateur au Parlement de Francfort, ancien consiller d'amirauté, docteur en philosophie, poète : rhapsode allemand, né, le 8 février 1819, à isterbourg, a fait ses études à l'Université de lönigsberg. Il réside à Francfort. On lui doit: Glocke und Kanone », 1841; « Irdische Phansien », 1842; « Litanische Volkslieder und agen », 1843; « Schaum », recueil de ses sèmes de jeunesse; « Demiurgos », 1852-54 à il anticipe les théories évolutionnistes dariniennes); « Histoire de Haïti », 1846-49; Die Liebesleugner », 1855; « Tauschen täu-:ht », 1856; « Comte et Forgeron », 1856; Le Prince imposteur », id.; « La revue d'Ais », tragédie distinguée par le jury littéraire 3 Bavière en 1858, trois autres pièces: « Durch hr >, 1871; « Arthur Arden >, 1872; « Sein willingsbruder », 1883; « Strophen und Stäbe », 371; « Andachten », 1871. Mais la grande œure de M. J. est son épopée nationale « Les iebelungen >, et ses traductions magistrales e Shakespeare, 1861-65; de Sophocle, 1862; de Odyssée, 1875, et de l'Iliade, accompagnée de issertations remarquable: « Das Kunstgesetz [omers und die Rhapsodik », 1869; « Der pische Vers der Germanen und der Stabreim », B68; « Epische Briefe », 1876. Il est rhapso-B lui-même. Depuis 1865, il n'a cessé de parourir tous les pays où l'on comprend sa lanue, récitant sans effort telle ou telle autre artie de son œuvre. Il a récité l'année passée on épopée à Constantinople et en Grèce, où les escendants d'Homère lui ont décerné le nom 'Homère allemand. Citons encore deux grands pmans sociaux du même auteur, où il développe thèse de son écrit: « Erfüllung des Christenhums »; « Deux Berceaux », une sorte de code de art de vivre, et « Les Sebalds », une apothéose e la vie de famille et du travail.

Jordan (Guillaume), géomètre allemand, prosseur de géométrie pratique et de géodésie npérieure à l'École Supérieure Technique de Ianovre, né en 1842. On lui doit: « Die trigometrische Höhenmessung », Stuttgard, 1866; : Taschenbuch der praktischen Geometrie », leux vol., Stuttgard, 1873, 2<sup>me</sup> éd., 1877; « Baometrische Höhentafeln », id., 1874, 2<sup>me</sup> éd., 1886; « Phys. Geographie und Meteorologie der Libyschen Wüste », Cassol, 1876; « Hilfstafeln

für Tachymétrie », Stuttgard, 1880 (traduites en français); « Das deutsche Vermessungswesen », id.; « Kreis-Coordinaten für 200 Radien », Leipzig, 1881; « Grundzüge der astronom. Zeitund Ortbestimmung », Berlin, 1885.

Jordan (Jean-Pierre), philologue et publiciste slave, résidant depuis 1867 à Vienne, où il a dirigé pendant plusieurs années le journal Die Zukunft, est né, le 13 février 1818, à Zischkowitz dans l'Oberlausitz saxon, a étudié les langues slaves à Prague avec Hanka et Schafarik et publié en 1841 la « Gramatik der wendisch- serbischn Sprache in der Oberlausitz ». En 1842 il se transféra, comme professeur, à Leipzig, où il publia les Jahrbücher für slav. Litteratur, et « Slaven, Russen, Germanen », 1842; « Der zweifache Panslavismus », 1847. En 1848 il passa à Prague et y fonda les Slawischen Centralblätter. Citons encore de lui: « Geschichte des böhm. Volkes und Landes », Leipzig, 1844, trois vol.; « Handwörterbuch der böhm. und deutschen Sprache », Prague, 1866; Schematismus der gesammtenkathol. Kirche Esterreich.- Ungarn's », Vienne, 1880-81.

Joret (Charles), philologue, littérateur et historien français, né, à Formegny (Calvados), le 14 octobre 1839. Après des études faites à Paris et en Allemagne, tour-à-tour professeur dans les Lycées de Chambéry, de Vanves et Charlemagne, M. C. J. a été, en 1875, nommé professeur de littérature étrangère à la Faculté des lettres d'Aix. Des voyages faits depuis lors en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Hollande, au Danemark, en Suède et en Norvège ont achevé de l'initier à la connaissance des langues de l'Europe centrale et occidentale. Élève, à sa fondation, de l'École des Hautes-Études, collaborateur de la Revue Critique, de la Romania, de la Revue historique, de la Revue de Géographie, etc., membre de la Société de linguistique et de la Société de géographie de Paris, de la Société des antiquaires de Normandie, etc. Outre un grand nombre d'articles ou de mémoires donnés à ces revues ou à ces sociétés, M. C. J. a publié: « Loi des finales en espagnol », 1872; « Du c dans les langues romanes », 1874 (ouvrage couronné par l'Institut); ◆ De rhotacismo in indo-europæis ac præsertim in germaniis linguis », 1875; « Herder et la Renaissance littéraire en Allemagne », id.; « Du chargement des r in s dans les dialectes français », 1876; « La littérature allemande au XVIIIº siècle dans ses rapports avec la littérature française et la littérature anglaise », id.; « Essai sur le patois normand du Bessin, suivi d'un dictionnaire étymologique », 1881; « Correspondance inédite du duc du Maine avec Lamoignon de Berville », id.; « Des caractères et de l'extension du patois normand », 1882 (ouvrage couronné par l'Institut); « Mélanges de phonétique normande », 1884; « Des repports intellectuels et littéraires de la France et de l'Allemagne avant 1789 », id.; « La crise agricole en Normandie », 1885; « J.-B. Tavernier, écuyer, baron d'Aubonne, chambellan du grand-électeur », 1886; « Flore populaire de Normandie », 1987.

JOS

Jörg (Joseph-Edmond), publiciste et homme politique allemand, ancien député ultramontain de la Chambre Bavaroise, retraité depuis 1881, ancien directeur des Histor. Polit. Blätter après la mort de Goerres, né le 23 décembre 1819. On lui doit, entr'autres: « Geschichte des Grossen Bauernkriegs », 1852; « Geschichte des Protestantismus in seiner neuesten Entwicklung », 1857; « Geschichte der sozialpolit. Parteien in Deutschland », 1867.

Jorissen (Théodore), historien hollandais, professeur à l'Athenaum d'Amsterdam, né, le 23 février 1823, à Utrecht, a publié, entr'autres : « Abälard en Heloïse », 1866; « Charlotte de Corday », 1864; « Over het begrip van algemeine geschiedenis », 1865; « De omwenteling van 1813 », 1865-68; « Napoléon 1er et le Roi de Hollande », 1868; « G. K. van Hogendorp en L. van Limburg-Stirup », 1869; « De ondergang van het koningrijk Holland », 1871; « Kon-

stantin Huygens », 1871, etc.

Joseph (Son Altesse Impériale l'Archiduc), commandant en chef des Honved hongrois. Par sa Grammaire de la langue tzigane, publiée en 1888 à Budapest sous le titre: « Czigany nyelvtan-Romano Csibákero Sziklaribe », ce prince éclairé, qui réside habituellement à Fiume, s'est révélé un philologue éminent. L'ouvrage, fruit de trente-six ans de recherches, a été publié par l'Académie Nationale des Sciences de Budapest. L'Archiduc avait déjà publié, à ses frais, le Dictionnaire tzigane de Györfly et le Dictionnaire des racines tziganes de François Sztojka. Ce Prince très-populaire en Hongrie, général de cavalerie, cousin de S. M. l'Empereur d'Autriche, est né le 2 mars 1833.

Joseph (Gustave), médecin allemand, professeur libre d'anatomie comparée et d'histiologie à l'Université de Breslau, né en 1858, a publié, entr'autres: « De causis sonorum cordis », Breslau, 1851; « Venedig als Winteraufenthalt für Brustkranke », id., 1856; « Morphologische Studien am Kopfskelett des Menschen und der Wirbelthiere », id., 1873; « Die Tropfsteingrotten in Krain und die denselben eigene Thierwelt », 1875; « Erfahrungen im Wissenschaftlichen Sammeln und Beobachten der den Krainer Tropfsteingrotten eignen Arthropoden »; 1882.

Josephson (Louis-Oscar), auteur dramatique suédois, ancien libraire, ensuite directeur de théatre à Stockholm, né en 1832; on lui doit : « Folkungalek », 1864; « Marsk Stigs döttrar », 1866; « Paris », 1871; « Thord Hasle », 1878, drames; « Med konstens vapen », 1867; « Rivaler genom missförstand », 1869; « Kapton Gars », 1870; « Familjelif », 1871, comédies; la librettos d'opéra: \* Hjalmar och Ingeberg 1869; « Allt för Kungen », 1870; « Blenda »

Jottrand (Gustave), avocat et publiciste be ge, né, à Bruxelles, le 24 octobre 1830. Après avoir terminé ses études de droit, il fut secrit taire de l'Association pour la réforme douant re, collabora au journal bruxellois La Libert, et entra dans la vie politique : on le vit successivement secrétaire de l'association libérale de Bruxelles, président de la même Association, conseiller communal de Bruxelles (1869) et menbre de la Chambre des représentants (1870) Aujourd'hui, écarté de la Chambre par le retou au pouvoir du parti catholique, il se consact tout entier au barreau. On a de lui d'intéres santes conférences, dont plusieurs ont para en brochure; citons: « Les radicaux anglais » Bruxelles, 1886; « L'invasion française en Balgique à la fin du XVIIIe siècle », id., 1889.

Jouannin (Maurice), romancier français, ancien employé au Ministère de l'Intérieur, né, Alexandrie (Egypte), en 1849, a publié: Neu et dix », volume contenant trois nouvelles: « La Grève de Penhoât », roman; « La Cice trice », nouvelle, dans le Moniteur Universit (octobre 1879); « Madame de la Seyne », n man, 1888; « La Malédiction », nouvelle (Monde Illustré, novembre, 1887); « Manque et passe , nouvelle (Revue Bleue, février, 1888); « Belle-

Sœur », roman-nouvelle (id.).

Jouaust (Damase), imprimeur-éditeur fra çais, membre de la Société des gens de lettres où il eut pour parrains MM. Edmond About Jules Claretie, né, à Paris, le 25 mai 1831 Après avoir terminé ses études classiques Lycée Bourbon-Bonaparte, il s'est fait recevour licencié en droit. Il a publié: « Édition des Fables de La Fontaine, annotées par Buhon « Lettre-Journal publié pendant le siège Paris »; des articles dans différents journant des préfaces et des notes dans plusieurs edtions du Cabinet du Bibliophile, des Petits-Chefs d'œuvre et autres publications de sa maison, qui se distinguent par le soin de l'édition et par l'élégance des types.

Jourdan (Alfred), jurisconsulte et économiste français, né, à Fréjus (Var) en 1825; d'abord avocat, ensuite professeur de Droit romain, au jourd'hui professeur d'économie politique et de yen de la Faculté de Droit de l'Université d'Air Marseille, membre des Académies d'Aix et de Marseille, membre correspondant de l'Institut de France (Académie des Sciences Morales Politiques), un de ceux qui ont le plus contre bué, par son enseignement oral et par ses ou vrages, à la restauration en France des études d'Economie Politique. On lui doit: « Étude sur l'état et la capacité des femmes en Droit Remain », Aix, 1849; « L'Hypothèque en Dr

comain, étude historique et dogmatique et expli-Paris, 1876; « Le Droit rançais, ses règles fondamentales, ses rapports avec les principes de la morale et de l'énomie politique », Paris, Plon, 1875; « Éparet Capital >, Paris, Mareseg, 1879; « Du - Rôle de l'État dans l'ordre économique », Paxis, Rousseau, 1882; « Des rapports entre le Droit et l'Économie Politique », id., 1885. Les Tatre ouvrages qui précèdent ont été courones par l'Institut de France; « Cours analyti-📑 🗨 ue d'Économie Politique, professé aux facultés Aix et de Marseille , Paris, Rousseau, 1882. 1887, de concert avec Gide, Villey et Duait, M. A. J. a fondé la Revue d'Économie Po-Effique qui paraît chez Larose à Paris.

Jousset de Bellesme, médecin et physiologiste Français, directeur de l'Aquarium de la ville de Paris, ancien professeur de physiologie à l'École de médecine de Nantes, né, à Paris, en 1839.

M. J. de B. a publié: « Traité des injections sous-cutanées », thèse; « Recherches expérimentales sur la digestion des insectos »; « Recherches expérimentales sur la métamorphose la libellule »; « Recherches expérimentales ur le vol des Diptères »; « Recherches expérimentales sur la phosporescence du Lampyses », etc.; « Éloge de Claude Bernard », etc.

Jouve (Louis), écrivain français, bibliothésaire à la Bibliothèque de l'Arsenal à Paris, nocien professeur de littérature et d'histoire, né, Èpinal (Vosges), le 11 mai 1814, a publié une vingtaine de volumes ou brochures et des poésies concernant les Vosges (histoire, bibliographie, patois, voyages, descriptions); citons, enr'autres: « Lettres Vosgiennes », Epinal, 1866; Voyages anciens et modernes dans les Vosges » (de 1500 à 1870), id., 1881; « Bussang ».

Jouve (Michel), jurisconsulte français, prosureur de la République à Perpignan (Pyrénées Orientales), né, le 1er septembre 1852, à Cavaillon (Vaucluse), a publié: « Des vices et de la volonté en droit romain », 1879; « Réforme de la législation minière », 1886.

Jovacchini (Alphonse), philosophe italien, né, en 1854, à Atessa (Abruzzes), où il vit retiré, Livré à ses modestes occupations et à ses méditations. Tout en exerçant son métier de pâtissier, il se plongea dans la lecture des ouvrages des meilleurs philosophes italiens de notre siècle, et des positivistes étrangers surtout de Comte et de Spencer, et il on tira un profit admirable. En 1884, il publiait à Rome son livre étonnant intitulé: « La Scienza moderna studiata e difesa da un operaio. Lettere ai professori A. Franchi, G. Trezza e R. Ardigò, con risposta dei medesimi », fort bien accueilli par la presse italienne. Suivirent: « Nelle Ali della Vergine-Scienza, Arte e Fantasia », 1888; « L'evoluzione organica dell'uomo e del cavallo a traverso i secoli », dans le Giovine

تر.

Abruzzo de Lanciano, 1888; « La Vita ne Tempo e nello Spazio esposta popolarmente : Vasto, 1889; plusiours articles dans la Rivist di filosofia scientifica du professeur Morselli.

Jovanovitch (Vladimir), écrivain serbe, né, Chaboz, en 1834. Il recut une éducation solid aux classes du Gymnase et de la Faculté d philosophie à Belgrade. Ses aptitudes intellec tuelles attirèrent sur lui de bonne heure l'at tention de ses maîtres, qui l'aidèrent à obtenir un bourse du gouvernement, grâce à laquelle il pu continuer et achever ses études à l'étranger il s'adonna spécialement à l'économie politique aux finances et à la statistique. De retour e Serbie, il fut nommé d'abord professeur à l'É cole agricole à Topéidère; ensuite il obtint l place de secrétaire au Ministère des finances dans cette qualité il participa aux travaux de réformes projetées par la Grande Assemblée ne tionale de 1858 (dite de Saint-André, à caus de sa convocation le jour de Saint-André), qu appela de nouveau sur le trône serbe le vieu: prince Milosch et la dynastie Obrenovitch. Le évènements politiques firent de M. V. J. u publiciste de premier ordre. Il remplit d'abore les fonctions de rédacteur du journal officie (Srpske novine), puis, avec ses amis politique Saint-Boskovic et Milovan Jankovic, il fond un journal indépendant, sous le titre: L'As semblée Nationale. Le gouvernement en pri ombrage, et les trois rédacteurs furent incarcé rés. Après son acquittement, M. V. J. partit pou la Belgique et Londres, où il publia la bre chure: « The Serbian nation and the Easter question ». Plus tard, il fut appelé à la chair d'économie politique à la Faculté de Belgrade et aussitôt il publia sa traduction du « Systèm d'économie politique par Rocher ». A la suit d'un discours qu'il prononça dans la séance sc lennelle de la Société des Sciences, M. J. fu relevé de ses fonctions et se rendit à Genève où il rédigea, pendant quelque temps, le jour nal Sloboda (La Liberté) en opposition au ca binet Garachanin-Kristitch (1864-66). Plus tare il rédigea le journal politique Zastava (L'Éten dard) à Novi-Sud (Hongrie), tondé et dirigé pa le célèbre patriote Serbo-hongrois Svetorar Mi letic, avec la tendance prononcée de l'émar cipation et de l'unité du peuple serbe dans 1 Péninsule Balkanique et de la fédération pou les divers peuples de la Hongrie. Dans ce but M. V. J. conçut l'idée de réunir toutes les for ces vivantes des jeunes Serbes éclairés par l patriotisme et par l'enthousiasme de la libérté qu se trouvaient dispersés dans les diverses un versités et académies de la Serbie, de l'Autri che-Hongrie et ailleurs. Grâce à son initiative un congrès des étudiants serbes fut convoqu au mois d'août de 1866 à Novi-Sud et réussi à fonder l'Union de la jeunesse serbe sous la de rection d'un comité central avec mandat d'ent tenir des relations littéraires entre les différents comités locaux, de rédiger un organe central, d'encourager des sociétés littéraires parmi la jeunesse serbe, et de convoquer l'année suivante un congrès général à Belgrade. Ce congrès eut lieu, mais il fut dissout par l'intolérance de gouvernement serbe pendant que le prince Michel était absent. Les congrès de la jeunesse serbe unie se continuèrent en Hongrie; ils n'eurent d'autre effet que de constater l'intolérance du gouvernement madjar envers les nationalités. Sous la régence du prince Milan Obrénovitch, M. V. J. entreprit un voyage en Italie, en Suisse et en France en 1870-71, et publia, ensuite, en français, un livre intitulé: « La Serbie », dans lequel il essaya de présenter an public européen le tableau de la situation politique et économique de la Serbie. De cette époque date aussi son Dictionnaire politique, où il essaya de tracer les règles et les principes de l'éducation politique du peuple, en tenant compte des idées des gouvernements représentatifs ainsi que des traditions et des coutumes des peuples slaves. Plus tard, M. V. J. fut appelé aux fonctions de secrétaire au Ministère de l'Instruction publique, et après deux ans, il eut du cabinet libéral le portefeuille des finances. Ce fut à la veille de la guerre serboturque (1876-78). M. J. apporta aux affaires beaucoup d'énergie et d'esprit d'initiative dans ces temps difficiles. Il donna sa démission en décembre 1879, et recut encore une fois le portefeuille des finances en 1880. Après la chute du ministère Ristic, M. J. dirigea son activité vers les lettres et les sciences, par ses contributions au Bulletin (Glasnik) de la Société Savante de Belgrade, dont il fut plusieurs fois le président. Ses études le plus appréciées dans le domaine de l'économie politique et de la statistique de la Serbie datent de cette époque. Il est membre correspondant de la Natina Vepeka et il a écrit plusieurs livres d'école, entr'autres, une grammaire francaise.

Jovanovitch (Zmaj-Jovan), poète serbe, né en 1833; il débuta à l'âge de seize ans par des vers; suivit en 1857 la traduction d'un poème hongrois: « Toldia » de Jean Arany; et après la traduction du « Chevalier Jean » de Petöfi, des poésies de Mirza Schaffy, d'après Bodensted, du Démon de Lermontov (1863), des traductions de Heine, et des poésies originales. Mais son chef-d'œuvre est un recueil charmant de petits poèmes d'amour, publié sour le titre: « Gjulici » (Les Roses). Doctour en jurisprudence, M. J. vit, depuis quelques années, à Vienne. Médecin, il a écrit un traité d'hygiène; auteur dramatique, il s'est essayé dans une comédie qui a eu du succès.

Juhany (Joseph), écrivain albanais; il a publié en 1871 à Trieste un livre intitulé: « Raccolta di canti popolari e rapsodie di poeti albanesi tradotti nell'idioma italiano ». L'ouvrage es cédé d'un résumé de la Grammaire alban-

Juillerat (Paul), écrivain français, chef de bureau au Ministère de l'Intérieu sidant à Paris, officier des Saints-Mauri Lazare et de l'ordre de Léopold de Bel commandeur du Nicham Iftikar, né, le 18 1818, à Nîmes (Gard). On lui doit quelqu cueils de vers; entr'autres: « Solitudes « Soirs d'octobre »; des romans: « Les teaux blancs »; « Les deux Ballons »; « volume de Merveilles »; « Le Docteur Fix « Mile de Saulnes »; « Absent »; « L'article ! un drame lyrique en vers: « La Ruine de Bas », un acte joué au Théâtre Fra deux autres pièces données à l'Odéon: lièvre et la tortue », un acte en vers, et Équipées de Stenio », trois actes en ven biographie d'Émile et d'Antony Descham un essai au Correspondant, intitulé : « Hi de trois salons ».

Juket-Browne (Alfred-John), géologu glais, attaché au Government Geological & de Londres, depuis 1874, né, en 1851, à fields près de Wolverhampton, a fait se des à Cambridge. Il s'est occupé surtor rochers de l'Angleterre, et il a passé l 1888-89 aux Barbades. On lui doit, entr'a The Relations of the Cambridge Gau Greensand >, 1875; « The Post-Tertiarysits of Cambridgeshire >, 1377; « The Ga of the Neighbourhood of Cambridge > (e laboration avec W. H. Penning), 1880; Geology of East Lincolnshire >, 1884; Students'Handbook of Physical Geology > « The Geology of South-West Lincolns! 1886; « Students'Handbook of Historica logy », 1886; « The Building of the ] Isles >, 1888.

Julia (Vincent), poète, philosophe et rateur italien résidant à Acri, en Calal province italienne, qu'il a illustrée avec et avec intelligence; ancien directeur lesio, revue mensuelle qui se publiait senza en 1886-87, collaborateur de pli revues, membre de nombreuses société raires, né, le 19 février 1838, à Acri vit entouré de ses livres, partageant son entre l'enseignement, la lecture, la méd la poésie et la critique, esprit actif, qu suit de son coin solitaire, dans ses aspir dans ses rêveries, dans ses réflexion les signes du réveil de la vie intellectue lienne. Parmi ses publications, citons: « di Pietro Giannone poeta calabrese », Fl 1869; « Discorso su la vita e su le ol Ferdinando Balsamo », Trieste, 1871; cenzo Selvaggi e la Calabra poesia », C 1878; « Tommaso Campanella », Venise 71; 2º éd., Castrovillari, 1877-79; « Sag la vita e su le opere di G. V. Gravina

; « Lettere critiche su Felice Bi81; « Vincenzo Lomonaco », id.,
rtrando Spaventa e Tommaso Cam883; « De Sanctis in Calabria »,
1etti e Liriche », troisième éd., Na« Massari e Gioberti », Potenza,
ncesco Salfi », id., 1885; « Discorso
so Fiorentino », Cosenza, 1885; « Dil'inaugurazione del busto a G. V.
id., 1885; « Discorso su Mamiani e
li Scienza Prima », Milan, 1888, et
articles épars dans les journaux de
et dans plusieurs revues estimées
11e. M. J. préside la section littéccademia Cosentina.

(Émile), écrivain suisse, professeur e à l'École Secondaire et Supérieure Filles à Genève, conférencier à l'U-Genève, membre de l'Institut Narois, né, à Genève, en 1837; après ses études, il visita l'Allemagne, Russie; il séjourna deux ans à Mosans à Athènes, huit ans à Constannme rédacteur politique du Journal et ensuite, du Levant Herald, cordu Journal de Genève et professeur toman de Galata-Séraï, il fut décoré u Medjidié. Rentré en Suisse, il se par ses conférences sur l'Orient et les littéraires qui lui valurent la ttérature à l'École Supérieure des ss. On lui doit: « Insomnies », poé-· Chatouillements et Piqures, coméides >, Constantinople, 1872; « Cours 'e », trois vol., Genève; « Les Istampoésies, id.; « Contes de société », femme, la gloire et l'argent », 1885, ies; « Constantinople et la vie turre études, qui ont paru dans la Biniverselle, traduites en anglais et reins Le Cosmopolitan de New-York; national suisse: Albert Richard », 3e à la Nouvelle Revue de Paris. (Jean-Lucien-Adolphe), historien et critique musical français, est né, 1er juin 1845. Il descend d'une fatauphiné illustrée par plusieurs de s; il est fils et petit-fils d'univernités. Son père, né, à Paris, en i y est mort en 1881, à près de ts ans, fut le principal collaboratré pour le grand « Dictionnaire de ançaise ». M. A. J. est aussi petitonventionnel Marc-Antoine Jullien. de la Drôme et cousin d'Adolphe célèbre ingénieur général et direcmins de fer. M. A. J. fit toutes ses raires à Paris, au Lycée Charlemaavoir pris le diplôme de licencié en npléta sos études musicales, coml'enfance, et recut des leçons d'har-

monie et de contrepoint de Bienaîmé, professeur retraité du conservatoire de musique et de déclamation. M. A. Jullien débuta au Ménestrel en 1869. A dater de cette époque, il a collaboré très-activement à la Revue et Gazette Musicale, au Ménestrel, à la Chronique Musicale, à la Renaissance Musicale, à la Revue Contemporaine, au Courrier Littéraire, au Moniteur du Bibliophile, à la Revue de France, au Correspondant, à la Revue Britannique, à l'Art, etc. Au mois de mai 1872, M. A. J. fut chargé du feuilleton musical au journal Le Français; en novembre 1887, Le Français ayant fusionné avec le Moniteur Universel, M. A. J. rédige depuis lors le feuilleton musical du Moniteur Universel. Parmi les publications de M. A. J., nous citerons: « Airs variés: Histoire critique, biographies musicales et dramatiques », Charpentier, 1877; « La Cour et l'Opéra sous Louis XVI; Marie-Antoinette et Sacchini; Salière; Favart et Gluck; d'après des documents inédits conservés aux archives de l'État de l'Opéra >, Didier, 1878; « La Comédie et la Galanterie au XVIII siècle: L'Église et l'Opéra en 1735, les Spectateurs sur le théâtre; le théâtre des Demoiselles Verrières, à la Bastille; avec frontespice à l'eau-forte en trois couleurs par M. I. Rouveyre; en-tête et cul-de-lampe à l'eauforte par de Malval », Rouveyre, 1879; « Histoire du Costume au théâtre, depuis les origines du théâtre en France jusqu'à nos jours, ouvrage orné de vingt-sept gravures et dessins originaux, tirés des archives de l'opéra et reproduits en fac-simile >, Charpentier, 1880; « Goethe et la musique. Ses jugements, son influence, les œuvres qu'il a inspirées », Fischbacher, id.; « L'Opéra secret au XVIIIe siècle: Aventures et intrigues secrètes racontées d'après les papiers inédits conservés aux archives de l'État et de l'Opéra, avec frontespice, en-tête et cul-de-lampe à l'eau-forte par de Malval », Rouveyre, id.; « La Ville et la Cour au XVIIIe siècle: Mozart à Paris; Marie-Antoinette musicienne; la Musique et les philosophes, avec frontespice, en-tête et cul-de-lampe à l'eauforte par de Malval », id., 1881; « La Comédie à la Cour; les théatres de société royale pendant le siècle dernier: La duchesse de Maine et les Grandes Nuits de Sceaux; Mme de Pompadour et le théâtre des Petits Cabinets; le théâtre de Marie-Antoinette à Trianon », Didot, 1883; « Paris dilettante au commencement du siècle, ouvrage orné de 36 gravures sur bois et fac-similes de dessins originaux, conservés aux archives de l'Opéra », un vol. in-8°, Firmin Didot, 1884; « Richard Wagner, sa vie et ses œuvres, ouvrage orné de 14 lithographies originales par M. Fantin-Latour, de 15 portraits de Richard Wagner, de 4 eaux-fortes et de 120 gravures, scènes d'opéras, caricatures, vues de théâtres, autographes, etc. >, Librairie le l'Art, 1886; « Hector Berlioz, sa vie et ses euvres, ouvrage orné de 14 lithographies originales par L. Fantin-Latour, de 12 portraits le Hector Berlioz, de 3 planches hors texte et le 122 gravures, scènes théâtrales, caricatures, portraits d'artistes, etc. », id., 1888.

Jundt (Auguste), théologien et historien ecdésiastique alsacien, né, à Strasbourg, le 18 juilet 1848, étudia la théologie et en particulier 'histoire ecclésiastique sous la direction du proesseur Charles Schmidt et prit ses grades de bachelier à Strasbourg (1871), de licencié à Montauban (1875), de docteur à Paris (1879). La carrière de l'enseignement s'ouvrit devant lui : en 1872 il fut nommé professeur au gymnase protestant de sa ville natale, en 1883 maître le conférences à la Faculté de théologie réformée de Paris. Les ouvrages de M. J., presque tous relatifs à l'histoire de l'Église pendant la période du moyen-âge, sont les suivants: « Essai sur le mysticisme spéculatif de maître Eckart », hèse pour le baccalauréat, 1871; « Guillaume le Honstein, évêque de Strasbourg », 1872; « Histoire du panthéisme populaire au moyenige et au XVIe siècle, suivie de pièces inédites concernant les Frères du Libre Esprit, maître Eckart et les Libertins spirituels »; « Argumentandi ratio qua ad defendendam adversus gentes christianam religionem Q. F. Tertullianus usus est exponitur et æstimatur », 1875, thèse pour la licence; « Les précurseurs de Jean Huss au XIV. siècle », 1877; « Les Amis de Dieu au XIVe siècle », 1879, thèse de doctorat; « Les représentations dramatiques au gymnase de Strasbourg, un essai sur l'histoire du drame scolaire aux XVIe et XVIIe siècles », 1882, en allemand; « Les centuriés de Magdebourg ou la Renaissance de l'historiographie ecclésiastique au XVI siècle », 1883, leçon d'ouverture. M. J. a de plus fourni des articles estimés à l'Encyclopédie des Sciences religieuses, à l'Encyclopédie de Herzog, à la Revue Théologique de Montauban, à la Revue d'Alsace.

Jung (Jules), historien autrichien, professeur d'histoire à l'Université de Prague, né en 1851; on lui doit: « Römer und Romanen in den Donauländern », Innsbruck, 1877, 2° éd., 1887; « Die romanischen Landschaften des römischen Reiches », Innsbruck, 1881; « Die provinciæ inermes des römischen Reiches », 1874; « Die Anfänge der Romanen », 1876; « Die Bevölkerungsverhältnisse des römischen Reiches », 1879; « Zur Würdigung der agrarischen Verhältnisse in der römischen Kaiserzeit », 1879; « Geographisch-historisches bei Procopius von Cäsarea », 1883; « Die letzen Jahre des Tiberius », 1884; « Die Germanen an der Donau und das römische Reich », 1885.

Junghaus (Sophie), femme-auteur allemande, née, le 3 décembre, à Cassel, mariée à Rome avec Joseph Schuhmann, professeur à l'Institut Technique de Rome, mais depuis 1878 rési de nouveau à Cassel et maintenant à W den. Parmi ses romans, citons: « Kāthe », 2 vol.; « Haus Eckberg », id., 2 vol.; ses recueils de nouvelles: « Verflossene den », 1871; « Freudvoll und leidvoll », « Orsanna », 1880; « Die Gäste der M Santines », 1884; « Helldunkel », 1885; Amerikanerin », 1886; plusieurs de cesges ont été traduits en langues étrangèr

Junker (Wassili-Wassiliévitch), voy russe en Afrique, banquier à Saint-Péters né, à Moscou, en 1839. Il a voyagé en A et publié une description intéressante d voyage.

Junquelro (Abilio-Manuel), poète port né en 1850, député aux Cortès, auteur des poèmes: « A Morte de D. João » et « A de Jeovah » — Voir Guerra.

Jurasz (Antoine-Stanislas), médecin nais, professeur à l'Université de Heide né, le 24 novembre 1847, à Splawie en l nie, a fait ses études à Greifswald et à V bourg; ayant pris part comme médecin mi à la campagne franco-allemande de 1870y reçut la décoration de la croix de fer; s liste pour les maladies de la gorge et du il a publié: « Untersuchungen über di wirkung der Galle und der Gallen- sæure die Blutkörperchen », Greifswald, 1871; ber die Wirkungen des salzsauren Apomor 1875; « Zur Statistik der croupösen Po nie », 1874; « Gelsemiuns sempervirens : tineuralgisches Mittel », 1875; « Uebe Aufrechtstellen und Fixiren des Kehldech 1876; « Das syatolische Hirngeräusch der der », Heidelberg, 1877; « Laryngosk choroby krtani », en polonais, Cracovie, « Ueber die Sensibilitætsneurosen des Ra und des Kehlkopfes », Leipzig, 1881; d sais nombreux dans les revues allemand polonaises.

Jürgensen (Théodore), médecin alleman rigine scandinave, né en 1840, professeur les maladies des enfants à l'Université d bingue, a publié, entr'autres: « Klinische dien über die Behandlung des Abdominalt mittels des kalten Wassers », Leipzig, « Die Körperwärme des gesunden Mense Leipzig, 1873; « Croupöse Pneumonie bingue, 1883; « Lehrbuch der speciellen : logie und Therapie », Leipzig, 1886.

Justi (Charles), esthéticien allemand fesseur d'histoire de l'art à l'Université de depuis 1873, né, à Marbourg, le 2 août a publié: « Die ästhetitischen Elemente Platonischen Philosophie », Marbourg, « Dante und die göttliche Comödie », id., « Winkelmann, sein Leben, seine Werkseine Zeitgenossen », deux vol., Leipzig. 72; « Die Verklärung Christi, Gem

in der Pinakothek des Vatican », Leip-

ti (Ferdinand), illustre orientaliste allefrère du précédent, professeur de gramcomparée à l'Université de Marbourg,
, de Gildemeister, Ewald, Benfey, Sauptutres célèbres orientalistes, est né, à
 rg, le 2 juin 1837. Ses travaux, et, en
lier, ceux qui concernent la philologie
toire des peuples iraniens lui ont prone réputation brillante dans le monde
ique européen. Parmi ses publications,
« Ueber die Zusammensetzung der Non den indogermanischen Sprachen », 1861;
lbuch der Zendsprache », 1864; « Der
nesch », transcription, traduction et glos« Abfertigung des doctor M. Haug »;

« Beiträge zur alten Geographie Persiens », Marbourg, 1869; « Ueber die Religion des Buddha », 1871; « Ueber die Kurdischen Spiranten », id., 1873; « Ein Tag aus dem Leben des Königs Darius >, Berlin, 1873; « Les noms d'animaux en Kurde », Paris, 1868; « Geschichte des alten Persiens >, Berlin, 1879; « Dictionnaire Kurde-Français par MM. A. Jaba publié par M. F. Justi », Saint-Pétersbourg, 1879; « Geschichte des alten Persiens », Berlin, 1879; « Geschichte der orientalischen Völker im Alterthum », 1885, et une foule d'essais dans les revues, entr'autres, l'Orient und Occident, l'Ausland, la Zeitschrift der deutsch. Morgenländ. Gesellschaft, le Magazin für die Litteratur des Auslandes, la Revue de Linguistique, l'Athénée Oriental.

K

iani (Père Emmanuel), écrivain arménien, sur général du Collège Arménien Raphaël là Venise, est né, en 1833, à Constans. Il publia, entr'autres ouvrages: « Traibhysique, avec gravures », 2 vol., 1871; ie théorique et pratique, avec gravures », 1869; « Traité de Mécanique, avec grav, 1871; « Technologie », 1875; « Dictionlechnologique » (sous presse).

skowski (Sigismond-Pomian DE Rotéwo), écrivain polonais, résidant à Paris, desd'une très-ancienne famille de noblesnaise, est né, le 2 mai 1826, dans la e de Sanok, où ses parents avaient des tés. Il fit ses premières études au sein amille, sous la direction de son père hom-: distingué et qui le fit instruire spéciadans les mathématiques. Il étudia enl'Université de Léopol (Lemberg), où seignait alors en latin et en allemand. udes supérieures furent pourtant inters par la révolution de 1846 contre l'Au-Le jeune M. K. prit part à ce mouvet reconnu coupable, il fut jeté en prizé et condamné à mort. La sontence ne endant pas exécutée, et il put même resa liberté au commencement de 1848. sa détention, il écrivit des vers patrioauxquels une main amie faisait pasportes de la prison et qu'elle répan-18 tout le pays. Ces vers commencèrent nmée du jeune écrivain. Libre, il com-1 1848, d'autres poésies, qui trouvèrent gne l'écho le plus sympathique. Il fonda un conseil national à Sanok et en fut sident. Ses compatriotes le choisirent ir délégué au Congrès Slave de Prague, offrirent la candidature de député au ath de Vienne; mais il ne put accephonneur, n'ayant pas encore l'âge pres-

crit par la loi. Après la répression de la révolution qui éclata de nouveau à cette époque et la proclamation de l'état-de-siège en Galicie, il séjourna pendant quelque temps à Dresde et à Venise. — Revenu dans sa patrie, il s'y consacra à des études historiques et artistiques, et publia une suite de dissertations critiques dans la revue qui était l'organe de l'institut Ossolinski, consacré aux sciences et aux belles-lettres. En 1851, il composa sa première nouvelle historique de 70 pages seulement, intitulée: « Le combat pour la fille du porte-enseigne », qui fut reproduite dans tous les journaux polonais et créa au jeune romancier une position de premier ordre dans la littérature nationale. — Ce premier essai fut bientôt suivi de « Murdelio », en 2 volumes, et de « L'Insensé », en 2 vol. aussi, romans qui furent lus et dévorés par quiconque savait lire en Pologne. Les autres romans historiques de M. K. sont: « Les Enfants du châtelain de Lubaczew », 1 vol.; « Les Récits du dernier des Niecruja », 6 vol.; « Les Frères légitimes », 3 vol.; « Le Staroste de Holobuk », 3 vol.; « Annunziata », 3 vol.; « Sodalis Marianus », 5 vol.; « Le Tombeau de Niecruja », 4 vol. — M. S. K., écrivait en même temps des romans de mœurs contemporaines, parmi lesquels nous citerons: « La Fée », 4 vol.; « Les Petits-Neveux >, 4 vol.; « Le Naufrage > 2 vol.; « Le Byronien », 3 vol.; « Les Juis », où sont traitées los questions sociales et politiques de la Pologne, 2 vol. - Sa belle étude historique en 4 vol. intitulée: « La Femme en Pologne », fut, il est vrai, imprimée à Zytomir en 1862; mais le gouvernement russe s'empressa d'en saisir l'édition entière. - Le romancier, devenu désormais célèbre, fonda, en 1861, à Léopol, un journal politique, Le Glos (La Voix) organo des patriotes polonais qui désiraient l'indépendance

le la patrie, mais voulaient éviter une insurrection. Malgré les principes conservateurs de ce journal, le Gouvernement Autrichien trouva les éléments d'une accusation de haute trahison, le supprima après six mois d'existence, intenta un procès criminel à son directeur, et le condamna à six années de cachot. Relâché pourtant heureusement après un emprisonnement de quinze mois, M. S. K. quitta la Pologne, dont le séjour, même sous le Gouvernement Autrichien, n'était pas tenable pour un patriote, et alla s'établir à Paris, d'où il revenait de temps en temps en Galicie et à Vienne. - Malgré les deux sentences de haute trahison prononcées contre lui, il sut se faire une position élevée et même très-influente à Vienne. Lorsque, en 1866, les provinces de l'empire, d'après l'impulsion donnée par la Hongrie, commencèrent à réclamer une législation séparée, il contribua beaucoup à l'autonomie de la Galicie. C'est lui qui entama et acheva avec le comte Belcredi les négociations relatives à l'étendue de cette autonomie et à la nomination d'un Polonais comme lieutenant dans cette partie de l'Empire. Il ne voulut cependant accepter lui-même aucune des places qui lui étaient offertes soit dans l'administration, soit dans la diplomatie, et lorsque, deux ans plus tard, le parti aristocratique clérical prit le dessus en Galicie, il s'éloigna toutà-fait des affaires de cette province. - Pendant plus de quinze ans, M. S. K. suspendit ses travaux littéraires et garda un silence complet. Ce n'est qu'en 1878 qu'il publia un roman en un volume intitulé: « Le Comte Rak », où, comme Jules Ocone, il traita des questions astronomiques et philosophiques basées sur les sciences naturelles. En 1883, lorsque le parti aristocratique clérical, qui domine encore en Galicie, commença à agir au détriment du progrès intellectuel et des sentiments patriotiques de la nation, il publia un livre intitulé: « Le Portefeuille de Nieczuja », où avec toute la force de son éloquence, la magie de son style et l'ardeur de son patriotisme, il attaquait ce parti et prouvait le danger de ses principes et de sa politique. Ce livre dessina nettement le libéralisme et les principes anti-cléricaux de son auteur. Depuis lors, il écrivit encore deux romans: « Abraham Kitaj », scènes du XVIIIe siècle, 2 vol.; et les « Chevaliers de Jean-Albert », roman historique du XVe siècle, 3 vol. - M. S. K. appartient au cycle des écrivains romantiques et est peut-être le dernier représentant de cette école. L'influence de Mickiewicz, de Krasinski, de Zaleski, de Goszynski et de Pol, avec lesquels il eut, du reste, des rapports intimes, est évidente dans ses ouvrages. Il est pourtant plus réaliste que ses dévanciers et peut-être moins plastique qu'eux. Aussi tous ses romans historiques sont-ils basés sur de profondes études et sur les recherches les plus

consciencieuses. Il donne toujours la pré à la vérité historique sur la légende, al me que celle-ci semble flatter davantage l'a propre de ses lecteurs. Le cachet princi cet illustre écrivain, outre la part remar qu'il a prise au perfectionnement d'une déjà si parfaite et si belle, c'est un pa me ardent et inébranlable, mais qui tien jours compte des difficultés actuelles de trie. Quant à son style, il est inimitabl le langage du XVIIIe siècle et dans le vocations des vieux Polonais qu'il reprod n'est pas une imitation, c'est une intuit vante du passé, comme si un écho d tombe arrivait à l'oreille du lecteur. Il es aussi de sympathie pour l'Italie unifiée, te sympathie a paru dans ses écrits. Aussi il avec fierté la croix de commandeur Couronne d'Italie que le Roi Humbert envoyée.

Knden (Voldemar von), écrivain allema le 9 février 1838, à Dresde, après avoir en pendant quelque temps à Riga et à Dorpa dié la philologie à Paris, enseigné pendan ques années à l'Institut allemand de N parcouru en tous les sens l'Italie, a p « Wandertage in Italien », Stuttgard, « Italiens Wunderhorn », 1878, traducti chants populaires italiens; « Unter den (bäumen, Suditalische Volksmärchen », L 1880; « Italien, Ein Sommerfahrt nach Süden », Glozau, 1881; « Skizzen und I bilden aus Italien », Jena, 1882, 2° éd.; « pejanische Novellen », Stuttgard, id.; « I viera », 1884.

Kahlbaum (S. W. A.), physicien et cl allemand, professeur libre de chimie et de que à l'Université de Bâle, né, en 1853, à a étudié à Berlin, Heidelberg, Strasbourg ( a fourni plusieurs mémoires, notes, com tions aux Annales de Wiedermann, au ten der Deutschen chemischen Gesellscha Verhandlungen der Naturforschenden Gese im Basel, et en outre: « Siedetemperat Druck in ihren Wechselbeziehungen », I 1885; « Ueber normale und anormale temperatur an Basel », 1887; « Aus d geschichte der Spectralanalyse », Bâle,

Kahn (Gustave), écrivain et publicis çais, né, à Metz, le 21 décembre 1859, a « Les Palais Nomades », poèmes, 1887; scules littéraires de Casanova de Seing republié des écrits mathématiques fort i Hoëné Wronski sur les probabilités av mentaires, 1888. Il a dirigé la Vogue et boliste, journal de littérature et d'érudi 1887, et il est le rédacteur en chef de la Indépendante de Paris depuis 1888.

Kahn (Zadoc), grand rabbin de Pari Mommenheim (Bas-Rhin), le 18 février fait ses études classiques et sacrées en

A 1

1257

l'École Rabbinique de Metz en 1856 cet établissement a été transféré à s le nom de Séminaire Israélite), il a plôme de Grand Rabbin en 1862. Nomliatement directeur du Talmud-Thora ou école préparatoire au Séminaire. ljoint au Grand-Rabbin de Paris par nistériel du 5 juillet 1867. Grand-Rabiris en remplacement de Lazare Isiécret impérial du 19 octobre 1868. de la Légion d'honneur au mois d'août cier de l'instruction publique. On lui 'Esclavage selon la Bible et le Talaris, 1867; « Sermons et allocutions », Paris, 1875; « Sermons et allocutions », Paris, 1886; « Sermons et allocutions à la jeunesse israélite >, Paris, 1878; sur le Livre de Joseph le Zélateur. e Controverses religieuses au moyen-.ris, 1882.

(Jean-Jacques), écrivain suisse, né, rier 1833, à Seewis dans le Canton ns, et fils d'un instituteur primaire, à l'institut pédagogique Voisin de l passa les années 1851-1856 au Gym-Coire et entreprit de 1856 à 1860 des storiques et juridiques aux Universités et de Berne. Le Conseil Fédéral qui l'occasion de se convaincre de ses scientifiques, l'attacha en 1860 en quailiaire à l'administration des archives, .867, lors de la mort du Dr Kruttli, il é directeur en chef. M. J.-J. K. s'est ıître du monde lettré par son active ion au « Recueil officiel des Recès », auquel il a travaillé sans interrupant vingt années, de 1867 à 1887, époon entier achèvement. Les périodes est plus spécialement occupé sont pour on des anciens recès: 1587-1617 (Ve · partie 1861, 753 recès, 216 pages ion, en collaboration avec le Dr Krütli), ) (VIe vol., 1re part. 1867, 732, Rec. d'imp. en collab. avec le Doyen Puppour les nouveaux recès, 1803-1813 1886, 110 pag. d'imp.). M. J.-J. K. a ié en 1874 par l'Université de Zurich, honoris causa.

k (Max), poète, publiciste et critique llemand, l'un des rédacteurs de la Wiemeine Zeitung depuis 1879, et de la puis 1883, ancien archiviste du Musée x-Arts de Breslau, né, dans cette ville, ier 1850, a publié, entr'autres: « Aus d Leben, Gedichte », Breslau, 1872, Neue Dichtungen », id., id.; « Nächte », yriques, Berlin, 1880, 2º éd.; « Bei-Biographie und Charakteristik des Zünther », Leipzig, 1879, des critiques sur Richard Wagner. croski (Gaudent-Tulien-Antoine-Napoléon), écrivain polonais, mieux connu sous le pseudonyme de Klin (Coin), né, à Varsovie (Pologne), le 12 février 1845. Il étudia au Gymnase Réal avant 1863; il a parcouru toute l'Europe de 1868 à 1886. Écrivain sceptique, il a publié: « Srkice » (Essais), 2 tom., 1868-70 et 1882-85; « Milosine piesni Horacego » (Les chants d'amour d'Horace), traduction, 1871; « Pamietniki sceptylha » (Mémoire d'un sceptique), confisqué à Cracovie, 1872; « Moi Kochani rodacy > (Mes bien-aimés compatriotes), Varsovie, 1888.

Kallenbach (Joseph-Henri), écrivain polonais, professeur à l'Université de Cracovie, bibliothécaire de l'Académie des Sciences de Cracovie, né, en 1861, à Kamienec Podolski en Podolie, a fait ses études à Cracovie, Leipzig et Munich, et des recherches sur l'histoire littéraire de la Pologne aux archives de Bâle, Cologne, Rome, Paris et Londres. Tous ses écrits sont en polonais, et on lui doit: « Quelques mots sur le poème de Lucrèce De Natura Rerum », Cracovie, 1881; « Élégies latines de Jean Kochanowschi », 1882; « Odpranek poslongreckich », drame polonais de Jean Kochanovski analysé, 1883; « Philosophie de Jean Kochanowski », 1888; Révision du texte de la première partie des Dziady de Mickiewicz, 1887; « La quatrième partie des Dziady, étude comparative », 1888; « Les Polonais à Bâle », 1888; British Museum, impressions et souvenirs >, 1889.

Kalousek (Joseph), historien tchèque, ancien professeur d'histoire et de géographie au Gymnase communal de Prague, professeur de l'histoire de la Bohême à l'Université tchèque de la même ville depuis 1882, né, en 1838, à Wamberg, a collaboré à plusieurs journaux politiques engagés dans les luttes du parti tchèque contre le parti autrichien; de 1874 à 1877, il a dirigé la revue intitulée: Pamasky archæologicke (Souvenirs archéologiques), organe de la section archéologique du Musée National tchèque, et il a publié: « Des bases du Droit tchèque », 1870; « Études sur l'histoire du Droit public en Bohême », 1871; « Revue de la littérature ethnographique des tchèques »; « Apologie de Wenceslas duc de Bohême »; « De regni Bohemiæ mappa historica commentarius »; « Biographie de l'Empereur Charles IV de Bohême », 1878; « Histoire de la Société Royale des sciences bohême », édition tchèque et allemande, Prague, 1885; le septième et huitième vol. de l'Archiv Cesky, commencé par feu l'historien François Palacki, 1887-89.

Kaltenbusch (Ferdinand), théologien allemand, professeur à l'Université de Giessen, né, le 3 octobre 1851, dans la Prusse Rhénane, a étudié à Bonne, Halle et Berlin; en dehors des essais insérés dans les Revues, il a publié: Luthers Lehre vom unfreien Willen und von der Praedestination », Goettingue, 1876; « Der christliche Unsterblichkeitsglaube », Darmstadt, 1881; « Ueber religiösen Glauben im Sinne des Christenthums », Giessen, 1887; « Luthers Stellung zu den ækumenischen Symbolen », id., 1883; « Das apostolische Symbol », Freibourg en Brisgovic, 1889.

Kambli (Léonard-Guillaume), écrivain suisse, né, le 25 janvier 1829, à Zurich, y commença des études théologiques poursuivies à l'Université de Berlin, fut consacré en 1850 au Saint-Ministère et remplit les fonctions pastorales dans les bourgades industrielles de Wetzikon (1851), Illnar (1853), Horgen (1863). En 1885, à la mort du Doyen Meyer, la paroisse de Saint-Gall le choisit pour un de ses directeurs spirituels. Élève des prof. Alex. Schweitzer, Hitzig, Vatke, ami et condisciple de Biedermann, Bitzius, Langhaus, M. K. s'associa à leurs efforts en faveur du Christianisme progressif, collaborant aux journaux de gauche, les Zeitstimmen, les Reformblätter, le Religioses Volksblatt et fut activement mêlé aux luttes ecclésiastiques de la Suisse Orientale. La question ouvrière qu'il avait eu l'occasion d'étudier de près dans les différentes localités où il avait exercé son ministère, s'imposa toujours davantage à ses méditations; il la traita à plusieurs reprises dans des conférences organisées soit en Suisse, soit en Allemagne, travailla énergiquement à l'adoption de la loi suisse sur les fabriques (23 mars 1877), et fut l'un des fondateurs de l'Institut des Diaconesses (Sœurs de la Croix-Rouge) à Fluntern près de Zurich. On lui doit: « Etudes et fruits de lectures », dix conférences sur des sujets religieux, sociaux et artistiques, 1870; « Notre croyance dans une vie éternelle », 1871; « Le système de la bourgeoisie et le système territorial en matière de paupérisme », 1874; « Les idées sociales du christianisme et leur application aux luttes actuelles », 1878; « La propriété considérée à la lumière de l'Évangile », 1882; « La mission des femmes dans les luttes sociales et religieuses du temps présent », 1882; « Liberté et piété », esquisse d'une morale et d'une dogmatique progressives, 1884; « Le Christianisme libéral », 1885; « Notre position visa-vis des partis sociaux », 1887.

Kaminsky (E. Halpérine), écrivain russe, né, à Kassilkov (gouvernement de Kiew), le 28 mars 1858. Il a fait ses études à Odessa, Sébastopol, Vienne (1878), Paris (1880), où il s'est définitivement établi. Il a collaboré, de 1884 à 1886, à la Revue Scientifique, à la Nature, au Guide Scientifique, aux Archives Slaves de biologie, a été secrétaire de rédaction de la Science populaire et de la Médecine populaire, ensuite de la Science pour tous; dans la Revue Socialiste du mois de mars 1885, il a publié une étude sur l'œuvre et la vie de Karl Marx. Parmi les articles scientifiques qui ont été remarqués, signa-

lons dans le Guide Scientifique de ser 1885 : « De l'origine des mammifères », la Nature de juillet 1885: « Plantes piscis De 1886 à 1889, il a publié plus de tre lumes de traductions françaises des rom russes, tels que: Le Comte Léon Telst stoïewski, Tourguénev, Gogol, Gonto Stchédrine, Garchine, etc. Citons les chefi vre de Tolstoï : « Mes Mémoires » ; « La et la paix »; le drame: « La Puissan ténèbres » ; « La Mort » et les contes bib le grand roman de Dostojewski: « Les Karamarov »; une nouvelle traduction de cits d'un chasseur » et « A la veille Tourguénev; « Simple histoire » de Gonte « Veilles de l'Ukraine » de Gogol; les « I populaires » de Nekrassov; un grand i d'articles littéraires intéressants dans la velle Revue, la Grande Revue de Paris Saint-Pétersbourg, la Revue Bleue, la Revu strée, le Paris illustré, l'Illustration, le 1 la Justice, les Novosti (Les Nouvelles) de Pétersbourg et autres journaux français et

Kanitz (Philippe-Félix), écrivain autr né, en 1829, à Budapest, a étudié à V et s'est spécialement dédié à l'étude de ves du Sud. On lui doit, entr'autres : « I mischen Funde in Serbien »; « Serbiens tinische Monumente », 1862; « Reise in serbien und Nordbulgarien », 1868; « S historisch- etnographische Reisestudien a Jahren 1859 bis 1868 »; « Donau-Bul und der Balkan », son ouvrage princip trois vol., plusieurs éditions.

Kaposi (Maurice), médecin hongrois, p seur à l'Université de Vienne, chef de la que dermatologique et du service pour le ladies de la peau, né, le 23 octobre 1837. posvár (Hongrie), a fait ses études da ville natale, à Presbourg et à Vienne. doit, entr'autres: « Traité des maladies peau » (deux vol., le 1er est du Dr Heb 2d du Dr Kaposi); « Syphilis der Hau Schleimhaut », avec 76 planches, Vienne, « Pathologie und Therapie der Hautkra ten », Vienne, 1880, 3º éd., 1887; « Path und Therapie der Syphilis », Stuttgard, des monographies nombreuses. Citons, et tres: « Lupus erythematos », 1869; « Lu Carcinome », 1879; « Zoster », 1875-76; petigo herpetiformis », 1887; « Lichen sc losorum », 1869; « Heroderma pugmento 1882; « Rhinoscleroma » (en collab. ave bra), etc.

Karabatchek (Joseph), éminent orien slave, professeur d'histoire de l'Orient niversité de Vienne, délégué du gouvern autrichien au Congrès International des talistes à Stockholm, décoré de l'étoile p de Suède, né en 1846, a publié: « Beitra Geschichte der Mazjoditen », Leipzig,

Die persische Nadelmalerei Susandschird, Ein >itrag zur Entwicklungsgeschichte der Tapiszie de haute lisse », id., 1881; « Die Theo-▶ Grafschen Funde in Ægypten », Vienne, 183; « Katalog der Theodor Grafschen Funde Ægypten », id., id.; « Der Papyrusfund von

L Faijûm >, id., 1882.

Karajan (Maximilien DE), philologue autrinien (fils du célèbre germaniste du même nom, ort en 1873), professeur de philologie classine à l'Université de Gratz, né, le 1er janvier 333, à Vienne, a fait ses études à Vienne, cettingue, Berlin et Bonn. En dehors des essis insérés au Rheinisches Museum et à la Zeitzhrift für die æsterr. Gymnasien, il a publié ne dissertation: « Ueber die Handschriften er Scholieu zur Odyssea >, 1827.

Karasin (Nicolas), écrivain et dessinateur usse, né en 1842, officier dans l'armée russe endant les guerres de Pologne, du Turkestan, à il faisait des esquisses admirables des scènes e bataille. En dehors de ses correspondances lustrées aux journaux russes et anglais (Neva, **Zemirnaja** Illustrazija, Illustrated London News) La publié: « An der fernen Grenze Russlands »; : Auf der Jagd nach Gewinn »; « Im Schilfohr », etc.

Karélew (Nicolas), historien russe, ancien proesseur à Varsovie (1879-84), professeur d'hisoire à l'Université de Saint-Pétersbourg. Né, à doscou, en 1850, il a fait ses études d'histoire de philologie à l'Université de Moscou de 1869 - 1873. De 1873 à 1877, il a enseigné l'histoire ans un gymnase de Moscou, et après avoir fait on examen de magister, qui ouvre en Russie la arrière universitaire, il reçut du Ministère de instruction publique une mission scientifique l'étranger pour préparer sa thèse de magister. 'endant 1877-78, il travailla à Paris à la Biliothèque et aux Archives Nationales. De redur à Moscou, M. K. publia en 1879 un grand olume intitulé: « Les paysans et la question es paysans en France au dernier quart du VIII. siècle », d'après les documents inédits roir les articles de M. Fustel de Coulanges ans Les séances et travaux de l'Académie des ciences morales et politiques, 1879, et de M. Al-'ed Maury, dans le Journal des savants, 1880). ommé, ensuite, professeur à l'Université de arsovie (1879), il publia en 1884 sa thèse e doctorat sur « Les principales questions de . philosophie de l'histoire », 2 vol., la deuième édition en 1887 (cfr., entr'autres, l'artie de M. Brückner dans la revue allemande: Ford und Süd, 1885). Depuis 1885, M. K. est rofesseur à l'Université de Saint-Pétersbourg. utre plusieurs articles insérés dans les revues 1880s, il a publié un « Essai sur l'histoire des aysans français >, 1881; une « Histoire de la éforme religieuse et de la réaction catholique n Pologne », 1885, et un livre intitulé: « L'é-

volution littéraire en Europe », 1886; « La Chûte de la Pologne dans la littérature historique », Saint-Pétersbourg, 1883; « Esquisse historique de la diète dans l'ancienne république polonaise », Moscou, 1888; « Les réformes polonaises du XVIIIe siècle », Saint-Pétersbourg, 1889; « Théorie du procès historique et le rôle de l'individu dans l'histoire », id., 1890. Il a collaboré en 1989 à la fondation d'une Société Historique à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Karekin (Père), écrivain arménien, secrétaire de la Congrégation Mékitariste de Venise, est né, en 1827, à Constantinople. On a de lui, entr'autres: « Histoire de l'ancienne littérature Arménienne », 1re éd., 1865; 2e éd., augmentée, 1886; « Histoire de la littérature Arménienne moderne », 1877; « Bibliographie Arménienne: historique et catalogue des livres Arméniens imprimés depuis le XVI siècle jusqu'à nos jours >, avec des extraits, 1883.

Karnowitch (Eugène), écrivain russe, né, lo 10 novembre 1823, dans une terre de son père, près de Jaroslaw; il fit ses études à Saint-Pétersbourg. Il débuta de bonne heure par une traduction des Nuages d'Aristophane; mais il s'est fait surtout connaître depuis 1857 par une série de nouvelles: « Varinka Schen zova », « Rayons de bonheur »; « L'Héritage de Krouchitchin >; par des travaux historiques: « Esquisses de l'ancienne Pologne »; « Sur la part qu'ont eu les Russes à la délivrance des Chrétiens du joug des Turcs »; « Trois siècles de relations entre la Russie et l'Angleterre »; « Le Tsarewitch Constantin Paulowitch »; par ses romans historiques: « Amour et Couronne », traduit en français, en suédois et en allemand; « Les chevaliers de Malte en Russie »; « Sur les hauteurs et dans la vallée ».

Karsten (Gustave), physicien allemand, professeur à l'Université de Kiel, né en 1820, directeur et collaborateur de l'Allgemeine Encyklopädie der Physik, ancien directeur des Fortschritte der Physik, publiés, do 1845 à 1848, à Berlin. On lui doit: « Imponderabilium præsertim electricitatis theoria dynamica >, Berlin, 1843; « Untersuchungen über das Verhalten der Aflosungen des reinen Kochsalzes im Wasser », id., 1846; « Von der Stellung der Naturwissenschaft », Kiel, 1849; « Lehrgang der mechaischen Naturlehre », trois parties, Kiel, 1849-53; « Das Gesetz betreffend die Einführung des Pfundes zu 500 Grammen als Landesgewicht für das Herzogthum Holstein vom 6 Mai 1859 », id., 1860; « Der grosse Norddeutsche Canal zwischen Ostsee und Nordsee >, deux parties, id., 1864-65; « Beiträge zur Landeskunde des Herzogthum Schleswig und Holstein », id., 1869, Berlin, 1872; « Ueber die Mass- und Gewichtsordnung für den norddeutschen Bund , id., 1869; « Einleitung in die Physik >, Leipzig, 1870; « Mass und Gewicht n alten und neuen Systemen », 1871; « Schriftiche Beigabe zu der Sammlung der wichtigsten tebirgarten auf den Gerölten der Herzogth. schlewig und Holstein », Hambourg, 1872; Tafeln zur Berechnung der Beobachtungen n den Küsten-Stationen und zur Verwandlung ler angewendeten Masse in metrisches Mass. », Kiel, 1874; « Ueber Blitzableiter und Blitzschläge in Gebäuden, welche mit Blitzableitern versehen waren », id. 1877; « Periodische Erscheinungen des Pflanzen und Thierreiches in Schleswig-Holstein », id., 1879; « Gemeinfassiche Bemerkungen über die Elektricität des lewitters und die Wirkung der Blitzableiter », d., 1879, trois éd., 1880; et des essais nomreux dans les recueils spéciaux.

Kanrsten (Hermann-Charles-Gustave-Guilaume), naturaliste et voyageur allemand, résidant Berlin, né, le 6 novembre 1817, à Stralsund, eçu docteur à Berlin, sur la présentation de la hèse: « De cella vitali », a voyagé, de 1843 à 1847, au Venezuela; de 1848 à 1856, à la Nouvelle-Grenade et à l'Équateur, et entrepris d'aures voyages scientifiques. On a de lui quatorze ouvrages de botanique, trente-huit d'anatomie et physiologie, quatre de zoologie, six de miiéralogie et de géologie, trois d'archéologie, trois le chimie. Citons, entr'autres: « Neue und schönolühende Gewächse Venezuela's », deux livr., 1848; « Plantæ Columbianæ », 1857; « Plantæ Karstenianæ »; « Specimina selecta Floræ Columbiæ », Berlin, 2 vol. in fol., 1858-69; « Plantarum familiæ secundum ordines nat. dispositæ », Berlin, 1861; « Deutsche Flora », id., 1880-83; « Die geognostische Verhältnisse Venezuela's », id., 1850-62; « Géologie de la Colombie Bolivarienne », id., 1886, etc., etc.

Karvasy (Auguste), économiste et philologue hongrois, conseiller royal de la Couronne en Hongrie, membre correspondant de l'Académie hongroise des sciences, ancien professeur à l'Université de Vienne, retraité depuis 1871 et résidant à Vienne, né, en 1809, à Raab, a publié en hongrois: « Institutions politiques »; « La science de la politique et la politique de la culture »; « La science de l'économie nationale »; « La science des finances »; « Le droit de change »; « La procédure devant les tribunaux de change »; « Le droit civil autrichien systématiquement exposé »; il existe de lui un Dictionnaire manuscrit en trois gros volumes, en trois exemplaires, déposés à la Bibliothèque de l'Université de Pest, à la Bibliothèque du Musée National et à la Bibliothèque de l'Académie Hongroise, contenant l'assemblage par ordre alphabétique des mots qui se ressemblent dans les langues française, italienne, anglaise et latine.

Kastner (Éméricus), écrivain musical autrichien et en même temps éditeur de musique, directeur du Moniteur Musical (Kurzgefasstes Tonkünstler-Lexikon qui se publie en livrais né, à Vienne, le 29 mars 1847, a publié: Catalogue des Œuvres de Richard Wagn Francfort, 1878; « Le Calendrier wagneri Vienne, 1882; « Des Lettres de Richard gner », id., 1883; et « Le Pélerin de 8 Graal à Bayreuth », id., 1883.

Kastropp (Gustave), poète allemand, r 30 août 1844, à Salmunster dans la Hesse fesseur à Weimar; on lui doit, entr'at « König Elfs Lieder »; « Dornröschen »; lène », tragédie; « Suleika », tragédie; « menmärchen »; « Kain », poème; « He von Osterdingen », etc.

Kate (Jan-Jacob-Lodwik TEN), poète landais, né, à la Haye, le 23 décembre depuis 1860, il est pasteur à Amsterdan recueil de ses œuvres poétiques a paru en en huit volumes. Dans le nombre se tro des traductions de la Divina Commedia, Gerusalemme Liberata, du Paradis perc Milton, des Odes d'Anacréon, une anth des différents poètes de l'Europe, sous le Panpoeticon, le livre de Job, les Psaume Fables de La Fontaine, les Saisons de son, etc., plusieurs recueils de poésies ly. originales, et le poème : « La Création » mi ses écrits en prose, on signale deux mes: « Souvenirs de voyages en Italie : études sur les poètes hollandais Bilderd da Costa, et sur Isaïe Tégnér comme po comme théologien, etc.

Katona (Louis), philologue et folk-lorist grois, professeur à l'École spéciale de l'] Pécs (Fünfkirchen, en Hongrie), membre Société ethnographique hongroise, de la S Parisienne des Traditions populaires, de la lore Society, de la Phonetic Teachers' A. tion, etc., né, à Waitzen (Vacz), dans le tat de Pest, le 4 juin 1862. Élève de Schuc il a fait ses études à Gratz, où il fut rec teur en 1887, avec la haute distinction s singularibusque auspiciis augustissimi Imp ris et le symbole de cette distinction, u neau qui porte le monogramme de l'Emperdiamants. On lui doit, en hongrois: « Y le Forgeron et les créations analogues mythologie aryenne »; en allemand : « Zi teratur und Charakteristik des magyar Folk lore », Berlin, 1887; « Allgemeine rakteristik des magyar. Folk-lore », deu ties, 1887-88; « Finnische Märchen »; a et récensions dans les revues; « Essai de nétique comparée des patois créoles franç la traduction française de la Grammaire t de S. A. I. l'Archiduc Joseph. Nommé récet professeur au Lycée Royal de Bude, élu secrétaire de la Société Ethnographiqu Hongrie, il partage, depuis peu, la réd des Ethnologische Mittheilungen aus Un fondées par M. Ant. Hermann. Il vient les publier trois brochures en langue hongroise:

Sur les contes populaires »; « Molière intime »; « Ethnographie, ethnologie, folk-lore », publié d'abord dans la Revue de la Société Ettographique.

Katow (Paul DE), artiste, publiciste et critirue d'art français, issu de famille russe, né, à 3trasbourg, en 1840, a débuté par être violiniste. A vingt ans, il fut admis à l'École des Beaux-Arts; en 1865, il entra au Monde illustré comne dessinateur. En 1866, il suivit l'armée prussienne en qualité de correspondant du Monde Ilustré, lequel publia un grand nombre de dessins qu'il avait éxecutés en route et sur les shamps de bataille. En 1867, il fit la connaissance d'Alexandre Dumas père qui publia, peu après, le journal Le D'Artagnan. Suivant le conseil d'A. Dumas, il écrivit l'histoire d'un gamin le treize ans, voyages et aventures en Suisse. L'histoire était intitulée: « L'Album d'un peintre ». Comme l'auteur lui-même était le héros le l'aventure, attendu qu'il s'était sauvé de chez ses parents et qu'il avait parcouru l'Alsace et la Suisse, sac au dos, en donnant des concerts pour vivre, le récit avait un cachet de vérité et d'originalité qui lui valut un beau succès littéraire. L'année suivante il publia: « Sadowa. Les Prussiens en campagne », vol. qui se vendit à 15,000 exemplaires dont 3000 en Italie et 10,000 en Allemagne, en Angleterre et en Russie. Malgré le succès de ce livre, qui a pris place dans toutes les bibliothèques, il n'y eut que deux mille volumes de vendus en France. Peu de temps après, il publia le roman « Finck la Barbe-rouge > dans le National, et entra comme collaborateur à la Chasse illustrée (Didot), où il fit un grand nombre d'articles et de dessins. En 1870, il suivit le 2me corps d'armée en qualité de correspondant du Gaulois. Il assista aux batailles de Forbach, de Borny et de Vionville, mais prévoyant que le Maréchal Bazaine n'avait point l'intention de quitter le camp retranché de Metz, M. P. de K. quitta l'armée et se rendit à Châlons par Verdun. Il suivit l'armée de Mac-Mahon (7e corps), jusqu'à Sédan. Après la bataille, il passa par la Belgique pour rentrer à Paris et annonça à M. Tarbé, directeur du Gaulois, le résultat de la bataille. Ses correspondances avaient fait monter le tirage du Gaulois à 150,000 exemplaires; elles avaient été reproduites par tous les journaux français et par le Times. Fatigué de cette campagne, il partit pour Londres où il entra comme rédacteur au journal français L'International (directeur comte de Lavalette), et comme dessinateur au journal illustré le London News, qu'il quitta ensuite pour le Graphic. Il exécuta aussi un grand nombre d'aquarelles, scènes de la guerre 1870-71, qui se vendirent très-cher et commencèrent sa réputation artistique en Angleterre. En 1876, il revint malade à Paris. Il publia au National « L'Hermite de Stonewall », et, dans l'Assemblée Nationale, un autre roman intitulé: « L'Orpheline »; puis il entra à la rédaction du Petit Parisien, sous la direction de M. Andrieux. Il quitta le Petit Parisien pour entrer au Télégraphe, sous la direction d'A. Dumont, où il écrivit sur la guerre turco-russe des articles qui furent très-remarqués. A la fondation du Gil Blas, il entra au journal comme critique d'art; le Gil Blas publia aussi deux de ses romans: « La Fille du Cardinal », et « Jeanne de Valnay ». En 1883, la République Française a publié un autre de ses romans: « L'Usurier », publié en volume, chez Dentu. « La Fille du Cardinal », a eu huit éditions. Outre des articles donnés à divers journaux, M. P. de K. continue toujours sa collaboration au Gil Blas. Il continue aussi d'exposer au Salon.

Kaudzit (Reinis et Matis), deux frères et écrivains lettons de mérite, auteurs d'une série fort estimée de nouvelles et de romans en langue lette.

Kauffmann (Charles-Frédéric), philologue allemand, professeur libre de philologie germanique à l'Université de Marbourg, né, le 14 septembre 1863, à Stuttgard, a fait ses études à Tubingue et Fribourg, et publié: « Die Rhytmik des Heliand »; « Der Vokalismus des Schwäbischen », Strasbourg, 1887; « Die Geschichte des Germanischen Consonantismus »; « Deutsche Grammatik, Kurzgefasste Lautlehre und Formenlehre des Gotischen Alt-Mittel und Neuhochdeutschen », Marbourg, 1888; « Dialektsprechung », Stuttgard, 1889.

Kaufmann (Alexandre), poète allemand, né, le 15 mai 1821, à Bonn, marié en 1857 avec Mathilde Binder, l'auteur des Blüthen der Nacht, publiés en 1859 à Leipzig sous le pseudonyme de Amara Georga, a débuté en 1850 par une monographie: « Caesarius von Heisterbach », 2° éd., Cologne, 1862; suivirent: « Gedichte », Dusseldorf, 1852; « Mainsagen », Aschaffenbourg, 1856; « Unter den Reiben », 1872; et en collaboration avec sa femme et avec Daumer: Die Mythoterpe.

Kaufmann (Georges), historien allemand, professeur à l'Académie de Münster en Westphalie, membre correspondant de l'Académie des Sciences de Munich, né, le 9 septembre 1842, à Munden (Hanovre), a étudié la philologie et l'histoire aux Universités de Halle et de Goettingue; en dehors de plusieurs mémoires insérés dans les revues et de petites monographies, on lui doit: « Deutsche Geschichte bis auf Karl den Grossen », deux vol., 1880-81; « Die Geschichte der deutschen Universitäten », premier vol., Stuttgard, 1888.

Kaufmann (Jacques-Alfred), écrivain allemand, né, en 1842, à Seltz dans le département du Bas-Rhin, étudia la théologie protestante à

rasbourg, remporta le prix Schmutz, obtint en 365 le dipôlme de bachelier après la soutenance une thèse sur « La valeur apologétique attriiée par Jésus-Christ à ses miracles », fut nomé vicaire de la paroisse Saint-Nicolas et fonda rec son ami Albert Schellinger, pour la proagation des idées libérales dans l'Église de la onfession d'Augsbourg, le journal : Le Progrès digieux. De douloureuses circonstances de faille l'amenèrent en 1869 à renoncer au minisere évangélique et à se fixer à Paris; un arcle sur le Concile du Vatican attira sur lui ttention de M. Nefftzer qui l'admit au nomre de ses collaborateurs habituels. M. K. n'a essé depuis cette époque d'appartenir à la réaction du Temps, où il occupe aujourd'hui une es premières places; depuis qu'il a quitté l'Alice il a échangé son nom germanique contre dui francisé de MARCHAND, sous lequel il est énéralement connu aujourd'hui. Sa forte culre scientifique et ses brillantes aptitudes d'éivain lui ont permis de s'affirmer avec succès ans plusieurs domaines: comme patriote, par 1 opuscule sur « Le Siège de Strasbourg, la ibliothèque et la Cathédrale, 1871, et le salon Mulhouse en 1876, lettres écrites d'Alsace », 377; comme littérateur, par deux séries d'étues sur les « Poètes lyriques de l'Autriche », 380-1886; comme théologien, par deux volues: « Moines et Nonnes, ou histoire, constioution, règles, costumes et statistique des Ordres religieux », 1881-1882. Sa parfaite connaissance de la langue allemande l'a engagé à traduire quelques uns des ouvrages les plus intéressants pour le public français, soit à cause de l'actualité des sujets, soit à cause du nom des auteurs : « Lettres politiques contre l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par Karl Vogt », 1871; Les Jésuites », par Joh. Huber, 2 vol. 1874, 2me éd., 1880, 1 vol., « La légende de Saint-Pierre, premier évêque de Rome par Ed. Zeller », 1876; « Les lettres sur l'Orient », 1872, 2me édition, 1877, et les « Lettres sur la Russie », du feldmaréchal de Moltke.

Kaulen (François), théologien et orientaliste allemand, professeur d'Exégèse du Nouveau Testament à l'Université de Bonn depuis 1882, né, le 20 mars 1827, à Dusseldorf, a fait ses études à Bonn. On lui doit : « Institutiones Linguæ Mandschuricæ », Ratisbonne, 1856; « Die Sprachverwirrung zu Babel », Mayence, 1861; « Geschichte der Vulgata », 1869; « Handbuch zur Vulgata », 1870; « Einleitung in die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments », Fribourg, 1876; « Assyrien und Babylonien nach den neuesten Entdeckungen », 1885, 3me éd. Il a publié la sixième édition des Rudimenta linguæ hebraicæ de Vosen, Fribourg, 1884, et remanié le Kirchenlexikon de Wetzer et Welte.

Kautz (Jules), jurisconsulte et économiste hongrois, professeur de la Science d'Etat à l'U-

niversité de Budapest, membre de l'Académie Nationale des Sciences, Vice-président du Corseil de Direction du Chemin de fer occidental hongrois, membre honoraire de l'Institut International de Statistique, Vice-directeur de la Banque austro-hongroise, ancien député depuis 1886, membre de la Chambre des Seigneurs, ne, le 5 novembre 1829, à Raab, a fait ses études à Pest, Leipzig, Berlin, et publié en hongrois: « Traité de science politique », 1877, 3º éd., ouvrage couronné avec le grand prix de l'Académie en 1879; « Traité d'Économie politique et de Finance », 5e éd., en 1888, ouvrage en trois vol., couronné en 1865 par l'Académie des Sciences: « Développement des Idées Economiques et de leur influence sur l'état politique de la Hongrie », 1869, ouvrage couronné par l'Académie, et en 1874 traduit en allemand par M. Schiller; « Politique commerciale internationale », 1867, ouvrage couronné par l'Académie; « Theorie und Geschichte der Nationalökonomie », deux vol., 1858-60; et toute une serie d'essais et études, sur l'histoire de l'Économie politique et du Socialisme, sur la question de l'étalon, le bimétallisme et le développement de cette question, sur la question agraire, sur la question du libre échange et de la production, sur les Dettes d'État, sur les Commencements d'un système financier socialiste, sur la constitution d'Angleterre, des rapports, des articles, etc.

Kautzsch (Frédéric-Émile), théologien allemand, né en 1841; ancien professeur d'exégèse du Vieux-Testament à l'Université de Tubingue : professeur à l'Université de Halle, depuis 1888, il a remanié l'Hebräische Grammatik de Gesenius, de laquelle en 1888 il a publié la 25° édition, et collaboré à l'Encyklopädie und Methodologie der theolog. Wissensschaft (Leipzig, 1884), et publié: « Die Echtheit der moabitischen Alterthümer », en collaboration avec le prof. Socin, Strasbourg, 1876; « Uebungsbuch zu Gesenius's Hebräischer Grammatik », Leipzig, 2me éd., 1884; « Johann Buxtorf der Aeltere », Bâle, 1879; « Ueber die Derivate des Stamms zädag im alttestamentl. Sprachgebrauch », Tubingue, 1881; « Grammatik der Biblisch- Aramäischen », Leipzig, 1884; « Die Genesis mit äusseren Unterscheidung der Quellenschriften übersetzt », en collaboration avec le prof. So-

cin, Freibourg, 1888.

Kay (James TAYLOR), érudit anglais, bibliothécaire de l'Onrus-College à Manchester, né, le 16 novembre 1840, à Manchester, où il fut élevé; on lui doit: « The provision of Novels in Rate Supported Libraries », 1879; « History of the Onrus College »; « County Government », dans le Macmillan's Magazine de 1882; « Classification of Literature in the Nineteenth Century », 1884; « Emendators of Shakespeare »; « County Councils ». 1887, réimprimé dans les

KEI

Proceedings of the British Association; des artiles à la Nature en 1889; « An index to Sciense »; « The Smithsonian Institution »; « The Fohn Hopkins University ».

Kayserling (Maurice), écrivain et théologien Allemand, ancien rabbin en Suisse, depuis 1870 rabbin à Budapest, né, le 17 juin 1829, à Hamovre, a fait ses études dans sa ville natale, st à Berlin, et publié: « Sephardin, Romanische Poesien der Juden in Spanien », Leipzig, 1859; « Ein Feiertag in Madrid zur Geschichte der Juden in Spanien und Portugal >, 1859-31; « Menasse Ben Israel, sein Leben und Wirken », Berlin, 1867; « Geschichte der Juden in England », 1861; « Der Dichter Ephraim Kuh, ein Beitrag zur Geschichte der Deutschen Literatur », 1867; « Moses Mendelssohn, sein Leben und Wirken », Leipzig, 1862; « Zum Siegefeste, Dankpredigt und Danklieder vom M. Mendelssohn », Berlin, 1866; « Schlachten Bibliothek Jüdischer Kanzelredner », Berlin, 1870-71; « Die Blutbeschuldigung von Tisza-Esslar », 1882; « Der Wucher und das Judenthum », id.; « Die jüdischen Frauen in der Goschichte, Literatur und Kunst », traduit en anzlais et en hongrois; « Handbuch der israelitischen Geschichte », la 5° édition en 1884, des assais et articles nombreux.

Kayssler (Léopold), journaliste et traducteur allemand, ancien rédacteur de la Gazette de Speter, depuis le 15 mai 1875, rédacteur en chef lu journal Die Post, ancien correspondant des ournaux réunis de Berlin au quartier général prussien, fait prisonnier par les Français à Orléans et retenu prisonnier à Paujusqu'en 1871, est né le 26 avril 1828. On lui est redevable le quelques traductions allemandes de romans russes.

Kéchaya (Calliope), femme de lettres héllène, iée, à Brousse de Bithynie, en 1845; après voir fait de bonnes études à l'École Supérieue d'Athènes dirigée par une américaine, Mine Hill, elle alla à Londres y achever son instrucion littéraire; de retour à Athènes en 1861, ille y passa des examens brillants et obtint un révet de 1.re classe. Mlle K. possède une inelligence hors-ligne et un esprit encyclopélique; elle a mené de front les sciences naurelles, la pédagogie, la philosophie, l'esthéique et la littérature. Elle a fondé la Société Littéraire des dames grecques sous le haut patronage de S. M. la Reine Olga, et un Laboatoire pour les femmes pauvres. Membre de plusieurs sociétés littéraires et philanthropiques, ille a tenu des Conférences à Marseille, à Athèies et à Constantinople; ses discours sur l'eshétique et la philosophie ont été fort remarjués. Elle a publié des Méditations philosophiques sur l'instruction et la pédagogie. Actuelement, elle dirige à Constantinople le Zappion, Ecole Normale des Jeunes filles, qu'elle a organisé. Ses principaux ouvrages sont des discours sur l'éducation et l'instruction dans les écoles et dans les familles, les « Études pédagogiques sur le Prométhée d'Eschyle », 1875; des Essais sur l'hellénisme dans la pédagogie: « Étude sur le rôle de la femme dans le drame de la vie », 1878; « Manuel pédagogique ou Conseil à mes élèves »; « Réfutations sur la philosophie de Lefèvre concernant Socrate et Platon >, 1881; « De la femme et de sa position dans la société », 1882; « De l'instruction en général chez les peuples anciens et modernes »; « Le Songe ou analyse du mythe de Cérès au point de vue de l'art et de la philosophie », 1887; « Analyse philosophique de l'Antigone de Sophocle », etc.

Kefalinos (André-N.), orientaliste héllène, fils d'un papas de Corfou; né dans cette ville, il y a fait ses études; il a étudié le sanscrit à Florence et à Munich. Retourné en Grèce, il a été nommé professeur libre de sanscrit et de grammaire comparée à l'Université d'Athènes. Il a publié une étude remarquable sur les hétaïres dans l'Inde, d'après les données littéraires. Depuis quelques mois, il est retourné à Corfou.

Kehrer (Ferdinand-Adolphe), médecin allemand, professeur de gynécologie et de l'art des accouchements à l'Université de Heidelberg, directeur de la Clinique pour les femmes, conseiller aulique de la Cour de Bade, né le 16 février 1837, a fait ses études à Giessen, à Munich et à Vienne. On lui doit: « Geburten in Schädellagen mit rückwärts gerichtetem Hinterhaupte », Giessen, 1880; « Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde », id., 1864-77; « Beiträge zur klinischen und experimentellen Geburtskunde und Gynäkologie », deux vol., id., 1879-85; « Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen », id., 1881; « Ueber den Scorpilz », Heidelberg, 1882; « Ueber die Veränderungen der Pulscurve im Puerpesium », id., 1886; « Physiologie und Pathologie des Wochenbetts », dans le P. Müller's Handbuch für Geburtsh., premier et troisième vol., 1889; et une foule d'essais, mémoires, notes, articles dans les revues spéciales.

Kell (Henri), philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Université de Halle depuis 1869, né, le 25 mai 1822, à Gressow, a fait ses études à Goettingue et a Bonn, enseigné d'abord à Berlin, et plus tard à Erlangen, voyagé, de 1844 à 1846, en Italie à la recherche de manuscrits. Son grand ouvrage est l'édition en sept volumes des Grammatici Latini, Leipzig, 1855-80; il a publié, en outre: « Observationes criticæ in Catonis et Varronis de re rustica libros », Halle, 1849; « Propertius, Elegiæ », Leipzig, 1850, 2<sup>me</sup> éd., 1867; « Laudatio Philippi Melanchthonis », Erlangen, 1860; « De Plinii epistulis emendandis », deux parties, id., 1865; « Plinii Epistolarum libri 9 »,

Leipzig, 1870 (des éditions plus petites, 1853, 1873); « Observationes in Cæsium Bassum et Atilium Fortunatianum », en collaboration avec Gust. Jürgens, Halle, 1880; « M. Terentii Varronis rerum rusticarum, libri tres », Leipzig, 1882; « Catonis de agricultura liber, M. Terentii Varronis rerum rusticarum, libri tres », vol. I, id., 1884.

Kekulé (Auguste), chimiste allemand, professeur de chimie à l'Université de Bonn, depuis 1865, né, le 7 septembre 1829, à Darmstadt, a fait ses études à Heidelberg, enseigné d'abord à Genève, et publié quelques livres importants; citons: « Lehrbuch der organischen Chemie oder der Chemie der Kohlenstoffverbindungen », en collaboration avec Anschütz et Schultz, trois vol., Erlangen, 1861-67; « Chemie der Benzolderivate oder der aromatischen Substanzen », en collaboration avec Wallach, 1er vol., Stuttgard, 1867, 2e vol., 1880-82; « Die Principien des höheren Unterrichts und die Reform der Gymnasien », Bonn, 1878; « Die Wissenschaftlichen Ziele und Leistungen der Chemie », discours prononcé comme recteur, Bonn,

Kekulé (Reinhard), archéologue allemand, professeur d'archéologie et d'histoire de l'art à l'Université de Bonn, né, à Darmstadt, le 6 mars 1839, a étudié à Erlangen, Goettingue, Berlin, a fait un long séjour en Italie et en Grèce. En dehors de nombreux essais et articles d'archéologie, insérés dans les revues, il a publié: « De fabula Meleagrea », Berlin, 1865; « Eine archäeol. Abhandlung », Leipzig, 1867; « Die Balustrade des Uempels der Athena Nike in Athen », id., 1869; « Die antiken Bildwerke im Theseion zu Athen beschrieben », id., id.; \* Die Gruppe des Künstlers Menelaos in Villa Ludovisi », id., 1870; « Das akadem. Kunstmuseum zu Bonn », Bonn, 1872; « Ueber die Entstehung der Götterideale der griechischen Kunst », Stuttgard, 1877; « Griechisches Vasengemälde im akadem. Kunstmuseum zu Bonn », Bonn, 1879; « Das Leben Friedr. Gottlieb Welcker's », Leipzig, 1880; « Die Reliefs an der Balustrade der Athena Nike », Stuttgard, 1881; « Ueber den Kopf des Praxitelischen Hermes », Stuttgard, id.; « Zur Deutung und Zeitbestimmung des Lackoon », id., 1883.

Keleti (Charles), statisticien hongrois, référendaire au Bureau de statistique de Budapest, né, le 18 juillet 1833, à Presbourg, a fait ses études à Bude. Entré en 1849 dans les Honveds, après la guerre pour l'indépendance de la Hongrie, il a été employé pendant quelque temps. En 1885, il rédigea un journal politique hebdomadaire édité par Eotwös; conseiller du Bureau de Statistique en 1867, membre de l'Académie des Sciences en 1868, il publia en hongrois un ouvrage d'un très grand mérite, intitulé: Le Cadastre et l'Impôt foncier ». Délégué de

la Hongrie au Congrès International de 8 tique de la Haye, il obtint qu'on confât a reau hongrois la charge de préparer la ste que de toutes les naissances en Europe. gué en 1872 au Congrès de Saint-Pétersh il y fut élu membre permanent des Con de Statistique. On lui doit: « Idées sur le tistique agricole », en français; « Qu'e que la nationalité? », en français; et en grois: « Annuaire officiel statistique »; munications statistiques >; « Notre Patrie Population »; « Description des conditions nomiques de la population hongroise », ! « L'accroissement de la population de la grie d'après la nationalité », aux frais del démie hongroise; « Rapport sur l'expositil'agriculture, de l'industrie et des arts », « Les nationalités en Hongrie, selon le : sement de la population en 1880 », aux de l'Académie hongr., 1881; « Résultat de sus de la Hongrie exécuté en 1880 », deu in-4°, édition officielle; « Notre marine et nir de Fiume », éd. de l'Académie, 1883; tat de la Hongrie entre les divers états de rope », id., 1885; « L'état économique d vers pays de la péninsule du Balcan », « Rapport officiel de l'Exposition de Bud en 1885 », quatre vol.; « L'alimentation population statistique de la Hongrie à physiologique ». Plusieurs de ces ouvrage été traduits en allemand.

Keller (Gérard), écrivain hollandais, dir de la Gazette d'Arnheim, est né, le 13 f 1829, à Gouda, a fait ses études à la He à Delft. Sa première intention de devenir nieur n'a pas eu de suite; sténographe des l Généraux de 1849 à 1864, il se fixa à Ar dans cette dernière année. On lui doit un nombre de nouvelles tirées de la vie me avec des descriptions charmantes de pay Parmi ses ouvrages principaux, on doit « L'intérieur et l'extérieur », 1860; « ( nouvelles », en collaboration avec J.-J. Cr 1858; « La famille du précepteur », 1 1858; « Un été au Nord », deux vol., 18 éd., 1867; « Un été dans le Midi », deu 1863, 2º éd., 1873; « Livres illustrés pou fance », 1869; « Paris en siège », 1871; « les connaissances », nouvelle, 1871; « T 1871; « Paris massacré », 1871; « Vi Wilhelmshöhe, Dresde, Prague, Vienne, Pesth, Salzkammergut et Salzburg », « Hors du chemin », 1875; « Bijoux d 1875; « Diamants », 1876; « Le souper siologie d'auteurs contemporains »; « L'1 en toute sa splendeur »; « Le Testame la tante Toinette »; « Flammes étincelas « Notre Ministre »; « Némésis »; « L'An décrite par la plume et par le pinceau »; « I se par un Touriste ». Il a aussi écrit ; théâtre: « Notre Azur »; et « La Fi

ier », pièce couronnée au Concours dramad'Anvers. — Son fils Jean est sculpteur prence.

eller (Gottfried-Godefroy), illustre poète omancier suisse, né, le 19 janvier 1819, irich, perdit fort jeune encore son père, ste maître tourneur; mais reçut en dépit rconstances matérielles difficiles, et grâce ourageux dévouement de sa mère, une édun suffisante d'abord à l'école primaire, enà l'école industrielle. La peinture l'attira rois années (1840-1842), passées à Mul'initièrent à la technique de son art. onuaissance qu'il fit après son retour à ch (1842) du poète Follen, l'éclaira sur éritable vocation; il écrivait déjà, et sans · reçu les leçons d'aucun maître, des vers llents, tandis qu'il ne peignait que des toiles médiocres. Le sénat universitaire lui facil'exécution de ses nouveaux projets par e d'un subside qui lui permit, après un estre passé dans sa ville natale, de poure ses études à Heidelberg (1848-1850) et rlin (1850–1855). De 1855 à 1861, M. G. qui s'était définitivement fixé sur les bords Limmat, vécut uniquement du produit de lume; ses amis lui procurèrent à cette épola place de greffier cantonal pour qu'il fût ré de tout souci pécuniaire; le grand conzuricois le compta pendant quelques légises au nombre de ses membres. En 1876, que de nombreuses révisions constitutions eurent rendu ces fonctions trop absores, G. K. s'en démit ainsi que de toute auharge administrative pour se consacrer tout er à ses travaux littéraires. Ses productions ues, par la hauteur, la puissance et l'orilité de l'inspiration, ont trouvé dès le début combreux admirateurs et sont aujourd'hui tées dans toutes les sociétés chorales (Poé-1846; Nouvelles poésies, 1851; Poésies plètes (Gesammelte (Tedichte), 1883). Par l'int et le charme du récit, par la finesse psyogique comme par l'intarissable humour, G. K. occupe une des premières places ai les romanciers de l'Allemagne contemine. Nous mentionnerous dans ce domaine, ni les ouvrages les plus goûtés du public: B vert Henri >, 4 vol., 1854, 3mo ed., 1884; os gens de Seldwyla », 1856, 5 de éd., 1886; pt Légendes », 4 vol., 1872, 4 ··· éd., 1888; oméo et Juliette au village », 1876, traduit talion par M. G. Strafforello; « Nouvelles poises >, 2 vol., 1878, 4me éd., 1886; « L'énig-», 1881, 4me éd., 1884; « Martin Salander »,

i, 3<sup>me</sup> éd., 1887. feller (Othon), illustre philologue allemand, en professeur de philologie classique et d'arlogie à l'Université de Fribourg (1872), de plogie classique à l'Université de Gratz 6), actuellement, depuis 1881, professeur à

l'Université de Prague; né, à Tubingue, le 28 mai 1838, a fait ses études à Tubingue et à Bonn, voyagé à Milan, Rome, Naples, Athènes, Smyrne, Constantinople, Londres, dans le but de ses recherches. On lui doit: « Untersuchungen über die Geschichte der Griech. Fabel », Leipzig, 1862; « Horatius, opera rec. », en collaboration avec Holder, doux vol., Leipzig, 1864-70; édition mineure, 1878; « Vicus Aurelii oder Ehringen zur Zeit der Römer », Bonn, 1871; « Bacmeisters Keltische Briefe », Strasbourg, 1874; « Die Entdeckung Ilions zu Hissarlik », Fribourg, 1875; « Rorum naturalium scriptores Græci minores », Leipzig, 1877; « Uober die Bedeutung einiger Thiornamon », Gratz, 1878; « Epilogomena zu Horaz », trois vol., Leipzig, 1879-80; « Der Saturnische Vers », deux mémoires, Leipzig, 1883; Prague, 1886; « Horatius, Opera ed. » (en collaboration avec Häussner), Leipzig, 1885; « Thiere der class. Alterthums », Innsbruck, 1887; « Xenophontis historia græca », Leipzig, id.; « Ueber den Entwicklungsgang der antiken Symbolik », Gratz, 1876; « Ueber Porphyrius, Pseudoacron und Fulgentius, Scholiasten des Horaz », Leipzig, 1864-67; « Syntaktische Studien zur griechisch-lateinischen Casuslehre », Berlin, 7872; « Thiere des classischen Alterthums in culturgeschichtlichen Beziehung >, 1887.

Kelterborn (Rodolphe), écrivain suisse, né, à Bâle, le 7 juin 1843, cultiva parallèlement à l'Université les belles-lettres et les sciences naturelles, de même qu'il poursuit aujourd'hui la double carrière d'écrivain et de professeur dans une école technique. De fréquents voyages dans la plupart des pays de l'Europe, surtout en Italie, en élargissant ses horizons intellectuels, lui permirent de varier les cadres de ses paysages et de ses tableaux de mœurs. M. K. s'est essayé de préférence dans le genre lyrique et dramatique. Nous possédons de lui une idylle: « Joseph et Gretchen », 1878; des drames: « Hans Holbein », 1875; « Sur l'Alpe », 1878; « Elias Ewigmeier », 1884; « Fleurs de Lotus. Bien touché » (Gut getroffen); des nouvelles, pour la plupart humoristiques, insérées dans diversos revues de la Suisse et de l'Allemagne, mais non encore réunies en volumes: « Apprentis-voyageurs »; « Le lever du soleil »; « Le poète citadin »; « Florestan »; « Châteaux et bourgeois » (Burgen und Bürger); « Dans le pays d'Appenzell »; « Le séjour à la campagno »; « Dans un châlet suisse »; « Sur le beau Danubo bleu ».

Kennessy (Henry), physicien irlandais, membro de la Société Royale de Londres et do l'Académie Royale de l'Irlande, professeur des mathématiques appliquées au Collège Royal des Sciences, né à Cork, a fait ses promières études scientifiques à une époque où toute carrière était fermée aux Irlandais qui n'appartenaient yas

à l'église établie, condition qui a changé seulement depuis 1873 grâce à la politique libérale de Gladstone. Encouragé dans ses premiers ouvrages par Arago, Hamilton, Babinet, Brewster et autres savants de premier ordre, il a publié: « Researches in Terrestrial Physics », 1851; « Distribution of liquid on the surface of the sarth »; « Heat over Islands Atlantis », Dublin, 1868, premier vol.; « Influence of physical properties of Water on Climate, 1869 »; « Report on Temperature of the Heat around Great Bri-

perties of Water on Climate, 1869 »; « Report on Temperature of the Heat around Great Britain and Ireland », 1871; « La Physique du Globe », dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1871; « Sur la Figure de la planète Mars », 1880; « Sur les Figures des Planètes », 1881; « Sur la Température de l'Hémisphère sud de la Terre », 1882; « Papers on Hydraulics and Mechanism », 1886-89.

Kenngott (Gustave-Adolphe), minéralogiste allemand, ancien professeur libre de minéralogie, cristallographie et géognosie, ancien professeur d'histoire naturelle à l'Institut Technique Supérieur à Presbourg, ancien conservateur-adjoint du Cabinet Minéralogique de Vienne, professeur depuis 1857 à l'Université de Zurich et directeur des Collections minéralogiques, né, en 1818, à Breslau. En dehors de nombreux mémoires insérés dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne et autres recueils, il a publié: « Manuel de Cristallographie », Breslau, 1846; « Manuel de minéralogie », Vienne, 1851; « Synonymie de la cristallographie », 1855; « Résultat des recherches minéralogiques, de 1844 à 1849 »; « Éléments de pétrographie », 1868; « Les Minerais de la Suisse », 1866; « Handwörterbuch der Mineralogie », en trois vol., Breslau, 1882-87.

Kent (William-Charles-Mark), poète et journaliste anglais de talent, né, à Londres, le 3 novembre 1823, collaborateur de l'Encyclopaedia Britannica, de la Westminster Review, de l'Athenaeum, de la Dublin Review, du Blackwood's Magazine, des Household Words, ancien directeur du Weekly Register and Catholic Standard et du Sun, a publié, entr'autres, en poésie: « Aletheia, or the Doom of Mythology », loué par Lamartine; « Dreamland, or Poets in their Haunts »; « Longfellow in England »; « Poems »; en prose: « The Vision of Cagliostro, a Tale of the Five Senses »; « The Derby Ministry », sous le nom de plume de Mary Rochester; « A Mythological Dictionary »; « Catholicity in the Dark Ages > ; « Footprints on the Road > ; « The Gladstone Government », sous le pseudonyme A Templar; « Charles Dickens as a Reader », etc.

Kératry (comte Émile DE), homme politique, publiciste et écrivain français, plusieurs fois député au Parlement, collaborateur du Soir et de la Revue des Deux Mondes, ancien officier distingué en Crimée, en Algérie, au Mexique, ancien directeur de la Revue Moderne, a publié:

« A bon chat bon rat », comédie en m 1856; « La Toile de Pénelope », prove un acte, 1858; « La Guerre des Blas comédie en trois actes, 1860; « La Club », drame en cinq actes, 1862; « La tre-Guérille au Mexique et la Créance Je 1867; « L'élévation et la chûte de Maximi 1868; « La Camp de Conlie et le 4 s bre », 1878; « L'armée de Bretagne 1870-1874; « Mourad V prince, sultan, pris d'État », 1878; « A travers le passé. Sou militaires », 1887. M. le comte de K. est ( Officier du Nicham, grand Croix d'Isabe Catholique, Commandeur de l'Ordre de C III, décoré du Medjidié, de Notre-Da Guadeloupe, et d'une médaille d'honneu

fait de sauvetage.

Kerbaker (Michel), éminent philologue dianiste italien, professeur de langues e ratures comparées et de sanscrit à l'Uni de Naples, membre correspondant de l' mie des sciences de Turin, né, en 1836, rin, recu docteur à l'Université de Tu 1857, a enseigné d'abord aux gymnases cées de Cherasco, Albe, Ivrée, Mondovi, et Naples; autodidacte pour le sanscrit, devenu l'un des maîtres les plus compéte cette langue, et il en a donné des tradi appréciées; citons: « Bhagavadgîta », trad introduction et notes; « Savitri, épisode hâbhârata », avec commentaire mytholo « La morte del Re Daçaratha », 1876; « di Nalo », traduction en octaves, 1877, 1884; différents essais heureux de tradi lyriques des hymnes védiques : « Inno a S Naples, 1866; différents essais de mytl comparée, de philologie et de philosophireligion; citons: « Hermes-Sarameyas ». « La Filosofia comparata e la Filosofia ca »; « Varuna e gli Aditya, saggio di « vedica », Naples, 1884-86; une traductic Nuages d'Aristophane; « Inaugurazione c numenti a L. Settembrini e B. Spaventa 1886; « Sopra un luogo dello Shakespeai tato da Vincenzo Monti », id., 1889, etc

Kerckhoffs (Auguste), cryptographist landais, professeur à l'École des Haute des Commerciales à Paris, né, près de tricht, en 1835, a fait ses études aux I sités de Louvain et de Bonn. Il s'est fa naître par ses travaux sur la cryptograp inventé en 1883 le premier cryptograph nant des dépêches mathématiquement in frables. Sa « Cryptographie militaire », 1 sous les auspices du Ministre de la Gue amené en France une révolution complète la correspondance chiffrée appliquée au ges de la guerre. Il s'est fait propagate Volapük, et a publié plusieurs ouvrages l'étude de la nouvelle langue, dans laqu a introduit de nombreuses simplification

Cours complet de Volapük », qui a ou huit édiras en trois années, a été traduit dans toutes L langues européennes et en japonais. Direcar de l'Académie du Volapük, il dirige ce raveau mouvement dans tous les pays où le olapük a déjà pénétré. Rédacteur de la revue ensuelle Le Volapük, en dehors des écrits sur te langue, des articles insérés au Journal sciences militaires, à la Rerue des sciences thropologiques, au Nouveau Dictionnaire Enrelopédique, outre les ouvrages déjà cités, il a zblié: « Letterkundige studiën over de vlaamshe taal »; « Grammaire anglaise à l'usage ss classes élémentaires et des collèges et des rcées, avec vocabulaire et dialogues sur des njets littéraires », Hachette; « Nouvelle Mé-10de pour apprendre facilment les déclinaisons llemandes », id.; « L'art monumental dans les apports avec les idées religieuses »; « Casper on Lohenstein's Dramen mit besonderer Beacksichtigung der Kleopatra », Paderborn; La Station préhistorique de Maestricht ».

Kerékgyártó (Arpad), éminent historien honrois, professeur à l'Université de Budapest, sembre de l'Académie des Sciences, né, le 19 sin 1818, à Jassbéreny. Son ouvrage principal st l'« Histoire de la civilisation hongroise », en eux volumes (depuis l'an 889 à 1526), véritable sanuel de l'histoire nationale hongroise; « Rémué chronologique de l'Histoire de la Hongrie e 884 à 1849 », Budapest, 1875–1882; « La Vie u comte Étienne Szécheny », Presbourg, 1883.

Kergomard (Jules-François-Marie-Duplesis), écrivain français, né, à Morlaix (Finistère), 3 14 juillet 1822. Il vint à Paris en 1843 et ntra au Ministère de la Marine. Il débuta sous 3 pseudonyme de Gustave de Penmarch par deux etits poèmes bretons, dans le genre de Brieux, publiés en 1845 et 1846 dans la Mosaïque 'e l'Ouest, dirigée par Émile Souvestre. Il fit araître en 1851 et sous le même pseudonyme: Les feux-follets » (poésies). Se trouvant à Iorlaix par suite d'un deuil de famille, il fut oursuivi pour essai de résistance au Coup 'État et fut acquitté. Ayant refusé le serment, émigra à Bruxelles en 1853, où, signalé au touvernement belge par la police française, il at traité comme proscrit. Il publia des nouveles et des vers, dans les Revues trimestrelle et tensuelle. Rentré en France, sans condition, en 855, il collabora à l'Illustration, à la Revue de Paris, au Magasin pittoresque, à l'Ami de la vaison, an Journal pour tous, an Charirari, tc. En 1860 il fit la campagne des Doux-Sicies, avec Garibaldi, et envoya des correspondanes au Siècle et au Courrier de Paris. Il publia n 1862 dans la Revue germanique et française: Les filles romanesques »; dans l'Arenir naional: « Enora », roman; et dans le Courrier rançais, des « Souvenirs de la Bohême miliaire ». En 1867: « Garibaldi », poème. En 1872 sous le pseudonyme de Jean Morlaise: « Sédau-Ter », poème héroï-comique. En 1875: « Œuvres posthumes de Gustave Penmarch ». En 1874 il fut condamné à un mois de prison, à la suite d'une campagne contre l'Ordre moral, dans la République du Finistère.

Kergomard (Pauline-Marie-Jeanne-Duplessis), née Réclus, femmo du précédent, auteur de publications pédagogiques, Inspectrice générale des écoles materneiles, membro du Conseil supérieur de l'Instruction publique, officier d'Acadénie. Elle a fait paraître: « Les Biens de la terre », Fischbacher; « Galerie enfantine des hommes illustres », Hachette; « Un sauvetage », Fischbacher; « L'Éducation maternelle dans l'école ». Elle a fondé en 1885, avec M. Ch. Defodon, à la même librairie et publié depuis: « L'ami de l'enfance » et « Mon journal ». Plusieurs « Rapports d'inspection », ont été imprimés à la bibliothèque nationale, par ordre du Ministère de l'Instruction publique.

Kerkapoly (Charles), publiciste, philosophe et jurisconsulte hongrois, membre de l'Académie Nationale de Budapest, ancien député, ancien ministre des finances, professeur de la Science d'État à l'Université de Budapest, né, le 15 mai 1824, à Szent-Gal, dans le Comitat de Verprim, a pris une part active à la révolution de 1848-49, et écrit, entr'autres, une « Histoire Universelle de la Philosophie Spéculative », Budapest, 1860, ouvrage sur la Constitution occlésiastique protestante, publié à Papa (ville dans le Comitat de Wesprim), ainsi que différents essais, comme publiciste, Budapest, 1869.

Kern (Jean-Henri-Gaspar), illustre orientaliste hollandais, professeur de sauscrit et de philologie comparée à l'Université de Leyde, décoré de plusieurs ordres chevaleresques nationaux et étrangers, né, le 16 avril 1833, à Java, vint en Hollande à l'âge de sept ans. Il a fait ses études à Zutphen, Utrecht et Leyde, fréquenta, de 1855 à 1857, les loçons du professeur Weber à l'Université de Berlin; de 1858 à 1862, il enseigna au Gymnase de Maestricht; il partit en 1862 pour l'Angleterre, et il y prépara l'édition de la Brihat-Samhità de l'astronome indien Varaha-Mihira. En 1863, il fut nommé professeur de sanscrit au Collège de Benarès dans l'Inde, et il y resta pendant deux ans. En 1865, paraissait à Calcutta son édition du texte de la Brihat-Samhità. Depuis 1865, il est professeur de sauscrit à l'Université de Leyde; il y a anssi enseigné le javanais. En possession de plusieurs langues orientales et de presque toutes les langues européennes, par sa pénétration et par ses vastes connaissances, il a fait avancer les études dans toutes les questions scientifiques auxquelles son esprit brillant et sympathique a touché. Collaborateur du Grand Dictionnaire Sanscrit de Bohtlingk et Roth, il est auteur d'un Manuel pour la langue néerlandaise,

a traduit en hollandais le drame Çakuntalâ; lonné une traduction anglaise de la Brihat-Samità, une traduction allemande avec le texte de a Yogayatra de Varaha-Mihira; le texte d'Aryahats avec commentaire; la Chronologie des Bouddhistes méridionaux; les Mémoires d'Acoka Bouddhiste; des essais sur le mot Zarathustra, les contributions à l'interprétation des inscripions cunéiformes persanes; le texte et la traluction hollandaise du Vrittasancaya en langue Kawi; une étude sur la traduction du Muhâpharata en vieux javanais; des formulaires de serment en vieux javanais; le texte javanais avec traduction hollandaise d'une légende inlienne; « Die Glossen in der Lex Salica und lie Sprache der Salischen Franken »; « Notes on the frankish words in the Lex Salica » (dans 'édition de la Lex Salica par Hessels); « Hisoire du Bouddhisme indien », en hollandais, traduit en allemand par Jacobi; le texte et la traduction hellandaise de l'Inscription sanscrite du roi javanais Er-langa; ainsi que de l'Inscription sanscrite de l'île de Java de l'an Uaka 654; les inscriptions cambodgiennes; des inscriptions de Koetei; d'une charte Kaki de l'an Çaka 782; d'un traité sur quelques mots pâli; des notes sur les mots sanscrits dans la langue Tagale; sur l'écriture ancienne des îles Philippines; sur les rapports entre le Mafour de la Nouvelle-Guinée et les langues malaio-polynésiennes; sur la langue Fidj, comparée aux langues congénères de l'Indonésie et de la Polynésie.

Kerner von Marilaun (Antoine), illustre botaniste autrichien, professeur de Botanique systématique à l'Université de Vienne depuis 1878, né le 12 novembre 1831, a étudié la médecine à Vienne, mais pour se livrer ensuite entièrement à la Botanique, qu'il enseigna d'abord à Budapest et à Innsbruck. Membre de l'Académie des Sciences de Vienne depuis 1872, on lui doit, entr'autres: « Das Pflauzenleben der Donauländer », Innsbruck, 1863; « Die Abhangigkeit der Pflanzengestalt von Klima und Boden », 1869; « Vegetationsverhältnisse des mittlern Ungarn und angrenzenden Siebenbürgen », 1875; « Die Schutzmittel der Blüthen gegen unberufene Gäste », Vienne, 1876, 2e éd., Innsbruck, 1879; « Herbarium österreicher Weiden, 2 Decaden », Innsbruck, 1863-64; « Der botanische Garten der Universität zu Innsbruck », 1863, 2º éd., 1869; « Die Kultur der Alpenpflanzen », Innsbruck, 1864; « Gute und schlechte Arten », id., 1866; « Die Schutzmittel des Pollens gegen die Nachtheile vorzeitiger Dislocationen und vorzeitiger Befruchtung », 1873; « Die botanische Gärten, ihre Aufgabe in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft », 1874; « Monographia Pulmonariarum », 1878; « Schedæ ad floram ensiccatam austrohungaricam a museo botanico Univ. Vindobon. editam », Vienne, 1881, 3º éd., 1883; des essais et mémoires

dans les recueils spéciaux, et spécialement les Actes de l'Académie des Sciences de Vi

Kerry (Benno), philosophe autrichien, fesseur libre de philosophie à l'Universi Strasbourg, né, le 11 décembre 1858, à Via a fait ses études à Berlin, Leipzig, Stras et Vienne, et publié: « Untersuchungen das Causalproblem », Vienne, 1881; « Wige und Religion », 1884; « Ueber G. Ca Mannigfaltigkeitsuntersuchungen », 1885; ber Anschaung und ihre psychische Vertung », 1885–87; « Ernst L. literarischer lass », Vienne, 1887.

Kertbeny (forme magyarisée du nom de les-Marie Benkert), écrivain autrichien, né février 1824, à Vienne, se rendit enfant, e lité de commis-libraire à Budapest; il s gea ensuite dans l'armée, qu'il abandonna quelque temps pour voyager en Italie, en ? en Allemagne, en France, en Belgique, e gleterre, et pour se livrer entièrement à térature, et surtout à la traduction des d'œuvre de la littérature hongroise. Ses tions de Petöfy, Arany, Vörösmarty et sont remarquables. Citons en outre de lui houetten und Reliquien »; « Ungarns Män Zeit », 1861; « Diskretes und Indiskre 1864; « Spiegelbilder der Prinnerung » « Grosse Leute, kleine Schwächen », « Petöfis Tod », 1880, etc. Après avoir ré tour-à-tour à Pest, Vienne, Munich, les, etc., il s'est établi à Berlin.

Kerviler (René-Pocard), écrivain, ér ingénieur français, ingénieur en chef de et chaussées à Saint-Nazaire sur Loire, construit le bassin à flot de Penhouët, cl de la légion d'honneur, de Saint-Grége Grand, de l'ordre de Bolivar et comn de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique; mer président de plusieurs sociétés, né, à (Morbihan), le 13 novembre 1842, a f études dans sa ville natale et à Paris. I graphie étendue sur cet écrivain et ingén tif a été insérée par M. J.-L. Micoulea le Panthéon du Mérite, Galerie-Miniat Bibliographie chronologique a été publiée 1 teur lui-même à Saint-Nazaire en 1884 vre de cet auteur, divisée en cent-vingt : aurait alors fourni matière à douze gre mes; elle s'est encore augmentée consiment depuis. Nous signalons ici les éc plus importants: « Note sur les monume tiques d'Angleterre, d'Écosse et d'Irl Vannes, Galles, 1870; « Note historiqu bliographique sur le chancelier Séguier » Brieuc, 1871; « Henri-Louis Habert de mort », Paris, 1872; « Les Bignon, gran tres de la bibliothèque du Roi », Paris « L'abbé de Louvois », id., 1873; « Le abbés Colbert et Jacques-Nicolas Colber « Mémoires sur des tranchées présumé

-Brieuc, 1873; « Le Chancelier Pierre un vol. de 672 pages, Paris, deux 374 et 1876; « Étude critique sur la de la presqu'île armoricaine au comcet à la fin de l'occupation romaine », 1871; « Fouilles faites en 1873 à itien », Nantes; « Esquisses d'un Bibliothèque historique de la Bretant-Brieuc, 1875; « L'age du bronze o-Romains à Saint-Nazaire >, 1877; er de Gombauld, Silhon, Bautru, Gonarets, Servion, et autres fondateurs émie française », 10 br. de 1876 à a Brotagne à l'Académie française au ele >, 1879, deux éd., ouvrage couronsadémio; « La Bretagno à l'Académie au XVIIIº siècle », deux éd., 1889; i Conrart », ouvrage couronné par , 1881; « Documents sur le port de tire », 1882; « Documents pour servir de Saint-Nazaire », 1877-84, quatre s chaires extérieures en Bretagne », 82; « Essai d'une bibliographie rais publications périodiques de la Bretennes, de 1882 à 1890, trois vol.; ies sur la grande ligne des mardelles e la Loire Inférieure », Saint-Brieuc, es projectiles cylindro-coniques detemps les plus reculés jusqu'à nos antes, 1884; « Recherches et notices putés de la Bretagne aux États-Gé-1789 », Rennes, 1887-89, deux vol.; s à l'appui du projet du canal des », Paris, 1883 à 1887, trois br. in 4°; re général de bio-bibliographie breennes, 1887-88-89, trois vol. Ce grand ont la publication se poursuit régulièra vraisemblablement une vingtaine

de Lettenhove (baron Joseph-Brunostantin), célèbre érudit belge, né, à el, près de Bruges, le 17 août 1817. ons pas à étudier ici la vie politique de L., qui a été ministre de l'intéii fait encore partie de la Chambre centants de son pays, mais plutôt la frudit qui est membre de l'Acadéo de Belgique, secrétaire de la Comargée de la publication des œuvres 3 écrivains belges, président de la n Royale d'histoire. On ne compte communications dans les Mémoires, , et l'Annuaire de l'Académie, dans s-rendus de la Commission d'his-Pour la Commission chargée de ion des œuvres des grands écrivains la édité: « Le premier livre des de Froissard, d'après un texte iné-Bibliothèque du Vatican »; « Œueorges Chastellain »; « Lettres et s de Philippo de Commines »; « Chro- l

niques de Froissart » (26 volumes); « Récits d'un bourgeois de Valenciennes »; « Poésies do Gilles li Muisis »; tous ces ouvrages ont paru à Bruxelles. Sous le patrouage de la Commission Royale d'histoire, il a fait paraître: « Chroniques relatives à l'histoire de la Belgique sous les Ducs de Bourgogne », Bruxelles, 1870-76; « Codex Dunensis », id., 1875; « Istore et chroniques de Flandres », id., 1879-80; • Documents inédits relatifs à l'histoire du XVI siècle », id., 1883; « Relations politiques des Pays-Bas et de l'Angleterre sous le règne de Philippe II », id., 1882 et années suivantes. En dehors de ces publications en quelque sorte officielles, ses ouvrages principaux sont: « Œuvres choisies de Milton », Paris, 1839; « Histoire de Flandre », Bruxelles, 1847-50 (a obtenu le prix quinquenual d'histoire); « Les cronikes des Comtes de Flandres >, Bruges, 1849; ← Froissard, étude littéraire sur le XIVe siècle » (couronné en 1856 par l'Académie Francaise); « Mémoires do Jean de Dadizeclo », Bruges, 1858; « Commentaires de Charles-Quint », Bruxelles, 1862; « Les Huguenots et les Gueux, étude historique sur vingt-cinq années du XVIe siècle », Bruges, 1883-86 (ouvrage couronné par l'Institut de France). Disons, à propos de cette distinction accordée au livre dont nous venons de reproduire le titre, que M. K de L. est membre correspondant de l'Institut (Académie des Sciences morales et politiques).

Kesselring (Henri), professeur et prédicateur suisse, né, le 15 juillet 1832, à Trauenfeld (Turgovio), choisit pour vocation la théologie, et fréquenta dans ce but, de 1850 à 1856, les Universités de Zurich, de Tubingue et de Berlin. A son retour d'Allemagne, il s'établit auprès de la première d'entre elles en qualité de privat Docent (1858) tout en remplissant parallèlement les fonctions pastorales dans le village voisin de Wipkingen (1859-64). Le Conseil d'État le promut en 1864 au rang de professeur extraordinaire et lui confia l'enseignement religieux au gymnase; en 1864, il le nomma professeur ordinaire pour l'exégèse du Nouveau Testament, l'homélétique, la catéchétique. L'Université de Berne lui a décerné en 1884 le grade de Dr théol. honoris causa. Parmi les mémoires et notices dus à la plume de Mr H. K., nous mentionnerons: « L'Unité et la diversité dans l'Église du Christ », sermon d'ouverture pour le synode, Zurich, 1861; « La doctrine méthodisto sur la nouvelle naissance et la vie chrétienne », 1862; « L'éducation religieuse de la jeunesse », 1878; « Le devoir de l'Église et de la théologie protestantes vis-à-vis de la mission extérieure », 1881; « L'Etat religieux de l'Inde et la tâche de la mission protestante », 8 conférences, Francfort, 1884. M.K. qui a été, avec MM. Furror et Buss, l'un des fondatours de la ouvelle société de Weimar pour les missions, collaboré au grand ouvrage de Mr Böhringer ir « L'Ancienne Église », pour lequel il a rit « Le Pape Grégoire Ier et le culte », tuttgart, 1879, et fourni de nombreux articles la Réforme, aux Zeit-Stimmen, à la Feuille ligieuse populaire de Saint-Gall, à la Revue éologique suisse, aux Mémoires pour la Société uisse des prédicateurs.

Keynes (John NEVILLE), philosophe anglais, rofesseur de morale au Pembroke College de Université de Cambridge, né, en 1852, à Sasbury, a publié: « Studies and Exercises in ormal Logic », seconde éd., en 1887, Londres.

Khueuberg (Sophie von), femme-poète auichienne, née, à Gratz, le 31 janvier 1863; fille 'un conseiller des finances, elle fait ses études ans sa maison paternelle; le regretté Hamerng remarqua et encouragea ses premiers eforts littéraires; mariée en 1883 au rédacteur du 'agespost, Charles-Erasme Kleinert, elle a pulié un volume de poésies: « Frost und Flamien », Leipzig, 1884; et des esquisses en prose:

Nach der Natur », Gratz, 1889.

Kielhorn (François), éminent indianiste alle. mand, professeur de philologie indienne, à l'Université de Goettingue, ancien professeur de sanscrit au Collège de Poonah aux Indes, né, le 31 mai 1840, à Osnabrück, a fait ses études à Goettingue avec Benfey, à Breslau avec Stenzel, à Berlin avec Weber; de 1862 à 1865, il fit des recherches sur les manuscrits d'Oxford, et il aida le professeur Monier Williams à la rédaction de son Dictionnaire sanscrit-anglais. On lui doit : « Gântanava Phitsûtra », Leipzig, 1866; « Någojîbhatta's Paribhâsche duçekhara », deux éd., Bombay, 1866-74; « A Grammar of the Sanskrit language », id., 1870, 2º éd., 1880; « Kâtyâyana and Patanjali », id., 1876; « The Vyåkaranamahâbhâsya », id., 1880-85; il est l'un des fondateurs de la Bombay Sanskrit Series, commencée en 1866.

Kiepert (Henri), célèbre géographe et cartographe allemand, professeur de géographie à l'Université de Berlin, membre de l'Académie des Sciences et de plusieurs Sociétés scientifiques, né, à Berlin, le 31 juillet de l'année 1818. Il débuta par un ouvrage qui le rendit immédiatement célèbre: « Topographisch, hist. Atlas von Hellas und den hellen. Colonien » (en collab. avec son maître, le célèbre Ritter, dont il est considéré le plus illustre continuateur), Berlin, 1840-46, supplément en 1851, troisième éd. en 1871. Il a fait plusieurs voyages en Italie, en Grèce et de longs séjours dans l'Asie-Mineure, le dernier en 1888. Parmi ses publications, sigualons: « Karte von Kleinasien », Berlin, 1843-45; « Bibel- Atlas », Berlin, 1847, 2º éd., 1864; « Kleiner Schulatlas für die unteren und mittleren Classen », Berlin, huitième éd., 1875; Neuer Handatlas über alle Theile der Erde », Berlin, 1857-61, supplément, 1868-1870, mrs velle éd., 1881; « Compendiöser allgemeiner Atlas der Erde und des Himmels », Weimar quinzième éd., en 1874; « Atlas antiquus », Ber lin, 10° éd., en 1885; « Historisch-geographischer Atlas der alten Welt zum Schulgebrauche her. », Weimar, 18e éd. en 1878; « Græciæ autquæ tabula », Berlin, 1860; « Sieben Jahre preussischer Verfassungsgeschichte erläutert durch vergleichende graphische Darstellung der Parteien », Berlin, 1863; « Kleiner Atlas der neueren Geographie », Berlin, 1863; « Elementar Atlas für preussische Volkschulen », Berlin, 1864; « Neuer Atlas von Hellas und den bellen. Colonien », Berlin, 1868-1871; « Auswahl aus dem neuen Handatlas über alle Theile der Erde », Berlin, troisième éd., 1871; « Uebersichtskarte der ethnol. Culturkreise nach ihrer ungefähren Begrenzung im 15 Jahrh. » (avec Bastian), Berlin, 1868; « Flussnetze zu den Karten zur alten Geographie », Berlin, seconde éd., 1882; « Historische Karte von Elsass und Lothringen » (avec R. Böck), id., 1870; « Bemerkungen über die Geographie von Alt-Griechenland », Berlin, 1871; « Physikalische Wandkarten », Berlin, 1872-75; « Lehrbuch der alten Geographie », Berlin, 1878; « Leitfaden der alten Geographie für die mittl. Gymnasial-Classen », Berlin, 1879; « Historischer Schulatlas zur alten, mittleren und neueren Geschichte », en collab. avec Carl Wolf, Berlin, 2e éd, 1882; « Zur Topographie des alten Alexandria», id., 1872; « Erläuterungen zu den Fortschritt der Afrika- Entdeckungen seit dem Alterthume darstellenden Karten », 1873; des globes, plusieurs cartes séparées, des essais, mémoires articles, etc.

Kingsley (Henry), nouvelliste et publiciste anglais, ancien directeur de la Daily Review, conrespondant pendant la guerre franco-allemande, collaborateur de la North British et de la Fort nightly Review, du Fraser et du Macmillan's Magazine, né en 1830, a passé cinq ans en Australie (de 1853 à 1858). Parmi ses meilleurs ouvrages, citons: « Recollections of Geoffry Hamlyn »; « Ravenshoe »; « Austin Elliot »; « The Hillyars and the Burtons, a Story of two Families »; « Leighton Court; a Country House Story »; « Mademoiselle Mathilde »; « Stratton »; « Hetty »; « Old Margaret »; « Hornby Mills and other Stories >; « Valentin; a French Boy's Story of Sedan »; « Reginall Hetherege ».

Kinkead (Richard-J.), médecin anglais, membre de nombreuses sociétés scientifiques, attaché au service médical de S. M. la Reine d'Angleters depuis 1879, professeur au Queen's College de Galway depuis 1877, né, en 1844, dans le comté de Mayo, a fait ses études au Trinity College de Dublin. On lui doit: « Phtisis Pulmonalis its treatment by Paucreatic Emulsion »; «

pervations on Operation for Hare Lip and Excipion of the Lip for Cancer »; « Injuries of the Head », 1869; « A further experience in the Bee of Pancreatic Emulsion »; « Probable evi-Hence as to the value of Pancreatic Emulsion », 1869; « Obstetrics as a branch of Education », 1879; « The science of Medical Jurispruden-De », 1880; « A new digestive », 1872; « On the passage of the Ovum from the Ovary to the Fallopian Tubo », 1881; « Craniotomy and its Alternatives »; « Puerperal Fever », 1884; « Death by Hanging », 1885; « Insanity and Crime », 1886; « The case of M. R. », 1888; « The Guide for medical Practitioners », Dublin, 1889; « Our Homes », 1885, etc.

Kinkel (Godefroy), écrivain allemand, né, à Poppelsdorf près de Bonn, le 11 juillet 1844, als du poète, romancier, esthéticien et professeur au Polytechnicum. M. G. K. se fixa en 7866 avec sa famille à Zurich, où, depuis 1879, il est attaché à l'Université, en qualité de privat Docent pour l'histoire contemporaine. Des Voyages scientifiques et des séjours prolonges à Florence (1867), Venise (1865-71), Mumich (1874-84) lui ont acquis dans les domaines de l'art une compétence marquée; le gouvernement zuricois lui a confié en 1882 ·la direction du cabinet des gravures en qualité de custos. Si aucun ouvrage de quelque éten-, due n'est encore sorti de la plume de M. K. nous possédons de lui un grand nombre de dissertations et de conférences historiques, biographiques, philologiques, littéraires. Voici les Principales: « De codicibus Hesiodeis nonnulis in Anglia asservatis » (dissertation pour le loctorat), Heidelberg, 1866; « Discours en l'honleur de Ferdinand Freiligrath », 1867; « Fréléric Ruckert », id.; « La Résurrection de la Pologne et la force de l'Allomagne », 1868 (traluit en français, 1868); « Traduction de la paaphrase de l'Évangile de Jean de Nonnos », 870; « Hosiodea quæ feruntur carmina » (édiion en cellaboration avec Koechly), 1871; « Les latres de la collection archéologique au Polyschnicum », id.; « Euripidi. Les Phéniciennes » édition à l'usage des écoles avec commentaire), d.; « Euripide et l'art plastique », id.; « Les ajets chrétiens de la Turquie en Bosnie et en Herzégowine », 1876; « La crémation », id.; La mosaïque dans l'histoire de l'art », id.; Epicorum græcorum fragmenta > (Collegit, lisposuit, commentarium criticum adjecit G. K., rol. I, 1877); « L'art et la civilisation dans ancienne Italie avant la domination romaine », 1878; « La peine de mort et l'attentat qui se-\*ait commis en Suisse par son rétablissement », 1879; « K. B. Stask » (notice nécrologique), .d.; « Macaulay », id.; « Lycophronis Alexandra rec. », 1880; « L'Angleterre au milieu du XVIIIº siècle », 1881; « La civilisation en Angleterre à l'époque de la restauration », 1883;

« Le gouvernement de la Reine Victoria », 1882; « Souvenirs sur Hermann Köchly et l'activité par lui déployée à Zurich » (Almanach académique zuricois 1836-87); « La vie intellectuelle de Zurich au milieu de XIX° siècle », id., 1887-88.

Kinkelin (Georges-David-Hermann), pédagogiste et statisticien suisse, ancien président de la Société de Statistique suisse, né, à Bernele 11 novembre 1832, recut son éducation se, condaire au gymnase d'Aarau, se tourna vers l'étude des mathématiques et des sciences naturelles et fréquenta dans ce but les Universités de Zurich et de Munich (1850-54). Les mêmes branches, lorsqu'il fut entré à son tour dans la carrière de l'enseignement, lui furent confiées au gymnase d'Aarbourg (1854), à l'École cantonale de Berne (1856), et eufin, à l'École technique Supérieure de Bâle (1860) dont il est devenu depuis 1873 le rectour. Le Conseil d'État bâlois l'a appelé en 1865 à la chaire de mathématiques à l'Université; à l'occasion de cette nommation, il lui fut donné le diplôme de docteur en philosophie honoris causa. M. K., qui fait partie du Conseil d'éducation et de plusieurs associations philanthropiques (caisse de prévoyance suisse - secours aux malades), n'est point demeuré étranger à la politique active et siège depuis plusieurs années, au Grand Conseil, dont il a, à deux reprises, présidé les déliberations. En 1887, il a refusé d'entrer au Conseil d'État pour ne pas abandonner la carrière du professorat. Parmi les publications les plus importantes de M. K., nous mentionnerons: « Précis de géometrie », deux parties, Zurich, 1860; « Les Sociétés de secours mutuels en Suisse pendant l'année 1868 », Bâle, 1869; « Les éléments nécessaires pour le calcul des assurances sur la vie », id., 1869, 2me éd., 1876; « La population du demi Canton do Bâle-ville au 1er décembre 1870 », Bâle, 1872; « La statistique de l'ensoignement en Suisse pendant l'année 1871 », deux parties, id., 1874 (traduction française, 1874); « Atlas statistique de l'enseignement en Suisse, préparé pour les Expositions universelles de Philadelphie (1876) et de Paris (1878). M. K. a également collaboré à la Statistique pour les journaux suisses en 1872, rédigée par le Dr Heitz (Bâle, 1873) et à celle sur les Associations pour la culture, due aux soins de MM. Keller et Niedermann, Bâle, 1877. Parmi ses dernières publications, citons: « Die Bevölkerung des Kantons Basel- Stadt aus 1 dezember 1880 », Bâle, 1884; « Die gegenseitigen Hilfsgesollschaften der Schweiz im Jahre 1880 », Berne, 1888; « Les sociétés de secours mutuels de la Suisse en 1880 », id., id.

Kiraly (Paul), archéologue hongrois, professeur d'histoire à l'École Royale hongroise de Dova en Transylvanie, membre de la Société Asiatique italienne, directeur du Musée Archéologique de Deva, dont il a illustré récomment.

par une savante monographie publiée aux frais de 'Académie tous les monuments qui se rapportent au culte de Mithra, né, en 1853, à Rev-Komároni. Il a dirigé avec grand succès les fouilles de Várhely, l'ancienne Sarmisegethusa colonia Dacica Ulpia Trajana, publié plusieurs essais qui se rapportent à ses découvertes, et publié, en outre, dans la Havi Szemle, trois essais politiques: « Le Socialisme en Orient »; La Turquie et la Serbie dans le XIXe sièale »; « Le prince Metternich Chancelier de 'Autriche ». Citons, en outre, ses travaux qui ont paru dans les programmes annuels de l'Ecoe de Deva: « L'ancienne statistique de la Tranvlvanie »; « La Fondation de Görögváros près le Déva »; « Sarmisegethusa métropole de 'ancienne Dacie ».

Kiraly de Dada (Paul), géographe, philologue, écrivain, patriote, pédagogiste hongrois, professeur à l'École Normale Supérieure de l'Éat, membre du Comité permanent du Musée Pédagogique de Budapest, Secrétaire et Bibliohécaire de la Société de Géographie, rédacteur le la partie française du Bulletin de la même Société, né, à Csobad, le 13 décembre 1841; il a fait ses études à Sarospatak et à l'Université de Heidelberg, voyagé en Allemagne, en Suisse, en France et en Italie. Ancien précepteur des fils du comte Alex. Bethlen, ancien professeur au Gymnase de Nagy-Körös et à l'École normale confessionnelle de la même ville, ancien professeur de latin au Gymnase calviniste de Budapest, appelé en 1880 à l'École Supérieure, il a publié, entr'autres: « Géographie Universelle », trois vol., en collabor. avec M. Charles Ballagi; « Description de l'État magyar »; « La Terre », remaniement du livre de M. Él. Reclus, en deux vol.; « La Vie Végétale », remaniement de l'ouvrage de M. Emery; « Magazin des anciens monuments de la langue magyare », aux frais de l'Académie des Sciences de Budapest.

Kirby (William-Forsel), naturaliste et polygraphe anglais, né le 14 janvier 1844, fils du banquier Samuel Kirby et de Mme Lydia Forsell; il a débuté comme entomologue par une collection de papillons; en 1858, il publiait à Brighton une « List of British Rhopalocera, for labelling Cabinets ». Suivirent: « A Manual of European Butterflies », fort apprécié; « Synonymic Catalogue of Diurnal Lepidoptera », Londres, 1871, avec Supplément en 1877; « European Butterflies and Moths ». Ancien assistant du Musée de Dublin, après la mort de M. Fréd. Smith, il fut appelé à le remplacer au British Museum, et depuis lors il a publié: « List of Hymenoptera », dans la collection du British Museum, Londres, 1882; « An Elementary Text-book of Entomology », id., 1885; « A Revision of the Subfamily Libellulinae », 1889; « Rhopalocera Exotica », sé-

rie commencée en 1887, en collaboration in M. Henley Grose Smith. En dehors de l'en mologie, M. K. a aussi cultivé la littératur orientale; citons: « Ed. Dimiryaht, an Orien Romance and other Poems \*, Londres, 186 « The New Arabian Nights », id., 1882; « Co tributions to the Bibliography of the 100 Nights »; « Additional Notes », comme Apper dice au & Book of the Thousand Nights and Night » et « Supplemental Nights »; il s'e aussi occupé de philosophie mystique en p bliant: « Evolution and Natural Theology Londres, 1883, et la traduction des « Quatr Évangiles expliqués en esprit et en vérité », id 1881. Membre de plusieurs Sociétés scientif ques, il a largement contribué à leurs actis Actuellement il travaille à ces deux ouvrages « A Synonymic Catalogue of Neuroptera Od nata »; « An annotated translation of the Ke levala, the National Epic of the Finns >.

Kirchenheim (Arthur von), jurisconsulte a lemand, professeur à l'Université de Heidelberg délégué du gouvernement badois aux Congre pénitentiaires internationaux de Rome (1885) de Saint-Pétersbourg, fondateur et directeur de Centralblatt für Rechtswissenschaft depuis 1881, né, en 1855, à Berlin, a fait ses études à Heidelberg, Berlin et Tubingue. On lui doit : « Lehr buch des deutschen Staatsrechts », Stuttgart, 1887; « Einführung in d. Verwaltung's Recht » 1885; « Verwaltungsrechtspraktikum », 1883; « Antragsdelikte », 1877; « Regentschaft i 1880; « Friedenschluss und Postlimipium ; dans le Handbuch des Völkerrechts de Holtzen dorff (1889); l'introduction à la traduction al lemande de L'Uomo delinquente de Lombroso; des articles dans le Rechtslexikon de Holtzendorh, et dans le Dictionnaire du droit admini

sthatif de Stengel.

Kirchhoff (Frédéric-Auguste-Théodore), me decin allemand, professeur libre de psychiatrie à Kiel, depuis 1888, né, le 27 juin 1853, l Mons, a fait ses études à Altona, Heidelberg, Leipzig, Munich et Kiel, et publié: « Ein Beltrag zur Aphasis im Sinne der Localisation psychischer Functionen », Kiel, 1877; « Em Fall von Telonus-hydrophobicus », Berlin, 1879; « Cerebrale Glosso- pharyngo- labial- paralyse mit einseitungen Herd », dans l'Archiv für Psychiatrie; « Ueber Atrophie und Sclerose des Kleinhirns », id.; « Eine Defectbildung des Grosshirns », id.; « Acute linksseitige Hemiathetose? ohne Herderkrankung », id.; « Nachweisung der Simulation bei einem Strafgefangenen », dans la Zeitschrift für Psychiatrie; « Zur Localisation des Centrum aus-vesicale im menschlichen Rückenmark », dans l'Archie für Psychiatrie; « Ueberblicke über die Geschichte der deutschen Irrenpflege im Mittelalter », dans la Zeitschrift für Psychiatrie; « Beziehungen des Dämonen- und Hexenwesens m Irrenpflege », id.; « Die Localisahischer Störungen », Kiel, 1888.

er (Guillaume), agronome allemand, ofesseur à Halle, depuis 1889, profesonomie agraire à l'Université de Goetrecteur de l'Institut agronomique an-Université, né, à Zelle, en 1848, a fait es dans sa ville natale, et à Halle; ir pris part à la guerre franco-allea publié: « Untersuchungen über den chleim », Goettingue, 1874; « Beiträge tniss der Kuhmilch und ihrer Bestand-1877; « Bericht über die internat. Ausstellung zu Hamburg vom 28 Febr. rz 1877 », Dresde, 1877; « Handbuch wirthschaft auf wissenschaftlicher und er Grundlage », Berlin, 1882, 2me éd., Die Rindviehaltung », vingtième par-Handbuch der gesammten Landwirth-Tubingue, 1889.

strick (John), jurisconsulte écossais, r de droit constitutionnel et d'histoire rsité d'Édimbourg depuis 1881, né en ait ses études à Cambridge, à Heidelà Édimbourg, et a beaucoup voyagé Il possède plusieurs langues, et il a n anglais les Guides de Baedeker, ouvrage de lord Mackenzie sur le droit : édité l'ouvrage de Montgomerie Bell itrage, donné plusieurs traductions, des mbreux au Journal of Jurisprudence, le « Digest of the Scottish Law of

atrick (Randolph), naturaliste anglais, u Musée d'Histoire Naturelle de Lonen 1863, à Wigtown en Écosse, a fait sa Londres, et publié: « Description genus of Stylasteridee », dans les nd Magazin of Nat. Hist. de 1887; a of Mauritius », id., 1888; « Polyzoa t Phillip », id., id.; « Description of ecies of Ratepora from Port Western »,

chnikov (Alexandre), écrivain russe, r à l'Université d'Odessa, né, dans te ville du gouvernement d'Orel, en rès avoir achevé ses études au prennase de Moscou, il fut, en 1861, enrenombre des étudiants de l'Université u à la faculté d'histoire et de philologie. a le cours de ses études en 1865 et fut récepteur d'histoire et de la langue russe er gymnase de Moscou. En 1872, il suniversité ses examens de professorat, avoir présenté à la faculté sa thèse: èmes du cycle lombard, essai de recherarée sur la poésie épique russe et alle-, il fut nommé professeur-adjoint à ité de Charkov. En 1877, il publia son sur la légende de Saint-Georges pour faculté de Saint-Pétersbourg lui décerna le titre de docteur d'histoire littéraire, et il fut promu au grade de professeur extraordinaire. Après 5 ans de service à l'Université de Charkov, il passa en 1884 à l'Université d'Odessa en qualité de professeur ordinaire. Ses principaux ouvrages, publiés à part ou insérés dans divers journaux et recueils, sont: « Étymologie de la langue russe », 22me éd., 1889; « Syntaxe de la langue russe », 17me éd., 1889; « Histoire de la littérature russe », 2mº éd., 1880; « Chrestomathie russe » 3me éd., 1884; « Essais pédagogiques » (recueil des articles publiés entre 1867-1888), Moscou, 1889; « sur les « Epistolæ obscurorum virorum », dans le Journal russe de l'instruction publique, 1869; « Esquisses sur la littérature du moyen-âge », Moscou, 1869; « Bodmer et Gotched, épisode de la renaissance nationale en Allemagne », dans le Messager russe, 1871; « Les poèmes du cycle lombard », Moscou, 1872; « Gudrun, poème national des Allemands », Charkov, 1874; « Les romans grecs dans la littérature nouvelle. Barlaam et Josaphat », id., 1876; « Les sources des chants religieux épiques russes », dans le Journal de l'Instruction publique, 1878; « Saint-George et Tégor le brave, histoire littéraire d'une légende pieuse », Saint-Pétersbourg, 1879; Dickens comme pédagogiste », Charkov, 1881; « La Révolution française et la Gazette de Moscou en 1789 », dans la Revue Historique de Saint-Pétersbourg, 1882; « La Légende de la vie de la Sainte-Vierge dans la poésie et dans l'art », dans le Journal de l'Instruction public, 1883; « L'Éloge de la folie par Érasme de Rotterdam. Introduction et traduction », Moscou, 1884; deux biographies: « George Sand » et « Henri Heine », id., 1886; « Pouchkine comme poète européen », Odessa, 1887; « Essai sur l'histoire du livre », Saint-Pétersbourg, 1888; « L'Assomption de la Sainte-Vierge, dans la légende et dans l'art », dans Les Travaux du VI Congrès archéologique, vol. II; « Pouchkine à Odessa », dans la Revue Historique de Saint-Pétersbourg, 1889. Depuis 1883, il rédige l'« Histoire de la littérature Universelle » qui a été commencée par Valentin Korch en 1880; jusqu'ici trois volumes complets et deux livraisons du IVe en ont été publiés.

Kirste (Jean), linguiste autrichien, professeur libre à l'Université de Vienne, membre de la Société de Linguistique de Paris, né, en 1851, à Gratz; docteur de l'Université de Vienne en 1876, il a fréquenté l'École Pratique des Hautes-Études de Paris de 1882 à 1885. On lui doit: « Die Verschlusslaute », Gratz, 1881; la première édition du texte sanscrit de l'« Hiraniakeçigrihyasûtra », Vienne, 1889, une traduction du serbe en allemand: « Der Bergkranz », Vienne, 1887; une série d'articles et essais dans les Mémoires de la Société de Linguistique et dans la Revue de Linguistique de Paris; dans

l'Archiv für slavische Philologie et dans la Wiener Zeitschrift für d. Kunde des Morgenlandes.

Kisch (E.-Henri), médecin allemand, professeur à l'Université de Prague, directeur de l'hôpital et des eaux de Marienbad, commandeur de l'ordre de Takova de Serbie, officier de l'ordre dre de la couronne de Roumanie et de l'ordre d'Isabelle d'Espagne, chevalier de l'ordre de St.-Olaf, etc., a publié: « Grundriss der Klinischen Balneotherapie », Vienne, 1882; « Das climacterische Alter der Frauen », Erlangen, 1879; « Die Sterilität des Weibes », Vienne, 1885; « Die Frettleibigkeit auf Grundlage zahlreicher Erfahrungen klinisch dargelegt », Erlangen, 1888. Il est le directeur du Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Climatologie de Vienne.

Kiss (Aaron), pédagogiste hongrois, docteur en philosophie, professeur des sciences pédagogiques à l'Ecole normale supérieure de l'Etat à Budapest depuis 1875, secrétaire de la Société Hongroise de Pédagogie, rédacteur du Bulletin des écoles primaires supérieures et bourgeoises, né, à Poresalma dans le Comitat de Sintmár, le 13 juillet 1845, a fait ses études de théologie, de droit et de philosophie à Sarospatak et à Budapest; en 1871, il a entrepris un voyage d'étude en Allemagne et en Suisse. En 1872, il publiait en hongrois sa remarquable « Histoire de l'Éducation », plusieurs éditions. Suivirent: Études supplémentaires sur l'histoire de l'éducation et de l'instruction en Hongrie »; « La Méthode de l'Instruction primaire », en collab. avec M. E. Egyertyánffy, deux éd.; « Psychologie », d'après F. Dittes; « Pédagogie », en société avec M. Oreg; « La méthode de l'instruction religieuse dans les écoles primaires magyares », deux vol., ouvrage essentiel; « Guide pour l'enseignement de l'histoire dans les écoles primaires », avec M. Max Mayer; « Histoire des Magyars pour les écoles primaires »; Anthologie méthodique pour les écoles normales », trois vol. avec MM. L. Komáromy et M. Péterfy; « Anthologie méthodique pour les écoles primaires », avec MM. E. Egyertyánffy et Guill. Radò; « L'Aurore », histoires saintes d'après le Nouveau Testament, traduction; « Bibliothèque scientifique », en trois vol. pour les instituteurs primaires; « Grammaire élémentaire de la langue magyare pour les écoles primaires », etc.

Kiss (Joseph), poète lyrique hongrois de grand talent, s'est distingué surtout dans le Lied et dans la ballade; né vers 1840, il demeure à Budapost, où ses recueils lyriques sont très appréciés.

Kistemaekers (Jean-Henri-Hubert), publiciste et éditeur belge, né, à Anvers, en 1851. Il se mêla de bonne heure aux agitations démocratiques et collabora à plusieurs journaux d'opinion avancée dans sa ville natale. Plus tard, il vint

établir à Bruxelles une, modeste librairie, que se transforma bientôt en une maison d'édition dont le renom est devenu universel. Après un « Bibliothèque socialiste » à un franc le volume M. K. a édité une magnifique collection de remans et d'œuvres légères: la plupart des écrivains naturalistes belges et français ont eu que que livre publié par ses soins. Toutefois, le caractère de ces productions n'a pas été san causer d'assez nombreux désagréments à M. K. il a été mêlé à de nombreux procès, dont il s'est d'ailleurs toujours tiré à son honneur.

Kittel (Rodolphe), théologien allemand, professeur de théologie à l'Université de Breslau, né, le 28 mars 1853, à Eningen (Wurtemberg, a fait ses études à Tubingue, voyage dans l'Allemagne du Nord et en Angleterre; depuis 1882, il est l'un des directeurs des Theol. Studien aus Wurtemberg; on lui doit un volume d'essais sous le titre Varia, et, en outre: « Sittliche Fragen », Stuttgard, 1885, et « Geschichte der Hebräer », id., Gotha, 1888.

Kjelland (Alexandre L.), littérateur norvégien, né, le 8 février 1849, à Stavanger; il est l'un des représentants de l'école réaliste. Ses Novelleter ont eu depuis 1879 plusieurs éditions, ses romans: « German og Norse », 1880; « Arbeidsfolk », 1881; « Gift », 1883, où les mœurs de la campagne norvégienne sont rendus avec la plus grande évidence, sont devenus très pepulaires.

Kjellman (François-Reinhold), botaniste subdois, professeur à l'Université d'Upsal, né, le 4 novembre 1846, dans l'île de Bromer (Wenerseo); il a accompagné le célèbre Nordenskjöld dans plusieurs expéditions polaires, entr'autres, dans celle de la Vega, et on lui doit la description de la flore des algues de la mer glaciale, insérée dans le second volume du grand ouvrage sur l'expédition de la Vega, et la description de l'expédition suédoise des années 1872 et 1873, publiée en 1875 à Stockholm.

kjerulf (Théodore), géologue norvégien, néle 30 mars 1825, à Christiania, a fait ses étades dans sa ville natale, à Bonn et à Heidelberg. Professeur de géologie à l'Université de
Christiania, et fondateur d'un institut géologique, il a publié: « Das Kristiania Silurbecken,
chemisch-geognostisch untersucht », 1855; « Geolog. Kart over Kristiania-o. », 1866, deux éd.;
« Ueber die Kennzeichen der Stratifikation »,
1877; « Udsigt over det sydlige Norges Geologi », 1875, traduit en allemand par A. Gurlt,
sous le titre: « Uebersichtskarte des Südl. Norwegea », 1878; « La Géologie de la Norvège
méridionale et centrale », en norvégien et en
allemand, 1880, etc.

Klapka (Genge), illustre général hongrois, l'un des héros de la révolution hongroise de 1848-49, né, à Temesvar, le 7 avril 1840, a publié deux ouvrages, dont l'un, ses propres Mémoipzig, 1850; l'autre: « La Guerre Nam Hongrie et en Transylvanie ». Après exil, il est rentré dans son pays où il é.

(Hermann-Joseph), astronome alle-5, le 1er septembre 1842, à Cologne, où lé un observatoire, et fait des observaportantes de sélérographie. Il dirige le astronomique populaire Syrius et la ft für Astronomie fondée par Heis; il a ne « Anleitung zur Durchmusterung des », Brunswick, 1880, et traduit en alleusieurs ouvrages concernant la lune.

(Louis), botaniste allemand, professeur botanique à l'Université de Fribourg govie, né, le 12 octobre 1857, à Helmiaden), a fait ses études à Heidelberg, ue et Strasbourg; on lui doit: « Bau zweigung einiger dorsiventral gebauter accen », Halle, 1881; « Vergleichende hungen über Organbildung und Wachstvegetationspunkt dorsiventraler Far-34; « Ueber die Ursachen der ausschlächtlichen Sporenbildung von Botrytis, id., 1885; « Beiträge zur Technik der pischer Wasserpräparate von Süsswasse, deux parties, Dresde, 1888; des mét essais dans différentes revues.

feller (Georges), jurisconsulte allemand, ir libre de procédure civile et pénale, pénal et de théorie sur les prisons à ité de Munich, né, le 25 décembre Augsbourg, a fait ses études à Munich pzig. On lui doit: « Der Gerichtsstand erklage », Munich, 1882; « Die Funkes Vorsitzenden und sein Verhältniss richt. . id., 1885; « Die bayerische · über der Freiheitsstrafe », id., id.; erbot der reformatio in pejus », 1886; ffentlichkeit des gerichtlichen Verfah. 1887; • Deutsche Partikulargesetzgeor Civilprocess seit Reception der fremite und bis zum Ausgang des 18 Jahrh. >, lommentar z. Reichsges. v. 5 April 1888 unter Ausschluss der Ehentlichkeit enden Gerichtsverhandlungen », Erlan-3; « Commentar zur Reichs Konkurs-\*, 2me éd., 1888. Il collabore au Kirs Centralblatt für Rechtswissenschaft. schmidt (Arthur), historien allemand, ir d'histoire moderne à l'Université de rg, né, le 8 avril 1848, a Wiesbaden, s études à Francfort et à Heidelberg. teur de l'Encyclopédie de Esch et Grul'Encyclopédie d'Histoire Moderne de le l'Encyclopédie Allemande, du Cons Lexikon de Pierer (sixième édition), ographie générale allemande, des jourrevues: Europa, Unsere Zeit, Blaetter arische Unterhaltung, Grenzboten, Zeitir Geschichte und Potitik, Deutsche Re-

vue, Westermann's Illustrirte Monatshefte, Leip ziger illustrirte Zeitung, Auf der Höhe, Salon, In neuem Reich, Allgemeine Literarische Correspondenz, Deutsche Wochenschrift, Deutsches Literaturblatt, il a publié séparément: « Jakob III Markgraf zu Baden und Hochberg der erste regierende Convertit in Deutschland », Francfort, 1875; « Die drei Stände in Frankreich vor der Revolution », Vienne, 1876; « Russlands Geschichte und Politik, dargestellt in der Geschichte des russischen hohen Adels », Cassel, 1877; « Die Säcularisation von 1803 », Berlin, 1878; « Carl Friedrich von Baden », Heidelberg, id.; « Die Eltern und Geschwister Napoleon I », Berlin, id., 2me éd., 1886; « Napoleon I », septième volume du Neu Plutarch, Leipzig, 1880; « Augsburg, Nürnberg und ihre Handelsfürsten im 15 und 16 Jahrhunderten », Cassel, 1881; « Charakterbilden aus der französichen Revolution », Vienne, 1889.

Klemming (Gustave-Édouard), illustre bibliographe suédois, directeur de la Bibliothèque d'Upsala, né, le 5 septembre 1823, à Stockolm. Parmi ses célèbres publications citons: « Sveriges dramatiska litteratur », 1863-79; « Ur en antecknares samlingar », nouvelle éd., 1880-82; « Svenskboktryckerihistoria », en deux vol., 1884. L'un des membres les plus actifs de la Svenska Fornskrifts sällskapet, il en a rédigé la plus grande partie des Actes.

Klencke (Robert), médecin allemand, né, à Brunswick, le 22 avril 1844, résidant à Hancvre, édite depuis 1880 l'œuvre posthume et réimprime les importants ouvrages de son père le célèbre médecin et romancier Hermann Klencke décédé en 1881, avec les corrections et additions indiquées par les progrès de la science moderne.

Klette (Théodore-Adolphe-Jean), érudit allemand, depuis 1889 bibliothécaire de l'Université de Bonn après avoir servi dans les bibliothèques de Carlsruhe, Munster et Greifswald, né, le 22 mars 1851, à Crossen sur l'Oder, a fait ses études à Posen, Jena, Leipzig; on lui doit, entr'autres: « Quid de iterata Medeæ, Euripidæ editione est judicandum? », Leipzig, 1875; « Beiträge zur Geschichte und Litteratur der Italienischen Gelehrtenrenaissance », deux parties, 1888, 1889 (la seconde partie donne pour la première fois en entier le Leonardi Aretini ad Petrum Paulum Istrum dialogus).

Klotz (Hermann), médecin autrichien, professeur de gynécologie à l'Université d'Insbruck, né, en 1848, à Inzing (Tyrol), où il a exercé la médecine de 1872 à 1875, après avoir terminé ses études à Vienne. On lui doit: « Gynækologische Studien, oder die Krankheiten der Portio vaginalis », Vienne, 1879; « Ovariotomia bei einem wahren Hermaphroditen »; « Krankheiten der weibl. Brustdrüse »; « Amputation des Uterus und der Ovarien als Ergänzung der

ctio Cæsarea »; « Hysterie und Ovariektoe », Vienne, 1882; « Ovariotomien und Hystemyomotomien », Vienne, 1882; « Therapie der utungen im Nachgeburtstadium nach Placenta ævia », id.; « Das adenom der Placenta »; « Paologie der Schwangerschaft », dans le XXIX vol. l'Archiv für Gynækologie; « Decidnome », id. Kluge (Frédérie), philologue allemand, an en professeur libre à l'Université de Stras urg, professeur de philologie germanique à Jniversité de Jena depuis 1884, né, le 22 in 1856, à Cologne, a publié: « Beiträge zur eschichte der germanischen Conjugation », rasbourg, 1878; « Nominale Stammbildungshre der germanischen Dialekte », Halle, 1886; Von Luther bis Lessing, sprachgeschichtliche ufsätze », deux éd., Strasbourg, 1888; « Anelsächsisches Lesebuch mit Glossar », Halle, 388; « Etymologisches Wörterbuch der deuthen Sprache », quatrième éd., Strasbourg, 1889. Knatchbull-Hugessen (sir Édouard), homme

olitique et écrivain anglais, député du Kent, s, à Mersham, Hatch Kent, le 29 avril 1829, est toujours occupé activement du progrès et i bien-être de sa province; on lui doit, entr'autres: « Stories for my Children »; « Crackers for Christmas »; « Moonshine »; « Tales at Tea-Time »; « Queer Folk »; « Whispers from Fairyland »; « River Legends or River Thames and Father Rhine », etc.

Kneisel (Rodolphe), écrivain et auteur dramatique allemand, né, le 8 mai 1831, à Königsberg; pendant 26 ans, de 1860 à 1886, il dirigea plusieurs théâtres du Hanovre et de la Saxe; depuis 1886, il vit retiré à Pankow près de Berlin. Parmi ses quarante pièces, dont plusieurs, très humoristiques, sont devenues populaires, citons: « Die Lieder der Musikanten »; Tochter Belials »; « Der liebe Onkel »; « Die Kuckucks »; « Papageno »; « Sie weiss etwas »; · Desdemonas Taschenbuch »; « Anti-Xantippe »; « Ein deutsches Mädchen im Elsass »; Sein einziges Gedicht »; « Emmas Roman »;

 Hans der Wahrheit »; « Wo ist die Frau? »; Die grosse Unbekannte ».

Knell (A), écrivain suisse, né, à Zurich, le 19 août 1849, a publié en 1882 un volume de poésies intitulé: « Des Deux-Mondes ».

Kniep (Charles-Frédéric-Ferdinand), jurisconsulte allemand, professeur de droit romain à l'Université de Jena, né, le 30 mars 1830, à Wismar, a fait ses études à Goettingue, Heidelberg, Berlin, Rostock, et publié: « Einfluss der bedingten Novation auf die ursprüngliche Obligatio », Wismar, 1860; « Die Mora des Schuldners nach römischen und heutigem Recht », deux vol., Rostock, 1871-72; « De cautione et missione legatorum seu fideicommissorum servandorum causa », Rostock, 1872; « Ueber contractsculpa », id., id.; « Vacua possessio », premier vol., Jena, 1886.

Knies (Charles), économiste allemand, deteur honoris causa de l'Université de Tubingo professeur d'économie politique à l'Universit de Heidelberg, né, en 1821, à Marbourg, où l'a reçu son doctorat. Ancien professeur d'histoire de géographie et de droit public à l'École Cana nale de Schaffouse, et de science camérale à Pri bourg, nommé ensuite député, il fut élu en 186 professeur à Heidelberg. On lui doit : « Historia Prænestis oppidi », Marbourg, 1846; « Do Statistik als selbständige Wissenschaft , 1850; · Die katholische Hierarchie in den grossen deutschen Staaten seit 1848 », Halle 1852; « Die Eisenbahnen und ihre Wirkungen », Brunswick, 1853; « Die politische Œkonomie vom Standpunkte der geschichtl. Methode », id., 1853, 2me éd., 1883; « Der Telegraph als Verkehrmittel », Tubingue, 1857; « Die Dienstleistung des Soldaten und die Mängel der Circonscrip tionspraxis », Fribourg, 1860; « Das modern Kriegswesen », Berlin, 1867; « Geld und Crodit », trois parties, id., 1873-79: 1me éd., m vol., 1885; « Weltgeld und Weltmünzen », id, 1874; « Die politische Ekonomie vom geschichtlichen Standpunkte », Brunswick », 2ms éd., 1re partie, 1881-83; « Das Geld », Berlin, 1885.

Knight (William), écrivain et philosophe anglais, professeur de philosophie et d'économis politique à l'Université de Saint-Andrews de puis 1876, examinateur de l'Université de Loudres en 1888, né, le 22 février 1836, à Hardington (Berwickshire), a fait ses études à Edimbourg; on lui doit : « Poems from the dawn of English Literature to the year 1699 », 1863; « Colloquia Peripatetica », 1870, cinq éditions; « Philosophical Classics for English Readers » quatorze vol., 1877-89, « The English Lake as interpreted in the Poems of Wordsworth 1878; « Studies in Philosophy and Literature , 1879; « Poetical Works of Wordsworh », 8 vol. 1880-89; « Transactions of the Wordsworth Society », en huit parties, 1880-88; « Selections from Wordsworth », 1888; « Wordsworthiana », 1889; « Life of Wordsworth », en trois volumes, id.; des essais, articles, préfaces, introductions, etc.

Knipping (Erwin-Rodolphe-Théobald), écrivain et météorologiste allemand, né, à Clèves (Prusse Rhénane), le 27 avril 1844. Après avoit achevé ses études au Gymnase de Clèves, il s'en gagea dans la marine marchande jusqu'à 1871. I fut alors nommé par le Gouvernement du Japon professeur à l'École de Tokio Daiggako: de 1876 jusqu'en 1881, il fut examinateur des Of ficiers, en premier et en second, de la marine marchande japonaise; depuis 1882 jusqu'à présent il travaille à l'Observatoire Central de Météo rologie du Gouvernement impérial du Japon, of il a établi un service de présage du temps, qui

fonctionne depuis 1883. On a de lui dans les

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für

as à Jedo d'octobre-mars 1876 »; itions barométriques synchroniques t et à la base du Fussiyama du 10 août 1873 »; « Les Courants le Formosa >; « Quelques mesuides au Japon », vol. II, 1876-80; velle carte du Japon et ses sour-Attraction magnétique sur le sommet san »; « Notes sur l'esquisse d'une Tokio et Yumuto »; « Observ. Méedo (Tokio), d'avril 1876 à décem-•; « Catalogue des tremblements de kio, de septembre 1872 à novembre Essai de présager le temps d'après rations journalières à Tokio »; « Teme l'eau de puits en Japon »; « Sur n de la carte du Japon par Ino »; instruments de Météorologie »; « Sur iètre de Wagener »; « Les typhons ore 1878 », avec douze cartes et un dia-Notes sur les quatre derniers grands nts de terre à Tokio », vol. III, « Le typhon d'août 1880 », carte et ; « Sur le caractère du tremblement u 25 juillet 1880 »; « Catalogue des nts de terre à Tokio depuis novemà mars 1881 », vol. IV, 1884-88; se télégraphique du temps au Japon »; sête de neige du 30 janvier-2 février Dictons et proverbes japonais sur le raduits par MM. E. Knipping et K. a. — Dans les Annalen der Hydro-3. de Berlin il a inséré: « Le Prinz yphon de 1870 >, 1880; « Le grand ctobre 1880 >, 1881; « Pour trouver des typhons >: « Routes normales 18 près du Japon avec conseils aux Library map of Japan, 1: 1,115,800 rd, London, 1879) - Dans les Pe-Mittheilungen (Pertes, Gotha); «Trianet levées de plans entre Ozaka, Kioto, au Nippon, en 1875 », vol. IV, 1878; agawa à M. Hakoni », 1881; « Vowers le Japon », 1882; « Le Nakasapon, décrit après ses propres obsersos études, et selon le relevé et les I. E. K. par le prof. Dr J. J. Rim », 380, et une foule d'articles et de noles journaux du Japon, et dans les ns de la Société Sismologique du

(W.-J.), écrivain militaire hollandais, téral, ancien député d'Alkmaar (1869), à La Haye, né le 2 mai 1811; on Considérations sur l'Histoire de la 1815 en France et dans les Pays-iborne, avec confutation de l'accusadans ce livre contre l'armée néer, 1846, traduit en français en 1847; de la tactique », 1848, plusieurs édi-

tions; « Théorie de l'art de la guerre », 1854 « La campagne de dix jours en août 1831 », 1857; « Les Pays-Bas en 1672 et en 1673 »; « Considérations tactiques », 1851, traduit en français en 1854; « Quatre Bras et Waterloo, considérations tactiques », 1865, 3e éd.; « Le Congrès de Genève en 1863 »; « Thiers qui parle de l'armée de 1815 », 1864; « Ecrits historiques et tactiques », huit vol., 1861-67; « Notre défense; Un mot à mes concitoyens », 1871, etc.

Kny (Léopold), botaniste allemand, docteur en philosophie, professeur de botanique, directeur de l'Institut de Physiologie végétale à l'Université de Berlin, et à la Landwirtschaftliche Hochschule à Berlin, né, le 6 juillet 1841, a fait ses études à Breslau, Munich et Berlin, et publie: « Ueber Axillarknespen bei Florideen, Ein Beitrag zur vergleichenden Morphologie », Berlin, 1873; « Botanische Wandtafeln mit erläuterndem Texte », Berlin, 1874-86; « Die Entwickelung der Parkeriaceen », Dresde, 1875; « Ueber das Dickenwachstum des Holzkörpers in seiner Abhängigkeit von äusseren Einflussen », Berlin, 1882; un certain nombre d'articles et de communications dans les Pringsheim's Jahrblicher für wissenschaftliche Botanik, dans les Sitzungsberich. der Gesellschaft naturf. Freunde, dans les Verhandlungen des Botan. Gesellschaft, etc.

Koch (Charles-Richard), physicien et voyageur allemand, ancien professeur de physique à l'Université de Fribourg (1885-88), professeur à l'Ecole Supérieure technique de Aix-la-Chapelle depuis 1888, ancien chef de l'expédition scientifique internationale au Labrador pour l'établissement de stations météorologiques et megnétiques polaires, de 1882 à 1883, né, le 2 août 1852, à Stettin, a fait ses études à Bonn, Goettingue et Fribourg. Il a fourni plusieurs essais et mémoires aux Annalen der Physik und Chemie de Wiedemann depuis 1878, aux Berrichten der Freiburgsnaturforschenden Gesellschaft, aux Bremer Geogr. Blätter de 1884, aux Beobachtungsergebnissen der deutsch. Stationen der internat. Polarforschung, 1882-83.

Koch (Max), littérateur allemand, professeur d'histoire littéraire à l'Université de Marbourg, né, le 22 décembre 1855, à Munich, fondateur en 1886 et directeur de la Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, a découvert et publié les lettres de Herder à Hoberlin, et celles de Goethe au docteur Heidler, avec une poésie de Marianne Villemers. On lui doit, en outre, en dehors de sa collaboration à plusieurs revues, journaux, annuaires, encyclopédies, les ouvrages suivants: « Die schleswigischen Litteraturbriefe », Munich, 1878; « Helferich Peter Sturz », id., 1879; « Das Quellenverhältniss vonWieland's Oberon », Marbourg, 1880; « Ueber die Beziehungen der englischen Literatur zur deutschen im 18 Jahrhundert », Leipzig, 1883; « Biographie Chamissos », Stuttgard, id.; « Shakespeare Biographie », id., 1885; « Einleitung zu Lessing's Werken », id., 1886; « Gottsched und die Reform der deutschen Literatur im 18 Jahrhundert », Hambourg, 1887; « Was kann das deutsche Volk von Richard Wagner lernen », Berlin, 1888.

Kech (Robert), célèbre médecin allemand, professeur d'hygiène et de bactériologie à l'Université de Berlin, né, en 1843, à Clausthal, a fait ses études à Goettingue; il a débuté comme médecin à l'hôpital de Hambourg, ensuite à Posen, à Wollstein, enfin à Berlin. Il a découvert des nouveaux bacilles (Tuberkel und Kommabacillen), et dirigé en 1883 la Commission allemande pour l'étude du choléra aux Indes et en Egypte; il a publié, en dehors de quelques essais dans les Mittheilungen du Conseil Impérial d'Hygiène: « Untersuchungen über die Ætiologie der Wundinfectionskrankheiten », Leipzig, 1878 (traduit en anglais); « Ueber die Milzbrandimpfung », Berlin, 1882; « Die Cholera auf ihrem neuesten Standpunkte >, 1886; « Beitrag zur Ætiologie der Tubercolose », 1882.

Koehler (Joseph), géomètre et mathématicien français, né, le 15 novembre 1837, à Kientzheim (ancien département du Haut-Rhin), répétiteur et examinateur à l'École Polytechnique de Paris. Ses publications scientifiques se composent d'un assez grand nombre de mémoires ou d'articles qui ont paru depuis 1872 dans le Bulletin de la Société mathématique de France, dans les Nouvelles Annales de Mathématiques et dans le journal des Mathématiques élémentaires et spéciales, édité par Delagrave, et d'un ouvrage en 2 vol. intitulé: « Exercices de Géométrie analytique et de Géométrie Supérieure », Paris, Gauthier-Villars, 1886 et 1888.

Koenig (Arthur), théologien allemand, professeur de dogmatique à la Faculté théologique de Breslau depuis 1882, né, le 4 juin 1843, à Neisse en Silésie, a fait ses études à Breslau. On lui doit: « Das Kalendarium des Breslauer Kreuzstiftes, verbunden mit einem Cisiojanus », Broslau, 1867; « Das Zeugniss der Natur für Gottes Dasein », Fribourg, 1870 (traduction hongroise, Kalocsa, 1871); « Die Bibel und die Sklaverei », programme de la Realschule de Neisse en 1874; « Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in den oberen Classen der Gymnasien und Realschulen », quatre parties, Fribourg, 1879, cinquième éd., en 1889; « Haudbuch für den kath. Religionsunterricht >, id., 1881, quatrième éd., 1886; « Schöpfung und Gotteserkenntnis », 1885; « Der Kathol. Priester vor 1500 Jahren », Breslau, 1889; plusieurs essais, articles et mémoires dans les Revues.

Koenig (Arthur), physicien allemand, professeur libre de physique à l'Université de Berlin, a écrit l'article sur la ventilation pour l'« Eulen-

berg's Handbuch d. öffentl. Gesundheitsver Berlin, 1882, et depuis inséré plusieurs dans les Annales de Wiedemann, dans les de la Société de Physique de Berlin, de Centralblatt für praktische Augenheilkundles Actes de l'Académie des Sciences de lin, etc.

Koenig (Charles-Gustave), jurisconsult cat et professeur suisse, né, le 19 dé 1828, à Radesingen près d'Aarberg, fut è par sa famille à la théologie, mais l'abai au bout d'un sémestre et lui préfera la prudence qu'il étudia, de 1849 à 1853, au versités de Berne, de Munich, de Heid sous les auspices des professeurs Blur Brinz, Vangerow, Mittermaier. Sa carrie d'abord toute pratique: d'abord greffier chambre d'accusation de la police (181 ouvrit en 1857 à Berne une étude d'avoca dirigea jusqu'en 1871 et qu'il n'abandons pour prendre à l'Université la chaire de civil, devenue vacante par la mort de berger. L'Université de Berne lui confé 1876 le grade de Dr en phil.; celle d'Ups nomma en 1878 Doct. utriusque juris, l'I de droit international l'admit en 1876 at bre de ses membres. Pendant quelques a M. K. s'est activement occupé de politiq cale; de 1868 à 1871, il a été membre du Conseil bernois, en 1868 et 1869 memb Conseil des États. Parmi les travaux les importants de ce jurisconsulte distingué, mentionnerons: « La charte de la ville c ne », texte et traduction, 1878; « Commo sur le code civil bernois », 3 vol., 18 différents mémoires sur « Le cas Traffoi ford, la notion de l'accident dans le dro surance », 1855; « L'Influence du suicid assuré sur les droits des survivants », « Le procès des faussaires polonais à Yver 1873; « L'amendement de la loi fédérale tif au mariage »; « Le droit des étrang Suisse en matière de marques de fabri de commerce »; « La preuve des mariag tractés par des anglaises à l'étranger »; questions de chemins de fer et de bill banque », la plupart insérés dans les R droit suisse et de Droit international. M. de 1871 à 1880 a dirigé la Revue des j bernois, et collaboré dans une large mes Manuel d' Eudmann sur le Droit de commercial et maritime (3me partie - C d'assurance), publie depuis plusieurs ani nombreux comptes-rendus d'ouvrages fr anglais, américains sur le droit internati la législation comparée dans la Faculté e pour la jurisprudence, la Revue de Golds la Revue de la Fondation Savigny.

Koenigsberger (Leo), mathématicien all professeur de mathématiques à l'Univer-Heidelberg depuis 1884, né, le 15 a 7, à Posen, a fait ses études à Berlin, enrné tour-à-tour à Greifswald, à Heidelberg,
resde, à Vienne, et publié, en dehors des
noires insérés dans les Revues: « Vorlegen über die Theorie der elliptischen Funcien », deux parties, Leipzig; « Die Transnation und die Modulargleichungen der elischen Functionen », id.; « Vorlesungen
r die Theorie der hyperelliptischen Integra; « Geschichte der elliptischen Functionen
ien Jahren 1826-29 », id.; « Allgemeine
zersuchungen aus der Theorie der Differengleichungen », id.; « Lehrbuch der Theorie
Differentialgleichungen », id.

Koeppen (Frédéric-Théodore), naturaliste rusbibliothécaire à la Bibliothèque publique Imiale de Saint-Pétersbourg, membre du comité entifique du Ministère de l'Instruction publi-, né, le 11 janvier 1834, à Karabagh, pro-**5té** de son père, le célèbre statisticien Pierre eppen, en Crimée. Il a fait ses études à Saintersbourg et à Dorpat. Comme inspecteur laire, il a beaucoup voyagé en Russie, et il a profité pour ses études; il étudia, en ou-, le développement et la vie des sauterelles passage, ainsi que les dégats occasionnés · cet insecte; revenu en 1864, il publia en mand un traité sur ce sujet. En 1869, il enprit un voyage à l'étranger, aux frais du Gounement, pour se préparer à devenir profesir d'économie rurale; de 1870 à 1872, il fréınta les Universités de Leipzig et de Halle. venu à Saint-Pétersbourg, il fut nommé Biothécaire à la Bibliothèque Impériale. De 31 à 1883, il publia un grand ouvrage en is volumes sur les insectes nuisibles; en 18, il commença sa vaste Biblioteca zoologica sica, une bibliographie savante de toutes les herches sur les animaux de la Russie enre. On lui doit, en outre, des mémoires sur distribution des mammifères de la Russie, ncipalement sur l'élan, le cerf et l'écureuil; ouvrage, en langue russe, publié en 1885, · la distribution des conifères dans la Russie lurope et au Caucase; un essai sur la divin de la Russie en districts dendrologiques; grand ouvrage en langue allemande en deux ames consacré à la distribution des arbres surtout des arbres fruitiers en Russie (1889); matériaux pour servir à la question de la rie originaire et de la parenté primitive des o-Européens et des Finno-Ougriens.

Koerting (Gustave), philologue allemand, proseur de philologie romane et anglaise à l'A-émie de Munster, né, en 1845, à Leipzig, il fait ses études, et roçu son doctorat. Colorateur des Conversatation's Lexicon de Meet de Spener. et de l'Allgemeine deutsche cyklopädic, éditeur de l'Art d'Amors de Jacse d'Amiens (Leipzig, 1868), et de l'ancienne duction française des Remedia Amoris d'Ovide,

id., 1870, fondateur de la Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Litteratur (1875) et des Französ. Studien (1880), il a publié séparément: « Ueber die Quellen des Roman de Rou und über die Echtheit seiner einzelnen Theile », Leipzig, 1867; « Französische Grammatik für Gymnasien », id., 1872; « Französ. Uebungsbuch », id., 1874; « Dictes und Dares », Halle, id.; « Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance », trois vol., Leipzig, 1878-82; « Gedanken und Bemerkungen ueber das Studium der neueren Sprachen auf den deutschen Hochschulen », Heilbr., 1882; « Encyklopädie and Methodologie der romanischen Phylologie », trois vol., id., 1884-86; « Grundriss der geschichte der englischen Litteratur », Munster, 1887; « Neuphilologische Essays », id., id.; « Encyklopädie der englischen Philologie », id., id., etc.

Koerting (Henri-Charles-Othon), philologue allemand, frère du précédent, docteur en philosophie, professeur de philologie romane à l'Université de Leipzig, né, dans cette ville, le 15 mars 1859; il y a fait ses premières études, rédacteur en chef depuis 1885 de la Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur, fondée en 1879 par son frère Gustave, professeur à Munster, et qu'il a développée et élargie considérablement, a publié séparément: « Ueber zwei religiöse Paraphrasen Pierre Corneille's: L'Imitation de Jésus-Christ und die Louanges de la Sainte-Vierge », Leipzig, 1882, 2me éd., 1883; « Geschichte des französischen Romans im XVII Jahrhundert », premier vol.; « Der Ideal. Roman », second vol.; « Der realistische Roman », 1885.

Köhler (Auguste), theologien allemand, professeur d'exégèse du Vieux-Testament à la Faculté d'Erlangen, chevalier de l'ordre du mérite de Saint-Michel de la première classe, né, en 1835, à Schmalenberg (dans le Palatinat bavarois), a fait ses études à Zweibrücken, à Bonn, à Erlangen et à Utrecht, a publié: « Die Niederländische Reformirte Kirche », Erlangen, 1856, traduit en hollandais (Amsterdam, 1857); « Die nachexilischen Propheten erklärt », quatre parties, id., 1860-65; « Lehrbuch der biblischen Geschichte alten Testamentes », id., 1875-89 (les doux premiers vol. et la première livraison du troisième); plusieurs dissertations, programmes scolaires, discours, mémoires, essais; entr'autres: « De regenerationis notione in Novo Testamento obvia »; « De vi ac notione tetragramm. Ihvh »; « Ueber die Grundanschaungen des Baches Koheleth ». Il a publié en un seul volume à Leipzig (1872) la Kirchhengeschichte de Fr. R. Hasse.

Köhler (Reinhold), illustre érudit, philologue et folk-loriste allemand, depuis 1857 Bibliothécaire et depuis 1881 Bibliothécaire en chef de la Bibliothèque Grand-Ducale de Weimar, où

il est né le 24 juin 1880; il a fait ses études à Jena, Leipzig et Bonn. Ses travaux ne sont pas volumineux, mais nombreux, et chaque article, ou essai, préface, introduction, illustration, note, porte quelque nouvelle lumière sur les sujets qu'il choisit. Parmi ses publications, signalons: une thèse sur les Dionysiaques de Nonnus, Halle, 1853, des études sur les œuvres d'Henri de Kleist, Weimar, 1862, sur le Cid d'Herder, Leipzig, 1867, sur la Divina Commedia et ses traductions allemandes, 1865; « Alte Bergmannslieder », 1858; « Vier Dialogue von Hans Sachs », 1868; « Kunst über alle Künste, ein bös Weib gut zu machen », 1864; « Wielands Oberon », 1868; « Estnische Märchen », 1869; « Sicilianische Märchen », 1870; Schillers Asthetische Schriften », 1871; 
 ✓ Isländische Legenden, Novellen und Märchen », de Gering, avec des additions de R. K., 1883; ◆ Der Lais der Marie de France, herausg. von Warnke, mit vergleich. anmerkungen von R.K. », Halle, 1885; des essais, des notes, des articles dans une foule de revues allemandes et étrangères, surtout italiennes. A la littérature populaire comparée, il a fourni une masse de contributions précieuses.

Kohn (Salomon), écrivain de la Bohême, membre de la section de Prague de la Schiller Stiftung, né, le 8 mars 1825, à Prague, où il a fait ses études. Il débuta en 1853 par le roman « Gabriel », publié d'abord sous les initiales S. K. Il a été réimprimé en deux vol. en 1875 à Jena. Suivirent: « Ein Spiegel der Gegenwart », roman en trois vol., Jena, 1875 (une traduction italienne sous le titre: Vita Attuale en a paru en 1882 dans le feuilleton de l'Opinione de Rome); « Die Starken », Breslau, 1878; « Die silberne Hochzeit », 1884; « Neue Ghettobilder », 1886; « Gerettete Eher. Des Stadtschreibers Gast », deux nouvelles, Leipzig, 1886; Ein deutscher Minister », roman, Cincinnaty, 1886; des romans et nouvelles dans les journaux de la Bohême, de l'Allemagne, américains, hollandais, russes, italiens, hongrois, et aussi dans les journaux de la Turquie.

Kölbing (Eugène), philologue allemand, professeur de philologie anglaise à l'Université de Breslau, né, en 1846, à Herreshut en Saxe, a fait ses études à Leipzig et Breslau, et publié: « Untersuchungen über den Ausfall des Relativ- pronomens in der germanischen Sprachen », Strasbourg, 1872; « Riddarasögur, Parcevals saga Ivents, Mirmans saga, zum erstern Mal herausgegeben und mit einer literarhistorischen Einleitung versehen », Strasbourg et Londres, 1872; « Ueber die nordischen Pestaltungen der Partenopeus- sage », Breslau, 1873; « Beiträge zur vergleichenden Geschichte der romantischen Poesie und Prosa des Mittelalters unter besonderer Berücksichtigung der englischen und nordischen Literatur », id., 1876; « La Chanson !

de Roland », Heilbronn, 1877; « Die gest von Gunnlaug Schlangenzunge », tradu l'islandais, id., 1881; « Die nordische und englische Version der Tristan-Sage », 187 « Elis saga ok Rosamundu », texte, tradu allemande, introduction, id., 1881; « Amis Amiloun », id., 1884; « The Romance of Benes of Hamtoun », deux parties, Lon 1885-86; « Ipomedon ein altfranzösischer, it teuerroman von Hue de Rotelande », en boration avec E. Koschwitz; il rédige d 1877 les Englische Studien (treize vol.) à bronn, et depuis 1883 dans la même vill Heilbronn, l'Altenglische Bibliothek.

Kollmann (Jules), anatomiste allemand fesseur à l'Université de Bâle et directeu l'amphithéâtre anatomique, né à Holzhei Bavière, a fait ses études à Munich et à lin, Londres et Paris; il débuta en 185 une thèse couronnée de l'Université de M sur le nerf pneumogastrique; suivirent de moires « Sur le développement des Plexus rioïdes (Leipzig, 1861); sur l'anatomie du sur le développement du lait ches l'homme le développement de l'homme; sur diffi points de l'organisation des dents; sur la formation des globules rouges du sang; Céphalopodes de la station zoologique de ples; sur la circulation du sang ches les chibranchiates, les Aplyries et les Céphs des; sur la substance consonative des Ac les; sur la méthode pour l'instruction mique (Bâle, 1878); sur la Mécanique du humain (Munich, 1874); sur le Blastoder l'origine du tissu consonative; sur le dé pement général des vertèbres; sur les humaines et surtout sur les races eur nes; sur les crânes des tombeaux préhistor en Bavière; sur l'Hivernage des larves de nouilles et la Métamorphose de l'axolotl, Ajoutons son « Anatomie plastique pour tiste », Leipzig, 1886.

Kolombatovitch (Georges), naturaliste c te, professeur à l'École technique Impéri Royale Supérieure de Spalato en Dalmatie, dans cette ville, a fait ses cours à Venis Padoue, où il fut reçu docteur ès-science thématiques. On lui doit: « Osservazioni uccelli della Dalmazia. Osservazioni sul di Michele Stossitch dal titolo: Prospetto fauna dei Vertebrati dell'Adriatico », 81 1880; « Pesci delle acque di Spalato », id. en allemand; « Fische welche in den C sern von Spalato leben », 1881; « Mammife fibii e Rettili della Dalmazia », id., 1882; träge zur kenntniss der Fische der Adris collab. avec le Dr Steindachner, dans le tes de l'Académie des Sciences de Vien l'année 1883; « Aggiunte ai Vertebrati » lato, 1884; « Seconde aggiunte ai Vert della Dalmazia », Spalato, 1885; « Ten unte ai Vertebrati della Dalmazia », id., 1886; Sui Pleuronectes Boscii e megastoma », id., 37.

Kondakoff (Nicodème), historien de l'art, russe, >fesseur à l'Université d'Odessa, membre de Commission impériale Archéologique, né, en 44, à Moscou, où il a fait ses études; il entreit quatre voyages en Orient et un voyage au naï; il a présidé le Congrès Archéologique Ddessa, fondé à Odessa l'École des Beaux-Arts dirigé la publication des Antiquités Russes 1 Palais Impérial de l'Ermitage. Il a publié russe: « Le monument dit des Harpyies », Lessa, 1873; « L'architecture ancienne de la borgie », Moscou, 1876; « Histoire de la miature byzantine », Odessa, 1876, avec atlas; Les Miniatures du manuscrit Chlendoff à Dscou », 1878; « Sculptures de la porte de -Sabine à Rome », en français, dans la Re-Les terres .ites grecques >, Odessa, 1879, en russe; « Les osarques de la mosquée Kahrije-djami à Consmtinople », id., 1881; « Voyage au Mont Si-Les églises byzantines et monuments de Constantinople », id., 1886; Histoire de l'art byzantin >, en français, un >l. in-4°, Paris, 1886.

Königstein (Léopold), médecin-oculiste autriaien, professeur libre à l'Université de Vienne, 5, en 1850, en Moravie, a publié: «Anomalien der efraction und Accomodation», Vienne, 1885; Ueber Augenmuskellähmungen», 1887; «Phyologie und Pathologie der Pupillarreaction», 388; « Praktische Anleitung zum Gebrauch sa Augenspiegels», 1889; plusieurs essais et témoires dans les recueils et revues scientiques.

Konopnicka (Marie), femme-poète polonaise, é en 1846. Ses poésies lyriques sont modelées ur le type des chants populaires. Son « Roman du printemps », rappelle le poème de Slovack: « En Suisse ». Ses poésies ont été reneillies en deux vol., en 1883, à Varsovie. Cions encore les « Fragmenty dramatyczne », vec des scènes de la vie d'Hypathia, de Vealius et de Galilée, et les souvenirs de voage: « Wspomnienia z podrozy ». Depuis 1884, I. K. rédige à Varsovie le journal pour les emmes Swit.

Konovaloff (Dmitri), chimiste russe, profeseur de chimie à l'Université de Saint-Pétersourg, ingénieur des mines, docteur en philoophie de l'Université de Strasbourg, né, en 856, à Ekatherinoslav, a fait ses études dans a ville natale et à l'Institut des Mines et à Université de Saint-Pétersbourg; en 1880, il entrepris un voyage scientifique en Allemane, et en 1882 un voyage scientifique en France. On lui doit: « Sur la nitrification directe les carbures de la série ethijlénique », 1880; sur l'action de l'acide sulfurique sur l'alcool

isobutique »; « Sur la force élastique des vapeurs émises par les dissolutions des liquides »; « Sur le chlorure de pyrosulfuryle »; « Sur la composition des dissolutions distillant sans décomposition »; « Sur la chaleur de formation du chlorure de pyrosulfuryle »; « Sur la rôle des actions de conctact dans les phénomènes de dissociation »; « Sur la théorie des liquides »; « Sur la décomposition et la formation des éthers », 1887-88.

Kopernicki (Isidore), médecin et anthropologue polonais, né, le 17 avril 1825, à Czyzówka en Ukraine. Il étudia la médecine à l'Université de Kiew, où il a obtenu le grade de médecin en 1849. En 1856, il fut nommé professeur d'anatomie humaine à cette université, mais en 1863 il quitta cette place pour soigner ses compatriotes blessés. En 1864, il s'établit à Paris, où il fréquenta les leçons de Claude Bernard et de M. De Quatrefages. La même année, il se rendit à Bucharest, où le Gouvernement de la Roumanie lui a confié la formation du musée d'anatomie. Pour ses préparations d'anatomie on lui decerna à Cracovie (1869) le grand prix, et le roi de Roumanie le décora de la médaille bene merenti de la première classe. De Bucharest il passa à Cracovie, où il obtint en 1876 le grade de docteur en médecine. En 1878, on lui confia le cours d'anthropologie, et en 1886 il fut nommé professeur à l'Université de cette ville. Il est membre étranger de la Société Anthropologique de Paris, qui lui décerna le prix Godard; membre correspondant de l'Institut Anthropologique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande; membre honoraire de la Société des Médecins de la Galicie à Lemberg; membre et vice-président de la Société de Médecine à Cracovie; membre correspondant de la Société Authropologique de Berlin et de la Société de Médecine de Lublin; membre honoraire de la Société Anthropologique de Florence; membre correspondant de l'Académie des Sciences de Cracovie, de la Société Anthropologique de Vienne, et de la Société de Médecine de Vilna; membre honoraire de la Société de Médecine de Varsovie, de la Société Anthropologique de Bruxelles et de la Société Anthropologique Vcela (l'abeille) à Czastaw en Bohême. Voici la liste de ses publications anthropologiques: « Note préliminaire sur la structure des crânes slavos », lue au 1er Congrès des naturalistes russes à Kiew, 1861, dans le Rapport sur le Congrès des naturalistes russes à Kiew, 1861; « Doscription d'un nouveau crâniographe. Étude crâniologique des races », dans les Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris, 1867, 2110 sério, tom. II; « Congress Polish physicians and naturalists at Cracow », dans l'Anthropological Review, London, 1870; « Observations anatomico-pathologiques sur un nègre », mémoire présenté au 1er Congrès des médecins et des nu-

Davis; « The Kalmuks », dans le Journal of the Anthropological Institute, 1872, vol. I; « Ueber den Bau der Zigeunerschädel. Vergleichendcraniologische Untersuchung », dans l'Archiv für Anthropologie, 1872, tom. V, avec 4 planches lithogr. La Société Anthropologique de Paris décerna pour ce mémoire en 1874 le prix Godard; « Rapport sur les os et les crânes anciens humains provenant des tumuli à Pokucie >, dans les Dissertations et comptes-rendus des sessions de la section des sciences mathématiques et naturelles de l'Académie des sciences à Cracovie, 1875, tom. II; « Sur la conformation des crânes bulgares », dans la Revue d'Anthropologie, 1875, tom. IV, avec 1 planche lithogr.; « The prehistoric Antiquities of the Caucasus », dans le Journal of the Anthropological Institute, 1875; « Les crânes des tumuli de Pokucie, comme matériaux pour l'anthropologie préhistorique de Pologne », dans les Mémoires de l'Académie des Sciences à Cracovie. Section des sciences mathématiques et naturelles, 1876, tom. II, avec 4 planches lithogr.; « Observations sur les particularités du langage des montagnards de Beskidy, avec un dictionnaire des mots montagnards », dans les Dissertations et comptes-rendus des sessions de la section des sciences philologiques de l'Académie des sciences à Cracovie, 1875, tom. III; • On the scaphoide Skull of a Pole >, dans le Journal of the Anthropological Institute, 1876, vol. VI, avec 1 planche litogr.; « Les idées sur les choses médicales et naturelles et les croyances de

notes nounts our las stantas at las animans

préliminaires sur les os et les cra de la Podolie galicienne », id., avec gr.; « Sur les os et les cranes d'Ai les Mémoires de l'Académie des Scie covie. Section des sciences mathématique relles, 1881, tom. VII, avec 4 pl. litl les crânes anciens trépannés, trouvé me. Communication faite en polonais grès des médecins et des naturaliste me à Prague, 1882 », traduit en tch Dr Czermak, dans les Mémoires arché topographiques, 1884, tom. XII, avec 1 « Les crânes et les os des trois an tières, ornés des anneaux », dans les pour servir à l'étude de l'anthropo publiés par la Commission anthrop l'Académie des Sciences à Cracovie, VII, 1re partie, avec 3 pl. lithogr.; ches ultérieures à Horodnica sur accomplies par M. Lad. Przybystaws 1882 », id., 1884, tom. VIII, 1re pa pl. lithogr.; « Caractères physique pulation galicienne », 2me série, id., IX (en collab. avec le prof. Major) signification des objets d'os et de ca vés par M. G. Ossowski dans les Mnikow >, dans l'Affaire des fouilles Supplément au IX tom. des Matés servir à l'étude de l'anthropologie covie; « Ethnographie et Ethnolog l'Encyclopédie pédagogique, Varsovie, III. Les abréviations faites par la mast an tununil an malanaid

vec 2 tables: « Contribution à l'ethnolu peuple ruthène en Volhynie, d'après riaux recueillis par Mile Sophie Rokos-, id., troisième partie. Parmi ses pus de médecine, citons: « Sur les eaux s du duché de Moldavie », dans la Relomadaire de médecine, Varsovie, 1865, 12; « Les bains salés jodo-bromés à n 1871, sous les rapports de la balnéode la médecine », Cracovie, 1872; « De lation des eaux minérales pour l'usage , dans la Revue hebdomadaire de méde-2, n. 42. Ajoutons: « Congrès internatiopropologie et d'archéologie préhistorique n 1876 », dans la Chronique de famille, Le roi des Serbes. Tableau d'après les populaires de Luzyce (Lougycé) », id., esque tous les ècrits ci-dessus menont en polonais.

r (Édouard), philologue allemand, prole grec, latin et allemand à l'École Sude Saint-Pierre de Saint-Pétersbourg. ses dissertations latines ont été re-:: « De M. Annæi Lucani poetæ usu o », 1874; « De P. Ovidii Nasonis res causa », 1883.

ka (Charles DE), savant tchèque, prole topographie et de géodésie à l'École nique de Prague, membre de la Com-Centrale pour l'enseignement profesà Vienne, né, en 1825, à Brozova, en a fait ses études à Vienne à l'École s des Stavnice; en dehors d'une centaicles sur la topographie, la géographie vsique, il a publié une étude sur la mé-

l'usage des travaux ipsométriques, è étude sur l'Enseignement polytechnillemagne, en Suisse, en France et en re, 1863; « Mähren und Schlesien in ographischen Verhältnissen », 1860; metric von Mähren und Schlesien », Beiträge zur Forststatistik von Böhrague, 1885; « Verzeichniss der trigoch bestimmten Höhen von Böhmen », ; « Professor Gustav Schmidt, eine ische Skizze », id., 1886; « Discours eignement moyen », fait au Congrès onal de l'enseignement à Bruxelles en

helt (Eugène), naturaliste allemand, anlesseur libre et assistant à l'Institut e de l'Université de Fribourg en Brisfesseur libre à l'Université de Bern 1858; on lui doit un certain nombre qui se rapportent à la zoologie.

witz (Édouard), philologue allemand, ir à l'Université de Greifswald, né, à le 7 octobre 1851, reçu docteur à l'Ude Breslau sur la présentation de la Ueber die Chanson du voyage de Charà Jérusalem et à Constantinople », in-

séré dans la sixième livraison des Romanische Studien, habilité comme privat Docent en 1877, à l'Université de Strasbourg. On lui doit: « Sechs Bearbeitungen von Karls d. Gr. Reise nach Jerusalem und Konstantinopel », Heilbronn, 1879; « Les plus anciens monuments de la langue française >, id., 1879, 4me éd., 1886; « Karls d. Gr. Reise nach Jerusalem und Constantinopel, ein altfranz. Heldgedicht herausgegeben >, 1880, 2me éd., 1883; « Kommentar zu den ältesten französischen Sprachdenkmälern », id., 1886; « Grammatik der neufranzösischen Schriftsprache (du 16e au 19e siècle). I Lautlehre », Leipzig, 1889. En 1879, il fonda, avec G. Hörting, la Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur, et en 1881, avec le même, les Französische Studien. En 1884, il publia en collaboration: « Altfranzösisches Uebungsbuch I. Theil: Die ältesten Sprachdenkmäler », & Heilbronn.

Koselatkowska (Vila Zyndram), femme-auteur polonaise, née, en 1852, à Grodno, d'une noble et ancienne famille polonaise établie en Lithuanie. On a d'elle un recueil de nouvelles et une série de sept essais littéraires. Elle a collaboré au journal tchèque: Recueil slave, dirigé à Prague par M. Édouard Jellinek, et traduit en polonais le David Copperfield de Dickens; en outre, des nouvelles choisies de Bret-Harte, et un roman de Pierre Loti.

Koscielski (Comte Joseph), poète polonais résidant à Berlin, membre de la chambre des Pairs depuis 1880 et du Parlement depuis 1884, né, au Château de Slazew, le 9 novembre 1845, a fait son droit et suivi des cours de philosophie et d'histoire à Berlin et à Heidelberg, entrepris plusieurs voyages, en Égypte, en Syrie et dans l'Asie Mineure. On lui doit un recueil de sonnets, 1871; « Wladislas Bialy », tragédie en vers, 1873; « Arria », tragédie en vers, 1874, fort applaudie et restée au répertoire à Posen, à Cracovie et à Varsovie; « Laura », comédie en un acte, représentée à Varsovie; « Klopoty pana Edmunda », comédie, 1877, représentée à Varsovie; un autre recueil de poésies lyriques, dont une partie a été traduite en allemand, des nouvelles, des lectures sur l'ancienne Égypte faites à Posen, et publiées à Posen et à Varsovie; « Deux Amours », drame moderne en cinq actes qui a obtenu un succès durable à Varsovie; « Au nom de la croix », drame historique en cinq actes en vers, en préparation au théâtre de Cracovie; toute une série de petites pièces de théâtre, un troisième volume de vers, des conférences littéraires.

Koskinen (Z. YÉGO), historien finlandais, ancien professeur à l'Université de Helsingfors, sénateur et membre du Gouvernement du Grand-Duché de Finlande depuis 1882, chef du département de l'instruction publique et des cultes depuis 1885. Son nom de famille était

٠.

forsman; les Forsman avaient été des pasteurs protestants en Ostrobothnie; Yrgo-Koskinen est on pseudonyme adopté en 1852; ennobli en 1884, il a adopté ce double nom comme nom de amille; M. Y.-K. est né, dans la ville de Wasa dans la province d'Ostrobothnie, en Finlanle, le 10 décembre 1830. Il a fait ses études Helsingfors, séjourné en 1860 et en 1861 à Stockholm et à Paris, occupé de recherches aux Archives; nommé professeur en 1863, il a pris part à toutes les diètes de son pays depuis 1872. Il débuta comme écrivain en 1852, par une description de la paroisse de Hencenkyroo. Suivirent: « La guerre de massue », sorte de jacquerie en Finlande, deux éditions, la première de 1857-59, la seconde, fort augmentée, de 1877; « Ce qu'on sait de l'antiquité de a race finnoise », 1862; « Histoire du peuple finnois », deux éditions, la première en 1869-73, la seconde en 1881-82; « Aperçu des idées dominantes dans l'histoire de l'humanité », 1879; Récits de l'histoire du Moyen-âge », 1865-67; tous ces écrits sont en langue finnoise; il a en outre publié plusieurs monographies, et entr'autres, en français; « Sur l'antiquités des Livres en Livonie ».

Kosma (François), pédagogiste hongrois, directeur d'un Institut Normal pour les maîtres d'école à Székely-Keresztar en Transylvanie, membre correspondant de l'Académie des Sciences de Budapest, depuis 16 ans président du Comité de la Société des Maîtres d'École, né, le 17 février 1844, à Csekefalva, a rendu de très grands services au développement de la culture hongroise des classes inférieures, et, en dehors de nombreux essais et articles dans les revues et dans les journaux, publié en hongrois: « Description des conditions économiques et intellectuelles du pays des Sicules », Budapest, 1879; « Éléments mythologiques dans la vie du peuple et dans la poésie populaire des Sicules », conférence, 1882; « Discours sur Charles Fabritius », 1883.

Kosmann (Hans-Bernhard), ingénieur allemand, ancien inspecteur des poids et mesures (1871), des mines de Königsbulte (1878), Bergmeister (1879), depuis 1882 professeur libre à l'Université de Breslau, né, le 4 février 1840, dans la province de Posen, a fait ses études à Stettin, Breslau, Berlin, Freiberg et Paris. On lui doit: « Anton von Kerpey's Bericht über die Fortschritte des Eisenhüttenwesens », nouvelle série, par Kosmann, de 1884 à 1889, Leipzig; « Oberschlesien, sein Land und seine Industrie », 1888; la traduction allemande du traité anglais de W. A. Ross: « The Blowpipe in Chemistry », Leipzig, 1889; des articles et essais nombreux dans des recueils spéciaux.

Kossinna (Gustave), philologue allemand, conservateur de la Bibliothèque royale de l'Université de Bonn depuis 1887, né, à Tilsit (Prusse

Orientale), le 28 septembre 1858; a fait a des à Goettingue, Leipzig, Berlin et Stras L'exemple de Charles Müllenhoff l'avant aux recherches sur les antiquités german il fit ressortir toute l'importance de l scientifique de ce célèbre érudit dans le träge zur Kunde der indogermanischen Spi 1884. Outre des articles variés sur des tions de philologie germanique insérés da journaux et dans les revues, on lui deit: ber die ältesten hochfranzösischen Spraci mäler », Strasbourg, 1881; « Bibliotheca logica », Goettingue, 1883, et la cinquièn tion du Guide-Baedeker de Berlin, et environs, Leipzig, 1889. Depuis 1888, il laborateur des Jahresberichte der Geschie senschafft de Jastrow.

Kossmann (Robby-Auguste), naturalis mand, professeur à l'Université de Heid né, à Danzig, en 1849; on lui doit ple essais sur des sujets de zoologie.

Kossuth (Louis), avocat, journaliste, di de la Hongrie (1836-1849), plus tard agita volutionnaire, demeurant maintenant à Av (Italie du Nord). M. L. K. est né, en 1 Monok dans le Comitat de Zemplin d' mille noble mais sans fortune, originair Croatie. Fils d'un avocat, après avoir ses études au Collège protestant de Sa tak, il entra au barreau en 1826; il alla s à Pesth en 1831 et s'y fit, comme avoc bonne clientèle; dès lors il s'adonna s nalisme et fonda la Diète dont le Gouver Autrichien, par mesure de police, fit d la publication. En 1841, il fonda le Pesti nommé en 1847 député du Comitat de la Diète, il se signala bientôt comme et il dressa le programme des réclamat litiques de ses concitoyens; le 17 mars fut nommé Ministre des finances, et birévolution aidant, il devint d'abord P du Comité de la défense nationale, ensu tateur de la Hongrie. La Révolution d il chercha un réfuge en Turquie, dont vernement l'interna d'abord à Widdin, Koutahia. Rélâché sur la demande de terre et des États-Unis, il émigra tour en Angleterre et en Amérique. convaincu du principe de l'indépendan groise, il combattit la domination autr par ses écrits dans les revues et dans naux ainsi que par ses discours élogi passionnés. De retour en Angleterre ve il quitta bientôt ce pays pour l'Ital avait de nombreuses sympathies et oi puissamment la cause de l'indépendanc mé en 1867 membre de la Diète hong refusa, exilé volontaire, le mandat. Nou de lui: « Louis Kossuth », deux vol., 1851-52; ∢ La Catastrofe ungherese zione originale scritta in Viddino, pr.

ma dal tedesco di Giuliano Lan--16°, Florenco, 1850; « Souvenirs et ion exil, période de la guerre d'Ita-; « Sketches of Kossuth », 1853, ologio personnelle de ses meilleurs iscours, coordonnée par M. Newmann. (Lazo), écrivain serbe, né, le 31 1, à Kovigl, fils d'un capitaine de richienne, a fait ses études à Kovigl, ovi-Sad, Budim et Budapest. Ancien et notaire à Novi-Sad, il a été empriant cinq mois pour cause politique. Il villes principales de l'Europe; del habite tantôt Cettigne, tantôt Viene lui deux vol. de poésies lyriques, deux tragédies: « Maxim Zrnojevic », ra Segedinac »; des nouvelles, des ques, des traductions du grec et de es chants de l'Iliade, Romeo and Ju-Richard III, King Lear de Shakes remière moitié du roman de Bulwer ys of Pompeii. Il passe auprès des ns où il est très-populaire comme e des écrivains serbes. On lui doit ouvrage sur la beauté des chants

(Pantéléimon-Alexandrovitch), écriète petit-russien, né, en 1819, à bourgade du gouvenement de Tcherrmina son éducation au Collège de et fut précepteur à l'École du diszka et à Rowna, où il a écrit son nan: « Michel Tchernichenko », puen 1843. En 1845, il fut arrêté à t envoyé au service à Toula, où il ans. En 1855, se rendit à Pétersravailla pour le journal: Le Conet écrivit une masse d'articles sur usieurs romans.

(Platon-Alexandrovitch), poète rusur de Shakespeare et d'autres poètes est né, à Saint-Pétersbourg, le 18 .834.

Othon), théologien hongrois, né en ii doit: « A bibliatanulmány Hollann hongrois, 1865; « Het protestanongarije geduzendo de laatste twin, en hollandais, Leïde, 1869; « Egyogiai akademia terve », en hongrois, 1876; « Az egy hürséges ». 1872; jia telye az egyetemen », id., 1871; bölcsesret Kézikörnyve », deux par-« A legujabb hittani irányok », id.,

ing (Richard baron DE), médecin alle 14 août 1840, à Mannheim, a étucine à Heidelberg, à Zurich, à Viengue; ancien médecin pour les masuses à Baden-Baden, ancien profeschiatrie à Strasbourg en 1872, depuis seur à Gratz, où il a fondé un sanatorium pour les maladies nerveuses. En dehors de nombreux essais et mémoires, il a publié: « Grundzüge der Kriminalpsychologie », Erlangen, 1882, deux éditions; « Lehrbuch der gerichtlichen Psycho-pathologie », Stuttgard, 1881, deux éd.; « Lehrbuch der Psychiatrie », id., 1883, deux éd.; « Psychopathia sexualis », id., 1886; « Ueber gesunde und kranke Nerven », Tubingue, 1885.

Krakowski (Nicodème), économiste polonais, professeur à l'École de Commerce et employé à la Banque de Commerce à Varsovie, né, le 13 juillet 1848, à Varsovie, a publié: « Correspondance commerciale polonaise », ouvrage couronné au Concours de l'école de commerce; « Correspondance commerciale Russe », couronné par le Ministère; « Arbitrage de Banque »; « La Théorie des affaires à terme »; « Organisation du crédit au travail »; « La double comptabilité pour le commerce, l'industrie et l'agriculture », en quatre volumes; « Histoire des Sociétés par actions »; traduction polonaise de la Corrospondance Universelle en quinze langues.

Krantz (J.-B.), ingénieur et homme politique français, sénateur inamovible, commissaire général de l'Exposition universelle de Paris (1878), est né, à Dinozé, alors commune d'Arches (Vosges), le 17 janvier 1817. Il fit ses études classiques à Nancy et à Paris, où il fut successivoment élève de l'École Polytechnique et de l'Ecole des ponts et chaussés. Ingénieur ordinaire de 2<sup>me</sup> classe en 1843, il débuta par des travaux importants au port d'Alger, puis à la navigation de la Marne. Républicain avant comme après la révolution de 1848, il s'était attaché sous le cabinet de Juillet aux doctrines fouriéristes, et devint l'un des collaborateurs de la Démocratie pacifique. En 1851, il refusa le serment et ne craignit pas de manifester très ouvertement son opposition à l'Empire. Il ne fut cependant pas destitué, mais simplement obligé de quitter le service de l'Etat pour celui des compagnies. En 1857, il avait publié une « Etude sur l'application de l'armée aux travaux d'utilité publique » et un « Projet de création d'une armée des travaux publics » (brochure in-8°). D'abord au Grand Central, puis et surtout à la compagnie d'Orléans, il se consacra, pendant plusieurs années, à la création des lignes ferrées; il a construit plus de 1200 kilomètres de chemins de fer dans le centre de la France. En 1863, il était encore ingénieur ordinaire; c'est en cette qualité qu'il rentra au service de l'État. Ingénieur en chef de 2º classe le 12 mars 1864, sa notoriété, comme constructeur, le fit rechercher malgré ses opinions connues; c'est à Privas, en 1865, qu'on vint le trouver pour lui donner à construire le Palais de l'Exposition (1867). A la suite de cette Exposition, il fut chargé du service de la na-

vigation de la Seine. L'année suivante, il proposa l'adoption d'un système de barrage mobile, ie son invention, destiné à élever le niveau de a Seine et à permettre l'accès de Paris aux navires d'un certain tonnage. En 1870, il prit ane part très active à la défense de la capitale en qualité de colonel d'artillerie à titre auxiliaire, chargé de l'armement des forts et des positions en avant de l'enceinte (affaires du Bourget, etc.), il dirigea les travaux des pionniers A Saint-Denis et construisit des ponts au moyen desquels l'armée du général Ducrot passa la Marne. En 1871, il fut élu deputé, en 1875, il a été nommé sénateur inamovible. M. K. a publié d'importants ouvrages techniques, parmi lesquels on cite: « L'Étude sur les murs de réservoirs », 1871; « Observations au sujet des chemins de fer d'intérêt général et local », 1875; Observations sur les chemins de fer économiques à voie normale et à voie réduite », id.; « Observations au sujet des prix de transport, des tarifs et du rachat des chemins de fer », 1882. Plus récemment, il a publié, chez Dunod éditeur, une intéressante « Notice sur la vie et les travaux de Charles Collignon », inspecteur général des ponts et chaussées. Cette notice avait d'abord paru dans les Annales des ponts et chaussées en juin 1886.

Krantz (Jules-François-Émile), vice-Amiral français, ministre de la marine et des colonies, cousin du précédent, né, à Givet, le 29 décembre 1821, entra à l'École Navale en 1837. Il devint successivement aspirant en 1839, enseigne 1843, lieutenant de vaisseau en 1848, capitaine de frégate en 1861 et capitaine de vaisseau le 6 avril 1867. En 1869, il était appelé au commandement du Louis XIV, vaisseau-école de canonnage, et, le 15 septembre 1870, commandant du fort d'Ivry, il fut en outre chargé, pendant l'armistice, du commandement des 12 bataillons de marins, réunis à l'Ecole militaire. Nommé chef du cabinet et chef d'état-major de l'amiral Pothuau, ministre de la marine, le 9 mars 1871, il fut promu contre-amiral le 4 juin suivant. Il quitta le Ministère après le 24 mai, pour aller remplir à Toulon les fonctions de major de la flotte. Nommé le 20 octobre suivant (1873) au commandement en chef de la division des mers de la Chine, il fut, pendant quelque temps, gouverneur intérinaire des possessions françaises de Cochinchine (1874). Revenu en France, il a siégé au Conseil des Travaux de la marine, et il a été promu vice-amiral le 1er décembre 1877. Quelques jours après, il redevint chef d'état-majorgénéral de l'amiral Pothuau, pendant son second ministère (1877-79). Après la chute du cabinet Dufaure, l'amiral K. fut nommé membre du Conseil d'Amirauté. Appelé bientôt aux fonctions de Préfet maritime à Toulon, il fut investi en 1881 du commandement en chef de l'Escadre d'Évolutions qu'il quitta en 18 doit à l'amiral K. des travaux technique portants publiés dans les recueils péris spéciaux. Il a publié, en outre, à Tou 1852, un ouvrage très estimé ayant pou «Éléments de la Théorie du navire » (1 8°), et en 1867, un autre ouvrage intitulé sidérations sur le roulis des bâtiments

Krasnohorska (Elise, pseudonyme li de Mme Pechova), femme-auteur tchèque d talent, né, en 1847, à Prague, où elle elle a débuté en 1863 par des vers; su des recueils de poésies sous ces titres mai de ma vie »; « Montagnes bohêmes : poète de la liberté »; « Vers le midi s « Flots du torrent »; « Branches de print des poèmes: « Les Hirondelles »; « Le son de Sinnava »; une traduction de l polonaise: « Pan Tadensz », d'Adam wiez; des librettos d'opéra, entr'autres Baiser »; « Le secret »; « Le mur ble »; « Blanik »; « Charles Screta »; fant du Tabor »; des drames, entr' « L'héritier du génie »; « La femme rant », en collab. avec Fr. Dvorsky; vres en prose: « Récits »; « Régions rieuses »; « Aux jeunes cœurs »; « I natal ».

Krasnopolski (Horace), jurisconsulte pe professeur de droit civil autrichien à l' sité allemande de Prague depuis 1876, 5 novembre 1843, à Pistin en Galicie, ses études à Czernowitz, à Prague, à ( gue et à Leipzig. On lui doit: « Einleit die Lehre von der Cession der Forderun te », Leipzig, 1872; « Die Haftung : nossenschaftlichen Verbindlichkeiten », 1878; « Der Legalisarungszwang », id. « Lehre von der Prioritätsabtretung 1881; « Der Civilrechtliebe Inhalt der be- Novelle von 1882 », id., 1883; « zum oesterreichischen Anfechtungsgeset II, id., 1886; « Das Anfechtungsrecht de biger nach oesterr. Recht », Prague, Vi Leipzig, 1888.

Kraus (Grégoire), botaniste allemand professeur à Wurzbourg et à Erlangen, seur de botanique et directeur du jan l'Université de Halle depuis 1872, n mai 1842, à Orb (Hesse), a fait ses é Aschaffenbourg, Wurzbourg, Bonn, Fr parmi ses ouvrages, citons: « Bau leben vorweltlicher Nadelhölzer », Wurzbourg « Bau der Pericarpien », 1866; « Zur Ke der Chlorophyllfurbstoffe und ihrer V ten », Stuttgard, 1872; « Ueber die 1 theorie », Halle, 1879; « Untersuchung die Wasservertheilung in den Pflanzen : 1879; « Ueber die täglichen Veränd der Dickendimensionen unserer Baumsti 1879; « Ueber die Wasservertheilung



mase », quatre parties, Halle, 1879-84; « Beige zur Kenntniss fossiler Hölzer », deux parties, 1882; « Botanische Mittheilungen », 1885; Ueber die Blüthenwärme bei Arum Italicum », ax parties, id.; « Ueber Stoffwechsel bei den assulaceen », 1886; « Der botanische Garten Puniversität Halle », Leipzig, première parties, 1887; « Grundlinien des Gerbstoffs », id., E9.

Krause (Guillaume), illustre anatomiste alleand, professeur d'histologie à l'Université de Dettingue, fondateur en 1885 de l'Internatio-**Ze Monatschrift** für Anatomie und Physiologie, Raquelle collaborent des savants de premier ere de tous les pays, collaborateur d'une foule revues scientifiques allemandes, des Études phtalmologiques de Wecker, du Handbuch der stemat. d. Menschen et des Reihengräber bei **vedorf** de Müller, né, à Hanovre, en 1833. En shors de quelques centaines d'essais, notes, ticles insérés aux journaux, on lui doit: « Die rechungsindices des menschlichen Auges », anovre, 1855; « Die terminalen Körperchen ar einfach sensiblen Nerven », id., 1860; « Ana--mische Untersuchungen », id., 1861; « Das athologische Institut zu Göttingen », Brunsick, 1862; « Die Trichinenkrankheit und ihre erhütung », Goettingue, 1864; « Beiträge zur eurologie der oberen Extremität », Leipzig, **365**; ∢ Die deutschen Naturforscherversammlunen », Goettingue, 1865; « Ueber sogenannte eheimmittel », Goettingue, 1866; « Die Anamie des Kaninchens », Leipzig, 1868, 2º éd., 384; « Die Nervenvarietäten beim Menschen » m collab. avec Telgmann), Leipzig, 1868; « Die lembrana fenestrata der Retina », id., traducon française de La Harpe, Paris, 1869; « Die otorischen Endplatten der quergestreiften Mutelfasern », Hannover, 1869; « Allgemeine und ikroskopische Anatomie », Hanovre, 1876; Traité d'anatomie descriptive », Bruxelles, 1887.

Kraushar (Alexandre), historien, poète et vocat polonais, né, à Varsovie, en 1883. Après oir achevé son Gymnase, il a fréquenté l'École entrale à Varsovie, où il a obtenu le diplome agistral. Depuis 1862, il a publié différentes œues et dissertations historiques, poétiques et téraires. Citons: « Histoire des Juiss en Pogne », deux volumes; « Études sur l'histoire i droit »; « Le droit de nécessité »; « Sur suicide »; « Sur la jurisprudence comparée »; Affaire Dugrumou »; « La palestre polonai-»; « L'affaire de la ville d'Olkusz avec les ens Boleslau »; « Irauk et les Iraukistes »; Ibn Gabirol »; « Le poète Halévy »; « Les ctaires »; « Du luxe »; « De la misère »; Albert de Lasco, voywode de Sirads >, deux lumes; « Le spiritisme à la Cour d'Etienne athory en 1585 »; « Le fils de Berko »; « Les yages du commandeur Woleki »; « L'affaire Sigismond Unruy », deux volumes; « Les feuilles » (poésies); « Les chants d'Heuri Heine »; « L'élection de Babin »; « Titan », poème; « Arian de Corinthe », poème; « Les strophes »; « Joan de Lasoo, réformateur »; « Mémoires du Chevalier de Beaujeu »; « Histoire de l'École Centrale de Varsovie »; « Tusculum de Pulawy »; « Térésine Zaluska, orateur »; « Les silhouettes du pays de la Temide »; « L'improvisateur Niegoszecoski »; « Le roman d'un gentilhomme écossais en Pologne ». Comptes-rendus et critiques littéraires depuis 1863. En préparation: « Mémoires de Marc Reverdil, lecteur et bibliothécaire du roi Stanislas Auguste » et « Christophe Arciszewski ».

Krauss (Alfred-Ed.), theologien suisse, professeur de théologie à l'Université de Strasbourg, né, à Rheineck (Canton de Saint-Gall) le 19 mars 1836; de 1855 à 1858, il étudia à Heidelberg, Halle et Zurich; ancien pasteur à Stettfurt, ancien professeur à Marbourg, il a publié : « Ueber die Bedeutung des Glaubens für die Schriftauslegung », Frauelfeld, 1862; « Theologischer Commentar zu 1, Cor. XV », id., 1864; « Die Lehre von der Offenbarung », Gotha, 1868; « Predigten », 1874; « Das protestantische Dogma von der unsichtbaren Kirche », Gotha, 1876; « Lehrbuch der Homiletik », id., 1883; « Zwingli », conférence tenue à Strasbourg, 1887; différents articles et essais dans les journaux et dans les revues de l'Allemagne et de la Suisse.

Krauss (Frédéric-Salomon), écrivain et folkloriste slave, interprète au tribunal pour les langues slaves, résidant à Vienne (Neubau), né, le 14 octobre 1859, à Pozega en Slavonie, a fait ses études à Vienne, voyagé sous les auspices du prince-héritier feu l'Archiduc Rodolphe et de la Wiener Anthropologischer Gesellschaft, pour des recherches linguistiques et ethnographiques en Bosnie, Herzégovine, Dalmatie et Slavonie, a découvert une grande épopée slavo-mahométane, recueilli des matériaux immenses pour le folk-lore slave, et publié: « Artemidoros aus Daldis », Vienne, 1881; « De præpositionum usu apud sex scriptores Historiæ Augustæ », 1882; « Das Gomälde von Keber », id.; « Sagen und Märchen der Südslavischen Hexensagen », 1883; « Südslavische Pestsagen », 1884; « Ethnographische Fragebögen », 1884; « Sitte und Branch der Südslaven », Vienne, 1885; « Tri rijeci Hercegovca », Mostar, id.; « Pandzig Huso i Pavecic Luka », id.; « Smailagic Meho », Raguse, 1886; « Das Mundschaftsrecht », Vienne, 1886; « Glück und Schicksal im Volksglauben der Südslaven », id.; « Das Baccopfer bei den Südsl. », 1887; « Ueber den Einfluss des Orients auf die Südslaven », id.; « Die Königreiche Kroatien und Slavonien », 1888; « Das Schamannthum der Jakuten », id.; plusieurs essais, mémoires, articles.

Krazer (Adolphe), mathématicien allemand,

professeur des mathématiques à l'Université de | Strasbourg depuis 1889, né, en 1858, à Zusmarshausen en Bavière, a fait ses études à Dillingen, Strasbourg, Leipzig, Wurzbourg, Berlin et Leipzig; on lui doit: « Theorie der zweifach unendlichen Thetaireihen auf Grund der Riemannschen Thetaformel », Leipzig, 1882; « Ue-

ber Thetafunctionen, deren Charakteristiken am Dritteln ganzer Zahlen gebildet sind », dans les Mathematischen Annalen: « Zur Bildung allgemeiner Sigmafunctionen », id.; « Ueber die Verallgemeinerung der Riemannschen Thetaformel », en collaboration avec Trym, dans les Acta mathematica; « Ueber die Zusammensetzung gangzahliger linearer Subtitutionen von der Determinante Eins aus einer geringstens Anzahl fundamentaler Substitutionen », dans les Annali di Matematica.

Kregenbuhl (Jean), écrivain suisse, né, le 2 novembre 1846, à Pfaffnau dans le canton de Lucerne, se sentit de bonne heure attiré par les problèmes philosophiques et se rendit pour leur étude aux Universités de Bonn et de Tubingen, de Fribourg en Brisgau et de Munich. Une dissertation sur « Le dialogue platonicien de Thaetetos », publiée en 1874, le fit choisir en 1875 par le gouvernement de son canton pour la chaire de philosophie devenue vacante au lycée de Lucerne, mais la franchise avec laquelle il exposa ses opinions hétérodoxes lui valut l'animadversion des Ultramontains qui furent assez puissants pour le contraindre, en 1877, à donner sa démission. M. K. appela de cet acte d'intolérance au jugement du public impartial par l'essai critique sur « La Religion et le christianisme », 1877; mais il n'en fut pas moins obligé de s'expatrier et d'accepter en Argovie une place de maître à l'École secondaire à Zurzach. Le poids de l'enseignement officiel ne put entraver le cours de ses recherches scientifiques ni l'empêcher d'insérer de remarquables essais dans les Philosophische Monatsheften, la Revue d'Ulrici, etc. L'un deux: « Le plaisir et le pessimisme » lui valut en 1880 de la part de l'Université de Bâle le grade de docteur en philosophie. Depuis 1881, M. K. professa la philosophie en qualité de privat Docent à l'Université et au Polytechnicum de Zurich. Outre les ouvrages déjà cités, il a publié: ← Le philosophe de l'inconscient et le Christianisme », 1874; « L'unité de la conscience du moi », 1876; « L'enseignement religieux dans l'École primaire », 1877; « Études critiques et exégétiques sur le symposion de Platon », 1880; « La liberté morale dans le système de Kant », 1882; « La Téléologio envisagé comme conception de l'univers », 1882; « L'importance de la philosophie pour les sciences expérimentales », 1884. M. K. travaille actuellement à un grand ouvrage: « Critique de la conscience finie » qui sera bientôt publié et soumettra à un

rigoureux examen les assertions de ses cesseurs à partir de Descartes.

Kremer (Baron Alfred DE), illustre liste autrichien, ancien ministre du con membre de l'Académie Impériale des S de Vienne, Président du Congrès Intern des Orientalistes à Vienne, délégué d triche au Congrès de Stockholm et de C nia, ne, a Vienne, le 18 mai 1828, a f Droit à l'Université de Vienne, en pour en même temps l'étude des langues oris il a entrepris des voyages scientifiques rie et en Egypte de 1849 à 1851; il successivement professeur d'arabe vul l'École Polytechnique de Vienne (1851), au Consulat Général d'Autriche en Eg qualité de drogman, chancelier (1852 consul au Caire (1859), Consul dans la ville (1860), Consul et commissaire à mission Européenne du Danube (1862), Général à Beyrout (Syrie) en 1869, ch la direction des affaires consulaires au tère des affaires étrangères (1870), men la Commission financière en Égypte chargé en 1880 de la direction des commerciales au Ministère Imp. et Re affaires étrangères, Ministre du commer la même année, mis en retraite, sur sa en 1881 a publié: « Description de l'At texto arabe, Vienne, 1852; « Mittelsy Damascus », id., 1853; « Divan des 1 was », id., 1855; « History of Muhamma paigns by Al-Wakidy édited by A. v. mer », Calcutta, 1856 (il fait partie de bliotheca Indica); « Ægypten », Leipzi 2 vol.; « Ueber die südarabische Sage zig, 1866; « Kulturgeschichte des Ori ter den Khalifen », 2 vol., Vienne, 1

Kremnitz (Marie), femme-auteur all née, le 4 janvier 1852, à Greifswald, avec le médecin Kremnitz de Bucharest demeure depuis 1875. Elle a publiée se son nom: « Rumanische Skizzen », E 1877; « Neue Rumänische Skizzen », 1881; « Rumänische Märchen », id., 1 union avec Carmen Sylva (S. M. la Re sabeth de Roumanie); « Rumänische ] gen », Bonn, 1885; avec le pseudon Georges Allan; « Fluch der Liebe », 1881; « Aus der rumänische Gesells 1881; « Ein Fürstenkind », 1882; avec Sylva, avec le double pseudonyme de Idem, Mme K. a publié: « Aus zwei W Bonn, 1886; « Astra », id.; « Anna B id.; « Feldport », id., etc.

Kresstowsky (Wssévolod), romancie rateur, poète et voyageur russe, auteur e ses remarquables de la vie russe, con exemple: « Les antres de Pétersbourg livre: « De rassasiés et des affamés » 1867; « Les types Pétersbourgois » la terre de Malayâ Bérézonda (Gout de Kief), le 11 février 1840; il a ses études au Gymnase de Saint-Péen 1857. Ses œuvres poétiques ont es en 1862 et 1873. Étant lieutenant, et publié l'Histoire de son régiment. ayant fait un voyage officiel dans l'Asie il a publié un ouvrage intéressant, « En visite chez l'émir de Boukhant-Pétersbourg, 1887.

wski (Vsevol), poète, critique et rousse, né, en 1840, dans la province de fait ses études à Saint-Pétersbourg. Il en 1857 par la traduction de l'Ode à Chloé, et par un poème intitulé: lle »; il débuta comme nouvelliste et en 1858; écrivain facile, il penche aturalisme. Parmi ses romans, citons: ir des serviteurs »; « Ni le premier, rnier »; « Le petit diable »; « Une nais bonne »; « Le Sphynx »; « Les de Saint-Pétersbourg »; « En voya-Les brebis de Panurge »; « Sous les ers »; « M. Pstchependowski »; « Mon ianoff »; « De l'État Major au quartier ; « Le Bariton »; « La Grande Oursérie de romans intitulée: « La Prois les vieux temps »; on lui doit, en atre recueils poétiques et quatre volusais et esquisses.

(Cornelius), archéologue, théologien et ste allemand, professeur à l'Université urg en Brisgau, ancien directeur du de Vieux-Brisack (1872), rédacteur de irische Rundschau depuis 1885, né, en Weisenbach (Baden-Baden), a fait ses Rastadt, à Fribourg et à Bonn, et pufrundriss der römischen Alterthümer », .873, 3me éd., 1889; « Heidenthum and ing », Mayence, 1880; « Die neuesten onen der römischen Antiquitäten », hapelle, 1879; « Geschichte der biblistoral >, Fribourg, 1887; « Die litur-Studien im Karolingischen Zeitalter », cinquante mémoires dans la Realenlie der christlichen Alterthümer de Kraus, , 1880-86.

insen (Evald Tang), folk-loriste danois, école à Brandstrup près de Viborg, né, vier 1843, à Eltang près de Kolding, « Juske Folkeminder », I-IX, 1871-88; viser » (ballades populaires et chants, ; variétés un vol.). Il publie le Skatdont, de 1884 à 1888, ont été publié mes, contenant des matériaux pour le danois. Il se publie deux fois par mois. kiewicz (Bronislas-Ignace), philologue depuis 1888 professeur de philologie à l'Université et directeur du Sémilologique de Lemberg (Gallicie), né, en Pustków en Gallicie, a fait ses études

à Tarnow, à Cracovie, à Vienne, à Leipzig, et a écrit en polonais, en latin, en allemand; citons: « De la Censure d'Appius Claudius Coecus », 1874; « Sur la philosophie de L. Ann. Seneca », 1875; « De la différence qui existait à l'âge d'or de la littérature latine entre la langue classique et la langue populaire », 1879-81; « Poema de Ætna monte Vergilio auctori potissimum esse tribuendum », Cracovie, 1883; « Pauli Crasnensis Rutheni Joannisque Visliciensis carmina recensuit, præfatione, utriusque poetæ vita, commentario atque indice instruxit », Cracovie, 1887, en latin; « Der altlateinische Diphtong ou », 1878; « Ueber die Geltung des Schriftzeichens uo, etc. », Vienne, 1880.

Krüger (Gustave-Adolphe), pasteur et écrivain français, né, à Strasbourg, le 1er avril 1833; il étudia la théologie à la Faculté de cette ville. Après avoir achevé ses études théologiques (1855), et passé une année de retraite spirituelle comme professeur dans l'Institut de Glay (Doubs), il fut pasteur-adjoint de l'Église de Berne (Suisse), puis desservit en France celles de Vergèze, Pau et Vabre. Il est en ce moment à Gaubert-par-Orgères (Eure-et-Loir). M. K. a collaboré aux Archives du Christianisme, à l'Église libre, etc., et publié séparément: « Le Darbysme étudié à la lumière de la parole de Dieu », 1877; « Remarques sur la Version de la Bible de M. L. Segond >, 1881; « Exposition des Principes des églises de Vergèze », Codognan, 1864; 2me éd., 1882; « Courtes notes et analyses bibliques » (N. D.), 1885; « Une église judéo-chrétienne en Bessarabie », 1885; « Consoles, consoles mon peuple, cantiques à l'usage des services de mission et des réunions de pièces pour Israël », 1877; « Le Réveil d'Israël », feuille mensuelle paraissant depuis juillet, 1886.

Krüger (Gustave), théologien allemand, professeur d'histoire ecclésiastique à l'Université de Giessen, né, en 1862, à Brème, a fait ses études à Heidelberg, Jena, Giessen et Goettingue, et publié: « Monophysitische Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Reichspolitik », Jena, 1884; « Lucifer, Bischof von Calaris und das Schisma der Luciferianer », Leipzig, 1886; la traduction française du livre de J. Réville: « Die Religion zu Rom unter den Severern », id., 1888; des essais nombreux dans les Revues.

Krumbacher (Charles), philologue allemand, professeur libre de philologie classique à l'Université de Munich, né, à Kürnach en Bavière, en 1856, a publié, entr'autres: « De codicibus quibus Interpretamenta Pseudodositheana nobis tradita sunt », Munich, 1883; « Griechische Reise », Berlin, 1886 (l'auteur a aussi voyagé en Italie et dans l'Asie-Mineure); « Ein neuer Codex der Grammatik des Dositheus », 1884 (ce code a été découvert par son éditeur même); « Beiträge zu einer Geschichte der griechischen

prache », 1885; « Ein isrationaler Spirant im riechischen », 1886; « Geschichte der byzannischen Literatur », Nördlingen, 1882.

Krüse-Zölper (Georges), écrivain suisse, né, e 26 septembre 1822, à Tropen dans le canton 'Appenzell et fixé aujourd'hui dans le même anton, à Herisau, a publié en 1880 un drame:

Colomb ».

Kuenen (Abraham), illustre théologien et rientaliste hollandais, professeur et docteur èsttres honoris causa de l'Université de Leyde, résidant du Congrès International des Oriendistes réuni à Leyde, né, à Harlem, le 16 sepembre 1828, a fait ses études et toute sa carère à Leyde. Dans la longue série de ses imortantes publications, citons: « De accurato ntiquitatis hebraicæ studio theologo christiano lagnopere commendando »; « Libri Genes. xod. et Levitici secundum Arab. Pent. Sam. Versionem, ab Abu Saido conscriptam », 1851-4; « Étude historique et critique sur l'origine la collection des livres de l'Ancien Testaient » (traduit en français par Pierson, avec réface de Rénan), et, en partie, en anglais; Histoire d'Israël jusqu'à la fin du Royaume de fuda », deux vol., 1868-70 (traduction anglaise); Les Prophètes et la Prophétie en Israël », sux vol., 1875 (traduction anglaise par Adam ilroy, avec introduction de John Muir); « Na-Jional Religions and Universal Religions, the Hibbert Lectures for 1882 », Londres, 1882 (traduction allemande en 1883, traduction française par M. Vernes en 1884); « Examen critique de l'origine et de la Collection des livres de l'Ancien Testament », nouvelle édition entièrement refondue, deux parties, 1885-87, traduction anglaise en 1886, traduction allemande en 1887. Citons, en outre, des essais et des mémoires importants, tels que « Contributions à la critique du Pentateuque et du Livre de Josuè », 1280-87; « Hugo Grotius comme interprète de l'Ancien Testament », 1883; « Critical Method », 1880; « Ezekiel », 1884; « J. W. Colenso », id.; « L'Œuvre d'Esdras »,

Kuhn (Albert), écrivain suisse, né, le 26 novembre 1839, à Wohlen dans le canton d'Argovie, fit au collège d'Einsiedeln et au Séminaire de la Chapelle près d'Orléans des études classiques, complétées par de nombreux voyages en France, en Italie, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre et dans les Pays-Bas. En 1862, il revint se fixer dans l'abbaye où il avait reçu sa première éducation et fut admis dans l'ordre des Bénédictins. Ses supérieurs désireux de profiter de ses talents pédagogiques et de ses vastes connaissances le nommèrent en 1864 professeur d'histoire, en 1877 professeur d'esthétique et de littérature au Collège d'Einsiedeln. Parmi ses ouvrages, citons: « La signification esthétique et idéale de la poésie germanique au moyen-âge », 1874; « Rome & monuments chrétiens et païens », avec 600 gt, 1878, 2<sup>me</sup> éd., 1887, ouvrage qui a valu à « auteur le titre de Dr Theol. de la part de & Sainteté Léon XIII; « Les Fresques du Vaccan », 1879; « Melchior Paul de Deschwanden », avec planches et gravures, 1882; « La collégiale actuelle de Maria d'Einsiedeln », 1883; « Prolégomènes d'Esthétique », 1884. M. K. édite de puis 1874 un recueil intitulé: « Le Calendrier d'Einsiedeln ».

Kuhn (Ernest), éminent indianiste allemand, fils de feu M. Adalbert Kuhn, professeur de sanscrit et de grammaire comparée à l'Université de Munich, membre de l'Académie des Sciences de Munich, né, le 7 février 1846, à Berlin; il a fait ses études à Berlin avec Weber, et à Tubingue avec Roth; professeur libre à Halle en 1871, à Leipzig en 1872, à Heidelberg en 1875, à Munich depuis 1877. On lui doit: « Kaccayappakaranae, Specimen », Halle, 1869; « Kaccâyanappakaranae, specimen alterum », Halle, 1871; « Beiträge zur Pâli Grammatik », Berlin, 1875; « Ueber die ältesten arischen Bestandtheil des Singhal esischen Wortschatzes », Munich, 1879; « Beiträge zu Dr Ulrich Jahn's Volkssagen aus Pommern », Stettin, 1885; « Der a Mann im Brunnen, Geschichte eines indischen Gleichnisses », Stuttgard, 1888; avec J. Schmidt, il publie depuis 1873 la Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung fondée par Ad. Kuhn; avec Socin et Auguste Müller, il a rédigé les « Jahresberichte über die Morgenländischen Studien in den Jahren, 1879-1880 »; avec Joh. Klatt, il a publié de 1883 à 1887 les Literaturblätter für orientalische Philologie, quatre vol.; et les Mythologische Studien von Adalbert Kuhn, Güterloh, 1866 (le premier vol. contenant une nouvelle édition augmentée de la Herabkunft des Feuers).

Kuhn (Felix), pasteur et historien français, né, le 5 novembre 1824, à Montbéliard, fit ses études théologiques à Strasbourg et obtint en 1846 le diplôme de bachelier par la soutenance d'une thèse: « Caractéristique de Saint-Pierre d'après les livres du Nouveau Testament ». Tour-à-tour pasteur à Champey dans le département de la Haute-Saône et à Geloncourt dans le Doubs, M. K. dessert depuis une trentaine d'années environ à Paris une des paroisses de l'églises de la Confession d'Augsbourg. En 1860, fut fondé par son initiative et pour contribuer à la défense des idées religieuses et ecclésiastiques qui lui étaient chères, le journal: Le Témoignage, à la rédaction duquel il n'a jamais cessé d'appartenir depuis lors. A côté du pasteur devoué, nous rencontrons chez M. K. un historien de premier ordre. Ses premiers travaux: « L'appel de Luther à la noblesse chrétienne de la nation allemande touchant la reformation de la chrétienté, traduit et précéd

7.5

Enne notice historique », 1879; « Le Livre de la laborté chrétienne du Dr Martin Luther avec le la laborté chrétienne du Dr Martin Luther avec le la laborté chrétienne du Dr Martin Luther avec le la laborate et la laborate et la laborate et la sur son la laborate et la sur et de la méthode critique que par la clarté de l'exposition et la modération des jugements. Plus résemment, en 1886, M. K. nous a donné une autre lographie également intéressante: celle d'un de les prédécesseurs et collaborateurs dans l'évangéisation parisienne: « Louis Meyer, sa vie et son suvre avec des extraits de sa correspondance ».

Kühne (W.), médecin allemand, professeur le physiologie et directeur de l'Institut Physiologique à Heidelberg depuis 1871, né, en 1837, à Hambourg, a fait ses études à Goettingue, Iena, Berlin, Paris et Vienne; de 1861 1868 assistant pour la chimie à Berlin, de 1868 à 1871 professeur de physiologie à Amsterdam, il a publié: « Ueber den Diabetes bei Fröschen », Goettingue, 1856; « Protoplosurs und Contractilität », Leipzig, 1864; « Myologische Untersuchungen », id., 1860; « Ueber die peripherischen Endorgane der motorischen Merven », id., 1862; « Lehrbuch der physiologrischen Chemie >, id., 1866-68; « Untersuchungen an d. Physiol. Institut d. Univ. Heidelberg >, quatre vol., Heidelberg, 1878-82; depuis 1883, il publie avec C. Vart la Zeitschrift für Biologie. Il a, en outre, publié une foule de mémoires dans différents recueils scientifiques.

Kukula (Richard), bibliographe autrichien, docteur en phil., attaché à la Bibliothèque de l'Université de Vienne, né, le 9 octobre 1857, à Gonobitz en Styrie, a fait ses études à Gratz et à Prague; en dehors de petits essais et articles, et de sa thèse de docteur « De tribus pseudacron. scholiorum recensionibus », Vienne, 1883, il a publié en 1888 chez les éditeurs Toeplitz et Deuticke de Vienne l'excellent: « Allgemeiner deutscher Hochschulen-Almanach ».

Kulczycki (le comte Ladislas-César de Sas Polewka), écrivain polonais, résidant à Rome, né, le 2 décembre 1834, à Ludwinówka en Podolie (Pologne russe) d'une des plus nobles et plus anciennes familles ruthènes, qu'on voit apparaître, dès le XIIIe siècle, sur les champs de bataille de la Pologne, qui s'illustra surtout sous Casimir-le-Grand, Ladislas Jagellon, Jean-Albert et sous Sigismond I à la bataille d'Orsza contre les Moscovites, et, continuant ses chevaleresques traditions, brilla encore d'un vif éclat, en 1863, sous les murs de Vienne. Selon la vieille habitude qui existait dans les maisons de la noblesse polonaise de confier l'éducation des enfants et surtout des fils uniques à des gouverneurs français, le jeune Ladislas eut pour

instituteur l'abbé Bourgeois, ecclésiastique fort distingué, et connut la littérature française avant celle de son propre pays. Doué d'une grande facilité d'écrire, enfant il rédigeait déjà des nouvelles en français, intitulées: « Histoire d'une Oie auteur », où il racontait les aventures d'un bas-bleu de sa connaissance. Ses tantes jugèrent même cette nouvelle digne d'être publiée et la firent imprimer à Odessa. C'est dans cette ville, au gymnase et au lycée Richelieu, que le jeune Kulezycki continua ses études, et c'est là aussi qu'il connut Joseph-Ignace Kraszewski. Le célèbre romancier polonais fut vivement impressionné de ses précoces écrits, mais il le blâma sévèrement de jeter ses premières inspirations dans le moule d'un idiome étranger,. alors que l'amour de la Pologne opprimée lui imposait comme un devoir sacré l'emploi de sa langue, si riche et si belle. L'adolescent ne pouvait rester sourd au nom de la Pologne, qui, sous la couche superficelle d'une éducation toute française, avait déjà un magique ascendant sur son esprit. Aussitôt avec l'ardeur et la persévérance qui le caractérisaient, il s'entoura de livres polonais et dévora des centaines de volumes. En peu de temps, il put manier avec facilité et profonde connaissance la langue de Skarga et de Mickiewicy, et publia, à l'âge de quinze ans, dans l'Athénée de Wilna, revue littéraire rédigée par Kraszewski, une « Esquisse sur Georges Sand, ses œuvres et son influence sur la société ». Ce premier essai d'une grande précocité de jugement et d'un style élégant, obtint un succès retentissant. Kraszewski, dans une lettre des plus flatteuses, qu'il adressa à son jeune ami, disait deviner en lui un écrivain qui ferait honneur à sa patrie. « Vous arriverez très haut, je vous le prédis », lui écrivait-il. Bientôt le jeune homme se fit connaître par un travail plus étendu. Dante exerçait déjà un prestige extraordinaire sur son esprit; pour le comprendre il avait étudié avec zèle l'italien, et avait appris par cour presque toute la Divine Comédie. Il résuma le résultat de ses lectures et de ses méditations dantesques dans un ouvrage intitulé: « Dante et Béatrix ». Comme la poésie l'attirait plus que la prose, les grands poètes de la Pologne, Mickiewicz, Krasinskii, Slowacki, développèrent en lui l'amour de la . rime. Ses premières poésies fugitives et son petit poète antique: « Claudia Homonoca » furent salués par Vincent Pol, le chantre de l'épopée nationale de 1831, comme Kraszewski avait salué ses premiers essais en prose. L'état de sa santé rebelle au climat du nord aussi bien que l'attrait tout-puissant de Dante, déterminèrent son premier voyage en Italie. Il y revint bientôt et s'y établit même après que les évènements de 1863 et la représentation officieuse que le gouvernement national de Pologne lui avait confiée auprès du Saint-Siège,

surent empêché de revenir dans son pays. vant épousé une italienne, il se fixa à Rome y continua ses travaux littéraires. Sa « Diana Nocena » et sa tradution en vers d'une partie du Purgatoire et du Paradis de Dante, faits 1 collaboration avec Théophile Lewartocoicz ii traduisit une partie de l'Enfer, le firent mnaître dans toute la Pologne. Sa pieuse mère rait désiré qu'il fît partie de la cour pontifiile, et Pie IX le nomma son camérier secret e cape et d'épée. M. L. K., qui avait depuis on enfance des sentiments religieux et ne conaissait qu'imparfaitement les aspirations des taliens, écrivit dans la meilleure foi du monde eux brochures en faveur du pouvoir temporel u Pape, qui furent traduites en italien. Cette ortie dans la domaine d'une politique qui ne regardait pas et ses relations avec la Cour pontificale lui coûtèrent bien cher: suspect au ardinal Antonelli à cause de ses rapports d'anitié avec le malheureux cardinal d'Andrea; ccusé faussement par ses compatriotes d'être 'auteur d'une correspondance au Journal de Posen sur les expéditions de Garibaldi, correspondance qu'il n'avait jamais écrite ni même lue; dénoncé comme libéral par le feu cardinal Czacki et par la côterie des réactionnaires polonais, ai ne pouvaient lui pardonner son ancienne rarge d'agent diplomatique du gouvernement de l'insurrection, et qui alla même jusqu'à falsifier son autographe pour décider le Pape à l'exiler, M. L. K. dut cruellement expier sa naïve bonne foi. Expulsé, en 1868, par le gouvernement du Saint-Père, devenu, tout catholique qu'il était, l'objet d'une persécution aussi acharnée qu'injuste, il apprit à ses dépens ce qu'il en coûtait de se mêler de la politique du Vatican, et jura, bien que tard, qu'on ne l'y prendrait plus. De Terni, où il séjourna longtemps, il adressa à Pie IX une lettre respectueuse, mais foudroyante, en lui renvoyant sa nomination de camérier secret, et en lui prédisant, avec toute l'indignation d'un catholique convaincu et l'indépendance oligarchique de ses ancêtres vis-à-vis de tous les pouvoirs, la chute d'un gouvernement devenu impossible. C'était six mois avant le 20 septembre. Revenu à Rome après l'entrée des Italiens, et plein toujours de sympathies pour l'Italie, M. L. K. devint l'ami intime de César Correnti, qu'il aida dans son grand travail sur la Pologne, son histoire, ses institutions et sa littérature. Il continua aussi ses travaux littéraires, parmi lesquels nous citerons, outre beaucoup d'ecrits en prose sur l'art : « L'Élégie antique » ; « Le Palais de Néron », le poème « Isella »; la traduction en vers polonais des meilleurs sonnets de Prati, avec lequel il était très lié; une poésie sur « Pompéi », dediée à son vieil ami Joseph-Ignace Kraszewski, alors prisonnier à Magde-

bourg et à la délivrance duquel il travailla avec

zèle et succès par l'intermédiaire de César (\*) renti et de la Cour d'Italie. « Pompéi » fot m duite en italien par Mme Alinda Bonacci-Bra namonti, bien connue dans la poésie italieme et par le comte Guido di Carpegna. Nous npellerons enfin le grand poème d'« Ixion », di le poète a chanté l'âme humaine poursuivant m idéal qui se dérobe sans cesse à son étreints jusqu'à ce qu'enfin élevé, purifié et à moitié dire nisé, il devienne, dans une dernière transfigurtion, celui de la patrie, de la Pologne resuscités qui résume en elle tous les amours. M. Kraszewski considérait « Ixion » comme un chef-d'œuve et Levartowicz a dit que la partie grecque d ce poème avait été écrite sur l'Olympe mêms la table des dieux. Kulczyclki est peut-être le plus idéaliste des poètes polonais, le plus opposé aux tendances actuelles, mais il doit sa soleil d'Italie de ne jamais se perdre dans les nuages à l'instar de Slowacki ou des poètes a lemands. Un froid brouillard ne voila jamais les clartés transparentes et les ardeurs méridionales de son mysticisme, et il n'y a point de solution de continuité dans ses contours.

Kun (Robert), écrivain et publiciste hongrois, professeur à l'École technique de Déva, collabora teur du journal Magyar Palgár, né le 21 février 1842, a fait ses études à Szathmár et à Budapest Nommé en 1863, professeur suppléant au Collège de Szathmar, il a pris part, comme volce taire, en 1866, à la guerre contre les Prussieus. Après son retour, il enseigna tour-à-tour Munkacs, à Témesvar, à Szathmar, à Löcse, et, en dernier lieu, à Déva. Comme secrétaire de la Société historique et archéologique du Comtat Huniad, il rédigea les Annales de cette So ciété, et il publia, d'après les documents des archives, l'« Histoire de la rebellion de Hon en 1784 ». On lui doit, en outre, une séries d'articles géographiques et historiques et des feuilletons insérés aux journaux Magyar Polgár, Kolozsvári Közlöny et Körmürelidés.

Kunckel d'Herculais (Jules-Philippe-Alexatdre), naturaliste français, ancien répétiteur de zoologie agricole à l'Institut national agronomique, né, à Paris, le 10 février 1843, a publié en 1875 à Paris un ouvrage remarquable: « Recherches sur l'organisation et le développement des volucelles », avec atlas, couronné par le grand prix de l'Académie des Sciences. Il a es outre publié plusieurs essais sur l'anatomie des insectes diptères et hémiptères, sur l'organisation des appareils du vol, sur les parasites des hémiptères, sur la faune de Madagascar. Il a donné une édition française remaniée et complétée des Insectes de Brehm, 2 vol., 1881-84 Chargé en 1888 d'une mission pour étudier les dégâts des acridiens, ce savant a entrepris à ce sujet une série d'intéressantes conférences et a publié une partie des résultats de cette étude dans la Nature et dans l'Algérie agricole.

(Jacques), historien belge, né, à rès Arlon, le 8 décembre 1849. Anэ l'École Normale des humanités de . est entré dans la carrière de l'enoublic; il a été professeur à l'Athége. Il a collaboré, parfois sous le d'Anatole Durant, à la Revue de la Revue de l'instruction publique en la Flandre libérale, etc.; et on lui ages suivants: « Nos luttes contre et le despotisme au XVIe siècle », 79 (il a paru en 1883 une 2º éd. de s laquelle l'auteur a tenu compte des formulées par M. Paul Fredericq ellent article critique); « Essai hisla propagande des encyclopédistes Belgique pendant la seconde moitié siècle », Bruxelles, 1879 (mémoire : l'Académie Royale de Belgique); ude biographique », id., 1888. Le 5 la classe des lettres de l'Académie sur les rapports de MM. Wauters, et Lamy, a voté l'impression dans s d'un travail de M. K. intitulé: et le fébronianisme, étude historique ement réformateur, provoqué dans olique au XVIIIe siècle par Febrosuffragant de Trèves ». Notre aunbre de plusieurs sociétés savantes, t de l'Institut archéologique du Lu-

todefroid), publiciste et historien Arlon, en 1847. Des poésies signées ou du pseudonyme V. Chrétien et 3 doctorat spécial soutenue en 1872 l'Ancien », marquèrent ses débuts. fesseur à l'Université de Liège, il r, en 1874, au retour d'un voyage e, de créer le premier cours pratie, organisé dans une Faculté belge, sont sortis des travaux remarquaune « Anthologie belge », publiée une collaboration étendue aux Bulcadémie Royale de Belgique et de on Royale d'histoire, aux Annales de l'Archéologie d'Anvers, au Bulletin é d'art et d'histoire du diocèse de Revue de Belgique, à la Revue de publique, à la Revue des questions e Paris, etc., il a fait paraître: une lu « Philippe II » de Baumstark, une traduction de l'« Évangéline », ow, id., 1883; et un important ou-Les origines de la civilisation movain, 1886, 2me éd., 1888. Dans cette 1888, l'Académie Royale de Belgiicerné le prix de Stassart de 3000 une étude manuscrite sur la ligne es territoires belges de langue rolangue germanique. Un article de ulé: « Le bilan de la Révolution française », et publié l'an dernier, au moment même, où la France célébrait le centenaire de cette révolution, a fait quelque rumeur à cause des conclusions très sévères de l'auteur, qui appartient au parti conservateur. — On annonce la prochaine apparition à Luxembourg d'une traduction allemande des « Origines de la civilisation moderne ».

Küssner (Bernard), médecin allemand, professeur de médecine interne à l'Université de Halle, collaborateur du Biogr. Lexikon der hervorragenden Aerzte, du Jahresbericht über die Leistungen und Fortsch. der ges. Medicin, et de plusieurs revues scientifiques, membre de la Commission scientifique allemande qui s'est rendue en 1878-79 à Astrakhan pour y étudier la peste, né en 1852. En dehors de mémoires insérées aux revues et aux journaux, il a publié: « Physiologische und therapeutische Wirkungen des Thymols », Halle, 1878; « Kurzes Lehrbuch der acuten Infectionskrankheiten », en collab. avec R. Pott, Brunswick, 1882.

Kuun d'Ozsdola (Comte Geza), éminent linguiste hongrois, membre de la Chambre des Seigneurs, membre honoraire de l'Académie des Sciences de Budapest, Curateur du Collège Évangélique de Szaszvaros, président de la Société Historique et Archéologique du Comité d'Huniad en Transylvanie, etc., résidant dans sa propriété de Maros Nemethi, né le 28 décembre 1838; il s'est consacré spécialement à l'étude des langues sémitiques, tout en cultivant les belles-lettres; il a fait ses études dans sa maison paternelle, à Pest, à Leipzig et Goettingue, beaucoup voyagé en Suisse, en Italie, en Grèce, dans les provinces du Balkan; en Italie surtout il a fait de longs séjours et s'est formé des relations nombreuses; il est membre honoraire de l'Académie de Bassano et commandeur de l'Ordre de la Couronne d'Italie. Parmi ses nombreuses publications, citons: « Sur la forme de l'infinitif dans les langues sémitiques », 1857; «Introduction aux mémoires de son oncle le comte Louis Giulay »; « Codex Cumanicus », édition couronnée de l'Académie Hongroise; « I primi abitanti della Transilvania e la religione degli Agatirsi », dans la Nuova Antologia de l'année 1880; « Additamenta ad codicem cumanicum », dans le second vol. des Atti del IV Congresso degli Orientalisti », 1881; « Sur le nom de Nabarza donné au Dieu Mithra », 1882; « Additamentorum ad codicem cumanicum nova series », Budapest, 1883; « Origines Hongroises », dans la Revue Internationale de 1884; « Sur la langue et la nationalité des Cumans », 1885; « Introduction au livre de Paul Kiraly: Sarmizegetusai Mithraeum », 1886; des essais, des discours, des articles, des notes, des récensions dans les journaux et revues de la Hongrie, de l'Allemagne et de l'Italie.

Kym (André-Louis), philosophe allemand,

professeur de philosophie à l'Université de Zurich, né en 1822; on lui doit: « Bewegung, Zweck und die Erkennbarkeit des Absoluten », Berlin, 1847; « Hegel's Dialektik in ihrer Anwendung auf die Geschichte der Philosophie », Zurich, 1849; « Die Weltanschaungen und deren Consequenzen », id., 1854; « Die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum », id., 1862; « Rede gehalten zur Feier des 100 Geburtstages J. G. Fichte's », id., id.; « Metaphysische Untersuchungen », Munich, 1875; « Das Problem des Bösen. Eine Metaphys. Untersuchung », id., 1878.

Kyriakos (Diomède), écrivain grec, né, à Athènes, en 1843, fils d'un avocat, ancien ministre et président de l'Assemblée Nationale; après avoir terminé ses études théologiques à Athènes, il se rendit en Allemagne, où il étudia à fond la théologie à Erlangen, à Leipzig et à Vienne. A son retour à Athènes en 1866, il fut nommé

d'abord professeur agrégé, et deux année professeur agrégé, et puis professeur d toire ecclésiastique à l'Université d'Ath y fonda deux revues théologiques: La Ortodoxe et La Voix de la Religion, les Méditations sur le Christianisme d zot. En se basant sur la science allemand publié une histoire ecclésiastique en de lumes, un précis d'histoire ecclésiasti « Les Méditations, recueil d'articles théologie et la religion chrétienne », de tions, dont la seconde a été publié e et contient des études sur Julien l'Apos Saint-Augustin, sur Photius, sur la Con des Slaves par Méthode et Cyrille, su XVI et Joachim IV, sur les causes de férence religieuse de notre époque. Il été membre de plusieurs sociétés politic travaillé essentiellement à la réunion Thessalie et de l'Épire à la Grèce.

 ${f L}$ 

Labanca (Balthasar), éminent philosophe italien, né, à Agnone (Molise), en 1829. Il fit ses études dans son pays natal et à Naples; ayant pris une part active à la révolution napolitaine de 1848, il fut d'abord emprisonné, ensuite relégué dans sa ville natale, où il s'adonna à l'enseignement. Après 1859, il fut choisi d'abord par le gouvernement italien comme professeur de lycée, tour-à-tour à Chieti, Bari, Milan et Padoue, où il occupa plus tard la chaire universitaire. Il passa enfin à l'Université de Rome, où ses qualités philosophiques, critiques et esthétiques comme professeur et comme écrivain sont fort appréciées. Parmi ses publications, signalons: « Lezioni di Filosofia razionale », Florence, 2 vol., 1864; « Lezioni di Filosofia morale », id., 1867; « Dialettica », id., deux vol., 1876; • Del progresso in filosofia, ragionamento », Naples, 1860; « Intorno al vero ed al falso spirito della filosofia », id., 1857; « Pedagogia della mente nella logica e nella matematica », id., 1876; « Giambattista Vico giudicato in Germania », id., 1878; « I sistemi esclusivi nella filosofia », id., 1877; « Giacomo Zabarella », id., 1878; « Contradizioni fra le due potestà sacerdotale e laicale de'Papi », Macerata, 1860; « Della filosofia italiana nel secolo XIX », Chieti, 1861; « Del genio di Giambattista Vico », id., 1866. Dans ces dernières années, il a publié: « Intorno alla scuola padovana e alla filosofia morale », Vérone, 1880; « Il presente e l'avvenire della Filosofia nella luce », Naples, 1881; « Pane e giustizia nel pensiero sannita », Campobasso, 1881; « Il problema della Filosofia cristiana », Rome, 1881; « Marsilio da Padova riformatore politico e religioso del XIV secolo », Padoue, Salmin, 1882; « Su la esistenza della Filosofia cristi Naples, 1882; « Su le distrazioni mer étude psychologique, Rome, 1882; « M Mainardino e Martino Luther », Naples « Marsilio da Padova e Martino Lutero me, 1883; « Virtù e natura », id.; « Giu e cristianesimo », id., 1885; « Ambiente del cristianesimo primitivo », 1885; « stianesimo primitivo », 1886; « La re per le Università è un problema, non u ma », id.; « Gli studii religiosi nella Uni di Roma », 1888; « La Filosofia crist Turin, 1888; « L'ultima allocuzione del Giordano Bruno », Rome, 1889.

Labanca (Vincent), publiciste italien, du précédent, né, à Agnone (Molise), le tobre 1846. Reçu docteur en Droit en 1 se consacra aux études littéraires et au lisme politique. Il a collaboré au Giori Napoli et au Piccolo, et dirigé le journal l tinella. En 1873, il se rendit à Milan; il bora à la Lombardia et avec Torelli-Vio fonda le Corriere della Sera. En 1876, vint le correspondant de Rome du Corrier Sera et du Risorgimento de Turin; depui tôt trois ans, il est correspondant de l severanza. Au théâtre il a donné deux 1 « Virginitas », esquisse en vers, et « to », drame en trois actes qui ont eu d cès; on lui doit aussi un recueil de « P Versi », Rome, 1881.

Labaud (Paul), jurisconsulte allemand fesseur d'histoire du Droit allemand et du commercial à l'Université de Strasbourg, 1838, directeur de la Zeitschrift für d. ges delsrecht depuis 1865, a publié, entr'a « Beiträge zur Kunde das Schwabenspies

Ain, 1861; « Das Magdeburg-Breslauer symat. Schöffenrecht aus der Mitte des 14 r. », Berlin, 1863; « Jura Prutenorum sæc. V condita », Königsberg, 1866; « Die vergens-rechlichen Klagen nach den sächs. Resquellen des Mittelalters », Königsberg, 1869; Lagdeburger Rechtsquellen », id., 1869; « Das atsrecht des Deutschen Reiches », trois vol., bourg, 1876–82.

Labarre (Louis), journaliste, poète et auteur matique belge, né, à Dinant, en 1810. Comjournaliste, il a toujours apporté un préax concours au libéralisme démocratique, disant des journaux, collaborant à d'autres, se Itipliant sans cesse. Comme poète, adversaire romantisme, il a écrit en 1836 des « Satires »; versaire de Napoléon III, il a fait paraître 1869 « Gloires et misères de l'Empire », et 1872: « Le livre d'or du bagne ». Comme eur dramatique enfin, après avoir été cherer fortune à Paris, où, par parenthèse, il ivit: « La Comédie parisienne », il rapporta Belgique une comédie en 3 actes et en vers: Le point d'honneur », qui fut jouée à Bruxelen 1854 et que nous préférons à ses autres ces: « Jenneval »; « La bourse des amis »; Montigny », etc. — Un curieux souvenir se sache au nom de M. L. Le grand peintre ge Wiertz offrit un jour son chef-d'œuvre, Forecs et les Troyens se disputant le corps Patrocle, à celui qui écrirait la meilleur étusur « L'influence pernicieuse du journalis-. Ce fut M. L. qui remporta le prix.

Labbé (Edouard), pédagogiste et professeur açais, né, en 1819, dans le département de ne-et-Oise, élève du Collège Henri IV, proseur successivement à Stanislas, Henri IV Saint-Louis, où il a occupé 31 ans la chaire Sixième jusqu'à sa retraite, en octobre 1887. E. L. est un membre militant de la Société r l'étude des questions d'enseignement sedaire. Il a publié de nombreux articles dans revues pédagogiques de Hachette, de P. Dut et de Léopold Cerf. On lui doit: « Lois la Grammaire élémentaire », 1863; « Réforde l'enseignement secondaire », 1865; « Étude pédagogie morale », 1878; « De la méde élémentaire », 1880; « L'Education de prit par le Latin », 1888. M. É. L. a tours soutenu la cause du Latin dont il déplore voudrait relever la décadence pour l'élite letde la nation.

Labbé (Joseph-Émile), jurisconsulte français, fesseur de droit romain à la Faculté de Pané, à Paris, le 5 août 1823. Il a collaboré a Revue Critique de Droit et de Jurispruce, à la Revue historique du Droit français et anger, au Recueil des Lois et Arrêtés et au ernal du Palais, et publié entr'autres: « De ratification des actes du gérant d'affaires »; De la garantie »; « Des privilèges spéciaux

sur les créances », 1877; « Appendices ajoutées aux Dissertations de Marchelard », 1882; « Appendices ajoutées à la douzième édition de la Législation Romaine de J. Ortolan »; « Rapport au Ministre au nom du Conseil général des facultés sur des questions d'enseignement », 1887.

Labbé (Jules), publiciste français, professeur au Collège Rollin depuis 1878, né, à Chauny (Aisne), le 7 décembre 1833, a voyagé en Espagne, dans l'Italie du Nord, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en Russie. On lui doit: « La politique en novembre 1864 »; « Les régentes de France »; « La Démocratie et M. Rénan »; « Le Manifeste de Nancy et la Démocratie »; « La Conscience », 1868; « Morceaux choisis des auteurs français », trois vol.; Morceaux choisis des auteurs grecs >; « Buffon, morceaux choisis »; « Mme de Sévigné, Lettres Choisies »; « La Bruyère, Les Caractères »; « J.-J. Rousseau, l'Émile »; « Morceaux choisis des auteurs contemporains »; « Racine, Mithridate »; « L'Art de composer et d'écrire »; des vers publiés dans le Rappel et dans le Drapeau.

Labesse (Antoine-Édouard-Decaudin), écrivain français, né, à Angoulême, le 11 avril 1848. Il appartient par sa mère à une ancienne famille de cette ville, et reçut de son grand père, Antoine L., les premiers principes du libéralisme qu'il n'a cessé de professer dans toutes les œuvres qui sont sorties de sa plume. Après avoir achevé au Lycée de Poitiers les études qu'il avait commencées à Angoulême, il vint à Paris pour y faire son droit. La guerre de 1870 le rappela dans sa ville natale. Déclaré par trois fois impropre au service militaire, par suite d'une myopie prononcée, il parvint néanmoins à se faire admettre, sans traitement, dans les bureaux de l'état-major de la mobilisée. Bien qu'il lui restât peu de loisirs, il écrivit dans un journal local: La Défense nationale, dont il devint bientôt rédacteur en chef. Il y avait salué la République, il y salua aussi le principe fédératif dans la Commune, dont il était loin de prévoir les excès. La fougue patriotique avec laquelle il prêchait la guerre à outrance avait déjà inquiété le directeur du journal: un dernier article dans lequel le jeune publiciste rejetait la responsabilité de l'insurrection sur le gouvernement de Versailles devint l'occasion d'une rupture, à la suite de laquelle il dût se retirer du journal. Revenu à Paris, dans le courant de 1871, il devint correspondant politique de la Presse Indépendante qui avait succédé à la Défense Nationale. En 1872, il publia son premier volume: « La Morale devant l'Église et la Société », ouvrage apprécié par Victor Hugo. Il y concluait à la séparation de l'Église et de l'État. En 1875, il fonda, avec un groupe de jeunes gens une revue bi-mon-

suelle de philosophie populaire: « La Philosophie pour tous », dont l'objet était de vulgariser les idées philosophiques et morales de Proudhon et qui vecut trois ans. En 1880, la Société de Gens de lettres l'admettait au nombre de ses membres, et l'année suivante la Société Météorologique de France, dont il faisait déjà partie, le nommait membre de son conseil. En 1881, nous retrouvons M. L. à Paris-Conférence comme rédacteur en chef. Outre le compte-rendu des conférences de la Salle des Capucines, dont ce journal était l'organe, il y écrivit des biographies littéraires qu'il signait: Un inconnu. Entre temps, il avait donné une 2º édition de son volume: « La Morale »; plusieurs traductions littéraires et scientifiques, et publié dans différents journaux d'éducation, notamment dans l'Ami de la jeunesse et des familles de petites nouvelles et de petits récits dans lesquels, donnant la parole tantôt à un vieux clou, tantôt à une aiguille, à une théière, à un miroir... il initiait ses jeunes lecteur aux procédés de fabrication et aux ouvrages du fer, de la porcelaine, glaces, etc. En novembre 1883, il partait pour l'Algérie avec M. Léon Teisserenc de Bort qui l'avait associé à la mission scientifique dont il était chargé. L'objet de cette mission était de déterminer les éléments magnétiques dans le Sahara Algérien et la Tunisie. C'est à la suite de ce voyage qu'il reçut le brevet d'officier du Nicham-Iftihar. En janvier 1884, parut chez Rothschild, sous le titre : « Les Phénomènes de l'Atmosphère », sa traduction annotée du traité élémentaire de météorologie du professeur Mohn Wind und Wasser. A part quelques analyses d'ouvrages étrangers dans le Bulletin de la Société Météorologique de France, M. L. ne s'occupa cependant plus de science qu'au point de vue de la vulgarisation. Il a publié successivement: « La Science de Tante Babet », in-18°, Degorce-Cavot, 1883, petit volume dans lequel il a réuni ses récits du Journal de la Jeunesse et des Familles; « Le Livre d'images », id., 1884, série de jolies nouvelles reliées par des scènes de la vie de famille, où se fait déjà pressentir la grâce aimable, la gaîté tendre qui sont les caractéristiques de l'auteur; c'est de la vulgarisation littéraire; « Le Monde terrestre, l'Homme et les Animaux, la Terre et les Végétaux », 2 vol. in-8°, G. Masson, 1885-86, véritable histoire naturelle à la portée de tous; « Le Nid de Grand'maman », 1885, adaptation de l'anglais de miss O'Reilly; « Promenades botaniques de tous le mois », 1886; « Promenades en forêt », Ducrocq, 1887; « Pour les tout petits », Jouvet et Cie, id., lectures amusantes de zoologie pratique; « Autour du Poële », Didot, id., traduction et adaptation des contes et récits suédois par Richard Gustaffson. Cette traduction est précédée d'une magistrale préface de M. L. sur la littérature enfantine; « Notre

pays de France : 1º Autour des Puvs ». 1888; « 2º Le Roi des Binious », id Ces deux derniers volumes sont les d'une série dans laquelle M. L. prend texte d'une région parcourue de la Fran vulgariser telle science ou telle industrie. dans ses autres ouvrages, la science in ici au cours d'un roman tendre ou ém ou d'un voyage en zig-zag rempli de humeur. Citons encore ses nouvelles: gende de Biscornette »; « Monsieur, et Bebé, ma première cause »; « El bir roi des fjords »; « Comment l'esprit v peuples »; « Sa jolie femme », qui est u de portraits fort bien griffés d'après monde, et surtout: « Le bonheur d'Ath qui comme la plupart des productions teur ont eu les honneurs de la traduc langue étrangère et dont M. Gennaro i a donné nne version italienne dans L de Naples. En 1889, devaient paraître: mois au Sahara »; « Fleurs de Sable » des Sahariennes; « A tire d'ailes », ne Lecène et Oudin; « L'Heureux Pays », ( « Le Sénateur », roman.

Labitte (Alphonse), poète français blié: « Mignonne », poème des saison « Les Sentimentales » (vers), 1881; « A crépuscules » (id.), Ollendorff, 1883; Fantaisies réelles; le 108° uhlans; le deux âmes; quatre jours de consigne zine, 1884; « L'an neuf » (La Dru 1885.

Labonne (Henry), médecin et exp français, licencié ès-sciences naturelles, à Paris, très connu du monde géographie ses explorations en Islande, né, à Mo (Indre), le 28 décembre 1854, a recu nistère de l'Instruction Publique sa 1 mission en 1886. Il traversa la « Terre ce », du Sud au Nord et de l'Est à Par un calcul fort ingénieux basé sur que le grand Geyser ne dépose que d limètres de silice par an sur les coucl recouvre et par l'examen des fossiles : le Dr L. a démontré que la végétation, la température, de l'Islande, n'a pas v puis 1874, époque de sa découverte par l dinaves. En 1887, il a eu une nouvelle et il réleva les côtes du nord et l'arch Färoer. Le description de son voyage lande, dans le Tour du Monde, forme volume de la collection des voyages ille la maison Hachette sous ce titre: « L et l'Archipel de Färoer ». On lui de des essais sur les Tourbières, sur l'I sur le Tétanus des nouveaux-nés, par les revues scientifiques, et un rapport niqué à l'Académie des sciences sur la Spath à double réfraction d'Eskijord.

Laborde (J.-B.-Vincent), médecin

77

ef du Laboratoire de physiologie de la Falté de Paris, chargé du cours de démonstram, né, en 1831, à Buget (Lot-et-Garonne). a publié de 1884 à 1886, en deux volumes, s « Travaux du Laboratoire de physiologie »; a aussi inséré des essais nombreux dans les ulletins de la Société de biologie, et dans la fibune médicale.

La Brière (Léon DE), publiciste français, icien sous-Préfet, petit-fils de Carondelet, du aréchal de Lowendal, des Turpin de Crissé, s Reverseaux, est né, à Bordeaux, le 14 janer 1845; il a épousé, en 1870, mademoiselle ampollion-Figeac, petite-fille et petite-nièce s célèbres égyptologues. Attaché au Ministère s Affaires étrangères en 1866, M. de la B. sngagea aux Zouaves Pontificaux, et fut déré de la médaille de Mentana. Après des voiges en Asie, il prit part à la guerre de Fran-, en qualité de capitaine des mobiles de l'Eure, it blessé à Bourgthéroulde, près de Rouen et scoré de la Légion d'honneur; il devint chef Etat-major de l'armée de Normandie. Après guerre, il fut nommé sous-Préfet à Baugé, nis à Vitré et à Gaillac; il quitta cette carare après des procès retentissants, et devint dacteur à l'Union, à l'Illustration, au Clairon, la Gazette de France, au Soleil, au Corresponmt, au Gaulois, à Samedi Revue, et orateur us les grandes réunions publiques « Pour le mte de Chambord ». M. L. de la B. est meme de la Société des gens de lettres. Il a pué: « Mme de Sévigné en Bretagne » (ouvrage aronné par l'Académie Française); « Au Cer-», étude sur la haute Société des capitales l'Europe (ouvrage dédié à S. A. R. le Duc Chartres); « L'Autre France », voyage au nada; « Le Chemin numéro 107 », recueil de avelles comiques et patriotiques; « A Rome. ttres d'un Zouave Pontifical sur les fêtes ilaires de 1888 ..

Labroue (Émile), géographe français, profesar agrégé d'histoire et de géographie, vicedident honoraire de la Société de géographie Bordeaux, membre correspondant de la Soté de géographie commerciale de Paris, et l'Union géographique du Nord, directeur du Ilège Universitaire de Bergerac en Dordogne, Lacteur en chef du Bulletin de la Société de Sographie de Bordeaux, né, à Moissac (Tarn--Garonne), le 21 février 1847, a publié: « Méire sur le poète patois Arnaud Daubasse »; Bergerac sous les Anglais »; « De Libourne Buisson »; « Le Japon physique et politi-· >; « La terminologio et la prononciation ographiques »; « Poèmes intimes »; « Disurs sur l'histoire »; « Discours sur l'édution politique et religieuse »; « Les Jésuites France »; « Sophie Rostopchine ».

Labus (Charles), médecin italien, né, à Min, le 1er novembre 1844. A vingt-et-un ans il obtint le diplôme de docteur en médecine et chirurgie à l'Université de Pavie. Médecin militaire pendant la guerre itale-autrichienne de 1866, il prêta son service dans les épidémies du choléra à Catane et à Brescia. Après avoir quitté le service militaire, il fut nommé médecin à l'Hôpital Central de Milan. S'étant adonné à l'étude des maladies de la gorge, en 1869-70 il se rendit en Allemagne pour s'y perfectionner. Revenu à Milan, il y introduisit les nouvelles méthodes scientifiques. En 1876, au Congrès médical national de Turin, à côté des autres spécialités qui étaient toutes représentées, il institua une section pour la Laryngologie. C'était la première fois, non seulement en Italie mais aussi dans les autres pays, que dans un Congrès médical on reconnaissait et donnait place à cette nouvelle branche des études médicales. Dans la même année l'Hôpital de Milan délibéra d'instituer une Clinique pour les maladies de la gorge et du nez et lui en conféra la direction. A cette Clinique, qui est aussi une des premières qu'on ait établie en Europe et qui fonctionne encore maintenant sous sa direction avec un mouvement de dix-milles visites par an, ont fait leurs études et leur pratique bon nombre des spécialistes italiens. En 1878, il commença un cours de Laryngologie à l'Université de Pavie et l'année suivante il fut nommé professeur de cette matière. Promoteur du premier Congrès international de Laryngologie tenu à Milan en 1880, il en fut élu Président. C'est dans ce Congrès, auquel firent adhésion 122 et intervinrent 45 spécialistes de toutes les nations, que l'on affirma l'importance de la Laryngologie comme branche spéciale de la médecine. Parmi les différentes distinctions houorifiques qu'on lui conféra, nous remarquons une médaille à l'Exposition didactique de Pavie en 1876 pour plusieurs instruments de son invention, entr'autres, un laryngoscope, un insufflateur et un porto caustique pour le larynx qui ont été adoptés par beaucoup de praticiens. L'Exposition médicale de Pise lui conféra en 1878 un diplôme d'honneur pour son laryngofantôme, appareil destiné à exercer les élèves aux opérations dans la profondeur de la gorge. C'est un appareil qui par un mécanisme électrique reproduit les conditions du vivant, c'est à dire la sensibilité et la fermeture du gosier lorsque l'élève fait des manœuvres maladroites. L'utilité de cet appareil a été tellement reconnue que le larvngofantôme Labus se trouve maintenant en beaucoup de Cliniques laryngojatriques. Pour ses instruments, il obtint aussi un autre médaille à l'Exposition de Milan en 1881. Membre correspondant des RR. Académies de médecine de Turin et de Palerme, de l'Association laryngologique Américaine, de la Société française d'Otologie et de Laryngologie, des Sociétés de médecine de Gand, de Bologne, de Modène. Mom« La laringoscopia e la elettricità nei sordomuti », 1871; « La laringoscopia », 1872; « Casuistica di tumori laringei », 1873; « Un nuovo apparecchio illuminante per la laringoscopia », 1873; c'est un laryngoscope à combinaison catoptrique donnant en comparaison des autres une plus forte intensité lumineuse; « Operazioni laringoscopische », 1874; « Il cateterismo e la dilatazione meccanica nelle stenosi della laringe », 1876; « Laringoscopia portatile », 1876; Fantoccio per esercitazioni laringoscopiche », 1878; « Prelezione al corso di Laringoscopia nella R. Università di Pavia », 1878; « Tumore fibroso-cistoideo della vera corda vocale destra >, 1880; « Lo scorticamento delle corde vocali », 1880; « Removal of a tracheal neoplasm by operation through the natural passages >, 1880; « Polipi al 5°, 8°, 9° anello tracheale asportati per le vie naturali », 1881; « Gli apparecchi per addestrarsi alle operazioni di chirurgia laringoscopica », 1881; « L'hypermégalie et la paralysie de la luette et leur influence sur la voix », 1882; « Compte-rendu du premier Congrès international de Laryngologie », 1882; « Quelques observations sur la modification apportée par M. Garel à mon laryngofantôme », 1884; « La cocaina nella pratica laringojatrica », 1885; « Papillom am 5° Luftröhrenknorpel auf laryngoscopischen Wege entfernt », 1886; « Per agevolare l'asportazione dei polipi mucosi nasali », 1887.

Labus (Étienne), jurisconsulte et homme po-

cipal de Milan: pendant quinze as pour cinq ans il remplaça le maire concernant l'administration sont nombreuses aussi les innovations mes que Milan doit à son initiati activité. Il fut chargé de représen 1874 à Rome lors du jubilé du Ro manuel, en 1879 à Naples au Con de bienfaisance, en 1882 à Caprera les et à l'inhumation de Garibaldi. dant en 1844 des anciennes et tri chives municipales de Milan, il le dre selon les exigences moderne connaître par différentes publication il présida la Commission du récens bre du Comité pour l'Exposition lienne d'art moderne en 1872, d l'Exposition historique de l'art i 1874 à Milan, et de celui pour internationale d'hygiène et de s 1876 à Bruxelles, il présida l'Expe nale italienne générale de 1881. I dans le Comité organisateur de ce en 1884 et de celle des tissus à R. De nombreuses sociétés de secours vent beaucoup à M. L. En 1881, il bre de l'Académie des beaux-art Démocrate par sentiment et par ce se montra toujours tel en chaque mais encore plus lorsque c'était ce térêt. Il lutta constamment dans l libéraux indépendants et exposa

clinique médicale de l'Université de après chef de l'Institut anatomo-pae à l'Hôpital Central de Milan. Il fut promoteurs de la révolution milanaise Pendant les guerres de 1848 et 1859. la direction des hôpitaux militaires. plusieurs études, entr'autres: « Especonsiderazioni sul modo di agire della », 1840; « Tetano traumatico, osserecroscopiche, induzioni », 1845; « Apdella nafta nei tisici », 1846; « La nvestigata sopra quasi duecento cada-347; « Sulle uova o semenza dei baeta », 1858; « Dei corpi semoventi e mento delle sementi quali mezzi per re l'infezione dei bachi », 1859; « Espegli avvelenamenti colla polvere di canlla tintura alcoolica di cantaride e colla ia », 1863. Il a été fondateur et diu Bacofilo Italiano, journal mensuel publia en Milan de 1858 à 1860 et centre et l'organe spécial des publialiennes sur la sériculture et dans lecrit les plus distingués sériculteurs et s. Il a été directeur du Comizio agrase, dès sa fondation, et vice-Président Congrès Agraire général tonu à Milan où il traita des causes éloignées de e du ver-à-soie et démontra les bons obtenus par lui avec l'application des électro-dynamiques pour en préparer nce. Il est membre de la Commission ur l'agriculture et pour la culture des en Sicile.

sade (Auguste), poète français, né, à bon, en 1820; il a peint, après Ber-Saint-Pierre, la nature ardente des . « Ses paysages, dit Anatole France, titués par des sentiments plus encore es images. Il dédaigne la plastique et ; du monde intérieur que des impresıtant plus poétiques, selon lui, qu'elles indéterminées ». M. A. L. a publié: s et paysages », 1852; « Épaves », Poèmes nationaux », 1871; « Les Anaes »; « Les Automnales », 1875. Ses nt été publiées chez Lemerre.

æ (Louis), publiciste et homme politiais, fils d'un ancien député, est né, à 20 janvier 1826. Auditeur au Conseil . 1850, il donna sa démission à la Coup d'État, fut nommé conseiller es Basses-Pyrénées, et se présenta ndidat do l'opposition contre M. Chesandidat bonapartiste et clérical. Élu 6 février 1871, le premier sur six, C. prit place à l'Assemblée Nationale angs du centre gauche, et devint l'un Présidents de ce groupe parlementaire; ipaux discours à l'Assemblée Natioété sur : « La décentralisation, la loi des maires, le vote des lois constitutionnelles, la légion d'honneur, la réforme parlementaire »; à la Chambre des députés : ses principaux discours ont été sur « L'affaire Blanqui, l'élection Amignes, le chapitre de Saint-Denis »; au Sénat: sur la « Réforme de la magistrature, la loi de l'enseignement primaire, le divorce, la loi sur la chasse ». M. L. La C. a publié: « Les Libertés provinciales en Béarn, archives inédités d'un pays d'État », 1867; plusieurs brochures politiques; « Lettre d'un conseiller général sur les dépenses départementales », et des discours dont nous avons cité les plus importants. M. L. La C., élu sénateur le 8 janvier 1882, siège au centre gauche au Sénat comme à la Chambre.

Lachner (Charles), technologiste allemand, directeur de l'École municipale industrielle de Hildesheim (Hanovre), né, le 10 avril 1851, à Munich, a publié en 1862 une monographie sur les constructions en bois d'Hildesheim, et, en deux vol., depuis 1887, la « Geschichte der Holzbaukunst in Deutschland ». Il publie aussi, depuis quelque temps, une revue industrielle.

Lach-Szyrma (Władysław-Somerville), écrivain anglo-polonais, curé de Newlyn (Cornouaille) depuis 1874, fils du colonel et professeur polonais émigré Hr. Lach-Szyrma, né, en 1841, à Devonport en Angleterre. On lui doit: « Pleas for the Faith >, 1873; « Thoughts on clerical Life », 1881; « A church History of Cornwall and of the Diocese of Truro », 1887; « The Bible and the Prayer Book »; « The Bishopric of Cornwall >, 1869; « The Newlyn Hymn Book », 1879; « A short History of Penzance. St. Michæl's Mount, St. Ives, and the Land's End District >, 1878; < Two hundred and twenty-two antiquities and places worth seeing in or near Penzance »; « A voice from another world >, 1874; « Aleriel, or a voyage to other worlds >, 1re éd., 1884, 2e éd., 1886; « Heroes of the Day », 1861.

Lackemann (Adélaïs-Rosalie), femme-auteur allemande résidant à Brême, où elle est née le 26 septembre 1824. On lui doit: « Aus vergangenen Tagen », récit, 1879; « Rhönsagen », 1880; « Eisblumen, eine Winterplauderei », id.; « Am Morgen des Konfirmationstages », poésie, 2me éd., 1880; « Cora », nouvelle, 1882; « Aus dem Leben », trois récits, 1885; « Der Todeshecht », poème, 1886.

Lacome d'Estaleux (Paul-Jean-Jacques) compositeur et critique d'art français, né, le 4 mars 1838, à Ibonga (Gers). Fils et petit-fils de musiciens, amateurs distingués, il reçut dès l'enfance les principes de son art et poursuivit ses études musicales en même temps que ses études universitaires. Tout jeune et sans aucune notion de l'harmonie, il écrivit plusieurs actes d'opéra complet. A dix-neuf ans, il apprit la composition. Il avait torminé son cours qui dura

rois ans lorsqu'il répondit à l'appel du Musée les familles qui mettait au concours une opéette destinée aux Bouffes-Parisiens. Il remporta le prix et vint alors à Paris. M. L. réusit à faire accepter sa collaboration littéraire à livers journaux : le Musée des familles, le Grand Journal, le Magasin d'éducation et de récréation, 'Art musical, l'Armée illustrée, etc. Il a fait paaftre un assez grand nombre de travaux, dont es principaux sont: « La grande querelle des organistes et de ménêtriers » (Histoire de la corporation des ménêtriers); « Les petits mémoires lu parterre »; « Histoire anecdotique du théatre de la foire »; « Les chants de la race Cabirique » ; « Biographie de Gui d'Arezzo » (1 vol. traduit de l'italien); « Les peintres musiciens de la Renaissance »; « Les étoiles du passé »; « Une série de nouvelles »; une étude sur es mines, intitulée: « Voyage à 1200 pieds sous terre »; « La musique en famille »; plusieurs volumes de transcriptions musicales, précédées de préfaces et d'études d'une certaine importance; « La fondation de l'Opéra »; « La fondation de l'Opéra-Comique »; « Le bon vieux temps ». M. L. a fait partie du premier groupe de conférenciers qui se réunit en 1868 à la Salle Saxe et ensuite à la Salle du Boulevard des Capucines.

Lacour (F.), général et écrivain militaire français, résidant à Farny (Meurthe-et-Moselle); en dehors des rapports techniques et officiels dans les divers conseils de la marine et à l'Inspection de l'artillerie, on lui doit: « Notices historiques sur la fonderie de la marine à Ruelle (Charente) et sur celle de la marine à Nevers », 1855; « Notes et dessins sur le matériel de guerre des Chinois et des Cochinchinois », 1861; « Rapport sur l'artillerie à l'Exposition de Vienne », 1873. Tous ces mémoires ont été autographiés dans diverses publications du ministère de la marine.

Laceur-Gayet (Georges), historien français, professeur agrégé d'histoire et de géographie au Lycée Saint-Louis à Paris, né, à Marseille, en 1856, élève de l'École Normale Supérieure, membre de l'École française de Rome, docteur ès-lettres, a publié: « Histoire romaise », en collaboration avec P. Guiraud, Paris, Alcan, 1883; « Antonin le Pieux et son temps », Paris, Thorin, 1888; « De P. Clodio Pulchro tribuno plebis », id., id., id.; des articles dans la Revue critique, dans la Grande Encyclopédie, et dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.

Lacretelle (Charles-Nicolas DE), général de division et écrivain militaire français (consin de M. Henri de L.), né, à Pont-à-Musson, le 30 octobre 1822. En dehors de plusieurs études techniques sur les manœuvres et sur les règlements militaires, on lui doit: « De l'Algérie au point de vue de la crise actuelle », 1861.

Lacretelle (Henri DE), littérateur fr fils de l'historien et neveu de l'encyclop né, à Paris, le 21 août 1815. On lui doit Cloches », poésies, 1841; « Dona Car 1844; « Valence de Simian », 1845; « nes », poésies, 1846; « Les Vendeurs d ple », 1847; « Henri de Bourbon », 1851; Huss, Gabrielle d'Estrée, Les Saturns drames réunis sous le titre d'« Avant-Sc 1855; « Fais ce que dois », comédie et actes, en vers, avec Decourcelle, joue François, 1856; « Les nuits sans éte poésies; « Les Noces de Pierrette », Contes de la Méridienne », 1859; « L malgré lui », 1860; « La Poste aux cher 1861; « Le Colonel Jean », 1863; « 1 taire de province », 1866; « Le Capitain quille », 1867; « Le Chef de bandes « Le Salon de Fernande », id.; « Le teur », 1868; « Sous la hâche », 1872; Villes de Bohème », 1877; « Lamartine amis », 1886. M. H. de L. fut envoyé semblée Nationale le 8 février 1871, et inscrire à l'Union républicaine. Il fut r le 20 février 1876, et a pris place à l'e gauche. Il a voté pour l'amnistie et co budget des cultes. Il a demandé le pret 1871, l'instruction gratuite, obligatoire et Comme député, M. H. de L. est moi sieurs fois à la tribune avec succès; il teur de plusieurs projets de lois importa tr'autres, sur l'instruction obligatoire.

Lacroix (Henri), écrivain français, de l'École normale de Mende (Lozère), de différentes sociétés littéraires et phi piques, né, le 29 avril 1853, à Sauve, Gard, a fondé la Ligue patriotique et la de tir et de gymnastique de Millan de veyron, et publié des poésies détaché Les Échos de Montréal, La Haute 1 L'Écho de Velay, et des articles scolair diverses publications pédagogiques et po

Ladenburg (Albert), chimiste allemat fesseur de chimie à l'Université de Kie 1842, collaborateur du Handwörterbuch mie de Fehling, coéditeur de l'Encyklop Naturwissenschaft (1er vol., 1883), a pu dehors des essais dans les recueils si « Vorträge über die Entwicklungsgeschi Chemie in den lezten 100 Jahren », Bri 1869; « Theorie der aromatischen Vergen », id., 1876; « Die Kosmischen Corzen der Spectralanalyse », discours de Kiel, 1884.

Lafagette (Raoul), poète français, es Foix (Ariège), le 18 juin 1842. Plusieu les de province, et surtout l'Émancipa Toulouse, publièrent ses premiers art Paris, pendant le siège, M. L. écrivit Patrie en Danger. Plus tard, Louis Bla tacha à la rédaction de L'Homme Libn ta au nombre de ses plus vaillants collateurs. Depuis, le Rappel, le Réveil, la Paix, iberté, ont publié de lui des articles littés. M. R. L. a publié: « Chants d'un monard > (une nouvelle édition de ces chants nnoncée avec des lettres de Victor Hugo, elet, George Sand), Marpon et Flammarion, ; « Mélodies parisiennes », 3me éd., Messa-1873; « Los Accalmies », 3me éd., Lemer-1877; « Les Aurores », Georges Charpen-1880; « Pics et Vallées », A. Lemerre, . A ces cinq volumes de vers, il faut ajouane plaquette en prose : « La Poésie, son é, son présent, son avenir », Fischbacher, '. M. L. annonce, comme devant prochainet paraître, une étude intitulée: « La Resance romane », et un grand roman de ers contemporaines, dont il a terminé le uscrit pour l'impression.

Lafaye (Georges-Louis), écrivain français, esseur de langue et littérature latines à la lté des lettres de Lyon, né, à Aix (Bouches-Rhône), le 17 décembre 1854; après avoir ses études au Lycée Henri IV à Paris, itra à l'École Normale Supérieure. Élève de ole française de Rome de 1878 à 1880, maîde conférences à la Faculté des Lettres ix de 1880 à 1884, chargé de cours à Lyon 1884, et professeur titulaire depuis 1885, il a lié: « Histoire du culte des divinités d'Alexrie (Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis) 3 de l'Egypte », Paris, Thorin, 1884; « De tarum et oratorum certaminibus apud vete-», thèse pour le doctorat ès-lettres, Paris, lone-Lauriel, 1884. Il a collaboré à la Revue rnationale de l'enseignement, avec des articles l'Italie, à la Revue de l'Histoire des relius, au Dictionnaire des antiquités de Saglio, Mélanges de l'École de Rome, etc.

Lafenestre (Georges), poète et critique d'art cais des plus exquis, né, à Orléans, en 1837; ureux de la renaissance italienne, il a pasplusieurs années à Florence et à Rome, et a rapporté de remarquables études sur Maîtres anciens et La Peinture italienne, qui ont assigné une place d'honneur parmi les ques d'art français. Il y a composé égalet un roman: « Bartolomea », 1869, qui cont de fins et charmants tableaux de la vie conporaine à Rome. On retrouve cette même tence et les mêmes prédilections dans les \* recueils de vers: « Les Espérances », 4; « Idylles et Chansons », 1874. M. L. est tellement l'un des conservateurs du Louvre. Lassite (Paul), publiciste français, né, en 9, à Bilbao (Espagne), de parents français. collaboré à divers recueils, et notamment Journal des Économistes, au Magasin Pittoue, à la Revue Bleue. On a de lui: une étude « Barthélemy Laffemas, contrôleur général commerce sous Henry IV »; « La Parole »,

un volume de la Bibliothèque des Merveilles; « Le Paradoxe de l'Égalité », ouvrage couronné par l'Académie Française.

Luffon (Jean), publiciste français, né, le 14 septembre 1839, à Perpignan, a débuté à Paris, en publiant, chez Dentu, une brochure intitulée: « La Situation morale et religieuse en 1865 »; collaboré à la Gazette Littéraire et à la Rive gauche (1864), au Progrès de Lyon (1865-67), au Nain Jaune (1867), et envoyé la correspondance parisienne à la Tribune de Genève; fondé avec Pierre Le Franc l'Indépendant des Pyrénées Orientales (1868), dont il a pris la direction en 1871; publié la biographie de Théodore Guiters, député des Pyrénées Orientales (1876), et une brochure intitulée: « Expulsion des Jésuites du Roussillon en 1762 », 1878. Il est conseiller général des Pyrénées Orientales (canton de Saillegouve) depuis 1884. Il a eu trois ducls pour cause politique, en 1873 et en 1882.

Lafone y Quevedo (Samuel A.), écrivain de l'Amérique espagnole, membre du Conseil d'éducation à Catamarca, inspecteur des Écoles dans cette province, président de la Commission Scolaire du District d'Andalgalà, né en 1835, a fait ses études à l'Institut Collegial de Liverpool et à l'Université de Cambridge. Retourné en Amérique en 1858, il fixa sa demeure à Santa Maria y Fuerte d'Andalgalà, et il a publié plusieurs brochures au service des écoles du District: « Ensayo para servir à la Historia de la Provincia Española del Tucuman hasta el año 1683 »; « Londres y Catamarca », réimpression des lettres adressées à la Nacion de Buenos-Ayres, plusieurs correspondances aux journaux et aux revues sur des sujets historiquos et philologiques.

Laforest (Gaston), publiciste français, fondateur et directeur du Bulletin de renseignements coloniaux à Paris depuis 1883, né, en 1855, à Dreux, fit ses études au Lycée du Mans (Sarthe). Secrétaire de la 3º section de la Société de Géographie commerciale à Paris, il collabore au Géographe de M. Foncin; et il a été l'un des rédacteurs du Lyon Républicain.

Laforgue (Jules), poète français, né, à Montevideo, de parents bretons, le 22 août 1860. Il vint de bonne heure en France, à Tarbes, puis à Paris, où il entra dans le monde littéraire des Symbolistes, Décadents, etc. Il a collaboré à La Vogue, au Symboliste, à la Revue Indépendante, à la Gazette des Beuux-Arts. Il a publié: « Paul Bourget », notice biographique; « Les Complaintes », vers, Vanier, 1885, dédié à Paul Bourget; « L'Imitation de Notre-Dame la Lune », vers, id., id.

Lagarde (Paul), orientaliste allemand, professeur de langues sémitiques à l'Université de Goettingue, né en 1827, a publié: « Didascalia apostolorum », Leipzig, 1854; « De Geoponicon versione syriaca », id., 1855; « Reliquiæ juria

cclesiastici antiquissimæ », id., 1856; « Hipolyti Romani quæ feruntur græce », id., 1858; Titi Bostreni quæ ex opere contra Manichneos dito grece scripta servata sunt », id., 1859; Analecta syriaca », id., 1858; « Appendix », 858; « Titus Bostrenus contra Manichæos », 859; « Geoponica », 1860; « Constitutiones postolorum », 1862; « Anmerkungen zur griech. lebersetzung der Proverbien », 1863; « Die vier lvangelien arab. her. \*, 1864; « Clementina », 865; « Gesammelte Abhandlungen », 1866; Materialien zur Kritik und Geschichte des entateuchs », Leipzig, 1867; « Des hl. Hieonymus, Quæstiones »; « Beiträge zur baktrichen Lexikographie », Leipzig, 1868; « Ononastica sacra », Goettingue, 1870; « Propheæ chaldaice », 1872; « Hagiographa chaldaice », 873; « Ueber das Verhältniss des deutschen taates zu Theologie, Kirche und Religion », 873; « Psalterium juxta Hebræos Hieronymi », 874; « Psalmi 1-49 arabice », Goettingue, 1875; Psalterii versio Memphitica », 1875; « Psalerium Job, Proverbia arab. », 1876; « Ueber ie gegenwärtige Lage des deutschen Reichs », 876; « Symmicta », 2 vol., Goettingue, 1877-86; « Deutsche Schriften », 2 vol., 1878-81; · Præternissorum libri duo », 1879; « Aus dem deutschen Gelehrtenleben », 1880; « Veteris Testamenti ab Origene recensiti fragmenta apud Syros servata quinque », 1880; « Ægyptiaca », 1883; « Mittheilungen », 1883; « Gedichte », 1885; « Catenæ in evangelia ægypticæ quæ supersunt », 1886, etc.

Lagerstedt (Nils-Gerhard-Vilhelm), botaniste suédois, docteur en philosophie, résidant à Stockholm, a publié en 1878 un « Lärobok i naturkunnighet ».

Lagueau (Gustave), médecin et anthropoloque français, docteur en médecine depuis 1851, lauréat de l'Académie de médecine en 1859, président de la Société de médecine de Paris en 1869, président de la Société d'anthropologie en 1872, président de la Section d'anthropologie au Havre en 1879, vice-président du Conseil d'hygiène publique du département de la Seine en 1883, a publié, dans les recueils spéciaux, une longue série de monographies d'anthropologie et de statistique démographique de la France. Citons: « Remarques statistiques sur les conscrits de haute taille, principalement des régions anciennement occupées par les Belges, les Normands, les Burgundes, les Alains », 1863; « Multiplicité des origines gallo-celtique, saxonne et normande expliquant les différences statistiques constatées dans la coloration des yeux et des cheveux des habitants du Calvados », 1865; « Quelques remarques ethnologiques sur la répartition géographique de certaines infirmités en France », 1868; « Étude de statistique anthropologique sur la population parisienne ». 1869: « Quelques remarques sur

le mouvement de la population de Paris et deux siècles d'intervalle », 1873; « De ques recherches anthropologiques sur les crits et les soldats », 1869; « Du recru de l'armée sous le rapport anthropologi 1867; « Considérations médicales et ant logiques sur la réorganisation de l'armée : · Plusieurs rapports sur les statistiques crutement dans les départements du No Tarn-et-Garonne, de la Marne, du Calva 1880; « La statistique du recrutement d mée considérée sous le rapport démog que », 1883; « Statistique de la puberté nine en France au point de vue ethnog que », 1865; « Recherches comparatives menstruation en France », id.; « Stati comparative de la menstruation dans div contrées », 1867; « De la mortalité des es nés dans le département de la Seine ». « De la mortalité des enfants assistés », « De l'influence de l'illégitimité sur la lité », 1876; « Remarques sur la natalité mortalité des enfants naturels, ainsi que matrimonialité à propos de la loi relative recherche de la paternité », 1878; « De condité relative des différentes classes de ciété », 1874; « De l'influence des profes sur l'accroissement de la population », « De la durée et de l'extinction de la p tion de la France », dénombrement de « Du mouvement de la population en 1872 », « Sur le recensement de la population », « Remarques, à propos du dénombrement population, sur quelques différences det phiques présentées par les catholiques, le testants et les israélites », 1882; « De croissance de population de certains dé ments de la France », 1883-85; « Rema démographiques sur le célibat en France », « De l'émigration de France », id.; « De riation plus importante que la moyenne les statistiques démographiques relatives détermination de caractères ethniques », « Des cartes démographiques rayées ou te de manière à exprimer exactement, math quement la proportion ou la fréquence de nomène étudié », 1884; « Rapports annu Conseil d'hygiène publique sur les maladie démiques du département de la Seine, 1879 », nombreux tableaux statistiques; port à l'Académie de médecine pour le pris Lavison, sur les modifications et altération fonctions attribuables à l'acclimatation ». « Rapport de l'Académie de médecine, à l rold, préfet de la Seine, sur la coopération médecins traitants à la détermination des de décès, pour la statistique mortuaire », « Rapport de l'Académie de médecine, à M tans, ministre de l'intérieur, sur une de faite par la Société contre l'abus du t l l'effet d'obtenir d'être reconnue comme ( ment d'utilité publique », 1881; « Des Gaëls des Celtes >, 1861; « Des Celtes >, 1864; Jeltes », dictionnaire encyclopédique des scienmédicales, t. XIII, 1883, mémoire de 82 res; « De la dualité des Celtes et des Gaëls », '6; « Instructions sur l'anthropologie de la nce >, 1861; « Des anciens peuples de la argogne, en particulier des Burgundes », 2; « Ethnogénie des populations de l'île de hat et de la presqu'île de Batz >, 1865; Des médiomatrices », 1866; « Rapport sur thropologie de la France », 1865; « Deuxième port sur l'anthropologie de la France >, 1867; Les Hébrykes des Pyrénées orientales et littoral méditerranéen », 1868; « Des ananes populations de l'Aveyron, en particulier

Ruthènes. Des incursions des Sarrasins s le centre et dans l'est de la France >, 8; « Sur les incursions des Sarrasins dans t de la France, particulièrement en Bourgoet en Lorraine », 1865, traduite en anis; « Des Colliberts », 1870; « Cagots », • Des Gavaches », 1871; « Des habitants Courtisols, des Riceys dans les départeats de la Marne et de l'Aube >, 1874; « Des sulations du département de la Meuse », 1875; 3ur les Falates, les Germains, les Francks les Burgundions >, 1880; « Des Alains, des siphales, des Agathyrses et de quelques aus peuplades sarmates ou slaves dans les ales », 1876-77; « A propos du crâne déforde Voiteur »; « Des déformations céphalis », 1879; « Ethnogénie des populations du l-ouest de la France, spécialement du bassin la Garonne », 1872; « Recherches ethnoloues sur les populations du bassin de la one et autres affluents du cours moyen du ône », 1874; « Ethnogénie des populations nord de la France », id.; « Ethnogénie des pulations du nord-ouest de la France », 1875; Anthropologie de la France », Dictionnaire yclopédique des sciences médicales, 1879, t. IV, · de 300 pages; « Carte ethnographique de France », 1877; « Instructions sur l'anthrogie de la Sicile », 1864; « Des habitants Sette Comuni », 1865; « Des Ligures », 9; « Des Centabres, Gaëls, Suèves du nordst de l'Espagne », 1865; « De l'ethnologie peuples ibériens », 1867; « Des anciens ples de l'Hispanie », 1881; « Ethnologie de éninsule du sud-ouest de l'Europe »; « Ber-3 », 1868; « Remarques sur l'ethnogénie des ulations du nord-est de l'Allemagne », 1871; ermains », 1882; « De quelques phénomè-

géologiques relatés par l'histoire paraissant

oigner de la haute antiquité de l'homme »,

); « De quelques dates reculées intéressant

mologie de l'Europe occidentale », id.; « Des

ients ethniques de l'Europe », 1864; « Des

ens et Germaniens », 1884; « Des unions

sanguines », 1862; « De la communauté des

femmes chez certains anciens peuples de l'Europe », 1882; « De l'anthropophagie chez les anciens peuples de notre Europe occidentale », 1868; « De l'usage des flèches empoisonnées chez les anciens peuples de l'Europe », 1877; « Remarques toxicologiques sur certaines substances employées par les anciens peuples de l'Europe pour empoisonner leur flèches », 1883; « De quelques anesthésiques anciennement employés en chirurgie », 1885; « Du secret médical relativement aux maladies vénériennes », 1869; « Application des connaissances anthropologiques aux expertises médico-légales relatives à la détermination de l'identité », 1870.

Lagrange (Fernand), médecin français, né, le 1er juillet 1845, à Limoges, où il exerce la médecine. En septembre 1888, il a été chargé d'une mission scientifique en Belgique par le Ministère de l'Instruction publique. On lui doit: « Sur la scoliose des escrimeurs », dans le Journal de Médecine de Limoges, 1885; « Physiologie des Exercices du corps », dans la Bibliothèque scientifique internationale, Paris, Alcan, 1888; « Hygiène de l'Exercice suivant l'âge, le sexe et le tempérament », 1889.

Lagrange (l'abbé François), ecclésiastique et écrivain français, chanoine de Notre-Dame de Paris et vicaire-général d'Orléans, né, à Dunle-Roy (Cher), le 15 mars 1827. Il a fait ses études de théologie au grand séminaire de Bourges, les a complétées par des années passées au cours supérieur de Saint-Sulpice; il a pris ensuite ses grades littéraires à l'École des Carmes et reçu le doctorat en théologie à la Sorbonne. Après avoir professé la philosophie au Collège d'Auteuil, il a été, pendant vingt ans, vicaire-général et collaborateur de Mgr. Dupanloup. Après la mort du célèbre évêque, tout en restant vicaire-général honoraire d'Orléans, il a été nommé par le cardinal Guibert chanoine titulaire de Paris. Il a publié: « Vie de Mgr. Dupanloup, évêque d'Orléans, de l'Académie française », Poussielgue, 3 vol., 1883-84. Il avait publié auparavant: « Histoire de Sainte-Paule », 1867, la 6º édition a paru chez Poussielgue, 1886; « Histoire de Saint-Paulin de Nole », Poussielgue, 2º éd. 1877; « Lettres choisies de Saint-Jérôme », 4e éd., Poussielgue; « Les actes des martyrs d'Orient », traduits pour la première fois du syriaque en français, sur la traduction latine d'Asseman », Tours, Mame; « Les Oraisons funèbres de Bossuet », avec notice et remarques littéraires, E. Belin frères, éditeurs; « Le Petit Carême de Massillon », avec notice et remarques littéraires, E. Belin frères. M. l'abbé L. a publié en outre plusieurs panégyriques et discours, entr'autres, le « Panégyrique de Jeanne d'Arc »; du « Comte Joseph de Maistre »; de « Saint-Charles Borromée »; de « Saint-François de Sales », etc.

Lagumina (le Rév. Bartolomeo), orientaliste

talien, docteur en théologie, inspecteur des muées, professeur d'hébreu à l'Université de Paerme, né, dans cette ville, le 4 juillet 1850, étudié l'hébreu avec monseigneur Dominique Turano, l'arabe avec les professeurs Guidi t Schiapperelli à Rome, l'archéologie avec le professeur Salinas, et a publié: « Il nome fenicio li Venere Ericina », Palerme, 1878; « Sull'uso lelle riserve dei beneficii in Sicilia », id., 1879; Il falso codice arabo-siculo, illustrato e descritto », id., 1881; « Le iscrizioni sepolerali rabe del Collegio di Propaganda a Roma, edite, radotte ed illustrate », Florence, 1881; « Su lue stele puniche trovate a Marsala », id., 1882; Note Sicule orientali », id., 1883; « Le melaglie e gli artisti del Seminario dei Chierici li Palermo », id., 1884.

Lagus (Guillaume), illustre philologue, archéoogue, orientaliste et écrivain finlandais, professeur émérite, depuis 1886 conseilleur d'État, ancien recteur de l'Université de Helsingfors, président de la Commission Archéologique de Finlandie depuis 1884, décoré de plusieurs ordres chevaleresques, membre de plusieurs sociétés scientifiques, né, à Abo, le 5 mai 1821 (fils du professeur de droit W. G. L., mort en 1859, et de la fille de l'archevêque de Finlande Jacques Tengstroem, mort en 1832), ennobli en 1880 et reçu en 1882 dans la Chambre de la Noblesse. Il a fait ses premières études avec l'arabiste Wallin et avec le célèbre poète Runeberg; en 1839, il entra à l'Université de Helsingfors, depuis le doctorat jusqu'au rectorat (1878-84); il y enseigna les langues orientales et le grec. De 1850 à 1854, il visita, comme philologue et archéologue, la Russie méridionale et la Crimée, la Turquie, la Grèce et l'Italie; il a aussi parcouru la Suède, la Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la France, l'Autriche et la Suisse. Parmi ses ouvrages de philologie classique, citons : « De Homocoteleutis disputatio », 1843; « Plutarchus Vitæ Ciceronis scriptor », 1846-48; « Plutarchus Varronis studiosus », 1847; « Plutarchus Vitæ Catonis Scriptor », 1848; « Plutarchus Livii studiosus », id.: « Studia Latina provincialium », 1849; « Les Rapports entre l'Antiquité classique et le Moyen-âge », en suédois, id.; « Souvenirs archéologiques du Monastère Saint-George en Crimée »; « L'Iliade et l'Assyrie »; « Sur le patriotisme des Grecs anciens ». A la littérature orientale il a fourni : « Seid Locmani ex libro turcico Aghuzname Excerpta », Vienne, 1854; « Cours de langue arabe », en quatre parties, en suédois (1º Histoire des langues sémitiques; 2º Grammaire; 3º Chrestomathie; 4º Dictionnaire); « Sur la transcription des alphabets orientaux »; « Sur l'Ecriture cunéiforme et les Finnois »; « Numi cufici in Finlandia reperti »; « Edrisii notitia terrarum Balthicarum »; « Quelques remarques

et une proposition au sujet de la premiè pédition russe au Japon ». En fait de tions historiques, citons de lui : « Charle dans la Russie méridionale et à Bender, la défaite de Poltava », Odessa, 1853; d graphies de finlandais célèbres, tels que l taliste Forskal, l'orientaliste Geitlin, le consulte Nordstroem, le diplomate comte Armfelt, le voyageur Eric Laxman, le Kellgrens, l'historien Porthan. Des men des discours, des programmes, des articl différents sujets. Le professeur L. a aus manié et édité deux ouvrages posthumes père: « Les biens et les généalogies de blesse finlandaise »; « Sur les traduction lois suédoises en langue finnoise ».

Lahoudès (Jules DE), érudit français, teneur des Jeux Floraux, secrétaire géni la Société Archéologique du Midi de la I né, le 18 juin 1830, à Albi (Tarn), élevé rège, licencié en droit à Toulouse, propi dans l'Ariège, à Pamiers; on lui doit, et vol., les « Annales de Pamiers », To 1882, et plusieurs notices et mémoires logiques dans le Bulletin Monumental, Bulletin et les Mémoires de la Société Arch du Midi de la France, dans le volume è du Congrès des Beaux-Arts à Paris, e d'autres recueils spéciaux.

Lahovari (Georges-J.), géographe re membre de la Cour des Comptes à Bu secrétaire général de la Société Géogra roumaine, est auteur d'un « Dictionnais graphique ».

Lahs (Henri), médecin allemand, pro de l'art des accouchements et de gyné à l'Université de Marbourg, né en 1838 blié, entr'autres: « Zur Mechanik der Ge Berlin, 1872; « Die Theorie der Geburt » 1877; « Die Achsenzug-Zangen mit b rücksichtigung der Tarnier'schen Zan Stuttgard, 1881: « Vorträge und Abhan zur Tokologie und Gynäkologie », Ma

Laillet (E.), ingénieur et écrivain f résidant à Amiens, né à Bains dans le ges, ancien élève des Écoles Nationales et métiers; pendant la guerre de 1870, distingué au combat devant Epinal, où mandait les volontaires de cette ville. I teur de Madagascar en 1875, il a exp dressé l'hydrographie de toute la côte o de cette île. On lui doit : « Ports et mo de la côte Est de Madagascar », 1876; « ( Madagascar » 1884; « La France Orient dagascar », id.; « L'Ami Grandfricot, ro voyage », 1887; « Mariage de Robins man de voyage », 1888; « Grande Carte dagascar », 1889.

Laincel (Comtesse Alix DE LAINCELfille du M. Louis-Elzéar de L., ancien ire du palais de Compiègne et de la Marnée de Castillon, petite-nièce du procugénéral de Provence. Le marquis de L., ut lui-même un littérateur distingué, aud'un Voyage humoristique dans le Midi, allié par sa mère Mlle de Vento, branche a maison qui a donné des doges à Gênes, r sa grand-mère, Mile de Seize, à la Maison avoie. Mme de L.-V. est née, en 1853, à ⊢la-Rousse (Drôme), elle a été élevée au ent des Oiseaux. Elle a débuté en 1880 le journalisme par une collaboration à La ie, au Paris-Journal, au Gaulois et au Tri-; en 1882, elle a transporté à l'Évènement signature: Violetta. Ello écrit aussi à La Elégante, à la Vie Moderne, à la Mode. Elle blié des romans et chroniques dans la Rede Paris, dans la Nouvelle Revue sons le donyme de Claude Vento. Elle a fait pae en librairie: « L'Art de la Toilette »; 38 Grandes dames d'aujourd'hui >; « Cou-

.e d'Épines »; « Une Vie brisée »; « Les Sade Paris »; « Chaplin et son école ». inisant (Charles-Ange), mathématicien et me politique français, deputé de la Seine, le 1er novembre 1841, à Basse-Indre (Loire rioure); élève de l'École polytechnique, il portit en 1861 dans l'arme du génie et avait int le grade de capitaine en 1870. Pendant iège de Paris, il fut chargé des travaux de nse du fort d'Issy. Il prit en 1879 la diion du Petit Parisien, où il traita surtout les stions militaires. Docteur ès-sciences depuis 7, M. A. L. a publié: « Les applications aniques du calcul des quaternions »; « Noui mode de transformation des courbes et surfaces », thèse; « Introduction à la méle des quaternions », 1881; la traduction de position de la méthode des équipollences du hématicien italien Bellavitis, 1874; « Essai les fonctions hyperboliques », 1874; « La tique radicale en 1-85 », quatre conférenin-18°, Merager éd., 1885; « Théorie et apations des équipollences », 1887; « L'anarbourgeoise » (politique contemporaine), 1 grand in-18°, Marpon et Flammarion, 1887; le nombreux mémoires dans divers recueils ntifiques. M. L. a été président de la Soé mathématique de France pendant l'année 7-1888.

\*aistner (Louis), écrivain allemand, maître à ich, né, en 1845, à Esslingen; on lui doit, 'autres: « Das Recht in der Strafe », 1872; ebelsagen », 1879; « Der Archetypus der lungen », 1886; « Barbarossas Brautwer», poème épique, 1875; « Golias, Studeneder des Mittelalters », 1879; « Frau Rata », ne épique. En collaboration avec Paul Heyse, ablie, depuis 1887, un « Neuer deutsche Noenschatz »; « Mittegsgeister », 1888, pree partie d'une « Mythengeschichte ».

Lajarte (Théodore-Édouard Du Faure, DE), compositeur et musicographe français, né, à Bordeaux, le 10 juillet 1826; il étudia la musique dans sa villo natale, y travailla le violon, le piano et l'harmonie, puis vint à Paris, où il fut admis au Conservatoire dans la classe de fugue et composition de Leborne en 1850. Leborne prit en affection son élève, il le conduisit chez Leveste, alors directeur du théâtre lyrique, auquel il le recommanda chaudement et lui fit obtenir un poème: Le secret de l'oncle Vincent, opéra-comique en un acte qui fut joué en 1855 soixante-dix fois consécutives. M. T. de L. comme écrivain spécial a collaboré à la Presse, à la l'atrie, à l'Arenir libéral, au Globe, au Public, à l'Assemblée nationale de 1871, au Moniteur des Arts, à la France musicale, au Ménestrel, à l'Illustration, au Monde illustré, à la Nouvelle Revue, etc., et a publié, en 1867, une brochure intitulée: « Instruments Sax et fanfares civiles ». Il est attaché depuis 1873 aux archives de l'Opéra, et a mis en ordre la bibliothèque de ce théâtre. Co travail lui a inspiré l'idée d'un ouvrage intitulé: « Bibliothèque musicale du théâtre de l'Opéra, catalogue historique, chronologique, anecdotique publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts et rédigé par Théodore de Lajarte, bibliothécaire attaché aux Archives de l'Opéra », Paris, Jouaust éd., 1876-80, 3 vol. in-8°. Depuis 1882, il a le titre officiel de bibliothécaire de l'Opéra; il est également bibliothécaire de l'Opéra-comique depuis neuf ans.

Lalaune (Léon-Louis-Chrétien), écrivain, membre de l'Institut, ingénieur et sénateur francais, né, à Paris, le 3 juillet 1811. Élève de l'École Polytechnique, il en sortit en 1831 dans le service des ponts-et-chaussées, et s'occupa particulièrement de recherches scientifiques et d'inventions d'instruments, travaux consignés dans de nombreux mémoires approuvés par l'Académie des Sciences et récompensés de médailles d'or par la Société des Ingénieurs. Constructeur, avec M. Ardoux, du chemin de fer de Paris à Sceaux, en 1846, il fut placé, en 1848, à la tête des Ateliers Nationaux. En 1852, il accepta la direction des travaux publics en Valachie, d'où l'invasion russe le fit partir. En 1855, il ouvrit dans la Dobroutcha, une routo destinée à l'approvisionnement de l'armée de Crimée. Il a dirigé depuis les travaux de diverses lignes de chemin de fer étrangers, notamment coux de l'Ouest-Suisse, et du Nord de l'Espagne. Il avait atteint le grade d'inspecteur général de première classe des Ponts-et-Chaussées depuis plusieurs années, lorsqu'il fut appelé, par décret du 20 janvier 1877, à la direction de l'École des Ponts-et-Chaussées. Il a été élu membre libre de l'Académie des Sciences en 1869, et président, la même année, de la Commission technique européenne, composée

des représentants des sept grandes puissances, délibérant sur la délimitation de la frontière Roumane-Bulgare, et sénateur inamovible en 1883. En cette dernière qualité, il s'est abstenu lors du vote de la loi sur l'expulsion des princes prétendants. On doit à M. L. L.: « Essai philosophique sur le technologie », 1840; « Tables nouvelles pour abréger divers calculs », id.; « Table graphique à l'usage des chemins de fer », 1843; · Description et usage de l'abaque, ou compteur universel », 1845; « Instruction sur les règles à calcul », 1851; « Mémoire sur les tables graphiques et sur la géométrie anamorphique », 1846; « Méthode graphique nouvelle pour la révolution des équations numériques de tous les degrés », 1878.

LAL

Lalanne (Marie-Ludovic-Chrétien), littérateur français, né, à Paris, le 23 août 1815. Élève de l'École des Chartes, il fut attaché en 1846 à la Commission des travaux historiques. Il fut désigné en 1848 comme expert dans l'affaire Libri. Directeur de l'Athenœum Français, de 1853 à 1856, il a fondé et dirigé, à partirde cette dernière date et jusqu'en 1865, la correspondance littéraire. M. L. L. a collaboré en outre à la Bibliothèque de l'École des Chartes, aux Archives de l'art français, à la Bibliographie portative, à la Gazette des Beaux-Arts, au Journal de l'Art, etc. M. L. L. a publié à part : « Recherches sur le feu grégeois et sur l'introduction de la poudre en Europe », couronnées par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1841; « Curiosités littéraires : Curiosités bibliographiques; Curiosités biographiques; Curiosités des traditions, des mœurs et des légendes; Curiosités militaires », 5 vol., 1845-55; « Dictionnaire de pièces authographes volées (affaire Libri) aux Bibliothèques publiques de France », avec M. Bordier, 1851-53; « Dictionnaire historique de la France », 1872, et des éditions des Mémoires et des tragiques de D'Aubigné; des « Mémoires de Marguerite de Navarre »; des « Mémoires et correspondance de Bussy Rabutin »; des « Œuvres complètes de Malherbe », dans les Grands écrivains de la France, 5 vol., 1862-69; des « Œuvres de Brantôme », 11 vol., 1865-82, pour la Société de l'histoire de France (le Lexique a eu un prix de l'Académie Française); « Inventaire des manuscrits de la collection Godefroy » (à l'Institut); « Journal d'un bourgeois de Paris sous François 1er », 1854; « Le livre de fortune, recueil de deux cents dessins inédits de Jean Cousin », 1883; « Journal de voyage du cavalier Berni en France » (manuscrit inédit de Chantelou), 1885; « La correspondance inédite de Lagrange avec d'Alembert », formant le tome XIII des œuvres complètes de Lagrange, 1882; « Les derniers jours du Consulat », manuscrit inédit de Fauriel, 1886. M. L. L. est sous-bibliothécaire de l'Institut depuis 1875.

Lallemand (Léon-Frédéric), publicis çais, né, à Paris, le 2 avril 1844. Avoc cour de Paris, ancien chef du bureau fants assistés de la Seine, lauréat de l' (Académie des Sciences morales et poli aux concours de 1882 et de 1885; mem la Société d'Économie politique; asse l'Académie royale de Belgique; correspon l'Académie Royale d'Espagne etc., il a « La question des quêtes à domicile » « Études sur la nomination des comm hospitalières », 1877; « Histoire de la à Rome », 1878; « Mémoire sur l'organ des établissements hospitaliers et char en France », couronné par l'Académ Sciences morales et politiques, 1882; « L tion des Enfants abandonnés et délais XIXº siècle », extrait d'un mémoire ( né par l'Académie des Sciences morales litiques, 1885; « Histoire des Enfants donnés et délaissés », étude sur la pro de l'enfance aux divers époques de la c tion, ouvrage couronné par l'Académie des ces morales et politiques », 1885; « E de la charité aux diverses époques de la sation »; « Études théoriques et politiq l'organisation et le fonctionnement des sements hospitaliers existant chez les | civilisés ».

Lalou (Charles), journaliste et patrio çais, directeur politique du journal La Fra à Lille, en 1841, fils de M. Julien Paul cien receveur-général des finances, débu l'administration. Entré à la Préfecture Seine, il ne tarda pas à se distinguer p zèle et son intelligence; il arriva rapi aux fonctions de chef de service, mais c administrative un peu calme et trop tra ne pouvait suffire à son activité; il aba donc la Préfecture de la Seine, entr le journalisme et devint l'un des put français le plus en vue. Choisi en 1881 directeur politique du journal La Franc continué dignement l'œuvre de son illus vancier Émile de Girardin; il a donné gane démocratique un développement ( rable. Il a fondé à Bordeaux la France d Ouest qui rivalise aujourd'hui avec les jo les plus répandus de province. Patriot l'âme, M. C. L. met, au dessus de tout, térêts de la France et de la République

Lamansky (Vladimir), écrivain russe, seur de dialectologie slave à l'Univers Saint-Pétersbourg; il débuta en 1860 mémeire sur les Slaves de l'Asie-Minel l'Afrique et de l'Espagne. Attaché au Mi des affaires étrangères, il en tira des ma précieux pour l'histoire du XVIIIe si inséra aussi des essais linguistiques not dans le Bulletin de la Société Géographiquet dans les Mémoires de la Société Arc

s. Ensuite, du Ministère de l'Instruction, il zut la mission d'étudier pendant deux ans dialectes slaves à l'étranger. De retour en usie, il publia un Mémoire sur l'état histome du monde greco-slave dans l'Europe oclentale, qui lui valut une chaire à l'Université. t dehors d'articles nombreux, il fonda sa rétation littéraire surtout sur les ouvrages suists: « Étude sur la société slave et sur le reloppement historique de la langue slave et la langue russe »; « Sur les chansons de Russie méridionale »; « La Serbie et les vinces slaves de l'Autriche méridionale ». La Mantia (Vito), éminent historien et ju. onsulte italien, conseiller à la Cour de Cason à Palerme, né, à Cerda (province de Paae), le 7 novembre 1822. En 1842, il remzait, à la suite d'un concours, le prix de mille francs fondé par Monseigneur Di Gioni pour la langue grecque et latine, l'Hise Sainte et l'Histoire de la Sicile. Depuis B, il s'est entièrement consacré aux études La jurisprudence. Parmi ses nombreuses puations, signalons: « Discorso su le basi a legislazione, seguito da un progetto di ria del diritto civile e penale in Sicilia », erme, 1853; « Annali di legislazione e giu->rudenza patria e straniera >, 1858; « Decini della Corte Suprema di Sicilia dal 1819 1829 », 1859; « Storia della legislazione cie criminale in Sicilia », 1858-59, ouvrage entiel, suivi et complété par son chef-d'œu-: « Storia della legislazione civile e crimie di Sicilia, comparata con leggi italiane e aniere dai tempi antichi ai presenti », 1868-; « Appendice alla Storia della legislazione Sicilia », 1875; « Su la legislazione e giuprudenza di Sicilia nel secolo XIX », 1876; Origini e vicendo degli Statuti di Roma », rence, 1879; « L'età maggioro in Firenze ai ipi di Dante », 1879; « Sui libri rari del olo XV della Biblioteca Lucchesiana di Girti », Bologne, 1881; « Prescrizione delle ni personali per diritto antico e moderno », ne, id.; « Su l'Adulterio », dans l'Encicloa Giuridica Italiana; « Piantagioni verso ne del vicino », Rome, 1882; « Consuetudini liane in lingua volgare >, Bologne, 1883; iritto civile siciliano esposto secondo l'or-· del Codice italiano », 1883-88; « Storia a legislazione italiana: Roma e Stato Ro-.o >, Turin, Bocca, 1884; « Su l'Appaunag-». 1885; « Notizie e documenti sul giuresulto F. P. di Blasi, primo martire di libertà 1795 »; « Origini e vicende dell'Inquisizione Sicilia », Turin, Bocca, 1888; « Cenni stosu le fonti del diritto greco-romano e le ise e leggi dei Re di Sicilia », Turin, Locer, 1887; « Cenni critici su la Storia del 'lamento in Sicilia », Palerme, id.; « Analisi ica su le ristampe iniziate in Palermo da

Todaro e Pedone nella Raccolta di Statuti italiani », Turin, Loescher, 1888; « Su l'Allodio », id.; « Notizie e documenti su le consuetudini delle città di Sicilia », Florence, 1884. — Son fils aîné François-Joseph, docteur en droit, a publié: « I Parlamenti del Regno di Sicilia e gli Atti inediti (1541 e 1594) », Turin, Bocca, 1886; « I libri legali bruciati in Palermo per mano del boja », 1887; « Edizioni e studii di statuti italiani nel secolo XIX », Turin, Bocca, 1888. Son fils puiné reçu docteur en droit à l'Université de Palerme, en 1883, a écrit: « Codici di leggi romane sotto i Barbari », Palerme, 1880; « Su l'incitazione bizantina negli scritti dei Glossatori », Rome, 1889; « Ragioni del pubblico Demanio su le spiagge di Sicilia per jactum balistae, con documenti inediti », id., 1889; « Su la costituzione greca I Col. Justin. IV, 20, e l'origine storica dell'articolo 1341 del Codice civile >, Rome, 1889.

LAM

Lamarche (Numa), pasteur et historien français, né, le 5 séptembre 1847, à Barre des Cévennes dans le département de la Lozère, fit de brillantes études littéraires au Lycée de Nîmes, où il remporta le prix d'honneur, et se rendit, pour se préparer au Saint-Ministère, à la Faculté de Montauban. Sa thèse de bachelier en théologie, présentée en 1869, traite « De la seconde captivité de Saint-Paul à Rome ». Nommé en 1870 pasteur suffragant à Négrepelisse (Tarn-et-Garonne), il fut appelé en 1872 comme pasteur titulaire à Roquecourbe et en 1878 dans son ancienne paroisse. Ses deux plus importantes publications sont un « Rapport sur la situation des églises Reformées », lu en 1879 à la Conférence pastorale de Nîmes et publié en 1880 dans les Étrennes Chrétiennes, et une « Histoire de la Réformation et des églises Réformées », manuel rédigé d'après les méthodes universitaires pour les cours d'instruction religieuse destinés à la jeunesse. Membre distingué du parti libéral, M. L. a collaboré à l'Avenir, à la Renaissance, à la Paix de l'Église et à plusieurs autres journaux religieux.

Lambel (Hans), philologue autrichien, né, le 26 août, à Linz, a fait ses études à Vienne, et enseigné d'abord au gymnase, puis à l'Université de Prague. Ses principales publications ont été insérées dans la Germania et dans les Actes de l'Académie des Sciences de Vienne; citons: « Katharinen Marter », 1863; « Berichte über Weisthümerforschungen », 1875; « Goethe-Reliquien aus Böhmen », dans les Mittheilungen de la Société pour l'histoire de l'Allemagne en Bohême, 1880; « Ein neuentdecktes Blatt einer Heliandhandschrift », 1881; « Fragment einer Tristandichtung », 1881; « Alfr. Meissner », dans les Mittheilungen citées, 1885; des éditions de classiques.

Lamber (Juliette), voir Adam (M<sup>mc</sup>). Unc rue de Paris porte le nom de cette dame il lustre dont le patriotisme ardent égale le talent d'écrivain.

Lambert (Sir John), homme politique et écrivain anglais, né, en 1815, à Bridzor, président des trois « Boundary Commissions » gouvernementales pour l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, membre du Conseil privé de Sa Majesté la Reine depuis 1885, est l'auteur des « Lectures on Modern Legislation », et des « Vagrancy Laws », ainsi que de différents essais sur la musique d'église au moyen-âge, pour lesquels il fut agrégé à l'Académie de Sainte-Cécile à Rome et reçut en 1851 une médaille d'or du Pape Pie IX.

Lamborelle (Louis), publiciste belge, né, à Maestricht, en 1824. Ancien militaire, il alla servir la France en Algérie, puis il revint dans son pays natal où il occupa les fonctions de receveur des contributions; il est aujourd'hui pensionné et vit à Uccle, près de Bruxelles. Il a publié: « Cinq ans en Afrique », Bruxelles, 1863; « Le progrès et le fonctionnaire », id., 1866; « Le bon vieux temps, recherches historiques sur la féodalité et l'Église », id., 1874 (plusieurs éditions); « Les plaisirs de la noblesse et les joies du peuple », id., 1876; « Martyrs et bourreaux », id., id. (en collaboration avec M. E. Desès, trois éditions); « Maison Escobar et Cie », id., 1877; « Miettes historiques et littéraires », id., id.; « Les apôtres et les martyrs de la liberté de conscience », id., 1882 (en collaboration avec M. Desès); « Le trône et l'autel », id., 1889. Plusieurs de ces livres, œuvres de propagande anticléricale bien plus que de saine érudition, ont paru d'abord en feuilletons dans divers journaux.

Lambros (Spiridion), écrivain grec, professeur d'histoire à l'Université d'Athènes, fils de l'illustre numismate Paul L., mort en 1887, est né, à Corfou, en 1851, et a fait ses études à Athènes, à Berlin et à Leipzig, où il fut reçu docteur en 1883 sur la presentation de cette thèso: « De conditarum coloniarum græcarum indole, præmisque et honoribus ». De 1875 à 1877, il visita les bibliothèques et les archives de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hollande, de l'Angleterre, de la France et de l'Italie à la recherche de documents touchants à l'histoire des Hellènes au moyen-âge. En 1879, il fut envoyé par son gouvernement au Mont Athos, pour y étudier les riches bibliothèques de ces monastères. Poète et auteur dramatique à ses heures, il a publié: « Collection de romans grecs en langue vulgaire et en vers d'après les manuscrits de Leyde et d'Oxford », Paris, Maisonneuve, 1879; « Écrits inédits sur Corfou, tirés des manuscrits du Mont Athos et des bibliothèques de Cambridge, de Munich et de Corfou », 1882; « Exceptorum Constantini De Natura Animalium, libri duo, Aristophani Historia Animalium, etc. >, Berlin, 1885; « Étu-

des historiques comprenant douze traités riques, tirés de sources inédites », Att 1884; « Histoire de la Grèce depuis les les plus reculés jusqu'au règne du Roi Oti 1886. Il est membre de l'Institut allemant thènes, de l'Académie de Barcelone et de cadémie de Belgrade.

Lamington (lord Alexandre Dundas Wishart Baillie Cochrane), écrivain an né en 181°, a fait ses études à Cambridgublié: « Poems », 1838; « Exeter Hi Church Polemics », 1841; « The Morea » me, 1841; « The State of Greece », 1847; nest Vane », deux vol., 1849; « Florence Beautiful », 2 vol., 1854; « The Map of It 1856; « Young Italy: Historic Pictures », vol., 1865; « Francis the First and other l ric Studies », deux vol., 1870; « The Ti Français in the Reign of Louis XV », 18 quelques brochures politiques.

Immasch (Henri), jurisconsulte autiprofesseur de Droit pénal et de philosopi
Droit à l'Université d'Innsbruck, né en
on lui doit, entr'autres: « Das Moment of
ver Gefährlichkeit im Begriffe des Verbre
versuches », Vienne, 1879; « Das Recl
Auslieferung wegen politischer Verbrech
Vienne, 1884 (traduction française de Willens, Paris, 1885); « Auslieferungspflich
Asylrecht », Leipzig, 1887.

Lümmer (Hugo), théologien et histori lemand, professeur d'histoire ecclésiast l'Université de Breslau, né en 1835; on le « Clementis Alexandrini de λόγφ doctr Leipzig, 1855; « Papst Nicolaus I », 1857; « Sancti Anselmi libri Cur Deus ho Berlin, 1857; « Die vortridentinische Teo Berlin, 1858; « Eusebii Pamphili Histor clesiasticæ libri decem >, 1859-62; « A Romana », Schaffhaus, 1861; « Monume ticana », Fribourg, 1861; « Zur Kir schichte des 16 und 17 Jahrh. », Fi 1863; « De Leonis Allatii Codicibus », Fi 1864; « Scriptorum Græciæ orthodoxæ theca selecta >, Fribourg, 1864-1865; « creta Concilii Ruthenorum Zamoscienc madversiones >, Fribourg, 1865; « ( Urbs Jerusalem >, id., 1866; « Melet Romanorum Mantissa », Ratisb., 187! Martyrologio Romano », id., 1878; « tionen des katol. Kirchenrechts >, id.,

Lammers (Auguste), publiciste allen recteur de la Revue Nordwest à Brêmborateur de plusiours autres revues alle entr'autres, la Weser-Zeitung de Brême meine Zeitung d'Hildesheim, la Zeitung fideutschland de Hanovre, la Süddeutsche de Francfort, l'Elberfelder Zeitung, le Handelsblatt, né, le 23 août, à Lunél publié: « Die geschichtliche Entwickel Freihandels »; « Die deutsche Auswande

orrauch und seine Kulturmission »; jungung der Kirche »; « Die Bettel-« Bekämpfung der Trunksucht »; zein und Kaffeeschenken »; « Offentler-Fürsorge ».

e (Henri-Félix DE), administrateur ste français, fils de B. de Lamothe, artillerio, directeur de l'Arsenal de 1855 à 1860, est né, à Metz, le 8 août ommença ses études au lycée de Tountinua à Metz au collège Saint-Clés acheva au lycée de Nancy. En 1862, s'engagea en Italie dans la légion avec laquelle il prit parti à la camitre le brigandage dans les anciens litains, puis il passa en Pologne l'ante. Il assista au combat de Krzykawka datinat de Sandomir, où il vit tomber ui l'ancien officier garibaldien - le rgamasque Nullo - qui commandait de légion étrangère formée par les rolontaires italiens et français accoucovie à la nouvelle d'un soulèvement itéressait alors tous la jeunesse libé-865, il revint en France, entra au 8e le ligne et, en 1867, se fit incorporer nterie de marine et tint garnison au 3 1867 à 1871. Quittant l'armée en s avoir opté pour la nationalité franollabora à la rédaction de plusieurs algériens et ensuite explora le Canada que du Nord de 1873 à 1874. En 1875, fut attaché au journal le Temps, et mme correspondant de cette feuille, ction de l'Herzégovine (1875), au cen-> l'indépendance américaine (janvier éjourna enfin trois mois à Cuba et à uivit la guerre turco-russe sur le Daans les Balkans, de mai à décembre ne correspondant attaché à l'État-manée russe du Danube. Les évènements 871 avaient singulièrement fait réfléien volontaire polonais de 1863, qui jamais manqué une occasion de précoente cordiale et la communauté d'inla France et de la Russie, notamment étude publiée dans l'Illustration en 2 et intitulée Russes et Allemands. il alla en Algérie et prit part, touqualité de correspondant du Temps, tions militaires de l'Aurès, à la guerre 3, contrée où il fit plusieurs voyages 1881. Il fut un des rares Européens ent la ville sainte de Kairouan avant n française. Dans cette excursion, qui n 1880, il eut pour compagnons de . Emilio Pinchia, l'auteur des Ricordi , et Mine Pinchia, la première femme e qui ait été admise à visiter Kais être obligée de prendre le costume 1882, le ministre des affaires étrangères le chargea d'une mission en Égypte. En 1884, il demeura à Berlin pendant la conférence internationale qui se tint dans cette ville. A l'exposition d'Anvers, M. de L. était membre du jury, comme délégué de la Tunisie. Il se rendit en Bulgarie, sur la demande du Temps, au cours de la campagne de novembre 1885. M. de L. est officier de l'ordre bulgare de Saint-Alexandre et de plusieurs autres ordres étrangers. M. de L. est entré dans l'administration en 1886, et a été nommé, le 23 mars, commandant des fles Saint-Pierre et Miquelon. Le titre de gouverneur de cette colonie lui a été conféré en septembre. On lui doit, outre ses nombreux et fort remarquables articles dans le Temps et diverses revues, un volume intitulé: « Cinq mois chez les Français d'Amérique », Paris, Hachette, 1880, in-18, avec gravures.

Lamothe (Pierre-Alexandre Bessot DE), voyageur et romancier français, né, à Périgueux, le 6 janvier 1828. Après avoir suivi les cours de l'École des Chartes (1851), il voyagea jusqu'en 1862 en Europe, Asie, Afrique, visitant la Russie, la Pologne, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, la Suisse, la Grèce, le Portugal, l'Égypte, la Syrie, le Maroc, etc. Collaborateur aux revues et journaux, notamment à la Revue Contemporaine, à l'Illustration, à la Revue de l'Instruction publique, à la Revue des Sociétés Savantes, etc. Archiviste du département du Gard (1862), il a publié les inventaires des archives du Gard, d'Uzès, de Nîmes, de Beaucaire, d'Aiguesmortes, etc. Il avait été, en 1860, chargé d'une mission littéraire en Espagne. Correspondant du Ministère de l'Instruction publique pour les travaux historiques, officier d'Académie (1870), membre de la Société des gens de lettres, M. A. de L. est surtout connu par ses nombreux romans dont plusieurs ont été traduits en espagnol, en anglais, en italien et en allemand. Nous citerons: « Les Camisards >, suivis de « Cadet de la Croix >, 3 vol.; « Les Faucheurs de la mort », 2 vol.; « Les Martyrs de Sibérie », 4 vol.; « Histoire d'une pipe », 2 vol.; « Marpha »; « Soirées de Constantinople »; « Histoire populaire de la Prusse »; « Les Mystères de Machecoul »; « Le Gaillard d'arrière de la Galathée »; « Légendes de tous les pays: Les Animaux »; « Mémoires d'un déporté à la Guyane française »; « L'Orpheline de Jaumont »; « Le Taureau des Vosges »; « Aventures d'un Alsacien prisonnier en Allemagne »; « Journal de l'orpheline de Jaumont »; « L'Auberge de la Mort »; « La Reine des brumes et l'Émeraude des mers »; « Les Métiers infâmes »; « Le Roi de la nuit », 2 vol.; « Les Compagnons du désespoir », 3 vol.; « Pia la San Pietrina », 2 vol.; « Les Fils du martyr »; « Les deux Romes »; « Le Proscrit de Camargue »; « La Fille du bandit »; « Le cap aux ours »; « Le Fou du Vésuve »;

١

« Les Secrets de l'Océan », 1re partie; « Le Capitaine Farragus », 2º partie; « Fleurs des eaux »; « A travers l'Orient: de Marseille à Jérusalem »; « Fædora la nihiliste »; « Nadiège », roman sur le nihilisme; « Les Pints sanglants »; « Patrick O'Byrn »; « La Filleule du baron des Adrets »; « Les Soucis du docteur Sidoine »; « Le denier d'or »; « Gabriella »; « La Fiancée du vautour blanc »; « La Fée des Sables ».

Lampertico (Fedele), illustre économiste italien, aucien député, Sénateur du royaume depuis 1873, président honoraire de l'Istituto Veneto, président effectif de l'Accademia Olimpica, membre de l'Académie des Lincei, né, à Vicence, le 18 juin 1833; il a fait ses premières études dans sa ville natale, où l'abbé Giacomo Zanella a été un de ses maîtres, et à l'âge de 22 ans il fut reçu docteur en Droit à l'Université de Padone, où il devait ensuite devenir professeur lui-même (il a maintenant le titre de professeur honoraire). Il débuta par une excellente monographie: « La Statistica in Italia prima dell'Achenwaar », Padoue, 1855. Parmi ses écrits qui se signalent par des vues larges et l'éloquence. citons: « Relazione d'uno Statista veneto » (pour cette publication il fut condamné par l'Autriche pour crime de haute trahison); « Urgenza della questione Veneta », 1865; « Economia dei Popoli e degli Stati », ouvrage classique, en quatre vol., publié à Milan, chez Treves; une relation importante à la Chambre des députés sur la Circulation forcée des billets de banque, des relations au Sénat sur les Lois forestières, sur la Circulation du papier-monnaie, sur les Abus des Ministres des Cultes, etc.

Lamprecht (Charles-Gothard), historien allemand, professeur à l'Université de Bonn, né en 1856, l'un des fondateurs de la Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst (en 1882), a publié séparément: « Beiträge zur Geschichte des französischen Wirthschaftslebens im 11 Jahrh. », Leipzig, 1879; « Initial-Ornamentik des 8 bis 13 Jahrh. », id., 1882; « Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter », quatre vol., id., 1886.

Lamy (Thomas-Joseph), illustre théologien et orientaliste belge, né, à Ohey, petit village de la province de Namur, le 27 janvier 1827.

M. L. est, depuis 1848, professeur d'Écriture sainte et de langues sémitiques à l'Université catholique de Louvain, et il fait partie de l'Académie Royale de Belgique. Il a collaboré au Bulletin de cette Compagnie et à la Biographie Nationale, publiée par elle, à l'Annuaire de l'Université de Louvain, à la Revue Catholique de la même ville, à la Dublin Review, aux Lettres Chrétiennes de Lille, à La Controverse, etc. Parmi ses publications en librairie, il faut citer:

« De Syrorum fide et disciplina in re Eucharistica », Louvain, 1859; « Examen critique de

la Vie de Jésus de M. Ernest Rénan », id. (trois éditions françaises et deux tradu allemandes); « Introductio in sacram 8 ram », Malines, 1866-67 (la 4º od. » p 1886); « Concilium Seleuciæ et Ctesipho bitum anno 410, textum syriacum edidit vain, 1868; « Gregorii Barhebræi che ecclesiasticum », id., 1872-88 (édité a collaboration de M. J. B. Abbeloos); Apôtres et l'Antéchrist (critique des trav M. Ernest Rénan) », Bruxelles, 1874; « mentarium in librum Geneseos », Louvain (2º éd., Malines, 1883-84); « Sancti E syri hymni et sermones », Malines, 1885

Lancereau (Étienne), médecin et prof français, membre de l'Académie de Mé né, à Breig-Brières (Ardennes), en 18 dehors de sa collaboration au Dictionnal cyclopédique des Sciences médicales, il a 1 ◆ Des affections nerveuses syphilitiques collab. avec le Dr Léon Gros, Paris, 1861 la thrombose et de l'embolie cérébrale 1862; « Atlas d'anatomie pathologique » Des hémorragies meningeis >, 1863; Polyurie » (diabète insipide), 1869; « maladie expérimentale comparée à la 1 spontanée », 1872; « Traité historique tique de la Syphilis », première éd., 18 1873; « Distribution géographique de la sie pulmonaire », 1875; « Leçons de c médicale faites à l'hôpital de la Pitié », Paralysies toniques et syphilis céréb 1882; « Traité d'anatomie pathologique », gr. in-8°; « Traité de l'herpétisme », 18

Lanciano (Raphaël), naturaliste et p phe italien, né, à Orsogna (Abruzzes), a de décembre de l'année 1817. Ayant pri à la révolution de 1848 et combattu les nes néo-guelfes de Gioberti et de ses pa il subit un procès d'irréligion et fut coi et retenu en prison pendant quelques Député de Manoppello en 1861, après av part aux travaux de trois sessions légis il se retira à Chieti, pour s'y livrer entiè à ses études. Parmi ses écrits, on signal gnificazione fisiologica della Cellula », Ricoglitore de Naples, 1855, mémoire rés 1857 par la Gazette de Paris; « Introduz una Nosografia metodica », dans le Fili bezio de 1857; « Corrispondenza dell'ele statica e dinamica cogli esseri inorganic ganici », id., 1858; « Sul parosismo de lattie », dans le Morgagni de 1858; « di Scienza prima », 1862; « L'Universo, e l'Individuo », 1872; « L'oggetto della zione », Milan, 1882.

Lanczy (Jules), publiciste et économis grois, résidant à Budapest. On lui d tr'autres: « La Réforme de l'instruction rieure et la critique de la culture mode la Hongrie », Budapest, 1879; « Sur l'. inelle et parlementaire de la Hongrie 848 »; « Zur Entwickelungsgeschichorm-Ideen in Ungarn », 1877, aux cadémie des sciences; « L'origine nautés rurales: Famille et propriété s, études de sociologie et jurispruparée », 1881; « Paul Széchenyi are Kalocsa et la politique nationale », 1882; « Sur le caractère historique de la révolution de Rakoczi », id.; sation de la justice administrative en 1883, etc.

(Léopold), médecin allemand, profesde l'art des accouchements et de gyl'Université de Berlin, né en 1848; des essais insérés aux journaux et , on lui doit: « Zur Physiologie der hel-Absonderung », Breslau, 1873; elæna der Neugebornen », Breslau, eber Erweiterungsmittel der Gebäreipzig, 1878; « Die Wanderniere der Berlin, 1881 (traduction anglaise en dres); « Der Hängebauch und die pr bei Frauen », Berlin, 1885 (tra-1886).

(Marc), écrivain autrichien, né, le 21 1837, à Brody en Gallicie. Il a été merce à Vienne jusqu'en 1878; mais retiré en cette année pour se livrer : à ses études littéraires, et surtout ture anglaise et aux langues néo-laconnaît à fond. Il a surtout visité talie, et ses travaux sur la vie et Boccace lui ont fait depuis l'appases « Quellen des Dekameron », en orillante réputation. Ce livre lui va-I le doctorat à l'Université de Tuivirent: « Giovanni Boccaccio, sein seine Werke », traduit en italien, iditions nombreuses par M. Camilio wersi; « Italienische Literatur am chen Hofe », 1869, traduit en italien :ein-Rebecchini, 1880; une nouvelle mentée des « Quellen des Decame-Rom, Wien, Neapel während des Erbfolgekrieges »; « Geschichte Kai-I », premier vol., 1888.

g (comte Charles), illustre orientaliageur suédois, organisateur puissant
le du Congrès International des Ode Stockholm et de Christiania,
r de la Couronne d'Italie et chevaoile polaire en diamants, esprit enécrivant et parlant presque toutes
modernes de l'Europe, connaissant
ieurs langues orientales, et spécialelialectes arabes, agent diplomatique
Roi de Suède auprès de S. A. R. le
gypte, né, à Stockholm, en 1848;
pir achevé ses études classiques, il
iversité de Pise, comme étudiant de

philologie et philosophie. De là, il se rendit à Rome pour y étudier l'archéologie classique. Il parcourut ensuite la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la France, en y abordant les langues orientales; il entreprit ensuite des voyages nombreux en Orient, se rendant maître de la langue des différents pays qu'il visitait. C'est pourquoi, en recovant, en 1882, des mains du célèbre professeur Fleischer son diplôme de docteur, il eut l'honneur de s'entendre dire par le grand arabiste allemand: « Vous venez ici comme « maître et non comme élève; c'est un honneur pour l'Université de Leipzig de vous compter « parmi ses docteurs ». D'une activité prodigieuse, il suffit à mille choses à la fois; tandis qu'il prépare des publications scientifiques, il entreprend de longs voyages, il donne en prince ce qu'il a gagné comme collectionneur intelligent à l'Italie et à la Suède qu'il aime presqu'également et où il a également droit de cité et titre de noblesse, puisque le titre de comte qui lui a été donné par le Roi d'Italie en vue de ses mérites et de sa générosité dans la dernière épidémie du choléra et dans d'autres occasions lui a été confirmé par le Roi Oscar II, qui l'honore de son amitié et dont il a accompagné le fils dans un récent voyage en Orient. Parmi ses publications, en dehors de nombreux articles insérés dans des recueils spéciaux, citons: « I Oknar och palmlundar », 1881-82; « Proverbes et dictons du peuple arabe, matériaux pour servir à la connaissance des dialectes vulgaires ». Il soigne maintenant la publication des Actes du Congrès de Stockhoolm et de Christiania, et il organise un Institut Oriental International. - Le comte L. est marié avec la fille du riche éditeur Hallberger, l'éditeur du Land und Meer à Stuttgard, l'aimable propriétaire du magnifique Château de Tutzing.

Landerer (Albert-Sigismond), chirurgien allemand, professeur libre de chirurgie à l'Université de Leipzig, né en 1854; on lui doit, en dehors des essais insérés aux revues: « Ueber die Gewebsspannung », Leipzig, 1885; « Handbuch der allgemen. chirurg. Pathologie und Therapie », Vienne, 1887; « Behandlung der Tuberculose mit Perubalsam », Munich, 1888.

Landesmann (Heinrich-Hieronimus LORM), écrivain allemand, né, le 9 août 1821, à Nikolsbourg, résidant à Dresde depuis 1873, après deux longs séjours à Vienne et un séjour de doux ans à Berlin. Son premier livre: « Wiens poetische Schwingen und Federn », 1846, fut remarqué; suivirent: « Am Kamin », nouvelle, 1857; « Erzählungen eines Heimgekehrten », 1858; « Geflügelte Stunden », 1875-76; « Der Naturgenuss », 1876; « Novellen und Szenen », 1878; « Diogenes im Tintefass », id.; « Intimes Leben », 1879; « Späte Vergeltung », roman, 1879; « Gedichte », 4me éd., 1886; « Wanderers Ruhenbank », 1880; « Der ehrliche Na-

ne », Rome, id.; « Der Abend zu Hasse »; 881; « Ausserhalb der Gesellschaft », id., 1881; Ein Kind des Meeres », roman, 1882; « Norem Attentat », roman, 1884; « Natur und Geist m Verhältniss zu den Kulturepoche », id.; Der fahrende Geselle », roman, id.

Landgren (Lars L.), théologien suédois, né n 1810, depuis 1876 évêque à Härnösands, a sublié: « Grunddragen till läran om dopet », 855; « Grunddragen till läran om helgelsen », 861; « Grunddragen till läran om gud »; Grunddragen till läran om rättfärdiggörelen », 1869; « Ofversigt af de protestantiska nissionernas uppkomst och närvarande tilltänd »; « Om försoningen, vidräkning med ektor Waldentsröm », 2° éd., 1876; « Uttaanden öfver kyrkliga frågor », 1882.

Landois (Christian - Cem. - Aug. - Léonard), hysiologiste allemand, professeur de physiolocie à l'Université de Greifswald, né en 1837, publié, en dehors de nombreux essais et ménoires dans les revues et dans les recueils spéiaux, les ouvrages suivants: « De macrogatere hominis », 1861; « Ueber den Haarbalgarasiten des Menschen », Danzick, 1863; « Neue Versuche zur Lehre von d. Transfusion des Blues », en collaboration avec Eulenbourg, Berlin, 1866; « Beiträge zur Anatomie der Plattwürmer » (en collaboration avec Sommer), 1re livr. ; « Ueber Bothriocephalus latus », Leipzig, 1872; « Die Lehre von Arterienpuls », Berlin, id.; « Die Transfusion des Blutes », id., 1875; « Graphischelluntersuchungen über den Herzschlag im normalen und krankhaften Zustande », Berlin, 1876; « Beiträge zur Transfusion des Blutes », Leipzig, 1878; « Lehrbuch der Physiologie des Menschen », 6me éd., Vienne, 1888, traduction en anglais par Stirling, 3me éd., Londres, 1888, traduction russe de Danilewski, Charkow, 1887, traduction italienne par Bocci, 1881. Parmi ses mémoires, signalons: « Ueber Fönende Vocalflammen », 1880; « Ueber Erregung typischer Krampfanfälle nach Behandlung des centralen Nervensystems mit chemischen Substanzen », 1887.

Landois (Hermann), naturaliste et littérateur allemand, professeur de zoologie à l'Académie de Münster, fondateur du jardin zoologique Westphalien à Münster, directeur du Jahrebericht der Westphäl. Prov. Verein für Wissenschaft und Kunst, né en 1835. En dehors de ses essais dans les recueils spéciaux, on lui doit: « De systemate nervorum transversorum in septem insectorum ordinibus », Greifswald, 1863; « Die Lungenseuche des Rindviehs, vom cellular-pathol. Standpunkte untersucht », Leipzig, 1865; « Die Ton und Stimmapparate der Insecten », Leipzig, 1867; « Lehrbuch der Zoologie », Fribourg, 1878, quatrième éd., 1878; « Lehrbuch der Botanik », id., 1872; « Thierstimmen », id., 1875; « Fürer durch den Westphål. zool. Garten in Münster », Munster « Der Mensch and das Thierreich », id. huitième éd., 1887; « Westphalens Thie in Wort und Bild », Paderborn, 1883 et suiv.; « Lehrbuch für den Unterricht Zoologie », 1885; « Lehrbuch für den richt in der Botanik », 1885; « Das Pireich », Fribourg, 5° édition en 1887; outre publié quelques ouvrages littérair tons: « Franz Essink », roman comique e vol., Münster, 1874, 3° éd. en 1878; « Saus Westphalens Dichterhain », Leipzig « Jan von Leyden », opérette, 1884; « Ken und Kassbetten », poésies en platt-d Osnabrück, 1885.

Landolt (Hans), chimiste allemand, seur de chimie à l'École Supérieure d'agri à Berlin, né en 1821; on lui doit, entr'i « Die optische Drehungsvermögen organ Substanzen », Brunswick, 1879; « Physik chemische Tabellen », Berlin, 1883, en o ration avec Bernstein.

Landoy (Eugène), l'un des doyens de nalisme belge, né, à Charleville (Franc 1816. Après avoir fait longtemps le c rendu des débats parlementaires pour l l'autre journal, il entra dans la rédacti L'Office de Publicité de Bruxelles, où i encore du pseudonyme Bertram des chre bruxelloises extrêmement appréciées. « Ce niques variées et fines, a dit M. Charles pleines de force et de bonhomie, avec d ces aidant à la philanthropie, ont ren lèbre le nom de Bertram ». Sans parler collaboration de M. L. à d'autres journau citerons de lui un charmant volume: « E d'un petit tailleur et d'une machine à co Bruxelles, 1880.

Laudriani (Charles), publiciste italien teur en Droit, secrétaire de la Société d ragement de Milan, collaborateur de la veranza depuis 1862, directeur depuis 18 à Milan, en novembre 1826. Le bon se libéralisme éclairé, la mesure et le go distinguent ses articles de fond le plac premier rang parmi les journalistes du modéré italien. — Il n'est pas à confond M. Charles Landriani qui a publié en Crémone un recueil de vers: « Ricorditasie ».

Landsberg (Ernest), jurisconsulte all professeur de Droit romain et de Droit à l'Université de Bonn, né, à Aix-la-Cl le 12 octobre 1860. On lui doit, entr's Die Glosse des Accursius und ihre von Eigenthum », Leipzig, 1883; « Inju Beleidigung », Bonn, 1886; « Das furt bisgläubigen Besitzers », Bonn, 1888; « die Entstehung der Regel Quicquid non a Glossa, nec agnoscit forum », id., 1880.

Landsteiner (Charles), écrivain autr

le 30 août 1833, à Stvigendorf, a fait ses les à Vienne au Collège des Piaristes à ms; depuis 1869, il est professeur au Johatädt. Gymnasium de Vienne, et depuis 5 conseiller municipal. On lui doit: « Pulsige >, poésios, 1862, 2me éd., 1866; « Aus Leben eines Unbekannten », roman, 3me éd., 4; « Die Kinder des Lichts », roman, 2<sup>me</sup> 1865; « Edmund Fröhlich », roman, 3me id.; « Die Rose von Jericho », 1867; « Die iserstadt an der Donau », 4me éd., 1873; lie Landtags-Kandidaten », comédie, 1876; awin », poème, 2me éd., 1876; « Ein gewöhnser Mensch », comédie, id.; « Der Bürgerister von Wien », poème, 1882. Depuis 1885, dige le Tierfreund.

Landtmanson (Charles-Jean-Gustave-L.), phigue suédois, frère du précédent, lecteur à ra, né en 1832, a publié: « Undersökning ir språket i skriften: Um styrilsi kununga höfdinga », 1865; « Bidrag till löran om svenska prosastilen », 1872, 3° éd., 1884; fningsbok för den första undervisningen i iska språkets rättskrifning och formläre »,

Landtmanson (Isak-Sven-L.), jurisconsulte lois, né en 1829, depuis 1869 professeur de it à l'Université d'Upsal. On lui doit: « Om cursbo », 1866; « Studier i arfsrättens hiia », 1868.

Landucci (Lando), jurisconsulte italien, né, le in 1855, à Borgo San Sepolero (prov. d'Aso), d'une famille noble et ancienne de Case. Il a fait ses études à Arezzo et à Pise. thèse de doctorat « La novazione nelle ob-;azioni correali attive », a été insérée dans chivio Giuridico de l'année 1877. Dans la ne année, sur la proposition du professeur afini, il fut nommé professeur de Droit Roin et de l'histoire du Droit à l'Université e d'Urbin. En 1880, il était nommé profesir à l'Université de Padoue. Parmi ses pucations, signalons: « Le obbligazioni in soo », Padoue, 1880; « La caccia »; « Storia i diritto romano », id., 1886 et suiv.; « Del rallelo svolgimento del Diritto Romano e della riltà »; « Gli studii di Diritto Romano nel selo XIX »; « Una disputata sentenza del giuconsulto Tuberone »; « Versione e note al · IV delle Pandette del Giuck »; « Un cere arctino del secolo XV >; « Una celebre tituzione dell'imperatore Costantino »; « Fiza e democrazia »; « L'Avulsio »; « Un arduo 😕 di Quintiliano »; « I senatori pedarii ». Lanessan (Joan-Marie-Antoine DE), profesr, publiciste et hom ne politique français, né, sint-André-de Cubzac (Gironde), le 13 juil-1843. Il commença ses études médicales à 'deaux en 1860; puis il entra dans la ma-3 comme médecin et y resta huit ans, effecot une campagne de quatre années sur les côtes occidentales de l'Afrique et une campagne, également de quatre années, en Cochinchine. Pendant la guerre contre l'Allemagne, il se consacra au service des blessés et des malades comme médecin des mobilisés de la Charente-Inférieure. En 1875, il fut nommé, à la suite d'un concours, professeur agrégé d'histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris. En 1879, M. de L. aborda la carrière politique, comme conseiller municipal de Paris, et fut élu par le VI arrondissement, et réélu en 1881. Dans cette même année, il fut nommé député dans la deuxième circonscription du Ve arrondissement. Il a été chargé de plusieurs rapports et d'une mission dans les colonies françaises et étrangères. M. de L. a publié une nouvelle édition des Œuvres complètes de Buffon, 34 vol. gr. in-8, 160 pl. coloriées et 10 portraits, avec des notes et une Introduction sur le développement des sciences naturelles, depuis l'époque de Buffon; « Traité de zoologie », Doin, 1882, t. I les Protozoaires, avec de très-nombreuses figures; « Le Transformisme, évolution de la nature et des êtros vivants », 1 vol. in-12, avec figures, Doin, 1883; « Manuel d'histoire naturelle médicale », 2º éd., 2 vol., 1885, avec plus de 2000 figures; « Étude sur la doctrine de Darwin, la lutte pour l'existence et l'association pour la lutte », Doin (forme le tome II de la Bibliothèque biologique internationale, publiée sous sa direction et qui comptait 12 volumes en 1885); « La Botanique », avec de nombreuses figures de la Biblioth. des sciences contemporaines, Reinwald; « Du Protoplanna végétal »; « Flore de Paris », (Phanérogames et cryptogames), in-18, 900 pag., 700 fig.; « Introduction à la botanique. Le Sapin », in-8, 300 fig., Bibliotheque scientifique internationale, Alcan, 1885; « L'Expansion coloniale de la France », 1886; « La Tunisie », 1 vol. in-8, cart. color., Alcan, 1887; « L'Indo-Chine française », id., 1888. M. de L., comme membre de la Commission du budget et des commissions spéciales, a publié également plusieurs rapports très-importants sur les colonies françaises.

Lanfranc de Panthon (Octave-François), écrivain et jurisconsulte français, ancien procureur général, avocat à Caen depuis 1879, commandeur de l'ordre de Saint-Grégoire, membre de plusieurs sociétés littéraires et scientifiques, né, à Saint-Honorine du Fay (Calvados), le 5 décembre 1831, a fait ses études à Caen et à Paris, et publié: « Discours sur l'interprétation juridique à la rentrée du barreau », 1855; « Discours sur les origines du jury criminal en France et à Rome à la rentrée de la Cour d'appel »; « Malesherbes, ministre et défenseur de Louis XVI, sa vie, ses œuvres, sa mort, discours à la rentrée de la Cour d'appel de Caen », 1877; « Etudes de la législation comparée: Les Codes Suisses et Belges, comparés aux Codes français »; « Le respect de la loi », discours, 1878; « Études sur un Christ de Girardon, dit le Christ de Louis XIV, étude artistique et archéologique », 1886, divers articles dans les revues de droit.

Lang (Andrew), écrivain anglais, fellow du Merton College à Oxford, collaborateur du Daily News et d'autres journaux, né le 31 mars 1844, adversaire de Max Müller et des partisans de la Mythologie Solaire, a publié en vers: « Ballades in Blue China », 1881; « Rhymes à la Mode », 1884; « Helen of Troy », 1882; et en prose: « Custom and Myth », 1884; « The Mark of Cain », roman, 1886. En collab. avec le prof. Butcher, il a donné une traduction en prose de l'Odyssée et de l'Iliade, et avec MM. E. Myers et Walter Leaf, une traduction de Théogrite.

Lang (Arnold), zoologiste allemand, professeur de zoologie à l'Université de Jena, traducteur en allemand de la Philosophie Zoologique de Lamarck, a appliqué les solutions chaudes et froides concentrées de sublimat pour la conservation des tissus animaux, né en 1855, a publié: « Lamarck und Darwin », 1877; « Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie und Histologie des Nervensystems der Plathelminthen », 1879-81; « Der Bau von Gunda segmentata und die Verwantschaft der Plathelminthon mit Coelenteraten und Hirudineen », 1881; « Monographie der Polycladen des Golfes von Neapel », 1885; « Gastroblasta Raffaeli, eine durch eine Art unvollständige Theilung entstehende Medusen-Holonie ».

Lang (Arnold-Guillaume), poète et publiciste suisse, né, le 3 avril 1838, dans le village thurgovien d'Egelshofer près de Constance, fut envoyé par ses parents à l'École primaire, mais eut la bonne fortune de rencontrer dès sa huitième année un protecteur en la personne du chapelain Trinkler d'Unter-Aegeri (canton de Zug). La presse quotidienne lui ouvrit ses rangs quoiqu'il fût obligé au début, pour gagner son pain quotidien, de conserver sa profession d'horloger, et dans la suite, d'entrer dans l'administration des postes fédérales. Admis à collaborer au journal la Berner-Post, il en est aujourd'hui le principal rédacteur. La société politique ouvrière du Grutli trouva en lui un de ses membres les plus actifs et les plus distingués. Tour-à-tour directeur de son organe hebdomadaire Le Grütlianer, président de section, président central. Un goût très vif pour le théâtre, lorsqu'il n'était encore que simple ouvrier, s'était emparé d'A. L.; bientôt il se mit à composer des pièces qui furent favorablement accueillies par le public. Voici les titres des principales d'entre elles: « Au delà de l'Océan, ou la rose des Alpes suisses », drame, 1869; « La femme jalouse »; « Le neutre », comédies, drame populaire, id.; « Le départ de ried », drame patriotique », id.; « Les en Amérique », drame en 5 actes, 1874 logue: « Départ et retour », date de « Les Suisses à Naples », drame en avec chants, 1874; « Les fils des monte drame en 4 actes, id.; « La rose de land », drame en 4 actes, id.; « Nicolas berger, ou la guerre des paysans >, patriotique en 5 actes, id.; « Les ét ou l'avare trompé »; « L'infaillible et que dans le Jura », comédie, id. Plusier ductions lyriques de M. L., entr'ant « Cantate du Gothard » et la drams de « La Fille de l'Hôtesse », d'Uhland mises en musique par les compositeurs berger de Bienne et Ferd. Kamm de Gall. Un mémoire d'économie politique: meilleurs moyens d'éducation pour les ou a été couronné en 1872 à Paris par le de l'Exposition universelle d'économie

Lang (Édouard), médecin allemand, seur de syphilographie et de dermate l'Université d'Innspruck, né en 1841, a en en 1884 un voyage en Norvège pour l'é la lèpre, et publié, entr'autres: « Vorleüber Pathologie und Therapie der Syl Wiesbaden, 1884—86; « Vorlesungen ülthologie und Therapie der venerischen Gre », id., 1887.

Lang (Guillaume), écrivain allemand teur du Schwäbische Merkur à Stuttgar 16 juillet 1832, à Tuttlingen. En dehor essais sur David-Frédéric Strauss et chel-Ange comme poète, on lui doit: alpinische Studien », 1875; « Pelopo Wanderugen », 1878; « Von und aus ben », 1885-87.

Lang (Jérome von), jurisconsulte a docteur honoris causa de l'Université bingue depuis 1881, président du Trit Rottweil depuis 1883, né, le 4 juillet Leutkirch, a publié: « Handbuch des nigreich Württemberg geltenden Persomilien und Vormundschaftsrechts », 1871 plement », 1872, 2<sup>mo</sup> éd., 1881; « H des im Königreich Württemberg gelter chenrechts », 1876–80; « Supplement », 1

Lang (Paul, O. HELLMUTH), écrive mand, pasteur à Ludwigsbourg (Wurddepuis 1883, né, à Wildenstein, le 9 se 1846, a publié: « Auf schwäbischem l 1881; « Rufenschloss », 1882; « Norlein », 1883; « Mechtildis von Hohe 1884; « Der Bildhauer von Kos », id. gisvindis », 1886; « Bündner und Sch 1886; « Maulbronner Geschichtenbuch

la rose des Alpes suisses », drame, 1869; « La Lang (Victor von), physicien autrich femme jalouse »; « Le neutre », comédies, fesseur de physique à l'Université de 1872; « Le fabricant ou la fausse amitié », né en 1838; en dehors d'un « Lehri

graphie », publié à Vienne en 1866; Einleitung in die theoret. Physik >, t, 1867-73, il a inséré une longue série es et d'essais dans les Actes de l'Aca-Sciences de Vionne, de 1868 à 1883, sais dans les Annales de Poggendorff. (Conrad), écrivain d'art allemand, prohistoire de l'art du moyen-âge et de rne à l'Université de Goettingue, né on lui doit: « Die Composition der Ai-Leipzig, 1878; « Das Motiv des auf-Fusses in der antiken Kunst und seiische Verwendung durch Lysippos », « Haus und Halle. Studien zur Geles antiken Wohnhauses und der Bad., 1885; « Der Cupido der Michelanurin », 1883.

(Ernest-Phil.-Charles, Phil. Galen ne) écrivain et médecin militaire alstraité à Postdam, où il est né le 21 1813. On lui doit des romans: « Der ;; Fritz Stilling; Walther Lund; Andr. l seine Familie; Baron Brandau und ker; Emery Glandon; Der Strandvogt und; Der Sohn des Gärtners; Die ; Der Leucturm von Kap Wratr; Nach n; Der grüne Pelz; Der Erbe von 1h; Jane die Jüdin; Die Tochter des n; Das Irrlicht von Argentières; Wal-; Der Löwe von Luzern; Der Frie-Irene; Der Alte vom Berge; Der Ra-; Der Einsiedler vom Abendberg; Frei ; Die Perle von der Oie; Der Pechrstendiener >, etc.

(Henri), géographe et cartographe alrofesseur à Berlin, commandeur de la Rose du Brésil, né, le 13 avril tettin; parmi ses publications remar-1 dehors des cartes nombreuses et des les écoles qui ont eu plusieurs édil'une foule d'articles et monographies, « Südbrasilien. Die Provinzen Saô Rio Grande do Sul. Santa Catharina 1a mit Rücksicht auf die deutsche Co-», 2me éd., avec illustr., 1885; « Ein eutscher Cultur im Urwalde >, 1880; ition à la Cartographie de la provinienne de Sainte-Catharine >, 1879; thrt nach den Steinkohlengruben von ıymo », 1883; « Karte des Monte seiner Umgebungen nach Skizzen von Hermann Schlagintweit >; « Imperia et Macedonum »; « Karte von Afrika teuesten Forschungen », Leipzig, 1861. (Joseph), écrivain ecclésiastique alrofesseur d'histoire de l'église à l'Ude Bonn, né en 1837; on lui doit: terocanonischen Stücke des Buches Fribourg, 1862; « Die letzten Le-Jesu >, id., 1864; « Das Judenthum na zur Zeit Christi », id., 1866; « De apolalypsi Baruch anno superiori primum edita comm. », id., 1867; « Grundriss der Einleitung in das Neue Testament », Bonn, 1868, 2me éd., 1873; « Das Vatican. Dogma von dem Universal. Episcopat und der Unfehlbarkeit des Papstes in seinen Verhältniss zum Neuen Testament und der patristischen Exegese », quatre parties, id., 1871-76, 2me éd., 1876; « Die Kirchenväter und das Neue Testament », id., 1874; « Die trinitarische Lehrdifferenz zwischen der abendländ. und der morgenländ. Kirche », id., 1876; « Johannes von Damaskus », Gotha, 1879; « De commentariorum in epistolas Paulinas, qui Ambrosii et quæstionum biblicarum quæ Augustini nomine feruntur, scriptore >, Bonn, 1880; « Geschichte der römischen Kirche bis zum Pontificate Leo's >, id., 1881.

Langen (Pierre), philologue allemand, professeur de philologie classique à l'Académie de Münster, né en 1835. On lui doit, entr'autres: « De usu præpositionum Tertullianeo », Münster, 1868; « Beitrage zur Kritik und Erklärung des Plautus », Leipzig, 1880; « Plantinische Studien », Berlin, 1886.

Langendorff (Oscar), médecin allemand, professeur de physiologie à l'Université de Konigsberg, né, le 1er février 1853, à Breslau, où il a fait ses études, achevées ensuite à Berlin et à Fribourg. En dehors des essais publiés dans l'Archiv für Physiologie de Du Bois-Reymond, dans l'Archiv für d. ges. Physiologie de Pflüger, et dans la Breslauer drztliche Zeitschrift, on lui doit un volume de « Studien über Rhytmik und Automatie des Froschherzens », Leipzig, 1884.

Langer (Charles von Edenberg), médecin allemand, professeur d'anatomie à l'Université de Vienne, né en 1819, en dehors de nombreux mémoires et essais, a publié: « Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie », Vienne, 3<sup>me</sup> éd., 1885 (traduit en hollandais), « Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers », id., 1884. Comme recteur de l'Université, en 1875, il a prononcé un discours: « Ueber die Leistungen Willis in der Anatomie des Gehirnes ». — Son fils Louis, professeur libre des maladies internes à la même Université, né en 1853, a aussi publié dans les revues médicales un grand nombre d'essais, depuis 1878.

Langhans (Édouard), publiciste et théologien suisse, ancien pasteur, professeur d'histoire universelle comparée des religions à l'Université de Berne, né, le 20 avril 1832, à Guttanen, dans l'Oberland bernois, a étudié à Berne, à Berlin et dans le Midi de la France. Après son retour en Suisse en 1861, le gouvernement bernois lui confia l'enseignement religieux au Séminaire de Muenchenbuchsee. Les hardiesses théologiques du jeune maître, exposées en 1865 dans son « Handbuch der biblischen Geschichte

id Literatur nach den Ergebnissen der neuen lissenschaft », en deux vol. (nouvelle édition, 180), provoquèrent une vive agitation et un ocès d'hérésie, qui eut pour seul résultat l'intation de M. L. à l'enseignement universitaire. e journal destiné à servir d'organe aux noubles idées, les Schweizer Reformblütter, le compainsi que son frère Frédéric au nombre des incipaux rédacteurs. On lui doit aussi quelles conférences: « Religion und Moral »; « Die ttliche Natur des Menschen »; « Die Landesirche und die Secten ».

Langlet (Mathilde, née Söderén), femme de ttres suédoise, née en 1832, mariée avec l'arnitecte E. V. Langlet; en dehors de la revue ret Om publiée dans les années 1863-64, elle donné un Manuel intitulé: « Husmodern i caden och på landet », 1883-87.

Lanier (Baron), inspecteur de forêts en reaite, ancien directeur des études et professur à l'École normale forestière de Nancy, memre de l'Académie de Metz, né, à Metz, le 2 écembre 1808, a publié de nombreux articles ans les Annales forestières, des Rapports et lémoires dans le Bulletin du Comice Agricole ue Metz, dont il a été longtemps vice-président. On lui doit des « Conférences forestières », 1868 et 1869; des « Leçons d'aménagement »; une « Notice sur l'emploi du sucre dans les cuves en fermentation pour prévenir la fermentation acide, pour améliorer la qualité du vin et en augmenter la quantité », Metz, Even frères, 1883; sans compter deux brochures publiées dans les premiers mois de 1870 sur « La Culture des pépinières forestières », et sur « Le reboisement des terrains improductifs ».

Lanier (Lucien), historien français, né, à Louhons (Saône-et-Loire), le 18 octobre 1848, agrégé d'histoire, a fait ses études au Collège de Louhons, au Lycée de Dijon et au Lycée Charlemagne, a enseigné l'histoire successivement dans les Lycées de Mont-de-Marsan, de Mâcon, de Saint-Quentin, d'Amiens (et la géographie commerciale à la Société industrielle de cette dernière ville), de Douai, de Versailles, au Collège Rollin, au Collège Condorcet. Actuellement professeur au Lycée Janson-de-Sailly, depuis la fondation de ce Lycée (1884), au Collège Chaptal et à l'École des Hautes Études Commerciales. Il a publié: « La Société des Colons-Explorateurs », conférence, Amiens, 1878; « La découverte d'une nouvelle route de commerce dans le Tong-Kin », conférence, Amiens, 1880; « Étude historique sur les relations de la France et du Royaume de Siam, de 1662 à 1703 », Versailles, 1883; « Choix de Lectures Historiques avec notices historiques, bibliographiques, cartes et illustrations »; « L'Amérique », Belin, Paris, 1883, 5me éd., 1888; « L'Afrique », id., id., 1884, 4me éd., 1888; « L'Europe », 1885, 4me éd., 1888; « L'Asie », 1888.

Lankester (Edwin-Ray), naturaliste anglais, né, à Londres, le 15 mai 1847; fellow et lecteur de l'Exeter College d'Oxford en 1873, il s été nommé professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'University College de Londres, sa 1874, membre de la Royal Society en 1875; professeur à l'Institution Jodrell; en 1884, il fonda la Marine Biological Association, dont le Prince de Galles est le patron, le profession Huxley le président et lui-même le secrétaire. En 1885, le Conseil de la Royal Society lui decernait une médaille d'or, en récompense de ses découvertes dans la zoologie et la paléentologie. On lui doit entr'autres : « A monograph of the fossil Fishes of the old red sandstone of Britain », 1870; « Comparative Longevity », 1871; « Contributions to the Developmental History of the Mollusca >, 1875; « Degeneration, a chapter in Darwinism », 1880; « Limulus, an Arachnid », 1881; des traductions, des essais nombreux dans les journaux et revues, surtout dans l'Athenœum, dans l'Academy, dans la Nature et dans le Quarterly of Microscopical Science.

Lanman (Charles), journaliste, peintre, voyageur américain, secrétaire de la légation japonaise à Washington de 1871 à 1882, né le 14 juin 1879, est auteur de plusieurs livres parmi lesquels on signale: « Dictionary of Congress ». Il n'est pas à confondre avec l'indianiste et professeur américain du même nom.

Lannelongue (le docteur Odilon-Marc), médecin français, professeur à la Faculté de médecine, chirurgien des hôpitaux de Paris, membre de l'Académie de médecine, né, à Castèra-Verduzan (Gers), le 4 décembre 1840, a publié: « Abcès froids et tuberculose osseuse », Asselin, 1881; « De l'Ostéomyclite aiguë pendant la croissance », id., 1880; « De l'Ostéomyclite chronique ou prolongée », id., 1879; « Blessure et maladie de Gambetta. Relation de l'autopsie », G. Masson, 1883 (Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine); « Coxotuberculose », Asselin, 1886; « Traité des Kystes Congénitaux », id., 1884; « Tuberculose vertébrale », id., 1888.

Lanza (Charles), philologue italien, professeur de grec et de latin au Lycée Genovesi de Naples, membre de l'Académie Internationale de Louvain, de l'Académie Scientifique et Littéraire de Vitoria en Espagne, de l'Académie Pontanienne de Naples, né, à Foggia, le 16 dècembre 1836, fils de feu le docteur Vincent L., médecin et patriote distingué; on lui doit: « Avviamento allo studio della letteratura greca », 4me éd., Naples, 1882; « Storia della Grecia antica, preceduta da brevi cenni sull'Oriente », 6me éd., id., 1873; « De republica Ciceronis, dissertatio », id., 1871; « Esiodo e la Teogonia », id., 1880; « Coluto, Il Rapimenta di Elena », traduit du grec, 1881; « Trifiodol

terminio di Troia », traduit du grec, id.; ullo, Le nozze di Peleo e di Tetide », tralu latin, 1883; « Museo, Ero e Leandro », it du grec, 1876; « Studio intorno alla dia italiana », 1881-82; « Sallustius, Distio », 1882; « Apollonius de Tyr, essai ue et bibliographique », Paris, Maison-3, 1886; « Il Noce Ovidiano », id.; « Cie, Le orazioni con le loro migliori versio-1866-71, vol. 4; il a aussi donné des édiavec préfaces et notes de Térence, Cor-3 Nepos, Phèdre, Salluste, Horace, et en poration avec M. Joseph Barone: « Xenotis Historiæ Græcæ, libri I et II », 1884. anza (le Rév. Jean), pédagogiste piémontais, teur, pendant dix-huit ans, de l'excellent al l'Istitutore de Turin, qui a rendu de ls services aux écôles primaires italiennes, ndant plusieurs années instituteur en chef stablissement intitulé Istituto Paterno, élève tyneri, Herti, Peyretti et Bertini, président Società degli Insegnanti de Turin, né, en à Silvano Val d'Orba, a publié, entr'au-« Sull'istruzione popolare, Lettere all'a-Lambruschini »; « Di Niccolò Tommaseo, pi e ricordi alla gioventù italiana », Tu-874; « Dolori e conforti », id., 1878; mpi di prosa e di poesia scelti ed annotati iulia Colombini-Molini e da G. Lanza », ı, 1880; « Libro per le scuole femminili », ., Turin, 1881, traduction française; « Lier le scuole femminili delle campagne », 1.; « Libro per le scuole rurali », 10<sup>m</sup> éd., 1.; « Libro per le scuole degli adulti », 882; « Sillabario e prime letture per le e rurali », 35° éd., id., id.; « Degli asili tili, massime rurali in Italia », id., 1883; dico e ministro, lettere », avec préface de parbaro, Rome, Sommaruga, id.; « La fan-», letture, id.; « La bimba, letture per ima classe superiore femminile », 8me éd., ı, id.; « Alcuni pensieri abbozzati nella ntù », id.; « La società d'istruzione, di zione e di mutuo soccorso fra gli insei >, Rome, 1884; « Doveri e diritti >, Tu-1.; « La società d'istruzione, di educazione mutuo soccorso fra gli insegnanti », Rome, Racconti storici e morali per la gioven-Turin, 1887; « Storia della chiesa catto-, 1er vol., id., 1889; « La giovine educata iorale », en collaboration avec M. Quattroid.; « Fiori di gentilezza cristiana, nar-11 storiche per la gioventù », Turin, 1889. inza de Casalanza (François), archéologue, aliste, médecin, astronome italien, fils d'un zin et archéologue distingué de la Dalmae docteur Charles, mort en 1834), né, à to, en 1808, résidant actuellement à Tréa fait ses études de philosophie et de mée à Padoue, à Vienne, à Pavie, et débuté 334 par un mémoire présenté à l'Institut

Archéologique de Rome sur les fouilles de Salona, dirigées par son père. Suivirent: « Relazione nosografica, statistica » sur le choléra de 1836 en Dalmatie; « Saggio storico-statistico-medico sopra l'antica Narona e lo stato presente del suo territorio », Bologne, 1842; « Sopra le terme e la topografia dell'antica Salona »; « Sopra il Mausoleo di Diocleziano », 1846-47; « Sugli attuali bisogni della Dalmazia », 1848; « Sull'importanza della Storia Naturale e dell'economia rurale », Zara, 1849; « Le antiche lapidi Salonitane, inedite, illustrate », Spalato, 1848, Zara, 1850; « Illustrazione sull'antico palazzo di Diocleziano in Spalato >, Trieste, 1855; « Monumenti Salonitani inediti », 1856; « Sopra le cognizioni di chimica indispensabili alla scienza agraria »; « Elementi di Zoologia e di Mineralogia »; « Sopra le formazioni geognostiche della Dalmazia », mémoire inséré dans les Actes de la British Association for the advancement of the Sciences, on 1855, après avoir été lu au Congrès International de Glasgow. Au même Congrès, présidé par Sir Roderick Murchison, il fournit des notes sur des espèces nouvelles d'« Ippuriti e Radioliti » découvertes par lui en Dalmatie. A son retour de ce voyage scientifique de six mois, il publia à Trieste son « Viaggio in Inghilterra e Scozia », et il douna ses collections d'histoire naturelle au Musée d'Agram. Ancien Podestà de Spalato, reçu dans la noblesse de l'Empire autrichien, chevalier de l'ordre de François-Joseph, décoré de deux médailles d'or, membre honoraire de plusieurs académies, il a publié en 1850, à Zara, L'Agronomo raccoglitore, et puis à Spalato Il Progresso industriale agronomico del secolo. Son mémoire « Sulle malattie del baco da seta », a été traduit en français et publié dans le Moniteur des Soies de Lyon.

Lauza (Marc), écrivain et patriote italien, ancien collaborateur de l'Enciclopedia italiana de Venise, du Vaglio et du Gondoliere, né, à Venise, en 1830, a pris une part active à la révolution vénitienne de 1848; en dehors de poésies éparses et des articles insérés aux journaux, on lui doit: « Cose del cuore », en vers et en prose, 1845; « Scritti pei quali fui onorato della prigionia », 1848; « L'Italia al Piemonte », chant qui déclamé à Turin par l'auteur lui-même soulova un véritable enthousiasme; « Affetto e canto », poésies, 1856; « Infermità sociali », 1863; « La Pologne », id.; « La rupe degli amanti », poème en quatre chants, 1865; « Del maltrattamento degli animali e dei loro rapporti cogli uomini », 1874; « A volo d'uccello », esquisses, 1876; « Di Giacomo Casanova e delle sue memorie », 1877; « Fronde raunate, nuove poesie », Venise, 1887.

Lanzani (François), historien italien, professeur de lycée à Trapani, à Catane, à Padoue, à Sinigaglia, à Milan, proviseur provincial des

はなるないできるよう

études à Mantoue depuis 1865, membre de la Società Storica Lombarda, né, à Milan, le 2 décembre 1827, a fait ses études dans sa ville natale et à l'Université de Pise; en dehors de plusieurs essais, mémoires, discours, articles, il a publié séparément deux ouvrages remarquables: « La Monarchia di Dante, studii storici », Milan, 1864; « Storia dei Comuni italiani dalle origini al 1313 », Milan, 1881-84; « Importanza educativa dello studio della storia », Padoue, 1880; « Pel trigesimo della morte di Garibaldi, narrazione agli alunni del R. Liceo Tito Livio », Padoue, 1882; « Nel sesto anniversario della morte di Vittorio Emanuele, commemorazione », Milan, 1884; « V. Verlaque, Jean XXII, sa vie et ses œuvres d'après des documents inédits », dans la Rivista storica italiana de 1884.

Lanzelletti (Blaise), écrivain italien, prêtre et professeur retraité depuis 1887, après une longue carrière dans l'enseignement (où il a été tour-à-tour professeur de philosophie, de littérature grecque, latine, italienne dans les lycées), s'occupe de la révision de ses « Sermoni sacri e Panegirici », composés lorsqu'il était brillant prédicateur (de 1849 à 1861). Il est depuis 1889 chanoine de la cathédrale de Chieti, ville où il est né le 3 février 1829. Il a eu le mérite de comprendre l'un des premiers en Italie et de divulguer la nouvelle méthode de philologie classique introduite dans les écoles par les Allemands, ce qui lui donna occasion, à propos du livre: « Anomalie dei nomi e verbi greci », d'entrer en correspondance suivie avec le célèbre Georges Curtius. Cette correspondance encore inédite fournira un jour des matériaux intéressants pour l'étude de la langue et de la grammaire grecque. Ses publications sont nombreuses; citons parmi ses écrits pédagogiques: « La nuova Cattedra di Letteratura greca e latina nei Licei », Prato, 1862; « Metodo per lo studio della anomalia dei nomi e verbi greci », id., 1871; « Risposta ad un articolo del sig. V. I. intorno al Metodo per lo studio delle anomalie », Vérone, 1872; « Relazione sull'andamento del R. Liceo ginnasiale di Chieti nell'anno scolastico 1878-79 », Chieti, 1880; « Gli studii di Umanità e l'insegnamento secondario classico in Italia », Rome, 1884; parmi ses écrits philologiques: « Di un nuovo indirizzo negli studii di Filologia classica », Prato, 1866; « Della Vita e degli studii di C. Asinio Pollione Marrucino », id., 1875; « Degli studii greci in Italia e della loro influenza nella letteratura italiana. Introduzione >, Chieti, 1879; parmi ses essais archéologiques insérés dans les journaux de Chieti de 1880 à 1886: « Di un pavimento a mosaico, trovato in un edifizio dell'antica Theate »; « Proposta di nuovi scavi nella chiesa del Tricalle in Chieti >; « Di un antico sepolero presso Chieti »; « I nuovi edifizii in Chieti e l'Archeologia Teatina altri oggetti antichi trovati nel Sepoler tino »; « Di una Iscrizione Teatina e oggetti antichi trovati nel Sepolereto T Signalons, en outre, une brochure: « 6 del clero e la Religione », Aquila, 188 un altro cippo scavato nel Sepolereto Te

Lanzi (Achille), critique et journal lien, collaborateur de la Perseveranza, co dant de Milan de plusieurs journaux et lement de la Gazzetta di Venezia depui ancien collaborateur de la Fama de Vené, dans cette ville, en 1851. En dehors ques nouvelles et articles publiés avec donyme Alfa, on lui doit une brochure Biblioteca provinciale popolare di Ve Milan, 1875; trois lettres critiques sur de Minghetti: « Stato e Chiesa », Cosens « Gilberto, ricordi storici », 1880; « Bia versi di Eligio Ponti », Milan, 1883.

Lansi (Louis), écrivain italien, direct puis 1881, de l'Internat Municipal de T à Stroncone en 1858, a servi quelques dans l'armée et publié: « Breve stor terra », Rome, 1881; « La bandiera, n rica », Terni, 1882; « Sangemine e il lazzo », id., 1885; « Sull'abbazia di Sa detto in fundis », id., id.; « Il Gonfalc città di Terni », id., id.; « Prime pagi storia di Terni », id., 1886; « Ricordo ni », id.; « Di un antico sigillo, di alc daglie e di nove libri corali membran partenenti al comune di Stroncone », i

Lanzillotti-Buonsanti (Nicolas), méc vétérinaire italien, directeur de la clini rurgicale et professeur de chirurgie à Supérieure de Médecine vétérinaire de où il demeure depuis 1871, né, à Fer le 16 octobre 1846, a fait ses études à et à Naples. Il débuta par une tradu l'allemand: « Istinto e libero arbitrio, la vita spirituale dell'uomo e degli an Gleisberg, con proemio », Naples, 186 rent d'autres traductions: « Manuale d microscopica di Frey », id., 1870; « di Patologia generale ad uso dei veter Kölme », Milan, 1875, avec les prof. ( Generali; « Trattato di Anatomia dell' Hyrtl », avec le docteur Occhini, id.; « delle malattie veneree e sifilitiche di 1 Milan, 1877. Parmi ses nombreux essa cles, mémoires, discours, ouvrages di tons: « Sull'indirizzo scientifico mode tere ad un metafisico », Salerne 1868; trasformazione delle forze naturali », 1869; « Sulla trattura dei tendini, ricei logiche », Milan, 1871; « Manuale di C veterinaria », 1872; « Trattato di Pat Terapia chirurgica generale e speciale o mali domestici », id., 1873; « La Medie rimentale e le Bouole Veterinarie », ic

ruestione della Medicina veterinaria in Italia », 1877 (ce discours a été traduit en allemand); Dizionario dei termini antichi e moderni delle cienze mediche e veterinarie », avec le prof. Pini, id., 1878; « Calendario veterinario, Memoriale tascabile delle cose più utili ed urgenti, al uso del Medico-Veterinario pratico », id., .879; en 1878, le prof. L. a fondé une nourelle revue scientifique intitulée: La Clinica Veterinaria, où il a publié lui-même des artiales nombreux. Citons encore : « L'uso della legatura elastica in Chirurgia veterinaria », Mian, 1880; « Petizione al Ministero della pubblica istruzione per ottenere la proibizione delle perazioni chirurgiche sugli animali vivi nelle scuole di veterinaria », Milan, 1886; « Annessione delle scuole veterinarie alle Università », id., 1887; « Trattato di tecnica e di terapeutica chirurgica degli animali domestici », vol. I, id., 1888; « L'anatomia veterinaria e Carlo Bruni ».

Lanzky (Paul), publiciste et philosophe allemand, né, le 8 août 1852, à Weissagk près Forst, a fait ses études à Guben, Zurich, Pise et Rome; il réside depuis plusieurs années, avec des interruptions, à Florence, où il a collaboré, de 1879 à 1882, à la Rivista Europea et à la Gazzetta della Domenica. En dehors de plusieurs articles, publiés souvent sous des anonymes et des pseudonymes, on lui doit: « Erlöst von Leid », 1887, nouvelles pessimistes; « Abendröte, Psychologische Betrachtungen », 1887, ouvrage qui a été remarqué.

Lapointe (Armand), romancier français, né, en 1826, à Paimbœuf (Loire-Inférieure), a débuté dans le journalisme au Moniteur du Soir et au Courrier français, et donné une trentaine de pièces seul ou en collaboration aux Variétés, au Vaudeville, aux Bouffes-l'arisiens, au Gymnase, au Palais Royal, aux Folies dramatiques, à l'Ambigu. Enfin, il s'est tourné vors le roman. On trouve en librairie les ouvrages suivants de cet scrivain: « La Chasse aux Fantômes »; « Les Sept hommes rouges »; « Bataille d'amoureux »; Reine Coquette »; « La Princesse »; « L'Enoleuse »; « Les Mémoires de Valentin »; « La Reine du Faubourg »; « Le roman d'un Médein »; « Les Rivalités », son meilleur ouvra-;e; « Cousin César »; « Madame Margaret »; Lo Bonhomme Misère »; « Feu Robert-bey »; : Les Déserts Africains »; « Les drames du oyer »; « La Comtesse Jeanne »; « La Vie ?arisienne »; « Les Galères de l'Amour »; : Les Femmes à cent sous »; « Reine de nuit »; : La Fille repentie > ; « Le Don Chisciotte de a Mer >, et une foule de romans et nouvelles, les variétés, des études dans les revues. Il a été 'édacteur en chef d'un journal d'industrie et le commerce.

Laponmeraye (Pierre-Victor-Henri DE), literateur et conférencier français, président de

l'Association Polytechnique pour le développement de l'instruction populaire, est né, à Rouen, le 20 octobre 1839. Après avoir fait son droit à Paris, il entra comme employé à la préfecture de la Seine. En 1865, il fut nommé chef du service des pétitions au Sénat. Comme conférencier, M. de L. s'est fait connaître à l'Association Polytechnique, dont il est anjourd'hui président, à la Salle du Boulevard des Capucines, aux matinées littéraires du théâtre-Cluny, de la Gaîté, etc. Il a débuté dans la presse, au Bien Public, où il a fait la critique dramatique; après avoir collaboré à la France (1874), il appartient, depuis 1882, à la rédaction du Paris. Nommé secrétaire-rédacteur au Sénat en 1876, il a été promu chef du service en 1885. En 1878, il a été appelé à la chaire d'histoire et de littérature dramatique au Conservatoire. Il a publié: « La Société de secours », 1867; « Les Invalides du travail >, 1868; « L'art d'être heureux », id.; « Un conseil par jour », 1870; « La Critique de La Visite des Noces de A. Dumas ». 1871; « Histoire du début d'Alexandre Dumas fils au théâtre », 1872; « Les jeunes », id.; « Molière et Bossuet », 1877; « La Critique de Francillon », id.

Lara (Contessa), nom de plume d'une femmepoète anglo-franco-russe (mademoiselle EVELI-NE CATTERMOLE), née, de père anglais et de mère russe, à Cannes, en Provence, le 23 octobre 1858. Elle a été élevée, pendant quatre ans, au Sacré Cœur de Paris, et a achevé son éducation en famille. Elle a appris, en dehors de l'italien, qui est sa langue habituelle et qu'elle manie avec une rare aisance, ayant demeuré longtemps à Florence, le français, l'anglais, l'allemand ot l'espagnol. On lui doit, jusqu'à présent, deux volumes de vers qui se distinguent par une facilité, une élégance et une grâce exquise, et qui ont eu un succès brillant dans le monde littéraire et dans la haute société. Ses recueils s'intitulent: « Versi », Rome, Sommaruga, 1883; « E ancora versi », Florence, Oscar Sersale, 1886. Suivit un livre de nouvelles publié par Carlo Triverio à Turin. Elle collabore à plusieurs journaux littéraires et politiques; parmi ces derniers, citons: Capitan Fracassa, Corriere di Napoli, Il Piccolo de Naples.

Largiader (Philippe), écrivain suisse, né, le 25 novembre 1831, à Santa-Maria dans le Munsterthal (canton des Grisons) reçut son éducation première au gymnase de Coire, étudia les mathématiques et les sciences naturelles au Polytechnicum de Zurich, embrassa la carrière de l'enseignement, et remplit tour-à-tour les fonctions de professeur de mathématiques au gymnase de Frauenfeld (1857-1861) et de directeur des séminaires pédagogiques de Coire (1861-1869), de Mariaberg dans le Canton de Saint-Gall (1869-1876), de Phalsbourg en Lorraine (1876-1879), de Strasbourg (1875-1886). En 1886, M. L.

e fixa à Bâle, où il est chargé de l'inspection es écoles et professe en qualité de privat Doent la pédagogie à l'Université. On lui doit:

Le dessin axonométrique », 1858 (traduit en rançais); « Introduction à la mécanique technique », 1860; « Géométrie pratique » 1863 (4° dition, 1885); « Introduction à la mesuration es corps », 1867 (2° édition 1873); « L'enseinement des travaux manuels féminins », 1867; Pédagogie de l'école primaire », 1869 (3° éd. 875); « Livre de lecture pour l'école primaire », 872; « La question des bancs d'école », 1881; Manuel de Pédagogie » (physiologie, psychogie, histoire e théorie de l'éducation) 2 paries, 1883-1885.

Larivière (Charles DE), publiciste français, é, le 24 avril 1854, à Saint-Amour-Soult (Tarn), fait ses études classiques à Toulouse, son roit à Paris, fondé à Paris, en février 1881, la ociété littéraire : La Nouvelle Gaule, dont il a té le président et le principal inspirateur et rganisateur; en 1883, la société d'éducation émocratique: L'Union de la jeunesse républiaine; conférencier et professeur de littérature l'Association polytechnique, son œuvre prinipale est la Revue Générale (littéraire, politique et artistique). Citons une brochure: « Les crigines de la guerre de 1870 », et un ouvrage en préparation sur les relations de l'impératrice Catherine II avec les philosophes français du XVIIIe siècle.

La Roche-Guyon (Isabelle Rivière, DUCHESSE DE), femme de lettres française, a publié plusieurs recueils de vers qui se distinguent par l'originalité et la force de l'expression. « La Volière ouverte » montre tout d'abord l'intérêt passionné que l'auteur éprouvait pour l'enfance, pour ses sentiments naïfs, pour ses paroles ingénues et souvent profondes. La source de cet intérêt est dans son cœur maternel. Aussi lorsque la mère ardente et tendre vit se flétrir toutes ces joies par la mort d'un fils bien-aimé, elle ne put se défendre d'exhaler sa plainte dans un volume intitulé: « Memoriam », où sa douleur se présente sous les aspects les plus multiples. Ce désespoir, s'attaquant à tous les motifs de vivre, fait le fond du troisième livre de madame la duchesse de la Roche-Guyon, « La vie sombre », livre d'un pessimisme grandiose où se manifestent l'énergie et la variété de la souffrance. L'immortel moraliste qui a donné à la noble famille de La Rochefoucauld un si haut renom littéraire verra continuer sa tradition et revivre la puissance de sa pensée par cette alliée de sa race, mère de ses descendants. Madame de la Roche-Guyon est la petitenièce du comte Siméon, si connu comme politique et jurisconsulte. Son mari, Alfred de la Rochefoucauld, était le chef de la branche cadette de la Rochefoucauld qui porte de temps immémorial le titre de duc de la Roche-Guyon. Ancien élève de l'École polytechnique, il a é pitaine d'artillerie et a donné sa démissi se mariant. Il a été à Paris un des trois dateurs de l'hospitalité de nuit. C'était me bon, savant et libéral qui est mort p turément à cinquante-quatre ans environvie sombre » u'a pas encore paru, mais ma de la Roche-Guyon prépare un ouvrage qu le plus original de ses écrits, un diction poétique où, sous une forme brève, tou mots auront un développement et une p suggestive. Ce sera son chef-d'œuvre à cot et peut-être un des chefs-d'œuvre de la p gnomique.

Larra (Louis-Mariano DE), auteur dram espagnol, fils du critique et poète sat Mariano-José de Larra; parmi ses ouvrag signale surtout un drame pathétique in « Heureux ceux qui pleurent ».

Larrieu (l'Abbé Adrien-Jacques-Marie vain français, curé de Lamothe-Pouyl (Gers), né, à Lévignac-sur-Save, le 19 s bre 1838. En 1862, il partit pour la Chine missionnaire apostolique, et fut nommé teur de la Mission du District de Suer fou (province de Pékin), et il rentra en l en août 1864 pour raisons de santé. En de tout ce qu'il a écrit pour les journs lui doit : « La Chine telle qu'elle est »; venirs de Chine »; « Excerpta ex Com Lapide; « La Vie d'Alexandre-le-Gran duite de Quinte-Curce »; « Dictionnaire Chinois >, contenant 2320 mots, et une tion du Catéchisme chinois de la provi Pékin; des notes diverses, des vers, d cours, des rapports, des brochures, un re adressé en 1888 au Cardinal Préfet Propagande à Rome en faveur de l'ét ment d'un Épiscopat et d'un Clergé in en Chine. Il est membre de nombreuse ciations scientifiques et littéraires, et tres, de l'Académie Indo-Chinoise de I

L'Arronge (Adolphe), auteur dramat lemand, directeur depuis 1883 du Deutsc. ter de Berlin, ancien directeur du Lobeà Breslau et du Friedrich- Wilhelmstadt lin, né, à Hambourg, le 8 mars 1838. I même d'un directeur de théâtre, il a é musique à Berlin et à Leipzig, pour de recteur d'opéra à Dantzick, Cologne, Wu Stuttgart et au théâtre de Kroll à B débuta en 1866 par une farce: « Das Loos ». Suivirent: « Die Sphinx » « Schwester Maria », 1867; « Die Net jäger », 1868; « Die Herren Tertianer « Gebrüder Bock », 1870; « Die Spit nigin », 1871; « Kläffer », 1872; « Pa erlaubt », comédie, en collab. avec Mose « Der Registrator auf Reisen », 1872; Gorilla », 1873, en collaboration avec le la pièce populaire: « Mein Leopold »;

chter », 1877; « Doktor Klaus », 1878; tige Frauen », 1879; « Der Kompa-380; « Die Sorglosen », 1882; « Das », 1883; « Der Weg zum Herzen », ie Loreley », 1885.

(Lars Magnus), botaniste suédois, Karlstad, né en 1833, a publié: « Flora nland och Dal », 1859; « Ofversigt s vigtigaste fanerogama växtslägten, iter det friesiska systemet >, 1877. to (André), poète grec, né, à Céphaer mai 1811, a étudié la médecine en 1856, il publia en grec: « Les mys-Céphalonie », où il entreprend une rès vive du clergé grec. Ce livre lui procès et la prison, à la suite de son ation. En 1868, il publia sa réponse mication, et, en italien: « Le mie sof-En grec: « Ma cause avec le Synorédigé le journal () Abyvoc, et publie, d'articles et essais épars, un « Art ; un volume de « Poésies », dont la tyriques, 1872; et un volume de nouctères, sur le genre de ceux de Théontitulé: « Voilà l'homme », Céphalo-

des (Mme Catherine), femme de lettres giste grecque, fille du marchand grec nos, née, en 1842, à Vienne, reçut une soignée d'abord à Vienne, ensuite à nù elle se maria en 1859 avec l'érudit ides. Après avoir enseigné de 1865 à onda une nouvelle institution supérieus femmes. En 1884-85, elle fit au Syliassos un cours de lectures publiques gnement, et elle publia en grec: « Sur s d'enfance Froebéliens », Athènes, Biographie de Frédéric Froebel pour ire de sa naissance », 1882; « Sur le e Froebel », 1885. Elle inséra en outre l'articles écrits au point de vue frœbéle journal Pholologikos Syllogos Parn frère M. Anastas Cristomannos est · de chimie à l'Université d'Athènes. ve (Edgar), voyageur français, né, à Dordogne), en 1849, secrétaire général iation fondée en 1880 sous le titre de internationale des Palmiers pour l'exe la littérature française à l'étranger ragement des voyages d'études aux tins. Cette Académie est placée sous nce d'honneur de M. F. de Lesseps Leconte de Lisle. Il a publié: « Hisa littérature française d'outre-mer », L'artilleur de Longery », 1880; « La du 50me »; id.; « Le pays des Nè-381; « Le général Cocayo », 1888; Morno ou la Perle des Autilles », id.; s palmiers d'Algérie » 1889; il a colcollabore à L'Ami de la Jeunesse et les, au Courrier du Village, au Figaro littéraire, au Tour du Monde, à la Revue de Géographie, à la Revue Bleue, à la Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg. Il dirige actuellement l'Ère nouvelle française et la Revue exotique, réunies, moniteur spécial des sociétés humanitaires et journal littéraire, scientifique, financier, économique etc. de l'étranger et des colonies.

Lasinio (Fauste), éminent orientaliste italien, professeur de langues sémitiques comparées et d'arabe à l'Institut des Études Supérieures, membre de l'Académie de la Crusca, vice-Président de la Société Asiatique Italienne, ancien professeur de grec et d'hébreu à l'Université de Sienne (1858), de langues indo-germaniques à l'Institut des Études Supérieures (1859), de langues sémitiques à l'Université de Pise (1862), né, à Florence, le 1er décembre 1831, issu d'une noble ancienne famille de Trévise, devenue à Florence une famille d'illustre artistes (graveurs, dessinateurs, architectes). M L. a fait ses premières études à Prato et à Florence; de 1847 à 1853, il étudia les langues sémitiques et surtout l'hébreu et le syriaque avec le professeur Angelo Paggi; il n'avait que 18 ans lorsqu'il composait deux hymnes, l'un en hébreu, l'autre en syriaque, qui ont fait l'étonnement des Orientalistes. Après deux ans, il donnait avec son maître la traduction des hymnes funéraires de Saint-Syrus. Employé en 1852 à la Bibliotèque Laurenziana, après trois ans il était envoyé par le gouvernement toscan poursuivre ses études sémitiques à Rome, où il passa plus de deux ans, profitant surtout des enseignements du maronite Mathieu Siahnan pour l'arabe, qu'il a aussi appris à parler. Ses ouvrages principaux sont: « Il Commento medio di Averroe alla Rettorica di Averroe », texte arabe avec notes, index, préface, et « Il Commento medio di Averroe alla poetica di Aristotile », texte arabe et hébreu, avec traduction. On lui doit en outre deux poésies en hébreu, une série de discours, essais, articles; citons: « Prolusione al corso linguistico », Florence, 1860; « Prolusione al corso straordinario di Conferenze sopra il testo ebraico del libro di Isaia », id., 1862; « Come gli studii orientali possano aiutare l'opera del Vocabolario », id., 1877; ← Di un codice arabico della Biblioteca Gambalunga di Rimini », 1880; « I codici orientali delle biblioteche italiane », id.; « Delle voci italiane di origine orientale », Florence, 1886; « Di alcune voci italiane credute di origine orientale », id., 1889; « Michele Amari, conni biografici », id.; de nombreux matériaux pour un futur Dictionnaire Étymologique des mots italiens tirés de l'arabe; des comptes-rondus, des nécrologies, des contributions aux ouvrages de savants étrangers. Il soigne, en outre, l'impression des Catalogues orientaux des Bibliothèques italiennes que Le Monnier publie à Florence.

Laskowski (Sigismond-Ladislas), anatomiste olonais, professeur d'anatomie normale à l'Uiversité de Genève, né, à Varsovie, le 19 janier 1841. Il a fait ses études dans sa ville atale, pris part à l'insurrection polonaise de 863; il passa ensuite en Angleterre et pouruivit ses études médicales à Londres et à lambridge, et en France, où il continua ses reherches anatomiques sous la direction du proesseur Sappey. En 1867, il obtint le grade de octeur en médecine à la Faculté de Paris, et, ans la même année, il découvrit un procédé spéial d'embaumement et de conservation des pièes anatomiques qui porte son nom et qui est niversellement appliqué. En 1871, il a pris part omme chirurgien en chef d'une ambulance, à guerre franco-allemande, et soigné les blesès des deux parties belligérantes pendant la ampagne; le Gouvernement de la République ni octroya pour les services rendus les droits e citoyen français et la légion d'honneur; rofesseur libre d'anatomie à l'École pratique e Paris, jusqu'en 1876, année dans laquelle l'eneignement de l'anatomie normale à l'Université e Genève, lui fut confié. En 1881, sur son initiative, l'État de Genève a fondé la première Ecole Dentaire officielle, et le nomma son président. On lui doit: « Etude sur l'hydropisie enkystée de l'ovaire et de son traitement chirurgical », Paris, 1867; « Amputation de la cuisse au tiers inférieur », 1869; « Résection de la dyaphyse de l'humérus, infection purulente, guérison », 1872; « Aperçu critique de la transfusion du sang », 1872; « Sur le nouveau procédé de conservation des cadavres et des préparations anatomiques », couronné à l'exposition de Paris en 1878; « Atlas anatomique », Genève, 1877; « Des anomalies musculaires observées au laboratoire d'anatomie de la Faculté de Médecine de Genève », 1881; « De l'amyélencéphalie partielle », 1885; « L'embaumement et conservation des sujets et des préparations anatomiques », id., 1886, ouvrage couronné par l'Académie des sciences de Caen, des articles nombreux dans les journaux et dans les revues scientifiques.

Laspeyres (Étienne), économiste allemand, professeur d'économie nationale à l'Université de Giessen, né en 1834, a publié, entr'autres : « Geschichte der niederländischen Nationalökonomie zur Zeit der Republik », Leipzig, 1863; « Einfluss der Wohnung auf die Sittlichkeit », Berlin, 1869; « Alter und Wechsel der Professoren an den deutschen Universitäten », discours prononcé comme recteur de l'Université de Giessen en 1882.

Laspeyres (Hugues), naturaliste allemand, professeur de minéralogie et de géologie à l'Université de Bonn, né en 1836, a publié, en dehors de nombreux essais dans les revues scientifiques: « Geognostische Uebersichtskarte des

Saar-Rhein-Gebietes », en collaboration E. Weiss, Berlin, 1868; « Geognostisch stellung des Steinkohlengebirges und R genden in der Gegend nördlich von Ha der S. », id., 1873.

Lassar (Oscar), médecin allemand, né en professeur des maladies de la peau à l'Usité de Berlin, a voyagé en Serbie pende guerre serbo-turque et en Russie pour é la peste de 1879; il a beaucoup écrit por revues médicales, et fondé lui-même la Mefte fur practische Dermatologie.

Lasson (Adolphe), écrivain et philosop lemand, professeur au Realgymnasium Luisenstadt de Berlin et professeur libre niversité, né, le 12 mars 1832, à Strelitz blié, entr'autres: « Bacon von Verulams senschaftliche Prinzipien », 1861; « Das turideal und das Krieg », 1868; « Umris Lehre von der Schule », 1871; « I. G. in Verhältnis zu Kirche und Staat , Meister Eckhart, der Mystiker », 1868; zip und Zukunft des Völkerrechts , « Gegenstand und Behandlungsart der gionsphilosophie », 1880; « System der I philosophe », 1882; « Armenwesen ur menrecht », 1887. En 1872 il avait don traduction avec commentaire de Giordan no: « Von der Ursache »; il a aussi inse essais nombreux dans les revues, nota dans les Verhandlungen der philos. Gese zu Berlin, dans les Philosophische Vortr bliés par cette société; dans les Pres Jahrbücher, et dans les Phil. Monatsheft

Lassus (Lucien-Joseph-Louis Augé crivain frnçais, né, à Paris, le 24 janvie a fait ses études à Saint-Quentin, Na Marseille et des voyages nombreux en On lui doit: « Routes et étapes »; « l'aux merveilles du monde »; « Les tombs « Les spectacles antiques ». Au théâtr donné: « Partie carrée », opéra-comique; cine à Port-Royal », joué au Théâtre çais; « Endymion »; « Didon », cantate

Lasswitz (Kurd), écrivain allemand, seur de gymnase d'abord à Breslau et i bor, en dernier lieu à Gotha, né, le 2 1848, à Breslau, a pris part à la guerre i allemande; recu docteur en 1873 sur la tation de la thèse: « Ueber Tropfen an Körpern », il a publié, en dehors de nor mémoires, essais et feuilletons, un livre qué: « Atomistik und Kriticismus », li deux livres populaires: « Natur und Me 1878; « Die Lehre Kant's von der Ideali Raumes und der Zeit allgemeinverständli gestellt », 1883, ouvrage couronné par Gilles. On lui doit aussi des nouvelles: kis », 1882; « Philosopische Märchen », parodie du Faust: « Bierdrama Prost » . Lata (Denis), archevêque et écrivain; •

te (Mes Ioniennes), où il est né le 11 octo1836. Il a fait ses études en Allemagne. licateur éloquent, il a publié un livre sur s Idées athées contemporaines », Athènes, ); « Archéologie chrétienne », id., 1883; nouvelle édition de la lithurgie de l'apôtre ques. En 1881, il a fondé un journal hebdoaire religieux, intitulé Sion, qui est devenu ulaire.

Latham (Robert-Gordon), philologue et ethnote anglais, né, en 1812, à Billingborough acolnshire). Il a étudié d'abord la médecine mseigné la médecine légale et la matière licale. Mais il doit sa réputation à des oures littéraires. Citons: « Norway and the vegians », traduction anglaise de la Frithiof a suédoise de Tegnèr et de l'Axel; « The eties of Man »; « The ethnology of Euro-», 1852; « The English Language », 1855; escriptive ethnology >, 1859; « Nationalites Surope », 1863; « Comparative Philology »; ogic »; « Outlines of general or developtal philology »; 1878; « Russian and Turk 1 a geographical, ethnological and historical it of view », une nouvelle édition du Johns Dictionary, etc.

Latimer (Isaac), publiciste anglais, directeur Western Daily Mercury de Plymouth, né, à dres, le 2 avril 1813; il débuta comme jourste à l'âge de dix-huit ans à Leamington s le Warwickshire. Il fit alors connaissance l'émigré polonais comte Obowski, et cette ié fut cause de l'intérêt constant qu'il térna ensuite pour la nation polonaise. De ' à 1844, il collabora au West Briton de ro; de là il passa à la rédaction du Plyth Journal. A Plymouth, il devint l'ami du nel Lach-Szyrma, dont il a écrit la bioshie. En dehors de sa collaboration ordie au Western Daily, M. L. a écrit des letnombreuses de voyage, qui décrivent des trsions en Irlande, Écosse, Scandinavie, Poe, Allemagne, Hollande, France, Suisse, Ita-Espagne, Canada, États-Unis; citons en ouses: « Notes of Travels in the Isles of Teffe and Grand Canary ».

Lattmer (Miss S. Frances), femme de lettres laise, fille de M. Isaac L. de Plymouth, née juin 1846, a publié en 1883 des lettres sur voyages en Espagne, et « The English in ary Isles, being a Journal in Tenerife and n Canaria », avec des cartes et huit grass, Plymouth, 1888. Miss L. est la Présinte de la Plymouth Women's Liberal Assoon, et un avocat éloquent et ardent des ts du peuple irlandais, d'après les principes s par M. Gladstone. Miss L. a beaucoup: pour les journaux.

atino (Emmanuel), pédagogiste italien, prosur de pédagogie et d'anthropologie à l'Uresité de Palerme, directeur de la Rivista di Pedagogia, fondateur d'un Musée Pédagogique, collaborateur du Dictionnaire de Pédagogie publié à Paris chez Hachette, né, à Palerme, le 29 juin 1845; il commença à enseigner la littérature italienne aux écoles techniques de Palerme, et il publia un « Manuale di letteratura italiana », en deux vol., en collaboration avec le prof. Malato-Todaro, 1872-74. Suivirent: « Carte da bruciare, ricordi poetici », Palerme, 1872; « Dell'Educazione letteraria, note e desiderii », 1872; « Della Pedagogica nelle sue armonie ed antinomie », 1876; « Del Concetto dell'Antropologia », id.; « Frammenti pedagogici », id.; « Archivio di Pedagogia e Scienze affini »; la préface de l'ouvrage de M. F. Valletti: « La Ginnastica in Grecia », Palerme, 1881; « L'ultima mostra universale e i nuovi bisogni della vita scolastica nel rispetto igienico, pedagogico e sociale », Rome, 1883; « Le malattie della scuola e la riforma igienica degli arredi scolastici », 1884; « Il lavoro manuale e il problema educativo », Rome, id.

Lattari (François), écrivain italien, directeur des Archives de Cagliari en Sardaigne, né, en 1822, à Fuscaldo (province de Cosenza), a fait ses premières études à Catanzaro, son droit à Naples, où il fut reçu docteur en 1842. Il débuta dans sa carrière littéraire par des articles insérés à l'Omnibus Pittoresco de Naples, et par une « Vita di Thiers », publiée en 1842. En 1843, il devenait collaborateur du Progresso de Ricciardi et des Ore Solitarie de Mancini. En 1845, il lançait le premier une « Proposta d'un'Esposizione italiana »; en 1848, il publiait une brochure: « Le Strade ferrate e l'Italia »; en 1847: « Il Progetto di un sistema monetario uniforme per tutti gli Stati d'Italia ». Avec Louis Settembrini, il collabora à la Protesta delle Due Sicilie, publiée en 1847; arrêté par la police bourbonienne, il no fut délivré qu'en janvier 1848, et il prépara bientôt un « Progetto di una Costituzione pel Regno delle Due Sicilie ». Dans la même année, il rédigea le journal La Costituzione. Ayant pris part avec M. Ricciardi à la révolution de Calabre, il fut poursuivi; mais il parvint à se déguiser et à se cacher jusqu'en 1852. Sous différents prétextes saisi et remis en liberté plusieurs fois, il finit par préparer en 1860 la seconde insurrection de la Calabre, pour arriver ensuite à Naples, y rédiger le journal La Patria. Après l'entrée de Garibaldi à Naples, il fut nommé directeur des Archives; de Naples il passa, en 1864, comme secrétaire en chef de l'Université de Pavie; maintenant, nous le savons en Sardaigne, où ses grands mérites envers son pays sont un peu trop négligés. Parmi ses publications, signalons: « Proposte di un'Esposizione italiana e d'un sistema monetario uniforme per tutta l'Italia », Naples, 1861; « La Reazione borbonica nel 1799 nelle Provincie napoletane », rin, 1862; « Storia dei fratelli Bandiera e nsorti , avec introduction, illustrations et pendice de F. L., Florence, 1863; « La Vernza tra la Corte di Roma ed il cardinale D'Anea », Naples, 1867; « Biografia di Laura Oli-Mancini », id., 1869; « Vita politica di Fernando De Luca », id., 1870; « Progetto di orma della circoscrizione e dell'organismo lle provincie italiane », id., 1871; « Disegno lla Storia dell'Anticoncilio », id., 1870, trait en français; « Proposta d'un'inchiesta agrila », id., 1873; « Francesco Salfi e il Diritto ternazionale », id., 1873; « Il Triregno di ietro Giannone », id., 1874; « La Perequaone dell'imposta fondiaria nelle regioni d'Ita-», Turin, 1875; « I Monumenti dei Principi Savoia in Roma », Rome, 1880; « La Mora dei Costumi », dans le Secolo (comme meme de jury de l'Exposition Nationale de Milan); L'Indice completo del Triregno di Pietro Gianone », dans la Rassegna de Rome, 1882; « Cen-Storico sull'Archivio di Stato di Cagliari »; Storia dell'Isola di Caprera ».

Lattes (Élie), jurisconsulte italien, professeur Antiquités civiles grecques et romaines à l'Adémie Scientifique et Littéraire de Milan, né, Venise, en 1843, reçu docteur très-jeune à Université de Turin après des examens fort illants; on lui doit, entr'autres: « Studii stoci sul contratto d'Enfiteusi », Turin, 1868; « Studii critici e statistici sul credito fondiario », Milan, 1868; « La libertà delle banche a Venezia dal secolo XIII al XVII », 1869; des notes et essais d'archéologie et de linguistique dans les Atti et dans les Memorie dell'Istituto Lombardo; « L'Ambasciata dei Romani per le dodici tavole », Milan, 1884.

Lattes (Alexandre), jurisconsulte italien; on lui doit quelques publications remarquables; citons: « La vendita delle cose altrui », Venise, 1880; « Il fallimento nel diritto comune e nella legislazione bancaria della Repubblica di Venezia », id., 1880; « Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane », Milan, 1884; « Il procedimento sommario negli Statuti », Milan, 1886; « Studii di diritto statutario », Milan, 1886.

Laube (Gustave), géologue allemand, professeur de géologie et de paléontologie à l'Université de Prague, né en 1839. On lui doit, entr'autres: « Reise der Hansa in's nördliche Eismeer », Prague, 1871; « Hilfstafeln zur Bestimmung der Mineralien », id., 1872, 2<sup>me</sup> éd., 1879; « Zerstreute Blätter und Bilder aus Natur- und Menschenleben », id., 1873.

Laugel (Auguste), écrivain français, né, à Hochfelden (Alsace), le 20 janvier 1830, entra à l'École polytechnique (1849), d'où il passa à l'École des mines. En 1854, il quitta l'administration pour se consacrer à des travaux scientifiques et littéraires. Il collabora à la Revue de

géologie de M. Delesse, à la Revue des scimos et de l'industrie. Depuis la fondation du Tenu il a rédigé sans interruption la chronique sois tifique bi-mensuelle de ce journal sous le pser donyme d'A. Vernier. Il a publié : « Études scien tifiques », 1889; « La Voix, l'Oreille et la Mosique », 1867; « L'Optique et les Arts », 1869, « Science et philosophie », 1863; « Les Problèmes de la Vie »; « Les Problèmes de l'ame », Un séjour prolongé en Angleterre et de nombreux voyages devaient amener M. L. à la politique et à l'histoire. Dans cet ordre d'idées, il a publié: « Les États-Unis pendant la guerre, où l'on voit les conditions du fonctionnement régulier d'une société démocratique. Dans l'« Augleterre politique et sociale », M. L. décrit les rouages du parlementarisme et montre la vie sociale du Royaume-Uni. Depuis lors, M. L. se consacre presque exclusivement aux études historiques. Il a donné successivement: « La France politique et sociale »; « Les grandes figures historiques, Lord Palmerston et Lord Russell ; « La Réforme au XVIe siècle »; « Fragments d'histoire ». En préparation une histoire du du de Rohan.

Launay (Alphonse DE), romancier et auteur dramatique français, ancien capitaine aux dragons et aux cuirassiers, né, à Nevers, le 10 août 1822, a publié: « Mademoiselle Mignon »; « Suzanne Dumonceau »; « Le banquier des voleurs »; « La maison Vidalin »; « Père inconnu »; « Les demoiselles Jevellet »; « Borne nuit »; « Les joyentes »; « Discipline » (re compensé par l'Académie); « Culottes rouges »; « L'homme qui sait », 2 vol.; « Marceline ». Au théâtre il a donné: « Une épreuve après la lettre », 1 acte, représenté à l'Odéon; « Adieu paniers », 1 acte, représenté au Théâtre-Français; « Les campagnes de Boisfleury », 1 acte, représenté aux Variétés; « Les prétendants d'Angèle », 1 acte en vers représenté au théitre de Lille; « Le cousin Pons » (d'après Balzac), 5 actes, représenté au théâtre de Cluny: « Reliques d'amour », 1 acte, représenté au Menus-plaisirs; « Le supplice d'une mère », 4 actes, représenté au théâtre Cluny; « Le 15m hussards », 5 actes, représenté au Vaudeville; « La clientèle », 1 acte, représenté au théâtre du Palais-Royal; sans compter des Monologues et Comédies de salon.

Laura (Secondo), médecin italien, professeur de médecine légale à l'Université de Turin, né, d'une noble famille, en 1833, à San Remo, à fait ses études à l'Université de Turin, pris part comme médecin militaire aux campagnes de l'indépendance italienne depuis 1859, commissaire du gouvernement italien à l'occasion du typhus de Bardonèche en 1860 et des vallées Vaudoises en 1874, ancien directeur de la Gazzetta dell'Associazione Medica Italiana crétaire-général du premier Congrès me

national à Turin, président de la Società ducazione popolare, président de la troisièetion du Comité Internationalpour le secours selades et des blessés en temps de guerre, qu'il idé, médecin philanthrope, membre de nom-ies associations, a publié, entr'autres: « Tratdi Medicina legale », ouvrage classique; doveri di madre »; « L'Igiene per tutti»; :Suicidio »; « La legislazione e le malatmentali »; « Le risaie »; « Studii clinici salasso »; « I nostri figliuoli », 1882; Dobria, revue mensuelle, 1883; « I bambini », 5rence, 1883; « Madre, igiene della giovine glia », 2º éd., Turin, 1884; « Guida igieper bagni », 1885; « Farmaco-terapia comta, guida allo studio dei principali rimedi i », id., 1886; « Discorso per l'inaugura-3 dell'Ospedaletto Infantile Regina Marghein Torino », Turin, 1888; « La protezione wita dei bambini. Alle madri italiane », **n**, 1889.

aurén (Louis-Léonard), pédagogiste finnois, steur de l'école Nikolaistad, né en 1824, a gé de 1851 à 1852 et de 1854 à 1855 le nal finlandais *Ilmarinen*, et publié: « Läroi franska språket », 1864; « Sammanställaf de vigtigaste kyrkohistoriska fakta i and », 1875; « Doftlösa blomster, plockade nhôsten », 1883.

Laurencin (Paul-Adolphe CHAPELLE), publiet écrivain scientifique français, né, à Pale 19 mars 1837. Ses études terminées, il it les cours de la Faculté de médecine, et supa de bonne heure de vulgarisation scienue. Collaborateur à l'Universel, à la Science foyer, à l'Illustration, au Gaulois, au Temps, cteur scientifique du Public, de 1868 à 1870, pius tard, de l'Ordre, de 1871 à 1884, au rnal du Jeudi, à la Revue Économique; il devenu rédacteur en chef de la Science pour . Il a publié des nouvelles dans divers jourz, et en volumes: « De Batignolles à Lan-168; « L'Étincelle électrique », ); « Almanach scientifique », id. et ansuivantes; « Le Pluie et le beau temps », B; « Le Télégraphe », 1876; « La Galvalastie », 1879; une traduction des Œuvres lord Byron, et, tout récemment, un volume ement illustré: « Nos Zouaves ».

Laurent (Charles-Marie), journaliste et litteur français, né, à Loemine (Morbihan), le
décembre 1840, fit ses études au Collége
munal de Vannes, sur les mêmes bancs que
s Simon et Brizeux, puis au lycée de Ponen qualité d'élève boursier du département.
débuts littéraires furent à 17 ans, une « Odo
apoléon III », qui parut au Lorientais Bree, lors du passage de l'Empereur et de l'Imtrice dans les départements de l'Ouest et
poème héroï-comique de huit cents alexans « Francigène », qui obtint un vif succès

local. Après avoir été quelque temps maître répétiteur au collège de Fougères et au lycée d'Angers, il alla à Paris, ou il publia, en 1863, un recueil de ses premières poésies: « France et Bretagne ». Cette publication lui valut la connaissance du banquier israélite Hermann Reinach qui lui confia l'instruction de ses trois fils, Joseph, Salomon et Théodore, tous trois actuellement connus à divers titres. Après avoir publié des légendes bretonnes et quelques vers à la Gazette des enfants, M. L. affirma en 1863 ses convictions républicaines au Rappel, au Temps et au Moniteur universel. Au lendemain du 4 septembre, il s'engagea dans un bataillon de marche, fut fait prisonnier des allemands au combat de Josue et interné à Dantzig, où il obtint sa liberté et donna des leçons de français. A son retour en France, il fit à Pontivy, en 1871, des conférences républicaines, rédigea l'Impartial Lorientais, fonda à Vannes par souscription publique l'Avenir du Morbihan et publia: « l'Histoire de la Bretagne républicaine », ainsi que diverses brochures électorales. Trois plaintes contre l'écrivain, dont deux au parquet de Lorient et une de Mgr. Bécel évêque de Vannes à M. Dufaure, ministre de la justice, furent suivies d'une triple ordonnance de non lieu. Après la déroute finale de M. de Mun à Pontivy et le triomphe définitif de la République, M. L. retourna à Paris reprendre ses occupations de professeur et devint en même temps correspondant parisien au Phare de la Loire, dont il est resté depuis l'un des collaborateurs assidus. M. L. a été pendant plusieurs années membre du comité central de la Ligue de la paix et de la liberté, en collaborant au journal Les États-Unis d'Europe de Genève dirigé par M. Charles Lemonnier. Atteint, depuis 1885, d'une cécité prématurée, M. L. a forcément renoncé à la vie politique militante, pour se consacrer presque exclusivement à la littérature. Il a publié: « Idylle à la presse », 1883; « La statue », id.; « Les cloches », id.; « Le caveau des moines », récits fantastiques; « Gastambarolles et Fristempette »; « L'orme de Vaurus », nouvelle historique, 1885; « L'amour mouillé », poésie d'après Anacréon, id.; « Au bout d'un fil », nouvelle parisienne, id.; « Une histoire de port de mer », 1886; « Les époux Juviey », nouvelle parisienne, id.; « Une farce du Rhône », 1884; « Une idylle au Père-Lachaise », 1886; « La belle bourgeoise de Flessingue », 1886; « Hector et Achille », 1883; « Un déclassé », 1883; « France et Bretagne », poésies, librairie Rochet, 1863; « Les gouttes d'eau », poésies, Valon éd., 1878; « La femme de Caton », comédie en 2 actes, 1882; « Les homonymes », comédie en un acte précédée d'une préface sur Durand et Durand et d'une lettre de M. Maurice, A. Lemerre éditeur, 1887; « De Paris à Dantzig , récit d'un prisonnier, A. Lemerre, Paris, 1871, édition allemande, Bertling libraire à Dantzig, 1871; « La Bretagne républicaine, depuis 1789 jusqu'à nos jours », Paris, A. Lemerre éd., 1875; « Sur la frontière d'Alsace », Ghio éd., Paris, 1881; « L'amour en Prusse », id., id., 1879; « Histoire sommaire des fédérations », Bulletin officiel de la lique internationale, de la lique de la paix et de la liberté; « L'amour piqué », 1888; « Monsieur et Madame Gustave », Ghio éd., Paris, 1882; « On n'est jamais trahi que par les siens », 1888; « Ce que veulent les républicains », 1877, Godet éd., Paris.

Laurent (Emile), publiciste et administrateur français, ancien Préfet du Tarn, de la Dordogne, de la Manche, du Doubs, du Calvados, Président du Conseil de Préfecture de la Seine depuis 1878; on lui doit, entr'autres: « Études sur les Sociétés de secours mutuels », Paris, 1857; « Le Compagnonnage », 1860; « Le Paupérisme et les Associations de prévoyance », id., 2me éd., 1865; « Les Friendly Societies anglaises », id.; « Déposition dans l'enquête sur les sociétés coopératives », 1866; « La Liberté de l'imprimerie et de la librairie », 1859; « La fusion des services de voirie départementale et vicinale », 1872; « La législation et l'administration des hôpitaux et hospices », 1875; « L'état actuel de la question des enfants assistés », 1876; « Les logements insalubres », 1882. Il a reçu la médaille d'or décernée par décret pour la propagation de l'institution des Sociétés de Secours mutuels.

Lauria (Amilcar), écrivain italien, avocat résidant à Naples, fils du sénateur Joseph-Aurèle Lauria, historien et archéologue, né, à Naples, en 1854; il fit ses études littéraires avec monseigneur Antoine Mirabelli et avec M. Emmanuel Rocco; il passa deux ans et demi à Genève et dans la Suisse allemande. Ancien correspondant napolitain du Movimento de Gênes, collaborateur de plusieurs journaux politiques et littéraires, il a publié: « Sebetia », esquisses humoristiques napolitaines, Rome, 1884, traduites en partie en allemande par Mme Arnous et insérées dans le feuilleton de la Post de Berlin; « Sebetia altera », nouvelles esquisses napolitaines, Rome, Perino, 1885, brillant succès, traduction allemande; « Novelle Nere », Turin, Triverio, 1887; « Donna Candida », roman de mœurs napolitaines, Milan, 1890; « Ragazzi napoletani », esquisses pour l'enfance, id. Il a collaboré aux journaux suivants: Cronaca bizantina, Fanfulla della Domenica, Capitan Fracassa, Cronaca Minima, Rivista contemporanea, Napoli letteraria, Cronaca napoletana, Gazzetta letteraria, Conversazioni della domenica, Gazzetta del popolo per la domenica, Lettere e Arti, Cronaca rossa, Scena illustrata, Italia artistica, Giornale per i Bambini.

Lauricella (le rév. Antonino), écrivain italien, né. à Girgenti, le 28 février 1835; ancien professeur de littérature et de philoso Séminaire de sa ville natale, il en di tuellement les études; on lui doit: « I sulla Educazione letteraria del Clero a tino », Girgenti, 1861; « Catechismo adulti », id., 1872; « Il Libro della Dom id., 1882; différents discours, sermon ges, etc.

Lauser (Guillaume), écrivain allema recteur de l'Allgemeine Kunstchronik de et rédacteur du Neu Wiener Tageblatt, n juin 1836, à Stuttgard, a beaucoup voy France, en Espagne, en Italie et en Or publié: « Die Matinées royales und Fider Grosse », 1865; « Aus Spaniens wart », 1872; « Geschichte Spaniens vo Sturze Isabellas bis zur Thronbesteigt fonsos », 1877; « Unter der Pariser Ine », 1878; « Von der Maladetta bis M 1881; « Florentiner Plaudereien », 1884-85 Herbstausflug nach Siebenbürgen », 1884-85

Laussedat (Aimé), officier supérieur d et savant français, né, à Moulins, le 1 1819. Il est sorti de l'École Polytechniq l'arme du génie en 1840. On doit au col l'invention ou le perfectionnement de instruments scientifiques, et de méthode servation; notamment l'application de le bre claire de Wollaston au lever des celle de la photographie au même objet observations astronomiques et l'inventio ce but d'un appareil adopté pour l'obse du passage de Vénus sur le soleil. C vention remonte à 1860. Pendant la gue 1870-71, M. le colonel L. présidait un mission de savants, chargés d'établir pa sus les lignes ennemies des correspon optiques. Il s'est, en outre, beaucoup depuis d'expériences d'aérostation militair décembre 1885, le ballon l'Univers enlevai lonel Laussedat, MM. Albert Tissandier, Godard et plusieurs officiers du génie. So fluence du givre, et sans doute aussi pot tres causes mal connues, le ballon se dé quelques 250m d'élévation, et se mit à dre avec une vitesse vertigineuse, qu fit pour la modérer. Le colonel L. eut la droite cassée, le commandant Mangin la gauche, le capitaine Renard les deux p M. Eugène Godard la rotule brisée; les voyageurs n'eurent que des contusion gravité. M. le colonel L. a publié: « sur l'art de lever les plans », 1860; la tion des deux premiers volumes des « res de la Commission de la Carte d'Espa 1860-63; « Notice biographique sur 6 Froment », 1865; plusieurs autres élo savants français, ainsi que de nombreux res dans les Comptes-rendus de l'Acader sciences, les Annales du Conservatoire d métiers, la Revue scientifique, le Mémorial de licier du génie, le Spectateur militaire, le Bulme de la réunion des officiers, etc. Membre plusieurs sociétés savantes, il a été présient en 1876 de la Société française de navision aérienne, et en 1888 président de l'Assiation française pour l'avancement des scients. Il est, en outre, membre du Conseil supérar de l'instruction publique, du Conseil de l'enseignement phinique. Il est décoré de l'ordre de Charles I d'Espagne.

Lautenbach (Jacob), écrivain lette, lecteur de Iniversité de Dorpat, né, en Courlande, le 8 Met 1847, a fait ses études à Goldningen et Dorpat, redigé deux journaux illustrés en lanle lette, et publié: « Zur Geschichte der letchen Grammatick », leçon d'ouverture, Dorit, 1878; « Liga (La Muse) », vaste recueil poésies lyriques et épiques en deux vol., rpat, 1880-88; « Salkscha ligawa » (La Femb du serpent), légende lette remaniée sous la me épique, Mitau, 1880; deux livres d'occan sur la seconde et la troisième fête génédes chanteurs lettes, Mitau, 1880, Riga, 88; « Deevs un Welus » (Dieu et Diable), Presau épique tiré de la mythologie lette; nomcux essais dans les revues.

Lauterburg (Louis-Walther), jurisconsulte isse, né, à Berne, le 4 mars 1861, fils de uis Lauterburg, l'un des chefs du parti conrvateur, membre du Grand Conseil et du Conil national, le fondateur bien connu du Mesger et de l'Almanach historique bernois, fut >vé au Gymnase de Lerber, puis étudia la jusprudence aux Universités de Genève, Strasrurg, Leipzig et Berne. Cette dernière lui conra en 1885 le diplôme de docteur en Droit et 1887 la venia legendi en qualité de privat vocent sur le Droit pénal, la procédure civile criminelle, l'histoire du Droit suisse; le Convil d'État l'appela en 1888 aux fonctions de orétaire de la Chambre d'accusation et de po-30. En dehors de sa collaboration à la Revue wisse pour le Droit pénal, éditée par son colgue le prof. Stooss, M. L. s'est fait connaître ur deux études, l'une historique et critique sur « Parjure et le faux témoignage », l'autre r le « Droit pénal suisse et l'usage non aurisé de la force privée », 1888.

Lauth (François-Joseph), orientaliste alleand, professeur honoraire d'égyptologie à l'Urersité de Munich, né en 1822, a publié:
Die Geburt der Minerva auf der Cospianiaen Schale », Munich, 1851; « Das vollstänge Universal-Alphabet », id., 1855; « Das
rman. Runen-Fudark », 1857; « Manetho und
r Turiner Königspapyrus », Munich, 1869;
Die geschichtlichen Ergebnisse der Ægyptogie », id., 1869; « Führer durch das k. Anuarium in München », en collaboration avec

W. Christ, 1870; « Ægyptische Chronologie », Strasbourg, 1877; « Moses-Hosarsyphos- Salichus », id., 1879; « Aus Ægyptens Vorzeit », Berlin, 1879-80; « Die Ægyptische Chronologie », Munich, 1882.

Lavalley (Gaston), littérateur français, né, à Vouilly (Calvados), en 1835. Tout en faisant son Droit à Caen, ou en débutant comme avocat au barreau d'Évreux, il collaborait à plusieurs journaux et publiait en librairie les ouvrages suivants: « Une première cause », nouvelles et comédies, Caen, le Gost-Clérisse éd., 1857, in-18.; « L'hôtel fortuné », id., 1859; « Eux, drame contemporain en un acte et en prose par moi », id., 1860. « Cet ouvrage, dit Quérard « dans ses Supercheries littéraires, avait été « provoqué par les étranges révélations de Geor-« ges Sand au sujet d'Alfred Musset », publié sans nom d'auteur, il a été attribué à tort, par le dictionnaire des ouvrages anonymes de Barbier (3me éd.), à M. Alexis Doinet qui avait collaboré à la Revue Contemporaine sous le pseudonyme de Toby Flock. Cette erreur provenait sans doute d'un article publié par M. Aurélien Scholl dans la Silhouette du 26 décembre 1859. Dans cette fantaisie, où l'on a cru voir des allusions, l'auteur n'a pas voulu attaquer les personnes mais uniquement les personnages de romans qui faisaient un bruit scandaleux autour de la mémoire d'Alfred de Musset. Tout jeune alors, il ne s'était proposé d'autre but que de défendre le poète de la jeunesse. Reçu membre de la Société des gens de lettres en 1863, M. L. a publié dans le Bulletin de cette société les nouvelles suivantes: « Cent contre un », 1865; « L'épreuve du fer chaud », 1868; « Assassinat d'un facteur de la poste », 1869; « Un duel à la fourchette », 1870; « La pêche au gendre », 1871; « Les demoiselles de Fontenailles », 1872; « Un élève des Iroquois », 1875; « Les amours d'un savant », 1876; « La dette du cœur », 1877; « Un historien de la Bastille », 1879; « Trop tard », 1880; « Le Gué Montpinçon », 1881; « Le sorcier », 1883; « La Caserne », 1884; « Un voyage de noces », 1885; « A côté du Code pénal », 1886; « Le compte de l'adjudant, souvenirs d'une exécution militaire en 1812 », 1887; « Un surmené », 1888. A partir de 1863, M. L. a public en librairie les ouvrages suivants: romans: « Aurélien », Paris, Hetzel, 1863; « Le droit de l'épée », Paris, Hachette, 1866; « Légendes normandes », Paris, Hachette, 1867; « Un crime littéraire », Paris, Hachette, 1869; « La Jeanne Hachette normande », Paris, Hachette, 1872; « Les Carabots, scènes de la Révolution », Paris, Dentu, 1874, in-8°; « Les compagnons de Vau de Vire », Paris, Dentu, 1886, in-18°; ouvrages historiques; « Arromanches et ses environs >, Caen, le Blanc-Hardel, 1867, in-18°; « Caen, son histoire et ses monuments », Caen,

Volin, 1877, in-18°; « Caen démoli, recueil de notices sur des monuments détruits », Caen, Le Blanc-Hardel, 1878, grand in-80, avec figures; « Les compagnies du Papeguay, étude historique sur les sociétés de tir avant la Révolution », Paris, Dentu, 1882; « Les grands Cœurs, biographies et récits », 1ere éd., Paris, Dentu, 1882, in-18°; 2me éd., Paris, Charavay, in-80, avec gravures, ouvrage couronné par l'Académie française en 1883; ouvrages divers : « L'étage », comédie en 1 acte, Paris, 1861; « Les Balayeuses », satires, Caen, Le Blanc-Hardel, 1871; « Après l'Auto-da-fé », poésies, Caen, 1871; « Brutalités », Paris, Hachette, in-32°; « Les poésies françaises de Daniel Huet, évêque d'Avranches, d'après des documents rares ou inédits », Paris, Dentu, 1881, in-12°; « Entre deux tombes », à Frédéric III empereur d'Allemagne, 1888; « Insuffisance de nos lois contre la calomnie », Paris, Larose et Forcel, 1889, in-18°. Nommé conservateur-adjoint de la Bibliothèque municipale de Caen en 1870, et conservateur en 1881, M. L. a commencé d'importants travaux bibliographiques, dont quelquesuns ont été publiés. En 1876, il faisait paraître le « Catalogue des ouvrages relatifs aux Beaux-Arts qui se trouvent à la Bibliothèque de Caen », Caen, Le Blanc-Hardel, gr. in-8°. En 1880, il publiait le « Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de Caen, précédé d'une notice historique sur la formation de cette Bibliothèque », Caen, Le Blanc-Hardel, in-8º. M. L. a publié dans les Mémoires des différentes sociétés savantes plusieurs études importantes, entr'autres: « L'ordre sous le 1er Empire; Meurtre du baron d'Aché », dans l'année 1884 des Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. M. L., comme publiciste ou romancier, a collaboré à la Ruche parisienne, à l'Omnibus, au Journal du Dimanche, à la Réforme littéraire, à la Revue de l'Instruction publique, au Musée universel, à la Nouvelle Revue, au Petit Journal, à différents journaux de province, et à l'étranger à la Revue de Saint-Pétersbourg.

Lavedan (Henri), journaliste et romancier français, né, à Orléans, le 9 avril 1859, est le fils de M. Léon Lavedan, ancien directeur de la Presse au 16 mai, qui signe Ph. de Grandlieu au Figaro. Il a fait du journalisme très-jeune, entr'autres, au Clairon où il a écrit sous le pseudonyme de Robert Pradines. M. H. L. a été pendant un an (1886), attaché au secrétariat de M. le comte de Paris. Il est actuellement secrétaire de la revue Le Correspondant que dirige son père. Il a publié quatre romans et volumes de nouvelles: « Reine janvier »; « Mam'zelle Vertu »; « Lydie »; « Inconsolables ».

Laveleye (Voir DE LAVELEYE).

Lavernière (Jules), agronome et publiciste français, né, à Lyon, le 3 juin 1823, fit ses premières études en Allemagne et en Angle-

terre et les acheva dans sa ville natale; brassa la carrière agricole, devint élève de l titut de la Saulsaye pendant cinq ans et en tit avec le diplôme de capacité. Il passa cessivement comme sous-directeur et directeur des cultures à Montbellet, à Montberneaux Mettray. Il se rendit ensuite à Paris pour pléter ses études scientifiques et débuts le journalisme agricole. Il quitta la France 1854 pour prendre la direction de l'École d' culture de Mexico où il séjourna huit ans, dant lesquels il eut l'occasion de parce les États-Unis et le Mexique, et de faire succès la première excursion scientifique volcan Popocatepelt (altit. 5400m), en 1857. cé de revenir en France par suite de la gr franco-mexicaine (1862), il reprit la plume journaliste et traita depuis lors les quest agricoles à l'Avenir National, à la Nation se raine, à la République française, au Journe l'agriculture pratique, à l'Indépendance belg Journal des Débats, ainsi qu'à l'Écho age qu'il a dirigé pendant 12 ans. Nomme bi thécaire de la Société nationale d'agricultur France en 1865, après avoir été lauréat sieurs fois de cette même Société, il oc encore ce poste. Il a recherché et obtenu casion d'observer les faits agricoles en fonc nant comme membre du jury chaque année puis 1873, soit au Concours général de P soit dans les Concours régionaux de Fran de l'Algérie, soit dans les Concours intern naux à l'étranger. Chargé de missions du vernement, il a parcouru ainsi les princi États de l'Europe, depuis Rome jusqu'à C hague; chacune de ces missions a donné! des comptes-rendus parus dans les jou spéciaux. Grâce à la connaissance de l'aller de l'anglais et de l'espagnol, il est parvi introduire en France plusieurs ouvrages nomie rurale importants: « L'Etat Isolé blié chez Guillemin; « Les plantes indu les », de Schwerz, publiées chez Bruchan gard, etc. Il est l'auteur d'une méthode d tistique agricole présentée en 1878 au Co international de statistique, où elle a ét prouvée. M. L. est chevalier du merite ag et membre de plusieurs sociétés savante Paris, de la province et de l'étranger.

Lavertujon (André-Justin), publiciste nateur français, ancien collaborateur du blicain de la Dordogne, né, à Périgueux, juillet 1827. Il arriva à Paris en 1849 et partie du Comité démocratique socialiste quillet 1849 jusqu'au 2 décembre 1851. Au d'État, il sortit de France et n'y rentra 1854. L'année suivante, il fut nommé réd en chef du journal La Gironde (de Bord journal qui devint entre ses mains l'orga parti démocratique dans les sept départe

du sud-ouest de la France, et l'un des i

z journaux d'opposition de la province. En 3, M. L. fonda à Paris, avec Eugène Pelleet Glais-Bizoin, le journal hebdomadaire Tribune. Nommé secrétaire général du gounement de la Défense national, le 5 septemil fut chargé, à ce titre, de la direction du rnal officiel; il fut, en outre, chargé de la présidence, puis de la présidence de la amission chargée de réunir et de publier les Papiers et correspondance de la famille imiale », trouvés aux Tuileries. Après avoir igné, après la chute de M. Thiers (27 mai 3), ses fonctions de Consul général de Franh Amsterdam, M. A. L. collabora à divers rnaux de Paris, au Temps, etc. On lui doit travaux remarqués sur des questions d'in-It économique, des brochures de circonstance une « Histoire de la législature de 1857-63 », rdeaux, 1863. En 1860, M. L. a publié une ttude sur Sulpice-Sévère », posant les bases n travail étendu et approfondi sur l'histoire IVe siècle, qui va bientôt paraître. En 1882, s été nommé ministre plénipotentiaire, en-76 extraordinaire près de la République Argene, puis membre de la Commission européendu Danube (1883), enfin Ministre plénipostiaire au Mexique (1886); il refusa ce dernier ste et fut alors appelé à remplacer le comte Montebello comme président de la délégation nçaise de la Commission internationale des rénées. M. L. a quitté la Commission des rénées, après son élection comme Sénateur r le département de la Gironde.

Lavisse (Ernest), historien français, ancien we de l'École normale, agrégé d'histoire, docar ès-lettres, successivement professeur aux rcées de Nancy, de Versailles, Henri IV; maî-3 de conférences à l'École Normale, aujourbui professeur d'histoire moderne et directeur studes pour l'histoire à la Faculté des letes de Paris. Il a publié: « De Hermanno Salasi ordinis teutonici magistro », thèse latine var le doctorat, Hachette éd., 1875; « Étude r l'une des origines de la Monarchie prusenne. La Marche de Brandebourg sous la dystie Oscanienne », thèse française, Hachette L, 1875, couronné par l'Académie française; Notice sur l'Université de Strasbourg », Ha-1876; « Études sur l'histoire de Prus-3 », Hachette, 1876, couronné par l'Académie mçaise; « La détermination historique et géoraphique > (Revue philosophique, 1880), Hahette, 1880; « Le pouvoir royal en France sous harles V > (Revue historique); « Etudes sur Allemagne impériale », Hachette, 1887, 2me éd.; Dissertation sur l'histoire générale de l'Europe 1888 », introduction à la traduction publiée hez Colin, 1886, De l'histoire générale de l'Eume par la géographie politique, d'Edward Freelan, traduit de l'Anglais par G. Lefèbvre; « Trois mpereurs d'Allemagne: Guillaume I, Frédéric

III; Guillaume II », Colin, 3<sup>me</sup> éd., 1888; « Études sur l'histoire d'Allomagne: 1. Les Préliminaires; 2. La décadence mérovingienne; 3. La foi et la morale des Francs; 4. L'entrée en scène de la papauté; 5. La conquête de la Germanie par l'Église romaine; 6. La fondation du St.-Empire », articles parus dans la Revue des Deux Mondes, en 1887-98, et qui sont les chapitres d'un livre qui va paraître prochainement sous ce titre: « La Conquête de l'Allemagne par les Francs et par l'Église », Hachette.

Lavoix (Henri-Marie-François), littérateur et bibliothécaire français, né, à Paris, le 26 avril 1846, est fil d'un Conservateur-adjoint au Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale; ses études terminées en 1866, il est entré au département des imprimés du même établissement. M. L. a fait d'intéressantes recherches historiques sur la musique: « Les traducteurs de Shakespeare en musique », 1869; « La Musique dans la nature », 1873; « La Musique dans l'imagerie du moyen-âge », 1875; « Histoire de l'instrumentation depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours », 1878; cet ouvrage a obtenu à l'Académie des beaux-arts une médaille de 1500 francs au Concours Bordin (1875) comme étant le meilleur mémoire sur ce sujet. Depuis cette époque, M. L. a publié avec Th. Lemaire: « Le Chant, ses principes et son histoire »; avec M. Gastine Raynaud: « Recueil de motets français des XIIe et XIIIe siècles »; « La Musique au siècle de Saint-Louis », ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Enfin, en 1885: « L'Histoire de la Musique » (Bibliothèque de l'enseignement des Beaux-Arts), 1884. M. L. a collaboré au Monde Artiste, à la Revue nationale et étrangère, à la Gazette musicale, au Moniteur universel, à la Mosaïque, à la Revue de France, à la Chronique musicale, au Globe, au Télégraphe, etc.

Lavroff (Pierre), publiciste russe, refugié à Londres, né, en 1823, dans la province de Pskoff, a étudié à l'École d'artillerie, où il enseigna ensuite les mathématiques. Il collabora en 1852 au Dictionnaire Encyclopédique militaire, et au Journal d'artillerie; puis il rédigea le Messager Etranger et le Dictionnaire Encyclopédique. Mais ensuite ses articles et ses brochures révolutionnaires et ses doctrines socialistes attirèrent sur lui l'attention du gouvernement russe, qui l'exila dans une des provinces éloignées de la Russie, d'où il parvint à s'évader à l'étranger, où il continua activement sa propagande révolutionnaire dans les journaux et dans les revues de l'étranger. On lui doit, entr'autre, un volume sur la Russie Souterraine, dont une édition italienne a paru chez Treves de Milan sous le pseudonyme de Stepniak.

Lawes (sir John-Bennet), agronome et chimiste anglais, ne, lo 28 dicembro 1814, & Ro

namsted, créé baronnet en 1882, membre de la Royal Society depnis 1854, décoré de plusiours médailles d'or. Les résultats de ses recherches et découvertes faites à Rothamsted se trouvent lans les Journals of the Royal Agricultural Society of England, dans les Reports of the Briish Association for the advancement of Science, dans le Journal of the Chemical Society de Londres, dans les Proceedings and Transactions of the Royal Society of London, dans le Journal of the Society of arts, dans le Journal of the Horticultural Society de Londres, dans l'Edinburgh Veterinary Review, dans les Reports of the Royal Dublin Society, dans le Philosophical Magazine, dans l'Agricultural Gazette, dans les Chemical News, etc.

Lawson (sir James-Antony), économiste et juge en Irlande, né, en 1817, à Waterford, a écrit: « Lectures on Political Economy », 1844, fourni des articles: « On Law Reform », aux Transactions of the Dublin Statistical Society, et publié: « Hymni usitati Latine redditi, with other verses », 1883.

Layard (sir Austen-Henry), illustre archéologue et diplomate anglais, ancien ambassadeur à Constantinople, né, à Paris, le 5 mars 1817, a commencé sa carrière comme voyageur en Orient et correspondant des journaux anglais; assisté par Sir Stratford Canning, en 1845 ambassadeur à Constantinople, il fit des fouilles importantes à Birs-Nimroud et découvrit les merveilleux spécimens de l'art assyrien qui se trouvent maintenant au British Museum. Après ces heureuses fouilles, dans lesquelles il avait été précédé par M. Émile Botta, le fils du célèbre historien Charles Botta, alors consul de France, il fut attaché à l'ambassade de Constantinople, et il poursuivit depuis lors sa carrière dans la diplomatie. En 1848-49, il publia son livre fameux: « Nineveh and its Remains »; abrégé en 1851 et suivi en 1853 d'une seconde partie complémentaire; de 1849 à 1853 ont para ses « Monuments of Nineveh ».

Lazarus (Maurice), illustre philosophe allemand, ancien professeur de psychologie à Berne et à l'Académie Militaire de Berlin, professeur honoraire de l'Université de Berlin, président en 1869 et en 1871 du premier et du second Synode israélite à Leipzig et Augsbourg, directeur depuis 1859, avec Steinthal, de la celebre Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, né, le 15 septembre 1824, à Filehne en Posnanie, a étudié à Brunswick et à Berlin. Son ouvrage essentiel, dont la troisième édition a paru en 1885, est intitulé : « Das Leben der Seele in Monographien ». Mais tous ses autres écrits aussi portent l'empreinte d'un esprit profond et original. Citons: « Ueber die Ideen in der Geschichte », 1865; « Ueber den Ursprung der Sitten », 2e éd., 1867; « Zur

« Ein psychologischer Blick in unsere 2º éd., 1872; « Was heisst national? », 1880; « Schiller und die Schillerstitt 1884; « Ideale Fragen », 3ººº éd., 1885

Lazzare (Nicolas), écrivain italien, n ples, le 6 juin 1842. Ancien employé, i part aux campagnes de 1866 et de 18 puis lors, il s'est adonné entièrement nalisme et à la littérature. Il débuta nouvelles dans l'Italia de De Sanctis, le journal Roma, où il inséra en 1870 man intitulé: « Il giornale di un giova zo », et auquel il envoya des correspon de Rome, où il entra, au mois de sept avec les troupes italiennes, comme attacl division Angioletti. Il se signala encore correspondances au Piccolo de Naples Monitore datées de l'Herzégovine, et p lettres adressées de Serbie à la Tribum Moniteur Universel en français, au Rom l'Illustrazione Italiana en italian, de B à l'Illustrazione Italiana, au Roma et à zetta Piemontese. Ses correspondances de ont été réunies en un volume publié à Mi les frères Treves. Suivirent: « A zonzo Golfo di Napoli », Naples, 1880; « L'Espo artistica di Roma », 1883. Il a suivi et les évènements de Tunisie, et le bombar d'Alexandrie d'Égypte; à son retour, il s le Club Africain, devenu Società Africane lia, dont il est le vice-président depuis En 1885, il a fait une conférence in « L'Africa e la politica coloniale ». Il collaboré au Graphic de Londres, à l'Illu Universelle, au Giornale di Sicilia et à pl autres journaux italiens et étrangers.

Leader-Scott (pseudonyme de Mme 1 mily Baxter, née Barnes). Mme B. est révérend William Barnes, orientaliste, gue et poète, décédé il y a trois ans, très populaire sous le nom de poète d de Dorset. A l'âge de dix-huit ans, elle dans la vie littéraire par une nouvelle Ladies' treasury, intitulée: « The three of Lindenhurst », 1862; elle continua vailler pour cette revue jusqu'à 1877. I Florence à M. B., elle s'occupa beaucou des artistiques, et elle a publié: « A 1 the Apennines », Kegan Paul and C 2me éd. 1881; « Fra Bartolommeo, And Sarto and his pupils », Sampson Low 1880; « Ghiberti, Donatello and other e lian sculptors », id., 1882; « Luca Del bia and other Italian sculptors », 18 différents ouvrages refondus, et suivi série d'études sur la sculpture forme livre, remarquable sous tous les égard le titre de « Sculpture, Renaissance : dern », Sampson Low and Co, 1884.

Ursprung der Sitten », 2e éd., 1867; « Zur | n'avait point restreint son œuvre à la sc Lehre von den Sinnungstäuschungen », 1867; Dès 1882, Sampson Low and Co avaient The Renaissance of art in Italy », beau vothe illustré; Chapman and Hall, en 1887, en ent une nouvelle édition plus riche en dessins, int plusieurs polychrômes, qui se donne comme k à l'École du Musée de Kensington. Ces oulages de haute critique de l'art italien n'empêsent pas que Mme B. consacre son temps et sa mme à des livres d'un genre plus léger. Nous rons d'elle: « Messer Agnolo's household, a aquecento florentine story >, Longman and 1882; et « A bunch of berries », charmant tit livre pour les enfants, Griffith and Farn. 1885: « Tuscan studies and sketches », F. sher and Unwin, 1887. Mine B. a, dans la même mée 1887, publié, chez Macmillan and Co, la B de son père: « The life of William Barnes et and philologist ». En 1889, elle a traduit ur Barbèra de Florence, l'édition anglaise du Giovanni Acuto » de MM. Temple-Leader et arcotti et maintenant elle prépare un ouvrage r Vincigliata et Majano. Mme L. B. est meme honoraire de l'Académie des Beaux-Arts de orence et correspondante pour la Toscane du agazine of Art de Londres.

Leathes (Rev. Stanley), theologien anglais, octeur honoraire de l'Université d'Édimbourg, 5, le 21 mars 1830, à Ellesborough, a fait ses ades à Cambridge; en 1863, il remplaça le octeur Mac Caul dans la chaire d'hébreu au ing's College de Londres; il a fait beaucoup s conférences à Londres, à Cambridge, à Oxrd. Parmi ses nombreux écrits, citons: « The Vitness of the Old Testament to Christ >, 368; < The Witness of Saint-Paul to Christ >; The Witness of Saint-John to Christ >; University Sermons »; « Hebrew Grammar »; Truth and Life >, sermons, 1872; « Strucire of the Old Testament », essais populaires, 373; « The Gospel its Own Witness », 1874; Religion of the Christ >, id.; « The Chrisan Creed; its Theory and Practice >, 1878; Studies in Genesis », 1880; « The Foundaons of Morality >, 1882.

Lébédén (Basile), économiste russe, professur de la Science des finances à l'Université a Saint-Pétersbourg depuis 1867, né, à Nijniovgorod, en 1833, a fait ses études à l'Uniersité de Kasan, qu'il a poursuivies à Berlin, Leipzig, à Heidelberg et à Paris. On lui doit: Étude sur l'impôt foncier », 1868; la traduction 188e du 2me tome du livre de Rau: « Grundsäteder Finanz-wissenschaft, id.; « Cours de la cience et du droit des finances, 1882-85 », natre vol., nouvelle édition refondue, 1889 et niv. Cet ouvrage essentiel donne l'exposé de . science financière, illustrée des études comaratives sur les législations en matière de fiances des principaux états de l'Europe, avec es renseignements nombreux historiques et stastiques; « Étude sur les impôts locaux » (un rt vol. in-80, qui contient la théorie du sujet et des études détaillées sur les finances locales de l'Angleterre, de la France et de la Prusse, comme trois pays exemplaires à ce sujet; plusieurs petites études économiques et financières dans des différents journaux russes. Toutes les publications de M. L. sont en russe.

Lebègue (Adolphe-Gustave-Auguste), directeur du journal bruxellois L'Office de Publicité. Fils d'Alphonse-Nicolas Lebègue (1814-1885), français arrivé en Belgique en 1843 et dont nous avons parlé déjà au mot CORNELIS, il naquit à Bruxelles le 22 octobre 1855, et eut pour parrain Adolphe Thiers, qui devait devenir Président de la République Française, mais qui avait été, après le coup d'État du 2 décembre 1851, un des proscrits auxquels s'ouvrait presque chaque jour la maison hospitalière de Lebègue. Après de fortes études, il entra dans l'armée belge et fit partie de la compagnie de télégraphistes de place et d'artificiers. Son père avait pensé laisser à un autre de ses fils, Prosper Lebègue, avocat de talent qui a signé du pseudonyme PAUL Mon-PLAISIR de gracieuses œuvrettes, la direction du journal L'Office de Publicité, fondé par lui en 1857, et qui était devenu bien vite, grâce à la collaboration d'éminents écrivains belges et frauçais, une feuille libérale grandement estimée. « L'Office de Publicité, a dit autrefois Le Figaro, est un des journaux les mieux faits de la Belgique, et l'on comprend qu'il ait séduit Proudhon ». Mais ce fils l'ayant précédé dans la tombe, ce fut à M. A. L. qu'échut, à la mort du fondateur de L'Office, la direction du journal. Le 23 décembre 1885, le correspondant bruxellois de La Meuse, de Liège, esquissait ainsi le portrait de son nouveau confrère: « Adolphe Lebègue, ancien officier du génie, agé de trente ans, est un des plus brillants sujets sortis premiers de l'École militaire. Affable et modeste, quoique savant, il saura continuer l'œuvre de son père, on peut en être sûr ». Le pronostic s'est réalisé, mais il faut regretter que M. A. L., imitant un peu trop en cela les editors des grands journaux anglais, n'écrive que fort rarement dans L'Office de Publicité.

Leber (Théodore), oculiste et odontologiste allemand, professeur d'ophtalmologie à l'Université de Goettingue, né en 1840, on lui doit, entr'autres, deux ouvrages essentiels: « Anatomische Untersuchungen über die Blutgefässe im menschlichen Auge », Vienne, quatre éd., 1864; « Untersuchungen über die Caries der Zähne », en collaboration avec Rottenstein, Berlin, 1867, huit éditions.

Leblois (George-Louis), pasteur et écrivain religieux alsacien, est né, à Strasbourg, le 21 juin 1825. Après avoir fait ses études littéraires au gymnase protestant de cette ville, il suivit les cours de sciences au lycée, puis passa une année, en qualité de maître d'études, au

llège de Colmar. En 1848, il fonda, avec queles amis, sous le nom de Société du Progrès ligieux, une alliance religieuse universelle, où trèrent non-seulement des membres des dirs partis protestants, mais encore des cathoues et des israélites. Il en sortit d'une part : Alliance chrétienne universelle, de l'autre, L'Almee israélite universelle. Nommé pasteur la lisserling en 1850, M. L. fut trois ans plus rd rappelé dans sa ville natale en qualité de steur au Temple-Neuf. En 1834, il prononça i discours hardi dans lequel il se déclara intre la divinité du Christ, dans le même sens ue l'avaient fait en Amérique Channing et Parker. A partir de ce discours, il eut à subir outes les peines et toutes les amertumes qu'enaînent les luttes religieuses. Ses adversaires s négligèrent aucun moyen de faire le vide utour de lui, et on alla jusqu'à défendre aux tudiants en théologie d'aller l'entendre ou de fréquenter. Ces persécutions inspirèrent à ielques amis courageux l'idée de lui prouver ur attachement. Un corps de disciples dévoués, appartenant à tous les cultes, se forma et remplit son église. Ses sermons furent imprimés et répandus; enfin, après quinze ans de combat, le ministre et ses doctrines obtinrent la victoire aux élections consistoriales. M. L. publie chaque année une ou plusieurs brochures qui traitent des questions morales et religieuses les plus diverses. Nous citerons : « De l'inspiration des premiers Chrétiens »; « De l'harmonie entre la connaissance de Dieu et la vie du chrétien »; « Idées sur l'éducation »; « Du vrai sens des mots Chrétien, Christianisme »; « La Mission de la femme et son rôle dans l'éducation religieuse de l'enfance »; « Du rôle de la douleur »; « Du vrai et du faux bonheur »; « La Tâche du protestantisme »; « Luther avant et après la réforme »; « Prières pour les différents âges »; « Les livres de la Nouvelle Alliance, ou l'Histoire et la Littérature chrétienne des premiers siècles », 1888. La publication capitale de M. L. est celle qu'il a intitulée: « Les Bibles et les Initiateurs religieux de l'Humanité », 1883-87, 6 vol., illustrés de dessins, de planches hors texte et de cartes géographiques.

Lebon (André; pseudonyme André-Daniel), publiciste français, chef du cabinet du Président du Sénat depuis 1882, professeur à l'École des Sciences politiques depuis 1884, né, à Dieppe, en 1859, a publié: « La Législation électorale de l'empire d'Allemagne »; « L'Année politique » (depuis 1880); « L'Angleterre et l'Émigration française de 1792 à 1801 », 1882; « Staatsrecht der Französischen Republik; Handbuch de Marquardsen », Fribourg en Brisgau, 1886; « Procès verbaux des Etats du Dauphiné en 1788, Introduction », Lyon, 1888; des articles dans les Annales de l'École des sciences politi-

ques, dans la Revue Internationale de l' ment, dans la Revue Bleuc. En collabo avec M. Arnaune, il a publié: « Étude s débats du Parlement anglais sur la repré tion des minorités », avec M. Max B. « Code annoté du divorce », 1884, avec Palet; « France as it is », Londres, 188

Le Bourdellès (Raymond), jurisconsult çais, procureur de la République à Au ne, à Vitre (Ille-et-Vilaire), le 17 août docteur en droit et avocat, a occupé le du ministère public aux Assises de l'You 1888, dans la dramatique affaire de l'ho Vétard de Joigny. M. Le B. est un apêt dent de l'unification de la race latine. Da esprit, il a publié: « Le traité de 1760 la France et la Sardaigne, toujours en v entre les deux nations », Paris, Pédon « La culture du droit en Italie » ; « L'e sation judiciaire en Italie », il y rend hor au sens juridique du législateur italien. doit, en outre : « Nouvelles » (sous le p nyme de Buisson, Bordeaux, Frèret éd.); la sophistication des boissons », March · De l'établissement d'un registre munic travail »; « De la création d'une inspec notariat », et un grand nombre d'article le recueil La France judiciaire, dont il des plus anciens collaborateurs.

Lebrecht (Guillaume), économiste et s cien italien, d'origine allemande, né, à I le 30 septembre 1845, fit ses premières à Vérone et fréquenta l'Université de I En 1874, attaché à la Direction Généra Statistique à Rome, il fut un des principa laborateurs de la Statistique internation Caisses d'épargne, publiée par le Gouver italien en 1875. Membre de la Junte Mu et de la Chambre de Commerce de Vé s'occupa activement du bien-être de la surtout du développement de l'épargne classes populaires. En 1886, il assistait rence au Congrès National des Caisses gne, comme délégué de la Caisse de B il y prenait une part considérable; on 1 « Del Socialismo », deux conférences, 1871; « Cenni teorico-pratici sul cen generale della popolazione del Regno 1871; « Il Risparmio e l'Educazione. polo », 1875, ouvrage distingué par ! Roi, par une médaille d'argent; « Per sta governativa sugli scioperi », notes ques et économiques, Milan, 1878; « Il mio nelle scuole », Vérone, 1884; « Ur e Socialismo? », deux conférences, id. « Les Caisses d'épargne scolaires en It torique, statistique, administration »,

Le Camus (l'abbé Émile), ecclésias écrivain français, docteur en théologie, honoraire de Carcassonne, d'Avignon,

directeur et fondateur du Collège catholile Castelnaudary, est né, à Paraza (Aude), : août 1839. Il a fait ses études ecclésiass au séminaire de Saint-Sulpice et à Rome. ait déjà prêché dans les principales églile France et assisté au Concile du Vatican ie théologien, quand il fut appelé, en 1870, venir co-directeur de l'École de Sorèze. En il réussit à ramener les Dominicains du -ordre sur le tombeau du P. Lacordaire, fondateur. Son évêque de Carcassonne, Leuillieux, le chargea alors de créer un re ecclésiastique à Castelnaudary. Cette elle mission ayant pleinement réussi, M. é Le C. après l'avoir gouvernée douze ans, mise, de concert avec son nouvel évêque Billard, aux mains des R. P. S. du Saintit. Il a ainsi repris sa liberté pour donner de temps à ses prédications et à ses écrits stiques. Il a publié: « La vie de N.-S. Jé-Christ », 2 vol., Poussielgue frères, 1883, st 3me éd., 3 vol., chez Letouzey; « Notre ge en Orient », 2 vol., 1888; « L'Œuvre spôtres », 1889, à la même librairie.

echler (Gotthard-Victor), théologien allel, ancien rédacteur de l'Allgemeine Kirchen-19 de Darmstadt, professeur de théologie Iniversité de Leipzig, né en 1811; on lui entr'autres: « Geschichte der englischen mus », Stuttgard, 1841; « Das apostolische das nachapostol. Zeitalter », ouvrage coué, trois éd., 1851, 1857, 1885 (traduction ise, Edimbourg, 1886); « Geschichte der byterial- und Synodalverfassung », ouvrage onné, Leyde, 1854; « Die Apostelgeschich-, Bielefeld, 1860, quatre éd., une traducanglaise, 1865 et une traduction américai-.866; « Joannis de Wiclif Tractatus de ofpastorali », Leipzig, 1863; « Joann. de if, Trialogus », Oxford, 1869; « Johann Wiclif und die Vorgeschichte der Reforon », deux vol., Leipzig, 1873, traduction sise de Lorimer, deux vol., Londres, 1878; kundenfunde zur Geschichte des christli-Alterthums >, id., 1886.

eciejewski (Jean), philologue polonais, prosur libre de philologie slave à l'Université 7ienne, né en 1854, a traduit en polonais 'ala et autres épisodes du Mahâbharata, et ié: « Die polnische Mundart von Görchen Umgegend >, 1882; « Die Sprache des pol-1en Theils des Florianer Psalters », trois oires, 1882-74; « De la Vie des Slovènes » polonais), Niwa, 1885; « Der Lautwerth der alvocale im Altpolnischen », Vienne, 1886. ecky (William-Edward-Hartpole), éminent rain irlandais, né, le 26 mars 1838, près Jublin, où il a fait ses études et reçu en son doctorat. Parmi ses ouvrages, dont ieurs ont été traduits en allemand et dans tres langues, signalons: « The Leaders of Public Opinion in Ireland », 1861, 2° éd., 1871-72; « History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe », deux vol., 1865, 5° éd. en 1872; « History of European Morals from Augustus to Charlemagne », deux vol., 1869; « History of England in the Eighteenth Century », plusieurs volumes depuis 1878.

Leclair (Anton von), philosophe autrichien, directeur du gymnase de Mies en Bohème depuis 1883, né, à Vérone, en 1848, a fait ses études à l'Université de Gratz. Parmi ses écrits, signalons: « Der Realismus der modernen Naturwissenschaft im Lichte der von Berkeley und Kant angebahnten Erkenntniskritik », 1879; « Beiträge zu einer monistischen Erkanntnisthenie », 1882; « Krit. Idealismus und Positivismus »; « Das kategoriale Gepräge des Denkens in seinem Einflusse auf die Probleme der Philesophie insbes. der Erkenntnistheorie ».

Leclerc de Fourolles (Jules-Eugène-Victor), jurisconsulte français, avocat, ancien magistrat, membre de la Société de Géographie depuis 1873, et de la Société des Sciences de l'Yonne, né, à Joigny, en 1850, résidant à Auxerre; on lui doit: « Projet de la loi sur la chasse », mémoire couronné par un prix de mille francs et par une médaille d'or; « Questions de chasse d'après les décisions les plus récentes des Cours et Tribunaux »; « Le Code de justice militaire, annoté d'après la jurisprudence et la doctrine ».

Leclerca (Jules), écrivain belge, voyageur et géographe, né, à Bruxelles, le 4 décembre 1848. Après avoir beaucoup vu et beaucoup retenu, il occupe aujourd'hui les fonctions de juge au tribunal de 1re instance de Bruxelles. Il est Président de la Société Royale Belge de Géographie et membre correspondant de plusieurs sociétés de géographie dans les deux mondes. Il fit ses études universitaires dans sa ville natale: ayant pris le grade de docteur en Droit et celui de docteur en Sciences politiques et administratives, il suivit les cours scientifiques à l'École polytechnique de la même ville. Au début de sa carrière d'écrivain voyageur, il publia en France deux volumes qui ont eu beaucoup d'éditions: « Voyages dans le nord de l'Europe », 1871-1873, et « Promenades et escalades dans les Pyrénées ». En 1876, il fit un premier voyage en Amérique, qui parut l'année suivante à Paris, chez Plon, sous le titre: « Un été en Amérique, de l'Atlantique aux Montagnes Rocheuses ». Le même éditeur a publié deux autres volumes qui nous mênent sous les latitudes bien différents des îles Canaries et de l'Islande; leurs titres seuls forment un contraste frappant: le premier « Voyage aux îles Fortunées », a paru en 1880 sous forme de lettres adressées de Ténériffe à un membre de l'Académie française; le voyage en Islande a paru en 1883 sous le titre: « La Terre de Glace ». rantes neatres de la celente region volcanique arrosée par la Yellowstone, dans les Montagnes Rocheuses. M. L. a publié un voyage en Portugal dans le « Tour du Monde ». Il a publié encore une traduction du voyage au Caucase de M. Grove. Il a entrepris, dans ces derniers temps, de faire connaître en France la littérature du Nord et nous a donné la traduction de la « Mythologie scandinave », d'Anderson et de plusieurs monuments de l'ancienne littérature islandaise, spécialement les sagas du Xº siècle. Longue serait la liste des articles de revue qu'il a publiés sur des sujets géographiques et historiques dans la Revue coloniale internationale, la Revue générale, la Revue britannique, la Revue scientifique, les Bulletins des Sociétés de Géographie de Paris et de Bruxelles, les Annuaires du Club Alpin Français, le Bulletin du Club Alpin Belge, l'Athénœum belge, etc. Depuis qu'il a embrassé la carrière de la magistrature, M. L ne peut plus consacrer aux voyages que le temps trop limité des vacances judiciaires. Son dernier voyage a eu lieu dans l'Asie Centrale, et vient d'être publié sous ce titre: « Du Caucase aux Monts Alaï », Plon, 1890. En quelques semaines de vacance, le voyageur a trouvé moyen d'aller aux frontières de la Chine en visitant en chemin Merv, Boukhara, Samarcande, Kokand. Il se prépare à visiter prochainement le Caucase, la Transcaucasie et le Mont-Ararat.

Leclercq (P.-J.-Émile), éminent publiciste belog né à Monceau-sur-Sambre le 10 février I TOURDE TO SELE OF THE STATE OF de la liberté en Belgique », id., 18 pseudonyme Hément); « Livre de le premier age », id., 1876; « Nos : maux », id., 1880; « Histoire d'un id., 1882 (couronné par l'Académie Belgique); « La beauté dans la nat l'art », id., 1883; « Le théâtre à l id., 1884; « François Annessens » Du critique d'art, il faut citer surt et les artistes », Bruxelles, 1877, 2 « Caractères de l'école française peinture », 1881; « L'art est rati-1882; « Louis Robbe », id., 1889. tionnons encore de M. E. L.: « La 1870 », Bruxelles, 1871; « La moi enseignement », id., 1878; puis sa c à deux grands ouvrages collectifs, Belgica », et la « Belgique illustré foule de revues et de journaux: Le men, La Liberté, La Pensée nouvelle trimestrelle, la Revue de Belgique, belge, La Chronique, la Gazette des de Paris, etc. - M. L. est officier de la Couronne d'Italie. Beaucoup c leures pages ont eu les honneurs

Lecomte (Louis-Henry), journalis français, né, à Saint-Jean-de-Losne le 16 avril 1844. Il a débuté en 18 journalisme, auquel il a fourni justumes environ de critique dramatitéraire. Il est actuellement, rédacte

**T**...

rame en 6 actes, en vers, imité de Schiller, 1881; « Vers et Chansons », 1882: « Mathurin Légnier », comédie en 3 actes, en vers, 1887; Un Comédien au XIX<sup>e</sup> siècle: Frédérick Le-laitre, étude biographique et critique d'après des documents inédits », 1888.

Leconte (Armand), poète et bibliophile franmis, né, en 1830, à Ceton (Orne). Il a donné La maison de librairie fondée par Belon à la in du XVIII siècle l'importance qu'elle a conpervée. Sous sa direction, elle devint le rendez-Fous des savants, des lettrés et des bibliophiles **Se la région. M. A. L. a collaboré à un grand** hombre de journaux: Le Nogentais, L'Avenir de Porne, Le Patriote de Châteaudun, La Revue Le la Poésie, La Muse Républicaine, Les Voix 🏙 la Patrie, Les Olympiades, Les Muses Santones, Le Bulletin de la Société philotechnique du Maine, Le Biographe, etc. En 1882, il a fondé Evec M. Galpin, député de la Sarthe, la Revue Lattéraire du Maine. André Lemogne, Alfred et Emmanuel des Essarts, François Coppée, Jules Claretie, Sully Prudhomme, Eugène Manuel, Farthélemy Hauréau, etc., ne dédaignent pas y collaborer. M. A. L. a publié: « Voix du tin », poésies, Dubuisson, Paris; « Voix inmes », poésies, Nogent-Le-Rotrou; « Voix du **loir** », poésies.

Le Conte (Joseph), savant américain, né, le 6 février, à Liberty County dans la Georgia, ecien médecin à Mâcon (Georgia), ensuite à ambridge (Massachussetts), où il étudia avec gassiz. Nommé en 1869 professeur de géolo-Le et d'histoire naturelle à l'Université de Ca-Fornie, il a publié: « The Mutual Relations of Leligion and Science >, 1874; « Elements of Feology >, 1878; « Sight >, 1881; « A Comend of Geology », 1884, et une série de moographies scientifiques; citons: « The Agency # the Gulf Stream in the Formation of the beninsula of Florida »; « On the Correlation f Vital Force with Chemical and Physical Forces »; « On the Phenomena of Binocular 7ision >; « A Theory of the Formation of the Freat Features of the Earth's Surface »; « On ome of the Ancient Glaciers of the Sierras »; : The Great Lava Flood of the Northwest »; On the Structure and Age of the Cascade Countains ».

Leconte de Lisle (Marie-Charles), illustre coète français, ancien sous-bibliothécaire du Luxembourg, bibliothécaire du Sénat, membre le l'Académie Française, où il a eu l'honneur le remplacer Victor Hugo, est né, en 1818, à 'île de Bourbon. Dans sa jeunesse, il fit plusieurs voyages de son île natale en France; l s'y établit définitivement en 1847. Il débuta lans la Revue des Deux Mondes par des poèmes intiques, qui établirent immédiatement sa resommé. Malgré ses précédents républicains, 'Empire apprécia ses talents et en 1867 lui fit

une pension de 3600 francs; la République l'attacha en 1872 à la Bibliothèque du Luxembourg et ensuite à celle du Sénat. Ses œuvres et traductions d'Homère (Iliade et Odyssée), d'Hésiode, Eschyle, Sophocle, Euripide, Théocrite, Bion, Moschus, ainsi que ses « Poèmes antiques », ses « Poèmes barbares » (qui ont précédé les Odi Barbare de Carducci), ses « Poèmes tragiques », ses Œuvres complètes ont été publiées chez Lemerre. On lui doit aussi une tragédie imitée du grec, intitulée: « Les Erynnies ». Des vers d'une splendeur précise, une sérénité imperturbable, voilà ce qui frappe, tout d'abord, chez M. L. de L. Au fond cependant, il y a autre chose, ainsi qu'un de ses critiques, M. Lemaître, le fait observer: « Mais cela est ca-« ché et ne se révèle qu'à ceux qui ont le cœur « simple. C'est pourquoi il n'y a pas de poète « qui soit moins connu du public, ni plus sa-« cré pour ses fidèles; qui ait moins de lec-« teurs, ni des lecteurs plus fanatiques. Ses vers « intransigeants ne condescendent point aux « faiblesses ni aux habitudes du troupeau, n'en-« trent point dans ses émotions, ne le bercent « ni le secouent ». Ceux-là même qui sont au courant des œuvres littéraires de notre temps se trouvent désorientés devant les poèmes hindous, hébraïques, grecs et scandinaves de M. L. de L. « Il est complètement dépourve de « sensibilité » s'est écrié M. Homail. « C'est « un poète qui s'isole et se désintéresse de son « siècle. En a-t-il même le droit? Je me le de-« mande. Au reste j'ai peu lu cet auteur. J'ai « vu ses Erynnies à l'Odéon; Clytemnestre s'ap- pelait Klutaïmnestra, et c'était fort ennuyeux ». Il est bon de noter ce sans-gêne de certaines critiques lorsqu'il s'agit d'un poète que les fins connaisseurs, les érudits et surteut les meilleurs d'entre les jeunes poètes ont bien envie de proclamer le plus grand poète de la France. C'est qu'il offre à ses dévots des œuvres parfaites, où les gens du métier trouvent un plaisir sans mélange; « presque jamais un sentiment per-« sonnel au poète n'y éclate, dont la sincerité, « l'originalité ou l'expression puisse être con-« testée, qui semble, suivant les jours, insuffi-« sant ou démesuré, ni qui détourne l'atten-« tion des mystères savants de la forme ». (.Tules Lemaître). Il nous semble que les critiques qui ne veulent voir dans M. L. de L. qu'un amant de la forme, de la ciselure, ne sont pas dans le vrai. Certes, M. L. de L. n'a pas les envolées de Victor Hugo, mais il suffit de lira Kaïn, son chef-d'œuvre, pour comprendre que les magnifiques vers sculptés dans le bronze et dans le marbre n'empêchent pas l'âme de l'artiste de se dévoiler. Dans ce poème il a mis ce qu'il avait de plus sincère en lui, la protestation obstinée contre le mal physique et moral ot aussi la sérénité de l'artisto paisiblement enivré de visions précises. Kaïn se presse dans son

ombeau, situé au sommet de la plus haute tour le Kénokia, la ville des géants, impose silence au cavalier qui insulte et charge d'imprécations e rebelle et ses fils; il se souvient et raconte son histoire, sa sombre histoire:

> Celui qui m'eugendra m'a reproché de vivre; Celle qui m'a conçu ne m'a jamais souri.

Poussé par le destin à tuer son frère qu'il aimait pourtant, il s'écrie après son crime:

> Dors au fond du Schéol! Tout le sang de tes veines, O préféré d'Héva, faible enfant que j'aimais, Ce sang que je t'al pris, je le saigne à jamais! Dors, ne t'éveille plus! Moi, je crierai mes peines, J'élèverai la voix vers Celui que je hais.

Kaïn se vengera et vengera les hommes. Quaud Dieu voudra détruire la race humaine par le déluge, Kaïn la sauvera. Le poète (et ceci a tout l'air d'une trouvaille de génie, observe un de ses critiques), veut que l'arche ait été construite malgré Jéhovah et que Kaïn, son Kaïn immortel et symbolique, l'ait empêchée de sombrer. — L'homme, continue le vengeur, couvrira de nouveau la terre, non plus indompté, mais lâche et servile. Ici il faut encore citer quelques vers, car rien ne saurait donner une idée de la grande valeur à la fois du penseur et du poète, comme ces vers d'un poème qui n'est pas assez connu, d'un poème que très-peu de personnes apprécient comme il merite:

Dans les siècles obscurs, l'homme multiplié Se précipitera sans halte ni refuge, A ton spectre implacable horriblement lié.

« Mais un jour mon souffle » dit Kaïn, « redressera ta victime vivace »:

Tu lui diras: Adore! Elle répondra: Non! . . . .

Afin d'exterminer le monde qui te nie, Tu feras ruisseler le sang comme une mer, Tu feras s'acharner les tenailles de fer, Tu feras flamboyer, dans l'horreur infinie, Près des bûchers hurlants le gouffre de l'enfer;

Mais quand tes prêtres, loups aux mâchoires robustes, Repus de graisse humaine et de rage amaigris, De l'holocauste offert demanderont le prix, Surgissant devant eux de la cendre des justes, Je les flagellerai d'un immortel mépris.

Il est facile de comprendre même par ces modestes extraits, que M. L. de L. est indubitablement un des plus grands poètes de son temps.
Ce poème de Kaïn traduit, sous une forme saisissante, un sentiment éternel et profondément
humain: n'est-ce point là justement la définition
des chefs-d'œuvre? « Jamais blasphème n'est
« sorti d'une bouche d'homme, plus tragique
« depuis Eschyle, ni plus triomphant depuis
« Lucrèce », dit encore un de ses critiques que
nous avons déjà cité, et il est, nous semble-til, parfaitement dans le vrai. Du reste, en dehors de Kaïn, l'œuvre considérable de M. L. de
L., le met hors de pair et Victor Hugo don-

nait la mesure de son estime pour lui mandant que son fauteuil à l'Académie servé à M. L. de L., vœu qui a été con exaucé sans hésitation. M. L. de L. a en heur de trouver des critiques de haute gure pour parler de son œuvre, pour gner la place élevée à laquelle il a droi les grands poètes; citons, entr'autres, ! Bourget et M. Jules Lemaître qui on avec un véritable enthousiasme. Un jet tique italien lui a consacré aussi un es nous paraît avoir droit à l'attention d dits. M. Cesareo (G. A.) a fait une étu fonde et sévère du grand poète frança il n'est pas enthousiaste, et qu'il ne goûte il le considère comme appartenant à un fausse. Dans le travail de M. Cesareo, suivre surtout le parallèle qu'il établi Leopardi et M. L. L., et leur pessimis pectif: « Ainsi donc, dit M. Cesareo, « sant, le romantisme français qui a sa « dans la foi sentimentale du vicomte a teaubriand meurt avec le pessimisme « de M. L. de L.: triste sort, mais digi « école qui vécut toujours en dehors de « lité, de la nature, de l'histoire ». C ment est peut-être severe: l'état d'es nous met la poésie de M. L. de L. est de la banalité; le domaine qu'elle explo pect matériel des mœurs et des civil les passions des hommes d'autrefois) éta coup moins épuisé que celui des pas des affections humaines tant ressassé de L. n'a pas dit son dernier mot et a encore promis tout récemment une œr velle qu'on attend, dans le monde des avec grande impatience.

Le Coultre (Jean-Jules), érudit suiss pédagogiste distingué Élie Le Coultre 1882), né, à Genève, le 29 mars 1849 mença au Gymnase et à l'Académie ville des études philosophiques et l poursuivies à Paris, à l'école des Ha des, aux Universités de Berlin et de Cette dernière lui conféra en 1874 le Dr phil.; la Faculté des Lettres de avait déjà octroyé en 1871 la licence. M. L. C. fut appelé comme professeu çais au Collège Vitzhum à Dresde; e remplit les fonctions de précepteur chez l'opulent banquier Meuricoffre. Le de Neuchâtel l'a chargé en 1878 de ment du latin et du grec. L'Académie Canton le nomma en 1884 professeu rature latine et d'histoire de la langue On lui doit: « L'ordre des mots dans de Troyes », dissertation doctorale, 18' tilien, institution oratoire, collation d' crit du Xe siècle », en collab. avec lain, 1875; « Sonetti composti per n'Antonio de Petruciis conte di Po

, a · · ·

ollaboration avec M. V. Schulze, 1879; ntes dévots tirés de la vie des Anciens s >, 1884.

e Coultre (Henri-Auguste), historien suisse, du précédent, né, à Genève, le 4 février , étudia de 1871 à 1877 la théologie à la lté libre de Lausanne et à l'Université de ngue, prit en 1877 auprès de la première re elles son grade de bachelier et obtint 383 la licence de la Faculté de Paris. Le tère évangélique actif fut exercé par M. L. ı même temps qu'il se livrait à de fortes rches scientifiques: il remplit successiveles fonctions de suffragant de l'église franà Francofort-sur-le-Mein et de pasteur de se libre à Carouge près Genève. La Fade théologie libre de Lausanne lui a con-1 1883 la chaire d'histoire ecclésiastique 1ue vacante par la mort de M. C.-O. Vi-On lui doit: « La doctrine de Dieu d'a-Aristote et St.-Thomas d'Aquin », thèse accalauréat, 1877; « Essai sur la psychodes actions humaines d'après les systèmes stote et de St.-Thomas d'Aquin », thèse cence, 1883; « De censu Quiriniano et anativitatis Christi secundum Lucam Evangen », id., 1883; « La moral d'Aristote et stification par les œuvres », 1885; « Le ir de Calvin en Italie d'après des documents its », 1886. M. L. C. collabore en outre au tien évangélique, à la Revue de Théologie et 'hilosophie, etc.

ederen (Abraham), éminent pédagogiste auien, professeur de pédagogie à l'École Norisraélite de Budapest, né, à Libochowitz iohême, le 9 janvier 1827, membre de plus sociétés savantes et philanthropiques: il a é environ un millier d'élèves à l'état, disis maintenant en Hongrie, en Autriche, en ie et en Turquie. L'un de ses élèves a le ier fondé une institution pour les enfants s; un autre dirige la célèbre école des sourdsis de Budapest. Ses publications sont nomses. Citons dans le nombre: « Heimatkunde Ungarn », 1859; « Erziehungslehre für Eltern, Lehrer und Schulfreunde », 1865, et ieurs savantes monographies en hongrois; gnaler: « La méthodologie de l'exemple », ; « La méthodologie de l'enseignement », :; « La méthodologie de l'hygiène »; « La ection à la maison et à l'école »; en outre, traductions en hongrois de livres scolaires aands.

ederer (Siegfried), littérateur et philologue ichien, professeur dans un gymnase de Vienepuis 1887, né, le 30 juin 1861, à Prague, couvert un nouveau manuscrit de l'Anabad'Arrien, et publié: « Aus sonnigen Lan- (traduction de nouvelles italiennes et espoles); remanié le « Giovine Ufficiale » de ari, sous le titre: « Das Geheimnis des

Herrn Marchese », représenté au théâtre de la Résidence à Berlin, et « Les Femmes terribles », de Dumanoir, joué au Wallnertheater de Berlin, sous le titre: « Unter Uns ». Il a aussi remanié la nouvelle italienne de Salvatore Farina: « Il Signor Io ».

Lederlin (Eugène), professeur et jurisconsulte français, doyen de la Faculté de Droit de Nancy, né, à Strasbourg, le 9 août 1831. On lui doit: « Notice sur le Code de procédure civile pour l'empire d'Allemagne », Pichon, 1885, eu collab. avec MM. Glasson et F.-A. Dareste; « Code de procédure civile pour l'Empire d'Allemagne », traduit et annoté par MM. E. Glasson, E. Lederlin et F.-A. Dareste, Paris, imprimerie Nationale, 1887; « Discours sur les travaux de la Faculté de Droit de Nancy, de 1864 à 1870 », Nancy, 1881; « Statistique des inscriptions et des examens à la Faculté de Droit de Nancy, de 1864 à 1879 », Nancy, 1884, Berger-Levrault et Cie; « Travaux divers sur la législation allemande », publiés dans le Bulletin de la Société de législation comparée et dans l'Annuaire de législation étrangère; citons: « Exposé de l'organisation judiciaire en Alsace-Lorraine »; « Étude sur le projet d'un Code de procédure civile pour l'Empire d'Allemagne »; « Notice sur le Code de procédure civile pour l'Empire d'Allemagne du 30 janvier 1877 ». Des traductions, analyses ou notices de plusieurs lois allemandes, prussiennes ou autrichiennes; « La poésie et le symbole dans le Droit », conférence littéraire (Revue des cours littéraires, 1866).

Ledieu (Alcius), historien et archéologue français, conservateur de la Bibliothèque communale d'Abbeville depuis 1879, né, le 14 avril 1850, d'une famille originaire d'Amiens. Il a fondé et il dirige le Cabinet historique de l'Artois et de la Picardie. La série de ses publications sur l'histoire locale est nombreuse; relevons: « Notices historiques et archéologiques sur les villages disséminés sur le chemin de fer de Roye à Montdidier », Montdidier, 1875; « Un village du bas-Santerre. Andechy », id., 1876; « Conférences faites à l'école mutuelle d'Abbeville par M. Ch. Louandre, recueillies et publiées par M. Alcius Ledieu », Amiens, 1880; « L'œuvre historique et archéologique de M. Ernest Prarond », id., 1881; « Dictionnaire d'histoire locale. L'arrondissement d'Abbeville de nos jours et le Ponthieu en 1763 », Abbeville, 1882; « Une seigneurie au XV siècle ». id., 1883; « Archives d'Abbeville. Inventaire analytique des dénombrements de seigneuries », 1884; « Catalogue analytique des manuscrits de la Bibliothèque d'Abbeville, précédé d'une notice historique », Abbeville, 1885; « Panthéon d'Abbeville; Millevoye, sa vie, ses œuvres », id., 1886; « Bibliothèque d'Abbeville. Les Bibliothécaires », id., 1886; « L'Amiral Courbet », Lille et Paris, 1886; « Deux années d'invasion en Picardie », Paris, 1882, ouvrage couronné, 1887; « Esquisses militaires de la guerre de Cent ans ., Lille et Paris, 1887; « Notice historique sur Le Quesne », 1887; « Esquisses militaires de la guerre de Trente ans (en Picardie et Artois) >, Lille et Paris, 1888; « Essai biographique sur la Hire, bailli du Vermandois », id., 1889, ouvrage couronné par la Société Académique de Saint-Quentin en 1885; « La Somme cantonale. Mireuil et son canton », id., 1889; « Monographie d'un bourg. L'histoire de Démuin depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours », ouvrage couronné par la Société des Antiquaires de Picardie en 1888; « La guerre de Trente ans en Artois », couronné par l'Académie d'Arras en 1887; « Variétés Picardes, Mélanges d'histoire et de bibliographie »; « Notices et choix de documents inédits sur la Picardie ».

Ledieu (Constant-Alfred-Hector), hydrographe et mathématicien français, examinateur de la marine à l'École Navale, membre correspondant de l'Institut, né, à Abbeville (Somme), le 2 mars 1830, entra au service de la marine à l'âge de quatorze ans. Il est commandeur, officier et chevalier de divers ordres étrangers, et il a obtenu à l'Académie des Sciences le prix extraordinaire de navigation à vapeur. On cite parmi les importantes publications de M. L.: « Traité élémentaire des appareils à vapeur de navigation », 1862-1865, 3 vol., grav. et atlas; « Manuel du chauffeur de la flotte », avec gr. et atlas, nombreux éd.; « La Rotative américaine Behrens », 1869, in-4°; « Les nouvelles machines marines », supplément au « Traité », mis en harmonie avec la théorie mécanique de la chaleur, 1876-1879, deux vol. in-8° avec atlas; « Les nouvelles méthodes de navigation astronomique », 1877; « Le nouveau matériel naval », 1888; puis des Mémoires et Notices de physique mathématique, de mécanique, etc., parus dans les Comptes-rendus de l'Académie des Sciences.

Lee (Rev. Frédéric-George), écrivain anglais, né, le 6 janvier 1863, à Thame Vicarage (Oxfordshire) a fait son éducation à Oxford, et il est le vicaire de l'All Saints' à Lambeth. On lui doit: « Poems », 2º éd., 1855; « The Words from the Cross », 3º éd., 1880; « The Gospel Message », 1860; « The King's Highway and other Poems », 2e éd., 1869; « The Beauty of Holiness », 4° éd., 1869; « Parochial and Occasional Sermons », id.; « Death, Judgment, Heaven and Hell », 3° ed., 1870; « The Yalidity of the Holy Order of the Church of England maintained and vindicated », 1870; Altar Service Book of the Church of England »; « Directorium Anglicanum »; « The Christian Doctrine of Prayer for the Depar-

1874; « Glossary of Liturgical and Eccles cal Terms », 1876; « Historical Sketch the Reformation », 1879; « The Church u Queen Elizabeth », 1880; « Order out of Chi 1881; « The Need of Spiritual Authorit 3e éd., 1882; « The History and Antiquiti the Prebendal Church of the B. V. Mar Thame », 1882, etc.

Leenhardt (François), professeur et géol français, ne, à Marseille, en septembre 184 de solides études littéraires et scientifique académies de Lausanne et de Montpellier. convictions évangéliques de sa famille le dèrent à se préparer pour le Saint-Minis et à suivre, de 1865 à 1871, sans toutefoir noncer à ses premières recherches, des de théologie à Montauban et à Strasbour Berlin et à Tubingue. Sa thèse de bachelie théologie, soutenue en 1871 devant la Fac de Montauban, avait pour titre : . De I de la création d'après Rothe ». En 1874 le de de licencié ès-sciences lui fut conferé. puis 1878, M. L. a été chargé par la Facult Montauban d'un cours sur la philosophie et sciences naturelles qui roule de préférence le Darvinisme. Sa publication la plus cons rable est jusqu'à présent sa thèse de lice accompagnée d'une carte sur « La Constitu géologique du Mont-Ventoux », 1883.

Lefebvre (Ferdinand-J.-M.), célèbre méd belge, professeur à l'Université catholique Louvain, né, à Ohey, le 21 mars 1821. Il membre de l'Académie de médecine de Belg et de nombreuses sociétés savantes belges étrangères. Parmi ses publications, il fau ter surtout : « Lecons de médecine opérat données à l'Université », Louvain, 1859 et nées suivantes (autographié); « Des établi ments charitables de Rome », Tournai, 1 « Stéphane, lettres posthumes d'un médeci Louvain, 1864 (plusieurs éditions); « De ques maladies morales de notre temps », id.; « De la folie paralytique, ses envah ments, ses causes », id., 1869; « Louise teau, de Bois-d'Haine; sa vie, ses extases stigmates », id., 1870 (cette « Étude médica dans laquelle M. L. soutient l'origine sur relle des extases et des stigmates de Lo Lateau, a donné lieu aux plus vives polémiq elle a eu de nombreuses éditions, et a été duite en anglais, en allemand, en italien e espagnol); « Vie de Mgr. Edouard de V mont d'Hambraine », Namur, 1874; « Le 1 la mère et l'enfant », Louvain, 1878 (plusi éditions : la meilleure est celle de Lou-1884); « Leçons de pharmacodinamie et de rapeutique », id., 1880 et années suivantes tographié). On trouvera de remarquables des de M. L. dans les Mémoires et le Bul de l'Académie de Médecine, dans l'Annuair tel », 1872; « Glimpses of the Supernatural », \ l'Université de Louvain, dans la Reuse Cal

ue de Louvain, dans le Journal des Sciences sédicales de la même ville, dans la Revue des questions scientifiques, dans l'Économie chrétenne, etc.

Lefebvre (Gustave), érudit français, conserseteur de la Bibliothèque et des archives de la ville de Saint-Chamond (Loire), où il est né 10 mai 1865. On lui doit: « Catalogue comlet alphabétique de la bibliothèque de la ville la Saint-Chamond », deux vol.; « Notice sur Bibliothèque de Saint-Chamond »; « La Calucinade, poème héroïco-comique, réédité avec atroduction et notes »; « La vie et les œuvres de Dugas-Montbel, membre de l'Institut, député du Rhône, traducteur d'Homère »; « La vie et les œuvres de François Coignet, poète ».

Lesèvre (André), poète et philosophe franmis, né, à Provins, le 9 novembre 1834. Il a tonné comme poète: « La Flûte de Pan »; : Lyre intime »; « L'Épopée terrestre ». Il croit . la vie des choses, écrivait Sainte-Beuve; vec cette pensée philosophique qu'il mit en .vant, M. L. est un artiste, un savant artiste le forme. Il prend, par exemple, le groupe de Jéda, il lutte avec le marbre pour la pureté, la Mancheur, la rondeur. On doit lui reconnaître ane grande perfection de forme, des vers bien modelés, bien frappés, quoiqu'un peu durs et .rop accusés dans leur perfection même. M. L. traduit les Bucoliques de Virgile, le Nuage Passager du poète hindou Kalidana, et le poène De la Nature des choses de Lucrèce. Il a sté, pendant quelques années, le rédacteur de a partie littéraire de la République Française. En dehors des ouvrages déjà cités qui caractèrisent peut-être le mieux son talent exquis et son esprit indépendant, et de sa collaboration l'Histoire de France par les Monuments de Bordier et Charton, au Magasin Pittoresque, à la Revue de l'Instruction publique et à plusieurs autres revues, on lui doit une longue série de travaux qui attestent une vaste érudition littéraire et scientifique; citons: « Les Finances de la Champagne aux treizième et quatorzième siècles »; « Les Lettres Persanes, texte revu l'après les éditions originales, avec préface, notes, variantes, index », 1873; « Les Contes de Perrault, texte de 1697, introduction, essai sur la Mythologie dans les contes, notes, variantes, bibliographie », 1875; « Voltaire, dialogues ou entretiens philosophiques, publiés dans un ordre nouveau, avec introductions, notes et index philosophique », 1878-80; « Diderot, chefs-d'œuvre, introduction et notes », 1879-80; « Louis Asseline », préface au tome II de Diderot, tiré à part; « Les Baillis de la Brie; Histoire de France; Bordier-Charton »; « Charles V, Charles VI, Charles VII, Louis XI, Napoléon I »; « Le Vrai Napoléon I », nouvelle id., 1877; « Les Finances particulières de Napoléon III », d'après les papiers des Tuileries,

1874; La Pensée nouvelle, revue en collaboration; « Essais de critique générale », 1876-77 (Religions et Mythologies comparées-Études de linguistique et de philologie); « La Philosophie », 1878; « L'Homme à travers les âges », 1880.

Lesèvre (Victor), écrivain belge, chef de division honoraire de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à l'administration communale, secrétaire-trésorier de l'Athénée royal de Bruxelles; on lui doit, en vers: « Les Fleurs musicales, recueil de romances, mélodies et chœurs à l'usage des maisons d'éducation », Bruxelles, 1856; « La Caisse d'épargne », comédie, représentée à Bruxelles en 1876, traduite en italien M. Louis Racchia, Rome, 1877; « L'Abus de Confiance >, comédie jouée à Bruxelles en 1878; traduite en italien par le même; « Le Marollien, œuvres complètes en prose et en vers de Coco Lulu »; et, en prose: « Un Enfant de Bruxelles », tableau populaire représenté à Bruxelles en 1854; « Après un an de Mariage », comédie en un acte, 1855; « Jane Eyre », drame en 5 actes, id.; « Rue des Martyrs 99 », vaudeville, 1858; « A bon Chat bon Rat », proverbe historique, 1869; « La prévention », proverbe, 1855; « Proverbes dramatiques », 1868; « Scènes de la vie privée », 1862; « La Société des Ronds du Hainaut et le Fantôme de Fauquemont », nouvelles historiques, 1862; « La Belle-Mère », comédie en langue flamande en trois actes, 1877; « Lettres sur l'exposition de tableaux et dessins d'anciens maîtres >, 1873; « Une Excursion à Fauquement », 1874; « Les Amateurs de Pigeons », tableau populaire; « Monsieur le Président », comédie en trois actes, 1882; des articles, des conférences, des éditions de classiques, des traductions nombreuses du flamand ou en flamand.

Lefmann (Salomon), indianiste allemand, professeur de sanscrit et de linguistique comparée à l'Université de Heidelberg, né, en 1831, près de Münster, a fait ses études à Münster, Heidelberg et Berlin, et des recherches en France et en Angleterre. On lui doit: « De Aristotelis in hominum educatione principiis », Berlin, 1865; « August Schleicher-Lebensskizze », Leipzig, 1870; « Lalita- Vistara, Leben und Lehre des Çâkhya Siriiha », traduction, Berlin, 1874; Ueber deutsche Rechtschreibung », conférence, 1877; « Zur Geschichte der Sprachwissenschaft d. neuern Zeit », 1871; « Zum Gathâdialect », 1875; « Geschichte des Alton Indiens », Berlin, 1879; « Franz Bopp », biographie; des essais et des articles, dans les Jahrbücher de Heidelberg, dans le Supplément de la Münchener Allgemeine Zeitung, dans la Zeitschrift für vergleichende Sprachwissenschaft, dans la Zeitschrift für Völkerpsychologie et dans la Zeitschrift de Bezzeberger.

Leger (Louis-Paul), professeur et écrivain

rançais, nė, à Toulouse, le 13 janvier 1843. I fit ses études à Paris et en province; après voir commencé par l'étude du droit, il se toura vers la philologie et l'histoire, et s'occupa articulièrement des pays slaves alors peu conus. Il entreprit en 1864 son premier voyage ans les pays slaves; il y est retourné soit de on propre chef, soit avec des missions du gouernement en 1866, 1867, 1871, 1872, 1874, 880, 1883. Il prit le titre de docteur ès-letres en 1868 et fit, pendant les années 1869 et 870, un cours de littératures slaves aux cours annexes de la Sorbonne dits cours Gerson. En 1871, après la guerre, il fut chargé d'un cours de langue russe à l'École des langues orientales vivantes de Paris, et devint titulaire en 1877. En 1885, il fut nommé professeur de langues et de littératures slaves au Collège de France; il fut le premier titulaire de cet enseignement. Il est également professeur de langue russe à l'École Supérieure de guerre et à l'École des Sciences politiques. Personne n'a fait plus et mieux en France pour faire connaître les pays slaves en Europe. On lui doit, entr'autres : « L'État Autrichien », 1866 ; « Chants héroïques et chansons populaires des Slaves de Bohême », id.; « La Bohême historique, pittoresque et littéraire », 1867; « Cyrille et Méthode, étude historique sur la conversion des Slaves au christianisme », 1868; « Le Monde slave », 1872; « Études slaves », 3 vol., 1875-80-86; « Histoire d'Autriche-Hongrie », 2me éd., 1878-88; « Contes slaves », 1882; « La Russie à l'Exposition de 1878 », 1878; « Grammaire russe », 1878, 2me éd., 1886; « La Save, le Danube et le Balkhan », 1884; « La Bulgarie », 1886; « La Chronique de Nestor, traduite sur le texte slavon », 1884. — Il a publié dans les publications de l'École des Langues orientales: « Itinéraires de l'Asie centrale »; « La Bulgarie sous Paswan Oglou ». Il a traduit de l'allemand: « Les Prussiens en Alsace-Lorraine », par Gustave Rarche, 1876, et collaboré à la Revue Moderne, à la Revue des Deux Mondes, à la Revue Bleue, à la Revue Critique, à la Revue historique, au Magasin Pittoresque, aux revues de Prague et de Saint-Pétersbourg, au Dictionnaire Pédagogique, à plusieurs journaux, encyclopédies, etc. Il est membre correspondant de l'Académie de Saint-Pétersbourg, d'Agram, des Sociétés Royales de Prague, Belgrade, etc., etc.

Legge (James), illustre sinologue anglais, professeur de chinois à l'Université d'Oxford depuis 1874, né, à Huntly (Aberdeenshire, en Écosse), en 1815, a fait ses études à Aberdeen; en 1839, il se rendit à Malacca comme missionnaire auprès des Chinois, et il prit la direction du Collège Anglo-chinois. En 1843, il se rendit à Hong-Kong, et il y resta jusqu'en 1873. On lui doit, entr'autres: « The Notions of the Chinese concerning God and Spirits »: édition

classique en chinois, texte, traduction anglinet notes, recueil couronné par le prix Julies l'Institut de France; « The Religions of Chin Confucianism and Taoism, described and mapared with Christianity », 1880; « The Yl King or Book of Changes », 16° vol. de la belle collection des Sacred Books of the East, 1882; « The Li Ki », recueil de traités sur les lois de propriété et le cérémonial chinois, formant les le mes 27° et 28° de la même grande Collection.

Legouvé (Ernest), illustre poète, auteur de matique et littérateur français, membre de l'Acdémie Française, où en 1856 il remplaça Antelot, né le 14 février 1807, est le fils de Gabrie Legouvé, l'auteur du « Mérite des femmes ». I n'avait que vingt ans lorsqu'il remporta un pri à l'Académie pour un poème sur l'invention d la presse. Ont suivi: « Max », roman, 1833 « Les Vieillards », petit poème, 1834; « Edit de Falsen », roman, 1840; « Histoire moral des femmes », 1848, nombreuses éditions; «Li science de la famille », 1867, et une série pièces dramatiques, dont une partie écrite s collaboration avec Scribe. Citons: Adrison Lecouvreur », 1849; « Bataille de Dames », 1851 « Les Contes de la Reine de Navarre », 1851. trois chefs-d'œuvre qui se suivirent de pres « Médée », tragédie destinée à Mme Rach mais traduite en italien par Montanelli et joue admirablement bien par Mme Ristori; & Ber trix », pour Mme Ristori, 1861; « Par droit conquête », 1855; « Le Pamphlet », 1857; « Le doigts de fée », 1858, en collab. avec Scribe « Un jeune homme qui ne fait rien », 1861. « Miss Suzanne »; « A deux de jeu »; « L Croix d'Honneur et les Comédiens », 1863 « Messieurs les Enfants », 1868; « La Cigichez les Fourmis » avec Eug. Labiche, 1806 « L'art de la lecture », 1877, plusieurs édition « Nos filles et nos fils. Scènes et études », 1818 « Petit traité de lecture à haute voix », 188 « Études et Souvenirs de Théâtre », 1880; lecture en Action », 1883; « Une éducation Jeune Fille », 1884, et enfin ses « Mémoires Ecrivain aimable et délicat, il a séduit et de mé par son talent plusieurs générations et art est resté pur au milieu de certains égu ments de l'esprit contemporain.

Legrand (Arthur), économiste et homme; litique français, ancien maître des requêtes Conseil d'État, ancien député de la Manche, 1871 à 1885, membre de la Société d'Économ politique. Il a publié: « Résumé des dépositionales faites dans l'enquête sur la circulation duciaire et monétaire », in-4°, Imprimerie Nanale, 1872; « Études économiques », 1881; « Dette flottante et les fonds des caisses d'égne », 1882; « L'Industrie chevaline », 18 « L'Imprimerie Nationale », 1885; « Le Créagricole », 1886; « Les Bouilleurs de cra 1884; « Notice sur Hanri Moulin », 1887.

grelle (Arsène), écrivain français, ancien t à la Cour d'appel de Rouen, docteur en sophie de l'Université de Jena, docteur tres de la Faculté de Paris, né, à Elbeuf e-Inférieure), le 21 juin 1834. Collaborade la Revue de l'Instruction publique, du rier du Dimanche, de la Revue Contempo-, de la Revue Européenne, il a publié: « A rs la Saxe », Hachette, 1865; « Holberg, léré comme imitateur de Molière », thèse ctorat ès-lettres; « Iphigénie en Tauride sethe », traduite en vers français, avec une ce; « La Prusse et la France devant l'his-», deux vol., 4° éd., Amyot, 1874; « Le 1 >, notes sur la Russie, Hachette; « Louis et Strasbourg », 4º éd., 1885; divers traons de pièces russes.

shfeldt (Paul), esthéticien allemand, profeslibre d'histoire de l'art à l'École Supérieuchnique de Berlin, né en 1°48. On lui doit, utres: « Geschichte der Holzbaukunst », a, 1880; « Bau- und Kunstdenkmäler des rungsbezirks Coblenz », Dusseldorf, 1886. hmann (Maximilien), historien allemand, a professeur à l'Académie militaire de Berrofesseur à l'Université de Marbourg, meme l'Académie des Sciences de Berlin, réur de l'Historische Zeitschrift, né, le 19 mai à Berlin, a fait ses études dans sa ville 3, à Königsberg et à Bonn. On lui doit érie d'ouvrages remarquables. Citons: « De libus qui vocantur Coloniensies maximi tiones criticæ », 1867; « Das Aufgebot zur fahrt Otto II nach Italien », 1869; « Der g in Westdeutschland 1866 », id.; « Die cht von Vionville und Mars-La-Tour >, ; « Der Krieg von 1870 bis zur Einessung von Metz >, 1873; « Der Feldzug Sedan », id.; « Ueber die Schlacht bei Ko-, 1874; « Aus dem Leben Knesebecks », Knesebeck und Schön », 1875; « Knese-Memoiren », 1876; « Stein, Scharnhorst Schön », 1877; « General Borstell und der ruch des Krieges von 1813 », id.; « Zur hichte des Jahres 1815 », id.; « Tagebuch Briefwechsel des Oberslieutnants Tiodeaus dem Jahr 1812 », id.; « Hardenbergs oiren », 1878; « Preussen und die Katho-> Kirche >, cinq vol., 1878-85; « Staat und 1 in Schlesien >, 1883; « Das Centrum die Historich-politischen Blätter », id., « Ein angeblicher Brief Steins », 1884; narnhorst >, deux parties, 1886-87, ouvrage nné; « Zwei politischo Testamente Fries des Grossen », 1888; « Tagebuch Steins end des Wiener Congresses », id.; « Zur ikteristik des siebenjährigen Krieges », ; « Ein Regierungsprogramm Friedrich elms III ». id.

shmann (Othon), physicien allemand, prour de physique à l'Ecole Supérieure d'Aixla-Chapelle, né en 1855, a publié, entr'autres: « Physikalische Technik », Leipzig, 1885; « Molekularphysik », id., 1889.

Lehmann (Richard), géographe allemand, fondateur et directeur des Forschungen zur deutsch. Landes und Volkskunde à Stuttgard, professeur de géographie à l'Académie de Munster, en dehors de différents essais, et de quelques traductions, a publié: « Forschungen zur Geschichte des Abtes Hugo I von Cluny », Goettingue, 1869; « Ueber ehemalige Strandlinien in anstehendem Fels in Norwegen >, Halle, 1879; « Neue Beiträge zur Kenntniss der ehmaligen Strandlinien in anstehendem Gestein in Norwegen », Halle, 1881; « Ueber systemat. Förderung wissenschaftlicher Landeskunde von Deutschland », Berlin, 1882; « Vorlesungen über Hilfsmittel und Methode des geographischen Unterrichts >, Halle, 1885-86.

Lehmann-Filhés (Bertha, pseudonyme L. Berthold et B. Filhés), néé, le 20 février 1819, à Berlin. On lui doit des écrits nombreux pour l'enfance et pour la jeunesse: « Kinderwelt »; « Liebesgruss »; « Dornröschen »; « Die petite mère »; « Elisabeth »; « Der Wächter auf der Josephshöhe »; un roman: « Schloss Isenstein »; une comédie: « Er hat etwas vergessen », qui a eu beaucoup de succès, et de petites pièces: « Berglust »; « Ein Braut-Examen »; « Professors Herzenstudien »; « Auf der Flucht »; « Vier Herzen und ein Schlag »; « Auf dem Gipfel des Glücks »; « Eine Landpartie »; « Blumensprache ».

Lehr (Jules), économiste allemand, professeur d'économie politique à l'Université de Munich, né en 1845, en dehors des essais insérés aux revues et aux journaux, a publié: « Zusammenstellung der wichtigsten Bestimmungen der preuss. Agrargesetzgebung », Munich, 1870; « Zur forstlichen Unterrichtsfrage », Vienne, 1873; « Schutzzoll und Freihandel », Berlin, 1877; « Eisenbahntariffwesen und Eisenbahnmonopol », Berlin, 1879; « Die deutschen Holzzölle », Francfort, 1883; « Beiträge zur Statistik der Preise », id., 1885.

Lehr (Paul-Ernest), jurisconsulte français, né, à Saint-Dié (Vosges), le 13 mai 1835, a fait toutes ses études au Lycée et à la Faculté de Droit de Strasbourg. Reçu avocat en 1856 et docteur en Droit en 1857, il est entré dans l'administration de l'église de la Confession d'Augsbourg de France, dont le siège était à Strasbourg, en qualité de Secrétaire général, et est devenu en 1868 membre du Consistoire supérieur de cette église. Après la prise de Strasbourg, il s'est retiré en Suisse; attaché à l'Académie de Lausanne comme professeur de Droit civil français, il y a occupé ensuite pendant dix ans une chaire de législation comparée, créée pour lui. En 1884, il a renoncé à l'enseignement pour se consacrer exclusivement à ses

publications juridiques, et il a été nommé professeur honoraire. M. L. est depuis 1877 conseiller de l'Ambassade de France en Suisse. Il fait partie de la plupart des sociétés savantes de l'Alsace et de la Lorraine, ainsi que des principales associations et académies qui, en Europe, s'occupent des sciences juridiques; il est membre correspondant de l'Académie de Stanislas, de la Société de législation comparée de Paris, de l'Académie de législation de Toulouse, de l'Académie de législation et de jurisprudence de Madrid, membre effectif de l'Institut de Droit international, etc. Les publications de M. L. sont extrêmement nombreuses; nous ne pouvons citer ici que les plus importantes: « Études sur l'histoire et la généalogie des principales maisons souveraines de l'Europe », l vol. in-4º avec planches de sceaux, Paris, 1865; « L'Alsace Noble », 3 vol. gr. in-4º avec planches et cartes, Paris, 1869; « Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux églises protestantes de France », Paris, 1869; « Éléments de Droit civil germanique », Paris, 1875; « Éléments de Droit civil russe », 1re partie, Paris, 1877; « Éléments de Droit civil espagnol », 1 vol. in-8°, Paris, 1880; « Éléments de Droit civil anglais », Paris, 1885 (récompensé en 1888 par l'Académie des Sciences morales et politiques, prix Wolowsky); « Manuel des actes de l'état civil en France et à l'étranger » (en collaboration avec M. J. Crépon), Paris, 1887; « Numismatique de l'Alsace » (en collab. avec M. Arthur Engel), 1 vol. gr. in-4º avec pl., Paris, 1887 (couronné par l'Académie des Inscriptions, prix Duchalais); « Manuel des agents diplomatiques et consulaires français et étrangers », 1 vol. in-12°, Paris, 1388; « Le nouveau Droit pénal portugais », iu-8°, Paris, 1888. - M. L. est commandeur des ordres de Saint-Stanislas de Russie et de Charles III d'Espagne; chevalier ou officier de six ou sept autres ordres. Il collabore à un grand nombre de publications juridiques de langue français, notamment à l'Annuaire de législution étrangère, à la Revue de Droit international, au Journal de Droit international privé, au Recueil général des lois et arrêts, et surtout au nouveau Répertoire général du Droit francais, entrepris par la Société du Journal du Palais, et où il est chargé de presque toute la législation comparée et du Droit des gens; il fournit, en outre, des articles de Droit des gens a la Grande Encyclopédie.

LEH

Lehugeur (Paul), historien français, professeur agrégé d'histoire au Lycée Henri IV, à Paris, né, à Marnes-la-Coquette (Seine-et-Oise), en 1854; élève de l'école Normale Supérieure de 1874 à 1877; ensuite professeur d'histoire aux Lycées du Mans et d'Angers, et à l'école Supérieure d'Angers de 1877 à 1880. M. P. L. a publié: « Histoire de l'armée française ».

Hachette; « Histoire de France en e bleaux », Lahure; « Sakountala » (tra de), en collaboration avec feu M. Ber Jouaust; « Géographie », P. Dupont; toire romaine », Hachette; sans comp articles de Revues et d'Encyclopédies, ment au Dictionnaire pédagogique. M. L. ficier de réserve d'artillerie.

Leidesdorf (Maximilien), médecin all professeur de psychiatrie à l'Université d'ne, né en 1818, a publié: « Beiträge z gnostik und Behandlung der primären des Irrseins », Cresfeld, 1855; « Das bad Tüffer in Steiermark », Vienne, 1857 thologie und Therapie der psychischen heiten », Erlangen, 1860; une seconde en 1865, sous le titre: « Lehrbuch der chischen Krankeiten », Vienne, 1868; chiatr. Studien aus der Klinik von Leides Vienne, 1877; « Das Traumleben », 1880.

Leidié (Émile-Jules), né, à Châtille Seine (Côte-d'or), le 18 août 1855. Docte sciences, pharmacien en chef de l'Hôpital l'à Paris. Professeur agrégé à l'École Supi de Pharmacie de Paris. Il est l'auteur étude « Sur les courbes de solubilité », ain de travaux concernant les métaux de la de Platine et notamment les combinaise Rhodium.

Leidy (Joseph), naturaliste américa le 9 septembre 1823; il est professeur tomie à l'Université de Pennsylvania 1871, professeur d'histoire naturelle au S more College, président de l'Académie des ces Naturelles de Philadelphie, et depuis directeur de la section biologique de versité de Pennsylvania. En dehors d'sieurs centaines d'articles et essais con qués aux journaux, il a publié: « Flor Fauna within Living Animals », 1853; Extinct Mammalian Fauna of Dakota au braska », 1870; « Contributions to the E Vertebrate Fauna of the Western Territo 1873.

Leikin (Nicolas), écrivain russe, né, le cembre 1841, à Saint-Pétersbourg; il très jeune par des vers, dont les premie rurent dans le Monde Russe et dans le nik de Saint-Pétersbourg. Suivirent des nouvelles, des romans, des pièces de thei tire le plus souvent ses sujets de la v. marchands, à laquelle il a été mêlé dans nesse. Son drame en trois actes: « Ce point destiné », a fait le tour de tous les tres russes. Il a collaboré, par des récit esquisses, des feuilletons, à l'Étincelle, : veilleur, au Contemporain, aux Annales Patrie, à la Gazette de Saint-Pétersbour récits « Nos Pétersbourgeois », et ses : « Les membres de la Bourse »; « Le M ....

pain »; « La fiancée du Christ », ont eu mucoup de succès. Depuis 1882, en dehors du milleton de la Gazette de Saint-Pétersbourg, il ablie un journal humoristique illustré: « Oskoii » (Brisures de Verre). La Gazette de Saintttersbourg a aussi publié ses deux grands rouans: « Stukin et Hroustalnikoff »; « Le Sare et la Nymphe ».

LEI

Leisewitz (Charles), agronome allemand, prosseur d'agronomie à l'École Supérieure techniue de Munich, né en 1831, a publié, entr'aures: « Die Landwirthschaft unter dem Einfluss er in Norddeutschland herrschenden Stenersysms », Berlin, 1872; « Lehr- und Handbuch der gemeinen landwirtschaftlichen Thierzucht », unich, 1887.

Leist (Burkard-Wilhelm), jurisconsulte allend, Conseiller de justice, professeur de Droit l'Université de Jena, né, dans le Hanovre, le juillet 1819, a fait ses études à Goettingue, sidelberg et Berlin. Au nombre de ses imrtantes publications, signalons: « Die Bono-Possessio », deux vol., Goettingue, 1842-; « Civilistische Studien », Jena, 1854-77; Mancipation und Eigenthums-tradition », Jena, 65; la continuation du Commentaire aux Panctes de Glück, cinq vol.; « Græco-ital. Rechtsschichte », Jena, 1884; « Alt-arisches Jus >ntium >, Jena, 1889.

Leistuer (Charles VON), écrivain allemand, le 12 mars 1837, à Erlangen, ancien em-Dyé des chemins de fer, a publié des romans des essais. Citons parmi les premiers: « Am Inte dei Sospiri »; « Demaskiert »; « Die ochter des Kerkermeisters »; « Standesgeiss »; « Zwei Erben »; « Waldröschen »; rmi ses esquisses: « Wanderungen in der ankischen Schweiz »; « Des deutschen Rei-38 Schatzkästlein am Pegnitzstrande »; « Die lerischen Seen Baierns »; citons en outre nouvelles: « Die letzte Schrake »; des sies en dialecte: « D'liab'n Berg'! »; un remdwürterbuch », etc.

Leitenberger (Johanna), femme-auteur autrienne (Marie-Jean Litahorsky), née, à Pra-3, le 31 janvier 1818, résidant d'abord à Atz, et actuellement à Salzbourg, en dehors me foule d'articles, a publié: « Marien-Frühslieder »; « Kindergarten », contes popues; « Veronika von Teschenitz », tragédie; Die Phiole Cagliostro's D. comédie; « Epheu », Ssie; « Lichtstrahlen », nouvelles; « Schneeckchen », poème religieux. Elle a aussi, pen-It quelques mois, rédigé les Frauenblitter. Leitgeb (Hubert), botaniste allemand, proseur de botanique à l'Université de Gratz, en 1835, a publié: « Untersuchungen über Lebermoose », Jena, 1874-81; « Ueber Bau d Entwicklung der Sporenhäute », Gratz, 1884. Leitner (Gottlieb-William), orientaliste et yageur anglo-hongrois, né, le 14 octobre 1830,

à Budapest, d'une famille israélite, a fait son éducation à Constantinople, Brousse, Malte et au King's College de Londres, où il devint en . 1859 professeur d'arabe et de Droit mahométan, de turc et de grec moderne, après avoir été interprète du Commissariat Britannique pendant la guerre de 1855 contre la Russie. Docteur de l'Université de Fribourg en 1862, il passa au service des Indes, où il se distingua comme fondateur et professeur de l'Université de Lahore, comme fondateur et président de la Punjaub Association ou Anjuman-i-Punjaub, et comme créateur de nombreux établissements d'éducation et journaux au Penjab, ainsi que par ses voyages au Cachemire et surtout au Dardistan, dont il apprit le premier et fit connaître la langue, par ses fouilles de sculptures græco-bouddhiques qu'il a illustrées. Par son travail fiévreux, et par ses nombreuses contributions, il a rendu des services considérables à la linguistique, à l'ethnologie et à l'éducation nationale des Orientaux. Il a assisté au Congrès International des Orientalistes à Londres, à Florence et à Stokholm, et fondé à Londres, où depuis quatre ans il s'est retiré, un Institut Oriental. Parmi ses nombreuses publications, signalons: « Theory and Practice of Education »; « Philosophical Grammar of Arabic », traduit en kurde et en arabe; « The Sinin-ul-Islam » (Histoire et Littérature du Mahométanisme en relation avec l'Histoire Universelle); The Races of Turkey, with principal reference to Muhammedan Education >; « Comparative Vocabulary and Grammar of the Dardu Languages >; « Results of a Tour in Dardistan, Kashmir, Little Thibet, Ladak, Zanshar >; « History of Dardistan. Songs, Legends »; « Græco-Buddhistic Discoveries »; « A National University for the Punjaub »; « Adventures of a Sinh Posh Kafir »; « A Vocabulary of Technical Terms used in Elementary Vernacular School Books, Hindustani-English >, 1879. M. L. possède et parle vingt-cinq langues.

Leitschuh (Frédéric), écrivain allemand, directeur de la bibliothèque royale et des collections artistiques de Bamberg, né, le 4 avril 1837, à Münnestadt. Parmi ses ouvrages, signalons: « Die Entwickelung der griechischen Religion », 1867; « Otto von Botonlaube in seinen Liedern », 1871; « Der Entwicklung gang der deutschen Kunst und Literatur », 1876; « Jos. Heller in seiner Bedeutung für die Kunstgeschichte », 1876; « Beiträge zur Geschichte des Hexenwesens », 1883; « A!brecht Dürers Tagebuch der Reise in die Nicderlande », 1884; « Katalog der Handschriften der Königl. Bibliothek zu Bamberg », 1887; « Aus den Schätzen der Bamberger Bibliotek », 1888.

Leixner (Otto von), écrivain autrichien, né, le 24 avril 1847, à Saar; il a fait ses études à Gratz et à Munich, débuté dans la Münchener Zeitung et dans la Gegenwart; il passa ensuite à la rédaction de la Berliner Bürgerzeitung et il rédige depuis 1883 la Deutsche Romanzeitung. En dehors de sa collaboration aux journaux, il a publié séparément: « Die moderne Kunst », 1877; « Anleitung in 60 Minuten Kunstkenner zu werden », 1879; « Illustrierte Literaturgeschichte », 1880; « Esthetische Studien für die Frauenwelt », 1880; « Unser Jahrhundert », 1883; « Das Apostelchen », roman, 1885; « Blitz und Stern », nouvelle, 1886; « Anleitung in 60 Minuten witzig zu werden », 1887; « Im Weltalter der Gleichheit », id., traduit en anglais; « Deutsche Worte », id.

Le Kay (Grégoire), poète belge; il habite Gand. Il fit ses débuts dans la Plévade à Paris. Il collabora à la Basoche; puis il passa à la Jeune Belgique. Il est l'auteur de la « Chanson d'un soir » et de « Mon Cœur pleure d'autrofois ».

Leland (Charles-G.), illustre tolk-loriste américain, non moins comme comme apôtre ardent de l'introduction des travaux manuels dans les écoles, né le 15 août 1824, a beaucoup voyagé en Europe, dont il possède plusieurs langues, a assisté à plusieurs congrès scientifiques, et fait de longs sejours en Angleterre, en France, on Allemagne, en Italie. Il a fait ses études au Princeton College, aux Universités de Heidelberg, de Munich et à Paris. Il a beaucoup travaillé, depuis 1880, pour introduire l'art industriel dans les écoles publiques de Philadelphie. Il a passé à Florence l'hiver et le printemps de 1888-89, en recueillant le Folk-lore des sorciers toscans, assisté au mois de septembre 1889 au Congrès International des Orientalistes à Stockholm, et publié, entrautres, cos ouvrages: « The Poetry and Mystery of Dreams », 1855; « Meister Karl's Sketch Book », 1855; · Pictures of Travel », traduction des Reisebilder de Heine, 1856; « Sunshine in Thought », 1862; « Legends », 1867-70; « The Music Lessons of Confucius and other Poems », 1870; « Gaudeamus », traduction du poème humoristique de Scheffel, 1871; « Egyptian Sketch Book \*, 1873; « The English Gipsies and their Language », le plus remarquable de ses ouvrages, id.; « Fu-Sang or the Discovery of America by Chinese Buddhist Priest in the Fifth Century », 1875; « English Gipsy Song », id.; ■ Johnnykin and the Goblins », 1876; « Abraham Lincoln >, 1879; « The Minor Arts >, 1880; « The Gipsies », 1882; « The Algonquin Legends of New England », 1884; « Hans Breitmann »; une série d'« Art Work Manuals », publiée en 1885. En collaboration avec M. Albort Barrière, il a publié: « Slang, Jargon and Cant, a Dictionary of Unconventional Proscology ».

Lellèvre (Mathieu), pasteur et historien fran-

çais, ne, à Calais, le 7 janvier 1840. Fils d'a ancien soldat du premier Empire qui penla de longues années, de 1831 à 1861, parciari le Nord de la France en qualité d'évangélisse fit ses études de théologie dans divers établi sements libres de la France et de la Sais: romande. Son ministère pastoral s'est success vement exercé à Bourdeaux dans le département de la Drôme (1859-65), à Codognan dans cel du Gard (1864-69), à Nîmes (1865-79), et à pa tir de 1879, à Paris. Membre fondateur et vice président de la mission intérieure évangélia de Nimes, son représentant aux conférences. l'Alliance Evangélique à New-York en 157 vice-président du comité parision de la missiintérieure et membre des sociétés des traisreligieux, des Ecoles du Dimanche, etc., M. I rédigo, depuis 1870, le journal religieux hebb madaire L'Évangéliste et a collaboré à la Reva Chrétionne, au Chrétien Érangélique, à l'Esta clopédie des sciences religieuses. Nous possible de lui: \* Vie de J.-L. Rostan \*, 1865 dia duit en anglais); « L'Apôtre des Cannibales -1866 (traduit on allemand); . John Wesley, st vie et son œuvre », 1868, 2me éd., 1882 (m duit en anglais, 3me éd., en allemand, en italier voire même en tamoulim, dialecte de l'Indea « Notice sur Paul Lelièvre » (un de ses frères mort à la fleur de l'âge après un court mins tère), 1868; « De la mission spéciale du mè thodisme », 1869; « Le concile de Trente » 1870; « Un missionnaire en Californie », il. deux sermons; « Consolez mon peuple », 1871 « La Fonction d'ambassadeur », 1876; « Le prédicateurs pionniers »; « L'Ouest américain » id.; • Wesley et son temps », 1878 (par Purhon, conf. trad. de l'anglais); « Un déport pour la foi »; « Quatre lettres du sieur Set res de Montpellier, prisonnier à Aigues-Ma tes, déporté aux Antilles après la révocation de l'Édit de Nantes, publiées sur l'éditien ! 1688 et accompaguées d'une préface, de lette et de pièces justificatives », 1881.

Lellmann (Eugène), chimiste allemand, presseur libre de chimie à l'Université de Tibingue, a publié, entrautres: « Ueber einig Bromnitrosalicylsäuren und ein Bromnitrephnol; Ueber die Einwirkung von Wasserstoff a Bromnitracetanilid », 1879; « Principien de organischen Synthese ».

Le Loup (Marie-Paul), publiciste français, a Elbeuf (Seine-Inférieure), le 3 décembre 183 Après avoir fait ses études chez les frères la doctrine chrétionne, il entra à la Mairie d'Ibeuf, puis dans l'importante maison Flavige une des grandes usines de France, qu'il qui pour aller faire un voyage d'études en Italien Suisse et dans le grand-duché de Bade, son retour, il prit, à Elbeuf, la direction de maison Habert-Desrousseau, de Paris, Penda la guerre de 1870-71, il servit comme offici

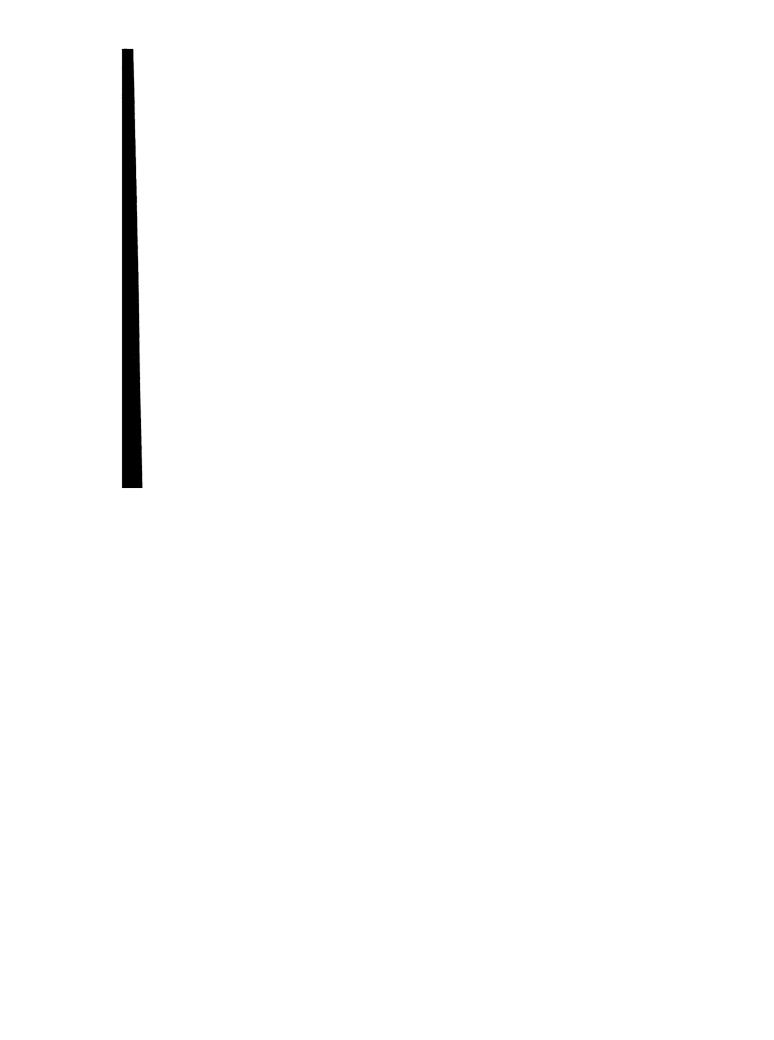

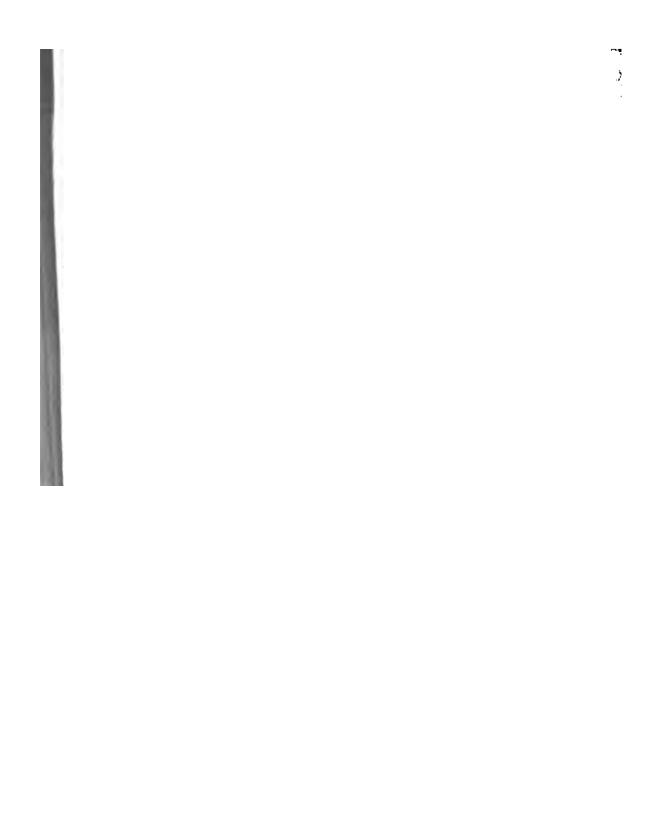



L. 1010 G91 STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

VERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD



L 1010 G91